# $G \cdot LANSON$

HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE







### Histoire

de la

# LITTÉRATURE

FRANÇAISE

## DU MÊME AUTEUR A LA MÊME LIBRAIRIE

| Histoire de la Littérature française, depuis les origines                                             |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| jusqu'à nos jours. 18º édition revue et complétée. Un                                                 |      |      |
| vol. in-16, broché                                                                                    | 10   | >)   |
| Cartonné                                                                                              | 12 5 |      |
| Conseils sur l'art d'écrire. Un vol. in-16, cart                                                      | 6    | 30   |
| Études pratiques de composition française. Un vol. in-16,                                             |      | 1    |
| cartonné                                                                                              | 5    | 20   |
| Choix de lettres du XVIIe siècle. Un volume petit in-16,                                              |      |      |
| Cartonné                                                                                              | 6    | 33   |
| Choix de lettres du XVIIIº siècle. Un volume petit in-16,                                             |      |      |
| cartonné                                                                                              | 6    | 20   |
| Théatre choisi de Racine. Un vol. petit in-16, cart Andromaque. — Athalie. — Britannicus. — Esther. — | 7    | >>   |
| Iphigénie Les Plaideurs Mithridate. Chaque pièce,                                                     |      |      |
| p. in-16, cart                                                                                        | 2.8  | 80 - |
|                                                                                                       |      |      |
| Majoration temporaire de 25 %                                                                         |      |      |
|                                                                                                       |      |      |
|                                                                                                       |      | - 1  |
| Histoire illustrée de la Littérature française. 2 volumes                                             |      | 1    |
| in-4° de 888 pages, 850 gravures, 20 planches hors texte                                              |      |      |
| en noir et en couleurs. Brochés                                                                       | 130  | n    |
| Reliés fers spéciaux                                                                                  | 180  | 30   |
| Manuel bibliographique de la littérature française moderne                                            |      |      |
| (XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles). Nouvelle édition,                                              |      | 1    |
| revue et augmentée, avec un chapitre complémentaire                                                   |      |      |
| sur le mouvement littéraire au début du XXe siècle et                                                 |      | 37/  |
| sur la littérature de la guerre. Un fort vol. in-8°, broché.                                          | 80   | >>   |
| Se vend aussi en cinq fascicules:                                                                     |      |      |
| - I. Seizième siècle. Un vol                                                                          | 14   | 3)   |
| II. Dix-septième siècle. Un vol.                                                                      | 17   | 3)   |
| - III. Dix-huitième siècle. Un vol.                                                                   | 20   | >>   |
| - IV. Dix-neuvième et vingtième siècles. Un vol.                                                      | 30   | 33   |
| - V. Index général, Un vol.                                                                           | 15   | a    |
| Nivelle de la Chaussée et la comédie larmouante IIn vol                                               |      | - 1  |
| in-8°. (Couronné par l'Académie française)                                                            | 10   | m    |
| Trois mois d'enseignement aux États-Unis. Un vol. in-16,                                              |      | - 5  |
| broché                                                                                                | 5    | 75   |
| Esquisse d'une histoire de la tragédie française. Un vol.                                             | 0    | 10   |
| in-8°, broché.                                                                                        | 10   | 15.  |
| Boileau (Les Grands Écrivains français). Un vol. in-16.                                               | 6    |      |
| Corneille (Les Grands Écrivains français). Un vol. in-16.                                             | 6    | 20   |
| Voltaire (Les Grands Écrivains français). Un vol. in-16.                                              | 6    | >>   |
| Lamartine. Méditations poétiques, édition des Grands                                                  | .0   | >>   |
| Écrivains de la France, publiée et annotée par M. G.                                                  |      | 3    |
| Lanson. 2 vol. in-8°, brochés.                                                                        | -    |      |
| Britani s Ton in C, Diocues                                                                           | 60   | >>   |
|                                                                                                       |      | 5    |
|                                                                                                       |      |      |

### GUSTAVE LANSON

Directeur de l'École Normale Supérieure.

# Histoire

de la

# LITTÉRATURE

# FRANÇAISE

DIX-HUITIÈME ÉDITION
(Deux cent tréizième mille)

LIBRAIRIE HACHETTE 79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS

1924

Droits de traduction et de reproduction réservés.



### AVANT-PROPOS

Je ne me dissimule pas les imperfections de l'ouvrage qui s'offre au public aujourd'hui : et s'il reçoit un bon accueil, je m'efforcerai de les corriger. Toute rectification, toute critique me seront des secours ou des guides précieux.

Une Histoire de la Littérature française devrait être le couronnement et le résultat d'une vie tout entière. Mais encore une vie suffirait-elle? Et si l'on attendait d'avoir fini d'étudier pour écrire cette histoire, l'écrirait-on jamais? Il faut se résoudre à faire de son mieux, selon ses forces, sans illusion.

J'offre ce livre « à qui lit », comme disaient les honnêtes préfaces du vieux temps, à quiconque lit nos écrivains français. J'espère qu'il sera utile aux jeunes gens qui font de cette lecture une étude, aux élèves des deux sexes de nos lycées, aux étudiants de nos Facultés : d'autant plus utile qu'il n'est point fait exclusivement pour leur usage, à la mesure d'un examen, livre pour la mémoire, et livre d'entraînement. Je crois ne pouvoir leur rendre un plus grand service, que de leur présenter une Histoire de la littérature française qui s'adresse à tous les esprits cultivés ou désireux de se cultiver, et qui élargisse leur étude en la désintéressant. Ils n'en seront que mieux préparés, et

plus au-dessus de tout examen, s'ils ont pu, en se préparant, oublier qu'ils étaient candidats, et pratiquer la littérature pour elle-même.

Il appartient à d'autres de juger ce que j'ai pu faire : je rends compte de ce que j'ai voulu faire, de l'idée qui m'a guidé dans mon travail.

On a faussé en ces derniers temps l'enseignement et l'étude de la littérature. On l'a prise pour matière de programme, qu'il faut avoir parcourue, effleurée, dévorée, tant bien que mal, le plus vite possible, pour n'être pas « collé » : quitte ensuite, comme pour tout le reste, à n'y songer de la vie. Ainsi, voulant tout enseigner et tout apprendre, absolument tout, n'admettant aucune ignorance partielle, on aboutit à un savoir littéral sans vertu littéraire. La littérature se réduit à une sèche collection de faits et de formules, propres à dégoûter les jeunes esprits des œuvres qu'elles expriment.

Cette erreur pédagogique dépend d'une autre, plus profonde et plus générale. Par une funeste superstition, dont la science elle-même et les savants ne sont pas responsables, on a voulu imposer la forme scientifique à la littérature : on est venu à n'y estimer que le savoir positif. Il me fâche d'avoir à nommer ici Renan comme un des maîtres de l'erreur que je constate : il a écrit dans l'Avenir de la science cette phrase où j'aimerais à ne voir qu'un enthousiasme irréfléchi de jeune homme, tout fraîchement initié aux recherches scientifiques : « L'étude de l'Histoire littéraire est destinée à remplacer en grande partie la lecture directe des œuvres de l'esprit humain ». Cette phrase est la négation même de la littérature. Elle ne la laisse subsister que comme une branche de l'histoire, histoire des mœurs, ou histoire des idées.

Mais pourtant, même alors, c'est aux œuvres mêmes, directement et immédiatement, qu'il faudrait se reporter, plutôt qu'aux résumés et aux manuels. On ne comprendrait pas que l'histoire de l'art dispensat de regarder les tableaux et les statues. Pour la littérature comme pour l'art, on ne peut éliminer l'œuvre, dépositaire et révélatrice de l'individualité. Si la lecture des textes originaux n'est pas l'illustration perpétuelle et le but dernier de l'histoire littéraire, celle-ci ne procure plus qu'une connaissance stérile et sans valeur. Sous prétexte de progrès, l'on nous ramène aux pires insuffisances de la science du moyen âge, quand on ne connaissait plus que les sommes et les manuels. Aller au texte, rejeter la glose et le commentaire, voilà, ne l'oublions pas, par où la Renaissance fut excellente et efficace.

L'étude de la littérature ne saurait se passer aujourd'hui d'érudition: un certain nombre de connaissances exactes, positives, sont nécessaires pour asseoir et guider nos jugements. D'autre part, rien n'est plus légitime que toutes les tentatives qui ont pour objet, par l'application des méthodes scientifiques, de lier nos idées, nos impressions particulières, et de représenter synthétiquement la marche, les accroissements, les transformations de la littérature. Mais il ne faut pas perdre de vue deux choses: l'histoire littéraire a pour objet la description des individualités i; elle a pour base des intuitions individuelles. Il s'agit d'atteindre non pas une espèce, mais Corneille, mais Hugo: et on les atteint, non pas par des expériences ou des procédés que

<sup>1.</sup> Je ne veux point dire par là, comme quelques lecteurs l'ont cru, qu'il faut revenir à la methode de Sainte-Beuve et constituer une galerie de portraits ; mais que, tous les moyens de déterminer l'œuvre etant épuisés, une fois qu'on a rendu à la race, au milieu, au moment, ce qui leur appartient, une fois qu'on a considéré la continuité de l'évolution du genre, il reste souvent quelque chose que nulle de ces explications n'atteint, que nulle de ces causes ne determine : et c'est précisément dans ce résidu indéterminé, inexpliqué, qu'est l'originalité supérieure de l'œuvre; c'est ce résidu qui est l'apport personnel de Corneille et de Hugo, et qui constitue leur individualité littéraire. Et voilà pourquoi il faut commencer par appliquer rigoureusement toutes les méthodes de détermination; les grandes œuvres sont celles que la doctrine de Taine ne dissout pas tout entières; la méthode délicate de M. Bronetière y fait apparaître une plus ou moins forte perturbation de l'évolution du genre; il y a en addition d'éléments imprévus ou réorganisation des éléments connus, élévation soudaine d'intensité ou création spontanée de beauté, et dans tous ces phénomènes s'est révélée l'originalité individuelle, que l'on atteint alors par leur exacte description. Pour le développement de ces idées, je ne puis que renvoyer à l'Avant-Propos du recueil d'études morales et littéraires que j'ai récemment publié sous le titre Hommes et Livres (Lecène et Oudin, in-18).

chacun peut répéter et qui fournissent à tous des résultats invariables, mais par l'application de facultés qui, variables d'homme à homme, fournissent des résultats nécessairement relatifs et incertains. Ni l'objet, ni les moyens de la connaissance littéraire ne sont, dans la rigueur du mot, scientifiques.

En littérature, comme en art, on ne peut perdre de vue les œuvres, infiniment et indéfiniment réceptives et dont jamais personne ne peut affirmer avoir épuisé le contenu ni fixé la formule. C'est dire que la littérature n'est pas objet de savoir : elle est exercice, goût, plaisir. On ne la sait pas, on ne l'apprend pas : on la pratique, on la cultive, on l'aime. Le mot le plus vrai qu'on ait dit sur elle, est celui de Descartes : la lecture des bons livres est comme une conversation qu'on aurait avec les plus honnêtes gens des siècles passés, et ûne conversation où ils ne nous livreraient que le meilleur de leurs pensées.

Les mathématiciens, comme j'en connais, que les lettres amusent, et qui vont au théâtre ou prennent un livre pour se récréer, sont plus dans le vrai que ces littérateurs, comme j'en connais aussi, qui ne lisent pas, mais dépouillent, et croient faire assez de convertir en fiches tout l'imprimé dont ils s'emparent. La littérature est destinée à nous fournir un plaisir, mais un plaisir intellectuel, attaché au jeu de nos facultés intellectuelles, et dont ces facultés sortent fortifiées, assouplies, enrichies. Et ainsi la littérature est un instrument de culture intérieure : voilà son véritable office.

Elle a cette excellence supérieure, qu'elle habitue à prendre plaisir aux idées. Elle fait que l'homme trouve dans un exercice de sa pensée, à la fois sa joie, son repos, son renouvellement. Elle délasse des besognes professionnelles, et elle élève l'esprit au-dessus des savoirs, des intérêts, des préjugés professionnels; elle « humanise » les spécialistes. Plus que jamais, en ce temps-ci, la trempe philosophique est nécessaire aux esprits : mais les études techniques de

philosophie ne sont pas accessibles a tous. La littérature est, dans le plus noble sens du mot, une vulgarisation de la philosophie : c'est par elle que passent à travers nos sociétés tous les grands courants philosophiques, qui déterminent les progres ou du moins les changements sociaux; c'est elle qui entretient dans les âmes, autrement déprimées par la nécessité de vivre et submergées par les préoccupations matérielles, l'inquiétude des hautes questions qui dominent la vie et lui donnent sens ou fin. Pour beaucoup de nos contemporains, la religion est évanouie, la science est lointaine; par la littérature seule leur arrivent les sollicitations qui les arrachent à l'égoisme étroit ou au métier abrutis-sant.

Je ne comprends donc pas qu'on étudie la littérature autrement que pour se cultiver, et pour une autre raison que parce qu'on y prend plaisir. Sans doute ceux qui se préparent à l'enseignement doivent systématiser leur connaissance, soumettre leur étude a des méthodes, et la diriger vers des notions plus précises, plus exactes, je dirai, si l'on veut, plus scientifiques que les simples amateurs de lettres. Mais il ne faut jamais perdre de vue deux choses : l'une, que celui-la sera un mauvais maître de littérature qui ne travaillera point surtout a développer chez les élèves le goût de la littérature, l'inclination a v chercher toute leur vie un énergique stimulant de la pensée en même temps qu'un délicat délassement de l'application technique; c'est la qu'il nous faut viser, et non a les fournir de réponses pour un jour d'examen; l'autre, que personne ne saura donner à son enseignement cette efficacité, si, avant d'être un savant, on n'est soi-même un amateur, si l'on n'a commencé par se cultiver soi-même par cette littérature dont on doit faire un instrument de culture pour les autres, si enfin, tout ce qu'on a fait de recherches ou ramassé de savoir sur les œuvres littéraires, on ne l'a fait ou ramassé pour se mettre en état d'y plus comprendre, et d'y plus jouir en comprenant.

Je voudrais donc que cet ouvrage ne fournit pas une dispense de lire les œuvres originales, mais une raison de les lire, qu'il éveillât les curiosités au lieu de les éteindre. J'ai voulu tout subordonner à ce dessein.

J'ai profité de tous les travaux qui pouvaient apporter des notions positives sur les écrivains et sur les écrits : faits biographiques ou bibliographiques, sources, emprunts, imitations, chronologie, etc.; ce sont là des éléments d'informations qui font comprendre plus et mieux. Mais, pour représenter le caractère des écrits et la physionomie des écrivains, je me suis interdit de résumer les jugements des maîtres que j'admire, de Taine et de Sainte-Beuve, comme de M. Gaston Paris et de M. Brunetière : j'ai estimé plus utile, en une matière où il n'v a point de vérité dogmatique ni rationnelle, d'apporter les opinions, les impressions, les formes personnelles de pensée et de sentiment que le contact immédiat et perpétuel des œuvres a déterminées en moi. Ce n'est que par là qu'une étude du genre de celle-ci peut être sincère et vivante; et l'on ne peut espérer d'intéresser les autres aux choses dont on parle que par le goût qu'on marque soi-même y prendre.

Au reste, je ne me suis point inquiété-d'être neuf, ni de faire des découvertes; et je ne désirerais rien plus vivement, au contraire, que d'avoir en général rencontré les idées que la plupart de mes contemporains auraient à la lecture des mêmes ouvrages.

On verra, en lisant cette histoire, que j'y ai fait une grande place au moyen âge, une grande aussi au xix° siècle. Le xix° siècle littéraire est actuellement fini : il est très vraisemblable que les œuvres considérables de la fin du siècle, s'il s'en produit, seront le commencement d'une nouvelle période de notre littérature. On peut donc essayer de représenter aujourd'hui dans son ensemble l'effort d'un siècle qui n'a point été indigne de ses aînés. L'entreprise est délicate, surtout pour l'époque contemporaine. Cependant j'espère, dans cette partie de mon travail comme dans les autres, n'avoir

rien aimé ou blâmé que pour des raisons d'ordre littéraire. Je n'ai pas cru impossible d'écarter toutes les passions du présent, et de goûter en chaque œuvre la puissance individuelle du talent, quelle que fût l'orthodoxie politique, religieuse, métaphysique, et même esthétique, qui s'y révélât. En littérature plus qu'ailleurs, les doctrines ne valent tout justement que ce que valent les esprits qui les appliquent.

Après quelques-uns de mes devanciers, je me suis longuement arrêté au moven âge. Le temps est venu de faire rentrer le moyen âge dans l'unité totale de notre littérature française : et ce serait mal reconnaître les efforts de tant d'érudits spécialistes, que de leur en laisser indéfiniment la jouissance. Assez de textes ont été publiés, assez d'éclaircissements fournis, pour qu'il ne soit plus permis au simple lettré d'arrêter sa curiosité au seuil de la Renaissance. Qu'il y ait toujours des curieux et des savants qui s'enferment dans le moyen âge, comme il y en a qui se cantonnent dans le xviuº siècle ou dans le xviuº, rien de plus légitime, et rien de plus utile : mais il est temps que tombe le préjugé par lequel le professeur, le critique, qui prétend embrasser dans son étude et son goût toute notre littérature nationale, est autorisé à en ignorer, à en mépriser quatre ou cinq siècles.

Il va sans dire qu'il ne s'agit pas de conserver, de lire et de faire lire toutes les œuvres du moyen âge qui ont été publiées. Un travail est à faire : dans la vaste production que les spécialistes nous ont révélée, il faut séparer le monument littéraire du document historique ou philologique. Un petit nombre d'œuvres capitales viendront ainsi enrichir définitivement le trésor public de notre littérature : le reste demeurera la propriété et la curiosité des érudits. C'est cette sélection que je me suis appliqué à faire ici, selon ma con naissance et mon jugement.

Je suis porté à croire que si l'on donnait des éditions, je ne dis pas scolaires, mais simplement communes et populaires des chefs-d'œuvre de la vieille langue, si quelques spécialistes mettaient leurs soins à établir pour ces éditions une orthographe moyenne et partiellement conventionnelle, qui fixât les mots dans une forme unique d'un bout à l'autre de chaque œuvre et pour certains groupes assez larges d'écrivains, et qui facilitât la lecture des textes originaux, on ferait aisément entrer le meilleur de notre moyen âge dans le domaine commun de la littérature. On y apprivoiserait sans peine nos intelligences, inaccoutumées à s'y diriger: d'autant qu'on aurait là pour les plus jeunes élèves de nos lycées une inépuisable et inestimable matière de lectures faciles, attrayantes, sollicitant de mille côtés l'attention des enfants, et tout juste à leur mesure. Cette enfance de notre littérature, comment nos pédagogues n'ont-ils pas encore vu que c'était vraiment la littérature de l'enfance?

Le développement que j'ai attribué au moyen âge et au xixº siècle, la largeur que j'ai cru nécessaire de donner à l'étude des puissantes individualités qui sont l'objet propre de l'histoire littéraire et l'instrument efficace de la culture littéraire, ont grossi ce livre au delà des dimensions ordinaires. Il m'aurait été même impossible de réduire mon sujet ainsi compris en un seul volume, si je n'avais très rigoureusement défini ma matière. J'ai été conduit ainsi à éliminer tout ce que souvent on a mêlé dans une Histoire de la Littérature française, et qui pourtant n'y appartient pas réellement. Je n'ai pas voulu faire l'Histoire de la civilisation, ni l'Histoire des idées; et j'ai laissé de côté des écrits qui pour l'un ou l'autre de ces sujets seraient de premier ordre. Je n'ai pas prononcé des noms à qui l'histoire politique fera honneur : il y a d'excellents hommes d'État, et de grands patriotes, dont les discours ne sauraient être comptés dans la littérature. Je me suis retranché bien des développements qu'un historien ou un philosophe ne croirait pas pouvoir éviter. J'ai éliminé l'histoire de la littérature de langue d'oc: elle n'avait pas plus de raison d'entrer dans un ouvrage que l'histoire de la littérature celtique, ou l'histoire des œuvres écrites en latin par des Gaulois ou des Français. Je n'ai même pas voulu faire l'histoire de la langue : c'est tout un livre qu'il faudrait écrire; entre la Grammaire historique et l'Histoire de la littérature, il y a place pour ce que j'appellerais l'Histoire littéraire de la langue, l'étude des aptitudes, ressources et propriétés littéraires de la langue générale dans les divers états qu'elle a traversés. On pouvait autrefois se permettre bien des excursions, quand les xvie, xviie et xviiie siècles constituaient seuls à peu près toute la littérature dont on parlait; on étoffait le peu qu'on savait du moyen âge français, par le peu qu'on savait du moyen âge provençal. Mais aujourd'hui la matière est plus abondante dans tous les sujets : j'aurais étouffé le mien en effleurant à peine les autres. Je n'y ai donc pris que ce qui était indispensable à l'explication de la littérature française, aux endroits où il y a coïncidence, influence et liaison nécessaire.

On trouvera ici trois catégories de notes : des notes biographiques, d'abord, dont il est inutile de défendre l'utilité. Je n'ai admis dans le texte que les faits biographiques qui éclairaient les œuvres : les notes offriront très succinctement les biographies qui, sans expliquer les talents, rendent un peu de vie aux hommes en les localisant dans le temps et l'espace.

Après quelques-uns de ceux qui se sont récemment appliqués à l'Histoire littéraire, et notamment après M. Lintilhac, j'ai cru nécessaire de fournir une bibliographie sommaire. Elle donne en effet au lecteur le moyen d'aller au delà des jugements et des idées qu'on lui offre, de connaître plus amplement, ou plus particulièrement, les choses sur lesquelles on a tâché d'exciter sa curiosité.

J'ai essayé de faire cette modeste bibliographie aussi utile et pratique que possible. J'ai donc indiqué sur chaque écrivain de quelque importance les principaux ouvrages à consulter, m'attachant de préférence à signaler les recherches qui fournissent des renseignements positifs auxquels nulle finesse d'intelligence ne peut suppléer, et parmi les études des critiques, indiquant surtout les contemporains dont le jugement littéraire se trouve en relation avec toutes les idées et les besoins du temps présent. J'ai, en général, fait un choix plus sévère parmi les ouvrages déjà anciens, dont les uns sont « déclassés », les autres sont suffisamment connus et faciles à trouver. Il était inutile de charger mes notes de l'indication de tous les articles de Sainte-Beuve: on saura toujours y recourir. On saura aussi aller trouver Nisard au besoin. Au contraire, j'ai fait une large place àux ouvrages très récents, qui, en dépit de toutes les annonces de librairie et comptes rendus critiques, échappent souvent pendant longtemps à la foule des lecteurs.

Mais il m'a semblé que ce n'était là que la moitié de la bibliographie nécessaire. Aussi ai-je joint à l'indication des ouvrages à consulter une autre catégorie de notes, où l'on trouvera marquées les principales éditions de chaque auteur. Je ne pouvais, en aucune partie de ce travail, perdre de vue ni laisser oublier que tous les secours de l'érudition et de la critique, toute l'écriture amassée autour des textes, celle des autres comme la mienne, ont pour fin dernière la lecture personnelle des textes. J'ai fait connaître, lorsqu'il y avait un intérêt quelconque, les éditions originales : mais, à l'ordinaire, je me suis contenté d'indiquer les meilleures, les plus modernes (quand elles sont les meilleures), et, en certains cas, les plus accessibles à tout le monde.

Dans le plan de cette Histoire, on verra aisément que je me suis attaché à respecter la succession chronologique des hommes et des œuvres : c'est-à-dire, en somme, à représenter le plus possible le mouvement de la vie. Au moins ai-je logé toutes les œuvres considérables à la place que leur date leur assigne : pour les écrits secondaires que la nécessité d'éviter la confusion m'a fait déplacer et grouper auprès des chefs-d'œuvre de même genre, on les remettra facilement à leur date. Dans l'observation de l'ordre chronologique, j'ai cherché

le moyen d'éviter ces chapitres-tiroirs où l'on déverse tout le résidu d'un siècle, ces défilés de noms, d'œuvres et de talents incompatibles auxquels on est ordinairement condamné, lorsqu'on a étudié les genres fixes et définis. Les prosateurs qui ne sont point de purs artistes ou qui n'ont point écrit pour faire œuvre d'art, sont souvent embarrassants à placer : on fait passer les poètes, et on pousse ensuite, comme on peut, le tas de trainards des prosateurs. Mais comment se représentera-t-on le xvie siècle, si Rabelais y vient en compagnie de Montaigne, après Ronsard et Desportes? ou si Montaigne défile avant Marot, avant Rabelais? Verra-t-on bien le dessin du xviie siècle, si on y loge ensemble Pascal, La Rochefoucauld et La Bruyère, ou le mouvement du xviiie, si Montesquieu se présente à côté de Buffon, a la suite de Jean-Jacques. Partout où il n'y a pas à suivre le développement d'un genre, d'une précise forme d'art et même alors le plus souvent, il faut s'attacher à la chronologie. C'est le fil directeur qu'il faut rompre le moins possible.

Au reste, j'ai essayé de simplifier l'exposition des progrès de la Littérature française. Je me suis arrêté longuement aux grands noms; j'ai plutôt diminué qu'aceru le nombre des écrivains de second ou troisième ordre. A quoi bon décrire des œuvres qui ne valent pas la peine d'être lues? Exception faite seulement de celles qui expliquent les œuvres qu'on doit lire: mais, en ce cas, elles reprennent une valeur et méritent la lecture.

Je ne puis terminer sans adresser mes remerciements à M. Brunetière qui, depuis trois ans, a bien voulu s'intéresser à ce travail. Il a mis à ma disposition, avec une délicate complaisance, sa riche bibliothèque et sa vaste érudition. Il m'a communiqué les notes manuscrites d'un cours qu'il a professé à l'École Normale sur le xvie siècle : la personnalité originale dont il a empreint cette étude, comme toutes les autres, m'a seule imposé la discrétion dans l'usage que j'ai fait de ces notes suggestives et de ces plans lumineux. C'est

un devoir pour moi, dont je m'acquitte ici volontiers, d'assurer M. Brunetière de ma vive gratitude.

Je remercie aussi M. Poiret, mon ancien collègue au lycée Charlemagne, qui s'est chargé de dresser un *index* alphabétique, dont tous les lecteurs de cet ouvrage apprécieront l'utilité.

GUSTAVE LANSON.

Saint-Cloud, le 23 juillet 1894.

### AVERTISSEMENT

POUR LES ONZIÈME ET DOUZIÈME ÉDITIONS

Voici bientôt vingt ans que la première édition de cet ouvrage a paru.

Pendant ce temps, mes recherches, mon enseignement ne m'ont pas apporté seulement des connaissances nouvelles : j'ai dû, connaissant plus et mieux ma matière, abandonner quelques-uns de mes premiers jugements.

Des corrections et des additions importantes ont été faites dans toutes les éditions; la bibliographie notamment a été tenue au courant. Toutefois il me devient de plus en plus difficile, ce volume ne pouvant se dilater à l'infini, de signaler toutes les publications nouvelles qu'il est utile de connaître. Je prie le lecteur de compléter les notes de ce livre à l'aide de mon Manuel Bibliographique de la Littérature française moderne (1500-1909), qui ne tardera pas à être achevé.

Dans la septième édition, en 1902, j'ai cru devoir donner quelque chose de plus. J'ai remplacé le dernier chapitre par une étude en grande partie nouvelle.

Depuis 1894, la situation littéraire s'était éclaircie. Le sens du mouvement s'était précisé; des œuvres étaient venues donner clarté et garantie aux théories. Il était donc possible de substituer aux indications flottantes et aux points d'interrogation auxquels j'avais dû me résigner d'abord, des vues d'ensemble plus nettes et des jugements plus fermes.

J'ai corrigé, dans ces deux éditions nouvelles comme dans les précédentes, les inexactitudes ou les erreurs de faits. Lorsque de récents travaux ou mes propres études m'ont amené à faire des modifications ou des additions importantes, j'ai placé entre crochets le texte nouveau ou refait. Mais, dans les matières de sentiment et d'opinion, il m'a paru qu'il serait dangereux de me borner à substituer un jugement à un autre; il y aurait de quoi dérouter les jeunes gens qui rencontreraient des affirmations différentes, selon qu'ils prendraient une édition ancienne ou récente. Il m'a paru meilleur pour leur éducation littéraire de leur montrer moi-même en quoi j'ai varié: j'ai donc laissé subsister en général mon premier texte, et j'y ai joint une note indiquant brièvement dans quelle mesure et pourquoi j'ai changé d'avis 1.

Je serais disposé actuellement — est-ce l'effet de l'âge? est-ce parce que je me prête plus souplement à toutes les œuvres? — à détendre certaines sévérités. J'ai peut-être exagéré autrefois l'importance de « l'intelligence » (entendez la capacité d'analyse et d'élaboration des idées abstraites), dans la littérature, et j'ai été peut-être trop dur à certains artistes dont l'esprit, inhabile à l'abstraction, n'opérait jamais que sur des images et des symboles sensibles. Je puis rendre aujourd'hui plus de justice à cette forme de pensée, impropre aux démonstrations, mais fortement suggestive.

J'ai peut-être aussi trop aimé la mêtaphysique, et trop estimé les écrivains acharnés à sonder l'inconnaissable aux dépens de ceux qui se renfermaient dans le monde de l'expérience. Je comprends mieux et je goûte davantage aujourd'hui les esprits positifs, réalistes, et pratiques, qui n'attachent de prix aux idées qu'en raison des faits qu'elles expriment et de la prise qu'elles donnent sur les faits.

Ainsi l'intelligence d'un Hugo et l'intelligence d'un Voltaire me sont toutes les deux devenues plus sensibles, et je les vois avec plus de sympathie.

30 Juillet 1909 - 14 Juin 1912.

<sup>1.</sup> Ces notes de repentir ou de conversion seront signalées par l'indication :  $H^{\circ}$  ou  $H^{\circ}$   $\dot{e}d$ . Elles ne signalent que les variations importantes. Je ne me suis pas interdit les menues retouches qu'il est été fastidieux de souligner toujours.

### HISTOIRE

DE LA

# LITTÉRATURE FRANÇAISE

# PREMIÈRE PARTIE LE MOYEN AGE

#### INTRODUCTION

### ORIGINES DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE

Le x° siècle. Premiers textes littéraires 1. — 4. Celtes, Romains, Germains : éléments et formation de la langue et de la race. Caractère de l'ancien français : dialectes. Vue générale du développement de la langue. — 2. Caractère de la race. — 3. Causes générales qui diversifient les œuvres littéraires. Séparation de la société laique et de la société cléricale au moyen âge. Différences provinciales. Inégalités sociales. Enrichissements successifs de l'esprit français. — 4. La France du x° siècle. Physionomie générale du moyen âge.

L'humble Séquence de sainte Eulalie, décalque d'un chant d'église latin, n'offre, malgré l'emploi du vers assonancé, guère plus de valeur ni d'intention littéraires que les fameux Serments de Stras-

1. A consulter: G. Paris, la Litt. fr. au moyen âge, 2º édit., in-46, Hachette, 1800; Aubertin. Hist. de la langue et de la litt. fr. au moyen âge, 2 vol., in-16, Hachette, 1887; G. Paris, la Poesie au moyen âge, 2 vol. in-16, Hachette, 1887-95. Je cite une fors pour toutes ces trois ouvrages, dont le premier embrasse tout le moyen âge (jusque vers 1827) et le second nous condait jusqu'au xvie siècle. J'indiquerui une fois pour toutes aussi la Romania; il n'est presque pas une couvre importante dans la littérature du moyen âge, qui n'y soit l'objet d'un ou de plusieurs articles, De même l'Histoire littéraire de la France, commencée par les Bénédictus, et continuée par l'Académie des Inscriptions (t. XXXII, 1895); chaque auteur y a sa notice particulière;

bourg, et n'intéresse aussi que l'histoire de la langue française (fin du 1xº siècle). Mais dans la seconde moitié du xe siècle, en même temps que s'établit la dynastie capétienne à qui il appartiendra de saire l'unité française, au moment où la terre séodale commence à se hérisser de châteaux forts, où les architectes romans vont dresser au milieu des villes les masses des grandes églises voûtées, avec la vie nationale s'éveille la littérature nationale : un court poème sur la Passion, une Vie de saint Léger, un peu plus de trois cents vers, voilà les plus anciens monuments de notre poésie, qui, chez nous comme partout, a précédé la prose. Ce n'est rien ou c'est peu de chose, que cette Vie de saint Léger 1: un mince filet de narration, naïve, limpide, presque plate et presque gracieuse en sa précision sèche. Mais c'est le premier essai de cette intense invention littéraire que dix siècles n'ont pas sans doute encore épuisée : et surtout, il n'y a pas à s'y tromper, c'est quelque chose déjà de bien français.

#### 1. ÉLÉMENTS ET DÉVELOPPEMENT DE LA LANGUE.

Qu'est-ce donc que cette âme française, cette chose nouvelle qui se révèle dans cette littérature naissante? c'est l'affaire des historiens de nous l'expliquer en détail : deux mots suffisent ici. Il a fallu, pour produire cette pauvre forme d'embryon, il a fallu que la population gallo-celtique de la Gaule fût réduite sous la loi de Rome, qu'elle prit les mœurs, la culture, la langue de ses vainqueurs, que l'empire romain et la culture latine, formes vénérables et vermoulues, tombassent en poussière au contact, non hostile, mais brutal, des barbares, et que les Francs, fondus dans la masse gallo-romaine, y déterminasent cet obscur travail, d'où sortirent ces deux choses, une race, une langue française.

La langue, on la connaît. Nous n'avons ici qu'à nous représenter les principaux moments d'une évolution qui dura neuf siècles. Les trois facteurs de notre race ont mis leur empreinte, bien inégalement, sur la langue. Rome, après la conquête, importe chez nous ses lois, sa langue, ou plutôt ses langues : elle installe dans les prospères écoles, elle déploie dans l'abondante littérature de la Gaule romaine sa sévère langue classique, ennoblie d'hellénisme,

certains genres ou groupes y sont l'objet de notices générales. — Brunot, Grammaire historique de la langue fr., Masson, 1889. — Burguy, Grammaire de la langue d'oïl, 3° édit., Paris, 1882, 3 vol. in-8°.

<sup>1.</sup> E. Koschwitz, les Plus Anciens Monuments de la langue française, 4º édit., Heilbronn, 1886; Cf. K. Bartsch et Horning, la Langue et la litt. fr. depuis le IXº s. jusqu'au XIVº s., Maisonneuve, 1887.

solidement liée par les rigoureuses lois de sa syntaxe et de sa prosodie; elle livre à la masse populaire le rude, instable, usuel parler de ses soldats, de ses marchands et de ses esclaves, ce latin que, dès le temps d'Ennius, la force de l'accent et de vagues tendances analytiques commençaient à décomposer. Le celtique est supplanté, repoussé au fond des campagnes, où il végète de plus en plus obscurément, perdant du terrain chaque jour, jusqu'à ce qu'il disparaisse enfin sans bruit aux environs du viº siècle. On n'aperçoit pas où en était le latin populaire quand la Gaule le reçut, ni ce qu'en firent ces bouches et ces esprits de Celtes pendant les siècles de la domination romaine : on ne peut mesurer à quel point les habitudes intimes et comme l'âme de la langue celtique s'insinuèrent dans le latin gallo-romain.

Viennent les barbares, et cette brillante façade de la civilisation impériale est jetée à bas: tout ce qui fermentait et évoluait sous l'immobilité stagnante de la langue artificielle des lettrés est mis à découvert. Dès lors le travail de la formation du français se fait au grand jour. Un jour vient où dans le latin décomposé, désorganisé, se dessine un commencement d'organisation sur un nouveau plan; un jour vient où les hommes qui le parlent s'aperçoivent qu'ils ne parlent plus latin: le roman est né; c'est-à-dire en França, le français. Les terminaisons latines sont tombées; les mots se sont ramassés autour de la syllabe accentuée; le sens des flexions s'est oblitéré, réduisant la déclinaison à deux cas. Dans sa forme indigente de langue synthétique dégénérée, l'ancien français enveloppe et manifeste déjà un génie analytique: organisme mixte qui relie les formes extrêmes, et nous aide à passer du latin, si riche des six cas de sa déclinaison, au français moderne qui n'en a pas.

L'apport des Francs est représenté par quelques centaines de mots, qu'ils ont jetés dans la langue gallo-romaine. Car, à peine maîtres du pays, ils se sont mis à parler le latin, comme l'Église, qui les baptisait. S'ils en ont précipité la décomposition, ils ne l'ont sensiblement modifiée ni dans sa marche, ni dans ses résultats.

Dans la barbarie croissante des chroniques et des charles mérovingiennes, on voit le latin se défaire. Au vine siècle le roman apparaît : trois mots répétés par le peuple du diocèse de Soissons pendant que les clercs prient en latin pour le pape et l'empereur. Puis c'est la liste de mots du glossaire de Reichenau, ce sont les Serments de Strasbourg (842), la Séquence de sainte Eulalie (vers 880). La langue est faite, et apte à porter la littérature. Création spontanée du peuple, elle est à son image et pour son besoin : langue de la vie quotidienne, de l'usage pratique et

de la sensation physique, langue de rudes soldats, de forts paysans, qui ont peu d'idées et ne raisonnent guère. A mesure que la pensée et la science élargissent ces étroits cerveaux et en éveillent l'activité, à mesure aussi que les lettrés prennent l'habitude d'user de la langue vulgaire, la première provision de mots préparée par le peuple ne suffira plus. On ira reprendre dans le riche fond de la latinifé ce que l'on y avait d'abord laissé; et les mots savants viendront presque dès le premier jour s'ajouter aux mots populaires : de ces deux classes de mots, formés ceux-ci sous l'influence et ceux-là hors de l'influence de l'accent latin, ceux-ci par la bouche et l'oreille du peuple, et ceux-là par l'œil des scribes, de ces deux classes se fera une langue plus riche, plus souple, plus fine, plus intellectuelle. Mais celle qui vient de naître au xe siècle, rude et raide, toute concrète, impuissante à abstraire, a déjà la netteté, la clarté, la rapidité, et cette singulière transparence qui, la condamnant à tirer toute sa beauté des choses qu'elle exprime. dui confère le mérite de l'absolue probité.

Dans l'âge moderne, les frontières de l'État sont à peu près les limites de la langue, et l'instrument littéraire est le même pour les Français du Nord et du Midi. Cette langue nationale unique se superpose aux patois locaux, plus ou moins distincts, dégradés, ou vivaces, auxquels parfois le caprice individuel ou le patriotisme provincial rendent artificiellement une existence littéraire. Il n'en

était pas ainsi au moyen âge.

Comme à travers les diverses régions de l'empire romain, le latin, dans la bouche de populations très diverses, se corrompit diversement, et comme il se ramifia en tout un groupe de langues de plus en plus divergentes, en France aussi ce ne fut pas une langue qui sortit du latin: mais, des Pyrénées à l'Escaut et des Alpes à l'Océan, s'échelonna une incroyable variété de dialectes, qui s'entretenaient et se dégradaient insensiblement, chacun d'eux ayant quelques particularités communes avec ses voisins et les reliant.

Ces dialectes se groupent en deux langues, langue d'oc et langue d'oïl, provençal et français, dont les domaines seraient séparés à peu près par une ligne qu'on tirerait de l'embouchure de la Gironde aux Alpes en la faisant passer par Limoges, Clermont-Ferrand et Grenoble. Donc la primitive province romaine et tout ce vaste bassin de la Garonne où le premier élément de la race est fourni par un fond indigène de population non celtique mais ibère, d'autres régions encore, comme l'Auvergne et le Limousin, presque la moitié de la France ne parlait pas français, et ne produisit pas au moyen âge une littérature française. Nous n'aurons pas à étudier la littérature de langue d'oc, bien qu'elle

ait vécu surtout sur le territoire français : non plus que nous n'étudions la littérature gallo-romaine ou les écrits latins de notre moyen âge. La poésie provençale ne devra nous arrêter, comme toutes les littératures de langue étrangère, qu'autant qu'elle aura exercé quelque influence capable de modifier le cours de la véritable littérature française.

Au nord de la ligne idéale dont on vient de parler, toute la Gaule romaine à peu près appartient au français, un peu diminuée pourtant au Nord-Est, où les invasions barbares ont fait avancer le tudesque au delà du Rhin jusque vers la Meuse et les Vosges, et à l'Ouest, où les Bretons chassés de Grande-Bretagne par la conquête anglo-saxonne ont rendu au celtique une partie de l'Armorique. Les nombreux dialectes étroitement apparentés qui se distribuent sur ce territoire constituent ce qu'on appelle le français: ils se répartissent en cinq groupes, dont les frontières ne sont pas nettement marquées : le dialecte du Nord-Est, ou picard; celui de l'Ouest, ou normand, celui du Centre-Nord, ou poitevin, celui de l'Est, ou bourguignon, enfin, au milieu, le dialecte du duché de France, le français proprement dit. Tous ces dialectes sont d'abord égaux, et souverains chacun en son domaine : ils s'équivalent comme instruments littéraires, et l'emploi de l'un par préférence aux autres dans un ouvrage révèle seulement l'origine de l'écrivain. Mais ils eurent des fortunes inégales et diverses selon la grandeur du rôle politique qui échut aux pays où ils étaient parlés. Le français, langue du domaine royal, s'étendit avec lui, et suivit le progrès de la monarchie capétienne : dès la fin du xue siècle, les beaux seigneurs de France se moquaient de l'accent picard de Conon de Béthune. Insensiblement l'unité politique devenant plus étroite et plus réelle, la littérature d'autre part se faisant de moins en moins populaire, Paris dut à ses rois et à son université d'être le centre intellectuel du royaume. Les dialectes frères du français furent peu à peu délaissés, et, ne servant plus à la littérature, descendirent au rang de patois, tellement avilis et dégradés, que souvent on les a pris pour du francais corrompu : leur déchéance fut très insuffisamment compensée par la cession qu'ils firent au français d'un certain nombre de formes qui leur étaient propres.

La terrible croisade des Albigeois fut un grand événement littéraire autant que politique et religieux : elle porta d'un coup la langue française jusqu'aux Pyrénées et jusqu'à la Méditerranée. Le provençal resta le parler du peuple : mais la littérature provençale périt, pour ne ressusciter qu'après plusieurs siècles, et sans jamais reprendre son ancienne vigueur. Puis de tous les côtés, sur toutes les frontières, à mesure que les rois rattachaient de nouveaux territoires à leur couronne, la langue française faisait, elle aussi, des conquêtes, disputant leur domaine avec plus ou moins de succès tantôt au celtique, tantôt à l'allemand, tantôt à l'italien, et tantôt au basque : de langue officielle et administrative, tendant partout à être langue de la littérature et des classes cultivées.

Il faut noter aussi son expansion hors des limites de l'ancienne Gaule, et ses conquêtes, parfois temporaires, en lointain pays. Pendant un temps, l'Angleterre, l'Italie méridionale et la Sicile appartiennent à la langue d'oïl : une riche littérature de langue française s'épanouit des deux côtés de la Manche dans les possessions des successeurs de Guillaume le Conquérant, et le Jeu de Robin et Marion fut écrit au xmº siècle pour divertir la cour française de Naples. Même en Terre-Sainte, à Chypre, en Grèce, le français eut un règne éphémère : et notre langue s'enrichissait en terre byzantine on sarrasine de monuments tels que la Chronique de Villehardonin et les Assises de Jérusalem.

Encore aujourd'hui, la langue française déborde les frontières françaises. Elle occupe, depuis les origines, certaines régions de la Belgique et de la Suisse : et ces deux états ont développé, à côté de notre littérature nationale, des littératures de langue française aussi, robustes et modestes, qui, dans leur longue durée, ont eu

parfois des heures brillantes 1.

Dans l'époque moderne, la Révocation de l'Édit de Nantes a jeté en Hollande un petit monde de théologiens érudits et militants, qui firent pour un temps de ce pays étranger un grand producteur de livres et de journaux français. Les entreprises coloniales portèrent notre langue plus loin encore. Elle s'établit au Canada et poussa de si profondes racines, qu'après un siècle et plus de domination anglaise, elle s'est maintenue dans sa pureté et dans sa dignité, apte même à la production littéraire. Elle s'est implantée dans nos colonies d'Afrique et d'Amérique, dont la contribution à la littérature n'est pas insignifiante, si, de là, sont venus Parny et M. Leconte de Lisle, sans compter Alexandre Dumas, fils d'un mulâtre de Saint-Domingue.

Je ne parle point d'une expansion d'un autre genre : celle où la littérature porte la langue avec elle au lieu de la suivre, celle qui résulte de l'éclat de la civilisation française et de l'influence intellectuelle exercée à l'étranger par nos écrivains. Dès le moyen age, la séduction de nos idées et de nos écrits fait délaisser à des étrangers leur langue nationale pour la nôtre; le Florentin Brunetto Latino, au XIII° siècle, se fera une place parmi les prosateurs français comme au XVIII° le Napolitain Galiani et le Prussien Frédéric.

<sup>1</sup> Ph. Godel, Histoire litteraire de la Suisse romande, V. Rossel, Histoire de la littérature française, hors de France, 2º édit., 1894, in 8.

Enfin, pour achever de caractériser le développement de la langue française, elle fera incessamment, en France même, une lente conquête, celle des provinces, non plus du territoire mais de la pensée, conquête intérieure, et non la moindre, car c'est celle-là surtout qui l'enrichira et l'élèvera. Elle disputera au latin les matières de science haute et ardue; elle prétendra au privilège de traduire les plus graves et les plus nobles idées : histoire, morale, philosophie, théologie, science, tous les genres lui appartiendront un jour, et son extension coïncidera avec l'étendue de l'esprit français. Mais il faudra des siècles pour mener à bien cette conquête qui ne sera vraiment achevée qu'au siècle de Louis XIV.

#### 2. CARACTÈRE DE LA RACE.

Il ne nous appartient pas — et il serait sans doute infructueux de rechercher ce qui nous est parvenu du sang ou de l'humeur de nos aïeux celtes et gaulois, dans quelle mesure précise, de quelle facon la conquête romaine et l'immigration franque ont modifié le tempérament de la race, où s'étaient déjà mêlés plusieurs éléments. César et Strabon nous font un portrait des Gaulois de leur temps, où certains traits nous permettent de nous reconnaître: le courage bouillant et inconsidéré, le manque de patience et de ténacité, la soudaineté et la mobilité des résolutions, l'amour de la nouveauté, un certain sens pratique, et la pente à se mêler des affaires d'autrui pour la justice, le goût de la parure et de l'ostentation, celui de la parole et de l'éloquence, tout cela est français, si l'on veut, autant que gaulois. Mais au delà des ressemblances d'humeur, si l'on veut saisir la filiation intellectuelle, on se trouve singulièrement embarrassé. Ou les Gallo-Celtes qui habitaient notre pays ne ressemblaient guère aux Celtes de Grande-Bretagne et d'Irlande, ou leurs descendants de France ne leur ressemblent guère. Car un abime sépare aujourd'hui le génie celtique 1 de l'esprit français.

Il serait aussi téméraire de rechercher dans l'éloquence et dans la poésie gallo-romaines une première ébauche du goût français. Car il s'en faut que, dans la latinité de l'époque impériale, les écrivains gaulois fassent un groupe aussi tranché, aussi caractérisé que les Espagnols et surtout les Africains; et l'on ne trouverait rien chez eux qui ne se rencontre fréquemment chez des Italiens ou chez des Grecs: tout ce qu'il est permis d'inférer de

<sup>1.</sup> Renau, Essai sur la Poésie des races celliques. — Cf. aussi Bertrand, Nos origines, 4 vol. in-8, Leroux.

la littérature gallo-romaine, c'est l'aptitude et le goût de la race

pour l'exercice littéraire.

Quant aux Francs, ce n'est pas par ce qu'ils ont mis en nous de l'esprit germanique que leur action se marque. Ils ont moins déformé qu'excité le tempérament gallo-romain. Ils agirent comme un puissant réactif, ajoutant sans doute aux éléments celtique et latin, mais surtout les forçant à se combiner, à s'organiser en une forme nouvelle : en leur présence, et à leur contact, se forma, se fixa ce composé qui sera la nation française, composé merveilleux, où l'on ne distingue plus rien de gaulois, de romain ni de tudesque, et dont on affirmerait l'absolue simplicité, si l'histoire ne nous faisait assister à l'opération qui l'a produit.

Notre nation, ce me semble<sup>1</sup>, est moins sensible que sensuelle et moins sensuelle qu'intellectuelle : plus capable d'enthousiasme que de passion, peu rêveuse, peu poétique, médiocrement artiste, et, selon le degré d'abstraction et de précision que comportent les arts, plus donée pour l'architecture que pour la musique2 curieuse surtout de notions intelligibles, logicienne, constructive et généralisatrice, peu métaphysicienne ni mystique, mais positive et réaliste jusque dans les plus vifs élans de la foi et dans les plus aventureuses courses de la pensée. Elle poursuit la précision jusqu'à la sécheresse, et présère la clarté à la prosondeur. Parce que le moi est la réalité la plus immédiatement saisissable, la plus nettement déterminée (en apparence du moins), non par vanité seulement, elle s'y attache, elle s'y replie, et dans ce qui frappe ses sens, comme dans ce qu'atteint sa pensée, elle tend naturellement à chercher surtout les relations et les manifestations du moi : n'excédant guère la portée des sens ou du raisonnement, cherchant une évidence pour avoir une certitude absolue, dogmatique et pratique à la fois, objectivant ses conceptions, et les érigeant en lois pour les traduire en faits : sans imagination que celle qui convient à ce caractère, celle qui forme des enchaînements possibles ou nécessaires, l'imagination du dessin abstrait de la vie, et des vérités universelles de la science. Race de bon sens, parce que l'intelligence, les idées la mènent, elle

<sup>1.</sup> Il entre naturellement de la conjecture et de l'impression incontrôlable dans ce portrait, quoique j'aie essayè de le tirer des faits. J'y modifierais volontiers aujourd'hui quelques nuances. Notre nation, comme sa littérature, n'est-elle pas plus sensible encore que sensuelle? Mais sutout je retirerais l'expression « médiocrement artiste». Nos peintres et not sculpteurs la démentent; le génie artistique de la France apparaît encore mieux peut-être dans nos arts industriels, dans la grâce, l'élégance et le tim delicats des produits qui sortent de nos ateliers. Aptitude de la race, ou culture séculaire, je l'ignore : mais l'ouvrier et l'ouvrière sont très souvent en France des artistes (IIe éd.).

<sup>2.</sup> Selon M. Romain Rolland, la médiocrité musicale du Français ne daterait que de l'époque classique, et n'aurait tenu qu'a l'abandon de la culture musicale (11° éd.).

est inconstante et légère, parce qu'elle n'a guère de passions dont le hasard de ses raisonnements ne change l'orientation, elle parait aventureuse et folle, quand ses déductions et ses généralisations la heurtent à l'implacable réalité des intérèts et des circonstances. Race plus raisonnable que morale, parce qu'elle est gouvernée par la notion du vrai plutôt que du bien, plus facile à persuader par la justice que par la charité; indocile, même quand elle est gouvernable, tenant plus à la liberté de parler qu'au droit d'agir, et encline à railler toujours l'autorité pour manifester l'indépendance de son esprit : elle a le plus vif sentiment de l'unité, d'où vient que la tolérance intellectuelle lui est peu familière, et qu'elle est moutonnière, esclave de la mode et de l'opinion, mais tyrannique aussi, pour imposer à autrui la mode et l'opinion, chacun youlant ou penser avec tout le monde ou faire penser tout le monde avec soi. Race enfin discoureuse, conteuse, sociable, tempérant par la vanité le goût des idées générales et par le désir de plaire l'apreté du dogmatisme.

La forme dégradée du type français, c'est l'esprit gaulois, fait de basse jalousie, d'insouciante polissonnerie et d'une inintelligence absolue de tous les intérêts supérieurs de la vie; ou le bon sens bourgeois, terre à terre, indifférent à tout, hors les intérêts matériels, plus jouisseur que sensuel, et plus attaché au gain qu'au plaisir. Sa forme frivole, c'est l'esprit mondain, creux et brillant, mousse légère d'idées qui ne nourrit ni ne grise. Sa forme exquise, c'est cet esprit sans épithète, fine expression de rapports difficiles à démêler, qui surprend, charme, et parfois confond par l'absolue justesse, où l'expression d'abord fait goûter l'idée, où l'idée ensuite entretient la fraicheur de l'expression. Enfin, la forme grave et supérieure de notre intelligence, c'est l'esprit d'analyse, subtil et fort, et la logique, aiguë et serrée : le don de représenter par une simplification lumineuse les éléments essentiels de la réalité, et celui de suivre à l'infini sans l'embrouiller ni le rompre jamais le fil des raisonnements abstraits; c'est le génie de l'invention psychologique et de la construction mathématique. Voilà les ressources et les dispositions principales que l'esprit français apporte pour faire sa littérature, sans parler des autres caractères qui se rapportent moins directement à cet objet : voilà les traits principaux et permanents qu'il a dégagés pendant dix siècles d'intense production littéraire. Nous les verrons apparaître successivement, groupés de diverses façons, plus ou moins distincts ou engagés dans la complexité des formes individuelles. (App. I.)

#### 3. CAUSES GÉNÉRALES DE DIVERSITÉ LITTÉRAIRE.

Négligeons la variété des tempéraments personnels : nous aurons à définir les principaux dans le cours de cette étude. Trois principales influences diversifient le fond commun de l'esprit français dans les œuvres de notre littérature : la classe sociale, l'origine

provinciale, le moment historique.

Quand naît la littérature française, la société déjà n'est plus homogène: une première séparation y a créé deux mondes distincts, celui des clercs et celui des laïes. L'importance du premièr dans la vie nationale est mal représentée par la place qu'il occupe dans la littérature française, quoiqu'il lui ait fourni plusieurs de ses chefs-d'œuvre les plus considérables, et certains genres même, qui n'ont pas d'analogie dans les littératures anciennes, comme l'éloquence religieuse. Mais on conçoit sans peine que la société cléricale, en vertu du principe qui régit son activité et lui fixe son objet, ne fasse œuvre de littérature que par exception, ou par accident; elle a autre chose à faire en général, que de réaliser la beauté pour le plaisir de l'esprit.

Mais de plus, au moven âge, l'Église a sa langue qui n'est pas la langue française : elle parle, elle écrit le latin; du moins ne confie-t-elle au français que les moindres manifestations de sa pensée, les plus vulgaires ou qui avaient le plus besoin d'être vulgarisées. Souvent aussi, elle écrit en latin ce qu'elle a dit en francais : aussi notre littérature ne porte-t-elle qu'un témoignage indirect de la puissance de l'Église et de la direction qu'elle imprime à la pensée humaine. La philosophie et la théologie restent ainsi hors de notre prise; et pendant trois siècles, les plus féconds du moven âge, l'histoire de la littérature française ne représente que très insuffisamment le mouvement des idées. Elle ne nous fait connaître véritablement que leur diffusion dans les esprits du vulgaire ignorant, leur dégradation pour ainsi dire, et la force d'impulsion qu'elles ont manifestée : mais la genèse et l'évolution de ces idées mêmes dans l'élite qui pense, les formes supérieures de la vie intellectuelle, ne se sont pas déposées alors, sinon par hasard, dans les œuvres de langue française.

La société laïque elle-même se distribue en étages divers. Il se fait d'abord une division des seigneurs et des vilains: l'aristocratie féodale, guerrière et brutale d'abord, se raffinant peu à peu, et se faisant un idéal plus délicat, sinon plus moral, a sa littérature qui l'exprime fidèlement. Les vilains ont une pauvre existence et des joies vulgaires comme leurs misères. Mais, au-dessus du peuple innombrable des vilains qui cultivent la terre féodale,

apparaît de bonne heure, entre les murs de sa bonne ville, le bourgeois, laborieux et économe, gobeur et gausseur. Le vilain n'écrit guère, et l'on n'écrit guère pour lui : deux voix en somme font à travers les siècles le grand concert de la littérature française, celle de la bourgeoisie et celle de l'aristocratie, se répondant, se mélant, se recouvrant en mille façons, toujours distinctes et reconnaissables à leur timbre singulier, qui ne s'efface même pas dans l'uniformité ecclésiastique.

Comme d'un étage à l'autre de la société se percoivent certaines différences d'esprit, il en éclate d'autres, et les mêmes dans tous les étages, quand on passe d'une région à l'autre. De long en large comme de haut en bas, la variété apparaît. Cet esprit français dont j'ai essavé de marquer les principaux traits, est né comme la patrie, comme la langue, entre Loire et Meuse, dans ce que Michelet appelle les « plames décolorées du centre 1 » : presque aucune particularité n'en modifie la définition générale dans cet ancien duché de France, qui en donne comme l'exacte moyenne, dans ce Paris surtout, qui, comme la première des bonnes villes, doit à ses marchands, ses étudiants, et bientôt ses gens de palais, de paraître la propre et naturelle patrie de l'esprit bourgeois. La maligne, fine et conteuse Champagne, l'Orléanais avec le rire apre de ses « guêpins », et le simple, un peu pesant mais solide Berry se caractérisent davantage. Le long de ces provinces s'échelonnent, apportant une note plus originale, à mesure qu'elles sont plus excentriques, la Picardie ardente et subtile, l'ambitieuse et positive Normandie, hardie du bras et de la langue, le Poitou tenace, précis et délié, pays de gens qui voient et qui veulent, la molle et rieuse Touraine, enfin la terre des orateurs et des poètes, des imaginations fortes ou séductrices, l' « aimable et vineuse Bourgogne », d'où sont parties, à diverses époques, « les voix les plus retentissantes » de la France.

Chacune de ces régions fournit sa part dans la littérature du moyen âge. La Normandie et la France propre s'appliquent à la rédaction des chansons de geste, comme la Bourgogne, qui vit longtemps à part, et se fait une épopée à elle. En Champagne fleurissent l'idéalisme romanesque et lyrique, et les mémoires personnels. Les bruyantes communes picardes se donnent la joie de la poésie dramatique. Paris fait tout, produit tout, profite de tout; bientôt tout y afflue. Rutebeuf, Jean de Meung quittent l'un sa Champagne et l'autre son Orléanais, et écrivent à Paris. Puis pendant des siècles, une à une, les provinces qui entreront dans l'unité nationale recevront la langue de France, et mèleront à son

<sup>1.</sup> Michelet. Mistoire de France, t. 11.

esprit leur génie original : ce sera la rude et rèveuse Bretagne, réinfusant dans notre littérature, la mélancolie celtique, ce sera l'inflexible et raisonneuse Auvergne, Lyon, la cité mystique et passionnée sous la superficielle agitation des intérêts positifs; ce sera tout ce Midi, si varié et si riche, ici plus romain, là marqué encore du passage des Arabes ou des Maures, là conservant sous toutes les alluvions dont l'histoire l'a successivement recouvert, sa couche primitive de population ibérique, la Provence chaude et vibrante, toute grâce ou toute flamme, la Gascogne pétillante de vivacité, légère et fine, et, moins séducteur entre ces deux terres aimables, le Languedoc violent et fort, le pays de France pourtant oû peut-étre les sons et les formes sont le mieux sentis en leur spéciale beauté.

Au moyen âge l'inégalité sociale prime la diversité géographique. La civilisation est internationale; la division des populations chrétiennes se fait pour ainsi dire horizontalement, et non verticalement, selon les classes, et non selon les nationalités. Un même esprit règne, par-dessus les frontières, chez les hommes de même condition, et la même littérature les enchante. Puis les littératures occidentales se feront plus nationales, en même temps que les œuvres deviendront plus individuelles, et bourgeois, nobles et clercs seront avant tout éminemment Français en France, anglais en Angleterre et Allemands en Allemagne: souvent même la marque provinciale sera plus forte que l'empreinte de la condition sociale, et elle sera visible surtout chez les écrivains qui n'appartiennent pas aux pays de l'ancienne France et de langue d'oïl.

Ensin l'esprit français, de siècle en siècle, revêt des formes ou recoit des éléments nouveaux. Tout ce qu'il a été lui est, à chaque moment, attaché comme un poids qui l'entraîne : mais, à chaque moment aussi, des forces nouvelles surgissent qui accélèrent ou dévient son mouvement en mille façons. Le mouvement des idées, l'évolution de l'organisme social, le contact des races étrangères, et le spectacle de leurs idées, de leur organisation, de leurs arts aussi et de leur littérature, modifient sans cesse le génie national. et l'expression qu'il donne de lui-même dans les œuvres de ses écrivains. La littérature reflète, sinon toujours complètement, du moins assez fidèlement, la marche de la civilisation, et en dessine la courbe par son histoire. Ses formes même apparaissent, se développent, se dessèchent, et se dissolvent, selon leur rapport à l'état intime de la société ou du groupe de la société qu'il s'agit de manifester: en sorte que, par les genres mêmes qui prévalent. la littérature exprime toutes les modifications de l'esprit français,

Aux primitives et brutales ardeurs de la société féodale correspond l'épopée guerrière et chrétienne, à la délicatesse de ses

mœurs adoucies une poésie romanesque ou lyrique. La décadence des principes qui avaient fait la force et la grandeur de l'âme féodale, les victoires de l'intérêt sur l'honneur, de la ruse sur la force, de la sagesse pratique sur la folic idéaliste, l'infiltration de la science cléricale dans le monde laïque, moins sévèrement enfermé dans l'abstraction, moins étroitement contenu par l'orthodoxie théologique, l'essor du bon sens bourgeois et de la logique disputeuse, l'éveil de la curiosité, de la critique, du doute, et la diffusion d'un esprit grossièrement negatif et matérialiste, tout cela, dans ce xive et ce xive siècle qui sont moins le moyen âge que la décomposition du moyen âge, fait naitre et fleurir toute sorte de genres, narratifs, didactiques, satiriques, prose ou vers, contes, farces, allégories.

Le grand lien qui unit, le fort principe qui soutient malgré tout la société, jusqu'à l'âge moderne, la foi religieuse, provoque du xue au xvie siècle le riche épanouissement des compositions dramatiques. Au xvie siècle, affranchi par l'antiquité retrouvée sinon matériellement dans ses œuvres, du moins dans son véritable esprit, éveillé au sens de l'art par la vision radieuse que lui offre l'Italie, le génie français crée ou emprunte les formes littéraires capables de satisfaire ses besoins nouveaux de science et de beauté. Il se fait au xvue siècle comme une conciliation ou plutôt an juste équilibre de la science et de la loi d'un côté, de l'autre de la science et de l'art : revélation et rationalisme, vérité et beauté, l'un ou l'autre de ces deux couples est la formule de presque tous les chefs-d'œuvre. Le rationalisme triomphe pendant le xvue siècle aux dépens de la foi et de l'art, et, de la substance ou de la forme des œuvres littéraires, élimine tout ce qui n'est pas nécessairement facteur ou signe de la vérité dont il analyse les éléments ou poursuit la démonstration. Enfin au xixe siècle, après la reprise du sentiment religieux et du sens artistique qui produit l'explosion romantique, voici que jusqu'a une date très rapprochée de nous, l'esprit critique et expérimental devient le principal ressort de l'âme française, et se traduit littérairement par l'abondante floraison du roman et du théâtre réalistes, par l'étonnant développement de l'histoire et de la critique, par un effort enfin universel et seusible pour soumettre l'inspiration de l'écrivain aux lois de la méthode scientifique.

Je n'ai marqué que les grands traits: mais comme le passage est continu de l'âme française du xe siècle à celle du xixe, il l'est aussi de la Chanson de Roland à Francillon ou Bet Ami, et les deux mouvements inséparablement liés se poursuivent avec pareille vitesse, dans des directions parallèles,

#### 4. PHYSIONOMIE GÉNÉRALE DU MOYEN AGE,

Mais il nous faut maintenant revenir au point de départ, à la première époque de la littérature française, et embrasser d'un regard les principaux caractères du monde qui s'y exprime et s'y réjouit,

Pauvre et triste temps que cette fin du xe siècle où se fait entendre à nous la voix grêle qui dit la vie et la mort de saint Léger. Si la dramatique angoisse de la chrétienté aux approches de l'an 1000 a été reléguée par la critique contemporaine au nombre des légendes, la réalité n'est guère moins sombre. En France comme ailleurs, il semble que l'esprit humain subisse une éclipse. Ne nous attachons pas à la société cléricale, qui d'abord fournit si peu à la littérature française. Elle n'a pas encore ses grands docteurs qui combattent l'hérésie, définissent le dogme et scrutent les grands problèmes de la philosophie. Elle est envahie par les misères du siècle, par la brutalité, l'ignorance, la superstition, et son peuple de moines appelle sans cesse la colère et le zèle des réformateurs. Elle a pourtant de florissantes écoles, qui depuis Charlemagne ont vaincu la difficulté des temps. Elle a cette école de Reims, que dirigea Gerbert; elle a l'école de Paris où commen-

ceront à retentir au siècle suivant les grandes disputes.

Hors d'elle, il n'y a qu'ignorance et faibsesse d'esprit. Nobles, bourgeois, on vilains, il n'y a guère de différence entre les classes; l'égalité notellectuelle est aussi réelle que l'inégalité sociale; savoir le latin, savoir écrire, savoir lire, sont choses rares, et qui trahissent quelque relation ou caractère clérical. La vision du monde matériel ou moral est la même dans les châteaux, les villes et le plat pays 1. Sous la voûte tournante et constellée du ciel, par delà laquelle résident la Trinité, la Vierge, les anges et les saints, audessus de l'horrible et ténébreux enfer d'où sortent incessamment les diables tentateurs, au centre du monde est la terre immobile, « où se livre le combat de la vie, où l'homme déchu mais racheté, libre de choisir entre le bien et le mal, est perpétuellement en butte aux pièges du diable, mais est soutenu, s'il sait les obtenir, par la grâce de Dieu, la protection de la Vierge et des saints 2 » : lutte tragique, où la victoire assure à l'homme une éternité de joie. la défaite une éternité de supplices. « Le grand événement de la vie, dans cette conception, c'est le péché, il s'agit de l'éviter on de l'expier. » La religion l'enseigne : mais de son enseigne-

<sup>1.</sup> Cf. Gebhart, l'État d'ame d'un moine de l'an 1000 : le Chroniqueur R. Gluber iR. des Deux Mondes, 1er oct. 1891).

<sup>2.</sup> G. Paris, la Litt. fr. au moyen age, p. 15.

aent, trop haut, trop spirituel pour ces rudes ames, on ne saisit que l'extérieur, les pratiques, tout ce qui est observance malérielle, acte physique. Jeimer, aller en pèlerinage ou à la croisade donner de l'argent ou frapper de l'épèe pour le service de Dieu. fonder des messes ou des couvents, tout ce que le corps peut souffrir ou la main faire, on le souffre ou on le fait : mais la profonde philosophie, la pure moralité du christianisme, ne sont pas à la portée de ces natures ignorantes et brutales. Cependant, si elle ne peut encore éveiller les âmes à la vie spirituelle, à la pacifique poursinte de la perfection intérieure, la religion agit puissamment, salutairement, comme un frein. La peur du diable qui guette, la crainte de Dieu qui punit, la vision hallucinante de l'enfer qui s'ouvre, il ne fallait pas moins que cela pour brider la violence des passions, et mettre un peu de honté dans les actes, sinon encore dans les cœurs. D'autant que le régime social, par l'indépendance, par le droit souverain qu'il reconnaît à l'individu, exalte les énergies, et rend plus nécessaire l'action d'un irrésistible frein. Sans l'Église, la seule mesure du droit risquait d'être la force.

" Le monde d'alors est étroit, factice, conventionnel », la vie est triste, mesquine, limitée et comme emmurée de tous côtés. Si grandes que soient les misères dans les provinces ravagées par la peste, désolées par la guerre, l'ame reste engourdie, repliée sur elle-même. L'éternelle explication satisfait sa curiosité, si elle me console pas sa souffrance : c'est la vengeance de Dieu pour les péchés des hommes. Et si dure que soit aux hommes l'organisation sociale, ils n'en révent pas d'autre. Le monde qu'ils voient est, a été, sera toujours ainsi : ceux qu'il écrase le plus dans son état présent ne travaillent pas à le changer : ils n'en rèvent pas un autre qui serait mieux construit; ils se persuadent que tout sera bien, s'ils l'amènent à réaliser plus complètement ce qui est contenu dans son principe. Une lourde conviction de l'immutabilité des choses opprime la pensée, coupe les ailes à l'espérance, et la sensation du mal présent mène à la torpeur stupide, non au désir actif du progrès, « Ces convictions, dit M. G. Paris 1, enlèvent à la poésie du moyen âge beaucoup de ce qui fait le charme et la profondeur de celle d'autres époques : l'inquiétude de l'homme sur sa destinée, le sentiment douloureux de grands problèmes moraux, le doute sur les bases mêmes du bonheur et de la vertu, les conflits tragiques entre l'aspiration individuelle et la règle sociale. » Elles tarissent en un mot les profondes sources du lyrisme. Elles rendent impossible la saine conception de l'histoire : et il est notable que dans l'âge moderne l'esprit français, substituant une concep-

<sup>1.</sup> G. Paris, la Litt. fr. au moyen age, p. 31.

tion philosophique à la conception théologique de l'univers, n'arrivera pas encore sans grande peine à l'intelligence historique, comme si sa nature répugnait secrètement à la considération du contingent, du relatif, de ce qui passe dans les choses qui passent.

Telle est la physionomie caractéristique des trois siècles du moven âge (environ 1000-1327). Sans doute ce monde n'est pas immobile, ni inerte, puisqu'il vit : les historiens ont de grandes entreprises politiques et religieuses à raconter, une évolution des tormes sociales et des institutions à représenter. La pensée n'est pas inerte non plus, mais elle se meut dans l'abstrait, et comme elle ne sort guère des écoles, elle ne pense guère non plus à régler la pratique ni à imposer aux faits sa forme. Quand les laïcs diront en français ce que disputent les clercs en latin, et quand ils commenceront a se demander pourquoi le réel n'est pas conforme à l'idée, c'en sera fait du moyen âge.

Avec toutes ses misères en somme, sa dureté, sa pauvreté intellectuelle, le moyen age est grand, surtout il est fécond. Il portait et préparait l'avenir : quoi que l'esprit français ait recu plus tard du dehors, il fallait qu'il put le recevoir sans se dissoudre et périr, et ce qu'il fut alors détermine plus qu'on ne pense ce qu'il a été depuis. La grandeur du moven âge est dans son double principe : par ce libre contrat féodal qui assure les relations en maintenant l'indépendance des individus, il crée un sentiment nouveau, celui de l'honneur, et en fait la base même de l'organisation sociale. La foi « complète, absolue, sans restriction et sans doute » lui donne son autre caractère. Ainsi les ressorts qui meuvent tout, c'est l'honneur et la foi, deux principes de désintéressement et de dévouement, qui imposent à la volonté l'effort insatigable contre les intérêts et contre les appétits, au nom d'un bien idéal. Si grossières et pauvres que soient les formes où se réalise actuellement cette conception morale, il suffit qu'elle existe pour en faire émaner une noblesse et une beauté.

Même tout l'art dont est capable ce moyen âge qui lut les chefsd'œuvre de la poésie antique sans y remarquer la fine splendeur des formes, cet art sortira de là : il manifestera l'énergie de son individualisme par ses châteaux, et la vivacité de sa foi par ses églises. Dès le xº siècle, les masses formidables des châteaux, leurs doubles ou triples enceintes au-dessus desquelles se profile l'imprenable donjon, hérissent toutes les hauteurs, commandent les plaines et les rivières, menaçants symboles d'indépendance et d'énergie individuelles, qui donnent avec la conscience de la force la tentation de prendre l'égoïsme pour loi. Plus pur est le sentiment qui dresse les églises, et plus belle la forme par où il se réalise en elles. Selon le mot tant de fois cité d'un des plus ignorants moines qui aient fait le métier de chroniqueur, « le monde se pare d'une blanche robe d'églises neuves ». Saint-Front de Périgueux, l'abbaye du Mont-Saint-Michel, les églises d'Auvergne, tout cet art roman qui s'épanouit au xr siècle, l'art gothique qui le continue, voilà par où le moyen âge participa au désir de créer, à la faculté de sentir le beau. Il était nécessaire de le dire, car la littérature ici ne reflète pas avec le mème éclat le génie national : si le Parthénon et une tragédie de Sophocle, une oraison funèbre de Bossuet et les jardins de Versailles sont des manifestations également et diversement belles du mème génie, les créations littéraires du moyen àge français ne se sont pas réalisées dans une forme esthétique qui les rende comparables aux grands monuments de l'art roman ou gothique 1.

<sup>1.</sup> Les études de M. Bédier, dont je parlerai au chapitre suivant, invitent à atténuer cette conclusion. Ses tines analyses font apparaître chez nos trouvères plus de génie épique et de grand goût qu'on n'était disposé a leur en accorder. Sa séduisante hypothèse fait du xr° siècle une époque d'activité créatrice et de magnifique épanoussement comparable aux plus fesondes périodes de notre histoire littéraire 1/2° éd.).



# LIVRE I

# LITTÉRATURE HÉROÏQUE ET CHEVALERESQUE

### CHAPITRE I

#### LES CHANSONS DE GESTE

1. Origines de l'épopée française. Formation des chants épiques. — 2. Fin de l'inspiration épique. La Chanson de Roland, Raoul de Cambrai. Les Lorrains. — 3. Transformation de l'épopée en roman: tronvailles et erreurs du goût individuel. Remaniements et manipulations diverses des sujets épiques. Les cycles. Le comique. Avilissement progressif de l'épopée.

Les premiers monuments de notre littérature sont, comme on l'a vu, d'inspiration cléricale : il ne faut pas s'en étonner, les clercs seuls écrivaient. Mais la société laïque, l'aristocratie féodale avait pourtant déjà ses poèmes qui l'enchantaient, des chansons, et surtout des récits de caractère épique : seulement on ne les écrivait pas. La floraison de la poésie lyrique fut plus tardive : l'épopée se développe la première dans notre littérature 1.

# ORIGINES DE L'ÉPOPÉE FRANÇAISE

[Voici comment jusqu'à hier les médiévistes s'accordaient à peu près pour imaginer ce développement.]

La Chanson de Roland, qui, dans la forme où nous la présente le

<sup>1.</sup> A consulter: G. Paris, Histoire poetique de Charlemagne, Paris, 1865; L. Gautier, les Épopées françaises, 2º éa., Paris, 1878-94, 4 vol. m. 8º; P. Rajna, le Origine dell'epopea francesa, Florence, 1884; C. Nyrop. Storia dell'epopea francesa, 1rad. par E. Gorra, Turin, 1888; G. Kurl, Histoire poétique des Mérovingiens, Paris, 1893, m.-8; A. Jeanroy, Études sur le cycle de Guilleümeau court nez (Romania, t. XXV et XXVI); Coulet, Le voyage de Charlemagne en Orient, 1907; J. Bédier. Les Légendes épiques. Recherches sur la formation des Chansons de geste, 1908, 2 vol.

manuscrit d'Oxford, est antérieure à l'année 10801, est à peu près la plus ancienne de nos chansons de geste, comme elle en est la plus belle. Si l'on ne regardait que l'apparence, on aurait là le spectacle unique d'un genre débutant par son chef-d'œuvre. Mais en réalité la Chanson de Roland est un terme, plutôt qu'un commencement. Il y avait des siècles que l'épopée française était née, lorsque l'écriture sauva ce chef-d'œuvre. Quand avait-elle donc commencé? Dès la ruine de la civilisation romaine, après que les Francs eurent pris possession de la Gaule. L'histoire de Clovis, de ses ancêtres et de ses descendants, dans Grégoire de Tours et dans Frédégaire, est en grande partie poétique<sup>2</sup>, et l'on y reconnaît les débris d'une épopée mérovingienne. Une vie de saint 3 nous a conservé quelques débris d'un poème populaire qui célébrait une victoire peut-être fabuleuse de Clotaire II et de Dagobert sur les Saxons, Autour de ce Dagobert, qui fut le plus puissant des successeurs de Clovis, la fermentation épique fut intense, comme l'atteste encore une chauson de geste du xu° siècle dont il est le héros4.

Puis l'imagination populaire, puissamment excitée par les événements dont les Carolingiens furent les acteurs plus ou moins glorieux, transforma leur histoire à sa mode en un vaste corps de traditions poétiques. Depuis Charles Martel, le vainqueur des Sarrasins, jusqu'à Louis III, le vainqueur des Normands<sup>3</sup>, tous les Pépins, les Charles et les Louis, selon le mot du poète saxon<sup>6</sup>, ont été chantés concurremment avec les Clotaires et les Thierrys de

l'âge précédent.

1. Le seul poème complet antérieur sans doute à cette forme du Roland est le Pèlerinage de Charlemagne à Jérusalem (vers 1060), poème d'un caractère assez spécial. Je m'en rapporterai pour toute la l'Iterature du moyen âge au tableau chronologique dressé par M. G. Paris (op. cit., 2º édit., p. 245-255).

2. Chants épiques, bien entendu, non poème unique et suivi : naissance de Mérovée; exil de Childérie; mariage, baptème, guerres de Clovis; la biche qui lui découvre un gue; les murs croulant au son des trompettes; meurtres des chefs francs, etc.

3. La Vie de saint Faron, par Hildegaire, évêque de Meaux (mort en 875). Hildegaire tire tout ce qu'il dit du poème populaire, d'une vie perdue de saint Chihen, rédigée au vmº siècle. Voici les premiers vers du poème :

De Chlotario est canere rege Francorum, Qui ivit pugnare in gente Saxorum.

(Cf. cependant F. Lot, Romania, t. XXIII.)

4. M. Darmesteter De Flouvante vetustione gallico poemate, Paris, 1877) a démontré que Flouvent dérivait de Flodovine, Chlodovine, et signifiait le descendant de Clovis, comme Mérovingien, descendant de Mérovée. Ce descendant est Dagobert. M. P. Rajna prend le nom en un sens plus étroit, le fils de Clovis, probablement Clotaire.

5. La victoire remportée par Louis III à Saucourt sur le pirate Hastings est le sujet du poème de Gormont et Isembart, dont un fragment de 600 vers a été

retrouvé en 1876.

6. Anonyme, qui mit en vers la vie de Charlemagne par Eginhard (fin du txº siècle).

Charlemagne, comme il était naturel, par son long règne, ses grandes guerres, son vaste génie, et la restauration prodigieuse de la puissance impériale, devint le héros favori et comme le centre de l'épopée. Outre qu'il donna lieu à une abondante création de poésie. il attira à lui nombre de légendes préexistantes : presque toute la matière épique cristallisa autour de lui. D'abord il absorba tous les Charles, Charles Martel et Charles le Chauve, tandis que les Pépins et les Louis se fondaient en deux personnages, l'un père et l'autre fils de l'empereur Charles : cette triade légendaire représenta toute la dynastie carolingienne. Les Mérovingiens furent absorbés aussi : leurs noms s'effacèrent, leurs personnalités furent dissoutes, et leurs actions allèrent s'attacher aux noms carolingiens. Sur quelques points l'absorption fut incomplète, et le rattachement mal fait : comme dans Floovent survit un descendant de Clovis, ainsi parfois apparaissent Charles Martel et Charles le Chauve, non déguisés ou mal déguisés en Charlemagne.

Mais tout ne gravitait pas encore autour des rois. Les provinces avaient leur vie distincte et intense : comme elles eurent leurs chefs et leur histoire, leurs souvenirs glorieux ou douloureux, elles eurent leur épopée. On chanta les quatre fils Aymon en Ardenne, Raoul de Cambrai en Vermandois. La Lorraine eut Garin et Bégue; la Bourgogne eut Girart de Roussillon, et sans doute Roland fut d'abord le héros local des marches de Bretagne avant d'entrer comme neveu de Charlemagne dans la tradition nationale.

Il y eut ainsi cinq siecles environ pendant lesquels notre race, quoi qu'on ait dit, eut bien « la tête épique ». Cette spontanéité créatrice tendait incessamment à s'exercer : la légende suivait de près les événements. On n'oubliait pas l'histoire, on la voyait, en quelque sorte, tout ordonnée en légende. Charlemagne n'était pas mort, que l'un de ses vieux soldats faisait déjà en toute naïveté au moine de Saint-Gall le tableau merveilleux des exploits et de la sagesse du grand empereur : la poésie était alors la forme des intelligences.

Mais une question se pose sur laquelle ont batailllé les érudits: puisque évidemment ce n'est pas de la tradition latine qu'est sortie l'épopée française, d'où vient-elle? Des Celtes, ou des Francs, qui sont avec Rome les facteurs de notre nation? L'n savant italien, M. P. Rajna, a mis hors de doute les origines germaniques de l'épopée française. Comme tous les Germains, les Francs avaient une poésie narrative, tantôt mythique, et tantôt historique, célébrant les dieux ou les anciens rois de la race: le Siegfrid des Nibelungen n'est autre que Sigofred, héros national des Francs, qui primitivement fut peut-être un dieu. Ils avaient leurs scôpas qui s'accompagnaient de la harpe, et leurs guerriers aussi parfois

composaient et chantaient. Maîtres de la Gaule, et devenus chrétiens, les Francs oublièrent ou réduisirent en faits humains leurs mythes religieux : ils gardèrent leurs poèmes historiques et leur goût pour les récits épiques qui exaltent le courage et enchantent l'imagination. Même, tandis que leur histoire, sur cette terre de Gaule qui leur appartenait, faisait germer de nouveaux chants, les anciens, avec ce dédain de la chronologie qui est le propre des temps épiques et des légendes populaires, continuaient d'évoluer, et se chargeaient de faits récents ou se rajeunissaient pour s'y adapter. Ainsi dans cette histoire poétique des Mérovingiens, dont on parlait tout à l'heure, se laissent entrevoir des vestiges de vieux poèmes francs; dans les chansons de geste, certains récits, certains personnages, des traits de mœurs, des usages de la vie guerrière et civile sont des résidus manifestes de la plus ancienne poésie et de la plus ancienne civilisation des Francs. Le nain Obéron, l'Auberon de nos chansons de geste, l'Alberic des Nibelungen, est entré certainement chez nous avec les compagnons de Clovis

Cependant il faut bien savoir ce qu'on entend quand on dit que l'épopée française est d'origine germanique. Tout ce qu'il y eut de chants tudesques, avant et après l'invasion franque, tout ce que Charlemagne en fit recueillir, n'intéresse pas directement notre littérature. On l'a dit avec raison, une épopée française ne peut sortir que de chants en langue française, ou en langue latine, puisque le français est du latin qui a évolué. Dès que les Francs se furent mèlés aux Gallo-Romains, eurent pris la langue latine, dès le milieu du vie siècle, il y eut assurément des chants épiques en latin, « en langue romaine rustique », comme il en continua d'éclore en tudesque pour les Francs non romanisés de l'Austrasie. Le fameux poème en l'honneur de Clotaire II dont l'auteur de la Vie de saint Chilien transmit quelques vers à l'auteur de la Vie de saint Faron, était assurément en latin vulgaire : les femmes de la Brie qui le chantaient n'ont jamais parlé tudesque.

Les Francs agirent donc comme un ferment sur la masse galloromaine. Par eux, les aptitudes poétiques de la race celtique,
engourdies sous la domination romaine par l'élégant rationalisme
de la littérature savante, comme par la pression monotone de la
protection administrative, furent réveillées : les âmes, préparées
déjà par le christianisme, violemment secouées par l'instabilité
du nouvel état social, recouvrèrent le sens et le don des symboles
merveilleux; et dans la famine intellectuelle que produisit la ruine
des écoles, l'aristocratie gallo-romaine, sujette des rois francs et
compagne de leurs leudes, associée aux fêtes comme aux affaires,
quitta sa délicatesse et ses procédés raffinés de pensée et de lan-

gage: elle retourna à l'ignorance, au peuple; elle se refit peuple, avec toute la rudesse, mais avec toute la spontanéité du génie populaire. Il y eut assez d'unité morale, d'homogénéité sociale, pour que l'épopée, cette expression synthétique des époques primitives, se développât puissamment.

M. Rajna a constaté que son terrain de culture a sensiblement les mêmes limites que l'occupation franque. Mais elle n'est pas franque pour cela : elle est française, œuvre de cette race complexe qui se constitue du mélange des Gallo-Romains et des Francs; produit des forêts gern aniques, mais acclimaté sur le sol des Gaules, et germant spontanément dans toutes les àmes, sans distinction de race, non échappées encore ou retournées, peu importe, à la barbarie féconde.

Ce furent même les Gallo-Romains qui donnèrent à l'épopée sa forme : la langue, cela va sans dire, mais aussi le mètre. Ce vers de dix syllabes <sup>1</sup>, assonancé <sup>2</sup>, distribué en *laisses* ou couplets monorimes d'inégale étendue, que l'on retrouve dans toutes les anciennes chansons de geste, est d'origine très probablement latine comme tout notre système de versification.

Comment se lit l'élaboration de la matière épique, et sa mise en œuvre? Nouvelle question, et nouveaux combats. Parfois l'épopée fnt contemporaine ou à peu pres des faits qu'elle rappelait. Souvent aussi la tradition orale conserva les légendes non versitiées, jusqu'à ce qu'un poète s'en emparât. Mais ce poète, plus ou moins éloigné des événements, qui le premier les chanta, quelle forme leur donna-t-il? On a supposé — et non pour la France seulement — que des cantilènes lyrico-épiques plus brèves et de rythme plus rapide avaient précédé les vastes narrations épiques, et par une application du système de Wolff qui longtemps a été en faveur pour les poèmes homériques, on a soutenu que les chansons de geste n'étaient que des cantilènes cousues ensemble. Il faut décidément abandonner cette hypothèse, que les faits ne confirment

<sup>1.</sup> On a beaucoup discuté sur l'origine de ce vers, et en général sur celle de notre versification toute fondée sur le nombre des syllabes et la rime. Il est à peu près certain que ceux qui la rattachent à la poésie latine rythmèque ont raison. Les défeuseurs de l'origine celtique, comme MM. Bartsch et Rajna, ne donnent guère de bounes raisons positives, et M. Rajna ne fait guère que montrer les difficultes du système adverse. Il arriva sans doute ici la même chose que pour la langue : le vers trançais, c'est le vers latin transformé, mais transformé par des Celtes.

<sup>2.</sup> L'assonance consiste dans la répétition de la dernière royelle accentuée, tandis que la consonance (notre rime moderne) porte sur la royelle accentuée et sur les consonace et royelles qui la suireut. — Je ne parhe pas du vers ortosyllabique qui se rencontre dans la seule chanson de Gormont, et dans le poème d'Alberic sur Alexandre: l'emploi de ce vers est très exceptionnel dans l'épopée française; c'est le mêtre ordinaire des romans bretons.

pas et dont, après M. Mila y Fontanals 1, M. Rajna a fait justice. Les clercs qui écrivent en latin nomment du nom de cantilène indifféremment les chants prétendus lyrico-épiques que nous n'avons pas et les chansons de geste qui nous sont parvenues : cantilène est le mot, légèrement méprisant, dont ils désignent toute poésie qui n'est pas savante et latine. Il va sans dire qu'on ne nie pas l'existence de chants lyriques : épopée et lyrisme répondent à deux besoins de l'âme humaine : mais l'épopée vient des narrations épiques. Que les poèmes primitifs furent plus courts, cela va sans dire aussi : mais ils se sont développés par « intussusception » si e puis dire, comme des organismes, et non par « juxtaposition ». Chaque état de la matière épique est le résultat d'un intime renouvellement, d'une refonte intégrale. Ce qui s'est passé depuis qu'on eut commencé à rédiger les chausons de geste nous garantit ce qui arriva quand elles n'étaient pas écrites. Du vie au xe siècle, comme du xiº au xive, le procédé constamment mis en usage a été l'extension par remaniement total; c'est par étirement, non par suture, que peu à peu ce qui pouvait avoir quelques centaines de vers au ixe siècle, s'est trouvé être, quatre siècles plus tard, un poème de dix mille ou vingt mille vers.

A la fin du x'siècle, la fécondité épique de notre race est épuisée. Sauf les interpolations que la flatterie et l'intérêt peuvent introduire dans la rédaction des poèmes, les derniers événements dont le souvenir y soit élaboré en récits légendaires sont de cette époque. Alors vécut le comte de Montreuil-sur-Mer dont on reconnaît la personnalité fondue dans l'unité nominale de Guillaume d'Orange. La bataille où mourut Raoul de Cambrai est de 943. Dès

lors la période de création spontanée est close.

La matière aussi a reçu sa forme : elle est distribuée déjà en amples compositions, en récits détaillés. Bertolai, le premier auteur du poème de Raoul de Cambrai (s'il n'est pas supposé par un trouvère plus récent pour donner de l'autorité à ses inventions), ce Bertolai avait combattu à côté de son héros.

M. G. Paris a reconnu, dans un curieux fragment de chronique latine qu'il date du x<sup>e</sup> siècle <sup>2</sup>, la traduction d'un morceau d'une chanson du cycle de Guillaume: trois fils et un petit-fils d'Aimeri de Narbonne y paraissent autour de l'empereur Charles. La narration lente et détaillée atteste que ce court fragment est le débris

Dans sa remarquable étude sur la Poesia heroico-popular castellana, Barcelone, 1874 (p. 453-462).

<sup>2.</sup> C'est le fragment de la Haye, publié par Pertz qui n'en avait pas reconnu le caractère, réedité et expliqué par G. Paris (Hist poét de Charlemagne, p. 50 et 466).

— Mais ce fragment est en réalité du xiº siècle, et le poème qu'il traduit n'est peut être pas antérieur au Roland d'Oxford ou à la Chanson de Guillaume (11° éd.).

d'un vaste poème. Ainsi les chansons de geste i étaient déjà telles à peu près qu'elles nous apparaîtront un siècle et demi plus tard dans les rédactions conservées.

Mais, sauf le fragment de la Haye, dont la valeur littéraire est nulle, rien ne nous représente la période primitive d'invention spontanée, et nous n'atteignons pas directement la forme première et vraiment populaire de notre épopée française. Nous n'avons rien que des remaniements : la Chanson de Roland même en est au moins au second état. Nous sommes donc réduits à ressaisir, par une divination délicate, l'âme et les membres épars de l'épopée perdue au milieu de toutes les inventions dont la fantaisie romanesque de l'âge suivant l'a surchargée et dénaturée. C'est là même le grand problème qui donne de l'intérêt à l'immense fatras qu'on appelle à tort l'épopée française.

Cependant il y a quelques poèmes où apparaissent plus distinctement les linéaments de l'antique épopée, où la matière primitive, dans une forme qui n'est pas primitive, n'est pas trop mélée d'éléments hétérogènes et adventices. Plus ils sont anciens, moins la forme naturellement déguise ou trahit la matière. Et l'on s'explique maintenant pourquoi le plus ancien est aussi le plus beau. La Chanson de Roland est le chef-d'œuvre de notre poésie narrative, parce qu'elle est, dans sa forme existante, le poème le plus voisin des temps épiques. Elle a été fixée par l'écriture quand la société avait encore une âme adaptée à l'esprit originel de l'épopée : elle n'avait plus de force active pour en créer, mais elle gardait sa sensibilité intacte pour en jouir.

Voilà ce que l'on enseignait hier sans hésitation<sup>2</sup>. Voilà la synthèse qui se formait comme d'elle-mème des travaux des érudits. L'édifice paraissait solide. M. Bédier en a fait apparaître la fragilité. Sa démonstration n'est pas achevée; il n'en a pas tiré toutes les conséquences; mais déjà il est certain que la synthèse d'hier est à bas. Une revision et une réorganisation totales de nos idées sur l'épopée française sont nécessaires. M. Bédier et d'autres médiévistes y procéderont sans doute dans les années qui vont venir. Ils nous diront quel lien il faut concevoir, s'il faut concevoir un lien, entre le génie épique des Francs et l'épopée du xue siècle, entre cette épopée et les chants historiques de l'époque mérovingienne. Ils

2. Tont ce qui, dans ce chapitre, est placé entre crochets (ici, jusqu'au milieu de

la p. 28), a été ajouté dans la 11° édition.

<sup>1.</sup> Geste (du latin qesta, pluriel neutre qui devint un substantif téminin) prit le sens d'Histoire: une Chanson de Geste est donc proprement une chanson qui a pour sujet des faits historiques (on donnés pour tels). On dit plus tard, mais rarement en français propre, une geste tout court pour un poème épique. On appela aussi geste un certain groupe de traditions épiques, à peu près ce que nous nommons un cycle. (G. Paris, op. cit., p. 38.)

nous diront ce que l'épopée du xue siècle a recueilli de thèmes, de contes, de clichés, de procédés d'une tradition lointaine, si elle en a recueilli; d'où elle a pris sa forme, si elle l'a reçue d'une poésie narrative antérieure, ou si elle l'a créée. Aussi, bien des questions doivent être réservées et tenues provisoirement en suspens. Voici les résultats principaux qui dès aujourd'hui se dégagent des recherches de M. Bédier.

D'abord une partie de critique négative, très forte. On n'a aucune raison de croire à l'existence de cette épopée primitive, spontanée, populaire, admirable, dont rien n'aurait subsisté. La continuité d'invention légendaire qui, des temps mérovingiens et carolingiens, aurait transmis aux jongleurs du XIe et du XIIe siècle la matière des chansons de geste, est une hypothèse arbitraire; aucun document ne l'affirme sérieusement. Les éléments historiques qu'on retrouve dans ces poèmes sont en réalité très peu de chose : on en a grossi la masse par une méthode arbitraire et puérile, M. Bédier s'égave des seize Guillaume, y compris le comte de Montreuil-sur-Mer, qu'on veut reconnaître fondus dans le type épique de Guillaume d'Orange. « Il n'v a nulle preuve que Vivien, Aymeri, Ernaut de Beaulande et les autres aient été à l'origine des personnages réels, les héros de petites gestes independantes qui auraient été peu à peu attirées et absorbées dans l'orbite du cycle de Guillaume d'Orange... Outre les personnages de Charlemagne et de son fils Louis, il n'y a dans le cycle d'autres personnages historiques que Guillaume, comte de Toulouse et moine à Gellone, et Guibourc sa femme 1, »

Bertolai, auquel je ne croyais pas trop malgré les érudits, n'a jamais écrit le poème de la mort de Raoul de Cambrai dont,

n'existant pas, il n'a pas été le témoin.

Il faut renoncer à la manie d'identifier tous les héros des chansons de geste avec leurs homonymes historiques, et de retrouver à tout prix tous les faits poétiques dans l'histoire, en invoquant la déformation légendaire pour écarter toutes les difficultés.

Mais M. Bédier ne s'en tient pas à la critique négative. Il reconstruit.

Les chansons de geste que nous avons sont nées tardivement, au XIII, au XIII siècle, autour des abbayes et des églises. Des jongleurs les ont chantées à la foule qui affluait aux foires et visitait les reliques. Autour des sanctuaires fréquentés, le long des routes de pèlerins, l'épopée germe et s'épanouit. D'où les jongleurs en tirent-ils la matière? Non pas d'une tradition populaire dont rien ne prouve l'existence, mais des chroniques latines, des vies de saints latines,

et surtout, des récits des moines et des clercs qui leur en transmettent la substance. Ils reçoivent ainsi pêle-mêle des faits historiques et des mensonges que l'erreur ou le calcul des clercs et des moines ont brodés sur l'histoire pour expliquer un nom, une inscription, une tombe, pour illustrer une abbaye, pour etayer les prétentions d'une église, pour achalander des reliques. Sur ces données le jongleur travaille dans des conditions très analogues à celles du romancier moderne, il les féconde par son invention, selon son génie ou sa mémoire.

L'abbaye de Saint-Guillaume du Désert fournit le noyau de la légende de Guillaume d'Orange: les principaux épisodes sont en relation avec les principales étapes de la via Tolosana qui conduisait les pèlerins, de Paris, par Brioude, Le Puy, Nîmes, Arles et les Aliseans, Saint-Gilles, Narbonne, Martres-Tolosane, vers Saint-

Jacques de Compostelle.

La légende de Raoul de Cambrai se forme autour de Saint-Geri de Cambrai et de quelques abbayes du Nord; celle de Girard de Roussillon, en Bourgogne, autour des abbayes de Vézelay et de Pothières. La légende d'Ogier de Danemark est née d'un tombeau de l'abbaye de Saint-Faron près de Meaux et s'est enrichie de récits ramassés en Italie sur la route du pelerinage de Rome.

La Chanson d'Aquin n'est qu'une fiction sortie du conflit de l'archeveché de Dol avec l'archeveché de Tours : les clercs de Dol ent inventé une expédition de Charlemagne comme d'autres fabriquaient des chants ou des reliques.

On sait depuis longtemps que le Pelerinage de Charlemagne avait sa raison d'être dans l'abbaye et la foire de Saint-Denis : ce

fait prend maintenant toute sa signification.

Ainsi, au lieu d'imaginer les événements historiques se déposant immédiatement dans l'imagination populaire pour y vivre et s'y transformer épiquement jusqu'à ce que les jongleurs s'emparent de cette helle matière et la gâtent, nous nous représenterons le peuple ignorant tout de ce passé qui n'est merveilleux pour lui que parce qu'il l'ignore, les clercs qui seuls savent quelque chose et content plus qu'ils ne savent, les jongleurs ramassant, étoffant, embellissant de leur mieux les récits des clercs pour amuser la foule et la rendre libérale. L'épopée française naît du concours de ces trois éléments, les clercs, les jongleurs et la foule : elle naît partout où grouille une foule curieuse, crédule, avide d'émotions, et qui demande qu'on lui conte de beaux contes sur les empereurs et les barons dont elle voit les images ou les sépultures, et dont quelque monument, quelque localité conserve les noms.

C'est donc sous la troisième race, dans les XI° et XII° siècles qu'il faut maintenant placer le bel âge, l'âge d'invention énergique et

fraiche de l'épopée française. Épique ne signifiera plus primitif et spontane: nous appellerons ainsi ce qui sera beau, grand et simple, et romanesque, le curieux, l'extravagant, le complique, l'outré. Certainement l'épique sera en général plus ancien que le romanesque, mais pas beaucoup plus ancien, et pas du tout plus populaire.

Il demeure vrai que nous ne connaissons guère que des remaniements, mais des siècles ne les séparent plus de l'élaboration des légendes qu'ils développent : les premières rédactions ne sont plus d'un autre âge, elles ont été fabriquées dans le même monde,

par les mêmes espèces d'hommes, que les remaniements.

M. Bédier pense et nous donne des raisons de penser que les premières rédactions, plus frustes, plus grossières, ont plusieurs fois été perfectionnées dans les remaniements. Il nous fait remarquer de l'intelligence, du talent, un sens juste de la vérité humaine et de la beauté pathétique, dans certaines inventions des remanieurs. Si les remaniements tardifs ont gâté la matière des chansons de geste, les premiers remaniements l'ont souvent embellie.

Regardons donc maintenant les chefs-d'œuvre de notre poésie narrative médiévale en eux-mêmes, pour eux-mêmes, sans souci d'y distinguer l'épopée naturelle du peuple de l'invention artifi-

cielle des remanieurs.]

## 2. PRINCIPALES ŒUVRES ÉPIQUES.

Le Pèlerinage de Charlemagne à Jérusalem, la Chanson de Guillaume récemment découverte, dont la chevalerie Vivien et Aliscans sont le développement, et la Chanson de Roland, voilà les plus anciennes chansons qui nous soient parvenues. La plus belle est la Chanson de Roland.

Celle que nous avons n'est pas celle, certainement, que, à la bataille d'Hastings, Taillefer « qui moult bien chantait », chanta devant le duc Guillaume et devant l'armée normande en allant contre les Saxons. Elle date de la fin du xiº siècle. Mais, telle qu'elle se présente à nous dans le texte d'Oxford, c'est vraiment une belle chose 1. Une grande conception poétique s'est développée

<sup>1.</sup> Anteur inconnu. Manuscrit d'Oxford (Bodléienne, 1624, ms. Digly 23) écrit à la fin du xir siècle, donc postérieur d'un siècle à peu près à la rédaction. Éditions . la Chanson de Roland, ou de Roncevaux, du xir siècle, publiée pour la première fois en français, d'après le ms. de la Ribl. d'Oxford, par Fr. Michel, Paris, 1837, in-8; Th Müller. 3° édit. Gættingen, 1878; Stengel, éd. paléographique, Heilbronn, 1878; L. Gautter, 20 éditions, chez Mame, depuis 1872; Clédat, Garnier, 1870. Traductions Gautier, 1872 et suiv.; D'Ayril, 1867; Petit de Julleville. 1878. — A consulter: Monin, Dissert. sur le roman de Roncevaux, Impr. royale, 1832 (c'est M. Monin qui véritablement découvre le poème); Littré, Hist. de la langue française, t. 1, p.254 et suiv.;

autour du mince novau historique, autour de ce combat d'arrièregarde où périrent trois hommes de marque seulement, Roland, Auselme et Eggihard, le 15 août 778. Nous sommes loin de l'histoire, avec ces Sarrasins qui ont pris la place des Basques montagnards, et ces Sarrasins paiens, idolatres, du reste vaillants et accomplis « barons », s'ils étaient chrétiens : avec ce Charlemagne à la barbe blanche, âgé de deux cents ans, majestueux symbole de la royauté chrétienne : avec ces douze pairs qui combattent et périssent aux côtés de Roland : avec ce traitre Ganelon, dont la trahison, plus inutile encore qu'inexpliquée, n'est sans doute qu'une naive satisfaction que se donne le sentiment national, incapable de concevoir le désastre sans un traitre au moins qui soit présent : avec ce Turpin, authentique archevêque de Reims, transporté dans ces récits de guerre par on ne sait quelle influence cléricale et transfiguré en un type légendaire du prélat guerrier 1.

Mais si nous regardons la France du XIº siècle, tout est vrai, les armes, les costumes, les mœurs, les sentiments. Ces hommes sont barbares, violents, brutaux, sans délicatesse, de pauvres et étroits cerveaux peu garnis d'idées : où est la souplesse merveilleuse, la richesse épanouie de l'âme grecque, même aux rudes

temps des guerres homériques?

Pourtant, dans sa grossièreté, notre France féodale et chrétienne a un principe de grandeur morale que la Grèce artiste et mythologue n'a pas connu. Une haute idée de l'honneur commande le sacrifice désintéressé de la vie, pour le service de l'Empereur, pour le service de Dieu : deux sentiments qui compriment l'égoisme, la foi au suzerain féodal, la foi au maître du ciel, sont les ressorts des actions. A l'accent dont Turpin exhorte, bénit et absout les soldats martyrs qui meurent avec Roland, on sent que les temps sont proches où l'Occident lancera ses bi rons contre les infidèles gardiens des heux saints. Nul esprit d'aventures, nulle folie de l'honneur, nul calcul de l'intérêt, ne dégradent encore la brute grandeur des âmes : nulle galanterie non plus, ni fadeur ou grossièreté d'amour. La femme est absente de l'œuvre, sauf en un coin, une trancée à peine entrevue, qui pleure et qui meurt. Enfin

1. M. Bédier essaiera de démontrer dans son troisième volume que la légende de Roland s'est développée sur la route de Blaye et Bordeaux à Roncevaux et Saint-

Jacques de Compostelle (11º éd.).

<sup>107</sup> et suiv.; G. Paris, Sur la date et la patric de la Chanson de Roland, Romania, XI, 400-9 (cf. ibid., XI, 465-518); La Chanson de Roland et la Nationalité française. Poésie fr. au Moyen âge, p. 86-118; Brunetière, Études critiques sur l'Hist de la litt. fr., 1° série; Boucherie, Revue des langues romanes, 1880, 3° série, 111, p. 1-37, et IV, p. 200-247. Cf. les bibliographies de Gautter et de Nyrop.

le héros, blamé dans son orgueil, est grand dans la défaite et dans la mort: haute intuition d'avoir exalté le vaincu, et doublé la puissance de l'admiration de toute la tendresse de la pitié! Car cette « triomphante défaite », c'est bien tout le poème, et je ne puis que me ranger à l'avis de ceux qui pensent que la revanche de Charlemagne sur l'émir Baligant et sur Marsile est une mesquine addition destinée à satisfaire la vanité nationale aux dépens de la poésie.

La forme est sèche et rude, la langue raide et pauvre. Le trouvère qui a mis la légende en forme n'est pas un Dante ou un Virgile. Ce n'est pas un habile artiste : il ne sait ce que c'est que plasticité du style, rythme expressif des vers. Il ne compose pas subtilement : il suit simplement l'ordre naturel des faits qu'il raconte. Il n'a pas la sensibilité délicate et diverse de l'aède homérique, ni cette expansion d'une jeune imagination et d'une fraiche sympathie qui se répandent sur toutes choses. Il ne regarde pas la nature : de ce merveilleux décor pyrénéen, qu'il n'a peut-ètre pas vu du reste, quelles vagues et maigres phrases tire-t-il pour encadrer la mort de Roland! Notre Français, bien français et comme tel classique d'instinct, ne s'intéresse qu'à l'homme.

Il n'est pas curieux de psychologie assurément, et ne fait pas

d'anatomie du cœur humain.

Roland est preux, mais Olivier est sage.

Voilà qui lui suffit pour définir ses caractères. Mais s'il ne fouille pas, il dessine : son trait est sec, mince, mais juste. Ses personnages ne sont pas analysés, ils sont, ce qui vaut mieux. Ils se meuvent, ils ont l'intérieure mobilité des vivants. Je ne sais trop pourquoi Ganelon trahit; par orgueil, je suppose : mais je lui sais gré de devenir traitre, et de ne pas l'être par destination première, par emploi, comme tant de traitres des chansons de geste, ancêtres de ceux des mélodrames. Roland, aussi, n'est pas à la fin du poème ce qu'il était au début : l'orgueilleux et colérique baron s'apaise aux approches de la mort; il se dépouille insensiblement de sa basse humanité, et, par une ascension merveilleuse et vraisemblable, il atteint au sommet de l'héroïsme chrétien : son agonie est d'un saint.

Le poète est rude; mais c'est un poète. L'art est fruste; mais il y a un art dans cette fruste et puissante beauté. Ce jongleur a réalisé ce qu'il pouvait concevoir : il est grand par là. Il procède par grands partis pris et larges effets] 1. Nulle intention littéraire,

<sup>1.</sup> M. Bédier m'a fait revenir du préjugé de l'inconscience et de l'inintelligence des auteurs des chansons de geste. Pourquoi supposer, en effet, qu'ils n'ont pas voulu ou compris ce qu'ils ont fait? (#1° éd.).

nul souci de l'effet ne gatent l'absolue simplicité du récit. Le style, tel quel, purement déclaratif, ne s'interpose pas entre l'action et les vers : nulle invention verbale, nulle subjectivité personnelle n'adhère aux faits. Détachés à l'instant des mots qui nous les apportent, leur image réelle subsiste seule en nous : ils s'ordonnent d'eux-mêmes en une vision étrangement nette et objective : on ne lit pas, on voit. Et nulle ame que l'âme même des faits ne nous parle et ne nous émeut. Ils surgissent l'un après l'autre, évoques par l'expression simple et directe, depuis la préparation de la trahison, à travers la symetrie un peu gauche de la bataille, jusqu'à la riche, ample et lente narration de la mort du héros; les adieux de Roland et d'Olivier, la dernière bénédiction de Turpin, Roland essayant de briser son épée, battant sa coulpe, tendant son gant à Dieu son Seigneur, et rendant enfin son âme aux mains de saint Gabriel : toute cette partie est d'un pathétique naturel, élevé, sobre, vraiment puissant. Je ne fais pas de comparaison. cela est simplement beau. Il n'est pas jusqu'à la forme que le mouvement et la grandeur du récit n'emportent et n'élèvent. Et surtout le rythme grossier est expressif : ce n'est pas le déroulement magnifiquement égal de l'alexandrin homérique : distribuée à travers ces couplets qui la laissent tomber et la reprennent, retrogradant et redoublant sans cesse pour se continuer et se compléter, la narration s'avance inégalement et, de laisse en laisse, d'arrêt en arrêt, monte comme par étages; et cette discontinuité même devait, semble-t-il, communiquer une dramatique intensité à la déclamation du jongleur.

La Chanson de Roland exalte les deux plus purs sentiments qui fussent dans les cœurs, en leur proposant les plus hauts objets où ils pouvaient s'adresser: Charlemagne à servir, l'infidèle à combattre. Et dans cette exaltation arrive à se dégager spontanément comme une àme nationale, un profond et encore inconscient patriotisme, qui devance la réalité même d'une patrie. Par là ce poème est unique parmi nos chansons de geste: rien n'y ressemble et rien n'en approche.

Ravil de Cambrai i nous ramène à la vulgaire humanité, nous jette en pleine vie féodale. Ils ont vécu, ce Ravul qui, se faisant adjuger par le roi Louis l'héritage de Herbert de Vermandois, envahit le pays qu'il veut posséder, saccage et brûle, un vendredi saisis, la ville d'Origny, avec son monastère et ses nonnes, qu'il promet-

<sup>1.</sup> Édition: P. Meyer et Longnon, Société des anciens textes français, 1892, in-8. — Le poème est un remaniement du xir\* siècle (vers 1180), dont la dernière partie est de date plus récente que le reste, sauf les dernières pages (mort de Bernier et disparition de Géri). (ff\* éd.)

tait tout à l'heure d'épargner, qui, tout échauffé de cette atroce exécution, tout joyeux et de grand appétit, n'ose manger de la viande, quand son sénéchal en se signant lui remémore qu' « il est carème »; ce Bernier, écuyer de Raoul, fils d'un des quatre fils de Herbert, qui, fidèle à la loi féodale, suit son maître contre son père et ses oncles, voit sa mère brûlée sous ses yeux dans le monastère où elle s'est retirée, et renonce seulement son hommage quand Raoul, échauffé par le vin, l'a à demi assommé pour avoir trop haut regretté l'incendie de son pays et la mort de sa mère.

Ils ont vécu, mais en dépit de quelques noms attachés à certains lieux, et auxquels s'associent quelques faits décharnés, ne les cherchons pas dans l'histoire : ils ont vécu en cent lieux, sous cent noms; ce sont des types; ils symbolisent des aspects de la vie féodale. Et jamais la force de l'honneur et du serment n'a plus fortement apparu qu'en ce Bernier: quand, sa mère morte, blessé lui-mème, il a renoncé l'hommage, si, dans le premier moment de colère, il refuse la réparation que Raoul offre une fois revenu à lui, jamais cependant il n'aura le cœur en paix : il combattra Raoul de tout son courage, il le tuera, mais toujours l'idée de son serment violé le tourmentera : toujours il rappellera ses griefs, sa mère « arse », sa tête cassée; il maintiendra « son droit », mais il sera inquiet. A peine vainqueur, il songera à aller servir au « Temple » à Saint-Jean d'Acre; et le médiocre continuateur du vieux poème a dégagé l'idée mère du sujet, quand il montre Bernier usant sa vie sur les chemins, en pèlerinages lointains, pour expier, jusqu'au jour où le roux Geri, oncle de Raoul, lui casse la tête d'un coup de son lourd étrier sur le lieu même où jadis il a tué son seigneur.

A travers la diffusion banale et molle du style, qui du moins ne tire pas l'œil et se laisse oublier, une réelle puissance poétique transparait, le poète a l'instinct du développement épique, au meilleur sens du mot : il sait faire rendre à une situation ce qu'elle contenait d'émotion et d'intérêt. Je n'en veux pour preuve que le morceau si souvent cité et avec raison, de la mort de Raont : cet Ernaut de Douai qui fuit devant Raoul, la main coupée, demandant grace à son impitoyable ennemi, secours à tous les amis qu'il rencontre, reprenant haleine chaque fois qu'un baron de son parti arrête Raoul, piquant son cheval avec désespoir dès qu'il voit son défenseur abattu, cette poursuite sans cesse interrompue et reprise, acharnée, haletante, puis Bernier enfin s'interposant, le combat de Bernier contre Raoul, et la mort de Raoul, combat et mort décomposés en chacun de leurs moments avec une vigoureuse précision, la tristesse du vainqueur, et la rage féroce d'Ernaut qui, se voyant sauvé, se venge de ses terreurs récentes sur son ennemi abattu, voilà, à coup sûr, une scène neuve, rare, émouvante. Batailles générales ou combats singuliers ne portent guère bonheur à nos trouvères, même dans le *Roland*: ils ont peine à sortir d'une monotone banalité, parce que peut-être la réalité était monotone et banale. Mais ici tout est original.

Raoul de Cambrai est un épisode des luttes féodales : la geste des Lorrains 1 est un monde. Ces trois poèmes de Garin, Girbert et Anséis, qui sont, le premier surtout, la partie ancienne, épique, et comme le cœur de la geste, out le caractère de réalité le plus saisissant, bien qu'on n'ait pu encore leur trouver aucun fondement dans l'histoire. Ce ne sont que rixes et meurtres, chevauchées. combats, sièges, massacres, pillages, fausse paix et traîtresses attaques : toute la France, des Landes jusqu'en Lorraine et de Lyon à Cambrai, est remuée, divisée, dévastée par la rivalité qui anime les familles de Hardré le Bordelais et Hervis le Lorrain. De génération en génération, comme de province en province, la haine et la guerre s'étendront, faisant ruisseler le sang, jetant cadavre sur cadavre : depuis le vieil Hardré, depuis Bégue et Garin, fils de Hervis, jusqu'aux petits-enfants de Hervis et de Hardré, qu'une paix plâtrée fait naître d'un funeste mariage en mêlant le sang des deux familles, et qui périront sous les coups les uns de leur oncle maternel et les autres de leur propre père.

Toutes ces horreurs sont racontées, dans Garin surtout, d'un style étrangement bref et sec, où pourtant le trait caractéristique est appuyé de façon à prendre une intense énergie d'expression : ainsi le monotone refrain des villes détruites ou incendiées par Bégue dans sa course en Bourgogne, finit par évoquer, avec une netteté singulière, je ne sais quelle image simplifiée et comme le symbole horrible de la guerre, de la guerre absolue, d'une contrée imprécise où tout est ruine ou flammes. Les discours sont courts, durs, d'un relief parfois bien vigoureux dans leur séchevesse enflammée ou brutale.

Les mœurs sont féroces; non pas de cette férocité de décadence, par laquelle les héros deviendront des ogres et des fous furieux; mais d'une saine et fière férocité, qui reste humaine, et se mêle encare de loyauté et de honté naturelles. Garin, et son frère Béque.

mais d'une saine et fière férocité, qui reste humaine, et se mèle encore de loyauté et de bonté naturelles. Garin, et son frère Bégue, surtout, sont les caractères sympathiques du poème, mais Fromont

<sup>1.</sup> Jehan de Flagy, rédacteur de Garin le Loherain, xue siècle. — Édition le Roman de Garin le Loherain, publié pour la première fois, par P. Paris, 2 vol. Paris, 1833-36; 3° vol., 1846. — A consulter (sur la geste des Lorrauns). Histoire littéraire de la France t. XXII, p. 587-681, par P. Paris. F. Lot, l'Élèment historique de Garin de Loherain, dans les Études d'histoire du Moyen âye dédiées à G. Monod, Paris, 1896, in-8. Je néglige ci-dessus d'indiquer les poèmes tout romanesques qui ne sont que le développement cyclique de la geste.

n'est pas odieux : orgueilleux, emporté, ambitieux, rusé au besoin, il n'est pas insensé ni scélérat, il a le respect du lien féodal et de la foi jurée; il est entraîné plutôt qu'il ne se jette de gaieté de cœur dans l'inexpiable guerre : souvent il voudraît faire la paix; il la voudraît maintenir; il blâme les trahisons des siens, et les défend parce qu'il est leur chef; il ne se réjouit pas de la mort de Bégue son ennemi. Bégue, de son côté, n'est pas une idéale figure; loyal, ayant la justice dans le cœur, prêt à vivre en paix, dès que lui-même ou un des siens est attaqué, le voilà fou de combats, forcené, téméraire, féroce, et je ne sais si, dans cette sanglante geste ni dans aucune autre, acte plus cruel se rencontre que celui de ce bon et brave baron : quand il a vaincu en duel Isoré, irrité qu'il est de je ne sais quelle outrageante raillerie d'un Bordelais, il arrache le cœur du vaincu et en fouette le visage de l'insulteur.

Le traître même n'est pas le traître légendaire et consacré que l'on connaît, monotone et raide réplique de Ganelon : ce félon Bernard de Naisil, dévoué à sa facon à sa race ou plutôt à la haine de sa race, toujours occupé à réveiller ou attiser la discorde, à rompre les accords ou à les prévenir, à machiner des ruses, des perfidies, des parjures, pour lancer ou retenir ses parents dans les affaires où ils perdront leurs fiefs, leur sang et leur vie; souple du reste lui-même et se tirant alertement de tous les mauvais pas où il se voit engagé, c'est lui qui donne le plus de fil à retordre à Bégue et à Garin. Ce n'est pas un traître d'occasion, par emportement ou orgueil blessé, comme Ganelon : la ruse est son caractère naturel; avec lui nous atteignons le temps où le mensonge et l'intrigue, c'est-à-dire l'intelligence, entrent en lutte contre la franche brutalité et la force physique, puis vont prendre insensiblement le dessus sur elles, et du même coup sur l'honneur et sur la lovauté.

La femme tient dans le poème la place qu'elle peut tenir : la beauté de Blanchesseur, que Garin, Fromont et le roi veulent épouser, compte moins que son héritage, ou n'inspire que des désirs brutaux. Cependant l'amour apparaît : un amour simple, intime, domestique, l'amour de Bégue et de sa semme, tendresse mêlée de protection chez l'un, de tremblement et d'admiration chez l'autre. Il s'explique à travers des scènes samilières qui sont en vérite curieuses et captivantes : est-ce roman? est-ce épopée? Je ne sais trop : mais la vie domestique n'est-elle pas épique dans l'Odyssée? et tout ici est simple et vrai, sans cesser d'être grand. L'embuscade dressée aux nouveaux mariés, le combat dans la lande tandis qu'il y a sête au château, Bégue laissé pour mort, sa jeune semme couchée sur son corps et se lamentant, la triste arrivée du cortège où le maître est porté sur une civière,

le conseil des médecins, dont le plus vieux commande d'abord qu'on éloigne la jeune femme qui troublerait le malade : ce sont des scènes qui ont vie et mouvement.

Mais la mort de Bégue est un récit d'un grand effet dans sa couleur grise, avec cette accumulation rapide de petits détails pressés d'une si exacte et précise notation : la vie paisible de Bégue dans son château de Belin, entre sa femme et ses enfants, l'ennui qui prend à la fin ce grand batailleur, sourde inquiétude, désir de voir son frère Garin, qu'il n'a pas vu depuis longtemps, et son neveu Girbert, qu'il n'a jamais vu, désir aussi de chasser un fort sanglier, fameux dans la contrée du Nord; la tristesse et la soumission douce de la femme; le départ, le voyage, la chasse si réelle avec toutes ses circonstances, l'aboi des chiens, le son des cors, la fuite de la bête, l'éparpillement des chasseurs, qui renoncent; Bégue seul âpre à la poursuite, dévorant les lieues, traversant plaines et forêts et marais, prenant ses chiens par moments sur ses bras pour les reposer, jusqu'à ce qu'il se trouve seul, à côté de la bête morte, ses chiens éventrés, en une forêt inconnue, sous la pluie froide de la nuit tombante : il s'abrite sous un tremble, allume un grand feu, prend son cor et en sonne trois fois, pour appeler les siens. C'est là que les forestiers de Fromont le tuent, six contre un; encore ne viendraient-ils pas à bout du grand baron, debout, adossé à son arbre, sans un archer qui de loin lâchement le frappe : et le corps dépouillé reste là, les trois chiens hurlant auprès de lui dans la nuit. Il n'y a pas de scène de roman moderne qui ait une vérité plus simple et plus forte. Le poète qui a fait celan'était pas un coloriste, mais jamais dessin ne donna plus l'illusion de la vie par la sûre netteté des lignes.

On pourrait poursuivre l'énumération, et retrouver d'autres inspirations épiques de belle venue dans la diversité inégale et confuse des inventions dont sont composées et gonflées nos chausons de geste. Aimeri promettant Narbonne à Charlemagne<sup>1</sup>, le duel d'Olivier et de Roland, sont deux épisodes que Victor Hugo a rendus populaires. Il faut seulement noter que le grand poète, en jetant sur ces vieilles légendes l'artistique perfection de sa forme, les a, si je puis dire, « sublimées » aux dépens du simple bon sens. Le duel surtout de Roland et d'Olivier est loin d'avoir dans Girard de Viane l'étrangeté fantastique que la Légende

<sup>1.</sup> Aimeri de Narbonne, éd. Demaison (Soc. des Anc. textes), 1887, 2 vol. in-8.— Les Narbonnais, éd. Suchier (Anc. textes), 1898. — Le Couronnement de Louis, éd. Langlois (Anc. textes), 1888. — Aliscans, éd. Guessard (Anc. textes), 1870. — La Chanson de Guillaume, 1903. — Le moniage Guillaume, éd. W. Cloetta (Anc textes), 1908. — Les beautés de cette ges e ressortent bien dans l'analyse d'un goût si sûr qu'à donnée M. Bédier aux ch. II et III de son premier volume (IIe éd).

des siècles lui a prétée. Le couronnement de Louis le Débonnaire, et la noble tristesse de Charles devant la puérilité lâche de son héritier, le début du poème d'Aliscans et la fière obstination de Guibourc qui, refusant de reconnaître son mari dans un fuyard, tient la porte d'Orange fermée et laisse Guillaume au pied des murs, exposé à tous les coups des Sarrasins, d'autres morceaux encore, méritent d'être loués et lus. Mais, en somme, on ne retrouve nulle part, à mon sens, un ensemble pareil à celui que présente chacune des trois chansons dont j'ai parlé; on a plutôt des fragments à recueillir, que des œuvres à studier.

### 3. REMANIEMENTS DE LA MATIÈRE ÉPIQUE.

Les chansons de geste ont pu animer parfois les guerriers au combat, comme à Hastings, ou dans certaines guerres locales que conte une chronique bourguignonne. Mais, en général, l'épopée a dû être l'amusement des loisirs et l'ornement des fêtes : en temps de paix, aux noces, aux festins, après boire, c'est alors, pour s'amuser, qu'on appelle le « jongleur » : il chante les poèmes qu'il a achetés au « trouvère » ou appris de quelque façon que ce soit, ceux qu'il a composés, développés, altérés, embellis ou gâtés, il surgit partout où la foule assemblée lui promet audience et recette, aux foires, aux pèlerinages, autour des sanctuaires aux saisons où les fidèles les visitent, dans les hôtelleries où s'arrêtent les pèlerins.

Il colporte aussi son répertoire de château en château, plus tard aussi, et de plus en plus, de ville en ville et de village en village. il se fait entendre dans le grande salle féodale, aux barons assembles, ou sur la place publique, aux bourgeois, aux vilains. Il espère, souvent il obtient de beaux cadeaux, argent, chevaux, fourrures, bijoux : et c'est lui, avec le trouvère, qui a décidé et fait croire que la vertu distinctive du chevalier était la libéralité.

Mais pour que le métier soit productif, il faut plaire à l'auditoire son goût fera la loi. Or cet auditoire est insatiable : d'intelligence fruste et étroite, d'imagination forte mais grossière, il veut sans cesse du nouveau. Et le nouveau, c'est la nouveauté extérieure c'est la sensation nouvelle, l'apparence encore non rencontrée ce public ne creuse pas, ne prolonge pas ses impressions par ses pensées : il ne voit pas au delà de la forme particulière et sensible Pour le retenir et l'assouvir, stimulés par la concurrence, les trouvères, quittant la simplicité épique, se jettent dans la fantaisie dès la fin du XII<sup>e</sup> siècle, ils fabriquent des romans d'aventures, gauches contrefaçons de l'épopée qui, insensiblement, sans que

personne y pense, deviendront de ridicules parodies : et de jour en jour la poèsie héroique s'altère, se dissout et se noie davantage dans l'immense fatras de l'invention banale et facile.

Gependant les poètes sont fiers de leur œuvre : tandis que la plupart des anciens poèmes, tandis que l'œuvre maîtresse même, le Roland, sont anonymes, un certain nombre de remaniements plus modernes sont signés. Adenet, Jean Bodel, Jendeus de Brie, Bertrand de Bar sur-Aube ne veulent pas perdre le bénéfice de leur travail; s'ils tiennent au profit, ils aiment aussi la gloire, dont la recherche est un des symptômes caracteristiques de l'individualisme. A vrai dire, on ne saurait nier que quelques-uns aient eu du talent. Ne leur demandez pas l'intimité de l'émotion, ni l'expansive ardeur de la sympathie, ni la composition harmonieuse, ni le style pittoresque : richesse intérieure ou beauté formelle, cela fait défaut à leurs œuvres. Ils n'ont pas fait une phrase d'artiste et peu de vers de poète. C'est par accident que Jean Bodel trouve un vers d'une sensibilité délicate, faisant parler une mère qui donne son fils à l'empereur Charles pour la guerre saxonne :

Il sera en pleurant de sa mère attendu 1.

Ils ont surtout — et en cela ils semblent révéler l'aptitude éminente de la race — ils ont le sens du drame et du roman : sans poésie, sans style, leur art est là, dans le dessin des actions et l'imitation de la remuante humanité. Il est si bien là que leurs dialogues ou discours sont supérieurs souvent à leurs récits : la logique d'un rôle, la nécessité d'une situation, l'instinct d'un effet les guident et les élèvent. Dans un poème du AMP siècle, une mère, forcée de donner son fils pour sauver son mari, prononce une plainte d'un accent juste et pénétrant <sup>2</sup>.

Leur expression, telle quelle, diffuse ou sèche, plate éminemment, est un chiffre qui n'a pas de beauté par lui même. Moins sobre, moins plein, moins sûr, c'est le même style que dans le Roland. Et, si l'on fait la différence des siècles, c'est le style de Dumas père ou de Scribe : le style enfin du dramaturge ou du

romancier qui n'est que cela.

De là vient que souvent les meilleures inventions des trouvères sont plus belles à imaginer qu'à relire. Rarement on a besoin et souvent on aurait tort de retenir l'expression du poète; quiconque

1. Chanson des Saxons.

<sup>2.</sup> Heutace dans les Enfances Vmien, L. Gautier, IV, 119. Cf., ibid., III, 209, une autre scène d'amour maternel; Renaud est reconnu par sa mère à une cicatrice qu'il porte au front; la scène est plus sèche, plus fruste, d'un beau sentiment encore et sans verbiage; elle a bien l'air de remonter aux beaux temps de l'invention épique.

voit les scènes dramatiques par lesquelles s'ouvrent Girart de Viane ou le Charroi de Nimesi, refaisant en langage quelconque les dialogues nécessaires, peut être assuré d'avoir extrait des ouvrages

originaux toute la beauté qu'ils contenaient.

Mais le talent est rare : et pour quelques heureuses trouvailles qu'on peut porter au compte des remanieurs, passé la fin du xue siècle, la somme de leurs méfaits est prodigieuse. Le pis est que tous, et les plus ineptes, ont une intrépidité que rien ne déconcerte pour déranger et refaire l'ouvrage d'autrui. Une fois fixés par l'écriture, les poèmes homériques étaient sauves . on a pu les rajeunir discrètement, mais qui eût osé en détruire la forme consacrée pour les amplifier à son goût? Nos chansons de geste n'eurent pas même fortune, et parce que leur forme insuffisamment belle n'imposait pas le respect, et parce que public et rédacteurs n'étaient aptes à voir que la matière : il ne leur paraissait pas importer que les mots fussent changés, si le choses subsistaient et même s'enrichissaient. Aussi n'y a-t-il pa de poème qui se soit maintenu à travers le moyen âge dans un forme fixe.

Il n'est point de tortures que ces pauvres textes n'ajent subjes. Écrit en vers assonancés, ils sont rimés en consonances; leurs dix syllabe sont étirées en douze, à grand renfort de chevilles, quand (ver 4200) l'alexandrin 2 est à la mode. On revient un moment, par un goùt archaique, aux décasyllabes primitifs. Au XIVe siècle, on sur prime les laisses et couplets, pour rimer les vers deux par deux Cependant, de chantées avec accompagnement de vielle, ou violor les chansons d'abord furent récitées, puis lues à haute voix; e comme il était naturel, plus on s'éloignait du chant, plus l versification devenait compliquée et curieuse. Puis l'instruction s répandit, on sut lire, ou l'on se fit lire : on eut chez soi des manu scrits. On n'avait plus affaire des jongleurs et de leurs séances: du vers, paisqu'il n'était pas en effet un instrument esthétique Le xyº siècle mit donc en prose les narrations versifiées, et passage fu' achevé de la forme épique du XIº siècle à la forme d roman moderne.

Il se faisait parallèlement, pour le fond, toute sorte d'étrange manipulations. La plus apparente fut la constitution des cycles q fut la grande affaire des jongleurs au xiio et au xivo siècle.

et Lambert le Tors qui mit ce vers à la mode.

<sup>1.</sup> Le début du Charrot de Nimes, tel que nous l'avons, est une belle amplific tion littéraire; le procédé appliqué au développement de l'idée est sensibleme analogue à celui de la famense scène des portraits d'Hernani; c'est la traducti grandiose d'une idée grande.

<sup>2.</sup> Ainsi nommé, dit-on, du poème d'Alexandre le Grand, par Alexandre de Bern

Un cycle est l'histoire d'une famille épique, la suite des poèmes qui en présentent les générations successives et les fortunes variées. Cette organisation des cycles répond, en son principe, à un besoin de l'esprit. Nous tendons à lier nos perceptions, nos idées : nous ne pensons connaître et nous ne croyons réel ou vrai que ce dont nous apercevons les relations. Une figure légendaire aura plus de consistance, plus d'être, si en elle nous apparaît le fils ou le père d'un héros, qui nous est connu.

Sans doute aussi il y avait entre certains poèmes des relations naturelles qui tendaient à les grouper autour d'un héros ou d'un événement principal. Les cinq ou six chansons qui, du Couronnement de Louis au Moniage Guillaume, forment la biographie poétique du vainqueur des Sarrasins, sont enchaînées, selon M. Bédier, par une logique profonde. Il ne veut pourtant pas faire l'hypothèse inacceptable d'un plan général qu'un poète unique aurait dressé une fois pour toutes, et imposé à ses successeurs. Mais une invention en appelait une autre, et la légende se développait par une évolution naturelle, imprévue et logique. Il se formait ainsi des gestes composées de plusieurs poèmes.

J'imagine que les jongleurs durent remarquer de bonne heure qu'un auditoire qu'on avait captivé avec les exploits d'un héros, ne demandait qu'à retrouver le même héros dans d'autres aventures. De cette remarque ou de cette expérience, sortit sans doute l'idée de grouper dans les récitations et dans les manuscrits les poèmes qui se reliaient les uns aux autres par leur matière. Ces cycles sont l'exagération artificielle de cette idée très simple.]

De plus, à mesure que se multipliaient les chansons, on sentait l'utilité de mettre un ordre dans cette abondance ; or quoi de plus simple que de grouper les récits selon les rapports de parenté qui en unissaient les acteurs? Enfin la méthode de classification pouvait facilement tourner en méthode d'invention : trouvères et jongleurs le comprirent bien vite. Le public voulait du nouveau : quoi de plus simple, pour exciter son intérêt, et pour utiliser encore une part de ses émotions antérieures, que de lui présenter les pères ou les fils des héros qu'il aimait? Les pères surtout : car, par une mystérieuse divination des lois de l'hérédité ou, plutôt tout niaisement, parce que, si l'on n'est pas toujours le père, on est forcément le fils de quelqu'un, la curiosité des auditeurs remontait plus volontiers aux ascendants des personnages favoris. De là ce facile bourgeonnement des légendes, ces développements généalogiques qui vont en sens inverse de la nature car ici les fils engendrent les pères, et les aïeux naissent après les pères.

Si l'on ne peut plus invoquer aujourd'hui en exemple la geste de Guillaume, si les seize Guillaume incorporés dans le héros au court

ou plutôt au courb nez, ne sont plus qu'une vision d'érudits, si Vivien, Aymeri, Ernaut de Beaulande ne sont pas des héros d'épopées régionales rattachés artificiellement à la figure principale par une parenté tardive, et si dès la Chanson de Guill rume, la famille épique est constituée avec Ernaut, ses trois frères, son fils Aymeri et les sept fils d'Aymeri, du moins l'aieul, Garin de Monglane, n'a-t-il pris réellement vie que longtemps après sa postérité: les trois poèmes qui lui donnent une ombre d'existence poétique datent de la fin du XIII° et du début du XIV° siècle, et ne sont qu'une banale copie des exploits et des aventures de sa race.]

La plus grande partie de la matière épique ou romanesque se trouva répartie à la fin du moyen âge en trois cycles principaux : la geste royale, consacrée à la triade carolingienne, Pépin, Charles et Louis; la geste de Guillaume, que remplissaient surtout les luttes contre les Sarrasins en Languedoc et en Provence; la geste enfin de Doon de Mayence, ou des traitres, qui rassemble, preux ou lâches, parjures ou généreux, tous les vassaux rebelles et les ennemis implacables de la royauté. Un certain nombre de poèmes résistèrent à l'attraction des grands cycles et ne s'y laissèrent pas agréger : tels sont les poèmes des Lorrains, tel le poème de Raould de Cambrai, et les débris de l'épopée bourguignonne conservés en plusieurs chansons. Je ne parle pas du Cycle de la Croisade, dont il faudra dire un mot ailleurs.

Dans le remaniement incessant de la matière poétique, le délayage était le moindre péché de nos trouvères : ils excellaient, comme les modernes feuilletonistes, à inventer une profusion de détails inutiles. La mort d'Aude, qui tient une trentaine de vers dans notre Roland, en fournit huit cents à un arrangeur du xue siècle; tant de ce chef que par la version nouvelle du supplice de Ganclon, et autres additions industrieuses, la chanson gagne deux mille vers en longueur, et la poésie perd à proportion. En général, le commencement de nos poèmes vaut mieux que la fin : c'est que le trouvère emploie d'abord autant qu'il peut le texte qu'i remanie par économie d'invention, et c'est pour allonger, pour éviter la cruelle nécessité de finir son histoire, qu'il fouille dans son sac, et met toutes ses rubriques en œuvre. Un des procédé les plus commodes consiste à intercaler dans un poème tout ou partie d'un autre : l'histoire de Raoul de Cambrai pénètre ains dans la geste des Lorrains. Ou bien l'on démarque des tradition étrangères pour les coudre au sujet que l'on traite : ainsi le chier de Montargis, vieux conte qu'on trouve déjà dans Plutarque e dans saint Ambroise, vient se mêler aux aventures de la rein Sibille, une des incarnations de l'épouse innocente et calomniée Comme les faits, les caractères se dénaturent, se transportent e se transposent : les traitres sont stéréotypés d'après Ganelon; Vivien est une seconde épreuve de Roland.

L'invention abondante et pauvre des trouvères fait songer à la basse littérature de nos jours, à cette masse de romans et drames manufacturés en hâte pour la consommation bourgeoise et pour l'exportation. Depuis les formules du langage jusqu'au dessin général de l'action, toutes les pièces d'une chanson de geste sont jetées dans les mêmes moules. Le défi du vassal rebelle, ou la colère du vassal fidèle contre l'empereur ingrat, la princesse infidèle qui s'éprend d'un baron français, le combat de deux barons, ou d'un baron contre un géant païen, voilà des thèmes qui sont repris cent fois. Pour les caractères, on a le brave, le violent, le traître, le lache, et tout le contenu de chacun est épuisé par l'épithète, qui crée comme une nécessité permanente d'actes uniformes, dont la répétition a quelque chose de mécanique. Un type banal de héros s'établit : sans fatigue et sans peur, bravache, impatient, il a toujours le poing levé, il écrase des nez, fraçasse des cervelles, traine les femmes par les cheveux dès qu'on le contredit : tenons compte des mœurs, c'est le beau gentilhomme, héroïque, impertinent, fine lame, qui passe, la moustache en croc, le poing sur la hanche, à travers nos mélodrames : c'est le d'Artagnan du xme siècle. En somme nos chansons de geste, selon M. P. Rajna, sont « aussi pauvres de types que riches d'individus », et M. Léon Gautier a dû é rire qu'elles « sont composées pour les dix-neuf vingtièmes d'une série de lieux communs ».

Encore si l'on s'en était tenu à la banalité : mais on y ajoutait l'extravagance. Esclaves de la mode, les trouvères jetèrent au milieu de la matière épique les aventures incroyables des romans bretons et le fantastique insensé du roman d'Alexandre. Ce ue furent plus que voyages lointains, pays fabuleux, une Asie de niaise féerie, avec ses « soudans » et ses « amiraux » cocassement naïfs ou formidables, avec son histoire et sa géographie folles; il n'est pas jusqu'à Roland, le vaillant homme occis à Roncevaux, qui n'aille un beau jour se faire le chimérique gouverneur d'une vague « Persie » <sup>1</sup>. Ce ne furent plus que géants hideux à plaisir, nègres cornus, et même cornus « derrière et devant », enchanteurs et magiciennes, Maugis <sup>2</sup>, Orable <sup>3</sup>, auprès de qui pâlissent et sont délaissés Renaud et Guillaume : mais surtout Auberon le petit homme, fils de Jules César, neveu d'Arthur et frère jumeau de saint Georges <sup>4</sup>. Et quelle cascade de prodiges, tandis que Huon

<sup>1</sup> Entrée en Espagne.

<sup>2</sup> Renaud de Montauban, etc.

<sup>3.</sup> Enfance de Guillaume et Prise d'Orange.

<sup>4</sup> Auberon et Huon de Bordeaux

de Bordeaux, chargé de talismans, s'en va, pour mériter le pardon de l'empereur, arracher quatre dents et la barbe à l'amiral de Babylone! Choses et bêtes s'en mêlent; voici le cor d'Auberon qui est fée, et voici le bon cheval Bayard, qui est fée aussi. Mais le meilleur, le plus complaisant des enchanteurs, c'est Dieu : il a toujours un miracle au service du preux en danger, ou du poète dans l'embarras. Il fait tomber les murs des villes, et les passions dans les cœurs : il arrête le soleil dans le ciel, l'épée dans la main du guerrier. Il est le grand machiniste de l'épopée : il empêche Ogier de tuer Charlot, fils de l'empereur, parce que le poète qui l'a fait trop obstinément féroce a laissé passer l'occasion de le fléchir; il arrête le duel d'Olivier et de Roland, parce que le poète ne saurait pas faire un vaincu sans l'amoindrir 1. Dès que l'auteur est à bout d'art ou de psychologie, la main de Dieu parait. Dans cet emploi de Dieu et du miracle, comme dans celui des magiciens et des enchantements, je n'apercois guère la fraiche naïveté des âmes primitives : ce sont presque toujours des ficelles de littérateurs sans conscience et sans génie.

Les chansons de geste perdent de plus en plus leur caractère de vision héroique du passe pour n'ètre que l'expression vulgaire du présent. Si extravagantes qu'elles soient, elles sont platement réalistes en un sens : elles sont inconsciemment le véridique roman d'une société qui manque de science et de sens. Elles en expriment les rêves avec la vie, l'idéal avec la réalité, comme la fiction du théâtre de Scribe est le plus fidèle portrait qu'on puisse trouver de la bourgeoisie française aux environs de 1840. Ce qu, en fait la vérité, c'est l'absolue égalité, l'identité plutôt, de l'auteur et du public. l'impossibilité où est celui-là de penser hors et au-dessus de la

sphère où celui-ci enferme ses pensées.

Toutes les transformations des mœurs et du goût se sont inscriter au jour le jour dans nos chansons de geste : chaque génération y souffle son esprit moyen. Au lieu de la rude et sincère foi, de la barbarie saine et virile de l'ancienne épopée (entendez celle du XI° siècle), s'étalent la courtoisie, l'amour : et quel amour! A mesure que les dames tiennent plus de place dans les chansons une galanterie plus polie, plus verbeuse surtout, enveloppe un amour de plus en plus cynique. Il n'y a point de milieu : ou l'femme est l'ange de pureté, l'idéale et rarement vivante Genevièv de Brabant, stéréotypée dans sa douloureuse fidélité, banal réplique d'une des plus anciennes traditions; ou bien, et plu souvent, plus vivante aussi parfois, c'est l'impudente, la sensuelle fille ou femme, qui d'un regard s'enflamme, et qui donnera pour

<sup>1.</sup> Chevalerie Ogier de Danemarche. - Girart de Viane.

être aimée, s'il le faut, la tête d'un père 1. La première perfection, le signe éminent du héros, c'est de se faire rechercher par une princesse sarrasine, ou par l'impératrice, ou par la femme ou la fille de son hôte, qui s'est dit : « Car il est très bel homme ».

Mais le Français aime à rire : parallèlement au romanesque, le comique s'insinue dans les chansons de geste, et y fait aussi tache d'huile. Les premières épopées avaient leur comique, simple comme elles, et savoureux par là dans sa grossièreté : le succès sans doute de ces épisodes lança les trouvères dans la recherche des effets plaisants : dénués de finesse comme ils étaient, ils avilirent la matière épique par la lourde et vulgaire outrance du comique sans observation qu'ils y jetèrent à profusion : comique de foire, dont les « bonnes farces », les têtes cassées et les larges ripailles sont les principaux moyens. Un roi qui déguise deux mille de ses soldats en diables noirs et cornus pour donner l'assaut à une ville assiégée 2, un baron au contraire qui garnit les murs de son château assiègé de mannequins bien armés pour simuler une forte garnison 3, un marmiton gigantesque, sot et colère, qui fait grotesquement d'héroïques exploits, et qui, voulant monter à cheval, se tourne tête en queue, comme nos clowns de cirque 4 : voilà ce qui amusait infiniment nos bons aicux. Ou bien on conte comment le petit Roland s'échappe avec quatre camarades, et comment ces gamins montent sur cinq grands chevaux, volés à des chevaliers bretons, pour s'en aller à la guerre avec l'empereur et ses pairs : toute une armée se met à la poursuite des cing bandits. Il y avait là une jolie idée, comique et romanesque à la fois: aussi retrouve-t-on plus d'une fois le brave enfant qui veut se battre et refuse d'étudier. Vivien a son petit frère qui demande à le venger et l'enfant Guibelin, au siège de Narbonne, assomme son maitre pour aller se jeter dans la mélée, où il est tué par les Sarrasins 6. Ce lieu commun vivace regermera chez nous à chaque époque, et, dans un siècle comme le nôtre, idolâtre de l'enfance, deviendra d'une culture très facile et rémunératrice.

Naturellement les scènes grotesques ou familières eurent plus de succès à mesure que le public devint plus populaire. Dès le XIº siècle, le goût des bourgeois de Paris qui visitaient la foire de l'Endit et les reliques de l'abbaye Saint-Denis, imposait le ton du Pelerinage de Charlemagne à Jérusalem et ces étranges « gabs »

<sup>1.</sup> Aiol (ed. Soc. des anc. textes, 1877), in-8. - Huon de Bordeaux.

<sup>2.</sup> Enfances Garin de Monglane.

<sup>3.</sup> Chevalerie Ogier.

<sup>4.</sup> Aliscans (éd Guessard et Montaiglon, Auc. poèt. fr., t. X, 1870).

<sup>5.</sup> Aspremont.

<sup>6.</sup> Siège de Narbonne.

qui, au temps meme où s'organisait la grandeur severe du Roland, faisaient déjà du poème la parodie inconsciente et bouffonne de l'épopée. Il arriva, à la longue, que la noblesse se détacha de cette poésie nationale, créée à son image, qu'elle préféra d'autres poèmes, d'autres genres, d'autres amusements. Elle se mit à lire, et n'ayant plus besoin des jongleurs, elle donna leur place auprès d'elle aux hérauts, détenteurs de la science du blason, rédacteurs de chroniques, ordonnateurs de jeux et de pompes. L'art des jongleurs ne s'exerça que pour l'amusement des petites gens.

On vit alors, pour cette clientèle nouvelle, les barons accablés, protégés, éclipsés surtout par de petits nobles de campagne, par de bons bourgeois, par des vilains même : ridicules d'aspect par tradition, membrus, velus, trapus, larges d'épaules, courts de jambes, avant sourcils broussailleux et mains énormes, les paysans sont vaillants, généreux, sublimes, et leur vertu caresse l'orgueil des foules que leur extérieur a gagnées. C'est le vavasseur Gautier. coiffé de son vieux chapeau, armé de sa lourde massue, monté sur sa jument à tous crins, qui, avec ses sept fils chevauchant des chevaux de charrue, s'en va défendre son seigneur Gaydon 1. C'est le paysan Varocher<sup>2</sup>, garde du corps et champion de la reine Blanchesleur; c'est Simon le voyer, qui recueille la reine Berthe dans sa chaumière 3. Si le vilain est le cavalier servant des reines calomniées, au bourgeois appartient la paternité putative ou réelle des preux. L'auditoire rit de bon cœur quand d'honnètes marchands enseignent le commerce à un Vivien, à un Hervis 4, les mettent à la vente, les envoient aux foires, étonnés de leurs répugnances, scandalisés de leurs bévues, comme d'honnêtes poules qui voudraient instruire de jeunes faucons à picorer sur un pailler. Il rit quand les jeunes apprentis, sentant bouillir leurs instincts de largesse et de bataille, rentrent à la maison sans marchandises, sans argent, montés sur quelque destrier fourbu, une vieille cuirasse au dos, un noble épervier sur le poing.

Dans tout cela les types épiques deviennent ce qu'ils petvent Ils perdent toute dignité, toute grandeur, toute réalité, toute con-

sistance aussi

Chaque type se résout en plusieurs figures de fantaisie, graves ou ridicules, outrées de sublimité ou de bassesse, selon l'utilité particulière de chaque sujet. Ici Charlemagne, le grand empereur à la barbe fleurie, idéal exemplaire de la royauté chrétienne, à qui

2. Macaire (id.).

<sup>1.</sup> Gaydon (éd. Guessard, Anc. p fr.).

<sup>3.</sup> Berte aux grands pieds.

<sup>4.</sup> Enfances Vivien - Hervis de Metz.

Dieu envoie son esprit et ses anges, Charlemagne s'associe à un voleur, et s'en va couper les bourses avec lui; ailleurs le sage empereur devient un « vieillard qui est tout assoté 1 ». Et « l'autre soleil » de ce monde, le pape, n'est pas mieux traité : ne le voit-on pas, pour engager Guillaume d'Orange à son service, lui promettre. entre autres dons, de lui laisser épouser autant de femmes qu'il voudra?? Le type du héros s'abaissera encore plus bas qu'on ne saurait dire : après les deux types vraiment épiques, après le preux défenseur de la France ou de la foi, après le violent batailleur qui garde ou gagne des fiefs, on aura les types romanesques. le féroce baron, l'extravagant chevalier, tous les deux aimés des dames, et l'on aboutira au soudard; le mauvais sujet, casseur de cœurs, bâtard et semeur de bâtards, vulgaire, jovial, et surtout fort comme Hercule ou Porthos, délices du populaire par le sans-facon de ses manières et parce qu'il dit son fait à la noblesse, c'est Baudoin de Sebourc 3, dernier et indigne rejeton de la lignée de Roland.

Mais à quoi bon insister? Quelle idée prendrait-on de notre tragédie, si, mettant toutes les œuvres sur le même plan, on rassemblait l'Iphigénie en Aulide de Racine, l'Iphigénie en Tauride de Guimond de la Touche, l'Atrée de Crébillon et les Erinnyes de M. Leconte de Lisle, dans un cycle des Atrides, ou si l'on flanquait dans une geste de Rome le Cinna de Corneille d'une Mort de César de Scudéry ou d'un Triumvirat de Voltaire? Les cycles sont en grande partie factices : la critique littéraire doit briser ces cadres, où la médiocrité pullulante cache les chefs-d'œuvre. Quand tout était à exhumer, tout devait être examiné : mais aujourd'hui le but doit être de laisser doucement redescendre les neuf dixièmes des chansons de geste dans le bienfaisant oubli qui a recu les neuf dixièmes des tragédies. Tout l'ennuyeux et tout l'extravagant doit périr à nouveau : ce qui mérite de vivre en sera plus au large, et la Chanson de Roland, deux ou trois autres poèmes, une douzaine d'épisodes discrètement détachés d'une centaine de poèmes 4 n'ont qu'à gagner à représenter seuls l'épopée française, qui y gagnera encore plus.

<sup>1.</sup> Renaud de Montauban; Guy de Bourgogne.

<sup>2.</sup> Le Couronnement de Louis (Soc. des anc. textes, 1888), in-8.

<sup>3.</sup> Cycle de la Croisade.

<sup>4.</sup> de ferais meilleure mesure aujourd'hui, sans fermer davantage les yeux sur les inécalités et le fatras. Il serait utile qu'on fit pour les meilleures œuvres, ce que M. Bédier a fait avec tant de délicatesse et de sûreté pour Tristan, qu'on en donnât des versions modernes simplement allégées des chevilles et des clichés de versification (11° éd.).

### CHAPITRE II

#### LES ROMANS BRETONS

Abondance de littérature narrative. 1. Cycles de la croisade et de l'antiquité. — 2. Cycle breton. Caractère des traditions celtiques. Leur passage dans la littérature française, par des voies incertaines. Lais et romans. Esprit de ces poèmes. Les lais de Marie de France. Les poèmes de Tristan. — 3. Les poèmes de la Table Ronde. Chrétien de Troyes: esprit net, positif, inintelligent du mystère. L'aventure et l'amour chevaleresque. Perceval et le Saint Graal: chevalerie mystique. — 4. Vogue de notre poèsie épique et romanesque à l'étranger.

Nos aïeux faisaient une prodigieuse consommation de littérature romanesque. Ces bonnes gens, vrais enfants, qui ne savaient rien et ne pensaient guère, n'aimaient rien tant que de se faire conter des histoires. Ils en voulaient et toujours plus et toujours d'autres. Au reste ils ne tenaient pas plus aux sujets nationaux qu'à d'autres, maintenant qu'ils n'y prenaient plus qu'un intérêt de curiosité. On estimait seulement les chansons de geste plus vraies : mais on accueillait tout ce qui amusait : en sorte que, du xuº siècle au xivº, une intense fabrication jeta dans la circulation une masse énorme de récits de toute nature et de toute provenance.

## 1. CYCLES DE LA CROISADE ET DE L'ANTIQUITÉ.

Ce furent d'abord les poèmes sur la croisade. Au temps où les croisés venaient de prendre Jérusalem, quand tout l'Occident frémissait au bruit des merveilles qui s'étaient accomplies en Terre Sainte, quand on écoutait avidement toutes les rumeurs des combats d'outre-mer, un trouvère lettré, et tout brûlant lui-même des passions de son temps, s'avisa que ce serait une belle chanson à

réciter devant les nobles et les bourgeois, que celle où tous les exploits de Godefroy de Bouillon seraient relatés au vrai : il compila dans les chroniques latines la Chanson d'Antioche, quelque vingt-cinq ans après les événements. Un autre la continua, et fit la chanson de Jérusalem, d'après la tradition orale qui s'était ét iblie dans l'armée même des croisés. Le succès de ces émouvantes histoires en fit le noyau d'un cycle qui se développa selon les procédés qu'on a indiqués plus haut : le récit de la croisade se prolongea à travers toute sorte d'inventions romanesques, du plus ulgaire et souvent du plus grossier caractère, tandis que le héros central de la geste, le grand Godefroy de Bouillon, était doté d'une généalogie labuleuse où s'insérait la merveilleuse légende du chevalier au Cygne 1.

Puis apparut ce qu'on a appelé le cycle de l'antiquité 2 : des poètes savants, qui lisaient les livres latins, y remarquèrent mille choses merveilleuses qui pouvaient se mettre en clair français à la grande joie du public illettré. L'un fit une chanson de geste de la vie d Alexandre, telle que le faux Callisthène l'avait racontée, et la chevauchée du roi macédonien à travers l'immense Asie et l'Inde prodigieuse, le caractère du héros, type accompli de vaillance et de largesse chevaleresques, eurent le succès le plus populaire. Un autre mit en roman le siège de Troie, non d'après Homère sans doute, ce témoin mal informé : mais il lisait les mémoires du Crétois Dictys, un des assiégeants, ceux surtout du Phrygien Darès, qui fut dans la ville assiégée; et c'était là de bons témoins, qui n'ignoraient rien et ne laissaient rien ignorer. Virgile y passa ensuite, puis Stace, puis Lucain, puis Ovide : Enée, OEdipe, César, tous les personnages des Métamorphoses défilèrent sous les yeux de nos Français émerveillés.

Cependant d'autres poètes avaient écouté les harpeurs bretons et gallois, et tout le monde celtique, Tristan et Yseult, Arthur et Genièvre, Lancelot, Yvain, Perceval, faisaient leur apparition, héros plus étranges, plus captivants que tous les héros anciens par l'imprévu des aventures et la nouveauté des sentiments.

Ce n'était pas tout encore : selon le hasard qui présidait à la vie des écrivains, selon le livre qui leur tombait entre les mains, le voyageur ou le croisé qu'ils avaient entendu, selon enfin qu'euxmèmes avaient été promener leur curiosité en telle province ou en

<sup>1.</sup> Légende identique à celle qui fait le sujet de Lohengrin.

<sup>2.</sup> Editions: Roman de Troie, éd. Joly, 1870, m-4, éd. Constans, 4 vol. in-8 (Soc. des anc textes, 1904-1908); Roman de Thèbes, éd. Constans, 2 vol., m-8 Soc. des anc. textes, 1890); Roman d'Eneas (B.bl. Norwannica, t. IV, Halle, in-8, 1891). — A consulter: P. Meyer, Alexandre le Grand dans la littérature française au moyen âge, 2 vol., 1886; Joly, Benoît de Sainte-More et le Roman de Troie.

tel pays, une incroyable diversité de récits réclamait tour à tour l'attention du public : romans grecs et byzantins, contes orientaux, traditions anglo-saxonnes, légendes locales de Normandie ou du Poitou, fables incroyables, anecdotes vraies ou vraisemblables, sujets pathétiques, comiques, féeriques, historiques, et même réalistes. On passe de Mahomet à Mélusine, de l'empereur Constant au roi Richard Cœur de Lion; à côté du merveilleux Partenopeus de Blois de Denis Pyramus, qui nous conte en son style enjolivé les amours d'un beau chevalier et d'une fée inconnue (c'est Psyché, où les rôles seraient renversés), on rencontre la très simple et dramatique histoire de la châtelaine de Vergy, qui n'est que le récit d'une très humaine passion située en pleine réalité contemporaine, ou l'aimable chante-fable d'Aucassin et Nicolette, récit, en prose coupée de laisses chantées, des amours de deux enfants qui finissent par se rejoindre et s'épouser.

L'inégalité des talents répond à la bigarrure des sujets : parmi les plus désespérantes platitudes, parmi les plus insipides extravagances, on peut recueillir de courts poèmes, ou des épisodes de longs poèmes, qui sont d'agréable lecture. Mais rien d'éminent, en somme, et qui dépasse les qualités moyennes d'une narration vive et limpide : le génie manque et cette forme impérieuse qui détermine une littérature pour longtemps. Le mérite essentiel enfin de tous ces romans, c'est de conserver une riche matière à

la disposition de l'avenir.

Dans cette matière, les hommes du moyen âge mettaient à part deux groupes : les poèmes tirés de l'antiquité, qu'ils vénéraient pour leur origine, comme dépositaires d'une profonde sagesse, et les poèmes celtiques, dont la brillante « vanité » les amusait. Ils en firent deux cycles qui prirent place aux côtés du cycle national, et Jean Bodel énonça cet axiome qu'il ne fallait compter que trois matières : celles « de France, de Bretagne, et de Rome la grant ».

Il n'y en a vraiment que deux à retenir. On peut passer vite sur le cycle de l'antiquité. Les érudits peuvent louer la vivacité dauphinoise d'Albérie de Besançon ou Briançon (commencement du xuº siècle) et les grâces tourangelles de Benoît de Sainte-More (2º moitié du xuº siècle). Mais tous ces romans dont les héros se nomment Alexandre, ou Hector, ou Enée, ne peuvent être pour nous que des parodies ridicules. On pourra s'amuser un moment à voir le prince Alexandre étudier les sept arts et se faire adouble chevalier par sa mère, inaugurant la brillante carrière qui le mènera à figurer sur nos jeux de cartes entre Arthur et Charlemagne sous les traits d'un empereur à la barbe fleurie. On peur rire d'abord de cette Troie féodale avec son donjon et ses tours crénelées, toute pleine de chevaliers et de dames courtoises, et de

cette non moins féodale armée des Grecs qu'accompagne comme à la croisade l'évêque Calchas. Les singulières broderies qui enjolivent toute l'aventure d'Enéas, comme la description du « serpent marage », que l'on nomme « crocodile », et qui dort gueule bée pour donner aux oiseaux la facilité de venir becqueter dans son estomac les résidus de sa digestion, ou la déclaration d'amour en écho, entretiennent peut-ètre la curiosité pendant une ou deux pages. Mais cela nous lasse vite. Tout nous froisse et nous rebute dans ces inconscientes mascarades, où toute la beauté de l'art antique comme toute la vérité de la nature antique sont si cruellement détruites. Tout cela est un poids mort dans la littérature, comme Cyrus ou Clélie, et pour les mêmes raisons. Puis, malgré la vogue immense de quelques-uns de ces poèmes, ils sont pour nous insignifiants. Les poèmes sur Alexandre ne sont que des chansons de geste : les romans d'Enéas et de Troie ont l'esprit, le style, le mètre des romans bretons; et si Benoît de Sainte-Maure a précédé Chrétien de Troyes de quelques années, il n'a rien mis dans son œuvre, qu'on ne retrouve plus expressif, mieux dégagé, plus complet dans les poèmes de son jeune contemporain.

C'est donc à la matière de Bretagne qu'il faut nous arrêter un

moment.

#### 2. LE CYCLE BRETON.

Les romans bretons sont la rentrée en scène et comme la revanche de la race celtique : c'est, au moins en apparence, la prise de possession de l'Occident romanisé, germanisé, christianisé, féodal, par l'imagination des Celtes de Bretagne, qui avaient pu échapper, sinon tout à fait à la domination, du moins à la civilisation romaine.

Cette race réveuse, passionnée, capable de fougueuse exaltation et d'infinie désespérance, avait produit très anciennement une très abondante poésie : elle était la poésie même, par l'intensité de la vie intérieure, par sa puissance d'absorption passive si prodigieusement supérieure à sa capacité d'action expansive. Elle recevait tout l'univers en son âme et le renvoyait en formes idéales : vrais antithèse du génie dur et pratique de Rome, dont le rôle est de façonner la réalité par l'épée et par la loi.

Dans les traditions religieuses, ethniques, historiques qui sont la matière de la poésie celtique, ce ne sont que voyages au pays des morts, étranges combats et plus étranges fraternités des hommes et des animaux, visions fantastiques de l'invisible ou de l'avenir, hommes doués d'une science ou d'une puissance surnaturelles, qui commandent aux éléments et savent tous les mystères, animaux plus savants et plus puissants que les hommes, chaudrons, lances, arbres, fontaines magiques, et longs écheveaux d'aventures et d'entreprises impossibles à quiconque n'est pas prédestiné pour les accomplir, servi par les êtres ou maître des objets prédestinés à en assurer l'accomplissement. Le miracle est en permanence dans l'incessant écoulement d'une fantasmagorique phénoménalité, où l'individualité, la personnalité se fondent : partout, et en nous, à notre insu, opèrent des forces cachées, qui nous font sentir et vouloir; les âmes se promènent à travers les formes multiples et hétérogènes du monde apparent. Un seus profond du mystère et de la vie universelle, une large sympathie qui attache l'homme à tout ce qui est, et qui fait dégager des animaux, des arbres, de toute la nature l'intime frémissement d'une sensibilité humaine, l'inquiétude irréparable de l'au-delà, l'apre curiosité du monde inconnu, effrayant et attirant, qui recoit les fugitifs du monde des vivants, imprègnent toute cette poésie, et lui prêtent un inoubliable accent 1.

Le christianisme a passé là-dessus sans atteindre le principe de ce mysticisme naturaliste : il dut s'y adapter en adoptant les mythes qui en étaient sortis. Etrangère à la conception juridique et politique du christianisme romain, l'Eglise celtique laissa l'âme de la race façonner une religion nationale à son image. Tout le matériel et tout le personnel des vieilles légendes subsista, dûment consacré et baptisé au nom de Jésus-Christ : le pays des morts fut le purgatoire de saint Patrice; mais l'esprit chrétien ne pénétra pas profondément : tout ce monde merveilleux garda l'intégrité de son âme celtique.

Les désastres et les misères qui assaillirent les Bretons, l'invasion étrangère, les guerres séculaires, qui lentement les dépossédaient de leur antique héritage, avaient plutôt excité que brisé l'activité poétique de la race. Cantonnés les uns dans un coin de la grande île, les autres réfugiés dans la presqu'île armoricaine, ils s'attachaient à leurs traditions comme au plus saint titre de leur imprescriptible droit, comme au plus sûr gage de leur inévitable triomphe. Ils aimaient à écouter leurs conteurs qui en conservaient et accroissaient le précieux dépôt. Un charme puissant, une efficace consolation émanaient pour eux de ces récits, où la prose parlée alternait avec les vers chantés, qu'accompagnait le

<sup>1.</sup> Cf. Renan, Essai sur la poésie des races celtiques. D'Arbois de Jubainville, Littérature celtique, t. 1-IX (les tomes III-V sont dus à M. Lot et contiennent une traduction des Mabinogion), Paris, 1883-1930. (Cf. Lot, dans la Romania, t. XXIV et XXV.)

son d'une petite harpe, appelé rote. Et les étrangers même, ennemis comme les Anglo-Saxons, indifférents comme les Normands, éprouvaient la pénétrante originalité de ces airs et de ces mythes.

On a disputé, on dispute encore sur le mode de diffusion des traditions celtiques : voici le plus probable. Encouragés, attirés par l'admiration qu'excitait leur habileté, les harpeurs bretons commencerent à promener par les provinces anglo-normandes et françaises les tictions où s'étaient déposés les antiques croyances et les chers souvenirs de leur race : de notre Bretagne, du pays de Galles, des deux pays plutôt que de l'un des deux, ils venaient plus nombreux chaque jour dire aux barons et aux dames des lais d'Arthur ou de Tristan, de Merlin ou de saint Brandan. chantant peut-être les paroles originales de leurs mélodies, mais sans doute contant en français, dans leur français celtique, qui parfois était un étrange jargon, les parties de simple prose. Ce fut ainsi, selon toute vraisemblance, que le peuple breton répandit sa poésie à travers l'Occident féodal : sourde infiltration d'abord, qui devint une large inondation.

Avant le milieu du xue siècle, la curiosité, l'intérêt du public, en Angleterre, en France et jusqu'en Italie, se portait de ce côté-la. Gaufrey Arthur, de Monmouth, avait mis en émoi le monde des clercs par sa fabuleuse Historia regum Britanniæ, dont quatre traductions françaises avaient presque aussitôt rendu Arthur et Merlin universellement populaires. Prompts à saisir le vent, des poètes anglo-normands et français firent concurrence aux harpeurs bretons. Ils dirent aussi des « lais », substituant à la prose épique des Celtes leurs suites de petits vers octosyllabiques, légers, grêles et limpides. D'autres les étendirent, les amalgamèrent en longs poèmes; d'autres y mêlèrent des traditions, des inventions qui n'avaient rien de celtique. On fabriqua des romans celtiques comme on avait fait des chansons de geste, d'après un modèle fixé, par des procédés convenus. On mêla le mysticisme chrétien au fantastique breton. Des romans en prose accompagnèrent, precédèrent peut-être parfois, et plus probablement suivirent les romans en vers. Lais brefs et sans lien, romans de Tristan, romans de la Table ronde, romans du Saint Graal, tout cela fit en un peu moins d'un siècle une masse vraiment prodigieuse de littérature, à peu près achevée vers 12501.

Toutes ces productions sont destinées à être lues : elles ne passent pas par la bouche des jongleurs. Ce sont vraiment des nouvelles et des romans, au sens moderne du mot. C'est leur première et exté-

rieure nouveauté.

<sup>1.</sup> G. Paris, Hist. litt. de la France. t. XXX, 1888, Romania, t. X, XII, XV. (Cf. aussi t. XXIII.)

Mais c'est la moindre qu'on y trouve. Elles répondent à un besoin nouveau, à un état d'esprit que l'évolution sociale et politique développe de jour en jour davantage chez des générations que transporte moins la rudesse vigoureuse des chansons de geste. Elles trouvent faveur d'abord auprès de la partie de l'aristocratie anglo-normande et française, qui commençait à subir l'influence de ce Midi où la vie était plus facile, tout égayée de luxe éclatant et d'amour raffiné, en qui la poésie aux formes riches, les sentiments noblement subtils des troubadours insinuaient des mœurs plus douces, et le désir inconnu des commerces aimables et du bien-être raffiné. Tout cela avait pénétré dans la brutale féodalité du Nord à la suite d'Aliénor d'Aguitaine, qui fut successivement reine de France et d'Angleterre. Ces Poitevins, ces Gascons, ces Toulousains, ce poète Bernard de Ventadour, qui la suivaient, avaient encore plus dans leur esprit que dans leur costume de quoi étonner les barons du Nord : ils les instruisirent, et firent éclore le courtisan dans le vassal.

Les romans bretons vinrent à point nommé traduire la transformation de la société: on les voit dans les terrains que quelque rayon du Midi a échauffés: c'est au second mari d'Aliénor, c'est à Henri II d'Angleterre, que le plus ample recueil de lais qu'on possède, œuvre d'une femme, Marie de France, est dédié: c'est de la fille d'Aliénor et de son premier mari, Louis VII de France, c'est de la comtesse Marie de Champagne que le plus brillant versificateur de romans bretons, Chrétien de Troyes, a reçu le sujet de Lancelot. Ce n'est pas un pur hasard, si la protection qui soutient, l'inspiration qui anime les deux plus intéressants narrateurs des légendes celtiques ramènent toujours notre regard vers la princesse à qui Bernard de Ventadour donna la musique amoureuse de ses vers.

Il faut, je crois, si l'on veut en comprendre le caractère et l'influence, faire trois parts de l'énorme amas des romans bretons. En premier lieu viendront les lais divers et les poèmes sur Tristan; puis la Table ronde, et les aventures de ses chevaliers; enfin le Saint Graal, et sa troupe mystique de gardiens et de quêteurs.

Le premier groupe, ce sont les poèmes d'amour. Les aventures, les exploits, la chevalerie, les tournois, la religion, n'y tiennent que peu ou point de place, encore que l'on y trouve des évêques et des couvents, et que les mœurs extérieures soient celles de l'Angleterre et de la France du xuº siècle. Mais ces évêques démarient le lendemain ceux qu'il ont mariés la veille; ces chevaliers épousent des fées, se transforment en autours ou en loups-garous. Ils blessent des biches à voix humaine, suivent des sangliers magiques, se couchent dans des barques qui les portent au pays fatal où s'ac-

complira leur destinée de joie ou de misère. Au fond, toujours ou presque toujours, l'amour, non pas l'appétit brutal des chansons de geste, ni la fine rhétorique du lyrisme méridional, mais le sentiment profond, ardent, qui emplit une âme et une vie, qui y verse seul le bonheur ou le malheur. Voici bien du nouveau pour notre public : voici la passion intime, éternelle, qui souffre, et qui se sacrifie : Fresne préparant le lit de la nouvelle épouse pour laquelle son seigneur la répudie; la femme d'Eliduc rammant la fiancée que son mari avait ramenée d'outre-mer, et se faisant nonne pour lui céder la place. Voici les séparations qui n'abattent pas l'amour et ne lassent pas la fidélité : Guigemar et sa bien-aimée qui retrouvent intacts après des années les nœuds qu'ils se sont liés mutuellement autour de leurs corps; Milon épousant en cheveux gris celle qu'il a choisie des l'enfance. Voici l'exaltation amoureuse, dont les effets ne sont pas de vulgaires coups de lance, mais d'étranges défis à la nature : l'amant qui, pour mériter sa maitresse, la porte dans ses bras jusqu'au sommet d'une montagne, et qui expire en arrivant.

Tout cet amour sans donte n'est pas platonique, ni toujours délicat. Mais le sentiment pénètre et enveloppe tout. Il fait vraiment de l'amour la chose du cœur, et toutes les satisfactions qu'il poursuit ne sont rien auprès de la ravissante douceur qu'éprouvent les âmes à s'unir, à se pénètrer intimement. L'exquise chose, que ce lai où il ne se passe rien! Un chevalier toutes les nuits vient regarder la dame accoudée à sa fenètre : elle a un vieux mari qui s'inquiète, et lui demande ce qu'elle fait ainsi; elle répond qu'elle vient entendre le chant du rossignol, et le brutal fait tuer le doux chanteur : la dame envoie le petit corps de l'oiseau à son ami, qui le garde dans une boîte d'or : et c'est tout. Ou bien cet autre : Tristan, banni de la cour du roi March, apprend qu'Yseult doit traverser la forêt où il s'est retiré : il jette sur le passage de la reine une branche de condrier autour de laquelle est roulé un brin de chèvrefeuille; et sur l'écorce il a gravé ces mots:

Belle amie, ainsi va de nous : Ni vous sans moi, ni moi sans vous.

La reine voit, comprend, entre sous bois. Elle trouve Tristan: ils causent, joyeux; ils se séparent, pleurant. Et c'est tout encore. Ce sont la quelques-uns des lais que nous dit Marie de France 1, de sa voix grêle, si simplement, si placidement, qu'on peut se demander si elle se doutait de l'originale impression qu'elle nous fait ressentir.

<sup>1.</sup> Édition: Warnke, Halle, 1885. — A consulter: Bedier, les Lais de Marie de France (Revue des Deux Mondes, 15 oct. 1831).

L'amour aussi, la passion qui consume et dont on meurt, c'est toute la légende de Tristan 1. Dans un cadre d'étranges fictions, la réalité humaine est fournie par sa mutuelle possession de deux âmes. Les géants ou le dragon que Tristan combat, le bateau sans voile et sans rames dans lequel il se couche, blessé, pour aborder en Irlande où vit la reine, qui seule peut le guérir, cette fantastique broderie ne distrait pas le regard de la passion des deux amants : passion fatale que rien n'explique, qui n'est pas née d'une qualité de l'objet où elle s'adresse, qui ne va pas à la valeur de Tristan, à la beauté d'Yseult, mais à Tristan, mais à Yseult : passion si irraisonnée si mystérieuse en ses causes, que seul un philtre magique en provoque et figure le foudroyant éclat. Tristan était venu demander la main d'Yseult pour son oncle le roi March, et ramenait la blonde fiancée, quand une funeste erreur leur fait boire à tous deux le philtre que la prudente mère d'Yseult avait préparé pour attacher à jamais le roi March à sa fille. C'en est fait dès lors . plus fort que leurs volontés, plus fort que le devoir, plus fort que la religion, l'amour souverain les lie jusqu'à la mort. Délicieuses sont leurs joies, délicieuses leurs tristesses: leurs inquiétudes cruelles, leurs amers remords, leur sont des voluptés, quand ils luttent de ruse contre les soupçons du roi ou l'espionnage des curieux, et quand, chassés ensemble, ils vivent dans la forêt, où le roi March les trouve dormant côte à côte, l'épée entre eux. Mais le roi reprend sa femme, et Tristan s'en va errant aux pays lointains, les années passent, il aime encore, mais il doute, il se croit dupe et trahi, il se laisse persuader d'épouser une autre femme . le cœur tout navré de doux souvenirs, il prend comme une image de la bien-aimée une Yseult comme elle, et blonde comme elle. Faible remède d'un mal qui n'en a point : près de l'Yseult Bretonne, il songe à l'autre Yseult, qui est outre-mer en Cornouailles, Blessé, se sentant mourir, il envoie un ami la chercher : si elle veut venir, l'ami dressera une voile blanche sur son vaisseau; sinon, il le garnira de voiles noires. Mais comme Tristan sagite, impatient, sur son lit et demande si l'on aperçoit le vaisseau qu'il attend, sa femme, torturée de palousie, lui annonce un navire aux noires voiles : et il meurt, au moment où débarque la seule, la toujours aimée Yseult, qui se précipite et prie pour lui :

<sup>1.</sup> Éditions : Le roman de Tristan par Thomas, p. p. J. Bédier, 2 vol., 1902-1905 (Ans. textes); Le roman de Tristan, par Béroul, p. p. E. Muret, 1 vol. 1903 (Anc. textes); Les deux poèmes de la Folie Tristan, p. p. J. Bédier, 1 vol., 1907 (Anc. textes); Fr. Muchel. Poèmes français et anylo-normands sur Tristan, 2 vol. Londres, 1835-39.

A consulter : Bossert, Tristan et Yseult, 1865, in-8. Bédier, Le roman de Tristan et Yseult, 1900.

Ami Tristan, quand vous vois mort, Je n'ai droit ni pouvoir de vivre; Vous êtes mort pour mon amour, Et je meurs, ami, de tristesse, De n'avoir pu venir à temps. » Auprès de lui se va coucher; Elle l'embrasse, et puis s'étend : Et aussitôt rendit l'esprit.

Ainsi vers 1170, un poète anglo-normand, du nom de Thomas, dans une œuvre dont une grande partie est perdue, contait la pathétique aventure de Tristan et d'Yseult, et ses petits vers fins et secs notaient pourtant avec une pénétrante justesse l'histoire

intime de ces deux âmes pitoyables.

Mais ces grandes amours n'étaient pas faites pour nos Français: ils les content sans s'exalter, sans s'émouvoir, ou bien rarement. Avec leur esprit positif, ils aperçoivent tout de suite les actes, l'adultère, ses profits, ses tracas, son comique: ils esquissent volontiers des silhouettes comiques de maris. Le bon roi March tourne au George Dandin: ce malheureux, si intimement, si tendrement épris, qui ne peut que souffrir sans haïr, qui aime comme Tristan, mieux peut-être, et qui pourtant n'a pas bu le philtre, pourquoi en vérité le faire ridicule? J'ai bien peur que l'idée de l'avilir et de s'en gaudir ne soit une invention française.

Déjà surtout la chevalerie dénature la poésie celtique pour l'accommoder au goût de l'aristocratie féodale. L'aventure, dans Tristen, les tournois, le luxe, les habitudes confortables ou délicates, dans les lais, sont des ornements qui tendent évidemment à devenir le principal. Ces ornements font presque tout l'inférét des

romans de la Table Ronde.

### 3. CHRÉTIEN DE TROYES.

Tous ces poèmes tournent autour d'Arthur, le rei toujours pleuré, et toujours espéré, dont les Bretons, dans l'énergique persistance de leur sentiment national, ont fait le symbolique représentant de la fortune de leur race. Mais Arthur n'a plus rien du chef celtique que les fées ont emporté dans l'île d'Avallon : c'est un roi brillant, digne de prendre place entre Alexandre et Charlemagne, et dont la cour est le centre de toute politesse, un idéal séjour de fêtes somptueuses et de fines manières. Il fait asseoir ses chevaliers à la table ronde, où il n'y a ni premier ni dernier : et retenu, comme un autre grand et galant roi, par sa grandeur, il les laisse remplir tous les poèmes de leur vaillance et de leurs faits

merveilleux. De sa cour partent d'abord, à sa cour reviennent enfin les chercheurs d'aventures : il est là pour leur donner congé, pour leur souhaiter la bienvenue, majestueux, gracieux, inerte.

Le plus fameux auteur, en ce genre, est Chrétien de Troyes 1, qui écrivait, comme je l'ai dit, à la cour de Champagne, dans la seconde moitié du xue siècle. Il versait, disait-on, « le beau français à pleines mains ». Au reste, c'était un adroit faiseur sans conviction, sans gravité, qui ne se faisait pas scrupule, au besoin, de fabriquer des contrefacons de légendes arthuriennes, pourvues de noms de fantaisie vaguement celtiques et de la plus invraisemblable géographie. Il mit même en roman breton un conte oriental, dont la femme de Salomon était l'héroïne. Par lui, la matière bretonne prit un étrange tour. Ce Champenois avisé et content de vivre était l'homme le moins fait pour comprendre ce qu'il contait, Jamais esprit ne fut moins lyrique et moins épique, n'eut moins le don de sympathie et l'amour de la nature : mais surtout jamais esprit n'eut moins le sens du mythe et du mystère. Rien ne l'embarrasse : il clarifie tout, ne comprend rien, et rend tout inintelligible. Son positivisme lucide vide les merveilleux symboles du génie celtique de leur contenu, de leur sens profond extra-rationnel, et les réduit à de sèches réalités d'un net et capricieux dessin. Si bien que du mystérieux il fait de l'extravagant, et que sous sa plume le merveilleux devient purement formel, insignifiant, partant absurde. Ne lui demandez pas ce que c'est que ces pavs d'où l'on ne revient pas, ces ponts tranchants comme l'épèe, ces chevaliers qui emmènent les femmes ou les filles, et retiennent tous ceux qui entrent en leurs châteaux, cette loi de ces étranges lieux, que si l'un une fois en sort, tout le monde en sort; ce sont terres féodales et coutumes singulières; s'il ne croit pas à leur réalité comme il se peut faire, - ce sont fictions pures, dont il s'amuse et nous veut amuser. Il ne songe pas un moment que derrière l'extérieure bizarrerfe des faits il y ait une pensée vraie, un sentiment sérieux : il serait bieu étonné si on lui disait qu'il nous a parlé de l'empire des morts, et de héros qui, comme Hercule et comme Orphée, ont été

### Illuc unde negant redire quemquam,

et forcé l'avare roi des morts à lâcher sa proie.

Pareillement, notre homme de Champagne ne croit pas un instant aux bêtes qui parlent, ni aux services et société commune

<sup>1.</sup> Éditions : W. Förster, Œuvr. de Ch. de Tr. (le Chevalier au lion, Halle, 1887; Erec et Énude, nouv. éd , 1895). Le Roman de la Charette. éd. Tarbé, Reims, 1849, in-8.

des bêtes et des hommes Il dira pourtant, sans sourciller, mais d'un ton qui ôte toute envie d'y croire, l'aventure d'Yvain et du lion reconnaissant: comment, délivré du serpent qui lui mordait la queue, le brave animal s'attache au chevalier, l'assiste dans tous ses combats, et comment une fois le croyant mort, tout pleurant, il prend entre ses grosses pattes l'épée de son bienfaiteur, et fait tous les préparatifs du suicide. Et tous les enchantements, lit défendu, fontaine merveilleuse, géants, etc., tout cela fait l'effet de la plus insipide féerie.

Il n'en pouvait guère être autrement. Ce bourgeois de Troyes avait du talent : mais son talent était contraire à son sujet; il le dissolvait en le maniant. Il a le sens des réalités prochaines et visibles : il note d'un trait juste tout ce qui est dans son expérience ou conforme à son expérience. La plus fantastique et idéale légende, il la rapetisse, l'aplatit, y pique de petits détails communs et vrais, il la conte comme il ferait un fait divers de la vie champenoise, si bien qu'il en fait une prosaïque absurdité par le contraste criard de son impossibilité radicale et de ses circonstances minu-

tieusement vulgaires.

Il triomphe, au contraire, partout où il s'agit de rendre quelque accident, quelque sentiment de la vie ordinaire. Il aura l'art de ménager l'intérèt, dans un court épisode, d'engager, de conduire, de conclure le récit d'une aventure vraisemblable : il dira à merveille les émotions d'une demoiselle qui erre la nuit, sous la pluie, par les mauvais chemins, ne voyant pas les oreilles de son cheval, et invoquant tous les saints et saintes du paradis. Il ne lui arrive rien, que d'avoir froid et peur : et cette aventure si vraie en son insignifiance est finement détaillée; un romancier de nos jours ne ferait pas mieux. Il excellera aussi à noter des sentiments communs : il fera plaindre une veuve en quelques mots simples et touchants. Mais je ne sais rien de plus curieux que la lamentation des trois cents demoiselles enfermées au château de Male Aventure. Ces Captives du roi des morts deviennent de pauvres ouvrières qu'un patron avare exploite :

Toujours tisserons draps de soie, Jamais n'en serons mieux vêtues: Toujours serons pauvres et nues, Et toujours aurons faim et soif... Nous avons du pain à grand'peine, Peu le matin et le soir moins... Mais notre travail enrichit Celui pour qui nous travaillons! Des nuits veillons grande partie, Veillons tout le jour, pour gagner!

Cette triste mélopée ne sort elle pas d'un vaste atelier de quelque industrieuse cité, plutôt que de la région mystérieuse « d'où nul

n'échappe »?

Rien de plus positif aussi et de plus naïvement saisi dans la réalité contemporaine que l'entrevue nocturne de Lancelot et de Genièvre. Conclusion singulièrement réaliste du plus romanesque et fantaisiste amour! Le poète n'omet rien : qu' « il ne luisait lune ni étoile », ct qu' « en la maison n'avait lampe ni chandelle allumée », que Lancelot entre au verger par une brèche de mur, vient sous la fenêtre de la reine, et là se tient « si bien qu'il ne tousse ni éternue », que la reine vient en « molt blanche chemise » sans cotte ni robe dessus, mais un court manteau sur ses épaules; qu'ils se saluent, etc. On dirait d'un fabliau qui conterait une aventure de la veille.

En même temps, notre auteur aime à moraliser; il raisonne volontiers sur ce qu'il conte, analyse, épilogue, marivaude, débite une sentence, làche parsois une épigramme contre les dames : mais à l'ordinaire il les cajole, il les respecte. C'est pour elles qu'il écrit.

C'est pour leur plaire, et à tout le beau monde, qu'il prodigue les détails de mœurs délicates, les peintures de la vie aristocratique. Entrées pompeuses de seigneurs par des rues jonchées et tendues comme pour des processions de Fète-Dieu, indications de mobiliers, de tentures, mentions de larges et plantureux soupers, mais surtout bien ordonnés, courtoisement servis, avec eau pour laver les mains avant et après, mentions répétées des bains que prennent les chevaliers délicats ou amoureux, description de riches costumes, surtout de toilettes féminines, qui parfois prennent le pas sur la figure : tout ceci nous représente un romancier du grand monde, un Bourget du xnº siècle, très au courant des habitudes du high life, et qui flatte par là son public.

Comme c'était le temps où, sous l'influence de la poésie des troubadours, la vie féodale s'égayait dans les pays du Nord, où l'idéal chevaleresque s'ébauchait dans les grossiers esprits de nos belliqueux barons et de leurs épouses en proie au lourd ennui, Chrétien de Troyes mit à la mode du jour la matière de Bretagne.

Il donna des aventures, insoucieux de l'incohérence et de l'extravagance, menant les Yvain, les Erec et les Lancelot de péril en péril, les jetant sans raison dans d'impossibles entreprises dont ils sortaient vainqueurs contre la raison. Enfin il réalisa dans sa plus précise et révoltante forme le type du parfait chevalier, qui laisse pays et femme pour courir le monde, et par folle vaillance s'acquérir un fol honneur : le ressort, au fond, qui le meut, c'est la vanité. Il veut du bruit, et fait du bruit.

Cependant il ne serait pas parfait, s'il n'était amoureux : mais ne songeons plus à Tristan, ui même aux tendres amoureux des lais de Marie de France Cet amour-là était trop fort, trop sérieux, trop profond. Le doux Chrétien ne comprend pas ces orages intimes. Très au fait des maximes ingénieuses et de la procédure raffinee des troubadours, il réglemente, lui aussi, l'amour : il soumet la passion celtique à la courtoisie, et, n'y laissant point de désordre, il tixe les traits, les effets, les marques, les procédés de l'amour comme il faut. L'idéal de la galanterie chevaleresque, c'est Lancelot, et le roman de la Charrette en explique le code, mis en action et en exemples. L'amour dispense de toute raison, donne toute vertu, et peut tout l'impossible. Lancelot, amoureux de Genievre, s'expose à l'infamie sur une charrette, délie trente-six ennemis, prend le chemin le plus périlleux et le plus court pour rejoindre sa dame, fait le lâche dans un tournoi parce qu'il plaît à sa dame. S'il a hésité une fois, c'est un crime, qui mérite la rigueur de la dame. Des cheveux de la bien-aimée, trouvés sur un peigne au bord d'une fontaine merveilleuse, le ravissent délicieusement : il les serre dévotement « entre sa chemise et sa chair ». Tant qu'il n'a pas rejoint Genièvre, il va pensif, égaré, assote,

> Ne sait s'il est ou s'il n'est mie, Ne sait où va, ne sait d'où vient,

si sourd, si aveugle, qu'il faut qu'on l'assomme presque pour qu'il revienne à lui et comprenne qu'il y a bataille. L'amant ne vit pas hors de la présence de sa dame.

De là à être fou, si elle est fâchée, il n'y a qu'un pas : et de fait, un amant courtois doit perdre le sens quand la dame courroucée ne le veut plus souffrir. Ainsi fait Yvain, qui s'en va vivre au fond d'une forêt, nu, comme « un homme sauvage », n'ayant gardé qu'un instinct tout animal qui lui fait chercher sa nourriture.

Voilà le type idéal et convenu de l'amant : ce sont là les modèles sur lesquels il doit se régler. Tontefois notre Champenois est trop sensé, trop pratique, pour se payer seulement de cette monnaie. Tandis qu'il dresse ses figures d'amants selon les principes d'une galante et creuse rhétorique, le malin qu'il est y met plus d'ame qu'il ne semble : de l'ame, non, mais de la chair et de l'esprit. De la passion celtique l'amour courtois garde ce caractère qu'il tend au positif et ne se paie pas de lointaine adoration : si bier que, de la combinaison des deux éléments, va se dégager moins un galant chevalier qu'un gentilhomme galant. Et la dame, elle, n'est pas une Iris en l'air, un vaporeux fantôme orné d'idéales perfections : c'est un être faible, rusé, malin, va a succut, enfin c'est

une femme, et c'est une Française. Sans y vouloir mettre malice, Chrétien de Troyes a esquissé parfois la charmante comédie de l'amour aux prises avec la vanité, et s'il n'entend rien à la passion, il sait envelopper délicatement le sentiment sincère de naturelle coquetterie. C'est une scène exquise, dans le Chevalicr au lion, que l'éveil de l'amour dans l'âme d'une veuve éplorée; curiosité, égoïsme, désir de plaire, fierté, sentiment des convenances, semblant de résistance et manège adroit pour se faire forcer la main, il se fait là dans un cœur de femme tout un petit remue-ménage que le bon Chrétien a su noter : il y a un grain de Marivaux dans ce Champenois. Aussi lui sera-t-il beaucoup pardonné pour avoir écrit çà et là quelques vives pages, où le conteur de choses folles a montré quelque sens de la vie réelle et quelque intuition de ce qui se passe dans les âmes moyennes.

Il faut lui tenir compte aussi d'avoir enchanté son siècle, dont il réalisait toutes les aspirations et caressait tous les goûts. En même temps que l'image de cette vie plus « confortable », plus raffinée, plus luxueuse, dont ils sentaient le besoin, les hommes de la fin du xue siècle trouvaient dans les romans de Chrétien les deux principes qui, selon l'idée au moins de leurs esprits et selon leur rève intime, devaient être les principes directeurs de la vie aristocratique, l'honneur et l'amour : l'honneur, qui fait que l'individu consacre toutes ses énergies à décorer l'image qu'il offre de lui-nième au public. l'amour qui, dépouillé de sa sauvage et anti-sociale exaltation, sera dominé, dirigé, employé par l'honneur

de l'homme et la vanité de la femme.

Par là, la vie n'était qu'éclat et joie, fêtes pompeuses et doux commerces: quel contraste c'était, et quel charme, pour des hommes qui sortaient à peine du morne isolement de leurs donjons, où ils vivaient dans de mortelles inquiétudes, ou dans un ennui plus mortel encore! Mais pour la femme surtout, quel enivrement : servante plutôt qu'égale et compagne de son seigneur, elle se voyait brutalisée, traînée par les cheveux; dans les chansons de geste, et le mépris de la femme était comme un article de la perfection du héros féodal. Et maintenant elle était placée audessus, non à côté de l'homme, elle était adorée, servie, obéie : pour elle, pour la mériter ou pour lui plaire, les chevaliers entreprenaient leurs plus téméraires aventures. Le règne de la femme commençait. C'était le ciel qui s'ouvrait. Aussi de quelle passior les femmes devaient-elles lire ces romans de la Table Ronde quelles splendides et ravissantes visions devaient-ils faire passer dans ces faibles cervelles troublées, et combien de pauvres Bovary purent-ils faire!

Mais il y eut des esprits sévères que blessa cet idéal de vie tro

mondaine et facile: de graves chrétiens qui protestèrent et trouvèrent dans la matière celtique même le moyen de protester contre la frivolité des romans de la Table Ronde. Chrétien de Troyes avait commencé de raconter l'histoire de Perceval, qui est bien la plus etrange, invraisemblable, incohérente collection d'aventures qu'on puisse voir: tout y arrive sans raison ou contre raison. Or, un jour, Perceval voyait dans un château un roi blessé, une épée sanglante, et un plat, ou Graul: s'il avait demandé ce qu'étaient l'épée et le plat, le roi blessé était guéri — et nous saurions si Chrétien attachait un sens aux fantastiques images qu'il nous présente. Par malheur, il ne termina pas son Perceval, qui changea de caractère entre les mains des continuateurs.

Le bon Chrétien n'avait pas l'âme mystique, et n'était nullement symboliste. Après lui, au contraire, le sujet prit un caractère mystique et symbolique, qui alla toujours s'accentuant. Est-ce Chrétien qui ne comprenait pas la légende celtique? Sont-ce les écrivains postérieurs qui y mirent comme une âme chrétienne? Les éléments du symbole mystique, le roi Pêcheur, le roi blessé, la lance, l'épée, le plat, tout cela est certainement celtique : mais quand et par qui ces débris de mythes paiens prirent-ils un sens chrétien? quand se fit la concentration qui les fixa autour de Perceval? Il est difficile de le savoir, et c'est grande matière à disputes pour les érudits. Toujours est-il que chez les continuateurs de Chrétien l'incomprébensible Graal devient le vaisseau où fut recueilli le sang de Jésus-Christ. Le Graal a été aux mains de Joseph d'Arimathie, qui l'a apporté en Occident. Le roi Pècheur, qui le garde, est de la race de Joseph, et, comme à Joseph jadis, le Graat apporte la nourriture au roi et à tous ceux qui sont avec lui.

Mais ce monstrueux Perceral auquel quatre ou cinq auteurs ont travaillé, est tout plein, dans ses 63 000 vers, de disparates et de contradictions. Un poète du commencement du xur siècle, Robert de Boron, coordonna toute la matière et la réduisit à peu près à l'unité, tout en y mèlant l'histoire de Merlin, fils du diable et serviteur de Dieu; mais surtout il en développa le sens religieux. Le Graal devenait le plat de la Gène, que Jésus Christ lui-même avait apporté à Joseph d'Arimathie dans la prison où les Juifs le tenaient : commémoratif de l'institution de l'Eucharistie, il était doué de propriétés merveilleuses, comme celles de distinguer les pécheurs : ce Graal, porté en Angleterre, ne pouvait être trouvé que par un chevalier pur de tout péché, et qui accomplirait certaines actions impossibles à tout autre. Ce sera Perceval qui en deviendra le gardien : après sa mort, le Graal remontera au ciel.

Dans l'œuvre de Robert de Boron, dont on possède une partie, et dont l'autre est connue par des remaniements en prose,

l'amour ne joue plus de rôle : le « péché luxurieux » devient l'ineffaçable souillure qui disqualifie un à un les poursuivants du Graal. Un autre narrateur, qui vers le même temps que Robert de Boron, et sans doute sans le connaître, traitait la même matière, montrait l'adultère Lancelot et le léger Gauvain s'épuisant en vains efforts, malgré leurs chevaleresques vertus, pour conquérir le précieux plat : cet honneur était réservé à l'impeccable Perceval.

Plus austère encore et plus raidement ascétique était une Ouête du saint Gra : l rédigée au xme siècle : Perceval, trop humain, cède ici la place à un certain Galaad qu'on donne pour fils à Lancelot, Galaad, c'est le chevalier-vierge, idéale et abstraite figure d'immaculée perfection, pareille à une claire et sèche image de missel. Jamais plus hautaine conception de monastique chasteté n'a délié la faiblesse humaine. La femme, idole de la chevalerie mondaine, la femme qui donne et reçoit l'amour, est maudite et redoutée comme le moyen par où le péché est entré dans le monde : il ne lui sera pardonné qu'en faveur de la Vierge, mère de Dieu, si elle se garde pure comme elle. Plus sévère que Dieu et que l'Église, notre auteur n'absout même pas le mariage : et quand la quête du Graal commence, quand tous les chevaliers de la Table ronde se mettent en route pour le chercher, un ermite défend à leurs femmes de les accompagner. La chasteté est le sceau, c'est l'essence même de la perfection chevaleresque 1.

Ces romans de Graal inspirés du même esprit qui animait les grands ascètes et les ardents mystiques du xu° et du xu° siècle, étaient trop en contradiction avec les goûts, les désirs et les nécessités même de la société laïque, pour représenter autre chose que l'idéal exceptionnellement conçu par quelques àmes tourmentées. Peut être amusèrent-ils le public plus qu'ils ne l'édifièrent, et y regarda-t-on les aventures plutôt que la morale : cette proscription de l'amour n'avait aucune chance de succès, et il faut peut-être venir à notre siècle incrédule et curieux pour que cette conception mystique soit pleinement comprise en son étrange et déraisonnable beauté. Je m'assure que pour les seigneurs, pour les dames du xu° et du xu° siècle, le type accompti de chevalier demeura toujours Yvain ou Lancelot, plutôt que Perceval ou Galaad.

<sup>1.</sup> Éditions: Potvin, Perceval le Gallois, 6 vol., Mons, 1866-1871: Hucher, le Saint Graal, le Mans, 1875 et suiv., 3 vol.: Furnival, Seynt Graal, 2 vol., Londres, 1861-63; G. Paus et J. Ulrich, Merlin, 1886, 2 vol. — A consulter: A. Nutt, Studies on the legent of the boly Grail, Loudres, 1888; E. Wechseler, Leber die verschiedenen Rédaktionen des Robert von Borron zugescheiebenen Graal-Lancelot Cyklus, Italie, 1895, in-8 (Romania, t. XXV).

# 4. SUCCÈS DE NOTRE LITTÉRATURE NARRATIVE.

Telle est, en son ensemble, la littérature narrative que notre moyen age créa pour la société aristocratique. Si, trop sensibles à la forme, trop épris de bon sens et de bon goût, nous sommes tentés de la juger bien sévèrement, il faut adoucir pourtant un peu notre justice, et songer que la prolixe médiocrité de nos trouvères et de nos conteurs a conquis le monde. L'Italie, l'Allemagne, les pays scandinaves, nous empruntèrent la matière de nos poemes: jusqu'en Islande, on chanta Charlemagne et les exploits de ses pairs, et c'était en lisant le roman de Lancelot que les amants italiens immortalisés par Dante, que Paolo et Francesca échangeaient leurs âmes dans un baiser et apprenaient à pécher. La fière Espagne, qui avait le Cid, ne se résigna pas longtemps a chanter Roland, mais, pour le vaincre, elle créa à son image son fantastique Bernaldo del Carpio. Par toute la chrétienté enfin, pendant le moven âge, régnèrent les romans de France : et peut-être cette universelle popularité de notre littérature est-elle due en partie à quelques-uns des défauts que j'ai signalés plus haut. Peut-être plus profonds, plus passionnés, moins attachés aux faits sensibles et aux sentiments superficiels, nos écrivains eussent-ils été moins universellement compris, moins constamment goûtés. Moins médiocres, ils n'étaient plus aussi « moyens », aussi adaptés à la taille de tous les esprits. Qualités et défauts, tout en eux était « sociable », fait pour l'usage et le plaisir du plus grand nombre : tout destinait leurs œuvres à réussir, dans le monde autant qu'en France.

Une autre raison nous rend l'étude de cette littérature intéressante. Si les chefs-d'œuvie y sont bien rares, si la beauté presque toujours y manque, il faut songer à tout ce qui en est sorti. Les chansons de geste et les romans bretons sont, si j'ose dire, les deux souches jumelles qui ont porté quelques-uns des rameaux les plus féconds de notre littérature. De la narration épique, conçue encore comme la commémoration fidèle d'un passé héroïque, s'est détachée l'histoire, et la matière de France ou de Bretagne, concue comme une représentation agréable d'événements imaginaires, est devenue le roman.

Plus particulièrement les récits du cycle breton ont produit le roman idéaliste, qui nous construit un monde conforme aux secrets sentiments de notre cœur, pour nous consoler de l'injurieuse et

blessante réalité.

Enfin, plus immédiatement, trois chess-d'œuvre de ce qu'on

peut appeler la littérature internationale ou européenne sont en relation directe avec la matière de nos épopées et de nos romans du moyen âge. Rabelais, certainement, l'a connue, au moins par les derniers remaniements en prose; son Gargantua et son Pantagruel sont tout pleins de comiques réminiscences. L'Arioste, comme le titre mème de son Roland furieux l'indique, n'a fait qu'une étincelante parodie, où l'involontaire extravagance de nos trouvères se transforme en bouffonnerie consciente; et Cervantès écrit son Don Quichotte pour combattre les ravages que faisait dans de chaudes cervelles d'hidalgos la contagieuse chevalerie des Amadis, légitimes fils des Yvain et des Lancelot, plus fous que leurs pères, ainsi que le voulait la loi d'hérédité.

### CHAPITRE III

#### L'HISTOIRE

Origine de l'histoire en langue vulgaire. — 1. Villehardouin : chevalier et chrétien, mais positif et politique. Le goût de l'aventure, et le piltoresque dans sa chronique. Intentions apologétiques. — 2. Joinville : relation de son œuvre aux vies de saints. — 3. Caractère de Joinville. Comment il a vu saint Louis. L'imagination de Joinville; le don de sympathie.

L'histoire ne fut d'abord qu'un rameau détaché des chansons de geste. Le respect même et la foi sans réserve qu'on prétait aux anciennes légendes de Charlemagne ou de Guillaume au Court Nez suscitèrent de nouveaux poèmes d'un caractère plus strictement historique : non qu'on se fit une idée plus scientifique de la vérité, ou qu'on la cherchât par une méthode plus sévère, mais simplement parce que les faits, soit extraits de chroniques latines, soit fixés tout frais et encore intacts dans une rédaction littéraire n'avaient point subi la préparation par laquelle l'imagination populaire forme l'épopée.

C'est pour les croisades d'abord qu'on eut l'idée d'appliquer la forme des chansons de geste à des faits contemporains, assez extraordinaires et lointains pour exciter une vive curiosité. La Chanson d'Antioche et la Chanson de Jérusalem (1<sup>re</sup> moitié du xu<sup>e</sup> siècle) donnent l'histoire peu scientifique et nullement critique, mais rien que l'histoire de la première croisade. Par malheur ces poèmes se continuent par des récits de plus en plus romanesques, extravagants et grossiers; et quand ce n'est pas la fantaisie des auteurs qui falsifie l'histoire, c'est leur cupidité : il leur arrive de prendre de l'argent des barons qui veulent être nommés dans leurs prétendues chroniques 4.

1. Éditions : Antioche, P. Paris, 1848. 2 vol. : Jérusalem, E. Hippeau, in-S. 1868. A consulter : Pigeonneau, le Cycle de la croisade, in-8, 1877.

L'idée d'appliquer la poésie française au récit des faits historiques germa de divers côtés: surtout en Angleterre, où la présence d'une langue vaincue, vile et méprisée, comme le peuple qui la parlait, conférait au français un peu de cette noblesse qui chez nous appartenait seulement au latin. Le goût des compositions historiques semble avoir été très vil chez les rois anglo-normands et dans leur entourage: du xue au xue siècle, on les voit éclore en grande abondance. Ce sont tantôt de vastes chroniques, des sortes de poèmes cycliques, comme ce Roman de Brut, ou Geste des Bretons, et ce Roman de Rou, ou Geste des Normands, que rédigea non sans verve un chanoine de Bayeux, Wace (vers 1100-1175), et tantôt des histoires particulières ou des biographies, dont la plus remarquable est une vie anonyme de Guillaume le Marechal, comte de Pembroke, qu'on a récemment retrouvée 1.

Mais cette œuvre nous conduit vers la fin du premier tiers du xmº siècle; à cette date, l'histoire en prose était née : le genre avait trouvé sa forme. Désormais toute œuvre qui appliquera le vers épique aux faits historiques sera un accident et comme un phénomène de rétrogradation dans l'évolution du genre. Des poèmes du x:vº siècle, comme le Combat des Trente et la Vie de Bertrand Du Guesclin, sont des faits stériles dans l'histoire littéraire, et des faits insignifiants, dès lors qu'ils ne sont pas des œuvres de génie.

L'histoire 2 trouva sa forme, semble-t-il, dans le nord de la France, en Picardie, en Flandre, à la veille ou aux premiers jours du xiue siècle : des traductions de la chronique du faux Turpin. deux notamment où l'emploi de la prose est signalé par les auteurs comme une excellente nouveauté, et une compilation de l'histoire universelle faite pour ce même comte de Flandre, Baudouin VI, que Villehardouin va nous montrer élevé au trône de Constantinonle. en sont les premiers monuments. Villehardouin profite de tout le travail qui s'est fait avant lui. Très proche encore des chansons de geste, il en a le ton, les formules, la couleur : mais, à l'exemple des traducteurs du faux Turpin, il allège le genre du poids inutile des rimes, simple embarras quand elles ne sont pas moven d'art et forme de poésie; d'autre part, suivant les premiers narrateurs des croisades, et plus rigoureux qu'eux encore, il saisit les évènements avant toute déformation, tels que ses yeux, et non son imagination, les lui donnent : enfin, de la même épopée qui achevait en ce temps-là de dégénèrer en roman, il dégage définitivement Phistoire.

<sup>1.</sup> Ce poème (sur lequel cf. Romania, XI) et ceux de Wace sont écrits en octosyllabes comme les romans bretons.

sylathes commo les commo les des commo les com

L'HISTOIRE

Même on peut penser que ce genre issu des chansons de geste réagit en se constituant sur le genre dont il se séparait. Rien ne livrera plus sans doute la poésie narrative aux inventions déréglées, aux romanesques absurdités, que l'existence d'œuvres historiques de plus en plus répandues et nombreuses : elle en perdit ce qui pouvait lui rester encore de sérieux et de gravité, et fut rejetée tout à fait vers la fantaisie folle, comme si elle était déchargée de tout autre soin que d'amuser. Un autre genre avait le dépôt de la vérité. Et les chansons de geste furent reléguées peu à peu à l'usage des classes inférieures, qui continuèrent d'y prendre plaisir, parce qu'elles continuaient d'y avoir foi, et ne lisaient pas les histoires.

#### 1. VILLEHARDOUIN.

Geoffroy de Villehardouin <sup>1</sup>, Champenois, dont le nom se rencontre dans deux chartes de la comtesse Marie, la fine et noble dame qui inspirait Lancelot, nous met sous les yeux, en sa personne et par son récit, le monde réel en face du fantastique idéal que décrivait son compatriote Chrétien de Troyes. Ce n'est pas un Roland, ni un Parceval. De foi intacte et fraîche encore, mais mondaine, assez enthousiaste pour se croiser, il ne saurait se désintéresser longtemps: il a des pensées positives dans le cœur, tandis que le service de Dieu est sur ses lèvres. Il honore l'Église, ses cardinaux, et le pape même, tant qu'ils ne traversent pas ses intérêts; et, au prix de son respect, de ses dons, ce qu'il leur demande surtout, ce sont des pardons, des absolutions: de quoi se mettre la conscience en repos, avant de faire ou après avoir fait ses affaires. Rien du martyr, rien du mystique.

Ce n'est pas un Lancelot, non plus, ni un Yvain : la courtoisie, l'amour, lui semblent bien étrangers. La femme n'a pas de place

<sup>1.</sup> Biographie Né à Villehardouin (arrond, de Troyes), entre 1150 et 1161, maréchal de Champagne, il fut en faveur, semble-t-ll, auprès du comte Thibaut III. Il peut la croix au tournoi d'Éry-sur-Ause (1199). Envoyé à Venise aver cinq autres barons pour traiter du passage des croisés, c'est lui qui, après la moit du comte Thibaut de Champagne, ouvre l'avis d'offrir le commandement de l'expedition à Bouffere, marquis de Montferrat. Après la prise de Constantinople, il regoit les fiefs de Tragunople et Macra, et devient maréchal de Romanie. Il s'entremet pour réconcilier le marquis de Montferrat et l'empereur Baudouin, qui tous les deux l'estiment fort. Boufface lui donne le fief de Messinople. Il a toute la confiance de l'empereur Henri. Il vivait en 1212; il était mort en 1213. Il a dieté ses Mémoires dans les deruières années de sa vie, entre 1207 sans doute et 1212.

Editions de la Conquête de Constantinople: Blaise de Vigenère, Paris, 1585; Du Cange, Paris, 1657; de Wailly, Paris, Didot, 1872; Bouchet, Paris, Lemerre, 1892.
 A Consulter: Hanotaux, Revue historique, IV, 71-100; Debidour, les Chroniqueurs, I. I (Classiq, Pop.), Lecène et Oudin; G. Paris et A. Jeanroy, Extr. des Chroniqueurs fr., in-16, 1892.

en son histoire : les pâles figures d'impératrices ou de princesses, qu'il nous fait entrevoir un moment, ne viennent que pour servir aux trafics de la politique; leurs personnes sont des moyens qui procurent des alliances ou des fiefs. Elles sont toutes, en vertu de

la valeur qu'elles représentent, « et bonnes et belles ».

La folie chevaleresque n'a pas touché Villehardouin : d'autres, dans l'armée, sont des héros de roman par la témérité. Lui. d'un courage égal, sans fantaisie comme sans défaillance, il met l'honneur à vaincre, non pas à se faire tuer, et il aime mieux être en force pour combattre l'ennemi. Il ne s'expese pas saus brooin, comme il ne se ménage pas au besoin : car, comme il ne s'emballe pas, il ne s'effare jamais. C'est l'homme des circoustauces critiques, qu'on met à l'avant-garde ou à l'arrière-garde, et qui fera toujours tout son devoir. Un désastre, une retraite, le mettent en valeur : il sauve les débris de l'armée chrétienne après la fatale journée d'Andrinople. Quand il faut agir de la tête autant que des bras, c'est son affaire. Avisé, bien « emparlé », il vaut dans le conseil plus encorc que pour l'action : ambassadeur et orateur des croisés, conseiller intime des grands chels et des empereurs, c'est un diplomate, un politique.

Et ce politique est un réaliste, qui ne se paie pas de chimères, Malgré son vœu, malgré la résistance d'une partie des croisés, malgré les menaces du pape Innocent III, il fut des premiers que concurent le projet de détourner l'expédition de la Terre-Sainte sur l'empire grec : il fut de ceux qui travaillèrent le plus obstinément, le plus adroitement à employer contre des chrétiens les armes prises contre les infidèles. Il avait vu ce qu'il y avait a gagner: un ample butin, de riches soldes, de bons fiefs. Ces considérations toutes-puissantes le mènent, et il ne conçoit pas qu'on ne s'y rende pas. Il ne se lasse pas d'énumèrer dans son livre le gain, le rapport de chaque succès : chevaux, harnais, or ou argent, troupeaux, villes ou provinces; il mentionne aussi scrupuleusement le produit d'une escarmouche que celui du sac de Constantinople. « Et moult fut grand le gain : et lors furent moult à l'aise et riches. » Voilà ce qui le touche, et qui légitime assez la conduite inattendue de la croisade.

Si peu chimérique et romanesque qu'il soit, Villehardouin est contemporain de Chrétien de Troyes: aussi a-t-il son grain d'imagination. Aucune grande pensée ne le mène, lui ni ceux qui vont à Constantinople: il n'y a pas trace en eux d'une conception universelle et désintèressée, le rétablissement de l'unité chrétienne par la soumission de l'empire grec à l'autorité du pape n'est qu'un prétexte pour fermer la bouche aux malveillants. Mais avec la cupidité, l'attrait de l'inconnu, du merveilleux, les emporte:

l'« aventure » les tente. Calme et avisé comme il est, Villehardouin n'est pas plus insensible que les autres. Le gain probable met sa prudence en repos; pour sa conscience, il l'apaise avec des sophismes: après quoi, il se laisse aller à la joie de l'« aventure ».

Et de là dans la sécheresse de son récit, ces brèves impressions qui y sont comme des points lumineux : c'est Gaza, « la cité fermée de hauts murs et de hautes tours; et vainement eussiez-vous demandé une plus belle, plus forte ni plus riche » : nette et claire silhouette qui se détache comme du fond d'un tableau de primitif. C'est le départ du port de Corfou, « la veille de la Pentecôte, qui fut mil deux cent trois ans après l'incarnation de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Et là furent toutes les ness ensemble, et tous les huissiers, et toutes les galères de l'armée, et beaucoup d'autres nefs de marchands qui faisaient route avec eux. Et le jour fut clair et beau : et le vent doux et bon. Et ils laissèrent aller les voiles au vent. - Et bien témoigne Geoffroi le maréchal de Champagne qui cette œuvre dicta, que jamais si belle chose ne fut vue. Et bien semblait flotte qui dut conquérir le monde : car autant que l'œil pouvait voir, on ne vovait que voiles de nefs et de vaisseaux, en sorte que les cœurs des hommes s'en réjouissaient fort. »

C'est, enfin et surtout, l'éblouissement des yeux et de toute l'âme, quand, le 23 juin 1203, veille de saint Jean-Baptiste, nos barons français, de leurs vaisseaux ancrés a San Stefano, « virent tout à

plein Constantinople ».

« Or pouvez vous savoir que ceux-là regardèrent fort Constantinople, qui jamais ne l'avaient vue : car ils ne pouvaient croire que si riche ville pût être en tout le monde, quand ils virent ces hauts murs et ces riches tours dont elle était close tout autour à la ronde, et ces riches palais et ces hautes églises, dont il y avait tant que nul ne l'aurait pu croire, s'il ne l'eût de ses yeux vu, et la longueur et la largeur de la ville qui sur toutes les autres était souveraine. Et sachez qu'il n'y eût si hardi à qui la chair ne frémit; et ce ne fut une merveille; car jamais si grande affaire ne fut entreprise de nulles gens, depuis que le monde fut créé. »

Ne sent-on pas ici la joie de l'imagination que l' « aventure » ravit, avec cette excitation particulière qu'y ajoute la vanité d'avoir vu et fait ce qui n'a été vu ni fait de personne? Il y a ici un accent, une note que ne donnent ni l'intérêt politique, ni la conviction personnelle, ni le simple esprit guerrier : il y a ici du sentiment qui mène Yvain à la fontaine merveilleuse. Et il faut voir, dans tout le récit, de quel intérêt le sage maréchal de Champagne et Romanie suit, avec quel plaisir il relate les « aventures » de quelques-uns de ses compagnons : non les imprudences du champ de bataille, qu'il blâme, mais les pointes hardies en terr.

étrangère, les sauts dans l'inconnu, si l'on peut dire, comme les étranges chevauchées de son neveu Geoffroy qui lia parue aver quelques barons de conquérir la Morée et s'en alla faire souche de prince.

Un trait manque encore à la physionomie de Villehardouin, et c'est peut-être le principal. Il y a en lui un sentiment, principe et limite à la fois de l'individualisme, qui le légitime et le contient; ce sentiment, tout-puissant sur lui, et qui lui sert de règle à juger toutes les actions d'autrui, c'est l'honneur téodal, le respect du pacte et du lien social, qui tient unis le vassal et le suzerain. Par là, les vrais contemporains de Villehardouin, les représentants littéraires de l'état d'âme qu'il exprime dans l'histoire, c'est Garin, ou Bernier. Toute la morale se réduit au principe de l'honneur : tous les devoirs se ramènent aux devoirs réciproques du suzerain et du vassal. Cela sauf, tout est sauf : nul devoir inférieur, nulle obligation de conscience, rien n'autorise à rompre ce lien. Mais que le suzerain manque à son vassal, men aussi n'oblige le vassal à garder une loi que le suzerain n'a pas gardée : patriotisme, salut public, aucune raison ne compte, et la guerre civile éclate, même devant l'ennemi, à moins que l'intérêt réciproque des deux adversaires n'amène, ou que l'intérêt commun des autres barons n'impose un accommodement.

Cet honneur, à l'occasion, peut faire broncher, comme, d'autres fois, relever ou retenir l'homme. Il apparaît, à lire Villehardouin, qu'un des puissants motifs qui lui font appuyer la politique de Boniface et du doge, c'est qu'il a engagé sa foi aux Vénitiens : ceux-ci, qui s'accommodaient fort pour leur commerce de la présence des Musulmans en Égypte, ne tenaient pas à y conduire des chrétiens. Ils mirent à tel prix leur concours, que l'armée des chrétiens, insolvable, fut à leur discrétion. Villehardouin, nég ciateur, avec quelques autres, de ce contrat léonin, s'apercevant trop tard du piège, mit son honneur à n'être pas démenti : dût-ou ne pas aller en Egypte, dût la croisade avorter, il avait donné sa parole, il fallait que l'armée la dégageât, en payant les Vénitiens.

La chronique de Villehardouin n'est pas une histoire, ce sont des Mémoires: l'homme s'y peint, mais aussi, en regardant l'homme on connaît le livre. Il nous a raconté clairement, sobrement, fortement les faits auxquels il a pris part depuis qu'on prit la croix, jusqu'à la mort du marquis de Montserrat en 4207. Il ne s'étend pas: il retranche les détails. Il est bref et va à l'essentiel. S'agit-il d'une bataille, d'un assaut, il dit les forces des deux partis, les ordres de bataille, les dispositions principales, les incidents décisifs. S'agit-il d'un conseil, rarement expose-t-il les discussions qui euront lieu. Il lui sussit à l'ordinaire de marquer qu'on a parlé

beaucoup dans un sens et dans l'autre : et il vient aux résolutions prises. Je ne sais s'il y a une anecdote dans son livre : il faut qu'il s'agisse du marquis de Montferrat, pour qu'il nous détaille les circonstances de sa mort. Pour les autres, une ligne lui suffit. Cette brièveté n'est pas la sécheresse d'un narrateur encore gauche qui ne sait pas faire sortir et distribuer sa provision intime d'images et de sentiments : c'est la précision d'un homme d'action qui coupe court, hait la digression, l'anecdote, et ne veut donner que l'utile et solide substance des événements. Mais c'est aussi, et surtout, la réserve d'un politique qui ne veut pas dire tout ce

Ni naïf, ni cynique, Villehardouin ne se fait pas illusion sur le caractère de l'étrange croisade dont il fut un des chefs. Aussi ce soldat « qui ne mentit jamais », est-il souvent à demi sincère : il sait l'art de ne pas faire connaître la vérité sans rien articuler de faux. Il lui plait qu'on prenne la conquête de l'empire grec pour un accident singulier amené par une suite de circonstances fortuites et fatales : il n'a garde de confesser que du jour où Boniface devint le chef de la croisade, c'était fait de la défense des lieux saints et du service de Dieu; il n'a garde de laisser entendre que les Vénitiens ne sont pas des fils dévoués de l'Eglise, et peuvent entretenir des rapports quelconques avec Abd el-Melek, le sultan d'Egypte. Il ne lui plait pas qu'on sache aussi de quelle facon le pape vit cet accomplissement du vœu fait en prenant la croix : et il ne souffle pas mot des remontrances, des menaces d'Innocent III, des négociations par lesquelles Boniface essaye de le ramener. Il ne faut pas qu'on sache que cet abbé des Vaux de Cernay qui ne veut pas aller ailleurs qu'en Terre Sainte ou en Egypte, parle au nom du pape, et avoué par lui : il faut qu'on croie que Rome n'a eu que des pardons et de la joie pour ses enfants qui lui ont rendu l'empire grec.

Après tout, cet abbé des Vaux de Cernay et tous ceux qui pensaient comme lui n'avaient pas si tort, ce nous semble : Villehardouin a trouvé le biais qui les condamne. Ils voulaient « dépecer l'armée », la dissoudre ; ils refusaient l'obéissance aux chefs ; ils avaient peur de l' « aventure ». Déserteurs, traîtres, làches, voilà ce qu'ils sont : des gens sans honneur enfin. Il le dit, et il le croit. L'adresse est de ne montrer que cette face des choses : mais cette adresse, il ne l'aurait pas, si lui-même ne les voyait déjà ainsi. Sa force est dans

ce qui se mèle de sincérité à son habileté.

Eclairé ainsi par ses propres sentiments, Villehardouin a touché juste. Dans une œuvre si sèche, ce politique met comme un germe de psychologie. Il a connu l'homme, et son temps, et sa race, le jour où il a mis en avant cette grande raison, l'honneur, la

sidélité au parti, la solidarité des compagnons d'armes. Par la, il a convaincu tout le monde, et légitimé l'expédition: les croisés qui aimaient mieux aller à la croisade contre les Insidèles, ont sini par suivre; les lecteurs, avant ces méticuleux critiques de nos jours, n'ont pas raisonné. Assurément il s'entendait à manier les âmes, ce bon maréchal de Champagne et Romanie, qui savait que, là où échouent tous les arguments, quand il s'agit de persuader ce que le devoir, la conscience et parsois l'intérêt réprouvent, le mot magique qui perce les cœurs et sait tout saire, c'est l'homeur. Thonneur qu'on désinit: « rester avec les autres, ne pas dépecer l'armée » : en langage moderne, ne pas lâcher les camarades.

Comme on voit, l'historien n'est pas seul à faire son profit de notre première chronique française. Le moraliste aussi, sans dessein assurément de l'auteur, s'y peut plaire. Après tout, ces rudes et simples àmes de barons sont des àmes humaines, et comme telles, en dépit de l'apparence, souples, et riches, et complexes. La foi servant à la politique, les actes égoistes sortant d'une volonté de sacrifice, la cruauté et l'intérêt se faisant ministres de la justice et vengeurs du crime, en voit apparaître ici, quand on lit bien, quelques-uns des éternels sophismes, des incessantes contradictions de la faible humanité qui ne peut renoncer ni à rêver le bien ni à

suivre son bien.

## 2. CHRONIQUES ET VIES DE SAINTS DU XIIIº SIÈCLE.

Le xin° siècle voit de toutes parts éclore les histoires. Les curiosités sont éveillées : on ne se résigne plus à « ignorer le genre humain ». Faits passés, depuis le commencement du monde, faits contemporains, jusqu'aux extrémités de la terre alors connue, ou veut tout savoir, il se rencontre des gens pour tout écrire.

Nous n'avons pas à nous arrêter aux vastes compilations qui sont formées en France, en Angleterre ou en Flandre. Le jugement, la critique, la recherche des documents et le contrôle des témoignages y font trop défaut : ce ne sont pas des œuvres de science. D'autre part, on n'y trouve ni style, ni goût, ni composi-

tion, ni sens de la vie : ce ne sont pas des œuvres d'art.

Mais à défaut d'« histoires » dignes de ce nom, les Mémoires abondent : la voie ouverte par Villehardouin ne sera plus déscrtée, et l'aptitude de nos Français à ce genre d'ouvrage, dont les raisons au reste ne sont pas difficiles à trouver, commence à se marquer avec éclat. Même après les diplomatiques confidences du maréchal de Champagne et de Romanie, on peut lire avec intérêt les sou-

venirs d'un soldat obseur de la quatrième croisade: Robert de Clari, petit gentilhomme de Picardie, nous représente l'état de l'opinion publique dans l'armée, approuvant la direction générale, la déviation de la croisade, critiquant et maugréant sur les détails des opérations, tout émerveillé de ce qu'il voit, et nous mettant au fait de toutes ses remarques avec une vivacité d'enfant. Il faut retenir aussi la chronique que vers 1260 rédigea un ménestrel de Reims: ce recueil confus et sans chronologie de tout ce qui se disait parmi le peuple sur les hommes et les choses de Terre Sainte, de France, d'Angleterre, entre 1080 et 1260, nous rend la couleur et le mouvement de la vie du temps.

Ces deux œuvres sont les principales qui remplissent l'intervalle de Villehardouin à Joinville. Celui-ci naît quelques années seulement après la mort de son devancier : mais un siècle à peu près sépare les deux œuvres, et l'Histoire de saint Louis nous conduit aux premières années du xive siècle, presque à la fin du véritable

moven age.

Villehardouin était un politique : Joinville est un hagiographe. L'Histoire de saint Louis est une vie de saint. Elle se rattache, par ce caractère, à toute une littérature, dont je n'ai pas parlé encore, et dont elle résume et ramasse les meilleures qualités : je veux dire la littérature narrative d'inspiration cléricale. Quoique le latin fût la langue des clercs, la nécessité cependant d'instruire le peuple les obligea souvent d'écrire en français, et la nécessité de captiver l'attention de ces esprits dévots, mais enfantins, leur fit parfois choisir pour édifier les sujets les plus amusants et qui parlaient le plus à l'imagination. Une littérature religieuse ainsi se forma, en partie traduite, en partie originale, correspondant à la littérature profane, moins riche, mais aussi variée, et couvrant en quelque sorte la même étendue, de l'épopée au fabliau, et du roman à la chronique : récits bibliques ou évangéliques, vies de saints et de saintes, miracles de la Vierge, légendes et traditions de toute sorte et de toute forme, toule une littérature enfin qui, se développant comme la poésie laïque, eut ainsi son âge romanesque, où s'épanouissent à profusion les plus fantastiques miracles, où le merveilleux continu se joue des lois de la nature et parfois des lois de la morale.

La belle, sobre et grave Vie de saint Alexis, un peu antérieure au Roland qui nous est parvenu, nous représente comme la période épique de ces narrations religieuses. Puis le romanesque l'emporta. Les évangiles apocryphes furent préférés à la Bible et à l'Évangile; les saints romains, gallo-romains, ou français, avec leurs maigres légendes et leurs figures presque réelles, ne soutinrent pas la concurrence des saints grecs, orientaux, celtiques,

saints fantastiques, prestigieux, qui souvent n'avaient pas vécu, qui n'avaient jamais reçu le baptème que de l'alfection populaire. L'Irlande fournit saint Brandan et les merveilles du Purgatoire de saint Patrice; saint Eustache, saint Jean le Poilu, et cet étrange saint Grégoire qui commence comme OEdipe pour finir dans la chaire de saint Pierre, viennent de Grèce; saint Josaphat vient de plus loin, et c'est le Bouddha même qui, sous ce nom orthodoxe, se fait révérer de nos dévots aïeux.

Mais surtout la foi du moyen âge fit de la Vierge et de son crédit auprès de son fils une inépuisable source de merveilleux naïvement absurde! La Vierge soutient pendant trois jours sur le gibet un voleur qui lui avait toujours marqué une dévotion particulière. La Vierge vient remplacer la sacristine d'un couvent, qui s'est ensuie pour vivre dans la débauche, en sorte qu'on n'a pas remarqué son absence lorsqu'après bien des années le repentir la ramène. La Vierge descend du ciel pour essuyer le front mouillé de sueur d'un baladin qui s'est fait moine, et qui ne sachant rien dont il puisse servir Notre Dame, fait devant son image ses plus beaux tours et ses plus brillantes culbutes. On ne se lassait pas d'entendre

comme la bonne Vierge prenaît soin de ses dévots.

L'histoire, enfin, sortit aussi de la littérature narrative des clercs. Si les Macchabées devintent une chanson de geste, les livres des Rois, mis en français au xue siècle, sont vraiment un morceau d'histoire religieuse, et la Bible tout entière fut traduite à Paris vers 1233, sans doute par des clercs de l'Université. Mais ce furent surtout les faits contemporains, les grandes crises ou les grands hommes de l'Église qui sirent le passage de la légende poétique à la biographie historique. En l'an 1170, le jour de Noël, l'archevèque de Cantorbéry, primat d'Angleterre, fut assassine dans sa cathédrale par quatre chevaliers du roi Henri II. Ce meurtre, en un tel jour, en un tel lieu, cette audacieuse entreprise de la force brutale contre la sainteté du caractère ecclésiastique, brent sur les esprits une impression profonde. Un immeuse mouvement d'opinion, en Angleterre et par toute la chrétienté, obligea le roi assassin à s'humilier, et à faire pénitence sur le tombeau du martyr. Les vies du martyr se répandirent en grand nombre : il en est une qui est remarquable. Garnier de Pont-Sainte-Maxence. avant recueilli les témoignages des amis, des parents, de la sour du saint, la composa dans les deux ou trois années qui suivirent le meurtre, en strophes de cinq alexandrins monorimes, et la

<sup>1.</sup> Le principal recueil de Miracles de Notre-Dame est celui de Gautier de Coinc qui fut moine à Saint-Médard de Soissons, puis prieur de Vic-sur-Aisne († 1836) — Édition: par l'abbé Poquet, Paris, 1857.

récita plus d'une fois aux pèlerins venus pour visiter le tombeau 1. Très exactement informé, religieusement attaché à la vérité et aux documents qui la montrent, bon écrivain dont le style a de la solidité et du relief, ce clerc errant, de vie assez libre, est intraitable sur les privilèges et la mission du clergé; c'est un de ces enfants perdus, de ces polémistes que rien n'effraie, qui, de leur autorité privée, se font défenseurs et régents de l'Eglise, aussi prompts à en invectiver la corruption qu'à réclamer pour elle toute la puissance : l'Eglise, de tout temps, a eu de ces serviteurs zélés, brutaux, indociles, qui la gênent, la compromettent autant qu'ils la servent, et, somme toute, lui font payer cher leurs services.

Pour d'autres raisons, et particulièrement pour la nouveauté d'un tel caractère dans une telle condition, saint Louis trouva de nombreux biographes. En moins de quarante ans, Geoffroy de Beaulieu, confesseur du roi, Guillaume de Nangis, Guillaume de Chartres, et le confesseur de la reine Marguerite écrivirent la vie, les enseignements et les miracles du saint roi : Joinville, qui les efface tous, mit à profit les travaux des deux premiers pour compléter ses souvenirs personnels.

#### 3. JOINVILLE.

Jean, Sire de Joinville 2, Champenois comme Villehardouin, n'est ni un capitaine ni un homme d'Etat. Il n'a pas les talents de son devancier: mais c'est un charmant esprit, franc, ouvert, primesautier, un esprit de la famille de La Fontaine et de Montaigne. Il se raconte en racontant saint Louis; il se peint, avec ses gouts,

<sup>1.</sup> A consulter : la Vie de saint Thomas le Martyr, étude historique, littéraire et philologique, par Étienne, Paris, 1883.

<sup>2.</sup> Biographie. Jean, sire de Joinville, né en 1224 au château de Joinville (Haute-Marne), orphelin de bonne heure, fut élevé dans la cour du comte de Champagne, Thibault IV, son suzerain et son tuteur selon la coutume féodale. Majeur et investi de l'office de sénéchal de Champagne, héréditaire dans sa famille, il se maria Il avait deux enfants quand il partit pour la croisade (avril 1248). En septembre, il rencontra saint Louis a Chypre. Il resta en Égypte, en Syrie jusqu'en 1254. Il refusa de se croiser avec saint Louis en 1267. Philippe III lui confia vers 1283 l'administration du comté de Champagne pendant la minorité de Jeanne de Navarre. En 1315, a quatre-vingt-onze ans, il écrit à Louis X une lettre qu'on a conservée; il promet de rejoindre bientôt avec ses gens le roi qui marche contre les Flamands. Il mourut en 1319. Joinville écrivit son histoire à la requête de Jeanne de Navarre, comtesse de Champagae et reine de France : comme elle mourut en 1305, le livre de Joinville fut offert, en 1309, à son fils Louis (plus tard Louis X).

Editions : Antoine de Rieux, Poitiers, 1547; Claude Menard, 1618; Melot, Sallier et Capperonnier, 1761; N. de Wailly, Paris, Didot, gr. in-8, 1874.

A consulter : Vie. H.-F. Delaborde, Joan de J. et les seigneurs de J., Paris, in-8. 1894; G. Paris et Jeanroy, ouvr. cité; Debidour, ouvr. cité; G. Paris, la Composition du livre de J. sur saint Louis, Romania, oct. 1894.

son humeur, ses vertus, ses faiblesses, ses saillies : mais en se peignant, il a peint l'homme, ou du moins l'homme du xme siècle,

en un de ses plus aimables exemplaires.

S'étant croisé en 1248, il avait rencontré saint Louis à Chypre : la droiture, la vivacité, la gaieté de ce chevalier de vingtquatre ans avaient séduit le roi, aux côtés de qui il resta pendant les six années de cette croisade de misère. De retour en France, il était venu fréquemment à Paris, toujours bien accueilli de Louis IX, qui lui montrait une amicale confiance. La commission ecclésiastique qui fit l'enquête avant la canonisation l'entendit pendant deux jours : et quand la reine Jeanne de Navarre, femme de Philippe IV, voulut connaître par un récit fidèle la vie du saint roi, elle s'adressa à son sénéchal de Champagne, qui rechercha dans sa mémoire d'octogénaire des souvenirs tout frais encore. bien que les plus anciens remontassent à plus de cinquante années1. Le temps avait un peu brouillé dans son esprit la chronologie : et le dessin des opérations militaires lui apparaît un beu confusément. Mais on peut douter qu'il les ait jamais bien concues, et ce ne sont pas les secrets de la stratégie ni des conseils qui font l'intérêt de son livre.

Tel qu'il est, dans ses deux parties mal équilibrées et fort inégales, l'une consacrée aux vertus, et l'autre aux « chevaleries » de saint Louis, dans son abondance désordonnée, avec son incohérence, ses redites et ses digressions, ce livre de bonne foi tire sa force de séduction des deux figures qui l'emplissent et s'y oppo-

sent : celle du roi et celle du sénéchal de Champagne.

Saint Louis a trop souvent dans les histoires, et même chez Voltaire, l'angélique et fade pureté d'une image de piété : chez Joinville, il est saint, autant et plus qu'ailleurs : mais il est homme. et vivant. Le voilà, avec ces vertus qui, en ce temps-là même, et jusque chez les infidèles, le firent plus fort que tous les talents et toutes les victoires : la piété d'un moine, le courage d'un soldat, mais surtout l'abnégation, la perpétuelle immolation du « moi ». la charité fervente et la justice sévère. Toutes ces vertus, Joinville nous les fait voir et toucher, il nous les montre en action, dans les faits particuliers : saint Louis jugeant à Vincennes ou dans son jardin du palais, ou bien punissant six bourgeois de Paris qui, pour s'être arrêtés à manger des fruits dans une île, avaient retardé et mis en péril toute la flotte; saint Louis prisonnier des Sarrasins, qu'il domine par sa sérénité; saint Louis refusant de quitter sa nef à demi brisée, pour partager le sort de ses gens; saint Louis portant les cadavres de ses soldats, « sans se boucher

<sup>1.</sup> Selon M. G. Paris, Joinville utilisa, en 1305, des mémoires personnels qu'il avait rédigés peu après 1272; voilà pourquoi il parle tant de lui dans une vie du saint 101.

le nez, et les autres le bouchaient », autant de tableaux expressifs. saissessors de réalité familière, et que Joinville à rendus populates. Mass il dit aussi certains petits effets de grandes vertus. des es es et des défauts, marques d'humanité, qui rapprochent de ness le saint, et l'animent sans l'amoindrir : nous voyons le roi. veta de grossier camelin. rtremper son vin avec mesure », et mander de 172 son quisinier lui prépare, sans condescendre amus a commander le menu de son repas; nous le voyons. matiste en sa parole comme pur en ses actes, n'avant onques non.mé le diable en ses propos, toujours timide et petit enfant gewin't sa mere, troid a l'exces et comme indifférent à l'égard de sa temme et de ses enfants. l'humeur vive avec son angélique bonté, assez jaloux de son autorité, rabrouant prélats ou Templiers. avant ils sent entreprendre dessus, et, pour tout dire, un peu o dere : Lonville ne fait-il pas un pacte avec lui, pour que ni l'un ni l'autre à l'avenir ne se tâchent, le roi de ses demandes, et lui des refus du roi?

Les entreuers de sant Louis et de Joinville sont exquis : c'est la plus fratche et délineuse partie du livre. La pieuse gravité, l'affectueuse et paternelle sollicitude du roi font un contraste avec le sentiments ou trop mondains ou tout humains du sénéchal, avec le vit et platsant naturel de ses réponses, quand il proteste de ne jamais laver les pieds des pauvres, « ces vilains! » au saint jeudi, eu d'aimer mieux avoir fait cent péchés mortels que d'être lépreux. Mais rien n'est charmant comme le geste affectueux du roi, venant appuver les deux mains sur les épaules du sénéchal, auquel il n'a pas parlé de tout le dinei, et qui, tristement retiré près d'une fenétre grillée, se croit en disgrâce pour avoir parlé selon l'honneur et selon la vérité. Ce récit nous fait surgir devant les yeux un saint Louis intime, familier, souriant, plus aimable et plus e humain » encore que le roi justicier du bois de Vincennes, et que le roi chevalier, qui l'aisait si fiere contenance aux jours de bataille sous son heaume doré.

L'excellent sénéchal admire, aime de tout son cœur la grande perfection qu'il voit en Louis IX. Elle le dépasse : mais il faut dire à son honneur que, s'il ne prétend pas l'égaler, elle ne le gêne pas du moins. Il a assez de bien en lui, pour être à l'aise avec ce saint, et ne pas se sentir condamné par tant de vertu. Mais Joinville est homme; la nature est forte en lui, et se tait jour sans contrainte. Très brave, il fait son devoir brillamment : à la Mansourah, en Syrie, il est de ceux qui donnent l'exemple et font le sacrifice de leur vie. Ce n'est pas qu'il n'y tienne : le martyre n'a pas d'attrait pour lui, et il n'écoute pas son cellérier qui lui conseille, et aux autres de sa compagnie, de se faire égorger pour

aller dans le ciel, au lieu de subir la prison du Sarrasin. En plus d'une occasion, il a peur, et grand'peur : il sue et tremble, et le dit sans vergogne, d'autant qu'il n'en fait pas moins ce qu'il faut. Son humanité, aimable et faible, éclate à chaque page de son récit, comme lorsque, au départ, il n'ose se retourner vers son beau château de Joinville où il laisse ses deux enfants, de peur

que le cœur ne lui fende.

Il est très pieux : étant à Acré, il occupe son loisir à paraphraser le Credo. Il a des dévotions particulières, à saint Jacques, à saint Nicolas de Varangeville, à Notre Dame surtout Il est de ces àmes qui font les miracles, à force de croire et d'espérer. L'article essentiel de sa foi, c'est que Dieu peut prolonger la vie des hommes qui le prient. Aussi, en toute circonstance critique, quand sa nef est en danger, ou quand l'armée est inquiète du sort du comte de Poitiers, Joinville a le remède : trois processions feront l'affaire, et avant la troisième, la nef sera au port, le comte aura rejoint l'armée. Il nous donne des Miracles de Notre Dame, qui valent les meilleurs de Gautier de Coinci : comment Notre Dame soutint par les épaules un homme qui était tombé à la mer, sans qu'il fit même un mouvement pour nager, et comment elle vint couvrir la poitrine de l'abbé de Cheminon, de peur que le saint homme ne s'enrhumàt en dormant.

Voilà une soi intacte, pure, naïve, et, qui plus est, une soi qui regle les actes. Dans le château de Joinville, tout jureur et blasphémateur reçoit un bon soufflet. En Egypte, il tance six de ses chevaliers qui bavardent à la messe. Il part à la croisade, pieds nus, avec l'écharpe et le bourdon du pèlerin. Il prend au sérieux la croisade et son vœu : d'abord comme un engagement de vie pure et chrétienne. Le libertinage de l'armée l'indigne. Par un effort plus méritoire, cet aimable homme, qui regrette si tendrement la France et les siens, refuse de quitter la Terre Sainte : il y fait rester le roi, il y resterait sans lui. Il ne veut pas revenir, et qu'on puisse lui reprocher de n'avoir pas bien fait le service de Dieu.

Au reste, comme saint Louis même, il est assez sûr de sa foi pour ne pas être esclave de l'Eglise : le saint roi prenait un jour le parti des excommuniés, le sénéchal est une fois excommunié, et porte légèrement la chose, sans crainte et sans émotion. Mais surtout l'homme, et l'homme féodal ne sont pas morts en lui : la religion n'a étouffé en lui ni l'intérêt ni l'orgueil. A la croisade, en homme avisé, il se fait bien payer du roi : il ne veut pas renoncer, ni servir gratis. Ayant une fois tâté de la croisade, il en a assez, et quand saint Louis reprend la croix et l'engage à faire de même il répond, avec plus de sens que de zèle, que le meil-

leur moven de servir Dieu, pour un seigneur, c'est de rester sur ses terres, et de protéger ses gens. Il a l'indépendance, la dignité, l'amour de paraître de la noblesse féodale : pour un mince grief, il menace de quitter saint Louis. Il aime le bon vin, et s'est fait désendre par les « physiciens » d'y mettre de l'eau; il aime la bonne chère et tient presque table ouverte en Syrie. Il nous conte comment il remplit ses étables et ses celliers : il dépense magnifiquement l'argent du roi. Il aime les riches habits. et saura bien répliquer à maître Robert de Sorbon, s'il l'attaque là-dessus. Ce très honnête et délicat chevalier n'entend rien à la probité commerciale : c'est vertu de bourgeois. En vain les Temphers essaient-ils de lui faire comprendre qu'ils ne peuvent toucher aux dépôts qu'on leur confie : il force leur caisse, pour payer la rancon du roi. Il trouve tout naturel aussi de tricher sur le parement, et de frustrer les Sarrasins de dix mille livres qu'on leur doit : est-ce péché de tromper les mécréants?

Ces deux hommes excellents, le roi avec le sénéchal, en face de Perceval et de Galaad, c'est le possible et le réel en face de la chimère et du rève. Avec plus de singulière perfection, en saint Louis, avec plus de commune humanité, chez Joinville, voilà l'esprit qui a créé le monde mystique du Grual, voilà, réalisée en des actes vraisemblables, accessibles, en pleine réalité historique et vivante, la chevalerie du Christ. Mais de plus, il y a en ces deux hommes, dans la libre intimité de leur commerce, dans la naturelle effusion de leurs natures, à travers leurs dialogues, il y a comme un rayon de cette grâce aimable et puissante, qui illumina parfois le christianisme au moyen âge, avant les schismes et les révoltes; ce roi et ce baron sont de la communion de saint François d'Assise.

Autour d'eux, on voit poindre une aurore de vie mondaine : c'est Lancelot, et non le Graal, qui donne le ton; et le mot du comte de Soissons à Mansourah : « Nous parlerons de cette journée dans les chambres des dames », enregistre une orientation définitive du tempérament français. Ce jour-là, une des forces morales qui produiront le xvii° siècle, entre en jeu.

Joinville est une riche nature, dont les actes et relations de la vie chrétienne et féodale n'épuisent point l'abondance. Son originalité, sa caractéristique, c'est une curiosité toujours éveillée, toujours active, d'autant qu'à son esprit vierge de toute science solide et positive, tout est nouveau. Deux ou trois impressions, sèches, sinon faibles, ou réprimées rapidement, piquent à peine quelques traits pittoresques sur la grave démonstration de la conduite de la quatrième croisade: Joinville regarde tout, s'émerveille de tout, et dit tout. Il semble que l'univers ait été créé pour lui, et que ce soit le premier regard de l'humanité sur le monde des formes, des

couleurs et du mouvement. Le Nil, qui sort « de Paradis Terrestre », le miracle de ses crues périodiques, les alcarazas, où l'eau se tient si fraîche en plein soleil, les Bédouins, « laide et hideuse gent », à barbe et cheveux noirs, les Tartares, et les commencements merveilleux de leur puissance, la Norvège et la longueur des jours polaires, trois ménétriers qui jouent du cor et font la culbute, les petites choses comme les grandes, ont frappé Joinville, et viennent après cinquante ans prendre place un peu à l'aventure au milieu des « chevaleries » du roi Louis. Peu de chose l'amuse, le mot d'une bonne femme, la plaisanterie du comte d'Eu, qui consiste à casser la vaisselle de Joinville avec une baliste, pendant qu'il dine.

Il a l'imagination vive et les sens éveillés: tout ce qu'on lui dit, il le voit et le fait voir. Mais surtout il a des yeux: et tout ce qui a passé devant ses yeux y laisse une ineffaçable et précise image. Après cinquante ans, il voit encore la toile peinte en bleu, qui revêtait le pavillon du soudan d'Égypte, la cotte vermeille à raies jaunes d'un garçon qui est venu en Syrie lui offrir ses services; quand il s'attendait à avoir la tête coupée, il entend la confession de son compagnon sans qu'il lui en reste un mot dans la mémoire, mais il voit le caleçon de toile écrue d'un Sarrasin, et

ce caleçon toute sa vie lui restera devant les yeux.

C'est cette puissance naturelle de vision et d'imagination qui fait le charme de Joinville. Par là, si inférieur qu'il soit à Hérodote en intelligence, en réflexion, en sens esthétique, ce chevalier inhabile à penser a dans son récit enfantin des impressions d'une fraîcheur, d'une vivacité qui font penser au premier des historiens grecs. Il est de la même famille, il a le sens de la vie, et il rend d'un trait lèger et juste, avec une grâce inoubliable. J'ai déjà parlé de ses dialogues : ses tableaux ne valent pas moins. Le départ de la flotte chrétienne, aux accents du Veni, creator Spiritus, évoque par sa simplicité puissante le souvenir du départ de la flotte athénienne pour la Sicile, et je ne sais si le récit de Thucydide est d'un pathétique plus sobre et plus saisissant.

C'est qu'à ce don de l'imagination, Joinville joint celui de la sympathie : il sent comme il voit, et avec les images amassées dans son souvenir se réveillent en foule les émotions qu'il a ressenties. Après un demi-siècle, il retrouve les sentiments complexes du jour du départ, l'allégresse, l'anxiété, le regret, tout ce que le connu que l'on quitte, et l'inconnu où l'on va, peuvent mèler d'agitations morales aux impressions physiques de l'œil et de l'oreille. Point de sentimentalité du reste, ni de mélancolie : la joie domine et dans l'àme et dans la parole de Joinville; mais il a dans l'occasion, sur les misères de ses amis ou de ses compa-

gnons, des expressions de tendresse et de piété, fines comme le sentiment qui un moment attrista sa belle humeur. Il n'y a rien de plus délicat et de plus pénétrant que cette scène de la dernière messe du prêtre de Joinville, qui soutenu, dans les bras de son seigneur, acheva à grand'peine de chanter l'office du jour, et « onques puis ne chanta ».

Nul art ne vaut mieux que ce naturel, et c'est de pareilles sensations qu'un autre Champenois, quatre siècles plus tard, fera l'étoffe de sa poésie : Joinville a ce qui manque aux auteurs de

fabliaux, pour annoncer La Fontaine.

#### CHAPITRE IV

#### POÉSIE LYRIQUE

Médiocre aptitude de l'esprit français au lyrisme. — 1. Ancien lyrisme français. Chansons de femmes; romances; pastourelles. — 2. Influence du lyrisme provençal au xue siècle. La théorie de l'amour courtois. La cour de Champagne et ses poètes. Médiocrité de l'inspiration.

Le Français n'est pas lyrique. Trois ou quatre fois dans les dix siècles que compte son histoire littéraire, il a fait effort pour se créer une poésie lyrique: ce n'est que de nos jours qu'il a vraiment réussi. Cette impuissance prolongée était le revers et la

rançon de nos qualités.

Cet homme de Schopenhauer, « qui n'aurait été conduit ni par son expérience personnelle, ni par des réflexions suffisamment profondes, jusqu'à reconnaître que la perpétuité des souffrances est l'essence même de la vie; qui au contraire se plairait à vivre, qui dans la vie trouverait tout à souhait; qui de sens rassis consentirait à voir durer sa vie telle qu'il l'a vue se dérouler, sans terme, ou à la voir se répéter toujours; un homme chez qui le goût de la vie serait assez fort pour lui faire trouver le marché bon, d'en payer les jouissances au prix de tant de fatigues et de peines dont elle est inséparable », cet homme-là ne se répandrait guère en chants lyriques; et cet homme-la, c'est nous. Ce fut nous du moins pendant des siècles: nous avions arrangé nos affaires pour ne regarder que la terre et l'existence présente, et pour être déharrassés de tout ce qui generait l'action; nous avions donné procuration à l'Église de régler pour nous la question de la destinée, de la mort et de l'éternité, de façon à n'y plus penser que dans les courts moments où elle nous établit notre compte. Nous avions soigneusement enclos dans un coin de notre âme les inquiétudes métaphysiques et les tristesses religieuses, de peur de les môler à notre vie et qu'elle n'en fût troublée : nous les avions, pour plus de sûreté, résolues en idées et en actes d'accord avec l'Église. Le monde extérieur n'était pour nous qu'un objet intelligable : et quand notre intelligence trop faible encore ne s'y appliquait pas pour en tirer des concepts, notre volonté en faisait le champ de son action : nous ne voyions dans la nature que nous-mêmes, l'objet qu'elle présentait et l'obstacle qu'elle opposait à nos ambitions. Tant qu'il en a été ainsi, une grande poésie lyrique ne pouvait sortir chez nous des éléments ni des circonstances qui ailleurs la produisaient.

# 1. ANCIEN LYRISME FRANÇAIS

Il était naturel que la femme, à qui, surtout en ce temps-la, l'action était interdite, vécût un peu plus de rèves et d'émotions et les épanchât en poésie. A la femme, en effet, se rapportent les origines de notre littérature lyrique : pour elle, et peut-être par elle, aux temps de la création vraiment spontanée et populaire, furent composées les chansons à danser et les chansons de toile.

Les chansons dont, aux x° ou xr° siècles, les femmes et les jeunes filles de nos villages accompagnaient leurs « caroles », l'une d'elles chantant le thème fondamental en soto et les autres reprenant en chœur les refrains à intervalles plus ou moins rapprochés, ne nous sont point parvenues. Mais par quelques refrains d'un caractère ancien et populaire, qui leur ont sans doute appartenu, par les traces qu'elles ont laissées dans les refrains, les motets, les ballettes du xnr° et du xrv° siècle, par les poésies déjà littéraires qu'elles ont suscitées en Sicile, en Allemagne, en Portugal, l'érudition contemporaine a pu nous en donner une idée.

Aalis tôt se leva:

— Bonjour ait qui mon cœur a —
Beau se vêtit et para,
Dessous l'aulnoie.

— Bonjour ait qui mon cœur a,
N'est avec moi.

Toutes ces chansons ne parlent que d'amour; c'est la jeune fille, joyeuse de sa jeunesse et d'être jolie, qui se vante d'avoir un ami, ou se plaint de ne pas en avoir; qui veut épouser celui que

<sup>1.</sup> Textes: K. Bartsch, Romanzen und Pastou ellen (1870, in 8). — A consulter: A. Jeanroy, les Origines de la poésie lyrique en France au moyen dye. Paris, Hachette, 1889, in 8. G. Paris, les Origines de la poésie lyrique en France, Journal des Savants, nov., déc. 1891, mars et juillet 1892.

ses parents lui refusent, ou refuse celui qu'ils lui donnent, et nous dit leur dureté. C'est la mal mariée, se lamentant de son vilain jaloux et brutal. Les rencontres, les rendez-vous, les départs, les absences, les abandons, les dangers, les surprises, les craintes et les ruses font la matière des émotions et des chansons. Mais la chanson n'est pas devenue une ode : ni le sentiment de la nature et la communication sympathique avec la vie universelle. ni la profonde et frémissante intuition des conditions éternelles de l'humaine souffrance, ni enfin l'intime intensité de la passion, et l'absorption de tout l'être en une affection, ne venaient élargir le couplet de danse en strophe lyrique. Cela restait grêle, léger et joli : un rythme vif, sautillant, aimable, merveilleusement apte à recevoir cette mousse de sentiments qui débordent de l'âme sans l'emplir. Rien ici de fougueux, rien de l'ardente aliénation de tout le moi : c'est d' « amourettes » qu'il s'agit. L'amour contrarié souffre : c'est la révolte de la volonte, qui s'irrite de l'obstacle, plutôt que le cri de l'âme possédée et privée de son bien. La tendance positive et pratique de la race s'affirme; la grande affaire est le plaisir. Les chanteurs nous font surtout l'histoire extérieure de leur amour : la situation prime tout, et ainsi la chanson prend un caractère dramatique et narratif. Il y en avait qui mettaient en scène les deux amants, ou bien la fille avec sa mère, la femme avec son mari; d'autres, comme celles d'Aalis ou de Robin, qui furent très populaires, étaient des histoires en couplets, des contes chantés, des romances.

C'étaient des romances aussi qui consolaient les femmes assises à filer dans l'écrasant enqui des jours monotones : belle Églantine « devant sa mère cousait une chemise »; belle Amelot « seule en chambre filait ». Belle Amelot en chantant nomme son ami, et sa mère l'entend; belle Églantine ne nomme pas le sien, mais à voir son « gent corps », sa mère ne peut douter qu'elle en ait un. Après plus ou moins de paroles, belle Églantine a son Henri, et belle Amelot son Garin. Belle Erembour à sa fenêtre voit passer le comte Renaud, qui l'a abandonnée. Elle l'appelle, se justifie de l'infidélité dont le soupçon l'avait éloigné. Voilà de quoi les chansons de toile entretenaient nos rudes aïeules : voilà ce qui enfiévrait leurs imaginations oublieuses de la pauvre et froide réalité. Ces vieilles romances anonymes 1, contemporaines des anciennes chansons de geste, nous offrent le même sentiment violent, grossier, sans nuances ni raffinement.

La chanson à danser, comme aussi la chanson de toile, se com-

<sup>1.</sup> Je ne m'occupe pas des imitations plus que médiocres qui furent composées au xiiiº siècle par Audefroi le Batard.

posait essentiellement de couplets et de refrains : selon l'agencement de ces deux parties, la reprise plus ou moins fréquente du refrain, et la distribution des vers qu'il enferme, il se forma différents genres, ron lets, ballettes, virelis ¹, d'où sortiront à la fin les poèmes à forme fixe du xive siècle, rondeaux, ballades et virelais. Il se forma d'autres genres selon la forme choisie, et selon la nature des accessoires employés pour particulariser le thème général : la séparation des amants, avertis du lever du jour par l'alouette, et plus tard par le veilleur, constitua l'aube, la rencontre d'un chevalier et d'une bergère, qui souvent le refuse et parfois l'accepte, forma la pastourelle, dont les rythmes furent particulièrement vifs et gracieux. Il n'est pas sûr que ces deux derniers genres n'aient pas été importés du Midi au Nord : cependant la réalité a pu en fournir les thèmes, comme ceux des chansons à danser et des romances.

Il y eut aussi des chansons qui s'adressaient aux hommes et en traduisaient les sentiments : une chanson de croisade présente le plus ancien exemple qu'on ait des rimes enlacées <sup>2</sup>. Elle fut composée avant 1147, pour la seconde croisade. La pièce est curieuse, plus oratoire que lyrique, avec plus de raisonnement que de passion, et un emploi significatif du lieu commun moral :

Comtes ni ducs ni les rois couronnés Ne se pourront à la mort dérober : Car, quand ils ont grands trésors amassés, Plus il leur faut partir à grand regret. Mieux leur valût les employer à bien : Car quand ils sont en terre ensevelis, Ne leur sert plus ni château ni cité.

Avec cette strophe et la pièce qui la contient ce sont les idées générales qui font leur entrée dans notre littérature : nous mettons le pied dans la voie qui mène à Malherbe.

Que serait-il sorti de ces premiers essais de notre poésie lyrique?

<sup>1.</sup> Voici les formules principales de tous ces genres : les majuscules désignent les refrains; les minuscules correspondantes aux majuscules indiquent des vers construits sur les mêmes rimes que les refrains. Chansons de toile : aaaB, anaBB; moins anciennement, aaabB, anabAB; etc. — Chansons à danser : aaabCB, anabAB, etc. a La forme la plus habituelle était un couplet monorime suivi d'un refrain qui y était rattaché d'une façon quelconque : le nombre des couplets était indéterminé. » — Rondets : aAabAB (cf. la chanson citée p. 79). Le refrain était chanté au début de la pièce; le nombre des couplets est indéterminé. — Ballettes : 3 couplets, suivis de refrains; refrains chantés au début de la pièce : ababbeCG; abababaACA; etc. L'entrelacement des rimes est emprunté aux chansons savantes. — Virelis : tient du rondet et de la ballette : ABccabAB.

2. On la trouvera dans Crépet, t. 1, p. 33.

Peu de chose peut être, car il ne paraît pas qu'on les ait fort estimés: on ne songea même pas à les recueillir. L'influence provençale vint, aux environs de 1150, interrompre le courant du lyrisme original de la France, et susciter chez nous une poésie artificielle et savante: mais en même temps, mettant les vers lyriques en honneur, elle contribua à sauver quelques débris de la production populaire des siècles antérieurs; elle éveilla sur eux la euriosité qui les fit écrire et nous les a transmis.

## 2. INFLUENCE DU LYRISME PROVENÇAL.

Les femmes ont eu aussi une part considérable dans la création de la poésie provençale: bien plus encore que dans le Nord, elle fut leur œuvre, et recut d'elles sa matière et son objet. Elle v eut cet avantage de rencontrer un état social qui leur donnait plus d'empire, et fit une loi de leur goût. Toutes les circonstances, au reste, en préparaient la riche et facile floraison : tandis que le baron du Nord, entre les murs épais de sa maussade forteresse, menacé et menacant, ne rêvait que la guerre, les nobles du Midi, en paix et pacifiques sous deux ou trois grands comtes, riches, hantant les villes, épris de fêtes, la joie dans l'âme et dans les yeux, l'esprit déjà sensible au jeu des idées, et l'oreille éprise de la grâce des rythmes, se faisaient une littérature en harmonie avec les conditions physiques et sociales de leur vie. Dans leur loisir, l'amour devenait une grande affaire, et pour plaire aux femmes, ils se polissaient, s'humanisaient, dépouillaient l'ignorance et la brutalité féodales. Ayant à compter plus d'émotions que d'actions dans leur vie, ils n'avaient pas tant besoin d'une épopée, mais ils créèrent naturellement une poésie lyrique.

A la fin du xie siècle se forma l'art des troubadours! : art subtil et savant, plus charmant que fort, plus personnel et plus passionné au début, plus large aussi et embrassant dans la variété de ses genres la diversité des objets de l'activité et des passions humaines, puis de plus en plus restreint au culte de la femme, à l'expression de l'amour, et dans l'amour, de plus en plus affranchi des particularités du tempérament individuel, soustrait aux violences de la passion, aux inégalités du cœur, de plus en plus soumis à l'intelligence fine et raisonneuse, et encadrant dans des rythmes tou-

<sup>1.</sup> Éditions: Raynouard, Choix des poésies originales des Troubadours. Paris, 1818 et suiv., 6 vol. in-8; K. Bartsch, Chresiomathie provençale, 4° édit., Elberfeld, 1880, in-8. — A consulter: Fr. Diez, la Poésie des Troubadours, trad. p. le baron F. de Roisin, Paris et Lille, 1845, in-8; A. Thomas, Francesco da Barberino, in-8, 1883.

jours divers des lieux communs toujours les mêmes. Telle qu'elle devint trop vite, avec sa technique compliquée et sa froide insincérité, avec l'insuffisance esthétique de son élégance abstraite et de sa banale distinction, que réparait la nature d'une langue chaude et sonore, la poésie provençale n'en avait pas moins un grand prix c'était la première fois, depuis les Romains, que la poésie était un art, que le poète concevait un idéal de perfection formelle, et se faisait une loi de la réaliser en son œuvre.

Une autre nouveauté, et non moins considérable, c'était l'amour courtois. Don libre et gratuit, irréductible comme tel à la forme d'un devoir, l'amour est le bien souverain, principe, effet et signe de toute noblesse et de toute valeur. Il ne veut se donner qu'à la perfection, et il donne la perfection. Il ne peut naître que pour un objet excellent et dans un sujet excellent. Toute vertu y est enclose. L'amant à genoux, humble, dévot, ardent, reçoit la vie ou la mort de sa dame : il désire l'honneur et le bien de sa dame plus que sa vie propre : il a assez de bonheur, s'il aime : il est joyeux de souffrir, et accroît son mérîte en souffrant. Il espère et désire, mais comme le chrétien espère ou désire le ciel, sans en faire le motif de sa dévotion.

Si on analyse le contenu de cette forme originale de l'amour dont les Provençaux ont enrichi la littérature, elle repose sur l'idée de la perfection conçue comme s'imposant à la fois à l'intelligence et à la volonté, devenant fin en même temps que connaissance, et sur la préférence désintéressée qui fait que le moi subordonne son bien au bien de l'objet aimé, selon l'ordre des degrés de perfection qu'il découvre en soi et dans l'objet. Ainsi les éléments intellectuels et moraux dominent dans l'amour courtois. Il n'est pas difficile de supposer que, l'identité des mots aidant, l'amour chrétien, aspiration éperdue vers le Dieu infini et parfait, désir affiné et subtilisé par le sentiment du néant de l'âme amoureuse devant l'incompréhensible objet de l'amour, ce sentiment de tendresse mystique a fourni le type de la dévotion galante de l'amant à sa dame.

« L'amour est une grande chose, un grand bien, qui rend tout fardeau lèger.... L'amour pousse aux grandes actions, et excite à désirer toujours une perfection plus haute.... Rien n'est plus doux que l'amour, rien n'est plus fort, ni plus haut, ni plus large, ni plus suave, ni plus plein, ni meilleur au ciel ni sur la terre.... L'amour vole, court, il a la joie. Il est libre et ne peut être retenu.... L'amour surtout n'a pas de mesure, et s'exalte dans une ardeur sans mesure.... L'amour ne sent point le poids ni la peine, il veut plus que sa force, et n'allègue jamais l'impossibilité, et se croit tout possible et tout permis.... L'amour veille; en dormant mème il veille..... Celui qui aime sait la force de ce mot.... On ne vit point

sans douleur dans l'amour. Celui qui n'est pas fait à tout souffrir, et à faire la volonté de l'objet aimé, n'est pas digne du nom d'amant. »

Il n'y a pas un de ces mots par où l'Imitation peint l'amour de Dieu, qui ne réponde à une des lois de l'amour courtois : tant les deux amours ne sont qu'une même essence! Tandis que la poésie antique ne connaissait que la passion physique, et, pour rendre raison de la force de l'amour, regardait le désir allumé par Vénus dans la nature entière à la saison nouvelle, la poésie moderne, par une orientation toute contraire, assimilera l'amour humain à l'amour divin et en fondera la puissance sur l'infinie disproportion du mérite au désir. Même quand le terme réel de l'amour appartiendra à l'ordre le plus matériel et terrestre, la pensée et la parole s'en détourneront, et c'est à peine si, comme indice de ses antiques et traditionnelles attaches au monde de la sensation physique, il gardera ces descriptions du printemps, saison du réveil de la vie universelle; encore ces descriptions seront-elles de moins en moins sincères et vivantes. et ne subsisteront-elles chez le plupart des poètes que comme une forme vide de sens, un organe inutile et atrophié. Quel rapport en effet ont-elles avec la qualité du sentiment dont elles introduisent l'expression?

Mais il est à noter que si l'Infini, réalisé en l'image d'un Dieu personnel, et pourtant conçu en son incompréhensible et inimaginable essence, peut contenter l'àme qui s'y élance et s'y absorbe, il n'en va pas tout à fait de même de l'amour humain. Comme l'amour parfait des mystiques ne saurait être l'état du commun des fidèles, et les dégraderait plus qu'il ne les élèverait, s'ils essayaient d'y atteindre, ainsi le pur amour des Provençaux ne saurait être à la portée que d'une rare élite. Quel est l'objet qui paraîtra digne, le sujet qui sera capable d'une telle dévotion? Aussi, à l'ordinaire, nos amants resteront bien loin des ardeurs qui échauffent chaque ligne de l'Imitation: leur dame ne sera que l'idée de la dame, leur passion ne sera que l'idée de la passion; tout se passera dans leur tête, en constructions abstraites, non dans leurs cœurs en vivantes émotions. Et tout sera dans leurs vers artificieuse rhétorique et invention verbale.

Néanmoins il fallait insister sur cette création de poètes provençaux. Car leur amour courtois, c'est l'amour romanesque, et l'amour romanesque, c'est ce qui a rempli notre littérature pendant quatre ou cinq siècles : hors de là, il n'y a que l'amour gaulois, positif, vaniteux et jovial. A travers les romans chevaleresques et pastoraux, les élégies et les tragédies, la conception des troubadours s'étalera, s'épanouira, jusqu'à ce qu'elle rencontre ses formules

définitives, philosophique dans Descartes et poétique dans Corneille, qui en feront saillir un élément de vérité. Elle ne sera délogée et reléguée entre les conventions surannées que par Racine, qui retrouvera l'amour douloureux, l'antique désir, enveloppé et compliqué de tout ce que quinze ou vingt siècles ont ajouté au fond naturel de l'homme.

Nos hommes du Nord, quand ils connurent la poésie provencale, surent étonnés, éblouis charmés ; fond et forme, tout était pour eux une révélation. La communication ne se sit pas d'abord. comme on pouvait s'y attendre, par les provinces du centre. Elle se fit par l'Orient; ce fut en Terre Sainte, à la croisade, que la Flandre et la Provence, la Lorraine et le Languedoc se rencontrèrent. Ainsi s'explique que les premiers protecteurs et les premiers imitateurs que la poésie méridionale obtint en decà de la Loire, soient du Nord et de l'Est. Avec Aliénor d'Aquitaine, qui fut mariée successivement aux rois de France et d'Angleterre, les troubadours et leur art envahirent les provinces de langue francaise : quand les deux filles d'Alienor et de Louis VII eurent épousé les comtes de Champagne et de Blois, Reims et Blois, avec Paris, devinrent des centres de poésie courtoise. Dans les dernières années du xue siècle, et le commencement du xue, l'imitation des Provencaux fleurit : c'est le temps de Conon de Béthune, de Blondel de Nesles, de Gace Brûlé, du Châtelain de Coucy, de Thibaut de Navarre 1. Cependant, après un siècle de vogue à peu près. le lyrisme savant décline; nos barons se refroidissent et le délaissent; mais, comme il était arrivé pour l'épopée, les bourgeois

<sup>1.</sup> Biographie : Conon de Béthune prit part à deux croisades, en 1189 et en 1199. Dans cette dernière, il fut un des diplomates et des orateurs de l'armée, avec Villehardouin, qui en parle avec estime. Il mourut en 1224. - Blondel de Nesles vécut dans la fin du xuª siècle : on ne sait rien de sa vie. - Gace Brûlé, chevalier champenois, commença à écrire dans les vingt dermères du xu' siècle. Il alla dans sa jounesse (avant 1186), en Bretagne : c'est la qu'il fit la johe chanson : les Oisillons de mon-pays — ai ois en Bretagne. Il mourat vers 1220. — Le Châtelain de Coucy para. avoir été Gui II, mort en 1201, qui prit part aussi à la quatrième croisade. L'hetoire de ses amours avec la dame de Fayel est toute romanesque. - Thibaut IV, comte de Champagne et roi de Navarre (1201 1253, prit part à la croisade contre les Albigeois et à la révolte des grands vassaux contre la régente Blanche de Castille. La tradition qui le fait amoureux de cette reme ne repose sur aucune donnée serieuse. - Éditions : Dinaux, Trouvères, jongleurs et ménestrels du nord me la l'ennee et du midi de la Belgique. Valenciennes et Paris, 1837-63, 4 vol. in-8, Scheler, Trourères Belges, Bruxelles, 1876-1879, 2 vol. in-8 ; Tarbé, les Chansonmers de Champagne, Reims, 1850, in-8. Chansons de Thibaut IV, Reims, 1851, in-8; les Œuvres de Blondel de Nesles, Reims, 1862, in-8; Fath, Die Lieder des Castellan von Coucy, Heidelberg, 1883, in-8. A. Wallenskold, éd. de Conon de Béthune, Helsingfors, 1891, .. Brakelmann, Les plus anciens chansonniers français. Paris, 1891. Chansons de Gace Brulé, p. p. G. Huet (Soc. des anc. textes), 1902, in-S. - A consulter : Hist. 'itt. de la Fr., t. XXIII. A. Jeanroy, De nostrutibus medii xvi poetis qui primum lyrica Aquitaniæ carmina imitati sınt. 1899.

avaient recueilli l'art qui perdait la faveur des nobles, et lui assurent une prolongation de vie : dans les communes picardes, à Arras, Bodel, Moniot, Adam de la Halle font durer la poésie

courtoise jusqu'aux dernières années du xme siècle.

Elle n'avait guère vécu que d'une vie factice, n'ayant pas eu la bonne fortune de rencontrer un de ces esprits en qui elle se fât transformée, de façon à devenir une forme nécessaire du génie national. Elle ne fut chez nos trouvères qu'une doctrine apprise, science, comme dit Montaigne, logée au bout de leurs lèvres, vaine et froide idéalité, aristocratique dessin d'une vie élégante, dont l'élégance consiste à exclure les sentiments naturels et à s'abstraire des conditions réelles de la vie. Car, dans le riche et délicat Midi, cette doctrine répondait encore à quelque réalité, à un certain ordre de relations établi entre les hommes et les femmes : mais, dans notre Nord, si rude et si brutal, loin d'avoir son fondement dans la vie, elle restait absolument irréelle, idéale et didactique. Si l'on pouvait faire ici un examen détaillé des œuvres, on aurait à signaler quelque sincérité chez nos plus anciens poètes, et l'on distinguerait, avec M. Jeanroy, dans les vers d'Hugues de Berzé ou de Conon de Béthune quelques nuances de leur tempérament. Mais ces empreintes de la personnalité sont bien légères, et cessent vite : et, au contraire, le trait le plus sensible de notre lyrisme savant, c'est combien du premier au dernier jour il n'a été que fade convention, monotone recommencement et méthodique exploitation de thèmes communs. Il semble reposer tout entier sur cette gageure, de ne donner à la poésie aucun point d'appui ni dans la réalité extérieure ni dans la conscience intime. On fit d'abord quelques chansons de croisade, ou des chansons politiques : mais bientôt nos trouvères se réduisirent à l'amour, entendons à l'idée de l'amour et aux délicates déductions de cette idée. Toutes leurs dames sont pareilles : ou plutôt c'est la même dame qu'ils célèbrent, « la bien faite au vis clair », la définition de la dame parfaite en beauté, sens et vertu. Toutes leurs passions sont pareilles : ou plutôt ils se servent tous sans passion de la même formule de la passion.

Ils ont beaucoup d'art, et n'ont même que de l'art : on n'oserait dire que ce sont vraiment des artistes. Ils ont une notion insuffisante, erronée même, de l'art et de la beauté. Ils font consister l'art et la beauté dans la difficulté et dans la rareté : ils font de la poésie un exercice intellectuel. Leurs chansons, saluts d'amour, tensons et jeux-partis<sup>1</sup>, qui sont les genres qu'ils empruntent aux

<sup>1.</sup> Les chansons sont composées de 5, 6 ou 7 strophes triparties (2+2+1,2+2+2,2+2+3); cette tripartition étant marquée souvent par la répétition des rimes

Provençaux, sont des formes compliquées qu'il faut analyser pour les admirer : leurs rythmes subtils, toujours différents, laborieusement renouvelés dans chaque pièce <sup>1</sup>, sont parfois expressifs, mais le plus souvent ils sollicitent la réflexion à les décomposer; plus intelligibles que sensibles, ils appellent le jugement de l'homme de métier, échappant au sens populaire ou le déconcertant. On ne saurait faire abstraction de l'opération intellectuelle, qui les a formés : c'est à elle que va l'estime ou l'admiration.

Nul sentiment aussi et nul amour de la nature : point de vision ni d'expression pittoresque des formes sensibles. Au début, des variations souvent banales, parfois gracieuses sur le joli mois de mai et les oisillons qui s'égaient au renouveau : quelques métaphores ou comparaisons peu neuves, point personnelles, et qui servent à tout le monde. C'est tout, et ce tout ne dure guère. A partir de Gace Brûlé, l'image est comme pourchassée, exclue, excommuniée : le concept intellectuel, abstrait, règne seul et souverain. L'invention subtile, l'agencement ingénieux, le raisonnement serré, l'esprit fin ou piquant, voilà ce qu'on estime et ce dont se piquent nos trouvères. Dès Conon de Béthune, le tour dialectique et oratoire est sensible 2. Gace Brûlé, le Châtelain de Coucy, Thibaut de Navarre, dissertent, analysent; ils font des discours ou des causeries. Ils sont remarquables de netteté sèche et spirituelle. Évidemment, ils ne sont pas poètes, ils n'ont pas l'àme lyrique, et les facultés discursives prédominent en eux. Leur affaire est de jouer avec des idées : jeu bien français.

dans deux ou trois strophes successives. La tripartition existe aussi dans la strophe : les vers se répartisseat en trois groupes dont les deux premiers se font pendants. — Le Salut d'annour est « une epitre dont la forme est variable et qui se présente mène souvent en vers octosyllabiques rimant deux à deux » (G. Paris). — La tensen, peu employée par les trouvères, est un debat où deux poètes composent alternativement chacun une strophe. Parfeis le poète se donne pour adversaire un personnage fielt et allégorique. — Le jeu-parti est un débat aussi, où le premier poète offre à son confrère deux opinions contradictories à choisir, et soutient celle dont l'autre n'a pas voulu : la décision est laissée à un ou deux arbitres nommes dans l'envoi.

1. Ils ne doivent même pas se répéter eux-mêmes. Au reste, la plus mince et imperceptible différence suffit.

2. Je n'en veux pour preuve que la fameuse Chanson de croische : « Ah! amour, bien dure départie — Me conviendra faire de la mailleure — Qui ouques fut année ni servie! » M. Jeanroy trouve la pièce brûlante. Le debut a du sentiment, l'en conviens , mais la suite est un discours moral, à la mode de nos odes classiques. Qu'ou ou juge

Pour lui m'en vais soupirant en Syrie, Car je ne dois trahir mon Créateur : Qui lui faudra en si pressant besoin, Sachez que Dieu lui faudra en plus grand Et sachent bien les grands et les petits, Que là doit-on faire chevalerie, Où l'on conquiert honneur et paradis, Et prix et los, e' 'amour de s'amie.

Aussi trouvent-ils sans peine - à la suite, du reste, de leurs maîtres - ce qu'on appellera par la suite pétrarquisme ou préciosité. Cela résulte naturellement de l'application de leur réflexion à leur conception de l'amour. De là aussi l'emploi qu'ils font de l'allégorie : avant éliminé toutes les réalités de leur poésie, ils font de leurs concepts des réalités, et leur attribuent toutes les formes, qualités et propriétés des choses concrètes. Ils résolvent ainsi à leur façon, par leur rhétorique, le grand problème que la philosophie scolastique avait posé: entre les réalistes et les nominalistes, dont ils ignoraient sans doute les débats, ils se déclaraient spontanément réalistes. La nécessité à laquelle la poésie ne peut se soustraire d'être forme et mouvement, projette dans le désert de cette poésie où ni la nature ni la vie ne pénètrent, tout un peuple d'abstractions qui ont charge d'imiter les formes de la nature et le mouvement de la vie: Prix, Soulas, Franchise, Merci, Doux-Semblant, Orgueil, viennent s'ébattre et combattre sur le terrain où jadis les Catulle et les Properce se montraient eux-mèmes, jetant les cris de leurs âmes blessées, et montraient leurs Lesbia et leurs Cintia, non des idées de femmes, mais de vrais cœurs et de vrais tempéraments de femmes.

Dans le lyrisme savant, en résumé, rien n'est populaire, ni fond, ni forme; par le raffinement des pensées, par l'artifice des vers, ces œuvres procèdent d'une essentielle aversion pour le vulgaire naturel; au bon sens, elles substituent l'esprit, et se proposent le plaisir d'une élite d'initiés, non l'universelle intelligibilité.

# LIVRE II

## LITTÉRATURE BOURGEOISE

### CHAPITRE I

#### ROMAN DE RENART ET FABLIAUX

Ancienneté de la littérature bourgeoise. — 4. Les poèmes de Renart; leurs origines possibles et leur formation. Délicatesse de certaines branches, plus expressives que satiriques. La satire et la parodie dans les romans de Renart. La ruse, ou l'esprit, en face de la force. — 2. Les Fabliaux. Leur origine; leur date. Esprit des fabliaux : intention comique. Naissance de la littérature psychologique : les fabliaux de Gautier le Long. Décadence et disparition du genre.

Tout ce que nous avons étudié jusqu'ici, les chansons de geste, les romans gréco-romains, byzantins ou bretons, la poésie lyrique, l'histoire même, est au moins par essence et par destination une littérature aristocratique : c'est aux mœurs, aux sentiments, aux aspirations des hautes parties de la société féodale que répondent les œuvres maîtresses et caractéristiques de ces divers genres. Voici que maintenant paraît une littérature bourgeoise : non moins ancienne en sa matière, et parfois plus ancienne, que la littérature aristocratique; elle prend forme plus tardivement, parce qu'il fallait que la bourgeoisie prit de l'importance et s'enrichit, pour que les trouvères trouvassent honneur et profit à rimer les contes qui la divertissaient. Il fallait aussi que l'esprit héroique s'affaiblit dans la classe aristocratique, pour que, en se proposant de plaire à ceux-ci, on ne fût pas obligé de renoncer expressément à réussir auprès de ceux-là. D'autant que, par un effet de la nature même des choses, les sentiments et l'idéal bourgeois ne pouvaient qu'être et paraître une perpétuelle dérision de l'esprit aristocratique. Au reste, comme les bourgeois se faisaient dire aussi par les jongleurs des chansons de geste, la noblesse, les hommes du moins, se divertissait des triviales ou burlesques aventures qui avaient été rédigées pour l'amusement des bourgeois. De là vient que les mêmes poètes n'étaient point embarrassés pour rimer de la même plume les défaites des infidèles et les accidents des ménages: le Picard Jean Bodel, dont on a la Chanson des Saxons, est (selon une hypothèse fort plausible) l'auteur d'une dizaine de contes vulgaires ou obscènes qui nous sont parvenus; toute proportion gardée, c'est comme si Corneille s'était délassé du Cid par les Rémois ou le Berceau.

La littérature bourgeoise, en sa forme narrative, se présente à nous sous deux espèces : le Roman de Renart, et les Fabliaux.

Il faut d'abord en établir la situation chronologique, autant du moins qu'on le peut faire dans un exposé si sommaire, et dans ce moyen âge qui, ne laissant jamais reposer aucune œuvre dans la forme imposée par le poète, les reprend toutes et les remanie incessamment pendant trois siècles ou quatre. Mais à prendre les choses en gros, je dirai que le xie siècle appartient à l'épopée. Dès le xue, la poésic aristocratique devient une chose de plaisir et de luxe : c'est l'âge des romans antiques et bretons. Cependant l'esprit bourgeois, qu'on voyait pomdre dès les temps épiques dans les gabs du Pèlerinage de Charlemagne, commence à se faire sentir par des contes ironiques ou plaisants, par des fabliaux, et par quelques branches de Renart : il s'épanouit au xure par la prodigieuse fécondité de ces deux genres, tandis que se déploie la noble et fine galanterie de la poésie lyrique de cour. Mais combien maigre, combien artificiel est ce lyrisme, auprès de la robuste et copieuse spontanéité du prosaïsme bourgeois! On le sent vraiment : le premier n'est qu'une littérature d'exception, tandis que le second (faut-il s'en féliciter?) sort du plus intime fond de la race, et en représente les plus générales qualités.

### 1. LE ROMAN DE RENART.

Ce qu'on appelle le roman de *Renart* <sup>1</sup> est une collection assez disparate de narrations versifiées qui, sans suite ni lien, se rapportent à un principal hèros. Renart le *goupil*, dont l'identité personnelle fait la seule unité du poème. Autour de Renart appa-

<sup>1.</sup> Edition · Ernst Martin, Strasbourg et Paris, 3 vol. in-8, 1881-87. — A consulter: Ernst Martin, Observations sur le roman de Renart, Paris, 1887: Sudre, les Sources du roman de Renart, Paris, 1893, in-8; L. Foulet, Ler. de R., 1914.

raissent Noble le lion, Ysengrin le loup, Brun l'ours, Tibert le chat, Tiercelin le corbeau, et combien d'autres, jusqu'à Tardif le limacon et Frobert le grillon! C'est tout un monde, organisé sur le modèle de la société humaine. La famille y est constituée aussi fortement que chez nous : tous ces barons sont mariés canoniquement; Ysengrin a pour femme Hersent, Renart Ermeline; Madame Fière la lionne figure aux côtés de Noble le lion, roi, comme il est juste, de la féodalité animale. Ainsi chaque espèce est fortement individualisée; à l'abstraite et vague idée qu'évoque le nom commun de l'espèce, le nom propre, personnel, substitue l'image précise d'une physionomie et d'un tempérament uniques. Ce n'est plus le lion, ni le loup, ni le goupil, l'animal en soi, résidu incolore de multiples sensations qui se sont compensées et neutralisées en se superposant : c'est Noble, c'est Ysengrin, c'est Renart, des individus, des héros d'épopée, aussi réels, aussi vivants que les Roland et les Guillaume. D'un seul côté, ils sont moins vivants : car ils ne meurent pas, et rien n'est vraiment vivant que ce qui meurt. Par ce bénéfice d'immortalité qui les distingue de leurs congénères anonymes dont le poème a besoin quelquesois, tous les animaux que leurs noms individualisent redeviennent des types, et figurent la permanence indéfinie de l'espèce.

De quels éléments s'est formé le roman de Renart? d'où en vient la matière? et qui d'abord lui donna forme? Ce sont questions fort disputées; mais pour nous en tenir aux faits principaux et acquis, il suffira de dire que le roman de Renart est d'origine essentiellement traditionnelle : et les traditions dont il est sorti sont lantôt savantes et tantôt, le plus souvent, populaires. On conçoit, par le titre même de l'ouvrage, quel rapport en unit le sujet à celui des Fables qui de l'antiquité gréco-latine furent transmises en si grand nombre au moyen âge. Ces Fables, conservées dans des recueils latins qu'on traduisit ensuite en français (comme fit Marie de France dans son Ysopet), furent très goûtées des clercs à qui elles inspirerent toute une littérature, allégorique, satirique et morale. Une seule branche de Renart est provenue directement de ce fonds classique et clérical, qui pourtant n'a pas laisse d'exercer une réelle influence sur la formation de certaines parties du roman. Car nombre de ces apologues, émanant des écoles, finirent par former une sorte de tradition savante, où puisaient librement les conteurs sans faire à proprement parler œuvre de traducteurs. Mais ils prenaient surtout leur matière à la tradition orale du peuple, et c'est de là que vient la meilleure partie des poèmes de Renart. C'étaient des contes, sans prétention et sans intention autre que d'amuser, qui racontaient les actions, les luttes, les méfaits et les malheurs des animaux : de ces contes,

dont les premiers éléments remontaient aux plus lointaines origines des peuples européens, les uns venaient de l'Orient, comme ceux où figure le lion; d'autres venaient du Nord, comme ceux dont l'ours était (avant le loup) le primitif héros. Depuis des siècles, ils vivaient dans la mémoire du peuple, et comme ils préexistaient aux formes littéraires qui en ont fixé ou transformé un certain nombre dans les poèmes de Renart, ils se sont transmis jusqu'à nos jours par la même tradition orale dans beaucoup de pays. Les folkloristes ont retrouvé chez les Finnois et dans la Petite-Russie de ces aventures comiques du loup et du renard, qui divertissaient nos vilains du xue siècle.

Quand eut-on, et qui eut l'idée géniale, épique, d'ajonter au nom de l'espèce un nom propre qui fit surgir l'individu du type? Il faut se résoudre à l'ignorer. Toujours est-il que, dans la France du Nord, en pays champenois, picard et vallon, vers le milieu du xue siècle, les gestes de Renart le goupil étaient devenus assez populaires pour qu'un clerc flamand fit une compilation de ces récits en vers latins, l'Ysengrimus. Puis, vers 1180, un poète allemand, Henri le Glichezare, faisait de l'histoire de Renart un poème suivi, qui semble attester que les récits français tendaient déjà à se grouper dans un certain ordre. Pendant la fin du xue siècle, et une partie du xiue, l'épopée de Renart fut remaniée, amplifiée. améliorée, gâtée par une foule de poètes, dont beaucoup étaient des clercs. Les « branches » s'ajoutèrent aux « branches », sans que jamais une resonte générale en sit un tout bien lié, un poème unique et d'une sensible unité : ce qu'on ne saurait au reste regretter. Si la branche II, Renart et Chantecler, est peut-être le plus ancien morceau de la collection qui nous est parvenue, le Jugement de Renart en est le principal et le plus fameux épisode : il cut un immense succès, et sournit le thème essentiel des imitations étrangères du roman, depuis le Reineke Vos flamand jusqu'au poème bien connu de Gæthe.

Rien de plus hétérogène et de plus inégal que les vingt-sept branches de Renart que nous possédons. On y trouve tous les dialectes, depuis le pur picard jusqu'à je ne sais quel jargon italianisé, toutes les sortes de tons et d'esprits comme tous les degrés du talent.

Cette inégalité apparaît d'abord dans le maniement de ce qu'on pourrait appeler l'intrinseque irréalité du sujet. La société d'animaux qu'on nous présente est, par hypothèse, tout idéale et toute fantaisiste : elle combine des actions et des formes propres à l'homme avec des actions et des formes propres aux bêtes. C'est ainsi qu'à la cour du roi Noble, toutes les espèces vivent en paix : je veux dire qu'entre les animaux titrés de noms propres qui y

sont assemblés, ne peuvent exister que des luttes féodales. Ce sont des motifs humains, non leurs instincts d'animaux, qui les rapprochent ou les brouillent. Ainsi Ysengrin le loup ne songe nulle part à manger Belin le mouton, mais il se nourrit de tous les congénères de dom Belin qu'il peut saisir dans les champs et dans les parcs. Ainsi Bruyant le taureau et Brichemer le cerf iouissent de toute la confiance de Noble le lion, qui jamais ne jettera sur eux sa royale griffe. Renart seul fait exception, l'impudent personnage, et c'est bien son appétit glouton qui en fait l'éternel ennemi de Chantecler le coq, de Pinte la poule, et de toute leur noble parenté, comme de la gent vulgaire qui picore sur le fumier des vilains.

Quelle que soit la fantaisie qui se joue dans l'invention de cette société d'animaux, et quand elle n'aurait été créée que pour fournir un divertissement sans fatigue et sans amertume par le spectacle d'une agitation sans conséquence et sans gravité, il n'en serait pas moins vrai que le monde où luttent Renart et Ysengrin s'est organisé à la ressemblance de celui que connaissaient narrateurs et auditeurs. Et le charme de ces romans de Renart, comme celui des Fables de La Fontaine, consiste dans l'application aisée que l'esprit fait constamment à la vie humaine de ce qui se passe chez les bêtes. Mais on conçoit quelle délicatesse de goût, quelle légèreté de touche il faudrait pour ne point dépasser la mesure sous prétexte de rendre la peinture plus comique ou plus maligne par la précision des ressemblances.

Cette connaissance du juste point où il faut aller, c'est la moitié du génie de La Fontaine, et c'est ce qui fait de certaines « branches » de Renart des choses exquises. Rien surtout ne saurait donner du poème une idée plus favorable que le morceau qui se trouve, du reste très illogiquement, l'ouvrir : le Juquement de Renart est vraiment un chef-d'œuvre, à quelques grossièretés près, et telle de ses parties, comme l'arrivée de dame Pinte demandant justice de Renart pour la mort de Copée, donne la sensation de quelque chose d'achevé, d'absolu, d'une œuvre où la puissance, l'idée de l'écrivain se sont réalisées en perfection. Ce ne sont guère que deux cents vers : mais, comme dira Boileau, cela vaut de longs poèmes, et l'on donnerait pour ces deux cents vers-là bien des Enfances Garin et des Huon de Bordeaux. C'est plaisir d'entendre si justement noter la plainte de dame Pinte la poule, dont cinq frères et quatre sœurs ont passé sous la dent de Renart : même pour cette fois il émane de l'expression tout objective comme une tiède sympathie qui enveloppe, adoucit, allège l'ironie. Puis le récit court, léger, malicieux, aimable, jetant sur chaque objet une vive lueur, sans jamais s'arrêter ni insister : la pâmoison de dame

Pinte, le rugissement du roi justicier, dont messire Couart le lièvre prend la tièvre, le service funèbre de dame Copée, et les miracles qui se font sur sa tombe, la guérison de messire Couart, Ysengrin faisant mine de se coucher sur la pierre du sépulcre, et se disant guéri d'un prétendu mal d'oreille, pour empirer l'affaire de Renart, meurtrier de la sainte miraculeuse. Voici dans tout ce petit drame une grande chose qui apparaît, et qui sera l'une des qualités éminentes, peut-être la plus incontestable supériorité de notre génie et de notre littérature. Je veux dire la mesure : la délicatesse et la sobriété dans la plaisanterie, l'art de conter, et de faire avec rien une œuvre exquise.

Il s'en faut que les autres « branches » du roman aient la valeur de ces deux cents vers : cependant on en pourrait citer encore d'agréables et d'amusantes. Comment Tibert le chat mangea l'andouille à la barbe de Renart, sans lui en faire part, et comment deux prêtres se disputèrent la fourrure de Tibert qui ne se laissa pas prendre; comment Renart prit Chantecler le cog, et comment Chantecler échappa des dents qui le tenaient; comment Renart eut le fromage que Tiecelin le corbeau avait dérobé à une bonne femme, et voulut avoir Tiecelin lui-même, etc. : toutes ces aventures, et d'autres encore, méritent d'être lues. C'est toujours la même absence, si complète qu'elle en devient étrange, du sentiment de la nature, en faisant de toute la nature, des bois, des prés, des eaux, la scène multiple et changeante du drame. Mais c'est aussi la même vivacité de récit, la même aisance de dialogue, le même art de railler, et la même ironie qui circule à travers le roman, pétille et déborde comme une mousse légère.

Les défauts cependant s'accroissent; et sans parler des obscénités, je ne retrouve plus, dans les morceaux que j'ai cités, ni dans le reste du roman, l'exquise mesure qui fait la valeur de l'épisode de Pinte et de Copée. Toute la vivacité de la narration ne l'empèche point d'ètre prolixe : chaque chose est rapidement, légèrement dite, mais il y a trop de choses, et trop d'inutiles ou d'insignifiantes. De même le dialogue est juste, facile, vivant : il se poursuit trop sans autre but que lui-même, et tourne au jacassement

vide.

Mais surtout la mesure manque dans l'assimilation des animaux aux hommes. Bien peu de récits échappent à l'incohérence et à l'absurdité. Jusque dans le Jugement, nous voyons chevaucher les messagers de Noble, l'ours, le chat, le blaireau, et Renart fortifier son donjon: c'est bien pis dans les autres branches. Ici Renart et Ysengrin s'arment pour le duel féodal; là Brichemer le cerf revêt le haubert et porte l'écu au bras: ce qui ne l'empêche pas d'être chassé par les chiens comme un simple cerf, et pour surcroît

d'étrangeté, il échappe aux chiens par la vitesse de son cheval qu'il éperonne. Ailleurs Ysengrin joue aux échecs avec Renart : et ils jouent de l'argent! Ailleurs messire Couart le lièvre porte un vilain dans ses bras, et l'amène à la cour du roi. De telles absurdités, évidemment, détruisent le sujet, et supposent une absolue méconnaissance des conditions esthétiques selon lesquelles, par sa constitution même, il peut être traité.

Elles nous avertissent aussi que, de bonne heure, plus ou moins consciemment, la parodie a pris le dessus dans le roman de Renart. Et de fait, assez insignifiant, quoi qu'on en ait dit, comme neinture des mœurs du xiue siècle, et, sauf sur un point qui sera indiqué plus loin, ne nous révélant rien qui ne soit plus fortement ou plus exactement exprimé ailleurs, le Roman de Renart est d'un bout à l'autre la plus folle des mascarades et la plus irrévérencieuse des parodies. Œuvre bourgeoise, on devine ce que lui fournira la matiere de la parodie : la noblesse et l'Église. Tout ce qui est par essence ou par accident aristocratique ou ecclésiastique, sera travesti sans scrupule et bafoué sans réserve. La littérature des hauts barons, d'abord : voici tous les thèmes et tous les lieux communs de l'épopée; nous les reconnaissons au passage : voici la cour du roi, la guerre féodale naissant d'une partie d'échecs, où quelque preux se querelle avec le fils de l'empereur, le baron pauvre et mourant de faim dans son château, et tenant conseil avec ses fils: voici les messagers qui vont et viennent entre les adversaires, au grand péril de leurs membres et de leur vie; voici les formalités des procès en cour du roi, et du duel judiciaire. Voici le moniage de Renart, dont les pacifiques hommes de Dieu ne tireront guère plus de satisfaction que de Rainoart au tinel. Voici les sentiments d'orgueil féodal, la confiance du baron en ses fortes murailles, derrière lesquelles il défie, pourvu qu'il ait des vivres, le roi et le royaume entier, assuré de tenir jusqu'au jour du jugement. Qui n'a lu tout cela vingt fois dans les chansons de geste?

Et n'est-ce pas aussi une parodie perpétuelle de la littérature chevaleresque, que ces aventures multiples, d'où Renart sort le plus souvent repu et glorieux, où les autres laissent à l'ordinaire une patte, un bout de leur queue, ou la peau de leur mufle? C'est la faim, je le sais, la gloutonnerie qui les poussent hors de chez eux : il y a pourtant aussi, au moins chez quelques-uns, chez Renart, chez Ysengrin, chez Tibert, une inquiétude d'humeur, un besoin de courir fortune, de chercher le péril, qui est en quelque façon une transposition de l'idéal chevaleresque. Il n'y a rien non plus dans les mœurs réelles de l'aristocratie féodale, dans ses habitudes extérieures, dans ses façons de penser et d'agir, qui ne soit livré à la dérision. Voici notamment les seigneurs qui vont

à la croisade: l'enthousiasme qui animait les compagnons de Godefroy de Bouillon s'est bien amorti; que de chevaliers, comme Renart avec Belin le mouton et Bernart l'âne, prennent la croix pour faire pénitence! Et lorsqu'ils ont à peine perdu de vue les créneaux de leur donjon ou le clocher de leur ville, pour peu qu'ils aient exterminé les provisions de quelques bonnes gens qui parfois en font la grimace, ils s'en reviennent comme s'ils avaient fait grand exploit et sauvé la chrétienté, criant outrée de tous

leurs poumons!

L'Église n'est pas plus ménagée, ni la religion : Bernart l'âne est archiprêtre : Primaut le loup, ivre du vin que Renart lui a fait boire, revêt l'étole, sonne les saints, et chante l'office à tue-tete devant l'autel; Rosnel le mâtin joue le corps saint sur lequel on doit jurer, et machine un miracle, en promettant de ressusciter au bon moment pour happer le parjure. Et voici tout le service funèbre de Renart (qui du reste n'est pas mort) : d'abord on chante auprès du corps les lecons, répons et versets des vigiles des morts; puis le lendemain on sonne les sains, on porte le corps à l'église, on le dépose devant l'autel, et l'office commence. Bernart l'archiprêtre, « un peu avant l'évangile », fait l'oraison funèbre de Renart, qui commence, ainsi qu'il sied, par une grave méditation de la mort, et se termine en ordurière polissonnerie. Après quoi, l'épître, l'évangile « secundum le goupil Renart », et sire Bernart achève de chanter la messe. Ailleurs, dans un conseil que tient le roi Noble, sur la façon de conduire le procès de Renart, Musart le chameau, légat du pape, prend la parole : il faut entendre cette éloquence de canoniste et de lettré, cet incroyable jargon fait d'italien, de latin, de français burlesquement amalgamés, et dont le sens fort impudent est qu'il faudra mettre Renart hors de cour s'il sait donner à temps « universe sa pé-

Mais à qui les rédacteurs de Renart n'ont-ils pas donné son compte? Il n'est pas jusqu'au harpeur breton, dont le baragouin demi-auglais demi-français ne soit plaisamment contrefait.

Au reste, jongleur ou légat, prêtre ou baron, notre roman n'en veut à personne, s'il se moque de tout le monde. La gaieté seute, une inoffensive gaieté inspire cette satire universelle : on n'y sent ni âpreté ni révolte, ni surtout rien qui ressemble à l'esprit démocratique. Même s'il est une classe qui soit plus durement raillée, et méprisée du plus profond de l'âme, ce sont les vilains : une marque encore du caractère bourgeois de l'œuvre.

Évidemment la satire est l'âme du roman de Renart : très anciennement, puisque la plus ancienne branche. le Pélerinage de Renart, est sans valeur et sans signification même à tout autre

égard, très anciennement l'histoire des animaux n'a apparu aux narrateurs et aux auditeurs que comme un moyen de dauber le prochain, le baron, le curé, le vilain, la semme : mais c'est un caractère vraiment remarquable que la bonne humeur de cette inextinguible malice. Le railleur n'en veut pas aux raillés, et ce n'est pas si fréquent qu'on pourrait croire. Il ne veut que rire et faire rire. Il n'a pas le sens du respect, il voit trop au naturel les hommes en qui se réalisent les idées respectables.

D'intention, il n'en a pas, outre celle de prendre et de donner un plaisir. Si pourtant il en avait une, ou plutôt si, de la facon dont il conte les choses, on voulait induire ce qu'il y considère avec le plus de complaisance, on trouverait que la joje de voir et de faire triompher l'esprit anime toutes les parties de l'ouvrage. L'esprit sous toutes ses formes, dans tous ses emplois, industrie, adresse, ruse, mensonge, charlatanisme, hypocrisie, sophisme, que sais-je encore? l'esprit des grandes intrigues et l'esprit des sottes brimades, l'esprit du Prince de Machiavel et celui des clercs de Balzac, l'esprit plus fort que la force, voilà le spectacle qui se déploie dans le Roman de Renart : voilà sur quoi l'on arrête et l'on ramène toujours nos regards. Voilà ce qui obtient toute la sympathie des conteurs, et qui prétend obtenir la nôtre.

Renart, le héros de toute l'œuvre, ce génie malfaisant, est glorifié en somme parce qu'il sait éluder les conséquences de ses méfaits. Le personnage ne nous est pas inconnu : sous sa rousse fourrure, nous n'avons pas de peine à ressaisir une physionomie que la geste des Lorrains nous a rendue familière : ce Bernart de Naisil toujours acharné à semer la discorde, et prêt à pêcher en eau trouble, perfide, subtil, insaisissable, et retombant sur ses pieds où tout autre se fût rompu les reins, c'est Renart ou son frère jumeau. Mais dans l'épopée, l'admiration, la sympathie vont à la force loyale, à Garin, à Bégue. Ici, au contraire, on maudit le traitre du bout des lèvres, comme de faibles parents cachent mal sous des mots sévères le ravissement où les jette la précoce malignité d'un garnement d'enfant.

La marque sensible de la sympathie qu'inspire Renart à ses biographes, c'est qu'ils n'ont pas su donner de véritable et profonde indignation aux victimes mêmes de ses méfaits. On se plaint, parce qu'on a pâti : c'est un moven de reprendre l'avantage. Au fond, on ne s'étonne pas des méchants tours de Renart : il est naturel qu'il se serve de l'esprit que la nature lui a fait. Aussi voyez les rapports de Renart et d'Ysengrin ou de Primaut (les deux frères, ou plutôt le même type sous deux noms) : avant de se nuire l'un à l'autre, ils s'accordent pour nuire à autrui. Quand les deux compères, maintes fois, se mettent en route ensemble

pour chercher fortune, c'est-à-dire une dupe et une proie, il me semble voir Robert Macaire avec Bertrand: le bandit rusé s'amuse aux dépens du bandit naïf, et c'est une tentation trop forte pour lui que celle de mal faire, fût-ce à son associé, surtout à lui: car la confiance légitime de la dupe, la trahison de l'amitié ou de la foi jurée, ce sont ragoûts délicats pour un raffiné trompeur.

Renart au reste n'est pas le seul trompeur: il n'est que le plus fort. Mais tous les autres, ses victimes et ses ennemis, tous sont trompeurs, au moins d'intention. Ce lourdaud d'Ysengrin fait ce qu'il peut, et ce n'est pas sa faute s'il est réduit à la colère brutale et à la force ouverte. Plus habile et plus heureux est Tibert le chat, le vif et leste compagnon qu'on nous peint si joliment, quand il

Se va jouant avec sa queue Et faisant grands sauts autour d'elle.

Ce dégoûté, qui ne pourrait manger d'une andouille mâchonuée par Renart, est un maître fourbe : avec sa mine doucereuse et sa pateline éloquence, c'est le seul qui soit de force à lutter contre Renart, et rien n'est plus drôle que de le voir manger tout seul l'andouille sur la branche de la croix où il a grimpé, en adressant à son compère qui le regarde d'en bas le plus impertinent persiflage. Mais ils ne s'en veulent pas : ils jouent un jeu, où l'un perd et l'autre gagne, et celui qui perd, honteux ou furieux, songe à prendre sa revanche plutôt qu'à venger la morale.

Il n'est pas jusqu'à Chantecler le coq qui ne lutte à l'occasion de renardie avec Renart : que l'épisode presque pathétique de dame Copée ne nous fasse pas illusion. Et la petite mésange elle-même se donne le malin plaisir de « faire la barbe » à maître Renart, en jouant au plus fin avec lui. L'applaudissement va toujours au « trompeur et demi » qui trompe le trompeur : et quand Renart cuidant engeigner autrui est lui-même engeigné, il ne garde que le prestige de sa vieille réputation et l'honneur d'avoir eu la première idée d'une fourberie.

Il y a ainsi dans la conception première du Roman de Renart, dans celle de l'action et des personnages, une immoralité foncière, qui n'a fait que s'épanouir et s'aggraver à mesure que les branches s'ajoutaient aux branches. L'ouvrage est devenu ainsi de jour en jour davantage quelque chose de plus que l'épopée de Renart, l'apothéose de renardie : et renardie, c'est l'esprit au service de l'égoïsme, c'est pis encore, c'est l'esprit faisant de la « malfaisance » un art, et se faisant gloire de n'être jamais court d'invention pour procurer le mal d'autrui. Renart annonce et prépare Patelin.

Est-il besoin de dire que, selon cette conception, la scule excuse de la victime est d'être aussi peu honnête que le vainqueur? On rit de la dupe, à moins qu'elle ne soit bien digne d'être fripon. L'honnêteté, la loyauté, la candeur : sottises. Aussi devine-t-on combien, en sa substance, l'œuvre sera dure; combien il y aura peu de tendresse, de sympathie, d'humanité, dans cette ironie, et quelle brutalité fera le fond de cette gaieté si légèrement aimable. Est-ce donc une nécessité de notre tempérament, que nous riions des faibles et méprisions les humbles? Mais cette question, qu'on pourrait poser chez nous presque à chaque siècle et pour chaque période du développement de la littérature d'imagination, va se représenter à nous plus impérieusement encore à l'occasion des Rabliaux.

#### 2. LES FABLIAUX.

Les Fabliaux 's sont des contes plaisants en vers dont les sujets sont en général tirés de la vie commune et physiquement, sinon moralement et psychologiquement, vraisemblables.

D'où venaient ces contes? La question a été fort discutée. Il arrive souvent que le costume y est seul moderne, et que l'aventure vient de loin, de bien loin dans l'espace et la durée. Un premier fond est fourni par la tradition orale qui s'est perpetuée depuis la plus haute antiquité, vivant et circulant sous la littérature artiste des Grecs et des Romains, y pénétrant parfois et y laissant quelque dépôt : comme certains sujets de la Comédie nouvelle, ou ce conte scabreux, qui bien des siècles avant de se fixer chez nous dans un fabliau, fournit à Pétrone sa Matrone d'Ephèse. Mais on a soutenu - théorie à laquelle M. G. Paris a donné l'appui de son autorité - on a soutenu que nombre de récits dont s'égayaient nos pères avaient une origine plus lointaine et plus singulière : ils seraient venus de l'Inde, et par toute sorte d'intermédiaires, portés de leur patrie bouddhique dans le monde musulman, de là dans l'Occident chrétien, ils se seraient infiltrés jusque dans nos communes picardes et françaises, déversant dans le large courant de la tradition populaire un torrent d'obscénités et de gravelures. Car, en passant des bords du Gange aux rives de la Marne ou de la Somme, ils perdaient leur sens religieux, leur haute et ascétique moralité; les

<sup>1.</sup> Édition: Recueil général et complet (pas absolument complet) des Fabliaux des xuiº et xuº s., par A. de Montaiglon et G. Raynaud, 6 vol. in-8. Paris, 1872-1890.

— A consulter: G. Paris, les Contes orientaux dans la littérature française du moyen dge, Paris, 1877, in-8; J. Bédier, les Fabliaux, Paris, 1893, in-8.

peintures vengeresses et salutaires des tours malicieux de l'éternelle ennemie, de la femme, piège attrayant de perdition, devinrent dans la bouche de nos très positifs bourgeois une licencieuse dérision de leurs joyeuses commères et de la vie conjugale. A peine quelque trace de l'instruction primitive aurait-elle subsisté parfois, comme dans ce Lai d'Aristote, où le maître de toute science, à quatre pattes, selle au dos, bride aux dents, porte la belle Indienne qu'il avait blâmé Alexandre de trop aimer, et donne l'ironique leçon de la sagesse vaincue par une blonde tresse, un sourire et une chanson.

Il faut restreindre le système de l'origine orientale des fabliaux, jusqu'à lui enlever forme de système. Il résulte des études récentes de M. Bédier que les auteurs de fabliaux n'ont point mis à contribution les recueils de contes d'origine certainement orientale, tels que la Discipline de Clergie ou le Directorium humana vita; que dans les sujets communs à l'Occident et à l'Orient il n'est pas toujours certain que la rédaction orientale — la plus anciennement écrite - soit la source réelle et primitive des versions occidentales; que la tradition orale où puisaient nos conteurs renfermait des contes de toute provenance, où l'Inde a pu apporter son contingent, mais autant et pas plus que n'importe quel autre pays'; enfin que la plupart des sujets de fabliaux ont pu naître n'importe où, étant formés d'éléments humains et généraux, et ne portant aucune marque d'origine. Il y en eut même certainement qui naquirent en France, et n'ont pu naître que là, utilisant tantôt des aventures réelles, tantôt et surtout des particularités locales de mœurs et de langue.

Ce fut au xue siècle que de la tradition orale toutes ces histoires commencerent à passer dans la littérature : elles furent rimées en petits vers de huit syllabes, pour être récitées par les jongleurs. Pendant deux siècles à peu près, le genre fut à la mode, et cent cinquante fabliaux environ qui nous sont parvenus se distribuent, autant qu'on peut les dater, à travers tout le xme siècle et

le premier tiers du xive siècle (1159-1340).

Bon nombre sont anonymes; des auteurs qu'on connaît, sauf Rutebeuf, on ne sait rien que le nom, et souvent le pays d'origine; ils sont Français, Champenois ou Picards, par aventure Anglo-Normands ou Flamands. La géographie des Fabliaux nous enferme dans les mêmes régions. Les points extrêmes où nous conduisent toutes ces aventures de bourgeois et de vilains sont à peu près

<sup>1.</sup> Sur 147 fabliaux qu'il reconnaît, M. Bédier en compte 8 qui se racontaient en Occident avant les croisades (sur lesquels 6 remontent à l'antiquité gréco-romaine), et 11 seulement comme ayant en une existence certaine en Orient.

Decize, Avranches, Anvers et Cologne: mais la scène le plus souvent est située quelque part entre Orléans, Rouen, Arras et Troyes, en pleine terre française, champenoise et picarde, dans toutes ces bonnes villes et villages où l'homme ne peut ni se passer de la société de son voisin, ni s'abstenir d'en médire, où, tout aux soucis et aux joies de la vie matérielle, pourvu qu'il ait de bons écus dans sa bourse et de bon vin dans sa cave, l'esprit libre et la langue alerte, il se moque allègrement du reste, qu'il ignore. C'est là la terre classique du Fabliau, et c'est là qu'en tout temps fleurissent les contes salés, propos grivois, impertinentes satires, sur les maris, les femmes et les curés.

Voilà essentiellement, en effet, le trio d'acteurs qui occupe la scène dans les fabliaux: parfois isolés, parfois groupés deux à deux, le plus souvent réunis dans une intrigue qui les heurte l'un à l'autre. lci l'on verra le prêtre seul, dans une posture ridicule, où l'a mis sa gourmandise quand il a voulu manger les mières; là le prêtre, avec le vilain ou avec le chevalier, toujours dupé ou volé, perdant sa vache ou son mouton. Ailleurs prêtre contre prêtre, à qui dupera l'autre: plus avare sera le moine, ou l'évêque, plus rusé le simple curé, investi pour les circonstances du caractère sympathique. Ailleurs le vilain et sa femme, parfois le chevalier et sa femme: entre eux c'est l'éternelle question, qui portera la culotte? et ce sont les poings qui décident. Dans les querelles du ménage, le bec ne combat pas seul, et, du reste, ne combat pas moins.

Mais l'histoire typique qui fonde la moitié des fabliaux, réunit les trois acteurs, le vilain, bourgeois ou (rarement) chevalier, le clerc, écolier, sacristain ou curé, la femme, toujours alliée de qui la flatte contre qui lui commande. L'histoire ne serait pas complète, en général, si les coups ne s'en mèlaient. Une fois il arrivera que le mari et la femme seront d'accord : l'une se charge de

voler, et l'autre de rosser.

Quelques thèmes plus rares et moins grossiers, au moins extérieurement, sont des histoires d'amour, mêlées ou non de merveilleux, qui font comme la transition entre les lais de Marie de France et les fabliaux bourgeois. Plus fréquentes sont les farces de provinciaux goguenards, toute espèce de bons tours et d'aventures comiques, toute sorte de bons mots, de calembours et de reparties qui ont paru drôles.

A part quelques contes assez décents, comme le Vilain Mire, qui est purement comique, ou la Housse partie, qui donne a la faiblesse des parents une sage instruction, la même qu'on dégagerait du roi Lear ou du Père Goriot; à part encore certain exemple de vertu féminine qui nous est offert dans la Bourse pleine de sens, la moralité ou, si ce mot paraît impropre ici, la conception de la

vie qu'impliquent les fabliaux est ce qu'on peut imaginer de plus grossier, de plus brutal et de plus triste. Il n'y a point de femme, une entre mille peut-être, qui résiste à l'argent, à l'adresse ou à l'occasion : qui se fie à la femme est un niais; qui en est dupé est ridicule; qui la dupe est fort. Fort aussi qui la bat : lisez comment un chevalier mit à la raison sa femme et sa belle-mère; la comédie de Shakespenre n'est que fadeur auprès 1. En ce nonde, il ne s'agit que d'avoir un esprit subtil — avec de bons poings, si l'on peut — mais l'esprit, l' « engin », est le principal. lei, comme dans Renart, le monde est aux rusés. De là la complaisance avec laquelle on nous détaille les dits et faits des fins compères, qui vivent d'industrie, et dont l'esprit est le seul capital : jongleurs, arracheurs de dents, voleurs sont toujours ici des personnages sympathiques.

Ainsi, immoralité et fourberie, voilà pour le fond : ajoutez-y la malpropreté comme forme extérieure, et la cruauté comme ressort de l'action. Le comique est tantôt à faire lever le cœur, et tantôt d'une révoltante brutalité. Ce qu'on trouve dans les fabliaux de membres rompus ou tranchés, de gens noyés ou assommés, ne saurait se compter : un cadavre est une chose joviale; s'il y en a

trois ou quatre, c'est irrésistible 2.

On a parfois trop insisté sur la vérité des fabliaux, on y a vu la vivante image de la réalité familière, le miroir de la vie du peuple au xmº siècle. Sans doute, il y a là une certaine vérité extérieure et superficielle; mais quel en est le prix et la saveur? Nous apprenons comment se jouait une partie de dés au xmº siècle, de quels cris de joie ou de colère les joueurs saluaient le point qu'ils amenaient, et que le perdant jurait par le corps de Dieu ou des saints. Nous y apprenons qu'un marchand qui s'en allait aux foires chargeait ses marchandises sur des chariots et avait des garçons pour les conduire. Nous y apprenons que les vilains suspendaient aux poutres de leurs foits des jambons qu'ils comptaient manger. Un économiste y verra le prix d'un mouton et ce qu'on pouvait avoir au cabaret pour un écu. Mais tout cela est d'un intérêt ou bien mince, ou bien spécial.

Il y aura pourtant quelque chose pour le moraliste: nous lisons en effet qu'en France au xine siècle il y avait des hommes, des femmes, des prêtres qui vivaient mal. Mais ce qui nous met en défiance, précisément, c'est qu'il y en a trop. Il en est des mauvaises mœurs comme des cadavres: cela ne signifie plus rien, à

force d'être commun.

2. Ibid., t. I, p. 12.

<sup>1.</sup> Recueil général, t. VI, p. 95.

Vraiment, toutes ces histoires ne sont que fantaisie, et ne représentent exactement qu'une chose : la jovialité française, le tour d'imagination frivole et grossier qui était apte à produire et à goûter ces histoires. La vérité des fabliaux est une vérité surtout ideale, comme celle des chansons de geste et des romans bretons : les unes nous montrent le rève héroïque, les autres le rève amoureux de nos aïeux, et dans les fabliaux c'est un autre rêve encore, un rève de vie drolatique et libre, tel que peut le faire un joyeux esprit qui, par convention, élimine pour un moment toute notion de moralité, d'autorité et d'utilité sociale.

Les auteurs de Fabliaux n'ont pas songé à peindre les mœurs de leur temps, et leurs œuvres étaient pour nos pères ce qu'ont été pour nous la Boule ou le Chapeau de paille d'Italie, Mais, comme à nos faiseurs de vaudevilles, il leur est arrivé, en ne visant qu'à faire rire, de crayonner certaines charges assez ressemblantes, et qui amusent par la netteté saisissante du trait. Ils ont su esquisser un vilain, faire parler une commère : surtout, et c'est par là qu'ils ont donné l'illusion de la vérité, ils ont'eu le sens des mœurs d'exception et des mœurs ignobles. L'un d'eux nous conte, avec une décision crue de style, la « ribote » de trois commères parisiennes qui, après une longue séance au cabaret, sont ramassées dans le ruisseau, ivres, noires de boue : on les croit mortes, et on les jette au charnier des Innocents où elles se réveillent le lendemain, la face couverte de terre, des vers dans les cheveux 1. Ce goût pour les mœurs basses et les aventures triviales, avec l'absence ou la vulgarité de l'idéal moral, constitue en majeure partie le réalisme des Fabliaux.

Ajoutez encore ce trait bien caractéristique: le manque de sympathie, la dureté méprisante à l'égard des faibles et des victimes, qui éclate là plus crûment encore que dans le Roman de Renart. Pas une émotion n'altère l'ironique sérénité des conteurs, tandis qu'ils nous défilent cet interminable chapelet de ruses souvent brutales, et même meurtrières: ils n'ont d'applaudissement que pour la force, force du corps ou force de l'esprit: de réelle sympathie, ils n'en ont pour personne. Ils n'ont même pas pour les trompeurs, les coupables, les vicieux, cette pitié attristée qui naît du sentiment de l'humaine fragilité. D'où cela vient il, sinon de cette vanité française qui fait qu'on se sépare des autres, qu'on se met au-dessus d'eux, et qu'on se regarde comme n'ayant part ni à leurs misères ni à leurs vices; sinon aussi, peut-être, d'un sentiment plus ou moins distinct que toutes ces vilenies, ces ordures, sont un jeu d'esprit, une construction fantaisiste de l'imagination,

<sup>1.</sup> Recueil général, t. III, p. 145.

et que ce n'est pas là le vrai monde dont on est. La sympathie pourrait bien être, dans la littérature réaliste, la marque décisive,

impossible à contrefaire, de la sincérité.

On n'aura pas de peine à concevoir qu'il n'y a guère de psychologie dans les Fabliaux. Comme on n'y saisit pas d'intention de faire vrai, on n'y trouve guère aussi trace d'observation : quand le trait est juste, c'est d'instinct, par une bonne fortune de l'œil et de la main. Aussi n'y a-t-il rien de creusé, qui mette à nu les sentiments intimes et le mécanisme secret des ames : ou, si l'on veut, on n'y rencontre pas de types généraux, ni d'analyses exactes. Cependant une exception doit être faite pour deux fabliaux d'un certain Gautier le Long : le Valet qui d'aise à mésaise se met, et la Veuve, Dans l'un, c'est le type du garcon qui, vivant largement de son salaire, se met dans la misère en se mariant à une fille pauvre comme lui; le dessin est juste : garçon, fille, parents, hésitations, accord, résolutions, regrets, discorde, tous les caractères et tous les sentiments sont marqués d'expressions précises à la fois et générales. Dans l'autre est détaillée la peinture que La Fontaine a ramassée dans l'admirable fable qu'il a donnée sous le même titre : le désespoir de la veuve qui ne veut pas survivre à un époux chéri, l'indignation au premier mot qu'on lui dit d'un second mariage, l'insensible adoucissement du deuil, la renaissance du sourire, de la coquetterie, l'impatience enfin du veuvage, sont nettement, spirituellement indiqués par le conteur; son récit, un peu prolixe et languissant dans la seconde partie, est dans tout le début d'une vivacité singulièrement expressive. Il faut se souvenir de ces fabliaux et du nom de Gautier le Long : ces deux contes nous représentent l'introduction de la psychologie dans notre littérature, et l'éveil chez nos écrivains d'un sens qui fera la moitié de leurs chefs-d'œuvre.

Hors des deux singuliers fabliaux de Gautier le Long, il ne faut chercher dans le reste du recueil que les qualités qui apparaissaient dans le Roman de Renart, et qui se retrouvent ici à travers les mêmes défauts. Dans la prolixité et la gaucherie de la plupart des fabliaux se fait sentir parfois une légèreté aisée, et les dialogues sont souvent remarquables de vivacité, d'énergie pittoresque et de fine convenance. S'il y avait plus de rapidité ou de sobriété (ce qui par endroits se rencontrait dans Renart), on ne voit pas ce qui manquerait au Vilain Mire ou au Vilain qui conquit paradis par plait, au conte de Saint Pierre et du Jongleur, à quelques autres encore. L'idéal exquis du genre pourrait être représenté par le Curé et le Mort de La Fontaine. Mais à l'ordinaire on est loin de cet idéal. En ce genre encore, notre moyen âge français a eu la malechance de ne produire aucun génie supérieur.

Comme il nous a manqué un Dante, nous n'avons pas eu de Chaucer.

Après avoir eu vogue et fécondité au xiue siècle et au commencement du xive, le genre du fabliau disparut. Il fut remplacé, après un intervalle, par les nouvelles en prose : l'inutilité des vers, du moment qu'on lisait, et l'influence des nouvellistes italiens déciderent au xvº siècle l'emploi de la prose dans les contes de ce genre. Mais le fabliau reparut plus tard, sous une forme artistique, dans le conte en vers de notre littérature classique. Il avait trouvé aussi au xve siècle un héritier dans la farce : héritier de l'esprit plutôt que des sujets, car dans les œuvres qui nous sont parvenues on voit rarement qu'un fabliau ait été repris en farce, comme le Vilain Mire se retrouve dans le Médecin malgré lui. Ce qui a duré, c'est l'esprit du genre qui est une forme de l'esprit de la race, et ainsi reparaissent de temps à autre dans nos farces du Palais-Royal des moyens et des effets dont usaient les auteurs des fabliaux : nos armoires ont remplacé les buffets de nos pères, nos pantalons leurs braies. Ainsi le vaudeville actuel, substitut de la farce, qui elle-même a remplacé le fabliau, peut nous aider a comprendre la nature de ce genre et du plaisir qu'il donnait.

## CHAPITRE II

#### LE LYRISME BOURGEOIS

Comment la réalité et la nature s'introduisent dans la poésie lyrique.
 La poésie bourgeoise: mélange d'éléments du lyrisme et de la satire. Naissance de la poésie personnelle. — 2. Rutebeuf: son caractère, son inspiration. Originalité pittoresque; vigueur oratoire; sentiments lyriques.

La poésie courtoise fut pour nos trouvères un utile exercice, où leur esprit s'affina, développa certaines facultés de raisonnement et d'abstraction, qui n'avaient guère pu s'éveiller dans la grossière matérialité des chansons de geste et des fabliaux, et prit enfin certain goût des formes curieusement achevées. Mais les sentiments et idées qu'elle produisait n'étaient pas une atmosphère où pussent vivre constamment des gens tels que nos Français, pourvus d'instincts très positifs, chez qui rien ne parvenait à oblitérer tout à fait le sens commun et la fine intuition des réalités. Aussi, pendant la plus grande vogue de la poésie courtoise, voit-on se maintenir ou apparaître des genres plus vulgaires, dont l'avantage est de raffermir au contact de la terre et de la vie les esprits étourdis de leur ascension dans les régions éthérées de la dévotion sentimentale.

## 1. CARACTÈRES DU LYRISME BOURGEOIS

Nous rencontrons d'abord la pastourelle, qui fait contraste avec la chanson : elle ragaillardissait nos aïeux de sa naturelle et saine grossièreté; la simple franchise des amours champêtres les délassait de tant de pâles et respectueux amants qui n'osaient dire leur désir, ni même désirer. Avec les bergères, au moins, point n'était besoin, comme avec les dames, d'allégorie ni de métaphysique. Les sentiments étaient si naturels, que les personnages

finirent par être vivants : bergers et bergères devinrent de vrais paysans. Il v eut des poètes qui, des conventions traditionnelles du genre, repassèrent aux réalités correspondantes et prochaines. Certaines pastourelles qui parfois ne gardent même pas le thème fondamental de la rencontre d'un chevalier et d'une bergère, sout de charmants tableaux de genre avec leurs rythmes alertes et leurs refrains joyeux ou goguenards; elles nous montrent tout un côté de la vie rurale : les jeux, les danses, la gaieté bruyante du village, les coquetteries et les falousies, les cadeaux idylliques de gateaux et de fromages, la séduction des souliers à la mode et des fines cottes neuves, les gros rires et les lourds ébats termines en rixes, coups de poing, musettes crevées, dents cassées. Toutes ces scènes si vivement esquissées, surtout dans des pastoureiles picardes, nous révèlent des esprits à qui la vulgaire réalité a fait sentir son charme, et qui ont essayé de la rendre 1.

Volontiers aussi les faiseurs de chansons se regardaient euxmêmes et disaient leur vie, ses joies et ses misères; les pauvres diables qui attendaient leur subsistance de la libéralité des nobles patrons ou des auditeurs populaires, étaient amenés à se prendre pour sujets de leurs chansons comme de leurs fabliaux. De bonne heure, des que la société se fut constit uée dans une forme régulière ils y apparurent comme des irréguliers, des déclassés, et, comme tels, ils excitèrent la curiosité du public honorable et rangé sur qui la vie de bohème a toujours exercé une fascination singulière. Ils surent exploiter ce sentiment, ils se peignirent à leurs contemporains avec un mélange curieux de servile bouffonnerie et de touchante sincérité, qui était fait pour exciter un peu de pitié parmi beaucoup de mépris, et délier les cordons de la bourse des gens qui avaient ri. Il y a dans ce genre une exquise pièce d'un jongleur champenois, Colin Muset, le plus gentil quémandeur que nous connaissions avant Marot : il fait une peinture spirituellement naïve de son ménage à certain comte devant qui il avait « viellé » sans en rien recevoir 2.

C'était le goût des nobles qui maintenait surtout à la poésie lyrique son caractère d'irréalité convenue. La classe bourgeoise, en l'adoptant, la fit servir à des usages pour ainsi dire domestiques et lui procura ainsi, notamment dans les villes du Nord, une plus robuste vitalité. Ainsi, les thèmes consacrés de l'amour courtois continuaient d'être traités, et, à l'imitation des concours institués d'abord au Puy-en-Velay en l'honneur de la Vierge, il

Cf. Bartsch et Jeanroy, oun. cités, p. 179.
 Bartsch et Horning, oun. cité, p. 351. Cf. J. Bédier, De Nicolao Museto, Paris, 1893.

s'établissait un peu partout, sous le nom de puis, en Picardie, Normandie, Flandre, des concours de poésie par lesquels l'art provencal du xir siècle se transmit en se dégradant aux chambres de rhétorique du xve. Mais au-dessous des compositions subtiles ét savantes, en partie par réaction contre leur essentielle inanité, en partie par leur influence qui fit reconnaître la dignité des vers, et à l'aide de leurs procédés de facture, on vit se développer une poésie plus matérielle, qui donnait satisfaction à l'esprit bourgeois des auteurs et du public. A vrai dire, il n'est pas sur que ce soit une poésie lyrique : elle se mêle de toutes sortes d'éléments et revêt mille formes. Elle tient au lyrisme par des rythmes et un mouvement de chansons ; elle s'imprègne fortement de satire, tantôt personnelle comme dans les l'ambes des anciens Grecs, tantôt sociale ou politique, comme dans les comédies d'Aristophane, et tantôt purement morale, comme dans les satires d'Horace ou de Juvénal.

Entre les œuvres nettement caractérisées qui se classent dans les genres définis, entre les fabliaux, les poèmes didactiques et le lyrisme courtois, s'étale une masse confuse de pièces, chansons, complaintes, dits, disputes, congés, qu'on est souvent embarrassé de classer, où ne domine aucun caractère exclusivement narratif, moral ou lyrique. Mais ces pièces out en général ceci de commun, qu'elles sont d'actualité, nées des circonstances et d'une partieulière émotion des esprits. Il en est qui sont anonymes et impersonnelles, et qui reflètent les sentiments d'un siècle et d'une classe. parfois avec une singulière intensité : comme cette virulente complainte de Jérusalem (vers 1214), qui n'est qu'un cri de haine contre la richesse du clergé et la corruption de Rome. On croirait à la lire être à la veille des événements qui se firent attendre les uns plus de trois siècles, et les autres près de six, surtout si l'on songe que de toutes parts, dès le xme siècle, la même clameur s'élève. Avec ses inégalités et ses petits effets de rimes, cette complainte est un assez beau morceau de satire lyrique!.

Malgré cette pièce et d'autres de même ordre, on pourrait désigner toute cette poésie d'origine bourgeoise sous un nom qui, en la distinguant de la poésie lyrique, marquerait bien le rapport qui les unit l'une à l'autre : on pourrait l'appeler poésie personnelle. Car ce sont leurs sentiments, leurs affections, leurs haines, leurs prospérités et plus souvent leurs malheurs, dont les poètes bourgeois font la matière de leurs vers : et ainsi leur œuvre est lyrique, par accident, peu ou prou, juste dans la mesure où leur tempérament est capable d'émotion lyrique.

1. Bartsch et Horning, p. 373. — Cf. aussi Jeanroy et Guy, Chansons et dits artésiens du XIIIº svècle, Bibl. des Univ. du Midi, 1898.

Colin Muset parlait une fois de son ménage : dans ces remuantes communes picardes, où les têtes sont chaudes, rien ne passionne plus les poètes du cru que les affaires locales, la vie de la cité, du quartier, du foyer, ils nous parlent d'eux, de leurs femmes, de leurs compères, raillant, invectivant, aimant, regrettant selon l'événement qui les inspire ou selon le vent qui souffle. Un d'eux. Jean Bodel, un talent universel, épique, lyrique, dramatique, fut atteint de la lèpre, et obligé, selon le règlement de police qui était en vigueur, d'aller s'enfermer dans une léproserie; avant de partir, il fit ses adieux au monde, à sa ville d'Arras, à tous ses amis et voisins, en quarante et une strophes de douze vers, triste et le cœur dolent, com ne on peut penser, mais trouvant encore la force de sourire, et faisant en somme belle contenance. Ce Congé eut du succès, et par suite des imitateurs. Maître Adam de la Halle n'était pas lépreux, et des querelles locales le contraignaient à partir : aussi prend-il congé avec plus de colère que de tristesse, et lancant contre Arras quelques invectives qui - de fort loin - font songer aux amères salutations que Dante exilé envoyait à sa patrie.

#### 2. RUTEBEUF.

Hors du groupe picard, le xur siècle nous offre presque un grand poète. Je veux parler de Rutebeuf, le poète parisien t. Il a touché à tous les genres, hormis les chansons de geste et les romans : il a fait un miracle dramatique, un monologue bouffon, deux vies de saints, des fabliaux, des complaintes dévotes, funèbres, satiriques, des chansons, des dits satiriques ou didactiques, des descriptions allégoriques : son œuvre pourrait se distribuer dans trois chapitres et plus de cette histoire. Mais c'est ici le lieu de parler de lui : pour la première fois, nous rencontrons dans l'histoire de notre littérature une individualité fortement caractérisée, qui se retrouve dans les ouvrages les plus divers.

Rutebeuf est un contemporain de saint Louis et de Philippe le Il Irdi. Si l'on pouvait, en évitant la confusion, suivre la chronologie sans distinguer les genres il faudrait introduire Rutebeuf entre les deux parties du Roman de la Rose: car il écrit après Guillaume de Lorris, dont les allégories visiblement l'enchantent et l'inspirent. Mais il écrit avant Jean de Meung, qui n'est pas

<sup>1.</sup> Éditions: A. Jubinal, Bibl. Elzév., 3 vol. in-16, 2° éd., 1871; A. Kressner, Wolfenbüttel, 1885. — A consulter: Clédat, Rutebeuf, Hachette, in-18, 1891 (Coti. des Grands Écrivains français).

aussi sans l'avoir lu. On ne sait où il naquit. L'important, c'est qu'il vécut à Paris: la grande ville lui donna son esprit et son âme. L'incessante fermentation de cette population immense et hétérogène, barons hantant la cour du roi, bourgeois dévots et caustiques, écoliers batailleurs et disputeurs, prompts de la langue et de la main, et tout ce qui s'y remuaît d'idées et de passions dans le conflit des esprits et des intérêts, étaient éminemment propres à susciter une poésie sinon très haute, du moins très

vivante : le poète, cette fois, ne manqua pas.

C'était un pauvre diable de ménestrel, que la malechance poursuivit toute la vie, beaucoup de légèreté aidant, et un peu de vice. Il prit deux sois semme; et la deuxième au moins, laide, vieille et pauvre - mais pourquei l'épousait-il? par quelle fantasque humeur, ou quelle fâcheuse nécessité? - la deuxième donc ne lui apporta que misère et chagrin. Sans pain, sans feu, de la paille pour lit, entre une femme qui gémit, une nourrice qui veut ses gages, et un propriétaire qui réclame son loyer, voilà en quel état se présente à nous le triste Rutebeuf, qui trouve pourtant moyen de rire. A la nourrice près, c'est l'image de toute sa vie. Il eut quelques bienfaiteurs et beaucoup de créanciers : l'argent de ses bienfaiteurs n'allait pas à ses créanciers; les dés en faisaient rafle. Il quémandait auprès des grands, il hantait la domesticité, jongleurs, maîtres d'hôtel, panetiers, race joviale, impudente, tumultueuse. Il hantait surtout l'innombrable armée des joueurs, haves. pelés, « deschaux », un peu ivrognes.

Il aimait beaucoup les écoliers: il ne le fut peut-être jamais. Sa science n'est pas cléricale: il sait le Roman de Renart et l'œuvre de G. de Lorris 1. Tout au plus, étant dévot, a-t-il attrapé les lieux communs et les procédés de développement des sermons qu'il a entendu prècher: il en étoffe sa poésie. C'est un ouvrier avisé, qui sait son métier, et qui le fait comme un métier: il est difficile de ne pas voir dans son Miracle de Théophile, dans ses deux vies de Saints, dans ses Complaintes funébres des travaux de commande, faits pour des communautés pieuese ou pour d'illustres familles. Il s'est fait un art, des procédés: il a ses figures, ses allusions, ses comparaisons, ses allégories favorites, qui sont comme sa marque et sa signature dans ses œuvres. Il a renoncé à la puérile et laborieuse variété de rythmes du lyrisme courtois: il a ses mètres, peu nombreux, mais bien choisis, expressifs, qu'il répète sans scrupule, mais manie en perfection, une petite strophe de trois

<sup>1.</sup> Je n'ajoute pas les chansons de geste; il n'y fait que des allusions fort vagues, qui peuvent s'expliquer par la popularité des types tels que Roland. Olivier, Alexandre, Eaumout même et Agolant. Il n'est pas besoin d'avoir lu La Calprenède pour dire de quelqu'un qu'il est fier comme Artaban.

vers, dont le dernier, plus court, rime avec les deux premiers de la strophe suivante (aub, bbc, ccd, etc.), une strophe de douze octosyllabes (aabaabbbabba), deux strophes de huit octosyllabes (abababab et ababanab), une strophe de quatre alexandrins monorimes; il emploie aussi volontiers les octosyllabes continus rimant par paires. Il prend à la poésie savante quelques-uns de ses jeux de rimes : mais de cet exercice fastidieux et froid, sa gaminerie parisienne fait une sorte de jonglerie cocasse, un jaillissement drolatique de calembours. Il s'y complait au reste, et il n'y a sujet si grave où it ne suive librement sa fantaisie : voyez par quelle cascade d'homonymes, Marie, mari, marri, Marion, marie, se clôt la dévote narration et la pénitence de Marie l'Égyptienne.

Avec tous ses procédés et parfois ses artifices, Rutebeuf a fait une œuvre sincère. Il fut en son temps une sorte de journaliste, pas toujours indépendant, mais toujours original, toujours convaincu, soit qu'il travaillat sur commande, ou qu'il fût l'écho des passions populaires. Qui veut connaître l'opinion de la bourgeoisie parisienne sur le règne de saint Louis, n'a qu'à le consulter : c'est un témoin qui dépose sans crainte et sans flatterie. Au gré de notre poète, tout n'est pas au mieux sous le plus saint des rois : il parait que le monde est déjà corrompu. Le clergé est avare: les chevaliers.

## Je n'y vois Rollant n'Olivier,

ni surtout cet Alexandre, qui savait donner aux ménestrels. Les baillis et prévots pillent le pauvre monde; les marchands vendent cher de mauvaises denrées; et pour les ouvriers.

> Ils veulent être bien payés Et petit de besogne faire.

Il n'y a que les écoliers qui valent quelque chose.

Le roi n'est pas à l'abri de la censure. Ce n'est pas Rutebeuf qui admirerait avec Joinville comme saint Louis a « enluminé » son royaume de belles abbayes. Il n'est pas ami des moines et des nonnes, et il faut l'entendre dénombrer, avec une indignation qui s'échappe en mordantes épigrammes, tous les ordres que la protection royale a installés dans la bonne ville de Paris, dotés de privilèges et de riches revenus : Barrés, Béguines, Frères du sac, Quinze-Vingts, Filles-Dieu, la Trinité, le Val des Écoliers, Chartreux, Frères prècheurs, Frères mineurs, Frères Guillemins, moines blancs, moines noirs, chaussés et deschaux, avec ou sans chemise, dont les uns assiègent les mourants, pour leur arracher des testaments, et les autres s'en vont criant par les rues :

Donnez, pour Dieu, du pain aux frères!

Ce qui fâche le plus notre poète, c'est la pensée de tout l'argent qui s'en va là alimenter la paresse et la gourmandise! C'est surtout la pensée de tout ce que donne le roi, et il faut le voir annoncer que tout cela n'aura qu'un temps, il faut l'entendre gronder à mots fort peu couverts : « Attendez, attendez! quand le

roi ne sera plus là...! »

Le roi aussi a tort de laisser au pape trop de pouvoir en France. Rutebeuf est un « gallican » convaincu : il invoque toutes les lois et us du royaume, quand, à la prière ou avec la permission de saint Louis, le pape Alexandre IV se permet d'exiler Guillaume de Saint-Amour, qui enseignait dans l'Université de Paris. Cette affaire mettait en jeu toutes les passions du poète : l'Université et son champion Guillaume de Saint-Amour luttaient désespérément pour interdire aux religieux des ordres mendiants, aux dominicains surtout, l'accès des chaires publiques, et pour défendre les maîtres séculiers d'une concurrence redoutable. C'est la querelle qui se renouvellera au xvie siècle, quand un nouvel ordre paraîtra, celui des jésuites; c'est l'éternelle querelle de l'enseignement : tout ce qui ne profite pas du monopole réclame la liberté. Rutebeuf fut, dans cette chaude dispute, aux côtés de Guillaume de Saint-Amour : le théologien dans ses sermons et ses écrits, le poète dans ses vers firent des charges également vigoureuses et inutiles contre les jacobins envahisseurs : et quand on songe que parmi ceux qu'ils voulaient renfermer dans leurs couvents, il y avait un saint Thomas, on ne peut qu'applaudir à leur défaite.

Il ne faudrait pas prendre cependant Rutebeuf pour un furieux « anticlérical », une sorte de journaliste radical du xmº siècle. Ce mécontent du règne de saint Louis, ce « mangeur » de moines, qui n'a laissé à inventer aux pamphlétaires de l'avenir ni une supposition outrageante ni une plaisanterie grivoise, était un homme dévot, craignant Dieu, qui humblement s'accuse, en sa vie pécheresse, d'avoir « fait au corps sa volonté », qui, tout contrit, recommande à Notre-Dame « sa lasse d'àme chrétienne », qui trouve d'étrangement tendres, ardentes, pénétrantes paroles pour

dire les louanges de la Mère de Dieu :

Tu hais orgueil et félonie Sur toute chose. Tu es le lis où Dieu repose: Tu es rosier qui porte rose Blanche et vermeille....

Ha! Dame Vierge nette et pure!

Toutes femmes, pour ta figure,

Doit-on aimer.

Il aime et révère l'Église, il hait les vices qui l'obscurcissent. Il aime les pauvres curés qui vivent de peu dans les villages en prèchant l'Évangile. Il hait les moines oisifs, orgueilleux, luxurieux. Il hait les mendiants, aux mains de qui vont toutes les richesses; mais il rappelle les débuts des jacobins et des cordeliers, la sainte,

évangélique pauvreté, qui est l'esprit de leur institution.

Il s'indigne que l'enthousiasme des croisades se refroidisse. La célèbre dispute du *Croisé* et du *Décroisé*, si gauche dans son ordonnance, est parfaitement nette dans son intention : le poète veut écraser les résistances de l'esprit mondain par les arguments impérieux de la foi. Il ne va pas à la croisade, il est vrai : ce n'est pas son affaire, n'étant pas chevalier. Mais il y pousse les chevaliers; plus ardent que Joinville, sans doute parce que tout s'arrête pour lui à la parole, il ne comprend pas que toute la chevalerie de France ne suive pas le roi à Tunis. La prédication de la croisade, sur un ton tour à tour passionné et satirique, est une notable partie de l'inspiration et de l'œuvre de Rutebeuf.

Au service de ces idées et de ces sentiments, le poète met un talent original. D'abord il a le sens du pittoresque : il voit, et fait voir. En tout sujet, quelque idée qu'il manie, il aperçoit une réalité concrète : c'est un ancêtre de Régnier. La satire et la morale tournent naturellement en images et en tableaux. Prêche-

t-il la croisade, il nous montre les gens qui se croisent :

Quand la tête est bien avinée, Au feu, devant la cheminée, Vous vous croisez sans sermonner. Donc vous allez grands coups donner Sur le soudan et sur sa gent : Fortement les endommagez : Quand vous vous levez au matin, Avez changé votre latin : Car guéris sont tous les blessés, Et les abattus redressés.

Nulle idée d'une beauté noble, d'une forme pure et élégante ne vient réprimer l'instinct tout réaliste de son imagination. Regardons comment ce poète voit Marie l'Égyptienne au désert, toute nue, la chair noire, la poitrine moussue:

> Cheveux épars sur ses épaules. De ses dents ses ongles rognait;

Ne semble point qu'elle ait de ventre.... Les pieds avait crevés dessus, Dessous navrés que plus ne put.

Qu'il y a loin de cette sainte hirsute et crasseuse aux belles pénitentes de la Renaissance, aux corps exquis des Madeleines!

Un trait de Rutebeuf que j'ai déjà signalé, c'est qu'il aime les idées générales: ce sont lieux communs aujourd'hui, ce ne l'étaient pas alors. Vivantes pour le chrétien, nouvelles pour l'écrivain, à ce double titre les lieux communs de la morale chrétienne sur la pauvreté, la charité, et surtout sur la mort, pouvaient le séduire. C'est du fond de son cœur qu'il nous dit et répète:

La chose qui soit plus certaine, C'est que la mort nous courra sus : La plus incertaine, c'est l'heure.

Mais surtout il développe ces idées avec un remarquable talent oratoire. Et en général, quelque sujet qu'il touche, lieu commun de morale, hypocrisie ou vice des moines, exhortation à la croisade, on ne saurait manquer d'admirer l'ampleur, le mouvement, la vigueur de sa poésie. Qu'on prenne sa Complainte du comte de Nevers, ou sa Complainte d'outre-mer, qu'on prenne le Dit des Jacobins ou le Dit de la Vie du monde, la phrase se détache, s'étale, c'est le ton d'un orateur, et le plus incontestable mérite de cette poésie est l'éloquence.

Sainte Église se plaint, et ce n'est point merveille, Chacun à guerroyer contre elle se prépare. Ses fils sont endormis, pour elle nul ne veille : Elle est en grand péril, si Dieu ne la conseille.

Puisque Justice cloche, et Droit penche et s'incline, Et Loyauté chancelle, et Vérité décline, Et Charité froidit, et Foi se perd et manque, Je dis que n'a le monde fondement ni raison, etc.

Et il continue ainsi, incriminant tout le monde, et Rome surtout et les moines : mais ne sent-on pas ce que le rythme même, cette strophe de quatre vers, avec son allure régulière, sa forte vibration, sa solidité large, a de favorable à l'expression oratoire de la pensée?

Il y a pourtant aussi un lyrique dans Rutebeuf: un chansonnier d'abord, constructeur de rythmes, de couplets, de refrains légers et piquants qui feront rire le monde aux dépens des « papelarts et béguines »; mais il y a plus et mieux. Il a trouvé le lyrisme à sa vraie source : l'émotion personnelle et profonde. De sa tendresse enfantine et mystique pour « la douce Vierge » ont juilli de beaux cantiques, des dits aux strophes ardentes ou suaves. Et les tristesses de sa misérable existence lui ont fait rencontrer parfois une poésie intime, attendrie et souriante à la fois, dont la simplicité touche puissamment. Pour dire son triste mariage, le manque d'argent, le froid, la faim, les amis « que le vent emporte, et il ventait devant ma porte », il a des mots pénétrants, de mélancoliques ironies qui vont an cœur. Voilà le bon et le vrai lyrisme : et c'est pourquoi il ne fallait pas oublier le pauvre diable qui, le premier chez nous, dans la laide et vulgaire réalité de cette vie, a recueilli un peu de pure émotion poétique.

## CHAPITRE III

### LITTÉRATURE DIDACTIQUE ET MORALE

1. Commencement de la littérature didactique. Science et morale. Influence de la culture cléricale sur la littérature en langue vulgaire. — 2. Le Roman de la Rose: origines de l'allégorie. Guillaume de Lorris fait un Art d'aimer, selon la doctrine de l'amour courtois. — 3. Continuation du poème par Jean de Meung. Caractère encyclopédique et philosophique de cette continuation. Esprit universitaire et bourgeois. Hardiesse de pensée: réhabilitation de la nature. La poésie de Jean de Meung.

## 1. INFLUENCE DE LA CULTURE CLÉRICALE.

Comme on ne sait trop ou arrêter la poésie lyrique du moyen âge, les frontières de la poésie narrative sont de même assez indécises. Sont-ce des fabliaux, sont-ce des morceaux didactiques que ces dits où l'on énumère toutes les diverses sortes de marchandises que vendent les diverses catégories de marchands, ou bien toutes les choses que l'on peut acheter pour une maille? Le dit de l'outillement au vilain 1 nous fait défiler sous les yeux tout ce qui compose un ménage rustique, jusqu'à la vache dont le lait empêchera le marmot de crier la nuit. Le fondement du plaisir que procurent ces pièces, c'est qu'elles évoquent pour l'auditeur l'image des choses familières : elles utilisent la vie réelle en jouissances d'art, et portent vilains ou bourgeois à la contemplation désintéressée du monde vulgaire où leur existence de désirs et de peines est enclose.

Au même principe se ramènent bien des pièces qu'on serait d'abord tenté de ranger parmi les poèmes moraux ou satiriques,

des dits, des débats, des États du siècle ou du monde. Mais, en effet, la satire ou la moralité ne sont qu'un assaisonnement, et l'auteur ne prêche ou ne raille que pour introduire la mention des objets familiers ou des actions quotidiennes de la vie populaire. Ne prenons pas le change sur le cadre ou sur le ton : tant d'énumérations moralisées ou satiriques que nous rencontrons, ne sont qu'une forme originale de littérature réaliste, dont le caractère essentiel est de réveiller chez l'auditeur la sensation des réalités qui lui sont prochaines : et comme cette littérature s'adresse à des imaginations vierges, non blasées encore, ni réfractaires par un trop long usage à l'action suggestive des mots, les noms seuls des choses, sans descriptions, sans épithètes, sans tout le mécanisme complique du style intense, les noms tout sees sont puissants : le poète se contente d'appeler, pour ainsi dire, chaque objet, aussi le voila présent, en sa concrète et naturelle image, aux esprits de ceux qui l'entendent. Si bien que toutes ces énumérations chères aux écrivains du pur siècle, où défilent sur le même plan, en monotone et interminable procession, toutes sortes d'objets, nous représentent comme un effort pour évoquer une partie de la vie réelle sans le mélange d'une fiction romanesque, sans le lien d'une action inventée.

Gependant d'autres dits, d'autres débuts, d'autres États du siecle ou du monde, ont un caractère vraiment moral, et forment entre la poésie lyrique et la poésie narrative un corps considérable de poésie didactique. Il était impossible qu'à la longue il n'en fût pas ainsi. La littérature de langue française ne pouvait rester indéfiniment sevrée de réflexion sérieuse et de pensée philosophique, indéfiniment livrée aux hasards de la sensation et aux caprices de la fantaisie. L'esprit des laïes ne pouvait rester indéfiniment fermé à la science des clercs.

Les laïes étaient demeurés d'aboid étrangers à ce puissant mouvement d'idées, qui du xi au xive siècle se produit dans les écoles et les couvents, et dont les résultats principaux s'enregistrent dans les grandes œuvres latines et scolastiques du xine siècle, le Speculum majus de Vincent de Beauvais, la Summa theologica de saint Thomas d'Aquin, l'Opus majus de Roger Bacon. Les auditeurs de Roland et des Lorrains, ceux du Jugement de Renart ou de Richeult ne s'inquiétaient guère du problème des universaux ni de savoir quel est le principe d'individuation. Leur religion les faisait jeuner et ouvrir leur bourse à l'Église ou aux pauvres, elle ne leur inspirait pas de réfléchir sur la Trinité ou sur le mode d'union de l'âme au corps. C'étaient des enfants, et qui n'aimaient qu'à entendre des histoires.

Cependant peu à peu la curiosité de ces enfants s'éveilla : des

rois, des princesses, des seigneurs, ayant reçu une instruction supérieure pour le temps, aperçurent l'intérêt de ces études cléricales: des clercs ne désespérèrent pas d'être utiles à leur prochain, ou à eux-mêmes, en communiquant quelque chose de la science que jusque-la la langue latine avait dérobée à la connaissance du vulgaire. Des infiltrations, en quelque sorte, se produisirent de la littérature savante dans la littérature populaire, et l'on commença de mettre en français dès le xnº siècle toute sorte d'ouvrages didactiques, ouvrages d'histoire naturelle, de physique, de médecine, de philosophie, de morale, livres de cuisine ou de simple civilité.

Parmi les plus anciens écrits scientifiques en langue vulgaire se rencontrent un lapidaire, un bestiaire, compilations de récits merveilleux et puérils sur les pierres précieuses et sur les animaux : science plus fantastique, plus stupéfiante que toutes les aventures des chevaliers de la Table Ronde. D'au'res lapidaires, d'autres bestiaires suivront, attestant et le succès du genre et l'ineptie scientifique des lecteurs, d'autant plus extravagants que la description des choses naturelles s'y mèlera davantage de moralisations allé-

goriques.

Dès le xuº siècle aussi, le laïc ignorant pourra lire en anglonormand la Consolation de Boèce, un des ouvrages fondamentaux, comme on sait, de la science scolastique, un de ces classiques que l'on expliquera, commentera dans les écoles jusqu'à la Renais-

sance 1. On traduira plus tard l'Ethique d'Aristote.

Dès le xue siècle encore, et même avant (car le Poème de la Passion est du xe), on sit passer en langue vulgaire tantôt par des traductions, tantôt par des imitations, tantôt, et d'abord, en vers, tantôt, et de bonne heure, en prose, les principaux récits de la Bible et de l'Évangile : au point que l'Église s'inquiéta parsois de voir les sources du dogme trop libéralement ouvertes à l'ignorance téméraire des laïcs. Elle condamnera aussi les ouvrages de théologie que David de Dinant, disciple d'Amaury de Bène, écrivit en langue vulgaire.

Il faudrait signaler encore comme une émanation de l'esprit clérical, et comme un des moyens d'action par où les clercs modifièrent l'esprit de la société laïque, les sermons prononcés dès le 1xº et le xº siècle en langue vulgaire, et dont nous aurons occasion de parler ailleurs. En dehors de ces sermons qui sont des actes du sacerdoce, nombre de clercs avec ou sans mission, de laïcs même frottés de science et chauds de zèle, prêchèrent, endoctrinèrent, exhortèrent, gourmandèrent le peuple en langue vulgaire,

<sup>1.</sup> Elle figurera jusqu'en 1366 sur le programme de la licence.

par des écrits de toute dimension et de toute forme. Un des lieux communs de cette morale chrétienne, c'est le Débat du corps et de l'âme, qu'on trouve en latin et en français dès le premier tiers du xne siècle : on peut y rattacher une belle Apostrophe au Corps 1, qui est comme un réquisitoire vigoureux et souvent éloquent contre le corps, instrument de l'avilissement et de la damnation de l'âme; cette pièce peut donner une idée du genre. La morale souvent, comme on peut aisément le comprendre, tournera en satire, et la description parfois fort vive du monde réel, des occupations et inclinations ordinaires des hommes, viendra donner une saveur toute particulière aux enseignements moraux.

D'autres fois les préceptes de courtoisie et de helle morale se grefferont sur les commandements de la morale chrétienne, comme dans ce curieux Châtiement des dames de Robert de Blois, que je ne nommerais pas, si l'on n'y voyait comment peu à peu, dans la comparaison inévitable du fait et de la règle, le moyeu âge a fait à la longue son éducation psychologique, comment aussi, dans ce temps d'abstractions et de formules, l'observation précise de la vie

s'inscrit en préceptes généraux.

Dans la langue vulgaire, comme dans la langue latine, le xmº siècle est le siècle des Sommes et des Encyclopédies : les unes plus scientifiques (entendez le mot des sujets, non de la méthode), comme l'Image du monde de Gautier de Metz, ou le fameux Trésor de Brunetto Latino (1265), d'autres purement morales et religieuses, comme la Somme des vertus et des vices, dédiée à Philippe le Hardi en 1279 par le frère Lorens, d'autres où la description satirique de la vie se mèle à la morale, et prend même le dessus sur elle, comme la Bible, peu religieuse, et parfois impudente, de Guyot de Provins Le xine siècle aussi est le siècle des allégories : en ce genre se distingua Raoul de Houdan, avec sa Voie de Paradis et son étrange Songe d'Enfer, où, à la table de Lucifer, il mange de bel appétit les gras usuriers et les vieilles pécheresses à toute sorte de sauces symboliques 2. C'est le tour d'esprit, ce sont les procédés intellectuels et les habitudes de raisonnement qui produisent aussi la Divine Comédie : il n'y manque que l'âme et l'art de Dante. Il n'y a chez notre Français, comme chez tous ses émules, que bizarrerie travaillée et ineffaçable platitude.

C'étaient les clercs qui avaient introduit l'allégorie dans les écrits en langue française. Elle avait eu de tout temps leur faveur, comme un procédé éminemment propre à la fois à éluder les plus insolubles difficultés et à faire saillir la subtilité de l'esprit indi-

2. Id., p. 243.

<sup>1.</sup> Bartsch et Horning, p. 547.

viduel. Appliquée dans les écoles de philosophie ancienne à sauver les chefs-d'œuvre de la poésie et les mythes de la vieille religion de la condamnation inévitable que la conscience morale de l'humanité, chaque jour plus éclairée, cut portée contre leur primutive grossièreté, l'allégorie fut reprise par les chrétiens, d'abord pour autoriser l'étude de la littérature paienne, puis pour justider aux veux des fidèles maints passages des saintes Ecritures, dent leur simple honnèteté se fût scandalisée, enfin pour exposer sous une forme plus attravante et plus vive les vérités dogmaiques de la religion et de la morale. De saint Basile, à qui l'Ivsse abordant à l'île des Phéa iens représentait la vertu toute nue, auguste et vénérable dans cette nudité même, de Fulcentius Planciades, à qui l'Eneèle racontait les voyages de l'âme chrétienne, de Prudence, qui faisait buttre les vertus et les vis s dans sa Psychomachie, de Martianus Capella, qui mariait en justes noces Mercure et la Philologie, l'allégorie passa aux cleres scolastiques qui en firent leur instrument favori d'interprétation et de recherche. L'explication allégorique d'un texte fut legitime et nécessaire ainsi que l'explication litterale, et même an-lessus d'elle. Ainsi, dès que les cleres écrivent en langue vu'gaire, dès le Poème de la Passion, ils v transportent l'allègorie : de leurs physiologues, où l'histoire naturelle est tournée en allégories, sortent les bestiaires. Ce sont eux qui inondent la littérature de songes, de voyages, de batailles où éclate un symbolisme laborioux et parfois puéril : c'est leur esprit qui inocule la fureur allégorique aux romans bretons d'intention mystique, comme au lyrisme savant et galant.

La part des clercs et de l'esprit clérical dans la littérature française devient de plus en plus grande, à mesure que la bourgeoisie prend de l'importance, rétléchit, s'éclaire, à mesure aussi que les écoles, et l'Université de Paris surtout, définitivement organisée au commencement du xm² siècle, jettent dans le monde et comme sur le pavé une foule de clercs qui ne sont plus ou sont à peine d'Église : ces clercs sans mission ni fonction répandront hors des écoles et des couvents, hors de la langue latine aussi, les idées, les connaissances, les habitudes intellectuelles, les procédés logiques du monde qui les a formés.

Tout ce travail aboutit au Roman de la Rose et s'y résume.

#### 2. ROMAN DE LA ROSE. GUILLAUME DE LORRIS.

Malgré la continuité de la fiction, le Roman de la Rose : forme, à vrai dire, deux ouvrages distincts, qui ne sont ni du même temps, ni du même auteur, ni du même esprit. Des 22817 vers qui le composent dans l'édition de Fr. Michel, les 4669 premiers ont été composés dans le premier tiers du xur siècle par Guillaume de Lorris; le reste a été écrit environ quarante ans plus tard par Jean de Meung vers 1277. Il faut traiter chacune de ces parties comme une œuvre indépendante.

Quel qu'ait pu être Guillaume de Lorris, noble, bourgeois ou vilain, il avait étudié, et il adressait son poème à la société aristocratique, à celle qu'avait ravie Chrétien de Troyes et pour qui chantait précisément en ce temps-là le comte Thibaut de Champagne. Le Roman de la Rose, dans l'intention de son premier auteur, devait être un Art d'aimer, et le code de l'amour courtois. Mais ce sujet fait pour plaire aux fins seigneurs et aux dames délicates, Guillaume de Lorris le traita avec la méthode et l'esprit des cleres.

Les exemples a suivre ne lui manquaient pas. Les cleres, en effet, aussitôt que la conception de l'amour courtois avait été apportée dans la France du Nord, s'étaient piqués de s'y connaître, et bien mieux que les barons et les poètes : c'est ce qu'attestent une foute de pièces latines et françaises, véritables débats où la préférence est donnée a l'amour des cleres sur l'amour des chevaliers. Et comment les cleres ne se fussent ils pas regard's comme supérieurs? Ils avaient l'esprit et la faconde, une mémoire bien garnie qui les faisait disposer de l'esprit et de la faconde des autres : et ils lisaient le livre, qui donne la science, ils lisaient l'Art d'aimer. Par une de ces méprises dont le moyen âge est coulumier, le libertin Ovide devint le maître de l'amour courtois.

Les clercs portèrent naturellement dans la matière de l'amour toutes leurs habitudes d'esprit. Ce furent eux surtout qui contribuèrent à constituer en face de la théologie chrétienne une véritable théologie galante, assignant au Dieu d'amour la place de Jésus-Christ, formant son séjour délicieux à l'image de l'Éden, édictant en son nom un Décalogue, organisant enfin tout un dogme et tout un culte, et comme une Église des amants, qui avait ses fidèles et ses hérétiques, ses saints et ses pécheurs. Ils appliquè-

<sup>1.</sup> Éditions: Méon, 1813, 4 vol. in-8; Fr. Michel, Paris, Didot, 2 vol. in-12, réimpr. 1872. — A consulter: E. Langlois, Origines et sources du Roman de la Rose, Paris, in-8, 1891.

rent aussi à l'amour courtois, que son caractère idéal et factice y prédisposait d'avance, leur manie d'abstraction et leur tendance didactique, et sous leur influence les arts prirent la place des chansons et des romans. Au commencement du xine siècle parut le sec et pédantesque traité d'André le Chapelain, De arte honeste amandi, véritable encyclopédie systématique de l'amour. Ce précieux manuel fut traduit en français par un clerc libéral. On ne refusa point non plus aux dames et aux barons la connaissance du livre précieux d'Ovide. Pour la direction des consciences du monde poli, l'Art d'aimer fut mis souvent en français: Chrêtien de Troyes même s'y était essayé 1.

Le goût des abstractions et des formules didactiques ne laissait d'issue à l'imagination que du côté de l'allégorie : et ce fut là en effet qu'aboutirent tous les clercs qui, en latin ou en français, cherchèrent dans l'amour une matière de poèsie. Ce procédé seul permit d'éluder la sécheresse de la codification et de colorer la

maigreur des abstractions.

Guillaume de Lorris ne se fit pas scrupule de mettre à profit l'œuvre de ses devanciers. Voulant traduire en faits les préceptes de l'Art d'aimer, et faire un roman didactique, il se souvint d'un poème latin du siècle précédent, le Pamphilus, où le poème d'Ovide est mis en action par quatre personnages, Vénus, le jeune homme, la jeune fille et la vieille : il prit à un Fabliau du dieu d'Amours le cadre du songe qui transporte l'amant dans le jardin du Dieu; et, forcé par la tradition de donner un nom de convention à sa belle, il trouva, dans l'usage de donner poétiquement des noms de fleurs aux dames, plus précisément encore dans un Carmen de Rosa et dans un Dit de la Rose, l'idée de représenter l'amante sous la figure de la Rose, c'est-à-dire l'allégorie fondamentale de l'œuvre, qui entraînait nécessairement toutes les autres allégories et personnifications. Il avait ainsi la forme générale de son poème : Macrobe, Ovide, Chrétien de Troyes, l'aidèrent à en développer toute la matière.

Et voici l'histoire qu'il avait entrepris de conter, tournée en langage moderne : l'amant, en son jeune âge, suivant la pente de sa vie oisive et libre, rencontre la dame jeune et belle, dont il s'éprend. Elle l'accueille courtoisement d'un visage gracieux : encouragé, il se hasarde à dire son désir. Mais cette hardiesse prématurée éveille chez la belle l'orgueil, le souci de sa réputation, la honte, la peur; son visage ne rit plus, et elle bannit l'amant de sa présence. Bientôt cependant elle s'adoucit, ayant le cœur généreux

<sup>1.</sup> A consulter: G. Paris, les Anc. Versions fr. de l'Art d'aimer (dans la Poésie au moyen age).

et pitoyable; de nouveau elle fait bonne mine au jeune homme, et, par une compensation logique, efface d'un baiser qu'elle se laisse prendre le souvenir de sa dureté. Mais tout se sait : on médit de leur accord; les parents ou un mari gourmandent la trop facile dame, excitent son orgueil, lui font honte ou peur; pour plus de sûreté, on la flanque d'une duègne : plus de gracieux abord; l'amant est banni plus sévèrement et plus loin que jamais. Il se désole et.... Et maître Guillaume de Lorris n'eut pas le temps d'en écrire davantage.

On voit d'abord le caractère de cette fiction : c'est en guelque sorte la figure schématique des formes, phases, accidents et progrès de l'amour. Tout élément individuel est soigneusement éliminé : il ne reste que l'amant et l'amante, types irréels : mais, la dame étant identifiée à la rose, il faut projeter hors d'elle tous les sentiments qui appartiennent à son personnage. Ainsi se dressent entre l'amant et l'amante deux groupes contraires, les alliés, Courtoisie, Bel-Accueil, les ennemis, Danger (l'orgueil de la pureté féminine), Honte, Peur. Hors de l'amant, pareillement, se réalise dame Oiseuse, conseillère d'amour. Et tout le monde extérieur, ennemi naturel de la joie des amants, se ramasse en deux groupes symboliques, la curiosité maligne et bavarde des indifférents, Malebouche, et l'hostilité soupconneuse de ceux qui ont puissance sur la femme, Jalousie. Au-dessus de ces simulacres d'humanité planent les dieux, Amour, Vénus, qui semble émanée de l'âme de la dame comme Amour de l'âme du galant, enfin Raison, autre dédoublement de la personne morale du héros, qui lui déconseille la douloureuse carrière de l'amour.

Au fil de cette action ainsi distribuée par personnages se rattachent aisément tous les préceptes de l'amour courtois, tantôt traduits en faits, tantôt promulgués dogmatiquement par un des acteurs, surtout par Amour qui, comme suzerain, dicte ses lois à l'amant. On méconnaîtrait le caractère de la courtoisie du xmº siècle, si l'on ne se rappelait que les commandements d'amour comprennent même la civilité. « Lave tes mains et tes dents cure », dit Amour à son vassal : point de parfait amant avec des ongles en deuil. De beaux habits, des manières libérales, des talents d'agrément sont choses également requises : l'amour est un sentiment aristocratique. Il n'est pas à la portée des vilains. Aussi faut-il voir avec quelle méprisante dureté le dieu parle du vilain :

Vilain est félon, sans pitié, Sans service et sans amitié.

On a peut-être exagéré la valeur psychologique de l'œuvre de Guillaume de Lorris. Il a en somme peu d'originalité : tous les sentiments qu'il décrit avaient été avant lui étudiés dans leur nature et leurs progrès, définis, étiquetés, classés, décrits : il nous fait plutôt l'effet d'un vulgarisateur que d'un inventeur. Cependant ses abstractions, personnifications, commandements et définitions ne semblent être réellement pour lui qu'un procédé d'exposition. Je crois que derrière les allégories scolastiques qu'il fait mouvoir, il aperçoit et s'efforce d'atteindre la réalité concrète de la vie. Parfois cette vérité éprouvée et sentie éclate dans son œuvre d'une façon charmante; et tant pis, ou plutôt tant mieux, si elle bouscule et dérange les symboles laborieusement combinés. Comme lorsque Amour expose le devoir d'un amant, qui est de ne pas dormir en son lit la nuit, et d'aller rêver à la porte de sa belle,

Soit par nuit ou par gelée,

maître Guillaume, emporté par la situation, met une parenthèse humoristique et réaliste, qui tranche avec le caractère abstrait et idéal du morceau. A la place de la dame irréelle, il voit une vraie femme, qui remplira sa nuit bourgeoisement, prosaïquement, qui, dit-il,

... Sera peut être endormie Et à toi ne pensera guère.

Il n'y a pas grande merveille non plus dans les descriptions des dix images peintes en dehors sur les murs du verger d'Amour; mais une chose frappe dans ces portraits : c'est la simplification hardie et juste des éléments moraux, et la précision minutieuse, nette, pittoresque des apparences physiques qui les revêtent et les expriment. Ce talent éclate dans les peintures de la frileuse Vieillesse et de la Pauvreté honteuse, mieux encore dans celle de la doucereuse Papelardie. Il y a là un art d'individualiser par l'extérieur les caractères généraux, qui est au lond identique à l'art de La Bruyère. Il faut ajouter, à l'honneur du poète, que sa continuelle allégorie n'est jamais tout à fait sèche, languissante, ennuyeuse, que dans les endroits où nulle réalité ne peut le soutenir et le guider, comme lorsqu'il décrit les souffrances conventionnelles de l'amour courtois.

Guillaume de Lorris est un lettré, et à certains traits de son œuvre on reconnaît comme une première impression de l'éloquence latine sur la façon encore informe de notre langue. L'auteur s'essaye parfois à conduire une période, à étendre un heu commun : on en trouvera un exemple dans le portrait de la vieillesse, cette longue tirade sur le temps, avec ses six reprises du sujet de la phrase, à intervalles de plus en plus rapprochés.

Malgre tout, Guillaume de Lorris est plus poète qu'orateur, et plus peintre que moraliste. Deux hommes ont certainement en grande influence sur lui, Ovide et Chrétien de Troyes : de cette double influence s'est dégagée son originalité. Il y a, dans ses descriptions du jardin d'Amour, dans ce mélange d'abstraction morales de mythologie paienne, et de mièvres paysages, il y a je ne sais quelle sincérité de joie physique, une allègre et fine volupté. A travers beaucoup de prolixité et de fadeurs, à travers ses interminables énumérations d'arbres et de plantes, et le monotone défile de ses dames toutes si parfaitement belles et blondes et généreuses qu'on ne saurait les distinguer, il y a dans Guillaume de Lorris quelque chose de plus que dans Chrétien de Troves. Celui-là a aimé la lumière, les eaux, les fleurs, les ombrages: il a noté quelque part, sans ombre de libertinage, les blancheurs de « la chair lisse ». Quelque chose de païen s'éveille en lui. L'œuvre est d'un art bien insuffisant : mais dans l'âme de l'homme point comme une obscure lueur, aube de la Renaissance encore lointaine.

A certaines comparaisons, du reste, toutes fraiches et prises en pleine nature, on devine que les sens de ce maître ès arts de l'amour conventionnel se sont ouverts aux impressions du monde extérieur. Aussi renouvelle t-il par sa sensation directe certaines des plus banales et traditionnelles métaphores. Ainsi, quand il peint dame Oiseuse, dont la gorge est blanche,

Comme est la neige sur la branche Quand il a fraichement neigé,

n'est-ce pas une sensation personnelle et toute frissonnante encore qu'il fixe dans cette jolie image? Et c'est pareillement un coin d'idylle qui fleurit en pleine aridité de la métaphysique amoureuse, quand le poète fait dire à son amant:

Je ressemble le paysan
Qui jette en terre sa semence,
Et il a joie à regarder
Comme elle est belle et drue en herbe :
Mais avant qu'il en cueille gerbe,
Par malheur l'empire et la grève
Une male nue, qui crève
Quand les épis doivent fleurir :
Et fait le grain dedans mourir,
Et ravit l'espoir du vilain.

#### 3. ROMAN DE LA ROSE. JEAN DE MEUNG.

Jean Clopinel, de Meung-sur-Loire, était aux environs de l'an 1300 un grave et sage homme, des plus considérés, riche, possédant une maison dans la rue Saint-Jacques et le jardin de la Tournelle, estimé des plus nobles et meilleurs seigneurs; il avait traduit de savants ouvrages, la Chevalerie (De re militari) de Végèce, la Consolation de Boèce; il avait fait un Testament en vers français, très pieux, où le prud'homme réprinandait fortement les femmes et les moines. Il était mort, semble-t-il, avant la fin de l'an 1305. Il serait tout à fait oublié aujourd'hui, lui et son œuvre, si, vers 1277, âgé de vingt-cinq ans ou environ, au sortir des écoles, il n'avait donné une fin au poème de Guillaume de Lorris, qui depuis tantôt un demi-siècle restait inachevé.

Il ajouta un peu plus de 18 000 vers aux 4 669 de son devancier. Je n'exposerai point par quels enchaînements d'incidents, par quelle suite de péripéties l'amant arrive à cueillir le tant aimé, tant désiré bouton de rose dans le verger d'Amour. Aussi bien n'importe-t-il guère, et l'auteur à chaque moment oublie, suspend et nous fait perdre de vue sa fiction. L'action allégorique que Guillaume de Lorris avait entrepris de déduire, devient, entre les mains de Jean de Meung, une sorte de roman à tiroirs, roman philosophique, mythologique, scientifique, universitaire, ou, pour parler plus justement, roman encyclopédique: car cette seconde partie du Roman de la Rose est en effet une encyclopédie, une somme, comme on disait alors, des connaissances et des idées de l'auteur sur l'univers, la vie, la religion et la morale.

C'est une compilation, tout d'abord. Notre écolier dégorge sa science avec complaisance et même avec coquetterie. Il cite, traduit ou imite Platon 1, Aristote, Ptolémée 2, Cicéron, Salluste, Virgile, Horace, Tite-Live, Lucain, Juvénal, Solin, saint Augustin, Claudien, Macrobe, Geber, Roger Bacon, Abailart, Jean de Salisbury, André le Chapelain, Guillaume de Saint-Amour : ses livres de chevet, où il puise sans cesse des idées, des sujets et des cadres de développement, sont la Consolation de Boèce, le De planetu naturæ du scolastique Alain de Lille, l'Art d'aimer et les Métamorphoses d'Ovide. Sur 18 000 vers qu'il a écrits, on en a pu rendre 12 000 à ses auteurs, dont 2 000 au seul Ovide. Il est pédant avec délices, et tous les artifices de la pédanterie lui sont fami-

<sup>1.</sup> C'est-à-dire la traduction du Timée par Chalcidius.

<sup>2.</sup> Dont l'Almageste, traduit au xu° siècle par Gérard de Crémone, servait de texte dans les écoles pour les lectures astronomiques.

liers: ici il traduit sans citer, dérobant sans scrupule l'honneur de quelque doctorale argumentation; ailleurs il cite avec une minutieuse gravité, en vantant pesamment son auteur; ailleurs il cite Homère, ou quelque autre, pour faire croire qu'il l'a lu, quand il a trouvé simplement sa citation dans un auteur du moyen âge.

Ce pédant est d'ailleurs un savant, d'une science étendue et solide : il n'est pas nourri de fariboles, de romans et chansons Sa science, c'est toute la science cléricale du xine siècle. l'antiquité latine, à peu près telle 1 (sauf quelques auteurs et surtout Tacite) que nous la connaissons aujourd'hui, et puis tous les travaux de la pensée moderne, en physique, en philosophie, en théologie. Rien ne lui a échappé : et il a jeté tout cela, abondamment, confusément dans son poème, laïcisant, c'est-à-dire vulgarisant la science des écoles, initiant les seigneurs et les bourgeois aux plus graves problèmes, aux plus hardies solutions, aux plus téméraires inquiétudes, sollicitant le vulgaire à savoir, à penser, par conséquent à s'affrauchir, et faisant ainsi une œuvre qu'on a pu comparer à celle de Voltaire. On ne saurait imaginer en effet de combien de choses Jean de Meung trouve moven de parler, tandis que son Amant poursuit la conquête de la Rose. Le paupérisme, et l'inégalité des biens, la nature du pouvoir royal, l'origine de l'État et des pouvoirs publics, la justice, l'instinct, la nature du mal, l'origine de la société, de la propriété, du mariage, le conflit du clergé séculier et du clergé régulier, des mendiants et de l'Université. l'œuvre de création et de destruction incessantes de la nature, les rapports de la nature et de l'art, la notion de la liberté et son conflit avec le dogme et la prescience divine, l'origine du mal et du péché, l'homme dans la nature, et son désordre dans l'ordre universel, toutes sortes d'observations, de discussions, de démonstrations sur l'arc-en-ciel, les miroirs, les erreurs des sens, les visions, les hallucinations, la sorcellerie et jusque sur certain phénomène de dédoublement de la personnalité, voilà un sommaire aperçu des questions que traite Jean de Meung, outre tous les développements de morale et de satire qui tiennent plus directement à l'action du roman, et je ne sais combien de contes mythologiques extraits d'Ovide ou de Virgile, tels que les amours de Didon et l'histoire de Pygmalion. Toutes ces choses s'amalgament, s'enchevêtrent, se lient comme elles peuvent : c'est un incroyable fouillis, et l'on serait tenté de prime abord de dire un épouvantable fatras.

De ce fatras se dégage immédiatement avec évidence un esprit général qui est tout contraire à l'aristocratique délicatesse de Guillaume de Lorris : et ce n'est pas la moindre singularité de

<sup>1.</sup> Il n'est pas sûr qu'il ait connu Lucrèce, auquel il fait si souvent penser.

l'ouvrage que cette absolue incompatibilité des deux intelligences

qui l'ont faite.

Jean Clopinel est un vrai bourgeois, qui n'entend rien aux raffinements de l'amour courtois, ou qui n'y voit que ridicule fadaise : aussi, dès les premiers vers qu'il écrit, imprime-t-il à sa matière un tout autre caractère, un caractère tout pratique et positif. Et même lorsqu'il traduit les courtoises leçons d'André le Chapelain, notre bourgeois, qui n'a pas un grain de chimère dans l'esprit, les interprète dans le sens des plus matérialistes fabliaux.

En bon bourgeois aussi, le collaborateur indigne de Guillaume de Lorris méprise les femmes : et de ce mépris brutal et profond naît pour lui l'impossibilité de comprendre l'amour courtois : comment peut on perdre temps en propos ingénieux, en grimaces dévotes, avec cet être fragile, vicieux, bavard, menteur, et qui ne sert pour un prad'homme qu'à tenir le ménage et donner des enfants? Une des plus authentiques marques de bourgeoisie dans une œuvre littéraire, c'est l'effacement ou l'abaissement de la femme : Jean de Meung donne à la règle une éclatante confirmation. Jamais verve plus robuste u'a diffamé et dégradé la femme : Arnolphe n'est que son descendant dégénéré et poli.

Un manque essentiel de respect, l'instinct de défiance et de médisance contre les puissants, coutre les gens en place, contre ceux surtout qui détiennent une part de la richesse publique ou qui ont mission d'administrer la justice, contre ceux aussi, baillis ou prévôts, dont le menu peuple souffre plus parce qu'ils sont plus près de lui, voilà un autre trait de l'humeur bourgeoise; et par là encore la seconde partie du Roman de la Rose est d'inspiration

bourgeoise.

Enfin, de tout temps, le bourgeois a détesté l'hypocrisie et médit des « cagots » : et il définit hypocrisie ou cagotisme tout ce qui n'est pas la religion telle qu'il l'entend et la pratique, accommodée à son usage, intérêts et préjugés. Hier c'était au jésuite qu'il en avait : au xure siècle, c'était aux jacobins, aux cordeliers, en un mot aux ordres mendiants. Jean de Meung qui admet le Temple et l'Hôpital. les chanoines de Saint-Augustin et l'ordre de Saint-Benoît, est un des plus terribles ennemis que les moines mendiants aient rencontrés. Guillaume de Lorris avait esquissé la figure hypocrite de Papelardie, sans désigner personne : Jean de Meung, avec emportement, brosse l'image horrifique de Faux-Semblant, richement enluminée de tons crus et violents; et de peur qu'on ne s'y trompe. il ajoute à l'image une légende qui nomme les originaux. Ce bourgeois rangé, prudent, pieux, en veut aux mendiants de leur vie quémandeuse et fainéante, de leurs richesses acquises sans travail: il leur en veut de se substituer aux séculiers, de prêcher, de

confesser et d'absoudre dans les paroisses, au nez des curés désertés et affamés; et ses rancunes d'écolier irritant ses haines de bourgeois, il leur en veut de leur intrusion dans les chaires de l'Université, de la défaite et de l'exil de Guillaume de Saint-Amour: il prend à celui-ci, qui peut-être avait été son maître, des chapitres entiers, notamment du livre des Périls des derniers temps, et les tourne en vers français à la confusion de l'ordre de Saint-Dominique et de tous ces nouveaux frères dont l'oisiveté et l'hypocrisie menacent de perdre la sainte Eglise. Il ne faut pas se faire illusion sur la valeur de ces attaques : elles n'étaient pas nouvelles, ni en France ni dans la chrétienté; et il n'v avait pas longtemps que Rutebeuf, précisément pour les mêmes motifs, avait dit les mêmes choses. Jean de Meung ne fait pas plus que ses devanciers la psychologie de l'hypocrisie : il n'ajoute à leurs satires que quelques degrés de virulence et de passion, et ses rares et fortes qualités d'écrivain.

Mais Jean de Meung est autre chose qu'un bourgeois et qu'un écolier : il y a autre chose dans son œuvre que des vivacités gauloises et des rancunes universitaires. Ce serait le rapetisser infiniment, de n'y voir qu'un continuateur plus pédant de Renart ou des Fabliaux, et même de Rutebeuf. Jean de Meung est un original et hardi penseur, qui s'est servi de la science de l'école avec indépendance : son Roman de la Rose enferme un système complet de philosophie, et cette philosophie est tout émancipée déjà de la théologie; ce n'est pas la langue seulement, c'est la pensée qui est

laïque dans ce poème.

Il est aisé de suivre l'enchaînement des idées de Jean de Meung et de voir comment tout son système a pu s'attacher à la fiction du Jeune Homme amoureux de la Rose. Renversant la doctrine de son prédécesseur, il se moque de l'amour courtois. Mais il n'est pas de ces épicuriens qui poursuivent le plaisir, et bénissent toutes les sources dont il sort. Notre philosophe méprise la volupté, il en connait l'illusion, et sait qu'elle n'est qu'un voile sous lequel la nature déguise ses fins, une amorce par où elle nous y attire. Avec une netteté et une puissance d'expression singulières, il voit la fuite incessante des phénomènes, l'écoulement universel de tout ce qui a reçu ètre et vie. La mort chasse tous les individus, et finit par les prendre. Rien ne reste, et l'humanité, le monde disparaitraient bientôt, si les espèces ne demeuraient : dans cette grande querelle des universaux qui a si longtemps partagé les scolastiques, Jean de Meung, avec Alain de Lille, est réaliste, mais d'un réalisme à la fois très élevé et très sensé. Les phénomènes passent, les individus meurent : l'espèce seule a de la réalité, seule elle est, parce que seule elle reste. A la mort qui tend sans cesse à l'éteindre, elle oppose la génération qui tend sans cesse à l'accroître, et sa perpétuité se fonde sur l'équilibre des deux forces en conflit. Ainsi l'amour est, selon l'intention de la nature, le vainqueur de la mort, c'est la source, le fondement, le pivot de la vie universelle. Honni soit qui s'y dérobe! il est en révolte contre la nature, ennemi de Dieu, dont il aspire à détruire pour sa part la création.

Que plus sage et plus vertueux est celui qui, en simplicité de cœur, suit l'instinct de la nature! Toutes les institutions, tous les usages qui, réglant les rapports sociaux de l'homme et de la femme, vont contre la nature, sont condamnés par la raison. Au reste quiconque, en toute chose, ramènerait sa pensée et conform rait ses actes aux commandements de cette toute bonne et puissante nature, celui-là serait assuré de tenir et le vrai et le bien. Le criterium universel et infaillible, c'est la nature : la raison n'en connaît pas d'autre.

La Nature n'a pas fait les rois : le roi est un homme comme les

autres, ni plus grand ni plus fort; bien au contraire,

Car sa force ne vaut deux pommes Contre la force d'un ribaut.

Selon la nature, il n'a pas de droit sur ses semblables. Quel est donc le fondement du pouvoir royal? C'est l'intérêt public. Fatigués de la barbarie primitive, où la lutte de tous contre tous est l'état naturel, où chacun ne prend et ne garde que selon sa force actuelle, les hommes ont constitué l'État, le pouvoir civil, gardien de la propriété et de la justice; le roi n'est leur maître que pour leur service et leur sûreté : c'est le gendarme de Taine :

Un grand viluin entre eux élurent Le plus ossu de tant qu'ils furent, Le plus corsu et le plus grand : Si le firent prince et seigneur.

Les impôts ne sont qu'une contribution destinée à fournir au prince les moyens de faire sa fonction. Voilà le principe selon lequel on peut juger les puissances : n'en voit-on pas les conséquences?

La nature n'a pas fait davantage une hiérarchie sociale: selon la nature, la noblesse n'existe pas. Ou plutôt elle existe, elle est personnelle. La noblesse, dit Jean de Meung après Juvénal, la seule noblesse, c'est la vertu, c'est le mérite. La raison ne distingue les individus que selon l'inégalité naturelle: la force physique, que notre penseur est loin de mépriser, ma's surtout l'intelligence et la science, voilà ce qui élève les hommes et leur confère une dignité

supérieure. Il n'a que mépris pour le baron « qui court aux cerfs ramages »; mais, avec une hauteur remarquable de pensée, il ajoute que le vice est plus condamnable chez les clercs que chez

« les gens laïcs, simples et nices ».

Suirre la nature, c'est la raison, et c'est la vertu. La nature prescrit à l'homme ses besoins, et par là lui prescrit aussi ses désirs : toute passion qui va au delà du besoin naturel est factice et mauvaise. De là vient que Jean de Meung s'emporte si âprement contre l'ambition et l'avarice : faut-il tant de tracas, d'efforts, de misères, et surtout de misères infligées à autrui, pour vivre? Que demande done la nature? La bonne vie naturelle et, partant, le bonheur ne sont-ils pas à la portée de tous? Il faut voir notre poète peindre largement, gravement, avec une sympathie chaude et joyeuse, la vie des ribauds qui « portent sacs de charbon en Grève » :

Ils travaillent en patience,
Et ballent, et dansent, et sautent,
Et vont à Saint-Marcel aux tripes,
Ni ne prisent trésor deux pipes:
Mais dépensent à la taverne
Tout leur gain, toute leur épargne,
Puis revont porter les fardeaux
Joyeusement, non pas par deuil,
Et leur pain loyalement gagnent,
Puis revont au tonneau, et boivent,
Et vivent si comme on doit vivre.

Jean de Meung est un des rares écrivains de notre littérature qui ne s'enferment pas dans la vie bourgeoise et l'idéal bourgeois; il est peuple, il aime le peuple, sa vie dure, insouciante, toute à l'effort et au bien-être physiques : et c'est sans doute en grande partie par là que ce contemplateur de l'universel écoulement des apparences s'est préservé du pessimisme, où tant d'autres avant et après lui ont sombré.

Enfin la nature même, comme de toute raison, de tout droit, de tout bien, est l'unique principe de toute beauté : Jean de Meung n'est pas grand esthéticien, n'entre pas en long propos sur le beau. Gependant d'un mot il a indiqué la nature comme « la fontaine »

Toujours courante et toujours pleine De qui toute beauté dérive.

C'est ce franc naturalisme qui élargit les invectives que notre bourgeois lance contre les moines. Les moines mendient : le travail est la loi de nature. Les moines font vou de célibat : la loi de nature, c'est l'amour. Mais l'institution monastique est l'âme de l'Église : l'idéal chrétien ne se réalise à peu près que par l'ascétisme des couvents, où s'épanquissent les saintes fleurs de pauvreté et de pureté. L'Église (et non pas seulement les moines) est ennemie de la Nature : et Jean de Meung, qui ne s'attaque qu'aux moines, le voit bien obscurément. Quand il déclare la Nature « ministre de la cité mondaine », ou « vicaire et connétable de l'empereur éternel », pourquoi donc lui donne-t-il les titres sur lesquels le chef même de l'Église fonde son autorité? Ne semblet-il pas ainsi instituer en face du vicaire de Jésus-Christ, qui siège à Rome, un autre vicaire divin qui réside en chacun de nous, et dont les commandements intérieurs pourront faire échec aux commandements de l'Église romaine? Cependant Jean de Meung se contente de consacrer la Nature au nom de Dieu : il laisse à un autre, qui viendra à son heure, à Rabelais, la charge d'excommunier l'Eglise, Antiphysie, au nom de la Nature.

En effet, il ne peut sortir de son temps, et le temps n'est pas venu de n'être pas chrétien. Jean de Meung n'apercoit pas que sa pensée le met hors de l'Église, et en ruine les fondements. Il est croyant et pieux, comme Rutebeuf: si l'on ne regardait que l'élan du cœur, je dirais presque qu'il l'est comme Joinville. L'Évangile est sa règle, il s'y tient, il le défend : il dispute contre ceux qui lui semblent s'en éloigner, il se fait le champion de l'ancienne foi contre les nouveautés de l'Évangile éternel, et c'est pour purifier la religion, qu'il fait une si rude guerre à la corruption de l'Église, aux vices des ordres monastiques. Sa situation est celle des premiers réformateurs du xvie siècle, de ces humanistes chrétiens qui crojent servir Jésus-Christ en se servant de leur raison, et qui très sincèrement, très pieusement, espèrent la réforme de l'Église du progrès de la philosophie. Volontiers, comme ils feront souvent, il met toute l'orthodoxie dans la foi, et toute la foi dans la charité, la bonne volonté, la vertu. Aimer le prochain, l'aimer activement. c'est être bon chrétien, et Dieu ne demande pas autre chose. Aussi, au formalisme compliqué des pratiques, aux exigences contre nature de la vie monastique, oppose-t-il, dans des vers d'une expression originale et forte, la sainteté laïque qui gagne le ciel. l'idéal de la vie chrétienne dans le monde, qui satisfait à la fois à l'Évangile et à la raison :

> Bien peut en robes de couleur Sainte religion fleurir : Plus d'un saint a-t-on vu mourir, Et maintes saintes glorieuses, Dévotes et religieuses

Qui draps communs toujours vêtirent, Et jamais n'en furent moins saintes: Et je vous en nommerais maintes. Mais presque toutes les saintes Qui aux églises sont priées, Vierges chastes, et mariées Qui maints beaux enfants enfantèrent, Les habits du siècle portèrent; Et en ceux-là même moururent, Qui saints sont, seront et furent.

Et notre poète a le droit en vérité d'ouvrir le ciel à ceux qui vécurent en ce monde selon son commandement : malgré le cynisme de son langage et parfois de ses idées, il prêche une haute et sévère morale; il a su tirer toutes les vertus de son naturalisme. L'instinet, de soi, n'est moralement ni bon ni mauvais : il n'est pas mauvais, car l'acte qui en sort est bon; il n'est pas bon, car l'acte qui en sort n'est pas volontaire. Mais l'usage de l'instinct crée le mérite et le démérite : l'homme est libre, et, selon sa science, choisit entre les actes que son instinct lui suggère; s'il suit la nature et l'Évangile, qui en termes différents lui font le mème commandement, la nature l'avertissant de travailler pour l'espèce, l'Évangile lui enjoignant de se dévouer au prochain, il se désintéressera; il éloignera l'ambition, l'avarice, la volupté, l'égoïsme : il sera doux, humble, charitable, et s'efforcera de vaincre par l'amour les misères sociales.

Par malheur, Jean de Meung n'a pas, comme Dante, créé une forme qui assurât à sa pensée l'éternité des belles choses : il lui a manqué d'être un grand artiste. Les plus apparentes et vulgaires beautés de l'art font délaut à son œuvre : il n'a ni souci ni science de la composition, des proportions, des convenances. Ce Roman de la Rose est un fatras, un chaos, un étrange tissu des matières les plus hétérogènes : les digressions, les parenthèses de cinquents vers ne coûtent rien à l'auteur. L'ouvrage est une suite de morceaux, qui s'accrochent comme ils peuvent, et se poursuivent

parfois sans se rejoindre.

Il y a de ces morceaux qui sont admirables: mais, en dépit même de son incohérence, l'ensemble du poème doune l'impression de quelque chose de vigoureux et de puissant. Ce bouillonnement d'idées et de raisonnements qui se dégorgent incessamment pendant dix-huit mille vers, sans un arrêt, sans un repos, cette verve et cet éclat de style, net, incisif, efficace, souvent définitif, cette précision des démonstrations, des expositions les plus compliquées et subtiles, cette allégresse robuste avec laquelle le poète porte un énorme fardeau de faits et d'arguments, le mouvement qui, malgré d'inévitables langueurs, précipite en somme la masse confuse et féconde des éruditions scolastiques et des inventions hardiment originales, tout cela donne à l'œuvre un caractère de

force un peu vulgaire, qui n'est pas sans beauté.

Puis, si l'artiste est médiocre, il y a certainement dans Jean de Meung un poète. Il n'a qu'un trait de commun avec Guillaume de Lorris, et c'est précisément le centiment poétique d'une certaine antiquité, d'une antiquité raffinée, voluptueuse, fastueuse, un peu mièvre, d'une sorte de xvine siècle gréco-romain, mythologique, ingénieux, rococo, que le galant Ovide lui a révélée. Même à la Renaissance et même au xviiie siècle, ce sera toujours cette antiquité qui sera la plus accessible à nos Français.

Mais de plus, Jean de Meung a le sens de la vie, surtout, il faut le dire, de la vie basse et ignoble : il peint grassement les mœurs de la canaille. D'une certaine vieille, que Guillaume de Lorris avait à peine présentée, Jean de Meung, détaillant avec énergie le caractère du personnage, a fait la digne aïeule des Célestine et des Macette, une figure hideusement pittoresque. Et à d'autres moments, par le regret ému de sa belle jeunesse, dépassant la belle heaumière de Villon, la vieille du Roman de la Rose atteint presque à la mélancolie de certains vers de Ronsard.

Élevons-nous au-dessus de cette poésie triviale et populaire ; voici de quoi nous satisfaire. Au milieu des déductions arides et de la scolastique subtile, soudain l'analyse tourne en synthèse. et les idées se dressent sous nos yeux, réalisées, incarnées, individuelles. Jean de Meung nous démontre

> Qu'onques amour et seigneurie Ne s'entresirent compagnie.

et que le pouvoir du mari fait naître au lieu de l'amour l'indocilité chez la femme. La démonstration devient une scène de comédie, une longue, puissante et comique apo-trophe du jaloux à la femme qu'il a par folie épousée : le caractère dramatique se dégage du type abstrait et allégorique par l'abondance des nuances, des traits particuliers, finement inventés et vigoureusement expressifs. Ailleurs, veut-il se plaindre de l'indiscrétion des femmes, autre scène de comédie : dans un tableau très réaliste, un dialogue vif et fort de la femme et du mari, l'une par ruse, caresse, menace, dépit extorquant le secret qu'elle publiera. l'autre, pauvre niais! résistant, mollissant, et cédant enfin pour son dam. Ces deux scènes sont de remarquables morceaux de psychologie dramatique. C'est le geste, le mot, l'accent, qui caractérisent un caractère, un état d'esprit : c'est l'expression individuelle de l'universelle humanité, ou d'un des larges groupes qui la composent, d'une des éternelles situations dont est faite son histoire morale. Le principe de la comédie classique est là.

Enfin on ne saurait méconnaître que Jean de Meung a été poète par la puissance de la vision symbolique. La grossièreté cynique de ses images ne doit pas nous arrêter : il y a de la grandeur dans la façon dont il a traduit, par le lourd martèlement et l'insistance rude de son style, l'effort de la nature réparant incessamment la mort par la naissance. De même, quoi qu'il doive à Alain de Lille, il a certainement vu d'une vision de poète, et rendu avec une fantaisie vigoureuse cette grande allégorie de la Nature travaillant en sa forge, tandis que l'Art, à ses genoux, s'efforce de lui dérober ses secrets et d'imiter son œuvre. Jean de Meung ne s'est pas toujours contenté de mettre en vers la philosophie : il lui est arrivé de faire

vraiment de sa philosophie une poésie.

La conclusion de tout ce qui précède, c'est que Jean de Meung est un des plus grands noms du moyen âge, même de notre littérature: on ne lui a peut-être pas encore fait sa place assez grande. Son œuvre a subi de durs assauts : mais il semble que les pieux esprits qu'il a scandalisés, Christine de Pisan, Gerson, aient été frappés de certains détails apparents et extérieurs, propos cyniques, épisodes immoraux, plutôt que du sens hardi et profond de l'ensemble. Et ce n'est pas celui-ci non plus que les apologistes de Jean de Meung, les premiers représentants de l'humanisme, comme Jean de Montreuil, ont défendu. Cependant on ne saurait exagérer la gravité essentielle de l'ouvrage. Par sa philosophie qui consiste essentiellement dans l'identité, la souveraineté de Nature et de Raison, il est le premier anneau de la chaîne qui relie Rabelais, Montaigne, Molière, à laquelle Voltaire aussi se rattache, et même à certains égards Boileau. Il ressemble surtout à Rabelais : c'est la même érudition encyclopédique, la même prédominance de la faculté de connaître sur le sens artistique, la même joie des sens largement ouverts à la vie, le même cynisme de propos, le même fatras, la même indifférence aux qualités d'ordre, d'harmonie, de mesure. Tous les deux nés aux bords de Loire, tils du même pays, génies populaires, vulgaires et forts, il y a entre eux la différence des temps : mais c'est au fond la même œuvre, à laquelle ils ont travaillé, presque par les mêmes moyens. Rabelais est plus puissant, plus passionné, plus pittoresque : mais en somme ce qu'il a été au xvie siècle, Jean de Meung le fut au xuie. Il clot dignement le moyen age par une œuvre maîtresse, qui le résume et le détruit.

Reportons, avant de terminer, notre pensée vers le bon sénéchal de Champagne, qui bientôt alloit recueillir ses souvenirs du saint

roi Louis IX: Joinville et Jean de Meung, tout le xure siècle tient en ces deux noms, avec l'opposition de deux classes, le contraste de deux esprits. Leurs deux œuvres nous font voir les deux faces de la civilisation du moyen âge. Mais l'œuvre délicate de Joinville exprime surtout ce qui va périr, elle est déjà le passé; l'œuvre grossière de Jean de Meung exprime ce qui va germer et grandir, elle contient l'avenir.

# SECONDE PARTIE

# DU MOYEN AGE A LA RENAISSANCE

#### LIVRE I

# DÉCOMPOSITION DU MOYEN AGE

## CHAPITRE I

#### LE QUATORZIÈME SIÈCLE

(1328-1420)

- 1. Décadence de la féodalité et de l'Église : desséchement des formes poétiques du moyen âge. Faiblesse et artifice de la poésic. 2. Froissart. Indifférence morale. Intelligence médiocre. Peintre d'éclatantes mascarades et d'aventures singulières. 3. Ecrivains bourgeois et cleres : Eustache Deschamps. Renaissance avortée : les traducteurs sous Jean II et Charles V. 4. L'éloquence : son caractère ecclésiastique. La prédication en langue vulgaire. Gerson.
  - 1. CARACTÈRES GÉNÉRAUX DES XIVO ET XVO SIÈCLES.

L'avènement des Valois (1328) marque véritablement la fin du moyen âge. Le xive et le xve siècle forment entre le moyen âge et la Renaissance une longue époque de transition, pendant laquelle tout l'édifice intellectuel et social du moyen âge tombe lentement, tristement en ruines, mais pendant laquelle aussi pointent, de ci de là, les germes épars encore et chétifs de ce renouvellement universel qui sera la Renaissance. Plus on va, plus la décomposition s'avance et s'étale aux yeux les moins clairvoyants; la façade, qui longtemps se maintient, ne cache plus l'effondrement interne; mais plus aussi l'avenir mêle ses lueurs aux reflets du passé: et cependant rien ne se fonde, et le xve siècle se clôt, en laissant l'impression d'un monde qui finit, d'un avortement irrémédiable et désastreux.

L'âme du monde féodal se dissout : les principes qui faisaient sa force, se dessèchent ou se corrompent. Il semble que leur fécondité soit épuisée, sauf pour le mal. La noblesse féodale fournira des mérites, des dévouements individuels : mais, à la prendre en corps, son rôle bienfaisant est fini; elle fait décidement banqueroute à l'intérêt public; elle devient l'obstacle, l'ennemie, et réunit contre elle la bourgeoisie et le roi, rendant dès lors inévitables ces deux étapes du développement national : la monarchie absolue et la Révolution. Elle n'a plus de Rolands ni même de Lancelots : à force d'élever, de raffiner l'idéal chevaleresque, elle l'a résolu en un héroïsme de parade, pompeux et vide. Sous prétexte d'épurer le sentiment de l'honneur, on l'a séparé de tous ses effets pratiques: on a exclu la considération grossière et avilissante de l'utilité. Mais, le service du roi, de la France, n'étant plus la fin de la bravoure. la prouesse n'ayant d'autre objet qu'elle-même, d'abord toutes les folies de Crécy, de Poitiers, de Nicopolis, d'Azincourt, en ont résulté, et la chevalerie s'est révélée, non plus seulement inutile. mais funeste.

Puis comme cet héroïsme à vide n'est pas compatible avec la réelle humanité, voici comment le roman s'est transcrit dans la vie : derrière la façade théâtrale des vertus chevaleresques, toute la brutalité de l'égoïsme individuel se donne cours. Belles paroles, riches habits, fêtes somptueuses, effrénées largesses, folles aventures, grandes démonstrations d'honneur, de générosité, de loyauté : voilà le dehors, le masque. Le dedans, c'est vanité, cupidité, sensualité, scepticisme moral et absolu égoïsme. La guerre est pour les seigneurs un moyen de gagner, et le scul : de là cette fureur de combats, ces éclatantes prouesses, mais aussi cet âpre rançonnement des prisonuiers, ce dur pillage des provinces. Et de là, quand manque l'ennemi national, la fièvre des lointaines aventures, ou les ligues contre le roi, pour le bien public : entendez, comme on l'a dit, que le bien public est le prétexte et la proie. Le lien féodal, bien relâché, n'oblige ni n'em-

<sup>1.</sup> A consulter . V. Le Clerc et E. Renan, Histoire littéraire de la France au xive siècle, 2 vol. in-8, 2e édit., Paris, 1865.

pêche plus guère: la loyauté subtile du chevalier sait se dérober fièrement, avec de belles attitudes et une noble piaffe. Au fond, parmi tous ces chevaliers, il n'y a guère que des routiers; il n'y a que les paroles et les manières qui fassent une différence. Voilà comment la féodalité se présente dans Froissart. Voilà comment, tandis que de plus en plus les rois se feront bourgeois, elle s'étalera dans les dernières grandes cours provinciales, notamment chez ces dues de Bourgogne, où elle sera, plus que nulle part ailleurs, extravagante de vanité, d'insolence, de faste, et désolante d'intime et essentielle grossièreté.

L'autre principe vital du moven âge, la foi, ne subit pas de moindres atteintes. Sans doute le christianisme, si actif et si fécond même de nos jours, n'est pas épuisé au xiv° siècle : la foi est aussi ardente que jamais Mais l'Église, avec ses institutions et sa hiérarchie, semble prendre à tâche de tromper, de désespérer ses croyants. Les désordres scandaleux du schisme, les indignes querelles des antipapes, les ambitions, les passions, les mœurs, le luxe des cardinaux et des évêques, le marchandage effréné des dignités ecclésiastiques, la politique et les intérêts personnels se jouant de la religion, la déviation du grand mouvement chrétien qui avait créé les ordres mendiants, les richesses insolentes, l'esprit dominateur et intrigant de ces humbles moines, tout cela n'empêchait pas de croire, mais tout cela détachait de la forme actuelle de l'Église, tout cela rendait la simple obéissance, la docilité confiante à l'Église de plus en plus impossibles : et la foi des peuples se tournait en explosions indisciplinées de zèle individuel, en sombres exaltations où peu à peu se précisait l'idée que l'Église perdait la religion du Christ, et que les gens d'Eglise perdaient l'Église. On s'habituait à suivre la pensée de son esprit, le sentiment de son cœur, sans attendre une règle, une direction de l'autorité ecclésiastique, haïe, méprisée ou suspecte en ses représentants.

La royauté recueille la puissance qui échappe des mains de la féodalité et de l'Église. Elle transforme insensiblement sa suzeraineté en souveraineté; elle se fortifie et contre les entreprises des seigneurs et contre l'ingérence des papes : elle prétend être la maîtresse chez elle, et commander seule à tous, laïcs ou cleres. L'Église de France est son Église, qui ne devra obéir au chef spirituel de Rome qu'autorisée et contrôlée par le chef temporel de Paris. La force du roi, c'est d'incarner pour le peuple l'unité de la conscience nationale, de représenter pour les lettrés la doctrine romaine de l'État souverain. On le sent protecteur et on le veut maître. Et la royauté, sauf d'intermittents accès de frénésie chevaleresque, voit où elle va, ce qu'elle peut, par qui elle dure et

gagne: elle devient bourgeoise et savante; elle utilise les forces encore neuves que contiennent et l'âme du tiers état et la science des docteurs. De là ces petites gens qui entourent Philippe le Bel, Charles V et, tant qu'il a sens et vouloir, Charles VI: de là ces légistes, ces secrétaires, ces conseillers, ces « marmousets », petites gens aux noms vulgaires, qui travaillent de l'esprit, non du bras, et mettent au service de la royauté, du public, de l'État, la droiture du sens populaire ou les ressources de la culture scolas-

tique. C'était déjà quelqu'un au temps de saint Louis qu'un bourgeois de Paris : et jusque sur la flotte des croisés, en Égypte, en Syrie, ce titre se faisait respecter. La bourgeoisie, à travers les malheurs et les désordres du xive siècle, ne cessera de croître : et même déchue des espérances qu'elle aura pu concevoir un moment de dominer la royauté ou de s'en passer, elle restera puissante et considérée dans sa docilité soumise. Deux ouvrages d'éducation, écrits à vingt ans de distance, le livre que le chevalier de la Tour Landry adressait à ses filles (1372) et le Ménagier de Paris, qu'un bourgeois déjà mûr dédiait à sa jeune femme (1392), nous font mesurer la différence des deux classes, la frivolité, l'ignorance, l'amoindrissement du sens moral chez l'excellent et bien intentionné seigneur : chez le bourgeois, le sérieux de l'esprit, la dignité des mœurs, la réflexion déjà mûre, la culture déjà développée, enfin la gravité tendre des affections domestiques, l'élargissement de l'àme au delà de l'égoïsme

personnel et familial par la justice et la pitié.

La science est encore le dépôt et le privilège de l'Université : et l'Université est encore ecclésiastique. La théologie est encore la maîtresse science, et la logique la maîtresse forme de la science. Mais cette armée innombrable et tumultueuse des écoliers, 30 000. dit-on, au xive siècle pour Paris seulement, cette armée se recrute en majeure partie dans la bourgeoisie, dans les couches profondes du peuple. L'Église ne peut consommer, placer, régir tout ce qu'elle a formé. Des écoles essaime chaque année un plus grand nombre d'intelligences fortes, hardies, disposées à se mouvoir librement, à user spontanément, sans contrôle de l'Église, de ce savoir et de cette méthode dont elles sont armées. De l'abus même de l'instrument logique, une certaine fiberté de pensée naîtra, et les opinions individuelles livreront leurs premières batailles sous l'épaisse armure du syllogisme. Dans le triomphe de la théologie, le droit a survécu et grandit sans cesse : en face des théologiens de Paris, les décrétistes d'Orléans s'élèvent, serviteurs zélés et redoutables du pouvoir royal. Sous la scolastique écrasante, l'humanisme va se réveiller, précisément au xive siècle. Enfin les passions populaires pénétreront ce corps où circule le sang du peuple, et contribueront à donner aux études une orientation, à la peusée une forme que l'Église n'a pas souhaitées. Si bien qu'en cet âge de trouble et de misère, l'Université, sous son vêtement ecclésiastique, sous les privilèges de ses clercs et de ses docteurs, abritera la raison indépendante, pour lui permettre d'atteindre le temps où elle pourra jeter bas la défroque scolastique et se risquer hors de la rue du Fouarre ou du Clos-Bruneau.

Le xive et le xve siècle sont tristes. Les ruines apparaissent, et les germes sont cachés, surtout pour les contemporains. L'abandon, les défaillances des classes d'où l'on était habitué de recevoir une direction, le spectacle et les exemples de leur dégradation, répandent partout un matérialisme cynique, un scepticisme désolant, le culte de la force, de la ruse plus que de la force, du succès plus que de tout. Il semble que la moralité sombre, et si l'honnêteté bourgeoise, si la philosophie chrétienne ou antique la maintiennent encore dans quelques parties du xive siècle, le siècle suivant touchera le fond du nihilisme moral.

Pour hiter la décomposition de la société et de l'âme féodales, la peste noire, qui en 1348 enlève au monde connu le tiers de ses habitants, la guerre de Cent Ans, guerre étrangère, guerre civile, crises aiguës des invasions, ravages endémiques des routiers : tous les fléaux, toutes les souffrances oppressent les âmes, mais en somme les délivrent avec douleur, les arrachent à leurs respects, à leurs habitudes, à leur forme d'autrefois, remettent tout violemment dans l'indétermination, qui seule rendra possible une détermination nouvelle.

La littérature suit la destinée de la nation et l'évolution des idées. Elle se dissout ou se dessèche; l'âme et la sève s'en retirent. Ce n'est que bois mort ou végétation stérile. En dépit de quelques noms éclatants, de quelques curieuses ou grandes œuvres, le xive siècle et le xve font un trou entre les richesses du moven âge et les splendeurs de la Renaissance. Ni les hommes ni les œuvres ne manquent : mais, si la matière est riche pour l'historien ou pour le philologue, elle est pauvre pour le critique, qui s'arrête seulement aux œuvres littéraires, c'est-à-dire aux idées, sentiments, expériences, rêves que l'art a revêtus d'éternité. Rien n'est moins éternel que la littérature du xive siècle, tantôt expression de sentiments épuisés ou factices, tantôt forme vide et laborieux assemblage de signes sans signification, où rien n'est réel, solide et viable, pas même la langue : car ce n'est pas encore la langue moderne, et ce n'est plus la langue du moyen âge.

Le siècle, évidemment, n'est pas poétique. L'àge de l'inspiration épique, et même chevaleresque est passé. Le triste produit du

temps, ce sont les Enfances Garin de Monglane, dernier terme de l'extravagance et de la platitude où puisse atteindre la pure chanson de geste, coulée dans le moule traditionnel. On ne délaisse pas les ouvrages anciens, mais on ne les goûte que dans des rédactions remanièes, mises à la mode du jour et impregnees d'actualité, sans respect du caractère original et de la convenance esthétique. Le seigneur qui a sa « librairie » et ses lecteurs, le bourgeois, dernier client du jongleur, veulent qu'on exprime leurs passions, leurs opinions; le présent les possède, et, que l'œuvre soit vieille ou neuve, ils n'en ont cure, pourvu qu'ils y retrouvent le présent. Tandis que le poème héroïque s'évanouit pour plaire aux nobles dans la chevalerie carnavalesque des Vœux du Paon, il aboutit, quand on s'adresse à la roture, à la chevalerie joviale de Baudouin de Sebourc, cette sorte de Du Gueschn vert-galant, à qui sa bravoure enragée contre la féodalité et la maltôte tient lieu de toutes vertus.

Partout, dans les suites, refaçons et contrefaçons de Renart , dans les Fabliaux, dans lous les genres de poésie narrative, avec l'ordure croît la violence : l'àpreté des haines tient lieu de talent. Cependant, à travers la raideur gothique de leurs luisses monorimes, un sentiment plus noble anune le trouvère incomnu qui rime le Combat des Trente, et « le pauvre homme Cuvelier » qui dit la Vie de Bertrand Du Guesclin : àmes sans fiel et sans haine, où commence à s'éveiller la conscience de la patrie. C'est dommage que le génic manque même à ces braves gens.

La poésie artistique cependant n'a pas disparu: mais par une étrange corruption se réalise un type paradoxal de forme poétique sans poésie; le néant de l'àme féodale crée pour s'exprimer un art très savant et très insignifiant. Ce qu'on n'ose appeler le lyrisme du xive siècle est le protongement du lyrisme savant des chansonniers aristocratiques du xine siècle, et c'en est la décadence: on peut deviner à quels résultats on arrive, quand la pédantesque subtilité de la dialectique scolastique se superpose à la subtilité élégante de l'amour courtois. Pour ne rien laisser à l'invention de ce qu'on peut donner à la science, aux libres et personnelles combinaisons de rythmes dont les troubadours avaient donné l'exemple à la poésie du Nord, on substitue des formes fixes, dont les types dérivent des anciennes chansons à danser, le rondeau, le virelai, la ballade, le chant royal 2; on s'ingénie à multiplier,

<sup>1.</sup> Renart le Novel, par Jacquemart Geiée (1288). Renart le Contrefait (1330-1340). Fauvel le cheval (1310-1314).

<sup>2.</sup> Voici les principales formules : les lettres majuscules marquent les refrains. Rondeau simple : ABaAabAB. (Ce sera le triolet.) ABba.abAB.abbaB. Au  $xv^*$  siècle paraît la forme : ABbaabA'.abbaA' (A' étant le premier mot de A).

à compliquer les règles de ces genres, pour en rendre la pratique plus difficile, et la perfection, à ce qu'on croit, plus admirable. On met tout enfin dans la technique, et toute la technique dans la difficulté. Eustache Deschamps, qui est pourtant un homme de sens, prend la peine d'écrire en 1392 un « Art de dictier et de faire ballades et chants royaux », qui résume la poétique du siècle. Le mal n'est pas qu'il aime les formes curieuses et parfaites; mais il les estime seulement selon l'effort et contorsion d'esprit qu'elles nécessitent. Par-dessus les rondeaux simples ou doubles, par-dessus les virelais et chants royaux, il admire la ballade « équivoque et rétrograde », où la dernière syllabe de chaque vers donne le premier mot du vers suivant : viai tour de force en effet, et acrobatie poétique.

Comme on complique le rythme, on complique le style : et là aussi, la beauté consiste à prendre le contre-pied de la nature, et à chercher en tout la difficulté. Rendre l'idée par l'expression la plus éloignée de l'idée, la moins nécessaire et la moins attendue, voilà le résumé de toutes les règles, et c'est pour cela que l'allégorie triomphe et s'étale insolemment, ennuyeusement, dans les écrits du xive siècle : elle est devenue surtout classique et obligatoire depuis le Roman de la Rose. On ne sait plus dire simplement, directement ce qu'on a à dire : il faut passer par le labyrinthe interminable de l'allégorie, où l'art répand à profusion tous les ornements de la mythologie, de l'astrologie, de la physique et de toutes les belles éruditions. De là ces titres bizarres, qui dénoncent la fantaisie laborieuse des auteurs : le seul Froissart écrit l'Horloge amourcuse, le Traité de l'Épinette amourcuse, le Joli Buisson de jeunesse, que sais-je encore? un Paradis, puis un Temple d'Amour, Et ce qu'il appelle l'Épinette amoureuse, c'est ce que nous intitulerions Souvenirs de jeunesse. Prose ou vers, galanterie ou doctrine, toute forme et tout sujet s'accommode en allégorie. Un traité de politique devient un Songe du Vergier; un livre de tactique s'intitule l'Arbre des batailles 1; et qui se douterait que ce pédantesque titre, le roi Modus et la reine Racio, cache un manuel de vénerie?

Virelai: AB.ccabAB - AABBAAB.bbabba.aabbaab.AABBABB. - ABB.abAB.abbABB.AB.baabA.abbaA. Le refrain a deux vers a l'origine, puis jusqu'a 7, souvent 3. Trois couplets, puis 2. et souvent un sent. - Ballade: 3 couplets. L'envoi fut ajouté plus tard; Machault et Froissart l'ignorent; Deschamps en use: 2(ababbcbC) + bcbC. - 3(ababbccddcdC) + ccddcdC. - Cham royal: einq couplets: 5(ababbcddedE) + ddedE. - Aconsulter: Jeanroy, ouv. eite, p. 387-349.

<sup>1.</sup> Du prieur de Salon, Honoré Bonet (vers 1340-1405). Son plus célèbre ouvrage, l'Apparition de Jean de Meung, œuvre d'un admirateur du Roman de la Rose, le met à ceté des Gerson, des Oresme, des Jean de Montreuil, de tous ces premiers patriotes qui élevèrent la voix pour le peuple à la fin du xiv<sup>e</sup> siècle.

Les choses désormais ne changeront plus qu'à la Renaissance. Pendant près de deux siècles, les mêmes genres seront cultivés : entre tous, la ballade sera la forme maîtresse de la poésie, chérie des gens du métier (Eustache Deschamps en compose 1374), pratiquée des amateurs (le livre des Cent Ballades est l'œuvre collective des princes et seigneurs de la cour de Charles VI) : la ballade sera ce que fut dans la décadence de la Renaissance, avant la maturité du génie classique, le sonnet. Pour deux siècles aussi, le style, le goût sont fixés : la littérature, adaptée à ses milieux. milieu galant et frivole des cours féodales, milieu pédant et lourd des Puys et Chambres de Rhétorique, s'immobilise, en dépit de tant de singularités apparentes, dans la répétition mécanique de quelques procédés. Le nom qui désormais va désigner la poésie, le nom qui peint merveilleusement celle de ces deux siècles, depuis Machault et Deschamps jusqu'à Cretin et Molinet, c'est le xive siècle qui l'adopte et le consacre : et ce nom est rhétorique.

L'instituteur de cette rhétorique fut Guillaume de Machault 1, Champenois, secrétaire du roi de Bohême Jean de Luxembourg: à lui l'honneur d'avoir révéle le secret des rimes serpentines, équivoques, léonines, croisées ou rétrogrades, sonnantes ou consonantes. Et qu'eût-il pu faire? Il n'avait rien à dire. Cet adroit tisseur de rimes et enlumineur de mots fit de son mieux : il joua très doucement son rôle d'amoureux avec la belle Péronnelle d'Armentières; allant vers la soixantaine, borgne, goutteux, il fila sa passion patiemment, délicatement, sans oublier une attitude, une formule, une espérance, une inquiétude, jusqu'à ce que la jeune demoise'le fournit à toute cette fantaisie banale la banalité d'une conclusion réelle: elle se maria; et Machault, désespéré dans les formes, s'accommoda spirituellement d'une bonne amitié. N'ayant à amplifier que les thèmes plusieurs fois séculaires de l'amour courtois, est-il étonnant qu'il ait détourné du fond vers la forme l'attention de son public, et l'ait occupée toute à suivre ses allégories cherchées ou ses mètres compliqués?

Je ne prétends pas qu'en ses 80 000 vers il n'y ait rien qui vaille. Il y a de l'esprit, et tel rondeau, telle ballade est d'une excellente facture : ce sont des bijoux faits de rien, et précieux. Mais dans tout cet esprit, tout cet art, il n'y a pas un grain de poésie : ni intimité, ni personnalité : pas un mot qui sorte de l'âme ou la révèle. C'est comme dans les lais, virelais, ballades et pastourelles de Froissart : les jolies pièces abondent; c'est quelque chose de

<sup>1.</sup> Né vers 1290-95, mort en 1377; chanoine de Reims. Musicien autant que poète, il notait lui-même ses lais, fit des motets, et une messe pour le sacre de Charles V. - Éditions (partielles): Tarbé, Reims, 1849, in-8; P. Paris (Société des bibliophiles), Paris, 1875; (complète) : E. Hoepffner (Soc. des anc. textes), tome premier, 1908.

fin, de vif, de charmant, une fantaisie discrète, une forme sobre; mais une ingénuité d'opéra-comique dans les paysanneries, et partout une fausse naiveté, une adroite contretaçon du sentiment, une grâce qui inquiète comme expression d'une incurable puérilité d'e-prit. Cependant Froissart, plus souvent que Machault, donne la sensation du fini, du parfait accord de la forme et du fond.

## 2. LES CHRONIQUES DE FROISSART.

Mais le xive siècle est un âge prosaïque : la prose est dans les âmes, et voilà pourquoi la littérature en prose est la plus riche et la plus expressive.

L'homme en qui se résument les règnes des deux premiers Valois, avec leur violent réveil de vaine chevalerie, le spectateur enivré de toutes les folies aristocratiques du siècle, c'est Froissart : non pas le poète, mais l'historien . Sa vie et son œuvre ne sont qu'une continuation, un agrandissement de la vie et de l'œuvre de Jean Lebel, chanoine de Liège, chroniqueur curieux et divertissant au service de son seigneur Jean de Hainaut ? : jamais Froissart

1. Biographie · Né a Valenciennes en 1337, Froissart va à Londres en 1361. Il entre dans l'Ezlise, et s'attache à la reine l'holippe de flainaut, femme d'Edouard III. Il vient en France en 1304, visite l'Ecosse en 1365. Il suit le prince Noir à Bordeaux (13)6), le duc de Clarence a Milan (1368 : il voit la Savoie, Bologne, Ferrare, Rome. Après la mort de la reine Philippe 4369), il se retire à Valenciennes, rédige un premierlivre, gagne la protection du duc de Brabant, Wenceslas de Luxembourg, et celle du comte de Blois, obtient la cure des Estinnes-au-Mont, près Mons (1373), revise et complète son premier livre, devient chanoine de Chimay et chapelain du comte de Blas, qu'il suit en France en 1384, 85 et 86. En 1386, on le voit à l'Éclase en Flandre, puis a Riom, en Auvergne. En 1387, rédaction du 2º livre. Vers la fin de 1388, il va visiter Gaston Phébus, comte de Foix et de Béarn, qui le retient trois mois à Orthez. Il revien' par Avignon. En 1389 90, on le trouve a Riom, Paris, Valenciennes, en Hollande, de nouveau à Paris (août 1389), en Languedoc, à Bourges et en Zélande. Entre 1390 et 1392, rédaction du 3º livre. En 1392, il est a Paris; en 1393, à Abbeville; en 1304-95, en Angleterre; en 1395, à Chimay et Valenciennes. Dans ses dermères années, il complète son ouvrage, et écrit son 4º livre. Il meurt vers 1410. Dans le premier livre primitif, il suivait pour les années 1325-1356 la chronique de Jean Lebel, jos pu'a la transcrire mot pour mot. Pour les guerres du prince Noir, il a utilise la chromque rimée du héraut Chandos.

Éditions: les Chroniques, Antoine Vérard, 1495; Denys Sanvage, Lyon, 1559-61, 4vol. in-fol.; Kervyn de Lettenhove, Bruxelles, 1870-77, 29 vol. in-8; Simeon Luce et G. Raynaud, t. I-1X, in-8, 1869-1894; les Poésies, C. Scheler, 2 vol., Bruxelles, 1874. Méliador, éd. Longnon, t. III, 1900.

A consulter: Les notices de MM. K. de Lettenhove et Siméon Luce. P. Paris, Nouvelles Recherches sur la vie de Froissart. Debidour, les Chroniqueurs, 2º série, Paris (Coll des classiques populaires). Boissier, Froissart restitué d'après les mss, Revue des Deux Mondes, 1ºº février 1875.

2 Jean Lebel, né avant 1290, mort en 1370. Ses Vrayes Chroniques vont de 1306 à 1361. — Édition: M. Polain, 2 vol., Bruxelles, 1863.

n'ajouta rien à l'idée que son compatriote et maître lui donna de la manière de composer sa vie et son histoire. Comme lui, il ne fut d'Église que pour avoir part aux revenus de l'Église, du reste l'esprit le plus laïque qu'on puisse voir : comme lui, il recueillait de toutes bouches l'exact détail des événements, à grands frais et fatigue de corps, aujourd'hui à Londres, demain en Écosse, cette année à Paris ou en Auvergne, l'autre en Avignon, en Béarn, en Hollande, toujours interrogeant et notant, et de loin en loin se reposant dans son Hainaut pour classer et rédiger ses notes : indifférent du reste aux intérêts vitaux des peuples et des temps dont il fait l'histoire, ni Anglais, ni Français, ni même Flamand de cœur et de sentiment national, clerc aujourd'hui de Madame Philippe reine d'Angleterre, demain chapelain de Mgr le comte de Blois, à l'aise dans tous les partis, sans amour et sans haine, parce qu'il est sans patrie, curieux seulement de savoir et de conter. Son indifférence nous assure de sa véracité. Il est Anglais chez les Anglais, Français chez les Français, parce que son récit reflète les passions des acteurs ou des témoins qui l'ont renseigné; mais il ne concède rien sciemment à la passion de ceux qui l'entretiennent. Il se met en garde contre elle. Il refera trois fois son picmier livre, deux sois le second et le troisième, pour corriger, étendre, compléter : il effacera de plus en plus du premier, primitivement tout anglais, l'air de nation et de parti. Il est vraiment impartial. Il ne voit, il ne cherche que la vérité. En seize ans, il dépensera 700 livres, 40 000 francs d'aujourd'hui, pour se bien informer. Il est dévoué à sa tache; il n'a point de bassesse, ni de vice : en somme, un honnête homme.

La foncière immoralité du siècle n'en ressort que mieux dans l'incroyable inconscience de son récit. Ce bourgeois de Valenciennes, pour se mettre au ton de ses nobles patrons, renie ses origines, et la source même de son génie. Il méprise le peuple, les bourgeois, les petites gens; il fait pis, il les ignore. Leurs besoins, leurs souffrances, leurs aspirations, leur âme, cela ne l'occupe pas; il ne s'en doute pas. N'étant pas un méchant homme. il trouve excessif de passer au fil de l'épée toute une population désarmée, les enfants et les femmes : mais il ne faut pas lui demander plus. Tandis que le bon prêtre de Rouen qui fait la Chronique des quatre premiers Valois, un pauvre écrivain, montre les petites gens faisant déjà le succès d'une bataille, tandis que le carme Jean de Venette, en son mauvais latin, ose excuser la Jacquerie par l'oppression féodale, Froissart rit des bourgeois qui prétendent s'armer pour défendre leur ville et leur vie; ce n'est pour lui qu'une « garde nationale » fanfaronne et poltronne; et sereinement, sans une inquiétude de justice, ni un tressaillement d'humanité, il crie: Mort aux Jacques! à ces vilains qui n'ont pas trouvé que tout fût bien dans ce temps de brillants faits d'armes et de fêtes splendides.

Il ne s'intéresse qu'aux nobles existences. Elles seules ont le bruit, l'éclat : elles seules valent la peine d'être contées Il adopte l'idéal de la chevalerie dégénérée; et la suprème règle de sa morale, par laquelle il loue, blame, absout, condamne, c'est l'honneur. Il n'a pas vu le vide, la fausseté, l'immoralité de cet honneur, ce que cet étalage pompeux d'héroïsme et de loyanté recouvre de subterfuges, de mensonges, de trahisons, de crimes, ni que, dans ces vies d'où tout mobile de dévouement, toute idée de service public sont exclus, rien ne tempère la vanité délirante et l'égoïsme brutal. On s'aperçoit que cette impartialité, dont on lui sait gré malgré tout, lui était facile : il écrit pour des gens qui ne reconnaissent que la chevalerie, et qui sentent leur cœur plus près de l'ennemi qu'ils combattent que du peuple dont ils se disent les défenseurs. Au fond, la guerre est un tournoi : vainqueur ou vaincu, on se cousole si l'on est déclaré preux. Avec l'honneur. le prix auquel on pense, c'est le gain; dans un tournoi, les armes, les chevaux des vaincus; en guerre, la rancon des prisonniers. qu'on taxe sans ménagements, et qui s'engagent sans marchander : le bourgeois, le vilain sont les payeurs. En guerre, enfin, on a le

Je ne sais si rien marque plus nettement le niveau de la moralité de Froissart et de celle du siècle, que l'égalité qu'il établit inconsciemment entre les malandrins et les chevaliers. Il distribue très libéralement son admiration à ceux-là comme à ceux-ci : et qu'on ne croie pas qu'il ne sache pas de qui il parle : « Combien étionsnous réjouis, lui disait un vieux capitaine des Grandes Compagnies, quand nous pouvions trouver sur les champs un riche abbé, ou un riche prieur, ou un riche marchand, ou une route de mulets de Montpellier, de Narbonne!... Tout était nôtre.... Nous étions étoffés comme rois. » Mais quelle est la différence de cet Aymerigot Marcel (ou Marchés) au sire d'Albret, un noble seigneur et le beaufrère du roi de France? Écoutez celui-ci : ce sont les mêmes idées, le même langage : « Dieu merci, je me porte assez bien, disait le brave Gascon: mais j'avais plus d'argent, aussi avaient mes gens, quand je faisais guerre pour le roi d'Angleterre, que je n'ai maintenant; car, quand nous chevauchions à l'aventure, ils nous saillaient en la main aucuns riches marchands ou de Toulouse ou de Condom ou de la Réole ou de Bergerac. Tous les jours nous ne faillions point que nous n'eussions quelque bonne prise, dont nous étions frisques et jolis, et maintenant tout nous est mort. » Ce seigneur n'est qu'un brigand. Faut-il nous étonner après cela de

la sympathie du chroniqueur pour « les pauvres brigands » qui gagnent à « dérober et piller les villes et les châteaux » : ils font métier de chevaliers. L'esprit positif du siècle apparait ici, dans l'honneur que rend froissart à tous ceux qui savent gagner; c'est le règne de l'argent qui commence. A son insu, l'historien rend un culte à la richesse, croyant le rendre à la prouesse : Gaston Phébus, coutumier des sanglantes trahisons, meurtrier de son fils, lui fait l'effet du plus parfait seigneur qui soit, par la splendeur de sa cour et de ses fêtes.

D'où vient cependant que Froissart, si étranger aux haines de race, ne puisse souffrir les Allemands? Ce sont des convoiteux, ditil, qui ne font rien, si ce n'est pour les deniers. Mais que font donc brigands et chevaliers en France? Voici la différence. Pour le Français, routier ou prince, depuis Talebard Talebardon jusqu'au roi Jean, les deniers ne sont pas méprisables, sans doute, mais ils viennent après autre chose : et cette autre chose, c'est l'aventure, la recherche du hasard périlleux qui met en jeu toutes les énergies du corps et de l'esprit. C'est l'aventure qui fait les preux, et met les « pauvres brigands » de pair avec les chevaliers : sentiment bizarre, mais bien français, et bien humain, puisqu'il donne la clef de l'universelle popularité des Mandrin, des Cartouche et des José Maria, puisqu'il explique le prestige littéraire des contrebandiers et flibustiers. C'est l'aventure que Froissart aime, admire dans les héros dont il nous entretient : et voilà pourquoi il pense autant de bien d'Aymerigot Marcel qui se fit pendre, que du Bascot de Mauléon, qui se retira à Orthez sur ses vieux jours, après fortune faite.

Ceci nous donne à la fois la mesure de la conscience morale et de l'intelligence historique de Froissart. Persuadé que tout héroïsme, toute vertu consistent à chercher aventure, il ne demande que des aventures aux trois quarts de siècle qu'il conte: il n'y voit pas autre chose. Dès les premiers mots de son prologue. nous sommes avertis: « Vraiment se pourront et devront bien tous ceux qui ce livre liront et verront, émerveiller des grandes arentures qu'ils y trouveront, ». Il ne s'arrête aux choses que selon qu'elles ont ou pourront prendre couleur d'aventure : ce n'est que par là qu'Artevelde, un bourgeois, l'arrête. Il prend tout juste sa matière - et c'est la guerre de Cent Ans - comme Chrétien de Troyes a pris l'histoire de la Table Ronde. Sa chronique procède directement de Lancelot et du Chevalier au Lion : c'est un roman. par la frivolité d'esprit. De là cet incurable optimisme, cette belle humeur interne chez l'historien de tant de hontes, de crimes et de douleurs : jamais homme n'a été plus satisfait de la fête offerte à ses yeux par ce pauvre monde. On l'a compare à Hérodote : mais qu'il en est loin, avec son enfantine conception de l'histoire, sa philosophie vaine, et sa moralité creuse. Même il est vrai que Villehardouin était plus près de la véritable histoire : pour toutes les qualités solides et essentielles, la Chronique de Froissart est un

recul plutôt qu'un progrès.

Cette insuffisance de conception entraîne pour Froissart le vice de la méthode. Ne cherchant que l'aventure, c'est-à-dire le dehors de l'acte humain, il n'a que faire des documents écrits, ni de fouiller les archives. D'autres savaient déjà le faire : il s'en dispense, par insouciance. Il n'y a rien la pour lui. Son affaire, c'est d'écouter les preux raconter leurs prouesses; sa méthode, c'est d'amener les gens à lui faire voir les choses et de les faire voir comme il les a vues. On conçoit tout ce que cette méthode d'investigation, réduite à ce que le jargon contemporain appelle intervieus et reportage, entraîne d'erreurs de chronologie, de topographie, de confusions et d'altérations de noms : ce n'est pas la

peine de s'y arrêter.

Que reste-t-il donc à Froissart? Il lui reste d'être le plus merveilleux des chroniqueurs. Né en Hainaut, dans une contrée où s'était éveillé de bonne heure le goût des vastes compositions historiques, il se ressent du voisinage de la région flamande . le génie de cette Flandre opulente, matérielle, sensuelle, pays des cortèges somptueux et bizarres, des tapisseries immenses et splendides, de l'éclatante et grasse peinture, où, sous les ducs de Bourgogne, la féodalité mourante étala ses plus riches et plus étourdissantes mascarades, ce génie est bien le même qui s'exprime dans le talent de Jean Froissart, l'incomparable imagier. Tout ce qui est vie physique et sensation, apparences et mouvement des choses et des hommes, joie des yeux, caresse des sens, trouve en lui un peintre sans rival. Il a le plus inépuisable vocabulaire pour traduire tous les aspects des réalités concrètes : mais son invention verbale s'arrête, comme sa capacité de penser, à la frontière de l'abstraction. Ne lui demandons ni idées, ni sentiments, ni personnalité intellectuelle et morale d'aucune sorte : mais s'il s'agit de montrer un chevalier en armes, une armée en bataille, le travail sanglant d'une mèlée, ou bien une entrée de reine, l'éclat des tournois, noces et caroles, c'est notre homme. Il a une précision, une netteté, une verve qui saisissent; avec cela, la plus aisée et naturelle spontanéité. C'est un voyant : il ne fait qu'appeler les images qui passent en lui. Il n'est pas seulement pittoresque, il est dramatique : il a le don de nous intéresser aux actions, toute tendresse et sympathie mises à part, par cette anxiété et suspension d'attente que nous cause toujours la vue d'une action qui se fait sous nos yeux. En un mot, Froissart ne raconte pas la chevalerie du XVIe siècle: il la voit et la fait vivre; et s'il ne s'élève pas au-dessus d'elle, s'il ne la juge pas, s'il en adopte toute la médiocrité morale, son œuvre y gagne en fidélité expressive.

## 3. UNE RENAISSANCE AVORTÉE.

Sous les yeux et à l'insu de Froissart, derrière le rideau où il prenait tant de plaisir à considérer le magnifique néant de la chevalerie, les petites gens faisaient de bonne besogne, et pour la littérature comme pour la politique, d'utiles essais, d'importants commencements se produisaient. La royauté même, dans la seconde partie du siècle, se mit avec ces petites gens. C'est l'honneur des Valois, même les plus fous et les plus vains, d'avoir aimé toujours les lettres et les livres; le roi Jean, le duc de Berry son fils, donnaient des commandes aux écrivains, recherchaient ou faisaient faire les beaux manuscrits. Charles V n'eut guère que ce goût de commun avec son père et son Irère. Il réunit dans sa librairie près de mille volumes : et il les y prenait pour les lire. Charles VI aussi les lisait dans ses moments de calme raison.

Charles V était un clerc: il avait étudié les sept arts, la théologie; il s'entourait d'astrologues, de docteurs, de savants. Il aimait leur entretien, tandis que par des bourgeois il administrait le royaume, que par Clisson et Du Guesclin, ces soldats si avisés et si peu féodaux, il chassait les Anglais et écartait les Compagnies de ses provinces. Ce règne de sagesse et d'étude n'était pas pour réveiller la poésie: aussi n'en trouve-t-on guère dans les innombrables vers d'Eustache Deschamps 1, le messager et huissier d'armes de Charles V, le poète bourgeois de cette cour bourgeoise.

Le personnage est intéressant: il aime les larges buveries, il est de toutes les sociétés joyeuses du Valois, des Fréquentants de Crépy, des Bons Enfants de Vertus, et s'intitule avec orgueil Empereur des fumeux; il a une brusquerie joviale, la parole rude et salée, le rire sonore: la galanterie chevaleresque n'est pas son fait. Les dames le gênent, et il méprise la femme. Je ne sais comment il

Éditions: Crapelet, 1832; Tarbé, 1849, et (pour le Miroir de mariage) 1864. Marquis de Queux de Saint-Hilaire (Soc. des Anc. textes), 11 vol. in-8, 1878-1903. — A consulter: A. Sarradin, Eustache Deschamps, sa vie et ses œuvres, Paris, 1879, in-8:

Picot, dans les Mélanges J. Hurt, p. 500-513.

<sup>1.</sup> Biographie: Eustache, dit Des "hamps, d'un bien qu'il possédait, et Morel, pour son teint noir, né entre 1338 et 1349, mort avant le 1er sept. 1415 : étudiant en droit à Orléans (depuis 1360), messager de Charles V (1367-1372), huissier d'armes (1372), bailli de Valois, maître des caux et forêts de Villers-Cotterets, marié vers 1373, châtelain de Fismes sous Charles VI, bailli de Senlis (1389); il perd sa place d'huissier d'armes en 1395, et est remplacé dans son balliage en 1404.

lui arriva de se marier; et il eut deux enfants : c'est, en vers au moins, le mari le plus grognon, le père le plus maussade qu'on puisse voir. Son Miroir de Mariage, c'est la satire X de Boileau, en style du xive sièle. Avec les femmes, les enfants, le ménage, il a en aversion les jolis courtisans, peut-être un peu parce que leur élégance mortifie sa vulgarité, mais surtout, à coup sûr, parce que cette jeunesse vole aux vieux conseillers bourgeois du précédent règne, dont il est, la faveur de Charles VI et des princes, et les marques solides de cette faveur. Il a en aversion encore les gens de finance, pour leur avarice oppressive, un peu aussi parce qu'il a peine à leur arracher ses gages.

Je ne sais combien de choses, du reste, et de gens il a en aversion : grogner est la disposition habituelle de son âme. Il aimait la liberté, et il aimait l'argent : il louait ceux qui mangent chez eux « du potage et des choux », et il restait à la cour, en maugréant, pour attraper quelque bon morceau : et il maugréait d'autant plus qu'il n'attrapait rien, qu'il se voyait en sa vieillesse moqué, dépouillé, cassé aux gages. Il avait pris par bonheur ses précautions, avant toujours su compter et ménager; ni le roi ni les princes ne pouvaient faire qu'il ne fût un bourgeois cossu, nanti de bonnes terres et de bonnes rentes, ainsi qu'il le donnait à entendre en chantonnant demi-dépité, demi-marquois:

## C'est le plus sain que d'être bien renté.

Le mot résume toute sa morale et cet épicurisme bourgeois plus matériel et moins souriant que celui d'Horace. Quelque chose pourtant relève ce caractere d'une honnêteté un peu vulgaire. Dans l'horreur de Deschamps pour la noblesse et la finance entre un sincère amour du peuple; la pitié des pauvres gens, qu'on vexe, qu'on tond, et qu'on méprise, est peut-être le plus profond sentiment que Deschamps ait ressenti. Et se tournant vers le peuple, pensant et sentant avec lui, il a eu conscience de la patrie, un des premiers de notre nation. Il a aimé la France et le peuple dans le roi Charles V: et c'est un sentiment national qui lui faisait réclamer Calais ou pleurer Du Guesclin.

Eustache Deschamps passe pour un élève de Machault. Cela est vrai de la forme de ses vers : du reste il lui ressemble aussi peu que possible. Sa poésie est toute réelle et personnelle, toute de circonstance; il rime au jour le jour tous les événements de sa vie, et tous ceux de son temps. Il ne lui manque que d'être poète : ses vers sont les réflexions et les boutades d'un bourgeois de bon sens, qui a de l'humeur. Deschamps tient son journal en vers, comme d'autres le tiennent en prose. On peut mesurer la distance

qui le sépare des vrais lyriques : avant Ronsard, il développe le

Cueillez dès à présent les roses de la vie;

avant Villon, le thème :

Mais où sont les neiges d'antan?

Mais il ne tire rien de ces thèmes si riches, du moins il n'en extrait pas d'émotion ni de poésie. Ainsi au lieu du mélancolique et poignant refrain de Villon, que trouve-t-il? une froide réflexion

Ils sont tous morts : le monde est chose vaine.

Et voilà la différence d'un poète à un raisonneur.

Que du reste Deschamps, avec son rude langage, dans ses vers martelés et pénibles, ait souvent de la force, de l'éclat, de l'originalité, uné sorte de mâle et brusque fierté qui rappelle, par moments, l'accent de Malherbe, il n'y a pas à le contester. Il y a en lui, sinon un poète, du moins un écrivain; et si l'on considère certain goût pour les lieux communs, certaine pente à procéder par idées générales et par raisonnements liés, on dirait peut-ètre qu'il y a en lui un commencement d'orateur. Malgré sa culture superficielle et ses étranges bévues, il a étudié; sa langue est fortement imprégnée de mots latins. Si bien que ce disciple éclectique de Jean de Meung et de Machault se rattache aussi d'une certaine façon au grand mouvement qui, sous les règnes de Charles V et de Charles VI, met comme une aube, trompeuse encore, de renaissance.

Il se produit alors, en effet, une sorte de réveil de l'humanisme. L'étude de l'antiquité, restaurée sous Charlemagne, renouvelée par les grands et actifs esprits du xiiº siècle, avait été déplorablement négligée au xiiº. Les résumés, les manuels, les encyclopédies avaient pris la place des textes; et les sept arts vaincus avaient cédé la place à la théologie. Mais au xivº siècle ils prennent leur revanche: on se met à rechercher, à copier les manuscrits latins. On étudie les textes pour eux-mêmes, pour leur sens, pour leur beauté, non pour en tirer des autorités et des arguments. Pétrarque vient en France en 4364, comme ambassadeur de Galéas Visconti: il harangue en son latin le roi et le dauphin, qui furent très étonnés d'entendre parler en belles périodes d'une certaine déesse Fortune, dont ils n'avaient rien su jusque-ià. Cette déesse Fortune, c'est l'avant-garde de toute l'antiquité païenne, idées et formes, qui fait son entrée dans les cerveaux des barbares du Nord.

Pétrarque <sup>1</sup>, qui en ce voyage nota la désolation du royaume, la solitude des écoles, trouva pourtant à qui parler, de savants hommes qui partageaient son goût pour les ouvrages des anciens. Il resta lié avec Bersuire. D'autres le virent à Avignon, la ville du schisme, qui, sous ses papes d'abord, puis ses légats, demeure du xive au xvie siècle une porte ouverte à la civilisation italienne sur la France encore brute et grossière: au xive surtout, pendant le schisme, Avignon mit en contact et mèla Français du Nord et du Midi, Florentins, Romains, venus les uns pour en arracher le pape, d'autres pour l'y maintenir, d'autres pour toutes les sollicitations, intrigues ou marchandages publics et privés: nos Français, pour peu qu'ils fussent lettrés, ne firent jamais le voyage pour rien, quand même ils se laissaient jouer ou battre.

On voit à la fin du xive et au commencement du xve siècle tout un groupe de lettrés, curieux et enthousiastes de l'antiquité latine. Oresme, Gerson, Pierre d'Ailly, Nicolas de Clamenges, Gonthier Col. Guillaume Fillastre, d'autres encore. La plupart sans doute sont encore des scolastiques, théologiens, docteurs, engagés dans les études et les emplois de l'Église, Mais voici une femme, Christine de Pisan, que nous retrouverons bientôt, et voici un homme qui est comme la première ébauche de l'humaniste en France, un homme qui a étudié seulement ès arts, qui n'a pas touché à la théologie, qui n'a aucun grade : c'est Jean de Montreuil 2, secrétaire de Charles VI et prévôt de Lille. Il écrit encore en latin scolastique, et cite abondamment Ovide : mais déja le trio de ses auteurs favoris, de ses idoles, c'est Cicéron, Virgile et Térence: déjà sa culture est toute païenne, et jusque dans une lettre au pape sur les maux de l'Église, il ne trouve à citer que Térence, au grand scandale du pieux Gerson.

Chose à noter, à leur gloire, ces humanistes, bourgeois d'origine et de cœur, se font en général remarquer par la vivacité de leur patriotisme. Les plus grands cris pour la paix, en faveur du peuple et de la France, partent de leur groupe. Gerson et Christine de Pisan sont connus; Jean de Montreuil, que les Bourguignons égorgent en 1418, avait écrit en latin et en français des traités contre les Anglais; il y a de l'ampleur et de la passion oratoire dans ses libelles en langue vulgaire.

Le profit que la littérature française reçoit de cet essai de renaissance des lettres anciennes est manifeste. Encouragés déjà par Jean II, mais surtout par Charles V, de studieux esprits s'appliquent à mettre en langue vulgaire les œuvres latines.

<sup>1.</sup> A consulter : De Nolhac, Pétrarque et l'Humanisme, Paris, 1892, in-8.

<sup>2.</sup> A consulter : A. Thomas, De Jounnis de Monsterolio vita et operibus, Paris 4833, in-8.

Bersuire traduit Tite-Live; Bauchant, Senèque; un autre, Valère-Maxime; un autre, les Remèdes de l'une et l'autre fortune de Pétrarque. Laurent de Premier Fait s'attaque à Cicéron <sup>1</sup> et à Boccace. Tout cela est un peu confus, et déjà, comme on voit, les Italiens sont traités sur le pied des classiques latins. Mais le premier des traducteurs du temps, c'est Nicole Oresme <sup>2</sup>, qui fut grand maître de Navarre, chapelain et conseiller de Charles V. Du commandement du roi, Oresme traduisit (sur le latin, car il n'y a presque personne encore qui sache le grec <sup>3</sup>), l'Ethique, la Politique, les Traités du Ciel et du Monde, d'Aristote.

Ces travaux ont deux bons effets. Ils émancipent, éclairent la raison humaine. Ils lui donnent confiance en elle, et la forcent de marcher dans sa voie. La portée d'une œuvre comme celle de Bersuire est incalculable: Tite-Live apparaissant en français, c'est la révélation de l'antiquité authentique sans fables, du moins sans autres fables que celles dont son propre génie l'a parée: c'est la confusion de tous les « romans de Rome la grant », et, à plus ou moins bref délai, la substitution du héros au chevalier

dans l'idéal des intelligences cultivées.

Et si l'on veut savoir ce que les esprits de nos Français gagnent dès lors au commerce des anciens, on n'a qu'à considérer les ouvrages d'Oresme qui ne sont pas des traductions. Dans l'un, il condamne l'astrologie; c'est bien, mais ce qui est mieux, c'est qu'il ne la combat pas par autorité théologique, mais par le bon sens et le raisonnement. Ce qui est mieux aussi, il en sépare nettement l'astronomie. Un autre écrit, sur la sphère, est un traité de cosmographie, une simple exposition scientifique, sans mélange de fables, ni de moralisations: voilà, je crois, la première fois que la science s'exprime en français, en son langage et selon son esprit. Oresme a fait encore un Traité des monnaies, où sans déclamation, par bonnes et solides raisons, appuyées sur l'amour du bien public, il condamne fortement les rois et princes qui les altèrent: il pose très nettement à ce propos la limite des droits du roi, mettant au-dessus de sa

<sup>1.</sup> Il traduit le De amicitia et le De senectute, et, de Boccace, le De casibus nobilium virorum et feminarum, puis le Décaméron.

<sup>2</sup> Biographie: Nicole Oresme, Normand, étudiant à Navarre et maître de théologie (1348-1356), grand maître de Navarre et professeur en théologie (1356-1361), doyen de l'église de Rouen (1361-1377), évêque de Lisieux (1377), meurt en 1382. Ses trois traductions d'Aristote sont de 1370, 1371 et 1377.

Édition : Traité des monnaies, publ. par Wolowski, Paris, 1864. in-8. — A consulter · F. Meunier, Essai sur la vie et les ouvrages de Nicole Oresme, Paris, 1857.

<sup>3.</sup> Le dominicain Guillaume de Meerbeke traduisit Aristote en latin sur le texte grec. Les traductions d'Oresme sont faites en partie d'après le latin de ce moine hel-éniste. Les Dominicains étaient tenus par leur règle d'avoir quelques collèges pour l'étude des langues grecque, hébraique, arabe. — A consulter : C. Douais, De l'orgavisation des études chez les Frères Précheurs, Paris, 1884, in-8.

volonté l'intérêt de la communauté, qu'il a charge de procurer. La politique propre d'Oresme tient en ce seul mot : le roi serviteur de l'Etat; et cela su'ssit à prouver, en dépit de tous les contresens qu'il a pu faire dans ses traductions, que pour l'essentiel il a bien In Aristote

Le second avantage que les traductions nous apportent n'est pas moins apparent. Elles élargissent, assouplissent, affermissent à la fois le style et la langue. La phrase s'étoffe, prend du poids, s'essaie à l'ampleur, aux allures soutenues, au juste équilibre des parties : une forme oratoire se crée. Cela, sans doute, est encore bien mèlé et bien confus : les constructions légères, familières, à la française, les tours plus graves, compassés, à la manière des orateurs romains, se coudoient, se mèlent, se choquent chez nos novices écrivains. Mais on remarque, même et presque surtout dans leurs œuvres originales, chez Oresme, chez Gerson, chez Jean de Montreuil, un accent, une sonorité, une hauteur de ton. qui sont vraiment les commencements d'un art nouveau, et

comme les premiers bégaiements de la prose éloquente.

Pareils effets se constatent dans la langue. Souvent l'écrivain hésite entre un gallicisme et un latinisme de syntaxe; il renforce le mot populaire d'un mot savant, transcription fidèle du terme latin. L'œuvre d'Oresme est un témoin curieux de la crise que traverse la langue à cette époque. Elle perd ses flexions. Il n'y a plus de cas sujet, ni de cas régime : l's est le signe exclusif et constant du pluriel. Cependant on rencontre encore des traces du cas régime, des génitifs par juxtaposition, « c'est l'opinion Aristote; le fils Priamus ». Les adjectifs qui n'ont pas de forme spéciale pour le féminin sont en train d'en acquérir une : mais l'ancien usage subsiste à côté du nouveau, et Oresme dit avec assez d'incohérence : « science moral » et « vertus morales ». Mais le caractère le plus saillant de sa langue, et il en est de même chez tous les savants et lettrés du temps, c'est l'abondance des mots que l'écrivain dérive ou décalque du latin. Oresme dit abstinence, affinité, arbitrage, aristocratic, bénéfacteur, bénévole, combinaison, condensation, conditionnel. contingent, corrumpance et corruption, diffamable et diffamer, etc. Tous ces mots n'ont pas été consacrés par l'usage : nos érudits, dès lors, comme plus tard au xvio siècle, les jetaient dans la langue avec une facilité un peu téméraire, effrayés et comme étourdis qu'ils étaient de la disproportion qu'ils apercevaient entre la pensée antique, si riche, si complexe, si élevée, et notre pauvre vulgaire, bornée jusque-là aux usages de la vie physique et des intérêts matériels.

## 4. ÉLOQUENCL RELIGIEUSE.

Pétrarque, volontiers dédaigneux des barbares, disait que hors de l'Italie il n'y avait ni orateurs ni poètes. Pour les poètes, il avait peut-être raison; pour les orateurs, il avait tort. La France eut au xive siècle des voix éloquentes, et jamais à vrai dire elle n'en avait manqué depuis le xie. Mais Pètrarque appelait orateur le lettré qui s'essayait à l'éloquence cicéronienne : et l'éloquence en France ne s'était pas encore laicisée ni dépouillée des formes

scolastiques.

Le fait caractéristique, et du reste tout naturel, dans l'histoire des origines de l'éloquence française, c'est la prédominance du genre religieux sur le genre politique et judiciaire. Même au xive siècle, quand les discordes civiles, les assemblées des États généraux, les soulèvements et les prétentions de la bourgeoisie parisienne et de l'Université font apparaître une ébauche d'éloquence politique, quand vers le même temps l'ordre de la procédure et des débats devant les tribunaux de légistes suscite le développement d'une éloquence judiciaire et la constitution d'un corps d'avocats, le sermon reste encore la forme type du discours oratoire. Les harangues, les plaidoyers, sont des sermons, avec texte et divisions, tout à fait selon l'usage des prédicateurs. Ce n'est pas ici le lieu de rechercher ce que pouvait être l'éloguence du roi de Navarre Charles le Mauvais, ou celle de l'avocat Jean Desmarets 1; tous les deux furent célèbres en leur temps. Nous pouvons nous en tenir à la prédication chrétienne, d'autant que le grand sermonnaire du xive siècle, Gerson, nous donne aussi par ses Propositions et par son Plaidoyer pour l'Université contre le sire de Savoisy l'idée de ce que pouvaient être alors les discours politiques et judiciaires.

La prédication en français remonte aux origines mêmes de notre langue <sup>2</sup>. Le latin était la langue de l'Église : aussi prèchait-on en latin, en un latin qui a pu parfois s'émailler de roman, aux clercs, aux moines, même aux religieuses. Mais on prêchait aux laïes en français. Dès le IXº siècle, les conciles de Tours et de Reims ordonnent aux prêtres d'instruire le peuple dans la langue

<sup>1.</sup> Il fut avocat du Roi. Il s'entremit souvent entre la cour et le peuple, qui applaudissait à ses harangues. Il fut mis à mort en 1283. — Cf. Munier Jolain, la Défense de Jean sans Peur par Jean Petit, Rev. bl., 3 mars 1894.

<sup>2.</sup> A consulter : l'abbé L. Bourgain, la Chaire française au xuº siècle, Paris, 1879. Lecoy de la Marche, la Chaire française au moyen âge. 2º éd., Paris, 1886. Ch.-V. Langlois, l'Éloquence sacrée au moyen âge, Revue des Deux Mondes, 1º janvier 1893.

du peuple. Il le fallait bien pour être compris. Il y eut certainement au XIIº siècle une prédication en langue vulgaire, active, vivante, puissante, qui entrainait grands et petits à la croisade. peuplait les cloitres, jetait des villes entières à genoux, et dans tous les excès de la pénitence. Du haut de leurs chaires, sur les places, par les champs, les prédicateurs étaient les directeurs publics de la conscience des individus et des foules : tout et tous passaient sous leur âpre censure, et depuis les coiffures effrontées des semmes, nulle partie secrète ou visible de la corruption du siècle ne déconcertait l'audace de leur pensée ou de leur langue. Au xiiie siècle encore, avec l'expansion des deux grands ordres mendiants, dont l'un est voué par son nom même à la prédication, l'éloquence chrétienne a encore de beaux jours. Cependant il n'est presque point resté dans notre langue de monuments qui en représentent l'éclat pendant ces deux grands siècles de foi : c'est affaire aux érudits d'en ressusciter l'image à grand'peine.

On préchait en français devant le peuple, mais on mettait en latin les sermons que l'on voulait confier à l'écriture. C'était en latin qu'on les préparait, en latin qu'on les conservait, le latin étant la langue naturelle des auteurs, et celle aussi du public par lequel ils pouvaient songer à se faire lire. De là vient que tous les sermons qu'on a d'Hildebert ou de Raoul Ardent, de Pierre de Blois ou de Hugues de Saint-Victor, de saint Thomas ou de saint Bonaventure, qu'ils aient été préchés dans les couvents ou devant le peuple illettré, sont en latin. Quand la vulgarité pittoresque du français résistait à la gravité de la langue savante, le rédacteur ou traducteur insérait au milieu de son latin l'idiotisme, le proverbe, la métaphore populaire : de là les sermons appelés macaroniques. (App. II.) Même encore au xve siècle, l'éditeur de Gerson tournait en latin, pour l'utilité du lecteur, les discours dont il avait le texte français.

En somme, outre quelques sermons du xme siècle, la prédication en langue vulgaire n'est représentée que par deux recueils qu'on a sous les noms de Maurice de Sully 1, évêque de Paris, et de saint Bernard. Encore ne sont-ce que des traductions du latin. Les 84 sermons de saint Bernard 2 ont été prêchés devant des clercs, et mis en français sans doute à l'usage des frères lais, qui n'entendaient pas le latin. Quant à Maurice de Sully, son recueil était un manuel pour suppléer à l'incapacité oratoire des prètres de son diocèse : ils n'avaient qu'à réciter en langue vulgaire les homélies dont il leur fournissait le modèle. Et c'est ce qui fait que les nombreux manuscrits de la traduction offrent tant de dif-

2. Edition : Foerster, Erlangen, 1885, in 8.

<sup>1.</sup> Mort en 1196. — Édition : le Dialecte poitevin au xinº siècle, par A. Boucherie, Paris et Montpellier, 1873.

férences: chaque traducteur brodait à sa fantaisie sur le thème offert par le manuel, et ces rédactions dans leur diversité peuvent nous donner une idée des formes dans lesquelles l'éloquence

latine du bon évêque de Paris parvint au peuple.

Il est donc impossible de faire l'histoire de la prédication chrélienne au moyen âge, sans réunir les textes latins aux textes français, quelle qu'en ait été la forme première : et c'est ce qui lous dispense d'y insister, dans un ouvrage tel que celui-ci. lus libre, plus personnelle au xue siècle, et gardant l'empreinte plus visible de la fougue ou de l'onction du sermonnaire, plus subtile et plus sèche au xiiie, et plus asservie aux formes et aux procédés de la dialectique scolastique, l'éloquence religieuse reproduit dans son développement toutes les phases du goût, tous les caractères de la culture du moyen âge. La grande règle de la rhétorique naturelle, c'est de plaire et de toucher : pour cela les prédicateurs ramassent de tous côtés ce qu'ils croient de nature à intéresser, même à amuser l'auditeur. Ils n'ont souci que du résultat, aussi passent-ils par-dessus toutes les convenances, tous les scrupules de goût. Ils débitent des contes, expliquent des allègories; leur sermon est tantôt un miracle de Notre-Dame, tantôt un fabliau, tantôt un chapitre de Physiologus et tantôt un débat ou une bataille.

Mais peu à peu il se forme un art de prêcher; les recettes mécaniques se substituent à l'inspiration personnelle. Les manuels, les recueils de modèles, de matériaux préparés et classés, se multiplient. Maurice de Sully et Alain de Lille, dès le xue siècle, ont donné l'exemple : leurs successeurs sont légion au xive siècle. L'éloquence est mise a la portée de tout le monde. Voici les Gesta Romanorum, ou bien l'Échelle du Ciel (Scala Cæli), à l'usage de ceux qui aiment les contes Voici l'Universum prædicabile, pour les curicux d'histoire naturelle, de physique, d'astrologie. Ou bien prenez la Somme des Prédicateurs, où Jean Bromyard & enfermé toutes matières préchables. Si vous voulez des interprétations morales de l'Écriture, les voici toutes, par ordre alphabétique, dans le Répertoire des deux Testaments, de Pierre Bersuire. Aimez-vous mieux la poésie profane, le galant Ovide et ses Métamorphoses, prenez Ovide moralisé à l'usage de la chaire. Puis viennent les traités techniques, qui mettent en main la méthode : Ars dividendi thematu, Ars dilatandi sermones. Diviser et dilater tout est là, et les deux procédés qui s'unissent et se complètent sont l'allégorie et le syllogisme; ce dernier même finit par tout comprendre : Ars faciendi sermones secundum formam syllogisticam ad quam omnes alii modi sunt reducendi. Mais c'est encore bien du mal pour un pauvre curé, un simple moine, que de diviser et dilater lui-même son sermon, même secundum formam syllogisticam. On viendra à son secours : vers 1395 paraît le fameux Dormi secure, recueil de sermons tout rédigés, bons à prêcher. Dors en paix, prédicateur : ton sermon est fait. Comme on voit, l'idée de Maurice de Sully a fait son chemin.

Cependant à la fin du xive siècle les maux de l'Église et du rovaume ranimèrent l'éloquence religieuse : plus d'une fois les emotions et les haines amassées dans les cœurs firent craquer les mailles serrées du raisonnement scolastique. « Grande chose était de Paris, nous dit-on vers 1400, quand maître Eustache de Pavilly. maître Jean Gerson, frère Jacques le Grand, le ministre des Mathurins et autres docteurs et clercs voulaient prêcher tant d'excellents sermons 1. » Des quatre prédicateurs ici nommés, le plus illustre et le seul dont nous puissions juger l'éloquence est Jean Gerson 2. Ce grand docteur, la plus grande gloire de Navarre avant Bossuet. théologien et lettré, en qui s'unissait la rude subtilité du scolastique aux tendresses ardentes du mystique, âme pure et loyale parmi les corruptions et les intrigues du siècle, passa sa vie à se dévouer pour l'Université, pour l'Eglise, pour la France, pour le peuple, sans une pensée pour lui-même, sans autre souci que de la foi, de la justice et de la charité. Il eût voulu l'Eglise une et sainte, en ce temps de schisme et de scandale : en ce temps de discordes et d'oppression, le royaume paisible et prospère. Il ne s'enferma pas dans sa théologie et dans sa science latine : il crut de son devoir d'instruire tous les Français en français, de dire à tous la verité et leur devoir dans la langue de tous. Il écrivit; surtout il « sermonna ». Une soixantaine de ses discours nous sont parvenus dans leur forme française, sermons prononcés devant la cour entre 1389 et 1397, ou prêchés à Saint-Jean en Grève, entre 1401 et 1414, harangues ou propositions adressées au roi ou au peuple, le plus souvent au nom de l'Université, et qui ont un caractère de circonstance, une couleur politique : il faut y joindre le plaidoyer pour l'Université, véritable sermon développé en Parlement sur le texte: Estote misericordes.

1. Guillebert de Metz, Description de Paris, cité par V. Le Clerc, t. 1, p. 413.

<sup>2.</sup> Biographie: Jean Charlier, de Gerson (près Rethel), né en 1363, mort en 1429, boursier, puis docteur, puis chanceher de Navarre, protégé du duc de Bourgogne, enseigne et prèche jusqu'en 1397, se reture à Bruges pendant trois ans, est normé curé de Saint-Jean en Grève à son retour vers 1401, va représenter le ron, l'église de Sens et l'Université de Paris au concile de Constance (1414); il vecut quelques années au couvent des Celestins de Lyon (1419-1423), et mourut le 12 juillet 1429. Il n'y a plus lieu de s'arrêter à la conjecture qui le fait auteur de l'Imitation de J.-C. — Éditien: Ellies Dupin, Auvers [Amsterdam], 1706, 5 vol. in-fol. Il y a des sermons français aux tomes III et IV. — A consulter: Thomassy, Jean Gerson et le grand schisme d'Occident, Paris, 1852. L'abbé Bourret, Essai historique et critique sur les sermons français de Gerson, Paris, 1858.

Gerson conserve toutes les formes traditionnelles de l'éloquence de la chaire. Cependant il simplifie certainement l'appareil scolastique, il ménage les divisions, les citations, retenant seulement les procédés et figures qui émeuvent l'imagination. La mise en scène de son argumentation vise à être expressive et touchante. L'e sermon sur l'Immaculée Conception est un débat entre Nature et Grâce, et un débat judiciaire avec plaidoiries et arrêt en forme. Un sermon sur les Péchés Capitaux tourne en Bataille des vertus et des vices, à la mode des peintres primitifs. Alleurs il use de l'allégorie: il arme les apôtres en chevaliers, avec « l'œu de ferme créance », et « l'épée de vraie sapience »: ou bien il construit le temple interne de l'homme. Tel autre sermon est une vision, tel autre un conte dévot : ailleurs, et plus heureusement, les arguments prennent vie, et le sermon se développe en un d'alogue dramatique.

Dans ces cadres convenus, que le siècle mettait à sa disposition, Gerson a su faire entendre des accents personnels. Il a la foi et la charité : vraies sources de toute éloquence, des que les lumières ne sont pas trop courtes. Aussi a-t-il prèché simplement, pathétiquement, les grands thèmes que la morale et le dogme chrétiens offrent aux prédicateurs. Mais jamais il n'approche plus de la grande éloquence et de son irrésistible naturel que lors que son propos l'amène aux misères du temps. Ses plus belles pages et cette seule remarque l'honore - sont sur le schisme et sur les souffrances du peuple. Vivat rex, vivat pax, ces deux textes de deux discours qu'il adressa au roi Charles VI et qui firent une impression profonde, résument toute la pensée politique de Gerson. Elle le suit partout, et dans ses sermons jette à l'improviste de douloureux et pathét ques mouvements : prêchant un jour de Noël, il pose que Jésus est venu apporter la paix aux hommes, et ce mot de paix évoquant en son esprit l'ardente et toujours vaine aspiration des peuples, il adresse au .oi et aux princes une exhortation singulièrement émue et touchante : il n'y a pas beaucoup de pareils morceaux dans l'éloquence religieuse avan's Bossuet.

Au reste l'actualité ne l'emporte pas, et dans ses propositions comme dans ses sermons, si passionné qu'il soit, si exact et si abondant sur les faits et circonstances, il reste toujours le chrétien qui enseigne la parole de Dieu : grave, austère, il en revient toujours à précher la pénitence, seul remède aux maux de la chretienté. De la cette doctrine à la fois sombre et consolante, cette dureté qui se fond en espérance et tendresse.

Pour le style et la langue, Gerson est un contemporain des Oresme et des Jean de Montreuil. Il appartient au groupe des humanistes. Ses œuvres françaises s'en ressentent plus que son latin, tout sotestique encore. Ce qu'il a déjà parfois d'harmonie et d'ampleur, ces larges développements ou s'étalent le pathétique et l'onction, vænnent d'un commerce habituel avec les chefs-d'œuvre romains. Il y a encore de la gaucherie, de l'imégalité dans sa démarche : mais il suffit de lire dans son unique plaidoyer la vive et dramateque narration de la procession des écoliers bousculés par les gens du sure de Savoisy, pour reconnaître qu'en nommant Giéron, d'indique son maître et son modèle.

### CHAPITRE II

### LE QUINZIÈME SIÈCLE

(1420 - 1515)

L'antiquité et l'Italie. Décadence générale de la littérature française; exceptions individuelles. Charles d'Orléans: esprit et grâce.

 2. Brutalité et grossièreté de l'esprit du temps. Le sentiment national et l'idée de la mort.
 3. Villon; sa vie; sa poésie. Sincérité de l'impression et du sentiment. Inspiration lyrique: personnelle et humaine.
 4. Commynes: sa vie; son caractère, son intelligence; les idées directrices de Commynes; sa philosophie.
 5. Fin de la poésie féodale: les grands rhétoriqueurs.

Le xv° siècle continue et développe les caractères du xiv° : épuisement, dissolution, ou monstrueuse déviation des principes vitaux du moyen âge, intermittente et comme inquiète éclosion de quelques bourgeons nouveaux, effort incomplet et encore entravé des formes futures vers la vie.

## 1. CHARLES D'ORLÉANS.

Les premières années du règne de Charles VII appartiennent surtout au groupe des humanistes qui commencent à épeler avec un accent nouveau les auteurs tant de fois compilés et cités par le pédantisme des siècles précédents. Ne nous arrêtons pas à l'excellente Christine Pisan<sup>1</sup>, bonne fille, bonne épouse, bonne mère, du reste

Éditions : le Livre des faits et bonnes mœurs du roi Charles V, coll. des Mémoires

<sup>1.</sup> Biographie: Née à Venise vers 1363, fille de Thomas Pisani, astrologue de Charles V, elle fut amenée en France par son père en 1368. Elle épousa un Picard, Étienne Castel, qui la laissa veuve de bonne heure avec plusieurs enfants. Elle connut la misère sous Charles VI. Cependant elle refusa d'aller à la cour du roi anglais Henri IV, et chez le duc de Milan, Galéas Visconti. Elle mourut après 1429. Elle écrivit contre le Roman de la Rose.

un des plus authentiques bas-bleus qu'il y ait dans notre littérature, la première de cette insupportable lignée de femmes auteurs, à qui nul ouvrage sur aucun sujet ne coûte, et qui pendant toute la vie que Dieu leur prête, n'ont affaire que de multiplier les preuves de leur infatigable facilité, égale à leur universelle médiocrité. Il faut l'estimer, étant Italienne, d'avoir eu le cœur français, et d'avoir rendu un dévouement sincère et désintéressé aux rois et au pays dont longtemps les bienfaits l'avaient nourrie; le cas n'est pas si fréquent. Elle y a gagné du reste d'avoir écrit dans de beaux élans d'affection émue cinq ou six strophes ou pages qui méritent de vivre <sup>1</sup>. Cette Italienne qui sait le latin a quelque souci de la phrase, et quelque sentiment des beaux développements largement étoffés.

L'effort est plus marqué et parfois plus heureux dans les œuvres d'Alain Chartier 2 dont le nom surnageant presque seul au xvi° siècle dans le naufrage de tout le passé, à usurpé longtemps une estime trop glorieuse : il n'est pas si au-dessus de son temps qu'on l'i.naginait jadis. Rien 3 ne subsiste de ses vers sans âme, prosaïque produit de la frivolité chevaleresque, où le fond est vain sous la forme fausse. Mais sa prose française est d'un homme qui a vécu avec les anciens : dans ces cadres 4 qu'il emprunte encore un peu trop volontiers au goût du moyen âge, dans ces visions pédantesquement allégoriques où ratiocinent interminablement de sèches abstractions, le détail du style, le moule de la phrase viennent de Cicéron et de Suétone : surtout Chartier imite Sénèque, et s'essaie, parfois avec bonheur, à en retrouver la brièveté nerveuse et le trait <sup>5</sup>. Ce choix de Sénèque comme modèle de style est un des signes avantcoureurs de la Renaissance où l'on peut le moins se tromper.

de Petitot; idem, coll. Michaud et Poujoulat, ie Dittié de Jeanne d'Arc, poème inséré par Quicherat dans le Procés de Jeanne d'Arc, 1841-49, 5 vol. in-8; le Livre du chemin de long étude, Berlin, in-8, 1881; Œuv. poétig. (Soc. des Anc. textes). t. I et II, 1886-91.— A consulter: R. Thomassy, Essai sur les écrits politiques de Christine de Pisan, Paris, 1838, in-8.

<sup>1.</sup> Notamment dans le Dittié de Jeanne d'Arc et dans le Livre de la Vision.

<sup>2.</sup> Biographie: Né vers 1394, fils d'un bourgeois de Bayeux, frère cadet de Guillaume qui devint évèque de Paris, il servit Charles VI et Charles VII. Il fut chargé d'une mission en Bohème, auprès de l'empereur Sigismond, en 1423 et 1424. Il mourut après 1439.

Édition: André Duchesne, in-4, Paris, 1617. (L'Histoire de Charles VI et de Charles VII, placée en tête de cette édition, n'est pas de Charlier, mais du héraut Berry, Gilles le Bouvier.) — A consulter: Delaunay, Étude sur Alain Charlier, Paris, 1876, in-8.

<sup>3.</sup> Ou presque rien: notez quelques beaux vers oratoires, dans le Livre des quatre dames, écrit après Azincourt (1415).

<sup>4.</sup> Voyez le Quadrilogue invectif et le Livre de l'Espérance.

<sup>5. «</sup> Ils vivent de moy, et je meurs pour eux. » (Le peuple, dans le Quadrilogue invectif). « Nous achetons autruy, et autruy nous, par flatterie et corruption. » (Le Curial.)

Puis, avec une exagération qui marque mieux la nouveauté du dessein, Chartier élimine de son discours les faits, les circonstances de temps et de personnes pour se tenir dans les idées générales : it pousse l'amour du lieu commun jusqu'à la plus vague amplification. C'est une sorte de Balzac du xve siècle, mais ce Balzac, comme l'autre, fait faire à notre prose sa première rhétorique, et par ses exercices l'assouplit et l'élève. Qu'il rencontre un sentiment vrai (et il l'a eu, le même que chez tous les grands lettrés du temps : le patriotisme et la pitié du peuple), alors il écrira les plus fermes et les plus nobles pages de prose qu'on ait avant. La Boétie et L'Hôpital : des pages qui n'ont guère plus vieilli que les meilleures du xvie siècle.

Il était impossible que l'influence de l'Italie ne se liât pas à celle de l'antiquité : c'était à vrai dire, on l'a vu, par l'Italie que s'était éveillée chez nous une intelligence nouvelle des anciens, et que de nos scolastiques se dégageaient péniblement encore des humanistes. De toutes parts, depuis le xive siècle, l'Italie pénètre chez nous. Christine de Pisan est toute Italienne de sang : une Italienne vient épouser Louis d'Orléans, et nous donne un poète. Dans ce vaet-vient de Français qui vont au delà des monts, d'Italiens qui viennent par decà, il se produit une incessante infiltration des mœurs et de l'esprit d'une race plus raffinée, et même un renversement des rapports littéraires qui jusque-là avaient existé entre les deux pays. L'Italie commence à nous rendre ce qu'elle a reçu de nous : ses auteurs sont mis sur le pied des anciens, traduits et goûtés comme tels, Boccace après Pétrarque, et plus que lui, d'autant qu'il a de quoi charmer les courtisans avec les érudits. Dès les premières années du siècle, et peut-être plus tôt, un chevalier francais attaché aux rois de Naples de la maison d'Anjou donne à sa dame en sa langue le roman de Troïlus, qu'il a tiré d'un poème de Boccace 1. Le Décaméron, plusieurs fois traduit, devient le bréviaire des gens de cour : et Boccace, le Pogge fournissent une partie de leur matière aux conteurs des Cent Nouvelles nouvelles, inspirent le reste.

Il n'est pas jusqu'au grand Commynes sur qui n'agisse le charme de l'Italie: il n'a pas besoin de la subtilité d'outre-monts pour savoir traiter une affaire, mais, à voir de quel ton, combien longuement il décrit Venise, lui qui est si peu descriptif de nature, on peut juger de l'impression qu'il en a reçue. Il ne serait pas téméraire d'affirmer que c'est à Venise, voyant en quelle vénération la république conserve à Padoue un os de Tite-Live, qu'il a lu quelque

<sup>1.</sup> Nouvelles françaises du XIV siècle, publié par Moland et d'Héricault (Bibl. clzév.), Paris, in-16, 1858.

traduction française ou italienne de l'historien romain : car on ne saurait trouver dans la Chronique de Louis XI une trace de la lecture de Tite-Live, au lieu que dans la Chronique de Charles VIII, beaucoup plus courte, la pensée de l'historien se reporte complaisamment vers les Romains et vers le peintre de leur grandeur. Mais alors nous sommes sortis décidément du moyen âge : le contact décisif s'est produit.

Jusqu'à ce moment fécond, tous les germes semblaient sécher et les efforts échouer. La littérature suit sa courbe descendante, à peine de loin en loin relevée par l'accident heureux de quelque talent individuel. Tandis que la poésie chevaleresque devient chaque jour plus froide, ou plus extravagante, un homme lui donne sur son déclin une perfection fugitive et la grâce exquise des choses frèles : c'est le prince Charles d'Orléans 1, le sils de Valentine de Milan. demi-Italien de naissance, et qui, du privilège de sa race plus que par une studieuse assimilation, posséda l'art des formes sobres et charmantes. Toute sa valeur est là : il sait mesurer la phrase à l'idée, le poème au sujet. Pas de grandes machines, ni de vastes compositions: quand il s'v essaie, il ennuie, mais il n'essaie pas souvent. Il a de petits fragments d'idées, de fines pointes de sentiments, une mousse légère d'esprit : avec goût - mot nouveau, chose nouvelle - il détermine les dimensions du cadre où une telle inspiration aura toute sa valeur : rondeaux, ballades, virelais, c'est l'affaire de quelques vers, et pas plus. Ses sujets sont peu de chose : la banalité de l'amour courtois, la banalité du renouveau qui chasse l'hiver. Mais il a le don du style : il renouvelle ces thèmes usés, à force de grâce imprévue, d'images fraîches; ce que tout le monde a dit depuis trois siècles, il le dit, mais comme personne. Son imagination, où fleurissent tous les lieux communs, est d'autant plus heureuse et sereine en son expansion spontanée, que le jeu n'est pas troublé chez lui par d'inquiétantes dépenses du cœur ou de l'intelligence. Quelques observations morales qu'il démèle à l'aide de personnifications discrètes marquent la puissance de son esprit. Sur toutes les hautes pensées, il est muet, l'esprit immobile dans son horizon fermé : le cœur est vide de sentiment profond. Dans le soupir du prisonnier qui se voudrait chez lui, en sa douce France, bien à l'aise, je ne puis reconnaître

Éditions: Champolion-Figeac, in-12, Paris, 1842; d'Héricault, chez Lemerre, 2 vol. in-16, 1874. — A consulter: C. Beaufils, Étude sur la vie et les poésies de

Charles d'Orléans, in-8, Paris, 1861.

<sup>1.</sup> Biographie: Né en 1391, fils de Louis d'Orléans et de Valentine Visconti, il épousa isabelle de France, veuve de Richard II, qu'il perdit en 1409, puis Boune d'Armagnac, qui mourut en 1415. Prisonnier à Azincourt, il ne fut mis en liberté qu'en 1440, et prit une 3° femme, Marie de Clèves. Il mourut en 1465.

un accent de patriotisme. Il n'a pas plus de sentiment national que de véritable amour.

Charles d'Orléans passa la première moitié de sa vie à chanter sa dame, et la seconde à se moquer des dames. Je l'aime mieux dans ce second rôle : il est plus sincère. Quand il eut cinquante ans et qu'il eut passé l'âge d'être décemment amoureux, il jeta le masque, et s'en donna de persister les amoureux. Il s'établit vers la cinquantaine, alors que délivré de sa longue prison, sans grand souci des affaires publiques ni même de ses prétentions princières, il vivait grassement, oiseusement, aux bords de la Loire, dans son aimable Blois, au milieu de sa petite cour de gentilshommes lettrés et de poètes quémandeurs, — il s'établit pour le reste de ses jours dans son personnage d'homme du monde aimable et désabusé : raillant l'amour et les dames, et les jeunes gens qui s'y donnent sérieusement, chansonnant amis et indifférents, avec une malice qui n'appuie pas, et pique sans blesser, jouissant de la vie sans illusion, et prêt à la mort, ne souhaitant plus qu'en « hiver du feu, du feu, et en été boire, boire », avec cela bonne compagnie et gais propos, de tout le reste du monde ne s'en souciant pas, et ne lui demandant pas plus qu'il ne lui donne : enfin, le plus gracieux des égoïstes et des épicuriens, qui même devanca peut-être les hardiesses païennes du siècle suivant, si l'on s'arrête à cette inquiétante forme de serment qui lui échappe :

Par mon âme, s'il en fut en moi.

Ce dernier trait, à peine indiqué, achève la figure.

## 2. SENTIMENT NATIONAL ET IDÉE DE LA MORT.

Tel qu'il est, Charles d'Orléans est d'un type si complet et si pur, qu'il est unique en son temps. Partout ailleurs, l'art est plus indécis, l'esprit plus lourd, l'immoralité plus épaisse. L'esprit chevaleresque et l'esprit bourgeois, si opposés en leurs formes, se réconcilient dans l'obscénité, et dans la brutalité cynique du scepticisme moral. On peut en juger par les Cent Nouvelles nouvelles, faites pour la cour de Bourgogne 1.

L'humeur individuelle diversifie les tons : Antoine de la Salle, dans son Jehan de Saintré, basoue la chevalerie, sous ombre de l'exalter, avec une délicieuse et impitoyable légèreté d'ironie. Ses

<sup>1.</sup> Et très probablement pour Philippe le Bon, non pour le dauphin Louis

Ouinze Joies de mariage dérobent la dérision cynique de la famille sous le même ton d'innocente malice. La touche est plus forte, la précision plus sèche et plus brutale dans les Cent Nouvelles nouvelles, dont il fut le principal et peut-être l'unique rédacteur !.

Coquillart, prêtre et juriste, plus lourd, bien que Champenois, moins aisé et moins net, se donn : le double plaisir de dauber la justice par la forme, et les femmes par le fond de ses impudentes satires. Henri Baude est parfois étonnant d'audace naturaliste. dans sa manière sobre et mordante, où il détache d'un mot sec et saisissant la réalité qu'il veut montrer : et Dieu sait sur quelles réalités tombe son œil implacable d'observateur et de peintre! Autre accent dans le cynisme assaisonné de franche gaieté et de fantaisie délirante de Patelin, à qui nous reviendrons.

On a des chansons du xve siècle, populaires au moins par leur vogue : qu'y trouve-t-on? la fade sentimentalité qui encore aujourd'hui partage les applaudissements avec la grosse ordure dans nos calés-concerts, d'innocentes mièvreries émanées de la haute littérature allégorique, et qui une fois sur vingt échappent à la puérilité, une fois sur cent atteignent l'exquise délicatesse : avec cette poésie de rève, la réalité sans voiles, dans toute sa brutalité, dérision du mariage et de la famille, apre désir des jouissances grossières, filles qui partent avec les gens d'armes, soudards avides de pillage, accourant comme des bêtes de proje aux provinces où il y a guerre : en somme, le plus complet nihilisme moral adouci par les tons chauds d'une verve robuste.

Il n'est pas jusqu'à l'éloquence de la chaire que n'envahisse l'esprit de raillerie brutale ou bouffonne. La foi ne manquait pas aux Maillard, aux Menot, à ces fougueux va-nu-pieds de cordeliers, qui disaient leurs vérités à tout le monde, durement, impudemment, ne ménageant personne, ni la coquette bourgeoise, ni le prince luxurieux; mais c'était une étrange éloquence que la leur, tandis qu'ils livraient leurs auditeurs, âme et corps, à Satan, et qu'à la chair joyeuse, éclatante de vie, ils donnaient le frisson de la mort soudainement découverte, le dégoût apeuré de la pourriture inévitable et prochaine. Jovialités facétieuses, et brusques indigna-

<sup>1.</sup> Éditions : Le Petit Jehan de Saintré, éd Guichard, in-18, 1843 ; les Quinze Joyes de mariage. Bibl. elzév., 1853; les Cent Nouvelles nouvelles. Bibl. elzév., 1858. (Eurres de G. Comullart, Bibl. elzév. 1857. Chansons du XV swele, publ. par G. Paris (Soc. des Anc. textes), in-8, 1875. O. Marllard Sermones de Adventu, in-1, 1498; Quadragésimale opus, in-4, Paris, 1498; Deux autres recuerls, in-8, Paris, 4515; Menot, Sermones quadragésimales olim Turombus declamati, in-8, Paris, 4519; Sermones Parisiis declamati, in-8, Paris, 1530; Sermon tousseux (de Bruges), réimprimé en 1826 par l'abbé Labouderie. - A consulter : Romania, oct. 1900 (sur Coquillard); Quicherat. Henri Baude, 1856; Labitte, Menot, 1838; A. Samouillan, Olivier Maillard, son temps et sa prédication, Paris, 1892.

tions, apostrophes brutales, apologues satiriques, dialogues comiques ou dramatiques, quolibets des halles et pédautisme de l'école, descriptions saisissantes de vérité vécue, et parfois à l'aventure d'étonnantes images de mélancolie profonde, des jets hardis de poésie pittoresque, tout se mèlait, se heurtait dans cette verve puissante dont ils enlevaient les foules, grands et peuple. Ils faisaient ainsi de la religion une chose vivante et populaire : tant pis

si elle y perdait sa pureté, sa fière et divine idéalité. Ainsi, de l'honneur, de la foi féodale, il ne faut plus parler, et voici que la foi religieuse elle-même n'est plus de force à enlever l'homme, à créer de nobles formes d'âme et d'existence. Pour subsister, pour avoir une action encore efficace, il faut qu'elle se mette au ton du siècle, et, dans sa voix au moins et ses gestes, marque prendre sa part de la dégradation universelle. N'est-il donc point au xve siècle de ces sentiments généraux, qui font courir à travers une société, du haut en bas, une commune aspiration à quelque idéale et hautaine manière d'être ou d'agir? Ces sentiments, dans l'ordre littéraire, sont comme une source publique d'inspiration qui répare parfois les insuffisances de l'originalité personnelle, mais aussi comme un lien qui rassemble les divergences infinies des tendances individuelles : ce sont eux qui font l'homogénéité et l'unité des grands siècles artistiques. Le xye siècle n'a point été dépourvu de ces principes; il en a connu deux qui ont fait contrepoids aux forces dissolvantes et dégradantes,

L'un, issu des profondeurs de la nation, est le sentiment national, inséparable de la pitié du pauvre peuple. On peut dire que la moitié des pages éloquentes ou des émotions poétiques du xve siècle (comme déjà du xve) est un produit du patriotisme, l'expression d'un amour nouveau de la France, et de la tendresse ou de l'indignation que les misères des humbles et des laborieux excitent. Christine, Chartier, Maillard ou Menot sont la pour l'attester : et il n'est pas jusqu'à cet honnète procureur au Parlement qui versifie en ses bizarres Vigiles la chronique du roi Charles VII; il n'est pas jusqu'à Martial d'Auvergne dont ce sentiment ne relève la plate facilité. Telle chanson anonyme, en son àpre gaieté, nous serre le cœur autant que la plus pitoyable déploration de la vie douloureuse des pauvres gens.

L'autre, le plus vivant rameau du tronc de la foi chrétienne, où toute la sève se porte quand le reste se dessèche, c'est l'idée de la mort qui, sous le poids écrasant des misères, dans l'anarchie morale et religieuse, s'exaspère en un sentiment aigu de l'anéantissement de la chair. La mort, idée centrale du dogme chrétien, se détache de plus en plus de toutes les croyances qui lui donnent sa haute moralité et sa vertu consolante, pour devenir une horreur

matérialiste de la fin fatalement assignée aux voluptés égoïstes : terreur des grands, des riches, de tous ceux qui ont et qui jouissent, revanche des petits, des meurt-de-faim, de ceux qui manquent et qui souffrent, dont elle adoucit le désespoir par la satisfaction qu'elle donne à leur férocité égalitaire, la mort inexorable, universelle est un thème que tous les écrivains représentent à leur tour : lieu commun, sans doute, mais lieu commun non banal, où déborde la pensée intime, obsédante de chaque âme. C'est le temps de la Danse Macabre (ou Macabré); et dans toutes les œuvres de vers ou de prose, sous une forme ou sous une autre, l'idée génératrice de la Danse Macabre apparaît. Chaque àme, avec le ton de son tempérament, avec une légèreté railleuse, avec un désespoir accablé ou grimacant, avec une philosophique résignation, avec une joie insultante et pourtant angoissée, chaque àme a dit l'universelle nécessité, le mot qui donne pitié des morts, et fait frissonner les vivants. Charles d'Orléans après Deschamps, Chartier après Gerson, Menot avec Maillard, poètes, orateurs, prédicateurs, nul n'y a manqué.

On les retrouve encore, ces deux sentiments généraux, dans les deux œuvres capitales sur lesquelles s'achève l'indécise époque par où le moyen âge rejoint la Renaissance : dans les œuvres de Villon et de Commynes. Mais ici, la puissance originale de l'individualite les absorbe, et s'y ajoute, soit pour les transformer, soit pour les

agrandir.

## 3. FRANÇOIS VILLON.

François de Moncorbier <sup>1</sup>, né en 1431, fut élevé par maître Guillaume de Villon, chapelain de Saint-Benoît-le-Bétourné, dont il prit le nom. Bachelier en 1449, il devint vers août 1452 licencié et maître ès arts. Il habitait chez son père adoptif, où il trouvait une honnête et point trop grave société de gens d'église et gens de loi. Il fréquenta aussi la maison du prévôt de Paris, Robert d'Estouteville, dont la femme, Ambroise de Loré, « moult sage, noble et honneste dame », faisait bon accueil aux poètes. Voilà un

<sup>1.</sup> Éditions: gothique, petit in-4, P. Levet. Paris, 1489, Galiot du Pré (éd. de Marot), Paris, 1533; Prompsault, 1832; Longnon, chez Lemerre, in 8, 1892. — A consulter: A. Longnon, Étude biographique sur Fr. Villon, in-8, Paris, 1877, M. Schwob, le Jargon des Coquitlards en 1455 (Mém. de la Soc. de linguistique de Paris, t. VII, 1890); Byvanck, Essai critique sur les auvres de Fr. Villon, in-8, Leyde, 1882; Un-Poète inconnu de la société de Fr. Villon, in-12, Paris, 1891; M. Schwob, Fr. Villon, Revue des Deux Mondes, 15 juillet 1892; G. Paris, François Villon, 1901.

commencement de sage et bonne vie : mais l'instinct déjà poussait notre Villon dans une autre voie.

Il jouissait des farces grossières et brutales, des rixes, des soulèvements de la tumultueuse population qui réclamait les privilèges de l'Université: il ne se compromettait pas, se contentant de « romancer » et rimer quelque amusant ou scandaleux incident. Mais il hantait la pire société, fils de famille endettés, clercs débauchés; de la Pomme de Pin à l'hôtel de la Grosse Margot, il n'était cabaret, et pire, qu'il ne connût. Il devint maître en l'art d'escroquer, par subtil ou effronté larcin, poisson, vin, viande, pain, tripes, de quoi faire une « franche repue »; c'étaient jeux

innocents par où il préludait à de plus sérieux exploits.

En 1455, le 5 juin au soir, prenant le frais après souper, il fut attaqué, blessé par un prêtre, tira sa dague et le tua : une femme était la cause de la querelle. Il ne resta pas à Paris après cet « accident ». Quelles routes le virent, on l'ignore : mais à voir comment il acheva de se gâter, on est tenté d'accorder à M. Schwob qu'il alla vivre avec ces « coquillards » bourguignons parmi lesquels on rencontre plusieurs de ses bons amis. Il obtint en janvier 1456. sous deux noms différents, deux lettres de rémission pour le meurtre du prêtre, et les tripots de Paris le revirent. En décembre, avec cinq compagnons il escalada les murs du collège de Navarre, crocheta serrures et coffres, et vola un sac de cinq cents écus d'or. Puis, prudemment, il se donna de l'air et partit pour Angers : il fit à l'occasion de ce départ son Petit Testament, où il met sur le compte de certaines mésaventures d'amour son subit départ. Que sa maîtresse l'eût fait battre, il se peut; mais il n'ajoute pas deux autres motifs qu'il a de voyager ; la peur de la justice, et la mission qu'il avait recue de sa bande d'étudier un coup à faire à Angers sur un vieux moine fourni d'argent comptant.

La découverte des auteurs du vol de Navarre, la prise et les aveux de l'un d'eux, fermèrent à Villon les portes de Paris. Il erra en Poitou, fut un moment ux gages de Charles d'Orléans, et prit part aux concours que le prince poète instituait : trop connu du duc, et estimé comme il convenait, il passa chez Jean de Bourbon. Là on le perd de vue. On le retrouve en 1461 : il a passé tout l'été dans la prison de Meung-sur-Loire, enferré, au pain et à l'eau, par ordre de l'évêque d'Orléans : peut-être pour la même affaire où son ami Colin de Cayeux « perdit sa peau », vol et meurtre commis à Montpipeau près Meung. Les choses prenaient un vilain tour : l'évêque n'était pas disposé à lâcher le mauvais garçon, quand Louis XI, récemment sacré, passa près de Meung, donnant des lettres de rémission aux prisonniers dans toutes les villes où il

s'arrêtait. Villon eut soin de se faire remettre le vol de Navarre. Il revint à Paris, ayant en poche son Grand Testament. Était-il tout à fait amendé? En novembre 4463, après souper, trois compagnons et lui raillent, insultent, provoquent les clercs de maître Ferrebouc, par la fenêtre de leur étude. Ceux-ci sortent: bagarre. Villon disparaît dès qu'on se bat. Cependant il fut poursuivi, mis à la question, et condamné par le prévôt de Paris à être pendu. C'est alors qu'il appela au Parlement, qui commua la peine en bannissement. On n'entend plus ensuite parler de lui: sans doute il ne vécut pas longtemps. Corrigé, il eût écrit d'autres œuvres: resté le même, la justice aurait mis son nom dans ses archives.

On voit quel fut François Villon: voleur, assassin, et pis s'il se peut. Voila pourtant l'homme à qui il faut demander tout ce que le xve siècle a produit, ou peu s'en faut, de haute et profondément pénétrante poésie: il n'y a pas à en douter, ce malfaiteur fut un grand poète, pour quelque deux cents vers parmi tous ceux qu'il a faits.

Même sans eux, il aurait de quoi attirer notre attention. Poète parisien, ayant roulé dans tous les bas-fonds, connu toute l'armée de la débauche et du crime, il a dépeint l'ignominie de ce monde qui toujours intéresse les honnètes gens, avec l'esprit qu'il fallait: un esprit parisien, narquois, bouffon, salé, pittoresque. Il a le mot qui emporte pièce, la couleur crue, intense, le trait net, ferme, qui détache vigoureusement l'image. A travers une grèle de bouffonneries, de crudités, de goguenarderies, de calembours, de doctes réminiscences (car enfin il a ses grades et licentium docendi), le joyeux compagnon lance l'inoubliable formule, où l'imagination entrevoit toute une vie, tout un monde. Ses refrains ramassent nerveusement tout le sentiment d'une pièce. Ga et là, de tous côtés, surgissent de louches physionomies de brelandiers et d'escrocs: une étrange sympathie se mêle à l'ironie mordante, et dans le témoin trahit un confrère.

Mais Villon est autre chose qu'un gueux peintre des gueux : ce meurtrier, ce filou, cet ami de je ne sais quelle Margot, qu'on estimerait gâté jusqu'aux noelles, et qui l'est, a d'étonnantes fraicheurs d'imagination; il pousse sur la pourriture de cette âme d'exquises fleurs de sentiment. On sait les strophes pénétrantes où, sortant des prisons de Meung, il confesse sa vie folle et dit son repentir. Ici se pose un grave problème : quelle est la sincérité de Villon? Est-ce invention verbale, toute-puissante illusion du talent littéraire? est-ce duplicité, fausses larmes, hypocrisie? J'incline à croire à l'absolue sincérité du poète. Engagé dans la voie honteuse, le tumulte des jouissances et des périls, les pensées pressantes de l'action quotidienne n'ont pas éteint en lui la vie intérieure : il s'abandonne, mais il se voit, et il se juge. En de

longs mois de prison, il fait le compte de son existence: rien d'étonnant s'il conclut qu'il a fait fausse route. Combien serait-il plus heureux s'il avait suivi sa droite carrière dans l'Université ou l'Église. Et que dit-il en somme? Il plaint sa misère, issue de son vice; s'il n'eût fait le mauvais garçon, il aurait « maison et couche molle ». La profondeur de son regret ne doit pas nous tromper sur l'élévation de sa morale: mais ce matérialisme mème, dans son plus vif repentir, nous en garantit l'absolue vérité.

S'est-il donc corrigé? J'avoue que je n'en crois rien: mais ce n'est pas la première fois que les habitudes mènent l'homme par des chemins opposés à ceux qu'indique l'aspiration momentanée de l'âme. On désire, on promet, et l'on fait le contraire. On est dégoûté, désespéré, par instants: « autant en emporte le vent ». Hier et tout le passé sont plus forts qu'aujourd'hui, pour donner sa forme à demain. Plus faible encore est une âme de poète que nos âmes à nous. Pour nous, l'action seule réalise nos intimes pensées: le poète leur donne réalité, et mieux, éternité, par son œuvre. Quoi d'étonnant si ses plus vifs, ses plus impérieux mouvements, aussitôt

exprimés, passent? Ne doit-il pas lui sembler qu'il a agi?

Hors de son repentir, on ne voit rien en Villon qui soit, même d'apparence, incompatible avec sa vie de malfaiteur professionnel. Il a d'adorables mots pour sa bonne femme de mère : et n'est-ce pas le lieu commun de notre art réaliste, que la sensibilité familiale des clients de la cour d'assises? Il a des accents délicieux de foi ingénue : c'est plus rare aujourd'hui chez nous, mais là où le peuple n'a pas encore rejeté la foi, en Espagne, en Russie, j'imagine dans des âmes d'assassins des coins parfumés de dévote candeur. Il a pleuré « Jeanne la bonne Lorraine », et il a honni par un refrain énergique « qui mal voudrait au royaume de France ». Le sentiment patriotique, nous le savons, n'est pas le privilège de l'innocence, et plus d'un mauvais gars a bien donné sa peau pour la patrie. Enfin, frôlant la mort à chaque pas de son aventureuse existence, faut-il s'étonner qu'il l'ait vue, qu'elle l'ait obsédée, en ce siècle où elle était présente à toutes les âmes?

Nous touchons ici à ce qui fait de Villon un grand poète : il est le poète de la mort. Voilà le sentiment général qu'il a rendu avec une très extraordinaire et douloureuse vibration de tout son être, un frémissement de tous ses nerfs. Il voit sur la chair florissante la chair pourrie de demain, le squelette d'après-demain. La vieillesse, cette hideuse flétrissure d'une forme savoureuse et belle, le navre, le dégoûte, l'effraie. Et sa pensée prolonge le spectacle, jusqu'aux torsions de l'agonie, à l'effondrement écœurant de tant de choses douces et charmantes. Ce sensuel qu'il avait été est secoué par la vision la plus nette et la plus angoissante de la décomposition

physique. Vieillesse du corps, mort du corps, l'ami de « la belle heaumière » et de la « gente saucissière » ne regarde que cela dans la vieillesse et dans la mort.

Rutebeuf n'eût pas demandé: où sont les preux des anciens temps? Des corps, il n'en aurait cure: les âmes, il les aurait vués au ciel, devant la face de Dieu. Cette retraite de l'idée chrétienne donne un accent plus profondément angoissé à la méditation où s'élève Villon, de l'universelle nécessité de la mort. Elle n'aboutit qu'à une ignorance dans la fameuse ballade: « Mais où sont les neiges d'antan? » Ce mystère est plus douloureux au cœur que la sécurité de la foi: mais quelle douce et exquise douleur! Et dans l'incompréhensible fatalité à laquelle nul ne se dérobe, ce pauvre diable qui a vécu dans les sales dessous de la société, saisit une grande et pathétique leçon d'égalité: mais c'est le corps encore qui la lui donne, l'entassement indiscernable des squelettes et des crânes dans les charniers; ce sont les ossements anonymes, également nus, décharnés, dégoûtants. Et par cette vision, il devance Shakespeare.

Villon est encore du moyen âge par ces cadres factices, où son inspiration se déverse confusément, où son insouciance des harmonieuses proportions assemble des pièces disparates, de date, de ton, de sujet très différents. Il en est par la profusion relative de son érudition scolastique, quoique déjà son imagination de poète fasse de vives sensations des lambeaux d'antiquité dérobés au pédantisme de la mémoire. Il en est, enfin, par le manque de goût, surtout parce qu'il ne sent pas le besoin du goût : il en aurait, s'il voulait; mais il laisse aller sa verve, comme sa vie. Le détail de son style est d'un artiste : il a le sentiment de la puissance de la sobriété : il serre l'idée dans l'image, courte, franche, saississante : c'est un maître de l'expression nerveuse et chaude. Mais l'ensemble va comme il peut : rien ne se tient.

Par le fond de sa poésie, Villon n'est plus du moyen âge : il est tout moderne, le premier qui soit franchement, complètement moderne. Il porte en lui tout le lyrisme. Je ne parle pas de la qualité des idées, mais du rapport des idées à l'esprit. Ces vers et les choses qu'ils contiennent, sortent du fond de l'expérience et de la sensation d'un homme : ils répandent la plus intime sensibilité de son cœur. Voilà une poésie qui est la résonance d'une pauvre âme, battue d'outrageuses misères, et qui n'est que cela : et dans cette voix bouffonne ou plaintive, qui crie son vice ou son mal, passe parfois le cri de l'éternelle humanité : nous, honnêtes gens, paisibles bourgeois, ce louche rôdeur du xve siècle parle de nous, parle pour nous, nous le sentons, et c'est ce qui le fait grand.

#### 4. PHILIPPE DE COMMYNES.

Monseigneur Philippe de Commynes 1, chambellan et conseiller d'un duc de Bourgogne et de trois rois de France, prince de Talmont, baron d'Argenton, riche, grave et sage homme, nous transporte bien loin de François Villon, fol écolier, larron et meurtrier: ils sont aux deux bouts de la société, l'un en bas, l'autre en haut. Mais l'étrange chose, et faite pour plonger nos consciences d'honnêtes gens, respectueuses des catégories sociales, dans des abimes de scrupule, l'étrange chose qu'on puisse se demander laquelle en somme valut le mieux de ces deux âmes, et si ce n'est pas dans les profondeurs troubles de celle du ribaud qu'on aurait chance de rencontrer le plus de noblesse morale!

Commynes, né serviteur et devenu favori du duc Charles, reçoit une pension de Louis XI: la position lui plait; il continuerait volontiers ce service en partie double, avec doubles honoraires, si le roi de France, qui a besoin d'un tel esprit, ne lui mettait le marché à la main. Il se décide donc, s'affranchit délibérément de la foi féodale et le voilà Français. Louis XI lui rend bien plus qu'il n'a perdu; grandes pensions, grands domaines, grand mariage,

1. Biographie: Né vers 1447, fils d'un grand bailli de Flandre, attaché à Charles le Téméraire de 1464 à 1472, conseiller et chambellan (1468), Commynes est chargé de missions à Calais en 1470, à Londres en 1471. Dès 1471, il est pensionné par Louis XI, à qui il passe en 1472. Il devient conseiller et chambellan du roi, avec une pension de 6000 livres; il reçoit la principaute de Talmont (1472), acquiert la baronnie d'Argenton par son mariage avec Hélène de Chambes (1473), reçoit une part des dépouilles de Nemours, Louis XI l'envoie en 1478 à Florence. Il suit le parti du duc d'Orléans contre la régente Anne de Beaujeu, est emprisonné, evilé, puis rentre à la cour (1490) et au conseil. Il négocie le traité de Senlis (1493), et pendant l'expédition d'Italie est envoyé à Venise. Il négocie le traité de Verceil avec Ludovic le More. Il s'éloigne de la cour en 1498, est rappelé par Louis XII en 1505, et suit le roi en Italie. Il se retire chez lui en 1510 et meurt en 1511. Sa veuve fut dépossédée d'Argenton en 1515. Les procès très embrouillés auxquels Argenton donna lieu étaient antérieurs au mariage de Commynes; il y en avait qui remontaient jusqu'au regne de Charles V, et celui de la propriété de la seigneurie ne fut tout à fait terminé qu'en 1560. Trois affaires principales se distinguent : l'une, contre le suzerain, l'antre contre des voisins, la troisième, et principale, pour la possession de l'héritage d'Antoine d'Argenton entre les Chambes-Commynes et les Chabot-Chatillon. Ajoutez le procès contre les La Trémouille pour la principauté de Tal-

Éditions: Chronique de Louis XI (l. 1-VI), Galiot du Pré, in-4, 1524; avec la Chronique de Charles VIII (l. VII et VIII), Enguilbert de Marnef, 1528; Godefroy, infol., 1649; Mile Dupont, 3 vol., 1840; Chantelauze, in-8, 1881.

A consulter: Kervyn de Lettenhove, Lettres et négociations de Philippe de Commynes, 3 vol. in-8, Bruxelles, 1867-71; Fierville, Documents inédits sur Philippe de Commynes, in-8, Paris, 1881; Faguet, XVIe siècle.

dépouilles des disgraciés, titres honorables, faveur déclarée, et ce qu'un esprit de sa trempe estime singulièrement, un maître digne du serviteur, et l'emploi de ses rares facultés tel qu'il le pouvait rêver. Commynes est, sinon le premier ministre, du moins le premier agent du roi, et l'un des plus riches seigneurs de France. Il profite de sa fortune, et la pousse de son mieux : il sait que les choses de ce monde n'ont qu'un temps, et il l'emploie. Par de bons arrêts, par des contrats avantageux, il élargit ses domaines, grossit ses revenus.

Louis XI meurt, le vent change : il avait été trop puissant pour rester en crédit et même en repos. Menacé, il croit se sauver par la cabale, dans le parti d'Orléans : cela donne lieu de l'écraser. Six mois de cage de fer, à Loches, vingt mois de prison à la Conciergerie, dix ans d'exil, un quart de ses biens confisqué, voilà pour satisfaire les opprimés du règne précédent. Ceux que sa faveur politique avait courbés ou accablés dans les affaires privées, relèvent la tête : marchands alléguant des contrats léonins ou frauduleux, nobles appelant d'arrêts injustes, travaillent à lui faire rendre gorge. Les procès l'assaillent en foule; on en veut à ses terres, à son argent. Il perd Talmont, retient à grand' peine Argenton, paie d'énormes amendes. Le bon droit de ses adversaires n'est pas toujours plus clair que le sien : mais ils profitent à leur tour du temps. Commynes rentre à la cour : aussitôt ses procès prennent un meilleur tour. En bon diplomate, il fait des sacrifices : il prête six mille ducats sans intérêt; il donne une grosse galéasse avec son artillerie, pour l'expédition d'Italie qui tient tant au cœur du jeune roi. Il n'a pas de faveur, mais il a de l'emploi. Il se soutient. Commynes eut de l'ordre, de l'économie, de l'application à ses affaires : il faisait des aumônes régulières; sans passion, sans vice, il n'eut dans la vie privée que le souci de sa fortune : il travailla à l'augmenter par toutes voies légales. Ce fut donc ce que le monde appelle un honnête homme.

Ce qu'il eut de supérieur, ce fut l'esprit : ses Mémoires en font foi. Je devrais dire son Histoire, car Commynes n'écrit pas pour se raconter. Au contraire, il s'efface, se dérobe : à peine laisse-f-il entrevoir le rôle que la confiance de Louis XI lui avait donné. A deux ou trois moments décisifs, il ne nomme pas l'auteur du conseil qui a tout sauvé : et ce conseiller anonyme, on a tout lieu de croire que c'est lui. Les ambassadeurs d'Italie disa ient de lui qu'il était tout in omnibus et per omnia. Une marchan de de Tours qui plaida contre lui, disant avoir été égorgée dans un contrat passé sous Louis XI, écrivait dans un mémoire : le sieur d'Argenton qui pour lors était roy. On n'en soupçonne rien à lire Commynes : il s'enfonce parmi les serviteurs du roi, tous donnés comme instra-

ments passifs et dociles. Cette modestie est unique. Elle perd de son prix si l'on songe que la chronique de Louis XI fut écrite dans les premières années de Charles VIII: il n'eût pas fait bon pour Commynes mettre trop en lumière son importance. Nous avons gagné à cette prudence d'avoir, au lieu de mémoires personnels,

une histoire générale de la politique de Louis XI.

Commynes n'est pas un artiste: il écrit convenablement, rien de plus. Il dit ce qu'il veut dire, à peu près comme vous et moi le dirions si nous pouvions le penser. Sa forme, terne, embarrassée, parfois baveuse, n'est pas belle. De temps à autre, la pensée emporte un trait vigoureux, une formule saisissante; c'est une bonne fortune d'éloquence ou d'ironie, comme en ont les hommes remarquables qui ne sont point écrivains. D'ordinaire, la pensée seule fixe l'attention. Cette pensée est d'une rare valeur: on ne tarda pas à s'en apercevoir, et la chronique de Commynes fut traduite en latin, en italien, en anglais, en allemand, en espagnol, en portugais, en danois, non pour l'amusement des lettrés, mais pour l'instruction des hommes d'État. Mélanchthon, un humaniste, dressant un plan d'études pour un prince, inscrivait Commynes à côté de Salluste et de César.

Avec lui nous sommes bien loin de Froissart, si éclatant et si frivole, même de Joinville, si naïf et si enfant. Villehardouin, avec sa fine prudence, est encore, parmi nos chroniqueurs, le plus proche parent de Commynes : mais Commynes est un Villehardouin muri, ouvert, allégé de bien des croyances anciennes, et lesté de bien des idées nouvelles. Moins encore que son devancier, Commynes s'amuse à peindre : il ne demande rien à ses sens, ni à son imagination. Deux lignes lui suffisent à indiquer une bataille : ce qui importe, c'est le résultat, c'est le procédé diplomatique qui en extrait ou en répare les conséquences. S'il s'arrête à conter Fornoue et Montlhéry i, il faut voir avec quel mépris de la force brutale, quelle dérision des aventures prétendues chevaleresques, et comme son récit jette une lumière crue sur la petitesse des hommes, et le rôle tout-puissant du hasard. Les faits ne sont rien pour lui par leurs formes extérieures et sensibles : ils lui apparaissent abstraitement, causes, effets, éléments de prévision, et pièces de raisonnement, Commynes est un intellectuel, espèce rare alors, et c'est bien la première fois que nous rencontrons ce type pur.

C'est un politique, et de quelle force, nous le devinons par le prix dont Louis XI le paya, par l'usage qu'il en tit. Commynes eut pour département les affaires de Bourgogne, de Suisse, des Alle-

<sup>1.</sup> L. VI, ch. 1x-k11; l. I, ch. 111-v; cf. l. V, ch. 1.

magnes, et celles de Madame de Savoie : en somme, tout ce dont son premier état lui avait donné une expérience particulière. Louis XI ne s'y guidait que par lui. Cette force du diplomate s'étale dans la chronique : Commynes observe et généralise. Il démonte, pour ainsi dire, les événements, pèse les forces et les influences, sonde les conséquences. Il évalue la pression des réalités brutes, des faits. sur les hommes, la réaction des volontés et des intérêts humains, et le poids qu'ils jettent dans la balance à un moment donné. Il n'a pas son pareil pour connaître les milieux où se meuvent les caractères, et les facilités ou les obstacles que leur jeu y rencontre : il est plus étonnant eucore de perspicacité quand il sonde les âmes. mesure les esprits, et déduit les prolongements extérieurs de leur intime originalité qui viennent neutraliser ou fortifier la brutale action des choses. Il met à nu, avec une aisance, une lucidité merveilleuses l'ame violente et peu sure d'un Charles le Téméraire 1, l'âme voluptueuse et vaine d'un Édouard 2, l'âme infiniment plus compliquée et tortueuse d'un Louis XI 3. Sa psychologie est un élément considérable de sa diplomatie. Il s'instruit en vivant : chaque fait, chaque acte est classe dans son esprit, et fournit une lecon, une règle pour l'avenir.

Je ne puis même résumer ici, mais il faut voir avec quelle incomparable maîtrise Commynes décompose tous les éléments, toutes les étapes de la ruine de son ancien maître, toutes les occasions de salut gàchées ou refusées et, d'autre part, le jeu de son nouveau maître, les commodités qu'il offre à son ennemi pour aller « où le conduisait son malheur 4 m, les multiples assurances qu'il prend pour ne rien perdre, et pour gagner à tout événement, la fiévreuse activité dont il recueille, après la mort de Charles, les résultats de son apparente indolence, l'échafaudage de motifs, le balancement de pour et contre, qui précèdent chaque démarche, chaque parole décisive : si on lit cette partie de la chronique, on comprendra du même coup et Louis XI et Commynes. Et qui veut savoir la spéciale et délicieuse volupté qui est attachée à ce degré de perspicacité devra lire comment Louis XI se débarrasse d'une invasion anglaise en faisant boire gratis dans les tavernes d'Amiens toute l'armée d'Édouard . Le narrateur s'égaie de ces « beuveries » pantagruéliques, de la grossière ivrognerie de ces grands Anglo-Saxons, de cette précieuse paix gagnée sans coup férir, par quel-

<sup>1.</sup> L. V, ch. ix; l. iii, ch. iii.

<sup>2.</sup> L. III, ch. v; l. IV, ch. x; l. VI, ch. I.

<sup>3.</sup> L. I. ch. x; l. II. ch. v (fin); l. III. ch. m (p. 169); l. IV. ch. x (p. 278); l. V, ch. r (fin); l. V, ch. x; l. V, ch. xm; l. VI, ch. vi-xm.

<sup>4.</sup> L. V, ch. I.

<sup>5.</sup> L. IV, ch. 1x.

ques centaines de tonneaux de vin de France : un imperceptible sourire illumine son récit, mais il reste discret et grave. Il sait triompher en dedans : il n'a pas de vanité bruyante, et ce fut

peut-être sa plus grande force.

Cet homme-là ne devait pas avoir de scrupules : son service contenta Louis XI, c'est tout dire; et il fut content de Louis XI, ce qui est plus. Il l'admire profondément, il le vénère : il nous dit qu'il n'y eut jamais de meilleur prince, il le loue de ses vertus. Après tout, il eut peut-être raison : la meilleure réhabilitation de Louis XI, c'est de le comparer aux autres souverains de son temps. Au moins, lui, il est ce qu'il est : l'esprit règne en lui, et si les autres entravent par faiblesse ou brutalité leurs calculs intéressés. ce n'est pas vertu plus grande, mais moindre mérite. Commynes, au reste, marque vigoureusement les fautes de son maître, fautes d'impatience et d'emballement : mais ces fautes n'étaient pas communes. Ce fut une joie pour lui de servir un homme avec qui la politique était une science, avec qui nulle intervention de sentimentalité, d'honneur, de passion même mauvaise, toutes choses gênantes pour un bon joueur, ne venait brouiller l'échiquier avant les beaux coups longuement médités. Il prêta certes les mains à beaucoup de besognes malhonnêtes : et il s'en doute, car il ne les explique pas et glisse, comme sur la mort du duc de Guyenne.

Encore ne sais-je pas s'il se tait par conscience du mal ou par crainte de gens actuellement puissants, dont son habileté trop grande avait contrarié les vues. La morale lui semble être chose différente de la politique : et il ne prétend que faire de la politique. Il y a des intérêts généraux et des sentiments publics, des intérêts privés et des passions personnelles : voilà les réalités qu'il aimait et sur lesquelles il opère. Il a des mots délicieux, non pas de cynisme - ce n'est pas sa manière; - mais de scepticisme désabusé. Il nous conte comment Louis XI gorgeait d'argent Édouard IV et ses conseillers, leurrait de vaines promesses d'alliance et de mariage les hommes d'État anglais, sauf, dit-il, « plusieurs sages personnages et qui voyaient de loin, et n'avaient point de pension comme les autres 1 ». Tout Commynes est là.

Mais il faut bien entendre que le machiavélisme de Commynes a ses limites, et que son indifférence morale, sa liberté sceptique de jugement sont bornées par trois ou quatre affirmations positives et très fermes.

On sait assez qu'il n'a pas l'âme féodale, et avec quel intime mépris il s'amuse des gesticulations grandioses de l'honneur chevaleresque. Il ne manque pas une occasion de lui opposer brutalement sa maxime favorite : où est le profit, là est l'honneur 1. Mais on a vu en lui un aristocrate, parce qu'il se moque bien fort des chaussetiers et autres bourgeois de Gand, qui veulent se mêler de diriger la politique de la jeune duchesse Marie de Bourgogne. Rien n'est plus loin de l'esprit de Commynes que le préjugé nobiliaire : s'il apprécie en homme pratique les avantages matériels de la noblesse, pas plus que Louis XI, ce bon compère n'estime les hommes par leurs quartiers. Le préjugé qu'il a, et que n'avait pas Louis XI — dont Commynes se dépitait parfois, — c'est la contre les aventuriers intrigants, bourgeois, et autres négociateurs d'occasion qui ont la prétention de traiter des intérêts des États. Commynes est le premier exemple de la foi du diplomate en sa spécialité : c'est quelque chose déjà de positif.

Ensuite il n'est pas vrai qu'il se passe de toute moralité. Il est trop fin, et il sait trop la valeur pratique de la bonne foi : sans elle, tout est confusion, conflit, instabilité : rien n'a d'assiette que par la force brutale. La ruse, la négociation, l'esprit enfin n'ont pas toute leur valeur, si la force n'abdique devant certains droits. Point de marché, de marchandage (les mots favoris de Commynes), sans respect des contrats. La chicane suppose la loi souveraine.

Ce diplomate croit aux instruments diplomatiques, aux droits créés par les conventions de chancellerie, à la validité des titres poudreux et archaiques : terre d'Empire n'est pas terre de France, et il s'arrète, avec son maître Louis XI, devant cette distinction. En outre, il sait le pouvoir de l'opinion; il ne vaut rien d'avoir la conscience publique contre soi. L'art est déjà d'engager l'adversaire à se charger des apparences fâcheuses : c'est une coûteuse fanfaronnade que de se mettre au-dessus de la morale, quand, avec un peu de précaution, on peut la mettre de son côté. Le manque de foi excessif, habituel, notoire, est une sottise et une faiblesse: on ne trouve plus qui veuille traiter avec vous. La politique est l'art de rouler les autres : pour les bien rouler, il faut s'en défier toujours, mais il faut qu'ils se confient. Et une certaine dose de bonne foi, une certaine réputation surtout d'en avoir, attirent seules la confiance. Pour tous ces motifs, Commynes pratique et recommande un certain tempérament entre le pur machiavélisme et la franche honnêteté. Il triche juste assez pour gagner, sans autoriser les autres à tricher. Une apparence et présomption de bonne foi, voilà tout ce qu'il désire : mais il ne peut y avoir longtemps apparence et présomption, si parfois

<sup>1.</sup> L. IV, ch. IV, (p. 248); l. V, ch. IX (p. 346).

il n'y a réalité. Il faut savoir être honnête à propos, surtout quand on pourrait faire autrement, et que tout le monde en juge ainsi.

Voilà encore quelque chose de positif.

En troisième lieu, Commynes se fait une haute idée du pouvoir royal, procurant la force et la prospérité de l'État. Le sentiment patriotique, en son àme froide et pratique, devient l'idée du bien public, qui en contient trois autres : extension dans les justes limites, unité sous le pouvoir central, et bon gouvernement du royaume. Il a la forme administrative du patriotisme. Sans un mouvement de charité, par esprit d'ordre et respect de la richesse publique, il condamne les cruautés de la guerre, pillages, incendies, massacres 1: il réclame qu'on ménage le peuple, qu'on ne le foule pas. Il prescrit des réformes, comme sur le fait de la justice et de la procédure 2. Sur un point, il est remarquablement net et formel : il veut que le peuple consente aux impôts qu'il paie. Il ne parle pas autrement que l'honnête Oresme. Il affirme que la royauté sera d'autant plus puissante en France qu'elle sera moins despotique 3.

Enfin, il est religieux. Sa femme était dévote, en sorte que l'Église dut lui interdire de faire aucun vœu sans l'autorisation de son confesseur : tant elle avait voué de pèlerinages impossibles, dont elle était obligée ensuite de se faire délier. Commynes fit lui-même une fois le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Sa foi donc est sincère : mais, comme il arrive toujours, elle se plie aux caractères du temps et de l'homme. Elle ne souffre pas de tous les bons marchés qu'il fait, pour son maître, et pour lui-même. Positif comme il l'est, s'il garde la religion, c'est qu'elle est d'un usage pratique. Il a bien vu, avant Bossuet, au moment même où le monde féodal s'écroule et où naît la royauté absolue, il a eu le grand mérite de voir que l'unique frein et contrepoids de cet absolu pouvoir, l'unique garantie contre les accidents de l'individualité dans la personne royale, était le sentiment religieux, amour

de Dieu, ou peur de l'enfer 4.

Puis cet homme très intelligent s'est détaché des œuvres où il consuma sa vie : il en a considéré la fragilité, la brièveté, à la lumière de ce fait universel et nécessaire : la mort 5. Et ainsi se retrouve chez lui le second des sentiments généraux du siècle.

Puis il s'est élevé plus haut : et sa vaste expérience concourant

<sup>1.</sup> L. III, ch. ix (p. 204). 2. L. VI, ch. v (p. 449).

<sup>3.</sup> L. V, ch. xix; l. VI, ch. vi.(p. 457-58). 4. L. V, ch. xix (p. 402-407)

<sup>5.</sup> L. III, ch. IX (p. 204).

avec sa chrétienne persuasion l'a conduit à une grande généralisation, qui est à vrai dire toute une philosophie de l'histoire, C'est justement celle de Bossuet. Commynes a trop d'esprit pour n'avoir pas observé que ce n'est pas toujours l'esprit qui fait le succès no le manque d'esprit le malheur. Toutes les circonstances évaluées. et addition faite de la prudence humaine à leur total, une force survient on ne sait d'où, qui dérange l'opération, et fait sortir le résultat le moins prévu, le moins possible. Cette force est celle de Dieu : presque à chaque page, Commynes la prend sur le fait, et la signale avec une sincérité d'accent qui touche souvent à l'éloquence 1. Il faut ajouter, pour être juste, que cette haute théorie sert à Commynes pour légitimer le succès, et engager les battus à se trouver contents : dans le jeu des empires, Dieu fait sortir les coups qu'il lui plait; réclamer serait sacrilège. Commynes s'étant placé du côté du plus fort, cette conséquence pratique lui était fort commode à tirer.

Commynes est donc un grand esprit : goût pour les idées, goût pour les considérations abstraites et générales, psychologie pénétrante, essai d'une philosophie de l'histoire, voilà bien des caractères qui le recommandent à notre estime. Et ne voit-on pas combien cet esprit-là est voisin de l'esprit du xvuº siècle? Une des formes du génie de la race se dégage en lui avec une singulière netteté. Mais le sentiment de l'art lui fait encore défaut : c'est ce que la Renaissance va apporter.

# 5. LES GRANDS RHÉTORIQUEURS.

On peut dire que Villon et Commynes sortent du moyen âge. Leur œuvre, qui tient à leur temps essentiellement, tire sa valeur littéraire de la qualité individuelle de leur nature, et de cette qualité seule : on y cherche l'expression personnelle d'une âme chez Villon, d'une intelligence chez Commynes. Mais remarquer cela, c'est dire qu'ils sont tout modernes, et qu'ils ont trouvé, chacun de son côté, et pour son compte, le principe d'excellence de la littérature de l'avenir.

Autour d'eux, après eux, la défroque du moyen âge s'étale lamentablement chez tous les faiseurs de prose et de vers. Jamais décadence littéraire n'a produit de plus misérables, de plus baroques pauvretés. La « rhétorique » des Machault et des Chartier, trans-

L. V, ch. ix, xviii et xx; l. VIII. ch. xxiv (fin); et passim, p. 22, 25, 34, 47, 48, 83, 236, 249, 294-6, 329, 522, de l'éd. Chantelauze.

portée à la cour flamande et chevaleresque des ducs de Bourgogne, s'était développée avec une étonnante puissance dans cette atmosphère de lourde fantaisie et de frivolité puérile : elle avait donné en telle abondance toute sorte de fruits monstrueux et grotesques, le plus étonnant fouillis de poésie niaise, aristocratique, pédantesque, amphigourique, allégorique, mythologique, métaphysique, un laborieux et prétentieux fatras où les subtilités creuses et les ineptes jeux de mots tenaient lieu d'inspiration et d'idées. Le grand homme de l'école était Jean Molinet, bibliothécaire de Marguerite d'Autriche, et chanoine de Valenciennes, avec ses titres bizarres, son inépuisable platitude relevée d'inintelligibles recherches de mots et de rimes.

Les « grands rhétoriqueurs » de la cour de Bourgogne avaient une indiscutable supériorité d'extravagance : aussi dounèrent-ils le ton aux rimailleurs des autres cours féodales. La Bretagne eut Meschinot de Nantes (1420 ou 22-1491), qui égala Molinet, avec ses Lunettes des Princes, avec l'absurdité de ses allitérations et de ses rimes, avec ses vers qui peuvent se lire en commençant par la fin, ou par le milieu, ou autrement; une de ses oraisons se peut lire par huit ou seize vers « en 32 manières différentes, et il y aura toujours sens et rime ». Le duc de Bourbon, autre puissant prince, ent l'honneur l'avoir à ses gages un M. de Montferrand qui fit les XII Dames de rhétorique pour présenter un jeune secrétaire de son maître à un des fameux poètes bourguignons, Georges Chastelain.

Louis XI était trop bourgeois, trop sensé, trop positif pour donner dans ces sottises. Mais après lui, la France, serrée entre la Bourgogne, le Bourbonnais et la Bretagne, ne résista plus. La jeune duchesse Anne, devenue notre reine, amena de Nantes, attira de tous les coins du royaume tout ce qu'elle put trouver de grands, moyens, petits et tout petits rhétoriqueurs. Ils infestèrent la cour de Charles VIII, puis celle de Louis XII, et dans tous les états, de toutes les provinces, ils surgissent, tous plus vides de sens, et plus extravagants de forme les uns que les autres. Les plus supportables sont ceux qui out moins de génie : leur platitude les condamne à être intelligibles, ou à peu près. Tels sont Jeau Marot, ou Jean Le Maire de Belges; ils font du reste ce qu'ils peuvent pour attraper la manière des grands maîtres. Guillaume Cretin, Parisien, trésorier de la Sainte-Chapelle de Vincennes, y réussit : il n'est pas sûr que Molinet ni Meschinot ne soient pas dépassés; Cretin sauva l'honneur de la France. Aussi jouit-il d'une extraordinaire réputation, et Marot - Clément, non Jean - l'appelle encore « souverain poète ». Il serait curieux de donner des preuves de sa délirante insipidité, si la place dans cet ouvrage ne devait être mesurée à l'action historique ou à l'intérêt intrinsèque des œuvres 1.

Toute cette poésie se passait de spontanéité personnelle, et n'était que combinaisons artificielles, mécanisme laborieux. Les dernières années du xve siècle, les premières du xve, voient paraître au moins quatre grands Arts de rhétorique 2, où sont méticuleusement exposés tous les mystères et tous les effets des rimes batelées, brisées, enchaînées, équivoquées, à double queue, des rondeuux simples, jumeaux, doubles, virelais simples et doubles, fatras simples et doubles, des ballades communes, balladantes, fratrisées, et autres telles épiceries, comme dit Du Bellay. (App. III.)

Avec les grands rhétoriqueurs, l'art du moyen âge fait ses dernières et plus démonstratives preuves d'impuissance. C'est là qu'il aboutit dans la poésie lyrique; dans le genre épique, ou romanesque, aux fades fictions, à la prose plate de la Bibliothèque bleue; dans la poésie satirique et bourgeoise, à la grossièreté cynique. Une impartiale étude fait éclater à nos yeux que la Renaissance a tout recréé, tout sauvé, loin de rien étouffer ou empêcher de naître. Elle a balayé la poussière d'une littérature morte; elle a relevé le génie de la race qui semblait épuisé ou affaissé.

Et si l'on concevait encore des doutes sur l'œuvre qu'elle a fait, il suffirait, pour s'épargner des anathèmes naîls et une déploration superflue, de se demander à qui l'oubli du vrai et du bon moyen âge est imputable. Le xve siècle avait un moyen de le sauver : que

âge est imputable. Le xvº siècle avait un moyen de le sauver : que n'a-t-il imprimé la Chanson de Roland comme le Roman de la Rose, et plutôt que les romans en prose 3. Mais il eût fallu qu'il la connût,

2. L'Art et Science de rhétorique, par Henri de Croy (Molinet), A. Verard, 1493 (reimprimé par Crapelet, Poésies des xv° et xv° siècles, Paris, 1830-1832; le Jardia de plaisance et fleur de rhétorique, éd. s. d. (1499); le Grand et Vray Art de pleine rhétorique, par Pierre Lefèvre, Rouen, 1521; l'Art et Science de rhétorique, par Gratien du Pont, Toulouse, 1539. — Cf. E. Langlois, De artibus rhetoricæ rythmicæ, 1890, in-8: Recueil d'arts de seconde rhétorique, 1902, in-4.

3. Comme Lancelot du Lac, imprimé par A. Vérard, 1494, 3 vol. in-fol. — En général ce sont les remaniements en prose, comme les plus récents, qui ont été imprimés. Cf. les Notices bibliographiques dans Léon Gautier, les Épopées françaises, et G. Brunet, La France littéraire au xv° siècle, Paris, 1865.

<sup>1.</sup> Éditions: Jean Molinet, Faits et dits contenant plusieurs beaux traités, oraisons et chants royaux, in-fol., Paris, 1531; Chronique (prose), publiée par Buchon, 5 vol. in-8, Paris, 1828. Jean Meschinot, les Lunettes des Princes, petit in-4, Nantes, 1493. (Cf. A. de la Borderie, Bihl de l'Éc. des Chartes, janv.-avril 1895.) De Montferrand, les XII Dames de rheiturque, in fol., Moulins, 1878. Jean Marot, Œurres, in-8, Paris, Consteller, 1723. Jean le Maire, le Temple d'honneur et de vertu, Paris, 1501; la Plainte du Désiré, Paris, 1509, Trois livres des Illustrations de la Gaule Belgique (prose), Nantes, 1509-1512; Œuvres, éd. J. Stecher, Louvain, 4 vol. in-8, 1882-1891. Guillaume Cectin, Chants royaux, etc., in-12, Paris, Consteller, 1723. Sur toute cette école et en general sur les poètes du xv siècle, cf. A. de Montaiglon, Recueil de poésies françaises des xv\* et xvr siècles, Bibl. cleèv., 13 vol. in-16.

ne fût-ce que dans la forme déjà remaniée du manuscrit d'Oxford. Près d'un siècle s'est écoulé entre l'établissement de l'imprimerie dans le royaume et le triomphe de la Pléiade : si les derniers héritiers de l'ancienne littérature nationale avaient mis ce temps à profit, ni le xviº siècle, ni le xviie, ni le xviiie n'auraient ignoré le moyen âge. L'ignorance et l'incurie de Boileau et de Voltaire ne sont pas imputables à l'humanisme; elles n'ont fait que suivre nécessairement l'ignorance et l'incurie moins pardonnables du dernier âge scolastique et féodal.

Il y a plus à dire : dès le xiii° siècle, la Chanson de Roland était condamnée à l'oubli, et les premiers coupables sont le remanieur qui fit et le public qui préféra Roncevaux. Tout le secret du mépris où les meilleures œuvres du moyen âge tombèrent injustement, est

là : le moven âge lui-même ne les a pas respectées.

<sup>1.</sup> Aux ouvrages connus et multiples sur les origines de l'imprimerie, ajouter ces récentes publications: l'abbé Requin, l'Imprimerie à Avignon en 1444, Avignon, 1890; L. Duhamel, les Origines de l'imprimerie à Avignon, in-12, Avignon, 1890; L. Degeorge, l'Imprimerie en Europe aux xv. et xv.º siècles, in-18, 1891; A. de la Bouralière, les Débuts de l'imprimerie à Poitiers, in-8 raisin. Pavis, 1893; Delalain, Notices sur Galiot du Pré, 2 broch. in-8, 1893; Marais et Dufresne, Catalogue des Incunables de la Bibl. Mazarine, gr. in-8, 1893, Claudin, Histoire de l'imprimerie, Imprimerie Nationale, t. 1, II et III, in-fol.

# LIVRE 11

# LITTÉRATURE DRAMATIQUE

#### CHAPITRE I

### LE THÉATRE AVANT LE QUINZIÈME SIÈCLE

1. Origines religieuses du théâtre du moyen âge, Drames liturgiques. Introduction de la langue vulgaire; drame plus populaire et moins clérical. La Représentation d'Adam. Les Prophètes du Christ. Le Jeu de Saint Nivolas de Jean Bodel (xur siècle). Le Mirucle de Théophile, de Rutcheuf (xur siècle). Les Mirucles de Notre Dame (xive siècle). -2. Origines du théâtre comique. Adam de la Halle: le Jeu de Robin et de Marion et le Jeu de la Feuillée (xiiie siècle); originalité d'Adam de la Halle.

La grande époque de notre ancien théâtre, au moins par l'éclat des représentations, par le goût déclaré du peuple, par le nombre ou le développement des pièces qui nous sont conservées, est le xve siècle ou plutôt le siècle qui s'étend de la moitié du xve à la moitié du xve : le genre dramatique, abstraction faite de la valeur poétique et littéraire des œuvres, se développe le dernier, à l'extrême limite du moyen âge. Aussi avons-nous dû renvoyer jusqu'à ce moment l'étude des origines et des premières œuvres, débris de la production des xue et xme siècles.

## 1. LE THÉATRE RELIGIEUX.

On l'a dit souvent, le théâtre, chez nous comme en Grèce, est sorti du culte. Au risque de détruire une loi générale, il faut restreindre cette proposition, et dire : le théâtre chrétien est sorti du culte 1. Il ne s'agit que du théâtre qui tire ses sujets de l'histoire religieuse et des légendes dévotes. Ainsi réduite, la proposition

n'a plus rien d'étonnant.

Tout ce que le peuple pouvait goûter d'émotions esthétiques lui venait par la religion : l'Église était la maison bénie où se dilatait son âme, opprimée par la dureté de la vie. Les pompes, les cérémonies de l'Église étaient sa joie. Il ne se trouvait jamais assez longtemps retenu par le service de Dieu. Et la messe était une belle chose; mais surtout c'était déjà un drame : drame dans sa forme, par les chants alternés avec la récitation, par le dialogue de l'officiant et des clercs ou des fidèles : drame aussi dans son fond, par la commémoration symbolique du sacrifice, de l'acte essentiel qui fonda le dogme. Le prêtre devenait Dieu, et Dieu parlait: Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Mais la source immédiate du drame, c'était la variation de l'office du jour, les prières ou le récit qui rappelaient l'acte divin, le saint, ou le martyr, dont l'office du jour consacrait particulièrement la mémoire; c'était l'Évangile, les Actes des apôtres, ces délicieux poèmes de la religion naissante, que l'usage de l'Église découpait pour servir à l'édification du peuple selon l'ordre de l'année chrétienne. Le drame était partout dans ces récits : il suffisait de distinguer les personnages et de distribuer les rôles. Ne voit-on pas encore aujourd'hui l'Evangile de la Passion se lire à trois voix, le prêtre disant la partie de

1. Il paraît utile d'indiquer la provenance des manuscrits qui contiennent les pièces principales dont le rapprochement fait apparaître nettement l'évolution de la poésie dramatique depuis ses premières origines. Tropes: ms. de l'abbaye Saint-Martial de Limoges, Bibl. nat., fonds latin, n° 1118. — Drames liturgiques: ms. de Saint-Martial de Limoges, Bibl. nat., fonds latin, n° 1139: il contient le drame des Vierges folles et les Prophètes du Christ. Ms. de l'abbaye de Saint-Benoît à Fleury-sur-Loire, Bibl. d'Orlèans, n° 178: il contient dix drames liturgiques, quatre Miracles de saint Nicolas, l'Adoration des Mages, le Massacre des Invocents, les Saintes Femmes au tombeau, l'Apparition à Emmaüs, la Conversion de saint Paul et la Résurrection de Lazare. Mss de Rouen, n° 48 y et 50 y: ancienne rédaction du drame de la Crèche. Mss d'Origny Sainte-Benoîte, Bibl. de Saint-Quentin, n° 75: le Drame des Trois Maries.

Éditions: Hilarii versus et ludi, pub. p. Champollion-Figeac, Paris, 1838. Coussemaker. Drames liturquiques, Ronnes, 1830 (les Vierges folles; les Trois Maries). Fr. Michel et Monmerqué. Thédire français au moyen âge, Paris, 1839 (Vierges folles; Prophètes du Christ (latin); la Résurrection du xuº siècle; le Jeu de saint Nicolas, de Jean Bodel, etc.) Adam, mystère du xuº siècle, éd. L. Palustre, Paris 1877; éd. K. Grass (Rom. B.blioth., vt), 1891. Le Miracle de Théophile, dans Rutebeuf Œurres complètes, éd. Jubinal. Bibl., elzév. t. II. Les Miracles de Notre Dame (ms. Cangé), publ. par G. Paris et U. Robert, 8 vol. in-8, Soc. des Anc. textes, Paris, 1879 et suiv.; les neuf dernières pièces du recueil de Fr. Michel et Monmerqué sont extraites du second tome de ce même ms. Cangé.

A consulter: Petit de Julleville, Mystères, 2 vol. in-8. Paris, 1880, avec une bibliographie détaillée; L. Gautier, Histoire de la poésie liturgique: les tropes, Paris, 1886; W. Creizenach, Geschichte de neueren Dramas, t. 1, Halle, 1893, in-8; J. Bédier, Frayment d'un ancien mystère (Romania, t. XXIV); G. Cohen, Histoire

de la mise en scène dans le théâtre religieux de moyen age, 1906.

Jésus-Christ, un sous-diacre parlant pour les autres personnages, un diacre débitant les morceaux de pure narration? Dans un temps ou le peuple ne lisait pas, où le latin lui était devenu inintelligible, il était naturel que les clercs songeassent à dégager le sens du service divin par une figuration plus expressive, à instruire les esprits des fidèles, en saisissant leurs imaginations : ils réalisèrent par des interpolations de plus en plus considérables et dramatiques les actes dont l'office du jour était la commémoration.

Ce furent d'abord des tropes très courts. A Noël, on chante avant l'Introit: Quem quaeritis in praesepe, pastores, dicite? (Bergers, qui cherchez-vous dans l'étable?) — Respondent: Salvatorem, Christum, Dominum (Ils répondent: le Sauveur, le Christ, le Seigneur). Ce furent ensuite des drames liturgiques: une action plus développée, des personnages plus nombreux, une mise en scène plus riche. Voici comment les choses se passèrent à Rouen: une crèche derrière l'autel, avec l'image de la Vierge; un enfant, d'un lieu élevé, figurait un ange et annonçait la nativité: les pasteurs, vètus de la tunique et de l'amiet, traversaient le chœur, et l'ange leur disait un verset de saint Luc. D'autres enfants, aux voûtes de l'église, figurant des anges, entamaient le Gloria. Les bergers s'avançaient en chantant la prose Pax in terris. Ils adoraient en chantant:

Alleluia. Puis l'office commençait.

A Noël aussi se jouait le drame des Prophètes du Christ, Il est sorti d'un sermon apocryphe de saint Augustin sur cette idée fondamentale que l'Ancien Testament est tout entier une figure et une préparation du Nouveau : l'auteur du sermon traduisit cette idée en évoquant treize témoins prophétiques, qu'il faisait déposer en faveur de la mission de Jésus-Christ. Ce sermon très fameux fut récité d'abord, puis joué après matines ou tierce. Le nombre et les noms des personnages ont varié. Dans le manuscrit de Saint-Martial de Limoges, le prêtre récitait le sermon : à son appel se levaient et répondaient Israël, Moïse, Daniel, Habacuc, David, Siméon, Élisabeth, Jean-Baptiste, Virgile, Nabuchodonosor, la Sibylle. Virgile et la Sibylle sont là pour la 4¢ églogue : ils usaient de l'hexamètre, tandis que les autres témoins parlaient en vers syllabiques et rimés. A Rouen, on a 27 personnages au lieu de 12, dont Balaam avec son ânesse : et la mise en scène se complique. Les soldats de Nabuchodonosor jettent dans la fournaise les trois jeunes Hébreux, qui sortent sains et saufs : et c'est après ce miracle en action que Nabuchodonosor témoigne pour le Christ. On verra ensuite ce drame trop chargé se scinder en petits drames distincts: chaque prophète deviendra centre et héros d'une pièce particulière; on a conservé deux drames latins de Daniel.

Les principales fêtes de l'année, les Saints Innocents, l'Épiphanie,

Paques, les fètes de saint Étienne, de saint Paul, de saint Nicolas, etc.,

donnèrent lieu à des compositions de même genre.

Mais, à mesure que ces drames se développent, ils se détachent aussi de l'office. Ils deviennent plus profanes. L'invention personnelle s'y donne carrière. On ne se contente plus des chants de l'Église ni du texte des livres saints. Les vers de toute mesure font leur apparition. On joue encore le drame dans l'église, mais on le déplace, selon les convenances locales : il tient moins étroitement au service divin, qu'il génerait par ses longueurs.

Enfin la langue vulgaire fait son apparition : et dès ce moment nous n'avons plus à nous occuper des drames latins liturgiques, qui subsisteront à travers le moven age, et dont les traces seront signalées jusqu'à nos jours. Le plus ancien texte connu qui mêle au latin la langue du peuple est le drame de l'Epoux ou des Vierges folles (xue siècle, 2e tiers) : mais il est de la région poitevine, et cette langue du peuple est un dialecte de la langue d'oc. La langue d'oïl apparait dans deux des trois pièces latines qu'a écrites un disciple d'Abailart nommé Hilaire : dans une Résurrection de Lazare et dans un Jeu sur l'image de saint Nicolas. Il y a aussi un drame pascal des Trois Maries, où la part du français est

plus large : mais il est peut-être plus récent

Une fois introduite, la langue vulgaire ne tarda pas à être souveraine, et du même coup le drame cessa d'être une œuvre cléricale. Les cleres ont encore grande part dans la composition. dans la représentation de ces pièces, mais enfin elles n'appartiennent plus au culte, elles ne sont plus qu'un divertissement éditiant. Elles sortent de l'Eglise, où de toute facon elles ne sont plus à leur place : elles s'étalent sur le parvis, devant la foule assemblée. Ce sont déjà les mystères du xve siècle : il n'y manque que le nom. Un fragment de la Résurrection (xue siècle), dans un curieux prologue, nomme treize « lieux et maisons », le ciel à un bout. l'enfer à l'autre, à travers lesquels se promènera l'action. Les rubriques latines d'un drame normand intitulé la Représentation d'Adam (xue siècle) trahissent une significative préoccupation de la mise en scène et du jeu des acteurs.

« Qu'on établisse le paradis dans un lieu plus élevé, qu'on dispose à l'entour des draperies et des tentures de soie, à telle hauleur que les personnes qui seront dans le paradis puissent être vues par le haut à partir des épaules. On y verra des fleurs odoriférantes et du feuillage : on v trouvera divers arbres, auxquels pendront/des fruits, afin que le lieu paraisse fort agréable. Alors, que le Sauveur arrive, vètu d'une dalmatique; devant lui se placeront Adam et Eve; Adam vetu d'une tunique rouge, Eve d'un vêtement de femme blanc, et d'un voile de soie blanc; tous deux seront debout devant la Figure (Dieu); Adam plus rapproché, le visage au repos; Eve un peu plus bas. Qu'Adam soit bien instruit quand il devra répondre, pour qu'il ne seit pas trop prompt ou trop lent à le faire. Que non seulement lui, mais que tous les personnages soient instruits à parler posément, et à faire les gestes convenables pour les choses qu'ils disent; qu'ils n'ajoutent ni ne retranchent aucune syllabe dans la mesure des vers, mais que tous prononcent d'une façon ferme, et qu'on dise dans l'ordre tout ce qui est à dire. »

Cela est d'un auteur ou d'un metteur en scène qui a le sens et l'amour-propre de son art. Mais certaines attaches encore visibles révèlent les origines liturgiques du drame. Dans le drame d'Adam, l'église sert de coulisse, au moins à Dieu, qui y rentre quand il a parlé. Le latin s'y maintient, extérieur au dialogue dramatique, l'encadrant, le sanctifiant pour ainsi dire : des leçons, des versets, où le texte de l'Écriture est exactement donné, rendent en quelque sorte au poème sa destination première. Dans le fragment de la Résurrection qu'on citait tout à l'heure, la forme dramatique est encore engagée dans une narration continue qui relie les scènes dialoguées, et qu'un lecteur ou meneur du jeu avait peutêtre charge de réciter. Ces deux particularités font le caractère

archaïque des deux compositions dont je parle.

Seule la Représentation d'Adam a une valeur littéraire. Le sujet en est le vieux drame de Noël, le drame des Prophètes du Christ: mais il s'est amplifié, il a tendance à absorber tous les épisodes saillants de l'Ancien Testament, et par suite à se seinder en drames épisodiques. Dans la composition qui nous occupe, le défilé des prophètes est précèdé d'un « Adam chassé du Paradis » et d'une « Mort d'Abel »; ce sont en réalité trois pièces juxtaposées, et l'idée de la Rédemption fait seule l'unité du tout. Les deux premières parties surtout font honneur au clerc inconnu qui a rimé les récits de la Genèse en son langage normand. Il y a de la vigueur dans ce style simple, courant, direct, qui ne s'étale pas en plats bavardages : on aime mieux cette sécheresse archaïque et nerveuse que l'insipide et intarissable prolixité des Grébaus. Même de toute façon, pour la conduite de l'action, pour le sens dramatique ou poétique, ce vieux drame est supérieur à la Passion du xvº siècle, comme au mystère du Vieux Testament, partout où on les peut comparer. Au moins le poète du xue siècle sait-il choisir, et retrancher, et abréger : au moins voit-il quelque chose par delà les faits, il a apercu la grandeur pathétique du premier péché et du premier crime, et il a tâché de rendre quelque chose des sentiments intimes des acteurs. Sa tentation est une tentation, conduite vraiment avec délicatesse, et l'on a eu raison de louer la

caresse du couplet dont le démon enveloppe la pauvre et naïve Ève: « Tu es l'aiblette et tendre chose — Et es plus fraîche que n'est rose », etc. Et la suite de la scène offre encore une assez fine notation des mouvements de l'âme. Cela est moins rude, plus vivant que les « Tentations » du xve siècle.

Le caractère profane du genre dramatique s'accentue encore dans le Jeu de saint Nicolas, que Jean Bodel fit jouer à Arras un jour de la fête du saint, dans le dernier tiers du xue siècle (avant 4470?). La grande commune picarde, riche, populeuse, remuante, toujours avide d'action et d'émotion, que nous avons vue déjà dérober aux cours féodales les formes aristocratiques de leur lyrisme, s'empara aussi de bonne heure du drame élevé à l'ombre de l'église : elle l'amena sur ses places publiques, et y versa tous les sentiments naïfs ou vulgaires qui bouillonnaient dans les âmes de ses bourgeois. La piété en était un, à cette date, mais non le seul; et c'était une forme particulière de piété. L'élan non encore lassé des croisades, la touchante confiance en la sollicitude divine, la vulgarité passablement matérialiste, qui, pour n'être pas dupe, réclame de Dieu, de son saint, un service temporel et des miracles lucratifs, voilà les hauts et les bas de la foi du moven age : mais dans la vie facile et bruvante de la province artésienne, que de place prennent les tavernes, les « beuveries », les drôles insolents et amusants que la police bourgeoise pourchasse, mais qui font les délices de la gaieté bourgeoise! Jean Bodel a mis tout cela dans un drame bizarre, bien supérieur à son insipide et romanesque Chanson des Saxons : la nécessité d'aller au cœur de son public, la nouveauté d'un genre encore dénué de traditions ont maintenu le poète dans la simple sincérité, et comme dans le plein courant de la vie.

Sur la vicille légende contée par Hilaire, qui fait de saint Nicolas le garde du trésor d'un barbare, Bodel a jeté librement les sentiments, les habitudes de son temps et de sa ville. Il a logé le miracle en terre infidèle, chez les mécréants qui adorent Mahomet et Tervagant, dans le grand cadre de la croisade. Après que le roi païen a convoqué ses émirs et fait annoncer la guerre jusqu'aux bornes fantastiques de son mystéricux empire, le poète nous montre les chrétiens offrant leur vie à Dieu, qui par un de ses anges la reçoit et leur promet sa récompense : après la bataille, où tous périssent, l'ange bénit leur sacrifice et confirme leur gloire. Ce sont quatre ou cinq brefs couplets, deux ou trois figures à peine ébauchées — les chrétiens en chœur — un chrétien — un jeune chrétien nouveau chevalier — un ange idéalement impersonnel; et cette gaucherie de primitif, toute sèche et raide, nous donne l'impression du grand art par la hardiesse de la simplification. Nous collabo-

rons avec l'auteur de tout le raffinement de nos imaginations, nous jourssons subtilement de cette simplicité non voulue : mais enfin pourquoi tant d'autres pages aussi sèches, d'un art aussi insuffisant, ne se laissent-elles point compléter de même?

Saint Nicolas nous est présenté sur le champ de bataille : une petite statue mitrée qu'un « prudhomme » adore, en demandant la vie. Il survit seul à l'armée chrétienne, et en remercie le saint. Le roi paien, surpris, veut vérifier le pouvoir de l'image. Il lui confie son trésor, et fait publier partout que nulle clef ni serrure désormais n'empêchent d'y parvenir : naturellement trois voleurs en profitent pour le dérober. Colère du roi, douleur du prudhomme qui va avoir la tête tranchée : mais le saint, apparaissant, sans se ménager, aux trois filous, au roi, à son sénéchal, oblige les uns à restituer, les autres a retrouver le trésor. Conversion genérale du roi, des émirs, et confusion de Tervagant, qui exhale sans doute sa colère dans un jargon approchant du « langage turc » de Molière. Mais ce que notre analyse ne donne pas, c'est la verve, la couleur de cette seconde partie. Le tavernier, son valet qui crie le vin à la porte, trois voleurs aux noms pittoresques, Pincedés, Cliquet et Rasoir, voila les personnages du premier plan, que le poète fait dialoguer avec une certaine aisance : ces propos de buveurs, ces parties de dés, cette épaisse joie populaire s'étalent largement. Plus de raideur ni de sécheresse : c'est une scène vivante de cabaret picard, une grasse peinture, réjouissante et « canaille ». Avec cela, le drame dévot devient une farce : la place que la religion garde dans l'ouvrage, c'est justement celle que lui fait l'âme bourgeoise dans la vie laïque.

Au reste, on peut dire que des lors la période d'invention est finie pour le théâtre du moyen âge : il est en possession de tous les éléments, caractères, procédés, qui lui serviront jusqu'à la fin du xvie siecle. Miracles et farces, sujets et accessoires, je ne vois pas ce que les mystères auront de plus que le Jeu de saint Nicolas. Le bourreau truculent, le messager ivrogne, les filous facétieux appartiennent déjà à Bodel. Mais tout est plus court, plus vivant chez lui, rien n'est encore réduit en convention et en ficelle.

On passerait donc comme de plain-pied du xne siècle au xve, d'Adam et de Saint Nicolus aux mystères. Peut-être est-ce un effet du hasard qui a si arbitrairement détruit ou conservé les œuvres anciennes, si la produc'ion dramatique du xme et du xive semble dévier le développement de la poésie dramatique. Le xme siècle nous offre le Miracle de Théophile, de Rutebeuf, le xive quarante-deux miracles opérés de même par la Sainte Vierge. On sait l'adoration, la tendresse dont le moyen âge a honoré Notre-Dame: une foule de confréries pieuses s'établissaient sous son

invocation. Les sociétés littéraires qui devinrent si nombreuses à partir du xnº siècle, les puys, la choisirent à l'ordinaire pour patronne; un genre même de poème lyrique, le serventois, lui fut consacré dans les concours. Il ne faut donc pas s'étonner si puys et confréries pour honorer la Vierge firent composer et représenter des pièces sur les miracles obtenus par son intercession. Ces pièces ne sont pas d'un art nouveau : moins graves que les anciens drames liturgiques, plus sérieuses que le jeu de saint Nicolas et que les mysteres, très familières et rarement comiques, elles ont un caractère à la fois populaire et dévot que leur destination explique.

Le Miracle de Théophile, avec sa tenue édifiante et un peu compassée, avec sa forme travaillée, et parfois trop littéraire, avec l'artifice de ses développements et de ses rythmes qui marquent la maigreur de la pensée, n'est pas une œuvre supérieure. Il y a là un talent d'écrivain trop complaisamment étalé pour que les attitudes rigides et le dessin sec de ces personnages de vitraux se fassent goûter. Cependant nous connaissons la simplicité de la foi du poète, et sa fervente confiance en Notre Dame : il en a tiré quelques assez belles inspirations, et un monologue demi-lyrique du clerc repentant, dont le mouvement est en vérité pathétique. En somme, cette pièce, qui n'a rien de rare, peut être prise comme un type distingué des compositions dramatiques dont l'objet est

de glorifier Notre Dame.

Les quarante miracles joués on ne sait dans quel puy, dans l'Ile-de-France sans doute ou en Champagne, dont un manuscrit nous a présenté le recueil, sont de moindre valeur littéraire, et n'ajoutent pas grand'chose à l'idée qu'on se fait de l'évolution du genre dramatique. Des scènes décousues qui défilent devant nous comme une collection d'images sous les veux d'un enfant, nulle préoccupation des caractères, des sentiments et de la vie intérieure, une stricte déclaration des pensées précisément nécessaires pour rendre les actes intelligibles dans leur suite, mais non pas dans leur production, un courant facile et plat de style où sont semés des ilots de rondels, motets et chansons, certains raffinements d'art, et point de poésie : voilà ces Miracles de Notre Dame. Il vaut la peine de les étudier, quand on veut se représenter les caractères de la dévotion du moven âge : ces drames, comme les narrations de Gautier de Coincy et autres de même nature, nous font apercevoir dans leurs incroyables excès l'absurdité, la grossièreté, l'immoralité même des formes où se dégradait la noblesse essentielle du culte de la Vierge. On ne saurait imaginer quels péchés ni quels pécheurs la Vierge arrache à l'enfer, au supplice, au déshonneur, sur un mot de repentir, même sur un simple acte d'hommage et de foi. Et d'autre part, si l'on voulait savoir à quelle exaspération de folie mystique la confiance en l'intercession de la Vierge pouvait s'égarer, on n'aurait qu'à lire le Miracle de la femme que Notre bame garda d'être arse : c'est l'un des plus intéressants de la série. On y verra Dieu, avec ses saints, célébrer la messe pour une pauvre femme qui a fait étrangler son gendre. Comme elle est dévote, et s'afflige de n'oser aller à l'Église, le jeur de la Purification, Dieu s'empresse de venir en personne lui « donner réfection » d'une messe. Malheureusement le sentiment profond qui ferait la grandeur poétique d'une telle scène ne sort pas : Dieu a toutes les allures d'un bon curé de campagne, la paroissienne clabaude à propos de l'offrande et du cierge; et dans la plus saisissante fantaisie que la foi chrétienne pût créer, on croit assister simplement à une messe de village.

Au reste, ces drames pieux trahissent le désordre moral du temps où ils ont été composés : les papes, les cardinaux, les évêques sont maltraités, chargés de crimes et de péchés : les rois, les juges, sont faibles ou mauvais. Le pouvoir, spirituel ou temporel, n'inspire plus que défiance ou mépris. Là, comme dans les ouvrages du siècle, on sent que la féodalité catholique touche à sa fin.

Il est permis de croire que tandis que certains puys et certaines corporations multipliaient les Miracles de Notre Dane, leur patronne<sup>1</sup>, d'autres confréries, des communes aussi mettaient sur la scène des sujets sacrés d'un autre caractère. C'est ce qu'indiquent les deux plus anciennes représentations de pièces saintes dont on connaisse la date : en 1290 et en 1302 fut joué à Limoges un Jeu sur les miracles de saint Martial. De même voit-on jouer pendant le xive siècle la Nativité à Toulon et à Bayeux, l'Assomption à Bayeux, la Résurrection à Cambrai et à Paris, un Jeu de sainte Catherine à Lille; on atteint ainsi les Confrères de la Passion et les Mystères, et l'intervalle se trouve comblé entre les productions du xire et celles du xve siècle. (App. IV.)

<sup>1.</sup> Il faut bien faire attention que de ces 42 miracles. 40 sont conservés par le même manuscrit, le fameux ms. Cangé. Autrement on trerait peut-être une fausse conséquence du grand nombre des Miracles que nous avons du xiv suèlle, et de l'absence totale de pièces sacrees d'un autre genre. — Je dis 42 miracles et non 45, comme M. Petit de Julleville : les deux mystères provençaux qu'il cite ne rentrent pas dans le cadre de cet ouvrage. Quant au « mystère de Grischids », que le ms. nomme simplement « histoire » (Petit de Julleville, t. II. p. 342), cette pièce n'a rien à voir avec les miracles de la Vierge, comme le dit bien M. Petit de Julleville. Mais elle n'a pas davantage de rapport avec le théâtre sacré : il n'y a pas de raison pour ne pas voir dans cette pièce la première forme connue de la moralité. Quand on remarque comment des sujets de chansons de geste ou de romans ont été tournés en miracles de la Vierge, on se persuade que l'absence de tout élément religieux dans l' « histoire de Griselidis » la sépare absolument du théâtre que nous étudions ici.

## 2. LE THÉATRE COMIQUE.

Les origines du théâtre comique 1 (et par théâtre comique il faut entendre tout ce qui n'est pas miracle ou mystère, de sujet chrétien, d'inspiration grave ou pieuse) sont vraisemblablement complexes: certaines farces, où les lazzi et la mimique bouffonne ou indécente dominent, où le dialogue va au hasard, sans action suivie, sans autre dessein que d'entasser quolibets et facéties pour faire rire, se rattachent sans nul doute aux parades des jongleurs de bas étage. Dans la ruine de la culture gréco-romaine, la partie la moins littéraire, la plus populaire du théâtre ancien, dut surnager : et toutes sortes d'histrions, farceurs et bateleurs maintinrent sans doute la tradition de certains spectacles grossiers, mimes, scènes bouffonnes, jeux de clowns et de saltimbanques, où son

enclos certains germes d'art dramatique.

En rapport aussi avec lui étaient les déclamations des jongleurs un peu plus relevés; nous n'avons qu'à interroger les mœurs contemporaines pour saisir le lien qui unit à la comédie des chansons, des contes; en général toute pièce destinée à la récitation publique tend vers la forme dramatique, par le surcroît sensible d'effet qu'on obtient en caractérisant les personnages et en les costumant. Un personnage que nous avons vu dans les pièces sacrées, le meneur de jeu, expliquant, narrant, reliant, facilite la transition du conte au drame. Un monologue, un dialogue même n'est pas un « drame » : mais un conteur ou un chanteur qui revêt le caractère et l'habit du personnage dont il conte ou chante quoi que ce soit, devient un « acteur », et emprunte au théâtre un des éléments essentiels de sa définition, celui même par lequel il sort du domaine de la littérature, le « spectacle » (ὄψις, disait Aristote). Des boniments de forains et de charlatans tiennent aussi quelque chose de l'art théâtral : à plus forte raison, les imitations artistiques de tels boniments, comme ce fameux dit de l'Herberie, où Rutebeuf a rendu tantôt en vers et tantôt en prose le bagou facétieux et l'impudence drolatique des vendeurs de dro-

<sup>1.</sup> Éditions . Adam de la Halle, Œurres complètes, éd. Coussemaker, Paris, 1872. Le jeu de Robin et de Marion, éd. E. Langlois, Paris, 1896, in-16. Fr Michel e'. Monmerqué, Théatre français au moyen âge. E. Deschamps, Euvres complètes, ed. Queux de Saint-Helaire, t. VII, p. 155-192 (Soc. des Anc. textes). Le Mustère de Griselidis, Faris, 1832, in-4 gothique.

A consulter : Petit de Julieville, les Comédiens au moyen age, Paris, in-12, 1885 : la Comédie et les mœurs en France au moyen age, Paris, in-12, 1886; Répertoire comque en France au moyen dye, Paris, in-8, 1886. Bédier, les Commencements du théâtre comique en France (Adam de la Halle), Revue des Deux Mondes, 15 juin 1890; H. Guy, Essai sur la vie et les œuvres littéraires du Trouvère Adan de le Hale, 1898; M. Wilmolle, les Origines du théâtre comique en France, Ann. intern. d'Hist., 1900.

gues. Cela ne fait pas partie de la comédie : cela aide à en comprendre les origines. Simples chansons et fabliaux, chansons de caractère et monologues, tout cela, comme les parades des bateleurs, contenait de quelque façon en puissance la comédie : toucela dut en influencer le développement.

Ajoutons maintenant la tradition littéraire de l'antiquité, puisqu'enfin les œuvres comiques du moyen âge sont d'un temps où l'exercice de la littérature était en grande partie aux mains des cleres des universités. Il y eut, et de bonne heure, dans les écoles des représentations de pièces latines dont les comédies de collège des xvue et xvue siècles ont continué la tradition.

Enfin les jeux liturgiques et sacrés durent fournir la forme selon laquelle s'organisèrent les éléments partout épars du théâtre profane et comique, au moins la mise en scène et la distribution matérielle du sujet 1. On en trouverait presque la preuve dans les premières œuvres comiques du moyen âge qui nous soient parvenues. C'est un trouvère d'Arras qui fit jouer au xme siècle ces deux pièces remarquables, et l'une à Arras même, au puy : or Arras est la ville qui, la première à notre connaissance, s'empara du drame religieux, et lui donna, avec Bodel surtout, le caractère d'un divertissement dévot, mais laïque. L'imagination éveillée des poètes picards, ou peut-être la fantaisie originale du seul Adam de la Halle<sup>2</sup>, saisit la variété et la puissance des effets qui étaient contenus dans la forme de ces « jeux » sacrés. Appliquée au vieux thème des pastourelles, elle donna le Jeu de Robin et de Marion, la première de nos pastorales dramatiques, ou, comme on a dit, de nos opéras-comiques : en effet, de son origine lyrique, le sujet a gardé la musique. Appliquée à un autre theme, le thème satirique et badin qui s'était à Arras même cristallisé dans le Congé, remplie au moyen d'un mélange singulièrement hardi de toute sorte d'éléments narratifs, lyriques, littéraires et populaires, elle a donné le Jeu de la Feuillée.

Le Jeu de Robin et de Marion, qui fut représenté en 1283, à

<sup>1.</sup> Non seulement un modèle, mais souvent un cadre : la gaieté enfantine du peuple distingua de bonne heure et développa dans les drames liturgiques, sans penser à mal, des moments et des parties comiques. (Cf. Wilmotte.)

<sup>2.</sup> Biographie: Adam de la Halle, dit le Bossu, ne à Arras vers 1240, étudia pour être clerc, se maria, le regretta, alla probablement à Paris reprendre ses études, et composa à cette occasion (1262) le Jeu de la Feuillée et sans doute le Congé qu'il adresse à sa ville natale. Il revint bientôt à Arras, prit part aux agitations de la vie communale, et se retira (vers 1269) à Douai avec son père. Il suivit en Italie le comte Robert II d'Artois, et resta au service du roi Charles d'Anjon. Il if jouer à Naples, dans l'automne sans doute de 1283, le Jeu de Robin et de Marion. Il était mort en 1288. Le Jeu de Robin et de Marion fut rapporte et joué à Arras, et c'est pour cette représentation que fut composé le Jeu du Pèlerin, prologue dialogué.

Naples, environ dix-huit mois après les Vêpres Siciliennes, devant la cour française de Charles d'Anjou, est un poème gracieux, parfois spirituel ou charmant, parfois d'une grossièreté voulue. Le chevalier offre à Marion son amour : elle refuse. Robin est battu. mais Marion est fidèle. Voilà le sujet, il est banal. Mais ce sujet s'encadre dans une peinture de mœurs villageoises : déjà les pastourelles artésiennes dans leur forme lyrique y inclinaient. On voit Marion, Robin, leurs amis et amies manger du fromage, des pommes ou du lard, jouer aux petits jeux, pas toujours innocents, chanter de joyeuses et vertes chansons, goguenarder, cabrioler, danser, jusqu'à ce qu'une sorte de farandole les enlève de la scène. Cette partie descriptive se prolonge comme si le goût de l'auteur et du public en faisait le principal agrément de la pièce. Et il se fait un curieux mélange de paysannerie convenue et de naturelle rusticité. Marion et Robin sont des figures d'opéra-comique, dans l'action traditionnelle qui les oppose au chevalier : dans la description, qui échappe à l'action tyrannique du lyrisme, ce même couple, et surtout les paysans qui viennent se grouper autour de lui, sont dessinés avec une verve énergique et une sensible recherche de réalité. Mièvre ou grossier, le poète s'égaie, et souligne du même sourire discret les jolies mignardises des poupées du « pays bleu » et les vulgaires ébats des rustres du terroir artésien.

M. Bédier croit trouver un dessin moins sec, plus de substance et de relief dans les personnages du Jeu de Robin et de Marion que dans ceux du Jeu de la Feuillée : est-ce parce que cette pièce-ci est antérieure de vingt ans à l'autre? ne serait-ce pas que dans l'une la longue tradition de la pasteurelle fournissait au poète de quoi étoffer ses personnages, et dans l'autre il avait tout à créer, tout à marquer de traits tirés de son invention propre? Toujours est-il que ce Jeu de la Feuillée est autrement curieux, intéressant, que la gentille pastorale dont je viens de parler : c'est une œuvre unique, complexe, satirique et bouffonne, réaliste et féerique, une œuvre qui, malgré les sécheresses et les gaucheries de l'exécution, oblige d'évoquer les noms d'Aristophane et de Shakespeare : cela

suffit à la classer.

Imaginez-vous une sorte de revue où défilent sous leur nom, avec leur caractère, en propre personne ou par directe désignation, dix ou vingt bourgeois connus de la ville, où le poète, à côté de son père et de ses voisins, s'introduit, contant son mariage, comment il s'est défroqué pour épouser la belle qui l'a si délicieusement ravi et si vite lassé, comment il veut se démarier, et s'en aller à Paris étudier : écoutez ces propos salés et mordants de compères en belle humeur, qui en disent de dures sur les femmes, et voyez dans un brouhaha de « kermesse », selon le mot si juste de

M. Bédier, vovez se succèder, s'agiter, tourbillonner, autour de ces bourgeois, un « fisicien », qui diagnostique les maux de l'âme et ceux du corps, un moine quêteur et porteur de reliques, un fou qu'on mène tour à tour au « fisicien » et au moine, le cortège diabolique d'Hellequin, et les trois fées Morgue, Arsile et Maglore; voyez s'entremeler le banquet fantastique des fées, où l'on punit par une menace traditionnelle un oubli légendaire, et la très réelle « beuverie » où l'on amène le moine à mettre en gage chez le tavernier les reliques de son saint. Vous aurez une idée légère de l'inénarrable piece où Adam le Bossu a jeté tout à la fois ses rancunes et ses observations, toute son individualité, et la vie de cette ardente commune picarde, et jusqu'aux superstitions légendaires qui, à côté de la religion, maintenaient une idée du surnaturel dans ces natures matérielles: outre le dessin de l'œuyre, outre la verve des scènes populaires, il v a des coins de vraie poésie, tendre ou fantaisiste, où l'on n'accode parfois qu'a travers d'étranges et plus que grossières trivialités.

Les deux pièces d'Adam de la Halle sont, avec une insignifiante parade 1, tout ce qu'on a conservé du répertoire comique du xum siècle : plus pauvre encore est le xim. M. Petit de Julleville signale sept représentations de moralités, farces, dialogues, données en diverses villes. On voit s'organiser en ce siècle et prospèrer des sociétés et confréries, sur lesquelles en grande partie reposera le théâtre du siècle suivant, basoche, enfants sans souci, etc. Ou a quelque raison de croire que les écoliers jouaient dans leurs collèges des pièces comiques : du moins leur voit on défendre les « jeux déshonnêtes » aux fêtes de saint Nicolas et de sainte Catherine. Enfin, auprès de certains princes apparaissent des acteurs de profession : en 1392 et 1393, Louis d'Orléans donne des gages à quatre « joueurs de personnage ». Mais les œuvres font défaut.

On trouve seulement dans Eustache Deschamps quelques pièces, qui nous montrent avec quelle lenteur la comédie se détache des autres genres où son origine l'engage. Voici un « Dit des quatre offices de l'Hôtel du roi, à jouer par personnages », et ce dit; où Saucerie, Panneterie, Echansonnerie et Cuisine dialoguent comme les maîtres de M. Jourdain, est une burlesque, triviale et insipide moralité : c'est un divertissement de cour. Egalement destinées à fa récitation dramatique sont certaines pièces de forme narrative et lyrique du même écrivain : ici le fabliau se réduit presque en farce dialoguée, là une altercation bouffonne s'enferme dans le cadre d'une ballade, « à jouer de personnages <sup>2</sup> ».

1. Du garçon et de l'aveugle, farce jouée à Tournai vers 1270.

<sup>2.</sup> La première pièce est celle que M. de Queux de Saint-Hilaire intitule la Farce de Trubert et d'Antroignart. Des vers de récit sont mêlés au dialogue. Il semble que

Cependant cette pauvreté serait atténuée si l'on se décidait à ner plus compter parmi les mystères l' « histoire de Griselidis ». C'est un petit drame, purement moral, et tout à fait analogue aux moralités pathétiques et non allégoriques qui se joueront plus tard. Il a pu être construit sur le modèle des miracles : il appartient à un genre absolument différent. Au reste, il contient des parties touchantes, et la douce soumission de Griselidis s'exprime par des traits quelquefois bien délicats : ainsi, quand la pauvre femme demande à son mari de traiter mieux sa nouvelle épouse qu'il ne l'a traitée elle-même : Elle est, dit-elle, « plus délicieusement nourrie », plus jeune, plus tendre que moi, et ne pourrait souffrir « comme j'ai souffert ». N'est-ce pas tout à fait exquis? Pour cette rareté dans l'époque qui nous occupe, pour un peu de fine sensibilité, l' « histoire de Griselidis » est à lire.

Il ne faut pas finir cette étude des origines du théâtre comique. sans rappeler que certaines œuvres qui n'ont aucun rapport avec le théâtre, contiennent cependant des germes précieux. Je veux parler de l'imagination psychologique, du don de distinguer les formes générales des caractères et des vies humaines, et de composer les actes et paroles d'un personnage en parfait accord avec ses sentiments. Ces qualités que nous avons trouvees déjà dans les fabliaux de Gautier le Long, et dans certains développements dialogués de Jean de Meung, apparaissent aussi dans le satirique Miroir de Mariage d'Eustache Deschamps, où il ne serait pas difficile de signaler les esquisses d'une expression synthétique de certains états moraux, où, par exemple, le thème moral de Georges Dandin est indiqué, sans mélange d'action ou d'intrigue dramatique. Il en faudrait dire autant, pour le xve siècle, du livre des Quinze joyes de mariage, et en général des œuvres de nos conteurs satiriques où ils ont bien voulu regarder, au lieu de l'anecdote et des individus, les figures en quelque sorte schématiques des divers états de la vie et des divers tempéraments de l'homme. Tou cela, un jour, aidera la comédie, cette sidèle et suggestive image de l'humanité, à sortir de la farce vainement fantaisiste, ou réaliste sans portée.

l'auteur ait visé à la fois la lecture, la récitation par un jongleur unique, et la représentation par personnages. De légères suppressions font de la pièce une œuvre pure ment dramatique : et, d'autre part, pour un public encore peu habitué à la mobilit du dialogue scénique, la lecture et la simple récitation exigeaient certaines indications et parties de récit, sans lesquelles ces esprits peu alertes auraient eu peine suvre et a comprendre le mouvement du morceau. La seconde pièce, que je n'ai vencore relever par personne, est une très ordurière pièce, intitulée exactement Sott Chanson de cinq vers à deux visages, à jouer de personnages (n° 1218, t. VI, p. 217

## CHAPITRE II

#### LE THÉATRE DU QUINZIÈME SIÈCLE

(1450 - 1550)

1. Les Mystères. Le Vieur Testament; la Passion; les Actes des Apôtres. Caractère pieux des representations. Leur organisation. Art à la fois realiste et conventionnel. Scènes populaires et triviales. Valeur littéraire des mystères. Les Confrères de la Passion. — 2. Théâtre profane et comique. Basoche, Enfants sans souci. Sotties, moralités, furces. Grossièreté des farces, leur esprit. La Farce de muitre Patelin: expression comique de types observés et vivants.

Entre la fin de la guerre de Cent Ans et le commencement des guerres de religion s'étend une période de paix intérieure, où, sous la domination protectrice d'une royauté qui se fait absolue, la bourgeoisie, moins opprimée, moins inquiète, plus riche, s'attache avec passion aux représentations dramatiques.

Par toute la France se dressent échalauds et tréteaux pour toutes sortes de jeux sérieux et comiques. Entre tous les plaisirs de l'esprit, celui du théâtre est le plus sensible et le plus intense pour un tel public, grossier et homogène, composé par conséquent d'individus en qui vibre plutôt l'âme commune des foules que les impressions uniques d'une âme personnelle.

## 1. LES MYSTÈRES.

Les pièces sacrées de l'âge précédent, représentations, jeux, miracles, deviennent au xv° siècle des mystères. Ce mot désigne d'abord vers 1400 des représentations figurées, sans dialogue dramatique, des scènes muettes, pantomimes, tableaux vivants, dont les sujets étaient mythologiques, allégoriques ou chrétiens, et en ou donnait aux fêtes, aux entrées de rois et de princes. Ainsi.

quand Charles VII fait son entrée solennelle à Paris en 1437, de la porte de la ville, par la rue Saint-Denis, jusqu'au pont du Châtelet, s'échelounent de place en place diverses scènes de l'Évangile, Passion, Résurrection, Annonciation, etc., sans parler de saint Denis qui naturellement reçoit le roi à la porte Saint-Denis, entouré de saint Louis, saint Thomas, saint Maurice et sainte, Geneviève C'était là des « jeux de mystère ».

Ce fut vers 1450 que ce nom passa aux représentations dramatiques. Ces mystères i sont la postérité lointaine du drame liturgique : ils retiennent de leur origine ce caractère, que les sujets en sont toujours, ou à peu près religieux. Ils forment comme une sorte d'illustration populaire ou toute la suite de l'histoire religieuse est figurée et découpée en scènes. Toutes les sources sont mises à contribution, sans critique, avec un égal respect, et un non moins égal sans-gêne : Bible, Évangiles canoniques, Évangiles apocryphes, actes de martyrs, vies de saints; c'est un vaste et confus ensemble qui va de la création jusqu'à saint Dominique et saint Louis. Parmi tous les mystères indépendants où un évènement particulier, une destinée individuelle sont exposés, trois compositions d'un caractère plus général se détachent : le Mystère du Vieil Testament, qui, en près de 30 000 vers, nous mène du Paradis terrestre jusqu'au temps d'Auguste: le Mystère de la Passion, qui, en près de 35 000 vers dans l'œuvre de Greban, embrasse tous les récit des Évangiles, et le Mystères des Actes des Apôtres, qui, en plus de 60 000 vers, expose la diffusion de la religion nouvelle et le martyre des premiers serviteurs du Christ.

La tendance cyclique de ces trois œuvres est manifeste. D'abord ces trois mystères s'enchaînent et se font suite. La Passion sert de centre : rédigée par Arnoul Gréban avant 1452, elle s'est complétée par les Actes des Apôtres, que le même Gréban, avec l'aide de son frère Simon, a mis en drame. Enfin, comme il est arrivé dans les épopées cycliques, où l'on a remonté les temps en passant des fils aux pères, le drame de la nouvelle loi a suscité le drame de l'ancienne foi : on pense que le Mystère du Vieil Testament s'est organisé sous l'influence de la Passion de Gréban. Au reste

A consulter: Petit de Julleville, les Mystères, Paris, 2 vol. in-8; W. Creizenach Geschichte des neueren Dramas, Halle, in-8, 1893, t. I.

<sup>1.</sup> Éditions: A. Jubinal, Mystères inedits, Paris, 1837, 2 vol. in-8: ces mystères paraissent représenter le repertoire des Confréres de la Passion antérieur aux drames cycliques; le Mystère du Vieil Testament, publ. par J. de Rothschild (Société des Anc. textes), Paris, 6 vol., 1878-1891; le Mystère de la Passion d'Arras, éd. J.-M. Richard, 1893, gr. in-8; Gréban, le Mystère de la Passion, publ. par G. Paris et G. Reynaud, Paris, Viewex, in-8, 1878; le Mystère du siège d'Orléans, publ. par Guessard et de Certain, Paris, Impr. Nat., 1862; Gringore, Vie de saint Louis, t. II des Œuvres (Bibl. elzév.), Paris, 1877.

d'autres rédactions antérieures et postérieures à l'œuvre de Gréban attestent la force de la tendance cyclique. Si l'on met à part les vies de saints, qui ne se prêtaient d'aucune façon à s'agglutiner en masse, le mouvement se dessine nettement : le drame liturgique des Prophètes du Christ s'est brisé en drames distincts, et ces drames distincts se sont réunis de nouveau et soudés dans le mystère du Vieil Testament, où les derniers apparaissent seulement juxtaposés. Pour la Passion, ou plutôt pour la Vie du Christ, il n'apparait pas d'ensemble primitif : le poème cyclique succède aux Nativités, aux Annonciations, aux Adorations des rois mages, aux Résurrections, aux Passions, etc., qui existèrent d'abord séparément <sup>1</sup>. Quant aux Actes des Apôtres, ils ne sont qu'une œuvre artificielle, une sorte de découpage du Livre sacré, par lequel des auteurs avisés ont voulu compléter et exploiter un succès assuré.

Rarement, au xve siècle, les auteurs de mystères sont sortis de l'histoire religieuse. On en cite deux : le Mystère du siège d'Orléans, œuvre orléanaise, qui n'est pas de beaucoup postérieure à la délivrance de la ville, ou tout au moins ne l'est pas à la réhabilitation de Jeanne d'Arc : on s'explique suffisamment le sentiment de piété locale qui fit choisir ce sujet, d'autant que la fête anniversaire du 8 mai était devenue la vraie fête patronale de la ville d'Orléans. L'autre est le mystère de la Destruction de Troye, œuvre d'un écolier lettré, qui, pour intéresser le public à un sujet peu nouveau, lui a donné la forme alors la plus goûtée, Mais il n'est pas même sûr que ce découpage de Darès le Phrygien et de Benoît de Sainte-More ait jamais été joué, et qu'il y ait là autre chose qu'un roman dialogué destiné au divertissement des lettrés qui lisaient, Les mystères profanes n'apparaîtront vraiment que dans l'extrême décadence du genre, entre 1548 et 1598, quand l'interdiction du Parlement aura enlevé aux acteurs de mustères leur répertoire sacré.

En effet, quelque profane qu'apparaisse souvent l'esprit des mystères, ils n'en sont pas moins le produit d'une intention pieuse et destinés à l'édification. On les joue « en l'honneur de Dieu pour l'instruction du pauvre peuple » : en 1497, à Chalon-sur-Saone, pour obtenir la fin d'une peste; en 1509, à Amiens, pour remercier Dieu des bonnes récoltes. Un chanoine de Langres fait jouer à Langres en 1482 une Vie de Myr saint Didier : c'est le patron de la ville. Gringore compose une Vir de saint Louis pour la corporation des maçons et des charpentiers, qui possède la chapelle de saint Blaise et de saint Louis : le mystère se jouera le 25 août, pour honorer le patron des maçons et des charpentiers. Et ainsi

<sup>1.</sup> Cf. Jubinal, ouvr. ette, t. U.

toute sorte de saints locaux auront leurs mystères, comme patrons de villes et de confréries; ou bien une paroisse, un couvent voudront accréditer des reliques, recommander un pèlerinage : cela se fera par une représentation dramatique, comme trois siècles plus tôt par une épopée. Maintes fois les actes de dévotion accompagnent la représentation : à Seurre, en 1496, la veille du jour où devaient commencer les représentations d'un mystère de saint Martin, les acteurs en costume vont assister à un salut solennel dans l'église du saint, pour en obtenir du beau temps. Et pendant tout le temps des représentations, à la fin de chaque journée, ils se rendent à la même église pour chanter un Salve, Regina.

C'était chose longue et coûteuse que la préparation d'un mystère : tantôt le clergé, tantôt un prince, tantôt la ville, et tantôt des confréries ou des corporations en faisaient les frais; il se formait des associations temporaires, à seule fin de jouer un mystère, comme celle qui entreprit à Valenciennes de jouer la Passion en 4547; les frais étaient communs et l'on partageait les

bénéfices.

Les acteurs se recrutaient dans toutes les classes de la société, prêtres, avocats, bourgeois, artisans : les nobles jouaient rarement, les femmes plus rarement, et à une époque très tardive. Le rôle du Christ appartenait comme de droit à un prêtre : c'est en cette qualité qu'à Metz (1437) le curé Nicole faillit mourir en l'arbre de la croix, pour y être resté pendu plusieurs heures de suite, récitant trois ou quatre cents vers dans son agonie. Il fallait beaucoup de zèle, de patience et de discipline, pour monter un mystère, pour rassembler, instruire, dresser parfois plusieurs centaines d'acteurs, pour arriver sans encombre du cry qui, plusieurs mois à l'avance, annonçait l'entreprise et invitait les acteurs volontaires à se présenter, à la montre solennelle, qui promenait par la ville tout le personnel de la représentation, en costumes parfois somptueux, depuis Dieu le Père jusqu'au dernier valet de bourreau.

Les représentations duraient souvent plusieurs jours, parfois plusieurs semaines. Le Mystère des Actes des Apôtres, à Bourges, en 1536, se poursuivit pendant quarante jours : il mit en action cmq cents personnages. Il va sans dire que nulle ombre d'unité, au sens classique du mot, n'existait dans de telles pièces. Même es plus courts mystères ceux qui ne demandent qu'un jour, usent du temps et du lieu avec une extrême liberté. Le lieu change d'une scène à l'autre sans difficulté; et sans difficulté aussi, le drame embrasse dix ans, un siècle, ou quatre mille ans, comme le Mystère du Vieil Testament.

Ce théâtre est à la fois minutieusement réaliste et hardiment

conventionnel. Il montre tout ce qui se peut montrer: mais il supprime tout ce qui ne se peut montrer, et suppose tout ce qui se peut imaginer. Sur la scène vaste, large de 30 à 50 mètres, tous les lieux à travers lesquels se transportera successivement l'action sont figurés simultanément: figurés en abrégé ou en raccourci, bien entendu, et comme par échantillons ou symboles. Les distances intermédiaires, les lieux inutiles sont abolis. Une gouache lu manuscrit de la Passion, jouée à Valenciennes en 1547, figure mze lieux juxtaposés: le Paradis, une salle, Nazareth, le Temple, Jérusalem, un palais, la maison des Évêques, la Porte Dorée, la mer, les Limbes, l'Enfer. Une Nativité, jouée à Rouen en 1474, exigeait, entre le Paradis et l'Enfer, vingt-deux lieux différents de Nazareth, Jérusalem, Bethléem et Rome.

On ne négligeait rien pour parler aux veux et aux sens. Dans le Paradis très élevé, Dieu apparaît entouré de rayons d'or. d'anges et de séraphins. L'Enfer est une large gueule de dragon, béante, d'où les démons, effroyables et grotesques, sortent en hurlant et gesticulant : des flammes s'en échappent ; les damnés crient : il se fait dans les profondeurs invisibles un tapage effroyable; les tambours et les tonnerres font rage, et l'on tire même le canon, pour les grands effets. On use de trucs et de machines : diables sortant par des trappes, vols d'anges, bêtes mécaniques, mannequins substitués aux acteurs pour les tortures. La descente du Saint-Esprit se fait par « grand brandon de feu artificiellement fait par eau-de-vie », cependant qu'un gros tonnerre d'orgues roule au cénacle. Un réalisme naïf ou grossier évoque les âmes à côté des corps, et de même sorte est le symbolisme qui revêt Jésus et le bon larron de chemises blanches, tandis qu'une chemise noire exprime l'irrémissible impénitence du mauvais larron.

Le peuple apporte une curiosité infatigable à ces représentations : il s'émerveille, il pleure, rit, s'apitoie; son âme grossière, avide de sensations intenses, n'a jamais assez savouré la Pussion de son Christ; il n'y a jamais trop d'injures, de violences, de supplices, pour assouvir sa pitié et l'assurer de son rachat. Il a besoin des souffrances de ses martyrs : plus il les aime, plus il faut croître leurs mérites. Il écoute très décemment, très dévotement les sermons, les propos édifiants, il voit avec révérence les hautes vertus, les faits admirables des saints personnages. Mais ce peuple est peuple : vulgaire par essence, et d'un âge positif et railleur. Avant tout, ce qui lui plaît, c'est la vie, et sa vie : dans ces drames merveilleux, rien ne le touche tant que le réel, et parmi ces acteurs surhumains, sa sympathie va à la simple, même à la basse humanité, au peuple vulgaire comme lui, comme lui bruyant, gausseur et jouisseur. Il ne se détache pas du présent, et c'est le

présent qu'il cherche. Qu'on lui parle de lui, et contre ceux par qui il croit souffrir : il entend volontiers mépriser les nobles et les prêtres, et tous ses maîtres. Mais surtout la place publique, la rue, la taverne, avec leur population pittoresque et leur vivante confusion, des chansons d'aveugles, des geigneries de mendiants, des quolibets de buveurs, des jurements de joueurs, des insolences de sergents, des boniments de marchands, voilà le spectacle dont il ne se lasse jamais. La farce avec son réalisme trivial et sa cynique bouffonnerie envahit le mystère, et le drame chrétien est étouffé sous l'excessive abondance des scènes populaires.

La brutalité dure des âmes goûte le comique jusque dans l'horreur : la souffrance physique est plaisante, si le patient est odieux. Une bouffonnerie féroce se joue du pauvre corps humain. Les bourreaux, de mine truculente, aux noms pittoresques, Humebrouet ou Claquedent, sont de facétieux compères, évidemment sympathiques à l'assistance, même quand ils torturent les saints ou le Christ : on ne trouve jamais leurs rôles trop longs. Les acteurs surnaturels eux-mêmes tournent au comique. Le diable fait peur, et fait rire. L'homme tremble à voir l'ennemi : mais il voit Dieu, qui sera le plus fort, et se rassure. Toujours nasardes, coups, tombent sur ces pauvres diables : ils sont bernés; ils sont nigauds; ils sont vulgaires. Ils cessent d'être sérieux : ils viennent enlever les âmes des morts, après une bataille, dans des brouettes.

Ainsi s'avilit la grandeur essentielle des sujets par la complaisance des poètes pour les bas instincts du peuple. Le peuple faisait la loi : car il ne voyait pas seulement, il commandait, et il jouait les pièces. L'auteur servait de son mieux ceux qui le payaient; du reste, il était peuple lui-même, et s'amusait des mêmes choses.

Cependant ce même peuple croyait, et les hautes parties du drame chrétien l'eussent touché, s'il y avait eu des auteurs pour les traiter dignement : elles touchaient telles quelles, dans leur platitude et dans leurs diffusions. Le malheur fut que le génie manqua aux faiseurs de mystères. Nulle époque ne met mieux en lumière l'absolue différence qui sépare le théâtre de la littérature. C'est au xv° siècle certainement que le théâtre du moyen âge s'épanouit dans tout son éclat : et littérairement, les œuvres dramatiques du xv° siècle sont fort médiocres; je ne sais si, quand on passe du xn° et du xm° siècle au xv°, il n'y a pas décadence : à coup sûr il n'y a pas progrès. L'invention se perd dans la diffusion et le bavardage. L'art ne se marque que par les raffinements pénibles ou baroques du rythme et de l'expression.

Ce n'est pas qu'il n'y ait de belles idées, et même d'heureuses parties dans quelques-uns de ces mystères. Il sera facile de louer

ce débat de la Miséricorde et de la Justice, qui encadre le mystère de la Passion, en he les scènes, et en précise le sens : ce drame symbolique, se jouant dans le ciel au-dessus du drame humain qui l'explique, est une haute invention. Mais quand on reprend le texte, quand on le lit dans sa plate pauvreté, on se rappelle que ce débat est un lieu commun des sermons du moyen âge déià exploité du reste au théâtre, et l'invention de Gréban perd de son prix, par l'insuffisance de l'exécution. On citera aussi quelques scènes de grande poésie métaphysique et religieuse : la scene du Roy Advenir, où Josaphat, fils d'un roi, élevé dans les délices, rencontre un lépreux, un mendiant, un vieillard, et devant cette révélation soudaine de la maladie, de la pauvreté, de la mort, médite anxieusement sur la vie; la scene encore où Marie, dans les Passions de Gréban et de Jean Michel, supplie Jésus d'écarter d'elle et de lui les horreurs de la Passion, et où Jésus lui révèle le mystère de la Rédemption, la nécessité, l'efficacité de chacune de ses souffrances. Mais ici l'émotion humaine se mêle au mystère incompréhensible, et nos vieux poetes ont senti dans la Vierge une mère qui aimait son fils comme toutes les meres. C'est un mérite : et de la vient que leur Christ si pâle, si froid, si peu vivant, n'a pas de caracter, tandis que Notre Dame les inspire mieux.

Croyant à l'absolue réalité des choses qu'ils montraient, ils ne se doutaient pas que souvent c'était les dégrader, les fausser, les vider de leur sens, que de les figurer uniquement comme des réalités : mais parfois, quand ils s'approchaient familièrement des objets de leur foi, avec un sens instinctif de la vie, ils ne rendaient pas sans bonheur le pathétique des situations ou le mouvement des passions que les livres sacrès indiquaient. Je laisse l'anachronisme perpétuel des costumes et des inœurs, qui n'éclate pas seulement dans les scènes comiques : si les ouvriers de la tour de Babel sont des maçons du xv<sup>e</sup> siècle, Lazare partant pour la chasse, un faucon sur le poing, sur les levres un refrain de chanson nouvelle, est un galant seigneur du même temps. Mais c'est dans la peinture que ce travestissement a toute sa grâce : et nos bavards mystères ne nous offrent rien qui ne soit cent fois plus charmant dans les tableaux des vieux maitres allemands ou hoilandais.

Ce qui a plus de prix, c'est le naturel des sentiments, justement senti, curieusement développé par une intuition spontanée : à force de ne pas se guinder, à force de facilité a retrouver dans l'antiquité évangélique et biblique tout le détail de la vie contemporaine, nos découpeurs des Livres saints, sans art, sans goût, sans style, ont donné à quelques scènes un air de vérité aisée, qui est près de charmer. Il y a des coins de pastorale gracieuse dans le

Vieux Testament, dans la Passion: mais surtout il y a quelques commencements heureux d'expression dramatique des caractères. Dans le Vieux Testament, quelques touches du caractère de Cain, une esquisse du pathétique moral auquel le sacrifice d'Abraham peut donner lieu dans les rôles du père et du fils, une notation un peu sèche, mais essentiellement juste des sentiments respectifs de Samson et de Dalila, une discrète et délicate peinture de la belle âme de Suzanne, d'heureux traits de foi timide dans Esther, et d'orgueil féroce dans Aman : voilà où l'esprit aime à se reposer dans la platitude aride de l'immense mystère. La Passion de Gréban nous offrirait quelques accents vrais et touchants dans le rôle de la Vierge, ou dans le couplet de la mère de l'enfant mort, de la vérité encore dans le reniement de saint Pierre et dans le suicide de Judas, un réquisitoire d'Anne contre Jésus qui amuse comme l'involontaire expression de l'effarement irrité du bourgeois devant le socialisme révolutionnaire du fils de Dieu. Jean Michel a fait une autre Passion, pour être jouée à Angers en 1486 : moins sec et moins juste que son devancier, moins respectueux du texte sacré, plus bavard, accueillant toutes les fantaisies des apocryphes et les légendes les plus extravagantes, il a parfois des saillies, des trouvailles heureuses d'imagination. Toute la partie de la « mondanité » de Madeleine nous présente une amusante et vive silhouette de coquette évaporée et vaniteuse : il a bien rendu aussi, avec une saisissante brièveté, le dialogue suprême du Christ et de sa mère.

Tout n'est donc pas à mépriser dans les mystères: il reste vrai pourtant qu'ils valent par leurs sujets, et moins que leurs sujets, moins aussi à l'ordinaire que les récits qu'ils traduisent. Ils les suivent servilement ou les altèrent sans raison. Jamais ils ne donnent la sensation d'un art qui s'efforce pour ne rien laisser du caractère ou de la beauté qu'il aperçoit dans la nature. En plus d'un siècle, on ne trouve ni un homme, ni une œuvre. Et il n'y a pas à dire que le genre ait gagné par cent ans de vogue et de fécondité: il serait plus vrai de dire qu'il s'est épuisé. Ici encore la Renaissance est venue déblaver, non détruire. (App. V.)

Il est très frappant que la Confrérie de la Passion n'ait servi de rien au progrès de la poésie dramatique. Ce n'était plus là, en effet, une société provisoirement instituée ou s'appliquant momentanément en vue d'une représentation unique, sans précédents directs et sans suite immediate : lorsque la Confrérie de la Passion, qu'on aperçoit déjà à Paris en 1380, a obtenu la fameuse ordonnance royale de 1402 qui confirme et étend ses privilèges, un théâtre permanent est fondé, et une tradition artistique.

En possession du droit de jouer leurs mystères, d'interdire à

tous autres d'en jouer à Paris ou dans sa banlieue, établis à l'Hôțital de l'Hôțel de la Trinité, plus tard à l'Hôțel de Flandre, ils furent peut-être les premiers à représenter le drame de la Passion: ils furent sans doute les promoteurs des vastes compositions cycliques, dont la permanence de leur théâtre leur rendait facile, autant qu'avantageuse, la représentation. A eux sans doute aussi revient l'idée de transporter acteurs et public dans une salle fermée: et par là, resserrant en quelques toises carrées la scène immense des places publiques, obligés de figurer insuffisamment et de ramener à un moindre nombre les lieux multiples où s'éparpillait l'action dramatique, ils préparèrent, sans s'en douter, le triomphe des unités.

Mais ces artisans, ces bourgeois, n'eurent jamais, en près de deux siècles que vécut leur confrérie, une idée qui tendit à perfectionner l'art : tel ils le prirent dans le temps où ils s'associèrent, tel en somme, ou plus bas, ils le laissèrent quand ils renoncèrent à exploiter eux-mêmes leur privilège. La Réforme leur porta un coup mortel : n'ayant pas su s'élever à l'art, ils excitèrent, par la plate familiarité ou le réalisme bouffon de leurs drames, la raillerie scandalisée des protestants, la défiance et l'hostilité des catholiques, Il était devenu nécessaire de marquer extérieurement le respect et la foi qu'on donnait aux Écritures et à la religion. D'autre part la Renaissance les condamnait : acteurs, pièces, mise en scène, tout chez les Confreres était du xve siècle : tout choque donc au xvie l'esprit nouveau, affiné par l'humanisme et par l'art italien. Le Procureur général, en 1542, ne les maltraitait pas moins comme mauvais acteurs de pièces mal faites que comme offensant la morale et la religion.

Ensin, en 1548, au moment où les Confrères s'installaient à l'Hôtel de Bourgogne, un arrêt du Parlement, en leur consirmant leur monopole, leur interdisait de jouer des mystères sacrés. Mais leur interdire les mystères sacrés, c'était leur défendre d'exister : leurs sujets étaient tout dans leurs drames; ils n'avaient pas d'art dont ils pussent appliquer ailleurs les principes et les formes. Ils mirent près d'un demi-siècle encore à mourir, mais ils moururent.

# 2. SOTTIES, MORALITÉS, FARCES.

Le théâtre profane et comique 1 se développe au xv° siècle avec la même abondance, excite la même passion que les pièces sacrées:

<sup>1.</sup> Ms. La Vallière (xvr° s.), 74 pièces (72 farces) petit in-fol., Bibl. nat., 24341. Rocueil du British Museum, découvert à Berlin vers 1840 : 64 pièces (61 farces), impri-

il est soumis aux mêmes conditions, et s'organise sur le même modèle. Les comédiens de profession n'apparaissent guère avant le xviº siècle, et mèlés aux comédiens amateurs et volontaires : il faut venir au milieu du siècle pour trouver des troupes organisées, comme celle de ce « Jacques Laugerot, joueur d'histoires et de moralités », qui fait ses engagements, le 8 mars 1552, devant un notaire de Draguignan. Au xvº siècle, les représentations profanes sont, elles aussi, données par des bourgeois momentanément associés, et l'on voit par exemple cinq ou six artisans passer contrat pardevant notaire pour monter ensemble une moralité qui leur plast. Mais surtout, par toute la France, il existe des sociétés, des corporations de toute sorte, sérieuses ou facétieuses, amies des exhibitions. cortèges et spectacles où fleurissent à la fois la poésie et la médisance : les unes se vouent aux processions et aux mascarades. d'autres cultivent la chanson, d'autres, plus ou moins accidentellement ou régulièrement, jouent des scènes dialoguées, et divers genres de pièces. Il y en a deux à Paris, qui se sont fait une tradition et comme un privilège de représenter des œuvres profanes et comiques. Ce sont les basochiens et les Enfants sans souci.

La Basoche était la corporation des clercs de procureurs au parlement de Paris : les cleres de procureurs au Châtelet en formaient une autre, soumise à la première; les cleres de procureurs à la Cour des Comptes nommaient leur association l'Empire de Galilée. Nombre de villes, Orléans, Lyon, Poitiers, Toulouse, avaient leur basoche. La grande basoche de Paris, dès le début du xvie siècle, était un corps considérable, ayant ses armes, son roi, son chancelier, jugeant ses membres, frappant monnaie, tenant ses réunions générales deux ou trois fois l'an, et surtout vers le mois de juin ou juillet, faisant sa montre solennelle où elle défilait devant son roi, donnait aubades et sérénades aux présidents et conseillers du parlement, à grand fracas de tambours, hautbois et timbales. La basoche donnait des mystères mimés. Elle donuait des représentations dramatiques, non sans obstacle toujours ni sans péril. Souvent la cour, souvent le Parlement réprimèrent la verve insolente des basochiens : le poète Henri

mées séparément en format d'ayenda. Les pièces datées sont de 1542 à 1548. L'éditeur, quand il est nomme, est en général B. Chaussard, à Lyon. Recueil de Copenhague, Lyon. 1619. Recueil de U. Rousset, Paris, 1612. — Éditions: Ancien Théatre français (Bibl. elzev.), t. 1-III: c'est le recueil du British Museum. Recueil de farces, etc., par Le Roux de Lincy et F. Michel, Paris, Techener, 1837, 4 vol. in-8. Recueil Piect et Nyrop. Paris, 1880, in-16: c'est le recueil de Copenhague. E. Fournier, le Theàtre français avant la Renaissance, Paris, gr. in-8, 1872.

A consulter: Petit de Julieville, les trois ouvr. cités au chap. précéd., p. 194. Picot, la Sottie en France, Romania, t. VII, p. 238; les Moralités politiques, Bull. de la Soc. du Protest, fr., t. XXXVI.

Baude fut ainsi emprisonné pour une moralité trop satirique. Heureusement pour le théâtre de la basoche, le parlement, qui le censurait, le défendait contre la cour.

On ne sait trop d'où venaient les Enfants sans souci, les Sots habillés de jaune et de vert, et coiffés du chaperon orné d'oreilles d'ane et de grelots. Il se peut que, selon une hypothèse assez vraisemblable, ils représentent les célébrants de la fête des fous. quand cette joyeuse et insolente parodie des cérémonies religieuses fut bannie de l'Eglise. De la fête des fous laïcisée par force, il ne subsista que le principe, l'idée d'un monde renversé qui exprimerait en la grossissant la folie du monde réel : c'est ce que dévelonperent au gré de leur libre fantaisie nombre de sociétés joyeuses. comme Mère folle à Dijon, et les Sots de Paris. Ceux-ci étaient gouvernés par le Prince des Sots, au-dessous de qui venait Mère Sotte chargée d'organiser les représentations dramatiques. Il faut dire que la confrérie des sots n'existait réellement que quand ses membres en prenaient le costume, pour une cérémonie et une représentation solennelle : ailleurs elle n'avait qu'une existence virtuelle et nominale. La basoche au contraire représentait un état : elle reposait sur la profession habituelle de ses membres. De la la difficulté qu'on a éprouvée à déterminer qui étaient les Sots. Tout le monde pouvait être Sot. Il y eut parmi les Sots des basochiens: ainsi Clément Marot dans sa jeunesse était des deux sociétés; il v eut des Sots parmi les écoliers. Sans doute aussi des bourgeois, des artisans se firent affilier à la corporation : mais, comme il est naturel, vu la nature et l'objet de l'association, l'élément jeune, remuant, débauché et bohème dominait et donnait le ton

Les Sots jouaient des sotties 1: les basochiens, des moralités et des furces. Grâce sans doute aux membres communs qu'elles comptaient, les deux sociétés firent de bonne heure un accord pour mettre en commun leur répertoire. Les basochiens jouèrent des sotties sur la grande table de marbre du Palais. Les Sots dans leurs représentations du mardi gras, aux Halles, accompagnerent leurs sotties de moralités et de furces. Une habitude s'établit de composer le spectacle des trois genres de pièces. Vers le milieu du xve siècle, les Confrères de la Passion, notant la vogue de ces sortes de représentations, appelèrent les basochiens et les sots à jouer dans leur hôtel : et c'est ainsi qu'au début du xvue siècle on rencontre encore le Prince des Sots, quand on fait l'histoire de l'Hôtel de Bourgogne.

<sup>1.</sup> Si, comme le dit M. Picot, la sottie est une parade, les sots pourraient avoir commencé par imiter plaisamment les bateleurs qui font les niams, les queues rouges et les bobèches du temps, les héritiers des stulti et des densores de la société antique. Cette imitation se serait organisée et développée, en prenant le sens d'une parodie universelle et consciente des folies de ce pauvre monde.

La moralité remplit tout l'espace qui sépare le mystère de la sottie et de la farce. Thomas Sibilet a écrit dans son Art poétique : « Si le français s'était rangé à ce que la fin de la moralité fût toujours triste et douloureuse, la moralité serait tragédie ». En effet elle est souvent attendrissante, et parfois pathétique : c'est vraiment ce que nous appelons le drame, avec toute la variété de tons et de dénouements que ce mot comporte, avec la variété de sujets, qui tantôt sont historiques, tantôt légendaires, tantôt de pure imagination, et tantôt d'origine religieuse. Mais dans ce dernier cas, le caractère pieux disparaît devant l'intention morale. On a ainsi des moralités de l'Enfant prodigue, du Mauvais Riche et du Ladre : on a celle de l'Enfant ingrat, qui offre à son père un morceau de pain bis. lorsqu'il a lui-même pour son repas un succulent pâté; il en sort un crapaud qui lui saute au visage, et ne se retire que par commandement du pape. Ou bien c'est la jeune fille qui nourrit sa mère de son lait dans une prison, c'est la villageoise qui aime mieux avoir la tête coupée par son père que de céder à l'amour de son seigneur : c'est l'empereur qui tue de sa main un scélérat de neveu dont il a fait son successeur. Il n'y a pas dans tout cela une œuvre qui ne soit médiocre. Ces moralités sérieuses devinrent surtout fréquentes quand l'arrêt de 1548 obligea les Confrères de la Passion et autres acteurs ordinaires de pièces sacrées à renouveler leur répertoire. La moralité fut de plus en plus un drame pathétique, qui usurpa parfois le nom de tragédie 1, et devint peut-être en quelque facon la tragi-comédie de Hardy.

Des moralités comiques se distinguèrent de la farce par un dessein avoué de douner une leçon édifiante : telle est la moralité qu'André de la Vigne mit en 1496 à la fin de son Mystère de saint Martin. Un boiteux et un aveugle, qui craignent de perdre avec leurs infirmités leur gagne-pain, fuient les reliques du saint dont on annonce les miraculeux effets. Par malheur ils rencontrent la châsse où elles sont portées, et, malgré eux, ils sont guéris, à leur grand dépit. Mais, par une bien fine distinction, tandis que le boiteux, à qui l'on n'a enlevé que la souffrance et l'incommodité, peste toujours d'avoir désormais à travailler, l'aveugle, qui voit la lumière, sent qu'il nait à une vie nouvelle et, sa paresse vaincue, entonne un hymne d'action de grâces. Cette idée est jolie.

Il ne vaut pas la peine d'insister sur la trop nombreuse catégorie des moralités allégoriques. On pourra, si l'on veut, lire dans les ouvrages spéciaux les analyses ou les textes de l'Assomption, de Mundus, Caro, Daemonia, de Bien advisé et Mal advisé, des Enfants de maintenant, de la Condamnation de Banquet, et autres

<sup>1.</sup> Comme l'Amour d'un serviteur envers sa maîtresse, tragédie de Jean Bretog (1571).

moralités mystiques, morales, pédagogiques, qui sont toutes également traitées en lourdes allégories. Ce fut le genre favori des grands rhétoriqueurs: et leur froide et laborieuse fantaisie s'y donne carrière jusqu'aux extrêmes limites de l'extravagance et de l'insipidité.

Non moins allégoriques, mais parfois plus vivantes, et du moins plus intéressantes par leurs sujets, animées par quelques éclats de sentiment sincère et de malice spirituelle, sont les moralités politiques : celles surtout où le sentiment patriotique et populaire s'exhale en vives satires. Ici la moralité confine à la sottie et à la favee, et il est difficile de savoir pourquoi Mieux que devant ou les Gens nouveaux, qui sont les plus agréables pièces du genre, sont qualitées de farce morale ou bergerie morale : ce sont purement et simplement des moralités. Les que relles religieuses du xvie siècle, comme on peut penser, eurent leur écho au théâtre : sur 65 moralités que catalogue M. Petit de Julléville, 15 sont des œuvres de polémique, presque toutes enflammées des passions de la Réforme. Il y faut joindre diverses farces, dont la plus fameuse et la plus apre, celle des Theologastres, a tous les caractères d'une moralité.

Le théâtre sous Charles VII, Louis XI et Charles VIII s'était risqué à dire son mot sur les affaires du temps : il en avait coûté parfois aux auteurs et aux acteurs. Sous François I<sup>er</sup>, ils sentirent de nouveau la main du pouvoir. Louis XII leur donna toute licence : son règne fut le bon temps pour les basochiens et les sots; il leur abandonna ses courtisans, ses ministres, un peu même de sa personne. Il en fit ses alliés, les confidents de sa politique, chargés de guider et de préparer l'opinion publique. Le bon roi usa du théâtre comme de plus modernes ont usé de la presse.

Cette politique donna un moment d'éclat au genre, du reste assez obscur, de la sottie. En 1511, au mardi gras, Gringore, étant Mère Sotte, fit représenter aux halles le Jeu du prince des Sots, suivi d'une moralité et d'une farce. Sottie et moralité étaient dirigées contre Jules II : la moralité l'introduisait sous le nom de l'Homme obstiné entre Peuple italique et Peuple français. La sottie soulevait l'opinion publique contre la fureur et l'ambition de l'Église romaine, sous les habits de qui se découvrait à la fin Mère Sotte. Ce fut la le meilleur jour de la sottie : et l'œuvre de Gringore est, des 26 sotties que compte M. Picot, la plus agréable à lire. La fameuse sottie, intitulée le Monde, Abus, les Sots, vaut surtout par sa liste de personnages : Sot Dissolu, habillé en homme d'Église, Sot Glorieux, habillé en gendarme, Sot Corrompu, habillé en marchand, Sot Ignorant, habillé en vilain, et Sotte Folle, en femme. Tout le comique de la pièce est dans ces attributions de caractères. Le principe générateur de la sottie pouvait être fécond : mais il eût fallu

plus que le génie dramatique, il eût fallu le génie de la poésie symbolique et lyrique pour en tirer des chefs-d'œuvre. Il eût fallu la puissante fantaisie qui a créé les Oiseaux d'Aristophane.

La moralité allégorique et la sottie sont des efforts pour dégager les qualités générales, l'essence des caractères et des conditions. La farce nous ramène au particulier, aux faits, aux individus, à l'accident sans portée à qui l'on ne demande que de faire rire. Le domaine de la furce est immense et confus : elle n'a de limites que l'expérience et la sensation du peuple à qui elle doit procurer, comme dit Sibilet, « un ris dissolu ». Car il n'appartient qu'aux époques de réflexion raffinée de goûter l'imitation des mœurs étrangères ou inconnues : l'instinct spontané de la foule inculte ne réclame que l'imitation des mœurs connues et familières. Ainsi, selon les milieux, la farce se diversifie : la farce judiciaire, p arodie de la procédure et du jargon de la chicane, amusera les basochiens; les écoliers feront leurs délices du jargon latin et des calemboursou drôleries pédantesques; le paysan ne se lassera pas de se voir en scène, lui, son ménage, femme, voisins, M. le curé, le frère quêteur du couvent prochain, parfois le magister de son village, ou le charlatan à qui il demande une drogue quand sa femme ou lui sont bien malades, souvent le soldat, qui est son ennemi naturel. La forme pareillement sera variable, d'autant que nulle idée d'art ne restreint la liberté de l'imitation. Telle farce inclinera à la comédie; telle autre se composera de deux ou trois scènes sans action; telle sera un monologue. Tout ce qui fait rire du « ris dissolu » est farce : ainsi le sermon joyeux. Ce peut être à l'origine une farce de gens d'Église, comme un plaidoyer ridicule sera une farce de gens de Palais. Mais comme le paysan assiste réglément au prône, il s'amusera sùrement d'une harangue grossière, où il retrouvera les phrases, les citations, le ton de son curé : et plus le sujet sera libre et ordurier, plus le contraste de la forme dévote lui paraitra piquant.

M. Petit de Julleville enregistre dans son catalogue environ 120 farces et une quarantaine de sermons joyeux et monologues, dont six ou sept n'ont sans doute pas été faits pour la scène. Mais ces 150 pièces ne représentent qu'une partie infiniment petite de la production comique des xve et xve siècles. Si l'on songe que de ces 150 pièces, 61 nous sont connues par le recueil imprimé du British Museum, et 72 par le manuscrit La Vallière, que les premières semblent s'être jouées dans la région lyonnaise, et les autres en Normandie, qu'enfin la plupart de ces pièces ne sont pas, dans leur forme conservée, antérieures au xve siècle, on concevra qu'il n'y a guère d'induction à tirer, de l'ensemble des œuvres que nous avons, sur l'évolution du théâtre comique. On

sait qu'on jouait des farces dès le xiir siècle, nous l'avons dit : on en a joué plus que jamais aux xve et xvie siècles. Il semble que la farce a hérité du public des fabliaux. Quelques farces, une dizaine pent-être, proviennent directement de fabliaux : mais trop de farces sont perdues, et trop de fabliaux, pour qu'on puisse conclure sur le rapport qui unit les deux genres. La prudence ne permet de rien dire de plus sur le développement de la farce.

Mais ce qui ne laisse aucun doute, c'est le caractère du genre. Toutes les œuvres conservées, si diverses qu'elles soient d'origine et de date, forment un ensemble homogène. La farce n'est pas « de la littérature » : c'est un genre entièrement populaire, et que l'esprit du peuple a créé à son image. La plupart de ces farces sont d'une insoutenable grossièreté, d'une épaisseur de gaieté dont on ne peut avoir idée. Elles ont parfois sur les curés et les moines une violence àpre de plaisanterie qui étonnerait, si l'on n'y sentait moins la haine intense que l'incapacité de sensations fines : on a affaire à des gens pour qui les bourrades sont des caresses. Évidemment cet auditoire-là — bourgeois aussi bien que vilains — se délecte dans l'ordure : les servitudes physiques de la nature humaine ont le privilège de l'égayer toujours sans jamais le lasser.

Avec cela, il a trois parties sensibles : la peau, la bourse et la femme : être rossé, volé, trompé, voilà les trois mésaventures qui le font rire quand elles arrivent aux autres, parce qu'elles le fâcheraient si elles lui arrivaient. Il est peu sensible, il a peu d'idées : les peines morales et le tourment d'esprit n'ont guère de prisc sur lui. Mais il a peur du qu'en-dira-t-on : comme il aime à se gausser d'autrui, il craint plus que le feu de donner prise aux rieurs. On ne lui en fait guere accroire : il se connaît, et tels que lui-même, il estime les autres : il soupconne le mal volontiers, et se défie de tout le monde. Il croit que le juge, l'avocat en ont à sa bourse, que le curé, le moine en veulent à sa femme. Il ne croit pas aux vertus qu'il n'a pas. Comme il est peu guerrier, il se plaît à supposer la secrète poltronnerie du soldat : c'est un moyen de se venger des airs fendants qui l'humilient et l'intimident. Mais la fondamentale préoccupation de son esprit, c'est sa femme, parce qu'en elle sont ramassées toutes les possibilités désagréables qu'il envisage. Donc il la craint, il la méprise, il s'en méfie : il la sent plus fine, mais il se sent plus fort. Aussi, pour la mater,. ne croit-il qu'à « Martin bâton ». De là le thème éternel de la farce, et son éternel trio, le mari, la femme, l'amoureux. La femme est une rusée coquine : le spectateur reconnait sa femme et toutes les femmes. Le mari, en général, est un nigaud : la farce représente toujours le ménage du voisin. L'amoureux est plutôt

un état qu'un caractère: sa séduction est d'être autre, et surtout de meilleure condition, que le mari. Ce trio devient un quatuor par le valet niais ou rusé, doublure du mari ou de la femme. Parfois l'amant reste à la cantonade: le couple alors se présente dans un tête-à-tête sans tendresse, ou bien s'annexe la belle-mère, ou un autre couple, pour aboutir toujours à la même morale.

Voilà, en somme, l'esprit des farces : un bon sens tout terre à terre, un manque essentiel de confiance, de charité, de tendresse, une moralité réduite à peu près à la honte d'être dupe, avec une instinctive sympathie pour les dupeurs en tout genre. C'est le type

inférieur de l'esprit français dans sa pure vulgarité.

Les farces du xve et du xvie siècle sont, au point de vue de l'art, presque toutes médiocres ou mauvaises. Il y a bien quelques exceptions : parmi les pièces assez nombreuses qui font la satire des gens de guerre, tout le monde a lu ce délicieux Franc Archer de Bagnolet, qui figure toujours dans les œuvres de Villon, et que nul aujourd'hui ne lui attribue. Il y a de la gaieté aussi dans la farce des Trois Galants et Phlipot 1: Phlipot est ce brave qui à Qui vive? répond : Je me rends, et qui crie à tour de rôle : « Vive France! vive Angleterre! vive Bourgogne », jusqu'à ce que, menacé de toutes parts, et ne sachant où se fourrer, il lâche ce mot grandiose : « Vivent les plus forts! »

Mais, comme je l'ai dit, le thème fondamental de la farce, c'est l'antagonisme du ménage : en ce genre, on a depuis longtemps cité, et on a eu raison de citer, la Cornette 2 et le Cuvier 3. Là. en effet, il v a comme un rudiment d'art, une manifestation au moins d'un certain sens instinctif qui aurait pu transformer la farce en comédie. Car ces deux pièces nous présentent chacune une idée comique, développée, retournée, prolongée, de façon à en épuiser l'effet. Cette fois, les auteurs ne se sont pas contentés d'indiquer la situation : ils ont pris la peine de la traiter. Dans la Cornette, un vieux mari cajolé, berné, prévenu par sa femme, n'entend pas le mal que ses neveux viennent lui en dire, et, grâce à un stratagème de la rusée coquine, prend pour railleries sur sa cornette toutes les vérités qu'ils lui content de sa moitié; dans le Curier, un faible mari, opprimé par sa femme et sa belle-mère, a accepté de faire le ménage, la lessive, balayer, cuire le pain, soigner le marmot, etc.; mais une bonne occasion s'offre de s'insurger sans péril, et de redevenir maître chez lui du consentement de sa femme. Dans l'une et l'autre farce, la fantaisie bouffonne de

<sup>1.</sup> Le Roux de Lincy, t. IV, nº 12.

<sup>2. 1545.</sup> L'auteur est Jehan d'Abondance, basochien et notaire royal de Pont-Saint-Esprit. Recueil Fournier, p. 438.

<sup>3.</sup> Anonyme. Recueils Fournier et Picot, et Ancien Théatre français, t. I.

l'action et du dialogue enveloppe une certaine vérité d'observation, qui n'est pas même dénuée de finesse.

Malgré ces deux farces auxquelles il faut faire une place à part. le théâtre comique du xve et du xvie siècle ne pèserait pas lourd. si l'on n'avait Patelin 1. Mais Patelin, malgré son titre, est une comédie. Il y a là, dans des proportions que la farce ne connaît pas, un développement des caractères et un maniement des situations qu'elle n'a pas connus davantage. Dans ce sujet si simple un marchand fripon, dupé par un avocat fripon, que dupe à son tour un rustre fripon, auguel il avait donné secours pour duper encore le marchand -- dans ce sujet si mince, il v a un tel jaillissement de gaieté, tant de finesse, tant d'exactitude dans l'expression des caractères, une si délicate et puissante intuition de la convenance dramatique et psychologique des sentiments, une vie si intense, et un style si dru, si vert, si mordant, ici une si exubérante fantaisie et là une si saisissante vérité, souvent un si délicieux mélange de la fantaisie au dehors et de la vérité au dedans, qu'en vérité la farce de maître Pierre Patelin est le chefd'œuvre de notre ancien théâtre, et l'un des chefs-d'œuvre de l'ancienne littérature. Étant du xve siècle, et profondément bourgeoise, l'œuvre manque manifestement d'élévation morale : elle est plutôt prosaïquement insoucieuse de l'idéal moral, qu'effectivement immorale. C'est moins parce qu'on rit des dupes que par la facon dont on en rit, absolument de tout cœur et sans arrière-pensée, ni ombre de restriction, que l'insuffisance morale de la pièce éclate. Pour celui qui l'a écrite, pour ceux qui la voyaient, l'action de Patelin était une folie, et l'esprit de Patelin était la vérité même, la raison et la vie.

On ne sait par qui ni quand Patelin fut composé et joné: tous les noms, toutes les dates qu'on a donnés ne s'appuient sur aucun fondement sérieux. Voici le peu qu'on peut affirmer: la première édition imprimée est antérieure à 1490. Les allusions à la comédie et au caractère de Patelin se suivent jusqu'à 1470: avant, il n'y a rien. L'auteur est inconnu: la nature du sujet fait conjecturer qu'il était basochien et voulait amuser les gens du Palais. Agnelet parle en paysan des environs de Paris, et la pièce est sans doute parisienne.

Il est visible que dans l'esprit de l'auteur anonyme, cette veine d'observation exacte et d'expression des caractères que nous avons

<sup>1.</sup> Éditions: Pathelin le grand et le petit, Paris, G. Beneaut, 1490; 4 autres édit. non datées antérieures à 1500. Édit. modernes: P.-L. Jacob, Jouaust, 1876; Recueil Fournier, etc. — A consulter: Renan, Essais de morale et de critique; Petit de Julleville, Répertoire, etc., p. 191.

signalée dans la poésie narrative ou didactique, s'est rencontrée pour la première fois avec la tradition propre du théâtre comique. Du moins *Patelin* me paraît-il plus proche de certains fabliaux, de certaines nouvelles, et du *Roman de la Rose*, que de la farce, à

la prendre même dans ses meilleurs échantillons.

Mais, et précisément pour cette raison, il ne faut pas juger du genre de la farce par Patelin, qui est resté unique, qui n'a rien continué, rien commencé, que nous sachions, dans l'histoire de notre théâtre, qui par conséquent est en dehors du cours normal de son développement. Patelin écarté, il apparaît que la farce est restée stationnaire, sans faire de progrès, sans s'étoffer, ni se remplir, ni se polir. Accidentellement elle a touché à la littérature, à l'art; elle n'y est jamais entrée tout à fait. Plus heureuse pourtant que la sottie, tuée par la royauté absolue et policière, que la moralité, absorbée ou étouffée par la tragédie, que les mystères, chassés au nom de la Réforme et au nom de la Renaissance, la farce, indestructible comme le peuple, a subsisté. Les provinces l'ont conservée; à l'Hôtel de Bourgogne, les comédiens l'ont reçue des Confrères, et Molière la trouvera pour fonder une comédie nationale

# TROISIEME PARTIE

# LE SEIZIÈME SIÈCLE

## LIVRE I

## RENAISSANCE ET RÉFORME AVANT 1535

#### CHAPITRE I

#### VUE GÉNÉRALE DU SEIZIÈME SIÈCLE

 La « découverte de l'Italie », -- 2. Tendances pratiques et positives de la Renaissance française. Les divers moments du xviº siècle : confusion, puis séparation et organisation. Résultats.

La fécondité du moyen âge semblait tout à fait épuisée à la fin du xvº siècle : le dogme limitait l'essor des esprits, et fermait de tous côtés l'horizon. L'idée théologique de la vérité révélée condamnait la philosophie mème à l'idolâtrie du texte perpétuellement commenté et développé. L'intelligence, dans l'exercice logique, sacrifiait le résultat à l'effort. Les âmes au fond desquelles vivait encore une foi intense, avaient perdu l'enthousiasme : les nobles avaient ruiné la féodalité, les gens d'Eglise étaient en train de perdre l'Eglise et la religion : les grandes idées périssaient par les hommes qui les représentaient. L'esprit bourgeois triomphait partout, tout positif, fait de bon sens et de raison pratique, mais désséché, démoralisé par le spectacle de la forme qu'avaient donnée au monde ces grandes puissances de l'Église et de la noblesse, tourné vers la défiance railleuse, vers la négation hostile, tirant du train des choses une leçon de ruse et d'égoïsme, le culte du fait

et du succès, voué enfin à la poursuite des jouissances matérielles. Il avait fait la littérature à son image : une littérature pauvre d'idées, de sentiment vulgaire et cynique, de forme aisée et légère sans grandeur, à laquelle les érudits des cours féodales n'étaient arrivés qu'à opposer une littérature vide, de forme compliquée, capable seulement de donner le sentiment d'un immense effort évanoui dans le néant des résultats, dans le néant même des intentions.

Quelques tentatives s'étaient produites pour élargir la pensée, ou renouveler la littérature : mystiques, hérétiques, philosophes et curieux de toute sorte avaient, avec plus ou moins de succès individuel, essayé de rompre le réseau du dogme. Certains tempéraments avaient trouvé en eux-mêmes des sources profondes de réflexion ou de poésie : diverses influences avaient excité çà et là des commencements de philosophie et d'art. Une grande idée s'était levée, l'idée nationale, lien des âmes et principe d'unité littéraire : elle pouvait prendre la place des idées centrales et communes, d'où l'inspiration du moyen âge était sortie.

Mais rien n'aboutissait : dans la littérature, qui seule doit nous occuper, tous les efforts individuels se perdaient dans l'inerte masse des débris du passé. Ni génie d'un homme, ni commun sentiment n'avaient la force de rejeter le poids encombrant des choses mortes. Tous les germes furent, non pas, comme on le croit trop souvent, étouffés, mais excités, épanouis par la Renaissance. (App. VI.)

## 1. LA DÉCOUVERTE DE L'ITALIE.

On se représente communément la Renaissance comme un réveil de l'antiquité. Cela n'est pas vrai de la France, ou du moins n'est pas complet ni exact. Le xive et le xve siècle auraient fait la Renaissance, si l'antiquité seule avait suffi pour donner au génie français l'impulsion efficace et définitive. Nous avions les anciens, nous les lisions, nous les admirions : nous ne savions pas ce qu'il y fallait admirer et prendre, ce qui nous était utile et nécessaire pour nous développer. Il nous fallait l'idée de l'art, idée que peutêtre la tendance pratique de notre tempérament national répugne à introduire dans la littérature, qu'en cinq siècles il n'avait pas acquise, que peut-être il ne pouvait absolument pas s'adapter dans toute sa pureté, et qu'il lui fallut toutesois saisir le plus possible pour s'exprimer par elle dans une grande littérature. Le XVIe siècle, au point de vue strictement littéraire, n'est en somme que l'histoire de l'introduction de l'idée d'art dans la littérature française, et de son adaptation à l'esprit français.

Or cette idée nous vint non de l'antiquité, mais de l'Italie, qui en avait fait briller déjà une étincelle dans la poésie de ce demi-Italien, le prince Charles d'Orléans: l'Italie nous révéla l'art de l'antiquité. La Renaissance française est un prolongement et un effet de la Renaissance italienne: la chronologie seule suffirait à l'indiquer.

La rencontre de la France et de l'Italie se fit dans les dernières années du xv siècle : il ne s'agit plus de quelques individus qui portent ou rapportent chez nous quelques lueurs de civilisation ultramontaine. C'est l'armée de Charles VIII, toute la noblesse toute la France, qui se jette sur l'Italie : après, c'est l'armée de Louis XII; après, c'est l'armée de François le Conque six fois en une trentaine d'années, le flot de l'invasion française s'étale sur la terre italienne, et se retire sur le sol français : vers 1525, la pénétration de l'esprit, de la civilisation u'Italie dans notre esprit, notre civilisation, est chose faite, et notre race a fécondé tous les germes qu'elle portait en elle 1.

Je ne puis faire ici le tableau de la Renaissance italienne; je dois me borner à rappeler brièvement ce qui explique le soudain agrandissement de notre littérature. L'Italie la première avait retrouvé les deux clets de l'antiquité: elle avait compris la vérité, senti la beauté des œuvres anciennes. Le christianisme poussait toujours hors de la nature, ou contre la nature: l'antiquité ramenait à la nature, et faisait voir la puissance de la raison. Elle révéla aussi le prix de la forme et l'intime parenté de la littérature et des beaux-arts.

Aux Latins, toujours présents et vénérés, elle avait, dans le cours du xve siècle, ajouté les Grecs : si superficiellement que soit hellénisée la Renaissance, si clairsemés qu'aient toujours été les vrais hellénistes, en Italie et ailleurs, cependant l'action des Grecs fut immense et heureuse : de Platon découvert et d'Aristote mieux compris, d'Homère et de Sophocle, sont venues les plus hautes leçons de libre pensée et d'art créateur, et ils ont peut-être le principal mérite de l'heureuse évolution par laquelle la Renaissance, échappant aux creux pastiches et aux grâces bâtardes, atteignit l'invention originale et la sérieuse beauté.

Appuyée sur l'antiquité, l'Italie prenait confiance en la nature

<sup>1.</sup> A consulter: Michelet, Histoire de France au xviº siècle, Renaissance, Burckhardt, la Cavilisation en Italie au temps de la Renaissance, trad. Schmitt, 2 vol. in-8, 1885; Faguet, XVIº siècle, 1894, in-12, Avant-propos; J. E. Spingarn, A history of Literary criticism in the Renaissance, 1890; E. Picot, les Francais italianisants au XVIº siècle, 2 vol., 1906-1907.— Il fant ier se garder des généraisations imprudentes. Ce que je dis de la littérature ne serant pas vrai de la pointure et de la sculpture, qui étaient noin "être réduites à la même stérilité à la fin du xvº siècle, et dans lesquelles l'élégance italienne du xviº siècle donna parfois de funestes leçons à nos artistes, surtout en peinture, où les modèles anciens manquaient pour balancer et corriger cette influence.

humaine, confiance en la raison; écartant la contrainte du dogme, la tristesse de l'ascétisme, elle faisait en tous sens l'expérience des forces de l'esprit : forte de la première et saisissante victoire de la raison sur la théologie dans la découverte de Colomb, elle affranchissait les sciences et la philosophie, et s'essayait librement, par toute sorte de pointes hardies, à les constituer dans leur pleine indépendance. Elle travaillait à réaliser en latin, mais déjà aussi dans sa langue, les formes charmantes ou splendides qui la ravissaient dans l'éloquence et la poésie des anciens.

Elle se mettait à aimer la vie : elle rêvait la vie comme une fête et comme une œuvre d'art, bonne et belle, elle y réintégrait la bienfaisante douceur de ces biens naturels que l'antiquité avait tant adorés, la lumière, l'espace, les ombrages, les eaux, les fleurs; elle y jetait toutes les commodités, toutes les splendeurs de la richesse et du luxe, tous les agréments de la société. Dans ce cadre charmant, elle posait l'idéal de l'homme complet : le corps souple, robuste, gracieux, amené à la perfection de sa force et de sa forme, non plus instrument vil et méprisé, mais valant par soi, ayant droit à l'entière réalisation de ses fins propres et particulières, droit d'être et de jouir le plus possible; l'âme parfaite aussi en son développement, enrichie de tous les modes d'existence qu'il lui est donné de posséder, s'epanouissant avec aisance dans sa triple puissance d'agir, de comprendre et de sentir.

Rompaut tous ses liens, rejetant la gene de la loi morale, l'oppression des préjugés et des respects traditionnels, l'individu tend à être le plus longtemps possible : il affirme que sa valeur est en lui, et de lui; le mérite seul inégalise l'égalité naturelle des hommes; l'idée de la gloire raffine l'égoïsme instinctif, et fournit un principe d'action suffisamment revêtu de beauté; par elle, l'individu emploie sa vie à se créer une vie idéale après la mort, plus prochaine et plus humaine en quelque sorte que l'éternité promise au juste chrétien. La théorie de la virtù, d'où toute notion morale est exclue, fait de l'individu même l'œuvre où l'individu travaille à réaliser la plénitude de la force et de la beauté.

En un moi, l'Italie du xv° siècle offrait un mélange infiniment séduisant de curiosité érudite, de beauté artistique et de délicatesse mondaine. Mais partout, dans l'aise élégante de la vie comme dans l'élan hardi de la pensée, une sensation esthétique se dégageait : dans la politique, l'amour, la philosophie, la science, le besoin s'enveloppait d'art, et l'activité humaine, s'affranchissant des fins particulières qu'elle poursuivait, les dépassant, se complaisait dans la grâce de son libre jeu, ou se réalisait en formes d'une absolue beauté. Deux choses couraient grand risque : le dogme avec l'Église qu'il soutient; et la morale, la pratique aussi bien que la théorique.

Qu'on se représente la France de 1494 descendant pour la première fois de l'autre côté des Alpes, les fils des compères de Louis XI, des compagnons du Téméraire découvrant soudain au sortir de leurs bonnes villes et de leurs maussades plessis la claire et délicieuse Italie : ce fut une stupeur, un éblouissement, un enivrement. Ils furent pris par tous les sens et par tout. l'esprit : une conception nouvelle de la vie s'éveilla en eux, et ils commencèrent à transporter chez eux tout ce qui les avait ravis là-bas : ils voulurent avoir des palais, des jardins, des tableaux, des statues, des habits, des bijoux, des parfums, des livres, des poètes, des savants, des animaux rares, de la science, de l'esprit, comme en avaient les Médicis, les ducs d'Urbin ou de Ferrare; quand ils revinrent en France, toute la Renaissance y entra avec eux, un peu pêle-mêle, dans leurs cervelles comme dans leurs fourgons.

#### 2. VUE GÉNÉRALE DU XVI° SIÈCLE.

La secousse décisive était donnée; tous les germes qui dormaient épars dans la décomposition de l'ancienne France commencerent d'évoluer. Il fallut une vingtaine d'années et, avec François Ier, l'avènement d'une génération nouvelle, pour que l'universelle transformation apparût. Mais il est curieux de voir comment, dans ce contact d'une civilisation supérieure, qui la domina si puissamment, la France préserva, développa même son originalité littéraire : chaque élément de la Renaissance italienne fut adapté, transformé ou éliminé par ce génie français dont elle a tout à coup éveillé la force. Moins artiste que le génie italien, il a des tendances pratiques et positives qui l'orienteront vers la recherche de la vérité scientifique ou morale : il trouvera de ce côté un appui dans les races septentrionales, en Angleterre, en Flandre, en Allemague surtout, où la Renaissance prend la forme de l'érudition philologique et de la réforme religieuse.

L'étude de l'antiquité et la vie de cour sont comme les deux portes par où un air frais et vivifiant arrive à notre littérature. Les studieux jeunes gens nés dans les dernières années de Louis XI, que l'éducation scolastique avait laissés inquiets et affamés, lisent avidement, avec un esprit nouveau, avec l'esprit des Pogge, des Valla, des Guarini, les grandes œuvres latines dont le moyen âge n'avait ni pénétré le seus profond ni senti l'admirable forme : ils reçoivent la révélation de ce qu'avaient caché trop longtemps les bibliothèques des couvents. Lucrèce, Tacite, Quintilien, une grande philosophie, une profonde psychologie, une fine

rhétorique. Déjà hommes, ils s'enferment dans un collège, îls échappent à l'inertie d'un couvent, comme Budé ou Rabelais, pour épeler ces langues si nouvelles et si anciennes, les langues fondamentales de la science et de la religion: l'hébreu, le grec. D'autre part, le roi, les princes ont leur cour, somptueuse et polie; il leur faut des poètes pour l'orner; mais, avec le luxe brutal et la lourde sensualité du moyen âge, ils ont rejeté aussi le pédantisme grimaçant de la « rhétorique ». Leur esprit plus ouvert veut qu'on l'amuse avec le jeu étincelant des idées, non plus avec le cliquetis baroque des mots; et ils demandent aux lettres la même sensation de nette et lumineuse élégance, que leurs nouveaux palais, leurs tableaux, leurs habits même et leurs armes leur donnent.

Dans la première époque de la Renaissance française, les divers courants ne se distinguent pas : tout se confond. Erudits et poètes s'assemblent autour de François I°, autour surtout de sa sœur Marguerite. Le Fèvre d'Étaples est un helléniste et un théologien : il sert l'Humanisme et la Réforme. Despériers sert la Réforme, la libre pensée et la poésie. Marot, poète de cour, est un protestant de la première heure. Marguerite elle-même unit la poésie, le mysticisme, l'humanisme, le zèle de la morale; on sent dans cette période comme un effort pour réaliser l'idéal italien de l'homme complet, dont le libre développement physique et

moral ne souffre point de restriction et de limites.

Puis le mouvement se précise : les éléments hétérogènes se séparent; les tendances divergentes s'accusent. Une première rupture, à laquelle aide l'exemple de Luther, dégage la Réforme de la Renaissance : Calvin se pose en face de Rabelais. La morale reparaît comme l'objet supérieur de la Réforme religieuse : Marot, trop protestant pour rester à la cour, est trop peu moral pour vivre à Genève. Même dans la libre philosophie, dans Rabelais, comme plus tard dans Montaigne, l'établissement d'un idéal de la vie pratique devient la fin principale que poursuit la raison. C'est l'élimination de la virtie ou, si l'on veut, de la notion de l'art pur appliqué à la forme de nos actes.

L'art s'élimine aussi, par la tendance essentielle de l'esprit français, des autres ouvrages de la pensée. L'humanisme, par les efforts de Budé, de Rabelais, de Turnèbe, de Lambin, de Cujas, de Ramus, des Estienne, abandonne chez nous l'imitation artistique pour l'examen critique: il devient la philologie; Bembo est vaincu par Érasme. Toutes les sciences se détachent et se constituent: histoire, philosophie, politique, agronomie, sciences naturelles: les spécialités, les écrits techniques apparaissent en Paré et Palissy. Un grand élan de curiosité porte le raisonnement et l'expérience vers la conquête de la vérité scientifique, plus rigoureusement définie

qu'elle ne l'a jamais été chez les anciens, parce qu'elle emprunte le caractère d'absolue rigueur de la vérité théologique à laquelle elle s'oppose. Ces sciences et la philologie se séparent de la littérature : celle-ci garde l'homme moral, et le grand traducteur du siècle. Amyot, offre Plutarque, non aux philosophes, ni aux grammairiens, mais à tous ceux qui veulent savoir ce que c'est que l'homme et que la vie.

Cependant un grand effort se fait pour élever à la forme de l'art. sinon toute la littérature, du moins celle de ses parties qui peut le mieux s'y prêter, ou le moins s'en passer : la poésie. La poésie de Marot avait déjà un certain caractère d'art : mais c'était un art mondain, fait d'élégante netteté et de distinction aisée; car le premier effet de la Renaissance a été de ranimer chez nous la poésie aristocratique. L'art, la grace, la beauté sont recus d'abord comme choses souverainement nobles; et, pendant tout le siècle, les essais de création artistique s'enveloppent d'aristocratique délicatesse. Cela apparaît chez Ronsard, dont la poésie d'homme d'épée et d'homme de collège implique a ce double titre le mépris du bourgeois et du populaire. Il essaie d'atteindre à la beauté de la poésie grecque : par la combinaison du lieu commun et de l'image, dans les moules rythmiques et poétiques des anciens, il essaie de s'élever au grand art. Lui-même et son école remettent en usage les formes littéraires des anciens, les genres, ode, épopée, satire, élégie, tragédie. Impuissants à l'imiter, ou effrayés de son demiéchec, ses disciples et ses serviteurs laissent le grand art antique, se réduisent à l'alexandrin, au gréco-romain, enfin, avec Desportes, à l'art italien, retour qui met en lumière la vraie origine et l'agent efficace de notre Renaissance. Ce goût mièvre et mondain est comme une banqueroute de notre poésie, qui semble revenir à Charles d'Orléans, à Marot, si l'on veut, avec le naturel en moins. De l'esprit et de la distinction, il semble que ce soit tout l'art où nous puissions atteindre : un art charmant et petit, dont la principale affaire sera d'orner les salons et d'amuser les cours, et qui n'aura guère que la grâce d'un bibelot ou la beauté d'un ajustement.

Pendant que la poésie reculait de l'hellénisme à l'italianisme, la division des éléments de la Réforme et de la Renaissance s'était achevée. De la détermination des tendances, et de la précision des doctrines, avaient surgi des oppositions, des polémiques, des guerres, où le xvi siècle dépensait largement sa fougue passionnée et sa robuste vitalité. Ce fut une cause, en un sens, d'abaissement, en un autre, de renouvellement pour la littérature. Hommes, œuvres, genres, tout ce qui était pratique ou actuel, tout ce qui servait ou exprimait les intérêts ou les passions de circonstance,

prit le dessus. A travers toute sorte d'écrits éphémères ou vulgaires, injurieux, partiaux, mesquins, deux genres s'y éprouvèrent et se formèrent : les mémoires et l'éloquence. La poésie, qui se perdait dans l'imitation artificielle et les froides éruditions, se rapprocha de la réalité, elle apprit à puiser aux vraies sources des sentiments profonds et généraux : la foi catholique de Ronsard, le zèle protestant de d'Aubigné tira d'eux le meilleur et le plus pur de leur poésie. Cette période se clòt par la Satire Ménippée, œuvre de circonstance et de polémique, dont l'intérèt dépasse la circonstance, et dont la polémique annonce l'apaisement.

Dès le temps des luttes, un grand esprit qui s'est tenu à l'écart des luttes a marqué le but; éclairé par le *Plutarque* d'Amyot, Montaigne fixe à la littérature son domaine, la description de l'homme moral; très positif sous son apparent scepticisme, il exclut à la fois de son idéal l'érudition encyclopédique et l'indifférence morale, et ramène le type italien de l'homme complet au type plus réduit

et plus solide de l'honnête homme.

Sur les fondements qu'il a posés s'élève la littérature du règne de Henri IV: mais tandis que le rationalisme de Montaigne excluait en réalité le christianisme, les Charron, les Duperron, les François de Sales cherchent dans la religion à la fois le couronnement et la condition préalable du rationalisme. Insensiblement le xvii siècle se dégage du xvii: la fougue cède à la discipline, la sensibilité à la raison, le lyrisme à l'éloquence.

Tout cela, c'était, au fond, le retour de l'esprit bourgeois : d'abord comme submergé par l'aristocratique civilisation où avaient fleuri l'élégance de Marot et la splendeur de Ronsard, il reparaissait, mais affermi, étendu, ayant pris conscience de sa force et de sa

fonction, avide enfin et capable de toutes les vérités.

Restait qu'il acquit la notion et le sens de l'art : ce fut l'office de Malherbe de les lui adapter. Malherbe sauva l'art du naufrage de Ronsard, et, tandis qu'avec Desportes la poésie retournait aux grâces étriquées de la mondanité spirituelle, Malherbe fit d'une main un peu brutale la soudure de l'art antique et de la raison moderne. En proposant à l'art de manifester la raison, il trouva la formule qui résolut le grand problème littéraire du siècle, et nous rendit possible l'acquisition d'une grande poésie. Vers le même temps llardy, si peu artiste, organisait la plus haute forme d'art qu'ait possédée notre littérature classique : il adaptait la tragédie au public, et la transportait de la rhétorique lyrique à la psychologie dramatique. Le xvii° siècle commençait, et allait recueillir les résultats de la grande agitation du xviº 1.

<sup>1.</sup> J'ai essayé de dessiner le plus exactement possible la courbe du développement de la littérature au xvi° siècle. Mais on conçoit que la vie ne s'ajuste point exacte-

On voit tout le chemin qui a été parcouru en un siècle. On pourrait dire en deux mots que, au contact de l'Italie, et sous l'influence de l'antiquité, le bon sens français a dégagé d'abord l'idée de vérité rationnelle, puis celle de beauté esthétique, et que, demandant à sa littérature une vérité belle et une beauté vraie, il en a circonscrit le domaine aux sujets dans lesquels la coïncidence ou bien l'identité de ces deux idées se trouve le plus naturellement réalisée.

ment à nos cadres : les périodes que j'ai indiquées ne sont pas séparées par une limite toujours précise ; elles montent l'une sur l'autre, se pénètrent; il y a des prolongements, des enclaves. Il sufût que le mouvement général soit justement indiqué; on devra du reste se reporter aux tableaux chronologiques pour comprendre et la légitimité essentielle et les exceptions necessaires de nos divisions. La première période irait de 1515 à 1535; la seconde. de 1535 à 1563; la troisième, de 1562 à 1593; et de celle-la se dégagerait Montaigne. La dernière irait enfin de 1593 à 1615 environ, où commencerait à peu près le vrai xvir° siècle.

#### CHAPITRE II

#### CLÉMENT MAROT

Les premières années du xviº siècle : les poètes d'Anne de Bretagne.—1. Le roi François l'or. Humanisme, hellénisme ; libres études et raison indépendante. Erudits et traducteurs.—2. La reine de Navarre : mélange en elle du moyen âge, de l'Italie et de l'antiquité, de la Renaissance érudite et de la Réforme religieuse.—3. Clément Marot. Son protestantisme. Ses attaches au moyen âge, à l'Italie, aux Latins. Son caractère et son talent. Sa place dans le mouvement général de la littérature.—4. Le pétrarquisme : Mellin de Saint-Gelais. La chevalerie : l'Amadis.

Pendant une vingtaine d'années, l'esprit de la Renaissance s'infiltre chez nous : mais le xvº siècle reste pour ainsi dire toujours à l'avant-scène. Charles VIII est un féodal, une épreuve affaiblie du Téméraire; Louis XII, un bourgeois, une épreuve affaiblie de Louis XI. Avec sa bonhomie avisée, Louis XII estime les lettres surtout par les services qu'elles rendent, comme moyen de publicité ou de polémique. Mais la reine Anne les aime pour ellesmêmes; elle s'entoure de poètes : et naturellement cette duchesse de Bretagne fait fleurir à la cour de France la poésie tourmentée et vide dont la féodalité princière du xve siècle avait été si éprise. Elle emplit sa maison, celle du roi de rhétoriqueurs. L'Epinette du jeune prince conquérant le royaume de Bonne Renommée, œuvre de Simon Bougoing, donne une idée suffisante de cette poésie des valets de chambre ou secrétaires du couple royal, et montre en eux les héritiers directs des Meschinot et des Molinet. Hors de la cour, d'autres rivalisent avec eux : d'autres continuent Coquillart et, dans ses basses parties, Villon 1. Pas de milieu entre le réalisme grossier et l'idéalisme creux : ici la nature est triviale, là elle est contrariée.

Cette « rhétorique » dont se réjouit la raide et pédante Anne,

<sup>1.</sup> Par exemple, Ch. de Bourdigné, anteur de la Légende de maître Pierre Faifeu, Augers, 1526. Le fond est digne des repues franches: la forme se ressent du voisinage de Jean Cretin et de Jean Lemaire.

marche contre la nature, et met son progrès à s'en éloigner. Cependant elle ne peut tout à fait s'abriter contre les souffles nouveaux : Jean Le Maire de Belges, qui fut historiographe de Louis XII, écrit les Illustrations des Gaules 1, vaste compilation de récits fabuleux, où se heurtent singulièrement l'érudition saugrenue du moyen âge et l'enthousiasme poétique de la Renaissance. Dans des périodes larges et nombreuses, illuminées de beaux mots, un peu guindées encore, mais dont les lignes sont vraiment nobles. il encadre de clairs paysages, il exprime la grâce plastique des beaux corps et des groupes harmonieux. Ce littérateur interprète les nivthes antiques avec l'âme d'un peintre ou d'un sculpteur italien; mais le Flamand reparait cà et là par certaines touches grassement réalistes. Ce même homme qui fait souvent des vers dignes de Molinet, est un ouvrier intelligent qui prépare l'instrument de la poésie future; il introduit chez nous la terzarima, et Clément Marot tiendra de lui quelques excellents secrets de facture 2.

## 1. HUMANISME ET HELLÉNISME SOUS FRANÇOIS I<sup>et</sup>.

En 1515, changement soudain de décor : dès que paraissent François I<sup>er</sup> et sa sœur Marguerite, à la vulgarité bourgeoise, à la boursouflure bourguignonne succède toute la splendeur italienne de la vie de cour.

François ler est assez ignorant, léger, superficiel: il semble qu'en fait d'art il ait eu surtout le sens du décor, surtout du décor mondain et fastueux. Il a aimé les tableaux, les statues, mais plus encore les bâtiments: l'architecture est son art favori. Sa passion est de se créer des demeures dignes de lui, où sa royauté s'encadre et ressorte; et s'il recherche les tableaux et les statues, c'est un peu parce qu'il y voit un mobilier royal. Il a de l'intelligence au reste du goût: il aime la poésie, il fait des vers 3, comme Marot, trop souvent comme Jean, mais par rencontre aussi comme Clément. Il a l'imagination abstraite, subtile, spirituelle, des souplesses et des sourires nouveaux dans la sécheresse un peu triste d'autrefois.

Saint-Gelais et Marot, des épîtres et des chansons, suffisaient à la passion spontanée du roi : de lui-même, il n'avait pas besoin d'une autre littérature. Mais un Frédéric d'Urbin, un Laurent de

<sup>1.</sup> Éditions : Paris, 1513. Œuvres de Jean Lomaire de Belges, éd. J. Stecher, Louvain, 1882-1891, 4 vol. in-8 et une notice.

Ainsi, de ne pas faire tomber la cesure sur un e muet, d'alterner les rimes masculines ou féminines; cette dernière règle non encore obligatoire.
 Édition: Poesies de François I<sup>es</sup>, etc., éd. Champolliou-Figeac, 1847, p. in-fel.

Médicis, et tant d'autres princes bien petits devant un roi de France, lui avaient par leurs exemples inculqué cette croyance, qu'un souverain accompli se doit à lui-même de protéger toutes les formes de l'esprit et de la science, d'orner son règne de philosophes et d'hellénistes aussi bien que de peintres et de poètes. Il élargit sa curiosité, il ouvrit sa cour, sa faveur, son esprit à Budé, aux graves éruditions, à la grande antiquité. Sa protection facilita la victoire de l'humanisme sur la discipline du moyen âge.

Le grec 1, nous l'avons vu déjà, est absent du moven âge. Sauf quelques moines irlandais qui en avaient un instant réveillé la tradition, les plus grands esprits eux-mêmes, tels que Gerbert, l'avaient ignoré. Le seul auteur grec connu était le pseudo-Denys l'Aréopagite, identifié à saint Denis, en l'honneur de qui, le 16 octobre, on célébra tous les ans jusqu'en 1789 une messe grecque à l'abbave de Saint-Denis. Les traductions de quelques ouvrages d'Aristote n'impliquent aucune intelligence de la langue ni surtout de la pensée grecques : on lisait la Poétique, et nous voyons, dans un traité de métrique du xive siècle, les poèmes de Lucain et de Stace donnés comme exemples de tragédies. Les dominicains, pour l'intérêt des études théologiques et de leurs missions lointaines, semblent s'être préoccupés du grec, comme de l'hébreu : on a d'eux quelques traductions faites sur les originaux. Mais, au début du xve siècle, l'ignorance est encore si entière que Jean de Montreuil ne peut déchiffrer dans Juvénal et dans Boèce le fameux γνῶθι σεαυτόν. Cependant le besoin de connaître les langues des Évangiles et de la Bible devenait plus pressant : et peut-être, en exécution de résolutions prises depuis assez longtemps, l'université de Paris donna-t-elle cent écus à Grégoire Tifernas en 1457 pour enseigner le grec avec la rhétorique. Dès 1455, même dès 1417 selon une lettre de Jean de Montreuil, un maître d'hébreu avait été rétribué. Ces essais, semble-t-il, ne se soutiennent pas; et Tifernas, qui mourut quelques années après en Italie, ne fut pas remplacé.

On continua d'étudier exclusivement le latin. Les études littéraires refleurissaient depuis la fin du xive siècle : les humanités faisaient une concurrence, modeste encore, mais réelle, à la logique. Guillaume Fichet à la Sorbonne, Robert Gaguin aux Mathurins, d'autres aux Bernardins, à Navarre, enseignaient la rhéto-

<sup>1.</sup> A consulter: Egger, l'Hellénisme en France, Paris, 2 vol. in-8, 1869; Thurot, De l'organisation de l'enseignement dans l'Université de Paris, Paris, in-8, 1850; G. Fengère, Erasme, Paris, 1874, in-8; Delaruelle, G. Budé, Paris, 1907, in-8; A. Lefranc, Histoire du Collège de France, Paris, 1892, in 8; S. Berger, Quam notitum habnerunt lingux hebraics Christiani medit temporis in Gallia, in-8, 1893; Cf., en outre, Rabelais, livres I et II; et Bayle, Dict. crit., art. Andrelin, Béda, Budé, Erasme, Castellan, Fèvre (le) d'Étaples, etc.

rique, et la Faculté, en 1489, assigna une heure dans l'après-diner aux poetes, c'est-à-dire aux maîtres des humanités.

Le xvi siècle s'ouvrit et l'esprit du moyen age dominail encore : les logiciens méprisaient les grammairiens; la dispute fut en honneur jusqu'après 1531 : « on n'entendait parler, dit Ramus, que de suppositions, d'ampliations, de restrictions, d'ascensions, d'exponibles, d'insolubles, et autres chimères pareilles ». On lisait toujours le Floretus, Facetus, Tartaret, Buridan, Pierre d'Espagne; et le Doctrual d'Alexandre de Villedieu (fin du xu s.) demeure la base de l'étude de la langue latine jusque vers 1514, où l'expulse le Rudiment de Jean Despautère. Muret, Ramus, Lambin, tous les érudits qui ont fréquenté les cours de l'Université dans la première moitié du siècle, sont unanimes dans leurs doléances, attestent l'absolue vérité des satires de Rabelais. Il n'est pas jusqu'à Marot, si peu érudit, qui ne se plaigne de l'insuffisance des études:

En effet, c'étoient de grans bestes Que les régens du temps jadis : Jamais je n'entre en paradis, S'ils ne m'ont perdu ma jeunesse.

Mais vers l'époque de l'expédition de Charles VIII, l'humanisme engagea vivement la lutte, et forca neu à peu les portes des collèges, où depuis le siècle dernier étaient renfermés les étudiants. Fauste Andrelin venait d'Italie enseigner les secrets de la versification antique. Des hommes studieux qui avaient achevé l'ancien cycle d'études se remettaient à l'école. Budé avait vingt quatre ans, il avait terminé son droit, quand, vers 1491 ou 1492, il reprit les auteurs latins, surtout les poètes, et commença de les comprendre; Erasme avait près de trente ans, en 1496, quand il s'enferma comme boursier au collège Montaigu. Par sa science, sa maturité, sa fièvre d'enthousiasme, cet écolier valait un maître. Il avait déjà écrit deux livres de ses Anti-barbares, titre éloquent qui lui seul est un manifeste. Il a consigné plus tard dans un colloque (Ἰχθυοφαγία) ses souvenirs de Montaigu: l'ascétisme imbécile et inélégant, la nourriture sordide. l'éccourante malpropreté, les manières brutales; et de telles rancunes exprimées après vingt ans attestent bien qu'avec l'étude des anciens se développe une conception absolument nouvelle de l'ordre général de la vie.

Rares étaient encore les ressources : Érasme, Budé furent euxmêmes leurs propres maîtres : αὐτομαθής τε καὶ ὀψεμαθής, dit celui-ci, « j'ai appris tout seul, et tard ». La ruine de l'empire grec avait envoyé en Occident de savants hommes, mais aussi toute sorte de

gens, qui n'avaient de grec que le nom, et, s'ils savaient à peu près leur langue nationale, étaient tout à fait incapables de l'enseigner. Budé s'adresse au Spartiate George Hermonyme; Érasme rencontre un Grec affamé, Michel Pavius, qui le fait payer très cher: tous les deux, après quelques leçons, renoncent à rien tirer de

leurs professeurs.

En 1500 paraissent à Paris les Adages d'Érasme; c'est toute la lumière de l'antiquité qui se répand à flots sur le monde : dans ce petit livre est ramassée la quintessence de la sagesse ancienne, la fleur de la raison d'Athènes et de Rome, tout ce que la pensée humaine suivant sa droite et naturelle voie peut trouver de meilleur et de plus substantiel, avec cette forme exquise et simple qui s'était perdue depuis tant de siècles. A l'apparition des Adages, tous les esprits qui cherchaient et attendaient se sentirent comme inondés de la grâce de l'antiquité. Peu après 1500, Henri Estienne commence à imprimer des livres latins. En 1502, Budé traduit en latin un traité de Plutarque. En 1504 ou 1505, Le Fèvre d'Étaples explique la grammaire grecque de Théodore Gaza au collège de Coqueret. Jérôme Aléandre, Jean Lascaris arrivent d'Italie. En 4507, Tissard édite chez Gourmont le premier livre grec qui ait été imprimé à Paris, cet informe et touchant liber gnomagyricus, ou éclate à la fois tant d'ignorance et de bonne volonté. Puis on public une grammaire, un dictionnaire, en 1523 deux chants de l'Iliade. en 1528 sept tragédies de Sophocle. Cependant, dès 1519, Homère a paru en français, il est vrai d'après le latin, dans la version parfois heureuse de Jehan Sanxon; Le Fèvre d'Étaples, qui a édité et commenté en latin les Épitres de saint Paul en 1512, traduit en 1523 les Évangiles, en 1530 la Bible. Thucydide, traduit par Claude de Seyssel, paraît en 1527. Budé avait renouvelé le droit en 1508 par ses notes sur les Pandectes; son traité des Monnaies et Mesures anciennes (1514) tournait l'humanisme vers l'exacte érúdition.

Il était naturel que ces gens qui s'étaient faits eux-mêmes, eussent foi en leur esprit, dans la raison humaine qui, en eux, soutenue par la volonté, réglée par la méthode, avait été à la science à travers tous les obstacles. N'ayant pas eu de maîtres, que devait compter pour eux l'autorité? Non moins naturellement tous les Thubal flolophernes et les Janotus de Bragmardo des universités enrageaient. La grande révolution pédagogique de l'humanisme, qui se résume dans la substitution de la composition écrite à la dispute orale, mettait les logiciens au désespoir. Mais surtout les théologiens écumaient. Toutes ces langues, l'hébreu, le syriaque, le gree plus encore, leur étaient suspectes : dans les recherches philologiques, dans la simple grammaire, ils flairaient — non sans raison — une odeur d'hérésie, de raison indépendante,

donc rebelle. De fait, les humanistes ne distinguaient pas entre l'antiquité sacrée et l'antiquité profane : ils expliquaient l'Écriture et les Pères avec la mème simplicité hardie que Platon ou Justinien. Luther était en train de remuer l'Allemagne, de l'arracher à la domination du saint-siège; ils n'étaient pas Luthériens, ils ne voulaient pas rompre l'unité chrétienne; mais ils ne pensaient point avoir de raison d'exclure de leur étude les textes qui sont la base de la foi.

De là les colères des théologiens. La farce des Théologastres nous fait voir combien la lutte est violente entre 1523 et 1529 : et le nom encore fameux de Noël Báda résume les furieux efforts de la Sorbonne soutenue du Parlement pour supprimer la Réforme avec la Renaissance qui l'enveloppait. Ce Béda était un enragé Picard, que Bayle appelle « le plus grand clabaudeur » de son temps : prèchant, écrivant, dénonçant, calomniant, injuriant, déchainé aujourd'hui contre Érasme, demain contre Le Fèvre d'Étaples, un autre jour contre Louis de Berquin, qu'il fit enfin brûler, il ne laiseapoint de répit aux libres esprits, jusqu'à ce que ses fureurs, atteignant la propre sœur du roi, le firent enfermer au Mont-Saint-Michel, où il mourut.

Heureusement, la royauté n'avait pas hésité à se ranger du parti de la raison et de la civilisation. Charles VIII, Louis XII avaient donné quelques marques de bonne volonté aux promoteurs des études antiques; Louis XII avait fait de Lascaris un ambassadeur; ce fut sous son règne que l'heliénisme entra à la cour avec Budé, devenu secrétaire du roi. Autour de François le les érudits furent aussi nombreux que les poètes : outre Budé, qu'il fait directeur de sa bibliothèque et maître des requêtes, il essaie d'attirer Érasme; il reçoit dans sa familiarité Guillaume Cop. traducteur d'Hippocrate et rénovateur de la médecine; il a pour lecteur Jacques Colin, puis Duchâtel, deux savants hommes, le dernier surtout érudit universel et infatigable liseur, après avoir été un intrépide voyageur.

Même François ler voulait témoigner par des effets plus solides l'intérèt que, selon son idée du prince accompli, il estimait devoir prendre aux études : il rêva des établissements fastueux, dont le malheur du temps priva la France. En 1529 Budé, dans une de ses Préfaces, rappelait au roi qu'il avait à doter une fille pauvre, la philologie : qu'il avait promis d'orner sa capitale d'une sorte de musée où les deux langues grecque et latine seraient enseignées, où des savants en nombre illimité trouveraient « un entretien convenable et les loisirs nécessaires ». L'année suivante, satisfaction fut donnée à la philologie par la nomination de quelques professeurs royaux : c'est de là qu'est sorti le Collège de France.

#### 2. LA REINE DE NAVARRE.

François I<sup>er</sup>, pour l'histoire littéraire, s'efface derrière sa sœur Marguerite <sup>1</sup>, quifut mariée au duc d'Alençon, puis au roi de Navarre. Dans celle-ci se relient et tous les mouvements, toutes les tendances de la Renaissance française, dont elle est à ce moment la plus complète expression: plus complète sans nul doute que Marot qui la surpasse en talent littéraire. Elle est la femme accomplie, comparable aux plus beaux exemplaires que l'Italie ait offerts: une Isabelle de Gonzague n'a pas eu un plus riche développement. A Alençon, à Bourges, à Nérac, à Pau, dans toutes ses résidences, en voyage même, elle n'apparait qu'entourée de poètes et de savants, qui sont ses valets de chambre, ses secrétaires, ses protégés et comme ses nourrissons. Elle reçoit les vers de Marot; Despériers lui traduit le Lysis de Platon; elle correspond avec Briçonnet et avec Calvin. Elle recueille, écoute toute sorte de philosophes et de théologiens, pourvu qu'ils ne soient pas scolastiques.

Née en 1492, en un temps où il fallait encore vouloir s'instruire, et le vouloir fortement, elle s'est instruite, et toute sa vie elle a continué de s'instruire; elle apprit l'italien, l'espagnol, l'allemand, le latin; Paradis lui donna des leçons d'hébreu, et à quarante ans elle poursuivait encore l'étude du grec avec Duchâtel. Dans sa litière, où cette infatigable voyageuse passa la moitié de son existence, elle travaillait, conversait, dictait : vers ou prose, chant, drame ou récit, religion ou galanterie, mythologie ou réalité, toute forme et tous sujets lui étaient bons. Sa science ne l'éloigne ni du monde ni des affaires. Elle tient sa cour, et une place brillante à la cour de son frère. Le roi trouve en elle un conseiller fidèle, un adroit et actif négociateur : pendant sa captivité, elle va jusqu'en Espagne traiter de sa délivrance.

1. Biographie: Née en 1492, mariée en 1509 au duc d'Alençon, veuve en 1525, rematwo en 1527 avec Beuri d'Albret, roi de Navarre, elle meurt en 1549. Elle recueille après l'orage de 1523 les réformateurs jusque-la groupés autour de Briconnet, qui se rétracte. Elle place Le Fèvre à Blois, puis le reçoit en 1531 à Nérac. Elle fait prêcher à Paris, pnis en Béarn, Gérard Roussel, qu'elle fait évêque d'Oloron Elle correspond avec le chanome de Strasbourg, Signsmond de Hohenlohe, et tâche d'amener Mélanchthon à Paris pour conferer avec les theologiens. On brûle en 1529 Berquin son ami, en 1539 Jean Michel son aumonier. On prêche contre elle à Issoudun; on joue une comedie contre elle au collège de Navarre. - Editions : le Miroir de l'ame pécheresse, Alencon, Simon du Bois, in-4, gothique, 1531; ibid., 1533; Paris, 1533; les Marquerdes de la Marquerde des princesses, Lyon, Jean de Tournes, 1547; l'Hentameron, ed de P Boaistuau, Paris, 1558 (meomplète), de Cl. Gruget, Paris, 1559. Les Marqueviles, etc., éd. F. Franck, 1873, 4 vol. in-16. L'Heptaméron, éd. Le Roux de Liney, 1853, 3 vol. petit in-8; éd. P. Lacroix, 2 vol. in-8, 1880. Les Dernières poésies de la reine de Navarre, publ. par A. Lefranc, 1896, in-8. - A consulter : R. Toldo Contributo alla storia della novella francesa del xvº e xviº secolo, Roma, 1895, in-8. Lefranc, Marg. de Navarre et le Platonisme de la Renaissance, 1899.

Mais le trait le plus original de sa nature, c'est la place qu'elle donne au sentiment. Le cœur en elle mène l'intelligence, elle ne vit que pour aimer et se dévouer. De là son mysticisme : elle aime Dieu passionnément, d'une libre et vive tendresse qui déborde hors de tous les cadres artificiels des idées. De là son amour fraternel : elle se donne au roi comme à Dieu, d'une pure ferveur. par un entier sacrifice. De là sa protection épandue si libéralement sur tous les suspects, toutes les victimes des théologiens, des moines et du Parlement. Auprès d'elle, dans ses apanages et ses États, Marot, Despériers, Farel, Sainte-Marthe, Le Fèvre d'Étaples. Roussel, Calvin, on pourrait dire toute la Renaissance et toute la Réforme, trouvent sécurité et liberté : les offices de sa maison, les charges de ses domaines abritent ceux à qui Béda ou Lizet rendent la France intenable. Deux fois elle leur arrache Louis de Berguin. Sa protection qui ne tombait pas de haut, et froidement, était une tendresse soucieuse où son cœur, non pas seulement sa puissance, apparaissait. Elle dispute François Ier jusqu'en 1534 au catholicisme scolastique : et c'est à peine à la fin si le roi peut défendre cette sœur plus compromise encore par sa bonté que par ses opinions.

Elle n'était pas protestante : elle ne voulut ou n'osa pas rompre l'unité; mais sa foi avait de trop vives sources pour s'accommoder de la sécheresse des scolastiques; elle engageait dans sa religion de trop nobles aspirations intellectuelles et morales pour ne pas mépriser l'ignorance et la brutalité des moines. Elle ne voyait pas de mal à ce qu'un chrétien lût l'Écriture ou priât en sa langue, mais elle n'avait pas de doctrine; elle s'accommodait de Calvin comme de Briconnet. La religion en somme était pour elle affaire de sentiment profond et d'active spontanéité. Elle défendra cette large conception même contre Calvin, quand son dogmatisme

accusera la tiédeur ou l'erreur de certains réformés.

Quelques vers au début d'une de ses meilleures pièces expriment très bien le vœu de son esprit et le vœu de son cœur 1:

4re Fille. — Tout le plaisir et le contentement Que peut avoir un gentil cœur honnête, C'est liberté de corps, d'entendement, Qui rend heureux tout homme, oiseau, ou bête!

2º FILLE. — O qu'ils sont sots et vides de raison,
Ceux qui ont dit une amour vertueuse
Être à un cœur servitude et prison,
Et pour aimer la dame malheureuse!

<sup>1.</sup> Comédie: Deux filles, deux mariées, la viville, le vivillard et les quatre hommes. C'est un joli essai ne psychologie sentimentale, à l'aule de caractères généraux.

Ainsi s'affranchir par l'entendement, se donner par l'amour, voilà l'idéal de cette noble femme. Plus caractéristique encore est la jolie Comédie jouée à Mont-de-Marsan en 1547. Ni la mondaine, ni la superstitieuse (catholique), ni même la sage (calviniste), ne la satisfont; seule, la Bergère ravie de l'amour de Dieu qui ne dogmatise pas, est selon son cœur. Mais le bon sens français la garantit des aventures du sentiment. Elle n'échappe pas au galimatias mystique; mais, avec un ferme jugement pratique et moral, elle fixe la limite au libre développement de l'individu. Elle restreint la virtu par la vertu. On ne l'a pas toujours comprise. On l'a calomniée dans sa vie et dans son œuvre.

Cette œuvre nous révèle la complexité de sa nature. On v démêle très aisément comment le style moderne de l'esprit français se dégage du moyen âge sous l'influence de l'Italie et de l'antiquité. Au moyen âge appartiennent certains genres que cultive la reine Marguerite, les mystères, moralités, farces; certaines formes d'idées et de composition, les abstractions, les allégories, les constructions, si j'ose dire, massives et subtiles; certaines doctrines, la galanterie logique et chevaleresque; un certain extérieur enfin, une certaine attitude et démarche de l'œuvre, je ne sais quelle raideur encore gothique, une héraldique complication de lignes entortillées sans souplesse. On sent des souffles d'Italie dans l'Heptaméron issu du culte de Boccace, et les anciens sont de moitié avec l'Italie dans le platonisme, qui concourt, avec la théorie courtoise et la tendresse mystique, à former l'idéal amoureux de la reine, dans la mythologie qui ne séduit plus par l'absurdité merveilleuse des faits, mais par son beau naturalisme et par sa vérité pathétique, dans une aisance enfin de la pensée, du sentiment, de tout l'être, qui soulève, anime, illumine la raideur rebelle des formes surannées, Mais à la Renaissance religieuse, à la Réforme, il faut rendre les inquiétudes morales, la revendication pour le fidèle du droit d'interpréter l'Écriture, et certain effort sensible pour ramener vers le doux Rédempteur et le Père incompréhensible le culte un peu trop détourné au moyen age sur l'humanité plus prochaine de la Vierge.

L'apparente incohérence de l'œuvre de Marguerite se réduit facilement à quelques traits principaux :

1º Elle a ouvert la source du lyrisme, qui est dans l'émotion personnelle; quelques élans de foi ou d'amour fraternel nous le montrent.

2º Elle indique ce que la vie, la nature recèlent de poésie; elle trouve dans la spontanéité des impressions le principe de la noblesse et de la heauté 2.

<sup>1.</sup> Cf. les Marqueriles, ed. F. Franck, t. I, p. 41 et 46; t. III, p. 88 et 92; t. IV, p. 128. 2. Ibid., t. II, p. 4 et 23, et passim; t. III, p. 168.

2º Elle interrompt par l'Heptaméron la continuité de la nouvelle française, railleuse et maligne des fabliaux à Voltaire : elle inau-

gure le sérieux, la pitié, le tragique.

4º Elle l'interrompt aussi quand du conte destiné à anuser, elle fait un instrument d'observation, une méthode de description des passions humaines. Il est visible que dans l'Heptaméron l'intérêt ne va pas surtout aux actions, mais aux mobiles, aux antécédents intérieurs des actions. Et, la première peut-être, la reine de Navarre a noté, entre la passion physique, seule connue aux conteurs bourgeois, et la passion intellectuelle, idée des lyriques courtois, une autre passion, qui est la vraie, la pure passion de l'âme, celle des tragédies de Racine 1.

5º Énfin elle a contribué par son idéalisme platonicien à la formation de ce que le XVII° siècle appellera l'honnète homme : l'Heptameron est un livre de haute civilité et d'enseignement moral. Ce recueil de mésaventures conjugales, de tragédies galantes et de drôleries antimonastiques n'est immoral que selon les convenances de notre siècle : mais ou sait combien les convenances sont chose relative et variable. La bonne reine a pris le ton du jour, conté les récits qui plaisaient : de là non pas l'immoralité — c'est trop dire, — mais plutôt l'impudeur hardie de l'Heptaméron, et cette mixture qui nous surprend, de dévotion, de gaillardise et de morale. Ce n'est au fond que le livre d'une honnète femme qui veut civiliser les âmes et affiner les mœurs.

On conçoit que, de l'œuvre de Marguerite, l'Heptaméron seul ait vraiment échappé à l'oubli : le xvue siècle s'y retrouvait, mondain, dramatique et moral. Les filets de sentiment, et de poésie lyrique ou champètre, qui jaillissent çà et là dans les vers de la reine de Navarre, l'intéressaient moins. Puis c'étnit dans ses vers que s'accusait surtout son défaut. Elle manque et de métier et d'art. Son écriture, comme disent nos jeunes, ne serre pas sa sensation. Elle a des morceaux exquis, qui restent engagés dans une sorte de blocage rapidement appareillé. Dans sa diffusion languissante et son abondance un peu sèche, on retrouve à la fois l'inculture esthétique du moyen âge et la facture làche de l'amateur. Il était naturel que sa prose fût de meilleure qualité que ses vers : quand il s'agissait de conter et de causer, cette intelligente femme n'avait pas besoin d'être écrivain pour écrire excellemment.

<sup>1.</sup> Cf. des traits de ce genre : « Un tout seul pour qui seul j'étais une — me fut ôté », etc. (IV, 108).

### 3. CLÉMENT MAROT.

Marot 1, moins riche de son fonds, fut un écrivain supérieur. En lui comme en Marguerite, Renaissance et Réforme se confondent encore. Même Marot appartient plus que sa protectrice au protestantisme. On peut ne pas tenir compte de la rude guerre d'épigrammes qu'il fit aux « sorbonistes », aux moines, aux abus de l'Église : c'était la tradition du moyen âge, et ce pourrait être aussi liberté philosophique. Il ne faut pas s'arrêter non plus à ce qu'il fut arrêté en 1526, poursuivi en 1532, décrété et obligé de fuir à la fin de 1534 : il y a des exemples de gens persécutés pour des opinions qu'ils n'ont pas; et c'était peut-être la riposte des théologiens aux épigrammes, des gens de justice à l'Enfer. Mais, à la fin du Miroir de l'ame pécheresse dans l'édition de Paris de 1533, sous les auspices donc de la reine de Navarre, Marot fit imprimer un psaume, le Pater, le Credo, d'autres prières essentielles, traduits en français : surtout il avait, avant 1534, dédié à François Ier un Sermon du bon pasteur où l'on croirait entendre Calvin. Tandis que Marguerite, toute mystique, indifférente aux dogmes et aux cérémonies, revenait pour sa sureté aux pratiques et professions du catholicisme, Marot, un intellectuel à qui il fallait des idées claires, s'engagea à fond dans la Réforme. Il continua sa traduction des Psaumes, même après qu'il fut entendu que ce travail était incompatible avec la fidélité d'un bon catholique. L'abjuration solennelle par laquelle il acheta son retour en France, sa punition

1. Biographie: Ne en 1496 ou 1497 à Cahors, il est page de Villeroy, puis pensionnaire de la duchesse d'Alencon, ensuite, en 1527, valet de chambre du roi. Il assiste à la bataille de Pavie. En 1526, il est mis au Châtelet, puis transféré à Chartres (Épitre à Lyon Jamet); en 1527, octobre, on l'arrête de nouveau: Epitre au Roy, qui le fait, relâcher. En 1532, il est poursuivi en Parlement pour avoir mangé du lard en carême: ta reune de Navarre arrête la procedure. En 1534 commence la querelle de Marot contre Sagon. La Huéterie et leurs adhérents: Fontaine, Despériers et antres défendent Marot. Au début de 1535, après l'affaire des placards, Marot est mis sur la liste des 73 suspects ajournés a comparaître; de la Touraine où il est, il fuit en Navarre, de là à Ferrare, près de la duchesse Renée de France, enfin à Venise, Il fait amende honorable à Lyon par, devant le cardinal de Tournon (1536), et rentre à la cour; en 1542, ses Psaumes l'obligent de fuir à Genève. Il attire sur lui la rigueur du consistoire; il se retire en Savoie et en Piémont (fin 1543). Il meurt à Turin (1544).

Éditions: l'Adolescence Clémentine, Paris, 1532; les Œuvres de Clément Marot. Lyon, Gryphius, 1539; Trente Psaumes de David, Paris, 1541; Cinquante Psaumes 1543; les Œuvres de Clément Marot. Lyon, 1544; id., Niort, 1596; Œuvres completes Jannet. 1868-72, 4 vol., in-18; Guiffrey, t. II et III, in-49, 1876-1881; Poésies inédites, p. par G. Macon, Bulletin du Bibliophile, 1898. — A consulter: L. Thureau, Vie et marces de Jean Marot, 1873; O. Donen, Cl. Marot et le psautier hayenot, 1878-79; Colletet, Notices bio praphiques sur les trois Marot, 1871; G. Lanson, Clément Marot, Revue suisse, dés. 1882 (sur la religion de Cl. Marot); Sainte-Beuve, Tableau de la poésie française au xviº siècle; Faguet, XVIº siècle. — Pour tout le xviº siècle · Crepet, les Poètes français, t. I et II; Hatzfeld et Darmesleter, le XVIº siècle en France, Delagrave in-12.

à Genève et sa fuite n'y changèrent rien. Diverses pièces trouvées dans ses papiers, surtout l'allégorie inachevée du Balladin, démon-

trent que Marot est mort protestant.

Mais à quels motifs cédait cet aimable homme, quand il prenait des opinions, je ne dis pas bien dangereuses, mais surtout bien sévères pour sa gentille frivolité? Faut-il supposer chez ce Méridional une lointaine survivance du vieil esprit d'hérésie qui avait causé trois siècles plus tôt la ruine du Midi? Ou plutôt n'est-ce pas qu'à cet esprit fort médiocrement pourvu de puissance logique ou d'invention métaphysique, la dortrine de Farel offrait ce qu'en l'absence d'une philosophie constituée rien ne pouvait lui donner: un ensemble assez net d'idées qui pour l'instant affranchissaient la pensée. Les opinions de la Réforme ont été pour Marot une philosophie libérale et raisonnable.

Mais précisément, parce que ses idées seules étaient converties, la Réforme ne voulut pas de lui. Il n'avait pas converti ses mœurs: il resta jusqu'au bout homme de cour, homme de plaisir, un épicurien de la Renaissance. Sa religion était une spéculation comme pour d'autres le platonisme ou le péripatétisme. De là vient que pensant comme Genève, il ne put vivre à Genève. Sa croyance est dans sa tête, dans sa raison: de là la faiblesse de son inspiration religieuse. Si nous regardons seulement la valeur intrinsèque et non l'influence, il n'y a à tenir compte que de l'œuvre profane de Marot: c'est à elle surtout qu'il faut nous attacher.

Marot par toutes ses origines fient au moyen age : il en est. Son

érudition est du moyen âge :

J'ai lu des saints la légende dorée, J'ai lu Alain, le très noble orateur (Alain Chartier), Et Lancelot, le très plaisant menteur. J'ai lu aussi le Roman de la Rose, Maître en amours, et Valère et Orose Contant les faits des antiques Romains.

On sait qu'il édita le Roman de la Rose et les œuvres de Villon. Mais ses maîtres immédiats, c'est Jean Marot son père, Jean Le Maire de Belges, c'est Molinet aux vers fleuris, c'est le souverain poète français, « Cretin qui tant savait »,

Le bon Cretin au vers équivoqué,

en un mot les grands rhétoriqueurs. L'Adolescence Clémentine (1332) est l'œuvre surtout d'un grand rhétoriqueur, qui ne se corrigera jamais complètement. Allégories, depuis le Temple de Cupido jusqu'au Balladin, personnifications, abstractions, allitérations, rimes batelées, fraternisées, vers équivoqués, acrostiches, toutes les pédanteries, toutes les bizarreries, tous les tours de force se

rencontrent chez maître Clément, et trahissent ses origines. Heureusement, si son éducation le rattachaît aux Molinet et aux Cretin, son tempérament le tournaît vers les Jean de Meung, les Villon, les Coquillart : il porta dans la poésie aristocratique les

meilleurs dons de la poésie bourgeoise:

Mais il s'imprégna aussi d'une culture nouvelle et plus fine. Il avait parmi les livres qu'on saisit en 1534 un Boccace, la Célestine, les Églogues de Virgile. A Boccace il faut joindre Pétrarque; à Virgile, Ovide, Catulle, dont il fit quelques « translations ». A peine italianisé, il était surtout latinisé. Cela ressort aussi de l'examen de ses œuvres : on y trouve des ballades, des chants royaux, des rondeaux, des chansons, des poèmes allégoriques, genres du moyen àge; le coq-à-l'àne qu'il invente procède des fatrasies, qui sont du moyen àge aussi. A l'Italie, Marot tient par quelques sonnets. L'élégie, l'èglogue, l'épitre, l'épigramme sont des genres

antiques.

Cependant Marot n'est point un homme d'étude et de cabinet. Ce n'est point par la lecture et la méditation intime que la Renaissance s'insinua en lui : elle l'enveloppa par le dehors, et l'imprégna. Nul n'a plus subi l'influence de son milieu. Poète de cour, il refléta l'esprit et les besoins de la cour, hors de laquelle il ne pouvait vivre en joie. Il clarifia, affina, allégea le vieil esprit de Renart et de Rutebeuf; il l'enrichit de finesse, de mesure, de grâce, pour le mettre d'accord avec la forme nouvelle des âmes, et même avec l'aspect des choses. Cette vie de cour essayée par Anne de Bretagne, splendidement développée par François Ier, cette perpétuelle conversation des hommes et des femmes les plus illustres dans les maisons du roi, rendaient impossibles la lourdeur, le pédantisme, la prolixité, la platitude d'autrefois. Pour se faire lire de ces seigneurs et de ces dames qu'entouraient toutes les élégances et que tous les plaisirs sollicitaient, il fallait être bref, pour ne pas ennuyer; clair, pour ne pas fatiguer; spirituel, pour divertir. Pour un public léger, égoïste, il ne fallait pas trop de sérieux ni de douleurs : railler et rire, c'était le mieux. Tout cela, Marot le fit en perfection.

Sa nature ne le poussait pas à sortir des sujets et du ton qui plaisaient à son public. Il n'était ni un sentimental, ni un passionné. Sans doute l'on trouverait sans peine dans son œuvre des saillies de sensibilité : elles ne prouvent rien. Il n'est pas étonnant qu'un homme qui souffre et qui craint, crie, vibre sous la pression du fait présent. Littérairement, le sentiment n'est caractéristique qu'à condition d'être, d'abord, une disposition habituelle de l'àme et comme le verre à travers lequel elle regarde les choses, en second lieu, un plaisir de l'àme, qui savoure l'amertume. Chez Marot, le sentiment est purement de circonstance; il n'a place

dans son œuvre que par des pièces biographiques et d'actualité : il subit la tristesse, la crainte; il ne songe qu'à les évaporer au plus vite; jamais il ne s'en fait une inspiration. L'indignation est la seule passion où il aille de lui-même chercher une source de poésie : c'est le sentiment le plus accessible à la mollesse épicurienne et à la sécheresse intellectuelle; l'Enfer s'explique par la révolte d'une chair délicate, et d'un esprit juste, devant la souffrance physique injustement infligée.

Selon une excellente remarque de M. Brunetière, pour établir la valeur d'un poète, il suffit presque de l'interroger sur trois points : comment a-t-il parlé de la nature, de l'amour, de la mort? Marot n'a guère parlé de la nature, sauf quelques jolies réminiscences de sa rustique enfance, de son Quercy natal. Il crut de bonne foi qu'aimer, c'était jouir et dire d'agréables choses aux dames. Il n'a pensé à la mort que malgré lui, et pour préférer la vie. Il est tout à la vie, aux formes charmantes et superficielles de la vie. Il n'eût point si aisément réalisé l'idéal poétique d'une cour mondaine et galante, si déjà en lui-même il n'eût porté cet idéal. Demandez-lui son rêve de bonheur : il tient tout entier dans la facile existence d'un château-des bords de Loire.

...Sous bel ombre, en chambre et galeries Nous pourmenans, livres et railleries, Dames et bains, seraient les passe-temps, Lieux et labeurs de nos esprits contents.... Le chien, l'oiseau, l'épinette et le livre, Le deviser, l'amour (à un besoin), Et le masquer, serait tout notre soing.

Rien de profond en lui, rien d'intime : mais de là même vient la perfection du type qu'il réalise. Tout en lui tend à la joie, et à la joie de sa compagnie, sans laquelle la sienne ne saurait subsister. Pour une telle nature, le plus insupportable mal, c'est la solitude, et l'ennui : on le vit bien quand il vécut à Venise.

Cette âme légère a fait sa poésie avec ses idées et ses impressions, légères comme elle. Tourner un compliment ou une épigramme, quémander ou remercier, causer ou conter, voilà sa sphère : et dans tout cela il n'a pas son pareil. Deux epitres au Roi, une épitre au Dauphin, une autre à Lyon Jamet, la ballade de frère Lubin, le rondeau à un créancier, nombre d'épigrammes, sont de bien petits, mais d'absolus chefs-d'œuvre. Cela est fait de rien. Tout le monde connaît cette grâce malicieuse, cette très peu candide et très naturelle simplicité, ces jets imprévus d'imagination ou d'ironie, cet art de dire les choses en se jouant, sans appuyer, et d'enfoncer profondément le trait dont l'atteinte est si légère. Mais ce qu'il y a de plus original ou de plus excellent dans

Marot, c'est la saine rebustesse de cet esprit si fin : nulle mièvrerie italienne, nulle aristocratique préciosité n'ont altéré chez lui le fonds d'esprit français dont il avait hérité. Il a gardé toute la verdeur, la nette vivacité, le bon sens aigu de la poésie parisienne ou champenoise. Il est bien français encore en ce que l'idée chez lui, si peu de chose qu'elle soit, est la substance même et le tout de sa poésie; le rythme, le mot n'ont de valeur que par l'idée, et relativement à l'idée.

Ce gentil poète a eu autant de gloire et d'influence que s'il eût été un grand poète. C'est que Ronsard, en tombant, le découvrit : avant Malherbe, il ne resta que Marot pour représenter le xvie siècle, et servir de modèle. Et voici ce qu'on y trouvait, et par où il s'adaptait admirablement à l'esprit des deux siècles qui suivirent. Il était tout français, imperceptiblement italianisé, et n'ayant pris à l'antiquité latine que ce qui mettait en valeur les vieux dons de sa race : par lui, La Fontaine et les autres reprenaient le contact du pur génie de la France, se remettaient en communion avec l'àme héréditaire de notre peuple. Car ce poète de cour — chose si rare dans notre littérature — est, sous sa politesse, essentielle-

ment populaire.

Puis il inaugure, avec Marguerite, mais dans une forme plus parfaite, la poésie moderne, dont la loi est vérité et sincérité : cette œuvre toute de circonstance et d'actualité est éminemment vraie et sincère. De plus, écrivant pour un public d'élite, asservissant son inspiration au goût de ses lecteurs, il ouvre l'ère de la littérature mondaine, il fait prédominer les qualités sociables sur la puissance intime de la personnalité; avec lui commence le règne - salutaire ou désastreux comme on voudra, ou mêlé de bien et de mal - d'une société polie. Enfin il a fait des Psaumes, et l'on notera que dans le classique il n'y a de lyrisme que par les Psaumes: Malherbe, Rousseau, Racine, tous traitent les thèmes de la poésie hébraïque. Nous en verrons la cause ailleurs : il suffit que là encore Marot soit un précurseur. Faut-il ajouter qu'il est tout esprit, et que, sauf de hautes exceptions, ce ne sera pas le sentiment, mais l'intelligence qui créera notre littérature du xviie et du xviiie siècle? Ainsi s'explique que l'influence de Marot ait dépassé, si j'ose dire, sa valeur.

Il ne faut pas omettre aussi de signaler qu'avec Marot l'unité et comme la concentration littéraires de la France s'achèvent par le réveil du Midi. Le voici qui fait sa rentrée ou plutôt son entrée dans la littérature française. Privé depuis bientôt trois siècles de sa langue, il vient ensin verser sa richesse et sa fécondité dans la langue du Nord; et pour son début il lui donne Marot<sup>1</sup>, Monluc,

et Montaigne.

<sup>1.</sup> Marot est fils d'un Normand, mais il est né, il a été élevé en Quercy.

# 4. RÉVEIL DE L'ESPRIT CHEVALERESQUE.

Marot séduisit les contemporains comme la postérité: en vain Sagon et quelques envicux l'attaquèrent. Il prit posture de chef d'école, et on le voit quelque part exposer gravement à ses disciples la règle des participes. Ce qui restait de rhétoriqueurs guindés ou de cyniques bourgeois dans les provinces se fondit peu à peu dans son école: quand il mourut, tout le reconnaissait pour maître. A la cour, son luthéranisme ne l'avait pas discrédité: mais là il était plus facile de l'admirer que de l'imiter. Mellin de Saint-Gelais<sup>1</sup>, qui fut après lui le plus en vue des poètes de cour, était son ainé: mais homme du monde, plus qu'écrivain, il ne recherchait pas la gloire littéraire; il ne s'exposait pas volontiers au public. Il s'effaça devant Marot, par nonchalance plutôt que par modestie. L'exil, puis la mort de Marot le poussèrent au premier plan.

Plus savant que Marot, possédant parfaitement le grec comme le latin, traduisant, paraphrasant en français, ou imitant en leur langue les poètes de Rome, il représente mieux l'esprit de l'humanisme : mais il est surtout italien, et il unit la froideur maniérée du pétrarquisme à quelques restes de raide subtilité qu'il a hérités de son père Octovian. La grosse obscénité, à la gauloise, commence à tourner chez lui en mignardise polissonne. Sa galanterie, quand elle n'est pas cynique, se fait sentimentale avec préciosité. Sauf dans l'épigramme, qu'il décoche parfois vivement, il est entortillé, pincé. Même son délayage est alambiqué. La forme est sèche, plus voisine du xvº siècle que celle de Marot; la pensée est aussi frivole, et moins sincère. Ce que la poésie de circonstance a de plus léger, voilà son genre : des êtrennes, des vers de mascarade et de ballet, des inscriptions à mettre sur des luths, sur des boîtes, pour des cadeaux.

La vie de cour italienne, transportée chez nous, aboutit à une sorte de restauration féodale et chevaleresque. La délicatesse ultramontaine aide nos seigneurs à dissiper la lourdeur du bon sens bourgeois dont leurs pères avaient subi la contagion : l'idéal romanesque de la féodalité française reparaît, réveillé au fond des

<sup>1.</sup> Biographie: Mellin de Saint-Gelais (1487-1558), fils du poète Octovian de Saint-Gelais, évêque d'Angoulême, fut très bien instruit en langues, sciences, armes, arts libéraux, étudia le droit aux universités de Poitiers, Bologne, Padoue, entra dans les ordres en 1524, et devint aumônier du dauphin. Il était aussi, en 1544, gardien de la bibliothèque de Fontainebleau.

Éditions: Lyon, 1547, et 1574; P. Blanchemain (Bibl. elzév.), 3 vol. in-16, 1873. A consulter: Vies d'Octovian de Saint-Gelais, Mellin de Saint-Gelais, etc., par G. Colletet, publ. par Gellibert des Séguius et Castaigne, Paris, 1863, in-8.

cœurs, ou renvoyé par des influences étrangères. Une fusion se fait de l'honneur chevaleresque et du désir de la gloire, mobile des individualités héroïques de l'antiquité et de l'Italie; et nous en trouvons le témoignage dans la charmante biographie de Bayard écrite par le Loyal Serviteur 1: c'est comme un mélange de Chrétien de Troyes et de Plutarque.

On se reprit aux tournois, à l'amour courtois, aux vieux romans, à leurs transcriptions rajeunies, à leur plus ou moins authentique postérité. L'expression littéraire de cette mode fut la traduction d'Amadis de Gaule faite sur un original espagnol par d'Herberay des Essarts 2. Amadis ravit François Ier, le roi chevalier, et toute cette brave noblesse des guerres d'Italie, qui se reconnaissait bien lorsqu'elle lisait comment, les chefs discutant s'il fallait donner bataille à un ennemi supérieur en nombre, « Agraies donna des éperons à son cheval, criant à haute voix : Maudit soit qui plus tardera, voilà ceux contre qui il faut débattre, non pas entre nous; et ce disant piqua droit aux ennemis ». Il y a dans Amadis une fantasmagorie d'héroïsme, des héros occis, des géants pourfendus. des chevaliers vaincus par deux et par trois à la fois, des hommes d'armes par huit ou dix, des soldats par milliers sur le champ de bataille, un seul preux, tantôt Amadis, et tantôt Galaor, ou un autre, pour toutes ces besognes : des enfants perdus et retrouvés. des époux ou des amants séparés, des amours foudrovants ou ineffablement profonds, des enchantements, des oracles, une géographie fabuleuse.

Mais à travers cette folie d'invention on rencontre sans cesse une ferme réalité: des amours « exécutés » tels qu'ils le peuvent être dans le train le plus commun du monde, et plus rapidement même, de positives conclusions qui suivent, et parfois précèdent les vaporeuses adorations, une franchise d'accent, presque une brusquerie délibérée d'humeur chez ces chimériques héros, qui leur donne un peu de consistance et l'air de la vie. Amadis est sanguin, ardent, colère, un vrai « gendarme » des guerres d'Italie; Monluc l'avouerait, quand il retourne d'un coup de pied le lit où git un

vieux coquin, en l'envoyant à tous les diables.

Ainsi s'explique qu'Amadis et son cycle aient éclipsé les preux demeurés Français de France, Lancelot, Tristan, Perceforêt, dont

<sup>1.</sup> Éditions : Galiot du Pré, 1527; Soc. de l'Hist. de France, Paris, in-8, 1878.

<sup>2.</sup> Éditions: Les livres I à XII d'Amadis, Paris, 1540-1556, 12 part. en 4 ou 6 vol., in-fol. Les huit premiers seuls (1540-1548) ont été traduits par d'Herberay des Essarts, ils comprennent: Amadis de Gaule (I-IV); Esplandian (V); Perion et Lisuard de Grèce (VI); Amadis de Grèce (VII et VIII). Parmi les autres éditions, l'éd, imprimée par Plantin, Anvers, 1561, 6 vol. in-8. — A consulter: Bourciez, les Mœurs polies et la Littérature de cour sous Henri II, Hachette, 1886.

les Vérard et les Galiot du Pré avaient imprimé les aventures; et que la tradition de la Table Ronde ait fait comme un crochet à travers la chevaleresque Espagne pour passer de notre xue à notre xue siècle. Le fait est considérable, et ce premier apport de l'Espagne ne pouvait être passé sous silence : car Amadis ne fut pas seulement au temps de François Ier et de Henri II le code des belles manières et de l'honneur mondain, il ranima le roman idéaliste, et devint le point de départ d'une évolution qui nous conduit, par d'Urfé et Mlle de Scudéry, jusqu'à George Sand et à Feuillet.



## LIVRE H

## DISTINCTION DES PRINCIPAUX COURANTS

(1535-1550)

### CHAPITRE I

### FRANÇOIS RABELAIS

Les deux premiers livres de Gargantua et de Pantagruel. Commencements de la persécution religieuse. Despériers et le Cymbalum mundi. Le Tiers et le Quart livres de Rabelais : sa prudence. —
 La doctrine de Rabelais : naturalisme, ni nouveau ni profond. L'amour de la vie, caractère dominant de son génie. Ses idées sur l'éducation. Esprit scientifique et puissance imaginative. —
 Le réalisme de Rabelais. Indifférence à la beauté : sens de l'énergie. La bouffonnerie. La langue.

# 1. DÉVELOPPEMENT DE RABELAIS.

Le grand mouvement d'idées que la découverte de l'antiquité détermina chez nous pendant le premier tiers du xvic siècle ne s'était fait encore sentir qu'incidemment dans la littérature, quand soudain il éclata dans le premier livre de *Pantagruel* (fin de 1532). bientôt suivi de son père *Gargantua* 1. Maître François Rabelais,

<sup>1.</sup> Éditions: les Grandes et Inestimables Chroniques du grand et énarme géant Gargantua; réimpression d'un vieux roman où Rabelais a mis la main. Lyon. 1532. Premier livre de Pantagruel: Lyon, Cl. Nourry, sans date: Lyon. Fr. Juste, 1533. Gargantua: édition sans date antérieure à 1535; Fr. Juste, Lyon, 1535. (M. Marty-Laveaux a plemement achevé de démontrer l'anteriorité de Pantagruel, t. IV de son éd., p. 15-21.) Les deux livres réunis: Lyon, Fr. Juste, 1542; Lyon, E. Dolet, 1542. Le Tiers Livre: Paris, 1546. Le Quart Livre: éd. incomplète, Lyon, 1548; éd. authentique, Paris, 1552. 5° livre: l'Isle sonnante, 16 chapitres, 1562; éd. complète, 1564 (sur l'authenticité du 5° livre, cf. Marty-Laveaux, t. IV, p. 309-314, et Bru-

l'auteur, a quarante ans ou environ : c'est un de ces tard-instruits dont nous avons parlé; et même il lui a fallu plus d'ardeur, plus de volonté qu'à personne pour étudier, puisqu'une erreur du sort l'avait fait moine, et moine mendiant. Il dévore toutes sortes de livres, il apprend le grec, malgré les cordeliers. Le cloitre gêne son corps non moins que son esprit : il se défroque.

Mais plus tard, à Lyon, quand pour vivre il ajoute à ses travaux d'humaniste, à sa médecine, à ses almanachs une bouffonne imitation des vieux romans, il y tire sa principale inspiration des profondeurs de son expérience; le souvenir de ses plus essentiels instincts comprimés et menacés pendant tant d'années met dans l'œuvre comme deux points lumineux : la lettre de Gargantua à Pantagruel, et l'abbaye de Thélème. Immense aspiration vers la science universelle; libre épanouissement de tout l'être physique et moral : voilà tout ce premier Pantagruel; et Gargantua ne fait que développer les mêmes thèmes : car la discipline de Ponocrates, et l'activité de frère Jean, voilà l'âme du livre. La satire n'est que la contrepartie de ces deux conceptions maîtresses, qui entrainent en effet la dérision de la scolastique et la haine des moines : sur quoi Rabelais se retient d'autant moins qu'il écrit dans le temps de l'indécision du pouvoir royal. Ajoutons à cela la parodie des expéditions lointaines et des folies chevaleresques, à laquelle pourtant il ne faut se laisser prendre qu'à demi : il les conte pour s'en moquer, et il peuse bien en les contant allécher les lecteurs. Mais il obéit en s'en moquant à un fonds d'humeur populaire qu'il tient de ses origines; il a une défiance ironique des grandes chevauchées; avec son sens prudent positif, il rit des fous qui risquent leur peau pour faire du bruit. Et puis la gloire des armes représente surtout à ce fils de vigneron tourangeau des champs ravagés, des paysans ruinés. De là son rêve de royauté pacifique et paternelle : l'éternel rêve des ruraux.

En somme, les deux livres expriment l'idéal d'un homme né dans le peuple, échappé du cloître, enivré de liberté et de science. Ils sont imprégnés à la fois d'antiquité et de christianisme : Rabelais feuillette tour à tour les beaux livres de Platon et la Sainte Écriture; il associe dans sa révérence les grands païens philosophes et les « prêcheurs évangéliques ». Ardent à discréditer l'éducation sco-

netière). Le Duchat, Amsterdam, 1711. Burgaud-Desmarets et Rathery, Didot, 2° éd., 1870-73. Marty-Laveaux, Lemerre, 1872 et suiv. in-8. — A consulter: E. Gebhart, Rabelais, la Renaissance et la Réforme, Hachette, 1877; Stapfer, Rabelais, 2° éd., 1891; R. Millet, Rabelais, in-16, 1892; A. Heulhard, Rabelais, ses voyages en Italie, son exil à Metz, 1891; Brunetière, Sur un buste de Rabelais, Revue des Deux Mondes, 1° mai, 1887; Faguet, XV'e Siècle; R. Copley-Christie, E. Dolet, trad. par C. Striyenski, Paris, 1886; A. Le ranc, les Navigations de Pantagruel, 1905; Revue des études rabelaisiennes, depuis 1903.

lastique, la logique creuse, il ne dépasse guère Marot dans ses houtades contre les sorbonistes et les moines.

On ne saurait trop dire que les cinq livres de Rabelais forment non pas un, mais cinq ouvrages, qui s'échelonnent pendant trente ans à des moments très divers de notre Reuaissance, et qu'à vouloir les juger tous en bloc comme formant une seule œuvre, on risquerait de n'en pas apprécier exactement la valeur.... et de s'égarer sur le caractère de l'auteur.

Voilà donc le premier Rabelais 1; l'ami de Budé, le contemporain intellectuel de Marguerite et de Marot, et qui achève avec

eux d'éclairer la première période du xvie siècle français.

L'année 1535 est une date décisive. Jetant François Ier, après la procession du 29 janvier, dans le catholicisme étroit et persécuteur. elle opère par contre-coup, pour la France, la première séparation des éléments jusque-là confus. Le protestantisme qu'on punit se précise et se détermine : l'année suivante va paraître l'Institution chrétienne. Désormais le temps des vagues tendances, des complexes poursuites est passé. Il faut être catholique avec le roi, ou protestant avec Calvin. Marot s'en va à Ferrare, dans une cour réformée; Marguerite se rattache à la messe latine, à la confession, à la Vierge. Ceux qui ne veulent être rigoureusement ni protestants ni catholiques, les libres esprits qui repoussent tous les jougs et se sentent à la gêne dans toutes les Églises, les doux amis de la tolérance. qui mettent l'essence du christianisme dans la charité, les fougueux partisans de la bonne vie instinctive et naturelle, qui ne veulent point resserrer leurs désirs ni leurs jouissances, tous ceux-là désormais seront malheureux, s'ils ne sont bien habiles. Ils seront pris entre les deux dogmes.

Despériers 2 en fit l'épreuve. Il s'efface comme poète dans l'ombre

2. Biographie: Névers 1498 (Chenevière dit 1510) à Arnay-le-Duc, B. Despériers, très savant en grec et en latin, collabore avec Olivetan pour la Bible française (1535), avec Dolet pour les Commentaires de la langue latine (1536), 11 résida longtemps a Lyon. Valet de chambre de la reine de Navarre (1536), poète et conteur, il fut lié avec Marot

<sup>1.</sup> Biographie: François Rabelais, né à Chinon à la fin du xve siècle, des cordeliers de Fontenay-le-Comte passe nux bénédictins de Maillezais : il étudie la médecine à Montpellier, est attaché en 1532 à l'Hôtel-Dieu de Lyon, fait imprimer divers ouvrages d'écudition et de médecine, des almanachs, et enfin Pantagnach et Gargantan. Il fut comme médecin dans la maison du cardinal Jean du Bellay, qu'il suit au mous trois fois à Rome (1533, 1535, 1538). Il sut se faire de puissants protecteurs, Bode, Geoffroy d'Estissac, les Du Bellay, les Châtillon, Diane de Poitiers; il obtint ainsi de François l'et et de Henri II des privilères pour son 3° et son 4º livre Cependant, en 1546-1547, il est à Metz où il s'est eului : il y vit assez miserable. Il ra, grâce aux Du Bellay, chanoine de Saint-Maur des Fossés, curé de Saint-Martin de Meudon (1550) et de Saint-Christophe de Jambet. Il résigna en 1552 ces deux cures, dont il se borna sans doute à toucher les revenus. Il mounut vers 1553, Sa légende avec toutes les anecdotes qui la composent s'est formée d'après son livre ; elle tend à faire l'auteur a la ressemblance de son œuvre, ou plutôt de la forme extérneure de cette œuvre.

de Marot comme conteur dans l'ombre de la reine de Navarre. Mais il fit cet étrange Cymbalum mundi, la première œuvre francaise qui manifeste, entre les deux théologies également intolérantes, l'existence d'un tiers parti de libres philosophes. Se détachant du même groupe d'érudits, collaborateurs tous les deux d'Olivetan dans la traduction de la Bible, Calvin s'en alla écrire le livre de la Réforme française, et Despériers quatre petits dialogues, obscurs et railleurs, où l'on entrevoyait ces choses graves : que la foi consiste à affirmer ce qu'on ne sait pas, et que nul ne sait: que les théologiens ressemblent à des enfants « sinon quand ils viennent à se battre »; que Luther ni Bucer ne changeront le train du monde, et qu'après comme avant eux, mêmes misères seront, et mêmes abus ; que toute la puissance de Dieu est dans le livre, entendez que le livre, c'est-à-dire l'homme, a fait Dieu; que les petits oiseaux montrent aux nonnes les lecons de Nature; que toutes les Églises et tous les dogmes ne sont qu'imposture et charlatanisme; que les réformateurs sont en crédit par la nouveauté; que leur œuvre, quoi qu'ils en aient, rendra chacun juge de sa foi. Il y a tout cela dans le Cymbalum, et d'autres choses encore, toute sorte de lueurs, de formes inachevées, dont le soudain éclair et les vagues contours inquiètent dans le jour brouillé de cette impudente fantaisie.

Rabelais suivit la voie de Despériers: mais Berquin et Caturce brûlés comme le Cymbalum lui servirent de leçons: il savait la vigoureuse joie de son Pantagruel odieuse à Genève autant qu'en Sorbonne, et il était averti qu'il ne ferait pas bon pour lui d'aller trouver Calvin. Il voulait rester en France, et y rester en sûreté, en paix. Prudemment il se fit des patrons, cardinaux, princes, rois même. Il réimprima ses deux premiers livres, expurgés de mots malsonnants, tels que sorbonistes, sorbonagres, sorbonicoles: il biffa même le reproche de « choppiner » volontiers, qu'il adressait en quelques lieux aux théologiens. Sa colère contre Dolet, qui réédita les deux livres sans changement, prouve combien il tenait à calmer les défiances de la Sorbonne.

Bien assuré par un privilège du roi, il se découvre dans son troisième livre, merveilleux de verve, mais dont l'ample satire évite lestement les actualités dangereuses : c'est, sur le thème gaulois

et connut Rabelais, Il publia à Paris en 1538 son Cymbalum mundi, qui faillit faire brûler l'imprimeur Morin; il le réimprima audacieusement à Lyon à la fin de la même année. Il mourut en 1544. H. Estienne dit qu'il se tua.

Éditions: Œuvres françaises. Louis Lacour, 1856; le Cymbalum, F. Franck Paris, 1873. Les Récréations et Joyeux Devis, publiés pour la première fois en 1558, soulèvent une question d'authenticité. Par ex., fin de la Nouvelle V, le livre III de Pantagruel est cité. Or ce livre III parut deux ans après la mort de Despériers. — A consulter: Chenevière, B. Des P. Plon, 1886, in-8.

du mariage, une débauche érudite d'idées, un jaillissement étrange de vie dans ce défilé de personnages et ce cliquetis de dialogue; et parmi toutcela, la traditionnelle raillerie des moines, une attaque enveloppée contre le célibat monastique, une longue parodie des lenteurs de la justice. Rien qui touche à la Sorbonne : le théologien Hippothadée parle gravement, simplement, clairement, selon le texte sacré. Il y a bien la fameuse coquille : « son asne s'en va a trente mille panerées de diables » : audacieuse facétie, si elle est volontaire (ce qui n'est pas du tout prouvé), mais en tout cas aisée à démentir.

Ensin il làche le Quart Livre; là seulement on retrouve l'écho du Cymbalum: il y a là Quaresme prenant avec la transparente Antiphysie, les Papimanes avec les Uranopètes Décrétales et le bon Homenaz. On s'explique que la Sorbonne et le Parlement aient arrêté le livre. Mais l'issue de cette affaire fait précisément éclater la prudence de Rabelais: il a un privilège du roi; il a derrière lui Du Bellay, Châtillon, les Guise; il répudie le démoniacle Calvin imposteur de Genève, satisfaisant ensemble à sa prudence et à ses rancunes. Et ensin M. Brunetière a fait remarquer que le plus hardi chapitre, sur l'or de France subtilement tiré par Rome, correspond à un incident précis de la politique religieuse de Heuri II. Comme toujours, Rabelais ne provoquait pas de colères qu'il ne se sentit de force à braver: il ne jouait la partie qu'à coup sûr.

Il y a quelque chose de lui peut-être dans le cinquième livre, qui parut seulement en 1562, à l'époque des polémiques sans mesure, quand déjà les passions s'armaient : mais dans l'ensemble, cette satire apre, directe, lourde, si peu riante, est d'un autre homme et d'un autre temps. On ne retrouve pas dans ce pamphlet huguenot le trait caractéristique de la physionomie de Rabelais : celui qu'on a souvent dépeint comme un emporté railleur, fut un homme avisé, réfléchi, maître de lui. Jouant avec un merveilleux sang-froid son double personnage de sage et de fol, il dosa très modérément la satire sociale et irréligieuse, ne toucha jamais le dogme, et dissémina adroitement sous la satire morale et la bouffonne fantaisie une doctrine positive : dans le cinquième livre seul, les proportions sont décidément renversées, et ce n'est pas une des moindres marques de l'inauthenticité du cinquième livre, que ! vie et la philosophie v cèdent presque toute la place à la polémique agressive.

#### 2. LA DOCTRINE DE RABELAIS.

La doctrine de Rabelais avait de quoi le mener plus loin que Marot, aussi loin que Dolet ou Servet, jusques au feu, inclusivement, s'il eut fait la moindre étourderie; le temps et l'intolérance des

sectes la pouvaient rendre mortelle pour l'auteur. Mais, en ellemême, elle n'a rien de violent. Rabelais est de ces génies puissants qui dirigent leur puissance : ils construisent patiemment une œuvre fougueuse, qui souvent retouchée, calculée en toutés ses parties, garde un air d'intempérante spontanéité. Mais, s'il voulait tout ce qu'il faisait, il était singulièrement plus modéré en philosophie qu'en art : son style excessif, emporté, enveloppait une pensée sûrement pondérée.

Dégageons cette pensée; allons à l'essentiel : que trouve-t-on? Un christianisme platonicien, qui semble retenir « le souverain plasmateur Dieu » comme efficace surtout pour liquider d'un coup tout l'embarras métaphysique, et qui, pour une raison analogue, éloigne toute précision de dogme : solution moyenne qui fait une religion d'honnêtes gens, pressés d'aviser à la pratique, et qui a bien l'air d'ètre le fond du spiritualisme français. Elle avait pour Rabelais l'avantage de déblayer le terrain aux sciences positives. Rabelais en effet n'est pas seulement un helléniste, un médecin, un curieux investigateur de l'antiquité et de la nature : il sait beaucoup, mais surtout il y a en lui une âme, un esprit de savant; il a eu le culte et la notion de la science, et son programme d'éducation, chimérique même pour ses géants, est le programme du travail de la raison moderne. Avec le Dieu créateur, une vie future, qui soit la compensation de celle-ci, et satisfasse à notre appétit de justice et d'égalité par le renversement de tous les rôles.

Le Dieu tout bon et tout-puissant s'exprime dans la nature, toute bonne aussi et toute-puissante. Plus de repentir du Créateur devant une création mauvaise; plus de péché originel et d'huma. nité déchue : le monde est bon, l'homme est bon, les sins du monde et de l'homme sont bonnes; et le monde et l'homme vont spontanément par une intime impulsion de leur nature vers ces fins qui sont bonnes. Donc ce qui est, ce qui tend à être ont droit d'être : le mal est hors nature et contre nature. A Physis, la bonne mère, s'oppose Antiphysie, source de tout vice et de toute misère: et toute règle qui comprime ou mutile la nature est une invention d'Antiphysie. Toute la métaphysique et toute la morale religieuses, l'ascétisme catholique et le rigorisme huguenot, tout le christianisme enfin, dans son essence originale, est détruit par cette doctrine : ene est donc hardie, mais historiquement plutôt que philosophiquement. Elle n'est qu'une révolte du sens commun contre les hypothèses qui le dépassent.

Rabelais n'est pas profond, il faut oser le dire<sup>1</sup>. Sa pensée a gagné à s'envelopper de voiles, elle a grandi en se dérobant. Sa philosophie a été celle déjà de Jean de Meung, sera celle de Molière et

<sup>1.</sup> Jo n'oserais plus le dire aujourd'hui. Je ne suis pas très persuadé aujourd'hui

de Voltaire : celle, remarquons-le, des plus purs représentants de la race, et en effet elle exprime une des plus permanentes dispositions de la race, l'inaptitude métaphysique : une autre encore, la confiance en la vie, la joie invincible de vivre. Au fond, en effet, Rabelais ne philosophe que pour légitimer la souveraine exigence de son tempérament : cet optimisme rationaliste, naturaliste, ou de quelque nom qu'on veuille appeler cette assez superficielle doctrine, lui sert surtout à fonder en raison son amour immense et irrésistible de la vie.

Car voilà le trait dominant et comme la source profonde de tout son génie : il a aimé la vie, plus largement, plus souverainement qu'aucun de ses ancêtres ou descendants intellectuels, comme on pouvait l'aimer seulement en ce siècle, et à cette époque du siècle, dans la première et magnifique expansion de l'humanité débridée, qui veut tout à la fois, et tout sans mesure, savoir, sentir, et agir. Rabelais aime la vie, non par système et abstraitement, mais d'instinct, par tous ses sens et toute son àme, non une idée de la vie, non certaines formes de la vie, mais la vie concrète et sensible, la vie des vivants, la vie de la chair et la vie de l'esprit, toutes les formes, belles ou laides, tous les actes, nobles ou vulgaires, où s'exprime la vie. De là toute son œuvre découle.

Et, d'abord, pour n'en plus parler, l'obscénité énorme de son livre. Toute l'animalité s'y peint, dans ses fonctions les plus grossières, comme on y trouve les plus pures opérations de la vie intellectuelle. Il y manque, pourrait-on dire, la vie sentimentale : c'est vrai. Et par la Rabelais est en plein dans la pure tradition du génie français, qui jusqu'au milieu du xvne siècle ne connaît guère la femme et cette vie tout affective dont elle nous semble être essenticllement source et sujet. Il n'y a vraiment pour lui que deux modes d'existence : par la chair, et par l'esprit : d'un côté, la nutrition, et les séries multiples de phénomènes antécédents ou consécutifs; de l'autre, la pensée, et la poursuite du vrai par la raison, du bien par la volonté. Des deux côtés, la nature conduit l'être par l'appétit, et des deux côtés l'appétit se satisfait avec plaisir. Toutes les fonctions naturelles participent de la perfection de l'être, et forment une part de son bonheur. Rien n'est donc à cacher par soi-même, parce qu'il est comme il est. On voit que l'ordure de Rabelais est tout juste l'opposé de la gravelure du

qu'il faille plus de profondeur d'esprit pour imaginer une métaphysique que pour accepter la vie et se faire une philosophie qui y corresponde. Le refus d'édifier une métaphysique ne dénote pas nécessairement une peusée superficielle. Ni l'idéd ni la raison nont besoin de cet intermédiaire. Enfin l'optimisme courageux, ctair et pratique, qui n'insulte pas la vie et s'applique à l'ameliorer, a bien autant de valeur que les croyances pessimistes ou les spéculations subtiles (41° éd.).

xviiie siècle, qui a sa raison au contraire dans la notion d'une indé-

cence positive des choses désignées.

Aux mêmes idées se rattache la pédagogie de Rabelais : et par là s'explique qu'il ait si vigoureusement exprimé dans ses programmes encyclopédiques les plus profonds désirs et les plus effrénées espérances de son temps. Une sympathie trop vive l'attachait à tout ce qui est, pour qu'il ne favorisat pas tout ce qui voulait être. On n'aime pas la vie, si l'on n'aime pas le vouloir vivre, la puissance qui tend à l'acte, l'aspiration de l'être à plus d'être encore : aussi Rabelais n'a-t-il qu'un principe. L'homme a le droit, le devoir d'être le plus homme possible. Voyez la joie dont Gargantua salue l'imprimerie inventée, l'antiquité restaurée, « toutes disciplines restituées », et cette « manne céleste de bont e doctrine », par laquelle pourra Pantagruel largement profiter. Voyez de quel enthousiaste appel le bonhomme lance son fils à la recherche de la science universelle. Et lui-même, en sa jeunesse, il a vaillamment, sous la saine direction de Ponocrates, tenté d'être un homme complet : lettres, sciences, arts, armes, toutes les connaissances du savant, tous les exercices du gentilhomme, il n'a rien négligé; il a mis en culture toutes les puissances de son esprit et de son corps. Le grand crime, ou la suprème « besterie », c'est « d'abàtardir les bons et nobles esprits », par une éducation qui comprime au lieu de développer : comme Gargantua d'abord, aux mains de maître Jobelin Bridé, était devenu gauche et lourd de son corps, et quoiqu'il étudiat très bien et v mit tout son temps, a toutesois en rien ne profitait ». A grand peine, dans son indignation, Rabelais s'empêche-t-il d' « occire » le « vieux tousseux » de précepteur.

Au fond, la pédagogie de Rabelais se ramène à respecter la libre croissance de l'ètre humain, et à lui fournir copieusement toutes les nourritures que réclament pour son développement total ses appétits physiques et moraux. On passe de la facilement à sa morale. Elle se résume tout entière dans le précepte de Thélème : fais ce que roudras. Car la nature est bonne, et veut ce qu'il faut, quand elle n'est ni déviée ni comprimée : « parce que gens libères, bien nés, bien instruits, conversans en compagnies honnètes, ont par nature un instinct et aiguillon qui toujours les pousse à faits vertueux, et retire de vice : lequel ils nommaient honneur ». Théorie superficielle, scabreuse<sup>1</sup>, et qui renferme bien plus d'obscu-

<sup>1</sup> Moins superficielle et moins scabreuse que je ne l'ai cru autrefois. Cette théorie tient compte de la civilisation et de la culture; elle suppose chez l'homme moderne un instinct moral; que cet instinct soit primitif ou acquis, il n'importe, et la question est superflue; il suffit qu'il existe; et s'il n'existe pas, il n'y a pas de métaphysique ni de théologie qui puisse y suppléer. Cette théorie a tout juste la valeur de la morale positive, sans fondement métaphysique ou révélé (14° éd.).

rité qu'on ne croirait d'abord, mais qui pour Rabelais n'est que l'expression d'une irrésistible et universelle sympathie. Il lui a fallu croire et professer la nature toute bonne, parce qu'il aimait toutes les manifestations de cette nature; et son jugement moral s'est refusé à supprimer, même en désir et en pensée, aucune des formes de la vie.

Il n'a vu le mal que dans la contrainte et la mutilation de la nature : le jeune catholique, la chasteté monacale, tous les engagements et toutes les habitudes qui limitent la jouissance ou l'action, voilà les choses qui excitent le mépris ou l'indignation de Rabelais. Les moines, selon le vœu et l'esprit de leur ordre, chantent au chœur, au lieu de courir à l'ennemi : sottise. Panurge, dans la tempète, geint, crie, prie, et ne fait rien : c'est bien, car il agit par naturelle poltronnerie. Le vice naturel s'évanouit : Rabelais débride les instincts, enlève les péchés.

L'égoïsme qu'il lache en liberté est à peu près inoffensif, parce qu'il s'offre dans sa simplicité primitive, tout proche de la naturelle volonté d'être, parce qu'il est soustrait aux malignes complications que la société y introduit, parce qu'en un mot il reste égoïsme, et ne devient pas ambition ni intérêt. De plus, comme il arrive souvent aux constructeurs des morales les moins morales, l'auteur répare par la rectitude de sa nature l'insuffisance de son système : comme il sent en lui la bonne volonté, la chaude sympathie, des formes affectueuses d'égoïsme, il érige son instinct en loi générale de l'humanité, et il se fait d'optimistes illusions sur le penchant inné des hommes à « faire tous ce qu'à un seul voyaient plaire ». Eminemment raisonnable, il compte que l'homme naturellement se conduira selon la raison, que la raison lui apprendra à être bon, à préférer les plaisirs nobles aux basses jouissances, à faire servir la science à l'action, et l'action au bien général.

Il faut ajouter, pour être juste, que de ce même culte de la vie, de cette même joie d'être sortira une égalité sereine de l'âme. Les maux particuliers s'évanouiront dans la sensation fondamentale d'être et d'agir; et du respect des formes de la vie hors de soi comme en soi découlera la douceur à l'égard des hommes et des choses, indulgente sociabilité ou résignation stoïque. Ainsi se fondera le pantagruélisme, « vivre en paix, joie, santé, faisant toujours grand chère » : disposition qui s'épure d'un livre à l'autre, et s'élève jusqu'à être « certaine gaieté confite en mépris des choses fortuites ».

Mais le pantagruélisme est aussi un appétit de savoir qui ne se contient dans aucune borne. Et c'est toujours le même principe qui donne sa forme originale à la curiosité rabelaisienne. Elle a pour caractère de ne point séparer la sensation concrète de la con-

naissance abstraite : ce n'est point une science de cabinet qui substitue en quelque sorte à l'univers sensible un univers intelligible, aussi rigoureusement équivalent qu'infiniment dissemblable. En même temps que Rabelais veut tout connaître, et demande aux sciences encore balbutiantes de son temps l'explication de « tous les faits de nature », il retient soigneusement les formes de toutes choses et tous les accidents joyeux de l'individualité. Il ne jouit pleinement des types que dans les réalités qui les altèrent. Il lui faut de la substance, de la matière, de la chair, parce que là seulement est la vie. Et voilà pourquoi, plutôt que mathématicien, ou astronome, plutôt même que grammairien ou antiquaire, Rabelais est médecin : médecin à la façon de son temps, c'est-à-dire physiologiste, anatomiste, et naturaliste à la fois, médecin de l'école de son ami Rondibilis, dont l'œuvre fut une Histoire des poissons. Par ce côté, le savant et l'artiste s'accordent en Rabelais.

### 3. L'ART DE RABELAIS.

Rabelais est un grand artiste, et sans lui faire injure, on peut dire que toute sa philosophie vaut au fond par son art. Et d'abord, il a en matière d'invention la souveraine indifférence des maîtres en tous les genres : il n'a pas souci de créer sa matière. Il prend partout et de toutes mains. Les vieux Romans, Geoffroy Tory, le Pogge, Caelius Calcagninus, Merlin Coccaie, le juriste Tiraqueau, le sermonnaire Raulin 1, à qui ne doit-il pas? Il est aussi délibéré « plagiaire » que Molière, avec une fortune pareille. Car il invente en semblant prendre. C'est qu'il traite les livres comme la nature : il met sa forme à tout ce qu'il en tire. Souvenirs ou expériences, il fait tout servir à exprimer tous les aspects de la vie.

Jamais réalisme plus pur, plus puissant, plus triomphant ne s'est vu. Non pas ce méticuleux réalisme, cette petite doctrine d'art qui prend les mesures de toutes choses, et croirait tout perdu si elle avait allongé ou raccourci d'une ligne les dimensions des choses. Non pas ce naturalisme rogue qui se fait l'exécuteur d'une métaphysique négative, et emprisonne l'art dans la conception et

<sup>1.</sup> G. Tory, le Champ fleury (1529): source de l'écolier Limousin. Le Pogge, Facéties: l'anneau de Hans Carvel. Merlin Coccaie, Macaronées: Dindenaut et ses moutons. Cælius Calcagniaus, Gigantes: Physis et Antiphysie. Tiraqueau, De legibus connubialibus, Raulin, de Vlduitate: Comment Panurge se conseille à Pantagruel. Chroniques Gargantuines. Galien restoré, etc. On pourrait ajouter Budé, Erasme, l'Arctin, B. Castiglione, Agrippa et nombre d'autres. Cf. Ménagiana, t. I, 82, et les commentaires de Le Duchat et de Marty-Laveaux.

le vocabulaire matérialistes. Non, mais Rabelais a conscience de la force infinie de la nature : telle qu'il la saisit en lui, puissante. active, roulante, telle il la sent partout; à quoi bon chiffres et mesures? il suffit qu'il crée des formes d'intenses volontés, qu'on les sente se déployer selon leur loi intime : si elles n'ont pas existé. si elles n'existent pas actuellement en tel degré et proportion, qui oserait dire qu'elles ne seront pas? Il n'importe que Panurge ou Frère Jean ne soient, ni n'aient été ni ne doivent être hors du livre qui leur donne vie, si ce qui les fait être est ce qui fait que je suis. et si, n'étant identiques à aucun homme, je les sens aussi possibles, eux qui ne sont pas, que moi qui suis et me sens être. Et quel bonhomme de cinq pieds et demi, dans nos romans et nos drames. est plus réel que ces géants? quel paysan « vrai » est plus « comme dans la vie » que « le vieil bonhomme Grandgousier, qui après souper se chauffe à un beau clair et grand feu, et, attendant griller des châtaignes, écrit au foyer avec un bâton brûlé d'un bout, dont on écharbotte le feu, faisant à sa femme et famille de beaux contes du temps jadis »?

Si attaché à reproduire le mouvement, l'effort de la vie dans l'infinie divergence de ses directions, Rabelais se moque bien de nos systèmes. Spiritualiste? matérialiste? que lui importe? Ame, corps, esprit, matière, il y a là des mots, qui sont des moyens d'art, des procédés de transcription Quelle que soit la cause interne, la nature essentielle, tous ces mots expriment des faits, et le vulgaire les comprend: Rabelais donc en use sans crainte, largement, n'ayant souci que de tout voir et de tout dire, allant avec toutes

les images du langage a toutes les apparences de la vie

Mais ici il faut bien s'entendre: il n'est encore ni panthéiste ni symboliste ni relativiste ni rien de tel. Il croit au réel, à la substance sous les formes, à la solidité de l'individu, à l'unité du moi. La nature n'est pas pour lui l'inaccessible unité qui se joue à s'exprimer dans l'écoulement éternel de la trompeuse multiplicité. Ses figures, nettement arrêtées en leurs contours, ont un vigoureux relief: il a une manière de peindre, grasse et comme substantielle; ce ne sont pas les touches d'un homme qui croirait peindre les fluides apparences de l'universelle illusion. Comme il croit au moi, il a foi à la vie: elle vaut par ce qu'elle est. Il n'a pas de doute sur son but non plus que sur son prix: le but, c'est l'exercice des fonctions, la satisfaction des besoins, partant l'action, et le bonheur par l'action. L'action est la mesure de la vie.

Donc, peignant la vie, il peindra l'action, et les objets l'intéresseront à proportion qu'il y trouvera plus d'effort, plus de « vouloir être », plus d'action. Pour toutes ces raisons, il ne sera pas descriptif, il ne cueillera point dans la nature des impressions, il

ne se fera point avec les choses des états d'âme. Il n'aura point de subjectivité sentimentale et mélancolique : il sera joyeusement objectif, tout au bonheur de voir devant lui tant d'êtres qui ne sont pas lui, ni en lui, ni pour lui, mais qui, comme lui, veulent vivre, aspirent à compléter, élargir, épanouir leurs intimes puissances. Il les posera nettement, vigoureusement; il les suivra avec amour, d'un rire éclatant et serein, dans le tumultueux jaillisse-

ment de leurs énergies naturelles. Rabelais a son esthétique, plus voisine assurément de Rubens et de Jordaens que de Léonard et de Raphaël. Il n'a pas le sens de l'art, si l'on entend par là l'adoration des formes harmonieuses et fines : la grâce souveraine de l'être équilibré dans sa perfection la calme aisance dont il se possède en jouissant de soi, ne semblent pas l'avoir touché. On a pu dire qu'avant fait trois ou quatre séjours en Italie, il n'en a pas rapporté le souvenir d'une statue. ni d'un tableau. Et je le croirais : il a regardé la vie en mouvement, en travail. Plutôt qu'à la beauté, il s'intéresse à l'énergie : et l'effort, la lutte ne sont pas à ses veux imperfection et souffrance: il n'v a de joie que là, parce que là seulement il y a vie. De là sa gaieté copieuse, sa bouffonnerie indulgente à l'égard des actes naturels, et de là le pittoresque dramatique de son œuvre. D'un bout à l'autre de ses quatre livres, ce ne sont que vigoureux portraits ou rapides croquis. Ou plutôt écartons les mots qui immobilisent l'être, fût-ce pour un moment : d'un bout à l'autre de ses quatre livres, grouillent des formes vivantes, agissantes, gesticulantes, parlantes, chacune selon l'impulsion de son appétit intérieur : les unes fugitives, à peine entrevues dans la cohue qui les presse, d'autres dominantes et débordantes à qui ni la durée ni l'espace ne sont mesurés: toutes aussi sérieusement, profondément, objectivement vivantes et individuelles et qui ne sauraient s'effacer ni se confondre, Janotus de Bragmardo, Bridoye, Dindenaut, ou bien Pantagruel, Frère Jean des Entommeures, Panurge, Leurs noms suffisent à les caractériser.

Rabelais varie ses procédés d'art à l'infini: non pas seulement selon le modèle que lui fournit la nature, mais selon son intention d'artiste, et l'effet à obtenir. Car je veux bien qu'il n'ait pas de goût (et il ne pouvait en avoir sans se démentir lui-même), du moins il a conscience et réflexion, et son sujet ne l'entraîne pas : il le règle comme il veut. Qu'on suive Pantagruel dans son tour de France: on verra comment Rabelais fait ressortir les choses d'un trait bref, avec quelle vigueur il enlève en trois mots une esquisse: au contraire, dans les amples scènes du roman, dans les discours étalés et les larges dialogues, dans la harangue de Janotus, dans les propos des buveurs, dans le marché de Panurge et Dindenout,

dans la défense du clos de l'abbaye ou dans cette étourdissante tempète, on sera confondu de la patience et de la verve tout à la fois avec lesquelles Rabelais suit le dessin de la réalité dans ses plus légers accidents et ses plus baroques caprices. Ici il élimine à peu près tout de la nature, là il ne supprime rien de la vie : et partout il donne la sensation de toute la nature et de toute la vie.

On concevra facilement quel instrument il lui a fallu pour ecrire une pareille œuvre, et l'on se demandera comment la langue de Marot a pu suffire à une si prodigieuse tâche. Mais Rabelais n'a pas été plus exclusif en fait de langue que systématique en philosophie : placé au croisement du moven âge et de l'antiquité, il a usé des facilités de son temps : s'il se moquait après Geoffrov Tory des écoliers limousins qui déambulent les compites de l'urbe que l'on vocite Lutece, il a usé copieusement, hardiment du latinisme dans les mots, dans la syntaxe, dans la structure des phrases : il a été savoureusement archaïque, utilisant la saine et grasse langue de Villon et de Coquillart : il a été enfin Tourangeau, Poitevin, Lyonnais au besoin et Picard, appelant tous patois et tous dialectes à servir sa pensée. Ce n'était pas trop pour rendre une telle abondance et diversité d'invention, et la sagesse antique devait mêler son vocabulaire à celui de la jovialité gauloise, pour que toute la vie intellectuelle et toute la vie animale pussent se refléter dans la même œuvre.

Il est aisé de voir maintenant l'importance de Rabelais dans notre littérature. Comme penseur, il fonde ce qui avait déjà paru avec Jean de Meung, et qui ne pouvait recevoir toute sa force et tout son sens que de l'humanisme senl : il fonde le culte antichrétien de la nature, de l'humanité raisonnable et non corrompue. Comme artiste, il résume et dépasse de bien loin ces essais que j'ai déjà signalés, ces timides esquisses de la vie morale, des formes et du jeu des àmes. Avec une prodigieuse puissance, il nous donne les àmes et les corps, les actes avec les puissances : et, mieux que la farce, il prépare l'éclosion de la comédie de Molière. Enfin, par son impartiale représentation de la vie, dont nulle étroitesse de doctrine, nul scrupule de goût, nul parti pris d'art ne l'empêche de fixer tous les multiples et inégaux aspects, il est et demeure la source de tout réalisme, plus large à lui seul que tous les courants qui se séparèrent après lui.

## CHAPITRE II

### JEAN CALVIN

 Caractère de l'homme. L'Institution chrétienne: rapport de la Réforme et de la Renaissance. Defense de la morale contre les catholiques et contre les libertins. Calvin psychologue et moraliste. — 2. Importance littéraire de l'Institution. Style et éloquence de Calvin. La prédication protestante.

### 1. CALVIN ET L' « INSTITUTION CHRÉTIENNE ».

L'humanisme avec Rabelais se fait scientifique et positiviste, avec Calvin, moral et piétiste. En face du robuste Tourangeau, l'àpre Picard, disputeur et irritable : un esprit sec, fort, précis, raidement rectiligne, un tempérament froid, de ceux où bouillonnent en dedans les terribles colères. Quand vous avez regardé cette bonne et ouverte face d'honnête savant que porte Rabelais, passez à Calvin : ce profil fin et dur, ces lèvres minces, cette jolie main effilée et nerveuse, qui se lève impérieusement pour enfoncer un argument, vous donnent la sensation de l'homme. Calvin <sup>1</sup> doit saus doute à sa ville natale, à sa propre famille les

<sup>1.</sup> Biographie. Né à Noyon, en 1509. Jean Cauvin, fils du procureur fiscal de l'évêque, fut pourvu d'abord de deux bénéfices. Il étudia la théologie, puis le droit à Orléans avec Pierre de l'Étoile, à Bourges avec Alciat, le grec à Bourges aussi avec Wolman. Il débuta par un commentaire latin du de Clementia de Sénèque. Après le discours de Nicolas Cop, obligé de fuir de Paris, il se réfugia, dit-on, à Angoulème Eu 1531, il fut quelques mois emprisonné à Noyon. En 1535, après les première rigueurs, il va à Bâle, où il étudie l'hébreu avec W. Capito. Il ût la Préface de li Bible d'Olivetan. En mars 1536, on achève d'imprimer son Institutio christianz reli gionis, précédée de la fameuse lettre ad Franciscun regem, qui est datée du 23 août 1536 En 1536, il va à Ferrare, près de la duchesse Renée de France, revient secrètemen en France, puis passe par Genève, où Farel le retient. En 1536, chassé de Genève, i s'établit à Strasbourg, où il se marie. On le rappelle, et il ne quitte plus Genève dont il fait vraiment le centre religieux de la Réforme française. Il meurt en 1564

premiers germes de son indépendance religieuse; il semble qu'Olivetan surtout l'ait détaché de cette Église catholique, qui lui portait dès la première jeunesse ses dignités et ses revenus. Mais jusqu'en 1533, l'humaniste domine en lui : élève d'Alciat et de Wolmar, juriste, latiniste, helléniste, commentateur de Sénèque, il ne révèle sa vocation que par l'hérétique discours qu'il fit pour Nicolas Cop, recteur de l'Université parisienne, et qui les mit tous les deux en péril. L'année 1535, ici encore, fut décisive. Elle jeta Calvin hors du royaume, où la reine de Navarre ne pouvait plus le protéger. Mais surtout elle l'obligea, une fois retiré à Bâle, à mettre par écrit la confession de sa nouvelle foi, arrêtée dans cet esprit avide de clarté : il rédigea en latin l'Institution chrétienne. Comme la royauté mettait sa justice au service du dogmatisme catholique, et par politique dénoncait les victimes comme des factieux à ses alliés protestants. Calvin se crut obligé de protester dans la fameuse lettre à François Ier, En 1341, lettre et livre furent donnés en français par l'auteur, pour l'édification du simple populaire : cette traduction est un des chefs-d'œuvre du xvie siècle. Elle v fait époque.

On voit aisément dans l'Institution 1 et dans toute la suite de

ce fut un homme de vie pure, de grand esprit, d'une sincérité absolue, qui, s'unissant à sa logique, le fit dur. Je ne crois pas qu'il y art eu chez lui d'amour-propre, ni d'ambition, au dela de ce qu'en retiennent tous les actes humains, jusque dans le plus entier devouement à l'idée. Il fit mourir Servet, Gruet : il persécuta Castellion. Pour être juste, il faut se souvenir du temps où vivait Calvin. Si on lui dénie l'excuse qu'on accorde au zèle des catholiques, et qu'on estime la cruauté d'un Réformateur plus condamnable comme démentant ses principes, on devra considérer que Calvin n'est pas venu apporter la liberté, mais la vérité. Il haïssait la tolérance comme les catholiques. Dans tous les partis, quelques âmes excellentes furent seules assez larges pour unir la foi avec la tolerance : Marguerite de Navarre chez les catholiques, chez les protestants Castellion à qui cette idée a inspiré quelques élans de charité éloquente (cf. F. Buisson, Sébastien Castellion, Hachette, 1892).

Éditions: Christianæ religionis Institutio, Bâle, 1535; Strusbourg, 1539; Genève, 1559. L'Institution de la religion chrestienne (Genève,?), 1541; Genève, Jean Crespin, 1560. Opera omnia, 11 vol. in-folio, Amsterdam, 1667. Opera quæ supersunt omnia (dans le Corpus Reformatorum de G. Baum, E. Cunitz, E. Reuss), Brunswigæ, 49 vol., 1863 et suiv. (t. 1-II, textes de l'Inst. latine, t. III-IV, Trad. françaises). L'Inst., Paris, 1859; Genève, 1887. Lettres, p. p. J. Bonnet, Paris, 1854, 2 vol. in-8. L'excuse du noble seigneur Jacques de Bourgoque. Lemerre, 1896, in-16.

A consulter: Bayle, art. Calvin. F. Bungener, Calvin, sa vie, son ouvre et ses écrits, 2° édit., 1863. A.-J. Baumgartner, Calvin hébraisant et interprète de l'Aucun Testament, in-8, Paris, 1889. A. Watier, Calvin prédicateur. Genève, 1889. Thèses de la Faculté de théologie de Montauban (MM. Bez, Damagnez, A. et P. Martin, E. Sayn). A. Lefranc, la Jeunesse de Calvin, Paris, 1888. A. Sayous, Études littéraires sur les écrivains français de la Réformation. Renan, Études d'histoire religieuse, Faguet, XVI° Siècle. E. Doumergue, Vie de Calvin, 3 vol. in-4, 1890 et suiv.

1. Tout ce que je dis de l'Institution française se rapporte à la version de 1541 donnée par fragments au t. III des Œuvres de Calvin dans le Corpus Ref., non à celle de 1560, reproduite seule par les éditions de Paris et de Genève. Calvin est bien

l'œuvre de Calvin, comment cette réforme française qui sembles s'opposer à la Renaissance, qui du moins la contient, en sorticependant, et en est le produit. Le livre latin est admirable de correction classique et d'énergie personnelle: c'est le chef-d'œuvre d'un grand humaniste, et l'on sait que Calvin n'était pas même dénué d'érudition hébraïque. Mais surtout la méthode de l'Institution est l'expression même de l'esprit de la Renaissance, en tant qu'il se caractérise par la découverte de l'homme et par le culte de l'antiquité.

La théologie de Calvin repoussant le lourd appareil de la scolastique prend, pour la première fois 1, une base d'argumentation dans la nature, dans les faits, dans l'expérience enfin : elle étudie l'homme, elle lui applique le dogme, elle tire de son état, de ses besoins la démonstration de la religion, qui rend compte de cet état, et répond à ces besoins. Ici Calvin n'a personne devant lui; il a ouvert la voie le premier, et ce qu'il y a de solide et pét étrante psychologie dans la théologie de l'ascal et de Bossuet,

c'est lui qui le premier a enseigné à l'y mettre.

En second lieu, à cette recherche de la nature humaine, il unit l'étude de l'Écriture : elle est le texte qu'il lit, explique, commente, rejetant toutes les sommes et toutes les gloses dont on l'a obscurci, surchargé, étouffé. Il fait reparaître Moïse et saint Paul, comme d'autres au même temps ressaisissent Homère ou Tite-Live par delà les abrégés et les romans. Il traite son texte en philologue ou en historien. Il ne doute pas de la réalité des faits portés dans l'Écriture, non plus qu'avant le xvine siècle on ne doutera de la réalité des faits racontés par Tite-Live : l'exégèse de Calvin représente exactement la même époque de la critique que les raisonnements de Machiavel, de Bossuet, et même de Montesquieu sur Tite-Live. On va au pur texte antique, comme au roc solide, inébranlable sur lequel on peut fonder. Par cette méthode, Calvin inaugure la controverse et l'apologétique modernes : et ainsi il y a quelque chose de lui dans les Pensées et dans le Discours sur

l'auteur de la version de 1560; mais vingt ans de prédication improvisée ont donné à son style une fluidité molle et prolixe qui est bien inférieure à la rudesse de la traduction de 1541. C'est la traduction de 1541 qui fait époque, et non celle qui est donnée après les traductions d'Amyot, après tant d'écrits de Calvin lui-même, de Viret, d'Henri Estienne et d'autres réformateurs. Sur cette question, cf. G. Lanson, Revue Hist., janv.-févr. 1894.

1. Il y a avant Calvin, en latin, les Loci theologici de Mélanchthon, encore abstraits et scolastiques, le Commentarins de vera el falsa religione de Zwingle, la Sommaire briefre declaration d'aucuns lieux fort nécessaires à un chrétien de Farel: ces trois ouvrages laissent entière l'originalité de Calvin qui garde le mérite d'avoir employé une méthode rationnelle et morale. De même les traductions des divers écrits de Luther faites depuis 1525 ne sauraient diminuer l'originalité ni l'importance de la traduction de l'Institution.

l'Histoire Universelle et dans la Politique tirée de l'Écriture sainte. Mais si l'Institution sort de l'humanisme, elle opère définitivement la séparation des deux courants qui jusque-là s'étaient confondus, et se confondaient encore dans les deux premiers livres de Rabelais. Elle oppose fortement la Réforme aux libertins. Le point de contact entre eux n'est pas difficile à voir : c'est la commune protestation, au nom de Dieu et de la raison qui le connait, contre l'ascétisme catholique. « ... Celui grand bon piteux Dieu, écrivait Rabelais, lequel ne créa onques le Caresme : oui bien les salades, harengs, merlans, carpes, brochets, dars, umbrines, ablettes, rippes, etc. Item les bons vins. » Et Calvin aussi ne veut pas des jeûnes, célibat monacal, et autres contraintes de la règle catholique : pour lui, comme pour Rabelais, touc cela, c'est Antiphysie. Dieu a créé les instincts et les fonctions pour l'usage : c'est égal abus de faire ce qu'il défend, et de défendre ce qu'il permet, de pervertir et d'abolir ses dons. Mais Calvin se différencie aussitôt. Et il se différencie par le sens moral. Rabelais absout la nature par la vie. Calvin la condamme par le mal. Pessimiste, parce que ce qu'il veut ne se retrouve guère dans ce qu'il voit, la foi lui rend compte de la corruption humaine et du remède : elle est lumière et règle.

En même temps, Calvin prend position contre le catholicisme : il en dissèque le dogme, il en ruine les pratiques et la discipline, il en combat surtout la doctrine de la pénitence. Il établit la justification par la foi seule, avec le serf-arbitre et la prédestination.

Contre les libertins et contre les catholiques, c'est la même cause que Calvin défend : celle de la morale. Et par là sa réforme est bien française : le principe et la fin en sont la pratique, l'ordonnance de la vie, et non la spéculation, la poursuite de je ne sais quels résultats métaphysiques. Ce qu'il veut, c'est la bonne vie. Aux libertins il dit : l'homme est mauvais; il faut réprimer la nature, et non s'y abandonner. Aux catholiques : ne comptez pas sur les indulgences, ne comptez pas sur les pratiques et les œuvres, ne comptez pas sur votre volonté : humiliez-vous, tremblez, croyez. Il peut sembler qu'il y ait contradiction entre sa théologie et sa morale: n'est-ce pas la liberté qui fonde la bonne vie et rend la vertu possible? Ceux qui liron? Calvin verront qu'il a opéré heureusement le passage de son dogme à sa morale. Au reste c'est l'éternelle antinomie: l'exercice de la vertu suppose l'homme libre, et les doctrines qui marquent le plus haut degré de l'effort moral dans la vie de l'humanité, stoïcisme, calvinisme, jansénisme, sont celles qui théoriquement suppriment la liberté. C'est qu'en somme elles détachent et humilient l'homme : or supprimer la concupiscence, tuer l'amour-propre, toute la vertu est là. Le calvinisme, bien pris, doit être une doctrine d'humilité : il met toute l'espérance du chrétien anéanti dans la sincérité de sa foi qui, l'attachant à Dieu, l'oblige à vouloir toutes les volontés de Dieu, à

aimer le joug douloureux de son Évangile.

Pour régler la vie, comme pour saisir les rapports de l'homme a Dieu, de la nature à la religion, il a fallu que Calvin se fit psychologue et moraliste. Il l'a été en effet avec puissance et avec finesse. Depuis Cicéron et Sénèque, depuis Épictète et Sénèque on n'avait jamais écrit sur l'homme avec autant d'ampleur et de précision : ce que l'esprit français enrichi par l'éducation classique sera excellemment, la description des traits généraux de l'homme moral, je le trouve dans Calvin, qui se place ainsi aux sources mèmes du génie classique. La théologie mise à part, ce n'est plus seulement avant Pascal, avant Bossuet qu'on le rencontre : mais avant Montaigne, avant les Morales d'Amyot. Ici encore il ouvre la voie, et non plus à la philosophie religieuse, à toute large et humaine philosophie. Qui voudra s'en convaincre n'aura qu'à lire les chapitres 15 et 17 du premier livre, et ces admirables chapitres 6 à 10 du livre III, sur la vie de l'homme chrétien1. J'y retrouve, sous l'éminente autorité de l'Écriture, sans cesse alléguée et impérieusement dressée, j'y retrouve une pensée nourrie et comme engraissée du meilleur de la sagesse antique, et un sens du réel, une riche expérience qui donnent à tout ce savoir une efficacité pénétrante.

## 2. LE STYLE ET L'ÉLOQUENCE DE CALVIN.

Je ne me serais pas arrêté si longtemps sur Calvin, si l'Institution française n'était un chef d'œuvre, le premier chef-d'œuvre de pure philosophie religieuse et morale à quoi notre langue vulgaire ait suffi. C'est une traduction : mais plus pourtant qu'une traduction, puisque l'auteur se traduisait lui-mèmé. Aussi a-t-elle la valeur d'une œuvre moderne et originale. Personne, ni même Calvin, n'aurait pu en 1540 écrire de ce style en français, sans s'assurer le secours du latin. Dans cette langue dont il était plus maître que de son parler natal, Calvin donna à sa pensée toute son ampleur et toute sa force, et quand ensuite il la voulut forcer à revêtir la forme de notre pauvre et sec idiome, elle y porta une partie des qualités artistiques de la belle langue romaine. L'Institution fran-

<sup>1.</sup> Lire aussi l. I, ch. I-v: je cite les divisions du texte de 1560, seul praticable en l'absence d'une édition du texte authentique de 1541. — Cf. aussi le curieux passage (I, 11, 12) qui donne les principes d'un art protestant, réaliste et moral.

caise est vraiment une forte et grande chose : il y a une gravité soutenue de ton, un enchaînement sévère de raisonnements, une véhémence de logique, une phrase déjà ample, des expressions concises, vigoureuses et, si j'ose dire, entrantes, qui en plus d'un endroit font penser à Bossuet : à Bossuet logicien, je le veux, et non pas à Bossuet poète, mais enfin à Bossuet. Et quiconque est familier avec ces deux écrivains ne me démentira pas.

C'est pourtant Bossuet qui a dit : « Calvin a le style triste ». Et littérairement Calvin est toujours sous le coup de cette condamnation. Je ne serai pas suspect si j'adoucis l'arrêt. Calvin n'est pas poète : et l'on conçoit que le Bourguignon d'imagination chaude, de sensibilité vibrante, n'aime guère ce Picard au parler froid et précis, en qui la passion a plus de rigueur que de flamme. Mais Calvin est moins « triste » que Bourdaloue. Son raisonnement marche d'une allure plus aisée. Et surtout il a l'inestimable don du xviº siècle, la jeunesse : cela étonne; j'entends par là la fraîcheur d'une pensée toute proche encore de la vie et chargée de réalité.

La chose se voit moins dans l'Institution, où le style a retenu de la hauteur et de la noblesse de la phrase latine. Les autres œuvres françaises, d'un tour moins oratoire, représentent plus au naturel peut-être le vrai génie de Calvin. Qu'on lise ses Commentaires des Épitres de saint Paul, on sera surpris, à travers tant de gravité dogmatique, de rencontrer un parler si familier, tant de rappels à la réalité commune, métaphores, comparaisons, apologues. Nulle éloquence, nulle poésie dans tout cela, mais à chaque instant apparaissent des signes du voisinage de la vie, et cela suffit à dissiper la tristesse des déductions les plus tendues.

Dans l'histoire de l'éloquence de la chaire, Calvin 1 et ses premiers collaborateurs. Viret, Bèze, ont un grand rôle. Outre que l'activité de la prédication protestante (on possède plus de 2000 sermons de Calvin pour une période de onze ans) a contribué sans nul doute à assouplir la langue, cette prédication est un des anneaux qui relient François de Sales et l'éloquence du xvn siècle aux sermonnaires du xv siècle. Ces prédicateurs protestants, et non seulement Viret, mais Calvin même qu'on croit si austère, sont tout près de Menot et de Raulin, ils y touchent non par le temps seulement, mais par le goût.

Calvin n'emploie-t-il pas quelque part 8 ou 9 pages 2 à comparer

<sup>1.</sup> Calvin improvise: la plupart de ses sermons ont été recueillis par des auditeurs. Un petit nombre ont été écrits et publiés par lui. Les explications dogmatiques et interprétations de l'Écriture tiennent une grande place chez lui, ainsi que la controverse: mais la morale est toujours le but et la conséquence.

<sup>2.</sup> Dans ses Commentaires sur l'Epitre de saint Paul aux Ephésiens. On peut prendre aussi, parmi les sermons recueillis, au tome XLVI, les 65 sermons sur l'Har-

l'Église des fidèles au corps humain, à y chercher ce qui est veines, nez, chair, mouvement, chaleur, main, pied, coude? Ne conte-t-il pas la fable des Membres et de l'Estomac? Mais voici où il se différencie : il reste grave, décent, il ne rit pas, et il reste aussi raisonneur, savant, instructif. Il introduit le triple principe par où la rénovation de l'éloquence sacrée se fera : le sérieux profond de la foi, la solide connaissance des Écritures, l'exacte connaissance de l'homme. Il parle en pasteur qui songe aux fruits lointains et durables de sa parole. Et n'est-ce pas lui enfin qui, avant Bossuet, prèchait le dogme plutôt que la morale, et faisait sa principale affaire de l'enseignement de la religion, persuadé que la bonne vie procéderait de la forte foi?

monie évangélique, et les 9 sermons sur la Passion, si on veut se faire une idée de la manière de Calvin.

## CHAPITRE III

#### LES TRADUCTEURS

 Travaux sur la langue et traductions. La Boétie. — 2. Amyot. Valeur de son Plutarque: enrichissement de l'esprit français, elargissement de la langue.

#### 1. LES TRADUCTEURS, LA BOÉTIE.

Pendant que dans les régions supérieures de la pensée et de la foi se séparent les courants de la philosophie et de la réforme, une foule de provinces et de ressorts spéciaux se constituent dans le domaine d'abord indivis de la Renaissance. La multiplicité des connaissances acquises, des enquêtes à conduire rend les hommes universels de plus en plus rares. La violence des polémiques et des persécutions aide les esprits des savants à s'enclore dans leurs études innocentes : ils se détournent des questions brûlantes et actuelles, et achètent à ce prix la liberté de leurs recherches scientifiques, même la protection déclarée des grands.

Le type de l'homme de cabinet, savant ou lettré, à qui il est indifférent que l'Europe soit en feu, pourvu qu'il ait trois mille verbes bien conjugués dans ses tiroirs, tend à se constituer. L'un des maîtres de l'humanisme français, Budé, enfermé dans son grec et sa philologie, donne déjà des exemples de prudence et d'abstention, que tous ses successeurs ne suivront pas : pendant tout le siècle on rencontrera des natures réfractaires à la spécialisation, ou qui mèleront toutes les passions du temps dans leur activité scientifique; mais le mouvement se fait en sens contraire.

Dans cette division du travail à laquelle nous assistons, il faut faire une place à part à deux ordres de travaux érudits qui intéressent particulièrement la langue et la littérature. D'abord on commence à s'occuper de la langue elle-même, à la prendre

comme objet de science, pour en découvrir les lois, ou lui en imposer. Chaque grammairien¹, Dubois, Meigret, Pelletier, Ramus, apporte sa théorie, plus ou moins influencée par l'image toujours présente du grec et du latin: surtout en matière d'orthographe, ils se livrent à leur fantaisie, selon que prédomine en eux le souci d'y exprimer l'étymologie ou la prononciation. Au milieu de toutes ces témérités, Robert Estienne, suivi plus tard par son fils Henri, énonce le principe à qui l'avenir appartient: la souveraineté de l'usage.

Plus utiles ouvriers de la langue sont les traducteurs, eu même temps que par leur activité nos Français s'incorporent toute la meilleure substance des anciens. Leur effort surtout est fécond pour les auteurs grecs, dont la langue reste même alors accessible à peu de personnes : c'est par eux que Thucydide 2, Hérodote, Platon, Xénophon viennent élargir les idées, Homère, Sophocle renouveler le goût poétique du public qui lit. François Ier, comme s'il l'eût compris, encourage fort les traducteurs. Et de fait, les traductions de Salel et de Lazare de Baït préparent les lecteurs de Ronsard et les auditeurs de Jodelle. Cependant une grande œuvre seule doit nous arrêter, hors de toute proportion avec les autres et par son mérite et par son influence : c'est le Plutarque d'Amyot.

Mais il faut auparavant donner un souvenir à un petit écrit qui n'est pas une traduction, et toutefois ne saurait être classé ailleurs que parmi les traductions : c'est le Contr'un de La Boétie, l'ami de Montaigne, le bon et par endroits délicieux traducteur des Économiques de Xénophon 3.

1. A consulter: Livet, la Grammaire et les Grammairiens au XVIº siècle, Paris, 1859. A.-F. Indot, Observ. sur l'orthographe française, Paris, 1858. Thurot, Histoire de la prononciation, 2 vol. in-8, 1881-1884, Egger, ouvr. cité.

 Thucydide, par Seyssel; Hêrodote, par Sahat; Platon, par Despériers et par Le Roy; Xênophon, par Seyssel et par La Boétie, etc.; Homère, par Jehan Sanxon et par Salel; l'Électre de Sophocle et l'Hécube d'Euripide, par Lazare de Baif, etc.

3. Biographie: Étienne de la Boétie, né en 1530 à Sarlat, mort en 1563, fut conseiller au parlement de Bordeaux. Il écrivit à 16 ou 18 ans, peut-ètre à 20 ou plus, le Contr'un, dont Montaigne, son grand ami, a essayé d'atténuer le caractère. Cf. Essais, l. I, chap. xxvII et xxvIII.

Éditions: Le Contr'un fut imprimé pour la première fois en 1576, dans les Mémoires de l'État de la France (t. III) de S. Goulard, recueil de pamphlets calvinistes. Œuvres completes, p. p. L. Feugère, in-16, Paris, 1846; par P. Bonnefon, Paris, 1892,

A consulter: D' Armaingaud. Montaigne et la Boetie. Revue Politique et Parlementaire, 1906 (Cf. Revue d'Histoire littéraire, 1906). — On a beaucoup disputé en ces derniers temps sur le Contr'un. Je ne puis adhérer à la thèse du D' Armaingaud qui veut faire de cet écrit un pamphlet dirigé contre Henri III et en attribue, sinon la rédaction intégrale, du moins la publication avec des modifications et des additions virulentes, à Montaigne, dont cette hypothèse fait un prêcheur d'assassinat et un révolutionnaire enflammé en faveur des huguenots. Il est possible que le Contr'un soit

Le Contr'un, s'il n'est pas une traduction, est un écho : on y voit la passion antique de la liberté, l'esprit des démocraties grecques et de la république romaine, des tyrannicides et des rhéteurs, se mèler confusément dans une âme de jeune humaniste, la gonfler, et déborder en une apre déclamation. Rien de plus innocent que ce pastiche, où toutes les lectures d'un écolier enthousiaste se reflètent : mais rien de plus grave en un sens. Calvin, pour détourner de son Église les rigueurs du pouvoir temporel, se fait conservateur en politique, prêche aux fidèles la soumission et la fidélité, même envers le roi qui les persécute : c'est de l'humanisme, des écoles, des àmes imprégnées de sentiments antiques, que part le premier cri républicain, la première déclaration de haine aux tyrans. On mesure dans cette déclamation la valeur des idées que lentement, sourdement, sous le regard indulgent des puissances séculière et religieuse, par les soins des plus inoffensifs régents, la culture classique fera couler pendant deux siècles au fond des âmes, y préparant la forme que les circonstances historiques appelleront au jour. La force de ce naif Contr'un se révéla quand les protestants se souleverent contre la royauté qui opprimait leur foi : ils le recueillirent, et s'en sirent une arme, comme d'un manifeste de révolte et de sédition.

#### 2. AMYOT.

Amyot 1, catholique sans lougue, helleniste délicat, qui vécut

une manière de réplique au Prince, comme le suppose M. Barrère (Estienne de la Boêtie contre N. Machiavel, 1998). En tous cas, l'objet de La Bo tre est bien de montrer la limite que la nature assigne à la tyrannie : cette limite est celle de la patience des peuples. Il ne songe pas encore à chercher des garanties constitution-nelles; mais il voit bien qu'il n'y a pas de pouvoir qui n'ait en fait beson du consentement des sujets (44° éd.).

1. Biographie: Amyot, né à Melun en 1513, fils d'un boucher ou d'un mercier, étudia au collège du cardinal Lemoine, puis sous les lecteurs royaux Toussain et Daca La reine de Navarre lui fit donner une chaire de latin et de gree à l'université de Bourges; il l'occupa douze années. François fer, qui le fit en 1546 albé de Bellozauc, lui commanda sa traduction de Plutarque. Il visite l'Italie, et s'arrête longtemps a Rome et à Venise, recherchant les manuscrits des auteurs grees, et surtout de Plutarque. Après avoir rempli une courte mission au concile de Trante, il rentre en France. Il est nommé précepteur des fils de Henri II, grand aumônier à l'avènement de son élève Charles IX, évèque d'Auxerne en 1570. Après l'assassinat de Henri III, son diocèse fut fort troublé par les passions religieuses, et son clergé même se révolta contre lui : on l'accusait de trop de fidélité au roi. Il mourut en 1593.

Éditions: Histoire éthiopique, Paris, 1547. Daphnis et Chloé. Paris, 1559 (sans nom de traducteur). Sept livres des histoires de Diodore Sicilien. Paris, 1554. Vies de Plutarque, 2 vol. in-fol., Paris, Vascosan, 1559 (1560); 3º édit., 8 vol. in-8, 1567; (édit. définitive) Paris, Morel, 1619. Œuvres morales de Plutarque, in-fol., Paris, Vascosan,

pour les lettres, fit une des grandes œuvres du siècle en traduisant Plutarque, les Vies et les Œuvres morales. La popularité de son Plutarque ne prouve pas seulement son talent, mais révèle aussi qu'il avait choisi un des auteurs les mieux adaptés au besoin de ses lecteurs. Ce fut un de ces livres où une société prend conscience d'elle-même, qui l'aident à dégager son goût, à connaître et satisfaire son besoin. L'éclosion, l'organisation de la littérature classique se firent sous son action prolongée à travers le siècle.

Amyot avait bien rencontré en s'arrètant à Plutarque : un bon esprit plutôt qu'un grand esprit, un auteur qui laisse les questions ardues ou dangereuses, ou du moins qui ne parle ni politique ni religion ni métaphysique d'une facon offensive, un causeur en philosophie plutôt qu'un philosophe, moins attaché à bâtir un système d'une belle ordonnance, qu'à regarder l'homme, à chercher les règles, les formes, les modes de son activité : en un mot, un moraliste. Mais il ne présente point la morale in abstracto : il la saisit dans la réalité qui la manifeste ou la contredit. Il ne l'explique point dogmatiquement : même dans ses dissertations, à plus forte raison dans ses Biographies, il peint; il montre les individus, les actes, les petits faits qui sont la vie, les traits singuliers qui font les caractères. En même temps que les Vies de Plutarque enivrent les âmes imprégnées de l'amour de la gloire, et à qui ces éloges des plus hautes manifestations de l'énergie personnelle qui se soient produites dans la vie de l'humanité montrent la voie où elles voudraient marcher, toute l'œuvre de Plutarque séduit comme déterminant assez exactement le domaine de ce que devra être la littérature : morale et dramatique.

Avec Plutarque, la vue de l'homme se rabat sur ce qui doit l'intéresser le plûs, sur l'homme : son œuvre aimable et diffuse est au niveau des moyens esprits, et y jette une masse de notions et d'observations; c'est un magasin où l'on trouve tout ce que les siècles de la grande antiquité ont produit de meilleur, de plus substantiel, nettoyé, taillé, disposé pour la commodité de l'usage. En acquérant Plutarque, notre public acquiert d'un coup un riche fonds de philosophie pratique. Croyons-en la gratitude de Montaigne : « Surtout je lui sais bon gré, dit-il d'Amyot, d'avoir su trier et choisir un livre si digne et si à propos, pour en faire présent à son pays. Nous autres ignorants, étions perdus, si ce livre ne nous eût relevés du bourbier : sa merci, nous osons à cette

<sup>1572;</sup> Paris, Morel, 1618 (édit. définitive). Réimpressions du Plutarque : 1783-1787. 22 vol. in-8; 1801-1806, 25 vol. in-8; 1818-1821, 25 vol. in-8, Didot.

A consulter: A. de Blignières, Essai sur Amyot, Paris, 1851; R. Sturel, Amyot traducteur des Vies parallèles de Plutarque, 1909.

heure et parler et écrire; les dames en régentent les maîtres d'école; c'est notre bréviaire. » Ne s'y reliat-il que par Montaigne, Amyot serait encore un des facteurs essentiels du xvue siècle classique : en lui se résume l'apport de l'humanisme dans la constitution de l' « honnête homme » et de la littérature morale

Mais de plus, avant le roman contemporain, avant le théâtre du xvue siècle et les Caractères de La Bruyère, le Plutarque francais fut le recueil des gestes, attitudes, et physionomies d'individus en qui l'humanité réalise la diversité de ses types : ainsi fut-il un répertoire de sujets dramatiques. On sait ce que lui doivent Sha-

kespeare et Racine 1.

A un autre point de vue, Amvot, qui représente et résume l'effort de tous les traducteurs de son siècle, nous fait apercevoir comment se fondirent par une pénétration réciproque l'antiquité et l'esprit français. Homme d'une époque tardive et raffinée où s'amalgamaient en une civilisation hybride et Rome et la Grèce et l'Orient, moraliste plus attentif au fonds humain qu'à la particularité historique, et, quand il cherche la variation et la singularité, plus curieux de l'individu que des sociétés, Plutarque offrait déjà les temps anciens dans l'image la plus capable de ressembler aux temps modernes. Amyot, par sa traduction, achève de transformer la ressemblance en identité. Tant par le détail que par la couleur générale de sa traduction, il modernise le monde grécoromain, et par ce travestissement involontaire il tend à prévenir l'éveil du sens des différences, c'est-à-dire du sens historique. Comme il invite Shakespeare à reconnaître le mob anglais dans la plebs romana, il autorise et Corneille et Racine et même Mlle de Scudéry à peindre sous des noms anciens ce qu'ils voient de l'homme en France.

Enfin, le service qu'Amyot a rendu à la langue est inestimable. Montaigne loue en lui « la naïveté et pureté du langage, en quoi il surpasse tous autres ». Il est vrai que le style d'Amyot est un des plus charmants styles du xviº siècle, dans sa grâce un peu surabondante et son naturel aisé. Mais il suffit de songer que l'œuvre de Plutarque est une véritable encyclopédie, et l'on comprendra quel exercice cette traduction a été pour la langue, combien elle s'en est trouvée assouplie et enrichie. Il a fallu, pour exprimer une telle diversité de choses, faire appel à toutes les ressources du français : il a fallu en élargir les moules et les formes par toute sorte d'analogies et d'emprunts, italianismes, hellénismes, latinismes. Nombre d'idées et d'objets étaient pour

<sup>1.</sup> Coriolan; Jules César; Antoine et Cléopâtre. - Mithridate.

la première fois désignés ou définis en français: il a fallu trouver et créer des mots. Par le Plutarque d'Amyot, des termes de politique, d'institutions, de philosophie, de sciences, de musique, ou sont entrés ou bien ont été définitivement implantés dans la langue française <sup>1</sup>. En somme, venant après le Pantagruel de Rabelais, après l'Institution de Calvin, le Plutarque d'Amyot est le plus considérable effort fourni par la langue française dans sa tentative d'égaler les langues anciennes: il rend Montaigne possible. Mieux même encore que les Essais, il est le plus complet et copieux répertoire des tours, locutions et mots que la langue du xviº siècle à mis à la disposition de la pensée. Vaugelas et Fénelon, dans le siècle suivant, lui ont bien rendu cette justice.

[Il y a même, chez Amyot, une tendance à l'harmonie de la phrase et une recherche consciente des effets qui satisfont l'oreille: ses corrections en ont fourni la preuve à M. Sturel. De ce côté encore, la prose classique lui est redevable.

<sup>1.</sup> Il semble avoir introduit atome, enthousiasme, gangrène, horizon, panégyrique, prosodie, pédagogue; il dit éphores, aréopage, mage, ostracisme, hiéroglyphes, iambe, trimètre, tétramètre, dactyle, trochée, etc. Il distingue rythme de rime. Il hasarde misanthrope. (De Blignières, ouvr. cité, p. 416-417.)

# LIVRE III

# POÉSIE ÉRUDITE ET ARTISTIQUE

(Depuis 4550)

## CHAPITRE I

## LES THÉORIES DE LA PLÉIADE

Poètes mystiques et subtils: les Lyonnais. — 1. Ronsard et la Pléiade. Poèsie aristocratique, érudite, grave, laborieuse. La Défense et Illustration de la langue française. — 2. Introduction des genres anciens. Restauration de l'alexandrin. — 3. Élargissement de la langue: procèdes de Ronsard. — 4. Aspiration à la beauté. Manque une idée directrice: la connaissance nette du mérite essentiel par où valent les œuvres antiques.

Marot est plus exquis que large : il est loin de remplir notre idée de la poésie. Il ne remplissait pas même celle des hommes de son temps. Beaucoup cherchèrent alors à traduire dans des vers les hautes conceptions de leurs intelligences, les inquiétudés profondes de leurs àmes : à leur raftinement, à leur obscurité, à leur laborieuse aversion du vulgaire naturel, on serait tenté de ne voir en eux que la « queue » des grands rhétoriqueurs. Ils sont autre chose pourtant, car ils ont le sérieux et la sincérité. C'était le cas déjà de Marguerite : c'est celui d'Heroet, le subtil, mystique et platonicien poète de la Parfaite Amye, c'est celui de Pelletier, le chercheur de voies ignorées, le curieux ouvrier de formes et de rimes.

Mais la transition de Marot à Ronsard se fait surtout par l'école lyonnaise: Despériers s'y rattache, et par ses longs séjours à Lyon, et par ses vers dont la médiocre qualité laisse pourtant apercevoir quelque profondeur sérieuse de sentiment et certain effort d'invention rythmique. Lyon, dans notre histoire littéraire, a eu des destinées particulières: l'Allemagne, l'Italie, la France y

mêlent leurs génics; l'activité pratique, l'industrie, le commerce, les intérêts et les richesses qu'ils créent n'y étouffent pas les ardeurs mystiques, les exaltations âpres ou tendres, les vibrations profondes ou sonores de la sensibilité tumultueuse : c'est la ville de Valdo et de Ballanche, de Laprade et de Jules Favre. Au xvie siècle, Lyon avait de plus des imprimeries florissantes : des souffles y parvenaient qui mettaient bien du temps à atteindre Paris, et la pensée s'y exprimait plus librement, loin des théologiens sorboniques et des inquisiteurs toulousains. La vie de l'esprit v était intense : dans ce monde inquiet et ardent, les poètes étaient nombreux, et les poétesses presque autant. Deux noms résument les tendances du groupe : Maurice Scève, compliqué, savant, singulier, obscur, avec une sorte d'ardeur intime qui soulève parfois le lourd appareil des allusions érudites et de la forme laborieuse; Louise Labé, la fameuse cordière, qui fit le sonnet mignard aussi brûlant qu'une ode de Sapho 1. Dans l'école lyonnaise apparaît comme une première ébauche de l'esprit de la Pléiade.

# 1. LA DÉFENSE ET ILLUSTRATION DE LA LANGUE FRANÇAISE.

Un jeune gentilhomme vendomois, Pierre de Ronsard<sup>2</sup>, obligé, dit-on, par une surdité précoce, de renoncer à la cour, se remet

1. M. Seève, Délie objet de plus haute vertu. Lyon, 1544; Lyon, Scheuring, 1862.

L. Labé, Œuvres, Lyon, 1555; Paris, 1887, Lemerre.

<sup>2.</sup> Biographie : Rousard, ne le 11 septembre 1524, fils d'un maître d'hôtel de Francois les, fut page du dauphin, puis du duc d'Orléans ; il suivit Madeleine de France en Écosse, puis Lazare de Barf à la diète de Spire, enfin Guillaume Du Bellay à Turin. En 1541, il rencontra en Touraine celle qui fut sa Cassandre. Devenu sourd, il étudie avec Baif, et s'enferme quelque temps au collège de Coqueret, dont Daurat était devenu le principal. Du Bellay se joignit plus tard à eux. La publication du Recueil de Du Bellay faillit le brouiller avec Ronsard, qui se voyait devancé : il n'avait encore publié en 1548 qu'une ode dans le recueil de Pelletier. Les Odes et les Amours de Ronsard excitèrent un enthousiasme universel. La sœur du roi, Marguerite, duchesse de Savoie, se declara sa protectrice. Marie Stuart aussi le goûtait fort, Mais ce fut sous Charles IX surfont qu'il fut en faveur : ce roi visita le poète dans son prieuré de Saint-Cosme, lui donna plusieurs abbayes et bénéfices. Sa ferveur catholique le fit fort attaquer par les calvinistes, qu'il ne ménagea pas dans ses divers Discours et Remontrances. Sous Henri III, il fut de cette Académie du Palais que le roi tenta d'établir : mais le poète de la cour est Desportes; la gloire de Ronsard ne pâlit pas cependant, et reste entière dans les provinces et à l'étranger. Le Tasse, en 1575, lui lisait les premiers chants de sa Jérusalem. Marie Stuart, de sa prison, lui envoyait un cadeau en 1583. Après Cassandre et Marie, Hélène (H. de Surgères) était l'objet des amours du poète : ces derniers sonnets sont d'un platonisme ingénieux et mélancolique. Dans ses dernières années, Ronsard habitait son prieuré de Saint-Cosme ou son abbaye de Croixval; souvent il venait à Paris, soit chez son ami Galland, principal du collège de Boncourt, soit dans une maison qu'il avait à l'entrée du faubourg Saint-Marcel (rue Neuve-Saint-Étienne-du-Mont). Il mourut à Saint-Cosme, le 27 décembre 1585. Du Perron fit son oraison funèbre.

à l'étude: pendant sept ans, avec un de ses amis, Antoine de Baif, il travaille le grec et pratique les écrivains anciens sous la direction de l'helléniste Daurat; il rêve de fabriquer à sa patrie une littérature égale aux chefs-d'œuvre qu'il admire : il rencontre dans une hôtellerie Joachim Du Bellay, le doux Angevin, plein des mêmes ambitions et des mêmes espérances. D'autres se groupent autour de ces trois, et Ronsard forme la Brigade, qui bientôt et plus superbement devint la Pléinde: champions d'abord, astres ensuite de la nouvelle poésie française. Avec Ronsard, Baïf et Du Bellay, Belleau. Pontus de Thyard, Jodelle et Daurat complétèrent la constellation.

La Pléiade est aristocratique et érudite : elle a pour chef un courtisan, elle compte un helléniste, qui n'a pour ainsi dire rien écrit en français. Odi profunum vulgus est sa devise et son principe : dans l'école de Marot, c'est la toute populaire facilité, le terreà-terre familier de la poésie frivole qu'elle poursuit. Elle méprise ces poètes de cour, guidés, comme dit Du Bellay,

Par le seul naturel, sans art et sans doctrine.

Elle apporte, elle, un art savant, une exquise doctrine : l'art et la doctrine des Grecs et des Romains, des Italiens aussi, qui sont à l'égard de nos Français, comme on l'a déjà vu, la troisième littérature classique. Elle apporte une haute et sière idée de la poésie, qu'elle tire de la domesticité des grands, qu'elle in'erdit à la servilité intéressée des beaux esprits : la poésie devient une religion : le poète, un prêtre. On connaît les vers fameux de Charles IX à Ronsard:

Tous deux également nous portons des couronnes : Mais, roi, je la recus : poète, tu la donnes....

Ces vers apocryphes ont leur verité. Le poète donne l'immortalité. Dispensateur de la gloire, il ne doit chercher d'autre salaire pour lui que la gloire. Il respectera son œuvre : il n'aura souci que de la faire belle; de cette beauté la gloire sera le prix. Donc il ne la formera pas sur le goût d'un public ignorant et léger : il bravera, s'il le faut, le ridicule; mais il écrira ce qu'il doit écrire, conformément aux grands modèles et au sentiment de son àme. Il sera grave, comme qui fait œuvre éternelle et divine; plus enthousiaste que plaisant, et dédaigneux des saillies qui font rire. Voilà comment, dans quel esprit, sur les traces des anciens et des Italiens, la Pléiade a jeté brusquement la poésie hors des voies anciennes et populaires; avec un mélange unique de noblesse aristocratique et de superbe érudition, elle a tenté de prodigieuses nouveautés : elle a voulu tout d'un coup renouveler les thèmes poétiques, changer les genres, refaire la langue.

Nous apercevons déjà un caractère de cette révolution littéraire: la volonté y a autant de part que la spontanéité. Nous avons affaire à des hommes qui de parti pris ne veulent pas faire comme Marot et Saint-Gelais, de parti pris veulent faire comme Pindare, Horace ou Sannazar: hommes à principes, qui vont s'appliquer à n'être point vulgaires, à être bien savants. Dès le premier moment donc, quelque chose d'artificiel s'insinue dans l'excellente entreprise des novateurs: un vice primordial, tout au fond de leur esprit, menace la vitalité et, si je puis dire, la santé de leur œuvre. Il leur faudra bien de l'originalité, bien du bon sens, dans leur création de la beauté, pour ne pas se méprendre et poursuivre, au lieu du beau, le rare ou l'érudit.

Il est toujours fàcheux pour des poètes de travailler sur des théories arrêtées à l'avance, et de réduire leur génie à l'application méthodique d'un système : mieux vaut que les œuvres fassent naître les théories. Dans la réforme de Ronsard, la critique accompagna et même précéda l'inspiration : Du Bellay lança en 1549 sa Defense et Illustration de la langue française, qui est tout à la fois un pamphlet, un plaidoyer et un art poétique, œuvre brillante et facile, parfois même éloquente et chaleureuse, le premier ouvrage enfin de critique littéraire qui compte dans notre littérature, et le plus considérable jusqu'à Boileau. Ronsard, moins impatient que son ami, et plus artiste en ce sens qu'il s'efforca de réaliser, non de définir son idéal, a semé pourtant ses théories dans ses Préfaces des Odes et de la Franciade, ainsi que dans un Abrégé d'art poétique qu'il donna en 1565. En elles-mêmes ces théories n'ont rien d'aussi extravagant qu'on a dit quelquefois : dans l'ensemble, et pour l'essentiel, elles représentent assez bien ce qui s'est fait, même après Ronsard, ce qui lui a survécu pour être la substance et la forme de notre poésie moderne.

# 2. LES GENRES ET LES VERS.

Du Bellay et Ronsard ont à conquérir le terrain sur deux sortes d'ennemis : les ignorants et les humanistes. Contre ceux-ci, ils soutiennent qu'on ne peut égaler les anciens en leurs langues : il faut voir de quelle verve ils invectivent ces « reblanchisseurs de murailles », ces « latineurs » et « grécaniseurs » qui ont appris « en l'école à coups de verges » les langues anciennes, et croient avoir fait merveille d' « avoir recousu et rabobiné je ne sais quelles vieilles rapetasseries de Virgile et de Cicéron » : comme s'ils pouvaient faire autre chose que des « bouquets fanés ». Avec des

accents tout nouveaux, ils font des ettres une partie de l'honneur national et comme une province de la patrie.

Contre les ignorants, ils maintiennent la nécessité de l'étude, de l'art, du travail; que la nature toute seule ne fait pas des chefs-dœuvre, et que les anciens seuls nous enseignent la façon des chefs-d'œuvre. Mais, non plus que Boileau, ils ne donnent pas tout à la science et au travail : ils exigeaient le don, le génie. « Tous ceux, disait Ronsard, tous ceux qui écrivent en carmes, tant doctes puissent-ils être, ne sont pas poètes », et il n'admettait à l'œuvre divine de la poésie que les hommes « sacrés dès leur naissance et dédiés à ce ministère ». A eux seulement s'adressent les lecons, dont voici la substance.

« Laisse, dit Du Bellay, toutes ces vieilles poésies françoises aux Jeux Floraux de Toulouse et au puy de Rouen, comme Rondeaux, Ballades, Virelais, Chants royaux, Chansons, et autres telles épiceries.... - Jette-toi à ces plaisants épigrammes,... à l'imitation d'un Martial... Distille... ces pitoyables élégies, à l'exemple d'un Ovide, d'un Tibulle et d'un Properce... - Chante-moi ces odes inconnues encore de la muse françoise, d'un luth bien accordé au son de la lyre grecque et romaine. » On pourra faire des épîtres, élégiaques comme Ovide, ou morales comme Horace; des satires à la façon d'Horace. On fera des sonnets selon « Pétrarque et quelques modernes Italiens »; de « plaisantes églogues, rustiques à l'exemple de Théocrite et de Virgile, marines à l'exemple de Sannazar, gentilhomme napolitain »; de coulants et mignards hendécasyllabes, à l'exemple d'un Catulle, d'un Pontan et d'un Second : des comédies et tragédies, dont on sait bien où sont les « archétypes ». A Ronsard, orné de toutes « grâces et perfections », appartiendra d'imiter Homère, Virgile, Arioste, et de donner à la France une épopée. Partout, on le voit, les Italiens sont mis sur le même pied que les anciens : tant il est vrai, comme on ne le redira jamais trop, que l'Italianisme a été le principe et la condition de notre Renaissance. Au reste, c'est une substitution générale des genres anciens et italiens aux genres du xve siècle que la Pléiade a tentée et opérée en effet. Mais cela, en soi, était excellent : à la place de formes étroites, maigres et compliquées, telles que la Ballade et le Chant royal, les formes antiques, larges, simples, réceptives, si je puis dire, mettaient l'inspiration à l'aise, et se prêtaient à revêtir une beauté bien supérieure. Même le sonnet était infiniment au-dessus du rondeau, dépouillé de la gentillesse puérile du refrain, tour à tour ample, ou mâle, ou tendre, ou passionné, et. selon le mot de Burckhardt, précieux condensateur de l'émotion lyrique.

Les anciens ne pouvaient donner à Ronsard les modèles de sa versification : ici, bon gré mal gré, il devait suivre et continuerses devanciers, Clément Marot, Jean Le Maire, Villon. Il le fit sans hésiter. Il n'essaya jamais la chimère des vers métriques : une seule fois, il tenta de faire des vers sans rime. Du Bellay, comme lui, reconnut la rime comme un élément essentiel de la versification française : « fâcheux et rude geôlier, et inconnu des autres vulgaires ». Mais les anciens leur apprirent du moins la valeur de la technique, et leur inspirèrent la passion de perfectionner l'instrument que la langue et l'usage mettaient à leur disposition.

Du Berlay veut la rime volontaire, propre, naturelle, juste enfin « comme une harmonieuse musique tombante en bon et parfait accord ». Il la veut riche, exacte pour l'oreille, point curieuse, et point facile : qu'on ne fasse pas rimer le simple avec le composé. Malherbe ne parlera pas autrement. Et ne croit-on pas entendre encore Malherbe, et même Boileau, quand Ronsard défend de sacrifier « la belle invention » et la justesse de l'expression, c'està-dire la raison, à la rime? Il proscrit l'inversion, l'hiatus, exige le repos à l'hémistiche, et ne pardonne à l'enjambement qu'en faveur des anciens qui usaient des rejets. Sur l'élision de l'e muet dans l'intérieur du vers, sur l'alternance des rimes féminines et masculines, rien de plus classique que les enseignements de Ronsard.

Mais on le sent artiste dans l'attention qu'il donne à la sonorité des vers, dans cette curieuse prière qu'il adresse à son lecteur de ne point lire sa poésie « à la façon d'une missive ou de quelques lettres royaux », dans des remarques telles que celle-ci sur la valeur sensible des sons : « A, O, U, et les consonnes M. B, et les SS finissant les mots, et, sur toutes, les RR qui sont les vraies lettres héroïques, sont une grande sonnerie et batterie aux vers ».

« Les alexandrins tiennent la place en notre langue, telle que les vers héroïques entre les Grecs et les Latins. » Voilà la vraie trouvaille de Ronsard en fait de rythme, et le grand service rendu par la Pléiade à la poésie : sous l'influence de l'hexamètre latin, l'alexandrin, création du moyen âge, et dont Rutebeuf avait montré la force et la souplesse, l'alexandrin, délaissé au xive et au xive siècle, ignoré ou à peu près de Marot, est retrouvé, relevé, remis à sa vraie place, qui est la première : ce n'est pas tant le vers noble de notre poésie, que le vers ample; et c'est par là qu'il vaut. Ronsard a pu se repentir, et revenir dans sa triste Franciade au grêle décasyllabe : son œuvre était faite et a prévalu contre lui-même. Il avait pour trois siècles au moins donné la haute poésie à l'alexandrin.

#### 3. LA LANGUE.

Pour la langue, les Romains se faisant d'après les Grecs un vocabulaire philosophique, scientifique et même poétique, indiquaient à la nouvelle école la méthode à suivre : et l'on voit tout de suite le danger. Car la langue littéraire de Rome est une création artificielle, et peut-être aurait-il été mieux ici d'essayer de ue point répéter les procédés un peu factices des écrivains latins. Mais ce précédent, autorisé par tant de che.s-d'œuvre, a fasciné nos poètes; d'autant qu'une idée erronée les poussait encore dans le même sens : c'est qu'une langue est d'autant plus parfaite qu'elle a plus de mots. Tout le xvue siècle devait réagir, et même parfois avec un peu d'excès, contre cette doctrine; mais vers 1550, dans l'état de la langue, l'erreur était et nécessaire et bienfaisante.

Bien des mots manquaient encore à la langue; quand l'esprit se gonflait de tant d'idées, il fallait bien que le vocabulaire se remplit : il était impossible de ne pas innover beaucoup dans l'expression. Il fallait jeter bien des mots dans la langue; les meilleurs resteraient, élus par l'usage; une sorte de concurrence et de sélection naturelle déblaierait le vocabulaire peu à peu. Ce qu'on peut demander alors, c'est que celui qui fait des mots nouveaux les fasse par bon jugement. Je trouve, tout compte fait, six procédés indiqués par Du Bellay et par Ronsard pour l'enrichissement de la langue:

1º On peut emprunter aux Latins ou aux Grees leurs termes. Mais Ronsard s'élève contre les Français qui « écorchent le latin » : il serait le premier à se rire de l'écolier limousin. Et dans son œuvre il est bien loin d'avoir pris la même licence que Rabelais, Calvin ou Amyot : Du Bellay fut prudent aussi, et heureux dans ses essais,

puisqu'il lança le mot de patrie.

2º « Tu composeras hardiment des mots à l'imitation des Grees et des Latins. » Ce conseil de Ronsard contient une demi-vérité : le mode de composition qu'il indique est bien français; mais s'îl n'eût subi la fascination des langues anciennes, il se fût aperçu que notre langue ne compose ainsi que des substantifs : pourquoi an gosier mâche-laurier est-il ridicule? et pourquoi un presse-papiers, un essuie-main ne le sont-ils pas? Au moins Ronsard ne veut-il pas que ces composés soient « prodigieux », mais, comme tous « vocables » nouveaux, « moulés et façonnés sur un patron déjà reçu du peuple ».

3º « Use de mots purement français », disait Du Bellay, et il en permettait qu'un usage très modéré et habilement exceptionnel

de « vocables non vulgaires ». Ronsard, plus hardi, plus novateur, compte surtout, lui aussi, sur les ressources propres du français: c'est de lui-même qu'il tirera les richesses qu'il lui apportera. D'abord il conseille de « remettre en usage les antiques vocables ». Qui ferait « un lexicon des vieux mots d'Artus, Lancelot et Gauvain », ferait œuvre de « bon bourgeois », œuvre patriotique et utile. On choisirait de ces vieux mots les plus « prégnants et significatifs » pour servir à la poésie.

4º On ne craindrait pas de mêler au langage courtisan les meilleurs mots de tous dialectes et patois français, « principalement ceux du langage wallon et picard, lequel nous reste par tant de siècles l'exemple naïf de la langue française ». Cela ne vaut-il pas le gascon de Montaigne? Et l'histoire de la langue ne nous faitelle pas voir dans de nombreux cas cette pénétration de notre pur français par les dialectes de langue d'oïl qu'il a supplantés et relé-

gués au fond des champs?

5º Légitime aussi est l'emploi des termes techniques et de métiers : et de hanter « toutes sortes d'ouvriers et gens mécaniques », c'est pour le poète un excellent moyen d'élargir le vocabulaire littéraire.

6º Plus originale, plus audacieuse est la méthode si fort préconisée par Ronsard : le provignement des mots : « Si les vieux mots abolis par l'usage ont laissé quelque rejeton, tu le pourras provigner, amender et cultiver, afin qu'il se repeuple de nouveau. » Ainsi de lobbe, on tirera lobber, de verve, verver, d'essoine, essoiner. On voit que le provignement de Ronsard n'est que l'imitation réfléchie de l'évolution spontanée du langage; si d'impression sont sortis impressionner, impressionnable, impressionnabilité, n'est-ce pas un provignement opéré par l'instinct naturel du peuple? Et c'est là, avec nos procédés de composition, le princi-

pal moyen de développement du français moderne.

On le voit, le système de Ronsard n'a rien en soi de très déraisonnable, ni de très contraire au génie de la langue. Son grand tort est d'être un système : mais, je le répète, ne le fallait-il pas alors? Ronsard a très bien reconnu deux choses : 1º qu'il fallait innover avec prudence et choix; 2º qu'à l'usage seul appartiendrait d'autoriser les innovations, et d'en faire des acquisitions définitives de la langue. Il ne donne en somme au poète qu'un droit de proposition. Ce n'est pas un brouillon, c'est un poète qui a l'idée, le sens de la forme : il a travaillé la langue, comme il a travaillé le vers, et il travaillera la phrase. C'est qu'alors il n'y a pas seulement faute de fuçon en notre langue : quand il commence d'écrire, dix ans avant les Vies d'Amyot, il y a vraiment encore un peu faute d'étoffe.

# 4. L'ERREUR DE LA PLÉIADE.

Son but, c'est par les rythmes, par le choix et l'ordre des mots. de créer une forme belle. « Tu te dois travailler, dit-il, d'ètre copieux en vocables, et tirer les plus nobles et signifians pour servir de nerfs et de force à tes carmes, qui reluiront d'autant plus que les mots seront significatifs, propres et choisis. » Voilà qui est excellent. Mais, dans sa fuite de la platitude, Ronsard force la construction française : il dira « l'enflure des ballons », à la mode des vers latins, pour les ballons enflés. Le tort qu'il a eu, c'est d'essayer cela deux siècles et demi trop tôt : nos romantiques ont légué à nos naturalistes le goût des substantifs abstraits mis à la place des adjectifs classiques. Une erreur plus grave de Ronsard, c'est d'avoir méconnu la valeur poétique de ce que M. Taine appelle si bien les mots de tous les jours. Entraîné par son préjugé aristocratique, ce gentilhomme poète trouve plus de beauté, de grandeur dans les termes de guerre, et dans tous ceux qui désignent les occupations de la vie noble. C'est confondre fàcheusement la qualité sociale avec la dignité esthétique.

D'autre part, si curieux qu'ait été Ronsard de s'éloigner du vulgaire, il n'a jamais hésité à condamner les auteurs turbulents qui, « voulant éviter le langage commun, s'embarrassent de mots et manières de parler dures, fantastiques et insolentes ». Il veut que l'on soit clair, en n'étant pas commun; et, qu'il s'agisse de l'élocution ou de la conception, il hait l'extravagant et l'inintelligible.

On a tort de lui jeter toujours à la tête le quatrain qui précède la Franciade: car il a posé nettement pour règle que les inventions du poète devront être « bien ordonnées et disposées, et bien qu'elles semblent passer celles du vulgaire, elles seront toutefois telles qu'elles pourront être facilement conçues et entendues d'un chacun ». Tout au moins d'un chacun qui soit honnète homme, de bon esprit et suffisamment cultivé.

On oppose généralement Ronsard aux classiques: il serait plus juste de noter combien déjà le jugement de Ronsard est classique. Ce qui lui échappe, et à tous encore, c'est le trait d'union de l'antiquité et de la vérité, le principe qui concilie, réunit l'imitation et l'originalité: ce sera la grande trouvaille du xvue siècle, et de Boileau, de fonder en raison le culte des anciens. Ronsard n'a pas vu nettement que les anciens sont les modèles, parce que la nature est fidèlement exprimée en leurs œuvres, et qu'ainsi de s'adresser à eux, ou à la nature, c'est la même chose: que du moins ils nous guident dans le choix des objets et des moyens d'imitation.

Faute de cette idée directrice, il hésite, il s'embrouille, il patauge, il s'égare. Il n'arrive pas plus que Du Bellay à définir nettement ce qu'est le renouvellement des thèmes d'inspiration qu'il tente: la Pléiade n'a fait rien moins que de placer dans le sentiment la source de la poésie, qui jusque-là était placée dans l'esprit. Ce que Villon seul avait fait en deux ou trois endroits, d'exprimer les plus intimes réactions de l'individualité au contact de la vie, de mettre par conséquent une sincérité sérieuse au fond de l'œuvre poétique, Ronsard et son école en firent la loi et comme l'essence de la poésie moderne. Par eux elle fut apte à devenir, selon la belle formule que M. Brunetière a donnée du lyrisme, la réfraction de l'univers

à travers un tempérament.

Mais ici Ronsard n'a pas eu une nette conscience de l'œuvre à laquelle il travaillait. Toutes ses formules sont vagues ou fausses. Il demande « une naïve et naturelle poésie ». En bon classique, il préfère la vraïsemblance à la vérité, c'est-à-dire la vérité générale à la vérité particulière, les êtres normaux aux monstres accidentels. Mais quand il veut s'expliquer, il ordonne au poète « d'imiter. inventer ou représenter les choses qui sont ou qui peuvent être » : voilà qui va bien, mais il ajoute : « ou que les anciens on estimées comme véritables ». Et cela gâte tout. Car bien qu'il n'ajoute cela que pour justifier l'emploi de la mythologie, je sens là une erreur générale : Ronsard pose les anciens à côté de la nature, non comme offrant déjà la nature, mais comme égaux à la nature dans les choses même où nous n'y trouvous ni raison ni vérité, où leur nature enfin n'est pas la nôtre. Et du coup la sincérité de la

poésie reçoit une grave atteinte.

De là vient cette stupéfiante Préface de la Franciade, où, précisant le retentissant appel de Du Bellay, il enseigne à faire le pillage méthodique des trésors de l'antiquité, à mettre les Grecs et les Romains en coupe réglée; où l'imitation se fait un décalque servile, matériel, irraisonné; où, sans plus regarder la nature, sans entrer non plus en contact avec l'âme des anciens, on leur arrache ce qu'ils ont d'extérieur, de relatif, de local. La poésie devient comme un magasin de bric-à-brac gréco-romain, où sont entassés pèle-mèle toute sorte d'oripeaux et d'accessoires : et il est étrange que Ronsard, qui avait le bon goût d'aimer « la naïve facilité d'Homère », n'ait pas vu que le meilleur moyen de ne pas ressembler à Homère était précisément, pour un homme du xvie siècle... de s'habiller, de parler, de marcher comme le lointain aède des temps héroïques. Cependant, ici encore, il n'y a que demi-mal, si la force du tempérament est capable de soulever ou d'écarter la masse énorme des réminiscences. C'est ce qu'il nous faut maintenant demander aux œuvres de la Pléiade.

## CHAPITRE II

## LES TEMPÉRAMENTS

 Du Bellay: un fin poète. — 2. Ronsard: sa gloire. Génie lyrique. Les Odes. Le tempérament étouffé par l'érudition. Ce qu'il y a de sincère et d'original dans Ronsard. Ronsard créateur de mètres et de rythmes. — 3. Décadence de la Pléiade: anacréontisme, italianisme. Desportes. — 4. Causes de l'oubli où tomba Ronsard.

#### 1. JOACHIM DU BELLAY.

Du Bellay <sup>1</sup> précéda Ronsard : en même temps que sa Défense <sup>2</sup>, il publia son Oliv<sup>2</sup> et son Recueil. Il offrait au public le sonnet et l'ode : il donnera aussi le premier modèle de la satire régulière, à la romaine.

C'est un doux et fin poète, fluide et facile, d'une grace sérieuse et souvent mélancolique: aussi dissemblable que possible de Marot, et d'une inspiration toute lyrique et personnelle. Quand il songeait à Mellin de Saint-Gelais, il disait bien du mal du pétrarquisme: quand il mit son amour en sonnets, il pétrarquisa. Il

1. Biographie: Joachim du Bellay, cousin du cardinal et du sire de Langey; le grand événement de sa vie est ce séjour de trois ans qu'il fit à Rome, comme intendant du cardinal. Il mourat à trente-cinq ans, en 1560. Son petit Livé est a 48 kil. d'Angers, à un demi-kil. d'Ancenis, ville bretonne, que son patriotisme angevin n'a jamais con senti à nommer une fois.

Editions: La Défense, l'Olive, le Recueil, 1549. (Le privilège de l'Olive et de l. Défense est daté du 20 mars 1548.) Œuvres, Paris, 1569 et 1573; Rouen, 1592 éd. Marty-Laveaux, 2 vol. in-3, Lemerre, 1866-67; la Défense, éd. Chamard, in-8, 1904, Œuvres poétiques, éd. Chamard (Sov. des textes français modernes, t. I, 1908). — A consulter Sainte-Beuve, ouvr. cité. Turquêty, Bulletin du bibliophile, 1864. Léon Séché, J. du Bellay, in-12, Paris, 1880. De Nolhav, Lettres de J. du Bellay, Paris, 1883. Faguet, XVI Siècle. Brunctière, Évolution de la critique, leçon 1. Il. Chamard, J. du Bellay, 1900; Vianey, les Sources italiennes de l'Olive, 1900; Villey, les Sources italiennes de la Défense, 1908.

2. L'école de Marot, comme on sait, fit une réplique à la Défense : cette critique, le Quintil Horatian, a été attribuée à Ch. Fontaine, qui donne le livre comme de Barthélemy Aneau (cf. H. Chamard, Revue d'hist. litt. 15 janv. 1898).

ne se piquait pas d'une inflexible raideur. Il eût pu dire qu'il ne prenait pas Pétrarque tout à fuit du même côté que Saint-Gelais : et malgré toutes les mièvreries et mignardises de l'Olive, il est vrai que le côté tendre, ému, sincère de Pétrarque ne lui a pas échappé, et qu'en l'imitant il a exprimé dans ses sonnets une façon d'aimer sérieuse et ardente, un idéalisme sentimental, qui ne ressemblent guère au pétrarquisme grivois de Saint-Gelais. Pour l'ode, Du Bellay, comme toute l'école, s'efface et s'absorbe dans Ronsard, et de lui comme de Ronsard il sera vrai de dire que ses meilleures odes sont des chansons ou des élégies.

Il restera dans notre poésie, comme un des maîtres du sonnet : non pas par son Olive, malgré des pièces exquises, mais par ses Regrets et ses Antiquités romaines. Exilé à Rome dans son poste d'intendant du cardinal Du Bellay, triste d'être si loin de son « petit Lyré », et ne pouvant penser sans larmes à la « douceur angevine », son âme endolorie n'en était que plus sensible aux impressions de ce monde étrange où elle languissait. Et toutes ces impressions se fixaient dans de pénétrants sonnets : sonnets satiriques, plus larges que des épigrammes, plus condensés que des satires, expressives images des intrigues de la cour romaine et des corruptions de la vie italienne; sonnets pittoresques, où la mélancolique beauté des ruines est pour la première fois notée, en face des débris de Rome païenne; sonnets élégiaques enfin, où s'échappent les plus profonds soupirs de cette âme de poète, esfusions douces et tristes, point lamartiniennes pourtant : elles ont trop de concision et de netteté, et il y circule je ne sais quel air piquant qui prévient l'alanguissement.

Entin, dans quelques pièces, Du Bellay se révèle comme un excellent ouvrier de rythmes vifs et délicieux : tout le monde connaît ces Vaux d'un vanneur de blé au vent, un petit chefd'œuvre d'invention classique, je veux dire de cette véritable invention qui ne consiste pas à créer la matière, mais à lui donner âme et forme.

Toutefois Du Bellay n'avait pas l'étoffe d'un chef d'école : il avait trop de délicatesse, trop de facilités à suivre tous ses goûts; pas assez d'orgueil, de force et, si j'ose dire, de volume. Il ne pouvait que jeter quelques charmantes œuvres dans le cours de la poésie française, non pas le détourner ou le rectifier. D'autant qu'il ne faisait pas l'expérience complète et décisive : son imitation n'abordait pas de front la grande antiquité; il allait à Virgile plutôt qu'à Homère, à Horace plutôt qu'à Pindare; il s'amusait aux Italiens, comme Pétrarque, aux modernes latinistes, comme Pontanus ou Naugerius.

## 2. RONSARD : EFFORT VERS L'ODE ET L'ÉPOPÉE.

Par la force du talent, par la grandeur de l'effort, par l'éclat du succès. Ronsard est le maître de la poésie du xvie siècle. Il y fut adoré à peu près comme V. Hugo en notre siècle. Ce fut une gloire européenne : Élisabeth. Marie Stuart, le Tasse, souverains et poètes l'encensaient; l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, jusqu'à la Pologne enviaient à la France le rival d'Homère et de Virgile. Et le président de Thou ne croyait pas faire une phrase quand il disait que la naissance de Ronsard avait réparé la perte de la France, vaincue ce même jour à Pavie. Cette renommée prodigieuse fut bâtie en dix ans, entre les Odes de 1550 et l'édition des OEuvres de 1560 <sup>1</sup>. A cette date, le Ronsard devant qui le siècle se prosterne, est complet. Les troubles civils tireront de lui une manifestation originale et considérable, les Discours, dont nous parlerons en leur lieu; auprès des contemporains, ils ont plus nui que servi à sa gloire, en lui aliénant les protestants.

Mais la Franciade? Elle ne paraît qu'en 1572: je ne dis pas au milieu des pires tourmentes religieuses et politiques, mais, ce qui est plus grave, à la veille des Premières Amours de Desportes (1573), et le recueil de Desportes, c'est la fin des grandes ambitions, c'est la banqueroute en quelque sorte de la Pléiade. Quelque admirée que la Franciade ait été à son apparition, elle fut sans influence: ce qui compte, ce ne sont pas les chants imprimés en 1572, c'est le dessein annoncé bien des années auparavant par Ronsard de tenter l'épopée, c'est la confiance unanime des poètes et du public qui, avec Du Bellay, le désignaient pour le souverain effort du poème héroïque, c'était l'admiration grave, le respectueux enthousiasme dont pendant tant d'années on entoura celui qui marchait dans les voies d'Homère et de Virgile. La gloire épique de Ronsard réside dans l'opinion qui précéda, qui attendit son œuvre, et non dans l'œuvre même, qui, somme toute, fit un médiocre bruit.

Éditions: Odes (4 1), et Bocage, in-8°, Paris, 1550 (Privilège du 10 janvier 1549); Amours et Odes (1 5), 1552, 1553; Hymnes, 1555, 2° livre, 1556, Muslanges, 1555, 2° livre, 1559. Œuvres (Amours, Odes, Poèmes, Hymnes), 4 vol. in 16, Paris, G. Buon, 1560. Élégie sur les troubles d'Amboise, 1560; Institution pour l'adoles cence du Roy, 1562; Discours des misères de ce temps, 1562; Continuation, 1562. Hemontrance au peuple de France, 1563; Responce aux injures et calomnies, etc., 1563. Franciade (4 l.), 1572. Œuvres, 1 vol. in-6°, Paris, G. Buon, 1584, N. Buon, 2 vol. in-10, 23, de 1560 à 1630 on compte 17 editions des Œuvres, P. Blanchemain (Bibl. elzév.), S vol. in-16, 1857-67; Marty-Laveaux, Lemerre, 6 vol. in-8. 1887 et suiv.

A consulter: A. de Rochambeau, la Famille de Ronsard, 1868; P. de Nolhac, le dernier amour de Ronsard, 1882; Abbé Froger, Ronsard ecclésiastique, 1882; les Premières poésies de Ronsard, 1892; Sainte-Beuve, ourr. cité, Gaudard, Ronsard imitateur d'Homère et de Pindare: Faguel, XVIo sircle, Mellerio, Lexique de Ronsard, Paris, 1895; M. Piéri, Pétrarque et Ronsard, Marseille, 1896, Vianey, le Pétrarquisme de la Plétade, 1909.

Cela me dispensera de m'attarder à la Franciade, qui est une erreur totale. Erreur de forme d'abord, chose grave en art : le choix du décasyllabe au lieu de l'alexandrin, où Ronsard trouva trop de caquet, tout en l'estimant aussi trop énervé et flasque, ce choix malheureux était un véritable recul, qui ramenait l'art au

moyen âge.

Mais de plus Ronsard s'est trompé sur la définition du genre : il a pris l'épopée pour un roman. Il s'est trompé sur les conditions du genre : il a cru que l'épopée était une plante de tous climats et de toute saison. Il s'est trompé sur le choix d'un sujet : il a cru le prendre éloigné de la mémoire des hommes, et pourtant populaire; ce n'était qu'une légende de clercs et de lettrés, ancienne il est vrai, et qui s'était perpétuée de Frédégaire à Jean Lemaire et Jean Bouchet. Ce Francus fils d'Hector, et fondateur de la monarchie franque, était une pâle figure, un thème d'inspiration bien vide, où nul afflux de tradition populaire ne mettait la vie; le Tasse, et même le Père Lemoyne, même Chapelain ont bien micux choisi. Cependant Ronsard pouvait encore faire quelque chose de son sujet, s'il y avait versé les sentiments généraux de cette nation qui depuis un siècle et demi commencait à prendre conscience d'elle-même, s'il avait su imiter la « curieuse diligence » de Virgile, et jeté toute la France, ses souvenirs, son âme et son génie dans ce mythe érudit.

Mais il se trompa sur les moyens : il ne fit pas une œuvre française; il ne fut occupé qu'à coudre des lambeaux d'Homère et de Virgile, et n'échappa aux laborieuses froideurs des réminiscences que par la froideur plus laborieuse encore de la poésie de commande, dans ses notices officielles et insipides sur les pré-

décesseurs de Charles IX.

On a regretté parlois les erreurs de Ronsard dans la conception et l'exécution de sa Franciade: on a pensé que s'il les avait évitées, il eût pu faire une belle œuvre, et l'on allègue des fragments épiques, tels que le Discours de l'équité des vieux Gaulois. Il serait plus juste de dire que Ronsard n'a pas pu éviter ces erreurs, parce qu'il n'avait à aucun degré le sens épique. Le Discours de l'équité des vieux Gaulois en est lui-même la preuve. Il m'est impossible d'y voir autre chose que de l'éloquence en vers, de l'éloquence cherchée sur un thème quelconque, c'est-à-dire de la forte rhétorique: du Lucain ou du Claudien en français.

Le génie de Ronsard est tout lyrique. Aussi est-ce par le lyrisme qu'il a conquis ses contemporains; et même devant la postérité, son échec n'a été que relatif, en dépit de l'absurde application qu'il a faite parfois de ses théories. Car si les principes généraux du système n'ont rien en eux-mêmes de trop choquant, Ronsard s'égare étrangement dans les procédés d'exécution, dans le passage du principe à l'œuvre. Il s'est trompé d'abord, ici encore sur la détinition du genre : il n'en a pas saisi l'essence, il n'a su que cataloguer les sujets traités par les anciens (notons que Boileau ne fera guère mieux). Ainsi il assigne à la poésie lyrique " l'amour, le vin, les banquets dissolus, les danses, masques, chevaux victorieux, escrimes, joutes et tournois, et peu souvent quelque argument de philosophie ». Sauf les « chevaux victorieux », il va de parti pris construire des odes sur tous ces thèmes, les « patronnant » sur la magnificence de Pindare, dont il tente de reproduire même les rythmes. De la ces odes pindariques avec leur monotone succession de strophes, d'antistrophes et d'épodes : division qui ne répond à rien pour nous, puisque, même chantées comme il le voulait, les odes de Ronsard ne règlent pas leur mouvement sur les évolutions d'un chœur. Tous les vers de la strophe et de l'antistrophe étant égaux, la correspondance rythmique n'est plus marquée que par la succession des rimes qui ne la fait pas sentir suffisamment : la strophe et l'antistrophe se fondent en une longue strophe, assez longue pour rendre insensible l'identité des épodes qu'elle sépare.

Puis la même diligence érudite que dans la Franciade a étouffé l'inspiration sous les réminiscences, sous la mythologie indifférente; et pour reproduire la phrase brusque, magnifique et non vulgaire de Pindare, l'ode française s'est chargée de formes lourdes, dures et obscures. Cependant tout, ici, n'est pas à condamner : qu'on prenne la plus fameuse des odes pindariques, l'Ode à Michel de l'Hôpital, énorme machine de vingt-quatre strophes, antistrophes et épodes, et de huit cent seize vers : on y trouve, pour la première fois, un long poème d'une structure achevée, un rude effort de composition; on y trouve du mouvement, et de ce mouvement lyrique qui tient à l'organisation rythmique, de l'éloquence aussi, une éloquence qui tient à la hauteur, au sérieux,

à la sincérité de la pensée. Malherbe est déjà là dedans.

On ne peut dire que l'immense effort des odes pindariques ait été du tout perdu pour Ronsard : cette rude gymnastique le fit maître de ses rythmes; il n'eut qu'à mettre de côté l'antistrophe et l'épode, pour avoir à sa disposition une belle forme lyrique. Mais dans les odes non pindariques, ainsi que dans les hymnes, érégies et poèmes divers qui font partie des œuvres, une certaine incohémence, un manque d'équilibre et d'harmonie éclatent. L'œuvre est inégale et mêlée, parce qu'une contradiction fâcheuse est au fond du génie même qui la crée. Il y a conflit entre l'intelligence et la sensibilité du poète. La perfection des classiques viendra de ce qu'ils emploieront l'imitation de l'antiquité à la manifestation

de leur originalité. Ronsard, malheureusement, ne subordonne pas son érudition à son tempérament : il la préférerait plutôt : tout au moins, il suit indifféremment l'une et l'autre, comme sources également fécondes et légitimes d'inspiration. En sorte que l'érudition, n'étant pas mise au service du tempérament, le gêne et le restreint.

Le tempérament était voluptueux, sensuel, mélancolique, de cette mélancolie que la brièveté et la relativité des instables voluptés imposent aux sensuels : il subissait fortement l'impression des choses extérieures et la rendait en images, qui exprimaient la concordance ou le contraste de la nature visible avec les dispositions intimes de la nature subjective. En un mot, il y avait en Ronsard, pour peu que l'art et le métier s'y joignissent, un tempé-

rament de lyrique élégiaque.

Ce qui lui manqua, ce fut une pensée originale, une pensée qui ne fût occupée qu'à faire entrer le monde et la vie dans les formes du tempérament, à projeter le tempérament sur l'univers et sur l'humanité : qui par conséquent permit au tempérament de dégager toute sa puissance, et de réaliser ses propriétés personnelles. Ronsard aurait-il eu assez de spontanéité pour absorber ainsi toutes choses en son moi, et de son moi ainsi manifesté remplir une grande œuvre? Je ne sais : en tout cas, il travaille sans cesse à étouffer sous les acquisitions de sa mémoire les sollicitations de sa nature. Lamartine fait le Lac; V. Hugo, la Tristesse d'Olympio; Musset, le Souvenir: un seul thème, trois tempéraments de poète, trois facons de sentir, par suite de concevoir la destinée de l'homme. Ronsard, s'il eût trouvé les trois pièces chez des modèles, n'eût pas cherché à approprier le thème à sa nature, en créant une quatrième œuvre, pareille et différente : il eût successivement fait un Lac, une Tristesse, un Souvenir. Et voilà l'irréparable vice de son œuvre.

Mais voici par où elle se relève. Ronsard est excellent, exquis, délicieux ou grand, chaque fois que par hasard son intention d'érudit tombe d'accord avec son tempérament (et alors l'imitation ne lui sert qu'il manifester dans une forme plus belle son sentiment personnel), ou bien chaque fois que son tempérament prend le dessus et reroule les réminiscences de l'érudit. Relisons toutes les pièces qu'on cite : ces sonnets, ces chansons, où le pétrarquisme est traversé des élans fougueux d'une passion sensuelle, où se fond une subtilité aiguë dans la douceur lasse d'une mélancolie pénétrante, ces éiégies où le néant de l'homme, la fragilité de la vie, le sentiment de la fuite insaisissable des formes par lesquelles l'être successivement se réalise, s'expriment en si vifs accents par de si graves images, ces hymnes, comme l'hymne à Bacchus

qui a le mouvement et l'éclat des Bacchanales que peignaient les Italiens, ces odelettes, où la joie fine et profonde des sens aux caresses de la nature qui les enveloppe, se répand en charmantes peintures, en rythmes délicats : tout cela, c'est le tempérament de Ronsard, fortuitement favorisé par son érudition, ou bien en rompant l'entrave. Et là, ce sont bien des chefs-d'œuvre, les premiers du lyrisme moderne, qui s'épand en toutes formes, et. négligeant les factices distinctions de genres que seules la spécialisation rigoureuse des mètres maintenait chez les anciens, met la même essence, la même source d'émotions et de beauté dans l'ode et dans le sonnet, dans l'hymne et dans l'élégie : ces chefsd'œuvre se constituent par l'ample universalité des thèmes, et par l'intime personnalité des sentiments : c'est de l'amour, de la mort, de la nature que parle le poète, mais il note l'impression, le frisson particulier que ces notions générales lui donnent, la forme et la couleur par lesquelles se détermine en lui leur éternelle identité.

Et déjà la technique assure à ces œuvres une perfection qui les fasse durer; je n'ai pas besoin de citer ce que tout le monde connaît: Mignonne, allons voir si la rose, ou Nous vivons, mon Panjas, ou Quand vous serez bien vieille ou l'Élégie contre les bûcherons de la forêt de Gütine et mainte autre pièce. Car il y à dans Ronsard de quoi composer un volume où rien de médiocre n'entrerait.

Sa technique est celle d'un vrai artiste. Il a vu à quoi le métier devait servir, et il a bien compris, disons mieux, il a senti dans l'étude des anciens ce que la forme était en poésie. Il a essayé d'attraper cette forme-là, belle et parfaite. Il est loin d'y avoir réussi, et il nous est aisé d'ètre choqués de ses défaillances. Ici encore il a péché par érudition, toutes les fois que l'autorité des anciens lui a tenu lieu de raison. Il a péché aussi par impuissance ou insuffisance de génie, par négligence : il a souvent donné l'exemple d'une facture qu'il condamnait. Mais surtout il faut tenir compte de ce qu'il dégrossissait le premier la poésie moderne : s'il a ébauché la forme que ses successeurs devaient porter à la perfection, on peut lui passer beaucoup de défaillances nécessaires.

Il a eu deux grands mérites : d'abord, comme je l'ai dit déjà, il a restauré l'alexandrin. Puis, il a créé, mis en usage, laissé aux

poètes futurs une grande variété de rythmes lyriques.

Sans doute il n'a pas tout inventé: la strophe de 6 vers  $(a\,a\,b\,c\,c\,d)$ , qui est de beaucoup la plus fréquente dans les odes de Ronsard, était déjà très employée par Marot, qui même savait la diversifier en variant la longueur du vers; il connaissait notamment la forme gracieuse qui consiste à donner trois syllabes aux second

et cinquième vers, et sept aux autres 1 la forme aussi destinée à un si bel avenir, qui consiste à faire le troisième et le sixième vers sensiblement plus courts que les autres 2. Certains entrelacements de rimes dans les strophes de cinq vers ont été fournis aussi par Marot. Le huitain de Villon et de Charles d'Orléans, le dizain de M. Scève, très en vogue depuis Deschamps, se retrouvent aussi chez Ronsard: même le quatrain qu'il appelle strophe saphique est dans les Psaumes de Marot, et par le principe de la succession des (a a a b — b b b c, etc.) nous ramène en plein moyen âge, jusqu'à Rutebeuf.

Mais Ronsard a singulièrement enrichi l'art de ses prédécesseurs: chacune de ses quinze odes pindariques est construite sur un type particulier 3; et dans le reste des odes, le nombre des vers dans la strophe, le nombre des syllabes dans le vers, le mélange des vers, et la succession des rimes forment plus de soixante combinaisons. Il a tenté les vers de 9 syllabes; il a fréquemment usé du vers de 7. Il a très heureusement indiqué l'alexandrin comme mètre lyrique, et non pas seulement narratif: il l'a essayé aussi dans des combinaisons destinées à survivre. Marot dans ses Psaumes, ne dépassait guère la strophe de 7 vers: celle de 3, et plus souvent celles de 4 et de 6, étaient les plus ordinaires chez lui: Ronsard y ajoute les strophes de 4, 10 et 12 vers dont il met en lumière la puissance expressive, en les dégageant des étroites contraintes où la ballade les tenait assujetties 4.

Il a manié toutes ces formes avec un réel instinct du rythme :

<sup>. 1.</sup> C'est le rythme de l'Avril de R. Belleau et celui de la pièce fameuse de Victor Hugo: Sarah, belle d'indolence.

<sup>2.</sup> Si l'on donne 6 syllabes aux petits vers et 12 aux grands, on a l'ode III, 17 de Ronsard : c'est la forme de la pièce de Victor Hugo : Lorsque l'enfant paraît....

<sup>3.</sup> Ronsard emploie dans ses odes pindariques le vers de 6 syllabes (1 fois), celui de 8 (4 fois dans les strophes et antistrophes seulement), partout ailleurs le vers de 7. Les strophes et antistrophes ont de 10 à 20 vers et les épodes de 8 à 19, les strophes de 12 vers et les épodes de 10 sont les plus nombreuses. Une seule pièce n'a ni antistrophe ni épode; la plupart ont de 1 à 5 strophes, antistrophes et épodes une seule en a 10; une, 24. Les rimes masculines alternent avec les féminines dans l'interieur de chaque strophe : les exceptions, assez nombreuses en apparence, sont voulues systématiquement.

<sup>4.</sup> Dans la strophe de 8 vers, la plus fréquente chez Ronsard, les rimes sont croisées; a b a b c d c d. Dans la strophe de 10 vers, il use de rimes plates, ou de rimes croisées terminées par un distique en rimes plates. Dans la strophe de 12 vers, voici l'ordre des rimes a b a b c c d d e f e g. Dans le quatrain, il fait quelquefois les vers impairs plus courts, ou le quatrième seulement court après trois plus longs; dans la strophe des 8 vers, il donne 6 syllabes au 4° et au 8° vers, 12 aux autres. J'ai dit es deux combinaisons de mètres les plus heureuses qu'offre la strophe de 6 vers. Il fait alterner la strophe de 6 vers avec celle de 4, ou, inversement, celle de 12 vers avec celle de 8: parfois il fait alterner quatre longs vers avec six vers courts, etc. — Voir Odes, V. 33, un curieux artifice dans l'agencement des rimes, ou 1V, 31; ou encore IV, 17.

s'il n'a pas semblé avoir une conscience nette du rôle des accents dans les vers, s'il n'en parle jamais, non plus que Du Bellay dans sa théorie, en fait il les distribue souvent avec un très juste sentiment. Libre à nous de trouver son vers rude et mal rythmé : que dirajent nos compositeurs de la musique de Goudimel? Il a eu le tort de ne pas élider toujours dans l'intérieur du vers l'e muet final précédé d'une vovelle (une vie sans vie), d'admettre trop facilement des enjambements d'un hémistiche entier et, qui pis est, dans plusieurs vers successifs : si bien que son alexandrin, parfois boiteux, est d'autres fois indéterminé, trainant en queue de prose, amorphe. Mais enfin il a posé les principes de l'alexandrin classique (qui se coupe à l'hémistiche et se couple par distiques), et il en a donné d'excellents modèles. Il a même aussi créé de belles périodes dans lesquelles les alexandrins ne se détachent plus les uns des autres. et deploient, comme chez V. Hugo, un rythme souple et continu. Dans les vers lyriques, quiconque entendra les mêmes strophes dans les Psaumes de Marot et dans les Odes de Ronsard. comprendra ce que celui-ci a apporté : rythme, sonorité, mouvement, harmonie, tous les éléments qui font la valeur esthétique de la strophe. Il est aisé de remarquer comment chez Ronsard. abstraction faite de l'idée et du style, la simple pression du mètre, l'agencement tout mécanique du rythme enlèvent vigoureusement la strophe, et lui communiquent une sorte de rapidité impétueuse.

Nous avons donc affaire en Ronsard à un poète, déjà même à un grand, très grand poète. Son grand malheur est venu non pas tant des erreurs de son système que d'avoir eu un système, en vertu duquel il a agi sans et contre la nature. Il a mené trop loin la réaction nécessaire contre le naturel facile; au lieu de perfectionner le naturel, il l'a contraint, parfois exclu. Il a réussi, chaque fois que s'est fait un juste équilibre de son art et de son inspiration, et que la réflexion n'a point paralysé la spontanéité. Alors il a mis la poésie dans sa voie : il a indiqué le but, qui est d'exprimer la nature dans une forme parfaite. Il a indiqué les moyens, qui sont l'étude et l'imitation des anciens. Il a préparé le XVIIe siècle et l'art classique. Son génie est surtout lyrique : mais en maint endroit, des qu'il s'agit des sujets graves et moraux, l'idée prend le dessus sur le sentiment, le raisonnement sur l'effusion, et le lyrisme tourne en mouvements oratoires. Tels hymnes de Ronsard sont des discours, analogues aux Épîtres de Boileau, Ce qui manque surtout à Ronsard, ce qui reste à acquérir, c'est l'indépendance intellectuelle, la nette conscience du sentiment personnel, le goût : en un seul mot, la raison. Et toute la justification de Malherbe est là.

#### 3. RETOUR A L'ITALIANISME.

Autour de Ronsard pullulent les poètes : tout s'incline, même Mellin de Saint-Gelais, qui un moment voulut lutter. Tout le monde imite les procédés du maître. La Pléiade et ses alentours fournissent des pièces charmantes aux anthologies : Baïf, Magny 1, d'autres encore sont loin d'être sans mérite. Mais leur œuvre n'est qu'un diminutif et qu'un écho de celle de Ronsard. Ils n'apportent rien qui ne soit en lui, à un degré supérieur. Ils sont peu « distincts», peu « nécessaires ». Il ne faut donc nous arrêter à l'école de Ronsard que pour voir s'accuser les vices, les excès de la réforme, et les hautes ambitions s'effondrer par une rapide dégradation.

Nous remarquons ainsi les témérités de Baïf, qui forge des comparatifs et des superlatifs à la manière latine, qui tente des vers métriques sur le patron des vers latins : ainsi le génie propre de la langue, le caractère original de la versification française sont méconnus<sup>2</sup>. L'insuffisance du tempérament éclate dans Belleau <sup>3</sup>, avec qui la nouvelle école verse dans le descriptif, ressource ordinaire des inspirations épuisées.

Mais le plus grave, et qui marque le mieux l'échec final de Ronsard, même en ce qu'il a d'excellent, c'est qu'il se fait comme un trou entre lui et Malherbe : la poésie ne poursuit pas son développement avec une égalité continue, à la hauteur où il l'a mise. Elle retombe après lui, dès son vivant, et ce sont les plus hautes parties, les plus utiles, qui devront être relevées et consolidées par

Malherbe. En effet, on laisse les grands modèles, Homère, Pindare : on saisit Virgile par le côté sentimental et alexandrin de sa poésie. On redescend vers Saint-Gelais, en mouillant l'esprit de molle mélancolie ou de tiède volupté.

Ronsard venait à peine de rivaliser avec Pindare que Henri

<sup>1.</sup> Éditions : la Pléiade Française (outre Ronsard et Du Bellay : Jodelle, 2 v., 1868-79; Dorat et Thyard, 1 v., 1876; Belleau, 2 vol., 1879; Baïf, 5 v., 1885-90), Lemerre, m-S. Magny, Odes et Poésics; Lemerre, 4 v. in-12. Trésor des vieux poètes français [Baif, 2 v.; Jamyn, 2 v.; Jean de la Taille, 4 v.), Willem, in-12. Belleau, Œuvres, Bibl elzév., 3 vol. in-16, 1867. - A consulter: O. de Magny, par J. Favre, Paris, 1885; Augé-Chiquet. La vie, les idées et l'ouvre de Baif (pour paraître prochainement).

<sup>2.</sup> Baïf fut un chercheur curieux, animé de hautes ambitions auxquelles son talent ne fut pas égal. Il eut des parties de grand artiste : la richesse du vocabulaire, et un gout réaliste des mots et tours populaires, colorés, gras, savoureux; l'imagination plastique, capable de modeler avec fermeté des formes, des attitudes et des groupes gracieux. Il y a de l'originalité et une sobriété nette dans ses Mimes, qui le classent à la fois parmi les précurseurs de La Fontaine et de la poésie morale du xviiº siècle (ffº éd.).

<sup>3.</sup> Les Amours et Échanges des pierres précieuses, in-4, Paris, 1576.

Estienne imprimait Anacréon (1554); Ronsard y applaudit sans s'apercevoir que ces grâces alexandrines et gréco-romaines allaient éclipser la naive grandeur des purs classiques. Belleau traduisit Anacréon, mais tout le monde voulut cueillir de ces jolies fleurs : ce fut à qui imiterait ces mignardises. Puis de l'antiquité mièvre on redescendit à la spirituelle Italie. Le pétrarquisme fleurit de plus belle; l'Arioste fut le Virgile et l'Homère des poètes et des courtisans du dernier Valois. Ce ne sont que pointes et bel esprit chez Desportes 1, sécheresse de sentiment et graces manièrées. Mais la forme des vers contraste avec la poésie : rien de plus parfait que certaines chansons de Desportes, par la vivacité légère du rythme. Il a donné surtout aux alexandrins soit continus, soit groupés en quatrains, en sizains, soit distribués en sonnets, une mollesse, une fluidité harmonieuse qui enchantent. Par sa forme. Desportes est encore tout lyrique. Par ses sujets, ses iuces, son inspiration, il indique une déviation aristocratique de la Pléiade qui, sous l'influence italienne, et se vidant de plus en plus de sentiment pour faire prédominer l'esprit, aboutira à la délicatesse tout intellectuelle des Précieux.

Cependant une veine d'esprit naturel, dérivée de Marot, mas qui s'est teinte de fine émotion en traversant le domaine de Ronsard, circule encore dans la poésie : Passerat mêle la malice gauloise à la grâce sentimentale, et revêt le simple naturel des formes achevées de la poésie érudite; dans son très petit domaine, il montre ce que peut le bon sens bourgeois appuyé sur la culture antique <sup>2</sup>.

#### 4. DISPARITION DE RONSARD.

Après 1573, on pourrait dire que Ronsard fut délaissé, ou plutôt qu'il ne fut guère imité que dans ses erreurs et ses défauts; on continua de l'adorer : mais son école s'adorait en lui; aussi ceux

Éditions les Premières Œuvres de Philippe des Portes, R. Estienne, 1n-4, 1573; les Psaumes, Paris, 1603, Éd A. Michiels, Paris, 1858.

2. Jean Passerat, de Troyes (1534-1632), fut professeur au Collège Royal, et l'un des auteurs de la Ménippée.

Éditions : Œuvres poétiques, 1816; ed. Blanchemain, 2 vol. in-12, Lemerre, 1880;

<sup>1.</sup> Philippe Desportes, né en 1546, fut en grande faveur auprès de Henri III, qui le fit son lecteur, et abbé de nombreuses abbayes, notamment celle de Tiron II s'attacha sous la Lique à Anne de Joyeuse, et fut le conseiller intime de M. de Villars. Il ménagea bien ses intérêts dans toutes les négociations et marchandages qu'il traita pour ses maîtres. Il sut se maintenir auprès de Henri IV. Il mourut en 1606. On l'altaqua fort sur l'exploitation qu'il faisait des poetes italiens, grands, moyens et petits (cf. Flamini, Studit d'istoria litteraria, Livorno, 1895, in-8)

qui attaquèrent l'école purent-ils croire légitime de frapper sur lui. Chacun se fit un Ronsard à sa mode : l'honnête Vauquelin de la Fresnaye, l'ardent et facile Régnier, pour s'en réclamer : Malherbe, pour le condamner. Mais Ronsard durait toujours, était défendu, loué, imprimé. Chapelain, un des fondateurs à certains égards du classicisme, l'estimait plus poète que Malherbe. La dernière édition de Ronsard est de 1630 : c'est vers ce moment, entre 1630 et 1640, qu'il s'enfonce décidément dans l'oubli, où il se perdra, quand seront morts les derniers représentants des générations qui avaient assisté à sa gloire.

Les causes de l'étonnante disparition de Ronsard pendant deux siècles sont multiples. D'abord, sa langue le discrédite : où elle est de son invention, elle ne s'est pas imposée; où elle est de son temps, elle a passé. Rien ne compensa suffisamment en lui la rudesse de la langue : Amyot, Montaigne ont été sauvés par leurs sujets, par l'objectivité, la généralité des choses dont ils parlaient. Ronsard, subjectif et lyrique, point moraliste, ni psychologue, n'a rien qui engage' les lecteurs du xvn° siècle a vaincre l'obstacle et le

dégoût de sa forme surannée.

Puis il fut pris entre les deux ennemis qu'il avait combattus. La première sièvre de la Renaissance une sois calmée, Ronsard sut trop érudit, obscur et pédant pour le courtisan. Mais l'érudit n'avait pas encore adopté la langue vulgaire. Les humanistes avaient fondé un système d'éducation qui l'excluait. Les nouvelles générations arrivaient, nourries dans leurs collèges de Virgile et d'Horace, n'ayant parlé, écrit, étudié qu'en latin. Qui donc leur cût révélé Ronsard? A ce moment précis, le monde n'existait pas encore, et c'est le monde qui pendant longtemps complétera l'enseignement des collèges, indiquera les Français dont il faut se souvenir, qu'il faut lire. Mais comme le monde n'a souci d'éruditions et suit son plaisir, il ne remonte point aux temps antérieurs: une tradition mondaine, en fait de jugements littéraires, ne commence à se former que dans les dernières années de Malherbe, et c'est à partir du xvn° siècle seulement que se constitue et s'enrichit peu à peu dans l'opinion de la société polie le dépôt des chefsd'œuvre de notre littérature classique. On songea enfin d'autant moins à se retourner vers Ronsard qu'il était inutile : Malherbe, puis Corneille réalisaient le meilleur des vues de Ronsard, et du jour où ce qu'il avait de bon fut acquis et dépassé, les excès seuls et les défauts de son œuvre comptaient pour le public.

De là l'oubli profond, l'étrange mépris où tomba Ronsard, dont le nom devint représentatif de tout ce que le xvii siècle ne pouvait accepter, ni goûter, ni comprendre dans l'héritage du xvi. Mais si l'on veut être juste envers la Pléiade, on se souviendra qu'avant le romantisme, Ronsard est en somme notre plus certain lyrique; en second lieu, qu'il est à peu près notre unique lyrique qui ait cherché son inspiration hors de la religion, hors même des faits historiques et de l'héroïsme, le seul qui ait tâché de tirer son œuvre des sources intimes du tempérament; enfin, que Ronsard, c'est vraiment la première ébauche et la période, si l'on peut dire, préhistorique du classicisme : qu'alors dans la langue, dans la poésie, apparaissent une multitude de formes dont quelques-unes survivrout, et deviendront les types parfaits, et stables pour un temps, de la poésie.

# LIVRE IV

# GUERRES CIVILES CONFLITS D'IDÉES ET DE PASSIONS

(1562 - 1594)

# CHAPITRE I

### LES MÉMOIRES

 Constitution des spécialités scientifiques. La philosophie : Ramus. L'érudition : H. Estienne, E. Pasquier, Savants : Paré, Palissy.—
 Les Mémoires : leur abondance. Monluc; l'homme et l'écrivain. Brantôme.

Le progrès de la Réforme, dont le premier éclat avait surpris le catholicisme, l'obligea à se réformer et à se réorganiser. Il procéda à l'élimination des éléments trop décidément irréligieux que la Renaissance avait introduits dans l'Église; il reconnut aussi sa corruption, et s'efforça d'y remédier par une énergique restauration de la foi, de la science et des mœurs. Il fit en sorte de donner moins de prise aux accusations que dirigeaient les protestants contre l' « idolâtrie papiste », et en même temps prit une offensive vigoureuse pour arracher à l'hérésie le terrain déjà conquis. L'Inquisition, les Jésuites et le Concile de Trente furent les trois instruments principaux de la Contre-Réformation catholique 1.

La France, où le protestantisme avait pris des forces sans parvenir à dominer, et qui déjà sentait assez son unité nationale pour

<sup>1.</sup> A consulter: Philipson, la Contre-Révolution religieuse au XVIe siècle, Paris et Bruxelles, 1883. Dejob, De l'Influence du concile de Trente sur la littérature et les beaux-arts, Paris, 1884.

ne pas y souffrir de rupture par la division religieuse, la France fut un des grands champs de bataille que l'Église et la Réforme se disputèrent. La lutte fut d'autant plus àpre, que les passions fanatiques furent aigries, enflammées, utilisées par les intérêts et les égoïsmes : la noblesse y prit l'occasion de jouer une dernière et sérieuse partie contre la royauté envahissante, et, sous les noms de protestants ou de catholiques, abrita des rancunes et des ambitions féodales. Mais il faut tenir compte surtout des individus, qui, prenant le déploiement de toutes leurs énergies pour règle et pour fin de leur activité, faisaient servir à eux-mêmes les causes qu'ils servaient, et ne cherchaient réellement dans le triomphe poursuivi du calvinisme, ou du catholicisme, que les moyens d'étendre et d'enrichir leur personnalité.

# 1. CONSTITUTION DES SPÉCIALITÉS SCIENTIFIQUES.

Pendant cette trentaine d'années de luttes furieuses que je n'ai point à raconter, la littérature poursuivit son progrès. Ronsard se compléta par la Franciade; le large torrent de la Pléiade se réduisit à un mince filet; Desportes hérita de Ronsard, et Malherbe même écrivit ses premiers vers.

Dans les œuvres à qui une idée d'art ne donne pas naissance, et qui usent de la prose, les conséquences du fait capital que j'ai déjà signalé continuent de se développer : les gens se distinguent, les esprits se spécialisent, et le domaine de la littérature se précise en se restreignant. Les conteurs limitent leur ambition et leur effort : entre la bouffonnerie épique, l'universalité scientifique de Rabelais, et la gauloiserie satirique sans portée des anciens conteurs français, ils déterminent une voie moyenne : Noël du Fail 1, surtout, mèle le réalisme pittoresque de la description des mœurs à la satire particulière des divers caractères de l'homme et des divers états de la vie.

La philosophie se sépare de la littérature : Ramus 2 ne nous

<sup>1.</sup> N. du Fail (vers 1520-1591) fut juge au présidial de Rennes, puis conseiller au Parlement de Bretagne. Éditions: Discours d'aucuns propos rustiques, facétieur, et de singulière récréation, 1517; Baliverneries, 1518; ces deux ouvrages sous le pseudonyme de Léon Ladulphi, anagramme de N. du Fail; Contes et Discours d'Eutrapel. 1585. Œuvres, Bibl. elzév., 2 vol. 1874. Propos rustiques, éd. de la Borderie, 1878.

<sup>2.</sup> P. de li Ramée, né en 1515 dans un village du Vermandois, soutint avec succès, en 1531, pour être maître ès arts, sa fameuse thèse contre Aristote; mais, ayant redoublé ses attaques dans deux livres latins, il fut condanné en 1543. Principal du collège de Presles, puis en 1551 professeur royal, il fut en faveur à la cour sous Henri II, mais il avait d'ardents ennemis dans l'Université, notamment Charpentier;

appartient pas, parce qu'il écrit presque toujours en latin, mais pas davantage lorsque par hasard il use du français. Le talent littéraire lui a manqué : homme de lutte, protestant zélé, fougueux adversaire de la scolastique, d'Aristote et de la routine universitaire, humaniste, grammairien, mathématicien, philosophe, il faut bien que le don essentiel lui ait manqué, pour que ses enthousiasmes, ses colères, ses périls ne lui aient pas arraché quelques pages capables de lui assurer une place dans la littérature de son siècle, entre Paré et Palissy. Une idée seulement de Ramus le rattache à notre sujet : sa Dialectique, opposée à la Logique d'Aristote, sonde le raisonnement oratoire, qui se forme moins par l'exacte application de règles rigoureuses, que par le commerce et l'imitation des chefs-d'œuvre antiques, par le contact en quelque sorte des réalités concrètes où s'est manifestée la faculté discursive de l'esprit humain.

L'érudition, pareillement, et toutes les sciences se constituent hors de la littérature, avec leur caractère technique, et cette impersonnalité qui n'a rien de commun avec l'objectivité artistique. Cependant deux choses tendent à ramener les ouvrages de science et d'érudition dans notre domaine : la langue francaise, quand on l'emploie, toute concrète encore et chargée de réalité, et dont les mots apportent, au milieu des abstractions techniques, les formes, les couleurs et comme le parfum des choses sensibles; ensuite, le tempérament individuel, mal plié encore à la méthode scientifique, et qui jette sans cesse à la traverse des opérations de la pure intelligence l'agitation de ses émotions et les accidents de sa fortune.

Le tempérament domine dans Estienne 1, le savant auteur de l'incomparable Thesaurus de la langue grecque. Huguenot, hellé-

sa conversion au protestantisme redoubla les haines. Il dut s'éloigner, voyagea en Suisse, en Allemagae, et, à son retour (1570), se vit exclu de l'enseignement. Il fut assassiné le troisième jour du massacre de la Saint-Barthélemy. Éditions : Dialectique, in-4, Paris, 1555; Gramere (grammaire), Paris, 1562. - A consulter : Ch. Wad-

dington, Ramus, Paris, 1856.

1. Biographie: Henri Estienne (1528-1598), fils de Robert, élève de Toussain et de Turnèbe, voyagea en Italie, en Angleterre, en Flandre, suivit son père à Genève. quand il y transporta son imprimerie, fut censuré et même emprisonné par le Consistoire, à propos de ses Dialogues, et eut besoin de la protection du roi de France pour n'être pas chassé de Genève, d'où son humeur vagabonde l'éloignait souvent. Le Thesaurus parut en 1572. -- Éditions : Apologie pour Hérodote, 1566; Traité de la Conformité du langage françois avec le grec, s. d. (avant 1566); Deux Dialogues du nouveau langage françois italianisé, 1578; Projet du livre intitulé : De la précellence du langage françois, 1579; Conformité et Précellence, éd. Feugère, Delalain, 1850 et 1853; Précellence, ed. Huguet, 1896; Apologie, éd. Ristelhuber, 1879; Dialogues, Liseux, 1883, Lemerre, 1885. - A consulter: Renouard, Annales de l'Imprimerie des Estienne, 1843 Sayous, ouvr. cité, t. II. L. Clément, H. Estienne et son œuvre francaise, 1899.

niste, gaulois et bourgeois, ami des bons contes, et passionné pour la langue française, entre ses continuels voyages et ses travaux philologiques, il trouva le temps d'écrire de mordants et spirituels traités, avec une verve et une verdeur de style fort remarquables. Un singulier mélange de vénération pour Hérodote et de haine du papisme lui fit écrire son Apologie pour Hérodote. Le même enthousiasme d'helléniste se mêla dans son dévouement au français vulgaire.

Ayant démontré copieusement la conformité du langage français avec son cher grec, il n'eut pas de peine à se convaincre de la prébellence de notre idiome sur le parler d'Italie, qui n'est que du latin : et comme il prouvait par exemples abondants la gravité, sonorité, richesse et souplesse du français, il était naturel qu'il tâchât d'en préserver la pureté des inutiles et plutôt dangereux apports de l'italianisme. Par ses piquants et fort sensés Dialoques du language francois italianisé, Estienne se place parmi les ouvriers de la première heure, qui préparèrent la perfection de la langue classique. Plus le langage courtisan devenait le type de l'usage littéraire, plus il était nécessaire de le soustraire à la corruption de ce jargon d'outre-monts qu'apportaient les reines et les aventuriers d'Italie, et que la servilité de nos raffinés s'empressait d'imposer à la mode. Henri Estienne, dénoncant par la bouche de son Celtophile tous ces vocables étrangers qui supplantaient les bons et natifs français, procéda à une épuration nécessaire : il fut de ceux qui préparèrent dans l'opinion le succès de Malherbe.

Etienne Pasquier 1, que nous retrouverons quand nous parlerons de l'éloquence judiciaire, prolongera sa vie jusqu'au début
du xyn siècle littéraire : mais il est bien de la génération et de la
période qui nous occupent. Latiniste et juriste très érudit et peu
artiste, profondément bourgeois et Français, honnête, laborieux, de
vie calme et de mœurs graves, d'esprit ardent et caustique tout a
la fois, il est par son aimable solidité un des plus parfaits exemplaires de cette classe parlementaire qui a fait tant d'honneur à
l'ancienne France. Ses Recherches de la France et ses Lettres, malgré
la différence des titres, sont bien des ouvrages de même nature :

Editions: Recherches de la France: 1et livre, 1560; 2°1., 1565; 7°1., 1641; 10°1., 1621. Lettres, 10°1., 1586; 2°2°1., 1649. Catéchisme des Jésuites, 1602. Œurres complètes, 2°vol. in-fol., Amsterdam, 1723. Œurres choisies, éd. Léon Feugère, 2°vol. in-12, Paris, 1849.

<sup>1.</sup> Biographie: Étienne Pasquier, né en 1520, eut pour maîtres Hotman à Paris, Curas à Toulouse, Alciat et Socin en Italie, débuta au barreau en 1549, et plauda en 1565 pour l'Université contre les Jésuites. Avocat général à la Cour des comptes en 1585, il était a la fois attaché au roi Henri III et aux Guises, enuemi de la sédition et de la guerre civile: la Ligue emprisonna sa femme, et il ne put rentrer à Paris qu'avec Henri IV. Il mourut en 1615.

des collections des dissertations sur tous sujets d'érudition. Histoire et archéologie historique, origines de la monarchie, des institutions, de la langue, de la littérature, actualités historiques et littéraires, tout cela, plus ou moins négligemment classé et distribué, c'est la matière des Recherches et des Lettres.

Et c'est ce désordre même qui maintient l'érudition solide et parfois heureusement novatrice de Pasquier dans la littérature : car on s'y heurte à l'homme à chaque instant. Un certain goût, une certaine humeur, enfin une nature d'homme apparaît sans cesse, qui court à son plaisir, suit une curiosité personnelle dans la prise de telle matière, dans ce libre vagabondage à travers tout l'inexploré des sciences historiques et philologiques. Dans ces causeries d'un érudit, impossible de ne pas entendre l'accent de son tempérament, et de détacher la vérité impersonnelle d'une forme originale de l'esprit qui la présente. En un mot, ces livres, dont la matière déjà nous échappe à proprement parler, nous appartiennent au même titre que les Mémoires : pour l'homme voué à l'activité intellectuelle, ses curiosités, sa quête de la vérité, ses découvertes et ses inventions d'idées, ce sont ses ambitions, ses campagnes, ses victoires et son butin; et quand il raconte, comme Pasquier, ce qu'en soixante ans J'études il a appris, il fait aussi réellement les Mémoires de sa vie que le soldat qui raconte soixante années de guerres, comme Monluc.

Je dirais la même chose des savants dont les ouvrages sont comptés encore dans l'inventaire de la littérature du xviº siècle. C'est parce qu'ils fournissent la naïve expression d'un tempérament personnel, et, en lui, de l'universelle humanité, que Paré¹ et Palissy² peuvent encore avoir d'autres lecteurs que les historiens de la chirurgie ou des sciences physiques et naturelles. Habitués longtemps à ne chercher d'éminents exemplaires de notre humanité que parmi les ouvriers bruyants de l'histoire politique, ou les brillants héros de la vie mondaine, nous nous complaisons aujourd'hui à saisir dans des vies plus modestes et plus obscures l'âme des siècles lointains, si irréductible tout à la fois et si identique à la nôtre.

<sup>1.</sup> Ambroise Paré (vers 1510-1590). — Éditions : Œuvres, édit. Malgaigne, 3 vol. in-4, Paris, 4840-1841.

<sup>2.</sup> Diographie: Bernard Palissy (1510-1589), Agénois, vécut longtemps à Saintes; d'ahord ouvrier en vitraux, arpenteur, peut-ètre employé dans des mines, il voyagea, selon M. Dupuy, moins qu'on ne l'a dit, et seulement en France. Il trouva au bout de vingt ans d'essais le secret de son émail. Il fit à Paris, en 1575 et 1576, des conférences scientifiques. Huguenot fervent, il mourut peut-ètre à la Bastille.

Éditions: Recette véritable par laquelle tous les hommes de la France pourront apprendre à multiplier et à augmenter leurs trésors, la Rochelle, 1563; Discours admirables de la nature des eaux et fontaines tant naturelles qu'artificielles, des métaux,

Palissy surtout mériterait d'être lu plutôt que bien des auteurs de Mémoires politiques et militaires : quand il nous parle de son jardin, ou des engrais, et des terres, et des sels, et des eaux, est-il moins près de nous que celui qui nous raconte les démèlés du roi de France et de l'empereur, ou bien les amours et les intrigues d'une cour? D'autant que la science de Palissy n'est point abstraite : ce curieux obstiné, qui vecut tant d'années pour son idée, ce sévère huguenot, qui n'échappa à la Saint-Barthélemy que pour mourir à la Bastille, s'est mis tout entier dans tous ses ouvrages; il ne peut parler agriculture et chimie sans répandre au dehors toute son originale et forte nature, sa large intelligence, sa haute moralité, son ample expérience de l'homme et de la vie. Il y a dans cet inventeur des rustiques figulines un philosophe qui jette des vues profondes auxquelles nul ne fait attention. et que la postérité s'étonnera de rencontrer chez lui, quand le progrès de la science y aura lentement ramené les hommes : ainsi cette grande idée, liée à tout un système de la nature, en même temps qu'elle est la base de l'agriculture scientifique, cette idée que. les plantes empruntant au sol les aliments qui les accroissent. pour entretenir la fécondité de la terre, il faut lui rendre l'équivalent de ce que les récoltes lui enlèvent.

Il y a aussi dans Palissy un observateur sans illusions comme sans amertume, qui, par sa chimie morale, isole les cléments simples des àmes, et ces principes constitutifs qui sont les passions égoïstes : il y a même en lui un poète sensible aux impressions de la nature, aux formes des choses, et qui mêle aimablement dans son amour de la campagne un profond sentiment d'intime moralité et de paix domestique. Enfin, sans y penser, sans y prétendre, Palissy est un écrivain : il y a dans son style si net et si spontané, une force d'imagination qui fait jaillir l'expression non seulement adéquate à l'idée, mais représentative de la vie. La Recette véritable et les Discours admirables n'ont pas encore dans notre littérature du xvie siècle la place qu'ils méritent, au-dessus d'Olivier de Serres, au-dessus même d'Estienne et de Pasquier.

### 2. MÉMOIRES : BLAISE DE MONLUC.

Les guerres civiles n'interrompirent donc pas le mouvement intellectuel et la marche de la littérature. Mais l'histoire politique

des sels et salines, des pierres, des terres, du feu et des émanx, etc., Paris, 1680. Œu-vres, ed. Cap, Paris, 1844; éd. France, 1880; éd. B. Fillon, 1888. — A consulter: Cuvier. Éloge de B. Palissy. Grandeau. Renne agronomaque, dans le l'emps. 14 juilet 1891. E. Dupuy, B. Palissy, Lecène et Oudin, 1894, in-12.

et l'histoire littéraire ne se développèrent point comme deux séries parallèles, sans communication réciproque: une étroite connexité, de continuels échanges d'action et de réaction les lièrent. Souvent les œuvres littéraires furent des actes politiques, quelquefois des actes décisifs: mais surtout l'état politique créa des conditions qui permirent à certains genres de grandir, ou de se transformer, ou d'éclore.

Au xvie siècle, les Mémoires commencent à pulluler, presque toujours agréables, parfois excellents. Les siècles précédents n'avaient guère eu que des chroniques : mais quand l'individu se prit lui-même pour objet et fin de son activité, quand il poursuivit au delà de la durée de son être terrestre l'immortalité de la gloire. on concoit aisément quels stimulants, dans une race sociable et causeuse, excitèrent les hommes à écrire leurs mémoires. C'était une forte tentation et un vif plaisir, de poser soi-même et de dessiner le personnage idéal qu'on voulait être dans la postérité. En même temps s'était formé un public curieux de tels récits, et qui dans l'antiquité même ne goûtait rien tant que les vies, les portraits d'ames grandes et hautaines se dépeignant par leurs actions. Les grandes guerres de François let et de Henri II, donnant occasion aux énergies individuelles de se déployer, fournirent un exercice aux auteurs des Mémoires. Puis les guerres civiles, surexcitant toutes les passions, làchant toutes les ambitions, opposant des adversaires plus détestés et plus connus, leur offrirent une matière familière et domestique, où les faits, moindres pent-ètre, sont plus riches de sens et d'émotion.

Dans la foule des Mémoires du xyr siècle, les Commentaires de Monluc 1 se détachent. C'est un Gascon, soldat de fortune, de cette petite noblesse provinciale, qui s'attacha directement à la royanté, et lui fournit tant de serviteurs dévoués et dociles, pour détruire les restes de la grande féodalité, et empêcher les princes du sang de la reconstituer. Vers quinze ans, il quitte le triste

<sup>1.</sup> Biographie: Blaise de Montue, né en 1502, près de Condom, en Armagnac, contribue en 1544 à la victoire de Gerisoles, et s'illustre en 1555 par la défense de Sienne. Il reçoit a l'assaut de Rabastens une blessure qui l'oblige à porter un « touret de nez », et qui donne occasion à la cour de lui nommer un successeur. Il ne paraît plus qu'au siège de la Rocheile en 1573. Fait maréchal de France en 1574, il se retire à son château d'Estillac, où il dicte ses Ménoires, et meurt en 1577.

Éditions: Commentaires, Bordeaux, 1592; éd. De Ruble, Soc. de l'Hist. de France 5 vol. in-8, 1864; édition seule correcte et complète; les deux derniers volumes contiennent les Lettres de Monluc. A consulter: Monluc, par Ch. Normand, 1892; Courteault, Blaise de Monluc, 1907, Un Cadet de Gascogne au XVI: siècle, 1909.

Autres Mémoires: Fleuranges; G. du Bellay, sieur de Langey; La Noue (dans ses Discours politiques et militaires), Castelnau; Marguerite de Valois, etc. Le Journal de l'Estoile, si curieux, n'a point de valeur littéraire.

château où son noble père vit avec ses sept enfants d'un revenu de 800 à 1 000 livrés. Page, archer, capitaine, mestre de camp, gouverneur de Sienne, colonel général de l'infanterie, lieutenant du roi en Guyenne, maréchal de France, au bout de près de cinquante ans de guerres, il fallut une terrible arquebusade qui lui enleva la moitié du visage, pour le contraindre au repos.

C'est alors qu'il dicta ses Commentaires, avec une mémoire merveilleusement présente, pour se consoler dans son inaction, pour se faire honneur et à sa patrie gasconne, enfin pour servir d'instruction aux capitaines. Il a conté sa rude vie, avec quelque précaution aux endroits scabreux, très avisé dans son apparente brusquerie, et bien maitre de sa langue pour ne rien dire à son désavantage : du côté de l'ambition et de l'intrigue, il s'est fait un peu plus candide que de raison. Mais pour le reste il s'est peint au naturel : noir, sec, vif, sobre, brave, cela va sans dire, mais d'une ardeur réglée par la finesse et la prudence, connaissant à fond le soldat, et sachant le prendre, très appliqué à son métier, très au courant de toutes les questions techniques, très attentif aux progrès de l'armement, un peu « Gascon » et vantard, frondeur et souple, honnête en somme autant que ! guerre d'alors le permettait, dur par nécessité, homme de consign et de discipline, dont le service du roi fut l'unique loi.

Capitaine incomparable plutôt que bon général, il est le type de ces officiers solides, sur qui les chefs comptent pour les entreprises impossibles : malade, presque mourant, on le charge de défendre Sienne; ce fut l'époque héroïque de sa vie, et sa plus pure gloire. Il fit la guerre civile comme il avait fait les guerres d'Italie, avec le même dévouement sans réserve et sans serupules au roi son maître. Sa cruauté est restée légendaire, et il a raconté lui-même sans sourciller les terribles exécutions qu'il a faites. Au fond il n'était ni protestant ni catholique; il n'était pas cruel non plus. Il servait le roi, voilà tout, et il estimait que dans la guerre civile l'extrême rigueur est commandée. Sur la fin de son commandement, toutefois, après la Saint-Barthélemy, il se décida à révéler au roi Charles IX les conclusions de son expérience : à force de pendre et de tuer, il en était venu à penser que le roi, pour rétablir son autorité et la paix, devait accorder la liberté de leur culte aux protestants, en détacher peu à pou la noblesse ambitieuse en réservant la faveur et les emplois aux catholiques, enfin user la turbulence de ses sujets dans la guerre étrangère : ce n'est pas là le discours d'un fanatique.

Voilà l'homme : il n'est pas étonnant qu'il ait fait un livre utile aux capitaines. Henri IV, comme on sait, appelait ces Commen-

'aires « la Bible du soldat ».

Mais Monluc a fait plus et mieux qu'un livre d'enseignement technique, plus et mieux aussi qu'un document d'histoire. En parlant de lui, ce Gascon nous peint l'homme, comme Montaigne, autre Gascon : avec toute la différence qui doit séparer un magistrat érudit d'un rude aventurier, il y a entre eux quelque parenté d'imagination et de style. Inégal, prolixe, prétentieux même, quand il veut se hausser à l'éloquence, Monluc est à l'ordinaire naturel, original, pittoresque, avec une abondance de détails particuliers qui font voir les choses, une vivacité de saillies et d'expressions trouvées qui font voir l'homme. Et ce vieux capitaine a tant de finesse native, tant d'expérience accumulée, il a tant fait pendant soixante ans pour faire jouer les ressorts des âmes de ses soudards, pour saisir sez supérieurs aussi par les propriétés de leur humeur, qu'en racontant sa vie, il dépasse sans y songer la couche superficielle des faits historiques; il plonge à chaque moment dans les consciences, les découvre dans les actes, les gestes, les paroles; il se découvre lui-même à nous jusqu'au fond de son être intime. Tout cela sans « psychologie », sans « analyse » : de tels mots seraient ridicules. Mais je veux dire qu'il rend la vie, et que nous ne voyons pas seulement dans son récit des enchaînements de faits extérieurs, nous y saisissons par surcroît les réalités morales qui leur servent de support.

Aux Mémoires personnels se rattachent toute sorte de vies et de récits où le narrateur, quel qu'il soit, a pour objet de déployer la richesse ou la beauté de quelque nature héroïque ou illustre. Ainsi, dès le début du siècle, le Loyal Serviteur racontait avec sa charmante simplicité les faits du chevalier Bayard; ainsi le rédacteur des Mémoires du maréchal de Vieilleville <sup>1</sup> fit valoir le rôle de ce sage et honnète homme dans les conseils de François I<sup>ex</sup>, de Henri II et de Charles IX. Mais, en ce genre, ce qu'il faut placer

en face de Monluc, c'est Brantôme 2.

D'assez bonne maison pour ne pas s'inquiéter trop de sa fortune, aventureux et aventurier, il n'a l'âme ni féodale ni moderne : sans foi chevaleresque, et sans patriotique affection, il court le monde,

<sup>1.</sup> L'attribution à Carloix est plus que douteuse : cf. Revue Hist., mars-avril 1894.
2. Biographie: Pierre de Bourdeille (vers 1534-1614), né en Périgord; on le trouve successivement en Italie, en Écosse, en Angleterre, dans l'armée du duc de Guise pendant la 1º guerre civile, avec les Espagnols dans leur expédition contre les Barbaresques, en Espagne, en Portugal, en Italie, à Malte; il prend part à la 3º guerre civile, devient chambellan de Henri III, est exilé de la cour en 1582, et songe à passer en Espagne, quand une chute de cheval le met pour quatre ans au lit, et pour le reste de ses jours le condamne au repos. — Éditions : princeps, 1665 : ainsi le xviº s. a ignoré Brantôme. Ed. L. Lalanne, Soc. de l'Hist. de France, 1864-1882, 11 vol. n.-S; 1896, biographie, 1 vol. Éd. P. Mérimée et Lacour, Bibl. elzév. 1858-1892, t. I-XI. — Cf. Mis de Bourdeille, Notice sur P. de B., abbé de Brantôme, Troyes, 1893.

pour sa fortune, mais surtout pour voir, curieux admirateur de tous les égoïsmes qui se déploient avec force ou avec grâce. Le hasard d'une chute de cheval qui l'immobilise, en fait un écrivain : il raconte ce qu'il a vu, entendu, sans critique, sans probité d'historien, avec une sécurité d'indifférence morale qui garantit sa véracité. C'est le peintre de l'individualisme du siècle, étranger à toute grande idée, a tout sentiment universel, notant avec une égale sympathic, une égale chaleur de style les fortunes amourcuses des dames, et les hautaines entreprises des hommes de guerre; rien ne le touche que la vie, l'intensité de l'expansion du moi; et par là, cet immoral courtisan se trouve apte à saisir, à fixer les traits d'un L'Hôpital ou d'un don Juan d'Autriche.

## CHAPITRE II

### LA LITTÉRATURE MILITANTE

1. La poésie de combat. Discours de Ronsard. Les protestants: D'Aubigné et Du Bartas. — 2 Eloquence. Dégradation de l'eloquence de la chaire par la passion politique ou religieuse. Naissance de l'éloquence politique. L'Hôpital. Du Vair. Faiblesse de l'éloquence judiciaire. — 3. Les pamphlets. L'Apologie pour Hérodote. Le parti des politiques: Jean Bodin. La Satire Ménippée.

## 1. LES DISCOURS DE RONSARD; D'AUBIGNÉ ET DU BARTAS.

Si quelque partie de la littérature devait souffrir de l'ardeur des discordes civiles, c'était, semble-t-il, la poésie, et pourtant il est vrai qu'elle leur doit quelques-unes de ses meilleures œuvres. Car le défaut de la Pléiade, c'était le pastiche, l'artificiel; et il ne fut pas mauvais que les poètes fussent rappelés à l'actualité, sollicités de vivre de la vie de leur temps, de tirer de leurs âmes les communes émotions de toutes les àmes contemporaines. La grandeur des objets qui mettaient les hommes aux prises — c'était la religion avec la morale — faisait que l'actualité échauffait la poésie sans la rapetisser, la précisait sans la dessécher.

Jamais Ronsard ne fut mieux inspiré, plus simplement grand, éloquent, passionné, tour à tour superbement lyrique ou âprement satirique que dans ses Discours: jamais sa langue n'a été plus solidement et nettement française, son alexandrin plus ample et mieux sonnant; jamais il n'a donné de meilleure expression de ses théories poétiques, auxquelles il ne songeait plus guère alors. Les Discours sur les misères de France ou sur le tumulte d'Amboise, la Remontrance au peuple de France, et la Réponse aux calomnies des prédicans, l'Institution pour l'adolescence du roi

Charles IX. débordent tantôt d'indignation patriotique, tantôt de passion catholique, et tantôt de dignité blessée : quand Ronsard montre l'héritage de tant de générations, de tant de vaillants hommes et de grands rois, follement perdu par les furieuses discordes de ses contemporains, quand il oppose le néant de l'homme à l'énormité prodigieuse de ses passions, quand il donne aux peuples, aux huguenots, au roi des leçons de bonne vie, quand entin il dépeint fièrement son humeur, ses goûts, ses actes, alors il est vraiment un grand poète. Il enseigne à la poésie que le monde et la vie lui appartiennent, et que des plus familières comme des attristantes réalités elle peut sortir en ses plus belles formes.

La leçon ne fut pas perdue. C'était un disciple de Ronsard que ce capitaine huguenot qui, dans les loisirs forcés d'une blessure lente à guérir¹, mettait au service de ses irréconciliables haines une science des vers formée par les exemples de la Pléiade et par la pratique de la poésie mignarde et galante. Les Tragiques de D'Aubigné ne verront le jour qu'au xvuº siècle, et nous les retrouverons au temps où le rude partisan se sera fait décidément homme de plume : mais il faut bien noter ici que ce chef-d'œuvre de la satire lyrique est né des guerres civiles, conçu dans le feu des combats, sous l'impression actuelle des vengeances réciproques; mème une partie du poème s'est fait « la botte en jambe », à cheval, ou dans les tranchées; c'était un soulagement pour cette àme lorcenée d'épancher dans ses vers le trop-plein de ses fureurs, qui ne s'épuisaient pas sur l'ennemi.

Tandis que D'Aubigné attendait maladroitement l'apaisement universel pour publier ses vers enragés, Du Bartas 2 se faisait reconnaître pour un grand poète protestant. Sa gloire inquiéta Ronsard, d'autant que l'esprit de parti se plut à exalter l'auteur des Semaines aux dépens de l'auteur des Discours. Oubliée en France et dans les pays catholiques, l'œuvre de Du Bartas resta populaire en pays protestant : de Milton à Byron, elle a laissé des traces dans la poésie anglaise, et Gœthe en a parlé en termes enthousiastes qui lui ont valu chez nous plus d'estime que de lecteurs.

<sup>1.</sup> Blessé en 1577 à Casteljaloux. D'Aubigné « traça comme pour testament cet ouvrage, lequel encore quelques années après il a pu polir et emplir ». Préface des Tragiques. — Sur l'œuvre et l'auteur, cf. p. 367-371.

<sup>2.</sup> Guillaume de Salluste, sieur du Bartas (1544-1590), était fils d'un marchand de Montfort en Fezenzaguet, nommé Salustre. Il remplit plusieurs missions pour le roi de Navarre en Angleterre, en Écosse et en Danemark. Il a tiré de Viret (Instruction chrétienne) une bonne partie de la science qui s'étale dans les Semuines.

Éditions: La Première Semaine, 1579. Œuvres, 2 vol. in-fol., 1611. — A consulter: G. Pellissier. la Vie et les Œuvres de Du Bartas, 1882. S. du Bartas, Choir de Poésies, par O. de Gourcust et P. Bénétrix (avec une Lettre de M. Parfouru, archiviste du Gers, importante pour la biographie du poète). Sainte-Beuve, ouvr. cité.

Il y a de beaux morceaux dans Du Bartas: mais il n'y a que des « morceaux ». De par la conception première de l'œuvre, la Semaine n'est qu'une collection de « morceaux » rejoints et classés. Et tous ces morceaux sont descriptifs. Au fond, Du Bartas, qui peint la nature sortant des mains du Créateur, n'est qu'un Belleau protestant. Il a l'avantage de l'enthousiasme religieux; mélant sa foi dans tous les actes de sa pensée, il prend un sujet biblique, au lieu de je ne sais quelle indifférente histoire naturelle. Mais ce sujet n'en est pas moins tout descriptif, et je reconnais là l'esprit de la Pléiade dégénérée. Voilà pourquoi celui qui fut en son temps le rival de Ronsard n'est pour nous que l'émule de Belleau. Ses vers à effet, sa vigueur éloquente, sa phrase magnitiquement gonfiée, ses passages éclatants n'y font rien: on pourra le faire admirer dans d'habiles extraits, mais le faire lire d'un bout à l'autre, jamais.

Et puis, permis à Gœthe, un Allemand, de n'y point faire attention: mais enfin celui dont Ronsard expia les péchés, celui qui méconnut le génie de la langue, qui l'enfla d'inventions fantastiques jusqu'à « la faire crever », celui qui alla à l'encontre de tous les préceptes et de l'esprit du maître, ce fut Du Bartas; on sait l'abus qu'il fit des composés: « guide-navire, échelle-ciel, brise-guérets, aimelyre », et une infinité d'autres Il a compromis ainsi une tentative qui en elle-même était intéressante. Il a aussi très indiscrètement exercé le provignement recommandé par Ronsard. Sa langue est celle d'un provincial qui veut montrer aux Parisiens qu'on n'est pas arriéré chez lui : il exagère leurs modes ou leur jargon, et arrive à n'être que leur caricature. Il n'y a pas de réhabilitation à

tenter pour lui.

## 2. ÉLOQUENCE. L'HÔPITAL ET DU VAIR.

Nous arrivons maintenant à des produits plus directs des discordes et de l'anarchie du xviº siècle. Toute une littérature oratoire

et polémique en sortit.

L'éloquence, d'abord, en prit soudain un vigoureux essor. Non pas l'éloquence religieuse: car il fallut que l'apaisement se fit pour que la prédication catholique acquît cette solidité et cette gravité, dont Calvin avait donné les premiers modèles. Dans l'exaspération de la lutte, la parole chrétieune ne pouvait garder la décence de son caractère, ni les esprits chrétiens la mansuétude de leur Évangile: les protestants glissèrent à la viralence injurieuse; les catholiques qui ne s'étaient pas encore réformés, retenant la vulgarité facétieuse de Maillard et des Menot, se donnèrent pour rôle

d'exploiter et d'exprimer les passions de la populace<sup>1</sup>. L'éloquence dégoûtante, triviale, bouffonne, sanguinaire des prédicateurs de la Ligue n'appartient pas plus à la littérature que, sous la Révolution, les diatribes de l'Ami du Peuple ou les grossièretés du Père Duchène. En attendant que Henri IV ait remis la controverse et la prédication au ton qui leur convient, les débuts de Du Perron et de Du Plessis-Mornay <sup>2</sup> promettent dès lors de meilleurs jours.

Mais ce qui dégradait l'éloquence de la chaire fit naître l'éloquence politique. Il avait pu y avoir dans les siècles précèdents quelques harangues vigoureuses, quelques saillies de naturel éloquent, auxquelles les Etats généraux, les assemblées de l'Université, ou diverses occasions de troubles civils avaient pu donner lieu. Il n'y avait pas eu d'orateur à qui l'on pût donner vraiment ce titre; il n'y avait pas de tradition oratoire. Voici que pour la première fois l'éloquence politique semble se constituer chez nous, par la coïncidence heureuse du retour à l'antiquité, qui offre les grands modèles, et d'un demi-siècle de discordes, qui, affaiblissant le pouvoir central, ouvrent aux divers corps de l'État la liberté de la parole. Pendant les trente-cinq ans qui séparent la mort de Henri II de l'eutrée de Henri IV a Paris, deux hommes se tirent de pair par le talent oratoire: L'Hôpital et Du Vair.

Il appartient à l'histoire d'estimer le rôle du grand homme de bien qui fut L'Hôpital 4. Mais il nous faut chercher l'inspiration qui anima son éloquence. Confondant l'État et le roi, non comme le courtisan pour livrer l'État au bon plaisir du roi, mais pour que le

A consulter: pour les protestants, Sayous, ouvr. cité, t. I, Bèze et Viret; pour les catholiques, Labitte, De la Démocratie chez les prédicateurs de la Ligue, m-8, 1841.

<sup>2.</sup> A consulter: Oraison funchre de Rousard, par Du Perron (1586), au t. VIII des Eurres de Rousard, édit. Blanchemain. Du Plessis-Mornay, Traite de l'Eglise, 1579; et Traité de la vérité de la religion chrétienne, 1581.

<sup>3</sup> A consulter: Aubertin, l'Éloquence politique et parlementaire en France avant 1789, 1882. Chabrier, les Orateurs politiques de la France, 1888

<sup>4.</sup> Michel de l'Hôpital, né en Auvergne vers 1505, fat emmené en Italie par son père qui suivit le connétable de Bourbon, étudia a Padoue; et, revenu en France, devint conseiller au Parlement, président du conseil de la duchesse de Borri, president de la Chambre des comptes, enfin chancelier de France en 1560. Il lutta contre Montmorency et contre les Guises, travailla à la réformation de la justice, au rejet du concile de Trente, au maintien de la paix. Disgracie en 1568, il se retira a sa terre du Vignay, où il mourut en 1573.

Éditions: Œuvres, édit. Dufey de l'Yonne, 5 vol. in-8, Paris. 1824. — A consulter: Taillandier, Nouv. Recherches historiques sur la vie et les wuvres da chancelier de l'Hospital, in-8, Didot, 1861; M. Taillandier réimprime le mémoire au Roi d'après l'édition imprimée en 1568 : on voit que ce mémoire fut en realité adressé a l'opinion publique autant qu'au roi. — Il y aurait lieu d'examiner dans quelle mesure l'authenticité du Traité de la Réformation de la justice doit être suspectée : j'y trouve deux pages bien étonnantes de divination sur les conséquences que les abus sociaux doivent nécessairement amener, et je doute qu'une créature des Séguier ait pu écrire de telles choses au XVIII siècle.

roi fit du bien public son bien, il voulut fortisser le roi pour a la paix; il se dévoua à combattre tous les fauteurs de sédit d'anarchie, les ambitieux déguisés en fanatiques, et les fanation qui le zèle faisait tous les effets de l'ambition. Il concevait 1 rance religieuse, en bon Français comme une nécessité politi bon chrétien comme un commandement de l'Évangile : les ments du siècle lui semblaient en donner la démonstration mentale, et il ne cessa de la prècher, aux Rois, aux États, aux ments: c'était l'unique moyen de rétablir la paix sociale et de tenir l'unité du royaume, disait-il quarante ans presque avait de Nantes. A travers ces hautes préoccupations, il n'oubli qu'il était magistrat et chef de la justice : en même temps Ordonnances réformaient les vices de la législation et de la dure, il visitait les Parlements; à Paris, à Rouen, à Borde admonestait les juges, leur disait d'honnêtes et de fortes p les rappelant a la probite, à l'exactitude, à la vigilance, a profond amour du peuple à qui la justice doit être une pro-

Cet homme inébranlable au milieu des factions, qui ne chait pas le nom de bonhomme, sachant être ferme à ses risques, et que les grands soucis ne détournaient pas de devoirs, eut le culte et la passion des lettres : il se conso disgrace en faisant des vers latins. Aussi son éloquence parfois encombrée d'érudition. L'Hôpital ne se fait pas f citer à la file dans le même discours Philippe, Démétrius, Lo Théopompe, Galba, et bien d'autres : cela passait pour gen dans le monde lettré du Palais. Mais, heureusement, il av éloquence de tous les jours, qui vaut mieux. Il a la ph peu lente et pesante, mais traversée de brusques éclairs, fois ramassée en fortes sentences. Dans ses visites aux Parl sa parole est familière, pittoresque, haussée par l'intérie vation de la pensée, échauffée soudain de passion spe et redescendant sans heurt à l'aisance d'une grave c Mais dans la Harangue aux États d'Orléans (1560) et Mémoire au Roi sur le But de la guerre et de la paix (1568), : naires remontrances en faveur de la paix et de la toléra revêtu une forme singulièrement forte; vigueur de raison mouvement pathétique, expression saisissante, toutes les d'un grand orateur se trouvent dans ces deux pièces.

Du Vair i n'a pas la brusquerie nerveuse ni le feu inté

<sup>1.</sup> Guillaume du Vair (1556-1621), conseiller au Parlement de Paris en 15 en Angle erre (1596), intendant de justice à Marseille, puis premier préside lement de Provence, garde des sceaux (1616), évêque de Lisieux (1617),

L'Hôpital. Il n'en a pas non plus l'embarras. Il marche d'une allure plus aisée et plus égale. Il vise à la rondeur cicéronienne; il étale un peu plus complaisamment en phrases déjà polies des développements généraux et des expansions sentimentales. Mais il a de la vigueur, un enchaînement solide et efficace de raisons, et je ne sais pourquoi, quand on a ses discours du temps de la Ligue. notamment son Exhortation a la paix, ou sa Suasion de l'arrêt rendu en Parlement pour la manutention de la loi salique, on va chercher dans la Harangue de d'Aubray un modèle de l'éloquence politique du temps. Littérairement, le style de d'Aubray, c'est à dire de Pithou, est plus piquant : mais, à part un ou deux mouvements pathétiques, la force oratoire est moindre. Puis on a la bonne fortune d'avoir dans les œuvres de Du Vair les monuments d'une éloquence plus réelle qui pendant six années, des barricades à l'entrée du Roi, dans les plus critiques circonstances, 'ut une arme au service de l'ordre et du droit : on voit alors le genre oratoire vivre véritablement, adapté à son milieu, et faisant son office.

Cela ne dura pas. Du Vair, faisant un traité de l'éloquence fran-. caise, et des raisons pourquoi elle est demeurée si basse, blamait le goût de vaine érudition qui gâtait tous les discours; Pasquier s'en plaignait comme lui. Et les exemples de L'Hôpital, de Du Vair même, montrent combien l'amas des citations curieuses fut alors funeste au progrès de notre éloquence. Cependant les mêmes orateurs nous donnent la preuve que, hormis les discours d'apparat, ils savaient se décharger du fardeau de leur érudition. Il suffit qu'ils soient aux prises avec de rudes réalités, secoués de vraie passion, et des lors ils ne s'amusent plus à faire montre de leur savoir d'humanistes. Ou'en pleine crise, L'Hôpital parle au roi, Du Vair au Parlement, et tous les deux parlent fortement, simplement, efficacement. Ce qui tua l'éloquence, ce fut le triomphe de la cause que ces deux hommes éloquents servaient : ce fut le triomphe de la royauté. Auguste avait supprimé l'éloquence romaine après qu'elle avait fourni glorieusement une longue carrière : Henri IV, en pacifiant le royaume, ferma la bouche aux orateurs, qu'à peine on avait eu le temps d'entendre. Les œuvres de Du Vair sont à cet égard significatives : après les sept discours du temps de la Ligue, d'une éloquence simple et vivante, elles n'enregistrent soudain, à

chefs du parti des politiques, un des plus a lroits adversaires de la Ligue, un des plus énergiques restaurateurs de l'autorité royale et de la paix.

Éditions: Œurres, Cologne, 1617, 1641; De l'Éloquence française, p. p. Radouant, 1907. — A consulter: Cougny, G. du Vair, 1857. Aubertin, Chabrier, ouvr. cites; Radouant, G. du Vair, 1907.

<sup>1.</sup> Six discours prononcés à Paris, un à Marseille. Du Vair les a d'ailleurs récrits pour les publier. Il faut y joindre le vif et fort pamphlet que Du Vair ût courir au commencement de 1594, sous le titre de Réponse d'un bourgeois de Paris à un écrit publié sous le nom de M. le cardinal de Séga.

partir de l'entrée du roi à Paris, que des harangues de cérémonie, des discours d'ouverture au Parlement de Provence ou aux Grands Jours de Marseille; la royauté absolue a tué l'orateur qui était en Du Vair; il ne reste qu'un magistrat ponctuel, grave et un peu pédant. Les troubles des minorités sembleront réveiller l'éloquence politique : ils seront trop vite apaisés pour qu'elle ait le temps de renouer sa tradition et de produire des chefs-d'œuvre; nous ne la retrouverons qu'au bout de deux siècles, quand la royauté absolue croulera.

Le même coup qui étouffa l'éloquence politique fut mortel à l'éloquence judiciaire, qui est liée naturellement à l'existence et au progrès de l'autre. D'abord l'expérience a montré partout ce que gagne le barreau au voisinage de la tribune, quand les relations sont journalières, le personnel à demi commun. Puis, il faut la liberté politique pour élever l'éloquence judiciaire au-dessus de l'argumentation strictement juridique et des gros effets de cour d'assises. Alors le discours d'affaires peut devenir une œuvre qui vaut et qui dure, même après que son utilité réelle et directe est épuisée. On le vit au xviº siècle. La gravité pédante du Palais n'avait rejeté le lourd appareil scolastique que pour imposer aux avocats l'accablante érudition de la Renaissance : on verra dans le Traité de Du Vair pourquoi nous n'avons pas même à citer ici la plupart des hommes qui de son temps représentaient l'éloquence

judiciaire.

Mais il faut donner une mention à Estienne Pasquier, parce qu'il eut un jour à plaider une grande cause : en 1565, il soutint la requête de l'Université de Paris, qui contestait aux Jésuites le droit d'enseigner 1. Pasquier donna cours à toute sa passion gallicane, et sit un plaidoyer vigoureux, mordant, parsois injurieux, qui, même pour nous, a de la chaleur et de l'intérêt : élargissant le débat, il traita de l'institution même des Jésuites, de leurs principes et de leur doctrine, de la question générale de l'enseignement laïque et de l'enseignement ecclésiastique, usant de la liberté du temps pour se lancer à fond dans des discussions qui sont encore actuelles et brûlantes. Ce procès de l'Université et des Jésuites est l'affaire capitale du siècle : trente ans après que Pasquier n'avait pu empêcher le Parlement d'appointer la cause et de laisser les Jésuites en possession indéfiniment provisoire, l'Université, au lendemain de l'entrée du roi à Paris (1594), tenta un nouvel effort : l'avocat Arnauld se fit l'interprète de ses revendications et de ses jalousies; il parla avec plus d'emportement, de grossièreté même, mais plus de lourdeur et d'emphase que Pasquier.

<sup>1.</sup> A consulter : Douarche, l'Université de Paris et les Jésuites, Hachette, in-8, 1888.

Puis, comme l'éloquence politique. l'éloquence judiciaire, un instant soulevée au-dessus de la chicane journalière, eut les ailes coupées, et nous la cerrous se trainer au xvii siècle sans pouvoir jamais sortir du pédantisme, tandis que l'éloquence religieuse, aidée des circonstances qui étouffent les deux autres genres, s'acheminera rapidement à sa perfection.

### 3. LA SATIRE MÉNIPPÉE.

A l'éloquence se rattache un genre auquel la vivacité de la lutte donna soudain un développement considérable. Le pamphlet fut alors une des formes principales de la littérature. Les réformés y recoururent de bonne heure, pour légitimer aux yeux des peuples leurs nouveautés et la rupture de l'unité religieuse : Calvin, Viret écrivirent vigoureusement, injurieusement contre les superstitions et l'immoralité de l'Église romaine. Le chef-d'œuvre du genre est l'Apologie pour Hérodote que j'ai déjà nommée; Henri Estienne, pour défendre Hérodote dont la véracité était soupconnée, imagina de démontrer que la sottise et la malice des hommes de son temps produisaient des effets aussi étonnants que les invraisemblables contes de l'historien grec; et mettant ses haines huguenotes au service de ses goûts littéraires, il se prit à conter tant de graveleux et scandaleux exemples de la corruption catholique, à dauber fidèles et clergé avec une verdeur si rabelaisienne, que l'austere Genève crut entendre un accent d'impiété dans la trop pétulante gaieté de son champion.

La guerre civile greffa les controverses politiques sur les discussions théologiques et morales. Les réformés, poussés à la guerre par la persécution et par l'ambition des chefs de deux partis, ne se contentèrent pas de discréditer leurs principaux ennemis par d'outrageux, mais parfois éloquents pamphlets!. La nécessité de justifier leurs prises d'armes contre l'autorité royale dont leurs adversaires se couvraient, leur donna occasion de discuter l'étendue et le fondement du pouvoir monarchique. Ils réimprimèrent le Contr'un, et leurs érudits, Hotman, Du Plessis-Mornay, mirent en avant des théories nouvelles : la royauté élective et la souveraineté des États, les droits de la conscience contre la loi, la légitimité de l'insurrection, et même du régicide? Quand l'ordre

Épitre envoyée au tigre de la France (le card. de Lorraine. éd. Read. 1875.
 Holman, Franco-Gallia, 1573 trad. française, 1574. Le Réveille matin des Français, anonyme (Bèze ou Hotman), 1574. Du Plessis-Mornay. Vindicia contra tyrannos (attr. faussement à Hubert Languet, cf. Revue historique, nov.-déc. 1892. 1578.

de succession traditionnel appela Henri IV au trône, les protestants quittèrent leurs doctrines, qui furent recueillies par les catholiques, et le régicide devint pour un temps la propriété des

théologiens de la Compagnie de Jésus.

Les catholiques ne demeuraient pas en reste d'injures et de pamphlets: mais leurs passions ne trouvèrent point d'interprète qui les fit vivre dans une forme littéraire. Entre les deux partis extrêmes, un parti de modérés, amis de la paix, de l'ordre et de l'union, sa forma et peu à peu éleva la voix. C'était en somme la bourgeoisie, éminemment représentée alors par les gens de robe, qui faisait entendre et finit par imposer les réclamations de son honnêteté, de son sens pratique et de son patriotisme. C'était elle qui allait faire la France de Henri IV et de l'ancien régime, catholique mais gallicane, la royauté absolue, mais servie et contenue par le tiers état. Dans les efforts de L'Hôpital pour obtenir la paix religieuse, dans la résistance de Pasquier à l'établissement des Jésuites, dans le rôle de Du Vair qui essaie de réconcilier le peuple catholique avec le roi légitime, le même esprit se montre; et l'action de ce tiers parti, qu'on dit des politiques et qu'on devrait dire des patriotes, se fait sentir. Ce parti, qui n'avait ni les armes ni le nombre, avait les lumières et le talent : il lutta par sa parole et par toute sorte d'écrits, s'efforca de gagner le sentiment national, de l'obliger à prendre conscience de soi-même et de ses pressants intérêts. L'Hôpital, Du Vair, si modérés, si graves, ne craignirent pas d'agiter l'opinion par d'éloquents et forts libelles.

A côté d'eux se range un des plus originaux et hardis esprits de ce temps. Jean Bodin 1, qui, député aux États de Blois de 1376, fit refuser par le tiers les subsides réclamés pour la guerre civile. Bodin malheureusement ne nous appartient pas tout entier : il écrivit en latin cette Méthode pour l'étude de l'histoire où abondent les idées neuves et fécondes, et cet étrange Heptaplomères inédit jusqu'à nos jours, où avec une force incroyable pour le temps il confronte toutes les religions et les renvoie dos à dos, sans raillerie impertinente, comme expressions diverses de la religion naturelle, seule raisonnable, et comme également dignes de respect et de tolérance. Cette conclusion rattache le dialogue à la pensée mai-

tresse de Bodin.

Une idée analogue fait l'actualité des six livres de la République qu'il donne en 1576. C'est certainement une réplique à la Franco-Gallia d'Hotman. Mais Bodin a su faire autre chose qu'un pamphlet.

Baudrillart, J. Bodin et son temps, 1853; Publicistes modernes (J. Bodin et l'Hepta-plomeres), 1862.

<sup>1.</sup> J. Bodin (1530-1596), Augovin, avait indequé des 1566 dans sa Methodus od facilem historiarum cognitionem l'influence des climats, l'idée du progrès, etc. Éditions : la République, Paris, 1576, in-fol. — A consulter : Bayle, Dictionnaire,

Aux fantaisies historiques d'Hotman sur la royauté élective et la souveraineté des États, il opposa la théorie de la monarchie française, héréditaire, absolue, responsable envers Dieu du bonheur public; avec une nette vue de l'état réel des choses, il vit dans l'Etat la famille agrandie, et dans l'absolutisme royal l'image amplitée de la puissance paternelle. Autour de ces idées fondamentales, il groupa une théorie générale des formes diverses du gouvernement, de fortes études sur les progrès et les révolutions des États, des réflexions curieuses sur l'adaptation des institutions politiques aux climats, enfin de très libérales doctrines sur l'impôt et l'égale répartition des charges publiques : si bien que ce livre, sans éloquence, sans passion, pesant, peu attrayant, fonda chez nous la science politique, et ouvrit les voies non seulement à Bossuet pour la théorie de la royauté française, mais à Montesquieu pour les principes d'une philosophie de l'histoire.

Bodin fiva pour le tiers état la notion des rapports du pouvoir royal et du peuple. Cette doctrine était impliquée déjà dans les harangues de L'Hôpital: Du Vair ne manquera pas une occasion de l'affirmer, et elle sera le fond solide et comme la substance de la Satire Ménippée. Cependant les mêmes idées commençaient à agir sur les protestants: de larges esprits s'élevaient parmi eux, qui, revenant aux vrais principes de la première réforme, ne demandaient qu'à mettre d'accord leur conscience religieuse et leur devoir de Français au moyen des conditions posées par L'Hôpital et par Bodin. Le plus pacifique de ces modérés calvinistes fut un des plus vaillants soldats de la guerre civile, La Noue<sup>1</sup>, ce petit gentilhomme breton qui forçait à tel point l'estime des deux partis, qu'en même temps il pouvait être envoyé du roi auprès de ceux de la Rochelle, et défenseur de la Rochelle contre le roi, au su et par la volonté des uns et des autres.

Ce soldat que les loisirs d'une prison firent écrivain, trouva le style qui convenait à son âme douce et forte : un style familier et vigoureux, sans ombre de prétention ni d'effets. On put lire en 1387 ses Discours politiques et militaires, où il avait versé toute son expérience et tous ses souvenirs; Français autant que protestant, il réclamait énergiquement la paix et la tolérance, seols moyens de rétablir le royaume et les meurs : il s'adressait aux catholiques autant qu'aux protestants; car l'union dépendait des

<sup>1.</sup> François de la Noue (1531-1591), gagné au calvinisme par Dandelot, fit toutes les guerres civiles, et fut avec Coligny le meilleur capitaine des protestants. Faisant la guerre en Flandre contre les Espagnols, il fut pris en 1580, et ne fut échangé qu'en 1585. Il fut à Arques, à lvry, au siège de Paris, et fut tué au siège de Lamballe. — Édition: Discours politiques et militaires. Bâle, 1587, m i, coll. Michaud, t. IX. — A consulter: Sayous, ourr, cité. Hauser, F. de la Noue, Hachette, in-8, 1892.

deux partis, mais surtout de celui qui avait la majorité du peuple et la faveur du roi.

Quand on songe combien L'Hôpital, Du Vair, Bodin, La Noue sont peu connus aujourd'hui, et combien la Sutire Ménipnée est sinon lue, au moins connue, on ne peut s'empêcher de trouver un peu d'injustice dans cette inégale répartition de la gloire. Car la Ménippée eut tout l'honneur de l'œuvre dont les hommes que j'ai énumérés avaient eu toute la peine. Cet immortel pamphlet n'eut pas d'action réelle : la Ligue était vaincue quand il parut. Mais il dut son succès précisément à ce qu'il vint à son heure, lorsque tout le monde était disposé à le goûter : il plaidait une cause gagnée, mais si récemment gagnée qu'un plaidover ne semblait pas encore superflu. Les partisans du roi y retrouvaient avec plaisir leurs sentiments : les ligueurs y trouvaient l'apologie de leur conversion ou achetée ou forcée. Le livre profitait du mouvement qui entraîne toujours l'opinion vers le vainqueur au lendemain de la victoire. En somme, il ne faut pas y voir une des forces qui opérèrent la réunion des esprits sous la royauté légitime, mais l'expression des volontés à l'instant de cette réunion. Et de là vint que son mérite et son succès ne furent pas de pure actualité : assez d'apaisement s'était déjà fait pour que la satire ne pût se passer de grâce littéraire.

On sait comment la Ménippée fut composée, après l'avortement des États de la Ligue, par quelques bourgeois, laïes ou clercs, catholiques de naissance ou protestants convertis, braves gens, sans fanatisme etsans fanfaronnade, qui aimaient la France, le roi et leurs aises 1. Le corps de la satire est formé par la copieuse et bouffonne description des États de la Ligue. Ce sont d'abord les deux charlataus, espagnol et lorrain, qui débitent le précieux Catholicon : symbole expressif des ambitions qui entretenaient la guerre civile; puis le pittoresque tohu-bohu de la procession ligueuse, charge plaisante de la réelle procession de 1590, mais en même temps véridique peinture de toutes les mascarades révolutionnaires :

Editions Tours, 1593 (1594); Ratisbonne, 1752, 3 vol., ed. Read, 1876, ed. Tricotel, 1877-81, 2 vol., ed. J. Frank, 1884; éd. Giroux, 1897. - A consulter : Zeitschrift fur fr. Sp und Litt, t. IV. V, VI; - F. Giroux, La composition de la Satire

Ménippée, 1904.

<sup>1.</sup> Chez J. Gillot, conseiller clerc au Parlement, demeurant quai des Orfèvres, se réunissaient, dit on, Jean Le Roy; prêtre, J. Passerat (cf. p. 295, n. 1), N. Rapin (1535-1608), avocat, poète et soldat, P. Pithou (1539-1595) de Troyes, avocat, plus tard procureur général au Parlement de Paris, grand érudit, Florent Chrestien (1540-1596). ancien précepteur de Henri IV. La harangue de M. d'Aubray passe pour être de Pithou; l'idée première et le cadre des États de la Ligne, de Le Roy. Parmi les poésies annexées aux États de la Lique, il faut signaler le Trépas de l'ane liqueur de Gilles Durant (1550-1615). Les éditeurs de la Ménippée l'ont ensuite grossie de diverses pièces publiées vers le même temps, et inspirées du même esprit, comme l'Histoire des singeries de la Lique qu'on attribue à Jean de la Taille (1540-1608).

enfin les États, et cette fameuse suite de discours où, par un spirituel emploi de procédé satirique, chacun des meneurs vient se déshabiller lui-même devant le public, et livrer le secret de son égoïsme, jusqu'à ce que, dans la bouche de d'Aubray, la voix de la saine et honnête bourgeoisie française, tour à tour indignée, ironique ou piteuse, se fasse entendre.

Il ne faut pas surfaire la Satire Ménippée, même dans sa valeur littéraire. Si elle offre, dans sa partie principale, un plan arrêté et une claire composition, on v trouve aussi bien du désordre, des longueurs, peu de proportion et d'équilibre. Même la fameuse harangue de d'Aubray vaut par le détail et les morceaux, plutôt que par l'ensemble : le misérable état de Paris, ce pathétique début, qui sonne comme une péroraison cicéronienne, introduit une longue et diffuse relation, aussi peu oratoire que possible, des intrigues de la maison de Lorraine, qui nous ramène à la désolation de la ville, L'écrivain, à travers toutes les redites et les disparates, melant les personnalités injurieuses aux grandes généralités, la facétique causticité du bourgeois de Paris à la rhétorique savante de l'humaniste, finit par avoir dit tout ce qu'il faut. Là comme dans le reste de la satire, deux choses font leur effet, l'invention première et générale, cette idée de donner une représentation comique des États de la Ligue, puis le jaillissement de l'esprit, des saillies, des mots qui portent, qui peignent et qui piquent, les continuelles trouvailles de l'expression.

On a fait remarquer que, la Satire Ménippée étant de plusieurs mains, il était impossible de distinguer la part de chacun dans l'œuvre commune. A mon avis, c'est pour cela précisément que l'œuvre est littérairement d'ordre moyen : cette unité de ton résulte simplement de ce qu'aucun des collaborateurs n'a une personnalité tout à fait décidée. Bourgeois et érudits, ils écrivent en bourgeois et en érudits; ils ont l'esprit de leur classe et de leur temps : de là vient que leurs inspirations se fondent et se

confondent si bien.

Mais il faut noter qu'ici encore la guerre civile et l'actualité ont aidé les esprits à secouer le joug de l'érudition, et fait passer en quelque sorte l'imitation de l'extérieur à l'intérieur de l'œuvre littéraire; la nécessité d'être lu, compris et goûté de tous a fait que les auteurs de la Ménippée, et parmi eux un lecteur royal, n'ont plus pris aux anciens que ce qu'ils ont senti être conforme à leur raison, ce qui pouvait rendre leur pensée ou plus forte, ou plus sensible, ou plus agréable aux simples Français. Et ainsi la Ménippée tient sa place dans l'histoire de la pénétration de l'esprit français par le génie ancien.

## CHAPITRE III

### MONTAIGNE

Un pacifique: Michel de Montaigne. — 1. Comment les Essais ont été composés. Le décousu du livre. Langue et style de Montaigne. —
2. Montaigne vu dans son livre. Complexion, humeur, esprit. L'homme et le monde vus dans Montaigne. — 3. Le scepticisme de Montaigne: son caractère, remède au fanatisme. Ses limites: affirmations positives. Optimisme épicurien et art de vivre: la morale de Montaigne. Ses opinions politiques et religieuses: vivre en paix. Affirmations complémentaires de la morale de Montaigne. Théorie de l'éducation. — 4. Montaigne et l'esprit classique.

Pendant que les passions politiques et religieuses tournaient la poésie, l'éloquence, la science même et la philosophie en armes envenimées au service des partis, un homme anticipait la paix future, et offrait à ses concitoyens trop forcenés encore pour le suivre l'image de l'état moral ou la force des choses devait finir par les amener eux-mêmes.

### 1. LA FORME DES « ESSAIS ».

Michel de Montaigne ', conseiller au parlement de Bordeaux, ayant résigné sa charge en 1370, à l'âge de trente-sept ans, se retira chez lui, dans son château de Montaigne en Périgord; et là, au milieu de la guerre civile qui embrasait tout le Midi, il jouit de sa douce oisiveté de gentilhomme campagnard. Il avait l'esprit vif : dégagé des soucis pratiques et des affaires, il lut, et il eut

<sup>1.</sup> Biographie: Michel Eyquem de Montaigne, d'une famille de commerçants bordelais, fils de Pierre Eyquem qui fut conseiller à la Cour des aides de Périgueux, prévôt de la ville, jurat et maire de Bordeaux, naquit à Montaigne en Périgord le 28 février 1533, l'aîné de quatre frères et trois sœurs qui vécurent. Il sortit du collège de Guyenne en 1546, étudia le droit, et devint conseiller à la Cour des aides de Périgueux dans le siège de son père, puis, cette cour étant supprimée en 1557, con-

l'idée de faire un recueil de ses lectures, un mélange d'exemples et de réflexions, comme avaient fait l'Espagnol Pierre Messie et divers autres. Mais, peu à peu, il s'eleva au-dessus de cette besogne : son entreprise lui fit développer son originalité. Il avait regardé les hommes, il se regarda lui-mème, réfléchissant, conférant, ratiocinant, habile à extraire d'un fait une idée; il fit ainsi la revue de toutes ses opinions, préjugés, croyances, connaissances, et ce faisant, il fit le tour des idées de son siècle. Il mena une vaste enquête qui aboutit à classer, à trier, parmi l'immense et contus apport de ces cent années qui avaient trouvé le nouveau monde et ressaisi l'ancien, ce qui pouvait être utile, à Montaigne sans doute d'abord, mais du même coup à ses concitoyens, et à tous les hommes qui auraient la tête faite comme lui : tout ce qu'il garda fut soigneusement expertisé, « contre-rôlé », ajuste, adapté, pour l'usage de l'intelligence.

Le résultat fut, au bout de dix ans, à peu près, de voluptueuse étude, deux livres d'Essais qui parurent à Bordeaux en 1380. Huit

seiller au Parlement de Bordeaux, il y int configue de La Boétie, avec qui il se lia vers 1559, et qui mourut en 1563. Le course en 1555 Françoise de la Chassage, d'une famille de robe bordelaise, et en cut six tilles, dont une seule veint. Il resignition office de conseiller en 1570, it recut en 1571 l'ordre de Saint Michel. Il voyagea en Allemagne et en Italie 1580 / 1581) et obtint à Rome des lettres de bourgeoisse; en même temps une censure benig le y atterguit les Essais. En son absence, il fat élu maire de Bordeaux, et rééla en 1583. Sur la fin de sa seconde magistrature, la peste désola Bordeaux : Montaigne se fint à Libourne, en bon gir. Il joua un certain rêle pendant les troubles, d'abor l'pour préserver la ville de Bordea ix pendant les quatre ann'es le sa mar e, muis au-si dans la politique générale comme ne goeraleur, intermédiaire et coafilent : les chefs des prets le recherchaient pour sa mode d'ou, sa súreté et sa pénétrat.en. Il tut royaliste sans fanatisme, servant Henri III, mais reconnaissant deja dans le roi de Navarre le legitime heritier de la couronne. Il le recoit à Montaigne en 1587. En 1588, étant a Piris, il est mis un jour à la Bistille par la Ligue. Il assiste aux Étits de Blois, où Élienne Pasquier nous dit avoir conversé avec lui. Dans une de ses lettres à Henri IV, il marque que le roi a voulu avoir une correspondance avec lui. Il meurt en 1592. Il avait eu une particulière anutié avec Pierre Charron, qui passa avec lui une partio de l'année 1581, et avec Mile de Gournay, sa fille d'alliance, qu'il vit pour la première fois a Paris en 1588.

Éditions: Essais (l. 1 et 11), Borneaux, 1580, pet, in 8, avec le l. 111, Paris,

Editions: Lessus (l. I. et II), Bordeaux, 1580, pet. in S. axec le l. III, Pare, A. L'Angelier, 1588, in-4. Éd. de Mile de Gournay: Pares, 1505, no fol.; 1635, in fol. (texte rajeuni); de Naigeon, Pares, Didot, an X 1802), 4 vol. in S; de V. Le Gare, Paris, 1826, 5 vol. in-8, et 1865 (Garnier), 4 vol. in S; de Dezemerts, Bordeaux, 1850 2 vol. in-8 (texte de 1880), de Courbet et Royer, Lemerre, 5 vol. in-8, 1872 1849 (texte de 1585); de Motheau et Jouanst, libr des Bibliophiles, 7 vol. in-16, 1886-89 texte de 1880. — Journal de voyage de M. de Montaugne, p. p. Lautrey, 1996, in-89.

A consulter: Ed. Garnier, I. IV, p. 445-457, Erbhographic, pour les ouvr. antérieurs à 1865, T. Malvezia, Michel de Montaigne, son origine et sa frantle, Bordeaux, 1875, in-8; Prevost-Paradol, les Moralistes français (1864, 7c et., 180, in-12, Voizard, Etude sur la Lanque de Montaigne, 1885, in-8, P. Bonnefon, Montaigne, 1805, in-16; Faguet, XVP Swele; G. Guizot, Montaigne, études et fragments, 1895; in-16; Faguet, XVP Swele; G. Guizot, Montaigne, études et fragments, 1899; Champion, Introduction aux Essais de Montaigne, 1900, Vilvy, Les sources et l'évolution des idées de Montaigne, 1908, 2 vol.

ans après, les Essais reparurent à Paris dans une « cinquième édition augmentée d'un troisième livre et de six cents additions aux deux premiers ». Ces additions étaient souvent des citations; l'auteur faisait profiter, je veux dire engraissait son œuvre de ses lectures. Elles étaient aussi des confidences : à mesure qu'il avançait, il prenait plus de plaisir à parler de lui. Le troisième livre, tout nouveau, montrait le progrès de l'âge de l'auteur : il est plus grave (n'entendez pas plus réservé), plus posé, que les deux premiers, les contes y tiennent moins de place, les idées s'y élancent moins en pointes, s'étalent davantage, semblent plus fermes, plus arrêtées. Pendant quatre ans encore, Montaigne continua son train de vie, inscrivant les acquisitions nouvelles de son esprit, des citations, des gaillardises aussi, aux marges d'un exemplaire des Essais, qui d'abord, avec d'autres notes manuscrites, servit à faire en 1595 l'édition de Mlle de Gournay, « augmentée d'un tiers plus qu'aux précédentes impressions » : plus tard, ces notes complémentaires ayant disparu, l'exemplaire annoté fut reproduit en 1802 par Naigeon comme un nouveau texte des Essais 1.

Montaigne a bourré plutôt qu'enrichi son livre de tant d'additions, qui parfois obscurcissent ou rompent l'enchainement des idées. Cependant ce gonfiement maladroit a moins nui aux Essais qu'il n'aurait fait à un ouvrage mieux composé. Il faut avoir lu Montaigne pour savoir jusqu'à quel point le manque de composition lui est essentiel : Montesquieu même n'en approche pas, Pourquoi cette division en trois livres? Pourquoi chaque livre contient-il plusieurs chapitres? Pourquoi tel chapitre a-t-il une page. tel autre cinquaute? Pourquoi des titres aux chapitres? Le titre se rapporte souvent à ce qu'il y a de plus insignifiant dans un chapitre : parfois à rien du tout. Le fameux passage des « pertes triomphantes à l'envi des victoires », des « quatre victoires sœurs. les plus belles que le soleil ave vu de ses yeux », est au chapitre des Cannibales : et les six ou sept pages les plus exquises que Montaigne ait écrites sur les anciens et sur la langue française. s'accrochent, Dieu sait comme, à une citation de Lucrèce, dans un

<sup>1.</sup> Précisons, Montaigne s'est proposé de faire une collection d'exemples commentés. Les premiers chapitres sont secs. Peu à peu, sa pensée s'affermit, s'approfondit. Peu à peu assi, il se livre et aime a se peindre. Et il aperçoit à travers lui-même. l'humanité. Il a commencé par croire à la philosophie: il a répété, avec un esprit épicurien, les legons stocieunes de Sénèque, eu la douleur et la mort (vers 1572-74). Pus il s'est placé quelque remps au point de vue sceptique, et de ce point de vue, il a fait la critique de la science et de la vie (vers 1576-79). Enfin dans le 3º livre, désabusé de la philosophie doctrinale, Montaigne se fait une philosophie personnelle, la philosophie de l'expérience, de son expérience, honne pour lui-même, modèle et conseil pour le lecteur d'autonomie morale et d'activité créatrice dans l'interprétation de la vie et l'élaboration d'un art de vivre (14° éd.).

chapitre intitulé Sur des Vers de Virgile, tout juste au milieu des plus scabreuses réflexions qu'il ait jamais défilées. Nulle part il n'y a plus d'unité, une idée genérale mieux suivie que dans les trois cents pages qui s'intitulent Apologie de Raimond Sebond: mais justement le sens de tous ces beaux discours est une absolue condamnation du dessein de ce théologien, et dans le détail le singulier défenseur donne à chaque moment des démentis à son client.

Montaigne a fui le travail de la composition; il n'a pas voulu se donner de mal. (App. VII.) Mais il connaissait aussi bien que nous ce « fagotage de tant de diverses pièces » qu'étaient ses Essais. « Cette farcissure est un peu hors de mon thème, disait-il joliment un jour qu'il avait fait un écart un peu fort : je m'égare, mais plutôt par licence que par mégarde; mes fantaisies se suivent, mais parfois c'est de loin, et se regardent, mais d'une vue oblique.... J'aime l'allure poétique, à sauts et à gambades... Mon esprit et mon style vont vagabondant de même .... Je n'ai point d'autre sergent de bande à ranger mes pièces que la fortune : à mesure que mes rêveries se présentent, je les entasse; tantôt elles se pressent en foule, tantôt elles se trainent à la file. » Il se couvrait de Plutarque, coutumier aussi de ces « gaillardes escapades », et il avait fini par trouver que ce désordre, qui ne lui donnait pas de peine, était l'ordre même de son sujet. Ainsi montrait-il son « pas naturel et ordinaire, aussi détraqué qu'il est »; comme, de plus, « la relation et la conformité ne se trouvent point en telles àmes que les nôtres », comme nos actions, toujours « doubles, bigarrées, et à divers lustres », ne se peuvent « attacher les unes aux autres », la vérité voulait qu'il « prononçat sa sentence par articles décousus ». Il ajoutait donc, il cousait des pièces nouvelles : il n'ôtait pas, il ne changeait pas. Montaigne nous en donne un peu à garder ici : il a corrigé, plus d'une fois, et fort heureusement, non pas même toujours pour la justesse de l'idée, mais pour la beauté de l'expression.

Il savait bien son fort et son faible: et nous ne pouvons mieux faire pour mettre en lumière les charmantes qualités de sa forme que de les lui demander à lui-même. « Je prends de la fortune le premier argument: ils me sont également bons, et ne desseigne jamais de les traiter entiers: car je ne vois le tout de rien.... De cent membres et visages qu'a chaque chose, j'en prends un, tantôt à lécher seulement, tantôt à effleurer, et parfois à pincer jusqu'à l'os: j'y donne une pointe, non pas le plus largement, mais le plus profondément que je sais, et aime plus souvent à les saisir par quelque lustre inusité. » De cette libre allure vient cette fraicheur vive d'impression qui donne tant de grâce primesautière,

tant de force pénétrante aussi à son expression. Il appelle son style « comique et privé, serré, désordonné, coupé, particulier; sec, rond et cru, âpre et dédaigneux, non facile et poli » : jamais style en effet n'a été moins apprêté, moins bouffi, moins solennel, plus familièrement alerte. « Quand on m'a dit, ou que moi-même me suis dit: Tu es trop épais en figures: Voilà une phrase dangereuse (je n'en refuis aucune de celles qui s'usent emmi les rues françaises; ceux qui veulent combattre l'usage par la grammaire se moquent): .... oui, fais-je, mais je corrige les fautes d'inadvertance, non celles de coutume. Est-ce pas ainsi que je parle partout? me représenté-je pas vivement? suffit. J'ai fait ce que j'ai voulu : tout le monde me reconnaîtra en mon livre, et mon livre en moi. »

Il se confesse au même lieu d'avoir « une condition singeresse et imitative », et de recevoir l'empreinte de tout ce qu'il regarde avec attention. Cela est vrai, et c'est tant mieux. Sénèque lui laisse de son nerf, Plutarque (celui d'Amyot) de sa vive bonhomie; Lucrèce l'élève à quelque magnificence vigoureuse : mais c'est toujours Montaigne. Partout s'échappe sa franche et personnelle sensibilité, atténuant les saillies de haut style par le laisser-aller du langage domestique et quotidien, relevant la négligence du parler populaire par la chaude sincérité de l'accent, d'une facon tout originale et inimitable. C'est le moins styliste, le moins puriste des hommes : non pas qu'il ne fasse pas des corrections de style; c'est un artiste; mais il emploie son art à exprimer en perfection sa nonchalance cavalière, à éloigner du lecteur l'idée qu'on ait affaire en lui à un puriste, à un styliste; il n'est pas « de ceux qui pensent la bonne rhythme faire le bon poème », et il n'a cure d'où viennent les mots qui rendent sa pensée : « C'est aux paroles à servir et à suivre; et que le gascon y arrive, si le français n'y peut aller 1 ».

Tout son livre témoigne de la vérité de ces déclarations. Dans ce style si vil, si éclairé, la phrase est volontairement inorganique : si longue, si chargée d'incidents et de parenthèses, d'une construction si peu nette, qu'à vrai dire il n'y manque pas une cadence, mais, dans la force du mot, une forme. A cet égard il marque un recul de notre prose. (App. VIII.) Calvin, Rabelais même organisent leur phrase plus artistement à la fois et plus conformément aux habitudes de la langue. Montaigne a voulu que sa phrase fût l'image de son propos; il n'a pas cherché la ligne, mais la vie.

Quant à sa langue, je ne sais si elle est aussi personnelle qu'on le croit : Montaigne a inventé moins qu'on ne l'a dit et dans son

<sup>1.</sup> Cf. Pasquier, Lettres, XVIII, 1.

vocabulaire et dans sa syntaxe. Il a usé du latinisme largement, comme tous ses contemporains : il a proviane les vieux mots, il a dit esclaver, fantastiquer, grenouiller, etc. ; si les mots sont de lui. le principe est de Ronsard. Il a usé insouciamment de son gascon: comme est ce mot de revirade qu'il met quelque part; mais le gascon est pour lui ce qu'est le wallon ou le vendomois pour Ronsard, un dialecte apte à suppléer aux défaillances du français. Montaigne, en somme, fait de sa langue le même emploi que tous ses contemporains : il suit son besoiu, et ne sent encore aucune règle qui l'empêche d'y satisfaire. Mais il ne se pique pas d'inventer : il estime notre langue suffisante, à condition qu'on l'exploite et la cultive. « La recherche des phrases nouvelles et des mots peu connus, disait-il, vient d'une ambition scolastique et puérile. puissé-je ne me servir que de ceux qui servent aux halles à Paris. » Il devait donc moins chercher que fuir le néologisme, et peut-être Calvin et Amyot ont-ils hasardé plus de mots que lui. De même les nouveautés de sa syntaxe seraient singulièrement diminuées, si l'on en retranchait ce qui est purement et simplement laisser-aller ou inadvertance, les constructions rompues ou boiteuses qui résultent moins du choix que de la paresse de l'écrivain, ce que luimême n'eût pas donné comme un précédent, même pour lui-même.

Ce qui est bien de Montaigne, c'est le style, c'est l'emploi des tours et des mots que l'usage ou la liberté de son temps lui fournissaient. Là, il a une justesse, une nouveauté, un bonheur surprenants : il fait rendre aux mots tout leur effet par la place où il les loge. De vives images, d'imprévues alliances de mots, voilà tout le secret du charme de Montaigne : je n'en cite pas d'exemples; qu'on ouvre les Essais à n'importe quelle page, et qu'on lise. Montaigne, encore ici, s'est défini excellemment : « Le parler que j'aime, c'est un parler sinche et naïf, tel sur le papier qu'à la bouche; un parler succulent et nerveux, court et serré; non tant délicat et peigné, comme véhément et brusque; plutôt difficile qu'ennuyeux; éloigné d'affectation, déréglé, décousu et hardi; chaque lopin y fasse son corps; non pédantesque, non fratesque, non plaideresque, mais plutôt soldatesque. »

#### Practice Postage design

## 2. MONTAIGNE VU DANS SON LIVRE.

Ne nous arrêtons pas plus longtemps aux mots: Montaigne voulait qu'un livre tirât tout son prix des choses. Et c'est bien le cas du sien: le charme de son langage, c'est le charme de l'esprit qui l'a écrit. Les Essais, c'est Montaigne, c'est vingt ans de vive et robuste pensée, c'est toute une vie intellectuelle ramassée en naturels discours : « livre, disait-il, consubstantiel à son auteur ». Nous le trouvons en effet là tout entier.

Nous y trouvons d'abord toute sa personne physique et morale, naïvement, complaisamment étalée, non point dessinée en pied par de nets contours : la manière de Montaigne, c'est, si je puis dire, le pointillé, un amas de petits traits, qui s'harmonisent à distance en une forme souple, palpitante de vie. Nous apprenons ainsi (je vous fais grâce de ses ascendants) qu'il était né à onze mois, fut mis en nourrice au village, apprit le latin avant le francais, était éveillé en son enfance au son des instruments, recut les verges deux fois, joua des comédies latines au collège de Guyenne: qu'il était de taille au-dessus de la moyenne, assez peu porté aux exercices du corps et à tous les jeux qui demandent de l'application physique, qu'il avait la voix haute et forte, un bon estomac. de bonnes dents, dont il perdit une passé cinquante ans, qu'il aimait le poisson, les viandes salées, le rôti peu cuit, le vin rouge ou blanc indifféremment, et trempé d'eau; qu'il était sujet au mal de mer, et ne pouvait aller ni en voiture, ni en litière sans être malade, mais en revanche faisait de longues traites à cheval. même en pleine crise de coliques néphrétiques; qu'il ne prenait pas de remèdes, sauf des eaux minérales, et qu'il gémissait sans brailler, quand la gravelle le tenait.

Nous n'ignorous pas qu'il s'habihait voiontiers tout de noir ou tout de blanc, qu'il tressaillait aux arquebusades imprévues, qu'il fit une grave chute de cheval, et fut une fois détroussé par des ligueurs, que sa maison ne fut pas mise en état de défense et resta ouverte pendant la guerre civile, qu'il était chevalier de Saint-Michel et bourgeois de Rome. Il nous confic aussi qu'il a aimé les cartes et les dés en sa jeunesse, qu'il n'a jamais été continent, qu'il n'était né ni pour la paternité ni pour le mariage; il nous parle de son mariage, sinon de sa femme, d'où il résulte qu'il s'est marié par raison, pour la famille. Il perdit deux ou trois enfants au berceau avant la première édition des Essais. Il était causeur et gausseur entre amis, l'humeur gaie, de langage assez effronté, point avare, assez détaché de tout par complexion et par étude, songe-creux, vagabond et voyageur jusqu'en sa vieillesse, point cérémonieux, très franc, sans mémoire, peu entendu aux choses du ménage, très ignorant des choses rustiques et jusque des mots de la culture, sachant se laisser voler autant qu'il faut par ses gens, se mettant parsois en colère, jamais longtemps, fuyant par-dessus tout les tracas et les engagements. Il aimait un logis commode et propre, et se plaisait dans sa librairie, entre ses mille volumes, lisant, marchant, rêvant, dictant, seul surtout, délicieusement seul : femmes, enfants, toutes les fâcheuses servitudes de la vie, étant arrêtés au seuil du sanctuaire.

Est-ce tout? Non sans doute, mais je n'en finirais pas, si je voulais énumérer tout ce que Montaigne nous dit de lui. Il est curieux qu'au milieu de cette abondance de souvenirs, sa mémoire ne lui représente jamais qu'il a été conseiller au Parlement, robin : il se pose en homme d'épée, en soldat. Il dit mon page, mes ancêtres, le tombeau de mes ancêtres : il ne sait d'où est venu à un de ses ascendants l'idee de ce nom d'Eyquem. Et ainsi il nous oblige à songer que ce nom, de toute amuguité porté par sa race, il a été le premier à le quitter : que son père avait sans doute fait les guerres d'Italie, puisqu'il le dit, mais plus surement encore avait siègé à la cour des aides de Pengueux; que cette terre de Montaigne, dont il se nomme, cette fortune, dont il jouit, avaient été gagnées par des générations de bons bourgeois, siégeant derrière leur comptoir. et qu'enfin le grand-père Eyquem avait bien pu vendre du hareng. comme disait Scaliger, parmi tant de marchandises dont il chargeait des yaisseaux. Un dernier trait s'ajoute donc à la physionomie de notre philosophe. la vanité, en sa forme la plus puérile, la vanité nobiliaire du bourgeois enrichi. Il est curioux que notre littérature nous offre deux exemplaires de M. Jourdain, et que ce soient Montaigne et Voltaire : la chose est grave. Plus grave encore cette lacune : le silence absolu que garde Montaigne sur sa mère : elle lui a survécu pourtant. Son affection avait-elle conscience de ne lui rien devoir? ou sa vanité le détournait-elle d'en parler, si cette mère était d'origine juive, d'une famille portugaise de nouveaux chrétiens?

Michel de Montaigne est un aimable homme, quand il parle de soi (et il en parle toujours), mais jamais plus que lorsqu'il parle de cette partie de lui qui est son intelligence, ses idées : alors il devient singulièrement intéressant; alors il nous parle de nous, en parlant de lui; il nous confesse, en se confessant; il nous guide, en s'orientant Il est parti de ce point de départ, dont chacun de nous, s'il était franc, prendrait bien volontiers l'analogue en luimème: qu'il n'y avait rien de plus intéressant au monde pour lui que Michel de Montaigne, et que l'objet de son étude devait être ce qu'était, ce que sentait, ce que voulait Michel de Montaigne, pour lui ménager le plus de commodité, d'aise et de bonheur en cette incertaine vie. Mais regardant en lui, il y a trouvé quelque chose de plus que lui-même, l'homme : et il a trouvé aussi qu'il ne se connaîtrait bien lui-même qu'en regardant hors de lui : ses voisins de Gascogne d'abord, ses voisins de France aussi, ses voisins d'Allemagne et d'Italie, ses voisins d'Amérique, ses voisins enfin de tout ce « petit caveau » qui est la terre dans l'univers : et les voisins du temps comme les voisíns de l'espace, les gens d'hier, et d'avant-hier, et d'autrefois, l'humanité qu'on appelle ancienne.

Et voilà qu'en cherchant Montaigne, il a vagabondé de corps et d'esprit, surtout d'esprit, à travers tous les pays et tous les siècles : en cherchant les plus douces assiettes et les plus aisées postures, il a essayé toutes les assiettes et toutes les postures où la pauvre humanité s'est figurée à chaque moment trouver le repos pour l'éternité des siècles. Pour faire rendre le plus de réel bonheur à ses cinq ou six mille livres de rente qu'il mangeait en son castel, il a confronté avec sa Gascogne et sa France les deux mondes découverts depuis un siècle, le monde de la nature, les sauvages de l'Amérique, et le monde de la civilisation, les penseurs de la Grèce et de Rome. Il a trouvé dans les institutions, les opinions, les mœurs, depuis la façon de s'habiller jusqu'à la morale et la religion, le plus universel, épouvantable et grotesque conflit qui se puisse imaginer. Il nous a apporté fidèlement, naïvement, triomphalement les résultats incohérents de son enquête. Il a recueilli de ses conversations, des relations des voyageurs, de tous les écrits des anciens, le plus volumineux dossier des contradictions humaines. On peut même soupconner qu'il prend grand plaisir à l'ensler, et regarde au nombre plus qu'au choix : témoin ces amours d'un éléphant et d'une bouquetière en la ville d'Alexandrie, dont il nous fait part gravement, et je ne sais combien d'antres sottises, auxquelles il se donne l'air de croire. Il se moque de nous, au fond : s'en moque-t-il toujours autant qu'on aimerait à le penser? Prenons bien garde que la critique historique est la dernière née, et que la critique philosophique pendant deux ou trois siècles a l'ait son œuvre sans elle et même parfois contre elle. Je ne garantis pas du tout dans quelle mesure ce grand douteur de Montaigne savait douter d'un texte.

## 3. LES IDÉES DE MONTAIGNE.

Mais enfin voilà le produit net de sa vaste et curieuse enquête : à travers tous ces faits, témoignages et arguments qui se choquent confusément, ceci seur apparait, que les hommes ne sont d'accord sur rien, qu'ils ne savent rien : en politique, en législation, en morale, en religion, en métaphysique, les peuples donnent des démentis aux peuples, les siècles aux siècles; le vulgaire se divise, et les savants s'accusent de rêverie ou d'ânerie. Ni la souple et ployable raison n'a su trouver une vérité constante, ni l'on-

doyant et divers instinct n'a pu établir une forme universelle de vie. C'est un chaos de systèmes et de pratiques, où il se manifeste que l'homme ignore ce qu'est son àme, et son corps, et l'univers, et Dieu: l'Apologie de Raimond Schond, cet immense chapitre de trois cents pages, est le recueil de toutes nos ignorances, erreurs, incohérences et contradictions, et conclut au doute absolu, universel. Logé au centre du livre, il en dégage l'esprit, il en concentre pour ainsi dire toute l'essence. C'est l'impression du moins qu'on en doit d'abord ressentir.

Mais, à la réflexion, on se demande si Montaigne est vraiment un sceptique : si son scepticisme est universel. Je remarque que toutes ces choses dont il doute et nous fait douter, sont justement celles pour lesquelles les hommes se cassent la tête, au propre comme au figuré. Je remarque que ce sont celles qui dépassent l'expérience et le raisonnement, sur lesquelles nombre de gens, qui n'étaient pas sceptiques, ont déclaré impossible à l'esprit humain d'acquérir aucune certitude, et que divers dogmatismes très positifs ont dénommé l'inconnaissable. Et dès lors le scepticisme de Montaigne sur les objets métaphysiques est un scepticisme transcendental, très limité par conséquent et circonscrit. Je remarque encore que le doute de Montaigne atteint avec la métaphysique d'autres choses, mais qui sont précisément comme un écoulement de la métaphysique dans la réalité : et je crois bien que son scepticisme transcendental a surtout pour but de couper dans la racine les aftirmations métaphysiques dont notre vie sociale reçoit sa forme, et pour lesquelles nous nous coupons la gorge. Et je remarque enfin qu'au delà de la métaphysique et de ses émanations de l'ordre pratique, Montaigne travaille à nous faire douter des formes multiples où nous réalisons nos instincts, à nous persuader que ces formes, toutes relatives à nous, ne sont pas ces instincts, ni ne leur sont essentielles; que donc nous ne devous pas nous opposer, nous diviser par là, ni refuser de voir nos semblables dans des hommes qui ne prient pas, ne parlent pas, ne s'habillent pas comme nous : est-ce raison d'assommer des sauvages parce qu'ils ne portent pas de hauts-de-chausses?

Qu'est-ce à dire, sinon que Montaigne donne le scepticisme pour remède au fanatisme? pas moins, pas plus. Il veut mettre dans le monde tout juste assez de doute pour que le monde vive en paix, pour que Montaigne ne soit tracassé, tourmenté ni par ses passions, ni par les passions de ses voisins : prêcher la tolérance, c'est fort bien; insinuer le Que sais-je? est plus sûr. Qui supprime la cause, supprime l'effet. Son scepticisme, c'est le secret de vivre à l'aise au milieu des guerres civiles, et le secret d'éteindre les guerres civiles, qui empêchent de vivre à l'aise. Il n'est, pour

Montaigne, comme pour Pascal, qu'un moyen : pour Pascal, moyen

d'aller à Dieu, pour Montaigne moyen d'aller au bonheur.

Car ce scepticisme laisse subsister au moins une affirmation: qu'il est bon, qu'il est légitime de vivre à l'aise. S'il veut nous retrancher toutes les passions qui troublent la vie, en éloignant de notre vue les objets de ces passions, c'est qu'il estime au moins la réalité de la vie. Dès que la vie est réelle, elle est bonne : il ne s'agit que de savoir en user. Il y a deux choses certaines, et que tout l'effort du pyrrhonisme ne saurait obscurcir : c'est le plaisir et la douleur. - Mais le plaisir et la douleur varient d'homme à homme, selon les tempéraments, de minute à minute, selon les revirements de l'humeur. - Pas tant que cela, si l'on commence par écarter tous les plaisirs et toutes les douleurs d'opinion, qui sont des inventions humaines, et que notre prétendue civilisation attache à des biens imaginaires. Si l'on sait rejeter cet ètre artificiel qui recouvre en chacun de nous l'ètre naturel, si l'on se retranche aux seuls biens qui sont liés à nos primitives et naturelles fonctions, nous avons des plaisirs et des douleurs - en petit nombre, mais bien réels - qui nous sont communs à tous, et sur lesquels nous sommes tous d'accord. « Notre grande et puissante mère nature » nous enseigne à fuir la douleur et à chercher le plaisir : elle nous fournit les outils à cette besogne, nos instincts, nos organes, nos facultés; elle nous prescrit le choix et la mesure. Qu'on lise les dernières pages des Essais : ce n'est pas la profession de foi d'un sceptique : « J'aime la vie, et la cultive, telle qu'il a plu à Dieu nous l'octroyer. Je ne vais pas désirant qu'elle cût à dire la nécessité de boire et de manger.... J'accepte de bon cœur et reconnoissant ce que la nature a fait pour moi, et m'en agrée et m'en loue.... Nature est un doux guide; mais non pas plus doux que prudent et juste : je quête partout sa piste.... C'est une absolue persection et comme divine, de savoir jouir loyalement de son être. » Cet optimisme épicurien, très décidé et très affirmatif, n'est pas moins le fond et l'âme des Essais que le scepticisme. Avec une absolue conviction, Montaigne s'applique à jouir loyalement de son être, et son livre n'est que la loyale recherche des movens d'assurer cette loyale jouissance. Il y a un « art de vivre », selon l'expression de M. Brunctière, parce que l'homme a compliqué et faussé la nature : et cet art de vivre se résume a savoir retrouver la nature. Il comprend trois parties principales.

1° L'indépendance d'abord, qui s'obtient par le scepticisme plus sùrement que par aucun moyen. Car les instruments de notre servitude, ce sont les passions. L'ambition, l'avarice, nous asservissent à des biens qui ne dépendent pas de nous, à des biens souvent chimériques qui se déroberont à notre poursuite, ne nous laissant que la réalité des tracas et des fatigues. Y renonçant, nous ne renonçons à rien d'assuré qu'à des maux. Soyons libres aussi à l'égard de toutes les formes de la vie sociale : ne croyons pas le bien et la vérité attachés à ces formes politiques ou religieuses, d'une croyance trop passionnée qui nous arrache à nousmèmes et nous donne aux objets de notre fantaisie. Soyons libres même à l'égard des affections naturelles : aimons notre patrie, notre femme, nos enfants, non pas jusqu'au point de nous en troubler. Servons bien notre patrie : si elle doit périr, que Montaigne échappe, s'il peut, à la ruine publique. Sachons perdre femme et enfants sans affliction tyraunique : se détacher, c'est s'affranchir. On peut se prèter : on ne doit jamais se donner.

2º Il faut apprendre à mourir, ou plutôt à supporter la pensée de mourir; car la mort elle-même n'est rien. Montaigne s'est exercé soigneusement à regarder la mort, appelant Socrate et Sénèque, et Lucrèce à la rescousse. Je ne doute pas qu'il n'ait fini par y songer avec indifférence, et par n'y plus songer toujours. Mais, même au temps où il apprivoisant son âme à ce fâcheux objet, il n'a eu ni violent désespoir ni pessimiste mélancolie : la mort lui rendait la vie plus chère, voilà tout, et chaque instant prenait un prix infini, contenait un infini de délices, par la pensée qu'il pouvait être le dernier. Et l'idéal de Montaigne n'est pas la raideur dédaigneuse du stoïcien, c'est la brute résignation du paysan, qui ne se couche que pour mourir, et meurt sans se plaindre, comme les animaux. Il a fini par se dire que la méditation de la mort était une duperie, que la méditation de la vie était meilleure, et qu'au lieu de regarder toujours la mort, il valait mieux regarder la vie, comme incertaine en général, mais enfin comme présentement certaine.

3º L'ennemi de la vie, ce n'est pas la mort, c'est la douleur, et c'est elle qu'il faut fuir de toutes les forces que nous prête la nature. « En quelque manière qu'on puisse se mettre à l'abri des coups, fût-ce sous la peau d'un veau, je ne suis pas homme qui y reculât : car il me suffit de passer à mon aise; et le meilleur jeu que je puisse me donner, je le prends, si peu glorieux au reste et exemplaire que vous voudrez. » Montaigne est de sa nature plus sensible à la douleur physique qu'à la douleur morale : il nous le dit. Le malheur est que contre la douleur physique le détachement ne sert à rien : il n'y a que la fuite qui vaille. Mais enfin, elle vient parfois : la gravelle tient Montaigne. Que faire? rien, puisqu'il n'y a rien à faire. Geindre soulage, quand on a la colique : si l'on peut n'y pas penser, cela soulage aussi. C'est alors qu'il faut user d'industrie, ne lâcher à la douleur que les parties de notre être et de notre vie que la nature lui attribue, et saire étude de conserver leur place et leurs moments à tous les plaisirs.

Voilà la morale de Montaigne, un ait de vivre aisément, délicieusement, un épicurisme pratique qui applique où il faut certaines parties de fermeté et d'endurance, un égoisme délicat, qui n'exclut aucune affection, et ne s'oublie pour aucune. Cette morale est l'antithèse de la morale chrétienne : elle exclut l'abnégation totale, les grands sacrifices, les miracles de la charité. On sait comment Montaigne se comporte pendant la peste de Bordeaux : îl n'affronte pas le « mauvais air ». On n'avait pas besoin de lui, je le veux bien : sa présence n'était réclamée par les jurats que pour la cérémonie. Mais l'inutilité même de sa présence en eût fait un exemple fortifiant pour ses administrés. Il n'y songea pas. Aux grandes occasions sa morale était trop courte. App. IX.)

Les opinions politiques et religieuses de Montaigne sont assorties a son art de vivre, et y font une pièce nécessaire, puisque, enfin, l'homme doit vivre en société. Le grand bien pour Montaigne, et le principal objet, c'est la paix. Donc il suivra en politique et en religion les opinions qui préviennent le mieux la guerre civile. Il posera en principe qu'il faut aimer la forme de gouvernement dans laquelle on est né; et ainsi, étant Français, il sera pour la royauté, bien que son affection le porte de préférence vers le gouvernement démocratique. Il conseillera la soumission au pouvoir absolu, et il n'estimera rieu de plus dans le christianisme que le précepte de respecter toutes les puissances. Il démontrera que les lois ne représentent pas la justice, mais la coutume, afin qu'on n'ait point le désir turbulent de les changer. En religion, il sera bon catholique, lui de qui l'âme est si peu chrétienne : c'est qu'il faut suivre aussi la religion de son prince et de son pays. Il en veut aux réformés, il taxe leur orgueil, d'avoir cru tenir la vérité, il les reprend de ne pas avoir paisiblement réglé leur croyance sur la coutume, en une matière où nul ne sait rien certainement, d'avoir troublé le monde pour une idée de leur cervelle : mais il n'excuse pas les catholiques de les égorger. Il aurait mieux valu ne pas faire la Réforme : puisqu'elle s'est faite, qu'on lui laisse sa place au soleil. Et ne vaudrait-il pas mieux laisser les sauvages à leur idolâtrie, que de leur porter nos vices, nos maladies, les tortures et la mort, avec la vraie foi? Conclusion : tolérance universelle. Il n'y a pas d'idée qui vaille qu'on tue un homme; [il y en a peu qui vaillent] qu'on se fasse tuer.

Je ne sais si on l'a assez remarqué, les plus fragiles ou fausses morales ont toujours été proposées par de très honnêtes gens qui ont pris dans l'instinct et dans le plaisir la règle fondamentale de la vie, parce que leur instinct et leur plaisir ne les écartaient pas sensiblement des actions sans lesquelles il n'y a plus de morale, partant plus de société: ainsi Helvétius, ainsi Montaigne. Au sacrifice

près, qui, en quelque mesure que ce soit, n'est pas la pente de sa nature, c'es un excellent et aimable homme, de charmant commerce, ami exquis et vrai, d'autant que le libre choix, dans l'amitié, assure son ombrageuse indépendance : on sait sa liaison de quatre années avec La Boétie, et la chaleur qui lui en resta toujours au cœur. L'amitié, du reste, n'est-elle pas la passion par excellence des gens plus intelligents que sensibles?

Mais, de plus, Montaigne recoit de l'exigence de sa nature un certain nombre de postulats qui déterminent un peu plus rigoureusement sa morale, et fixent les modes légitimes de la loyale jouissance de notre être. Il ne s'embarrasse pas de faire un système, ni de savoir si les fondements de ses idées sont solides en bonne logique : il lui suffit que nature les ait mises en lui. Et comme au reste, sous la diversité infinie des actes et des formes. il trouve que ces idées-la sont les idées communes de l'humanité, il les pose dès lors avec plus d'assurance. Il a beau identifier volupté et vertu : il entend bien par vertu quelque chose de positif et de distinct, qui peut être volupté en lui, mais non pas forcément en tout autre. Il affirme que « le mentir est un maudit vice »; il hait toute duplicité, toute trahison : il fait profession d'absolue franchise. Nulle utilité publique ou privée ne lui semble excuser la fausseté. Il affirme la justice et l'humanité: par une horreur intime de la souffrance physique, son instinct écarte toutes les cruautés; mais sa réflexion adhère à son instinct, et c'est toute son intelligence avec tous ses nerfs qui lui dicte d'éloquentes protestations contre la torture, et contre la barbarie des Espagnols dans le Nouveau Monde. Il prend la peine de mettre la morale au-dessus de la politique, et de réduire les hommes d'État aux strictes règles de la vie privée : il rejette absolument la loi du salut public, par laquelle on autorise tout; et dans le service des princes, il défend qu'on se donne jusqu'à donner son innocence et sa vertu.

Il croît à la conscience, et à la raison, tellement qu'il s'en sert pour condamner la nature, ou la rectifier. Il n'y a pas de mot qu'il prononce plus souvent que celui de vérité; il ne connaît pas de plus excellente vertu que celle de savoir céder à la vérité, où qu'elle ne présente; et il connaît deux voies qui y mènent, la raison et l'expérience : la raison « ployable en tous sens » a besoin d'être guidée par l'expérience; mais que l'expérience est diverse et déconcertante! Par elles, pourtant, il est arrivé à cette grande vérité, qui est la conclusion de toute son argumentation prétendue sceptique: c'est que l'homme, en haut-de-chausses, en toge, ou dans sa nudité naturelle, roi ou paysan, est toujours l'homme, « ondoyant et divers » sans doute, mais identique à lui-même dans cette ondoyante

diversité, portant partout dans le cour les mêmes instincts plantés par la commune mère nature, et les mêmes notions essentielles dans la conscience et la raisou. Les hommes se combattent et se haïssent parce qu'ils se voient différents : Montaigne leur étale

leur naturelle égalité, pour les convier à vivre en frères.

Le chapitre de l'Institution des Enfants 1 suffirait pour marquer la mesure du scepticisme de Montaigne. On a pu trouver que Montaigne y faisait la part vraiment bien petite à l'effort, et l'on se demande quel esprit, quelle volonté peuvent se former sans l'effort. Sans la règle aussi, que peut-on faire? Comment Montaigne, qui prescrit si bien d'endurcir et d'assouplir le corps, ne veut-il pas soumettre l'âme à une pareille méthode, au même ordre sévère d'exercices et d'entraînement? Il fuit trop la peine nour son élève : il n'en fera qu'un charmant garçon, qui ne saura rien solidement, qui ne saura même pas apprendre ni vouloir apprendre, un amateur ayant dégusté la mousse de la science, un causeur aimable de salon. Il y a loin de l'effrayant programme de Rabelais au léger bagage de Montaigne, et la réaction est vraiment trop forte contre l'érudition encyclopédique. Dans la pratique, les idées de Montaigne aboutiront à l'éducation des Jésuites, au développement des qualités sociables et des talents mondains; ce qu'elles contiennent en substance, n'est tout justement que l'honnête homme du xviie siècle. Mais je passe sur tous ces points, et je reviens à la question qui nous occupait. Montaigne a foi dans l'éducation, pour développer, fortifier, mais aussi pour redresser la nature. L'article essentiel de son programme, le blanc où il faut viser, c'est de former un bon jugement : c'est-à-dire une raison qui aille à la vérité. une conscience qui aille au bien. Livres, voyages, études, jeux, tout doit tendre là. La conscience et la raison sont les pièces principales de cette délicate machine, dont l'éducation monte les ressorts pour la vie.

Il est donc certain que Montaigne est un positiviste plutôt qu'un sceptique. Il a borné sa vue à la vie présente, dont il a dressé la forme pour satisfaire à toutes les aspirations de sa nature physique, intellectuelle et morale, et de façon que la volupté, la justice, la bonté y fussent commodément logées. Son livre, comme sa vie, respire un dogmatisme serein, le dogmatisme de l'égoisme naturel et du sens commun. Mais Montaigne enveloppe d'un nuage de doute le noyau très dense de ses affirmations catégoriques 2. (App. X.)

<sup>1.</sup> Essais. I, 25.

<sup>2.</sup> Plus je lis Montaigne, plus je suis tenté de voir en lui un homme qui, à force de ne pas vouloir s'en faire accroire et nous en faire accroire, s'est fait, pour la morale, estimer moins qu'il ne méritait : on l'a pris au mot dans son sincère examen de lui-mème. Les gens à phrases et à poses nous imposent toujours un peu : nous ne les réduisons jamais à leur mérite nu (12° éd.).

## 4. MONTAIGNE ET L'ESPRIT CLASSIQUE.

Montaigne termine le xvic siècle dont il recueille et filtre tous les courants, et les Essais sont comme le grand réservoir d'où va couler l'esprit classique. Je sais bien ce qui manque à Montaigne, ou ce qu'il a de trop, pour être classique : le corps tient trop de place en lui; l'individu s'étale. L'ordre manque, et le raisonnement, et les proportions. Montaigne commence et finit pour ainsi dire à chaque phrase, selon la remarque de Balzac. Il n'a pas d'art, et surtout il ignore l'art oratoire : il faudra que ces capricieuses divagations soient réduites en système ordonné d'abord, puis en thèmes oratoires. Charron, Balzac, d'autres ouvriers de la première heure du

génie classique s'y appliqueront.

Surtout il n'est pas chrétien, et la décence de son adhésion à la religion établie dissimule mal en lui la négation de l'essence même du christianisme : ainsi le courant d'esprit antichrétien, ou simplement non chrétien, qui se laisse distinguer dans le siècle classique, et qui passe par Molière ou par Descartes pour arriver à Voltaire, prend sa source en lui; le rationalisme, épicurien ou cartésien, est impliqué dans les Essais. Et cependant, si les Essais doivent être le bréviaire des libertins, on travaillera à christianiser Montaigne, à approprier sinon son livre, du moins ses idées à la forme religieuse de l'esprit classique. Charron mettra à la doctrine de son ami un couronnement orthodoxe : d'autres feront les mêmes additions, les mêmes corrections avec une sévérité hostile. Mais eux-mêmes dans la torme de leur âme auront, à leur insu, recu l'empreinte profonde des Essais.

Car presque tous les caractères, presque toutes les aspirations de l'esprit classique ont trouvé déja leur formule dans Montaigne. En politique, il achète la paix, l'ordre, de l'entière soumission au pouvoir absolu. En religion, il se règle sur le prince. En philosophie, en littérature, partout, il pose la souveraineté de la raison, égale en tous les hommes, et qui a charge et pouvoir de reconnaître la vérité. Par sa raison individuelle, a l'aide de son expérience personnelle, confrontant l'Amérique et la Grèce, il trouve le principe fondamental de la littérature classique : il s'assure que les anciens ont parlé selon la vérité, selon la nature, et voil à leur autorité fondée en raison. Il réduit l'éducation à la formation de l'honnête homme, et restreignant la littérature à l'usage de l'honpète homme, il l'enferme dans la morale, dans la recherche d'une règle de la vie, et la description des formes de la vie. Il lui propose l'homme comme l'universel objet de notre connaissance et de not e intérêt. Si individuel et subjectif que soit son livre, il s'éloigne

du goût classique plutôt par une différence d'application que par une contrariété de principes. Très clairement, très nettement, en plus d'un endroit, il nous offre l'homme en sa personne : « Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition ». Rois ou paysans ne diffèrent qu'en « leurs chausses » : les pas ions, les ressorts sont les mêmes; mais les effets ici sont p'un menus, là plus illustres; et voilà, remarquez-le, le principe d'une théorie toute classique de la tragédie. Enfin le xvue siècle consacrera les idées de Montaigne sur la langue et sur le style : il propose à la littérature de prendre la forme des pensées, tantot dans le langage des Halles, tantôt dans le jargon de nos chasses et de notre guerre : c'est-à-dire qu'il veut une langue populaire, naturelle, et qu'il fait l'usage souverain. Il trouve en notre français « assez d'étoffe, et un peu faute de façon » : il se plaint qu'il écoule tous les jours de nos mains, et y voudrait plus de fixité. Il admire les anciens pour leur justesse vigoureuse, il blame les modernes de trop d'esprit et d'affectation : un siècle et demi plus tard, Fénelon n'aura pas autre chose à dire. En fait de style, sa règle est déjà : rien n'est beau que le vrai; et c'est par la beauté des choses qu'il estime la beauté des mots. Les pages exquises où il nous confie les impressions de ses lectures se ramènent à ce sentiment absolument classique.

Mais si nous trouvons une étroite correspondance entre le génie de Montaigne et le genre classique, il faut bien songer que Montaigne. qui déborde encore un peu des cadres classiques, correspond à ce qu'il y a eu de plus large, de plus compréhensif dans le goût du siècle suivant : il en a tout le positif, mais point le négatif. Et l'un des caractères éminents qu'il offre, c'est celui par lequel la littérature classique apparaît surtout comme une des plus pures formes de l'esprit français : c'est cet ensemble de qualités sociables, cette vive lumière d'universelle intelligibilité, qui fait des Essais un livre humain, et non pas seulement français. L'humanité a reconnu en lui un exemplaire de sa commune nature; et pour l'attester il suffira de nommer Bacon qui fait ses Essais à l'imitation de notre gentilhomme périgourdin, Shakespeare, à qui Montaigne peut-être a révélé la richesse psychologique et dramatique de Plutarque, qui à coup sûr lisait, et parfois transcrivait Montaigne 1: le vieux Ben Johnson même l'avait entre les mains. (App. XI.)

<sup>1.</sup> La Tempère, acte II, sc. 1: le couplet de Gonzalo est tiré du chapitre des Connibules (Essais, I, 30). — Cf. Saintsbury, Introduction à la réimpression de la tradauglaise des Essais publiée par John Fiorio en 1603 (Londres, 1892-93, 3 vol. in-8); A.-H. Upham, The French influence in English Literature, 1908.

# LIVRE V

# TRANSITION VERS LA LITTÉRATURE CLASSIQUE

### CHAPITRE I

## LA LITTÉRATURE SOUS HENRI IV

Importance de cette époque de transition. — 1. Individus et œuvres : O. de Serres; A. de Montchretien et son traité d'Economie; Charron; Du Vair et ses Traités moraux: François de Sales. La poèsie : Bertaut; Vauquelin de la Fresnaye; Regnier, son caractère et son génie. — 2. Caractères généraux de cette période : restauration monarchique et catholique; ordre et tolérance; rationalisme et éloquence; détermination des objets littéraires; stoïcisme chrétien; sincérité et naturel. Consolidation des principaux résultats de la Renaissance.

Le règne de Henri IV avec les débuts du règne de Louis XIII, de 1594 à 1615 environ, forme une époque bien distincte et réellement importante de notre histoire littéraire. On a tort de ne pas l'isoler, et de rejeter les œuvres qui la constituent les unes dans le xvi°, les autres dans le xvi° siècle. En réalité, elles ne sont ni de l'un ni de l'autre et forment un groupe à part : il y a là une vingtaine d'années et une dizaine d'écrivains, qui nous font assister à la transformation de l'esprit de la Renaissance, à la formation de l'esprit classique. Cette période est l'étape nécessaire qui conduit de Ronsard ou de Desportes au Malherbe de l'Ode un Roi purtant pour la Rochelle, de Montaigne à Balzac et à Descartes, ou à Pascal; et là aussi, par Hardy, nous trouverons le passage des tragédies de la Pléiade à la tragédie du xvii° siècle. De la partiront Malherbe et Balzac pour faire les pas décisifs vers la perfection laborieuse de l'éloquence artistique : là s'attachera aussi le mou-

vement, en un sens rétrograde, de la littérature aristocratique, romanesque, précieuse, qui écartera pour un temps de l'idéal classique. Le temps de Henri IV est donc comme un relais qu'il nous est impossible de brûler.

### 1. INDIVIDUS ET ŒUVRES.

Regardons d'abord les individus et les œuvres dans leur propre et personnel caractère. Il nous suffira de saluer Olivier de Serres 1, le gentilhomme protestant, qui ne céda qu'un instant aux passions de la guerre civile, et donna tout le reste de son existence à la culture de son domaine. Le seigneur du Pradel, qui ne perdit jamais de vue l'intérèt national dans sa laborieuse activité de propriétaire rural, et dont le livre fut un bienfait public, a mérité des statues, plutôt qu'une place dans notre histoire littéraire. Il écrit d'un bon style, avec une simplicité sérieuse, sans flamme et sans éclat. Il faut être agriculteur pour le lire, et s'y plaire.

Au lieu que, sans être économiste, on sera charmé de Montchrétien <sup>2</sup> : son traité d'Économic politique, remis en lumière dans ces dernières années, est une des belles œuvres du temps. Comment ce gentil poète des dames de Caen, cet artiste faiseur de tragédies poétiques, ce bretteur qui se tit chef de bandes huguenotes

1. Olivier de Serres, né en 1539, à Villeneuve-de-Berg, en Vivarais, protestant, prit part à la surprise de sa ville natale, qui fut suivie d'affreux massacres, en 1573 : c'est la scule fois qu'on le voit mèle aux guerres civiles. Il s'enferma ensuite dans sa terre du Pradel, qu'il cultiva. Il prépara pendant trente aus son Theâtre d'agriculture. Outre plusieurs séjours qu'il fit à Paris, il visita sans doute l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Il mourut en 1619.

Éditions : la Cueillette de la soie, Paris, 1n-8, 1599; Théâtre d'agriculture et Ménage des champs, Paris, Jamet Métayer, 1600, 1n-501.; Paris, 1804, 2 vol. in-4. — A consulter : II. Bandrillatt, Olivier de Serres, Revue des Deux Mondes, 15 oct. 1890. H. Vaschalde, Olivier de Serres, sa vie et ses tranaux, 1886. L'abjé Chenivesse,

Olivier de Serres et le Massacre du 2 mars 1573, 1889.

2. Antoine de Montchrétien, né vers 1575, fils d'un apothicaire de Falaise. Un duel l'obligea de quitter la France vers 1605, il était rentré en France en 1611, ayant vu la Hollande, outre l'Angleterre. Il établit des acieries à Ousonne-sur-Loire, puis à Châtillon-sur-Loire, dont il devint gouverneur. On l'a dit protestant : il semble qu'il ant ête catholique. Cependent il se jeta dans la révolte des protestants. Il ne put tenir Sancerre contre le prince de Condé, puis essaya de soulever la Normandie, et fut tué au hourg des Tourailles (7 oct. 1621) par le seigneur du lieu, Claude Turgot.

Éditions: les Tragédies, Rouen, 1n-8, s. d. (1601); Rouen, 1604; réimprimées par M. Petit de Julleville, Paris, Plon, 1891 (Bibl. elzév.); Traité de l'économie politique, Rouen, in-4, s. d. (1615); réimprimé par Funck Brentano, Paris, Plon, 1886.—A consulter : éd. Petit de Julleville, Notice bibliographique, p. XLIII-XLVII; G. Lanson, la Littérature française sous Heari IV, Antoine de Montchrétien, Revue

des Deux Mondes, 15 sept. 1891.

et fui tué d'un coup de pistolet sur l'escalier d'une auberge, comment cet aventureux et incohérent personnage fit-il un traité d'économie, science pacifique? Un exil en Angleterre lui révéla la dignité du commerce et de l'industrie, sources de la prospérité nationale : rentré en France, il fonda des acièries, chargea des vaisseaux. Un jour il prit la plume, et de son style de poète il essava de faire passer son enthousiasme dans l'âme du jeune Louis XIII. Son programme se résume en deux articles : protection et colonisation. Mais, à travers ses arguments et ses exposés de faits, toute son àme se fait jour, un peu tumultueusement : un vif besoin d'ordre, de paix et de justice, un ardent patriotisme. un christianisme sincère, une profonde pitié du peuple qui paie et qui peine, et le très robuste orgueil du commercant et de l'industriel : on le sent bien nettement, par la bouche de cet économiste. la bourgeoisie fixe le prix dont elle entend que la royauté lui paie le pouvoir absolu. La forme du livre est un peu confuse, mais vivante, avec son style éclatant parfois de verve rabelaisienne, souvent illuminé de grâce poétique, abondant même en chaude et vigoureuse éloquence. C'est un livre à lire.

Charron t est un honnéte et lourd esprit de théologien, qui a fait de propre besogne dans la philosophie, la controverse et la prédication. On a cru voir que sa philosophie ruinait sa controverse et sa prédication. Il est très vrai qu'il a aimé Montaigne, il est très vrai qu'il l'a plagié. Cela ne suffit pas pour en faire un sceptique : ne plagiait-il pas aussi le très chrétien Du Vair? Charron n'est coupable que d'avoir manqué de génie. Il avait, réfutant le traité de l'Église de Duplessis-Mornay, établi trois rérités : vérité de l'existence de Dieu, contre les athées; vérité du christianisme, contre les intidèles; vérité du catholicisme, contre les protestants. Lorsque ensuite il compila son livre de la sagesse, prenant indifféremment à Montaigne et a Du Vair, il voulait tout simplement faire de la raison l'auxiliaire de la foi, et conduire la sagesse humaine jusqu'au point qu'on ne peut plus dépasser que par la grâce : il crut simplement donner des raisons humaines de mener une vie chrétienne. Il classa méthodiquement, scolastiquement, lourde-

<sup>1.</sup> Pietre Charron (1541-1603), Parisien, fils d'un libraire, fut d'abord avocat, pais se fit théologien et prêre. Il prêcha avec sucrès, et fut prédicateur de la reme Marguertte de Navarre, théologal et de l'église de Bazas, puis théologal et chantre en l'extise de Condom. Le Père Garasse l'a appele « le patriarche des esputs fores », à cause de sa Sagesse : mais Saint-Cyran l'a défendu.

Editions: les Trois Vérités, 1593; Discours chrétiens, 1600; De la sayesse, en trois livres, Bordeaux, 1601; Paris, 1604; Petit Traité de la sayesse, 1606. Frates les muvres, Paris, in-1, 1635. — A consulter Sainte-Beuve, Causeries du lundi, !. IX Lezat, De la prédication sous Henri IV, chap. vi. Bounefon, 2º éd. du Montaigne (cf. p. 317, n. 1).

ment, et par cela seul il outra les saillies de Montaigne: mais ce qu'il en saisissait, ce n'était pas l'irréligion, c'était l'observation de la vie et du cœur. Il faisait de Montaigne ce que Du Vair a fait d'Épictète, ce que Pascal fera de Montaigne même: ayant pris au sérieux l'intention dont se couvre l'Apologie de Raymond Sebond, il organise la philosophie au-dessous de la foi, et fait de son Je ne sais la base rationnelle de la morale évangélique. Le problème longtemps débattu du scepticisme de Charron fait le principal intérêt de son œuvre: s'il dit d'excellentes choses, j'aime mieux les lire dans Montaigne et dans Du Vair.

Les traités de Guillaume Du Vair <sup>1</sup> sont la grande œuvre de la philosophie morale de ce temps-là. Il y eut peu d'âmes plus belles, plus fortes, que celle de ce magistrat, qui mourut évêque : il eut, de ses deux états, la justice et la charité. Il fut de ceux qui tinrent à devoir de rester à Paris pendant la Ligue, et avec une inflexible droiture il sut en ces temps difficiles ne manquer à aucune de ses obligations, servir le roi, même protestant, et l'Église, même rebelle, maintenir les droits du Parlement, travailler au salut du

royaume eta la conservation de Paris.

Il faisait provision d'énergie morale dans Épictète et dans la Bible, vivant ses livres avant de les faire. Il n'inventait pas une fiction, quand il donnait le siège de Paris pour cadre à son beau dialogue cicéronien de la Constance, et qu'une prise d'armes, au second livre, en rassemblait les interlocuteurs dans un corps de garde. Il trouve dans la grande idée de la Providence le remède à l'accablante tristesse dont le spectacle des misères publiques frappe les cœurs honnêtes : par elle, sa raison voit clair, et dès qu'il comprend, il se redresse, il espère. Dans d'autres traités, il s'appliquera a mettre en honneur la raison et son double rôle dans la vie morale, pour détourner des passions, et pour préparer sa foi. Sa pensée n'est pas originale, elle est sincère. Il n'invente pas une conception nouvelle du devoir : il embrasse une vieille morale, il en emplit sa raison, pour la vivre. C'est un stoïcisme chrétien, qui préfère l'action à la contemplation, et la vie civile au cloître. On saisit dans les traités moraux de Du Vair, on saisit encore distincts, bien qu'unis, les deux éléments qui feront la forte beauté de la littérature chrétienne au xviie siècle; toute la richesse intellectuelle de l'antiquité s'ajoutant à toute l'élévation religieuse de l'Évangile. Du Vair est un orateur moraliste : lorsqu'il prend son thème dans la Bible, il donne de beaux modèles

<sup>1.</sup> Cf. p. 312-314. — Les traités de Du Vair sont : De la philosophie morale des stoiques ; le Manuel d'Épictète (traduction); Exhortation à la vie civile ; De la constance et consolation ès calamités publiques.

d'éloquence religieuse, dans un genre auquel le siècle classique devra un de ses chefs-d'œuvre 1. Il a écrit des Méditations chrétiennes, très curieuses à étudier pour qui veut voir comment un esprit français, tout raisonnable et pratique, convertit en pensée éloquente le lyrisme passionné des prophètes juifs, comment il glisse par-dessous les grandes images de la Bible tout le détail utile de la vie morale. Même en sortant de Bossuet, on peut goûter les méditations de Du Vair sur Jérémie et son Isaïe. Si l'on rassemble la belle suite des harangues de Du Vair, son curieux traité de l'Éloquence Française, ses œuvres morales, et ses discours chrétiens, on se convaincra que ce remarquable orateur n'a pas encore reçu la place à laquelle il a droit.

Je ne m'arrêterai pas aux controversistes: leur genre aura plus tard des chefs-d'œuvre, il n'en est qu'à se discipliner. On trouve encore des érudits enragés, comme ce Feuardent qui dénonçait d'un coup quatorze cents erreurs des réformés. Cependant on commence à délimiter, à faire saillir les questions essentielles: entre Du Plessis-Mornay et Charron, la question de l'Église; entre Du Plessis-Mornay <sup>2</sup> et Du Perron <sup>3</sup>, ou Coeffeteau <sup>4</sup>, la question de l'Eucharistie: on commence à user aussi de la vraie méthode, et si l'on entasse encore les textes, du moins apprend-on à les manier, et le raisonnement se marie avec l'érudition. Après Calvin, les protestants n'avaient guère qu'à déchoir, mais les catholiques gagnent. Du Perron, notamment, use de science et de logique; avec lui l'Eglise romaine se décide à discuter, et à démontrer.

En face de Du Vair, le magistrat stoïque, il faut placer François de Sales <sup>5</sup>, le mystique pasteur. Ils ne sont pas si différents : le premier a plus de tendresse, et le second plus de dureté qu'on

<sup>1.</sup> Parmi ses Traités de piété, je citerai : De la Sainte Philosophie; Méditations sur Job, sur les lamentations de Jérémie, sur le cantique d'Ezéchias (Isaïe), etc.

<sup>2.</sup> Du Plessis-Mornay (1549-1623); soldat, nécociateur, théologien, a écrit : les Discours sur la vie et sur la mort (1575), les Vindicia contra tyrannos (1579); le Traité de l'Eglise (1579); le Traité de la Religion chrétienne (1581); le Traité de l'Eucharistie (1598).

<sup>3.</sup> Jacques Davy Du rerrot (1556-1618), evêque d'Evreux (1575), puis archevêque de Sens, cardinal en 1604, réfuta le Traité de l'Eucharistie de Du Plessis-Mornay.

<sup>4.</sup> Nicolas Coeffeteau (1574-1623), dominicain, prédicateur de Henri IV, dont il fit l'oraison funèbre, évêque de Marsotle en 1621, combatut Du Plessis-Mornay, Jacques let, Dumoulin, Il a écrit aussi un Tableau des passions humaines (1620) et l'Histoire romaine 1621). — A consulter: l'abbé Urbain, N. Coeffeteau, Paris, m-8, 1893.

<sup>5.</sup> François de Sales (1567-1622), né à Annecy, évêque de Genève, prèche a Paris en 1602, en 1604 à Dijon On sait l'amitié qui l'unit a Mure de Clautal, fondatrice de l'ordre de la Visitation, et a l'évêque de Belley, Camus. Éditions : Œuvres completes, Lyon, 1669, 2 vol. in-fol.; Paris, 1821, 14 vol. in-8; Annecy, m-8, t. Let suiv., depuis 1892. — A consulter : Lettres de Mure de Chantal, 2 vol. in-8, 1860. Sainte-Beuve, Port-Royal, t. I Causeries du lundi, t. VII, F. Strowski, Saint François de Sales, Introduction à l'Instoire du sentiment religieux au X VII sucele, 1898.

ne croirait. La maîtresse pièce de l'homme, pour lui, c'était la volonté, et l'amour n'était que l'élan dont la volonté se portait au bien aperçu par la raison. Ce bonhomme, qui semble tout fondant de chalcur dévote, et qu'on prendrait pour un doux illuminé, a le sens ferme et la conscience austère : ne prenez pas son tempérament pour sa doctrine, ni ses manières pour ses principes. Il y a une direction très prudente et très peu indulgente dans ses deux ouvrages capitaux, son Introduction à la vir derote et son Traité de l'amour de Dieu : il y a là plus de mollesse féminine, ici plus de mâle vigueur, mais l'instruction est la même au fond. Ce grand convertisseur et manieur d'âmes sait bien que ni l'Évangile ni la vie selon l'Évangile ne sont choses plaisantes, et il faut ne l'avoir pas lu pour

s'imaginer qu'il rende la dévotion aisée. Avec toute la différence de son humeur, il continue Calvin : il fait de la théologie une matière de littérature, parce que, renoncant à la scolastique, il parle à tout cœur chrétien, à tout esprit raisonnable; il ne faut qu'être homme, et chercher la règle de la vie, pour le comprendre et le goûter. Voici que décidément tout le technique de la théologie reste dehors. « Monsieur de Genève » fut aussi le vrai restaurateur de l'éloquence de la chaire. Il en avait trouvé le vrai principe : « parler affectionnément et dévotement, simplement et candidement, et avec confiance ». Ajoutez la science du dogme et la science du cœur humain, qu'il avait surabondamment. Quoi qu'il ait prêché toute sa vie, comme il improvisait, on n'a qu'un très petit nombre de ses sermons : c'en est assez, avec ses Entretiens spirituels qu'on a recueillis, pour nous faire juger cette éloquence solide et insinuante, qui semble une causerie aisée, soudaine, enlevée jusqu'au pathétique par une émotion intérieure : c'est parfois un commentaire chalcureux de quelque texte sacré, parfois une libre instruction sans ordre apparent, ou divisée sans subtilité. Le mouvement en est celui des homélies pastorales de Bossuet, lorsqu'il prêchait dans son diocèse.

Le péché mignon du bon évèque, c'était l'exubérance d'une imagination trop ingénieuse et trop fleurie. Car encore qu'il ait écrit qu' « il ne faut ni blanc ni vermillon sur les joues d'une chose telle que la théologie », il admettait pourtant en théorie dans l'éloquence sacrée l'emptoi des éruditions antiques et des histoires naturelles « comme l'on fait des champignons, pour réveiller l'appétit ». Sa pratique n'a été que trop fidèle à sa théorie. Toute la nature et tous les livres lui fournissent des comparaisons, des images, des agréments : il a une libre fantaisie qui se promène à travers le monde, ramassant toutes les curiosités et toutes les singularités, à la façon de Montaigne. Une légère sentimentalité enve-

loppe ses ingénieuses mignardises, et en fond la sécheresse. C'est le commencement du style rococo: mais ce n'est autre chose que la fin du lyrisme. La prose de François de Sales, et celle encore du romancier d'Urfé, dont je définirai bientôt l'œuvre et l'influence, marquent a peu près le même moment que les vers de Montchrétien et de Bertaut.

Les tragédies de Montchrétien sont toutes pleines d'effusions charmantes ou passionnées : j'en parlerai quand j'exposerai les commencements du théâtre classique. Le « sage » Bertaut 1 se dit et se croit disciple de Ronsard et de Desportes : il n'a ni l'art et le génie de l'un, ni la secheresse brillante de l'autre. Les pointes qui lui échappent ne changent pas le caractère de son quyre : il a un naturel mou, qui parlois étale des grâces nonchalantes, souvent, il faut le dire, se dilue en prolixité plate. Le sonnet se fait rare chez lui, et il ne tente plus guere les formes savanement compliances de la Pleiade. Des stances de quatre ou de six vers, ou des alexandrins continus, voità sa forme, fluide et harmonieuse : pour sa matière, c'est parfois la galanterie, toute mouillée de sentimentalité, mais surtout les événements de la vie journalière. Bertaut s'est donné mission de pleurer les morts. Il y a en lui un poète mondain, qui tient des larmes prêtes a tous les deuils notables. Mais il a vraiment un fond d'imagination melancolique, comme très sincèrement aussi il est Français et chrétien. Il est lyrique de tempérament : il a des épanchements d'une douceur lamartinienne. Mais déjà il est forcé d'exciter son inspiration lyrique au contact de la Bible : quand il ne paraphrase pas un psaume, sa poèsie tourne en raisonnement, et se charge de réflexions morales. Il est frappant que ses plus longues pieces portent le titre de Discours, et ce qu'il appelle Hymne de saint Louis est un « panégyrique » en vers du saint roi, orné d'abondantes moralisations.

Vauquelin de la Fresnaye<sup>2</sup>, gentilhemme normand, est un amateur de province sur qui la Pléiade, si l'on peut dire, a coulé.

<sup>1.</sup> Jean Bertaut, de Caen (1552-1611), fut encouragé par Rousard et l'é aver Desportes. Il s'attacha à Henri III, qui le nomn a son lecteur et conseiller au l'arteu ent de Grenoble : après la ment de Henri III, il se rallia a Henri IV, qui le fit pretie er aumonner de la reine en 1600, et évêque de Séez en 1607. Œurres poètaques, ed. A. Chenevière (Bibl. elzév.), Paris, Plon, 1891, in-16.

<sup>2.</sup> Jean Vauqueiin, ne à la Fresnaye-au-Sanvage, près Falaise, en 1536, aut hentemant general a Caen 1572°, député aux États de Blois (1588), president au près hal de Caen, 1594; il mourul en 1606 ou 1608. Il avant débute en 1555 par des Forsérres. Il commença son Art poétique en 1574; Henri III l'unvita à y travailler; est ouvrage n'était pas achevé en 1589, et ne parut qu'en 1605. — Éditions: Diverses Passies, 1-25, Caen, gr. in-8; Caen, 1869, 2 vol. in-8; FArt poétique, Paris, Garmer, 1885, in 12. — A consulter: A.-P. Lemercier, Étude littéraire et morale sur les poisses de Jean Vauquelin de la Fresnaye, Paris, 1887, in-8. Vauquelin de la Fresnaye, Rev des Universites du Midi, oct-dec. 1895.

Débutant presque aussitôt que Ronsard, il a soumis son esprit au génie du maître, il n'a pas modifié son naturel qui l'incline à la facilité négligée, si bien qu'en sa vieillesse il se trouve à l'unisson de Bertaut et de Régnier. Il a cru rédiger la Poétique de la Pléiade: mais, sans y songer, il a adouci, abaissé, réduit les prétentions et les doctrines de l'École: il en a laissé tomber les parties les plus choquantes, et il les tourne naturellement du côté du sens commun et de la vérité moyenne. Il consacre le triomphe des genres antiques, l'élargissement de la langue, et ferme tout doucement la porte aux révolutions, en insinuant le respect de l'usage et de la tradition. Sur un point, il est moins Grec et Romain que ses devanciers de la Renaissance et que ses successeurs classique: il veut une poézie, une tragédie chrétiennes.

Vauquelin fut un des introducteurs de la satire régulière, qui moralise la vie en la peignant. Avant lui, Du Bellay et de la Taille n'avaient fait qu'y toucher: Vauquelin fit cinq livres de satires, discours d'un bon homme qui sait par cœur Horace, Perse, Juvénal, et qui a ouvert les yeux avec indulgence sur le monde. Il n'est pas de qualité, du reste, à nous arrêter: d'autant que derrière lui nous découvrons Régnier. Celui-là est un poète. Il mourut jeune, à quarante ans, ayant gaspillé sa vie et son talent. Il aima trop le jeu, la table, tous les plaisirs, et la pauvreté l'affola toute sa vie, parce que ses vices étaient plus forts que ses protecteurs et ses

pensions.

J'ai vécu sans nul pensement, Me laissant aller doucement A la bonne loi naturelle,

disait-il de lui même, et cela est vrai de ses vers comme de sa vie. Si l'on excepte quelques pièces de commande, il ne sut qu'écrire à sa fantaisic, selon l'impérieuse impression du moment. Une mollesse élégiaque trempe ses stances amoureuses et ses strophes de contrition, dont l'accent rappelle tout à fait Bertaut. Il y a parcille douceur dans ses descriptions champêtres. Mais l'originalité du génie de Régnier est dans la peinture des mœurs. Il fuyait trop la peine pour avoir beaucoup pensé, et l'on n'en attendra pas des idées bien neuves ni bien puissantes. Je ne sais même pas s'il

<sup>1</sup> Mathurin Régnier, de Chartres (1573-1613), neveu de Desportes, fit deux voyages à Rome à la suite du cardinal de Joyeuse et de M. de Béthune, ambassadeur du roi. Sur la tin de sa vie, il fut chanoine de Notre-Dame de Chartres, et eut 2000 livres de pension de Henri IV. — Éditions: 1608, 1612; 1729 et 1733, Londres, éd. Brossette; 1853, Bibl. elzév., éd. Viollet-le-Duc; 1875, Lemerre, éd. Courbet, in-8. — A consulter: Sainte-Beuve, la Poésie au xviº siècle H. Cherrier, Bibliogr de Régnier, 1884, in-12; J. Vianey, M. Régnier, Hachette, 1896, in-8.

convient de parler des idées de Régnier : rien de moins profond. de plus vague et de plus banal que la morale de Regnier. A vrai dire, il n'est pas moraliste, mais peintre, voilà sa vraie vocation et son réel talent. Il a une singulière netteté de vision, et rend avec une puissance, un relief, une vie extraordinaires les physionomies, les attitudes, les propos des originaux qu'il a rencontrés. Il a et il donne par le physique la sensation du moral : il saisit au vol le geste ou l'accent significatifs d'un caractère ou d'une profession. Boileau lui a donné ce juste éloge, d'avoir été avant Molière l'écrivain qui a le mieux connu les mœurs des hommes. Dans ses Satires, mieux que nulle part ailleurs, revit ce Paris de Henri IV, à l'instant où les mœurs grossières commencent à se couvrir de politesse castillane : courtisans, petits-maîtres, médecins, pédants, poètes crottés ou parasites, combien de vives silhouettes s'enlèvent dans la clarté de cette poésie sans brumes! Et Régnier n'est pas seulement pittoresque, il est dramatique. Ses chefsd'œuvre sont les Satires d'où l'abstraction et le raisonnement sont éliminés, et qui sont purement et simplement des images de la vie. qui en décomposent et fixent le mouvement : c'est cette pièce du Fácheux, où il a surpassé Horace par la richesse de l'observation morale; c'est ce Repus ridicule, dont Boileau n'a pu, tant s'en faut, égaler la chaude couleur et la verve comique; c'est cette Macette, l'hypocrite vieille, que Tartufe ne fait point pâlir.

Ces rapprochements disent la valeur de Régnier. Dans ce genre de la satire, qu'il a préféré aux stances, aux odes, aux élégies, aux sonnets, ce poète tout naturel et primesautier inaugure vraiment la littérature impersonnelle; et dans l'intensité de son impression, ce n'est pas lui-mème qu'il cherche à exprimer, c'est tout ce qui n'est pas lui. Il est classique par là; il l'est par la composition de son originalité. Ce paresseux a lu Horace et Juvénal; il a lu Berni, Caporali, l'Arétin; il a pratiqué Rabelais et Marot. C'est un Beauceron en qui continue de vivre le vieil esprit bourgeois, celui de Villon et de Jean de Meung. Réminiscence, hérédité, l'antiquité, l'Italie, la France, tout cela se mèle pour former la substance de ce sain et robuste talent, qui ne saura fausser ni forcer sa sensation. Il imite souvent: soyez sûr que s'il imite, c'est qu'il a reconnu dans la nature l'objet que son modèle lui offrait, et que son imitation, tout spontanément, rectifiera le modèle littéraire sur la réalité

Régnier eut le don du style : peut-être est-ce là le principal de son génie. Il est de la famille de Molière et de Regnard, par la franchise de son vers, par la couleur, la plénitude, la largeur qu'il

sait lui donner. Il n'a point de raffinement ni de délicatesse : par certains excès de goût et de langage, il mène à Scarron et peut

revendiquer une part de paternité dans la naissance du burlesque. Suivant, comme il dit, son « ver coquin », il a tous les bénéfices comme tous les défauts de l'inspiration : le mot hardi, imprévu, éclatant, l'image riche, inoubliable, un cours naturel et aisé de langage, qui enregistre toutes les inégalités de la pensée.

Plus encore que Bertaut, Régnier a laissé le style artificiel de son idole Rousard : il n'est plus question de composés, ni de provignement, ni de toutes les méthodes prescrites aux poètes qui veulent se faire une noble et riche langue. Régnier prend les mots de tout le monde, et quoi qu'il reproche à Malherbe, il fuit moins que lui ceux des crocheteurs. Comme Montaigne, il puise à la source commune et populaire : néologismes, mots savants, mots de terroir, ou de carrefour, en de cour, tout lui est bon, pourvu qu'il le tienne de l'usage. Des facons de parler proverbiales, des dictons de Paris émaillent ses propos, et leur donnent une saveur un peu vulgaire. mais piquante. Au reste il écrit « à la vieille française », avec une belle furia, enjambant les obstacles de la syntaxe, forçant la plirase à le suivre par-dessus les barrières des règles, n'ayant souci que d'aller au but, et sans crainte de se casser le cou : toujours clair. toujours vif, toujours fort, il a des constructions troubles, incorrectes, incohérentes, étirées ou estropiées : que lui importe? (l'est le moins coquet des poètes, et qui n'est jamais plus à l'aise qu'en débraillé.

Ce poète avait plus de sentiment que de logique. Neveu de Desportes, il adorait Desportes, et Ronsard, et la Pléiade : quand Malherbe se mit à maltraiter ses dieux, il voulut les venger, et écrivit contre l'irrespectueux réformateur une admirable et incohérente satire, où déborde la poésie, mais où il n'y a pas ombre de sens critique. Il affectait de ne voir en Malherbe qu'un regratteur de mots et syllabes; il lui reprochait de faire de la poésie une coquette fardée : il s'imaginait que Ronsard et Desportes, c'était le beau naturel, facile et nu! Il ne s'apercevait pas qu'il écrivait contre Ronsard autant que contre Malherbe : car il écrivait contre l'art; il ne voyait pas qu'il défendait le simple naturel, négligé, sans étude. Il ne voyait pas enfin qu'entre l'idéal de la Renaissance, et l'idéal classique, ce qu'il exprimait était seulement l'idéal de sa génération, l'idéal de Bertaut et de François de Sales :

Rien que le naturel sa grâce n'accompagne; Son front lavé d'eau claire éclate d'un beau teint... Les nonchalances sont ses plus grands artifices.

#### 2. RÉSULTATS GÉNÉRAUX DU XVIº SIÈCLE.

Dans ce défilé rapide des écrivains du temps de Henri IV, on n'a pas eu de peine sans doute à saisir au passage quelques traits

communs de ces physionomies si différentes.

Après le vizoureux élan des humanistes pour s'élever à la hauteur des œuvres anciennes, après les convulsions politiques et religieuses qui ont remué les âmes jusqu'au fond, la littérature, comme la France, se repose. L'individu qui a tenté de se faire centre et maître du monde, recoit une règle et restreint ses ambitions. L'édifice social, politique, religieux, moral est reconstruit; chacun s'y loge à sa place pour travailler dans sa sphère. Un grand besoin d'ordre et de paix s'est à la longue éveillé, surtout dans le peuple et dans la bourgeoisie : on se réfugie dans la monarchie absolue, à qui l'on demande le salut de l'État et la protection des intérêts privés. Malherhe, Du Vair, Montchrétien, Olivier de Serres, Régni r. chacun à sa façan, avec les nuances de son caractère, tradu sent ce réveil de la foi monarchique dans laquelle s'unissent le patriotisme et l'amour du travail pacitique.

De la même source est sortie la tolérance religieuse. La France reste catholique, mais elle accepte des fils protestants. La controverse se règle : des deux côtés, on cherche à confirmer des fidèles, plutôt qu'on n'enflamme des soldats. L'Eglise catholique, avec Du Perron et François de Sales, achève sa réforme intellectuelle, elle retrouve la science et l'éloquence. Les protestants, il faut bien le dire, s'effacent de la littérature, dès qu'ils désarment : ils se perdent d'uns la masse catholique, tandis que leur D'Aubigné, en qui revit tout le xvi° siècle individualiste, anarchique et lyrique, lâche, retiré en son coin, ses chefs-d'œuvre grognous et surannés.

Par la restauration de la monarchie absolue et de la religion catholique, l'esprit français écarte les questions irritantes et dangereuses. Comme il affranchit sa pensée, en supprimant la crainte des applications pratiques, il la rend efficace, en ôtant la tentation des aventures métaphysiques. Montaigne a bien délimité l'inconnaissable : mais s'il vit à l'aise dans son positivisme, tous les esprits qui ne peuvent se passer de certitude demandent à la foi de parler où la raison se tait. Ainsi se superpose l'Évangile à la philosophie, avec Charron, avec Du Vair. Bien assurée de ce côté, la raison, mûrie dans les agitations du siècle et l'étude des anciens, se reconnaît juge souveraine de la vérité qu'on peut connaître, et la littérature s'imprègne d'un rationalisme positif et scientifique. Le domaine de la foi est réservé : hors de là, tout se

décide par raison. Ce qui amène deux conséquences : la littérature devient l'expression de la vérité; il faut donc qu'elle soit sincère et objective. Puis, il faut qu'elle tourne du lyrisme à l'éloquence. Et nous voyons précisément ces caractères apparaître dans

les écrivains dont j'ai parlé.

La littérature où la raison tend à dominer, s'oriente vers l'universel : elle reconnaît pour son objet ce dont chacun trouve en soi la vérité et l'usage; rien ne lui sera plus propre que la vie humaine, que les faits moraux, les forces et les freins que met en jeu dans l'âme l'existence de chaque jour. Le technique tend donc à être rejeté hors de la littérature, qui aura pour objets principaux la peinture des mœurs et la règle des mœurs; l'une appartiendra surtout à la poésie, et, par l'autre, la philosophie et la théologie resteront des genres littéraires.

Sous la pression des tristesses morales de cette époque troublée, une sorte de stoïcisme chrétien s'élabore dans les àmes qui ont besoin de faire provision d'énergie. Montaigne ne put suffire qu'à ceux qui vivaient comme lui retirés en leur château, sans action et sans responsabilité. On conçut qu'il fallait donner une autorité supérieure et un fondement rationnel a la règle des mœurs, et l'on résolut encore ce problème par la superposition du christianisme à la sagesse humaine des anciens. Le désordre des mœurs, la difficulté des temps font embrasser ce que la Bible et l'antiquité ont de plus fort et de plus austère dans leurs doctrines morales. Du Plessis-Mornay 1, d'Ursé 2, etc., paraphrasent Sénèque que Malherbe traduira; Du Vair traduit Épictète, en même temps qu'il médite Job et Isaïe. Le tendre François de Sales, sous l'aménité fleurie de ses discours, arme la volonté, et lui donne tout, pour lui tout demander. Dans ce réveil de l'énergie morale se préparent et la théorie cartésienne de la volonté et la théorie cornélienne de l'héroïsme : et là se trouve l'explication de la faveur que rencontrera le jansénisme, cette forme forte du catholicisme.

Après le grand effort de la Pléiade pour créer de toutes pièces une littérature artistique, nous constatons sous le règne de Henri IV un retour au naturel. Mais ce n'est pas le naturel de Marot: à force de s'étirer, l'esprit français a grandi; à force de se guinder, il s'est haussé. Les écrivains s'abandonnent et savourent le plaisir de ne pas se contraindre: de là cette composition un peu lâche, cette abondance diffuse, cet écoulement paisible de pensées, cette largeur étale du style fluide et lent. Régnier, si vif, si ardent, est aussi désordonné et prolixe que les autres. Il y a dans presque toutes les

<sup>1.</sup> Dans ses Discours de la vie et de la mort (1575).

<sup>2.</sup> Dans ses Épîtres morales, écrites en prison (1595).

œuvres du temps une molle détente, un éclat aimable et doux, une nonchalance négligée; la sécheresse des pointes et de l'érudition se détrempe, pour ainsi dire, dans les tièdes courants de l'imagination et de la sensibilité <sup>1</sup>.

La centralisation littéraire n'est pas faite : la littérature échappe encore au joug du monde et de la cour. D'où ces deux effets, qu'il y a encore des œuvres littéraires dont les sujets ne sont pas mondains, et des écrivains provinciaux, qui vivent loin de la cour et de Paris. Comme il n'y a pas encore de goût public, et qu'il n'y a plus de doctrine d'école, chacun suit en liberté la pente de sa pensée et va où les nécessités de sa vie intellectuelle et morale le poussent. Les grandes ambitions d'art ont disparu. Le lyrisme s'affaiblit dans la sentimentalité élégiaque. La fantaisie et la raison, le lyrisme et l'éloquence s'équilibrent. Sons le pédantisme de la Renaissance commence à percer l'originalité classique. On fleurit encore ses discours de souvenirs: François de Sales met de l'histoire naturelle dans la théologie, et Montchrétien de la mythologie dans l'économie politique. Cependant le fond révèle une pensée déjà indépendante, qui choisit sa matière selon le besoin, et la traite selon la vérité. Il reste aussi chez les poètes des traces de pétrarquisme, mais nous sommes loin pourtant de Desportes. De toute façon, les ouvrages de la période qui nous occupe sont de bons Français. Il y a là un temps de repos et d'indépendance pour notre littérature entre les deux invasions de l'italianisme, dont la seconde s'aggravera d'une invasion espagnole.

Un esprit sérieux, pratique, sensé, bourgeois, a pris possession de la littérature, et, comme dans l'ordre politique et religieux, il ne rève plus de subversions ni de reconstructions totales. Il ne songe qu'à utiliser et jouir. L'idée capitale de la Renaissance est passée dans les faits: la substitution des genres gréco-romains aux vieux genres français est définitivement acquise, et notre littérature, à peu près détachée du moyen âge, va se relier à l'antiquité-Alors se déterminent la plupart des genres et des formes importantes de notre art classique. Vauquelin et Régnier organisent la satire: Hardy, dont j'ai remis à parler, établit la tragédie. Malherbe règle ce qui peut subsister de lyrisme. Dans la prose, deux grands genres se laissent discerner: le discours moral et l'éloquence religieuse. Enfin, ici s'attache le roman.

<sup>1.</sup> Cela ne s'applique guère a Henri IV, toujours avisé, et peu sentimental. Ses Lettres sont nerveuses et sèches, avec quelques fusées d'unagination; il fant se défier des apocryphes, parfois les plus charmantes (Rev. d'Hist, litt., 1836); ses harangues sont vives, fermes; la bonté et l'autorité y sont attentivement combinées.

Editions: Lettres missives de Henri IV (Doc. inéd. sur l'Hist. de France), 1843-1876, 9 vol. in-4; Dussieux, Lettres intimes de Henri IV, in-5. 1876. — A consulter: Guadet, Henri IV, sa vie, son œuvre et ses écrits, 2° éd., Paris. 1882

En revanche nous assistons à l'avortement d'un genre qui fut considérable dans l'antiquité : c'est l'histoire. L'esprit qui tendait a prévaloir abolissait le sens historique par l'attention exclusive qu'il donnait à la commune et immuable essence de l'humanité. Si l'homme est le même dans tous les temps, l'histoire est chose bien mince, et la vérité historique n'est plus perçue. Puis le divorce de l'érudition et de la littérature est opéré, et l'on trouve de la science suns art comme chez Fauchet ou La Popelinière, ou de l'art sans science, comme chez Du Haillan ou Dupleix 1. Et dans tout sujet les modernes sont en présence d'une masse de documents, qui rejette les esprits littéraires vers les genres où l'invention est plus libre, vers l'observation morale ou vers l'analyse dramatique. Entin les Mémoires sont les œuvres historiques qui satistont le mieux des esprits curieux avant tout de la vie et de l'homme. Deux œuvres mettent alors en lumière l'avortement du genre historique : d'abord l'admirable corps d'Histoires du président de Thou 2, si exact, si informé, si impartial, et qui, écrivant en latin avec les mots et la couleur de Tite-Live, n'arrive qu'à faire un pastiche; en second lieu la célèbre Histoire Romaine de M. Coeffeteau, regardée comme un modèle de la proce francaise, et qui n'est qu'une traduction paraphrasée de Florus, sans érudition ni critique.

L'histoire, au xyne et au xyne siecle, ne s'insinuera dans notre littérature que sous la forme d'un autre genre et comme incidemment Etle sera utilisée par la théologie, par la controverse, par la philosophie, pour leurs fins propres et spéciales. Elle ne vivra pas par elle-même. Déja Bèze, par son Histoire veelésiastique des Eglises Réformées (1380), avait bien marqué le biais dont on la prendrait chez nous, quand on voudrait s'elever au-dessus des Mémoires personnels et des Dissertations érudites. Il est curieux que ce genre tout impersonnel de l'histoire ne devait arriver à se constituer dans notre littérature que pendant le plein triomphe de la littérature personnelle : histoire et lyrisme se tiennent plus qu'on ne croit. En tout cas, l'élimination de l'histoire et l'extinction du lyrisme, au début du xyne siecle, sont deux phénomènes qui annoncent la pro-

chaine floraison de l'esprit classique,

<sup>1.</sup> Les Antiquités de Fauchet paraissent de 1579 à 1601. La Popelinière donne en 1581 son Histoire de France depuis l'an 1550. Du Haitan fait imprimer en 1576 son Histoire de France depuis les originess. Dupleix (qui meort en 1661), donne sa première edition en 1621 la science qu'il mèle à sa rhetorique vient d'André Duchesne. — A consulter: A. Thierry, Lettres sur l'Histoire de France et Dix Ans d'études historiques.

<sup>2.</sup> Jacques-Auguste de Thou (1553-1617) commenca vers 1581 à écrire l'Histoire de son temps, qui parut de 1604 à 1617. — Éditions : 1620, 4 vol. in-fol.; 1733, Londres, 7 vol. in-fol.

#### CHAPITRE II

#### LA LANGUE FRANÇAISE AU XVIº SIÈCLE 1

Surcharge et confusion au début du siècle. Effort pour régulariser la langue. Comment la langue s'éclaireit : exemples tirés de Calvin. Retour au naturel : facilité et diffusion à la fin du siècle. Ce qui manque et ce qu'on souhaite.

Les premiers humanistes qui essayèrent, dans des traductions ou autrement, d'appliquer la langue vulgaire à de hautes pensées, se sentirent fort embarrassés. Habitués au latin, au grec, à des langues mortes dont ils trouvaient les formes tixes, les règles certaines, le type désormais immuable dans les écrivains anciens, ils cherchaient le français et ne le trouvaient nulle part. Nous trouvous le témoignage curieux de cet embarras dans la *Préfuce* que Pierre Robert Olivetan mit à sa traduction de la Bible (1535):

« Aujourd'hui pour la plupart le françois est mèlé de latin et souvent de mots corrompus : dont maintenant nous est difficile les restituer et trouver. Ainsi donc par faute d'autres termes avons été contraints d'user des présens, en nous accommodant à notre temps, et comme parlant barbare entre les barbares. Au surplus ai étudié tant qu'il m'a été possible de m'adonner a un commun patois et plat langage, fuyant toute affecterie de termes sauvaiges,

<sup>1.</sup> Hatzfeld et Darmesteter, le XVIº siècle en France, Paris, 5º éd., 1889; A. Benoist, la Syntaxe française entre Palsgrave et Vangelas, Paris, 1877, m-8; Livet, la Grammaire et les Grammairiens au xviº siècle, Paris, 1859; De Blémières, Essai sur Amyot, Paris, 1851; Thurot, Histoire de la prononcuatan, 2 vol. in-8, 1881-84; Henri Estienne, les Dialogues et Traités sur la langue francaise; F. Pasquier, Recherches et Lettres (p. 54-144, 213-221 et 229-236 du t. II de Féd. Fengère); les glossaires et tables de mots des éditions des écrivains du xviº siècle. Marty-Lavaux. La langue de la Pléiade, coll. de la Pléiade française. Appendice, t. 1, Lemerre, 1896. F. Brunot, Histoire de la langue française, t. 1 et 11, 1905-1906.

emmasqués et non a coutumés, lesquels sont écorchés du latin. Toutefois que, à suivre la propriété de la langue française, elle est si diverse en soi selon les pays et régions, voire selon les villes d'un même diocèse, qu'il est bien difficile de pouvoir satisfaire à toutes oreilles et de parler à tous intelligiblement. Car nous voyons que ce qui plait à l'un, il déplait à l'autre : l'un affecte que diction, l'autre la rejette et ne l'approuve pas. Le Français parle ainsi, le Picard autrement, le Bourguignon, le Navarrais, le Provençal, le Gascon, le Languedoc, le Limousin, l'Auvergnat le Savoisien, le Lorrain, tous ont chacun sa particulière façon de

parler, différentes les unes des autres. »

C'était au même temps que Geoffroy Torv et Rabelais se moquaient des pédants qui « despumaient la verbocination latiale » et corrompaient le français. Ils en aimaient donc la pureté, ils en respectaient la propriété : mais ils le sentaient pauvre et maigre, et où il défaillait, ils tâchaient de le refaire et compléter. « Comment donc! dira Henri Estienne, ne sera-il loisible d'emprunter d'un autre langage les mots dont le nôtre se trouvera avoir faute? » Personne ne s'en fit scrupule : l'enrichissement de la langue était une nécessité liée au développement de l'esprit; puisque la formation populaire avait laissé perdre du latin tout ce qui représentait la haute culture, il fallait bien aller l'y rechercher, maintenant qu'on voulait s'approprier cette culture. Oresme déjà, sous Charles V. y avait été contraint : ce fut bien autre chose quand toute une armée d'ardents et studieux esprits, théologiens, philosophes, traducteurs, imitateurs, penseurs originaux, se mit à parler en langue vulgaire sur toutes les plus ardues et plus graves matières. Outre les savants, nul ne se fait faute de prendre des mots à sa fantaisie : le faux principe de Ronsard que la perfection d'une langue est en proportion du nombre de ses mots, abuse tout le monde, et par dévouement à la langue nationale, on en vient a perdre tout respect de son génie et de sa pureté. Les soldats, les courtisans, les dames recoivent par mode les mots des étrangers auxquels nos Français vont se frotter, ou qui viennent chercher fortune chez eux. L'Italie avait été un trop actif agent de notre Renaissance, pour ne pas avoir imprimé fortement sa marque jusque sur notre langage: l'Espagne à la fin du siècle regagne du côté de l'influence intellectuelle ce qu'elle perd en influence politique; elle nous insinue de ses manières et de ses façons de parler.

De là l'extraordinaire extension de la langue française au xvi° siècle. De là sa merveilleuse et confuse richesse. Le vocabulaire s'enfle à crever. Il retient les mots du moyen âge: acoiser, ardoir, baller, gaber, chevir, ost, sade, vesprée; cest, cestuy, icest, cil, icel, icelui, avec celui. Il reçoit des mots et des formes des dialectes: du wallon.

du picard, du vendomois, avec Ronsard; du gascon, avec Monluc et Montaigne; du Ivonnais, avec Rabelais, comme cette forme aimarent si frequente dans Pantagruel. Le latin fournit à Du Bellay, qui conseille d'user de mots purement français, ces néologismes que lui reproche Fontaine: vigiler, hiulque, oblivieux, intellect, sinueux, etc. Du Bellay introduit patrie, et Desportes pudeur. On voit entrer aussi abnegation, amplification, agitation, exercitation, innumerable, manutention, spelonque, suspition, sayette, vitupere, etc. Le grec fournit toute sorte de termes d'art, de science, de philosophie, de politique. comme ce mot de police au sens étymologique de gouvernement. comme économie, pour ménage, ou bien encore squelette, etc. Viennent ensuite les composés, que conseille Ronsard, que défend Henri Estienne et que prodigue Du Bartas : porteciel, porteflumbeaux, haut-bruyant, doux-amer, etc. Le provignement fournit willader, ébenin, larmeux, et, en dehors même de la Pléjade, périller qui est dans François de Sales, esclaver, grenouiller, qui sont dans Montaigne, etc. Les diminutifs, archerot, enfançon, etc., pullulent. Les Italiens nous envoient courtisan, escorte, spadassin, bouffon, charlatan, costume, escrime, infantarie, cavalerie, grotesque, antiquaille, réussir, etc.; les Espagnois, colonel, alyarade, habler, bizarre, parangon, parangonner, etc.

Même mélange dans les constructions. On y trouve des italianismes : comme ainsi soit que, là où, comme celui qui, etc.; des hellénismes, comme le beaucoup amasser, l'être prompt à exécuter, comme aussi le fréquent usage des adjectifs neutres, l'intelligible, le choisissable, etc. Mais la lutte est surtout entre la vieille langue et le latin. Il reste dans la conjugaison des traces de l'usage du moyen âge : le latin nous donne sa proposition infinitive, qu'on trouve, il est vrai, déjà acclimatée dans Commynes et dans Marot, mais qui devient alors tout à fait commune : il nous donne aussi toutes les constructions du relatif, soit éloigné de son antécédent, soit dépendant d'un participe ou d'un infinitif, et non d'un mode personnel du verbe. Parfois les deux syntaxes concourent au lieu de se contrarier, et le latinisme vient en aide à l'archaïsme dans l'omission fréquente des pronoms sujets, dans la suppression de la conjonction que devant le subjonctif, et surtout dans l'usage si développé alors de l'inversion.

Du latin aussi viennent ces idées, arbitraires et erronées le plus souvent, d'analogie et de régularité, qui bouleversent la langue et jusqu'à l'orthographe. Grammairiens et écrivains s'imaginent rapprocher le français du latin et en panser la corruption, quand ils hérissent pédantesquement leur écriture de lettres parasites qu'ils croient étymologiques, et quand ils essaient de ramener violemment au genre masculin les mots en eur et en our dérivés du latin

en or, que la spontanéité de la formation populaire avait faits féminins depuis des siècles. Un des effets bizarres de cette réforme, et qui en montre l'inepte lourdeur, c'est la tentative de transformation de certains adverbes en ment. Il y avait bientôt deux siècles que les adjectifs dérivés de la classe où la forme en latin est unique pour les deux genres masculin et féminin, s'assimilaient peu à peu aux autres, et que grand, fort, etc., s'enrichissaient de terminaisons féminines par l'adjonction d'un e muet. Cette opération était à peu près achevée : mais alors les adverbes dérivés du primitif féminin de ces adjectifs choquèrent comme anormaux. Si l'on disait bonnement, pourquoi dire innocemment, saramment, loyaument? On crut plus correct de dire innocentement, savantement, loyalement, quoiqu'en réalité on achevat ainsi de s'éloigner du latin. Mais la régularité, c'est-à-dire l'uniformité, le voulait. Aussi fut ce pendant tout le siècle, et chez les mêmes écrivains, la plus étrange confusion de formes anciennes et nouvelles, comme il apparaît bien par l'usage actuel, où très capricieusement sont parvenues tantôt les unes et tantôt les autres. Nous disons innocèmment, et nous disons loyalement.

Ce soudain grossissement et cette régularisation téméraire eurent pour premier effet de rendre la langue plus trouble. Ce n'était plus seulement de ville à ville, c'était de livre à livre que les mots et les formes changeaient. Et dans la construction des phrases, l'allure si nette, si dégagée de la vieille langue se ralentit, s'embarrasse, s'alourdit, les phrases s'enchevêtrent, se nouent ou filent. Par l'inversion notamment, une réaction de l'ordre analytique vers l'ordre synthétique se fait contre le vrai génie et le certain avenir de la langue. Il y a à cet égard un recul visible de Marot et de Commynes à Rabelais, à Calvin, à Montaigne surtout dont j'ai dit déjà combien la phrase est étrangement inorganique. Cependant après un temps d'hésitation et comme de reflux, les nécessités pratiques et vitales font reprendre à la langue son cours naturel : la phrase se dégage et si, j'ose dire, se retrouve. Pour écarter les inégalités imputables à l'individualité, regardons les deux traductions que Calvin donne de son Institution en 1541 et en 1560, et voyons comment en moins de vingt ans, par le seul usage, la langue s'est filtrée et clarifiée. En 1541, Calvin écrit :

« Voilà pourquoi tous les États d'un commun accord conspirent en la condamnation de nous et de notre doctrine. De cette affection ravis et transportés ceux qui sont constitués pour en juger, prononcent pour sentence la conception qu'ils ont apportée de leur maison »

En 1560 : « Voilà pourquoi tous les États d'un commun accord conspirent à condamner tant nous que notre doctrine. Ceux qui

sont constitués pour en juger, étant ravis et transportés de telle affection, prononcent.... »

1541: « Or à toi appartient, Roi.... » 1560: « Or c'est votre office, sire.... »

1341 : « Et ne te doit détourner le contemnement de notre abjection. »

1560 : « Et ne devez être détourné par le contemnement de notre petitesse. »

434t : « Mais nous ne lisons point ceux avoir été repris qui aient trop puisé.... »

1560: « Mais nous ne lisons point qu'il y en ait eu de repris pour avoir trop puisé. »

4541 : « Cestuy étoit Père, qui... » 4560 : « C'étoit un des Pères, qui... »

1541: « Voysent maintenant nos adversaires.... »

1560 : « Que maintenant nos adversaires aillent.... 1 »

Et pareillement Calvin remplace en 1560 loquacité par babil, abnegation par renoncement, diriger par adresser, subjuguer par dompter, expéter par désirer, promouvoir par avancer, médiocre par moyen, cogitation et présomption par pensée, locution par facon de parler, etc. C'est le résultat de dix-huit années de travaux, d'écritures multiples, de prédications incessantes, qui ont formé en lui une faconde foujours claire et coulante. L'exercice populaire de la parole a poli plus tôt le langage de Calvin, en a retranché l'excès et la « débauche » : tout le siècle finit par y venir. La bouffissure se réduit et la raideur se détend. Bertaut, Régnier, Montchrétien, François de Sales, Du Vair se réduisent à l'usage du peuple, au parler naturel et commun. Les composés à la mode grecque 2, le provignement, les emprunts aux patois se font de plus en plus rares. L'archaïsme et le latinisme s'effacent à la fois et se fondent dans l'aisance spontanée de la phrase française : si bien qu'à vrai dire les vestiges de la vieille langue passent à l'état de licences bizarres, et les formes latines tendent à devenir une question de style plutôt que de grammaire.

Mais là, comme dans la poésie, le progrès n'est pas saus compensation: littérairement, je préfère le premier style de Calvin, si laborieux, mais si plein et si nerveux, à la facilité pâteuse qu'il a plus tard acquise. Et en général le défaut de cette langue de la fin du siècle, entre 1580 et 1620, quand le génie individuel ne la réveille pas, c'est une sorte d'égalité diffuse, sans nerf et sans accent.

On sent bien que la langue s'est réglée plutôt par une sorte de

1. Lettre à François Ier, éd. du Corpus Reformatorum, t. III.

<sup>2.</sup> M. Chénevière n'en a compté que deux dans Bertaut, porte-burmes et fausse-foy.

lassitude générale que par une intime solidité d'organisation: qu'elle reste livrée à tous les hasards de la fantaisie individuelle: de toutes parts on aspire à l'ordre, à la stabilité, à l'unité. C'est le cri général : Henri Estienne protestait contre le débordement de l'italianisme, au nom du « pur et simple » français : il est vrai que le latinisme ni l'hellénisme ne l'effrayaient. Mais Vauquelin prescrit d'être chiche et caut à former des mots nouveaux. Du Perron, dans sa Rhétorique sacrée, purle de fixer la langue. Étienne Pasquier estime que les changements n'ont pas été toujours des progrès, conseille de laisser la langue digérer ce qu'elle pourra des latinismes qu'elle a déjà absorbés, et rejeter le reste; et, pour l'enrichir à l'avenir, il compte sur l'exploitation des matériaux que l'usage du peuple fournira. Montaigne, nous l'avons vu, est d'un avis pareil, et il indique comme ideal à poursuivre la substantielle et nerveuse simplicité des anciens. On se demande où est le vrai français : aux Halles? au Palais? à la Cour? Pour Pasquier, il est par toute la France, dans toutes les provinces. L'usage de la Cour ne prévaudra qu'au début du siècle suivant 1. Ainsi, fixation, épuration, mise en valeur de la langue française, voilà les trois articles de la réforme universellement réclamée.

Ce sera l'œuvre de Malherbe : il resserrera la poésie et la langue, qui s'écoulaient et se fondaient. Il les rendra plus denses, en leur retranchant du volume : il donnera une structure artistique à la masse inorganique du vers et de la phrase.

<sup>1.</sup> Montaigne, I, 25; III, 5; Pasquier, Lettres, II, 12.

# QUATRIÈME PARTIE

# LE DIX-SEPTIÈME SIÈCLE

### LIVRE I

# LA PRÉPARATION DES CHEFS-D'ŒUVRE

#### CHAPITRE I

#### MALHERBE

1. Le progrès de Malherbe. Sa personnalité, étroite et vigoureuse. Tendance à l'universel; goût de l'éloquence. — 2. Desseins et théories de Malherbe : la réforme de la langue. La réforme de la poésic. Il a sauvé l'art. Malherbe et Théophile. — 3. Raisons du succès de Malherbe. Erreur capitale de sa pratique.

### 1. PROGRÈS ET CARACTÈRE DE MALHERBE.

Les premiers vers de Malherbe (4575) sont d'un provincial pour qui Vauquelin est un grand homme <sup>2</sup>. Ses *Larmes de saint Pierre* (4587)

1. A consulter : Lotheissen, Geschichte der franz. Literatur im xvII Jahrhunderi,

Wien, 1877-84, 4 vol. in-8.

2. Biographie: François de Malherbe naquit à Gaen en 1555 d'une famille de magistrats locaux, l'ainé de neuf enfants. Son père était protestant dès 1541; quatre de ses frères et sœurs furent baptisés dans l'Eulise réformée. Malherbe resta cathelique, s'attacha au duc d'Angoulème, fils naturel de Henri II, et le suivit en Provence comme scerétaire, en 1576. Il avait fait l'année précédente ses premiers vers, à l'occasion de la mort d'une jeune fille, Geneviève Rouxel. Il se mara en 1581 à la fille d'un président au Parlement de Provence. Madeleine de Coriolis, deux foix venve (1586), Malherbe véeut en Normandie, assez gêné. Il fit imprimer en 1587 ses Lames de saint Pierre, qu'il dédia à Henri III. Il habita de nouveau en Provence de 1595

sont dignes de Desportes : l'original est italien, et la traduction en rend à merveille l'afféterie brillante. La consolation à Du Périer (1599) et l'ode à Marie de Médicis (1600) marquent une meilleure manière, et plus originale. Malherbe suit son siècle : il marche vers la simplicité et vers le naturel; ses vers ont cette abondance aisée, cette mollesse aimable, ces vives couleurs qui sont les qualités communes de la littérature au temps de Henri IV. Une touche plus ferme, certains accents de vigueur, et surtout la beauté achevée du travail révèlent la personnalité de l'écrivain. La Prière pour le roi allant en Limousin, par la douce allure de la strophe fleurie d'images, n'est encore que la perfection du style des Montchrétien et des Bertaut: mais déjà dans l'ode sur l'attentat de Jacques desIsles(1606), plus sensiblement dans l'ode sur le voyage de Sedan (1607), le style se serre, se tend; les images se ramassent en traits énergiques et précis; l'effort de l'artiste qui veut égaler son expression à sa pensée se trahit par une sorte de brusquerie nerveuse; cette poésie forte, pleine, un peu dure, trouvera ses plus complètes expressions dans la Paraphrase du Psaume CXLV et dans l'Ode à Louis XIII allant châtier la Rebellion des Rochelois (1628).

Voilà le progrès de Malherbe, qui aboutit à la création du style dont la première génération des classiques du xvnº siècle usera. Il n'avait pas un tempérament très riche. Chapelain estime qu'il « a ignoré la poésie », et le met, pour le génie naturel, au-dessous de Ronsard, ce qu'accordent aussi La Bruyère et Boileau. En effet, si l'on regarde les quatre mille vers qu'il a écrits, ce n'est ni l'abondance des idées, ni la force de l'imagination, ni la profondeur du sentiment qu'on y peut admirer. Ce poète lyrique n'a

à 1568 et de 1599 à 1605. En 1600, à Aix, il offrit son Ode déjà de bienvenue à Marie de Médicis. En 1605, Des Yveteaux le présenta au roi, à qui Du Perron l'avait loude, et sur la recommandation de tienri IV, le grand écuyer, M. de Bellegarde, donna une charge d'écuyer du Roi au poète, qui fut aussi gentilhomme de la chambre. Il fut bien traité de la régente, qui lui donna une pension. Il était assez âpre solliciteur, et savait se faire payer de ses vers. Louis XIII lui donna 500 ceus pour un sonnet, et Richelieu le fit trésorier de France. Séparé amicalement de sa femme, qui vivait en Provence, les grands chagrins lui vurrent par son fils Marc-Antoine, qui se tit condamner à most pour duel, et qui, à peine gracie pour cette affaire, était tue dans une autre querelle en 1626 : le vieux Malherbe poursuivit énergiquement le meurtrier et ses compagnons, qu'il accusait d'assassinat. Il mourut en 1628.

Éditions: Œuvres, Pavis, 1630, in-4; ed. Lalanne (coll. des Grands Ecrivains), Hachette, 5 vol in 8.1862. — A consulter: Sainte-Benve, Poésie au xvie swele. Roux-Alpheian. Becherches biographiques sur Matherbe, Aix, 1810, in-8 De Gournay, Étude sur la vie et les œuvres de Matherbe (Mêin. de l'Acad. de Caen), 1852. A. Gasté, la Jeanesse de Matherbe, Caen, 1890, in-8. G. Allais, Matherbe, 1891. F. Brunot, la Doctrine de Matherbe, Paris, 1891, in-8. F. Brunotière, la ttéforme de Matherbe et l'évolution des genres, Revue des Deux Mondes, 1st décembre 1892. Arnould, Anecdotes inédites sur Matherbe, supplément de la vie de Matherbe par Racan, Paris, 1892. V. Bourrienne, Matherbe, Points obscurs et nouveaux de sa vie normande, Paris, in-8, 1896.

guère parlé de la nature; il n'en tire même pas beaucoup de comparaisons, ou d'images; celles dont il use le plus volontiers, et qu'il répète infatigablement, il les prend moins dans la nature que dans la mythologie et l'histoire. Il a l'imagination livresque de l'honnête homme qui a fait ses classes et vécu à la ville. Il a parlé de l'amour, plus souvent qu'il ne l'a ressenti : plus ingénieux encore, plus guindé et plus alambique, quand il adresse ses propres soupirs à la vicomtesse d'Auchy, que lorsqu'il porte ceux du roi à la princesse de Conti. Il a parlé de la mort : toujours on sent Horace, ou Sénèque, ou la Bible derrière lui. Il n'a guère varié les éléments de sa poèsie : toutes ses grandes odes, à Henri IV, à Marie de Médicis, a Louis XIII, au duc de Bellegarde, présentent les mêmes matériaux et le même argument : éloge des actions passées, prédiction des prospérités futures, développements moraux et applications mythologiques. Jamais il n'a pu parler à Henri IV sans lui pro-

mettre la conquête de l'Égypte.

Mais méfions-nous : Malherbe a pourtant une personnalité vigoureuse. C'est quelqu'un, c'est même un étrange original, que ce gentilhomme de Normandie, si sier de sa race, d'un si robuste orgueil. au verbe rude et incivil, autoritaire, brusque, indifférent en religion, mais respectueux de la croyance du prince et de la majorité des sujets, très soumis à l'usage et très épris de raison, disputeur, argumenteur, philosophe et fataliste, plus stoïcien que chrétien, très matériel et positif, au demeurant honnête homme, et de plus riche sensibilité qu'on ne croirait d'e bord. La mort de son fils Marc-Autoine l'affola : bien des années auparavant, il avait écrit à sa femme, sur la mort de leur fille, une lettre déchirante. Sa poésie est plus étroite et plus sèche que sa nature. Il n'a guère laissé passer dans ses vers que les parties de son humeur qui étaient inséparables en lui de toute pensée : il a retenu, rentermé tout ce qu'il a pu de ses émotions intimes. S'il a donné un sonnet à Marc-Antoine, ce consolateur de Du Périer n'a pas fait un vers sur sa propre fille, qu'il pleurait tant. Je sens chez Malherbe, dans le choix des idées et des thèmes, un effort pour écarter le particulier, le subjectif : il choisit les sujets où son esprit communie avec l'esprit public, les sujets d'intérêt commun. Il chante la paix rendue à la France, l'ordre restauré avec la monarchie, la haine de la guerre religieuse et civile : choses qui lui tiennent au cœur, mais à tout le monde avec lui. Il dit aussi les grands lieux communs de la vie et de la mort; il les dit en apparence sans intéret personnel, dérobant la particularité de ses expériences sous l'impersonnelle démonstration de la vérité générale. Qu'estce à dire, sinon qu'il élimine le lyrisme au profit de l'éloquence. qu'il donne à la raison la préférence sur le sentiment, et qu'enfin

il est d'un temps où le moi commence à paraître haïssable? Prenons Malherbe dans ses bonnes pièces, dans ses o les historiques et ses stances religieuses : ce sont des œuvres fortes et simples, où il y a, en vertu même des sujets, plus de conviction que de passion, plus de raisonnement que d'effusion : le mouvement, la chaleur viennent surtout de l'intelligence. Cela est sobre, juste, fort, exactement proportionné et solidement equilibré : en un mot, cela est complet. Bonnes en elles-mêmes, ces pièces sont excellentes surtout par les leçons qu'elles donnent : et Malh rhe a bien entendu qu'il en fût ainsi. Sa pratique n'est que le reflet et l'effet de sa théorie, où l'ont amené, aux environs de l'an 1600, sa réflexion, le besoin profond de son esprit, et sans doute aussi le contact d'une intelligence telle qu'était celle du président Du Vair.

#### 2. RÉFORME DE LA LANGUE ET DE LA POÉSIE.

Avec une très claire conscience du possible et du nécessaire en l'état présent des choses, Matherbe fit la liquidation générale du xyle siècle. Il fut grammairien autant que poète; il se donna pour mission de réformer la langue et le vers, et d'enseigner aux poètes à manier ces deux outils du travail littéraire. Avant toute chose, il est de son temps; et c'est pour cela qu'il réussit. Il ignore les Grecs, et méprise Pindare; il est plutôt latin; ou mieux il est tout français, et donne autorité à ceux des Latins qui lui offrent des modèles de son goût intime : aux orateurs tels que Tite-Live, aux moralistes tels que Sénèque, aux gens de savoir et d'esprit tels que Stace. Il méprise les Italiens, en théorie, encore qu'il se laisse aller trop souvent à faire des pointes. Il ne distingue la poésie de la prose que par le mécanisme, non point par la nature de l'inspiration. Dans l'une comme dans l'autre, il demande les mêmes qualites de conception et d'exécution, il poursuit le même résultat. qui est l'eloquence. Aussi sa doctrine, en dehors des règles techniques du vers, s'applique-t-elle à toute la littérature aussi bien qu'à la poésie.

Esprit exact plutôt que vaste, minutieux, formaliste, il s'attache passionnément à perfectionner la langue. Dans sa chambre de l'hôtel de Bellegarde, dont les six ou sept chaises étaient toujours occupées, il donnait des arrêts qui décidaient du sort des mots : de quel ton brusque et rogue, c'est ce que les lourdes incivilités du Commentaire sur Desportes nous permettent aisément d'imaginer. Tout ce qui regardait la pureté du langage était pour lui affaire d'importance. « Vous vous souvenez, dit Balzac, du vieux péda-

gogue de la cour et qu'on appelait autrefois le tyran des mots et des syllabes, et qui s'appelait lui-même, lorsqu'il était en belle humeur, le grammairien à lunettes et en cheveux gris.... J'ai pitié d'un homme qui fait de si grandes différences entre pas et point, qui traite l'affaire des gérondifs et des participes comme si c'était celle de deux peuples voisins l'un de l'autre, et jaloux de leurs frontières. Ce docteur en langue vulgaire avait accoutumé de dire que depuis tant d'années il travaillait à dégasconner la cour et qu'il ne pouvait pas en venir à bout. La mort l'attrapa sur l'arrondissement d'une période, et l'an climatérique l'avait surpris délibérant si erreur et doute étaient masculins ou féminins. Avec quelle attention voulait-il qu'on l'écoutât, quand il dogmatisait de l'usage et vertu des participes? »

Malherbe s'était donné pour tâche de nettoyer la langue française : il voulait mettre dehors les archaïsmes, les latinismes, les mots de patois, les mots techniques, les créations arbitraires, mots composés ou dérivés, enfin tout ce dont l'ambition du siècle précédent avait surchargé, encombré la langue. Il voulait la réduire aux mots purement français, comme disait Du Bellav. Est-ce à dire qu'il nous ramenait à Marot? Non, et bien au contraire; car sa règle était l'usage, l'usage présent et vivant sans doute, non pas l'usage des gens qui étaient morts depuis trois quarts de siècle. Cela revient à dire que Malherbe acceptait précisément les innovations que l'usage avait consacrées, repoussait celles que l'usage avait condamnées : il n'appauvrissait pas la langue, il la débarrassait. La langue qu'il mit à nu, dans sa beauté nerveuse, c'était celle même que le xvie siècle avait formée : il ne lui enlevait que ce qu'elle se refusait à assimiler, ce qui la chargeait sans la nourrir. On peut blamer ses décisions dans le détail, et il y en eut d'injustes, de bizarres, d'ineptes : en principe, par l'esprit général, son travail était excellent.

Mais où Malherbe prenait-il l'usage? Il semble se référer toujours au langage « courtisan », et d'autre part nous savons qu'il donnait autorité aux crocheteurs du port Saint-Jean, ce qui semble assez contradictoire. Mais rappelons-nous qu'il s'acharnait, comme dit Balzac, à dégasconner la cour, et nous comprendrons que le « courtisan », au nom duquel il blâmait Desportes, était pour lui un idéal plus qu'une réalité. Le « courtisan », c'était sans doute la forme exquise de la langue que le peuple de Paris offrait à l'état brut et non raffiné : les crocheteurs de la Grève devaient fournir l'étoffe, et la cour y mettre la façon; mais il n'est pas au pouvoir de la cour, ni même du roi, de faire français ce qui n'est pas du

français de Paris.

L'usage aussi lui fournissait la règle du sens et du genre des

substantifs, et de l'usage il tirait des lois universelles et nécessaires. A l'usage en ore il demandait de prononcer sur l'arrangement des mots, sur leurs alliances, leurs rapprochements, leurs dépendances, sur la structure et l'ordonnance des propositions. Mais ici se découvre un autre principe, que Malherbe extrait de ce qu'il estime être la fonction littéraire de la langue : il veut qu'on satisfasse à la raison, ainsi qu'à l'usage; et l'usage même tire son autorité de la raison. Car si l'on parle pour se faire entendre, c'est raison qu'on parle comme tout le monde. Et pareillement, c'est raison qu'on élimine de sa parole tout ce qui nuit ou ne sert pas à l'intelligence des choses; l'expression parfaite est celle qui met la pensee en pleine lumière. Donc propriété, netteté, clarté, fuir tout ce qui est fantaisie, irrégularité, équivoque, voilà en somme l'ensei mement de Malherbe. Il tend visiblement à constituer la langue comme une sorte d'algèbre, à donner à la phrase une rectitude géométrique. Il poursuit les métaphores fausses, les comparaisons inexactes : il a une sorte de brutalité matérialiste dans la vérification des figures. Au fond il n'y a guère que l'expression propre et directe qui lui plaise. Et voilà la raison de son goût pour la mythologie : elle est un répertoire d'images raisonnables, c'est-à-dire universellement intelligibles. C'est une langue symbolique, où les termes ont des valeurs fixes, où les formes sensibles qui servent à l'expression de la pensée, sont indépendantes pourtant de la sensibilité individuelle de l'écrivain. Aussi se réduit-il à peu près absolument aux images mythologiques.

Faut-il imputer aussi à Malherbe la fatale distinction d'une langue et d'un style nobles? Il a eu certaines idées, parfois singulièrement étroites, sur la décence de l'expression : mais ses serupules sont plus mondains que littéraires. Si l'on compense les critiques que cet enragé contradictour adressait à Desportes par sa plus ordinaire pratique, on se persuadera qu'il ne reconnait point une langue poétique plus noble que la angue épurée du bou usage : il distingue très seusément la langue commune des langues techniques, et, pour la clarté, il se réduit à celle-la; mais, de celle-là, tout est bon, et les trivialités énergiques de ses plus beaux vers nous démontrent que le principe unique de la noblesse du style

réside pour lui dans la qualité de la pensée.

Il porte le même esprit dans la réforme de la poésie : il n'invente pas, il choisit. Dans le magasin trop rempli de la Pléiade, il tire quelques formes, quelques rythmes, strophes de quatre, de six ou de dix vers : alexandrins dans les stances de quatre ou de six vers, vers de sept ou de huit syllabes dans les strophes de dix vers, vers de six mèlés diversement aux alexandrins. Ces formes ne sont pas nouvelles. Mais ce qui est nouveau, c'est la façon qu'il

leur donne. C'est une grande affaire pour lui que de placer un repos: il estimait son ecolier Maynard « l'homme de France qui savait le mieux faire les vers », parce que Maynard lui avait fait sentir la nécessité d'une pause après le troisième vers dans les strophes de six. S'il estimait Racan un hérétique en poésie, c'était surtout parce que, contre son avis et celui de Maynard, Racan se refusait à mettre une pause après le septième vers, comme après le quatrième, dans les strophes de dix. Il préférait les formes nettes et arrètées: il n'aimait pas les alexandrins qui s'en vont en rimes plates, indéfiniment: il voulait réduire les élégies en quatrains et même en distiques.

Il exigeat très rigoureusement la justesse et la richesse de la rime. Il défendait de rimer le simple et le composé, comme jour et séjour, mettre et permettre; ou les mots trop faciles à accoupler, comme montagne et campagre, ou les nons propres, faciles toujours à enchaîner, comme Italie et Thessalie. Il condamnait la rime d'un a long avec un a bref. « La raison qu'il disait pourquoi il fallait plutôt rimer des mots éloignés que ceux qui avaient de la convenance, est que l'on trouvait de plus beaux vers en les rapprochant qu'en rimant ceux qui avaient presque une même signification; et s'étudiait ort à chercher des rimes rares et stériles, sur la créance qu'il avait qu'elles lui faisaient produire quelques nouvelles pensées, outre qu'il disait que cela sentait son grand poète de tenter les rimes difficiles qui n'avaient point été rimées 1. » Pour peu qu'on soit familier avec la poésie romantique, on ne peut avoir de doute sur la valeur et la portée de ces idées.

Malherbe prescrivait toute licence et toute faiblesse, cacophonie, inversion, hiatus, enjambement, manque de césure. Il faisait une guerre impitovable aux chevilles, à ce qu'il appelait pittoresquement la bourre de Desportes. Il voulait un rythme impeccable, une forme pleine et pariaite, et qu'ou ne plaignit pas sa peine. Il disait « qu'après avoir fait un poème de cent vers ou un discours de trois feuilles, il fallait se reposer dix aus tout entiers ». Il prèchait d'exemple, produisant peu, et gâtant parfois « une demie rame de papier à faire et refaire une seule stance 2 ». Voilà la lecon excellente qu'il donnait : une lecon de travail et de patience; ce n'est pas assez dire, une lecon de grand art. Car, si d'autres avaient eu plus de génie, personne avant lui n'avait mieux vu que la poésie est un art, et que la forme d'art ne s'improvise pas. Il enseignait l'importance de la technique, et la facture servée qui fait les chefs-d'œuvre Le sens profond de ses boutades et de ses maussades jugements, c'est que l'intention a besoin du métier pour s'exprimer; c'est aussi que la perfection consiste à condenser : le

<sup>1.</sup> Racan, Vie de Malherbe.

<sup>2.</sup> Balzac.

moyen d'être fort, c'est d'être sobre. Il a fait rendre au vers français, détendu par la molle fluidité des Bertaut et des Montchrétien, de plus âpres, mais de plus fiers accents. On peut trouver sa forme, étriquée, ses rythmes monotones et simples : songeons que la liberté antérieure était indétermination, confusion; il a réglé la cadence de la poésie comme il était possible en son temps, et il fallait passer par la simplicité classique pour arriver à la complexité plus riche de l'harmonie romantique.

Ses adversaires dont plusieurs eurent plus de génie que lui, le combattirent sans le comprendre. « Comment serait-il possible, disait la pétulante demoiselle de Gournay, que la poésie volat au ciel, son but, avec une telle rognure d'ailes, et qui, plus est, écloppement et brisement?... Belle chose vraiment, pour tant de personnes qui ne savent que les mots, s'ils savent persuader au public qu'en leur distribution gise l'essence et la qualité d'un écrivain.... Eux et leurs imitateurs ressemblent le renard qui, voyant qu'on lui avait coupé la queue, conseillait à tous ses compagnons qu'ils s'en fissent faire autant pour s'embellir, disait-il, et se mettre àl'aise.... Ils ont vraiment trouvé la sève au gâteau d'avoir su faire de leur faiblesse une règle et rencontrer des gens qui les en crussent. » Elle criait que cette poésie correcte et populaire était trop facile à faire, trop facile à comprendre. Régnier, avant elle, dans sa Satire IX, avait méprisé ce grammairien, ce regratteur de mots, qui mettait le génie à la gêne et ne savait qu'éplucher le détail. Théophile disait fièrement :

Malherbe a très bien fait, mais il a fait pour lui....
J'aime sa renommée, et non pas sa leçon....
La règle me déplaît, j'écris confusément,
Jamais un bon esprit ne fait rien qu'aisément.

Le pauvre garçon, qui cut tant de belles qualités, de si heureuses inspirations, et qui n'est arrivé qu'à être inconnu ou ridicule, est la vivante justification de Malherbe. Il s'est perdu par la negligence et par la fantaisie; il n'a su atteindre, avec sa libre humeur, ni l'impérissable beauté de la forme, ni l'universelle vérité des choses. Il eût mieux fait de pratiquer la leçon de Malherbe, qui lui eût appris à le surpasser.

### 3. RAISONS DU SUCCÈS DE MALHERBE.

Les ennemis de Malherbe n'y purent rien : il obtint gain de cause auprès de ses contemporains. Ils trouvaient en lui des idées et un esprit conformes aux leurs. Il exprimait le besoin de paix, d'ordre, de discipline, qui était celui de toute la France. Il exprimait aussi ce besoin non moins universel de comprendre, cette

disposition rationaliste, qui n'a pas été créée par le cartésianisme, mais qui la créé au contraire : il était avide de clarté, de netteté, prenant pour guide et souverain maître « le sens commun, contre lequel, disait-il, la religion à part, vous savez qu'il n'y a orateur au monde qui me pût rien persuader ». Il entrait encore dans le grand chemin du siècle, en laissant les sentiers des libertins comme des hérétiques, et, tout indifférent qu'il était au dogme, il enveloppait son stoïcisme des facons de parler chrétiennes, il déterminait la position qu'en somme l'esprit classique gardera à l'égard de l'antiquité, quand il traduisait selon son jugement plutôt que selon le texte, déclarant qu' « il n'apprètait pas de viandes pour les cuisiniers » : entendez qu'il écrivait pour les gens du monde et non pour les savants: c'était soumettre l'antiquité au sens commun. Mais s'il satisfaisait par tant de côtés l'esprit de son temps, il l'enrichissait aussi, et. par un juste instinct de la grande poésie, il imposait au rationalisme le respect de la forme d'art, que celui-ci n'aurait eu que trop de pente à méconnaître.

Ainsi, en rejetant Ronsard et tout ce qui se rattachait à Ronsard, Malherbe sauvait le meilleur et l'essentiel de l'œuvre de Ronsard. S'affranchissant des doctrines aristocratiques et pédantesques de la Pléiade, ce gentilhomme normand, qui avait le sens pratique d'un bourgeois, trouvait la conciliation du rationalisme et de l'art. Il rendait à la littérature française le plus grand service qu'il fût possible alors de lui rendre : il lui révélait le prix de la vérité et celui de la perfection. Il n'importe, après cela, que ses vers soient médiocrement suggestifs, médiocrement aimables. Son œuvre est grande, si l'on ajoute son influence à ses vers.

Mais on peut dire que Malherbe a manqué de clairvoyance sur un point essentiel : il n'a pas su reconnaître ou créer la forme poétique de cet esprit nouveau, qu'il était le premier à manifester. Il a retenu les formes lyriques, sans le lyrisme. De là la rareté de son inspiration : c'est pour cela aussi que sa postérité lyrique a été si peu nombreuse et si peu heureuse. Ses enseignements n'ont prouvé leur efficacité que transportés hors de cette forme de l'ode où Malherbe s'est enfermé.

Or, au temps même où il travaillait ses strophes éloquentes, un des plus négligents faiseurs de vers qu'il y ait eu, un des plus grossiers adeptes de la théorie du naturel facile, un barbouilleur qu'on ose à peine nommer un écrivain, et qui, dans les rares moments où les doctrines littéraires le préoccupaient, ne jurait que par Ronsard, Alexandre Hardy, fournissait à l'esprit classique cette forme nécessaire que Malherbe ne savait pas découvrir, et fondait la tragédie.

#### CHAPITRE II

### ATTARDÉS ET ÉGARÉS

Confusion de la première moitié du siècle. — 1. Un survivant du xvi\* siècle : D'Aubigné. Caractère de l'homme. Les Trapiques : puissance de l'inspiration satirique et lyrique. — 2. Origine et formation de la littérature précieuse. Naissance de la vie mondaine. L'Astrée : par oû le roman diffère des pastorales italien es et espagnoles. — 3. L'Hôtel de Rambouillet, et la societe precieuse. L'esprit mondain, son caractère et son influence sur la littérature. — 4. Grossièreté et raffinement. Influence des littératures espagnole et italienne. La poésie après Malherbe : Maynard et Racan. Poésie précieuse : Voiture. Les epopées. Les romans : Mile de Scudery. Contrepartie du fin et de l'héroïque : Saint-Amant; les romans comiques et bourgeois; Scarron et le burlesque.

Avec Malherbe commence le xvii siècle; il éclôt chez lui dix ou quinze ans plus tôt qu'ailleurs. Mais quand, aux environs de 1615, pius tôt ou plus tard, disparaitront ces derniers représentants du xvi siècle chez lesquels nous avons vu se former tous les traits de l'esprit classique, il s'en faut que les œuvres littéraire indiquent nettement le caractère de l'àge nouveau. Si l'on excepte la tragédie, qui sera la prentière prête et la première féconde, il faudra laisser écouler la moitié du siècle pour atteindre un chef-d'œuvre authentique; et ce sera la prose qui le fournira, dans une œuvre de circonstance, dans les *Provinciales* de Pascal. Tout suivra hientôt, et tous les genres conformes au génie du temps en quelques années toucheront leur perfection.

Mais dans la production vigoureuse et touffue de la première moitié du siècle, autour de Malherbe, puis de Corneille, avant Pascal et avant Boileau, règne en apparence la plus incroyable confusion. L'idéal classique, tel que Malherbe l'a défini, loin de s'enrichir, semble s'obscurcir, se déformer; ce sont des résistances, des reculs, des contradictions, des aberrations de toute nature.

Plus les œuvres se multiplient, plus elles se dérèglent, et l'on dirait que la jeunesse féconde du siècle seme indifféremment la vie dans toutes les formes que le hasard lui présente. On a peine d'abord à débrouiller cette incohérence: cependant des courants se laissent distinguer dans ces tumultueuses ondulations; l'on s'aperçoit qu'en dépit de tout, l'instinct classique du temps l'emporte, et organise peu à peu la littérature à son image.

#### 1. AGRIPPA D'AUBIGNÉ.

Ce n'est pas la moindre singularité de cette confuse période, qu'elle nous présente en face d'un Malherbe un Agrippa d'Aubigné 1. Ce combattant du xyr siècle est un écrivain du xyus : sa vie littéraire ne commence guère qu'à l'heure de sa retraite politique; ses Tragiques paraissent en 1616 2, son Histoire universelle de 1616 à 1620, son Baron de Fæneste en 1617 et 1630; jusqu'en 1630, où il meurt, il ne cesse de s'escrimer de sa plume, ne pouvant plus tirer l'épee. C'est fausser l'histoire littéraire que de mettre à côté de Ronsard et de Desportes cet homme qui imprimait son œuvre sous Louis XIII, qui, dans la préface de son principal poème, grondait contre Malherbe, et le subissait pourtant. D'Aubigné, je le sais, est du xvie siècle par le génie et par le goût : mais, précisément, son originalité et sa coractéristique c'est d'être du xviº siècle en plein xviiº, de n'avoir pas marché quand tout était en mouvement, et de rester, entre Richelieu et Corneille, le contemporain de Charles IX et de Garnier.

<sup>1.</sup> Biographie: Th. Acrippa d'Aubigné, né en 1550 en Saintonge, étudia à Paris et a Genève, et prit les armes a dix-huit aus dans la troisième grarre civile. Il servit à Janua et à la Roche-Abeille, puis au siège de la Rochelle. En 1576 il s'échappe de la cour avec son maître qu'il sert avec activité et dévouement. Il accuse Henri d'ingratitude: mais il était le plus incommode et le plus exigeant des serviteurs. Il assiste à Coutras (1587), aux sièges de Paris, à la campagne de Normandie. Il ne pardonna pas à Henri IV son abjuration, mais continua a le servir : il fut gouverneur de Mailezais, vice-amiral de Guyenne et de Bretagne. Sons la régence, il prit les armes avec Rohan, et se retira a Genève en 1620; il s'y remaria à plus de soixante-dix aus, et mourut en 1630.

Éditions: Histoire universelle, Paris, 1886, 4 vol. in-8 (Soc. de l'Histoire de France); l'Eurres complètes (en partie medites), par Renume et de Caussade, Lemerre, 1873-92, 6 vol. in-8. — A consulter: Sayous, Sainte-Beuve, ourr. cités. Postansque Th. A. d'Aubigné, sa vie, ses œuvres et son parti. Montpeller, 1854, in-8; Pergameni, la Satire au xxie s. ct les Trapiques d'A. d'Aubigné, Bruxelles, 1882, in-8.

<sup>2.</sup> Dès 1593, certains morceaux circulaient, et Marie Stuart même en connut quelques-uns dans sa prison.

Tout en lui contredit le présent, tout représente un passé qu'on déteste ou qu'on méprise. Il est protestant, et non pas du petit troupeau qui pait à l'écart, pacifique et docile; il a dans l'âme le feu des guerres civiles, et continue de ne voir dans la France apaisée que des bourreaux ou des martyrs. Henri IV est un renégat, et le crime de Ravaillac est un jugement de Dieu. Toutes ses œuvres irritent les plaies anciennes : quand tous les autres veulent l'oubli et l'union, il réveille tous les souvenirs capables de diviser. Ces convertis et ces convertisseurs qu'il écrase dans la Confession de Sancy, ce sont les ouvriers de la restauration monarchique et catholique, qui en somme avaient refait la France. Ces fanfarons de Gascogne qu'il raille dans le Buron de Fæneste, ce sont les courtisans raftinés, spirituels, ambitieux, qui seront les précieux, c'est le public et les modèles de la nouvelle littérature 1. Et il ne se trompe pas moins dans l'idéal qu'il propose : le gentilhomme austère et pieux, qui maintient la gravité dans les mœurs et va donner une forte empreinte de sérieuse moralité aux lettres classiques, ce n'est plus à cette heure le huguenot de 1560, le soldat de Coligny; c'est, ou ce sera tout à l'heure le janséniste, catholique malgré Rome. Mais d'Aubigné, qui eut toute sa vie devant les yeux les têtes des conjurés d'Amboise, ne connaît que le papisme, l'exécrable papisme des bûchers et des massacres.

À des gens qui vont faire leurs détices de Balzac et de Voiture, au moment où l'Académie et Vaugelas vont paraître, il offre une prose voisine de Pantagract et de l'Apologic pour Héro lote. Sa poésie est réglée selon l'Art poétique de la Pléiade, c'est-à-dire très déréglée avec beaucoup d'artifice et de rhétorique. Ni goût, ni composition, ni mesure, ni netteté, ni correction, aucune des qualités où commencait précisément à consister toute la beauté des œuvres. En revanche, dans les sentiments et dans la forme, toutes les sortes d'énergie et de beauté que le génie raisonnable et

éloquent du xvue siècle ne pouvait admirer.

Ainsi s'explique que ces puissantes et riches œuvres n'aient pas laissé de trace dans la littérature du règne de Louis XIII. Agrippa d'Aubigné, pourlant, fait paraître Malherbe bien petit et bien pauvre. Il contient en lui toute la Renaissance et toute la Réforme. Ce forcené huguenot était un savant universel. A six ans, il « lisait aux quatre langues », française, grecque, latine et hébraïque. A sept ans et demi, il traduisait le Criton. Plus tard il étudie les mathématiques et jusqu'à la magie. Il s'entend aux fortifications, à la théologie, à la poésie. Entre deux guerres civiles, il enchante

<sup>1.</sup> Ce fut ce qui sauva Fæneste d'un oubli complet : il paraît que Condé goûtait ce pamphlet.

la cour de Charles IX, et fait une tragédie lyrique de Circé pour le divertissement du roi.

Mais il a échappé par bonheur au pédantisme stérile : la passion religieuse emplit son œuvre - celle qui compte — et la fait sincère, intense et vivante. Son Histoire Universelle, œuvre d'un passionné qui s'efforce d'être juste, sa Vie écrite pour ses enfants, où il s'abandonne plus librement, sont de chaudes peintures des temps déja lointains que d'Aubigné regrettait. Le souvenir de Tacite, qu'il admire, l'aide à maintenir sa violence de sentiment dans les bornes d'une nerveuse et grave émotion.

Rien ne l'a contenu dans ses pamphlets. Ici c'est Harlay de Sancy qui raconte et justifie son apostasie, découvrant toute la bassesse de son âme avec toute la malice du papisme par un procédé d'exposition satirique renor dé des harangues de la Ménippee; la c'est la bonne et solide vertu sous les traits du vieux huguenot Enay 21.2: qui s'entretien: avec le faux et frivole honneur incarné dans le jeune papiste l'ameste (zarveobar. Dans ces deux cadres viennent s'entasser discussions théologiques renouvelées de Calvin et de Bèze, anecdotes salées sur ... : noines qui semblent venir de l'Apologie pour Hérodote, invectives , dentes, mordantes raillecies. énormes bouffonneries; tous les adversaires de l'autent, was ceux qui ont mérité sa haine ou trahi son espoir, jusqu'au roi lui-même, y passent. Et ce pamphlétaire, enragé trouve des traits, des scènes que lui envierait un moraliste impartial : il trouve l'accent, le geste eternellement humains, le mouvement qu'impriment a l'humaine poupée Lambition, l'avarice, la vanité. Sancy, Fieneste, par instants, deviennent des types; et d'Aubigné fait revivre, avec une verve merveilleuse, ici les raffinés piaffeurs et faméliques de la régence, là les politiques souples et bas du règne de Henri IV. Il continue et il complète Régnier.

Mais son œuvre immortelle, ce sont les Tragiques: jaillissement de satire lyrique, à qui rien ne put se comparer, jusqu'aux Châtiments: car les admirables Discous de Ronsard sont plus oratoires. Dans le champ qu'il veut couvrir de ses conleurs, d'Aubigné trace sept compartiments: les Misères, composition générale qui rassemble sous les yeux toutes les iniquités et toutes les hontes; les Princes, où les figures des rois persécuteurs, le féroce et le coquet ressortent avec une admirable énergie: la Chambre Dorée, où la justice des magistrats étale ses horreurs; les Feux, qui sont comme les annales du bûcher, le martyrologe de la Réforme depuis Jérôme de Prague et depuis les Albizeois; les Fers, tableaux des guerres et des massacres; les Vengeances, où apparaissent les jugements de Dieu sur les ennemis d'Israel et de l'Evangile, sur Achab et sur Néron, tout un passé sinistre qui répond de l'avenir;

ensin le *Jugement*, où le huguenot vaincu, déchu de toutes ses espérances terrestres, assigne les ennemis de sa foi, les bourreaux, les apostats, devant le tribunal de Dicu, à l'heure de la Résurrection.

Rien de plus inégal que ce vaste poème : comme il v a très loin de la sincérité du sentiment à la sincérité de l'expression, la rhétorique y abonde, une rhétorique lyrique qui ne vaut pas mieux que la rhétorique oratoire : d'Aubigné réussit à être vague et boursouflé dans la peinture de la Saint-Barthélemy! Tantôt le style est tendu, antithétique, brillant, tantôt il est rocailleux, prolixe, informe. Il poursuit la force jusque dans l'horrible et le dégoûtant. Les négligences alternent avec les éruditions. De froides et obscures allégories succèdent à des chroniques impitoyablement détaillées en vers languissants ou durs. A chaque instant, les inversions obscurcissent le sens, ou les enjambements détruisent le rythme. Il faut beaucoup d'illusion pour assimiler les coupes de d'Aubigné à celles de Victor Hugo : ce qui est science chez celui-ci, n'est chez l'autre qu'insouciance; dans les Tragiques, les enjambements, les vers disloqués produisent des effets puissants, quand la pensée y donne lieu, mais ils sont aussi bien employés à ne rien produire du tout; et du moment qu'ils ne sont pas expressifs, ils sont forcément prosaïques t.

En revanche, que de morceaux sont d'un rare, d'un grand poète, et n'auraient eu besoin presque de rien, ici d'une retouche, la surtout d'un retranchement, pour atteindre à la perfection de leur caractère! Est-il utile d'expliquer ce qu'il y a d'imagination pittoresque, de vive, de mordante, d'acre, d'ardente inspiration dans les *Tragiques*, de détailler les trouvailles saisissantes de ce style forcené pour diffamer ou maudire, et pour glorifier ou bénir? On n'a qu'à feuilleter le poème, à se rappeler les passages fameux que tout le monde cite : les prologues des *Misères* et des *Princes*, la cour des Valois, et tant de vers éclatants qui fleurissent jusque parmi les plus épineuses broussailles.

A tant elle approcha sa tête du berceau,
La releva dessus; | il ne sortait plus d'eau
De ses yeux consumés; | de ses playes mortelles
Le sang mouillait l'enfant; | point de lait aux mamelles,
Mais des peaux sans humeur; | ce corps séché, retrait,
De la France qui meurt fut un autre portrait.
Elle cherchait des yeux deux de ses fils encore;
Nos fronts l'épouvantaient; | enfin la mort dévore
En même temps ces trois. |

<sup>1.</sup> Qu'on lise les vers suivants; on verra si les formes simples de Malherbe n'étaient pas un progrès et un intermédiaire nécessaire entre les rythmes confus du xvie s. et les rythmes compliqués du xixe:

Mais il faut sentir surtout que d'Aubigné a trouvé l'une des plus riches sources de lyrisme qu'il y ait, un des sentiments les plus hauts, les plus universels par son objet que l'homme puisse exprimer, un de ceux aussi qui prennent l'individu tout entier, et iusqu'au fond. D'Aubigné est un fanatique, un esprit étroit, à l'horizon borné: mais ce qui lui manque en largeur, il le regagne en hauteur. Il a l'étroitesse des prophètes juifs, dont il a le fanatisme. Mais, comme eux, il a la persécution, les désastres, la ruine de son peuple, pour agrandir, épurer son inspiration. La Bible dont ce bon huguenot était nourri, a étoffé son français; elle l'a aidé à donner à notre grèle, aimable et fin parler des sonorités rudes, de brusques éclats, des harmonies chaudes et larges, qui font penser en effet aux maigres Juis sortant de leur désert pour effrayer les Rois des menaces de l'Eternel. Vaincu, il a été dispensé de traduire en détestables faits ses passions et ses vengeances; il a dû tourner ses yeux au ciel, remettre à Dieu de récompenser et de punir la défaite a ouvert, élevé son âme dure, elle y a mis, avec les larmes et les tendres regrets, la foi sereine, l'amour confiant, l'espérance et la soif de la justice. De là les fortes parties des Tragiques : cette sorte de psaume où le croyant appelle son Dieu, et crie vers lui pour qu'il se montre et se venge; ces chants de triomphe en l'honneur des martyrs qui ont vaincu l'iniquité, les tourments et la mort; ces scènes d'épopée lyrique qui placent d'Aubigné entre Dante et Milton, celle où la Justice et la Paix portent leurs plaintes à Dieu. celle surtout qu'a dictée à la fin le désespoir de l'irrémédiable défaite, quand, à la trompette de l'Ange, les morts s'éveillent, les éléments de la nature viennent témoigner de l'infâme abus qui a tourné entre les mains des hommes les excellentes œuvres de Dieu en instruments d'injustice; et Dieu, appelant les élus, qui ont souffert pour lui, aux délices éternelles, envoie les maudits aux gouffres ténébreux d'où il ne sort

### Que l'éternelle soif de l'impossible mort.

Il n'y a rien de plus grand en notre langue que ces pages finales des *Tragiques*, malheureusement un peu troubles et mêlées, par la faute de l'auteur qui n'a pas daigné nettoyer son chefd'œuvre, et retirer les pièces manquées et mal venues.

Ce lyrisme puissant à été ignoré pendant deux siècles. On est dur en France parfois pour les minorités et pour le génie maladroit qui ne s'habille pas à la mode.

# 2. LA VIE MONDAINE ET L' « ASTRÉE ».

Si d'Aubigné n'a rien pu contre Malherbe, si même il sert à prouver par ses défauts et son échec la nécessité des principes de Malherbe, faut-il s'étonner que ni les colères gothiques de la demoiselle de Gournay, ni les illogiques emportements de Régnier, ni les capricieuses indépendances de Théophile n'aient pu enrayer le mouvement? A vrai dire, il n'était pas en la puissance du passé de barrer la route à l'avenir; et contre l'école de Malherbe, ce n'était pas Ronsard, ni Desportes, ni Bertaut, et leurs suivants, c'était quelque chose d'aussi moderne, d'aussi nouveau, de conforme aussi à certains besoins du présent, qui pouvait seul lutter avec succès. C'est ce qui arriva. L'œuvre de Malberbe fut menacée pour un temps, et partiellement stérilisée, non par une réaction, qui l'eût détruite, mais par une complication, qui la dévia. L'école du libre et facile naturel se transforma en une école ennemie du naturel, guindée, raffinée, laborieuse dans la conception, négligente seulement dans l'exécution : on saisit le passage dans l'œuvre de Théophile 1, en qui l'on peut saluer le dernier des lyriques et le premier des précieux; il donne une main à Bertaut et l'autre à Voiture. Cette transformation se fit sous une influence nouvelle. celle des gens du monde.

Car un fait considérable se produit à la fin du règne de Henri IV, l'organisation de la classe aristocratique en société mondaine; alors s'établissent les rapports, les habitudes, les formes de vie et d'esprit qui caractérisent « le monde »; alors s'établit pour deux siècles la souveraineté sociale et littéraire de cette minorité fermée, élite sans doute, mais aussi coterie dans la nation. On peut dire que le « monde » français n'est qu'une réduction et une adaptation de la vie de cour italienne, comme notre honnête homme, l'homme universel de Pascal, réalise, avec une élégance moins fine et moins riche, l'homme complet, idéal de l'Italie de 1500. Notre vie mondaine eut pour principe une chose excellente, la sociabilité des intelligences : et c'est par là qu'elle représente quelque chose de profond et l'un des caractères constitutifs

<sup>1.</sup> Théophile de Viau (1596-1626), né à Clairac près d'Agen, fut lié d'abord avec Balzac, puis se brouilla bruyamment avec lui. Banni comme huguenot et libertin, en 1619, il abjura; mais, après la publication du Parnasse satirique, et dénoncé comme athee par le P. Garasse, il fut condamné à être brûlé en 1623, puis, après un long procès, vit sa peine commuée en bannissement (1625), et alla montri à Chantilly, chez le duc de Montmorency, son protecteur. — Édition : par Alleaume, Bibl. elzév., in-16. — A consulter : J. Andrieu. Théophile de Viau, étude bio-bibliographique, Bordeaux et Paris, 1880, in-8. K. Schirmacher, Th. de V., seine Leben und seine Werke. Paris et Leipzig, 1897, in-8.

de la race. On peut croire qu'elle fut vraiment, après l'excitation de la Renaissance, une forme nécessaire de l'esprit français : car, dès que l'apaisement des troubles civils et religieux donne le loisir et la sécurité, la littérature et la société se précipitent ensemble de ce côté. Une demi-Italienne, la fille d'une Savelli de Rome, Catherine de Vivonne, inaugure la vie mondaine en France vers 1608 : et en 1610, peut-être avant, Honoré d'Urfé commence à publier son Astrée, qui offre un idéal de vie distinguée et charmante.

On a voulu trouver dans l'Astrée <sup>1</sup> l'histoire même de l'auteur et les personnes de la cour de Henri IV. Mais il ne faut recevoir ces elefs qu'avec défiance, malgré la bonne foi de Patru. D'Urfé, qui avait au plus neuf ans quand son frère épousa la belle Diane de Châteaumorand, n'était point un Céladon ni un Silvandre blessé d'amour, et il paraît bien que, sa belle-sœur devenue libre, il ne se maria avec elle que par des raisons d'intérêt. On peut aussi, si l'on veut, reconnautre Henri IV dans Euric, et dans Alcidon ou dans Daphnide, le duc de Bellegarde ou la duchesse de Beaufort : à coup sûr, le ton n'y est pas; et même l'inconstant Hylas, même le féroce Polémas n'ont pas les manières ni le reste qui décidaient la marquise de Rambouillet à se retirer chez elle.

Céladon, banni par Astrée qui le croit infidèle, vent se noyer de désespoir dans le Lignon: sauvé par des nymphes, il résiste à l'amour de Galatée, mais il n'ose se présenter devant sa belle tant qu'elle ne révoquera pas l'ordre de son bannissement; il faudra cinq volumes pour qu'elle se décide, pendant lesquels aussi Silvandre soupirera pour Diane, Hylas se fera gloire d'être inconstant, le sage druide Adamas sera intarissable en bons conseils et bons offices: nymphes et bergères, bergers et chevaliers entre-croisent leurs histoires habilement suspendues, qui se dénoueront auprès de la merveilleuse fontaine d'Amour.

On reconnaît là les thèmes de la pastorale italienne : l'Arradie de Sannazar, l'Aminte du Tasse, le Pastor Fido de Guarini, voilà les

<sup>1.</sup> Biographie: Honoré d'Urfé, né a Marseille en 1568, suivit le parti de la Lique et la fortune du duc de Nemours, et se retira en Savoie après le triomphe de la cause royale. Il épousa en 1600 sa belle-seur Diane de Châteaumorand: hormis ce tait, toute l'histoire de leurs amours est un roman c dique sur l'Astrée. Il mourut en 1620. Il a fait, avec l'Astrée, un poème du Dépurt de Sirvine, une mitation de la Diane de Montemayor, qu'il acheva en 1599, et des Épitres morales (Lyon, 1598, in-12).

de Montemayor, qu'il acheva en 1599, et des Epitres morales (Lyon, 1598, in-12). Éditions: L'Astrée, 1º partie, 1607, in-8 (l. 1-XII); 2º partie, Paris, 1612, in-8; 3º partie, 1619; 4º et 5º parties (posthumes), publ. par Baro, serréaure de l'auteur, 1627. Les cinq parties: Paris, 1633, 5 vol. in-8; Rouen, 1647, 5 vol. in-8. — A consulter: Patra, Plaudopers et ouveres direrses, 1. II, p. 880-906, Paris, 1681; A. Bernard, les D'Urfé, Paris, 1839, in-8; N. Bonafous, Études sur l'Astrée, Paris, 1846, in-8. Sur l'influence de l'Espagne. Brunchère, Études critiques sur l'hist. de la litt. française, t. IV, p. 51-73. — La Diane parit en 1542, et fut traduite en français par G. Chapuis, Lyon, 1582; puis par un auonyme, Paris, Du Breuil, 1613.

sources de d'Urfé. Cependant son principal modèle a été la Diane de Montemayor, un roman espagnol en prose mèlée de vers : mais Montemayor est un des maîtres écrivains de l'Espagne italianisée, et par lui c'est encore un reflet de la culture italienne qui illumine l'Astrée.

Par l'Espagne, cependant, quelque chose du moyen âge passera dans le roman moderne, ce goût d'aventures heroïques, extraordinaires, qui dans l'Astrée même se traduit par le siège de Marcilly, et cette dévotion exaltée de l'amant a sa maîtresse, qui n'est que l'amour courtois; c'est par l'Espagne surtout que l'héroïsme chevaleresque et le cuite des dames sont restés des choses sérieuses, en dépit de l'Arioste et des spirituels conteurs de l'Italie. Celle-ci a fourni le platonisme pour subtiliser la galanterie, et la forme de la pastorale pour isoler dans leur pureté tous les sentiments que la lutte ou l'accord des cœurs peut produire, abstraction faite des autres affaires et des autres intérêts du monde. Voila ce que d'Urfé a pris.

Et voici bien comment il faut entendre l'Astrée: dans un temps où la représentation de la vie réelle, en sa simple et sérieuse apparence, n'est guère reçue dans l'art, où la nouvelle est condamnée au ton satirique ou comique, la vie pastorale est une transcription littéraire de la vie mondaine; bergers et nymphes sont des hommes et des femmes qui n'ont men à faire, et dont l'unique et capitale affaire résultera par conséquent des rapports sociaux : ces hommes et ces femmes se désirent, se poursuivent, s'évitent, exercent enfin la profession de l'amour. La guerre y tient tout juste autant de place qu'il faut pour marquer la noblesse des personnages; Céladon ne serait pas l'amoureux idéal, si jamais il n'avait l'épée en main Mais il la remet vite : il est gentilhomme et non soldat.

La pastorale italienne est un rève poétique; l'idéalisme chimérique des sentiments se déroule dans l'irréalité charmante d'un paysage de fantaisie: avec Montemayor, la pastorale prend pied sur le sol de l'Espagne, et mèle des lieux, des noms connus à son impossible action. D'Urfé fait pis: il veut du réel, et il épaissit, il alourdit le rève. De la pastorale arcadienne, il fait un roman historique, mérovingieu; il narre presque aussi bien qu'un historien les intrigues de la cour de Gondebaud et la cueillette du gui chez les anciens Gaulois. C'est un premier pas vers le roman vrai, quoique l'Astrée elle-mème soit plus fausse par l'incohérence de l'élément pastoral et de l'élément historique: mais dans ce mélange je reconnais l'effet du mème instinct qui va soumettre toute la littérature au vraisemblable et créer le réalisme classique. Ces mots font sourire à propos de l'Astrée: c'était quelque chose

pourtant de situer l'action dans un temps, dans un lieu précis, de la lier à des faits vrais comme à un paysage réel.

La pastorale française modifie en même temps le ton du genre et l'expression des sentiments : ils prennent quelque chose de plus prosaique, mais aussi de plus solide. Le Tasse, Montemavor sont en leurs pays de grands poètes : d'Urfé ne vaut que par sa prose, fluide, diffuse, aimable, où se reconnaît le contemporain littéraire de François de Sales et de Montchrétien. Il ne traite pas son thème à la mode lyrique : s'il abonde en descriptions, en images, en ornements, il est sensible qu'il vise déjà surtout à noter, à détailler, à expliquer des faits moraux, qu'il traite comme des réalités. Je crois qu'on a exagéré la valeur de ses caractères et de ses dissertations : sa conception est molle, son analyse vague, et tout ce fonds est passablement banal aujourd'hui. C'était plus neuf alors; et du reste l'important, c'est qu'il ait songé à donner des caractères, à suivre des sentiments, à marquer des nuances, des actions, des progrès. Il est remarquable que dans le matériel de la pastorale il a laissé toutes les machines qui servent à faire des changements à vue de passions, à créer ou détruire l'amour instantanément. Il a abandonné les amants aux lois naturelles de l'amour. Il ne leur a point attribué un platonisme incroyable. Mais il a peint des amants respectueux, des hommes du monde qui attendent patiemment la volonté des dames, incapables de brutalité, tout attachés à mériter par la constance de leur sentiment et l'ingéniosité de ses expressions : ils donnaient à nos gentilshommes des lecons de galanterie mondaine et de savoir-vivre.

## 3. L'HÔTEL DE RAMBOUILLET ET L'ESPRIT MONDAIN.

Au milieu de la littérature du temps, sensée, pratique, bourgeoise, entre l'économiste et l'agriculteur, qui prêchent le travail, et le saint qui prêche la pénitence, d'Urfé ressuscite la littérature aristocratique. Il trace des modèles d'une belle vie, sans peines et sans devoirs que par l'amour, à qui elle est dédiée. On nous conte qu'en 1624 des princes, des dames et des seigneurs d'Allemagne firent une Académie des vrais amants pour vivre la vie de l'Astrée sous les noms de l'Astrée. Moins lourde, mais plus sérieuse fut l'imitation française: la société précieuse est la réalité dont l'Astrée donne le roman. Il n'y a pas à douter que l'œuvre de d'Urfé n'ait aidé mme de Rambouillet à organiser la vie mondaine, lorsque, dégoûtée, nous dit-on, des manières par trop soldatesques et gasconnes

de la cour du Vert Galant, elle se retira en son hôtel et y reçut ses amis 1.

La nouveauté était de réunir fréquemment les mêmes hommes et mêmes femmes, dans une égalité momentanée et dans une liberté parfaite, non point pour la cérémonie, mais pour le plaisir. non point pour un plaisir extérieur et précis, danse, souper, spectacle (quoique ces plaisirs naturellement ne fussent pas exclus), mais pour le simple et essentiel plaisir qui se pouvait tirer de la réunion des esprits, s'excitant mutuellement par le contact, et s'efforcant de produire ce qu'ils avaient de meilleur. Par là, la vie . mondaine, échappant au formalisme frivole, eut un caractère profondément intellectuel; les salons furent comme des marchés d'idées, où les échanges ne languissaient pas, et la fonction propre de l'homme du monde fut la conversation. Il en fut ainsi jusqu'à la Révolution, La Grande Mademoiselle estimait « la conversation le plus grand plaisir de la vie, et presque le seul », et préférait les Tuileries à la vraie campagne parce que « l'on y est mieux pour causer » : de fait, les jardins ne seront en ce siècle que des salons et des galeries aux parois de feuillage, bien commodes pour se promener en causant, « La conversation, disait encore Mile de Scudéry, est le lien de la société de tous les hommes, le plus grand plaisir des honnètes gens, et le moven le plus ordinaire d'introduire non seulement la politesse dans le monde, mais encore la morale la plus pure et l'amour de la gloire et de la vertu. » Saint-Evremond la préférait à la lecture, et Varillas, un historien de profession, disait à Ménage « que de dix choses qu'il savait, il en avait appris neuf par la conversation »: — «Je pourrais à peu près dire la même chose ». ajoutait Ménage, un des cerveaux pourtant les plus bourrés du temps.

La marquise de Rambouillet eut donc le premier salon qu'on ait vu en France : dans la Chambre bleue d'Arthénice et dans son réduit se rassemblaient, autour d'elle et de sa fille Julie, le marquis de Pisani, son fils, bossu, spirituel, ennemi juré des beaux esprits de profession; le marquis de Montausier, original mélange d'Alceste et d'Oronte, qui aima quatorze ans Mlle de Rambouillet avant de la décider au mariage, et qui prépara pour elle pendant

<sup>1.</sup> A consulter : Somaize, Dictionnaire des Précieuses, éd. Livet, Bibl. Elzév., 2 vol. in-16; Tallemant des Réaux, Historiettes, éd. Monmerqué, Paris, 1840, 10 vol. in-12. Et les œuvres de Sarrazin, Godeau, etc., ainsi que les Correspondances du emps (cf. G. Lanson, Choix de lettres du xuir s., Hachette, in-16); Roederer, Mémoire pour servir a l'Histoire de la société polie en France, Paris, 1835, in-8; Livet, Précieux et Précieuses. Paris, 1859, in-8; Cousin, la Société française au xvii s.; Mme de Sablé; Mme de Hautefort; la Jeunesse de Mme de Longueville; Mme de Longueville et la Fronde, 6 vol. in-12, Paris, Didier; E. de Barthélemy, la Comtesse de Maure, Paris, in-16; 1863. Brunctière, Études critiques, etc., t. II, p. 1-27.

trois ans ces fameuses étrennes du 1er janvier 1641, la Guirlande de Julie; Mlle Paulet, une bourgeoise, à qui sa beauté rousse et son esprit faisaient une noblesse; trois ou quatre Arnauld, abbés, magistrats, officiers, Chapelain, Voiture, Godeau, Ménage, non pas a titre d'écrivains, mais à titre de gens d'esprit. Deux princes du sang, le duc d'Enghien et sa sœur, future duchesse de Longueville, sont dès leur première jeunesse des habitués de la Chambre bleue. Plus tard apparaîtront Saint-Evremond, Mme de la Favette. la toute jeune et riante marquise de Sévigné. Le vieux Malherbe chante Mme de Rambouillet; Balzac, Corneille lui sont présentés; mais les réunions n'ont rien d'une Académie. Les gens du monde y dominent et donnent le ton : c'est, dit Chapelain, « le grand monde purifié », « la pierre de touche de l'honnête homme ». Il écrivait à Balzac, très curieux de savoir quelle était cette nouvelle puissance: « On n'y parle pas savamment, mais on y parle raisonnablement, et il n'y a lieu au monde, où il y ait plus de bon sens et moins de pédanterie ».

Parler, c'était la grande affaire, et les lettres du temps nous représentent à merveille cette conversation des premiers temps, encore un peu lourde, et qui croit se donner de la légèreté en se tortillant. Avec l'éternelle matière des propos mondains, celle que fournissent les nouvelles du jour, les médisances et les scandales, on s'occupe fort de démèler, d'analyser les sentiments, d'en distinguer les nuances et les sources, de ceux surtout qui sont d'un usage journalier dans la vie sociale, amour-propre, amitié, amour surtout; on débat le sens et la beauté des mots; on prend pour thème parfois quelque ouvrage nouveau dont on a entendu lecture, une lettre ou une dissertation de Balzac, ou bien, un certain jour, le Polyeucte de Corneille, dont la dévotion ne plait guère. On dispute ferme à l'occasion sur une comédie de l'Arioste, ou sur deux sonnets rivaux : Malleville et Voiture ont fait chacun une Belle Matineuse, Le sonnet de Voiture à Uranie et le sonnet de Benserade sur Job partagent l'Hôtel de Rambouillet, puis tout Paris, en pleine Fronde!

La marquise, retirée chez elle dès 1608, ne meurt qu'en 1665, mais le beau temps de son salon c'est de 1624 à 1648. L'exemple qu'elle a donné est imité de toutes parts : par tout le beau Paris d'alors, autour du Louvre et du Palais-Cardinal, au Marais et dans la place Royale, les palais des princes et des seigneurs, des hôtels même de la riche bourgeoisie ouvrent leurs portes. Ce sont les dames de Clermont-d'Entragues, c'est la marquise de Sablé, qui a « la plus nette mignardise dans ses lettres aussi bien que dans sa conversation ». C'est Mme de Maure, Mme de Choisy, Mme Scarron; c'est M. Testu, chevalier du guet, chez qui on

lit les comédies destinées à la scène. Tous ces réduits et ces ruelles, où les Précieuses tiennent conversation, se multiplient dans la première moitié du siècle. Chez Mile de Scudéry, aux samedis, moins de grand monde, et plus de gens de lettres : c'est une ruelle littéraire, un peu pédante. Mais voici la ruelle mondaine et pédante à la fois, et les précieuses ridicules : les mardis de la vicomtesse d'Auchy, qui lit un jour une paraphrase de saint Paul; elle a pour amies Mme de Mosny qui apporte une fois un roman, Mme de Saintot, une ancienne actrice de la Foire, maintenant bas-bleu et fort écrivailleuse. Nul n'est admis, s'il ne compose et ne lit : un vieil officier, à qu'il la plume pèse, est forcé de barbouiller du papier pour être admis dans cette « Académie femelle », comme Chapelain écrit en 1638, s'égayant fort de ces « fées qui ont beaucoup d'âge et peu de sens ».

La province, comme de juste, suivit un peu plus tard, et l'on connaît la phrase de Chapelle sur les dames qu'il voit en 1656 à Montpellier : « A leurs petites mignardises, à leur parler gras et leurs discours extraordinaires, nous vimes bientôt que c'était une

assemblée de précieuses ».

Mais ce ne sont pas les originaux extravagants ni les imitateurs ridicules que nous avons a regarder. Les vraies précieuses — que Molière a visées et atteintes à travers les autres, — c'étaient Mme de Rambouillet, Mme de Sablé, Mme de Longueville, Mme de Maure, et le monde précieux a été l'école où se sont formés les Bussy et les La Rochefoucauld, les Sévigné et les La Fayette, les Maintenon et les Ninon, c'est-à-dire les plus exquis exemplaires de la société française dans la seconde moitié du siècle : voilà ce qu'il ne faut pas perdre de vue pour bien juger la préciosité. Elle n'est que le premier etat de l'esprit mondain qui, sans changer son idéal, modifie sans cesse et rectifie ses apparences.

Le fond de l'esprit mondain, c'est de se séparer, avec tout ce qui le touche ou lui sert, de ce qui n'est pas le monde; c'est d'établir, par-dessus la vulgaire distinction du vrai et du faux, du bien et du mal, un nouveau principe de distinction à l'aide duquel tout se jugera et se classera : ce principe est l'idée des convenances, qui crée un genre nouveau de beauté, la distinction; une chose, un acte, qui présentent une sorte de perfection supérieure dans la conformité aux convenances, sont distingués. Le naturel n'est pas impliqué dans la distinction, mais l'aisance. Elle ne comporte ni la bonté du cœur, ni la force de l'intelligence, mais elle indique certaines manières d'avoir ou de n'avoir pas du cœur ou de l'intelligence. Comme la sociabilité a formé et lie toujours le monde, la distinction est un art de plaire; tout ce qu'on a en soi et sur soi,

réalité solide ou surface, il faut l'avoir pour les autres, ou s'en donner l'air : cette coquetterie de parure par laquelle la beauté semble fuire don de soi au public, et prendre intérêt à son plaisir, quand il s'agit de la pensée et de l'expression de la pensée, c'est l'esprit. En littérature, il n'y a de distingué que l'esprit, au sens étroit : l'ingéniosité, l'invention spirituelle. Rien ne vaut que pénétré ou orné d'esprit. On est ainsi, tout à la fois, très près et très loin de l'art : ou, si l'on veut, on a un art d'agrément, et non d'expression, un art tout orienté vers le public, pour lui plaire à sa mode, et non vers la nature, pour la rendre selon la vérité. Mettez en face l'un de l'autre l'art du xvnr siècle et l'art grec.

Voilà comment l'influence de la société sur la littérature française fut mêlée de bien et de mal. Le public fit la loi : il imposa d'abord la clarté, l'unique et admirable clarté de nos chefs-d'œuvre classiques; il obligea les auteurs à ménager sa peine sans plaindre la leur, a savoir nettement ce qu'ils voulaient dire, et à le dire sûrement. Mais ce public définit la clarté par ce que son esprit entendait : et ces femmes, ces gentilshommes ne voulaient pas ou ne pouvaient pas entendre bien des choses, qui eussent bien mérité qu'on les leur fit entendre. Notre littérature y perdit sans doute en hauteur et profondeur; et les plus grandes questions, les plus vitales en furent exclues ou furent réduites a s'y glisser par occasion : de là ce que nos chefs-d'œuvre classiques paraissent avoir quelquefois d'un peu court, quand on les compare à certaines œuvres des autres littératures. Avec quelque chose de superficiel et de frivole, ou tout au moins de moyen, la littérature prit au monde le goût d'une simplicité brillante, très cherchée et très aisée, qui imite le naturel et qui est parfois tout le contraire : il fut difficile de n'avoir pas d'esprit, et les plus grands seuls de nos écrivains y parvinrent. Il fut difficile aussi de parler à ce public de ce qui n'était pas lui : et par là la matière littéraire se restreignit encore; l'homme, mais l'homme de la société, soumis aux rapports, aux lois, aux accidents sociaux, ayant affaire un peu a Dieu, beaucoup aux hommes, nullement à la nature, fut l'original nécessaire de tous les portraits. N'étant guère actionné que par l'amour, il fit de l'amour l'action de tous les livres qui prétendaient à le représenter.

Enfin, s'il est une vérité reçue dans le monde, c'est que le monde a raison, c'est qu'il fait bien et pense excellemment, mieux que tous les individus qui le composent, et surtout mieux que tous les êtres qui n'en sont pas ou n'en ont pas été : d'où la raison, cette souveraine dominatrice du siècle qui commence, s'étrique, s'amincit, se creuse, et devient le préjugé mondain, qui investit momentanément tous ses caprices et toutes ses ignorances d'un titre d'absolue et

universelle vérité; et voilà surtout ce qui porta grand dommage à

la littérature du xvue siècle.

Car tous les écrivains durent compter avec le goût mondain, que la plupart au reste portaient en eux-mêmes. Il fallut qu'ils y satisfissent, même en le dépassant. Le XVIII siècle, qu'on a tort souvent de prendre « en bloc » et de croire tout d'une pièce, nous offre plusieurs courants, plusieurs directions, et comme plusieurs étages de goût et d'idées : il y a communication, juxtaposition, entre-croisement; à de rares moments et jamais pour longtemps fusion ou confusion. L'esprit de la sociéte polie, esprit précieux d'abord, puis simplement esprit de cour ou de salon, n'est en somme que la forme charmante, étroite, inférieure, du goût classique : c'est au-dessus de lui, bien que souvent pour lui, que se firent les chefs-d'œuvre.

## 4. POÈTES ET ROMANCIERS PRÉCIEUX.

Pour bien juger la préciosité, il faut la regarder comme une discipline imposée à de fortes natures, pleines encore de sève et de fougue, grossières, brutales! Puis la, délicatesse devenant de plus en plus intérieure et spontanée, a mesure que se brisera le ressort des àmes, et que se videra le réservoir des énergies primitives, les formes se simplifieront, se détendront. Mais jusqu'à la fin du siècle, en somme, la force et la fougue seront sensibles sous la politesse. De la précisément l'exagération du raffinement, l'intempérance cérémonieuse des manières, l'extravagance spirituelle du langage. On ne sait pas encore marcher, on danse; et toute la vigueur du corps robuste passe dans le bras, qui arrondit un salut. Tout est alors en deçà, au delà, ou au contraire de la nature : car la nature est grossière, et le parait là où elle ne l'est

<sup>1.</sup> C'est le point de vue où il faut se placer pour comprendre nou seulement la vie de cette époque, mais aussi la litterature precieuse. On ne saurait dire à quel point l'ignorance, la crossièreté, la brutalite étaient venues, après quarante ans de guerres civiles, à la cour et dans la noblesse. Les dames, telles que la marquise de Rambouillet, furent les institutrices de la haute société : elles firent de la galanterie et de la politesse les freins du tempérament; elles substituèrent peu à peu des plaisirs et des goûts intellectuels aux passions et aux jourssances brutales. Les gens de lettres aidèrent les dames a parfaire leur œuvre : la condition des uns et des autres en devenait meilleure. Voyez dans Sorel comment Francion civilisa Clérante aux environs de 1620. Tous les romans, depuis d'Uré j'usqu'à Mile de Scudéry, mais surtout l'Astrée, le Cyrus et la Clétie, sont « de vrais romans d'éducation ». C'est un contresens que d'y chercher, comme Gousin, la peinture du monde réel : ce sont des manuels de civilité, et lorsqu'il s'y trouve des portraits, le rude naturel en est systématiquement éliminé, et tout le tempérament qui résiste au dressage mondain.

pas réellement. Tout est excès, excès de grandeur ou excès de finesse, boursouflure ou subtilité; et l'idéal que les précieux essaient de réaliser dans leur vie et dans leur extérieur, celui que tout d'abord ils imposent à la littérature, c'est l'horreur du commun, du vulgaire, en tous sens et sans exception, le culte obstiné de la rareté qui surprend.

Ce goût eut pour premier effet de soumettre de nouveau la France aux influences étrangères. Car le merveilleux de l'esprit se rencontrait plus facilement hors de chez nous. L'Italie, d'abord, cette fois encore, fut notre institutrice : mais l'italie dégénérée, folle de l'artificielle beauté des concetti, dépensant tout son génie en inventions monstrueuses d'hyperboles, d'autithèses et de metaphores, l'Italic de Guarmi et de Marino. Celui-ci, un Napolitain d'inépuisable faconde, d'intelligence et de sentiment nuls. vint en France en 1613 . il y publia son Adone (1623), poème allégorique et descriptif de plus de 40 000 vers 1, « Les veux, disait-il quelque part, sont les balcons et les portes de l'ame, fidèles témoins, vrais oracles, sûre escorte de la raison timide, et flambeaux ardents de l'obscure intelligence. Ils sont les langues de la pensée, toujours promptes et advoites, les messagers parleurs du muet désir, hiéroglyphes et livres où l'on peut déchiffrer les secrets du cœur, - vifs et purs miroirs cu transparait tout c qu'enferment les profondeurs de sa poitrine 2 », etc., etc. Dans le Tasse même, qu'on lisait beaucoup, il n'y avait que trop de brillant, de finesse, et, comme disait un peu brutalement Despréaux, de clinquant. Ces beautés spirituelles faisaient fureur chez nous, et asservissaient tout, jusqu'au vieux Malherbe, grognant et cédant. Avec cela, les Italiens imposaient, parce qu'ils entendaient l'art; épopée, comédie, histoire, de quelque genre qu'on parlat, ils faisaient autorité : ils écrivaient selon les règles.

L'Espagne viut renforcer l'Italie : elle avait le même goût, l'ayant eue pour maîtresse. C'était l'Italie qui avait fait éclore chez elle dans sa mâle et âpre poésie, le conceptisme de Ledesma, l'estilo culto de Gongora : les agudezas valaient les concetti. Mais, dans ce raffinement, l'Espagne continuait d'exprimer son génie national par les sonorités emphatiques des mots, et par l'héroique boursouflure des pensées. Cette influence fut, chez nous, plus tardive et moins universelle que celle de l'Italie. Antonio Perez ne l'établit pas, quoi qu'on ait dit : il ne dut jamais mettre les pieds à l'Hôtel de Rambouillet 3. Dès le début du siècle, la langue espagnole était fami-

<sup>1.</sup> L'Adone, poema del cavalier Martino, Parigi, 1623, in-fol. Il est appelé Marini, dans le Privilège.

<sup>2.</sup> Adone, VI, 36, 37.

<sup>3.</sup> Car il mourut en 1611 et ne sortit plus de chez lui après 1608.

lière à la plupart des gentilshommes et des dames : mais les livres pénétraient plus lentement, et ce n'est guère avant 1630 qu'on sent une forte action du génie castillan sur la littérature française. Au théâtre, les Espagnols nous donnèrent des sujets, dispensant nos poètes du labeur de l'invention. Par Montemayor et par Perez de Hita. ils furent nos maîtres dans le roman galant et héroïque. Leur poésie ne fut, semble-t-il, jamais très bien connue. Gongora n'eut point d'action. Voiture est peut-être le seul de nos poètes qui soit sensiblement teinté de goût espagnol. Je parle des gens sérieux de poésie : car, pour le burlesque, l'influence de l'Espagne fut considérable. Lope de Vega, Gongora, fournissaient des modèles que notre Saint-Amant, notre Scarron ont connus, et qui les ont inspirés. Enfin l'esprit castillan s'est offert à nos courtisans dans une idée que dégageaient, non plus les fictions des livres, mais les vies réelles ou légendaires de quelques individus comme Villamediana : idée de politesse héroïque et de gravité hautaine même dans la facétie. En revanche, jamais le goût des Espagnols n'a fait loi : et dans le temps même où on les pillait le plus, on ne se gênait guère pour les taxer d'irrégularité ou d'extravagance 1.

Au totat, l'Espagne, comme l'Italie, recommandait à la France le goût effréné de l'esprit, le culte des formes les plus raffinées de sentir

et de parler.

Tonte la littérature trançaise la atteinte par la préciosité et se mit aux pointes 3, qui sont la forme française des concetti et des agudezas. Mais il y eut des genres d'où la nature et le naturel furent plus complètement bannis, ou qui sont comme la propriété exclusive du mauvais goût etranger et mondain. La poésie de forme lyrique, qui était devenue une poésie de cour ou de ruelle, n'ayant guère ailleurs d'emploi, fut la première gagnée, et les enseignements de Malherbe en furent corrompus.

Le maître lui même soupira ses fausses amours en pointes fades; mais ce qu'il y a de plus significatif, c'est que toutes les hautes

La pointe consiste à prendre feux a la fois au figuré comme régime de brûlé, et au propre comme autécédent du relatif.

Belle Philis, on désespère Alors qu'on espère toujours. (Molière.,

Dans le composé, espérer a son sens comman, dans le simple il signifie attendre

<sup>1.</sup> Les lettres de Chapelain à Carel de Sainte-Garde (au t. II de Féd. T. de Lurroque) nous montrent ce qu'en 1659 le mieux informe des Français connaît de la Interature espagnoie. - A consulter : Morel Fatio, Études sur l'Éspagne, t. I.

<sup>2.</sup> Les pointes sont proprement des jeux de mots, qui consistent à prendre un mot tour à tour ou simultanemen! dans deux acceptions différentes, comme le propre et le figuré, etc.

Brûlé de plus de feux que je n'en allumai. (Racine.)

parties de sa doctrine furent comme stérilisées jusqu'à Boileau, et qu'il ne fit pas école. De loin en loin, la facture d'une ode porte sa marque : mais il ne laisse en somme que deux disciples, Maynard et Bacan, Encore tiennent-ils plus du goût général que i'ai tàché de définir dans la littérature de Henri IV, que du caractère original de leur maître. De celui-ci pourtant Maynard 1 a pris le soin de la langue et du vers, la poursuite acharnée de la netteté et de la justesse : « Mes vers français, disait-il, ont tant de peine à me satisfaire, que de 100 j'en rejette 90 ». Malherbe lui reprochait de manquer de force : mais dans sa faiblesse laborieuse et châtiée, il a de forts, de triomphants réveils; on a de loi des pièces qui valent le meilleur Malherbe. Il monte en perfection les lieux communs de l'amour, de la mort et de la fortune, il frappe excellemment les petites pensées de circonstance. Il voulait que chaque vers offrit un sens complet, et cette règle du détachement du vers était la mort du lyrisme; elle condamnait la poésie aux découpures, au martelage, au pailletage, enfin au prosaisme brillant et sec. Aussi Maynard fut-il naturellement conduit à détacher la strophe comme le vers, en sorte que ses odes s'égrènent comme des chapelets, et sont comme des collections de petites pièces sous un titre commun : naturellement aussi il devait se plaire et exceller aux rondeaux, aux sonnets, aux épigrammes, à tous ces genres qui sont le triomphe du martelage et du trait, Cependant il eut maitle a partir avec les précieux, qui lui trouvaient encore trop de sens et trop peu de pointe : en vain se fâcha-t-il contre les orateurs frisés de ce siècle coquet; on lui montra bien, quand il reparut à Paris après la mort de Richelieu, que ses vers et lui étaient des provinciaux. Déja il ne se gagnait plus de gloire qu'à Paris, à la suite de la mode : la résidence était de rigueur; et voila pourquoi notre president d'Aurillac, qui méritait un peu mieux, a laissé moins de renommée que les Voiture et les Sarrazin. On lui doit bien une place en bon jour, entre Malherbe et Bacan, (App. XII.)

Racan . j'en ai peur, a dû son immortalité presque autant à ses bizarreries qu'à son génie. « Hors ses vers, dit Tallemant des

<sup>1.</sup> Fr. de Maynard, né à Toulouse en 1582, secrétaire des commandements de Marguerite de Valois, fut nomme en 1618 président au présidial d'Aordlae, suivit en Italie (1634) l'ambassadeur M. de Noailles avec qui il se brouilla, et qui le mit dans la disgrâce de Richelieu. Il mourut en 1646, n'ayant fait que de rares sejours à Paris ou à la cour depuis 1618.

Édition : Œuvres poétiques, Paris, Lemerre, 1885-88, 3 vol. in-12.

<sup>2.</sup> Honorat de Racan, né en Touraine (1589), fut page du due de Bellegarde, chez qui il connut Malherbe. Il servit au siège de la Rocheile. Il se maria en 1628, et se dans ses terres. Il mourut en 1670. — Édition: Œuvres complètes, Bibl. elzev.. 2 vol. m-15, 1857. — A consulter: L. Arnould. Racan, Histoire anecdotique et critique de sa vie et de ses œuvres, 1896, gr. in-8.

Réaux, il semble qu'il n'ait pas le sens commun, il a la mine d'un fermier. Il bégaie et n'a jamais pu prononcer son nom : car par malheur l'r et le c sont les deux lettres qu'il prononce le plus mal. » Ses distractions, sa naïveté qui prètait aux mystifications, ont fait la joie de son siècle, et lui ont fait une légende. Racan est comme une première épreuve, plus grossière, de La Fontaine; c'est un La Fontaine moins spirituel, plus ignorant, plus paresseux, dont les vers sont faits de génie et tout gonflés de sentiment. Son ignorance et sa paresse le préservèrent des pointes; et même il n'accepta des enseignements de son maître que ce qui ne coûtait pas plus de peine à pratiquer qu'à négliger. Jamais Malherbe ne put gagner sur lui qu'il composat avec lenteur et correction, qu'il polit laborieusement les vers que son inspiration première avait jetés. Racan appartint toute sa vie à l'école du négligé facile, et continua tout seul la tradition du lyrisme élégiaque des Montchrétien et des Bertaut. C'est un vrai poète (il en avait l'àme et " Foreille), un amant de la campagne, qui dans le plus faux des genres, dans la pastorale dramatique, a su jeter quelques impressions profondément sincères, un doux mélancolique qui a pleuré la fuite des choses et le néant de l'homme en strophes la martiniennes, du milieu desquelles parfois s'enlèvent puissamment de magnifiques images, des périodes nerveuses et fières.

A côté de Racan, combien minces et combien glacés paraissent tous les rimeurs précieux, même Théophile, ce brillant et fantasque génie, qui préféra à la simplicité laborieuse de Malherbe la fausseté non moins laborieuse des Marino et des Gongora. De sa tragédie de Pyrame et Thisbe (probablement 1625) date le règne du goût précieux dans la poèsie. Malherbe est vaincu : sa versification seule prévaut. Les Voiture, les Malleville, les Sarrazin, les Godeau, les Saint-Amant, les Seud ry, les Scarron même lui opposent leur fantaisie : en eux se perpétue le lyrisme du siècle précèdent, mais un lyrisme desséché, plus intellectuel que sensible ou imaginatif; leur art, très contraint dans son apparente liberté, n'est qu'un jeu d'esprit compliqué, dont la règle est de calculer toujours l'effet le moins attendu ou le moins nécessaire, pour le produire.

Comme la société est très intelligente et très avide du plaisir littéraire, on voit éclore alors une prodigieuse abondance de sonnets, de rondeaux, d'élégies, de chansons, de stances, dont la galanterie en général fait le fond, puisqu'il était établi qu'il ne pouvait y avoir d'hounête homme sans amour, ni d'honnête livre. Les uns sont plus emphatiques, d'autres plus raffinés; il y en a de plus fades, ou de plus piquants, et l'on peut trouver dans cet art faux des merveilles de grâce spirituelle. Mais il suffira ici

de nous arrêter à l'homme qui incarne à bon droit le goût précieux, à celui qui a qualité pour représenter ce monde et cet art, à Voiture !.

Ce fils d'un marchand de vins d'Amiens inaugure la puissance sociale de l'esprit; sans naissance et ne s'en cachant pas, il se fait recevoir à l'Hôtel de Rambouillet, et y traite d'égal à égal avec tous. Il ne recoit de pension que du roi, de Monsieur, à qui il appartient : cela le tire de pair parmi les écrivains faméliques et parasites. Il a soin aussi de n'être pas écrivain, afin d'être tout à fait honnéte homme. Il ne veut pas être autre chose qu'un homme d'esprit qui écrit quelquefois, et ce sera son neveu Pinchêne qui fera de lui un homme de lettres après sa mort, en l'imprimant. Voiture que le service de Monsieur mena en Espagne, en Italie, écrivait des lettres aux amis qu'il avait laissés à Paris : il en écrivait de Paris aux amis qui s'en allaient aux armées ou en mission diplomatique. Il vivait dans l'intimité de la marquise de Rambouillet, et il savait toujours faire jaillir quelques rimes ou quelques pointes, de toutes les circonstances qui intéressaient le petit cercle. Voilà ce qu'on appelle pompeusement les OEUVRES de Vincent Voiture.

Ce petit homme, frileux et gourmand, bretteur et joueur, vaniteux, passionnément galant, mais plus épris des douceurs qu'il disait que des femmes a qui il les disait, au reste brave, fier, sincère, reconnaissant, cet homme aurait pu faire plus qu'il n'a fait : il avait l'esprit sérieux et capable de grandes pensées; il a su juger Richelieu comme on le juge à deux cents ans de distance. Mais comme il ne pouvait se maintenir dans ce monde où sa naissance ne l'appelait pas, qu'en plaisant, il a voulu seulement plaire et toujours plaire. Il a dépensé plus d'esprit à dire des riens, qu'un autre à exprimer des pensées solides. Comme il écrit pour des gens très raffinés, et pour cette coterie seule, il met de la finesse partout, il la fabrique avec un tortillage d'images, de plaisanteries, d'allusions, dont ils ont seuls la clef, et ainsi il est pour nous obscur et fatigant. Il y a même un peu de lourdeur dans ses graces, lorsqu'il développe ses métaphores ou ses allégories : la lettre où il se suppose mort, celle des lions du Maroc, ou celle de la carpe au brochet sont des plaisanteries dignes de

<sup>1.</sup> Vincent Voiture (1598-1648) eut pour protecteurs principaux et pour amis le comte d'Avaux et le cardinal de la Valette. Il fut introd icteur des ambassadeurs du duc d'Orléans, gentilhomme ordinaire et maître d'hôtel de la duchesse, puis maître d'hôtel du roi, et premier commis du comte d'Avaux, lorsque celuiser int surintendant des finances. — Édition: Œuvres complètes, éd. Ubicui, Paris, 1855, 2 vol. m-18. — A consulter: Lettres du comte d'Araux à Voiture, publ. par Am. Roux, Paris, 1858, in-8.

Mascarille ou de Trissotin. Sa poésie amoureuse est d'une finesse abstraite, et transpose avec une exquise précision le sentiment en idée. Mais quand il ne s'agit pas d'amour, il cause souvent, en prose ou en vers, avec un esprit net et vif, d'un style léger et piquant, dont l'allure fait penser à Voltaire : son Épître au prince de Condé revenant d'Allemagne sort du goût précieux, et réalise déjà l'urbanité de la tin du siècle ou du siècle suivant.

L'horreur du vulgaire naturel qui, appliquée aux menues circonstances de la vie mondaine, produisait la recherche spirituelle des petits vers, tourne en passion du romanesque quand il s'agit de la conduite générale de la vie. Un besoin d'aventures emporte alors les âmes, et se traduit parallèlement dans l'histoire par tous les troubles, les intrigues, les révoltes que l'on sait, dans la littérature par la vogue des genres et des œuvres où s'étale le plus extravagant héroïsme, L'épopée d'abord : en 15 ans, six grandes épopées paraissent, qui forment un total de 136 chants, et dont quelques-unes ont en assez longtemps le renom de chefs-d'œuvre 1. Je n'en parlerai pas : ce sont les parties mortes de la littérature classique Ouelques brillants morceaux de description ou de morale, voire de théologie, n'empêchent pas que ce soient des œuvres ennuyeuses et illisibles. L'invention est surtout extrèmement pénible, l'exécution presque toujours lâchée. C'est en eux qu'on peut voir combien l'esprit précieux est éloigné de l'art véritable, et en implique peu le sens. Ces épiques no savent éviter la platitude que par les pointes, et, incapables de se concentrer, ils se boursouflent; ils ne donnent que du fatras ou du clinquant.

Comme ils écrivent pour le monde, pour les femmes, leur public, qui méprise la science des collèges et n'est pas plié à la superstition de l'antiquité, leur inspire une doctrine, qui se trouve être essentiellement excellente : ils prennent des sujets chrétiens, donc modernes, Childebrand, Clovis, saint Louis, Jeanne d'Arc : le plus ancien est pris aux confins de l'antiquité romaine et des temps chrétiens, l'Alaric de Scudéry. Tout naturellement, ils font des idées de leur public la règle de leur ouvrage, et ici c'est parfaitement juste : par un semblable mouvement, Théophile, qui a pourtant prodigué ses vers aux Iris et aux Philis, déclarait un beau

<sup>.1.</sup> Le Père Lemoyne, Saint Louis, 17 chauts, 1651-1653: 18 chants, 1658; Scudéry, Alaric, 10 chants, 1664; Chapelain, la Pucelle, 24 chants (12 publiés en 1656, 12 inédits jusqu'à nos jours); Desmarets de Sant-Sordin, Cloris, 26 chants, 1657 (réduits à 20 en 1673); Le Laboureur, Charlemagne, 42 chants, 1664; Carel de Sainte-Garde, Childebrand, 16 livres, 1666 (devenu en 1679 Charles Martel): ajoutez Saint-Amant, Moyse sauvé, 1653; Godeau, Saint Paul, 1654; Coras, Jonas, Josué, Samson, David, 1662-1665; Perrault, Saint Paulin, 1675. — A consulter: Duchesne, les Poèmes épiques du XVII siècle, 1870; Chérot, Étude sur le P. Lemoyne, 1887; R. Toinet, Quelques recherches autour des poèmes héroiques épiques français du XVII siècle, 1899.

jour qu'il n'en fallait plus, et que toute la mythologie avait fait son temps dans la poésie. Le paganisme est un amas de fictions impossibles à croire, dont les cuistres farcissent leurs cervelles : le vrai, le réel (on ne dit pas le beau), c'est le christianisme. On disait aussi que l'histoire de France devait être plus intéressante pour des Français, et que les hauts faits des Grecs ou des Romains ne pouvaient valoir pour nous le récit des luttes et des périls qui avaient fondé ou affermi la monarchie.

Tout cela était fort bien: mais il fallait du génie pour traduire ces idées, et c'est ce qui manqua. L'histoire fut travestie par ces poètes autant qu'elle l'était par les historiens: imaginez le Louis XIV de la Place des Victoires, ou les personnages des batailles de Le Brun dans des architectures et des jardins tels que ceux de Versailles, et vous aurez l'Alaric de Scudéry. Les sentiments sont en harmonie avec le costume: cela n'est d'aucun temps. Il n'y a pas un de ces poètes qui sache ce que c'est qu'un homme, et soit capable d'en faire vivre un dans son poème. Ils font ronfler des lieux communs, ou aiguisent des sentences.

Ils n'entendent rien au genre qu'ils traitent, et en cela ils continuent Ronsard et annoncent Boileau. Pour Scudéry, l'épopée est un roman historique, en vers, ayant d'un bout a l'autre un sens allégorique, qui donne la moralité de l'œuvre. La prise de Rome sera la victoire de la raison sur les sens avec le secours de la grâce. Voilà où en est Scudéry, et où ils en sont tous, et cette idée éclose dans les écoles philosophiques de la Grèce, pieusement recueillie par les chrétiens pour absoudre les chefs-d'œuvre parfois embarrassants de l'épopée païenne, sera consacrée par le docte père Le Bossu dans un inepte traité que Boileau estimera.

Les épopées du xvn° siècle ne sont que de mauvais romans; par contre, les romans¹ sont des épopées qui ne sont pas bien bonnes. Le roman ne suivit pas tout a fait la voie où l'avait mis d'Urfé : de pastoral il se refit héroïque, et mèla les deux traditions de l'Amadis et de l'Astrée. La raison en est facile a entendre : la vie pastorale, au sortir du xvn° siècle, avait enchanté une génération fatiguée, qui aspirait au repos; mais on cut bientôt assez du repos, quand les forces revinrent, avec elles la fièvre du mouvement et de l'action.

<sup>1.</sup> Gomberville, Polexandre, 1632 (éd. complète, 5 vol. in-8, 1637). La Calprenède, Cassandre, 10 vol., 1644-50; Cléopatre, 12 vol., 1647 et suiv.; Pharamond, 12 vol., 1661-1670 (les tomes VII-XII sont du st d'Ortique de Vaumornère). Mile de Scudéry, Artamène ou le Grand Cyrus, 1649-53, 10 vol.; Clélie, 1656-50, 10 vol. A consulter: Rathery et Boutron, Mile de Scudéry, Paris, in-8, 1873. Korting, Geschichte des franz, Romans im XVII Jahr., Leipzig und Oppeln, 1885-7, 2 vol. in-8. A. Lebreton, le Roman français au XVII es., Paris, 1890, in-18. Brunetière, Études critiques, etc., t. IV. V. Fournel, Littérature indépendante, Didier, 1862, in-16.

Les hommes de la guerre de Trente Ans, des conspirations contre Richelieu, de la Fronde, n'avaient pas pour idéal de soupirer avec une bergère au bord du Lignon. On leur offrit donc de l'héroïque, des aventures, de grands coups d'épée. En même temps, l'instinct du siècle se précisait : on voulait du vrai. Le vrai dans les sentiments, c'était bien fin pour qu'on y vint d'abord; et puis on n'était pas encore assez persuadé, ni par d'assez rudes expériences que les grands sentiments n'étaient pas le vrai. Mais pour les faits, on savait bien ce qui était réel : on ne voulait plus de bergers et de druides; on voulait du réel, de l'historique, ou prétendu tel. D'Urfé l'avait déjà senti, et je l'ai fait remarquer plus haut. Les faiseurs de romans prirent donc qui le Mexique et le Pérou, qui la Gaule française, un autre l'Asie, un autre Rome. Dans les cadres historiques, ils mirent les sentiments à la mode, les occupations à la mode, héroïsme, galanterie, conversation.

Mlle de Scudéry y mit plus : la description du monde précieux. hôtels, châteaux, figures et caractères; Condé, dans Cyrus, avec la bataille de Rocroy très exactement narrée : dans Clélie, la Fronde, et Pellisson sous le nom d'Herminus, Sarrazin sous celui d'Amilcar, et puis Mme de Sévigné, Fouquet, La Rochefoucauld, le ménage Scarron, les Jansénistes et Port-Royal. Milon de Crotone se bat en duel, et Horatius Coclès chante aux échos des douceurs pour Clélie. Mais surtout les héros causent; en paix, en guerre, en prison, ils causent, galamment, spirituellement, de la mort, de l'éducation, des femmes, de la politesse, des lettres de font enfin. Il y a beaucoup de sens et d'esprit dans ces conversations un peu longues, qui, publiées à part, devinrent comme le manuel de la bonne société. C'est la ce qui vant le mieux dans l'œuvre de Mlle de Scudéry : les portraits, trop vantés, sont trop embellis par un art doucereux pour avoir une grande valeur ou morale ou documentaire. La longueur de tous ces romans, s'ajoutant à leur fausseté, les rend illisibles : une invention inépuisable et banale les pousse d'aventure en aventure et d'histoire en histoire, jusqu'au 10e tome; et l'on retrouve partout cette improvisation négligée à laquelle Malherbe avait essavé d'arracher les écrivains.

En face de cette littérature galante et emphatique, une autre se présente, triviale et burlesque. Elle semble la parodie de la première, elle l'est parfois en effet, elle en raille l'excès et la fausseté : et c'est en général au même public qu'elle s'adresse; la littérature comique, picaresque ou grotesque de ce temps-là fait presque tout entière partie de la littérature précieuse <sup>1</sup>. Elle n'est pas

<sup>1.</sup> Si on veut voir comment, depuis l'héroique jusqu'au burlesque, toutes les façons de faussor la nature s'entretiennent et peuvent s'unir dans un seul esprit, on n'a qu'a examiner l'œuvre folle et fantaisiste de Cyrano de Bergerac.

moinséloignée de la nature que l'autre, même quand elle s'y oppose : elle outre la grossiereté, le ridicule; elle étale la bouffonnerie ou cynique ou brutale. Si les femmes font un peu les renchéries, les hommes, après avoir poussé les beaux sentiments et cherché le tin du fin, ne haïssent pas de rire gros, comme des ruelles ils vont aux cabarets. A leurs solides estomaes, pour les mettre en belle humeur, il faut des viandes bien épicées : dans la poésie, les rhansons bachiques, les tableaux crument colorés des « crevailles » copieuses, de la gueuserie après la goinfrerie. Le gai compagnon du gros comte d'Harcourt dans les tripots et dans les cabarets, Saint-Amant¹, y porte une verve originale et chaude : il a le sens lu trivial, parfois même du fantastique, et tel de ses sonnets a la precision vigoureuse d'une eau-forte. Il a le tempérament d'un réaliste; mais il s'obstine à convertir ses impressions de nature en préciosité spirituelle.

Dans le roman, il paraît bien que Sorel a été un bourgeois de seus ferme, à qui par malheur le talent a manqué pour faire une grande œuvre. Il a, trente ou quarante ans avant Molière et Boileau, essayé de détruire la fausse littérature et de discréditer les sentiments hors nature. Son Francion (1622) est le premier de nos romans réalistes, où sont peints, en couleurs peu flatteuses, les bas-fonds de la société, et le monde vaniteux ou servile des gen de lettres; et son Berger extracayant (1627) a été pour la mode d'pastorales ce que les Précieuses rutienles ont été pour le roma nesque et les pointes. Par malheur, l'art, la mesure, le style man quent à Sorel <sup>3</sup>; et son Francion, ancêtre de Gil Blus, n'arrive qu', être une date, non une œuvre.

Il y a un tempérament d'écrivain plus vigoureux dans le Romer comique de Scarron 3, qui, avec une verve allant parfois jusqu'à le plus dégoûtante bouffonnerie, nous représente les mours de comédiens nomades du temps, et les originaux ridicules de le province. Pour remplacer les coups d'épée des Cyrus et des Aronce, Scarron met à notre goût un peu trop de coups de pied; mais son récit offre, épars cà et là, ou enveloppés de fantaisie

<sup>1.</sup> Marc-Antoine de Gérard, sieur de Saint-Amant (1594-1661), Sattacha an duc de Retz, puis au comte d'Harcourt qu'il suivit dans ses campagnes mentimes et terrestres, et dans sa mission d'Angleterre en 1643. Il suivit en 1645 Marie de Gonzague en Pologne, où elle allait épouser le roi Ladislas Sigismond.

Edition : Œuvres complètes, Bibl. elzev., Paris, 1855, 2 vol. in-16.

<sup>2.</sup> A consulter: E. Roy, Etude sur Charles Sorel, Paris, Hachelte, 1891, in-8.

<sup>3.</sup> Paul Scarron (1610-1660), tils d'un conseiller au Parlement, fut sais: a vingt-sept ans d'un rhomatisme déformant, qui ne lui enleva rien de sa gaiete. Il épousa en 1652 Mile d'Aubigné, la future Mme de Maintenon. Le Roman comuque est de 1651. — Édition: Œuvres complètes. Paris, 1786, 7 vol. in-8. — A consulter: P. Morillot Scarron et le Génie burlesque, Paris, 1888, in-8.

exubérante, de sérieux éléments de comédie, des figures curieusement dessinées, la Rancune, le cabotin usé et grincheux, la Rappinière, le rieur méchant, la Garouffière, le provincial parisiennant, Ragotin, un petit bourgeois vif et hargneux, galant et fat.

L'épopée, elle aussi, aura sa contre-partie, qui sera le burlesque. L'essence du burlesque, c'est le manque de convenance : faire parler les dieux et les héros comme on parle aux faubourgs, aux halles, et mettre tout le détail de la forme en désaccord constant avec la nature du sujet. Scarron est le grand homme du genre : rien ne vaut le Virgile travesti, qui ne vaut pas grand'chose. On en a trop vanté le sens littéraire, et l'esprit y est des plus gros: cela fatigue vite. Ce barbouillage n'a pas l'ampleur de bouisonnerie du Roman comique, ni même de Don Japhet d'Armenie. On a peine à croire à quel point ce genre du burlesque, aussi faux que l'héroïque, fut à la mode de 1648 à 1660. On mit tous les auteurs anciens en style burtesque, même Hippocrate. On fit du burlesque une arme politique dans les Mazarinades; on l'employa dans les querelles scientifiques, pour discréditer l'antimoine. On l'appliqua même à l'édification, pour profiter de sa vogue, et les âmes pieuses purent puiser dans la « Tabatière spirituelle pour faire éternuer les àmes dévotes vers le Sauveur ».

Ainsi dans la poésie, dans l'épopée, dans le roman, dans le sérieux et dans le comique, toute la première moitié du siècle nous fait assister à une débauche d'esprit et de fantaisie, où l'invention monstrueuse, toujours plus haut ou plus bas que la nature, s'associe à une exécution la plupart du temps hâtive, inégale, et grossière jusque dans ses finesses.

# CHAPITRE III

### TROIS OUVRIERS DU CLASSICISME

1. Balzac: un artiste en phrase française. Les idées de Balzac: éducation intellectuelle du public par les lieux communs. — 2. La critique et les règles. Chapelain: ses tendances classiques; ses timidités et ses complaisances. — 3. Descartes: rapport de sa philosophie à la littérature. L'écrivain. Le Truité des Passions: Descartes et Corneille. Le Discours de la méthode. Esprit rationaliste et méthode scientifique: opposition intime et accord passager du cartésianisme et du christianisme. Le cartesianisme, négation de l'art: union du cartésianisme et de l'art dans le classicisme.

Dans la première moitié du xvn° siècle, après Malherbe, et hors de la poésie dramatique, trois noms se détachent, exprimant autre chose que les divers aspects de la mode et de l'esprit mondain : Balzac, Chapelain, Descartes, très inégaux de génie, très inégalement aussi dépendants du monde, ont été trois modificateurs influents des formes et des idées littéraires.

## 1. BALZAC.

On ne lit plus guère Balzac <sup>1</sup> aujourd'hui : c'est un phraseur, un emphatique, qui maintes fois joue au précieux. Il semble qu'il ait

1. Biographie Jean-Louis Guez de Balzac (1597-1654, était filleul du duc d'Épernon, au service de qui il Int d'abord : en 1621-1622, un fils du duc, l'archevèque de Toulouse; cardinal de la Valette, l'employa comme agent à Rome. Dès 1624, il se retira chez lui, et à partir de 1631 n'en bougea plus guère. Il fut présenté très tard à l'Hôtel de Rambouillet dans un de ses dermers voyages à Paris; le dernier est de 1636, et c'est dans celui-la qu'il fit son unique appartition à l'Academie française, dont on l'avait mis malgre lui. Richelien l'avait fait conseiller d'État et historiographe de France, sans peut-être se montrer dispose a utiliser les taleuts de Balzac dans les grands empions auxquels celui-ci se serait estimé propre. On ne sait ce que peut

passé sa vie à souffler des idées creuses. On ne le lit plus : et l'on a tort. Il vaut mieux que sa réputation, et il a rendu en son temps

de grands services.

La prose, l'élocution pratique avait moins souffert que la poésie des fantaisies du bel esprit. Elle s'était polie, allégée; elle avait pris de la délicatesse, de la rapidité. Les précieuses écrivaient des ettres; la phrase de Mme de Montausier, ou de Mme de Sablé, ou de Mme de Maure, est encore un peu compassée, cérémonieuse, à longue queue : cependant avec elles, et surtout avec Voiture. qui a laissé échapper de délicieux billets, on sent que l'on marche vers l'excellent style, sans relief et sans couleur, mais d'un trait si juste et si fin, que Bussy et Mme de la Favette emploieront.

Balzac, qui n'est que par accident un précieux, Balzac a inventé une autre phrase, qui s'est imposée à l'admiration des gens du monde et à l'usage des genres littéraires : il a inventé ou, si vous voulez, réinventé, en la reprenant chez Du Vair, la phrase oratoire, ample, rythmée, sonore, imagée. Il a passé sa vie à forger de belles phrases, comme on n'en avait jamais fait en notre langue. Il a manqué de naturel : c'était inévitable; mais il en a manqué surtout par scrupule d'artiste, qui ne veut laisser dans son œuvre aucune négligence. Il a enseigné aussi les harmonies secrètes du langage : celles qui résultent de l'unité du ton, de l'égalité, de la continuité des développements. Il a enseigné à faire dominer une idée, une couleur : il a montré comment les transitions servent à lier et à fondre Il a cherché le mot propre, le mot fort, avec une opiniatreté méticuleuse. Sa règle n'était pas la bienséance mondaine, mais l'effet d'art; il effarouchait quelquefois les ruelles par l'emploi de certaines vulgarités pittoresques, qu'il se refusait à supprimer; si elles étaient amenées, et si elles étaient fondues, il estimait qu'on n'avait rien de plus à demander. Son rôle a donc été fort analogue à celui de Malherbe : en face de la strophe oratoire préparée par celui-ci, il a construit la période éloquente, et Boileau avait le droit d'écrire : « On peut dire que personne n'a jamais mieux su sa langue que lui, et n'a mieux entendu la propriété des mots et la juste mesure des périodes. » Et vraiment, quand on lit certaines pages de Balzac, dans le Socrute chrétien par exemple, on sent que la forme de Bossuet est trouvée. Il ne reste plus qu'à la remplir.

être la tempête qui en 1627 faillit le briser. Il y eut à coup sûr quesque déception

d'ambition dans sa retraite philosophique.

Éditions : Lettres (1er requeil), 1621, in-8, Paris. Le Prince, 1631, in-4 Socrate chrétien, 1652, in-S Œuvres, Paris, 1665, 2 vol. in-fol. Lettres médites de Balzac (Doc. inéd. sur l'Hist de France), au t. I (in-4) des Mélanyes historiques. — A consulter: E. Roy, De J.-L. Guezio Balzacio contra dom. Joannem Gulonium disputante, Rachelle, 1892, in-8.

Car le sens chez Balzac paraît mince. Ce ne fut pas un génie inventif. Retiré au fond de sa province, il ne se renouvelle pas par le commerce des hommes : et de son fonds, il est sec. Fils peu tendre, vieux garcon, citoven désintéressé de la fortune publique, enfin parfaitement égoïste, il n'a pas l'excitation qui vient du cœur. Mais ici encore, il faut se garder d'exagérer. La nature, les arbres, les eaux, le clair soleil, lui donnaient du plaisir, et sous ses grandes phrases on sent la sincérité de la jouissance : il a vraiment aimé la campagne, il l'a préférée à la société. La chose n'est pas commune en ce siècle. Puis il avait, à défaut du génie, l'esprit juste, le goût assez fin. Il a très bien compris, et très bien dit - et dit à Scudéry même, - que le Cid est beau, en dépit des règles, et que l'objet de la poésie est le plaisir par la beauté; il a très finement écrit — et à Corneille même sur la prétendue vérité historique de Cinna. Il a solidement parlé sur la politique et sur la morale.

Il n'à rien dit de bien neuf, ni de bien profond : il a dit ce qu'il avait lu dans Montaigne et dans les anciens. Dans ses lettres, dans ses dissertations, il a offert à son siècle, enveloppés d'éloquence, les lieux communs qu'il avait, au cours de ses lectures, rencontrés dans les historiens, les orateurs, les poètes, les Pères de l'Église. Banales pour nous, ces idées ne l'étaient pas alors. Il faut se représenter ce qu'étaient les lecteurs de Balzac : les guerres civiles avaient rendu une bonne partie de la noblesse à l'antique ignorance. Les compagnons du Béarnais se moquaient bien de la science ; Biron et Bellegarde n'avaient jamais étudié, et le dernier connétable de Montmorency, qui meurt en 1614, à en croire Saint-Evremond, ne savait pas lire ! Ces rudes gentilshommes disparaissaient l'un après l'autre, et la nouvelle génération, née depuis la paix, s'instruisait mieux : mais il y avait encore beaucoup d'ignorance, et il fallait renouer la tradition de la Renaissance.

Balzac fut l'instituteur de la société polie. Il a essayé, selon ses propres paroles, « de civiliser la doctrine en la dépaysant des collèges et la délivrant des mains des Pédants <sup>2</sup> »; à ceux qui n'étaient pas des savants, et ne lisaient latin ni grec, aux femmes, il a offert la substance de l'antiquité. Il a jeté dans la circulation tous les excellents lieux communs où consiste la culture supérieure des esprits; en les vulgarisant, il a mis le public en état de goûter les grandes œuvres dont elles seraient le nécessaire fondement. Est-il si malaisé de voir qu'en compagnie de Voiture on ne se prépare à

<sup>1.</sup> Cf. Tallemant des Réaux, les Historiettes des contemporains de Henri IV et de la Régence; et Saint-Evremond, la lettre connue au comte d'Olonne.

<sup>2.</sup> Balzac, Lettres, l. VII, l. 49, éd. 1665.

comprendre ni Corneille, ni Pascal, ni Bossuet, mais qu'au sortir des « banalités » de Balzac on est tout prêt?

On s'explique ainsi la gloire de cet homme, devant qui s'inclinaient et Descartes et Corneille, et dont les moindres pages faisaient événement dans l'Hôtel de Rambouillet. Seuls les jansénistes — trop instruits pour estimer son fond, trop peu artistes pour sentir sa forme — le tenaient en médiocre estime.

#### 2. CHAPELAIN.

Ce beau monde, dont Balzac faisait l'éducation, était assez disposé, tant par ignorance que par suffisance, à prendre son seul plaisir pour *critérium* de la valeur des œuvres littéraires : principe séduisant, mais dangereux. Cette tendance fut enrayée pour un temps par la critique.

Une des préoccupations des humanistes, au siècle précédent, avait été d'étudier la structure des œuvres antiques; et l'on en avait réduit la beauté en formules, en recettes, en règles. En chaque genre, une sorte de canon idéal avait été établi, d'après les écrivains reconnus pour excellents, et d'après les principes qu'on recueillait d'Aristote et d'Horace. La Poetique de Scaliger est le chef-d'œuvre de ces codifications dogmatiques dont la principale erreur était de prendre les règles pour une méthode infaillible. pour les conditions nécessaires et suffisantes de la perfection littéraire. Le culte souvent aveugle des formes anciennes était le dogme fondamental de cette critique : et elle parvint à l'imposer a la légèreté indépendante de la société polie. L'homme qui nous représente éminemment l'influence des doctes sur le monde, l'homme qui fit plus que personne pour opérer la transformation des théories savantes en préjugés mondains, fut le bonhomme Chapelain 1, qui se place entre Ronsard et Boileau, comme ayant fait faire un progrès décisif à la doctrine classique.

Editions : la Pucelle (les 12 derniers chants), Orléans, Herluison, 1882, in-16. Lettres, éd. Tamizey de Larroque, Doc. inéd. sur l'Hist. de France, Paris, 1880-1883, 2 vol. in-4.

— A consulter : Fabre, Chapelain et nos deux premières académies, Paris, 1890.

<sup>1.</sup> Biographie: Jean Chapelain (1595-1674), fils d'un notaire, se fit connaître d'abord par la Préjace de l'Adone, puis par des Odes, et par son poème épique de la Pucelle, dont les 12 premiers chants parurent en 1656, au bout de vingt ans de travail. Il était très considére de Richelieu, et il fut de même en grand crédit auprès de Colbert, dont il fut le principal agent dans la répartition des libéralités royales entre les principaux savants et écrivains de France et d'Europe; très écouté à l'Hôtel de Rambouillet, il cut jusqu'à la fin, en dépit de Boileau, l'estime et l'amitié de Montausier, de Retz, de Mme de Sévigné. Sensible à la flatterie, et fort rancunier, il était du reste bon homme et serviable. Il avait de riches pensions, mais il y a sans doute beaucoup de légende dans ce qu'on dit de son avarice.

Chapelain est très complexe ou, pour mieux dire, très confus. Érudit universel à la mode du xyre siècle, homme du monde à celle du xyre, ayant le goût de la politique, de l'histoire, de la philosophie, poète, ou du moins faiseur de poèmes, son vrai caractère, celui par lequel, même après la Pucelle, il conserva son autorité dans les salons et la confiance de Colbert, ce fut d'être l'a expert », le critique des œuvres littéraires. Par malheur, il manquait ou de nettete ou de courage dans l'esprit; il se laissait donner des admirations ou des dégoûts par la société où il vivait, et par les patrons qui le pensionnaient. Il mettait une préface à l'Adone de Marino: il rédigeait la censure du Cid de Corneille. Les complaisances injustifiées de sa critique ont rapetissé son rôle, et l'ont fait méconnaitre à ses successeurs. Boileau voyait en lui l'apologiste des ouvrages précieux, et la conduite publique de Chapelain l'y autorisait.

Cependant le même Chapelain avait eu l'idée du Dictionnaire de l'Académie, ce monument de la langue classique : et il avait de toutes ses forces travaillé à réduire la tragédie aux unités, c'està-dire au type idéal du drame classique. Et le même Chapelain, dans ses lettres intimes qui nous découvrent sa véritable pensée, se montre essentiellement classique par toutes les préférences et par la direction générale de son esprit. Il ne parle que de bon sens, de raison, de jugement, et il ne parle que des règles qu'il a trouvées dans les anciens, et qu'il impose aux modernes. A vrai dire, comment accorde-t-il les règles avec la raison? Il ne le sait trop luimême. Et il manque aussi trop absolument du sens de l'art : cet élément essentiel des œuvres antiques, la beauté, il ne le découvre pas; ces règles dont il fait tant de bruit, sont un mecanisme plutôt qu'une esthétique. Mais c'est déja beaucoup que de voir s'ébaucher chez ce flatteur de Marino, cet ami de Voiture, ce docteur en titre de la société précieuse, chez l'auteur, pour tout dire, de la Pucelle, c'est beaucoup d'y voir s'ébaucher la formule de l'idéal classique, dans le rapprochement des deux termes qui la composent : souveraineté de la raison et respect de l'antiquité.

#### 3. DESCARTES.

A la différence de Balzac et de Chapelain, Descartes ' est tout indépendant du monde; je dirais même qu'il est indépendant de

<sup>1.</sup> Biographie : René Descartes (1596-1650) fait ses études chez les jésuites, à la Flèche; puis il s'en va servir comme volontaire sous Maurice de Nassau et sous le duc de Bavière : il parcourt la Hollande, l'Autriche, la Hongrie, l'Allemagne, la

la littérature de son temps. Il n'est pas cause des œuvres contemporaines de son œuvre: il est très peu cause (cause directe, bien entendu) des œuvres qui ont paru après son œuvre. Mais il est comme la conscience de son siècle: j'aperçois chez lui nettement ce qu'il faudrait beaucoup de peine et de temps pour analyser dans la société et dans la littérature du temps; il révèle certains dessous, qui expliquent les caractères apparents. A ce titre, on ne

saurait lui refuser une place ici.

L'écrivain, en Descartes, a peut-être été surfait. Il a une phrase longue, enchevêtrée d'incidentes et de subordonnées, alourdie de relatifs et de conjonctions, qui sent enfin le latin et le collège. Il la manie avec insouciance, la laisse s'étaler sous le poids de la pensée, sans coquetterie mondaine et sans inquiétude artistique. Il est demeuré étranger au souci de ses contemporains, qui travaillaient la forme : il n'a ni la phrase troussée de Voiture ni l'ample période de Balzac. Il retarde sur eux : il en est resté à Montchrétien, à François de Sales, aux négligences faciles. Au reste, il a de grandes qualités, une plénitude vigoureuse, une justesse exacte, et certaines fusées d'imagination qui font d'autant plus d'effet, éclatant parmi les lignes sévères des raisonnements abstraits.

Deux ouvrages de Descartes marquent surtout dans l'histoire littéraire : le Discours de la Méthode (1637) et le Traité des Passions (1649). Ils se complètent par la correspondance.

Le Traité des Passions, qu'on a trop souvent le tort d'abandonner aux philosophes, est du plus haut interêt. Je fais abstraction de la physiologie fantaisiste qu'il contient, et qui est celle que le temps permettait : notons-y pourtant la fermeté de la conception générale, qui lie tous les faits moraux à des mouvements de la matière. Descartes ne perd jamais de vue que les passions de l'âme sont accompagnées de modifications physiologiques, qui se traduisent par certaines contractions ou au contraire certaines détentes de certains muscles, en d'autres termes par une sorte de

Suisse, l'Italie. Il rentre à Paris en 1625, et s'y cache pendant deux aux à tous ses amis, pour sauver son temps et son undependance. En 1629, il part pour la Hollande, et réside a Leyde, à Utrecht, à Amsterdam, jusqu'à ce que, tourmenté par les théologieus de Leyde, il accepte les offres de la reine Christine : il se rend auprès d'elle en 1649, et menrt en Suède. Il avait supprimé en 1633 son Traité du monde, effrayé qu'il était par la condamnation de Galilée, et c'est pour suppléer en quelque façon : ce grand ouvrage, qu'il donna son Discour de la Méthode. — Éditions : Œucres complètes, éd. Causin, Paris, 1824, 19 vol. in-S. (Eurres, p. p. Ch. Adam et P. Tannery,

<sup>11</sup>V, correspondance, Cerf, 1897-1901, in-4. — A consulter: Krantz, Essai sur cesthétique de Descartes, Paris, 1882, in-8; Brunetière. Etudes critiques, etc., t. II. et IV; Four lee. Descartes. Paris, Hachette, in-16, 1893; Liard, Descartes, Alcan, in-18, 1881; F. Bouillier, Histoire de la philosophie cartésienne. 2 vol. in-18, 1868 2° ed.; G. Lanson. Hommes et Livres (le Héros cornelien et le Généreux selon Descartes), 1895, in-12; L'ordinace de Descartes sur la lett. française, Revue de Métaphysique, juillet 1896.

mobilisation partielle ou générale des organes en vue de certains effets Cette concordance continue du physique et du moral produit cette conséquence, que Descartes ne considère pas les passions du point de vue sentimental, mais du point de vue pratique : elles ne valent pour lui que par l'action qui les suit; il ne songe pas à eu composer la vie de l'âme, abstraction faite du reste.

Il n'a point de respect pour elles, n'y voyant que le reflet mental des impressions physiques; et sans s'arrêter à en mesurer la qualité. la délicatesse, à noter la grâce de leurs frissons ou la majesté de leurs ondes, il les traite comme de brutales impulsions de l'instinct, qui se classent selon leur conformité à la raison et aux « jugements fermes et déterminés touchant la connaissance du bien et du mal » que la raison fournit. Ainsi, dans l'amour : « lorsque cette connaissance est vraie, c'est-à-dire que les choses qu'elle nous porte à aimer sont véritablement bonnes, l'amour ne saurait être trop grande, et elle ne manque jamais de produire la joie. Je dis que cette amour est extrêmement bonne, pour ce que, joignant à nous de vrais biens, elle nous perfectionne d'autant 1 ». Et dans une âme bien faite, l'amour qui n'est que le désir du bien, se portera toujours au plus grand bien connu ; et le degré de l'amour sera en relation avec la perfection conque de l'obiet; il sera goût, amitié, dévotion. « On peut avoir de la dévotion pour son prince, pour son pays, pour sa ville, et même pour un homme particulier, lorsqu'on l'estime beaucoup plus que soi »; mais « son principal objet est sans doute la souveraine divinité, à laquelle on ne saurait manquer d'être dévot lorsqu'on la connaît comme il faut 2 ». Il arrive souvent que, comme les animaux décus par des appâts sont conduits par la nature à leur mal, les passions se portent à de faux biens. La raison n'a pas elle-même de force pour faire dominer ses jugements : c'est le rôle de la volonté, à laquelle il appartient de déterminer ceux « sur lesquels elle résout de conduire les actions de la vie ».

La théorie de la volonté est l'âme du Traité des Passions, et elle est fort remarquable. La volonté n'agit pas directement sur les passions, mais elle les modifie indirectement à l'aide de l'imagination, elle les réduit les unes par les autres, enfin elle est toujours maîtresse d'en suspendre les effets extérieurs : elle commande l'action, avec, sans ou contre les passions. « Les âmes les plus faibles de toutes sont celles dont la volonté ne se détermine point à suivre certains jugements, mais se laisse continuellement emporter aux passions présentes, lesquelles étant souvent contraires

<sup>1.</sup> Traité des Passions, art. 139.

<sup>2.</sup> Ibid., art. 83.

les unes aux autres, la tirent tour à tour à leur parti, et l'employant à combattre contre elle-même, mettent l'âme au plus déplorable état qu'elle puisse être... Il est vrai qu'il y a fort peu d'hommes si foibles et irrésolus qu'ils ne veulent rien que ce que leur passion leur dicte. La plupart ont des jugements déterminés suivant lesquels ils règlent une partie de leurs actions ; et, bien que souvent leurs jugements soient faux, et même fondés sur quelques passions par lesquelles la volonté s'est auparavant laissé vaincre et séduire, toutelois... on peut... penser que les àmes sont plus fortes ou plus faibles à raison de ce qu'elles peuvent plus ou moins suivre ces jugements, et résister aux passions présentes qui leur sont contraires. Mais il y a pourtant grande différence entre les résolutions qui procèdent de quelque fausse opinion et celles qui ne sont appuyées que sur la connaissance de la vérité : d'autant que, si on suit ces dernières, on est assuré de n'en avoir jamais de regret ni de repentir, au lieu qu'on en a toujours d'avoir suivi les premières lorsqu'on en découvre l'erreur 1. » En un mot, « la volonté est tellement libre qu'elle ne peut jamais être contrainte...; et ceux même qui ont les plus faibles àmes pourraient acquérir un empire très absolu sur leurs passions, si l'on employait assez d'industrie à les dresser et à les conduire ».

Tout le monde reconnaît ici la psychologie de Corneille : sur ces deux questions capitales, théorie de l'amour, théorie de la volonté, le philosophe souscrit aux aftirmations du poète, et ne fait pour ainsi dire que donner la formule de l'héroïsme cornélien. C'est que tous les deux sont de la même génération, et leur pensée travaille sur des impressions identiques que la même réalité leur a fournies.

La guerre civile avait durci les àmes, tendu les énergies; nous l'avons constaté déjà a propos de Du Vair : on allait naturellement au stoïcisme. La génération qui s'est élevée entre les souvenirs du terrible passé, et les secousses d'un présent encore troublé, ces hommes des conspirations contre Richelieu et de la guerre de Trente Ans, sont de fortes, même de rudes natures, peu disposées à s'amuser aux enfantillages de la vie sentimentale, capables et avides d'action : Richelieu, Retz sont les formes supérieures du type. Les passions sont plus brutales que délicates : mais l'intelligence est prompte, souple, infatigable. Ces gens-là n'ont rien, absolument rien de féminin : ils se gouvernent par raison et par volonté. Leur galanterie est activité d'esprit, plus que sensibilité. Leur fantastique amour se réduit au fond au culte de la perfection, conception intellectuelle et non sentimentale. Leur héroïsme roma-

nesque répond à un besoin impérieux d'effort et d'action. Les romans et les épopées ne sont que des caricatures du type vigoureux dont Corneille nous donne le portrait, et Descartes la définition. Après 1660, un autre type prévaudra, en qui l'activité sentimentale sera développée au détriment de l'activité volontaire, et qui fera une place de plus en plus grande aux sentiments féminins. On ne saurait trop s'attacher à les distinguer, et les formules du Traité des Passions nous en offrent un moyen facile.

Plus large encore est la portée du Discours de la méthode; ici, Descartes ne représente plus sa génération : il représente son siècle, à certains égards même les temps modernes. Le « Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences » est la biographie d'une pensée; et du seul caractère narratif et descriptif de l'ouvrage sortent visiblement deux traits de la physionomie intellectuelle de Descartes : au lieu d'une exposition théorique de sa méthode, il nous en décrit la formation dans son esprit, et présente ses idées comme autant d'actes successifs de son intelligence, de façon à nous donner en même temps qu'une connaissance abstraite la sensation d'une énergie qui se déploie; le tempérament actif des hommes de ce temps est devenu chez Descartes une puissance créatrice d'idées et de « chaînes » d'idées.

En second lieu, ces actes intellectuels sont toute la vie du philosophe; le reste ne compte pas dans son autobiographie, et toutes les déterminations de sa vie extérieure, choix d'une profession, voyages, retraite, expatriation, ont toujours pour fin d'assurer un jeu plus facile et plus libre à l'activité de son esprit : par là Descartes est l'homme idéal du xvnº siècle, l'homme-pensée.

Il nous expose donc dans son Discours comment l'éducation de ses précepteurs, les jésuites, n'ayant donné aucune satisfaction au besoin essentiel de son esprit, il s'est efforcé de se donner luimême le bien sans lequel il ne pourrait vivre : ce bien, c'est la connaissance, et ce besoin, le désir de la vérité. Pour la trouver, il a sa raison, dont c'est la fonction naturelle, et qui ne peut y manquer, si elle est bien dirigée. Remarquant donc que seuls les mathématiciens ont su découvrir quelques démonstrations, c'est-à-dire « quelques raisons certaines et évidentes », il extrait de leur méthode quelques règles absolues et générales, qui lui servent à vérifier tous ses jugements. Révoquant tout en doute, tout ce que les hommes estiment le plus certain, et ce que lui-même avait cru jusque-là, bien résolu à « ne recevoir jamais aucune chose pour vraie qu'il ne la connût évidemment être telle », il s'attache à saisir une vérité et comme un bout du fil infini des vérités, qui s'entretiennent toutes. Il s'assure ainsi de l'existence

de sa pensée, où consiste son être essentiel, de l'immatérialité de son esprit, de l'existence de Dieu, de l'existence du monde extérieur; et dès lors le monde intelligible lui appartient : il n'est plus rien qui puisse se dérober à la raison bien conduite; les premiers résultats garantissent l'universelle efficacité de la méthode.

La raison cartésienne se met à la place de Dieu, et compose la machine du monde : mieux encore, elle n'explique pas seulement, elle agit, car de la science dépend la puissance; par son progrès, elle vaincra la maladie et la mort même. Mais la raison cartésienne, c'est la raison humaine, une, égale et identique chez tous les hommes : et quiconque par conséquent voudra appliquer comme lui son esprit, pourra se promettre le même succès. Voilà pourquoi il écrit en français, non pas en latin : le bon sens n'est pas le privilège des savents qui, au contraire, sont souvent en ces matières plus aveuglés que les autres par un faux respect des anciens. Le préjugé de l'autorité fait moins échec à la raison chez les simples ignorants, qui jugent par la lumière naturelle.

Le Discours de la Méthode fut lu de tout le monde en effet, des femmes même. Et tout le monde y applaudit. L'opposition au cartésianisme vient des savants et des théologiens : les honnètes gens se trouvèrent cartésiens du premier coup. Plus tard, Descartes sera un maître, pour la génération suivante : mais tout d'abord, pour sa génération, il fut souvent un « semblable », qui avaît su lire en lui-même ce que tous portaient en eux, et qui les révélait à eux-mêmes. Car ce qu'il y avaît au fond de cet esprit mondain sous les incohérences fantaisistes de la surface, c'était un sentiment très obscur et très fort du pouvoir de la raison : là-dessus s'appuyaient précisément la force du préjugé mondain et la tyrannie de la mode.

La philosophie de Descartes illumine tout le mouvement intellectuel et littéraire auquel la Renaissance a donné l'impulsion. Elle manifeste, en une forme abstraite et d'autant plus aisément connaissable, l'idée nouvelle qui prend ou aspire à prendre la direction de ce mouvement. Elle consiste essentiellement dans une conception scientifique de l'ensemble des choses, constituant la raison juge souverain du vrai, et lui proposant pour tâche de représenter par l'enchaînement logique de ses idées la liaison nécessaire des vérités : elle fixe une méthode rationnelle pour parvenir à la certitude, écartant toute autre voie, autorité, tradition, révélation; elle espère, elle annonce que par le procédé rationnel, toute vérité sera un jour saisie, et ne fixe aucune limite aux ambitions légitimes de la science.

La vérité scientifique s'oppose ainsi à la vérité théologique, dont elle a sans doute emprunté l'absolue et rigoureuse détermination. Le cartésianisme menace assurément le christianisme : par le développement nécessaire de son principe, il produira la philosophie du xvine siècle, quoiqu'elle semble l'avoir rejeté; mais elle a gardé en effet la foi exaltée en la raison, au progrès, la passion de la recherche scientifique, la rigueur de la méthode analytique. Il ne pouvait sortir du cartésianisme qu'une irréligion rationnelle.

Mais cet effet ne sortit pas tout de suite. Non sculement Descartes, par prudence, accommoda de son mieux sa doctrine à la théologie catholique: il la rassura par le soin avec lequel il sépara les domaines de la raison et de la foi. Mais, surtout, il était conduit par sa méthode à certaines vérités que la religion aussi revendiquait comme siennes : un Dieu infini, parfait, une àme immatérielle, immortelle. Ainsi sa philosophie semblait se faire l'auxiliaire de la foi, et donner un fondement rationnel au dogme traditionnel et révélé. Voila comment les premiers résultats de la méthode cartésienne en cacherent la dangereuse essence, qui n'apparut qu'au bout du siècle. Jusque-là elle vécut a côté du christianisme, en paix avec lui, dans les mêmes intelligences; et je ne doute pas même qu'elle n'ait aidé pendant un temps certains esprits, tels que Boileau, à rester chrétiens. Elle les dispensa d'aller jusqu'a Montaigne. Il est à remarquer que dans le cours du xvue siècle, la philosophie irréligieuse, la doctrine des libertins qui veulent faire de la théorie, c'est l'épicurisme de Lucrèce ou de Gassendi : or Descartes combat Gassendi.

D'autre part, les parties à la fois éclairées et austères de l'Église gallicane sont cartésiennes, ou inclinent au cartésianisme en philosophie : ainsi l'Oratoire, qui fournira Lami et Malebranche. Le thomisme de Bossuet sera tout imprégné de cartésianisme. Les jausénistes même sont les plus décidés cartésiens qu'il y ait. Arnauld reconnaît chez Descartes un dessein « de soutenir la cause de Dieu contre les libertins », et îl écrit avec Nicole la Logique de Port-Royal. Les Méditations sont traduites en français par le duc de Luynes, un fervent janséniste; et l'on verra qu'il ne faut pas opposer, comme on fait souvent, l'esprit de Pascal à l'esprit de Descartes.

Ainsi le christianisme, pendant le xvue siècle, utilisa les forces de cette doctrine dont le principe était capable de le ruiner, et par là retarda l'éclosion des dangereuses conséquences qu'elle recélait : il fallut que les affirmations dogmatiques de Descartes fussent ruinées pour que l'esprit de sa méthode manifestât son énergie destructive.

Il se passa en littérature quelque chose d'analogue. Par certains côtés la philosophie de Descartes correspond exactement à l'esprit classique. L'absolue séparation de la pensée et de la matière, la

dignité supérieure attribuée à la pensée ne pouvaient que confirmer la littérature dans l'élimination de la nature et dans l'étude exclusive de l'homme moral. L'affirmation de l'universalité de la raison engageait à poursuivre dans l'œuvre d'art aussi un objet universel, et à faire consister la perfection dans le caractère général du sujet étudié, dans le caractère commun du plaisir procuré. De la mème source se tirait aussi facilement l'exclusion du lyrisme et de l'histoire. Enfin la méthode cartésienne, qui tend à constituer des démonstrations, a son analogue dans la forme oratoire, qui s'établit en même temps dans la littérature.

Mais le cartésianisme, par son caractère rigoureusement scientifique, exclut l'art: il n'y a pas d'esthétique cartésienne, ou, si l'on veut, elle consiste à réduire l'art à la science, à l'y confondre. Le but de tout exercice de la pensée est le vrai: en littérature comme en philosophie, dès qu'on pense, dès qu'on parle, ce ne peut être que pour chercher ou exposer la vérité. L'esprit classique manifeste donc encore ici sa concordance avec le cartésianisme, lorsqu'il fait de la vérité l'objet suprème de l'œuvre littéraire, et pose comme identiques le vrai et le beau. Seulement il ne pouvait sortir du pur rationalisme qu'une littérature scientifique, une sorte de positivisme littéraire, sans caractère esthétique, réduisant l'expression à la notation pour ainsi dire algébrique de l'idée: ni poésie, ni éloquence, ni forme d'art; un langage sec, abstrait, logique. En un mot, on arrive d'emblée à la littérature des Perrault, des La Motte et des Fontenelle: voilà

les purs rationalistes, les cartésiens de la littérature.

Heureusement à ce courant se mèla celui de la tradition antique, et de leur mélange résultèrent l'esprit et les œuvres classiques. Le soin de la forme, l'idée de la beauté furent maintenus par le respect des modèles grecs ou romains : grâce à cette influence. la littérature resta un art; et l'idée d'une vérité artistique, concrète et sensible, l'idée du vrai naturel et réel se superposa à l'idée de la vérité scientifique, nécessairement abstraite. C'est à quoi travaillèrent tous ceux qui eurent le culte de l'antiquité: et ainsi de Ronsard, par Malherbe, Balzac et même par Chapelain (malgré l'inintelligence artistique de celui-ci) se prolongea, jusqu'à Boileau et jusqu'aux grands écrivains, la tradition antique d'un art littéraire, qui neutralisa ou restreignit pendant le cours du siècle les effets du rationalisme dont la doctrine cartésienne est l'expression philosophique. La perfection des œuvres classiques consiste précisément à combiner les deux formules, esthétique et scientifique, de la littérature, de façon que la beauté de la forme manifeste la vérité du fond.

## CHAPITRE IV

# LA LANGUE FRANÇAISE AU XVIIº SIÈCLE

Les Précieux : leur travail et leur influence sur la langue. —
 L'Academie française et le Dictionnaire. Vaugelas : le bon usage.
 Appauvrissement et raffinement de la langue : langue intellectuelle, scientifique plutôt qu'artistique.

## 1. LES PRÉCIEUX ET LA LANGUE FRANCAISE 1.

L'intime identité de l'esprit mondain du xvue siècle et de l'esprit cartésien apparaît sensiblement dans la constitution de la langue. Ce fut avec une incrovable passion que la société polie s'appliqua à débrouiller, à perfectionner la langue : tous nos précieux et nos précieuses, marquis, magistrats, prélats, femmes, disputent sur le sens, le mérite, l'orthographe des mots. Écrirait-on muscadin, ou muscardin? Cette grave question divisa l'Hôtel de Rambouillet, comme celle de la conservation ou de la proscription du mot car, à qui Voiture gagna l'appui de la princesse Julie contre l'hostilité du romancier Gomberville. Or, dans cette culture attentive de la langue française, l'idée directrice à laquelle obéissent plus ou moins consciemment les précieux, est l'effet d'un rationalisme instinctif : elle consiste à ne pas traiter les mots comme des formes concrètes, valant par soi, et possédant certaines propriétés artistiques, mais comme de simples signes, sans valeur ni caractère indépendamment de leur signification. La langue est une algèbre, il ne s'agit que de rendre les signes et les formules aussi commodes que possible à tous les usages intellectuels.

En général, les précieux se sont laissé guider par la connaissance qu'ils ont eue de l'utilité des mots, traités exclusivement comme

<sup>1.</sup> A consulter: Somaize, Dict. des Précienses; Roy. Étude sur Ch. Sorel; Balzac, Socrate chrétien, X; Dissert. critiques, VI; Boulours, Entretiens d'Ariste et d'Eugène (Entr. sur la langue française); Pellisson et d'Olivet, Hist. de l'Acad., éd. Livet (les Appendices du t. I).

signes abstraits des idées : et voilà pourquoi, en affinant la langue, ils l'ont rendue plus froide et moins pittoresque. Comme ils faisaient métier de démêler, d'analyser la nature et les nuances des sentiments, ils s'occupèrent de préciser les sens des mots, d'en délimiter l'extension, de séparer ceux qui étaient voisins et semblaient se confondre. Ils enrichirent ainsi la langue en la rendant plus hétérogène, en appliquant à des fonctions spéciales les termes qui, jusque-là, se remplacaient à peu près indifféremment : les synonymes reçurent des propriétés diverses, et l'on prépara ainsi de fins instruments pour enregistrer la finesse des pensées. Mais dans tout système de signes, c'est un avantage de n'en avoir pas plus qu'il ne faut, à condition que la valeur de chacun soit constante et bien définie: il importe aussi qu'on n'emploie jamais que des signes connus et convenus. De là vint qu'on ne regarda point à mettre nombre de mots en réforme; et le développement de l'énergie expressive des signes ne fit que compenser la notable réduction dumatériel de la langue. Pour alléger la phrase, on la débarrassa de l'échafaudage logique qui l'étavait; les idées se lièrent par ellesmêmes, se subordonnèrent par leur ordre de présentation; et l'on rebuta des termes de liaison, conjonctions et locutions conjonctives. Deux causes surtout appauvrirent la langue à l'époque précieuse. Le monde, par raison et par mode, s'affranchissait de la tradition ancienne et ne reconnaissait que l'usage actuel : ainsi tout terme suranné était absolument proscrit; il ne restait plus à la disposition de l'individu à qui il plaisait de l'utiliser. Puis le monde, par sa composition, fit souveraine la langue de la cour : le vocabulaire du courtisan fut le vocabulaire des honnêtes gens, et les vocabulaires des métiers, tous les termes professionnels et techniques, leur furent interdits.

Le résultat de ce travail fut un système de signes réduits au nombre minimum, mais merveilleusement précis. clairs, aptes à fournir une infinité de combinaisons; et la qualité du style sera précisément équivalente à la valeur intellectuelle de ces combinaisons. Celles que les précieux tentèrent furent parfois heureuses; on leur doit des locutions telles que : avoir l'âme sombre, être d'une rertu sévère ou commode, dire des inutilités, perdre son sérieux, fendre la presse, être brouillé avec le bon sens, faire ou laisser mourir la conversation, faire figure dans le monde, etc.

La réforme de l'orthographe que certains précieux ont entreprise est une conséquence du même esprit : s'il s'agit de faciliter l'usage et d'augmenter la clarté, rien de mieux que simplifier l'orthographe, et de la réduire a la prononciation actuelle. Les lettres parasites tombent; on écrira tête pour teste, auteur pour autheur, parêt pour paroist, indontable pour indomptable, acomode pour

accommode, etc. : les signes simplifiés n'en seront que plus maniables. Que peuvent peser auprès de cette raison un scrupule d'érudition ou un respect d'artiste?

Mais n'allèrent-ils pas plus loin, et ne voulurent-ils pas se faire un jargon particulier, un système de langage conventionnel dont eux seuls avaient la clef? Ils l'essayèrent sans nul doute, par goût de la distinction et par amour de l'esprit. Ils se proposèrent de « dévulgariser » la langue, et - très faussement, tres dangereusement ils prétendirent se faire un vocabulaire exquis, séparé du vocabulaire grossier qu'ils laissaient au peuple. Mais quand leurs dégoûts portent sur des mots, il est bien rare qu'ils ne s'attachent pas à certains sens des mots, par conséquent aux idées : et ils ne repoussent les mots ignobles que comme signes d'idées ignobles. La est le principe de ces bizarres proscriptions auxquelles Vaugelas eut le mérite de s'opposer : on voulait bannir face parce qu'on disait face de grand Turc, et poitrine, a cause de poitrine de reau, C'était aussi purement pour un certain emploi du signe, et non pour le signe lui-même, que la pruderie mondaine, se souvenant de Montaigne, condamnait le mot besogne, que Balzac se refusait à biffer de ses écrits.

Les métaphores du langage précieux ne sont pas des « images », au sens exact du mot, des réveils de sensations, mais des facons spirituelles de donner à deviner des idées. Elles ne mettent en jeu que l'esprit : ce sont, à vrai dire, non des visions, mais des rébus. Telles sont les expressions citées par Somaize : avoir un auf caché sous la cendre, pour dire avoir de l'esprit et n'en avoir pas la clef; il me semble, monsieur, que vous avez des quittances d'amour, pour dire des cheveux gris. Le propre ici de la préciosité consiste à ne concevoir d'autre supériorité dans l'usage des mots que de détourner ou de compliquer l'expression : ce qui suppose la subtilité de l'esprit et chez celui qui parle et chez celui qui écoute. Pour tous les esprits qui ne sont pas artistes, en dehois de la précision scientifique, la beauté du style ne peut consister qu'à excercer l'intelligence par la désignation indirecte de l'objet, ou la désignation simultanée de plusieurs objets. Il y a là, dans le langage précieux, une tendance que le goût italien alors à la mode fortifie, mais qui, du reste, est contraire à l'esprit général du siècle : car elle encourage la fantaisie individuelle. Aussi cédera-t-elle bientôt, et le parler métaphorique sera vite ridicule.

Un dernier caractère de la langue des précieux est à remarquer : ils parlent comme les livres, en belles phrases luttéraires. Cela est sensible dans la première génération de nos gens du monde, et cela résulte de ce que, chez eux, le langage. élégant comme tout le reste, est appris et voulu. On cause dans le style des maîtres

français et italiens, qui sont des modèles de beau langage. Ici encore apparait l'effort pour discipliner la grossière nature. Lorsque cette nature sera tout à fait polie, alors, mais alors seulement, la perfection du langage pourra consister dans le simple naturel. Au moment où nous sommes arrivés, le monde en est à prendre les habitudes qui plus tard seront nature, qui ne sont encore que contrainte : d'où l'étude et l'apprèt dans les façons de penser et de parler.

### 2. L'ACADÉMIE FRANCAISE ET LE DICTIONNAIRE.

En 1626 1 plusieurs écrivains et amateurs de lettres se réunis. saient souvent chez Valentin Conrart, homme très considéré, protestant, érudit, bel esprit, et riche : Gombauld, Godeau, Malleville, les deux Habert, d'autres encore. Le bruit de ces doctes entretiens se répandit; en 1629, Richelieu fit offrir à la société de lui donner sa protection et une existence officielle. On hésita, mais comme, en refusant, on n'aurait pu dire la raison du refus, on accepta. La nouvelle compagnie compta 27 membres, auxquels furent adjoints bientôt sept autres, dont Balzac, Voiture et Vaugelas, Elle songea à se nommer Académie des beaux esprits, ou Académie de l'éloquence, ou Académie éminente, et finit par s'appeler du meilleur et du plus simple nom . Académie française. La première séance fut celle du 13 mars 1634 : le Parlement, inquiet et jaloux de la constitution d'un nouveau corps, dont il ne concevait pas nettement les attributions, refusa pendant longtemps d'enregistrer les lettres patentes qui établissaient l'Académie; il ne céda qu'au bout de trois ans, le 10 juillet 1637. L'usage des harangues de réception fut inauguré en 1640 par Patru. Dès le début, le nombre des académiciens avait été porté de 34 a 40, où il est encore aujourd'hui fixé. Si l'on parcourt la liste des quarante membres 2 qui composèrent la Compagnie à l'origine, on verra aisément que tous ne sont pas des écrivains, et que la primitive Académie est peut-être moins une institution destinée à honorer le mérite litté-

A consulter: Pellisson et d'Olivet, Histoire de l'Académie française, édit.
 Ch. Livet, 2 vol. in-8, Paris, Didier, 1858; R. Kerviler, la Bretagne à l'Académie française au XVII<sup>s</sup> siècle, in-8, Paris, 1879. Les Registres de l'Académie française (1672-1793), Paris, Didot, 3 v. in-8, 1895.

<sup>2.</sup> Les quarante premiers académiciens furent Godeau, Gombauld, Chapelain, les deux Habert, Conrart, Serizay, Malleville, Faret, Desmarets, Boisrobert, Bautru, les deux Du Chastelet, Silhon, Sirmond, Bourzeys, Meziriac, Maynard, Colletet, Gomberville, Saint-Amand, Colomby, Baudouin, l'Estoile, de Porchères, Baro, Racan, Servien, Balzac, Bardin, Boissat, Vaugelas, Voiture, Laugier, Montmor, La Chambre, Seguier, Giry, Granier.

raire qu'une sélection de gens d'esprit, amateurs de bonne langue et de bons ouvrages.

A peine constituée, la nouvelle société se demanda ce qu'elle allait faire dans ses séances heodomadaires du lundi : ce n'était pas pour causer évidemment qu'un corps officiel pouvait se réunir. On résolut de faire des discours : Racan parla contre les sciences. Chapelain contre l'amour, Gombauld sur le Je ne sais quoi. Cela ne menait a rien. Un autre avait mieux rencontré, quand il haranquait sur le dessein de l'Académie et sur le différent génie des langues. Peu à peu l'Académie prit conscience de son rôle : elle entama l'examen des écrits de ses membres pour en tirer des règles et des exemples de l'emploi de la langue; elle tit à Malherbe mort l'honneur d'examiner certaines de ses odes. Enfin ce fut Chapelain qui, s'inspirant de l'esprit des statuts, trouva le seul ouvrage que quarante personnes pussent faire ensemble pour « l'embellissement de la langue » : un Dictionnaire. Il en dressa le plan, et l'on se mit au travail. Dès le mois de juin 1639, on avait fort avancé la lettre A.

L'Académie, en entreprenant le Dictionnaire, et en projetant une grammaire, retirait à la société polie la direction du mouvement de la langue. Mais elle était en réalité, elle fut pendant tout le siècle l'expression très fidèle de l'esprit qui prévalait dans la société polie; et si l'on voulait se convaincre qu'il ne faut pas juger tout le siècle par ses grands écrivains, on n'aurait qu'à regarder comment ils furent toujours, par le nombre, une minorité, et, par le goût, une opposition dans l'Académie. Cependant cette compagnie qui n'était pas exclusivement littéraire, l'était plus que n'importe quel salon, et ainsi dans l'élaboration du vocabulaire, elle donna aux écrivains plus d'autorité que le monde ne leur en donnait jusque-là. Cela ne changea pas le sens de l'évolution du langage, mais plutôt prévint certains excès et certaines déviations : on consulta moins les fantaisistes répugnances de la délicatesse précieuse, et davantage les exigences réelles de la pensée aspirant à se rendre intelligible.

L'Académie, pour venir à bout de son dessein, se trouva bien d'avoir Vaugelas <sup>1</sup>. C'était un gentilhomme savoisien, simple et bonhomme, fort gueux, et à qui la pauvreté arracha quelque jour d'équivoques démarches : du reste, il n'avait de passion que pour la langue française. Il s'acquit la réputation de la connaître par-

<sup>1.</sup> Claude Favre, sieur de Vaugelas (1585-1650), sivième fils du président Favre, fut chambellan du duc d'Orléans.

Éditions: Remarques sur la langue française, in-4, Paris, 1647; Quinte-Curce (traduction), in-4, Paris, 1653 (édit. de Conrart et Chapelain), 1659 (edit. de Patro).

faitement, et ses décisions firent loi. « Si félicité n'est pas français, écrivait Chapelain, il le sera l'année prochaine : M. Vaugelas m'a promis de ne pas lui ètre contraire, quand nous solliciterons

pour lui. »

En 1647, Vaugelas donna ses Remarques sur la langue francaise, qui étaient comme le registre de ses observations. C'est un recueil de décisions particulières, précédées d'une préface où l'auteur explique ses principes et sa méthode. Il se pose nettement en continuateur de Malherbe, lorsqu'il se propose de perfectionner la langue française, « de la rendre vraiment maîtresse chez elle, et de la nettoyer des ordures qu'elle avait contractées ». Comme Malherbe aussi, il ne reconnait qu'un critérium en fait d'élocution : l'usage. Rien de plus rationnel, dès qu'on ne voit dans une langue qu'un système de signes; la qualité essentielle d'un signe, c'est d'être reconnu par ceux qui l'emploient. Vaugelas subordonne donc à l'usage, et même y réduit l'analogie et le raisonnement : l'usage seul est souverain. Mais il y a un bon et un mauvais usage : qu'est-ce que le bon usage? « C'est la facon de parler de la plus saine partie de la cour, conformément à la façon d'écrire de la plus saine partie des auteurs du temps. » On pourrait demander : qui définira ces plus saines parties et de la cour et des auteurs? Sans doute elles se détermineront négativement : ce seront celles en qui l'on ne trouve point trace de provincialisme ou de langage technique. Mais une des règles de Malherbe, et la plus claire, la plus bienfaisante aussi, est perdue de vue : l'usage du peuple (dans les régions de la France où la langue française est indigène; ainsi, à Paris). Vaugelas, très positif et très utilitaire, donne toute autorité à l'usage des honnêtes gens, puisqu'après tout, la langue ainsi constituée ne doit servir qu'aux hounètes gens pour causer ou pour écrire. Cela tend à séparer les classes, il faut bien le dire, et à couper les derniers liens qui pouvaient rattacher la littérature au peuple.

Si Vaugelas établit là souveraineté de l'usage, il est bien clair qu'il n'a pas songé à fixer la langue. Le xvus siècle n'a pas commis l'erreur qu'on lui prête trop souvent : Vaugelas a pris soin de l'instruire qu'une langue vivante est toujours en changement. Aussi Vaugelas n'espère-t-il pas que ses principes durent au delà de « vingt-cinq ou trente ans ». Mais s'il ne se flattait pas d'arrêter la langue, il prétendait la régler : et s'il prétendait la fixer, ce n'était pas dans la multiplicité de ses formes, c'était dans la loi de son évolution et dans ses traits généraux. « Je pose des principes, disait-il, qui n'auront pas moins de durée que notre langue et notre empire. » Il fermait l'âge des révolutions et des coups d'État en fait de langage : il retirait aux individus, pour les remettre à la communauté des esprits, la lente élaboration, le renouvellement

incessant de la langue.

Et puis, il y a dans une langue, comme dans un corps vivant, un point de maturité où les formes générales, la structure intérieure s'arrètent, où les organes sont complets en nombre et en développement, où, jusqu'a la dissolution finale, la somme des changements doit demeurer inférieure à la somme des éléments fixes : c'était ce point que la langue avait atteint au xvn° siècle, Vaugelas le comprenait : et de fait, pour la langue, Victor Hugo est moins loin de Malherbe que Ronsard de Villon.

Enfin Vaugelas avait très bien déterminé l'élément stable d'une langue, celui que tous les efforts de nos contemporains sont à peine arrivés à modifier, la construction grammaticale; et il s'est efforcé

de la déterminer par un fin discernement du bon usage.

Il avait si bien mis en train le Dictionnaire, que sa mort ne perdit pas l'entreprise. A travers toutes les oppositions et tous les quolibets, en dépit de Mlle de Gournay et de Scipion Dupleix, défenseurs du vieux langage, en dépit de Saint-Evremond et de Ménage, critiques d'humeur plutôt que de conviction, l'Académie poursuivit son Dictionnaire. Hors d'elle et en elle, toute une possèrité de Vaugelas, Ménage, le P. Bouhours, Th. Corneille, s'appliquaient à faciliter sa besogne, a échaireir, à epurer, a regler le vocabulaire et la syntaxe. L'Académie vit même une concurrence s'élever de son sein : Furetière gagna la Compagnie de vitesse, et publia en 1690 son Dictionnaire; on l'avait au préalable assez brutalement exclu. Enfin le fameux et tant attendu Dictionnaire des quarante parut en 1694 : dans les éditions postérieures que la Compagnie en donna, et qui ont été toujours sa principale occupation, il faut citer la seconde (1718), la quatrième (1762) et la septième (1879) 1.

Le Dictionnaire de 1694 donne à la fin du siècle le résultat du travail du siècle. Un peu trop savant pour l'usage des honnétes gens, puisqu'il reproduit le plan du Thesaurus grec de Henri Estienne et classe les mots par racines et dérivés, il ne contenait que la langue de la société polie, les termes d'usage universel, qui sont les signes nécessaires de ces idées qu'on pourrait appeler le domaine commun des intelligences. L'abondance des termes de chasse, de blason et de guerre marque le caractère aristocrafique

<sup>1.</sup> Éditions: Dictionnaire de l'Academic, 2 vol. in-fol. Paris, 1694; Furetière, Dictionnaire universel, 2 vol. in-fol., Rollerdam, 1890; Sand-Exremond, la Comédie des Académistes (au t. 1 de ses Œuvres); Dupleix, la Leberté de la langue française dans sa pureté, in-4, 1651; Ménage, Observations sur la langue française, in-12, Paris, 1673; Bouhours, Doutes sur la langue française, in-12, Paris, 1674, Th. Gorneille, Observations sur les remarques de M. de Vaugelas, 2 vo. in 12, Paris, 1705; Opuscules sur la litt. fr. par divers Academicians Dauguett, Chotsy), in 12, Paris, 1754. — Pour la suite du travail académique au xviii siècle, Régnier-Desmarais, d'Olivet, Duclos.

de cette société, mais les termes techniques y font si absolument défaut, qu'un académicien, Thomas Corneille, se hâte de faire imprimer la même année un Dictionnaire des Arts et des Sciences, en même format.

Le Dictionnaire de l'Académie donne évidemment raison en un sens à ceux qui se plaignaient de l'appauvrissement de la langue. L' « écorcheuse » Académie, en effet, a conduit aussi loin que possible l'œuvre de Malherbe et celle des Précieuses. Les gens d'imagination, tels que Fénelon, pourront regretter la langue du xvie siècle, si riche. Les artistes, tels que La Bruyère, regretteront de vieux mots savoureux. L'exact Vaugelas lui-même reconnaissait - non sans regret - qu'on avait perdu la moitié du langage d'Amyot. Les esprits fins et secs se réjouissaient : le bel ordre de la langue, sa netteté, sa précision qui la rendaient si commode et si claire, les consolaient de toutes les pertes : « La langue, disait le P. Rouhours, type accompli de la délicatesse intellectuelle et de l'inaptitude artistique de la société polie, la langue s'enrichit par-

fois en se dépouillant. »

De quoi s'était-elle dépouillée en effet? De ses éléments concrets. colorés, pittoresques, succulents : elle avait gardé, aiguisé, fortifié les éléments rationnels, abstraits et pour ainsi dire algébriques, tout ce qui sert à définir la pensée sans la figurer. La langue que l'Académie avait achevé de faire est la langue de l'intelligence pure. du raisonnement, de l'abstraction : c'est celle qui servira bientôt à Voltaire, à Condillac, une langue d'analyseurs et d'idéologues. Comme après tout il est impossible de vider les mots de toute qualité sensible, comme ils restent sons, et recèlent toujours quelque possibilité d'image, de grands poètes, de grands artistes sauront organiser ce langage intellectuel selon la loi de la beauté, ils en exprimeront des formes esthétiques; mais il en est d'autres, et non les moins grands, qui refuseront de souscrire aux arrêts de l'Académie, et qui, pour épancher leur riche imagination, iront rechercher les éléments d'un plus copieux et substantiel langage. Le Dictionnaire académique vaut pour Racine : il est trop pauvre pour Molière et pour La Fontaine, qui ont besoin de signes moins éloignés et moins dépouillés des sensations naturelles.

### LIVRE II

# LA PREMIÈRE GÉNÉRATION DES GRANDS CLASSIQUES

# CHAPITRE I

# LA TRAGÉDIE DE JODELLE A CORNEILLE

Continuite de l'évolution du genre tragique. — 1. La tragédie du xvi siècle; ses caractères. Garnier et Montchretien. Supériorité des tragédies religieuses. La Pleiade a fait des tragedies sans fonder un théatre. — 2. Alexandre Hardy, fondateur du théâtre moderne. Médiocrité de style; irrégularité de structure; instinct dramatique. Établissement des regles : les trois unités, instruments de vraisemblance, en vue de l'imitation réaliste et de l'illusion. — 3. Influence italienne et espagnole. Le théâtre en 1636. Le Cid et la querelle du Cid. Avec le Cid se dégage la tragédie française : étude morale, humanité. Du Cid à Nicomède.

Il nous faut à cette heure revenir en arrière, et prendre au xvie siècle l'histoire de la tragédie française. J'en ai renvoyé jusqu'ici l'étude, parce qu'il est intéressant d'embrasser le développement de ce genre dans toute sa suite, depuis les origines jusqu'au premier chef-d'œuvre qui en fixa pour deux siècles au moins les plus essentiels caractères. Il n'y a pas de genre qui présente une continuité plus sensible dans son évolution. Au reste, ce retard était sans inconvénient: avant le Cid, le théâtre français reçoit toutes les influences, sans en renvoyer aucune.

# 1. LA TRAGÉDIE AU XVIº SIÈCLE.

Là comme ailleurs, la Renaissance française est une répétition de la Renaissance italienne <sup>1</sup>. Pendant le XV<sup>e</sup> siècle, l'Italie avait eu des drames latins, fort inspirés de Sénèque; Erasme, en traduisant en latin Hécube et Iphigénie à Aulis, mit la tragédie grecque à la portée des lettrés. En 1515, Trissino donna sa Sofonisba, la première tragédie en langue vulgaire. Vinrent ensuite les Dolce, les Cinthio, les Ruccellai, les Alamanni <sup>2</sup>, qui s'essayèrent à calquer de leur mieux les formes de l'art antique. Ils reprirent ou constituèrent un certain nombre de sujets tragiques, et il est notable que ces sujets sont précisément ceux que notre tragédie à ses débuts traita le plus volontiers: Sophonisbe, Cléopâtre, Didon, Médée, Antigone, etc. Ces tragédies furent d'abord seulement imprimées; mais, en 1541, on joua à Ferrare, devant le duc, l'Orbecche de G.-B. Cinthio.

Les choses se passèrent en France à peu près comme en Italie : les humanistes tournèrent en élégant latin quelques œuvres fameuses du théâtre grec ; il s'exercèrent à les imiter dans des compositions originales. Les collèges leur fournissaient un public, des acteurs : et voilà comment Michel de Montaigne note parmi les faits mémorables de sa jeunesse d'avoir, à l'âge de douze ans, vers 1345, « soutenu les premiers personnages ès tragédies latines de Buchanan, de Guérente, et de Muret, » qui se représentaient « avec dignité » au collège de Guyenne, sous l'habile direction du principal André Gouvéa. De ces pièces, le Jephté de Buchanan et le Jules Cesar de Muret ont joui au xyr siècle d'une prodigieuse renommée, que la première justifie parfois en partie.

En même temps, les traducteurs, parmi tant d'œuvres anciennes qu'ils transportaient dans notre langue vulgaire, ne négligeaient pas les poèmes dramatiques: Lazare de Baif 3, en 1537, traduisit l'Électre de Sophocle, et plus tard l'Hécube d'Euripide. D'autres s'attaquèrent à Iphigénie à Aulis, à Helène. Après le manifeste de Du Bellay, presque avec les tides de Ronsard, apparut la Chéopâtre de Jodelle 4, qui fut jouée par l'auteur et ses amis à l'Hôtel de

<sup>1.</sup> A consulter: Faguet, la Tragédie française au XVI siècle, in-8. Paris, 1883. Pour tout le xyre et le xyre s., les frères Parfaiet, Histoire du Théâtre français, 15 vol. in-12, 1735 et suiv., G. Lanson, Études sur les origines de la tragédie classique en France - Comment s'est opérée la substitution de la tragédie aux Mystères et Morabiés (avec un cataloème des représentations); Idée de la tragédie en France avant Jodelle, Revue d'Histoire littéraire, 1903-1904. (App. XIII.)

<sup>2.</sup> L'Antigone d'Alamanni fut jouée devant la cour de François Ier.

<sup>3.</sup> Cf. L. Pinvert, Lazare de Baif, 1900.

<sup>4.</sup> Étienne Jodelle (1532-1573), né à Paris, fit jouer sa Cléopâtre captive en 1552 Il mournt à quarante ans, usé et misérable. — Édition : Marty-Laveaux, 2 vol. in-8, Paris, Lemerre, 1868-70.

Reims, devant Henri II. Une Didon suivit bientôt la Cleopâtre; Jodelle Ini-même fait école, et de 4552 aux premières années du XVIII<sup>e</sup> siècle, poètes tragiques et tragédies se multiplient : l'école de Ronsard fait un vigoureux effort pour acclimater chez nous le drame antique <sup>4</sup>.

Parmi les successeurs de Jodelle, deux vrais, deux remarquables poètes se rencontreut. Robert Garnier et Antoine de Montchrétien. Garnier 2 abonde en rhétorique vigoureuse : il a parfois des phrases oratoires d'une réelle ampleur, mais il s'est particulièrement exercé au dialogue pressé, où les répliques se choquent, courtes et vives, vers contre vers : ce sera plus tard la coupe cornélienne. Il est nerveux, tendu, sentencieux : il trouve dans ses chœurs des strophes d'une belle et ferme allure. Montchrétien 3 est un élégiaque, souvent languissant, souvent précieux, mais parfois délicieux : il faut descendre jusqu'à Berenice et Esther pour trouver une poésie plus suave, plus fraiche, plus harmonieuse. Il y a dans son Écossaise, et ailleurs, des complets d'une sensibilité pénétrante; et dans certains de ses chœurs les strophes tombent avec une grâce mélancolique et molle, avec une douceur d'élégie lamartinienne. Les six tragédies de ce contemporain de Malherbe font de lui notre dernier lyrique, et vraiment un très aimable lyrique.

Tous ces poètes, qui se sont frottes à la robe de Ronsard, ne sont guère que d'enthousiastes écoliers, qui, les yeux fixés sur les grands modèles, essaient d'en copier de leur mieux le tour et la forme extérieure. Ils partagent l'erreur capitale du maître : ils croient toucher la perfection des œuvres anciennes, en calquant les procédés d'exécution, en dérobant les matériaux. Ils ne savent que regarder les Grecs, Sénèque, les Italiens et les modernes latins qui reflètent Sénèque : depuis qu'un déplorable contresens de l'humanisme italien a donné à Sénèque les honneurs de la représentation, ce tragique de salon a tyrannisé la scène : trop souvent les Grecs, moins prochains, moins accessibles, n'ont été vus qu'à travers son œuvre.

Aux exemples de Sénèque s'est jointe la lecon des théoriciens:

<sup>1.</sup> Bastier de La Péruse, Médie; Grevin, Jules César, d'après Muret (cf. L. Pinvert, Jacques Grévin, 1899); Fl. Chrétien, Jephté (d'après Buchamur; Jean de la Tuille, Saul le Furieur et les Gabéonites, Garnier, Parcie, Conselle, Hupolyte, Marc Antone, la Troade, Antigone, les Juires, Bradamante, traix am Montchretten, Sophonisbe, David, Aman, l'Écossaise, Hector, les Lacenes, Bergerie.

<sup>2.</sup> Robert Garnier (1535-1601). Manceau, fut avocat an Parlement de Paris, et lieutenant criminel au Mans, Il fit paraître ses tragédes de 1568 a 1580. - Éditions: in-12, 1585; 4 vol. m-12, Heilbronn, 1882-83. - A consulter: Bernage, Étude sur Robert Garnier, 1880. Chardon, Robert Garnier, 1905.

<sup>3.</sup> Sur Montchrétien, cf. p. 338, n. 2.

non pas celle d'Aristote, trop difficile à entendre, et qui, interprétée, commentée, déformée par une demi-douzaine d'Italiens et par Scaliger, ne mettra par accident qu'une empreinte légère sur la tragédie du XVIe siècle; elle n'aura de véritable action en France qu'au xyme siècle, vulgarisée par le petit traité de Heinsius. Mais la tradition du moyen âge, issue des grammairiens latins, se prolonge à travers le XVIC siècle. Donat et Diomède continuent de faire autorité, à côté d'Horace. Des modèles et des préceptes, on apprend qu'il faut dans une tragédie des monologues, des chœurs. des songes, des ombres, des dieux, des sentences, de vastes couplets, de brèves ripostes, un événement unique, historique, illustre, pathétique, un dénouement malheureux, un style élevé, des vers, un temps qui ne dépasse pas un jour : tout cela pêle-mêle, sans subordination ni sens intérieur. Les théoriciens, comme Scaliger 1, insisteront d'après Aristote sur la nécessité d'une rigoureuse unité de l'action : mais le précepte est lettre morte pour nos poètes. Car ils ne savent ce que c'est que l'action dramatique. Elle n'est ni une ni multiple chez eux, elle n'est pas. Quand Garnier amalgame deux ou trois sujets de tragédies antiques, il ne corse pas l'action : elle reste aussi vide, aussi nulle; le poète ne multiplie en réalité que les thèmes oratoires ou lyriques.

De fait, leur pratique correspond à leur talent : ils traitent chaque sujet comme une succession de thèmes poétiques. Chaque situation, chaque état moral n'est pour eux qu'un motif, selon la nature duquel ils modifient leur rhétorique, écrivant ici un discours, là une ode, ailleurs une élégie, ou une méditation, ou une suite de sentences. Ils suivent la pente de leur siècle qui s'applique avec passion à retrouver ou à créer les idées générales. Naturellement, selon les lois de l'éloquence et du lyrisme, leurs développements des situations particulières et des sentiments individuels tendent à l'universel, au lieu commun : d'autant mieux que, n'ayant pas une idée claire de la nature propre du drame, ils sont amenés fort logiquement à le prendre comme une allégorie morale, destinée à l'instruction : pourquoi raconterait-on ces

choses extraordinaires, si ce n'est pour l'exemple?

Cependant telle est la force des modèles antiques, qu'on voit s'ébaucher une sorte de drame, pathétique, lyrique, sans intrigue, qui n'a rien de commun avec le mécanisme psychologique de la tragédie du XVIII<sup>e</sup> siècle. Avec plus d'intelligence et de talent, ces poètes auraient créé un théâtre qui eût été la mise en action de la souffrance humaine, l'image pitoyable des cas douloureux de l'his-

<sup>1.</sup> Julii Cæsaris Scaligeri Poelices libri septem, in-4, 1561. — A consulter: Lintilliac, J.-D. Scaliger, fondateur du classicisme (Nouvelle Revue, 15 mai et 1º juin 1890).

toire, la plainte émouvante des grandes victimes de la destinée. C'est ce qu'on entrevoit dans quelques parties de pièces, dans quelques scènes, dans quelques rôles, chez Des Masures, chez Jean de la Taille surtout, et même parfois chez Garnier. Mais ces rencontres sont trop rares. Il est à remarquer que le sens dramatique, loin de se développer à mesure qu'on s'éloigne de Jodelle, va s'atrophiant et s'effaçant : Montchrétien, supérieur par le génie poétique, n'a plus guère de ces lueurs d'invention théâtrale qu'on pouvait encore surprendre chez Garnier dans sa Bradamante, par exemple, ou ses Juives.

Une autre observation qu'on peut faire, c'est que les sujets antiques sont en général les plus froidement traités, avec le plus de rhétorique et de pédantisme : là, en effet, l'imitation à outrance a lieu de s'exercer, et ces pièces se fabriquent par les mêmes procédés que la Franciade. Mais il y a deux autres catégories de sujets, où les poètes étaient plus libres, et contraints même à développer quelque originalité : c'étaient les sujets modernes, et les sujets bibliques. Là, en effet, on se trouvait affranchi malgré soi du joug de l'antiquité, et, comme je l'ai déjà remarqué à propos de la poésie lyrique, l'actualité vivante des sujets ou des sentiments, les passions du temps, surtout le fanatisme ou bien l'enthousiasme religieux, mettaient dans les œuvres un principe de sincérité qui les élevait. Voilà comment les œuvres les plus intéressantes de la tragédie du XVIe siècle sont les trois David de Des Masures, le Saul de Jean de la Taille. les Juives de Garnier, et l'Ecossaise de Montchrétien. Mais, à part quelques réussites heureuses, ces sujets n'ont inspiré aux poètes que de l'éloquence ou du lyrisme : ils n'ont pas réussi à leur faire créer un drame.

Encore moins y sont-ils parveuus, quand ils ont cherché des voies inconnues à l'antiquité. Sous l'influence des Italiens, ils adoptent la pastorale illustrée par l'Aminte et par le Pastor fido; ce genre, d'essence toute descriptive et lyrique, est exactement l'opposé de ce que devait être notre théâtre national. Il ne put rien produire chez nous que de faux et de médiocre, hormis quelques pages sincères de Racan. La vogue du poème de l'Arioste engagea Garnier à écrire sa Bradamante, qu'il nomma tragicomédie: œuvre hybride, à dénoûment heureux, tragique et familière, dénuée de chœurs, plus alerte et plus directe en son développement que les autres pièces du poète, mais nouveauté dangereuse, en somme, parce qu'elle tendait à dévier la poésie dramatique vers la bigarrure de l'action extérieure et romanesque.

<sup>1.</sup> J. Marsan, la Pastorale dramatique en France, 1905, in-8.

D'ailleurs la tragi-comédie ne prit pas d'essor avant le XVIIe siècle 1.

Il n'est donc pas vrai, en un sens, de dire que la Pleiade ait fondé la tragédie française. La date de 1552, si pompeusement célébrée par Ronsard et tous les amis de Jodelle, ne doit pas être acceptée par la critique comme celle d'une révolution dans l'art dramatique. La Cléopatre marque seulement un progrès sur l'Electre de Baif, qui n'est qu'une traduction, et sur le Jephte de Buchanan, qui est en latin. Elle n'est pas davantage une œuvre de théâtre. [- Mais elle est originale, elle est française, elle a été jouée 2. Et après elle, beaucoup d'autres tragédies et comédies, des pastorales, des tragi-comédies, enfin toute sorte de pièces du type antique ou italien, ont été représentées en France, soit dans les palais et les hôtels des princes, soit dans les maisons des particuliers, soit dans les collèges, soit même comme les Mystères et les Moralités, sur des échafauds dressés dans les rues ou les places : elles ont été représentées par les poètes mêmes et leurs amis, ou par des seigneurs et des bourgeois, ou par des écoliers, ou enfin par des comédiens de profession.

Si beaucoup de pièces, et les plus connues, les plus littéraires, n'ont pas été jouées, ce n'est pas que les auteurs n'en aient pas eu le désir et l'ambition : ils se sont résignes à imprimer, faute de protecteurs qui fissent les frais du spectacle. Les représentations sont devenues rares et ont cessé de bonne heure à la cour : les guerres civiles surtout en sont cause. Mais en province, et grâce surtout aux écoliers, le théâtre à l'antique et à l'italienne chassa peu à peu les anciens genres des Mystères et des Moralités; les comédiens l'adoptèrent. C'était la nouveauté; cela flattait les lettrés; et cela n'éveillait pas les scrupules du clergé et des Parlements. J'ai pu compter quatre-vingt-dix représentations antérieures à 1610, et la liste pourrait encore s'allonger. Quand s'ouvre le xvue siècle, la substitution des genres antiques et italiens aux genres français traditionnels est opérée : il n'y a que la farce qui tienne bon.

Mais la tragédie paie sa diffusion d'une diminution de délicatesse littéraire. Les lettrés avaient voulu, et faisaient encore çà et là (par exemple Montchrétien), des pièces en beau style, et à peu près régulières. Le gros public se moquait de la régularité et du style : il exigea du nouveau théâtre ce qui le remuait dans l'ancien, du pathétique et du mouvement. La tragédie renonça à la poésie, se débarrassa des chœurs (c'est chose faite à peu près vers 1600), multiplia les gros effets, étala même des atrocités sur la scène. Elle

<sup>1.</sup> H Carrington Lancaster, The French Tragicomedy (1551-1628), 1907.

<sup>2.</sup> Ce qui suit, entre crochets, a été ajouté dans la 11º édition.

chercha le fait violent au lieu du fait illustre, commença à prendre ses sujets dans les romans. Elle brava toutes les règles : Cammate, de Jean Hays, est en sept actes. Les unités disparurent. Les pièces furent des « histoires » où souvent toute la vie d'un prince ou autre heros était représentée. Les « épisodes » triviaux et facétieux s'introduisirent, se développèrent, côte à côte avec les horreurs.

Le public avait imposé au nouveau théatre le goût de l'ancien théatre, qui lui était adapté. Voilà pourquoi les Portugais infortunés du sieur Des Croix ou la Sainte Agnès de Trotterel sont des tragédies ramenées au niveau des moralites et des mustères.

Ce fut Hardy qui dans cette confusion choisit la voie où Corneille trouva la tragédie classique.]

### 2. DE HARDY AUX UNITÉS.

Pendant la seconde moitié du XVI<sup>e</sup> siècle, l'ancien théâtre français subsista à l'Hôtel de Bourgogne, où les Confrères de la Passion donnaient tonjours leurs representations. Ils se risquaient, malgré l'édit de 1548, à jouer des mystères sacres, déguisés parfois sous les noms nouveaux de trayedies ou de trayicomédies : ils jouaient des moralites, des mystères profanes, histoires et romans, un Huon de Bordeaux, un Amadis, une Prise de Troie. Ils défendaient leur monopole contre les troupes nomades de comédiens, qui tentaient de temps à autre de s'établir à Paris : aussi est ce en province que s'implantèrent d'abord et prospérérent les genres nouveaux.

Mais, en 4599, les Confrères de la Passion, se résolurent à cesser d'exploiter eux-mêmes leur privilège, et louèrent leur salle à des comédiens. La troupe qui s'y installa alors, et qui, avec quelques interruptions pendant les trente premières années, se fixa à l'Hôtel de Bourgogne, celle de Valleran Lecomte, avait à ses gages un poète parisien. Alexandre Hardy 1. Voilà, plutôt que Jodelle, le fondateur du théâtre classique. Car il semble bien, que Hardy at le premier traité les sujets antiques comme des actions dramatiques, et non comme des thèmes poétiques. C'est chez lui que commence à se définir nettement l'action tragique.

Mais on ne comprendrait rien au développement du théâtre français, si l'on s'imaginait en avoir fini avec les mystères lorsqu'on ne joue plus que des tragédies et des tragi-comedies : c'est une erreur que l'on commet souvent, quand on ne voit dans l'art

Alexandre Hardy, né entre 1569 et 1575, débuta vers 1593, et mourul vers 1631-1632. — Édition · E. Stengel, Marburg, 1884, 5 vol. in-12. — A consulter: E. Rigal, A. Hardy et le Théâtre français, in-8, Paris, 1889; le Théâtre français avant la periode classique, 1900.

dramatique qu'un genre littéraire. Avec la salle des Confrères, les comédiens avaient loué leurs décorations : le renouvellement des sujets ne porta point d'abord atteinte aux traditions scéniques, et Hardy ne songea point à construire sa Didon ou sa Marianne autrement qu'il n'eût découpé une Vie de Sainte Catherine ou une Histoire d'Amadis. Le principe de la mise en scène est le décor simultane, la juxtaposition de tous les lieux nécessaires au développement successif de l'action. Par exemple, pour une pièce perdue de Hardy, le décorateur de la comédie note ainsi la mise en scène : « Il faut au milieu du théâtre un beau palais, et à un des côtés une mer où paraît un vaisseau garni de mâts, où paraît une semme qui se jette dans la mer, et à l'autre côté une belle chambre qui s'ouvre et ferme, où il y ait un lit bien paré avec des draps 1 ». Il pouvait y avoir ainsi cinq ou six lieux figurés ensemble sur la scène. Quand les lieux étaient voisins dans la réalité, l'acteur passait lentement de l'un dans l'autre : éloignés, il quittait la scène pour y entrer aussitôt. Aux changements du lieu correspondait souvent l'écoulement plus ou moins long du temps, une heure, un jour, un mois, une année, ou plus, selon que voulait et indiquait le poète. Ainsi arrivait-il qu'on voyait, à l'acte IV de la Force du sang, une femme sur le point d'être mère dans la scène I, et dans la scène iv la même femme accompagnée d'un fils de sent ans.

Hardy n'eut jamais de scrupule sur la légitimité de ces conventions, et son théâtre est résolument irrégulier. Il ne chercha pas non plus à maintenir les chœurs. Cependant, en ses jours de prétention littéraire, il se réclamait de Ronsard. Au fond, pour lui comme pour Régnier, comme pour d'Aubigné, Ronsard, par une illusion dont l'histoire littéraire offre plus d'un exemple, Ronsard était le représentant de la liberté de l'art, du facile et fécond naturel, contre Malherbe et contre les puristes tyrans du vers et de la langue. Ronsard sans doute eût renié ce grossier versificateur,

si peu poète, si peu artiste.

Et pourtant Rousard aurait eu tort, Lorsqu'on voit l'irrégularité extravagante et confuse, l'incohérence romanesque de la tragédie aux environs de 1600, on se rend compte que l'irrégularité méthodique de la tragédie de Hardy est une restauration. Il revient aux sniets antiques, aux faits illustres, historiques ou légendaires; il ne donne guère dans le romanesque. Et sans abandonner encore le point de vue pathétique de la tragédie lyrique de la Renaissance, il indique, par un sûr instinct dramatique, l'intérêt qui peut résulter d'une action animée et graduée. Qu'on lise, si l'on peut,

<sup>1.</sup> Mss de Laurent Mahelot, Bibl. Nat., Fr. 24 330 (Mém. de la Soc. de l'Histoire de Paus, t. XXVIII); cf. Rigal, ouvr. cité, et le Catalogue du Ministère de l'instr. publ. et des beaux-arts pour l'Exposition de 1878, Paus, 1878, p. 66 et 80. (App. XV.)

sa Didon: le quatrième livre de l'Éncide y est intelligemment mis en scène. Rien du style, ni de la poésie, ni du pittoresque de Virgile ne subsiste; mais l'action, la vie, la lutte. Hardy a senti tout cela: il dégage très justement les situations, et, dans son plat jargon, il fait dire aux personnages précisément ce qu'il faut qu'ils disent. Sa psychologie, très grossière, très sommaire, est du moins naturelle et saine. Il a été un charpenteur plutôt qu'un écrivain de drames; mais il a eu le très juste instinct de ce que le théatre classique devait être: des situations faisant saillir des caractères.

M. Rigal a conjecturé que les tragédies de Hardy étaient les œuvres de sa jeunesse, composées et jouées pendant le séjour de

sa troupe en province : ce n'est pas bien certain.

Il semble que ces pièces, relativement sévères, aient eu du mal à s'établir sur la scène de l'Hôtel de Bourgogne, et que le poète ait dû chercher autre chose pour satisfaire son public. Ce public, très grossier et très bruyant, composé de marchands, d'artisans, de cleres, de commis, d'écoliers, de laquais et de filous, ce public aimait le mouvement scénique, les actions embrouillées et surprenantes : Hardy lui fournit un divertissement de son goût par ses pastorales et ses tragi-comedies; il s'appropria ces deux genres dont les poètes érudits de la Pléiade lui donnaient l'idée, comme ils lui avaient donné celle de la tragédie. C'est lui qui donna vraiment la vie à la tragi-comedie : il y mit tout le romanesque qu'il excluait de la tragédie, toute l'irrégularité qu'il y modérait, et il la fit si bien agréer de son public, par la complication accidentee des intrigues, qu'elle parut, avec la pastorale, jusque vers 1640 devoir exclure la tragédie de la scène. Exploitant les anciens et les modernes, les poètes, les historiens, les romanciers, mais, manifestement, aimant mieux découper en scènes une action racontée, et choisir lui-même les éléments du drame, que de calquer son œuvre sur un modèle artistement construit, sans idolâtrie érudite ni engouement précieux, indépendant de Sénèque, très affranchi des Italiens, et tout à fait ignorant des dramaturges espagnols, Hardy, avec ses six ou sept cents pièces, fut pendant une trentaine d'années le fournisseur habituel de l'Hôtel de Bourgogne.

Il réussit à tirer le théatre français de son obscurité, et du mépris où le tenaient les classes aristocratiques. Son succès engagea les poètes de la société polie à porter aux comédiens des poèmes délicatement écrits. Théophile leur donna son illustre Pyrame et Thisbé (entre 1617-1619, ou 1621-1623). La pastorale française trouve alors ses chefs-d'œuvre, avec les Bergeries de Racan (vers 1623), la Silvie de Mairet (vers 1626)<sup>1</sup>, et l'Amaranthe

<sup>1.</sup> Éditions : Silvie, éd. Marsan, 1906, in-8°; Silvanire, ed. Otto, 1890; Sophonisbe,

de Gombault (impr. 1631). La société polie suivit ses poètes, le cardinal de Richelieu se déclara amateur passionné du genre dramatique, et les honnêtes femmes commencèrent à se risquer chez les comédiens.

Alors apparaissent les règles, les fameuses règles des unités 1. Elles étaient connues depuis longtemps des critiques et des poètes érudits. Les Italiens les avaient extraites d'Aristote, celle de l'action du moins, et celle du temps. Les Espagnols en avaient disputé, Cervantès pour, Lope et Tirso contre. En Angleterre, avant 1595, Philippe Sidney définissait le drame classique et ses trois unités. En France, Scaliger, Jean de la Taille les avaient indiquées : mais en s'établissant dans la décoration des mystères, la tragédie les avait écartées. Hardy ne semble pas même les soupconner, et il faut qu'elles aient préoccupé bien peu les esprits, puisque Corneille, à la date de 1629, où il écrivit Mélite, n'en avait jamais entendu parler. Celui qui les introduisit réellement fut Mairet, qui n'a guère d'autre titre à notre souvenir. Il les appliqua - à peu près - dans Silvanire, tragi-comédie pastorale 1629. En 1631, il formula la théorie classique des unites dans la Preface de Silvanire. Enfin, en 1634, il fit jouer Sophonisbe, la première tragédie régnlière qu'on ait donnée.

Ces tentatives, auxquelles les comédiens de l'Hôtel de Bourgogne étaient hostiles, moitié par esprit de tradition, moitié par intérêt, pour ne pas mettre au rebut tout leur magasin de décorations, furent favorisées par l'établissement d'une seconde troupe de comédiens, celle de Mondory, qui se fixa à Paris en 1629; pour se soutenir contre l'Hôtel de Bourgogne, Mondory fit accueil aux nouveautés. Aux environs de 1630, la polémique sur les unités était dans toute sa force : c'est en 1628 que Fr. Ogier écrivait pour la tragi-comédie de Schelandre, Tyr et Sidon 2, la plus vigoureuse défense qu'on ait faite du théâtre irrégulier : au nom de la vérité. il maintient le mélange des genres, du tragique et du comique; au nom du plaisir, il autorise la dispersion de l'action dans le temps et dans l'espace. On bataille dans les Préfaces et dans les Traités. Chapelain a été des premiers converti aux règles : en 1635, il y convertit le cardinal. Le public semble incertain : Scudéry, qui est dans le camp d'Aristote, continue à faire des pièces irrégulières

1888, éd. Volmöller. — A consulter: Bizos, Étude sur J. de Mairet, 1877. J. Marsan, La pastorale dramatique en France, 1906, in-8°.

<sup>1.</sup> A consulter : outre Rigal, H. Breitinger, les Unités d'Aristote avant le Cid de Corneille, Genève, 1879, in-12. Ch. Arnaud, Étude sur la ric et les ouvres de l'abbé D'Aubignac, in-8, Paris, 1887. Brunctière, Études critiques, t. IV. G. Lanson, le Theâtre classique au temps d'Alexandre Hardy, dans Hommes et Livres, 1895.

<sup>2.</sup> Ancien Théatre français, Bibl. elzev., t. VIII.

« pour contenter le peuple ». Cependaut, dès lors, les *unités* ont cause gagnée. Pendant quelques années on semble chercher un moyen terme entre l'unité et la multiplicité, soit par la juxtaposition de lieux réellement contigus, soit par une certaine indétermination du lieu. Enfin, à partir de 1640, on peut dire que la doctrine classique règne dans toute sa rigueur.

L'établissement des unités aristotéliciennes fut certainement une victoire pour la critique érudite. Elle a, par là, fortement agi sur l'évolution de l'art dramatique en lui fournissant la formule de ses œuvres. Cependant il ne faut pas s'y tromper : Aristote n'a pas tyrannisé le goût français, il n'a point jeté notre tragédie hors de sa voie naturelle. Bien au contraire, à qui lira attentivement les tragédies de Hardy, ou la Mélite de Corneille, il apparaîtra que le drame français tendait à se concentrer, et que, laissé à lui-même, il se fût, un peu plus tard peut-être, mais un jour certainement. régularisé. Il eût retranché l'excès de mouvement extérieur qui détourne de l'explication des causes morales. Les unités n'ont fait que hâter et servir la définition de la forme où tendaient secrètement les auteurs et le public : et ce ne sont pas les érudits, c'est la raison qui a fait triompher Aristote sur notre scène, « Je dis que les règles du théâtre ne sont pas fondées en autorité, mais en raison. » Celui qui parle ainsi est l'un des plus entètés défenseurs des règles, c'est l'abbé d'Aubignac dans sa Pratique du théatre 1.

En venant au théâtre, la société polie y avait apporté sa sécheresse d'imagination et son instinct rationaliste. Sur cette misérable scène de l'Hôtel de Bourgogne, à la maigre lueur des chandelles, le contraste de la réalité signifiée et de l'image figurée était trop fort; on remarqua que la forêt était un arbre, la mer un bassin; on s'étonna que l'Allemagne et le Danemark, ou même la place Royale et les Tuileries ne fussent séparés que par quelques toises, et qu'en une heure le héros eût vieilli de trente ans. Cela ne parut pas raisonnable, ni croyable. Les extravagances romanesques des tragi-comédies ravissaient : mais l'insuffisance de l'imitation scénique choquait. On ne sut pas passer du décor simultané au décor successif, qui pourtant ne fut pas tout à fait inconnu. Les unités offraient une idée qui séduisit les honnètes gens : celle d'une imitation exactement équivalente à la réalité, et capable ainsi de faire illusion. En leur vrai sens, elles représentent le minimum de convention qu'on ne peut retrancher dans la représentation de la vie : on suppose que le plancher de la scène est un autre lieu quelconque du monde, mais toujours le même lieu, et que les deux heures du spectacle peuvent contenir les événe-

<sup>1.</sup> Editions : In-4, Paris, 1657; Amsterdam, 2 vol. in-12, 1735

ments d'une journée : mais l'idéal où l'on tend, c'est de réduire la durée de l'action à la durée de la représentation. Ainsi l'établissement des unités fut en réalité une victoire du réalisme sur l'imagination : et voilà pourquoi elles s'implantèrent chez nous, et

non en Espagne, ni en Angleterre.

Partout, lorsqu'on discute sur les unités, c'est bien la question du réalisme de la mise en scène qu'on discute : et chez Tirso et chez Sidney nous en avons la preuve. Chez nous, dès le xvie siècle, Scaliger avait posé nettement le problème, lorsqu'il ne traitait des unités qu'à propos de la vraisemblance. Tout érudit qu'il était, il ne suivait pas Aristote, mais la raison, lorsqu'il impliquait dans l'unité de temps l'unité de lieu dont la Poétique n'avait rien dit, et lorsqu'il réduisait l'unité de jour à cinq ou six heures pour la rapprocher autant que possible de la durée réelle du spectacle. Ces règles donc, qui sont devenues cause de tant d'invraisemblances dans la décadence du théâtre classique, se sont imposées comme condition nécessaire de la vraisemblance : on en méconnaîtrait le caractère si l'on perdait de vue un seul moment a quel état de la mise en scène elles se rapportent. Il suffit de lire la Pratique du theatre pour s'apercevoir que d'Aubignac bataille contre une forme de drame qui est celle des mystères, et pour comprendre que, dans les règles aristotéliciennes, le rationalisme classique a trouvé un moyen d'éliminer de la scène les derniers vestiges de la fantaisie jadis naïve du moven âge. Il s'en est servi pour resserrer le poème dramatique dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire pour placer l'intérêt dans l'action morale et dans le mouvement des caractères plutôt que dans l'agitation des corps. On peut dire que par les unités l'esprit classique s'est construit la forme littéraire la plus apte à l'exprimer; et sans doute il n'était pas nècessaire que Corneille écrivit le Cid en 1636 : mais du moins, pour l'extraire du drame de Guillen de Castro, il lui fut utile de se sentir lié par ces lois nouvelles qui obligeaient de concevoir la tragédie autrement que comme un roman découpé en scènes,

# 3. LE CID.

Pour estimer le Cid à sa valeur, il faudrait voir ce qu'étaient les œuvres au milieu desquelles il apparut. Grâce à llardy et à Mairet, le public était en train de se passionner pour le théâtre, et le poème dramatique passait insensiblement au premier rang des genres littéraires. La gloire et le profit s'y rencontraient : aussi les jeunes auteurs se portent-ils avec ardeur de ce côté. Autour de

Mairet viennent se placer de 1628 à 1630 Rotrou, Scudéry, Corneille, Du Ryer: en 1636, Tristan. A voir leurs œuvres, on serait tenté d'abord de regretter le vieux Hardy, qui était grossier et brutal, mais qui du moins n'était ni précieux, ni galant, ni it lien, ni espagnol: on regrette le gros bon sens avec lequel it maniait ses sujets, son action directe et rapide, ses sentiments peu raffinés, mais naturels. Ceux-ci se piquent de style et d'esprit; ils portent au théâtre le goût des pointes, des inventions romanesques, des fantaronnades épiques: c'est avec eux que, sans négliger les Italiens, notre théâtre se met a vivre aux frais du répertoire espagnol.

A la veille du Cid, le spectacle offre un singulier mélange d'extrême grossièreté et de recherche extravagante. La tragicomédie ou la tragédie jusque vers 1635 est précédée du Prologue, vrai boniment de foire, énorme de bouffonnerie et d'obscénité : elle est suivie de la farce, qui est salée, et souvent d'une chanson de Gaultier Garguille, qui n'est pas mièvre non plus. Au milieu de ces divertissements tout populaires, la tragi-comédic étale ses inventions surprenantes et -tériles : nous pouvons prendre pour spécimen l'Heureuse Constance de Rotrou (1631). Le roi de Hongrie doit épouser la reine de Naples, et l'épousera au dénouement ; mais pour qu'il en vienne là, il faudra que tout le monde se déguise, le roi de Hongrie en simple gentilhomme, Alcandre, frère du roi, en marchand, son amante Rosélie en paysanne, la reine de Naples en pèlerine, un valet bouffon en Alcandre; et il faudra encore deux fausses lettres pour brouiller la situation au milieu de la pièce. Les déguisements et les travestis sont la monnaie courante dans les tragi-comédies.

Quant à la tragédie, dans la mesure où les exigences de la scène le permettent, elle a repris l'allure d'une déclamation littéraire, à la taçon dont l'entendaient les poètes du xvi siècle. Sénèque, inconnu de Hardy, reprend son autorité sur nos poètes : dans l'Hercule mourant (1634), scule tragédie de Rotrou antérieure au Cid, Hercule a revêtu au troisième acte la tunique empoisonnee deux actes durant, il agonise, d'une agome qui consiste à lâcher coup sur coup d'énormes tirades, et le cinquième acte est une apothéose d'opéra. En 1636, deux tragédies notables paraissent : la Mort de César de Scudéry, où Plutarque n'est pas mal découpé, mais où l'action trop visiblement ne sert que de prétexte aux exercices oratoires dans le goût de Lucain, et la Marianne de Tristan, qui n'ajoutait guère à celle de Hardy que la boursousiure d'une rhétorique échevelée.

Le Cid parut à la fin de 1636 ou dans les premiers jours de 1637 : le poète était déjà célèbre, rien cependant ne pouvait faire prévoir qu'il était capable de donner ce chef-d'œuvre. Le succès fut tel, qu'il souleva contre Corneille presque tous les auteurs dramatiques, depuis l'obscur Claveret jusqu'aux illustres Mairet et Scudéry : Rotrou s'abstint. La guerelle du Cid ne nous montre que l'exaspération de rivaux jaloux et impuissants. Aucun principe, aucune doctrine d'art n'est en jeu; et c'est pourquoi nous pouvons ne pas nous arrêter aux pamphlets de Mairet, accusant Corneille de plagiat, aux Observations de Scudéry se faisant fort de démontrer : 1º que le sujet du Cid ne valait rien ; 2º qu'il choquait les règles; 3º qu'il manquait de jugement en sa conduite; 4º que les vers en étaient méchants — et qualifiant Chimène d'impudique et de parricide. Le pis fut, pour Corneille, que parmi les jaloux se rencontra le cardinal de Richelieu qui occupait ses loisirs à concevoir de méchantes pièces, et avait toutes les passions mesquines d'un raté. Il obligea l'Académie à juger et Corneille à laisser juger le Cid. L'Académie eut du mal à contenter le cardinal, qui rejeta les deux premières rédactions qu'on lui proposa. Enfin Chapelain fit agréer la sienne, où il avait tâché d'équilibrer de son mieux le mal que le cardinal l'obligeait à dire de la pièce, et le bien qu'il en pensait lui-même. Les Sentiments de l'Académie parurent en 1638 : c'est une œuvre de critique étroite, chicanière, sans vues générales ni élévation d'esprit.

Quand ce bruit fut apaisé, il ne resta plus guère que Scudéry pour s'imaginer que d'autres pièces pouvaient se comparer au Cid. Le public persista à croire que le Cid était une pièce unique, et il avait raison. Outre son agrément infini, que Balzac signalait si bien, outre le pathétique des situations et la beauté des vers, le Cid eut le mérite de fixer la notion de la tragédie classique; et c'est par la qu'il est une date considérable dans l'histoire de l'art. C'est une de ces œuvres fécondes et impérieuses qui engagent l'avenir. Depuis llardy, ou, si l'on veut même, depuis les premiers traducteurs de Sophocle et d'Euripide, la forme tragique s'organisait : le Cid décida seul de ce qu'on mettrait dans cette forme. Et, par là, seul il fonda le théâtre français.

Comme quelques-uns de sa génération faisaient volontiers, Corneille avait pris un drame espagnol, joué à Valence en 1618, las Mocedades del Cid<sup>1</sup> de Guillen de Castro, mais à l'étoffe étrangère il avait donné sa façon. il avait taillé librement dans cette chronique touffue, pittoresque, morcelée. De cette biographie dramatique, il avait extrait un épisode principal, le mariage de Rodrigue, qui

<sup>1.</sup> A consulter: Mérimée, éd. de las Mocedades del Cid. Toulouse, 1890. Sur la légende du Cid. Milá y Fontanals, de la Poesia heroico-popular Castellana, Barcelona, 1874, p. 219-301. — E. Martinenche, La Comedia espagnole en France, 1900

était devenu tout son drame. Il avait retranché l'action extérieure. purement sensible, le mouvement et comme la trépidation d'une figuration multiple. Il n'avait laisse autour des deux amants que les personnages nécessaires à l'explication de leur fortune : s'il a gardé l'infante, c'est par une erreur imputable aux préjugés mondains de son temps. Il avait défini les caractères de l'action tragique : elle doit être morale et intérieure en son principe; l'intéressant, ce n'est pas l'événement, c'est le sentiment, et les faits extérieurs, même nécessaires à l'action, ne valent que comme donnant une expression aux faits moraux, ou ayant sur eux un contre-coup. Aussi ne les montrera-t-on pas, l'unité du lieu faisant son office : la mort du comte, la bataille, le duel de Rodrigue et de don Sanche resteront dans la coulisse, parce qu'ils ne servent qu'a traduire ou modifier les éléments psychologiques du sujet. Il suffit donc de les donner par hapothèse sans les donner en spectacle, c'est-à-dire de les annoncer par récit. En revanche, il suppléera aux insuffisantes analyses du drame espagnol; il ajoutera la seconde entrevue de Rodrigue et de Chimène, qui rend sensible le progrès de l'action morale, en enregistrant les plus légers changements de sentiment et même d'accent des deux amants.

Ce n'est pas tout : le Cid pose cette loi, que le héros tragique fait sa destinée par les déterminations de sa volonté : il pe recoit pas l'impulsion du dehors; le hasard et l'accident sont exclus (en principe) de l'intrigue tragique. Sans doute la mort du comte est un événement fortuit qui met obstacle au bonheur de Rodrigue et de Chimène, mais qui ne voit que le fait matériel de cette mort n'est rien, et que les sentiments déterminés chez les deux amants par cette mort sont tout l'obstacle? Ainsi ils font eux-mêmes leur fortune : le principe de l'action tragique est dans la définition première de leurs caractères. Et le développement de cette action, la suspension pathétique du dénouement vient de ce que chacun des deux amants trouve en lui-même un sentiment qui l'oblige à défaire ou retarder son bonheur, et de ce que chacun d'eux trouve aussi dans l'autre un sentiment qui s'oppose à sa volonté : chez tous les deux; la piété filiale combat l'amour; et le devoir parle a Rodrigue quand Chimène n'a encore qu'à suivre son amour, a Chimène quand Rodrigue peut de nouveau écouter son amour. Cette discordance intime ou réciproque est toute l'action. Ainsi se dégage la formule de la tragédie : ce sera une étude d'âmes, mais une démonstration, non pas une description, où les âmes seront en action, en conflit. La lutte des passions et des volontés, dans une âme agitée, ou dans plusieurs âmes opposées, voilà ce que le Cid pose comme l'essence de la tragédie.

Il pose encore cette loi que le héros n'est pas un Espagnol, un

Français, mais simplement et plus, un homme. Corneille n'a pas songé - il ne le pouvait guère - à ressusciter le vrai Cid, le rude ambitieux et cupide baron du xie siècle, le mercenaire cruel et pillard qui souvent combattit les chrétiens et servit les Musulmans. l'indocile vassal qui fut trois fois exilé par son roi, et fièrement se fit une souveraineté dans Valence conquise. Mais aussi bien que le Cid de l'histoire, que le Cid toujours barbare du Poème ou de la Chronique Rimée, et que le Cid chevaleresque des romances, Corneille à refusé d'évoquer le Cid de Guillen de Castro, héros national, presque saint, mais beau cavalier et serviteur des dames, hidalgo tueur de Mores et diseur de pointes : il n'a gardé du caractère local de l'action et du héros, que ce qui était indispensable à la réalisation des sentiments généraux. C'est dire que l'intérêt du Cid n'est pas dans la couleur historique, mais dans la vérité humaine. Îl n'importe pas, ou il n'importe guère, que le Cid et Chimène portent des noms espagnols. Car si cette dévotion de l'amour et cette exaltation de l'honneur sont réellement espagnoles, elles ne le sont pas pourtant exclusivement; et c'est vraiment en tout pays qu'on peut voir deux volontés, éprises d'amour, éprises aussi d'honneur, subordonner l'amour à l'honneur par respect pour cet amour même, et se rendre dignes du bonheur en le refusant. Le cas n'est pas castillan, il est humain : et ainsi en sera-t-il dès lors de toute tragédie : grecque, ou asiatique, ou romaine, elle n'aura en réalité qu'un objet et qu'un modèle : l'homme. Le lieu et la date ne seront que des éléments de représentation concrète, des signes particuliers de l'universel.

Il restera pourtant dans le Cid français un reflet de l'Espagne, et c'est ce qui fera la magie, la séduction juvénile et charmante de l'œuvre. Le drame, si précis, si positif, si raisonnable, s'enveloppe d'une grâce chevaleresque par où le sujet révèle son lieu d'origine. Le Cid et Chimène restent des personnages de roman, mais des personnages de roman qui seraient vrais et sensés. Tandis qu'ici l'imagination tour à tour lyrique ou épique s'allie à la raison, à l'exacte et précise notation des faits moraux, plus tard Corneille aura surtout l'imagination mécanique, celle qui combine abstraitement les forces. Jamais il ne retrouvera cette couleur pittoresque et chaude, cet éclat de fantaisie poétique : et s'il en retrouve un jour quelque chose, ce sera lorsqu'il rentrera en Espagne, et en ramènera Don Sanche.

Après le Cid viendra Horace (1640) : le Cid tenait encore de la tragi-comédie; Horace est une pure tragédie, non plus un exercice oratoire, à la façon de Sénèque, comme l'Hercule furicux de Rotrou, ou comme la Médée même de Corneille : mais un conflit dramatique de caractères fortement définis. Horace assure le

triomphe de la tragédie et détermine la disparition définitive des formes hybrides et confuses, telles que la tragi-comédie: Horace enfin rompt avec le roman, le précieux, l'Espague, et ramène à l'antique. Cinna 1640, Polyeucte (1643), Rodogune (1644-1645), Nicoméde (1651), développeront par des expressions variées l'originalité du génie de Corneille, et la conception qu'il s'était faite du mécanisme moral de l'homme. Le Menteur contribuera à dégager la forme de la comédie, comme le Cid a fixé celle de la tragédie. Nicoméde marque le point d'arrêt du génie de Corneille: à partir de ce point, il ne fera pas toujours des choses indignes de lui, il composera même des ouvrages fort curieux et d'une psychologie originale, mais il n'ajoutera rien d'essentiel à la définition que les ouvrages précédents nous donnent de son génie et de son art. C'est cette définition qu'il nous taut essayer de présenter maintenant.

### CHAPITRE II

#### CORNEILLE

Caractère de Corneille. — 4. Le théâtre de Corneille: la vérite morale est le but. Les règles. Les intrigues. Le choix des sujets. L'histoire dans Corneille: goût des reflexions sur la politique. Le type romain. — 2. Psychologie cornelienne. La conception de l'amour. L'héroïsme de la volonté: les généreux et les scélérats. Ce qu'il y a de peu dramatique dans la psychologie cornélienne. — 3. Les personnages de second plan: variéte, vérité, finesse des études de caractère. — 4. La « mécanique » dans la tragédie cornelienne. Dialogue et style. — 5. Rotrou: imagination originale.

Corneille <sup>1</sup> n'a pas de biographie : il n'importe à son œuvre qu'il ait déménagé de Rouen à Paris en 1662, et qu'il se soit installé rue

1. Pierre Corneille, né le 6 juin 1606, à Rouen, était d'une famille de robe; il étudia le droit, fut reçu avocat, et acquit une charge d'avocat général à la table de marbre du Palais (caux et forêts, et navigation). Il fit en 1629 sa première œuvre dramatique, Mélite. Il fut un moment un des cinq auteurs qui écrivaient des pièces sons la direction de Richelieu; il collabora aussi a la Guirlande de Julie. Il se maria en 1640, après Horace. L'Academie le recut en 1647, après deux échecs. En 1650, il se défait de sa charge. De 1652 à 1659, de Perthavite à Œdipe, il se tient éloigné du theâtre. En 1602, il transporte son donneile de Rouen à Paris, et reçoit l'année suivante du rou une pension de deux mille livres, qui dès 1665 fut irrégulièrement payée. Il perdit un fils de quatorze ans en 1667; un autre, qui était officier de cavaher, fut tue au siège de Grave en 1674. Cette même année 1674. Corneille donna sa dermère pièce. Surena. Il mourut assez miserable dans la nuit du 30 septembre a" 1er octobre 1684. — La chronologie des premières pièces de Corneille a été longtemps établie d'une manere erronée : voici comment on l'a corrigée : le Cid, déc. 1636 ou janv. 1637; Horace et Cinna, 1640; Polyeucte, 1643; Pompée et le Menteur, hiver de 1643-1644; la Suite du Monteur, sans doute 1644; Rodogune, hiver de 1644-1645; Théodore, 1645. (Cf. édit. Marty-Laveaux, t. X, p. 423-425.) Mais il reste encore hien de l'incertitude. M. Rigal met Polyeucte en 1641 : ce qui réagit sur les dates des pièces suivantes.

Éditions: le Théûtre de Corneille, revu et corrigé par l'auteur (avec les Discours et les Examens), Paris, A. Courhé, 3 vol. in-8, 1600; édit. Marty-Laveaux, Coll. des Grands Écrivains, 12 vol. in-8, Paris, Hachette et Cle, 1862.

A consulter : Pour le détail des éditions, et pour tous les ouvrages relatifs à Cor-

d'Argenteuil après 1676, non plus tôt comme certains l'ont cru. Nous noterons seulement qu'il était Normand, et avocat : deux garanties de subtilité d'esprit. Il fut élevé chez les jésuites, dont les théologiens seront précisément les défenseurs du libre arbitre contre le jansénisme. Ce fut un bonhomme, de mours très simples, marguillier de sa paroisse à Rouen, dévot, très sincèrement et naïvement dévot : il occupa ses loisirs, pendant qu'il fut éloigné du théâtre de 1652 à 1659, à traduire en vers des chants d'Église et l'Imitation de Jésus-Christ; plus tard, il fera encore l'Office de la Vierge. Il était tier et besoigneux : de là vient qu'il quémandait ou remerciait tantôt bassement, tantôt avec quelque raideur : jamais adroitement. Les passions ne troublèrent pas sa vie : il était homme de famille. et vécut dans une étroite intimité avec son frère Thomas, de vingt ans plus jeune que lui. Il avait l'esprit timide et scrupuleux : il se tourmenta fort à chercher les fautes de ses pièces, et les excuses de ses fautes; il n'avait pas la vanité contente, mais la vanité inquiète. Il prépara avec grand soin les éditions séparées de ses pièces et les éditions générales de ses œuvres, multipliant les corrections, épluchant avec une attention minutieuse chaque vers, chaque syllabe de son texte. Il porta l'esprit de Malherbe à la scène, msque-là livrée aux raffinés négligents, et il v fit valoir la simplicité travaillée.

Étant homme, et poète, il aimait ce qui venait de lui, et préférait ce qu'il voyait mal reçu du public. Il quitta le théâtre par un dépit d'auteur sifflé, après Pertharite: il y rentra, au moment où disparaissaient et les modèles qu'il peignait et le public qui avait fait sa renommée. Cette retraite est le grand événement de sa vie. Quand il reparut, il lui fallut plaire à un autre goût, à une nouvelle génération, très infatuée d'elle-même et dédaigneuse des vieilles modes; le grand Corneille se fit doucereux, gauchement, à la façon de Quinault. Mais il ne put tenir contre Racine: il fut jaloux, et malheureux. Sa pauvreté lui fut moins amère que cette gloire d'un rival, qui lui semblait un vol fait à son génie.

# 1. LA FORME DU DRAME CORNÉLIEN.

Le principe fondamental du théâtre de Corneille, c'est la vérité, la ressemblance avec la vie. Il a tâtonné d'abord, s'étant formé

neille qui sont antérieurs à 1862, Marty-Laveaux, t. XII, p. 517 567. — Depuis 1862: E. Proot, Bibliographie Cornélieune, 1876 (Additions, par Le Verdier et Pelay, 1908); Brunchere, les Époques du théâtre fra çais, 11° et 2° Conf., 1892; Bouquet, Foints obscurs et nouveaux de la vie de Corneille, 1888; Lemaître, Impressions de Inéâtre, t. I, III et V; G. Lanson, Corneille (Coll. des Grands ecrivains), 1898.

dans un temps où nul ne sougeait à diriger l'œuvre dramatique vers cette fin : il a poussé sa fantaisie dans tous les sens : vers l'extravagance galante avec Mélite, vers l'imbroglio romanesque avec Clitundre, vers la rhétorique raffinée avec Médée, vers la bouffonnerie copieuse avec l'Illusion comique. Mais, dès ces premiers temps, il avait créé à son usage une forme de comédie, sobre, sérieuse, vraie, sur laquelle nous reviendrons. Puis il créa la tragédie vraie, à laquelle il se tint. Il accepta les unités, qui n'étaient pas encore établies quand il débutait, parce qu'elles étaient une méthode utile pour l'exposition dramatique de la vérité morale.

On s'est parfois singulièrement trompé sur l'attitude de Corneille à l'égard des fameuses règles : on a plaint trop facilement ce grand génie ligotté par de pédantesques lois, et se débattant en vain contre leur fatale contrainte. En fait, Corneille ne conteste pas du tout le principe des unités. Il chicane les formules absolues des critiques érudits, qui concèdent vingt-quatre heures, et en refusent trente, qui reconnaissent l'unité d'un palais, plutôt que l'unité d'une ville. Pour lui, il a sur les unités le sentiment qui est celui du public, et qui les a établies : elles sont l'expression de « la raison naturelle »; elles donnent la vraisemblance, et un air de réalité au poème dramatique. Aussi faut-il les prendre moins comme des formules fixes de valeur constante, que comme des formules élastiques, de valeur variable, qui indiquent un idéal à poursuivre. « La représentation dure deux heures, et ressemblerait parfaitement, si l'action qu'elle représente n'en demandait pas davantage pour sa réalité. Ainsi ne nous arrêtons point ni aux douze ni aux vingt-quatre heures, mais resserrons l'action du poème dans la moindre durée qu'il nous sera possible, afin que sa représentation ressemble mieux et soit plus parfaite 1, » Et pareillement pour le lieu. En d'autres termes, unité de lieu, unité de temps, signifie pour Corneille minimum de variation dans le lieu, minimum de durée dans le temps, donc maximum de vraisemblance; mais la quantité minima de temps ou d'espace n'est pas absolue, elle est relative, et se détermine par la constitution particulière de chaque sujet. Quand on a donné au sujet toute la concentration que ses propriétés essentielles rendent possible, on a atteint l'unité de ce sujet et le maximum de vraisemblance.

Si maintenant Corneille a souvent besoin de prendre plus que la formule des doctes n'accorde, s'il n'arrive guère à faire coïncider dans le temps et l'espace l'action réelle et la représentation de l'action, tandis que Racine n'a jamais subi la gêne des règles, la raison principale en est que les passions se manifestent tout entières

<sup>1.</sup> Discours des trois unités.

par des impulsions instantanées, tandis que la volonté se reconnait surtout à la constance des effets, et il n'y a pas de constance sans une certaine durée. Voilà pourquoi les vingt-quatre heures font un peu violence au sujet du Cid, tandis qu'Andromaque ou Phèdre s'y renferment sans peine.

Le caractère des intrigues de Corneille se déduit d'une raison analogue. Il ne faut pas en exagérer la complication. D'abord il n'a pas usé de movens romanesques : on ne citerait pas un travestissement, pas un incognito, dans son théâtre, hors Don Sanche qui n'est pas une tragédie, hors Héraclius aussi : mais dans Héraclius la substitution d'enfants n'est pas un moyen de traiter le sujet, c'est l'essence même du sujet, et de cette donnée singulière le poète veut tirer moins des péripéties surprenantes que des états d'ame pathétiques; ce qui l'intéresse, c'est le cas moral, extraordinaire sans doute, mais humain, de Phocas. Il n'a pas usé non plus des reconnaissances; il a fait parfois revenir des gens qu'on crovait morts comme Sévère dans Polyeucte : mais l'espèce de reconnaissance de Sévère et de Pauline pose le problème psychologique de la piece, elle est nécessaire, naturelle; elle produit des évolutions de sentiments, non des ricochets d'intrigue. Rodogune est une pièce compliquée : oui, dans ses données fondamentales; non pas, dans son intrigue. Ce qu'on doit refenir du fameux récit pour comprendre la pièce est peu de chose, et la pièce tout entière est le conflit de deux caractères durs, entre lesquels sont tiraillés, écrasés deux caractères faibles. Toutes les complications de l'action sont des complications morales.

Et si l'on veut bien y regarder de près, on verra que Corneille intrigue ses pièces par l'invention subtile, non pas des faits, mais des sentiments. S'il lui faut supposer parfois des faits multiples ou des coıncidences trop arrangées, c'est qu'il médite des cas de conscience raffinés, des conflits héroïques de sentiments. Si la tragédie morale semble souvent continuer un roman ou s'y superposer, et si son action semble parfois, soit au début, soit dans le cours des pièces, recevoir l'impulsion du dehors, c'est qu'il peint des volontés, comme nous le verrons, et que ces volontés, sûres et constantes, ne changeraient point d'état ou de posture, ne livreraient point de combat, si des accidents de fortune ne leur suscitaient des ennemis dans le moi ou hors du moi. Si enfin l'action tragique dans Corneille ne reste pas intérieure jusqu'au dénouement qui l'exteriorise en un acte ou un état définitifs de crime ou de malheur, c'est encore qu'il peint des volontés, et que la volonté tend nécessairement aux effets; elle aspire à réaliser ses déterminations, elle est active; de là vient que l'action, chez Corneille, ricoche constamment de l'intérieur à l'extérieur, de la pensée à l'acte et de l'acte à la pensée.

Ainsi les volontés, dans le théâtre de Corneille, se créent à ellesmêmes, et les unes aux autres, par leurs actes, des situations qui leur donnent occasion de changer non leurs essences, mais leurs formes, de renouveler, de diversifier, et de croître leur effort. L'intrigue pour l'intrigue, le fait pour le fait, le pur intérêt de curiosité, de surprise, enfin la conception mélodramatique du théâtre n'existe pas dans Corneille, quoi qu'on en dise : il est rigoureusement vrai que l'intrigue est chez lui occasion, soutien, ou effet du mécanisme psychologique. Le roman, chez lui, et la fantaisie à l'espagnole, dont il a gardé des traces, ont toujours pour dernière fin la manifestation des caractères.

J'en dirai autant du choix de ses sujets. Il a pensé aux sujets privés et bourgeois, à ce que nous appelons le drame : il en a donné la formule; il ne l'a pas appliquée lui-mème. D'abord parce que, comme disaient les Grees, ἀρχὴ δείξει ἄνδρα, « la puissance révèle l'homme », en l'affranchissant des entraves légales, pécuniaires, morales mème de la condition privée ; et c'est dans ceux qui peuvent tout, dans les rois et les héros, qu'on doit expérimenter la vraie nature des passions. Ensuite, parce que, de son temps du moins, la fortune des hommes illustres intéressait le public plus que celle des bourgeois, et fournissait des causes plus adéquates à la grandeur des passions; et puis, aussi, parce qu'en somme les intérêts historiques donnent aux passions une base plus universellement intelligible que les intérêts professionnels ou financiers, d'où sortent les passions bourgeoises.

Enfin, parce que les sujets historiques sont vrais. Corneille a toujours cru que les sujets d'invention pure ne convenaient pas à la tragédie, et de là vient ce mot, qu'on a si souvent mal compris et incriminé: « Les grands sujets doivent toujours aller au delà du vraisemblable. » Ce qui veut dire, non pas du tout que l'invraisemblance est de règle, mais que la vérité matérielle, historique des faits, est nécessaire. Et elle est nécessaire pour la vraisemblance: j'admets plus aisément qu'une femme tue ses enfants, un frère sa sœur, un père sa fille, quand cette femme s'appelle Médée, ce frère Horace, ce père Agamemnon. Appelez-les de noms inconnus: vous aurez bien plus de mal à établir la vraisemblance des faits. C'est tout simplement l'idée d'Aristote. « Ce qui n'est pas historique ne nous apparaît pas immédiatement comme possible: les faits historiques, au contraire, sont évidemment possibles: ils ne seraient pas arrivés, en effet, s'ils n'étaient possibles. »

Au point de vue poétique, l'histoire et la légende sont équivalentes : mais il est notable que Corneille les distingue. Sa conception de la vérité dramatique est rationaliste, bien plutôt que poétique. Il demande à l'histoire des actions éclatantes, extraordi-

naires, mais vraies : il repousse les faits fabuleux, irréels, qui ne peuvent servir que de symboles. Il veut du merveilleux rationnel Dans toutes ses tragédies (je ne parle pas des pièces à machines qui étaient comme des ébauches d'opéra), je ne trouve que deux sujets légendaires, Médec, qui précède le Cid, et OEdipe, qui est une erreur. Il a pris ses sujets presque exclusivement dans l'histoire, et chez les historiens : Rodogune, c'est l'Asie hellénisée des successeurs d'Alexandre; Suréna, c'est l'empire parthe: Perthurite, ce sont les Lombards : le Cid, Don Sanche malgré leurs origines poétiques, sont encore des sujets d'histoire. Mais Corneille s'est arrêté avec prédilection à l'histoire romaine, où il n'y a guère d'époque qu'il n'ait représentée : les rois dans Horace; la conquête du monde dans Sophonisbe et dans Nicomède : les guerres civiles dans Sertorius et dans Pompée; l'empire dans Cinna, Othon, Tite et Bérénice, Pulchérie; le christianisme et l'empire dans Polyeucte et Theodore: les barbares et l'empire dans Attila, l'empire byzantin dans Héraclius.

C'est ce qui a donné lieu à des observateurs superficiels de se figurer un Corneille historien. Il est aisé de relever certaines peintures exactes et frappantes : mais combien d'erreurs de fait, combien de fausses couleurs néglige-t-on? Nicomède formule en vers admirables les maximes de la politique romaine : Sévère et Félix. dans Polyeucte, représentent avec justesse les sentiments des Romains à l'égard du christianisme. Il v a dans Othon d'étonnantes peintures des mœurs de cour sous l'Empire. Mais le jugement d'Horace, mais la cour d'Auguste, et le caractère d'Auguste, et le caractère de Nicomède, et la chronologie d'Heraclius, et ce chimérique Flaminius si dextrement substitué au réel Flamininus pour amener une belle riposte, est-ce de l'histoire tout cela? Au fond, toutes les fois qu'il a cru pouvoir le faire sans qu'on s'en apercût, et avec quelque utilité théâtrale, Corneille a travesti la vêrité historique. La vérité historique n'est pour lui qu'un instrument de vraisemblance. Il en cherche l'illusion plutôt que la réalité, avec une minutieuse patience, dans le dépouillement des textes, dans la collection des petits faits et des noms locaux; et cela lui a réussi, puisqu'il a trompé jusqu'aux critiques.

Au fond, dans l'histoire, une chose l'intéresse, c'est la politique. Et c'est pourquoi il a si bien réussi ses personnages de magistrats et d'hommes d'État, ses théoriciens du gouvernement, de la conquête et de la sédition. C'est pourquoi aussi il a travaillé de préférence sur l'histoire romaine, la plus politique de toutes les histoires. Ce goût lui était commun avec sa génération, génération de patriotes, témoins curieux et volontiers acteurs du drame politique : les Lettres de Chapelain, le Ministre d'État de Silhon,

jusqu'aux dissertations de l'indifférent Balzac, mais surtout les Mémoires de Retz nous font comprendre de quel état d'esprit est venue et à quel état d'esprit s'adressait la tragédie cornélienne; elle est politique, non historique. Elle rappelle, si l'on veut, Machiavel et ses Discours sur Tite-Live : elle poursuit, non pas l'exacte restitution et l'explication certaine du passé, mais l'établissement de certaines maximes dont le présent peut faire son profit, à l'aide des exemples que le passé fournit. La fameuse discussion de Cinna et de Maxime sur la monarchie et la république, la conversation de Sertorius et de Pompée sur la guerre civile, ne sont pas des morceaux historiques, mais politiques : elles traitent des questions actuelles, avec des sentiments très modernes; ces scènes romaines sortent de l'ame du xvue siècle. Même la tragédie de Corneille est une peinture saisissante de la vie politique de son temps : s'il ne fait en général ni portraits ni allusions, la réalité contemporaine l'enveloppe, le domine, et transparaît sans cesse dans son œuvre.

On a beaucoup trop loué Corneille sur la vérité des caractères romains qu'il peignait. Comme Balzac, dans sa lettre sur Cinna, a su le dire très agréablement au poète, ses Romains ne sont que les Romains de Corneille. Il v a deux éléments, en effet, dans l'héroisme romain des tragédies cornéliennes : l'un, banal et historique, l'autre original et psychologique. L'élément historique, ou cru tel (je n'ai pas ici à en examiner la valeur), c'est ce type du Romain républicain, patriote, désintéressé, amoureux de la gloire, superbe de fermeté et de fierté : type formé dans les écoles des rhéteurs à la fin de la république, développé dans Tite-Live, dans Florus, dans Valère-Maxime, encore agrandi par les moralistes satiriques qui en écrasent la petitesse de leurs contemporains, par Sénèque, par Juvénal, assoupli et animé par Plutarque, transporté par la Renaissance dans notre littérature : Montaigne l'évoque parfois, Amyot l'étale, et, au temps même de Corneille, Balzac le grave avec une netteté dure dans ses dissertations sur le Romain et sur la Gloire. Cette conception oratoire de l'ame romaine, Corneille s'en est emparé, sans la corriger, sans y mettre aucun élément historique nouveau, si bien que ses rivaux et disciples, Scudéry et Du Ryer, n'auront pas de peine à la saisir.

Mais ce type oratoire du Romain n'est pour lui qu'un cadre, une forme, où il a réalisé sa notion générale de l'homme : il a trouvé la raideur hautaine de ce caractère admirablement propre à faire valoir l'idée foudamentale de sa psychologie. Au mannequin glorieux construit par des générations de rhéteurs, il a mis le ressort qui l'anime : et du même coup il a fait de ce type romain un type humain. Ne nous y trompons pas : il n'y a d'original, de grand,

de vrai dans les Romains de Corneille que ce qui est cornélien, et non romain, c'est-à-dire le mécanisme moral.

### 2. PSYCHOLOGIE DU HÉROS CORNÉLIEN.

Nous sommes donc toujours ramenés à ceci que la tragédie de Corneille tend à la vérité humaine des caractères, comme à sa fin essentielle. Cette vérité a parfois été méconnue. C'est qu'on songe toujours trop à Racine en parlant de Corneille. La nature que peint Racine est plus vraie pour nous : ne pourrait-on pas dire que cette vérité date précisément de Racine? Il a aperçu et décrit des états d'ame qui sont devenus de plus en plus fréquents et universels, des sensitifs et des impulsifs, des nerveux et des femmes. Corneille est d'un autre temps, il a et il exprime une nature plus rude et plus forte, qui a longtemps été la nature francaise, une nature intellectuelle et volontaire, consciente et active. En son temps surtout, c'était la vérité : il y a une harmonie admirable entre l'invention psychologique de Corneille, et l'histoire réelle des âmes de ce temps-là : même les femmes sont peu féminines; leur vie intérieure est plus intellectuelle que sentimentale. Et, je l'ai déjà dit, Descartes confirme pleinement Corneille.

Voilà comment Corneille a peint si peu de pures passions : il a peint des exaltés, des fanatiques, mais toujours des passionnés intellectuels, qui voient leur passion, la raisonnent, la transforment en idées, et ces idées en principes de conduite. Jamais ce ne sont des inconscients et des irresponsables. Il a peint des femmes toujours viriles, parce que toujours elles agissent par volonté, par intelligence, plutôt que par instinct ou par sentiment. La femme selon la définition moderne, lui est inconnue : c'est Racine, le premier, qui l'a « constatée ». Rien de plus caractéristique, à cet égard, que sa théorie de l'amour : c'est la pure théorie cartésienne que j'ai expliquée plus haut. L'amour est le désir du bien, donc réglé sur la connaissance du bien. Une idée de la raison, donc, va gouverner l'amour. Ce que l'on aime, on l'aime pour la perfection qu'on y voit : d'où, quand cette perfection est réelle, la bonté de l'amour, vertu et non faiblesse.

Première conséquence : on ne saurait parler du conflit du devoir et de l'amour, dans le Cid par exemple; ou, du moins, ce conflit n'a pas le caractère qu'on dit. En effet, l'amour de Rodrigue pour Chimène, et de Chimène pour Rodrigue, est légitime, étant fondé

sur une connaissance véritable : ni l'un ni l'autre ne peut donc y renoncer sans injustice. Ni l'un ni l'autre aussi ne songe à y

renoncer: même poursuivant Rodrigue, Chimène se croît le droit, le devoir de l'aimer. Mais cet amour même exige qu'elle ne fasse rien pour le satisfaire: subtilité curieuse et noble. Si l'estime en effet détermine l'amour, il faut agir, non pour l'amour, mais pour l'honneur, pour le devoir, dont la perte ou dont la violation ne laisserait pas subsister l'estime. Et ainsi on ne mérite l'amour qu'en ne faisant rien pour lui. Mais il ne s'agit pas de le sacrifier. Écoutez Rodrigue:

Qui m'aima généreux, me haïrait infâme.... Je t'ai fait une offense et j'ai dù m'y porter, Pour effacer ma honte et pour te mériter.

Et de là, les âmes des deux amants s'unissent plus étroitement quand leurs actes s'opposent le plus; grandis par l'effort, ils sont plus dignes d'amour, ils en obtiennent plus, à mesure qu'ils y cèdent moins.

Deuxième conséquence : la raison s'éclairant peut changer l'amour. Si le bien qu'on aimait est connu pour faux, ou si on reçoit la notion d'un bien supérieur. l'âme déplacera son amour du moins parfait au plus parfait. C'est toute la psychologie de Polyeucte. Polyeucte aime Pauline dès le début « cent fois plus que lui-même »; près du martyr, il l'aimera

Beaucoup moins que son Dieu, mais bien plus que lui-même.

Ce nouveau terme de comparaison explique toute la transformation de son âme. Lorsqu'il connaissait mal Dieu, Pauline était tout pour lui : l'œuvre de la grâce achevée, son amour est tout à Dieu, et ne retombe sur la créature que renvoyé sous forme de charité par l'amour même de Dieu. Même aventure arrive à Pauline : Sévère longtemps a été tout ce qu'elle connaissait de meilleur; elle l'aimait donc plus que tout. Mais Polyeucte, converti, rebelle, martyr, lui révèle un héroïsme supérieur, tandis que la situation accuse les parties vulgaires de l'amour de Sévère : l'amour de Pauline se transportera donc à Polyeucte, d'où il s'élancera jusqu'à la souveraine perfection, jusqu'à Dieu. Tout le mécanisme moral de la tragédie se déduit de la définition cartésienne et cornélienne de l'amour.

Avec l'amour, à bien plus forte raison, les autres passions se réduiront à la connaissance. Et de là tout principe d'agir est transporté à la raison, toute force d'agir à la volonté. Là est le trait original, et capital, de la psychologie de Corneille, toujours d'accord, je le répète, avec Descartes, et toujours conforme aussi à la réalité contemporaine. L'héroïsme cornélien n'est pas autre

chose que l'exaltation de la volonté, donnée comme souverainement libre et souverainement puissante. Il n'est rien que les héros cornéliens affirment plus fréquemment ni plus fortement que leur volonté, claire, immuable, libre, toute-puissante.

Je le ferais encore, si j'avais à le faire (le Cid, Polyeucte). Et sur mes passions ma raison souveraine (Pauline dans Pol.). Je suis maître de moi comme de l'univers, Je le suis, je veux l'être... (Auguste dans Cinna).

Le Cid tuant le père de Chimène, Chimène demandant la tête du Cid, Pauline aimant Sévère, le lui disant et lui montrant en même temps qu'il n'a rien à espérer. Sévère, s'efforcant de sauver Polyeucte dont la mort rendait libre la femme qu'il aime : autant d'exemples et de triomphes de la volonté. Même Polyeucte, le saint, l'extatique, l'illuminé, même Horace, le patriote furieux. même Camille, l'amoureuse fanatique, manifestent surtout la volonté : tous les trois ont cette forme supérieure de l'amour qui est la dévotion, et dans laquelle la raison attribue une perfection, donc une valeur infinie à l'objet aimé, en sorte que la volonté s'applique tout entière et ramasse toutes les énergies de l'âme au service de l'amour. Mais le miracle de la volonté, c'est dans Cinna qu'on le trouve, dans Auguste. Descartes intitule un de ses articles Comment la générosité peut être arquise; c'est le cas d'Auguste, dont l'àme, mauvaise, égoïste, féroce, s'élève à l'héroïsme du pardon par un effort de volonté, lorsque sa raison l'a désabusé des faux biens où s'égarait sa convoitise.

Tous les personnages de Corneille, du moins ceux du premier plan, les héros sont construits sur cette donnée, les femmes comme les hommes, les scélérats comme les généreux. Tous agissent par des déterminations de la volonté, d'après des maximes de la raison. De là vient qu'on reproche à ces caractères d'être raides, et tout d'une pièce : car tant que la raison persiste dans ses maximes, la volonté persiste dans sa conduite. De là vient qu'ou leur reproche de se démentir, et de pivoter tout d'une pièce : si parfois la raison s'éclairant change de maximes, la volonté suit, et toute l'âme, ainsi Émilie, à la fin de Cinna :

Ma haine va mourir, que j'ai crue immortelle. Elle est morte....

Et rien du vieux levain ne fermentera plus en elle : elle sera paisible dans la tendresse comme elle avait été assurée dans la fureur. De là vient aussi que Racine reprochait à Corneille ses héros «impeccables»: car si les maximes de la raison sont vraies, il ne saurait y avoir place pour le repentir, ni pour le regret, ni pour le changement, comme disait Descartes. De là enfin résulte que ces héros sont des raisonneurs: car ils n'agissent pas par aveugles impulsions, et les objets même de leur passion sont transformés par eux en fins de leur raison. Ils sont donc toujours conscients, et toujours réfléchis.

Cette conception a sa vérité : elle représente, en leur forme idéale, les âmes fortes et dures, qui raisonnent leurs passions, les àmes des Richelieu 1 et des Retz, des grands ambitieux lucides et actifs. Ce qui a fait le plus méconnaître cette vérité, c'est qu'on a longtemps identifié l'héroïsme cornélien à la vertu. Or il n'a pas nécessairement un caractère moral. Il exprime la force, et non la bouté de l'âme. Tous les mots sublimes de Corneille - si nous recueillons nos souvenirs - sont des réalisations imprévues de l'absolu de la volonté. Aucune affirmation essentielle de la moralité intrinsèque des actes n'y est impliquée. La volonté peut être employée au crime; voyez Cléopàtre dans Rodogune. Elle reste « la volonté », admirable par le degré d'intensité, abstraction faite de la qualité, de la forme des actes. Et ce spectacle à sa moralité, très particulière et de qualité supérieure. Toujours, et plus que jamais aujourd'hui, dans l'universelle veulerie qui est la plaie de notre siècle, il n'y a point de lecon plus précieuse à donner, qu'une lecon de vouloir, à quoi que ce vouloir s'applique. Voilà par où Corneille est sain.

N'est-il pas bizarre que Corneille, qui dans Œdipe a si éloquemment affirmé le libre arbitre, qui a employé tout son théâtre à le manifester, se soit démenti dans un de ses chefs-d'œuvre, et qu'il ait fait le janséniste dans Polyeucte? Aussi ne l'a-t-il pas fait, et cette interprétation de Polyeucte est un pur contresens : la pièce est plutôt moliniste; et la grâce dont on parle est celle des jésuites, théologiens de la liberté, et anciens maîtres du poète.

Cette conception de la volonté toute-puissante est-elle dramatique? Malgré les chefs-d'œuvre de Corneille, la question peut se poser. En effet l'identité est le caractère, le signe de la volonté : où il y a changement, flottement, il n'y a surement pas volonté. Puis, ou la volonté n'existe pas, ou elle est maîtresse. Peindre la volonté vaincue, ou demi-vaincue, ce n'est pas peindre la volonté. Il faut que les luttes de la volonté soient courtes, ses victoires rapides : ainsi les stances de Rodrigue, l'angoisse de Pauline au retour de Sévère. Enfin la volonté, qui ne supprime pas les passions, les arrête, en supprime les signes, ne laisse passer que les actes qu'elle

<sup>1.</sup> A consulter : Hanotaux, la Jounesse de Richelieu, in-3, 1893.

approuve. Comment donc soutenir l'action morale? Par l'action extérieure : en fournissant à la volonté toujours de nouveaux obstacles, toujours de nouveaux efforts; et nous sommes ainsi ramenés à la structure de l'intrigue indiquée plus haut. Mais surtout, qu'arrivera-t-il, quand la volonté sera présentée dans sa force maxima, dans sa pureté supérieure : dominatrice, sereine, immuable? Il fallait bien y arriver, du moment qu'on la prenait pour élément essentiel de la psychologie dramatique. Et c'est ainsi que Corneille dut faire Nicomede : toutes les passions du dedans supprimées. toutes les passions du dehors, chez les autres, impuissantes, la volonté, maîtresse de soi-même, supérieure à la fortune, se dresse dans le vide. Plus d'effort à faire; plus de passion, partant, ni de violence. Plus d'action aussi. Que reste-t-il? Il n'est pas besoin qu'elle s'arme, pour écraser les petits ennemis qui la menacent : le mépris suffit. D'où la hautaine et calme ironie de Nicomède. qui est le pur héros cornélien. Le poète était assez fier d'avoir fondé dans cette pièce une nouvelle sorte de tragédie, sans terreur ni pitié, avec l'admiration pour unique ressort : il ne s'apercevait pas qu'il la fondait dans le vide. En effet, plus la volonté est pure, moins la tragédie sera dramatique : ce qui est dramatique, ce sont les défaites ou les demi-succès, ou les lentes et coûteuses victoires de la volonté, ce sont les incessants combats; mais la domination absolue et incontestée de la volonté n'est pas dramatique. Nicomède est un coup de génie que Corneille n'a pas pu répéter 1 : sur cette donnée de la volonté toute-puissante, il n'y a qu'une tragédie à faire, une seule, qui sera un chef-d'œuvre, et qu'on ne jouera guère. Les autres pièces de Corneille sont dramatiques, précisément dans la mesure où la volonté s'éloigne de sa perfection, et en vertu des éléments qui l'en éloignent. Ce qui se mèle de passion, auxiliaire ou adversaire, à la volonté des héros, fait la beauté dramatique du Cid, de Polyeucte, de Cinna.

### 3. DES PERSONNAGES SECONDAIRES.

Autour de ses héros, représentants de cette force infinie qui est en nous et dont la plupart de nous font si peu d'usage, Corneille place des àmes moyennes, telles que la vie en présente à chaque instant; ces caractères de second plan sont souvent d'une observation curieuse, d'une vérité originale et fine. On n'a jamais assez remarqué ce qu'il y a mis de réalité familière. Il ne les saisit guère

<sup>1.</sup> Nicomède suit Don Sanche, qui lui est identique, mais le sujet, dans Don Sanche, était enveloppé de romanesque espagnol.

dans l'état de passion, dont il ne connaît pas bien la particulière essence ni le mécanisme spécial. Ce qu'il aime, ce sont les demiteintes, les demi-sentiments, les affections simples et domestiques. les inclinations paisibles ou contenues, où entre autant de connaissance que de passion; ou bien les caractères renfermés et compliqués, parfois les âmes égoïstes et médiocres : des amours de vieillards 1, profonds, discrets, point du tout ridicules; des amitiés de frères 2, confiantes et fortes, contre qui l'ambition même et l'amour ne prévalent pas; des affections de cour, composées d'intérêt ou d'amour-propre, mais aussi de goût sérieux et sincère 3 chez d'honnêtes gens qui ont de la raison et de l'expérience; des intrigues de ministres ambitieux, de courtisans retors, de fonctionnaires égoïstes, toute la mécanique des cours et des cabinets de princes 4. Sauf une réserve pour la décence, il estimait qu'on pouvait présenter dans la tragédie toute espèce de caractères, et il a été jusqu'à la bassesse presque comique.

Les dernières pièces de Corneille se caractérisent par l'élimination de plus en plus complète de la passion, mème de l'exaltation : il ne reste guère que des volontés plus ou moins fortes, désintéressées et droites. Corneille s'est plu à y pei ndre ces milieux politiques, où les sentiments sont nécessairement, compliqués et modérés, tout au moins obligés à se manifester toujours avec modération, sans éclat, à demi-voix : il excelle à les rendre. Ces pièces nairement peu dramatiques : mais, sauf peut-être Agésilas, elles ne sont pas méprisables. Il y en a de singulièrement vraies, comme Othon, comme Pulchérie, comme Suréna : c'est là qu'il faut aller chercher le roman vrai des mœurs politiques du xvne siècle, celui qui se dégagerait des mémoires et des correspondances diplomatiques. Ce bonhomme de Corneille, par une admirable intuition,

voit aussi clair que Retz, qui était de la partie.

Cette vérité, si simple, si peu accidentée, toute dans l'analyse fine des caractères et l'exacte répartition des forces, est une vérité de roman, non de drame. Corneille l'a bien senti, et il a cherché une compensation à l'insuffisance dramatique de l'action morale par l'énergie dramatique de l'action extérieure. Il choisit, comme suite des causes psychologiques, des faits extraordinaires qui secouent violemment ou saisissent fortement l'imagination : ainsi ce terrible cinquième acte de Rodogune, amené par quatre actes qui, malgré Cléopâtre et ses éclats furieux, restent en somme

<sup>1.</sup> Sertorius; Martian de Pulchérie.

<sup>2.</sup> Antiochus et Séleucus de Rodogune.

<sup>3.</sup> Rodogune; Attale de Nicomède; Viriate de Sertorius; Othon, et Camille, etc. 4. Arsinoé, de Nicomède; Vinius, Martian et Lacus, d'Othon; Félix, de Polyeucte, Ptolémée et ses ministres, de Pompée, etc.

assez calmes. Dans les dernières pièces de Corneille, cela devient un système : il combine les atrocités historiques de l'antiquité avec les mœurs politiques du jour, plus rusées que cruelles, et ainsi l'ajustement de l'intrigue aux caractères est moins exact. Par une certaine amplification des effets, Corneille relie aux causes morales des crimes tragiques qu'elles ne devraient pas produire. L'analyse est exacte; mais il faut rabattre la moitié du produit extérieur pour rester dans la réalité. Corneille semble établir une sorte de symbolisme conventionnel, qui fait représenter par les horreurs de la tragédie une réalité moins horrible : Surena tué, par exemple, représentera Condé emprisonné 1; je ne dis pas que l'auteur ait songé à Condé, mais je prends un cas entre cent autres similaires. Seulement ces effets violents ne réchauffent pas la tragédie, précisément par ce que le public fait la réduction convenable, et par ce que le sang versé au théâtre n'est pas pathétique physiquement, par son aspect, mais moralement, par les causes de l'acte. Corneille n'était pas sans le comprendre, puisqu'il a essayé de créer au-dessous de la tragédie une comédie héroïque, destiuée à l'analyse des caractères politiques.

# 4. LA MÉCANIQUE ET LE STYLE.

Si la psychologie de Corneille n'est pas dramatique, cela, n'empêche point que peu de gens aient eu à un plus haut degré le sens du théâtre : car il a admirablement masqué, ou mieux, admirablement utilisé sa psychologie. La structure de ses meilleures pièces est remarquable : tant les forces, qui sont en présence, sont exactement opposées, se contrepèsent, se composent, se dévient, s'annulent, s'entraînent, avec une sûreté de calcul qui est prodigieuse. Ces jeux de caractères sont d'étonnants problèmes de mécanique morale. Chaque caractère est analysé, pesé, dosé, de façon à concourir dans la juste mesure à l'action totale, et dans chaque effort fait paraître tout juste la quantité d'énergie qu'il faut, ou se dispose précisément dans la plus favorable attitude.

Il y a bien de l'exagération, la formule première une fois admise, dans le reproche de raideur qu'on fait aux personnages de Corneille. Rien de plus simple que les mouvements coordonnés des

<sup>1.</sup> Et encore pourrait-on citer Wallenstein comme une preuve que Corneille n'exagère pas tant. D'autre part, ne voit-on pas de Lyonne offirir à Louis XIV de le débarrasser par l'assassinat d'un ennemi politique (cf. G. Lanson, Choix de lettres du XVIIes., p. 325). C'est donc pour nous surtout, et non selon la réalité des mœurs du temps, qu'il faut rabattre des froides horreurs de la tragédie politique.

caractères qui s'opposent : qu'on regarde, si l'on veut, les relations d'Attale et de Nicomède, et l'évolution du caractère d'Attale, soit en lui-même, soit dans l'opinion que Nicomède en prend. Il y a aussi du mouvement dans chaque caractère, grâce au déplacement de la volonté qui suit la raison : je n'en veux pour exemple que Polyeucte et Pauline, et surtout cet admirable Auguste.

Mais la pièce dont l'ajustement fait le plus honneur au génie de Corneille, c'est Horace: pour tirer parti de la belle et ingrate matière qui lui fournissait Tite-Live, il a fallu que par un coup de génie il fit du meurtre, du crime, le point culminant du drame, que toute l'action y tendit, s'y adaptât, et tous les caractères. De là cette si vraie et originale composition d'Horace et de Camille: le frère et la sœur, natures pareilles, également brutales, féroces et fanatiques, mais appliquant différemment leurs amours identiques d'essence; l'homme idolâtre de sa patrie, la femme idolâtre d'un homme; et de cette différence, profondement vraie, va sortir le choc des deux âmes, dont le meurtre de Camille sera la résultante nécessaire. Il y a là une puissance singulière de sens dramatique, pour tirer une tragédie, vraie, forte, émouvante celle-là et théâtrale, d'une légende épique terminée en fait-divers atroce.

La forme du dialogue cornélien est une des parties essentielles de son génie dramatique : ce dialogue tantôt se distribue en longs couplets, d'une rare éloquence, d'un raisonnement puissant et nerveux, et traversés d'éclatantes sentences, tantôt se ramasse en courtes répliques, qui se croisent et s'entre-choquent avec une singulière vivacité. Cette coupe du dialogue qui se poursuit en ripostes du vers au vers, est la coupe originale de Corneille : il ne l'a pas inventée, il se l'est appropriée par l'usage qu'il en a fait. Dans les amples couplets, il s'est montré un grand orateur, ayant le goût des idées et des maximes universelles, et se plaisant à mettre en lumière la généralité plutôt que la particularité des raisons. Il suivait en cela le goût de son temps.

Il l'a suivi, malheureusement, aussi dans certains détails de son style. Il ne s'est jamais défait complètement de certaines délicatesses, ou de certaines emphases à l'espagnole. Il a usé (je dirais abusé, si l'usage déjà n'était abus), il a usé du jargon fade de la galanterie mondaine. Mais on ne doit pas trop s'arrêter à ces taches. Il ne faut pas non plus s'arrêter trop à ces reproches contradictoires de déclamation et de trivialité que des critiques ont adressés à son style, non plus qu'à celui d'incorrection ou d'impropriété que Voltaire ne lui a pas ménagé. Corneille est un grand, même un excellent écrivain : il parle la langue de son temps, qui a parfois vieilli, une langue un peu dure, un peu tendue, admirable de vigueur et de précision. Il la possède à fond, et la manie avec

une aisance, une habileté uniques, comme il maniait le vers : c'est un des plus étonnants écrivains en vers que nous ayons; il semble que cette forme lui soit plus naturelle que la prose. Loin de parler de galimatias, pour quelques endroits où la construction a vieilli, ce qu'il faut louer, c'est la netteté, la facilité du style poétique de Corneille.

Ce style n'a rien de plastique, et ne vise pas aux effets artistiques, sensibles, pittoresques. Il n'a même pas beaucoup de couleur, sinon dans les sujets où l'imagination espagnole jette encore ses feux à travers le langage raisonnable de l'auteur français. Mais il a la force, et un éclat intellectuel, qui résulte du ramassé de la pensée, de la justesse saisissante des mots, de la netteté logique du discours. J'ai déjà dit que Corneille avait surtout l'imagination mécanique : il ne voit, et son style ne note que les forces qu'il met en action. Il ne crée pas, avec les mots, les images, les harmonies de son vers, une sorte d'atmosphère poétique où vivront ses héros: au contraire, il dessine la courbe de leur effort sur un fond neutre, qui laisse la pensée libre, et ne dérobe aucune partie de l'attention. Dans aucune tragédie romaine de Corneille, il u'y a la moitié de la couleur qu'on trouve dans Britannicus. Son génie et son langage sont éminemment intellectuels; il ne regarde et n'enregistre que les mouvements psychologiques.

Même dans ses œuvres lyriques — il y a de belles choses dans son Imitation ou dans son Office de la Vierge — les qualités ordinaires du style lyrique, richesse des images, délicatesse des sonorités, ne se rencontrent guère : là encore les éléments concrets, sensibles, pittoresques font à peu près défaut. Il reste le rythme, le rythme pur, séparé du son, dont la qualité est ordinaire; et le rythme, c'est le mouvement : le lyrisme de Corneille, ce sont des pensées en mouvement, qui se pressent, s'élancent, enlèvent la stance ou la strophe; et c'est la sensation expressive de ce mouvement abstrait que le rythme nous communique.

1 0

### 5. ROTROU.

Autour de Corneille se groupent quelques poètes qui ne sont point méprisables. Le plus médiocre est Scudéry. Mais Du Ryer, Tristan. Rotrou ont vraiment du talent : il est à noter pourtant que toutes leurs meilleures pièces sont postérieures au Cid. Du Ryer a réussi surtout les sujets romains et politiques : il n'y a guère porté d'originalité. Tristan, dans une Mort de Sénèque (1644)

1. Alcionee (1640), Scevole (1647).

<sup>2.</sup> Éditions: Théâtre, éd. E. Girard, 1904 1907. A consulter: N. M. Bernardin, Un précurseur de Racine, Tristan l'Hermite, in-8, 1895. Le Page disgracié, éd. Aug. Dietrich, 1898.

et dans un Osman (impr. 1656), a tiré des effets tout à fait saisissants et pour ainsi dire romantiques, de la juxtaposition, même de la fusion d'une familiarité pittoresque avec l'atrocité tragique : il a l'imagination exubérante et déréglée, outrant la force et tom-

bant parfois dans le ridicule et le puéril.

Rotrou 1 est à lire, même après Corneille. D'abord égaré dans les extravagances tragi-comiques, il s'est assagi2, mùri, élevé, grâce surtout aux exemples que lui fournissait son grand rival. Saint-Genest (1646) et Venceslas (1647) sont deux belles choses : Saint-Genest 3, avec son mélange de scènes familières et de scènes pathétiques, peinture du monde du théâtre et de l'héroïsme chrétien, a des parties qui continuent dignement Polyeucte. Venceslus : est une forte étude d'une âme violente, qui arrive à la générosité par la volonté : ce vieux roi Venceslas qui condamne son fils par justice, et ce fils qui accepte sa juste condamnation, font une situation vraiment cornélienne. De Corneille, sans doute, il a appris à imiter librement, a marquer d'une conception originale les sujets qu'il n'inventait pas, à dégager les études d'àmes et de passions que la pittoresque comédie des Espagnols enveloppait. Saint-Genest est à Rotrou comme le Cid à Corneille; la crise morale de Ladislas est à lui, dans Venceslas; et dans Laure persécutee, il a tiré d'une sèche indication de l'original un des plus beaux développements d'exaltation sentimentale qu'il y ait an théatre.

1. Jean Rotrou, né à Dreve en 1609, n'avait pas vingt ans quand îl composa sa première œuvre, l'Hyporondriaque; il dit en 1634 avoir fait déjà trente pièces. Il succèda sans doute à Hardy comme poète de l'Hotel de Bourgogne. Puis il fut un des cinq auteurs de Richelieu. Il trouva un protecteur dans le comte de Belin, un acigneur très passionne pour le theâtre. Il ent quelques relations avec l'Hôtel de Rambouillet. En 1639, il devint lieutenant au bailliage de Dreux : il mourut en 1650, d'une maladhe épidémique qui ravageant la ville. Dans sa fin, comme dans sa vie, presque tout ce qu'on raconte est légendaire : il n'y a de réel que son courage et son dévouement en face du danger.
Édition : Viollet-le Duc, 5 vol. in-8, 1820-22. — A consulter : Jarry, Essai sur les

Édition: Viollet-le Duc, 5 vol. in-8, 1820-22. — A consulter: Jarry, Essai sur les ouvres dramatiques de Jean Rotrou, in-8, 1868. Person, Histoire du véritable Saint-Genest: Histoire du Venceslas de Rotrou, in-8, Paris, 1882. H. Chardon, la Vie de Rotrou mieux connue, in-8, Paris, 1885. Stiefel, Unbekannte italienische Quellen J. de Rotrou's, Oppeln, 1891, in-8, Ueber die Chronologie von J. de R.'s dramatischen Werken, Berlin, 1894, in-8, Zeitschrift f. franz. Sprache und Lit.), Vianey, Deux sources inconnues de R., Dôle, 1891, in-8. Steffens, J. de R. als Nachahmer Lope de Vega's, Oppeln, 1891, in-8.

2. Il a cent vingt et une pièces en huit ans (1628-36), et quatorze seulement dans les quatorze dernières années de sa vie (1637-1650).

3. Tire de Lope de Vega, Lo finyido rerdadero, et du P L. Cellot, jésuite, Sanctus Adrianus, martyr. — Rotrou doit aussi Cosroès au P. Cellot.

4. Tiré de Rojas: No hay ser padre siendo rey.

Mais Rotrou est resté lui-même, en recevant les leçons d'un plus grand que lui. Il a gardé ses délauts, son insouciante improvisation, ses négligences, mais ses qualités aussi, une imagination et une sensibilité lyriques, qui, dans certaines scènes pittoresques ou mélancoliques, donnent une saveur tout à fait originale à ses pièces. Dans quelques parties de ses deux chefs-d'œuvre tragiques et dans quelques endroits de ses meilleures tragi-comédies, comme Don Bernard de Cabrère (1648) ou Laure persecutée (1637) 1, il nous fait penser à Shakespeare : il est le seul en son siècle de qui on puisse le dire.

<sup>1.</sup> Tirées toutes les deux de Lope de Vega.

### CHAPITRE III

#### PASCAL

Le jansénisme, réforme catholique et laïque. — 1. L'irréligion au début du xvn° siècle. — 2. Origines du jansénisme. Port-Royal. Les persécutions. Grandeur morale de l'esprit janséniste. Les écoles de Port-Royal. Les écrivains : Arnaud et Nicole. — 3. Pascal : sa vie, son humeur. — 4. Les Provinciales : leur fortune, leur valeur. De l'ironie et de la raison dans les questions de théologie. Art et style de Pascal. — 5. Les Pensées. Plan de l'Apologie de la religion chrétienne. Application des méthodes scientifiques au problème théologique. Absence de nouveauté et puissance d'originalité : le don de profondeur. L'étude de l'homme : intuitions et questions remarquables. Les deux infinis : la limite de la science. Unité du développement intellectuel de Pascal. Le style des Pensées : abstraction et realité, raisonnement et poésie.

La Réforme hérétique et schismatique eut pour contre-partie au xvi siècle une Réforme unitaire et orthodoxe. Dans tous les pays qui restèrent en communion avec Rome, en France comme ailleurs, il se produisit un réveil puissant de la foi, mais un réveil aussi de l'ardeur morale du christianisme, et le catholicisme restauré ne lutta pas moins contre le libertinage naturaliste de la Renaissance que contre les doctrines hetérodoxes des sectes protestantes. Les aunées de discordes et de misères qui chez nous retrempèrent l'énergie des âmes, les disposèrent à se faire un catholicisme viril, dur, ascétique, qui, demandant beaucoup à l'homme, lui rendit beaucoup en profondeur d'émotion et en force pour l'action. De là, sans parler des raisons politiques et de l'instinct national, le peu de succès que trouvèrent chez nous les jésuites, avec leur religion aimable, fleurie, assoupissante, et le succès au contraire que trouva le jansénisme 1.

La renaissance du catholicisme en France s'était marquée déjà par une recrudescence de l'ascétisme dans l'Église, par une florai-

<sup>1.</sup> A consulter: Racine, Histoire de Port-Royal, éd. Gazier. 1909. Thomas Dufossé, Mémoires pour servir à l'histoire de Port-Royal, édit. complète, par M. Bouquet, 1876-1879. Sainte-Beuve, Port-Royal, 7 vol. in-16 Séché, les Dermers Jansémstes 3 vol. in-8, 1891-92. Brunetière, Études critiques, t. IV.

son nouvelle de l'esprit monastique que la révolution intellectuelle du xvr siècle avait paru d'abord devoir éteindre. Nombre de communautés, réformées ou nouvelles, feuillants, bénédictins de Saint-Maur, oratoriens, prêtres de la Mission, compagnie de Saint-Sulpice, trappistes, sœurs de la Charité, filles du Calvaire, les unes contemplatives, d'autres actives, certaines studieuses, d'autres charitables, toutes ferventes et rigoristes, attestent, de la fin du xvr siècle jusque fort avant dans le xvr, la force du mouvement catholique. Le jansénisme est un effet parmi les autres, et non la cause, de cette reprise vigoureuse de vitalité par laquelle la religion, si menacée naguère, va ressaisir la domination du siècle.

Mais le jansénisme se distingue, d'abord parce que seul il est hétérodoxe, ce qui veut dire qu'il a une doctrine, une personnalité intellectuelle, une conception propre de la vie et des rapports de l'homme avec le surnaturel; ensuite parce que seul il ne se développe point exclusivement dans l'Eglise; au contraire, il n'a point de pénétration dans le clergé régulier, il est assez largement diffus parmi les compagnies de prêtres telles que l'Oratoire, il recrute surtout ses adhérents parmi les ecclésiastiques séculiers et parmi les personnes pieuses de tout caractère. Il est une doctrine, et non pas un ordre : par là même, comme on s'y lie par une adhésion libre de la raison, non par un engagement destructeur de la liberté, il est, malgré sa conception du prêtre, pratiquement tout laïque. Et c'est ce qui le rendra propre à représenter dans le siècle l'esprit de toute la religion, c'est ce qui en fera l'adversaire par excellence et la barrière du libertinage intellectuel et moral. C'est ce qui lui permettra, persécuté et vaincu dans ses opinions dogmatiques, d'étendre à travers la société son autorité morale, à tel point qu'il semblera avoir, aux yeux de la postérité, la direction du mouvement catholique dans la lutte contre l'irréligion.

Il faut nous arrêter un moment pour expliquer cette lutte.

## 1. L'IRRÉLIGION AU DÉBUT DU XVIIC SIÈCLE.

Le XVII<sup>c</sup> siècle, de loin, paraît presque tout chrétien : à le regarder de près, on y distingue un fort courant d'irreligion, théorique et pratique. Le courant disparaît presque dans la seconde partie du siècle, sous l'éclat de la littérature catholique et sous la décence des mœurs imposée par le grand roi. Mais, entre 1600 et 1660, l'incrédulité s'étale.

<sup>1.</sup> A consulter: Le P. Garasse, Doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps, 1623; Mémoires, éd. Nisard, 1861. L'Estoile, Tallemant, Mine de Motteville, Guy Patin, Saint-Evremond, passim. Lachèvre, Le procès du poète Théophile de Viau, 2 voi., 1909. Perrens, les Libertins au XVII° siècle, 1896. G. Lanson, Revue des Cours, 1908-1909.

L'une est l'enivrement de la raison après l'effort et les conquêtes du xviº siècle. La pensée tend à s'affranchir de l'autorité de l'Église, elle s'éloigne de la tradition par diverses routes : aristotélisme alexandrin ou averroiste, panthéisme naturaliste, scepticisme et positivisme, philosophie scientifique. L'autre cause est le débordement des tempéraments, que favorisent en France les guerres civiles et religieuses. L'individu suit sa passion, cherche son plaisir, rejetant toute règle : et quelle règle plus gènante que la règle chrétienne? Ainsi l'anarchie politique prépare l'anarchie morale.

Enfin, la diffusion de l'incrédulité est chez nous un cas de l'influence italienne. Vanini, brûlé à Toulouse en 1619, laissa des

disciples dans notre midi: Théophile l'y a connu.

Sans ajouter foi aux chiffres donnés par le Père Mersenne (une statistique en pareille matière ne saurait ètre, même approximativement, exacte), nous devons croire que les libertins furent très nombreux sous Louis XIII: nombre de témoignages l'attestent. Il y en avait de deux sortes: les philosophes et érudits formaient un premier groupe, discret, peu bruyant, ennemi du scandale, faisant extérieurement profession de respecter la religion; les uns se rattachaient à l'épicurisme relevé par Gassendi; les autres suivaient, avec Le Vayer, la doctrine sceptique.

Le second groupe était celui des mondains, courtisans et femmes, avec quelques poètes et beaux esprits. Ceux-ci faisaient grand bruit, multipliaient les scandales et les indécences : ce qui leur plaisait le plus dans l'incrédulité, c'étaient les provocations tapageuses; c'était de « faire les braves » contre Dieu. Ces libertins du monde n'avaient pas de doctrine arrêtée : ils se moquaient des mystères et des dévots, affichaient la tolérance, prétendaient suivre seulement la raison et la nature, et vivaient en gens pour qui c'est raison de satisfaire à leur nature.

L'Église essaya d'arrèter par des rigueurs le progrès du mal. Le Parlement, en France, lui prêta son appui : le procès de Théophile est un épisode de la guerre entreprise par les jésuites et les magistrats contre l'irréligion; on voulait, par le supplice d'un poète, d'un homme de peu, épouvanter les grands dont il était le sommensal

et le conseiller:

Mais les rigueurs ne pouvaient vaincre à elles seules les esprits. Il fallut des freins intérieurs pour retenir l'âme avec son propre consentement et l'empêcher de glisser dans l'impiété scandaleuse.

La politesse, d'abord, y servit. L'honnête homme n'aime pas à se distinguer par des façons de penser téméraires; et la religion est pour lui une partie du savoir-vivre. Il suffisait des progrès du goût,

pour rendre impossibles les manifestations éclatantes d'irréligion, les indécentes parodies où se plaisaient les Roquelaure et les Matha.

Puis le libertinage fut contenu et vaincu par des doctrines philosophiques et religieuses qui donnèrent à la raison les légitimes satisfactions qu'elle réclamait.

Le cartésianisme fit des chrétiens apparents, en faisant des philosophes qui croyaient à Dieu, à l'âme immortelle, à la supériorité infinie de la nature spirituelle sur la nature corporelle (ce qui établissait une hiérarchie très nette des plaisirs). Mais surtout le catholicisme s'adapta aux nécessités de la lutte : et contre l'indépendance superbe de la raison, qui faisait le péril, il opposa fortement les doctrines de la grâce et de la Providence. Par l'une, il soumettait à Dieu la vie intérieure de l'individu, par l'autre, la conduite universelle du monde, par l'une et l'autre, il faisait échec à la raison et la courbait sous une force divine, impénétrable et irrésistible.

Ainsi furent suspendues pour un demi-siècle les tendances qui composèrent l'esprit de l'âge suivant. Mais si l'effort du catholicisme fut efficace, c'est qu'il avait repris force et vitalité dans la crise du xvi° siècle; et c'est qu'il avait poussé en France le rameau vigoureux du jansénisme.

# 2. LE JANSÉNISME ET PORT-ROYAL.

Le jansénisme appartient à peu près exclusivement à la France et aux Pays-Bas catholiques. C'est aux Pays-Bas qu'il naquit, dans l'esprit du pieux évêque Jansénius, au temps où les àmes inclinaient de toutes parts vers le stoïcisme philosophique ou chrétien, au temps où François de Sales, sous la douceur aimable de son langage, rétablissait l'impérieuse austérité de la morale évangélique. Jansénius tira de saint Augustin une doctrine rigoureuse, assez approchante du calvinisme : tandis que l'orthodoxie romaine admettait une coopération mystérieuse de la liberté humaine à la grâce divine dans l'œuvre du salut 1, Jansénius 2 supprimait le libre arbitre pour donner tout à la grâce, et enseignait la predestination, qui sépare les élus et les damnés de toute éternité par un décret absolu et irrévocable de Dieu.

2. Jansénius, évêque d'Ypres, 1585-1638. Son fameux ouvrage, intitulé Augustinus, fut publié en 1640 par ses amis.

<sup>1.</sup> L'Eglise laissait à la liberté des fidèles l'option entre les systèmes qui concilient le libre arbitre et la grâce, celui de saint Thomas, où domine la grâce, et celui du jésuite Molina, où domine la liberté. Elle n'imposait aucune de ces explications.

Le fover du jansénisme, en France, fut l'abbaye de Port-Royal: c'était une communauté cistercienne de femmes établie depuis 1204 dans la vallée de Chevreuse, et réformée en 1608 par la mère Angélique Arnauld; elle fut transportée, en 1626, à Paris, au fauhourg Saint-Jacques, Du Vergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran, directeur de la maison à partir de 1636, y implanta la doctrine de Jansénius, avec qui il était lié, et fit de ces filles les crovantes obstinées, au besoin les inflexibles martyres de ce qu'elles regardèrent comme la pure vérité de Jésus-Christ. Quand le jansénisme commenca de se répandre dans le monde, on se tourna vers Port-Royal comme vers le sanctuaire, le centre religieux de la nouvelle Église : les bàtiments de Port-Royal des Champs furent relevés 1 et servirent d'asile aux solitaires, aux hommes saints que la grâce avait touchés, et qui, sans se lier par aucuns vœux, sans quitter leur nom. sans former une communauté régulière, venaient vivre là, dans la retraite, une vie d'étude et de piété.

L'année 1638 commença la gloire et les malheurs de Port-Royal et du jansénisme : cette aunée-là, Antoine Le Maître \*, avocat, conseiller d'État, quitta l'espoir d'une haute fortune pour se retirer à Port-Royal. Cette-année là, aussi, Saint-Cyran fut emprisonné par ordre de Richelieu, et les solitaires dispersés. Les jansénistes avaient d'ardents ennemis, surtout les jésuites, qui se voyaient disputer par eux la direction des âmes et l'éducation des enfants, et qui, défenseurs des prétentions romaines, les regardaient comme le parti avancé du gallicanisme. L'autorite civile, se souvenant du siècle précédent, craignit que la secte religieuse ne confint le germe d'un parti politique, et crut de son intérêt de faire cause commune avec les jésuites, servant ainsi ceux qui devaient la combattre et persécutant ceux qui devaient la défendre dans ses rapports avec Rome.

Des lors Port-Royal n'eut plus guère de repos. Cinq articles ou propositions, qu'on tira de l'Augustinus, furent condamnés par la Sorbonne, par les évêques (1656), par le pape (1653 et 1656). Les jansénistes soutinrent que les propositions n'étaient pas dans Jansénius (elles n'y étaient pas textuellement, mais elles étaient l'âme du livre, selon Bossuet), et ils refusèrent de les condamner comme étant de lui. Les femmes furent aussi fermes que les hommes. La défense des jansénistes fut belle : ils firent des miracles de constance, ils développèrent leur force et leur subtilité d'esprit, ils furent adroits, perfides même autant qu'héroïques, contre des ennemis à qui toutes les armes étaient bonnes. Rien n'y fit. Les

i. Il y revint aussi des religieuses à partir de 1648.

<sup>2.</sup> Ils étaient trois frères, neveux d'Arnauld : Antoine Le Maître, Le Maître de Saci, traducteur de la Bible et de Térence, et Le Maître de Séricourt.

solitaires sont de nouveau dispersés et les écoles fermées en 1656. L'assemblée du clergé de France a rédigé (1636) un formulaire qui condamne les cinq propositions : Port-Royal refuse obstinément de le signer; d'où redoublement de la persécution : en 1660, on ferme définitivement les écoles, on chasse les confesseurs, les pensionnaires, les novices de la maison; on use toute la science. toute la patience des docteurs et de l'archevêque de Paris contre l'inflexibilité des religieuses, on finit par distribuer les douze plus obstinées dans des communautés plus soumises (1664); à peine arrache-t-on quelques signatures, bientôt rétractées ou expiées dans les larmes. En 1665, on transporte aux Champs toute la communauté rebelle de Paris, et l'on donne la maison du Faubourg Saint-Jacques a des religieuses soumises. En 1666, on emprisonne M. de Saci. Après une trêve d'une dizaine d'années, la lutte reprend en 1679 : Arnauld est obligé de fuir aux Pays-Bas. Louis XIV a pris en haine ces indociles, dont la résistance choque son instinct d'absolue autorité. En 1708, la communauté de femmes est suppri mée par une bulle du pape; en 1709, les religieuses sont expulsées par le lieutenant de police: enfin Port-Royal des Champs est détruit (1, 10), sa chapelle rasée, ses sépultures violées.

On n'en avait pas fini avec le jansénisme : on l'avait décapité, non pas supprimé. On avait réussi à lui retirer cette hauteur morale. cette largeur intellectuelle qui en avaient fait l'expression supérieure du christia isme français : on l'avait réduit à une bigoterie étroite. farouche et stérile. Mais il subsista à travers tout le xvine siècle. surtout dar s l'Université et dans le Parlement; la bulle Unigenitus (1713) ranima pour un demi-siècle la guerelle, où les deux adversaires s'avitissaient et avilissaient la religion devant les incrédules charmés et railleurs : de jour en jour croissajent la fureur. l'imbécillité des deux partis; et de la même source qui avait produit les Provinciales et les Pensées, sortaient les miracles de Saint-Médard et le scandale des billets de confession. Ainsi se prolonge le jansénisme, ayant parfois sa revanche dans ses malheurs, comme le jour où il fit décréter l'expulsion des jésuites, et faisant sontir sa main dans les affaires religieuses jusqu'au début de la Révolution : même au début de notre siècle, il n'a pas été sans influence sur certains doctrinaires libéraux et gallicans.

La grandeur du jansénisme est tout entière dans sa morale. Comment cette dure et désolante doctrine, qui niait la liberté, et vouait l'immense majorité des hommes à la damnation éternelle, sans espoir et sans retour, a-t-elle été un principe actif, efficace d'énergie et de vertu? comment a-t-elle excité les âmes aux sublimes efforts dans les rudes voies de la perfection chrétienne? Il serait long de l'expliquer : mais j'ai déjà fait remarquer que

toutes les doctrines qui ont demandé le plus à la volonté humaine ont posé en principe l'impuissance de la volonté; elles ont ôté le libre arbitre et livré le monde à la fatalité. Le jansénisme présente à l'homme la « face hideuse » de l'Évaugile; il l'abine dans la profondeur de sa misère et de son néant, et il dresse devant lui l'inaccessible perfection où il faut qu'il atteigne. Il le désespère, l'écrase, l'oblige de renoncer à tout ce qui fait la vie aimable et douce, à la science même et à l'exercice de l'esprit : une seule œuvre est nécessaire et permise, celle du salut, dont la pensée doit être la seule pensée de l'homme, et toute sa vie.

Par cette austérité de leurs enseignements, et par les grands exemples qui la soutenaient, les jansénistes ont exercé sur le xyue siècle une influence disproportionnée à leur nombre, et qui contraste avec leur oppression. Aussi bien étaient-ils au gré du siècle par la forme de leur esprit; quoiqu'on rencontre parmi eux quelques âmes tendres et mystiques, en général leur ascétisme est plus intellectuel que sentimental : ce sont de rudes dialecticiens, âpres disputeurs, subtils tireurs de raisonnements, infatigables chercheurs de clarté et d'évidence logique. Ils ont été des premiers à s'emparer du cartésianisme, ils en ont neutralisé l'esprit en s'en appropriant la méthode. Le principe même de leur hérésie dogmatique est tout rationaliste : c'est en appliquant la raison aux choses de la foi, en refusant de s'incliner devant le mystère, en s'obstinant à résoudre une contradiction que l'Église se résigne à ne pas lever, qu'ils ont élevé la toute-puissance de la grâce sur les ruines du libre arbitre; leur doctrine est une tentative pour reculer la limite de l'incompréhensible dans le dogme.

Héros de la volonté, par le perpétuel effort de leur conduite, maîtres de la raison, par les infatigables argumentations de leurs livres, à ce double titre ils dominèrent leur siècle; et ainsi s'est fait que tout ce qui n'était pas épicurien ou jésuite a relevé d'eux plus ou moins. Il y eut, hors de leur secte, sans nulle adhésion à celles de leurs opinions que l'Église condamnaît, nombre de gens qui tinrent à Port-Royal; et à vrai dire ces jansénistes du dehors furent, ou peu s'en faut, tout ce qui avait de l'élévation dans l'âme et dans l'esprit, mondaines pieuses, telles que Mme de Sévigné, catholiques soumis et fervents, tels que Bossuet, ou rationalistes

chrétiens, tels que Boileau.

Une des meilleures choses du jansénisme, ce furent ses écoles. Port-Royal ne fit pas beaucoup pour l'éducation des filles; le règlement rédigé par Jacqueline Pascal en 1657 en est la preuve. Mais l'école de Port-Royal des Champs, où les garçons recevaient l'enseignement d'hommes tels que Lancelot, Nicole, Arnauld, fut

en son temps un établissement modèle 1. Par une contradiction qui n'est qu'apparente, ces contempteurs de l'esprit humain, et qui rangeaient l'amour de la science parmi les concupiscences mortelles, donnaient aux enfants la plus solide instruction. Ils mettaient la piété au-dessus de tout, mais ils s'efforcaient de former la volonté et le jugement, afin qu'on put faire en ce monde tous les devoirs d'un état honnête, Leur principe excellent et fécond, était que toutes les connaissances où consiste la matiere de l'instruction ne sont pas à elles-mêmes leur but, mais sont seulement des moyens d'élever, de fortifier l'intelligence, Rien de plus large que l'esprit de leur enseignement, rien de meilleur. pour le temps, que leurs méthodes, dont leurs rivaux, et surtout l'Université, s'inspirèrent bientôt. Ils contribuèrent ainsi très sensiblement à élever le niveau intellectuel de leur époque. Par leur science et leur culte de l'antiquité latine, ils servirent efficacement la cause de l'art classique; par leur connaissance du grec, qui nulle part ne fut enseigné comme à Port-Royal, ils travaillèrent à mettre l'art classique en contact avec les plus parfaits modèles, à le rapprocher de la plus simple beauté; ils lui offrirent un moyen de s'élever encore au-dessus de lui-même. En un mot, ils n'ont pas fait Racine, mais ils l'out formé : c'est là qu'il a pris son goût, son sens exquis de l'hellénisme, c'est à eux d'abord qu'il doit de n'avoir pas sombré dans le bel esprit précieux. A ce seul titre, le jansénisme occuperait une grande place dans le mouvement intellectuel

Mais il a eu des écrivains, de bons et solides écrivains, un seul grand, mais tel que ni en ce temps-là ni en aucun temps il n'y en a de supérieur. Antoine Arnauld \*, l'intrépide docteur, jusqu'à quatre-vingt-deux ans disputa contre toutes les « erreurs » dont il estimait la foi menacée, erreurs des jésuites, erreurs des protestants, erreurs de Malebranche. Ge farouche théologien était un lettré fervent; la longue lettre qu'à soixante-dix-huit ans, exiderrant, aveugle, il dicta pour défendre Boileau devant Perrault fait grand honneur à son esprit. Mais il n'eut ni la volonté ni la puis-

<sup>1.</sup> Il y a quelques élèves dès 1637 autour de M. Singlin. Les priites écoles so développent à Paris en 1646, puis à Port-Royal des Champs.

<sup>2.</sup> L'avocat Arnauld, qui plaida à la fin du xvr s. contre les jésuites, ent 22 enfants, parmi lesquels une fille fut la mère des trois Le Maître. 2 autres furent les mères Angélique et Agnès, abbesses de Port-Royal, et 5 autres y furent relaciouses. Parmi les fils. Arnauld d'Andilly (Journal, Jouanst, 1892, in-8) ent 5 filles à Port-Royal, et 3 fils (dont le marquis de Pomponne); un autre fut l'évêque d'Angers, et le plus jeune, vingtième enfant de l'avocat, fut le grand Antoine Arnauld (1612-1694). Il donna en 1643 son traité de la Fréquente Communion, fut censuré par la Sorbonne en 1656, s'en alla en exil en 1678, et y mourut. Lettres, Nancy, 1729, 9 vol. in-12. Œurres, Lausanne, 1775, 45 vol. in-4.

sance d'être un artiste: il sit œuvre de théologien, de philosophe, de logicien, jamais pour ainsi dire œuvre d'écrivain; dans aucune de ses polémiques, il ne sit un de ces livres « absolus » qui dépassent l'occasion d'où il naissent et lui survivent. Il a trop écrit et trop vite, avec un désintéressement littéraire que ne compensait pas son tempérament. Nicole<sup>1</sup>, son second dans mainte querelle, son collaborateur dans la Logique de Port-Royal, moins sougueux et moins infatigable que lui, doit presque à Mme de Sévigné d'être encore connu: c'est elle qui a préservé de l'oubli les Essais de ce moraliste sensé, sans prosondeur et sans éclat.

Toute la force et toute la gloire littéraires de Port-Royal, en somme, si l'on met Racine à part, sont ramassées dans Pascal : il représente pour nous toute la hauteur intellectuelle et morale de la doctrine janséniste, qu'il agrandit de la vaste originalité de

son génie.

#### 3. VIE DE PASCAL.

S'il est inutile pour comprendre le théâtre de Corneille d'étudier les circonstances de sa vie, la biographie de Pascal est inséparable de son œuvre; il n'y a pas d'écrivain qui soit plus engagé dans ses livres de toute sa personne et de toutes les parties de son humanité.

Blaise Pascal<sup>2</sup> est né à Clermont, le 19 juin 1623, troisième enfant d'Étienne Pascal, président à la cour des aides de Clermont. En 1631, son père s'établit à Paris; il s'occupe de sciences physiques et mathématiques; et des savants, le Père Mcrsenne, Roberval, fréquentent sa maison. A douze ans, le petit Blaise, dont on ménageait la délicatesse, donne de telles marques de son goût pour les mathématiques, que son père se décide à le laisser s'y appliquer librement : à seize ans, un de ses travaux, un traité des sections coniques, étonnait Descartes; puis il s'occupe d'applications pratiques; il construit une machine à calculer. Son instruction littéraire paraît avoir été fort courte; de ce côté Pascal est un « ignorant » de génie : c'est l'effet qu'il produira plus tard à tout le monde. De bonne heure, dès 1641, épuisé de travail, il ressent les atteintes de la maladie qui n'aura pas sur le fond de son œuvre l'influence capitale qu'on prétend parfois, mais qui, du moins, exaspérant sa sensibilité, donnera à son style un frémissement singulier.

2. Éditions : Provinciales : éditions séparées, en fevilles, du 23 janvier 1656 au

<sup>1.</sup> Nicole (1628-1695) suivit Arnault en exil, mais se lassa et obtint de l'archevêque de Paris la permission de rentrer à Paris. Les premiers Essais de morale et instructions théologiques parurent en 1671.

La famille Pascal était pieuse : un accident la donna au jansénisme. Étienne Pascal, devenu intendant à Rouen, s'étant cassé la jambe sur la glace, fut visité par deux gentilshommes normands qui firent lire au jeune Blaise Jansénius, Saint-Cyran, Arnauld La logique de la doctrine séduisit l'esprit du savant : il se jeta dans le jansénisme avec tout l'emportement de sa fougueuse nature; et pour première marque de son application à la théologie, il dénonça à l'archevèque de Rouen un certain frère Saint-Ange, dont la philosophie ne lui semblait pas orthodoxe. Il se fit aussi apôtre dans sa famille : il convertit son père et sa sœur Gilberte (Mme Périer) 1, natures pondérées, et sérieuses sans violence, qui furent jansénistes avec une fermeté paisible; mais son autre sœur Jacqueline, une âme de même étoffe que la sienne, fière et ardente, médita dès lors de quitter le monde.

A partir de ce moment, Pascal est acquis au jansénisme. Mais il reste dans le monde, et continue ses travaux. En 1648, il fait et fait faire a Paris, à Rouen et à Clermont les fameuses expériences qui mettent en évidence la pesanteur de l'air. Il écrit sa Préfuce d'un traité du Vide, le morceau fameux où, rejetant le culte de l'antiquité dans les sciences, il expose la théorie scientifique du progrès. Au milieu de ces travaux, chaque crise qui froissait son âme maladive met à nu la profondeur de sa foi janséniste : de là la Prière pour le bon usage des maladies (1648), et de là la Lettre sur la mort de M. Pascal le père 1651). Mème le germe de la conception qui inspirera les Pensées, de ce qu'on appellera inexactement le scepticisme de Pascal, existe déjà dans son esprit : la Préface du traité du Vide admet l'impossibilité d'atteindre à la certitude autrement que par

24 mars 1657; recueils, Cologne, P. de la Vallée [Amsterdam, Elzévier], 1657; Cologne, N. Schoute, 1659. Trad. latine de Wendrocke (Nicole), Cologne, N. Schoute Amsterdam, Elzévier], 1658. Pensiés: éd. de Port-Royal, 1670; éd. de Gondorcet, 1776; éd. de Bosse. 1779; éd. Frantin, 1835 (revue en 1853); éd. Fangère fre édit. conforme au manuscrit, signalé par le rapport de V. Cousin, 1844; éd. Havet. 1851; 2º édit., 1866, Paris, Delagrave, 2 vol. in-8; éd. Astie, Paris et Lausanne, 1857; éd. V. Rocher, Mame, 1873; éd. Molnier, Lemerre, 1877; éd. Michaul (dans l'ordre du manuscrit), Fribourg, in-4, 1896. Les Provinciales, éd. Faugère, Coll. des Grands Écriv., 2 vol. in-8, 1887-95. Œuvres completes, 1° serie Qusqu'au Memorial de 1654), p. p. L. Brunschvieg et P. Boutroux, 3 vol. in-8, 1908, 3° serie (Pensées 3 vol. in-8, 1904 (Coll. des Gr. Écriv.), E. Jovy, Pascal inédit, 1908. — A consulter: Voltaire, Remarques sur les Pensées de Pascal, A. Vinet, Études sur Pascal, 19-8, 1846, Bertrand, Pascal, 19-8, 1890; Droz, le Sceptiersme de Pascal, 18-6; Frunetière, Études critiques, t. 1 et 111; V. Girand, Pascal, Thomae et Lauvre, 1899, E. Boutroux, Pascal, 1909; F. Mathieu, Pascal et Verpérière du Puy-de Dôme, Rev. de Paris, 1906-1907; F. Strowski, Pascal et verpérière du Puy-de Dôme,

1. Gilberte Pascal (1620-1687) épousa en 1641 Florm Perier, conseiller à la cour des Aides de Clermont; Margnerite Périer, la miraculée, et Étienne Perier, l'auteur de la Préface de 1670, sont ses enfants. — Jacqueline Pascal (1625-1661), esprit vif, imagination de feu, fut comme une enfant prodige, obtint a treize ans un prix de

la révélation, en matière de théologie; la raison même, au progrès de laquelle il croit et travaille, n'a point ici de méthode qui vaille.

Cependant il mène une vie assez mondaine, à Clermont et à Paris. La mort de son père a relâché autour de lui les liens de la famille. Gilberte est en Auvergne, mariée à un magistrat. Jacqueline, dès la mort de son père, a déclaré sa volonté d'entrer à Port-Royal. Chose étrange : c'est Pascal qui s'y oppose. Il y eut là une lutte pénible, que compliquèrent des questions d'intérêt : enfin Jacqueline l'emporta et devint la sœur Sainte-Euphémie (1653). Resté seul et libre, il se répandit davantage dans le monde. De ce temps serait ce Discours des passions de l'amour qu'on lui attribue : certaines propositions et le ton général de l'ouvrage sentent l'épicurien; cette fois, le jansénisme de Pascal fut sérieusement en danger. Il songea même à se marier. C'est dans cette dissipation mondaine qu'il rencontre et fréquente des libertins, tels que Desbarreaux et Miton; mais l'homme qui eut alors sur lui le plus d'influence, ce fut le chevalier de Méré 1, un fat de beaucoup d'esprit et d'une intelligence singulièrement pénétrante, qui lui fournit le principe de quelques-unes de ses vues les plus profondes.

Une grande question semble avoir dès lors fortement préoccupé son intelligence: il cherchait une certitude, et si vraiment, comme le disaient les théologiens, il n'y en avait pas hors de la vérité révélée. C'est là ce qu'il demandait aux philosophes, à Épictète, à Montaigne.

Mais surtout il aspirait au bonheur : il le réclamait ; il en demandait la voie aux philosophes; il le cherchait dans la science, par l'exercice de la pensée; il le révait au moins dans la vie mondaine, par la jouissance des passions. Un accident de voiture, où il fut sauvé par miracle, auprès du pout de Neuilly, très certainement aussi l'évolution naturelle de ses idées<sup>2</sup>, l'impossibilité d'atteindre le bonheur permanent, infini où il aspirait, et enfin l'insoluble mystère psychologique ou théologique — de la grâce amenèrent la crise définitive : cette nuit du 23 novembre 1654, nuit d'extase et de joie, où face à face avec son Dieu, Pascal se donne à lui, et pour toujours. L'engagement en est consigné dans cette prière enflammée que Pascal depuis porta toujours sur lui, cousue dans la doublure de son habit. Cette fois il avait, non pas exécuté définitivement l'abdication de son intelligence, mais trouvé la vérité supéricure qui pouvait mettre l'unité dans sa vie intellectuelle et morale, la vérité où étaient compris toute certitude et tout bonheur.

poésie. Après la mort de son père, elle entra à Port-Royal, le 4 janvier 1652. Elle fut des plus opposées au formulaire. - A consulter : Lettres, opuscules et mémoires de Mme Périer et de Jacqueline, etc., par P. Faugère, in-8, Paris, 1845.

<sup>1.</sup> Lettres, 2 vol. in-12, Paris, 1689.

<sup>2.</sup> Sur le rôle de la raison de Pascal dans sa conversion, cf. le traité de la Conversion du pécheur, et la Vie écrite par Mme Périer.

Pascal donne à Port-Royal un esprit tout laïque, formé aux méthodes et imbu des notions de la science et de la philosophie, assez ignorant de la théologie : de son Entretien avec M. de Saci, il résultera qu'au moment d'entreprendre ses rudes campagnes contre l'erreur et l'incrédulité, ce défenseur de la foi connaît les philosophes, et n'a pas lu les Pères de l'Église : il n'en aura jamais qu'une connaissance superficielle. Et de là même sa puissance sur le monde laïque : idées, méthode, style, tout en lui est du savant et de l'honnête homme, rien du théologien.

En 1635, un curé avant refusé l'absolution au duc de Liancourt. parce qu'il avait sa petite fille à Port-Royal, Arnauld écrivit sur ce refus deux lettres qui irritèrent les ennemis du jansénisme, et furent menacées d'une censure en Sorbonne. Le parti se résolut alors à en appeler au sens commun, à l'équité naturelle du public, et Arnauld, ne se sentant pas le talent qu'il fallait pour cette entreprise, engagea Pascal à la tenter : du 23 janvier 1656 au 24 mars 1657, dix-huit lettres parurent, anonymes, imprimées clandestinement. bravant toutes les fureurs de l'ennemi qu'elles écrasaient. On les réunit ensuite sous le titre de Lettres de Louis de Montalte à un Provincial de ses amis et aux R. R. P. P. Jésuites sur la morale et la politique de ces Pères. L'exaltation de Pascal pendant cette polémique est incrovable. Il recut une grande joie quand sa nièce, la petite Marguerite Périer, fut guérie miraculeusement au contact d'une relique conservée à Port-Royal, une épine de la couronne de Jésus-Christ : ce miracle, tombant au cours de ses démèles avec les jésuites, lui apparut comme une manifeste approbation de Dieu. Et vers le même temps, sur de sa vérité, il jetait durement, cruellement, dans le cloitre Mlle de Roannez, une pauvre et faible âme que son impérieuse direction brisa.

Il concut ensuite le projet d'une Apologie de la Religion chrétienne, telle, bien entendu, que la définissait le jansénisme. Il y travailla tant qu'il put, au milieu de souffrances aiguës : la maladie maintenant ne le laissait plus. Mais il avait conquis le bonheur avec la vérité : il était serein et souriant. Il se savait au nombre des élus : il écrivait l'étrange et admirable Mystère de Jésus. Ses souffrances même étaient un signe de son élection : il les redoublait, croyant aider à la grâce et collaborer à la miséricorde de Jésus. Il s'ingénia à s'inventer des souffrances, des gênes : il persécuta son pauvre corps avec des raffinements incroyables

de dureté. Il mourut le 19 août 1662.

Ce fut une fière nature, à l'énergie indomptable, aux passions de flamme, d'un amour-propre ardent, qui put bien s'épurer, mais non pas s'éteindre par la foi, d'une personnalité impérieuse, qui le fit intraitable à se conserver l'honneur de ses recherches scientifiques, et qui l'amena dans sa pénitence à exiger instamment de Jésus qu'il lui eut donné sur la croix une pensée, une goutte de son sang, personnellement, à lui Pascal, pour sa rédemption particulière : nature tourmentée et superbe, qu'aigrit encore et troubla la maladie, intelligence puissante, étendue en tous sens et comme en toutes dimensions, un des plus beaux et plus forts esprits d'homme qu'il y ait jamais eu.

#### 4. LES PROVINCIALES.

Les quatre premières sovinciales traitent de la censure d'Arnauld, et de la Grâce : puis Pascal élargit le débat, et va à l'essentiel, en traitant dans les lettres V à XVI de la morale des jésuites. Les lettres XI à XVI sont adressées aux Révérends Pères eux-mêmes, dont les réponses sont réfutées dans la XIIIe; les deux dernières, adressées au P. Annat, de la Société, discutent la question si les jansénistes sont des hérétiques.

Ces vigoureux pamphlets firent une impression profonde : le Parlement de Provence les condamna, Rome les condamna (sept. 4657) : à Paris, en 1660, sur le rapport d'une commission ecclésiastique, le Conseil d'État fit brûler la traduction latine que Nicole, sous le pseudonyme de Wendrocke, avait donnée des *Provinciales* : il est vrai que l'arrêt visait surtout une note du traduc-

teur, où l'on vit une offense à Louis XIII.

Cependant on ne peut dire que Pascal ait eu le dessous même dans l'Eglise : tandis que son parti était vaincu, son livre triomphait, et jamais depuis, la Compagnie de Jésus ne s'est remise du coup qu'il lui a porté. Il a créé contre elle un ineffaçable préjugé et fourni des armes à tous ceux qui l'ont crainte ou haïe. Dès 1656, les curés de Rouen, puis ceux de Paris déféraient à l'Assemblée du Clergé 38 propositions de morale relàchée; en 1658, les curés de Paris dénonçaient au Parlement, à la Sorbonne et aux vicaires généraux une Apologie des Casuistes, qui fut condamnée. Alexandre VII en 1665, Innocent XI en 1679, condamnèrent la morale relâchée. Bossuet, en 1682, en prépara une censure pour l'Assemblée du Clergé, qui n'eut pas le temps de la voter; mais en 1700 il reprit le mème dessein, et cette fois le mena à bout. Enfin, en 1773, dans la bulle de suppression de l'ordre des jésuites, l'un des considérants indiqués par le pape est la morale pernicieuse de leurs casuistes. Tout cela, et mainte manifestation de la libre pensée moderne contre la Compagnie, tout cela sort des Provinciales et n'est que la suite du mouvement créé par Pascal.

Il est certain que les *Provinciales* sont très fortes, et les défenses des jésuites très faibles : la meilleure, celle du Père Daniel, parut

en 1694, et prouve par sa date que, près de quarante ans après l'attaque, ceux qui en etaient l'objet n'estimaient pas l'avoir encore repoussée. On a chicané Pascal sur l'exactitude des textes qu'il cite: mais il s'est bien gardé. Il avait lu deux fois la Theologie morale d'Escobar<sup>4</sup>; et ses amis lisant les autres casuistes lui fournissaient des citations<sup>2</sup>, qu'il vérifiait scrupuleusement. De fait, on n'a pu le prendre serieusement en faute là dessus.

Mais n'était-ce pas un subterfuge d'assez mauvaise foi, que de passer de la grâce à la morale, et déplacer la question? Non : c'était montrer la valeur de la question : car il est certain que la vie chrétienne est le but, et le dogme de la grâce un moyen.

Mais alors, ne peut-on chicaner Pascal sur ses conclusions, et ne sont-elles pas manifestement outrées? Voltaire, qui après tout s'accommode mieux des doux jésuites que des àpres jansénistes, accuse Pascal de calomnie pour avoir reproché à la Compagnie de corrompre les mœurs. Pascal rend justice à la pureté de la vie des Pères, et ne leur prête nulle part le dessein exprès de favoriser la corruption . il dit que la Société poursuit un but politique, la domination des consciences pour le compte de Rome, et fait plier la morale de l'Évangile à sa politique, pour attirer les âmes par la religion aimable et le salut facile.

On l'a repris aussi d'avoir confondu casuistes et jésuites, comme si tous les ordres religieux n'avaient pas leurs casuistes : le fait est vrai; mais il est vrai aussi que les autres ordres sont perdus au sein de l'Église; les jésuites existent à part, forment un parti, ayant unité de vues et d'ambition, et la casuistique leur a été plus propre qu'à personne; elle n'a été qu'un accident ailleurs, elle a été chez eux une méthode de domination.

Ce n'est pas à dire qu'il n'y ait de l'injustice dans la polémique des *Provinciales* comme dans toute polémique. D'abord la casuistique semble y être envetoppée dans la condamnation des casuistes : c'est en méconnaître l'innocence, la légitimité, la nécessité; la casuistique est l'art d'appliquer les principes de la science morale, elle est nécessaire toutes les fois qu'il s'agit de passer de la théorie à la pratique, de la loi universelle aux cas particuliers : dans tous les conflits de devoirs, et dans

<sup>1.</sup> Liber theologiz moralis, etc., Lyon, 1652.

<sup>2.</sup> On peut voir, en examinant le petit écrit intitulé Théologie morale des Jésuites (1644, in-12), ce que ces emis ont fourni à Pascal: presque toute la matière des lettres IV-X est ramassée dans les 40 ou 50 pages de cette terne et sèche compilation. Et M. Strowski a montré que d'autres é rits d'Arnauld avaient éte employés par Pascal: si bien que l'originalité des Provinciales n'est ni dans l'information ni dans les arguments; elle n'en est pas diminuée d'ailleurs.

les situations complexes, elle seule éclaire l'homme. Les stoïciens

même en ont fait usage.

Et parmi les innombrables décisions des casuistes, faut-il ne relever que le nombre - considérable encore, mais relativement restreint - des décisions immorales? Il est certain que l'esprit général de la casuistique catholique tend à adoucir l'austérité de la morale évangélique. Mais doit-on oublier que c'est là un des expédients nécessaires par lesquels s'est faite l'adaptation du christianisme à son rôle de religion universelle, et que ces subtilités de procédure théologique qui aboutissent à tourner la loi par la considération des espèces, ont l'avantage de laisser théoriquement entier l'idéal chrétien? C'est comme un délicat et sensible appareil qui permet à l'Église de relever ou d'abaisser le niveau de ses commandements, pour obtenir à chaque moment des consciences la plus grande approximation réellement possible dans la poursuite de la perfection morale. Si l'admirable aspiration de quelques doux rêveurs a pu devenir la loi de sociétés immenses, c'est que la casuistique a transposé l'utopie rréalisable en précepte pratique, et ses décisions représentent souvent, en face de la folie ascétique, le ferme et naturel bon sens.

Sans insister plus qu'il ne convient, on ne peut cependant omettre de dire qu'il y avait dans les gros recueils des casuistes une floraison d'imagination subtile et romanesque, fort analogue à celle qui se révèle dans la composition des thèmes oratoires sur lesquels s'exercaient les rhéteurs de l'empire romain, et que, tout en condamnant la bizarrerie immorale de ces jeux d'esprit, il ne faut pas pourtant en exagérer la conséquence. Il est vrai aussi que ces lourds bouquins, scolastiques presque toujours de style et de langue, étaient plus à l'usage des directeurs que des fidèles, et servaient plus à absoudre l'irréparable passé qu'à autoriser les fautes à faire. Et enfin, si l'on songe que la terre d'élection de la casuistique fut l'Espagne, et quelles conséquences temporelles v pouvait avoir, sous le régime de l'inquisition, un refus d'absolution entraînant l'exclusion des sacrements, on sera tenté d'excuser un peu l'intention des complaisants casuistes qui employaient leur esprit à « enlever les péchés du monde ».

J'admets donc qu'il y ait de l'injustice ou de l'excès dans les attaques de Pascal, et j'en fais la part aussi large que possible : mais il reste qu'en gros il a fait une œuvre juste et salutaire. Les raisons qui pouvaient atténuer en Espagne le relàchement de la morale religieuse n'existaient pas en France, et certains jésuites français avaient écrit déjà en notre langue, offrant à tous le libre usage de leur indulgence. L'indépendance et le haut essor de la raison laïque rendaient chez nous ces complaisances plus meur-

trières à la religion: entre les mains des casuistes, l'originale hauteur de la morale chrétienne s'amortissait, se foudait, s'aplanissait, et tendait à se mettre de niveau avec la mollesse équivoque de la morale mondaine.

Pascal et le jansénisme ont rendu au christianisme sa raison d'être, lorsqu'ils l'ont ramené à être un principe d'effort moral, lorsqu'ils ont remis dans le chemin de la vertu ses épines et ses ronces. Ils ont eu raison même absolument, en dehors de tout dogme, du seul point de vue de la conscience, lorsqu'ils ont rétabli la lutte incessante, obstinée contre l'instinct et l'intérêt, l'inquiétude de tous les instants, comme les conditions de la moralité, et qu'aux décisions des directeurs complaisants ils ontopposé leur rigorisme, l'obligation, dans tous les cas douteux, de choisir le parti le plus dur, et de décider contre l'égoïsme, par la seule raison qu'il est l'égoïsme.

Il y avait aussi quelque chose d'inquiétant, de scandaleux même, dans l'opération logique qui tirait de la règle une pratique contraire à l'esprit de la règle: l'avantage de sauver la règle cédait ici à l'inconvénient de blesser les consciences par l'équivoque tortueuse et la subtilité hypocrite. C'est ce que sentirent les gens du monde qui, sans aucun goût pour l'ascétisme chrétien, applaudirent à la dénonciation de la morale facile: ils voulaient bien faire ce que les casuistes autorisaient, se dispenser du joune, se battre en duel, cajoler les dames, prèter à intérêt; mais ils voyaient bien que ces choses-là ne s'autorisaient pas par les principes dont les casuistes les dérivaient. Quiconque aimait la franchise et la sincérité, fut avec Pascal.

Entin les Provinciales furent un acte de bon goût, et comme de salubrité esthétique et litteraire : il était bon, au temps où la littérature profane allait se débarrasser du romanesque espagnol, de barrer la route aussi aux fantaisies extravagantes où l'imagination religieuse se complaisait de l'autre côté des Pyrénées. En écrivant ses pamphlets, Pascal se faisait le défenseur de la raison

classique dans le domaine de la religion.

Il y a un point où les adversaires de Pascal avaient raison : c'est quand ils l'accusaient de rire des choses saintes. Je n'ai pas besoin de dire que Pascal riait seulement des jésuites, et qu'il respectait la religion autant qu'aucun de ses adversaires, en la comprenant mieux. Cependant ceux-ci avaient plus raison qu'ils ne croyaient eux-mêmes. Pascal a frayé la voie à Voltaire : et voici comment. Une des réponses qu'on lui opposa notait le « ton cavalier » de sa polémique; disons l'accent laïque. C'est un homme du monde qui parle aux gens du monde : une raison qui se communique à la raison de tous. Voilà le danger. Il est le même que lorsque les Réformateurs avaient convié le peuple à examiner les

Écritures; ils ne pensaient pas non plus travailler au profit de l'irréligion. Pascal croit servir la vérité du Christ; il l'affaiblit. Car il la livre aux discussions des profanes. Il tire hors de l'École et de l'Église les matières théologiques; il propose à la raison laïque de décider sur tel dogme, telle doctrine, entre tels et tels théologiens. D'autres appliqueront la même méthode à tout le dogme, et poseront la question entre la raison elle-même et la foi. Pascal énumère les sottises des casuistes, et les confond par l'extravagance qu'y découvre le sens commun : d'autres étaleront les sottises des Pères, les sottises de la Bible, et ruineront la religion en l'opposant au sens commun. Pascal a fait tort à la religion, parce que toutes les polémiques violentes où les théologiens la donnent en spectacle au public sont mauvaises pour elle; et il lui a fait tort plus qu'un autre, parce qu'il a employé à traiter des problèmes théologiques des armes toutes laïques, les seuls movens et la seule autorité de la raison.

Mais c'est cela même qui fit le succès du livre, et qui en fait encore aujourd'hui la beauté supérieure. Ne parlant qu'à la raison, il a fondé solidement ses arguments sur des bases éternelles, sur les principes essentiels de la moralité et de l'intelligence humaines, sur notre impérissable sens du vrai et du bien : il a dû pour cela sonder ces questions théologiques qu'il débattait, jusqu'a ce qu'il eût découvert le fond solide des lieux communs où la vie morale de l'homme est nécessairement comprise. Par là ce pamphlet est demeuré un des livres que lira toujours quiconque, chrétien ou non, cherchera sa règle de vie : il a réalisé cette loi des grandes œuvres d'art, de dépasser les circonstances contingentes qui lu ont donné l'être, et de revêtir un intérêt absolu, universel.

Toutes les sortes d'éloquence y sont renfermées, comme a dit Voltaire : vigueur de raisonnement, ou de passion, ironie délicate ou (crrible. Villemain disait qu'il estimerait moins les *Provinciales* si elles avaient été écrites après les comédies de Molière : on comprendra ce jugement paradoxal, si l'on regarde avec quelle puissance expressive, quel sens du comique, et quel sûr instinct de la vie, sont dessinées les physionomies des personnages que Pascal introduit; deux pères jésuites surtout, subtils et naïfs, celui dont l'ample figure occupe la scène de la 5° à la 10° lettre, et celui dont la vive esquisse illumine la 4° Provinciale. Il y a là un art singulier de traduire les idées abstraites en actes, en gestes, en accents, en un mot une réelle force d'imagination dramatique.

Mais ce qu'il y a de plus admirable dans l'œuvre, c'en est la simplicité, l'objectivité: toute la personne de l'auteur s'efface de l'œuvre en la construisant; elle est toute ramassée dans l'expression, absente volontairement de la matière. Tout est subor-

donné à la démonstration que l'écrivain veut faire : il n'applique son rare génie qu'a choisir les meilleurs moyens de l'opèrer. Tout, ainsi, est argument, et tout est efficace, véhémence et raillerie, logique abstraite et dramatique imagination. Pour les règles, l'auteur n'en reçoit que de son sujet : et dans le mépris de la rhétorique il trouve le plus juste emploi et le maximum de puissance de tous les moyens de la rhétorique, qui, chez lui, sont reçus de la nature des choses, qui partout sont les formes propres et nécessaires, partout aussi les formes simples et naturelles. Aussi, du coup, l'éloquence française égale-t-elle la perfection souple et la sublimité aisée de l'éloquence attique : Démosthène est comparable, point du tout supérieur à Pascal.

Les Provinciales sont, dans notre prose, le premier chef-d'œuvre du goût classique. C'est une œuvre de raison, non seulement parce que l'objet en est une démonstration et la méthode une suite de raisonnements, mais surtout parce que, selon la raison, elle ne nous parle jamais de son auteur, toujours de son sujet, et parce qu'elle a un caractère universel de vérité et de beauté. C'est une œuvre d'art aussi, d'un art qui s'emploie à manifester uniquement la raison. Mettant à profit la grande lecon de Malherbe, Pascal a laboricusement, lentement, patiemment amené son ouvrage à être l'expression pure et parfaite de sa pensée : il ne s'est pas contenté du premier effort de sa nature, si richement douée. Ayant dû improviser à peu près les trois premières lettres, des qu'il peut, il travaille, il corrige : il refait, dit-on, treize fois la 18º lettre; et par un mot profond, il s'excuse de n'avoir pas fait la 16º plus courte faute de loisir. Son idéal est de trouver les voies les plus rapides, les moins pénibles, et les plus sûres de la persuasion : il compose rigoureusement, il donne à ces discussions la rigueur et la clarté d'une démonstration scientifique. Il évite toutes les déperditions de forces : tout ce qui n'est pas nécessaire est inutile. Il choisit ses mots avec un sens si juste de leur propriété, de leur efficacité, qu'après 250 ans, il n'y a pas une page pour ainsi dire de son œuvre, dont l'énergie se soit dissipée, ou dont la couleur se soit altérée.

## 5. LES PENSÉES.

Pascal n'avait pu terminer son Apologie de la Religion chritienne: les fragments qu'il avait rédigés furent publiés en 1670 par MM. de Port-Royal, assez inexactement, avec toute sorte de retranchements et de corrections, mais en somme de la seule façon qui pût en ce temps-là faire passer et faire goûter l'ouvrage. Le texte authentique des Pensées a été signalé en 1843 par Victor Cousin, et souvent publié depuis.

Le plan que Pascal se proposait de suivre est connu dans ses grandes lignes, d'abord par la *Préface* de l'édition de 1670, où Etienne Périer l'expose tel que son oncle l'avait développé devant quelques amis vers 1658 ou 1659 1, puis par certains fragments qui se rapportent à l'ordre et aux divisions du livre. Voici la plus

importante de ces notes :

« Les hommes ont mépris pour la religion, ils en ont haine et peur qu'elle soit vraie. Pour guérir cela, il faut commencer par montrer que la religion n'est point contraire à la raison; ensuite, qu'elle est vénérable, en donner respect; la rendre ensuite aimable, faire souhaiter aux bons qu'elle fût vraie, et puis montrer qu'elle est vraie. — Vénérable, en ce qu'elle a bien connu l'homme; aimable, parce qu'elle promet le bien (éd. Havet, art. XXIV, 26).

Si nous combinons ces indications avec le plan d'Étienne Périer, qui ne détache pas nettement la 1re et la 3° des parties distinguées par Pascal, mais les indique pourtant, voici comment nous nous

représenterons le dessein de Pascal.

1º La religion n'est pas contraire à la raison. — Cette partie est une préparation, pour disposer le lecteur à ne point mépriser par préjugé la religion, pour lui faire comprendre qu'il se pourrait qu'elle fût logiquement défendable, pratiquement efficace. Après le discours contre l'indifférence des athées art. IX), qui vaut comme une introduction générale de l'ouvrage, Pascal exposait sa thèse de l'impuissance de la raison, incapable de savoir tout, et de rien savoir certainement, réduite à juger des « apparences du milieu des choses » (les deux infinis, art. I). La foi est un moyen supérieur de connaissance : elle s'exerce au delà des limites où la raison s'arrête (distinction de la raison et du sentiment ou du cœur). Mais quand cela ne serait point, quand ancun moven ne s'offrirait à l'homme de parvenir jusqu'à Dieu, par la raison ou par toute autre voie, dans l'absolue impossibilité de savoir, il n'en faudrait pas moins faire comme si on savait. Car, selon le calcul des probabilités, on a avantage à parier que la religion est vraie, à régler sa vie comme si elle était vraie. En vivant chrétiennement on risque infiniment peu, quelques années de plaisir mêlé, pour gagner l'infini, la joie éternelle. Il faut donc vivre en chrétien. Mais désirer de croire n'est pas croire : on ne croit pas à volonté; il faut la grace. En attendant qu'on l'ait, et qu'on croie, on se préparera à la recevoir et à croire : on pliera la machine, on ira à la messe, on s'abétira. On disposera le corps, l'automate, de facon que

<sup>1.</sup> On mieux encore le plan exposé par Filleau et La Chaise dans le projet primitif de Preface dont la famille de Pascal ne voulut pas. Étienne Périer n'a fait que resserrer le développement de M. de la Chaise. On trouve ce discours dans l'édition des Pensées de Lyon, 1687, in-12, et même déjà dans l'éd. Desprez, Paris, 1673.

PASCAL- 465

ses habitudes ne fassent pas obstacle aux mouvements de l'âme, quand la grâce l'inclinera 1.

Ces discours montrent qu'il peut y avoir un moyen de savoir et des raisons d'agir comme si on savait. La religion n'est donc plus une absurdité à dédaigner. Pascal entamera donc ses démonstrations, sûr d'être au moins suivi.

2º La religion est rénérable, parce qu'elle a bien connu l'homme. Pascal peindra à l'homme sa grandeur et sa bassesse, ses avantages et ses faiblesses, toutes les contrariétés étonnantes qui se trouvent dans sa nature. Il lui donnera ainsi la curiosité, s'il a tant soit peu de raison, de connaître d'où vient cette étrange disproportion de sa nature; et pour résoudre cette énigme, il l'adressera aux philosophies 2 et aux religions, dont il montrera la vanité, la faiblesse et l'impuissance. Il lui fera remarquer ensuite le peuple juif, et ce livre, qui est son histoire, sa loi, sa religion : là l'homme trouvera le récit de la chute d'Adam; et cette idée d'une nature d'abord excellente, puis déchue par le péché, illuminera les contradictions qu'on aura d'abord relevées. La religion hrétienne héritière de la loi juive, se présentera donc comme une hypothèse, telle qu'en emploient les sciences, qui tire sa probabilité de son adaptation aux faits constatés. Seule de toutes les doctrines philosophiques et religieuses, la doctrine de la chute explique le contraste incompréhensible de grandeur et de bassesse, qui est le trait caractéristique de la nature humaine. Elle a de plus l'avantage d'offrir la seule idée de Dieu, et du culte du à Dieu, qui soit capable de contenter la raison. La religion donc qui propose cela, qui a bien connu l'homme et bien parlé de Lieu, si elle n'est pas vraie encore, mérite du moins d'être prise au sérieux, et respectée.

3° La religion est aimable, parce qu'elle promet le vrai bien. L'homme a naturellement le désir du bonheur. Or la religion chrétienne est une religion d'amour. Jésus-Christ est rédempteur, réparateur : à la nature déchue et misérable, il apporte le salut, le pardon. Les élus sont destinés à la joie éternelle.

Voilà un bien pur, complet, impérissable, tel donc que la raison l'exige pour s'y attacher : incapable de manquer, incapable de lasser.

4º Mais ces deux arguments sont des arguments indirects, qui rendent la religion probable et font désirer de la trouver vraie. Il faut montrer enfin que la religion est vraie, au sens rigoureux du mot, par des preuves directes et intrinsèques. Pascal étudiera la Bible, fera valoir que seuls les Juis ont conçu Dieu dignement, établira la vérité des livres saints et du livre de Moïse en particu-

Je n'oserais affirmer que ce morceau du pari ait été conçu et rédigé pour entrer dans l'Apologie.
 A la stoicienne, dogmatique, et à l'épicurienne, sceptique.

lier, la vérité des miracles de l'Ancien Testament, prouvera la mission de Jésus-Christ par les figures de la Bible et par les prophéties, puis par la personne même, les miracles, les doctrines, la vie du Rédempteur; ensin il montrera dans la vie et les miracles des Apôtres, dans la composition et le style des Évangiles. dans l'histoire des saints et des martyrs, et dans tout le détail de l'établissement du christianisme, les marques évidentes de la divinité de notre religion. En poursuivant ces études, deux idées dominent l'argumentation de Pascal : 1º Credo quia absurdum : la religion, essentiellement, est choquante, absurde pour la raison, et pourtant elle s'est établie : donc son établissement est preuve de sa divinité. Des hommes l'auraient faite plus vraisemblable, ne fût-ce que pour pouvoir l'accréditer. 2º Deus absconditus : il est essentiel à la religion qu'elle soit incompréhensible, incertaine : sinon, si tout le monde la comprend, en aperçoit la vérité et la divinité, tout le monde y croira, et tout le monde sera sauvé. Or, par hypothèse, Dieu ne veut se montrer qu'à ses élus; il se dérobe à ceux qu'il damne, pour les damner de ne l'avoir point vu. Ces deux idées sont les movens par où toutes les objections qu'on peut faire à Pascal sont réduites en arguments à l'appui de sa thèse. Et ainsi s'achève le dessein qu'il avait de montrer que la religion chrétienne a autant de marques de certitude et d'évidence que les choses qui sont reçues dans le monde pour les plus indubitables.

On a embrouillé à plaisir le dessein de Pascal, et l'on y a cherché des difficultés, des contradictions qui n'y sont pas. Comment peut-il mépriser l'infirmité de la raison, et soumettre à la raison les preuves de la religion? Mais dans la première partie. Pascal établit seulement l'impuissance transcendantale et métaphysique de la raison, qui ne donne qu'une certitude imparfaite dans un domaine restreint; dans la seconde partie, Pascal parle des causes multiples qui, dans son domaine même, font errer souvent la raison, mais il sait le remède, et les règles par lesquelles on est assuré de faire un bon usage de sa raison. Il dit que le pyrrhonisme est le vrai, mais il ne dit pas que le dogmatisme soit faux, bien au contraire : le dogmatisme aussi est le vrai. Et puis le pyrrhonisme tient le dogmatisme en échec précisément sur une question qui dépasse la portée restreinte de la raison, sur une question d'essence et d'origine, sur celle de savoir pourquoi l'homme est ce qu'il est : à cette question la révélation seule répond Pascal, après cela, a donc bien le droit de s'adresser dans la quatrième partie à la raison, et de lui proposer des preuves, qui fourniront une évidence pareille, égale, et non supérieure, à celle que l'homme obtient par ses méthodes humaines dans toutes les parties de ses sciences. Les trois premières parties fourniront des probabilités, des pré-

somptions, des preuves indirectes ou partielles; la quatrième, une preuve directe, intrinsèque, rigoureuse, intégrale 1.

Cette quatrième partie est singulièrement faible aujourd'hui: mais il y a bien de la hardiesse et de la pénétration dans la seule position de la question. Pascal a cherché la solution du probleme de la révélation dans une critique historique et philologique des Écritures. Il prenait cette voie périlleuse pour ne manquer ni à ses principes ni à ses promesses. Il s'était engagé à d'montrer la religion, et il avait établi l'impuissance métaphysique de la raison. Il fallait donc essayer de saisir Dieu dans les apparences dont la raison est juge. La raison, Pascal l'a dit dans sa 18º Provinciale, a seule droit de décider sur les faits. Si donc on traite la religion comme un fait, les miracles, les évangiles comme des faits, la raison, critiquant ces réalités sensibles, pourra y faire apparaître avec évidence un élément surnaturel et surhumain: l'action divine, insaisissable en elle-mème, sera atteinte dans ses manifestations historiques.

Pascal a conduit cette originale tentative avec une rare témérité, une entière ignorance de l'histoire et de la philologie, et une volonté décidée de faire sortir des textes la vérité qui lui plaisait : il ne pouvait se donter que de la méthode qu'il indiquait, appliquée avec la rigueur impartiale de la science, devait sortir la condamnation de sa croyance. Il ne s'était pas aperçu, ce fort logicien, que le principe de la science, la croyance au déterminisme rigoureux des phénomènes, excluant Dieu de l'univers connaissable, implique la négation de la Révélation dans l'ordre de la science, que la méthode par conséquent contient la conclusion, et que le seul moyen de sauver la foi est de la mettre hors de la raison, sans contact immédiat et sans liaison directe avec elle.

Four les 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> parties, l'originalité des raisonnements de l'ascai est dans l'application des méthodes scientifiques au problème théologique : le physicien et le géomètre se retrouvent dans ces étonnantes démonstrations où la religion est tantôt offerte par hypothèse, comme le système astronomique de Copernic, opposé à ceiui de Ptolémée, se véritie par la concordance de ses conséquences logiques avec les faits observés, et tantôt jouée comme à la roulette, sur un calcul de probabilités. Quelle force pouvaient donner à la religion ces démonstrations étranges? Je ne sais trop, mais assurément Pascal a touché plus juste, quand il a saisi ensuite le fondement naturel et psychologique de la foi, ce désir du bonheur que l'homme ne peut retrancher de son œur et qui, sans cesse déçu par la réalité, se recule toujours plus loin, jusqu'à ce qu'in ne

<sup>1.</sup> Ou plutôt, les trois premières parties sont la démonstration rationnelle du christianisme : la dernière est la constatation du fait de sa divinité.

trouve plus d'autre moyen de subsister que de s'élancer hardiment dans l'inconnaissable, plaçant son espérance en sûreté hors

de la vie et du temps.

« Qu'on ne dise pas, écrit Pascal, que je n'ai rien dit de nouveau: la disposition des matières est nouvelle. Quand on joue à la paume, c'est une même balle dont on joue l'un et l'autre; mais l'un la place mieux. » Pascal excelle à placer la balle. Il a pris sa matière partout: peu érudit en théologie, il a causé avec M. de Saci et d'autres solitaires, il a lu saint Augustin. Ses idées sur la religion, au fond, n'ont rien de nouveau: pas même ses idées morales, politiques, sociales. Celles qui sont essentiellement chrétiennes, lui sont communes avec les grands docteurs de l'Église; Bossuet les exprimera, sans avoir besoin de s'inspirer de Pascal. Ce n'est pas à Pascal qu'il prendra l'idée du Discours sur l'histoire universelle. l'idée d'une Providence qui fait tourner l'histoire du monde autour du petit peuple juif. Ce n'est pas à Pascal qu'il prendra l'idée du néant et de la grandeur de l'homme, cette effrayante énigme dont la religion dit lé mot.

D'autres théories de Pascal sont celles du temps : sa doctrine politique, au fond, se réduit à des opinions assez répandues parmi le tiers état intelligent depuis la fin du xviº siècle, et elle se retrouvera, l'accent seulement étant changé, dans la Politique de Bossuet. Mais la grande source des idées profanes, si l'on peut dire, et purement rationnelles de Pascal, c'est Montaigne, dont la pensée, les mots mèmes et les images sont sans cesse l'étoffe à laquelle il met sa façou. Il est curieux de remarquer combien Pascal, sur les sujets de morale individuelle ou générale, a l'intelligence et l'ima-

gination obsédées par les Essais.

Il a sur l'invention la superbe indifférence de nos classiques, ou plutôt il dirige comme eux son invention moins vers la nouveauté que vers la vérité; et l'originalité qu'il cherche est celle de l'expression et du maniement des matériaux. Il est, en effet, étonnant dans le tour et dans l'emploi des idées que d'autres ont rendues avant lui. Il a une puissance d'analyse et de raisonnement, qui y découvre toutes sortes de caractères et de liaisons qu'on ne soupconnait pas. Il a l'art surtout de les saisir en profondeur. Jamais rien, chez lui, ne reste banal et superficiel. Les choses qu'on lit ailleurs, dans Montaigne même, sans y faire grande réflexion, ni y apercevoir grande conséquence, prennent, lorsqu'il les rend, presque dans les mêmes termes, une gravité, une portée qui saisissent l'esprit : par un mot, ou même par l'insaisissable frémissement de sa phrase. on sent qu'il y voit un monde, et on se dispose à l'y voir avec lui. Je ne sais pas de style qui ait plus de pénétration à la fois et d'envolée. C'est qu'avec la précision de son génie scientifique. Pascal

ne nous montre aucun objet, qu'il ne lui ait arraché le secret de son essence intime, et qu'il n'ait suivi, aussi loin que la pensée peut aller. l'action qui en rayonne à travers l'infinité de la nature.

Ce don de profondeur, qui est l'originalité propre de l'esprit de Pascal, apparaît à chaque page dans les Pensées, surtout dans celles qui se rapportent aux deux premières parties du plan précédemment expliqué. Dans la seconde, l'enquête universelle à laquelle il se livre sur la nature de l'homme lui fournit une belle matière. Il s'agit de montrer que l'homme est un composé de grandeur et de bassesse : la grandeur, ce sont les aspirations, le rêve, l'illusion; la bassesse, c'est la réalité, et toutes les réalités, sentiments, croyances, institutions, coutumes, arts, toute la viemorale, politique et sociale de l'homme. Il faut voir avec quelle force d'observation et de logique Pascal réduit à la fantaisie, au préjugé, à l'habitude, toute l'œuvre de l'esprit humain, hors de lui et en lui-même. Toutes les remarques portent, et il n'y en a point qui ne donnent à penser longuement, quand il explique le mécanisme de l'amour-propre, ou qu'il montre l'imagination et les nerfs plus maitres de nous que notre raison, quand il nous promène à travers le monde cherchant une morale fixe, des lois communes, quand il sonde l'institution sociale, le principe monarchique, pour ne trouver au fond, à l'origine, que la force, et qu'il autorise si superbement le respect traditionnel des lois, de la hiérarchie, de l'hérédité dynastique. Tout l'envers du monde et de l'homme apparaît, triste à voir.

Où que son raisonnement le mène, il jette de triomphants coups de sonde : il ouvre à la pensée des voies fécondes, quand il définit l'éloquence ou le style, ou quand il jette quelques mots, obscurs et bizarres de prime abord, mais combien riches de sens, sur les caractères de la beauté. Je ne puis que renvoyer à toute cette partie des

Pensées : il n'y a pas un mot qui ne soit à méditer.

Mais si l'on veut prendre rapidement une idée de la profondeur de Pascal et de l'avance qu'il avait sur son siècle, qu'on s'arrête à la question qu'il pose sur la cause de l'amour. Qu'aime-t-on en quelqu'un? L'être, ou les qualités? qu'est-ce que l'être sans les qualités? Et pourtant l'être ne subsiste-t-il pas, les qualités changeant ou disparaissant? Il y a dans cette réflexion de l'avaité de l'identité du moi, de sa réalité : un des grands et troublants problèmes de la pensée contemporaine.

Ou bien qu'on lise ceci : « Quelle est donc cette nature sujette à être effacée? La coutume est une seconde nature qui détruit la première. Pourquoi la coutume n'est-elle pas naturelle? J'ai bien peur que cette nature ne soit elle-même qu'une première coutume, comme la coutume est une seconde nature . » Et nous voici au

centre de la grande énigme à laquelle s'attaque la science depuis un demi-siècle : ce que nous appelons aujourd'hui nature dans tous les êtres, formes et propriétés ou instincts, n'est-ce pas une collection d'acquisitions successives, fixées par l'habitude, transmises par l'hérédité? Le mot de Pascal contient, deux siècles avant Darwin, l'essence de la doctrine évolutionniste.

Mais il n'y a rien peut-être de plus étonnant dans les Pensées que le fameux morceau des Deux Infinis, qui me paraît répondre à la première partie de son plan. Tout a l'heure, dans la seconde partie, Pascal, par un scepticisme provisoire, ou mieux par un criticisme rigoureux, fera voir à l'homme que, dans toutes les formes de son activité, il a fait mauvais usage de sa raison, et que, dans toutes ses institutions, crovances, opinions, qu'il s'est imaginé hâtir sur un fondement de vérité à l'aide de sa raison, il a été la folle dupe de son préjugé, de son habitude et de ses sens, lci, au contraire, son scepticisme transcendant s'attache à mettre en lumière l'impuissance absolue de la raison : suspendu entre les deux abîmes de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, l'homme ne peut rien connaître, faute de pouvoir connaître tout, parce que tout s'entretient. Que lui reste-t-il donc, « sinon d'apercevoir quelque apparence du milieu des choses »? Et voilà tout ce que sa raison en effet peut se flatter de saisir.

Si nous dépouillons le morceau de sa grandiose poésie, et que

nous en cherchions le sens précis, nous remarquerons avec étonnement que Pascal, au temps même où la science faisait ses premiers pas, lorsque le premier emploi des méthodes et des instruments l'emplissait d'orgueil et d'espérance, mesure avec sûreté le domaine de la science et la puissance de la science. Il parle comme parlera deux siècles et demi plus tard Renan, après tant de merveilleuses découvertes qui auront fait comprendre à la fois et le progrès infini, et les étroites limites de la connaissance : il est en effet curieux de voir que Renan a refait la méditation des Deux Infinis en des termes qui rappellent étrangement Pascal 1, Nons sommes emprisonnés dans notre univers, et de cet univers même nous ne pouvons saisir toute l'infinité : « quelque apparence du milieu des choses », voilà le connaissable, voilà la science; mais les substances, les causes, les principes nous échappent, pendant que se déroulent sous nos yeux des séries de phénomènes qui jamais ne commencent et jamais ne finissent. La connaissance scientifique est essentiellement incomplète et relative: c'est ce qu'apercoit nettement Pascal, au début d'un âge scientifique, et cela désespère ce grand esprit, avide d'une certitude absolue et infinie.

<sup>1.</sup> Examen de conscience philosophique, Rev. des Deux Mondes, 15 août 1889.

Mais par là se découvre à nous une vérité qu'on s'est d'ordinaire refusé à voir : l'ascétisme janséniste de Pascal et les Pensécs ne sont pas en contradiction avec le développement antérieur de son intelligence. Il n'y a pas eu de rupture dans sa vie intellectuelle : il y a eu une évolution continue, au terme de laquelle il a tout quitté pour suivre Jésus-Christ. Il n'était ni fou ni malade; il n'a jamais été plus lui-même, plus maître de sa raison et conscient de ses actes, que lorsqu'il a semblé envahi de la folie religieuse1. C'est prendre les choses par le petit côté que de rendre compte de sa conversion par l'état de ses nerfs et l'acuité de ses souffrances. Du moins il faut reconnaître que sa raison aussi le conduisait à Port-Royal, C'était cette raison, en effet, qui renoncait à lui, et non pas lui à elle, lorsqu'elle lui disait qu'elle ne lui donnerait pas la connaissance complète dont il avait soif. Plutôt que de se reposer béatement, comme tant de savants, dans la science des « apparences », puisque la raison ne lui permettait rien de plus. Pascal a tourné ses yeux d'un autre côté : il a cherché s'il n'y avait pas ailleurs une source de vérité, mais de vérité totale et certaine; il l'a trouvée, et il est allé demander à la foi une connaissance supérieure à celle que procure la raison. Il n'a pas méprisé pour cela la raison, il l'a réduite à son domaine, et il a évalué ce domaine : mais il a tout attendu de l'intuition; il en a tout recu, avec cette certitude qui seule pouvait donner la paix à une intelligence impatiente, insatiable comme la sienne, et incapable de s'arrêter dans une demi-science douteuse et relative. Pascal ne serait pas Pascal, si sa foi n'avait satisfait sa raison, et le dévot en lui n'a pas détruit, il a contenté le savant.

J'aurais à parler maintenant du style de Pascal : il faut être, a-t-il dit quelque part, « pyrrhonien, géomètre, chrétien »; et son style, comme son génie, est tout cela, et tire ses qualités de cette triple essence : une analyse aiguë, un raisonnement puissant, une dévotion passionnée, voilà les éléments qui s'amalgament étrangement et font le style le plus fort, le plus suggestif, et le plus séduisant qu'il y ait. Si on l'étudie de près, on apercevra que le secret de son énergie est dans le procédé scientifique que Pascal applique aux mots, manifestant leur définition et utilisant leurs liaisons dans les emplois qu'il en fait : le respect de leur propriété, et le choix

de leur place, tout se ramène là.

Ce style de savant est un style de poète. Dans notre littérature classique, qui n'a guère eu de poètes lyriques que parmi ses grands prosateurs, selon le mot de Mme de Staël, Pascal est un de

<sup>1.</sup> Une autre preuve de ce que j'avance, c'est l'extrême difficulté qu'on a pour discerner les Pensées qui ne se rapportent pas au dessein de l'Apologie. Pascal a eu de tout temps l'habitude de jeter sur le papier les idées qui lui vonaient.

plus grands. Il l'est, comme tous les autres, parce qu'il est obstinément réaliste: son imagination représente les réalités concrètes dont sont extraites les abstractions sur lesquelles il opère; — et parce qu'il est profondément sensible: chaque acte de sa pensée, chaque idée qu'il conquiert met en jeu, exalte ou blesse toutes les émotions, les affections de son âme singulièrement délicate. Il vibre, gémit, jouit dans tout son être de ce qui occupe à chaque moment sa raison.

Mais l'originalité poétique de Pascal, c'est le caractère, si je puis dire, métaphysique des inquiétudes et des images qui jettent ces flammes intenses dans son style. Jamais il n'est plus poète, plus largement, plus douloureusement, ou plus terriblement poète que lorsqu'il se place en face de l'inconnaissable. « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. » Et ailleurs, toute cette poursuite, angoissée et superbe, de l'inaccessible infini et de l'inaccessible néant. Ici d'amples raisonnements, là un mot saisissent l'imagination frissonnante. Il faut lire aussi, dans la dernière moitié des Pensées, nombre de morceaux, où s'exalte et crie l'âme de Pascal, en face du mystère chrétien, mystère qui fait sa certitude, et où pourtant il s'abime, mais avec quelles délices et quel triomphe! Pascal est un grand poète chrétien, à placer entre sainte Thérèse t l'auteur inconnu de l'Imitation; tant il a rendu avec force la poésie de la religion : non la poésie extérieure, mais la poésie intime, personnelle, qui coule de l'âme crovante et unie à son Dieu. La tendresse même et la suavité ne lui ont pas fait défaut : il a vu même le Christ de douceur et d'amour. Il a rendu surtout l'appel ardent, impérieux, désespéré à la fois et confiant, de l'âme pécheresse au Rédempteur : son Mystère de Jesus est un poème d'une grandiose et bizarre sublimité.

Que de choses resteraient à dire encore! Mais Pascal n'est pas de ces auteurs qu'une étude peut épuiser. Il est du petit nombre que la lecture seule révèle, et qui, une fois lus, peuvent toujours se relire, découvrant, suggérant toujours de nouvelles idées à l'esprit attentif 4.

<sup>1.</sup> Dans une étude plus ample que celle-ci, il faudrait étudier de près les écrits scientifiques, opuscules et lettres de Pascal; on y trouverait, outre une vive image de son humeur et de sa figure morale, l'idee nette de sa méthode et de sa logique. (Distinction des méthodes selon les objets à connaître; à chaque ordre d'objets sa méthode spéciale. On se trompe, si l'on raisonne sur les choses de fait, dont les sens et l'observation sont juges; ou si l'on emploie l'autorite à les établir. Observation, raisonnement, autorité: trois moyens également légitimes de certitude, si on les applique à propos. Dans le raisonnement de Pascal, noter l'habitude de poser les termes contraires et qui semblent s'exclure, pour en composer la vérité totale: l'erreur, c'est ordinairement de faire d'une vérité partielle la vérité totale : sceptiques, dogmatiques; calvinistes; jésuites. Ceux qui voient le vrai, affirment les deux vérités contraires : chrétiens, jaésénistes.)

## LIVRE III

# LES GRANDS ARTISTES CLASSIQUES

## CHAPITRE I

# LES MONDAINS : LA ROCHEFOUCAULD, RETZ, MADAME DE SÉVIGNÉ

Division du XVII<sup>e</sup> siècle. — 1. La Rochefoucauld; l'homme. Le livre des Maximes: sens et vérité. Valeur du genre. — 2. Les Memoires: le cardinal de Retz, l'homme et l'écrivain. — 3. Les Lettres: Bussy, Saint-Evremond; Mme de Sévigné et Mme de Maintenon. — 4. Le roman: Mme de la Fayette. — 5. Le monde de l'érudition: les Bénédictins.

L'année 4660, où Louis XIV prend en main le gouvernement, marque aussi le point de partage de l'histoire littéraire du siècle. La période antérieure est une période de confusion et d'irrégularité au milieu de laquelle émergent quelques chefs-d'œuvre, cinq ou six tragédies de Corneille et de Rotrou, les *Provinciales* de Pascal, et (pour nous seulement) ses *Pensées*. Mais tout s'organise, l'esprit classique mûrit, prend conscience de lui-même, les influences fâcheuses sont repoussées, les éléments disparates sont éliminés : les forces qui tendent au vrai, au simple, à la raison enfin, prévalent; et les résultats apparaissent autour de 4660.

A cette date, la défaite politique des classes aristocratiques en a rendu toutes les forces intellectuelles disponibles pour l'activité mondaine et littéraire. A cette date, Bossuet, Molière viennent d'arriver à Paris. Boileau commence à écrire. Racine va trouver sa voie, et La Fontaine se découvrir. A côté d'eux, derrière eux, paraîtront Bourdaloue et Malebranche, La Bruyère et Fénelon, et Regnard. Pour un demi-siècle, l'histoire littéraire n'est plus guère

que l'étude des grands esprits et des chefs-d'œuvre : les courants contraires s'enfoncent et disparaissent, et les forces hostiles semblent paralysées. L'union de l'art antique et de la raison moderne dans les hautes intelligences littéraires a produit ce merveilleux épanouissement. A cette fécondité contribuent trois ou quatre générations d'écrivains : et l'on aperçoit parmi les jeunes génies qui surgissent des esprits mûrs, lentement formés et fortifiés dans les troubles efforts de l'âge précédent.

On peut partager le siècle en quatre ou cinq générations : la première, de Richelieu (1585) à Corneille (1606), a disparu, ou vieilli en 1660; la suivante, de La Rochefoucauld (1613) à Bossuet (1627), a sa pleine vigueur, alors que la troisième, celle de Boileau, de Louis XIV et de Racine (1636-1639), entre seulement dans la vie, dans l'activité indépendante et consciente; la quatrième, de La Bruvère (1645) à Regnard (1655), ne s'avancera au premier plan que dans les dernières années du siècle, tandis que la suivante, avec La Motte (1672), formée avant 1715, inaugurera en sa maturité le xyme siècle intellectuel auguel les Montesquieu (1689) et les Voltaire (1694) appartiendront tout entiers, gardant seulement en leurs esprits quelques reflets de ce xvii siècle, dont les dernières lueurs auront éclairé leur enfance. D'une génération à l'autre, la brutalité, la volonté diminuent; la raison étend son activité en élargissant son indépendance, et développe un individualisme intellectuel; les âmes out moins de ressort, moins de fierté, une étoffe plus fine et plus molle; les esprits se clarifient en se simplifiant, iusqu'au moment où ils se compliquent de nouveau, non plus pour obéir à des modes du dehors, mais par un effet de leurs multiples acquisitions.

Pour étudier le grand ensemble que forment les œuvres de la seconde partie du xvu° siècle, il conviendra de porter d'abord notre attention sur celles qui, appartenant plutôt à des mondains qu'à des artistes, nous font ainsi connaître à la fois le milieu où se formèrent et le public auquel s'adressèrent les artistes. Ensuite nous regarderons, dans Boileau, les grandes théories d'art qui nous expliquent les créations de l'éloquence et de la poèsie classiques, dans ce qu'elles ont de propre à l'égard de l'œuvre des autres siècles, et dans ce qu'elles ont entre elles de commun.

## 1. LA ROCHEFOUCAULD.

La vie de La Rochefoucauld peut se résumer en deux mots : une période d'action furieuse, où l'amour, l'ambition, la passion de jouer un rôle, ne lui attirent que déconvenues, désastres, ruine de ses affaires et de son corps; une période de méditation amère, lorsque, infirme et vieilli avant l'âge, il se remet en mémoire ce que lui ont valu ses hautes aspirations, lorsqu'il raconte les faits auxquels il a pris part, dans ses Mémoires, et en tire la philosophie, dans ses Maximes 1.

Rien ne réussit à cet homme, pourtant supérieur, parce qu'il n'avait pas une nature simple. La vanité, chez lui, entravait l'ambition; la passion déconcertait les calculs de l'égoïsme; l'intelligence faisait hésiter la volonté : il était irrésolu, inconstant : il paraissait peu sur à son parti, qui ne lui pardonnait point de le juger parfois, et de se juger lui-même en tant qu'il y coopérait, avec trop de clairvoyance. De là ce je ne sais quoi de trouble, de là cette impuissance à remplir son m'rite, que signale un ennemi pénétrant, le cardinal de Retz. Un des premiers, et de cela encore son parti lui sut mauvais gré, le duc de la Rochefoucauld 1 comprit que la royauté avait partie gagnée contre la noblesse, et se résigna à recevoir la compensation qu'elle offrait au lieu de l'influence politique annulée, la sécurité oisive de la vie mondaine, brillamment rehaussée de l'exercice désintéressé des forces intellectuelles. Il y chercha l'adoucissement de ses désillusions, et se fit une vieillesse paisible, sinon heureuse, illuminée d'exquises amitiés de femmes : au premier plan, Mme de Sablé, puis Mme de la Favette; d'un peu plus loin, Mme de Sévigné. Il n'était pas causeur; une pointe d'amertume passait dans la gravité souriante de ses propos; il portait avec une grâce héroïque l'incurable blessure que la trahison de la vie lui avait faite.

Il avait caché son moi: il ne l'avait pas ôté, comme dit Pascal: on le voit bien aux Mémoires, où il règle sans en avoir l'air les comptes de toutes ses rancunes, et compose son personnage pour la postérité. Les Maximes sont plus sincères, parce qu'elles sont plus générales, et confessent le siècle avec l'auteur. Il les élabora lentement, sous le contrôle rigoureux de l'expérience, non la sienne seulement, mais celle de tout son monde. Mme de Sablé s'était retirée depuis 1659 auprès de Port-Royal, ajoutant la dévotion à tous ces défauts et qualités qui composaient sa charmante personne. Son salon fut un des lieux où la préciosité s'épura en politesse. Tournant son goût de fine subtilité vers les solides

François VI de la Rochefoucauld (1613-1689) se jeta dans les intrigues contre Richelieu, puis dans les deux Frondes, sous l'influence de Mme de Chevreuse, puis de Mme de Longueville. Il fut très grièvement blessé au combat de la Porte Saint-Antoine.

Éditions: Maximes, 1ºº, 1665; 5º, 1678; Œuvres complètes, édit. Gilbert, Coll. des Grands Écrivains, 3 vol. in-8, Paris, 1868; Œuvres inédites, édit. de Barthélemy, in-8, Hachelte, 1863. — A consulter: Prevost-Paradol, Moralistes français, J. Bourdeau, La Rochefoucauld (Coll. des Grands Écriv.), Hachelte, in-16, 1895.

réalités du cœur, elle se plaisait, et l'on aimait autour d'elle à faire des sentences ou maximes. Ce fut la forme où s'arrêta La Rochefoucauld, pour y ramasser son expérience. Prenant parfois les sujets que la conversation dans le salon de son amie lui fournissait, ou bien apportant sa matière dégrossie et taillée en formes encore imparfaites, il creusa, polit, compléta, corrigea ses Maximes pendant cinq ou six années; il soumettait tout au jugement de Mme de Sablé, à celui de leurs communs amis.

Le recueil parut en 1665 : peu après, l'amitié de Mme de la Fayette devint prépondérante et ce fut sous cette influence nouvelle que se fit la revision des Maximes d'une édition à l'autre jusqu'à la cinquième (1678). Mme de Sablé, janséniste, et qui avait vu les temps où l'homme se montrait à nu, n'avait pas réprimé le pessimisme de La Rochefoucauld : Mme de la Fayette, mondaine timorée, et qui estimait inutile de dire au vrai certaines choses, s'appliqua à atténuer l'amertume désenchantée du livre, à en brider la franchise aiguë par des indulgences de bon ton. Cependant le sens et la portée des Maximes ne changèrent pas.

« Les vertus se perdent dans l'intérêt comme les fleuves se perdent dans la mer. — Les vices entrent dans la composition des vertus comme les poisons entrent dans la composition des remèdes. » Voilà la note, et l'essence du livre. Il n'y a dans le monde qu'égoïsme, c'est-à-dire intérêt : ni vertu, ni dévouement, peu même de ces passions, qui, égoïstes en leur principe, s'absorbent dans leur objet jusqu'à l'entier désintéressement. Les belles actions ne sont que de beaux dehors. Il n'y a pas de vrais amis; il n'y a pas d'honnêtes femmes, c'est-à-dire qui le soient par choix et avec satisfaction. La nécessité de notre nature nous fait vicieux; la nécessité de la fortune nous fait heureux ou malheureux; ni notre volonté n'élude la nature, ni notre mérite ne gouverne la fortune.

Cela n'est pas gai, et cela fit scandale. Les femmes surtout, qui sont volontiers idéalistes et optimistes, se récrièrent contre ces définitions si peu flatteuses de l'homme et de la femme. Les plus spirituelles reconnurent pourtant que l'observation était exacte. Mme de Maure demandait seulement qu'on mit des quasi aux affirmations universelles, en faveur des exceptions possibles et réelles. Mais la plus pure, la plus noble àme, à qui Mme de Sablé ait adressé le manuscrit des Maximes, Mme de Schomberg, se déclarait impuissante à contredire des vérités, que son indulgente bonté n'aurait pas toute seule découvertes. Elle était attristée et persuadée. Ceux qui applaudirent, c'étaient les jansénistes; ils retrouvaient, par cette impitoyable analyse de l'égoïsme humain, la démonstration de notre corruption dans l'état de la nature

déchue. MM. de Port-Royal ne pouvaient pas méconnaître que l'enquête conduite par La Rochefoucauld aboutissait à la conclusion même qui s'ébauchait dans les notes confuses laissées par M. Pascal, et donnaît une base rationnelle aux dogmes de la chute et de la grâce. Et qui sait si le succès des Maximes ne leur a pas persuadé qu'ils pouvaient sans danger pour la gloire de leur ami donner les fragments décousus de son œuvre inachevée?

Au reste La Rochefoucauld n'est pas janséniste : aucune idée religieuse ne le guide. Il formule impartialement, avec une probité scientifique, les lois des faits qu'il a observés. Mais comme il dit en cinq mots la vérité que le roman dilue en un volume, notre amour-propre trouve le breuvage amer. Les grimaces, pourtant, sont inutiles : La Rochefoucauld a ru; et il serait difficile de lui contester rien d'important. Surtout il a vu son temps, le temps de la Fronde, le temps des romans héroïques et des tragédies cornéliennes. Chacune de ses muximes est comme une piqure d'épingle qui dégonfle l'idéal emphatique ou les aspirations surhumaines de l'âge qui finit. Ce témoin, cet acteur des brillants drames de l'amour et de l'ambition, une fois qu'il a quitté la scène, nous dit ce qu'il a trouvé, en lui, autour de lui; toujours, partout, une base d'égoïsme et de calcul. Que pouvait lui offrir un Condé, un Retz, un Mazarin? En son temps, en son monde, il ne pouvait voir que ce qu'il a vu; et s'il faut corroborer son témoignage par d'autres, demandez à la bonne Mme de Motteville, qui n'avait pas des yeux de lynx, ce qu'elle en pense : elle n'a pas pu vivre à la cour, et continuer de croire au désintéressement. Ainsi les Maximes sont comme le testament moral de la société précieuse.

Elles sont aussi son testament littéraire. Il y a encore du bel esprit, du pailletage, des concetti dans les Maximes : il y en avait surtout dans la 1<sup>re</sup> édition. Mais, à l'ordinaire, la pensée est solide, exacte : la finesse est dans le discernement et dans la notation des nuances, dans l'appropriation exquise du mot à l'objet, dans la vaste compréhension des brèves formules, qui mettent l'esprit en branle, et l'obligent à parcourir un long cercle d'idées inexprimées. Mme de Schomberg aimait dans La Rochefoucauld « des phrases et des manières qui sont plutôt d'un homme de cour que d'un auteur ». Elle avait raison, et ce style est exquis de naturel — de naturel laborieusement exprimé, mais enfin de naturel effectivement réalisé. C'est la perfection — pour la première fois manifestée — du style mondain, point artiste, qui tire toute sa valeur de ses propriétés intelligibles.

A cette date de 1665, contemporaine des Satires, antérieure de deux ans à Andromaque, de cinq aux Pensées, les Maximus sont un

événement considérable, et par leur fond, et par leur forme. Toutes mondaines d'origine, elles manifestent le pur génie du monde et sa naturelle direction. De la littérature dont on l'amuse, le monde a extrait deux formes qui n'existaient pas isolément, a constitué pour son divertissement deux genres qu'il a rendus ensuite à la littérature : les Maximes et les Portraits. Or que sont ces genres essentiellement? Ils servent à décrire et à définir : leur contenu, ce sont les types et les lois. Ce sont donc deux genres éminemment scientifiques, des instruments d'abstraction et de généralisation : ils donnent les résultats de cette étude de l'homme qui est l'affaire de tout le siècle, avec une exacte précision, en éliminant tout ce qui est invention d'artiste, fantaisie, roman, effet sensible ou pittoresque pour le plaisir. Nulle part mieux que dans la création de ces deux genres, l'esprit mondain du xvue siècle n'a marqué son identité intime avec le rationalisme scientifique.

Aussi je ne suis pas de ceux qui estiment les Maximes de La Rochefoucauld comme un de ces chefs-d'œuvre dont la date et l'occasion font l'importance, et qui s'amoindrissent en vieillissant. Il ne faut pas les confondre avec les recueils plus ou moins ingénieux et factices qui en sont comme la postérité. Pour La Rochefoucauld, chacune de ses réflexions représente une collection de faits, et nous en peut suggérer une analogue. C'est vraiment encore aujour-d'hui un précieux recueil, pour qui ne se contente pas de le lire une fois. Autour de ces maximes, chacun de nous peut distribuer son expérience, en prendre conscience, et la préparer pour l'usage en la classant. C'est un guide qui nous désenchante, même de nous-mêmes. Le remède à la naïveté, mais le remède aussi à la vanité, est là, dans ce petit volume presque tout entier excellent et substantiel, dont ceux-là seuls médiront, qui n'auront pas su s'y connaître.

## 2. LES MÉMOIRES : RETZ.

Le xvii siècle a gardé le même goût que le xvi pour les Mémoires, et pour les mêmes raisons. Mais il s'y ajoute alors une raison nouvelle, la curiosité de démèler les variétés des sentiments et des mobiles, la curiosité de l'homme en soi : et tous les mémoires — ou les meilleurs — prennent alors tout naturellement la couleur d'un document psychologique. La délicatesse de la culture mondaine affine l'esprit et le style des auteurs, et de là vient, avec la richesse du genre, l'agrément des œuvres : il en est peu que la forme au moins ne fasse lire; et beaucoup sont vraiment et solidement exquises. Je ne m'attarderai pas cependant à les étudier une

à une 1; je ne fais point ici une galerie de portraits. Il me suffira de prendre pour type du genre l'œuvre supérieure qui contient et dépasse toutes les autres : je parle des Mémoires du cardinal de Retz 2, puisque ceux de Saint-Simon appartiennent décidément au xvm° siècle.

Retz écrivit ses Mémoires après 1671: mais tout y est antérieur à 1660, esprit et style. Tandis que La Rochefoucauld dément Corneille, Retz le réalise: toute sa vie, son caractère, ses écrits, sont un commentaire perpétuel et une illustration de la tragédie cornélieune. On l'a fait d'Église malgré lui, pour conserver dans la famille l'archevêché de Paris: dès qu'il a reconnu la nécessité d'ètre prêtre sans vocation, peut-être sans foi, il cesse de regimber; sa volonté se fixe un but, le ministère; pour y atteindre, il prêche le bon peuple de Paris, il répand les aumônes; il est populaire. La Fronde précise ses espérances: il combat, il sert, il trompe la cour, les princes; il tient le Parlement et le duc d'Orléans; il négocie à Rome, il y jette cent mille écus; le voilà cardinal; c'est une nécessité pour un prêtre qui veut être ministre. Mais la Fronde avorte, et toute son habileté le mène à une prison.

'Dans sa ruine, la mort de son oncle lui donne une force avec qui la royauté devra compter : de coadjuteur il devient archevêque de Paris. On négocie sa démission : il la vend, la retire, s'évade. Pendant six ans il lutte désespérément pour sauver au moins les débris de son naufrage. On ne saurait imaginer ce qu'il dépense d'adresse, de ressources et de force d'esprit, d'éloquence, pour obtenir de rentrer en France en gardant son archevêché, où un homme comme lui pourrait recommencer une carrière, sans compter les riches revenus, qu'il ne dédaigne pas; il faut lire ses lettres pour le connaître. Il fait jouer toutes les machines : en même temps

Éditions: Mémoires, éd. princeps, 1717, 3 vol. in-8; Œurres complètes, éd. Feillet et Chantelauze, Coll. des Gr. Écriv., 9 vol. in-8, Paris, 1872-1887 (inachevé).

<sup>1.</sup> Principaux Mémoires du xvir s. Je ne nomme pas les Œconomies royales de Sully, qui ne sont pas une œuvre littéraire, et qui sont contestées même comme document historique. Mais on a les Mémoires de Rohan, de Fontenay-Mareuil, de Mme de Motteville, de la Rochefoncauld, de Mlle de Montpensier, de Bussy-Rabutin, du marquis de Villars (éd. 1894), de Louis XIV, de Choisy, de Mme de la Fayette, de Fléchier (sur les grands jours d'Auvergne), de la duchesse de Nemours, de Mme de Caylus, de La Fare, etc. J'y ajouterai, pour son intérêt chronologique, le Journal de Dangeau. Les Hist riettes de Tallemant sont comme les Mémoires des autres du xvir siècle.

<sup>2.</sup> Biographie: Paul de Gondi (1613-1679), neveu de l'archevêque de Paris, et son coadjuteur en 1643, s'allia dans la Fronde au Parlement et au duc d'Orléans, sur qui il prit une forte influence. Il se fait nommer cardinal en 1651 par la cour, dont il s'était rapproché en haîne des princes. En 1652, on l'arrête; on l'emprisonne à Vincennes et à Nantes. Pendant sa prison, il devient archevêque de Paris (1653). Il s'évade, et ne rentre qu'en 1662. Il alla à Rome pour diverses affaires (garde corse, etc.) et pour trois conclaves, où l'on élut Clement IX, Clement X et Innocent XI.

qu'il intrigue vigoureusement, il joue au prélat persécuté, au martyr, il étale ses angoisses pastorales, d'être loin de son troupeau, de le savoir délaissé, sans guide et sans gardien; il envoie en France des mémoires, des lettres, où respire l'àme évangélique des Athanase et des Grégoire: le merveilleux comédien!

La paix des Pyrénées le convainquit que la partie était irrémédiablement perdue. Il ne s'obstina pas : il ne chercha qu'à tomber avec grâce — en se faisant le moins de mal possible. Il s'assure sous main des intentions du roi : alors, sans marchander, sans stipuler, sans se défier, il écrit au roi une lettre où il abandonne tout; il se démet de l'archevèché de Paris. Il a bien joué le coup de la grandeur d'âme : les compensations attendues lui sont don-

nées, de riches abbayes, dont Saint-Denis.

Il rentre en France, et sa volonté embrasse la seule vie qui pût conserver sa gloire. Il est difficile, quand on a perdu de telles parties, de vivre, de vieillir avec dignité : Retz v réussit. Il lui suffit de se donner l'air de renoncer à tout, de sembler ne garder du passé ni une espérance, ni un regret, ni un ressentiment. Il s'appliqua à payer ses dettes énormes; il jouit de la conversation des honnêtes gens; il écouta Boileau, Molière, qui parfois vincent lui lire leurs œuvres nouvelles. De temps à autre, il allait à Rome. pour le service du roi, et montrait dans les négociations, dans les conclaves, que son génie ne s'était pas affaibli. Il n'aurait pas été fàché de persuader à Louis XIV qu'il était capable d'être un excellent ministre des affaires étrangères : mais il ne marqua cette secrète espérance que par l'empressement de son service. Enfin. quand il fut tout à fait certain que sa vie était finie, il se démit du cardinalat : humilité que le public admira, et qui découvrit au malin Bussy le secret du personnage. Retz est bien cornélien : toute sa vie d'un bout à l'autre est une œuvre de volonté. Rien ne le retient : religion, piété, intérêt public, probité, ce ne sont pour lui que des moyens. Rien ne l'égare aussi, pas même ses vices, ni son amour-propre, qui servent ou qui s'effacent à propos. Et par Retz se révèle l'affinité de l'héroïsme cornélien avec la virtu italienne : il est sublime d'absolue immoralité dans la grandeur d'âme continue.

Ses Mémoires sont une des occupations décentes de ses dernières années: ils suffiraient à montrer que le personnage n'a pas changé. Retz se joue impudemment de la vérité: il dit ce qu'il veut qu'on croie, il prépare sa figure pour l'immortalité. Aucun mensonge ne lui coûte pour se faire valoir: il fausse les dates, dénature ou suppose les faits. N'ayant pas, au reste, la vanité professionnelle de l'écrivain, il n'en a pas les scrupules d'art, et il copie indifféremment les documents qu'il a sous les yeux, iournaux ou pamphlets,

autant que cela sert à son dessein. Mais il est à noter qu'il n'affadit pas son personnage : il lui arrive de se noircir à plaisir : il ne lui déplait pas de montrer combien son àme est supérieure aux préjugés, aux vertus des âmes médiocres. Comme il n'a pas moralisé son récit, ses mensonges n'altèrent pas la vérité générale de ses peintures : dans l'ensemble, son temps et lui y sont admirablement représentés avec une incomparable vigueur. Sa narration est chaude, vivante, pittoresque : elle est tumultueuse, « grouillante », comme la réalité, mais avec cela d'une lumineuse netteté. Il y a peu de pages qui donnent mieux la sensation du Paris des jours d'émeute, que son tableau des Barricades.

Aux narrations s'ajoutent deux éléments que Retz a su employer avec une rare maîtrisc: les raisonnements politiques, et les portraits. Non par une nécessité seulement de son sujet, mais par un goût qui fut celui de toute sa génération, Retz se complaît aux réflexions sur la politique: et il y a peu de morceaux plus amples à la fois et plus profonds que le début de sa seconde partie où il recherche les causes de la guerre civile. Pascal même n'a pas signalé par un mot plus saisissant le danger de poser certaines questions sur l'origine du pouvoir, sur l'accord du droit des rois et du droit des peuples. Retz se plaît à détailler les conversations, les discussions politiques, où chaque partie fait valoir son intérêt de gloire ou de profit: et son entretien avec Condé, au début de la Fronde, fait vraiment pendant aux grandes scènes politiques de Corneille

Le goût dez portraits, Retz l'a pris aussi à son monde; il y a été vraiment supérieur. Esquisses ou profils rapides, portraits en pied curieusement étudiés, on en trouve de toutes les sortes chez lui, et qui ne sont jamais insignifiants. En deux mots, il définit un homme, par sa propriété essentielle; ou bien il développe tous les replis, fait valoir toutes les nuances, explique tous les rouages avec une clairvoyance qui devient à l'égard de ses ennemis la plus exquise perfidie. Il a marqué Richelieu, Mazarin, La Rochefoucauld, tous les acteurs de la Fronde, de traits inoubliables. Ce n'est pas qu'il faille toujours le croire: il fausse parfois ses portraits, non parce qu'il voit mal, mais selon l'idée qu'il veut donner de l'original. Il manque de probité, non de pénétration.

Si ses portraits ne sont pas toujours vrais individuellement, ils le sont humainement. Retz fausse l'histoire, non la psychologie Et, portraits ou récits, ses Mémoires sont d'un bout à l'autre une peinture curieuse du jeu complexe des sentiments et des intérêts humains. Retz a une connaissance profonde de son modèle, et une connaissance pratique, non théorique. Il a pénétré l'homme, mais aussi les hommes, chaque homme : la psychologie était une

partie et la base même de sa politique. Il s'entendait étonnamment à évaluer les actions ou les réactions que pouvait fournir chaque homme, de façon à y proportionner son jeu. Il faut lire avec quelle sûreté il joue de Gaston d'Orléans; il en connaît le ressort, la peur; mais il sait exactement les degrés et les moments, quelle pression, en quelles circonstances, produira la passivité, l'activité ou sentimentale ou oratoire ou physique, enfin le courage même.

Retz est un grand écrivain, mais il date de Louis XIII plutôt que de Louis XIV. Il a une propriété, une vivacité singulières d'expression: plus de corps et de couleur que de délicate élégance, de la vigueur même dans la finesse; de longues périodes chargées d'incidentes et de participes, un large emploi des pronoms, souvent bien éloignés du nom qu'ils ont charge de suggérer, des archaïsmes, de libres tournures: à ces dernières marques surtout, on reconnaît un style formé avant les *Provinciules*.

### 3. LES LETTRES : SÉVIGNÉ ET MAINTENON.

Les recueils de lettres 1 sont plus nombreux encore que les Mémoires, et peut-être encore plus agréables : cette richesse et cette perfection s'expliquent aisément par la vie de société qui fait du commerce des esprits une des nécessités de l'existence, et qui, les affinant, leur impose de n'offrir à autrui que le meilleur d'eux-mêmes. Dans ce grand nombre de correspondances, je choisirai celles qui, n'émanant pas des écrivains, éclairent le mieux l'histoire littéraire, ou l'enrichissent le plus. Il convient de faire une place au roi 2, qui dans ses Mémoires et dans ses Lettres, se montre à son avantage, avec son sens droit et ferme, son application soutenue aux affaires, sa science délicate du commandement : une intelligence solide et moyenne, sans hauteur philosophique, sans puissance poétique, beaucoup de sérieux, de dignité, de simplicité, une exquise mesure de ton et une exacte justesse de langage, voilà les qualités par lesquelles Louis XIV a pesé sur la littérature, et salutairement pesé.

Parmi les courtisans et gentilshommes dont on a des lettres, deux nous arrêteront comme des types largement représentatifs : Bussy et Saint-Evremond, deux hommes d'esprit dont l'esprit

<sup>1.</sup> Principales correspondances du siècle: Malherbe, Vincent de Paul, Descartes, Poussin, Voiture, Balzac, Chapelain, Méré, Guy Patin, Retz, Mme de Sablé, Mlle de Scudéry, Louis XIV, La Fontaine, Bussy, Racine, Bossuet, Fénelon, Saint-Evremond et Ninon, Sevigné, Maintenon. Cf. notre Choix de Lettres du xvires., Hachette, in-16. 2. Œures, 1805, 6 vol. in-12; cf. Baudrillart, Philippe V et la cour de France, Didot. 2 vol. in-8.

a causé le naufrage, et qui ont vieilli sans emploi, en exil, l'un au fond de la Bourgogne, l'autre en Angleterre : Bussy <sup>1</sup>, vaniteux et tempérament brutal, esprit fin, souple et sec, sans fantaisie et sans flamme, d'un goût sûr plutôt que large, d'un style net et propre en perfection, railleur, flegmatique et dangereux; Saint-Evremond <sup>2</sup>, spirituel et négligé, jouissant de sa nature avec un complet abandon, libertin de mœurs et de croyance, d'un goût original, à la fois Louis XIII et Régence sans rien de Louis XIV, laissant aller son style et dépouillant la préciosité par haine de

l'effort et de la prétention.

La littérature tient une grande place dans les lettres de Bussy : il donne son avis sur tout ce qui paraît, et il en parle à merveille, en grand seigneur qui est académicien, et ani des Pères Rapin et Bouhours 3. Il nous aide à nous figurer l'état d'esprit de ce public qui admirera un peu pele-mêle Benserade, La Fontaine, Perrault, Boileau, plus sensible aux qualités effectives des œuvres qu'aux principes spéculatifs des théoriciens, plus sensible surtout à la convenance qu'à l'art, à la vérité qu'à la poésie, et parsaitement satisfait de toute œuvre qui parle clairement à son intelligence ; il ne cherche dans les livres que des idées, et ses idées; il ne se préoccupe guère des anciens. Bussy les traite assez cavalièrement; Horace n'est guère pour lui qu'un « garçon d'esprit » comme Despréaux. Saint-Evremond en use aussi librement. Tous les deux sont assez près de regarder le respect des anciens comme une dévotion de cuistre : pour eux, ils les jugent en honnêtes gens, par leur raison, sans leur attribuer de supériorité sur les modernes en vertu de leur antiquité. Voilà le public qui résistera à Racine, et qui applaudira Perrault. Ce public est à distance des chefs-d'œuvre; il a un goût capable de les comprendre, de les aimer, distinct pourtant du goût qui les crée, et surtout inférieur. La théorie lit-

Éditions : Mémoires, ed. Lalanne, Paris, 1857, 2 vol. in-18; Correspondance, éd.

Lalanne, Paris, 1858, 6 vol. in-12.

3. Le P. Rapin (1621-1687) et le P. Bouhours (1628-1702) étaient de la Compagnie de Jésus. Le P. Bouhours a écrit les Entretiens d'Ariste et d'Eugène, et la Manière de bien penser sur les ouvrages de l'esprit. — A consulter : Sc. Doncieux, le

P. Bouhours, Hachette, in-8, 1886.

<sup>1.</sup> Roger de Rabutin, comte de Bussy (1618-1693), était lieutenant général et mestre de camp général de la cavalerie, quand son *Histoire amoureuse des Gaudes* brisa sa fortune. Il fut mis à la Bastille, puis exilé dans ses terres, a Bussy et Chasen. Il fut rappelé au bout de seize ans sans pouvoir retrouver ni faveur ni emploi.

<sup>2.</sup> Charles de Saint-Denys de Saint-Evremond (1613-1703) dut s'exiler en 1661 pour un pamphlet contre Mazarin à l'occasion de la paix des Pyrénées. Il vécut à Londres, et fut assidu chez la duchesse de Mazarin depuis 1675 où elle arriva, jusqu'en 1699 où elle mourut. — Editions: Œuvres mêlées, Amsterdam. 1706, 6 vol. in-12. — A consulter: W. M. Daniels, Saint-Evremond en Angleterre, 1907.

téraire qui est faite exactement à sa mesure, ce n'est pas celle de Boileau, c'est celle de Bouhours

Saint-Evremond nous intéresse surtout pas ses opinions philosophiques. Il est franchement incrédule, plus assuré d'avoir un estomac qu'une âme, et partant plus disposé à faire le plaisir de l'un que le salut de l'autre, gourmand par principe philosophique, et parmi les misères de la vie, comptant, pour-bonnes raisons de vivre, le vin, les truffes, les huîtres : il s'assurait aussi d'avoir un esprit, et. avec l'amour, surtout après l'amour, il tint l'amitié pour essentielle au bonheur de la vie. Ils sont là tout un groupe. Saint-Evremond, Ninon 1, les deux Rémond, Lassay, un groupe de mondains épicuriens et philosophes qui ont recueilli l'esprit des « athéistes » du xvie siècle, des libertins des deux Régences du xviie, qui en conservent religieusement le dépôt pendant que triomphent la ferveur janséniste et la dévotion jésuitique, et qui seront les instituteurs hardis des incrédules du XVIIIe siècle. Par eux, et par les Vendôme et la cour du Temple, avant eux, par la Palatine et par Condé en sa jeunesse, par des courtisans tels que Montrésor et Saint-Ybal au temps de la Fronde, ou tels que ce Matha et ce Fontrailles qui chargeaient un crucifix l'épée à la main en criant: « L'ennemi! », par le chevalier de Méré, par le voyageur Bernier qui disait si bravement que l'abstinence des plaisirs lui paraissait un grand péché, plus tôt encore, par les amis et patrons de Théophile, les Montmorency et les Liancourt, par les philosophes nourris de Lucrèce et de Sénèque, on trace un grand courant de scepticisme ou de négation qui, sous les dehors chrétiens du grand siècle, relie Montaigne à Voltaire, et l'on sait à quelles sources rattacher l'esprit des œuvres de la Fontaine et de Molière.

Entre les Correspondances du xvnº siècle, deux surtout ont une valeur absolue qui les range au nombre des chefs-d'œuvre de l'art classique, quoiqu'il faille se garder d'y voir des œuvres d'art. Ce sont les lettres de Mme de Sévigné et de Mme de Maintenon : les femmes ont toujours excellé à écrire des lettres, et, parmi les hommes, ceux qui ont eu des natures de femmes, par les défauts comme par les qualités.

Une enfance sans parents, un mariage sans tendresse, un mari qui la trompe, la ruine, et se fait tuer pour une autre, la laissant veuve en pleine jeunesse, en pleine beauté, avec deux enfants à élever; ces enfants à peine élevés, les craintes pour le fils qui va à l'armée, le désespoir surtout de perdre la fille qui suit son mari à l'autre bout du royaume, et dès lors de longues séparations qui remplissent tous ses jours d'inquiétude, de brèves réunions où sa

<sup>1.</sup> Correspondance authentique, publ. par Colombey, Paris, 1881, in-12.

tendresse, irritée et froissée à tout instant, envie les tourments de l'absence; la fortune qui s'en va, l'argent difficile à trouver, le dépouillement, lent et douloureux, pour payer les fredaines du fils, l'établir, le marier, mais surtout pour jeter incessamment dans le gouffre ouvert par l'orgueil des Grignan; une petite-fille à élever, tant de veilles, de soins, d'appréhensions, pour voir la pruvre Marie Blanche, ses petites entrailles, disparaître à cinq ans dans un triste couvent; la vieillesse, enfin, triste avec les rhumatismes et la gène : telle est la vie de Mme de Sévigné 1.

Elle la porte gaiement, bravement; elle a une nature énergique où l'intelligence domine. En général, elle a plus d'enjouement et de vivacité que de sensibilité. Elle n'eut de passion que pour sa fille, un peu aussi pour Marie Blanche, une affection calme pour son fils; en dehors de cela, quelques amitiés solides et sereines, où son esprit prenait autant que son cœur: Fouquet, Retz, Mme de la Fayette. En dépit donc de ses effusions maternelles, ce n'est pas une passionnée. En sa jeunesse, elle est vive et gaie, et donne prise par là aux médisants; cela s'amortit un peu avec l'àge, mais on retrouve encore la rieuse jeune fille dans la grand'mère. Spirituelle, ironique, maligne, elle n'est point tendre, sentimentale ni mélancolique. Les larmes lui manquent, et la pitié.

Elle aime la nature, et par là ses lettres mettent une note originale dans la littérature classique : mais elle ne mêle à cet amour ni sentimentalité ni rèverie. Elle en fait de la joie, comme de tout, et une joie physique, sensuelle, une joie des yeux et des oreilles. Un printemps, c'est du roux, puis du vert : en voilà assez pour l'enchanter. A Livry, aux Rochers, elle a des bois : mais ici c'est un vert, et la c'est un autre vert. Elle a ainsi des impressions, des plaisirs d'artiste.

Elle aime les livres : elle est passionnée de comprendre et de penser. Elle a des goûts de précieuse, d'exquise mais authentique précieuse. Les grandes aventures des romans la ravissent. Corneille l'enivre ; elle est charmée de Molière, réfractaire en somme à Racine, qu'elle ne sent pas : preuve que sa nature est foncièrement intellectuelle. Au fond, elle saisit mieux les idées que la

Éditions: Lettres, la Haye et Rouen, 1726, 2 vol. in-12; recueils du chev. de Perrin, 1734, 4 vol. in-12, 1754, 8 vol. in-12. Édition Monmerqué, Coll. des Gr. Érriv., Paris, 1862, 14 vol. in-8. Lettres inédites, éd. Copmas, Hachette, 1876, 5 vol. in-8. — A consulter: Boissier, Mme de Sévigné, Hachette, 1887, in-16.

<sup>1.</sup> Marie de Rabutin-Chantal (1626-1696) perdit son père à dix-huit mois, sa mère à sept ans et demi; elle fut élevée par son oncle de Coulanges, abbé de Livry, le Bien bon. Elle épousa en 1644 le marquis de Sévigné qui fut tué en duel en 1651. Elle maria sa fille à M. de Grignan en 1668. Elle vivait à Paris, où elle loua, en 1677. l'hôtel Carnavalet, ou à Livry, près de Paris, ou aux Rochers près de Vitré. Elle alla quelquefois à Vichy, en Bourgogne, en Provence où elle mourut.

poésie. Ses goûts vérifient en somme ce que je disais à propos de Bussy. Très solidement instruite, elle a un choix de lectures austère pour une femme, Elle lit Ouintilien, Tacite, saint Augustin : Nicole ne la lasse jamais, et Pascal la transporte. De ce fonds de lectures, que son esprit applique à son expérience, sortent tant de réflexions sur la vie humaine, sur les mœurs et sur les passions, qui rendent ses lettres si substantielles. Mais sa qualité essentielle et dominante, c'est l'imagination; et ce qui fait de ses lettres une chose unique, c'est cela : une imagination puissante, une riche faculté d'invention verbale, deux dons de grand artiste, dans un esprit de femme plus distingué qu'original, et appliqué à réfléchir les plus légères impressions d'une vie assez commune, ou les événements journaliers du monde environnant. Dans ses inégalités, dans ses vivacités d'humeur, dans ces caprices où son jugement va à la dérive, quand elle prophétise sur Racine ou sur le chocolat, dans sa dévotion, sincère assurément, mais sans sièvre, jusque dans son idolàtrie maternelle, qui lui fait adorer de loin la fille avec qui elle ne peut vivre sans disputer, l'imagination domine. Elle a une puissance de se figurer les sentiments qui dépasse sa capacité immédiate de sentir. Voyez son admirable lettre sur la mort de Turenne, elle l'écrit au bout d'un mois, lorsqu'elle a déjà parlé dix fois du fait. Au lieu de s'émousser, l'impression s'avive en elle, parce que lentement, à mesure que les circonstances lui parviennent, son imagination en élabore une représentation complète : et c'est de cette vision que jaillit le récit définitif, simple, objectif, et saisissant comme la réalité même. En un mot, elle est artiste, et comme telle, sa personne n'est pas la mesure de son œuvre; par cette riche faculté de représentation qu'elle possède, elle se donne des émotions que la simple affection ne ferait pas naître, et elle émeut plus qu'elle n'a elle-même d'émotion.

De là encore dérive ce don rare par lequel elle fait sortir le pathétique des idées abstraites : elle a cette forme supérieure de l'imagination qui érige en symboles les objets sensibles, et fait transparaître l'universel dans l'expression du particulier. Lisez la sublime demi-page sur la mort de Louvois : ce pathétique n'est pas un épanchement irrésistible de tendresse ou de sympathie sur les choses; il naît du saisissement de lire à travers certaines formes de la réalité vivante les vérités métaphysiques devant lesquelles sa raison frissonne. Une mort lui révèle toute la mort

C'est le pathétique de Bossuet.

Cette force d'imagination dans un tempérament froid fait la valeur de la peinture que Mme de Sévigné a tracée de la société de son temps. Ses Lettres nous sont une image merveilleusement fidèle de la vie noble au xvii siècle, dans tous ses aspects et ses

emplois, à la cour, en province, aux champs, à la comédie, au sermon, dans l'intimité domestique, dans les relations sociales, dans la représentation des grandes charges: les impressions journalières de Mme de Sévigné font un des documents d'histoire les plus sincères qu'on puisse consulter. On a peut être trop admiré jadis les lettres étourdissantes où elle déploie sa virtuosité: la lettre aux épithètes, la lettre des foins, etc. Ce sont là des tours de force ou des gentillesses qui n'ont guère de conséquence. Mais les ardeurs de sa dévotion maternelle, ses sensations de la campagne, ses ju zements littéraires, ses inquiétudes métaphysiques, ses tableaux de mœurs, voilà tout autant de catégories de lettres, richement fournies, et dont l'avenir ne baissera pas le prix.

Mme de Sévigné écrivait naturellement, ce qui ne veut pas dire négligemment. Il y a peu de lettres qui soient des effusions tontes spontanées et irrésistibles de l'âme, comme celles qu'elle écrit a sa fille dans la première angoisse des séparations. Le plus souvent. même avec sa fille, Mme de Sévigné surveille son inspiration, choisit, et fait effort pour dégager les qualités de son esprit, ou l'intérêt des choses. Elle avait passé par l'Hôtel de Rambouillet, où l'on se piquait de bien faire les lettres. Entre deux ordinaires, elle fait sa provision d'idées, de faits, elle leur donne forme en son esprit, et, quand elle se met à sa table pour écrire, elle peut laisser trotter sa plume. Encore soyez sûr qu'elle l'a bien en main, qu'elle la surveille, et ne la laisse pas s'emporter au hasard. Elle écrit cette langue riche, pittoresque et savoureuse, que parleront tous ceux qui auront formé leur esprit dans la première moitié du siecle, et sans quitter jamais le simple ton de la causerie, elle v mèlera les mots puissants, qui évoquent les grandes idées ou les visions saisissantes.

Mme de Maintenon 1 a l'air d'être la raison même : elle l'est devenue en effet; mais il y avait en elle une imagination hardie, une ardente sensibilité, qu'elle a lentement, douloureusement domptées. Elle, la raison même, Racine était son poète, tandis que Mme de Montespan goûtait mieux Boileau : ces preférences mettent à nu le fond des âmes.

La vie, qui d'abord lui fut dure, l'obligea à se retrancher tout

<sup>1.</sup> Françoise d'Aubigné (1635-1719), mariée à seize ans à Scarron, veuve en 1660, elle fonde Saint-Cyr en 1686. — Éditions : éd. La Beaumelle, três falsifire, 1752 et 1756, ed Lavallée, encore défectueuse, 1854 et suiv., 8 vol. in-18. Geffroy. Mme de Maintenon d'après sa correspondance authentique, Hachette, 1887, 2 vol. in-16. Lettres inéd, dans les Mém. de la Soc. d'archéol. de Genève, t. XIX. p. 117-134, et dans Baudrillart, Philippe V et la cour de France. — A consulter : Gréard, Notice dans ses Extraits, Hachette, 1885, in-12. Bruncture, Renne des Deuix Mondes, 1st fevrier 1887. De Boislisle, Paul Scarron et Françoise d'Aubigné (Rev. des Quest. hist., juillet et octobre 1893). D'Haussonville et Hanotaux, Souvenirs sur Mme de Maintenon, 3 vol. in-8, 1902-1905.

ce qui n'était pas sens pratique et vertu utile. Née dans une prison, orpheline de bonne heure, enfermée dans un couvent pour y être convertie, nourrie par charité chez des parents sans tendresse, la petite fille de d'Aubigné épouse à seize ans Scarron, un bouffon infirme, pour échapper à la misère, où le veuvage la replonge. Elle vit d'une petite pension, et des cadeaux de quelques amis, qu'elle s'ingénie à payer par des services : à l'Hôtel d'Albret, à l'Hôtel de Richelieu, chez les Montchevreuil, elle porte sa belle humeur, son activité, son humilité, tenant peu de place, et faisant toutes les besognes. La voilà chargée d'élever les enfants de Mme de Montespan : c'est le coup de fortune qui change sa vie. Peu goûtée de Louis XIV d'abord, elle le séduit à force de douceur et de raison, elle est sa confidente, son amie, jusqu'à ce que la mort de Marie-Thérèse la fasse femme du grand roi. Elle n'avait pas songé d'abord à cette grandeur. Elle avait voulu seulement s'assurer de quoi ne pas manquer de pain en sa vieillesse. Elle resta a la cour, sur le conseil de ses amis, de son confesseur, pour guider le roi dans l'affaire de son salut. Elle le fit dévot.

Elle ne gouverna pas le royaume. Elle ne fut pour rien dans la révocation de l'édit de Nantes. Mais ses sympathies, ses antipathies de femme et de dévote pesèrent d'un grand poids sur les décisions du roi dans le choix des ministres, des généraux, de tous ceux enfin à qui le bonheur public était confié. Elle livra ainsi l'État, dans des circonstances terribles, à des gens qui n'étaient bons que pour suivre une procession. Elle se mèla aussi directement aux affaires où les princes qu'elle avait élevés, ceux qu'elle aimait, avaient intérêt : de là son rôle dans celles d'Espagne.

En une chose, cette femme de sens eut du génie : c'est en matière d'éducation. Elle était née institutrice. De ce côté-là il n'y a presque rien en elle que d'excellent, souvent d'admirable. On sait comment elle fonda Saint-Cyr, pour élever gratuitement deux cent cinquante demoiselles nobles, à qui le roi assurait ensuite des dots pour se marier ou entrer en religion. Mme de Maintenon fut une éducatrice merveilleuse, d'un sens droit et ferme, d'une finesse singulière, d'un tact exquis, d'un art infini pour manier et faconner les âmes. Elle appliqua aux filles le grand principe pédagogique que Port-Royal avait posé : elle voulut faire des caractères droits et des esprits justes. Pour le détail, elle ramène tout au rôle futur de la femme : il faut qu'elle soit à la hauteur de tous les devoirs, et il faut qu'elle aime tous les devoirs. Peut-être tend-elle trop à développer les vertus actives qui rapportent : on sent dans cette morale un peu terre à terre une femme que la vie a battue et rapetissée. En somme, son œuvre à Saint-Cyr est excellente, et ses Lettres nous l'y font estimer, aimer même. Là,

elle est absolument aimable en effet, étant absolument franche, et désintéressée. Elle s'est dévouée à ses filles, mais elle leur a dû toute la joie de sa vieillesse. Là seulement, et quand elle s'occupe d'elles, s'efface ce goût de tristesse amère, de lassitude accablée, d'ennui pesant, qui se fait sentir dans les lettres qu'elle écrit de la cour.

Toute cette correspondance est d'un écrivain de premier ordre: Mme de Maintenon a une propriété, une netteté, une brièveté sans sécheresse, une justesse aisée, une grâce de bon sens naturel et limpide, qui faisait rendre les armes à Saint-Simon même. Et si l'horizon de Mme de Sévigné est plus large, si elle a des inquiétudes plus hautes et plus philosophiques, Mme de Maintenon a une expérience sûre et profonde de la nature humaine et des tempéraments individuels, une de ces expériences d'institutrice et de directrice d'âmes à qui rien ne se dérobe: on aime à entendre une personne de si bon sens et si bien informée, qui a perdu ses illusions sans en trop vouloir à autrui.

#### 4. MADAME DE LA FAYETTE.

Je rattacherai le roman à l'étude des genres et groupes d'écrits qui appartiennent propre uent à la société polie du xvue siècle, et ne contiennent rien qu'elle n'y ait mis. Dans la seconde partie du siècle, en effet, comme dans la première, aucun artiste ne s'empare encore de cette forme, et c'est une femme du monde qui en fournit le chef-d'œuvre.

Mme de la Fâyette <sup>1</sup>, que La Rochefoucauld estimait la femme la plus vraie qu'il cût connue, était une fine et adroite personne, très intelligente et point sentimentale, dont le style est, avec celui de Bussy, et mieux encore, la perfection du style mondain : elle a un style aisé, vif, sans affectation, sobre et net, lumineux plutôt qu'outré, sans passion ni grands éclats ni ampleur de geste, avec une pointe sèche de gaieté, et une malice aiguë, parfois meurtrière.

Elle réduisit le roman héroïque en dix tomes de Mlle de Scudéry à des proportions plus délicates et à des sentiments plus humains. Zayde (1670) n'est encore qu'un abrégé du Cyrus: matière

<sup>1.</sup> Marie-Madeleine Pioche de Lavergne (1634-1696) épousa en 1655 le comte de la Fayette, dont elle resta veuve en 1683. Elle publia ses romans sous le nom de Segrais. Édition: Œuvres complètes de Mmes de la Fayette, de Tencin et de Fontaines, Paris, 1825, 5 vol. in-8, t. I-III. — A consulter: Taine, Essais de critique. D'Haussonville. Mme de la Fayette, Hachette, 1891. in-16.

et disposition, c'est le même genre en miniature. Mais la Princesse de Clèves (1678) marque un progrès : c'est une transposition du tragique cornélien dans le roman. La précision de l'analyse, l'énergie sière des âmes, la conception de l'amour vertueux et l'écrasement de l'amour sous l'honneur, tout rapproche la Princesse de Clèves de l'œuvre de Corneille. Même le sujet, c'est Polyeucte moins la religion : une honnête femme qui aime un autre que son mari, et qui va chercher auprès de son mari un appui contre l'amour. Rien au contraire, ni dans le thème, ni dans la subtile précision des analyses, ne rappelle Racine. Mme de la Fayette peint des esprits qui s'embrassent, se pénètrent et comme se fondent intimement : ce n'est pas là encore la passion saus épithète et sans restriction. Par le goût, ce roman exquis, malgré sa date, est antérieur au réalisme artistique dont sortent au même temps presque tous les chefs d'œuvre. Mais il marque un renversement d'influences, et le moment où la tragédie qui, jusque vers le milieu du siècle, fut sous l'action du roman, la repousse définitivement et lui renvoie au contraire la sienne.

Il sera vrai, à bien des égards, de dire que le mouvement réaliste d'après 1660 sera une réaction du bon sens bourgeois contre la littérature aristocratique, spirituelle et fantaisiste. On en voit la preuve dans le roman, où Furctière 1 reprend la voic non de Scarron - qui, avec son imagination exuberante et toute espagnole, est le bouffon du grand monde - mais de Sorel, un ennemi, celuilà, des emphatiques, des galants et des précieux. Furetière est un ami de Boileau et de Racine, un des compagnons de leur jeunesse, leur camarade de cabaret, le complice de leurs plaisanteries à l'adresse de Chapelain. Mais ce n'est pas un artiste : son Roman bourgeois est une collection assez incohérente de portraits et de satires. Il y dessine divers types de la vie ordinaire et des classes movennes: un procureur et sa femme, un avocat, un plaideur, une coquette de la bourgeoisie, un homme de lettres. Les noms sont reels, non romanesques : Javotte, Vollichon, Jean Bedout, Certaines scènes sont d'une franchise remarquable, de vrais morceaux de réalité, sincèrement transcrite, sans outrance et sans esprit. A côté de cela, des plaisanteries de littérateur, des satires qui seraient aujourd'hui des chroniques du Figaro ou de la Vie Parisienne, une raillerie spirituelle et vigoureuse des romans et de l'esprit romanesque, des marquis et des ruelles. Ce Roman bourgeois

<sup>1.</sup> Antoino Furetière (1620-1688), avocat, fut chassé de l'Académie en 1685, pouavoir fait son Dictionnaire avant que la compagnie eût achevé le sien. — Éditions : le Roman bourgeois, Barbin, 1636, in-8. éd. Fournier, 1854, in-16, éd. Cotombey, 1880, in-8. Recueil des factums, éd. Asselineau, Paris, 1859, 2 vol. in-12.

nous offre, entassés pêle-mêle, parfois bruts, et parfois dégrossis pour l'usage, des matériaux identiques à ceux que les grands artistes du temps emploieront à la description des mœurs et à la satire du faux goût.

### 5. LES ÉRUDITS. LES BÉNÉDICTINS.

La plus grande partie de ce chapitre nous fait apercevoir la société polie des salons et de la cour. Tout à l'heure, avec Furetière, nous avons rencontré la bourgeoisie, dont les lettres de Guy Patin <sup>1</sup>, ce médecin parisien si frondeur et si caustique, nous offriraient un type un peu antérieur et contemporain du monde précieux, dont nous rencontrerons encore le type tout à l'heure chez nos grands écrivains, mais un type élargi, affiné par le double contact des anciens et de la cour. Par les orateurs de la chaire, nous pénétrerous dans la société ecclésiastique.

Mais il est un coin de ce monde du xvn° siècle, où nulle œuvre littéraire ne nous mène, et sur qui cependant nous ne saurions négliger de jeter un coup d'œil. Je veux parler des érudits, les Du Cange ², les Baluze, et tous ces bénédictins dont l'immense labeur a illustré le nom de l'ordre, les Luc d'Achery, les Mabillon, les Ruynart, les Montfaucon. Beaucoup d'entre eux ont laissé des lettres où revivent ces originales figures d'érudits, qui cherchèrent la vérité avec une passionnée indépendance sans cesser d'être d'humbles chrétiens. Mais n'eussent-ils pas écrit de lettres, il n'en faudrait pas moins indiquer ici qu'ils véœurent et travaillèrent : car leur œuvre, étrangère à la littérature, et même souvent à la langue française, a préparé le merveilleux développement de la critique, de l'histoire, de l'archéologie, de toutes ces sciences où la littérature du xym² siècle et celle du xixº siècle ont trouvé quelques-uns de leurs plus authentiques chefs-d'œuvre.

1. Guy Patin (1602-1672) fut professeur au Collège de France et doyen de la Faculté de médecine. — Lettres, éd. Réveillé-Parise, Paris, 1846, 3 vol. in-8.

<sup>2.</sup> Du Cangu (1610-1688): Glossarium ad scriptores medix et infimx latinitatis (1678); Gloss ad script. med. et inf. græcitatis (1688); Baluze (1630-1718), bibliothécaire de Colbert: Hegum Francorum Capitulurin (1677); Luc d'Achery (1600-1685): Veterum aliquot scriptorum.... spicilegium (1655-1677); Luc d'Achery et Mabillon Actu sanctorum ordinis Sancti Benedicti (1668-1701); Mabillon (1652-1707): De re diplomatica libri VI (1681); Traité des études monastiques (1691) contre l'abbé de Rancé; Ruynart (1657-1709): Acta primorum martyrum sincera et selecta (1689); Montfaucon 1655-1741): l'Antiquité expliquée (1719); Palxographia græca (1708), Monuments de la monarchie francaise (1729-1733), etc. — A consulter: E. de Broglie, Mabillon et la Société de l'abbaye de Saint-Germain des Prés, Paris, 1888, 2 vol. in-8; B. de Montfaucon et les Bernardins, Paris, 1891, 2 vol. in-8.

### CHAPITRE II

## BOILEAU DESPRÉAUX

1. La poésie de Boileau: impressions d'un bourgeois de Paris. Art réaliste. Technique savante. — 2. La critique de Boileau. Les Satires: leur portée et leur sens. Les victimes de Boileau. — 3. L'Art poétique: défauts et lacunes. Valeur de la doctrine: définition du naturalisme classique. Alliance du rationalisme et de l'art: l'imitation de l'antiquité. Importance du métier. Des ornements et du sublime.

De 1660 à 1668, Boileau compose neuf satires, sa dissertation sur Joconde, et son Dialogue des héros du reman; de 1668 à 1677, il écrit neuf épûres, son Art Poétique (1674), sa traduction de Longin, quatre chants du Lutrin (1674), qui ne sera achevé qu'en 1683; de

1. Biographie: Nicolas Boileau, connu de son temps sous le nom de Despréaux, né a Paris le (° novembre 1636, dans la cour du Pakus, en tace de la Sainte-Chapelle, fils d'un greffier à la Grand'Chambre, ful tonsuré en 1647 et appliqué a la théologie, puis au droit: il fut reçu avocut en 1656, et ne plaida pas. Il perdit son père en 1657. Il commença d'écrire des Satires en 1660. Avec Furetière, Racine, La Fontaine, Molière, Chapelle, il haute les cabarets; il est lié aussi avec des courtisans libertius avec Ninon et la Champmeslé, Le duc de Vivonne le présente au plus tôt en 1673 à Louis XIV qui lui donne 2000 livres de pension. En 1677 il devient historiographe du Roi avec Racine. En 1683, il entre a l'Academie. Dans sa maturité, il fréquente surtout l'Hôtel de Lamoignon. En 1687, il achète sa maison d'Auteuil qu'il possèdera vingt ans. Depuis longtemps asthmatique, affligé d'une extinction de voix, il devient sourd; l'hydropisie l'alteint, puis une faiblesse générale, qui en 1709 le rend incapable de marcher. Ses haisons avec les jansénistes et son Épitre sur l'amour de Dieu le mettent en guerre avec les jésuites (à partir de 1703. Il mourut le 13 mars 1711. Il a laissé des iettres : ses principaux correspondants sont Racine et Brossette.

Éditions: Satires, 1606, Billaine, in-12; Œurres diverses, 1674, Thierry, in-4; 1683 et 1694; 1701, in-4, ou 2 vol. in-12. Éd. de Brossette, 1716; de Berriat-Saint-Prix, 4 vol. in 8, 1830-1837; de Gidel, 4 vol. in-8, 1870; de Pauly, Lemerre, 2 vol. in-8, 1894.

A consulter: Desmaizeaux, Vic de Boileau, 1712; Bolkana, 1742; Chauffepié, Dictionnaire, act. Borleau, Brunctière, l'Estléctique de Boileau, Revue des Deux Mondes, 1er juin 1889; Histoire de l'évolution de la critique, Hachette, 1890, in-12, G. Lanson, Boileau (Gr. Ecriv, Français), Hachette, 1892, in-16. De Grouchy dans le Bull. de la Soc. de l'hist. de Paris, 1889, p. 103-115, 130-146. Revillout, Revue des tanques romanes, la Légende de Boileau, 1892-95, et Essais de philologie et de Litt., 1898.

1687 à 1698, des épigrammes contre Perrault, neuf Réflexions sur Longin (1692-1694), trois Épitres, deux Satires; de 1703 à 1710, des épigrammes contre les Jésuites et la Satire XII (1705). Voilà les principaux points de repère dans l'œuvre de Boileau. Elle peut se considérer de deux points de vue, selon qu'on y cherche un poète ou un critique.

## 1. LA POÉSIE DE BOILEAU.

Boileau est un petit poète doublé d'un grand artiste. Si nous cherchons la poésie dans son œuvre, nous ne la trouverons ni dans les pièces purement morales, qui sont banales dans le lieu commun et lourdes dans le paradoxe, sans intérêt et sans vie, ni dans les satires littéraires, où il y a de la couleur, de l'éloquence mème, une éloquence un peu courte et essoufflée, mais décidément rien de plus : des morceaux 'piques ou lyriques, nous tirerons la conclusion que Boileau est a peu près aussi épique que Chapelain, et aussi lyrique que La Motte.

Au reste, ses origines, sa vie, son tempérament, sa conversation, tout en lui exclut l'idée d'une forte nature poétique. C'est un bourgeois de Paris, de vieille bourgeoisie parisienne, né et élevé entre la Sainte-Chapelle et le Palais, mort au Cloitre-Notre-Dame, et qui dans ses soixante-dix ans de vie n'a guère quitté Paris que pour Auteuil; quelques séjours à Bàville, chez Lamoignon, ou à Hautisle, chez Dongois, deux voyages à la suite du roi, une saison à Bourbon, épuisent la liste des déplacements de ce Parisien renforcé. Dans son ascendance, dans son alliance, des magistrats, des procureurs, des marchands : rien que de franchement bour-

geois. Il l'est lui-même au plus haut point.

C'est un bon homme, dont la réelle élévation d'âme, le désintéressement, la bonté, la loyauté s'enveloppent de formes un peu âpres' et brusques : économe, soigneux de son bien, un peu sensuel du côté de la table, aimant les bous diners, les bons vins, les bons compagnons, rieur et railleur, éclatant en originales et plaisantes saillies, peu dévot et toujours prêt à se gausser des gens d'Église, très indépendant d'esprit et très soumis à l'autorité : le plus doux des hommes avec sa mine de satirique. Les problèmes métaphysiques et les ardeurs mystiques ne le tourmentent point : il est toute raison, il a le bon sens le plus positif et le plus pratique. Il ne vit jamais que des disputes de mots dans les querelles théologiques, même dans celle du jansénisme, auquel il ne tint que par une sympathie d'honnête homme et par certaines amities personnelles.

Il n'avait pas de sensibilité: on ne lui connaît pas une passion; il n'aimait dans la campagne que le silence, le loisir et le repos; il y cherchait, si je puis dire, plutôt des satisfactions hygiéniques que des jouissances sentimentales ou esthétiques. Il avait une bonté intellectuelle sans tendresse, et il aimait ses amis solidement, vigoureusement, sans agitation ni expansion. Il était vif, pétulant, irascible, contredisant, têtu: humeur qui n'est pas en soi poétique, et qu'il dépensait toute à la défense de ses idées.

Il avait une nature d'esprit avide de vérité, mais de vérité démontrée, évidente, tangible : il était passionnément raisonnable, raisonneur, et rationaliste. Aussi le système de Descartes le satisfit-il parfaitement. Et ce qu'il y goûta, ce fut vraiment l'essentiel du cartésianisme, le principe et la méthode. Il fut plus cartésien que chrétien, chrétien seulement d'occasion, par respect des puissances, et parce que la méthode, entre les mains de Descartes, avait fait sortir des conclusions qui autorisaient en somme la foi. Il n'estimait que la vérité scientifique, c'est-à-dire constante et générale : le particulier n'intéressait pas cette intelligence, éprise d'universel. Il méprisait la théologie, qu'il avait effleurée, le droit, qu'il savait, l'histoire, qu'il ignorait : il ne regardait l'antiquité, qu'il adorait, ni en philologue, ni en archéologue, ni d'aucun point de vue que celui du littérateur. Il avait l'esprit très philosophique, et peu de connaissances ou de curiosité philosophiques; il n'avait en morale qu'une science commune et superficielle, et ni théoriquement ni pratiquement il n'avait de grandes lumières sur la vie de l'âme humaine : il fait exception dans le xvue siècle par son manque de sens psychologique. Il a la culture étroite, l'intelligence exclusive, le préjugé tenace de l'écrivain artiste, pour qui rien n'existe hors de la littérature. Il l'a aimée uniquement; mais il y a trouvé pour lui, il y a placé pour les autres un principe de noblesse morale, un engagement à se mettre au-dessus de tous les sentiments mesquins.

Jusqu'ici, cette âme, cet esprit, même en leurs plus hautes parties, ne nous offrent rien que de prosaïque. Mais nous n'avons pas tout vu. Ce bourgeois positif et raisonnable à des sens et des sensations d'artiste : il s'intéresse aux choses extérieures, il a le don de les voir, et le don de tes rendre. Il n'ajoutera rien à sa sensation : car il n'a pas d'imagination; il réveillera exactement et représentera sa sensation. Il est réaliste par tempérament. Sa poésie sera donc une peinture réaliste des choses extérieures qui sont situées dans le cercle de son expérience : les sensations qu'il reudra seront celles d'un bourgeois de Paris, à qui Paris est familier dès l'enfance, avec ses rues, son Palais, ses églises, ses bruits, son peuple, ses modes, toutes les particularités de sa physionomie

et de sa vie. De ces impressions de Parisien sont faites les satires III et VI, une bonne partie du Lutrin, les plus forts endroits de la satire X: et le vrai Boileau, le Boileau original et qui compte en art, est là. La rue grouillante et bruyante, un intérieur, un diner, une procession, des chantres à la taverne, des profils de portes, de médecins, de chanoines, un jardin de banlieue, et une face bâillante de jardinier, voilà la nature, vulgaire et bornée, que Boileau rend avec une franchise, parfois une crudité singulière. Il fait penser à certains petits Hollandais; ou, si vous voulez, c'est le Coppée, nullement sentimental, du grand siècle.

Mais ce siècle et même son propre esprit ont combattu, gêné, comprimé son tempérament. A l'expression simplement réaliste des choses extérieures et communes, Boileau a mèlé ses malices de bourgeois indévot, ses épigrammes de polémiste littéraire : il a tâché le plus souvent de mettre des idées, de l'intelligence dans ses vers, d'en pénétrer ou d'en entourer ses sensations. Il a eu la superstition du sujet : étant né pour faire de petits tableaux d'une grande intensité d'impression, sans signification intellectuelle ni liaison rationnelle, il a inventé des lieux communs d'une banalité désespérante pour les encadrer, comme dans la satire X. Il a sué sur des transitions. Il a donné ses impressions pour des arguments, il a mis des intentions ou des prétentions morales dans sa peinture. De la la composition dure, incohérente de ses satires, et la grande supériorité du détail sur l'ensemble.

Si l'on ne recherche dans les vers de Boileau que des impressions, on lui rendra justice. Il a fait, sans se douter qu'il en faisait, des transpositions d'art étonnantes pour le temps : il a rendu par des mots, dans des vers, des effets qu'on demande d'ordinaire au burin ou au pinceau. Et il a une précision, une vigueur, parfois une finesse de rendu qui sont d'un maître. Dans le Hepus riticule, dans les Embarras de Paris, dans la Lésine de la satire X, la réalité vulgaire est traduite avec une exactitude puissante : et dans le Lutrin, ce qui est purement pittoresque et traduisible par le dessin et la couleur, profils et gestes de chanoines, de chantres, meubles, flacons, « natures mortes », tout cela est indiqué d'un trait sûr et léger, avec une charmante sincérité.

Est-ce de la poésie? Je ne sais : car qui décidera s'il y a, s'il peut y avoir une poésie vraiment, absolument réaliste? Mais c'est de l'art à coup sûr, et du grand art, par la probité de la facture solide et serrée, par le respect profond du modèle, par le large et sûr emploi du métier. Boileau a le sentiment très net et très juste du vers comme forme d'art. Pardonnons-lui d'avoir usé de l'alexandrin classique, coupé à l'hémistiche, et qui proscrit l'hiatus et l'enjambement : il a du reste varié ses coupes plus qu'on ne

le remarque d'ordinaire. Entendons bien sa doctrine de la rime asservie à la raison; cela veut dire que la forme doit réaliser avec fidélité, avec précision l'idée, et que la rime raisonnable est la rime expressive. Il condamne les rimes banales : il cherche à rimer richement, curieusement. Tout cela est d'un artiste. Mais surtout il a une rare délicatesse d'oreille : il a le sens et la science des rythmes, des sonorités, de leurs rapports subtils et efficaces au caractère de l'objet, aux émotions du lecteur. La matière de sa poésie est petite, le champ de son talent est étroit : mais la perfection de sa forme le fait grand, et donne une rare valeur à son œuvre. Rappelons-nous que Flaubert refusait d'en médire : il reconnaissait en Despréaux un artiste, un maître qui avait égalé son exécution à son intention.

### 2. LA POLÉMIQUE DES SATIRES.

Mais le critique, pour nous, dépasse le poète, ou l'artiste : et la raison en est qu'ici Boileau ne représente plus dans son œuvre son tempérament personnel, mais le génie de son siècle, et la commune essence des grandes œuvres.

L'œuvre critique de Boileau se divise en trois parties, qui correspondent à trois périodes de sa vie littéraire : dans les Satires, il attaque la littérature à la mode; dans l'Art poétique, il définit sa doctrine; dans les Réflexions sur Longin, il la défend.

Boileau fonda dans les Satires la critique littéraire, à peu près inconnue avant lui. On avait des Poétiques, des Arts, ou traités généraux et didactiques : et l'on avait, contre les œuvres particulières, des libelles, injurieux ou venimeux. On ne trouve d'examen impartial que chez Corneille, parlant de ses propres pièces, et chez d'Aubignac, qui mêla dans sa Pratique du théâtre la critique à la théorie. Sous cette réserve, Boileau fut vraiment le premier à se constituer conseiller du public dans le jugement des écrits, à entreprendre, sans passion personnelle, pour de pures raisons de goût, de démolir ou d'élever les réputations littéraires.

Le public fut surpris d'abord de la vigueur et de l'insistance de ses attaques, et nombre de gens le prirent pour un médisant forcené: Montausier mit vingt ans à lui pardonner. Mais parmi la foule des auteurs que les Satires atteignaient, certains noms plus cruellement raillés, plus impitoyablement ramenés sous les yeux du public, indiquaient l'intention du poète et le sens général de ses attaques: dans la satire I, Saint-Amant et Chapelain; Chapelain dans la satire VI; dans la satire II, Quinault et

Scudéry: Chapelain dans la fameuse parodie du Cid; Chapelain dans la IV satire: Chapelain dans le Discours au Roi, Chapelain dans le Discours au Roi, Chapelain dans le Distoure des héros de roman, avec Mlle de Scudéry et Quinault; Chapelain encore, et Quinault, et Mlle de Scudéry et l'abbé Cotin dans la Satire III; dans la satire VIII. Cotin; dans la IX entin, dans cet admirable et terrible abatage de réputations. Cotin et Chapelain, avec Quinault, Saint-Amant, Théophile, et vingt autres.

Ce que Boileau immole, ce sont les maîtres de la littérature précieuse, leurs genres et leur goût: les froides épopées avec Chapelain et Scudéry, les romans extravagants avec Mlle de Scudéry, les petits vers alambiqués avec Cotin, la tragédie doucereuse avec Quinault; c'est la poésie sans inspiration et sans travail, la négligence prosaïque et prolixe, la fantaisie subtile ou emphatique, les sentiments hors nature et les expressions sans naturel. Il fait le procès à toutes les œuvres où manquent et la vérité et l'art. Il oublie le burlesque, qui est pourtant une des principales voies par où la fantaisie aristocratique s'est tirée loin de la nature : mais le burlesque aura son fait dans l'Art poétique.

Cependant Boileau donnait nettement à entendre ses préférences. Il offrait à l'auteur de l'École des femmes des stances courageuses et la satire II; il opposait l'auteur d'Alexandre à l'auteur d'Astrate; et dans une dissertation en prose, il osait humilier l'Arioste devant l'imitateur de sa Joconde. Racine, Molière, La Fontaine, ces choix étaient un programme. Peu à peu, le public prit conscience de la valeur exacte des Satires: elles l'aidèrent à débrouiller son propre goût, elles en hâtèrent la maturité et en fixèrent l'orientation. Il y prit le courage de s'ennuyer librement, et de se plaire sans scrupule, selon la propre et intrinsèque vertu des œuvres.

Mais les battus n'étaient pas contents, et rendirent coup pour coup. Cotin, Coras, Boursault. Carel de Sainte-Garde, Saint-Sorlin, Pradon, Bonnecorse 1, de 1666 à 1689, tentèrent d'écraser l'auteur de ces meurtrières Satires. Ils ne surent qu'injurier grossièrement ou chicaner puérilement. Chapelain, pratique et sournois, tout en déchargeant sa bile dans un sonnet et dans des lettres privées, fit retirer par Colbert à Despréaux le privilège, que le roi lui rendit ensuite, pour l'impression de ses œuvres. Mlle de Scudéry cabala pour fermer l'Académie au railleur de Cyrus.

<sup>1.</sup> La Satire des satires et la Critique désuntéressée, de Cotin (1606-1667); le Satirique berné en vers et en prose, de Coras (1668); la Sature des satires, comèdie, de Boursault (1669); Défense des beaux esprits de ce temps par un satiruque, de Carel de Sainte-Garde (1671); Défense du poème héroique, et remarques sur les œuvres héroiques du sieur Despréaux, de Desmarets de Saint-Sorlin (1674); Nouvelles Remarques sur les œuvreges du sieur D., de Pradon (1685); le Triomphe de Pradon sur les Satires du sieur D. (1686); Lutrigot, de Bonnecorse (1686); le Satirique français expirant, de Pradon (1689).

Boileau ne répondit à aucune attaque 1 : à quoi bon se justifier d'avoir fait servir sur une table parisienne des alouettes au mois de juin? ou d'avoir pillé Horace et Juvénal? à quoi bon démontrer qu'il n'avait pas manqué à la majesté du roi, ou qu'il n'était pas athée, ou qu'il n'avait pas été bâtonné? Les deux idées sérieuses qu'il pouvait distinguer parmi les invectives et les sottises, qu'avaitil à vrépondre? puisqu'aussi bien l'une était un éloge : c'est quand Pradon lui donne le talent de peindre « en vers frappants » la réalité vulgaire; - et l'autre exprimait bien ce qu'il était et voulait être : c'est quand tous, successivement, lui reprochaient de n'être qu'un bourgeois, et de n'entendre rien au sublime des ruelles. Il suivit donc bonnement sa voie, et quand il eut ridiculisé ses adversaires, par des traits si justement assenés qu'ils sont devenus inséparables de leur mémoire, et partie intégrante de leur définition, il exposa les principes de son goût dans son Art poétique, auquel la neuvième Epitre se joint nécessairement.

Il n'y a pas à réhabiliter les victimes de Boileau. Il y eut dans sa polémique des exagérations, des brutalités, des exécutions sommaires: nous qui voyons quelle œuvre il faisait, où il tendait, nous ne pouvons lui en vouloir d'avoir un peu vivement prié les Chapelain et les Saint-Amant de faire place aux Racine et aux La Fontaine, Entre les deux luttes qu'il soutint, au temps de son triomphe incontesté. en 1683, Boileau a concédé du mérite à Chapelain, de l'esprit à Quinault, du génie à Saint-Amant, à Brébeuf, à Scudéry : est-ce assez? En 1701, il a donné du génie à Cotin même : n'est-ce pas trop? On a tenté en notre siècle bien des réhabilitations : on a pu relever Théophile, Saint-Amant; mais les grandes victimes sur qui s'acharna Despréaux, il les a tuées pour jamais, et si bien tuées qu'il ne dépendait pas de lui-même de les ressusciter dans ses heures de clémence. Ce que l'on peut dire de mieux en faveur de quelquesuns, c'est que Boileau leur était redevable et continuait leur œuvre. Chapelain fut en son temps un des ouvriers de la doctrine classique. Mais, en 1660, il arrêtait le mouvement, loin d'y aider. Par indécision de goût, par complaisance d'homme du monde, il couvrait de son autorité la poésie à la mode, les précieux, les négligés : il n'était plus qu'un obstacle, dont il fallait à tout prix débarrasser la littérature. Et de la, la complète, et nécessaire, et irrévocable exécution des Satires

<sup>1.</sup> Il se donna le tort pourtant de recourir à l'autorité pour empêcher la représentation de la comédie de Boursault.

# 3. L'ART POÉTIQUE.

L'Art portique a ses défauts : une lacune de l'esprit de Boileau v apparait. Son exposition est incohérente, alors que sa doctrine est d'une parfaite cohésion. Il pense par saillies; il n'a pas la faculté oratoire d'enchaîner, de subordonner, de faire converger ses idées. Elles jaillissent séparées, rayonnant autour de quelques foyers principaux. Quand il veut les relier directement l'une à l'autre, ces ponts qu'il établit, et qui sont ses transitions, sont aussi maladroitement jetés que possible : rien de plus ridicule que les transitions du second chant. Le quatrième chant tout entier est un appendice dont on ne sent pas d'abord l'utilité : il n'y est pas question de littérature, mais de morale. En voici le sens : Boilean n'a garde de poser la moralité comme un des éléments constitutifs de l'œuvre d'art : seulement, il l'exige de l'artiste. Si la vérité, la sincérité sont les lois suprêmes de l'art, il n'y a plus lieu, dès que l'artiste est honnète homme, d'exiger qu'il ait le dessein formel et particulier de faire une œuvre morale : quoi qu'il fasse, il la fera morale, en vertu de sa nature. Et voila pourquoi Boileau poursuit le débraillé, le parasitisme, l'envie, la bassesse chez les poètes, comme les chevilles ou le galimatias dans les vers. Mais il n'a pas marqué nettement la liaison de ses conseils moraux à ses règles esthétiques.

Quant au fond, l'Art postique préjuge une grande question : y at-il une beauté, partant un goût absolus? Boileau n'en doute pas, et n'estime pas que certaines formes littéraires soient liées à certains états de civilisation, ni que l'idéal poétique puisse être relatif et variable selon le génie des peuples. Aussi ne s'est-il pas soucié de ce qu'on appelle l'histoire littéraire, l'étude du développement des littératures et des genres, l'examen des conditions et des milieux, qui dans une certaine mesure déterminent la direction du génie littéraire et les formes de son expression. Cela se sent dans l'Art poétique : il ignore tout ce qui n'est pas la littérature, et une bonne partie de la littérature. Tout le moyen âge lui échappe, comme à presque tous ses contemporains : il voit le xvi siècle moins nettement que Chapelain ou Colletet. Même dans l'antiquité, il se représente très confusément, très inexactement, d'après Horace et Aristote, la naissance et les progrès du théâtre : il n'a pas l'idée de ce qu'est une ode de Pindare et de ce qui la différencie d'une ode de Malherbe; il n'a pas sur Homère les inquiétudes ingénieuses d'un abbé d'Aubignac 1; Homère est un très

<sup>1.</sup> Conjectures académiques, ouvrage posthume, Paris, 1715.

grand, très grand monsieur, le plus fort et le plus adroit artiste qu'on ait jamais vu. Ainsi s'explique la confiance de Boileau en ses « règles »; elles définissent la perfection absolue, universelle, nécessaire, celle où doivent tendre toutes les œuvres qu'on fera, et d'après laquelle on doit juger toutes les œuvres qu'on a faites. Il y a un type du sonnet, un type de la tragédie, un type de l'épopée : absolument comme dans un problème de mathématiques il va une solution vraie, à l'exclusion de toutes les autres. Quelque étroitesse de goût résulte nécessairement de ce rigorisme dogmatique.

Boileau a séparé les genres avec trop de précision. On est revenu aujourd'hui de leur confusion, et l'on reconnaît que leur distinction est fondée en raison. Mais il faut que ce soit la nature même qui les distingue et les maintienne, comme elle maintient à peu près les espèces animales. C'est affaire à l'expérience de montrer s'il y a des formes mixtes qui soient légitimes, c'est-à-dire viables et permanentes. Boileau a parqué trop soigneusement les espèces littéraires : il les a multipliées aussi trop facilement. Il a compté comme espèces de simples variétés : élégie, ode, sonnet, ballade, chanson, il n'a pas vu que tout cela, c'étaient les variétés de l'espèce lyrisme; tout à la description des variétés, il n'a pas aperçu la définition de l'espèce. Il n'a pas saisi non plus le lien plus délicat, mais non moins réel, du bucolique à l'épique.

Il y a, dans le détail du poème, des incohérences ou des erreurs que les principes même de Boileau devaient lui faire éviter. Séduit outre mesure par les anciens, il a loué dans l'églogue précisément le manque de réalité : cédant trop complaisamment au goût mondain, il a préféré la « mignardise » de Térence au robuste naturel de Molière. Il a défini l'épopée comme Chapelain et Scudéry, « un roman héroïque en vers, merveilleux, allégorique et moral » : par superstition d'humaniste, il a, contre Desmarets 1, maintenu la mythologie dans la poésie française comme un système d'élégants symboles, sans s'apercevoir quel démenti il donnait ainsi à son vigoureux réalisme; et par une légèreté de bourgeois indévot, il a estimé que le « diable », des chrétiens était toujours et partout un objet ridicule : ce théoricien de la poésie fermait tout bonnement la poésie au sentiment religieux.

Mais on a tort de lui reprocher des omissions : dans son Art poétique, il parle des genres poétiques, de ceux où le vers est essentiel. et qui ne subsistent pas quand on l'enlève, comme le sonnet, l'ode, l'épopée, la tragédie mème. Mais pourquoi parlerait-il de la Fable?

<sup>1.</sup> Desmarets, Discours imprimé dans l'éd. de Clovis de 1673; Défense du poème héroïque (1674).

il l'omet comme le conte, comme l'épitre, comme le genre didactique, qui tous peuvent se traiter également en prose et en vers.

La part marquée, aussi grande que possible, aux imperfections de l'Art poetique, il y reste une grande et forte doctrine, faite de deux pièces finement ajustées : elle combine le rationalisme moderne avec l'esthétique gréco-romaine; elle mèle les deux courants du cartésianisme et de l'humanisme.

Le point de départ de l'Art poetique est celui du Discours de la méthode : la raison, départie à tous, est en nous la faculté supérieure, dominatrice et directrice des âmes, douée spécialement de la propriété de discerner le vrai du faux. Toutes les pensées et les expressions des pensées doivent avant tout satisfaire la raison :

Aimez donc la raison : que toujours vos écrits Empruntent d'elle seule et leur lustre et leur prix.

La raison fait donc la beauté: donc encore, la beauté sera quelque chose d'absolu, de constant, d'universel; car ce sont là les trois caractères par lesquels les choses satisfont à la raison. Mais ainsi, la beauté sera identique à la vérité:

Rien n'est beau que le vrai.

Mais, le vrai, à son tour, c'est la nature

Mais la nature est vraie....

Et elle porte avec elle son évidence :

...Et d'abord on la sent.

Ainsi la nature fournit à la poésie un objet universellement et immédiatement connu pour vrai, par la représentation duquel la poésie fournit un plaisir raisonnable, c'est-à-dire universellement et constamment perceptible à tous les esprits : voilà la première idée fondamentale de l'Art poétique. Raison, vérité, nature, c'est tout un 1; et Boileau, par ses formules favorites, qui ont révolté tant de lecteurs superficiels, pose seulement en principe le respect du modèle naturel.

La doctrine qu'il établit est franchement « naturaliste ». Quand

1. Voir la raison identifiée à la passion, quand la passion est la nature à rendre, dans ces vers de Molière, Misanthrope, I, 2:

Et ne voyez-vous pas que cela vaut bien mieux Que ces colifichets dont le bon sens murmure, Et que la passion parle là toute.pure? il répète : « Tout doit tendre au bon sens », il n'étouffe pas plus l'imagination qu'un peintre qui recommande à ses élèves de faire « d'après nature ». Il proscrit la fantaisie, l'esprit : il exige la probité, l'oubli de soi-même, la concentration de toutes les forces de l'esprit, de toutes les ressources du métier dans l'expression du pur caractère de l'objet. Ce « naturalisme », c'était précisément ce qui manquait aux victimes des Satires, dont l'ordinaire défaut était de déformer la nature ou de l'exclure.

L'imitation de la nature est le principe de la beauté dans la poésie : mais quelle nature imitera-t-on? jusqu'à quel degré sera poussée l'imitation? Le tempérament de Boileau — les satires pittoresques en donnent la preuve — le poussait à répondre : toute nature est objet de l'imitation artistique; et l'imitation n'a pas d'autre limite que l'identité avec l'objet. Mais son goût a refréné son tempérament. Sous l'influence de certains préjugés contemporains, il a posé certaines bornes étroites au domaine, et certaines restrictions fâcheuses à l'exactitude de l'imitation artistique. Cependant, si l'on ne s'arrête pas aux détails, on voit que son but reste en somme l'équivalence de l'image à l'objet, la vraisemblance (au sens étymologique), l'illusion. Voyez comment il loue la vérité des personnages dans Térence :

Ce n'est plus un portrait, une image semblable: C'est un amant, un fils, un père véritable.

Seulement, l'art ayant pour objet un plaisir, la ressemblance doit aller jusqu'où le plaisir cesse; l'imitation d'une réalité hideuse ou

horrible doit être agréable. Sinon, on sort de l'art.

En général, aussi, le champ de l'imitation n'est borné que par les caractères intrinsèques du vrai et du rationnel. Il n'y a pas de science du particulier, ni de l'exception : il n'y a vérité qu'où il y a universalité et permanence. La nature que la poésie imitera sera donc la nature commune, celle qui est partout et toujours, les objets qui existent en vertu de ses lois éternelles, non pas les accidents de l'individualité, ni les bizarreries des phénomènes monstrueux. Ainsi la tragédie ne peindra pas les individus, Néron ou Auguste, mais des types humains dans les apparences Auguste ou Néron. On remarquera, en passant, que sous ce principe tombent l'histoire, expression des formes passagères, perception des différences et non de l'identique, et le lyrisme, manifestation du subjectif, émanation de la plus intime individualité. Il y avait moyen de les sauver, en vertu même du naturalisme : mais ni Boileau ni le xvnº siècle n'y ont songé.

Dans son naturalisme. Boileau trouve le moyen de fonder en

raison l'admiration, l'imitation des anciens. Ils sont grands, parce qu'ils sont vrais : ils ont su voir, ils ont su rendre la nature. Et c'est la nature reconnue dans leurs œuvres, qui nous ravit. Ainsi ils peuvent nous enseigner à voir et à rendre. L'immortalité de leurs œuvres garantit l'excellence de leur méthode. Donc, l'antiquité, c'est la nature; et imiter l'antiquité, c'est user des meilleurs moyens que l'esprit humain ait jamais trouvés pour exprimer la nature en perfection. Voilà comment Boileau achève l'œuvre commencée il y a plus d'un siècle par Ronsard, et fait triompher définitivement la doctrine qui voulait régler la poésie moderne sur l'idéal ancien, sur les modèles anciens. Il n'y parvient qu'en la réduisant au rationalisme. Du coup, l'idolàtrie servile du xviº siècle est transformée en estime raisonnable.

Mais il vaut la peine d'y faire attention pour consoler ceux qui ont cru le génie français opprimé par le culte de l'antiquité : la raison ne reçoit de loi que d'elle-mème; et, du moment que c'est la nature qu'on aime dans l'antiquité, il pourra bien arriver que parfois comme dans l'épopée ou l'églogue) on reçoive pour vraie nature ce qui n'existera pas hors des œuvres anciennes; mais il arrivera bien plus communément qu'on trouvera dans les œuvres anciennes la nature contemporaine, crue éternelle; et si elle n'y est pas, on l'y trouvera cependant. En d'autres termes, le xvue siècle fera les anciens à son image, plus encore qu'il ne se fera à l'image des anciens, et — son absence de sens historique venant en aide à son rationalisme — il modernisera l'antiquité.

Il résulte de ce qui précède que la perfection de la poésie ne consiste pas dans la nouveauté : et Boileau signale au contraire la nouveauté comme une des plus dangereuses séductions qui puissent égarer un poète. Il ne faut se soucier que de la vérité : les âmes et les arbres d'aujourd'hui sont pareils aux âmes et aux arbres d'il y a deux mille ans. Mais l'originalité jaillira de l'étude sérieuse du modèle, et de l'effort consciencieux pour y égaler l'imitation. De là vient qu'on peut reprendre sans scrupule les sujets des anciens : une fable de Phèdre, une tragédie d'Euripide, une comédie de Plaute. L'invention demeure entière dans de vieux sujets. On conçoit aussi pourquoi il n'y a rien de servile dans le respect de Boileau pour les œuvres consacrées par le temps. Le consentement universel est signe pour lui de vérité : si trente siècles et dix peuples ont adoré Homère, c'est que ces siècles, ces peuples ont reconnu la nature dans Homère; et il y a chance qu'elle y soit, si tant d'individus si différents de mœurs et de goût I'v ont vue.

L'imitation des anciens fournit à Boileau le moyen de transformer en forme d'art l'observation de la nature. Elle l'aide à éviter l'écueil du positivisme littéraire, qui est la négation et la suppression de l'art. C'est là que conduisait le rationalisme cartésien, qui, traitant scientifiquement la poésie, devait méconnaître la nature et la valeur de la forme poétique : n'y voyant que les signes des idées, il n'y exige que la clarté et la justesse, il la réduit à un système d'abstractions. Grâce aux modèles anciens, qu'il eut le mérite de comprendre et de sentir comme œuvres d'art, Boileau maintint la notion de l'art dans la littérature.

A vrai dire, la transformation de son naturalisme scientifique en naturalisme esthétique ne se fit pas sans quelque peine. La soudure des deux doctrines n'est pas toujours très bien faite, et l'on sent un peu de difficulté à mettre partout d'accord la vérité, équivalent rationnel de la nature, avec la vraisemblance, qui en est l'expression artistique. Cependant on saisit sa pensée à travers l'insuffisance de l'expression : il faut la vérité, et il faut la vraisemblance; la vraisemblance, c'est la vérité rendue sensible par une forme d'art.

On a souvent attaqué Boileau sur la part qu'il faisait à l'art. On lui a reproché d'étouffer l'imagination par des règles sévères : rien de plus indiscret et de plus faux. Enseigner le dessin, ce n'est pas comprimer, c'est armer le génie du peintre. Si on relit le début de l'Art poétique, on y trouvera sans peine que Boileau exige du poète la vocation, le don naturel et spontané. Il croit même — avec raison — que les aptitudes poétiques sont spécialisées pour l'un ou l'autre des principaux genres : on est épique, ou élégiaque, ou dramatique. Si l'on n'est pas né poète, il ne faut pas faire de vers, et si l'on n'est pas né poète épique, il ne faut pas faire d'épopée. Cela dit, Boileau passe. Pourquoi? parce qu'il n'y a pas d'enseignement qui donne le génie. Il s'adresse à ceux qui l'ont, et il va leur apprendre le métier.

Est-il atile aujourd'hui de justifier l'importance que Boileau attribue au métier, de prouver que le génie ne dispense pas du métier, et qu'il n'y a pas de chef-d'œuvre sans métier? Jamais Boileau ne fut plus artiste que dans son estime de la technique. Tout le premier chant de l'Art poétique n'est qu'une exposition des procédés essentiels de la technique classique. Il pose les lois de la versification, qui sera correcte d'abord, mais aussi harmonieuse, expressive; il pose les lois du style, qui sera correct et clair, mais efficace et expressif, les lois de la composition, qui sera juste et proportionnée: vers, langage, plan, ce sont trois moyens, qui doivent concourir à approcher l'objet naturel, sans le déformer, de l'esprit du lecteur.

Puis il passe aux genres: les genres, subdivisions des arts, sont comme eux des conventions qui font abstraction d'une partie des caractères naturels pour en mettre quelques-uns en lumière. Les

règles des genres se tirent de leurs définitions; et l'imitation de la nature se détermine, en sa manière, par les règles du genre que l'auteur élit. Chez les anciens, les genres se distinguaient par la forme, par le mètre : chez nous, ils se distinguent surtout (du moins les principaux) par le fond, par l'impression, la forme restant libre dans une large mesure. La Renaissance et le avue siècle. par conséquent Boileau, mèlent la théorie ancienne et l'idée moderne. Boileau définit un certain nombre de genres fixes, où la couleur, l'impression peuvent varier, non le mètre; il énonce minutieusement les règles du sonnet, pour qui il semble avoir la dévotion d'un précieux, ou d'un Parnassien. D'autres genres, surtout les grands genres, sont définis par le caractère intellectuel et sentimental de leur imitation : satire, ode, épopée, tragédie, comédie. Les règles formelles y sont peu nombreuses, et connues, comme les unités dramatiques, que Boileau énonce en deux vers, ou la coupe en actes, qu'il ne se donne pas la peine d'indiquer.

Les grands genres, où Boileau s'arrête en son 3° chant, sont l'épopée, par tradition antique, et par respect d'Homère et de Virgile, la tragidie et la comédie, par tradition aussi, mais surtout par sentiment de leur importance actuelle, par goût personnel et conscience du goût commun de son siècle. Il demande à la tragédie la vérité, l'intérèl, la passion; je n'insisterai pas sur l'idée qu'il nous donne d'une tragédie psychologique et pathétique, composée par un artiste curieux et scrupuleux : c'est inutile; cette tragédie dont Boileau nous développe la formule abstraite, nous la retrouverons tout à l'heure, vivante, daus Racine. Car c'est à Racine qu'il a constamment songé : Racine avait réalisé son idéal.

Molière ne l'a pas satisfait: il a préféré Téreuce, plus par préjugé mondain que par superstition pédante. Car, ici, Boileau a subi le joug fâcheux de ses idées d'homme bien élevé: il a voulu imposer à la comédie le ton des salons, par suite il ne lui a laissé à peindre que la vie des salons. Il donne d'abord le principe naturaliste:

Que la nature donc soit votre étude unique.

Mais il le restreint aussitôt :

Étudiez la cour et connaissez la ville.

Voilà pour l'objet : quant à l'expression, il la veut fine, délicate, observatrice de toutes les bienséances mondaines. Cela mène à la comédie spirituelle du xvmº siècle : Destouches, Gresset, Collin d'Harleville, voilà ce qui peut sortir de la théorie de Boileau. Il n'a pas vu que la source vive, inépuisable, où s'alimente la comédie, toute la comédie, même la plus haute, c'était la farce populaire, et

non la plaisanterie moderne: de là sa rigueur contre Molière, qu'il trouve trop peuple, entendez trop chaud, trop franc, trop grossièrement vivant. Voilà la grande erreur et la grande inconséquence de Boileau dans sa théorie du comique: et c'est autrement grave que de proscrire le mélange du rire et des larmes, que de con-

damner à l'avance le drame, les pièces mixtes.

Il y a un point où le naturalisme classique diffère beaucoup de celui de nos contemporains. Il ne regarde pas seulement l'objet; il regarde aussi l'esprit humain, auguel il veut présenter l'objet; et tant par une règle d'urbanité mondaine que par une tradition artistique de l'antiquité, il fait effort pour présenter l'objet par ses caractères agréables à l'esprit. Il se donne pour mission de mettre en contact les deux natures, celle des choses et celle du public, et il tient compte de l'une aussi bien que l'autre. C'est une chose curieuse que cet art du xvue siècle, qu'on accuse de n'avoir connu que la froide raison, est celui qui fait le plus une loi d'adapter la nature à l'esprit et qui pose nettement le plaisir comme sa fin suprême, comme la condition nécessaire et presque suffisante de la perfection. A la tragédie, il donne un ordre d'émotions; à la comédie, un autre : et la représentation vraie des choses ne lui suffit pas, si on ne donne à cette représentation un agrément ou pathétique ou plaisant. Et voilà encore qui limite le choix ou détermine l'expression des objets : il en faut extraire, ou il y faut insinuer un caractère sensible, par où ils soient doux à l'âme. Cette méthode n'est pas sans danger, elle peut mener à humaniser la nature à l'excès; mais le génie consistera à trouver des agréments dans la vérité, et à faire que le plaisir du public soit attaché aux mêmes choses où consiste la fidélité de l'imitation.

De cette conception du but de l'art, résultent certaines particularités du langage de Boileau : au vrai, au simple, au naturel, qu'il réclame, s'ajoutent des expressions faites d'abord pour inquiéter : le pompeux, le noble, le fin, l'agrément, l'ornement. En général, ces mots qui impliquent une intervention de la personne de l'artiste et une accommodation de la nature à l'esprit, se rapportent à l'idée, que l'art ne saurait se passer de plaire. Sa fonction consiste à établir un rapport entre les choses et l'esprit, de façon que l'esprit goûte la vérité des choses. Mais la grande loi reste toujours la vérité, d'autant que ces natures tout intellectuelles du xviio siècle ne sauraient se plaire aux objets où leur raison ne trouve point de vérité. Il ne faut pas par conséquent attacher trop de sens, ni un mauvais sens, à toutes les expressions de Boileau qui nous semblent des dérogations à la probité ordinaire de son naturalisme. J'ai signalé ses défaillances particulières : elles n'altèrent point la portée générale de sa doctrine. Il faut en le lisant bien définir les mots dont il se sert, et l'on verra, par exemple, quand il trouve du sublime dans une phrase assez vulgaire d'Hérodote, ou quand Ménage en trouve dans la saure des Embarras de Paris, on verra que pour Boileau et pour Ménage, pour les gens de ce temps-là, le sublime répond à peu près à ce que nous appelons l'intensité expressive du langage.

Voilà, dans ses grandes lignes, la doctrine de l'Art poétique. Le noème eut un très grand succès. Le siècle y reconnut son goût, un peu parce qu'il n'y remarqua que ce qui était adéquat à son gout. La querelle des anciens et des modernes, dont nous parlerons en son temps, montra que l'accord n'était pas parfait entre l'auteur de l'Art poétique et le monde qui l'admirait. Mais, au contraire, l'accord était parfait entre Boileau et le groupe des grands écrivains qui ont illustré la fin du siècle : l'art naturaliste qu'il s'est appliqué à détinir nous donne la formule même des chefs-d'œuvre. Il a eu conscience de ce qu'on pouvait faire en son temps, et il a aidé de plus grands génies que lui, La Fontaine, Racine, Molière, à en prendre conscience. De là l'autorité qu'ils lui ont reconnue. Ne serait-il que le théoricien du xvue siècle, sa place dans notre littérature serait grande. Mais il se pourrait que son naturalisme, dans lequel un rationalisme positiviste se combine avec la recherche d'une forme esthétique, et qui pose ces trois termes comme identiques ou inséparables, plaisir, beauté, vérité : il se pourrait que ce fût en somme la doctrine littéraire la plus appropriée aux qualités et aux besoins permanents de notre esprit 1.

<sup>1.</sup> Voir les Pensées de Pascal sur le style et sur l'éloquence, notamment éd. Havet, VII, 27, et XXIV, 87.

## CHAPITRE III

#### MOLIÈRE

1. De Jodelle à Molière. La comédie précieuse de Corneille. Comédies espagnoles et italiennes : le Menteur. Premières esquisses de caractères. Fantaisie et bouffonnerie. Les farces. — 2. Molière : vie et caractère. — 3. Son œuvre : le style. Les plagiats. Objet de la comédie : le vrai, plaisant et instructif. Les règles. La plaisanterie. L'intrigue. Les caractères : types du temps et types généraux. Puissance de l'observation et justesse de l'expression. — 4. La morale : complaisance pour la nature; opposition au christianisme. Nature et raison. Caractère pratique et bourgeois de cette morale : le mariage et l'éducation des filles. Place de Molière dans notre littérature. — 5. Molière n'a pas fait école. Comédies bouffonnes. Comédies d'actualite ou de genre. La fantaisie de Regnard; le réalisme de Dancourt et de Lesage.

J'ai pu retarder le tableau du développement de la comédie, comme celui du développement de la tragédie, et pour les mêmes raisons. Il nous faut maintenant remonter aux origines, c'est-à-dire à l'année 1532, où Jodelle fait représenter, à la suite de sa Cléopâtre captive, une comédie intitulée Eugène, ou la Rencontre, et même un peu au delà, aux premières traductions de Térence ou de l'Arioste 1.

## 1. DE JODELLE A MOLIÈRE.

Notre comédie du xvi° siècle, depuis l'Andrienne jusqu'aux trois dernières comédies de Larivey (4540-4611), n'est qu'un reflet de la comédie des Italiens. Ici nous n'avons même pas besoin de remonter aux anciens : Charles Estienne, Ronsard, Baïf <sup>2</sup> se met-

Trad. de l'Andrienne, par Ch. Estienne (1540); trad. anonyme des Suppositi de l'Arioste (1545).
 Trad. de Plutus, par Ronsard; du Miles gloriosus dans le Taillebras de Baïf (1567).

tent en face de Térence, d'Aristophane ou de Plaute; mais leur exemple n'est pas suivi. C'est aux Italiens 1 qu'on va directement, et exclusivement. Leur exemple vaut assez pour imposer la prose à certains de nos auteurs, en dépit des exemples contraires des auciens. Intrigue, dialogue, types, comique, tout vient d'eux, et ceux qui essaient ou se vantent de faire des compositions originales 2, ne se distinguent pas du tout des traducteurs.

Les pièces sont très intriguées, les conversations longuement filées, les types soigneusement caractérisés et poussés tantôt dans la vulgarité réaliste, tantôt dans la fantaisie bouffonne, marchands, bourgeoises, entremetteuses, ruffians, capitans, parasites; les situations et le ton vont aisément jusqu'à la plus grossière indécence. Cette comédie est sans rapport direct avec notre vieille farce française: les jeunes filles et l'amour, avec le dénouement du mariage, y tiennent une telle place que cela seul suffit à séparer les deux genres. Les rapports qu'on serait tenté de trouver entre eux s'expliquent soit par la nature et les origines de la comédie des Italiens, soit par l'étrange liberté des mœurs et du ton dans toutes les classes en France au xviº siècle.

Quelques pièces, comme celle des Contents d'Odet de Turnèbe (1384), valent par la franchise du style, qui dissimule le factice de ces arrangements de sujets étrangers. L'œuvre la plus considérable du xvie siecle, et par le nombre et par le mérite des pièces, est celle de Larivey : on a de lui neuf comédies, toutes prises aux Italiens 3. Ses prologues mêmes ne sont pas originaux : de là vient qu'il signale les œuvres anciennes auxquelles chaque pièce doit quelque chose, et fait le silence sur les œuvres italiennes dont toutes ses pièces sont traduites. L'auteur italien faisait hommage aux anciens de leur bien, et l'auteur français l'a suivi : mais il n'a pas eu de contact direct avec eux. Ainsi, dans sa comédic des Esprits, Larivey n'a vu Plante qu'à travers Lorenzino de Médicis, et la fusion de l'Aululaire et de la Most lluria s'est offerte à lui toute faite dans l'Aridosio du prince florentin. Comme les tragédies du même temps, les comédies étaient représentées dans des collèges ou des hôtels princiers, et les requeils de Larivey furent sans doute imprimés sans qu'aucune des pièces qu'ils contiennent ent été jouée 4.

Le Negromant de J. de la Taille, les Déquisés de Godard sont d'après l'Arioste.
 J, de la Taille dans les Corrivaux (1574); Odet de Turnèbe dans les Contents, 1584).

<sup>3.</sup> Dolce, N. Bonaparte, Lorenzino de Médicis, Grazzini, Gabbiant, Razzi, Pasqualigo, Secchi, Pierre de Larivey, né vers 1540, mourut après 1611. Il fut chanoine de Saint-Étienne de Troyes. Il traduisit les Facétienses Nuits de Straparole (1572). Il était d'origine italienne.

<sup>4.</sup> Éditions : Œuvres de Jodelle, J. de la Taille. etc.. E. Fournier, le Théatre fran-

Avec ses mérites de style et de pittoresque, la comédie du XVIº siècle est donc purement littéraire et artificielle. Aussi le genre disparut-il à peu près avec l'école de Ronsard. Lorsque Hardy fonda, ou du moins organisa le théatre nouveau, la comédie n'y eut point de place : la chose s'explique toute seule. La tragicomédie et la pastorale, qui étaient plus en faveur que la tragédie même, enfermaient quelques éléments de la comédie : les autres étaient détenus par la farce, qui, dans les représentations, suivait à l'ordinaire la grande pièce littéraire (tragédie ou autre). Cette farce, toute populaire et grossière, était très en faveur1: à l'Hôtel de Bourgogne, Gros Guillaume, Gaultier Garguille, Turlupin faisaient les délices du public, et l'on goûtait les Prologues bouffons de Bruscambille. Au Pont-Neuf, devant la boutique de l'opérateur Mondor, son frère Tabarin s'immortalisait par des parades. Tragicomédie et farce rendaient la comédie inutile. Aussi (le second recueil de Larivey mis à part' ne s'étonnera-t-on pas de ne pas rencontrer plus de quatre ou cinq comédies entre 1598 et 1627.

La comédie fut rétablie par Rotrou (1628, ou plutôt 1630), Corneille (1629), Mairet (1632)? Le Cid et Horace, en déterminant la tragédie, en la purgeant de comique, aidèrent la comédie à se définir; un peu gênée, et incertaine de sa limite tant que se soutint la tragi-comédie, elle élimine pourtant peu à peu le tragique. Les œuvres se multiplient: Desmarets (1637), d'Ouville (1644), Gillet de la Tessonnerie (1642), Scarron (1643), Boisrobert (1646), Th. Corneille (1647), Quinault (1633), Cyrano de Bergerac et Tristan (1654) enrichissent le genre et le conduisent à Molière. Même de 1649 à 1656, la comédie prend le pas sur la tragédie : sa vogue est parallèle à celle du burlesque.

Dans cette période (1627-1658), la couleur de la comédie est à peu près trouvée dans l'exclusion du pathétique; mais on cherche la matière, et l'on tente diverses directions. Tout au début, alors que les comédies étaient rares encore, Corneille fit une tentative des plus originales <sup>3</sup>. Il créa une comédie à peine comique, toute spirituelle, qui était la peinture, non la satire ni la charge, de la société précieuse : il y introduisait des honnêtes gens sans ridicules, qui avaient le ton, les manières, les idées du monde; il montrait

cais aux xvt° et xvtt° siècles, Paris, in-S. Viollet-le-Duc. Anc Théâtre français, Bibl. elzév., t. IV-VII (les tomes V. VI, et VI, p. 1-197, contiennent Larivey). — A consulter E. Chasles, la Comédie au xvt° siècle, Paris, 1862.

<sup>1.</sup> On trouvera une farce de l'Hôtel de Bourgogne au tome IV des frères Parfaict, p. 254, et deux farces de Tabariu dans Fournier, recueil cité.

<sup>2.</sup> Mairet donna les Galanteries du duc d'Ossone, œuvre italienne de goût et de facture. — A consulter: E. Danheisser, Studien zu Jean de Mairet's Leben und Wirken, 1888, in-8.

<sup>3.</sup> La Veuve, la Galerie du Palais, la Suivante, la Place Royale.

avec un goût curieux de réalité certains lieux connus de Paris, la galerie du Palais avec ses marchands, ses boutiques, son va-etvient d'acheteurs et d'oisifs. C'est une comédie où on n'oublie pas l'heure du diner, où un amant éconduit, sans se tuer ni perdre l'esprit, s'en va faire un tour de six mois en Italie. Cadre et fond, caractères et milieux, tout est d'une vérité fine dans ces œuvres sans précédent et sans postérité. Corneille fut seul à exploiter cette veine; encore l'abandonna-t-il bientôt lui-mème, pour se tourner vers l'imitation des Espagnols.

Car, en ce temps-là, les anciens fournissent assez peu; les Itaiens, davantage i : mais le grand fonds où l'on puise, et où puisaient du reste eux-mêmes les Italiens du xvue siècle, c'est le répertoire espagnol. Rotrou, d'Ouville, Boisrobert, Scarron, les deux Correille 2 s'attachent à Lope, Tirso, Rojas, Alarcon, Moreto, Calderon, adaptant, coupant, ajoutant, transformant au gré de leur fantaisie, e parfois à la mesure de guelque acteur. Le Menteur de Corneille (1644) est la plus charmante, la plus originale, et la plus francaise de ces adaptations. On en a parfois bien surfait l'influence. Ele tire sa valeur surtout de son style qui est d'une qualité rare, et du tact avec lequel Corneille a déterminé quelques-unes des conditions du genre : il fixe la comédie dans son juste tou, entre le bouffon et le tragique; il marque le mouvement du dialogue, vif, naturel et agissant; et, bien qu'il n'ait pas précisément dessiné de caractères, il place dans la forme morale du personnage principal la source des effets d'où jaillit le rire.

Mais ce dernier mérite se rencontrera mieux dans certaines œuvres moins délicates de goût et de style, qui, avant et après le Menteur, dirigeaient plus nettement la comédie vers son véritable objet. Les Visionnaires de Desmarets de Saint-Sorlin (1637) sont la première étude de caractères généraux qu'on ait faite d'après nature, avec intention formelle de placer le plaisir du spectacle dans la fidélité de la copie : et ces caractères sont des types

<sup>1.</sup> Des anciens viennent les Sosies et les Ménechmes de Rotrou (1632 et 1636). Des Italiens, la Sour de Rotrou (la Sorella de J. B. della Porta), l'Amant indiscret de Quinault, l'Étourdi et le Dépit de Mohère, etc. — Les types de parasites et de matamores, si souvent introduits dans les comédies d'alors (Corneille, l'Illusion comique, 1636; Tristan, le Parasite, 1654), viennent de la comédie italienne et latine.

<sup>2.</sup> Rotrou, la Bague de l'oubli, Diane; d'Ouville, l'Esprit follet; Boisrobert, l'Inconnue, la Belle invisible; Scarron, Jodelet ou le Mattre vulet; Don Japhet d'Arménie, l'Écolier de Salamanque; Th. Corneille, les Engagements du hasard, Don Bertrand de Cigarral, le Geôtier de soi-même; l'. Corneille, le Menteur et la Suite du Menteur.

<sup>3.</sup> Jean Desmarets de Saint-Sorlin (1595-1676), l'auteur de Clovis, l'adversaire de Nicole et de Boileau; Cyrano de Bergerac (1619-1655), l'un des plus extravagants fantaisistes du temps; Gillet de la Tessonnerie (1620-vers 1660), conseiller à la cour des Monnaies, débuta dans la comédie par une adaptation du roman de Sorel, Francion.

ridicules de la société polie. Le Pédant joué de Cyrano (1654) 1 est une œuvre énorme et disparate, où ressortent des parties d'excellente comédie, et notamment une vigoureuse étude de paysan niais et finaud. Le Campagnard de Gillet de la Tessonnerie (1657) est une peinture satirique de la grossièreté provinciale, dont s'égaient la cour et la ville. Il y a dans ces trois œuvres les éléments d'une comédie de mœurs, image des travers attribués à chaque classe ct des ridicules sociaux : il v a dans les deux premières quelques éléments d'une comédie de caractères, largement humaine. Et n'étant point faites d'après des originaux étrangers, elles indiquaient clairement la vie contemporaine comme le modèle d'après lequel il faut travailler.

Originales ou imitées, les comédies dont nous parlons ont pour caractère commun l'énormité du comique. Des intrigues chargées, romanesques et surprenantes, des types d'une bouffonnerie chimérique, tout conventionnels, tels que le parasite, le matamore, on bien des types de la réalité contemporaine, poussés jusqu'anx charges les plus folles, une profusion de lazzi et de saillies qui s'échelonnent depuis le calembour ou l'obscénité du boniment forain jusqu'à la pointe aiguisée des ruelles, voilà la comédie de la première moitié du XVIIº siècle. A mesure qu'on approche de Molière, la verve est plus copieuse, mais la caricature plus truculente, plus épaisse, plus démesurée : c'est le temps de Scarron, de Cyrano, de Thomas Corneille Le grand Corneille se distingue par sa finesse : il ne se rattache guère au comique contemporain que par l'Illusion comique. Ce comique incline à la farce : et jamais il n'est plus vivant ni plus naif que lorsqu'il y plonge 2.

On peut se demander comment une société qu'on se sigure si délicate et si polie, a pris plaisir à de telles œuvres : mais qu'on lise Tallemant, on ne s'étonnera plus. La délicatesse est dans le mécanisme intellectuel et à la surface des manières : le tempérament reste robuste, ardent, grossier, largement, rudement jovial, d'une gaieté sans mièvrerie, où la sensation physique et même

animale a encore une forte part.

Au-dessous de cette comédie subsiste toujours la farce; et plus que du Menteur, plus que d'aucune des comédies que j'ai nom-

2. Même les comiques reçoivent le ton des farceurs : le Matamore, Perrine ou Atison, Jodelet, ces acteurs pour qui les auteurs écrivaient des comédies littéraires,

étaient les continuateurs des Gros Guillaume et des Turlupin.

<sup>1.</sup> Éditions : OEuvres de Corneille (t. I et II); Thomas Corneille, Scarron, Rotrou, Quinault (Paris, 1739, 5 vol. m-1?, Cyrano Paris, 1858), E. Fournier, requeil cité; Viollet-le-Due, rec. cité, t. VIII-IX; V. Fournel, les Contemporains de Molière, 1863-1875. 3 vol. in-8. - A consulter : Brunetière, Époque du th. fr., 2º conf. Morillot. ouv. cité. Reynier, cf. p. 519. Brun, S. de Cyrano. B., 1893; Martinenche, ouv. cité p. 419, n. 1.

mées, la comédie de Molière relève de la farce. Les ennemis du poète l'accusaient d'avoir acheté les mémoires de Guillot Goriu : c'est une fable, mais vraie d'une vérité de légende. Molière est un furceur. Remarquez son progrès : il fait d'abord l'Étourdi et le Dépit pièces littéraires du type usuel en 1630, analogues aux pièces des Boisrobert et des Scarron. Mais est-ce de là que sortent les Précieuses, Syanurelle, ces petits actes, ses premiers chefs-d'œuvre, dans lesquels il prend conscience de son idéal? Ne sortent-ils pas plutôt de ces farces qu'il composait aussi en province, et dont quelques titres et canevas nous sont connus. Don Garcie ensuite est une rechute dans la littérature à la mode : mais viennent l'École des maris, l'École des femmes, où tous les éléments italiens et latins n'empêchent pas qu'on sente l'esprit mordant et positif des conteurs et des farceurs français. N'entrevoit-on pas aussi plus d'une fois que les farces de la jeunesse de Molière ont été les germes des comédies de sa maturité?

En réalité Molière est parti de la farce : tout ce qu'il a pris d'ailleurs, il l'y a ramené et fondu, il l'en a agrandie et enrichie. La farce lui a appris à faire passer l'expression naïve et plaisante des sentiments avant l'arrangement curieux de l'intrigne et les grâces littéraires de l'esprit de mots. Et si sa comédie est à tel point nationale, c'est qu'il ne l'a pas reçue des mains de ses devanciers comme une forme savante aux traditions réglées; il l'a extraite lui-mème et élevée hors de la vieille farce française, création grossière, mais fidèle image du peuple; il l'a portée à sa perfection sans en rompre les attaches à l'esprit populaire. N'en déplaise à Boileau, si Molière est unique, c'est parce qu'il est, avec son génie, le moins académique des auteurs comiques, et le plus près de Tabarin.

# 2. MOLIÈRE : SA VIE.

L'œuvre de Mossère est objective et impersonnelle : on ne saurait se dispenser pourtant de jeter un coup d'œil sur sa vie. qui nous aide à comprendre comment ses comédies offrent un si solide fonds d'observation morale.

Peu d'existences furent plus rudes 1 : la vie de comédien nomade

<sup>1.</sup> Biographie: Jean-Baptiste Poquelin, né à Paris, le 15 janvier 1622, fils de Jean Poquelin, tapissier valet de chambre du roi, do qui il eut en 1637 la survivance, fut élèvé au collège de Clermont, et se fit recevoir avocat à Orléans. En 1643, il fonde avec los Béjart et quelques amis l'Illustre Théâtre, qui tombe en déconfiture. A la fin de 1645, la troupe quitte Paris. Elle s'unit en Guyenne à la troupe du duc d'Épernon; puis elle est signalée en 1647 à Toulouse, Albi, Carcassonne; en 1648, a Nantes; en 1649, a Toulouse et à Narbonne; en 1650, à Narbonne et à Agen; en

qu'il mena pendant douze ans, était riche en déboires et en fatigues. Une fois établi à Paris, une fois en possession de la gloire et du succès, il aurait pu regretter les durs temps de sa jeunesse.

1651, sans doute à Vienne et à Carcassonne; en 1652, à Grenoble et à Lyon. En 1653, elle quitte Lyon, pour aller jouer à la Grange-aux-Prés, près de Pézenas, devant le prince de Conti, gouverneur du Languedoc, puis à Montpellier, d'où en 1654 elle va à Lyon, et où elle revient à la fin de l'année pour les États. De Montpellier, en 1655, elle va à Lyon : c'est là que Molière fait jouer l'Étourdi. Il taisait aussi des farces, dont on a quelques titres : le Docteur amoureux, les Trois Docteurs rivaux. le Maître d'école, Gros-René écolier, Gorgibus dans le sac, le Fagoteux, la Jalousie du Barbouillé, le Médecin volant. Des deux dernières on a des rédactions plus ou moins authentiques. Molière revient de Lyon, par Avignon, à Pézenas pour les États de 1655-1656. En 1656, on le trouve a Narbonne, puis à Bordeaux, d'où il retourne à Béziers pour les États (1656-1057). En 1657, il quitte Beziers pour Lyon, d'où il va à Dijon et à Avignon. Nous le voyons en 1658 à Lyon, à Grenoble, puis pendant l'éte à Rouen, d'où, à l'automne, il arrive enfin à Paris. Le 24 octobre 1658, il joue au Louvre Nicomède et le Docteur amoureux. Dans la salle du Petit-Bourbon, il donne, le 18 novembre 1659, les Précieuses ridicules, qu'un aleoviste de qualité sait suspendre quelques jours; en 1660, Sganarelle. En 1601, au Palais-Royal, dans la salle bâtie par Richelieu, qu'on lui a concédée, Don Garcie de Navarre, qui tombe: l'École des maris, qui a un grand succès. En août 1661, aux fêtes de Vaux, les Facheux. En 1562, Molière épouse Armante Bejart, sœur ou fille de sa camarade Madeleine. L'École des femmes est jouce en décembre 1662 : c'est le plus grand succès de Molière. De là des jalousies qui éclatent violemment. Molière a pour lui Boileau (stances du 1er janvier 1663). Mais de Visé l'attaque dans ses Nouvelles Nourelles, 3° série : il se défend par la Critique de l'École des semmes (1° juin 1663) : de Visé riposte par Zélinde; Boursault intervient avec le Portrait du peintre. joné à l'Hôtel de Bourgogne; sur l'ordre du roi, Molière répond par l'Impromptu de Versailles (octobre 1663), auguel Jacob de Montfleury oppose l'Impromptu de l'Hôtel de Condé, et de Visé (aidé peut-être de de Villiers) la Vengeance des marquis, Montfleury père fait une requête au roi, où il accuse Molière d'avoir épousé sa propre fille (1663). Le roi, en février 1664, accepte d'être parrain d'un fils de Molière avec Madame. Puis viennent le Mariage force (1664); du 7 au 13 mai, dans les fêtes qu'on appelle les Plaisirs de l'Île enchant'e, à Versailles, la Princesse d'Élide, et (le 12) trois actes de Tartufe, qui provoquerent une violente explosion de dévotion, à laquelle le roi céda par une bienvellante defense de jouer la pièce. Roullé, curé de Saint-Barthélemy, lance son pamphlet, le Roi glorieux au monde..., contre l'impiété de Molière. Lectures du Tartufe, chez le legat Chigi, chez l'académicien Montmor, chez Ninon. Premier placet au Roi. Représentation des trois premiers actes a Villers-Cotterêts chez le due d'Orléans (25 sept. 1661), de la pièce entière chez la princesse Palatine (29 nov. 1664 et S nov. 1665). Dans l'intervalle, la troupe de Molière, auparavant à Monsieur, devient troupe du roi avec 6 000 livres de pension. Le 5 août 1667, représentation à Paris de l'Imposteur, où Tartufe est devenu Panulphe : le président de Lamoignon interdit la pièce après la 1re représentation : 2º placet, porté au camp de Flandre par deux comédiens; ordonnance de l'archevêque Hardouin de Péréfixe qui défend de représenter, d'entendre, ou de lire la pièce sous peine d'excommunication. A la fin de 1667, Molière est très abattu; sa troupe reste quelques semaines sans jouer. En 1668, il donne le Turtufe chez Condé, à Paris et à Chantilly. Enfin. 1669, le 5 février, la défense est levée, et Tartufe est représenté librement à Paris. Pendant ces cinq années de lutte, Molière avait produit d'autres œuvres : Don Juan (fevr. 1665), qui donna lieu aux Observations du sieur de Rochemont (attr. à Barbier d'Aucour, janséniste) et fut sans doute interdit par l'autorité; l'Amour médecin, comédie-ballet (1665); le Misanthrope (4 juin 1666); le Médecin malgré lui (1666); à la MOLIÈRE 515

L'École des femmes déchaina contre lui des haines furieuses de gens de lettres et de comédiens; rien ne fut épargné en lui, ni l'auteur, ni le comédien, ni l'homme. On l'accusa de n'être qu'un farceur. un plagiaire : on l'accusa d'indécence, d'impiété, d'inceste. Il tit tête bravement. Mais à peine est-il sorti de cette bagarre, que le Tartufe soulève tous les dévôts, vrais et faux, jésuites et jansénistes, chrétiens rigoristes et auteurs jaloux : par le Don Juan, Mohère jette imprudemment de l'huile sur le feu. Le roi l'abandonne avec bienveillance. A sa mort, les passions ne désarment pas : on a peine à obtenir la permission de l'ensevelir.

Au milieu de ces luttes, il lui faut faire vivre sa troupe, amuser le roi : il est directeur, comédien, auteur : il va figurer à Versailles, à Saint-Germain, à Chambord, dans les ballets; il joue à Paris dans ses pièces, dans celles des autres auteurs, dans des tragédies : et parmi cette agitation, parmi ces accablantes occupations, il écrit en treize ou quatorze ans près de trente pièces, dont beaucoup

sont en cinq actes, et beaucoup des chefs-d'œuvre.

Cependant sa vié intime était douloureuse : un mariage disproportionné, où la femme était trop jeune et légère, le mari trop épris et trop occupé, l'empoisonna d'inquiétudes et d'amertume. Il souffrit profondément : mais il n'était pas sentimental, bien que sérieux et mélancolique. De sa vie intérieure comme de sa vie

cour, dans le ballet des Muses et dec. 1666-16 fevr. 1667., Mélicerte, comedie pastorale héroique, et le Sicilien ou l'Amour peintre; Amphiligen (1668; Georges Dandin jui. 1668 à Versailles; nov. à Paris); l'Avare (sept. 1668). Après le succès de la campagne du Tartufe, Monsieur de Pourceaugnac (oct. 1669 à Chambord; poy, à Paris; en 1670, à Saint-Germain, dans le Divertissement royal, les Amants magnifigues; à Chambord octobre, et a Paris novembre, le Bourgeois gentilhomme. En 1670 parait le pamphlet d'Elomire hypocondre, par Le Boulanger de Chalussay. En janvier 1671, Psyché, tragédie-ballet avec Corneille, Quinault et Lulli, Puis les Fourberres de Scapin (mai 1671); la Comtesse d'Escarbagnas (déc. 1671, à Saint Germain, dans le Ballet des ballets; juillet 1672, a Paris; les Femmes savantes (mars 1672); le Malade imaginaire (1673); pendant les représentations de cette comédie, Mohere tombe malade, et meurt le 17 février 1673. On l'enterre le 21, a la nuit, au cimetiere Saint-Joseph. - Editions: 1606 (9 comédies), 1673, 1674-6; éd. Lagrange et Vivot, 1682, S voi. in-12; éd. Despois et Menard, Coll. des Grands Écrivains, Hachette, 11 vol. in-8 (le t. X contient la biographie). - A consulter : la Notice hibliogr. au t. XI de l'éd. Hachette. Chardon, Nouveaux Documents sur la vie de Molucre, in-8, 1886. Le Moliériste, toute la collection. Moland, Molière et la Comédie italienne, 1867. Despois, le Theâtre français sous Louis XIV, 10-18. M. Sourian, l'Évolution du vers français au XVIII° siècle, 1893. Ch. Comte, les Stances libres dans Molière, 1893. Brunetière, Études critiques, t. I et IV, Epog. du théatre français, conf. 4 et 6. Lemaitre, Impressions de theâtre, t. 1, 111, 1V et VI. Livet, Lexique de la langue de Molière, 3 vol. in-8, 1896. G. Lanson, Molière et la farce (Revue de Paris, 1er mai 1901). Gendarme de Bevotte, La légende de don Juan, 1906. Martinenche, Molière et le théâtre espagnol, 1906. K. Mantzius, Molière : les théatres, le public et les comédiens de son temps, 1918 Rigal, Molière, 2 vol. 1908. Michaut, La jeunesse de Molière, 1922.

extérieure, de ses chagrins et de ses passions comme de ses courses et de ses luttes, il tira de l'expérience une large connaissance des travers, des faiblesses, des vices de la commune humanité.

Une imprudente et légèrement ridicule idolàtrie a faussé, noyé, affadi les traits réels de sa physionomie. Sachons le voir comme il est, avec sa belle énergie et son infatigable activité, son bon sens ferme et fin, ses instincts généreux, humains, bienfaisants. Mais enfin, c'était un homme, et un comédien; et il y avait d'étranges mœurs parmi les comédiens du xvu siècle, et les Béjart furent pires parmi les pires. Molière vivait dans le monde le plus libre de son temps et le plus irrégulier. Il fut faible contre ses passions, peu rigoriste, et même relâché en certaines matières. Les ennemis de Molière l'ont calomnié, j'en suis persuadé : même ainsi, il ne faut pas regarder de trop près son mariage. Ces choseslà sont de celles où il ne faut pas insister : il y a assez d'autres parties à aimer dans Molière, et je viens à son œuvre.

## 3. L'ŒUVRE DE MOLIÈRE : COMIQUE ET VÉRITÉ.

Il y a d'abord une question dont il faut nous débarrasser : celle du style de Molière. La Bruyère, Fénelon, Vauvenargues, Schérer l'ont accusé de mal écrire <sup>1</sup>. On lui a reproché du barbarisme et du jargon, des phrases forcées, des entassements de métaphores, du galimatias, des impropriétés, des incorrections, des chevilles, des répétitions fatigantes, un style inorganique. « Molière est aussi

mauvais écrivain qu'on peut être, » (Schérer.)

Faisons la part du vrai : les négligences abondent dans Molière, et son style a tous les défauts, les taches, les bavures que l'extrême rapidité de la rédaction y peut mettre. Pour suffire à tous ses emplois, et écrire encore tant de pièces, il fallait que Molière improvisat : et cela se sent. Mais, pour être juste, il faut reconnaître que, malgré tout, Molière est un admirable écrivain. Est-ce le jargon des paysans et des servantes, des Suisses et des provinciaux, que La Bruyère n'aime pas? Sont-ce les formes incorrectes du parler populaire? Molière fait parler chaque caractère selon sa condition; le style est une partie de la vérité du rôle, et blâmer dans ses pièces le jargon provincial, campagnard ou populaire, c'est reprendre le choix des personnages et des sujets qui exigent ces formes du langage : ce qui change totalement la question.

<sup>1.</sup> La Bruyère, ch. 1; Fénelon, Lettre à l'Acad., Projet d'un traité sur la comédie Vauvenargues, Réflexions critiques sur quelques poètes; Schérer, le Temps du 18 mars 1882; au contraire, M. A. Dumas, Préface du Père prodique.

Mais, au fond, ce que n'admettent pas La Bruyère, Fénelon et Vauvenargues, c'est que Molière n'emploie pas le langage des honnétes gens, le langage épuré des précieuses et de l'Académie, qu'on parle dans les salons et qu'on écrit dans les livres. Il faut passer condamnation la-dessus. Molière se moque des Précieuses, et n'épargne même pas l'Académie ni son Vaugelas. Né près du peuple, absent de Paris pendant douze années, il est resté à l'écart du travail que faisait la société polie sur la langue; et quand il revient. en 1638, il garde son franc et ferme style nourri d'archaïsmes, de locutions italiennes ou espagnoles, de façons de parler et de métaphores populaires ou provinciales, un style substantiel et savoureux, plus chaud que fin, plus coloré que pur, brusque en son allure et assez indépendant des règles savantes ou du bel usage. Ses règles, à lui, sont la justesse et l'énergie, et la convenance dramatique : il observe celle-ci jusqu'à parler, quand il faut, le pur langage des ruelles et de la cour.

Le tempérament de Molière n'explique pas seul qu'il n'ait pas soumis son style au goût du grand monde : il avait d'autres raisons. Le style fin et discret ne passe guère la rampe. Le style intense, chargé, emporté de Molière, est merveilleusement efficace. Les qualités qu'il a négligées, ou sont inutiles, ou sont des défauts à la scène. Son vers et sa prose sont faits pour être dits, et non pour être lus. Les critiques ne s'en sont pas doutés : ils ont jugé ses comédies comme des livres. M Schérer se plaint de ces phrases qui se répètent, se juxtaposent, toujours reliées par la conjonction et : c'est la nature même, et l'allure générale de la conversation. Nombre de phrases mauvaises, longues, confuses, qu'on trouve chez lui à la lecture, s'organisent spontanément dans la bouche du comédien : ce sont des phrases pour les oreilles, non pour les yeux.

Une seconde question sera vite écartée aussi : celle des plagials de Molière. Non plus que Racine ou La Fontaine, il ne se soucie d'inventer ses sujets : il les demande à Plaute, à Térence, aux comédies littéraires des Italiens, à leur commedia dell'arte, aux contes italiens et français : il utilise Boccace, Straparole. Sorel, des nouvelles et des comédies de Scarron, des comédies de Larivey, de Desmarets et de bien d'autres. « Je prends mon bien où je le trouve », lui fait-on dire. Ce serait fort bien, s'il n'avait pris parfois mot pour mot des scènes entières : ainsi au Pédant joué de Cyrano de Bergerac, à la Belle pluideuse de Boisrobert. Il y a là certainement un procédé que les mœurs littéraires d'aujourd'hui n'admettent plus. Mais, d'abord, le succès l'a justifié, et, sans lui, on ne saurait guère si Boisrobert ou Cyrano ont écrit des scènes si plaisantes : c'est à lui qu'ils doivent de n'être pas plus oubliés qu'ils ne sont. Puis, tout ce qu'il prend, Molière le choisit, parce

qu'il y a reconnu l'expression juste d'un original qu'il connaît dans la vie; et il le retouche de façon à faire éclater cette vérité d'expression. N'y mît-il que de très légères retouches, comme dans ses fameux plagiats, elles sont si délicates et si justes qu'elles dégagent avec puissance le caractère du portrait.

Molière cherche toujours à faire vrai. Mais il ajoute à la vérité deux caractères qui appartiennent essentiellement aussi au genre : il faut qu'elle soit plaisante, et morale. La vérité des peintures doit

faire rire les honnêtes gens et corriger les mœurs.

Les règles n'embarrassent guère Molière. Il yvoit des « observations aisées que le bon sens a faites sur ce qui peut ôter le plaisir qu'on preud » au théâtre; et par conséquent « la règle de toutes les règles », et qui contient les autres, c'est de plaire. Au reste, il n'a aucune intention révolutionnaire : et dans la mesure où ses sujets le comportent, il se soumet aux unités. Elles s'étaient établies sans bruit dans la comédie : il était plus facile d'y réduire les sujets de pure invention dont l'ordonnance est à la disposition de l'auteur.

Personne ne peut trouver à redire, quand toutes les maisons sont rassemblées sur la même place, autour de la scène; et l'on ne s'étonne pas, quand de simples bourgeois descendent dans la rue pour causer, comme quand des rois ou des reines sortent de leur chambre pour dire leurs secrets. La comédie garda donc une liberté, qui fut refusée à la tragédie. Molière change le lieu, quand il y a intérèt ou nécessité : ainsi dans le Médecin malgré lui et dans le Don Juan. Mais quand il prend un lieu unique, il le traite parfois hardiment comme un lieu de convention, tout irréel : voyez l'Ecole des Femmes. On ne songe pas à se demander, dans Tartufe ou dans les Femmes savantes, si, réellement, tous les personnages ont dû venir dans cette même salle.

Molière use de même du temps : le temps est réel dans le Misanthrope; Alceste est pris en un état de crise qui ne doit pas durer, et une journée de la vie mondaine peut suffire aux affaires de la comédie. Mais dans Don Juan, le temps est de convention, au moins pour certaines scènes : afin d'en avoir l'équivalent réel, il faut diluer la brièveté rapide de l'action dans un temps plus long. Ainsi, lorsque don Juan est entre Charlotte et Mathurine; là, de plus, l'unité du lieu doit se résoudre, pour la vie réelle, en pluralité des lieux; alors apparaîtra la vérité de la scène : l'homme qui courtise deux femmes, les courtise séparément et successivement. Mais le resserrement de l'action dans la convention dramatique en fait saillir vigoureusement et le comique et la moralité.

Dans toutes les règles, il n'y en a vraiment qu'une qui ne comporte pas d'exceptions aux yeux de Molière; c'est celle qui impose de tourner les choses au plaisant. En effet, l'art comique est là et la réalité ne peut prendre forme d'art, selon la loi de la comédie, qu'en devenant capable d'exciter le rire. La tâche du poète est donc d'extraire le rire de toutes les parties de la vie qu'il veut présenter, ou de l'y ajouter.

Ce n'est pas toujours facile, ni surtout aisément compatible avec la vérité. Plus on creuse dans l'étude de la vie et de l'homme, plus on trouve de tristesse et d'amertume. Molière n'était pas gai, et ses sujets aussi ne sont pas gais. Ces travers, ces vices, ces passions martyrisent les individus, ruinent les familles. Arnolphe, Dandin, Alceste sont profondément malheureux. L'hypocrisie de Trissotin, de Béline et de Tartufe détruit la paix et la fortune des maisons. Avec les mêmes types et les mêmes sujets, Balzac ferait frissonner; Molière fait rire : il s'est imposé la loi de trouver le point d'où ces tristes dessous de l'ame et de la vie sont risibles. Parfois le sujet l'emporte, dans Don Juan, dans le Misanthrone, dans Tartufe, dans le Malade, et la comédie touche un moment aux limites du genre, même les franchit : une émotion tendre ou douloureuse se dégage. Mais elle est aussitôt réprimée par le poète, et il vaudrait la peine d'étudier avec quel art, quelle finesse de composition il fait toujours dominer l'impression comique, chargeant Sganarelle d'atténuer don Elvire, don Luis et don Juan, Dubois d'effacer le trouble pathétique du IVe acte du Misanthrope, Dorine de jeter sa belle humeur à travers les scènes pitoyables de Tartufe, Argan enfin de contrepeser l'odieux de Béline et le charme attendrissant d'Angélique. Même on pourrait dire que moins la réalité est riante, et plus Molière la traite en farce : par la bouffonnerie scule, la comédie peut s'emparer de certains sujets où déborde la tristesse, comme celui de Georges Dandin.

Mais il ne faut pas partir de là pour larmoyer aux pièces de Molière: le triomphe de son génie comique, c'est précisément d'avoir saisi la gaieté latente dans chaque type et chaque situation. Et cette gaieté est franche, solide, sincère. Ce n'est pas une grimace du bout des lèvres, pour cacher l'envie de pleurer. Le pire contreseus qu'on puisse faire sur Molière, c'est de ne pas sentir combien son rire est naturel, spontané, copieux, et comment, loin d'être le masque de son expérience, il a les mêmes sources profondes que cette expérience même.

On ne saurait trop remarquer la qualité de la plaisanterie de Molière. Elle n'est jamais littéraire; elle n'est jamais l'esprit de mots. Marivaux, Beaumarchais, M. Dumas fils sont infiniment plus spirituels que Molière. La plaisanterie de Molière est, en son genre, analogue au sublime de Corneille: c'est un jaillissement vigoureux du caractère se révélant tout d'un coup en son fond. Il l'a définie excellemment quand, justifiant un mot de l'Ecole des

Femmes, il disait : « L'auteur n'a pas mis cela pour être de soi un bon mot, mais seulement pour une chose qui caractérise l'homme », l'homme qui parle, bien entendu, dans son humeur particulière. Toute la puissance de la plaisanterie de Molière vient de là, et même ses farces les plus étourdissantes ne s'évaporent pas dans la fantaisie : sa bouffonnerie n'est qu'un agrandissement de la réalité où les caractères ressortent par des effets réellement impossibles mais essentiellement conformes aux effets naturels.

Pas de vérité sans comique, pas de comique sans vérité, voilà la formule de Molière 1. Le comique et la vérité se tirent du même fonds, c'est-à-dire de l'observation des types humains. Il suit de là que l'intrigue n'aura qu'une place secondaire : Molière n'y cherche - en général - ni la source du rire, ni l'air de réalité. Il la prend telle quelle la plupart du temps, hardiment banale et conventionnelle, l'éternelle intrigue de la comédie antique et italienne, les amours de deux jeunes gens, servis par un valet ou une suivante, traversés par un père, un tuteur, une mère un rival ridicules : ce n'est que le cadre où s'étale la comédie, qui est toute dans les caractères. Ce n'est pas que, quand le sujet l'y porte, il ne sache dresser une intrigue vraie, ou même se passer d'intrigue, et laisser la vie même par son mouvement naturel déterminer l'évolution de l'action comique : le Misanthrope, Georges Dandin nous en offrent des exemples. Don Juan, de même; mais en vertu de son origine, la pièce est construite sur un patron étranger, elle n'a que l'unité biographique et c'est une chronique découpée en tableaux dramatiques.

Plus indifférent encore est Molière, et plus maladroit par suite, dans ses dénouements. Tartufe et Don Juan finissent par des miracles : il faut ici Dieu, et là le roi, pour venir à bout des deux scélérats. Que ne pourrait-on dire sur la lettre providentielle, sur les cascades de reconnaissances, qui terminent tant de comédies de Molière. Ces dénouements sont d'autant plus vicieux, qu'ils consistent dans un renversement du pour au contre : ils annulent d'un coup l'effet des caractères et des passions, pour rendre tout le monde heureux et satisfait. Par là ils sont tout conventionnels, mais par là nécessaires : sans eux, y aurait-il moyen de finir gaiement ces conflits d'égoïsme qui s'exaspèrent? et s'ils étaient moins brusques, la place et le temps donnés à leur préparation ne

seraient-ils pas enlevés au déploiement des caractères?

Parsois avec l'intrigue disparaît l'utilité de dénouer. Le Misanthrope laisse Alceste en face de Célimène; il pourra, s'il veut,

<sup>1.</sup> Il a porté cette vérité même dans son jeu, qu'il a rendu le plus naturel possible.

MOLIÈRE. 521

revenir chez elle le lendemain : ce ne sera pas la première contradiction de ce faible amoureux. Georges Dandin reste en face de sa femme : toute la différence entre le dénouement et l'exposition, c'est qu'il a un peu plus envie d'aller se jeter à la rivière.

Mais venons aux caractères. Dans l'expression qu'en donne Molière, il y a simplification et grossissement, tant pour dégager le plaisant que pour manifester la vérité. Boileau, Fénelon, La Bruyère, qui lui out reproché de forcer la nature, ne se sont pas rendu compte des larges conceptions de Molière; leur réalisme exigeant s'est attaché aux minuties des apparences superficielles. Mais les réalités que Molière voulait montrer, ce n'était pas les particularités du costume, du geste ou de la démarche, le petit train des occupations journalières: c'étaient les dessous de l'àme, les motifs, les ressorts, les essences; et il ne prenait des dehors que ce qui correspondait à ces dessous. L'exactitude dont il se piquait n'avait pas rapport à l'extérieur de la vie, mais à l'intérieur des âmes.

On classe communément ses pièces en farces, comédies de mœurs et comédies de caractères. Je ne sais rien de plus artificiel que cette division. Il n'y a guère d'œuvre où l'on ne trouve à la fois du comique de farce, du comique de mœurs, et du comique de caractère, selon les objets qu'il s'agit de rendre et l'impression que le poète veut donner. La farce est logiquement comme historiquement la source de toute la comédie de Molière; mais le comique s'épure et s'affine, à mesure que les modèles choisis sont plus délicats et sérieux.

Parcourons toute la comédie de Molière: du haut en bas, nous trouverons toujours la même dose d'observation vraie. Regardons les farces les plus bonffonnes: n'y a-t-il pas une peinture de mœurs dans Pourceaugnac? la lourdeur du provincial, l'ignorance pédante des médecins, que d'autres détails encore sont pris dans le vit de la société contemporaine! Les Précieuses ne sont qu'une farce, mais qui a créé la comédie de caractère: outre la satire d'un ridicule du xvn° siècle, elle découvre certains états de sentiment et d'esprit qui sont aussi bien de notre temps. Et dans la fantaisie des Fourberies de Scapin, que de morceaux d'humanité vivante! quel charmant naturel dans le tracas de ces pères, de ces fils, de ces femmes! Dans le délicieux Amphitryon, voyez Sosie et son maître en présence: avec quel esprit, quelle légèreté, mais quelle sûreté de main est marqué l'éternel rapport de l'homme qui sert à l'homme qui commande!

Même les types de convention que la tradition comique offrait à Molière, il les a rendus vivants, par réflexion aux mœurs de son temps: Laporte et Gourville sont les équivalents réels des Mascarille et des Scapin; et les Martine ou Dorine, les servantes du vieux temps, qui sont de la famille et ont leur franc parler,

n'ont rien de conventionnel que leurs jeunes visages.

Pareillement, la comédie de mœurs et la comédie de caractères se pénètrent : la satire la plus particulière est toujours un trait d'humanité; Molière s'est désendu énergiquement de faire des personnalités : et ce qu'on en a trouvé chez lui, atteste seulement la vérité précise des types. On a nommé l'original de Pourceaugnac : c'est un beau-frère de Molière. On a reconnu dans Alceste M. de Montausier, qui ressemble autant à Oronte : mais on v a reconnu aussi Molière; et Boileau s'est nommé enfin comme l'original du critique des mauvais sonnets. On a trouvé qui était Tartufe : c'est le président Séguier, à moins que ce ne soit l'abbé Roquette. Tout cela est fantaisie : il n'y a de réel que la ressemblance des individus au type. Cependant il y a quelques cas où la satire est vraiment personnelle. S'il n'est pas absolument certain que le chasseur des Facheux soit M. de Sovecourt le grand veneur, Trissotin est bien l'abbé Cotin, Vadius est Ménage; et les cinq médecins de l'Amour médecin sont cing fameux médecins du temps, reconnaissables à leurs singularités, à leurs tics et défauts physiques. Mais ces médecins en causant nous découvrent tous les travers de la profession médicale au xvue siècle et — je me le suis laissé dire - quelques-uns qui durent encore de notre temps. Mais Trissotin est l'idéal du pédant aigre, Vadius l'idéal du cuistre injurieux : le chasseur est le chasseur éternel, absolu.

Ces personnalités sont donc tout simplement des types du temps, élargis même en types humains. La comédie de Molière nous offre un vaste tableau de la France du xvn° siècle, étonnant de couleur et de vie. On entrevoit à peine le paysan, naïf et finaud, enveloppant d'innocence son égoïste et vicieuse humanité; la paysanne coquette et vaniteuse, par la facile à enjoler. Sganarelle est le paysan ivrogne, brutal, intéressé. On entrevoit le peuple, par quelques silhouettes de rustres, porteurs de chaise; un monde louche d'intrigants, entremetteuses, spadassins, se laisse deviner, c'est de là que sortent et là qu'ont leurs attaches les valets impudents et fripons. Le peuple honnête, rude en ses manières, cru en son langage, solidement loyal et bon, est représenté par les servantes.

Les bourgeois sont nombreux et divers, comme leur classe: M. Dimanche, le marchand, créancier né des gentilshommes, et né pour être payé en monnaie de singe; Madame Jourdain, toute proche du peuple, par son bon sens, sa tête chaude, sa parole bruyante, et sa bonté foncière; Chrysale, la ganache bourgeoise, épais et matériel, tout occupé de son pot, père et mari sans dignité et sans autorité; Jourdain, Arnolphe, les bourgeois vaniteux, qui jouent au gentilhomme, prennent des noms de terre, ou frayent

avec des nobles dont la compagnie leur coûte cher; Madelon, Cathos, Armande, Philaminte, les bourgeoises qui font les précieuses et jouent au bel esprit; Orgon et sa famille, la haute bourgeoisie ou la noblesse de robe, de bon ton, de vie large et déjà luxueuse.

Voici la noblesse provinciale : les Sottenville, fiers du nom et de la race, gournés, solennels, insolents pour tout ce qui n'est pas né; leur fille Angélique, une coquette de province qui n'est qu'une coquine; M. de Pourceaugnac, vaniteux, lourd et sot; la comtesse d'Escarbagnas, folle du bel air, et qui singe grotesquement les manières de la cour et de Paris. Voici enfin la noblesse de Paris et de la cour : le noble ruiné, qui se fait escroc, Dorante; les petits-maitres, jolis et ridicules, les marquis : Oronte, le grand seigneur qui fait des vers ; Arsinoé, la prude; Célimène, la coquette féroce et exquise : Clitandre, Alceste, Philinte, Eliante, les vrais honnêtes gens.

Le financier n'est qu'entrevu; le courtisan n'est pas vu à la cour, dans la splendeur de sa servilité. Si le roi manque, et le prêtre, on comprendra qu'il n'y a pas à le reprocher à Molière : au reste

Tartufe est plus qu'un dévot presque un directeur.

Une chose fait ressortir la profondeur de l'observation du poète : c'est que parfois sa comédie semble devancer les mœurs. Dès 1672, dans les Femmes savantes, on voit se substituer à la préciosité un pédantisme scientifique et philosophique qui ne se développe visiblement qu'à la fin du siècle et s'épanouit au siècle suivant. Et pour don Juan, le grand seigueur méchant homme, athée avec conviction, par principe rationaliste, si l'on veut lui trouver des originaux vraiment ressemblants, mieux que les libertins de la Fronde, les roués de la Régence ou les nobles protecteurs de la philosophie, les Richelieu et les Choiseul, nous en fournissent. Il est même remarquable que Molière a si hien posé les traits caractéristiques des diverses classes de la société française, qu'à travers toutes les révolutions, les grandes lignes de ses études restent vraies: Balzac et Augier nous aideraient à le prouver.

De ces originaux Molière fait des types, parce qu'il saisit toujours le caractère humain dont ils sont la déformation contemporaine. Ainsi les grandes passions éternelles et les inclinations fondamentales de notre nature servent de base à la peinture des mœurs, et s'y font reconnaître. Ces bourgeois et ces nobles sont des vaniteux, des orgueilleux, des sots, des habiles, des méchants, des égoïstes, ou au contraire des cœurs droits, de solides esprits. Par contre, il n'y a pas de comédie de caractères qui le soit purement, qui exprime les caractères généraux sans les formes particulières des ridicules contemporains : voyez les Femmes savantes, le Misanthrope, Tartufe. Il sera facile à tout le monde de distinguer les

deux points de vuc, et de réduire chaque pièce tantôt à être un tableau de mœurs disparues, tantôt à offrir simplement des types sans date ni existence historique. L'Avare est peut-être la pièce où l'élément universel est le plus dégagé : Harpagon est le plus abstrait des caractères de Molière : it est l'avare en soi : l'usurier du xvue siècle n'apparaît qu'à une minutieuse étude. C'est que le vice d'Harpagon se prétait à cette expression abstraite, et la tradition littéraire depuis des siècles préparaît le type classique, universel, de l'avare : l'avare qui enterre son or. Ce type contredisait le portrait contemporain, et lui barrait la route.

Mais il ne faut pas s'arrêter à considérer chaque type, isolément, dans sa vérité propre. Il faut les observer dans leur dépendance réciproque. Emboîter ces réalités individuelles les unes dans les autres, équilibrer les actions et les réactions, établir partout des correspondances si exactes, que, les personnages une fois posés, l'auteur soit seulement le secrétaire de leurs propos, l'enregistreur de leurs actions, voilà peut-être la partie la plus délicate de l'œuvre comique, et où le génie de Molière apparaît le plus. Il engage ses caractères dans leurs relations réelles; et il les étudie

dans leur milieu, modifiés par lui et le modifiant.

Tout l'effet du Misanthrope est dans l'opposition du caractère d'Alceste aux caractères qui l'entourent. Jean-Jacques a raison : Alceste est vertueux, sympathique; et nous rions d'Alceste, non seulement nous, mais tous les acteurs depuis Philinte jusqu'à Célimène. C'est que ces acteurs, c'est nous : la même disproportion existe entre Alceste et nous qu'entre eux et lui. Et inversement, pour la même raison, ils sentent intérieurement le même respect pour lui que nous sentons nous-mêmes. Tout le comique du rôle résultera donc du désaccord perpétuel que l'auteur fait ressortir entre une nature élevée et les natures moyennes.

Mais il y a dans cette comédie un rapport plus délicat encore, c'est celui qui consiste à faire le Misanthrope amoureux d'une coquette : pourquoi est-ce profondément, tristement vrai, cette séduction de la femme en qui tout est artifice, sur l'homme en qui tout est vrai? Cela se sent, plutôt qu'on ne le démontre : on voit pourtant bien qu'à une àme naïve, la plus fausse des coquettes devait, dès la première rencontre, présenter son idéal plus complet et apparent qu'une simple honnête femme : le vrai a ses limites que le faux franchit aisément. Et, dès lors, le charme tour à tour plaisant et douloureux de la comédie est dans l'ajustement des deux rôles, dans le jeu de la fine et sèche coquette contre l'ardent et loyal amant, tour à tour grondant et trompé, clairvoyant et dompté, jusqu'à ce qu'un dernier coup semble le jeter hors du joug. C'est la nature même : et depuis deux cents ans, tous les

romanciers et poètes qui ont voulu mettre aux prises la fausseté de la femme avec la passion de l'homme, n'ont pu que refaire, délayer ou transposer l'admirable quatrième acte de Molière.

Une des études où Molière s'est complu, c'est le rayage que fait le vice dans l'homme, puis hors de l'homme en qui il vit. les destructions ou altérations de sentiments naturels qui en résultent. les longues trainées de misère ou de mal qui le prolongent de tous côtés : et rien n'a donné plus de largeur ni plus de sérieuse portée à ses pièces. Voilà Tartufe, le maître hypocrite : son hypocrisie corrompt Orgon, corrompt en lui l'amour de sa femme, de ses enfants, les sentiments élémentaires de bonté, de justice, d'honneur, le fait égoïste sottement, durement, honteusement; même les âmes honnêtes et pures sont viciées à ce contact, et la douce Elmire en vient à jouer un jeu après lequel son mari doit demeurer à jamais avili à ses yeux. Plus tragique encore est la génération du vice par le vice dans l'Avare, qui est la plus dure des comédies de Molière : l'avarice d'Harpagon tue en lui le sentiment de l'honneur, le souci de sa dignité, la notion de ses devoirs, même l'affection paternelle; mais en ses enfants elle tue le respect, l'affection filiale. La famille est détruite : ce père, ces enfants sont en face les uns des autres comme des étrangers, des ennemis, et des ennemis qui ne s'estiment pas.

A suivre ces conséquences, la comédie tourne vite au noir. Molière les indique avec précision, d'une main légère, mais il projette toute la lumière sur les caractères eux-mêmes, qui sont plaisants. Nulle part cependant les suites graves des travers les plus légers ne sont absentes : étudiez les *Précicuses*, et vous saisirez comment le faux bel esprit mêne aux pires aberrations de la conscience et de la conduite, par quelle pente nos héroïnes en idée arriveront à n'être que des aventurières. Regardez les Femmes savantes, et de la plus innocente en apparence des manies vous verrez sortir le desséchement ou la perturbation des affections naturelles, le naufrage matériel et moral d'une famille d'honnêtes gens.

## Homnetes gens.

## 4. LA MORALE DE MOLIÈRE.

Ceci nous fait passer à la morale de Molière. On peut se demander s'il en a une, et si ce n'est pas nous qui la lui prètons. Mais, d'abord, il est impossible qu'une observation profonde des hommes ne repose pas sur une certaine conception de la vie et du bien, et ne s'y termine pas. Et ensuite Molière nous avertit que la comédie a essentiellement pour objet de corriger les mœurs humaines. Il le dit pour justifier son *Tartufe*, mais ce n'est point un argument de circonstance. Dans toute la suite de son œuvre, il a fait de la satire sociale ou morale : il a posé ses ridicules et ses honnêtes gens de façon à ne nous laisser jamais douter qu'il ne blâme cela et n'approuve ceci <sup>1</sup>. Quelle est donc la morale de Molière?

Elle est humaine : ce qui veut dire d'abord qu'elle n'est pas chrétienne. Molière a profondément ignoré le christianisme : il ne le comprend pas. Je veux bien qu'on ne porte pas à son compte l'athéisme scientifique, singulièrement grave et fort, de don Juan, quoique, malgré tout, on ait peine à concilier le choix de Sganarelle, comme défenseur de Dieu et de la religion, avec un respect sincère de ces choses. Mais le Tartufe ne laisse aucun doute. Ce qui m'y paraît grave et significatif, c'est la façon dont Molière définit la vraie dévotion. Je ne doute pas de sa sincérité, et qu'il n'ait eu la volonté sérieuse de la distinguer de la fausse. Mais il la définit en philosophe, en incrédule. Il la réduit à la morale, aux vertus sociales : il en exclut ce qui en est l'essentiel pour un dévot, disons pour un chrétien. La flamme de vie intérieure, la tendresse mystique, l'austérité surhumaine, l'ascétisme qui rabat et dompte la nature, de très bonne foi il les rejette : ce ne peut être que sottise ou grimace. Par la facon dont Molière comprend la piété, les chrétiens servents ne peuvent être qu'Orgon ou Tartufe, des imbéciles ou des hypocrites : pour être dévot à sa facon, il faut être détaché de la religion. Molière est tout près de Voltaire, que l'on croirait entendre dans certains vers de Tartufe.

La forme originale de la morale chrétienne, c'est la résistance à la nature. On ne la trouve pas chez Molière. Par conséquent, pas de lutte contre l'égoïsme, pas de sacrifice, pas d'abnégation, d'immolation, dans les choses du moins qui coûtent; le dépouillement douloureux de soi, l'effort sanglant vers l'idéal, tout cela est absent de son œuvre. Héritier de l'esprit de Rabelais et de Montaigne, ami, dit-on, de quelques libertins comme Bernier, il estime la nature toute bonne et toute-puissante. Il faut suivre l'instinct, cela est légitime. Ainsi les jeunes gens qui suivent la loi naturelle de l'amour ont raison contre les pères et tous ceux qui les entravent : c'est par raison philosophique, et non sculement par tradition comique, que Molière prend vigoureusement leur parti. Combattre la nature est folie : on est ridicule de le faire, et malheureux; car la nature a le dessus; elle se retourne contre celui qui veut la forcer ou la détruire. La sottise

<sup>1.</sup> Noter en outre les raisonneurs, qui sont chargés de parler au nom du bon sens, c.-à-d. des idées propres à l'auteur.

d'Agnès punit les calculs d'Arnolphe. Les enfants d'Harpagon, détachés de lui par sou vice, se jouent de lui. C'est même ce point de vue qui rend la comédie possible : tous les personnages ridicules sont des gens qui s'acharnent à dévier ou supprimer la nature, qui n'ont pas su voir qu'elle était toute bonne et toute-puissante; et ainsi ils se présentent dans leur opposition au vrai, non au bien : par conséquent, ridicules, et non odieux. Les travers, les vices, les passions que peint la comédie, sont des erreurs du jugement, choquent la raison, et ainsi sont justiciables du rire.

Cependant la nature est égoïste et l'instinct brutal : et le vice d'Harpagon n'est-il pas sa nature, ou l'hypocrisie de Tartufe? Il est vrai; mais comme Rabelais et comme Montaigne, Molière ajoute la raison à la nature. La raison, par qui l'homme est homme, fixe à la nature. à l'instinct, leur mesure et leurs bornes. La raison approuve l'égoisme désintéressé des amoureux : elle condamne l'égoisme intéressé d'Harpagon et de Tartufe. On pourrait dire que la limite de la légitimité des instincts résulte de la société humaine, et que la morale de Molière est éminement sociable ou sociale. Tous les individus ont droit au plein développement de leur nature, en sorte que le droit de chacun a pour borne le droit d'autrui, et le borne à son tour. Il n'est pas permis de se subordonner une personne humaine, jusqu'à la supprimer : un philosophe dirait, de traiter comme moven ce qui est une sin en soi. Là est la faute d'Arnolphe, qui par une vue tout égoiste condamne Agnès à l'ignorance, à la bêtise, à la privation de tous les plaisirs naturels : mais la nature d'Agnès se révolte, et la petite niaise court énergiquement, directement, à son bonheur, selon son instinct: et Molière bat des mains.

Il est naturel que ceux qui ont eu part au bonheur laissent s'approcher les autres de la table : c'est la loi que les enfants aient leur tour après les parents. Molière est impitovable contre les parents qui veulent faire servir leurs enfants à la satisfaction de leurs idées et de leurs besoins, quand ceux-ci ont l'âge de vivre par et pour eux-mêmes. L'autorité des pères et des mères était dure au xvue siècle : Molière la raille, l'avilit, la brise. Il ne comprend que la tendresse indulgente : la nature, la bonne et raisonnable nature veut que l'enfant soit puissant sur le père 1, et en obtienne tous les secours qui l'aideront à saisir la part de plaisir où elle l'invite.

Comme toute morale qui pose en principe la bonté de la nature

<sup>1.</sup> Il a exprimé son idéal de la bonté paternelle dans une scène charmante et attendrie de Mélicerte, II, 5.

<sup>18</sup> 

et la légitimité de l'instinct, et qui veut éviter de déchaîner la brutalité des appétits, la morale de Molière aboutit à identifier la vertu avec l'altruisme. Le soin de la perfection intime se subordonne aux vertus sociales, à la sympathie, à la bienfaisance. Les actes qui n'ont pas de conséquences pour la société sont indifférents et licites. Il y a pourtant une limite, celle que peut fixer un esprit qui estime infiniment et cherche passionnément le vrai. Pour ce probe esprit de philosophe, le respect de la vérité sera la vertu par excellence, l'unique vertu qui doive être pratiqué; pour elle-même, et sans avoir égard aux conséquences. Mais ici l'observateur intervient, et dit que ce respect de la vérité est rare dans le monde: que même la société ne saurait subsister, s'il était universel. Et voilà d'où vient l'arrière-goût d'amertume que dégage pour nous le Misanthrope. Avoir défendu la vérité, la nature, avoir combattu. honni tout ce qui s'en éloignait ou la corrompait, et s'apercevoir que, si un homme porte en lui cette vérité, et l'offre aux autres, la société ne pourra le supporter, le meurtrira, le rejettera, que la société, en réalité, repose sur un ensemble de mensonges et de conventions qui masquent la nature : la découverte a de quoi mettre un accent irrité dans la parole d'Alceste. Sans vouloir forcer les choses, il y a dans le Misanthrope comme un germe de la fameuse antithèse de l'homme social et de l'homme naturel. mui s'épanouira à travers l'œuvre de J.-J. Rousseau.

De ce point de départ, et sur ces principes, la morale de Molière ne peut être que pratique. Elle l'est énergiquement; elle n'est pas sublime, ni dure, ni chrétienne, ni storque; elle propose un idéal très accessible et très séduisant de bonheur individuel et de donceur sociale. Elle veut faire des honnêtes gens, qui s'efforcent d'être tous heureux en s'aidant mutuellement à l'être. Mais un trait bien remarquable de cette morale, c'est son caractère profondément bourgeois : ce comédien longtemps nomade, enfoncé toute sa vie à des titres divers dans cette louche famille des Béjart. mal marié, et qui n'a connu du ménage que les ennuis, a été hanté de l'idéal du bonheur bourgeois, de la vie de famille régulière et paisible. De là vient que, parmi tous les sujets qui se sont offerts à son génie, il a choisi toujours de préférence ceux qui touchaient aux conditions du bonheur domestique et de la vie de famille. Il est toujours revenu sur deux points : le mariage, et l'éducation des femmes.

Dans le mariage, il exige quatre convenances : il faut un rapport des conditions; c'est une nécessité, non pas naturelle, mais sociale: Georges Dandin, un vilain, sera malheureux pour avoir épousé une demoiselle. Il faut un rapport d'humeur (qui n'existe guère

dans l'inégalité des conditions, et ainsi la raison sociale se réduit

à une raison naturelle); c'est folie de vouloir marier le pédant Trissotin à la simple Henriette, l'hypocrite Tartufe à la candide Marianne, le cuistre Diafoirus à la douce Angélique. Il faut un rapport d'âge : la nature destine les jeunes hommes à épouser les jeunes filles; les vieillards n'ont que la paternité pour carrière; Arnolphe est coupable de prétendre à Agnès, Harpagon ridicule de se poser en rival de son fils. Il y a enfin une quatrième convenance, convenance suprème qui crèe toutes les autres ou y supplée : l'est celle par où la nature conduit les individus à ses fins. Où l'amour existe, la raison existe, et rien n'a droit de résister.

Le second point, c'est l'éducation des filles. Il ne les veut ni cloitrées et sournoises comme Isabelle, ni abèties et ignorantes comme Agnès, ni précieuses et folles comme Madelon, ni pédantes et sèches comme Armande. La femme à son goût, c'est ou la nonchalante et mondaine Elmire, ou la simple et sincère Eliante. La femme n'est pas pour lui ce petit animal instinctif, illogique, et déconcertant, que nos contemporains aiment à représenter. Ce type ne se rencontre guère dans son œuvre (sauf, un peu, Agnès). En général ses caractères féminins ont quelque chose de viril et de vigoureux; et son honnète femme est tout à fait identique à un honnète homme : raison éclairée, volonté droite, voilà le type, qui est féminisé par la grâce affinée et par l'innocente

coquetterie.

La jeune fille de qui sortira une telle femme, ce sera la sensée, l'aimable Léonor, ce sera l'exquise Angélique du Malade : ce sera surtout Henriette. Avis aux pères et aux maris : voilà l'idéal. Henriette est amoureuse sans roman ni romantisme, d'un bon et solide amour qui fera une éternelle amitié conjugale; elle a l'esprit cultivé, lumineux, net; elle est pratique, elle sait la vie, ne lui demande en fait de bonheur que ce qu'elle peut donner; elle s'en contente, mais elle v tient, et le réclame énergiquement. Elle s'est formée elle-même, hors de l'influence d'une mère; et notez que Léonor et Angélique sont orphelines : leur éducation les a donc faites fortes plutôt que tendres 1. Henriette est raisonnable et joyeuse : c'est une bonne petite bourgeoise, qui sera adorée de son honnête homme de mari et de ses marmots d'enfants. Je sais bien ce qu'on peut trouver qui manque à Henriette : les imaginations ardentes, les sensibilités tourmentées ne s'y satisferont pas; cela manque d'envolée, de lyrisme; c'est un peu la poésie de la Gabrielle d'Augier, avec moins de prétention. Henriette, c'est la prose, mais quelle forte et claire et charmante

<sup>1.</sup> L'absence des mères dans la plupart des comédies de Molière est très notable. Est-ce que, n'ayant pas connu la sienne, il y avant une lacune dans son expérience?

prose! et surtout qu'elle est exactement à notre mesure, à nous

autres Français. Son manque, c'est notre manque.

De tous les écrivains de notre xviie siècle, Molière est, en effet, peut-être le plus exactement, largement et complètement français, plus même que La Fontaine, trop poète pour nous représenter. Le génie de Molière n'est que les qualités françaises portées à un degré supérieur de puissance et de netteté. (App. XVI). De là son succès, qui fut très grand de son temps, en dépit de ses ennemis. Jamais ils ne purent lui alièner le roi, ni même les marquis : ces turlupins et petits maîtres dont il se raillait si joyeusement furent les plus ardents à l'applaudir. Tout au plus, dans les dernières années, trouva-t-on que décidément il revenait trop souvent à la peinture des mœurs bourgeoises, au lieu de présenter les mœurs de cour : il n'y avait pas assez de marquis dans ses dernières pièces! A peine fut-il mort, toutes les attaques, et les jalousies, et les réserves cessèrent; il fut classé comme un génie inimitable et sans égal, et jamais peut-être réputation ne s'est soutenue aussi constamment que la sienne.

### 5. CONTEMPORAINS ET SUCCESSEURS DE MOLIÈRE.

Molière n'était d'aucune école : il n'a pas fait école non plus. Comme il n'avait pas apporté une théorie nouvelle, ni une forme nouvelle de son art, et que les qualités personnelles de son génie faisaient la valeur de son œuvre, il n'exerça pas l'influence qu'on aurait pu croire. Il contribua — bien malgré lui — à enfoncer dans les esprits une idée fausse, née d'une étude superficielle de son théâtre : l'idée d'une comédie de caractères, sans tableaux de mœurs, au comique noble et contenu, et qui serait la forme supérieure de la comédie. Jusqu'à notre siècle, l'idée de la comédie de caractères, abstraite et sérieuse, hantera le cerveau d'excellents écrivains. Et d'autre part, ceux qui n'auront pas de si hautes ambitions ne chercheront plus à donner une valeur universelle ni une portée morale à leurs peintures de mœurs ou à leurs folles fantaisies : ils s'amuseront à des pochades et à des bouffonneries sans conséquence.

Beaucoup pilleront Molière, lui déroberont des traits, des scènes, des mots : nul ne cherchera sérieusement à prendre un sujet comique de la même prise que ce grand maître. En somme, audessous de lui, après lui, la comédie continue son développement presque comme s'il n'eût pas existé. Thomas Corneille donne

<sup>1.</sup> Thomas Corneille (1625-1709), poète tragique et comique, et grammairien; la Comtesse d'Orgueil, le Baron d'Albikrac, Don César d'Aralos. — Édition: Œuvres,

MOLIÈRE. 531

toujours ses comédies à l'espagnole, de plus en plus poussées vers 'énormité grotesque des types : on croirait qu'il n'apprécie dans Molière que Pourceaugnac, si ce n'était simplement Scarron qu'il continuait. Montfleury rivalise avec lui de verve épaisse et copieuse : il charge les portraits, multiplie les contorsions et les travestissements, grossit la plaisanterie jusqu'à l'extravagance effrénée ou l'indécence énorme, vrai fils, lui aussi, de Scarron. Nombre de comédiens 's e mèlent d'écrire, et font prédominer dans leurs œuvres, selon la tradition offerte par le répertoire qu'ils jouaient ordinairement, l'intrigue à surprises et la bouffonnerie haute en couleur.

Il n'y a de peinture des mœurs, dans tout cela, que pour les travers les plus particuliers de certaines professions ou classes, qui sont les plus faciles à charger : médecins, gentilshommes campagnards, fanfarons de Gascogne. A ce genre appartiennem les Pluideurs de Racine, comédie demi-aristophanesque, énorme et superficielle d'invention, délicate et légère de style, grosse farce écrite par le plus spirituel des poètes. On pourrait faire une place à part à Quinault, pour sa Mere coquette : il y a une observation vraie et fine dans cette idée d'une mère jalouse de sa fille qui la vieillit 2. Plus tard, dans les vingt années qui suivent la mort de Molière, c'est Baron 3 qui, dans son Homme à bonnes fortunes, donne le plus considérable document sur les mœurs françaises, sur cette égoiste sécheresse qu'il sera du bel air désormais de porter dans l'amour : il dessine un don Juan au petit pied, sans ampleur et sans scélératesse, précurseur des méchants et des jolis hommes du xvnr siècle.

Une forme de comédie trouve alors grande faveur : c'est la comédie en un acte, légèrement intriguée, suite de scènes plaisantes reliées et dénouées au petit bonheur, forme littéraire en somme de la farce, dont elle garde le libre mouvement et l'absence de prétention. Molière s'y plait; les poètes comédiens s'y tiennent le plus souvent. Cette forme est employée souvent à mettre en scène des anecdotes : la comédie nous fournit pour ainsi dire le journal satirique et bouffon de la vie parisienne. A l'occasion

<sup>5</sup> vol. in-12, Paris, 1792. — A consulter : G. Reynier, Th. Corneille, sa vie et sontemps, Hachette, in-8, 1893.

<sup>1.</sup> Brécourt, Poisson, Rosimont, Champmeslé, Hauteroche, Raisin, Guérin, etc. 2. Le talent de Quinault est plus comique que tragique. Il cût eté un peintre délicat des sentiments fins et modérés. Ses tragédies abondent en traits et en couplets qui font regretter qu'il n'ait pas résolument rejeté, comme plus tard Marivaux, la forme de la tragédie.

<sup>3.</sup> Michel Boyron, dit Baron (1653-1729), illustre acteur, appartint d'abord à la troupe de Molière. A la mort de celui-ci, il passa à l'Hôtel de Bourgogne; puis il fut de la troupe formée, en 1680, par la réunion des trois troupes de l'Hôtel, du Palais-Royal et du Marais, réunion d'où date la Comédie-Française — A consulter: R.E. Young, Michel Baron, 1904.

le cadre s'agrandit: Boursault i porte le premier sur le théâtre le journe. Esme, puissance nouvelle et mœurs nouvelles; il fait défiler les originaux qui assiègent le bureau du Mercure galant: avec assurance, il met le doigt sur la plaie, sur ce coup de fouet donné à la vanité par la publicité affriolante du journal, sur la passion de réclame qui va corrompre jusqu'aux plus obscurs et moindres mérites. Thomas Corneille et de Visé, qui sont des journalistes, se distinguent par la prestesse avec laquelle ils découpent en pièces faciles et médiocres le scandale ou l'événement du jour 2.

Une tentative plus originale qu'intéressante se produit à la fin du siècle pour rendre à la comédie la valeur d'une instruction morale : par malheur il n'y a rien de plus contraire au dramatique, et au plaisir, que ce défilé de Fables dont les situations de la pièce ne sont que le prétexte <sup>3</sup>. Rien n'est plus significatif que de voir, à la fin du xvne siècle et pendant le xvme, tous ceux qui essaient de renouveler la comédie, s'adresser l'un à La Fontaine, un autre à Boileau, d'autres à La Bruyère : personne à Molière.

La comédie se relève dans les vingt-cinq dernières années du règne de Louis XIV: elle finit brillamment avec Regnard, Dancourt et Lesage. Regnard est un vaudevilliste qui a du style, un Duvert qui aurait le vers de Molière. Son Joueur, son Légataire, ses Mênechmes ne sont que des folies. Il ne vise qu'au rire. Son sujet posé, il en tire tout ce qu'il contient de rire, avec une logique extravagance, sans aucun souci de la réalité ni de la vraisemblance. S'il part d'une idée juste, d'une observation vraie, il se hâte de la fausser, pour forcer le rire. Regardez le Joueur: il est naturel qu'un joueur oublie sa maîtresse, quand la chance le favorise, naturel aussi qu'il se retourne avec attendrissement vers elle, quand il est décavé, en jurant de ne plus jouer. Mais cette idée, qu'en fait Regnard? il la sent plaisante, et pour l'épuiser, il imprime à sa comédie ce mouvement symétrique de bascule, qui est le plus déplaisant des artifices du vaudeville.

Regnard n'a jamais songé à peindre les mœurs : s'il est le

<sup>1.</sup> E. Boursault (1638-1701), serait moins connu s'il n'avait été l'ennemi de Boileau, de Molière et de Racine : circonstance fâcheuse pour son esprit, car son caractère est d'un très honnête homme. — Édition : Théâtre, 3 vól. in-12, Paris, 1694 et 1725, 2. La Devineresse (1679) qui exploite le scaudale du procès de la Voisin.

<sup>3.</sup> Dans les l'ables d'Esope (1690) et Esope à la cour, de Boursault.

<sup>4.</sup> J.-F. Regnard (1955-1709), né à Paris, fils d'un riche bourgeois, voyagea en Italie, en Alger (où il fut esclave), en Hollande, en Pologne, en Suède, en Laponie, en Allemagne; il écrivit pour la Comédie-Française, pour les Italiens et pour la Foire. Le Joueur, 1696; les Folies amourcuses, 1704; les Ménechmes, 1705; le Légataire, 1708. — Éditions: Ribon, 1731, 5 v. in-12; Brière, 6 v. in-8, 1823. — A consulter: P Toldo, Études sur le théâtre de Regnard (Revue d'Hist. litt., 1904-1905); J. Guyot, le Poète Regnard en son château de Grillon, 1907.

témoin, malgré tout, des mauvaises mœurs de la fin du grand siècle et du commencement de cette joyeuse corruption à laquelle la Régence attachera son nom, c'est sans le vouloir, parce que sa fantaisie est bien forcée d'aller prendre des matériaux dans la réalité. Aussi présentera-t-il de jolis chevaliers et d'aimables marquis sans le sou, joueurs, coureurs de dots et d'héritages, des filles délurées et impatientes de prendre leur vol, de rusées marchandes à la toilette : tout un monde débraillé et cynique, dont il s'amusera en toute innocence, sans faire le satirique ni le grognon, comme si c'étaient là les mœurs les plus naturelles du monde. Il jettera là-dessus son intarissable gaieté, ses mots imprévus, d'une fantaisie extraordinaire, ses couplets éclatants de chaude couleur et de verve pittoresque. Et il fera illusion; on le croira le successeur de Molière.

Dancourt 1 manque de style : il écrit à la diable, et ne fait guère que des pochades. Mais celui-là a voulu voir et su voir : c'est un réaliste, sans amertume et sans prétention. Paysans de la banlieue rusés et cupides, escrocs de tous les mondes, notaires dignes des galères, procureurs àpres, joueurs et joueuses, bourgeois enrichis et avides de s'anoblir, gentilshommes ruinés, avides de se refaire, chevaliers entretenus, comtes à vendre aux veuves que la roture ennuie, bals, tripots, foires, lieux de rencontre et de plaisir, tous les originaux marqués, tous les endroits à la mode, toute la vie du temps : voilà ce que donne Dancourt dans ses pièces anecdotiques, et dans ses grandes comédies, avec une verve toujours en haleine, avec une sûreté singulière dans le coup de crayon qui note un geste caractéristique, ou fait sortir une silhouette vivante.

Il a marqué le détraquement de ce xvm° siècle naissant, il en a vigoureusement indiqué le trait essentiel et saillant, cette toute-puissance de l'argent, qui enfièvre tout le monde, déchaîne toutes les convoitises, justifie toutes les bassesses et tous les orgueils. Dans ses œuvres les plus considérables, dans le Cheralier à la mode et les Bourgeoises de qualité, it a plaisamment mis en scène le nivellement social que produit l'argent, en dépit des préjugés héréditaires et des habitudes invétérées : l'équilibre maintenu par le prestige de la qualité, et de ce chef, le mendiant ou l'escroc titré reprenant l'avantage sur la bourgeoisie, qui se demande parfois si ce qu'on lui vend, amour ou nom, vaut bien les bons écus qu'elle

<sup>1.</sup> Dancourt (1661-1725) entra à la Comédie-Française en 1685: le Notaire obligeant ou les Fonds perdus, 1685; la Désolation des joueuses, 1687; le Chevalier à la mode, 1687; la Loterie, 1607; les Bourgeoises de qualité, 1700; le Gaiunt Jardinier, 1704, etc. — Édition: 1760, 12 vol. in-12. — A consulter: J. Lemaître, la Comédie après Molière et le Théâtre de Dancourt, 1882, in-16.

2. Turcaret, III, 8.

lâche; enfin, l'ascension obstinée de tout ce qui a gagué ou volé, vers la noblesse, vers les offices et les alliances qui décrassent. Il y a là des jeux d'intérêts, de vanités, que Dancourt a décrits sans

rien atténuer, et sans rien prendre au tragique.

Ce réalisme bon enfant n'est pas celui de Turcaret (1709), la principale, on pourrait dire l'unique comédie de Lesage 1. C'est le chef-d'œuvre du réalisme dramatique. Une baronne d'aventure qui pille le traitant Turcaret, un chevalier qui pille la baronne. un valet et une soubrette qui volent la baronne, le chevalier et Turcaret, un M. Rafle qui aide Turcaret à faire une usure effrontée et le plus impitoyable brigandage, voilà les originaux que Lesage nous présente, peints d'après nature, parfois même plus vrais que nature. Le réalisme cruel fait son apparition avec Lesage : il met dans la bouche de l'épais, impudent et vaniteux Turcaret de ces mots nature, qui font récrier, et qui sont des mots - plaisants et cinglants - d'observation satirique. Ainsi dans la fameuse scène où Rafle rend compte à Turcaret des affaires dont il est chargé. le mot tant de fois cité, mot d'une naïveté comique et d'une portée effrayante : « Trop bon, trop bon! Eh! pourquoi diable s'est-il donc mis dans les affaires!... Trop bon! trop bon! 2 » Toute la pièce est écrite dans ce ton, avec une verve âpre et triste, en sorte que l'on a peine à rire dans cet enchevêtrement de friponneries, sans éclaircie et sans arrêt, où seuls un valet balourd, un marquis ivre et une revendeuse forte en bec représentent les honnètes gens. Lesage ne fera plus rien d'aussi serré ni d'aussi amer. Nous le retrouverons dans le xviiie siècle, auquel il appartient. Mais Turcaret est du xvue siècle, et ne peut se séparer des œuvres de Regnard ou de Dancourt, dont il est contemporain.

<sup>1.</sup> Sur Lesago, cf. plus bas, p. 668 et suiv. — Turcaret fut donné au milieu de la guerre de la succession d'Espagne, dans le temps où le peuple était à bout, et regardait les traitants comme les auteurs principaux de sa rume. De là le ton d'amertume de la comédie, si différent du ton ordinaire de Lesage. — A consulter : Brupetière, Époq. du th. fr., 8° conf. Lintilhao. Lesage, 1° p., ch. m.

## CHAPITRE IV

#### BACINE

1. Thomas Corneille et Quinault. Le romanesque doucereux. L'opéra et le ballet de cour. — 2. Racine : sa vie et son humeur. — 3. Son œuvre dramatique : la tragédie passionnée. Vérité de la passion : lutte contre le faux idéalisme. Réalité intime du drame : simplicité de l'action et du style. Les femmes de Racine : variété des caractères. Peinture de l'amour. — 4. La poésie de Racine : La couleur dans ses tragédies. Mithridate, Phèdre, Athalie. — 5. Faiblesse de la tragédie autour de Racine, décadence après lui.

## 1. THOMAS CORNEILLE ET QUINAULT.

Corneille s'était retiré du théâtre, dépité de la chute de *Pertha-rite* (1632). Pour prendre la place qu'il laissait vide, deux hommes se présentèrent : l'année 1636 vit débuter dans la tragédie Thomas Corneille et Quinault.

Thomas Corneille <sup>1</sup> est un de ces souples esprits, distingués et médiocres, qui sont capables de tout, et ne font rien supérieurement. Il excelle à profiter des inventions, à copier la manière des autres : c'est un faiseur, plutôt qu'un artiste. Il s'est cru obligé par son nom à faire du Corneille, et il en a fait. Il nous a redonné — énervés, diffus, alambiqués, dans un style plus lâché que simple — l'amour-estime, les discours sur les matières d'Etat, et la politique en maximes, les grandioses scélérats qui raisonnent leur scélératesse, les orgueilleuses princesses qui combattent leur amour par leur gloire. Souvent le cadet s'est contenté de démarquer les pièces du grand frère : Camma est en rapport étroit avec

<sup>1.</sup> Cf. p. 512 et 530-1. — Principales tragédies : Timocrate. 1056; Stilicon, 1660; Camma, 1661; Maximien, 1662; Laodice, 1668; la Mort d'Annibal, 1669; Ariane, 1672; le Comte d'Essex, 1678.

Pertharite, le Comte d'Essex avec Suréna; mais surtout la Mort d'Annibal est une seconde épreuve de Nicomède; Laodice visiblement n'est qu'un reflet de Rodogune. Même alors, c'est du Thomas, et non pas du Corneille: l'intuition personnelle de la vie morale n'anime pas la conception cornélienne de la volouté; Essex, malgré quelques beaux cris d'une âme fière, fait l'effet d'un mannequin bien creux, je ne dis pas à côté de Nicomède, mais seulement en face de Suréna.

Au fond, le petit frère a vingt ans de moins que son aîné, et cela fait que, n'en ayant pas le génie, il n'est même pas en état de le comprendre tout à fait. Il est d'une autre génération, d'un autre goût; et des son début, des Timocrate, on sent en lui l'authentique et propre esprit de Quinault. Timocrate, le plus grand succès dramatique du siècle, qui cut 80 représentations, Timocrate vient de la Cléopatre de La Calprenède : c'est l'idéal romanesque qui reparaît en sa pure fausseté, mais dégagé de toute aspiration héroïque et sublime, détendu, édulcoré, amolli. Timocrate est le parfait amant, qui ne connaît pas de loi, de devoir, de gloire, hors l'amour. Assiégeant la princesse qu'il aime, il vient la servir contre ses propres troupes : haï sous son nom, adoré sous son pseudonyme, il dirige l'attaque et la défense. L'intrigue romanesque, que Corneille avait exclue, est donc rappelée aussi, pour encadrer, mais surtout pour réveiller les langueurs de l'amour galant. Le succès de son contemporain Quinault ne put qu'encourager Thomas à suivre cette voie : et on le voit constamment occupé à doser d'heureux mélanges de Quinault et de Corneille. Même, toujours attentif à prendre le vent, il fera du Racine, quand il sera avéré que le Racine réussit : il écrira Ariane, tragédie élégiaque, où l'héroïne tient de Bérénice et d'Hermione. Le rôle est dessiné, plutôt qu'écrit, avec des indications assez justes pour fournir sur la scène au jeu d'une grande actrice : et cela fait penser à Voltaire plutôt qu'à Racine.

Quinault 1 fut, pendant dix ans, le maître de la tragédie : entre Corneille et Racine, il remplit l'interrègne. Boileau s'est moqué de l'anneau royal d'Astrate, c'est-à-dire des ressorts artificiels et puérils qui meuvent l'action et produisent les situations. Quinault fait une grande dépense de conspirations, de crimes, de politique tragique : le malheur est que tout cela n'est pas sincère. La tendresse (une tendresse sèche, toute de tête, sans un sentiment du

<sup>1.</sup> Principales tragédies: la Mort de Cyrus. 1656; Amalasonte, 1657; Astrate, 1664. Philippe Quinault, né en 1635, entra à l'Académie en 1670. Il ne faisait pas de la poésie son unique métier, et fut reçu auditeur des comptes en 1671. Il mourut en 1688. — Édition · Paris, 1739, 5 vol. in-12.

RACINE. 537

cœur), la tendresse règne sans partage, moins empanachée et sonore, moins subtile et chercheuse du fin du fin, que l'amour précieux; elle s'étale, fluide, intarissable, désespérante de monotone douceur. Plus de caractères: l'amour égalise les humeurs au lieu de se diversifier selon les humeurs. L'amour dispense Astrate de générosité, de dignité, d'affection filiale même: l'amour est une vertu, la seule vertu.

S'il est beau de se vaincre, il est doux d'être heureux.... L'éclat de deux beaux yeux adoucit bien un crime : Aux regards des amants tout paraît légitime.... Je ne me connais plus et ne suis plus qu'amant; Tout mon devoir s'oublie aux yeux de ce que j'aime.

Ces maximes, que je glane dans Astrate, et qui se retrouveraient en d'autres termes dans tout le théâtre de Quinault, en firent le succès. Cela répondait au besoin du jour. La Fronde était vaincue, et le règue de Louis XIV commençait : la forme supérieure de la vie sociale devenait la vie de cour, brillante et vide ; la noblesse, exclue du gouvernement de l'Etat, n'avait plus d'autre affaire que de se montrer au roi, et de faire la cour aux dames. Elle trouve son image fidele, à ce moment précis, dans les tragédies de Quinault. Le vieux Corneille, quand il fit sa rentrée, dut se mettre, en gromme lant, à l'école de son heureux successeur, et l'imita trop pour sa gloire.

Quinault se retira de la tragédie peu après que Racine y fut entré (1670) Il transporta plus tard son goût et ses maximes dans l'opéra 1, à qui il imposa dès sa naissance la fadeur et la fausseté des sujets comme conditions essentielles du genre. Boileau, La Bruyère n'avaient pas tort de mépriser ces livrets trop vantés, où s'étalaient « tous ces lieux communs de morale lubrique ». L'opéra appartiendra, jusqu'à la fin du xvin siècle, à la littérature, autant et presque plus qu'à l'art musical : nous le verrons exercer par son éclat et ses séductions une réelle et parfois fâcheuse

influence sur la littérature.

Avant l'opéra, et par l'effet du même goût s'acclimata en France le ballet. On en dansa dès le xvie siècle; mais sa grande vogue date du règne de Louis XIII. Ce fut le divertissement favori de la

<sup>1.</sup> La Finta Pazza, l'Orfeo que Mazarin fit jouer en 1645 et 1647, puis l'Ercole amante (1660), enfin l'Andromède et la Toison d'or de Corneille (1650 et 1660), préparèrent l'opéra. Puis vint l'abbé Perrin, qui, après avoir fait représenter plusieurs pièces, obtint en 1668 le privilège d'une Académie des Opéras en langue française. Lulli se fit céder ce privilège (1672), et prit pour poète Quinault, qui avait déjà travaillé dans un genre analogue, pour Psyché (1670). Les principaux opéras de Quinault sont : Alceste (1674), Atys (1676). Roland (1685), Armide (1690) — A consulter : R. Rolland, Musiciens d'autrefois, 1908 (Les origines de l'opéra. — Lully.

cour de Louis XIV, à laquelle rien ne donna plus d'éclat et de somptueux éblouissement. La représentation des ballets occupait une foule incohérente et bizarrement mèlée, artistes, danseurs, chanteurs, musiciens de profession, bourgeois amateurs, courtisans et princes, dames et demoiselles, Mlle de Sévigné, Mme de Montespan, Monsieur frère du roi, la reine, le roi lui-mème, qui pendant vingt ans se fit honneur de figurer les Apollon et les Jupiter. Rien ne contribua plus à griser le Grand Roi que cette perpétuelle apothéose de sa grandeur et de ses faiblesses. Les ballets entrent dans la poésie par les livrets de Benserade 1, qui sont de ces œuvres de circonstance où revit l'âme d'une société.

Ces livrets étaient des programmes détaillés, qui contenaient la suite des entrées, les noms des danseurs, les vers des récits, des couplets sur chacune des personnes qui figuraient dans les diverses entrées. Benserade excelle à mêler le rôle et l'acteur, à décocher l'éloge ou l'épigramme avec une piquante délicatesse. Il étale, naturellement, la morale et les maximes de l'opéra, une éternelle invitation à aimer, que les sujets mythologiques amenaient. Il faut joindre ces livrets aux œuvres de Quinault, si l'on veut comprendre sur quel public tombèrent les furieux amants de la tragédie racinienne. En son genre — un genre brillant, sec et glaré, — Benserade est original, unique.

#### 2. JEAN RACINE.

« Racine est-il poète? est-il chrétien? » se demandait un jour un Père jésuite dans un discours latin qui fit quelque scandale. La vie de Racine, sans son œuvre, répond à la seconde question : elle aide même à répondre à la première.

Né à la Ferté-Milon, où il fut baptisé le 22 décembre 1639, fils d'un bourgeois du lieu, qui avait un emploi de finance, de famille janséniste par sa mère, Jean Racine resta orphelin de bonne heure, et fut élevé par sa grand'mère Marie Desmoulins. C'est elle qui, retirée à Port-Royal, fit recevoir le petit Racine à l'école des Granges, où il acheva son éducation. Il eut pour maîtres l'helléniste Lancelot, Nicole, Hamon, Antoine Le Maître; il leur dut

<sup>1.</sup> Isaac de Benserade (1612-1691) débuta par de mauvaises tragédies. Il écrivit des vers de ballet de 1651 à 1681. Les principaux sont ceux de Cassandre, de la Nuit, de Triomphe de l'Amour. Bouffon sous Henri IV, alternativement pompeux ou burlesque, souvent obscène, le ballet devint sous Louis XIV à peu près exclusivement mythologique et galant. Œuvres, 1697, 2 vol. in-12. — A consulter: le P. Ménestrier, Des Ballets anciens et modernes, 1682. in-12; V. Fournel, les Contemporains de Molière, t. 11.

cette connaissance solide et ce sentiment délicat de l'autiquité, surtout de l'hellénisme, qui firent de lui le grand et pur artiste que l'on sait. Port-Royal voulait faire de son élève un avocat : mais la vocation poétique s'éveilla, encore indécise et prête à lenter toutes les voies. Cette âme tendre subit toutes les influences, et reflète tous les milieux : à Port-Royal, il fait des odes pittoresques et pieuses '; dans le monde '2, où l'introduit son cousin Vitart, intendant du duc de Luynes, lié avec des poètes, des beaux esprits, d'humeur facile et de vie libre, il fait de petits vers, des madrigaux, des sonnets; il révèle une pointe de malignité fine et meurtrière. Chapelain loue sa Nymphe de la Seine 3, et lui fait donner cent louis de l'argent du roi : c'était quelque chose en 1660 que d'être encouragé par M. Chapelain, et M. Perrault se joignait à M. Chapelain.

Les grandes fortunes poétiques ne pouvaient guère se faire qu'au théâtre; notre débutant commence à travailler pour les comédiens 4. Port-Royal frémit : il y avait une tante 5, qui lui écrivit toute sorte d'adjurations, d'« excommunications »; Racine prit de l'humeur, et perdit le respect. On l'envoya en Languedoc, à Uzès, auprès d'un oncle, le grand vicaire Antoine Sconin : il devait y étudier la théologie, et recevoir des bénéfices. Il lut donc Saint Thomas et les Pères : mais le monde le garda; les beaux esprits du lieu, les dames avaient bien reçu ce jeune poète qui avait l'air de Paris et connaissait Chapelain; ses amis parisiens l'entretenaient aussi de pensées profanes. Il continua de faire des vers. Il lisait, annotait Virgile, Homère, Pindare.

Paris le revit, en 1663, plus poète que jamais. Il y retrouva La Fontaine, il y connut Boileau et Molière : avec eux, il hanta le Mouton blane et la Croix de Lorraine; et il apprit à rire de Chapelain. Il vit les libres compagnies, les comédiennes : il éprouva les plaisirs et les passions. Il vécut ce qu'il devait peindre. Deux pièces <sup>6</sup> qu'il donna, et qui ne sont pas des chefs-d'œuvre, achevèrent de le brouiller avec Port-Royal. Il prit pour lui une phrase que Nicole adressait à Desmarets de Saint-Sorlin, avec qui le jansénisme bataillait alors; et se croyant traité d'« empoisonneur public, non des corps mais des âmes des fidèles <sup>7</sup> », il lança contre ses anciens maîtres une lettre extrêmement spirituelle et satirique

<sup>1.</sup> Le Paysage de Port-Royal, sept odes.

<sup>2.</sup> Il avait été faire sa philosophie au collège d'Harcourt.

<sup>3.</sup> Pour le mariage du roi. Cette ode fut suivie de la Convalescence du Roi (1663), puis de la Renommée aux Muses, qui lia Racine avec Boileau.

<sup>4.</sup> Amasie, refusée aux Marais; plan des Amours d'Ovide.

<sup>5.</sup> La mère Agnès de Sainte-Thècle.

<sup>6.</sup> La Thébaide (1664), jouée par Molière; Alexandre (1665), jouée par Molière, puis portée à l'Hôtel de Bourgogne, ce qui brouilla Molière et Racine.

<sup>7.</sup> Visionnaires. Nicole a écrit contre Desmarets les Imaginaires et les Visionnaires.

(1666), qui eût été suivie d'une autre, sans l'intervention de Boileau : Racine regretta plus tard amèrement cette aigreur de son amour-propre, qui l'avait fait un jour ingrat et méchant.

Andromaque (nov. 1667) eut un succès qui rappela celui du Cid : six autres chefs-d'œuvre, en dix ans, lui succédèrent <sup>1</sup>. Mais l'amourpropre du poète souffrit cruellement. Depuis Alexandre, une foule de critiques s'étaient mis après lui, amis de Corneille, ennemis de Boileau, rivaux et envieux : c'était à qui trouverait des fautes et nierait les beautés dans ses pièces; les préfaces amères dont il accompagna toutes ses tragédies depuis Alexandre faisaient voir qu'on ne perdait pas sa peine à le tourmenter. Hormis la révélation de certaines résistances du goût public sur lesquelles nous reviendrons, nulle question de doctrine ou d'art n'est enveloppée dans ces attaques; et l'étude des pamphlets dirigés contre Racine n'a qu'un intérêt anecdotique.

On imagina, pour couper le succès d'Iphigénie, d'y opposer une autre Iphigénie, fabriquée en hâte par Leclerc et Coras. La manœuvre échoua. On la reprit pour Phèdre: vue cabale dirigée par la duchesse de Bouillon, le duc de vievers son frère et Mme Deshoulières lit applaudir la Phèdre et Hippolyte de Pradon et siffler la Phèdre de Racine pendant les premières représentations. Des vers injurieux furent échangés de part et d'autre: Boileau se fit le second de son ami dans ce duel au sonnet, qui aurait eu une fin fâcheuse pour les deux poètes, si le grand Condé ne

les avait hautement protégés.

Soudain Racine se résolut à renoncer au théâtre. Il avait senti la foi de sa jeunesse se réveiller; Port-Royal avait ouvert ses bras à l'enfant prodigue. Il se persuada qu'il avait travaillé à corrompre les mœurs, à perdre les âmes. Il eut horreur de lui, et voulut se faire chartreux. Enfin il se maria avec une modeste et médiocre femme, dont il eut cinq filles et deux fils. Il s'appliqua à leur éducation, avec un dévouement inquiet, une piété scrupuleuse.

Le roi l'aida à oublier la poésie, en le nommant pour écrire son histoire avec Boileau (1677)<sup>2</sup>. Il suivit la cour en divers voyages, pendant plusieurs campagnes, jusqu'en 1695. Il avait pris sa tâche à cœur, et s'instruisait avec soin : mais était-il possible de faire l'histoire de Louis XIV, pour Louis XIV? A partir de 1677, Racine se partage entre sa petite famille et la cour : il était fin, spirituel, plein de tact : « rien du poète, dit Saint-Simon, et tout de l'honnête

2. Ce que Racine et Boileau écrivirent fut détruit, dit-on, en 1726 dans l'incendie de la maison de M. de Valincour.

<sup>1.</sup> Britannicus (1669). Bérénice (1670), Bajazet (1672), Mithridate (1673), Iphigénic (1674), Phèdre (1677). Racine fut reçu à l'Académie le 12 janvier 1673.

RACINE. 541

homme ». Mme de Maintenon le ramena à la poésie dramatique : elle lui fit écrire Esther et Athalie pour les demoiselles de Saint-Cyr. Esther fut jouée avec pompe (1689). Athalie fut représentée dans une chambre, sans costumes (1691) : nul n'en parla. Mme de Maintenon avait été prise de scrupules à l'endroit de ces représentations tapageuses qui démoralisaient Saint-Cyr : l'œuvre de Racine en porta la peine, et fut étouffée à sa naissance. Le public mit vingt-cinq ans à s'apercevoir que le poète avait fait là un chefd'œuvre, et son chef-d'œuvre 4.

Quatre cantiques spirituels (1694), des épigrammes mordantes contre de méchants auteurs et de méchantes tragédies, firent encore voir qu'il gardait toute la vivacité, toutes les ressources de son esprit. Néanmoins il persista dans sa résolution : la piété fut la plus forte. Publiquement attaché à Port-Royal<sup>2</sup>, il finit par se sentir moins agréable au roi. On a bâti là-dessus toute une légende : la vérité est que Racine ne fut jamais en lisgrâce; mais son jansénisme déplaisait. Il souffrit de ce refroidissement de la faveur royale avec sa vivacité ordinaire de sentiment : et ses der niers jours en furent attristés. Il mourut le 21 avril 1699, courageusement, chrétiennement, ayant autour de lui, avec sa famille, Valincour et Boileau, ses plus chers amis. On l'enterra, sur sa demande, a Port-Royal, au pied de la fosse de M. Ilamon, une âme tendre comme la sienne parmi ces durs logiciens.

Une sensibilité infiniment délicate, un esprit mordant, un amour propre ardent, beaucoup d'impétuosité à suivre le premier mouvement, peu de possession de soi jusqu'a ce que la religion l'eût réglé, voilà ce que la vie de Racine nous montre en lui : c'est une ame de poète, vibrante et passionnée. Retenons aussi ces deux points : son éducation juséniste, et son sentiment du gree; ils sont essentiels a l'explication de son œuvre 3.

<sup>1.</sup> Athalie ne fut mise au théâtre que sous la Régence.

<sup>2.</sup> Il a cerit un Abrégé de l'Histoire de Port Royal, qui est le chef d'auvre de la littérature historique au xvii siècle. C'est la mieux que dans Mezeray, Varillas ou Daniel qu'on peut voir ce que l'esprit du temps permetrant de faire en ce genre. Bacine est aussi expellent rensaleur que poète. Ses Lettres sont exqui est.

Racine est aussi excellent prosateur que poête. Ses Lettres sont exquises.

3. Éditions: Cf. la Notice de l'éd. Mesnard. t. VII. p. 361-497. Unorces, Barbin, ou Ribou, 1675-1676, 2 vol. in-12; Therry, 1679, 2 vol. in-12; Barbin, 1687, 2 vol. in-12. Œuvres, ed. Mesnard, coll. des Grands Écrivaius, Hachette, 1865-1873, 8 vol. in-8 et deux aibums. — A consulter: D'Olivet, Rem. de gramma're sur Racine, 1738, in-12 M. Souriau, l'Évolution du vers français au xxiv siècle. Del.oir, les Ennemis de Racine Sainte-Beuve, Port-Royal, t. VI. Taine, Youveaux Essais de critique d'Abistore (1865). F. Bruncitière, Études critiques, t. I., Histoire et littérature, t. II, Epoq. du th. fr., 5° et 7° conf. Lemaître, Impressions de théâtre, t. I., II, IV; Racine, 1908. P. Robert, la Poétique de Racine, 1800. P. Monceaux Racine (14 saiques, Daybulaires). L'abbé Delfour, la Bible dans Racine, 1803. G. Lerroaimet, Racine, Hachette, 1898. Le Bidois, la Vie dans les tragédies de l'acine, 1901.

### 3. TRAGÉDIE PASSIONNÉE ET VRAIE.

Racine n'apporte point de formules nouvelles au théâtre; et c'est pour cela que, comme Molière, il ne se laissera guère imiter. Il conserve à la tragédie les caractères qui la définissaient chez Corneille: l'action enfermée dans les trois unités, l'intérèt placé dans l'expression des caractères, l'allure du drame fortement noué, et débarrassé de toutes les manifestations inutiles. Et cependant, par l'originalité de son génie, il a coulé dans la tragédie un esprit nouveau, il l'a modifiée intérieurement de telle sorte qu'il nous

semble le créateur d'un système dramatique.

Il n'a jamais discuté dans ses Préfaces sur les unités : elles sont trop bien établies, mais surtout elles ne le gênent pas. Il prend son point de départ si près du point d'arrivée, qu'un tout petit cercle contient l'action, l'espace et le temps. Au moment où il commence, toutes les forces sont déjà convergentes et ramassées. Sa tragédie est donc simple, chargée de peu de matière, aussi purgée que possible de roman. Son idéal, c'est l'absence d'intrigue, la belle nudité des tragédies grecques, et voilà par où le sujet de Bérénice lui a plu: deux lignes, un seul fait; ce n'est rien, mais l'invention consiste à faire quelque chose de rien. Moins il y a de matière, plus l'immatériel a de liberté pour se développer. A l'ordinaire, une tragédie de Racine est un fait, abondamment nécessité par les caractères des personnages : chacun d'eux étant posé au début dans une situation, sous une certaine pression, le conflit de leurs sentiments remplit les cinq actes, jusqu'à ce qu'il détermine un unique et irrémédiable fait, le dénouement. L'impulsion, le mouvement, dans le cours du drame, viennent presque exclusivement du dedans. Ainsi sont construites les tragédies d'Andromaque, de Britannicus, de Berénice, d'Iphigénie (sauf le miracle mythologique qui renverse le dénouement logique) : Bajazet un peu, Mithridate davantage, Phèdre surtout, admettent certains faits du dehors à modifier l'action; mais il est remarquable que pour les deux dernières, ces faits (mort, résurrection, retour de Mithridate et de Thésée) sont des hypothèses nécessitées par la vérité psychologique, et point du tout des ressorts disposés pour la surprise.

Racine produit toujours ses caractères en travail, jamais dans un état purement sentimental : il semble que ce soit une nécessité dans le théâtre français, de ne rien montrer qui ne soit action. Racine conçoit toutes les émotions, tous les états passifs comme mobiles, et principes d'activité; il les exprime justement sous l'aspect où leur force d'impulsion ou d'inhibition se découvre le RACINE. 543

plus fortement: l'objet est toujours une résolution à prendre, qui est prise, rejetée, reprise, autant de fois que s'exercent l'impulsion ou l'inhibition, jusqu'à ce qu'une secousse plus forte amène l'action définitive. Etudiez Phèdre, la grande passionnée: amour, pudeur, espoir, honte, remords, jalousie, repentir, il n'y a rien, dans ce rôle si riche, qui soit donné simplement comme modification sentimentale de l'être intime; tout est évalué comme quantité d'énergie, produisant un certain travail, pour éloigner ou approcher tour à tour le personnage d'une action irréparablement bonne ou mauvaise. Voilà comment la sensibilité se peint chez Racine non par des effusions lyriques, mais par des vibrations dramatiques; et sa tragédie est une suite de coups de théâtre et de révolutions.

En un sens Racine resserra le domaine de la tragédie : il ne crut point suffisant, comme Corneille, de présenter des caractères; il estima nécessaire de les saisir dans la passion, et même dans une crise aiguë de passion. Il est certain qu'en vingt-quatre heures, une âme ne se montre pas naturellement tout entière et jusqu'au fond, si quelque violente agitation ne la remue. A la tragédie de caractère, telle que de plus en plus la pratiquait Corneille, Racine substitua donc la tragédie de passion.

Peintre de la passion, il réagit contre Quinault, sans revenir à Corneille. Il laissa la tragédie politique, la psychologie des sentiments médiocres et des caractères froids; mais il chassa de la scène la fade galanterie. On lui a reproché d'avoir modernisé tous ses sujets, et l'on n'a voulu voir en lui que le peintre des mœurs de cour, affinées et polies : il est vrai que quelques-uns de ses jeunes

premiers, Xipharès ou Bajazet,

# Tendres, galants, doux et discrets,

ont un peu l'air de courtisans français, très id'alisés. Mais nous verrons que Racine a beaucoup mieux regardé qu'on ne dit communément les mœurs locales, la couleur particulière de chacun de ses sujets. Taine révait qu'on représentat Iphiqunie dans la grande galerie des glaces, en costumes du temps de Louis XIV: il aurait pu aussi bien demander une représentation de Jules César en costumes du temps d'Elisabeth; César, Burrhus, Antoine, et ce mob qui hurle pour ou contre César, tout cela est aussi anglais qu'Iphigénie est française.

Prenons le témoignage des contemporains: Quinault les satisfaisait, et Racine leur fit l'effet d'un brutal. Ce Pyrrhus que nous trouvons coquet, galant, les choquait comme un malappris, et Racine était obligé d'écrire cet avertissement: « Le fils d'Achille n'avait pas lu nos romans: certes ces héros ne sont pas des Céladons». N'a-t-on pas trouvé Néron même trop méchant? Il n'était pas assez amant avec Junie. Racine batailla pour obtenir le droit de faire autrement que Quinault, et de présenter la passion toute pure, dans ces crises où, faisant éclater le mince vernis de notre civilisation, la brutalité naturelle reparait. Ses effets paraissaient trop crus, et blessaient l'optimisme galant des salons: Saint-Evremond, un homme d'esprit, trouvait Britannieus trop noir; et la

pièce, en effet, n'est pas « consolante ».

Contre la mode, contre les délicatesses mondaines, Racine fit régner la raison, c'est-à-dire la vérité, dans sa tragédie. Il prit des sujets légendaires, historiques : sous le merveilleux ou le grandiose des fables et des noms, il apercoit, montre le fait commun, ni héroïque, ni royal, humain : une femme délaissée qui fait assassiner son amant par un rival, voilà Andromague; une femme trompée se vengeant sur sa rivale et son amant, voilà Bajazet; un homme qui, pour un intérêt ou un devoir, laisse une femme aimée, voilà Bérénice; un vieillard rival de ses fils, voilà Mithridate; une belle-mère amoureuse de son beau-fils, et le haïssant, le persécutant pour ne pouvoir s'en faire aimer, voilà Phèdre. Ne sont-ce pas les éternelles tragédies de la vie réelle, les sujets toujours les mêmes que les journaux et les tribunaux offrent à notre sensibilité avide de se dépenser? Même de Britannicus, même d'Iphigénie, n'extrairait-on pas des drames domestiques? une mère impérieuse, un fils craintif, révolté soudain par ses passions ou ses vices, ou bien un père sacrifiant à son ambition, à sa vanité, le bonheur et toute la vie d'une fille qu'il aime pourtant, est-ce là seulement de l'« histoire ancienne » ou de la « mythologie »?

Sous les noms héroïques, à travers les infortunes et les crimes extraordinaires, 'est la simple, générale, humaine vérité que Racine veut mon'rer : outre la politique, cela exclut l'intrigue romanesque, les novens compliqués ou surprenants. L'action se proportionnera au sujets, et les ressorts qu'elle emploiera seront « vulgaires » comn e eux. Néron se cache derrière un rideau, pour épier Britannicus e Junie : bassesse comique! Sans doute; la dignité tragique est une sottise : un empereur amoureux est un homme amoureux, qui a seulement plus de pouvoir, partant moins de scrupule à se satisfaire. On s'est étonné de certaines affinités qu'on a saisies entre la tragédie de Racine et la comédie de Molière : rien de plus naturel. Mithridate est avec Xipharès dans le même rapport qu'Harpagon avec Cléante. Si les deux peintres rendent la même passion, quoi d'étonnant qu'ils dessinent le même geste, et que les deux pères emploient la même ruse pour s'assurer de la rivalité des deux fils? Seulement des mêmes RACINE. 545

passions, de la même situation, du même moyen, l'un tire du comique, et l'autre du tragique : chacun suit la loi du genre qu'il fraite.

Le style est pareil : simple et naturel avant tout, juste, précis, intense, rasant la prose, comme disait Sainte-Beuve. Une admirable poésie, dont on parlera plus tard, s'y fond, et s'y résout en langage pratique. Point de sublime: point de mots à effets, de vers à détacher, à retenir. Racine ne fait pas de « pensées », ni de maximes. Le Qui te l'a dit? d'Hermione, le Seigneur, vous changez de visage de Monime, le Sortez de Roxane, voilà le sublime de Racine, des mots de situation, terribles ou pathétiques par les causes qu'on saisit et par les effets qu'on pressent. Des mouvements de passion s'expriment avec une naïveté qu'on a trouvée presque comique : comme l'amour de Pyrrhus, au moment où il a juré de ne plus penser à Andromaque, Mithridate, pressant Monime de l'aimer, me fait invinciblement penser à l'autre vieillard amoureux, à l'Arnolphe de Molière. On serait étonné, si l'on y regardait de près, de ce qu'il y a chez Racine de mots familiers, de locutions de tous les jours; la musique délicieuse de son vers nous empèche de remarquer les formes de la conversation courante qui souvent le remplissent.

Les personnages de Racine sont plus près de nous que ceux de Corneille : du moins, il nous le semble, quoique peut-être les grandes passions ne soient guère moins rares que les grandes volontés. Mais dans nos âmes communes, les abandons au sentiment, à l'inclination, sont plus fréquents que les résistances et les victoires de l'énergie volontaire. Racine a été élevé dans le jansénisme, à croire que la nature est corrompue, que tout merite. tout bien en l'homme vient de la grâce; il a pu rompre avec ses maitres, il n'a pu se défaire des enseignements lentement insinués, quitter le point de vue d'où ils lui avaient appris à regarder l'agitation humaine. Il a donc peint une nature faible, impuissante à se diriger, tiraillée entre ses instincts, des passions fougueuses, des volontés chancelantes ou abattues. Il n'y a rien de proprement chrétien dans les caractères qu'il dessine (Esther et Athalie écartées), sinon en tant que le christianisme est un des éléments principaux de la civilisation dont les types étudiés sont le produit. Mais il est bien certain qu'il y a un parfait accord entre la conception psychologique de Racine et le dogme caractéristique du jansénisme : de là vient la facilité avec laquelle Arnauld accepta Phèdre, lorsqu'on voulut réconcilier Racine avec lui, et de là le mot fameux que la reine incestueuse est « une chrétienne à qui la grâce a manqué ».

Ainsi, tandis que Corneille résout le conslit de la volonté et des

passions par la victoire de la volonté, Racine conclut au triomphe des passions: et comme Corneille tend à supprimer les passions, il tend à supprimer la volonté. L'orageuse beauté de Phèdre résulte de ce que sa volonté tient à peu près en balance son amour; une lutte intérieure la déchire, tellement que tout le drame est dans ce seul rôle. Au contraire, dans Roxane, la passion est toute pure, sans contrepoids, sans correctif, immodérée, impudente. Et Agrippine, Clytemnestre, Athalie, chacune en son genre, ne sont aussi que passion.

Cette façon de juger les forces respectives de l'instinct et de la raison pousse le drame aux dénouements funestes : où la passion domine, le crime et le malheur doivent suivre. Ainsi la tragédie de Racine finit presque toujours mal : seul un miracle mythologique autorise le dénouement heureux d'Iphigénie; et, si Mithridate se termine bien, c'est par un miracle psychologique, qui n'est pas la meilleure partie de la tragédie. Je ne parle pas d'Esther et d'Athalie: Dieu peut tout, et c'est lui qui mène les

deux actions.

Mais voici une conséquence plus importante de la psychologie de Racine : son théatre sera féminin, comme celui de Corneille était viril. Car c'est dans les femmes que la faiblesse naturelle paraîtra le plus visiblement : ce sont elles qui sont par excellence des êtres d'instinct, de volonté faible ou nulle, de raison ployable, et réduite au rôle de servante du sentiment qu'elle fournit de sophismes; ce sont elles que toujours et partout l'affection conduit, jamais l'idée. Telles du moins les voit Racine, et par suite il les pousse au premier plan de sa tragédie. Là où l'histoire ne s'impose pas au poète, dans les sujets dont il est maître et qu'il arrange à son goût selon son expérience intime, les hommes palissent et s'effacent : que sont Pyrrhus, Oreste, Bajazet, Hippolyte, Thésée, même Acomat, à côté d'Hermione, d'Andromaque, de Roxane, de Phèdre? De Racine date l'empire de la femme dans la littérature : et cela correspond au moment où tous les instincts violents, ambitieux, qui jetaient les hommes dans l'action politique et militaire, s'apaisent dans la vie de société, où la femme y devient souveraine sans partage, où d'elle va partir tout honneur, tout mérite et toute joie.

Racine a peint admirablement les âmes féminines, avec une finesse singulière. Il en a marqué toutes les nuances les plus délicates, mais surtout la forme et le mouvement caractéristiques: le sentiment faisant office de raison, l'extrême violence sortant de l'extrême faiblesse. On l'a accusé de se répéter; il ne faut l'avoir guère lu, ou grossièrement. Plus on a soi-même d'expérience, plus on aperçoit de variété dans son observation. Il a peint, non

RACINE. 547

l'amour, mais cinq, dix amours, dont pas un ne ressemble à l'autre : chaque individu aime à sa façon, avec son tempérament, son esprit, toutes les modifications que l'àge, la condition, la situation peuvent imprimer à l'éternel élément de la passion.

Vovez ses jeunes filles, sœurs peut-être, non pas doubles les unes des autres : Junie, pitoyable et protectrice, Iphigénie, douce et fière, Hermione, naïve, abandonnée, emportée; Monime, pudique, résolue, soucieuse de son devoir, de son honneur, de sa dignité, ferme dans sa volonté comme une héroïne cornélienne, sans raideur pourtant, et toute tendre et gracieuse; Eriphyle, enfin, déprimée par la misère, envieuse, ingrate, une amoureuse qui avilit l'amour. Même variété parmi les femmes, ou plus grande encore : Bérénice, tendre, élégiaque, mélancolique, avec des réveils d'énergie pour ressaisir l'arme féminine de la coquetterie: Phèdre, malade d'amour à mourir, et voulant mourir sans parler, parlant quand, trompée par son malheur, elle se croit libre, consentante alors à sa passion débordée, atterrée par le retour de Thésée, et laissant par honte, pour cacher la faute déjà faite, se consommer un plus grand crime, ramenée par le remords pour démentir la calomnie, replongée plus profondément dans le mal par une crise effroyable de jalousie, et, aussitôt que l'irréparable est consommé, repentante, enfin se rachetant par la confession publique et la mort volontaire; Roxane, plus simple, sensuelle et féroce, qui sans cesse donne à choisir à son amant entre elle et la mort, sans esprit, sans âme, animal superbe et impudique. Ces huit caractères de femmes sont tous des types bien tranchés, et d'une absolue vérité.

Les hommes sont plus faibles: les amoureux aimés sont des galants agréables, et rien de plus. Je ne sais pas au reste s'il est jamais arrivé que l'objet d'une grande passion, au roman et au théâtre, fût peint d'une manière satisfaisante, et parût autre chose qu'un ressort qui met la passion en branle, ou bien une cible où elle tire. Il n'y a peut-être que Corneille qui ait pu rendre l'objet égal à la passion qu'il inspire.

Racine se retrouve dans les amants qu'on n'aime pas : Pyrrhus, fier et épris, un soupirant qui a de belles révoltes, et qui donne parfois de rudes secousses à sa chaîne; Oreste, passionné et sombre, proche de la folie, et capable de crime; et Mithridate, l'amoureux en cheveux gris, qui sait qu'on ne peut l'aimer et s'acharne à exiger l'amour, étalant avec emportement toutes les compensations qu'il a de la jeunesse qui lui manque; et Néron, l'amoureux qui est un maître, et qui le sait.

Racine ne s'est pas borné à l'amour, où il voyait, non sans raison, « la route la plus sûre pour aller au cœur ». Même d'ans les tragédies où l'amour est tout, il y a d'autres caractères que des amoureux. Voici Andromaque, veuve et mère, obligée de choisir entre la fidélité qu'elle doit à son mari, et la protection qu'elle doit à son fils, honnête femme qui se défend avec ses grâces de femme, ménageant l'amour de Pyrrhus pour lui résister sans le décourager. Bajazet nous offre Acomat, un politique réaliste qui ne débite pas de maximes, dépourvu de sentiment et de scrupules, tout à ses intérêts, mais éloigné des crimes inutiles autant que de l'impudence pompeuse, n'ayant pas d'illusion sur les hommes et ne le criant pas : une des plus réelles figures de ministre qu'on ait jamais dessinées. Et Mithridate, c'est le vieillard amoureux, mais c'est Mithridate, le roi barbare, l'ennemi des Romains.

Dans certaines tragédies, l'amour n'est qu'un cadre, ou même un fil léger, et donne occasion de peindre diverses sortes de caractères et de passions. Dans Iphigénie, Britannicus, l'amour est peu de chose, dans Athalie il n'est rien. Et dans ces trois sujets, que de formes d'âmes nouvelles et variées : Ulysse, le politique froid. qui ne recule jamais devant les movens, quand il a choisi le but. point insensible pourtant, mais rassuré par la conscience qu'il a de ne voir que le bien public; Agamemnon, père tendre, faible ambitieux, qui voudrait les fruits du crime sans le crime, et qui ne peut se résoudre à sacrifier sa fille à son égoïsme, ni son égoïsme à sa fille, plus sympathique que le Félix de Corneille. parce qu'il est plus déchiré; Clytemnestre, la « mère », qui ne connaît plus ni patrie, ni dignité, ni mari, dès que sa fille est en péril, en qui, mieux qu'en aucune amplification romantique. apparaît le sentiment primitif, animal, de la maternité; c'est la bête défendant son petit.

Ailleurs voici Agrippine, une mère aussi, mais ennemie de son fils, et l'aimant pourtant d'un reste d'instinct : sière, ardente, ambitieuse, d'une ambition de semme, qui n'est pas une énergie d'ordre supérieur, aspirant à pouvoir plus pour agir plus, ni une consiance superbe de savoir réaliser mieux que personne le bien public, mais une vanité avide de l'extérieur, de l'enivrement, des flatteries de la puissance : Agrippine est ambitieuse comme une autre est coquette. Jouet de ses affections, son humeur la mène, son orgueil, son espoir la trompent : elle s'irrite et s'apaise sollement, inégale en son action, maladroite et crédule. A côté d'elle, Néron, une àme mauvaise, égoïste, vaniteuse, lâche, en qui l'amour est une sureur sensuelle, un transport de l'imagination, sans tendresse, sans estime, sans pitié : il va à son premier crime, poussé par son instinct, souetté par la jalousie, retenu par ses peurs, peur de sa mère, peur de son gouverneur, peur des mille

RACINE. 549

voix du peuple, enlevé enfin par l'aigreur de sa vanité, sans étonnement après le crime, et d'une belle impudence, mais affolé soudain d'une peur toute physique, dans la détente de ses ners après l'action, et déprimé de voir la femme pour qui il avait fait le coup lui échapper. Autour de ces deux personnages, Burrhus, un honnète homme, dans une situation fausse, assez souple pour être vivant, et un coquin, Narcisse, bas, plat, intrigant, qui joue de son maître à merveille en semblant lui obéir.

Enfin Athulie est, sans maximes ni dissertations, une des plus fortes pièces politiques qu'on ait jamais écrites, et à coup sûr la plus hardie peinture de l'enthousiasme religieux : Athalie est une femme, fiévreuse par conséquent et inégale, alternativement irritée et facile, selon les objets qui tournent son âme passionnée; un songe, un visage d'enfant, tout dévie ou rompt son action. Elle se débat plus qu'elle ne lutte. Elle figure un pouvoir qui tombe, contre qui toutes les circonstances fortuites tournent fatalement, et qui n'a plus vraiment la force de se soutenir : il donne quelques secousses, violentes et inutiles, qui l'épuisent, et il est incapable d'une résistance ferme. Joad est un fanatique, désintéressé, sans scrupules, impitovable, le plus dur et le plus immoral des politiques, parce qu'il ne fait rien pour lui, tout pour son Dieu. Par Joad, le pieux poète nous découvre tous les crimes du fanatisme et leur source profonde. Entre Joad et Athalie oscille Abner, brave soldat, politique naïf, calme dévot, l'honnête homme timoré, qui fuit les responsabilités, ménage tous les devoirs, et sert tous les pouvoirs. Mathan est une ame envieuse, ambitieuse, qui joue de la religion, hypocrite tragique, à qui nulle vie innocente, nul intérêt public n'est précieux, des qu'il trouve jour à satisfaire ses haines ou son orgueil : serviteur égoïste et sans dévouement d'Athalie, servi lui-même par le zèle intéressé de Nabal. Enfin, il y a, dans Athalie, Joas, un enfant. Songez quelle hardiesse c'était de mettre un enfant dans une tragédie : le xvnº siècle n'a pas connu, n'a pas aimé les enfants. La raison n'a pas assez de place dans leur vie; et l'instinct naturel, primitif, les conduit. Il n'y a que deux enfants qui comptent dans la littérature classique : la petite Louison, naïve et futée, le petit Joas, simple, candide, répétant sa lecon avec une gravité dévote d'enfant de chœur.

En voilà assez pour nous faire entendre quelle injustice c'était de dire que Racine ne ferait plus de tragédies, quand il ne serait plus amoureux. Cet homme-là, par un exemple unique, a fait vraiment à son Dieu le sacrifice de son génie; il s'est retiré quand il n'était ni épuisé ni fatigué, quand il avait seulement montré ce

qu'il pouvait faire.

## 4. LA VISION POÉTIQUE DE RACINE.

On n'aurait que la moitié de Racine, si l'on ne regardait que la vérité psychologique de ses peintures, leur ressemblance avec la vie réelle. Il a mis la poésie dans la tragédie, cette poésie si rare dans Corneille, et que Rotrou par accident a rencontrée. Remarquons bien une différence entre nos deux grands tragiques dans le choix des sujets : depuis le Cid, Corneille n'a pas tiré une tragédie de la poésie ancienne, sauf Pompée, qui vient de Lucain, un historien rhéteur plutôt qu'un poète, et sauf OEdipe, dont il a fait ce que vous savez, du Sophocle habillé à la Quinault. Racine prend ses sujets dans Euripide: Andromague, Iphigénie, Phèdre. Il y ajoute, pour les traiter, Virgile et Homère. Mais quand il s'inspire des historiens, c'est la qu'il faut saisir l'opposition des deux génies. Pour Corneille, un historien est un historien, un garant de l'authenticité des faits : Tite-Live ou Justin, Baronius ou Du Verdier traduisant Paul Diacre, ce lui est tout un. Racine, au contraire (mettons à part Suétone qui lui fournit Bérénice : le sujet n'a pas été ohoisi par lui), Racine prend Britannicus à Tacite, le plus grand peintre de l'antiquité; Mithridate, à Plutarque, le biographe dramatique, où Shakespeare allait aussi chercher la poésie des passions. S'agit-il de tragédies saintes, Corneille ouvre Surius; Racine, la Bible. Reste donc Bajazet, le seul sujet qui ait été choisi par Racine pour sa pure valeur dramatique et réaliste.

Il est poète, et dans toutes les actions qu'il met en scène, il saisit une puissance poétique qu'il dégage. La seule étoffe de son style nous en avertit. l'ai signalé cette notation si exacte des sentiments, qui est la forme nécessaire du positivisme classique. Mais j'ai dit aussi qu'il y a des vers, des couplets de poète dans Racine; la traduction serrée de l'idée que commande la psychologie dramatique, s'achève sans cesse en images, en tableaux qui la dépassent infiniment, et qui ouvrent soudain de larges échappées à l'imagination. A travers un rapide récit, où Xipharès expose toutes les circonstances par lesquelles son rôle est déterminé, soudain il s'arrête un moment sur les victoires de son père :

Et des rives du Pont aux rives du Bosphore, Tout reconnut mon père....

De ce triomphe l'orgueil filial de Xipharès est enivré, et le sentiment suscite un réveil de sensations, la vision d'une mer sans ennemis, où les flottes du roi déploient joyeusement leurs voiles ;

.... Et ses heureux vaisseaux N'eurent plus d'ennemis que les vent et les eaux. (Acte I, sc. 1.)

RACINE. 551

Après cette envolée soudaine, le style se rabat, tout près de la prose, dans l'indication exacte des faits. Un peu plus loin, Pharnace engage Momme à s'embarquer avec lui :

Jusques à quand, madame, attendrez-vous mon père?
(Acte I, sc. viii.)

Et il fait son invitation dans un couplet pressant et précis, qu'éclairent de place en place comme de larges trouées ouvertes sur de lointains et grandioses passages.

Fuyez l'aspect de ce climat sauvage.... Un peuple obéissant vous attend à genoux Sous un ciel plus heureux...;

mais surtout à la fin, dans ce dernier vers qui évoque à nos yeux Monime

Souveraine des mers qui la doivent porter,

on voit tout un triomphal cortège glisser sur l'étendue resplendissante des eaux. Deux vers ou trois plus bas, Monime ouvre la bouche, et son premier mot, c'est: Ephèse et l'Ionie; une soudaine et lumineuse évocation de la Grèce asiatique, avec tout ce qu'elle

contient pour nous de prestigieux souvenirs.

On n'a qu'à feuilleter n'importe quelle tragédie de Racine, et des impressions analogues surgiront en foule. Cela veut dire que chacun de ses sujets éveille en lui une vision poétique. Il ne se pique pas d'être historien; il ne fait pas de couleur locale. Mais à chaque sujet il s'efforce de garder son caractère, de faire revivre en son imagination les âges lointains, les civilisations disparues. Il ne croyait pas qu'on pût mettre en tragédie la réalité immédiatement percue: if voulait envelopper l'observation dans une vision agrandie par l'éloignement, et par là poétique : à cette condition seulement, il crut pouvoir traiter Bajazet, parce qu'il sentait les Turcs aussi loin de lui que les Romains. Et, même dans Bajazet, il a essayé d'être le moins « français » possible. Les éléments d'une vision complète et colorée lui ont manqué, et le style de la pièce est plus pragmatique que poétique; cependant il est visible qu'il a utilisé avec soin toutes les indications de mœurs et d'institutions, qui pouvaient l'aider à former une représentation sensible du sujet.

Nous ne pouvons exiger que Racine nous parle selon nos idées de la Grèce ou de l'Asie, qu'il costume ses acteurs d'après les dernières trouvailles ou les hypothèses récentes de l'histoire et de de sa forme tragique. \

l'archéologie: il n'y avait guère que la civilisation gréco-romaine, la décadence raffinée, dont il pût avoir un sentiment historique-ment exact. Et d'autre part, si nous sommes habitués de nos jours à voir nos écrivains nous présenter l'humanité antique dans ce qu'elle a d'irréductible aux formes actuelles de nos âmes, il faut consentir à ce que Racine nous la montre dans ce qu'elle a d'identique; l'un n'est pas plus vrai en soi que l'autre. Ces considérations une fois admises, nous n'aurons pas de peine à trouver que le réalisme psychologique de Racine se fond dans une vision poétique, d'où résultent cette lumière exquise et cette pure noblesse

Ses modèles et ses auteurs parlaient à son imagination. Ce n'étaient pas pour lui des hommes quelconques, types de l'humanité, tirant toute leur valeur de leur définition. C'était Andromaque, l'Andromaque d'Homère et de Virgile, c'était l'Oreste fatal d'Eschyle et d'Euripide. Toute la Grèce homérique lui apparaissait sur le rivage d'Aulis, autour de l'autel où il trainait Iphigénie. La grande figure de Mithridate séduisait son âme d'artiste; et, au risque de déranger l'équilibre de sa composition, au milieu du drame réaliste du vieillard amoureux, il s'arrètait à peindre, dans toute sa hauteur, le despote oriental, cruel et héroïque, dont Plutarque lui donnait l'idée. Il écrivait Britannicus, le plus saisissant tableau qu'on ait tracé de Rome impériale : il l'écrivait en pur artiste, sans idée ni intention de politique, attaché seulement à bien rendre la sombre couleur de Tacite. Là. comme dans Mithridate, il en use librement avec ses auteurs, pour le détail des faits et pour la composition psychologique des caractères individuels : mais Plutarque et Tacite ont très fortement enfoncé dans son ame la vision d'une Asie barbare ou d'une Rome corrompue, qui se déploie par-dessus le mécanisme abstrait des forces morales. Phèdre a une poésie plus prestigieuse encore : on ne saurait citer tous les vers qui créent, autour de cette dure étude de passion, une sorte d'atmosphère fabuleuse, enveloppant Phèdre de tout un cortège de merveilleuses ou terribles légendes, et nous donnant la sensation puissante des temps mythologiques:

Noble et brillant auteur d'une triste famille, 'Toi dont ma mère osait se vanter d'être fille,... Soleil....
O haine de Vénus! Ó fatale colère!
Dans quels égarements l'amour jeta ma mère!....
Ariane, ma sœur, etc...
La fille de Minos et de Pasiphaé....
Moi-mème, il m'enferma dans des cavernes sombres, Lieux profonds, et voisins de l'empire des ombres...

553

Et tant d'autres vers, qui font que la tragédie s'élargit avec l'imagination du public, et devient apte à recevoir toutes les impressions que notre éducation archéologique et esthétique nous fait rechercher dans la représentation de l'antiquité.

Les tragédies sacrées de Racine ont le même caractère. Esther est une élégie pieuse, aimable et un peu enfantine, avec son fantoche de sultan et son épouvantail de ministre : mais le vieux Juif Mardochée, la douce dévote Esther ressortent en pleine lumière. Toute la poésie des Livres Saints est passée dans la prière d'Esther. Athalie est une vision d'une intensité étonnante : dans ce cadre grandiose du temple, devant ces chœurs, dont la voix, un peu maigre, rappelle à notre mémoire les fières beautés des psaumes hébraiques, Joad, si bien saisi dans son àpreté juive, dans sa puissance de haine et de malédiction, dans l'absorption enfin du sentiment national par la passion religieuse, Joad est une figure biblique. Mais songez surtout à son accès de fureur prophétique, à ce qu'il a fallu de puissance poétique, de hardiesse artistique, pour concevoir et pour offrir à ce monde de raisonneurs et d'intellectuels un prophete, un vrai prophète, inspiré, délirant, dessinant l'avenir en images actuellement extravagantes. Et, pour doubler l'audace de la peinture, imaginez que ce prophète découvre les crimes futurs de Joas, et risque de rendre odieux le personnage sympathique : faute insigne pour un dramaturge adroit, trait admirable de vérité profonde et de large poésie, qui jette soudainement une vive lumière sur la sinistre histoire de Juda, et sur le triste, le pauvre fond de notre humanité.

Je crains que Racine, comme Bossuet, n'ait été trop poète pour un siècle qui s'éloignait de plus en plus de la poésie : on sentit la vérité humaine mieux que la grandeur poétique de son œuvre. On pourrait s'étonner que les romantiques l'aient traité si mal, eux qui étaient poètes et artistes; mais il faut songer que tous les pseudo-classiques qui s'abritaient derrière Racine, leur en faisaient méconnaître le véritable caractère. Et surtout la poésie de Racine est tout juste l'opposé de la poésie romantique : elle n'est pas l'épanouissement de l'individualité, impérieuse et capricieuse;

elle est tout objective et impersonnelle. (App. XVII.)

## 5. LA TRAGÉDIE APRÈS RACINE.

J'ai pu grouper quelques tragiques autour de Corneille : autour de Racine, il n'y a personne. Rien de plus plat que Pradon et que l'abbé Genest <sup>1</sup>. Totalement dépourvus de sens poétique, ils

<sup>1.</sup> Sur la tragédie après Racine, cf. G. Lanson, Nivelle de la Chaussée et la Comédie

traitent les plus merveilleux sujets de la poésie antique avec une sorte de bon sens bourgeois, asservi et étréci par les préjugés de leur monde. A la fin du siècle, je ne vois à nommer que la pièce de Longepierre (1688), pour une Médée rendue avec une raideur énergique de dessin et une pauvreté de couleur qui font moins songer à l'antiquité qu'à David, et pour un Jason très curieux de réalité prosaïque, dans son rôle de bellâtre égoïste et plat.

La tragédie se meurt. Des mœurs de convention s'établissent : l'observation directe de la nature cède la place à des formules arrêtées, dont, au nom de la dignité tragique, il ne sera plus permis de se départir. Les sujets s'évanouissent dans le vague et l'abstrait. Pour voiler le vide et la fausseté des sentiments, on arrange, on entortille les incidents romanesques, les scélératesses monstrueuses. Les incognitos et les reconnaissances deviennent le train ordinaire et journalier des actions théâtrales. A mesure que la tragédie s'affadit, on cherche à la renforcer par la rareté des situations et des sentiments : on va hors de la nature et contre la nature. Jamais Campistron n'est plus fade que lorsqu'il veut peindre un amour incestueux. Ni lui, ni Lagrange-Chancel ne valent d'ètre lus!: ils font valoir je ne dis pas Rotrou ou Tristan, mais Scudéry et La Calprenède, et le bonhomme Hardy. Ne nous faisons pas illusion : la fécondité vigoureuse de la tragédie, c'est autour de Corneille qu'il faut la chercher. Racine en a prolongé seul la splendeur, dans une époque qui n'était plus capable que de l'opéra.

larmoyante, p. 81-406. Le jugement ici porté se justifierait par : Pradon, Régulus, ou Phedre et Hippolyte; Genest, Pénélope; Longepierre, Médée; Campistron, Andronic, Tiridate; Lagrange-Chancel, Ino et Mélicerte, Amasis (sujet de Mérope).

Passe pour Lagrange-Chancel, le faiseur de mélodrames. Mais l'arrêt est un peu dur pour Campiston. L'homme est un personnage assez curieux; et dans ses tragedies affadies, il y a une ou deux notes de mélancolte presque romantique qui à cette date sont originales (17° éd., 1922).

## CHAPITRE V

### LA FONTAINE

La Fontaine, son caractère; sources et formation de son génie poétique. — 2. Les Fables: ce qu'il a fait du genre : drame et lyrisme. — 3. La poésie dite légère. Chaulieu.

#### 1. LA FONTAINE.

Si l'on veut se rendre compte des restrictions que comporte la théorie des milieur, de l'effrayant inconnu que nulle détermination scientifique des œuvres littéraires ne peut réduire, il ne faut que considérer les deux plus purs poètes de notre xvu siècle : La Fontaine et Racine. Ils sont tous les deux Champenoist, de la plus grise, et prosaïque, et positive de nos provinces, de cette terre des bons vivants et des malicieux conteurs, dont il semble que les fabliaux épuisent la définition intellectuelle. Il y a dans La Fontaine assez de quoi répondre à cette origine 2 : par toute une partie de son

1. L'un est de la Ferté-Milon et l'autre de Château-Thierry. Il est possible que ce soient deux terroirs très différents; mas si cela est, on comprend que l'ides générale de la région, de la province, à laquelle se tiennent d'ordinaire les disciples de Taine, n'est plus qu'une abstraction sans realité et sans signification précise (14° éd.).

2. Biographie: Né à Château-Thierry, le 8 juillet 1621, fils d'un maître des eaux et forêts, Jean de La Fontaine étudia à l'Oratoire de Reims et à Saint-Magloire de Paris; puis il véeut oisivement dans sa ville natale, parmi ses amis, Pintrel, traducteur de Séneque, Maucroix, traducteur de Platon. En 1647, il se marie, et prend une charge de maître des eaux et forêts. En 1651, il publie une traduction de l'Ennuque de Terence. Son parent Janmart le présente à Fouquet, qui le pensionne. Après la disgrâce de Fouquet, il écrit l'Étégie aux nymphes de Vaux; et il accomparne Janmart exilé à Limoges; il a raconté son voyage dans des lettres à sa femme. Plus tard, il est présenté à la duchesse de Bouillon, exilée dans sa terre de Château-Thierry, pour qui il écrit des Contes. En 1669, il publie son roman de Psyche. Il avait tost à fait abandonné Château-Thierry et sa femme. Pendant vugt ans il véeut chez Mme de la Sablière; lorsqu'elle fut morte, il alla chez M. d'Hervart L'Académie le reçut en 1684. Il écrivit pour le théâtre Rayotin ou le Roman comique (1684), le Florentin (1685), la Coupe enchantée (1688). Il se convectit en 1693, et mourut le 13 avril 1695. Parmi ses poésies diverses sont deux pièces importantes pour

humeur et de son génie, il plonge en quelque sorte dans le soi natal, et l'on saisit en lui le goût du terroir champenois.

Il faut se garder des illusions enthousiastes, comme des exagérations dénigrantes, quand on parle de l'homme et de la façor dont il vécut. On a poétisé la vie de ce bourgeois de province, sensuel et flàneur, qui n'eut ni volonté, ni sens moral, ni énergie pour aucun devoir, qui ne sut faire ni sa charge de maître des eaux et forêts, ni sa fonction de chef de famille. En pleine force du corps et de l'esprit, il làcha tout, charge, femme et fils, pour venir à Paris, et vivre à la solde d'amateurs généreux. Il fut foncièrement égoïste; il ne sut résister jamais ni à son désir ni a son plaisir, et s'abandonna à toutes les impulsions de sa nature.

D'où vient cependant que ce caractère assez laid en somme s'est prêté aux idéalisations de la critique? C'est que La Fontaine a un égoïsme d'une qualité particulière, cet égoïsme des enfants, qui n'est que l'instinct naturel, que l'éducation n'a pas entamé ni complété, et dans lequel la civilisation n'a point mèlé ses complications corruptrices. Il ne contient ni ambition, ni avarice, ni intérèt : il est tout spontané et de premier mouvement. Le calcul et la réflexion en sont absents; et dans ce total abandon à la nature, si la nature a des instincts de tendresse, de sympathie, d'amilié, l'homme sera tendre, affectueux, et capable de préfèrer ses sympathies à ses intérèts. C'est le cas de La Fontaine; il a le cœur primesautier, et le sentiment peut tout sur ce grand enfant ingénu. Aucun devoir ne le retient, quand il n'aime pas : aucun intérêt, quand il aime.

Parce que cela lui fait plaisir, il aime ses amis; il leur est dévoué, tendrement, délicatement, à Fouquet, à Mme de la Sablière, à M. d'Hervart. Si incapable de réflexion et de bon conseil pour luimême, il est aftentif, clairvoyant, prudent sur les affaires de ses amis. Aussi se fait-il aimer, comme il aime. Ce n'est pas la seule fois où l'on voie l'égoïsme radical faire un caractère charmant : ces libres déploiements de la nature primitive, antérieure à toute morale, ont d'infinies séductions.

Le fond de la poésie de La Fontaine, c'est cette spontanéité, cette richesse des émotions, qui, dans la vie réelle, en font le plus incorrigible des fantaisistes; c'est la simplicité, l'absolue et immo-

la connaissance de son génie, l'Epître à Huet et le Discours à Mme de la Sablière. Éditions: Les Fables: 11° et 2° parties, 1668, in-4; 1668, 2 vol. in-12, réimp. avec une 3° et une 1° partie, 1678 et 1679, 4 vol. in-12; Le XII° livre, Paris, 1692, in-12. Œurres complètes (Coll. des Grands Écriv. de la France), Hachette, 11 vol. in-8, 1883-1993. — A consulter: Walckenaer, Hist. de la vie et des ouvrages de La F., Paris, 1820, in-8. Marty-Laveaux. Essai sur la langue de La F., 1853, Paris. Taine, La Fontaine et ses fables.

rale irréflexion (en un sens) de l'expression qu'il leur donne. Il y a de tout dans cette àme de poète : esprit d'abord, malice, ironie; sensibilité ensuite, et sympathie universelle, large amour de la nature et de l'humanité. C'est un artiste en plaisirs, qui excelle à s'en fabriquer de toutes sortes et de toutes qualités, avec tous ses sens et tout son esprit.

J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique, La ville et la campagne, enfin tout : il n'est rien Qui ne me soit souverain bien, Jusqu'aux sombres plaisirs d'un cœur mélancolique.

# Il goûte voluptueusement

Les forêts, les eaux, les prairies, Mères des douces réveries.

Mais il est amoureux aussi de l'esprit humain, de l'exercice intellectuel, des livres, et de tous les *livres*:

Je chéris l'Arioste et j'estime le Tasse; Plein de Machiavel, entêté de Boccace, J'en parle si souvent qu'on en est étourdi.

Ne voulait-il pas aller au séminaire pour avoir lu la Bible? N'était-ce pas une ode de Malherbe qui avait fait jaillir la source profonde de poésie jusque-la cachée sous l'épaisse jovialité du bourgeois de province? Et ne le voit-on pas raffoler de Baruch toute une semaine? Dans cette vivacité et cette mobilité d'impressions, une vie s'en va à vau-l'eau : mais l'étoffe est riche pour la poésie.

Avec cela, il n'a rien d'un fou, d'un inconscient, d'un irresponsable. Ses légendaires distractions ne l'empêchaient pas de voir clair dans la vie : le caractère était mou et ployable en tous sens, mais l'intelligence était aiguisée et pénétrante. Il était observateur, et toute réalité entrait profondément en lui. Il voyait si clair, le bonhomme, qu'il a été le premier à noter, dès 1660, que le temps de la fantaisie était passé, que le temps de la vérité était venu dans la littérature. Il avait aussi un sens exquis de l'art : il avait ce don rare, la mesure dans l'énergie. Il savait limiter ses impressions, les arrêter au point précis où elles deviendraient douloureuses et brutales. Hardiment naturaliste, il estimait qu'il n'y a pas d'interprétation artistique de la nature qui n'y manifeste de l'agrément et de la grâce; mais, comme c'était le plus loyal et le moins truqueur des artistes, il ne rendait ainsi que parce qu'il sentait d'abord : sa forme d'esprit était un délicat épicurisme,

qui excellait à extraire de tous objets les parcelles de beauté ou de plaisir qui y étaient enveloppées. Il avait, dans un degré particulier de puissance, les facultés techniques du poète : les motsétaient pour lui des formes vivantes, souples, colorées, et le versétait le développement harmonieux d'une ondulation rythmique.

On voit de quels éléments est formé le génie de La Fontaine, et ce qu'y peuvent revendiquer toutes les influences extérieures et antérieures. De la tradition gauloise, c'est-à-dire purement fran-'caise, il tient l'esprit, le récit leste et vif, la raillerie subtile et pénétrante, sans parler de l'immoralité qui est un jeu de l'esprit plutôt qu'une fougue des sens. Les Contes, c'est la pure tradition des auteurs champenois et picards, c'est l'inspiration des fabliaux, avec un peu de l'art de Boccace. Ils sont bien déplaisants et ennuyeux aujourd'hui, avec leur libertinage raffiné et froid, où le thème scabreux est présenté toujours dans l'abstrait, hors de toute peinture des mœurs : mieux vaut encore la grossièreté des fabliaux. De son siècle, de l'esprit rationaliste et scientifique qui prévalait alors, il tient son goût de vérité exacte, son observation précise et serrée, sa curieuse recherche et sa sûre connaissance de la vie morale et des passions humaines. De l'Italie, et de l'antiquité, même de l'antiquité grecque qu'il eut le rare talent de percevoir à travers les insuffisantes traductions, il a tiré son gout délicat, et ce sens de la forme, ce besoin d'une perfection difficile. qui ont réglé l'emploi de ses facultés poétiques : c'est par là qu'il est devenu un artiste, et qu'il a travaillé sa matière en œuvre d'art. Enfin, son originale propriété, l'inexplicable fond de son individualité, c'est, dans une race, dans un siècle peu poétique, la puissante expansion de son tempérament poétique; c'est cette souplesse de l'âme universellement impressionnable, et capable d'absorber. d'amalgamer et de fondre toutes les autres influences.

Au reste, il ne faut pas se laisser égarer par les mots légendaires qui ont cours à propos du bonhomme. Ce fablier n'a pas porté ses fables comme un prunier porte des prunes : ç'a été du moins un fablier bien tardif. La Fontaine fait ses débuts dans la littérature à trente-trois ans, par l'Eunuque (1654); il a plus de quarante ans quand il écrit Joconde, son premier Conte; il a quarante-sept et cinquante-sept ans, quand il publie ses deux principaux recueils de Fables. C'est tout juste le contraire de ce qu'on attendrait d'un génie naturel et facile : la poésie de La Fontaine est l'œuvre de sa maturité déjà avancée. Il lui fallut le temps de se reconnaître : lentement, péniblement, il s'est mis en possession de son originalité, après avoir tâtonné et erré. Il n'y a rien d'inconscient dans son génie; il est tout clair, avisé, réfléchi; et il faut qu'il ait nettement conçu et la qualité de son naturel et le caractère de

son idéal pour les réaliser dans des œuvres parfaites. L'esprit l'a séduit d'abord, et tous les précieux, les Italiens, Voiture. Mais il en est revenu : les anciens l'ont ramené à la simple nature. Il les en a remerciés dans son *Epitre à Hurt*, attestant par son expérience la vérité des enseignements de Boileau. Même alors, surtout alors, il a travaillé : il s'était négligé quand il raffinait, mais l'exquise simplicité, il ne l'a jamais rencontrée que par un labeur obstiné. Ses Fables, où la poésie coule de source, ont été faites et refaites, jusqu'à ce qu'elles eussent trouvé leur perfection. On possède le Renard, les mouches et le hérisson, sous deux formes : il n'a passé dans la seconde rédaction que deux vers de la première.

#### 2. LES FABLES.

Nous pouvons négliger tout le reste de l'œuvre de La Fontaine, les Contes, si ennuyeux et si tristement vides de pensée dans la grace légère de leur style, tout le théatre, les Poèmes sur le Quinquina et la captivite de Saint-Male, les pièces détachées, les lettres, Ce n'est pas là qu'il faut chercher La Fontaine : s'il s'y trouve parfois, il v'est moins complet, moins pur que dans ses Fables. Il a pu v semer des choses exquises : il n'y en a nulle part d'aucune sorte que les Fables ne nous présentent dans une intensité ou une perfection supérieures. Le principal intérêt de tous ces ouvrages, c'est de nous montrer souvent à l'état brut ou mal dégrossis encore des matériaux que le bonhomme recueille de ci de là, au hasard de ses expériences et de ses rencontres, et qu'il essaie, affine, concentre peu à peu, pour en faire ensuite les éléments de ses chefs-d'œuvre. Ils nous aident à comprendre aussi ce que l'unique et personnelle perfection des Fables nous dérobe : par où La Fontaine tient à la poésie légère de son temps. Les vers de sa jeunesse le rapprochent des Voiture, des Benserade, des Segrais, des poètes mondains, raffinés, spirituels et froids : voilà d'où il part, et peu à peu il se dégage de leur compagnie. Les œuvres de sa vieillesse, avec le XIIº livre des Fables, nous montrent comment il retourne au ton de la poésie mondaine, et redescend vers les Chaulieu, les Hamilton et les La Fare. Entre les deux groupes se placent onze livres de Fables, où l'individualité absorbe et domine toutes les influences du milieu et du moment.

Ici ma tâche est abrégée par l'excellente étude de Taine. Je n'ai qu'à y renvoyer le lecteur désireux de comprendre la substantielle solidité et l'art exquis des Fables. Elles sont d'abord un tableau de la vie humaine et de la société française. La Fontaine a l'in-

tuition psychologique, et il a le sens du réel : il a peint des hommes de tout caractère et de toute condition, rois, seigneurs, bourgeois, curés, savants, paysans, orgueilleux, poltrons, curieux, intéressés, vaniteux, hypocrites, chacun dans l'attitude et avec le langage qui lui conviennent et l'expriment. Il connaît l'homme comme Molière, la société comme Saint-Simon.

Mais, selon la tradition du genre, les hommes ne sont pas à l'ordinaire présentés dans leurs formes et leurs actes d'hommes : toute la nature fournit de transparents symboles, où le poète enferme ce que son analyse a découvert de nos vices et de nos travers. Ainsi la vérité se recouvre de fantaisie; elle se voile sans se dérober, et le charme du livre est fait en partie de ce contraste. qui nous fait passer incessamment de l'irréel au réel, et de la dure précision de l'expérience aux capricieuses libertés du rêve. En vertu des sujets traditionnels de l'apologue, la scène est presque toujours transportée hors du monde, hors de la ville, aux champs, dans les solitudes des bois et des plaines : et voilà le sentiment de la nature réintégré dans la poésie, entre la morale et la psychologie. La Fontaine ne mêle point de religion, ni de panthéisme, ni même de dynamisme dans son amour de la nature : il jouit des formes qu'elle offre, des sensations qu'elle procure, sans rien chercher au delà. Les paysages sont dessinés d'un trait sin et rapide : ce sont des impressions nettement et sobrement notées.

Dans la description des animaux, je me sépare de Taine: La Fontaine n'a rien du naturaliste. C'est tout simplement un peintre animalier d'un incomparable talent. Regardez ses chats, ses lapins, ses chèvres, son héron: il dessine avec une précision, une vie étonnantes, la forme extérieure de l'animal, silhouette, attitudes, démarche. Et par un raisonnement que nous faisons tous les jours à propos de nos semblables, du profil et de l'aspect de l'animal, il en induit le caractère, c'est-à-dire un caractère humain, qu'il lui attache: il en explique les actes familiers par les motifs et les mobiles qui rendent compte des actes des hommes.

Il faut demander à Taine aussi le secret de la perfection artistique des Fables. Chaque récit est composé comme un drame, avec son exposition, ses péripéties, son dénouement. Chaque personnage est caractérisé dramatiquement, par ses actes, et par son langage : rien de vague, rien d'abstrait; le type est général, la forme qui l'exprime est concrète; tout est précis, individuel et vivant. L'expression est merveilleuse de justesse et d'intensité. La Fontaine s'est fait une langue personnelle, exquise, énergique, pittoresque. Comme Molière, il a refusé de s'enfermer dans le langage académique et dans l'usage mondain : mettant en scène toute

condition et tout caractère, il lui faut des mots de toute couleur et de toute dignité. Il en prend au peuple, aux provinces, mots de cru et de terroir, savoureux et mordants : il en va chercher chez ses conteurs du xviº siècle, chez son favori Rabelais. Il mèle tous ces emprunts dans le courant limpide de son style, et les plus vertes expressions, les plus triviales, et qui sentent la canaille ou l'ècurie, n'étonnent ni ne détonnent chez lui, tant elles sont à leur place, et justes, naturelles, nécessaires. Il faut comparer ses Fables avec les secs apologues d'Esope, avec la froide philosophie de Lessing : mais il faut aussi, dans les occasions où il a rivalisé avec notre Rabelais, étudier comment, à force de goût, de mesure, de sobriété, il a multiplié en quelque sorte sa puissance. C'est là surtout qu'on apercevra quelle part ont le discernement et la réflexion dans ces chefs-d'œuvre.

Presque toutes ces idées trouvent leur développement, avec les exemples capables de les illustrer, dans le charmant livre de Taine. Je me contenterai donc d'ajouter quelques observations complémentaires, et d'appeler l'attention sur quelques points importants.

La Fontaine, d'abord, n'invente rien : il prend sa matière de toutes mains, d'Esope, de Phèdre, de Babrius, d'Avienus, de Lokman ou Pilpay, d'Horace ou de Marot, de Des Périers ou de Rabelais, de tous les fabulistes de profession et d'occasion qu'il peut connaître. Parfois une anecdote contemporaine l'inspire, comme dans le Curé et le mort : parfois il recoit le suiet de quelqu'un qui le lui donne à mettre en vers; jamais de lui-même il n'a inventé sa matière. Par là il manifeste son entière communion de goût avec les grands artistes classiques, chez qui nous avons trouvé la même conception originale de la véritable invention. De plus, quand il s'agit de fables, c'est une preuve de gout notable, que de se refuser l'honneur facile de créer des sujets. L'apologue est de sa nature une forme très primitive et très naïve : la réflexion individuelle ne peut guère plus créer des sujets de fables que des sujets d'épopée; et ces formes symboliques ne sauraient être compréhensives et vivantes qu'à condition de dériver d'une source populaire ou d'être au moins consacrées par une longue tradition. Alors toutes les bizarreries, toutes les impossibilités deviennent vraisemblables; les symboles se présentent déjà tout chargés de sens, et taillés à la mesure des réalités naturelles. Ce qu'un auteur invente et combine, en ce genre, ne peut être qu'ingénieux, factice et sec : on peut s'en assurer en lisant les insipides ou absurdes créations de La Motte-Houdart.

Mais dans ces cadres traditionnels, La Fontaine a versé toute la richesse de sa nature, de ses émotions, de ses expériences. On s'est demandé souvent par quel effort de génie il avait su porter si haut un genre si mince : c'est tout simplement qu'il l'a ajusté à sa taille. Il n'a pas versifié les sujets d'Ésope et de Phèdre : il a traduit des visions personnelles de la vie, que sa réflexion faisait transparaître à travers les lignes maigres et sans caractère des thèmes traditionnels. Un exemple va nous aider à comprendre. La Fontaine lit, dans le Coche et la mouche, le fait abstrait, sec, incolore, insipide. Mais ce fait réveille en lui des sensations lointaines <sup>1</sup>: le carrosse de Poitiers gravissant une rude montée dans la vallée de Torfou; et de ces sensations réveillées va se former le tableau merveilleux, d'une couleur si sobre et si intense, que présente le début de la fable. C'est en lui, non dans son auteur, qu'il a trouvé le pittoresque et la poésie du sujet.

Voilà comment il a tant élargi le genre de l'apologue. Telle fable est un conte, un fabliau, exquis de malice, ou saisissant de réalité, le Curé et le mort, la Laitière et le Pot au lait, la Jeune Veuve, la Fille, la Vieille et ses deux servantes. Telle est une idylle : Tircis et Amarante, Daphnis et Alcimadure. Telle, une élégie : les Deux Pigcons. Nombre de fables sont encadrées dans des épîtres, des discours, des causeries : le duc de la Rochefoucauld, Mme de la Sablière, Mlle de la Mésangère, Mlle de Sillery, Mlle de Sévigné 2 recoivent des pièces plus charmantes qu'aucune de celles qu'ont dédices Voiture ou Voltaire. Ailleurs la fable s'agrandit en poème philosophique : comme lorsqu'il démontre la vanité de l'astrologie judiciaire, ou lorsque, dans un long discours, il discute la théorie cartésienne des animaux machines. Enfin, à chaque instant, les fables s'enrichissent de prologues ou d'épilogues lyriques : c'est par une ode à la solitude que se termine le Songe d'un habitant du Mogol.

A vrai dire, le lyrisme est partout dans ces fables: l'individualité du poète s'épanche avec une grace charmante, une individualité qui n'a rien de romantique, de fougueux, de tapageur, qui est toute en finesse ironique, en sensibilité discrète. Il se fait un mélange singulier de description objective et d'expansion subjective, un continuel et facile passage de l'une à l'autre. On se demande parfois où est la poésie lyrique dans le xvue siècle classique : elle est là, dans ces Fables, qui offrent précisément et la dose et la forme du lyrisme que l'esprit d'alors était capable de goûter. C'est une combinaison unique de représentation impersonnelle et d'émotion personnelle. La Fontaine tempère le lyrisme par les éléments narratifs ou dramatiques; il l'impose ainsi à un public positif, peu

<sup>1.</sup> Cf. une lettre à sa femme du 30 août 1663.

<sup>2.</sup> Les Lapins, le Corbeau, la Gazelle et la Tortue, Daphnis et Alcimadure, Tircis et Amarante, le Lion amoureux.

réveur et peu sentimental; et ce public s'étonne du charme singulier de ces petits récits et de ces petites comédies, sans se douter que cette douceur pénétrante, d'une essence inconnue, vient précisément des émotions lyriques dont cette àme de poète a imprégné sa matière. Patru suivait l'instinct du siècle quand, ne voyant que la « vérité », et ne considérant la fable que comme un appareil destiné à enregistrer les résultats d'une étude expérimentale de l'homme et de la vie, il conseillait à La Fontaine d'écrire en prose. Mais le bonhomme avait son idée : il ne se voyait pas savant, mais poète et artiste, et derrière chaque vérité conçue par son esprit il sentait se lever toutes les émotions de son cœur, toutes les images de ses sensations.

Il a créé pour son œuvre unique une forme unique aussi : précise et imprécise à la fois, nette et fuyante, étonnante de mélodie et de richesse. Chaque fable déroule ses rythmes particuliers, insaisissables, instables, sans loi apparente ni périodicité définie : on compterait les pièces où le mètre est fixe et uniforme, et il est rare qu'elles soient parmi les chefs-d'œuvre. Cette forme expressive et souple, qui se défait et se refait sans cesse, qui se coule librement, sans aucune contrainte technique, sur la pensée ou le sentiment, n'est-ce pas la perfection de ce que quelques-uns de sons contemporains s'évertuent à chercher? n'est-ce pas le vers polymorphe, apte à enregistrer toutes les nuances et comme toutes les modulations d'une àme?

La vérité psychologique, le sentiment poétique, la délicatesse rythmique, voilà les parties essentielles de la Fable, telle que La Fontaine l'a faite. La moralité, je veux dire la formule morale dont le récit est l'illustration exacte, passe assurément au second plan. Tantôt elle est en tête, ou en queue, selon le caprice du poète, tantôt elle est double, tantôt elle est absente : deux récits se juxtaposent pour une seule morale. Souvent le récit exquis, original, amène une moralité insignifiante ou banale. Il est visible que La Fontaine a inséré cet élément comme traditionnel, et nécessaire à la définition du genre. En réalité, ce n'est pas dans la moralité qu'il faut chercher la morale de La Fontaine : c'est dans le conte, dont le meilleur et le plus substantiel ne passe pas dans la formule abstraite qui prétend le résumer. C'est du conte et de tous ses compléments lyriques, que se dégage la morale de notre poète, sa conception de la vie, du bonheur et du bien.

Jean-Jacques Rousseau et Lamartine l'ont assez vivement accusé d'immoralité. Ils n'ont trouvé dans les Fables que des leçons d'égoïsme, de dureté, d'intérêt, de duplicité. Outre les raisons personnelles qui ont égaré leur jugement, ils ont mal interprété les moralités finales des Fables. Ils y ont vu des préceptes, quand ce

sont ordinairement des observations : ils ont cru que le poète réglait, quand il constatait; ils ont pris des lois expérimentales nour des commandements catégoriques.

Au reste, il n'y a pas à nier que la morale qu'on peut tirer des Fables, tant des moralités que des récits, soit une morale épicurienne. L'idéal du poète est un idéal de vie facile, naturelle, instinctive; c'est quelque chose d'intermédiaire entre Montaigne et Voltaire; c'est quelque chose d'analogue à la morale de Molière, avec moins de réflexion, de sens pratique et d'honnéteté bourgeoise, avec plus de naïveté, de sensibilité et de sensualité tout à la fois. Morale d'honnête homme éclairé, indulgent, sensible à l'amitié, qui ne demande aux hommes que d'aller à leur bien modérément sans détruire le bien des autres. La Fontaine, avec Molière, représente dans la littérature classique une tradition libertine, qui subsiste entre la tradition chrétienne et la doctrine cartésienne. Il appartient à ce groupe qui finira par s'emparer

du principe cartésien, de la méthode scientifique, qui les déviera pour les séparer de la religion et y trouver un moyen de la battre. Déjà, chez lui, le naturalisme devient visiblement sensualisme.

C'est une question si La Fontaine a été estimé de ses contemporains à sa valeur. Je n'en doute pas. On estimait l'ample et profonde vérité de son observation. Mais ces mondains mèmes subissaient, sans trop se rendre compte de leur impression, le charme complet de cette poésie qui, en leur parlant toujours de l'homme, leur faisait voir toute la nature. l'immense, la multiple nature, et qui mélait l'effusion lyrique à la précision narrative ou dramatique. Ils s'abandonnaient à cette séduction, à ce je ne sais quoi si puissant et si doux. Ils le vovaient tel qu'il est, c'est-à-dire unique; et, par une exceptionnelle et heureuse dérogation aux procédés habituels de leur esprit, ils le sentaient mieux qu'ils ne le définissaient. Bussy et Mme de Sévigné <sup>1</sup> nous ont laissé des témoignages décisifs du succès du bonhomme : et qui peut mieux représenter qu'eux le goût de la haute société du xvne siècle?

# 3. POÈTES LÉGERS.

Par ses œuvres secondaires, ainsi que je l'ai dit, La Fontaine se relie à la foule des petits poètes du xvn° siècle. Chez les uns, l'esprit est plus pincé, plus facile chez les autres; mais, dans l'ensemble, il est sensible que la préciosité étudiée de l'âge précé-

<sup>1.</sup> Cf. Bussy, Lettre du 4 mai 1686; Sévigné, Lettre du 14 mai 1686.

dent s'est résolue en distinction aisée, ou même en négligence de bel air: décidément les qualités mondaines ne sont plus une surface, mais la nature même, et par malheur toute la nature. On désigne cette poésie du nom de poésie légère, ne pouvant l'appeler lyrique; il y manque en général la passion, l'émotion, la profondeur; et il v manque l'art. Ce sont des vers élégants, souvent iolis, parfois exquis : ce n'est pas de la poésie, ou, du moins, ce que nous mettons dans ce mot est absent. C'est, dans un rythme facile et rapide, une causerie agréable, piquée de traits délicats ou spirituels 1, comme une quintessence de l'esprit de salon. Toutes les conventions mondaines y fleurissent, comme dans les Egloques ou l'Athis de Segrais 2, où l'on trouvait tant de « douceur, tendresse et sentiment » : rien de plus froid, de plus vide, que ces vers purs et coulants, où la galanterie ingénieuse ne laisse pénètrer aucun parfum de la vraie nature, aucun accent de la vivante humanité.

Nombre de ces petits poètes, et les meilleurs, vivent dans les plus libres sociétés du siecle. Un vif courant de sensualité épicurienne circule dans leurs œuvres, où les appétits de la chair excitent l'indépendance de l'esprit. Et, par la poursuite du plaisir sans relâche et sans règle, par la lassitude finale qui envahit les existences trop uniquement voluptueuses, un peu de seutiment, de la sincérité, de la mélancolie, enfin de la poésie, rentrent dans ces pièces légères. Sous l'apparente fadeur des idylles de madame Deshoulières 3, dans les retours fréquents qu'elle fait sur sa fortune, quand on perce les transparentes allégories, il y a bien de l'amertume, un triste désenchantement des hommes et de la vie, un fond singulier de libre pensée.

Mais il faut estimer surtout l'abbé de Chaulieu 4. Ce Normand avisé, qui laissa son ami La Fare s'abrutir en suivant à la lettre

<sup>1.</sup> Ainsi Chapelle (1626-1686) écrit avec Bachaumont le fameux Voyage en Languedoc (1656), qui est la plus insignifiante bagatelle : le parti pris d'amuser exclut toute vérité d'impression.

<sup>2.</sup> Segrais (1624-1701) fut secrétaire des commandements de Mademoiselle; s'étant brouillé avec elle, il passa chez Mme de la Fayette, a qui il prêta son nom pour publier ses romans. En 1676, il se retira à Caen. Il a traduit en vers l'Enrètie et les Grorgiques, remplaçant le sentiment viriglien par l'elégance académique.

<sup>3.</sup> Mme Deshoulières (vers 1638-1694), avec qui Flechier fut intimement lié, est le trait d'union entre les précieux de l'Hôtel de Rambouillet et les precieux de l'Hôtel Lambert et de Sceaux. Boileau l'a mise comme telle dans sa X<sup>e</sup> saire.

<sup>4.</sup> Guillaume Amfrye, abbé de Chaulieu (vers 1636-1720), né a Fontenay dans le Vexin normand, s'attacha surtout au grand prieur de Vendôme. « Monsieur le Due » et la duchesse du Maine le protegeaient et le recherchaient aussi. Exploitant ces illustres amitiés, il se fit 30 000 livres de rente en hénéfices. — Éditions: Poésies, Lyon, 1724. in-8; 1750, 2 vol. în-12; 1774, 2 vol. în-8; Lettres, dans le recueil des Œvores de Mme de Staal; Lettres inédites, publ. par le marquis de Beranger, Paris, 1850.

leurs communes maximes, et s'arrêta, dans l'usage de la paresse et du plaisir, au juste point où ni sa santé ni son intelligence ni ses intérêts n'étaient compromis, était une robuste nature; il n'y a rien de mièvre ni d'épuisé dans ses vers. On n'y retrouve guère ce pétillement de fantaisie, qui rendait Chaulieu séduisant dans

un souper, au Temple, à Saint-Maur ou à Sceaux.

A la fin de sa longue existence, ce très profane abbé a ressenti dans ses sens et dans son âme une ombre des impressions qui font la douloureuse beauté de l'Ecclésiaste. En son léger et clair langage d'homme du monde, il a laissé couler dans quelques pièces et dans quelques lettres une fine tristesse, sans éclat et sans espoir, dont l'emplissaient la vue de la vanité des choses, le sentiment de l'irrévocable passé, de son être, tout entier, pour jamais écoulé, et par ces douces sensations même où il aspirait. Rien ne compense et ne contrepèse chez les derniers poètes du grand siècle les navrantes désillusions de l'égoïsme voluptueux : plus tard, le dévouement à l'humanité, la bienfaisance, la recherche du progrès social apporteront au sensualisme un principe de joie et d'espérance et aideront l'homme à se reprendre, à se relever par l'action. Tout cela manque à Chaulieu. Tout cela manquait à ses contemporains : de là ces accents qu'on trouve parfois chez eux, si amers sous la grâce badine des formes.

Une chose pourtant soutient Chaulieu et le rassérène: l'intelligence. Par elle, il comprend la loi de l'univers, qui implique la mort. Par elle, il se fait des idées de la nature et de Dieu, qui ôtent à la mort sa menace et son effroi. Par elle, il devient capable de mourir élégamment, c'est-à-dire paisiblement; il définit en vers lumineux les trois manieres de mourir, épicurienne, panthéiste, et déiste, qui reviennent toutes les trois à mourir en philosophe,

avec le sourire de l'acceptation ou de la confiance.

## CHAPITRE VI

### BOSSUET ET BOURDALOUE

Absence de l'éloquence politique; médiocrité de l'éloquence judiciaire.

— 1. L'éloquence de la chaire avant Bossuet. — 2. Bossuet: sa vie, son caractère, son style, sa langue. — 3. Sermons, panégyriques, Oraisons funèbres. — 4. Politique, Histoire universelle, Histoire des variations. Méditations et Élévations. — 5. Bourdaloue. — 6. Fléchier, Massillon: déclin de l'éloquence religieuse au xvm² siècle. — 7. Prédication protestante.

Il n'y a pas eu d'éloquence politique au xvuº siècle. Notre forme de gouvernement n'en permettait pas le développement, comme l'a fait justement remarquer Fénelon; aussi nulle tradition ne put s'établir; et les rares discours que l'on a recueillis, dans les temps où la faiblesse du pouvoir royal, sous les deux régences, permit la libre et publique discussion des affaires publiques, sont des accidents sans conséquence, des œuvres isolées et sans lien, où l'on n'apercoit pas un art de la parole. Les harangues du Parlement, prononcées à l'époque de la Fronde, celles par exemple de l'avocat général Talon, ont la marche et le style des plaidoyers; on sent que ceux qui parlent ont pour principale et ordinaire fonction l'administration de la justice. Ainsi le rapport nécesaire est renversé chez nous entre les deux éloquences, judiciaire et politique : au lieu de celle-ci, c'est celle-là qui donne le ton 1.

Or l'éloquence judiciaire ne peut s'élever — c'est un fait — que dans les pays où une grande éloquence politique s'est développée. Ce n'est qu'à l'éloquence politique que l'éloquence judiciaire peut emprunter une certaine manière large, lumineuse et populaire de

<sup>1.</sup> Recueil choisi des harangues, remonstrances, panégyriques, plaidoyers, ct autres actions publiques les plus curieuses de ce temps, Paris, G. de Luynes, in-4, 1657.

A consulter: Aubertin, l'Éloquence politique et parlementaire en France avant 1789, Paris, Belin, in-8, 1882.

traiter les questions, de tirer le plaidoyer hors de la contestation aride et technique, et hors de l'érudition pâteuse et pédantesque, où invite la nécessité de plaire à des auditeurs peu nombreux et généralement lettrés. Il n'y aura donc pas lieu de donner un cha-

pitre à l'éloquence judiciaire du xvue siècle.

Il v a de l'esprit, une réelle netteté d'argumentation, mais que d'érudition lourde, d'antithèses compassées dans les plaidoyers d'Antoine Le Maître! Lisez le quatrième, sur la principauté du collège de la Marche: vous y verrez Platon et Sidoine appelés à décider de l'age d'un principal. Au milieu du siècle, en 1646, une cause célèbre, celle de Tancrède qui revendiquait le nom de Rohan, soutenu par sa prétendue mère, la duchesse douairière, contre la duchesse de Chabot-Rohan et contre toute la parenté, fit parler les plus célèbres avocats du temps : Martin, pour Mme de Rohan-Chabot, contestant que Tancrède fût le vrai et légitime frère de sa cliente, allègue Médée, et Virginie, et l'Evangile, et la femme qui ayant mis trois fois au monde des enfants morts, dit avoir reve qu'il lui fallait accoucher dans un bois sacré. Gaultier vient ensuite, pour le duc de Rohan-Chabot, et cite Archytas, Porphyre et les six ordres des démons, Orphée et Apollon, du grec et du latin, des vers et de la prose, Platon, Socrate, Rachel, l'empereur Henri, une princesse grecque, etc. Il montre la duchesse douairière épouvantée d'avance de l'arrêt qui lui découvrira « un enfantement sans douleur, une conception sans le secours de la génération, une filiation sans paternité », etc. « Elle craint, dit-il, que l'on lui fasse voir qu'elle a commis le larcin de Prométhée, et qu'elle veut que le feu de sa passion soit le feu dérobé du ciel qui anime un enfant supposé, lui donne un nouvel être, et falsifie l'ouvrage de la nature. » Enfin Patru se présente pour le duc de Béthune et autres parents : « Messieurs, dit-il, l'intérêt de mes parties est tout visible : on veut leur donner un inconnu pour parent. » Cette simplicité repose. Ce n'est pas qu'il n'y ait encore parfois de la boursouflure et du pédantisme dans les plaidoyers de Patru ; mais, en général, il sait se passer d'éloquence; on lit encore avec intérêt certains de ses discours qui nous mettent bien au courant des affaires. Ainsi s'explique la renommée dont il jouit en son temps; et, si elle dépasse son mérite, elle fait honneur au goût de ceux qui la lui ont donnée 1.

Éditions : les Plaidoyers et harangues de M. Le Maistre, Paris (1657), dermère

<sup>1.</sup> Biographie: Autoine Le Maître, neveu d'Arnauld d'Andilly et d'Antoine Arnauld, né en 1608, se fit une grande réputation au barreau; sa retraite à Port-Royal en 1638 ift grand bruit. Il mourut en 1658. — Olivier Patru, né en 1604, mort en 1681, fut de l'Académie en 1640. Lié avec Vaugelas, Balzac, D'Ablancourt, plus tard avec Boileau et La Fontaine, il faisait autorité en matière de langage et de goût.

Notre éloquence serait bien peu de chose auprès de l'éloquence grecque ou romaine si nous n'avions les prédicateurs. La religion a été, dans la société du xvii siècle, la source vive de la parole publique; et, comme le faisait très bien remarquer M. Brunetière, les discours chrétiens des Bourdaloue et des Bossuet ne sont pas inférieurs aux harangues civiles des Cicéron et des Démosthène. Si les orateurs grecs et romains touchent en nous les cordes du patriotisme et les notions générales de l'intérêt public, ce dont nous parlent nos orateurs chrétiens — le dogme mis à part, — c'est toute notre vie morale et toutes les grandes questions métaphysiques et morales, que notre conduite journalière tranchera à notre insu, si nous ne les résolvons avec réflexion; c'est une conception genérale de la vie et de l'être, qui se dégagera malgré nous de nos actes, si nous ne les dirigeons pas par elle.

### 1. PRÉDÉCESSEURS DE BOSSUET.

Ce serait une erreur de s'imaginer, sur la foi d'extraits trop judicieusement choisis, qu'avant Bossuet, tout est ridicule, emphatique, précieux, pédant dans les discours des prédicateurs. La 'vérité est, au contraire, que depuis le temps de Henri IV jusqu'au milieu du xvnº siècle, la restauration du catholicisme se fait sentir dans la chaire par la gravité, la solidité de la parole chrétienne. On ne sait pas encore se priver des ornements de l'érudition profane et des coquetteries de l'esprit mondain : mais cela recouvre un fond solide de théologie, et n'étouffe point les ardeurs de la foi et de la charité. Autour de Du Perron et de François de Sales, et après eux, se présentent en grand nombre des prédicateurs distingués, évèques, docteurs, moines, Charron, Coeffeteau, Fenoillet, Cospean, les deux Lingendes, Senault, Lejeune, Desmares.

Je ne crois pas que les jansénistes aient en rien contribué au perfectionnement de l'éloquence chrétienne : ils ont fait leur œuvre par la direction et par les livres. Il y a au contraire deux corps qui, en vertu de leur institution, s'adonnent avec ardeur à la prédication : les oratoriens et les jésuites se disputent la chaire comme l'enseignement. Les jésuites, en général, donnent plus dans les agréments littéraires et mondains : les oratoriens

édition, 1664, in-4; les Plaidoyers et œuvres diverses de M. Patru, nowelle édition auymentée, etc., Paris, 1681, in-8; Recueil choisi, etc. (cf. plus haut). — A consulter: Sainte-Beuve, Port-Royal, t. 1; Munier-Jolain, les Epoques de l'éloquence judiciaire en France, Paris, Perrin, 1888, in-12.

sont plus théologiens, et s'appliquent aux descriptions exactes des passions. Le zèle est égal des deux parts. Cependant il ne s'élève aucun talent supérieur, et les meilleurs sermons sont des œuvres d'une assez égale médiocrité. L'oraison funèbre et le panégyrique, comme discours d'apparat, restent singulièrement au-dessous des sermons, où la nécessité d'instruire et d'édifier met des limites aux excès du bel esprit. Il y a eu pourtant de bonnes parties dans quelques oraisons funèbres de Henri IV; mais après cela on ne rencontre rien qui soit même passable, jusqu'aux oraisons funèbres des deux Henriette.

Saint Vincent de Paul exerça une sérieuse influence sur l'éloquence religieuse. M. Vincent, comme on l'appelait, était ennemi de l'éloquence : il ne pouvait souffrir l'esprit, la pompe, la science étalée et ronflante. Il n'estimait que l'effusion du cœur qui va au cœur. Il parlait lui-même avec son cœur, sans étude, sans apprêt, familièrement, efficacement : son idéal est l'homélie simple et touchante des premiers temps de l'Église. Par son exemple, par l'autorité de sa haute vertu, par les conférences qu'il institua à Saint-Lazare pour former les jeunes prédicateurs, M. Vincent contribua plus que personne à mettre le discours chrétien dans la voie de la sérieuse et utile simplicité : il ne put sans doute proscrire, comme il le voulait, l'éloquence ; il enseigna du moins à en faire bon usage, à la subordonner aux fins essentielles de la parole chrétienne. Bossuet profita de ces enseignements 4.

## 2. BOSSUET : L'HOMME ET L'ÉCRIVAIN.

L'œuvre de Bossuet est immense et variée 2 : elle trouve son unité dans son rapport à la vie et au caractère de l'homme.

 A consulter: A. Lezat. De la predication sous Henri IV. Paris, in-8, 1871. De Tréverret, Du panégyprupe des saints avant Bossact. Paris, 1868. Jacquinet, les Predicateurs du xvnº siècle avant Bossact, in-8°. Lettres de saint Vincent de Paul, Paris, Dumoulin, 1882, 2 vol. in-8.

2. Éditions : Recueil d'oraisons funèbres composées par messire Jacques-Bénigne Bossuet, etc., Paris, chez la veuve de Sébastien Mabre Cramoisy, 1689, in-12; Histoire des variations des églises protestantes, Paris, veuve de S. Mabre Cramoisy, 1688, 9 vol. in-4; Discours sur l'histoire universelle, Paris, Mabra Cramoisy, 1681, in-4; 3° éd., Paris, Roulland, 1700, in-12. Clavres complètes, éd. Défonis, 1772-1788, 19 vol. nn-4; éd. de Versailles, 1815 et suiv., 43 vol. in-8; ed. Lachat, Paris, Vivès, 1862-4, 31 vol. in-8; Œuvres médites, publ. par Floquet, 1828, in-8; Œuvres oratour s. cu. critique de l'abbé Lebarq, Paris et Lille, 1890-1896, 6 vol. in-8, Lettres et pièces niédites et peu commes, recueilles par A. Gasté, Caen, 1893, in-8. Seconé-traité sur les Etats d'oraison, publ. par E. Levesque, Paris, 1897. Correspondance, p. p. Urbain et Levesque, t. I et 11, 1909. — A consulter · Floquet, Études sur la vie de Bossuet, 3 vol. in-8, 1835-56; Bossuet précepteur du Dauphin, 1864; Memoires et Journal de l'abbé Ledueu, 1856-57, 4 vol.; l'abbé Vaillant, Études sur les sermons de Bossuet, d'après les manuscrits, 1851, Gandar, Bossuet orateur, 1866; Bonnel, De la contro-

BOSSUET. 571

Jacques-Bénigne Bossuet est né à Dijon le 27 septembre 1627, d'une famille de magistrats provinciaux : il avait six ans quand son père fut nommé conseiller au Parlement de Metz. Il fit ses études au collège des jésuites de Dijon et vint étudier la théologie au vieux collège de Navarre. Il soutint le 25 janvier 1648 sa première thèse, devant le grand Condé, gouverneur de sa province natale, et protecteur de sa famille : puis il entre en licence en 1650; prêtre et docteur en 1652, il se rend à Metz, ville toute pleine de protestants et de Juis, où les controverses sont ardentes. Contre ces deux sortes d'adversaires. Bossuet essaie toutes les armes de la théologie traditionnelle. Il prêche activement. Il écrit sa Réfutation du Cathéchisme de Paul Ferry, ministre de l'Église réformée. En 1659, il s'établit à Paris, et, pendant dix ans, se dévoue à peu près exclusivement à la prédication, Outre les sermons isolés qu'il prononce, il prèche le Carême en 1660 aux Minimes, en 1661 aux Carmélites, en 1665 à Saint-Thomas du Louvre, l'Avent en 1663 aux Carmélites, en 1668 à Saint-Thomas du Louvre. La cour aussi veut l'entendre : il prêche au Louvre le Carême de 1662, puis l'Avent de 1665; à Saint-Germain, le Carême de 1666, l'Avent de 1669. Sa solidité théologique, son talent de controversiste le font rechercher par les calvinistes inquiets ou ambitieux, qui désirent s'éclairer, ou masquer une conversion intéressée : il écrit pour Turenne son Exposition de la foi catholique, publiée en 1671; devant Mile de Duras, il soutient une laborieuse controverse contre le ministre Claude (1678). Cependant, en 1667 il avait prononcé avec succès l'oraison funèbre d'Anne d'Autriche, non imprimée et perdue. En 1669, il avait consenti à publier celle de la reine d'Angleterre Henriette de France; puis vinrent celles de Henriette d'Angleterre, duchesse d'Orléans (1670), de Marie-Thérèse (1683), de la princesse Palatine Anne de Gonzague (1685), du chancelier Le Tellier (1686), du prince de Condé (1687).

Il fut arraché à la prédication par un emploi qui donna une direction nouvelle à sa vie : il ne reparaîtra désormais dans les chaîres de Paris que pour de rares occasions. Après l'avoir nommé évêque de Condom (sept. 1669), le roi le choisît en septembre 1670 pour être précepteur du Dauphin, dont M. de Montausier était verse de Fénelon et Bossuet sur le quiétisme. Paris, 1850; l'abhé Lebarq. Histoire critique de la prédication de Bossuet, 1888; F. Brunchere, la Philosophie de Bossuet (Hevne des Iveus Mondes, 1st août 1891; Etudes critiques, t. V.). A. Rebelhau, Bossuet histoiren du protestantisme, Paris, 1891; Bossuet, in-16, 1900; G. Lanson, Bossuet, Lecene et Oudin, 1891; abbé de la Broisse, Bossuet et la Bible, 1890; Crouslé, Fénelon et Bossuet, 2 vol., 1894-95; E. Bellon, Bossuet directeur de conscience, 1897; II.-M. Bourseaud, Histoire et description des manuscrits et des éditions originales de Bossuet, 1897; E. Jovy, Une oraison funchre inconnue de Bossuet, Vitry-le-François, 1897; Cabbé Urbain, Bibliographie de Bossuet, 1900; Bossuet et Mile de Mauléon (Rev. du Clerge français, 1906; Verlaque, Bibliographie raisonnée des œuvres de Bossuet, 1908.

précepteur.

gouverneur. Cette honorable, rude et ingrate fonction l'absorba pendant dix ans (1670-1679). Se voyant attaché à la cour, il se démit de son évêché, par un scrupule rare en ce temps-là : il estimait que la résidence était de stricte obligation. L'insurmontable incuriosité du Dauphin, nature apathique et têtue, rendit inutiles les efforts, le dévouement, la sévérité du gouverneur et du

Bossuet avait conçu cette éducation sur un plan sage et large, qu'il nous fait connaître dans une lettre latine adressée au pape Innocent XI. Il voulait que son élève ne demeurât étranger à aucune connaissance humaine. La religion était au premier plan, mais n'excluait rien : le Dauphin lut Térence, pour apprendre à se garder des pièges de la volupté et des firmmes. Le danger des éducations encyclopédiques fut écarté par la fermeté du précepteur, qui fit prédominer dans toutes les études un caractère strictement utilitaire. Il ne perdit pas un instant de vue qu'il ne formait ni un homme de lettres ni un savant, mais un roi : il apprit au Dauphin tout ce qu'un roi doit savoir, il lui présenta toutes les connaissances par le côté qui pouvait l'aider à faire son métier de roi. Il s'attacha à lui former surtout le caractère, à développer la raison, en ornant l'esprit.

Afin d'éviter et le surmenage et les lacunes, et pour apprendre au Dauphin tout ce qui était utile, mais rien qui ne fût utile. afin d'assurer aussi l'unité morale de la direction, il se chargea lui-mone de donner tous les enseignements : il rapprit le grec, l'histoire; il se tit donner des lecons d'anatomie : il n'abandonna à d'autres maitres que les mathématiques. Il s'astreignit à composer tous les ouvrages dont le Dauphin pouvait avoir besoin; et les rédactions de l'écolier, que l'on a conservées, attestent sur quelle étude solide des textes Bossuet établit son cours d'histoire: pour le xyre siècle surtout, il a dépouillé soigneusement tous les principaux mémoires. L'esprit est large et libre, chrétien sans bigoterie, monarchiste sans servilité; les papes et même les rois sont hardiment, sévèrement jugés. Parmi les ouvrages composés pour le Dauphin, il en est trois de considérables : le Traité de la Connaissance de Dieu et de soi-même, auguel on peut joindre la Logique et le Traité du libre arbitre, la Politique tirée de l'Écriture Sainte, et le Discours sur l'histoire universelle.

Une fois l'éducation du Dauphin terminée, Bossuet fut nommé au siège de Meaux (1681) : et tel était l'ascendant de sa science et de son éloquence, que, simple évêque, et de médiocre naissance, il fut le véritable chef de l'assemblée du clergé de France, qui se réunit à la fin de 1681. Il inspira la Déclaration de 1682, formulant les libertés de l'Église gallicane : indépendance des

rois au temporel; infaillibilité de l'Église universelle, et non du pape; primauté du pape, mais égalité essentielle des évêques, comme ses pairs et successeurs directs des apôtres. Bossuet avait préparé une condamnation de la morale relâchée des Casuistes, que la brusque séparation de l'assemblée de 1682 ne laissa pas le temps de voter, mais qu'il reprit et fit passer dans l'assemblée de 4700.

En 1688, Bossuet publia son Histoire des Variations des Églises protestantes, qui fut fort attaquée par les protestants français et étrangers, par Basnage, Burnet, et surtout Jurieu. Il leur répondit par six Avertissements et par une Defense. Il ne voulait pas tant écraser la Réforme que ramener les réformés : il entretint long-temps l'espoir chimérique de rétablir l'unité de l'Église chrétienne. De là sa correspondance avec Leibniz, et des négociations entamées de 1692 a 1694, reprises de 1699 a 1701, qui n'eurent d'autre effet que de mettre à nu l'irréductible incompatibilité de la tradition catholique et du rationalisme protestant.

La plus àpre des controverses où Bossuet se soit mêlé est la querelle du quiétisme, qui devint un duel entre Féncion et lui. Le quiétisme est une crreur de certains mystiques qui prétendent s'élever a un état de perfection indéfectible, dans lequel leur âme, unie a Dieu, ne fait plus d'actes distincts de foi ou d'amour, ne connaît plus les dogmes définis, n'emploie plus les prières formelles, ne désire plus le salut éternel, s'abandonne passivement à la volonté divine, à toutes les inspirations et suggestions de cette volonté : le pur amour des quiétistes aboutit, en théologie à l'indifférence aux dogmes, en discipline au mépris des autorités ecclésiastiques, en morale à l'abandon de tout l'esprit et de toute la chair aux suggestions de l'instinct intérieur.

L'hérèsie quiétiste, condamnée à Rome 1, reparut en France, où elle fut renouvelée principalement par un prêtre et par une femme de mœurs pures et d'imagination désordonnée, par P. Lacombe et par Mme Guyon. Cette femme séduisante réunit autour d'elle une petite église, fanatique et dévouée; l'abbé de Fénelon fut gagné, et Mme de Maintenon, qui laissa l'esprit de Mme de Guyon se répandre à Saint-Cyr. Bientôt, cependant, cette prudente institutrice s'inquiéta des suites effectives du pur amour; l'évêque de Chartres, Godet-Desmarais, directeur de Saint-Cyr, la fit revenir de son égarement; et Saint-Cyr fut fermé à Mme Guyon. Alors, sur

<sup>1.</sup> Molinos, prêtre de l'église de Saragosse, fut emprisonné en 1685, et condamné en août 1687. De 1688 à 1690, la cour de Rome condamna les livres quiétistes parmi lesquels des ouvrages de Malaval et du P. Lacombe, et ie Moyen court et facile pour l'oraison, de Mme Guyon, qui avait paru à Grenoble en 1685 (Œuvres, 1790, 40 vol. in-89).

le conseil de Fénelon, elle invoqua l'arbitrage de Bossuet, qui, fort occupé d'ailleurs, et peu mystique de sa nature, n'entra dans l'affaire qu'avec répugnance. Mme Guyon lui remit ses Torrents et autres ouvrages pour les examiner (1693). Bientôt après, elle demanda officiellement des juges, qui furent M. de Noailles, évêque de Chalons, Bossuet et M. Tronson, directeur du séminaire de Saint-Sulpice. Des conférences s'ouvrirent à Issy, où les trois commissaires arrêtèrent laborieusement 34 articles qui définissaient la doctrine orthodoxe sur le pur amour et l'oraison. Fénelon, qui, après avoir reconnu formellement l'autorité des commissaires, fit tous ses efforts pour empêcher la condamnation de Mme Guyon, fut associé à la signature des articles (10 mars 1695). Pendant les conférences, le roi le nomma archevêque de Cambrai : après la signature, Bossuet le sacra. Son adhésion finale rassurait sur son orthodoxie:

Tandis que Bossuet, Noailles et l'évêque de Chartres publiaient dans leurs diocèses les articles d'Issy, Fénelon se taisait. Bossuet crut devoir expliquer plus amplement la matière, et composer l'Instruction sur les états d'oraison, dont le manuscrit fut communiqué à Fénelon. Mais, gagnant Bossuet de vitesse, il écrivit secrètement une Explication des maximes des Saints, qui rétablissait la doctrine abandonnée par lui : le livre parut un mois juste avant celui de Bossuet (1697). L'Explication s'annonçait comme un simple commentaire des articles d'Issy: Bossuet et Noailles, auxquels se joignit Godet-Desmarais, protestèrent publiquement. Devant le scandale que fit son ouvrage, Fénelon, après avoir refusé de se rétracter, et même de conférer avec Bossuet, en appela au pape le 18 avril 1697. Ce fut le commencement d'une violente polémique, où ni Bossuet ni Fénelon ne se ménagèrent, l'un plus franchement violent, l'autre plus pertide et déguisant ses violences sous une humble douceur. Pamphlets sur pamphlets arrivaient à Rome, où les agents des deux adversaires combattaient par toutes les armes de l'intrigue. Fénelon, ultramontain, ami des jésuites, avait la faveur de la cour de Rome : Bossuet, gallican, eut besoin d'avoir évidemment raison, et surtout d'avoir de son côté la peur qu'inspirait le roi. La terrible Relation sur le quiétisme (fin 1698) porta le dernier coup à Fénelon, qui fut condamné le 12 mars 1699. Cette grande affaire, où, selon Bossuet, il v allait de toute la religion, l'avait occupé cinq ans.

Au début, cependant, il avait trouvé le temps d'écraser un théatin qui défendait le théâtre : le P. Caffaro se rétracta bien vite après la Lettre de Bossuet, développée ensuite dans les admi-

rables et dures Maximes et réflexions sur la Comédie.

En 1678, il avait fait détruire toute l'édition d'une Histoire cri-

tique de l'Ancien Testament, que l'oratorien Richard Simon avait fait imprimer. Il revient en 1702 sur le même adversaire, condamne sa version du Nouveau Testament, et écrit contre lui une Défense de la Tradition et des Saints Pères. Ce qu'il combattait là, c'était la critique historique et philologique, qu'il pressentait funeste à l'orthodoxie, et destructive de la religion : aucune des polémiques de Bossuet ne fut plus grave, et c'est la seule peut-être pour laquelle il se soit trouvé insuffisamment armé.

Tant l'ouvrages et de controverses, et de grands emplois dont I fut revetu à la Cour ou à Paris - premier aumonier de la Dauphine, ruis de la duchesse de Bourgogne, supérieur de la maison de Navaire, conservateur de l'Université, conseiller d'État d'Église n'empêchèrent pas Bossuet de donner son principal soin à son diocèse et d'y faire ordinairement résidence. Il remplissait avec zèle toutes les fonctions pastorales, sans trop distinguer le temporel du spirituel, veillant au bien-être matériel, à l'hygiène, aussi bien qu'à la morale, à la discipline et à l'orthodoxie. Il eut à appliquer l'édit de Nantes, auquel il applaudit sans l'avoir conseillé, et que pus tard peut-être il sentit être une faute. Il l'appliqua avec modiration, sans aucune idée de tolérance, mais par respect pour sa rligion, et de crainte des sacrilèges qui pouvaient suivre des conversions forcées et fausses : les évêques du Midi, l'intendant Bâville le jugèrent tiède. Il prit grand intérêt aux communautés religieuses, qu'il soumit vigoureusement à son autorité : Jouarre et sa noble abbesse tentèrent de résister à l'évêque, qui plaida, gagna, et dat presque faire enfoncer les portes du couvent pour s'y faire reconnaître. Il distingua dans les communautés de femmes quelques ànes délicates et pures, qu'il consentit à diriger : il écrivit pour elles ses Méditations sur l'Évangile et ses Élévations sur les mystères. Mais il était le pasteur de tous, et non de quelques-uns : il se donnait à tous, visitant, confessant, prêchant surtout, avec une infatigable activité. Il s'affaiblit à la fin de 1703, et mourut le 12 avril 1704.

L'unité de cete vie (si du moins on peut se flatter de saisir le principe d'actiot d'une âme qui ne s'est jamais livrée ni étalée), c'est le désintéresement, le dévouement sans défaillance au devoir, sous toutes les fœmes où successivement il se présente; chacun des ouvrages de lorateur ou de l'écrivain est venu à son heure, pour un besoin actiel et précis, sans désir de gloire littéraire. Avant tout, Bossuet est prere; cette qualité détermine les formes de son esprit et de sa conquite : le service qu'il fait à son roi, à son pays, à son prochain, est celui qu'un prêtre peut faire. Mais dans sa haute et généreuse inelligence, ce service s'élargit, de façon que son état de prêtre ne lui crée jamais une dispense, lui impose souvent une aggravation de peine et d'effort.

C'était un robuste Bourguignon, de sang riche, de tempérament bien réglé, simple, lucide, franc, sans brutalité comme sans flatterie, ennemi du tortillage et du mensonge. Son style paraît dur, parce que la vérité et la logique le règlent, impérieux, parce qu'il explique la tradition, et non sa pensée individuelle : mais, en cela du moins, son style n'est pas l'image de son caractère. Il 1 l'àme tendre, au contraire, la sensibilité vive : dans quelques écrits comme dans les Méditations et les Élévations, dans quelques lettres, il s'est livré, et l'on a pu voir de quelle ardeur il simait et son Dieu, et les hommes, et quelques-uns parmi les hommes. Mais, à l'ordinaire, il contenait sa sensibilité; il montrait un jugement net, une volonté ferme; il avait la notion du possible e du pratique, le besoin de l'action efficace et précise. Il n'a point connu les chimères, les folies de la pensée, ni celles même de la vertu. Et ce manque absolu d'excès, cette infaillible exactitude qui se tenait toujours aux limites du vrai, du possible, de l'utile, c'est peut-être le point faible de ce grand et excellent homme : il fut trop paisiblement sage, sensé et soumis.

Avec sa forte intelligence, ce fut toujours une âme candide, presque naïve. Il fut le plus savant des théologiens, et garda jusqu'à sa mort la foi simple, sans nuages et sans coute, d'un petit enfant. Il expliquait avec pénétration le mécanisme abstrait des passions, des instincts, de l'égoïsme humain, et il crut toujours aux hommes : qui voulut le jouer, le joua. Ce moraliste profond n'avait pas l'ombre de l'intuition psychologique qui fait les politiques, les diplomates ou même les directeurs dâmes. Il les dirigeait, lui, si discrètement, et de si haut, que, ne se sentant pas asservies, elles ne se croyaient pas dirigées : il se contentait d'offrir, de sa raison à leur raison, des principes généraux ac conduite. Il ne voulait pas s'établir dans les profondeurs de leur conscience, de peur de violer leur liberté et de briser leur activité; s'il cût

voulu y entrer, l'eût-il pu? l'eût-il su?

La qualité éminente de son esprit, c'est le bon sens, l'amour et le discernement du vrai. Il n'a pas évidemment la liberté critique d'un savant de nos jours : sa raison est soumse à la foi. Mais, d'abord, cette soumission n'est pas une abdication; elle est volontaire et saus violence : la raison y trouve son compte. Pour Bossuet, tout est obscur, douteux, fragile sans la foi : par la foi, l'univers, la vie, la morale deviennent intelligibles; de la foi sortent la clarté, la certitude. Il faut que la raison renonce à rien savoir, à rien comprendre, ou bien qu'elle accepte ces dogmes, qui la dépassent, et qui sont la condition de toute connaissance, la source de toute intelligibilité. Sous le coatrôle et dans les limites tracées par la foi, la raison de Bossuet s'exerce librement. Au lieu

BOSSUET. 577

de s'étonner que ce prêtre n'ait pas pensé comme un athée, il vaut mieux remarquer combien sa pensée a su garder de largeur et de liberté sans sortir de l'orthodoxie, et que nulle vérité ne lui a fait peur. C'est qu'il avait la plus fine logique, pour tout réduire et tout ramener à la doctrine révélée.

Et de là vient la solidité de son œuvre. Elle est absolument catholique, et pourtant, le catholicisme ôté ou nié, elle ne s'évanouit ni ne s'écroule. C'est que cette œuvre catholique est une œuvre de science rationnelle et expérimentale. Bossuet semble tout prendre de l'Ecriture et de la tradition de l'Église : en fait, aucune réalité vivante, aucune vérité manifeste n'a été volontairement négligée par lui; ce prêtre s'est nourri des inventions de la raison profane et même paienne. La meilleure substance de l'antiquité gréco-romaine a passé dans son esprit; il découvre dans la Bible ou l'Evangile les pensées d'Aristote ou de Platon; il emploie Lucrèce à commenter la Genèse. En un mot, avec une entière sincérité, mais aussi avec une rare adresse, il fait entrer dans le système de la religion toutes les vérités acquises depuis des siècles par la raison laïque. (App. XVIII.)

Son style tire sa perfection de son absolue et candide probité, Il ne faut pas se laisser égarer par quelques passages pompeux des Oraisons funèbres : le plus ordinairement, Bossuet est très simple. Dans les controverses, dans les expositions de faits, dans les discussions critiques, il a une brièveté, une rapidité, une négligence même, qui répondent bien peu à la définition banale de son style, qui passe pour uniformément sublime et pompeux. La qualité dominante, et l'on pourrait dire unique, de ce style, c'est la propriété; il ne vant que parce qu'il rend la pensée de l'homme. Mais il la rend toute, c'est-à-dire non pas seulement l'idée pure, l'élément intelligible, mais tous les éléments sensibles qui l'enveloppent, lui donnent corps et couleur, émotions du cœur, formes de l'imagination, et jusqu'aux plus délicates vibrations de la personnalité intime. Tout Bossuet passe dans son style, et de là vient, comme nous le verrons, que l'orateur se double sans cesse d'un poète. Dans ce style se retrouve aussi la double inspiration que je signalais dans la pensée de Bossuet : non seulement il cite l'Ecriture, mais il se l'est incorporée, et à chaque page se présentent des tours, des images, plus ou moins directement et sensiblement émanés des Livres saints. C'est même en grande partie, de ce commerce intime avec les écrivains bibliques et évangéliques, que vient la qualité originale de son style, unique entre tous dans la littérature classique. Mais il a eu pour maîtres aussi tous les anciens, les Latins surtout; jamais l'empreinte dont ils l'avaient marqué ne s'est effacée.

Pour la langue proprement dite, la date de la naissance de Bossuet nous avertit qu'il devra parler la langue de la première moitié du siècle, celle de Corneille et de Retz plutôt que de Racine et de La Bruyère. Son éducation ecclésiastique nous expliquera qu'elle reste chez lui plus chargée de latinisme dans les tours et dans les sens que chez aucun des écrivains mondains. Bossuet ne se révoltera pas contre le bel usage et contre l'Académie : il en suivra de son mieux les décisions. Il se retranchera dans son âge mûr certaines familiarités, certaines trivialités; il éclaircira et francisera quelque peu sa construction. Mais il ne parlera pourtant jamais la langue académique et mondaine : et la raison en sera dans son tempérament plutôt que dans son gout. Sa pensée n'est pas assez décharnée et abstraite; il lui faut des mots et des phrases qui contiennent non pas seulement de l'intelligible, du spirituel, mais aussi, et fort abondamment, du sensible, du concret, du pittoresque; il lui faut une langue des émotions et des sensations : cela suffit pour qu'il ne parle pas tout à fait la langue des salons.

### 3. ŒUVRES ORATOIRES DE BOSSUET.

Dans la diversité des ouvrages de Bossuet, le caractère le plus constant et le plus général qui se manifeste, est le caractère oratoire : c'est donc sur l'orateur qu'il faut porter d'abord notre étude. Il nous a développé son idéal dans l'Oraison funèbre du P. Bourgoing et dans le Panégyrique de saint Paul : il demande que l'orateur écarte le bel esprit, mette de côté tout désir de plaire, tire toute la force de son discours de l'étude de l'Ecriture, et de l'ardenr de sa foi. Ce n'est pas qu'il doive se priver des moyens humains de l'éloquence : Bossuet ne suit pas M. Vincent jusque-là. Dans une Instruction rédigée pour le jeune cardinal de Bouillon, il indique par quelle préparation se peut former un prédicateur : les ouvrages de l'antiquité profane, quelques livres français, tels que les Provinciales, sont recommandés avec les deux Testaments, les Pères grees, saint Augustin et Tertullien. L'objet qu'on ne doit jamais perdre de vue, c'est d'interpréter la parole de Dieu pour l'utilité du prochain; il ne s'agit pas d'ignorer la rhétorique, mais de la manier délicatement; c'est tout un art que de « faire parler Dieu » avec efficacité.

Bossuet n'y réussit pas de premier coup en perfection. Il y a des traits de génie dans ses sermons de Metz, et jamais il ne fera mieux que dans le Panér, yrique de saint Bernard (1653). Mais souvent l'imagination est exubérante; le style, d'une vigueur tendue

BOSSUET. 579

et d'une couleur chargée, va jusqu'au mauvais goût et aux trivialités répugnantes; la science, de fraiche date, s'étale, subtile ou pédante, théologique ou profane; il y a trop de citations plaquées, trop de raisonnements en forme, un mélange de sèche logique et de grande rhétorique. Surtout il'y a trop de tout : les discours sent trop longs. L'expérience, le travail corrigèrent ces défauts peu a peu. A Metz, Bossuet s'appliqua aux Pères grecs, dont l'heureuse influence s'ajouta aux leçons de ses auteurs jusque-là préférés, saint Augustin, Tertullien, les âpres Africains, subtils et violents : Basile et Grégoire détendirent son éloquence et lui enseignèrent la puissance de la douce simplicité.

Quand il arrive à Paris, il est maître de son talent et de sa forme : cependant dans cette suite de chefs-d'œuvre qu'il accumule pendant onze ans, on peut distinguer deux manières : les sermons des premières années sont plus voisins des sermons de Metz, par la vigueur de l'appareil logique, par la chaude couleur du style. Vers 1666, cette éloquence s'attènue pour ainsi dire sans s'amoindrir, elle se subtilise, se lait plus délicate, plus limpide, plus dégagée d'éléments matériels, étonnante de lumière abstraite et de pureté intellectuelle. Enfin, lorsque, retiré à Meaux, il prêche dans son diocèse, aux bourgeois, aux paysans, aux communautés, à des humbles d'esprit et de fortune, alors ce grand orateur consomme le sacrifice de son éloquence. Alors il rappelle et met en pratique les enseignements de Vincent de Paul; il fait taire sa science, et laisse couler de son cœur des homélies familières, exquises et efficaces dans leur petitesse volontaire.

Jamais il n'apprit par cœur ses sermons. Il se préparait fortement, rédigeait presque parfois le discours, relisait son canevas ou son brouillon avant de monter en chaire : là il s'abandonnait à l'inspiration, qui reprenait, complétait, rectifiait les formes préparées par la réflexion. Il ne répétait pas les sermons qu'il avait une fois prononcés : il revoyait les anciens plans, les rédactions primitives, pour les adapter au progrès de son esprit, ou bien au nouvel auditoire. Tant qu'il prêcha à Metz et à Paris, il ne se fia jamais à son expérience ni à sa facilité : et après quinze ans de prédication il ne faisait ni des plans moins exacts ni des brouillons moins complets. A Meaux seulement, il se contenta en général de quelques notes légères et rapides, et son éloquence se rapprocha de l'improvisation : le travail qui eût encore élevé son discours, l'eût écarté de la bassesse populaire que sa raison désintéressée avait élue pour idéal.

Ne prêchant que pour remplir un devoir du ministère ecclésiastique, Bossuet n'a pas recueilli lui-même ses sermons. Il n'en a publié qu'un seul, sur l'Unité de l'Église, qui était comme le manifeste du gallicanisme. On n'a donc, pour se faire une idée de sa parole, que les plans et brouillons qui représentent non sa prédication, mais la préparation de sa prédication. C'en est assez pour

reconnaître une éloquence sans rivale.

Le fond des sermons de Bossuet est l'explication du dogme. Il se plaignait que déjà de son temps, les prédicateurs s'étendissent sur la morale en laissant le dogme de côté. Pour lui, il plaçait le dogme avant tout, comme source et fondement de la morale <sup>1</sup>, et il s'attachait à expliquer, interpréter, justifier les mystères et les articles de foi, persuadé qu'un chrétien sait ce qu'il doit faire, lorsqu'il sait ce qu'il doit croire. La morale est la conséquence pratique du dogme : aussi ne faisait-elle jamais défaut, et le « catéchisme » de Bossuet aboutissait à ordonner la conduite en même temps qu'à éclairer la foi.

Comme l'« utilité des enfants de Dieu » était sa grande règle, il choisissait les sujets de sermons et les applications du dogme, qui pouvaient avoir le plus d'utilité pour ses auditeurs. Sa parole s'appropriait très étroitement et très délicatement à son public 2. Quand les heureux, les grands, les habiles l'écoutent, il prêche sur l'ambition, sur l'impénitence finale, sur l'honneur du monde, sur la justice : il expose la haute philosophie de la religion ou discute les objections raffinées des esprits forts. Dans les paroisses aristocratiques de Paris, à Saint-Germain, au Louvre, il ne se lasse pas de rappeler qu'il faut payer ses dettes, et qu'il faut faire l'aumône : il remet sans cesse sous les veux des riches leurs créanciers et les pauvres. Parfois il prèchera pour le roi seul : sur les Devoirs des rois. Il fait son métier en conscience, sans brutalité et sans flatterie, sans complaisance et sans impertinence. Il ne craint pas de présenter la « face hideuse » de l'Evangile; quoiqu'il soit rigoureusement orthodoxe, et point du tout janséniste, il a en horreur, autant que Pascal, les relâchements de la casuistique. Mais sa morale, tout austère, n'a rien qui effraie et décourage : il croit et il montre que, si Dieu a donné à l'homme ses commandements, c'est que l'homme peut les exécuter. Pour cela, il n'est pas besoin de fuir le monde : on peut se sauver dans toutes les conditions. Il n'est pas besoin de passer sa vie en prières, en jeunes, en sanctifications extraordinaires : remplir le devoir de son emploi sans amour-propre, pour le bien public et le service de Dieu, dispense de chercher des raffinements de dévotion, et suffit à faire une bonne et chrétienne vie.

Bossuet ne s'est pas amusé aux descriptions curieuses des

<sup>1.</sup> Voyez le sermon sur l'Éminente dignité des pauvres dans l'Eglise. 2. Comparez les deux Sermons sur la Providence.

BOSSUET. 584

mœurs et des passions. Il établit soigneusement la base, le caractère, l'étendue du devoir : il marque exactement la source, la nature, la gravité de l'erreur, ou de la malignité qui en écarte les hommes. Les subtiles analyses, les « anatomies » du cœur humain, qui ne servent que d'amusement intellectuel, ne sont pas son fait; il se contente d'en dire assez pour que chacun se reconnaisse, rentre en soi-même, et tâche de s'améliorer. Il a affaire à des malades qui souvent ne voient pas leur mal : il faut leur en donner le sentiment cuisant et non la connaissance théorique, et il faut leur faire apercevoir, désirer, tenter le remède.

Les sermons, selon l'usage des prédicateurs catholiques, sont divisés en deux ou trois points. Bossuet saisit fortement les deux ou trois aspects principaux du sujet, les deux ou trois difficultés importantes, les deux ou trois raisons capitales, et il va droit aux choses dont la décision emporte le reste. Une ferme et souple logique mène le sermon à son but; Bossuet raisonne loyalement, solidement; il excelle à résoudre les plus rudes objections, à mettre en lumière la vérité qu'elles recèlent, pour s'emparer de cette

vérité et en faire un argument à son usage.

Mais la logique est la charpente ou le squelette du discours : Bossuet parle à toute l'âme, de toute son âme; il a la tendresse, l'onction, le pathétique. Son imagination, toute pleine d'images et de visions bibliques, pleine aussi de toutes les formes, de toutes les impressions de la réalité prochaine et vivante, répand une couleur pittoresque sur le dessin de l'argumentation. Bossuet ne voit rien dans l'abstrait : toutes ses idées se chargent de sensations, et le raisonnement tourne en tableaux, en visions familières ou merveilleuses. Ce que ses yeux ne voient pas, ce dont son expérience ne lui fournit pas les formes, les prophètes et les évangélistes lui en donnent les images. Toute une poésie pittoresque, ou dramatique, une poésie d'ode ou de mystère passe ainsi dans ces expositions de dogme et ces descriptions de morale 1; et ce fort logicien de Navarre nous fait parfois penser à Dante ou à Milton. Il aime à élargir en symboles les personnages et les actions de l'Écriture, et il y verse toute la richesse, il y réalise toute la généralité de sa pensée. On pourrait dire que sa méthode est moins analytique que synthétique, moins psychologique que philosophique et sensible à la fois, métaphysique et poétique. Car il unit à un fond d'amples ou profondes vérités, de principes uni-

<sup>1.</sup> Voyez comment il fait parler Dieu ou Jésus; la méditation de Bernard dans le Panégyrique; le chœur des démons dans le Sermon sur les demons; la mort du mauvais riche dans le Sermon sur l'impénitence finale; le second point du Sermon sur l'ambition.

versels et transcendants, une forme concrète, colorée, vivante, de fortes et nettes images, des symboles immenses et saisissants. fandis que Bourdaloue procède à la façon des psychologues positifs du roman et du théâtre classiques, Bossuet a le tempérament des lyriques de notre siècle, qui enveloppent de leurs visions indi-

viduelles les plus larges lieux communs.

Les panégyriques et les oraisons funèbres de Bossuet ne sont en réalité que des sermons, où la vie d'un homme sert à illustrer l'instruction. Il a pris de ce biais ces discours d'apparat, ne pouvant concevoir un discours chrétien qui ne tendit à l'édification. Il ne s'est pas attaché à faire revivre les figures des saints, à retracer leur vie. Il a saisi dans leur caractère, dans leur activité, un trait, un caractère, qui mettaient bien en lumière une vérité importante du dogme ou de la morale : et c'est sur cette vérité qu'il prêchait son panégyrique. Le Panégyrique de saint Jacques est un sermon sur l'établissement du christianisme : celui de sainte Catherine, un sermon sur la science. Même dans l'admirable Panégyrique de saint Bernard, ce n'est pas l'individu que fut Bernard, psychologiquement et historiquement, c'est le type idéal de l'enthousiasme ascétique, c'est, si l'on veut, l'image, lyrique encore plus que dramatique, du moine que Bossuet nous fait apercevoir.

Les oraisons funèbres sont des sermons, à tel point que le plan, les idées, parfois les expressions même sont communes au Sermon sur la Mort et à l'Oraison funèbre de la Duchesse d'Orléans. On peut dire que celle-ci est le type du genre : par une idée naturelle, et pourtant nouvelle, Bossuet fait de l'éloge des morts une méditation sur la mort. L'occasion du discours en devient la base : à la lumière de la mort Bossuet regarde les occupations de la vie, par la mort il juge et règle la vie. De là l'unité religieuse et esthétique à la fois des oraisons funèbres : de cette idée centrale la lumière

se distribue à toutes les idées, les enveloppe et les lie.

Mais, en se proposant avant tout d'instruire des vivants à l'occasion des morts. Bossuet n'a pas oublié que son office était de faire entendre l'éloge des morts. Il s'en est acquitté avec sa loyauté et sa mesure ordinaires. Il a respecté toutes les convenances, que le lieu, le jour, l'auditoire, lui imposaient. Mais il a dit, ou fait entendre toute la vérité qu'il était capable de concevoir. Il a pu mal juger la révolution d'Angleterre, ou la révocation de l'édit de Nantes : il ne les a pas jugées autrement dans ses oraisons funèbres que dans ses autres ouvrages; il n'a dit que ce qu'il a constamment pensé. Le genre lui a imposé de l'adresse, mais ni flatterie ni mensonge. Il a été candide et sincère en parlant de Cromwell comme de Condé. Il a même fait effort pour être bien informé : il n'est pas de ceux qui craignent de savoir, de peur de

BOSSUET.

ne pouvoir plus admirer ou aimer. Lorsqu'il eut à faire l'éloge de la reine d'Angleterre, il fit appel aux souvenirs de Mme de Motteville, et fonda sa peinture du courage de la princesse sur les faits contenus au *Mémoire* qui lui fut remis. De même, il allègue, il cite les écrits, les lettres d'Anne de Gonzague, pour nous la faire connaître telle qu'elle fut. Ailleurs il utilise, il invoque ses souvenirs personnels.

Mais ce qui domine et enveloppe l'instruction et la biographie, la morale et l'histoire, dans ces oraisons funèbres, c'est l'émotion personnelle de l'orateur. Aussi les plus belles sont-elles celles où il parle des gens qu'il a connus et aimés, de Madame ou du prince de Condé. Sa sympathie, son admiration, sa douleur se répandent largement, et il s'y abandonne parce que cela se trouve dans la convenance, dans la nécessité même de son sujet. Il y a un élément personnel et lyrique encore dans ces admirables discours, envers qui l'on n'est pas juste, faute de les regarder d'assez près. Et de là vient la puissance pathétique de ces effusions de tendresse douloureuse, lorsqu'il peint la grâce si charmante et si tôt flétrie de Madame, de ces effusions de sympathie admirative, lorsqu'il conte les victoires, l'héroisme, la simplicité du prince de Condé: si ce n'est pas de l'histoire, c'est à coup sûr de la poésie.

### 4. ŒUVRES DIVERSES DE BOSSUET.

Comme précepteur du Dauphin, comme évêque. Bossuet a déployé une prodigieuse activité, et l'on se demande comment il a trouvé le temps d'expliquer, à plus forte raison d'étudier tant de matières, vastes et difficires. Mais, en réalité, il était prèt, dès 1670, sur tous les sujets qui pouvaient être de son ressort : il s'était préparé en prêchant. En méditant ses sermons, il avait amassé toute la doctrine, dont il composa plus tard ses nombreux traités. On trouve des sermons qui contiennent sommairement l'Histoire universelle, d'autres les Variations, d'autres la Politique; ils fournissent les cadres, la méthode, les idées capitales ou originales. Philosophie, histoire, controverse, tout a sa source dans la prédication de Bossuet.

La Politique tirée de l'Écriture sainte est un livre solide, sensé, d'une réelle largeur de vues pour le temps. Bossuet n'allègue guère que l'Écriture pour autoriser ses préceptes; en lait, il tire quelque chose de saint Thomas, dans son De regimine principum; il s'inspire plus encore d'Aristote et de Hobbes; souvent il dégage des lois de l'étude des faits, et il utilise les observations qu'il a faites en

expliquant au Dauphin l'histoire de France. Sa théorie du pouvoir royal est ce que l'on peut attendre d'un prètre gallican, de famille parlementaire : les rois sont absolus, mais ils doivent respecter les lois, les droits des divers corps de la nation. Ce qu'ils font contre ces droits et ces lois est essentiellement nul. Mais personne, ni individu, ni corps, n'a droit de résister aux rois : ils ne sont responsables que devant Dieu, et Dieu leur demandera des comptes d'autant plus sévères qu'il est seul à pouvoir les leur demander. Cette terrible responsabilité devant Dieu est le contrepoids de l'autorité absolue que Bossuet accorde aux rois sur la terre.

Mais Bossuet ne fait la théorie de la monarchie que parce qu'elle est établie en France : sa doctrine politique, en réalité. n'est liée à aucune forme de gouvernement, précisément parce m'elle est rigoureusement orthodoxe 1. L'Église respecte toutes les puissances établies : aussi Bossuet est-il tout à la fois strictement et largement conservateur. Despotisme, monarchie absolue, république aristocratique, démocratie, il admet tout, avec plus ou moins de sympathie ou de répugnance : mais enfin il admet tout : il ne demande à un gouvernement, pour être légitime, que de durer, et de faire sa fonction, qui est de garantir l'ordre, de protéger les sujets. Comme catholique il est attaché à la tradition : il aimera donc en chaque pays les formes anciennes de gouvernement. Par hérédité peut-être, à coup sur par tempérament, il est attaché aux formes juridiques, aux procédures exactes, au mécanisme régulier de l'organisation administrative, à tout ce qui assure stabilité, sécurité : il préférera donc l'autorité, et la hiérarchie à la liberté, l'hérédité monarchique à la souveraineté populaire, où il ne voit qu'un déguisement de la force brutale.

Discours sur l'Histoire universelle est d'abord un abrégé chronologique de l'histoire générale, qui vaut par la brièveté lumineuse, et par un sens de la réalité dont tous ces faits arides et ces
dates sèches se trouvent vivifiés. Bossuet, dans cette première
partie, ne visait qu'à faire repasser au Dauphin tous ses cours.
A ce simple abrégé il voulut ajouter quelques réflexions qui ont
formé tout un corps de philosophie de l'histoire. Elles se sont
groupées en deux parties : l'une qui explique la suite de la religion, et l'autre qui traite des empires. Celle-là, dans l'esprit de
Bossuet, était la principale, et il ne considérait la troisième partie
que comme une anuexe de la seconde. Dans cette seconde partie, il
fait voir comment s'est développée providentiellement la religion,

<sup>1.</sup> Les encycliques de Léon XIII, et l'attitude prise par la partie du clergé de France qui a survi le chef de l'Église, sont venues justifier l'interprétation de la Politique de Bossuet que j'avais donnée dans mon étude.

BOSSUET. 585

sans interruption aucune depuis Adam jusqu'à Innocent XI: cet exposé chronologique est un résumé de toute la théologie de Bossuet; il y ramasse les principaux arguments qu'un catholique peut faire valoir contre les libertins, les juifs, les protestants et les critiques: c'est un cours élémentaire de théologie à l'usage du Dauphin et des gens du monde.

La même pravidence qui se manifeste dans la continuité de la religion fait éclater aussi son action dans l'élévation et dans la chute des empires : voilà comment s'introduit la troisième partie. Entre la préface et la conclusion de cette partie, où s'étale éloquemment le dogme de la Providence dans son application aux grands faits de l'histoire, Bossuet étudie les causes humaines et physiques de la prospérité et de la ruine des peuples anciens. Comment peut-il le faire sans contradiction? Simplement par la même raison que son orthodoxie laisse à l'homme le libre arbitre, la décision et la responsabilité de ses actes, tout en proclamant la nécessité de la grace et la prescience divine. Les cinq ou six chapitres que Bossuet consacre à la philosophie de l'histoire ancienne sont vraiment beaux. Il va sans dire qu'ils ne sont plus au courant de la science. On ignorait trop au xviie siecle l'Egypte, la Chaldee, l'Assyrie, la Perse, pour que Bossuet pût en bien parler. L'archéologie grecque et romaine, l'étude des institutions, de l'organisation politique, sociale, économique des Spartiates, des Athéniens, des Romains, ont fait bien des progrès aussi, surtout depuis cent ans. Mais, malgré tout, les chapitres de la Grèce et de Rome sont remarquables : Bossuet a mis en lumière la force de quelques causes morales, amour de la patrie, respect de la loi; il a saisi le rapport des faits a certaines institutions ou traditions; il a expliqué la tente et sure formation de la grandeur romaine par les qualités d'endurance et de discipline de la race, par l'organisation militaire, par l'esprit conservateur du sénat qui, dans la politique étrangère, met la continuité; la moitié des Considérations de Montesquieu vient de Bossuet. Chose curieuse, ce que ce prêtre a le moins vu, c'est la force et l'influence de la religion dans la societé antique; mais personne, avant Fustel de Coulanges, ne le verra davantage.

Le Discours sur l'Histoire universelle est l'œuvre d'un théologien qui a su avoir quelques-unes des qualités de l'historien, le don des généralisations, l'intuition des lois, le sens philosophique enfin. L'Histoire des variations des Églises protestantes est un traité de controverse, où se révèlent d'autres qualités de l'historien, la science et la critique des textes, le sens de la vie et des âmes individuelles. Cette histoire représente le principal effort de Bossuet dans la guerre d'un derni-siècle qu'il a faite au protestantisme

Après avoir secoué le joug de Rome, les protestants s'étaient efforcés d'arrêter un dogme commun, et de constituer des églises. Le sens général de l'œuvre de Bossuet est de démontrer qu'ils ne peuvent faire ni l'un ni l'autre : qu'en fait, le dogme varie de secte à secte et de génération en génération; que nulle autorité chez eux n'est reconnue, ni universellement, ni souverainement, et que l'essence de la réforme est de livrer le dogme aux variations de la raison individuelle, de mettre cette raison individuelle au-dessus de la tradition et de l'autorité. Bossuet n'a raconté l'histoire du protestantisme que pour en faire sortir cette démonstration : de là les lacunes de son histoire, et le mélange continuel de la discussion à la narration. Il n'est pas impartial, puisqu'il est catholique : il le dit lui-même dans sa préface. Mais il promet d'être sincère et juste, point injurieux, charitable aux personnes; et il l'a été, si l'on compare le ton de son ouvrage aux habitudes de la polémique religieuse depuis cent cinquante ans, ou simplement aux ripostes de son adversaire Jurieu.

L'originalité du livre est dans l'usage qu'il a fait de l'histoire 1: pour faire avouer aux protestants qu'ils avaient varié, il a très bien compris qu'il fallait non de l'éloquence, mais des faits : et voilà comment notre controversiste s'est fait historien. Il a mis la méthode historique au service de sa thèse, recueillant les textes. écartant les ouvrages de seconde main, faisant une critique minuticuse et pénétrante des témoignages, si bien que sur les deux ou trois points principaux qu'il avait choisis, il a devancé les conclusions de l'histoire scientifique. Cette force d'érudition et de critique a rendu son ouvrage inébranlable; et il a ainsi contribué à donner aux protestants la nette conscience de l'essence du protestantisme, qui est dans la liberté de la crovance individuelle et dans l'évolution du dogme. La grande injustice de Bossuet, dans cet ouvrage, et dans toute sa polémique contre les protestants, a été de ne pas rendre hommage à la profonde moralité de l'esprit protestant : sa grande erreur a été de ne pas croire à la vitalité du protestantisme. Homme de logique, il s'imaginait en avoir fini avec les héretiques pour avoir acculé l'hérésie à une contradiction : il ne pensait pas que, pour vivre, l'hérésie s'adapterait à cette contradiction, et se transformerait en la supprimant,

Au point de vue de l'art, l'Histoire des variations est un des plus puissants chefs-d'œuvre de Bossuet : cette suite de raisonnements, de discussions, ce mélange ardu de faits historiques et de théologie dogmatique est animé d'une vie extraordinaire. Au travers de la controverse, l'histoire ressuscite le passé; les hommes appaBOSSUET- 587

raissent: Calvin, Luther, Bucer vivent dans des portraits où l'on reconnaît la main d'un ennemi, mais d'un ennemi singulièrement clairvoyant; il y a surtout un admirable livre où les angoisses, les incertitudes de Mélanchthon sont exposées, et qui est d'un bout à l'autre une des plus belles études d'ames qu'on ait faites.

Si Bossuet s'est attaqué surtout aux protestants, ce n'est pas parce qu'ils formaient le corps le plus nombreux et le plus redoutable parmi les ennemis de l'Église catholique : c'est aussi parce qu'il discernait dans les origines et dans le développement de la réforme un principe de libre examen subversif du christianisme et de toute religion fondée sur la tradition et l'autorité. Aussi tout son raisonnement tendait-il à faire apparaître le mal, en réduisant le protestantisme à l'individualisme effréne, rationalisme ou illuminisme; et il ne lui donnait le choix qu'entre ces deux excès. Il sentait monter la révolte du sens individuel contre l'Eglise : il la devinait de tous côtés, il voyait naître les germes de ce qui fera le caractère intellectuel du xvine siècle. Il faisait face bravement, et partout où il apercevait quelque trace de ces germes, il essavait de les étouffer. De la ses efforts contre Richard Simon, contre les libertins, contre Fénelon même; de la sa défiance à l'égard de Malebranche, et ses sombres pronostics sur le péril du cartésianisme.

Il savait que toutes les pièces du dogme se tenaient : aussi se montrait-il intraitable contre tous ceux qui en altéraient quelque partie. Pendant cinquante ans il n'est pas d'erreur ou de révolte qu'il n'ait combattue de toute sa science et de toute son éloquence. Ce qu'il a écrit contre Richard Simon et contre Fénelon est trop lié a la théologie pour que je m'y arrête ici : je signalerai de préférence le petit traité sur la Comédie, déhordant d'une âpre éloquence, et dans lequel une dure malédiction fait éclater l'opposition de l'esprit de Molière et de l'esprit chrétien.

Les Méditations sur l'Evangile et les Elévations sur les Mystères sont des écrits d'édification, et non de controverse : tout y est simple, lumineux, touchant; la science se cache, la logique se tait; le cœur déborde, et l'imagination s'étale. Bossuet repasse toutes les grandes scènes de la Bible et de l'Evangile; il nous les présente avec tout ce que son esprit y attache de sens, y enferme de leçons; mais ce sont des réalités pour lui que cette histoire juive et cette histoire évangélique : et tout le pittoresque de la religion se déroule à nos yeux, parle à nos sens. Ces realités sont celles où se manifestent les desseins et les jugements de Dieu : leur image éveille en lui tous les sentiments dont son Dieu est l'objet, toutes les ardeurs de la foi, de l'espérance et de l'amour. Par là, plus largement encore que dans les Sermons, se répand la poésie, poésie de

la nature ou poésie du cœur, tableaux pittoresques ou émotions exaltées. Bossuet s'abandonne librement ici à ses facultés de poète : il écrit pour des femmes, en qui il veut redoubler la ferveur, en leur faisant sentir le charme puissant des Livres saints. Il est vraiment le grand poète lyrique du xvnº siècle; et s'il a pu l'ètre, dans ce siècle intellectuel et rationaliste, c'est que son caractère ecclésiastique lui a permis de suivre son tempérament. En effet les objets de ses émotions, de ses transports lyriques, étant ceux que la religion fournissait, avaient un caractère universel et souverain, à l'ombre duquel, pour ainsi dire. l'individualité pouvait se déployer librement : nul ne pouvait s'étonner des ravissements du prêtre en face de son Dieu, et tout le monde pouvait les comprendre.

J'ai réservé pour la fin de cette étude les œuvres philosophiques de Bossuet. Il y a d'excellentes choses, des vues originales, une exposition magistrale dans la Connaissance de Dieu et de soi-même, et dans la Logique, où il mêle avec indépendance saint Thomas et Descartes, suivant surtout son sens personnel de la vérité des choses. Mais ces ouvrages philosophiques ne sont en somme que des manuels pour un enfant, et sont loin de contenir toute la philosophie de Bossuet. Il faut la chercher dans toute son œuvre, où elle est diffusc. A vrai dire, la philosophie de Bossuet, comme de tout ecclésiastique qui n'est pas en désaccord avec luimême, c'est sa théologie : et la théologie de Bossuet, c'est la théologie catholique, sauf les deux ou trois opinions particulières au gallicanisme. Il suffirait donc de dire que la philosophie de Bossuet est celle qu'enveloppe le dogme catholique, puisque toute religion est en effet une philosophie.

Mais, tout en étant orthodoxe, Bossuet a une façon à lui de grouper, sérier, présenter les dogmes : dans la prédominance qu'il donne à l'un ou à l'autre, dans la complaisance avec laquelle il expose celui-ci ou celui-là, s'affirme un tempérament, et se dessine une philosophie. Or, en regardant la vie. Bossuet est frappé de la mort. La mort est l'immense, universelle, irréparable injustice de ce monde. Mais son tempérament de juriste a besoin de justice : le dogme de la Providence corrige l'immoralité de la réalité, et rend à chacun selon son mérite. Que l'on regarde toute l'œuvre de Bossuet, en dehors des controverses définies, on peut dire qu'elle est toute consacrée à mettre en lumière le fait, c'està-dire la mort, et le correctif du fait, c'est-à-dire la Providence. De la mort sort la tendresse émue, la triste sympathie qui s'étendent sur les choses éphémères; de la Providence, la confiance robuste et joyeuse, l'optimisme définitif, dont il regarde tant de misères et de bassesses, qui sont la vie et qui sont l'homme.

#### 5. BOURDALOUE.

Bossuet étant descendu des chaires de Paris dans toute la force de l'âge et du talent, le souvenir de sa prédication, que ne soutenait pas l'impression, se perdit vite au milieu de tant de titres de gloire que son activité paisible lui acquérait incessamment. De plus, dans les sermons de Bossuet, les contemporains estimèrent surtout la logique et la science; et ils ne s'aperqurent pas, lorsqu'il se tut, qu'il leur manquât quelque chose, parce qu'au même instant Bourdaloue vint tenir sa place, et réaliser d'autant mieux leur idéal qu'il ne le dépassait pas <sup>1</sup>.

Ce Pere jésuite débuta dans les chaires de Paris en 1669 : dix ans de prédication en province l'avaient formé. Mais, avant de prècher, il enseignait dans les collèges de sa compagnie ; il professa les humanités, la rhétorique, la théologie morale; il y prit le pli qui ne s'effaça jamais; après que ses supérieurs eurent découvert l'orateur qui était en lui, il resta un homme de science et d'enseignement : son éloquence fut toujours didactique, et chacun de ses discours fut un cours.

Bourdaloue n'a point de biographie : c'est une âme pure, modeste, soumise, qui se donna toute à son devoir. Il prêcha pendant quarante-deux ans : huit jours avant sa mort, il prêchait encore. Le seul incident de sa vie est une mission en Languedoc après la révocation de l'édit de Nantes. Cependant la prédication ne l'occupa point seule : il confessa, il dirigea; et c'est là qu'il acquit et nourrit cette science du cœur si merveilleuse chez un homme dont nulle passion n'a troublé la vie.

Fénelon nous a tracé dans ses *Dialogues sur l'éloquence* un portrait de Bourdaloue préchant, qui manque de bienveillance, mais non de vérité. Le prédicateur a le geste rare, un mouvement de bras égal et monotone, la voix mélodieuse et uniforme, sans autre nuance qu'un peu plus de lenteur ou de rapidité dans le débit : les yeux sont clos ; la mémoire travaille pour representer la suite du discours appris par cœur ; et parfois l'orateur reprend quel-

<sup>1.</sup> Biographie: Né à Bourges en 1632, Bourdaloue entre chez les jésuites; ses supérieurs l'appliquent à l'enseignement jusqu'en 1659; de 1659 à 1669 di preche en province. En 1669, il prèche un Avent a Paris, en 1670, un carème à la cour, qui neuf fois encore l'entendit. Il mourut en 1704. Éditions: Œurres, éd. du P. Bretonneau, 1707-1734, 16 vol. in-8; 17 vol. in-8, 1822-26; Paris, 1833-34, Lefèvre, 3 vol. gr. in-8. — A consulter: A. Feugère, Bourdaloue, su prédication et son temps, m-8, 1874. Le P. M. Lauras, de la Compagnie de Jésus, Bourdaloue, su va et ses aurres, 2 vol. 1881. Le P. Griselle, Sermons inédits de Bourdaloue, 1901; Bibliographie (Bibliothèque des Bibliographies critiques); Nouveaux sermons inedits, 1904, Histoire critique de ta prédication de Bourdaloue, 2 vol. 1901. Le P. Cherot, Bourdaloue nucomu, 1898; Bourdaloue, sa correspondance et ses correspondants, 1899. Castets. Bourdaloue, 2 vol. 1901-1904.

ques mots pour ressaisir le fil qui lui échappe. Il débite des choses sensées en termes propres; ses sermons sont tout unis, sans variété, sans émotion: les déductions sont exactes, les portraits fidèles; les divisions, les subdivisions rigoureuses et multiples. L'impression est froide, fatigante. « C'est un grand homme qui n'est pas orateur. » Il ne faut voir dans cette sévérité de Fénelon que l'incompatibilité de sa nature féminine, ardente et illogique, avec les fortes et solides qualités de Bourdaloue.

Ce que Fénelon n'apprécie pas, a enchanté son siècle. Bourdaloue a excité une admiration unanime et incroyable : la cour l'a fait venir dix fois pour les Carêmes et les Avents. Bossuet le réclamait en son diocèse. L'église de la rue Saint-Antoine était trop petite quand il prèchait, et les lettres de Mme de Sévigné nous attestent la forte impression qu'il faisait. Il avait affaire à un public épris de raison et de clarté, qui voulait des idées, un exercice de l'intelligence, et qui avait du reste peu de besoins sentimentaux ou esthétiques. L'éloquence de Bourdaloue était juste à sa mesure. Il divisait, subdivisait, multipliait les énumérations d'idées à développer, les récapitulations d'idées développées : mais tout cela n'avait rien de factice ni de pédant; c'étaient des moyens de distribuer la matière, d'aider l'auditoire à suivre, à se rappeler; c'était l'art d'un professeur qui sait qu'une exposition méthodique seule a chance de se graver dans la mémoire, et que l'on ne peut trop multiplier les points de repère. De là ces exordes qui numérotent toutes les parties du raisonnement, ces phrases d'exposition dont chaque proposition est l'annonce d'un paragraphe a faire 1. Cette méticuleuse composition peut rendre la lecture plus aride et plus fatigante : elle rend l'audition plus claire et plus efficace.

Bourdaloue est aussi grave, aussi sérieux, aussi chrétien que Bossuet : il ne lui ressemble pas du tout. Il ne fait pas de catéchismes, pas d'expositions théologiques : il n'explique pas le dogme, il ne le justifie pas. Il l'impose, il le tient pour incontesté; il lui demande seulement la sanction de l'obligation morale : il fait appel à son autorité pour courber le cœur <sup>2</sup>.

Son discours a un caractère avant tout moral et pratique : il s'attache a régler la conduite. C'est un directeur : un directeur rigoureux, dur même, d'autant plus impitoyable que le pécheur est plus grand des grandeurs terrestres. « Il frappe comme un sourd », disait Mme de Sévigné; et cette austérité plaisait dans un jésuite. La meilleure réponse que la Compagnie ait jamais faite aux *Provinciales*, c'a été de faire prêcher Bourdaloue.

Voir par ex. le Sermon de l'ambition (mercredi de la seconde semaine de Carême).
 Sermons sur la Providence et sur l'Aumône.

La morale de Bourdaloue est très précise, très particulière, non pas seulement dans les préceptes, mais dans les observations aussi et les analyses : il présente au pécheur toutes les nuances, toutes les formes, il lui donne toutes les sources et causes, tous les effets et dépendances de son péché : il ne lui laisse rien ignorer de ce qu'il est, afin de faire éclater devant sa conscience combien il est éloigné d'être ce qu'il doit être. Dans l'analyse abstraite des vices, des passions, des multiples infirmités de notre nature, Bourdaloue est incomparable : plus pénétrant et plus original que La Bruvère, ses analyses substantielles et condensées ont abouti aux portraits; cette forme de la littérature à la mode s'est trouvée tout naturellement adaptée au sermon de Bourdaloue. Ces portraits ne sont point abstraits précisément, mais purement moraux et psychiques, absolument dépourvus de couleur et d'éléments sensibles. Il ne s'agit pour le prédicateur que de marquer des formes d'ames et de tracer les effets mécaniques des forces morales. Il pousse la précision à tel point, que parfois il a été, du moins on l'a dit, jusqu'à prendre un modèle individuel 1. Ces personnalités sont un peu effacées pour nous, et il y a lieu de croire que la malignité des contemporains ajoutait aux intentions du prédicateur.

Cette éloquence intellectuelle, logique et comme immatérielle, ne donnait-elle donc rien à la sensibilité? Il y a réellement de la chaleur dans Bourdaloue : une sincérité profonde, le désir et le plaisir de rendre la verité sensible, la charité aspirant à l'utilité des âmes, dégagent insensiblement, à travers le tissu serré des raisonnements, une émotion de qualité pure et fine, qui va au cœur : émotion d'autant plus puissante qu'elle ne fait rien pour s'étaler.

[Il y a d'ailleurs quelque chose de Bourdaloue qui nous échappe : c'est son style, son accent. Le P. Griselle a prouvé que le vrai Bourdaloue avait une expression moins éteinte, moins incolore que celle qu'on trouve dans le texte établi par le P. Bretonneau. Les manuscrits des copistes qui prenaient des notes au pied de la chaire, nous rendent un Bourdaloue qu'on ne soupçounait pas, dont la parole a des accents brusques, familiers, ou populaires une couleur forte et réaliste, que le P. Bretonneau, par scrupule de bon goût, a fait disparaître : il a décoloré Bourdaloue pour l'épurer.]

#### 6. FLÉCHIER ET MASSILLON.

Autour de Bossuet et de Bourdaloue se groupent plusieurs orateurs distingués, mais qui sont loin de leur être comparables<sup>2</sup>. Un

<sup>1.</sup> Le sermon sur les fausses conversions a été appliqué à M. de Tréville.

<sup>2.</sup> A consulter: l'abbé Hurel, les Orateurs sacres a la cour de Louis XIV, 1872, 2 vol. in-8.

seul homme, sans doute, ne leur fut pas inférieur, je veux parler de Féncion. Mais nous n'avons guère de lui que des harangues de cérémonie, des discours solennels où il s'est forcé pour être majestueux et digne. A l'ordinaire, il improvisait, et ce qu'il pouvait y avoir de séduction, de tendresse, de grâce ondoyante et captivante, d'abondance d'idées et de sentiments, dans ces homélies familières qu'il « parlait » si inépuisablement, ses écrits et particulièrement ses lettres de direction peuvent nous l'apprendre.

Je me contenterai de signaler Fléchier 1.

Cet abbé de ruelles, faiseur de vers latins aimables et de vers français coquets, assidu à l'hôtel de Rambouillet dans ses derniers beaux jours, intime ami de Mme et de Mlle Deshoulières, ce bel esprit d'Église qui est un des intermédiaires par où l'on passe de la préciosité de 1630 à celle de 1715, fit en sa maturité un prédicateur estime et décent, un excellent évêque, zelé, charitable, doux. Malgré tout, par-dessus le prédicateur et par-dessus l'évêque, surnage toujours le galant homme, l'homme du monde, qui « ne se pique de rien », qui fait les devoirs de son état en perfection, sans tapage et sans pose, sans gravité trop sérieuse aussi, avec un coin de sourire aux lèvres, et un air exquis de finesse un peu railleuse. Dans sa prédication, il parla convenablement des vices du jour, des dettes, des mariages d'argent, des vocations forcées, des devoirs des mères. Il se fit admirer surtout dans l'oraison funèbre : il eut toutes les qualités mondaines en parlant des gloires du monde, et même le tact suprème d'être sincèrement chrétien. Fléchier est un admirable rhéteur, d'une souveraine élégance de forme, d'une rare délicatesse d'oreille : sa prose est merveilleuse de rythme, et telle page des oraisons funèbres, l'exorde par exemple de celle de Turenne, donne la sensation d'un chant.

Les qualités de Fléchier sentent la décadence, et en effet avant la fin du siècle il est sensible que l'éloquence chrétienne s'en va, du même pas que l'esprit chrétien. Dès 1688, La Bruyère, dès 1681-1686, Fénelon, enregistrent la décadence de l'éloquence de la chaire. Ils s'accordent à reprocher aux prédicateurs l'ambition et le bel esprit, l'ignorance de la religion et le manque de zèle. Le sermon est un spectacle, ou un exercice littéraire. L'orateur ne cherche

<sup>1.</sup> Biographie: Esprit Fléchier (1632-1710), précepteur du fils de Le Fèvre de Caumartin, qu'il suit aux grands jours d'Auvergne (1665-66), évêque de Lavaur en 1685, de Nimes en 1687: Oraisons funèbres de Mme de Montausier (1672), de Turenne (1676), de M. de Montausier (1690).

Editions: (Eurres complètes de Fléchier, Nîmes, 1782, 10 vol. in-8; Mémoires sur les grands jours d'Auvergne, édit. Gonod, 1844; édit. Cheruel, 1856. — A consulter: l'Abbé A. Fabre, De la correspondance de Fléchier avec Mme Deshoulières et su fille, Paris, 1871; la Jeunesse de Fléchier, 1882, 2 vol.; Flechier orateur, 1886.

qu'à s'en tirer a son honneur. Du vrai, de l'efficacité, il n'en a cure, pourvu qu'on dise qu'il a bien prêché. L'art et l'esprit profanes envahissent le sermon, qui devient un pur développement de philosophie morale, embelli plus ou moins de traits ingénieux et surprenants.

Le dernier des grands orateurs de la chaire masque cette décadence, sans l'enrayer. Massillon 1, oratorien, homme doux et timide, enseignait dans les collèges de son ordre, quand on le força à prècher : il débuta à Paris en 1698; son succès fut considérable. Il avait la voix touchante et sensible, l'action pathétique. Cet homme doux était parfois effrayant en chaire. Il ne parlait que de crimes et de supplices : il fermait la porte a l'espérance. En un autre temps, il eut découragé les fidèles. En réalité, il faisait son métier, et ses auditeurs le prenaient bien amsi. Cet ancien professeur de rhétorique avait une vraie foi, une émotion sincère, et de là une forte éloquence qui éclatait parfois : mais à l'ordinaire il ne pouvait se tenir d'amplifier sa matière, avec force hyperboles et grands mouvements. Il développait de belles périodes, avec une exubérance cicéronienne : le malheur était qu'une fois entré dans un tour, il n'en sortait plus, il le représentait avec insistance, jetant toutes ses phrases dans le moule qu'il avait d'abord choisi.

Son pire défaut est ce qui l'a fait préférer de Voltaire, de La Harpe et des Encyclopédistes, entre tous les prédicateurs. Il efface le dogme, il cite a peine l'Écriture, sa prédication est toute morale, toute philosophique, presque laïque. Si l'on excepte les

formules traditionnelles, rien n'y sent le chrétien.

Après Massillon, il n'y a plus rien. On goûte des parleurs académiques², élégants, descriptifs, satiriques, sensibles, qui prêcheront dans le goût des vers de Saint-Lambert ou de Dehlle, de plus en plus fades et édulcorés à mesure que le siècle avance. Cette misé-

Éditions: Œuvres, 1745; éd. de 1817. Paris, 4 vol. in-8. — A consulter: l'abbé. Blampienon, la Jennesse de Massillon, l'Épiscopat de Massillon, Paris, Plon, in-1884; Ingold, l'Oratoire et le Jansénisme au temps de Massillon, in 8, 1880.

<sup>1.</sup> Biographie: Massillon (1663-1742), professeur de lettres à Pezenas, de rhétorique à Montheon et à Judy, de philosophie a Vienne, s'applique par ordre à l'éloquerce de la chaire. Carème de 1698, a Montpellier; carème de 1699, a l'Oratoire de 1704 et 1704, Carèmes à la cour; oraisons funébres du prince de Conti 1709); du dauphin (1711), de Louis XIV (1715); petit carème en 1718; oraison funèbre de Madame en 1723. Il devint évêque de Clermont en 1717.

<sup>2.</sup> Les chrétiens sincères ne manquent pas : ils n'ont pas su trouver le point d'ou la religion pouvait être présentée à leur siècle ; il y a un catholicisme du xvit° siècle ; il y en a un du xix°; il n'y en a pas du xviti° siècle. Ses medleurs apologistes, dans la chaire, comme dans le livre, sont mediocres, malère tous les essais de réhabilitation. — A consulter : Bernard, le Sermon au A VIII's siècle, 1901; A. de Coulanges, la Chaire française au XVIII's siècle, 1° partie, 1901.

rable dégénérescence de l'éloquence religieuse trouve son expression parfaite dans l'abbé Maury, le plus fleuri, le plus harmonieux, le plus froid, le plus vide et le moins sincère des orateurs que, par habitude, on continue d'appeler chrétiens: Maury est à Bossuet ce que Fontanes est à Racine.

# 7. LES PROTESTANTS.

Je n'ai parlé, dans ce chapitre, que de la prédication catholique. Après Calvin, Bèze et Viret, les protestants ont continué d'avoir de bons, d'utiles prédicateurs 1: dans la première partie du siècle, Dumoulin, Le Faucheur, Mestrezat, Daillé, Dalincourt; à l'époque de la Révocation, Claude, Du Bosc, Superville. Mais, en général, les protestants méprisent l'art et s'en défient. Puis ils sont logiciens, controversistes, plutôt qu'orateurs; la théologie déborde dans leurs discours en arides dissertations, en polémiques ardues.

Le grand orateur du calvinisme est Jacques Saurin, qui, consacré pasteur en 1700, prêcha en Angleterre et en Hollande. Il se fit une immense réputation. Il voulut être éloquent, et il l'a été souvent. Profitant des exemples des prédicateurs catholiques, et surtout de ceux de Bossuet, il renonca aux explications dogmatiques de textes suivis pas à pas, et détaillés phrase par phrase. Il construisit ses sermons sur une seule idée, dont il développait les divers aspects. Théologien solide, discutant et démontrant le dogme avec érudition, il s'étendait surtout sur la morale; fin et pénétrant dans ses analyses, rude, tendre, pressant dans ses exhortations. Son discours est logique, serré, clair, un peu trop orné de littérature profane, de réminiscences historiques et mythologiques, nourri de philosophie. Saurin s'étudie et réussit à être pathetique. La sincérité de son zèle et de sa charité unit, fond tons ces éléments, et maintient la simplicité dans cette éloquence que l'on sent un peu lourdement voulue. Le style reste terne et pateux, parfois négligé et inexact : moins vif, moins spirituel. moins coloré ou brûlant que l'idée. En somme, Saurin fait honneur à l'Eglise française de Hollande.

<sup>1.</sup> A consulter: A. Vinet, Histoire de la prédication parmi les réformés de France au NNº siècle, Paris, in-8, 1860. E.-A. Berthault, J. Saurin et la prédication protestante, Paris in-8, 1875.

# LIVRE IV

#### LA FIN DE L'AGE CLASSIQUE

#### CHAPITRE I

#### QUERELLE DES ANCIENS ET DES MODERNES

Gause profonde du débat. — 1. Vue sommaire des faits. Perrault et ses Parallèles. Fontenelle et sa Digression. Boileau et ses Réflexions sur Longin. — 2. Sens et conséquences de cette querelle.

Nous avons vu que le naturalisme classique est le produit d'une combinaison d'éléments dissemblables : le rationalisme et le goût esthétique. Issus tous les deux de la Renaissance, le rationalisme et le goût esthétique étaient pourtant deux courants qui portaient en sens contraire. Le premier éloignait de l'antiquité, et poussait la raison moderne à ne compter que sur soi : le second ramenait à l'antiquité, et invitait le génie moderne à s'appuyer toujours sur les exemples des Grecs et des Romains. Le culte de l'antiquité avait barré, contenu l'influence du rationalisme sur la littérature; et c'est par là que la notion de l'art y avait été maintenue. Presque tous les chefs-d'œuvre oratoires et poétiques du temps sont sortis de la petite école des adorateurs de l'antiquité.

Mais le progrès du rationalisme ne pouvait être longtemps enrayé, et nous assistons à la fin du siècle à la destruction de l'idéal classique : c'est à cette crise que l'on donne le nom de que-

relle des anciens et des modernes 1.

<sup>1.</sup> A consulter: H. Rigault, Histoire de la querelle des anciens et des modernes, Paris, 1859, in-8. F. Brunctière, Évolution de la critique, 4º legon.

#### 1. PERRAULT ET BOILEAU AUX PRISES.

Il faut d'abord rappeler les faits sommairement. Nous avons parlé plus haut de ces épopées prosaïquement emphatiques, auxquelles le goût précieux avait donné naissance. Les sujets de ces « romans » en vers étaient presque tous tirés de l'histoire moderne, et ornés d'un « merveilleux » emprunté à la religion chrétienne. Un de ces auteurs, Desmarets de Saint-Sorlin, avant donné son Clovis en 1657, crut nécessaire, lorsqu'il vit s'élever une école dont les maximes essentielles allaient, dans tous les genres, à suivre les anciens et à reprendre les sujets déjà traités par eux, de justifier le choix qu'il avait fait dans son poème d'un héros moderne et chrétien. Il multiplia Préfaces et Traités 1, et ne se défendit pas sans donner plus d'une atteinte aux poètes anciens. Il tendit ainsi à généraliser la question, et à faire le procès à toute l'antiquité. C'est contre Desmarets que Boileau, par une malheureuse application de sa doctrine, prohiba au troisième chant de son Art poétique l'emploi de la religion chrétienne en poésie, et, juste au moment où Milton venait d'écrire son Paradis perdu (ce que, du reste, il ignorait), nia assurément la valeur poétique de Satan. Le vieux Desmarets, avant de mourir, légua sa querelle à Charles Perrault.

Vers le même temps, la lutte s'engagea sur un autre point : il s'agissait de savoir si l'inscription d'un arc de triomphe dirait la gloire du roi en latin ou en français. Il se fit de gros volumes pour et contre l'emploi des deux langues, et là encore la question tendit à se généraliser : on se mit à comparer le latin et le français, à en débattre les mérites respectifs, la capacité et l'illustration <sup>2</sup>.

Cependant le moment de la grande bataille n'est pas venu. On s'en tenait aux escarmouches, aux actions de détail. C'était la Préface d'Iphigénie, où Racine s'égayait aux dépens de Pierre Perrault, qui avait critiqué Euripide sans l'entendre (1671). C'était la Préface d'une traduction du Seau enlevé de Tassoni, où Pierre Perrault attaquait les anciens et malmenait Boileau à mots couverts (1678). C'était une fable satirique où Claude Perrault dési-

<sup>1.</sup> Discours imprimé dans l'edit. in-8 du Clovis de 1673; Comparaison de la langue et de la poésie française, in-12, 1670; la Défense du poème héroique, in-4, 1674; la Défense de la poésie et de la langue française, in-8, 1675

<sup>2.</sup> A consulter: F. Charpentier, Défense de la langue française pour l'inscription d'un arc de triomphe, in-12, 1676; le P. Lucas, jésuite, De monumentis publicis latine uscribendis: F. Charpentier, De l'excellence de la langue française, 1683, 2 vol. in-12. Ce dernier ouvrage pose très nettement la question des anciens et des modernes

gnait Boileau comme l'« Envieux Parfait ». C'était la Préface du Saint-Paulin (1686), où Charles Perrault saisissait l'Art poétique par son point faible, par l'étroite théorie du merveilleux paien. La force du parti des modernes était dans les Perrault : ils étaient trois frères 1, amateurs de lettres et de sciences, intelligents, présomptueux, actifs, remuants, mondains, pourvus de bonnes places et de la confiance de Colbert. Le plus jeune, qui entra le dernier en ligne, fut l'adversaire de Despréaux.

La querelle des anciens et des modernes éclata par son poème du Siecle de Louis le Grand, qu'il lut à l'Académie le 26 janvier 1687,

Les Régniers, les Maynards, les Gombauds, les Malherbes, Les Godeaux, les Racans,...

Les galants Sarrazins et les tendres Voitures, Les Molières naïfs, les Rotrous, les Tristans,

étaient mis au-dessus des poètes grecs et romains. Après cette éclatante affirmation de sa thèse, Perrault en entreprit la démonstration : de 1688 a 1697 il fit paraître ses Parallèles des anciens et des modernes, dialogues ingénieux et superficiels, d'un tour léger et mondain et dans lesquels s'étalaient à la fois beaucoup d'assurance et beaucoup d'ignorance. Un abbé, à qui Perrault attribue du génie, et qui le représente lui-même, défend les modernes contre un Président qu'il donne pour sayant et idolâtre des anciens. et qu'il fait imbécile : l'abbé est soutenu d'un chevalier, sot à boutades, à qui l'auteur confie le soin de lancer les énormités paradoxales qu'il veut insinuer, et n'ose pourtant avancer sérieusement. A travers les détours du dialogue, et les défaillances ou les lacunes de l'exécution, voici l'argumentation qui se reconnaît : la loi de l'esprit humain, c'est le progrès; dans les arts, dans les sciences, nous faisons mieux, nous savons plus que les anciens; donc dans l'éloquence aussi, et dans la poésie, nous devons leur être supérieurs. Les anciens étaient des enfants en tout : en tout.

Éditions: Parallèles des anciens et des modernes, 4 vol. in-12, 1688 to07; les Hommes illustres qui ont paru en France pendant le xvir siècle, 2 vol. in-101; 3° édit. 2 vol. in-12, 1701; Mémoires, p. p. P. Bonneson, 1909 Contes de ma mère l'Oye, petit in-12, 1697.

<sup>1.</sup> Le quatrième frère, Nicolas Perrault, théologien janséniste, était mort depuis 1661. Pierre, le receveur général, mourat en 1680 : Claude, le médecin, l'architecte, le traducteur de Vitruve, mourat en 1688. Charles, premier commis de la suintendance des bâtiments du roi, de l'Académie française depuis 1670, de l'Académie des belles-lettres depuis la fondation, eut une grande part dans les mesures de protection et d'encouragement que prit Colbert en faveur des sciences et des savants. Il était en disgrâce, et vivait dans la retraite quand il fit le Saint Paulin et ses ouvrages postérieurs. Il mourut en 1703.

les modernes représentent la maturité de l'esprit humain. L'étude des ouvrages littéraires vérifie cette généralisation. M. Le Maître est plus magnifique que Demosthène; Pascal est au-dessus de Platon; Despréaux vaut Horace et Juvénal, et « il y a dix fois plus d'invention dans Cyrus que dans l'Iliade. » Il y a six causes qui font les modernes supérieurs aux anciens dans la littérature : le seul fait d'être venus les derniers, la plus grande exactitude de leur psychologie, leur méthode plus parfaite de raisonnement, l'imprimerie, le christianisme, et enfin la protection du roi.

Aux côtés de Perrault s'était rangé dès le premier jour Fontenelle, qui avait lancé son exquise et suggestive Digression sur les anciens et les modernes 1, où la question était traitée et résolue a priori. La nature est toujours la même, inépuisable en sa force. constante en ses effets : donc il naît autant de bons esprits aujourd'hui que jadis. Chaque âge de l'humanité lègue aux suivants ses découvertes : donc les bons esprits d'aujourd'hui possèdent toutes les pensées des bons esprits de l'antiquité, et de plus celles qu'ils peuvent former eux-mêmes. A vrai dire, certains climats sont meilleurs que d'autres pour certaines productions, soit physiques, soit intellectuelles; à vrai dire aussi, il y a des époques de recul, où les circonstances (guerres, etc.) étouffent les semences naturelles du génie : il naît une foule de Cicérons qui ne viennent pas à maturité. Somme toute, et en tenant compte de toutes les conditions. il se peut qu'en fait les poètes anciens n'aient pas été dépassés: s'ils ne l'ont pas été, ils peuvent l'être, ils doivent l'être. Voilà la conclusion qu'avec toutes sortes de précautions insinuait Fontenelle : et les modernes le poussaient à l'Académie, où sa réception était la confusion des anciens.

Ceux-ci pourtant avaient leur revanche : après avoir entendu le Siècle de Louis le Grand, La Fontaine rimait sa charmante Epitre à Huet, où il faisait hommage de la perfection de son œuvre aux anciens, où il les proclamait ses maîtres, où il disait nettement leur mérite essentiel, le naturel, et le péché mignon des modernes, l'esprit. La Bruyère, dans ses Caractères, soutenait la même cause, et forçait les portes de l'Académie, où son discours de réception était un éclatant hommage aux modernes qui s'étaient mis à l'école de l'antiquité.

Cependant Boileau, qui ne se tenait pas de rage pendant la lecture de Perrault, Boileau n'éclatait pas. Il grognait, làchait des

<sup>1.</sup> Elle parut en janvier 1688, avant les Parallèles de Perrault, dont le 1e vol. est de la fin de l'année. La digression faisait comme suite à un Discours sur la nature de l'Égloque, où Fontenelle discutait très librement sur le mérite de Virgile et de Théocrite. Cf. aussi les Dialoques des morts (1683) : Socrate et Montaigne, Érasistrate et Hervé, Apicius et Galilée. etc.

épigrammes contre l'Académie des Topinamboux, contre Perrault et ses admirateurs, prenaît encore Perrault à partie dans un discours sur l'Ode dont il faisait précéder sa misérable Ode sur la prise de Namur, entreprise pour justifier Pindare et en faire sentir la manière. Tout cela ne réfutait ni le Siècle ni les Parallèles. Boileau le sentit et donna en 1694 ses neuf premières Réflexions sur Longin, œuvre de mauvaise humeur, d'ironie lourde et brutale, de critique mesquine et puérile. Comme Perrault avait dénigré violemment Homère et Pindare, Boileau, laissant la question générale, se rabattait à défendre Homère et Pindare, en démontrant que leur censeur ne les avait pas entendus. Il y a pourtant d'excellentes choses dans ces Réflexions, des vues générales et profondes : mais elles sont enveloppées; jamais elles ne se présentent franchement, en pleine lumière; et ce n'est pas une petite affaire de les extraire-

Au fond, Boileau était dans une fausse position : il était très « moderne » lui-même, et la facon dont il a habillé son Longin à la française montre la puissance qu'a sur lui le moyen goût de son siècle. Et puis surtout les œuvres de ses amis lui rendaient la tâche difficile : après Racine et La Bruyère, après Bossuet, après La Fontaine et Molière, après Pascal et Corneille, comment soutenir l'infériorité des modernes? Le xvue siècle qui finissait n'avaitil pas raison de s'admirer dans son œuvre? Boileau le sentait: car lorsqu'on l'eut réconcilié avec Perrault, il lui écrivit en 4700 une lettre excellente, où, reprenant à son compte la thèse de son adversaire en la limitant, il égalait le xvu siècle non pas à toute l'antiquité, mais a n'importe quel siècle de l'antiquité. Il évitait de mettre les modernes au-dessus des anciens dans tous les genres; mais il montrait qu'il y avait des compensations, et que, plus faibles ici, les modernes, là, étaient supérieurs. Enfin, avec une étonnante sûreté de goût, il faisait le départ des œuvres immortelles du xvue siècle; il séparait les Molière des Sarrazm : il disait, pour faire valoir son temps, précisément les noms que nous disons encore. Mais Boileau ne battait Perrault qu'avec les propres armes de Perrault.

#### 2. PORTÉE ET CONSÉQUENCES DU DÉBAT.

Ainsi se termina la première phase de la querelle des anciens et des modernes. Il est facile de voir, dans ce simple exposé, le sens et la portée du débat. Les adversaires des anciens, Perrault, Fontenelle, sont des cartésiens : ils appliquent à la littérature l'idée cartésienne du progrès, et, au nom de cette idée, ne voyant dans toute la poésie et dans toute l'éloquence que des œuvres de la

raison essentiellement et nécessairement perfectible, ils déclarent les écrivains modernes supérieurs aux anciens. Il suffit de lire dans Malebranche <sup>1</sup> les mordants chapitres où il malmène les adorateurs de l'antiquité, pour comprendre ce que pouvait donner l'esprit cartésien quand on l'appliquait aux lettres et aux arts <sup>2</sup>.

Au rationalisme cartésien s'allia ce que nous avons appelé le rationalisme mondain. Ce rationalisme mondain tire ses principes de la mode, des convenances, de l'opinion; il n'admet point de vérité, de beauté hors des choses qui ont cours dans la société polie; et, comme le mouvement général des idées, en France, à cette date, porte vers l'esprit et vers la science, vers l'exercice exclusif des facultés intellectuelles et discursives, l'idéal mondain est forcément l'exagération de cette tendance. De plus, la notion de l'honnête homme, que la société demandait à chacun de réaliser en soi, a rendu dans le cours du siècle l'instruction plus légère, plus superficielle : on a imposé à l'homme du monde de n'afficher aucune compétence spéciale, et on a fini par l'amener à n'avoir en effet aucune sorte de compétence. Ainsi l'antiquité, superficiellement effleurée dans les collèges des jésuites, l'antiquité que les femmes ne peuvent connaître, et qui n'est guère objet de conversation dans un salon, est renvoyée aux pédants des Académies et aux cuistres de l'Université. Perrault comme Fontenelle, comme plus tard Lamotte, unit la légèreté décisive de l'homme du monde à l'indépendance cartésienne. Et les gens du monde n'hésiteront pas : ils reconnaitront dans ces modernes leurs préjugés, leur esprit, leur confiance dans la raison de leur temps et de leur classe, leur penchant à ridiculiser tout ce qui n'est pas conforme à leurs manières et accessible à leur intelligence, leur incapacité artistique. leur impuissance à goûter d'autres beautés que celles de l'esprit de conversation et de la vie élégante. De là le succès de Perrault. Il eut les salons pour lui. Saint-Evremond, Bussy-Rabutin, les deux représentants les plus distingués de la société polie, sont discrètement, mais essentiellement modernes.

Or le succès de Perrault, qui affranchit la littérature moderne de l'imitation et du respect de l'antiquité, ce n'est rien moins que l'élimination de l'art, qui va être rejeté hors de la littérature moderne. Mais avec l'art s'en iront la poésie et l'éloquence. Cette exclusion de l'art est, littérairement, la grande différence qui

<sup>1.</sup> Biographie: Malebranche, né à Paris en 1638, entre à l'Oratoire en 1660. Ses doctrines, suspectes à Bossuet, furent combattues par Arnauld. Fénelon en avait entrepris aussi une réfutation, Il mourut en 1715.

Éditions : De la recherche de la vérité, Paris, 1674-1675, 2 vol. in-12. Œuvres, édit. J. Simon, Paris, Charpentier, 4 vol. in-12.

<sup>2.</sup> Rech. de la vérité, 1. II, 2º partie, ch. m à vi.

sépare la littérature du xviiie siècle de celle du xviie. Et l'idée qui a exclu l'art, cette idée de progrès qui fournit aux modernes leur principal argument, c'est l'idée maîtresse de la philosophie du xviiie siècle. Ainsi, dans le débat sur les anciens et les modernes, j'aperçois le xviiie siècle qui apparaît et qui détruit le xviie siècle en s'en dégageant.

#### CHAPITRE II

#### LA BRUYÈRE ET FÉNELON

1. La Bruyère; l'homme. — 2. Les Caractères: composition du livre. La peinture de l'homme et la peinture de la société. L'originalité de La Bruyère: réalisme pittoresque, expression artistique. Le « philosophe »: le chapitre de Quelques Usages. — 3. Fénelon: il tient au xvuº siècle par la foi et par l'admiration des anciens. Divers écrits. Les Dialogues sur l'Eloquence et la Lettre à l'Académie: la critique d'impression. Le Télémaque. La Correspondance. — 4. Esprit et humeur de Fénelon: amour-propre, ambition, affection. Expansion de la sensibilité. Son œuvre littéraire, expression de son individualité. Séduction du personnage.

Revenons au groupe des grands écrivains, aux disciples et adorateurs des anciens : chez les derniers venus, nous trouvons une complexité, une incohérence parfois qui annoncent des temps nouveaux; il y a quelque chose dans La Bruyère et dans Fénelon, qui n'est pas du xyue siècle, et où nous pouvons reconnaître aujourd'hui une transition vers le xyme.

#### 1. LA BRUYÈRE.

Un seul fait nous intéresse dans la vie silencieuse de La Bruyère 1: en 1684, l'amitié de Bossuet le fit entrer à l'hôtel de Condé, pour

1. Biographie: Jean de la Bruyère, né à Paris, en 1645, d'une famille bourgeoise, étudie le droit, acquiert un office de trèsorier de France et général des finances en la généralité de Caen(1673), est recommandé par Bossuet au prince de Condé, qui le charge d'instruire son petits-fils, il entre à l'Académie en 1693. Il meurt le 11 mai 1696

Éditions: Les Caractères de Théophraste, traduits du grec avec les Caractères ou les Maurs ac co siècle, Paris, Michallet, 1688 (réimprimé chez Jonaust, Paris, 1867); 4° edit. 1689; 8° édit. 1694. Œuvres complètes, éd. Servois, Coll. des Grands Écrivans, Hachette, 3 vol. in-8, 1865-68. — A consulter: Taine, Nouveaux Essais de critique et d'histoire. Prévost-Paradol, Moralistes français. Et. Allaire, La Bruyère dans la maison de Condé, 2 vol. 1886. Lange, La Bruyère critique des conditions et des institutions sociales, 1909.

être précepteur du duc de Bourbon, à qui il enseigna l'histoire, la géographie, la littérature et la philosophie. Cette éducation terminée, La Bruyère resta dans la maison comme gentilhomme de M. le Duc. C'était une terrible race que ces Condé; ils n'étaient pas faciles à vivre. Le grand Condé, avec sa face d'oiseau de proie et son âme de bandit féodal, avait des emportements qui faisaient trembler : encore savait-il en réparer l'effet par l'irrésistible enveloppement d'une délicate séduction. Mais le duc d'Enghien, son fils, était « le fléau de son plus intime domestique »; et son petitifils le duc de Bourbon, violent, hautain, avare, injuste, était un maître détestable et détesté : il était brutalement mystificateur, et prenaît pour plastron les gens de son entourage. Dieu sait ce qu'endura cet inoffensif et original Santeuil par la faveur de M. le Duc!

Mais ces Condé avaient tous quelque chose de supérieur dans l'esprit; ils avaient de vastes connaissances, un goût exquis; ils aimaient le talent sous toutes ses formes. J'imagine qu'ils rendirent la vie dure à La Bruyère, et qu'en même temps ils lui firent trouver impossible de vivre ailleurs. Surtout quel théâtre, quel champ d'observations que cet hôtel de Condé, que ce Chantilly, où tout ce qui comptait en France défilait devant les yeux du philosophe et du peintre! Si sa bonne fortune ne l'eût placé dans ce poste, La Bruyère n'aurait sans doute pas fait son livre. Les principaux éléments lui eussent manqué pour représenter les caractères et pour juger l'organisation de la société contemporaine. Et se fût-il reconnu lui-même; son humeur se serait-elle affirmée dans son livre par une si originale amertume, s'il ne se fût éprouvé au contact de ces princes?

La Bruyère est un bourgeois de Paris : un libre esprit, sans préjugé de caste ni respect traditionnel, très peu révolutionnaire, mais satirique et frondeur, peu porté à l'indulgence envers les puissants et les puissances : un esprit indépendant, ayant horreur de tous les engagements, qui, pour ne pas diminuer sa liberté, a renoncé à tous les biens, à la fortune, aux emplois, même à la famille; car une femme, des enfants, rendent le renoncement difficile : a-t-on le droit de se passer de tout pour eux, comme pour soi?

C'est donc un philosophe que La Bruyère: mais à voir la sière et ombrageuse sensibilité qui perce dans son livre, on se demande s'il est aussi détaché qu'il veut l'être. Il a renoncé à tout, au prix où tout s'obtenait: par flatterie, bassesse, intrigue. Mais il en veut aux grands, de mettre la fortune à ce prix. Il souffre de voir son mérite sans emploi : il y a en lui un ambitieux honnête, qui s'irrite d'être contraint de saire à son honneur le sacrisice de son ambi-

tion. Voilà la plaie incurable de La Bruyère, la source secrète de son chagrin, de sa misanthropie, de ses colères contre les grands qui ne préviennent pas le talent, contre la société qui ne fait pas de place au mérite personnel. Cependant il reste auprès des princes, où il a tant souffert de la moquerie, et plus encore de l'indifférence. Il reste, et il veut plaire : il s'évertue gauchement, lourdement, sans aisance, comme ses contemporains l'ont remarqué; il a la mauvaise grâce d'un homme fier, qui fait effort pour plaire et manifeste si sensiblement son intime humiliation qu'il en perd tout le bénéfice.

L'action lui étant interdite, il se rejeta sur la pensée et sur l'art. Il publia à la fin de 1687 ses Caractères, qui eurent un grand

succès, succès de scandale autant que d'estime.

#### 2. LE LIVRE DES « CARACTÈRES ».

La Bruyère a mis son œuvre sous le couvert des anciens, en faisant précèder ses Caractères d'une traduction de ceux de Théophraste. Mais elle a des origines plus modernes et tout immédiates. Rappelons-nous le goût de la société polie pour les maximes, d'oû était sorti le livre de La Rochefoucauld: et rappelons le goût de la même société pour les portraits, d'oû était sorti le Recueil de Mademoiselle en 1659, et qui, dans les romans ou comédies, et jusque dans les sermons du siècle, mit tant de descriptions de caractères individuels. Maximes et portraits sont une sensible manifestation du goût du siècle pour l'exacte vérité: ce sont deux genres faits pour la notation précise de la réalité, d'où l'invention romanesque, dramatique, poétique est exclue, où l'art littéraire s'approche autant qu'il est possible de l'expression scientifique.

Or, des maximes et des portraits, c'est tout le livre de La Bruyère : il a repris la forme de La Rochefoucauld; et il a dégagé, isolé le portrait, en lui donnant sa forme d'art et sa valeur philosophique. Sa véritable originalité éclate dans le portrait : c'est là qu'il est sans rival. Il l'a bien senti : car, dans les sept éditions qu'il a données lui-même de son livre après la première, depuis la quatrième surtout, il a multiplié les portraits, qui d'abord étaient assez peu nombreux.

Les réflexions générales de La Bruyère sont bien au-dessous des maximes de La Rochefoucauld, des pensées de Pascal, même des saillies de Montaigne. La Bruyère n'est pas un esprit profond; il n'a pas un point de vue original et personnel d'où il regarde les actions humaines. En un mot, il n'a pas de système. C'est une garantie d'impartialité ordinaire, de vérité moyenne : il évite ainsi les grandes erreurs et les grandes découvertes.

Il ne faut pas se laisser abuser par le dernier chapitre, une collection de réflexions et de raisonnements philosophiques, où La Bruyère mèle Platon, Descartes et Pascal dans un vague spiritualisme chrétien. Ce chapitre, sincère évidemment, mais sans personnalité, et qui ne contient que le reflet des pensées des autres, n'est pas une conclusion où tout l'ouvrage aboutisse. Il masque, au contraire, le manque de conclusion et de vues générales. De plus, avec le chapitre du Souverain, placé au milieu du volume, il est destiné a désarmer les pouvoirs temporel et spirituel, à servir de passeport pour l'indépendante franchise de l'observation dans le reste des Caractères.

Il n'y a pas a nier qu'il y ait un certain ordre dans la disposi tion du volume. Un chapitre d'introduction, où l'auteur explique sa doctrine littéraire; puis neuf chapitres de description des diverses classes de la société : le mérite personnel, d'abord, parce qu'il n'a pas de place marquée dans la hiérarchie; puis le monde proprement dit, étudié dans ses principaux éléments et occupations, les Femmes avec le Cour et la Conversation; les classes maintenant, gens de finance, bourgeois et robins, courtisans et grands; enfin l'État, les ministres et le roi. Viennent alors deux chapitres généraux : l'Homme, les Jugements; la Mode nous ramène aux travers particuliers du siècle; l'étude de Quelques usuges découvre les abus radicaux de la société. Enfin le chapitre de la Chaire nous explique l'état de cette prédication chrétienne qui a la charge des âmes et la direction morale du siècle; et le chapitre des Esprits forts combat le libertinage. Il y a bien dans tout cela une certaine suite, de même que, dans chaque chapitre, les jugements et les portraits se groupent, se distribuent selon les objets auxquels ils s'appliquent.

Mais cet ordre n'est pas dans l'invention, il n'existe que dans le classement. Les *Caractères* ont été faits au jour le jour; ce sont des notes prises devant la réalité. Quand son portefeuille a été assez rempli, l'auteur a classé ses notes sous différents titres, trouvés après coup. Ce décousu de la composition a son avantage: La Bruyère dit tout ce qu'il voit, les nuances les plus voisines, les contradictions les plus flagrantes; cela ne l'embarrasse pas, puis-

qu'il juxtapose sans fondre.

Sa peinture de l'homme est juste, un peu banale; c'est l'homme de Montaigne, de La Rochefoucauld et de Pascal : égoiste, léger, inconstant, toujours en deçà et au delà du vrai, prenant pour raison sa fantaisie, son habitude et son intérêt, incapable d'un sentiment profond et durable, plus capable d'un grand effort d'un

instant que d'une vertu moyenne et constante, allant aux belles actions par vanité, ou par fortune, soumis à la mode dans ses mœurs, dans ses idées comme dans son vêtement.

Plus serrée et plus personnelle est la peinture de la société. La Bruyère la voit fondée sur la naissance, idolâtre de l'argent, dont il annonce le règne; les femmes coquettes, menteuses, perfides, êtres d'instinct, meilleures ou pires que les hommes, dominant dans les salons, et y imposant l'esprit futile et banal, attirant autour d'elles l'essaim des fats et des ridicules; les financiers, partis de bas, durs, sans scrupules comme sans pitié, méprisables absolument; la ville, rentiers, marchands, magistrats, commençant à échanger les fortes vertus bourgeoises pour les airs et les vices de la cour; la cour, abjection et superbe, férocité et politesse, où le mobile unique est l'intérêt; les grands, extrait de la cour dont ils manifestent le vice dans sa plus pure et naturelle malice, sans àme, sans esprit, tout à l'orgueil et au plaisir, bien pires que le peuple; le souverain — mais ici La Bruyère ne voit plus. Il ne pouvait pas voir. Il peint un idéal.

Rien en somme ne manque que ce qui s'est trouvé en dehors de son observation : la province, sur laquelle il n'a qu'une page, injuste et insuffisante; le peuple des villes, qu'il ne soupçonne pas; le paysan, dont il devine la dure condition, parce qu'il en a aperçu la silhouette courbée sur la terre, et dont il ne pénètre pas le caractère, parce qu'il n'a pas eu de contact, parce qu'il n'a pas

vécu avec lui.

Plus la matière de l'observation est, pour ainsi dire, à fleur de sol, plus elle s'éloigne de l'idéale abstraction et s'approche de la réalité concrète et sensible, et mieux La Bruyère sait voir et rendre. Il atteint mieux l'homme du xvn' siècle que l'homme, et mieux encore les divers types dans lesquels se résout l'homme du xvn' siècle. La raison en est que dans ce moraliste il y a surtout un artiste, qui aime la vie et les aspects de la vie. Il évite le singulier, le monstrueux; il s'applique à saisir et à manifester les caractères généraux, les lois communes et constantes de la vie, à découvrir par conséquent et à peindre des types, mais ces types ne sont pas pour lui des formes abstraites, ce sont des individus réels et vivants, dont la généralité consiste dans leur aptitude à représenter des groupes.

Par ce manque de profondeur philosophique, avec ce tempérament d'artiste sensible aux formes, aux apparences vivantes. La Bruyère transforme le réalisme psychologique des grands classiques en réalisme pittoresque; il fait la transition de Molière à Lesage. S'il ne nous apprend à peu près rien de nouveau sur les passions clles-mêmes, il est un merveilleux observateu des signes exté-

rieurs auxquels les passions sont attachées. Voilà son domaine, voilà son génie; là il est incomparable. Il a recueilli avec une sagacité minutieuse et patiente tout ce qui, dans l'homme qu'on voit, trahit et découvre l'homme qu'on ne voit pas, port de tête, regard, démarche, accent, geste, mot, ties et plis, habitudes physiques, actions mécaniques ou familières.

A chaque instant les expressions générales et simplement intelligibles se résolvent sous la plume de La Bruvère en petits faits sensibles 1: ainsi, voulant indiquer le plaisir de faire du bien, il ne trouve pas de plus forte expression qu'une impression physique, le choc de deux regards qui se rencontrent et parlent : « Il y a du plaisir à rencontrer les veux de celui à qui on vient de donner ». Veut-il peindre un docteur, il nous montre l'homme «qui a un long manteau de soie ou de drap de Hollande, une ceinture large et placée haut sur l'estomac, le soulier de maroquin, la calotte de même, d'un beau grain, un collet bien fait et bien empesé, les cheveux arrangés et le teint vermeil » : ce costume, c'est le « caractère »; un peintre qui ferait un portrait n'exprimerait pas autrement le moral. Veut-il nous faire connaître une vieille coquette, qui se méconnaît, il la fait médire des vieilles femmes qui se parent; mais à quel moment? L'action physique qui accompagne les paroles de Lise en fait vigoureusement ressortir le ridicule : Lise se moque ainsi « pendant qu'elle se regarde au miroir, qu'elle met du rouge sur son visage et qu'elle place des mouches ». Donnez ce morceau à traduire à un de nos graveurs du xvine siècle : sans rien ajouter, sans rien retrancher au texte de La Bruyère il fera une délicieuse estampe.

Voilà par où vivent les personnages de La Bruyère: on les roit si nettement, ils sont si particuliers dans leur air et leur action, qu'on a peine à croire que l'artiste les ait composés, et non pas copiés. On en cherche les originaux: et comme ils sont en général si intelligemment choisis et si exactement rendus qu'ils ont derrière eux chacun une nombreuse série d'individus, il est rare qu'on ne trouve pas autour de soi, dans ses connaissances, une tigure capable d'avoir servi d'original au peintre. De là les clefs de La Bruyère: il s'est défendu, comme Molière, et avec raison aussi dans une certaine mesure, contre la malignité publique acharnée à nommer les personnes d'après lesquelles il avait travaillé. Cependant, comme, après tout, il avait travaillé d'après nature, les gens qui vivaient dans son monde avaient chance parfois de rencontrer juste, et si les caractères d'Émile, de Straton,

<sup>1.</sup> Étudier dans le chapitre des Grands le morceau : « Pendant que les Grands négligent de rien connaître », etc.

de Ménippe, de Pamphile, d'autres encore, ne sont pas des portraits strictement personnels, il est certain pourtant que Condé, Lauzun, Villeroy, Dangeau, etc., ont fourni les éléments principaux

de chaque portrait.

La Bruyère avait en lui l'étoffe d'un romancier, et d'un romancier naturaliste. En effet, comme il peint le moral par le physique, la description analytique fait place forcement à la vue synthétique des caractères : il recompose l'homme, et il le force à s'exprimer en vivant. Ce don qu'il a de trouver le geste, le mot qui contiennent tout un homme, résument toute une situation, c'est le don essentiel du romancier naturaliste ou encore, si l'on veut, de l'auteur dramatique. Sans cesse le portrait tourne chez lui en tableau, en chapitre de roman ou en scène de comédie. Le développement manque; l'encadrement d'une action fictive est absent ce sont des fragments, des motifs de roman vrai, où le document humain, comme on dit aujourd'hui, serait seul donné dans sa plus simple formule et sans « extension » poétique.

Le seuriste, l'amateur de prunes, sont des « nouvelles » d'un réalisme humoristique, resserrées en une page. Le début du chapitre de la Ville est le sommaire d'une description faite bien des fois par nos romanciers, l'indication d'un tableau ou d'une aquarelle que nos artistes nous ont montrée bien des fois : ces lieux mondains où le tout-Paris se rassemble pour se montrer et se voir, au xvue siècle, les Tuileries ou le Cours, aujourd'hui un vernissage, une allée du Bois, un retour de courses. Mais je ne sais rien de plus caractéristique que le portrait de Nicandre, ou l'homme qui veut se remarier 1 : ce n'est pas un portrait, à vrai dire, c'est l'esquisse d'un dialogue, où il n'y a qu'à remplir les répliques de l'interlocutrice, laissées en blanc par La Bruyère, et faciles à suppléer : tout le rôle de Nicandre est noté avec une précision singulière. Il y a même un caractère qui est devenu une nouvelle en forme et développée : c'est l'histoire d'Émire, petit roman psychologique où La Bruyère étudie un jeu complexe de sentiments, qui évoluent et se transforment; on y voit la vie mobile d'une âme, et non plus l'état fixe d'une âme.

Parfois ce peintre si sagace et si exact s'emporte, et, par une sorte d'enivrement d'imagination, dépasse son observation; la description réaliste s'achève alors en fantaisie copieuse, et l'on a une sorte de bouffonnerie très particulière, pittoresque et chargée, qui peut être de fort mauvais goût, mais qui a une saveur originale : elle consiste éminemment à noter l'hypothèse impossible par une collection de petits faits précis et sensibles, tout ana-

<sup>1.</sup> De la Société et de la Conversation, fin.

logues à ceux par lesquels la réalité visible se note Il y a des fragments de La Bruyère qui font penser à des excentricités de dessinateur en gaieté.

Il ne faut pas méconnaître non plus la part que peuvent revendiquer dans les Cametères l'homme du monde et l'homme d'esprit. La Bruyère s'est appliqué à dire finement, malignement, spirituellement ce qu'il voulait dire. Et il y avait aussi en lui un honnête homme qui ne se trouvait pas à sa place, et qui en souffrait : de là, le ton satirique, les boutades misanthropiques, la déformation àprement pessimiste de la réalité. Tous ces éléments subjectifs se sont mêlés à la description objective de la vie humaine que nous présente le livre de La Bruyère. Mais en somme l'artiste épris de la vie, le naturaliste impartial prement le dessus : on trouve chez La Bruyère de ces traits qui ne s'expliquent que par le respect de la nature, par le besoin de rendre ce qui est !.

Un chapitre du livre contredit a peu près constamment ce que j'ai dit; ou du moins, pour que l'idée que j'ai donnée de La Bruyère s'y retrouve, il faut renverser les proportions des éléments qui composent son esprit. Je veux parler du chapitre de Quelques usages. Les portraits y sont très rares; l'impassibilité, l'impartialité même ne s'y rencontrent jamais; l'ironie y est constante, et d'une àpreté cuisante; d'un bout à l'autre on sent l'homme mécontent de ce qui est. Or que contient ce chapitre? la critique des abus fondamentaux de la société du xvue siècle : abus dans la noblesse, qui s'achète, et qui n'est plus qu'un moyen de ne pas payer l'impôt quand on est riche; abus dans la religion, tournée en spectacle mondain; abus dans la famille, où la vanité et l'intérêt ruinent l'institution du mariage, où les filles sont inhumainement sacrifiées à l'orgueil social, et cloitrées sans vocation; abus dans la justice, lente, coûteuse, injuste, etc. Remarquons-le bien : les points touchés par La Bruyère sont précisément ceux par où les philosophes du siècle suivant saperont l'ancien régime; La Bruvère est déjà philosophe au sens que Voltaire et Diderot donneront à ce mot.

Le style de La Bruyère est très travaillé, très curieux, très varié. L'auteur a cherché à prévenir la fatigue qui pouvait résulter du décousu de ses observations par la surprise de la forme incessamment renouvelée: maximes, énumérations, silhouettes, portraits, dialogues, récits, apostrophes, tableaux, s'entremèlent et réveillent

<sup>1.</sup> Des biens de fortune : « Arfire cheminait seule », etc.; le trait final. et le cure l'emporte, est entièrement objectif.

<sup>2.</sup> C'est trop dire. La Bruyère souffre des abus et les critiques; mais il ac propose pas encore de réformes; et il n'attend les remèdes que du rot. Le plichsophe a l'idée du remède qui guérirait le mai. Il ne sollicite pas le roi, mais il enflamme le public. Il travaille à forcer le roi par l'opinon. La Bruyère marque le moment où le sentiment du mal social va obliger la raison a construire une philosophie sociale (110 éd.).

la curiosité. Il s'applique aussi à varier les tours, il multiplie les figures; il use surtout de l'antithèse, tantôt ramassée en deux traits rapides, tantôt développée en vastes membres symétriques, tantôt curieusement inégale, par l'extension du premier membre et le resserrement du second, qui surprend d'autant plus. Avec l'antithèse, il prodigue l'ironie où il est maitre : il se plaît à dérouter le lecteur par l'exposition flegmatique de la pensée contraire à celle qu'il veut enfoncer, jusqu'à ce qu'un mot, un tout petit mot parfois, tout à la fin du morceau, donne la clef du reste, et nous découvre qu'il faut renverser tous les termes.

Son vocabulaire est extrêmement riche: il a sous la main toute sorte d'archaïsmes, de néologismes, de mots délicats ou populaires, techniques, scientifiques, termes de métier, d'art, de chasse ou de guerre; en sorte qu'on a pu dire que son livre était un inventaire des richesses de la langue française. Avec cela, style et langue sont chez lui complexes, un peu disparates: il a un style spirituel et une langue d'homme du monde; il a aussi un style objectif, et une langue d'artiste, à qui tous les mots sont bons, pourvu qu'ils

fournissent de la couleur.

Le défaut de La Bruyère, c'est d'avoir trop d'art. Les raffinements et les exubérances de sa technique d'écrivain ont permis de dire que parfois la forme chez lui trompait sur le fond. A certain égard, le style de La Bruyère fait la transition entre les deux siècles. Quoiqu'il manie la période excellemment, sa forme prétérée, c'est le style aiguisé, incisif, le trait rapide et qui perce : on n'a pas de peine à passer de là à Montesquieu. Qu'on détende cette forme, qu'elle devienne l'expression aisée du mouvement naturel de l'esprit, et l'on aura les petites phrases coulantes et coupantes de Voltaire.

### 3. L'ŒUVRE LITTÉRAIRE DE FÉNELON.

Deux attaches retiennent Fénelon dans le xvn° siècle dont il est le dernier représentant : la foi, et le goût de l'antiquité. Hors

Éditions: Traté de l'éducation des filles, 1687; Dialogues sur l'éloquence (écrits vers 1684-1686), 1718; Lettre a l'Académie, réflexions particulières sur la grammaire, la rhétorique, la poétique et l'histoire, 1716, in-12; 2° édit. 1718; Télémague, Paris,

<sup>1.</sup> Biographie: François de Salagnac (mieux que Salignac) de la Mothe-Fénelon, né au château de Fénelon en Périgord (1651), entra dans les ordres, songea à se consacrer aux missions du Canada et du Levant, fut nommé supérieur des Nouvelles Catholiques (1678), puis chargé d'une mission en Saintonge et Aunis après la révocation de l'édit de Nantes, et enfin (1689) de l'éducation du duc de Bourgogne. Il entra à l'Académie en 1693, Il fut nommé à l'archevéché de Cambrai en 1695. L'affaire du quiétisme était déjà entamée. L'Explication des Maximes des Saints, que Fénelon fit paraître en 1697, fut condamnée a Rome en 1699. Fénelon était exité dans son diocèse depuis 1697. Il mourut en 1715, le 7 janvier.

FÉNELON. 611

de là, par l'active et hardie curiosité de son esprit, par l'indépendance essentielle et par les directions spontanées de sa pensée, par tout son tempérament entin, il est tout près de Voltaire et surtout de Rousseau : chez lui le christianisme masque plutôt qu'il n'entrave la superbe liberté de la raison; mais, de plus, chez lui la raison se dirige à son insu par les suggestions du tempérament.

La plupart des écrits de Fénelon sont trop spécialement théologiques pour qu'il soit possible de les étudier ici. Il en est pourtant

quelques-uns qui sont accessibles à tout le monde.

Le Traité de l'Éducation des Filles fut écrit pour la duchesse de Beauvillier qui avait cinq filles à élever. Fénelon le fit quand Saint-Cyr n'existait pas encore : il est ainsi l'un des fondateurs chez nous de l'éducation des filles. Son traité est une œuvre exquise de jeunesse, solide et fine, où se révèle une sûre intuition de l'âme féminine, de ses défauts et de ses qualités, et des moyens de la prendre. Les idées abondent dans ce petit ouvrage, souvent justes, parfois chimériques, toujours intéressantes : éducation agréable, lecons de choses, emploi de l'art et du sens esthétique, exclusion de la musique, agent d'exaltation nerveuse, au profit du dessin, subordination du savoir au jugement et à l'utilité pratique, etc. Fénelon fait tout découler d'un principe : la considération du rôle de la femme dans la famille et dans le monde; dès qu'on s'inquiète de former la femme pour son emploi futur, on a un criterium infaillible pour dresser le programme de son éducation. A ce principe s'en joint un autre, qui inspire toute la méthode : il faut suivre la nature, l'aider, la redresser au besoin, surtout la développer. Ce prètre croit à la bonté de la nature.

Les trois Dialoques platoniciens sur l'éloquence sont pleins d'aisance, de grâce, d'esprit. Fénelon y définit son idéal, qui est l'idéal de son tempérament : une éloquence naturelle, familière, insinuante, qui persuade par sentiment plus que par logique, qui aille du cœur au cœur, et soit faite surtout de ferveur et de tendresse. Les tours et les détours de l'interrogation socratique font

1599; réimp. en 1717, par le marquis de Fénelon; Dialoques des morts, 4 en 1701, 15 en 1712, 65 en 1718 (ed. de Ramsay); Traité de l'existence de Dieu, 10° partie, 1713, in 12 (2° partie posthume); Correspondance, édit, Gosselin, Versailles, 1827-29, 11 vol. in-8, Œuvres, éd. Gosselin, Versailles, 1820 et suiv., 22 vol. in 8 (table, in-8, 1830); éd. Didot, 3 vol. gr. in-8, 1850, Réponse inédite à Bossuet, 1901. — A consulter: le chevalier de Ramsay, Histoire de la viv et des normages de Fénelon, la flaye, 1723, in-12. De Bausset, Histoire de Fénelon, Versailles, 1889, 1 vol. in-8, L'abbé Gosselin, Histoire littéraire de Fénelon, 1843, gr. in-8, E. de Broglie, Fénelon à Cambrai, Paris, Plon, 1883, in-8, Crouslé, Fénelon et Bossuet, 2 vol. in-8, 1894-95. Boulvé, De l'Hellénisme chez Fénelon, Paris, 1898, in 8, L'abbé Urbam, les Premières rédactions de la Lettre à l'Académie, 1899.

passer devant nos yeux une foute d'idées, que Fénelon tantôt effleure et tantôt développe : sur les poètes et les orateurs anciens, sur les Pères de l'Église, sur la poésie biblique qu'il a profondément sentie, sur l'architecture gothique, dont il parle comme tout sor temps avec ignorance et dégoût, etc. Remontant, comme fait Platon, aux principes premiers et évidents, il ramène l'éloquence de la chaire à l'éloquence en général, et de là il passe aux beaux-arts, pour chercher son principe dans une théorie contestable et dangereuse : il pense que l'œuvre d'art doit avoir un but moral. Heureusement il ne sentira nulle part de beauté qu'il ne sache y trouver assez d'intention morale pour satisfaire au principe.

Un bon nombre des idées des Dialogues se retrouvent dans la Lettre à l'Académie, qui fut composée près de trente ans plus tard. L'Académie, sur le point d'achever la revision de son dictionnaire, se demanda, et demanda, à chacun de ses membres, ce qu'elle pourrait bien faire ensuite. Fénelon envoya sa consultation dans un court mémoire, qui fit tant de plaisir, qu'on lui demanda de le publier. Il le reprit, et l'étendit pour le rendre plus digne de l'Académie. Il propose à l'Académie de faire une grammaire, une rhétorique, une poétique, des traités sur la tragédie, la comédie, l'histoire; et à ce propos il dit ses idées, ses impressions, son goût

sur les genres et sur les œuvres.

Il écrit au moment où l'esprit français vient d'acquérir la domination sur le monde civilisé, où la langue française devient universelle : on le sent, à la préoccupation qu'il a de rendre notre lanque plus accessible aux étrangers par la simplification de la grammaire. Mais, dans les pages qui suivent, le voilà qui veut tout brouiller : il se plaint de la pauvreté de la langue, il regrette l'épuration à laquelle Malherbe, Vaugelas et leurs contemporains ont procédé; il regrette le court, nerveux et pittoresque langage du xviº siècle. Est-ce un précurseur du romantisme qu'on entend? Non: Fénelon nous ramène à Ronsard, ou plutôt à Du Bartas. presque à l'écolier limousin : il rève d'inutiles synonymes, des composés de forme grecque ou latine, toute une fabrication artificielle de mots littéraires. Cela nous arrive souvent avec Fénelon : il a l'air d'un révolutionnaire, et il est effrénément réactionnaire. Mais il est le premier à voir l'impossibilité de ses rêves : cela ne l'embarrasse pas; il passe légèrement sans rien retirer. C'est un causeur : il use du privilège d'incohérence et de contradiction qu'on a toujours laissé à la conversation.

Il n'y a qu'à louer son chapitre de la rhétorique : il s'attache à expliquer l'infériorité de notre éloquence politique et judiciaire à l'égard de celle des anciens. Il reprend à Fontenelle sa théorie des climats. Il indique une voie nouvelle et féconde en découvertes,

FENEION. 613

lorsqu'il établit le rapport des institutions et de la littérature, et qu'il rend compte par la monarchie absolue de l'absence d'éloquence politique en France. Sur l'éloquence en général, il complète, dégage, éclairent en perfection la théorie des *Dialogues*: il ramène l'éloquence au raisonnement; mais il distingue le véritable ordre, naturel et efficace, des divisions scolastiques et sèches; il enveloppe le raisonnement de passion: il montre la puissance de la sincérité et de la simplicité.

Ce sont ces qualités-la qu'il aime aussi dans la poésie. Après une étrange et bien fausse critique de notre système de versification, où apparaissent les limites de son sens artistique, Fénelon signale le défaut général de la poésie moderne : le trop d'esprit-Son idéal, c'est un beau si naturel, si familier, si simple, que jamais il n'étonne en séduisant toujours : il est ravi du pittoresque et du pathétique de la poésie antique. Il nous découvre une délicatesse de goût sensible surtout à la couleur pittoresque et à la grace élégiaque. Les hautes parties du lyrique et de l'épique le touchent moins. Il semble qu'André Chenier soit venu réaliser son idéal. Mais n'était-il pas réalisé déjà? et ne devrait-on pas lui reprocher plus qu'à Boileau, de ne pas nommer La Fontaine, si simplement pittoresque et pathétique?

Dans les chapitres de la tragédie et de la comédie, il parle du théâtre très librement, avec une réelle largeur d'esprit pour un archevêque : je le juge un peu sévère dans sa critique de nos tragédies où il trouve trop de pompe, des sentiments faux, de la fade galanterie, et un abus monotone des peintures de l'amour; mais il est à noter qu'il admet Phèdre, et ne blame qu'Aricie et Hippolyte; au fond, il a raison dans son goût pour la vérité humaine et la pure passion des tragédies antiques. Il est un peu maigre sur la comédie, un peu dur pour Molière : un peu trop académique de gout, et un peu trop homme de salon, dans sa critique du style de Molière et dans son dégoût du bas comique, un peu trop prêtre dans sa condamnation de la morale de Moliere. Néanmoins le mot essentiel est dit : ce prélat « admire » Molière et le trouve « grand ». Du chapitre sur la comédie ressort une préférence de Fénelon pour la comédie sentimentale : son admiration pour Térence oriente la comédie vers le genre larmoyant.

Tout est excellent, tout est neuf dans le chapitre de l'Histoire : il veut qu'une histoire soit philosophique par l'explication des causes, par l'étude des institutions et de leurs transformations, dramatique par la peinture des mœurs, des caractères, par la vraie et vive couleur du recit. Ce sera une œuvre d'art par la composition, les proportions, l'unité. Ressusciter le passé, montrer la vie des peuples et le progrès de la civilisation, voilà l'idée que l'énelon se fait de

la tàche de l'historien : idée singulièrement originale en un temps où l'on n'avait que Mézeray et le P. Daniel, si originale qu'il faudra

attendre Augustin Thierry et Michelet pour l'exécuter.

Au moment où Fénelon dut écrire la lettre à l'Académie, la querelle des anciens et des modernes s'était réveillée : les deux partis en appelaient à lui; il lui fallut bien en parler. Désireux de plaire à tout le monde, il proposa une dizaine de raisons pour et contre l'une et l'autre opinion, encouragea les modernes en approuvant les anciens, et finit par s'échapper sans conclure. Toute sa lettre concluait pour lui : partout il y citait les anciens pour les louer, les modernes pour les critiquer; d'un bout à l'autre, elle exprimait l'impression de la supériorité des anciens.

Cette Lettre à l'Académie est. après l'Art poétique, le plus important ouvrage que la critique nous présente; avec elle, nous sommes à la fois tout près et très loin de Boileau : les résultats sont identiques, mais la méthode et l'esprit différent. Fénelon admire les anciens : mais il ne fonde pas son admiration sur des règles absolues et évidentes; il nous donne des impressions plutôt qu'il ne formule des règles; c'est son sens individuel qui admire les anciens. Avec la Lettre à l'Académie, la relativité du goût devient secrètement le principe de la critique. Mais la Lettre à l'Académie

resta à peu près sans influence.

Il faut lire le Télémaque à temps, dans l'innocence de la première jeunesse, dans l'étourdissement des premières connaissances, pour sentir le charme de l'ouvrage. Il faut le lire dans la maturité, lorsque l'on connaît bien l'histoire de la société française, pour en comprendre l'importance historique. C'est un roman pédagogique que Fénelon a composé pour donner au duc de Bourgogne un enseignement moral approprié à ses besoins, tout en lui faisant repasser la mythologie et l'histoire poétique de l'antiquité grecque. Il y a dans ce livre un merveilleux assez froid et un mélange incohérent de fictions païennes et d'esprit chrétien. Les continuelles allusions au temps présent diminuent la chaleur et la vraisemblance du récit : il arrive trop d'aventures à point nommé, pour instruire Télémaque et par ricochet le duc de Bourgogne. La langue enguirlandée d'épithètes douceatres ou pompeuses est un pastiche d'Homère, où l'on sent trop d'élégance aristocratique et d'intelligence spirituelle. Avec tout cela, ce style n'est point factice : il sort naturellement d'une imagination toute pénétrée de la poésie homérique, et échauffée d'une sincère admiration. Le Télémaque est le point de départ de la réaction contre le gouvernement de Louis XIV. Fénelon eut beau se désendre de toute intention satirique : spontanément, en suivant sa nature, il avait appris à son élève à hair la politique de son aïeul; et les principes FÉNELON. 61

de gouvernement dont il l'avait imbu, étaient justement le contraire de l'esprit qui animait Louis XIV. Aussi, tout naturellement, les princes que Fénelon voulut rendre odieux au duc de Bourgogne pour le détourner de les imiter, eurent-ils tous quelques traits du grand roi : les ennemis intérieurs et extérieurs de Louis XIV eurent raison d'en être frappés.

Un semblable esprit anime les Dialogues des morts: ces dialogues sont encore instructifs et moraux. Il est intéressant d'y voir Fénelon, comme dans les Dialogues sur l'éloquence et dans la Lettre à l'Académie, jeter un regard vers les beaux-arts, essayer d'intéresser son élève à la peinture, juger Raphaël, ou Titien, ou Poussin. Fénelon se trouve ainsi être presque le premier de nos écrivains qui ait mis en communication la littérature et les arts 1. Mais les Dialogues des morts ont surtout un intérêt historique et politique: Fénelon juge les rois de France, et parfois rudement. Il marque les bornes de la puissance absolue; il enseigne à aimer la paix, la justice, la patrie, l'humanité. L'idée générale du livre est de soumettre la politique à la morale: il n'y avait pas d'autre façon de montrer les choses à un enfant destiné à réguer; l'essentiel était qu'il tirât de ses études une bonne règle de conduite.

Dans le Traité de l'existence de Dieu<sup>2</sup>, dont la première partie est bien antérieure à la seconde, nous retrouvons cette fécondité de vues qui est un des caractères de Fénelon, et cette souplesse d'intelligence qui s'assimile toutes les connaissances. On remarquera surtout la démonstration de l'existence de Dieu par les merveilles de la nature. L'argument est d'une valeur philosophique assez faible : mais sa puissance littéraire est grande. C'est une source de poésie pittoresque et lyrique. L'idée de Dieu sert à faire rentrer, dans une littérature trop exclusivement humaine et intellectuelle, la nature et ses beautés sensibles. Cette partie de l'œuvre de Fénelon est identique, en son fond, au Génie du Christianisme : mais Fénelon n'a pas la langue pittoresque, les impressions particulières qui ont fait la puissance de Chateaubriand <sup>3</sup>.

Il se pourrait que le chef-d'œuvre de Fénelon, ce fût sa vaste correspondance. Toutes les variétés de sentiments, toutes les sortes d'esprit y sont : et quelle connaissance de l'homme et du moude, des ressorts par lesquels se manient les cœurs! quel exquis ména-

<sup>1.</sup> Les deux dialogues sur les Peintres n'ont été imprimés qu'en 1730, par l'abbé de Monville, avec sa vie de Mignard. — Sur la critique d'art au xvii siècle, cf. Brunetière, Revue des Deux Mondes, 1er juillet 1883.

<sup>2.</sup> Ne pas oublier que ces Dialogues sont postérieurs à ceux de Fontenelle (1683),

qui pourtant ont un air plus moderne.

<sup>3.</sup> A noter dans la seconde partie un chapitre sur le spinosisme : Spinosa a scandalisé, mais épouvanté aussi tous les penseurs de son temps.

gement des intérêts légitimes, et quelle délicieuse souplesse pour se couler dans une àme, pour s'établir dans son centre et en régler tous les mouvements! Quelle irrésistible séduction, qui fait l'idéal chrétien aimable, et ne l'abaisse pas! Ces lettres sont l'œuvre où il faut chercher Fénelon tout entier, comme on cherche Voltaire dans les siennes.

#### 4. LE TEMPÉRAMENT DE FÉNELON.

Dans tous les ouvrages que j'ai nommés, dans tous ceux que j'ai laissés, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est cette originale, complexe et captivante personne, si enveloppée et si équivoque avec tant de spontanéité, si peu semblable enfin à la candide et innocente figure de la légende.

Saint-Simon, qui l'a connu, a démêlé admirablement le trait essentiel du personnage : de sa gravité d'évèque, de sa politesse noble de grand seigneur, émane une puissance de séduction, dont personne, et pas même ce petit duc pénétrant et jaloux, ne peut se défendre. Fénelon est charmant et coquet comme une femme :

toute sa force est dans ce don et ce désir de plaire.

Si l'on descend au fond de son âme, la raison de ce besoin de plaire est un amour infini de soi-même. « Je ne puis expliquer mon fond, écrivait-il un jour. Il m'échappe, il me paraît changer à toute heure. Je ne saurais guère rien dire qui ne me paraîsse faux un moment après. Le défaut subsistant et facile à dire, c'est que je tiens à moi, et que l'amour-propre me décide souvent. » Oui, il tenait à soi, à ne s'en pouvoir déprendre jamais. Il était attaché obstinément à sa pensée, à son goût, une fois exprimés, et engageant son amour-propre : il était incapable de dire simplement, saus arrière-pensée : je me suis trompé, j'ai eu tort.

Ce caractère se découvre dans l'affaire du quiétisme, qui fut l'écueil de sa fortune et de son ambition. Il se perdit faute de se résoudre à confesser simplement, devant trois amis, une crreur. Il signa les articles d'Issy; tout en disputant pied à pied le terrain, il était souple, humble, « comme un petit enfant », devant Bossuet, qui avait protégé ses débuts, qui avait une entière confiance en lui, avec une grande admiration de son esprit. Il se donnait pour un écolier, qui n'aurait d'autre doctrine que celle de son maître. Nommé archevêque de Cambrai grâce au silence des commissaires d'Issy sur ses doctrines, qu'il paraissait avoir rétractées, sacré par Bossuet, le souple abbé, devenu prélat et prince de l'empire, se redresse; il travaille à regagner le terrain perdu, à rattraper ses désaveux : dans ses lettres, il incrimine Bossuet, il se montre persécuté, offensé par lui; et, le gagnant de vitesse, il

FENELON. 617

fait paraître son Expucation des Maximes des Saints avant les États d'Oraison. Son livre fait scandale : le voilà au plus bas.

Tout le monde l'a abandonné, hors le petit coupeau de ses amis. Le roi lui interdit d'aller à Rome se défendre l'exile dans son diocèse, chasse ses amis de la cour. C'est ici le triomphe de l'art de Fénelon : il plie; tout en lui est modeste, résigné; son attitude, ses lettres font voir au public la plus douce des victimes; on commence à le plaindre, sans le justifier Pendant le procès en cour de Rome, il envoie là-bas le naif abb de Chanterac, agent confiant et docile qu'il fait mouvoir de Cambrai, et par qui il lutte contre les intrigues et les emportements Le l'abbé Bossuet; il expédie à Rome mémoire sur mémoire, deplacant la question, éludant les objections, embrouillant tout à force d'expliquer tout, et, sous prétexte d'expliquer, escamotant les doctrines insoutenables pour en substituer d'autres qu'il dérobera bientôt avec une égale aisance; c'est un polémiste incomparable, perfide, insaisissable. Ce jeu irrite Bossuet, le logicien ferme et droit, qui fait de son mieux pour fixer les points du débat, pour débrouiller les équivoques : il frappe de plus en plus fort sur cet adversaire qui ne s'avouera jamais touché, tant qu'il ne sera pas assommé. Mais Bossuet, naïvement, public tous ses écrits en France : Fénelon, plus malin, fait parvenir sans bruit ses défenses à Rome. Il les supprime en France, si bien que Bossuet a l'air de s'acharner sur un adversaire désarmé. Cette apparence, exploitée par les voix de quelques fidèles, retourne l'opinion publique. La légende de la cruauté brutale de Bossuet, de la douce résignation de Fénelon s'établit; et quand enfin la cour de Rome ne peut se dispenser de condamner les Maximes des Saints, Fénelon triomphe et à Rome et en France. Il se soumet tout juste au point de vue des théologiens; mais il se soumet de facon à saisir le public, avec une humilité glorieuse et irrésistible. Au fond, il se croit victime et martyr pour la vérité: il a confessé qu'on avait pu se tromper sur sa pensée; il n'a pas reconnu que sa pensée se fût trompée; ses lettres postérieures, son testament affirment que sa doctrine était vraie, et que ses ennemis avaient opprimé en lui l'innocence, la justice et la raison.

Jamais son amour-propre ne se consola de cette défaite: il couvrit mal son aigreur contre Bossuet, qui mourut trop tôt pour en sentir les effets. Mais le cardinal de Noailles survivait: Fénelon le guetta d'une haine paisible, souriante, dissimulée; il dénonça sous main les doctrines du prélat, excita le P. Tellier contre lui, poussant à le faire condamner publiquement pour jansénisme.

C'eût'été la revanche des Maximes.

Il avait d'autant plus sur le cœur son humiliation, que sa fortune avait sombré dans cette affaire de quiétisme. Tout en élevant le duc de Bourgogne, il songeait que cet enfant régnerait: et dans sa pensée il se réservait le rôle que le médiocre Fleury se donnat plus tard auprès de Louis XV. Sa disgrâce éloigna ses espérances sans les détruire: ruiné dans l'esprit de Louis XIV, il continua de gouverner de loin son élève par l'intermédiaire de ses amis, et, au bout de quelques années, le roi autorisa de nouveau leur commerce. L'horizon s'éclaircissait: il s'illumina tout à fait par la mort de Monseigneur. Ce fut un beau temps pour Fénelon que l'année qui sépara les morts des deux dauphins; Cambrai éclipsa Versailles; Fénelon se sentait toucher au but, au ministère.

Un vieux roi de soixante-dix ans l'en écartait encore pour quelques jours : il était sûr de son élève. Cet indomptable, cet orgueilleux, ce féroce, il l'avait maté à force de douceur impérieuse et flegmatique : il avait brisé en lui tous les ressorts de la volonté; il l'avait jeté dans la piété austère, étroite, formaliste, dans des pratiques de moine imbécile; il l'avait fait incapable d'activité et de décision, à tel point que lui-même s'appliqua plus tard à lui refaire un peu d'énergie et de spontanéité. Sous un tel roi, le pré-

cepteur aurait régné.

L'éducation du duc de Bourgogne et les lettres de direction de Fénelon nous dénoncent un second trait de cette nature, qui n'est à vrai dire qu'une transformation du premier : l'amour-propre devient esprit de domination. Le moi aspine à s'étendre, à envahir le moi d'autrui. Sous une grande douceur extérieure, sous la tendresse épanchée, sous la coquetterie attirante, s'exerce une âme impérieuse, qui n'hésite pas à violer les plus intimes secrets de la personnalité : Fénelon veut tout savoir pour tout régler; il veut être le principe unique des pensées, des actions de ses amis; il veut être le guide, l'oracle de tous les instants. Dès qu'une âme a l'air de se libérer, ou simplement de se retrancher, il s'échappe de cette douceur une dureté écrasante, qui se dissimule aussitôt le coup porté.

Le troisième trait qui enveloppe et fond les deux autres, c'est l'amour. Fénelon est tout amour : c'est pour cela qu'il hait si bien. Il aime et s'abandonne; son secret, pour captiver, c'est de se donner. Il a la plus étendue, la plus inépuisable faculté d'aimer qu'on puisse voir. Là est la source de ses erreurs théologiques. Mais il n'est pas de ceux que l'amour de Dieu, même dans son plus mystique excès, détache des créatures. Assuré d'aimer tout en Dieu et comme œuvre de Dieu, il ouvre son âme; et toute beauté le séduit, la beauté de la nature, les arbres, les eaux, les vallées, les jours sereins, les soleils éclatants, la beauté de la poésie païenne aussi, où toute nature se reflète, Homère, Horace, Virgile. Ce prêtre s'abandonne au charme sans scrupule et sans remords.

Sa foi n'a pas de renoncement du côté de l'amour. Il a des ardeurs. des graces féminines dans ses affections : ce sont des élans, des caresses impétueuses, et puis de douces coquetteries, des diminutifs amicaux, des surnoms familiers par lesquels sa tendresse

s'approprie pour ainsi dire son objet.

Médiocrement érudit, point du tout logicien, théologien abondant plutôt que sûr, il s'éprend des idées comme des hommes, de tout ce qui flatte sa nature intime et l'aide à se satisfaire : en tout, le vrai, le bien, c'est ce qu'il aime. De là ses excès et ses aveuglements : il achèterait la ruine du jansénisme de la ruine de la France. Le point particulier qui le passionne, lui cache tout le reste. De la l'incohérence les contradictions de ses pensées; mais de là aussi leur intarissable jaillissement, et la nouveauté, la chaleur. Jamais esprit ne s'est mù plus librement : car jamais il ne s'est lié par le respect de la logique ou le sens du possible.

Le moi est au fond de toutes ses chimères, comme il inspire ses

plus exquises conceptions.

On retrouve, dans ses idées politiques et sociales, un curieux mélange du chrétien, du grand seigneur, et du lettré enivré des Grecs. Les Tables de Chaulnes 1 et quelques mémoires complètent le Télémague et les Dialogues des morts. Fénelon rève une royauté feodale, appuyée sur la noblesse qu'on relèverait, et partageant avec elle le gouvernement de l'État, une royauté pacifique, économe, ennemie du luxe et de l'industrie; on établirait des lois somptuaires rigoureuses; à Salente, le costume même de chaque classe est déterminé. Les souvenirs lointains de la féodalité rurale se mêlent aux rêves littéraires d'un retour à la simplicité primitive, de l'âge d'or. Toutes ces vues sont liées par un fort esprit de réaction contre Louis XIV, que Fénelon a vraiment haï : il ne lui pardonne pas, comme chrétien, les guerres, comme noble, l'abaissement de la noblesse, comme philosophe, la misère des peuples, comme Fénelon enfin, sa disgrâce.

Ses idées littéraires procèdent aussi de son tempérament. Contre la critique dogmatique, contre l'application mécanique des règles, il fonde la critique de sentiment. Il est un des deux ou trois esprits qui, au xvue siècle, ont été au delà de Rome, et ont vraiment senti la riche simplicité de l'art grec. Il est le plus charmant, le plus fin, le plus sûr des critiques, partout où sa nature se trouve conforme à l'œuvre dont il parle.

Amour-propre, esprit de domination, intolérance, idées réaction-

<sup>1.</sup> On appelle ainsi le résumé des conversations politiques que Féneion eut à Chaulnes en novembre 1711 avec le duc de Chevreuse, et d'où sortit tout un plan de gouvernement qui devait être présenté au duc de Bourgogne.

naires en politique, ultramontaines en religion, théories larges et incohérentes, pratique souvent étroite et dure, raison flottante, logique douteuse, fureur d'avoir le dessus plutôt que d'avoir raison : tout cela est dans Fénelon; et cela n'empèche pas de l'aimer; tout cela n'empèche pas même de lui trouver un certain air libre et libéral, qui le rapproche de nous. Chrétien, il est mû par le sentiment, plutôt que soumis à la règle; il est personnel, indocile, téméraire, hétérodoxe. Féodal, il est révolté — du moins au fond du cœur et dans le secret de ses écrits — contre l'absolue domination de Louis XIV. Suivant toujours son sens individuel, il représente la liberté.

Et ce prêtre mystique, ce grand seigneur porte en lui bien des germes de l'avenir, de ce xvine siècle qui va tuer la noblesse et mettre en péril la religion. Il v a en lui un philosophe, et les philosophes ne s'y sont pas trompés, en contribuant à former sa légende 1 : il aime la paix, la bonne administration, les lumières. Il est sensible. Il a l'amour de l'humanité, le sentiment social et philanthropique; il est bienfaisant et prèche la bienfaisance. Il l'exerce aussi : il l'a montré à Cambrai pendant les plus dures années de la guerre. Il veut plus de bien-être, de tranquillité, moins de charges pour le menu peuple. Et puis, il se souvient à peine de la chute; Homère l'emporte sur l'Évangile dans son imagination; il voit la nature innocente, bonne, heureuse en son premier état. Il indique cette thèse du retour à la nature que prêchera Jean-Jacques, avec qui, au fond, il a tant d'affinités. Il a l'air de regarder le passé : et déjà il fait éclore l'avenir : après tout, n'est-ce pas ainsi que le monde souvent se renouvelle 2?

M. J. Chénier, Fénylon, tragédie, 1793. — Leur erreur, celle de Voltaire, était de le crorre detaché du dozme et tolerant comme eux. Ils premaient pour un affranchessement intelle stud son dédain de mystique raffiné pour la science theologique. Cf. l'App, XVIII), fin.

<sup>2.</sup> Je voudrais au moins eiter parmi les hommes du xviir siècle qui ont vu les debuts du xviir, et qui ont contribue à le préparer, l'Écossais Hamilton, l'auteur des Memotres de Grammont et des Contes : sans valeur aucune de pensée, il a manié le premier en perfection le style du xviir siècle, style « désinvolte », alerte, aiguisé, éclairé d'esprit, et parfaitement sec en sa ûnesse brillante.

# CINQUIÈME PARTIE

# LE DIX-HUITIÈME SIÈCLE

# LIVRE I

# LES ORIGINES DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE

# CHAPITRE I VUE GÉNÉRALE

 Caractères généraux du xvm siècle littéraire. — 2. Caractères génénaux du xvm siècle littéraire. Contraste et continuité des deux époques. — 3. Deux moments principaux dans le xvm siècle.

Le contraste est saisissant entre le xvnº siècle et le xvnº : et cependant celui-ci sort de celui-là, et le continue. La liaison est aussi étroite que l'opposition est grande. Pour nous en rendre compte, il faut nous remettre sous les yeux les traits généraux de l'une et l'autre époque 1.

#### 1. LE DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

A le prendre dans les œuvres les plus apparentes de sa littérature, le xvii siècle est chrétien et monarchique. Son principe d'organisation lui est fourni par le souvenir toujours présent du xvi siècle, et par la volonté de ne pas le recommencer. De là la reconnaissance des pouvoirs qui règlent, en dominant, la subordination de l'individu à la société.

1. A consulter: Vinet, Histoire de la littérature française au xviue siècle, Paris, 1853, 2 vol. in-8 (l'Introduction). Brunetière, la Formation de l'idee de progrès, au t. V des Études critiques. Fagnet, XVIIIe siècle, Lecène et Oudin, 1890, in-12 (avant-propos). G. Lanson, Revue des Cours, 1908-1909. — J'ai retouche ce 1er chapitre d'après mes réventes études : les développements nouveaux ou refaits sont signales par des crochets (He éd.).

Le xvii<sup>®</sup> siècle est splendidement, pout-être plutôt que profondément, chrétien. La littérature religieuse fournit presque tous les chefs-d'œuvre de notre prose; l'éloquence religieuse est toute notre éloquence. Nos grands poètes tragiques sont chrétiens. La philosophie cartésienne, dont l'esprit est foncièrement hostile à la foi, se développe dans une forme conciliable avec les dogmes de l'Église, chez Descartes, dans une forme hétérodoxe, mais plus chrétienne encore, chez Malebranche. Un courant de libre positivisme, de naturalisme antichrétien traverse bien le siècle, visible dans les œuvres de deux grands écrivains et dans certains cercles mondains. Mais nulle voix ne met directement en question les principes de la foi : nulle voix surtout n'attaque la puissance de l'Église dans l'ordre temporel. La dispute est entre les églises, entre les sectes; il ne s'agit que d'orthodoxie et d'hérésie.

La royauté est maîtresse absolue. Les brouillons féodaux qui essaient de troubler les deux régences, sont mis en demeure de sacrifier à leurs intérêts personnels les prétentions traditionnelles de leur caste. Le peuple, sauf un seul jour, ne paraît pas. Tout cède au roi, incarnation de l'Etat. Aucun mysticisme politique ne se mêle dans le culte de la personne royale : chez tous les penseurs du temps, la royauté est reçue comme garante et protectrice de l'ordre. Sa fonction la fait sacrée. Ecartons la flatterie intéressée des courtisans, les serviles théories des commis. Le culte du roi est la forme du sentiment national : on aime le roi par ce qu'il assure de prospérité, de grandeur, de gloire à la France. Mais Louis XIV absorbe et arrête trop en lui-même ces sentiments, tandis qu'un plus pur patriotisme se faisait sentir chez les écrivains antérieurs à 1660.

Le roi dispensant les hautes classes de travailler au bien public, ce loisir développe les relations sociales, et donne un éclat intense à la vie de société. Les salons, où règnent les femmes, prennent autorité sur la littérature, à qui ils fournissent un public : ils l'obligent à se clarifier en s'étrécissant peut-ètre.

Cependant, dans ses plus belles œuvres, la littérature échappe à l'exclusive domination des salons. De précieuse, elle devient classique; et j'ai dit ce qu'était proprement le goût classique, une combinaison de la raison positive et du sens esthétique. Les règles, dérivées de la tradition gréco-romaine, sont les conditions d'élaboration de la vérité intelligible en forme d'art.

La vérité, scientifique ou philosophique, est toujours générale. La nature, qui est la même dans l'antiquité et dans le xvue siècle (puisque c'est sur cette identité que se fonde l'imitation des anciens), ne peut être aussi qu'une nature générale. Et ainsi

l'exceptionnel, le particulier, est, en principe du moins, éliminé. Par la périt l'histoire, et le lyrisme se résout en éloquence. La nature pittoresque, aussi, n'est pas objet de littérature.

Le xvire siècle, intellectuel, raisonneur, oratoire, s'intéresse surtout à l'homme, et, dans l'homme, à l'âme. Sa littérature est essentiellement psychologique. Les uns analysent les passions, les caractères, les forces, les états de l'âme : d'autres construisent les formes générales qui contiennent et classent l'infinie diversité des tempéraments individuels. Les genres créés par le xvire siècle, maximes et portraits, sont des appareils enregistreurs de l'observation psychologique.

La littérature n'est pas militante; elle respecte les cadres sociaux, la hiérarchie, les pouvoirs temporels et spirituels; elle tient pour résolues, ou elle écarte les grandes questions métaphysiques, qui sont essentiellement révolutionnaires. Elle exprime sereinement, impartialement, le monde et la vie, dans leur commune réalité, sans aspirer à en changer les conditions actuelles. Mais il ne faut pas croire qu'elle soit dédaigneusement artistique, curieuse de beauté, et indifférente au reste : les résultats pratiques des vérités énoncées l'intéressent. Cela n'a pas besoin d'être démontré pour la littérature religieuse; mais la littérature laïque est imprégnée du même esprit. Corneille, Racine, Molière, La Fontaine, Boileau, chacun a sa « morale », c'est-à-dire une conception des règles qui doivent déterminer la conduite de l'individu. et des fins auxquelles s'adaptent ces règles. La société est faite : ils ne prétendent rien y changer; mais l'individu, qui vivra dans cette société, est toujours à faire : c'est cet individu à qui tous nos écrivains veulent imposer une forme.

La langue s'est faconnée à l'image du siècle : la langue diffuse, riche, colorée, populaire, du xvie siècle a disparu. La langue tittéraire du temps de Louis XIII, encore pittoresque et empanachée, s'est réduite. L'honnête homme des salons se fait une langue selon son besoin. Il se distingue de ce qui est peuple : les termes populaires sont exclus. Il « ne se pique de rien », « n'a pas d'enseigne », de marque de métier : éliminés donc les termes techniques. Il cache son tempérament intime, les mouvements de sa sensibilité, s'il en a : il ne doit offrir à la société que ce qu'il a de commun avec elle, et de communicable, sa raison, ses idées. La langue bannit donc les éléments sensibles, émotifs ou pittoresques. on cherche à parler comme tout le monde; on groupe les élément. du langage selon les lois universelles de l'usage, plutôt que selon la loi particulière de la personnalité. On fait une langue claire, simple, régulière, fine, toute en nuances, et d'une exactitude merveilleuse dans sa précision un peu sèche.

#### 2. LE DIX-HUITIÈME SIÈCLE.

Comment le xviue siècle, antichrétien, cosmopolite, destructeur de toutes les croyances, négateur de la tradition, révolté contre l'autorité, violemment critique et faiblement artiste, sociologue et

point du tout psychologue, est-il sorti de là?

L'Église s'est affaiblie au xvne siècle, et ira s'affaiblissant de jour en jour. D'abord, par les disputes théologiques. L'Eglise pâtit du petit esprit des sectes, de leur fanatisme injurieux. Dans les querelles des jésuites et des jansénistes, de Bossuet et de Fénelon, le vrai vaincu est la religion. Les théologiens enseignent à la raison laïque, qu'ils prennent pour juge, à prononcer souverainement sur les questions de dogme. Puis, la lourde dévotion des dernières années de Louis XIV développe l'hypocrisie, dont l'impiété et la licence de la Régence seront la revanche. La cour ensonce dans les esprits l'idée qu'un dévot est un habile homme : sinon, il ne serait qu'un niais. Enfin, les manifestations temporelles de la puissance ecclésiastique révoltent les consciences. La destruction de Port-Royal paraît barbare à d'autres que les jansénistes. Tout le monde applaudit à la Révocation de l'édit de Nantes, lorsqu'elle est signée : dix ans, vingt ans après, les esprits les plus éclairés la déplorent comme ruineuse pour la France. Voilà donc où aboutissait l'éclat de la renaissance religieuse, à des cruautés, à des ruines.

Mais où donc aboutissait aussi la restauration du pouvoir monarchique? A la guerre, à la famine, aux lourds impôts, aux vexations financières. Les fautes et les misères du règne font haïr le despotisme. L'idée de la fonction sociale de la royauté s'efface : on ne voit plus que l'exploitation de tous par un seul, le sacrifice de tous les intérêts aux passions d'un seul. La noblesse, de plus en plus inutile, s'avilit, et devient plus odieuse quand elle n'est plus qu'un moyen pour les riches d'échapper à l'impôt. A la mort de Louis XIV, on peut dire que la banqueroute de l'Église, de la noblesse et de la royauté, c'est-à-dire de toutes les puissances de l'ancien régime, est faite.

La réaction aristocratique qui se produit alors ne fait qu'empirer les choses. Les nobles essaient de ressaisir le pouvoir, d'envelopper la rovanté, et de la séparer, non seulement du peuple, ce qui est fait de longue date, mais de la bourgeoisie. Ils écartent les bourgeois des emplois lucratifs et des charges honorifiques. Ils réveillent ainsi dans la bourgeoisie le sentiment de son infériorité sociale, à l'heure précisément où elle a le sentiment de sa supériorité intellectuelle, morale, économique,

Ils contribuent aussi à la décadence de l'Église et au péril de la religion, en mettant leurs cadets frivoles, ignorants, sans zèle et souvent sans foi, dans les évêchés et les archevêchés, à la place des solides docteurs que la bourgeoisie fournissait à Louis XIV. Ces prélats font sentir à la nation la disproportion des richesses et des services de l'Église. Les disputes religieuses deviennent de plus en plus mesquines et puériles, le sentiment religieux s'atrophic ou dévie; la littérature religieuse disparait. L'Eglise ne comptera pas parmi les forces intellectuelles du siècle.

La royauté, capricieuse et faible avec Louis XV, bonasse et inintelligente avec Louis XVI, adorée à de courts moments, et trompant toujours les espérances d'où jaillissait l'adoration, rejetant les esprits tour à tour dans la haine et dans le mépris, apparaissant comme égoïste ou confisquée par les égoïsmes de cour, cesse d'être une force dans la nation. Responsable souvent des revers, elle n'est presque jamais pour rien dans les prospérités. Louis XIV avait su être ou paraître le protecteur, le régulateur, l'inspirateur du génie littéraire et artistique : toute l'activité littéraire du xviii siècle se développe loin de la royauté, qui ne se

rappelle guere que comme une gêne et un obstacle.

Ces circonstances amenèrent la littérature du xyme siècle à prendre une direction contraire à celle qu'avait suivie la littérature du xvne siècle. Mais il n'y eut pas de rupture entre les deux siècles. [Le xviiie reçut du xviie le principe de la souverainete de la raison, et il en tira toutes les conséquences. Il supprima les limitations, les tempéraments que le XVIIº siècle avait apportés à l'autorité de la raison. Elle était juge souverain, elle devient juge universel : plus de domaine de la foi réservé, intangible. Elle ne laisse plus au roi l'examen des intérêts généraux : elle critique l'ordre social, la tradition. Elle ne consent pas non plus a rendre des arrêts en théorie, pour les voir annulés dans la pratique, elle prononce, et veut que la réalité se conforme à ses conclusions De spéculative, elle deviendra pratique, réformatrice, enfin révolutionnaire.

On a pensé souvent, et Taine surtout a accrédité cette idée, que le vice de la philosophie du XVIIIº siècle était le mepris de l'expérience et de l'histoire, l'abus de l'abstraction, de la généralisation, des postulats et des déductions a priori. En morale, en religion, en politique, dit-on, le xyme siècle légifère pour l'homme en soi, pour ce vague résidu qui s'obtient en retranchant toutes les différences que l'on percoit entre le Français, l'Anglais, le Chinois, etc., et qui ne correspond plus à aucun homme réel. Il proclame des principes qui se déduisent de la définition de cet homme en soi, sans rechercher s'ils sont bons pour le produit particulier des

siècles qu'est la société française.

J'ai cru longtemps que ce reproche était fondé, et dans les précédentes éditions (1-10) de cet ouvrage, j'ai fait, moi aussi, le procès à la manie d'a priori qui me semblait avoir égaré la philosophie du XVIII° siècle. Mes récentes études m'ont prouvé qu'il y avait beaucoup d'exagération et d'injustice dans cette critique.

Au point de départ, il est visible que c'est sous la pression des faits que se forment les états d'esprit que l'on peut appeler *philosophiques*. C'est de l'affaiblissement de la foi, et d'une observation de la manière dont vivent les honnêtes gens, des maximes sur lesquelles se guide leur conscience, c'est d'un désir de rétablir l'accord entre la théorie morale et l'expérience morale, que naissent les morales rationnelles et laïques : morale du bonheur, morale de l'intérêt bien entendu, morale de la bienfaisance et du

bien général.

En politique, l'esprit de réforme se remarque d'abord chez Colhert et ses intendants : lorsque Colhert en définitive a échoué, la splendeur ruineuse de Louis XIV, ses guerres continuelles et de plus en plus malheureuses, sa fiscalité odieuse, la misère du peuple, créent chez les hommes qui savent et qui réfléchissent un sentiment de malaise qui force le respect et oblige à l'examen. La condamnation du despotisme est le résultat de l'expérience, non la conclusion d'une théorie. Le programme des réformes nécessaires est ébauché par quelques hommes qui ont vu l'état du royaume, ou de leurs yeux, comme Vauban et Boisguillebert, ou par les mémoires des intendants, comme Boulainvilliers, ou qui de toute facon étaient à la source des renseignements sûrs, comme Fénelon et l'abbé de Saint-Pierre L'a priori n'a aucune place dans ces débuts de la philosophie politique : elle résulte des faits, et de la réaction de certains sentiments de justice et d'humanité contre ces faits.

L'œuvre de la philosophie du xyme siècle sera d'élaborer les principes qui condamnent de parcils faits. Par un tour d'esprit bien français en effet, il ne sultira pas aux philosophes de constater la misère sociale : il leur faudra trouver que les maux de la France sont contraires à la raison universelle Ce rationalisme est la forme de leur esprit; ils aspirent à des vérités universelles, et ils n'ont la hardiesse d'agir que s'ils croient que la raison commande, la raison de tous les temps et de tous les pays.

Mais, sous leurs formules les plus générales et les plus abstraites, il n'est pas difficile de retrouver les réalités qu'ils visent : il suffit de consulter l'histoire. L'expérience dirige leurs déductions; on le sent dans l'énoncé de leurs principes. Si la Déclaration des Droits de l'homme prononce que « toutes les opinions, même religieuses, sont libres », ce même assurément n'est

point de l'a priori : il n'est explicable que par l'histoire du protestantisme depuis la Révocation et par les brûlements d'ouvrages déistes ou athées. Le principe que « l'homme est bon » n'a de sens d'abord que comme négation du dogme révélé de la chute : il signifie uniquement que l'on ne croit pas à la corruption de la nature humaine par le péché du premier homme et à la nécessité d'un secours divin pour faire le bien.

Assurément les philosophes du XVIIIe siècle ne surent point se défendre des généralisations hâtives, des abstractions vagues, des déductions téméraires. Ils furent impatients de savoir et de conclure. Ils confondirent leurs préjugés français, philosophiques et mondains avec la raison universelle. Mais s'ils méprisèrent la tradition, c'est que l'expérience la leur montrait génante et oppressive en même temps qu'irrationnelle. Et, loin de mépriser l'histoire, ils s'en armèrent de leur mieux pour faire le procès du passé.

En un mot, ils tachèrent de construire, si l'on veut, une doctrine qui convint à l'homme en soi, à l'homme de tous les temps et de tous les pays : mais ils la firent à la taille et pour les besoins du

Français de leur siècle.

La généralisation et la déduction ne furent pour eux que des méthodes d'exposition : mais même quand ils en faisaient une méthode de recherche ils n'oubliaient guère de quelle réalité ils étaient partis à la recherche des principes, et quelle réalité ils

voulaient supprimer par l'autorité des démonstrations

Leur erreur est beaucoup plutôt d'avoir cru à la facilité de manier le réel et de changer la pratique d'un peuple : ils n'ont pas mesuré à l'avance (et comment l'auraient-ils pu?) la résistance des faits, des habitudes, des intérêts, des instincts]. De là, résulte l'étonnante innocence de cette philosophie téméraire. Il n'y a personne, et Rousseau moins qu'un autre, qui puisse pressentir la puissance de ces explosifs qu'on s'amuse à fabriquer et à manier; personne ne se doute du ravage qu'ils feront, lorsqu'on les mettra en contact avec la réalité vivante. On croit bonnement que la société peut se refaire par une opération bien conduite de raisonnement, et que les faits se mettront tout seuls d'accord avec les vérités idéales. On croit à la bonne volonté infinie des hommes.

Ce manque de prévoyance explique la vigueur avec laquelle on bat en brèche tout l'ancien régime, spirituel et temporel : on met en doute les principes de la religion et de la société, la révélation et le privilège. On fait la critique de toutes les institutions, de toutes les croyances. On croit au progrès, et l'on veut que le progrès soit un fait; on démolit toutes les autorités qui veulent encore asservir les esprits, ou qui s'opposent à l'accroissement du bien-être. La même philosophie décide sur une question de voirie et sur l'existence de Dieu.

L'esprit philosophique n'est autre que l'esprit scientifique : car la science est éminemment la connaissance rationnelle. De la la prépondérance de la science en ce siècle, et la passion avec laquelle il s'y attache. Les savants font concurrence aux écrivains jusque dans la faveur des salons : et tous les grands écrivains s'occupent de science. La science s'est substituée à la religion. pour expliquer à l'homme ce qu'il est, d'où il vient, où il va. ce qu'il doit être. Les sciences morales se détachent de la théologie. et se soudent aux sciences physiques. L'homme est remis dans la nature, soumis à ses lois; c'est avant tout un animal, avant des sens et des sensations; et la sensation est la source visible d'où tout est sorti, les idées de l'individu, et par suite les institutions de la société. Le malheur fut que les sciences mathématiques étaient incomparablement plus avancées que les sciences physiques et naturelles; et ce furent elles surtout qui imposèrent leur méthode. On ne s'attacha qu'à simplifier, abstraire, analyser, généraliser, déduire. [On ne savait pas encore tout ce qu'il faut de patience, de scrupule, de précaution, pour se procurer une observation bien prise. On crut observer et l'on supposa. On fabriqua des idées, et l'on crut opérer sur des faits. On prit une idéologie pour un corps de vérités d'expérience.

Aussi n'est-il pas difficile de s'expliquer ce qui advint de la littérature. Dans l'universel abatis des traditions autoritaires, la tradition classique ne pouvait subsister. Le culte de l'antiquité n'était plus possible : d'autant que l'antiquité n'avait guère de quoi imposer aux savants par son développement scientifique. Et il fallait que l'antiquité fût écartée pour que le triomphe de la raison fût entier. On nomme encore les anciens avec éloge : c'est que l'éducation classique subsiste dans les collèges, et fait partie des « perfections » nécessaires à l'homme du monde. Sous la discipline des jésuites qui sont les grands éducateurs, l'étude des anciens est un instrument de culture élégante, qui sert à décorer la surface et comme à façonner les manières des esprits. Le sens de l'art antique n'existe ni dans les salons ni chez les écrivains : nour trouver des modèles littéraires, on ne va pas au delà du YYH siècle. Perrault a gagné sa cause, sur le fond. On copie donc les chefs-d'œuvre du xyue siècle; on en imite les procédés, on en suit les règles servilement, par préjugé; le monde, qui a adopté cette littérature faite pour lui, ne permet pas qu'on change rien aux formes qu'elle présente. On masque par une habileté routinière le défaut du sens artistique. De là la décadence des formes

d'art et la faiblesse de la pure littérature.

On met l'intelligence partout, et l'on s'imagine qu'elle suffit à tout. La langue, n'étant plus maniée par des artistes, atteint la perfection de son type dans l'étroite fusion de l'esprit scientifique et de la délicatesse mondaine, elle devient absolument intellectuelle. Elle n'exprime plus rien de concret, de naturel. Elle n'a plus couleur ni son; il ne subsiste plus que le mouvement, un mouvement abstrait et comme idéal. La phrase se développe comme une ligne; elle n'a plus de corps, de modelé; rien que des contours, ou des arêtes. De ces conditions, pourtant, le XVIM° siècle saura tirer un art, un art bien à lui et bien français, intellectuel et mondain, fait d'esprit et d'élégance : art paradoxal en son essence puisqu'il aspire à se passer d'éléments sensibles.

Il reste à signaler un caractère de la philosophie du xviue siècle. qui dépend de tous les autres ou s'y relie : elle est cosmopolite, et elle donne naissance a une littérature cosmopolite. [La société du XVIIIe siècle n'a pas manqué de patriotisme : mais elle a placé le patriotisme dans l'amour du bien public, manifesté par l'esprit de réformes, et dans le culte de la civilisation française. Ne sentant pas l'existence nationale m la frontière de la France menacées par l'étranger, elle s'est désintèressée des revers militaires : elle a tenu les malheurs de nos armes pour indifférents. Ne sentant pas l'intérêt national engagé dans la politique du roi, elle a pu rire quand, avec lui, la France était humiliée. Elle voyait dans toute l'Europe ses idées, sa langue, ses œuvres répandues, admirées, imitées : la culture aristocratique était la même chez tous les peuples civilisés, et cette culture était française. Les armées du roi étaient battues par un Prussien : mais ce Prussien parlait français, et il était plus pareil à nous qu'au grenadier qui mourait pour lui. Aiusi le vainqueur de Rosbach rendait hommage à la civilisation francaise : notre patriotisme se contentait de cette victoire de l'esprit].

Le moins que le Français pût faire pour reconnaître cette universalité de domination intellectuelle qu'on lui cédait, c'était de tenir les sociétés qui adoptaient sa culture en même estime que celle où il était né. [Il le fit d'autant mieux que son rationalisme lui interdisait les préjugés de couleur et de racel. L'homme digne de ce nom est celui qui n'obéit qu'à la raison : mais cet homme n'est pas Français plutôt qu'Allemand : il est Européen, il est Chinois, il est partout où il y a des hommes; et toutes les vérités que concoit la raison humaine sont faites pour cet homme universel. Le pays qu'on préfère, c'est celui où la philosophie règne; et, comme on vit en France, on voit aisément qu'elle n'y règne pas ; il suffit au contraire de quelques lettres de princes ou de grands seigneurs pour faire croire qu'elle règne ailleurs plus souverainement que chez nous.

## 3. DIVISION DU XVIII<sup>e</sup> SIÈCLE.

Le xviiie siècle n'est pas uniforme dans son développement. Il se divise naturellement en deux périodes (1715-1750; 1750-1789). Dans la première s'affirme l'insensibilité esthétique de l'esprit philosophique, mais s'épanouit en même temps cet art spécial, unique, qui trouve en Mariyaux sa perfection. Dans la seconde se réveillent les facultés oratoires, précédant les facultés poétiques : nous avons vu, au xviie siècle, le lyrisme se résoudre en éloquence; on refait le même chemin en sens inverse. Des impulsions sentimentales, des besoins imaginatifs commencent à troubler les opérations de la lucide et froide intelligence. Des réalités, des morceaux de nature entrent dans l'esprit de l'homme; des images, des sensations s'infiltrent dans la littérature.

La première période, où dominent Montesquieu et Voltaire, où les purs littérateurs, à peine marqués ou imprégnés à leur iusu de l'esprit du siècle, brillent assez nombreux, cette période nous présente une critique encore modérée des institutions établies et des croyances du passé. Dans la seconde, avec Diderot, avec Rousseau, avec Voltaire, qui force le pas pour rester à la tête du mouvement, l'attaque devient plus violente et plus générale. Toutes les forces révolutionnaires — les forces intellectuelles, s'entend — entrent en ligne, et la victoire est complète. L'ancien régime finit en idylle, dans la persuasion où est toute cette société, que rien ne résiste plus à la raison : la diffusion des lumières est accomplie; le règne de la vérité et de la justice va venir.

## CHAPITRE II

## PRÉCURSEURS ET INITIATEURS DU XVIII' SIÈCLE

Irreligion fonciere du xym<sup>e</sup> siècle. — 1. Les libertins; les sociétés du Temple et de Ninon. — 2. Les cartésiens : Fontenelle. — 3. Les théologiens : Bayle.

Dans la critique générale des opinions traditionnelles et des institutions établies qui fut l'œuvre du xvin° siècle, le point capital est la destruction du principe de la foi. Il n'y a pas eu de révélation; les lois de la nature n'ont jamais été dérangées par une intervention divine; tout ce qui est arrivé, arrive, arrivera dans la vie de l'univers et de l'humanité, est naturel, donc rationnel. Le surnaturel, le miracle, est une illusion ou un mensonge. Voilà l'essentielle affirmation du xvin° siècle; quelques uns des plus grands esprits qu'il ait produits, l'ont repoussée; mais, à leur insu, elle a dirigé leur pensée. Car la suppression du christianisme, d'un idéal religieux qui fournit une règle de vie avec une espérance de bonheur ultra-terrestre, mais infini, cette suppression seule explique la fureur de zèle humanitaire avec laquelle les philosophes veulent refaire la société pour mettre dans cette vie toute la justice et tout le bonheur.

Les vrais maîtres du xvmº siècle sont donc ceux qui lui out appris à détruire le système du christianisme. Ces maîtres furent les cartésiens, et les théologiens, plus que les libertins.

#### 1. LES LIBERTINS.

Nous avons déjà mentionné le groupe des libertins, si apparent au début et à la fin du siècle : j'ai signalé ces deux foyers de scepticisme épicurien, la société du Temple et la société de Ninon. J'ai montré Saint-Evremond, cet esprit curieux et indépendant qui ne subit de servitude que celle des bienséances mondaines; ce douteur paradoxal en qui il y a du Montaigne, et du Voltaire aussi, parfois du Montesquieu, quand il juge le peuple romain et ses historiens; ce franc matérialiste, qui, dans sa vieillesse, forcé de renoncer à tous les plaisirs, éloigna toute espérance indémontrable, et se consola par deux réalités : l'activité de son esprit et la solidité de son estomac.

Mais que pouvaient ces libertins contre la religion chrétienne, telle que l'avaient faite dix-sept siècles de développement continu? Au Temple, chez les Vendôme, l'épicurisme était surtout pratique. On ne raisonnait pas, on ne disputait pas : on n'en voulait pas à l'Église, pourvu qu'on n'en sentit pas le joug; et on lui permettait d'être maitresse ailleurs. On aimait, on buvait, on jouait, on riait; on n'en demandait pas davantage.

Plus sérieux étaient les amis de Ninon et Saint-Evremond. L'exercice intellectuel les occupait davantage, ne fût-ce que parce que ces épicuriens, lorsqu'ils nous parlent, sont hors d'age, condamnés à pécher surtout d'intention et de langue. On raisonne donc, on pose des principes, mais par jeu, pour passer le temps, sans méthode suivie, sans intention de propagande. Ceux-ci non plus, avec leurs railleries légères et décousues, leurs conversations de coin du feu, leurs lettres piquantes, dont ils se divertissent entre gens convertis d'avance, ne sont pas bien redoutables. Mais ils manitestent l'état de conscience et les dispositions d'esprit d'une infinité d'honnètes gens : et c'est là le fait qui est redoutable.

Mais il fallait d'autres armes et d'autres ardeurs pour jeter à bas l'éditice théologique. Le doute vagabond de Montaigne ne serrait pas d'assez près ces dogmes si fortement liés; il n'était pas de force à les dissoudre et à les faire écroufer. Il fallait aussi, pour mettre de la suite dans l'attaque, et pour gagner l'esprit du peuple, un amour scientifique du vrai, un enthousiaste dévouement à la raison, qui faisait défaut à ces mondains blasés. Le zèle de la vérité fut l'apport de l'aimable, du discret Fontenelle : la méthode critique fut l'apport du savant et solide Bayle. (App. XIX.)

#### 2. FONTENELLE.

Le cartesianisme, a la fin du siècle, en s'éloignant de la doctrine formelle de Descartes, manifestait de plus en plus la puissance de sa méthode. Le mouvement cartésien aboutit, avec le pieux Malebranche et ses disciples, à dresser un système hétérodoxe, et avec le juif hollandais Spinoza, qui inquiéta, épouvanta les penseurs chrétiens, à exclure totalement jusqu'à la possibilité même d'une vérité chrétienne.

Fontenelle 1, qui n'a pas fondé de système, porta sans en avoir l'air un coup violent à la religion : son œuvre ne fut pas théorique, mais pratique. Il révèla au rationalisme mondain son essentielle identité avec l'esprit scientifique : il vulgarisa la science et ses principes. Il acheva d'éveiller dans ces légères intelligences des salons le besoin de tout comprendre, la conviction que l'inexplicable n'est que de l'inexpliqué.

Fontenelle etait un neveu des deux Corneille. A l'école de son oncle Thomas, il apprit à écrire facilement et médiocrement dans tous les genres : il fit des vers, une tragédie, des opéras, des pastorales, des lettres galantes; il avait une sécheresse glacée et spirituelle, une pointe aiguë de style, aucun naturel, aucune spontanéité. Tant qu'il ne fut qu'un faiseur de vers et auteur de théâtre, il justifia les satires de La Bruvere et de J.-B. Rousseau : c'était bien le précieux Cydias, et « le pédant le plus joli du monde ». Il y avait pourtant déià des vues bien fines, une solide indépendance de jugement sous la délicatesse épigrammatique des Dialogues des Morts (1683). Mais Fontenelle trouva sa vraie voie lorsqu'il composa ses Entretiens sur la pluralité des Mondes (1686), puis lorsque, avant été nommé secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences (1697), il écrivit l'Histoire de l'Académie et les Éloges des Académiciens : il entra alors tout à fait dans son rôle, qui était d'être le maître de philosophie des gens du monde, d'introduire la science dans la conversation des femmes.

Il fut parfait dans ce rôle. C'était un homme du monde exquis : d'humeur toujours égale, doux, poli, souriant. Un bon fonds d'égoïsme et d'indifférence, l'éloignant de toute passion violente, le faisait souverainement aimable. Il était incapable de s'emporter, de s'échauffer, incapable d'un mouvement spontané, d'un élan irréfléchi. Mais il était intelligent, et à force d'intelligence il

Édition: (Euwres, Paris, 1790, 8 vol. in-8; Histoire des oracles, éd. critique p.p. Maigron (Textes fr. modernes), 1908. — A consulter: Nabbé Trublet, Mémoires pour servir à l'histoire de la vie et des ourrages de M. de l'intenelle, un-12, 1761. Faguet, XVIIIe siècle. Maigron, Fontenelle, 1906. Laborde-Mila, Fontenelle, 1905.

<sup>1.</sup> Biographie: Bernard Le Bovier, sœur de Fontenelle, « membre de l'Académie française, de cel.e des Inscriptions et Be les-Lettres, membre de la Sociéte royale de Londres et de l'Académie de Berlin », naquit à Rouen en 1657. Son onde Thomas, qui réduceait le Mercure galant avec de Vise, l'associa à leur travail et a la composition de deux opéras. Fontenelle prit parti pour fes modernes dans la querette soulevée par Perrault (cf. plus haut p. 598), comme il se retrouva aux côtés de La Motte, lorsque le débat se renouvela. Il fit des operas, des comedies, divers ouvraizes de science et de philosophie. Il était très li) avec la marquise de Lambert, et plus tard il fréquenta le salon de Mme Geoffein. Il mouvait en 1757, presque centenaire.

évita la petitesse de l'égoïsme. Il suivait en tout la vérité; il était juste, il était bienfaisant par intelligence. Scul à l'Académie, il vota contre l'exclusion de l'abbé de Saint-Pierre, contre cette mesure d'hypocrite servilité. Il était libéral, quand on lui demandait; Madame Geoffrin disposait de sa bourse en faveur des pauvres : il ne refusait jamais, mais il n'offrait pas. Il n'avouait qu'un sentiment, un commencement de passion : « un peu de faiblesse pour ce qui est beau, disait il, voilà mon mal ». Il devait dire : pour ce qui est vrai; mais il était si peu artiste, qu'il ne concevait pas d'autre beauté que celle d'une pensée fine ou d'une démonstration élégamment conduite.

Cette faiblesse ne l'entraîna jamais : il garda toujours une réserve très discrète. « Si j'avais la main pleine de vérités, je me garderais bien de l'ouvrir. » Ce n'était pas timidité intellectuelle, ou prudence personnelle : c'était délicatesse ; il haïssait le tapage. le scandale, les luttes brutales ; tout cela était de mauvais ton ; il était trop bien élevé pour faire l'apôtre ou le tribun. Il était trop aristocrate aussi pour semer la vérité à pleines mains, en plein champ. Il estimait que la masse des esprits, peuple ou grands, n'est pas apte à recevoir la vérité, qu'elle est faite pour un petit nombre d'intelligences, où elle ne se déforme pas, et ne porte pas de mauvais fruits.

Il causa de la science agréablement, avec une légèreté, une grâce, une ironie souvent exquises, et, il faut le dire aussi, avec un excès parfois de gentillesse et de galanterie. Il lui arrive de mettre trop de rubans et de pompons à son style, et de tourner l'astronomie en madrigaux; si la science en est un peu rabaissée, la conquête des salons valait bien quelques sacrifices, et ce n'était pas trop l'acheter que de quelques fadeurs. Mais la grande qualité de Fontenelle, et par où il donna le ton à toute la philosophie du siècle, ce fut la clarté. Il demandait aux dames, pour comprendre sa Pluvalité des mondes, tout iuste la même somme d'attention dont elles ont besoin pour suivre la Princesse de Clèves. Il exposa le système de Copernie et les découvertes de tous les académiciens de telle sorte que tout le monde entendait et retenait.

Il s'attacha surtout à faire ressortir les règles fondamentales de la méthode scientifique, à y accoutumer les esprits : ne rien croire que par raison, savoir douter, savoir ignorer. « Je no vois qu'un grand je ne sais quoi, où je ne vois rien », écrit-il à propos des habitants des planètes. Il ne faut pas craindre les nouveautés : toutes les vérités ont été neuves à leur jour. Par une démonstration ingénieusement hardie, Fontenelle établit que la vraisemblance est du côté du paradoxe contre la tradition. Il enfonce dans les esprits la foi au progrès, par le spectacle de toutes les

découvertes que la raison a faites dans les sciences au siècle précédent. Il n'accorde guère aux anciens que le mérite un peu négatif d'avoir diminué le nombre des erreurs possibles, d'avoir en quelque sorte usé les plus fausses absurdités, qui auraient eu chance, s'ils ne les avaient essayées, de retanir quelque temps la raison moderne.

L'œuvre la plus significative de Fontenelle est son Histoire des oracles (1687), qu'il tira d'un ouvrage latin, lourdement érudit, du Hollandais Van Dale. La thèse est d'apparence inoffensive : Fontenelle v établit irréfutablement que les oracles des anciens n'ont pas été rendus par les démons. Ce soin pouvait paraître superflu aux environs de 1700. Mais faisons attention au raisonnement. Fontenelle analyse les causes de la crédulité qu'ont rencontrée les oracles: on v a cru, parce qu'on voulait v croire. L'esprit humain, dans l'ignorance, aime le merveilleux. Par légèreté et paresse intellectuelle, on a plus tôt fait d'expliquer que vérifier; et l'on interprète des prodiges qui n'existent pas : témoin la charmante anecdote de la dent d'or, qu'un enfant en Silésie avait, disait-on, en la bouche. La crédulité de la foule encourage la fourberie de quelques-uns; l'intérêt des prêtres les pousse à profiter de l'ignorance populaire. Les oracles n'ont cessé que lorsque l'esprit humain s'est éclairé : la philosophie les a fait taire.

L'argumentation de Fontenelle dépasse la thèse qu'il a avancée. Tout ce qu'il dit des oracles pourra se dire des miracles. L'impression qu'on garde du livre, c'est qu'il faut n'accepter le merveilleux qu'a bon escient, que le merveilleux, en réalité, doit s'évanouir par un contrôle sérieux des faits. On recueille dans l'ouvrage, çà et là, négligemment jetés, certains mots sur Platon inventeur de dogmes, exposant l'idée de la Trinité, et d'autres pareils, qui achèvent de nous faire saisir la vraie pensée de Fontenelle. Au fond, cette innocente critique de la foi des anciens à leurs oracles est la première attaque que dirige l'esprit scientifique contre le fondement du christianisme 1. Tous les arguments purement philosophiques dont on battra la religion, sont en principe dans

le livre de Fontenelle.

#### 3. BAYLE.

La science n'assiégea pas seulement la religion par le dehors, elle y pénétra pour la mieux ruiner. Elle prit le dogme corps à

<sup>1.</sup> Les jésuites avaient raison de signaler l'imprété essentielle de l'ouvrage.

corps, elle essaya d'y mettre en évidence toutes les marques de l'invention humaine et d'y rendre inutile l'hypothèse d'une action divine. Ce procédé de critique fut peut-ètre le plus efficace et le plus fatal à l'Église : et ce furent les théologiens qui l'enseignèrent aux philosophes.

Les protestants, qui prétendaient restaurer la primitive Église, avaient été amenés à faire la part du divin et de l'humain dans le corps des traditions chrétiennes, soit contre le catholicisme romain, soit contre les sectes rivales issues également de la Réforme. Ils avaient appelé à leur aide la philologie et l'histoire, pour discuter telle interprétation des Livres saints, établir l'origine de telle portion du dogme et de la discipline. Les catholiques avaient suivi les réformés sur ce terrain; et l'on avait vu Bossuet, dans son Histoire des Variations, démontrer par la méthode historique le développement continu et divergent des doctrines réformées. Il avait montré — avec une pénétration peut-être imprudente - que toutes les pièces de la tradition se tiennent, que l'on ne peut commencer à refuser soumission à l'Église sans aller jusqu'à l'incrovance absolue, que la négation, logiquement, doit gagner de dogme en dogme jusqu'à ce que rien du dogme ne subsiste, et que les seuls sociniens sont conséquents, qui sont arrivés à dépouiller la religion de tous les mystères.

D'autre part, en dehors de toute polémique, de pieux érudits appliquaient à la religion les principes de la méthode scientifique. Les bénédictins, à force de candide soumission, élaguaient de la légende chrétienne une foule de saints apocryphes et de faux martyrs, sans inquiéter l'autorité ecclésiastique. Moins heureux étaient Dupin dans ses recherches sur les Conciles, et surtout Richard Simon dans ses études philologiques sur les deux Testaments et sur les Pères. Ceux-ci ne touchaient plus seulement, comme les bénédictins, aux ornements de la religion, mais à ses fondements, qu'ils ébranlaient par le seul emploi d'une méthode qui écartait la tradition de l'Eglise comme une idée préconçue.

Tout ce qui, dans l'œuvre des théologiens depuis cent cinquante aus, pouvait servir à la démolition de la religion, se ramassa dans les écrits de Pierre Bayle et surtout dans son Dictionnaire historique et critique. Cétait un probe et fort esprit, excité plutôt que tourmenté par l'impossibilité de savoir où est la vérité.

<sup>1.</sup> Biographie: Pierre Bayle, né en 1647 dans le comté de Foix, meurt à Rotterdam en 1706. On l'y avant appelé en 1684. — Éditions: Dictionnaire historique et exitique, Rotterdam, 1697. 2 vol. m-fol, 3° édit. 1720, 4 vol. in-fol; (Buvres diverses, la Haye, 1727. 4 vol. in-fol; Chorx de la Correspondance médite de P. Bayle, publ. par E. Gigas, Copenhague et Paris, 1890, in S. — A consulter: F. Brunetière, Etudes critiques, t. V. Faguet. XVIIIe siècle. Delvolvé, Essai sur P. Bayle, 1906.

Il était né protestant, se fit catholique, se refit protestant. La Révocation le jeta hors de France; il professa à Rotterdam, où le violent Jurieu lui chercha querelle : ses livres furent censurés, sa chaire lui fut retirée. Rien de tragique au reste dans cette àme inquiète et dans cette vie orageuse : Bayle est une figure originale de savant a la vieille mode : paisible, doux, gai, sans ambition, indifférent à la gloire littéraire, il s'enferme dans son cabinet, et ne se croit jamais malheureux, dès qu'il peut lire, écrire, imprimer en liberté. Il travaille assidument, sans fatigue; c'est sa vie et sa joie ! Il a le savoir d'un érudit, le sens d'un critique; il cherche la vérité, d'une affection ferme et sereine, qui a l'air d'une fonction plutôt que d'une passion de sa nature.

Il n'est pas écrivain, pas artiste au moindre degré. Il est aussi incapable de composer que Montaigne. Son Dictionnaire historique et critique est un amas d'observations faites sur les erreurs ou les omissions d'un dictionnaire, celui de Moréri. Les notes, « farcies » de citations françaises, latines, grecques, tiennent dix fois plus de place que le texte : on y trouve de l'histoire, de la géographie, de la litterature, de la philologie, de la philosophie, des gaillardises <sup>2</sup>,

mais surtout de l'histoire religieuse et de la théologie.

Bayle n'a point de système, évite de dresser des théories. Sa méthode est d'alléguer toutes les raisons pour et contre les opinions établies. Ce n'est pas sa faute si les raisons contre paraissent les plus fortes, si, après l'avoir lu, l'on est tenté de conclure pour les hérétiques. Il excelle à faire ressortir que les opinions délaissées pouvaient se défendre, et n'étaient pas plus absurdes en réalité que les opinions victorieuses. Il a peine à ne pas marquer de faveur au manichéisme, dans lequel il trouve beaucoup de raison. Mais il est, en somme, dégagé de tout préjugé religieux ou philosophique. Il enseigne à ne pas croire, à se réserver. Il démolit la foi aux miracles, la toi à la Providence. Il détrompe le monde du préjugé que la moralité dépende de l'orthodoxie religieuse. Il tonde la morale sur la conscience. Il établit le principe de la tolérance, le droit de la conscience, même errante Ses sentiments hrecteurs sont la haine de l'intolérance et l'amour de la paix : il n'y a pas de vérité assez certaine pour valoir qu'on s'egorge. Et

<sup>1. «</sup> Divertissements, parties de plaisir, jeux. collations, voyares à la campagne, risites, et telles antres récréations nécessaires a quantité de gens d'études, à ce pu'ils disent, ne sont pas mon fait ; je n'y perds point de temps. É n'en perds point aix soins domestiques, ut à hergaer quoi que ce soit, ut à le rollientations, ai a telles antres affaires. J'ai eté heureusement de livre de plusieurs occupations qui ne m'étaient cuère agréables; et j'ai eu le plus graud et le plus charmant loisir qu'un homme de lettres puisse avoir. » (Préface du Dictionnaire.)

2. Demandées, dit-il, par le libraire pour assurer la vente.

l'homme n'a pas besoin qu'on lui en fournisse des causes, il est par lui-même un animal suffisamment féroce et indisciplinable.

Le Dictionnaire de Bayle fut un des livres essentiels du xvine siècle; il fit les délices de Voltaire, de Frédéric II, de tous les incrédules; c'est le magasin d'où sortit presque toute l'érudition philosophique, historique, philologique, théologique, dont les philosophes s'armèrent contre l'Église et la religion. Ils n'eurent qu'à choisir, aiguiser et polir. Avec l'indigeste, substantielle, et copieuse pâte que leur fournissait Bayle, ils firent ce qu'on appela en ce temps-là « les petits pâtés chauds de Berlin » ils découpèrent dans les effrayants et peu maniables in-folio de petits livres portatifs, amusants, lus de tout le monde.

Ainsi des trois courants, scepticisme mondain, rationalisme scientifique, et critique érudite, se forma un courant unique, qui fut irrésistible.

# LIVRE II

## LES FORMES D'ART

## CHAPITRE I

#### LA POÉSIE

4. Réveil de la querelle des anciens et des modernes : La Motte-Houdar et ses idées. Eloignement de l'antiquité. Absence de l'idee et du sentiment de l'art. 2. Faiblesse de la poesie au xvmº siècle : littérature morte. Rhétorique, on esprit.

Le fait général le plus sensible dans la première moitié du xvmº siècle, c'est la décadence des genres d'art. Ils ne viveut que d'une vie factice, soutenus par la mode et par l'éducation, réduits a l'application mécanique de règles devenues arbitraires, parce qu'on n'en comprend plus le sens artistique.

## 1. LES IDÉES DE LA MOTTE-HOUDAR.

Et d'abord la poésie a disparu. La querelle des anciens et des modernes s'est réveillée : c'est le premier épisode de la vie litteraire du xviii siècle. Un homme d'esprit, Houdar de la Motte 1,

1. Antoine Houdar de la Motte, né à Paris en 1672, composa des opéras, des tras gédies et des comédies; Inès de Castro ent un grand succès en 1723. Il publia ses ; Odes en 1707, ses Fables en 1719; en 1714, son Hiade, qu'il soutint dans ses Réflexions sur la critique (1716). Il mournt en 1731. Il était tres hé avec Fontenelle et Mme de Lambert, très goûté de la duchesse du Maine. — Éditions: (Exarres, 10 vol. en 11 toines, in-12, 1754, Paris; Paradores littéraires de La Motte, éd. Jullien, Hachette, in-8, 1859 (réimpression des discours et préfaces critiques de La Motte). — A consulter: P. Dupont. Houdar de La Motte, 1898.

ami de Fontenelle et l'un des oracles du salon philosophe de Mme de Lambert, s'est avisé en 1714 de traduire l'Iliale en vers. Son dessein est de manifester par un cas illustre la loi du progrès : il prétend refaire l'Iliade telle qu'Homère l'eût écrite s'il eût vécu en 1714. Il corrige donc les caractères des dieux, des héros, leurs actions brutales, leurs injurieux discours, la prolixité des descriptions, la négligence des redites, tout ce qui choque la morale, la politesse, le goût d'un siècle éclairé. Ainsi perfectionnée, l'Iliade se réduit à douze chants : et ce qui tombe, c'est tout ce qui n'est pas la notation sèche du fait, tout ce qui est sentiment. couleur, poésie. En compensation, La Motte prête à Homère l'esprit galant et les pointes : il nous donne un Achille fait à souhait pour les Nuits blanches de Sceaux. La Motte savait mal le grec et travaillait sur la traduction en prose de Mme Dacier, une lourde, honnète et respectueuse traduction. Mue Dacier fut scandalisée de ce travestissement : elle fulmina contre La Motte ses Causes de la corruption du goût, cédant à son adversaire l'avantage de la politesse. Il n'avait pas besoin de cela pour mettre de son côté un public dont il exprimait le goût secret.

La Motte ne répète pas simplement Perrault : il fait un pas de plus. Ce n'est pas réellement aux anciens qu'il en veut; c'est à la poésie. La poésie est contraire à la raison. En effet, elle se compose de deux éléments : les figures audacieuses, et le vers. Elle consiste à se donner beaucoup de mal pour ne pas parler naturellement ni clairement. On force sa pensée, on la déforme, on l'obscurcit par l'embellissement des figures; on l'estropie, on la mutile, on la fausse par la contrainte du vers, de la mesure, de la rime. La Motte ne peut assez s'étonner « du ridicule des hommes qui ont inventé un art exprès pour se mettre hors d'état d'exprimer exactement ce qu'ils voudraient dire ». Ne vaut-il pas mieux s'en tenir à la prose? « La prose dit blanc dès qu'elle veut, et voilà son avantage. » Les meilleurs vers sont chargés d'impropriétés, d'incorrections, de louches équivoques : dans leur perfection idéale. ils doivent être comme de la prose, nets, clairs, précis, pourquoi, des lors, ne pas écrire tout de suite en prose? En conséquence, La Motte fait des tragédies en prose, des odes en prose.

La Motte parle de la poésie comme un aveugle des couleurs. Sa théorie prouve une inintelligence absolue de la poésie, qu'il réduit à une forme artificielle. Cependant je suis tenté de lui donner raison, dans le temps et dans les circonstances où il écrit. Il n'y avait plus de poètes, plus d'artistes : ne valait-il pas mieux laisser le vers et les formes d'art, et écrire en bonne, simple et franche prose? La Motte le pensait, et son ami Fontenelle était tout à fait de son avis. Ils eurent pour eux Trublet et Terrasson; c'est peu; mais ils eurent Duclos, ce qui vant mieux, et ils eurent Montesquieu ou Buffon, ce qui est considérable. Ces deux grands esprits condamnaient la poésie, parce qu'ils n'étaient pas poètes, le vers, parce que, n'étant pas poètes, ils n'en avaient pas besoin; et ils ne voyaient autour d'eux que des gens qui versifiaient sans nécessité,

qui eussent mieux fait de parler en prose.

Gependant les idées de La Motte choquaient trop les habitudes d'esprit de la bonne société, les préjugés de l'éducation et du monde, pour avoir chance d'être reçues. Il s'attira une foule de répliques, ode de M. de la Faye, épître de M. de la Chaussée, sans compter les épigrammes de J.-B. Rousseau. Mais l'homme qui gagna la cause des vers, et fit perdre la partie à La Motte, ce fut Voltaire. Voici un des plus beaux cas de l'influence de l'individu dans l'évolution littéraire. Par la séduction de son esprit, par la sincérité de sa conviction, par sa facilité brillante de versificateur, et l'éclat de ses premiers poèmes, Voltaire réduisit les théories de La Motte à passer pour des paradoxes sans conséquence.

## 2. LA POÉSIE SANS POÉSIE.

Le résultat est connu : les vers et les versificateurs pullulèrent; on n'en eut pas plus de poésie et de poètes. Il n'est pas utile d'insister : cette partie de notre littérature est une partie morte; avons le courage d'en alléger notre exposition !.

La raison domine dans toute cette production versifiée, et la raison d'un siècle analyseur, abstracteur, argumenteur et critique; on ne rencontre pas un éclat de passion, pas une impression, pas une image : aucune trace fraiche enfin de la nature ou de la vie.

Les odes de La Motte s'appellent le *Devoir*, le *Désir d'immorta*liser son nom, la *Bienfaisance*, l'*Emulation*: ce sont des dissertations méthodiques, parfois ingénieuses, où la part de la poésie se marque par l'emphase, la dureté, la cacophonie, l'effort sensible pour ne

<sup>1.</sup> J.-B. Rousseau, Eurres Upriques, éd. Manuel, Paris, in-12 (1852). 1876. — Lebruu, Eurres, Paris, 1811, 10-8, 4 vol. — Thomas, Chures completes, 1773, 4 vol. m-8. — Voltaire: la Hemiade (la Ligue, Geneve [Ronen], 1723, in-4; Discours sur Chamne, 1738 editions séparces). 1739 requel . Posque sur la lai matarrile, Genève, 1756, in-8 et in-12. — Bernis, Œurres, 2 vol. m-12, 1776 et 1781. — Dorat, Œuvres complètes, 20 vol. in-8, 1764-1780. — Parny, Œuvres complètes, Paris, 5 vol. in-18, 1808. — Saint-Lambert, les Saising, 1769. — Roucher, les Mois, 1779, 2 vol. in-14. — Gilbert, Œuvres, Paris, in-8, 1823. — Piron, Œuvres complètes, éd. Rigolog de Juvieny, Paris, 1777, 8 vol. in-8. — Delille, les Juviins, 1782; Œuvres, Paris, 1824, 16 vol. in-8. — Lefranc de Pompieman, Œuvres, 1784, 4 vol. in-8. — A consulter: H. Potez, l'Elégie en France avant le romantisme, 1898. Mornet, Le sentiment de la nature en France de J.-J. Rousseau a bernardin de Saint-Pierre, 1907.

pas parler comme tout le monde. Il semble que La Motte gâte, à les mettre en vers, de bons morceaux de prose. Les odes de Jean-Baptiste Rousseau, de Voltaire, de Thomas, de Lefranc de Pompignan, de Lebrun — ce ne sont pas les noms qui manquent — sont des exercices de rhétorique, parfois brillants, jamais sincères : le lieu commun impersonnel en fait le fond.

Faut-il parler de l'épopée? La Henriade irait rejoindre Alarie et la Pucelle, si Voltaire n'avait entouré son poème, truqué et fardé, de notes qui sont souvent de curieuses dissertations littéraires et historiques, si le nom de l'auteur aussi ne constituait pas seul un

intérêt sensible à l'ouvrage.

Les poèmes didactiques sont là pour prouver la supériorité de la philosophie du siècle, lorsqu'elle s'exprime en prose. Je ne parle pas de l'ennuyeux Racine ou de l'innocent Delille : les Discours sur l'homme de Voltaire, en s'enveloppant de la dignité du vers, ont perdu ce trait, ce mordant, ce jaillissement d'idées, d'ironie et d'esprit, toutes les qualités les plus constantes enfin et les plus séduisantes de l'humeur voltairienne,

Les élégiaques sont ou des libertins qui s'échauffent par des images polissonnes, ou des coquets insensibles qui font de l'esprit

sur des idées d'amour.

Ce n'est aussi qu'une idée de la nature qui emplit tant de poèmes sur la nature, Saisons de Saint-Lambert, Mois de Roucher, Jardins de Delille. La plupart sont écrits par des hommes du monde qui n'ont vu la nature que dans leurs parcs ou à l'opéra. Ils l'affadissent par toutes les niaiseries qui ont passé en lieu commun sur l'innocence de la vie champètre. Mais surtout le vice radical de leurs descriptions, c'est qu'ils donnent ou suggèrent les noms des objets naturels : ils n'en procurent jamais la vision. Ils semblent dresser des inventaires, et non peindre des paysages. Cela est sensible chez Delille, le maître des poètes descriptifs du siècle.

Au fond, toute cette poésie est mort-née; elle ne peut vivre dans l'atmosphère que lui fait la raison philosophique. On ne recherche et l'on ne sent que l'exactitude scientifique de la pensée et de l'expression; on n'a que des idées abstraites à exprimer, et on ne les rend que par des signes abstraits. Pour mettre de l'art, on recourt aux figures de rhétorique et aux machines poétiques : personne n'y croit, mais c'est la mode, et cela fait bien. On use de termes convenus, et d'un langage qui paraît noble, parce qu'il n'est pas celui de la vie courante. A mesure que le siècle avance, la grande ressource de la poésie est la périphrase, qui substitue la description de l'objet au nom de l'objet. Mais cette description n'est pas faite pour susciter une image : c'est un petit problème qu'on offre à résoudre à l'intelligence du lecteur; et tout est dit quand il a

trouvé — non la chose — mais le mot. Il ne s'agit que de poser élégamment les termes du problème, de façon que la solution se présente instantanément à l'esprit. On traite le vers mathématiquement, par le compte exact des syllabes. Du son des mots, on n'a cure, et par conséquent on néglige la rime; bonne ou mauvaise, elle indique suffisamment la fin du vers : et n'est-ce pas à cela qu'elle sert? On ne sait plus ce que c'est que le rythme : il ne s'agit que de mettre la césure ici ou là.

Pour être justes, disons qu'on a fait au xvin° siècle des vers charmants, et beaucoup : dans les genres où l'esprit suffisait. Je ne dis rien des contes; la polissonnerie froide et concertée y étousse l'esprit : il n'y a la pour nous qu'ennui et dégoût. La satire lyrique du xvi siècle ou du xix° ne saurait se rencontrer; mais on trouvera la satire analytique, critique, épigrammatique, le pamphlet en vers, amusant ou virulent, qui dissout les doctrines ou dissame les hommes. Un provincial gauche, à qui les salons ne sirent pas set, Gilbert, a trouvé dans les blessures prosondes de son amourpropre une source d'amertume éloquente : il a vu le faible de son siècle, les petitesses de ses grands hommes, et sa raillerie s'est abattue, précise, lourde, assommante. Voltaire est exquis, quand il làche la bride à sa verve et se moque de tout ce qui le gène, hommes et choses : il arrive dans le Pauvre Diable, dans les Systèmes, dans la Vanité, à égaler sa prose par ses vers.

Il est le maître aussi dans les stances, les épîtres, dans tous les genres agréables qui fixent l'esprit de la conversation. Il a été à bonne école, il a recueilli chez Vendôme et chez la duchesse du Maine la tradition des Hamilton et des Chaulieu: il a le secret charmant de ces choses légères, qui s'évaporent à l'examen et semblent faites de rien. Une pointe d'idée, une ombre de sentiment, c'en est assez, et toute la nature de Voltaire se répand dans

ces petites pièces.

En ce genre, il y aurait bien des noms à citer. Je ne nommerai que Gresset, chez qui point déjà un air de rèverie mélancolique étouffé sous la volonté de rire, et Piron, l'intarissable, gaillard et drolatique Piron, qui n'a jamais rien dit de plus plaisant que les mots de bonne foi où il se mettait sans rire au-dessus de Voltaire. Voltaire, même dans la poésie légère, reste infiniment supérieur à Piron, comme à Gresset, comme à tous les autres : il est au-dessus du genre; il a des idées qui lui donnent corps et substance. Les autres sont trop vides. On est vite fatigué de ce miroitement, de ces reflets, de ces paillettes, de ces étincelles.

Ensin, je mettrai à part les épigrammes : c'est le triomphe du siècle. On en faisait si naturellement, si infatigablement en prose, qu'il n'est pas étonnant qu'on en ait fait en vers de réellement parfaites. Piron y est d'une bouffonnerie saisissante avec un graîn de fantaisie délicieux : Voltaire y porte une justesse aiguë de pensée et d'expression. Mais l'artiste supérieur en cette bagatelle, c'est Lebrun, le faiseur d'odes, celui qu'on appelait Lebrun Pindare. Il a une àpreté qui donne du sérieux à l'épigramme; et, par la sûreté des applications, par la nerveuse perfection de la forme, il a su agrandir ce jeu d'esprit : il en a fait un appareil de condensation de la critique littéraire; ses meilleures pièces sont comme des extraits concentrés et mortels. La Harpe en a su quelque chose.

Il y a donc de quoi lire, et où se plaire dans les ouvrages en vers du xviiie siècle. Mais aucune œuvre ne compte dans l'histoire de la pensée; et cela est grave, en un siècle où la pensée est tout; surtout, il manque à cette poésie d'être poétique. Il faut franchir tout le siècle: nous verrons reparaître inopinément la poésie et

l'art avec André Chénier.

<sup>1.</sup> Exception faite parfois pour Voltaire. Le Mondain, les Discours sur l'homme, le Poème sur le désastre de Lasboure, ont compté, ont laisse des traces profondes et multiples. Il y a un peu de durete dans les jugements qui précèdent sur la poésie du veurs siècle. L'idée romantique du lyrisme les a trop inspirés. Je crois aujourd'hui qu'il y a une poésie de l'esprit comme il y a une poésie du sentiment, et que cette poesie est conforme au geme national. L'intelligence en France se mèle à tout, ce qui rend plus rare chez nous que chez d'autres la poesie pune, la notation artistique du sentiment séparé de tout élement intellectuel. Mais ce n'est pas une raison pour refuser categoriquement le nom de poesie a cette combinaison d'intelligence, de sentiment et d'art, que le xvine siècle a cherchée, et plus d'une fois realisée, où l'émotion, la vibration sentimentale sont contennes de façon a ne pas troubler la clarté intellectuelle. Il ne faut pas oubler après tout que si Lamartine a dépassé Voltaire, il en est sorti (17° éd., 1922).

## CHAPITRE II

## LA TRAGÉDIE

1 Décadence de la tragédie : ni nature ni vérité. Crébillon; la tragédie romanesque et horrible. - 2. Voltaire : justesse de la conception, faiblesse de l'execution. Voltaire et Shakespeare : inventions et artifices qui modifient la forme de la tragedie. Le théâtre philosophique. — 3. Rien autour ni a la suite de Voltaire.

Le xvine siècle a fait effort pour ranimer la tragédie. Ses remedes ont achevé de la tuer.

## 1. CRÉBILLON.

Elle était bien malade, dès le jour où elle perdit Racine : par un effort de génie qui ne sera pas renouvelé, il avait su pousser son observation bien au-dessous de la surface polie des mœurs actuelles jusqu'aux explosions immorales, douloureuses, brutales, des passions naturelles. Comme le hasard ne suscite après lui personne qui puisse faire équilibre aux circonstances par son tempérament, la force des circonstances l'emporte, et étouffe la tragédie. La vie de société ne laisse pas aux émotions profondes de l'individu le droit de s'exprimer, et élimine de plus en plus rigoureusement par la tyrannie des formes les réalités de sentiment et d'action qui pourraient servir de modèle a la tragédie. Or, en même temps, la condition des gens de lettres se releve; la considération dont ils jouissent les introduit et les enferme dans le monde; leur champ d'observation se trouve par là singulièrement restreint, et le rideau des bienséances sociales s'interpose entre leur œil et la nature. L'objet, le don, le goût de l'observation psychologique s'évanouissent également; et cette connaissance de

l'homme qui avait fait l'intérêt de la tragédie au siècle précédent disparaît sans laisser de traces. La forme du genre subsiste, mais la vie s'en est retirée.

La tragédie se fait par procédés : elle consiste dans un système de règles et de moyens que l'on considère comme inamovibles. Les formules des situations, des caractères, des passions se sont fixées. Ce n'est plus qu'un exercice littéraire, un jeu de société, où il ne s'agit que de passer adroitement par les conditions convenues. Tout l'art des auteurs, tout l'intérêt des spectateurs se portent à peu près sur cette unique question : étant donné un sujet tragique, comment les situations tragiques seront-elles ingénieusement esquivées et réduites aux bienséances? On n'a plus à regarder la nature : il suffit de connaître Racine, Corneille et Quinault. Racine est pris pour un maître d'élégance et de noblesse. Corneille enseigne à corser un sujet par l'histoire, les intrigues de palais. Et Quinault, entin, Quinault montre à bâtir un roman héroïque et galant : car le vide de ces tragédies ne peut être rempli

que par les complications romanesques.

C'est ce que nous apprenaient déjà Campistron et Lagrange-Chancel, dont j'ai dit précédemment un mot; et Crébillon n'est pas pour modifier nos conclusions 1. Crébillon, qui eut un immense succès, est un homme d'imagination active, sans cesse occupée à emmèler et à démèler les fils d'une action romanesque. La qualité des matériaux lui est indifférente : il prend à La Calprenède, à Corneille, à Racine, des situations, des caractères, des sentiments; il amalgame des lieux communs, il invente des férocités ou des héroïsmes saus exemple; peu lui importe; jamais il n'a jeté un regard vers la nature. Il traite la tragédie comme un problème, dont les données sont conventionnelles et ne doivent jamais être discutées. Le tout est de tirer de ces données ce qu'elles comportent de situations surprenantes. Mais qu'est-ce qu'une situation surprenante? Crébillon eut une idée géniale : il comprit que, dans l'état des mœurs, une belle scène était celle qui présenterait la situation la plus contraire aux bienséances, d'une manière conforme à ces bienséances 2. Des sujets horribles, adroitement affadis. voilà tout son art.

2. Cf. la Préface d'Atrée et Tyeste, où la formule est donnée.

<sup>1.</sup> Prosper Jolyot de Crébillon, ne a Dijon en 1674, fit représenter son Idoménée en 1703; puis viurent Alree et Thyeste, 1707. Electre, 1708, Rhadamiste et Zénobie, 1711, etc. Il mourut en 1762. Dans sa vieillesse, on chercha à l'opposer à Voltaire; Mine de Pompadour, brouillée avec celui-et, se déclara hautement pour Crébillon. — Éditions: Œuvres. Impr. royale, 2 vol. in-8, 1750; Didot aîné, 1812, 2 vol. in-8; Lebigre frères, 1832, 3 vol. pet. in-12. — A consulter: Brunctière, Epoq. du th. fr., 9° conf. M. Dutrait, la Vie et le Théâtre de Cr., Paris, 1896, in-8.

Il n'y a qu'un moyen de résoudre l'antithèse du sujet atroce et du goût poli : c'est d'escamoter le sujet, et Crébillon s'y applique. Le moyen le plus simple et le plus ordinaire qu'il ait employé, est l'incognito, a des degrès, et, pour ainsi dire, à des puissances diverses, selon l'écart du fait et des bienséances; cet incognito est simple, quand l'un des acteurs est connu de l'autre, réciproque, quand ils se méconnaissent tous les deux, personnel, quand le sujet s'ignore lui-même. Il n'y a pas d'atrocité qui résiste à ce moyen. Prenez un inceste : si la mère et le fils sont inconnus l'un à l'autre, vous avez ôté la substance et gardé l'écorce de l'inceste 1. Prenez un parricide : vous doserez l'horreur à volonté, selon que la mère connaîtra son fils, ou non, et selon que le fils se connaîtra lui-même, ou non 2. Autre avantage des incognitos : les reconnaissances s'y attachent; ce sont de bons coups de théâtre, et rien n'est plus commode que d'y emboîter un dénouement.

Lisons Rhadamiste et Zénobie, la plus célèbre et caractéristique tragédie de Crébillon, Pharasmane et ses deux fils, Arsame et Rhadamiste, sont amoureux de Zénobie; mais Zénobie est mariée à Rhadamiste; l'amour de Pharasmane et d'Arsame est incestueux : voilà l'horreur. Voici l'affadissement : Zénobie se fait nommer Isménie; Pharasmane et Arsame ignorent qu'ils l'ont, l'un pour belle-fille, et l'autre pour belle-sœur. Zénobie, qui se connaît, aime Arsame: nous voyons poindre un troisième sentiment incestueux. Mais Zénobie se croit veuve : elle est donc libre de fait. Elle a été jadis assassinée par son mari, qui était aussi l'assassin de son père : aucun souvenir n'a donc à contraindre ses sentiments. Faites venir maintenant Rhadamiste sous le nom et le costume d'un ambassadeur romain : que Zénobie le reconnaisse; voilà un effet, d'où naîtront : 1º une lutte de sentiments dans l'âme de Zénobie, prise entre le devoir et l'amour; 2º la jalousie du mari, amoureux de sa femme, et qui, se souvenant de l'avoir assassinée, n'en attend pas beaucoup de retour; 3º la jalousie de Pharasmane et d'Arsame, que les entrevues de la femme et du mari inquiéteront. L'ignorance d'Arsame et de Pharasmane sera ménagée pour produire le plus d'effets possible. Arsame sera le premier instruit; et cette révélation lui donnera occasion de développer le caractère du généreux qui se sacrifie. Pharasmane ne saura rien : il est chargé du dénouement. Il tue son fils : atrocité : - sans le connaître : excuse. Éclairé sur sa victime, il veut se tuer : action horrible - et bienséante. Là-dessus, les amants sympathiques seront unis, pour

<sup>1.</sup> Sémiramis. Sémiramis aime son fils Ninias.

<sup>2.</sup> Sémiramis : « Ninias élevé sous le nom d'Agenor ». Électre : « Oreste élevé sous le nom de Tydée »,

la satisfaction du public. On voit, par cet exemple, comment Crébillon entend son métier : mais que devient la tragédie ainsi pratiquée?

## 2. LA TRAGÉDIE DE VOLTAIRE.

Voltaire employa souvent ces artifices : mais il essaya souvent aussi d'y échapper. Admirateur enthousiaste et timoré de Racine, il conservera scrupuleusement les formes léguées par le XVIIº siècle; il résistera de toutes ses forces aux doctrines subversives de La Motte qui voulait supprimer de la tragédie les contidents, les

monologues, les récits, les unités, et le vers. (App. XX.)

Le grand mérite de Voltaire, d'où découle son incomparable supériorité sur tout son siècle, c'est d'avoir compris la tragédie. Il a très bien vu dans Corneille et dans Racine que la tragédie est une action où se développent les types complets des caractères et des passions de l'humanité, dans lesquels tous les exemplaires imparfaits et les mélanges atténués, qui sont la réalité courante, se trouvent contenus. Voilà ce que Voltaire apercut nettement, et ne cessa de répéter pendant soixante années. C'était là le fondement de son aversion pour le drame : il l'estimait surtout inutile, et, quand on lui parlait d'un certain Vindicatif que composait un des partisans du nouveau genre, il demandait s'il pouvait y avoir un plus grand « vindicatif » qu'Atrée. Avec une conviction véritablement profonde, il essava d'exprimer les généralités des caractères et des passions dans toutes les tragédies qu'il écrivit, si l'on excepte quelques œuvres de ses vingt dernières années, où les personnages représentent plutôt des opinions philosophiques que des êtres moraux. Ses deux pièces les plus célèbres sont très caractéristiques à cet égard : Mérope et Zaire. Mérope est « la mère »; et Polyphonte, Egisthe, Narbas, tous les autres personnages ont pour fonction d'exciter « la mère » à développer toutes les agitations, toutes les douleurs, les espérances, les puissances de souffrir et d'agir d'une àme maternelle. Dans Zuire, trois caractères sont en relation et réagissent l'un sur l'autre : Orosmane, l'amour jaloux; Lusignan, la foi fervente; Zaïre, l'amour passionné aux prises avec le respect filial.

Voltaire s'était très bien rendu compte aussi de l'affadissement de la tragédie sous la tyrannie des bienséances mondaines. Il se plaignait qu'on énervât tous les sujets par la politesse et la galanterie. Il voulait qu'on rendit à l'amour sa fureur, et qu'on n'en fit pas un échange de douceurs ingénieuses. Il voulait qu'on mit l'amour a sa place, et qu'on ne le mit pas où il n'avait que faire : pourquoi l'amour serait-il le seul ressort de la tragédie? Pourquoi toutes les passions auxquelles peuvent donner lieu les relations de famille, pourquoi le fanatisme religieux, pourquoi l'ambition politique ne seraient-ils pas à leur tour les ressorts de l'intérêt dramatique? Voltaire 1, en conséquence, reprenait les sujets où l'amour se montre en son plus brutal excès; il traitait le vieux sujet traditionnel de Marianne; il empruntait aux Anglais leur Othello qu'il habillait en Orosmane. Dans sa première œuvre, dans OEdipe, il bannissait l'amour, et n'introduisait l'idylle surannée de Philoctète et de Jocaste que sur l'ordre des comédiens, trop jeune encore et trop inconnu pour leur imposer sa volonté. Il ira jusqu'à faire une tragédie sans femmes, la Mort de César. Il ne mettra point d'amour dans Mérope; il n'en mettra pas dans Oreste, qu'il opposera à la trop galante Électre de Crébillon.

Il sentait que la crainte d'exposer les signes brutaux des passions aux yeux des spectateurs, et l'habitude de montrer seulement les principes moraux des faits, avaient banni à peu près toute espèce d'action de nos tragédies, qui étaient devenues d'assez vides « conversations en cinq actes ». Il ne put s'empêcher d'être frappé, pendant son séjour en Angleterre, de la sauvage énergie des pièces de Shakespeare, de l'intensité des passions, de la rapidité sensible de l'action matérielle : et si barbares qu'il les jugeât, elles lui firent paraître nos tragédies bien languissantes et bien froides. Il y eut une vingtaine d'années, après son retour d'Angleterre (1730-1750), pendant lesquelles il subit visiblement l'influence de Shakespeare. Mais, plus tard, lorsqu'il vit le public s'intéresser à ce Shakespeare que lui-même avait révélé, le vieux classique qui était en lui se révolta. Le succès de la traduction de Letourneur et des adaptations de Ducis le fit éclater de rage 2.

Il se révolta aussi lorsqu'il vit, sous l'influence combinée du théâtre anglais et du drame, un pathétique grossier et brutal envahir la tragédie. Il s'emportait contre les comédiens qui vou-laient montrer un échafaud tendu de noir dans Tancrède. Il se moquait de la malencontreuse idée que la Comédie eut un jour de mettre en action le dénouement d'Iphigénie. C'est tricherie de surprendre les yeux au lieu de captiver l'âme.

<sup>1.</sup> Principales tragédies : Œdipe 1718, Brutus 1730, Zaire 1732, la Mort de César 1731, Alzire 1736, Mahomet 1742, Mérope 1743, l'Orpholm de la Clane 1755, Taucrède 1760, les Scythes 1767, les Guèbres 1769.— A consulter : F Brunetière, Époques du théâtre français, 11° conf.; Lemaître, Impressions de théâtre, 2° série; H. Lion, les Trayédies et les Theories dramatiques de Voltaire, 1496, J.-J. Ollivier, Voltaire et les Convaliens interpretes de son théatre, 1900; Le Kain, 1907.

<sup>2.</sup> Lettre a l'Académie française lue en séance publique le 25 août 1776. Cf. aussi Du théatre anglais, 1761, sous le pseudonyme de Jérôme Carré. — A consulter : J.-J Jusserand, Shakespeare en France sous l'ancien régime, 1899.

Le malheur de Voltaire fut de n'avoir pas assez de génie pour exécuter ses idées. Il manqua d'abord de patience, de méditation; il écrivit trop vite : Zaëre fut bàclée en dix-sept jours; Olympic était « l'œuvre des six jours ». Il lui arriva de refaire trois, quatre fois un acte, une pièce : c'est-à-dire qu'il improvisa trois, quatre actes pour un, trois, quatre pièces pour une. Puis, pour remplir l'idée qu'il se faisait de la tragédie, l'essentiel lui fit défaut, la pratique de l'observation psychologique ou la puissance de l'imagination psychologique. Elève attentif du xvnº siècle, il a des vues justes, moyennes, peu personnelles, sur le mécanisme de l'àme humaine. Aussi dessine-t-il des caractères vraisemblables, en indications rapides, un peu sommaires; voilà pourquoi ses tragédies gagnent à être vues plutôt que lues, s'il y a un bon acteur pour compléter l'esquisse tracée par le poète.

Voltaire eut surtout l'entente de la scène. Il se rendait compte de ce qui devait faire impression sur le public, et il disposait sa tragédie en conséquence : c'est là encore un vice radical de son théâtre. Il a l'idée de ce que rendront en scène chaque fait, chaque état moral : la douleur chrétienne de Lusignan, par exemple. Jamais je ne trouve dans son théâtre un mot qui soit pour la vérité d'abord; je sens que ce poète vise toujours un point de l'esprit du public; la vérité s'y rencontre, si elle peut. Il dirige son action, il donne « le coup de pouce », pour amener telle situation, tel jeu de sentiment, tel tableau, sur lesquels il compte. Une impression inquiétante d'insincérité se dégage de la lecture mème de

ses meilleures pièces.

Cette habitude d'escompter les effets sûrs, unie au défaut d'invention psychologique, a été cause que Voltaire n'a pu, malgré ses bonnes intentions, se passer des artifices de ses prédécesseurs. Il a beau vouloir rendre aux passions leur énergie, la politesse l'enserre, et paralyse ses mouvements. Il use et abuse des incognitos. des quiproques, des reconnaissances retardées ou provoquées arbitrairement, de tout ce qui sera plus tard moyen de mélodrame ou de vaudeville. Voyez Zaire : au lieu de garder la belle et naturelle énergie de l'Othello anglais, il dispose toute sorte d'artifices tout à la fois pour amener et pour affadir la violence du dénouement. Zaïre est tendre, Orosmane est tendre; tous les deux sont « sympathiques ». Pour que l'un tue l'autre, il faut absolument qu'il y ait quiproquo; ainsi l'on plaint la victime sans hair le meurtrier. Le crime est combiné avec bienséance, de sorte qu'il n'v ait pas de criminel. Voilà pourquoi Zaïre et Nérestan se cachent si soigneusement d'être frère et sœur.

Asservi donc aux timidités du goût mondain, Voltaire ne pouvant pas non plus mettre dans ses pièces l'action qu'il révait. Il

s'en tint à des inventions extérieures qui ne modifiaient pas le fond traditionnel et la banale disposition de la tragédie. Il chercha à exciter l'intérêt par des movens sensibles, par des particularités de décor et de costume. Il croyait avoir fait merveille d'avoir porté l'action dramatique hors du monde mythologique grécoromain, de l'avoir promenée en Asie, en Afrique, en Amérique, de l'avoir ramenée en France, en plein moyen age féodal et chrétien. Toutes les races et tous les siècles sont représentés dans son théâtre. Un v voit même des spectres, et Voltaire croit avoir fait du Shakespeare ou de l'Eschyle pour avoir imaginé ces piteuses apparitions d'Eriphyle et de Sémiramis, si acerbement et si justement critiquées par Lessing. Montrer dans Brutus des sénateurs en robe rouge, faire tirer un coup de canon dans Adélaïde Du Guesclin et v mettre le bras d'un prince du sang de France en écharpe, costumer Lekain en Tartare avec un grand arc à la main et de farouches plumes ondovant sur un casque invraisemblable dans l'Orphelin de la Chine, voilà les inventions par lesquelles Voltaire remédie à la froideur de la tragédie. Il interprétait Shakespeare en librettiste d'opéra.

Il ne faut pas méconnaître un fait important : l'Opéra devient au xviir siècle notre première scène. La pompe du spectacle, les machines, les costumes, tout l'éclat de la mise en scène flatte les yeux et amuse la frivolité du public mondain. Voltaire a subi, lui aussi, dès sa jeunesse, sous la Régence, la fascination de l'Opéra, qui flattait ses secrets appétits de vie heureuse et seusuelle. Il prit alors des impressions qui ne s'effacèrent jamais. De là son attachement à Quinault, et de là son effort pour établir à la Comédie-Française la singularité des décorations, des costumes, et tout ce qui s'y pouvait transporter de la mise en scène de l'Opéra. (App. XXI.)

Il était à craindre que, la vérité mise à part et la nature, la tragédie n'eût plus d'autre objet que de présenter d'ingénieuses applications des règles. En dépit des inventions de Voltaire, elle se vidait d'idées. Il sentit plus ou moins obscurément le danger : il jeta dans le moule tragique ses idées philosophiques, et toutes les formules analytiques de la pensée abstraite. Il usa de la tragédie, comme de toutes les autres formes littéraires, pour répandre dans le public les conclusions de son rationalisme. Il me suffira de rappeler ici les traits d'incrédulité hardie dont OEdipe même était semé, l'esprit de libéralisme politique qui animait certaines parties de Brutus, la fameuse sentence de Mérope, où le droit divin est nié. Le sous-titre de Mahomet, le Fanatisme, indique la direction d'intention dont cette tragédie est sortie. Enfin, à quoi bon citer les Guèbres, Olympie, les Lois de Minos? A partir de 1760, ou compte les pièces qui ne sont pas avant tout des pamphlets phi-

losophiques. Ces intentions doctrinales, cette prédication, ces maximes, ces personnages qui sont ou des abstractions personnifiées ou les porte-parole du poète, nous refroidissent aujourd'hui les tragédies de Voltaire. Elles en firent alors le succès, en leur donnant une brûlante actualité. Voltaire n'eut pas tort de vouloir exprimer sa conception de la vie, du bien, de la société, par son théâtre : mais il n'eut pas le génie qu'il fallait pour traduire dramatiquement cette conception.

#### 3. FIN DE LA TRAGÉDIE.

Voltaire, c'est toute la tragédie du xvmº siècle : hors de lui, il n'y a rien qui puisse nous arrêter. Il contient et Lanoue, et Lemierre, et La Harpe, et De Belloy, et Saurin, et Chénier : il les contient tous, et à eux tous ils sont loin de lui équivaloir. L'histoire des mœurs peut enregistrer la superficielle émotion patriotique qui se manifeste à propos du Siège de Calais (1765) : mais De Belloy en luimème n'intéresse pas l'histoire littéraire! Un seul homme est à signaler, c'est Ducis, pour ses adaptations des drames shakespeariens : Hamlet (1769), Roméo et Juliette (1772), le Roi Lear (1783), Macbeth (1784), Jean Sans Terre (1791), Othello (1792). Mais ces drames qui réduisent Shakespeare à l'étroitesse de la technique voltairienne, ces drames sont illisibles, et ridicules aujourd'hui. Nous aurons à y revenir pour indiquer les causes qui ont fait de l'œuvre de Ducis un remarquable cas d'avortement littéraire.

<sup>1.</sup> Du moins il n'interesse que l'histoire de la décoration et de la mise en scène. Les notations du decor dans ses tragedres sont très curieuses et détaillées (H° éd.), — Ge goût du decor est encore une manifestation du besoin de poésie qui travaille le siècle. Historiques on pittoresques, et toujours pathetiques, ces décors essaient de susciter des visions qui remuent l'âme. Le romantisme exclu des tragedres par le style, y rentre par la mise en scene. Par le costume aussi. (17° éd., 1922).

## CHAPITRE III

## COMÉDIE ET DRAME

4. Le theâtre de Marivaux : fantaisie poétique, analyse psychologique. — 2. Destouches : la comedie morale. La sensibilité dans le public et au theâtre. La Chaussée et la comédie larmoyante. Diderot et la theorie du drame. — 3. Comédie italienne et theâtres de la Foire : le réalisme de l'opéra-comique. — 4. Comédie de genre : satire des mours mondaines. Essais de polémique philosophique et de satire aristophanesque.

La comédie du xyme siècle est supérieure à la tragédie : elle nous fournit deux talents éminents et singuliers, Marivaux et Beaumarchais; et elle nous présente un grand fait, la naissance du drame.

## 1. LA COMÉDIE DE MARIVAUX.

L'œuvre de Marivaux 1 est unique dans l'histoire de notre théâtre. Elle est exactement correspondante pour le goût aux

1. Biographie: Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, né à Paris en 1688. Il se lie avec Fontenelle, fréquente chez Mone de Tenem et Mone de Lambert. Il debuté par de mauvais romans en 1713. En 1720 il aborde le théafre. Il fait une tracedie, Annibal, après l'echee de laquelle il donne aux Italieus son Arlequia polt par l'amour (1720). Puis viennest : la Surprise de l'amour, 1722, le Jeu de l'amour et du haserd, 1734, les Fausses Confidences, 1737, l'Épreuve, 1740, aux Italieus; le Legs, 1733, à la Comédie Française. Il fut runé par le système de Law, et tenta de publier des journaux d'observation morale, le Spectateur français, 1722-23, l'Indiquent pladasophe, 1728, le Cabinet du philosophe, 1734. La Vie de Marianne parut de 1731 à 1731, le Paysan parvenu de 1735 à 1736. Sur la fin de sa vie il fréquenta chez Mme du Deffand et Mme Geoffrin. Il mourut le 12 février 1763.

Éditions : (cf. la bibliographie de Larroumet, p. 596-620) Œuvres complètes de

Entretiens de Fontenelle sur la pluralité des mondes, à la peinture de Watteau et de Lancret. Elle représente, dans la poésie drama-

tique, l'art français du xvine siècle.

« Moderne » par insuffisance d'éducation et inintelligence de l'antiquité, irrespectueux jusqu'à mettre en style burlesque et insipide l'Iliade et le Télémaque, Mariyaux était qualifié pour se faire bien venir de Fontenelle et de La Motte, pour être accueilli dans les salons de Mme de Lambert et de Mme de Tencin : voilà le groupe où il se classe. Pauvre, sensible, nerveux, pétri d'arrourpropre, assez difficile à vivre, abondant en idées, et se dégoûtant dans l'exécution aussi vite qu'il s'était enflammé dans la conception, il créa des journaux d'observation morale qui ne vécurent pas, il écrivit des romans qui n'eurent pas de fin. Avec lui s'établit, à la place de l'imitation des anciens, le commerce littéraire de la France et de l'Angleterre : il v a action et réaction réciproque. Ses journaux, où s'unissait la réflexion philosophique à la description pittoresque des mœurs, étaient dressés sur le plan du Spectateur. dont on avait donné des traductions dès 1715 : en revanche, sa Vie de Marianne inspirait Richardson.

Au théâtre, Marivaux travailla surtout pour la Comédie-Italienne, qui venait d'être rétablie en 1716. Il s'y trouvait plus libre qu'à la Comédie-Française, plus indépendant des règles et des exemples. Là, il pouvait faire recevoir des pièces qui ne ressemblaient à rien; et là, le public, venu sculement pour se divertir, se laissait charmer par d'irrégulières inventions qu'il n'eût pas supportées sur la scène de la comédie classique. Ce fut donc aux Italiens que Mariyaux donna ses délicates comédies d'analyse, et toute sorte de pièces philosophiques, allégoriques, mythologiques.

Déjà les mêmes comédiens avaient joué quelques ouvrages ingénieusement paradoxaux, où les préjugés et les institutions de la société étaient l'objet de piquantes satires 1. Mariyaux porta dans ce genre la fantaisie originale de son esprit : il attaqua les financiers dans son Triomphe de Plutus (1728); il établit son Ile des Esclaves (1725) sur l'idée de l'égalité de tous les hommes; et dans sa Nouvelle Colonie (1729) il montra les femmes liguées pour l'affranchissement de leur sexe. La comédie semble chargée de familiariser l'esprit public avec les hardiesses de la critique rationnelle. en attendant que s'engage sérieusement la grande mêlée des idées

Marivaux, Paris, 1825-30, 10 vol. in-8. - A consulter : E. Gossot, Marivaux moraliste, in-12, Paris, 1881. G. Larroumet, Marinaux, sa vie et ses œuvres, Paris, 1882, in 8 (2º éd., 1803, in-12). F. Brunetière, Etudes critiques, 2º et 3º series; Époq. du th. fr., 10° conf. J. Lemaître, Impressions de théâtre, 2° et 4° séries,

<sup>1.</sup> Delisle, Arlequin sauvage et Timon le Misanthrope (1722).

et des doctrines. Marivaux est trop près de Fontenelle, pour qu'on s'étonne de le voir prendre ce rôle : il le fait sans violence et sans apreté, avec une grâce malicieuse, semant les hypothèses et les paradoxes de l'air d'un homme qui n'en soupçonne pas la portée. C'est dans ces pièces philosophiques et dans la sentimentale féerie d'Arlequin poli par l'amour (1720) que l'on sent combien Marivaux à sa façon est vraiment poète : il y a en lui une poésie d'une espèce rare, une poésie fantaisiste, ingénieuse, alambiquée, brillante, qui rappelle avec moins de puissance et plus de délicatesse la Tempète ou Comme il vous plaira de Shakespeare.

Arlequin poli par l'amour, dans son cadre de l'écrie, est une comédie d'analyse, et nous mène à ce genre où Marivaux est sans rival. Ne songeons pas que Marivaux avait trente-cinq ans à la mort du Régent, et qu'ainsi les années décisives pour la formation de son esprit ont été des années de licence sans frein et de joyeuse corruption : les traits caractéristiques des mœurs du xvm' siècle ne se reconnaissent pas dans ses peintures. Il efface la brutalité et la polissonnerie, qui sont le fond des mœurs réelles; il les purifie, il n'en conserve que les apparences de souveraine élégance, l'exquise finesse des manières et du ton; et c'est à son insu que le monde charmant qu'il nous présente révèle sa nature intime par un indéfinissable parfum de sensualité.

Cette réserve faite, les comédies de Marivaux se déroulent dans une société idéale, dans le pays du rêve : ce sont de délicates hypothèses sur l'âme humaine qu'il explique avec une étonnante sureté. Dans des conditions artificielles, dans un cadre irréel, il place un élément naturel, un sentiment vrai, qu'il oblige à découvrir son essence et ses propriétés par des réactions caractéristiques. Dorante se fait passer pour un domestique, et Silvia pour une soubrette; un homme et une femme se rencontrent, qui ont juré chacun de leur côté de ne jamais aimer; une fée s'éprend d'Arlequin balourd et niais : ces données ne représentent rien, ou pas grand chose, de réel. Mais ces données serviront à mettre en lumière des sentiments de l'âme humaine, des effets de mécanique et de chimie morale, qu'on aurait beaucoup plus de peine à observer dans les conditions fortuites et communes de la vie. Ce que Racine a fait pour l'amour tragique, principe de folie, de crime et de mort, Marivaux le fait pour l'amour qui n'est ni tragique ni ridicule, principe de souffrance intime ou de joie sans tapage, pour l'amour simplement vrai, profond, tendre.

Là est la nouveauté de son théâtre. Molière avait de-ci, de-là marqué le sentiment de l'amour de quelques traits vifs et justes : mais ces esquisses étaient restées très sommaires. Il n'avait pas fait de l'amour le sujet de sa comédie. Il l'avait employé à former

le cadre de la peinture des mœurs ou des caractères; ou bien il en avait recherché les effets plaisants et ridicules; ou bien il l'avait fait servir à provoquer des manifestations de l'humeur intime. Après Molière, il semble qu'une convention ait fixé une fois pour toutes le mécanisme de l'amour, qui croît et décroît dans les comédies avec une régularité monotone. Marivaux est le premier qui apporte une observation originale et personnelle, qui isole l'amour, et en fasse toute sa comédie. Il a découvert et décrit tout ce réseau subtil de sentiments entre-croisés qui forme l'unité apparente du sentiment; il a noté toutes ces petites nuances, ces imperceptibles mouvements qui en indiquent les états passagers et les degrés successifs. Il a mis en évidence ce qui entre d'amourpropre, de besoin de dominer, de « pique », et, après tout aussi, de « jeunesse » et de « nature » dans l'amour; il a montré comment l'amour-propre encore et, de plus, la méfiance, la timidité. le préjugé social, certain instinct de liberté, font obstacle à l'inclination naissante. Il a posé en face l'un de l'autre ces deux ètres destinés à s'aimer, qui se sentent disposés à s'aimer avant de se connaître, et qui font effort pour se connaître avant de s'aimer. qui s'observent, s'étudient, se tendent des pièges, tachent de forcer le mystère de l'ame par laquelle ils se voient pris irrésistiblement. Ce sont deux égoïsmes, prêts à se donner, mais « donnant, donnant », en échange, non gratuitement; on les voit s'avancer, se reprendre, craindre de faire un pas que l'autre n'ait pas fait, estimer ce qu'un non laisse encore d'espérance, ce qu'un oui contient de sincérité, négocier enfin avec une prudence méticuleuse l'accord où chacun compte trouver pour soi joie et bonheur. Il y a là tout un délicieux marchandage qui exclut le pur amour, le don absolu de soi : c'est ce marchandage même, cette défense du moi, qui fait la réalité de la peinture. L'amour des comédies de Marivaux n'est en son fond ni mystique ni romanesque, il est simplement naturel.

On connaît la qualité d'une passion à deux moments principaux : lorsqu'elle commence, et lorsqu'elle finit. La définition de la comédie conduisit naturellement Marivaux à circonscrire son observation au premier de ces moments. Il excelle à marquer les origines insensibles du sentiment, les filets ténus dont le torrent se formera : dans le Jeu de l'amour et du hasard, un contraste de l'esprit et de la condition éveille l'attention de Dorante sur Silvia, celle de Silvia sur Dorante. Dans la Surprise de l'amour, c'est le heurt de la vanité qui fixe l'attention : chacun des deux personnages est fâché de n'être pas unique en sa bizarrerie, fait effort pour réduire la bizarrerie de l'autre à la banalité des façons universelles, et se prend en voulant prendre. Dans les Fausses Confi-

dences, l'artifice des valets force l'attention et la pitié d'Araminte : de l'attention et de la pitié naissent l'intérêt, qui fait poindre l'inclination. La vanité d'inspirer une passion, la bonne mine du passionné, les contradictions de l'entourage mènent Araminte de l'inclination à l'amour. Dans la diversité des cas particuliers, deux conditions se trouvent toujours : il faut gagner l'attention; on est sur le chemin d'aimer quand on distingue; et il faut intéresser la vanité, fût-ce en la blessant; caressée ou irritée, dès qu'elle est émue, elle fouette le sentiment et fait doubler les étapes.

Il en est du théâtre de Marivaux comme du théâtre de Racine: l'action est tout intérieure. Il ne s'agit à l'ordinaire que d'un oui à faire dire: mais comment ce oui sortira-t-il? c'est toute la pièce. On y arrive, à ce oui considérable. lentement, sinueusement,

mais en marchant toujours.

Marivaux est un peintre délicieux de la femme : ses Silvia, ses Araminte, ses Angélique sont exquises de sensibilité et de coquetterie, d'abandon ingénu et d'égoisme en défense, de grâce tendre et d'esprit pétillant. Elles sont plus franches et plus faibles que les hommes. Geux-ci, plus positifs, plus conscients, parce que, généralement, ils sont chargés de l'attaque, sont aussi sincères. Ni les uns ni les autres ne sont proprement des « caractères » : ils représentent des « moments » de la vic, ces moments de jeunesse heureuse, épanouie, belle de sa plénitude et du sentiment qu'elle en a. Tous les hommes ont été, ou ont pu être, plus ou moins, Dorante et Lucidor; toutes les femmes ont été, ou ont pu être, plus ou moins, Angélique, Silvia, Araminte.

Autour de ses couples d'amoureux, Marivaux groupe diverses figures : les unes qui ont un air de réalité, sans être tout à fait prises dans la vie contemporaine, des pères indulgents et bonasses, des mères parfois tendres, plus souvent, et plus exactement, dures, grondeuses, acariàtres, des paysans trop spirituellement finauds et lourdauds; les autres, types de fantaisie, des Arlequins, et des Trivelins, des Martons, et des Lisettes, valets et soubrettes délurés, à peine fripons, diseurs de phébus, et parodiant en bouf-

fonneries quintessenciées le fin amour des maîtres.

Telle est cette comédie de Marivaux, si peu comique au sens ordinaire du mot, si solide et si substantielle en son extrême subtilité, d'une pénétrante sentimentalité qui n'est jamais fade ni fausse, puissante parfois par un pathétique intérieur et contenu, où l'on ne sent jamais la tricherie d'un adroit faiseur.

#### 2. LA CHAUSSÉE ET DIDEROT : LE DRAME.

Destouches 1 essaya de restaurer la comédie de caractère. Il avait été chargé d'affaires en Angleterre sous la régence, et il y avait fréquenté le théâtre : il avait ainsi développé en lui un don naturel de comique excentrique, qui se retrouve dans diverses scènes de son théâtre et dans les chaudes caricatures de la Fausse Agnès 2. Malheureusement il s'appliqua surtout au grand, au noble genre de la comédie de caractère : il y fut parfaitement ennuyeux. Il avait peur de faire rire : le rire est vulgaire ; il révait un comique décent, bon seulement à faire « sourire l'ame ». Aussi ne s'inspira-t-il pas de Molière, trop vif, trop populaire, même dans ses hauts chefs-d'œuvre : ses maîtres furent La Bruyère et Boileau. Il multiplia les portraits : ses Lisette, et ses Frontin passent leur temps à faire les caractères satiriques de tous les gens qui paraissent ou qu'on nomme dans la comédie. D'autre part, la description morale, les couplets, les vers, rappellent à chaque instant les Epitres de Boileau. On sent que l'auteur travaille à une démonstration édifiante; la comédie devient un sermon laïque. Il ne s'agit plus de peindre la vie, mais de faire aimer la vertu et détester le vice. Chaque personnage est une formule abstraite, et ne semble occupé que de manifester sa définition: l'ingrat dit à son valet : « Ecoute, et tu verras ce que c'est qu'un ingrat ». Rien de plus froid, de plus vide que la comédie ainsi comprise. Si le Glorieux (1732) se laisse lire encore, c'est que l'auteur, avant renoncé à faire rire et cherchant un point d'appui pour fonder l'intérêt, s'est décidé à orienter tout à fait la comédie vers les effets sentimentaux et pathétiques. Un an après le Glorieux, La Chaussée donnait la Fausse Antipathie, et la comédie larmovante était créée.

Destouches est le témoin d'une modification profonde qui s'est produite dans le sentiment du public. « D'où vient, disait La Bruyère, que l'on rit si librement au théâtre, et que l'on a honte d'y pleurer? » Quarante aus plus tard, le rire était devenu indécent, et les larmes bienséantes. Ainsi le bon ton exclut la véritable comédie. La faute en est un peu à la comédie elle-même : avec les successeurs de Molière, avec Regnard, avec Lesage, avec Dancourt, avec Legrand, elle attache le rire à une fantaisie déréglée

Destouches (Philippe Néricault, dit), né à Tours en 1680, secrétaire de M. de Puysieux, ambassadeur de France en Suisse; sa mission a Londres dura de 1717 a 1723, 11 mouvrit en 1754, Œuvres, 1757, Impr. royale, 4 vol. in-4; 1758, Prault, 10 vol. in-46; 1811, 6 vol. in-8°.

<sup>2.</sup> Imprimée en 1736, jouée en 1759.

ou à un réalisme dégoûtant; elle se joue avec une sécurité trop cynique dans l'imitation des mœurs mauvaises et ignobles. Les honnètes gens finissent par ne plus rire que du bout des lèvres et par demander autre chose. Or, au théâtre, dès qu'on ne fait pas rire, on ennuie, si l'on ne fait pleurer.

En même temps s'éveillaient dans les âmes des besoins nouveaux. La « sensibilité » naissait. On appelle de ce nom au xviii siècle la réflexion de l'intelligence sur les émotions, réelles ou possibles, de la sensibilité : c'est moins le sentiment que la conscience et surtout la notion du sentiment. Une âme sensible est celle qui comprend les occasions où elle doit sentir, et qui produit avec le plus de vivacité possible toutes les actions extérieures qui répondent à ces occasions de sentir. De là cette promptitude, que nous constatons sans cesse, a s'émouvoir sur des faits hypothétiques, ou sur des idées abstraites.

On voit poindre cette sensibilité à la fin du xvuº siècle : la transformation morale et religieuse de la société en favorise le développement. Quand toutes les pensées de l'homme se rabattent vers la terre, le plaisir prend une valeur infinie. Or dans une société énervée par l'excès de l'exercice intellectuel et la pratique de la politesse, le plaisir est dans le sentiment; on ne sait plus agir. Mais, en même temps, dans cette société le sentiment est rare; il n'en devient que plus précieux, et transfère sa valeur a l'idée du sentiment, qui est son substitut ordinaire. Voilà comment aux environs de 1700 on commence à trouver une singulière jouissance à épier en soi et autour de soi les manifestations sentimentales. C'est d'abord à propos de l'amour, de l'amitié, que ce goût s'exerce : puis la philosophie inonde les esprits; à la place de l'amour de Dieu, elle met l'amour de l'humanité; à la place de la nature corrompue, elle offre la nature toute bonne. L'humanité, la nature, tous les rapports sociaux, toutes les actions sociales devieunent pour les àmes des occasions de vibrer avec intensité, ou de s'amollir délicieusement. Mais alors l'observation psychologique disparait : la sensibilité commande certaines facons de voir et d'expliquer l'homme.

Cette explication était nécessaire pour faire comprendre la naissance, le succès, la valeur des genres sérieux issus de la comédie, et qu'on a nommés comédie larmoyante et drame. Boursault, Destouches, Piron même avaient déjà mêlé quelques scènes attendries ou émouvantes dans leurs pièces <sup>1</sup>. Mais personne encore n'avait posé en principe que le rire peut être absolument éliminé de

<sup>1.</sup> Dans Esope à la cour; dans le Glorieux, et dans les Fils ingrats.

l'œuvre comique. La Chaussée 1 fit cette révolution. Dans le Préjugé à la mode (1735), il mêla encore quelques scènes comiques. assez mauvaises du reste, aux scènes pathétiques. Dans Mélanide (1741), le pathétique régna seul. La Chaussée eut un immense succès : les femmes surtout, plus avides de sentiment, se déclarèrent pour lui. Voltaire, si classique, et qui se moquait de La Chaussée et de son genre batard, se mit à faire des comédies larmoyantes 2; mais il exigeait, assez puérilement, qu'on maintint le mélange du comique et du pathétique; il ne voulait pas du drame purement larmovant.

C'était pourtant ce drame purement larmovant qui se justifiait le plus aisément, et à qui l'avenir appartenait. Car un fait curieux se produisit. Dans les vives polémiques qui s'engagèrent, les partisans du nouveau genre et ses ennemis ne le comparaient pas ordinairement à la comédie pure, mais à la tragédie : de La Chaussée à Beaumarchais, le grand argument qu'on fait valoir en sa faveur, c'est qu'il est plus vrai, et plus moral que la tragédie, parce qu'il peint des personnages pareils à nous, dans des situations pareilles à celles où nous nous trouvons tous les jours, Si bien que ce genre, qui se détache de la comédie, aspire à remplacer, non la comédie, mais la tragédie.

Les œuvres de La Chaussée; gâtées par le romanesque des intrigues, par la fausse sentimentalité des caractères, par la vague boursouflure du style, sont à peu près illisibles aujourd'hui. Mais elles signalent un moment considérable dans l'histoire de notre théâtre; elles marquent le point de départ de la comédie contemporaine. Les faiblesses, les impuissances de l'exécution n'annulent point l'importance de l'idée première. Laissant la peinture du monde et des ridicules mondains, La Chaussée prend pour objet la vie intime, les douleurs domestiques : il développe les tragédies des existences privées, le mari libertin ramené à sa femme par la jalousie, le riche ou noble fils de famille épris d'une pauvre fille, le fils naturel en face de son pere, etc. Il pose, dans ces cas émouvants, les thèses morales qu'impose à son attention le conflit actuel

<sup>1.</sup> P.-C. Nivelle de la Chaussee, né à Paris en 1691 ou 1692, d'une famille de financiers, sit imprimer en 1719 une critique anonyme des Fables de Lamotte; ruiné par le système de Law, il ent pourtant de quoi vivre dans l'aisance. Il était des sociétés du comte de Livry, de Mlle Qumault et du comte de Clermont. Il se fit connaître à quarante ans par l'Épitre de Clio contre les théories antipoétiques de La Motte, et aborda le theâtre en 1733 par la Fausse antipathie. Il donna ensuite le Préjugé à la mode (1735), Mélanide (1741), la Gouvernante (1747), l'Homme de Fortune (1751, au theatre de Mine de Pompadour, à Bellevne). Il mourut le 14 mars 1754. - Édition: 1762, 5 vol. in-12, Paris, Prault. - A consulter : G. Lanson, Nivelle de la Chaussée et la comidie larmoyante, Paris, 1887, in-12. F. Brunetière, Epoq. du th. fr., 12º conf. 2. L'Enfant prodigue, Nanine, l'Écossaise.

des préjugés sociaux et des instincts ou devoirs naturels. Prise dans ses situations caractéristiques, la comédie de La Chaussée a des affinités singulières avec la comédie d'Augier et de M. Dumas : elle eu est l'origine, oubliée, mais authentique.

Le succès de La Chaussée encourage les imitateurs: et, aux environs de 1750, le nouveau genre semble sérieusement établi. Mais il ne produit pas une œuvre où il y ait lieu de s'arrêter aujourd'hui. Les drames de Diderot, ce déclamatoire et insupportable Fils naturel, ce Père de famille qui porte sa paternité comme un sacerdoce, ne sont soutenus que par le nom de leur auteur. Et qui saurait que Beaumarchais a fait Eugénie et les Deux Amis, s'il n'avait créé Figaro? Le meilleur modèle du genre sérieux, c'est le Philosophe sans le savoir de Sedaine (1765) : ce n'est pas une œuvre supérieure 2; c'est une comédie sans profondeur et sans déclamation, d'un optimisme aimable sans niaiserie. Un plaidover pour le commerce contre la morgue nobiliaire, un plaidoyer contre le duel se dérobent adroitement sous une action vraisemblable et intéressante : c'est une situation touchante que celle de ce pere qui maudissant le préjugé de l'honneur, envoie son fils unique se battre; et c'est un joli tableau de mœurs du xvme siècle que cet intérieur d'un grand négociant, où éclatent les solides vertus et les douces affections de la famille bourgeoise.

Les théories sont plus intéressantes que les œuvres. Diderot s'empare de la nouveauté mise à la mode par La Chaussée, et il l'agrandit en s'y mèlant 3. Il fait le procès à tout notre théâtre. S'inspirant des drames anglais, dont le pathétique intense et la violence d'action le frappaient 4, il professe que Molière et Racine, qu'il admire fort, ont pourtant laissé presque tout à faire. Il veut une scène qui réalise la pièce. Il reclame plus de vérité : il demande la continuité de l'action et du mouvement scénique, la suppression des tirades, des mots d'auteur, le développement minutieux et progressif des sentiments, l'exactitude du décor, et le naturel de la déclamation. Il y a deux points où il insiste surtout : il veut des tableaux, non plus des coups de théâtre, et qu'on peigne les conditions, non plus les caractères. Sur ces deux points, les idées de Diderot ont été fort attaquées : on ne met pas en général assez en lumière les vérités qu'elles continuent. Disposer

<sup>1.</sup> Le Fils naturel, imprimé en 1757, fut joue en 1771. Le Père de famille, imprimé en 1758, fut joué en 1761.

<sup>2.</sup> Michel Sedame (1719-1797); Eurres choisies, 1813, 3 vol. m-18 — A consulter : L. Gunther, l'Œuvre dramatique de Sedame, 1908.

<sup>3.</sup> Entretiens sur le Fils naturel, 1757. De la poésie dramatique, 1758. — Cf. les t. VII et VIII de l'écition Assézat.

<sup>4.</sup> Lillo, le Marchand de Londres; Moore, le Joueur, unité par Saurin dans Beverley et par Diderot en 1760.

l'action pour amener une suite de tableaux, où tous les personnages se fixent en attitudes expressives, évidemment cela est dangereux : on sent dans ce procédé de composition la tendance d'une poétique sentimentale, qui fausse la destination naturelle du genre dramatique. Selon cette conception, le drame, ce sont des Greuze mis en tableaux vivants. Mais songeons, pour être justes, aux acteurs campés devant le trou du souffleur, parlant au parterre sans regarder leur interlocuteur, ronronnant leurs tirades avec un rythme et des gestes convenus : nous comprendrons le progrès que représentait un Greuze mis à la scène. Diderot a l'idée d'un jen plus vrai que n'était le jeu des comédiens français en son temps: et c'est ce qu'il a traduit par sa théorie des tubleaux. Dans son triste Père de Famille, il note non seulement le décor et le costume, mais la position de chaque acteur en scène, ses changements de place, ses attitudes, ses jeux de physionomie. Il vise évidemment à nous donner l'illusion de l'action réelle.

Quant à remplacer les caractères par les conditions, il est facile de réfuter Diderot. Qu'est-ce que le juge en soi? le père de famille en soi? le négociant en soi? n'est-on pas obligé de donner à la profession le support d'un tempérament, d'un caractère? Mais, au fond, Diderot ne le nie pas. Au lieu des « caractères » abstraits et généraux, il faut, dit-il, montrer des « conditions », c'est-à-dire des caractères encore, mais particularisés, localisés, modifiés par les circonstances de la vie réelle, dont la plus considérable est l'attache professionnelle. L'étude de l'homme universel est faite, et bien faite, par les tragédies et les comédies du siècle précédent : il reste à appliquer les résultats de cette étude, à suivre les variations des types moraux dans les conditions où nous les rencontrons engagés : ce qui conduit encore à serrer de plus près la réalité extérieure. Et, par là, Diderot nous éloigne de Destouches; mais il nous conduit surtout à Balzac et à Augier

Diderot est iudépendant, chercheur; il n'est pas de parti pris ennemi du classique. Il n'en veut pas aux genres constitués : il les établit dans les définitions qui sont leur raison d'être. Mais il reconnaît autour d'eux d'autres genres dramatiques, et voilà la liste qu'il dresse : Comédie — Comédie sérieuse — Tragédie bourgeoise — Tragédie. Et il indique même des formes intermédiaires, et deux formes extrêmes : la farce bouffonne, et le drame philosophique. Il n'y a pas d'objection sérieuse à faire à cette liste. Chacun de ces genres se caractérise par des conditions d'imitation et une qualité d'impression particulières : ils sont donc tous légitimes. Ils ont même plus que le droit d'être : ils ont l'être. Ils sont tous représentés par des œuvres; il convient seulement de remarquer qu'ils correspondent à des états d'esprit très divers, qui ne

peuvent guère se rencontrer dans une seule race ou un seul siècle. Mais Diderot a raison de les reconnaître. Il a raison aussi d'insister sur la capacité philosophique du genre dramatique : plus la forme devient réaliste, plus il est nécessaire qu'une idée profonde et générale des rapports naturels ou sociaux tire hors de l'insignifiance pittoresque la représentation exacte des apparences. Il voit même la tragédie poétique, celle des Grecs.

Quel malheur que de taut d'idées originales et parfois remarquablement justes, Diderot n'ait su faire que deux pitoyables pièces! Il ne faut pas en accuser seulement son manque de génie, et celui de tant d'auteurs qui ne réussirent pas mieux que lui. Les circonstances n'étaient pas favorables. L'esprit analytique du siècle était impropre à la création poétique, qui est un acte de synth se. Mais surfeut, sous peine de n'être qu'une tragédie plus grossière a l'usage du peuple (ce que fut le mélodrame), pour être une espre fixe et viable, le drame devait être un genre réaliste, d'un réalisme extérieur et sensible. Or nous verrons plus loin que ce réalisme-là ne put triompher au xvin siècle des conditions littéraires et sociales qui lui faisaient échec.

Il semble qu'on en ait eu le sentiment : car, vers la fin du siècle, après les bruyants et multiples succès de la comédie larmoyante et du drame, on revient tout doucement a la comédie traditionnelle, a celle qui fait rire, ou y prétend. Ce qui semble rester, c'est un peu plus de largeur dans la conception du genre, et le droit de pousser l'impression jusqu'au sentiment et au pathétique; ici encore on pourrait dire que Voltaire a exprimé la moyenne du goût de son temps. Nanine et l'Enfant prodigue peuvent servir à déterminer ce qui demeure incontestablement acquis dans les nouveautés qu'on a tentées. Mais, si l'on y regarde de plus près, il subsiste des idées, des exemples, des aptitudes, des germes : tout cela reparaîtra à son heure.

## 3. LES ITALIENS ET LA FOIRE.

La Comédie-Française était seule à jouer des tragédies : elle maintenait au besoin les auteurs dans la tradition. Mais, pour la comédie, elle avait des rivales, à qui elle ne put jamais imposer silence. Il y avait la Comédie-Italienne 2; et nous avous vu de quelle

C'est bien ce qu'il devient avec Mercier. Théâtre, Amsterdam, 1778. 3 vol. in-8.
 A consulter: Frères Parfaict, Histoire de l'ancien théâtre italien. Paris, 1753, in-12; Desboulmiers, Histoire du théâtre italien, 1769, 7 vol. in-12; Gherardi, le Théâtre italien (recueil), 1697-1700; Riccoboni, Nouveau Théâtre italien, 1728.
 2 vol. in-12. Recueil des paradies du nouveau théâtre italien, Paris, 1738, 4 vol. in-12.
 N -M. Bernardin, la Comédie italienne et le théâtre de la Foire, 1902.

liberté y jouit Marivaux. Il y avait les théâtres de la Foire, où le public venait s'amuser sans souci des règles, des traditions et des convenances ': bourgeois, seigneurs, princes s'y récréaient dans l'ordure des parades, la bouffonnerie des farces, l'irrévérence des parodies. Jalousés par l'Opéra, la Comédie-Française et les Italiens, qui ne s'entendirent jamais que contre eux, les théâtres des Foires Saint-Germain et Saint-Laurent furent vexés de mille façons, condamnés à ne pas chanter, ou à ne pas parler, ou à ne pas dialoguer, parfois fermés ou démolis, toujours fréquentés; ils eurent leurs auteurs attitrés, diversement et inégalement illustres, Re-

gnard, Lesage, Piron, Dominique, Vadé, Favart 2.

Un genre s'y créa, l'opéra-comique, comédie à ariettes, très analogue à notre vaudeville à couplets. L'opéra-comique sacrifiait forcément à l'actualité. Aussi se modela-t-il sur la comédie larmovante; et il en emprunta la sentimentalité, la niaise psychologie, l'optimisme attendri. On concoit que la peinture des mœurs mondaines lui échappe : il se complaît au contraire dans les sujets populaires. Il s'approprie la paysannerie, qu'il traite avec une naïveté de convention, exclusive de la franche et fruste nature. C'est sur ces scènes de la Foire, et précisément en raison de leur humilité qui les soustrait aux lois de la littérature, que paraissent les premiers indices d'un goût nouveau, les premiers essais d'une représentation plus exacte des « milieux », des formes extérieures et des instruments matériels de la vie : dans cette voie, la Comédie-Française alla à la remorque de l'opéra-comique et des Italiens. Mme Favart joua une paysanne en sabots et en jupe courte, avant que Mile Clairon supprimât les paniers d'Électre. Voyez ces indications scéniques d'une parodie de Vadé :

« Le théâtre change et représente une veillée ou encreigne; une vieille est occupée à filer au rouet, et s'endort de temps en temps, pendant lequel (sic) deux jeunes personnes quittent leur ouvrage pour jouer au pied de hœuf, et le reprennent quand la vieille

<sup>1.</sup> A consulter . Frères Parlaiet, Memaires pour servir à l'histoire des spectacles de la Foire par un acteur forain, 1743, 2 vol. in-12; Desboulmiers, Histoire du théâtre de l'Opéra-Comique, 1769, 2 vol. in-12; Lesage et d'Oeneval, le Théâtre de la Foire, 1721-1737, 10 vol. in-12; Brazier, Chromque des petits théâtres, éd. d'Heylli, Paris, 1883, 2 vol. in-46; M. Dirack, le Théâtre de la Foire, Didot, 1889, in-18. Font, l'Op. Com. aux xvui\* et xvui\* siècles, 1894. M. Albert, les Théâtres de la Foire (1660-1789), 1900.

<sup>2.</sup> Charles-Simon Favart, né à Paris (1710), fils d'un pâtissier, auteur, puis directeur de l'Opéra-Comique, directeur des comédiens du maréchal de Saxe; sa femme fut une des plus naturelles actrices du siècle. OEuvres principales : la Chercheuse d'esprit, 1741; les Amours de Bastien et de Bustienne, parodie du Devin de village, les Trois Sultanes, une des jolies comédies du temps. Il mourit en 1792. Théâtre, 1763-1772, 10 vol. in-8; 1813, 3 vol. in-12 (théâtre choisi); Mémoires et correspondance littéraires, Paris, 1808, 3 vol. in-8.

s'éveille... Une petite fileuse se détache du groupe, et danse une fileuse, tandis que les autres exécutent tout ce qui se pratique dans une veillée de village 1. »

Cette mise en scène de la vie rustique n'est elle pas caractéristique en sa mmutio? L'opéra-comique, à son heure, satisfit le goût du public pour la précision du décor et du costume; en le satisfaisant, il le fortifia et l'excita.

Quand l'Opéra-Comique fut réuni à la Comédie-Italienne, quand Duni, Grétry, Monsigny eurent transformé le genre en développant la partie musicale, quand il devint ce que nous l'avous vu en notre siècle, les théâtres des boulevards, qui avaient remplacé les scènes de la Foire, ressuscitèrent le primitif et populaire opéracomique dans le vaudeville à couplets, qui demeura je n'ose dire un genre littéraire, mais enfin ne devint pas un genre musical.

## 4. COMÉDIE SATIRIQUE.

Revenons à la comédie sans épithète, au genre de Molière, de Lesage et de Dancourt. Comme il est naturel, la création de la comédie larmoyante, en séparant les éléments hétérogènes qui y étaient contenus antérieurement, la rétablit dans la pureté de sa définition. Destouches, qui avait fait le Glorieux, protesta que le rire était l'effet unique et nécessaire de la comédie. Piron maudit le genre sérieux en y revendiquant sa part de paternité : il écrivit sa Métromanie (1738), peinture trop chargée d'un travers trop spécial, et dont vraiment on a fort exagéré l'agrément.

Après Destouches, il ne faut plus parfer de la comédie de caractère. La comédie plaisante se renferme dans la peinture des ridicules mondains : cette peinture est à l'ordinaire sans largeur et sans couleur, sèche, finc, spirituelle. C'est moins une représentation sensible de la vie, qu'une analyse piquée d'épigrammes. De là l'agrément et la froideur de ces pièces. La froideur domine dans les grandes comédies. Le Mèchant même de Gresset 2 n'en est pas exempt : c'est une piquante satire d'un caractère mondain, de l'homme à bonnes fortunes du milieu du siècle, égoïste, persifleur, se faisant un jeu, par « noirceur », de diffamer et compromettre les femmes. Il ne manque à cet ouvrage finement écrit que la puissance dramatique.

<sup>1.</sup> La Fileuse, parodie d'Omphale (1752). Euvres de Vadé, Troyes, an VI, 6 vol. in-12.
2. J.-B. Gresset, né à Amiens en 1709, auteur de Vert-vert, (1733), de Sidney, drame moral, et du Méchant (1745); il mourut en 1777. Euvres. Paris, Lecounte, 1829, 2 vol. in-12. — A consulter: E. Vogue, Gresset, 1894.

L'agrement domine dans les petites comédies en un acte, qui sont souvent de vives exquisses des mœurs. Le Cercle de Poinsinet (1771) est le type le plus fameu du genre : on ne saurait mieux exprimer le vide absolu des cervelles mondaines, la puérilité des engouements, des caquetages, des vanités, toute l'insignifiance de cette vie extérieurement brillante et exquise.

Il y eut encore certaines tentatives intéressantes, sur lesquelles je ne m'arrêterai pas, parce qu'elles ont trop complètement avorté. Palissot 1, dans ses Courtisanes, essaya de restaurer la comédie de satire sociale, à laquelle Molière avait touché dans Tartufe. Dans ses Philosophes, comme Voltaire dans son Écossaise, il renouvela la comédie aristophanesque, àpre parodie des idées, satire virutente des personnes. Ce n'était plus comme dans la tragédie, des tirades générales, des allusions indirectes: la polémique s'établissait sur la scène même; et les auteurs y faisaient descendre les hommes et les systèmes qu'ils voulaient honnir, à la fois désignés et reconnaissables sous leurs baroques déguisements.

Tous les genres que j'ai nommés, anciens et récents, déformations et créations, toutes les traditions et toutes les nouveautés, comédie larmoyante, comédie de caractère, comédie de mœurs, bouffonnerie, satire morale, sociale, philosophique, aristophanesque, tout cela se réunit dans l'œuvre supérieure que le théâtre comique nous présente à la fin du siècle, dans l'étincelant et complexe génie de Beaumarchais, qu'il nous faut réserver pour le faire apparaître à sa date <sup>2</sup>.

Charles Palissot de Montenoy (1730-1814), attaqua Jean-Jacques dans sa comédie du Cercle, publia en 1757 ses Petites Lettres contre de grands philosophes, et les joua dans ses Philosophes (1760). Il ménagea toujours Voltaire. Ses Courtisaues sont de 5782. — Édition: Œweres, 4 vol. in-8, Paris, 1788.

<sup>2.</sup> A consulter, outre les ouvrages déjà indiqués : G. Desnoiresterres, la Comédie satirique au xviir siècle, Paris, 1885, in-8. L. Fontaine, le Théâtre et la philosophie au xviir siècle. A. Jullien, Histoire du costume au théâtre, Paris, 1880, gr. in-8.

## CHAPITRE IV

#### LE ROMAN

Le développement du genre au xvm² siècle. — 4. Lesage; son caractère Le métier littéraire : accroissement de dignite, diminution d'art. Le Diable boileur, Gil Blas : la question de Gil Blas est close. Originalité du livre. Réalisme pittoresque de la description. — 2. Marivaux romancier. Le roman psychologique et sensible. Le réalisme de Marivaux. L'abbé Prevost et Manon Lescaut. — 3. Le roman satirique et philosophique; le roman érudit, Le roman à these : la Nouvelle Héloise. Le roman à la lin du xym² siècle.

Le roman est le seul genre d'art qui soit en progrès au xynn siècle. Les grands classiques l'avaient négligé; partant, il n'était ni usé ni fixé. Abandonné à des écrivains amateurs, à des femmes, il se trouvait au début du xynn siècle libre et souple, sans règles, à traditions multiples et flottantes, prèt à recevoir toutes les formes, à contenir toutes les pensées. Il passa au premier plan par la victoire du bel esprit français et mondain sur l'art antique : il fut naturel alors que le roman, qui avait toujours en la faveur des gens du monde, devint un des grands genres. L'élément proprement romanesque, la particularité des noms, des lieux, des faits flattaient la frivolité du public, et les besoins d'imagination et de sensibilité qui commençaient à s'y éveiller.

Le xvii siècle avait eu des romans nobles et héroïques, des récits burlesques et satiriques : entre les deux se trouvait le roman vrai. Partie du genre héroïque, Mme de la Fayette achemina le roman vers la vérité. Le goût des lecteurs y poussait : les médiocres romans historiques que donnent les imitatrices de Mme de la Fayette , les méchants mémoires apocryphes que

<sup>1.</sup> Mme de Fontaines, Histoire de la comtesse de Saroie. Mme de Tencin, Mémoires du comte de Comminges; le Siège de Calais; Anecdotes de la cour d'Edouard II.

fabrique Sandras de Courtilz <sup>1</sup>, plaisent par l'apparence vraie, par la prétention d'être vrais, par la conformité des faits qu'ils racontent avec les faits communs de la vie réelle, et même avec les

faits particuliers de l'histoire.

La Bruyère, par ses Caractères, développa chez les lecteurs la curiosité du détail extérieur, des signes par lesquels l'homme intime se révèle. La comédie essaya bien de se mettre d'accord avec cette disposition des esprits; mais la difficulté de représenter matériellement les formes de la vie. lieux, meubles, costumes, toutes ces choses où les mœurs générales et les tempéraments individuels mettent leur empreinte, paralysait l'effort des auteurs, dans l'état où était encore l'art de la mise en scène; et tout le siècle s'écoule sans arriver à créer la pièce réaliste. Le roman, qui n'avait pas à figurer les choses, mais à suggérer l'image des choses, n'était pas limité de ce côté dans sa puissance, et ce fut encore une raison de la prépondérance qu'il prit.

Ainsi se prépara le roman de mœurs dont Lesage fut le créateur.

### 1. LESAGE ET SON « GIL BLAS ».

Lesage <sup>2</sup> vécut pauvre, obscur et digne. Il n'eut pas d'ambition. Il ne ressemble guère aux gens de lettres du xviii siècle, si remuants, si désireux de s'étaler, d'occuper le monde de leurs personnes. Il n'aime pas les beaux esprits de son temps, raison-

 Les Intriques amoureuses de la France; les Mémoires du marquis de Montbrun, et surtout les fameux Mémoires de M. d'Artagnan (réimpr., Paris, 1896, in-16), d'où sont sortis les Trois mousquetaires. Au même genre doivent se rapporter les Mémoires,

de la comtesse de M\*\*\*, par Mme de Murat.

2. Biographie: Alam-René Losago, né à Sarzeau (Bretagne), en 1668, vint faire son droit a Paris, fut reçu avocat, se maria en 1694 : rien jusqu'iri ne confirme la légende qui vent qu'il ait eu un emploi dans les formes. Il écrivit pour vivre. Il travailla pour la Foire et pour les Italieus, tit des romans, tradiuts, ou imités, ou inspirés de l'espagnol, et divers recueils de genres très mèlés. En 1743, il se retira à Boulognesur Mer, où il avait un fils chanoine; il mourut en 1747. Il était devenu sourd d'assez bonne heure.

Éditions: Lettres d'Aristénète (cette trad. est son premier ouvrage), 1695; Théâtre espagnol, 1700; le Diable boiteux, Paris, 1707; 3° édit., Paris, 1726; Turcaret, Paris, 1709; Théâtre de la Foire, 10 vol. in-12, 1737; Gil Blas, 2 vol. in-12, 1715; 3° vol., 1724; 4° vol., 1735; complet, Paris, 1747; Guzman d'Alfarache, 1732; Estevanille Gonzalès, 1734; le Bachelier de Salamanque, 1736. Œuvres complètes; Paris, Renouard, 12 vol. in-8, 1821.

A consulter: L. Claretie, Lesage romancier, d'après de nouveaux documents, Paris, in-8, 1890. E. Lintilhac, Lesage (Coll. des Gr. Écriv, fr.), Hachette, in-18, 1893. Barberet, Lesage et le théâtre de la Foire, Nancy, 1887. F. Brunetière, Histoire et littérature, t. II: Études critiques, 3° série. E. Faguet, XVIII° siecle. — Pour tout le chapitre A Lebreton, le Roman au XVIII° siècle, 1898.

neurs et critiques; il ne manque guère une occasion d'égratigner Voltaire. Il n'a pas du tout l'humeur philosophique. Il n'en veut ni à la religion ni à la société; il traite comme travers des personnes et des classes, ce que les autres attaquent comme vices des institutions; il fait le moraliste, et non le sociologue. Il n'a pas confiance dans la raison : il croit qu'elle n'est pas de force à régler la pratique. S'il n'est pas psychologue profond et original, il est du moins observateur attentif des effets réels de la vie morale; par là il est homme du xvii siècle plutôt que du xviii. Il l'est aussi par la prédominance de l'instinct artistique : il ne vise qu'à rendre ce qu'il a vu; il n'a pas d'intention polémique ni

d'esprit de propagande.

Il n'est pas de son temps non plus par le choix de ses modèles, de ses sources et de ses sujets. Il tourne le dos à son siècle, qui regarde vers l'Angleterre: pour lui, c'est à l'Espagne qu'il s'adresse. En cela, il n'était même pas classique. On a beau signaler tout le long du règne de Louis XIV de nombreuses imitations et traductions d'œuvres espagnoles, il n'en est pas moins vrai que de 1660 à 1707 aucune grande œuvre n'accuse cette origine. L'art classique a rejeté les modèles espagnols à la basse littérature; et l'on peut encore rapporter à la défaite àu goût classique cette singularité, qu'un disciple de Molière et de La Bruyère se fait l'héritier des Chapelain et des Scarron par sa prédilection pour la littérature de l'Espagne. Il est vrai qu'il y trouvait un avantage: cette littérature était un inépuisable magasin de cadres, de formes, d'aventures, de figures, qui permettait à Lesage de travailler rapidement. C'était pour lui un grand point.

Car il apporte dans la vie littéraire un fait nouveau, considérable en ses conséquences. Jusqu'ici du moins, ce n'étaient que de pauvres diables d'écrivains, sans talent et sans gloire, qui avaient vécu aux gages des libraires. Lesage, par indépendance, par dignité d'homme, n'attend ni les pensions ni les cadeaux ni les sinécures, que procuce la faveur des grands. Il entend vivre de son travail. C'est d'une belle ame. Mais l'art y perd. Car la vie maté rielle soumet à ses nécessités le travail littéraire; le besoin d'argent règle la production. De là les œuvres bâclées, la copie diffuse, les volumes bourrés : chaque feuille d'écriture est un capital créé. La tentation est grande d'entasser volume sur volume, de délaver, de répéter; il faudra beaucoup de force d'âme pour mûrir pendant dix ans un petit livre. L'ouvrage des écrivains perdra en densité ce qu'il gagnera en volume. Lesage est le premier exemple d'un grand écrivain qui se fait de son talent un moyen d'existence régulier. Aussi, parmi ses nombreux romans, n'y a-t-il que deux œuvres qui comptent : encore ne sont-elles pas sans bourre.

Le Diable boiteux, dont le cadre et le titre étaient pris a l'Espagnol Guevara, mais où l'invention devient plus personnelle à mesure que l'ouvrage se développe, gagnerait à être allégé de plusieurs nouvelles et de nombreux portraits. Tel qu'il est, il eut un immense succès; et, en somme, il le mérite. C'est, sous une forme propre à caresser l'imagination, une répétition des Caractères de La Bruyère. Lesage fait défiler sous nos yeux un long cortège d'originaux, ridicules ou odieux. Cela n'ajoute pas grand chose, rien du tout même, à ce que les moralistes du siècle précédent nous ont dit des vices, des passions, des travers de l'homme. Mais, si ce n'est neuf, c'est vrai, c'est vif, c'est amusant. Ces vices, ces passions, ces travers, Lesage les habille curieusement, exactement; habillés, il les fait mouvoir, agir; il les explique par leurs effets. Nous voyons : là est le mérite original de Lesage. Un degré de moins de profondeur, quelques tons de plus de pittoresque, voilà le Diable boiteux, comparé aux Caractères.

Gil Blas est identique au Diable boiteux, avec la différence d'un vaste tableau à une légère esquisse. Il y a eu pendant plus d'un siècle une « question de Gil Blas », qui a exercé les savants de tous les pays: cette question était : Lesage a-t-il, oui ou non, copié un original espagnol? La question est résolue aujourd'hui, de telle facon qu'il n'y a pas à y revenir. L'original espagnol, qu'on prétend disparu, n'a jamais existé. Lesage a utilisé des sources que nous avons encore. L'idée première de son roman, la préface, le cadre, quelques aventures viennent du Marcos Obregon de Vicente Espinel. Ajoutons les autres romans picaresques, Guzman d'Alfarache, Estebanillo Gonzalez, etc., les innombrables comédies, toutes les richesses enfin de la littérature narrative et dramatique de l'Espagne : ajoutons le Voyage de Mme d'Aulnoy, les Recherches historiques et génealogiques des Grands d'Espagne d'Imhof, l'État présent de l'Espagne de Vayrac, des mémoires politiques et des pamphlets relatifs aux règnes de Philippe III et Philippe IV. des cartes géographiques. Nous trouvons là l'explication de tout ce qu'il y a d'Espagnol dans Gil Blas, exactitude topographique. vérifé historique, connaissance des mœurs, couleur locale, Mais rien de tout cela, comme l'a fait remarquer, je crois, M. Brunetière, ne rend raison du succès de Gil Blas. Si Gil Blas est devenu une des pièces de ce qu'on peut appeler la littérature universelle, et si Marcos Obregon, et tous les autres romans picaresques, sont restés purement espagnols, c'est par ce que Lesage a mis dans son œuvre de français et d'humain. La meilleure partie de son livre lui appartient en propre.

On a peine à imaginer la bizarrerie extravagante des aventures que les romans picaresques des Espagnols nous offrent, la grossièreté répugnante des mœurs, l'âcre goût de terroir de la satire et de la plaisanterie. C'est de là que viennent dans tiil Blas toutes ces insipides histoires de voleurs, ces friponneries longuement machinées et minutieusement narrées, enfin tant d'ennuyeux chapitres qu'on feuillette avec dégoût. Mais partout où l'on aime à s'arrêter, partout où l'on trouve une fine satire des sottises humaines, de chaudes peintures des mœurs du temps, soyez sûr que les sources de Gil Blas doivent se chercher dans la littérature française, et dans la société française. Ces précieux, ces comédiens, ces gens de finance, auprès desquels Lesage nous introduit, ont existé chez nous. Dans l'exploitation de ses modèles, puisque modèles il y a, Lesage se laisse guider par sa connaissance de la réalité prochaine, de l'homme vu dans le Français.

La première partie du roman, publiée en 1715, a été écrite dans les derniers temps de Louis XIV : ce ne sont que des scènes de la vie privée. Le fils de l'écuyer et de la duègne part de la maison paternelle, chargé d'une science qui n'a rien de pratique, curieux et candide, gonflé d'espérances et ivre de liberté. La vie va former ce « niais » et rabattre son vol : un peu d'instinct, beaucoup de poltronnerie l'écartent de la grosse malhonnêteté; il cède à l'occasion ou à la nécessité, mais, tout compte fait, il aime mieux faire fortune sans risquer les galères ni l'infamie. Dans les compagnies étranges où le sort le jette, il apprend combien Gil Blas est peu de chose dans le monde, que le monde n'a pas pour principale affaire de contenter, d'admirer Gil Blas. Sa vanité lui attire de dures disgrâces : il comprend qu'elle est un piège où nous nous prenons nous-mêmes; il s'instruit à la rendre intérieure. Il acquiert l'habitude de se méfier des autres et de Ini. Le hasard d'une bonne action qu'il n'a pas méditée le fait intendant d'une riche maison, aimé de ses maitres. Il y vivra paisiblement, grassement; il pourra presque s'enrichir sans voler, et il mourra à peu près honnête homme.

Mais, en 1724, le troisième volume jette Gil Blas hors de la maison de don Alphonse, dans de nouvelles aventures, dans un monde plus relevé : le tableau de genre s'agrandit en tableau d'histoire. Gil Blas devient le favori du duc de Lerme ; et nous pénétrons à la cour, par la petite porte, il est vrai, et les couloirs dérobés. Nous voyons l'envers et les dessous de ces imposantes machines qu'on nomme ministère, administration, gouvernement, les égoïsmes éhontés, la basse corruption, les intérêts sordides, qui sont les ressorts des grandes affaires. Que s'est-il passé de 1714 à 1725? Lesage a-t-il mis la main sur des documents incounus? Nou, il y a simplement que la Régence a passé, en son débraillé, dans sa cynique impudence, étalant ce que la majestueuse personne de Louis XIV

cachait: il y a que Lesage a vu l'abbé Dubois gouverner le Régent, tandis que Philippe V avait Albéroni. Ces scandales s'éloignent: Fleury assoupit les affaires, les remet dans un train de moyenne honnêteté ou de silence discret. Lesage publie en 1735 la fin de son roman: il répète la vie politique de Gil Blas, et le présente avec Olivarès dans les mêmes rapports où il était avec Lerme. Mais tout est changé dans cette répétition; le ministre est honnète, le favori est honnête; on tâche de faire le mieux possible les affaires du roi et de l'État. L'égoïsme est réduit au minimum nécessaire à la vérité. Il est visible que l'auteur, depuis onze ans, a pris une meilleure idée du personnel qui gouverne.

La composition du roman est faible : il est difficile qu'il en soit autrement dans une œuvre publiée en trois fois, de dix ans en dix ans. Lesage a gardé le procédé de Mlle de Scudéry, celui qui permet de développer un sujet en dix tomes. Chaque personnage raconte son histoire à un moment ou à l'autre; et il y a bien des aventures où Gil Blas n'est jeté que pour donner occasion à quelqu'un de paraître et de narrer sa vie. On retrancherait la plupart de ces histoires sans dommage pour le roman. Il y a bien des aventures, aussi, dont Gil Blas est le vrai héros, et dont la suppression ne ferait rien perdre à l'ouvrage. Nous touchons ici

au grand défaut de la conception de Lesage.

Il est d'usage de louer l'invention du caractère de Gil Blas : ce garcon qui est si peu héros de roman, bon enfant, sans malice. sans délicatesse, sans bravoure, mais admirablement résistant par le manque même de profondeur, qui ne prend jamais la vie au tragique, qui se relève et se console si vite de toutes ses disgrâces. toujours tourné vers l'avenir, jamais vers le passé, toujours en action, jamais rèveur ni contemplatif, que l'expérience mène rudement de la vanité puérile à l'égoïsme calculateur, et qui finit par s'élever assez tard à une solide encore qu'un peu grosse moralité; ce personnage-là, dit-on, c'est notre moyenne humanité. Il me semble qu'il faut prendre garde de trop louer l'idée philosophique qui a déterminé le caractère de Gil Blas. Ce n'est, si je puis dire, qu'un caractère à tiroirs. Lesage l'a fait assez vaste pour contenir toutes les aventures, assez souple pour relier les plus diverses. Si Gil Blas a tant d'équilibre et de ressort, c'est qu'une fois l'aventure achevée, heureuse ou malheureuse, l'auteur a hâte de l'engager dans une autre. Le personnage s'éparpille dans cette multiplicité d'incidents et d'actions. Gil Blas n'a pas, ou n'a qu'à un degré insuffisant, les deux conditions essentielles d'un caractère, la personnalité et l'identité. A sa définition, il manque ce qu'ou appelle la difference : il n'a que le nom d'individuel; autrement, il est tout le monde. Par suite, rien n'avertit, sauf le nom, que ce soit le même homme qui est dans la caverne des voleurs et dans le palais d'Olivarès : aucune nécessité psychologique ne lie les diverses aventures du personnage. Comme on peut en retrancher, on pourrait en ajouter indéfiniment.

La grande affaire de Lesage est de peindre les mœurs : son roman est une galerie de tableaux, souvent charmants et vrais, Son originalité est de noter toutes les choses extérieures par lesquelles les hommes se révèlent; ce sont d'abord leurs actes, et leurs paroles, puis leur geste, leur physionomie, toute leur apparence physique, puis leurs habits et leur train de maison, leur logement, leurs meubles, leurs repas; c'est leur profession : Lesage, avant Diderot, n'oublie jamais de faire entrer la condition dans la composition du caractère. En un mot, Lesage est un réaliste, un des grands artistes que nous avons en ce genre. Il est exquis de vérité pittoresque, en peignant le diner d'un chanoine ou la figure d'une duègne. Il pousse plus avant dans la voie indiquée par La Bruvère : il recule les réalités intérieures et intelligibles, et il amène en pleine lumière les réalités sensibles. De là la médiocre profondeur de son observation psychologique : le réaliste qui s'attache à garder aux choses extérieures tous les accidents de leur individualité, est forcé de se tenir aux vérités movennes de la vie de l'âme. Pour que ses peintures soient comprises, il faut qu'il soutienne la particularité physique par la généralité morale. Il se contente d'utiliser les vérités acquises, et qui sont du domaine commun.

Au réalisme de Lesage se rattache encore la médiocre élévation de son œuvre : il se dégage du livre une philosophie expérimentale, qui intéresse l'égoïsme dans la moralité, une sagesse terre à terre, d'autant plus vulgaire qu'elle est moins amère et plus riante. Lesage n'est pas de ceux que la vision du réel oppresse. Il voit nombre de coquins, de fripons, de demi-coquins surtout et de fripons mitigés, parmi lesquels surnagent quelques honnètes gens : il voit partout des instincts brutaux ou des vices raffinés, l'intérêt et le plaisir se disputant le monde, et ne laissant guère de place au désintéressement et à la vertu. Il sait de quoi est fait ce qu'on appelle dans le monde un honnête homme, et il ne compose pas le sien d'éléments bien délicats. Et ainsi, jusque dans la conception morale que semble exprimer la dernière partie du roman, Lesage ne dépasse pas le possible et le réel : on ne saurait dire que Gil Blas soit un idéal; il arrive à être à peu près la moyenne d'un honnète homme, après avoir été un peu au dessous.

Une chose qu'il faut louer presque sans réserve chez Lesage, c'est le style, naturel jusqu'à la négligence, et pourtant plus travaillé qu'il ne semble d'abord, léger et fort tout à la fois, piquant, imprévu, abondant en traits, avant le relief et le mordant du

style dramatique. Ce style est d'un caractère à peu près constamment satirique: très rarement, il est tout à fait objectif. Mais la satire de Lesage est pittoresque; elle est une peinture des hommes et de la vie; et c'est par là que Lesage est au xviii siècle le véritable héritier de Molière et de La Bruyère, à l'exclusion de tous ces auteurs de comédies qui ne savent que diriger des épigrammes pincées contre les mœurs sans les représenter au vif.

## 2. MARIVAUX ROMANCIER. L'ABBÉ PRÉVOST.

Le réalisme de Lesage était incomplet, limité précisément par le cadre qu'il avait choisi. Plaçant son action en Espagne, il s'obligeait à tout *imaginer*: rien de ce qui était exact n'était « d'après nature », puisque Lesage n'avait pas vu l'Espagne, et ce qui était « d'après nature » ne pouvait ètre exact, puisque les mœurs françaises ne pouvaient passer dans une action espagnole sans un certain arrangement. Avec Marivaux , le roman fait un grand progrès par cela seul que la Vie de Marianne et le Paysan parvenu

se passent en France, à Paris.

Malgré la composition làchée, et l'inachèvement des deux œuvres, il y a progrès aussi dans la conception et le développement des caractères principaux. Le nombre des aventures est réduit, et toutes les aventures aident le personnage à se caractériser. Ni la personnalité, ni l'identité ne font défaut à Marianne et à Jacob. Marianne est une petite personne, honnète d'instinct, fine d'esprit, sensible, vaniteuse, coquette : un type féminin, mais une femme. Et Jacob est un Champenois rusé sous des formes naïves, àpre au gain, sous sa ronde bonhomie, patient, énergique, sensé, d'une grosse probité sans délicatesse, exploitant sans scrupule les vices qu'il méprise. C'est un homme, lui aussi, ce n'est plus l'humanité.

Comme Gil Blas, Marianne et Jacob sont chargés de nous montrer les milieux qu'ils traversent, l'une d'enfant trouvée devenant demoiselle de boutique, mise au couvent, lancée dans le monde, s'acheminant à un riche mariage; l'autre, de laquais s'élevant à la condition de fermier général. Ces deux existences, la dernière surtout, répondent mieux que celle de Gil Blas aux conditions de la vie réelle, et par conséquent à celles du roman réaliste.

La peinture de mœurs, chez Marivaux, est d'une précision très poussée. L'intérieur des demoiselles Habert, dans le Paysan parvenu, est un délicieux tableau, d'où se dégage une discrète ironie : il y a là des demi-teintes, un demi-jour assoupi, dont l'effet est

<sup>1.</sup> Cf. chap. 11, 1, et la note 1, p. 653.

exquis. Plus violente est, dans la Vie de Marianne, la peinture de la boutique de Mme Dutour. Mme Dutour, bruyante, indiscrète, sans tact, colère, foncièrement bonne et serviable, est un type populaire merveilleusement attrapé : sa dispute avec le fiacre est d'une intensité brutale, d'une vérité canaille qui n'ont pas été dépassées. Le réalisme de Marivaux est bien plus objectif que celui de Lesage : la satire s'y enveloppe, jusqu'à disparaître dans l'expression impersonnelle.

Mais, tel que Marivaux nous est apparu dans son théâtre, il est aisé de deviner que la peinture des mœurs et des milieux ne l'occupera pas seule dans ses romans. Ce sont en effet des pièces d'analyse psychologique, des études de mécanisme mental d'une intinie délicatesse, où la minutie des relevés aboutit parfois, surtout dans la Vie de Marianne, à une prolixité fatigante. Pour se donner carrière avec vraisemblance, Marivaux a adopté la forme de l'autobiographie. Jacob est plus simple, aussi s'analyse-t-il moins : mais Marianne, dans sa petite personne, est infiniment compliquée. Elle nous explique par le menu, délicieusement, ce qu'il y a de rouerie native dans l'innocence d'une ingénue, et ce qui, dans une bonne nature, peut s'épanouir de férocité coquette : lisez la la scène de la première messe où Marianne, en toilette, fixe l'admiration des hommes et la jalousie des femmes. Comme elle lit en elle-même, Marianne est fine à déchiffrer les autres : elle fait des portraits, qui feraient honneur à un psychologue; il y a bien du cailletage féminin dans l'abondance de son développement, mais bien de la précision fine sous le cailletage. Marivaux, qui n'aime pas les dévots, démonte leurs manèges d'une main impitoyable : tout le patelinage de M. de Climal, ses ruses pour venir à bout de Marianne, ses précautions pour assurer et son honneur et sa conscience, tout cela est peint de main de maître. C'est peut-être depuis Tartufe le seul hypocrite qu'on ait réussi à mettre debout. Dans le Paysan parvenu, rien de plus comiquement humain que la facon dont l'affection pour un beau garcon s'insinue chez une vieille fille dévote.

Le roman de Marivaux, dans ces analyses, reste toujours plus près de la réalité que son théâtre. Sans doute, la liberté des mœurs du xvmº siècle ne s'y représente pas expressément, et Marivaux — c'est du reste à son honneur — ne tient pas lieu de Crébillon fils ou de Laclos <sup>1</sup>. Cependant l'immoralité foncière du temps

Contes dialogués de Crébillon fils. Paris, Quantin, in-8, 1879; Claude-Prosper Jolyot de Crébillon, fils du poète tragique (1707-1777). — Choderlos de Laclos (1741-1803), les Luaisons dangereuses, 4 vol. in-12, 1782. — A consulter: F. Caussy, Laclos, 1905. — Crébillon fils et Laclos sont deux hommes de talent. Les Liaisons dangereuses sont un chef-d'œuvre d'analyse (11e éd.).

se trahit dans son roman par le même parfum de sensualité que nous avons senti dans son théâtre; mais ici il est plus âcre et plus fort. Marianne est une jolie fille qui fera son chemin par sa figure, qui le sait, qui le veut. C'est pis encore pour Jacob : les femmes font la fortune de ce laquais. On ne sent pas une réserve de l'auteur sur ces moyens de parvenir.

Marivaux, dans l'ensemble de la littérature européenne, fait la transition d'Addison à Richardson. C'est bien l'homme qui a essayé d'acclimater en France le journal moral à l'imitation du Spectateur: Marianne et Jacob sont d'infatigables moralisateurs. Ils ne nous font pas grâce d'une des conclusions de leur expérience. D'autre part, Marivaux a été chez nous un des fondateurs de la sensibilité littéraire: la satire se retire devant l'attendrissement; surtout dans la Vie de Marianne, le touchant, le pathétique abondent; l'héroïne est un cœur sensible, et toutes les pages importantes de sa vie sont trempées de larmes. Seulement, chez Marivaux, ce n'est pas un jeu, une rhétorique: c'est la pente de sa nature et de son talent.

Manon Lescaut est une contemporaine de Marianne et de Jacob. L'histoire de Manon est la seule œuvre qui subsiste de l'abbé Prévost 1. Inutile de raconter la vie décousue, inquiète, désordonnée de l'écrivain. Son œuvre, vaste et improvisée, sent la copie entassée pour vivre : ce sont des compilations historiques et géographiques, des romans romanesques, parfois sombres et mélodramatiques, toujours sentimentaux et moralisateurs à outrance. L'abbé Prévost fut un des plus actifs vulgarisateurs de la littérature anglaise. Dans son journal le Pour et le Contre, suivant l'exemple des journaux littéraires rédigés par les réfugiés de Hollande, il s'occupe beaucoup de l'Angleterre; c'est lui qui plus tard met en français Paméla (1742) et Clarisse Harlowe (1754).

Dans toute cette production, malgré l'intérêt de certaines peintures de mœurs et de certaines parties de sentiment (App. XXII), il n'y a vraiment que Manon Lescaut qui compte. Ce petit chef-

<sup>1.</sup> A.-F. Prévost d'Exiles (1697-1763), novice chez les Jésuites, volontaire à l'armée, revient aux Jésuites, retourne à l'armée, fait profession et reçoit la prêtrise chez les Benedictus de la Réforme de Saint-Maur, qui l'emploient à enseigner, à prècher, puis, à Saint-Germain-des-Prés, au travail de la Gallia Christania. Ils'enfuit en 1728 en Angleterne, en Hollande, de là rentre en France en 1734, avec la protection du prince de Conti, dont il devient aumònier. Son premier roman commença à paraître en 1728 : Mémoires et aventures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde, autobiographie romancée; puis en 1731, Cléveland; en 1735, le Doyen de Killerine. L'Histoire du chevalur Des Grieux et de Manon Lescant parut en 1731, pet, in-12 (7° vol. des Mém. d'un h. de qual.). Le journal le Pour et Contre parut de 1733 à 1740, 20 vol. in-12. Prévost rédigea aussi le Journal étranger en 1755. — Éditions : Œuves choisies, Paris, 1783 et suiv., 54 vol. in-18; 1810 et suiv., 55 vol. in-8. — A consulter : Il. Harrisse, l'Abbé Pr., sa vie, ses romans, 1899.

d'œuvre fut écrit en dehors de toute influence anglaise, plusieurs années avant que Richardson eût publié Pamela. C'est une œuvre de sincérite échappée à un faiseur, qui oublia ce jour-là ses habitudes de diffusion larmoyante et précheuse. Prévost a fait cette simple histoire avec quelques souvenirs de sa vie orageuse : il l'a contée rapidement, sans dissertations et sans gros effets, avec un naturel qui donne la sensation de la vie même.

Et pourtant cet ouvrage contient quelque chose de rare dans la vie, et que le roman avait rejeté depuis Mme de la Fayette comme une pure idée de roman : il y a une grande passion, une passion qui absorbe deux êtres, dévorant leurs âmes et leurs existences. Mais les circonstances de cette passion, les actes des êtres qui en sont possédés, font de cette rare passion une réalité. La passion n'est pas ici quelque chose de mystérieux, de magique, qui élève l'homme au-dessus de l'humanité, qui l'affranchisse des conditions communes de l'existence : la passion, pure et souveraine, est aux prises avec les petitesses des caractères et les misères de la vie. Les nécessités intérieures et extérieures font qu'elle dégrade et Manon et Des Grieux, précisément par son irrésistible puissance. Leur dignité, leur honneur leur commandent de se séparer : ils s'aiment tant qu'ils s'avilissent par la persistance de leur amour. Des Grieux consent à tout, à tout ce qu'un homme devrait refuser, pour garder Manon. Manon est une petite fille sans instinct moral, qui ne sait qu'aimer son chevalier. Il n'y a qu'une chose qu'elle ne puisse faire pour lui : c'est d'être pauvre, mal vêtue. Tout le roman est dans les révoltes de l'honneur chez l'homme, dans l'effort de la femme pour accorder l'amour et la coquetterie.

Autour du couple, mettous les convoitises des hommes qui ont de l'argent, la cupidité brutale d'un soldat ivrogne, joueur, escroc, frère de Manon, qui s'en fait l'exploiteur : nous aurons ce roman réel plutôt que réaliste, pathétique sans déclamation, expressif sans dessein pittoresque, et qui, malgré le sujet, malgré les héros, malgré les milieux, reste chaste; l'auteur n'a eu aucune pensée brutale ou polissonne : il n'a vu que la puissance de la passion qu'il voulait peindre. La lecture de Manon Lescaut est plus innocente que celle du Paysan parvenu.

### 3. LE ROMAN PHILOSOPHIQUE.

L'esprit philosophique ne manqua pas de s'emparer du roman et de le faire servir aux intérêts de sa propagande. Pour gagner les gens du monde, aucun genre ne convenait micux.

La recette du roman philosophique est assez simple : deux

ingrédients, l'esquisse satirique des mœurs, la description polissonne de la volupté sensuelle, servent à masquer la thèse philosophique. On peut dire que Montesquieu dans ses Lettres persanes a créé le genre. L'Orient, Turquie, Perse, Inde, Chine, deviendra de plus en plus à la mode; et nombre d'écrivains y placeront leur action romanesque, on y trouve un double avantage : les mœurs orientales donnent toute liberté à l'imagination grivoise; de plus, on est dispensé de peindre les mœurs avec exactitude.

Chaque philosophe met sur le roman l'empreinte de son tempérament comme de sa doctrine : Voltaire y porte son esprit mordant, sensé, léger, son ironie dissolvante et meurtrière, peu de sensibilité, peu de tirades; il excelle à trouver les faits menus, secs et précis, qui font apparaître l'absurdité d'une opinion. Diderot pense, déclame, argumente, s'abandonne à son imagination fougueuse et cynique, verse pèle-mèle les vues ingénieuses, profondes, fécondes, sur la littérature, la société, la morale, les effusions ardentes d'une sensibilité lyrique, les impiétés énormes et les obscénités froidement dégoûtantes. Saurin, Duclos, Marmontel, une foule d'autres font passer leur esprit aiguisé ou leur philosophie ronflante dans des récits, dont quelques-uns ont fait grand bruit en leur temps, et nous paraissent les plus ennuyeux de tous aujourd'hui. A l'imitation des philosophes, un érudit, l'abbé Barthélemy, se sert du roman pour vulgariser la connaissance de l'antiquité hellénique; par malheur, la faiblesse de l'invention littéraire fait tort à la solidité de l'érudition, à la probité des recherches, à l'intelligence des interprétations.

La Nouvelle Heloise i est, avant tout, un roman philosophique : une foule de thèses sociales et morales sont posées, discutées, résolues dans des lettres particulières; et le roman lui-même, dans l'ensemble de son développement, démontre une des thèses favorites de Jean-Jacques. Nous aurons à voir la place qu'il tient dans l'œuvre et le système du philosophe. Mais, au point de vue seulement du genre et de la forme d'art, la Nouvelle Héloïse est considérable. On a fait déjà des peintures de la vie intime et domestique : jamais on n'a représenté avec une gravité si sérieuse les occupations du ménage, les soins, les devoirs de la maîtresse de maison, les actes, les aspects de la vie du propriétaire. Il y a ici une intimité que le roman n'avait pas encore atteinte.

En second lieu, la nature fait ici son entrée. Lesage, Marivaux ont représenté des milieux: mais ils n'y ont cherché que l'homme, ils y ont relevé tous les indices caractéristiques d'une vie ou d'une société. Rousseau fait place à la nature pour elle-même;

it a montre en face de l'homme, autour de l'homme, douce ou triste à ses sens; il en fait le cadre et l'accompagnement des souffrances et des joies humaines, qui y ressortiront plus puissantes<sup>1</sup>.

La composition se serre, devient plus logique, partant plus vraie, puisque la liaison des phénomènes est un élément fondamental de notre croyance à la réalité des choses. Rousseau nous développe une vie. Lesage et Marivaux l'ont fait sans doute; mais Lesage nous donnait une collection d'épisodes, Marivaux une suite d'aventures : Rousseau nous fait assister à l'évolution des consciences. Si peu psychologue qu'il soit, il dépasse ici le psychologue Marivaux. Enfin, parmi tant de romans philosophiques, la Nouvelle Helose a un caractère particulier : c'est la première fois qu'un romancier exerce à ce titre la fonction de directeur de conscience; et par la Rousseau découvre à ses successeurs une puissance nouvelle du genre.

Sous l'influence de Rousseau, à qui on laissera comme toujours ce qu'il a de meilleur, le roman se fera sensible à outrance, et se remplira de bavardage humanitaire. Restif de la Bretonne délaye les idées du maître dans des œuvres aussi vulgaires que nombreuses; il n'appartient presque plus à la littérature, et je ne le nommerais pas sans le réalisme intime et sérieux de quelques parties de Monsieur Nicolas. Et tandis que Florian dévie vers la fade idylle de goût des tableaux rustiques éveillé par Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre offre une nature inconnue et lointaine a la curiosité de ses contemporains : avec Paul et Virginie, nous le verrons, commence à s'opérer une révolution esthétique.

<sup>1.</sup> Cl. D. Mornet, le Sentiment de la nature en France de J.-J. Rousseau a Bernardin de Saint-Pierre, 1907.

<sup>2.</sup> Restif de la Bretonne (1734-1806), ouvrier à l'Imprimerie Royale: Le Paysan perverti, 4 vol. in-12, 1776; Monsieur Nicolas, ou le Caur humain dévoilé, 16 vol. in-12, 1796-1797.

<sup>3.</sup> Le chevalier de Florian (1755-1794), page du duc de Penthièvre, puis officier de dragons: Galatée, 1783; Numa Pompilius, 1786; Estelle, 1788; Gonzalre de Cordoue, 1791; Fables, 1792. Œuvres. Paris, 1820-1824, éd. steréotype, 20 vol. m-18. — A consulter: L. Claretie, Florian (Classiques populaires), Lecène et Oudin, 1888

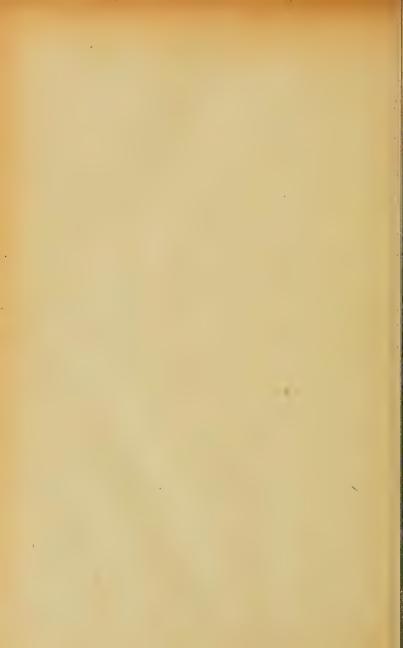

# LIVRE III

# LES TEMPÉRAMENTS ET LES IDÉES

### CHAPITRE I

### UN RETARDATAIRE : SAINT-SIMON

1. Vie, humeur, idees. Composition des Mémoires. - 2. L'artiste.

Un des contrastes les plus frappants que présente le xvur siècle, c'est Saint-Simon contemporain de Voltaire et de Montesquieu : les Mémoires sont rédigés dans les années où paraissent les Lettres Anglaises, où se forme l'Esprit des lois. Jamais homme ne fut moins de son siècle que le duc de Saint-Simon 1 : par ses idées, c'est un féodal; par son tempérament, il est notre contemporain. Ce duc gothique est le plus moderne artiste de la littérature antérieure à la Révolution. Il fait penser à M. d'Epernon et à Michelet.

# 1. CARACTÉRE DE SAINT-SIMON.

Né en 1675, d'un père très vieux, qui devait sa fortune et son titre à Louis XIII, il grandit loin de la cour de Louis XIV, parmi les souvenirs de l'autre règne, dans une dévo fon attendrie au feu

<sup>1.</sup> Éditions. Mémoires, éd. princeps, 21 vol. in-8, 1829-1830; 2º éd. Chéruel, 20 vol. in-12, Hachette, in-18, 1872; éd. de Boislisle, en cours de publ., 14 vol. in-8, 1879-1900 (Coll. des Gr. Écr.), Hachette; Écrits inédits, éd. Feugère, Hachette, 8 vol. in-8; Projets de gouvernement du duc de Bourgoyne, Mémoire attribué a Saint-Sumon, éd. P. Mesnard, Paris, Hachette, 1869. — A consulter: Taine, Essais de critique et d'histoire; E. Faguet, les Grands Maîtres du xviv svécle, Paris, in-12, 1885; G. Boissier, Saint-Simon, Hachette (Coll. des Gr. Écriv fr.), in-16, 1802, le P. Bliard, de la C. de J., les Mémoires de Saint-Simon et le Pere Tellier, in-8, Paris, 1891.

roi, au « roi des gentilshommes », qui enveloppait une sourde aversion pour le roi des commis. Mousquetaire gris à dix-sept ans, mestre-de-camp de cavalerie, il est démissionnaire en 1702, de dépit de n'avoir pas passé brigadier : le roi, qui à cette date avait plus que jamais besoin d'officiers, et qui n'aimait pas les esprits si prompts à fixer leur droit, ne lui pardonna jamais d'avoir quitté l'armée. C'est une des caractéristiques de l'organisation sociale de ce temps, que cet homme mal vu du roi, et qui n'aimait pas le roi, ait vécu plus de quinze ans près du roi, sans songer a quitter, sans qu'on songeat à le renvoyer, parce que, étant duc et pair, sa place était là. Même après sa lettre anonyme à Louis XIV, si éloquente et si dure, soupconné et, dans l'esprit du roi, convaincu de l'avoir écrite, il resta à la cour. Il fut de la cabale du duc de Bourgogne, et put fonder de hautes espérances de fortune sur le prochain règne : la mort du prince le fit désespérer du bonheur public et du sien. Mais le duc d'Orléans l'aimait et l'estimait. Saint-Simon fut appelé au conseil de Régence; son rôle n'y fut important que dans les circonstances où ses rancunes servaient les idées ou les intérêts du gouvernement, dans la substitution des conseils aux ministres, dans la déchéance des princes légitimés. Le grand acte de la vie publique de Saint-Simon fut son ambassade de 1722 : mission tout honorifique qui consistait à demander au roi d'Espagne la main de l'infante pour Louis XV. Après la mort du Régent, Saint-Simon se retire : il vit jusqu'en 1755, dans son hôtel de la rue Saint-Dominique et dans son château de la Ferté-Vidame, écrivant avec une activité fiévreuse.

Ce qu'il écrivait, c'était le détail de ses idées et de ses affections: un parallèle des trois premiers rois Bourbons, où Louis XIII était le grand homme des trois, toute sorte de mémoires sur les duchés-pairies, sur leurs origines et leurs privilèges, toute sorte de mémoires historiques et politiques. Ayant eu entre les mains, vers 1730, le journal de Dangeau, il revit jour par jour la vie du grand roi et de la cour; tous ses souvenirs, ses froissements, ses haines d'autreiois, remontèrent à sa mémoire, échauffèrent son imagination; la sécheresse, la courtisanerie de Dangeau le dégoûtèrent; et il se mit à l'annoter, mettant sous chaque fait, sous chaque nom, tout ce que sa lecture avait remué en lui d'anciennes impressions. Quand il eut annoté Dangeau, il se sentit seulement en haleine il éprouva le besoin de rédiger, lui aussi, ses Mémoires, il reprit les notes que, depuis l'âge de dix-huit ans, il avait entassées, et, gardant toujours une copie de Dangeau devant les yeux, pour lui donner le fil de l'exacte chronologie, il composa 1 cette

<sup>1.</sup> A partir de 1740.

œuvre volumineuse qui embrasse les vingt dernières années de Louis XIV, avec toute sorte de digressions sur les parties antérieures du règne, et l'époque de la Régence.

Saint-Simon pensa de bonne heure à être l'historien de son temps : à l'armée, à la cour, il a ramassé curieusement la plus ample information. Il a tâché de veir, ou de se faire instruire par ceux qui avaient vu. Il interrogeait sans cesse, aprement, avec une insistance de juge d'instruction, femmes, ministres, généraux, courtisans, diplomates, médecins, et même valets de chambre : de chacun il tirait une bribe du présent ou du passé. Il ne les làchait que vidés. Il a donc eu d'abondants matériaux. Mais il n'en a pas fait la critique : il n'avait ni l'âme ni la méthode d'un savant. Il n'a pas contròlé suffisamment les témoignages: il a négligé les documents écrits qui auraient ruiné bien des on-dit qu'il a enregistrés; il a cru à tout ce qui flattait son désir ou son aversion. Ses Mémoires fourmillent d'inexactitudes, d'erreurs, de mensonges même, de ces mensonges passionnés qui échappent aux honnêtes gens de petit esprit; ils ne doivent être consultés qu'avec bien des précautions comme document historique.

Le marquis d'Argenson définissait notre duc et pair « un petit dévot sans génie et plein d'amour-propre ». Mettons à part le génie littéraire que d'Argenson ne pouvait soupconner : la vie et les écrits de l'homme démontrent la justesse de ce jugement.

Saint-Simon est un très honnête homme, et très pieux, d'une ferveur qui le conduisait chaque année faire une retraite à la Trappe. Cependant il a la piété large et tolérante : ami des jansénistes, il ne s'engage pas dans la secte. Fidèle catholique, il n'a pas la haine du protestant, et condamne la Révocation de l'Édit de Nantes. Il a en horreur les querelles ecclésiastiques, les tracasseries, les persécutions. Cette facon d'entendre la religion est ce qu'il y a de plus intelligent en lui. Car il a du reste l'esprit médiocre, étréci, déformé par un amour-propre aussi mesquin que violent. Ce grand seigneur dont la noblesse était mince, est l'homme d'une idée : il est duc et pair. Tout l'univers se subordonne pour lui à la grandeur des ducs et pairs. C'est le principe de ses idées politiques, par lesquelles il se rapproche de Fénelon. Il hait Louis XIV et « ce long règne de vile bourgeoisie », il hait Richelieu et Mazarin, tous les ouvriers de la monarchie absolue. Il veut relever la noblesse : il fait un rêve féodal, il remonte jusqu'à Philippe le Bel, au temps où il s'imagine voir les « fiers légistes » aux pieds des nobles pairs qui composent le Parlement, la cour du roi. Voilà où il voudrait revenir. Comme au reste il est honnête homme, il serait patriote, ami du bien public, pitoyable au menu peuple : du moment que les petites gens se connaîtraient

et ne « prétendraient » rien contre la hiérarchie, Saint-Simon gouvernerait en bon propriétaire et bon père de famille. Il est plein

de bonne volonté patronale et nationale.

Le temps ne se prêtait guère à réaliser ses rêves; et il ne s'en aperçut pas. Entre 1715 et 1720, pendant que Montesquieu écrivait ses Lettres persanes, il opinait pour la banqueroute, pour la convocation des États généraux, avec la tranquillité d'un contemporain du roi Jean. Rédigeant ses Mémoires au temps où le roi de Prusse cajolait Voltaire, il y notait l'envoi en exil d'un certain « Arouet, fils, écrit-il, d'un notaire qui l'avait été de mon père, et de moi »; il n'eût pas parlé de cette bagatelle, « si ce Arouet n'était devenu une sorte de personnage dans la république des lettres, et même une manière d'important dans un certain monde ». Ces deux lignes, aux environs de 1745, sont d'une belle force.

Son entêtement aux prises avec les circonstances eut un piteux résultat : ne pouvant faire que la noblesse eût un pouvoir réel, il se rabattit sur des apparences, des formes vides : il défendit les prérogatives extérieures, les privilèges de vanité, toutes les distinctions qui mettaient une barrière entre les nobles et les bourgeois, entre les nobles d'épée et les robins, entre les pairs et tout le monde. Il disputa, tracassa, plaida sur l'étiquette, les préséances, les titres, avec une passion puérile qui lassa jusqu'à Louis XIV. « M. de Saint-Simon, disait le roi, ne s'occupe que des rangs et de faire des procès à tout le monde. » C'était vrai : mais le grand roi avait tort de se plaindre. N'était-ce pas faire son jeu que de prendre au sérieux les distinctions dont il amusait l'inutilité de toute cette noblesse ramassée à la cour?

Saint-Simon donna à plein dans le piège tendu par la royauté: trouvant les voies de l'ambition fermées, il se jeta furieusement dans celles de la vanité. Il s'y aigrit, s'y rapetissa dans les mesquines cabales, les pointilleries futiles. Il y perdit, s'il l'eut jamais, la capacité des grandes affaires, il y devint incapable de jugement et de justice. Il enveloppa dans un mépris mêlé de jalousie tous les favoris, ministres, généraux, que leur naissance n'égalait pas à leur emploi, sans distinction de mérite, sans compensation de services. Il lui suffit, pour nier le talent de Villars, que sa noblesse soit courte et douteuse; pour verser l'outrage sur Vendôme, que son origine royale soit illégitime. Ce pieux et vertueux seigneur a des haines folles contre tout ce qui blesse sa conception d'un État féodal où les ducs et pairs seraient la clef de voûte.

Ces idées sont d'un autre temps, surtout parce qu'elles revêtent la forme de théories surannées. Elles prennent aussi une couleur singulière par le tempérament de l'homme qui les exprime. Mais prenons-y garde : il y a au xvine siècle une foule de Saint-Simons au petit pied, toute une noblesse à l'esprit court, murée dans ses souvenirs et ses préventions, d'autant plus entêtée de ses vains privilèges que l'extérieur est tout ce qui lui reste; conrtisans, nobles de province, ce seront ceux-là qui se rendront insupportables au reste de la nation, exaspéreront les plus pacifiques, et nous condamneront par leur égoïsme inintelligent aux convulsions d'une révolution violente.

### 2. L'ARTISTE DANS SAINT-SIMON.

La nature avait mis en ce petit duc d'admirables facultés d'artiste, que son inaction forcée, ses passions rentrées ont développées. Borné du côté de l'intelligence, il a une sensibilité démesurément irritable et vibrante. Il est tout nerfs, toujours secoué de passion, bouillant et débordant, Mais la nature l'a fait curieux, elle lui a donné des yeux aigus, qui ramassent tous les ensembles et tous les détails, une mémoire étounante pour rappeler les images dans toute la fraicheur de la sensation première. Il n'est point écrivain à idées, et ne se soucie guère du monde intelligible. Il n'est ni philosophe, ni moraliste; il est peintre. Il a le don de l'intuition psychologique. Plus pénétrant que La Bruyère et que Lesage, opérant sur la matière vivante, toujours en mouvement et qui se dérobe à chaque instant, il démonte les actions avec une sureté magistrale, dissèque les sentiments, saisit les plus fugitives traces des forces qui composent la vie morale. Mais il est bien le contemporain de Lesage et de La Bruvère, par ce don de traiter toutes les apparences sensibles comme le chiffre qui contient l'homme intérieur.

Ses haines avivent sa curiosité, rendent ses yeux plus prompts « à voler partout en sondant les âmes »; elles aveuglent son jugement, mais elles éclairent sa vision. Son cas est singulier : injuste et partial jusqu'à la férocité, il ne voit jamais trouble; la passion donne à son regard une vigueur plus percante. Rien ne prouve mieux qu'il y a en lui un artiste : la réalité le saisit, en dépit de ses préventions de ses aversions, de ses théories; et il lui est aussi impossible de ne pas la rendre que de ne pas la voir. De là vient que ses portraits sont si vivants, si vrais, quoique souvent si injustes. Son instinct d'artiste trompe ses sympathies d'honnête homme et jusqu'à ses opinions de duc et pair.

Voilà comment Saint-Simon, qui peut être redressé ou démenti presque à chaque page, reste pourtant le seul peintre qui nous rende la cour de Louis XIV. Ce qui est pour l'esprit est souvent faux : mais ce qui est pour la sensation est toujours réel. Il y a dans ces Mémoires une abondance, une variété de silhouettes, de croquis, de charges, de portraits en pied, de vastes tableaux, qui font vivre devant nous, comme réels et tangibles, les contemporains du grand roi, ses courtisans, sa famille et lui-même. En deux lignes, Saint-Simon vous campe le bonhomme sur ses jambes, dans son attitude favorite, avec son expression particulière de physionomie : ailleurs il le développe, le fouille, en dévide les entrailles, n'y laisse rien d'obscur ou d'inexpliqué. Il a le sentiment de la vie, c'est-à-dire du changement : il voit les hommes s'épanouir ou se dessécher, leur personnalité se fondre et se refaire: il note ce travail insensible du temps, qui dégrade et renouvelle les figures. Ses impressions se modifient, il revient au modèle, il s'y attaque avec une nouvelle rage, pour le fixer dans son état actuel, qui bientôt ne sera plus. De là vient qu'il nous donne plusieurs portraits de Fénelon, de la duchesse de Bourgogne, de Mme de Maintenon : et combien d'études du grand Roi!

Avec les individus, il regarde les masses. Tantôt il ramasse toute une scène en quelques traits, par un dessin large, hardiment simplifié; tantôt il développe d'immenses tableaux, comme ceux de la mort de Monseigneur, et du lit de justice qui dégrade les enfants légitimés de Louis XIV. Son récit est grouillant de vie, et l'impression a cette netteté qu'un art supérieur peut seule donner. Une foule d'individus, de mouvements, d'actions se mèlent, se croisent, se succèdent; chaque individu est analysé, chaque mouvement décomposé, chaque action détaillée. Rien ne s'embrouille pourtant et ne se confond; à de certains moments, toutes les particularités reculent et s'effacent; on ne voit plus que les ensembles, les mouvements généraux, les caractères saillants. Je ne sais où l'on pourrait trouver une pareille exactitude de vision, unie à une

pareille ampleur.

Saint-Simon a égalé sa puissance d'expression à sa puissance de sensation : c'est tout dire. Il écrit d'un style heurté, fougueux, tout plein de contrastes, de disparates, de brusqueries, d'audaces, de négligences. « Je ne suis point un sujet académique, dit-il de lui-mème; je suis toujours emporté par la matière. » C'est en effet sa passion qui se dégage, sa sensation qui se réveille. Aucune intention littéraire n'intervient dans le choix de l'expression. La métaphore y pullule, mais la métaphore qui n'est pas un procédé de rhétorique, et qui enregistre la vibration intime de la personnalité au contact des choses. Nul scrupule de grammairien et de puriste, nulle préoccupation technique d'écrivain ne dirige ou n'arrête la plume de Saint-Simon : ce duc et pair n'est pas homme de lettres; et les traditions, les règles, qui emmaillotent l'inspi-

ration des pauvres diables faiseurs de livres, ne sont pas pour lui. Il écrit avec ses ners: il cherche les mots qui équivalent à son sentiment, mots à la mode, ou du vieux temps, mots de boutique ou de village, et mots de cour, vertes locutions, ou tours délicats. Il moule sa phrase sur sa pensée, l'étire, l'élargit, la courbe, la brise, selon son besoin, non selon la grammaire. Sa crainte, c'est toujours de dire moins qu'il ne sent : il surcharge, il emmêle d'immenses périodes confuses, touffues, d'où sortent des éclairs et des flammes : son style, enfin, rend le fourmillement de la vie, son mouvement immense et multiple, avec l'étrange agrandissement, l'éclairage violent d'une vision d'halluciné.

Saint-Simon nous paraît, à le lire, en avance d'un siècle. Sans doute on trouve en ce temps-là, dans la noblesse de la Régence et de Louis XV, un goût du langage savoureux, cru, pittoresque, imagé, trivial, populaire, qui explique Saint-Simon. Lisez seulement le journal du marquis d'Argenson 1. Mais d'Argenson n'est pas un écrivain, tandis que Saint-Simon exploite la langue française en artiste, et en artiste très moderne. Rien ne lui ressemble dans la littérature proprement dite du xyme siècle : le Neveu de Rameau même n'en approche pas. Ce grand seigneur bouscule règles, gout, bienséances, pour mettre son tempérament tout à fait à l'aise dans son style; entre Voltaireset Montesquieu, il écrit comme il faut écrire pour être admiré au temps de Hugo et de Michelet. Quand la première édition de ses Memoires parut en 4830, nos romantiques lui firent fête; et c'était justice : le duc de Saint-Simon était des leurs.

Cf. Gohin, les Transformations de la langue française de 1740 à 1789, 1905
 A ceux qui, comme Duclos on Mme du Defland, purent lire au vent siècle le manuscrit de Saint-Simon, il fit l'effet d'ôtre hors de la littérature. On ne songeaut pas a lui appliquer les regles du style et du goût : pas davantage a s'en autoriser.

## CHAPITRE II

#### LA JEUNESSE DE VOLTAIRE

(1694-1755)

Les « années d'apprentissage » de Voltaire. — 1. Jeunesse; prison, exil; succès mondains et littéraires. Séjour en Angleterre. — 2. Voltaire à Cirey, à la cour. en Lorraine. — 3. Voltaire en Prusse : dernière expérience. Illusions et déceptions. Voltaire arrive an port : achat des Délices. — 4. Philosophie de Voltaire avant 1755: irréligion, mollesse physique, sociabilité. Liberté de penser. Les Lettres anglaises. — 5. Voltaire historien. Le Siècle de Louis XIV. L'Essai sur les mœurs. Recherches et exactitude. Dessein philosophique : élimination de la Providence; guerre à la religion : progrès de la raison, et enthousiasme de la civilisation.

Voltaire <sup>1</sup> commence à faire parler de lui en 1714 : il meurt dans une apothéose en 1778. Ainsi il remplit presque tout le xvin° siècle,

1. Éditions: Pour toutes les éditions partielles ou complètes de Voltaire, cf. l'ouvrage indiqué plus bas de Bengesco. Il suffira de citer ici les trois grandes éditions modernes : Beuchot, Paris, 1898 et suiv., 70 vol. in-8; table, 1840, 2 vol. in-8; Avenel, Paris, 1867 et suiv., 8 vol. in-4; Moland, Paris, Garnier, 1877-1883, 50 vol. in-8; table, 2 vol. in 8. Lettres médites de Voltaire à Louis Racine, publiées par Ph. Tamizey de Laroque, Paus, p. in-4, 1893. Lettres philosophiques, ed. critique p. p. G. Lanson, 1909, 2 vol. (Textes fr. modernes). - A consulter: Bengesco, Voltaire, Bibliographie de ses aurres, Paris, Perrin, 4 vol., 1882 1890. Condorcet, Vie de Voltaire, Genève, 1787. Longchamp et Wagnière, Memoires sur Voltaire et ses ourrages, 2 vol., 1825. Colini, Mon séjour auprès de Voltaire, 1807. L'éouvon-le-Duc, Voltaire et la police, Paris, 1867. H. Beaune, Voltaire au collège, 1867. A. Pierron, Voltaire et ses maitres, 1866. G. Desnoiresterres, Voltaire et la société française au xvine siècle, 8 vol., 1867-1876. G. Maugras, Voltaire et Jean-Jacques Rousseau, 1886. Perey et Maugras, Voltaire aux Délices et à Ferney. E. Asse, Lettres de Mine de Graffiany, etc., sur leur séjour près de Voltaire, 1879. E. Bersot, Etudes sur le xvinº siècle, 2 vol., 1855. Vinet, Hist. de la litt. fr. au xvine s. D.-F. Stranss, Voltaire, tr. Narval, Paris, 1876. J. Morley, Voltaire, Londres, 1874, in-8. E. Faguet, XVIIIº siècle. F. Brunetière, Études critiques, séries 1, 3 et 4; Époq. du th. fr., 11° conf. Vernier, Voltaire grammairien, 1889. E. Champion, Voltaire, 1892. E. Campardon, Documents inédits sur Voltaire, 1873. H. Luon, les Trayedies et les Théories dramatiques de Voltaire, Hachette, 1896. L. Crousié, la Vie et les œuvres de Voltaire, 2 vol., 1899. G. Lanson, Voltaire, 1906.

du lendemain de la mort de Louis XIV à la veille de la Révolution. Il est impossible de prendre en bloc un tel homme. Cette souple nature s'est développée à travers trois quarts de siècle, recueillant toutes les influences, frémissant à tous les souffles; les acquisitions, les transformations, les progrès de cet esprit sont exactement les acquisitions, les transformations, le progrès de l'esprit public; et il n'a été si puissant que parce que son développement interne coincidait avec le mouvement des idées de la nation : son rôle fut de lancer aux quatre coins du monde les pensées fraichement écloses dans toutes les têtes. Il importe donc de soumettre à une exacte chronologie l'étude qu'on sait d'une si vaste et compréhensive personnalité.

Une grande division tout d'abord s'impose. Le xvine siècle se coupe à peu près par le milieu : or il en est justement de même chez Voltaire. Son établissement aux Délices (1755) partage nettement sa vie et son œuvre en deux, et chacune des parties offre les caractères généraux des parties correspondantes du siècle. Avant 1753, la littérature pure tient une grande place dans la vie de Voltaire; il est alors la gloire poétique de la France, l'auteur de la Henriade, de Zaire et de Mérope. Dans une existence agitée, tumultueuse, à travers deux prisons, des fuites, des exils, des alertes, des triomphes de salon et des faveurs de cour. Voltaire fait son éducation de philosophe : son séjour auprès de Frédéric est la dernière expérience qui achève de le former. A son retour en France, il est mûr, il est armé. Retranché dans sa maison, il laisse venir à lui le monde : du fond de son cabinet, il le domine par l'omniprésence de son esprit. Le littérateur, le poète, s'effacent devant le philosophe, s'v subordonnent : il mène l'assaut général de l'Eglise et de l'ancien régime. Le Voltaire idolatré des libres penseurs, abhorré des croyants, le maigre vieillard au masque grimacant, à l'ironie diabolique, enfin le légendaire « patriarche », c'est le Voltaire de la seconde période.

Etudions donc ici d'abord ces quarante années à peu près de travail littéraire, qui sont en même temps les « années d'appren-

tissage » de Voltaire (1915-1755).

## 1. VOLTAIRE AVANT 1734.

M. de Voltaire 1 est de son nom Francois Arouet, fils de maître Arouet, ancien notaire au Châtelet et receveur des épices a la Chambre des comptes. Il fait ses études à Louis-le-Grand, chez les

<sup>1.</sup> Né à Paris, le 21 novembre 1694.

jésuites, où il a pour préfet des études l'abbé d'Olivet : on pourra juger de quelle prise la Société saisit les esprits, si l'on songe que Voltaire même gardera toujours des sentiments de respect et d'amitié pour ses anciens maîtres; et jamais il ne se défera des principes littéraires qu'ils lui ont donnés, de leur goût étroit et pur.

Au sortir du collège, c'est un grand garçon maigre, dégingandé. à la physionomie vive, aux yeux pétillants d'esprit et de malice. dévoré du désir de jouir et du désir de parvenir, enfiévré de vanité, d'ambition, d'amour du luxe et du plaisir, enragé d'être un bourgeois, et se promettant bien de ne pas languir dans une étude et sur la procédure. Il a eu soin au collège de faire d'utiles amitiés; il s'est lié avec des camarades de condition supérieure à la sienne, fils de magistrats, de courtisans, La Marche, Maisons, d'Argental et son frère, les deux d'Argenson, Richelieu; si quelques-uns, comme d'Argental, deviennent absolument dévoués a sa fortune, il retiendra les autres comme protecteurs a force de souplesse et de flatterie; aucun dégoût, aucune trahison de cetignoble duc de Richelieu ne le rebutera. Ce qu'il voulait d'abord, c'était vivre dans le grand monde et dans le « monde où l'on s'amuse ». souper avec des gens titrés et des comédiennes.

Il avait un parrain, l'abbé de Châteauneuf, qui réalisa ses premiers rêves : par lui, tout enfant, Voltaire entrevit Ninon, qui s'intéressa, dit-on, à ce spirituel gamin et lui légua de quoi acheter des livres. Par lui, plus tard, le fils de Me Arouet devint page d'un ambassadeur : c'était le marquis de Châteauneuf, frère du parrain, qui représentait la France à la Haye. Par lui enfin, Voltaire fut introduit chez le grand prieur de Vendôme, dans cette libre société du Temple, où les mœurs et l'esprit étaient sans règle. Tandis que les Pères Porée et Tournemine avaient formé le gout du petit Arouet, Ninon, Châteauneuf, les libertins du Temple furent les vrais éducateurs de son esprit; cela promettait un beau

docteur d'irréligion.

Chez le grand prieur, Voltaire connut les Sully, les Villars; on faisait fête a son esprit, il hantait les hôtels des grands seigneurs et leurs petites maisons. Ce fut une griserie : il lâcha la bride à sa malice. Deux pièces satiriques circulèrent sous son nom. Un exil très joyeux 1 à Sully, chez le duc, ne lui enseigna point la prudence. Mais un beau jour il se réveilla à la Bastille (1717), où il resta ouze mois 2. Dans ce séjour, il eut le loisir de penser. Il comprit qu'il fallait asseoir sa vie sur des fondements plus solides que des succès de conversation : il travailla à se placer aux côtés

<sup>1.</sup> Mai 1716.

<sup>2.</sup> Il fut arrêté le 16 mai; cette fois, la pièce coupable n'était réellement pas de lui.

des grands hommes qu'il admirait alors docilement avec le monde : La Motte, J.-B. Rousseau, Grébillon. Il finit OEdipe, il commença la Henriade. En six ans (1718-1724), il va se faire reconnaître comme le plus grand poète tragique du temps, comme le seul poète épique de la France. Il excelle à préparer ses succès. Avant d'imprimer sa Henriade, il la porte de château en château, il en fait des lectures, il fouette la curiosité publique.

Cependant, après l'ombrageux despotisme, il éprouve la rassurante faiblesse du gouvernement. Le bonasse Régent, qui l'avait embastillé, s'était laissé tirer une pension par une dédicace; et plus tard, au moment où le ministère venait de le contraindre à imprimer clandestinement à Rouen sa Henriade, dont les exemplaires entraient la nuit à Paris dans les fourgons de la marquise de Bernière, Voltaire poussait sa première pointe à la cour, il recevait une pension sur la cassette de Marie Leczinska; cette petite dévote se laissait ensorceler par l'esprit du poète, à qui la tête tournait en s'entendant appeler familièrement par la reine : « mon pauvre Voltaire ».

Une bourgeoise hérédité de sens pratique l'empècha pourtant de se repaitre de fumée, et tourna ses pensées vers les solides acquisitions. Voulant traiter d'égal avec ce monde hors duquet il ne pouvait vivre, il comprit qu'il ne fallait pas se mettre à la discrétion des grands ni aux gages des libraires; il voulut être riche pour ne dépendre que de soi. Utilisant ses relations avec les frères Pàris, qui l'intéressèrent dans certaines entreprises, appliqué et entendu aux affaires d'argent, guettant les bons placements, il commenca dès ce temps a se faire la plus grosse fortune qu'on eût

encore vue aux mains d'un homme de lettres.

Ces heureux commencements furent interrompus par un fâcheux accident. Voltaire se laissait aller à croire qu'il était a sa place naturelle dans le monde aristocratique où l'on accueillait son esprit : il devenait familier, impertinent. Quand le grand seigneur était un sot — cela arrivait même en ce siècle — et ne valait rien aux assauts d'esprit, il ne pardonnait pas à ce petit Arouet d'avoir pris sa noblesse pour plastron. Un chevalier de Rohan, en 1725, lui fit donner des coups de bâton à la porte du duc de Sully, chez qui il soupait. Le duc de Sully n'en fit que rire. Voltaire appela le chevalier en duel. Cela parut outrecuidant; et la famille de Rohan obtint qu'on mit le poète à la Bastille. Voilà encore une des expériences décisives qui fournirent à Voltaire ses idées sur le gouvernement de la France.

Au bout de cinq mois, on lui ouvrit la Bastille : mais à condition qu'il ne chercherait pas le chevalier de Rohan, et qu'il irait habiter l'Angleterre. Les trois années qu'il y passa furent une contre-expérience qui précisa toutes les notions déjà élaborées en lui. L'Angleterre n'a pas créé Voltaire : elle l'a instruit II aimait trop les lettres pour ne pas s'apercevoir qu'il y avait là une grande littérature : il découvrit Shakespeare, et Milton, et les comiques de la Restauration, Wycherley, Congreve. L'époque de la reine Anne était faite pour lui plaire : c'est le temps où l'ineffaçable originalité de l'esprit anglais se déguise le mieux sous le goût décent et la sévère ordonnance dont nos chefs-d'œuvre classiques donnaient le modèle. Ce que Dryden, Addison avaient de français, l'induisait à goûter dans une certaine mesure leurs qualités anglaises. Dryden lui donna l'idée d'un drame plus violent; Addison, par son Caton, l'instruisit à moraliser la tragédie, à y

poser nettement la thèse philosophique.

Mais il fut frappé plus encore du développement scientifique que de l'activité littéraire : sa curiosité vola de tous côtés, se portant de Newton à l'inoculation. Les sciences ne l'avaient guère préoccupé jusqu'ici : il y reconnut l'œuvre essentielle de la raison et son arme efficace. D'un philosophisme aventurier, à la Montaigne, tout en saillies et en ironies, il passa à la réflexion systématique. aux questions définies, aux recherches méthodiques, en lisant Bacon, Locke, Shaftesbury, Collins. Il n'avait eu que des instincts: il se bâtit une doctrine. Il admira dans l'Angleterre un pays où la liberté de penser était en apparence illimitée, où toutes les variétés du doute et de la négation se rencontraient : Swift satirique et sceptique, mais croyant; Pope déiste; Bolingbroke brillamment incrédule; Woolston publiant des discours contre les miracles de Jésus-Christ, qu'un jury condamnait, mais où quantité de gentlemen applaudissaient. Derrière les aimables groupes des sceptiques mondains, il n'apercut pas les masses compactes, inentamées. de l'Angleterre brutale, grave, puritaine : ce qu'il en entrevit, ce furent les contradictions et le fanatisme des sectes protestantes. Le fanatisme lui sit horreur, les contradictions l'amusèrent : le tout l'affermit dans son irréligion.

Tous ses instincts de luxe, et de richesse furent séduits par l'Angleterre industrielle et commerçante. Son amour-propre d'écrivain fut flatté, avec d'amers retours sur ses aventures antérieures, à la vue de Newton enterré à Westminster, de Prior chargé de mis-

sions diplomatiques, d'Addison amené au ministère.

Quand le duc de Maurepas termina son exil en 4729, Voltaire revint en France tout plein de ce qu'il avait vu, armé, excité. Il déploie une activité étonnante : il fait des tragédies, imprime Charles XII, entame le Siècle de Louis XIV, écrit sa lettre à un Premier Commis, publie en anglais ses Lettres philosophiques, où étaient résumées les impressions de ses trois années de séjour en

Angleterre. En 1734, des exemplaires français des Lettres pénétraient dans Paris : le libraire était mis à la Bastille, et Voltaire, contre qui un ordre d'arrestation avait été lancé, se sauvait en Lorraine, d'où il revenait au bout d'un mois, avec une permission tacite du ministère, s'installer à Cirey, chez Mme du Châtelet.

## 2. VOLTAIRE A CIREY ET A LA COUR.

A Cirey, assez près de Paris pour participer à la vie du siècle, de la frontière pour être en sûreté à la moindre alerte, sous la garde despotique et prudente de la belle Emilie, Voltaire va résider pendant dix pleines années, et faire l'apprentissage de la vie qu'il mènera plus tard à Ferney: il va apprendre à se passer du monde, et à agir sur lui de loin.

Nous avons un témoin de l'existence qu'on menait à Cirey : cette « caillette » de Mme de Graffigny, une femme de lettres assez malchanceuse, y séjourna quelque temps en 1738. Elle inventorie minutieusement l'intérieur de Voltaire, le luxe de sa chambre, ses porcelaines, ses tableaux, ses pendules, ses livres, ses machines de physique, l'élégance somptueuse de ses habits, sa vaisselle d'argent, le cérémonial superbe de sa table. Tous les soirs, à neuf heures, le souper, que la causerie prolonge jusqu'à minuit : Voltaire y est étincelant. Cirey a un théâtre : on y joue de tout, depuis les marionnettes où « la femme de Polichinelle fait mourir son mari en chantant Fugnana! fagnana! » jusqu'aux grandes comédies et tragédies. Tous les habitants du château sont requis de jouer : la fille de Mme du Châtelet, âgée de douze ans, a des rôles; à peine arrivée, Mme de Graffigny en recoit un. « En vingt-quatre heures on a joué et répété 33 actes, tragédies, opéras, comédies, » Un autre régal, c'est quand Voltaire lit ce qu'il compose : des morceaux du Siècle de Louis XIV, Mérope, des épîtres, des Discours sur Thomme. Il est « furieusement auteur » : il ne supporte pas la critique, et démolit tous ses rivaux.

C'est le caractère le plus mobile et le plus extraordinaire qu'il y ait : sensible, brusque, plein d'humeur, boudant toute une soirée pour un verre de vin du Rhin que Mme du Châtelet l'a empêché de boire parce que ce vin lui fait mal, se querellant sans cesse avec elle, déjà malade éternel, se droguant à sa fantaisie, se gorgeant de café, mourant et, l'instant d'après, vif et gaillard si un rien l'a mis en train : avec cela, travailleur acharné, infatigable. Mme du Châtelet travaille de son côté. Elle aime les sciences, la physique, la philosophie : elle a un laboratoire, fait des expé-

riences, étudie Newton. Elle oblige Voltaire à faire comme elle: ils sont lauréats de l'Académie des sciences, elle pour le prix, lui avec la mention. Voltaire parfois se révolte : « Ma foi, dit-il, laissez là Newton, ce sont des rêveries, vivent les vers! » Elle, au contraire, le persécute pour que ce poète ne fasse plus de vers.

C'est prudence plutôt qu'aversion : elle se souvient du Mondain. une apologie du luxe, irrespectueuse de la Bible, pour laquelle Voltaire a dû précipitamment aller voir la Hollande en 1736. Elle tient sous clef la Pucelle, arrête le Siècle de Louis XIV. En somme, cette influence est bienfaisante : elle « lui sauve beaucoup de folies »; Mme de Graffigny en témoigne : « S'il n'était retenu, dit-elle, il se ferait bien des mauvais partis ». Elle a soin de sa dignité aussi; elle l'empêche de se perdre dans d'avilissantes polémigues contre les Desfontaines 1 et autres folliculaires.

Après dix ans d'absence, Voltaire reparaît à Paris; et soudain une méchante comédie faite pour le mariage du Dauphin le met en faveur à la cour. Coup sur coup, le voilà académicien 2, historiographe du roi et gentilhomme de la chambre, poète officiel, rédacteur politique, négociateur secret : il va réaliser en France ce qui l'avait émerveillé en Angleterre. Des vivacités de langue, exploitées par des envieux, le brouillent avec Mme de Pompadour. Il quitte la cour; on le voit chez la duchesse du Maine, à Sceaux et à Anet. à Cirey de nouveau, à Lunéville chez le roi Stanislas, toujours travaillant, écrivant, jouant la comédie, mais déjà plus grand personnage, indépendant de tous, égal à tous, et ne se gênant pour personne.

Ce fut à Lunéville qu'il perdit Mme du Châtelet (septembre 1749). Il revient à Paris, s'y installe une maison, que Mme Denis, une de ses nièces et veuve, est appelée à tenir. Il a chez lui un théâtre où il essaie ses pièces : c'est là qu'il découvre Lekain, le grand tragédien du temps. A cette date, Voltaire est formé. Le siècle l'avertit de se donner au combat philosophique, s'il veut rester maître de l'opinion. Mais, dès ses premières attaques 3 il sent que le séjour de Paris lui est impossible. Il accepte alors les offres du roi de Prusse, qui lui promet sureté, faveur et liberté, C'était

la dernière expérience qui lui restait à faire.

<sup>1.</sup> Voltaire, blessé des critiques de l'abbé Desfontaines, lança le Préservatif (1738, in-12), auguel l'abbé riposta par la Voltairomanie (1738, in-12).

<sup>2.</sup> Il est reçu le 9 mai 1746 par l'abbé d'Olivet.

<sup>3.</sup> Il écrit en 1746 une Lettre à M. de Machault sur l'impôt du vingtième (imprimée seulement en 1829); il fait imprimer, en 1750, le Remerciement sincère à un homme charitable, contre les Nouvelles ecclésiastiques; puis la Voix du sage et du peuple (condamnée en cour de Rome et par arrêt du Conseil, en 1751, Voltaire étant déjà en Prusse).

#### 3. VOLTAIRE EN PRUSSE.

La premiere lettre du prince de Prusse à Voltaire date de 1736. Frédéric vivait à Rheinsberg, dans la disgrâce : son père, brutal, dévot, pratique, appliqué à mettre son domaine en valeur et à former de beaux régiments, ne lui pardonnait pas son esprit, sa flûte, son goût pour les vers et pour la pensée, ni surtout d'être

l'héritier à qui il faudrait tout remettre.

En 1736, Voltaire est l'auteur de la Henriade, de Zuire, des Lettres anglaises, un homme admiré du public, redouté et parfois persécuté par le gouvernement. Frédéric est un jeune homme, connu seulement par une escapade équivoque et la haine de son père: il est tout petit devant le grand homme, humblement enthousiaste et flatteusement enjôleur. Voltaire est touché : il n'a pas encore été rassasié de l'hommage des rois. La conversation s'engage entre eux : vers, théâtre, métaphysique, littérature, politique, il n'est rien qu'ils n'effleurent et parfois ne discutent à fond. Le prince, qui s'est fait traduire Wolf en français pour le lire, met volontiers la philosophie sur le tapis : il donne à Voltaire l'exemple de la libre pensée. Un besoin réel d'exercice intellectuel, une sincère admiration pour la belle intelligence de Voltaire animent Frédéric : mais c'est un homme pratique; il « utilise » son illustre ami; il fait corriger par lui son orthographe, ses solécismes, ses fautes de versification; il a pour rien le meilleur maître de langue française qui existe. Voltaire, en quelques années, fera de ce Prussien un de nos bons écrivains; on voit de jour en jour dans les lettres de Frédéric l'esprit s'allèger, le goût s'épurer, le Germain enfin se polir à la française.

En 1740, Frédéric-Guillaume laissa la place à son fils. Justement on imprimait en ce temps-là, par les soins de Voltaire, une réfutation de Machiavel que le prince avait composée : bien qu'il n'y eût pas là de quoi gêner le nouveau roi, il préféra arrêter la publication de l'ouvrage; et Voltaire, un peu interloqué, s'y employa. Il prit son parti de trouver chez Frédéric moins de philosophie généreuse et plus d'activité intéressée qu'il n'avait cru et chanté : il se décida à rire du démenti violent que l'invasion de la Silésie donnait à la réfutation de Machiavel. Ce qui l'y aida, c'est que le roi continua à vivre avec lui dans les mêmes termes qu'avant. Au milieu des embarras d'un nouveau règne, un des premiers soins de Frédéric fut de voir Voltaire; un de ses rèves les plus ardents d'ambition fut de l'avoir près de lui, à lui. Quand, en 1743, Voltaire vint à Berlin chargé d'une mission officieuse de

la cour de France qui voulait faire reprendre les armes à son infidèle allié, il fut outrageusement berné comme envoyé de Louis XV, délicieusement cajolé comme poète et philosophe, et ami personnel de Frédéric : par une de ces petites perfidies qui ne lui ont jamais coûté, le roi prodiguait caresses, offres promesses pour décider Voltaire à rester, et sous main tâchait de le brouiller avec le ministère français pour lui rendre le retour impossible. N'ayant pas réussi, il renouvela ses avances, jusqu'au jour où Voltaire, sentant qu'il ne pouvait plus vivre à Paris, se décida à essayer de l'hospitalité du roi de Prusse. Il était content de faire voir au roi de France comment on le traitait ailleurs. Il n'y a pires sots

que les gens d'esprit, quand la vanité s'y met.

Voltaire arriva à Potsdam le 10 juillet 1750. D'abord ce fut un enchantement, « Cent cinquante mille soldats victorieux, point de procureurs, opéra, comédie, philosophie, poésie, un héros philosophe et poète, grandeur et grace, grenadiers et muses, trompettes et violons, repas de Platon, société et liberté! Qui le croirait? » Ajoutez Voltaire couché dans le lit du maréchal de Saxe. Voltaire chambellan du roi, avant la croix de son ordre, et 20 000 livres de pension. Au bruit des tambours et des trompettes. pendant que le roi fait parader ses régiments. Voltaire travaille dans un coin. Pour se délasser, il a ces délicieux soupers, où Algarotti, Maupertuis, d'Argens, La Mettrie, le roi faisaient éclater les plus étranges ou impudents paradoxes, où rien n'était sacré à la raillerie sceptique, où Voltaire apprit, mieux qu'il n'aurait pu faire ailleurs, de quel pas il fallait marcher pour rester à la tête du siècle. Il y avait aussi la comédie, où l'on jouait les pièces de Voltaire; et les acteurs étaient les frères, les sœurs du roi.

A travers cet éblouissement, comment remarquer une ombre qui passe? Un moment Voltaire sent la piqure d'un mot du roi, qui dans une ode l'a traité de soleil couchant: et le petit Baculard d'Arnaud était le soleil levant! Mais d'Arnaud fut renvoyé; et Voltaire s'abandonna à son bonheur. Hélas! la lune de miel fut courte: en novembre, de secrètes angoisses le travaillent; en décembre, il écrit à sa nièce « à côté d'un poèle, la tête pesante et le cour triste »; il se demande: « Pourquoi suis-je donc dans ce palais? » il dit: « Comment partir? » et il tire la morale de son aventure: « J'ai besoin de plus d'une consolation; ce ne sont point les rois, ce sont les belles lettres qui les donnent. » La désillusion était complète; la brouille n'était plus qu'une question de temps 2.

<sup>1.</sup> Pas plus d'ailleurs que les diplomates de profession (11º éd.). 2. Cf. les Lettres du 24 juillet 1750 à D'Argental, du 13 octobre, du 6 novembre et du 26 décembre à Mme Denis, et toute la correspondance des six premiers mois du séjour à Berlin.

Voltaire, tracassier et chipoteur en affaires, eut avec le juif Hirschel des démèles bruyants qui indisposèrent Frédéric contre lui. Puis on rapporta au roi des mots un peu libres de Voltaire. Frédéric n'était pas en reste, et l'on avertit Voltaire que le roi avait dit à son sujet : « On presse l'orange, et on la jette quand on a avalé le jus ». Il y eut ainsi pendant quelque temps entre le roi et Voltaire une sourde guerre de mots aigres, toujours colportés et envenimés par des amis communs.

L'affaire de Maupertuis fit éclater la rupture: Maupertuis, orgueilleux et têtu, avait fait exclure de l'Académie de Berlin, comme faussaire, un mathématicien du nom de Kænig. Voltaire, jaloux de Maupertuis à qui le roi témoignait beaucoup de faveur, prit parti pour Kænig, et voulut faire chasser Maupertuis. Ayant trouvé de la résistance, il se piqua au jeu, et lâcha la fameuse Diatribe du dorteur Akukia. Le roi se fâcha qu'on ridiculisât le Président de son Académie: il fit brûler l'insolent libelle. Et, de plus, it y répondit de sa propre plume, sans ménagements pour Voltaire,

qui se vit traité de menteur effronté.

Aussi le 1er janvier 1753 1, Voltaire renvoya-t-il au roi la clef de chambellan et la croix de son ordre. Le roi ne pouvait se décider à le lâcher. Une réconciliation fut tentée, Mais, cette fois, Voltaire fut imprenable : il n'avait plus rien à apprendre. Il obtint permission de partir le 26 mars. Il traversa l'Allemagne, on sait avec quelles aventures héroï-comiques : arrêté à Francfort, il eut de la peine à se tirer des mains d'un agent prussien qui réclamait un volume de poésies du roi son maître. Enfin il atteignit l'Alsace. Il passa quelques mois cruels, fuyant la Prusse, exclu de Paris, osant à peine se risquer en France. Il erra en Alsace, en Lorraine, fit une saison à Plombières, alla travailler à Senones près de dom Calmet, descendit vers Lyon. Là il découvrit la Suisse; il espéra y trouver sécurité, tranquillité et liberté. Il acheta une maison près de Genève, qu'il nomma les Délices, une autre à Monrion, près de Lausanne (1755), « Il faut, dit-il alors, que les philosophes aient deux ou trois trous sous terre contre les chiens qui courent après eux, » La lecon lui a profité. Il n'ira plus chez les rois; et les rois viendront chez lui. Mais il ne s'enfonce pas dans la retraite pour disparaître; c'est au contraire pour agir plus, pour parler plus haut et plus clair. Ici commence le règne du philosophe et l'apothéose du « pafriarche ».

<sup>1.</sup> Cf. la lettre du 18 décembre 1752, à Mme Denis.

## 4. LES IDÉES DE VOLTAIRE AVANT 1755.

Jusqu'à son établissement aux Délices, Voltaire est un poète qui a des sentiments de philosophe. Les traits caractéristiques de sa philosophie, qui correspondent aux instincts les plus déterminés de son tempérament, apparaissent déjà épars dans la riche variété de son œuvre littéraire : elle est déjà, avant tout, et hors de toute doctrine positive, une terrible école d'irrespect et d'incroyance.

Le fond de Voltaire, c'est l'irréligion. Dès Œdipe (1718), il dit:

Les prêtres ne sont pas ce qu'un vain peuple pense; Notre crédulité fait toute leur science.

Le poème de la Lique (1723) étale les misères causées par la religion. Dans Zaïre (1732) la religion est l'obstacle au bonheur préparé par la nature. Mahomet (1742) est la manifestation capitale de cet état d'esprit : la grande scène de la pièce, c'est Mahomet remettant un poignard à Séide pour assassiner Zopire ; de la fiction tragique se dégage l'idée générale que la religion — toute religion — est fondée sur la fourberie des uns et l'imbécillité des autres. Il était hardi de faire Mahomet, plus hardi de le dédier au pape, un fin compère qui prit la chose comme il faut. Pour la nouveauté, elle était médiocre : Voltaire ne fait que traduire avec une netteté plus àpre l'idée si agréablement enveloppée dans l'Histoire des oracles de Fontenelle.

Mais l'irréligion de Voltaire n'est pas fondée exclusivement ni même primitivement - comme chez Fontenelle sur la foi dans la raison et sur le principe de la science. Elle procède de sa nature avide de jouir, et que toutes les désenses de jouir révoltent. Voltaire est d'abord l'héritier de la tradition épicurienne, qui, depuis le xvie siècle, et à travers le xvie, défend l'instinct et la volupté contre le christianisme. Une religion qui gêne la nature, qui attache du péché au désir et au plaisir, lui fait l'effet d'un monstrueux non-sens. Voilà comment le catholicisme des jésuites si confortable, si élégant, si complaisant aux raffinements, aux plaisirs, parfois aux faiblesses de l'esprit mondain, l'effarouche moins que le jansénisme, cette religion des hautes intelligences, si profonde en ses obscurités pour une raison non prévenue, mais si ascétique, si irréconciliable à toutes les délicatesses, à tous les péchés mignons de la vie riche et voluptueuse. L'avilissement du jansénisme au temps des convulsionnaires et des billets de confession, la bigoterie étroite de la secte amusent Voltaire : il se réjouit de voir se décrier les defenseurs de la morale austère. L'ennemi pour lui, c'est la morale de l'Evangile, que le jansénisme montre dans sa durcté : c'est Pascal, dont la forte logique l'impose avec le dogme. Aussi l'un des premiers desseins philosophiques de Voltaire sera-t-il de prendre Pascal corps à corps, et de ruiner le raisonnement janséniste par la raison laïque. (App. XXIII.)

Voltaire, l'éternel moribond, est, par sa débile organisation, condamné a n'être qu'un assez piètre débauché. Donc, ne pouvant mieux, il convertit la sensualité en indécence de langage. Il la dérive aussi vers l'amour du comfort, du bien-être, du luxe; et les tendances aristocratiques de sa vanité s'unissent à la délicatesse de son tempérament pour lui faire estimer à très haut prix tous les raffinements de la civilisation. Enfin il a des besoins d'esprit, qui lui font mettre les plaisirs sociaux et littéraires parmi les nécessités premières de la vie. Il est aussi peu que possible l'homme de la nature : sa nature à lui, c'est d'être au plus degré l'homme de la société. Aussi sa philosophie sera-t-elle matérialiste, pratique, mondain : elle se résumera, à ce point de vue, dans le Mondain (1736), cri de satisfaction optimiste de l'homme riche, bien vêtu, bien nourri, bien servi, flatté dans tous ses sens par les multiples commodités de la vie civilisée.

## O l'heureux temps que ce siècle de fer!

Il admirera chez les Anglais l'entente de la vie matérielle. Il s'indignera qu'on ne respecte pas les agents et les producteurs des plaisirs : l'excommunication des comédiens, les préjugés mondains sur leur profession seront pour lui des monstruosités. De la son éloquente protestation sur la mort de MIle Lecouvreur : il louera l'Angleterre autant pour avoir enterré Mrs Oddfields à Westminster que pour y avoir mis Newton, Toujours au même ordre d'idées appartiendront ces préoccupations de Voltaire, si neuves alors et si originales chez un homme de lettres, sur des questions de voirie, d'administration, de finances, de commerce : il se passionne pour les Embellissements de Paris 1. Entre 1740 et 1750 se dessine nettement l'idée qui tiendra tant de place dans la polémique voltairienne : l'idée que le devoir essentiel d'un gouvernement, c'est de procurer le bien-être matériel, le plus de bien-être possible, et que l'humanité a plutôt affaire de sage administration que de glorieuse politique.

Un des besoins impérieux de Voltaire, et qui tient aux vacines

<sup>1.</sup> Morceau imprimé dans un recueil de 1750; autre morceau des Embellissements de Cachemire, écrit en 1749 ou 1750, imprimé en 1756.

mêmes de son génie, c'est le besoin de dire tout ce qu'il pense. Il n'y a pas pour lui moyen de vivre sans cela. Si disposé qu'il soit par sa vanité à être un plat courtisan, jamais il n'a pu tenir sa langue ni sa plume. Le gouvernement français se chargea de transformer cette inclination naturelle en un principe réfléchi de philosophie politique. Quand on songe que ni la Henriade, ni les premiers chapitres du Siècle de Louis XIV, ni mème l'innocent Charles XII n'ont eu permission de paraître en France, que ce pouvoir, qui n'a rien empêché, a tout prohibé, on comprend que Voltaire, depuis la Lettre à un premier commis jusqu'au Siècle de Louis XIV, ait réclamé la liberté de penser et d'écrire.

Il semble bien que ce soit l'Angleterre qui lui ait révélé la science et le parti qu'on en pouvait tirer. Il l'embrassa surtout comme un moven d'atteindre la religion et comme un moven d'accroître le bien-être. Par ce dernier côté, il rattache sa curiosité scientifique à ses tendances épicuriennes; et c'est encore un aspect très original, très moderne de ce complexe génie. Il comprit, avec son clair génie, les principes de la science et l'esprit de la méthode expérimentale. Mais il ne devint pas, il r.'a jamais été véritablement homme de science, en dépit de ses essais et de ses travaux. Il était ennemi de la religion : et pourvu qu'une explication fût rationnelle, il l'acceptait aisément pour vraie, avec plus de fantaisie que de méthode. D'autre part, il était prompt à repousser sans vérification les expériences ou les théories qui choquaient ses multiples préjugés. Au reste, l'activité scientifique de Voltaire ne fut qu'un court épisode dans sa vie; et l'ascendant de Mme du Châtelet fut pour beaucoup dans la peine qu'il prit de vulgariser Newton. Ce n'est pas là qu'il faut chercher le libre, le naturel, le vrai Voltaire.

Il est, au contraire, authentique et complet dans ses « Lettres philosophiques, politiques, critiques, poétiques, hérétiques et diaboliques », comme il les appelait lui-même. L'Angleterre n'a pas fait Voltaire; elle l'a, pour ainsi dire, allumé, et fait partir pour la première fois d'un seul coup en un prodigieux « bouquet ». Dans ces fameuses lettres se mélent tous les éléments divers dont le voltairianisme se compose : revendication de la liberté de penser et d'écrire, souci de la prospérité matérielle et des commodités de la vie, curiosité littéraire, irréligion hardie, philosophie rationaliste, critique historique ou théologique, ironie qui exalte ici les vertus singulières d'une secte hérétique pour faire une niche à l'orthodoxie, et là crible indifféremment hérétiques et orthodoxes de traits meurtriers. Parmi les hardiesses des lettres philosophiques, on ne croirait guère aujourd'hui qu'une des plus remarquées, et qui fit le plus de scandale, ait été la révélation

du système de Locke: l'abbé de Rothelin, censeur royal, déclara à Voltaire qu' « il donnerait son approbation à toutes les lettres, excepté seulement à celle sur M. Locke ». Voltaire, en effet, avait trouvé dans le sensualisme de Locke, si clair et si superficiel, la doctrine qui satisfaisait ses instincts. Par elle, il écartait le spiritualisme cartésien, il menaçait le spiritualisme chrétien: n'étant pas de force à manier l'armé bien autrement terrible qu'avait forgée Spinoza, il s'emparait de celle-là, plus légère et suffisamment tranchante; et il s'empressait de s'en escrimer.

Ces Lettres philosophiques, qui étaient une attaque directe contre le despotisme inintelligent et contre le catholicisme, furent un accident unique dans la carrière de Voltaire avant 1750. Ayant retourné son sac, il l'avait vidé d'un coup. Après, il se repose, contenu par Mme du Châtelet, diverti par ses travaux littéraires ou par ses ambitions de politique et de courtisan. Il ne donne plus que des manifestations partielles de son esprit : c'est son newtonianisme, pendant les trois ou quatre premières années de son séjour à Cirey: c'est surtout Mahomet. De Mahomet au départ pour Berlin, rien : M. de Voltaire est à Versailles ou à Sceaux. Les premiers romans qu'il écrit, pour amuser la duchesse du Maine, Zadig, ou Memnon 1, sont d'un moraliste plutôt que d'un philosophe, et d'une ironie assez inoffensive. Je sais bien qu'au fond ces étonnantes liaisons de phénomènes qu'il nous présente, ces ricochets fantastiques d'effets et de causes, ces lecons de résignation fataliste, cette raillerie de la présomption humaine qui se croit assurée d'elle-même ou des choses, enveloppent une assez forte négation de la Providence : mais la moralité terre à terre dérobe l'audacieuse métaphysique. Vers le même temps, Voltaire donnait Nanine (1749): le public y applaudissait, dans la mésalliance généreuse d'un seigneur, une satire des privilèges sociaux, une apologie de l'égalité naturelle et du mérite personnel; mais il n'y a vraiment rien là de bien méchant, et ce n'est pas la peine d'être Voltaire pour faire Nanine.

Le séjour en Prusse donna l'essor au rottairianisme de Voltaire. De petites pièces, courtes, malignes, dissolvantes, commencent à s'envoler par le monde, ou détachées en brochures, ou insinuées au milieu de quelque tome d'œuvres complètes, dans les éditions qui s'impriment incessamment en France ou en Allemagne. C'est, de 1750 à 1752, la Voix du sage et du peuple contre les immunités du clergé; ce sont des Dialogues entre un philosophe et un contrôleur des finances, entre Marc Aurèle et un récollet, entre un plaideur et un

<sup>1.</sup> Zadiq parut en 1747 sous le titre de Memnon. l'année suivante sous son titre définitif. L'autre Memnon fut imprimé d'abord en 1749.

avocat; ce sont des Pensées sur le gouvernement : c'est le roman de Micromégas. Avec l'irréligion domine le souci des réformes administratives. Mais tout cela est négligeable, au prix de deux grandes œuvres, que Voltaire acheva en Prusse, et qui sont les expressions éclatantes de sa philosophie à cette date : je veux parler du Siecle de Louis XIV (1751) et de l'Abrégé de l'Histoire universelle (1753).

#### 5. VOLTAIRE HISTORIEN PHILOSOPHE.

L'Histoire de Charles XII, que Voltaire publie en 1731, ne procède d'aucune pensée philosophique! Bien au contraire, l'intérêt de l'auteur s'est éveillé sur son héros d'une façon assez frivole; la singularité des aventures, le cliquetis des batailles, l'énormité des desseins, le romanesque d'une vie tapageuse et stérile, voilà ce qui a séduit Voltaire dans l'histoire de Charles XII. En revanche, l'ouvrage a été solidement préparé, à l'aide des documents originaux. Voltaire débrouille lestement les faits, et nous donne un récit qui court, léger et lumineux, rejetant le détail oiseux, et dégageant les actions caractéristiques. C'est la première histoire (qui ne soit qu'histoire) qui compte dans notre littérature : pour la première fois, l'érudition et l'art, la méthode et le style concourent, et nous sortons enfin des compilations sans valeur, des romans sans autorité, et des dissertations doctement illisibles.

Les mêmes qualités se retrouveront dans le Siècle de Louis XIV. Voltaire a utilisé toutes ses relations pour acquérir une ample et exacte information. Il avait vu les dernières années du grand roi; sa vie accidentée le mit à même de consulter nombre de personnes qui avaient touché aux affaires, hanté la cour, ou que leurs pères avaient instruits de toute sorte de détails originaux et authentiques. Il me suffira d'énumérer les d'Argenson, Richelieu, les Châteauneuf, Vendôme, La Fare, Caumartin, l'abbé Servien, la duchesse du Maine, Villeroi, Villars, le marquis de Fénelon, des parents de Fouquet, de Mme de Maintenon, Bolingbroke, la duchesse de Marlborough, lord Peterborough : ces noms suffisent pour faire apprécier la valeur de l'information orale que Voltaire sut se procurer. Il eut entre les mains les mémoires encore manuscrits de Torcy et de Villars, ceux de Dangeau et de Saint-Simon : le maréchal de Noailles lui communiqua les mémoires de Louis XIV. Il lut deux cents volumes de mémoires imprimés. Enfin sa charge

<sup>1.</sup> Mais il aboutit à une conclusion philosophique que Voltaire n'avait sans doute pus prévue a proci : Charles XII, ce héros de Plutarque et de Quinte Curce, a la sse la Suide ruinée, rayée du nombre des grandes puissances. Voilà ce que rapportent aux nations les rois guerriers ( $H^{\bullet} \notin d_{\sigma}$ ).

d'historiographe lui ouvrit les archives d'État. Il faisait avec soin la critique de ses sources, établissait le plus exactement qu'il pouvait l'authenticité, la valeur, la signification de chaque document. En somme, il a préparé son ouvrage de façon à contenter les historiens de nos jours.

D'autre part, dans ce sujet infiniment vaste, il nous fait admirer l'incroyable netteté de son esprit. Il se dirige avec aisance à travers le chaos des faits, débrouille, déblaye, noie le détail, fait saillir l'essentiel, lie les effets aux causes, note les conséquences, définit les rôles, analyse les caractères : chaque chapitre est un chef-

d'œuvre de lucidité, de rapidité et d'intelligence.

Il manque cependant quelque chose au Siècle de Louis XIV pour nous satisfaire pleinement. Il y manque, d'abord, ce que Saint-Simon, bien moins intelligent, a mis surabondamment dans ses Mémoires: la vie. Voltaire est sec. Il abstrait, il analyse, il condense; dans cette manipulation, le réel, le sensible, la couleur s'évanouissent; ce n'est pas seulement le dramatique qui fait défaut à cette histoire4 malgré la prétention de Voltaire; c'est cette sorte de résurrection du passé qui seule peut le faire connaître. Nous cherchons des sensations où Voltaire ne nous donne guère que des notions. Il épingle sur chaque fait, sur chaque personnage une petite note, précise, topique, substantielle, qui les explique on les caractérise : il en fait des vérités intelligibles, jamais des réalités prochaines. Puis, l'effronté Voltaire s'enveloppe ici de décence, de mesure, de discrétion : il décolore l'histoire par un partipris aristocratique et littéraire; il en attenue la trop fréquente brutalité. Il a fallu Saint-Simon pour lever tous les voiles sous lesquels Voltaire avait coulé son vif regard et qu'il avait ensuite pudiquement ramenés.

On s'accorde à trouver la composition de l'ouvrage défectueuse: Voltaire nous donne vingt-quatre chapitres d'histoire politique et militaire, quatre chapitres d'anecdotes de la cour et de la vie privée du roi, deux chapitres du gouvernement intérieur, quatre des sciences, lettres et arts, quatre des affaires ecclésiastiques, et il termine par un chapitre saugrenu des disputes sur les cérémonies chinoises. Ce plan a l'inconvénient d'obscurcir le sujet

<sup>1.</sup> Pas entièrement. L'histoire politique et militaire du règne est présentée dans un rent qui va d'un mouvement continu : l'anteur essain de saisur l'imagnation, d'exciter l'intérêt, de creer des sentiments d'atteue et d'auxisté; il fait succéder les tableaux, les revirements, les péripéties, il établit une progression assendante d'abord, vers un point culminant de spiendeur et d'orgue l. descendante ensuite vers la tristesse desolée d'une fin de règne désastreuse. Mais tout cela trop académiquement, trop unement pour le goût d'aujourd hai, on ame meux un art plus libre et plus large. De mème il y a une sorte de conleur, mais de celte couleur spiritue le et noble qu'on trouve dans la peinture du même temps (11° éd.).

à force de le morceler. On lit la guerre de Hollande au chapitre 40, et il faut attendre le chapitre 29 pour connaître la politique commerciale de Colbert, qui fut une des causes principales de la guerre. Dans cet excès de division apparaît une des impuissances capitales du xvine siècle et de Voltaire : une analyse impitoyable sépare tous les éléments de la réalité; et même un esprit comme celui de Voltaire échoue à rassembler ces fragments, à reconstruire le tissu, l'organisation des choses naturelles, à en remonter le ieu. Toutes les pièces du règne de Louis XIV sont dans les tiroirs de l'historien : il ouvre chaque tiroir à son tour, et nous en détaille le contenu.

Une autre raison, plus profonde peut-être et plus décisive, rend compte du plan du Siècle de Louis XIV : c'est l'intention philosophique de l'auteur. La première édition du livre a paru à Berlin en 1751 : la première pensée en apparaît dans une lettre de 1732. Dans ces vingt ans, Voltaire a prodigieusement acquis, il a essavé bien des directions. Chacun de ses progrès a laissé une trace dans la conception générale du Siècle de Louis XIV. La base première du livre doit être cherchée dans la sincère passion de Voltaire pour les lettres, les sciences, les arts, pour l'œuvre intellectuelle de l'humanité, La grandeur de la littérature française sous Louis XIV l'attache à ce règne, et l'emplit d'admiration. Mais l'art n'est pas tout pour Voltaire, il ne croit pas que tout aille bien, parce que quelques beaux vers ont été écrits. Il y a en lui un bourgeois très positif : ce bourgeois-là s'intéresse au commerce, à l'industrie; il est partisan d'une administration exacte, qui donne au travail de la sécurité, et qui accroisse le bien-être général. Colbert et Louis XIV, les intendants, la « vile bourgeoisie » par laquelle le grand roi gouverne, lui offrent tout cela.

Ainsi se forme une première idée générale qui sert de base au Siècle de Louis XIV. « Je suis las des histoires où il n'est question que des aventures d'un roi, comme s'il existait seul ou que rien n'existat que par rapport à lui : en un mot, c'est encore plus d'un grand siècle que d'un grand roi que j'écris l'histoire. — Ce n'est point simplement les annales de son règne, c'est plutôt l'histoire de l'esprit humain puisée dans le siècle le plus glorieux à l'esprit humain 1. » Faire l'histoire de l'esprit humain au temps de Louis XIV, exposer le progrès de la civilisation générale, depuis les poèmes et les tableaux, jusqu'aux canaux et aux manufactures, il n'y avait pas de conception de l'histoire qui fût plus juste, plus large et philosophique.

<sup>1.</sup> Lettres à milord Hervey (1740) et à l'abbé Dubos (30 oct. 1738). Cf. l'Introduction de M. Bourgeois, dans son édition, Hachette, in-16, 1890.

Cette conception se précisa dans l'esprit de Voltaire sous l'influence des mêmes circonstances qui firent éclater les Lettres anglaises, L'Angleterre et la France de Louis XIV lui servirent à faire honte à la France de Louis XV. Comme Newton enterré à Westminster, Molière, Racine, protégés de Louis XIV, feraient voir au public de quelle facon devaient être traités les penseurs, les poètes qui sont l'honneur d'une nation : ce passé jugerait le présent. Voltaire v songea d'autant mieux que depuis quinze ans il assistait à une réaction contre ce grand règne. Malgré ses aristocratiques relations, il ne s'était jamais associé à cette réaction : la splendeur des lettres et des arts compensait tout à ses yeux. Mais, de plus, il ne haïssait pas le despotisme. Ses idées de bonne admistration l'inclinent même plutôt à aimer le despotisme, dès que le despote est vigilant, laborieux, dévoué à la grandeur de l'État. Ainsi se compléta le dessein primitif du Siècle de Louis XIV, par l'accession de deux pensées : une pensée satirique fut peut-être l'occasion réelle du livre, et, à coup sûr, dut en être la conclusion secrètement, sourdement insinuée. L'autre pensée s'ajouta à la philosophie du livre : dans le progrès de l'esprit humain, que Voltaire se proposait de peindre, il voyait et voulait montrer comme agent principal un homme, le despote éclairé. Le siècle de Louis XIV était une des grandes époques de l'esprit humain, et ce grand siècle était essentiellement l'œuvre personnelle de Louis XIV : c'est le sens de la fameuse lettre à milord Hervey.

Voilà sous l'empire de quelles idées, en 1735, en 1737, en 1738, Voltaire travaillait fiévreusement. L'ouvrage s'organisait de façon à manifester l'intention philosophique de l'auteur : vingt chapitres esquissaient l'histoire générale de l'Europe. Un chapitre montrait Louis XIV dans sa vie privée. Quatre chapitres représentaient le gouvernement intérieur, commerce, finances, affaires ecclésiastiques. Enfin, cinq ou six chapitres, étalant la grandeur de l'esprit humain dans les lettres et les arts, couronnaient magnitiquement l'ouvrage. Il y avait une trentaine de chapitres à peu près achevés en 1739 : ils forment le premier état du Siecle de Louis XIV. C'est alors que l'Introduction et le Premier Chapitre, glissés dans un Recuvil de pièces fugitives, furent condamnés par arrêt du conseil. Voltaire laissa dormir le Siècle de Louis XIV; il n'y revint sérieusement qu'en 1750, à Berlin, et bientôt il le mit en état de paraître (1751).

Ce n'était plus du tout l'ouvrage de 1739: au lieu d'une trentaine de chapitres, il y en avait trente-neuf; et surtout l'ordre en était modifié; de cinq à six, les chapitres des lettres, sciences et arts étaient réduits à quatre, et transposés devant les chapitres des affaires ecclésiastiques, qui étaient développées en quatre chapitres au lieu de deux, précédant le nouveau et bizarre chapitre des cérémonies chinoises. Ces remaniements correspondent à une grave et déjà ancienne modification de la pensée philosophique de Voltaire.

Mme du Châtelet n'aimait pas l'histoire : pour vaincre son aversion, Voltaire entreprit de la lui montrer comme une science expliquant les phénomènes de la vie collective de l'humanité; il commenca de lui esquisser à grands traits la suite des événements de l'histoire universelle. C'est le point de départ de l'ouvrage qui devint l'Essai sur les mœurs : plusieurs des parties rédigées pour Mme du Châtelet parurent dans le Mercure en 1743 et 1744. Du moment qu'il entamait une Histoire universelle. Voltaire rencontrait devant lui le fameux discours de Bossuet. Bossuet soumettait l'histoire à la conduite de la Providence; le premier soin de Voltaire fut d'éliminer la Providence. Faire éclater l'absence d'une intelligence divine dans le tissu des événements humains, expliquer les faits par des liaisons mécaniques et fatales, mettre en lumière la puissance des petites causes, la souveraineté du hasard, voilà le dessein de Voltaire. Cependant il croit au progrès: il aime la civilisation : la marche inégale, hésitante, de l'humanité sera le résultat de deux contraires, l'ignorance superstitieuse, fanatique, stupide, et la raison éclairée, bienfaisante. Les ouvriers du progrès seront les grands hommes, par qui les lumières et le bien-être se répandent; et les grands siècles de l'esprit humain seront ceux où les circonstances serviront les grands hommes, c'est-à-dire où ils auront l'autorité pour eux, et non contre eux, quand les despotes seront de grands hommes, serviteurs ou protecteurs de la raison.

Cette thèse, qu'il dégageait de ses études sur l'Histoire universelle, modifia profondément le Siècle de Louis XIV. Faire du christianisme l'obstacle au progrès de la raison, au bonheur de l'humanité, c'était une idée qui devait plaire à Frédéric autant qu'à Mme du Châtelet. De ce point de vue, le Siècle de Louis XIV apparaissait comme un grand siècle incomplet : Louis XIV avait un confesseur, il ne pouvait être « philosophe ». Il avait des parties du bon despote : il ne le réalisait pas entièrement, honneur réservé à l'incroyant Frédéric. Le xvue siècle, dans son ensemble. était trop religieux. Voltaire ramena donc le Siècle de Louis XIV à son dessein général : l'histoire universelle étant une suite lamentable de folies, erreurs, « butorderies », qu'interrompent de loin en loin quelques glorieuses époques, ce beau siècle eut son dessous et son revers de sottises. Ces sottises, c'est la part des « prêtres remuants et fourbes qui ont gâté le siècle de Louis XIV »; c'est la religion et l'histoire ecclésiastique. Voilà pourquoi Voltaire développe et rejette cette partie à la fin de son livre. La rancon, la contrepartie de la splendeur du règne, se trouvent dans les querelles du protestantisme, du jansénisme, du quiétisme; ainsi s'amène la conc'usion enveloppée dans le dernier chapitre, et pourtant bien clair , si l'on veut y réfléchir un instant : Voltaire y conte comment un sage empereur expulsa de Chine les missionnaires chrétiens, colpo teurs de sottises mensongères et fauteurs de funestes séditions. Culte de la raison, haine de la religion, voilà le sens essentiel du Siècle de Louis XIV.

Ainsi établi dans sa forme définitive, il n'eut pas de peine à prendre place en 1756 dans l'Essai sur l'Histoire générale, et sur les mœurs et l'esprit des nations depuis Charlemagne jusqu'à nos jours. Après avoir achevé son Siècle de Louis XIV, Voltaire avait repris ses esquisses d'histoire universelle, et poussé vigoureusement son travail pendant l'année 1752. En 1753 et 1754 parurent les trois volumes de l'Abrégé de l'Histoire universelle. J'en ai dit le caractère; et l'on voit quel en sera le vice rédhibitoire : il est impossible de se faire l'historien du moven âge, si l'on est de parti pris, par une détermination rationnelle, l'irréconciliable ennemi du christianisme. La sympathie pour les hommes dont il fait l'histoire lui fait défaut : il les raille dans leurs erreurs, dans leurs sottises, dans leurs misères. Il ne voit pas leur effort vers la vérité, vers le bien; il ne les comprend pas, parce qu'ils sont autres que lui. A cet égard, par l'impossibilité de sortir de soi et de son siècle, Voltaire n'a pas le sens historique<sup>4</sup>.

Il faut pourtant rendre justice à cet essai d'Histoire universelle. Une vive curiosité y éclate à chaque page. Voltaire pousse des pointes en tout sens, reconnaît des régions inexplorées : sur l'Arabie, sur l'Inde, sur la Chine, il apporte des études bien incomplètes encore, mais singulièrement neuves pour le temps. Il traite son sujet avec la même largeur que dans le Siècle de Louis XIV; il note les grandes découvertes qui vont révolutionner la civilisation plus volontiers que les batailles et les mariages des princes. Il ressaie réellement de faire l'histoire générale de l'esprit humain.

Comme toujours aussi, il travaille sur les documents originaux, ou du moins sur les meilleurs ouvrages qui les ont utilisés, il s'en-

<sup>1.</sup> Ce jugement est beaucoup trop dur, et inexact dans son expression absolue. Voltaire a vu le moyen âge comme le voyaient les hommes du xvii siècle et du xvii : il n'a pas jugé l'âge féodal et les croisades autrement que le pieux abbé Fleury. C'était donc moins son irréligion que sa culture et son rationalisme qui l'indisposaient contre ces temps-là. D'autre part, un érudit impartial. M. L. chaire, tout récemment ne les a pas vus plus en beau. Enfin on pourrait citer bien des endroits où Voltaire s'est efforcé d'être juste aux papes et aux moines : il a, en dix lignes, indiqué tous les services qu'ont rendus les couvents à la société du moyen âge. — En consultant le petit volume que j'ai donne sur Voltaire, on verra quelles nuances je croirais aujourd'hui juste et vrai d'atténuer ou d'ajouter dans cetableau de la jeunesse de l'écrivain, comme dans celui de sa vieillesse qu'on trouve plus loin (11° éd.).

quiert des sources, critique les témoignages. Il tient toute cetter manipulation éloignée des yeux du public; mais il la fait. Il condense toute son information en récits courts, clairs, saisissants, qui parfois ont forcé l'admiration de Michelet. Avec un peu de sympathie, il aurait fait un chef-d'œuvre et une œuvre définitive : il n'a fait, malgré sa conscience de travailleur et son génie lucide d'écrivain, qu'une œuvre de parti qui risque souvent de paraître fausse et dure.

[Pourtant il est vrai qu'il a eu le sentiment du devoir de l'historien, et l'intelligence des conditions ou des méthodes principales de la critique historique. Il est vrai qu'il a le premier réalisé la conception moderne de l'histoire, d'une histoire qui est l'explication et le tableau du mouvement de la civilisation. Il est vrai qu'à cet égard nous venons de lui, plus que de Montesquieu.]

# CHAPITRE III

#### MONTESQUIEU

1. Les Lettres persanes. Peinture superficielle des mœurs : réflexions graves sur le gouvernement. - 2. Les Considérations : Montesquieu et Bossuet, Défauts du livre : sa portée philosophique. - 3. L'Esprit des lois : collection et chaos d'études, de recherches, d'idees. Elements et accroissements de la pensée de Montesquieu. Contradiction du point de vue physique et de la théorie politique. Témérité des déterminations et des géneralisations. Hardiesse philosophique et politique du livre. Influence de Montesquieu.

Au moment où Voltaire se fixe aux Délices, et va commencer une nouvelle vie, Montesquieu disparait (1755). Il n'avait pas fait autant de tapage que Voltaire, il s'était moins agité : mais il avait fait plus de besogne, au point de vue de la philosophie du siècle. Rien à cette date, dans l'œuvre de Voltaire, ne saurait contrepeser les Lettres persanes, les Considérations sur les Romains, et l'Esprit des Lois : il y a là une raison qui sait démolir et construire, un esprit qui peut guider son siècle, quand Voltaire en est encore à faire des niches au gouvernement, et à faire partir des fusées pour l'amusement des badauds.

#### 1. LES « LETTRES PERSANES ».

Les Lettres persunes 1 parurent en 1721, avec le succès que pouvaient avoir, sous la Régence, de vives satires entrecoupées des

1. Biographie Charles-Louis de Secondat, né a la Brède, près de Bordeaux, le 18 janvier 1689, étudia chez les Oratoriens à Juilly, fot reçu, en 1714, conseiller au parlement de Bordeaux, se maria en 1715, prit, en 1716, la charge de président et le nom de Montesquieu que lui légua un oncle. Il vint à Paris à 33 ans, après le succès descriptions voluptueuses. Lorsqu'on sut que l'auteur était un président à mortier du parlement de Bordeaux, la légèreté du livre parut plus amusante encore par le contraste qu'elle faisait avec la gravité de la profession du magistrat. Le fin Gascon n'était

pas sans avoir prévu la chose.

L'Asie était à la mode à la fin du xvue siècle. On avait lu avec curiosité les récits de Bernier, de Chardin, de Tavernier. La traduction des Mille et une Nuits, que Galland donna en 1708, avait déposé dans les esprits toute sorte d'images des mœurs et des coutumes orientales. L'opposition de ce monde au nôtre sautait aux yeux : de là à choisir un Oriental pour critique de nos travers et de nos préjugés, il n'y avait qu'un pas; et Du Fresny donna, en 1707, les Amusements sérieux et comiques d'un Siamois. Telle est l'origine de la fiction du livre de Montesquieu. Il suppose deux Persans, Usbek et Rica, qui viennent en Europe, à Paris, dans les dernières années de Louis XIV. Mais ils recoivent des nouvelles de leurs pays, de leurs familles; et l'on concoit comment peut làdessus s'exercer l'imagination d'un jeune Français sous la Régence. avec quelle curiosité libertine il mettra en scène la vie oisive et voluptueuse du sérail, des femmes très blanches surveillées par des eunuques très noirs, des passions ardentes, des jalousies féroces, des désirs enragés. Mais ce n'est là qu'un ornement. L'essentiel, dans le livre, ce sont les impressions des deux Orientaux jetés au travers de notre civilisation. Tout les étonnera, les choquera : je dis tout, sans distinction, pèle-mèle : et la confusion innée à l'esprit de l'auteur y trouvera son compte. Les plus superficielles peintures s'entremèleront aux plus graves études.

Le superficiel, c'est la critique des mœurs. La Bruyère était moins profond que Molière, Lesage moins profond que La Bruyère : Montesquieu est plus loin de Lesage que Lesage ne l'est de Molière.

de ses Lettres persanes, fut reçu à l'Académie en 1728, voyagea ensuite en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, en Italie, en Suisse, en Hollande, en Angleterre, où il resta près de deux ans (1729-1731). Il mourut le 10 février 1755.

Editions: Lettres persanes, 1721, in 12, Amsterdam et Cologne; Considérations sur les causes de la grandeur et de la decadence des Romams, Amsterdam, 1734, in-12 (anonyme); De l'esprit des Lois. Genève, 1748, 2 vol. in-4 (sans nom d'auteur); Paris, Huart, 1750, 3 vol. in-12. Eluvres completes, ed. Richer, 1758; éd. de Laboulayo, Paris, Garnier, 1875-1879, 7 vol. in 8. Deux Opuscules de Montesquieu, publ. par le baron de Montesquieu, Bordeaux et Paris, 1891, in-4; Melanges inédits de M., par le même, Bordeaux et Paris, 1892, in-4; Voyages de M., par le même, ibih., 1895-1896, 2 vol. in-4 Pensées et fragments, 1899, in-4.

A consulter: Sorel, Montesquieu (Coll. des Gr. Écriv fr.), Paris, 1887. Faguet, XVIIIº sircle. Vinet, ourr. cité. F. Brunchere, Études critiques, 4º série. Durckheim, Quid Secundatus políticæ scientiæ contulerit, Bordeaux, 1892. Barckhausen, Montesquieu, l'Esprit des lois et les archives de la Brède, 1904; Montesquieu, ses

idées et ses œuvres d'après les papiers de la Brède, 1907

C'est un peintre de mœurs charmant, délicat, ingénieux; c'est un maître écrivain, qui excelle à mettre en scène, comiquement, un travers, un préjugé : mais son observation a la portée du Français à Londres de Boissy, et du Cercle de Poinsinet. Montesquieu est tout juste apte à railler la curiosité frivole des badauds parisiens, la brillante banalité des conversations mondaines, à noter que les femmes sont coquettes, et les diverses formes de fatuité qui se rencontrent dans le monde. Il n'y a pas ombre de pénétration psychologique dans les Lettres persanes.

Mais elles ont des parties graves : Montesquieu a l'habitude de se mettre tout entier dans chacun de ses livres; il ne sait pas réserver une partie de sa pensée. Aussi trouvera-t-on dans ce léger pamphlet des réflexions, qui contiennent en puissance l'Esprit des Lois, Quand la satire sociale se substitue à la satire des mœurs mondaines, le ton se fait plus âpre; Montesquieu développe, et cette fois avec la supériorité de son génie, ce qui était seulement en germe dans quelques parties du livre de La Bruyère. Il est vrai qu'il a recu l'instruction des événements : il a vu s'achever le long et lourd règne de Louis XIV, il écrit dans le fort de la réaction qui suivit la mort du grand roi; et il y aide, pour son compte, de tout son cœur. Il fait le procès à tout le régime. Il a des mots écrasants pour les financiers, dont le corps, fait-il dire à son Persan, se recrute parmi celui des laquais. Il signale l'abus des privilèges de la noblesse; il flétrit l'avidité insatiable des courtisans. Il dit son mot sur les affaires actuelles, sur le système de Law, dont il fait la critique. Mais il s'attaque surtout au despotisme de Louis XIV, qu'il hait autant que Saint-Simon; il expose comment la monarchie dégénère en république ou en despotisme; il esquisse déjà sa fameuse théorie des pouvoirs intermédiaires. Il remonte, pour nous instruire, jusqu'à l'origine des sociétés; et, suivant sa fantaisie, il nous développe une sorte de mythe à la facon de Platon, qui est comme le rêve d'une intelligence raisonnable et optimiste. Il conte l'histoire des Troglodytes, qui se sont détruits en s'abandonnant aux instincts naturels. Deux familles avaient échappé : elles fondent un nouveau peuple dont la prospérité sera assise sur les vertus domestiques et militaires, et sur la religion.

Ce mot de religion ne doit pas nous tromper sur la pensée de Montesquieu. Elle est pour lui une institution comme les autres; c'est une partie de la police. Il est foncièrement irréligieux; il ne comprend pas plus le christianisme que l'islamisme. Le principe intérieur de la religion lui échappe, comme au reste le principe

de l'art et de la poésie.

### 2. LES « CONSIDÉRATIONS SUR LES ROMAINS ».

Montesquieu donna en 1734 ses Considérations sur la grandeur et la décadence des Romains. Le contraste est grand avec les Lettres persanes. Ici tout est grave; et le style affecte une sévère concision, une simplicité nue, une plénitude substantielle. La phrase est sentencieuse; elle a le relief d'une belle médaille; parfois une image saisissante, une comparaison imprévue y jettent leur clarté. D'admirables portraits enlèvent l'aridité qui pourrait se trouver dans ces dissertations abstraites sur les faits de l'histoire.

Cette tenue du style nous révèle une des faces de l'esprit de Montesquieu. Ce Gascon pétillant a eu la passion de l'antiquité, C'est le legs, en lui, du xvue siècle. Il a été idolàtre de la grandeur romaine, de l'éloquence romaine, de la vertu romaine : il a lu Tite-Live et Tacite avec enivrement, il les a longuement médités. Il a admiré les exemples d'énergie, de fierté qu'ont donnés les stoïciens de Rome sous les mauvais empereurs. Réfractaire à la séduction de l'idéal chrétien, la hauteur de la vertu païenne le saisissait. De là est sortie, au milieu de la lente et laborieuse préparation de l'Esprit des Lois, cette analyse profonde et subtile du génie politique de Rome, et de son évolution historique. Montesquieu n'a pas, comme on dit, détaché un chapitre de son grand ouvrage pour en donner communication par avance au public. Mais, rencontrant souvent Rome sur son chemin, il n'a pas su résister à la tentation : il s'est détourné pour un temps de son œuvre capitale, pour se donner le plaisir d'embrasser d'une seule vue toute la suite de l'histoire romaine.

Quelqu'un s'était donné ce spectacle avant lui : c'était Bossuet: et Montesquieu, qui du reste n'a rien de commun avec ce grand chrétien, ne pourra nier de l'avoir eu pour maître. Toute une partie des Considérations atteste une lecture attentive du Discours sur l'Histoire universelle; c'est celle où Montesquieu énumère les causes de la grandeur romaine. Il développe avec toute sa science et sa pénétration les rapides indications de Bossuet, quand il nous expose le fond de l'âme romaine, cet amour de la liberté, du travail et de la patrie, la force des institutions militaires et de la discipline; l'ardeur des luttes intestines, qui tiennent les esprits toujours actifs, toujours en haleine, et qui s'effacent toujours dans les occasions de danger extérieur; la constance de la nation dans les revers, et cette maxime de ne faire jamais la paix que vainqueurs; entin l'habileté du sénat, dont la substance se réduit à trois principes : soutenir les peuples contre les rois, laisser aux vaincus leurs mœurs, et ne prendre qu'un ennemi à la fois. Jamais Montesquieu n'a été plus érudit, plus ingénieux, plus profond que dans ce chapitre vi, où il nous explique le jeu de la politique extérieure des Romains.

Bossuet n'avait presque rien dit de la décadence de l'empire romain : ici Montesquieu marche seul; et c'est une partic très neuve, très étudiée, et très originale. La grandeur de l'État romain qui a pour effet de substituer les guerres civiles aux dissensions du Forum, les guerres lointaines où périt le patriotisme du soldat, l'extension du droit de cité à toutes les nations, le luxe qui corrompt les mœurs, les proscriptions, qui, depuis Sylla jusqu'à Auguste, brisent par la peur le ressort des âmes et les dressent à la servitude, la suite des mauvais empereurs, le partage de l'empire, la destruction de l'empire d'Occident par les invasions barbares, et la lente agonie de l'empire d'Orient, voilà les principales étapes de la décadence du peuple romain.

Le livre de Montesquieu est loin d'être complet et sans défauts. D'abord la critique y est insuffisante. Montesquieu accepte les dires des historiens anciens; il ne contrôle pas leurs assertions; il ne s'embarrasse pas de leurs contradictions. Il ne se doute même pas des conjectures de Saint-Évremond; il ne soupçonne pas la possibilité de la tâche que s'est donnée en ce moment même un érudit de Hollande: quatre ans après les Considérations, paraîtra la Dissertation de Beaufort sur l'incertitude des cinq premiers riècles de l'histoire romaine. Montesquieu raisonne sur Numa aussi intrépidement que sur Auguste. Il ne 'fait commencer sa tâche qu'à l'interprétation des textes. Il les commente en juriste, qui n'a pas a les infirmer, à les corriger, à les rectifier; il les tient

On pourrait signaler aussi de graves lacunes dans l'ouvrage de Montesquieu: l'absence complète de l'étude financière et économique, l'oubli constant de la religion romaine. Or les Romains étaient à la fois le plus pratique, le plus intéressé des peuples, et le plus religieux. Pour ne parler que de la religion, la Cite antique

pour établis, authentiques, véridiques; il se borne à en définir le

a fait éclater l'insuffisance de l'œuvre de Montesquieu.

sens et marquer les conséquences. (App. XXIV.)

C'est encore un défaut des Considérations — et une fâcheuse tendance du génie de l'auteur — que cet amour des généralisations qui conduit à ériger témérairement en lois des phénomènes aperçus une fois dans l'histoire. Ainsi Montesquieu pose ces étranges maximes : qu'un État déchiré par la guerre civile menace la liberté des autres, et qu'il se forme toujours de grands hommes dans les guerres civiles. Vérités de fait et d'occasion, mais non pas constantes et universelles, ni surtout nécessaires : les propositions contradictoires sont aussi vraies et aussi souvent vérifiées.

Jamais Montesquieu n'a su composer : sa pensée procède par

saillies, non par développement continu. Cela se reconnait dans la médiocre composition de son livre. Les chapitres y sont des cadres artificiels, des *formes*, où il réunit autour d'une idée centrale une collection de traits éclatants ou de persées profondes.

Les Considérations sont une œuvre considérable. Cette étude de l'histoire romaine est une œuvre de philosophie rationnelle et laïque : elle n'a devant elle que l'œuvre de Bossuet, toute théologique. Pour la première fois, la doctrine de la Providence directrice est rejetée de l'histoire, et la raison des faits est cherchée dans les faits mêmes, dans le rapport des antécédents et des conséquents. L'histoire est traitée par la méthode des sciences physiques : aucune intelligence n'est supposée conduire le peuple romain vers un but, et pourtant les choses ne vont pas au hasard; le développement de la puissance romaine, sa décadence ensuite se font nécessairement, logiquement, chaque état passager contenant l'état suivant, que le jeu naturel des circonstances se charge de dégager. Quelques faits constants et généraux, ou intérieurs, tels que l'ame du peuple et ses instincts primordiaux, ou extérieurs, tels que des institutions et des constitutions, donnent les directions et les formes principales de l'évolution historique 1.

Les Considérations de Montesquieu élargissent notablement le domaine de la littérature. Tout à l'heure Fontenelle offrait de l'astronomie aux dames : aujourd'hui Montesquieu leur fait goûter des réflexions sur l'histoire. Il ne s'agit encore que de l'histoire romaine, sujet classique, lieu commun de l'éloquence et de la tragédie du siècle précédent : mais la forme est loin d'être oratoire ou dramatique. C'est le plus ardu et le moins captivant de l'histoire que Montesquieu présente d'emblée : l'explication scientifique des faits, la philosophie. Et par la gravité de ses Considerations il fraye la voie aux plus sévères études de l'Esprit des Lois.

### 3. L' « ESPRIT DES LOIS ».

L'Esprit des Lois fut publié en 1748. Ce qui s'offre à nous sous ce titre, c'est tout Montesquieu, toutes ses connaissances et toutes ses idées, historiques, économiques, politiques, religieuses, sociales, à propos d'une étude comparative de toutes les législations. L'Esprit des Lois est pour Montesquieu ce que les Essais sont pour Montaigne : toute la différence est que l'étude de Montaigne, c'est l'homme moral et les ressorts spirituels; celle de Montesquieu, l'homme social et la mécanique législative. Chacun cause à perte de vue sur son sujet. « Ce grand livre, dit M. Faguet, est moins un

<sup>1</sup> La conclusion philosophique du livre, M. Barckhausen l'a bien montré, c'est que trome a décline et péri pour avoir fait la conquête du monde. Conclusion qui rejoint celle du Charles XII de Voltaire ( $H^*$  éd.).

livre qu'une existence.... Il y a là non seulement viugt ans de travail, mais veritablement une vie intellectuelle tout entière.... » Ce que la lecture de l'Esprit des Lois permettait à M. Faguet de deviner, la publication des OEuvres inédites de Montesquieu en fournit la démonstration. Les principaux passages des opuscules que l'on vient d'imprimer pour la première fois sont allés se fondre dans le grand ouvrage, et y former ici un alinéa, ailleurs un chapitre. L'auteur a utilisé pour son Esprit des Lois toutes les études partielles qu'il avait en porteseuille.

Montesquieu est un esprit actif qui a toujours étudié, qui, par suite, s'est élargi, enrichi, mais aussi modifié, qui a découvert des points de vue nouveaux, changé son orientation : sa vie intellectuelle comprend plusieurs périodes distinctes. Chacune de ces périodes a laisse son dépôt dans l'Esprit des Lois; des pensées hétérogènes, qui appartiennent à des états d'esprit différents, y forment comme des couches superposées, et d'autres fois se pénètrent, s'enchevêtrent, s'amalgament. De là la peine qu'on éprouve toujours à prendre une vue d'ensemble de l'Esprit des Lois.

La difficulté est accrue par la division de l'ouvrage, par cet extrême morcellement qui multiplie les chapitres dans les livres, les alinéas dans les chapitres : dans cette composition, établie pour soulager l'esprit du lecteur mondam par la fréquence des pauses et des reposoirs, se révèle aussi la brusquerie pétulante et nerveuse de l'esprit de l'auteur, sautant d'idée en idée, et supprimant, à la fois par théorie et par tempérament, les idées intermédiaires. Le résultat est que le livre est presque impossible à dominer.

Ce n'est pas qu'on n'y trouve un ordre. J'en ai désespéré jadis; et je l'ai dit dans les dix premières éditions de cetouvrage. Cependant M. Barckhausen et moi-même, de deux points de vue différents , nous sommes arrivés à dessiner à peu près de la même façon le plan du livre. Montesquieu part des idées simples; il pose d'abord des définitions a priori; il étudie les diverses formes de gouvernement dans l'abstrait et les fonctions fondamentales du gouvernement dans leur essence, abstraction faite du temps et du lieu; puis il introduit la notion de l'espace, et il analyse les effets que la position dans l'espace peut avoir pour les sociétés (climat, terrain, commerce, religion, etc.). Puis il pose la notion du temps, et dans les derniers livres, il développe quelques exemples de la variation des lois, de leur évolution historique dans un même pays. Il y a aussi, à la fin de l'ouvrage, un livre destiné à éclairer l'application, le passage de la théorie à la pratique.

<sup>1.</sup> Cf. G. Lanson, Revue de Métaphysique, juillet 1896 (De l'influence de Descartes sur la litt. française); Barckhausen, Montesquieu, ses idées, etc.

Incontestablement, il y a du désordre et du décousu dans l'Esprit des Lois: les derniers livres, de l'aveu de l'auteur, ont été ajoutés après coup à l'ouvrage. Cependant l'ensemblé est construit sur un plan méthodique et rationnel. Dans chaque livre, une fois les principes posés, les divers chapitres sont comme des théorèmes où des cas et des problèmes sont ramenés aux verités précédemment établies.

J'inclinerais d'ailleurs à croire que la méthode déductive a été surtout pour Montesquieu une méthode d'exposition et un procédé de vérification et de confirmation. Il me parait avoir, dans ses recherches, employé surtout la méthode d'observation : il a étudié les cas particuliers, puis généralisé; sa pensée induit d'abord tout ce qui dans son livre est déduit.

Quoi qu'il en soit, que j'aie raison ou tort de trouver avec M. Barckhausen, dans l'Esprit des Lois, un ordre que jadis avec beaucoup d'autres je n'apercevais pas', le meilleur moyen de simplifier et d'éclaireir sera de dissoudre l'unité de l'ouvrage, de retaire en sens inverse le travail de Montesquieu, et de prendre l'une après l'autre les diverses tendances, et les périodes successives de son activité intellectuelle, selon qu'elles affleurent ou s'étalent dans l'Esprit des Lois. Cette détermination ne pourrase faire complètement que lorsque toutes les œuvres inédites auront paru. Mais on peut déjà l'esquisser.

Prenons Charles de Secondat de la Brède en 1716, au moment où son oncle le baron de Montesquieu lui transmet avec son nom sa charge de président à mortier au parlement de Bordeaux.

Les excellents Oratoriens qui l'ont instruit à Juilly lui ont découvert la riche source d'énergie morale qui jaillit pendant toute la durée des antiquités grecque et romaine; les grands ouvrages de l'esprit, les coups d'héroïsme dans l'action politique ont ravi l'imagination du jeune Gascon, dont le bon sens aiguisé goûte ce qu'il y a toujours de pratique et de mesuré dans les traits les plus étonnants de l'antiquité. Ses propres études, une fois qu'il aura échappé au collège, l'affermiront dans sa passion pour l'histoire ancienne, et particulièrement pour l'histoire romaine : car, peu touché de l'art, c'est des mœurs, des caractères, des actions, de l'histoire par conséquent, qu'il s'éprend. La forme antique, qui lui plait et qu'il essaie d'imiter, c'est une forme révélatrice d'un caractère antique, de la gravité simple et de la sublimité habituelle. Ce Montesquieu-là n'a pas grand chose à voir dans l'Esprit des Lois 1 : après s'être répandu en plusieurs opuscules, il s'est épuisé dans les Considérations.

<sup>1.</sup> Notez, au l. X, le portrait d'Alexandre.

De la nature, le jeune magistrat tenait une certaine sensualité que les mœurs contemporaines développèrent en polissonnerie intellectuelle. Après s'être donné toute liberté dans les scènes orientales des Lettres persanes, Montesquieu sera calmé par l'age, la gravité professionnelle, le soin de sa considération. Mais il aimera toujours à disserter, sans rire, avec érudition sur desmatières scabreuses; il aura plaisir, dans l'Esprit des Lois, à noter les lois et les coutumes qui blessent le plus nos idées de la morale et de la pudeur, à relever toutes les convenances physiques ou politiques qui peuvent les justifier. Ce n'est presque rien dans l'ampleur du livre : et pour nous c'est moins que rien. Mais en ce temps-là, cela faisait lire l'ouvrage.

Jen dirai autant du bel esprit de Montesquieu. Jamais il ne dépouilla tout à fait l'académicien de province, qui excelle à parer des lieux communs d'intentions fines ou malignes. Et il y avait aussi en lui un causeur brillant, coquet, ne voulant pas en société làcher un mot qui ne fût une saillie ou une pensée. Ainsi l'habitude de penser par épigrammes ou par sentences passe chez lui en nature. De la ce style à facettes, brillanté, enjolivé, que Buffon blûmait : de la ces comparaisons cherchées, ces pointes imprévues, qui faisaient dire à Mme du Deffand que cet Esprit des Lois était de l'esprit sur les lois. Cela encore était un appât pour le

commun des courtisans et des femmes.

Mais venons aux origines des parties essentielles et solides de Couvrage. Pendant les dix ans qu'il garda son office de magis trat. Montesquieu se dégoûta du métier de juge, et s'intéressa à la science du droit. La procédure et les formes, les procès particuliers l'ennuvèrent les principes généraux et les sources historiques du droit captiverent son attention. L'idée première des recherches qui occuperent une bonne partie de sa vie vint de là, et la forme définitive de son esprit en resta déterminée : Montesquieu sera toujours un juriste; toutes ses idées historiques, ses vues politiques, ses conceptions philosophiques revêtiront des formes juridiques. L'Esprit des Lois se terminera par cinq livres qui sont une œuvre rigoureusement technique d'érudition juridique; ce sont, dit le titre, « des recherches nouvelles sur les lois romaines touchant les successions, sur les lois françaises et sur les lois féodales », qui sont comme le fragment et le début d'une étude d'ensemble sur les origines de la législation française. Nous quittons ici tout à fait le point de vue politique et philosophique; et nous n'avons plus devant nous qu'un professeur de droit.

En 1716 et dans les années suivantes, Montesquieu se laisse gagner au goût des sciences physiques et naturelles. On savait qu'il avait communiqué à l'Académie des sciences, lettres et arts de

Bordeaux des recherches sur la cause de l'écho, et sur l'usage des glandes rénales. Mais, sans la récente publication de quelques opuscules inédits, on ne verrait pas bien l'importance réelle de cette période scientifique de la vie de Montesquieu; on ne se douterait pas de l'absolue domination possédée pendant un temps sur son intelligence, par l'esprit et les principes des sciences physiques et qu'une sorte de déterminisme naturaliste a précédé chez lui le mécanisme sociologique. Qu'on lise en effet les Réflexions sur la politique : le dessein en est moral, et nous révèle ainsi la jeunesse de l'auteur. Il veut dégoûter les grands et les hommes d'État de se mettre au-dessus de la simple morale : comment les y décider? Par la raison que leurs crimes, leurs injustices, le mal qu'ils justifient par l'utilité et le bien public, que tout cela ne sert à rien : leurs agitations sont vaines et ne changeront rien à l'action toutepuissante de causes éternelles. Ce qui arrive est « l'effet d'une chaîne de causes infinies, qui se multiplient et se combinent de siècle en siècle ». Il n'y a pas d'individu qui puisse contrepeser cette force énorme. A quoi bon dès lors s'agiter? Agissons, puisqu'il faut agir, mais croyons que le résultat sera le même, de quelque facon que nous agissions : et par conséquent agissons selon les lois de la commune morale, puisqu'il ne servirait à rien de les violer. La théorie développée dans ce curieux opuscule a laissé des traces dans l'Esprit des Lois, mais des traces éparses et confuses, recouvertes sans cesse par un système différent, dont le fond est cette idée chère à Montesquieu que de la construction de la machine législative dépend la destinée des peuples, et qu'un rouage ôté ou placé à propos sauve ou perd tout : or qu'v a-t-il de plus contraire au fatalisme politique que la superstition sociologique, la foi aux artifices constitutionnels 1?

Au même moment appartient un intéressant Essai sur les causes qui peuvent affecter les esprits et les caractères. Montesquieu y étudie les influences qui déterminent les tempéraments des individus et des peuples. Il compose avec infiniment de sagacité et d'originalité les deux milieux, dont les pressions, agissant tantôt dans le même sens et plus souvent en sens contraire, produisent les humeurs, les volontés, les actes : le milieu moral, éducation, société, profession, et le milieu physique, où Montesquieu distingue comme facteur principal le climat. Le climat ne peut influer sur les ames que s'il influe d'abord sur les corps, et si les corps trans-

<sup>1.</sup> La conciliation de cette contradiction est sans doute que l'individu, roi ou ministre, ne peut rien dans le moment présent contre la force des causes historiques et physiques, mais que le législateur, individu ou corps, peut introduire dans le jeu des causes, par les lois, certains facteurs qui à la longue modifieront les conditions de la vie et par suite l'esprit d'une société (1 del.).

mettent toutes les influences aux àmes : donc la théorie des climats suppose une liaison nécessaire des faits physiques et des faits moraux, et conduit à mettre la pure psychologie des penseurs classiques sous la dépendance de la physiologie. C'est ce que fait Montesquieu, et par certaines réflexions il indique des voies toutes nouvelles à la littérature. Il y introduit l'étude des tempéraments à la place de l'analyse des faits spirituels; il met les nerfs a la place des pessions de l'âme; il baigne les individus dans les mili ur qui les forment et les déforment.

La théorie des climats, formulée par Fontenelle et Fénelon, reprise et étendue par l'abbé Dubos, prend entre les mains de Montesquieu une ampleur, une précision, une portée singulières. Elle ne passera dans l'Esprit des Lois que mutilée, rétrécie, presque faussée car Montesquieu, supprimant à peu près les intermédiaires réels et vivants, l'homme, son âme, son corps, relie les lois humaines aux causes naturelles par un rapport direct et en quelque sorte artificiel; il ne s'attache qu'à présenter abstraitement le tableau des dépendances réciproques et des variations simultanées qu'il a constatées entre les climats et les institutions. Cependant cette théorie avait en soi tant de force, que, même glissée d'une manière un peu factice, et fâcheusement tronquee, elle constitua une des plus efficaces parties de l'Esprit des Lois. En effet, elle faisait faire un grand pas a l'explication rationnelle des faits historiques; elle écartait les hypothèses de législateurs fabuleux ou d'une Providence divine, et commençait a faire apparaitre, dans le chaos des institutions humaines et la confusion des mouvements sociaux, le net déterminisme des sciences naturelles. Ainsi la théorie des climats est donc encore un résultat de l'activité scientifique de Montesquieu.

Mais déjà dans les Lettres persanes il se tournait vers l'étude des gouvernements et des constitutions. [Il avait fait pour l'Académie de Bordeaux] un Dialogue de Sylla et d'Encrate, où l'on voit d'une part le philosophe politique s'affranchir du moraliste psychologue que l'éducation du collège et des livres avait formé, et d'autre part s'affirmer la puissance de l'homme aux larges vues, créateur d'un ordre politique qui détermine l'histoire. [Quand il vint à Paris, il ne dut pas seulement aller faire briller son esprit dans les salons de Mme de Lambert et de Mme de Tencin: s'il est très douteux qu'il ait jamais été admis au Club de l'Entresol, cette société privée qui finit par donner de l'ombrage au Cardinal Fleury et qui dut se dissoudre, il est difficile de croire qu'il n'ait jamais causé avec quelques-uns de ces patriotes éclaires et sérieux qui appelaient de leurs vœux une réforme de lamonarchie et croyaient à la possibilité d'un gouvernement rationnel. Travail interne ou

influence du dehors, toujours est-il qu'à un certain moment] son point de vue changea. Il crut alors à l'efficacité de l'intervention humaine, individuelle, dans le cours des événements historiques. Il y crut si bien qu'il demanda en 4728 à entrer dans la diplomatie : c'est sans doute qu'il se flattait de pouvoir manier les chaînes infinies des causes et des effets naturels. Il se persuada donc que les institutions artificielles étaient aussi efficaces que les combinaisons naturelles, et qu'une loi bien trouvée pouvait suspendre ou détruire les fatalités historiques. Il arriva enfin à ce qui est le fond, et la chimère <sup>1</sup>, de l'Esprit des Lois.

On sait la définition, juste autant que vaste, que Montesquieu a donnée de la loi. Les lois sont les rapports nécessaires qui résultent de la nature des choses. Ainsi les lois d'un peuple ne sont ni le produit logique de la raison pure, ni l'institution arbitraire d'un législateur : elles sont le résultat d'une foule de conditions physiques, météorologiques, sociales, historiques. De là, la variété infinie, le chaos contradictoire des lois aux différents siècles, chez les différents peuples. Chaque peuple a ses lois qui lui conviennent. Tout ce début date de la période scientifique que nous avons reconnue tout à l'heure. Montesquieu pouvait à ce commencement attacher une suite d'etudes positives où chaque ordre de causes naturelles aurait été mis en rapport avec les lois des diverses nations. Il a préféré procéder par la voie de l'analyse cartésienne, et enchaîner par des déductions les vérités qu'il avait trouvées.

Embrassant d'une vue l'histoire universelle, il réduit toutes les formes de gouvernement à trois : république, monarchie, despotisme. Il assigne à chaque gouvernement son principe, qui le fait durer tant que lui-même dure : la vertu, principe de la république, l'honneur, principe de la monarchie, la crainte, principe du despotisme. Dès lors, en possession des définitions nécessaires, Montesquieu va faire une construction d'une hardiesse singulière : il va monter pièce à pièce ces trois grandes machines politiques, république, monarchie, despotisme, chacune en son type idéal; il va montrer comment toutes les lois particulières sont en rapport avec le principe fondamental de la constitution, faisant sortir le bonheur et le malheur, le progrès et la ruine des États du plus ou moins de cohésion et de concordance de toutes les institutions, exposant comment, par le manque ou la disconvenance de telle pièce, tel peuple s'est détruit, comment, par l'invention ou le rema-

<sup>1.</sup> Chimère n'est peut-être pas juste. Une loi, un ensemble de lois, à condition qu'on les observe, peuvent sans doute à la longue modifier l'esprit et par suite influer sur la destunée d'une nation. Voyez, par exemple, ce qu'a déjà produit chez nous en vingt-cinq ans la loi sur les syndicats professionnels (14° ed.).

niement de telle disposition législative, tel autre se serait arrêté sur la pente de sa décadence.

Ce n'est pas qu'au milieu de tous ces calculs de mécanique constitutionnelle, le physicien ne reparaisse souvent; lisez au livre XI l'admirable résumé de la constitution anglaise : Montesquieu l'engendre tout entière par le jeu des causes physiques et historiques. Cependant, dans l'ensemble de l'ouvrage, domine le dogmatisme du théoricien politique qui pense lier les événements par des chartes. Montesquieu, qui se souvient parfois des causes physiques, semble ignorer absolument que la matière sur laquelle travaillent les législateurs, l'humanité vivante, contient en puissance une infinité d'énergies, qu'elle n'est pas seulement le champ de bataille que la loi dispute à la nature, qu'elle peut trancher à chaque instant le différend par ses forces, ses tendances intérieures, et qu'enfin c'est elle, et elle seule, qui fait la loi puissante ou inefficace. Pour Montesquieu, la loi n'est pas par elle-même une forme vide : c'est un ressort, qui, des qu'il est placé, produit la sorte et la quantité de travail que le constructeur voulait obtenir. Il fait abstraction de l'homme, et le traite comme une matière inerte et passive : si bien que, dans son idée, un système de lois bien concu ne peut manquer de mener n'importe quel peuple, en quelque sorte sans qu'il s'en mêle, à son maximum de puissance et de prospérité. Dès le début de son livre, avant la naissance des sociétés, il essaie de se représenter l'homme de la nature. Ce n'est plus le loup déchainé de Hobbes et de Bossuet : c'est un sauvage doux et timide, un être neutre, quantité négligeable dans les calculs sociologiques. Aussi le néglige-t-il tout à fait par la suite, et rien ne donne plus à son ouvrage le caractère d'un système abstrait, qu'aucune réalité vivante ne soutient.

Les ingénieuses constructions de Montesquieu sont fondées sur deux sophismes généraux, que voici : tout ce qui est, devait être; et, tout ce qui est, pouvait ne pas être. Il y a sophisme à dire que ce qui est devait être, quand on prétend expliquer ce qui est : car c'est dire que l'on a trouvé la somme des causes égale à la somme des effets. Or il est impossible d'affirmer que les causes définies et connues sont les véritables causes, nécessaires et suffisantes, des effets, plutôt qu'un inconnu, qu'on néglige; et par suite on se trompe quand on dit que, ces causes étant données, ces effets devaient suivre; car ils pouvaient ne pas suivre, si le résidu inaperçu, inexpliqué, n'y avait été joint. On se trompe bien plus dangereusement quand on dit que, ces causes étant de nouveau données, les mêmes effets suivront : car ils suivront ou ne suivront pas, selon qu'à ces causes sera joint ou non le même inconnu. Il y a sophisme aussi à dire qu'une loi, un acte humain aurait néces-

sairement, dans des circonstances données, changé le cours des choses. C'est possible; cela n'est pas sûr. Il est impossible, dans l'infinie complexité des choses humaines qu'une infinité de forces concourent à produire, quand les causes physiques et les causes morales se perdent dans les obscures profondeurs de notre organisme et de notre conscience, quand on ne démèle encore — et au temps de Montesquieu on était loin d'être aussi avancé que nous sommes — quand on ne démèle que les plus superficielles réactions et les plus grossiers enchaînements de phénomènes, il est impossible de déterminer ce qu'il aurait fallu ôter ou retrancher d'énergie humaine ou de travail législatif pour détourner ou barrer le cours des événements. Montesquieu ne s'embarrasse pas de cette double difficulté. Son imagination pèse et mesure ce qui ne peut se peser ni sè mesurer.

Il met la méthode expérimentale au service de ses idées préconcues, et généralise — témérairement, excessivement — tous les faits que ses recherches ont mis en évidence. Il a une ample information : il a lu, il a voyagé; depuis les anciens Grecs jusqu'aux Suisses de son temps, depuis les sages Chinois jusqu'aux plus grossiers sauvages, tous les peuples fournissent des documents à son enquête. Et d'abord on saisit deux défauts à cette méthode d'information. Pas plus que dans les Considérations, il ne fait la critique de ses sources : il utilise tout ce qui est imprimé, comme d'égale valeur. Ensuite il met tous les faits au même plan; il raisonne indifféremment sur une coutume de Bornéo et sur les lois anglaises, sur un règlement de Berne et sur une institution de Rome. Il prend tous les cas particuliers comme équivalents et également significatifs. C'est ainsi qu'il égalera Berne à Rome, et verra dans ce canton suisse une menace pour les libertés de l'Europe, parce que Berne se trouve répéter Rome dans une particularité de son organisation militaire 1

Pour parler du gouvernement républicain, Montesquieu a étudié Rome, les cités grecques; il a sous les yeux les cantons suisses, Venise, Raguse. La conquête du monde a tué la république à Rome: Montesquieu prononcera que la forme républicaine est incompatible avec la vaste étendue du territoire. Il ne soupçonne pas la possibilité d'une démocratie de trente-cinq ou de soixante millions d'hommes. Pour définir le despotisme, il a la Turquie, et sur la Turquie des relations de voyageurs plus ou moins complètes ou exactes. Le sérail et la bastonnade, voilà les caractères saillants de la société turque, telle qu'il l'aperçoit. Il ne voit que la crainte

<sup>1.</sup> Il n'importe que cet exemple soit tiré des Considérations : c'est toujours la même méthode.

qui puisse être le ressort du despotisme , faute d'avoir eu l'occasion d'étudier la Russie, il ne s'est pas avisé qu'on pouvait aussi bien lui donner l'amour pour principe, et même plus logiquement, si le despotisme est une forme de gouvernement essentiellement

patronale, patriarcale, image agrandie de la famille.

Montesquieu, par un usage imprudent de l'induction scientifique, estime avoir le droit de généraliser sur une seule observation il en résulte qu'il fait entrer dans la formule de ses lois toute sorte d'accidents et de localisations. Il eût mieux fait de présenter chaque observation dans sa particularité, et de n'affirmer ce qu'il voyait en Turquie que de la Turquie, ce qu'il remarquait à Rome que de Rome. Mais il a voulu à toute force trouver des lois et des types. « Montesquieu, dit M. Sorel, peint la République et la Monarchie comme Molière a peint l'Avare et le Misanthrope. » Il v trouve des avantages : d'abord il utilisait ainsi l'histoire selon son goût et selon le goût de ses contemporains. Il offrait des vérités générales, par là toutes préparées pour l'application et la pratique. On n'aime pas alors l'histoire pour ellemême; et il n'est personne, dans ces études, qui ne recherche les remèdes des maux dont souffre la monarchie française. Par les généralisations aussi, Montesquieu donnait du piquant à son ouvrage : il se ménageait la liberté des allusions, la possibilité de faire entrer dans ses types autant d'accidents caractéristiques qu'il fallait pour faire deviner l'individu qui en avait fourni le modèle: il échappait aux sévérités du pouvoir, et donnait au lecteur le plaisir d'entendre à demi-mot.

Car il y avait dans la doctrine de l'Esprit des Lois de quoi inquiéter toutes les puissances. Au point de vue politique, Montesquieu se montre fort admirateur de la constitution anglaise, où il voit un chef-d'œuvre d'agencement. Il expose comment toutes les lois de l'Angleterre ont pour objet la protection de la liberté politique des sujets, et comment cette liberté est assurée par le mécanisme de trois pouvoirs qui se complètent, se contiennent, s'équilibrent et marchent ensemble, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Il rêverait quelque chose de pareil en France. Il voudrait y détruire le despotisme, y restaurer la monarchie, l'entourer d'une noblesse, d'une magistrature et d'un clergé, qu'on renforcerait et qui serviraient de contrepoids à l'autorité royale . dans les Parlements, il trouverait le pouvoir judiciaire, de la réunion des trois ordres il dégagerait le pouvoir législatif; la royauté ne détiendrait plus que l'exécutif. Ces vues n'étaient pas pour être agréées de ceux qui exercaient le pouvoir au nom du roi. Le despotisme de Louis XV était peu redoutable, mais dans la perte de sa force oppressive, la royauté s'attachait désespérément à toutes les formes agaçantes, inquiétantes, d'une autorité qui ne pouvait plus être que tracassière. (App. XXV.)

Au point de vue religieux, Montesquieu tirait poliment son coup de chapeau au christianisme. Il ne soufflait mot des Juifs, et le peuple de Dieu avec ses lois révélées tenait moins de place dans son ouvrage que les sauvages de l'Amérique ou de l'Océanie. Il parlait des jésuites avec des ménagements étudiés, d'un ton moitié figue, moitié raisin. Enfin, et surtout, la religion — toutes les religions — apparaissait manifestement dans son système comme un rouage politique, créé ou manié comme tous les autres par le législateur. Montesquieu est un esprit absolument fermé au sens du divin. De là la sincérité profonde avec laquelle il se prononce contre les persécutions religieuses, et se fait l'avocat de la tolérance. Aussi son livre fut-il attaqué tout à la fois par les jansénistes et par les jésuites ': il fit ce miracle de mettre une fois d'accord les Nouvelles ecclésiastiques et le Journal de Trévoux.

Cependant la forme de l'ouvrage était assez modérée pour ne pas soulever de trop gros orages. Montesquieu réussit du moins à isoler les théologiens, à s'assurer la neutralité du pouvoir monarchique. Il obtint la faveur du public. L'Esprit des Lois répondait exactement au besoin des intelligences. C'était une œuvre de raison et d'humanité. Une voix grave, modérée et forte, dénonçait les abus de la monarchie française, les taches de la civilisation : elle indiquait un idéal, qui apparaissait comme absolument pratique, de gouvernement libéral et bienfaisant; elle traduisait le sentiment de tous les cœurs en protestant contre les autodafés et contre l'esclavage des nègres. La politesse et l'esprit enveloppaient toute l'œuvre sans lui ôter de sa force.

Dans la suite du xvmº siècle, Montesquieu a semblé perdre du terrain; d'autres l'ont dépassé, ont étouffé sa voix. Cependant, en 1789, c'est la doctrine de Montesquieu qui la première a été mise à l'épreuve, et l'Esprit des Lois a fourni avant le Contrat social le modèle de la France nouvelle. L'expérience alors fut courte et malheureuse: mais Montesquieu prit sa revanche de 1815 à 1848. Notre monarchie parlementaire fut une réalisation de la théorie des trois pouvoirs; et Montesquieu aurait pu dire, s'il était revenu, que les accidents qui, par deux fois, ont fait éclater la machine, sont venus de ce que les rouages en avaient été faussés, et l'équilibre des forces violemment rompu. Depuis, toutes les tentatives d'orga-

<sup>1.</sup> Montesquieu répondit par sa Défense de l'Esprit des Lois, 1750. L'Esprit des Lois fut diseuté en Sorhome, denoncé à l'assemblée du Clergé, mis à l'index. La censure avait prohibé la circulation du livre : Malesherbes leva la défense, quand il prit la direction de la librairie (1750).

nisation parlementaire qui ont été faites ont reposé sur les principes essentiels de sa doctrine.

De nos jours, cependant, l'influence de Montesquieu décline : ou plutôt il reste un nom, il cesse d'être un maître. Une partie de son livre est devenue banale, en s'inscrivant dans les faits. Une autre est devenue fausse, ayant été démentie par les faits. Au point de vue scientifique, l'insuffisance de son observation, les fantaisies de sa méthode éclatent. Au point de vue politique, notre démocratie échappe de plus en plus à ses cadres et à ses formules, et le réduit à n'être que le théoricien d'un passé médiocrement aimé. Et notre réalisme ne peut s'empêcher d'en vouloir à Montesquieu d'avoir créé l'illusion de tous les faiseurs de constitutions qui croient changer le monde par des articles de loi.

<sup>1.</sup> Je serais plus idéaliste aujourd'hui. On ne change pas le monde par des articles de loi; mars, comme je le disais tout à l'heure, en permettant ou commandant de nouvelles formes d'activité, les lois nouvelles préparent des modifications, qui pourront être importantes, dans l'esprit et le caractère, comme dans la richesse et la puissance d'une nation. Il ne faut pas trop croire à la valeur des formules des codes, il ne faut pas la nier trop (H° éd. . La raison, comme la science, peut quelque chose et ne peut pas tout : comme elle, elle doit tenir compte du réel pour agir sur le réel. La politique rationnelle est possible, comme la médecine expérimentale et l'agriculture scientifique (42° éd.).

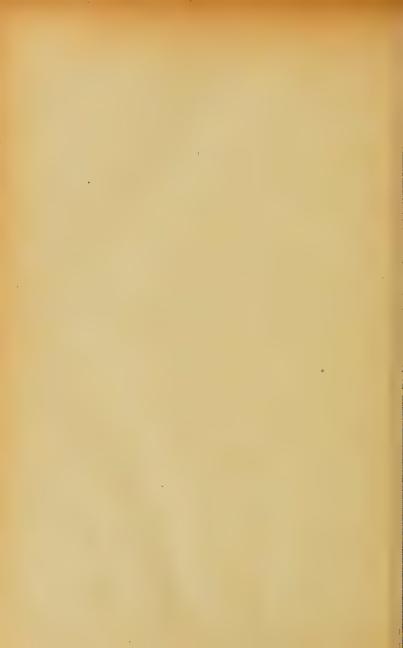

# LIVRE IV

# LES TEMPÉRAMENTS ET LES IDÉES (SUITE)

# CHAPITRE I

### LA LUTTE PHILOSOPHIQUE

1. Les defenseurs de la tradition et du passé. Rollin. Daguesseau. Faiblesse de la résistance. Diffusion de l'esprit philosophique. Le marquis de Mirabeau. Vauvenargues. 2. La grande bataille de la seconde mortié du siècle. L'Encyclopédic. 3. Efforts individuels. Dalembert, Marmontel, d'Holbach, Condillac, Turgot, Condorcet.

La lutte philosophique prend, dans la seconde moitié du xvmº siècle, une intensité, une àpreté soudaines. Vers 1750, les espérances d'une restauration rationnelle de la société, qu'on avait cru toucher, se reculent indéfiniment; à ce même moment entre en scène une nouvelle génération de penseurs impatients, audacieux, dévoués à ce qu'ils appellent la vérité, et prêts à renverser tout ce qui y fait obstacle : l'art, l'éloquence, la littérature ne sont pour eux que des instruments de propagande. Ils vont faire de la philosophie la matière de tous les livres, la préoccupation de tous les esprits. Liderot, Rousseau, Condillac, Buffon paraissent; Voltaire, un Voltaire épanoui et libéré, revient de Prusse. Tous, directement ou indirectement, par de violentes attaques ou de sereines spéculations, concourent à jeter l'ancien édifice à bas.

# 1. FORCE ET DIFFUSION DE LA PHILOSOPHIE.

La défense est faible : on peut trouver aux philosophes bien des faiblesses, et leurs personnes comme leurs doctrines sont loin d'être inattaquables; mais il suffit pour les grandir de les comparer à leurs adversaires. Encore, au début du siècle, avait-on

Rollin 1 et Daguesseau 2.

C'est un piètre historien que Rollin, et c'est un médiocre orateur que Daguesseau. Mais au moins ce sont des caractères, ce sont deux grands honnêtes gens, avec leur esprit étroit et obstiné; ils savent souffrir pour le bien. Ils forceront l'estime du parti philosophique: d'autant qu'ils sont trop justes, trop modérés, trop scrupuleux pour être dangereux. Et, contre leur vouloir, tous les deux servent les causes qu'ils abhorrent. Daguesseau, gallican, janséniste, parlementaire, respectueux de la souveraineté royale, fait éclater par sa longue disgrâce, par son exil, l'inutilité de la modération : la moralité de cette noble vie, c'est qu'il n'y a plus de milieu entre la révolte et la servitude, et que le despotisme ombrageux des ministres ne tolère mème pas la simple indépendance. Pour Rollin, dans ces histoires anciennes qu'il conte à la jeunesse, il y a du moins une chose que ce vieux martyr du jansénisme, ce doux révolté qui se fit chasser de son collège, casser du rectorat, exclure des assemblées de l'Université, plutôt que d'accepter l'abominable bulle, il y a une chose qu'il voit dans l'antiquité, et il la fait voir, sans se douter combien elle est subversive de l'ordre établi : c'est la raide énergie des àmes, le sacrifice volontaire et répété des intérêts, des affections, des existences à une idée de patrie, de liberté ou de vertu. Le cours d'histoire du bon Rollin, avec sa candide inintelligence du passé et son absence de critique, est un cours de morale républicaine; il insinue dans les âmes des sentiments, un besoin d'action libre et généreuse, qui à la longue leur rendront l'ordre socialsinsupportable. L'honnête Université, offrant Plutarque et Tite-Live à l'admiration des jeunes gens destinés à vivre dans une monarchie absolue, a cultivé en toute simplicité de cœur les ferments révolutionnaires dont la puissance apparaîtra après 1789.

Quand Rollin et Daguesseau ont disparu, je cherche ce qui pourra opposer une résistance aux philosophes : je ne trouve rien. Tout ce qui a l'esprit ouvert et généreux est entamé par leurs

2 vol. in-8.

<sup>1.</sup> Charles Rollin (1661-1744), recteur de l'Université en 1694, puis principal du collège de Beauvais, destitue en 1702 pour jansénisme, écrivit dans sa vieillesse le Traité des Etudes (1726, 4 vol. in-12). L'Histoire ancienne (1730 et suiv., 12 vol. in-12 et l'Histoire romaine (1738, 9 vol. in-12). Si les écrivains se classaient selon l'honnéteté, il laudrait le mettre au premier rang: mais si notre affaire n'est pas de décerner des prix de vertu, nous devons nous contenter d'un rapide et respectueux salut. — A consulter: Vinet, oùv. cué, t. 1. Ferté, Rollin, sa vie, ses veuvres, etc., 1902.

<sup>2.</sup> II.-F Daguesseau (1668-1751), chancelier, fut exilé en 1718 pour avoir combattu le système de Law, rappelé en 1720, exilé de nouveau en 1722, et ne reprit les sceaux qu'en 1737. Œuvres complètes, 1759-1790, 13 vol. in-4; Lettres inédites, Paris, 1823,

doctrines, séduit au moins par quelque portion de leur idéal. Des hommes tels que le ministre d'Argenson , le magistrat La Chalotais, ne sont pas des *philosophes*: ils travaillent à côté d'eux et dans le même sens. Regardez cet original et puissant marquis de Mirabeau ; je le nomme d'autant plus volontiers qu'il a des parties de grand écrivain, dans son style àpre, tourmenté, obscur, débordant d'imagination et de passion. Ce gentilhomme qui abhorre les « philosophicailleries modernes », qui fait de la religion la base de la société, qui sollicite du despotisme royal des lettres de cachet contre fils, femmes et filles, cet homme de vicille roche, ce dur, cet intraitable féodal est l'ennemi des prêtres, des commis, des financiers, des courtisans, fait des avances à Jean-Jacques, bénit Quesnay, ne rève que progrès, améliorations sociales, bonheur du peuple, et se fait mettre à Vincennes pour le libéralisme de sa théorie de l'impôt.

Un autre témoin des tendances de l'esprit public nous instruit combien dès la première moitié du siècle la philosophie avait de prise sur les nobles àmes : c'est Vauvenargues, mort en 1747 3.

Le marquis de Vauvenargues était capitaine au régiment du roi. Il fit la rude campagne de Bohème, qui ruina sa santé, et donna sa démission en 1743. Il n'avait pas assez de naissance pour se passer de protecteurs, de fortune ou d'intrigue : et ces trois moyens de parvenir lui faisaient défaut. L'ambition, pourtant, le dévorait, une ambition héroïque, née du sentiment de sa valeur et du désir de la faire servir au bien public. Il renonça à l'espoir de devenir un jour capitaine de grenadiers, et sollicita un poste diplomatique. Mais il n'avait pas la platitude banale du solliciteur : il demandait de façon à honorer le ministre qui l'eût nommé. Le

<sup>1.</sup> Le marquis d'Argenson (1694-1757), esprit original et libéral, a écrit des Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France (Amsterdam, 1764), il a laissé des Mémoires (édit. Bathery, Soc. do l'Hist. de France, 9 vol. m-8, 1859-67). — La Chalotais (1701-1785), procureur général au parlement de Bretagne, a laissé des Comptes rendus des constitutions des Jesuites (1761-1762), un Essai d'éducation nationale (1763) et un Exposé justificarif (1766-1767) contre le duc d'Aiguillon, gouverneur de la province, qui l'avait fait emprisonner dans la citadelle de Saint-Malo. Lettres de La Chalotais au duc d'Aiguillon, par H. Carre, 1892.

<sup>2.</sup> Victor de Riquetti, marquis de Mirabeau (1715-1789), consacra au bien public tout le temps qu'il n'employait pas à écraser les sions. Sa Théorie de l'impôt le fit mettre à Vincennes en 1760, puis exiler dans ses terres. Il publia en 1756 l'Ami des hommes, ou Traité de la population (in-4, 6 part., on 8 vol. in-12). — A consulter: Loménie, les Mirabeau, t. I et II, 1889, in-8. Lucas Montiguy, Mémoires biographiques, littéraires et politiques de Mirabeau, écrits par lai-même, par son pere, par son oncle et par son fils adoptif, Paris, 1834, 8 vol. in-8.

<sup>3.</sup> Œuvres, éd. Gilbert, 2 vol. in-8, Paris, 1857. - A consulter: Prévost-Paradol, les Moralistes français; Vinet, ouvr. cité, t. 1; Paléologue, Vauvenargues, in-16.

<sup>4.</sup> États de service (Archives de la guerre, Registre des Capitaines d'infanterie, Régiment du Roi): « Lieutenant en second. 15 mars 1735; — heutenant, 22 mai 1735; — capitaine, 23 août 1742; — a abandonné, 1744, » (129 éd.).

ministre ne le nomma pas. N'ayant plus d'espoir d'être employé, réduit bientôt après à l'inaction par la maladie, alors l'ambition qui bout en lui prend un autre cours, et tend à la gloire par d'autres efforts. Les lettres apparaissent à Vauvenargues non seulement comme une consolation de son impuissance, mais comme une promesse d'immortalité. Il mourut trop tôt pour avoir eu le temps d'être autre chose qu'un amateur, ne laissant que quelques écrits d'un talent inégal et peu mûr, des Discours, des Caractères, des Réflexions, que complète son émouvante correspondance avec le marquis de Mirabeau et Fauris de Saint-Vincent.

Vauvenargues n'est pas un moraliste détaché qui observe les hommes pour les peindre. Jusqu'à la fin, l'action fut son but. Il n'écrit que pour occuper son loisir, tromper son impatience; et quand il doit se dire qu'il n'y a pas de rôle pour lui en ce monde, il écrit le rôle qu'il ne jouera pas: c'est un rêve d'action que toute sa littérature développe. Il regarde le monde et la vie, comme un capitaine étudie son terrain. Ce qui remplit ses ouvrages, ce sont ses désirs, ses aspirations, ses inclinations, ses dégoûts, ses haines, ses idées de gloire et de combat; ce sont des confidences échappées dans la fièvre de l'ennui ou le désespoir de l'impuissance. Cette âme tendre, fière, ferme, généreuse, ambitieuse, n'a jamais parlé que d'elle-mème, ou des autres par rapport à elle-mème, et pour déterminer l'action qui lui donnerait prise sur eux. (App. XXVI.)

Vauvenargues fut un homme de son temps: il eut pour Voltaire une admiration qui toucha profondément le philosophe, étonné d'abord d'avoir fait la conquête d'un capitaine d'infanterie, saisi bientôt de ce qu'il y avait d'intelligence, d'activité, d'énergie dans ce jeune homme, et découvrant peu à peu toute la noblesse de cette àme. Plus jeune que Voltaire de vingt ans, Vauvenargues lui imposa le respect. En revanche, son hommage fut pour Voltaire la première aurore de cette popularité qui aboutit à l'apothéose de 1778: il n'allait pas seulement au poète, il allait au philosophe, au précepteur et au bienfaiteur de l'humanité.

Irréligieux sans tapage et sans raillerie, déiste avec gravité, Vauvenargues ne connaît d'immortalité que celle de la gloire, et comme il l'a dit, les hommes, la vie présente sont l'unique fin de ses actions. Optimiste malgré les déboires de sa vie, il croit à la bonté de la nature; il estime qu'au total l'effort de l'humanité tend au bien. Agir est la fin de l'homme, et le prix de bien agir est donné par l'estime des hommes et de la postérité. Mais l'idée originale de Vauvenargues, où se résume toute sa philosophie, c'est le respect des passions. Lui qui a l'air d'un stoïcien, il n'y a pas de doctrine qu'il combatte plus énergiquement, que l'ataraxie stoïcienne. Il ne se contente pas d'aimer la nature dans ses in-

stincts, qui sont les guides de l'action : il l'aime dans ses passions, où il voit les agents, les ressorts de l'action. Il ne cesse de répéter que les passions qui sont en nous donnent la mesure de notre énergie morale, et que tout le secret de la vertu est de savoir utiliser, diriger, canaliser ces forces naturelles.

Vauvenargues n'a pas eu d'action sur ses contemporains, dont trois ou quatre seulement, Mirabeau, Voltaire, Marmontel, l'ont connu! Mais, tel que ses écrits nous le montrent, nous pouvons l'employer a remplir l'espace qui sépare Jean-Jacques de Fénelon. C'est lui, en effet, lui surtout, dans la première moitié du xviii siècle, qui par la nature tendre et passionnée de son âme, par le rôle qu'il assigne dans la vie au sentiment, à la passion, semble continuer Fénelon et annoncer Rousseau; et l'on pourrait dire que son rôle a été de dechristianiser les idées, les tendances de Fénelon. Cependant il faut bien entendre que je n'établis pas là une transmission d'influences, mais seulement des affinités de nature.

### 2. LA LUTTE PHILOSOPHIQUE.

Deux journaux firent une guerre acharnée à la philosophie : les Nouvelles ecclésiastiques parlaient au nom du jansénisme; le Journal de Trévoux était l'organe des jésuites. C'était des deux côtés, sous des formes plus âpres ou plus doucereuses, même étroitesse d'esprit, même inintelligence des besoins intellectuels du temps, même indigence de talent et d'éloquence, que ne compensaient pas suffisamment la violence et la malignité. Les évêques intervenaient de leur personne, et par leurs mandements tâchaient de barrer la route aux mauvaises doctrines : ma's l'épiscopat n'avait plus de Bossuet ni même de Massillon; et Le Franc de Pompignan, l'honnête évêque du Puy, Montazet, l'académique archevêque de Lyon, Beaumont, l'intempérant archevêque de Paris, ajoutez-y tous les Boyer, les Languet, les Montillet, ne pesaient pas, à eux tous, le poids des seuls Voltaire et Rousseau.

Le Parlement n'avait guère plus de force conservatrice que l'épiscopat: le tèle aveugle de ses magistrats le discréditait sans sauver la religion ui la société; les Gilbert de Voisins, les Omer de Fleury, les Séguier, toujours prêts à requérir contre les Lettres anglaises, l'Encyclopédie, le Bélisaire, l'Emile, comme contre l'inoculation, le jésuitisme et l'ultramontanisme, avilirent leur compagnie par

<sup>1.</sup> Ni le vol. in-12 publié en 1746 par Vanvenargues, ni la seconde édition, donnée en 1747 par les abbés Trublet et Seguy, ne firent grand bruit. Il se passera cinquante aus ayant que le public revienne à Vauvenargues.

le ridicule qui s'attache aux violences impuissantes; ils décuplèrent la puissance des œuvres qu'ils faisaient brûler au pied du grand escalier de leur palais. Il y avait aussi les ministres et le roi : des lettres de cachet envoyaient à la Bastille, à Vincennes, au For-l'Évèque, Voitaire, Diderot, Marmontel, Morellet, Beaumarchais : douces et commodes prisons qui donnaient à peu de frais la gloire du martyre! L'autorité se détruisait par ses inconséquences : on cajolait aujourd'hui celui qu'hier on emprisonnait.

Enfin toutes les forces qui devaient concourir à la défense de l'ordre religieux et politique étaient divisées . les jansénistes tiraient sur les jésuites, le Parlement faisait échec à la royauté; dans ces discordes, il était rare que les philosophes n'eussent pas quelqu'un avec eux. Voltaire avait la joie de voir des Actes du clerge, qui le prenaient à partie, brûlés par arrêt du Parlement (1764) : ces actes choquaient aussi le jansénisme de nos magistrats. Choiseul flattait les philosophes en s'appuyant sur les Parlements, et liguait pour un moment l'irréligion rationaliste avec le fanatisme janséniste contre les jésuites. Un peu plus tard, les Parlements trouvaient Voltaire contre eux du côté du ministère. Nombre de prélats grands seigneurs se désintéressaient de la défense de l'Église, coquetaient avec ses ennemis, dont l'esprit amusait leur esprit, tandis que d'autres ne songeaient qu'à jouir de la liberté du siècle Souvent, d'autre part, les intentions oppressives du pouvoir civil étaient neutralisées par la politesse des agents, qui semblaient s'excuser de faire leur devoir par la facon dont ils le faisaient : des lieutenants de police, des commis de ministère, des censeurs rovaux, des intendants, des avocats généraux, des conseillers de Parlement étaient gagnés aux idées des philosophes, se faisaient protecteurs de leurs personnes, atténuaient le danger de leurs publications. Un Malesherbes à la direction de la librairie, c'était [presque] la liberté de la presse 1.

Autour des organes officiels et des corps constitués, une foule d'individus faisaient la guerre de partisans : en général, ils déployèrent plus d'animosité que de talent. D'inoffensifs savants, Larcher, l'oncemagne, Guénée, purent avoir raison sur des points particuliers, sans avoir d'influence sur le mouvement général des esprits. Desfontaines, dans ses Observations, Fréron, dans son Année littéruire, s'accrochèrent presque au seul Voltaire, y usèrent ce qu'ils avaient d'esprit, de sens, d'honnèteté même, sans autre résultat que de l'amener à s'avilir un peu dans des polémiques injurieuses. Le Président Hénault, homme de confiance de la dévote reine.

<sup>1.</sup> A consulter : Brunetière. Études critiques, t. II; les Correspondances et les Mémoires du temps; Mémoires de Marmontel, Correspondance de Voltaire, etc.

ménageait les philosophes sans les aimer, et ils le ménageaient en s'en défiant. L'excellent Pompignan, le poète, ne réussit qu'à se faire donner un ridicule immortel, universel. Celui qui eut le plus de talent, qui marqua inexorablement toutes les petitesses des philosophes dans ses àcres satires, Gilbert, obtint la faveur de la cour, des pensions, un nom littéraire qui n'est pas encore oublié: il n'eut aucune prise sur l'esprit public. Palissot, médiocre auteur et assez plat personnage, fit plus de bruit, ayant agi par le théatre : instrument d'une pieuse coterie, il fit jouer en mai 1760 ses Philosophes, où Diderot, Rousseau, Mme Geoffrin étaient personnellement ridiculisés, où Helvétius, Duclos étaient attaqués dans leurs œuvres. Ce fut une grande clameur dans le camp philosophique, mais Palissot avait eu l'adresse de cajoler Voltaire. qui vit avec indulgence les coups pleuvoir à côté de lui, sur ses amis et leurs doctrines. Il leur offrit seulement la consolation de se venger sur Fréron et d'applaudir dans l'Écossaise des personnalités plus injurieuses que celle des Palissot.

L'année 1760, avec ses deux grandes journées théâtrales, marque le moment où la lutte est le plus envenimée. Le parti philosophique s'est organisé, discipliné; il a ses chefs, ses mots d'ordre, il manœuvre d'ensemble, docilement; opposant intolérance à intolérance, fanatisme à fanatisme, exclusif, étroit, violent, comme les adversaires qu'il combat, il a pris pied à l'Académie française avec Dalembert, qui peu à peu l'y installe, et la lui asservit. Enfin la grande machine qui devait faire triompher la raison, l'Encyclopédie, se construisait. Suspendue pendant dix-huit mois après l'apparition des deux premiers volumes, puis reprise et menée avec ardeur, la publication de l'Encyclopédie venait d'être arrêtée de nouveau par le Parlement (1757) : l'un des deux directeurs de l'entreprise, Dalembert, ami de son repos, s'effravait, se retirait; ni Diderot ni Voltaire ne pouvaient le faire revenir sur sa décision. Diderot s'entêtait : il forcait au bout de huit ans les résistances de l'autorité (1765), remettait l'édition en bon train avec une permission tacite, intéressait à l'entreprise Mme de Pompadour, Richelieu, Bernis, Choiseul, Malesherbes, Turgot, atténuait l'effet fàcheux de la désertion de son collaborateur, abattait à lui seul une effrayante besogne, écrivait, commandait, arrachait les articles nécessaires, et finissait par vaincre. Le dernier volume de . l'Encyclopédie paraissait en 1772 : les tables et les additions étaient achevées en 1780. En peu de temps l'édition était enlevée en France et contrefaite à l'étranger

L'idée première, comme le succès final, était due à Diderot. Des libraires avaient pensé à une publication sur le modèle de l'Engy-

<sup>1.</sup> L. Ducros, les Encyclopédistes, 1900, in-8.

clepédie anglaise de Chambers: mais ce fut Diderot qui conçut l'efficacité philosophique de l'entreprise. Il marqua dans son prospectus, qu' « en réduisant sous la forme de dictionnaire tout ce qui concerne les sciences et les arts, il s'agissait de faire sentir les secours mutuels qu'ils se prêtent, d'user de ces secours pour en rendre les principes plus sûrs et leurs conséquences plus claires; d'indiquer les liaisons éloignées ou prochaines des êtres qui composent la nature, et qui ont occupé les hommes,... de former un tableau général des efforts de l'esprit humain dans tous les genres et dans tous les siècles ». Il croyait que « la vraie philosophie » était assez développée pour mener à bien cette vaste entreprise.

N'avant point encore une grande notoriété, il s'associa un mathématicien déjà illustre, membre de l'Académie des sciences, Dalembert, qui, dans une Préface fameuse, donna une classification des sciences, avec une vue d'ensemble de leur genèse successive et de leurs principaux progrès. Mais deux hommes ne suffisaient pas encore : Diderot fit appel à toutes les bonnes volontés, à toutes les compétences Voltaire, Montesquieu, Buffon, Condillac, Duclos, Marmontel, Helvetius, Raynal, Turgot, Necker, des magistrats, des officiers, des ingénieurs, des médecins, des gens du monde, tout le ban et l'arrière-ban des écrivains, des philosophes, des savants, des économistes, gens à talent et sans talent, envoyèrent des articles. Ce fut un incrovable fatras, une Babel, disait Voltaire; il y eut d'excellentes choses à côté de dégoûtantes platitudes. Des jésuites, des jansénistes essavèrent d'insinuer les contrepoisons au milieu des poisons. Diderot veilla à tout : il maintint l'unité générale de l'intention philosophique à travers la diversité des sujets particuliers, l'incohérence des opinions individuelles Par lui, l'Encyclopédie resta ce qu'il l'avait destinée à être . un tableau de toutes les connaissances humaines, qui mit en lumière la puissance et les progrès de la raison; une apothéose de la civilisation, et des sciences, arts, industries, qui améliorent la condition intellectuelle et matérielle de l'humanité. Ce fut une irrésistible machine dressée contre l'esprit, les croyances, les institutions du passé. Au fond l'avocat général Omer de Fleury ne se trompait pas tant quand il dénoncait au Parlement les Encyclopédistes comme « une société formée pour soutenir le matérialisme, pour détruire la religion, pour inspirer l'indépendance, et nourrir la corruption des mœurs ».

Transposons ces termes violents en langage impartial: il est très vrai que l'*Encyclopédie* fit des philosophes un parti, et des idées individuelles un corps de doctrine. Elle fut la *Somme* de la philosophie rationnelle, et elle la vulgarisa en la rassemblant. Elle fournit d'opinions, de solutions, de plans, d'espérances sur tous les objets de la pensée, sur toutes les parties de la société, les hommes qui adhéraient seulement à ce principe général, que la raison est toute-puissante et doit être souveraine.

## 3. QUELQUES PHILOSOPHES.

L'Encyclopédie s'ajouta aux efforts individuels et leur donna plus d'efficacité. Mais, tandis que plus ou moins péniblement, à intervalles plus ou moins longs, ses lourds in-4° s'abattaient sur l'ignorance et les préjugés, les principaux collaborateurs suivaient chacun leur direction, manifestaient leur tempérament, combattaient, instruisaient dans leurs œuvres personnelles.

Nous devrons nous arrêter à Diderot, à Voltaire, à Buffon. Il y a quelques-uns de leurs contemporains qui eurent leur heure de gloire ou de tapage. Leurs personnes presque toujours sont plus intéressantes, plus représentatives, que leurs écrits; et l'historien de la société a plutôt affaire à eux que l'historien de la littérature. C'est le cas de Dalembert i, mathématicien illustre, esprit indépendant, au-dessus de l'ambition et de l'intérêt, ami de son repos jusqu'à l'égoisme, et jusqu'à renoncer à l'expression publique de ses idées, excitant les autres sous main à se compromettre, et gardant lui-même un silence prudent : critique étroit, fermé à l'art, à la poésie, philosophe intolérant, affolé de haine contre la l'art, à la poésie, et d'une sécheresse qui se dissimule mal par l'emphase et la fausse noblesse. Son œuvre littéraire paraît mince aujourd'hui, et ira, je crois, s'amoindrissant de jour en jour.

C'est le cas aussi de l'universel et médiocre Marmontel , l'auteur de Bélisaire et des Incas, deux insipides romans qui, en attirant sur lui les rigueurs de la Sorbonne et du Parlement, en firent un moment le représentant de la philosophie. Il fut le principal rédacteur des articles littéraires de l'Encyclopédie, ni les connaissances ni le goût ne lui manquaient; et le recueil de ces articles, qui forme les Éléments de littérature, est l'expression la meilleure que nous ayons du goût moyen du xviiie siècle. L'absence de génic est ici une garantie d'exactitude. Mais il n'y a en somme qu'une œuvre de Marmontel qui appartienne aujourd'hui à ce que j'ap-

<sup>1.</sup> Jean le Rond, dit Dalembert (vers 1717-1783), enfant trouvé qui était fils de Mme de Tencin, fut membre à vingt-trois ans de l'Académie des sciences. Il entra à l'Académie française en 1754, et en devint secrétaire perpétuel en 1772. Il retusa les offres de Catherine et de Frédéric qui l'appelaient en Russie et en Prusse. Œuvres littéraires, Paris, 1821, 5 vol. in-8.

<sup>2.</sup> J. F. Marmontel (1723-1799). tEnerges complètes, Paris, 1818, 19 vol. en 20 tomes — A consulter: Lenel, Marmontel, 1902.

pellerais la littérature vivante : ce sont ces Mémoires si naîfs, où il nous décrit sa carrière de beau gars limousin lancé à travers la plus libre société qui fût jamais, où il promène avec un si parfait contentement de soi-même sa robuste médiocrité parmi les cercles les plus distingués de ce siècle intelligent : corps, esprit, moralité, tout est solide, massif, insuffisamment raffiné chez ce paysan parvenu de la littérature.

Les livres d'Helvétius 1 et de l'abbé Raynal 2 sont des œuvres mortes : ils n'eurent jamais qu'une valeur extrinsèque, qu'ils empruntèrent aux passions de parti. Helvétius, très honnète homme et très bienfaisant, réduisait toute la morale à l'intérêt bien entendu. Il faisait dépendre tout le progrès de l'humanité, tout le développement de la civilisation de la conformation de nos organes; et par une inconséquence singulière il crovait à la toutepuissance de l'éducation : il estimait que tous les esprits sont à peu près égaux, et que toutes les différences intellectuelles résultent de l'inégalité de culture; or, si l'on ramène tout au physique, c'est le contraire qui est vrai; il n'y a pas d'éleveur qui croie que, pour avoir un bon étalon, il suffit de bien nourrir n'importe quel poulain. Raynal est au-dessous d'Helvétius : il a fait un livre à tiroirs, d'où s'échappent à tous propos toutes sortes de déclamations contre Dieu, la religion et le gouvernement; il invitait ses amis à lui en apporter, et Diderot s'est fait son fournisseur.

D'Holbach 3 vaut mieux. Ce baron allemand qui traitait les philosophes, peut n'être qu'un écho : c'est un écho intelligent. Il a compris les idées qui s'échangeaient à sa table; la façon dont il les réduit en système le prouve. Négation de la métaphysique, souveraineté des lois physiques, déterminisme, évolution, progrès, nécessité et efficacité de l'expérience, réduction de la conscience morale à une disposition organique héréditaire que modifient les habitudes et les sensations, en théorie poursuite de la jouissance, en pratique accomplissement du bien : voilà les principales idées que met en lumière la forte unité du fameux livre de d'Holbach.

Condillac 4 est le philosophe des philosophes. C'est un grand et

<sup>1.</sup> Claude Helvétius (1715-1771), fermier général, et maître d'hôtel de la reine : De l'esprit, 1758, in-4; De l'homme, 1772, 2 vol. in-8. — A consulter : Keim, Helvétius, sa vie et son auvre, 1907. — Helvétius, médiocre litterateur, marque dans l'histoire des idees. Il a cu l'idée des sciences morales, c'est-a-dire de traiter les choses morales par les méthodes des sciences physiques et naturelles. L'entreprise était au-dessus de son esprit et de son temps: mais il est un des ancêties du positivisme anglais et français du xixº siècle (11º éd.).

<sup>2.</sup> L'abbé Raynal (1713-1796): Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Europeens dans les Deux Indes, 1780, 4 vol. in-8.

<sup>3.</sup> Le baron d'Holbach (1723-1789): le Christianisme dévoilé, 1756, in-8; Théologie portative (1768), surtout le Système de la nature, 1770, 2 vol. in-12.

4. L'abbr de Condillac (1714-1780), précepteur du prince de Parme: Essai sur

lucide esprit qui ne prit point de part aux polémiques violentes du temps. Son œuvre, comme celle de Descartes au xvue siècie, est l'expression philosophique du même esprit qui a produit la littérature du temps. Il évite, comme Voltaire, les négations extrêmes ; il ne professe ni athéisme ni matérialisme. Il fait seulement dériver toutes les idées des sensations, sur lesquelles l'esprit travaille, qu'il clariffe, compare, abstrait, simplifie, généralise, dont il extrait à la longue des séries infinies de raisonnements rigoureux et limpides. On saisit dans sa méthode à la fois la force et la faiblesse de l'esprit du XVIIIe siècle, encore trop adonné à l'analyse. Condillac n'erseigne point à observer les faits, base de la science, il n'indique pas les moyens de les vérifier, de les interpréter. Il n'opère que sur les idées, quelles qu'elles soient, et de quelque facon qu'elles aient pénétré dans l'esprit de l'homme. Et c'est précisément le défaut général de tous les penseurs du temps, de ne point assurer suffisamment les principes de leurs raisonnements, d'ignorer, de mépriser, de mal voir les faits, de supposer constamment la réalité adéquate à leur idée. En revanche, ce sont d'incomparables raisonneurs; et le fort de Condillac est justement l'art de raisonner. Avant tout il est logicien. Il nous enseigne à nous faire du monde extérieur des idées claires, précises, ordonnées. Il nous fait suivre la genèse naturelle des idées, le développement parallèle des signes, et nous montre dans le langage « un merveilleux instrument d'analyse », qui, par ses termes abstraits où se rassemblent des collections d'idées, par son mécanisme où s'expriment des séries de rapports, facilité de plus en plus la tâche de l'esprit 1. Les opérations de la pensée sont une algèbre, dont les mots sont les signes. Les jugements sont des équations, et les termes qu'on assemble sont des objets abstraits, idéaux : nulle part on n'aperçoit mieux que chez Condillac pourquoi l'esprit francais au xviiie siècle élimine si souvent toute réalité concrète, les . formes par conséquent de la vie et la matière de l'art, et pourquoi la poésie ne peut plus être qu'un jeu intellectuel, réglé par des conventions arbitraires. (App. XXVII.)

Le parti encyclopédiste était assez vaste pour englober les tendances individuelles les plus inconciliables, Mably par exemple et Turgot. L'abbé de Mably, frère de Condillac, eut une influence limitée, mais sérieuse et durable : il s'était attaché aux sciences sociales et politiques; dépassant Rousseau qu'il avait devancé, il développe hardiment des théories communistes. Rien n'était plus

l'origine des connaissances humaines, 1746, 2 vol. in-12, Traité des sensations, 1754, 2 vol. in-12; Cours d'Études du pruce de Parme, 1769-1773, 13 vol. in-8. — A consulter : Taine, les Philosophes classiques du xix\* siècle, chap. 1.

1. Je ne fais guère ici que résumer une page de Taine.

contraire aux doctrines libérales et individualistes du groupe écono-

miste auquel appartenait Turgot 1.

Les misères et l'oppression du peuple, à la fin du règne de Louis XIV, avaient excité des patriotes tels que Vauban et Boisguilbert à chercher, en dehors de toute doctrine politique et de toute intention révolutionnaire, les moyens d'améliorer l'état matériel du royaume. Ces études faisaient encore l'objet principal du Club de l'Entresol, où l'on rencontre l'abbé de Saint-Pierre et le marquis d'Argenson. Quesnay, ce médecin de Louis XV dont la hauteur de pensée imposait le respect même au roi, s'y appliqua ensuite et fut le fondateur de l'école économique, à laquelle se rattachent des esprits aussi divers que le marquis de Mirabeau et Turgot. J'ai parlé de l'Ami des hommes, qui avait voué un culte à Quesnav. Turgot 2 fut un des plus nobles esprits du temps. Il renonca à l'assurance d'une grande fortune ecclésiastique, pour ne point se condamner toute sa vie à porter un masque sur le visage. Il ne devint pas pourtant ennemi du christianisme. Il prenait cette position, originale en son temps, de respecter le christianisme en n'obéissant qu'à la raison. Il estimait que toutes les religions ont droit à la tolérance pourvu qu'elles ne choquent point la morale. Il ne poussa point à démolir la société : il se contenta de travailler à l'améliorer. Il avait embrassé toutes les parties du gouvernement et de la vie nationale : administration, finances, industrie, commerce, éducation, il avait tout étudié avec un esprit philosophique, sans rechercher la nouveauté ni respecter la tradition, uniquement mû par l'amour de l'humanité et réglé par la considération du possible.

Si l'Encyclopédic pouvait contenir à la fois des athées et des idéistes, des révolutionnaires et des modérés, des communistes et des individualistes, c'était au nom de son principe : la souveraineté de la raison. Tout ce qui la reconnaissait était de la maison. Nous pouvons donc négliger toutes les divergences de doctrine et les incompatibilités d'humeur : ce qui lie le parti, et caractérise le mouvement philosophique, c'est la foi dans la raison. En ce sens, l'œuvre où aboutit toute la pensée du siècle, c'est la fameuse Esquisse de Condorcet 3. Proscrit, Condorcet gardait toute sa séré-

3. Le marquis de Condorcet (1743-1794), mathématicien, économiste et philosophe,

L'abbé de Mably (1709-85): le Uroit public de l'Europe, 1748, 2 vol. in-12; Entretiens de Phocion, sur le rapport de la morale avec la politique, 1763, in-12; Doutes proposés aux philosophes économistes, 1768, in-12; Observations sur le gouvernement et les États-l'nis d'Amérique, 1784, in-12; Œurres, éd. Aruoux. ch. III. t. V, v. in-18.

<sup>2.</sup> Biographie. Jacques Turgot (1727-1781), prieur de Sorbonne en 1749, quitte l'Église en 1751, ne pouvant plus accepter l'étroite orthodoxie. Conseiller au Parlement en 1757, il collabore à l'Encyclopédie. Intendant à Limoges, en 1761, ministre du 24 août 1775 au 12 mai 1776. — Éditions: Euwres complètes, 1844, 2 vol. gr. in-8; Correspondance inédite de Turgot et Condorcet, publ. par Ch. Henry, Paris, in 8. — A consulter: L. Say, Turgot, Coll. des Gr. Écr. fr., Hachette, in-16.

nité, toutes ses espérances; il traçait rapidement le tableau des progrès de la raison, retardés en vain par les tyrans et les prêtres, et donnait un aperçu des belles destinées que sa victoire promettait à l'homme, indéfiniment perfectible. [S'il y a bien de la candeur et de la chimère dans cet optimisme, l'ouvrage est une esquisse vigoureuse de l'histoire de la culture humaine; le partipris n'exclut pas l'intelligence. Condorcet est un grand esprit].

On aimerait à s'arrêter sur d'Holbach, Condillac, Turgot, Condorcet: nous sortons d'eux autant que de Voltaire, de Diderot, de Rousseau, de Buffon. Mais leur mérite littéraire est loin d'être toujours égal à la valeur de leurs idées. Il me faut laisser tous ces représentants de la philosophie du dernier siècle, pour regarder seulement les grands littérateurs, ainsi replacés dans leur nulieu.

éhieur des Peasees de Pascal 1776, auteur d'une Vie de Turqut 1786, et d'une Vie de Voltaire 1787, membre de l'Assemble législative, puis de la Convention, int presert comme atrondai, et s'empaisonne en 1794 il errivit, pendant qu'il se lenat cache, i Es prisse d'un tableau lestorape des reogres de l'espert homain. Éditions : Œucres, 1847-40, 12 vol. in 8, 8, et du Tableau lestoraque, 1900. — A consulter : Prevet, les l'héologues, 1841, Acengry, Condorcet, 1904. L. Cahen, Condorcet et la Révolution française, 1904.

# CHAPITRE II

#### DIDEROT

L'homme. — 2. Les idées de Diderot : son retour à la nature.
 Athéisme; instinct; science. — 3. L'art de Diderot. Impressionnisme. Lyrisme. Substitution d'idéal : le caractère, au lieu de la beauté. — 4. Les Salons, et leur importance littéraire.

# 1. CARACTÈRE DE DIDEROT.

« La tête d'un Langrois est sur ses épaules comme un coq au haut d'un clocher : elle n'est jamais fixe dans un point; et si elle revient à celui qu'elle a quitté, ce n'est pas pour s'y arrêter. Avec une rapidité surprenante dans les mouvements, dans les désirs, dans les projets, dans les fantaisies, dans les idées, ils ont le parler lent. Pour moi, je suis de mon pays; seulement le séjour de la capitale et l'application assidue m'ont un peu corrigé. » Denis Diderot<sup>1</sup>, Langrois devenu Parisien, s'était corrigé en effet, mais non pas de la façon qu'il croyait. Son esprit avait gardé la promptitude à virer : mais il avait égalé l'impétuosité de son élo-

1. Biographie. Denis Diderot (1713-1784) refusa de prendre une profession pour s'adonner à la littérature, donna des leçons, fit des travaux de librairie, vécut misérablement souvont, jamais régulièrement, fut chargé en 1745 de la direction de l'Encyclopédic, dont le premier volume parut en 1751. Cependant il avait été mis à Vincennes en 1740 pour sa Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. Il ne put entrer à l'Académie le roi ne voulut pas de lui. Catherine lui acheta sa bibliothèque, dont elle lui laissa l'usage avec un traitement de bibliothécaire. Diderot alla la remercier à Saint-Pétersbourg. Cf. sur le théâtre de Diderot p. 661-663.

Édition. Œuvres complètes, éd. Assézat et Tourneux, 1875-1879, 20 vol. in-8, Garnier. Didevot et Catherine II. p., par Maurice Tourneux, 1899. — A consulter: Bersot, Études sur le xvui ° siècle, in-8. Faguet, XVIII ° siècle. Brunctière, Études critiques, 2° s.; la Critique d'art au xvii ° s., R. des Deux Mondes, 1° juil. 1883. Ducros, Didevot, 1894, in-18, J. Reinach, Didevot, 1894, in-16. Rosentkrantz, Didevot Leben und Werke, Leipzig, in-8. 1866. J. Moriey, Didevot and the Encyclopædists,

Londres, 1878, in-8.

DIDEROT. 741

cution à la rapidité de sa pensée. Il est bayard, conteur, conseilleur, raisonneur. Ce fils d'un petit coutelier de Langres n'a jamais été du monde : il a étalé dans les salons que sa renommée lui ouvrait, des facons débraillées, vulgaires; mais de toutes les convenances mondaines, s'il v en a une qu'il a bien foulée aux pieds. c'est celle qui bride la langue. Gros mangeur, gourmand, il ne nous fait pas grâce de ses indigestions : il est plein de son sujet, il faut qu'il parle. Il a la gaieté du peuple, énorme, ordurière; où qu'il soit, devant n'importe qui, il faut qu'il lâche les sottises qui bouillonnent dans sa tête : il faut qu'il parle. Il a la franchise du peuple, celle de l'Auvergnat de Labiche plutôt que de l'Alceste de Molière : il jette au nez des gens leurs vérités; il les pense, elles jaillissent; il faut qu'il parle. Il a des amis, qu'il voit agir, faire des projets, arranger leur vie : il se jette à travers leur existence. à travers leurs plus intimes sentiments, conseillant, disposant, indiscret, impérieux; c'est la corneille qui abat des noix; et voilà comment il se brouille avec Rousseau : il veut le retenir à Paris, l'envoyer à Genève; il décide, il dirige; il faut qu'il parle.

Bonhomme au reste, obligeant, généreux, tout plein de bons sentiments, bon fils, bon frère, bon père, bon mari même, à la fidélité près, bon ami, chaud de cœur, enthousiaste, toujours prêt à se donner et se dévouer : à condition seulement qu'il puisse s'épancher librement, toujours heureux de se mettre en avant, d'être d'une négociation, d'une affaire où il y ait à brûler de l'activité, à évaporer de la pensée en paroles. C'est le moins égoiste, le plus désintéressé des hommes, pourvu qu'il se dépense. Il a traversé son siècle, constamment dans la fièvre, emballé, débordant, jamais las, grisé de l'incessante fermentation de son cer-

veau; et plus il disait, plus il avait à dire.

Sa robuste organisation fournissait à toutes les dépenses. C'était un étourdissant causeur; sa conversation était un feu d'artifice, où l'on voyait passer avec une vertigineuse rapidité images, idées, polissonneries, sciences, contes, métaphysique, rêves fous, hypothèses fécondes, divinations étonnantes. Au coin du feu dans son logis de la rue Taranne, au café de la Régence, à la Chevrette chez Mme d'Épinay, au Grandval chez le baron d'Holbach, Diderot était toujours prêt, toujours chauffant, partant sur un mot, sur un signe. Et quand il avait bien conté, disputé, crié, il lui restait du surplus qui ne s'était pas donné passage : il prenait la plume, et continuait la conversation tantôt avec le même interlocuteur, tantôt avec un autre; il écrivait à Falconet ou à Mlle Volland. Et ces causeries et ces lettres, ce n'était que son trop-plein qui s'écoulait. J'aurais dit que cela le délassait de ses livres, si ses livres l'avaient lassé.

Mais il a écrit comme il parlait, facilement, gaiement, sans fatigue et sans relache: cela purquait son esprit, comme eut dit Aristote. Aussi ne peut-on parler ici de labeur artistique, de lente élaboration, de composition savante et réfléchie : toutes ces simagrées ne sont pas sa manière. Écrire ou parler est une fonction naturelle pour lui; il n'y fait pas de facon, il se soulage, et il y a de l'impudeur vraiment dans son naturel étalé, dans son improvisation à bride abattue; tous les endroits lui sont bons, et toutes les occasions. Il s'est attelé à l'Encyclopédie, et comme il veut la mener à bon port, il baisse le ton. Rien ne nous permet mieux de mesurer l'énergie déployée par Diderot dans cette affaire, que ce miracle opéré en lui par le désir de réussir . il a tàché d'être décent. de ne rien lächer sur le gouvernement ou la religion qui fit par trop scandale. Mais aussi comme la langue lui démangeait pendant qu'il travaillait si sagement! comme cette besogne l'excitait! Tout ce qu'il n'avait pas pu dire dans ses articles, il le jetait dans d'autres ouvrages; ce n'était pas pour la gloire, ni pour le gain qu'il écrivait : c'était pour lui, pour évacuer sa pensée. Il publiait ses Pensées sur l'Interprétation de la nature, ses drames, son Entretien d'un philosophe avec la maréchale de \*\*\*, etc. : mais son Rère de Dalembert, son Supplément aux voyages de Bougainville, so. Paradoxe sur le Comédien, sa Religieuse, son Jacques le Fataliste, son Neveu de Rameau, c'est-à-dire le meilleur et le pire, le plus caractéristique en tout cas de son œuvre, tout cela est resté enfour dans ses papiers. C'était écrit; il n'en fallait pas plus à Diderct, il avait tiré de son œuvre le plaisir qu'il en attendait. Avec la même indifférence, il semait de ses pages dans les livres de ses amis : un traité de clavecin de Bemetzrieder, une histoire de l'abbé Raynal, une gazette de Grimm, tout lui était bon; l'essentiel, pour lui, c'était d'écrire, y mettre son nom n'aurait rien ajouté à son plaisir! Et, au bout de trente ans de cette effusion sans relâche, je ne garantis pas que Diderot ne soit pas mort avec le regret d'avoir gardé quelque chose d'inexprimé dans son esprit.

Cette intense restitution de pensée était le résultat d'une active absorption; sa puissante machine toujours sous pression et qui produisait un travail incessant devait être largement alimentée. Diderot n'est point un génie créateur, apte à tirer un monde de soi; il est loin de Descartes, loin même de Rousseau. Cela l'oblige d'être un savant et un curieux. M. Faguet l'a très bien dit, il est au courant d'une foule de choses dont la connaissance n'était pas commune en son temps. Quand on s'en tient aux faciles raisonnements de Locke, quand nos gens qui ne s'effraient guère reculent devant Spinoza, non pas devant la hardiesse, mais devant la profondeur de sa doctrine, et craignent de s'y casser la tête.

DIDEROT. 743

Diderot, sans facon, sans fracas, s'assimile le dur, le grand système de Leibniz : et il n'y a pas d'autre raison, je le crois bien. qui lui ait donné en France la réputation d'être une tête allemande. Il a fait des mathématiques, il a fait de la physique, il a fait de l'histoire naturelle, il connaît les plus récentes hypothèses, les expériences les plus suggestives des sciences qui actuellement se constituent et s'étendent. Il connaît la peinture, la musique : je ne dis pas qu'il n'en raisonne un peu à tort et à travers; mais jamais le défaut de connaissances précises ou techniques n'est la source de ses déviations de jugement. En littérature, il a la plus vaste lecture, il regarde l'étranger, et il sait le xviie siècle. Il sait aussi beaucoup sur l'antiquité, et ce ne sont pas de vagues impressions d'une lecture rapide; il voit le détail. il cherche l'exactitude; s'il lit Horace, il le lit en philologue, en poète, en historien; s'il lit Pline, il le lit toujours en philologue, mais en peintre, en archéologue, en chimiste; il prend chaque ouvrage du côté dont un homme de métier le prendrait, avant d'y

appuyer ses rêveries personnelles.

Ainsi procède Diderot : sa fécondité n'est pas spontanée. Il a besoin qu'un choc du dehors mette en mouvement les tourbillons de sa pensée, il ne peut donner lui-même la chiquenaude. Mais vienne la chiquenaude : voilà tout en branle; la machine siffle, fume, crache, craque; on est stupéfait de la disproportion de son action vertigineuse et de son infernal tapage avec le simple geste qui leur a donné naissance. Ainsi Diderot trouve dans Sterne une demi-page qui l'amuse : il part là-dessus, et déroule les trois cents pages de Jacques le Fataliste. Je ne sais s'il a jamais rien fait qui ne soit à l'occasion de quelque chose, et comme une immense réaction de son être contre une impression extérieure. Mais, dira-t-on, n'en est-il pas toujours ainsi? Non : car d'abord, chez Diderot, le choc n'est pas une émotion quelconque, un fait de son expérience, c'est le choc d'une pensée qui a essayé de se traduire par la parole ou l'art; puis le détachement de la cause extérieure et de sa pensée interne ne se fait pas, son œuvre, si vaste qu'elle soit, reste, si je puis dire, epinglee en marge du fivre d'autrui; Diderot est un étourdissant commentateur, plus intéressant souvent que son texte. Il excelle à refaire les livres d'autrui : il est incapable de les juger Pendant qu'il a l'air d'écouter, il a pris le point de départ où l'a placé l'auteur, et il voyage pour son compte : quand vous avez fini, il vous dit le livre qu'il aurait fait à votre place, et c'est sa façon d'entendre la critique. Dans la conversation, il est le même : de tout ce que vous lui dites en deux heures, il entend une chose, une seule; il la prend, la travaille, la grandit; votre toute petite pensée devient un gros système, et qui vous

révolte parfois, ou vous épouvante. Voilà le mécanisme mental de Diderot : spontanéité médiocre, réactions prodigieuses.

## 2. LES IDÉES DE DIDEROT.

Encyclopédie à part, Diderot n'est guère moins considérable dans le xviiie siècle que Voltaire et Rousseau. Avant Rousseau, et quand Voltaire était encore tout ligotté de préjugés, de vanités, d'ambitions mondaines, Diderot s'était franchement déclaré l'homme de

la nature. Et voici ce que la nature était pour lui.

Elle était - elle fut du moins de bonne heure - l'athéisme. Dieu n'est pas dans la nature. Il ne saurait v être, et on n'y a que faire de lui. Le monde est un vaste billard, où une infinité de billes roulent, se croisent, se choquent, formant un inextricable réseau de mouvements nécessaires, qui ne s'épuisent jamais. Mais la morale? Elle n'en souffrira pas, « Ne pensez-vous pas qu'on peut être si heureusement né qu'on trouve un grand plaisir à faire le bien? - Je le pense. - Qu'on peut avoir recu une excellente éducation, qui fortifie le penchant naturel à la bienfaisance? -Assurément. — Et que, dans un âge plus avancé, l'expérience nous ait convaincus qu'à tout prendre, il vaut mieux, pour son bonheur dans ce monde, être un honnête homme qu'un coquin 1? » Instinct, éducation, expérience : voilà qui suffit pour la morale. Être vertueux pour aller en paradis, c'est prêter à Dieu à la petite semaine; et le malheur est que le prêteur donne des crocodiles empaillés, non de bonnes espèces; car la vertu des sacristies, c'est d'aller à la messe, de ne point toucher aux vases sacrés; l'amour du prochain vient après La religion, qui punit le sacrilège plus que l'adultère, est immorale; elle laisse, pour des pratiques, subsister toute la corruption du monde. Elle est source de crimes, fanatisme, guerres, supplices, etc. : c'est acheter trop cher un fondement de la morale, qui ne fonde rien du tout. Dieu existe ou n'existe pas: s'il existe, il n'existe pas dans la nature; nous n'avons pas à en tenir compte. Il n'existe pas pour nous; si nous disons un peu imprudemment qu'il n'existe pas du tout, il n'y a pas grand mal a cela. Qu'un beau jour, hors de la vie, nous nous trouvions face à face avec lui, dans son monde, eh bien, Dieu n'est pas assez mauvais diable pour nous en vouloir de l'avoir nié, quand nous n'avions aucune raison de l'affirmer.

La nature, en second heu, pour Diderot, c'est le contraire de la société. Tous les maux, tous les vices de l'homme, viennent de la

<sup>1.</sup> Entretien d'un philosophe avec la maréchale de \*\*\*.

société, qui a inventé la religion, les puissances, les distinctions, la hiérarchie, la richesse, c'est-à-dire l'oppression des uns, la tyrannie des autres, de la corruption et de la misère pour tous, — qui a inventé surtout la morale. Car voilà la caractéristique de Diderot: hardiment, crument, tantôt cynique et souvent profond, il s'attaque à la morale. Elle n'est qu'une institution sociale, d'autant plus haïssable que sa contrainte hypocrite s'exerce par le dedans: sous le nom de morale, on instruit les enfants à s'interdire quelques plaisirs légitimes qui résultent des fouctions paturelles.

C'est le naturalisme de Rabelais, celui de Panurge et de frère Jean, qui reparaît chez Diderot, dans ces êtres qu'il a choisis et faits conformes à son idéal, dans le Neveu de Rameau et dans Jacques le Fataliste. Il supprime toutes les vertus, chrétiennes, stoïciennes, mondaines même, qui n'ont rapport qu'à l'individu, et sont fondées sur le respect de soi-même. Chasteté, pudeur, sobriété, réserve, dignité, sincérité: sottises que tout cela, préjugés et gènes de la société. Le scrupule, la délicatesse sur les moyens sont des grimaces absurdes, quand on est assuré de son intention. et qu'on la sait bonne : voyez le curieux dialogue, Est-il bon? est-il méchant? un des chess-d'œuvre de Diderot. Qu'est-ce donc que la vertu? Elle tient en un mot : c'est la bienfaisance. Tout ce qui est utile à l'humanité est bien; tout ce qui est nuisible à l'humanité est mal; ce qui ne fait ni bien ni mal à personne est indifférent; que je mente, que je me grise, ou pis, qu'importe, si ces actes sont sans effets, sans prolongements funestes au dehors? Et si, de mon mensonge, ou de mon ivrognerie, il sort un bien pour quelqu'un, j'ai bien fait d'être menteur ou ivrogne. La nature de Diderot l'a sauvé des vices qui avilissent; pauvre, indépendant, généreux, sans convoitise et sans platitude, il est assez honnête homme pour arriver à faire une sorte de morale avec son instinct. Il s'appuie sur le respect, le culte de la nature, c'est-àdire des phénomènes, car elle n'en est que la collection. Aussi ne peut-il s'empêcher d'admirer, presque d'aimer ce superbe jaillissement d'énergies naturelles, d'appétits, qu'offre le neveu de Rameau : il tombe d'accord avec lui que « le point important est que vous et moi nous soyons, et que nous soyons vous et moi : que tout aille d'ailleurs comme il pourra 1 ».

La nature, enfin, pour Diderot, c'est la science. Il en a conqu la méthode, les directions, les résultats. Mais ce mot de nature se détermine pour Diderot dans un sens bien moderne. Il n'y aper-

<sup>1.</sup> Cependant le Néveu de Rameau atteste un effort de Diderot pour séparer sa morale de la nature du simple abandon à l'instinct, et pour écarter l'interprétation qui làcherait les appétits et les passions de l'individu en pleme liberté dans la vie sociale (12° éd.). Et personne n'a plus moralisé que lui (14° éd.).

çoit plus cette nature intérieure que le xvue siècle étudiait surtout, dont Descartes croyait l'existence plus assurée et la connaissance plus facile que de la nature extérieure. Toutes ses impulsions, à lui, lui viennent du dehors; sa philosophie, et celle de son temps. lui dit que toutes ses idées lui sont venues par ses sens : il est naturel que la nature extérieure, et les sciences qui s'y appliquent, soient l'objet de son étude. Dès le milieu du siècle, il annonce. bien témérairement, que le règne des mathématiques est fini : mais il annonce, par une sûre divination, que le règne des sciences naturelles va commencer. Physiologie, physique, c'est de ce côtélà qu'il appelle les jounes gens, non sans emphase; mais son geste de charlatan souligne des idées de savant. Avec Diderot, le rapport de la philosophie et des sciences semble se renverser : la philosophie renonce à leur imposer ses systèmes, et elle attend leurs découvertes pour en extraire une conception générale de l'univers. La philosophie de Diderot, dans ses parties caractéristiques, est vraiment une philosophie de la nature : ce qu'il tire de Leibniz, ce sont ces principes de raison suffisante, de moindre action, de continuité, que l'étude scientifique du monde organisé et inorganique suppose et vérifie constamment; et c'est lui d'abord qui, avant Helvétius, avant d'Holbach, remet l'homme dans la nature, et réduit les sciences morales aux sciences naturelles.

# 3. L'ART DE DIDEROT.

Son art est en harmonie avec son tempérament et avec sa philosophie. Je ne parle pas de l'exécution, souvent lâchée, précipitée, la perfection du travail ne se rencontre guère chez lui. J'entends

par son art les intentions d'art qu'il exprime.

Done, il y aura d'abord chez Diderot un art naturaliste, expressif de la vie telle qu'elle est, des êtres tels qu'on les voit. Sellicité comme il était par la nature extérieure, il la reçoit, et la rend, comme mécaniquement, avec une merveilleuse sûreté. Lisez la Correspondance, et voyez tous ces tableaux, toutes ces anecdotes dont elle est semée. Lisez le Nercu de Rameau, le chef-d'œuvre le plus égal que Diderot ait composé. Cette excentrique et puissante figure s'enlève avec un relief, une netteté incroyables : profil, accent, gestes, grimaces, changements instantanés de ton, de posture, l'identité foncière et toutes les formes mobiles qui la déguisent, tout est noté dans l'étourdissant dialogue de Diderot. Il y a mis beaucoup du sien, sans doute, et il a prêté de ses idées au personnage; je ne pense pas que le vrai Rameau fut un bohème aussi profond. Mais, avec un instinct étonnant d'art objectif, tout

DIDEROT. 747

ce qui était sien s'est incorporé à la substance du personnage original dont la vision intérieure guidait sa plume. Dès qu'il conte, il roit; figures, mouvements, locaux et accessoires, tout est dans son œil, vient sous sa plume; et son conte est une suite d'estampes.

Mais les estampes ont des légendes et ces légendes sont romantiques: tout au moins Diderot tend au romantisme. De la nature, il respecte surtout sa nature; et pourvu qu'il soit, et qu'il soit lui, il ne lui chaut du reste. Le Neveu de Rameau est un heureux accident: ailleurs le subjectif se mêle à l'objectif; aux impressions de la nature extérieure se superposent, s'enchevêtrent, s'accrochent, les élans, les enthousiasmes, les indignations de Denis Diderot, toute une individualité effrénée, bruyante, encombrante. Déjà il porte en lui les germes du lyrisme romantique. En voici la preuve dans deux phrases:

"Le pinson, l'alouette, la linotte, le serin, jasent et babillent tant que le jour dure. Le soleil couché, ils fourrent leur tête sous l'aile, et les voilà endormis. C'est alors que le génie prend sa lampe et l'allume, et que l'oiseau solitaire, sauvage, inapprivoisable, brun et triste de plumage, ouvre son gosier, commence son chant, fait retentir le bocage et rompt mélodieusement le silence et les ténebres de la nuit 1. » Ne voilà-t-il pas déjà du Chateaubriand?

« Le premier serment que se firent deux êtres de chair, ce fut au pied d'un rocher qui tombait en poussière; ils attestèrent de leur constance un ciel qui n'est pas un instant le même; tout passait en eux, autour d'eux, et ils croyaient leurs cours affranchis de vicissitudes. O enfants! toujours enfants! » Et ce sont textuellement deux strophes de Musset. Mais le plus curieux, c'est d'aller chercher ce jet de lyrisme où il s'est produit, dans Jacques le Fataliste. Au milieu de la réaliste histoire de Mme de la Pommeraye, tout d'un coup une déchirure se fait dans l'écorce du récit; une poussée de sentiment jette ces cinq lignes brûlantes, dont nul personnage, ni l'auteur même n'endosse la responsabilité; aussitôt tout se calme; et deux minutes après nous buttons sur une énorme polissonnerie. Voilà l'incohérence de Diderot. Il y a de tout dans son style : analyse, synthèse, idée, sensation, hallucination, réalisme, romantisme; c'est un monde grouillant, qui n'a pas toujours la beauté, qui du moins a souvent la vie.

Cela nous mêne à une autre considération : c'est la substitution chez Diderot d'un idéal nouveau à l'idéal classique. Et elle se fait encore, parce qu'il est l'homme de la nature. La nature n'a cure de la beauté, de ce que les hommes conviennent d'appeler ainsi.

<sup>1.</sup> Phrase citec déja par M. Faguet.

La nature n'a souci que de la vie : voilà ce qui est beau, naturellement beau. Les formes de la vie et l'activité de la vie, c'est cela que l'artiste doit s'attacher à rendre : plus ces formes auront de particularité, plus cette activité sera intense, et plus il y aura de beauté dans l'être. Le caractère (et non la régularité, la noblesse, la généralité, éléments classiques de la beauté) doit être l'objet de l'imitation, de l'expression littéraires. C'était l'orientation que déjà Lesage, Marivaux, Prévost avaient donnée au roman : mais jamais cette nouvelle esthétique ne s'était aussi puissamment dégagée que dans le Neveu de Rameau.

## 4. LES SALONS DE DIDEROT.

Il faut dire un mot des fameux Salons de Diderot (1765, 1766, 1767). Cette critique d'art ne nous satisfait plus aujourd'hui. Elle est trop littéraire. Elle saisit trop volontiers le sujet, l'idée, pour en donner un développement qui substitue le travail de l'écrivain au travail du peintre ou du sculpteur. Là, comme ailleurs, la méthode de Diderot consiste à suspendre sa pensée à la pensée d'autrui, en digressions à perte d'haleine; les tableaux, les statues offrent un débouché de plus au bouillonnement interne de sentimentalité, de réflexion, d'imagination qui fermente en lui.

Cependant ne soyons pas trop sévères pour Diderot. Aucune vérité, d'abord, n'est vraie de ce diable d'homme, que la vérité contraire ne soit un peu vraie aussi. Avec ce vif sentiment de la réalité que nous avons déjà vu en lui, il voit le tableau, et le fait voir. Avant de déclamer, et tout en déclamant, il nous met sous les yeux la peinture où il accroche ses réflexions ou ses effusions: en cinq lignes, en une demi-page, il nous en donne la sensation. Ce n'est pas un mince talent pour un critique d'art. Il a. de plus. celui de sentir, de signaler le caractère, la justesse expressive des physionomies, des gestes, des attitudes; ses critiques et ses remarques sont d'un goût original; on reconnaît l'homme qui voyait naturellement dans leur particularité et dans leurs rapports respectifs les formes extérieures de la vie. Mais il a encore une qualité plus précieuse : c'est de juger, en somme, de la peinture en peintre, de s'intéresser à la lumière, à la couleur, de jouir de leurs combinaisons délicates ou puissantes. Si sa critique n'est pas plus technique, n'est-ce pas que le public ne l'aurait pas suivi? Et n'est-ce pas aussi que les tableaux, les statues dont il parlait ne le comportaient pas? Ces œuvres étaient toutes pleines d'intentions littéraires; elles voulaient agir sur le public par les sujets et DIDEROT. 749

par les idées que les sujets suggéraient, idées polissonnes chez Boucher ou Fragonard, idées voluptueuses ou morales chez Greuze, idées philosophiques chez Bouchardon. Les moyens de la peinture et de la statuaire étaient un langage par lequel on sadressait à l'intelligence. Dans la composition même, c'était encore la littérature qui prévalait · le théâtre fournissait des modèles d'arrangement et un principe de coordination des objets naturels. Diderot eut le tort, sans doute, de pousser dans ce sens. S'il malmena Boucher, il applaudissait à Greuze, il lui criait : « Fais-nous de la morale, mon ami! » Et Greuze peignait en effet des drames édifiants et ennuyeux comme le Père de famille.

Il reste que les Salons de Diderot sont en leur temps une œuvre considérable. On a le droit de dire qu'il a fondé -- sinon la critique d'art - du moins le journalisme d'art. C'est la première fois que nous rencontrons une œuvre littéraire qui compte, et qui ait pour objet les beaux-arts. Diderot fait des tableaux, des statues un objet de littérature, alors qu'antérieurement les arts et la littérature étaient deux mondes fermés, sans communication, et qui n'existaient pas l'un pour l'autre. De même les artistes et les écrivains vivaient à part, chacun de leur côté : Mme Geoffrin avait son diner des artistes et son diner des écrivains, qui n'avaient pas beaucoup de convives communs. Diderot renverse toutes ces barrières. Littérateur, il hante les ateliers, il cause, il dispute: il frotte ses idées contre leurs théories, son esthétique poétique contre leur esthétique pittoresque ou plastique. Au public enfermé jusqu'ici dans le goût littéraire, il ouvre des fenêtres sur l'art; à travers toutes ses expansions sentimentales et ses dissertations de penseur, il fait l'éducation des sens de ses lecteurs; il leur apprend à voir et à jouir, à saisir la vérité d'une attitude, la délicatesse d'un ton. Tout cela se retrouvera plus tard; et cette communication établie entre l'art et la littérature ne sera pas sans contribuer à la révolution romantique.

# CHAPITRE III

#### BUFFON

Caractère de l'homme, et valeur littéraire de l'œuvre.

Buffon 1 fait avec Diderot le plus parfait contraste. Quand on lit ses lettres, on est saisi de cette sérénité imperturbable, de cette indifférence aux polémiques et aux passions du temps, de cette régularité laborieuse, de cet esprit d'ordre, qui permirent à Buffon de mener à bonne fin le grand ouvrage qu'il avait concu. Majestueux dans sa figure, dans ses attitudes, dans son style, il l'était aussi dans son caractère : il avait une vraie noblesse d'âme, beaucoup de bon sens, de solidité, d'honnêteté, point de vanité, aucun sentiment bas ou mesquin. Sa dignité, en un siècle de laisser aller et de débraillé, avait sa source dans l'élévation naturelle de son àme; il n'affectait rien; et nous devons nous défier de la légende qui s'est attachée à son nom. Indépendant, paisible, il s'est fait de l'exclusion des passions, de la vie intellectuelle et contemplative une philosophie, une morale, un bonheur : sa carrière nous offre l'unité d'une belle existence de savant, tout dévoué à la science et à son œuvre. Il trouve sa voie en 1739, après qu'il a été nommé intendant du Jardin du roi : il se tourne vers l'histoire naturelle; il prépare ses matériaux. Ses deux premiers volumes paraissent en 1749 : préparer les volumes suivants, sera

<sup>1.</sup> Biographie: Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788), fils d'un consciller au Parlement de Bourgogne, voyage en Angleterre et en Italie avec un jeune lord anglais, et semble d'abord s'appliquer aux mathématiques. Puis il s'occupe de physique et d'agriculture, et ses travaux lui ouvrent l'Académie des sciences. Il entre à l'Académie française en 1753. — Éditions: Œuvres, 1749-1804, 44 vol. in-4; 1835, 9 vol. m-8; c'ott. Flourens. Garnier, 1852, 12 vol. in-8; c'orr. inédite, éd. Nadault de Buffon, Paris. 2 vol. in-8, 1860. — A consulter Éloges de Condorcet et de Cuvier; Faguet, XVIIIe siècle; A. de Quatrefages, Ch. Darwin et ses précurseurs français, 1870, in-8,

BUFFON. 751

l'unique affaire des trente-neuf années qui lui restent à vivre. Il fuit Paris dès qu'il peut, et se rend à Montbard : là il se lève à cinq heures, il s'enferme dans son cabinet, et dicte jusqu'à neuf heures. A neuf heures, il déjeune, se fait raser et coiffer. A neuf heures et demie, il se remet au travail jusqu'à deux heures; à deux heures, il dine. Et c'est ainsi tous les jours, jusqu'à la fin.

Le fond de l'œuvre de Buffon n'est pas de notre ressort. Cependant il faut en marquer le caractère. Comme des anecdotes légendaires sur l'homme, il faut se défier des épigrammes banales sur l'œuvre. On peut en croire Cuvier : Buffon est un grand esprit de savant. Il a la netteté et la précision de l'esprit scientifique : il hait les abstractions, les classifications, les causes finales, trois sources inépuisables d'erreur. Il regarde la nature, elle lui montre des individus; et elle lui présente des effets, jamais des intentions. Quoi qu'on ait dit, il la regarde souvent, et de près : il observe. expérimente, avec une méthode rigoureuse. Il produit les espèces comme il les trouve dans la nature, dans la même confusion, dans le même isolement : comme il faut un ordre, il prend la première division venue, animaux saurages, animaux domestiques, les gros d'abord, les petits ensuite. Il n'attache pas d'importance à la chose. Cette indifférence est un tort peut-être, et toutes les sciences expérimentales ont pour sin les définitions et les classifications : mais au temps de Buffon on n'en était encore qu'au commencement, et il fallait bien se tenir en garde contre les êtres de raison et les systèmes a priori; c'étaient les obstacles qui depuis longtemps retardaient le progrès de la vérité.

Toute la partie descriptive de l'histoire naturelle a ennuyé Buffon; il a eu le tort de le dire. Les grands animaux, cheval, lion, tigre, l'intéressaient encore : mais le chacal, l'hyène, la civette, le pécari, le tamanoir, etc., toute l'interminable file des petits quadrupèdes le désespérait. Il la coupait de discours sur la nature : « Nous retournerons ensuite, disait-il, à nos détails avec plus de courage ». C'est que Buffon est avant tout un philosophe : les faits particuliers ne l'intéressent que par le sens qu'ils contiennent, par la lumière qu'ils apportent dans un essai d'explication générale de l'univers. Buffon n'est à l'aise que dans les grandes vues d'ensemble, les hypothèses sur la structure du monde, sur l'organisation graduelle et les transformations successives de la matière inanimée ou vivante. Le premier, il a ramassé, interprété une multitude de faits, il les a complétés par ses hypothèses; et le premier, il a offert une représentation précise, détaillée, scientifique de l'histoire de l'univers; il nous a fait assister aux grandes perturbations géologiques, au développement de la vie, aux humbles commencements, aux étonnants progrès de l'homme. Il y a bien des

erreurs, paraît-il, bien des lacunes, bien des affirmations téméraires dans son essai d'explication: il y a bien des vérités aussi, bien des idées neuves et profondes, bien des pressentiments hardis et féconds. Il à entrevu la doctrine du transformisme: après avoir hésité, il s'était arrêté à l'hypothèse de la variabilité des espèces vivantes. Songeons que Lamarck, Geoffroy Saint-Hilaire ont été les disciples, les continuateurs de Buffon, et que le grand précurseur français de Darwin, c'est Lamarck.

Les vastes théories de Buffon, erronées ou non, ont été obtenues par des procédés uniquement scientifiques. Il peut abuser des faits, mal raisonner sur eux : c'est d'eux qu'il part, et par eux qu'il se guide. Sa théorie des périodes géologiques, il la cherche dans l'observation de l'état actuel de la terre, où sont épars quelques vestiges des états antérieurs. Il ne fait intervenir dans la science aucune influence étrangère. Aucune influence religieuse d'abord : Dieu n'est nulle part dans son œuvre; il n'en a pas besoin. Il ne cherche pas à s'expliquer l'origine des choses; il écarte cet insoluble problème. Il lui suffit qu'il y ait eu à un moment donné de la matière : quels changements relient à l'état actuel le plus ancien état où puissent remonter l'observation et l'hypothèse, voilà l'objet des recherches de Buffon. Il écarte le miracle, l'intervention divine, il assirme le déterminisme des phénomènes : cela, paisiblement, sans tapage, sans violence. Il n'est pas irréligieux il est indifférent. La religion n'est pas de son ressort. Il ne fait pas de son œuvre une machine pour battre en brèche la religion et l'Église; il expose l'histoire naturelle pour elle-même, non pour démontrer ceci ou démolir cela. Il demande à la nature ce qu'elle est, comment elle est, non si Dieu est, et si elle le connaît. Les philosophes lui en voulurent : ils ne lui pardonnèrent pas de ne vouloir être que savant dans une œuvre de science.

Buffon n'écrivait pas davantage pour saper les institutions sociales ou les croyances morales. Tandis que d'autres réduisaient l'homme à l'animalité, il se faisait, lui, une haute idée de l'homme; il le mettait à part dans la nature, au-dessus de tous les êtres vivants; il l'élevait, grandissait sa puissance et sa noblesse. Il le montrait seul capable de progrès, ayant seul le privilège du génie individuel qui est l'agent actif du progrès, seul fait pour la moralité, et pour trouver le bonheur dans l'exercice continu de ses facultés intellectuelles. Ce n'était pas là le retour à la nature que prêchaient les philosophes. Il croyait avec eux au progrès; mais il n'y croyait pas comme eux. Son esprit de savant accoutumé à considérer l'immensité des périodes géologiques et la lenteur des transformations de l'univers n'avait pas la fièvre,

BUFFON. 753

l'impatience, les révoltes, les illusions puériles, les faciles espérances qui échauffaient les esprits de ses contemporains : il ne troyait pas aux brusques renversements qui renouvellent le monde, il ne croyait pas surtout toucher de la main l'ère de la raison universelle et du bonheur parfait. Il se représentait le progrès de l'humanité comme un gain certain, mais insensible, dont le calcul ne peut se faire que de loin en loin.

Il rendit deux grands services à la science et à la littérature : à la science, le service de la dégager des aventures irréligieuses, immorales, où les philosophes la compromettaient; à la littérature, le service de lui donner l'histoire naturelle comme une nouvelle province. C'était le plus bel agrandissement qu'elle eut obtenu

depuis longtemps.

La science était à la mode déjà : mais Buffon fit aimer une science sérieuse, de première main et d'incontestable valeur: nous sommes loin avec lui de la physique amusante et des expériences d'amateur, qui, depuis Fontenelle, faisaient partie des divertissements de la vie mondaine. Mais, pour faire goûter son œuvre sévère et impartiale. Buffon eut besoin d'un talent d'écrivain de premier ordre. J'abandonne ses descriptions : elles sont décidément pompeuses ou coquettes, frelatées surtout, et enveloppant la vérité scientifique de lieux communs littéraires, de formes nobles ou d'idées morales; les animaux recoivent des sentiments généreux ou vicieux, tout comme dans les Fables de La Fontaine. Mais une bonne partie de ces morceaux, les plus eniolivés et les plus prétentieux, sont dus aux collaborateurs de Buffon : Guéneau de Montbeillard est responsable du paon et du rossignol; le dévoué abbé Bexon a lissé les plumes du cygne. Ce n'est pas là qu'il faut chercher Buffon : c'est dans la Théorie de la terre et dans les Époques de la nature. Ici il est simple, parce que l'idée est grande et contente son imagination. Sa phrase, large, grave, va d'un mouvement régulier et majestueux, sans faux ornements, ni prétention, ni pompe. Il nous offre alors cette éloquence didactique, ordonnée, lumineuse, animée, dont il a donné la formule dans son discours de réception à l'Académie française.

M. Faguet fait justement observer que Buffon est, avec Rousseau, le plus grand poète du siècle. En un sens, il est plus grand, plus haut que Rousseau. Il a retrouvé la poésie de Lucrèce; et ses Epoques de la nature ont la beauté du cinquième livre du De natura rerum. D'autres ont pu peindre quelques apparences de la nature; ils ont offert à nos sensations quelques formes particulières, éparses dans l'immensité de l'espace et de la durée, et qui s'assortissaient à la qualité de leur âme. Mais Buffon seul a donné au sentiment de la nature toute sa profondeur; il en a fait une émotion philoso-

phique où l'impression des apparences s'accompagne d'une intuition de la force invisible, éternelle, qui s'y manifeste selon des lois immuables, où le spectacle de l'ordre actuel évoque par un mélancolique retour les vagues et troublantes images des époques lointaines dont le débris et la ruine ont été la condition de notre existence. Par Buffon, la description de la nature, qui n'était qu'un thème pittoresque, pourra devenir un thème lyrique.

Et cependant, cet homme qui voyait d'une si puissante imagination les transformations anciennes de l'univers, retombait étrangement dans les idées et dans les regards de son siècle, quand il regardait l'état actuel de la nature. Il faisait de l'utilité sociale, du goût contemporain, la mesure de tout bien et de toute beauté. Tout ce qui ne servait pas aux commodités de l'homme lui répugnait : il ne voyait que laideur où la nature s'étalait en sa primitive et sauvage simplicité. Il préférait le champ à la savane et le jardin à la forêt. Le châtelain de Montbard n'aimait pas la terre improductive, qui ne donne pas de revenu, ni la vie désordonnée, dont l'épanouissement n'est pas réglé par la géomètrie de l'esprit humain : il avait, je l'ai dit, la passion de l'ordre. Peut-être est-il mieux qu'il ait été ainsi : autre, son siècle l'eut moins goûté.

# CHAPITRE IV

## LE PATRIARCHE DE FERNEY

Voltaire en sûreté. — 1. Voltaire et les Encyclopédistes. Hardiesse de la critique religieuse de Voltaire. Guerre à l'intolérance. Doctrine et méthode pratiques. Propagande effrénée et limitée. Affaires Calas, Sirven, La Barre, etc. Réformes dans la justice et l'administration. Voltaire journaliste : l'art de lancer les idées et de remuer l'opinion publique. — 2. Les haines et les ennemis de Voltaire. — 3. Les relations de Voltaire; la Correspondance. Les visiteurs de Ferney; Voltaire chez lui. Idolátrie et apothèose. — 4. Jugement d'ensemble sur Voltaire : caractère, esprit; style; l'ironie voltairienne; l'art de conter. Irrespect fondamental et universel. Ce qu'il y a eu de durable dans son œuvre.

Nous avons laissé <sup>1</sup> Voltaire s'installant aux Délices (1755). Il y est à peine depuis quelques mois que sa Pucelle s'imprime et court le monde. Voltaire s'effare, écrit à tous ses amis, à l'Académie française : mais rien ne menace même son repos, il se rassure; et cette alerte lui fait comprendre tous les avantages de la position. Dans quelques années (1762), il n'hésitera pas à imprimer lui-même, à Genève, sous ses yeux, en y mettant son nom, cette scandaleuse et dangereuse Pucelle, tenue sous cent clefs par Mue du Châtelet. En attendant, il lâche son Essai sur les maurs complété, renforcé, définitif (1756), et ses discours sur la Religion naturelle (1756); deux autres coups droits atteignaient la Providence chrétienne, à travers l'optimisme de Leibniz : le poème du Désastre de Lisbonne (1756), et le roman de Candide (1759).

Il se sentait gardé du côté de la France. Mais l'orage vint de Genève. Genève était restée la ville de la Réforme; le maintien de l'austérité morale y était affaire de gouvernement. Voltaire établi aux portes de la cité de Calvin, conviant les citoyens à s'amuser chez lui, leur jouant la comédie, la leur faisant jouer, quand Genève ne tolérait pas encore de théâtre : il y avait là de quoi

<sup>1.</sup> Pour la bibliographie, cf. p. 688.

scandaliser les rigides calvinistes. Quelques tracasseries décidèrent Voltaire à compléter son système de défense. Il acquit sur la frontière française, et en France, les deux terres de Tournay et de Ferney: il y établit son domicile habituel en 4760. Cette fois, il était absolument indépendant, insaisissable, inviolable: narguant, à leur nez, les Messieurs du Magnifique Conseil, et hors de la prise du gouvernement français, qui, à la première menace, l'aurait vu installé en terre étrangère.

# 1. ACTIVITÉ PHILOSOPHIQUE DE VOLTAIRE.

Alors, n'ayant plus rien à ménager puisqu'il n'avait plus rien à craindre, sentant la nécessité de ne pas se laisser distancer par les jeunes, Voltaire s'épanouit, plus fort, plus actif, plus jeune à soixante ans passés qu'il n'avait jamais été. Il ouvre toutes ses écluses et làche toute sa pensée. L'extrème vieillesse est pour lui

le temps de la pleine fécondité.

La littérature passe au second plan. Deux tragédies 1, le dur commentaire sur Corneille, un violent réquisitoire contre Shakespeare, voilà la part du poète. Le « vieux Suisse » des Délices, le patriarche de Ferney est avant tout un philosophe. Il se dit « le garcon de boutique » de l'Encyclopédie : mais à son age, avec son nom, sa fortune, son indépendance, offrir ses services, c'était se déclarer chef. Tout le monde le comprit ainsi, et les « frères » saluèrent avec joie le maître qui leur venait. A vrai dire, soldats et chefs n'allaient pas toujours du même pas; le chef était le plus indiscipliné, tiraillant à sa fantaisie, et parfois sur ceux de son armée qui s'avancaient trop à son gre. Il prit très mal la profession d'athéisme que sit d'Holbach 2; et Diderot trouvait que le vénéré patriarche radotait un peu avec son Dieu rémunérateur et vengeur dont il ne voulait pas démordre. A l'ordinaire, on faisait bon ménage; on s'entendait au moins sur les négations, sur les haines, et Voltaire, mettant son esprit endiablé au service de la cause, avait dans tous les « frères » des prôneurs ardents de ses louanges; il donnait de l'agrément à leurs idées, ils faisaient de la réclame à ses écrits.

Le point capital de la philosophie de Voltaire est toujours la guerre à la religion chrétienne. Mais la tactique change, les attaques deviennent plus directes et plus hardies. Le Sermon des Cinquante (1762) inaugure cette nouvelle manière : dans toute une

<sup>1.</sup> L'Orphelin de la Chine (1755) et Tancrède (1760).

<sup>2.</sup> Lettres de Memmus a Cicéron (1771); Histoire de Jenni, ou le Sage et l'Athée (1775.)

suite d'ouvrages imporfants 1, Voltaire ne met plus en cause les prêtres ou les croyants, mais la religion elle-même, la Bible, l'Evangile. Utilisant avec son esprit aigu une érudition superficielle, mais étendue, il discute l'authenticité, la véracité des écrits révélés, l'exactitude des vulgates orthodoxes; il fait de la philologie, de l'histoire; et sa conclusion est que, quand les Livres saints ne seraient ni apocryphes, ni menteurs, ni falsifiés, ils devraient être rejetés comme immoraux et absurdes : la révélation est écartée, attendu que de pareilles fables répugnent à l'idée que la saine raison doit se faire de Dieu. C'est là par excellence la polémique voltairienne; c'est à celle-là, non sans raison, que les générations suivantes, comme les contemporains, ont attaché le nom de l'homme; c'est par elle qu'il a fait école, ou qu'il a été haï; et c'est elle qui a été mise hors d'usage par une critique plus scientifique, plus impartiale, qu'elle avait rendue possible.

Voltaire ne renonce pas, du reste, à juger la religion par ses effets, dont le plus odieux est l'intolérance <sup>2</sup>. Il poursuit l'intolérance soit dans le passé, quand il signale la rigueur absurde du dogme qui damne les meilleurs des païeus, soit dans le présent, quand il dénonce les sottises, les cruautés qui s'autorisent du nom de la religion : excommunication des comédiens, condamnations de protestants, etc. Il fait des tragédies — fort mauvaises — mais qui mettent sous les yeux les conséquences du fanatisme.

La philosophie de Voltaire est toute pratique, il poursuit la politique des résultats, il vise à convertir. Son objet est, non l'exposition seule, mais la prédication des vérités utiles à l'humanité. Les sciences ne l'occupent plus guère : on ue trouve, en plus de vingt ans, qu'un seul écrit dont elles fournissent le fond 3. La métaphysique ne tient pas davantage de place dans son œuvre : l'affirmation de Dieu, la négation de la Providence et du miracle, voilà toute la métaphysique de Voltaire; ajoutez-y ce fameux dada que de longue date il a emprunté à Locke, que Dieu, toutpuissant, a bien pu attribuer à la matière la faculté de penser. Mais cette métaphysique est diffuse dans une infinité d'écrits, elle les soutient ou s'y implique. Pareillement Voltaire n'explique pas sa politique par principes généraux ni raisonnements complets. Il ne procède pas par volumineux ouvrages, savants et méthodiques, qu'on ouvre à dessein de s'instruire. Il attaque la

<sup>1.</sup> Saûl (1763); Examen important de milord Bolinghroke (1767); Collection d'anciens évangiles (1769); Dieu et les hommes (1769); la Bible enfin expliquée (1776); Un chrétien contre six juifs (1776), etc.

<sup>2.</sup> Conversation de l'intendant des menus avec l'abbé \*\*\* (1761); Olympie (1763) Traité sur la tolérance (1763); Questions de Zapata (1767); les Trois Empereurs en Sorbonne (1768); les Guèbres, ou la Tobérance (1769); le Cri du sang innocent (1775).

<sup>3.</sup> Les Singularités de la nature (1768).

distraction des courtisans, la légèreté des femmes : à tout ce monde intelligent qui aimerait tant à penser, à savoir, s'il n'avait pas tant peur de s'appliquer et de s'ennuyer, il offre de petits livrets édifiants, clairs, vifs, amusants, qui ne fatiguent point, qui retiennent, et qui déposent leur idée substantielle chez les plus frivoles. De Ferney viennent des catéchismes portatifs, aux titres caractéristiques : Dictionnaire philosophique ou la Raison par alphabet (1764), Évangile de la Raison (1764), Recueil nécessaire (1768), puis, de 1770 à 1772, les neuf volumes de Questions sur l'Encyclopédie, qui ramassent dans toute l'œuvre philosophique de Voltaire les pages les plus efficaces sur toutes les matières.

Une sorte d'impatience l'a saisi : d'autres se contentent encore de publier leur pensée, il veut réaliser la sienne, et voilà pourquoi il fait une propagande effrénée. Voilà pourquoi aussi il limite si nettement, et si modérément au fond, son effort. Sauf la religion qu'il combat à ou rance, parce qu'il ne voit pas de compromis possible entre l'Église et la raison, il ne prétend pas changer les bases actuelles de la société. Bourgeois anobli, propriétaire, capitaliste, il est très conservateur! ni la royauté absolue, ni l'inégalité sociale ne lui semblent incompatibles avec le progrès. Au lieu de tout jeter à bas pour tout réédifier, il ne touche qu'à certaines parties de l'édifice, aux unes d'abord, puis aux autres; et c'est en ramassant chaque fois toute sa verve, toute sa popularité sur un détail de l'organisation sociale, sur un cas particulier d'injustice ou d'oppression, qu'il rend son action efficace.

Sa défiance des systèmes, ses tendances aristocratiques, son bon sens, tout concourt à lui faire adopter une politique opportuniste, comme nous dirions, et réaliste. Voyons les choses dont les petits livrets envolés de l'erney entretiennent le public : ce sont les événements du jour, ceux où apparaît quelque abus, quelque vice social, quelque effet des vieux préjugés et de la tradition oppressive ou fanatique. Voltaire s'en empare, non pour en raisonner; il crée un mouvement d'opinion pour produire un résultat, pour faire triompher la raison dans le règlement définitif de l'affaire, et, s'il se peut, par une mesure générale qui réponde de l'avenir. Un habitant du pays de Gex a procès contre son curé : Voltaire dit son mot. On condamne un méchant mémoire d'avocat qui réclamait contre l'excommunication des Comédiens : Voltaire lance une satire contre le féroce préjugé (1761). Calas, à

<sup>1.</sup> En ce sens qu'il n'attaque pas certaines institutions. Cependant son effort ne va pas a conserver, mais à détruire : il est opportuniste plus que conservateur ; et si l'on faisait la somme de tous les changements qu'il a demandés, on se trouverait en presence d'une France toute renouvelée : l'ancien régime aurait disparu par toutes ces menues retouches (11° éd.).

Toulouse, est roué comme assassin de son fils, qui s'est pendu: des juges catholiques ont cru sans preuve que ce calviniste avait mieux aimé tuer son propre enfant que de le laisser convertir. Voltaire ramasse un faisceau de pièces originales, d'où l'innocence de la victime ressort (1762); il reçoit chez lui les restes de la malheureuse famille; il fait reviser le jugement; pendant trois ans c'est sa principale affaire, et il finit par arracher la réhabilitation de Calas. C'est l'occasion pour lui d'écrire un Traité sur la Tolérance (1763): mais ce livre même n'est qu'un moyen de frapper l'opinion et les juges. Cependant un autre protestant, Sirven, est accusé aussi d'avoir fait périr sa fille, une faible d'esprit, qui, elle aussi, s'était tuée: Calas réhabilité, Voltaire s'occupe de Sirven (1765).

Ces affaires lui ont révélé les vices de la procédure judiciaire, l'abus absurde et féroce de la question : elles le menent à réclamer la réforme de l'administration de la justice, et il écrit (1766) le commentaire du livre des Délits et des peines que l'Italien Beccaria avait publié. Le chevalier de la Barre est roué à Arras en 1766 pour avoir chanté des chansons impies et mutilé un crucifix : Voltaire élève la voix en 1768; il recueille un des camarades de La Barre, le jeune d'Etallonde; il le fait instruire, recevoir au service du roi de Prusse, et travaille en 1775 à le faire réhabiliter. Puis ce sera la veuve Montbailli (1770), le comte de Morangiès (1773), deux victimes de la justice inégalement intéressantes. Enfin ce sera Lalli, pour la mémoire duquel il écrira ses Fragments sur l'Inde: il donnera son appui au fils de la victime, et l'un des derniers billets qu'il écrira sera pour se réjouir de l'arrêt qui réhabilite le malheureux général. Par la bruyante publicité qu'il donnait à toutes les erreurs de la justice, Voltaire contribua plus que personne à la réforme de la procédure; il sit éclater à tous les yeux les vices du système, il les rendit intolérables. A ses vieux griefs contre les Parlements jansénistes s'ajoutait une haine humanitaire contre les traditions surannées de ces corps, contre leur légèreté, leur présomption, contre leur égoïste indifférence, et la préférence qu'ils donnaient à leurs intérêts collectifs sur l'intérêt de la justice ou des particuliers : aussi applaudit-il des deux mains au coup d'État de Maupeou, à l'institution des nouveaux Conseils qui promettaient une justice plus rapide, plus sûre, plus humaine. Îl fit une tragédie, les Lois de Minos (1773), sur la suppression des Parlements.

Cependant il écrivait dans son roman de l'Ingénu (1767) contre les lettres de cachet, question actuelle, s'il en fut, d'un bout à l'autre du siècle. Il attaquait dans l'Homme aux quarante écus (1768)

<sup>1.</sup> Relation de la mort du chevalier de la Barre (1768); le Cri du sany innocent (1775).

les chimères d'un économiste; mais il en prenait occasion d'indiquer l'abus des dimes, de réclamer la suppression des couvents. Il plaidait pour ses voisins les serfs des chanoines de Saint-Claude (1770). Il appuyait les réformes de Turgot; il applaudissait au libre commerce des blés. Il sollicitait, obtenait la suppression des

douanes qui affamaient son petit pays de Gex (1776).

Voltaire est un journaliste de génie : agir sur l'opinion qui agit sur le pouvoir, dans un pays où le pouvoir est faible et l'opinion forte, c'est tout le système du journalisme contemporain; et c'est Voltaire qui l'a créé. Il a l'opinion en main; il en joue, il lui fait rendre tous les effets qu'il veut. Il tient les hommes de son temps par le charme de son esprit, par la surprise aussi; il tient leur intelligence, leur curiosité toujours en éveil, toujours dans l'attente, de ce qui peut venir du côté de Ferney. Et il en vient tou-

jours du nouveau, toujours de l'imprévu.

Voltaire excelle à mettre en scène ses idées, à les habiller d'un costume qui plaise, qui amuse, qui attire l'attention. C'est le naîf Candide et la tendre Cunégonde, flanqués du docteur Pangloss et du philosophe Martin, qui viennent jeter à bas l'optimisme et la Providence : une série de petits faits, secs, nets, coupants, choisis et présentés avec une terrible sûreté de coup d'œil, anéantissent insensiblement dans l'esprit du lecteur la croyance qui console du mal. Ou bien c'est un Huron que le caprice du patriarche jette au travers de notre société, et qui, se heurtant à nos institutions et à nos mœurs, cahoté, tiraillé, ahuri, baptisé, emprisonné, aimé, trompé, nous insinue l'impression qu'il n'y a pas grand chose chez nous qui aille selon la raison. Un autre jour, le philosophe se souvient qu'il est l'héritier de Racine : il dresse ses tréteaux, habille ses marionnettes, et lance des Grecs, des Guèbres. des Crétois à l'assaut de l'Église et des Parlements; ou bien il arrange en farce indécente sa critique biblique : Saul et David détruisent l'idée d'une révélation. Mais le théâtre et le roman, ce sont de trop grands genres, des ouvrages de temps et de patience : il faudra bien six jours pour faire Olympie.

Les moyens ordinaires de Voltaire, c'est ce qu'il appelle les rogatons, les petits pâtés, les brochures de quelques pages. Aujourd'hui s'abat sur l'aris une Conversation de l'Intendant des menus avec l'abbé Grizel; demain, un Rescrit de l'empereur de la Chine. Toute sorte de prédicateurs hétéroclites viennent prècher la bonne doctrine : ce sont les Cinquante d'une grande ville du nord, et le rabbin Akib, et le révérendissime père en Dieu Alexis, archevêque de Novgorod la Grande. Des morts sortent du tombeau : le licencié Dominico Zapata, rôti à Valladodid l'an de grâce 1631, pose aux docteurs de l'Église soixante-sept questions subversives de la foi. Nous assistons

à un diner du comte de Boulainvilliers; nous entendons un gardien des capucins de Raguse donner ses instructions au frère Pediculoso qui part pour la Terre Sainte Nous lisons des lettres « déistes » de Memmius à Cicéron. C'est un étrange défilé de gens de toute nation, de tout costume, de toute couleur, qui viennent déposer en faveur de la raison.

Paris, l'Europe sont mondés de petits livrets signés de noms connus ou inconnus, réels ou fantastiques : Dumarsais, Bolingbroke, Hume, Tamponet, docteur de Sorbonne, l'abbé Rigex, l'abbé Bazin et son neveu, les aumoniers du roi de Prusse, je ne sais combien d'auteurs inattendus, tous différents d'âge et de condition, encore que beaucoup soient d'Eglise, tous semblables de doctrine et d'esprit. Les malins, à certaines marques, ont vite fait de reconnaître « la fabrique de Ferney » : Voltaire nie comme un beau diable; cela ne trompe personne, et amuse tout le monde. La brochure souvent est brûlée; Voltaire est bien tranquille. Il sait que le gouvernement, qui ne peut rien contre lui et ne tient pas pouvoir quelque chose, lui demande pour toute concession de n. pas s'avouer l'auteur des plus meurtrières brochures.

## 2. LES ENNEMIS DE VOLTAIRE.

Voltaire mit souvent ce génie et cette puissance au service de ses passions personnelles. En faisant la guerre au profit de la raison et de l'humanité, il fit le pirate pour son compte. Chargé de tant d'affaires, il trouva toujours le temps de se colleter avec Pierre et Paul, grands ou petits, bons ou mauvais, gens à talent ou sans talent, qui avaient eu le malheur de choquer sa vanité ou d'éveiller sa jalousie. Ses démelés avec le malin président de Brosses 1, propriétaire de Tournay, qui d'ailleurs l'avait « roulé » dans la transaction, sont une comédie : Voltaire s'est entêté à ne pas payer quel ques voies de bois qu'il a prises; et il veut que le président les paie. Ils échangèrent des lettres impertinentes, aigres, injuriouses; le président dit avec esprit de dures vérités à Voltaire. Aussi ne fut-il qu' « un misérable »; et pour n'avoir pas voulu payer le bois dont son locataire s'était chauffé, il lui en coûta un fauteuil académique, la rancune tenace du philosophe ameuta contre lui la secte encyclopédique.

<sup>1.</sup> Le président de Brosses (1709-1777), conseiller au parlement de Dijon, en 1730, président en 1841, premier président en 1875, a laissé d'excellentes Lettres familières écrics d'Italie en 1739 et 1740 (Paris, 1836; 4° éd., 1885). — A consulter: Foisset, Voltaire et le président de Brosses, 1885.

Cette comédie se passait à huis clos; mais en voici d'autres qui réjouirent dès ce temps-là le public. La satire du Pauvre Diable (1758) distribua impartialement de larges volées de bois vert sur les épaules de tous les ennemis du « vieux Suisse », ennemis philosophiques, poétiques, personnels, jansénistes, jésuites, parlementaires, comique larmovant, Gresset, Trublet, Pompignan, Desfontaines, Fréron, Chaumeix : que sais-je? toute la kyrielle défilait dans un mouvement endiablé et des attitudes drolatiques. C'était encore de la littérature, et de la meilleure : Voltaire se gâtera plus tard, par l'excès d'injure et de violence. Il fit pleuvoir sur la tête de l'honnête Pompignan une grêle de facéties, il l'inonda de ridicule : le crime du pauvre homme était de ne pas aimer la philosophie que Voltaire aimait. Pendant vingt ans, c'est son délassement, sa joie, son rémède, de prendre par les oreilles, et de fustiger publiquement ou Pompignan, ou Fréron, ou Nonotte, ou Patouillet. Un coupable lui rappelle les autres; et sur chaque grief nouveau il repasse toutes ses vieilles rancunes. « En vérité. disait Grimm après lecture des Honnétetés littéraires, M. de Voltaire est bien bon de se chamailler avec un tas de polissons et de maroufles que personne ne connaît. »

Le pis pour Voltaire, c'est que ces « polissons » et ces « maroufles » n'étaient pas les seuls objets de sa colérique humeur. Elle ne respectait pas les plus vraies gloires du siècle, elle les démolissait à coups d'ironies et d'épigrammes : Voltaire eut la petitesse d'être géné par la grandeur de Montesquieu. L'écrivain était mort, l'œuvre restait. Voltaire s'y cassa les dents. Un beau jour circulèrent des dialogues « traduits de l'anglais 1», qui démontraient que l'Esprit des Lois est un « labyrinthe sans fil, un recroit de saillies », un livre plein de fausses citations, où l'auteur prenait presque toujours son imagination pour sa mémoire ». Une autre fois ², le pauvre chevalier de Chastellux se voyait élevé au-dessus de Montesquieu; il fallait que Condorcet agacé avertit charitablement Voltaire du ridicule de cette comparaison, et qu'il y avait des réputations auxquelles on ne pouvait toucher.

Voltaire n'eut pas plus de bonheur avec Buffon. Ses petits mots perfides n'amoindrirent pas l'Histoire naturelle, et il ne parut pas à son avantage quand il entreprit une lutte ouverte : il essaya de résister à l'une des plus belles hypothèses de Buffon, qui voyait dans les coquillages et les poissons trouvés au haut des Alpes une

<sup>1.</sup> L'A, B, C (1768).

<sup>2.</sup> Article paru dans le Journal de politique et de littérature, t. II, p. 85-87, 1777, Commentaire sur l'Esprit des Lois, 1778. Le chev. de Chastellux avait publié en 1772 un livre de la Félicité publique (2º éd., 1776).

preuve du séjour des eaux de la mer en des temps reculés; il s'entéta à sontenir un propos qu'il avait làché étourdiment avant les travaux de Buffon. Il avait supposé que les coquillages étaient tombés des chapeaux des pèlerins qui revenaient de la Terre sainte, et que les arêtes de poissons étaient les restes de leur déjeuner. Il ne se rencontra pas, par malheur, dans le siècle un autre Voltaire pour faire sur cette grotesque invention une autre Diatribe du docteur Akakia.

Avec Jean-Jacques Rousseau, les premières relations furent cordiales : Jean-Jacques s'inclinait devant Voltaire, et Voltaire cajolait Jean-Jacques. Mais l'un avait trop de vanité, l'autre trop d'orgueil. Rousseau réservait jalousement son indépendance, alors qu'il avait à se faire pardonner son talent. Il écrivit contre les idées de Voltaire : il réfuta dans une lettre le Poème sur le désastre de Lisbonne. Il écrivit contre Dalembert, qui voulait qu'on ouvrit un théâtre à Genève, et son ouvrage eut le malheur d'exciter l'austérité genevoise : il fut pour quelque chose dans les tracasseries qui forcèrent Voltaire de transporter à Ferney son théâtre et son domicile. Puis Jean-Jacques se brouilla avec Diderot, avec les Encyclopédistes. Mais ce qui fit déborder la coupe, c'est qu'il se permit quelque part 1 d'écrire que Voltaire était l'auteur du Sermon des Cinquante Voltaire éclata comme si Rousseau eût amassé des fagots pour le brûler. Il riposta en accusant Rousseau d'avoir mis ses enfants à l'hôpital 2. Et dès lors il n'y eut pas de mépris, d'injure, de diffamation qu'il ne versat sur Rousseau. Il fit contre lui tout un poème héroï-comique, la Guerre civile de Genève 3; il excita sous main les Genevois contre lui. En même temps il se chamaillait avec les ennemis qui poursuivaient Rousseau, le professeur Claparède, le pasteur Jacob Vernet, l'archevêque d'Auch Montillet : tant leurs causes étaient liées, indépendamment de leurs différends personnels.

Voltaire perdit plus qu'il ne gagna dans ces polémiques; une certaine mésestime s'insinua dans l'admiration qu'il inspirait et il donna lieu, même à des gens qui tenaient de lui toutes leurs idées, de mépriser sa personne absolument.

\*

<sup>1.</sup> Dans les Lettres écrites de la Montagne.

<sup>2.</sup> Dans le Sentiment des citoyens (1764). Cet odieux pamphlet se termine par cette phrase : « Il faut lui apprendre que, si on châtie légérement un romancier impie, on punit capitalement un vil séditieux ». Voltaire prend le masque et le style d'un pasteur fanatique; [il en parodie le zéle intolérant : mais bien des lecteurs out pris et prendront cette conclusion au sérieux].

<sup>3, 1768,</sup> 

#### 3. LE CULTE DE VOLTAIRE.

Les écrits imprimés de Voltaire ne nous donnent qu'un des aspects, un des moyens de sa prodigieuse influence : par eux s'exerce sa souveraineté sur le public. Mais il agit aussi par sa correspondance. La dernière édition complète de ses œuvres contient plus de 10 000 lettres, dont les trois quarts appartiennent aux vingt-cinq dernières années de sa vie. Cette vaste correspondance est le chef-d'œuvre de Voltaire; si l'on veut l'avoir tout entier, et toujours le plus pur et le meilleur, il faut le chercher là. et non ailleurs. C'est un charme de l'entendre causer librement, avec son infatigable curiosité, son universelle intelligence, avec son esprit pétillant, ce don étonnant qu'il a de saisir des rapports inattendus, ingénieux ou cocasses, avec ses passions aussi toujours bouillonnantes et débordantes, qui ne laissent pas un instant refroidir les choses sous sa plume. La correspondance de Voltaire est un des plus immenses répertoires d'idées que jamais homme ait constitués : elle est en cela l'image de son œuvre; il n'est pas une branche de la culture humaine, pas un ordre d'activité, qui n'ait fourni matière aux rapides investigations de sa pensée. A chacun de ses correspondants, il parlait des choses de son état, de sa condition, de son ressort.

Or la liste des correspondants de Voltaire, c'est le monde en raccourci. Anglais, Espagnols, Italiens, Suisses, Allemands, Russes, rois, impératrices, ministres, maréchaux, grands seigneurs, magistrats, poètes, mathématiciens, négociants, ministres protestants, prêtres catholiques, cardinaux, femmes du monde, comédiennes : quel est l'échantillon de l'humanité qui manque à la collection? il n'y manque même pas un pape. En se faisant tout à tous, Voltaire n'oublie pas ses fins essentielles : il fait servir à la propagation de sa doctrine les relations qui flattent sa vanité. Il cajole, caresse, endoctrine, échausse tous ses correspondants; il leur inocule la philosophie. Il donne à la France le spectacle de la faveur dont il jouit à l'étranger : il a repris dès 1757 une correspondance amicale avec le roi de Prusse; à partir de 1763, il échange des lettres avec Catherine II; il n'importe que les deux souverains se servent un peu de lui en politiques, pour mettre par son moyen l'opinion de leur côté; le public qui croit voir Voltaire traiter d'égal avec les deux grandes puissances du temps, juge la petitesse du ministère français, qui le tient en exil loin de Paris; il en prend du mépris pour le gouvernement, et du respect pour la philosophie.

Enfin le défilé incessant des voyageurs qui portent leurs hommages à Ferney, achève de consacrer la gloire et la souveraineté de Votane. On en sort amusé, étour fi, et ravi. Sa personne et sa marson offrent tous les contrastes. On le voit mourant, enveloppé dans sa robe de chambre, coiffé de son bonnet de nuit, l'instant d'apresse démenant, criant, se disputant avec sa nièce la grosse Mine Denis, s'emportant contre Jean-Jacques ou le président de Brosses qu'un maladroit a nommés, se moquant du Père Adam, un pésuite qu'il a recueilli, disant des douceurs aux dames, a condition qu'elles soient parées et spirituelles, toujours capricieux et megal comme un entant, toujours plein d'humeur et de saillies, causant avec cet esprit étincelant qui enivrait le prince de Ligne. Il aimait a faire sentir sa grande fortune, il recevait magnifiquement, il donnait des fêtes, il avait un théâtre, où il jouait très mal et très passionnement, où les gens de sa maison, souvent les visiteurs jouaient; il le démolit, puis il le rétablit par politesse pour Mile Clairon qui venait a Ferney.

Il faisait avec plaisir le seigneur de village; il tenait aux privilèges, aux droits de ses fiefs. Comte de Tournay, seigneur de Ferney, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, il avait la manie des titres officiels. N'ayant pu avoir celui de directeur des haras dans sa province, il obtint d'être père temporel des capucins du pays de Gex. Il fallait le voir quand il allait a la messe escorté de deux garde-chasse qui portaient des fusils, quand il faisait ses Paques solennellement dans l'église bâtie par lui, quand il haranquait ses paroissiens au milieu de l'office, à propos d'un vol commis pendant la semaine au village : le curé enrageait, et l'évêque lancait des mandements indignés. Il donnait a rire par ses airs seigneumaux. Mais on l'admirait, quand on voyait autour de lui tant de gens qui ne vivaient que par lui, et qui ne lui en étaient pas toujours reconnaissants; il élevait MIle Corneille, une arrière-petiteniece du poète, la dotait avec le commentaire sur l'oncle, la mariait, se brouillait avec elle; alors il prenait MIle de Varicourt, à qui il trouvait aussi une dot et un mari. On pouvait railler ses prétentions de propriétaire, la fierté avec laquelle il montrait son haras, son troupeau, ses taureaux, ses charrues : mais on était saisi de son ardeur de réformes, de sa fièvre d'améliorations, de sa bienfaisance épandue largement. On voyait les manufactures d'étoffes, les fabriques de montres qu'il avait créées, et dont il employait sa popularité européenne à placer les produits. On voyait l'air de prosperité de ce village de Ferney, qui comptait 50 habitants a son arrivée, et 1200 à sa mort. On avait le sentiment que tout ce pays n'existait que par lui . avec ses petitesses, ses travers, ses vices même, il pouvait dire qu'il y avait un petit com de la France où il avait été un autre Turgot.

Voilà le spectacle qu'il donnait à ses visiteurs, et ceux-ci offraient

un autre spectacle, qui n'était pas moins curieux. Tout ce qui pensait ou se piquait de penser passait à Ferney: c'est la même bigarrure de nations et d'états que dans la correspondance. Aujour-d'hui Mme d'Epinay, demain le prince de Ligne; un autre jour le fils de l'avocat général qui requérait contre l'Encyclopédie et les brochures de Voltaire: des princes souverains, des rois venaient en pèlerinage chez M. de Voltaire, décidément sacré dans sa royauté intellectuelle. Ce lui fut une cuisante blessure d'amour-propre, quand le comte de Falkenstein (Joseph II) passa près de chez lui sans daigner s'arrêter.

Dans les dernières années, cette gloire de Voltaire tourna en idolatrie sentimentale; l'enthousiasme attendri était la mode du jour, la caractéristique de cette fin du siècle et de la monarchie. Mme Suard vint à Ferney en 1775. On n'imagine pas la dévotion avec laquelle cette jeune femme de vingt ans approcha de Voltaire : « Jamais, dit-elle, les transports de sainte Thérèse n'ont pu surpasser ceux que m'a fait éprouver la vue de ce grand homme ». De tout son maintien, de ses regards, de ses paroles s'échappe une ardeur d'adoration qui chatouille agréablement la vanité du patriarche : c'est une fidèle devant son Dieu. Avant de partir, elle lui demande sa bénédiction. Là comme toujours, l'amour, la foi transfigurent leur objet : ce grand rieur qui passa sa vie à se moquer de tout le monde, devient sous la plume de Mme Suard un apôtre attendri, doux et bénin : c'est un Voltaire idéalisé, le Voltaire des âmes sensibles, à mettre en face de Rousseau sur une console.

Tel apparut aussi Voltaire aux Parisiens en 1778. La mort de Louis XV avait levé la défense qui l'éloignait de Paris. Il arriva le 40 février 1778, et logea chez le marquis de Villette : les députations de l'Académie, de la Comédie-Française, nombre de grands seigneurs, des princes du sang vinrent lui rendre hommage. Franklin lui mena son petit-fils, qui fut béni par le vieillard. Le 16 mars, Voltaire assista à la sixième représentation de son Irène : ce fut une apothéose. Pendant trois mois, Voltaire se rassasia de sa gloire : c'était trop pour son âge; l'émotion, la fatigue, le travail le brisèrent; il mourut dans la nuit du 30 au 31 mai.

# 4. L'ESPRIT ET L'ŒUVRE DE VOLTAIRE.

Rien n'est plus difficile que de porter un jugement d'ensemble sur Voltaire. Il est tout pétri d'amour-propre; il en a de toutes les sortes : entêtement de ses idées, vanité d'auteur, vanité de

bourgeois enrichi et anobli. Il est tout nerfs, irritable, bilieux, rancunier, vindicatif, intéressé, menteur, flagorneur de toutes les puissances, à la fois impudent et servile, familier et plat. Mais ce même homme a aimé ses amis, même ceux qui le trahissaient, qui le volaient, comme ce parasite de Thieriot. La moitié de ses ennemis étaient ses obligés, ses ingrats. Intéressé comme il s'est montré souvent, il abandonnait sans cesse à ses amis, à ses libraires, à ses comédiens, à quelque pauvre hère, le produit de ses œuvres. Jamais gueux de lettres ne trouva sa bourse fermée. Il se tit le désenseur de toutes les causes justes, de tous les innocents que les institutions ou les hommes opprimaient. Amour du bruit, réclame de journaliste, je le veux bien : horreur physique du sang et de la souffrance, je le veux bien encore : mais il a aussi un vif sentiment de la justice, un réel instinct d'humanité, de bienfaisance, de générosité. Au fond, il v eut toujours en Voltaire un terrible gamin; il eut infiniment de légèreté, de malice. Il manqua de gravité, de décence, de respect d'autrui et de soi-même : qui donc en ce siècle avait souci d'embellir son être intérieur? qui donc n'était pas prêt à absoudre les actes qui ne font de mul à personne, et font du bien à quelqu'un, mensonges ou autres? Rousseau peut-être, et nul autre.

Il eut des lacunes aussi dans l'esprit. On a pu l'appeler la perfection des idees communes. Certaines grandes choses, les plus grandes peut-être, ont été hors de sa portée. Il n'eut pas la tête métaphysique¹; et le plus mauvais tour qu'on puisse lui jouer est d'exposer sa philosophie transcendentale. Il n'avait pas le sens de la religion, le sens du mystère ou de l'infini. Il n'avait pas le sens de l'histoire, le don de vivre dans le passé et d'être en sympathie avec les générations lointaines². De là la misérable étroitesse de sa critique religieuse : il ne sut comprendre ni l'essence du christianisme, ni son rôle consolateur et civilisateur. Il n'avait pas l'imagination scientifique, l'ouverture de pensée qui forme ou qui embrasse les hypothèses fécondes, le détachement de soi qui fait accepter au savant tous les démentis, toutes les surprises des faits, et les plus incroyables résultats de l'expérience; il n'a pas senti suffisamment

2. Il avait le sens des difficultes et des conditions du travail historique. Son manque de sympathic pour le passé était une impalience de sa raison irritable et

pétulante, qui accusait la lenteur du progrès de l'humanité (+fe éd.).

<sup>1.</sup> J'inclinerais aujourd'hui a penser qu'il avait jugé la portée de la métaphysique et que, l'estimant toute conjecturale et de nulle bienfaisance pratique, il ne croyait pas qu'il valût la peine d'y depenser le temps de la vie. Il a pris les solutions métaphysiques qui donnaient le moins de peine et portaient le moins de facheuses conséquences dans la pratique. Mais il a souvent d'un mot, d'un trait, dégouffé de gros systèmes, avec une précision et une justesse remarquables (11° éd.).

l'infinité de ses ignorances, et il a témérairement fixé les limites du possible. Il n'a pas eu le grand goût, le sens profond de l'art, de la poésie : il a eu des timidités d'écolier, des répugnances de petite-maîtresse, devant la vraie nature et devant les maîtres qui l'ont rendue. Il n'a cru qu'à la raison : mais il a trop cru que ses habitudes, ses préjugés, ses partis pris étaient la forme universelle, éternelle de la raison.

Mais il a eu pourtant l'intelligence la plus alerte, la plus curieuse: une intelligence toujours en éveil, débrouillarde, lucide, merveilleux filtre d'idées; personne n'a possédé plus que cet homme-la le don de réduire un gros système à une courte phrase, et de choisir le petit échantillon sur lequel on peut juger d'une vaste doctrine. Il n'a pas eu de grandes vues politiques; il n'a pas approfondi l'origine des sociétés, la théorie des pouvoirs publics, les principes du droit et des lois. Mais qui sait si son aversion pour de telles recherches est faiblesse ou droiture d'esprit? Il a pris la société telle quelle, et il a voulu y loger tout le monde le mieux possible. Il y voulait plus de justice, parce que son esprit était choqué d'un manque de justice comme d'un manque de logique. Il avait le sens de la vie matérielle et des affaires, du commode et du pratique : ses idées sur la mise en valeur d'un État par la bonne administration étaient très modernes; il voulait partout plus d'aisance, plus de bien-être, plus de cette activité qui fait la prospérité de l'État en enrichissant les particuliers. Il méprisait les hommes en masse, le peuple, et il a eu des phrases révoltantes sur ce bétail humain que les propriétaires, les rois, doivent engraisser dans leur propre intérêt : il n'estimait pas l'humanité capable de faire ellemême son bien; il ne croyait qu'aux réformes venues d'en haut, et le despote bienfaisant était son idéal 1.

Enfin, le don éminent de Voltaire, ce qui enveloppe tout le reste, c'est l'activité. Cette nature complexe, riche de bien et de mal, mèlée de tant de contraires, dispersée en tous sens, a tendu avec une énergie inépuisable vers tous les objets que ses passions ou sa raison lui ont proposés Elle a aspiré à exercer tous les modes de l'action, comme d'autres ont recherché tous les modes de la

<sup>1.</sup> Je crois pouvoir affirmer aujourd'hul que si Voltaire se contentait du despote bienfaisaut, c'est qu'il ne voyait pas d'autre possibilité pratique pour la France. Ideadement, il concevait la démocratie comme le gouvernement le plus raisonnable; il annait et admirait la liberté au claise; il concevait qu'il était juste que les citoyens — au moins toute la classe possédante et éclairée — fussent admis à délibérer de leurs intérêts communs. Il a témoigné de son respect pour l'artisan genevois, instruit, et qui lit : il a souhaité qu'un temps vint où le peuple — c'est-à-dire en exceptant la masse des journaliers — serait en état de lire les meilleurs chapitres de l'Esprit des lois. Dans les « phrases révoltantes » dont je parle, il faut faire la part du tour badin que Voltaire emploie en écrivant aux grands pour leur faire agréer ses idees ; il a cru souvent utile de se moquer des clients qu'il recommandait (11º éd.).

sensation. Telle qu'elle est, c'est un des exemplaires, je ne dis pas les plus nobles, mais les plus complets et les plus curieux des qualités et des défauts de la race française, de ces Welches dont il a dit tant de mal, et qui se sont aimés en lui.

Si l'on voulait se représenter ce que notre vieille littérature. purement française, aurait pu donner sans la Renaissance, à quelle perfection originale elle aurait pu parvenir sans le secours et les modèles de l'art antique, je crois que le xviii siècle peut nous le montrer, et, dans le xvine siecle, Voltaire. Son style est exactement à la mesure de son intelligence, un style analytique, précis. limpide, qui résout ou fond toutes les difficultés, tout en lumière avec très peu de chaleur, merveilleusement adapté à l'expression des idees, c'est-à-dire de la nature dépouillée de ses formes concrètes et rendue intelligible par l'abstraction. Ce style manque d'éloquence, de poésie, de pittoresque. Voltaire a peu de sens : du moins il ne fait pas attention aux sensations que lui fournissent les choses extérieures; il les emploie à vivre, à penser; il ne les prend pas elles-mêmes pour matière d'art. Voltaire est tout nerfs. et toujours agité de passion : mais il écoute ses nerfs ou sa passion comme chacun de nous; il ne fait pas des impressions de ses nerfs, des vibrations de sa passion l'objet immédiat d'un travail d'art. En un mot, il n'a pas l'imagination qui utilise les formes sensibles en vue du plaisir esthétique. Son style n'est nullement artiste Il voit toutes choses du point de vue de la raison : l'idée du vrai est comme la catégorie de son esprit, hors de laquelle il ne peut rien concevoir. Il n'y a pour lui au monde que des sottises, des erreurs, ou des vérités. Toutes les injustices, toutes les oppressions, tous les crimes sont perçus par lui comme effets de jugements infirmes. Ainsi le fondement de l'ironie voltairienne, de ce ricanement fameux, est identique à celui du comique moliéresque; cette façon de prendre les choses par la raison plutôt que par le sentiment est éminemment française.

Si l'on essaie d'analyser l'ironie voltairienne, on s'aperçoit qu'elle a un caractère rigoureusement mathématique. Elle consiste surtout en deux opérations : 1º la réduction de l'inconnu au connu; 2º la démonstration par l'absurde. Mais tandis que le mathématicien convertit ses formules sous nos yeux, et nous conduit à sa conclusion par une suite de propositions constamment évidentes, Voltaire

<sup>1.</sup> J'ai indiqué dans c'Art de la Prose, 1909, comment il fallait restreindre ce jugement trop absolu. J'ai montré ce qu'il y avait de jeu sur les sonorites des mots, de correspondances et de parallélismes dans la prose des contes et des facties de Voltaire, et comment elle amusait l'oreille en saisissant l'intelligence. J'ai montré ce qu'il y avait de réalisme sensualiste dans cette prose : c'est-à-dire que les idées y étaient résolues en notations concrètes, en faits et images qu'iles symbolisaient Tout demeure subordonné à l'idée, à la démonstration, mais tout est, sinon tableau, du moins dessin, qui traduit aux yeux la pensée de l'artiste (11° éd.).

supprime les intermédiaires; il substitue brusquement la vérité connue à la proposition non démontrée, l'absurdité sensible à la proposition non réfutée; et il nous laisse le soin de saisir l'équivalence des termes de chaque couple. L'esprit est brusquement heurté par tant d'évidence de vérité ou d'erreur qu'il trouve à la place de l'obscurité qu'il attendait, et il s'égaie de trouver réduites à des jugements de M. de la Palisse les idées où il croyait se casser la tête Dans les matières moins ardues, c'est toujours par des substitutions d'idées et des suppressions d'intermédiaires, par des réductions imprévues à l'évidence ou à l'absurde, que l'ironie de Voltaire fait son effet.

Pour la même raison, et par le même procédé, Voltaire est un charmant conteur. A lui aboutit toute cette lignée de conteurs facétieux ou satiriques qui depuis les origines de notre littérature ont si alertement traduit les conceptions bourgeoises de la vie et de la morale : Voltaire a élevé à la perfection leurs qualités de malice, de netteté, de rapidité. Il porte dans ses récits le sens qu'il avait de l'action; il extrait de la confusion des détails le petit fait unique qui contient l'essence de l'acte ou le motif de l'acteur; et les séries de petits faits s'ordonnent vivement, dessinant avec précision la ligne sinueuse de l'action générale. Ses contes et ses romans sont comme des problèmes de mécanique dont ses descriptions seraient les figures : de la réalité copieuse et substantielle, Voltaire ne tire en quelque sorte que des forces abstraites et des mobiles idéaux. Toujours son intelligence se révèle curieuse avant tout du vrai, du vrai rationnel: il juge toutes les actions de ses personnages; il ne les a prises même que pour les juger, comme exemplaires de tous les préjugés ou sottises qu'il combat. Ainsi l'ironie enveloppera le récit : il ne sera jamais impersonnel, objectif, et toujours le substitut évident ou absurde remplacera ou complétera l'expression immédiate et simple du fait. La même ironie apparaitra dans le choix des faits : chacun d'eux est comme une expérience bien combinée qui dégage instantanément le contenu de vérité ou d'erreur qu'une théorie abstraite dissimule. Voilà par où Voltaire est le maître du conte moral ou philosophique : ses chefsd'œuvre sont construits, dans leur plan et dans leur style, avec une rigueur mathématique; tout y fait démonstration.

La littérature, à mesure que Voltaire avançait en âge, n'a de plus en plus été pour lui qu'un moyen. Il faut donc nous demander en quoi a consisté son action, quelle est sa part dans l'œuvre de démolition de l'ancien régime, dans la reconstruction de la société moderne.

S'il fallait résumer d'un mot, je dirais que la marque voltairienne, c'est l'irrespect. D'autres ont été plus révolutionnaires que lui : ils

u'ont pas autant enseigné le mépris de l'autorité, l'interprétation malveillante et sceptique des actes du pouvoir. Personne u'a plus contribué que Voltaire à mettre au cœur des particuliers l'incurable défiance du gouvernement, à leur donner l'esprit de critique et l'opposition quand mème. Il n'a pas fait la démocratie révolutionnaire; il a fait la bourgeoisie ingouvernable. Il n'a pas jeté à bas l'ancien régime, il l'a livré a ceux qui l'ont jeté à bas. Il en a ruiné les défenses, et séché le zèle des défenseurs. Il a été un grand docteur d'individualisme, et il a désagrégé la société.

D'autres ont cru aussi peu à la religion, moins à Dieu : personne n'a été plus foncièrement irréligieux. Il a enseigné à ne pas croire, mais surtout à traiter la croyance comme une sottise, et le croyant comme un imbécile. Son Dieu philosophique était un postulat que son esprit acceptait, et qui n'intéressait pas son cœur¹. De là son manque de gravité dans la critique religieuse. Il ne saisissait pas le rapport de l'idée métaphysique de Dieu au Dieu réel et sensible des humbles d'esprit, qui ne raisonnent guère, mais qui aiment et

qui espèrent.

En fait, sa philosophie est absolument matérialiste; sa morale, sa politique, son économie politique, tous ses désirs de réformes et d'améliorations sociales sont d'un homme qui borne ses pensées à la vie présente. Aussi est-il le philosophe qui peut-être a le plus fait pour préparer la forme actuelle de la civilisation; il ent applaudi aux merveilleux progrès de notre siècle utilitaire et pratique, aux inventions de toute sorte qui ont rendu la vie plus facile, plus douce, et plus active, plus intense en même temps. Le code civil, les machines, les chemins de fer, le télégraphe électrique, les grands magasins l'eussent ravi. Il est le philosophe qu'il faut à un monde de bureaucrates, d'ingénieurs et de producteurs. C'est là surtout qu'il faut chercher l'action et l'esprit de Voltaire.

Dans le mouvement intellectuel, la trace principale de Voltaire est la diffusion de l'incrédulité du haut en bas de la société française. La noblesse a été ramenée par les événements à la foi. Mais la bourgeoisie dans l'ensemble est restée voltairienne, et le peuple l'est devenu. C'est bien Voltaire qui a tué chez nous la reli-

<sup>1.</sup> Il y a pourtant des endroits où son deisme s'est exprime avec chaleur et gravite. La bouffonnerie de sa critique religieuse s'explique en partie sans doute par son temperament, en partie aussi par le sentiment qu'il avait de la puissance effective du ridicule, en partie enfin par l'incroyable naïvete des interpretes traditionnalistes de l'Écriture (dom Calmet, etc.). Il faut enfin tenir compte du fait que l'Église était encore assez forte pour ne pas laisser place en France à la libre, scientifique et sereine critique : il y a de la crainte et de la colere dans l'acharnement railleur de Voltaire (11° éd.).

gion : il a révélé à la masse des esprits movens qu'ils n'avaient pas besoin de croire, qu'ils ne croyaient que mécaniquement, par préjugé, habitude et tradition : et c'était vrai. Ce rationalisme des âmes médiocres et fermées aux grandes conceptions comme aux grandes inquiétudes paraît aujourd'hui à beaucoup de gens, même libres penseurs, bien étroit et bien inintelligent. Une critique plus large, plus profonde, plus juste, qui comprend les religions en dissolvant les dogmes, qui admire la fonction, l'efficacité, la beauté des croyances auxquelles elle retire la réalité de leur objet, une critique non moins rationnelle, plus scientifique et plus savante, plus respectueuse et plus bienveillante précisément à cause de cela, a remplacé la critique voltairienne. Mais il faut dire deux choses à la décharge de Voltaire : d'abord qu'il attaquait, non pas la religion idéale, mais l'Eglise de son temps; et il est excusable de n'avoir pas compris celle-là en regardant celleci. Ensuite, que, sans Voltaire, Renan était impossible. Il a fallu nier avec colère avant de pouvoir nier avec sympathie. Il fallait que le pouvoir de l'Église fût détruit, pour qu'on pût rendre justice à la religion sans y croire. Il nous est facile d'honorer. parce que notre incrovance ne nous met plus en danger. Par ses indécences, ses injures, ses calomnies, son inintelligence, Voltaire nous a donné notre liberté, et a préparé notre justice.

### CHAPITRE V

#### JEAN-JACQUÉS ROUSSEAU

Rousseau philosophe et ennemi des philosophes. — 1. Vie de Rousseau. — 2. Unité de son œuvre. Enchaînement de ses divers écrits. — 3. L'individualisme de Rousseau. Origines personnelles des idées de Rousseau. Le fond genevois et protestant. Rousseau religieux et moral. Restauration de la vie intérieure et sentimentale. — 4. Diverses objections aux doctrines de Rousseau : ce qu'il y a de vrai, d'efficace, d'actuel encore dans son œuvre. Le problème de l'inégalité. La Nouvelle Héloise. L'Emile. — 5. Influence de Jean-Jacques Rousseau. Réveil du sentiment. Caractère littéraire de son œuvre. Éloquence et lyrisme. Les Confessions. Ce qu'il y a de realisme dans Rousseau. Le sentiment de la nature. La littérature orientée de nouveau vers l'art.

La philosophie du xvine siècle n'avait trouvé en face d'elle que des adversaires médiocres et méprisables. Un garçon qui faisait des articles sur la musique dans l'Encyclopédic se leva contre la secte encyclopédique: Rousseau le musicien se fit l'avocat de la

1. Éditions: Discours couronné par l'Académie de Dijon, Paris, in-4, 1750; Discours sur l'origine et les foudements de l'inégalité, Amsterdam, 1755, in-8; Lettre à M. d'Alembert sur l'art. Geneve, Amsterdam, 1758, in-8; la Nouvelle Helose on Lettres de deux amants, Paris, 1761, 4 vol. in-12; Emile on de l'Education, Amsterdam, 1762, 4 vol. in-12; Du contrat social, Amsterdam, 1762, in-12 (öd. Dreyfus-Brisac, Paris, in-8, 1896); Confessions, Genève, 1781-1788, 4 vol. in-8. Œuvres, La Porte, 1764, 10 vol. in-12; 1782, 35 vol. in-8 (éd. Dupeyron); 1823-26 (2º ed. Musset-Pathay, 23 vol. in-12; 1833, 8 vol. in-8). Correspondance inédite, publ. par L. Bosscha, 1858, in-8. Œuvres et corr. inédites, publ. par Streekeisen-Moulton, 1861, in-8. Lettres inédites de J.-J. R., publ. par II. de Rothschild, Paris, 1892, in-8.

A consulter: Mme de Staël, Lettres sur le caractère et les ouvrages de J.-J. R., 1788, in-12. F. Mugnier, Mme de Wavens et J.-J. Rousseau, Paris, 1890, in-8. H. Beaudoin, la Vie et les auvres de J.-J. R., Paris, 1891, 2 vol. in 8 (an t. II., p. 611, cf. une Bibliographie des travaux antérieurs à 1891). Joly, la Folte de J.-J. Rousseau, Revue philosophique, juillet 1890. A. Jansen, Documents sur J.-J. R., Mêm. de la Soc. d'Hist. de Genève, t. XXII, p. 155. J. Morley, Rousseau, Londres, 1873, in-8.

conscience, le champion de la morale, de la vie future et de la Providence. Il était pourtant philosophe aussi; il alla tout simplement plus avant que les autres, et fit sortir la négation de leurs principes du développement de ces principes mêmes : il fut plus indépendant, plus ennemi que personne de la tradition, de la discipline, de la règle; il fut carrément, outrément individualiste, jusqu'à renverser les dernières barrières qu'on eût respectées, les deux règles élevées sur la ruine de toutes les règles, la raison et le savoir-vivre. Ainsi il contredit les philosophes en les dépassant. Mais la différence essentielle, la voici : parmi tous les intellectuels qui l'entourent, Rousseau est un sensitif. Au milieu de gens occupés à penser, il s'occupe à jouir et à souffrir. D'autres étaient arrivés par l'analyse à l'idée du sentiment : Rousseau, par son tempérament, a la réalité du sentiment; ceux-là dissertent, il vit; toute son œuvre découle de là. Aussi, tandis que la leur apparaît surtout comme analytique, critique, négative, destructive, la sienne fait l'effet d'être synthétique, poétique, positive, constructive. Il v a chez eux plus de haine et d'ironie, chez lui plus d'enthousiasme et de ravissement.

Lorsqu'on essaie de définir Rousseau par opposition aux philosophes de son temps, un homme nous gène : c'est Diderot, cet adorateur de la nature, cette machine à sensations, cette source d'enthousiasme. Dès qu'on parle en termes généraux, il semble qu'il recouvre Rousseau, qu'il le double, et souvent se confonde avec lui. Il y eut en effet entre ces deux hommes de grandes affinités de nature. Mais Diderot s'est trouvé être un petit bourgeois français condamné à perpétuité au labeur de bureau, à l'écrivasserie : la société l'a nourri, élevé, absorbé. Rousseau eut ce bonheur de vivre hors de la société jusqu'à quarante ans, ou à peu près. L'homme de la nature, le sauvage, il l'a été, il l'a vécu, avant de le décrire : il a quêté les plaisirs naturels, physiques ou sentimentaux, tout à la joie de la quête et de la possession, n'ayant pas une arrière-pensée de convertir les émotions de son cœur en copic pour l'imprimeur. Encore ici, il a l'être, le sentiment effectif et présent : Diderot n'a que l'idée, la velléité, et plutôt le dégoût du réel auquel il ne peut échapper. Il faut donc voir Rousseau vivre avant de l'écouter parler.

F. Brunctière, Études critiques, t. III et IV. Fagnet. XVIII: siècle. Chuquet, J.-J. Rousseau, Coll. des Grands Ecriv. fr. in-16, 1893. Merlet et Lintilhac. Études littéraires sur les classiques français. t. II, 1894, in-12. J. Texte. J.-J. Bousseau et les Origines du cosmopolitisme au XVIII: s., 1885, in-8. E. Ritter, la Famille et la Jennesse de J.-J. Rousseau, Hachette, 1896. Asse, Bibliographie, 1901. J. Lemaitre, J.-J. Rousseau. D. Mornet, ouvr. cité. Ducros, J.-J. Rousseau.

#### 1. VIE DE J.-J. ROUSSEAU.

Fils d'un horloger de Genève, orphelin de sa mère que deux bonnes tantes reimplacent mal, Jean-Jacques 1 est élevé par un père léger, qui le grise de romans, où tous les deux passent les nuits jusqu'à ce que les premiers cris des hirondelles leur rappellent d'aller se coucher; il se grise ensuite d'héroïsme, en lisant Plutarque. Le père, pour une méchante affaire, est obligé de quitter Genève (1722): il laisse son fils, dont il ne s'occupera plus guère, à l'oncle Bernard, homme de plaisir, à la tante Bernard, dévote austère, qui mettent l'enfant en pension chez le pasteur Lambercier à Bossey, près de Genève, au pied du Salève. La se marquent les premiers traits du caractère de Rousseau, l'amour des arbres, de la campagne, de la nature. Ramené à Genève, il est placé chez un greffier qui n'en peut rien faire, puis chez un graveur qui le bat, à qui il vole ses asperges, ses pommes : il est alors enragé de lecture, il se farcit la tête de tout le cabinet de lecture voisin. malgré son maître qui brûle tous les livres qu'il attrape. Jean-Jacques se trouvait misérable : une occasion l'affranchit; un jour qu'il a polissonné dans la campagne, il trouve les portes de Genève fermées. Il accepte l'arrêt que semble lui signifier la Providence : il décide de ne plus rentrer chez son graveur, ni chez son oncle.

Le voilà vagabondant en Savoie (1728) : un curé qui l'héberge une nuit l'adresse à Mme de Warens, une dame qui s'occupait de conversions, échappée elle-même de la Suisse et du calvinisme; elle habitait Annecy. Elle fait bon accueil au jeune huguenot, que sa charmante figure recommande; elle l'envoie à l'hospice de Turin, où il se laisse facilement convertir. Après quoi, on le met dehors, avec une vingtaine de francs en poche; notre catéchumène flane dans Turin, entend la messe du roi, où ses sens s'éveillent à la musique; et comme il faut vivre, il se fait laquais. Dans sa première place, il vole un ruban, et accuse une servante qu'il fait chasser: dans la seconde, son intelligence, son érudition ramassée au hasard le font remarquer; son maître s'intéresse à lui. Mais il s'ennuie dans la vie régulière : il s'associe avec Bacle, un aventurier pire que lui; les deux drôles courent le monde en montrant la curiosité. Annecy et Mme de Warens attirent Rousseau, et il làche son compagnou : il est recu cordialement, et l'on essaie de lui ouvrir une carrière. On pense d'abord à le faire prêtre, et il entre au séminaire : puis on le tourne vers la musique, dont il donnera

des leçons avant de la savoir. Son inquiétude le promène à Lyon, à Lausanne, à Neuchâtel, à Paris; et toujours quand son imprudence ou sa légèreté l'ont mis sur le pavé, sa pensée se retourne vers la « maman », qui a transporté son domicile à Chambéry : les grands chemins pourtant, les longues marches, les libres horizons, les gites incertains, les soupers de rencontre, les nuits à la belle étoile le ravissent, l'enivrent, emplissent son âme d'ineffaçables sensations. Mais il faut vivre : la prévoyante « maman » fait de son vagabond un employé au cadastre, cela ne dure guère : il sera musicien, il aura des élèves. Tout cela entremèlé encore d'ab-

sences et de vovages.

Jean-Jacques faisait bon ménage avec le jardinier Claude Anet, qui partageait avec lui la protection de Mme de Warens; mais Claude Anet meurt, et une sorte de majordome, le Suisse Wintzenried, le remplace, Jean-Jacques ne s'entend pas avec le camarade; et c'est au moment où le refroidissement commence entre Mme de Warens et lui, qu'il fait aux Charmettes ce délicieux séjour de trois étés (1738-1740), où il est presque toujours seul, quoi qu'il ait dit, où il refait son éducation, lisant toutes sortes de livres, philosophes, historiens, théologiens, poètes . il en sortira armé et prêt à la lutte. Son tour d'esprit est arrêté : un gentilhomme du voisinage, M. de Conzié, qui le vit souvent vers 1738 ou 1739. nous signale en lui un « goût décidé pour la solitude,... un mépris inné pour les hommes, un penchant déterminé à blâmer leurs défauts, leurs faibles,... une défiance constante en leur probité ». C'est aux Charmettes que Rousseau écrit ses premiers essais. Avant le dernier été qu'il y passa, il fut quelques mois précepteur des enfants du grand prévôt de Lyon, M. de Mably, dont il ne se faisait pas scrupule de « chiper » le bon vin : il n'était pas encore tout à fait assis dans sa moralité.

Enfin il part pour Paris (1744). C'est la rupture définitive avec Mme de Warens, dont les affaires se dérangeaient de plus en plus; désormais dans leurs rares relations les rôles seront intervertis, et Jean-Jacques enverra quelques petits secours à l'amie qui a tant fait pour lui. La pauvre femme, toujours en dettes, en procès, en projets, mourra en 1762 : c'était une détraquée, brouillonne, dévote, un peu aventurière, dont la réputation n'aurait pas eu de trop grave accroc, si Jean-Jacques n'avait eu l'idée de confesser ses fautes, avec toutes celles des gens qu'il avait connus.

A Paris, Rousseau apportait quinze louis, une comédie de Narcisse, et un système nouveau de notation musicale qui devait lui donner gloire et fortune. Il fallut vite en rabattre, et l'inventeur se trouva heureux d'aller à Venise comme secrétaire de M. de Montaigu, ambassadeur de France, avec lequel il se brouilla

bientôt bruyamment. Rousseau se retrouve sur le pavé de Paris, sans fortune et sans emploi. Il se met à copier de la musique pour vivre. Mais dès son précédent séjour il s'est fait des amis. des amies : il a trente ans, l'œil ardent, la figure intéressante; il aura beau dire plus tard, les sympathies vont à lui. Diderot lui donne à faire des articles de musique pour l'Encyclopédie. Il connait Fontenelle, Mariyaux, il se lie avec Condillac, Il retape pour la cour une pièce de Voltaire, un opéra de Rameau; il fait jouer de sa musique chez un fermier général, chez le magnifique M. de la Popelinière. Enfin il devient secrétaire de Mme Dupin, dont le fils, M. de Francueil, fermier général, veut le prendre pour caissier: c'était la fortune. Rousseau a la réelle délicatesse de refuser des fonctions auxquelles il n'était pas disposé à se donner. Il eut toujours un solide et fier mépris de l'argent : ne traitons pas trop facilement d'orgueil une assez rare vertu. Mais voici le contraste : c'est vers ce temps qu'il dépose les enfants de Thérèse Levasseur, malgré elle, aux Enfants-Trouvés.

En 1749, l'Académie de Dijon met au concours la fameuse question : Si le progrès des sciences et des arts a contribué à corrompre ou épurer les mœurs. Rousseau choisit le paradoxe qui fait le succès de son discours. Inconnu la veille, en un jour il est célèbre. Le Discours sur l'inégalité, qui vint après, fit plus d'effet encore. En deux pas, Rousseau a rattrapé Voltaire. Mais voici le danger pour cette nature immensément orgueilleuse, et faufaronne de sincérité : du jour où il a pris position par un livre devant le public, il croit son honneur en jeu s'il n'est pas l'homme de sa théorie; il commence à se singulariser à outrance. Il en a pris le parti du reste, des qu'il s'est trouvé introduit dans les salons. Il ne sait pas vivre, il n'a pas le ton, les manières du monde: il souffre dans son amour-propre, et il essaie d'échapper au ridicule par un déploiement volontaire de rudesse et de sauvagerie. Puis il était toujours resté le vagabond à qui il fallait le grand air et le ciel libre, les courses à l'aventure, et les surprises d'un coin de bois ou d'un coucher de soleil. Aussi prit-il, en pleine gloire, la résolution de quitter ce noir, fiévreux, assourdissant et asservissant Paris : ses amis les philosophes, qui n'avaient pas le tempérament bucolique et vivaient aux bougies comme le poisson dans l'eau, ne comprirent rien à cette lubie, essayèrent de le retenir, et n'arrivèrent qu'à le froisser.

La femme d'un fermier général, Mme d'Épinay, qui possédait le château de la Chevrette, mit à la disposition de Jean-Jacques un pavillon de cinq ou six pièces avec un potager et une source vive, qu'elle avait au bout de son parc. Rousseau y transporta ses livres, son épinette, Thérèse et la mère Levasseur; l'installation eut lieu le 6 avril 1756, aux premières fleurs du printemps. Ce fut un ravissement : derrière l'Ermitage, c'était la forêt de Montmorency, ses sentiers, ses clairières, ses épaisseurs et ses échappées, des arbres, des bruyères, des abeilles, des oiseaux, tout un monde de merveilles enchanteresses. Mais..., mais Mme d'Épinay aimait son philosophe, son ours; elle le dérangeait, quand il aurait aimé à rester chez lui, elle le faisait venir à la Chevrette, quand il aurait voulu errer seul au fond des bois. Mais elle alla à Genève se faire soigner par Tronchin, et l'indiscret Diderot somma Rousseau de partir avec elle. Mais elle avait un autre ami plus ami, toujours présent, toujours dévoué, de bon secours et de bon conseil, M. de Grimm : et Rousseau, qui n'aurait pas voulu prendre la place de Grimm, était jaloux de Grimm, Mais elle avait une belle-sœur, Mme d'Houdetot, avec qui Rousseau ébaucha d'innocentes et troublantes amours. Il résulta de tout cela un enchevêtrement de griefs, d'explications, des tiraillements, des tracasseries : enfin Rousseau se brouilla avec Diderot, avec Grimm, avec Mme d'Epi-

nav, et déménagea de l'Ermitage.

Il n'alla pas loin : il se logea (déc. 1757) à Montmorency dans une petite maison qu'on nommait Montlouis. Pendant qu'on réparait sa maison, il se laissa installer au château, chez le maréchal et la maréchale de Luxembourg. Mais cette fois il avait fait ses conditions : qu'on ne le dérangerait pas, qu'il verrait les maîtres du château quand il voudrait, les fuirait quand il voudrait. M. et Mme de Luxembourg acceptèrent avec mansuétude tous les articles du pacte proposé par cet affamé d'indépendance, qui ne voulait pas sentir le lien même des bienfaits qu'il acceptait. A Montmorency, Rousseau passe quelques calmes années : il travaille ; il achève sa Nouvelle Heloise, il fait sa Lettre sur les spectacles, son Contrat social, son Émile. Malgré la bienveillance de M. de Malesherbes. directeur de la librairie, qui avait l'esprit très large, l'Émile détruisit la tranquillité de l'écrivain. La Sorbonne censura l'ouvrage; le Parlement le fit brûler : Jean-Jacques fut décrété de prise de corps. M. de Luxembourg le fit partir; et, s'en allant sur les quatre heures du soir, il fut salué dans son cabriolet par les huissiers qui venaient l'arrêter (1762).

L'Émile était partout poursuivi, partout condamné, à Berne, en Hollande, à Genève même, dans cette patrie qui avait tant fêté son glorieux enfant quelques années plus tôt (1754), où il avait repris sa qualité de citoyen avec la religion de ses pères. Rousseau alla demander asile au roi de Prusse, souverain de Neuchâtel, et s'installa à Motiers-Travers dans une maison que Mme Boy de La Tour mit à sa disposition. Le paysage le ravit; le gouverneur lui plut : c'était l'aimable Milord Maréchal, qui lui envoyait de son vin, et le remerciait de l'avoir accepté. Comme toujours, après le rêve de bonheur, le désenchantement : un pasteur into-lérant tracassa Jean-Jacques, ameuta les paysans contre lui. Des cailloux furent lancés contre ses vitres : l'imagination du philosophe lui représenta toute une foule ardente à le lapider. Il quitta Motiers, et s'en alla dans l'île Saint-Pierre, au milieu du lac de Bienne. Un décret du sénat de Berne l'en chassa.

Il traversa Paris (1765), et passa en Angleterre, où l'historien David Hume lui procura un asile à Wootton, dans le comté de Derby. Dans ce vallon frais et boisé, Jean-Jacques passa treize mois, herborisant, faisant de la musique, et rédigeant les mémoires de sa vie. Mais il se brouilla avec Hume : c'est le dernier coup, qui déchaîne toutes ses métiances et ses soupcons. Les germes qu'apercevait M. de Conzié dès 1738, se développent dans sa pauvre tète; et une vraie folie l'envahit Il croit à une vaste conspiration ourdie par Diderot, Hume, Grimm, avec la complicité de tout le genre humain, pour l'humilier, le déshonorer, le calomnier, lui imposer des bienfaits outrageants, ou lui attribuer des ouvrages infamants. Il fuit l'Angleterre, séjourne un an à Trie chez le prince de Conti sous un faux nom, puis, comme traqué, se réfugie en Dauphiné, à Bourgoin, à Monquin. En 1770, il revient à Paris, et se loge rue Plâtrière. Il copie toujours de la musique, pour vivre; les gens qui veulent le voir se déguisent en clients pour forcer sa porte. Il éconduit brutalement les curieux, les admirateurs, les protecteurs qui s'offrent. Il vit solitaire, farouche, flatté malgré tout de la curiosité publique, de l'admiration qu'il sent l'envelopper, mais incurablement ombrageux et persécuté. Les fruitières lui vendent leurs légumes au rabais pour l'humilier d'une aumône; les carrosses se détournent pour l'écraser, ou l'éclabousser; on lui vend de l'encre toute blanche, pour qu'il n'écrive pas sa justification : partout il est espionné, surveillé, même au théatre. Voilà les misérables visions dont son esprit est hanté : il les consigne dans ses étonnants Dialogues, œuvre prodigieuse d'éloquence et de folie, qu'il veut déposer sur le maître antel de Notre-Dame. Il distribue dans les rues une circulaire à tout Français aimant la justice.

Il va pourtant en ce temps-là lire ses Confessions chez la comtesse d'Egmont; mais ses bons jours, clairs et riants comme ceux de sa jeunesse, ce sont ses longues promenades, ses herborisations dans la banlieue, au bois de Boulogne. Enfin, il accepte en 4777 l'hospitalité du marquis de Girardin à Ermenonville; et c'est là qu'il meurt le 2 juillet 4778. Il n'est pas probable qu'il se soit tué.

Voilà cette vie d'un grand écrivain, où la littérature tient si peu de place : les chefs-d'œuvre s'entassent en une douzaine d'années, de 1749 à 1762 : dans les trente-sept années précédentes, rien ou à peu près; dans les seize dernières, les Confessions avec leur complément des Réveries, qui sont moins un livre d'auteur qu'une vision de vieillard revivant avec délices sa vie inégale et mélée. De cette vie l'âme de l'homme se dégage : une âme candide et cynique, intimement bonne et immensément orgueilleuse, romanesque incurablement, déformant toutes choses pour les embellir ou les empoisonner, enthousiaste, affectueuse, optimiste de premier mouvement, et par réflexion pessimiste, irritable, mélancolique, malade, et déséquilibrée finalement jusqu'à la folie; une âme délicate et vibrante, épanouie ou flétrie d'un souffle, et dont un rayon ou une ombre changeait instantanément tout l'accord, d'une puissance enfin d'émotion, d'une capacité de souffrance, qui ont été bien rarement données à un homme.

## 2. UNITÉ DE L'ŒUVRE DE ROUSSEAU.

Maintenant regardons l'œuvre : Rousseau va nous en donner lui-même une vue d'ensemble; voici comment le Français des Dialogues résume les écrits de Jean-Jacques, et en manifeste l'unité:

Suivant de mon mieux le fil de ses méditations, j'v vis partout le développement de son grand principe, que la nature a fait l'homme heureux et bon, mais que la société le déprave et le rend misérable. L'Emile, en particulier, ce livre tant lu, si peu entendu et si mal apprécié, n'est qu'un traité de la bonté originelle de l'homme destiné à montrer comment le vice et l'erreur, étrangers à sa constitution, s'y introduisent du dehors, et l'altèrent insensiblement. Dans ses premiers écrits, il s'attache davantage à détruire ce prestige d'illusion qui nous donne une admiration stupide pour les instruments de nos misères, et à corriger cette estimation trompeuse qui nous fait honorer des talents pernicieux et mépriser des vertus utiles. Partout il nous fait voir l'espèce humaine meilleure, plus sage et plus heureuse dans sa constitution primitive; aveugle, misérable et méchante, à mesure qu'elle s'en éloigne; son but est de redresser l'erreur de nos jugements. pour retarder le progrès de nos vices, et de nous montrer que, là où nous cherchons la gloire et l'éclat, nous ne trouvons en effet qu'erreurs et misères.

Mais la nature humaine ne rétrograde pas, et jamais on ne remonté vers les temps d'innocence et d'égalité, quand une fois on s'en est éloigné; c'est encore un des principes sur lesquels il a le plus insisté. Ainsi son objet ne pouvait être de ramener les peuples nombreux, ni les grands États, à leur première simplicité, mais seulement d'arrêter, s'il était possible, le progrès de ceux dont la petitesse et la situation les ont préservés d'une marche aussi rapide vers la perfection de la société, et vers la détérioration de l'espèce. Ces distinctions méritaient d'être faites, et no l'ont point été. On s'est obstiné à l'accuser de vou-

loir détruire les sciences, les arts, les théâtres, les académies, et replonger l'univers dans sa première barbarie; et il a toujours insisté. au contraire, sur la conservation des institutions existantes, soutenant que leur destruction ne ferait qu'ôter les palliatifs en laissant les vices, et substituer le brigandage à la corruption; il avait travaillé pour sa patrie et pour les petits États constitués comme elle. Si sa doctrine pouvait être aux autres de quelque utilité, c'est en changeant les objets de leur estime et retardant peut-être ainsi leur décadence qu'ils accélèrent par leurs fausses appréciations. Mais, malgré ces distinctions si souvent et si fortement répétées, la mauvaise foi des gens de lettres, et la sottise de l'amour-propre, qui persuade à chacun que c'est toujours de lui qu'on s'occupe, lors même qu'on n'y pense pas, ont fait que les grandes nations ont pris pour elles ce qui n'avait pour objet que les petites républiques; et l'on s'est obstiné à voir un promoteur de bouleversements et de troubles dans l'homme du monde qui porte un plus vrai respect aux lois et aux constitutions nationales, et qui a le plus d'aversion pour les révolutions et pour les ligueurs de toute espèce, qui la lui rendent bien.

En saisissant peu à peu ce système par toutes ses branches dans une lecture plus réfléchie, je m'arrêtai pourtant moins d'abord à l'examen direct de cette doctrine, qu'à son rapport avec le caractère de celui dont elle portait le nom, et sur le portrait que vous m'aviez fait de lui, ce rapport me parut si frappant, que je ne pus refuser mon assentiment à son évidence. D'où le peintre et l'apologiste de la nature, aujourd'hui si défigurée et si calomniée, peut-il avoir tiré son modèle, si ce n'est de son propre cœur? Il l'a décrite comme il se sentait luimême. Les préjugés dont il n'était pas subjugué, les passions factices dont il n'était pas la proje n'offusquaient point à ses yeux, comme à ceux des autres, ces premiers traits si généralement oubliés ou méconnus.... En un mot, il fallait qu'un homme se fût peint lui-même, pour nous montrer ainsi l'homme primitif, et, si l'auteur n'eût été tout aussi singulier que ses livres, jamais il ne les eût écrits... Si vous ne m'eussiez dépeint votre Jean-Jacques, j'aurais cru que l'homme naturel n'existait plus.

Cette page illumine l'œuvre de Rousseau et lève les difficultés qu'on a parfois trouvées dans la liaison des divers écrits qui la

La nature avait fait l'homme bon, et la société l'a fait méchant : la nature avait fait l'homme libre, et la société l'a fait esclave; la nature a fait l'homme heureux, et la société l'a fait misérable. Trois propositions liées, qui sont des expressions différentes de la même vérité : la société est à la nature ce que le mal est au bien. Là-dessus se fonde tout le système.

Dans l'état de nature, l'homme est bon : comment serait-il mauvais, puisque ni la moralité ni la 10i n'existent? Il ne pèche pas

<sup>1.</sup> A la condition qu'on voie plutôt dans l'œuvre de Rousseau les manifestations successives de tendances profondes et constantes que l'exécution systématique d'un plan réfléchi et arrêté à l'avance (ff° &U.).

contre la règle, puisqu'il n'y a pas de règle. Il est égoïste : il suit l'instinct qui lui dicte de conserver son être. Il est innocent comme l'animal. Il satisfait son besoin : il ne veut le mal de personne; au delà de son besoin, il ne prend rien. Il a même un instinct de sympathie, de pilié, qui le porte vers les êtres de son espèce, qui le fait, quand son être est sauf et pourvu, aider spontanément au salut, à la satisfaction des autres. Il a des sensations agréables ou pénibles qui éveillent son activité, et avertissent son instinct. La corruption commence le jour où sur la sensation s'applique la réflexion, où la raison se superpose à l'instinct. Car alors l'égoïsme naturel, légitime et charmant, fait place à l'intérêt, injuste et odieux; la lutte et la misère naissent de la multiplication des besoins, par l'invention artificielle de plaisirs d'opinion, par la prévoyance contre nature des utilités futures. Réflexion, raison, intérêt, extension des appétits personnels au delà des limites du nécessaire et du présent, atrophie du sens de la pitié, toute cette déformation de l'homme naturel s'est faite, s'est accrue dans et par la société.

Le vice essentiel de la société, c'est l'inégalité. Il y a de l'inégalité dans la nature, mais elle n'empèche personne de satisfaire son appétit, elle ne dispense personne de travailler à le satisfaire : elle laisse tout le monde bon, libre, heureux. L'inégalité sociale crée des privilégiés; elle dit à quelques-uns : Tu auras tout sans rien faire; à la masse : Peine, non pour toi, mais pour eux. Elle fait des oppresseurs et des esclaves, des méchants et des malheureux. L'origine du mal social, c'est la propriété, clef de voûte de la société. Puissance, noblesse, honneurs, tout peut se ramener à l'inégalité des biens, à la propriété. Et ainsi le mal social peut se définir par l'antithèse de la richesse et de la pauvreté : voilà comment se pose le problème, dans le Discours sur l'inégalité.

Si la société est mauvaise en son principe, et si tout son progrès a été de devenir plus mauvaise, il suit de là que le signe de l'état social le plus avancé est un indice de corruption plus complète. Or n'est-ce pas à l'éclat des lettres et des arts que se mesure la civilisation d'une société? Donc ces créations de l'humanité intelligente attestent la perversion de l'humanité : elles sont nées du mal et l'augmentent. Ne voit-on pas partout les arts et les lettres en relation étroite avec le luxe, avoir besoin du luxe? Et le luxe, c'est la richesse de quelques-uns par la misère de tous. De là sort tout le discours qui répond à la question de l'Académie de Dijon.

Mais dans la littérature, le genre lié au plus haut degré de civilisation, c'est le théâtre. Le plaisir dramatique est un plaisir social et sociable. Le poème dramatique est imitation des mœurs

sociales, et enseignement des qualités sociables. Donc aucun genre ne favorise les erreurs, les vices, les maux institués par la société, plus que le genre dramatique. Et voilà le point d'attache de la Lettre sur les spectueles : établir à Genève un théâtre, c'est inoculer d'un coup à une simple population toute la corruption sociale.

La conclusion des deux discours, c'est qu'il faut revenir à la nature, mais - et c'est l'idée qu'il faut bien apercevoir pour ne pas attribuer à Rousseau une inconséquence qu'il n'a pas commise - mais « la nature humaine ne rétrograde pas »; il y a trop loin de l'état civil à l'état naturel pour qu'on puisse repasser de celui-ci à celui-là. Si on le pouvait, on nous rendrait plus malheureux : car « l'homme sauvage et l'homme policé diffèrent tellement par le fond du cœur et des inclinations que ce qui fait le bonheur de l'un réduirait l'autre au désespoir i ». On nous rendrait plus malheureux : mais, de plus, on nous dégraderait. Car l'homme civil, d'un certain point de vue, est supérieur à l'homme de la nature. « Quoiqu'il se prive dans cet état de plusieurs avantages qu'il tient de la nature, il en regagne de si grands, ses facultés s'exercent et se développent, ses idées s'étendent, ses sentiments s'ennoblissent, son âme tout entière s'élève à tel point que, si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient souvent audessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l'instant heureux qui l'en arracha pour jamais, et qui, d'un animal stupide et borné, fit un être intelligent et un homme 2, »

Rousseau se garde donc bien de nous inviter à restaurer en nous l'orang-outang, primitif exemplaire de notre bumanité. Mais, conservant l'agrandissement de l'être intellectuet, l'ennoblissement de l'être moral, il nous propose de rendre à cet être perfectionné la bonté, la liberté, le bonheur qui furent les attributs naturels de l'homme primitif : voilà en quel sens nous pouvons refaire en nous l'homme de la nature.

Cette œuvre de restauration comprend deux parties : la restauration de l'individu, la restauration de la société.

La restauration de l'individu se fera, d'abord, par l'éducation 3. La nature est bonne et la société mauvaise; laissons faire la nature, et écartons la société : tàchons de soustraire l'enfant à son influence. La nature a fait le sauvage : faisons de notre élève un sauvage ; fortifions son corps, développons ses sens. Exerçons l'instinct; aidons la réflexion à se dégager des sensations; attendons,

<sup>1.</sup> Disc. su: l'inégalité, éd. Lefèvre, t. IV, p. 186.

<sup>2.</sup> Contrat social, l. I, chap. viii.

<sup>3.</sup> On voit s'amorcer aussi la doctrine de l'Émile sur le Discours de l'inégalité, éd. Lefèvre, t. IV, p. 133.

sans la prévenir, que la raison apparaisse. L'humanité s'est instruite par le besoin, par l'expérience : faisons sentir le besoin, apprètons de l'expérience à l'enfant. La forme éminente de la corruption sociale, c'est actuellement la littérature : supprimons les livres, même les Fables de La Fontaine, ce délicieux catéchisme de la dépravation autorisée. Ne faisons lire notre élève qu'à l'âge où sa raison saura rejeter le vice et saisir la beauté. La nature ne connaît que Dieu : les dogmes des religions sont des inventions de la société; ne montrons à notre élève que Dieu, et attendons pour le lui montrer qu'il puisse le voir, dans la pureté et l'infinité de son essence. Émile sera fort, adroit, bon, franc, intelligent, raisonnable, religieux, heureux : l'homme naturel, développé en lui, et non dévié, aura saisi tous les avantages, sans les vices, de l'homme civil.

Mais chacun de nous, dans la vie même, peut refaire en lui l'homme naturel. C'est le sens de la Nouvelle Héloïse. Rien de plus innocent selon la nature que les amours de Julie et de Saint-Preux: mais ils ont oublié que la vie selon la nature est actuellement impossible. La société n'autorise pas leurs amours, elle les sépare; elle marie Julie à un homme qu'elle n'aime pas, quand elle aime un autre homme; elle pousse doucement Julie à l'adultère. Le mensonge, en effet, est un produit social; la nature est franche. Julie. éclairée par la religion, par le sentiment de l'omniprésence de Dieu, concoit l'idée d'une vie absolument franche. Elle exclut l'adultère, auguel la société est si indulgente. Par la franchise égale de son procédé, M. de Wolmar l'aide, la soutient, la dirige. Tous les deux font régner la vérité dans leur commerce : avec la vérité, la liberté, la vertu, le bonheur. Par une vie de devoirs chéris, d'affections saines, où le premier amour même conserve sa place légitime, Julie réalise la restauration des rapports naturels dans la forme que comporte l'état civil.

Deux moyens aussi s'offrent pour rapprocher la société de la nature : le premier nous est fourni encore par la Nouvelle Héloïse. Julie ne refait pas seulement son individu, elle rétablit la famille; et la famille est « la plus ancienne des sociétés », « le premier modèle des sociétés politiques ¹ ». Sur l'exclusion du mensonge et du servage, au milieu d'une civilisation avancée, s'édifie la famille naturelle, où les intelligences s'épanouissent sans que les

cœurs se corrompent.

Mais surtout la société se rétablira en revenant à son principe, à sa raison d'être. et c'est l'objet du Contrat social 2. Il faut se

<sup>1.</sup> Contrat social.

<sup>9.</sup> Dans l'Inégalité encore se trouve l'amorce du Contrat social, t. 1V, p. 172 et 179.

représenter le contrat constitutif de toute société. Tous les hommes, antérieurement égaux et libres, renoncent également à leur liberté : ils soumettent tous leur volonté individuelle, antérieurement souveraine pour elle-même, à la volonté de tous, qui devient l'unique souverain. Pourquoi? pour que la volonté de tous procure le bien de tous. Ainsi, selon le contrat primitif, tous les hommes restent égaux dans la société; ils cessent d'être libres; car s'ils sont souverains collectivement, ils sont individuellement sujets. Mais ils sont libres pourtant, car être libre, c'est être soumis à sa volonté propre; or la volonté constante de l'homme civil, c'est que la volonté générale soit obéie de tous, et de lui-même. Ainsi l'individu s'aliène tout entier et n'est pas esclave. Il n'a pas un droit qu'il ne tienne de la société, et il n'est pas opprimé : car l'oppression, c'est l'exploitation de tous par quelques-uns, c'est l'inégalité. Le magistrat n'est pas souverain, il est agent du souverain. Voilà les principes naturels de l'état social; et tout l'effort doit tendre, non pas à détruire les sociétés actuellement existantes, mais à les réduire au type idéal; tous les abus, toutes les misères, toute l'oppression disparaîtraient dans cette réduction, et l'organisation politique, avec les mœurs qui en découlent, ne pervertirait plus l'homme naturel.

Est-ce là tout le système? Non, il y manque encore une pièce considérable: Dieu. On s'est souvent étonné de cette affirmation hardie: l'homme est bon, dans l'état primitif, tel que la nature l'a fait. Qui le prouve? dit-on Dieu, qui n'a pu faire l'homme mauvais. Mais si l'homme s'est rendu mauvais, comment peut-il redevenir bon? Par Dieu, présent en lui, source d'énergie morale, appui de la volonté, garant et témoin des engagements intérieurs. Sans Dieu, tout s'écroule: et de la l'admirable lettre de Julie sur la célébration religieuse de son mariage; de là l'ample *Profession* 

de foi du vicaire savoyard.

On voit comment les chefs-d'œuvre de Rousseau s'attachent entre eux et dans leurs diverses parties : mais ils s'attachent aussi fortement à la personne de leur auteur. On ne s'attendrait pas que cette œuvre si une, si logique, si ramassée en un petit nombre de principes, fût la transcription d'ane vie si éparse, si aventureuse, si agitée; et cela est pourtant. Rousseau nous l'a dit : l'homme naturel, c'est lui. La société l'a détruit ailleurs, en lui seulement opprimé : de sorte que le modèle d'après lequel l'homme civil et l'état civil doivent être restaurés, c'est Jean-Jacques Rousseau lui-même. Ainsi s'ajoute un dernier chef-d'œuvre à la liste déjà offerte : les Confessions, où l'homme de la nature s'expose en sa réalité, meilleur que tous par la vertu de la nature, plus malheureux que tous par le vice de la société. Il n'a qu'à se raconter, et

il condamne la société, il venge la nature : il fait croire surtout à la possibilité de refaire l'homme naturel dans l'homme civil : il est possible, puisqu'il est.

#### 3. LES SOURCES DES IDÉES DE ROUSSEAU.

L'œuvre de Jean-Jacques est éminemment individualiste. Toute sa doctrine sort de la constitution particulière de son moi, et des conditions où ce moi a pris le contact de la société. L'homme que la nature l'avait fait s'est trouvé impropre à la vie sociale telle que ce siècle l'entendait, par conséquent froissé, révolté : il s'est replié sur lui-même, et il a trouvé la raison des choses. Son homme de la nature, c'est l'être d'instinct qu'il a été, sensuel, égoïste, pitoyable, incapable de suivre une autre loi que l'impulsion présente de son cœur : c'est l'ancien bohème, ignorant du savoir-vivre, gauche, timide, dépaysé dans le monde, dupe des formes qui adoucissent le frottement des égoïsmes, et y attachant à contresens une monstrueuse hypocrisie. La société selon la nature, c'est celle que peut rêver un homme du peuple, ennemi du luxe et des aises dont il se passe, heureux dans sa vie simple, mais humilié par l'opinion qui en fait une vie inférieure : un homme du peuple qui a pâti, à vu pâtir autour de lui, jalousement égalitaire pour ces deux causes, et reduisant tout à l'antithèse de la richesse et de la pauvreté. Un immense orgueil enfle ses théories : amour-propre de sensitif, suffisance d'autodidacte, vanité de timide, fierté aussi d'une conscience qui s'est faite péniblement, et de chute en chute s'est élevée toute seule à la moralité.

Les événements de sa vie lui ont fourni les formes où la doctrine s'est coulée. Il a vu lever le soleil au Monte en face de Turin, en 1728; et l'abbé Gaime qui l'y a mené, lui a fourni, avec l'abbé Gâtier, le professeur du séminaire d'Annecy, les traits du Vicaire saroyard; sa passion pour Mme d'Houdetot a pénétré la Nouvelle Héloise! : les amours de Julie et de Saint-Preux, ce sont les leurs, brutalement tranchés dans la réalité, délicieusement achevés par le rêve ardent de son désir; les paysages où s'encadrent ces amours, ce sont les bords du lac de Genève, de son lac; et les sensations de ses personnages dans cette charmante nature, ce sont les siennes, ses profondes émotions d'enfance.

Assurément on peut saisir hors de Jean-Jacques, dans la société et la littérature, des influences qui se sont imposées à lui, qui ont déterminé les formes de sa pensée: Diderot, dans leurs premières

<sup>1.</sup> Le reman était commencé avant la deuxième visite de Mme d'Houdetot, où Jean-Jacques s'en éprit.

relations, a pu l'aider à extraire de son tempérament sa théorie : la guerre à la société, le retour à la nature, c'est le mot d'ordre de Diderot. De Condillac, et du temps où ils dinaient ensemble au cabaret, Rousseau a pu retenir le point de départ de l'Émile, le principe de la méthode : partir toujours de faits sensibles, aller du concret à l'abstrait, faire découvrir à l'enfant toutes les idées au heu de les lui euseigner. A Buffon, qu'il admira toujours profondément, il a demandé les notions capables de préciser, de soutenir son hypothèse de l'homme naturel, et l'idée de la lente évolution par laquelle l'univers et les êtres qu'il porte se transforment Montesquieu lui offrait son sauvage timide et innocent, et lui montrait l'inégalité s'établissant avec la société : de lui aussi. et de Bossuet, et de Hobbes, Rousseau emportait la doctrine que tous les droits ont leur origine, leur fondement dans la société. que l'homme les tient tous de son consentement, et n'en a point d'antérieurs ou de supérieurs. Il n'est pas jusqu'à Pascal à qui Rousseau ne pût être redevable : une de ses plus saisissantes pensées n'est-elle pas la condamnation de la propriété? n'en fait-il pas une usurpation? Et avec les livres des grands esprits, c'étaient les idées de tout le monde, les lieux communs de l'esprit public qui pouvaient instruire Rousseau; depuis longtemps, depuis Montaigne même, flottaient dans les esprits, circulaient dans les livres, l'antithèse du civilisé et du sauvage, et le paradoxe qui met du côté de celui-ci la supériorite de raison et de vertu : ces idées ne s'étaient-elles pas produites jusque sur la scène de la Comédie !talienne, avec l'Arlequin sancage de Delisle, et l'âne de son Timon! Ny avait-il pas vingt ans que la société tournait a la sensibilité? le succès de La Chaussée en est la preuve. La mode française l'encouragea à étaler toute sa nature, si profondément sentimentale. Enfin l'idée de progrès, la grande idée du siècle, anime toute l'œuvre de Jean-Jacques; il ne semble en nier la réalité que pour en proclamer plus hautement la possibilité, plus impérieusement la nécessité.

Rousseau s'adaptait donc à son temps, et en ramassait les tendances éparses. Cependant le caractère et la puissance de son œuvre viennent de lui-même : elle n'a pas été façonnée du dehors, elle s'est organisée intérieurement, absorbant ce qui pouvait la nourrir. Elle a ses origines dans le tempérament, je l'ai dit : mais des origines plus lointaines encore, et visibles pourtant, dans certains facteurs du tempérament, dans le sang et dans le milieu, dans l'hérédité et l'éducation.

Rousseau est Genevois, d'une famille française établie depuis cent cinquante ans dans la ville. Ainsi il a échappé à l'éducation française, aux conventions mondaines, aux règles littéraires qui falsissent chez nous les tempéraments dès l'enfance; il y a échappé non en lui seulement, mais en ses ascendants : le fond français qu'ils lui ont transmis, c'est celui qui n'avait pas été travaillé encore par la culture classique. Il sera donc libre absolument de tous les préjugés que notre xvnº siècle était apte à créer.

En revanche, les dépôts que cent cinquante ans de la vie genevoise auront laisses dans une suite de générations, se retrouveront dans Rousseau; toute cette lignée de bourgeois de Genève qui se termine à lui, le rendra apte à concevoir la liberté politique, l'activité municipale, un peuple de citoyens égaux exercant réellement la souveraineté et s'administrant par des magistrats élus. Il en aura conscience lui-même : les théories de son Contrat social seront calquées sur la constitution de Genève, non sur l'état actuel de corruption, mais sur la pureté de l'organisation primitive, ou sur l'idéal plus ou moins représenté par la réalité. Des souvenirs d'antiquité, au hasard de ses lectures, imprégneront ses réminiscences patriotiques, et la bourgeoisie genevoise prendra dans son esprit la couleur des démocraties antiques. Mais, toujours Genevois dans l'âme, il gardera de son origine une indéracinable sympathie pour les petits États, où la vie nationale se réduit aux proportions de la vie municipale. Et son maître de droit politique, autant que Montesquieu, ce sera le professeur de Genève Burlamagui. qui enseignait la liberté et l'égalité naturelles.

Mais Genève, c'est le calvinisme : il est l'âme de la cité et des citoyens; la Réforme a été le modificateur essentiel de ce fond français que le premier des Rousseau de Genève transmettait à ses descendants. Jean-Jacques est l'héritier de cent cinquante ans de calvinisme. Il n'importe qu'il se soit fait catholique, qu'il ait été dévot à un moment, qu'il ait eru aux miracles : tout cela est superficiel. Il a l'âme foncièrement protestante. Sa doctrine politique n'exprime pas seulement la république de Genève : elle représente les positions prises par les docteurs de la Réforme contre les théologiens catholiques qui s'appuyaient sur le pouvoir temporel. La réfutation du Contrat social est dans les Avertissements de Bossuet, dans les Centrs politiques de Fénelon : c'est que le pasteur Jurieu avait développé la théorie de la souveraineté du peuple, pour légitimer les révoltes des protestants du xyre siècle.

Le protestantisme intime de Jean-Jacques s'affirme surtout dans sa philosophie morale et religieuse. Si elle « sonne » si différente de celle de Voltaire ou de Diderot, c'est uniquement parce que Rousseau vient de l'Église Réformée. Cette différence d'origine diversifie étrangement des doctrines qui, abstraitement, sont à peu près identiques. Voltaire réimprimait dans un de ses catéchismes la profession de foi du Vicaire savoyard : il y reconnaissait l'idée

de sa religion; et cela n'empêche pas qu'en fait, entre la religion de Voltaire et celle de Rousseau, il v a un monde. D'abord, Rousseau, protestant, n'a jamais pu pousser le cri de guerre : Ésrasez l'infame. Le protestant ne saurait être anticlérical absolument. sans réserve, et contre sa propre Église. Chez les catholiques, le dogme étroitement défini, maintenu par une autorité souveraine, oblige celui qui ne croit plus tout à fait selon l'orthodoxie, à devenir ennemi radical et irréconciliable. Le protestant qui cesse de croire peut se chamailler avec quelques ministres, il ne se heurte point au même dogme compact, à la même autorité intraitable : il n'est pas mis hors de son Église; il fait un parti avancé, il peut faire une nouvelle Église, en restant membre de la grande et multiple Église chrétienne. Nous voyons tous les jours le libre penseur catholique en vouloir à mort aux prêtres et aux dévots catholiques: le libre penseur protestant, sauf exception, garde le respect de Calvin et des sympathies étroites pour l'Église de Calvin, Rousseau, déiste, en guerre avec les pasteurs, incrédule à la révélation, est tout simplement un protestant libéral.

De là résulte, ensuite, la façon très différente dont Dieu se présente chez Voltaire et chez Rousseau. Pour le premier, Dieu est une idée, produit du raisonnement philosophique, ou suggestion de l'utilité sociale : pour Rousseau, Dieu est. Voltaire démontre Dieu, et Rousseau croit en Dieu. Il n'y a chez les catholiques que les prêtres, qui, cessant de croire, puissent garder le sens religieux : mais, a-t-on dit, tout protestant est prêtre, et Rousseau plus qu'aucun autre. Sa philosophie n'est pas renoncement à la foi, mais élargissement de la foi. En rejetant les dogmes, la révélation, tout l'irrationnel embarrassant et insoutenable des livres saints et des églises, il garde tout le positif, tout le consolant, toute l'essence religieuse du christianisme; pour lui, pour son ame protestante, le mot de religion naturelle n'est pas le déguisement d'une froide philosophie. Il a la foi; avec la foi, l'amour, l'espérance. Son Dieu est Providence, et, comme tel, j'ai dit quel rôle actif Rousseau lui attribuait dans son système. Il n'est pas excessif de dire, avec M. Brunetière, que la philosophie de Jean-Jacques est une philosophie de la Providence. Cela est vrai de lui autant que de Bossuet. Jean-Jacques raisonne tout comme Bossuet, quand de l'inégale répartition des biens et des maux, de l'injustice et du mal qui sont sur terre, il tire la nécessité de l'âme immortelle, et la certitude l'une vie future.

Je reconnais encore le protestant dans la puissance du sens moral chez Jean-Jacques. Il n'y a pas à nier que les nations protestantes ne soient morales : cela ne veut pas dire qu'il y ait plus de vertu chez elles que chez les catholiques; mais l'autonomie morale y est plus grande; avec l'indépendance croît la responsabilité, avec la responsabilité l'énergie. Nulle autorité, nulle direction ne viennent de l'extérieur entraver l'action du principe intérieur. Voilà pourquoi je dis de Rousseau que la puissance de son sens

moral révèle ses hérédités protestantes.

On l'a nié, ce sens moral de Jean-Jacques: et l'on a eu beau jeu à le nier. Ni les fautes, ni les hontes, ni le crime mème n'ont manqué à cette vie. M. Faguet a pu dire qu'il s'était élevé sur le tard à la moralité. Mais qui donc l'y a élevé? Ce n'est pas l'éducation paternelle. Serait-ce Mme de Wareus? Seraient-ce les catéchistes de métier de l'hospice de Turin? Ils baptisaient, et ne s'inquiétaient pas de régénèrer. A quelle influence Rousseau a-t-il été soumis, qui l'ait tiré de ses turpitudes, qui lui ait donné la conscience, qui l'ait élevé enfin à la moralité? On n'en voit pas. Il s'est refait lui-même et tout seul.

Ainsi, voilà un homme qui, contre le train ordinaire des choses, se soustrait à la tyrannie du fait, de l'habitude, que la vie a poussé dans l'immoralité et qui aboutit à la moralité, qui devrait être perdu sans ressource, s'engager à fond dans le mal, et qui se sauve, au contraire, et s'améliore. Cette création de la moralité, en soi et par soi, ne saurait s'expliquer que par la puissance de l'instinct moral intérieur, faussé d'abord ou amorti, et que les fautes mêmes, au lieu de l'oblitérer davantage, réveillent aven seul dise, s'il l'ose : Je fus meilleur que cet homme-là ». Il y a du vrai pourtant aussi : il a fallu que Rousseau fût supérieurement moral, pour n'avoir pas mal fini, après ses commencements. Il avait le droit, après ses propres expériences, de chanter ses hymnes à la conscience et à la liberté, par lesquelles il s'était relevé.

Tandis que toute la morale se réduisait pour les autres aux vertus de bienfaisance et d'humanité, Jean-Jacques eut le sentiment profond de la perfection ou de la dégradation intime de l'être : il prêcha les vertus personnelles, l'âpre poursuite de la pureté, de la bonté, de la beauté intérieures, indépendamment du service et de l'utilité d'autrui. Ainsi est restaurée la vie intérieure avec ses durs efforts et ses austères joies. C'est là qu'est l'originalité et la grandeur de sa morale. Et voilà ce qui la différencie de la morale philosophique, ce qui lui donne un caractère hautement religieux. La cause et la fin de ce travail par lequel l'être s'embellit au dedans, c'est Dieu, le Dieu qui juge et récompense. Ce Dieu devient le ressort de la moralité : Julie, mariée à l'homme qu'elle n'aime pas, humiliée, désespérée, commence l'œuvre de son renouvellement en présence de Dieu, devant « l'œil éternel qui voit tout ».

Enfin la moralité et la religiosité des nations protestantes

font encore sentir leur action dans la façon dont Rousseau a peint ta vie de famille, les occupations domestiques. Il a répandu sur les vulgaires détails du ménage une gravité, une beauté, une dignité qui nous saisissent. L'ardente intensité de la vie intérieure ne laisse rien d'indifférent : l'âme sérieuse se verse tout entière dans les moindres de ses actions, les relève par une haute pensée de devoir ou d'affection. Elle n'oublie jamais qu'elle agit devant « l'aril éternel qui voit tout ». Ajoutons à cette disposition la sensibilité débordante de Rousseau : pour elle, tout prend un sens, tout acquiert de la valeur; toutes les bagatelles ou les vulgarités de la vie domestique et des rapports familiers deviennent la représentation symbolique du drame pathétique qui se joue en son œur. Et ainsi un jupon de flanelle que lui envoie Mme d'Épinay devient un événement dans sa vie, par le retentissement de ce petit fait jusqu'aux profondeurs de son être moral

Nous tenons donc les causes déterminantes de la doctrine de Rousseau, du caractère surtout et des propriétés de cette doctrine : elles se résument dans le tempérament sentimental et dans l'indélébile protestantisme de l'homme. Essayons maintenant de juger

sommairement cette doctrine

## 4. PORTÉE DE LA DOCTRINE.

On dit communément que cette doctrine est fondée sur des postulats non nécessaires, qu'elle est souvent sophistique en ses enchainements, outrée ou fausse en ses conséquences. Et l'on a, si l'on veut, raison de le dire. Il n'est pas difficile de demander de quel droit Rousseau affirme la bonté originelle de l'homme dans l'état de nature : cependant, à bien prendre les choses, cette bonté dont il parle est à peu près celle de l'orang, qui ne capitalise pas des revenus, qui ne fait pas travailler d'autres orangs, ne les affame pas, et ne leur fait pas communément la guerre.

Permis aussi de discuter, si tout le mal qui est dans le monde est imputable à la société. La société n'est-elle pas un fait naturel, donc bonne si la nature est bonne? et la société n'a-t-elle pas été fondée pour remédier à des maux déjà existants? Mais Rousseau

ne contredirait pas ces objections.

L'aliénation totale de l'individu par le contrat social est dure à accorder, et nous aimons mieux nous représenter que l'individu aliène le moins possible de sa liberté, et ce qu'il faut seulement pour que la société fasse sa fonction. Ce n'est pas un axiome non plus que la propriété soit la pierre angulaire de la société, et la

cause de tout le mal : ni la vérité théorique, ni l'efficacité pratique du socialisme ou du communisme, ne sont incontestables.

A prendre le premier discours à la lettre, il paraît douteux que les lettres et les arts soient des agents de corruption; et la lettre à Dalembert provoque bien des objections, soit dans ses conclusions générales, soit dans ses jugements particuliers, comme lorsque Molière est convaincu d'avoir rendu la vertu ridicule par le personnage d'Alceste. Et si Rousseau a été dans l'ensemble un éloquent défenseur de la morale, on peut trouver que, dans la Nouvelle Héloise, et dans les Confessions, il décerne parfois bien singulièrement des brevets de vertu, ou qu'il appelle de ce nom des actes

que nous appellerions de noms contraires.

Pour l'Emile, enfin, on sait que d'objections il a soulevées, et l'on n'a qu'à lire les lettres très suggestives du spirituel allé Galiani pour se faire une idée des obstacles où se heurte la théorie de Jean-Jacques : si l'innocence originelle n'est pas une vérité, l'éducation négative est une absurdité. Le refus d'employer les livres, la suppression de l'autorité paternelle et de l'idée du devoir, la conservation de l'ignorance jusqu'aux douze ans de l'élève, comme si l'intelligence pouvait se fortifier sans s'exercer, et comme si elle ne se remplissait pas d'erreurs lorsqu'on n'y fait pas entrer la vérité : tout cela choquait Galiani, et peut choquer encore de bons esprits. Mais surtout, disait Galiani, l'Emile est faux parce qu'il ne prépare pas à la vie : qu'est-ce que la vie? effort et ennui. Peiner au lieu de jouir, et peiner, non à son heure, mais à Theure qu'il plait à autrui, ou au hasard, voilà la vie, L'éducation doit donc nous habituer à faire ce qui nous ennuie, au moment où il nous emuie le plus. Il y a bien du vrai dans cette piquante contradiction. Nous pourrions y ajouter la considération de l'hérédité: réelle peut-être à l'origine, l'innocence naturelle est disparue anjourd'hui; la corruption des pères se prolonge dans les enfants; et l'éducation doit être positive, par la substitution de motifs moraux aux instincts dépravés, et par la création d'habitudes vertueuses qui contre-balancent les impulsions vicieuses.

Tout cela, et bien d'autres choses, peut être dit à Rousseau. Je suis pourtant plus frappé de tout ce qu'il y a d'excellent, de profond, de vrai dans son œuvre, de ce qu'elle garde surtout de vivant, d'actuel, qui intéresse nos âmes jusqu'au fond. Voltaire nous touche moins à fond : il regarde le passé, qu'il combat, et nous avons à faire effort pour lui rendre la justice gu'il mérite!

<sup>1.</sup> Je sentais ainsi il y a quinze ans. J'at moins de peine aujourd'hut à rendre justice à Voltaire Forme et loud, il me convient mieux. Je ne diminue rien d'ailleurs de ma sympathie et de mon admiration pour Rousseau. Il n'est pas nécessuire que leur guerre se continue dans nos esprits  $\{f^* \in \mathcal{C}_{\delta}\}$ 

Rousseau est de notre temps; et il est probable que bien des générations encore auront de lui le même sentiment.

Je ne m'arrète guère à l'objection souvent répétée que les théories de Rousseau n'ont jamais été réalisées et ne sont pas réalisables. Il le sait, et il l'a dit souvent : qu'il ne prétend pas représenter ce qui est ou a été, mais, d'une part, ce qui a pu être et seul explique ce qui est ; d'autre part, ce qui dont être. En un mot, il se tient dans la spéculation, et il construit un idéal absolu. Il n'y a pas à s'étonner que cet idéal n'ait jamais passé et ne puisse encore passer tel quel dans le monde des réalités. L'essentiel est que cet idéal jamais atteint contienne assez de vérité et de vertu

pour améliorer notre pauvre présent.

Je ne ferai pas honneur à Jean-Jacques de ses idées évolutionnistes. Ces réflexions saisissantes « sur la manière dont le laps de temps compense le peu de vraisemblance des événements, sur la puissance surprenante de causes très légères, lorsqu'elles agissent sans relache 1 », il faut en rendre l'honneur à Buffon, lu intelligemment. Mais Rousseau a hardiment, fermement appliqué le principe évolutionniste à l'histoire des sociétés. Il a cru au progrès; mais il a dissocié ces deux idées de progrès et de changement, trop souvent liées par ses contemporains : il a en somme travaillé pour substituer à la foi au progrès continu la notion de l'évolution continue, pouvant éloigner l'humanité de son idéal pendant d'immenses périodes de durée, pouvant ensuite l'orienter vers lui par l'entrée en jeu d'une force nouvelle antérieurement inactive. Il a hardiment fait sortir l'humanité de l'animalité par une lente évolution : c'est lui, non pas Darwin, qu'on peut accuser d'avoir fait descendre l'homme du singe; et quand on saisit sa vraie pensée, on s'apercoit qu'il n'exclut pas du tout de notre histoire « l'homme loup pour l'homme », la brute féroce et avide de Hobbes; mais il n'y voit pas l'homme primitif : c'est l'homme déjà homme, apte et condamné à la société. Son homme de la nature se perd dans un lointain plus obscur : c'est le pur animal, tout à l'instinct, qui n'est pas féroce quand il est repu. La moralité est une acquisition de l'humanité, éloignée déjà de ses origines animales et hors d'état d'y retourner : idée purement évolutionniste. Dans toutes ces hypothèses, jadis paradoxales, il v a pour nous plus à réfléchir qu'à mépriser.

Il n'y a, quoi qu'on en dise, rien de sophistique à faire sortir le socialisme de l'individualisme, et il n'y a aucune contradiction entre le *Contrat social* et le tempérament de Rousseau. Au contraire, historiquement et logiquement, l'enchaînement est réel et

nécessaire. La dissolution des groupes naturels ou artificiels qui, contenant l'individu et se contenant les uns les autres, sont enfin contenus dans l'État, est le triomphe de l'individualisme, et du même coup, replaçant l'individu dans la situation hypothétique d'où sort le Contrat social, ne lui laisse d'autre ressource que le

despotisme de tous sur chacun, le socialisme d'État.

Si Rousseau a été inconséquent, ce n'a pas été, individualiste, d'attaquer la propriété individuelle, et d'écraser l'individu sous l'omnipotence de la communauté. L'inconséquence, c'est de pousser l'individualisme en deux sens aussi différents que le sont la Nouvelle Héloïse et le Contrut. Car, en premier lieu, le don absolu que les citoyens font d'eux-mêmes à l'État semble être incompatible avec la forte constitution de la vie morale intérieure; jamais la conscience de Wolmar on de Julie ne saura donner à la volonté générale, à la loi, un droit absolu de lui prescrire et de la régler: les dogmes de la religion civile ou l'oppriment, s'ils parlent autrement qu'elle, ou n'existent pas, s'ils parlent comme elle. En second lieu, la famille restaurée sur la vérité par les belles àmes de Julie et de Wolmar forme un groupe qui s'interpose entre l'État et l'individu, et la doctrine du Contrat ne subsiste plus dans sa pureté. Et enfin, le type de société auguel appartient la famille restaurée de Wolmar et Julie, c'est le régime patronal, essentiellement différent du socialisme égalitaire du Contrat. Cependant il ne faudrait point trop presser cette contradiction! Dans le détail de son système, dans la pratique, Rousseau nous fournit de quoi la lever. « Le droit que le pacte social donne aux souverains sur les sujets ne passe point les bornes de l'utilité publique 2. » Cette sage restriction lève bien des difficultés, si l'on prend dans un sens très étroit et très haut le mot d'utilité.

Le principe du Contrat, en lui-même, est excellent. Rousseau a raison : quand jamais un contrat de ce genre n'aurait été fait entre les hommes, il resterait vrai que ce contrat idéal régit toute société sans exception. La société, les sociétés sont des associations pour la conservation et la protection des membres qui les composent : d'où il suit que jamais gouvernement n'est légitime, s'il ne prend le bien public pour sa fonction et sa fin uniques.

<sup>1.</sup> Les deux œuvres ne se déroulent pas sur le même plan. Dans la Nouvelle Héloise. Rousseau fait abstraction de l'État, et ne regarde que l'individu, la famille, et la societé domestique. Sa table lui fournit le moyen de le faire avec vraisemblance, puisque l'action se déroule dans le pays de Vaud; les Vaudois, sujets de Berne, n'ont pas de vie politique. Enfiu Wolmar, Saint-Preux et Julie seraient les citoyens qu'il faudrait souhaiter a la republique ideale, pour que la volonté générale y fût toujours pure (ff° éd.).
2. Contrat sociat, l. IV, ch. viii.

Ainsi tout despotisme, toute tyrannie, toute oppression sont exclues; aucune forme de gouvernement n'est condamnée, mais seulement des procédés de gouvernement. Et en ce sens, la doctrine de la souveraineté du peuple est une vérité incontestable, comme condamnant et supprimant l'exploitation de tous par quel-

ques-uns ou par un seul.

Je ne puis m'empêcher aussi d'estimer neuve et féconde la façon dont Rousseau a posé la question sociale : luxe et privation, richesse et misère, jouissance égoïste et travail pour autrui, tout cela dépendant d'un fait général, la propriété, voilà les deux termes du problème où Rousseau nous ramène constamment. Je cherche, parmi les philosophes du xvine siècle, quel est celui qui a posé aussi nettement, aussi crûment la question. La plupart de nos Français s'attardent dans la guerre aux privilèges, où ces bourgeois réduisent l'inégalité; à Rousseau appartient d'avoir crié : le luxe, la richesse, la jouissance sans travail, la propriété, voilà les vrais privilèges, ou plutôt le privilège fondamental. Et le temps lui a donné raison : car il a vu bien au delà de notre bourgeoise révolution, qui, à cet égard, n'a été qu'une consolidation de la propriété. De quelque facon que la question doive se résoudre, il reste qu'actuellement le problème de l'inégalité n'est plus politique mais social, et tout entier contenu dans le régime de la propriété.

Rousseau a vu aussi de quels éléments psychologiques se compliquait le problème : d'un côté, mepris, insolence, élégance, supériorité intellectuelle; de l'autre, envie, amertume, grossièreté dégradation intellectuelle. Et ici apparaît la vérité profonde enfermée dans le paradoxe qu'il soutient contre les arts et les lettres. Les arts et les lettres, s'ils ne sont pas des agents de corruption, sont des facteurs importants de l'inégalité 1. Ils mettent entre les deux portions de l'humanité une telle différence de culture, que les uns et les autres ne se sentent plus de la même nature. Leur influence va de pair avec celle des habitudes extérieures, des manières, des facons de vivre; elle est pire encore, parce qu'elle crée chez les uns une réelle supériorité d'intelligence. Rousseau a raison: toutes les inégalités politiques et sociales sont peu sensibles, tant que l'égalité des mœurs et des esprits subsiste. Là où le noble, le chef, vivent de la même vie, ont les mêmes idées, la même âme que le vilain ou le sujet, le problème de l'inégalité ne se pose pas.

Mais il nous faut passer rapidement. J'effleurerai donc seulement la Nouvelle Héloise, et. négligeant tant de thèses suggestives,

<sup>1.</sup> Voir p. 880 et la citation de Mme de Staël (note 2).

j'indiquerai seulement les vérités capitales du livre. Rien de plus profond, au point de vue de la vérité, de plus efficace, au point de vue de la moralité, que l'idée du renouvellement intégral de l'être moral, sur laquelle pivote toute l'action du roman. Dans une crise douloureuse de sa conscience, Julie se relève de sa faute, purifie son âme, et la crée à nouveau : elle sort de l'église, où on la mèue malgré elle, avec une volonté prête à l'effort moral. Dans la profondeur de son sens religieux, Rousseau a trouvé cette fois le sens psychologique, qu'il n'avait guère à l'ordinaire. A cette crise tient toute la vérité du caractère de Julie, si solide sous la phraséologie du temps : ses luttes, son progrès, ses rechutes, sa quiétude endolorie, font une admirable histoire d'âme. L'autre vérité du livre. c'est la guerre déclarée au mensonge social : notre société vieillie vit d'une vie factice, elle s'est fait des sentiments, des jouissances, un honneur, une morale hors de la vérité; ses préjugés autorisent le mépris de la vertu plutôt que des convenances. Et le pis est qu'après avoir demandé à l'homme le sacrifice de sa conscience. de sa pureté, de sa droiture, elle ne lui tient pas la promesse de bonheur par où elle l'a séduit. C'était une pensée originale et haute d'essayer de fonder les relations de deux êtres unis par la société sur la franchise absolue de tous les deux, à l'égard de l'autre et à l'égard de soi-même.

L'Émile, avec toutes les corrections qu'il nécessite, est le plus beau, le plus complet, le plus suggestif traité d'éducation qu'on ait écrit. Nous devrons y revenir, toutes les fois que nous voudrons organiser l'ensemble ou réformer une partie de l'éducation. La forme seule est raide, mécanique, artificielle : elle semble diviser l'âme et la vie en compartiments symétriques par des cloisons étanches qui ne laissent point de pénétration réciproque. Mais il ne faut pas s'arrèter à l'aspect du livre. L'idée première en est rigoureusement scientifique : si le développement de l'individu répète sommairement l'évolution de l'espèce, l'éducation de l'enfant doit reproduire largement le mouvement général de l'humanité. Et ainsi l'âge de la sensation précédera l'âge de la réflexion; l'éducation physique précédera l'éducation intellectuelle; d'abord on fortifiera le corps, on aiguisera les sens, et l'on n'exercera l'esprit qu'au service des sens et du corps : Emile sera un petit sauvage, robuste, adroit, rusé. L'intelligence aura son tour : mais on ne peut rien faire de mieux pour elle que de lui préparer d'abord de bons organes, qui puissent lui fournir toutes les impressions, exécuter toutes les actions dont elle aura besoin.

On a coutume de critiquer les scènes machinées par le précepteur pour l'acquisition des idées morales et la formation de la raison; on trouve un peu puérils les moyens sensibles par où Émile est conduit aux idées abstraites et aux notions scientifiques. Cependant de là encore on peut tirer d'excellentes vérités. Rousseau fait ici une très ingénieuse et, je crois, très juste application de la logique de Condillac ; on peut le chicaner sur ses exemples, mais il serait à souhaiter souvent que nous prissions modèle sur lui. Ne pas se contenter de montrer l'objet, mais conduire l'enfant de la sensation brute a la notion réfléchie, à la connaissance abstraite; l'exercer à débrouiller, analyser, interpréter ses impressions, il n'y a pas de meilleure méthode pour former de bons esprits. Quant aux expériences machinées, ici encore regardons plutôt le mécanisme en lui-même que les applications fournies par le tour d'esprit romanesque de Rousseau. L'expérience a été le grand maître de l'humanité; et si l'enfant doit parcourir seul toutes les étapes de l'humanité, il faut l'abandonner aux lecons de l'expérience. Mais parmi les lenteurs, les incohérences, les maladresses du hasard, il vivrait toute sa vie avant de s'être instruit. S'il est légitime de le faire béneficier des expériences des hommes qui l'ont précédé, n'est-il pas légitime aussi de régler, de diriger son expérience à lui, de l'aider à dégager des résultats plus rapières et plus certains? Dans l'éducation comme dans la science, et dans la morale comme dans la médecine, la substitution de l'expérimentation à l'empirisme est un immense progrès. Il n'importe que l'enfant sache l'expérience combinée par le maître : si elle est simple, sériouse, claire, concluante, l'enfant se laissera saisir par la vérité des choses mises sous ses yeux, et en tirera de bon cour la conclusion pratique.

Enfin je suis tout à fait de l'avis de M. Faguet, qu'à de certains moments, dans les civilisations avancées, riches de chefs-d'œuvre littéraires, la meilleure maxime de pédagogie qu'on puisse donner, c'est d'écarter les livres. Fatalement l'acquisition du « savoir » tend à prendre dans l'éducation la place que doit tenir la formation du jugement et du caractère : il est bon qu'un Montaigne « un Rousseau nous remettent sous les yeux les fins essentielles « l'éducation. Nous finissons par oublier d'habituer l'enfant « penser, à force d'étaler devant lui les pensées des «utres; nous l'écœurons

de littérature, et nous n'en faisons même pas un lettré.

La Profession de foi du vicaire savoyard est une partie intégrante de l'Émile. Il a paru bien bizarre que Rousseau attendit si tard pour parler de Dien à son élève, tout à la fin de l'éducation. Et dans la forme absolue de son système, ce parti pris est injustifiable. Mais regardons la réalité des choses : ne faut-il pas attendre que l'enfant soit un homme, qu'il sache et compreune déjà bien des choses, pour poser devant lui la question de croire et de ne pas croire? Alors seulement il pourra se faire librement sa croyance ou son incrédulité. Jusque-là il ira dans le sens de ses

impressions d'enfance, de ses traditions de famille. Sans doute, pour le croyant des anciennes églises, la question est inutile, ou dangereuse. Mais, de plus en plus, pour notre âme nourrie de science, et à qui la science aura dit loyalement ses limites, il n'y aura pas de culture complète, si une fois au moins en la vie n'a été posé et résolu le problème religieux : et ce sera en effet l'acte final de l'éducation.

#### 5. INFLUENCE DE ROUSSEAU.

Il nous reste à nous rendre compte de l'influence que Rousseau a exercée. Il a agi sur son siècle à la fois par ses idées et par son tempérament, et il a déterminé des mouvements considérables, soit dans la société, soit dans la littérature.

Nous avons vu déjà quelle trace profonde ont laissée ses doctrines politiques et sociales. A mesure que la Révolution usait les systèmes, dépassait Montesquieu et Voltaire, Rousseau émergeait. Il a gouverné avec Robespierre. Depuis un siècle, tous les progrès de la démocratie, égalité, suffrage universel, écrasement des minorités, revendications des partis extrèmes, qui seront peut-être la société de demain, la guerre à la richesse, à la propriété, toutes les conquêtes, toutes les agitations de la masse qui travaille et qui souffre ont été dans le sens de son œuvre.

Et ce même homme a été le vrai restaurateur de la religion: hier encore on pouvait s'en étonner; mais nous savons aujourd'hui qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le socialisme et l'idée chrétienne. Le théisme de Robespierre, le culte de l' « Être Suprème », la reconnaissance légale de l'immortalité de l'âme, c'est le Contrat social tout pur. Mais c'était chimère d'espérer faire vivre la religion civile. Le réveil du sentiment religieux ne pouvait se faire qu'au profit d'une religion traditionnelle.

Jean-Jacques nous apparaît aussi comme le restaurateur de la morale. Il a très bien senti qu'il était prématuré d'essayer de fonder une morale indépendante de l'idée de Dieu; et il a repris son point d'appui sur la religion. Il a rendu aux hommes le respect d'eux-mêmes, le souci de la perfection intérieure. Mais, de plus, il a tenté une réforme sociale de la plus grande conséquence. La famille se dissolyait: il a travaillé à la resserrer. Il a prêché la sainteté du mariage, le devoir réciproque des époux. On riait de l'adultère, il a osé en faire une grosse affaire. Les enfants étaient élevés hors de la présence des parents, sans affection, sans soin, sans surveillance. Il a rappris aux mères à aimer, à se donner: il en a fait des nourrices. Il a dicté aux pères comme aux mères ieur devoir: il leur a proposé l'éducation des êtres qui leur devaient la

vie et en qui reposait la destinée de l'humanité future comme une matière de graves soucis et de constante attention. Il a mis le bonheur dans la vie de famille, sérieuse et tendre. Les autres philosophes prenaient aisément leur parti de toutes les atteintes que la mode et les mœurs donnaient à l'éternelle morale c'est l'hou-

neur de Jean-Jacques d'avoir jeté les hauts cris.

Rousseau s'est défié de la raison, il a donné cours à son sentiment. Il a fondé toute sa politique, toute sa religion, toute sa morale sur l'instinct et l'émotion. Et ce qu'il était, il a aidé le public à le devenir. Il a aidé les âmes de nos Français à opérer une conversion dont ils avaient le besoin et qu'ils n'arrivaient pas à faire : rassasiés de raisonnement, d'abstraction et d'analyse, desséchés, vidés par un excès de vie intellectuelle, ils ont senti revivre leur cœur au contact du cœur de Rousseau; ils ont demandé au sentiment les certitudes et les jouissances, que l'intelligence n'était pas capable de leur donner. (App. XXVIII.)

Avec Jean-Jacques, notre littérature refait en sens inverse le chemin qu'elle avait parcouru depuis le xvr siècle : du lyrisme elle avait passé à l'éloquence, et de l'éloquence à l'abstraction scientifique. Rousseau la ramène à l'éloquence, et dans l'éloquence

même il fait éclore des germes de lyrisme.

C'est un merveilleux orateur, comme il n'y en a pas eu depuis Bossuet. Il a la logique serrée, impérieuse, qui pousse le raisonnement aux dernières et plus surprenantes conséquences, et nous impose les conclusions qui nous révoltent. Mais cette logique n'a pas la froideur de l'argumentation scientifique. Les objets auxquels elle s'applique ne sont pas, d'abord, susceptibles de preuve rigoureuse; les faits y échappent à la vérification, les principes à la démonstration. Et puis, ils sont objets de foi et d'amour. De la l'émotion, la passion: elle enveloppe le raisonnement, elle est le véhicule de la persuasion. Cette flamme, cette fougue font la puissance de Jean-Jacques : il est notre grand, notre unique sermonnaire du xvine siècle. Il a la phrase oratoire, ample, résonnante, qu'il faut lire ou entendre lire à haute voix, et voilà la première fois que nous avons à faire cette remarque sur un écrivain du xvine siècle. Notre goût fait aujourd'hui quelques réserves : il y a trop de tension, trop d'élan, trop d'effusion; l'émotion est trop complaisamment projetée au dehors, filée ou soufflée. C'est la mode du siècle, et Rousseau n'y a pas échappé. Cependant, dans l'ensemble, son éloquence est sincère et chaude, son style est d'une matière solide et d'un beau timbre. Rousseau n'est pas un improvisateur; les phrases s'arrangent lentement dans sa tête : il travaille, corrige, polit avec un soin d'artiste qui achève de le mettre à part parmi ses contemporains.

Mais cette éloquence n'a tant de prise sur les âmes que par ce qu'elle enveloppe et communique d'émotion lyrique. Si la caractéristique du romantisme est d'être lyrique, et si l'essence du lyrisme est l'individualisme, nous voyons du même coup d'où sort le lyrisme de Rousseau, et comment le romantisme y a en quelque sorte sa source. Ce grand orateur, au lieu de chercher dans la raison universelle les matières de son raisonnement, les extrait de son moi le plus intime et le plus singulier : il transpose en arguments, en systèmes toutes les passions, toutes les vibrations de son cœur. Il serait facile de dégager des écrits de Rousseau les thèmes éternels du lyrisme : à l'occasion de sa vie, il agite tous les problèmes de la destinée humaine, il ressent toutes les inquiétudes métaphysiques que les hasards de l'existence font surgir au fond des cœurs. En laïcisant la religion, il laïcise du même coup l'inspiration lyrique. iusque-la presque enfermée chez nous dans la méditation religieuse. Son roman de la Nouvelle Héloise est tout à fait lyrique de conception et d'exécution. Julie et Saint-Preux, c'est Mme d'Houdetot et Jean-Jacques; mais c'est aussi une jeune fille, un jeune homme quelconque, ce sont moins des caractères, que des états d'âme très généraux, « Un jeune homme d'une figure ordinaire, rien de distingué; seulement une physionomie sensible et intéressante ». une jeune fille « blonde; une physionomie douce, tendre, modeste, enchanteresse », voilà les figures, et voilà les caractères. Et leurs amours se développent en émotions poétiques plutôt qu'en analyses psychologiques : rien de plus édifiant à cet égard que la promenade à la retraite de Meillerie 1; les impressions des deux amants sur ce lac, parmi ces rochers qui ont été témoins de leur passion maintenant assagie, épuisée, toujours délicieuse, cette joie mèlée d'un sentiment mélancolique de l'irréparable écoulement des choses et de l'être, c'est le thème, et plus que le thème, du Luc de Lamartine. Diderot nous offrait quelques saillies : mais ici dans cette lettre. Rousseau a écrit d'un bout à l'autre l'un des plus émouvants poèmes d'amour que nous ayons en notre langue, le poème des souvenirs et des regrets.

Rousseau, on le sait, fut incurablement romanesque. Mais cette forme romanesque de son àme, c'est un subjectivisme effréné, qui le rend incapable de s'asservir à aucune réalité, de la regarder de sang-froid pour la rendre telle quelle. Rousseau s'assimile tout le monde extérieur, il voit tout selon son humeur du moment, et il ne cherche pas à saisir l'objet à travers sa sensation : il ne peut présenter que cette sensation même. Il a noté que la nature changeait avec lui, c'est-à-dire que, restant la même, elle lui apparaissait dif-

férente lorsqu'il n'était plus le même : et ainsi il a été un grand docteur de relativité. Mais cette tyrannie de la sensation personnelle fait une nature de poète; et les Confessions où Rousseau a prétendu faire l'histoire de sa vie sont un pur poème, par la perpétuelle transfiguration du réel. Lamartine n'a pas été plus impuissant à se raconter exactement que Rousseau ne l'est dans les Confessions. On l'y surprend à chaque page en flagrant délit de mensonge, je dis de mensonge et non pas d'erreur; et le livre, à tout prendre, est d'une brûlante sincérité. C'est que cette sincérité ne tient pas aux faits, elle est dans l'émotion même qui les altère ou les suppose : avec des débris incomplets de réalité, des traces confuses de sentiments, Rousseau reconstruit le poème de son existence. Jamais ame n'a plus superbement joui d'elle-mème, par une étrange et illimitée puissance d'objectiver toutes les représentations qu'elle excitait tumultueusement en elle. D'un bout à l'autre de ce livre écrit en prose, la « préparation » ou, si je puis dire, la « manutention » des réalités extérieures ou mentales est précisément la même que nous retrouverons chez les lyriques de notre siècle.

Comment se fait-il donc qu'un art réaliste puisse se réclamer aussi de Jean-Jacques, même de sa Nouvelle Héloise, et surtout de ses Confessions?

Il est certain qu'il y a dans certaines parties de son œuvre une poésie domestique, telle que peut l'aimer un réalisme non pas « cruel », comme le nôtre s'est trop souvent piqué de l'être, mais sympathique au contraire à l'homme, comme l'ont été plus que nous les étrangers, Anglais, Russes, Norvégiens. Il a certainement passé quelque chose de Rousseau dans George Eliot, Rousseau peint avec attendrissement la simplicité de la vie de famille dans les classes moyennes, tout le tracas vulgaire et charmant du ménage, les tâches journalières de la maîtresse de maison et de son monde, la propreté, l'ordre, l'aisance large et hospitalière d'une maison bourgeoise 1, la gaieté des vendanges, l'intimité des veillées. Cet intérieur de Julie, cette maison champêtre, avec son pressoir, sa laiterie, ses novers, sa basse-cour, toute cette vie bruvante et joyeuse, les cogs qui chantent, les bœufs qui mugissent, les chariots qu'on attelle, les ouvriers qui rentrent, voilà du réel, que Rousseau détaille complaisamment dans sa pittoresque familiarité. Une bonne partie des sujets d'estampes qu'il a indiqués pour l'illustration du roman, sont des scènes de la vie bourgeoise, curieusement exactes bien que sentimentales. Il a souvent

rêvé d'une « petite maison blanche aux contrevents verts », avec

<sup>1.</sup> Nouvelle Héloise, 4º nartie, 1. 11: 5º p.. 1. 2 et 7.

des vaches, un potager, une source : voilà où son âme respirerait avec délices. Son séjour à l'Ermitage est une idylle réaliste, et les *Confessions* abondent en petites scènes du même goût, un diner chez un paysan, le passage d'un gué, une cueillette de cerises : ce sont les faits les plus insignifiants de l'ordre commun, dont le sentiment de Rousseau fait des tableaux exquis.

Mais Jean-Jacques a été surtout un grand peintre de la nature. Il en a rendu certains aspects avec puissance. Il avait en face d'elle la plus délicate sensibilité, et d'elle il a tiré les plus vives, les plus pures joies de son âme. Aussi l'a-t-il mise dans son œuvre à la place d'honneur; et, dans le sens particulier où nous prenons ici le mot, on peut dire qu'il a ramené son siècle à la nature. Il lui a dit la splendeur des levers du soleil, la sérénité pénétrante des nuits d'été, la volupté des grasses prairies, le mystère des grands bois silencieux et sombres, toute cette fête des yeux et des oreilles pour laquelle s'associent la lumière, les feuillages, les fleurs, les oiseaux, les insectes, les souffles de l'air. Il a trouvé, pour peindre les paysages qu'il avait vus, une précision de termes qui est d'un artiste amoureux de la réalité des choses.

Il a découvert à nos Français la Suisse et les Alpes, les profondes vallées et les hautes montagnes; tautôt il a peint les vastes perspectives, tantôt les paysages limités. Il ne s'est pas élevé jusqu'aux glaciers: il a l'âme tendre et douce: il aime la belle, non l'effrayante nature, il aime surtout la nature que son âme peut absorber ou contenir, celle qui la réjouit et ne l'écrase pas.

Avant Rousseau la nature n'avait guère tenu de place dans la littérature. Il l'y établit en souveraine : elle y devient objet d'étude et d'expression . C'est l'indice d'un grave changement : c'est fini de la littérature psychologique. Tant que l'homme seul était la matière du livre, on le prenait par le dedans : maintenant la nature partage avec lui l'attention de l'écrivain, et il s'ensuit que, le prenant avec la nature, on le prend dans la nature, c'est-à-dire par le dehors. La littérature sera donc pittoresque désormais plutôt que psychologique : même pour décrire l'âme, elle regardera le corps. Rousseau voit Julie blonde, et Claire brune; qu'on change la couleur des cheveux de ces femmes, toute la conception du roman est brouillée. Cette forme de vision artistique est étroi-

<sup>1.</sup> M. D Mornet a montré que le mouvement qui ramène la société à la nature était antérieur a Rousseau. Le premier, il a traduit puissamment en expressions littéraires les aspirations et les goûts qui deja modifiaient les habitudes pratiques de la vie. Mais surtout le premier, avec une intensite extraordinaire, il a lié la nature à l'âme, il a projeté dans ses paysages tous les frissons et les transports de sa sensibilité il a exprimé et amplifié ses etats de conscience par ses tableaux du monde externeur. Il a créé en un mot le paysage sentimental (14° éd.).

tement dépendante du sentiment de la nature : car celui qui s'arrète à noter les formes des choses extérieures, les fines impressions qu'elles apportent à l'âme, est un homme en qui la sensation prévaut sur l'intelligence, un homme au moins qui n'estime pas l'activité des sens inférieure en dignité à celle de l'esprit. Ainsi la représentation du monde sensible devient la fin immédiate du travail littéraire, de préférence au monde intelligible, qui s'exprimera lui-même à travers le premier, et en relation avec lui.

L'imagination de Rousseau, qui déforme tout, n'a point, en somme, déformé la nature. Il a romancé les faits de sa vie, les sentiments de son cœur, il a romancé sa vision de la société : il a représenté fidèlement la nature. C'est qu'elle le satisfaisait plemement : elle n'avait besoin que d'être, pour lui donner des jouissances : ici, par conséquent, sa sensation coincidait toujours avec l'objet, et la diversité de ses sensations successives ne faisait l'effet que d'un changement d'éclairage.

Par le lyrisme et par le pittoresque, Rousseau rétablit l'art dans notre littérature : ces émotions qu'il rend, ces tableaux qu'il peint, cela n'est plus soumis a la loi du vrai; tout cela doit s'ordonner selon la loi du beau, du caractère esthétique. Les moyens s'approprient à la fin; le style algébrique n'est plus de mise, il faut que par-dessus les valeurs intelligibles il recharge les valeurs sensibles : on s'achemine ainsi à une révolution dans la langue<sup>4</sup>.

Tout se mêle encore dans Rousseau, le moi et la nature, l'abstraction et la sensation, la logique et la passion, l'éloquence, le roman, la poésie, la philosophie, la peinture. Il nous prend par toutes nos facultés : en politique, en morale, dans la poésie, dans le roman, on le trouve partout, à l'entrée de toutes les avenues du temps présent.

<sup>1.</sup> Sur le rythme de la phrase dans la Nouvelle Héloise, voyer G. Lauson, l'Art de la Prose.

## CHAPITRE VI

#### « LE MARIAGE DE FIGARO »

4. Diffusion de l'esprit philosophique : salons, gens du monde et femmes. Mélanges de doctrines et de tendances. Indices de l'optrion publique : le coup d'Etat Maupeon ; le Mariage de Figaro. — 2. Beaumarchais : l'homme: les Mémoires contre Goëzman. — 3. Le Barbier ae Séville; banalité du sujet, originalité de la pièce. L'esprit de Beaumarchais : verve et reflexion. Impertinence provocante. — 4. Le Mariage : développement des types du Barbier. Valeur et sens politique de la pièce : image de l'état d'esprit de la société française après la prédication philosophique. Importance littéraire de la forme de Beaumarchais.

# 1. DIFFUSION DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.

La diffusion des doctrines philosophiques à travers la société française se fait avec une prodigieuse puissance. Nous n'avons qu'à jeter un regard sur la société, pour constater le progrès des idées nouvelles.

La maréchale de Luxembourg donne le ton au grand monde : elle protège Rousseau. Mme du Deffand <sup>4</sup> a un salon très aris-

1. Mile de Vichy Chamrond (1697-1780) épousa le marquis du Deffand. Elle fut de la petile cour de Sceaux, et très liée avec Mme de Staal. En 1747, elle prit un appartement au couvent de Saint-Joseph, rue Saint-Dominique. Devenue aveugle, elle prit pour lectrice Mile de Lespunsse, à qui elle ne pardonna point d'avoir chamé par son esprit beaucoup de ses amis. En 1766, elle rencontra Horace Walpole, qui avait vingt ans de moins qu'elle, et qui se sentit un peu embarrassé de cette profonde tendresse qu'il inspirait à une septuagénaire. Elle eut avec Voltaire, qui redoutait son esprit, et dont elle aimait l'esprit, une très intéressante correspondance. — Éditions: Correspondance complète de Mme la marquise du Deffand avec ses amis, publ. p. M. de Lescure, Paris, 2 vol. in-8, 1865; Correspondance inédite de Mme du Deffand, publ. p. le marquis de Saint-Aulaire, Paris, 2 vol. in-8, 1859.

tocratique; surtout depuis 1763, où Mlle de Lespinasse emmène Dalembert et les autres philosophes; elle hait la secte encyclopédique. Sa grande amie, la délicieuse duchesse de Choiseul, vit à la cour, et ne fait pas des gens de lettres sa société. Ces femmes, pourtant, sont « philosophes » : elles se passent de Dieu avec séréaité. Le xyme siècle a créé le type de la femme absolument, paisiblement irréligieuse.

Mme Geoffrin donne de petits soupers aux duchesses: elle a un diner pour les artistes, un diner pour les littérateurs. Ceuxci avaient parfois d'inquiétantes conversations; elle y coupait court d'un sec « Voilà qui est bien ». Mais cette bonne bourgeoise, esclave de la mode, s'estimait obligée d'ouvrir son salon à la phi-

losophie : tant la philosophie était puissante alors.

Il y avait plusieurs maisons où elle se trouvait chez elle : chez Mme d'Épinay <sup>2</sup>, chez le baron d'Holbach, qui encourageaient toutes les hardiesses, chez Mme Necker <sup>3</sup>, une bonne et intelligente femme sous son air un peu gourmé d'institutrice protestante, chez Mme Suard, la dévote de Voltaire. Mais le plus célèbre et le plus influent des salous philosophiques fut celui de Mlle de Lespinasse <sup>4</sup>, l'ancienne lectrice de Mme du Deffand. Après leur brouille en 1763, elle se retira dans son petit appartement de la rue de Bellechasse, où elle donnuit à causer tous les jours Dalembert, Turgot, Condillae, Condorcet, Suard, le duc de la Rochefoucauld, étaient ses amis particuliers et assidus. Une foule de grands seigneurs, tous les étrangers illustres la visitaient : mais il fallait, pour être accueilli, être homme de progrès, détester le despotisme, adorèr l'Angleterre et la liberté.

Dans les salons, cela se conçoit, domine l'influence encyclopédique et voltairienne; Mme du Deffand écrit à Voltaire : « Il n'y a que votre esprit qui me satisfasse », et Mme de Choiseul le pense. Elles ne voient dans Rousseau qu'un charlatan et un

<sup>1.</sup> Mme Geoffi a (1699-1777) est une bonne bourgeoise qui, mourant d'envæ d'avoir un salou, réussit à capter celui de Mine de Tenein, dont elle hérita. Correspondance inédite du roi Stan. Ang. Poniatowski et de Mine Geoffrin, Pavis, in 8, 1878.

<sup>2.</sup> Mme de la Live d'Epinay (1726-1783), femme d'un fermier général, logea Jean-Jacques à l'Ermitage; Grimm remplaça Rousseau dans son amitié. Elle eut une correspondance suivie avec Galiani quand celui-ci eut quitté la France.

A consulter: L. Perey et G. Maugras: la Jeunesse de Mme d'Épinay; les dernières années de Mme d'Épinay, 2 vol. in 8, Paris, 1883.

<sup>3.</sup> Suzanne Curchod de Nasse (1739-1794) épousa Necker en 1764. — Mme Suard, née Panckoucke (1750-1830), ent un salon très fréquenté par les encyclopédistes aux approches de la Révolution.

<sup>4.</sup> Mlle de Lespinasse (1732-1776). Il faut noter le goût de cette âme passionnée pour la musique. — Éditions : Lettres de Mile de Lespinasse, éd. Asse, Paris, in-12; Lettres inédites de Mile de Lespinasse à Dalembert et Condorcet, publ. par Ch. Henry, Paris, Charavay, in-8.

rhéteur. Cependant Rousseau pénètre dans les ames, en dépit de l'obstacle que lui oppose l'incurable esprit du monde. La plupart des esprits mèlent confusément, sans distinguer, Diderot, Voltaire, Rousseau, et se font un amalgame d'idées hétérogènes, dont l'unité réside dans la commune propriété de dissoudre l'état présent de la société. Dans ce mélange, la part de Rousseau est belle. Il a eu l'estime du marquis de Mirabeau : il sera le maître de son fils, qu'il enivrera de ses principes et de son éloquence. Le premier acte d'écrivain et de penseur que fit Mme de Staël fut un hommage à Rousseau (1788). De son vivant même, Rousseau dirige des consciences; ses lettres en font foi. Un abbé, une actrice de l'Opéra, une bourgeoise de province le consultent sur la façon et les moyens de régler leur vie. Des mères emmènent leurs poupons à l'Opéra, et s'étalent dans leur fonction grave de nourrices.

De Jean-Jacques surtout procède cet enthousiasme, cet attendrissement universels qui embellissent les derniers jours de l'ancien régime, et semblent fondre toutes les haines, tous les égoïsmes dans une commune ardeur de réforme et de philanthropie; la vie mondaine devient plus intime, moins cérémonieuse, élimine la représentation au profit du plaisir 1. Le siècle tournera à l'idylle : notre beau monde traduira en sentiments et en pittoresque d'opéracomique le goût de l'innocence rustique et de la belle nature que lui aura inoculé Rousseau. Ce ne seront plus, au lieu de nos sévères jardins français, que pares à l'anglaise, pelouses, perspectives adroitement ménagées, ponts rustiques, grottes artificielles. lacs et rivières d'ornement, montagnes en miniature couronnées de temples grees dédiés à l'amour ou à l'amitié, propres bosquets dans l'ombre desquels se dérobe une statue sentimentale ou quelque autel symbolique. Marie-Antoinette, dans son cher Trianon, en robe de linon, en fichu de bergère, vaque aux travaux de sa laiterie. de sa bergerie. Une fraîcheur réelle de sentiment s'épanouit à travers toutes les niaiseries de ce rococo.

Mais à mesure que l'on sort du grand monde, et que l'on descend vers le peuple, les choses deviennent plus sérieuses. On ne joue plus avec le sentiment : il emplit l'âme, il la brûle. Là-haut les idées sont le divertissement des esprits : ici, elles en sont la nourriture, l'espérance; elles donnent une raison de vivre; ici, Voltaire perd, et Rousseau gagne. C'est Rousseau qui est le consolateur de toutes les âmes fières du Tiers État que l'inégalité a froissées : d'un Barnave, qui se souvient d'un affront fait à sa mère au théâtre par un gentilhomme, du temps qu'il était tout

<sup>1.</sup> Voir le petit tableau d'Olivier au Louvre, Une réunion chez le prince de Conti au Temple.

enfant, d'un Marat qui réfute Helvétius et Condillac, et qui commente le Contrat social dans les promenades publiques devant des auditeurs enthousiastes. Nous avons un témoin de cette prodigieuse pénétration de Rousseau jusqu'aux dernières limites de la bourgeoisie : la fille d'un maître graveur pour bijoux, Mile Phlipon, celle qui sera Mme Roland 1, s'en va rue Platrière avec sa bonne pour essayer de voir l'écrivain éloquent qu'elle adore, et se fait éconduire rudement par Thérèse Levasseur. Une amie lui fait cadeau des œuvres complètes de Jean-Jacques : elle passe la nuit à relire ces chefs-d'œuvre qu'elle connait si bien, et se retrouve au matin dans son fauteuil, baignée de larmes délicieuses. Et, toute sa vie, Mme Roland sera la femme selon Jean-Jacques, aussi bien dans sa facon de faire la lessive ou la vendange, que dans ses plans de réforme et de gouvernement. Mirabeau, Mme de Staël, Marat, Mme Roland, ces quatre noms nous font mesurer l'action effective de Rousseau.

Quelques événements indiquent à quel ton les esprits sont montés. Le « coup d'Etat Maupeou », qui supprime les Parlements, nous découvre jusque dans les cercles les plus aristocratiques une singulière exaltation de libéralisme politique. Nous avons des lettres de Mme d'Épinay, de la comtesse d'Egmont et de Mme Feydeau de Mesmes, qui respirent la haine du despotisme, et presque de la royauté. Le mépris de Louis XV et de ses tristes enfants est plus profond chez de grandes dames comme Mmes d'Egmont et de Boulflers qui écrivent a un roi, que chez la petite bourgeoise, Mlle Phlipon. Mais il y a un jour où se ramassent dans une explosion unique tous les sentiments de toute nature, moraux, politiques, sociaux, que l'œuvre des philosophes avait développés dans les cœurs, joie de vivre, avidité de jouir, intense excitation de l'intelligence, haine et mépris du présent, des abus, des traditions, espoir et besoin d'autre chose : ce jour de folie intellectuelle où toute la société de l'ancien régime applaudit aux idées dont elle va périr, c'est la première représentation du Mariage de Figaro (27 avril 1784).

<sup>1.</sup> Marie-Jeanne Phlipon (1754-1793), fille d'un maître graveur pour bijoux, étuis et dessus de montre, épouse Roland en 1780, va habiter la province, revient a Paris en 1791, et meurt sur l'échafaud le 8 nov. 1793. – Éditions: Lettres autographes de Mme Roland adressées à Bancal des Issarts, Paris, m-8, 1835; Lettres aux demoissèles Cannet, Paris, 2 vol. in-8, 1841; Étude sur Mme Roland et son temps, suvue des lettres de Mme Roland a Buzot, par C. Dauban, 1864; Lettres de Mme Roland, p. p. Claude Perroud, 2 vol., 1900 1902, Mémoires (1º éd.: Appel a l'impertiule postérité par la citogenne Roland, publ. par Base, Paris, au III, éd. Perroud, 2 vol., 1905, Roland et Murie Phlipon, Lettres d'amour (1777-1780), p. p. Cl. Perroud, 1909.

#### 2. BEAUMARCHAIS.

L'auteur de la pièce ¹ est lui-même une des plus extraordinaires expressions du siècle. Dans un monde assujetti à la hiérarchie, où tous les compartiments sociaux subsistent encore, Beaumarchais nous fait assister au puissant et drolatique jaillissement de son individualité, qui passe par-dessus toutes les barrières et s'ouvre tous les mondes. Il part d'une boutique de la rue Saint-Denis;

1. Biographie: Pierre-Augustin Caron, né à Paris le 24 janvier 1732, fils d'un horloger, applique d'abord son esprit d'invention à l'horlogerie. Il acquiert en 1755 une charge de contrôleur dans la maison du roi, devient maître de harpe de Mesdames filles de Louis XV, puis s'anoblit en achetant le titre de secrétaire du roi (1761). Paris-Duverney l'intéresse dans quelques affaires, notamment dans une exploitation de forêts en Touraine. Il achète l'office de lieutenant général des chasses au bailliage et capitainerie de la Varenne du Louvre. Il était allé en Espagne (1764) pour defendre une de ses sœurs abandonnée par un certain Clavijo : de cette aventure il tire son premier drame, Eugénie (1767), suivi bientôt des Deux Amis 1770), Il s'était marié deux fois, avec deux veuves, en 1757 et en 1768, et les avait perdues après un an et deux ans de mariage. En 1770 commencent les procès qui vont lui donner la gloire : à propos de son règlement de comptes avec Paris-Duverney, mort le 17 juillet 1770, le comte de la Blache, petit-neveu et héritier du vieux banquier, accuse Beaumarchais de faux et lui réclame 139 000 livres : il perd en première instance, gagne en appel, et entin, après cassation de l'arrêt d'appel, perd définitivement : il est débouté, condamné sur tous les points, et en outre à des dommages-intérêts pour raison de calomnie. Entre temps Beaumarchais s'est mis sur les bras une affaire avec le duc de Chaulnes, qui l'a insulté, assommé, et qui, pour éviter un duel, le fait envoyer au For-l'Évêque. Il se fait un autre procès contre son rapporteur dans l'affaire La Blache, contre le conseiller Goezman (1773). Cependant il fait jouer son Barbier de Séville (1775), écrit son Mariage de Figaro, qui ne sera joué qu'en 1784. Il court tous les chemins de l'Europe, chargé de missions secrètes en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, pour procurer la suppression de pamphlets injurieux à Louis XV ou à Marie Antoinette. Il entre en querelle avec les comédiens sur la question de ses droits d'autour (1776), et provoque l'union des auteurs dramatiques pour la défense de leurs interêts. Il est à la tête de l'édition des œuvres de Voltaire qui se publie à Kehl. Il se charge, avec l'assentiment et l'appui du ministère français, de fournir des armes aux insurgents américains, et reste, pour de fortes sommes, créancier des Etats Unis. Après le succès du Mariage, il est mis pour quelques jours à Saint Lazare, sans raison seriouse, et relâché de même. Il entre dans une Compagnie des caux de Paris, affaire qui le met aux prises avec Mirabeau; puis il se lance en chevalier généreux dans l'affaire Kornman, où il ne retrouve pas le succès des Mémoires contre Goëzman. Il fait jouer en 1787 l'opéra philosophique de Tarare, en 1792 la Mère compuble. La Révolution le trouble, le dépasse, le ruine, le persocute : on le trouve chargé d'un achat de fusils en Hollande, puis emprisonné à l'Abbaye; il est à la fois agent du comité de Salut public et traité comme émigré; sa famille est arrètée, ses biens confisqués. Il vit quelque temps à Hambourg, rentre en France en 1796, et meurt en 1799.

Éditions: Œuvres complètes, éd. Gudin de la Brenellerie, Paris, 7 vol. in-8, 1809. — A consulter: L. de Loménie, Beaumarchais et son temps, Paris, 1856, 2 vol. in-8. E. Lintilhac, Beaumarchais et ses ouvres, Paris, 1884. in-8; Beaumarchais inédit, Rev. des Deux Mondes, 1er mars 1893. A Hallays. Beaumarchais, Hachette, in-16, 1897.

et le voilà tour à tour horloger, musicien, officier de la maison du roi, gentilhomme, agent demi-policier demi-politique, homme de finance, négociant, homme de lettres : égal à toutes les affaires par son esprit, à toutes les conditions par son impertinence, emprisonné, calomnié, déshonoré, réhabilité, applaudi, populaire, illustré, envié, plaint, jamais sérieusement respecté, ni simplement considéré. C'est une nature complexe, agissante, sensible, joyeuse, courageuse, tapageuse, un mélange inimaginable de polissonnerie et de sierté, de rouerie et de générosité, de puffisme et de candeur, de bouffonnerie et d'enthousiasme, l'original authentique de Figaro, mais un original plus intéressant, plus riche, plus sympathique enfin que la copie et plus estimable. Car Beaumarchais, en vrai fils de son siècle, trouva le secret d'unir l'excellence du cœur à l'immoralité foncière. Il eut la vraie bonté, la vraie sensibilité, celle qui ne s'évapore pas en phrases et en larmes, qui est dans le cœur, arme le bras, délie la bourse : il fut le meilleur des fils, des frères, des pères. Il donnait son argent comme il le gagnait. Ce maître intrigant, ce hardi brasseur d'affaires, peu scrupuleux sur les moyens, fut mêlé dans bien des scandales, et n'y parut jamais que comme dupe : c'est cela qui le relève; et il le savait bien, le drôle, il avait assez d'esprit pour cela.

Dans cette vertigineuse existence, les succès littéraires sont de courts épisodes. Le hasard d'un procès, un incident ridicule révèlent au public le génie de Beaumarchais, que ses médiocres drames n'avaient pas fait percer. L'affaire La Blache venait en appel devant le Parlement Maupeou (1773) : le rapporteur était le conseiller Goëzman, mari d'une assez jolie femme qui aimait les cadeaux. Beaumarchais donna donc 100 louis, une montre enrichie de diamants, et il ajouta quinze louis qu'on lui demandait pour le secrétaire. Malgré ces raisons, Goëzman conclut contre lui : la dame alors restitua les 100 louis et la montre, mais, par une fantaisie bizarre, elle s'obstina à retenir les quinze louis du secrétaire, à qui elle ne les avait pas remis. Beaumarchais réclame; Mme Goëzman nie d'avoir recu les quinze louis. Beaumarchais se fàche; le conseiller apprend l'affaire, essaie de faire mettre le plaignant à la Bastille par lettre de cachet, et, n'y ayant pu réussir, lui intente un procès en tentative de corruption et calomnie.

Beaumarchais est alors dans une situation critique: il sort à peine du For-l'Évêque; l'arrêt d'appel dans l'affaire La Blache l'a condamné; ce n'est pas la ruine, c'est l'infamie, puisqu'il ne peut perdre son procès sans être reconnu pour faussaire. Il semblait un homme fini: il se relève par quatre merveilleux Mémoires, qui sont des chefs-d'œuvre d'adresse et d'audace, de dialectique, d'ironie, de toutes les sortes d'esprit. Je ne veux pas écraser cette

jolie chose sous le souvenir des Provinciales : la disproportion est trop forte, et la gaieté des Mémoires a plus de mousse que de corps; ils manquent par trop d'intérêt universel et humain. Beaumarchais a pris le public par son faible, par l'amour des personnalités, de la satire anecdotique et individuelle. C'est là, mieux que dans ses deux larmovants drames, que son génie dramatique se révèle. Il invente des dialogues qui sont d'un excellent style de comédie. Surtout quand il raconte ses confrontations avec Mme Goëzman, une jolie petite sotte, étourdie, impudente, menteuse, frivole au point de ne pas se douter de l'importance morale de l'escroquerie qu'elle s'est permise, se fàchant dès que son adversaire lui rive son clou ou la force à se couper, soudain radoucie par un madrigal dont elle ne sent pas la scrète impertinence : ces scènes sont charmantes, et d'une irrésistible drôlerie. D'autre part, il n'y a pas de satire plus ingénieuse, plus cinglante que la prière à l'« Être des êtres », lorsque le malheureux plaideur lui demande précisément les plats et maladroits adversaires que sa Providence lui a donnés. L'effet des Mémoires fut immense. Collé. qui n'a pas le tempérament admiratif, fait de l'auteur à la fois un Horace, un Juvénal, un Fénelon, un Démosthène. Beaumarchais fut blamé par le tribunal, c'est-à-dire dégradé de ses droits civils: mais l'opinion publique lui fit un véritable triomphe. Il avait eu la chance de venir à point : on lui savait un gré infini d'avoir été si amusant contre les juges du chancelier Maupeou, et les nouveaux Conseils en restèrent absolument déconsidérés.

# 3. « LE BARBIER DE SÉVILLE. »

Quand éclata l'affaire Goëzman, Beaumarchais avait une pièce reque à la Comédie-Française : c'était le Barbier de Séville, parade écrite pour la société d'Étioles, puis opéra-comique, et enfin comédie en quatre actes. Dans le succès de ses Mémoires, enivré d'être l'homme qui occupe tout Paris, il étire sa pièce en cinq actes, il y verse toute sorte d'épigrammes et de bouffonneries; il en met tant, que la pièce tombe, le 27 février 1775 : rapidement il retranche toute cette végétation parasite, et la pièce, ramenée à ses quatre actes, se relève. Il avait pris un vieux sujet, le sujet pour ainsi dire essentiel et primitif de la Comédie-Italienne : le tuteur faisant office à la fois de père et de rival, la pupille, l'amoureux, le valet. Il était remonté jusqu'à Scarron, et il avait recueilli de Molière à Sedaine une foule de traits, de mots, d'effets appartenant à ce thème excellent et banal. Il avait fait une pièce char-

mante et originale. Enfonçant dans la voie indiquée par l'École des femmes, il avait fait du tuteur tout le contraire d'une ganache. un homme alerte, rusé, défiant, impossible à tromper. Son ingénue, sa Rosine, tendre, malicieuse, innocente, rouée, créature délicieuse et inquiétante, est une vraie femme de ce siècle, qui sait où elle aspire, où elle va. Lindor et Rosine contre Bartholo, c'est Horace et Agnès contre Arnolphe, l'amour qui va à la jeunesse, selon la bonne, la sainte loi de nature, en dépit de la jalouse vieillesse armée par la société de droits tyranniques : mais la lutte se complique ici par l'introduction d'un élément qui donne à la pièce une très sensible actualité. La jolie Rosine triomphe sur Bartholo, mais elle triomphe aussi sur Lindor, le très noble comte Almaviva, qui va se tenir heureux d'épouser cette petite bourgeoise : Beaumarchais a suivi le conseil de Diderot, il a enveloppé les caractères dans les conditions, et il y a trouvé le moyen de caresser les goûts philosophiques du public. Le sujet manqué par Voltaire dans Namine est venu très justement s'appliquer sur le thème de l'École des femmes.

Reste le valet : et voici la trouvaille de génie de Beaumarchais. Figaro, c'est Mascarille, si l'on veut; c'est Gil Blas aussi, ou Trivelin ! : mais c'est plus, et autre chose. Le monde a marché depuis Molière. Lesage et Marivaux. Figaro n'est plus seulement le valet qui sert son maître : il « vole à la fortune », mais, argent à part, il y a de la protection dans son service; c'est l'homme sensible, heureux de remplir le vœu de la nature en rapprochant des amoureux. Et puis il est sorti déjà de la valetaille, il a eu un emploi, il est homme à talents, gazetier, poète, auteur sifflé, entrepreneur de tous métiers, pour le profit, et pour la joie d'agir; l'auteur lui a soufflé sa fièvre, son audace, son esprit aventurier. L'intrigant se fait familier avec les grands qui l'emploient, insolent avec le bourgeois qui le méprise : les temps sont proches où son mérite aura la carrière ouverte et libre.

Enfin l'on sortait des ridicules de salon, des fats, des coquettes, du cailletage. On en sortait par un retour hardi à la vieille farce, à l'éternelle comédie. Un franc comique jaillissait de l'action lestement menée à travers les situations comiques ou bouffonnes que le sujet contenait, des quiproquos, des travestis, de tous ces bons vieux moyens de faire rire, qui semblaient tout neufs et tout-puissants. Sur tout cela, l'auteur, se souvenant de sa course romanesque au delà des Pyrénées, avait jeté le piquant des costumes espagnols, dont le contraste relevait le ragoût parisien du dialogue. Ce dialogue était la grande nouveauté, la grande sur-

<sup>1.</sup> Dans la Fausse Suivante de Marivaux.

prise de la pièce : il en faisait une fête perpétuelle. C'est la perfection suprême de l'esprit de conversation : un pétillement de mots ingénieux, mordants, drôles, un éclat de tirades qui se déploient, un cliquetis de répliques qui s'opposent; l'esprit en est empli, ébloui, étourdi, émerveillé. Tous les personnages sont de prodigieux causeurs, jusqu'à ce grave coquin de Basile. Mais il ne faut pas s'y tromper : cette verve de Beaumarchais n'est pas un jet naturel de belle humeur; le jet est régle, dirigé, dispersé, ramassé, par une réflexion très consciente qui calcule l'effet. Beaumarchais garde toujours la lucidité d'esprit du faiseur d'affaires : il administre posément sa fantaisie, son exubérance, sa griserie Toutes ces riches accumulations de mots qui tombent dru comme grèle, ces brusques oppositions, ces trouvailles d'images délicieuses ou cocasses, ces bouquets ou ces fusées d'épigrammes, tout cela est préparé, mesuré, ajusté. Il recueille dans les rognures de son Barbier tout ce qui a prix, et le pique sur son Mariage. Par malheur, l'impatience de plaire, la rage de doubler l'effet lui ont parfois alourdi la main et fait forcer la dose. A examiner de près la qualité de ce style, on la trouve plus grosse et plus mêlée qu'elle ne paraît d'abord.

Beaucoup d'autres, avant et après Beaumarchais, ont usé de ce style à facettes, perpétuellement éclatant ou spirituel. Mais il y a mis son empreinte, la marque de sa personnalité. L'originale propriété de son esprit pourrait, je crois, se définir par l'impertinence. Il y a dans les saillies de Beaumarchais, dans son dialogue, quelque chose de hardi, de provocant, de cinglant : c'est tantôt l'agressive polissonnerie du gamin à qui rien n'impose, tantôt le scepticisme ironique de l'homme d'affaires qui a vu les coulisses du monde, tantôt la clairvoyance hostile du parvenu qui s'est senti méprisé, et se venge. De tout cela se dégage un parfum d'universelle irrévérence, qui, se mèlant dans toutes les fantaisies, les gaietés, les folies de l'esprit de Beaumarchais, leur communique une saveur

unique.

# 4. « LE MARIAGE DE FIGARO. »

Le Mariage de Figaro sut présenté aux comédiens en 1781. Il sut joué le 27 avril 1784. Pendant trois ans, le pouvoir refusa l'autorisation de jouer la pièce : cette résistance en décupla la portée. La « solle » comédie avait effrayé les censeurs; le lieutenant de police, le garde des sceaux, le roi la déclarèrent impossible à jouer. Beaumarchais avait pour lui tous les esprits curieux, avides de plaisir, de nouveauté et de scandale, c'est-à-dire tout le

public, la cour, le comte de Vaudreuil, la princesse de Lamballe, le comte d'Artois, la reine même. Il se lanca avec une superbe confiance dans la lutte où la royanté le défiait. Il fut admirable d'activité, de persévérance, d'impudence. Ses mots, qu'on colportait, faissient autant de mal qu'en aurait pu faire la pièce désendue. « Le roi ne veut pas qu'on la joue, disait-il, donc on la jouera, » On va la jouer sur le théâtre des Menus, quand un ordre du roi l'interdit. Mais Beaumarchais a sa revanche : le Mariage est joué chez le comte de Vaudreuil, à Gennevilliers, devant 300 personnes de la cour (1783). Entin, après que six censeurs successifs y eurent passé, les comédiens eurent le droit de jouer la pièce dans leur nouvelle salle (l'Odéon actuel). Cette première représentation fut un délire général; on s'écrasait aux portes du théâtre; trois personnes y furent étouffées. Le public, surchauffé, fiévreux, débordait d'enthousiasme, applaudissait également à leur entrée dans la salle le bailli de Suffren et Mme Dugazon 1. Devant cet auditoire, tous les mots de la pièce portèrent : ce fut un succès insolent, gouffé de scandale. L'auteur fouettait énergiquement et succès et scandale : il faisait servir la bienfaisance au succès de sa comédie, qu'il poussait vers la centième, mettant en avant aujourd'hui les pauvres mères nourrices, demain une veuve d'ouvrier du port Saint-Nicolas. Le Journal de Paris relevait vertement ce mélange de charité et de réclame : Beaumarchais répondait, et derrière le gazetier il atteignait le comte de Provence, frère du roi. Cela lui faisait d'abord passer six jours à Saint-Lazare, et rendait ensuite le ministère plus coulant avec lui sur leurs règlements de comptes. Et surtout cela soutenait la comédie,

Le Barbier est une œuvre plus délicate, plus parfaite. Mais le Mariage est plus puissant, plus original. Les réminiscences abondent encore, mais fondues et perdues dans l'invention personnelle. L'action est touffue, pressée, d'un mouvement haletant et lent à la fois, avec beaucoup de trépidation et de piétinement. Toute sorte de tons et de couleurs, la comédie, la farce, le drame, la satire se succèdent et se heurtent; nous sommes cahotés de Scarron à Marivaux, de Diderot à Voltaire <sup>2</sup>, et sur cette incohérente profusion de tous les effets et moyens scéniques, surnage toujours la

personnalité de l'auteur.

<sup>1.</sup> Cf. le récit de cette représentation dans Porel et Monval, l'Odéon, Paris, 2 vol. in-8, 1876-1882, au t. I.

<sup>2.</sup> Voici les principaux ouvrages auxquels Beaumarchais a fait des emprunts : Scarron, la Précaution inutile; Molière, Georges Dandin; Sedaine, Gageure imprévue; Rochou de Chabannes, Heureusement; Vadé, le Trompeur trompé; Favart, Ninette à la cour; Marivaux, la Fausse Suivante; Voltaire, le Droit du Seigneur, etc. (cf. Liptilhae).

Tout le Barbier se retrouve dans le Mariage, mais singulièrement monté de ton. Bartholo passe au second plan, et va rejoindre Basile, toujours grave et toujours plat, Marceline, l'aigre duègne, d'où sortira bizarrement « la plus bonne des mères », Antoine, l'ivrogne têtu et sentencieux, Bridoison, le sot immense et profond. L'action s'engage ici entre Rosine, le comte et Figaro, auxquels s'ajoutent Suzanne et Chérubin : le comte, un mari décent d'ancien régime, détaché de sa femme, et jaloux pourtant, parce que, l'amour n'étant qu'un accident, l'amour-propre est le fond de sa nature, libertin blasé qui répète avec toutes les femmes la comédie du sentiment, par habitude et par curiosité; la comtesse, une charmante femme qui a tenu toutes les promesses de Rosine, encore amoureuse de son mari, mais en train de devenir amoureuse de l'amour, parce qu'elle approche de la trentaine, parce qu'elle est délaissée, parce qu'elle s'ennuie, toute disposée déjà par de troublantes rêveries aux expériences dangereuses, et glissant langoureusement du marrainage à l'adultère. Suzanne fait contraste avec la mélancolique douceur de la comtesse : « riante, verdissante », pétillante, joyeusement élancée de toute sa nature vers l'amour et vers le plaisir. Chérubin est l'enfant en voie de passer homme, qui ne connaît pas la femme, et que la pensée de la femme obsède, tout bouillant de désirs effrontés et timides. Mais le héros de la comédie, c'est Figaro, le sémillant barbier, un Figaro singulièrement élargi et grandi. Il n'est plus serviteur des amoureux; l'amoureux, c'est lui : le mariage qu'il procure, c'est le sien; et dans cette affaire, les subalternes, les comparses, ce sont ses maitres. Il travaille pour lui; il traite d'égal avec le comte, qui s'est fait son rival, il lui rend menace pour menace, crainte pour crainte. Aussi est-il superbe d'entrain, d'audace, et d'effronterie.

Une sensualité inquiête émane de toute la pièce. L'argent, l'intérêt y ont leurs rôles, mais secondaires : ce qu'on se dispute, c'est l'amour. Depuis la duègne ridée jusqu'à la petite niaise de Fanchon, la commune affaire de tous les personnages, c'est la chasse au plaisir; une àrdeur fiévreuse les emporte tous. Mais tandis que la maturité mélancolique de la comtesse et l'àcre précocité de Chérubin se rapprochent, tandis que la dépravation invétèree du comte le promène de tous côtés, parmi ces déviations et ces perversités, cet intrigant Figaro et sa gaillarde Suzanne représentent la robuste, la saine, la droite nature, ils courent honnètement sur le grand chemin du mariage. Leur couple, autant que le peut faire l'auteur, est chargé des intérèts de la morale, pour la honte de la noblesse et pour la gloire du Tiers État.

Et cela nous conduit à examiner le sens politique de la pièce.

Il y avait dans le Barbier quelques épigrammes : mais ici toute la comédie est une effrontée dérision de l'ordre établi. Le comte Almaviva met la justice au service de ses caprices amoureux: à travers son grand air, sa dignité de façade, on l'apercoit immoral et berné. Figaro se dresse devant lui, avant le mérite, le droit, l'honnèteté relative : il a même la popularité, grand signe des temps. Dans ce Figaro, Beaumarchais a mis tous ses instincts de révolte; par la bouche de Figaro, il verse le ridicule sur tout ce qui soutenait l'ancien régime : noblesse, justice, autorité, diplomatie; il fait une revendication insolente des libertés de penser, de parler et d'écrire, il réclame contre l'inégalité sociale; d'un côté, la nullifé et la jouissance; de l'autre, le mérite et la peine. « Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie;... vous vous êtes donné la peine de naître, rien de plus;... tandis que moi, morbleu! » Lui, morbleu! n'avait-il pas aussi tous les goûts pour jouir?

Beaumarchais n'a pas inventé une idée : il n'est qu'un écho : il ne fait que recueillir la quintessence des doctrines encyclopédiques, ramasser les aspirations du public, aiguiser en mots coupants ce que tout le monde pense. Il lâche ses épigrammes meurtrières contre les privilèges et les privilégiés : mème dans ce fameux monologue, qui ne sert de rien à la pièce et sans lequel la pièce perdrait sa valeur, Figaro fait le procès à la société avec une amertume d'ironie, une àpreté de colère, qui donnent à l'explosion de ses rancunes personnelles une singulière ampleur.

Le public prit Figaro comme Beaumarchais le lui donnait, pour le défenseur de la liberté contre le despotisme, de l'égalité contre les privilèges. De la l'enthousiasme universel qui l'accueillit, et pour achever de donner sa signification à ce succès unique, les privilégiés eux-mêmes, qui remplissaient la salle le 27 avril 1784. furent les plus bruyants, les plus forcenés dans leurs applaudissements. Ils révélaient leur impuissance : une société est perdue quand elle n'a plus foi en son droit, et se moque des principes qui la soutiennent. Si bien qu'à distance, Figaro nous paraît le représentant de l'esprit révolutionnaire, et son monologue semble annoncer les cahiers de 1789. Mais prenons garde ; le drôle est-il bien qualifié pour représenter le laborieux, l'honnète Tiers État? et les hommes, la nation de 1789, ne pourraient-ils s'estimer calomniés par le rapprochement? En vérité, ce que représente Figaro, c'est le monde des faiseurs de tout ordre, hommes d'État, littérateurs ou financiers, ambitieux, intelligents, effrontés, qui courent à l'assaut des places et à la conquête de l'argent : je ne vois pas qu'il travaille véritablement pour le peuple. Son monologue se résume en un énergique : « Ote-toi de là, que je

m'y mette ». Quand il y sera, tout ira bien. Cependant la légèreté morale, l'illusion puissante des spectateurs les firent complices de l'auteur, et transfigurèrent Figaro: le public se vit en lui, et ce coquin fit vibrer tous les plus généreux sentiments, échauffa toutes les plus ardentes espérances qui remplissaient alors les àmes. Mais la pièce est surtout négative et destructive; it suffisait de ne plus vouloir du présent, pour en être transporté: et qui donc alors voulait du présent? pas mème ceux qui en jouissaient. Beaumarchais a si vigoureusement manifesté dans sa comédie le mécontentement général et son indisciplinable individualité, qu'elle est restée dressée contre tous les gouvernements, à l'usage de toutes les oppositions.

Outre l'importance que lui donne sa signification politique, la pièce a encore par sa forme un intérèt d'un autre genre, et de premier ordre. Elle restera comme un patron, sur lequel les écrivains postérieurs tailleront leurs conceptions. Tandis que la comédie classique en vers ira s'évanouir dans les pales œuvres des Collin d'Harleville et d'autres plus oubliés encore, le Mariage et le Barbier offriront le modèle d'une comédie en prose, plus vivante, plus colorée, plus intéressante. Le Barbier surtout est une merveille d'agencement, et l'on y apprendra à construire, à emboîter toutes les parties d'une intrigue, à renoncer aux dénouements postiches. Dans les deux pièces se fixe le type de la comédie, gaie en ses débuts, progressivement élevée ou détournée vers quelques scènes sentimentales ou pathétiques. Les deux pièces donnent l'idée d'un dialogue rapide et nerveux, collé sur l'action et agissant lui-même, d'un style apte à passer la rampe. pas très naturel, mais condensé, saisissant, réveillant. Beaumarchais sera pour quelque chose, très diversement, mais très réellement, dans l'œuvre de Scribe et de M. Sardou, dans celle d'Augier et dans celle de M. Dumas.

### CHAPITRE VII

# LA LITTÉRATURE FRANÇAISE ET LES ÉTRANGERS

Fin des influences italienne et espagnole. La littérature française et l'Angleterre à la fin du xvn° siècle. — 1. L'imitation française dans les littératures méridionales. La France et l'Angleterre au xvun° siècle : actions et réactions réciproques. Influence de nos écrivains sur l'Allemagne. — 2. La vie de société en France et en Europe. Les étrangers à Paris. Les Correspondances littéraires : Melchior Grimm. Les étrangers qui écrivent en français : Frédéric II, le prince de Ligne, Gallani.

La Renaissance des lettres s'était faite en France sous l'influence immédiate de l'Italie, et, après l'effort tenté par Ronsard pour reproduire la beauté des modèles antiques, la poésie était, à la fin du siècle, retournée insensiblement à l'imitation des Italiens. Dans le xvue siècle, cette influence avait encore sévi avec un redoublement d'intensité à l'époque de la préciosité : Boileau et les purs classiques nous en affranchissent, à partir de 1660.

L'Espagne, entrée plus tardivement en scène, n'eut qu'une action intermittente et limitée au xvuº siècle : il fallut que notre théâtre se fût constitué pour qu'elle dominât chez nous, par l'irrésistible attraction du riche répertoire de sa comedia nationale. Nos goûts romanesques trouvèrent aussi à se satisfaire dans la vaste collection des nouvelles pathétiques ou picaresques. Depuis le début du siècle, mais surtout de Scarron et Rotrou jusqu'à Lesage, cette influence se fit sentir, plus apparente avant 1660, masquée ensuite par les chefs-d'œuvre d'inspiration gréco-romaine : Gil Blas en est le dernier éclat. Le costume de Figaro est un accident dù au hasard d'un voyage de Beaumarchais. Après Gil Blas, en somme, l'Espagne se retire de chez nous pour ne revenir qu'avec le romantisme.

L'Augleterre subissait notre influence après celle de l'Italie. La révolution, qui fit séjourner en France nombre de grands seigneurs, eut pour résultat le triomphe du goût français après la

restauration. La littérature du temps de la reine Anne, avec Addison, Pope, Dryden, est gagnée aux idées d'ordre, de méthode, de raison, d'imitation fidèle et correcte de la nature, qui sont les caractères sensibles de nos œuvres classiques. Le fond anglais subsiste toujours: mais il s'accommode de son mieux aux principes de l'art français. Les traductions de Boileau se multiplient, et le P. Le Bossu même, le P. Rapin font autorité. Ainsi c'est par l'Angleterre que commence cette universelle domination de l'esprit français, qui sera l'un des faits les plus considérables de notre histoire littéraire et sociale au xvine siècle.

### 1. LA LITTÉRATURE FRANÇAISE A L'ÉTRANGER.

Pour les nations méridionales, d'abord, les rôles sont renversés : elles nous empruntent et nous imitent. L'Italie échappe par le goùt français aux fadeurs et aux affectations du marinisme. Corneille et Racine donnent des modèles à Zeno; et, malgré ses fureurs de misogallo, Alfieri leur doit, ainsi qu'à Voltaire, plus qu'aux Grecs, Molière offre à Goldoni l'idéal où il essaie d'élever la comédie de son pays. Enfin l'esprit de nos philosophes, de Montesquieu, de Voltaire, imprègne ces vives intelligences italiennes; un Francais. Condillac, est appelé à instruire le prince de Parme, et l'on peut dire que les premiers pays où des essais de gouvernement libéral et bienfaisant fassent passer dans les faits un peu des rèves de notre philosophie humanitaire sont de petits États d'Italie, L'Espagne, avec son Charles III qui a d'abord régné à Naples, le Portugal, entrent dans la même voie : dans ces pays. le gouvernement même se met à la tête du mouvement philosophique. Littérairement aussi, notre influence s'établit. Boileau jadis était tout fier d'avoir trouvé un traducteur portugais, le comte d'Ericeyra. Depuis que le marquis de Luzan a mis en castillan l'Art postique de Boileau et le Préjugé à la mode de La Chaussée, la plupart des écrivains sont afrancesados : à la comedia nationale succèdent le drame larmoyant, la tragédie pompeuse. la comédie à la façon de Molière, ou plutôt de Destouches ou de Picard 1.

L'Angleterre s'est francisée autant qu'elle pouvait l'être : cela ta met en état de nous rendre l'équivalent de ce que nous lui avons prêté. Addison, Pope, Otway n'effaroucheront pas nos Français amateurs d'élégance et de bonne tenue. Dès la fin du règne de Louis XIV, cette réaction de la littérature anglaise sur la nôtre se

<sup>1.</sup> Voyez les pièces de Jovellanos et de Moratin.

produit par l'intermédiaire des journaux de Hollande 1, très curieusement rédigés par des réfugiés français que leurs idées politiques et religieuses disposent à prêter grande attention à toutes les œuvres qui viennent d'Angleterre. Puis s'établissent les rapports directs entre les pays, voyages d'écrivains anglais en France, français en Angleterre 2. On continue de traduire nos œuvres en anglais, nous traduisons les œuvres anglaises en français Le pamphlet de J. Collier 3, le Spectateur d'Addison encouragent le goût de moralisation par lequel l'esprit laïque cherche a compenser le vide que laisse l'abolition de l'influence chrétienne. Marivaux, qui s'inspire d'Addison dans ses journaux, fournit par sa Vie de Marianne un modèle à Richardson, qui, traduit en français par l'abbé Prévost, sert à son tour de modèle à nos romanciers. L'originalité de Sterne fait une impression sensible sur Diderot. Notre théâtre subit l'action du théâtre anglais : Shakespeare peu à peu force les barrières de notre goût; Voltaire. l'abbé Leblanc, Laplace, Letourneur, Ducis le font connaître . et il arrache parfois l'admiration d'une mondaine renforcée comme Mme Du Deffand. Il tire notre vide et froide tragédie vers l'action animée, pittoresque, violente. Le drame anglais 5, à qui La Chaussée ne doit pas grand'chose, exerce une sensible influence sur Diderot, Saurin et d'autres : il donne l'idée et le goût d'effets plus intenses, plus brutaux, d'un pathétique plus nerveux et plus matériel, d'une action plus familière, liant l'impression sentimentale à la minutieuse reproduction des détails de la vie domestique. Au moment où Rousseau remue si profondément les âmes de nos compatriotes, et celles de ses contemporains par toute l'Europe, l'Angleterre nous envoie Thomson, Young, Macpherson 6: les Saisons de Thomson réveillent le goût de la nature chez nos mondains, et nos spirituels peintres des choses champêtres, les Saint-

<sup>1.</sup> Les Nouvelles de la République des Lettres de Bayle, l'Histoire des ouvrages des savants de Basnage de Beauval, les Bibliothèques de Leclerc, la Bibliothèque anglaise de M. de la Roche, Cf. Texte, ouvr. cité.

<sup>2.</sup> Addison, Prior viennent en France. Voltaire, Montesquieu vont en Angleterre. Le Suisse Muralt publie en 1725 ses Lettres sur les Français et sur les Anglass (son voyage avait eu lieu en 1694-1695). L'abbé Leblanc serit de Londres ses Lettres d'un Français, 1745, 3 vol. in-12.

Tr. par le P. de Courbeville, 1715, in-12; le Spectateur était traduit des 1714.
 Le Théâtre anglais de Laplace paraît de 1745 à 1748, 8 vol. in-12 (les 4 pre-

<sup>4.</sup> Le Pheurre anglus de Laphare parat de 1.45 à 1748, 8 voi. 1612 (les 4 premiers consacrés à Shakespeare); le Shakespeare de Letourneur paraît de 1776 à 1782, 20 vol. in-8.

<sup>5.</sup> Steele, Colley Cibber, surtout Lillo et Moore.

<sup>6.</sup> Les Saisons, poème trad. de l'anglais de Thomson par Mme Bontemps, 1760, in-12; les Nvits d'Young, tr. Letourneur, 1769; Ossian, de Macpherson, tr. Letourneur, 1776; les Méditations d'Hervey, tr. Letourneur, 1770. Le Paradis Perdu do Milton est traduit eu 1729 (Dupré de Saint-M; ur), et 1755 (L. Racine).

Lambert, les Roucher, sont de mauvais copistes d'un bon original. La mélancolie des Nuits d'Young, les effrénées et vagues effusions de l'Ossian de Macpherson donnent à la fois une satisfaction et un stimulant aux besoins intimes qui portent les cœurs vers les nobles rêveries et les ardents enthousiasmes. C'est d'un bout à l'autre du siècle un chassé-croisé d'influences entre la France et l'Angleterre. Cependant il serait vrai, je crois, de dire que si beaucoup d'œuvres particulières des écrivains anglais furent chez nous en crédit, aucun mouvement considérable n'a son réel point de départ en Angleterre : nous trouvons dans le courant de notre littérature même, dans les transformations de l'esprit public et des mœurs sociales, dans l'apparition enfin de certaines originalités individuelles, les raisons essentielles de l'évolution du goût et des formes littéraires. Notre xvine siècle s'est servi et autorisé de l'Angleterre, mais pour abonder en son propre sens, et réaliser ses intimes aspirations. La querelle des anciens et des modernes, Marivaux et Lesage, La Chaussée, Diderot et Rousseau nous font passer de Boileau à Chateaubriand, du goût classique au romantique, sans peine, sans heurt et sans lacune

Dans le progrès des idées, ce chassé-croisé ne semble pas se produire. Nous entamons peu l'Angleterre : cependant Hume et Gibbon relèvent de nos philosophes, dont l'influence se fera sentir surtout en ce siècle sur le positivisme anglais. Mais, au xvine siècle, l'Angleterre nous donne sans comparaison plus qu'elle ne nous emprunte. Shaftesbury, Bolingbroke sont des maîtres de pensée indépendante, de doute curieux et libre. Locke fournit à Voltaire son dada métaphysique, la possibilité pour un Dieu tout-puissant d'attacher la pensée à la matière. J'ai dit quelle impression la vie anglaise tout entière avait laissée en Voltaire. Montesquieu n'est pas loin de voir dans la constitution anglaise l'idéal du gouvernement. L'idée de la liberté anglaise devient un lieu commun de l'opinion publique; le type de l'Anglais franc, indépendant, original jusqu'à l'excentricité, devient un type banal du théâtre et du roman. L'anglomanie se répand dans nos salons à la faveur de la philosophie, et les mœurs françaises s'imprègnent des usages et des goûts de nos voisins : on importe d'outre-Manche les courses de chevaux; on établit la mode des thés à l'anglaise. Mais ici encore, je crois, la pensée de nos philosophes a été chercher en Augleterre plutôt des soutiens, des exemples, des vérifications que des principes et l'impulsion initiale : c'est chez nous et de nous surtout que les inventions particulières par lesquelles les Anglais avaient mis leurs intérêts intellectuels et matériels, privés et nationaux, dans les meilleures conditions qu'ils pouvaient, ont reçu la valeur rationnelle et générale qui en a fait l'efficacité et

assuré la diffusion. Fontenelle ne devait rien à l'Angleterre, et tout le xviir siècle français est détà dans Fontenelle

L'Allemagne nous prend beaucoup, nous rend tard et peu1. Cottsched fonde l'école de l'imitation française. Lessing combat Gottsched; mais les maîtres de Lessing sont Bayle, Voltaire et Diderot. Diderot est le véritable créateur du théâtre allemand : les théories et les drames de Lessing en viennent. Voltaire est celui qui révèle Shakespeare à Lessing. Wieland porte dans toutes ses œuvres et toute sa vie l'empreinte profonde des idées et de l'esprit francais. Montesquieu est le docteur des hommes d'État. Mais l'idole des Allemands, celui qui laisse la trace la plus profonde dans la pensée allemande, c'est le sérieux et sensible, le Suisse et protestant Rousseau. Son influence se retrouve partout pendant un demi-siècle. Kant avouera qu'il lui doit sa morale. Fichte en procède, et Jacobi. C'est Rousseau qui développe en Allemagne un libéralisme exalté, la haine effrénée du despotisme, des privilèges nobiliaires, de l'oppression sociale : du Discours sur l'inégalité, du Contrat social sont sortis les Brigands (1780) et Intrique et Amour de Schiller. Il favorise l'expansion de la littérature sentimentale, du lyrisme romanesque ou pittoresque. Sans doute, à la fin du siècle, les œuvres des Allemands commencent à pénétrer chez nous : on adapte, on traduit leurs drames, on s'enthousiasme pour le Werther de Gorthe 2, pour les idvlles de Gessner. Il y a harmonie parfaite entre le goût Louis XVI et la sensibilité allemande. Mais le mouvement de notre littérature n'en est aucunement modifié : ces succès ne sont pas des influences; ce ne sont que des aliments où notre appétit trouve à se satisfaire.

Dans les littératures scandinaves, dans les littératures slaves, on trouvait à signaler encore l'influence de nos écrivains français, plus ou moins combattue ou limitée à la fin du siècle par celle des Anglais et des Allemands, prépondérante surtout en Russie avec Lomonosof et Soumarokof.

<sup>1.</sup> A consulter: L. Crouslé, Lessing et le goût français en Allemagne, in-8, 1563. E. Crucker, Lessing, 1896, in-8. Joret, Essai sur les rapports intellectuels de la Françe et de l'Allemagne avant 1789. L. Lévy-Bruhl, l'Allemagne depen Leibniz, Paris, 1890, in-12, la Philosophu de Jacobi, in-8, 1894. V. Rossol, Listoir des relations littéraires entre la Françe et l'Allemagne, Paris, 1897. L. J. Texte, les Origines de l'influence allemande sur la littérature française au Alxesiècle, Rev. d'Hist, Ilt., 15 janv. 1898.

<sup>2.</sup> Traduit en 1776 — N de Bonneville, Choix de petits romans imités de l'allemand, 1786, in-12; Mme de Montolieu, Caroline de Lichtfield, 2 vol. in-12, Haller, Poèmes suisses, tr. Racine. Klopstock, Messaude, ch. I-IX. 1769, 2 vol. in-12 (tr. d'Antolmy, Junker, etc.). Gossner, tr. diverses par Huber, Turgot, Mister, de 1760 à 1773, tr. générale, 1786-93, 3 vol. in-8. Choix de poésies allemandes, par Huber, 4 vol. in-8. 1766. Ramler, Poésies lyriques. 1777. — Thrâtre allemand, tr. Junker et Liébaut, 1770-1785, 40 vol. in-8. Nouveau théâtre allemand, tr. Frædel et Bonneville, 1782 et suiv.

# 2. L'ESPRIT FRANÇAIS CHEZ LES ÉTRANGERS.

Plus universelle encore et plus absolue est la souveraineté qu'exerce l'esprit français par les formes sociales où il s'exprime. Notre vie de société possède un don de séduction infinie. Elle devient le modèle sur lequel toutes les cours, toutes les classes polies de l'Europe se règlent, et c'est à son prestige, à l'autorité de nos modes et de nos opinions mondaines que notre littérature doit la moitié de son crédit. L'Angleterre seule, encore ici, se défend et garde plus sensiblement son originalité : mais que d'individus pourtant elle nous envoie qui subissent le charme subtil de nos salons et de nos conversations! Je ne citerai qu'Horace Walpole, l'ami de Mme du Deffand. Paris attirait les étrangers, qui ne venaient pas seulement en dévorer les beautés extérieures et les plaisirs publics : ils voulaient vivre de sa vie, être admis dans ces salons que toute l'Europe connaissait, et dont ils gardaient toute leur vie l'éblouissement. Paris leur faisait fête au reste : un large cosmopolitisme que ne troublaient pas les conflits des gouvernements, ouvrait les portes et les cœurs. Le comte de Creutz, ambassadeur de Suède, le marquis de Caraccioli, ambassadeur de Naples, l'abbé Galiani, le prince de Ligne, le prince de Nassau, Stedingk, Fersen sont tout Français de goûts, de langue, d'intelligence: Caraccioli est désespéré quand sa cour le rappelle pour le faire ministre et vice-roi; il semble qu'il s'enfonce dans la nuit. Qui ne sait les éternelles lamentations du pauvre abbé Galiani. exilé dans sa patrie, loin de la Chevrette, de Grandval et des vendredis de Mme Necker?

Ceux qui ne pouvaient venir ou revenir vers le commun centre de tous les esprits, la France allait les trouver. Il y avait d'abord les correspondances littéraires, manuscrites comme celles de Grimm, imprimées comme celles de Métra. La Correspondance de Grimm 1 est le chef-d'œuvre du genre : les princes qui s'y étaient abonnés sous la promesse du secret absolu, recevaient chaque mois toutes les nouvelles littéraires, dramatiques, philosophiques, politiques, mondaines, le jugement et l'analyse de toutes les publications importantes, le journal détaillé en un mot

<sup>1.</sup> Melchior Grimm, né en 1723 à Ratisbonne, mort en 1807 à Gotha. L'abbé Raynal avait commencé une correspondance que Grimm continua de 1753 à 1773. Depuis 1768, Diderot et Mme d'Épinay le remplacent souvent. A partir de 1773 jusqu'en 1790, le rédacteur est Meister, souvent aidé ou inspiré par Mme d'Épinay. La Correspondance resta secrète, et ne fut connue qu'en 1812, où on en fit une éd. (peu correcte) en 16 vol. in-8. Il faut la lire dans l'éd. de M. Tourneux, Garnier, in-8, 1877 et suiv. — A consulter: E. Schérer, M. Grimm, Paris, 1887, in-8.

de la vie de Paris, avec laquelle ils restaient ainsi en communication constante. Nombre d'autres écrivains ou écrivassiers francais furent alors les correspondants particuliers de souverains, de princes, de gentilshommes dont la France était la patrie intellectuelle. Et puis il y avait les correspondances intimes : tous ces étrangers qui passaient à Paris y laissaient des amis avec qui le commerce ne se rompait jamais, et dont les lettres leur portaient le parfum du monde enchanteur qu'ils regrettaient d'avoir quitté. Le roi de Suede, Gustave III, instruit dans la lecture de Bélisaire, enragé de tolérance, de haine anti-jésuitique, sentimental, enthousiaste, illuminé, despote avec cela, et voltairien de fait avec des exaltations à la Rousseau, avait pour correspondantes les comtesses d'Egmont, de Brionne, de La Mark, de Boufflers, tout un groupe de femmes intelligentes et franches. Les lettres de la bonne Mme Geoffrin faisaient la consolation du pauvre roi Poniatowski au milieu de la ruine de sa patrie; et, quand elle alla le voir, cette bonne bourgeoise qui représentait l'esprit français fut reçue comme en triomphe. Les pays et les cours de l'Europe étaient inondés de Français, artistes, penseurs, poètes, précepteurs, lecteurs, secrétaires. Partout des comédiens français jouaient notre répertoire. Ce fut une grande époque dans la vie du pauvre Galiani quand Aufresne vint donner des représentations à Naples. Le théâtre Michel à Saint-Pétersbourg est dans l'Europe actuelle le dernier vestige des mœurs de l'autre siècle.

Les deux plus grands souverains du siècle, Frédéric II et Catherine II, se distinguèrent par leur goût pour les productions de l'esprit français. Frédéric II <sup>1</sup> est à peine allemand de langue et d'intelligence : il ne parle que français, il fait venir Maupertuis, La Mettrie, d'Argens; il tâche d'attirer Dalembert. On a vu avec quelles ruses et quelle opiniâtreté il a fini par enlever Voltaire. Il est vrai qu'il ne peut ni ne veut le retenir. Mais telle est la séduction qu'exercent l'un sur l'autre ces deux grands et lucides esprits,

qu'ils ne pourront rester brouillés.

La Russie se francise si bien sous Catherine II <sup>2</sup>, que de nos jours seulement la langue russe se mettra sur le pied d'égalité avec la langue française dans les cercles de l'aristocratie. L'impératrice parle un français bizarre, brusque, incorrect, original; elle

<sup>1.</sup> Œuvres, éd. de l'Acad. de Berlin, 1846-1857, 31 vol. in-4; une éd. populaire in-8 a été donnée par le Dr Preuss, qui a dirigé l'autre. — A consulter : E. Lavisse, la Jeunesse de Frédéric II, 1 vol. in-8.

<sup>2.</sup> Correspondance de Catherine II et de Falconet, Saint-Pétersbourg, in-4, 1878; Lettres de Catherine II à Grimm, Saint-Pétersbourg, in-4, 1878 (Publication de la Soc. Imp. d'Hist. russe, sous la direction de M. Grote). Joseph II et Cath. de Russie, leur corresp., publ. p. le Chev. d'Arneth, Vienne, 1869. — Cf. dans la Corr. de Voltaire les lettres de l'Impératrice.

écrit des comédies en français; elle traduit Bélisaire en russe. M. de Ségur, le prince de Ligne sont en grande faveur auprès d'elle. Elle fait venir Diderot à Pétersbourg; elle correspond avec Galiani, Grimm, Voltaire. Sans doute elle n'oublie jamais son rôle et ses intérêts d'impératrice; elle se sert de Voltaire pour tromper le monde. Pourtant elle est profondément sincère, elle est philosophe, éprise de bonne administration, d'ordre, de progrès économique. Elle aime les idées de Diderot, de Voltaire, leur esprit, leur style. Elle marque la mort de Voltaire comme un malheur public et un chagrin personnel: par ses soins, les papiers de Diderot et de Voltaire sont expédiés à Pétersbourg.

Ainsi par la littérature et par la société, la langue française se répand, devient vraiment la langue universelle : elle est reconnue pour le plus parfait instrument qui puisse servir à l'échange des idées. Jamais dans un autre siècle on n'a eu à compter tant d'étrangers parmi les plus exquis de nos écrivains. Les lettres de Gustave III, de Stedingk, du roi de Pologne valent celles de leurs correspondants français; et il y a même trois étrangers qui ont écrit supérieurement notre langue : le prince de Ligne, l'abbé Galiani, et le roi de Prusse Frédéric II. Les Français même, au temps de Louis XVI, n'auraient pu indiquer personne autre que le prince de Lagne 1 qui représentat la perfection de nos qualités mondaines . on aperçoit encore dans ses lettres cette souplesse d'esprit, cette universalité de connaissances, ce tact délicat, ce badinage aisé, cette grâce piquante qui séduisaient tour à tour Paris, Versailles, Joseph II, Frédéric II, Catherine. Son seul défaut est de s'abandonner trop : il est prolixe jusqu'à nous étourdir d'un excès de jolis propos où la substance est trop diluée.

Galiani <sup>2</sup> a plus de foud et une forme plus « réveillante ». Il est érudit, liseur, penseur, paradoxal avec délices, prophète tour à tour lucide et saugrenu : esprit fin, plaisant, bouffon, ayant gardé dans son style un peu de cet accent napolitain, de cette gesticulation effrénée, qui rendaient sa conversation si amusante.

Mais Frédéric II est un grand écrivain : le mot n'a rien d'excessif. A l'école de Voltaire, il s'est formé, dépouillé de ses germanismes d'esprit et de langue, il a trouvé la forme française et personnelle à la fois de son génie : un style ferme, éclairé de formules vigou-

Le prince de Ligne (1735-1814), lieutenant général dans l'armée autrichienne en 1771, feld-maréchal en 1808. — Œurres : 1755-1811, 34 vol. in-12. Lettres et pensées, publ. p. Mme de Staël, Paris-Genève, 3\* éd., 1809, in-3, Œuvres choisies, Paris-Genève, 1809, 2 vol. in-8.

<sup>2.</sup> L'abhé Ferdinand Galiani (1728-1787), né à Chieti, secrétaire d'ambassade à Paris, écrivit contre les économistes ses Dialogues sur les blés qui enchantaient Voltaire. Correspondance avec Mme d'Épinay, Mme Necker, etc., publ. p. L. Perey et G. Maugras, 2 vol. in-8, Paris, 1884.

reusement nettes ou familièrement pittoresques. Un fond de très sérieuse philosophie, une pensée libre, active, pénétrante, font de tous ses écrits, mais surtout de sa vaste correspondance une des plus intéressantes lectures que le xvinº siècle puisse fournir, même en négligeant l'intérêt historique. C'est à regret que je passe outre, mais il faut me contenter ici d'une sommaire indication.



# LIVRE V

# INDICES ET GERMES D'UN ART NOUVEAU

### CHAPITRE I

#### BERNARDIN DE SAINT-PIERRE

Caractère et philosophie : causes finales et sentimentante philanthropique. Harmonies pittoresques et rapports de tons : Bernardin de Saint-Pierre coloriste. — 2. Paul et Virginie.

Par le goût littéraire, le xvme siècle est, ou se croit classique, continue, ou croit continuer le xvm siècle. Il s'en éloigne si bien, en réalité, qu'il aboutit à une révolution, et suscite le romantisme. Nous y avons déjà rencontré bien des choses qui étaient comme la préparation d'un avenir nouveau. Voici un écrivain qui semble se détacher tout à fait du passé. Bernardin de Saint-Pierre tient à Rousseau : mais il lui tient par tout ce qui séparait Rousseau de Voltaire et de l'école classique, par tout ce qui faisait de Rousseau l'ancêtre du romantisme. Bernardin de Saint-Pierre nous porte au point même où nous rencontrons Chateaubriand.

# 1. L'ORIGINALITÉ DE B. DE SAINT-PIERRE.

Ceux qui se figurent Bernardin de Saint-Pierre t d'après ses œuvres, se le représentent comme un suave bonhomme, au sourire angélique, à l'œil humide, les mains toujours ouvertes pour

1. Biographie: Bernardin de Saint-Pierre naquit au Havre en 1737. Élève de l'École des ponts et chaussées, dès son premier emploi il se fait destituer pour son insubordination et sa susceptibilité. Il va servir a Malte, puis en Russie, d'où il passe en Pologne, manque d'aller en Sibérie, revient en France assièger le ministère de solli-

bénir : c'était un nerveux, inquiet, chagrin, pétri de fierté et d'amour-propre, ambitieux, aventureux, toujours mécontent du présent, et toujours ravi dans l'avenir qui le dégoûtait en se réalisant, un solliciteur aigre, que le bienfait n'a jamais satisfait, mais a souvent humilié, un égoïste sentimental, qui aimait la nature, les oiseaux, les fleurs, et qui a sacrifié à ses aises, à ses goûts, les vies entières des deux honnètes et douces femmes qu'il épousa successivement : il accepta ces dévouements béatement, sereinement, comme choses dues, sans un mouvement de reconnaissance, sans même les apercevoir. Jamais caractère d'écrivain ne fut plus en contradiction avec son œuvre.

Et cependant cette œuvre s'explique par son caractère. La société le froisse : il se rejette vers la nature. Il la regarde et l'interprète selon le besoin de son cœur; il y réalise son rêve d'ordre, d'harmonie, de bonté universelle, que la société avait trompé. Le malheur, c'est que le pauvre homme veut expliquer la nature sans être savant, et en se passant de la science. A chaque page des Études de la nature, son ineptie scientifique éclate : il n'y a que lui qui à cette date puisse douter de la puissance des méthodes. Il n'y a que lui aussi qui puisse trouver des arguments en faveur du mouvement du soleil autour de la terre. Il est désolant de suffisance sentimentale, quand il rejette sans la comprendre la théorie du renslement de la terre vers l'équateur, et rend compte du flux et du reflux, ou du déluge, par la fonte des glaces polaires. Compagnon des dernières promenades de Rousseau, il répète les lecons de son maître comme un élève inintelligent. Cette haute doctrine de la Providence que Rousseau avait relevée, Bernardin de Saint-Pierre la compromet dans de ridicules applications, dans des raisonnements niais. Tout l'univers est une machine artistement montée par la Providence pour procurer le bien-être de l'homme : ce ne sont qu'harmonies, concerts, convenances, consonances, prévoyances, sans parler des compensations qui sont encore des

citations. Toute sorte de plans politiques l'occupent, il envoie mémoires sur mémoires aux ministres, sans oublier les mémoires de ses services et de ses droits, se fâche des gratifications pécuniaires qu'en lui accorde, et les empoche après s'être fâché. La misère le déride à écrire : son Voyage à l'île de France (1773), ses Études de la nature (1784) le font célèbre, et Louis XVI le nomme Intendant du Jardin des Plantes. La Révolution lui enlève ses places et ses pensions : elle en fait un professour a l'École Normale. Napoléon et le roi Joseph lui rendent plus qu'il n'a perdu, Marié deux fois, père d'un Paul et d'une Virginie, il jouit de sa gloire aussi paisiblement que son caractère quinteux le lui permet. Il meurt en 1814, à Éragny-sur-Oise, où il avait sa campagne.

Éditions: Œuvres completes, 1813-1820, 12 vol. in-12; 1833, 2 vol. in-8. Correspondance, 4 vol. in-8, 1826. — A consulter: Arvède Barine, Bernardin de Saint-Pierre, Coll. des Gr. écrivains français, in-16, 1891; F. Maury, Étude sur la vie et les œuvres de Bernardin de Saint-Pierre, 1892; Souriau, Bernardin de Saint-Pierre, 1905; Ruinat de Gournier, Amour de philosophe, 1905.

convenances, et des contrastes qui sont des harmonies. Savez-vous pourquoi la Providence a mis les volcans au bord des mers? « Si la nature n'avait allumé ces vastes fourneaux sur les rivages de l'Océan, ses eaux seraient couvertes d'huiles végétales et animales... La nature purge les eaux par les feux des volcans... Elle brûle sur les rivages les immondices de la mer. » Savez-vous pourquoi « la vache a quatre mamelles quoiqu'elle ne porte qu'un veau et bien rarement deux »? Non? le voici : « Parce que ces deux mamelles superflues étaient destinées à être les nourrices du genre humain. » Vous doutiez-vous que « la nature oppose sur la mer l'écume blanche des flots à la couleur noire des rochers, pour annoncer de loin aux matelots le danger des écueils 1 »? Ceci est exquis : « Les insectes qui attaquent nos personnes mêmes, quelque petits qu'ils soient, se distinguent par des oppositions tranchées de couleur avec celle des fonds où ils vivent! » Louange au Seigneur qui fait vivre la puce noire sur la peau blanche, pour être plus aisément attrapée!

A Rousseau encore, Bernardin de Saint-Pierre a pris sa philosophie sociale, dont les effusions, mélées sans cesse aux descriptions de la nature, font des Études un étonnant chaos. Mais là encore l'essentielle imbécillité de ce disciple apparaît : c'est un Rousseau affadi, radotant, affecté d'une sécrétion surabondante des glandes lacrymales. Pour lui, athées, riches, savants, ces trois termes se tiennent; et c'est l'égoïsme des privilégies qui a inventé les idées impies de force centripete ou centrifuge. La clef de la méthode scientifique, c'est la maxime: fuites fortune. Jamais la haine de l'inégalité sociale, du luxe, de l'aristocratie, l'amour de l'humanité, des humbles, de la simplicité, l'enthousiasme de la vertu n'ont revêtu des formes plus faussement, plus béatement, plus niaisement attendries : dès qu'on regarde la pensée de ce pauvre homme, hélas! le mot niais est celui qui revient toujours à nos lèvres. Le malheureux! il est responsable en grande partie du cours qu'a pris pendant vingt ou trente ans la religiosité excitée puissamment par Rousseau. C'est lui qui a créé les symboles de la religion philosophique, le culte laïque des grands hommes et des bons hommes, dont un Élysée national rassemblerait les cendres, les bustes, les monuments à côté des bienfaiteurs du genre humain, y seraient recus le laborieux pêcheur et le charbonnier vertueux. C'est lui qui a placé au milieu d'une pelouse, dans une île, agréable, un temple en forme de rotonde, entouré de colonnes dédié à l'amour du genre humain, et tout enguirlandé d'inscriptions

<sup>1.</sup> Étude X, passim.

morales <sup>1</sup>. Soyons juste pourtant : il a demandé des arbres sur nos boulevards, et de la musique pour les aliénés.

A travers l'incohérence et la puérilité des Études de la nature, on y découvre la matière d'un chef-d'œuvre, qui s'est fait : le Génie du christianisme. Lisez dans l'Étude onzième une page sur les migrations des animaux <sup>2</sup> : vous verrez où Chateaubriand a pris la méthode et l'idée de son livre. Parcourez ces titres : du Merveilleux — Plaisir du mystère — du Sentiment de lu mélancolie — Plaisir de la ruine — Plaisir des tombeaux — Plaisir de lu solitude; vous vous demanderez ce que Chateaubriand a trouvé <sup>3</sup>. Il n'a eu à trouver que l'idée très simple, l'idée de génie par laquelle la niaiserie philosophique est devenue efficace et profonde.

Bernardin de Saint-Pierre a encore ceci de commun avec Chateaubriand, que sa puissance de retenir et de renvoyer les images dépasse infiniment sa capacité de comprendre et de rendre les idées. Ce piteux philosophe est un grand peintre. Si on ne lit ses Études de la nature que pour y chercher de pures notations d'impressions sensibles, des images de sons, de couleurs, de mouvements, on sera souvent charmé. Il explique ridiculement la création : mais il a bien regardé les créatures. Et il nous habitue à les regarder. Prises comme enseignement d'art, ces études sont étonnantes par la justesse des indications qu'elles donnent sur les formes que l'univers offre pour matière à l'artiste. Ses descriptions ont cette précision serrée des détails qui en révèle l'origine : elles s'appuient sur une sensation première, qui se réveille sans être affaiblie ni déformée. Il a dans l'oreille les forèts agitées par les vents, dans l'ail les nuages colorés des tropiques. Ses tempêtes 4 sont d'un rendu étonnant : tel sifflement du vent, tel craquement du mât, tel aspect, telle hauteur, telle écume des vagues, telles formations ou fuites de nuages, telle rougeur ou noirceur du ciel. tout est relevé, évalué, déterminé. Le bonhomme a disparu, avec son optimisme, son humanité et sa Providence: il n'y a plus qu'un artiste en face de la nature.

Sans y penser il nous achemine vers une révolution du langage: car il lui faut des mots propres, des mots techniques, les seuls équivalents à ses sensations et significatifs de leurs objets <sup>5</sup>. Il n'hésitera pas à nommer les convolvulus, les scolopendres, les champignons, les francolins, les oies sauvages, les palétuviers, les cocotiers, les calebassiers, les ètres les plus humbles et les plus yulgaires, les

<sup>1.</sup> Étude XIII.

<sup>2.</sup> Éd. de 1833, t. I, p. 364.

<sup>3.</sup> Étude XII.

<sup>4.</sup> Lettres; Voyage à l'île de France; Études de la nature; Paul et Virginie.

<sup>5.</sup> Étude I, le Fraisier; Étude X, la Tempête.

plus étranges et les plus inconnus du monde végétal et du monde minéral. Aux épithètes littéraires qui qualifient, il substituera l'épithète pittoresque qui montre : il nous fait voir l'ouara rouge et noir au milieu du « feuillage glauque des palétuviers », le savia jaune et gris perché sur le poivrier aux fleurs ternes, dont il mange les graines 1. La langue des couleurs est très riche chez lui : il ne nous donne pas simplement du rouge, comme la plupart des écrivains avaient fait avant lui; mais il a toute une gamme de rouges: incarnat, ponceau, carmin, pourpre, vermillon, corail. Il a plusieurs jaunes aussi : jaune soufre, jaune citron, jaune d'œuf, orangé, safran, or, etc. Lisez le chapitre des couleurs 2 : il v décrit des positions et des rapports de tons dans un lever ou un coucher de soleil, des colorations de nuages, blanc sur blanc, ombres sur ombres, avec une exactitude qu'envierait un peintre. J.-J. Rousseau voyait le ciel bleu, comme tout le monde : Bernardin de Saint-Pierre v a trouvé du vert, même « sur l'horizon de Paris », par une « belle soirée de l'été ».

Voilà les vraies découvertes qu'il a faites, et pour lesquelles la littérature lui est redevable. Du sentiment de la nature introduit par Rousseau, il nous fait passer à la sensation de la nature, à la pure sensation saus mélange d'idées ni même de sentiment. De la poésie il nous mène à la peinture, et il tente une hardie transposition d'art : il rend avec les moyens de la littérature, avec des

mots, des effets qui semblaient exiger la couleur.

#### 2. PAUL ET VIRGINIE.

L'œuvre la plus populaire de Bernardin de Saint-Pierre est Paul et Virginie<sup>3</sup>. C'est la même puérilité de philosophie que dans les Études de la nature, avec une psychologie étonnamment courte. Deux enfants s'aiment ingénument depuis leur naissance. Ignorants et pauvres, loin de toute civilisation, sans contact avec la société, affranchis des usages tyranniques, des préjugés corrupteurs, des faux besoins, des vaines curiosités, ils sont heureux et vertueux. La société les sépare: Virginie est appelée en France par une parente riche, donc égoïste. Notre monde effraie, dégoûte sa pauvre àme: elle revient, et meurt dans un naufrage, sous les yeux de Paul. Paul et les deux mères meurent bientôt. Nul enjolivement, pas d'esprit, pas d'intrigue, pas de peinture de mœurs. Une promenade de Paul et Virginie, une averse torrentielle, la

<sup>1.</sup> Étude XI.

<sup>2.</sup> Ce chapitre étonuant et alors absolument original est dans l'étude X. 3. G. Lauson, Un manuscrit de Paul et Virginie, Revue du Mois, 1908.

crise du départ, la tempête où se perd le Saint-Géran : voilà les événements et les ressorts de l'émotion.

Le cadre est séduisant : c'est la nature des tropiques avec sa richesse éclatante et ses étranges violences. Deux ou trois paysages de l'Île de France, deux ou trois états du ciel : rien de plus, et cela suffit. Pas de rhétorique, mais un impressionisme sincère et puissant. Des mots propres, inouïs, bizarres, palmistes, tatamaques, papayers, dressent devant les imaginations françaises toute une nature insoupçonnée et saisissante. A peine quelques fausses notes que la sentimentalité philosophique du temps ne remarquait pas : « les pâles violettes de la mort se confondaient sur ses joues avec les roses de la pudeur ». Ailleurs « ces paisibles enfants de la nature » sont des singes qui se balancent dans les hauts cocotiers. Rousseau nous montrait Montmorency, la Savoie, la Suisse : une nature connue et familière. Ici, nous sommes dépaysés: et l'étrangeté de ce monde exotique a une force particulière pour exciter en nous le sentiment des beautés naturelles.

L'effet de ce petit roman fut immense en 1787. Les beaux esprits avaient bàillé quand l'auteur l'avait lu chez Mme Necker: ils ne comprenaient pas qu'ils étaient dépassés. Sur le monde malade d'un abus d'esprit, lassé de la vie la plus artificielle qui fut jamais, disposé déjà par Jean-Jacques à goûter le sentiment plus que la pensée, cette églogue rafraichissante tomba. L'innocence naïve, la nature sauvage, cela reposait du raffinement extrême des idées et des mœurs; cela remplissait le vide secret, consolait le profond ennui des cœurs.

Nous en rabattons un peu aujourd'hui. L'églogue paraît mince ct fade. Il ne faut pas comparer ce couple de Paul et Virginie aux amoureux de Dante ou de Shakespeare, à Paolo et Francesca, à Roméo et Juliette. Cependant Bernardin de Saint-Pierre a créé deux types, qui vivent : ce n'est pas peu sans doute. Ce ne sont pas deux caractères, ce sont deux noms, quelques sentiments élémentaires, simples, larges, plus rêvés qu'observés, quelques attitudes gracieuses ou touchantes; c'est un doux et triste songe d'amour pur, par lequel l'humanité se repose des réalités rudes. Paul et Virginie sont d'irréelles et suaves figures de poème; un sentiment élégiaque et lyrique les a créées. Ils sont de la famille des ètres que créeront Chateaubriand, Byron et Lamartine. Mais ils sont tout détachés de l'auteur qui les a formés, indépendants aujourd'hui de sa certaine personnalité, élevés à l'infinie réceptivité des légendaires symboles Et ensin, grande nouveauté, ils sont très sensiblement concus selon un idéal précis de beauté formelle: nous verrons bientôt d'où cette influence féconde a soufslé.

Voilà comment Bernardin de Saint-Pierre a puissamment con-

tribué chez nous au renouvellement de la littérature. L'insignifiance de l'idée fait ressortir plus fortement l'impression poétique ou pittoresque. Avec une philosophie moins niaise, il représenterait moins bien un moment décisif de l'évolution du goût en France 1.

1. Bethardin de Saint-Pierre a inventé la mer. Elle n'avait pas sa place encore dans la intercture trançaise, a part quelques vers de Saint-Amant. Elle fait une entres transphale par le Voyage à l'île de France et par Paul et Virginie.

Byron, en Angleterre, n'est venu qu'un quart de siècle plus tard.

Vers le meme temps, Ramond découvrait la grande montagne, la beaute des hantes cimes mes, la poesie des glaciers et des neiges eternelles (W. Coxe, Voyage en Saisse, trad, par Ramond de Carbonnières, 1789; Observations faites dans les Pareners, 1789; Voyage au Mont Perdu. 1861 Cf. J. Reboul, Ramond, 1910). Senancoire ensule, dans son Obermana, acheva d'initier la litterature a ces tableaux (17º éd., 1922).

### CHAPITRE II

#### SIGNES DE LA PROCHAINE TRANSFORMATION

Préparation du romantisme dans la littérature : sensation, sentiment; thèmes lyriques. — 2. Préparation du romantisme dans la société. Types d'âme romantique : Mlle de Lespinasse. Mme Roland. — 3. Obstacles au renouvellement de la littérature : le monde, le goût, la langue. Exemple de Ducis.

Bernardin de Saint-Pierre nous introduit au romantisme. Tout le siècle est prèt avec lui, semble-t-il. Et cependant trente ans encore s'écouleront après *Paul et Virginie* (1787); une grande intelligence et un génic supérieur, Mme de Staël et Chateaubriand, se dépenseront sans que l'on aperçoive encore le port où l'on paraissait toucher. D'où vient cette suspension du mouvement, cette lenteur d'éclosion des germes?

# 1. TENDANCES NOUVELLES DE LA LITTÉRATURE.

Mais d'abord ces germes existaient-ils bien? Nous n'en douterons pas si nous ramassons sous nos yeux tous les indices de renouvellement prochain que la littérature et la société nous présentent.

Le genre en apparence le plus conservateur, le plus lié par les traditions et les règles, c'est le genre dramatique. Regardez; de toutes parts la forme classique craque, et ne se soutient plus. De toutes parts, elle est en contradiction avec l'esprit qui l'emploie. Un goût singulier de représentation des choses sensibles, concrètes, particulières s'y insinue. On ne peut plus supporter les spectateurs sur la scène ': et cette scène rendue libre appelle l'action, le

<sup>1.</sup> Le comte de Lauraguais donne 20 000 livres aux comédiens en 1759, pour qu'ils renoncent à placer des spectateurs sur la scène.

décor, la figuration. De l'Opéra et de la Foire, le souci de la mise en scène, des accessoires exacts et pittoresques, gagne la Comédie-Française : les princesses grecques quittent leurs paniers, les héros romains rejettent leurs perrugues. Mlle Clairon, qui montre Électre en haillons, frave la voie à Talma, qui, au début de notre siècle, fera Cinna « laid comme une statue antique ». Regardez les costumes des méchants drames qu'on joue dans les dernières années de l'ancien régime : une curiosité réaliste s'y fait sentir : vovez notamment Préville en menuisier travaillant à son établi 1. Lisez les indications si précises, si détaillées des drames de Diderot et de Beaumarchais: il y a là des effets tout extérieurs qu'on n'a pas dépassés. Nous ne sommes pas même encore arrivés à cette suppression de l'entr'acte, que Beaumarchais tentait pour la confinuité de l'illusion. Comme avec cela l'action se complique, se charge d'incidents, elle se ramasse plus difficilement dans un seul lieu, en un seul jour. Beaucoup d'œuvres sont librement ordonnées selon les nécessités locales du sujet : ainsi le Barbier et le Mariage. Il est impossible que les unités continuent à tyranniser notre théâtre : la mise en scène, la structure des pièces, la curiosité physique des spectateurs réclament des cadres moins étroits. Même la forme du vers est menacée : la comédie, le drame l'abandonnent; on tente la tragédie en prose. Les sujets se renouvellent : l'histoire de France, les histoires modernes s'emparent de la scène; et ces sujets ne se contentent pas d'un vague décor sans caractère; ils amènent infailliblement le pittoresque exact, les essais de restitution historique dans la composition littéraire et dans la représentation théâtrale.

Partout l'éveil des sens se fait sentir dans notre littérature jusquelà tout intellectuelle. Le roman se charge d'impressions, de descriptions du monde extérieur; il substitue les silhouettes aux types, il indique les formes, les milieux, les fonds. Jean-Jacques fait de la beauté des campagnes, des bois, des cieux, un des objets nécessaires de l'art littéraire. Diderot abat la barrière qui séparait la peinture, l'architecture de la littérature; il fait des œuvres des artistes une matière d'activité et de plaisir littéraires. Les littérateurs hantent les peintres, les sculpteurs, les architectes; les uns et les autres font échange de pensées, de goût, d'idéal <sup>2</sup> Les littérateurs même seront au premier rang dans les vives polémiques auxquelles donneront lieu les Bouffons d'abord, et plus tard la riva-

<sup>1.</sup> A consulter · A. Guillaumot fils, Costumes de la Comédie-Française, album in-fol. 1884.

<sup>2.</sup> Lettre de Voltaire au comte de Caylus sur Bouchardon; Correspondance de Diderot et de Falconet.

lité de Gluck et de Piccinni. De ces commerces tend à se dégager une esthétique générale, qui rétablira la littérature au nombre des arts.

Dans le même sens agit l'influence de la littérature anglaise, fortement physique et réaliste. Mais elle est sentimentale aussi et lyrique, et par là, comme la littérature allemande, elle correspond à des caractères nouveaux que notre littérature est en train de développer. Depuis La Chaussée, mais surtout depuis Diderot et Rousseau, les types littéraires ont changé : d'actifs, raisonneurs, et conscients, ils sont devenus sentimentaux, imaginatifs, enthousiastes, mélancoliques. L'écrivain lui-même renonce aux exactes et fines analyses : il déborde de sensibilité comme ses personnages, il s'abandonne à des transports délirants; son inspiration est fiévreuse, troublée, intempérante. On ne recherche plus la connaissance par la raison, mais la jouissance par le sentiment. Et l'on identifie par surcroit la vérité avec le désir ou l'amour. L'écrivain prend sa règle dans son tempérament personnel. Nous avons vu que la littérature, chez Diderot, chez Rousseau, chez Bernardin de Saint-Pierre, devient décidément individualiste : faut-il rappeler que Voltaire même, dans sa forme classique, est constamment tyrannisé par son individualité, que ses théories religieuses et politiques tiennent aux plus secrètes inclinations de son moi, et qu'enfin il n'a pas craint d'appliquer la grave, l'impersonnelle tragédie à la représentation de sa personne, de son ménage et de ses goûts? Nous avons vu avec Diderot, avec Rousseau, les thèmes lyriques se constituer : les caractères propres du romantisme, l'infini des aspirations et des lamentations, le goût des larmes, des ruines, de la tristesse et de la mort, la recherche des contrastes touchants ou terribles, tout cela apparaît entre Rousseau et Volney 1.

Enfin quel mot décisif que ce cri de Beaumarchais : « Si quelqu'un est assez barbare, assez classique...! »

### 2. TENDANCES NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ.

Et la société est en parfait accord avec la littérature. Sous sa brillante surface, ce monde est triste. Il s'est trompé quand il a cru s'assurer le bonheur par la morale facile. Il a permis avec une douce indulgence la libre poursuite du plaisir sensuel, sous

<sup>1.</sup> Le comte de Volney (1757-1820), donne en 1791 les Ruines; mélange singulier de philosophisme (haine des tyrans et des prêtres; foi au progrès et à la raison) et de notation pittoresque des choses extérieures (costumes, mœurs, traits locaux, etc.).

la seule condition de respecter les convenances sociales, du reste singulièrement élargies; et voici que de la sensation physique toute pure, dans laquelle il avait simplifié l'amour, est sortie la satiété; la vanité même, par où on en relevait la saveur, n'a pas suffi à dissiper l'impression de langueur accablante, d'écœurante monotonie, que dépose à la longue dans les cœurs le libertinage du siècle. Par un chemin tout opposé, par l'intensité de la vie intellectuelle, on est conduit au même point. Un amour profond de la vérité, une noble foi dans la raison et dans la science soutiennent les savants adonnés aux plus âpres études. En ce temps-là même, les hommes qu'anime le véritable esprit scientitique embrassent avec bonheur les objets de leur pensée, fussentils bien creux et chimériques : un Dalembert, un Condorcet se satisfont par leur pensée. Mais le monde dont l'inquiète analyse est excitée par la vaine peur de paraître dupe, qui dissout par jeu la foi, l'autorité, la tradition, et ne tend qu'à mouvoir son intelligence, sans poursuivre de solides ou bienfaisants résultats, le monde s'épuise dans la continuité de l'action intellectuelle, sans but et sans passion. Les étincelantes conversations qui éblouissent par le dehors ne laissent au fond de l'âme qu'une désespérante sensation de vide et d'inutilité. Cette spirituelle société meurt de sécheresse et de froid : le trop d'esprit la tue. De là la maladie mondaine du siècle : l'ennui. On ne sait où se prendre. Un triste « A quoi bon? » monte aux lèvres à tout propos.

Où chercher le remède? Des la fin du règne de Louis XIV, quelques fines natures l'ont entrevu La vie sensuelle et la vie intellectuelle ont besoin d'ètre illuminées, réchauffées par la participation du cœur. L'intérèt sentimental qu'on prend aux choses, voilà le bonheur. Ainsi s'oriente le monde vers la « sensibilité », vers l'idée d'abord et le désir, peu à peu vers la réelle capacité des plaisirs du sentiment. L'imagination développe, multiplie, amplifie les impressions de l'àme et leurs résonances. Si bien que cette société, la plus intelligente, la plus sceptique, la plus raisonnable qui ait jamais été, finit dans les mélancolies sans cause et les espoirs sans mesure, dans les vagues attendrissements et les transports effrénés: elle ne croit plus au merveilleux de la religion; mais Cagliostro la séduit, et elle court au baquet de Mesmer. Elle a soif de mystère et d'infini. Alors commence le règne de la musique, où l'on savoure le maximum de puissance émotionnelle uni au

minimum de détermination intellectuelle.

Quelques types mondains nous représentent très nettement la transformation intime des âmes.

Mme du Deffand, qui a connu toutes les excitations de la vie sensuelle et de la vie intellectuelle, agonise dans l'ennui le plus aigu, le plus douloureux dont jamais âme humaine ait été torturée. Elle redouble son mal en l'analysant, elle en trouve la formule : c'est la privation du sentiment, avec la douleur de ne pouvoir s'en passer. Elle a trouvé le remède aussi : dans l'extrême vieillesse, elle apprend à aimer, à pleurer; elle guérit l'ennui par la souffrance. Dans la crise salutaire de sa vie, la littérature ne fut pour rien. Profondément indifférente à toutes ces œuvres de l'esprit français qui ne parlaient qu'à son esprit, secouée par instants et réveillée au contact de Shakespeare, elle a le goût incurable cependant: son intelligence n'est ouverte qu'à Voltaire. La vie seule l'a renouvelée et guérie. Elle a senti d'abord le besoin d'être aimée; puis elle a aimé, d'un amour absurde, ridicule, tourmenté; toutes les sécheresses de son cœur se sont fondues : jamais elle n'a plus vécu, et plus délicieusement, que depuis qu'elle est hors de la raison, hors de toutes les convenances, depuis qu'elle a ouvert en elle d'intimes sources de tendresse et de douleur.

Il n'y a de salut que dans l'amour, et dans l'amour-passion. Cette conclusion, où Mme du Deffand n'arrive que péniblement, par une affection sénile, Mlle de Lespinasse s'y réfugia de bonne heure. Elle ne laissa point dessécher son ame de feu dans les bienséances mondaines, ni dans l'exercice intempérant de l'esprit. « Il n'y a que la passion, disait-elle, qui soit raisonnable. » Et il n'y avait que l'infini qui la satisfit : « Je n'aime rien de ce qui est à demi, de ce qui est indécis, de ce qui n'est qu'un peu. » Elle manifesta magnifiquement l'essentiel idéalisme de l'amour, par la disproportion de ses inassouvibles passions aux éphémères ou médiocres objets qui en étaient l'occasion. Quand elle eut perdu M. de Mora, quand elle eut mesuré M. de Guibert, l'univers, l'art, pas même la musique n'offrirent rien à son àme qui la contentât; elle ne sentit plus de raison de vivre, et elle aima la mort. « J'ai souffert. J'ai haï la vie; j'ai invoqué la mort; mais, depuis le bûcheron, elle est sourde aux malheureux; elle a peur d'être encore repoussée. Oh! qu'elle vienne! et je fais serment de ne pas lui Jonner de dégoût, et de la recevoir au contraire comme une libératrice 1. » Ne voyons-nous pas se former dans les cœurs et déborder sur les lèvres les sentiments romantiques, le lyrisme éperdu de l'amour ou du désespoir? L'amour et la mort, c'est le thème que Leopardi, que Musset chanteront : Mlle de Lespinasse l'a vécu. Les Ames aussi élevées, aussi désespérées sont rares. Mais de tous les côtés nous rencontrons les dispositions enthousiastes ou rêveuses, le bouillonnement sentimental du désir ou de la tristesse, je ne

sais quelle inquiète projection des sentiments intérieurs sur l'univers environnant.

Une petite bourgeoise qui demeure sur le quai, au coin du Pont-Neuf, se met à sa fenêtre au soleil couchant: « On eût dit, écrit-elle à une amie, que le roi du jour, descendu de son char derrière ces hauteurs, avait laissé suspendu au-dessus d'elles son manteau de couleur rouge et orangée. Cette couleur enflammant un large espace de la voûte céleste allait s'affaiblissant par degrés insensibles jusqu'à ce point de l'orient, où elle était remplacée par la teinte sombre des vapeurs élevées, qui promettaient une rosée bienfaisante ¹. » Et la même, de sa petite chambre, écrivait encore : « Alexandre souhaitait d'autres mondes pour les conquérir : j'en souhaiterais d'autres pour les aimer ² ». Qui croirait qu'on attendra encore près d'un demi-siècle pour que Lamartine,

Hugo, Musset répondent à cette voix?

Et voici le prince de Ligne écrivant à une marquise française : d'un haut promontoire de la Crimée, le soir, il regarde la mer immobile, il reporte sa pensée sur tous les hommes, tous les peuples qui sont venus par cette mer, ont passé sur cette côte, ont vécu dans ces villes dont il vient de fouler les ruines. Il se demande ce qu'il est, où il va, le but et la fin de son agitation. Il voit tous les ravages du temps dans les œuvres et dans les cœurs des hommes. «Je juge le monde et le considère comme les ombres chinoises... Je pense au néant de l'ambition. » Et la nuit descend, enveloppant le songeur; les Tartares font renrer leurs moutors; une voix tombe du haut minaret : recueillant ses pensées, l'homme s'enfonce dans la nuit sur un cheval tartare 3. Qui reconnaîtrait là l'aimable héros de salon que fut le prince de Ligne? Cette lettre, où l'émotion intime s'encadre dans une vision de paysage, c'est une méditation lyrique.

### 3. OBSTACLES AU RENOUVELLEMENT LITTÉRAIRE.

Quels furent donc les obstacles qui, en dépit de toutes ces dispositions et de tous ces indices, retardèrent l'évolution de la littérature et la constitution d'un art nouveau? Ces obstacles, c'étaient le monde, le goût, la langue.

Le monde ne peut subsister sans les convenances; les convenances interdisent la libre expansion de l'individualité; l'émotion

<sup>1.</sup> Lettre du 6 juillet 1776 à Mlle Cannet.

<sup>2.</sup> Lettre du 9 mai 1774 à Mlle Cannet.

<sup>3.</sup> De Parthenizza, à la marquise de Coigny.

intense, l'émotion sincère est de mauvais ton. Ne pas se distinguer, voilà la règle suprême. Or individualité, intensité, sincérité, distinction (au sens étymologique, et non au sens mondain), tout cela, c'est où l'on tend; et, si l'on y arrive, ce sera la défaite, même la fin du « monde ».

Le goût est fixé par des règles traditionnelles, qui sont concertées pour l'expression des idées, pour la facilité de l'analyse, du raisonnement, pour l'acquisition de la connaissance abstraite. Les règles barrent le passage à la sensation, l'excluent de l'œuvre littéraire. Elles ne reçoivent le sentiment, la passion que comme objet d'étude analytique. Elles imposent des formes fixes, rigides, immuables, à la matière dramatique ou poétique, et nul n'a droit de s'affranchir des procédés connus, de renoncer aux moules usés, aux répliques sans fin des mêmes modèles : le monde a adopté les règles et en fait une partie intégrante de ses convenances.

Enfin la langue des livres et des salons est un système délicat de signes aptes à représenter des idées; elle est indigente de formes figuratives des choses concrètes, vide de propriétés évocatrices des émotions. Elle est exacte, sèche, fine, agile, incolore. Elle est réfractaire à la poésie, tout au plus susceptible d'éloquence. Dès qu'on veut l'employer à représenter des sensations, des passions, plutôt que des idées, des impressions plutôt que des déductions, elle sonne faux; elle se tend, et craque; elle se boursoufle, et bâille. Elle ne peut éviter l'emphase. Elle ne sert qu'à l'analyse : ses qualités les plus exquises la rendent impuissante aux synthèses.

Pour que le renouvellement de la littérature s'accomplisse, il faudra que la vie mondaine disparaisse, que les règles soient

détruites, que la langue soit bouleversée.

N'avons-nous pas vu Rousseau, en qui est la source du romantisme. pénétrer plus profondément dans les âmes qui vivent hors du monde, comme Mlle Phlipon? Dans le monde, il faut des âmes d'exception, et de rares passions, pour forcer l'obstacle qu'il oppose : le cas de Mlle de Lespinasse est unique. Lisez la lettre du prince de Ligne que je résumais tout à l'heure; et vous verrez comment l'habitude des relations mondaines, de la pensée abstraite, du langage élégant et analytique a dégradé l'admirable thème lyrique que la disposition momentanée de son âme lui avait ouvert. Mme du Deffand n'a jamais pu se défaire de sa lucidité cruelle. de son spirituel sang-froid d'intelligence, de son sec, conscient et critique langage. Voltaire est resté d'un bout à l'autre du siècle le grand, l'incomparable poète, le modèle unique et inimitable. Ceux qui méprisent l'homme, ceux qui contestent la doctrine, ceux que Rousseau ensièvre, tous sont unanimes à répéter avec Mirabeau : « Voltaire fut au théâtre un génie de premier ordre, dans tous ses vers un grand poète ». Et le type de la poésie voltairienne, avec les règles et la langue qu'elle impliquait, pesait sur la littérature, scrupuleusement maintenu par l'opinion du monde, bien qu'en contradiction avec ses secrètes aspirations.

Voltaire mort et devenu l'intangible idéal, l'abbé Delille représenta la plus haute forme du génie poétique que le public fût capable de concevoir. Le cruel abbé! son implacable esprit réduisait à la connaissance abstraite toutes les occupations de la vie. tous les produits de l'industrie ou de la nature, tous les êtres de la création. Il était didactique et descriptif à jet continu : et il a réussi à exprimer les notions de toutes les choses sensibles, sans en avoir ni en donner peut-ètre une seule fois l'impression. Il a mis toutes ces notions en vers réfléchis, exacts, ingénieux, froids, il a su par ses épithètes et ses périphrases prévenir en nous toute velléité de sensation, et nous retenir aux idées sans jamais atteindre la nature. Le triomphe de son art, c'est l'expression indirecte qui oblige l'esprit à résoudre une petite équation; il n'est suggestif que de signes, qu'il s'agit de substituer à d'autres par une rapide opération, pour déterminer la valeur intelligible du vers ou de la phrase. Et ce bel esprit qui n'a jamais su faire que des inventaires ou des catalogues, à sa mort mit la France en deuil : ses funérailles furent une apothéose, et l'on croyait enterrer avec lui la poésie!

Un écrivain, à la fin du xvur siècle, nous aide à mesurer de quel poids le monde, le goût et la langue pesaient sur les esprits. Jamais génie ne fit un plus triste naufrage que le bon Ducis! Il avait l'àme idyllique et héroïque, tendre et enthousiaste. Delille ne le satisfaisait pas : il ne lui rendait pas « le charme de la nature qui est à elle, et que tout l'esprit du monde ne peut saisir ». Shakespeare l'enchantait, le vrai Shakespeare, et tout Shakespeare. Eh bien! il n'a pas pu, pas su rendre les impressions de son âme, les conceptions de son esprit, emprisonné qu'il était dans le respect des convenances, des règles et du style. Il nous fait rire quand il nous parle des « jeux de tonnerre », unis aux « jeux de flûte » dans son « clavecin poétique », ou de « ce je ne sais quoi d'indômpté » qui soulève son âme honnête : il ne se flattait pas pourtant; mais il ne s'est pas répandu dans son œuvre. Il nous apparaît vaguement confondu dans la troupe des versifica-

<sup>1.</sup> J.-F. Ducis (1733-1816), fit jouer Hamlet, en 1769; Roméo et Juliette, en 1772; Macheth, en 1784; Othello, en 1792; Abufar, en 1795. Il eut en horreur les scènes sangiantes de la Révolution. Il refusa sous le Consulat une place de sénateur, et sous l'Empire la Légion d'honneur. « Je suis catholique, poète, républicain et solitaire, disait-il : voila les éléments qui me composent et qui ne peuvent s'arranger avec les hommes en société et avec les places. » — Œurres, Paris, 1827, 6 vol. in-18,

teurs, à peine distinct par un air original de bonté attendrie, sans emphase et sans fadeur : voilà pour ses poésies; pour son théâtre,

il ne s'est sauvé de l'oubli que par le ridicule.

Il a rogné les drames de Shakespeare avec d'impitoyables ciseaux sur le patron de Voltaire : il y a retaillé des tragédies à la française, creuses, sentencieuses, sentimentales, avec tous les agréments traditionnels, billets, travestis, méprises, conspirations, songes, confidents. Ophélie est une princesse de tragédie, fille de Claudius, afin que l'amour et la nature déchirent le cœur du sensible Hamlet. Un banal édit forme un obstacle pour séparer les deux amants, avant les révélations du spectre. Plus de comédiens, bien entendu, et plus de pantomime : presque plus de monologue; à peine quelques traits de cette admirable méditation surnagent. Plus de fossoveurs ni de cranes. Au dénouement, une sédition où Hamlet tue Claudius : et Gertrude se tue, pour éviter un parricide au sympathique jeune premier. Et Roméo! Plus de frère Laurent, plus d'alouette aussi : en revanche Dante est appelé à corser Shakespeare : Montaigu en prison dévore ses quatre fils! Juliette et son Roméo sont un couple quelconque, des amis d'enfance; Roméo élevé près de Juliette sous un faux nom : et quand nous le voyons, le doux, le tendre, le poétique enfant de Shakespeare est un « guerrier redoutable », un général vainqueur, enfin l'insipide héros cent fois revu. Il semble même que nous rétrogradions à Timocrate : Roméo, en sa vraie qualité de Montaigu. tue le fils de Capulet, et Capulet, pour venger son fils, s'adresse à Roméo, son fils adoptif sous le nom de Dolvedo. Voltaire ici est dépassé. Voici lady Macbeth : elle s'appelle Frédégonde. Selon la poétique établie depuis Crébillon, Malcolm, fils de Duncan, est cru fils d'un simple montagnard. Pas de sorcières, sauf dans une timide variante. Othello s'expédie en vingt-quatre heures. Othello et Hédelmone (nom plus classique sans doute que Desdémone) ne sont pas mariés. Un amoureux qui a en effet des entretiens secrets avec Hédelmone donne de la jalousie à Othello : l'action est réduite à une rivalité d'amour, et l'intrigue est un long quiproquo, comme dans Zaire. Iago, ce terrible Iago que Ducis admirait, a disparu. Le teint d'Othello est éclairci. Plus de mouchoir, mais un billet. Un noble poignard remplace le trivial oreiller. Enfin le dénouement est à volonté : une variante marie les deux amants, pour la satisfaction des âmes sensibles.

Pour le style de Ducis, en voici le son:

C'est un de ces mortels qui, dans l'obscurité, Par de males travaux domptent l'adversité. Qui, près de leurs enfants, de leurs chastes compagnes, Coulent des jours heureux au sein de ces montagnes 1.

Cet échantillon suffit, je pense.

Ducis avait du génie, l'âme haute, l'esprit large : et voilà où le respect du public, l'observance des règles, les scrupules de style l'ont mené.

Rien ne pourra se faire tant que le monde gardera sa souveraineté; le monde ayant disparu, les règles ne se soutiendront plus: mais rien n'aboutira tant que la langue littéraire ne sera pas refondue.

1. Macbeth, acte I, sc. 1.

## CHAPITRE III

#### RETOUR A L'ART ANTIQUE

1 L'Académie des Inscriptions; le comte de Caylus. Barthélemy et l'Anacharsis. Réveil du goût de la beauté antique. — 2. André Chénier: par où il est du xviiie siècle. Les Églogues, les Iambes: art classique, inspiration antique.

Il se produit vers la fin de l'ancien régime un fait assez considérable, qui modifie la littérature : on voit l'antiquité grécoromaine reparaître, et ramener, comme il était naturel, un idéal de beauté formelle et plastique. Cela est sensible, quand on passe de Rousseau à Bernardin de Saint-Pierre : Julie et Saint-Preux n'ont que la grâce française, l'expression des physionomies; Paul et Virginie ont la noblesse antique, la pureté des lignes; les premiers font un couple qui intéresse nos âmes, les autres un groupe qui séduit nos yeux. Que s'est-il donc passé?

## 1. RÉVEIL DU GOUT DE LA BEAUTÉ ANTIQUE.

En dehors du mouvement philosophique s'est formé un courant d'études d'archéologie et d'art, qui avaient pour objet les monuments antiques, ruines d'architecture, fragments de peintures, statues, vases, débris de toute sorte et de tout âge. Ce courant avait sa source dans l'érudition bénédictine, qui nous a donné l'Antiquité figurée du Père Montfaucon : là comme dans les autres matières d'érudition, l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres recueillit l'héritage des Bénédictins et se substitua à eux pendant le xvure siècle; en elle fut le centre, d'elle partit la direction des recherches d'érudition critique, philologique, historique, archéologique, auxquelles notre siècle doit tant.

La société et la littérature, depuis la querelle des anciens et des modernes, s'étaient désintéressées de l'antiquité. On n'enseignait plus le grec dans la plupart des collèges; l'étude en était facultative dans les autres. On étudiait le latin : mais dans Cicéron et dans Tacite, dans Virgile et Lucrèce, on ne cherchait qu'une rhétorique, ou une philosophie. On n'essayait pas de voir, par l'histoire, la vie de ces grands peuples; on oubliait totalement quelle place l'art avait tenue dans leur civilisation. Ceux des littérateurs qui parlent des Grecs et des Romains en parlent avec une connaissance bien superficielle, ou même avec une inintelligence grossière : lisez les jugements de Voltaire et de La Harpe. L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres entretint le goût sérieux et l'exacte counaissance de la Grèce et de Rome.

Tandis que d'autres travaillaient sur les langues, sur l'histoire, sur la religion, sur la science de l'antiquité, le comte de Caylus 1, un original de vif esprit et de puissante curiosité, faisait de l'archéologie son domaine. Il avait voyagé en Italie et dans le Levant; il était en correspondance avec tous les savants et tous les antiquaires de l'Europe. Il étudiait infatigablement les débris de l'art antique, les procédés, les matériaux, la signification, l'usage, etc. : toutes ces études partielles tendaient à restaurer dans les esprits une représentation plus fidèle de la vie antique. Il s'enfermait volontairement dans la technique et le détail, et méprisait les philosophes qui parlent de tout sans rien savoir : les philosophes le lui rendaient bien, et sa réputation en a souffert. Mais Caylus n'était pas un érudit seulement, c'était un artiste; dans l'archéologie il cherchait des lecons pour nos peintres et nos sculpteurs. Ce fut là son idée originale. Il servit de trait d'union entre l'Académie des Inscriptions et celle de Peinture et Sculpture. Il essaya de ramener nos artistes de l'idéal spirituel et galant à l'idéal sévère de la Renaissance et de l'antiquité. Il leur offrit les sujets antiques dans ses tableaux d'Homère et de Virgile (1757). Personne plus que lui ne contribua à changer la direction de l'art français : Vien procède de lui, et David est l'élève de Vien (Serment des Horaces, 1784). L'architecture avec Soufflot revient aussi aux formes antiques. Cette révolution n'est pas sans conséquence pour la littérature : car les artistes et les littérateurs ne sont plus deux mondes fermés, inconnus l'un à l'autre. De plus, l'institution des Salons donnait aux artistes un puissant moyen d'action sur la

<sup>1.</sup> Le comte de Caylus (1692-1765), voyagea en Italie et en Orient, entra en 1731 à l'Académie royale de Peinture et de Sculpture; en 1742, à l'Académie des Inscriptions, publia de 1752 à 1767 son Recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques, romaines et gauloises, 7 vol. in-4. — A consulter: S. Rocheblave, Essai sur le comte de Caylus, Paris, in-8, 1887,

société; et désormais, dans la formation du goût général, entrera une certaine dose de tendances et de jugements esthétiques.

Tout concourait alors à élargir l'importance de la révolution qui se faisait dans l'art. Les voyages 1 se multipliaient en Italie, en Grèce, dans le Levant; et les relations des voyageurs rendaient un intérêt aux œuvres de la poésie antique, en faisant connaître tous ces pays où étaient nés les chefs-d'œuvre qui en étaient le cadre ou la matière, en décrivant les ruines de ces monuments dont l'antiquité avait parlé, ou dans lesquels elle s'était survécu. La découverte d'Herculanum et de Pompéi <sup>2</sup> frappa vivement les imaginations : cette réapparition de villes enfouies depuis dix-sept siècles fut le fait saisissant qui captiva l'esprit mondain, et mit le gréco-romain à la mode. Cette mode se marque par le caractère du style Louis XVI, dans l'ornementation et l'architecture : au rococo commence à succéder le pompéien; on reprend les motifs de décoration que les fouilles récentes ont fait connaître; des lignes plus simples, plus sévères commencent à rappeler la noblesse des formes antiques.

Un savant <sup>3</sup> peut alors concevoir le projet de ramasser dans un ouvrage de vulgarisation toute la civilisation grecque, telle que la science du temps l'a restituée, vie publique et vie privée, religion et philosophie, poésie et art, monuments et paysages. Il propose au public de lire cela : et le public lit, le public est charmé. La clarté de l'exposition, l'agrément facile que l'abbé Barthélemy répand sur sa solide érudition, sont pour quelque chose dans le succès du Voyage du Jeune Anacharsis : mais le goût du public y a été pour beaucoup aussi; le livre est venu à son heure. Par lui, l'antiquité sort de l'abstraction : on la voit, un peu molle et seusible, vraie pourtant et surtout réalisée dans des formes plastiques qui en représentent bien le caractère le plus original, et le moins considéré jusque-là par les littérateurs.

De ce mouvement est sorti le changement que nous signalions dans la facture des œuvres littéraires. Une élégance un peu

<sup>1.</sup> Voyage de Nointel, avec le peintre J. Carrey, à Athènes en 1674. Spon, Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grèce et de Levant, 1677, 3 vol. in-12. Paul Lucas, trois Voyages, publ. en 1704, 1712 et 1719. Caylus va en Italie (1714-1715), en Levant (1716-1717). Wood, Ruines de Palmyre (1753), Ruines de Balbec (1757). Leroy, Ruines des plus beaux monuments de la Grèce (1758 et 1770). Choiseul-Gouffer, la Grèce pittovesque, 1792-1824 (voyage en 1776). Guys, Voyage littéraire en Grèce (1771).

<sup>2.</sup> Herculanum fut retrouvée en 1711; les fouilles de Pompéi datent de 1755. Les Antichità di Ercolano, de l'Acad. de Naples, paraissent de 1755 à 1792.

<sup>3.</sup> L'abbé Barthélemy (1746-1795) accompagna en 1755 le duc de Choiseul en Italie. Il s'attacha aux Choiseul, et leur sacrifia ses espérances de gloire scientifique; il a fait pourtant d'utiles travaux sur la numismatique, sur l'alphabet phénicien, etc. L'Anacharsis parut en 1788, 4 vol. in-4.

donccâtre et convenue, une noblesse un peu creuse et de décadence se remarquent très aisément dans les conceptions poétiques ou dramatiques des écrivains de la fin du siècle. Il y a un style Louis XVI dans la littérature, et le groupe de Paul et Virginie nous en présente la plus harmonieuse création. Ce sera ce goût antique qui ira se développant sous la Révolution, favorisé par les événements politiques et par le mouvement des idées : dégagé de plus en plus des éléments mondains, élégants, spirituels, auxquels il s'est allié d'abord, il créera des formes pures et fracement du caractère; il suscitera la correcte poésie des Fontanes, de Luce de Lancival et des Chênedollé; il imposera même à l'imagination brûlante de Chateaubriand les idéales figures de Cymodocée et d'Atala, qui ressemblent à l'antique tout juste comme des marbres de Canova.

Il était important de signaler le courant qui porte les esprits de nouveau vers l'art gréco-romain : nous découvrons ainsi les origines, la place d'un génie original que, sans cette étude préalable, on ne sait où loger dans l'histoire de notre littérature. L'antiquité, je pourrais dire l'archéologie et l'art grec, ont leur poète à la fin du xvm° siècle, le plus grand, le seul grand de tout le siècle : et nous voici conduits à André Chénier.

#### 2. ANDRÉ CHÉNIER.

André Chénier 1 ne fut connu de son vivant que par quelques odes et dithyrambes qui le classent à côté de Lebrun : son lyrisme

1. Né en 1762 à Constantinople, Chénier fut ameué tout jeune en France (1765); il se lia, au collège de Navarre, avec les frères Trudaine. Il fut 6 mois cadet au régiment d'Augoumois, en garnison à Strasbourg. En 1784, il voyage en Suisse et en Italie, avec les Trudaine (1784-1785). De 1785 à 1791 datent la plupart des idyles et élegies de Chénier. En 1787, il partit pour l'Angleterre, comme secrétaire de M. de la Luzerne nommé ambassadeur. Il s'y emuya cruellement, et reviut en France en juin 1791. Il avait déja publié quelques écrits politiques. Il entra dans la Société de 1789. Après le 10 Août, André Chénier, qui s'indignait du cours des événements, et qui était en désaccord avec son frère Marie-Joseph, l'auteur tragique, quitta Paris. Au commencement de 1793, il se fixa à Versailles, venant de temps à autre à Paris, visitant des amis à Passy, à Luciennes, à Saint-Germain. Le 7 mars 1794, il fut arrêté près de la Muette, sans qu'il y eût de mandat contre lui. Il fut mis à Saint-Lazare, transféré le 6 thermidor à la Conciergerie, jugé et exécuté le 7. Marie-Joseph fit en vain tous ses efforts pour le sauver.

Éditions: Poésies, 1819; G. de Chénier, Lemerre, 1874, 3 vol. in-8; Becq de Fouquières, Charpentier, 1862 et 1872, in-12; Œuvres en prose, ed. Becq de Fouquières, 1872. Commentaire sur Matherbe, 1842. Les Bucoliques, éd. J.-M. de Horedia, 1907. Œuvres complètes, éd. Dimoff, 1908, t. 1. -- A consulter · E. Faguet, A VIIIe suecle. H. Potez, ouvr. cité (p. 633, n. 1). L. Bertrand, la Fin du classicisme et le retour a l'antique, Hachette, 1898.

est une éloquence vigoureuse, travaillée, non exempte d'emphase et de rhétorique. Il n'a été révélé qu'après sa mort : la Jeune Captive, la Jeune Tarentine furent imprimées dans la Décade et le Mercure; les Œuvres ne parurent qu'en 1819. Le succès fut considérable, mais l'heure était passée où Chénier pouvait exercer une influence par ses propres et réelles qualités. Les vers étaient beaux : donc ils n'étaient pas classiques. Les romantiques qui se cherchaient partout des précurseurs, l'adoptèrent, et l'originalité de Chénier se fondit dans le grand courant romantique.

Il était tout le contraire d'un romantique. Il appartient au xviiie siècle, et il est tout classique, le dernier des grands classiques : ce qui a trompé sur lui, c'est qu'il était poète, en un siècle qui avait ignoré la poésie; et c'est qu'il avait retrouvé, parmi les pseudo-classiques de son temps, le secret du véritable art classique. Le moyen age ne l'a jamais préoccupé; il a été indifférent même au xviº siècle : le maître où il allait étudier, c'était Malherbe; ses modèles, c'étaient les Latins et les Grecs. Jamais homme ne fut plus éloigné de la religiosité mélancolique ou enthousiaste des Chateaubriand et des Lamartine : « athée avec délices », selon le mot de Chênedollé, le xvine siècle dont il était n'était pas celui de Rousseau; c'était celui de Voltaire, de l'Encyclopédie, de Buffon, le xviue siècle irréligieux, sensualiste, et scientifique. Il appartient, par sa pensée, au même groupe que Condorcet et Volney : il a le culte et l'ivresse de la raison, et son rêve a été de donner une expression poétique aux conquêtes de la raison. Il a formé des plans de grands poèmes qui s'appelaient la Superstition, l'Astronomie, l'Amérique, l'Hermès : l'Amérique devait contenir « toute la géographie du globe » et « le tableau frappant et rapide de toute l'histoire du monde », considérée du point de vue de la tolérance et de la philosophie; c'était un Essai sur les mœurs en vers. L'Hermès aurait exposé le système de la terre, sa formation, l'apparition des animaux et de l'homme, la vie de l'homme primitif avant la constitution des sociétés, le développement des sociétés, politique, moral, religieux, scientifique : en somme, le cinquième livre de Lucrèce, refait, agrandi, développé au moyen de l'Histoire naturelle de Buffon. Cette poésie-là, avec plus de force de pensée, plus de génie et d'art dans l'expression, n'est encore que la poésie des Delille et des Esménard : elle est essentiellement didactique, analytique, intellectuelle; elle ne dépasse pas le ton oratoire.

Dans ses élégies, il se découvre encore le vrai fils de son siècle. Le Chénier qu'elles nous offrent est un homme du monde, qui n'a que des sens, qui court après « le plaisir », et ne spiritualise point l'amour. Sa Camille « aux yeux noirs », sa « Julie au rire étincelant », sa Rose « dont la danse molle aiguillonne aux plaisirs », sont de faciles créatures; et ce qu'il espère, ce qu'il se promet de ses vers, c'est qu'ils soient un code d'amour et de volupté; c'est qu'ils échauffent les désirs dans les jeunes âmes, et qu'ils éloignent « du cloître austère » la pensée des vierges <sup>1</sup>. Ce Chénier-là est tout proche de Parny.

Mais il a fait les Egloques et les lambes, et c'est par là qu'il semble

se séparer de son temps.

Par ses Éviogues gréco-latines, il se rattache au groupe des savants qui derrière la littérature bruyante des salons et de l'Encyclopédie, retrouvaient l'antiquité, et la représentaient aux artistes. Chénier a connu ce mouvement; il y a participé; il l'a propagé dans la poésie. Guys, l'auteur d'un Voyage de Gréce, était des amis de sa famille. Il avait rencontré le philologue Brunck, dont les Analecta veterum Græcorum 2 furent une de ses lectures favorites. A Londres, il se procura les poètes latins de la Renaissance italienne, Sannazar et autres : ces reproductions artistiques de la forme antique le ravirent. Son hymne à David sur le Serment du Jeu de Paume, n'est pas seulement une manifestation de libéralisme politique, il y célèbre le génie et le goût du peintre.

Il avait un avantage sur tous ceux qui étudiaient ou imitaient l'antiquité: il était né à Constantinople, et par sa mère, une Santi l'Homaca, il était demi-Grec. Il avait dans le sang, il reçut parmi ses premières impressions d'enfance, quelque chose qui lui permit de comprendre la beauté antique: il la sentait toute voisine de lui et dans une parfaite harmonie avec son intime organisation; où les autres ne voyaient que des souvenirs de collège ou des décors d'opéra, il saisissait sans effort les réalités concrètes. A son origine, sans doute, il doit ce caractère unique chez nous d'être plus Hellène que Latin: réfractaire même au génie proprement romain, et dans la poésie romaine incapable de saisir autre chose que les reflets de son aimable Grèce, la vraie patrie de son esprit: ses auteurs préférés, avec les purs Grecs, sont les poètes de l'alexandrinisme latin.

Ainsi s'explique qu'il ait pu faire ses églogues, qui sentent si peu le pastiche. L'Aveugle, le Jeune Malade, la Jeune Turentine, la Liberté, d'autres pièces encore, une foule de fragments inachevés, d'inspirations inemployées sont des œuvres absolument sans pareilles dans notre littérature. Cela a l'air des choses antiques, sans rien d'artificiel : c'est une poésie légère, limpide, plastique, baignée de lumière, aux formes harmonieuses et faciles, qui sem-

<sup>1.</sup> Cf. Élégies, 23 et 30.

<sup>2.</sup> Strasbourg, 1776.

blent spontanément écloses, un art sûr et sobre, qui se dérobe partout, et jamais ne défaut. Mais comment cette perfection a-t-elle été possible? Parce que Chénier n'a pas vu les œuvres grecques par l'extérieur; il a senti l'ame qui s'y réalisait. Et il a senti que son âme s'y trouvait réalisée aussi. Les thèmes, les idées, les images de ses poètes favoris ont été employés artistement par lui à exprimer sa propre nature, ses propres émotions. Lisons un petit fragment, le nº 29 de l'édition de M. de Chénier : rien dans le ton ni la couleur ne le distingue des imitations de Théocrite ou de Moschus; on reconnaîtrait dans ces huit gracieux vers une inspiration antique, sans cette note autographe du manuscrit : « Vu et fait à Catillon près Forges le 4 août 1792, et écrit à Gournay le lendemain ». L'expérience de Chénier se fond dans son érudition; et dans ses « vers antiques », ce qu'il met, ce sont, non pas toujours « des pensers nouveaux », du moins des sensations personnelles et de la nature observée. Voilà par où il se distingue des « fabricants d'antiques » de l'époque révolutionnaire et

impériale,

C'est pour cela qu'il a fait un choix si restreint, si exclusif dans l'immense richesse de l'hellénisme. Il laisse les graves poètes et les penseurs profonds; Aristote, Thucydide ne l'inquiètent guère. Il ne s'arrête pas à la sublimité de Pindare : de Sophocle il retiendrait surtout les rossignols de Colone. La Grèce qu'il aime, où il vit, c'est la Grèce aimable, légère, joyeuse de vivre, absorbant avidement de ses sens subtils tout ce que la nature a répandu de beautés et de plaisirs dans l'air, dans la lumière, dans les lignes des monts et la mobilité des flots; la Grèce des joies physiques et des passions naturelles, primitivement sensuelle ou voluptueuse avec raftinement, la Grèce homérique, alexandrine ou gréco-romaine, épique, idyllique, élégiaque. Homère, Aristophane, Théocrite, Bion et Moschus, Callimaque, Anacréon, l'Anthologie, ceux des Latins ou des Italiens qui ont exprimé ces parties exquises et peu profondes de l'hellénisme, c'était ce qui convenait à Chénier pour représenter sa propre nature. L'homme, en effet, ne change pas quand on passe des Élégies aux Égloques : mais ici l'épicurien mondain du xvine siècle enveloppe sa conception matérialiste de la vie des sensations fines d'un artiste grec : il traduit en païen son amour de la nature, de la jeunesse, de la viceriante et facile, des beaux corps gracieux et fermes.

Les lambes sont aussi, par leur forme, d'inspiration antique : Archiloque et Horace ont fourni ce rythme inégal, pressant et vigoureux. Chénier les écrivit pendant les quatre mois et vingt jours qui séparèrent son arrestation de son exécution. Il avait accucilli la Révolution avec joie, confiance, enthousiasme; mais il

ne tarda pas à s'inquiéter, à s'indigner : il était monarchiste constitutionnel, il avait Jacobins et Girondins en exécration. Il donna cours à ses sentiments dans les *lambes* : la haine de ceux qui gouvernaient, l'horreur des massacres et des supplices, le mépris de la légèreté égoïste des victimes, la révolte d'une âme qui aspire à vivre et à agir encore, d'àpres malédictions, d'amères défiances, des fiertés hautaines, de douloureux désespoirs, tout le contenu de ces poèmes, comme leur forme, nous mène bien loin de la satire didactique de Boileau, de la satire épigrammatique de Voltaire, de la satire oratoire de Gilbert. Par les *lambes*, la satire retrouve son caractère lyrique.

André Chénier a un rôle particulier dans l'histoire de la versification française. On en a fait parfois à tort l'inventeur des rythmes romantiques. Non : pas plus ici que par l'inspiration, il n'est romantique. Mais il n'est pas non plus un pur classique : l'art de Boileau, les règles de Voltaire ne lui suffisent pas ; et voici ce qu'il fait : il répète pour son compte la tentative de Ronsard, sans s'en douter, pour la même raison et de la même manière que Ronsard. Il est grec lui aussi, et grand humaniste : aussi tente-t-il une imitation serrée de la technique des anciens. On peut reconnaître à chaque moment dans son style, dans le choix d'une épithète, dans certaines métaphores et figures, un emploi systématique des procédés d'élocution qui sont familiers aux poètes grecs et latins.

Il a fait de même dans sa versification. Il a même, comme Ronsard, et avec le même succès, tenté l'ode pindarique; une de ses odes offre la strophe, l'antistrophe et l'épode. Son ode sur le serment du Jeu de Paume, avec ses 22 strophes de 19 vers, toutes identiques par la succession des mêtres, et présentant toutes le même dessin compliqué, est une pièce massive et manquée, comme l'ode à l'Hôpital. L'humanisme de Chénier l'a conduit aux mêmes excès qui avaient perdu Ronsard. Il a été mieux inspiré quand il a importé l'iambe : à vrai dire, ce n'était pas une forme tout à fait nouvelle; à ne compter que le nombre des syllabes, les Adieux de Gilbert à la vie offrent précisément le même mètre. Mais Gilbert distribue ses ïambes en distiques, et assemble les distiques en quatrains. Dans André Chénier, le rythme est libre et délié : la pensée se déroule à travers les alexandrins et les octo-

syllabes, sans autre loi ni mesure que leur régulière alternance. Nous touchons ici à la grande innovation qu'il a tentée dans la versification. Avant lui, les poètes classiques ont tendance à faire coïncider les coupes rythmiques et les coupes grammaticales : ils évitent l'enjambement, soit de vers à vers, soit de strophe à strophe; autant que possible ils enferment un sens complet

dans chaque élément métrique, vers, partie de strophe, ou strophe. Leurs alexandrins se distribuent naturellement en unités indépendantes, vers sentencieux, ou distiques : le distique est l'élément constitutif de leur période poétique. Les stances, strophes, couplets s'organisent semblablement par assemblage de couples ou de triades de vers : quatre, six, huit, dix, voilà les nombres qui en déterminent ordinairement la composition; et dans chaque forme sont ménagés des repos fixes, où le sens s'arrête avec le vers. Chénier, entraîné par l'exemple des Grecs, substitue l'harmonie à la symétrie. Au lieu de tenir toujours à l'unisson le mètre et la phrase, d'en faire coïncider le dessin et le développement, il pose le principe de la discordance : il multiplie l'enjambement, même l'enjambement d'une syllabe, de vers à vers, de strophe à strophe, à l'imitation des lyriques grecs, des chœurs de tragédie, des odes d'Horace. Il évite les distiques, quatrains, sizains; quand le distique est la forme métrique, il a soin que les arrêts du sens ne correspondent pas aux divisions du mètre. Le développement de la phrase dans les pièces monomètres est aussi varié, aussi inégal que possible, de facon à rendre impossible une découpure symétrique. Tantôt le seus emporte une longue suite d'alexandrins, tantôt très peu, jamais des nombres égaux, ou liés par des rapports simples et sensibles; toujours il désarticule le vers, s'arrêtant partout ailleurs qu'à l'hémistiche, sur la troisième, sur la quatrième, sur la neuvième, sur la dixième syllabe, se terminant parfois à l'intérieur du vers. De temps en temps, à intervalles inégaux, le sens et le vers se ferment ensemble, et l'accord se fait de la structure grammaticale et de la structure rythmique 1.

Il y a là quelque chose d'analogue à la dislocation du vers classique que les romantiques ont réalisée. Le désavantage de Chénier, c'est que son essai ne vient pas d'une étude directe du vers français, et du sentiment de ses propriétés intimes : il fait une application extérieure de la technique gréco-romaine à notre versification nationale; et de là vient, malgré son art infini, ce qu'il y a parfois de dureté, d' « arrythmie » dans certains prolongements des périodes, dans certaines hachures des mètres.

<sup>1.</sup> Cf., par ex., le combat des Centaures et des Lapithes dans l'Aveugle.

## SIXIÈME PARTIE

## ÉPOQUE CONTEMPORAINE

#### LIVRE I

# LA LITTÉRATURE PENDANT LA RÉVOLUTION ET L'EMPIRE

#### CHAPITRE I

# INFLUENCE DE LA RÉVOLUTION SUR LA

 Destruction de la société polie. Médiocrité de la littérature révolutionnaire. — 2. Expansion et puissance du journalisme. Le journalisme révolutionnaire : Camille Desmoulins.

L'époque où nous arrivons est une époque de transition : on peut hésiter si l'on doit la rattacher au passé ou à l'avenir. La littérature de la Révolution et de l'Empire appartient au xviii siècle, par toutes ses basses œuvres : par tout ce qu'elle a de cousidérable, c'est le xixo siècle qui s'ouvre. J'ai donc dù rattacher cette période plutôt à la littérature contemporaine.

La production littéraire fut alors abondante 2. A parler en général, elle n'a jamais été plus insignifiante, de forme plus vulgaire ou

1. A consulter: Hugo P. Thieme, La littérature française au XIX siècle, biblio-

graphie. Paris et Leipzig, 1908.

<sup>2.</sup> A consulter: Th. Muret, l'Histoire par le théatre, 3 vol. 1865, t. D. H. Welschinger, le Théatre de la Révolution, 1881; la Censure sous le 1st Empire, 1886. G. Merlet, Tableau de la littérature française de 1800 à 1815, 3 vol., 1883. Potez, Bertrand, ouvr. cités.

plus factice, plus médiocre ou plus fausse de pensée. Écartons donc toute cette masse d'ecriture inutile, qui n'ajoute qu'un poids mort à notre littérature. Venons à l'essentiel : cette période nous présente trois faits considérables qui intéressent la littérature : la destruction de la société polie, le développement du journalisme, l'épanouissement de l'éloquence politique. Elle nous offre trois grands noms : Mirabeau, Mme de Staël, Chateaubriand. (App. XXIX.)

#### 1. RUINE DE LA SOCIÉTÉ POLIE.

La Révolution a fermé les salons. En suspendant pendant dix ou douze ans la vie mondaine, elle a soustrait la littérature aux conventions de pensée et aux élégances de diction que celle-ci imposait. Même lorsque les salons se rouvrirent et que la vie de société reprit son cours, jamais l'ancienne tyrannic du goût des gens du monde ne fut rétablie : même sous la Restauration, et à plus forte raison depuis, les plus célèbres salons n'eurent jamais qu'une influence très limitée. Alors que, depuis le xvne siècle, le monde était comme le milieu naturel de l'espèce des écrivains, alors que les ouvrages devaient, pour réussir et vivre, lui être et destinés et adaptés, il arrivera rarement désormais que les écrivains les plus illustres, les plus à la mode même, soient des hommes du monde, et y prennent l'esprit, la couleur de leur œuvre. Cela aura pour premier et sensible effet de reporter du dehors au dedans la règle, la loi de la création littéraire, de rendre l'écrivain dépendant de son seul tempérament, de son propre et personnel idéal : à moins — ce qui arrivera aussi — qu'à la tyrannie du monde ne se substitue la tyrannie des écoles, des ateliers, des sociétés professionnelles, imposant d'absolus mots d'ordre, d'exclusives formules, et décriant la concurrence. En tout cas, jamais depuis 1789 la littérature n'a reçu du public mondain ni impulsion ni direction. Et cela revient à dire que les femmes ont perdu leur empire presque deux fois séculaire. Je crois, en effet, qu'un des caractères généraux de la littérature qui s'est développée en ce siècle, orientée tantôt vers la science et tantôt vers l'art, c'est d'être une littérature d'hommes, faite surtout par et pour des hommes.

Avec le monde, la Révolution emporta le goût classique. Ce n'est pas parce que les collèges, comme les salons, furent fermés : on les rouvrit. Mais ce qui soutenait le goût classique, c'était le monde, une aristocratie de privilégiés si bien dispensée des spécialisations et des actions professionnelles qu'elle en regardait la marque comme disqualifiant l'hounête homme : alors l'éducation

pouvait n'avoir pour fin que l'ornement et le jeu de l'esprit. Mais la constitution démocratique de notre société a donné place à l'éducation scientifique, aux études techniques et spéciales, à côté, même au-dessus des lettres pures : le public qui juge les livres n'est plus homogène, et surtout, en dépit de nos programmes d'instruction, ne renferme qu'un bien petit nombre d'esprits qui aient réellement reçu leur forme de l'antiquité. L'imitation classique des œuvres grecques ou latines n'a plus de raison d'être : un écrivain perdrait son temps à se donner des mérites que presque

personne ne sentirait.

La Révolution produisit d'abord un avilissement inouï de la littérature. Les œuvres où se continuait la précédente époque nous apparaissent novées au milieu du fatras, des platitudes, des grossièrctés, des violences sans caractère et sans décence, par où toute sorte d'écrivassiers flattèrent les passions du peuple, et les entretinrent honteusement sous prétexte de se mettre à sa portée. Je parle surtout du théâtre, plus asservi que tous les genres proprement littéraires à toutes les modes, à tous les états passagers de l'opinion. Lorsqu'un nouvel ordre s'établit, la littérature n'est plus tout à fait au point où elle était en 1789 : plus affranchie du goût mondain, de l'esprit, de l'analyse, de la finesse piquante, moins intelligente, elle s'est vidée de pensée en harmonisant ses formes. Le mouvement des idées et des passions politiques, l'imitation prétentieuse et sincère de la fermeté spartiate, de l'héroïsme romain, ont renforcé le courant artistique qui, dès le temps de Louis XVI, ramenait le goût autique dans la peinture comme dans les lettres. Malheureusement il semble qu'on ait seulement changé de joug : la délicatesse mondaine était au moins une forme d'esprit nationale, au lieu que l'élégance antique de la littérature du premier Empire n'est qu'un froid pastiche, une inintelligente copie de formes étrangères. Au reste, c'était bien là la littérature que pouvait encourager une autorité despotique, défiante de toute pensée indépendante, et de la pensée elle-même en son essence.

## 2. LE JOURNALISME; CAMILLE DESMOULINS.

Le second fait, c'est l'avènement du journalisme. Il y avait cu antérieurement des journaux 1 : la puissance du journalisme date

<sup>1.</sup> Voici, par exemple, comment, en 1769, la France littéraire établit la liste des « journalistes et auteurs d'écrits périodiques » : GAZETTE DE FRANCE, MM. l'abbe Arnaud et Suard. — Journal des savants, une sociéte de Gens de lettres.— Mer-

de la Révolution. C'est donc ici qu'il faut rechercher de quelle façon l'étonnant développement de la presse en notre siècle a pu affecter la littérature. Je ne prétends pas juger le journalisme en lui-même. Je ne l'envisage que dans son rapport à mon sujet.

Il se peut que dans les matières d'ordre politique ou social, le journal soit l'expression de l'opinion publique : en littérature, comme en art, comme en fait de finances et dans toute matière trop spéciale pour qu'une opinion générale se forme spontanément, les journaux sont les guides de l'opinion, les porte-parole des écoles, les agents de la réclame esthétique ou commerciale. C'est par leur intermédiaire que les professionnels agissent sur le public. On a beau dire qu'il est impossible de persuader à un individu qu'il a du plaisir quand il n'en a pas : c'est possible; mais il n'est pas du tout impossible de lui persuader qu'il faut avoir du plaisir, sous peine d'être un imbécile. Et il est très facile de lui persuader qu'il doit lire ce livre, voir cette pièce, de l'induire à connaître, et surtout à ignorer. Combien y a-t-il de gens qui, réellement, ne font pas dépendre leur plaisir ou leur désir de la mode: et la mode, à qui la demandent-ils? à leur journal. Le journal est le véritable héritier de la puissance des salons, pour la direction du goût littéraire.

Voici un second et plus grave effet de la même cause : le journal périodique, quotidien surtout, a singulièrement développé la légèreté, la curiosité du public; il l'entretient dans un état d'excitation, de fièvre; en lui présentant toujours du nouveau, il le rend plus avide de nouveauté. Il tire constamment l'âme et l'esprit au dehors; il ne laisse pas l'homme rentrer en lui-même, élaborer une lente et solide pensée. Il se lit vite, et il déshabitue des lectures qui exigent l'attention. C'est un fait que les subtils écrivains, les graves penseurs, sont illisibles dans un journal les uns nous impatientent et les autres nous fatiguent. Mais le journal, dit-on, s'est adapté au public, voilà tout. Voilà tout, en effet, et qui ne

CURE DE FRANCE, M. de la Place (addition : pour le Mercure, mettez M. Lacombe, libraire, avec une société de Gens de lettres, au heu de M. de la Place. Le même M. Lacombe fait l'Avant-Coureur). - Journal de Trévoux, MM. l'abbé Aubert et Casúllon. - Journal de Verdun, M. Bonamy. - Journal économique, une société de Gens de lettres. -- Petites Affiches de Paris, M. l'abbé Aubert. -- Petites AFTICHES DE PROVINCE, M. de Querlon. - ANNÉE LITTÉRAIRE, M. Fréron. - JOURNAL DE MÉDECINE, M. ROUX. - JOURNAL ENCYCLOPÉDIQUE, MM. Rousseau, Castillon, à Paris, et Castillon, à Bouillon, les deux frères. - Journal du commerce. M. (N). - GAZETTE DU COMMERCE, M. (N). - GAZETTE COMESTIBLE, M. (N). - AVANT-COUREUR, M. de Lacombe. - JOURNAL DES DAMES, MM. Mathon de la Cour et Sautrenu. - Journal Ecclésiastique, M. l'abbé Dinouard. - Aucun de ces journaux n'etait quotidien. La Gazette de France était hebdomadaire, le Mercure mensuel. -A consulter : E. Hatin, Histoire de la presse française, 1859-61, 8 vol. in-8; Bibliographie hist. et crit. de la pr. française, 1866, in-8.

sait que, si le besoin crée l'organe, l'organe fixe et développe le besoin? Le journalisme nourrit les défauts dont il est né.

L'essence du journalisme, tel qu'on le comprend de plus en plus, c'est l'information exacte, précise, particulière. Et, par suite, la littérature est condamnée à s'engager dans la voie du réalisme et de la brutalité. Imaginez Bajazet venant au lendemain de la publication qu'un journal aurait faite des circonstances de la mort du vrai Bajazet : la pièce de Racine n'était plus possible. L'écrivain, pour ne point donner une impression plus faible que le fait réel, est astreint à la reproduction des circonstances, accidents, qui entourent et déterminent le fait; il est poussé vers le réalisme extérieur Et enfin, il lui faut égaler la violence de ses effets à la violence des événements réels. Même quand la littérature ne répète pas une réalité particulière, elle n'est pas plus libre. Les comptes rendus des tribunaux, les faits divers assouvissent chaque jour et entretiennent en nous un besoin d'émotions et de sensations brutales : tout ce qu'on craignait jadis de montrer dans les livres ou sur la scène, s'étale là; et la littérature serait vite insipide à nos palais, si elle ne nous offrait le ragoût auquel les journaux nous ont habitués. De plus, cette exhibition de la réalité brute, non déformée ni préparée par l'art, telle que l'offrent les reporters, a été pour quelque chose dans le souci de moins en moins grand que le public pendant longtemps a semblé prendre des formes d'art. Même aujourd'hui, l'art qu'on aime est un art si simple, si naturel, si éloigné d'être un artifice ou une tricherie, qu'il ne peut convenir qu'à un public exercé à dégager lui-même ses sensations esthétiques de la matière brufe: si les journaux ont contribué à nous amener là, leur action cette fois a été bienfaisante.

En troisième lieu, le journalisme a l'inconvénient de dévorer une foule d'esprits, les plus agiles souvent et les plus ouverts, auxquels il offre une carrière en apparence facile et séduisante. Il fait une effroyable consommation de talents, qui pourraient s'employer à des œuvres durables. Comme il habitue le public à lire vite, le journal oblige l'auteur à écrire vite. La pire erreur, en un sens, que puisse commettre un homme de lettres, c'est de prendre un métier qui le condamne à l' « écriture », Mieux vaudrait, comme Spinoza, polir des verres de lunettes: au moins, cela laisse l'esprit

intact, et il gagne même au repos.

Je ne puis faire l'histoire du journalisme : ce n'est pas par le détail qu'elle intéresse la littérature, et je signalerai en leur lieu les noms à retenir. Pour la période révolutionnaire et impériale, il faut s'arrêter surtout à la Décade philosophique, fondée en floréal an II : elle est l'organe des « idéologues », admirateurs et continuateurs de Locke et de Condillac, de Condorcet et de Volney, apôtres de la perfectibilité de la raison humaine. Mais les rédacteurs sont des esprits curieux, très au courant du mouvement scientifique ou littéraire, en France et à l'étranger. Par la Décade se propageront le goût et la connaissance des littératures anglaise et allemande: elle entretient ses lecteurs d'Young. Gibbon, Ossian, de Gœthe, Schiller, Kotzebue, Wieland. Elle leur parle d'Alfieri, elle leur présente Melendez Valdez. Et ainsi ce journal aura sa part d'influence dans la formation du courant romantique, qui apportera un goût si contraire à ceux de ses rédacteurs ordinaires. Le Journal des Débats, créé en 1789, prit un grand développement à partir de 1799, où il passa aux mains des Bertin; il fit une large place à la littérature, et là, comme en politique, il représenta surtout les opinions, le goût, les aspirations de la classe bourgeoise. Il fut libéral et classique.

Certains journalistes apportèrent dans leur besogne de belles qualités littéraires. Ce sont d'abord quelques survivants de l'ancienne société et de la philosophie encyclopédique, qui écrivent en général dans les feuilles contre-révolutionnaires: Suard, Rivarol, Mallet du Pan¹ surtout, qui a plus de pensée sous sa forme nette et mordante. André Chénier écrivit au Journal de Paris des articles vigoureux, où l'on voit qu'à ses dons de poète il unissait une réelle puissance oratoire. Mais le talent original et personnel qui appartient uniquement au journalisme révolutionnaire et qui le représente dans la mémoire du public, c'est Camille Desmoulins 2.

Ce journaliste était né écrivain. Ses Révolutions de France et de Brabant, son Histoire des Brissotins, son Vieux Cordelier, ses lettres offrent un intérêt littéraire qu'on trouve rarement parmi les écritures de ce temps-là. Cela vaut par l'ironie acérée, par la netteté des formules dans le décousu du développement et l'incertitude de la pensée générale, par l'esprit qui revêt la violence, par un accent de passion sincère où la déclamation emphatique et les souvenirs classiques mettent seulement la date.

<sup>1.</sup> J.-B.-S. Suard (1733-1817), journaliste, censeur dramatique, académicien en 1774 prosert au 18 Fructidor, revint à Paris après le 18 Brumaire. — A. Rivarol (1753-1801) se fit connaître par son Discours sur l'Universalité de la langue française (1784). Il combattit la Révolution daus le Journal politique national et dans les Actes des apôtres. Cf. A. Lebreton, Rivarol. sa vie, ses idées, son talent, Paris, 1896, in-8. — J. Mallet du Pau (1749-1800), Genevois, collabora au Mercure de Panckoucke. Il était royaliste constitutionnel. Il émigra après le 10 août 1792. Mémoires et correspondance pour servir à l'histoire de la Révolution française; publ. p. A. Sayous, 1851, 2 vol. in-8.

<sup>2.</sup> C. Desmoulins (1760-1794), né à Guise, fit son droit, prit une part active aux mouvements populaires de la Révolution, se fit journaliste, fut élu député de Paris à la Convention, et devint secrétaire général de Danton, ministre de la justice. Il fut guillotiné le 5 avril 1794, avec Danton et ses amis. — Œuvres, 1828, 2 vol. in-8. Correspondance inédite, in-8, 1836.

Tous ces écrits sont des documents d'histoire : mais le plus instructif document, historique et humain tout à la fois, est celui que fournit le propre tempérament de l'écrivain. Camille Desmoulins est une nature généreuse, sensible, aimante, une vraie nature de femme par la tendresse, que la passion politique a pu rendre violente et féroce jusqu'à applaudir aux pires excès, à réclamer les plus cruelles vengeances : une àme avide de bonheur, d'affection. de vie, affolée par la peur et les approches de la mort. Je ne sais pas de lecture plus poignante que les lettres écrites de la prison du Luxembourg : ni romancier, ni poète n'ont jamais noté plus minutieusement, plus énergiquement toutes les convulsions, les tumultueuses angoisses, imprécations, effusions, affectations de courage, espérances folles, forcenés désespoirs, révoltes de tout l'être contre le neant entrevu, tout ce qui compose le terrible drame des derniers jours d'un condamné. Ces pages sont uniques dans notre littérature.

#### CHAPITRE II

#### L'ÉLOQUENCE POLITIQUE

L'éloquence au xvin° siècle : écrite, plutôt que parlée. —1. L'éloquence révolutionnaire, défauts que la littérature lui communique dès sa naissance. —2. Mirabeau : caractère, idées, éloquence. —3. Autres orateurs de la Constituante : Barnave. Orateurs de la Législative : Vergniaud. Orateurs de la Convention : Danton. —4. Napoléon : son goût et son imagination.

Il n'y a pas eu lieu pour nous de consacrer une étude particulière aux œuvres oratoires du xviiie siècle. Il n'y a plus d'éloquence religieuse après Massillon, du moins dans l'Église catholique : car lorsque Rousseau parle sur la Providence et la conscience, sur la religion et sur la morale, nous avons reconnu dans sa parole une inspiration protestante; notre grand orateur philosophique est un prêcheur de Genève. L'éloquence judiciaire est bien médiocre encore, bien verbeuse, bien prétentieuse, reflet tantôt pâle et tantôt criard des styles et des idées dont la littérature enivrait le public : et plutôt que de feuilleter les mémoires d'Élie de Beaumont, de Linguet, de Lovseau de Mauléon, des avocats de métier. on fera mieux de relire ce que Voltaire écrivit pour les Calas et ses autres protégés, ou les Mémoires de Beaumarchais, et les mémoires ou plaidoyers de Mirabeau dans le procès en séparation qu'il soutint contre sa femme : les écrits de ces avocats d'occasion sont les vrais chefs-d'œuvre de l'éloquence judiciaire.

L'éloquence politique n'existe pas encore : les institutions ne lui font point de place. Cependant, comme aux deux siècles précédents, les agitations parlementaires font parfois appel ou donnent issue aux facultés oratoires des magistrats : dans les querelles religieuses de la première moitié du siècle, on distingue l'àpre fermeté du janséniste abbé Pucelle, dans les luttes du Parlement contre la cour et les ministres qui précèdent la Révolution, les fougueux emportements de Duval d'Epréménil. Mais cela est bien

peu de chose. La véritable éloquence politique de ce temps doit se chercher dans les écrits : dans tous ces petits libelles par lesquels Voltaire, par exemple, excite l'opinion publique, dans toutes ces déclarations virulentes que, sous un titre ou sous un autre, Rousseau, Diderot, Raynal lancent contre les institutions de l'ancien régime. Et dans les lettres qui furent écrites depuis 1760 il serait facile de noter toute sorte de commencements, comme des poussées et des jets d'éloquence politique, même chez des femmes. A mesure que la Révolution approche, l'intérêt passionné qu'on prend aux affaires publiques, aux principes, aux réformes, fait éclore de toutes parts, dans toutes les sociétés, des facultés oratoires qui se dépensent dans les conversations et dans les correspondances.

On peut rattacher encore à l'éloquence politique ce que l'on pourrait appeler l'éloquence administrative : les discours, les rapports, par lesquels des avocats généraux ou présidents de Parlement, des intendants, des ministres indiquent des abus, tracent des plans de gouvernement, s'associent selon le caractère de leurs emplois à la direction des affaires publiques. La Chalotais, dans son Essai d'éducation nationale, Servan, dans son Discours sur l'administration de la justice criminelle, mais surtout Turgot, dans son admirable lettre au roi, qui est ce que sont les déclarations ministrérielles de notre république parlementaire, nous offriraient les modèles du genre.

Mais enfin nous ne pouvons nous arrêter à toutes ces promesses, germes, équivalents de l'éloquence politique. L'année 1789 arrive, et nous apporte les institutions nécessaires au développement de cette éloquence : et c'est un des faits considérables de l'histoire littéraire du temps.

## 1. L'ÉLOQUENCE RÉVOLUTIONNAIRE.

L'éloquence révolutionnaire occupe un espace de dix années (1789-1799) : dans toutes les assemblées qui se succèdent, dans les États Généraux devenus bientôt Assemblée constituante (1789-1791), dans l'Assemblée législative (1791-1792), dans la Convention (1792-1795), partout, sauf dans les deux Conseils juxtaposés des Anciens et des Cinq-Cents (1795-1799), elle est représentée par de brillants et vigoureux talents. Dans les plus mémorables journées des luttes parlementaires, elle fait sentir sa domination : elle force les convictions qui résistent, elle fait reculer les haines qui menacent, elle donne même parfois d'éclatants triomphes à ceux qui étaient montés à la tribune suspects, accusés et déjà plus

qu'à demi proscrits. Mais elle se lie trop intimement à notre histoire politique, et l'on ne pourrait exposer les facultés oratoires des Constituants, des Girondins, des Montagnards, sans raconter toute la Révolution.

Car le véritable intérêt des monuments de l'éloquence révolutionnaire est dans le terrible drame dont on suit jour à jour pour ainsi dire les péripéties : drame national, où s'explique une des grandes crises qu'ait traversées notre pays, drame individuel, où des caractères énergiques défendent à chaque instant leur autorité, leur honneur, leur vie. Tout cela est d'un intérêt brûlant. Mais, séparée des faits de l'histoire, saisie seulement dans ses formes littéraires, l'éloquence révolutionnaire perd singulièrement de sa valeur. D'abord, à mesure que l'on avance, les polémiques personnelles et les rivalités de parti y tiennent plus de place; les passions qui se donnent cours sont intenses, mais communes et sans finesse; le spectacle n'en est pas très nécessaire à notre éducation psychologique. En second lieu, les discours de la période révolutionnaire n'apportent pas un bien grand nombre d'idées originales ou de théories neuves : qui connaît Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau, l'Encyclopédie, n'a pas grand'chose à recueillir des orateurs; ils répètent ce que les philosophes ont écrit.

Et enfin, ils le répètent moins bien : le malheur de l'éloquence révolutionnaire est que sa puissante expansion coïncide avec une période d'affaiblissement littéraire. De là la générale médiocrité des formes oratoires. La langue est molle, pâteuse, diffuse, elle se défait jusque chez les plus vigoureux orateurs; le vocabulaire n'est pas pur, et je ne parle pas des néologismes nécessaires, des noms d'institutions ou d'opinions nouvelles, des abréviations pratiques du jargon politique : je parle de l'emploi des termes courants et communs de la langue française. Un Mirabeau parle de citoyens peu moyennés, d'idées subverties, de gens qui se routinent; un Vergniaud nous entretient de la répulsion des ennemis, pour faire entendre qu'il faut les repousser. Les pires défauts de la littérature philosophique ont passé à nos orateurs : les grands mots vagues, les formules abstraites, les déclamations ronflantes, la sentimentalité débordante; ils nous apparaissent comme de mauvais copistes de Diderot et de Rousseau. Un faux goût d'antiquité décore les discours de toute sorte d'ornements mythologiques, grecs, romains; on n'entend plus retentir que les noms de Catilina, de Marius, de Lysandre, de Thémistocle. Une détestable rhétorique semble apporter des collèges à la tribune tout l'arsonal des métaphores, comparaisons, allusions, citations qui servaient depuis deux siècles aux discours latins des écoliers. En général aussi, le dédain superbe des faits que nous avons remarqué dans la philosophie du xvine siècle, se retrouve chez nos orateurs : ils les écartent de leurs discours, ils construisent a priori, posent des principes et tirent des conséquences; le solide soutien des faits mangue à leurs vastes compositions.

Si bien que, littérairement, notre éloquence politique manque son entrée : elle revêt précisément les formes qui vont mourir. Elle s'embarrasse à ses débuts des traditions qui peuvent le plus la gêner. Plus simple, plus naturelle, elle aurait été plus près du véritable art, elle eût plus facilement rencontré les formes qui ne passent pas. Elle se fût aussi plus facilement détachée de l'histoire : telle qu'elle est, elle a besoin d'être encadrée dans les circonstances, rapportée aux actions et aux intérêts qui lui ont donné lieu. Par là seulement elle redevient vivante. Réduite par le goût du temps à tendre vers la noblesse et l'élégance, elle est moins expressive que la réalité brute, qu'elle enveloppe de verbiage et délaye dans le lieu commun. En un mot, elle n'est pas du tout l'équivalent littéraire des caractères et des faits de la Révolution.

On comprendra donc que nous nous contentions d'esquisser rapidement les physionomies des principaux orateurs qui se distinguèrent du commun : à la Constituante, Mirabeau et Barnave; à la Législative et à la Convention, Vergniaud; à la Convention, Danton et Robespierre. Aux Cinq-Cents, nous n'aurions à nommer que deux débutants, Royer-Collard et Camille Jordan, que le 18 Brumaire mit brutalement en disponibilité, et qui se retrouveront quinze ans plus tard parmi les orateurs de la Restauration 1.

#### 2. MIRABEAU.

Le comte de Mirabeau 2 sortait d'une forte et fière race. Ces Riquetti, transplantés de Florence en France au xmº siècle,

<sup>1.</sup> A consulter; A Chabrier, les Orateurs politiques de la France, 1888, A Aulard, les Orateurs de l'Assemblée Constituante, 1882; les Orateurs de la Législatine et de la Convention, 2 vol. 1885.

<sup>2.</sup> Biographie: Mirabeau (1749-1791) fut mis par son père chez l'abbé Choquard qui tenait une pension pour les enfants indisciplinés, sous-heutenant à Saintes, il est emprisonné à l'île de Ré par lettre de cachet pour dettes et intrigues amouteuses; de là envoyé en Corse, puis marié en Provence (1772, intendit pour dettes, incarcéré au château d'If pour voies de fait sur un gent-lhomme qui a insulté sa sourret ne veut pas se battre, d'If, on le transfère au fort de Joux, d'ou il s'évade, et fuit avec Mine de Monnier. On les arrête en Hollande, et Mirabeau est enfermé à Vincennes (1777-1780). Député du Tiers en 1789, il devient président de l'Assemblée en 1791.

Éditions: Lettres originales écrites du Donjon de Vincennes, Paris, 1792, 4 vol. in-8; Corr. de Mirabeau avec Cerutti, 1790, m-8; Lettres de Mirabeau a un de ses

intelligents, énergiques, peu maniables, de bon service et d'indépendante humeur, ennemis-nés des commis, des courtisans et des ministres, nous expliquent la monstrueuse nature de leur dernier descendant. Gabriel-Honoré était né avec une intelligence prompte et souple, capable de tout recevoir et de tout garder, avec des appétits démesurés: il avait d'effrayants besoins d'action et de sensation, il lui fallait se dépenser et jouir plus que les autres hommes. Pour son malheur, il eut affaire au père le plus absolu, le plus pénétré des droits de son autorité paternelle, qui se soit jamais rencontré : dès les premières résistances de l'enfant, le marquis s'irrita et voulut le briser rudement. Une pension qui était comme une maison de correction, quatre prisons, dont une de trois ans et demi, une sentence d'interdiction, quinze lettres de cachet : tous ces moyens ne servirent qu'à exaspérer la haine du père, à raidir le fils dans sa révolte, et à diffamer le nom de Mirabeau dans le public. Mirabeau porta toute sa vie le poids de son passé : il eut la gloire, jamais l'estime et la confiance. Quelles étaient ses fautes? Une vie désordonnée, des dettes, des duels, des séductions : tout ce que de charmants seigneurs faisaient communément sans perdre leur réputation de galants hommes, tout ce qui valait à un Lauzun sa royauté mondaine. Mais le monde ne pardonna pas à Mirabeau cette sorte de férocité, d'exaspération physique qui remplacait chez lui la légèreté du libertinage à la mode : une fougueuse nature éclatait dans ses vices, au lieu de la gracieuse corruption qu'on était accoutumé à admirer. Et surtout le monde ne saurait pardonner au scandale. Or le père et le fils remplirent pendant quinze ans la France du bruit de leurs débats. Et après le père, ce fut la femme : Mirabeau plaida lui-même contre sa femme devant le Parlement d'Aix (1782); il ne put empêcher la séparation d'être prononcée; et il ne resta de ce procès tapageur que les imputations également diffamatoires des deux parties.

Au milieu de tous ces désordres et de tous ces scandales, Mirabeau travaillait, s'instruisait, s'assimilait une prodigieuse variété de convaissances. Il arrachait par son intelligence et sa capacité de travail l'admiration de son oncle le bailli et, pendant leurs rares trèves, celle même de son père. Les trois années qu'il passa au donjon de Vincennes furent de fécondes années d'études et de méditations. Les facultés oratoires s'éveillaient en lui; ce qu'il

amis en Allemagne (le major Mauvillon), Brunswick, 1792, in-8; Lettres de Mirabeau à Chamfort, 1796, in 8; Lettres inédites. etc., 1806, in-8; Correspondance de Mirabeau et du comte de la Mark, 1854, 3 vol. in 8; Œuvres oratoires de Mirabeau, 1819, 2 vol. m 8. -- A consulter: Lucas Montigny, Mémoires de Mirabeau (cf. p. 729, n. 2), L. de Lomenie (continue par Ch. de Loménie), les Mirabeau, 5 vol. 1889-1892, Guibal, Mirabeau et la Provence, 1891, 2 vol. E. Faguet, XVIIIº siècle.

apprenait, il avait besoin de le rendre; il lui fallait dégorger toutes les idées qui encombraient son cerveau. Déjà dans une de ses précèdentes prisons il avait fait un Essai sur le despotisme: à Vincennes, il écrivit d'éloquentes réflexions sur les prisons d'État et les lettres de cachet; il écrivit surtout ses fameuses Lettres à Sophie, incroyable mélange de déclamations sincères et de renseignements exacts, où l'amour déborde parmi la philosophie, la politique, la morale, où tout Mirabeau se découvre, avec la grandeur et les bassesses de sa nature, avec sa violence de tempérament et son inmoralité foncière, mais aussi avec ses généreuses aspirations, son information encyclopédique, et l'éclat de sa forme oratoire : c'est du Rousseau, si l'ou veut, du Rousseau plus trouble, plus débraillé, plus tumultueux, et toutefois aussi plus raisonnable, plus avisé, plus pratique.

Libre, il voyage en Angleterre, en Prusse; ses lettres à Chamfort, sa Monarchie prussienne nous témoignent de sa curiosité et de sa clairvoyance. Partout il porte sa netteté de conception et la vigueur de son éloquence: Beaumarchais en apprend quelque chose, lorsqu'ils représentent des intérêts opposés dans l'affaire des eaux de Paris. En quelques mois, sous la direction de Panchaud et de Clavière, Mirabeau s'était fait financier. Il avait servi, puis combattu Calonne. Il attaque Necker. La question financière était la grande question politique du temps: elle conduit Mirabeau, avec bien d'autres, à réclamer la convocation des États Généraux.

Il espérait y trouver sa place. La noblesse de Provence le repoussa; il fut député du Tiers : son éloquence, déjà révélée par son procès en séparation, se déploya avec éclat dans tous les débats auxquels les élections donnèrent lieu. Il arriva à Paris précédé d'une réputation que justifièrent ses débuts : il fut bientôt reconnu pour le premier orateur de l'Assemblée. Mais dans cet orateur il v avait un homme d'État. Il guida admirablement le Tiers dans sa lutte contre les deux autres ordres, contre la cour et le roi. Mais dès qu'il voulut retenir la majorité, enrayer le mouvement révolutionnaire, la mésestime et la défiance qu'avait voilées un moment sa popularité, reparurent; on l'accusa de trahison, de vénalité. Sa correspondance avec le comte de la Mark le justifie en partie : il recut en effet une pension de la cour; écrasé de dettes, ayant d'immenses besoins d'argent, il trouva le salut dans cette combinaison : c'était une indélicatesse, qu'avec son immoralité radicale il ne sentit pas. Mais il ne trahissait pas, il ne se vendait pas : car il se fit payer pour défendre ses propres opinions, qu'il eût défendues gratuitement, et quand même. Mais ceux qui le payaient ne croyaient pas en lui; ceux qui l'écoutaient n'y croyaient plus : la cour perdit son argent.

« Il était laid, nous dit un contemporain 1 : sa taille ne prèsentait qu'un ensemble de contours massifs; quand la vue s'attachait sur son visage, elle ne supportait qu'avec répugnance le teint gravé, olivatre, les joues sillonnées de coutures; l'œil s'enfonçant sous un haut sourcil,... la bouche irrégulièrement fendue; enfin toute cette tête disproportionnée que portait une large poitrine.... Sa voix n'était pas moins âpre que ses traits, et le reste d'une accentuation méridionale l'affectait encore; mais il élevait cette voix, d'abord traînante et entrecoupée, peu à peu soutenue par les inflexions de l'esprit et du savoir, et tout à coup montait avec une souple mobilité au ton plein, varié, majestueux des pensées que développait son zèle. » Et Lemercier nous montre « les gestes prononcés et rares, le port altier » de Mirabeau, « le feu de ses regards, le tressaillement des muscles de son front, de sa face émue et pantelante ». A travers le barbouillage du style, il nous fait bien voir l'orateur.

Mirabeau avait l'éloquence qui enlève les foules et les assemblées, les puissants mouvements, les amples phrases, l'élan imprévu et impérieux : il était superbe pour menacer ou maudire. Ses répliques foudroyantes, ses adjurations pressantes fleurissent tontes les anthologies. A vrai dire, il y a dans ces grands effets, à notre goût, un peu d'emphase, un geste trop magnifique, trop de son; c'était le goût du temps. Mirabeau y a donné complaisamment, et dans les théâtrales banalités dont la pauvre antiquité faisait les frais, la poussière de Marius, Catilina aux portes : c'était là que jadis on admirait le grand orateur. Heureusement il a d'autres mérites pour se faire estimer : il a la logique serrée. vigoureuse, sophistique parfois avec un air de franchise, toujours sûre et saisissant en tout sujet les arguments essentiels ou les preuves efficaces. Il est de ceux qui savent voir les faits, et les présentent : s'il raisonne souvent sur la théorie et les principes, c'est la nécessité du temps qui l'y force; l'assemblée travaille, et il travaille avec elle à établir une constitution en France. Ses discours sont substantiels, solides, faits véritablement pour instruire ceux qui les entendent. Il faut se défier de l'orateur, mais on peut apprendre du publiciste. Il drape son éloquence sur d'excellents mémoires, très précis et très nourris.

Ces mémoires n'ont pas toujours été préparés par lui. Il joignait à ses grands dons celui de savoir utiliser le travail d'autrui. Tous ses ouvrages sont remplis de pages simplement transcrites de quelque livre. Dans un de ses plaidoyers contre sa femme, il introduisait de belles phrases émues, qui étaient d'un sermon de

<sup>1.</sup> N. Lemercier, Du second théatre français.

Bossuet. Dans d'autres, il répétait mot pour mot ce que lui avait fourni l'avocat Pellenc. Pour ses discours à l'Assemblée nationale, le même Pellenc, le Genevois Étienne Dumont, Clavière, Duroveray lui fournissent des matériaux, des plans, des développements entiers : il utilisait même, dit-on, les billets qu'on lui faisait passer à la tribune, et qu'il lisait tout en parlant. « Mais, disait Dumont, qu'importe d'ailleurs? S'il sait mettre à contribution ses amis, s'il sait leur faire produire ce qu'ils n'auraient jamais fait sans lui, il en est véritablement l'auteur. » Du moins, nous sommes assurés par ses travaux antérieurs de la capacité de son esprit, de l'étendue de ses connaissances : si, accablé d'affaires, il dut recourir à des secrétaires pour la préparation de ses discours, c'était une économie de temps, et non un supplément de génie qu'il y cherchait. Il dirigeait leur travail, le contrôlait, le gardait ou le modifiait selon ses vues, l'animait de son éloquence.

Après tout, c'est par l'intelligence que vaut Mirabeau. Il a des appétits, des passions physiques; il a des facultés oratoires, le don de brûler et de passionner : mais nulle sensibilité de l'âme, au fond; toujours de sang-froid, maître de lui, l'esprit net, agile, subtil, un esprit à la Montesquieu, comme l'a très bien vu M. Faguet, qui s'enveloppait d'une éloquence à la Rousseau. Regardez-le dans sa carrière politique : jamais le sentiment ne lui a arraché un discours, inspiré un acte; tout en lui est d'un politique qui observe et calcule. Il a un tempérament d'homme d'État parlementaire, un souci de la légalité, des formalités même et des règlements, qui le fait patienter, temporiser, négocier avec une prudence incroyable, lorsqu'il s'agit d'amener les deux premiers ordres à se réunir au Tiers. Les phrases retentissantes qu'on cite de lui n'y font rien : il n'a rien du révolutionnaire, que les circonstances qui le produisent; c'est un homme du centre gauche, et il excelle à la politique de couloirs. Il croit aux fictions constitutionnelles, aux contrepoids qui assurent le délicat équilibre des pouvoirs : il sait exactement le point jusqu'où l'exécutif doit aller, la ligne que le législatif ne doit iamais franchir. Il a vu que la Révolution ne pouvait se sauver que par une translation de propriété qui intéresserait des milliers d'individus à garantir l'ordre nouveau : mais les biens du clergé vendus, les privilèges de la noblesse supprimés, l'égalité civile et politique établie, la liberté assurée, la royauté devenue constitutionnelle, Mirabeau fut content; il ne s'occupa plus que de conserver cet ordre qu'il estimait conforme au gouvernement idéal; et comme pour le fonder il avait fallu vaincre la royauté, tout son soin tendit à fortifier la royauté. Il espérait y trouver le frein capable de retenir l'État sur la pente où il glissait, sur la pente du despotisme parlementaire. C'est

l'idée qui lui a dicté son discours sur le droit de paix et de guerre, le dernier de ses grands triomphes oratoires. Il avait l'esprit monarchique, et absolument opposé à la démocratie.

#### 3. GIBONDINS ET MONTAGNARDS.

Nous n'avons pas à nous arrêter aux désenseurs de l'ancien régime contre lesquels lutta Mirabeau : le cynique et violent Maury, le sincère et mesuré Cazalès 1. Mais lorsqu'il voulut marquer le point d'arrêt de la Révolution, parmi ceux qui le dépassaient et devinrent ses adversaires se rencontre un orateur de premier ordre, Barnave 2, qui avait été avocat au barreau de Grenoble. Nature généreuse et sensible, passionné pour la tolérance, l'humanité, la liberté, il avait adopté une éloquence nette, sobre, sévère, volontairement un peu froide. On peut en prendre une idée dans son Discours sur le droit de paix et de guerre, où il combattait Mirabeau et la prérogative royale : c'est un rappel aux principes, une déduction serrée, sans écarts et sans éclats; aucune emphase, ni métaphores, ni comparaisons, ni allusions ambitieuses; seulement parfois il allègue une autorité, telle que « l'autorité bien imposante de M. de Mably ». Il y a là une sorte de raideur doctrinaire qui est d'un assez puissant effet.

A l'Assemblée législative se font remarquer les représentants du département de la Gironde, Vergniaud, Guadet, Gensonné, et, à leurs côtés, Isnard, venu du Var; ils se retrouvent à la Convention, où les joignent Barbaroux, député de Marseille, Louvet envoyé par le Loiret, et Buzot, qui arrive d'Évreux 3. Isnard eut d'éclatants

<sup>1.</sup> Maury (1746-1817), né à Valréas (Vaucluse), lauréat académique, académicien, prédicateur, député à l'Assemblée constituante, émigré, rentre en 1804, est fait par Napoléon archovêque de Paris, et meurt à Rome. - J.-A. de Cazalès (1752-1805) ancien officier de cavalerie.

<sup>2.</sup> Barnave (1761-1793), député aux États Généraux, fut un des membres chargés de ramener Louis XVI et sa famille après son arrestation à Varennes.

<sup>3.</sup> Guadet, né en 1755 à Saint-Émilion, avocat à Bordeaux, député de la Gironde à la Législative et à la Convention, fut arrêté à Bordeaux le 29 prairial an II, condamné et exécuté. — Gensonné, né à Bordeaux en 1758, avocat, puis juge à la cour de Cassation, député de la Gironde à la Législative et à la Convention, fut arrêté et exécuté à Paris en 1793. - Isnard, né à Draguignan entre 1750 et 1760, député du Var à la Législative et à la Convention, se déroba à la chute de son parti, rentra en 1795 à la Convention, fut député aux Cinq-Cents, et applaudit en 1804 à l'Empire : il mourut en 1830. - Barbaroux, né en 1767, député de Marseille à la Convention, décapité en 1794. - Louvet, né à Paris en 1760, publia son Faublas de 1787 à 1790, fut député du Loiret à la Convention, se cacha dans le Jura, et rentra à Paris après le 9 Thermidor; il fut élu aux Cinq-Cents, et mourut en 1797. - Buzot, né en 1760, député à la Constituante, président au tribunal d'Evreux sous la Législative, député à la Convention, ami de Mme Roland, essaya de soulever la Normandie, passa dans la Gironde, et s'empoisonne.

débuts: Buzot, en ses derniers temps, trouva dans la violence parfois inintelligente de ses haines une éloquence singulièrement nerveuse et vibrante. Mais puisque Mme Roland, qui était l'âme du parti, n'eut pas accès à la tribune, puisqu'elle fut réduite à verser les passions et les idées qui la brûlaient dans ses Mémoires rédigés en prison, c'est à Vergniaud qu'il appartient, mieux qu'à personne. de représenter l'éloquence girondine 1. C'était un avocat bordelais. nonchalant, inappliqué, sans connaissances précises, sans netteté pratique. Il avait des tendances plutôt que des idées. Mélant Montesquieu, Voltaire et Rousseau, il rêvait une république aimable. qui donnât du bien-être et du plaisir, qui développât le luxe et les arts. Il était égalitaire, contre la cour et la noblesse; absolument indifférent et irréligieux, sans hostilité contre les prêtres: aristocrate, en face du peuple, moins par conviction politique que par répugnance d'homme bien élevé. Il avait la parole facile. fluide, animée cependant et ardente : il n'était ni profond ni précis, mais il s'échauffait au son de sa propre parole, et il devenait entrainant. Paresseux comme il était, il dressait avec un souci méticuleux les plans de ses discours, numérotant les idées, marquant les paragraphes, piquant ici une image, la un souvenir antique, s'aidant en un mot de tous les secours de la rhétorique classique. Il aimait les effets de répétition : dix fois il ramenait le même mot au début d'une phrase, la même proposition au début d'un paragraphe : il tirait parfois de ce procédé de pathétiques effets. Il excellait à étendre les vastes lieux communs, à remuer les grands sentiments généraux : c'était l'homme qu'il fallait pour discourir sur le danger de la patrie.

En face des Girondins, à la Convention, parmi la foule des Montagnards se détachent Danton et Robespierre <sup>2</sup>. L'éloquence de Robespierre est une prédication, un long enseignement de vertu, un catéchisme verbeux de religion civile, où la théologie éditiante s'entremèle d'aigres diatribes contre les méchants et les impies. Ce Picard bilieux, haineux, pontifiant me fait penser à son compatriote Calvin, à qui il est de toutes façons intérieur, intellectuellement, moralement, littérairement. Il s'acharna à fonder une religion d'État, à formuler en un credo légal le déisme de Jean-Jacques. Il poursuivit sa chimère théocratique, et immola avec sérenité comme ennemis de Dieu et de la vertu tous les hommes qui faisaient ombrage à sa vanité, échec à son ambition.

que control ou control

<sup>1.</sup> P.-V. Vergniaud, né à Limoges en 1753, avocat à Bordeaux, deputé à la Législative et à la Convention, arrêté le 2 juin 1793, guillotiné en octobre.

<sup>2.</sup> G.-J. Danton, né en 1759 a Arcis-sur-Aube, avocat, ministre de la Justice après le 10 Août, deputé à la Convention, guillotiné en avril 1701. — M. Robespierre, né en 1759 à Arras, député aux États Généraux et à la Convention, guillotiné en juillet 1794.

Danton fait avec lui le plus parfait contraste : celui-ci sort grandi des plus récentes études sur la Révolution française 1. C'était un robuste Champenois, aux formes athlétiques, au masque vulgaire et puissant, sensuel, débraillé, actif, hardi, d'intelligence claire et réaliste : il n'était pas grand discoureur, et il passa pour ignorant parce qu'il ne citait pas l'antiquité, et ne faisait pas d'amplifications creuses. Mais c'est pour cela qu'il nous plaît. Il a une éloquence pratique et technique, familière, courant au fait, se ramassant en mots brefs, saccadés, énergiques, qui se gravent dans les esprits ou mordent les cœurs : son discours échappe au verbiage et au jargon ampoulé du temps; il n'y a personne dont la forme ait moins vieilli; et il a chance d'ètre avec Mirabeau le plus véritable orateur de la période révolutionnaire.

#### 4. NAPOLÉON.

Le 18 Brumaire fit taire les orateurs. Pendant quinze ans, une seule voix s'élèvera, impérieuse, mais éloquente. L'éloquence était un moven de gouvernement, presque une nécessité pour ce parvenu qui, régnant par l'admiration et la confiance, devait entretenir la foi en son infaillible génie : il fallait que dans chacune de ses paroles il fit sentir la supériorité dont il tenait son droit. Napoléon s'y étudia, et y réussit. Il fut le dernier des grands orateurs révolutionnaires. Formé à l'école des Montagnards, il continua leurs traditions : mais un juste instinct l'avertit de condenser le verbiage de la tribune, et de se régler plutôt sur la nette concision des rapports et la fermeté saisissante des proclamations, où certains Jacobins avaient donné de curieux modèles d'éloquence administrative ou militaire. Il se fit une forme courte, brusque, tendue, nerveuse, admirablement expressive et de sa nature réelle et de l'idée qu'il voulait donner de lui, admirablement adaptée à l'âme élémentaire des foules ou des armées.

On voit cette éloquence se former à travers la verbosité et la médiocrité de ses premiers écrits <sup>1</sup>. On la voit se déployer dans toute sa correspondance, où il n'y a pas à vrai dire de lettres familières. Et ce qu'il a dicté à Sainte-Hélène, ce sont des mémoires oratoires; ces récits de ses campagnes et de ses victoires sont de l'histoire tout juste comme le tableau de la politique athénienne

<sup>1.</sup> M. Mathiez, récemment, a réagi contre le culte de Danton. De ses troublantes études ressort au moins un doute sur la prohité de cet homme d'État. J'ai peur en revanche d'avoir été trop dur pour Robespierre: sa politique a peut-être mieux valu que sa littérature (14° éd.).

2. A consulter: E. Yung, la Jeuxesse de Bonaparte, 3 vol. in-12.

dans le Discours pour lu Couronne, de l'histoire arrangée pour persuader. Des qu'il ouvre la bouche, Napoléon est orateur; car il règle sa parole pour enlever à ceux à qu'il parle, individus ou peuples, contemporains ou postérité, la liberté de leur jugement, pour asservir leurs esprits ou leurs volontés. Mais là où cette puissante faculté oratoire apparaît le mieux, c'est dans les proclamations nombreuses qu'il adresse aux soldats et au peuple français, depuis la première campagne d'Italie jusqu'après Waterloo. On comprendrait mal sa domination, si on ne voyait l'appui qu'elle trouva dans sa parole : à cet égard, l'éloquence a été pour lui ce qu'elle était pour les chefs des démocraties anciennes <sup>1</sup>.

Cette éloquence a sa rhétorique et ses procédés. Sous sou apparente brusquerie, elle est très ordonnée, très classique. La lettre de condoléances du général Bonaparte à la veuve de l'amiral Brueys est une véritable dissertation sur un plan soigneusement concerté : les lettres de l'Empereur aux veuves des maréchaux Bessières et Lannes, plus courtes, d'un ton de maître, sont des réductions du même plan. Les proclamations sont divisibles par articles et paragraphes comme des discours de Conciones. Au début, les origines révolutionnaires de cette éloquence sont très sensibles : les phalanges républicaines, les vainqueurs de Tarquin, les descendants de Brutus, de Scipion, les légions romaines, Alexandre, tous ces souvenirs antiques rattachent Napoléon aux orateurs de nos assemblées. Puis, dans les harangues du Consul, de l'Empereur, ces ornements emphatiques se font rares.

Dans la première campagne, aussi, entre les *phalanges* et les *Tarquins* je note des *hommes pervers* qui viennent tout droit de la prédication de Robespierre.

Je note même des réminiscences d'auteurs latins. Du Lucain : « Vous n'avez rien fait, puisqu'il vous reste à faire. »

## Nil actum reputans, si quid superesset agendum.

Le futur César se fait l'esprit de César, Du Tite-Live : « Dira-t-on de nous que nous avons su vaincre, mais que nous n'avons pas su profiter de la victoire? » Vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis. Certaines formes théâtrales rappellent les déclamations de la tribune : « Mais je vous vois déjà courir aux armes... En bien! partons!... » Et voici des clichés : « Vous rentrerez alors dans vos foyers et vos concitoyens diront en vous montrant : Il était de l'armée d'Italie. » — « Il vous suffira de dire : J'étais à la bataille

<sup>1.</sup> Correspondance de Napoléon, 28 vol. in-4 et in-8, 1858-1869. (Les proclamations y figurent.)

d'Austerlitz, pour que l'on réponde : Voilà un brave. » — « Vous pourrez dire avec orgueil : Et moi aussi je faisais partie de cette grande armée, qui », etc. Le cliché est magnifique, et saisissant : et l'on voit l'effet s'élargir de proclamation en proclamation jusqu'à ce dernier mouvement.

Dans ces brèves harangues, deux parties sont capitales, le premier mot et le dernier : l'attaque est merveilleuse de brusquerie et de sûreté. « Soldats, vous êtes nus, mal nourris.... Soldats, je suis content de vous.... Soldats, nous n'avons pas été vaincus. » On est secoué et pris. Et la fin, comme elle laisse l'âme vibrante! « Soldats d'Italie, manqueriez-vous de courage et de constance? » — «.... Et alors la paix que je ferai sera digne de mon peuple, de vous et de moi. »

Le fond est ce qu'il faut qu'il soit : des idées nettes, simples, inmédiatement accessibles, des sentiments communs, réels, immédiatement évocables; l'honneur, la gloire, l'intérêt; de vigoureux résumés des succès et des résultats obtenus, de rapides indications des résultats et des succès à poursuivre, des communications parfois qui semblent associer l'armée à la pensée du général et la flattent du sentiment d'être traitée en instrument intelligent : toutes les paroles qui peuvent toucher les ressorts de l'énergie morale, sont là, et sont seules là.

Parsois, au lieu des images banales du répertoire commun, la nature originale de l'individu éclate. L'allocution du 1er janvier 1814 aux députés du Corps Législatif est d'un ton singulier : volontairement l'orateur làche sa colère en petites phrases hachées, brutales, même triviales : « M. Lainé, votre rapporteur, est un méchant homme.... Je suis de ces hommes qu'on tue, mais qu'on ne déshonore pas.... Qu'est-ce que le trône au reste? Quatre morceaux de bois revêtus d'un morceau de velours. Tout dépend de celui qui s'y assied.... Il faut laver son linge en famille. » Remettez tout cela à sa place, écoutez cette sortie si curieusement violente, et vous sentirez quelle science de l'effet il y avait chez cet homme-là.

Vous avez noté l'image grandiose qui nous montre le trône : elle sort d'une imagination qui n'est plus celle du xvine siècle, ni formée à l'école de l'antiquité. Cela, c'est du Shakespeare — tel que le comprenait Hugo et qu'il en faisait. Même dans les bulletins, malgré la tension plus solennelle du style, dans ceux surtout des dernières campagnes, je note quelques pensées d'une imagination pareille. On se sent tout près de Hugo, bien plus près de Hugo que des Montagnards et du Conciones quand on lit des phrases comme celles-ci : « La victoire marchera au pas de charge; l'aigle... volera de clocher en clocher jusqu'aux tours de Notre-

Dame. » Ou bien : « J'en appelle à l'histoire : Elle dira qu'un ennemi qui fit vingt ans la guerre au peuple anglais, vint librement, dans son infortune, chercher un asile sous ses lois.... Mais comment répondit l'Angleterre à une telle magnanimité? Elle feignit de tendre une main hospitalière à son ennemi, et, quand il se fut livré de bonne foi, — elle l'immola. » Ce petit mot qui fait comme cabrer la phrase dans un brusque arrêt, après l'ample mouvement qui en développe le début : c'est un procédé habituel de V. Hugo. En général, sans avoir changé sa forme ni renouvelé ses moules, il me semble que Napolèon est pourtant moins classique, moins asservi au goût révolutionnaire dans ses dernières années, et qu'il exprime son tempérament par des effets plus personnels.

#### CHAPITRE III

#### MADAME DE STAEL

1. Caractère et esprit. Intelligence cosmopolite. Médiocrité du sens artistique. — 2. Idées politiques de Mme de Staël: libéralisme hourgeois. Idées religieuses. — 3. La critique de Mme de Staël. La Littérature: idée de la relativité du goût. Le livre de l'Allemagne: principes du romantisme. Insurrection contre les règles. Cosmopolitisme littéraire.

Mme de Staël et Chateaubriand ont cru n'avoir pas grand' chose de commun. En réalité, malgre l'opposition de leurs tempéraments et de leurs principes, ils out poussé tous les deux la littérature dans le même sens. Mme de Staël a fourni aux romantiques des idées, des théories, une critique : de Chateaubriand ils ont reçu un idéal, des jouissances et des besoins; elle a défini, il a réalisé.

#### 1. CARACTÈRE ET ESPRIT DE Mme DE STAEL.

Mme de Staël appartient au xvm° siècle, elle est le xvm° siècle vivant, le xvm° siècle tout entier : car les courants les plus contraires se rassemblent en elle sans s'affaiblir. Elle est fille de Rousseau, par l'intensité de la vie sentimentale. Elle a l'imagination troublée et fiévreuse, le cœur ardent, tumultueux, d'où jaillit une inépuisable source de passion. Elle a l'égoisme généreux, une soif

1. Biographie: Germaine Necker, née en 1766, figure dès l'âge de onze ans aux réceptions de sa mère. Son esprit se forme à entendre Raynal, Thomas, Grimm, Morcilet, Suard, Buffon, etc. Elle épouse en 1786 le baron de Staël, ambassadeur de Suède. Elle accueille d'abord la Revolution avec joie et avec foi; son salon est le heu de réumon des amis de la constitution anglaise, Mounier, Malouet, Clermont-Tonnerre, Montmoreney; mais, en sept. 1792, elle est forcée de se réfugier à Coppet, au bord du lac de Genève. Elle rentre a Paris en 1795, et son salon est très frèquenté: Daumou, Cabanis, Garat, Ræderer, M.-J. Chénier, B. Constant surtout, y sont assidus. Suspecte au Directoire, elle est obligée de retourner à Coppet, d'où elle revient en 1797. Elle vit d'abord en paix avec Bonaparte; elle ne rompt pas encore après le 18 Brumaire; mais c'est chez elle que B. Constant prépare en janvier 1800 e discours où il denonce au Tribunat l'aurore de la tyrannie. Dès lors, la rupture est certaine quoique dans sa Littérature (1809) elle semble mêter encore les avances aux allusions malignes. Son salon est le premier de Paris en 1802 : autour d'elle

furicuse de bonheur pour elle et pour les autres; de là, pour les autres, la pitié, l'appel énergique à la justice, la haine de l'oppression ou du despotisme; pour elle, l'expression violente de l'individualité, la révolte contre toutes les contraintes et les limites; elle veut le plus possible se développer en tout sens; elle veut jouir d'elle-même. Mais la suprème jouissance, c'est de jouir de soi en autrui, de voir sa perfection reflétée dans une âme qui s'en éprend : elle veut donc être, se développer, afin d'être digne d'être aimée. Là est le bonheur, et ce n'est que faute de ce bonheur qu'elle se rabattra sur la gloire : elle le fera dire à Corinne, et elle est Corinne. Mais elle aura peine à en prendre son parti; aucune de ses expériences ne vaincra son optimisme sentimental. Le désaccord de son rève et des réalités n'aboutira qu'à fortifier la disposition romanesque qui est en elle. Clarisse Harlowe et Werther ont transporté sa jeunesse; Walter Scott charmera ses derniers jours : à travers toute son existence, elle persistera à croire que le roman a raison contre la vie, et que la vérité, c'est le roman. Par un hasard singulier, sa foi fut récompensée : elle finit par se reposer dans un amour absurde et un mariage ridicule, uni fut heureux.

sont Mme Récamier, Mme de Beaumont, B. Constant, C. Jordan, Fauriel. On y fait a Bonaparte une guerre d'épigrammes; on cabale avec Bernadotte et Moreau; on souhaite hautement la chute du régime nouveau. Bonaparte finit par éclater; et en octobre 1803, Mme de Stael recoit ordre de se tenir a 40 lieues de Paris. Elle s'en va visiter l'Allemagne, puis revient a Coppet, trop tard pour assister a la mort de Necker: de la elle va en Italie. En 1805, elle est de retour a Coppet, où elle écrit Corinne, dont le succès est immense. Tout ce que Napoléon ne domine pas, anciens amis et amis nouveaux, Français et étrangers, Barante, Elzéar de Sabran, Monti, Sismondi, Bonstetten, G. Schlegel, le jeune Guizot la visitent ou sejournent auprès d'elle. On cause et on joue la comédie. Elle retourne en Allemagne en 1807; après ce vovage, elle se convertit à la religion. Elle écrit son livre de l'Allemagne, dont toute l'édition française est détruite par la police impériale; elle-même recoit ordre de sortir du territoire français (1810). Elle est surveillée et comme internée à Coppet. On lui défend de recevoir ses aims ; Mme Récamier, Mathieu de Montmorency sont exilés: les Schlegel expulsés. Elle s'évade en 1812 et se rétugie à Pétersbourg, puis en Suède, et de la en Angleterre. La Restauration l'attriste par le tour qu'elle prend. Elle meurt en 1817, ayant à peu près achevé ses Considérations sur la Révolution française. Elle avait épousé en 1811 M. de Rocca, beaucoup plus jeune qu'elle.

Éditions: De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, an viu, 2 vol. in-8; Delphine, roman, 1802; Corrine, roman, 1807; de l'Allemagne, Londres, 1813; Consulérations sur la Révolution française, pulp par le duc de Broglie et le baron de Staël, 1818; Dix années d'exil (publ. par le baron de Staël, 1821); éd. P. Gautier, 1904. (Euwres completes, Paris, Didot. 3 vol. Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la Révolution, éd. J. Vuenot, 1906. — A consulter: Lady Blennerhassett, Mme de Staël et son temps, trad. Dietrich, Paris, 1890,3 vol.; A. Sorel, Mme de Staël, coll. des Gr. Écriv. français, 1890; F. Brunotière, Évolution de la critique, VIº legon; Faguet, Politiques et moralistes du XIX's siècle, 1º série, 1891; Dejob. Mme de Staël et l'Italie, avec une bibliographie de l'influence française en Italie, 1890; E. Ritter, Notes sur Mme. 'Stael, 1899. P. Gautier, Mme de Staël et Napoléon, 1903.

Elle a l'âme de Rousseau : mais par l'esprit elle est fille de Voltaire, fille du xviiie siècle raisonnable et mondain. La religion du siècle est sa religion : elle croit au progrès, à la perfectibilité nécessaire et indéfinie de l'humanité. Jamais elle ne doutera de la raison, ni ne la répudiera, comme Rousseau : et toute sa vie sera un exercice assidu de la raison qui est en elle, virile, ferme, vaste, curieuse, capable de toutes les vérités. Elle ne concoit rien de plus beau que la faculté de former et de formuler des idées : il n'y a pas de supériorité qu'elle admire plus en autrui, et dont elle soit plus fière en elle. Aussi cette romanesque sentimentale estelle une mondaine spirituelle et séduisante. Elle ne peut vivre qu'à Paris. Dès qu'elle est à Coppet, elle tâche d'y refaire son salon de Paris. Elle a la plus enivrante conversation, un jaillissement de pensée à la fois éblouissant et fort. Son admiration va naturellement à des « gens du monde », à Guibert, à Talleyrand, à Narbonne, à B. Constant, en qui elle aime un causeur digne de lui fournir la réplique. Si elle ne comprend pas tout à fait Napoléon, c'est qu'il est mal élevé, qu'il n'y a pas moyen de « causer » avec lui. Il glace, ou il assomme. Elle n'est pas faite pour la solitude, elle en a peur : elle ne pense bien que dans le monde, devant un auditoire ou contre un interlocuteur; ses livres sont une perpétuelle causerie, la causerie d'un vaste et agile esprit qui fait lever les idées avec une étonnante facilité. Elle a l'air de se moquer de d'Erfeuil, dans Corinne : mais il y a beaucoup d'elle encore dans ce Français qui ne saurait se passer de la société, et pour qui causer, c'est vivre.

Elle résume donc en elle les deux aspects de notre xviiie siècle; elle y ajoute pourtant quelque chose. Elle est cosmopolite. Nos Français l'avaient été d'idées, de désir, en théorie : en fait, ils n'ont pas été capables de sortir d'eux-mêmes; leur cosmopolitisme n'est qu'une prétention de réduire toute l'humanité à leur forme. Mais Mme de Staël n'est pas Française en ce sens, et cela parce qu'elle n'est pas Française d'origine. Les Suisses, en contact avec la France, avec l'Italie, avec l'Allemagne, qui les conduit à l'Angleterre, semblent avoir des facilités et des aptitudes particulières pour comprendre les formes d'esprit de ces quatre nations : ils ont l'intelligence naturellement cosmopolite. C'est le trait commun des Suisses qui ont écrit en français : on doit excepter Jean-Jacques, nature trop intérieure; mais vovez Mme de Staël, Marc Monnier, M. Cherbuliez, M. Rod: ce sont des « esprits européens », comme disait la première. La vie poussa encore Mme de Staël en ce sens : chassée de Paris, elle vit à Coppet, où son salon donne pour ainsi dire par trois portes sur la France, sur l'Italie et sur l'Allemagne. De

Coppet elle sent mieux que de Paris l'attrait de l'Italie et de l'Allemagne: Paris est le lieu du monde où l'esprit s'enferme le plus facilement. Chassée de Coppet, la Russie, la Suède, l'Angleterre la reçoivent. Elle aura couru toute l'Europe, mais elle aura com-

pris toute l'Europe.

Nous verrons l'importance de cette aptitude dans l'évolution des doctrines littéraires. Remarquons seulement ici que Mme de Staël a créé une littérature cosmopolite, peinture des types nationaux. Avant elle on n'a guère su chez nous que dessiner des caricatures. Mme de Staël, avec une impartialité intelligente, note les caractères distinctifs de chaque peuple : elle voit l'ame allemande, la vie allemande même, elle distingue la vie de Vienne et la vie de Berlin, l'àme allemande du Sud et l'àme allemande du Nord. Pour n'avoir fait que traverser la Russie en calèche, elle a pourtant démèlé très finement les traits originaux du peuple russe, elle a saisi la complexité de l'esprit des classes supérieures, le fond national jeune, vierge, riche sous le vernis d'une civilisation raffinée: par un flair plus singulier encore chez une femme qui ne savait pas la langue, elle a deviné le moujik, au moins quelques parties essentielles de sa nature. Corinne, entre autres caractères, a celui d'être un roman international : l'Anglais, l'Italien, le Français y sont définis en formules un peu sèches, dont la réalisation actuelle a quelque chose d'abstrait et mécanique. Mais ces formules, développées et complétées par d'abondantes dissertations, sont exactes : du moins elles doivent l'être, car je ne vois pas que nos écrivains y aient beaucoup changé depuis quatre-vingts ans.

Enfin, et c'est le dernier facteur du génie de Mme de Staël qu'il nous faille considérer, elle n'a pas du tout une nature artiste. Elle a l'imagination très sentimentale, nullement esthétique. De là vient qu'elle est incapable de prendre ses propres émotions comme matière d'art, de les réaliser directement dans une forme expressive. Elle ne peut que les faire passer dans son esprit, y appliquer sa réflexion, les analyser, les définir, les noter : il faut, pour qu'elle les traduise, qu'elle en ait fait des idées; tout, pour elle, son cœur comme le reste, n'est que matière de connaissance. Elle n'a pas le sentiment de la nature : elle la voit quand elle veut regarder; alors elle élabore ses perceptions en notions dont elle donne la formule intelligible : mais pour ce qui est de peindre, elle n'y peut arriver. Rapprochons-la de Chateaubriand : elle a compris la campagne romaine, elle nous dit clairement ce dont Chateaubriand nous donne la sensation intense. Elle quitterait

<sup>1.</sup> Comparez Corinne, l. I, ch. v, et l. V, ch. I, avec la Lettre à M. de Fontanes.

la vue de la baie de Naples et du Vésuve pour aller causer dans une chambre avec un ami. L'art antique ne lui dit rien; comparez encore les descriptions de Corinne à certains passages des Marturs et de l'Itinéraire : ici les visions d'un artiste puissant, là les notes d'un touriste curieux. Elle n'a pas de « sensations d'art » : ce qui l'attache, ce sont les souvenirs historiques, les idées auxquelles les choses servent d'appui ou d'occasion. Ou bien encore, c'est la signification sentimentale des œuvres d'art, des ruines, des paysages : Corinne est tantôt un guide exact et sec, tantôt un rêve lyrique. Dans ce voyage d'Italie, l'art italien lui échappe : elle raisonne froidement, rapidement sur la peinture et la sculpture; mais vraiment de Brosses et Dupaty 1 en parlaient mieux. En littérature, son goût et sa faculté de comprendre se satisfont en raison inverse de la beauté formelle et de l'objectivité, en raison directe de la richesse sentimentale et de la subjectivité. Elle ne comprend pas la littérature grecque, elle ne comprend pas notre littérature du xviie siècle; elle se satisfait au contraire complètement dans les littératures du Nord, si métaphysiques et si lyriques, si subjectives de sens et si irrégulières de forme.

Et de là le peu de valeur esthétique de son œuvre. Elle n'a pas l'invention artistique : dans Delphine et dans Corinne, tout ce qui n'est pas autobiographie sentimentale ou connaissance positive, est médiocre et banal. Ces romans ne valent que si l'on y cherche les passions et les idées de Mme de Staël : si on les considère dans leur objectivité d'œuvres d'art, ce sont de purs poncifs. Léonce et Delphine, Oswald et Corinne ne vivent pas, ils sont vagues et fades. Mais si, écartant ces pâles figures, on se croit en face de Mme de Staël, si on ne demande qu'à « causer » avec elle, on reprend du plaisir, surtout dans Corinne. Impuissante à créer, elle excelle à noter; et si elle a le style le moins artiste du monde, comme écrivain d'idées elle est supérieure. Ne lui demandons ni couleur ni énergie sensible, ni rythme expressif, ni forme en un mot; mais une parole agile, souple, claire qui forme d'ingénieuses combinaisons de signes, qui dégage avec aisance des idées toujours intéressantes, souvent nouvelles ou fécondes, voilà ce que Mme de Staël nous offre : son style, c'est de l'intelligence parlée.

#### 2. LA POLITIQUE ET LA RELIGION DE M'me DE STAEL.

Si viril que soit son esprit, la femme en elle se retrouve par le peu de souci qu'elle a de systématiser sa connaissance ou ses idées, et par l'influence que la sensation, l'affection exercent à son msu sur ses conceptions les moins sentimentales.

En politique, elle fut constamment libérale, et là est l'unité de

<sup>1.</sup> De Brosses, cf. p. 761. - Dupaty, Lettres sur l'Italie en 1785 (1788 et 1824).

sa pensée. Mais il s'en faut que le développement de cette pensée ait été constant et unisorme. Ses intérêts de cœur ou d'esprit en rendirent la marche irrégulière et inégale. Une tendresse respectable pour son père a faussé sa vue des hommes et des choses : M. Necker devient le heros de la Révolution française, le centre où tout se ramène; et quand elle veut raconter son rôle. elle se trouve conduite à faire l'histoire de l'Europe, de Louis XVI à Napoléon : cette substitution de sujets lui semble nécessaire. Ses amis lui insinuent leurs convictions : elle en change, quand ils se renouvellent. Elle a débuté par adorer la monarchie anglaise: Benjamin Constant la convertit à la République des États-Unis. Elle juge les événements du point de vue de son amour-propre : le régime où elle pourrait parler librement, qui enverrait ses hommes d'État chez elle, qui ferait de son salon un Conseil officieux, n'aurait sans doute pas trop de mal à la gagner. En 1789, en 1795 et 1800, sous la royauté parlementaire, sous le Directoire, sous le Consulat, elle essaie de réaliser ce rève, de placer chez elle le foyer et le centre de l'action gouvernementale.

Sa souple intelligence est comme paralysée par ses sympathies et ses ambitions : elle qui comprenait si bien et si vite tous les peuples, elle ne comprend pas la France révolutionnaire. De là ses illusions et ses mécomptes. De là l'insuffisance de ses Considérations sur la Révolution, où l'on trouve tant de jugements pénétrants et d'idées intéressantes : elle voit très bien beaucoup de détails, elle attribue trop aux individus, à leur action bonne ou mauvaise; mais d'où vient cette Révolution? qui l'a préparée? que transformera-t-elle ou que manifestera-t-elle? c'est ce que Mme de Staël ne dit pas. Elle donne des explications un peu courtes. Elle se restreint trop exclusivement aux considérations politiques : elle s'obstine à ne voir que des constitutions; tout ira bien, si l'on a la constitution anglaise, puis la constitution américaine, puis de nouveau la constitution anglaise. Et jamais cela ne va bien : c'est la faute de quelques hommes, ignorants et impatients en 1790, intrigants et ambitieux en 1795 et 1799, égoïstes et rancuniers en 1814 et 1815. Mais elle croit toujours que tout aurait été bien, facilement, par l'exacte application d'une constitution 1.

On peut dire qu'elle est la mère, ou du moins la marraine, du libéralisme parlementaire et doctrinaire. Elle modifie d'une curieuse facon la théorie de Montesquieu; on ne l'a pas assez

<sup>1.</sup> Disons pourtant qu'elle faisait appel à la bonne volonté des hommes. Un républicanisme large et généreux, exclusif de toute hane, et qui ne demandant le reméde aux maux de la liberté que dans le développement des principes de liberté, respire dans ce livre des Circonstances qui peuvent terminer la Revalution, récemment publié, qu'elle n'eut pas le temps de terminer. Le 18 bramaire la prévint (15° éd.).

remarqué. « La division du corps législatif, l'indépendance du pouvoir exécutif, et avant tout la condition de propriété : telles sont les idées simples qui composent tous les plans de constitution possible, » Le premier article et le troisième sont surtout importants. Par le premier, l'existence de deux chambres est érigée en dogme : avec le troisième s'introduit dans le régime parlementaire un esprit fâcheux, par lequel la classe bourgeoise déviera la Révolution à son profit, et, substituant au privilège de la naissance le privilège de la fortune, fera de la haine ou de la peur de la démocratie la première maxime d'une politique égoïste. Selon Mme de Staël, « la fonction de citoyen accordée seulement à la propriété », c'est « l'idée à laquelle tout l'ordre social est attaché 1 ». Si elle a raison, le suffrage universel aurait détruit le régime parlementaire, et mis en danger la propriété : mais alors cette opinion justifierait les attaques des socialistes contre le « parlementarisme bourgeois ». Cet article, en effet, résout la question sociale par le droit politique et contre la démocratie. De cette idée vient la facilité avec laquelle Mme de Staël a passé de la monarchie à la république : elle fait de la conservation sociale, identifiée à l'intérêt des propriétaires, l'objet principal du gouvernement; et ainsi, roi ou président, peu importe ce que sera l'exécutif, pourvu que ceux qui possèdent soient protégés contre la masse des « hommes qui veulent une proie », et que « tous leurs intérèts portent au crime », dès qu'on leur permet d'agir.

Il ne faut pas méconnaître que Mme de Staël a été inspirée dans son libéralisme par un ardent amour de l'humanité, par un désir généreux de liberté, de justice et d'égalité, par une bonté large, dont les libéraux et les doctrinaires ne se sont pas toujours inspirés. Mais je ne sais ce qui a offusqué son clair esprit, retenu son ame affectueuse : elle qui savait, dans la Russie de 1812, deviner, aimer le moujik, elle n'a regardé, compté en France que les classes supérieures. Elle n'a institué qu'une doctrine étroite, égoïste. Je ne sais si ce n'est pas un mauvais tour que lui a joué son trop sociable esprit : elle n'admet à partager les bénéfices de la Révolution que les gens bien élevés, les « messieurs » qu'on peut recevoir dans un salon. C'est l'aristocratie des mains gantées 2.

1. Réslexion sur la paix intérieure (1795), 2° part., ch. 1.

<sup>2.</sup> Elle cerit au début de sa Littérature ces lignes funestes : « L'égalité politique, principe inhérent à toute constitution philosophique, ne peut subsister que si vous classez les différences d'éducation avec encore plus de soin que la féodalité n'en mettait dans ses distinctions arbitraires ». Il y a là en germe la lutte des classes; et ce conseil porte la bourgeoisie libérale à répéter la faute de la noblesse privilégiée du xvin° siècle. Cela aboutit à rendre suspect au peuple l'homme bien élevé autant que le propriétaire et le capitaliste : il sent peut-ètre plus le mépris qui le tient la distarce, que la richésse dont il est exclu.

Quant à la religion, Mme de Stael a commencé par l'indifférence, par le voltairianisme : elle n'a pas du tout l'accent religieux de Rousseau. Ce qui lui fera comprendre Rousseau, ce seront les Allemands : elle deviendra, dix ans avant sa mort, une chrétienne fervente, hors de toute église et de toute confession : le duc de Broglie définira son état « un latitudinarisme piétiste », c'est-à-dire un protestantisme libéral, très indépendant, très peu théologique, plutôt mystique; cette religion est à la fois très rationnelle et très sentimentale. Toute son ame s'intéresse dans sa croyance, et la crise d'où elle sort « convertie » l'achève plutôt qu'elle ne la change. Son acte de foi est un acte hardi d'idéalisme romanesque : elle objective son enthousiasme. Dieu lui est nécessaire, afin que son effort vers le bonheur n'ait pas été vain. Dieu, en son infinité, est bien cet objet d'amour infini qu'elle a cherché à travers tant d'expériences douloureuses. Puis elle s'est apercue que sa philosophie était insuffisante : que l'art d'ennoblir la vie par des passions nobles n'était pas une règle sulfisante de vie, que le plaisir, mème le plaisir de la pitié, n'était pas la vertu ni un fondement solide de vertu; et Kant lui a offert son postulat du devoir. Mais, en femme qu'elle reste toujours, l'impératif catégorique ne peut rester en elle à l'état de commandement intérieur, abstrait et formel : il faut qu'il se réalise; et du devoir, Mme de Staël passe a Dieu. Du jour où son esprit au-dessus du sentiment, conçoit la loi morale, elle est chrétienne. Et la foi, chez elle, donne satisfaction à la raison : Dieu est pour elle la lumière qui échaire l'univers et la rend intelligible. Dieu donnait à son esprit l'infini de la science comme à son cœur l'infini de l'amour.

# 3. IDÉES LITTÉRAIRES DE M<sup>me</sup> DE STAEL.

Le rôle de Mme de Staël, en littérature, fut de comprendre, et de faire comprendre. S'adressant à l'intelligence de ses contemporains, elle l'oblige à s'instruire, elle lui apporte des idées qui l'élargissent; elle légitime par toute sorte de fines considérations les aspirations nouvelles dont les âmes étaient tourmentées, et auxquelles le goût traditionnel refusait le libre passage dans la littérature. Elle pose ainsi les principes d'un goût nouveau, conforme aux nouveaux états de sensibilité dont nous avons parlé.

L'ouvrage intitulé De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales (1800) est un curieux livre, confus, plus clair dans le détail que dans l'ensemble, naïf parfois jusqu'à la puérilité, mais, à tout prendre, original, suggestif, un livre intelligent enfin : il y a des chefs-d'œuvre auxquels on hésiterait à donner cette simple épithète. Il y aurait fort à dire sur le dessein

philosophique de l'essai : Mme de Staël entreprend de prouver, ou du moins affirme avec constance que la liberté, la vertu, la gloire, les lumières ne souraient exister isolément : elle tient pour acquis que les grandes époques littéraires sont des époques de liberté. Mme de Stael prétend aussi, « en parcourant les révolutions du monde et la succession des siècles », manifester la loi de « la perfectibilité de l'espèce humaine ». Elle « ne pense pas que ce grand œuvre de la nature morale ait été jamais abandonné; dans les périodes lumineuses, comme dans les siècles de ténèbres, la marche graduelle de l'esprit humain n'a jamais été interrompue». Comme on voit, c'est la thèse de Perrault qu'elle reprend dans toute sa largeur. Et cela la mène aux mêmes raisonnements forcés, aux mêmes jugements arbitraires. Elle affirme, en vertu de sa thèse, l'infériorité des Grecs, qu'elle ne connaît pas, à l'égard des Romains, qu'elle ne connaît guère. Naturellement elle reprend l'idée de la supériorité du siècle de Louis XIV sur le siècle d'Auguste; nous avons vu Boileau même la concéder. Mais elle fait un pas de plus, et un pas décisif : les littératures modernes sont des littératures chrétiennes, et la littérature française s'est placée dans des conditions désavantageuses en s'imposant les formes et les règles des œuvres anciennes et paiennes. Il y a des littératures qui, mieux que la nôtre, ont rencontré les véritables conditions de la beauté littéraire, parce qu'elles ont été franchement nationales et chrétiennes.

Nous voici conduits au principe nouveau, large, fécond, dont Mme de Stael a voulu donner la démonstration par son livre, et qui contient tout le développement postérieur de la critique : « Je me suis proposé, dit-elle, d'examiner quelle est l'influence de la religion, des mœurs, des lois sur la littérature, et quelle est l'influence de la littérature sur la religion, les mœurs et les lois.... Il me semble que l'on n'a pas suffisamment analysé les causes morales et politiques qui modifient l'esprit de la littérature.... En observant les différences caractéristiques qui se trouvent entre les écrits des Italiens, des Anglais, des Allemands et des Français, j'ai cru pouvoir démontrer que les institutions politiques et religieuses avaient la plus grande part à ces diversités constantes. » Il semble qu'elle ne tienne pas trop, pour la poésie, à sa doctrine du progrès, et qu'elle se contente de constater des différences : si c'est sa pensée, la correction est heureuse. Cherchant donc des différences, elle classe les littératures en littératures du Midi, en littératures du Nord, Homère d'un côté, Ossian de l'autre : d'un côté Grecs, Latins, Italiens, Espagnols, xvne siècle français; de l'autre, Anglais, Allemands, Scandinaves, Elle aime dans les littératures du Nord la mélancolie, la rêverie, l'exaltation dans la tristesse, « le sentiment douloureux de l'incomplet de la destinée », la position des problèmes métaphysiques dans les àmes angoissées. Comme elle n'est pas artiste, elle voit dans la perfection artistique presque un inconvénient, une infériorité : la beauté formelle lui rend plus difficile à saisir la personnalité de l'œuvre.

Ainsi à l'idéal absolu de Boileau se trouve substituée une pluralité de types idéaux, relatifs chacun au caractère national et au développement historique de chaque peuple : la tyrannie des règles éternelles est rejetée. Au reste, Mme de Staël est encore fort modérée. Elle condamne, dans les littératures du Nord, dans Shakespeare même, le manque de goût, le pathétique ou le merveilleux matériels ou grossiers, etc. Elle professe encore que « la poésie est de tous les arts celui qui appartient de plus près à la raison ». Mais elle essaie de persuader à l'esprit français qu'il peut admettre l'essentiel de Shakespeare, le recevoir, si l'on veut, à correction, y trouver à s'éclairer ou se réjouir. Avec sa lucide intelligence, elle parle des Anglais et des Allemands comme personne encore n'en avait parlé chez nous; elle laisse à leurs œuvres la coupe et l'aspect étrangers. Mais ce ne sont en somme que des indications sommaires : quand elle aura deux fois visité l'Allemagne, quand elle aura inventorié quelques-unes des meilleures têtes allemandes, elle nous donnera des jugements bien plus réfléchis, plus approfondis, plus lumineux.

Le livre de l'Allemagne (1810) est vraiment un beau et fort livre, si on ne cherche dans un livre que de la pensée : c'est le livre par lequel Mme de Staël vivra. Il se divise en quatre parties : 4° De l'Allemagne et des mœurs des Allemands; 2° De la littérature et des arts; 3° La philosophie et la morale; 4° La religion de l'enthousiasme. Les deux premières parties se rapportent plus étroitement à l'Allemagne; elles sont plus précises, plus objectives en un sens, d'un intérêt plus général et plus efficace : la seconde fonde la critique

romantique.

Mme de Staël a vu une Allemagne sentimentale, rêveuse, loyale, sincère, fidèle, un peuple de doux métaphysiciens sans caractère, sans patriotisme, impropres à l'action, capables d'indépendance, et non de liberté. Cette Allemagne, qui n'est pas celle de Henri Heine, qui n'est pas celle dont nous avons eu la révélation en 1870, a été vraie à une certaine date : ce qui nous intéresse ici, c'est que, malgré Henri Heine, elle est restée jusqu'en 1870 l'Allemagne de nos littérateurs et de nos artistes. Ici encore, la formule que mme de Staël a réussi à fixer, est celle d'un type étranger : elle nous a fourni pour soixante ans un poncif, dont l'adoption est un hommage à la liberté de son esprit cosmopolite. Dans cette peinture de l'Allemagne, elle insiste beaucoup sur un caractère dont

l'importance est de premier ordre pour la littérature : en France, la vie de société absorbe tout l'homme; l'Allemand n'est pas homme du monde, pense plus qu'il ne cause, et préserve son originalité. Puisque le rapport est étroit entre la littérature et les mœurs, cette différence devra produire en Allemagne et en France des littératures tout à fait dissemblables.

Dans sa seconde partie, Mme de Staël reprend son idée de l'opposition du Nord et du Midi : et cette fois, elle la caractérise par les mots qui ont fait fortune : le Nord est romantique et le Midi classique. Elle affirme que « la littérature romantique est la seule qui soit susceptible encore d'être perfectionnée, parce qu'ayant ses racines dans notre propre sol, elle est la seule qui puisse croitre et se vivifier de nouveau : elle exprime notre religion; elle rappelle notre histoire...; elle se sert de nos impressions personnelles pour nous émouvoir 1 ». Et dans ces phrases fécondes vous voyez se lever l'idée du romantisme français avec ses effusions pseudochrétiennes, ses restitutions historiques, et son individualisme lyrique. Cette fois, Mme de Staël a tout à fait échappé au goût du xvine siècle : elle ne veut plus y faire rentrer ce qu'elle admire, elle veut y substituer un idéal nouveau. Elle dispute finement sur la différence du bon goût de la société et du bon goût de la littérature : elle montre que l'un est essentiellement négatif, et que l'autre est funeste, s'il ne contient un élément positif: elle affranchit ainsi tout à fait l'art littéraire des convenances mondaines.

On voit qu'elle a beaucoup causé avec des hommes qui étaient au courant des plus récentes découvertes, des hypothèses les plus hardies de la philologie ou de l'histoire. Elle dit un mot sur l'épopée, de façon à ruiner l'idée française, née à la Renaissance, que l'épopée est un roman allégorique et mythologique : l'Iliade et l'Odyssée n'étaient originairement que des contes de nourrice.

Par l'Allemagne, elle arrive à comprendre, presque à sentir la poésie, poésie de la nature et poésie de l'âme. Elle est trop mondainement aristocrate pour ne pas être effarouchée de Hermann et Dorothée, de Guillaume Tell, trop réfractaire à l'art objectif pour ne pas goûter froidement Iphigénie. Elle entend, elle aime surtout ce qui est complexe, ce qui alimente la pensée, exerce l'intelligence en émouvant l'âme : le sentiment imprégné de philosophie. Lessing, llerder, Schlegel la captivent : la richesse symbolique et pathétique du premier Faust la transporte.

Mais, bien Française en cela, elle porte son effort principal sur le théâtre. Elle ruine les unités, en plaçant ailleurs la vraisemblance; elle recommande les sujets historiques; elle goûte le mélange du lyrique au dramatique : « Le but de l'art n'est pas uniquement de nous apprendre si le héros est tué, ou s'il se marie ». Avec Shakespeare, à qui elle revient toujours, elle offre pour modèles schiller et Gæthe, dont elle étudie longuement les œuvres. On peut due que ces chapitres de Mme de Staël ont décidé de la forme et des intentions du drame romantique.

Elle secoue énergiquement le joug des règles. « Les uns déclarent que la langue a été fixée tel jour de tel mois, et que depuis ce moment l'introduction d'un mot nouveau serait une barbarie. D'autres affirment que les règles dramatiques ont été définitivement arrêtées dans telle année, et que le génie qui voudrait maintenant y changer quelque chose a tort de n'être pas né avant cette année sans appel, où l'on a terminé toutes les discussions littéraires passées, présentes et futures. Enfin dans la métaphysique surtout, l'on a décidé que depuis Condillac on ne peut faire un pas de plus sans s'égarer . » Voici Cousin même introduit par ce dernier article. Ainsi révolte générale de l'individualité contre les règles qui la compriment et les formules qui la contrarient : nous sommes en pleine insurrection.

Le rève de Mme de Staël, c'est une littérature européenne, un concert où chaque nation apporterait sa note originale, un commerce aussi où chaque nation s'enrichirait de ce qu'elle ne saurait produire. Le passage est curieux, d'autant qu'il relie l'Allemagne

à l'idée maîtresse de la Littérature :

« Les nations doivent se servir de guides les unes aux autres, et toutes auraient tort de se priver des lumières qu'elles peuvent mutuellement se prèter. Il y a quelque chose de très singulier dans la différence d'un peuple à un autre; le climat, l'aspect de la nature, la langue, le gouvernement, enfin surtout les événements de l'histoire, puissance plus extraordinaire encore que toutes les autres, contribuent à ces diversités; et nul homme, quelque supérieur qu'il soit, ne peut deviner ce qui se développe naturellement dans l'esprit de celui qui vit sur un autre sol et respire un autre air : on se trouve donc bien en tout pays d'accueillir les pensées étrangères; car, dans ce genre, l'hospitalité fait la fortune de celui qui reçoit 2. »

Le conseil était bon et pratique : nous nous en sommes aperçus plus d'une fois en ce siècle, nous autres Français. D'une façon générale, les grands courants de la littérature au xixe siècle ont été des courants européens.

<sup>1.</sup> L. III, ch. vn.

<sup>2:</sup> L. II, ch. xxxi.

# CHAPITRE IV

#### CHATEAUBRIAND

4. Sa vie; enfance et formation du caractère. — 2. Caractère et esprit : orgueil, rêve, ennui; mediocrité des idées : puissance d'imaginer et de sentir. — 3. Le Génie du christianisme : son opportunité; faiblesse de l'idée philosophique et du raisonnement; comment l'ouvrage fut efficace. — 4. Atala, René, les Martyrs, l'Itinéraire. Conception générale des Natchez et des Martyrs. Le style et le goût empire dans Chateaubriand. Manque de psychologie et d'objectivité. — 5. Les paysages de Chateaubriand : précision. couleur; puissance de l'effet. — 6. Influence de Chateaubriand : le romantisme; la poésie lyrique; l'histoire.

#### 1. VIE DE CHATEAUBRIAND.

Le 4 septembre 1768, naissait à Saint-Malo, dans la sombre rue des Juifs, le chevalier François-René de Chateaubriand: le mugissement des vagues étouffa ses premiers cris, le bruit de la tempête berça son premier sommeil. Des neuf enfants nés avant lui, un frère et quatre sœurs survivaient, lorsque la vie lui fut infligée. Il était d'une branche cadette d'une famille aucienne de Bretagne, fils d'un cadet qui, embarqué comme mousse, s'enrichit en Amérique par d'assez rapides voies, que les Mémoires d'outre-tombe ne daignent point expliquer.

Le petit chevalier, qu'on n'avait désire que pour suppléer à la perte possible de l'aîné, poussa comme il plut à Dieu, sur le pavé de Saint-Malo, au bord des grèves, plus rudoyé que surveillé, polissonnant tout le jour, rentrant au logis les vêtements en loques et l'oreille parfois déchirée. Il reçut une instruction assez décousue, aux collèges de Dol, de Rennes, de Dinan : on le destinait à l'état de marin, puis il déclara vouloir être prêtre. Cependant il passait ses vacances, et, lorsqu'il eut échappé aux collèges, il fit un long séjour au triste château de Combourg; le paysage avec ses forêts,

ses landes, ses marais, était âpre et désolé; le château était une autre solitude, plus écrasante : le soir, après avoir couru dans la campagne sauvage, le chevalier écoutait passer les heures, dans la vaste salle à peine éclairée, que son père parcourait en silence d'un pas invariable : puis il allait coucher dans une tourelle isolée, tout seul, face à face avec les terreurs de la nuit. Sa compagnie, sa joie, son amour, c'était sa sœur Lucile, nature exaltée, nerveuse, avec qui il rèva de vies merveilleuses, de courses lointaines, et de sensations toujours renouvelées.

Ainsi se forma, dans l'effroi de ce père farouche, dans l'ennui de cette vie vide, dans l'amitié de cette sœur mal équilibrée, ainsi se forma le Chateaubriand qui séduisit le monde : incapable de choisir une action limitée, mais aspirant à tous les modes de l'action en vue d'obtenir tous les modes de la sensation, fuyant le réel mesquin ou blessant pour s'enchanter de rêves grandioses et doucement amers, évitant surtout d'approfondir, d'analyser, ne demandant à la nature que des apparences où il pût loger ses fantaisies, timide, orgueilleux, mélancolique, éternellement inassouvi et las. Dans de rares lectures il ne cherchait pas une provision d'idées, une extension de sa connaissance, un exercice de son jugement. mais une direction de rêverie, des matières de sensations, des modèles d'images. Des sermons de Massillon même, il tirait des troubles et des plaisirs sensuels; d'un amalgame de souvenirs littéraires et de visages entrevus, il forma son idée de la femme, un « fantôme d'amour » qu'il devait exprimer dans tous ses livres, chercher en toutes ses amies.

Ensin il fallut choisir une carrière; il choisit d'aller explorer l'Amérique, de servir aux Indes : c'était le lointain, l'indéterminé. Le père, sensément, substitua à ces vagues élans un très réel brevet de sous-lieutenant au régiment de Navarre. Et voici le chevalier menant la vie de garnison, tâtant de Paris, présenté à la cour, suivant, effaré, la chasse du roi, versifiant dans l'Almanach des Muses. La Révolution éclate; son père était mort : il réalise un de ses rèves anciens, et débarque à Baltimore, en 1791 l. Le prétexte était de chercher le passage du Nord-Ouest : il partait sans études préalables, sans renseignements, sans préparatifs, en touriste. Il alla au Niagara, descendit l'Ohio jusqu'à sa rencontre avec le Kentucky : on peut croire, si l'on tient à lui faire plaisir;

<sup>1.</sup> Il partit vers le 10 avril, et se rembarqua le 10 décembre pour le Havre, ou il arriva le 2 janvier 1792.

<sup>: 2.</sup> Mais il ne faut pas lui faire ce plaisir. Il a beaucoup hàblé sur ce voyage d'Amérique. M. Bédier a démontré qu'il n'avrit pas cu materiellement le temps de faire le trajet qu'il a prétendu avoir fait, et qu'il avait copie (a sa manière, en les elevant au style) les descriptions de divers voyageurs (11º éd.).

888

qu'il descepdit le Mississipi et vit la Floride; les lambeaux de son journal de voyage, mêlés d'extraits de ses lectures, laissent entendre

qu'il parcourut d'immenses espaces.

Rentre en France, il se laissa marier avec une fille riche, qui fut plus tard une bonne et courageuse femme, toute dévouée au grand homme sans illusion et sans effacement : mais d'abord les événements les séparèrent. Le 15 juillet 1792, le chevalier de Chateaubriand crut se devoir à lui-même d'émigrer et de rejoindre l'armée des princes : il servit sans illusion, sans fanatisme, recueillant des impressions de la vie militaire, du service d'avantpostes, de tout le détail extérieur, pittoresque ou poétique de la guerre. Blessé au siège de Thionville, malade, il se traîne jusqu'à Bruxelles, passe à Jersey, et de là en Angleterre, où il connaît la misère affreuse, la faim aiguë. Un peu d'argent qui lui arrive de sa famille, des travaux de librairie, des traductions, des leçons de français qu'il donne (son orgueil s'est refusé à l'avouer) i, le sauvent, le font vivoter, pendant qu'il compose et fait imprimer son indigeste Essai sur les Révolutions : c'est alors, et pour cet ouvrage qu'il complète son instruction; il lit les historiens de l'antiquité; surtout il se nourrit de Rousseau, de Montesquieu, de Voltaire : il a encore l'esprit du siècle qui finit. La mort de sa mère (1798), celle d'une sœur, le refont chrétien, il n'a pas besoin de raisons pour croire; il lui sutfit que la religion soit un beau. un doux rève; elle participera au privilège que tous les rèves de M. de Chateaubriand possèdent, d'être à ses yeux des réalités.

Dès qu'il croit, il se prépare à combattre l'irréligion : il fait commencer à Londres l'impression du Génie du Christianisme. Cependant la Révolution s'apaisait : il rentrait en France, détachait du volumineux manuscrit où s'étaient entassées ses impressions américaines, l'épisode d'Atala (1801) dont le succès était très vif, et publiait en 1802 son Génie, qui semblait donner à la fois un chefd'œnvre à la langue et une direction à la pensée contemporaine. Autour du grand homme se formait un petit groupe d'amis discrets et dévoués : Fontanes, pur et froid poète, Joubert 2, penseur original et fin, tous les deux utiles conseillers, sans envie et sans flatterie; et puis ces femmes exquises, dont Chateaubriand humait le charme, l'esprit, l'admiration, faisant passer ces « fantômes

<sup>1.</sup> Cf. Lebraz, Chateaubriand professeur de français, Revue de Paris, 1907. An pays d'exil de Chateaubriand, ibid., 1908; Dick, le Séjour de Chateaubriand en Suffolk, Revue d'Hist. litt., 1908.

<sup>2.</sup> Joubert (1754-1824) fut nommé par son ami Fontanes, inspecteur général de l'Université. On a imprimé en 1842 un recueil de ses Pensées et correspondance; c'est d'un esprit fin, chercheur, de cet esprit qui empêche un homme de rien créer et qui souvent fatigue le lecteur, parfois aussi l'illumine.

d'amour » à travers son ennui, sans se douter assez que c'étaient là des êtres de chair et de sang qui le berçaient dans leur angoisse : Mme de Beaumont, Mme de Custine, Mme de Mouchy.

Bonaparte le vit, et voulut en décorer la France qu'il reconstruisait: Chateaubriand se prêta au bien qu'un autre grand homme lui voulait; il se laissa nommer premier secrétaire à l'ambassade de Rome, puis ministre dans le Valais. Le duc d'Enghien est fusillé: il envoie sa démission le 20 mars 1804; et bientôt, avant formé le dessein des Marturs, il part pour l'Orient (1806), il visite la Grèce. Jérusalem, il revient par Carthage et Grenade; il rentre à Paris le 5 juin 1807. A peine rentré, il se rappelle à Napoléon par un article du Mercure, qui fait supprimer le journal. Il imprime ses Martyrs (1809) et bientôt l'Itinéraire. Son cousin Armand de Chateaubriand, fusillé en 1809 comme agent royaliste, et qu'il n'a pu sauver 1, le rend plus irréconciliable à l'empire; quand l'Académie l'a élu, il écrit un discours que Napoléon ne consent pas à laisser prononcer. Il se refuse à souffrir aucune rature, à changer aucun des passages hiffés ou notés par le despote : et il attend la persécution — qui ne vient pas (1811).

A cette date la vie littéraire de Chateaubriand est finie : sa vie politique va commencer <sup>2</sup>. Ambassadeur, ministre, polémiste, il servira à sa mode la Restauration, sans complaisance pour la royauté, méprisant pour les courtisans, gênant pour les ministres, dédai-

 Il écrivit à Napoléon une demande en grâce, en consultant ce qu'il se devait plutôt que ce qui toucherait le juse : il blessa l'empereur, qui jeta la lettre au feu.
 Voici les principant faits: 1814 De Roungagnete et des Rounhoes brachure écrites

Éditions: Atala, 1801, in-12; Génie du Christianisme, 1802, 5 vol. in-12; Atala et René, 1805, in-12; les Martyrs, 1809, 2 vol. in-12; Itméraire, 1811, 3 vol. in-8. Œuvres complètes (contenant la 1<sup>ro</sup> éd. des Natchez), 1826-1831, 31 vol. in-8; éd. Garnier, 12 vol. in-8, 1859-61. Mémoires d'outre-tombe, 1849-50, 12 vol. in-12; nou-

velle édition, par Ed. Biré, 6 vol. in-18, 1898-1900.

A consulter: Sainte-Beuve, Chateaubriand et son groupe littéraire, 1860, 2 vol. in-8. L'abbé G. Pailhès, Mme de Chateaubriand d'après ses mémoires et sa correspon-

<sup>2.</sup> Voici les principaux faits : 1814. De Buonaparte et des Bourbons, brochure écrile à la fin de la campagne de France, avant l'abdication; 1815, il suit Louis XVIII à Gand, et il est ministre de l'intérieur par intérim; la seconde Restauration le fait pair de France; 1816, il publie la Monarchie selon la Charte, dont l'edition fut saisie, après quoi l'auteur fut rayé de la liste des ministres d'État et sa pension supprimée (elle lui fut rétablie en 1821); 1818, il fonde le Conservateur; 1821, il devient ambassadeur à Berlin, puis à Londres; 1822, il représente la France au Congrès de Vérone; 1823, ministre des affaires étrangères, il fait décider la guerre d'Espagne; 1824, il est renvoyé du ministère; 1828, sous le ministère Chabrol et Martignac, il va en ambassade à Rome, et donne sa démission au ministère Polignac. Il donne sa démission de pair de France en 1830. Avant distribué 12 000 francs aux victimes du choléra de la part de la duchesse de Berry, il fut arrêté et emprisonné. En 1832, il fut poursuivi devant le jury, qui l'acquitta, pour son Mémoire sur la captivité de la duchesse de Berry, Il servit encore d'intermédiaire entre la duchesse et Charles X, lorsqu'elle épousa le comte Lucchesi-Palli. Des embarras d'argent inquiétèrent sa vieillesse, et il fut obligé, comme il dit, d'hypothéquer sa tombe, c.-à-d. de vendre à une societé la propriété de ses Mémoires qui ne devaient paraître qu'après sa mort.

gnant d'allonger la main pour saisir le pouvoir, voulant mal de mort à tous ceux qui le saisissent, et portant de rudes coups parfois au régime qu'il prétend servir. Après 1830, il s'estima lié à la dynastie légitime par un devoir d'honneur. Il méprisait l'orléanisme, ses princes, sa politique, ses appuis : égoïsme partout et matérialisme. Il se plut à prédire, à remarquer l'essor de la démocratie qui allait venger la légitimité. Il acheva sa vie dans une noble attitude, en grand homme désabusé : la fière douceur d'un universel renoncement consolait un peu son lourd ennui; il lui restait une réelle amie, Mme Récamier, qui réunissait autour de lui, pour lui, dans son appartement de l'Abbaye au Bois, les gens les plus distingués; il recevait de ce monde choisi par les soins d'une adroite femme le culte discret, lointain, fervent, qui convient aux grandeurs désolées. Il mourut le 4 juillet 1848 : il avait pris ses mesures à l'avance pour être enterré près de Saint-Malo, sur la pointe du rocher du Grand-Bé; il voulait dormir du sommeil éternel au bruit des mêmes flots qui avaient bercé son premier somme, séparé même dans la mort de la commune humanité, et visible, en son isolement superbe, à l'univers entier.

## 2. LE CARACTÈRE ET L'ESPRIT.

M. de Chateaubriand est une âme solitaire : il l'est et par nature et par éducation et par vocation artistique. D'une prédisposition naturelle, les circonstances, le milieu firent un caractère déterminé, d'où la réflexion dégagea une « pose » solennelle. Dans une âme solitaire, il y a d'abord presque toujours une personnalité féroce, incapable de se limiter, de se subordonner, de renoncer à soi. La bizarre enfance de Chateaubriand l'a accoutumé à ne rien compter au-dessus de son sentiment propre. Sous le despotisme farouche de son père, rudoyé, glacé, il a vécu libre pourtant, ramassé en lui-même, physiquement dépendant et contraint, jamais troublé dans l'exploitation égoïste de l'univers que s'appropriait déjà intérieurement sa petitesse. Il ignorera toujours la douceur de se donner et de se dévouer. Il aura des tendresses délicieuses : il aimera ses amitiés et ses amours, c'est-à-dire lui-même ami et amant, infiniment plus que ses amis ou ses aimées; il s'aimera

dance, 1887, in-8; Mme de Chateaubriand, Lettres inédites à M. Clausel de Conssergues, 1888. Comte d'Haussonville, Souvenirs, 1885. Chédieu de Robethon, Chateaubriand et Mme de Custine, 1893, in-18. Bardoux, la Comtesse de Beaumont, C. Lévy, in-8, 1884; Chateaubriand (Classiques Populaires), 1893, in-8. De Lescure, Chateaubriand (Coll. des Gr. Ecriv. fr.), Hachette, in-16, 1892. E. Faguet, XIX° siècle. A. France, Lucile de Ch., ses contes, ses poèmes et ses lettres, 1894. G. Bertrin, la Sincérité religieuse de Chateaubriand, 1900. J. Bédier, Chateaubriand en Amérique, Rev. d'hist. 1899, 1900, 1901. V. Giraud, Chateaubriand, études littéraires, 1907.

effrénément dans l'image splendide que d'ardentes affections lui renverront de son être : une de ses voluptés choisies fut de se mirer dans un cœur qu'il remplissait. Il servit la cause des Bourbons avec désintéressement; mais il appartient à Chatcaubriand d'avoir le désintéressement égoiste : il sert pour l'honneur, ce qui revient, dans la pratique, à se détacher du succès de la cause, à se satisfaire des actes ou des gestes qui dégagent son honneur. Services, fidélité, présence au jour du danger, absence au jour des récompenses, toute cette réelle noblesse de sa conduite, il ne la donne pas a la légitimité, pour aider au triomphe de la justice, il se la donne à soi-même, pour agrandir sa personnalité. Il donne libéralement des attitudes magnifiques, des renoncements hautains, de fières inactions : tout un dévouement stérile et décoratif.

L'orqueil est le fond de Chateaubriand : on le retrouve dans toutes les manifestations de son être. Peu porté et peu exercé à observer. n'ayant dans ses longues journées de Combourg presque point de créatures humaines à voir, sensible aux dehors surtout, il ne connaîtra guère des autres que les masques et les silhouettes. Lui, il se voit par le dedans, il plonge en son fond, il sent immédiatement ses émotions et ses désirs. Presque jusqu'à son entrée dans la vie politique, il n'est pas mis dans la nécessité d'étudier son semblable, de le pénétrer, d'y saisir les mobiles, les ressorts, les modes d'action : et alors il sera trop tard pour faire le métier de psychologue. A cette date le pli est pris. Il s'est concentré : un seul homme l'intéresse, qui est M. de Chateaubriand. Comme il sent en soi, et ne sent pas en autrui les passions humaines, il s'estime différent, unique, donc supérieur. Il n'y a que lui qui ait ces joies, ces douleurs, ces désirs, ces dégoûts. Personne n'aura plus que lui ce que M. Faguet appelle « le grain de sottise nécessaire au lyrique moderne »: la persuasion qu'il ne se passe rien en lui qui n'intéresse l'univers, ou qui se passe comme ailleurs dans l'univers. L'orgueilleux enfantillage de son pessimisme a même source : il croit pleurer des larmes que nul homme n'a pleurées, pour des plaies dont nul homme n'a saigné. Le mal qui est dans la création, il ne le sent que dans son éphémère personne, et se croit la victime élue entre les créatures pour la souffrance 1.

M. de Chateaubriand eut tous les orgueils, depuis l'orgueil vertu jusqu'à l'orgueil sottise. Sa démission après la mort du duc d'Enghien, son dépouillement en 4830, sa fidélité gratuite aux Bourbons, voilà l'orgueil vertu. L'orgueil l'a élevé au-dessus de la niaise rancune des émigrés. Il se pique de rendre justice à Napoléon : il le mesure dans sa hauteur. Mais lisons les Mémoires d'outre-tombe;

<sup>1.</sup> La Préface de l'éd. de 1826 est un curieux document de cet orgueil.

ce titre, Bonaparte et moi sous-lieutenants ignorés, cette phrase, mon article remua la France, cette autre, ma brochure (De Buonaparte et des Bourbons) avait plus profité à Louis XVIII qu'une armée de cent mille hommes, cette autre, ma guerre d'Espagne était une gigantesque entreprise, cette autre encore, l'avais rugi en me retirant des affaires, M. de Villèle se coucha : voilà l'orgueil sottise. Il y a quelque chose de risible dans la gravité de cette question, qui revient à la sin de maint chapitre: Et si j'étais mort à ce moment-la; s'il n'y avait pas en de Chateaubriand? quel changement dans le monde!

L'orgueil le prémunit contre l'ambition. Il voulait être au pouvoir : il ne voulait pas le demander, ni descendre aux movens de l'obtenir. Il ne voulait rien devoir qu'à l'ascendant de son nom et de son génie. Il attendait dans son coin qu'on lui offrit le monde; il enrageait d'attendre, mais il n'eût pas allongé la main pour le saisir. L'orgueil guérit les mécomptes de sa vie politique : quand on ne lui donnait rien, si je voulais, disait-il; quand on lui avait retiré, si j'avais voulu; et la certitude qu'il avait pu tout prendre, tout garder, et qu'il avait tout méprisé, le consolait. Il n'avait pas l'étoffe d'un ambitieux : il ne savait pas mettre l'orgueil bas.

Cet orgueil sans limite s'accompagnait d'un manque absolu de volonté : effet, ou cause, ou l'un et l'autre. Il a rêvé, désiré, jamais voulu : s'il était originellement capable de vouloir, je l'ignore, mais on ne l'a pas exercé à vouloir; on l'a tantôt contraint, le plus souvent lâché, abandonné à la folie de ses impulsions spontanées. Je ne crois pas qu'il y ait à tirer de sa vie un seul acte de volonté : des élans d'instinct, des sursauts de passion, tout au plus. Son action est surtout négative : elle consiste en général à choisir des modes d'inaction. La réserve dédaigneuse de son orgueil, dans la quête du pouvoir, le dispense d'exercer sa volonté, de choisir des voies où il engagera son effort : elle couvre superbement un éternel rien faire. Il n'est volontaire à aucun degré : pas même impulsif. Il n'est pas de ceux que l'exaltation des sentiments sollicite aux actes. Toute son énergie fuse en idées et en rêves.

Nul n'a plus vécu par l'imagination : son orgueil et son inertie y trouvaient également leur compte. La réalité ne se laisse pas nétrir à notre gré; et il faut une rude main, une âpre volonté, pour lui imposer l'apparence qui nous flatte. Il y a dans cette lutte, même quand elle se termine par notre succès, de durs moments pour l'amour-propre; la victoire est toujours partielle et passagère : elle coûte à l'orgueil et ne le satisfait guère. Chateaubriand, des l'enfance, trouva dans le rêve d'immédiates et d'absolues jouissances, des conquêtes faciles et complètes; il se fit un monde en idée, et se sentit maître du monde. Il se donna toutes les joies, toutes les grandeurs, sans avoir besoin de personne : et il se sentit au-dessus de l'humanité. Son orgueil et son imagination l'emportèrent dans l'infini.

Que peut-il sortir de tout cela? l'ne poignante sensation de vide, un long baillement, un ennui sans mesure. Chateaubriand avait attaché toute sa vie à son moi. Il avait pris pour fin la sensation, et non l'action. Il demandait la jouissance au rêve, et non à la réalité. Mais la sensation s'émousse; il faut la renouveler sans cesse. Le rêve atteint en un moment, épuise aussitôt la jouissance : il dispose de l'infini, mais il faut qu'il crée incessamment des infinis nouveaux. Renoucant à réaliser dès qu'il avait rêvé, Chateaubriand retombait dans son néant, l'âme vide et désoccupée. L'éternelle adoration de son moi grandiose l'accablait à la longue : il n'y a que l'égoisme actif qui soit un égoïsme content. L'égoisme sensitif est triste. Chateaubriand passa dans la vie « chargé d'ennui », éternellement mélancolique, ne trouvant nulle part à fixer le vague, ou remplir le vide de son âme. Cette disposition devint une attitude; il la reporte, dans ses Mémoires, à l'instant même de sa naissance : « Je n'avais vécu que quelques heures, et la pesanteur du temps était déjà marquée sur mon front ».

Pour amuser sa douleur, il se plut à s'en exagérer les causes : son orgueil ne voulait pas avoir de communes misères. Il développa fantastiquement les contretemps, les disgrâces de sa vie, les succès aussi et les prospérités : dans toute la première partie des Mémoires, une disposition artistique fait alterner la lumière et l'ombre, l'éclat du présent et la tristesse du passé. Il amplifie ses expériences de la fragilité des choses, des caprices de la fortune, de l'injustice des hommes; il amplifie les effets et les retentissements de son génie. Il amplifiera même parfois ses passions, ses désirs, et il ne lui déplaira pas de paraître courbé sous un mystérieux remords. Il dramatise enfin toute son existence extérieure et intérieure sans pouvoir éteindre cette soif d'émotion qui le brûle. Et toujours la même plainte monte à ses lèvres, et toujours

il recommence à « bâiller sa vie. »

A ce caractère était jointe une intelligence, en somme, distinguée. Il a eu de grandes prétentions au génie politique : si l'on doit en rabattre, il me paraît pourtant qu'il n'a pas été plus médiocre que bien des hommes d'Etat de la Restauration, dont le mérite politique est plus illustre parce qu'ils n'en avaient pas d'autre. Chateaubriand n'a pas mal compris la France et l'Europe de son temps. Il a écrit tel mémoire sur la question d'Orient qu'on citerait partout s'il était d'un diplomate de carrière. Il a mieux jugé que la plupart des conseillers de Charles X la situation créée par la Révolution : nécessité de rassurer les acquéreurs de biens nationaux, impossibilité de supprimer la presse, et nécessité, si c'est un mal, de vivre avec ce mal. De cette intelligence résultait un libéralisme, relatif et limité, mais réel. Si, malgré ses prétentions, il n'a pas eu un rôle politique de premier ordre, la faute en est à son caractère et à son esthétique, qui l'ont écarté du

Il avait de l'esprit. Il a dessine dans ses Mémoires d'amusantes silhouettes d'ambassadeurs, de ministres, de courtisans; le corps diplomatique à Rome est une jolie collection de grotesques lestement enlevés. Voici M. de Bourmont avec sa physionomie spirituelle, son nez fin, ses beaux yeux doux de couleuvre. Voici La Fayette toujours enchanté de promener sa figure populaire à travers les mouvements dont il n'était pas le maître : « il humait le parfum des révolutions ». Voici M. de Polignac : il « me jurait qu'il aimait la Charte autant que moi, mais il l'aimait à sa manière, il l'aimait de trop près ». L'anecdote de M. Violet, le maître à danser des sauvages, est tout à fait dans le goût de Diderot ou de l'abbé Galiani.

Mais l'intelligence et l'esprit restèrent toujours des parties secondaires de sa nature, tout à fait sous la domination du caractère et de l'imagination. Si l'on prend Chateaubriand hors de sa vie politique, hors des Mémoires d'outre-tombe, dans ses œuvres de création littéraire seulement, à peine le soupconnera-t-on spirituel, et moins encore, peut-ètre, intelligent. Il nous parait doué d'une singulière inaptitude à saisir les idées, à former des raisonnements. Son éducation, la vie à Combourg ne lui ont pas appris à penser. Il a lu Voltaire, Diderot, Rousseau, l'Encyclopédie : voilà d'où il tire toutes ses idées, par un très simple procédé de conversion : il tourne leurs affirmations en négations, et inversement. Il nie la perfectibilité indéfinie de l'humanité, la bonté de l'homme, le prix de la vie; il affirme la religion, l'impuissance de la raison, le mystère, le surnaturel. De raisonnement, il n'y en a pas, ni d'analyse, ni de vérification, ni d'appareil critique ou logique. Il ne s'est pas appliqué davantage à la psychologie; et là-dessus il a des ignorances, des conventions qui dépassent toutes celles des « philosophes ». En un mot, avec une intelligence qui était plutôt au-dessus de la movenne, il n'a que des idées médiocres, superficielles et surtout arbitraires. C'est que ses idées ne sont que des reflets. des prolongements de ses sentiments. En leur médiocrité, elles correspondent à des sentiments intenses, profonds, originaux. Il a eu les idées qui aidaient son humeur à se manifester.

En vertu même de ce caractère, la forme de l'intelligence, en Chateaubriand, n'est pas philosophique ou scientifique, mais artistique. Il produit des émotions et des images, non des idées : et il ordonne, il exprime ces émotions et ces images, non pas selon la loi du vrai, mais selon la loi du beau. On comprendra à l'étude de ses chefs-d'œuvre que nous avons affaire, avant tout, à un artiste.

# 3. LE GÉNIE DU CHRISTIANISME.

Le Te Deum qui célébrait la conclusion du Concordat fut chanté le 18 avril 1802 : le même jour le Moniteur reproduisait l'article de Fontanes sur le Génie du Christianisme, qui venait de paraître. Bonaparte et Chateaubriand semblaient s'unir pour relever la religion. L'effet, à distance, est beau.

Il resulte pourtant de récents travaux que, dès 1795, sous le régime de la séparation de l'Église et de l'État, le clergé avait repris le culte public. Les clefs de Notre-Dame avaient été remises à une société catholique, et 25 000 curés en 1796 desservaient 36 000 paroisses. Partout le peuple s'était porté avec empressement à ses églises. Si Bonaparte donc ne fut pas le restaurateur du culte. Chateaubriand ne fut pas le restaurateur de la foi. Il y a un peu d'illusion dans la belle phrase qu'il écrit : « Ce fut au milieu des débris de nos temples que je publiai le Génie du Christianisme ». Il n'appartient guère, fût-ce a un livre de génie, de créer de pareils courants : et, comme je l'ai dit de la Satire Ménippée, ces ouvrages qui paraissent avoir brusquement retourné l'opinion, doivent leur succes même à ce que l'opinion est déjà, plus ou moins secrètement, changée. Ils révèlent, enregistrent et consacrent. Ils aident. si l'on veut, des tendances à se fixer, et donnent une impulsion vigoureuse aux esprits dans une voie déjà ouverte.

Chateaubriand garde le droit de dire de son livre : « Il est venu juste et à son heure ». Car le premier, avec éclat, il a signalé l'orientation nouvelle du siècle qui commençait. Il y a plus : il est très certain que le christianisme avait besoin d'être réhabilité. La noblesse du xvine siècle était irréligieuse; la bourgeoisie qui se piquait de « lumières » ne l'était pas moins. Un préjugé créé par les philosophes faisait le christianisme barbare, absurde, ridicule; il n'y avait que des petits esprits, des imbéciles pour y croire. Il fallait créer un préjugé contraire, rassurer l'amour-propre du Français, affranchir les classes éclairées de la peur du ridicule attaché à la religion, la leur représenter respectable, décente et belle. C'est ce que vit très bien Chateaubriand : et il réussit a opérer cette conversion de préjugé.

Son dessein était de « prouver que, de toutes les religions qui ont jamais existé, la religion chrétienne est la plus poétique, la plus humaine, la plus favorable à la liberté, aux arts et aux lettres; que le monde moderne lui doit tout;... qu'il n'y a rien de plus divin que sa morale, rien de plus aimable, de plus pompeux que

896

ses dogmes, sa doctrine et son culte;... qu'elle favorise le génie, épure le goût, développe les passions vertueuses, donne de la vigueur à la pensée, offre des formes nobles à l'écrivain, et des inoules parfaits à l'artiste 1.... » Ce vaste dessein d'apologie se développait à travers quatre parties : Dogmes et doctrines, Poétique, Beaux-Arts et Littérature, Culte.

Au point de vue philosophique et logique, le Génie du Christianisme est singulièrement faible. On y trouve des raisonnements étonnants, fondés sur une érudition plus étonnante encore. Chateaubriand dérive foyer de foi; et là-dessus nous fait admirer dans la foi la source de toutes les vertus, de toutes les joies domestiques. Sur les difficultés de la chronologie universelle il élève la certitude de la chronologie hébraïque avec une aimable aisance qui fait sourire. Il a un chapitre prodigieux sur le rôle du serpent dans la chute de l'homme, et, nous racontant la rencontre qu'il a faite d'un Canadien charmeur de serpents, il en tire une induction en faveur de la vérité de l'Écriture. Il croit remarquer qu' « on ne s'avise pas de peindre le beau idéal d'un cheval, d'un aigle, d'un lion », et ce privilège de l'homme, seul idéalisable, lui est une preuve de l'immortalité. Aux arguments baroques, il mêle de rares maladresses. Il trouve la Trinité au Thibet, à Otaïti: dans une dévotion populaire, il apercoit une trace du culte des Dieux lares : il croit donner des appuis à la religion par ces rapprochements, et il ne se doute pas que, pour en ôter le ridicule, il en ruine la divinité. Il va jusqu'à écrire : « Plus on approfondira le christianisme, plus on verra qu'il n'est que le développement des lumières naturelles, et le résultat nécessaire de la vieillesse de la société 2 ». Voyez un peu où mène un beau zèle! L'historien athèe et déterministe ne parlerait pas autrement.

Les deux livres intitulés Existence de Dieu prouvée par les merveilles de la nature, et Immortalité de l'âme prouvée par la morale et le sentiment 3 sont d'une incomparable candeur dans le maniement des preuves. Que les nids des oiseaux sont bien faits! Donc Dieu existe. Certains oiseaux ont des migrations régulières. Donc Dieu existe Le crocodile pond un œuf comme une poule. Donc Dieu existe. J'ai vu une belle nuit en Amérique. Donc Dieu existe. Un beau coucher de soleil en mer. Donc Dieu existe. L'homme a le respect des tombeaux. Donc l'âme est immortelle. Un père, une mère s'attendrissent au bégaiement du nouveau-né. Donc l'âme est immortelle. « Nous penserions faire injure aux lecteurs en nous agrêtant

<sup>1.</sup> P. I, I. I, Introd.

<sup>2.</sup> P. IV, 1. I, ch. vr. 3. P. I, l. V et VI.

à montrer comment l'immortalité de l'ame et l'existence de Dieu se prouvent par cette voix intérieure appelée conscience 1 » : une citation de Cicéron par là-dessus, et voilà qui est fait. En vérité, cela est tout juste de la force de Bernardin de Saint-Pierre.

Mais voici qui n'est plus de Bernardin de Saint-Pierre : le Dieu dont parle Chateaubriand n'est pas le Dieu abstrait d'une idéologie, c'est le Dieu vivant du catholicisme. Et cette disserence est immense. Les Etudes et les Harmonies de la nature n'étaient que puériles, au lieu que le Génie du Christianisme est puissant. Car, du moment qu'il s'agit du catholicisme et non du déisme, la démonstration baroque devient une association d'idées singulièrement efficace, lorsque du domaine de l'abstraction on passe aux réalités concrètes, lorsque l'on considère l'homme vivant, le Francais de 1800. Celui-ci, par de lointaines hérédités, par quarante ou cinquante générations d'aïeux chrétienc, par d'indéracinables souvenirs de jeunesse, par toutes les habitudes de sa civilisation. était catholique. Il avait cessé de l'être récemment : pour qu'il le redevint, il y avait plutôt à ranimer qu'à démontrer la foi. Ainsi le procédé qui consiste à éveiller par des tableaux pittoresques ou pathétiques toutes les vagues religiosités endormies dans nos âmes, à escompter rapidement ces émotions au profit du catholicisme, avant qu'on ait eu le temps de se reconnaître, ce procédé, au point de vue pratique, s'est trouvé souverain : il répondait exactement au besoin en ne visant qu'à créer de nouvelles associations dans les àmes. Le christianisme était associé depuis un siècle à des idées ridicules, grossières, odieuses : le nouveau livre l'associait à des idées touchantes, grandioses, vénérables. Le courant se rétablissait entre l'idée du Dieu catholique desséchée au fond des cœurs et tous les éléments actifs de la vie morale : l'escamotage logique devenait une suggestion puissante.

Je ne sais si Chateaubriand a choisi librement ses moyens. J'ai peur que, s'il n'a pas prouvé plus solidement, ce n'ait été impuissance : car nous voyons Joubert le supplier de laisser la ses infolio et décharger toute sa théologie. « Qu'il fasse son métier, écrivait-il, qu'il nous enchante <sup>2</sup>. » Faute de mieux, Chateaubriand s'y rabattit : il trouva le chemin des cœurs, parce qu'il suivit la méthode de son cœur. Cette communication entre le dogme catholique et toutes les parties vivantes de l'âme, il l'avait rétablie en lui-même : il offrait au public les remèdes dont il avait usé.

Mais, si la faiblesse philosophique du livre n'en empêcha point l'efficacité pratique, elle le condamnait à n'avoir qu'une efficacité momentanée. En un sens, Chateaubriand rétablissait la religion

<sup>1.</sup> P. I, l. VI, ch. II.

<sup>2.</sup> Lettre du 12 sept, 1801, Toute la lettre est à lire.

898

sur une équivoque et un malentendu; il fondait la croyance sur des émotions de poète et d'artiste, et triomphait par un prestige qui éblouissait les esprits. De là ce qu'a eu de superficiel, de peu durable, d'insincère chez les uns, et d'un peu puéril chez les autres, le nouveau christianisme dont Chateaubriand a été l'apôtre. Il devait forcément tourner en cérémonie de bon ton ou en dilettantisme indifférent. Un siècle a passé, et, même dans le christianisme, surtout dans le christianisme, le chef-d'œuvre de Chateaubriand ne compte plus.

Il compte dans la littérature par deux titres considérables. Les tableaux d'abord. Tous ces chapitres d'une misérable argumentation sont les impressions d'un grand artiste. Paysages de Bretagne ou du Nouveau Monde, scènes maritimes, scènes religieuses, il y a là toute une suite de tableaux par lesquels le livre vivra, en

dépit des idées 1. Mais nous y reviendrons.

En second lieu, une poétique nouvelle apparaît dans le Génie du Christianisme <sup>2</sup>. Ce n'est pas que les idées littéraires de Chateaubriand valent beaucoup mieux que ses idées philosophiques. Il y a parfois d'étranges méprises dans les jugements qu'il porte sur les œuvres. Tout ce qui a été fait depuis Jésus-Christ dans la littérature et les arts est chrétien, œuvre du principe chrétien, et preuve de la vérité chrétienne. Il reconnait des chrétiennes dans l'Andromaque et dans l'Iphigénie de Racine. Mais, la part faite aux erreurs de goût et de logique, il reste assez de vues originales et fécondes dans ces deux parties du Génie du Christianisme, pour faire du livre une date dans l'histoire de la critique et des doctrines esthétiques.

Tirer la conclusion définitive de la querelle des anciens et des modernes, montrer qu'à l'art moderne il faut une inspiration moderne (Chateaubriand disait chrétienne), ne pas mépriser l'antiquité, mais, en dehors d'elle, reconnaître les beautés des littératures italienne, anglaise, allemande, écarter les anciennes règles qui ne sont plus que mécanisme et chicane, et juger des œuvres par la vérité de l'expression et l'intensité de l'impression, mettre le christianisme à sa place comme une riche source de poésie et de pittoresque, et détruire le préjugé classique que Boileau a consacré avec le christianisme, rétablir le moyen âge, l'art gothique. l'histoire de France, classer la Bible parmi les chefs-d'œuvre littéraires de l'humanité, rejeter la mythologie comme rapetissant la nature, et découvrir une nature plus grande, plus pathétique, plus belle, dans cette immensité débarrassée des petites

<sup>1.</sup> Surtout dans les parties I et IV.

<sup>2.</sup> P. II et III.

personnes divines qui y allaient, venaient, et tracassaient, faire de la représentation de cette nature l'un des deux principaux objets de l'art, et l'autre de l'expression des plus intimes émotions de l'ame, ramener partout le travail littéraire à la création artistique, et lui assigner toujours pour fin la manifestation ou l'invention du beau, puvrir en passant toutes les sources du lyrisme comme du naturalisme, et mettre d'un coup la littérature dans la voie dont elle n'atteindra pas le bout en un siècle : voilà, pèle-mêle et sommairement, quelques-unes des divinations supérieures qui placent ce livre à côté de l'étude de Mme de Staël sur l'Allemagne. C'était en deux mots la poèsie et l'art que Chateaubriand ramenait à la place de la rhétorique et de l'idéologie : c'était le sentiment de la nature et l'inquiétude de la destinée qu'il offrait comme thèmes d'inspiration, pour remplacer la description des mœurs de salon et la mise en vers de toutes les notions techniques. Il n'avait pas la netteté de conception de Mme de Stael; ses idées étaient plus confuses, mais elles étaient plus vastes. Il y avait surtout plus d'harmonie entre ses idées et son tempérament: elles n'en étaient que le restet. Il les sentait avant de les penser, au lieu que Mme de Staël pensait plus qu'elle ne sentait. Aussi fit-il des œuvres plus claires, plus complètes, plus expressives que sa théorie.

# 4. ATALA, RENÉ, LES MARTYRS, L'ITINÉRAIRE.

Chateaubriand eut en sa vie deux vastes conceptions épicoromanesques: les Natchez et les Martyrs. Atala et René ne sont que des débris des Natchez; ces deux récits étaient allés d'abord grossir le Génie du Christianisme: Atala s'en détache avant l'impression; René y reste incorporé jusqu'en 1805. L'Itinéraire appartient aux Martyrs: ce sont les notes du voyage entrepris par Chateaubriand pour se suggérer la vision précise des lieux où se passait l'action de son poème. Le Dernier Abencérage est une transposition poétique des impressions d'Espagne, qui n'avaient pu trouver place dans le cadre des Martyrs, et c'est de plus une réplique ou réduction d'une des idées fondamentales de la grande épopée: musulman et chrétienne, chrétien et païenne, au fond des deux récits est l'antithèse de deux religions.

Dans les Natchez comme dans les Martyrs, Chateaubriand a voulu poser deux mondes face à face, et deux types historiquement opposés de la mobile humanité. Dans les Natchez, œuvre de jeunesse, bien que publiée tardivement, le Nouveau Monde et l'Ancien Monde, l'homme de la nature, le sauvage, et l'homme de

· la civilisation, l'Européen; il semble que la première idée de l'œuvre soit née d'une lecture de Rousseau. Dans les Martyrs, encore un ancien monde et un nouveau monde, le monde païen et le monde chrétien, la beauté gracieuse et la sainteté sublime : où Corneille n'avait vu que deux âmes (dans Polyeucte), faire voir deux sociétés, deux civilisations, deux morales, deux esthétiques; ce que Bossuet avait indiqué d'un trait sobre et sévère, en prêtre qui instruit (dans le Panégyrique de saint Paul, et ailleurs), le développer en artiste, pour la beauté et pour l'émotion : cette conception-là, seule, est un coup de génie.

On ne peut dire que Chateaubriand ait tout à fait réussi. Il n'a malheureusement pas su secouer tout à fait le goût de son temps, et je retrouve à chaque page ce qu'on pourrait appeler le style empire, un froid pastiche des formes antiques, une déplorable recherche de la noblesse banale et de la pureté sans caractère. Il y a trop de Fontanes dans Chateaubriand, et trop de Canova. Il a voulu réunir le classique et le romantique. Ses Natchez, dans la partie récrite en épopée, sont ridicules. Un tube enflammé pour un fusil, un glaive de Bayonne pour une baïonnette, des centaures au vêtement vert pour des dragons, un Cyclope pour un artilleur, voilà les artifices où il fait consister le style épique : et ces étonnantes expressions alternent avec des calumets de paix, des tomahawks, et tout le bric-à-brac du pittoresque local. Il demande à Calliope, dans un mouvement virgilien, de lui dire le nom du premier Natchez qui périt dans une mélée. Il multiplie les comparaisons livresques, tirées le plus souvent des poèmes homériques : tel Achille, etc. Il tourne les dieux des sauvages américains en machines poétiques, et il les rend insipides comme la vieille mythologie elle-même.

Les Martyrs aussi nous offrent des élégances épiques qui font regretter le naturel de Télemaque. Toutes les fioritures et tous les artifices, périphrases, épithètes, invocations, s'y rencontrent. Il est curieux de les comparer aux parties de l'Itinéraire qu'ils emploient: on préférera souvent le style simple des impressions de voyage aux beautés ecrites du roman. Chateaubriand a reconnu lui-même que son merreilleux était manqué: son ciel et ses enfers, ses démons et ses anges sont d'insupportables machines.

A ces défauts de forme s'ajoutent les insuffisances du fond. Pour les Natchez, mais surtout pour cet admirable sujet des Martyrs, il cût fallu l'invention psychologique, l'analyse impersonnelle d'un Racine. Chateaubriand est incapable de créer une âme

<sup>1.</sup> Très caractéristique est la page qui ravissait Fontanes (Mémoires d'outre-tombe, t. V. p. 111, éd. 1849).

qui ne soit pas la sienne. Tous les personnages secondaires de ses deux poèmes sont sommaires et conventionnels, étoffés à force de rhétorique, tout juste aussi vivants que des héros de Luce de Lancival ou de Legouvé le père. Et ses héroïnes, ses amoureuses, Céluta, Mila, Atala, Cymodocée, les indiennes et la grecque sont de jolies statuettes d'albâtre, dont l'élégance molle écœure vite: Chateaubriand ne connaît pas la femme; il nous présente toujours des variantes du même type irréel; toujours il a logé son fantôme d'amour!, vague et insubstantiel, dans des corps charmants, entrevus un jour par lui en quelque lieu des deux mondes, et qui ont caressé ses yeux ou fait rêver son âme, sans qu'il ait jamais su ou daigné pénétrer la personnalité réelle qui s'y enveloppait. De là le vide de ces formes, psychologiquement nulles, délicieux modèles de chromolithographie.

Les héros ne sont aussi qu'un seul type : Chactas jeune dans Atala, René dans l'épisode qui porte son nom et dans les Natchez. Eudore des Martyrs, c'est M. de Chateaubriand, lui, toujours lui, vu par lui-même. Ici encore nulle psychologie, beaucoup de rhétorique, et à travers tout cela, par moments, une vérité profonde, une mélancolie poignante. Car c'est sa maladie qu'il décrit, c'est de sa maladie que vivent Chactas, Eudore et René; et partout où l'expression ne dépasse pas la réalité des malaises moraux de l'auteur, un charme douloureux s'en dégage. Je n'aime guère l'épisode de René qui eut tant de succès : c'est une amplification sentimentale, la pire des amplifications. Chateaubriand s'y donne le plaisir de noircir dramatiquement les émotions de sa jeunesse : d'une amitié fraternelle, toute simple, innocente et commune, encore qu'ardente et nerveuse, il fait un gros amour incestueux; il donne à René, masque transparent de lui-même, le fastueux et malsain prestige de la passion coupable, contre nature, et il invente la sublimité poétique des monstruosités morales 2.

C'est la formule même de son tempérament que fournit Chaleaubriand dans cette étonnante lettre de René à Céluta, qui, du point de vue objectif, est bien de la plus extravagante inconvenance : imaginez une jeune sauvage, puérile et tendre, écoutant ces confidences : « Depuis le commencement de ma vie, je n'ai cessé de nourrir des chagrins : j'en portais le germe en moi, comme l'arbre porte le germe de son fruit. Un poison inconnu se mélait à tous

<sup>1.</sup> Mémoires, t. I, p. 233.

<sup>2.</sup> Je me reprocherais de ne pas citer cette phrase de la lettre de René à Céluta: 
• Je vous ai tenue sur ma poitrine au milieu du désert, dans les vents de l'orage, lorsque, après vous avoir portée de l'autre côté du torrent, l'aurais voulu vous poi-gnarder pour fixer le bonheur dans votre sein et pour me punir de vous avoir donné ce bonheur! •

mes sentiments.... Je suis un pénible songe.... Je m'ennuie de la vie; l'ennui m'a toujours dévoré; ce qui intéresse les autres hommes ne me touche point.... En Europe, en Amérique, la société et la nature m'ont lassé...»

Eudore nous révèle encore et toujours la même personnalité, assez délicatement localisée à l'aide des Confessions de saint Augustin, où Chateaubriand trouvait une forme historique appropriée à son âme inquiete : mais à chaque instant la fiction se déchire, et Eudore découvre l'auteur. Ouvrons cet admirable sixième livre : « Plusieurs fois, pendant les longues nuits de l'automne, je me suis trouvé seul, placé en sentinelle, comme un simple soldat, aux avant-postes de l'armée. Tandis que je contemplais les feux réguliers des lignes romaines et les feux épars des hordes des Francs, tandis que, l'arc à demi tendu, je prêtais l'oreille au murmure de l'armée ennemie, au bruit de la mer et au cri des oiseaux sauvages qui volaient dans l'obscurité, je réfléchissais sur ma bizarre destinée.... Que de fois, durant les marches pénibles, sous les pluies ou dans les fanges de la Batavie; que de fois à l'abri des huttes des bergers où nous passions la nuit; que de fois autour du feu que nous allumions pour nos veilles à la tête du camp; que de fois, dis-je, avec des jeunes gens exilés comme moi, je me suis entretenu de notre cher pays. » Et voilà à quoi sert d'avoir servi dans l'armée de Condé, septième compagnie bretonne, couleur bleu de roi avec retroussis à l'hermine !! Chateaubriand n'avait pas besoin de nous le dire; on sent que cette vie militaire a été vécue.

# 5. LES PAYSAGES DE CHATEAUBRIAND.

En lui, il trouve pourtant quelque chose qui n'est pas lui, une représentation du monde extérieur; et traduisant toutes les sensations de son œil comme il traduisait les sentiments de son œur, il a écrit les plus belles pages de son œuvre. Il n'était pas sans s'en douter, et il disait bien que si sa bataille des Francs et sa description de Naples et de la Grèce ne sauvaient pas les Martyrs, ce n'était pas son ciel ni son enfer qui les sauveraient <sup>2</sup>. Il jouissait par les yeux, il avait cette sensibilité du peintre qui perçoit des beautés invisibles à la foule dans le dessin d'une attitude ou d'un mouvement, dans les transparences ou les brumes de l'air, dans l'harmonie des tons et des lignes d'un paysage immobile ou d'une

<sup>1.</sup> Mémoires, t. III, p. 67 et 69, et de 67 à 100.

<sup>2.</sup> Mémoires, t. V, p. 113.

foule grouillante. Si sa psychologie est insuffisante, c'est qu'il voit seulement ses personnages; il ne les analyse pas. Et leur vision ne se forme pas en lui selon l'idée d'un certain rapport du physique au moral, mais selon l'idée de beauté. Au lieu de décrire des états moraux (sauf le sien), il dessine des a titudes, aimables, touchantes, tragiques; il fait des groupes et des tableaux. Ainsi les funérailles d'Atala. Rousseau était encore bien orateur : Bernardin de Saint-Pierre un peu maigre, et plus délicat d'impression que puissant à expression. Ici nous tenons un grand peintre : dans ses tableaux, les cadres ou les prolongements sentimentaux se décollent d'eux-mêmes; il ne reste que la nature fortement saisie, fidèlement rendue en sa beauté originale et locale. L'enfant réveur qui dressait avec Lucile des itinéraires prodigieux a parcouru le Canada et la Louisiane : l'artiste rêveur dont la fantaisie promenait René à travers l'Italie et la Grèce a visité Sparte, Athènes, Jérusalem, Carthage, Grenade; et les feuillets de ses carnets de voyage sont épars dans tous ses livres.

Le Génie du Christianisme vaut surtout par là. Il n'y a que cela qui sauve les Natchez ou Atala. L'Itinéraire est une galerie de paysages d'Orient et du Midi. Les Martyrs sont une transposition de ces paysages directs en paysages historiques, selon le goût qui prévalait encore en peinture. Et les Mémoires d'outre-tombe, si mèlés, à travers tant de fatras, n'ont guère pour se relever, outre l'intérêt documentaire, qu'un certain nombre de tableaux où le vieux maître s'est retrouvé tout entier : la vie de Combourg, le camp de Thionville et le marché du camp, la garde de Napoléon faisant la haie à l'impotent Louis XVIII, les impressions de Rome ², etc.; tout ce qui est sensation pittoresque n'a pas vieilli d'un jour dans toute son œuvre.

Il a cette espèce d'ivresse devant la nature qui fait la peinture chaude, sans altérer la lucide précision de l'œil. Regardez toutes ses nuits: on en ferait une galerie; il n'y en a pas deux qui se ressemblent: nuit en mer, nuit d'Amérique, nuit de Grèce, nuit d'Asie, nuit du désert 3. Le ton local, le caractère singulier est partout attrapé avec une délicatesse puissante. Le sublime de la forêt américaine, la grâce nette des montagnes grecques, la grandeur du cirque romain, le tohu-bohu bariolé du campement oriental, les ciels bas et brumeux de la Germanie et les riants soleils d'Italie, les architectures exquises et les vierges solitudes, toutes

<sup>1.</sup> Mémoires, t. I, p. 240; René, au début.

<sup>2.</sup> Ajoutez la Lettre à M. de Fontanes, avec cette incomparable description de la Campagne romaine.

<sup>3.</sup> Génie, I, y, 12; Martyrs, l. I; Itinéraire.

les formes que la nature et l'homme ont offertes à ses yeux, il a tout su voir et tout su rendre. Avec quelle exactitude, je ne puis le dire : il faut regarder ses tableaux pour le sentir. Je ne puis que rappeler ici les canards sauvages, le cou tendu et l'aile sifflante, s'abattant tout d'un coup sur quelque étang, lorsque la vapeur du soir enveloppe la vallée - le jour bleuatre et velouté de la lune descendant dans les intervalles des arbres, et ce gémissement de la hulotte qui avec la chute de quelques feuilles ou le passage d'un vent subit remplit seul le silence nocturne - les premiers reflets du jour glacant de rose les ailes noires et lustrées des corbeaux de l'Acropole ces Arabes accroupis autour d'un feu dont les reflets colorent leurs visages, tandis que quelques têtes de chameaux s'avançaient au-dessus de la troupe et se dessinaient dans l'ombre 1. A vrai dire, ces choses-là ne sont presque plus de la littérature : on en est enchanté dans la mesure justement où l'on est sensible à la peinture.

#### 6. L'INFLUENCE DE CHATEAUBRIAND.

Il y a des parties mortes dans l'œuvre de Chateaubriand : ses idées philosophiques, son style empire, et - ce qu'il faut regretter - son romantisme classique, sa vision pittoresque de la civilisation grecque et romaine. On laissera tomber tout cela : et l'on ne prendra que les parties franchement modernes de son inspiration. De celles-ci coulera tout le romantisme, histoire et poésie.

Il a donné des lecons d'individualisme, dont nos romantiques s'inspireront; et à travers Byron, ce sera encore Chateaubriand qui leur reviendra. Le héros romantique, victime de la destinée sombre par état et désespéré, est sa création. Il y a même dans René un dilettante de la révolte et du crime qui se fait une volupté d'être seul contre toute la société : « Se sentir innocent et être condamné par la loi était dans la nature des idées de René une espèce de triomphe sur l'ordre social ». L'ennui, la mélancolie, tout le vague de l'âme de Chateaubriand, séparé de sa puissance pittoresque, formera le courant lamartinien 2. A chaque instant, dans une lecture rapide, se notent les thèmes auxquels il ne manque que le vers de Lamartine. Et quand Chateaubriand écrit en vers, il semble remplir l'intervalle entre Fontanes ou Chênedollé

<sup>1.</sup> Génic, I. v. 7 et 12; Itinéraire, I, éd. Garnier, p. 193; Martyrs, l. XIX (éd. G., p. 263), et Itinéraire, III.

<sup>2.</sup> Dans René et les Natchez, l'inspiration de l'Isolement et en général des Méditations. La méditation de René voyageant, et la pièce de l'Homme, adressée à Byron. Joseph s'attache au Génie, p. IV, l. I, ch. 7, 8, 9, et l. III, ch. 2, et à René. Les Mémoires d'outre-tombe sont tout pleins de thèmes lamartiniens (1, 244; III, 207, etc.), mais, vu la date de leur publication, il y a ici seulement harmonie, et non influence.

et Lamartine. La tristesse pessimiste, séparée du sentiment chrétien, se retrouvera dans Vigny: saus compter qu'un chapitre du Génie du Christianisme me paraît bien lui avoir indiqué Éloa. 1.

De Chateaubriand aussi procède Hugo, par les descriptions pittoresques <sup>2</sup>, par les visions épiques, par l'usage de l'érudition historique. Il ne me paraît pas douteux que Chateaubriand n'ait fourni à Hugo le premier modèle de ces énumérations prestigieuses, de ces narrations grandioses où il se plaît <sup>2</sup>. Il y a dans la conception même des Martyrs et des Natchez l'idée d'une Légende des siècles, et V. Hugo la dégagera par l'élimination du romanesque. De ce romanesque enveloppant l'épique, il fera Notre-Dame de Paris ou les Misérables, le monde du moyen âge et le monde contemporain, et deux mondes dans chaque monde, truands et seigneurs, pauvres et riches. La destination première des Mémoires d'outre-tombe me paraît même avoir suggéré à Hugo l'idée de cette résurrection périodique qu'il s'est préparée en réglant la publication de ses œuvres posthumes.

Le bas romantisme, le romantisme orgueilleusement atroce ou

scandaleux, peut aussi, je l'ai indiqué, se réclamer de lui.

D'une façon générale, la place que, dans le roman, dans la pensée, dans l'histoire même et les ouvrages de philosophie ou d'érudition, tient aujourd'hui la peinture de la nature, de Sand à Loti et de Michelet à Renan, cette place a été marquée par Chateaubriand 4.

Avec les motifs d'inspiration, il a révélé la forme: il a rétabli l'art et la beauté, comme objets essentiels de l'œuvre littéraire. Il a offert sa phrase artiste, harmonieuse, expressive, simple, tantôt nerveuse, tantôt onduleuse, tantôt large et calme; et sa prose a fait entendre ce que pouvaient être des vers. Il a indiqué des modèles, Dante, Milton, surtout la Bible, qui par lui a été classée définitivement comme un des « classiques » de la littérature universelle, qu'on n'a plus le droit d'ignorer.

2. A V. Hugo et à tous les autres, le Génie a révélé le moyen âge, le gothique.

4. De Chateaubriand (après une lettre du Pr. de Ligne et les Ruines de Volney) date le voyage, pittoresque, sentimentat et philosophique à la fois, mélange de tableaux et

de méditations.

<sup>1.</sup> Génie, II, IV, 10.

<sup>3.</sup> Comparer l'énumeration des tribus indiennes, chacune avec sa particularité pittoresque, et les énumérations de V. Hugo (l'armée de Sennachérib dans Cromwell, l'armée de Xerxès dans la Légende, etc.). Comparer le Waterloo du t. VII. p. 21, des Mémoires, au Waterloo des Châtiments (Expiation). La manière historico-dramatique et historico-pittoresque de Chateaubriand (Mém., t. VII. p. 65) est celle de V. Hugo. Je ne sais si la lecture des Mémoires d'outre-tombe (la partie postérieure à 1815), u'a pas été pour quelque chose dans la conception historico-sociale des Misérables En général, il me semble que Chateaubriand, dans sa personne, dans sa vie, a été le modèle que V. Hugo a voulu répéter et dépasser.

# 906 LA LITTÉRATURE PENDANT LA REVOLUTION ET L'EMPIRE.

Enfin, l'histoire, l'histoire qui est évocation et résurrection, est sortie de lui. Aug. Thierry est devenu historien en lisant le livre VI des Martyrs. Au temps où l'on estimait Anquetil, Chateaubriand a vu ce qu'il fallait chercher, ce qu'on pouvait trouver dans les textes, les documents originaux: le détail caractéristique, qui contient l'âme et la vie du passé <sup>1</sup>. Sans Chateaubriand, qui sait si l'on eût eu Michelet?

<sup>1</sup> Voir une page curieuse, dans les *Mémoires*, t. II, 230. Cette page, écrite en 1822, est une critique du manque de vérité et de couleur de l'historien Velly.

# LIVRE II

# L'ÉPOQUE ROMANTIQUE

# CHAPITRE I

### POLÉMISTES ET ORATEURS

1815-1851

 Polémistes et pamphlétaires: Joseph de Maistre; Paul-Louis Courier; Lamennais; P.-J. Proudhon. — 2. Orateurs parlementaires: B. Constant; Royer-Collard; Guizot; Thiers; Berryer; Lamartine. — 3. Orateurs universitaires: Guizot; Cousin; Jouffroy; Villemain; Quinet et Michelet. — 4. Orateurs religieux: Lacordaire.

Il s'est trouvé au xvine siècle que les plus grands noms de l'histoire littéraire sont en général aussi les plus considérables dans l'histoire des idées. Cette concordance ne se rencontre plus au xixº siècle. La littérature n'atteint qu'incidemment les grands courants d'idées, par quelques orateurs, polémistes et penseurs; et les hommes en qui s'est rencontré le talent littéraire n'ont souvent pas été — tant s'en faut — les intelligences directrices du siècle. En philosophie, il nous faut prendre Cousin, et laisser Maine de Biran; surtout il nous faut écarter la plus puissante et, en tout cas, la plus féconde pensée philosophique de ce demi-siècle : je parle d'Auguste Comte; et quelque fâcheux sort a voulu que l'école positiviste ne fournit aucun écrivain. Dans les sciences politiques et sociales, Saint-Simon et l'école saint-simonienne restent également en dehors de notre étude, avec toutes les sectes communistes, à l'extrémité seulement desquelles le capricieux hasard a placé un beau tempérament littéraire, dans le théoricien de l'anarchie, P.-J. Proudhon. Pour la politique même et le gouvernement, ni les plus hauts esprits, ni les volontés les plus efficaces n'ont été

toujours servis par le talent oratoire, et les partis eux-mêmes seront loin d'être représentés ici selon leur force ou leur influence. Mais il ne faut chercher ici qu'une histoire littéraire.

Je ne puis prétendre à tracer même une sommaire esquisse du mouvement politique et social. Il me suffira de rappeler que les principaux débats engagés dans les Chambres de la Restauration ont porté sur la liberté des cultes et toutes les questions particulières qui y tenaient, sur les biens nationaux et l'indemnité des émigrés, sur la liberté de la presse, sur l'organisation du système électoral, sur les majorats, sur la guerre d'Espagne, sur toutes sortes d'applications ou d'interprétations de la Charte, et, au fond, toujours sur la question de savoir qui l'emporterait, de la Révolution, ou de l'« absolutisme ». Sous la monarchie de Juillet, il s'est agi encore de lois électorales et de lois contre la presse, puis de lois sur les associations, et sur la liberté de l'enseignement, de l'Algérie et de la question d'Orient, etc.

En même temps que les orateurs des Chambres, une foule de pamphlétaires et de journalistes agitaient les mêmes questions, pour exciter et diriger l'opinion. Mais les plus graves questions peut-être se discutaient hors des Chambres, ou ne prenaient toute leur ampleur que dans des écrits théoriques et polémiques : ainsi

la question religieuse ou la question sociale.

# 1. POLÉMISTES.

De tant d'hommes qui essayèrent par le journal ou le livre de combattre ou de développer les conséquences de la Révolution, quatre surtout, me semble-t-il, se distinguent par des dons originaux d'écrivams: Joseph de Maistre, Paul-Louis Courier, Lamennais et Proudhon.

Magistrat, d'une vieille famille de magistrats de Savoie, jeté hors de chez lui par la Révolution française qui annexa son pays, Joseph de Maistre <sup>1</sup> s'en alla à l'autre bout de l'Europe représenter

<sup>1.</sup> Biographie: J. de Maistre (1754-1821). fils du président du sénat de Savoie, sénateur en 1788, se retira en 1792 à Lausanne, quand la Savoie devint française, résida de 1802 à 1816 à Saint-Pétersbourg comme ministre du roi de Sardaigne, dont il avait été d'abord grand chancelier en 1799. — Son frere Xavier de Maistre (1763-1852) a écrit le Voyage autour de ma chambre (1794) et le Lépreux de la cité d'Aoste (1811).

Éditions: Considérations sur la France, Neuchâtel, 1796, in-8; Du Pape, Lyon, 1819 et 1821, 2 v. in-8; Soirées de Saint-Pétersbourg, ou Entretiens sur le gouvernement temporel de la Providence, Paris, 1821, 2 vol. in-8; De l'Église gallicane dans son rapport avec le souverain pontiée. Paris, 1821, in-8. Œurres, Lyon, 8 vol. in-8, 1864. Lettres et opuscules inédits, 1851, 2 vol. in-8; Mémoires politiques, 1858, in-8; Cor-

son maître le roi de Sardaigne : il passa quatorze ans de sa vie (1802-1816) dans cet exil de Saint-Pétersbourg, vivant pauvrement, stoïquement, jugeant de haut les événements et les hommes, et composant dans son loisir ses principaux ouvrages. Avec plus de netteté, de logique et de vigueur que Chateaubriand, il nie tout ce que le xyme siècle avait cru, et d'où la Révolution était sortie. Il balaye pèle-mêle Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Il veut la royauté absolue, sans limite et sans contrôle : la limite est dans la conscience du roi, le contrôle dans la justice de Dieu. Pas de pouvoirs intermédiaires, ni de division des pouvoirs, ni de constitution écrite : pas de droit, hors et contre le droit du roi. Pareillement dans la religion, un seul pouvoir, le pape : plus d'Église gallicane. plus de libertés gallicanes; le pape souverain et infaillible. Le roi, au temporel, le pape au spirituel, sont les vicaires de Dieu, commis au gouvernement des hommes par la Providence qui dirige visiblement les affaires du monde. La passion de l'unité anime de Maistre; il hait tout ce qui sépare, tout ce qui distingue; il ne concoit pas l'harmonie d'éléments multiples; il v a unité où il v a volonté unique, et elle n'existe que dans l'absolu despotisme.

J. de Maistre emploie toute son imagination, tout son esprit, toute sa logique à rendre révoltante cette âpre doctrine. C'est un lieu commun théologique, que le problème du mal est en corrélation avec le dogme de la Providence, qui en fournit la solution: J. de Maistre prend un malin plaisir à exagérer atrocement le règne du mal sur la terre. La Providence a créé tous les êtres pour s'égorger. La société n'a pu changer la loi divine de la nature: afin que le sang coule, elle a la guerre, et elle a le bourreau. On dirait qu'il a peur de séduire: il s'attache à saisir chaque idée par la face paradoxale ou choquante; nous ne pouvons le lire sans nous sentir constamment taquiné, bravé, dans toutes les affirmations de notre raison.

Et ce légitimiste renforcé, en fait, était assez libéral, à la façon de nos anciens magistrats du Parlement : il haïssait, ou méprisait les émigrés; il tenait la Révolution pour un fait providentiel, comme tous les autres <sup>2</sup>, et, ce qui est plus méritoire, comme un fait historique, qui devait changer les maximes du gouvernement

respondance diplomatique, 1860, 2 vol. in-8. — A consulter: F. Descosles, J. de Maistre avant la Révolution, 2 vol. in-8, 1893. E. Faguet, Politiques et moralistes du xix° siècle. G. Cogordan, J. de Maistre (coll. des Gr. Écr. fr.), Hachette, in-16.

<sup>1.</sup> Soirées de Saint-Pétersbourg, 7º et 1er entretiens.

<sup>2.</sup> Considérations sur la France. Il tenait l'idée de morceler et de détruire la France pour une idée absurde, et le fait, s'il se réalisait, pour un des plus grands maux qui pussent arriver à l'humanité. (Cf. la lettre du 28 octobre 1794 au baron Vignet des Étoles.)

royal; il lui semblait absurde qu'on pût prétendre à biffer tout bonnement vingt ans d'histoire, et quelles années! Il s'était hautement déclaré pour le comité de Salut public, dont, admirablement guidé cette fois par sa logique, il avait aperçu le grand rôle historique: conserver la France, indépendante et une, contre les convoitises de l'étranger et les factions de l'intérieur. Ce théoricien de l'absolutisme faisait à son parti l'effet d'un jacobin.

Ce dur logicien était un très bon homme, doux, aimable, le plus respectable et le plus tendre des pères, qui écrivait à ses enfants des lettres charmantes, pleines de fine raison et de sensibilité délicate. Il n'y avait en lui de féroce que ses principes. Il avait l'esprit abstrait et raisonneur du xvine siècle : il n'a été qu'un philosophe ennemi des philosophes, dénué, comme ils le furent en général, de sens artistique, et réduisant, comme ils faisaient, le réel aux formes de ses idées a priori. Il ne doit guère moins à Voltaire, qu'il contredit, que Courier, qui le continue.

Un officier indiscipliné, qui s'absente de son corps sans congé, grognon et grincheux, médisant du métier, dont il sent la servitude et pas du tout la grandeur, un soldat qui ne voit de la guerre que l'horreur, la misère, la brutalité, la face laide et mesquine : voilà Courier au régiment 1. Et notez qu'il est brave et patient; ce n'est pas le manque de cœur, c'est le tour d'esprit qui en fait un mauvais officier. Il est essentiellement garde national; c'est un bourgeois sous les armes. Bourgeois il reste dans ses campagnes de plume sous la Restauration : type achevé du bourgeois de 1820, libéral, voltairien, d'esprit étroit, jaloux, hargneux : bonapartiste, lui qui sous l'Empire avait si peu d'enthousiasme, bonapartiste renforcé, sauf quand il est fervent orléaniste; car l'essentiel, c'est de n'être pas légitimiste, et de taquiner les légitimistes. Il a en abomination le trone et l'autel, et leurs désenseurs, émigrés, curés, magistrats, gendarmes : il est propriétaire, et représente éminemment toutes les passions, toutes les défiances des propriétaires acquéreurs de biens nationaux.

<sup>1.</sup> Biographie: P.-L. Courier de Méré (1772-1825), lieutenant d'artillerie en 1793, servit sur le Rhiu, puis en Italie; chef d'escadron démissionnaire en 1809, il rentre au service presque aussitét, et le quitte de nouveau au milieu de la campagne d'Autriche. Il se maria à la fille de l'helléniste Clavier. Il vivait sous la Restauration dans son domaine de la Chavonnière, à Veretz en Touraine: il fut assassiné en 1825 par son garde.

Éditions: Pastorales de Longus, ou Daphnis et Chloé, Florence, 1810, in-8; Pétition aux deux Chambres, 1816, in-8; Procès de Pierre Clavier-Blondeau, 1819, in-8; Simple discours de Paul-Louis, vigneron de la Charonnière, aux membres de la commune de Veretz, à l'occasion d'une souscription pour l'acquisition de Chambord, 1821, in-8; Pétition pour des villageois qu'on empèche de danser. 1822, in-8; Gazette du village, 1823, in-8; Pamphlet des Pamphlets, 1824, in-8. Œuvres: éd. A. Carrel, 1834, 4 vol. in-8; éd. Gaussade, Lemerre, 1880.

Tandis qu'à la Chambre on discute sur les lois, au village on s'échauffe sur l'application des lois; et voilà la matière des pamphlets de Courier, aussi mesquins en leur sens que les tracasseries mèmes auxquelles ils doivent leur naissance. Un paysan qui a envoyé promener son maire, un curé qui empêche ses paroissiens de danser, une souscription qu'on organise, un procès de presse sont les sujets dont Courier s'empare pour faire une guerre à mort à la monarchie légitime.

Tout cela serait oublié, comme les passions de ce temps-là, si ce bourgeois n'était un fin écrivain. Il était nourri de nos meilleurs classiques, et du xvie siècle. Il a dérobé à La Bruyère son art d'aiguiser l'épigramme, à Pascal l'ironie mordante et légère. Aux vieux conteurs, il a pris la narration aisée, lumineuse, teinte d'un comique délicieux. Du fond de la Calabre, entre deux combats, il s'amusait à refaire un conte de la Reine de Navarre 1, et il en faisait un bijou : dans ses pamphlets il sème à chaque page les récits exquis et les dialogues plaisants. On le lira, comme on lit l'Heptaméron ou les Joyeux devis, sans y chercher un sens plus grave, et cela suffira pour le faire lire.

Il y a même dans la netteté lumineuse de son style quelque chose qui n'est pas uniquement français, qui donne l'impression de la grâce grecque : tel conte des gendarmes veuant arrêter des paysans fait songer à Lysias <sup>2</sup>. Et en effet notre voltairien est un helléniste de première force. Pendant ses campagnes, il a porté son Homère dans sa poche; dans ses loisirs de garnison, il traduisait Xénophon <sup>3</sup>. Dès son arrivée en Italie, les bibliothèques, les musées, les ruines, les marbres, l'ont enivré; les pillages des soldats, les mutilations d'œuvres d'art lui percent l'âme : c'est un Grec parmi les Barbares. Dès qu'il a quitté le service, il s'enferme à la bibliothèque de Florence <sup>4</sup> pour copier un passage inédit d'un roman grec, de ce Daphnis et Chloé, dont il a fait une traduction en français archaïque d'une naïveté un peu laborieuse.

Courier est le dernier et authentique représentant de l'art classique chez nous, le dernier des écrivains qui se rattachent au mouvement déterminé par les travaux de l'Académie des Inscriptions: il a droit d'être nommé après André Chénier. Car, dans ces grogneries de bourgeois libéral, il y a des coins délicieux d'idylle. des coins de poésie rustique à la façon de certaines scènes d'Aristophane. A travers une gazette de village, toute pleine de médi-

<sup>1.</sup> Lettre du 1er nov. 1807 à Mme Pigalle; cf. Héptaméron, nouvelle 34.

<sup>2.</sup> Pétition aux deux Chambres.

<sup>3.</sup> Du commandant de la cavalerie, et de l'Équitation,

<sup>4.</sup> C'est alors qu'il fit sur le manuscrit de Longus la fameuse tache d'encre, qui donna lieu à tant de débats.

sances sur M. le Maire et de taquineries au curé, éclate cette jolie note champêtre: « Les rossignols chantent et l'hirondelle arrive. Voilà la nouvelle des champs. Après un rude hiver et trois mois de fâcheux temps, pendant lesquels on n'a pu faire charrois ni labours, l'année s'ouvre enfin, les travaux reprennent leur cours. » Ses paysans, ses vignerons, amoureux de la terre, laborieux, rudes et simples, ont une sorte de grâce robuste qui évoque l'image des laboureurs attiques de la Paix: et lui-mème s'est composé son personnage à demi idéal de vigneron tourangeau, tracassier, processif et bonhomme, d'une façon qui rappelle le talent des logographes athéniens à dessiner les figures de leurs clients. Le défaut de Courier, c'est qu'on sent trop cet art, et l'effort de l'écrivain: nous aimerions un peu plus d'abandon; et pourtant, en son genre, il fut un vrai artiste, et tout à fait original.

J. de Maistre et P.-L. Courier sont diversement, mais également classiques: Lamennais <sup>1</sup> est un romantique, fils de Rousseau et de Chateaubriand; le baron de Vitrolles lui disait que son génie était enfant de la tempête. Au milieu de l'incrédulité révolutionnaire, Lamennais avait gardé sa foi : à vingt-deux ans, il faisait sa première communion, avec une grave simplicité de petit enfant. Mais s'il se sentait chrétien, il ne voulait pas être prêtre; il se fit ordonner sous la pression de son directeur et de son frère, dans une angoisse profonde. Il se révéla par un livre qui le plaça pour son début aux côtés de Chateaubriand et de J. de Maistre: l'Essai sur l'indifférence en matière de religion. Il y combattait avec une àpre éloquence, à grands coups de logique et d'imagination, l'athéisme politique, celui qui fait de la religion un instrument de despotisme pour lier le peuple, le déisme, qui croit fonder une religion dite naturelle sur la seule raison, le protestantisme et toutes les doc-

<sup>1.</sup> Biographie : Hugues-Félicité-Robert de La Mennais (1782-1854), né à Saint-Malo. prêtre en 1816, fonda avec Chateaubriand, Villèle et Bonald le Conservateur. Il avait, dans un premier voyage à Rome en 1824, refusé le chapeau de cardinal que lui offrail Léon XII; en 1832, Gregoire XVI le condamna. Les Paroles d'un croyant furent écrites en 1833, en quelques jours, à la Chesnaie, près de Dinan, où il s'était retiré. Il ent sous la Restauration et sous la monarchie de Juillet de retentissants procès de presse. Après la révolution de 1848, il fonda un journal, le Peuple constituant, et fut élu député : il n'eut pas d'influence. Il mourut sans se réconcilier avec l'Église. - Éditions : Essai sur l'indifférence en matière de religion, 4 vol. in-8, 1817-1823; Paroles d'un crouant. 1834, in-S; Affaires de Rome, 1836, in-S; Esquisse d'une philosophie, 4 vol. in-8, 1841-1846; Amschaspands et Darrands, 1843, in-8. Œuvres complètes, Paris, 1836-1837, 12 vol. in-8; Correspondence, publ. par E. Forgues, 1865, 2 vol. in-8; Œuvres posthumes, publ. par A. Blaize, 1866, 2 v. in-8. Lettres inédites à Montalembert, publ. par G. Forgues, 1898. Lettres à Benoît d'Azy, p. p. Aug. Laveille, 1898. - A consulter : Sainte-Beuve, Portraits. Renan, étude en tête du Livre du Peuple. Spuller, Lamennais, Hachette, 1892. P. Janet, la Philosophie de Lamennais, Revue des Deux Mondes, 1889, 1er févr., 1er et 15 mars. F. Brunetière, Lamennais, Revue des Deux Mondes, 1er février 1893. A. Roussel (de l'Oratoire de Rennes), Lamennais, d'après des doc. ined., 2 vol., 1894; Lamennais intime, 1897; Boutard, Lamennais, sa vie et ses doctrines, 1905-1908, 2 vol.

trines latitudinaires, qui, reconnaissant une révélation, croient avoir le droit de choisir parmi les dogmes, de rejeter ceux-ci et de prendre ceux-là. Lamennais, attaquant l'individualisme et le principe de l'évidence cartésienne sur lequel il repose, plaçait la vérité dans le consentement universel, accord merveilleux dont une révélation de Dieu peut seule être cause, dont la tradition seule est la manifestation; et de la tradition, l'Église est dépositaire, le pape interprète et gardien. Tout s'attache à l'autorité du pape, et c'est une théocratie que Lamennais entend constituer.

Au contraire de J de Maistre, légitimiste avant tout, Lamennais est avant tout catholique. Il avait le gallicanisme en horreur, parce que, le voyant dans son temps, il n'y apercevait qu'un instrument de règne: cette Église d'État n'était à ses yeux qu'un athéisme politique. Quand il s'aperçut que l'ultramontanisme aussi se mettait au service du pouvoir, que le pape agissait en souverain temporel et liait sa cause à celle des rois, quand il vit par toute l'Europe le clergé se faire le gardien des principes légitimistes plutôt que des principes évangéliques, Lamennais rompit d'abord avec la légitimité; il devint libéral; il lui sembla que le règne de Dieu par l'autorité était actuellement impossible; il tâcha d'y revenir par la liberté 1, il chercha dans le développement complet de la liberté des garanties contre le despotisme et l'anarchie, et les conditions de l'ordre et de la vie sociale.

Il concut l'idée hardie et féconde d'un catholicisme démocratique 2; il voyait dans les idées libérales et égalitaires un fruit lointain de l'Évangile, et si l'Église semblait actuellement tourner le dos à la société moderne, il croyait pouvoir l'en rapprocher par une originale conception de l'évolution du dogme 3, toujours immuable en son essence et en ses formules, mais susceptible de divers sens et d'applications diverses, selon les époques et les esprits. Il fonda en 1830, avec Montalembert et Lacordaire, un journal, l'Avenir, pour défendre le catholicisme contre la monarchie bourgeoise, matérialiste et athée selon la formule de l'Essai. Il venait soixante ans trop tôt. L'Église ne le comprit pas. Lamennais, Montalembert et Lacordaire allèrent à Rome : un beau livre, les Affaires de Rome, sortit de ce voyage, et la rupture définitive de Lamennais avec l'Église. Le pape l'avait recu froidement et finalement le condamna : il était souverain temporel, et l'on était trop près de la révolution qui avait interrompu le culte. Lamennais se laissa circonvenir, se soumit, se rétracta; puis,

3. Avenir, 30 juin 1831 (X, 338).

<sup>1.</sup> Article de l'Avenir, du 9 nov. 1830 (t. X, p. 179).

<sup>2.</sup> Affaires de Rome, XII, 26; cf. aussi p. 302.

se relevant aussitôt, il lança ses admirables Paroles d'un croyant, qui firent une sensation profonde. C'était un livre apocalyptique, écrit en versets, tour à tour violent et tendre, sombre et serein, où nulle doctrine positive ne se formulait, mais où éclataient toutes les tendances démocratiques et socialistes de l'esprit évangélique, une charité passionnée, douloureuse, révoltée contre l'État et l'Église oppresseurs des faibles.

Lamennais est un grand poète 1: il est peintre et prophète; tous ses écrits sont éclairés de paysages sobrement, puissamment décrits, avec un frémissement étrange de vie et de sensation. Lamennais, avant Hugo, et avec une profondeur de pensée, une flamme de passion, où Hugo n'a pas atteint, a été un étonnant visionnaire 2, un grandiose créateur de symboles, de formes tantôt pathétiques et tantôt fantastiques, qui donnent une force incroyable

de pénétration à l'idée abstraite qu'elles revêtent.

P.-J. Proudhon <sup>3</sup> traversa le catholicisme : il en sortit vite. Il subit plus profondément l'influence de Rousseau et, semble-t-il, celle de Hegel. Je ne sais s'il étudia directement l'œuvre du philosophe allemand : du moins lui doit-il sa méthode. Dans tout sujet, Proudhon pose la thèse et l'antithèse, et cherche la synthèse. Thèse, communauté; antithèse propriété : la synthèse se fera en retenant les éléments utiles de la thèse et de l'antithèse, par la doctrine de l'auteur. Pareillement, thèse, liberté; antithèse, autorité; synthèse, fédération. Ainsi procède Proudhon, faisant une œuvre qui avait chance de déplaire à tous les partis parce qu'il conservait quelque chose de toutes les doctrines : logicien vigoureux, écrivain passionné et parfois déclamatoire, théoricien réputé inconsistant, encore que sur les choses essentielles il ait suivi une direction assez constante.

2. Des maux de l'Église, Épilogue (XII, 269).

<sup>1.</sup> On aura une idée de son tour d'imagination par ce seul passage : « Les Bourbons reviennent, ils reparaissent au milieu d'un peuple nouveau, entourés des solennelles antiquailles de l'ancien régime, de prélats anti-concordataires pleins des idées serviles d'autrefois, ennemis de tout ce que n'avait pas vu leur jeunesse, fiers de n'avoir riem appris depuis quarante ans ; de vieux abbés dont l'ambition moisie dans l'exil infectait les antichambres du Château ; de valets aux genoux d'autres valets : tout cela se remuait et fourmillait à la cour des fils de Louis XIV, comme des vers dans un cu davre, » (XII, 262.)

<sup>3.</sup> Biographie: Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), nó à Besançon, collabore a une Encyclopédic catholique et fait un mémoire sur la célébration du dimanche. Il écrit en 1840 le mémoire sur la Propriété pour répondre à une question de l'Académio de Besançon. Il donne ensuite son Système des contradictions économiques (1846). Il fondo de 1848 à 1850 quatre journaux: le Représentant du Peuple, le Peuple, la Voix du peuple et de nouveau le Peuple. Il fut député de la Seine en 1848. La Banque du Pouple, créée en 1849, échoua. — Éditions: Œnures complètes, Librairie Internationale, 33 vol. iu-18, 1808-1876, Correspondance, 14 vol. in-18, 1875. — A consulter: Droz, P.-J. Proudhon, 1909.

Il est très respectueux du droit de l'individu; mais, comme les droits de tous les individus sont égaux, il ne peut trouver que dans l'association les solutions satisfaisantes de tous les problèmes. Son premier mémoire : Ou est-ce que la propriété? a fait beaucoup de fracas. « La propriété, c'est le vol. » Mais après ce début vient une analyse très forte des fondements et des conditions de la propriété, aboutissant à une conception que les collectivistes d'aujourd'hui estiment bien timide, conservatrice, et bourgeoise : Proudhon établit au lieu de la propriété la possession individuelle. transitoire, acquise par le travail, et répartie selon de plus justes proportious. Pour son anarchie, au fond, ce n'est rien d'effravant; pour chimérique, actuellement du moins, c'est autre chose : abolition de la tyrannie, democratique aussi bien que monarchique; plus de souveraineté; association des individus, formation d'individus collectifs qui se juxtaposeront et s'associeront à leur tour. C'est un système d'organisation fédérale, mais qui a pour caractère l'abolition des divisions et par conséquent des intérêts politiques, l'établissement d'un ordre purement économique.

Un vaste orgueil de chef de secte, qui lui rendit l'accord impossible avec les autres groupes socialistes, une indifférence choquante en son temps pour les théories politiques, au point que, se détachant de la forme républicaine, il se montra tout prêt à réaliser sa doctrine par l'empire, contrepesèrent l'influence que le talent littéraire aurait pu donner à Proudhon : il occupa le public,

inquiéta le pouvoir, et ne sit pas école. (App. XXX.)

#### 2. ORATEURS PARLEMENTAIRES.

Il y eut sous les deux monarchies constitutionnelles un grand développement d'éloquence. Le système électoral, souvent modifié dans ses détails par des lois de circonstance, demeurait en général organisé, de façon qu'il ne laissait arriver à la Chambre que des bourgeois de la classe aisée, gens de belle tenue et d'intelligence cultivée, qui avaient le goût des idées claires et prenaient plaisir à suivre les exercices de la parole : la Chambre des pairs était, par définition même, une sélection des classes supérieures <sup>1</sup>. Le

<sup>1.</sup> Inutile de distinguer les nobles des bourgeois; le savoir-vivre et l'éducation, établissent, en dépit des préjugés et des rancunes, l'assimilation de la noblesse et de la bourgeoisie, en face du peuple. Au reste, les orateurs des prétentions noblaires, dans les deux Chambres sont presque toujours des robins, c'est-à-dire des bourgeois, d'origine ou d'éducation. — A consulter: Chabrier, les Orateurs politiques de la France. 1888, in-16; J. Reinach, le Conciones français, Delagrave, 1893, in-12; Cormenin, le Livre des Orateurs, 1836, in-8.

romantisme ne pénétra guère dans l'éloquence parlementaire avant 1848: sous la Restauration, Chateaubriand apporta parfois à la tribune ses vastes images, le superbe étalage de son moi mélancolique. Sous la monarchie de Juillet, Lamartine fit chanter son âme en harangues lyriques. Mais la plupart des graves et cérieux bourgeois qui abordaient la tribune, les libéraux notamment, étaient des hommes de goût classique, formés à l'école du xviiie siècle et des idéologues, nourris de Voltaire et de Montesquieu, philosophes, juristes, dialecticiens, de sensibilité médiocre ou restreinte, d'imagination froide, et plus que modérément artistes.

Les débats parlementaires eurent plus d'ampleur sous la Restauration: en toutes circonstances éclatait le conflit de deux mondes, de deux sociétés; il s'agissait de conserver ou de détruire l'œuvre de la Révolution. Sans cesse, il fallait recourir aux principes de l'ancien droit, ou du droit nouveau, les expliquer, les fondre, les dissoudre, rechercher le sens des grands événements d'où le présent était sorti, et dresser comme des inventaires de leurs résultats moraux ou sociaux. Il se faisait journellement à la tribune de vastes leçons de philosophie historique ou politique.

Les orateurs légitimistes n'ont pas de quoi nous retenir : et pour certains, je le regrette. J'aurais aimé à présenter cet admirable Hyde de Neuville, si héroïque, si dévoué et, ce qui est plus rare, si clairvoyant dans son dévouement aux Bourbons 1: mais il ne fut pas orateur. Au contraire, parmi les libéraux, les orateurs illustres sont en nombre. Je sacrifie sans regret celui que V. Hugo appelle « l'éloquent Manuel » : il serait, je pense, oublié, avec son éloquence pâteuse, si les « mains auvergnates » du vicomte de Foucauld ne l'avaient « empoigné » dans un jour de scandale 2. M. de Serre et le général Foy 3 valent mieux : M. de Serre, avec ses précisions subtiles et pressantes, ses audacieux raisonnements de légiste, son froid jugement d'homme de gouvernement, savait user à

<sup>1.</sup> Souvenirs, Plon, in-8, t. III, 1894.

<sup>2.</sup> Seance du 4 mars 1823. Manuel (1775-1827), répondant à Chateaubriand sur la guerre d'Espague, avait paru faire l'apologie de la condamnation de Louis XVI. L'expulsion fut discutée les 2 et 3 mars, et votée. Le vicomte de Foucauld commandait les gendarmes requis pour faire exécuter le vote.

<sup>3.</sup> Le comte de Serre (1776-1824), Lorrain, émigré, officier de l'armée de Condé, reutré en 1802, avocat à Metz, puis magistrat impérial, suivit Louis XVIII à Gand, fut président de la Chambre en 1817, ministre de la justice en 1818 et 1821, ambassadeur à Naples en 1822. Il s'était séparé des libéraux en 1820. Discours, 2 vol. in-8, 1865. — Le comte Max.-Séb. Foy (1775-1825), général de division en 1810, député de l'Aisne en 1819, de Paris en 1824 : il se donna pour rôle principal de défendre dans leur réputation et leurs intérèts collectifs ou individuels les anciens soldats de la Révolution et de l'Empire, Discours, 2 vol. in-8, 1826.

l'occasion des effets sentimentaux, et produire cette éloquence ronflante ou grondante que trop souvent les magistrats sont enclins à prendre pour le sublime. Le général Foy, sous un luxe d'images dont l'éclat a fané, et sous de grands mouvements dont l'accent paraît ampoulé aujourd'hui, cachait une remarquable force d'esprit, une rare audace d'invention oratoire qui se marquait surtout dans la position des questions : on peut voir, à propos du milliard des émigrés, avec quelle franchise d'attaque il établit son argumentation sur le terrain le plus dangereux.

Laissons aussi Camille Jordan 1, un survivant de la Révolution, le clair et prolixe orateur des Cinq-Cents, qui n'apprit jamais à être court, mais dont l'abondance était souvent relevée d'une alerte ironie; laissons le duc de Broglie qui faisait à la Chambre des Pairs son apprentissage de doctrinaire. Nous retrouverons bientôt Guizot, qui fournissait au maréchal de Gouvion Saint-Cyr le beau discours sur la loi militaire de 1818. Deux orateurs dominent l'éloquence parlementaire de la Restauration : Benjamin Constant et Rover-Collard.

Benjamin Constant 2 fut de ces hommes à qui le public ne marchande pas l'admiration, et qui n'obtiennent jamais pleinement sa confiance ou son respect. Il avait l'ame inquiète, profondément personnelle, avide de plaisirs et de sensations, l'imagination ardente et mobile, l'esprit souple, vaste, actif, lucide : joueur incorrigible, amant toujours passionné et prompt à changer, causeur étincelant, homme d'État inconsistant, déroutant l'opinion par de soudaines

1. Camille Jordan (1771-1821), Lyonnais. Discours, in-8, 1826. - Le duc Victor de Broglie (1785-1869), gendre de Mme de Staël, fut un des principaux doctrinaires, plusieurs fois ministre sous Louis-Philippe : Écrits et Discours, 1863, 2 vol. in-8;

Souvenirs, 4 vol. in-8, C. Lévy.

2. Biographie: B. Constant de Rebecque (1767-1830), né à Lausanne, reprit la nationalité française comme descendant de famille française réfugiée en Suisse après la révocation de l'édit de Nantes, membre du Tribunat après le 18 Brumaire, exclu comme opposant avec Chénier et d'autres, fut très lié avec Mme de Stael et l'accompagna en Allemagne et en Italie; ministre de Napoléon aux Cent-Jours, journaliste libéral sous la Restauration, député en 1849. Louis-Philippe lui donna, en 1830, 100 000 francs pour payer ses dettes. - Ses grands ouvrages sur la religion out été sans influence : Constant y considère surtout le sentiment religieux comme fait psychologique et social; l'époque n'était guère favorable à une telle étude.

Editions : Adolphe, 1816, in-12. De la religion considérée dans sa source, ses formes et ses développements, 1824-1831, 5 vol. in-8. Du polythéisme romain considéré dans ses rapports avec la philosophie grecque et la religion chrétienne, 1833, 2 vol. in-8. Discours, 1828, 2 vol. in-8. Mélanges de littérature et de politique, 1829, in-8, (Eurres politiques, in-12, 1874. J.-H. Menos, Lettres de B. Constant à sa famille Paris, 1888. (Mme Lenormant), Lettres de B. C. à Mme Récamier, in-8, 1821. Lettres à Mme de Charrière, Revue de Paris, 15 oct. 1894, B. Constant, Journal intime et tettres à sa famille et à ses amis, publ. p. Melegari, 1895; Le Cuhier rouge, 1907. - A consulter: E. Faguet, Politiques et moralistes du xixº siècle; lady Blennerhassett. Mme de Stael, passim et notamment t. 11, ch. 1v, G Rudler, la Jeanesse de Benjamin Constant, 1909; Ph. Godet, Mme de Charrière et ses amis, 1906, 2 vol.

volte-face. Il avait une redoutable faculté d'analyse, qu'il exerçait sur lui comme sur les autres : il est impossible de s'observer soimème plus exactement, de se juger d'une vue plus nette qu'il n'a fait dans son Journal intime et dans ce roman d'Adolphe qui est

un des chefs-d'œuvre du roman psychologique.

Cette clairvoyance aiguë ne lui a pas servi à mettre plus d'unité dans sa vie: mais, en dépit de ses incohérences, il avait des principes très arrêtés. Sous tous les gouvernements, depuis le consulat de Bonaparte jusqu'à la monarchie de Louis-Philippe, il apporta le même programme. Il était foncièrement individualiste: son libéralisme était une défense de l'individu contre l'État. Il voulait un gouvernement fort, pour protéger l'individu contre toutes les forces capables d'en gèner l'expansion, mais un gouvernement limité, si je puis dire, pour ne pas gêner lui-même ou opprimer l'individu. C'étaient les droits de l'individu qu'il défendait dans les principes de la Révolution, dans les libertés et les garanties octroyées par la Charte. Il mettait au service de son irréductible individualisme une parole incisive, nerveuse, volontiers insolente, dissolvante des idées et meurtrière aux personnes.

Royer-Collard 1 réservait ses coups de boutoir pour les conversations de couloir et les relations personnelles. D'un mot il décousait les réputations et les amours-propres. A la tribune, sérieux. austère, calme, il ne connaissait que les idées. Il avait débuté dans l'éloquence politique aux Cinq-Cents : le Consulat l'avait réduit au silence, et l'Empire en avait fait un philosophe. Il avait inventé le nouveau spiritualisme, philosophie oratoire, libéralisme philosophique, juste et commode doctrine bien taillée sur l'intelligence et les intérêts du bourgeois français. Cette philosophie, si cruellement analysée par Taine, éleva Royer-Collard au-dessus du niveau commun des bons orateurs, lorsque la Restauration le rendit à la vie politique. Sous la monarchie légitime, il professa la Charte avec un remarquable talent. Il avait une rare puissance de raisonnement, une clarté et une précision de termes qui rappelaient les maîtres du xvne siècle, une plénitude de développement qui saisissait les esprits; et parfois son austère parole était illuminée de sobres images. Il ne remuait pas les passions, il n'enchantait pas

<sup>1.</sup> Biographie. Pierre-Paul Royer-Collard (1763-1845), né à Sompuis (Marne), avocat, scerétaire de la première Commune de Paris, député aux Cinq-Cents, exclu au 18 Fructidor, fut nommé en 1811 professeur d'histoire de la philosophie moderne à la Sorbonne. Il combattit l'école de Condillac et le sensualisme, et suivit Reid et les Écossais. Député de la Marne sous la Restauration, élu en 1827 par sept collèges électoraux à la fois, il s'effaça après 1830. — A consulter : Vie politique de M. Royer-Collard, ses discours et ses écrits, publ. par M. de Barante, 1861, 2 vol. in-8. Il. Taine, Philosophes français du xix°s. Faguet, Politiques et moralistes du xix°s. L. Seché, les Derniers Jansénistes. Spuller, Royer-Collard, 1895, in-16.

les fantaisies : il emplissait les esprits. Il avait, à force de certitude intime et de lumière épandue, l'autorité.

Inventeur en théorie politique comme en philosophie spéculative, il était chef d'École à la Chambre, et ses élèves s'appelaient les Doctrinaires, d'un mot qui peint à merveille leur esprit commun. De cette école sortirent les principaux hommes d'État de l'orléanisme. Mais le maître était irrémédiablement légitimiste : la légitimité est une pièce essentielle de la doctrine. Il lui faut une dynastie séculaire pour avoir un droit royal avéré, indiscutable : autour de ce droit, le limitant et le soutenant de leurs droits, il dresse les deux Chambres, et il forme ainsi le gouvernement, en qui, et en qui seul, il place la souveraineté 1. De chaque côté de cette souveraineté, pour en assurer le jeu et en restreindre l'abus, il institue l'inamovibilité des juges 2, représentation de l'éternelle morale, et la liberté de la presse 3, représentation de l'irrésistible démocratie. Voilà ce que Royer-Collard expliquait en nettes formules, dans d'incomparables leçons, rappelant toujours toute discussion aux principes, et déduisant de la Charte toute doctrine, comprenant bien au reste son temps, et les deux grands faits, non pas créés, mais dégagés par la Révolution 4 : la lourde centralisation administrative, et la vigoureuse expansion de la démocratie. Enfin, il est du petit, bien petit nombre des orateurs qui n'ont pas vieilli, et qui se lisent vraiment avec plaisir : cela tient à la belle fermeté de son style, aussi grave et moins triste que celui de Guizot.

L'éloquence parlementaire eut de beaux jours sous la monarchie de Juillet. Mais, en général, les discussions s'abaissent. Le libéralisme, en triomphant, se dépouilla de sa générosité, et se fit le défenseur des intérêts, de l'influence, des préjugés d'une classe, avec laquelle il identifla le pays. « L'esprit particulier de la classe moyenne, écrit M. de Tocqueville <sup>5</sup>, devint l'esprit général du gouvernement; il domina la politique extérieure aussi bien que les affaires du dedans : esprit actif, industrieux, souvent déshonnête, généralement rangé, téméraire quelquefois par vanité et par égoïsme, timide par tempérament, modèré en toute chose, excepté dans le goût du bien-être, et médiocre... » L'éloquence se ressentit, ainsi que le gouvernement, de cet esprit étroit et positif. Trop souvent même, les intérêts personnels passèrent au premier plan; et

<sup>1.</sup> Discours du 17 mai 1820, sur la loi électorale.

<sup>2.</sup> Discours du 21 nov. 1815, sur l'inamonibilité des juges.

<sup>3.</sup> Discours à propos de la loi sur la presse (janvier 1820) : c'est, je crois, la plus belle composition de Royer-Collard.

<sup>4.</sup> Ibid.

<sup>5.</sup> Souvenirs, C. Lévy, 1893, in-8.

les orateurs de l'orléanisme nous apparaissent comme occupés surtout de saisir ou de retenir le pouvoir, divisés par leur ambition seule, et montant à l'assaut du ministère, sans s'inquiéter de discréditer la bourgeoisie qu'ils représentent tous au même titre, ou d'ébranler la dynastie dont ils sont tous également serviteurs. Dans ces compétitions, deux hommes surtout font briller leur talent, M. Guizot et M. Thiers.

M. Guizot 1 fut un grand caractère, énergique, autoritaire, un puissant esprit, étroit, dogmatique, d'une certitude sereine et inébranlable : les idées utiles à sa classe lui apparurent toujours dans une lumineuse évidence, comme la forme même de la raison; et il ne les trouva jamais réalisées suffisamment dans la politique gouvernementale que par lui-même. Il voyait, comme par une direction providentielle, toute l'histoire européenne depuis l'invasion des barbares tendre partout, et particulièrement en France, à former, élever, éclairer, enrichir une classe moyenne : son œuvre d'historien a consisté à dessiner ce mouvement. Il estimait la religion nécessaire à l'ordre et à la conservation de la société; elle était partie intégrante de sa raison : il voulait des Églises fortement organisées, Église catholique, Église calviniste, Église spiritualiste, excluant ou matant les têtes ardentes ou indisciplinées. les ultras de toute couleur, unies entre elles par une bonne confraternité administrative et par une coopération journalière. Ce que ce protestant estime le plus dans la religion, ce n'est pas le sentiment religieux, c'est l'Église, l'autorité, l'énergique oppres-

1. Biographie: François-Pierre-Guillaume Guizot, né à Nimes en 1787, protestant, ólevé à Geneve, professeur d'histoire moderne à la Sorbonne en 1812, suivit Louis XVIII à Gand; conseiller d'État sous la Restauration, il reprit son cours en 1821 après la chute du ministère Decazes; ce cours fut suspendu de 1822 à 1828. Après la révolution de 1830, Guizot fut ministre de l'intérieur (1830), de l'instruction publique (1832-1834, 1834-1836, 1836-1837), ambassadeur en Angleterre (1840), ministre des affaires étrangères (1840-1848). Sa carrière politique fut terminée en 1848: il écrivit quelques brochures sur la situation de 1840 à 1852. Puis il reprit ses travaux littéraires, qui l'occupèrent jusqu'à sa mort (1874), avec le gouvernement de l'église calviniste française, où il se moutra sévèrement orthodoxe. — Il épousa en 1812 Pauline de Meulan (1773-1827), en 1828 Mile Dillon (1804-1833), nièce de sa première femme.

Editions: Pour l'œuvre historique de Guizot, cf. p. 1000. Nouveau Dictionnaire des synanymes français, 1809, 2 vol. in-8. Vies des poètes français du siècle de Louis XIV, L. 1, 1813, in-8 (devenu en 1852 Corneille et son temps, in-8). Du gouvernement représentatif et de l'état actuel de la France, 1816, in-8; Washington, 1811, in-18; De la démocratie en France, 1849, in-8; Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, 1858-67, 8 vol. in-8; Discours académiques, 1861, in-8; Histoire parlementaire de la France (discours prononcés aux Chambres de 1819 à 1848), 5 vol. in-8, 1863; Méditations sur l'état actuel de la religion chrétienne, 1866, in-8; Lettres de Guizot à sa famille et à ses amis, 1884, in-8. M. et Mine Guizot, le Temps passé (Mélanges de critique), 1887, 2 vol. in-12. — A consulter: J. Simon, Thiers, Guizot, Rémusat, 1885. E. Faguet, Politiques et moralistes. A. Bardoux, Guizot, in-16, 1894.

sion des individualités. Les revendications féodales des légitimistes n'étaient pas à craindre : ce fut contre la démocratie que M. Guizot tourna tous ses efforts. Il est admirable et irritant dans sa politique de résistance, identifiant obstinément la bourgeoisie avec la France, les intérêts de la bourgeoisie avec la raison, et, cinquante ans après cette révolution qui avait cru faire place au mérite personnel en ruinant le privilège de la naissance, établissant durement, hautainement le privilège de l'argent : jamais il n'était plus bel orateur, jamais son raisonnement n'a été plus serré. sa parole plus animée, que lorsqu'il allait superbement contre la justice et contre la nécessité, lorsqu'il maintenait, au risque d'abimer tout, l'iniquité d'une société chancelante. Un des plus grands monuments de son éloquence, c'est le discours par lequel il refusait d'admettre dans le corps électoral les avocats, les médecins, les capacités, comme on disait, qui n'avaient pas le cens obligatoire, c'est-à-dire cette partie même de la bourgeoisie qui n'avait que les lumières, le travail, sans l'argent.

M. Thiers ', aussi souple que M. Guizot était rigide, était Marseillais et journaliste. Il avait la plus vive intelligence, la plus nettement bornée aussi. Moins métaphysicien encore que M. Guizot, il avait cet esprit de mesure et cet amour de la clarté, qui écartent les inquiétudes troublantes et les trop hautes questions : il était à l'aise dans la sphère des choses finies, matérielles et tangibles, des intérèts et des faits. S'il voulait philosopher et moraliser, il avait la profondeur de Scribe, son contemporain, une autre incarnation du même esprit. Très curieux d'art, il n'était pas artiste; et le grand mouvement littéraire de son tenips s'accomplit sans qu'il y comprit rien. Il le disait sur ses vieux jours : Le romantisme, c'est la Commune; il l'abhorrait comme une insurrection; il n'y sentait pas l'explosion puissante de l'art et de la poésie. Il n'eut

Editions: Histoire de la Révolution française, 10 vol. in-8, 1823-27; Histoire du Consulat et de l'Empire, 20 vol. in-8, 1845-1862; De la propriété, 1848; Discours parlementaires, publ. p. Calmon, C. Lévy, 16 vol. in-8, 1879-1889. — A consulter: J. Simon, Thiers, Guizot, Rémusat. P. de Rémusat, A. Thiers (coll. des Gr. Écr. fr.),

Hachette, in-16, 1889.

<sup>1.</sup> Biographie: Adolphe Thiers (1797-1877), né à Marseille, avocat, arriva à Paris en 1820 ou 1821, avec Mignet, son ami de toute la vie; il écrivit au Constitutionnel et aux Tablettes universelles; de 1823 à 1827, il publia son Histoire de la Révolution française, ceuvre facile et brillante, réhabilitation de l'esprit révolutionnaire contre la réaction légitimiste. Rédacteur au National en 1830, il rédigea la protestation des journalistes contre les ordonnaires. Député, puis ministre de l'intérieur en 1832, en 1834, président du conseil en 1836 (mars à septembre), il se ligua avec Guizot pour renverser M. Molé. Il redevint président du conseil et ministre des affaires étrangères en 1840 (mars à octobre); il passa les huit dernières années du règne dans l'opposition. Député de 1848 à 1851, il soutint la candidature de Louis Poneparte contre Cavaignac: puis il se prononça contre le prince pour l'Assemblée et les institutions parlementaires. Pour la fin de sa carrière, cf. p. 1018.

jamais le sens du style : toutes les qualités de propriété, de sobriété, de finesse, de couleur, de proportion dans le maniement des mots, lui sont étrangères. Il parle et il écrit une langue làchée, négligée, toute pleine d'à-peu-près, molle et prolixe surtout, qui délaye la pensée et ne la serre jamais. Mais il est clair : voilà sa qualité éminente et la clef de ses succès; histoire, économie politique, Révolution, Empire, plans de campagne, finances, question d'Orient, il inonde de clarté tous les sujets : il donne à toutes les incompétences qui l'entendent, la joie de ne plus rien trouver d'obscur dans les plus difficiles et spéciales affaires. Il n'obtient cette inimaginable clarté que par des retranchements et des liaisons arbitraires : il est forcément inexact et superficiel. Voyez ses campagnes de l'Empire : il a et il nous donne l'illusion de lire à tout moment toute la pensée de l'Empereur, et de conduire le monde avec elle; son récit est ordonné comme un budget où tout est prévu. Il n'a supprimé le hasard, l'aventure, les poussées ingouvernables des événements, qu'à force d'affirmations téméraires et de grosses approximations.

Cette Histoire du Consulat et de l'Empire 1 est d'un homme d'État bien imprudent et aveugle : avec Béranger et Victor Hugo, Thiers a créé le grand mouvement d'idolâtrie napoléonienne d'où devait sortir le second Empire; il s'imaginait un peu trop aisément que toute la gloire de Napoléon s'escompterait au profit de la monarchie de Juillet, qui avait ramené les trois couleurs. Il fut emporté par son imagination : ce petit homme positif avait la religion du succès; indulgent aux triomphateurs, la grandeur militaire l'éblouissait, et la gloire militaire l'enivrait. Il était peuple par un côté: il aimait les soldats, les uniformes, le tapage des tambours, l'idée des charges furieuses et des héroïques carnages; toute la poésie de son âme se ramassait dans ces émotions belliqueuses : il aima la guerre d'Algérie pour son scenario d'épopée militaire, encore plus que pour les résultats. Et puis il était patriote, non pas à la facon de Guizot qui mettait le patriotisme à faire triompher deux ou trois principes abstraits dont la collection représentait pour lui la patrie, mais plus populairement, mieux par conséquent, d'une façon un peu grossière et chauvine, mais de façon qu'il était capable de ressen' r profondément l'honneur de la France. et de tout faire, au risque de l'intérêt, pour l'honneur. Cela le

<sup>.1.</sup> Je parle ici de cette œuvre, pour n'en point parler ailleurs. C'est une œuvre remarquable d'éloquence narrative : une œuvre de science et de philosophie médiocre, une œuvre d'art médiocre. Mais c'est un grand mérite d'avoir osé débrouiller un aussi vaste et redoutable sujet, et d'avoir si lestement parcouru une carrière où dix scrupuleux savants auraient usé leur vie. Cette vive intelligence ne pouvait pas ignorer, comprenaet tout, décidait tout, et ne se sentait jamais écrasée, ni dépassée.

met au-dessus de Guizot, encore qu'à tout prendre, jusqu'en 1850, il n'ait guère joué qu'un rôle assez mesquin d'ambitieux égoiste. L'avenir se chargeait de le grandir.

Les orateurs de l'orléanisme étaient pris entre deux oppositions : l'opposition légitimiste et l'opposition démocratique, assez peu fortes toutes les deux. Dans leur défaite, les légitimistes avaient retrouvé la largeur de leur principe, qui leur permettait, contre la bourgeoisie triomphante, de se faire les défenseurs de la liberté. du peuple, de tout ce qu'enfin jadis leurs adversaires défendaient contre eux. Ils avaient pour représenter leurs idées deux orateurs de haute valeur, le comte de Montalembert 1, un pur catholique, beau caractère, esprit véhément et brillant, sans originalité ni profondeur, et Berryer 2, un avocat à la parole chaude, amplement déclamateur, et sincèrement éloquent. Dès sa jeunesse il s'était efforcé d'épargner à la Restauration les iniquités capables de la rendre impopulaire; il avait défendu Ney et Cambronne (1815 et 1816); maintenant il défendait dans un autre esprit les accusés de la monarchie de Juillet, Chateaubriand (1833) et Louis Bonaparte (1840). Dans la Chambre la politique étroite, apeurée, matérialiste du gouvernement lui donnait beau jeu pour faire retentir les grands principes et les beaux sentiments : il y avait du reste bien de l'habileté et de la finesse sous les éclats de sa parole.

Sans s'être classé dans aucun parti, et siègeant, comme il disait, au plafond, Lamartine s'était donné le rôle de jeter, au travers de la discussion des intérêts, toutes les nobles idées de justice, d'hùmanité, de générosité, sans esprit et sans ambition de parti, faisant simplement sa fonction de poète, tàchant d'élever les consciences, et versant sur les politiciens toute la noblesse de son àme en larges nappes oratoires. Lorsque les tendances de la monarchie se précisèrent dans la résistance égoïste, les instincts de Lamartine se déterminèrent aussi vers l'opinion démocratique : il écrivait son Histoire des Girondins (1847), si peu historique, toute chaude d'éloquence, illuminée de portraits prestigieux, et qui emplit les âmes d'un vague et puissant enthousiasme révolutionnaire.

1848 vint, et ce fut un moment unique, que celui où Lamartine, pendant des semaines, fut à lui seul tout le gouvernement, et gou-

2. Pierre Antoine Berryer (1790-1868), député de 1830 à 1851. — Édition : Œuures, 9 vol. in-8, 1872-78, Paris, Didier. — A consulter : E. Lecanuet (de l'Oratoire),

Berryer, sa vie et ses œuvres, Paris. 1893,

<sup>1.</sup> Biographie: Le comte de Montalembert (1810-1870), né à Londres, fondateur de l'Avenir avec Lamennais, pair de France, se fit sous la monarchie de Juillet le défenseur de l'intérêt catholique, des Jésuites, de l'Irlande, des chrétiens de Syrie. de la Pologne, de la Grèce, etc. Député en 1848, il soutint Louis Bonaparte jusqu'au coup d'Etat. Il ne fut pas réélu en 1857. — Œuvres, 1861-68, 9 vol. in-8; Lettres à un ami de collège, in-12, 1873 et 1884.

verna par son éloquence de poète, calmant, maniant, purifiant les passions populaires, contenant la révolution qu'il avait faite, faisant acclamer le drapeau tricolore par l'émeute qui apportait le drapeau rouge. Puis les choses reprirent leur cours : mais le suffrage universel avait changé l'aspect de la Chambre et par contre-coup la forme de l'éloquence parlementaire : il y eut moins de correction, de politesse, de logique, plus de violence et de passion déchainée, des voix plus grosses et plus populaires; la tradition emphatique ou solennelle de l'éloquence jacobine, le rugissement et le laconisme reparurent à la tribune. V. Hugo déployait ses vastes images, assénait ses antithèses sentencieuses; et sa volumineuse éloquence, abondante en grands effets et théâtralement machinée, soutenait des combats fréquents contre la parole unie et savante de Montalembert.

#### 3. ORATEURS UNIVERSITAIRES.

L'organisation de l'enseignement supérieur ouvre aux orateurs une carrière nouvelle. Les cours d'histoire, de philosophie et de littérature sont des occasions d'éloquence : là peut-être se font jour les manifestations les plus puissantes de l'esprit libéral, et trois professeurs, Guizot, Cousin, Villemain, deviennent, par leurs brûlantes leçons, les chefs de l'opposition d'aujourd'hui, les ministres du gouvernement de demain. Guizot, Cousin, tracassés, écartés par le pouvoir qu'ils inquiétaient, Villemain, plus paisible et moins redouté, se trouvèrent réunis dans les derniers temps de la Restauration (4828-30), développant, chacun en sa chaire et dans sa spécialité, la diversité de leurs tempéraments.

Guizot, toujours froid, maître de lui-même, le même dans sa chaire et dans ses livres, se représentera bientôt à nous quand nous étudierons le mouvement historique.

Victor Cousin 1, tempérament imaginatif, passionnait l'histoire

1. Biographie: V. Cousin (1792 1867), successeur de Royer-Collard à l'École normale, et suppleant du même à la Sorbonne (1815), enseigna d'abord la philosophie écossaise; puis il découvrit l'Allemagne, qu'il visita en 1817 et 1818, se liant avec Hogel, Jacobi et Schelling. En 1820 son cours fut suspendu. Il retourna en Allemagne en 1824, et fut emprisonné six mois pour carbonarisme. Il reprit son cours en 1827. La révolution de Juillet le fit pair de France, membre du conseil supérieur de l'instruction publique, directeur de l'École normale, ministre de l'instruction publique.

Éditions: Cours de philosophie professé à la Faculté des Lettres pendant l'année 1818, 1836, in-8 (Du vrai, du beau et du bien, 1853, in-8); Cours d'histoire de la philosophie, 1826 (revu 1840 et 1863): Cours d'hist. de la phil. moderne, 1841, in-8; Cours d'hist. de la phil. morale au xviii°s., 1840-41; Fragments philosophiques, 1826, in-8; édition de Descartes, 11 vol. in-8, 1826; traduction de Platon, 1825-1840, 13 vol. in-8. Œuvres, 1846-47, 22 vol. in-18. Rapport sur la nécessité d'une nouvelle édition des Pensées de Pascal, 1842, in-8; Jacqueline Pascal, 1844, in-18; la Jeuresse

de la philosophie par de vives allusions que l'auditoire saisissait au vol. Il déroulait tous les systèmes, et l'infini, en belles phrases harmonieuses et nobles, parfois élégamment nuageuses; il inventait l'éclectisme, et coulait doucement dans le panthéisme. La révolution de 1830, qui le porta au pouvoir, l'arrêta sur cette pente, et, comme dit M. J. Simon, il changea de fièvre : il devint le philosophe de la bourgeoisie, gardien sévère des convenances morales, de la religion et de la propriété. La peur de la démocratie le jeta dans les bras des évêques, ce sont ses termes; elle sit plus, elle en fit un évêque, impérieux catéchiseur et pasteur autoritaire. Expurgeant bravement ses cours et sa doctrine, il organisa le spiritualisme en Église philosophique ou philosophie d'Etat: tètu, jaloux, despotique, enveloppé de phrases magnifiques, dressant, a son profit, ses disciples au travail et à l'abstinence, il mena les philosophes de l'Université comme des moines, ou, selon son mot, comme un régiment; il les rangea durement à leur office de conservation sociale, et fit d'eux les gendarmes chargés d'arrèter les idées subversives. Par lui, la philosophie cessa pendant un demi-siècle d'être un libre exercice de la pensée. Sur le tard, dans les loisirs que lui fit l'Empire, son imagination se réveilla, voluptueuse, et l'on vit ce vieux prédicateur du catéchisme spiritualiste s'éprendre des jolies pécheresses du temps de Louis XIII et de la Fronde. Il écrivit sur la société du xvue siècle des études, toujours oratoires et passionnées, souvent arbitraires et inexactes, qui eurent le grand mérite de faire connaître bien des documents ignorés et curieux. Il était bibliophile, amoureux de rares bouquins, fureteur de paperasses inédites; il dut à ce goût une trouvaille précieuse : il apercut le vrai texte des Pensées dans le manuscrit jusque-là négligé, et, le premier, il nous rendit tout Pascal.

Moins éclatant et moins tapageur fut l'enseignement de Jouffroy ', disciple de Cousin, et tout le contraire de Cousin : grave, sobre, précis, intérieur, contenant son émotion, détaché du christianisme avec angoisse, et reconquérant douloureusement les

de Mme de Longueulle, 1853, 1n-8; Mme de Sablé, 1854, in-8; la Duchesse de Chevreuse, 1856, in-8; Mme de Hautefort, 1856, in-8; la Société française au XVIII°s., 1858, 2 vol. in-8; Mme de Longueville pendant la Fronde, 1859, in-8; la Jeunesse de Mazarin, 1865, in-8. — A consulter: P. Janet, Victor Cousin et son auvre; J. Simon, V. Cousin (coll. des Gr. Écr. fr.), 1887, in-16; H. Taine, Philosophes français au XIX°s.

<sup>1.</sup> Biographie: Th. Jouffroy (1796-1842), suppléant de Royer-Collard à la Sorbonne en 1830, professeur au Collège de France, députe de 1831 à 1838. — Éditions: Mélanges philosophiques, 1833, in-8; Nouveaux Mélanges, 1842, Cours de droit naturel, 3 vol. in-8, 1835-42. Cours d'esthétique, in-8, 1843. — A consulter: II. Taine, Philosophes français au xix° siècle.

grandes vérités chrétiennes par la philosophie, il recherchait, avec une sincérité profonde et une réelle force de pensée, le problème de la destinée humaine, ou posait les principes du droit naturel et de l'esthétique. C'était une autre éloquence que celle de Cousin, mais c'était encore de l'éloquence.

M. Villemain 1, lauréat académique, suppléant de Guizot, passa de la chaire d'histoire dans celle d'éloquence française. Malgré les malignes allusions qu'il ne se refusait pas, il était surtout professeur de littérature : son cours n'était pas, comme celui de Guizot une profession de doctrine libérale, comme celui de Cousin un jaillissement de passion politique. Et ce fut lui peut-être qui réalisa pour les contemporains l'idéal de l'orateur universitaire : il avait la parole vivante et brillante, la phrase ample et facile, relevée de traits fins ou spirituels. Il déroulait de vastes tableaux qui captivaient l'imagination, historien plutôt que critique, et plus large que profond. Il avait renouvelé l'étude de la littérature selon l'esprit de Mme de Staël; il développait le principe, que la littérature est l'expression de la société, et il avait choisi les deux cas les plus favorables peut-être qu'il y ait à la démonstration de ce principe : il faisait l'histoire de la littérature du xyme siècle, et l'histoire de la littérature du moven age. En ceci encore il s'inspirait de Mme de Staël, lorsque, se détournant des œuvres classiques de goût antique et païen, il étudiait les œuvres romantiques du moyen age chrétien. Il se plaisait à rapprocher les littératures des nations européennes, à faire ressortir les différences que la diversité des circonstances historiques et des institutions sociales avait mises entre elles, à suivre les actions et réactions d'un pays sur l'autre : il faisait une grande place à l'Angleterre dans son etude de notre xvine siècle, et pour le moyen âge il suivait le développement parallèle de la littérature en France, en Italie, en Espagne, en Angleterre. Il était nécessairement un peu superficiel, et prenait un peu extérieurement les œuvres; il avait cependant beaucoup de lectures et de connaissances, plus d'idées que son expression trop peu serrée n'en montre : c'était enfin un orateur littéraire, très agréable et suffisamment solide, qu'on peut encore aujourd'hui écouter avec, profit.

Éditions: Cours de littérature française (Tableau de la litt. fr. au xviii° s.), 4 vol. in-8; (Tableau de la litt. au moyen âge), 2 vol. in-8, 1828. Tableau de l'éloquence chrétienne au 1v° s., 1849, in-8; Essais sur le génie de Pindare et sur la poésie lyrique, 1859, in-8. Souvenres contemporains, 2 vol. in-8, 1862,

<sup>1.</sup> Biographie: Abel-François Villemain (1790-1870) fut couronné pour ses éloges de Montague et de Montesquieu (1812 et 1816). Appelé en 1816 à la chaire d'éloquence française, il fut sous Louis-Philippe député, pair de France, deux fois ministre de l'Instruction publique (1839-40, 1840-44). En 1832, il devint secrétaire perpétuel de l'Académie française, dont il était depuis 1821.

Sous la monarchie de Juillet, la vie et le bruit passèrent de la Sorbonne au Collège de France: Quinet et Michelet prirent la direction de la jeunesse en soufflant les passions démocratiques: on mangeait du jésuite à leurs cours. Nous retrouverons Michelet ailleurs <sup>1</sup>. Edgar Quinet <sup>2</sup>, mèlant Herder à Chateaubriand, jugeant parfois très bien son temps et son parti, connaissant et pressentant l'Allemagne comme peu de Français ont fait, anticlérical et religieux, savant et poète, prophète par-dessus le tout et faiseur d'apocalypses, esprit large et intelligent, avec quelque chose d'incohérent et de nuageux, artiste insuffisant en dépit ou en raison des placages de sentiment ou de couleur par lesquels il croyait se donner un grand style, — Quinet n'a pas réussi à faire une œuvre: on peut lire ses Lettres.

L'Empire chassa Quinet et Michelet de leurs chaires, et bannit de l'enseignement l'éloquence polémique : ce ne fut pas, malheu-

reusement, pour favoriser la science.

#### 4. ORATEURS RELIGIEUX.

La restauration du catholicisme fut suivie d'un renouvellement de l'éloquence religieuse. Mais peut-ètre est-ce surtout la révolution littéraire qui donna l'essor aux orateurs chrétiens : le goût pseudoclassique leur retranchait tout l'essentiel de la religion, le surnaturel, le mystère et l'infini, toute la poésie aussi, le pittoresque séduisant, le pathétique prestigieux.

Comme Lamennais dans le livre, Lacordaire 3 à la tribune fut un

1. Michelet fut nommé professeur au Collège de France en 1838 : son cours fut fermé en 1851.

2. Biographie : E. Quinet (1803-1875), né à Bourg en Bresse, fut nommé en 1842 à la chaire de langues et littératures de l'Europe méridionale au Collège de France. Il la perdit au coup d'État et se retira en Suisse. Députe en 1870 à l'Assemblée nationale.

Éditions: Traduction des Idées sur la philosophie de Uhistoire de Herder, 1827, 3 vol. 1n-8; Ahasverus, 1833, in-8; Napoléon, poème, 1836, in-8; Prométhée, 1838, in-8; Allemagne et Italie, 1839, 2 vol. in 8; Des Jéssates, 1843, in-18 (avec Michelet); Révolutions d'Italie, 1848, 1n-8; Œuvres complètes, in-8, 1857-1858, t. 1-X; 1870, t. X1; 1877-79, t. X11-XXVIII; le Livre de l'exilé, 1875, posthume; Lettres d'exil, 4 vol., 1881-88. Cinquante aus d'amitié, Lettres de Quinet et de Michelet, 190).— Si l'on tenait compte de l'intelligence, de l'activité, de la genérosité, plus que des réussités littéraires, Quinet mériterait une etude plus détaillée (IIº éd.).

3. Biographie: Henri-Dominique Lacordaire (1802-1861), originaire de la Côte-d'Or, commença eu 1835 ses conférences de Notre-Dame (1835, 1843-1851). Il se fit entendre aussi à Bordeaux, Grenoble, Nancy, Lyon, Toulon, etc. Député en 1848, académicien en 1860. Il mourut au collège de Sorèze, qu'il dirigeait. — Éditions: Œwerse complètes, 9 vol. in-8 et in-12, 1872-73; Correspondance inédite, 1870, in-8; Lettres à la C\*\* E. de la Tour du Pin, 1863, in-8; Lettres a des jeunes gens, publ. p. l'abbé Perreyve, in-8, 1862; Correspondance du P. Lacordaire et de Mme Swetchine, publ. p. M. de Falloux, 1864, in-8. — A consulter: d'Haussonville, Lacordaire, Hachette, in-16, 1895.

grand romantique. Il était Bourguignon, de la province qui nous a donné saint Bernard et Bossuet. Il appartint d'abord au monde, il se fit recevoir avocat; il professa le voltairianisme. A vingt-deux ans, il entra à Saint-Sulpice, et se fit prètre. Par une inspiration poétique autant que chrétienne, il prit en 1840 l'habit blanc de Saint-Dominique et fut en France le restaurateur de l'ordre : cela fournit à Guizot, en le recevant à l'Académie, l'occasion d'un éloquent morceau, sur le caractère du temps qui réunissait dans une paisible confraternité l'inquisiteur et l'hérétique.

Lacordaire, un instant l'allié de Lamennais, se soumit sans réserve, et resta ferme dans une obéissante orthodoxie. Mais il ne renonca point à ses tendances, à son désir de réconcilier l'Église et le monde moderne, le dogme et la liberté. Il avait compris que de lier le prêtre à l'autel, à ses offices en latin, à son cérémonial séculaire, à sa prédication traditionnelle des lieux communs sans date, c'était l'éloigner du peuple, c'était inutiliser, tuer l'Église et la religion, sous prétexte de ne pas les compromettre. Dans ses conférences de Notre-Dame et dans celles qu'il prêcha un peu partout, il jeta hardiment le catholicisme en pleine actualité. Il aborda toutes les questions politiques, sociales, philosophiques qui passionnaient les esprits, il parla de la démocratie, des nationalités, de la Pologne, de tous les sujets brûlants. Plus clairvoyant que les prélats qui s'inquiétaient de ses discours, il tàchait, en saisissant le plus vif des consciences, de rendre à l'Église la direction des consciences. Il essayait, plus modérément que Lamennais, et serrant toujours plus étroitement les liens qui l'unissaient au Saint-Siège à mesure qu'il effarouchait davantage le clergé français, il essayait de montrer que la solution chrétienne de tous les grands problèmes était libérale et démocratique.

Il n'était point profond; ni l'exacte psychologie, ni la logique sévère n'étaient son fort. Il n'avait ni la richesse d'idées, ni l'ampleur de poésie de Lamennais; son style avait plus de chaleur que de perfection artistique. Par son éloquence imagée, pathétique, abondante en grands mouvements, il remuait de forts et vagues sentiments au fond des cœurs : ses sermons faisaient des effets analogues à ceux que produisaient nos grands lyriques, lorsqu'ils entreprirent d'agiter, à l'aide de la poésie et du roman, les inquiétudes morales et sociales de leurs contemporains.

Lacordaire ressuscita aussi l'oraison funèbre, si avilie au xvm siècle : il sut encore la réchauffer par l'actualité, unir, pour parler d'O'Connell ou du général Drouot, le sentiment national ou patriotique à la ferveur catholique.

Il y eut autour de Lacordaire, il y eut après lui d'éminents prédicateurs : le P. de Ravignan, un fin et séduisant jésuite; l'abbé

Dupanloup, plus tard évêque d'Orléans, véhément et diffus, de plus d'éclat que de portée; le P. Hyacinthe, orateur souvent emphatique, qui n'ayant pas pu rester catholique, n'a été ni protestant ni philosophe, douloureusement suspendu entre toutes les doctrines, et déchiré entre les jugements de sa raison et les exigences de son cour : d'autres encore, élégants parleurs ou rhéteurs romantiques, politiques cléricaux, ou démocrates chrétiens, ou orthodoxes sans date et sans couleur, adversaires ou exploiteurs de la science, gens de beaucoup d'esprit parfois, de forte conviction toujours, d'idées souvent peu profondes ou mal assises.

Je m'arrêterais de préférence au P. Didon 2, dominicain, qui a donné d'éclatants exemples de hardiesse oratoire et de foi soumise. C'est un beau prédicateur, grave, pressant, solidement instruit, et qui a l'intelligence de son temps. Sa parole claire. nerveuse, chaude, s'adapte finement à l'état des consciences contemporaines; comme Lacordaire, le P. Didon cherche à faire apparaître dans le catholicisme le remède aux misères sociales. la réponse aux incertitudes morales de l'heure actuelle : de tous les prédicateurs qui veulent faire de la religion une chose vivante, efficace, pratique, il n'y en a pas qui soit mieux informé, plus habile et plus fort. Plus audacieusement, suivant le mouvement qui, dans la seconde moité du siècle, poussait à introduire les procédés de la science dans tous les ordres de la pensée, ce moine a voulu employer les méthodes de l'exégèse contemporaine à démontrer la vérité de la religion; il a essayé de refaire, dans un esprit opposé, pour une conclusion contraire, l'œuvre de Renan, une Vie de Jésus. La tentative a été plus intéressante qu'heureuse : une certaine faiblesse de pensée s'y découvre, et plus de prétention à la science que de rigueur scientifique. Mais l'affaire du P. Didon, ce n'est pas le livre : c'est le discours. l'action directe et personnelle sur les âmes.

1878: Vie de Jésus-Christ, 2 vol. in-8, 1890; la Divinité de Jésus-Christ, 1894,

<sup>1.</sup> Le P. de Ravignan (1795-1858), avocat, puis jésuite. Conférences, 1849, 4 vol. in-S. — Félix Dupanloup (1802-1878), supérieur du petit séminaire de Paris, prof. d'éloquence sacrée à la Sorbonne, év. d'Orléans en 1849; après 1871, député et sémateur. Gallican ardent, il se soumit pourtant après le concil. de 1869. (Envers choisies, 4 vol., 1861; Nouvelles (Envers choisies, 7 vol., 1873-5; Lettres choisies, 1888. — Le P. Hyacinthe Loyson (né en 1827), prètre, puis carme, débuta à Paris en 1864, fut très attaqué par Veuillot, rompit en 1869 avec l'ordre des carmes, puis avec le pape, qui l'excommunia : il prétendit rester catholique malgré tout. L'orcasion de la rupture, très honorable pour lui, fut une déclaration libérale et philosophique dans une séance de la Ligue internationale de la paix (juin 1869) : il mettait le judaïsme, le catholicisme et le protestantisme sur le même pied, comme « les trois grandes religions des peuples civilisés », Il n'a pas eu le génie qu'il aurait fallu pour le rôle qu'il prenait : noble esprit d'ailleurs et belle âme.

2. Né en 1840. L'Homme selon la science et la foi, 1875; la Science sans Dieu.

## CHAPITRE II

### LE MOUVEMENT ROMANTIQUE

1. Définition du romantisme : individualisme, lyrisme, sentiment et pittoresque; destruction du goût, des règles, des genres : refonte générale de la littérature et de la langue. — 2. Origines françaises et étrangères. Influences artistiques. Circonstances favorables ou déterminantes. — 3. Premières manifestations poétiques : Lamartine; Vigny. Premiers théoriciens et champions : le Cénacle et la Muse française. V. Hugo : Préface de Cromwell.

Dans l'histoire de l'art littéraire au xixe siècle, deux faits généraux dominent : vers 1830, la littérature est romantique, vers 1860 elle est naturaliste; deux grands courants semblent l'emporter successivement en sens contraire.

## 1. DÉFINITION DU ROMANTISME.

Qu'est-ce que le romantisme 1? A cette question difficile, on peut répondre, en regardant le trait apparent et commun des œuvres romantiques : le romantisme est une littérature où domine

le lyrisme. Mais alors, qu'est-ce que le lyrisme?

Le lyrisme est d'abord l'expansion de l'individualisme : or par où sommes-nous facilement et constamment individuels? non pas sans doute par les idées de notre intelligence, bien plutôt par les phénomènes de notre sensibilité. Ces phénomènes sont de deux sortes : des sentiments d'amour et d'espérance, de haine et de désespérance, d'enthousiasme et de mélancolie; ou bien des sensations. Parmi nos sensations, les unes sont représentatives de l'univers, et sont les matériaux avec lesquels nous construisons le monde

<sup>1.</sup> A consulter: Pellissier, le Mouvement littéraire au xix° s., in-16; Brunetière, l'Évolution de la poésie lyrique au xix° siècle, leçons I et II; Th. Gautier, Histoire du romantisme; Asselineau, Bibliographie romantique, 3° éd. 1873, in-8; David-Sauvageot, le Réalisme et le naturalisme dans la litt. et dans l'art, 1889, in-18.

extérieur dont nous portous en nous l'image; les autres ne sont pas (directement du moins et facilement) représentatives, comme certaines sensations musculaires, et, pour la plupart des hommes; les sensations d'odorat et de goût : ces dernières, les romantiques en abandonneront l'expression à leurs successeurs, et ils se contenteront des premières. Ils s'attacheront à rendre leurs affections intimes et leurs impressions de la nature : leur lyrisme sera sentimental et pittoresque.

Mais si nous nous intéressons aux émotions qui ne sont pas les nôtres, c'est que nous sommes hommes, et le poète est homme : nous avons en commun avec lui la nature et la source des émotions. La qualité seule, l'intensité, les formes accidentelles et causes occasionnelles sont à lui. « Les passions de l'âme et les affections du cœur, disait Hegel, ne sont matière de pensée poétique que dans ce qu'elles ont de général, de solide, et d'éternel. » Aussi le grand, le puissant lyrisme n'est-il pas celui par où le poète se distingue de tout le monde, mais celui qui en fait le représentant de l'humanité. Le lyrisme qui nous prend, est celui où transparait sans cesse l'universel : il trouve au fond des tristesses et des désirs de l'individu, il apercoit à travers les formes multiples de la nature, il pose et poursuit partout les problèmes de l'être et de la destinée. Que sommes-nous? où allons-nous? Dans tous les accidents du sentiment, dans l'aniour par exemple, le poète aperçoit les conditions de l'ètre éphémère et borné. Sous le perpetuel écoulement de notre vie phénoménale, qu'est-ce que ce moi qui se dérobe? Et la mort, qui arrête cet écoulement, est-ce une fin, un arrêt, un passage? Qu'y a-t-il au delà? Enfin la cause? la cause de ce moi que je suis, la cause de cet univers que je reflete en moi? si je suis capable de création lytique, je la cherche dans tous les battements de mon cœur, dans tous les aspects de la nature. Le romantisme (et c'est la sa grandeur) est tout traversé de frissons métaphysiques 1 : de là le caractère éminent de son lyrisme, qui, dans l'expansion sentimentale, et dans les tableaux pittoresques, nous propose des méditations ou des symboles de l'universel ou de l'inconnaissable.

Entre ces émotions particulières de l'individu et ces conditions essentielles de l'humanité, qui, réunies, forment l'objet du lyrisme

<sup>1.</sup> La religion, jadis, drainait, canalisait dans la vie individuelle et dans le domaine littéraire, l'émotion et la pensée métaphysiques : quand, par le progrès de la philosophie, elle a cessé de faire son office pour les classes supérneures de la nation, alors tous les sentiments qu'elle enfermait dans certains actes de la vie et certains genres de littérature, ont inondé toute la vie et toute la littérature. Le classique s'inquiète de sa destinée à l'église, ou bien en lisant ou faisant un sermon : le romantique mèle cette inquietude dans tous ses actes (d'où il perd vite la faculte d'agri, et ne peut exprimer aucune pensée qui ne la contienne (d'où la pente rapide vers le lyrisme).

romantique, restent l'intelligence avec la réflexion et les facultés discursives, et les vérités universelles d'ordre rationnel : deux choses que le romantisme laisse de côté. Psychologie et science, art de penser et art de raisonner, méthode exacte et logique serrée, c'est ce dont il ne s'inquiète guère, et c'était précisément tout ce qui faisait l'intérêt, la valeur, l'originalité du xviii° siècle, la meilleure moitié de ce qui faisait l'intérêt, la valeur, l'originalité du xviii° siècle.

Mais ceci nous rappelle que quelque chose existait avant le romantisme, a été détruit par lui : nécessairement le romantisme s'est déterminé par rapport au classicisme. Pour être lui, il a dû se distinguer de ce qui était avant lui. Il s'est différencié, d'abord

par négation, puis par antithèse.

Par négation, en supprimant les règles qui régissaient le travail littéraire. Ces règles étaient de trois sortes : les définitions des genres nettement séparés entre eux et sans communication; les lois intérieures de chaque genre, qui faisaient prévaloir l'unité du type sur la diversité des tempéraments; les préceptes du goût, qui limitaient l'artiste dans le choix des objets d'imitation et des procédés d'expression.

Par antithèse, en faisant le contraire de ce qu'avaient fait les classiques 1. La littérature du xvine siècle prenaît pour modèles les anciens et le xvine siècle français : le romantisme leur sub-

stitue le moyen âge et les étrangers.

Ainsi le romantisme sera, en premier lieu, un élargissement, ou plutôt un déplacement du domaine littéraire; ensuite, une refonte des formes littéraires, chaos d'abord, mais chaos d'où sortira vite une organisation nouvelle. Il nous donnera une poésie lyrique, une littérature pittoresque, une histoire vivante. Îl brisera les formes trop arrètées, trop fixes, qui ne se laissent plus manier par la pensée de l'artiste, ces habitudes tyranniques de composition et de style qui filtrent pour ainsi dire l'inspiration et éliminent l'originalité : en brisant les genres, les règles, le goût, la langue, le vers, il remettait la littérature dans une heureuse indétermination, dans laquelle le génie des artistes et l'esprit du siècle chercheraient librement les lois d'une reconstitution des genres, des règles, du goût, de la langue, du vers. En deux mots, le romantisme nous fait repasser de l'abstraction à la poésie, et, quoiqu'il ait pu sembler d'abord faciliter l'invention aux dépens de l'art, il ramène l'art à la place du mécanisme.

<sup>1.</sup> Il faut noter que les classiques et les romantiques ne distinguent ni les uns ni les autres Boileau de Voltaire et Voltaire de Viennet : les classiques du XIXº siècle se croient les représentants de l'art de Racine, et les romantiques jugent nécessaire de démolir Racine pour écraser M. de Jony.

### 2. ORIGINES ET INFLUENCES DÉTERMINANTES.

Les origines du romantisme nous sont déjà partiellement connues. Nous avons vu, à travers le xvin° siècle français, croître
l'individualisme, sous la double forme d'expansion sentimentale et
d'amour de la nature. Nous avons noté, dans la société du temps,
des indices d'exaltation passionnelle, et de dépression mélancolique; nous y avons vu se faire la liaison des images du monde
extérieur et des dispositions intimes de l'âme. Nous avons vu, en
deux maîtres de la langue, en Rousseau et en Chateaubriand, ces
deux grandes tendances se déterminer, et de l'un à l'autre, les
facultés discursives, le raisonnement, les idées s'atténuer, l'émotion
grandir et la puissance poétique. Nous avons saisi, sous la superstition des règles et la routine du goût, des curiosités, des tentatives
qui ne se rapportaient plus aux modèles classiques; et Mme de Staël,
avec un style tout classique, nous a fait la théorie d'une littérature
romantique. (App. XXXI.)

Aux origines françaises se joignent les origines étrangères <sup>1</sup>. Ces influences, dont j'ai marqué précédemment le progrès jusqu'aux approches de la Révolution, se sont depuis trente ans précisées, étendues; des œuvres considérables ont pénétré chez nous, apportant une force nouvelle aux instincts romantiques. L'Angleterre a eu Byron, comme Chateaubriand désolé et voyageur, pathétique et pittoresque, mais de plus ironique, satanique, et surtout poète en vers; elle a eu Walter Scott, qui, rejetant le costume épique et les sujets antiques, vulgarisait toutes les nouveautés des Martyrs, le romanesque historique, le paysage historique, la conleur locale. Elle a eu ses lakists, Wordsworth, Southey, Coleridge, dont les tempéraments originaux, repoussant toutes les entraves classiques, font de la poésie une libre création où leur âme se révèle en reflétant l'univers.

En Allemagne, Schiller (mort en 1805) avait produit toute son œuvre, et Goethe avait donné son premier Faust, si complexe d'inspiration et si peu classique de forme : puis avaient poussé les fantaisies romantiques, sentimentales, vagues, déconcertantes souvent pour l'esprit et troublantes pour le œur, avec Novalis, Tieck, et autres. L'Italie introduisait avant nous la révolte contre les unités classiques, et Manzoni publiait en 1820 son Comte de Carmagnola: mais l'Italie surtout avait Dante, toute la pensée et toute 'àme du moyen âge ramassées dans la Divine Comédie. L'Espagne, attardée dans l'imitation française, nous aidait pourtant à repous-

<sup>1.</sup> J. Texte, l'Influence allemande dans le romantisme français. Revue des Deux Mondes, 1er dec. 1897. Baldensperger, Gathe en France, 1904. Estève, Byron et le romantisme français, 1907.

ser les modèles qu'elle nous empruntait encore : elle nous offrait son romancero 1, qui faisait voir un moyen âge héroïque et parfois féroce, ardemment ou durement chrétien, pittoresque et familier dans le sublime et l'extraordinaire.

Il faut tenir compte surtout d'un certain nombre d'ouvrages qui, dans les premières années de la Restauration, aidèrent l'imagination de nos artistes et de nos poètes à sortir de l'antiquité classique et du xvii siècle, à renouveler les idées et les formes de la littérature. C'étaient des traductions d'ouvrages étrangers, des recueils de chants populaires ou d'anciennes poésies, des études d'histoire littéraire, des voyages : toute l'Europe, pour ainsi dire, de la Grèce à l'Écosse, et toutes les œuvres modernes, des troubadours à Byron, investirent l'idéal classique et le dépossédèrent l'. Nos littérateurs, qui n'étaient pas en général des érudits, ni très savants aux langues étrangères, eurent ainsi pour instructeurs les

1. J. Grimm. Selva de romancès viejos, 1815; Depping, autre romancero, 1817; Bohl de Faber, autre, 1821; A. Duran, romancero general, 1822 (réimp. et augm., coll. Ribadeneira, Madrid, 1854, 2 vol. gr. in-8).

2. Voici une simple liste qui nous aidera à comprendre sous quelle pression du

milieu a éclaté la poésie romantique :

1809. B. Constant, Wallenstein, tragédie, avec Quelques réflexions sur la pièce de Schiller et le théâtre allemand, in-8.

1814. A. G. Schlegel, Cours de littérature dramatique, trad. par Mme Necker de Saussure, 3 vol. in-8.

1814 et 1823. Creuzé de Lesser, Romances du Cid (en vers).

1816-21. Raynouard, Choix de poésies originales des troubadours, 6 vol. in-8.

1817. W. Scott, Des troubadours et des cours d'amour, in-8. 1821. Guizot, trad. de Shakespeare (revision de Letourneur).

1821. Barante, Thédtre de Schiller, 6 vol. in-8.

1822-1825. Pichot, trad. de Byron.

1822. Abel Hugo, Romances historiques (en prose), in-12.

1823. Fauriel, trad. des tragédies de Manzoni, in-8.

1824. Lave-Veimars, Mélanges littéraires, politiques et morceaux inédits de Wieland in-8.

1825. – trad. d'Obéron du même, in-32.

1824-25. Fauriel. Chants populaires de la Grèce moderne, 2 vol. in-8.

1825. Pichot, Essais sur lord Byron, in-8.

1825. Læve-Veimurs, Ballades, légendes et chants populaires de l'Angleterre et de l'Ecosse, in-8.

1825. Pichot, Voyage historique et littéraire en Angleterre et en Écosse, 3 vol. in-8 (réimpr. 1826, 3 vol. in-12); il y a des chapitres sur le pays, les peintres, le théâtre depuis Shakespeare, Cowper, les Lakistes, Moore, Byron, W. Scott, Shelley, etc.

1826. J. Cohen, Tableau de la Grèce en 1825.

1827. E. Quinet, Idées sur la philosophie de l'histoire de Herder, 3 vol. in-8.

1828. Villemain, Tableau de la littérature au moyen age, leçons faites précédemment en Sorbonne.

1828. Sainte-Beuve, Tableau de la poésie française au XVIe siècle, in-8.

1828. Nodier, Faust, drame en trois actes.

1828. Gérard de Nerval, le Faust de Gœthe.

1828. E. Deschamps, Études françaises et étrangères (la Cloche de Schiller, le Romancero de Rodrigue, etc.).

1829. A. Deschamps, la Divine Comédie de Dante.

Guizot et les Barante, les Fauriel et les Raynouard, les Love-Veimars et les Pichot : avant qu'ils eussent voyagé, les paysages du Nord et de l'Orient vinrent les troubler de sombres ou radieuses visions. N'oublions pas la Bible, que Vigny et Lamartine feuillettent, et dans laquelle Hugo cherchera non pas seulement une matière de poésie, mais d'abord et surtout des procédés de style, des coupes, des figures, des épithètes. La Bible devient un des livres de chevet du poète.

Nous n'avons pas fini encore : il nous faut regarder hors de la littérature. La barrière qui séparait écrivains et artistes a été, comme je l'ai dit, abattue par Diderot. Écrivains et artistes ont conscience d'être un même monde, de poursuivre pareilles fins par des moyens divers; et ces rapports tendent à rendre aux écrivains le sens de l'art, leur rappellent qu'ils sont créateurs de formes et producteurs de beauté. Or la peinture quitte la voie où David l'a engagée. Bonaparte, par les épiques promenades de ses armées, offre à Gros des sujets modernes : Aboukir, Jaffa, Eylau, les Pyramides; et sous la contrainte de la réalité prochaine, le peintre est conduit à caractériser les types ethniques, à s'inquiéter d'une couleur locale. Il porte ce goût dans des sujets plus lointains, et la vérité familière, avec l'histoire de France, fait son entrée dans la Visite de Charles-Quint et de François Ier à Saint-Denis, Puis c'est Géricault avec son héroïque et si peu pompeux Cuirassier blessé (1814), avec son violent Radeau de la Méduse (1819); Delacroix apparaît en 1822 avec sa fantastique Barque de Dante; le Massacre de Scio (1824) ouvre la série des Orientales; et Gothe trouve ses visions surpassées dans les illustrations dont Delacroix précise son Faust 1. Delaroche paraît avec son Saint Vincent de Paul et sa Jeanne d'Arc (1824), et Eug. Devéria étale en 1827 le bariolage provocant de sa Naissance de Henri IV. Tout cela précède la Préface de Cromwell et les Orientales : pour le romantisme historique et pittoresque. les peintres ont donné des modèles aux poètes. Aussi ne faut-il pas s'étonner si ce sont les ateliers qui fournissent la claque de Henri III et de Hernani.

Certaines circonstances favorisèrent la révolution littéraire. J'ai signalé déjà comment la Révolution avait enlevé aux salons, momentanément fermés, la souveraine autorité qu'ils exerçaient depuis près de deux siècles sur le goût et le style. Il faut noter aussi les conséquences de la suspension passagère de l'instruction universitaire et ecclésiastique : par les collèges s'entretenaient l'esprit classique, l'admiration des anciens, l'amour des élégances littéraires et des ornements oratoires. Pendant qu'ils furent fer-

<sup>1.</sup> Gœthe en parle à Eckermann le 29 novembre 1826,

més et leur personnel dispersé, et plus tard avant que l'Université impériale eût solidement renoué la tradition, s'éleva librement la génération qui, vers 1820, commença d'écrire; au reste, il était impossible de vivre au collège, comme autrefois, absorbé dans l'antiquité : et le présent disputait victorieusement au passé les âmes des enfants. Ni Hugo, ni Lamartine, ni Vigny 1, qui recurent une instruction plus ou moins régulière ou décousue, n'en restèrent profondément marqués: rien de pareil, en eux, à l'empreinte que Racine garda de Port-Royal, ou même Voltaire des jésuites. Musset et Gautier<sup>2</sup>, d'une autre génération de collégiens, furent, selon la diversité de leurs natures, plus imprégnés, l'un de classicisme et l'autre d'antiquité; et si le moment vint, après le débordement des fantaisies moyen age, où l'on se reprit à traiter des sujets grecs ou romains selon l'art romantique, la restauration des études universitaires y fut pour quelque chose. A l'heure où nous sommes, leur ruine momentanée produit un résultat contraire.

Les deux circonstances que je viens d'indiquer aidèrent les jeunes esprits à s'affranchir des règles classiques, à briser surtout les formes de la langue et de la versification. Ce n'est pas sans doute un hasard si l'inspiration individualiste et lyrique, qui est le fond du romantisme, n'a paru encore que chez des prosateurs, Rousseau. Chateaubriand. Le romantisme, dans son invasion des formes littéraires, a été du moins déterminé au plus fixe, de la prose au vers, pour finir par le théâtre, où il trouvait la plus grande résistance dans l'extrême rigidité de conventions multiples. Échappant aux influences du monde et du collège, nos poètes se trouvèrent affranchis de cette crainte du ridicule, qui paralyse toutes les originalités dans la vie mondaine, et dotés, sur les petits secrets de l'art d'écrire, de certaines ignorances favorables à la spontanéité de l'expression. Il fallait avoir vécu loin des salons, et n'avoir pas subi le joug du discours latin, pour faire des mots la sincère et simple image de l'émotion ou de la sensation.

Nous devons enfin considérer comme circonstance favorable la chute de l'Empire qui, fermant brusquement la réalité aux activités inquiètes et aux ambitions énormes, les dériva vers le rêve et l'exercice de l'imagination. Les enfants élevés entre 1804 et 1814, n'ayant pas senti les misères et n'ayant éprouvé que la fascination des victoires impériales, gardèrent sous la paix des Bourbons des exaltations qui cherchèrent à se satisfaire par les passions vriques et les aventures romanesques des livres 3.

<sup>1.</sup> Nés en 1802, 1790 et 1797.

<sup>2.</sup> Nés en 1810 et 1811.

<sup>3.</sup> Il y a un fond de vérité dans ce qu'ont dit Vigny (Servitude militaire, ch. I) et Musset (Confession d'un enfant du siècle).

Le romantisme, à ses débuts, fut surtout monarchique et chrétien : Chateaubriand avait établi entre l'idéal artistique et les principes pratiques une confusion qui égara les premiers romantiques : épris du moven âge chrétien et féodal, ils s'estimèrent obligés d'être en leur temps, réellement, catholiques et monarchistes. Ils le furent aussi, par opposition aux disciples du xymesiècle, qui, retenant le goût de Voltaire ou de Condorcet, en professaient les idées; comme le même siècle avait produit Mérope et le Dictionnaire philosophique, on le haïssait ou l'aimait en bloc : les libéraux se croyaient tenus d'être classiques, et les romantiques chantaient le trône et l'autel. En réalité, ce classement résultait d'un malentendu. Le romantisme en son fond était révolutionnaire et anarchique : on ne tarda pas à s'en apercevoir. Nous assisterons à l'évolution politique de V. Hugo et de Lamartine; et même avant 1826. l'abbé de Frayssinous avait reconnu la liaison des doctrines classiques aux principes conservateurs 1. (App. XXXII.)

### 3. LE CÉNACLE. LA PRÉFACE DE « CROMWELL ».

On ne saurait aussi s'empêcher de dire que l'explosion du romantisme fut la conséquence de ces causes insaisissables qui firent apparaître presque simultanément de puissants talents. Ce qu'on appelle le hasard donna alors Hugo, Lamartine et Vigny. Casimir Delavigne venait de rimer ses Messéniennes et N. Lemercier venait de manquer sa colossale Panhypocrisiade, quand Lamartine, du fond de sa province, apporta ses Méditations où l'on reconnut d'abord un grand poète (1820). Cependant Vigny, dans ses loisirs de garnison, composait ses Poèmes, qui parurent en 1822. Le romantisme élégiaque et fiévreux, le romantisme philosophique et symbolique étaient nés. Mais il n'y avait pas d'école romantique : c'étaient deux manifestations isolées du génie poétique, et aucun des deux poètes, à cette heure, pas même Vigny, ne songeait à se poser en théoricien novateur ou révolté.

Victor Hugo donnaît ses Odes (1822), toutes classiques dans leur éclatante rhétorique qui en faisait l'achèvement splendide du lyrisme selon la formule de J.-B. Rousseau, chefs-d'œuvre de virtuosit' sans sincérité. Combinaison et facture des vers, choix d'images et artifices de construction, rien dans ce premier recueil

<sup>1.</sup> Je trouve ce détail dans Pichot (Voyage hist. et pitt. en Anyl.), Avant-Propos, 6. I, p. 14, éd. de 1826.

ne rompait avec la tradition, sinon la puissance du talent qu'on

pouvait déjà entrevoir.

Le premier manifeste fut lancé par Stendhal en 1822 : dans sa brochure sur Racine et Shakespeare, il semblait faire de l'ennui le signe éminent du classicisme. Étrange confusion des temps, qui fait de ce bonapartiste, fidèle disciple des sensualistes et des analyseurs du xviiie siècle, le premier porte-drapeau du romantisme, dont tout semblait plutôt l'éloigner! Mais le romantisme, pour Stendhal, se réduit à ce qu'un disciple de Montesquieu peut accepter : il combat l'imitation, c'est-à-dire le principe classique, qui empêche une littérature d'être ce qu'elle doit, l'expression exacte du climat et des mœurs.

L'école romantique se forme vers 1823, autour de Ch. Nodier ¹, dans le fameux salon de l'Arsenal. Nodier, fureteur et voyageur, est épris de sentimentalité, de fantastique, d'exotisme, possédé du besoin de romancer l'histoire et d'y machiner des dessous ténébreux ou singuliers; avec lui, Emile et Antony Deschamps ², Vigny, Soumet, Chênedollé, Jules Lefèvre, forment le premier Cénacle ³. Victor Hugo y tient par d'amicales et fréquentes relations : il se réserve. Il refuse encore, dans une Préface de 1824, le nom de romantique comme celui de classique : il encense Boileau et vénère les règles. Il se pose entre les deux partis, se contentant d'affirmer, après Staël et avec Villemain, que la littérature est l'expression de la société. Il laisse ses amis guerroyer dans la Muse frax caisc et dans le Globe ⁴. Il se déclare seulement dans sa Préface de

2. E Deschamps 1791-1871) tradura en 1839 Roméo et Juliette, puis Macbeth en 1844. Œurres completes, Lemerre, 6 vol. in-12. — Il avait un frère, Antony Deschamps (1991-1991) et la complete de la comple

champs (1800-1869), qui traduisit Dante.

3. Le second Cénavie est celui de 1829, d'où ont disparu les demi-classiques, les précurseurs tunides, où les artistes se mèlent aux poètes ; chez Nodier se réunissent Hugo, Vigny, Sainte-Bouve, Dumas, les deux Devéria, L. Boulanger, David d'Angers.

On y amène le jeune Musset.

<sup>1.</sup> Ch. Nodier (1783-1844) fut nommé. le 1er janvier 1824, directeur de la Bibliothèque de Monsieur (Arsenal). Il a fait les Proscrits (1802), le Pentre de Salz-hourg (1803), dans le genre allemand sentimental, les Essais d'un jeune barde (1804), l'Histoire des Sociétés secrétes de l'armée (1815), où il invente un colonel qui est à Napoleon ce que d'Artagnan est à Mazarin, des nouvelles et romans, de Jean Shogar (1818) à Trilby (1822), Bertram ou le Château de Saint-Aldebrand, tracédio imitée de l'anglais (1821), etc. A consulter : M. Salomon, Ch. Nodier et le groupe romantique, 1908.

<sup>4.</sup> La Muse française fut fondée en 1823 (Réumpr. par J. Marsan, pour la Soc. des textes fr. modernes, 2 vol. in-16, 1907-1999); le Globe en 1824 Le Globe était liberal, il accueillit pourtant les idées littéraires des romantiques. — Les articles de Deschaups dans la Muse française furent réunis en 1829 (le Joune Moraliste du MIN° scécle). Cf. l'article : la Guerre en temps de paix, t. II de la Muse fr., p. 293, 1821. « Vous appelez romantique ce qui est poétique. » Voità le mot essentiel. — A consulter : J. Marsan, Notes sur la batuille romantique, Rev. d'Hist. litt., 1906; L. Séché, le Cénacle de la Muse française, 1908.

1826, où il fait une sortie contre les limites des genres, revendique le nom de romantique, attaque l'imitation, et, demandant à l'art d'être avant tout inspiration, pose la formule de la liberté dans l'art.

En même temps, il publiait ses ballades, pour donner une idée de la poésie des troubadours, ces rapsodes chrétiens qui savaient manier l'épée et la guitare 2. Il dépouillait les formes classiques de l'ode; il essayait des rythmes plus simples, plus souples, plus personnels; il cherchait des combinaisons fantaisistes, où éclatait sa prodigieuse invention rythmique ou verbale. Enfin, il se faisait lui, le tard-venu, il se faisait du droit du génie le chef du mouvement romantique par la Préface de Cromwell (1827).

Avec un grand fracas de formules hautaines, et de métaphores ambitieuses, à travers de prodigieuses ignorances et des audaces inouies d'affirmation arbitraire, faisant défiler magnifiquement tous les âges, et se grisant de la couleur ou du son des noms propres, Hugo posait l'antithèse du beau et du laid, du sublime et du grotesque; et, en les opposant, il les unissait dans l'art. Cela revenait à mettre la beauté dans le caractère, comme avait indiqué déjà Diderot. Il se réclamait de l'Arioste, de Cervantes et de Rabelais, ces « trois Homère bouffons », et surtout de Shakespeare. Il établissait que « tout ce qui est dans la nature est dans l'art » : ainsi le romantisme devenait un retour à la vérité, à la vic. Il démolissait les lois du goût, les règles des genres, leur division surtout et leur convention, tout ce qui s'opposait à la libre et complète représentation de la nature, saisie en ce que chaque être possède de caractéristique, beau ou laid, il n'importe. Mais dans ce bouleversement de toutes les traditions, Hugo maintenait la nécessité d'une interprétation artistique, d'un choix, d'une concentration, de certaines conventions enfin, qui sont les moyens de l'art, et sans lesquelles l'art ne saurait subsister.

Ces restrictions font honneur à son jugement : tout le monde ne les faisant pas alors; et, avec cette frénésie qui scandalisant ou effrayait les classiques, un journaliste converti de la veille donnait en deux phrases le credo romantique :

« Vivent les Anglais et les Allemands! Vive la nature brute et sauvage qui revit si bien dans les vers de M. de Vigny, Jules Lefèvre, V. Hugo! 3 »

<sup>1.</sup> Hugo ne dit pas, comme les autres, la liberté de l'art, mais la liberté dans l'art, c'est-a-dire la liberté er l'art, être libre, a condition de respecter l'art comme il dit la liberté dans l'ordre, pour l'union de la liberté et de l'ordre, son ideal politique à cette époque.

<sup>2.</sup> Préface de 1826.

L. Thiesse, Mercure du XIV siècle, 1826 (cité par Dorison, cf. p. 953, n. 1).
 Lefèvre-Deumier (1797-1857) se plaça aux côtés de Vigny et de Ilugo par le recueil

A côté de Victor Hugo, se plaçaient Deschamps et Sainte-Beuvé. Deschamps 1, romantique de la première heure, essayait de concilier le principe de l'originalité personnelle, et celui de l'imitation des Espagnols, Allemands et Anglais. Il insistait sur la nécessité de faire du nouveau, en cultivant les genres où les classiques étaient restés inférieurs, l'épique surtout et le lyrique. Il affirmait que la raison d'être, l'essence du romantisme, c'était d'être la poésie, dont la littérature française s'était déshabituée au siècle précédent. Il développait enfin l'importance de la technique.

Sainte-Beuve, venu au romantisme en 1827, s'attachait à deux idées principalement dans son Tableau de la poésie au xviº siècle 2 et dans ses Pensées de Joseph Delorme 3. Il s'efforçait de légitimer le romantisme, en lui donnant une tradition et des ancètres: Chénier, depuis 1849, était trouvé; Sainte-Beuve exhuma le xviº siècle; entre Régnier et Chénier, il enserrait l'âge classique, qui avait interrompu le développement spontané du génie français. En outre, Sainte-Beuve s'appliquait à faire du romantisme une révolution surtout artistique: depuis Chénier, on avait « retrempé le vers flasque du xviiiº siècle ». Et ici, il avait de la peine à faire rentrer Lamartine dans le cadre où il enfermait la poésie contemporaine. Mais il n'en restait pas moins dans sa doctrine une grande part de vérité: surtout prise comme conseil et leçon, elle était excellente.

Contre ces romantiques, bataillaient les critiques de l'école classique. Un seul doit nous arrêter: Désiré Nisardé, qui donna, en 1833, son violent manifeste contre la littérature facile, où il prenait à partie la brutalité convenue des romans, et le pittoresque plaqué des drames. L'Histoire de la Littérature française 5, que Nisard publia de 1844 à 1849, est d'un bout à l'autre une réponse aux théories romantiques. C'est une œuvre de combat, venue après la défaite: œuvre d'un esprit vigoureux et pénétrant, mais systématique, partial, fermé à tout ce que son parti pris ne l'autorise à comprendre, juge délicat des œuvres qu'il se reconnaît le droit d'admirer. Sur un point, Nisard convient avec ses adversaires: il fait la guerre au xviii siècle. Mais c'est l'individualité qu'il y pour-

qui contenait le poème du Parricule (1823) : bel exemple du naufrage complet d'une grande réputation littéraire.

<sup>1.</sup> Muse française: Sur les romances du Cid (1823); la Guerre en temps de poix (1824). Préface des Études françaises et étrangères (1828). Sur la nécessité d'une prosodie.

<sup>2, 1828,</sup> 

<sup>3. 1829.</sup> 

<sup>4.</sup> D. Nisard (1806-1884) écrivit aux Débats et au National, professa au Collège de France et a la Sorbonne, et fut, de 1857 à 1867, directeur de l'École normale supérieure. Il avait d'abord été favorable à V. Hugo.

<sup>5. 13°</sup> éd., 4 vol. in-18, 1886, Didot. - Le 4° volume a été ajouté en 1861.

suit; et s'il sent la perfection artistique de la forme chez les écrivains du xvue siècle, il réduit la littérature à l'analyse psychologique et au discours moral. Il entend la poésie de telle façon qu'il en élimine l'élément poétique. Cette forte histoire est la démonstration historique d'un dogme : ce qui y manque le plus, c'est le sens historique.

## CHAPITRE III

## LA POÉSIE ROMANTIQUE

Réforme de la langue et du vers. La langue redevient matérielle, sensible, pittoresque. Réveil de la sonorité et du rythme, L'alexandrin romantique. — 2 Lamartine: sa jeunesse. Les Méditations: naturel, négligence, sentiment. L'abstraction sentimentale dans Lamartine. Philosophie spiritualisme et symbolisme. Jocelyn: comment il peint la nature. — 3 Alfred de Vigny: un penseur. Pessimisme; solitude, honneur et pitié, amour. La forme de Vigny. — 4. V. Hugo avant 1850. Caractères particuliers des recueils qu'il donne, des Orientales aux Rayons et Ombres (1829-1840). — 5. Alfred de Musset; romantique, puis indépendant. Son naturel: sensibilité et ironie. Les Nuits: l'élégie lyrique. — 6. Th. Gautier: un tempérament de peintre. L'art pour l'art. — 7. Béranger: le « poète national ». Médiocrité des idées et du style. Structure des chansons.

L'œuvre commune des poètes romantiques fut de recréer la langue, instrument littéraire, et le vers, instrument poétique.

# 1. RÉFORME DE LA LANGUE ET DU VERS.

Nous avons vu que la langue opposait un très fort obstacle à la révolution qui se préparait. Elle avait paralysé Ducis, elle faisait avorter Lemercier <sup>1</sup>.

Ce fut l'affaire du romantisme de détruire cette langue d'idéologues et de heaux esprits, de la refaire de philosophique, pittoresque, d'académique, artistique, de signe, forme, de l'organiser

Nop. Lemercier (1771-1840), auteur d'Agamemnon (1797), de Pinto, comédie historique (1800), de la Panhypocrisiade (1819), épopée symbolico-comico-satirique, d'un Cours de Litt. (1817, 4 v. in-8). Ce fut un esprit original et chercheur, un artiste insuffisant.

à nouveau pour la transmission du sentiment et de la sensation. V. Hugo n'a pas tort, quand il donne tant d'importance à la révolution qui jetait à bas l'« ancien régime » de la langue <sup>1</sup>.

Toutes les conventions mondaines, d'abord, disparurent. Plus de mots bas, ignobles : tous les mots sont égaux, à la disposition de l'écrivain. Partant plus de périphrases, plus de figures, qui cachent ou fardent la pensée. Plus de termes généraux, où elle se fond Il n'y aura plus rien que l'expression propre, aussi intense, aussi « extrême », aussi « locale » que possible : l'association, le groupe des mots a pour objet de manifester la particularité, l'individualité, même la singularité de l'objet. La métaphore est condamnée : à sa place vient l'image, qui n'est pas procédé d'écriture, mais façon de sentir. Car tout revient là toujours : mettre dans le style tout le concret possible. Nous pouvons saisir le résultat de l'effort romantique, nous qui aujourd'hui ne pouvons guère écrire même sur des idées, sur des matières de raisonnement, sans essayer de retenir ou de projeter dans nos mots nos sensations 2.

Au début, le parti pris de contredire et scandaliser les classiques est évident : de là des outrances, des éclats, des brutalités, des fantaisies, manifestations puériles qui sont inséparables de toute insurrection. Et avec cela, jusque dans V. Hugo, traînent pendant longtemps des lambeaux de langage classique, des oripeaux d'élégance banale; tous, même le maître, ont peine à dépouiller ce vêtement suranné, fripé, qui se colle à leur pensée <sup>3</sup>. Puis tout se règle, et la transposition de la langue continue de s'opérer régulièrement, par le moyen surtout des deux tempéraments les plus livrés à la sensation : V. Hugo et Th. Gautier. Les vers, les périodes, les couplets ne sont pas rares chez eux, où les mots ne représentent plus aucune idée, absolument rien d'intellectuel, mais chez l'un des frémissements de la sensibilité, ou des perceptions de l'œil, chez l'autre seulement des perceptions de l'œil 4.

Le dernier terme de cette transformation est la conversion du mot abstrait en évocateur sensible. Il est très réel que dans la poésie contemporaine, les mots abstraits sont devenus un des moyens les plus puissants de représentation des formes de la vie <sup>3</sup>:

<sup>1.</sup> Hugo, Contemplations (Réponse à un acte d'accusation).

<sup>2.</sup> Ex. le style de Taine.

<sup>3.</sup> Femilles d'automne, II (la Glaneuse), XIII (au début), XVIII (au milieu). Voir intérieures, XXVIII (passim). Notez, par ex., les étoiles des chars, pour les lanternes des voitures (F. d'aut., 35)

<sup>4.</sup> Ct. F. d'aut., 34: par habitude, par tradition, le poète s'astreint à commencer et finir par une pensée: au reste les mots ne sont plus pour loi que des conteurs.

<sup>5.</sup> Ils servent à accuser plus vigoureusement la qualité de l'objet, l'accident sur loquel l'artiste veut fixer notre regard. Maupassant s'est moqué du procédé, qui ne doit pas se juger par l'abus (Préf. de Pierre et Jean).

on s'en est servi pour des effets larges, mais précis, d'une puissance singulière. Rien ne permet mieux de mesurer le chemin parcouru.

Les romantiques s'arrêtèrent au vocabulaire : ils l'élargirent, reintégrèrent tous les éléments populaires et techniques que le goût classique avait exclus 1. Ils groupèrent ces éléments avec les anciens sans nul souci des traditions et des bienséances qui liaient autrefois l'imagination : leurs images furent insolites, hardies, déconcertantes. Mais ils respectèrent la syntaxe : sans purisme, ils eurent soin d'être corrects. Ils déposèrent leurs sensations dans les mêmes phrases, qui avaient contenu les idées des classiques : ils dressèrent exactement comme leurs devanciers l'appareil des conjonctions et des relatifs, des propositions subordonnées et coordonnées; ils composèrent selon les règles les groupes des sujets, des verbes et des régimes. V. Hugo se contentera longtemps de multiplier les épithètes et les appositions : à la fin seulement, dans les œuvres de la période postérieure à 1850, la notation impressionniste, sans phrase faite, par juxtaposition de mots expressifs, se rencontrera chez lui; et ce sera par exception 2.

Parallèlement à la restauration de la beauté formelle de la langue se poursuit celle de la versification <sup>3</sup>. A travers la grande variété de rythmes que les romantiques innovent ou restaurent, on apercoit que leurs préférences vont à l'octosyllabe et à l'alexandrin : l'alexandrin, tantôt continu, tantôt assemblé en quatrains ou sizains, tantôt alternant avec le vers de six ou de huit; ou bien quatre alexandrins suivis d'un vers de huit; ou cinq alexandrins suivis d'un vers de six ou de huit, deux alexandrins encore suivis d'un vers de six ou de huit, ces six vers formant une stance <sup>4</sup>, etc.; l'octosyllabe, tantôt disposé en quatrains, sizains, dizains ou douzains, tantôt mêlé selon diverses lois au vers de quatre <sup>5</sup> Mais en ce genre, la caractéristique du premier âge romantique, que conservera V. Hugo dans presque toute son œuvre, c'est, me semble-t-il, la préférence donnée à l'harmonie sur la symétrie.

Les romantiques d'arrière-saison et les parnassiens sont revenus

2. Cf. Art d'être grand-père (Fenètres ouvertes. Le matin en dormant).

<sup>1.</sup> Ils ont tenté de faire revivre quelques archaismes. Th. Gautier s'applique à dire navrer pour blesser.

<sup>3.</sup> A consulter: W. Tenint, la Prosodie de l'École moderne, 1844. Becq de Fouquières, Traité de cersification française, 1879. G. Pellissier, Essais de litt. contemporaine, 1893 (p. 117-157). Faguet, NIN siècle (V. Hugo, p. 237-55). M. Grammont, le Vers français. 1994. On se reportera à ces études pour les exemples que les limites de cet ouvrage ne me permettent pas de donner.

<sup>5.</sup> Formules: 8, 8, 4, 8, 8, 4, — 8, 4, 8, 4, 4, — Pour le vers de 6 syll.: 6, 4, 6, 4 et des quatrams ou sizains. — Pour les vers de 7, des sizains, des huitains, et la forme: 7, 3, 7, 7, 3, 7 (l'Avril de Belleau).

aux formes fixes, unitaires, ou variées selon une loi constante. C'est précisément ce que les premiers romantiques avaient fui. Ils ont aimé les suites indéfinies d'alexandrins, ou les couplets inégaux, pareils aux laisses de nos chansons de geste, mesurés par l'idée ou l'inspiration <sup>1</sup>. V Hugo se plait à changer le mêtre dans l'intérieur d'un poème . Il fait alterner les vastes couplets alexandrins avec les strophes agiles de petits vers; et dans ces diverses parties, aucune égalité, aucun souci de tomber sur un nombre uniforme de vers ou de strophes <sup>2</sup>. Dans chaque pièce, et dans chaque partie, la pensée est génératrice du rythme, qui s'y colle étroitement, se resserrant, s'étendant, variant avec elle.

Lorsque l'on passe de Delille ou même de Casimir Delavigne à Lamartine et Hugo, on sent d'abord une extrême différence, qui ne tient pas à la structure du vers : car elle subsiste dans les vers les plus classiques des Méditations ou des Feuilles d'autonne. Le vers de Lamartine et de Hugo chante. En dehors de toute modification des règles de la versification, il v a là une différence considérable. De ce vers qui n'était plus qu'un mécanisme, une simple loi de combinaison des mots pour produire, avec des difficultés en plus, les mêmes effets qu'on cherchait dans la prose, de ce vers atone, les romantiques ont fait une volupté de l'oreille. Ils ont rappelé les mots à leur fonction de sons, et dans la qualité de ces sons ils ont cherché un caractère, une expression, un plaisir. Ils ont assorti les sonorités aux sens, leurs successions et leurs rapports aux mouvements et aux phases de la pensée : ils ont senti et révélé la valeur sentimentale des syllabes graves ou aiguës, lourdes ou légères, trainantes ou rapides.

Dans ce réveil des sonorités du vers, la rime a été reconstituée pleine, riche, éclatante à la fois par le sens et par le son du mot qui la porte : de sorte qu'elle est devenue pour eux l'élément pré-

pondérant du vers 3.

En réalité, ils ont pourtant donné tout autant d'importance au rythme; et ils ont fait faire un progrès décisif à l'alexandrin. Ce grand vers en était resté où Malherbe, puis Racine l'avaient laissé: séparé en deux hémistiches égaux qui eux-mêmes, théoriquement, se divisaient en deux éléments encore égaux, assemblé en distiques que liait la rime 4. Dans la pratique ce type trop carré et symétrique était voilé par de fréquents prolongements de la

<sup>1.</sup> Lamartine, 2º Méditation. Vigny, Moise, etc. Hugo, Pensar, dudar, Sugesse; Ce qui se passait aux Feuillantines.

<sup>2.</sup> Hugo, Navarin, Prière pour tous, Dicté après Juillet 1830, A la Colonne, etc. L'amartine, les Laboureurs dans Jocelyn.

Sainte-Beuve, la Rime. Th. de Banville, Traité de prosodie française (1872).
 C'est Vénus | lout entière || à sa proie | attachée. (Racine.)

période, par d'assez fréquents déplacements ou affaiblissements de la césure, plus rarement par l'enjambement. La variété venait surtout de l'inégalité des éléments qui composaient chaque hémistiche : tantôt une syllabe d'un côté et cinq de l'autre, ou deux et quatre, ou quatre et deux, ou cinq et une; et d'un hémistiche à l'autre, d'un vers à l'autre, le groupement se faisait différemment.

Si dans un vers classique on lie le second élément du premier hémistiche et le premier du second de façon à supprimer la césure médiane par le sens, on obtient un vers qui se coupe en trois parties, non plus en quatre.

N'avait-on — que Sénèque et moi — pour le séduire? (Racine.) Toujours aimer — toujours souffrir — toujours mourir. (Corneille.)

Ce type, rare chez les classiques, déformation accidentelle de la forme pure du vers, fut l'alexandrin romantique : il est composé de trois éléments égaux (4 + 4 + 4), qui sont remplacés par des éléments inégaux, de façon que la mesure ternaire subsiste 1. Jamais les romantiques n'abusèrent de ce vers : ils le mèlèrent discrètement à l'alexandrin classique, pour le diversifier; ils le ménagèrent précisément en raison des effets qu'on en peut tirer.

Puis ils prolongèrent le sens de l'alexandrin dans une partie du vers suivant, ils enjambèrent. Enfin, à l'aide des déplacements de césure, des enjambements, ils assouplirent la période; ils évitèrent le distique et le quatrain où l'alexandrin classique retombait comme de lui-même, et, par le mélange des phrases, jetant ici un vers de sens complet, là ramassant une idée en moins d'un vers, ailleurs arrêtant le développement grammatical au milieu. aux trois quarts d'un vers, ils donnèrent à leurs alexandrins une diversité de rythmes qui en décupla la puissance expressive. [C'est par la phrase plutôt que par la facture du vers que Victor Hugo renouvela la poésie dans ses premiers recueils. Il construisit de bonne heure de larges périodes rythmiques où les alexandrins. ne se faisant plus sentir comme unités distinctes, se suivent dans un mouvement continu dont l'uniformité est rompue par la diversité des pauses et des accents. Il a soin de séparer par le sens les vers qui riment ensemble dans les pièces en rimes plates, de facon que chacune des deux rimes appartienne à des membres différents de la phrase].

```
1. On trouve 3 + 5 + 4, 4 + 5 + 3; 3 + 4 + 5, 2 + 6 + 4, 1 + 6 + 5, etc.
```

De la fleur, | de l'oiseau chantant, | du roc muet. (3+5+4)Car partout | où l'oiseau vo | le, la chèvre y grimpe. (3+4+5)On entendait | aller et venir | dans l'enfer, etc. (4+5+3)

La transformation se fit plus lentement qu'on ne croit, quand on se rappelle l'escalier-dérobé de Hernani et certaines gamineries de Musset. C'étaient des pétards qu'on tirait pour effarer les classiques et les bourgeois. En réalité, il n'y eut de révolution rapide qu'au théâtre, parce que le drame, violent et pittoresque, nécessitait la dislocation du vers : tout comme Racine dans les Plaideurs, Molière, dans les Fâcheux et ailleurs, avaient dû altérer fortement le type classique. Hors du théâtre, le vers romantique chante : mais sa structure reste presque classique. Le rythme ternaire est rare; la dislocation, l'enjambement sont des effets exceptionnels. Les alexandrins de Gautier sont romantiques par la couleur, non par la structure interne. Hugo même, jusqu'en 1840, ne fait guère usage que des rythmes égaux du vers classique 1.

Ceux qui ont étudié le vers romantique ont pris leurs exemples presque exclusivement dans les Châtiments et la Légende des siècles : c'est là seulement en effet que le poète a dégagé tout à fait ses rythmes originaux. Là sont les déplacements hardis de césure, là les enjambements expressifs, les plus puissants surtout et les plus audacieux, les enjambements d'adjectifs. Et voilà pourquoi beaucoup de vicillards n'ont pu suivre le poète au delà des Rayons et Ombres : jusque-là l'oreille habituée à la musique de Racine pouvait ne pas trouver l'harmonie de Hugo trop discordante. Il faut une autre éducation pour jouir des recueils suivants.

Dans leur recomposition de l'alexandrin, les romantiques, et Hugo même, n'ont pas été jusqu'au bout de leur principe. Supprimant la césure de l'hémistiche, ils ont continué d'y exiger un accent tonique, c'est-à-dire qu'ils ont continué de séparer le vers pour l'œil en deux parties égales, tandis que pour l'oreille ils le coupaient en trois. Ils n'ont jamais consenti à faire tomber la sixième syllabe du vers au milieu d'un mot, ce que leurs successeurs ont pu faire sans grande difficulté, en conservant dans sa pureté la forme rythmique qu'ils en avaient reçue.

Dans la double transformation de la langue et du vers, que je viens de décrire sommairement, tous les romantiques n'ont pas eu un rôle égal. Lamartine est trop amateur, Vigny trop penseur, Musset trop indifférent: Hugo et Gautier sont les grands ouvriers de ce travail, Hugo surtout, mais Gautier aussi, et Sainte-Beuve à qui son sens critique faisait sentir la valeur de tous les détails

de facture dans l'œuvre d'art.

<sup>1.</sup> M. Pellissier évalue à un sur dix le nombre des vers romantiques dans V. Hugo Pour la période antérieure à 1850, il faut en rabattre sensiblement. — Pour les enjambements, cf. Feuilles d'aut., 11

#### 2. LAMARTINE.

Dans l'héritage de Chateaubriand, Alphonse de Lamartine recueillit le don des tristesses infinies. Mais elles se dépouillèrent de toute amertume en passant par cette àme douce. Quand on regarde dans quelles impressions s'écoula l'enfance de Lamartine, on ne trouve rien autour de lui que d'aimable, de bon, de gracieux, père, mère, sœurs; et pour cadre Milly, les coteaux du Mâconnais. La terre natale lui est clémente, apaisante : elle lui semble l'aimer, et il lui rend un fort amour Il étudie chez l'abbé Dumont, au petit séminaire de Belley, au lycée impérial de Lyon, n'acquérant pas de lourde science, n'effeuillant pas une aussi de ses chères illusions. Il revient chez lui; il fait de grandes courses à cheval, il rêve, il lit : les anciens, les Romains du moins, ne l'attirent guère; il y a trop de raison et de raisonnement chez eux; il y a trop de réalité dans nos classiques; et La Fontaine lui renvoie une trop laide image de la vie et de l'homme. Il

1. Biographie: Né en 1790 à Màcon, élevé à Milly. Secrétaire d'ambassade à Florence (1821), il donna sa démission en 1830. Il s'était marié en 1822; il partit en 1832 avec sa femme et sa fille pour un Voyage en Orient (Grèce, Syrie, Palestine, Liban) qu'il a plus ou moins poétiquement raconté. Député en 1833, sans s'affilier à aucun groupe, il est hostile en général au gouvernement. En 1848, il fut quelque temps chef du gouvernement provisoire. L'Empire le chassa de la politique. Il n'avait jamais eu le sens bourgoois de l'ordre, de l'économie : il se trouva à soixante ans ruiné et endetté. Il écrivit pour vivre, avec une intarissable abondance Le gouvernement impérial lui fit voter par les Chambres en 1867 la rente viagère d'un capital de 500 000 francs. Il mourut en 1869 et fut enterré à Saint-Point.

Éditions : Méditations poétiques, 1820, in-18. Nouvelles Méditations, 1823. Harmonies poétiques et religieuses, 1830. Voyage en Orient, souvenirs, impressions, pensées, paysages, 1835, 4 vol. in-8. Jocelyn, 1836, 2 vol. in-8 La Chute d'un ange, 1838, 2 vol. in-8. Requeillements poétiques, 1839, in-8. Histoire des Girondins, 1847, 8 vol. in-8. Les Confidences, 1849, in-8. Raphael, 1849, in-8. Nouvelles Confidences, 1851, in-8, Graziella, 1852, in-12. (Euvres: 1860-63, 40 vol. in-8; Hachette, 23 vol in-8, et 37 vol. in-16; Lemerre, 12 vol. in-16, 1885-87. Poésies inédites, publ. p. Mlle Valentine de Lamartine, 1873, in-8. Correspondance, publ. p. Mlle Valentine de Lamartine, 6 vol. in-8, 1872-75. -- A consulter : E. Faguet, XIXo siècle. Brunetière, la Poésie de Lamartine, R. des D. M., 15 août 1886. Évolution de la poésie lyrique, 3º leçon Rod, Lamartine (Class. populaires). De Pomairols, Lamartine. 1890, in-8. J. Lemaître, les Contemporains. 6º sórie, in-16, 1896. Ch. Alexandre, Souvenirs sur Lamartine, 1884, in-12. Le baron Chamborand de Périssat, Lamartine inconnu, notes, lettres, documents inédits, souvenirs de famille, Plou, 1891. F. Reyssié, la Jeunesse de Lamartine d'après des documents nouveaux et des lettres inédites, Hachette, 1891. A. France, l'Elvire de Lamartine, Champion, 1893, E. Deschanel, Lamartine, 2 vol. in-18, C. Lévy, 1893. Lettres à Lamartine, publ. p. Mlle V de Lamartine, in-12, C. Lévy, 1892. É. Zyromsky, Lamartine, poète lyrique, 1898. Quentin-Bauchart. Lamartine homme politique. 2 vol., 1903 et suiv. L. Seché, Lamartine de 1816 à 1830, 1906. R. Doumie, Lettres d'Elvire à Lamartine, 1906.

aime les ardents, les tendres, les indisciplinés: et les fristes qui voient tout en beau en pleurant sur tout Il s'exalte dans la Bible et s'attendrit dans Paul et Virginie. Un voyage à Naples en 1811, un séjour aux gardes du corps en 1814, des excursions en Savoie et dans les Alpes, et le voici aux eaux d'Aix en 1816: là il fait la connaissance de Mme Charles, la jeune femme d'un vieux physicien, phtisique et nerveuse, point vaporeuse ni exaltée, semble-t-il, charmante « avec ses bandeaux noirs et ses beaux yeux battus »; elle mourut en 1818, chrétienne, le crucifix aux mains. Voilà celle qui fut Elvire, la figure de rêve autour de laquelle se ramassèrent les plus profondes impressions, les plus languissantes mélancolies de Lamartine. De cet amour éphémère, si vite rompu par la mort, et des états de sensibilité qu'il détermina, sortit le recueil des Premières Méditations 1 (1820).

Ni dans la langue, ni dans le vers, ni dans les thèmes, il n'y avait là rien de bien nouveau. Ce qui était nouveau, c'était cette intense spontanéité, cette sincérité qui, à chaque page, découvrait l'homme. On sentait que ce n'était pas là un ouvrage d'écrivain. Lamartine, en effet, ne voulut jamais être un homme de lettres : non par dédain d'aristocrate, mais par respect de son âme. Il fut poète, comme plus tard orateur et homme d'État, par inspiration, par besoin du cœur : ce fut une fonction de sa vie morale, d'ennoblir par le vers ses émotions intimes; jamais il ne voulut en faire un exercice professionnel, jamais même un pur jeu d'artiste. Ni gagne-pain <sup>2</sup>, ni amusement, sa poésie fut l'épanchement nécessaire d'une âme noble, belle et, si j'ose dire, fondante.

Et voilà pourquoi cette poésie fut si peu travaillée. Il se soulageait, se complétait en créant son œuvre; et il se trouvait doué par malheur d'une facilité qui le dispensait de l'effort. Il improvisait trop brillamment pour revenir sur ses improvisations : elles satisfaisaient pleinement à son besoin. Il ne se sentait pas sollicité à faire ce dur labeur de gratte-papier, à enlever patiemment, douloureusement, les négligences, incorrections, longueurs, répétitions, monotonie, prosaïsme 3 : toutes les inégalités de l'œuvre n'étaientelles pas, elles aussi, des produits spontanés de son âme? Par ce

deux raison.

<sup>1.</sup> A noter le titre, qui mettait ces poèmes hors des genres consacrés, définis, figés, et laissait toute indépendance au poète. De la littérature mystrque, le mot avait été appliqué par Malebranche a la philosophie : plus récemment Volney avait qualifié ses Ruines de méditation. Par ce mot Lamartine signalait l'intimité de sa poésie.

Il ne donna guère aux libraires, dans sa besogneuse vieillesse, que de la prose.
 Quand le sentiment ne le soulève pas, Lamartine versifie dans le style de la Henriade, dit M. Faguet; dans le style de Delille, dit M. Guyau. Ils ont tous les

laisser-aller qui n'est au fond que la volupté paresseuse d'une âme trop richement douée, il priva ses vers de la souveraine perfection : il a compromis son nom et leur durée, et s'est exposé à n'être que le délicieux berceur des molles somnolences.

Pourtant c'est un grand poète, le plus naturel des poètes, le plus poète, si la poésie est essentiellement le sentiment. Ce vaporeux, cette indétermination, qu'on trouve chez lui, cela vient justement de ce qu'il rend surtout le sentiment, autant que possible épuré des idées, des perceptions, des faits, qui le produisent ou l'accompagnent chez tous les hommes. Et cette épuration se fait spontanément en lui, par un instinct, une loi de sa nature : il est la poésie absolue; ni penseur, ni peintre, ni historien. Ce n'est pas qu'il ne sache comprendre, regarder, raconter ; mais je tàche de saisir ici la disposition fondamentale de son âme.

Elle apparut dès les premières Méditations: c'était un flux égal et large de poésie élégiaque, délicate, élevée, gracieusement, non-chalamment et profondément mélancolique. On y lisait les impressions, comme les vibrations et les colorations successives d'une âme tendre et noble. Pas un paysage arrêté; pas un fait prècis. Lisons l'Isolement: une montagne, un vieux chène, un fleuve, un lac, des bois, une église gothique, un crépuscule, un angélus, où

situer tout cela dans l'univers? Dans la suite,

# Un seul être vous manque et tout est dépeuplé:

quel est cet ètre? Par quel lien tenaît-il l'âme du poète? Ni hors de lui, ni en lui, il ne nous montre rien : rien que sa profonde désespérance, et ses aspirations vagues vers un lieu qui n'a pas de nom. Dans le Law, une barque, un couple : où? qui? On n'apprend rien que le sentiment du poète : « Hélas sur nos amours qui durent peu! sur nous qui durons peu! aimons donc, aimons vite. » Et ainsi de toutes les pièces : ont-elles un sujet? Il s'enfonce dans une brume légère et brillante, qui noie tout. Tout ce qui est circonstance, réalité, forme visible de l'être s'efface : chaque Méditation n'est guère qu'un soupir, et Lamartine gagne cette gageure impossible d'établir par des mots entre son lecteur inconnu et lui ces intimes communications' qui se forment dans la vie rée!'e par le silence entre deux âmes sœurs. De là, la pénétration singulière de cette pensée presque immatérielle.

<sup>4.</sup> Il est capable d'idées, capable même de connaissance exacte. Mais à l'ordinaire il ne se soucie pas d'être exact. Lorsqu'il parle de lui, en prose, il rêve encore et poétise : faits, lieux, dates, il brouille tout. Il faut croire à ses vers qui coulent de son àme, et se défier de sa prose qui prétend nous instruire de sa vie.

De ces engourdissements exquis, de ces délicieuses lassitudes, de ces soupirs suaves, on peut faire un chef-d'œuvre : est-il possible de le recommencer? Ce fut la question qui se posa pour Lamartine. Il berça ses douleurs encore et murmura ses torpeurs dans quelques Nourelles Méditations, et puis dans quelques Harmonies : mais il sentit lui-même le besoin de trouver autre chose : si peu de corps ou d'idée qu'il fallût à son sentiment, il en fallait pourtant. Il s'arrèta au problème imprécis par excellence : qu'est-ce que l'homme? L'amour l'y mena : c'est dans l'amour qu'il sent l'homme éphémère, par le sujet et par l'objet. Mort, immortalité, Providence, optimisme universel, louanges de Dieu, spiritualisme platonicien et christianisme diffus : voilà dès les Premières Méditations les notions et les tendances qui fournissent la molle et vaste charpente de plusieurs poèmes. Lamartine ne voit guère le mal dans l'ordre naturel :

Tout est bien, tout est bon, tout est grand à sa place 1.

La nature donc n'a rien qui le blesse : elle « est là qui l'invite et qui l'aime ». C'est qu'il y voit l'image de la Providence. De cette religiosité, et du commentaire éperdument confiant de la parole, Cœli enarrant Dei gloriam, il remplira ses Harmonies.

Par là il s'achemina vers la poésie philosophique; il y fut poussé par une influence générale qui porta tous les nobles esprits de ce temps à souffrir, à espérer, à vivre enfin pour l'humanité tout entière: un large courant d'amour social se répandit après 1830 dans la littérature. Puis Lamartine sentit le besoin d'objectiver son sentiment : du lyrisme personnel il tàcha de passer à l'épopée symbolique, où les émotions d'ordre universel se dépouillent des expressions trop directement subjectives de l'élégie ou de l'ode, et s'élargissent en s'apaisant. Vigny lui avait montre la voie : il s'y engagea 2 hardiment, et fit Joselyn et la Chute d'un ange. Ce sont comme deux fragments, le terme et le début, d'une immense épopée spiritualiste sur la destinée humaine; la huitième vision de la Chute d'un ange nous explique la conception du poète : l'homme fait sa destinée, monte ou descend par son propre mérite, supprime le mal en s'élevant à Dieu, raison de l'être, et terme de l'aspiration de toute créature.

La Chute d'un ange offre bien des longueurs; Jocelyn aussi, mais elles y sont rachetées par de grandes beautés. L'idée, c'est cette

<sup>1. 2</sup>º Méd.

<sup>2.</sup> Il s'y était essayé dans la Mort de Socrate (1823), récit platonicien, parfois incohérent, souvent admirable, et dans le Dervier Chant de Childe-Harold (1825), où il a tiré le héros révolté de Byron vers sa propre ressemblance.

ascension de l'âme humaine vers Dieu par la douleur librement acceptée: Jocelyn se fait prêtre sans vocation pour doter sa sœur, souffre d'un douloureux amour qui entre en lui par surprise au bout d'un dévouement généreux, sacrifie ce pur amour au devoir que son premier sacrifice lui a imposé; toute sa vie est l'immolation des légitimes désirs, des belles passions de son cœur; mais il trouve au bout de cette continuelle immolation la paix sereine et l'engourdissement délicieux.

Un incurable optimisme emplit ce poème : tout passe, et nous passons; nous souffrons, nous saignons; et la nature est impassible. Rien ne blesse Lamartine : il aime, il admire, il croit; tout est harmonie et beaute 1. Le mal et la laideur n'existent que pour l'esprit qui ne sait pas, pour l'œil qui ne voit pas : ainsi va-t-il, imprégnant la nature et l'humanité des couleurs splendides de son âme. Nul ne fut mieux fait pour chanter l'hymne de l'espérance; et l'on ne peut s'étonner des accents que firent entendre son éloquence et sa poésie, lorsqu'il éleva jusqu'à lui nos misères sociales et nos inquiétudes politiques. Il chanta, avec plus de force et de fougue qu'on n'aurait cru, les grandes idées démocratiques, la fraternité des peuples, le cosmopolitisme humanitaire, et c'est ainsi qu'aux premiers jours de 1848 il fut maître de la France : il en exprimait toutes les illusions naivement génereuses, en laissant tomber sur les foules les consolantes idées dont il avait toujours vécu.

Mais il faut bien reconnaître que cet optimisme a besoin de vague pour subsister: à trop rigoureusement analyser les idées, à regarder de trop pres la nature, il faut que le désenchantement, que le pessimisme apparaissent; et la ressource supreme de l'optimisme, c'est d'abandonner ce monde et cette vie au mal, pour s'attacher aux infinies compensations que la foi chrétienne promet. Lamartine n'a pas voulu sacritier le présent mi l'univers: il a tout effacé en idéalisant tout; il n'a mis la beauté partout qu'en émoussant le caractère.

Là est la cause de l'impression que donnent les paysages de Jocetyn. Ce n'est plus l'extrême simplification des Méditations, cette élimination de l'accident et de l'individuel, pour ne laisser paraître qu'une sorte de type irréel et universel des choses, support du sentiment pur, lei Lamartine a voulu peindre : il a prodigué les couleurs, et ses descriptions pourtant ne sortent pas. Elles ne s'organisent pas en tableaux. Je ne vois pas ces Alpes 2, neigeuses ou fleuries; dans l'ample écoulement de la poésie, mon impression

2. Jocelyn, 4° époque.

<sup>1.</sup> Cf. Jocelyn, 4º époque; Médit. 5%

reste indécise, et si j'essaie de fixer en visions ces formes, ces teintes, cette lumière, ces mouvements, ces bruits, je ne sens qu'une confusion fatigante; les objets me fuient. Mais j'entends la voix d'une àme qui chante à l'occasion de ces objets : elle ne me les montre pas, elle se montre par eux à moi, et le paysage est un hymne. C'est ce que vous trouverez encore dans cette Neuvième Epoque de Joselyn qui, a elle seule, serait un des plus beaux poèmes de notre langue : l'épisode des Laboureurs n'est pas un tableau de la vie rustique, c'est une ode magnifique au travail, distribuée largement en six couplets d'alexandrins, qui alternent avec des strophes lyriques; la continuité sereine et forte du travail champêtre est partagée par le poète en six moments, où son regard se pose sur l'effort des hommes; et, embrassant d'une vue leur œuvre. son ame s'envole aussitôt dans la méditation ou la prière. En réalité. Lamartine est impuissant (par indifférence peut-être) à objectiver même sa sensation du monde extérieur : sa description reste toute subjective, toute lyrique, musicale plutôt que pittoresque, son de l'ame au choc des choses plutôt que réfraction des choses au travers de l'âme.

Et voilà le secret du retour de faveur dont il est l'objet depuis quelques années. Sa tristesse vaporeuse, son symbolisme imprécis, son invincible idéalisme devaient tenter les jeunes gens après la violente objectivité de certains naturalistes, comme ses rythmes flottants, ses molles harmonies, ses nappes de poésie lentement étalées devaient caresser les sens endoloris par les vers métalliques. aux arêtes nettes, de certains Parnassiens; son frottis léger et brumeux reposait des couleurs éclatantes et des durs reliefs.

#### 3. ALFRED DE VIGNY.

# Le comte Alfred de Vigny 1, d'une maison de Beauce qu'il ima-

1. Biographie: Le comte A. de Vigny, né en 1797 à Loches, fut nommé en 1814 sous-heutenant aux gendarmes rouses, et mis en 1815 dans la garde à pied. Il donna sa démission en 1828. Assez indifférent à la politique, et dédaigneux des hommes politiques, il ent pourtant un moment, après 1830, l'idee d'entrer dans la diplomatie, et il fut candidat à la deputation en 1848. Il fut reçu a l'Academie en 1846 par M. Molé, qui lui fit une des plus injurieuses reponses que jamais recipienduire ait subies. Il mourut en 1863. — Éditions: Poemes, 1822, Eloa, 1824, Poèmes autiques et modernes, 1826; les Destinées, 1864; Journal d'un poète, 1867, M. Levy. Œuvres complètes, C. Lévy, in-8, 6 vol., in-18, 5 vol., Lemerre, 8 vol. in-16, 1883-S5 Correspondance d'Alfred de Vigny, p. p. E. Sakellaridès, 1905. Helena, réumpr. par Esteve, 1907. — A consulter: Faguet, XIX's Siècle. Brunetière, Évolution de la poèsse lyrique, 9º legon; Guyau, l'Art au point de vue sociologique; A. France. A de Vigny, 1865; Dorison, A. de Vigny, pôète philosophe, 1891; l'u Symbole sociut, 1893. M. Paléologue, A de Vigny (coll des Gr. Eer fr.), 1891. Spuelherch de Lovenjoul, Lund's d'un chercheur, 1894. L. Séché, A. de Vigny et son temps, s. d.

ginait plus ancienne et plus illustre qu'elle n'était, commença à écrire ses poèmes en 1815, étant lieutenant aux gardes. Il publia un petit recueil en 1822. Il le remania, le compléta en 1826, en 1829 et en 1837. Puis il lâcha de loin en loin quelques pièces, qui formèrent avec trois ou quatre autres le recueil posthume des Destinées (1864): en tout, une trentaine de poèmes, qui tiennent en un petit volume. Quarante années s'écoulent entre Moise et la conclusion du Mont des Oliviers; nous pouvons cependant ramasser toute l'œuvre de Vigny en une seule étude : la philosophie des Destinées est de la dans les poèmes bibliques de 1822 et 1826. Et le pire contresens qu'on pourrait faire serait de chercher dans les faits de sa vie silencieuse l'explication de son œuvre. Ce que la vie lui a donné ou ôté ne lui a pas dicté ses vers, mais bien plutôt ses vers ont décidé de quelle façon la vie, bonne ou dure, l'affectait : ses vers, c'est-à-dire le moi profond et inaltérable dont les vers étaient la confidence.

Confidence hautaine et discrète, s'il en fut. « Personne n'a vécu dans la familiarité de M. Alfred de Vigny », disait-on à l'Académie 1; s'il en excluait ses amis, ce n'était pas pour y admettre le public, et laisser déborder son cœur dans ses livres. Ce poète lyrique, un des trois ou quatre grands de notre siècle, n'a presque jamais parlé de lui. Il y a quelque chose de singulier dans son cas : il compte comme un génie lyrique, et il a toujours employé les formes impersonnelles de la littérature. Il a écrit des romans : Cinq-Mars (1826), où l'histoire embrouille le symbole, et où le symbole fausse l'histoire, bariolage romantique de psychologie insuffisante, de description trop littéraire, et de mélodrame brutal, Stello (1832), Servitude et grandeur militaire (1835), où se trouvent des récits poignants et sobres, dignes pendants des poèmes; il a composé des drames : un Othello (1829), une Maréchale d'Ancre (1830) et ce Chatterton surtout (1835), si sobrement pathétique, dont je ferais volontiers le chef-d'œuvre du théâtre romantique. Comme toutes ces formes narratives et dramatiques lui servaient à enfermer, à révêler son intime état de souffrance ou de volonté, ainsi ses poèmes, où il semblait devoir s'exprimer plus directement, ne sont lyriques aussi que par l'émotion subjective qui les a fait germer : ce sont des légendes mystiques, des contes épiques, des récits dramatiques. Partout le poète prend un objet hors de lui pour y diriger notre émotion; il fait élection d'un héros, Moïse, un loup, Jésus, une bouteille que l'océan jette au rivage. Il n'y a guère que deux ou trois pièces où il s'exprime sans l'aide d'une fiction.

Est-ce pour se dérober, par orgueil ou timidité? n'est-ce pas

plutôt qu'il n'y a de réel, de précieux pour lui que sa pensée, détachée des accidents de sa personne et de sa fortune? Il la

recueille toute pure dans des symboles où elle transparait.

Le fond de Vigny, c'est la solitude et la détresse amère qui accompagne le sentiment de la solitude . La vie aggrava cette solitude et cette amertume : mais à vingt-cinq ans il se sentait déjà solitaire, et souffrait. Il n'avait pas la ressource de la fuite dans le rève comme Chateaubriand : il manquait d'imagination et d'égoïsme. Et il avait l'intelligence : de tous nos romantiques, Vigny est le plus, peut-être le seul penseur. Il n'a pas construit de système, mais il a disposé dans ses romans, ses drames, ses poèmes, son Journal intime, toutes les pièces d'un système original et triste.

Il est seul : il sent les honmes indifférents, ou hostiles, la nature froide, impassible, dédaigneusement belle <sup>2</sup>, les cieux immenses et déserts : Dieu, s'il existe, muet, aveugle et sourd au cri des créatures <sup>2</sup>. Le Père éternel, le Dieu consolateur, n'est pas : s'il y a un jour du jugement, ce sera le jour où Dieu viendra se justifier devant ceux qu'il a dévoués au mal par la loi de la vie.

Car « il n'y a que le mal qui soit pur et sans mélange de bien. Le bien est toujours mêlé de mal. L'extrême mal ne fait pas de bien. » Il y a du Pascal dans Vigny, un Pascal venu très tard, quand le jansénisme et peut-être toute la religion ne guérissent

plus 4.

Tout ce qui est souffre; tout ce qui est supérieur souffre supérieurement. Le génie, qu'il s'appelle Moïse ou Chatterton, a un privilège de souffrance. Que faire donc? « Il est bon et salutaire de n'avoir aucune espérance.... Un désespoir paisible, sans convulsion de colère et sans reproche au ciel, est la sagesse même. »

Le juste opposera le dédain à l'absence Et ne répondra plus que par un froid silence Au silence éternel de la divinité <sup>5</sup>.

Est-ce une bravade, un défi jeté au ciel? Non; il y a là plus que de l'orgueil : c'est de l'honneur. Ce sentiment de l'honneur ennoblissait à ses yeux la servitude militaire; et il a aimé à dire ce

<sup>1.</sup> Moise. 1822.

<sup>2.</sup> La Maison du berger. — Le symbole de cette pièce paraît suggéré par une phrase de Chateaubriand, Martyrs, 1 X.

<sup>3.</sup> Mont des Oliviers.

<sup>4</sup> On lit encore dans son Journal: « Je sens sur ma tête le poids d'une condamnation que je subis toujours, Seigneur! mais ignorant les fautes et le procès, je subis ma prison. J'y tresse de la paille, pour oublier n Cest le divertissement de Pascal.

<sup>5</sup> Mont des Oliviers.

qu'il voyait dans l'obéissance passive. Le soldat obéit à un commandement venu d'en haut, qui peut être absurde, inique, cruel, qu'il peut ne pas comprendre : il obéit, il tue, ou se fait tuer, sans rien dire. Toute sa vie est résignation et abnégation. Un commandement pareil pèse sur nous : l'honneur est de se taire, et de subir :

Fais énergiquement ta longue et lourde tâche,

Puis après

.... Souffre et meurs sans parler 1.

L'honneur du soldat est le type de la noblesse morale : il enseigne à agir pour une idée, qui nous dépasse, pour un bien qui n'est pas le nôtre. Il dresse toutes les fières vertus, toutes les hautes

croyances, dans le vide.

Vigny a observé souvent la naïveté, la candeur, la tendresse, le dévouement de ces àmes rudes que broie la discipline. Il y retrouvait un autre principe directeur et consolateur, qu'il énonçait dès ses premiers essais : l'amour, ayant pour essence la pitié, pour effet le sacrifice. La nature n'a pas besoin d'amour; elle est insensible : ce qui passe et ce qui pleure a besoin d'amour.

Aimez ce que jamais on ne verra deux fois... J'aime la majesté des souffrances humaines 2.

Ainsi un obscur soldat promène à travers tous les champs de bataille de l'Empire une pauvre folle dont il a fusillé le mari; il se dévoue par pitié à celle que par devoir il a désespérée. Ainsi Eloa aime Satan, l'innocence se dévoue au péché, parce que, comme dit M. Faguet, « pour l'innocence le péché n'est que le plus grand des malheurs ». L'homme est plus grand que Dieu, car l'homme, au moins, peut se donner et mourir pour ce qu'il aime.

Un stoïcisme actif et tendre, voilà où aboutit le pessimisme de Vigny. Il se dit que tout cet effort, toute cette bonté, toute cette pensée ne seront pas en vain. Il croit au règne du pur esprit, et ce règne se prépare par l'écrit 3. Il lègue, fier et rasséréné, son œuvre à l'attention de la postérité, au moment même où il va s'en aller en Dieu ou au néant. Il a écrit d'abord pour amuser l'ennui de sa prison, puis pour illuminer l'humanité.

Cette pensée grave et profonde germa parfois en poèmes don une dizaine sont égaux à tous les chefs-d'œuvre . Pour l'ex-

<sup>1.</sup> Mort du loup. -- Byron a suggéré ce symbole (Childe Harold, 1v, 21.)

<sup>2.</sup> Maison du berger. Byron disait au contraire . « J'ai pitié de toi, qui aimes ce qui doit périr. » (Lucifer, dans Cain, u, 2.)

<sup>3.</sup> L'Esprit pur. La Bouteille à la mer est aussi un acte de foi aux idées.

<sup>4.</sup> Aux poèmes déjà mentionnés ajouter la Colère de Samson.

primer, il créa (à peu près en même temps qu'Émile Deschamps) la forme du Poème; et, classant ses Poèmes, il fit un livre mystique, un livre antique (Biblique, Homérique), un livre moderne: ne voiton pas là le modèle et l'esquisse d'une Légende des siècles? Et ainsi, dans le chef-d'œuvre où il se renouvela, Hugo reprenait les traces de Vigny.

Chaque poème est né d'une image : un livre qu'on publie, c'est une bouteille jetée à la mer. L'image se développe, s'assimile tous les éléments qui peuvent la compléter, s'organise, devient une réalité vivante, qui reste le symbole d'une pensée profonde. La composition est sévère, de proportions très calculées, de coupe et de structure soigneusement étudiées; le développement est d'une sobriété puissante : les images, choisies, précises, fortes, sortent en pleine lumière; Vigny a l'expression pittoresque, qui dessine de vastes paysages avec ampleur et netteté : voyez-le nous mener au haut d'une montagne d'où

Les grands pays muets longuement s'étendront.

Ce n'est qu'un trait : voulez-vous le tableau? Lisez l'admirable début de Moise, toute la Terre Promise vue du Nébo. Cela est d'un éclat sobre, dont nulle orgie de couleurs n'égalerait l'impression.

Vigny n'avait pas précisément le génie de l'écrivain. La rareté même de sa production poétique suffirait à nous mettre en défiance sur la richesse de son invention verbale. Où il est médiocre, il rappelle Delille. Il a l'expression maigre, un peu terne, fibreuse, si je puis dire, plutôt que nerveuse, ou fâcheusement élégante, partout où la pensée et le sentiment ne sont pas de premier ordre. Mais que la pensée soit haute, le sentiment puissant, l'expression s'enlève, acquiert une plénitude, une beauté incomparables. On peut dire que chez Vigny le penseur crée à chaque instant l'écrivain.

## 4. VICTOR HUGO AVANT 1850.

Lamartine ne daignait, Vigny ne pouvait faire un chef d'école. Hugo l'avait, pour ce rôle, puissance et volonté. Il avait l'orgueil adroit, l'art d'imposer son génie, de le présenter en beau jour. Moins sensible que Lamartine, moins penseur que Vigny, il avait la fécondité, le labeur acharné, la création incessante qui écrasait

<sup>1.</sup> Pour la biographie et bibliographie, cf. p. 1051.

à la fois le public et les vanités rivales. Il multipliait sa pensée par une invention verbale à l'aide de laquelle son immense per-

sonnalité occupait toutes les avenues de la littérature.

Entre l'élégie de Lamartine et la philosophie de Vigny, dès qu'il fut décidé à être romantique, il fit éclater le propre et sensible caractère du romantisme français : c'était de faire de la poésie une forme, et la peinture des formes. Il emplit ses vers de sensations, et ses vers mêmes, colorés et sonores, furent des sensations. Malgré la prétention annoncée déjà de rétablir la vérité dans l'art, Hugo rêva d'abord plutôt qu'il ne vit, et de fragments d'images ajustés, complétés, agrandis par sa fantaisie, il construisit un monde (1829); il fit un Orient prestigieux, n'ayant vu que l'Espagne en son enfance 1. Mais il utilisait, comme il fit toujours, l'actualité : actualité littéraire du romancero, actualité politique de la guerre de l'indépendance grecque. D'inspiration personnelle, de sentiment original et profond, il n'v en a guère plus dans ces étincelantes Orientales que dans les Odes : l'intensité des images, la puissance des rythmes firent, avec raison, le succès du livre. Dans une dernière pièce l'auteur dénonçait lui-même la fantaisie créatrice de sa poésie, il disait adieu à son beau rêve d'Asic, et remisait pour ainsi dire tout le bibelot oriental qu'il avait déballé : il annoncait une poésie plus intime et plus personnelle. Novembre était déjà une Feuille d'automne.

Les Feuilles d'autonne (1831) contiennent les pièces qui correspondent peut-être le mieux à la sensibilité intime du poète : c'est la sensibilité d'une nature saine et solide, très suffisamment satisfaite par la vie bourgeoise et domestique. Point de mélancolies maladives, point de passions orageuses, point d'inquiétudes douloureuses. Le poète parle avec effusion, avec amour des enfants : ils sont le pivot de sa conception seutimentale de la famille. Il parle avec attendrissement de son père, et de lui-même, Souvent l'émotion, très douce, s'attenue au point que la poésie retournerait au ton de l'épitre classique, n'étaient l'ampleur sonore des vers et la splendeur rayonnante des images. Visiblement, le sentiment, dans cette ame robustement équilibrée, n'est pas une source suffisante de poésie; et son débit ne suffit pas à emplir les formes que prépare incessamment l'imagination. Le poète se laisse aller à causer, là où le sentiment ne l'emporte pas, et ainsi se fait le passage, indiqué déjà dans les Feuilles d'automne, vers un lyrisme moins subjectif et plus universel. Il va se faire écho : il

<sup>1.</sup> Plusieurs des Orientales ne sont au reste que des Espagnoles : une nême est une Espagnole de Paris (Fantômes).

va refléter en ses vers, mais immensément agrandis et parés, les sujets d'actualité; il prendra son thème dans les inquiétudes journalières de l'opinion publique; c'est ainsi qu'il se donnera mission de prêcher

Napoléon, ce dieu dont tu seras le prêtre.

Il fera effort pour être la pensée du siècle : il battra puissamment l'air autour des grands problèmes, des lieux communs éternels, il nous étourdira d'un froissement tumultueux de métaphores et de symboles. Il s'essaie encore gauchement à la poésie « visionnaire », sans y réussir aussi bien que dans certaines amplifications largement touchantes où il enseigne la charité, celle qui aime et celle qui donne. En même temps, il fait quelques études pittoresques d'après nature : làchant l'ombre de l'Asie pour la réalité prochaine, il nous donne des paysages parisiens, des bords de Bièvre, des soleils couchants; ailleurs il indique l'usage qu'il fera plus tard de la nature pour l'expression symbolique de l'idée 1.

Les Feuilles d'autonne se terminent par une promesse de poésie satirique, que tient la première moitié des Chants du crépuscule (1835). Un bal de l'Hôtel de Ville, un vote de la Chambre, un suicide, le tombean de Napoléon I<sup>er</sup>, Napoléon II, la Pologne, voilà sur quoi se déchaîne le puissant souffle du poète : demi-journaliste et demi-prophète, il s'évertue à juger, à prédire ou maudire; il travaille visiblement à transformer la vieille satire en satire lyrique et apocalyptique <sup>2</sup>. Il obtient de saisissants effets de contraste par l'irréalité fantastique du sujet général et par la trivialité réaliste de certains détails. La seconde partie du recueil, plus intime, nous offre un peu de pittoresque avec beaucoup d'amour ou d'amicale affection : aucun sentiment bien profond ni original, une virtuosité souvent exquise d'expression. Ce qu'il y a de plus caractéristique, est l'allégorie large de la Cloche.

Les Voix intérieures mêlent toutes les inspirations des deux recueils précédents : pensives méditations sur les faits du jour, délicieux appels à l'enfance, banales leçons aux épicuriens et aux riches, paysages précis et pittoresques, graves consultations sur le mal du siècle. Mais ici apparaît le premier chef-d'œuvre du symbolisme de Hugo : la Vache. Ce n'est pas une action comme chez Vigny, c'est un tableau que V. Hugo nous présente, un tableau qui se suffirait à lui-même par son immédiate objectivité, mais au

<sup>1.</sup> Pan.

<sup>2.</sup> Noces et festins; l'Aurore.

travers duquel le poète nous fait surgir quelque vaste conception

de sa philosophie personnelle.

Les Rayons et les Ombres (1840) nous offrent un pareil mélange. Ce recueil nous fait rétrograder jusqu'aux Orientales ou aux Ballades par certaines pièces; d'autres font pressentir la grande inspiration humanitaire des Misérables<sup>1</sup>. Car le poète, plus que jamais, affirme sa mission: il est l'étoile qui guide les peuples vers l'avenir. Il se remet à prècher sur les événements du jour, tantôt gravement moral, ou amèrement satirique, et penché sur les petitesses du monde. Çà et là quelques chefs-d'œuvre: des souvenirs des Feuillantines, charmants de pittoresque ému; la Tristesse d'Olympio, si paisible en somme et si peu désespérée dans l'antithèse de nos joies éphémères et de l'éternelle impassibilité de la nature, presque consolée par le déploiement

des formes magnifiques Que la nature prend dans les champs pacifiques,

et surtout par l'inépuisable douceur du souvenir, enfin cette fantaisie, Écrit sur la vitre d'une fenétre flamande où l'artiste se plait à montrer par un court et triomphal exemple ce que son imagination sait faire des mots et du rythme.

Après 1840, le poète se tait pour treize ans. Incertitude dans l'inspiration, maîtrise de la facture, réelle mais étroite sensibilité. inaptitude et prétention à penser, puissance de suggestion et d'ébranlement, don des sensations originales et précises, don d'agrandissement fantastique de la sensation reelle, voilà ce que le poète a révelé jusqu'ici. Il a fait assez pour être un maître : aujourd'hui que nous voyons se dérouler toute son œuvre, nous apercevons qu'il tâtonne encore et cherche ses voies. Il n'est pas encore la vouv du peuple : il n'a pas encore capté, pour remplir sa poésie, un des grands courants du siècle. De catholique légitimiste il est devenu libéral : mais à peine le souffle démocratique de 1830 l'a-t-il effleuré : ses instincts humanitaires restent hésitants, suspendus, épars; il s'est laissé attacher à la dynastie de Juillet, il a accepté d'être pair de France. En 1848, sous la République, il fera bonne figure à droite, soutenant d'abord le prince Louis Bonaparte : il viendra à l'idée républicaine et démocratique très tard, presque à la dernière heure, en 1830. Alors il tient l'inspiration qu'il lui faut pour soutenir son imagination et pour être par surcroit l'idole d'un peuple pendant trente ans.

<sup>1.</sup> Les Deux Guitares, Rencontre. Et Oceano nox est l'abstraction sentimentale qui deviendra le récit épique des Pauvres Gens.

Avant 1850, il faut bien noter que V. Hugo donne peut-être moins sa caractéristique par la poésie que par le roman et le théatre. Dans le roman, il était un romantique de la première heure par Han d'Islande (1823), contemporain des Odes classiques : puis il avait fait Notre-Dame de Paris. Mais la poésie dramatique surtout l'avait mis en renom : de Cromwell (1827) aux Burgraves (1843) on peut dire qu'il lui consacra les plus vigoureux efforts de son génie. Enfin, dans le Rhin (1842), il avait donné par la prose un pendant aux ()rientales : sensation cette fois, et non plus rêve, vision réelle des choses, et suggestion d'images par leur immédiate impression. Dans toutes ces œuvres, les grandes facultés de l'artiste trouvaient leur exact emploi : toutes les formes du monde extérieur, nature et histoire, se laissaient évoquer par son imagination vigoureuse, ordonner en vastes ou pittoresques tableaux, où sa « pensée » profonde élisait des symboles, sans que la médiocrité, le vague ou la banalité de cette pensée eussent d'importance. Les genres ou thèmes objectifs convenaient à ce tempérament plus riche de formes que de fond; ces romans, drames, voyages, mettaient V. Hugo sur la voie du lyrisme épique. En un sens, Notre-Dame de Paris et les Burgraves sont les deux premiers chapitres de la Légende des siècles.

V. Hugo s'achèvera, s'épanouira précisément à l'heure où le naturalisme recueillera la succession du romantisme : c'est alors qu'il donnera la mesure de son génie, et que nous essaierons de le définir tout entier.

#### 5. ALFRED DE MUSSET.

L'Orient était à la mode avant les Orientales : après, ce fut une fureur. Que pouvait faire en 1830 un enfant qui se sentait poète? Alfred de Musset <sup>1</sup> fit ses Contes d'Espagne et d'Italie. V. Hugo

1. Biographie: Alfred de Musset, né en 1810, fut introduit dans le Cénacle en 1828, publia en 1829 ses Contes d'Espagne et d'Italie. Il se sépara presque aussitôt du Cénacle (Secrètes Pensées de Rafaèl, juillet 1830). En 1832, il donna le Spectacle dans un fauteut; en 1833, Rolla. La rencontre avec G. Sand est de 1835; le voyage en Italie, de déc. 1833 à avril 1834, où Musset rentre à Paris. La rupture définitive eut lieu en 1835. De ses souvenirs, Musset fait la Confession d'un enfant du siècle, roman (1836). De 1835 à 1838 il donne la Lettre à Lamartine, l'Espoir en Dieu, et surtout les Nuits, de mai et de décembre (1835), d'août (1836), d'octobre (1837); le Souvenir est de 1841. Il mourut en 1857. Pour le théâtre, Lorenzaccio est de 1834; les Caprices de Marianne, de 1833; Fantasio, de 1834, comme On ne badine pas avec l'amour; le Chandelier, de 1835; Il ne faut juver de rien, de 1836. Presque tout l'œuvre de Musset a paru d'abord dans la Revue des Deux Mondes. — Éditions. Charpentier, 11 vol. in-18 et 5 vol. in-8; Lemerre, 10 vol. in-10, et, depuis 1886, in-4 (t. IX, 1895); Correspondance de George Sand et d'Alfred de Musset, Bruxelles, 1904; Correspondance de George Sand et d'Alfred de Musset.

l'avait établi : le Midi, c'était de l'Orient encore. Tout le romantisme tapageur et commun se trouvait dans ces essais : le forcené dans les passions, l'immoralité dans les mœurs, l'étrangeté insolente dans la couleur locale. Et par endroits perçait une originalité certaine de tempérament, dans quelques mots de passion profonde, dans quelques poussées de mélancolie simple ou de

moquerie gouailleuse. Musset ne s'attarda pas dans le romantisme : les disputes littéraires ne l'intéressaient guère. Il avait fait des niches aux classiques à perruque de 1830; il aimait les grands classiques de 1660, y compris Racine, la bête noire en ce temps-là des esprits larges; il ne se gêna pas pour se moquer des romantiques, du pittoresque plaqué, des désespoirs byroniens, des pleurnicheries lamartiniennes 1. Affectant un certain mépris de la forme et de l'art, il posa que toute l'œuvre littéraire consiste à ouvrir son cœur, et pénétrer dans le cœur du lecteur : émouvoir en étant ému, voilà toute sa doctrine; et si l'émotion est sincère, communicative, peu importe quelle forme l'exprime et la convoie. « Vive le mélodrame où Margot a pleuré. » Il n'eut donc souci que de dire les joies et les tristesses de son âme. Il a vécu sa poésie : elle est comme le journal de sa vie. Non qu'elle enregistre les faits, elle note seulement le retentissement des faits dans les profondeurs de sa sensibilité.

Il n'y a rien en somme que de commun dans la vie de Musset: beaucoup de folie, beaucoup de plaisir, beaucoup de passion, à la fin le naufrage dans l'habitude insipide et tenace, avec l'amertume de la désillusion impuissante. L'absurde rève que firent George Sand et lui de réaliser l'idéal romantique de l'amour, aboutit pour l'un et l'autre à d'orageux éclats, à de cruels déchirements: Musset y connut la souffrance profonde, aiguë, incurable.

Jusqu'à cette grande crise, c'est un enfant, et un enfant gâté, sensible, égoïste, prêt à aimer, et surtout avide d'être aimé, léger et fougueux, joyeux de vivre et insatiable de plaisir, vite déçu, jamais lassé, et recommençant toujours sa course au bonheur, sans se douter qu'il s'est trompé non pas d'objet, mais de méthode : entre vingt et vingt-cinq ans, il est tout pétillant, tout bouillant de vie et d'espérance. Avec cela, intelligent, spirituel, finement

A consulter: P. de Musset, Biogr. d'A. de M., in-16, 1877; Lui et Elle, 1859; G. Sand, Elle et Lui, Mme C. Jaubert, Souvenirs, 1881; A. Barine, A. de Musset (voll. des Ecriv.), 1893, Brunetière, Evol. de la p. lyr., 7º legon, Évol. de la poésie dramatique, 15º conf.; Faguet, XIXº siècle; Spubberch de Lovenjoul, Lundis d'un chercheur, 1894; M. Clouard, Bibliographie des œuvres d'A. de M., 1883; L. Séché, A. de Musset, 1907, 2 vol.

<sup>1.</sup> Mardoche, Namouna, Lettres de Dupuis à Cotonet.

sensé!, le plus ou le seul homme du monde qu'il y ait parmi nos romantiques, saisissant mieux qu'aucun autre la grâce spéciale ou l'agrément de la vie de salon : très séduisant par ce mélange d'émotion frémissante et d'exquise ironie, par son rayonnement de jeunesse surtout : car il faut songer qu'a trente ans, presque tout son œuvre était achevé.

Sa poésie est une causerie charmante où vibre toute son âme; tout s'y mêle, tristesse et rire, sentiments intimes et impressions du dehors; par un aisé pas-age et d'indéfinis-sables nuances, elle hausse, baisse, change le ton? Des « mots de tous les jours » notent délicatement d'originales émotions; au hasard de la causerie sortent spontanément des profondeurs de l'âme toutes sortes d'images des choses, fraiches et comme encore parfumées de réalité : une physionomie d'homme, une scène de la vie. un aspect de la nature, mille formes apparaissent ainsi, en pleine lumière, sobrement indiquées, d'un trait à la fois large et précis. La sensibilité du poète y répand une teinte délicate qui, sans en altérer la vérité, les enrichit d'une puissante séduction ».

L'artiste n'est pas impeccable : aux impuissances naturelles de son talent, Musset ajouta les dédains de son dandysme. Rimes négligées, insuffisantes, à-peu-près de style, impropriétés, incorrections, obscurités et parlois non-sens, rhétorique sincere, je le veux, chez un si jeune poête, mais enfin par trop copieuse', verve un peu courte et haletante : voila quelques-unes des imperfections de Musset. Il se moque de la composition, et en effet il lui est à peu près impossible de composer une grande œuvre : au fond, le manque de composition se ramene a un défant d'invention. Musset est exquis dans l'œuvre courte, libre, où sa fantaisie peut errer à l'aise, se reposant et repartant quand il lui plait : le conte, l'épitre (tournée en méditation, ou distribuée en strophes lyriques), voilà où il excelle. Nous verrons aussi qu'il a su faire un usage original et charmant de la forme dramatique.

Il y aurait trouvé même ses chefs-d'œuvre, si la grande souffrance de sa vie n'avait tiré de lui les Nuits: Musset est un grand poète dans l'élègie lyrique. Éliminant les faits, laissant l'histoire anecdotique du cœur, où s'étaient complu tous les élégiaques jusque-là, Musset fait apparaître dans son amour à lui les propriétés éternelles et l'immuable essence de l'amour. Voilant dans

<sup>1.</sup> Il écrivait une très joile prose, alerte, limpide, toute voisine du xvii. \* melle. Voir ges Contes et Nouvelles.

<sup>2.</sup> Une bonne fortune, Après une lecture, Soirée perdue, la M. Carème, & ..

<sup>3.</sup> Notons aussi ses visions, révées et charmantes, d'une Greec an 4 et arrantée et fumineuse.

<sup>4.</sup> Cf. Rolla, mélange de rhétorique juvémile et d'amertume byromenne, qui produit parfois une impression profonde.

un lointain délicieusement embrumé toutes les formes de la réalité qui l'a blessé, il prend pour matière de poésie la souffrance qu'il a ressentie d'avoir aimé: toutes les nuances et toutes les phases de la douleur se distribuent entre ces pathétiques Nuits de mai, de décembre, d'août, d'octobre, que complète le Souvenir où se repose son cœur encore endolori. Il y a là une délicate analyse des plus fines expériences de l'àme 1, d'où se dégage l'originale philosophie de Musset, jusque-là assez peu heureux dans ses essais de pensée.

Le monde alors Iui apparaît comme un rève; aucune réalité ne se laisse retenir. L'homme appartient à la douleur: toute poursuite du bonheur se termine en douleur; et le remède à la douleur, c'est l'anéantissement, celui tout au moins de notre être passé par l'oubli. Mieux vaut le souvenir, qui seul est à nous et dure avec nous: le bonheur fuit, et le souvenir du bonheur reste; le malheur passe, et le souvenir du malheur persiste, intimement

doux, et plus doux que le souvenir même du bonheur.

Le seul bien qui me reste au monde Est d'avoir quelquefois pleuré.

Voilà bien la philosophie qui convient à la vie de Musset, plutôt que la banale religiosité de l'Espoir en Dieu. L'amour trompe, mais il n'y a de bonheur que dans l'amour : il faut le chercher toujours, sans espérer de le conserver; il faut le chercher non pour l'avoir, mais pour l'avoir eu : car l'avoir est une misère, mais de l'avoir eu, là est le délice.

#### 6. THÉOPHILE GAUTIER.

Celui-ci 2 est un génie étroit, absolument original et de premier

1. Mussel est le seul romantique qui ait en l'intuition psychologique.

Édition: Charpentier, 34 vol. in-18 (Poésies, 2 vol., Émaux et Camées, 1 vol.). A consulter: Le vicamte Spudherch de Lovenjoul, Hist. des auvres de Th. G., Paris, 1887, 2 vol. in 8; Lundis d'un chercheur. M. Du Camp, Th. Gauthier (coll. des Gr. Éer. fr.), in-16, 1890. E. Fagnet, XIX's siècle. F. Brunetière, Évol. de la Poés. lyriq., 10 leçon. E. Richet, Th. Gauthier, l'Homme, la Vie et l'Œuvre, 1873.

<sup>2.</sup> Blographie: Théophile Gautier, né à Tarbes en 1811, amené à Paris en 1814, entra dans l'ateliar de Rioult, it paraître ses premières Possies en 1830, puis Albertus (1832); les Jeune France (1833), et Mile de Maupin (1835), romans. Il fit de 1836 a 1855 la critique d'art, puis la critique dramatique à la Presse; d'où il passa au Monteur universel, remplacé ensuite par le Journal officiel. Il publia la Comédie de la Mort et, autres poésies en 1838; España en 1845, après avoir fait en 1840 le Voyage d'Espagne; en 1850, il alla en Italie; en 1852, à Constantinople et à Athènes; en 1858, en Russie. Il publia en 1852 ses Émaux et Camées; de 1861 à 1863, le Capitaine Fracasse, roman commencé depuis vingt-einq ans. Il mourut en 1872.

ordre dans les limites de sa puissance. Ni lyrique, ni orateur, il a le souffle court, l'invention pauvre : la sensibilité nulle, l'intelligence médiocre. Les idées le fuient. Le principe de son inspiration, c'est l'horreur de la banalité, qui le mène à toutes les excentricités : ses idées seront le contrepied des idées communes de son temps. Qu'il s'agisse de s'habiller ou de vivre, Gautier a peur de ressembler à tout le monde : il arbore le gilet ou la morale qui peuvent étonner le bourgeois. C'est sa maladie.

Il était venu à la poésie par un atelier de peintre : et il ne fut jamais qu'un peintre fourvoyé - par bonheur - dans la littérature. Il se définissait « un homme pour qui le monde extérieur existe ». Et de fait, sans idées ni émotions, il a rendu les fragments du monde extérieur qui tombaient sous son expérience. Il fait ce qu'il a si bien appelé lui-même des « transpositions d'art » : c'està-dire donner par les mots l'exacte et propre sensation qu'un tableau donnerait. Dès ses débuts, parmi la rhétorique insincère du romantisme flamboyant, une puissance originale apparaissait: il donnait un paysage soigneusement encadré, un coin de banlieue, un jour de pluie, il copiait une naïade du parc de Versailles. un vieux portrait au pastel<sup>2</sup>. Et le plus singulier, c'est qu'il ne donnait pas autant la vision de l'objet que celle de la peinture de l'objet : sa littérature nous fait repasser par un autre art avant d'atteindre le modèle lui-même. On a justement remarqué que naturellement il voit chaque aspect de la nature comme correspondant au style, à la manière d'un maître : et sa description se fait dans le goût de ce maitre. « C'était un parc dans le goût de Watteau 3. » Aussi excellera-t-il à reproduire des tableaux : ses poésies sont comme un Musée de copies. Voici des primitifs allemands:

Les Vierges sur fond d'or aux doux yeux en amande, Pâles comme le lis, blondes comme le miel, Les genoux sur la terre et le regard au ciel 4.

Son progrès consistera à abonder dans le sens de son talent et à déponiller la sentimentalité romantique. Son voyage en Espagne l'y aida puissamment : jusque-là enfermé dans Paris, c'était la première fois qu'il voyait largement la nature. Mais les musées, les églises l'attirent autant que la nature; il rapportera d'Espagne des paysages admirablement nets et objectifs, mais aussi de

<sup>1.</sup> Entendez l'intelligence philosophique, le pouvoir d'abstraction (11º éd).

<sup>2.</sup> Poésies, I, 12, 21, 85, 87, 206, 207.

<sup>3.</sup> Ibid., I, 208. Ibid., I, 215.

curieuses impressions d'art, des copies, à sa manière, de Ribera, de Valdès Leal, de Zurbaran <sup>1</sup>.

Dès lors il se plaira de plus en plus à ces traductions : toujours incomparable dans l'expression directe de la nature, il n'aura jamais plus de décision et de vigueur que lorsqu'il travaillera d'après une œuvre d'art, que ce soit un tableau de Vanutelli, une eau-forte de Leys, ou une aquarelle de la princesse Mathilde 2. Il est comme ces graveurs qui aiment mieux rendre un tableau qu'un paysage naturel 3. Et c'est peut-être parce que Gautier n'est pas créateur; il aime à trouver le sujet composé, l'impression et le caractère dégagés par un artiste : alors il comprend l'intention, et il rend les effets avec une surprenante sûreté d'œil et de main. De là sa théorie absolue et provocante de l'art pour l'art<sup>4</sup>: elle affranchit l'art de la morale, elle l'affranchit même de la pensée. La forme seule importe : il n'y a pas besoin d'idées. C'est tout sim-

plement la formule du tempérament de Gautier.

Il n'avait jamais eu l'invention rythmique très riche : très bon ouvrier pourtant, très patient et très habile, des mètres peu nombreux, qu'il avait choisis. Il finit par s'arrêter au quatrain d'octosyllabes, répété autant de fois que le sujet l'exigeait : dans cette forme étroite et précise, il est maître. Il en avait toujours usé avec goût et succès : il en composa (sauf deux pièces) tout son recueil d'Emaux et Camées. Ce titre est expressif et très juste. Gautier ne fait plus de tableaux ici : il peint sur émail, il grave en pierres fines; le travail est minutieux et large; chaque pièce est d'un fini qui étonne. Plus que jamais, rien pour la pensée ni pour le cœur, tout pour les yeux; cela s'appelle Etudes de mains, ou Symphonie en blanc majeur : une aquarelle, un bibelot, une statue du musée, un aveugle jouant du basson, l'obélisque, Paris sous la neige, voilà ses modèles; ou bien il grave la vision que Nodier ou Mérimée donnent de leurs héroines, Inès de las Sierras ou Carmen. Sa fantaisie n'est pas d'un penseur, mais d'un artiste : il associe aux formes présentes des formes éloignées, à l'obélisque de Paris, les obélisques de Lougsor, à la bande des hirondelles sur les toits de Paris, les corniches ou les terrasses de Grèce et d'Orient où elles hiverneront : plus raffiné, mais de même ordre, le procédé par lequel il réalise des idées abstraites ou transpose des sensations. Les quatre saisons deviennent un quatuor, et dès lors l'hiver est un musicien qui chante des airs vieillots, « le nez rouge, la face blême ».

<sup>1.</sup> Poésies, II, 215, 147, 152.

<sup>2.</sup> Ibid., 11, 266, 221, 256.

 <sup>3. «</sup> Jai toujours préfére, disait-il, la statue à la femme, et le marbre à la chair. »
 4. Sur l'ensemble du mouvement qui a pour devise cette formule fameuse, voyez Cassagne, la Théorie de l'art pour l'art, 1906.

Et, comme Hændel dont la perruque Perdait sa farine en tremblant, Il fait envoler de sa nuque La neige qui la poudre à blanc <sup>1</sup>.

Et vous avez là une peinture symbolique de l'hiver. Voilà par où, toujours en vertu de sa précise sensation de peintre, Gautier a pu faire de la poésie symbolique. Ce n'est rien de pareil à Hugo ni à Vigny; mais qu'on lui donne un lieu commun, une idée, il en fera le « tableau », et c'est ce tableau que son vers décrit : voyez sa Caravane <sup>2</sup>; ici encore avant d'atteindre l'objet, nous devons repasser par la peinture.

Dans tout ce qu'a fait Gautier, se retrouve le talent qui fait sa personnalité. La moitié de son Capitaine Fracasse est une suite d'estampes sur l'époque Louis XIII Ses voyages sont des carnets où les dessins sont écrits. Sa critique littéraire ou artistique consiste à reproduire les œuvres par son procédé, et, sans les juger, à nous en communiquer l'impression. (App. XXXIII.)

L'importance de Gautier est grande dans notre littérature : d'une part, par sa haine du bourgeois, il a dégagé le romantisme excentrique, malsain, nauséabond, qui pose pour la férocité et l'immoralité : il a engendre Baudelaire. D'autre part, son exactitude de peintre ou de graveur l'a fait sortir du romantisme : il a renoncé au lyrisme subjectif pour s'asservir à l'objet, au modèle. C'est le commencement de la littérature impersonnelle. Et enfin sa finesse de sens esthétique lui a de bonne heure révélé le juste prix de la couleur locale des romantiques : il a vu ce qu'il y avait de toc et de brie-à-brac dans leur moyen àge. Dès 1833 il s'en disait dégoûté. Quand il vit Athènes, il acheva d'abjurer le gothique, il médit même de Venise : le Parthénon l'avait conquis. Il était trop artiste, trop objectif, pour ne pas enfermer au fond de lui-même un classique. Et ainsi c'est sur Gautier en quelque sorte que pivote notre littérature pour se retourner du romantisme vers le naturalisme.

Voilà les maîtres, les chefs de 1830. Je ne finirais pas si je voulais nommer tous ceux qui à côté d'eux, disciples, amis, indépendants, firent de beaux vers, et se firent un nom. Je ne puis oublier cependant Sainte-Beuve 3: non pour la poésie phtisique et moribonde de son Joseph Delorme, ni pour un certain goût de la nature d'exception, malsaine, avortée ou gâtée, mais pour avoir fait circuler, entre les superbes lieux communs de l'école, certaine veine de

<sup>1.</sup> Émaux et Camées, 111,

<sup>2.</sup> Poésses, 1, 281.

<sup>3.</sup> Cf. plus loin, p. 1040.

poésie intime, domestique, parisienne, trop prosaïque et très réaliste; par là il a été précurseur aussi, à sa façon. Je dois nommes encore Barbier 1, qui a fait, parmi nombre de bons vers de qualité courante, deux chefs-d'œuvre d'éloquence satirique et fougueuse : la Curée et l'Idole. Il a dénoncé avec une verve puissante, une rare largeur d'inspiration, l'égoïsme des vainqueurs de 1830, l'imprudence des pontifes du culte de Napoléon : c'était si rudement frappé et si juste, que tout ce qu'il fit depuis parut terne 2.

## 7. BÉRANGER 3.

Aucun des romantiques, pas même Hugo, ne pouvait rivaliser,

aux environs de 1830, avec la gloire de Béranger.

Ignorés du peuple, étonnant le bourgeois, ils n'avaient en général conquis que les ateliers et quelques cercles littéraires. La Curée avait fait un bruit immense; mais le poète populaire, le poète

national, c'était le chansonnier.

Au temps où le romantisme était légitimiste et chrétien, Béranger était libéral; il avait souffert destitution, prison, amende : mais, avec cela, il était classique : il satisfaisait pleinement les esprits

que l'art romantique effarouchait.

Était-il poète? Il n'a rien que de médiocre dans les idées. Il a une philosophie et une sensibilité de café-concert. Il est irrémédiablement vulgaire. Il a le don de rapetisser, d'enniaiser tous les grands sujets, quand il y touche : la religion, par son Dieu des bonnes gens, ami de la joie et tendre aux mauvais sujets, par son agaçante conception d'un christianisme de pacotille qui met à l'aise tous les instincts matériels, par ses curés bénisseurs et bons vivants dont la perfection suprême est de ne pas être des gêneurs;

Aug. Barbier (1805-1882); Iambes et poèmes (1831); il Pianto, Lazare (1833);
 Satires et poèmes (1837), etc.

2. Malgre mon aversion pour les énumérations de noms, je ne puis m'empêcher d'inserire let Gérard de Norval (1808-1855), le traducteur de Faust (1828), romantique d'imagination et de vie, qui sombra dans la folie, délicieux écrivain pourfant de la plus same tradition du xvin siècle, qui sui trouver la couleur sans renoncer à la finesse, à l'esprit, à l'elegance dans la prose exquise de ses récits de voyages et de ses contes (Sylvie, 1854). — A consulter : Gauthier Ferrières, Gérard de Nerval, 1906. — Il faudrait nommer aussi cet original Maurice de Guérin qui mourut jeune, ne laissant que des essais incompets. Le fragment intitulé le Centaure est un poème en prose ou la puissance du sentiment naturaliste et panthéiste anime une forme plaine et ferme, sobrement, laigement pittoresque, Maurice de Guérin a l'âme romantique, mais par ce morceau il se classe paimi les précurseurs de Leconte de Lisle.

· Editions : Reliquix, p. p Trébution, 1861. 2 vol. Journal et poèmes 1862 -

A consulter · A. Lefranc, Revue bleue, 1908 (110 éd.)

3. Beranger (1780 1857), né a Paris, publia ses recueils de Chansons en 1815, 1821 ltrois mois de prison et 500 fr. d'amende), 1825, 1828 (10 000 fr. d'amende, neuf mois de prison), 1833 (Eurres posthumes, œuvres complètes, 2 vol. in-8, 1857. Ma biographie, 1857. Correspondance, 1860, 4 vol. in-8.

— le patriotisme, par un chauvinisme de méchant aloi, par l'exploitation fastidieuse de la gloire napoléonienne, avilie, vulgarisée, réduite aux puériles légendes de la redingote grise et du petit caporal; — l'amour, par une sentimentalité frelatée, un mélange de grivoiserie et d'attendrissement qui exclut à la fois l'intensité de la passion sensuelle et la hauteur du sentiment moral; — la morale, par une étroite et basse conception de la vie, mesquine dans la vertu, mesquine dans la jouissance, bien aménagée en un confortable égoïsme sans excès et sans danger. Il n'a guère regardé la nature : classique encore en cela que l'homme seul l'intéresse; classique de décadence en cela qu'il n'a qu'une psychologie de surface et de convention.

En un mot, la mesure de Béranger, c'est cette moyenne assez vulgaire de l'esprit français qu'on appelle l'esprit bourgeois : esprit positif, jouisseur, gausseur. Il exprimait de son mieux les idées

du bourgeois de son temps : de là son succès.

[Cependant il y a quelque chose de plus relevé dans ce succès. La chanson de Béranger donna une voix à tous les sentiments populaires que froissait la Restauration. Sa grêle poésie s'élargissait, se chargeait, s'échauffait de tous les regrets, de toutes les rancunes, de tous les espoirs de la France de la Révolution, libérale ou bonapartiste, alors vaincue et luttant énergiquement contre ses vainqueurs. Il ne faut pas séparer les chansons de Béranger du public qui les chantait, pour les comprendre 1.] Après 1830, le grand souffle de prité sociale qui traversa la littérature, le toucha comme les autres : et il écrivit quelques morceaux de sympathie presque révoltée, en faveur des gueux, des misérables, de tous ceux qu'opprime la lourde machine des institutions. Le peuple n'avait pas attendu ce moment pour adopter le chansonnier : le peuple vibrait alors à l'unisson du bourgeois. Et puis la forme de Béranger est admirablement populaire.

Pas d'images curieuses ou originales; pas de style savant et artiste; le jargon pâteux, incolore, banal de tout le monde : le style de Scribe, pour tout dire.

Mais des rythmes de chanson, très habilement choisis en vérité : des rythmes nets, vifs, qui saisissent l'oreille, que le vers impose presque à la simple lecture, par sa coupe précise et arrêtée.

Et surtout de l'action, toujours de l'action. La chanson de Béranger est récit ou drame; et chaque couplet met en lumière un des moments principaux de l'action. Par la structure de ses chansons, Béranger est artiste, comme Scribe par la structure de ses

<sup>1.</sup> Paul Adam, dans son roman l'Enfant d'Austerlitz, a bien mis en lumière cette signification historique et cette valeur sociale des chansons de Béranger. (#1º éd.)

pièces. En ce sens même, la chanson de Béranger est populaire par le même mérite qui a fait la popularité de La Fontaine : parce qu'elle est toute action. Si l'on se rappelle l'étude que nous avons faite du moyen âge, on comprendra à quelle puissante tradition se rattache Béranger; l'on s'expliquera ainsi la merveilleuse adaptation de cette œuvre assez basse à notre moyen esprit, et pourquoi seule peut-être en notre siècle, les circonstances politiques aidant, cette poésie a été véritablement populaire 1.

1 J'ai ajouté dans cette 11° édition quelques mots sur le rapport de Béranger au public libéral dont il exprima l'esprit. Un écrivain n'est jamais médiocre quand l'ame d'une nation presque cutière se reconnait dans ses formules et s'y trouve a laise. Malgre cette correction, mon jugement demeure trop severe dans l'ensemble. L'idéalisme de Renan, sans indulgence pour Béranger, m'avait seduit. J'ai moins de dédain aujourd'hui pour toute cette « vulgarité bourgeoise ou populaire ». Je regarde de moins haut ces consciences de braves gens, médiocres sans doute par rapport à des conceptions idéales d'héroisme ou de pureté, mais qui ont l'avantage d'être des consciences vivantes, agissantes, et non des visions de l'esprit; cette honnêteté un peu grosse, qui vant mieux, étant réelle, que les raffinements de doctrine qu'on ne traduit jamais en actes; ces idées pas très hautes, pas très fines, rétrécissement ou abaissement des graudes idees morales ou métaphysiques, mais qui ont gagné à cette transformation théoriquement fâcheuse une extension, une puissance de diffusion, une aptitude a penetrer dans les masses, que sans cela elles n'auraient jamais eues. On ne s'étonne pas que l'ideal chrétien ne se soit réalisé et répandu qu'en s'epaississant et en se dégradant : pourquoi exiger de l'idéal rationaliste et nibéral qu'il s'affranchisse des conditions naturelles qui s'imposent a toute vulgarisation d'une idée? (11º éd.).

#### CHAPITRE IV

#### LE THÉATRE ROMANTIQUE

Premiers essais. — 1. La théorie du drame romantique : abolition des unités; mélange des genres. Histoire et symbole : disparition de la psychologie. Énorme et confuse capacité du drame. - 2. Les auteurs : Dumas; la couleur locale; l'action; le pathétique brutal et physique. V. Hugo : le type byronien du héros romantique; médiocrité psychologique et invraisemblance dramatique des drames de Hugo; l'érudition historique et les visions poétiques; le lyrisme du style; le comique. Alfred de Vigny; Chatterton, drame symbolique. Alfred de Musset : fantaisie lyrique; jdées génerales et philosophie de son théâtre : le moi toujours présent. cause de vérité et de sincérité; sens du dialogue, de la psychologie et de la caricature. - 3. Les résultats du théâtre romantique : la tragédie est impossible. Delavigne et Ponsard. Racine restauré par Rachel. Avortement du drame romantique. - 4. Comédie et vaudeville, Scribe : insignifiance et dextérité; médiocrité morale, La farce.

Le premier drame romantique qui fut joué fut le fameux Henri III et sa cour, en prose, d'Alexandre Dumas (11 février 1829). « Je ne me déclarerai pas fondateur d'un genre, parce que, effectivement, je n'ai rien fondé. MM. Victor Hugo, Mérimée, Vitet, Lœve-Veimars, Cavé et Dittmer ont fondé avant moi, et mieux que moi; je les en remercie; ils m'ont fait ce que je suis. » Ainsi écrivait Dumas dans sa Préfuce: il aurait pu allonger la liste de ses précurseurs et de ses maîtres . Mais, en somme, il n'y a pour nous à tenir

1. Voici une liste un peu plus complète :

1809. B. Constant, cf. p. 934, n. 2.

1813. Mme de Staël, Allemagne, part. II, ch. xv-xxvi.

1820. Rémusat. la Révolution du théâtre, dans le Lycée Français, t. V (Critiq et ét. litt., Paris, 1857, 2 vol. in-12), à propos du théâtre du comte J.-R de Gam-Montagnac.

1821. Le Shakespeare de Guizot et le Schiller de Barante (cf. p. 934, n. 2); la Notice de Guizot sur Shakespeare.

1823. Fauriel, trad. du théatre de Manzoni (contenant un article de Goethe, un

compte que de Mérimée et de V. Hugo: l'un, dans le Théâtre de Clara Gazul (1825), puis dans la Jacquerie (1828), offre un drame familier, pittoresque, coulé dans les formes de la vie actuelle ou de l'histoire, et dégagé des conventions traditionnelles. L'autre, dans la Préface et dans le Drame de Cromwell, dressa la théorie complète et le spécimen monumental du théâtre romantique.

Il nous faut, avant de regarder les œuvres, étudier les doctrines, les formules nouvelles ou prétendues telles : V. Hugo nous servira de guide, Vigny et Dumas i nous aidant à dégager chez lui ce qui

est la pensée commune de l'école.

# 1. THÉORIE DU DRAME ROMANTIQUE.

Au théâtre comme partout, le romantisme se détermine d'abord par opposition au goût classique : le premier article de la doctrine

est de prendre le contre-pied de ce qu'on faisait avant.

Aussi est-il facile de définir le drame romantique un drame où ni les règles ni les bienséances de la tragédie ne sont observées Plus d'unités: sous prétexte, comme dit Vigny 2, de donner « un tableau large de la vie, au lieu du tableau resserré de la catastrophe d'une intrigue ». Plus de distinction des genres: « des scènes paisibles sans drame, dit Vigny, mèlées à des scènes comiques et tragiques ». Plus de style noble: « un style familier, comique, tragique, et parfois épique », toujours selon les termes de Vigny. La Préface de Cromwell nous dit la même chose en plus de mots. Mais il n'y a pas grand'chose en tout cela de nouveau: le mélange des genres, des styles, nous connaissons cela par

dialogue de H. Visconti sur l'Unité de temps et de lieu, une lettre de Manzoni à M. C\*\*\* sur le même sujet). Cf. p. 934, n. 2.

1824. Vigny, Muse française, p. 62 (sur les Œuvres posthumes du baron de Sorsum).

1825. Mérimée, le Théatre de Clara Gazul.

1826. Brugnière de Sorsum, Chefs-d'œuvre de Shakespeare, trad. conformément au texte original en vers blancs, en vers rimés et en prose,... 1826, in-8.

1827. V. Hugo, Cromwell.

1827. (Dillimer et Cavé), les Soirées de Neuilly, esquisses dramatiques et historiques, par M. de Fongeray, in-8 (lire Malet ou une conspiration sous l'Empire).

1827-1829 Vitet, les Barricades (Préface intéressante de la 4º éd., 1830).

1827 1830. (Lœve-Veimars). Scènes contemporaines et scènes historiques, par le vic. de Chamilly (lire Le 18 brumaire).

1828. Mérimée, la Jacquerie.

1. V. Hugo: Préface de Cromwell (éd. Souriau, Paris, 1897, in-16); Préfaces des autres drames. Dumas, Un mot (en tête de Henri III); Préface de Charles VII chez ses grands vassaux. Vugny, Dernière Nuit de travail (Préface de Chatterton); Avant-Propos de la Maréchale d'Ancre; Avant-Propos de l'éd. de 1839 et Lettre à Lord\*\*\* (avant le More de Venise). A consulter: P. Nebout, le Drame romantique, Paris, 1897, in-8.

2. Lettre à Lord\*\*\*.

Diderot et par le drame bourgeois du xviiie siècle; et pour les unités de temps et de lieu, elles manquent déjà à plus d'une pièce : souvenez-vous seulement de Beaumarchais

Il y a mème un genre qui réalise toutes les conditions requises par le romantisme : c'est le mélodrame, qui a pris un superbe essor depuis 1800. Le mélodrame ne reste « classique » que par la rectitude rapide de son action et par la grosse honnêteté bourgeoise de sa morale : au reste, par ses effets de pathétique brutal, par sa prose tour à tour triviale ou boursoussée, par le mélange des genres, par les sujets modernes ou exotiques, par l'exploitation du répertoire allemand ou anglais, il semble bien être un romantisme de la veille 1. Aussi peut-on dire que, dès la première heure, le mélodrame guettait les romantiques : et V. Hugo s'en est avisé. Tandis qu'il s'efforce de s'éloigner de la tragédie, il prend toutes ses précautions aussi pour éviter le mélodrame, et c'est pour cela qu'il s'attache si soigneusement à conserver le vers comme une convention nécessaire, comme la convention artistique par excellence. Il garde aussi le ramassé vigoureux de l'action, la concentration qui fait du drame une crise. Ainsi V. Hugo pour Cromwell ne prend que deux jours; deux suffisent à Dumas pour Henri III, deux à Vigny pour la Maréchale d'Ancre; on ne saurait être plus discrètement révolutionnaire.

Artistique aussi sera la conception du drame. La foule ne demande qu'une action, les femmes de la passion. Le drame romantique offrira de plus une évocation pittoresque du passé. Avec une curiosité que ni la tragédie classique ni le mélodrame populaire ne connaissent, il fera revivre l'humanité disparue, le poète se fera historien. Il conservera à chaque personnage les marques de son individualité singulière, à chaque époque, à chaque pays les traits de leurs mœurs locales. Il montrera l'individu Cromwell, l'individu Louis XIII, les accidents, bizarreries, difformités par lesquels s'altère en se réalisant tel ou tel type humain, plutôt que ce type pur. Il fera connaître des états précis de civilisation : Ruy Blas sera la monarchie espagnole vers 1695. Dans les Burgraves, nous aurons un rêve d'archéologue, une vision du moyen age allemand, concue aux bords du Rhin devant les ruines des vieux burgs. Pour la couleur locale, le poète détendra la raideur de l'action : il y coulera des scènes désintéressées de contem-

<sup>1.</sup> L'Homme à trois visages (1801), de Pixérécourt, d'après Abellino, trag. romantique de Zschokke; le Belvédère (1818) du même, d'après Jean Sbogar; la Sorvière (1821) de Ducange, d'après Guy Mannering; Trente ans ou la Vie d'un joueur (1827), du même, d'après Le 24 février de Z. Werner. Notez que les deux grands acteurs romantiques, Frédérick Lemaître et Mme Dorval, sont des acteurs de mélodrame, formés par les pièces de Ducange.

plation, des tableaux de mœurs sans autre but qu'eux-mêmes, comme l'étonnante conversation littéraire du temps de Louis XIII

que nous inflige Hugo dans Marion de Lorme.

Mais ce n'est pas tout : le simple pittoresque n'est pas le but du poète, et l'on ne saurait se réduire, dit dédaigneusement V. Hugo, à découper tout simplement les romans de W. Scott : il songe au mélodrame encore, lorsqu'il parle ainsi. Il a toujours combattu le drame historique qui ne vise qu'à être une chronique colorée et émouvante. Le drame romantique sera l'œuvre d'un penseur : il contiendra une philosophie. L'action historique, les individus réels et connus, seront des symboles, par où il enseignera l'humanité. Ruy Blas, c'est le peuple; la reine, c'est la femme; don Salluste et don César, les deux faces de la noblesse Dans Angelo, Catarina, la Tisbe, c'est « la femme dans la société, la femme hors de la société », donc en deux types, « toutes les femmes, toute la femme »; en face, deux hommes, le mari et l'amant, le souverain et le proscrit, symboles de « toutes les relations que l'homme peut avoir avec la femme d'un côté, et la société de l'autre ». Au-dessous, l'envieux (Homodéi); au-dessus, le crucifix. Les Burgraves sont « le symbole palpitant et complet de l'expiation »; ils posent devant les yeux de tous une « abstraction philosophique », la « grande échelle morale de la dégradation des races ». Pour tirer l'enseignement, deux grandes figures interviennent : la « servitude », qui personnifie a la « fatalité », la « souveraineté », qui personnifiera la « Providence »; et « la rencontre de la fatalité et de la Providence » sera la crise du drame.

Entre l'individualité historique et le symbolisme philosophique disparaît la psychologie, l'étude des caractères généraux, vrais et vivants. C'était le fort du théâtre classique du xviie siècle; et l'on peut dire que le squelette du drame romantique sera la maigre tragédie voltairienne, avec sa sèche et conventionnelle psychologie, avec ses raides abstractions et ses simplifications excessives, étoffée seulement, rembourrée et masquée à force d'érudition historique

et de prétentions philosophiques.

Ces deux éléments, au reste, suffisent pour faire éclater le cadre étroit du poème dramatique. Le drame devient quelque chose d'énorme, de gigantesque, d'encyclopédique: l'homme, la femme, tout un siècle, tout un climat, toute une civilisation, tout un peuple, voilà le simple contenu d'Angelo. Et voici les Burgraves: « l'histoire, la légende, le conte, la réalité, la nature, la famille, l'amour, des mœurs naïves, des physionomies sauvages, les princes, les soldats, les aventuriers, les rois, des patriarches comme dans la Bible, des chasseurs d'hommes comme dans Homère, des Titans comme dans Eschyle, tout s'offrait à la fois à

l'imagination éblouie de l'auteur ». On arrive ainsi à l'étrange formule de la Préfuce de Marie Tador : « tout regardé à la fois sous toutes ses faces 1 ». Le drame romantique aspire à embrasser l'infini. Aussi lui faut-il d'autres proportions que celles de la tragédie classique: il débute par Cromwell, qui est injouable; et lorsqu'il se resserre selon les nécessités de la représentation, il a encore en général une durée presque double de celle des tragédies.

Avec le démesuré, l'incohérence : histoire et philosophie se gènent; ou l'individu périt, ou le symbole s'obscurcit L'un des éléments fait obstacle à l'autre, si le poète n'intervient sans cesse pour dégager le sens du spectacle : et l'on a ainsi un poème épico-

lyrique plutôt que dramatique.

En somme, nous apercevons dans la théorie du drame romantique un double caractère : 1º les barrières des genres dramatiques sont retirées; tragédie, comédie, drame, tout se mêle; 2º les barrières qui séparent le genre dramatique des autres genres, sont abattues aussi; et l'épique, le lyrique, l'histoire, le symbole envahissent le théâtre. Une vaste synthèse fait entrer toutes les formes littéraires les unes dans les autres, synthèse si vaste, qu'elle est en effet plutôt une confusion générale, un retour à la primitive indétermination.

En sorte que, des les premiers essais qu'ils feront, les romantiques en arriveront tout simplement à organiser le drame chacun selon son tempérament et son génie. Dans ce chaos où tout se mèle, où rien n'est fixé, chacun choisira la matière et la forme qui lui plairont. De la pièce romantique qui, étant tout, n'est rien, l'un tirera le mélodrame, un autre la tragédie, un autre la comédie larmoyante; l'un trouvera le drame philosophique, un autre le spectacle historique. Tous les genres reparaîtront, en vertu de leur essentielle distinction, plus ou moins déformés ou masqués. Dès 1830, et dans le seul V. Hugo, les espèces diverses se caractérisent : Marie Tudor ou Lucrèce Borgia sont des mélodrames; Hernani et Marion de Lorme ont des ossatures de tragédies; et les Burgraves sont un poème dialogué de Légende des siècles.

## 2. LES AUTEURS: DUMAS, HUGO, VIGNY, MUSSET.

Quelques mois après Henri III et sa cour, la Comédie-Française donna le More de Venise d'Alfred de Vigny : c'était l'Othello de Shakespeare, fidèlement rendu, sans voile et sans fard, avec le

<sup>1.</sup> V. Hugo, Œuvres, éd. définitive Hetzel et Quantin, Drame, t. III, p. 435. Lire toute la page, qui finit ainsi · « Ce serait le rire, ce serait les larmes; ce serait le bien, le mal, le haut, le bas, la fatalité, la Providence, le génie, le hasard, la société, le monde, la nature, la vie; et au-dessus de tout cela on sentirait planer quelque chose de grand! »

mouchoir et l'oreiller, et Yago (24 oct. 1829). Puis ce fut la grande journée du 25 février 1830, la bataille d'Hernani : la censure laissant passer la pièce pour faire exécuter le romantisme par le public, tant elle estimait impossible le succès d'une telle extravagance! les acteurs nourris de classique, défiants, hostiles, Mlle Mars ne consentant pas à nommer Firmin son lion superbe et généreux; les défenseurs de l'art nouveau recrutés dans les écoles et les ateliers. Théophile Gautier, superbe, truculent, chevelu, arborant le légendaire pourpoint rouge pour la terreur des bourgeois; la représentation houleuse, terminée en triomphe de V. Hugo et déroute des perruques : tous les incidents de cette journée épique sont depuis longtemps connus 1. Pendant une quinzaine d'années (1829-1843) le romantisme est maître de la scène : trois hommes l'y ont établi et l'y soutiennent : Dumas, Vigny, Hugo.

On sait quel intarissable conteur fut Alexandre Dumas 2: quelle prodigieuse et un peu puérile invention s'est développée dans les 257 volumes de ses romans, mémoires, voyages, etc. Toute cette écriture, si vulgaire de pensée et de forme, a bien vieilli. Les 25 volumes de pièces de théâtre qui s'y ajoutent, ont vieilli aussi : c'est pourtant par eux que Dumas mérite une place dans la littérature. Le cadre dramatique a contenu son imagination, ailleurs portée à multiplier la copie : elle a obligé ce grand délayeur à

faire (relativement) court, serré, nerveux.

Il a préludé à ces fameux romans historiques qui devaient surtout rendre son nom populaire, par des drames historiques. Sans dédaigner les sujets exotiques, Dumas fut le premier à deviner l'attrait que pouvait avoir l'histoire de France pour le public, et le premier se mit à exploiter les vastes recueils de chroniques et de mémoires que Guizot, Buchon, Petitot venaient de publier. Il trouvait dans Anquetil le sujet de son Henri III: mais le Journal de l'Estoile lui fournissait la copieuse enluminure du sujet. C'était une orgie de couleur locale; chaque mot était un renseignement d'histoire : état des partis, état des finances, intérêts des princes. passions des bourgeois, topographie du vieux Paris, astrologie. nécromancie, jurons, bilboquets, sarbacanes, sabliers, pourpoints tailladés, les quatre sous que l'on payait au spectacle des Gelosi,

1. A consulter . Th. Gautier, Histoire du romantisme. A. Royer, Histoire du théâtre

contemporain, 2 vol. in-8; Paris, 1878.

<sup>2.</sup> A. Dumas (1803-1870), no à Villers-Cotterets, fils d'un général de la Révolution, petit-fils d'un créole et d'une négresse : Henri III, 1829 Christine, 1830. Antony, 3 mai 1831. Charles VII chez ses grands vassaux, Richard. Darlington, 1831. La Tour de Nesle (avec Gaillardet), 1832. Kean, 1836. Mile de Belle-Isle, 1839. Romans: le Comte de Monte Cristo, 1841-1845, 12 vol.; les Trois Mousquetaires, 1844, 8 vol.; ta Reine Margot, 1845, 6 vol. - Édition : Calmann-Lévy, in-12. - A consulter : H. Parigot, Le drame d'Al. Dumas, 1898.

toute l'histoire politique et toute la chronique de la mode pour l'année 1578 sont là. Rien d'artistique au reste dans la mise en œuvre, pas de vision poétique : une multitude de menus faits précis et secs, patiemment recueillis et juxtaposés, qui laissent une impression de confusion fatigante et d'enfantine érudition.

Après ce beau début, ce ne furent plus, à la Comédie-Française, à l'Odéon, à la Porte-Saint-Martin, que leçons sur l'histoire de France: Dumas donna Christine, Charles VII chez ses grands vassaux; enfin cette Tour de Nesle, la plus joyeusement fantastique évocation du moyen àge qu'on ait jamais faite. Cependant Murion de Lorme, Le roi s'amuse, la Maréchale d'Ancre, Louis XI, complétaient l'éducation du peuple. Il n'est que trop facile aujourd'hui de railler la fausseté criarde et théâtrale de ces peintures. Songeons, pour en comprendre l'effet, qu'elles s'adressaient à des gens qui n'avaient lu qu'Anquetil et Velly: de sèches, froides et décolorées annales, où rien ne parlait à l'imagination.

Selon la formule romantique, Dumas n'hésite pas à jeter ses cours ou ses tableaux d'histoire à la traverse de l'action dramatique, sans souci de la ralentir ou de la refroidir. Ainsi le baron de Saverny arrête une intrigue violente pour faire une longue leçon à Charles VII. Même dans les sujets modernes, où la couleur locale nécessairement tient moins de place, on trouve dans Richard Darlington tout un tableau consacré à la description pittoresque des élections en Angleterre; dans Antony, en plein quatrième acte, une conversation littéraire, intéressante du reste et instructive, mais qui devait être plutôt dans la préface que dans le drame.

Sous l'étalage de la couleur locale, sous le déploiement des tirades emphatiques, Dumas trouve moyen de révéler le tempérament d'un dramaturge. Il a le sens de la scène, l'instinct des combinaisons qui font effet : cet art très particulier du théâtre, qui n'a rien de commun avec la littérature, qui n'a besoin ni de la poésie ni du style pour valoir, aucun romantique ne l'a possédé comme Dumas. Ses drames historiques sont des modèles de découpage adroit, et ses drames d'invention sont machinés à merveille pour la scène. Surtout Dumas a le sens de l'action : en dépit de la sentimentalité romantique, il fait agir plus encore que parler ses personnages; les situations s'accumulent, les intrigues se croisent, les coups de théâtre se chassent. Point de caractères : des passions élémentaires, sans nuances, banales en leur formule, mais monstrueuses d'intensité, et agissantes : quand les curiosités de la couleur locale et les débordements de la rhétorique ne lui imposent pas trop d'arrêts, le drame va d'un mouvement violent, haletant, avec une raideur brutale, vers son dénouement. Antony est à cet égard un modèle. Ce drame est, avec Chatterton, la pièce la plus

caractéristique du théâtre romantique. Dumas y a exprimé, sous la forme dramatique, avec une réelle puissance, l'exaktation forcenée, sauvage de cet amour que le romantisme faisait supérieur à tous les devoirs, à toutes les lois, à toute morale.

Antony tue son Adèle. La femme de Saverny, répudiée par lui, le fait assassiner par le Sarrasin Yacoub le soir de ses noces avec une autre femme. Richard Darlington, fils du bourreau, devenu membre du Parlement, jette sa femme par la fenêtre pour épouser une femme plus riche. Voilà les atrocités où se plaît Dumas. Il a inventé, ou exploité plus qu'on n'avait fait avant lui un certain genre de pathétique : celui qui naît d'une angoisse physique, devant la souffrance physique. Voyez la fin de Christine: Monaldeschi a peur, peur de la mort, peur de la blessure, de la douleur, du sang qui coule, du fer froid qui entre dans la chair; il a la fièvre, il tremble; puis il est blessé, il se traîne saignant, il supplie, on l'achève. Il n'y a pas là dedans une idée morale, un sentiment : rien que l'horreur physique. De même dans Henri III. Le duc de Guise meurtrit le bras de sa femme pour lui faire écrire la lettre qui attirera Saint-Mégrin dans le guet-apens; la duchesse de Guise se fait briser le bras pour tenir sa porte fermée, pendant que Saint-Mégrin fuit par la fenêtre et qu'on entend le tumulte des assassins qui le recoivent. Cela est féroce. Ce bon, ce grand enfant de Dumas a, dans son théâtre, une énergie de boucher ou de cannibale.

Shakespeare était le maître qu'invoquaient les romantiques : en réalité Byron leur fournit plus que Shakespeare. Le jeune premier du drame romantique vient tout droit de ses poèmes. Ténébreux, fatal, amer, il sort on ne sait d'où, il passe enveloppé d'un triple prestige de mystère, de crime et d'amour : le Giaour, Lara, le Corsaire, ces incarnations de la sensibilité misanthropique de Byron, sont les modèles d'après lesquels nos robustes et bien portants poètes, le joyeux Dumas, le solide Hugo, ont dressé le type de leur héros, bâtard ou enfant trouvé, victime ou ennemi de la société, désespéré, magnanime et tout débordant de tendresses séduisantes: Antony est plus brutal, Didier plus pleurard. Ils ne s'aperçoivent pas de l'absurdité qu'il y a à loger ce type poétique dans une époque historique connue et caractérisée. Encore y a-t-il plus de bon sens à montrer un Antony dans la vie contemporaine. parce qu'Antony représente au moins un état de l'imagination française en 1830. Mais un Didier au temps de Louis XIII, entre Richelieu et Marion de Lorme, voilà qui est fort! Et V. Hugo ne s'est pas lassé de répéter ce type qui n'était même pas une expression sincère de sa propre personnalité: le laquais Ruy Blas, le bandit Hernani, l'aventurier Gennaro, le chevalier Othert, le proscrit Rodolfo, ne sont que des variantes, les deux premières originales, les autres assez décolorées de Didier. Sur neuf drames, six

répliques du même type 1.

Cela suffirait à marquer combien l'invention psychologique de V. Hugo est pauvre. Tous ses caractères sont d'une simplicité élémentaire; ils tiennent dans de sèches formules, qui sont en général des antithèses. Tout le génie et toute la vertu dans la plus grande bassesse sociale : voilà Ruy Blas. Toutes les laideurs, la morale avec la physique, et dans cette dégradation de tout l'être humain, un sentiment ingénu, l'amour paternel : voilà Triboulet. Toute la beauté et tous les vices, tous les vices et une vertu, l'amour maternel : voilà la double antithèse qui constitue Lucrèce Borgia. Et ce seront là des caractères compliqués : les caractères simples sont de raides et monotones abstractions, celui-ci la haine, celui-là l'ambition, cet autre l'envie, un autre la royauté, etc. Au fond, V. Hugo ne compose pas ses caractères autrement que les tragiques du xvine siècle.

Il masque la maigreur psychologique de ses personnages par les mêmes procédés: l'incognito d'abord, la reconnaissance, les conspirations, l'émeute à la cantonade, etc. Hernani, Gennaro, Othert, Rodolfo ont une « fatalité » de contrebande: ils ne sont pas mystérieux, ils ne sont que déguisés. Les Burgraves sont une cascade de reconnaissances. Job, l'Empereur, Guanhumara, Othert se retrouvent comme dans une tragédie de Crébillon. Voici dans les mêmes Burgraves la voix du sang, et dans Angelo la croix de ma mère, empruntée à Zaïre. Aux moyens de tragédie s'ajoutent tous les traves du mélodrame: portes secrètes, caveaux, poisons, les six cercueils de Lucrèce Borgia, tout un matériel d'effets pathétiques

pour les nerfs et pour les yeux.

Abstraits dans les caractères, les drames de V. Hugo sont enfantins par l'action II est loin d'avoir l'instinct scénique de Dumas. Il dresse gauchement son intrigue; il ne sait pas la conduire. A chaque moment, il intervient pour la soutenir et la faire durer. A qui fera-t-on croire, si Ruy Blas est parvenu à être favori de la reine et premier ministre, qu'il ne puisse supprimer don Salluste, ou le mater? Au prix de quelles invraisemblances s'obtient le dénouement de Hernani? Les méprises de Triboulet sont d'une puérilité grotesque. Ces malheureux drames ne tiennent pas sur leurs pieds. On sent que tout y arrive par la volonté du poète, en vued'un effet pittoresque ou poétique.

<sup>1.</sup> Hernani, 1830 Marion de Lorme, 1831. Le Roi s'amuse (une seule représ.), 1832. Lucrèce Borgia, Marie Tudor, 1833. Anyelo, 1835. Ruy Blas, 1838. Les Burgraves, 7 mars 1843.

La plus complète inintelligence — le mot n'est pas trop fort — de la vérité et de la vie y éclate. Un gentilhomme rebuté par une femme, déguise son valet en seigneur et lui donne ordre de se faire aimer de cette femme : il y a là un scénario de farce. Que Molière en fasse les Précieuses ridicules, rien de mieux : mais d'en faire Ruy Blas, d'espèrer sur cette donnée de haute fantaisie élever une action sérieusement attendrissante et tragique, c'est vraiment manquer de sens commun. Nulle part l'action n'est vraie, directement tirée de la réalité commune, simplement fondée sur les passions universelles : les Grecs et les Turcs de Racine sont bien plus près de nous, et par leurs actes, et par leurs sentiments, que les Espagnols et les Français de V. Hugo.

Les bizarres romans qu'il imagine pour corser son intrigue, les fantastiques passions dont il enfle ses caractères, sont presque toujours en complet désaccord avec les mœurs des temps où il localise son drame. Aussi a-t-il beau dresser pédantesquement toute la bibliographie d'un sujet; la couleur historique jure avec le thème poétique; elle fait l'effet d'être plaquée; elle s'écaille. Nos seigneurs du xvre et du xvre siècle, tels que V. Hugo les voit, nous paraissent d'une fausseté ridicule; et si l'honneur espagnol nous paraît mieux dépeint dans Hernani, c'est peut-être simplement parce que nous sommes Français. Les Espagnols s'en égaient ou s'en indignent, et ne trouvent pas plus de bon sens dans Hernani que nous n'en trouvons dans Marion de Lorme.

Il faut pourtant reconnaître que dans deux pièces au moins V. Hugo nous a donné avec puissance la vision poétique du passé: en dépit des extravagances de l'action, Ruy Blas évoque devant nos yeux l'effondrement de la monarchie espagnole, l'épuisement de la dynastie autrichienne à la fin du xvir siècle; et les Burgraves ressuscitent dans notre imagination l'effrayante, la confuse grandeur de l'Allemagne féodale.

Les drames de V Hugo ont été sauvés par le lyrisme du style. Ils seraient plus oubliés que les tragédies de Legouvé, ou les mélodrames de Pixérécourt, sans les vers, qui sont d'un grand poète. Et si on les considère seulement comme des poèmes², on doit accorder qu'ils sont admirablement agencés pour ménager au poète les occasions de se donner carrière. Hugo amène n'importe comment les situations, les sentiments sur lesquels son inspiration lyrique pourra librement partir : il fait pour lui-même ce que

<sup>1.</sup> Par ex.: M. J. de Larra (Figaro), Obras, Garnier Hermanos, 4 vol. in-12.

<sup>2.</sup> Il y a dans le théâtre de Hugo un drame lyrique, pathétique et pittoresque, qui n'a pu se réaliser, opprimé par la préoccupation que le poète avait d'obéir à la tradition de l'intrigue, par les surprises et les péripéties du mélodrame qu'il se croyait obligé d'inventer (11° éd.).

le librettiste fait pour le musicien. Ses drames équivalent aux recueils lyriques qu'il a donnés : toute la différence est qu'ici le fil d'une intrigue réunit les fragments de l'inspiration. Nous y trouvons d'admirables couplets, de délicieux dialogues d'amour : il n'importe qui parle, Hernani et Dona Sol, Ruy Blas et la Reine, Didier et Marie; c'est toujours lui et elle, le couple romantique. Puis de vastes amplifications, des merveilles d'invention verbale : comme la scène des portraits d'Hernani, réalisation d'une figure banale de l'art oratoire. Puis, comme il faisait sur l'histoire de son temps, sur les faits divers de la vie contemporaine, le poète médite sur ses lectures, sur les histoires des temps disparus; et sous les noms de ses acteurs, c'est lui qui parle. Dans le monologue de Charles-Quint, dans les tirades de Saint-Vallier ou de Nangis, dans maints dialogues, il ne faut voir que le poète pensif qui nous dit sa pensée. Lorsque Ruy Blas foudroie les courtisans de son indignation grandiloquente, c'est un exercice de satire lyrique qui continue certaines pièces des Chants du Crépuscule, et annonce les Châtiments 1.

Il y a quelque chose dans ces drames, qui ne s'était pas étalé encore dans la poésie de V. Hugo, s'il se rencontrait déjà dans Notre-Dame de Paris: un comique d'imagination, sans esprit, sans finesse et sans idées, robuste, vulgaire, un peu lourd, tout renfermé dans les éléments sensibles du style et du vers, dans l'image et dans la rime, quelque chose de copieux et de coloré dont on ne saurait nier la puissance. Le quatrième acte de Ruy Blas (le quatrième, notez-le, l'acte critique du drame, pour mieux narguer les classiques) appartient tout entier à don César de Bazan; sous le nom de ce gueux pittoresque, V. Hugo a làché sa fantaisie, et nous a donné un chef-d'œuvre de comique énorme et truculent.

De Vigny, une seule pièce compte, Chatterton (12 février 1835): mais elle est supérieure. Point d'histoire, point de particularités singulières: Vigny ne s'intéresse pas à ce que fut son héros dans la réalité. Il écarte les « faits exacts de sa vie »; Chatterton n'est pour lui qu' « un nom d'homme ». Il ne prend de sa destinée quo ce qui en fait un type. Point d'intrigue, un minimum d'action: « C'est l'histoire d'un homme qui a écrit une lettre le matin, et qui attend la réponse jusqu'au soir; elle arrive, et le tue <sup>2</sup> ». Ici, dit le poète, « l'action morale est tout ». On voit combien cette

<sup>1.</sup> L'imagination du décor et de la figuration qui égare parfois Huzo, s'accorde parfois avoc l'imagination lyrique : le poète crée alors une beauté scénique originale; ainsi quand le duo d'amour de Dona Sol et d'Hernani se déroule et se termine dans le cadre de Saragosse incendiée (#fº éd.).

<sup>2</sup> Dernière Nuit de travail. — A consulter : E. Sakellaridès, A. de Vigny auteur dramatique, 1902.

pièce romantique se rapproche du système classique. Mais voici la différence. L'objet de Vigny n'est pas une étude de caractère, une analyse de sentiments : c'est de manifester une idée philosophique. « J'ai voulu montrer l'homme spiritualiste étouffé par une société matérialiste, où le calculateur avare exploite sans pitié l'intelligence et le travail. » Chatterton est le symbole (le mot est de Vigny) du poète. Bell et Beckford symbolisent la bourgeoisie orléaniste, qui n'estime que l'activité industrielle et l'argent; le poète, délaissé, raillé, inutile, affamé, sent dans un tel monde une impossibilité de vivre. Sur cette idée, qui ne nous étonne pas chez l'auteur de Moise et de Stello, Vigny à écrit un drame émouvant et sobre, d'une amertume concentrée. Comme dans ses poèmes, il a su donner aux figures symboliques une précision intense, qui les fait vivre: Beckford, avec sa sottise bouffie, Bell, avec sa vulgarité dure, le quaker, qui enseigne la vertu sans niaiserie et sans bavardage, et surtout cette exquise Kitty Bell, si pieuse, si dévouée, si pure, si tendre, que la pitié mène à l'amour, et qui n'avoue son amour que par sa mort, tous ces caractères sont fortement conçus, vrais à la fois comme réalités et comme symboles. Il n'y a que Chatterton qui soit manqué: et il était difficile qu'il ne le fût pas. Dès qu'il est individuel, il perd les raisons de mourir, et sa plainte dépasse son mérite ou sa misère : tant qu'il reste une abstraction philosophique, il n'est pas vivant, et qu'importe alors qu'il meure? Il faut donc qu'il se dégrade, ou se refroidisse. Voilà le danger du symbole au théâtre. Vigny, du reste, a réussi, autant qu'il était possible, à masquer ce vice de la conception; et son œuvre a une force pathétique à laquelle on n'a peut-être pas toujours assez rendu justice.

Aux trois héros des combats de 1830, à Dumas, Hugo, Vigny, nous devons ajouter ici Alfred de Musset. Dégoûté par une expérience malheureuse 1, il ne voulut plus affronter la scène, et il écrivit librement ses comédies, sans soutei des nécessités scéniques; il les imprima dans la Revue des Deux Mondes. On sait comment ces fantaisies parurent d'abord sur la scène du théâtre français de Saint-Pétersbourg, d'où Mme Allan les rapporta: le Caprice fut

joué d'abord (nov. 1847); et peu à peu le reste suivit.

Ce théatre de Musset est exquis, et de la plus pure essence romantique : il est lyrique sans mélange; et toutes les formes que se plait à créer l'imagination du poète, formes d'actions et formes

<sup>1.</sup> La Nuit Vénitienne, à l'Odéon, 1830. Après le Caprice (1847) vinrent (je ne cite que les principales pièces): Il ne faut jurer de rien, le Chandelier, et André det Sarto, en 1848, les Caprices de Marianne, en 1851, Fantasio (1866) n'a jamais réussi; In ne badine pas avec l'amour (1861) est resté au répertoire de la Comédie-Française; Barberme a été jouée en 1882.— A consulter: Lafoscade, le Théâtre d'A.de Musset, 1901.

de caractères, ne sont pas autre chose que l'exacte représentation des divers états de sensibilité qu'il a lui-mème traversés. Nulle préoccupation étrangère au drame sentimental de sa propre existence ne vient modifier ou compliquer son théâtre. Il ne se pique pas de ressusciter des époques historiques: il ne nous offre ni visions archéologiques, comme Hugo, ni cours d'histoire comme Dumas. Il use des temps et des lieux selon sa fantaisie, pour assortir la forme de son action à la qualité de son rêve triste ou joyeux. Et ce sont aussi des pays de rêve, qu'il nous montre, c'est son rêve d'une Allemagne, d'une Italie, d'un xvme siècle, d'une Renaissance, qu'il imagine tour à tour comme le milieu le plus en harmonie avec la disposition actuelle ou la crise récente de sa sensibilité. Il se compose ainsi une atmosphère idéale, où l'être qu'il est aujour-d'hui lui semble plus complet, plus à sa place.

On ne trouve pas chez lui les amas de symboles dont V. Hugo charge ses restitutions historiques : il n'a pas non plus cette précision serrée d'écriture symbolique que l'on remarque dans Chatterton. Il n'était pas assez penseur pour y réussir, et la Coupe et les lèvres est un grand effort manqué. Cependant la réflexion de Musset attachée sur les états de sensibilité dont il avait fait l'épreuve, sur ceux auxquels la pratique ou la poursuite de l'amour donne lieu, en a dégagé certaines idées générales, qui constituent, comme nous avons vu, sa philosophie personnelle : et ces idées transparaissent surtout dans son théâtre. Mais elles sont tellement liées à la vie sentimentale du poète, à ses expériences, à ses aspirations, qu'elles circulent dans l'œuvre sans la dessécher. Lorenzaccio, la plus symbolique de toutes ces comédies, et qui contient peut-être le dernier mot de la philosophie de Musset, est une œuvre délicate, touchante, parfois puissante.

Le héros de ces comédies, c'est toujours Musset; et nous voilà débarrassés du héros byronien à formule fixe. Fortunio, Valentin, Perdican, Fantasio, Lorenzaccio, autant d'épreuves du même portrait; c'est Musset vu par lui-même, à des moments divers, en des états passagers d'exaltation, de renouvellement, de confiance, de lassitude ou de dégoût parfois il se dédouble, et, dans Octave et Célio, pose face à face les deux âmes qu'il sent en lui, l'âme légère du libertin, l'âme grave de l'amant idéaliste. Ou bien il se pose devant lui-même, il prend ses jours de raison pour juger ses jours de folie, et habillant sa fugitive sagesse du costume qui lui sied, il appelle l'oncle Van Buck, bedonnant, grisonnant, positif, à chapitrer l'incorrigible Valentin.

D'une matinée de bon sens lucide, où il s'est dit ses vérités, le premier acte de *Il ne faut jurer de rien* est sorti; la réalité a fourni le point de départ, l'imagination fera le reste; elle organisera une action, un dénouement conformes à cette situation première où le poète s'est trouvé Ailleurs il n'y a rien de réel, qu'une certaine disposition sentimentale. Alors la comédie crée un univers de la couleur de ce sentiment, et la vérité morale est entière dans

l'absolue fantaisie de la construction scénique.

Les Nuits à part, Musset n'a rien fait de supérieur à cinq ou six de ses comédies. D'abord la forme dramatique épure l'inspiration lyrique en l'objectivant, et surtout quand le thème éternel est l'amour, le lyrisme direct devient trop facilement agaçant ou ennuyeux. Puis Musset a précisément les qualités auxquelles la forme dramatique peut donner toute leur valeur. Son théâtre est exquis par la fine notation d'états sentimentaux très originaux et très précis: il s'analyse lui-mème sous ses noms divers avec une acuité poignante. Il a présenté aussi, avec une singulière ingénuité de sentiment, ses rêves d'innocence et de pureté, des àmes délicieuses, inaltérables en leur candeur, ou frissonnantes d'indécises inquiétudes; ses jeunes filles sont d'exquises visions. Cécile, Rosette, et la petite princesse Elsbeth qui va être sacrifiée à la raison d'État 4.

Musset a le sens du dialogue : il voit les interlocuteurs comme personnes distinctes, et il entend manifestement le timbre de chaque voix, l'accent, la réplique, qui manifestent chaque àme en son état et qualité. Il n'est guère possible de conduire sûrement un dialogue sans avoir en quelque degré le sens psychologique: Musset l'a eu plus qu'aucun romantique. Autant les modes généraux de sensibilité qui constituent les personnages de premier plan sont délicats et compliqués, autant les caractères attribués aux personnages accessoires sont sommaires et peu profonds. Là l'étude est minutieuse et fouillée : ici l'esquisse est sobre et simplisiée, le trait franc et juste Voyez l'oncle Van Buck, et la tante de Cécile, et l'abbé : ces gens-là ne sont pas compliqués, mais ils vivent. Même Musset a eu dans un degré supérieur le sens de la caricature artistique, qui ramasse et déforme un type par une simplification vigoureuse : dame Pluche, Blazius, Bridaine, le prince de Mantoue, le podestat Claudio sont de charmants grotesques. Ainsi s'étend la comédie fantaisiste de Musset, précieuse et naturelle, excentrique et solide, sentimentale et gouailleuse, plus poétique que la comédie de Marivaux, moins profonde que la comédie de Shakespeare, œuvre unique en somme dans notre littérature, et d'une grâce originale qui n'a pu être imitée.

<sup>1.</sup> Et toute la comédie A quoi rêvent les jeunes filles?

## 3. LES RÉSULTATS DU ROMANTISME AU THÉATRE.

Les romantiques n'ont pas réussi peut-être à faire vivre leur drame : ils ont réussi du moins à empêcher la tragédie de vivre. Ils ont dégoûté le public du « palais à volonté » où s'enferme une action abstraite, où des tirades pompeuses tombent lourdement de la bouche de personnages qui, en dépit de leurs noms, ne sont ni d'aucun temps ni d'aucun pays. Il faut désormais du spectacle, de l'action extérieure, du pittoresque, des détails locaux et individuels : il n'y a plus de succès que par l'emploi plus ou moins large des moyens romantiques.

C'est ce que nous montre Casimir Delavigne 1, que, dans vingt ou trente ans, il sera sans doute permis de ne plus nommer dans une histoire comme celle-ci. Après avoir suivi docilement la tradition dans les Vepres Siciliennes (1819), il habille d'oripeaux romantiques la maigreur de la tragédie pseudo-classique; et par ses drames vides de psychologie, d'une sentimentalité fausse ou banale, d'un pittoresque criard et plaqué, par son Marino Faliero (1829), son Louis XI (1832), ses Enfants d'Edouard (1833), il escamote d'assez bruyants succès. Il se donne parfois le mérite de la vigueur par des brutalités gratuites ou forcées 2. Il fait aimer Hugo, qui n'est pas sensiblement moins humain, et qui du moins est poète : le style de Delavigne est cruel, là surtout où il fait effort pour teindre son vers de poésie. Toute la vogue de ce dramaturge est venue de son prosaïsme renforcé : les spectateurs réfractaires à la fougue lyrique des pièces romantiques se sont retrouvés dans sa platitude, qui leur a paru la raison même.

J'en pourrais presque dire autant de Ponsard 3, dont le succès sembla donner le coup mortel au théâtre de la nouvelle école. La même année 1843 a vu les Burgraves tomber et Lucrèce aller aux nues. Mais ensuite Ponsard revient aux sujets modernes : il tire de l'histoire les scènes saisissantes de Charlotte Corday (1850) et du Lion amoureux (1866). Encore ici, point de psychologie, point de poésie; et dans l'intrigue, de méchantes inventions sentimentales ou romanesques. Mais le style est solide dans son prosaïsme, la pensée concentrée, ramassée en couplets vigoureux, en vers d'une belle venue L'absence d'imagination a laissé aux seènes historiques

C. Delavigne (1793-1843), né au Havre, fit des odes classiques qu'il réunit sous le nom de Messéniennes (1818-1819). — Édition : 4 vol. in-18, 1870, Paris, Didot.
 Une famille au temps de Luther, 1836.

<sup>3.</sup> F. Ponsard (1814-1867), né à Vienne (Isère). — Édition : 3 vol. in-8, C. Lévy. — A consulter : C. Latreille, La fin du théâtre romantique et Francois Ponsard, 1899.

une apparence d'exacte vérité, dont la vibration oratoire du discours a doublé l'effet. On eut pendant quelque temps l'illusion que le théâtre français comptait deux ou trois chefs-d'œuvre de plus.

Un fait plus important se produisit: Rachel debuta à la Comédie-Française; et de 1838 à 1845, Camille, Pauline, Hermione, Monime, Esther, Bérénice, Roxane, Phèdre, Athalie reparurent. C'était la tragédie qui ressuscitait, mais la vraie tragédie, la vivante, l'humaine, celle de Corneille et celle surtout de Racine. il suffit que Rachel montrât dans toute la violence de leurs passions les « raisonnables » héroïnes du théâtre classique, pour rabattre l'extravagante excentricité du drame romantique.

Mais le romantisme avait nettoyé la scène : unités, conventions, style, il avait tout bousculé. Rien ne devait plus faire obstacle au poète qui aurait quelque chose à dire sur l'homme, et qui saurait le dire par les moyens spéciaux du drame. Mais, si tout était démoli, rien n'était fondé. La tragédie était impossible. Le drame historique ne vivait pas. Le drame de passion rejetait le vêtement littéraire, et s'en allait chercher les scènes populaires, où le public n'a pas besoin de style.

La place à prendre fut prise par la comédie; le mouvement que nous avons observé au xvine siècle dans l'apparition de la comédie larmoyante et du drame bourgeois, se reproduisit vers 1850, où l'on voit Augier et M. Dumas fils tirer de la comédie l'unique forme littéraire du drame sérieux qui ait été réellement vivante

en ce siècle.

# 4. COMÉDIE ET VAUDEVILLE: SCRIBE.

Depuis la fin du xvine siècle, la comédie se traine : la gaieté de Beaumarchais est perdue, la profondeur de Molière se retrouve encore moins. La comédie, quand elle ne reste pas un exercice littéraire, aimable et puéril, dans le style des *Epitres* de Boileau plus ou moins mouillé de sentimentalité, tourne au vaudeville, et cherche à forcer l'intérêt ou le rire par l'ajustement d'une intrigue curieuse ou par la cocasserie des mots, des types et des situations.

Sous le premier Empire, le grand homme du genre est Picard <sup>2</sup> qui dessine avec quelque verve d'assez grossières caricatures de caractères sans portée : comme ce tâtillon qu'il a nommé Monsieur Musard (1803). Lorsqu'il veut peindre les mœurs, et faire la satire

<sup>1.</sup> Elisa-Rachel Félix (1820-1858). Elle quitta la Comédie-Française en 1855.

<sup>2.</sup> L.-B. Picard (1769-1828): Médiocre et rampant (1797), le Collatéral ou la Diligence à Joigny (1799); Duhautcours ou le Contrat d'Union (1801), les Marionnettes (1806); la Vieille Tante (1806). — Édition Théâtre, 1821, 8 vol. in-8.

des vices de son temps, il est superficiel, étriqué, vulgaire, parfois puéril. Rien de plus anodin que sa Petite Ville (1801), délayage d'un mot de La Bruyère; et quant aux trop fameux Ricochets (1807), le ressort « psychotogique » joue avec la précision d'un jouet mécanique: il n'y a pas là ombre de vie ni de vraisemblance.

De la tentative de La Chaussée et de Diderot, il n'était guère resté, conformément au sentiment de Voltaire, que la comédie mixte, où des scènes attendries et pathétiques alternent avec les scènes plaisantes. Les gens qui écrivent en vers pour la Comédie-Française retiennent cette forme; l'œuvre la plus célèbre en ce genre est l'Ecole des vieillards de C. Delavigne (1823), pièce morale en vers maussades.

Le xvine siècle avait connu une sorte de comédie historique : on sait le succès qu'obtint Collé avec son ennuyeuse Partie de chasse de Henri IV. Lemercier dans Pinto (1800) avait indiqué une facon assez originale de traiter en comédie les grands événements historiques, en montrant l'envers, les dessous, et comme les coulisses de la politique. Les comédies historiques se multiplièrent dans la première moitié du siècle, favorisées par le mouvement romantique et par la publication de tant de Mémoires et de Chroniques qui renouvelaient l'histoire. Le vaudeville même fit une consommation inouïe de personnages historiques, et les pièces anecdotiques ou plaisantes atteignirent, parfois dépassèrent l'extravagante fantaisie du drame romantique; qui veut s'en assurer lira les comédies de Mme Ancelot. A ce genre se rattachent, dans l'œuvre de Dumas et de Scribe, des pièces telles que Mademoiselle de Belle-lle et le Verre d'Eau. La comédie de C. Delavigne Don Juan d'Autriche (1835) est un compromis entre ce genre et le drame romantique : c'est un mélange de scènes pathétiques, invraisemblables ou fausses, et de gaietés vaudevillesques où l'esprit est laborieux et lourd, mais les effets faciles et surs.

La comédie ne devait guère tenter les romantiques: ils avaient l'âme trop sombre, et prenaient trop au sérieux leur mission ou leurs souffrances. Dumas y vint, après que sa fièvre de 1830 fut calmée, lorsqu'il fut rendu à son naturel de bon enfant qui aimait à conter des histoires, et à son tempérament d'homme de théâtre, apte à faire jouer tous les trucs qui tirent le rire et les larmes. Musset nous a donné la seule comédie qu'on puisse nommer romantique, celle de Dumas n'étant autre chose que le vaudeville agrandi ou le drame dégradé, comme on voudra, selon les formules et par les procédés de Scribe.

Voilà le grand nom du théâtre comique dans la première moitié du siècle <sup>1</sup>. Scribe inonde toutes les scènes de son infatigable pro-

<sup>1.</sup> E. Scribe (1791-1861), fils d'un marchand de la rue Saint-Denis, eut sa grande

duction pendant cinquante ans (1811-1862). Fournisseur ordinaire du Gymnase depuis sa fondation (1820), applaudi souvent à la Comédie-Française, il offre à la bourgeoisie exactement le plaisir et l'idéal qu'elle réclame : elle se reconnaît dans ses pièces, où rien

ne déroute son intelligence.

Scribe est un artiste : en ce sens d'abord que ses combinaisons dramatiques n'ont d'autre sin qu'elles-mêmes. Le théâtre, pour lui, est un art qui se suffit; il n'y a pas besoin de pensée, ni de poésie, ni de style : il suffit que la pièce soit bien construite. Le métier, la technique sont tout à ses yeux; et il y est maître. Les faits et les caractères ne sont pour lui que des rouages dont il compose sa machine : il ne cherche ni à représenter la vie, ni à étudier les passions, ni à proposer une morale 1. Vraies ou fausses, invraisemblables ou banales, il prend indifféremment toutes données; il n'a souci que de les ajuster, de les emboiter, de les lier, de façon qu'à point nommé se décroche la grande scène du III, et que le dénouement s'amène sans frottement. Il à le génie des préparations, si l'on entend par là, non les préparations morales qui font apparaître la vérité des effets dramatiques, mais les indications de faits qui doivent servir à faire basculer soudainement l'intrigue.

Au reste, tirez-le de là; essayez de le prendre hors de ses combinaisons de vaudeville. Il est plus maigre, plus plat, plus superficiel que Picard dans la comédie de mœurs : rien de plus enfantin que cette Camaraderie, où ce favori de la bourgeoisie a voulu flageller les mœurs de son public, que ce Bertrand et Raton, où il a cru tirer la philosophie des révolutions. Ses pièces pathétiques sont des vaudevilles lamentables. Adrienne Lecouvreur, Une chaîne sont inférieures à Michel et Christine et au Mariage de raison de toute la

supériorité de leurs prétentions.

Le type parfait de cette comédie, c'est Bataille de Dames: cela ressemble aux petits jeux de société, où l'on fait trouver un objet caché: il s'agit d'escamoter, ou de découvrir un proscrit politique. Sera-t-il pris? ne sera-t-il pas pris? tout l'intérêt est là, dans le fait douteux, dans la recherche, dans la devinette, car on ne s'intéresse même pas au personnage, qui n'est qu'un mannequin 2.

vogue entre 1845 et 1850. De 1820 à 1830 il travaille surtout pour le Gymnase: Michel et Christine (1820), le Murage de raison (1826). A la Comédie-Française, Buetrand et Baton (1833); la Camaraderie (1837); la Calomnie (1840); le Verre d'eau (1840); Une chaîne (1841); Adrienne Lecourreur (1849). — Édition: Dentu, 76 vol. in-12, 1874-85 (9 vol. de comédies et drames; 33 vol. de comédies et vaudevilles).

<sup>1.</sup> Le Colonel : une jeune fille déguisée en colonel du 12° hussards est acceptée pour telle par les officiers du régiment; la vue d'un pistolet la fait évanouir et reconnaître

<sup>2.</sup> Voyez encore la cascade de quiproquos du Diplomate.

Tous les agents de change, colonels, baronnes, ingenues, que Scribe a fabriqués si abondamment, sont des mannequins, que l'auteur tourne, ramène, emmène, selon l'utilité de son intrigue. Il a pourtant, quoi qu'il n'y songeat guère, mis une morale dans ces vaudevilles de mince portée; ils reflètent naïvement une conception de la vie, celle de l'auteur et de son public, leurs maximes courantes, selon lesquelles ils réglaient leur activité et jugeaient celle des autres. Cette morale est de la plus vulgaire médiocrité : partout l'argent, la position, la carriere, la fortune, le plus bas idéal de succès positif et d'aise matérielle, voilà ce que Scribe et son public appellent la raison. Pour qu'un jeuné homme se marie sans amour, 25 ou 50 000 livres de rente chez une veuve. 500 000 francs de dot chez une ingénue sont des arguments sans réplique; et le devoir de rompre un amour coupable est impérieusement dicté par la nécessité de ne pas nuire à sa carrière : cela dispense de pitié, de délicatesse et d'honneur. On ne peut s'empêcher d'être dégoûté de voir tout acte de probité, de bonté, de dévouement, inévitablement payé en argent, d'une grosse dot ou d'un bel héritage. Scribe ferait aimer les excentricités morales de la passion romantique.

Aux froides sentimentalités, aux adroites intrigues de Scribe, je préfère le vaudeville cocasse, les caricatures énormes, les farces folles que Duvert et Lauzanne 1, et d'autres auteurs apportent aux Variétés, au Palais-Royal, au Vaudeville. Il y a de la franchise au moins, et une certaine vigueur comique dans l'excentricité des types et des situations, qui même à la lecture, et sans le jeu des Potier, des Arnal, des Odry, font encore leur effet. Et je ne sais si Scribe même a jamais rien fait qui vaille, littérairement, l'Ours et le Pacha<sup>2</sup>, cette pure folie, dont il se passa un jour la fantaisie.

<sup>1.</sup> Théâtre, Charpentier, 6 vol. in-18, 1876-78. Harnali on la Contrainte par Cor (1820); un Scandale (1834); le Mari de la Dinne de Chaurs (1837); la Swar de Joerisse (1840), etc.

<sup>2</sup> L'Ours et le Pacha, aux Variétés, 1820, avec Odry, qui jouait aus i dans les Saltimbanques (1830), de Dumersan et Varin, autre type fameux du genre.

## CHAPITRE V

## LE ROMAN ROMANTIQUE

Le roman au début du xix° siècle: Obermann, Adolphe. — 1. Roman historique: V. Hugo. Notre-Dame de Paris. Les Misérables. — 2. Roman lyrique et sentimental: George Sand Ses quatre manières: romans de passion; romans démocratiques; romans champêtres; romans romanesques. L'imagination de George Sand. Son idéalisme, ce qu'il y a de vérité et d'observation chez elle. Ses paysages. — 3. Passage du romantisme au réalisme: Balzac. Caractère de l'homme. Lacunes de l'œuvre: sa puissance. Peinture de caractères généraux dans les conditions bourgeoises ou populaires. Détermination individuelle des types. Description des groupes sociaux. — 4. Roman psychologique: Sainte-Beuve, Stendhal. L'homme. Son idée de l'énergie. Sa curiosité psychologique. — 5. La nouvelle artistique: Mérimée. Par où Mérimée diffère de Stendhal. Objectivité réelle de son œuvre, sobriété pathétique et psychologiz condensée. — 6. Un disciple du xym's siècle: Claude Tillier.

Le roman romantique avait été préparé de longue date. Après Rousseau et Bernardin de Saint-Pierre, Mme de Staël et Chateaubriand avaient opéré la transformation ou le développement du genre. Thèses philosophiques, autobiographie sentimentale, impressions pittoresques, ces trois éléments, ajoutés parfois, et le plus souvent substitués à la description des mœurs et à la psychologie analytique, avaient à peu près détruit l'objectivité du roman, et n'y avaient laissé que comme un voile au travers duquel transparaissait l'individualité librement étalée.

Ainsi Schancour i s'est défini dans Obermann (1804), qui est déjà le roman parfait selon le type romantique : il n'y manque que le style, qui est celui des idéologues dont Schancour est le contemporain et le disciple. Sur ce fond d'expression analytique, grise et sèche, s'appliquent des paysages tournés en états d'âme et des couplets lyriques où l'émotion intime déborde : Schancour à son heure, entre Rousseau et Lamartine, a fait un « Lac ». L'œuvre est

<sup>1.</sup> A consulter : J. Levallois, Un précurseur, Senancour, Paris 1897, in-8.

très riche de pensée : voisine de Cabanis et de Destutt de Tracy par certaines théories, par d'autres elle touche à Sainte-Beuve et à Sand, et par d'autres enfin elle nous semble devancer Gautier et Baudelaire. On y trouve de l'ennui délirant, du socialisme, de l'exotisme, de curieux essais de domination sur le moral par le choix des états physiques ou l'emploi des stimulants et des liqueurs, d'originales déterminations de la valeur symbolique des diverses sensations et comme une esquisse d'un symbolisme des couleurs et des parfums. Mais l'essentiel est une théorie fondamentale qui marque l'originalité de Senancour à égale distance de Sand et de Stendhal. Profondément irréligieux, Obermann sent, avec une extrême acuité, l'angoisse des problèmes métaphysiques. Le monde et la vie n'ont pas de sens : et comment vivre sans savoir pourquoi l'on vit? Pour Chateaubriand et pour la plupart des romantiques, l'inquiétude est d'ordre sentimental : chez Senancour, c'est l'intelligence surtout qui est tourmentée, il s'agit moins de jouir que de savoir. Mais s'il veut savoir, c'est pour agir Être, c'est être soi; la vertu, comme le bonheur, c'est de conserver, de concentrer, de cultiver le moi; il faut empêcher le monde extérieur de pénétrer ce moi, de l'altérer, de le dissoudre; et il faut développer toutes les puissances de ce moi, toutes légitimes, dès lors que naturelles. La vertu, c'est l'effort de l'être pour réaliser sa loi; c'est l'effort vers l'ordre. Mais où prendre cette loi? La volonté dépend de l'intelligence , pour vouloir, il faut comprendre; pas d'énergie sans connaissance. Le mal d'Obermann, c'est que, ne croyant plus à la religion, ne pouvant rien par sa raison, il s'épuise, se ronge, use sa vie dans l'ennui; il n'agit point, parce que la vie et le but de la vie lui sont incompréhensibles. Il ne trouve enfin d'autre action possible que l'action littéraire, qui consiste à décrire son mal. Cette singulière peinture d'une volonté impuissante pour des raisons métaphysiques n'eut aucun succès en 1804 : le roman de Senancour dut attendre 1830 pour être en vogue, je ne dis pas pour être compris, car les romantiques y virent surtout l'inertie désespérée qu'ils sentaient en eux, sans regarder aux doctrines et au tempérament qui faisaient Obermann tout à fait distinct de René ou de Lélia.

Il y a de tout dans le roman de Senancour; mais la traditionnelle observation de psychologie s'y produit sous le sentiment

et la métaphysique.

Dans un chef-d'œuvre plus récent, on retrouvait des qualités que, depuis Marivaux, les romanciers semblaient avoir délaissées. Adolphe (1816) est un roman d'analyse, d'une précision aiguë et puissante, où Benjamin Constant a noté toutes les phases d'un amour douloureux, les palpitations et les sursauts d'un amour qui

s'éteint: jusque-là on avait plutôt étudié l'éveil et les lents progrès de la passion. Rien de plus classique que ce roman à deux personnages, où les sobres indications de cadre et de milieu laissent la crise morale s'étaler largement. Mais Adolphe et Ellénore, c'esi B. Constant et Mme de Staël; et s'il a eu la délicatesse de ne pas faire d'Ellénore un portrait cruellement applicable, il n'a pas essayé de peindre un autre que lui-même dans Adolphe. Par là, ce roman est à la vie sentimentale de l'auteur exactement dans le même rapport que René pour Chateaubriand ou Delphine pour Mme de Staël. L'art et le talent restent classiques.

Sous le débordement de l'invention romantique, les principales directions du genre vont subsister : le roman individualiste va se charger de lyrisme; le roman analytique et objectif se maintiendra cependant, et le roman de mœurs se réveillera Mais à la première heure, une nouvelle forme du roman s'épanouira, qui semblera devoir éclipser ou étouffer toutes les autres : c'est le roman histo-

rique.

## 1. ROMAN HISTORIQUE: V. HUGO.

Le roman historique n'avait jamais été tenté chez nous : je ne puis appeler de ce nom les contrefaçons de l'histoire, les simples falsifications de faits que l'on avait parfois essayées !. Avec les romantiques, l'intérêt passe des faits aux mœurs, à la couleur : de récit apocryphe le roman historique devient ou prétend devenir peinture exacte, évocation : c'est l'éveil du sens historique.

Les restitutions de mœurs lointaines et de civilisations disparues faisaient souvent éclater l'étroitesse de la forme dramatique : nos romantiques se trouvèrent plus à l'aise dans la forme indéterminée du roman, qui se resserrait ou s'étendait selon la matière ou la fantaisie. Ils furent d'autant plus ardents à se porter vers ce genre que W. Scott venait de lui donner en Angleterre un incomparable éclat.

Les romans historiques pullulèrent, plus fantastiques souvent qu'historiques, et mélant les plus excentriques aventures au plus criard bariolage de couleur locale : ce ne sont souvent que de noirs ou extravagants mélodrames, mis en forme narrative. Han d'Islande (1823) est le modèle du genre, où l'on peut classer aussi quelques-unes des œuvres de jeunesse de Balzac.

Mais entre les mains de quelques grands artistes, le genre s'éleva, et des œuvres puissantes naquirent Cinq Mars (1826) a

bien vieilli, et poussé au mélodrame : les caractères historiques, dont les originaux sont trop voisins et trop connus, sont d'une fausseté choquante; les intentions sentimentales et philosophiques jurent avec la date et le costume du sujet; les inventions pathétiques sont outrées et grimaçantes; le style est trop appliqué et ronflant, de qualité médiocre au fond sous l'éclat travaillé des images. C'est l'œuvre la plus manquée d'Alfred de Vigny.

La Chronique de Charles IX (1829), d'une facture sobre et serrée, a gardé une couleur plus fraiche : c'est d'un homme qui a le sens de l'archéologie, qui sait la valeur et l'emploi du petit fait unique, documentaire, apte à représenter toute une série. Mais nous

retrouverons ailleurs Mérimée.

L'œuvre maîtresse de la grande époque romantique, en ce genre, c'est Notre-Dame de Paris (1831). Le roman est bourré de digressions, de dissertations. où l'auteur s'étale sur tous les sujets qui l'intéressent autour et à propos de son sujet : cette composition est caractéristique du goût romantique: et par là, comme par tant d'autres aspects de son génie, V. Hugo est le romantisme incarné. L'histoire est mince et quelconque, très factice en même temps dans sa contexture : une bohémienne aime un beau capitaine, est aimée d'un prêtre sombre et d'un grotesque difforme. Ce sont les épisodes et les tableaux qui font l'intérêt du livre : il faut y voir comme une suite d'estampes, où sont rendues, avec de saisissantes oppositions de blanc et de noir, des scènes tour à tour amusantes, fantastiques ou terribles. Les individus sont peu vivants, d'essence banale, tout en surface, et, si l'on peut dire, en silhouette: mais ces silhouettes sont souvent d'une précision pittoresque qui charme. Plus vivantes sont les foules, les foules populaires surtout, le grouillement des gueux et des truands : plus vivante est la ville même, le Paris du xve siècle, noir, infect, fourmillant, curieusement ressuscité dans sa topographie compliquée et dans sa physionomie bizarre. Mais vivante surtout est la cathédrale dont l'ombre couvre la ville; Notre-Dame de Paris est le seul individu qui ait vraiment une âme dans le roman; ce monstre terrible et séduisant, où le poète a saisi un « caractère », est le vrai héros de l'œuvre. En somme, psychologie nulle, drame insignifiant, tableaux curieux, art original et puissant, vision presque hallucinatoire du vieux Paris et de son immense cathédrale, voilà ce que V. Hugo nous présente dans un roman qui peut-être n'est pas une restauration certaine, mais qui du moins est une évocation prestigieuse.

Le Rouge et Noir (1831), la Chartreuse de Parme (1839) et diverses Nouvelles de Stendhal, quelques romans de Balzac et de George Sand se rattachent par certains côtés au genre du roman historique! Puis Dumas s'en empare et le dérive hors de la littérature, hors de l'art, pour l'amusement de la foule. Le roman littéraire s'est engagé dans d'autres voies; le temps du romantisme

est passé.

C'est pourtant un roman historique que donne Flaubert dans Salammbo (1862), un roman archéologique et scientifique, purgé de lyrisme, tout objectif et impersonnel. Mais le romantisme survit, puisque V. Hugo est toujours là : et cette année 1862 voit paraître avec le petit volume de Salammbô les dix volumes des Misérables. C'est un monde, un chaos que ce roman, encombré de digressions, d'épisodes, de méditations, où se rencontrent les plus grandes beautés à côté des plus insipides bavardages. V. Hugo a réalisé là cette vaste conception que le drame étouffait . Tout dans tout. Il a mêlé tous les tons, tous les sujets, tous les genres. Il y a des parties de roman historique : Waterloo, Paris en 1832, la barricade, etc. L'ensemble est un roman philosophique et symbolique : d'abord c'est le poème du repentir, du relèvement de l'individu par le remords et l'expiation volontaire. Puis c'est un poème humanitaire et démocratique : en face du bourgeois égoïste et satisfait, le peuple opprimé, trompé, souffrant, irrité, mourant, l'éternel vaincu; en face des vices des honnètes gens, les vertus des misérables, des déclassés, d'un forçat, d'une fille. C'est un roman lyrique où s'étalent toutes les idées du penseur, toutes les émotions du poète, toutes les affections, haines, curiosités, sensations de l'homme : lyrique aussi par l'apparente individualité de l'auteur, qui s'est représenté dans son héros. L'insurgé Marius, fils d'un soldat de l'Empire, race de bourgeois, c'est bien visiblement le fils du général comte Hugo, le pair de France de Louis-Philippe, qui est allé au peuple, et qui s'est fait le serviteur glorieux de la démocratie. Enfin, il y a même des chapitres de roman réaliste dans les Misérables : on y trouve des descriptions de milieux bourgeois ou populaires, de mœurs vulgaires ou ignobles, des scènes d'intérieur ou de rue, qui sont d'une réalité vigoureuse. Les vraies origines de M. Zola doivent se chercher bien plus dans les Misérables que dans Madame Bovary.

Cette œuvre immense, fastidieuse ou ridicule par endroits, est souvent admirable. L'idée morale que V. Hugo veut mettre en lumière, donne aux premiers volumes une grandeur singulière : et cette fois, le poète, si peu psychologue, a su trouver la note juste, marquer délicatement les phases, les progrès, les reculs, les

<sup>1.</sup> Ainsi les Chouans de Balzac et ses Études sur Catherine de Médicis, Mauprat; Consuelo, la comtesse de Rudolstadt, de George Sand. 2. Cf. p. 976,

angoisses et les luttes d'une âme qui s'affranchit et s'épure : Jean Valjean, depuis sa rencontre avec l'évêque, jusqu'au moment où il s'immole pour empêcher un innocent d'être sacrifié, Jean Valjean est un beau caractère idéalisé, qui reste vivant et vrai.

Autour de lui, le poète a groupé une innombrable foule de figures poétiques ou pittoresques, angéliques ou grimaçantes, amusantes ou horribles : la psychologie est courte, souvent nulle; mais ici encore les profils sont puissamment dessinés, les costumes curieusement coloriés. Commé dans Notre-Dame de Paris, les tableaux d'ensemble sont supérieurs à la description des individus : si les amours de Marius et Cosette sont de la plus fade et banale élégie, l'insurrection fournit une large narration épique. Par malheur, le symbolisme prétentieux de l'œuvre y répand souvent une fade ou puérile irréalité. Les individualités s'évanouissent dans l'insubstantielle abstraction des types, et Enjolras, l'idéal insurgé, Javert, l'idéal policier, Jean Valjean, l'idéal racheté, dégradent la pathétique peinture de la barricade.

#### 2. ROMAN LYRIQUE: GEORGE SAND.

Le romantisme lyrique, considéré comme l'expansion d'une sentimentalité effrénée et de tous ces états extrêmes dont Chateaubriand et Byron donnèrent les modèles, s'exprima surtout dans le roman par George Sand 1.

Aurore Dupin commence à écrire vers 1831, lorsque, séparée de son mari, elle doit se procurer des ressources pour vivre. Elle rend vite célèbre son pseudonyme de George Sand: Intiana paraît en 1832 et Lélia en 1833 Dès lors, elle ne s'arrête plus: chaque année, pendant quarante ans, elle donne un ou deux romans, des nouvelles, des récits biographiques ou critiques. Sa

1. Biographie Aurore Dupin, artière-petite-fille du maréchal de Save, née en 1804, est élevée en Berry, puis au convent des Anglaises, d'où elle revient a Nohant, déjà mélancolique, dégoûtee de la vie, au point qu'elle a des velléités de suicide. Mariéo à M. Dudevant, elle s'en sépare, ayant deux enfants. En 1831, elle vient vivre à Paris (cf. p. 961, n. 1). En 1839, elle se five à Nohant, d'où elle ne sortira plus guère que pour quelques voyages. Ceux qui l'y ont vue, la peignent hospitalière mais peu démonstrative, point bavarde, nonchalante, écoutant et comme ruminant ce qu'on dit, jardinant avec plaisir, et dirigeant avec passion son théâtre de marionnettes. Elle mourut en 1876. - Éditions : Romans et nouvelles, Calmann Lévy, 84 vol. in-18. Mémoires, souvenirs, impressions, voyages (Histoire de ma vie, 1855, etc.), 8 vol. in-18. Théâtre, 4 vol in-18. Théâtre de Nohant, 1 vol. in-18. Correspondance, 1882-84, 6 vol. in-18. - A consulter: Caro, George Sand (coll. des Gr. Ecr. fr.), 1887. E. Faguet, XIXo siecle. H. Amic, Mes souvenirs, 1893. P. Marieton, G. Sand et A. de Musset, Paris, 1897. S. Rocheblave, Lettres de G. Sand à Musset et à Sainte-Beuve, Paris, 1897, in-18; G Sand et su fille, 1906. in-16, W. Karenine, G. Sand. 1899-1901, 3 vol. Doumic, G. Sand, 1909.

vie n'est plus qu'un prodigieux labeur d'écrivain. J'ai tort de dire labeur . elle s'est découvert, quand elle s'est mise à écrire, une inépuisable facilité. Souvent elle ne sait pas où elle ira, lorsqu'elle s'assied à sa table pour commencer un roman : les incidents, les sentiments naissent les uns des autres, se suscitent et s'engrènent dans son imagination; elle n'est que le spectateur et le rédacteur d'une action qui se développe en elle, sans elle.

Ce système, qui n'en est pas un, a ses inconvenients: le pire est la prolixité, quand on n'a pas marqué d'avance le terme où l'on doit arriver, il n'y a pas de raison pour s'arrêter; il n'y en a pas non plus pour borner l'étendue de chaque partie, par son rapport à un ensemble qui n'existe pas. Il arrive aussi que les caractères se déforment au courant de l'histoire, ou qu'un récit entamé d'enthousiasme avec une robuste allégresse se traine péniblement après les premières étapes, sans que l'auteur, qui a marché au hasard, puisse naturellement ni continuer ni finir.

A son exercice littéraire George Sand apportait une intelligence plus vive qu'originale, plus apte à refléter qu'à produire des idées, toute soumise aux impulsions de la sympathie et de l'imagination. Aussi, selon ses lectures, ses fréquentations et ses états de sentiment, distingue-t-on dans son œuvre trois courants, ou trois sources d'inspiration, qui y caractérisent trois périodes successives.

Elève de Rousseau, gagnée par la fièvre romantique, blessée par la dure expérience de son mariage, elle fait l'amour souverain et sacré, sans mesure et sans frein; elle condamne la société qui opprime la passion par l'intérêt, la raison et la loi. Elle écrit des romans débordants de lyrisme, d'idéalisme, de romantisme, Indiana (1832), Lélia (1833; éd. complétée 1839), Jacques (1834). Dans Mauprat (1837), le thème lyrique s'enveloppe et se tempère d'une sorte de restitution historique: dans ce décor xvin° siècle, le romantisme de 1830 semble retourner à ses origines, à la sensibilité de la Nouvelle Héloise; il y a plus d'objectivité, de calme impersonnel dans cette peinture de l'amour matant, polissant, affinant une brute sauvage.

Puis la vue de George Sand s'élargit : un peu apaisée par sa liberté reconquise, elle regarde hors d'elle-même, et sa sympathie cherche d'autres objets que les affaires ou les états de son propre cœur Lectrice des philosophes du xviiie siècle, amie de Barbès, de Michel (de Bourges), de Pierre Leroux, de Jean Reynaud 1, et surtout bonne, d'une bonté immense et profonde, elle adopte la religion de l'humanité. Elle se fait socialiste, à la façon de ce

<sup>1.</sup> Très liée aussi avec Ledru-Rollin, elle rédige en 1848 le Bulletin de la République, journal du Ministère de l'Intérieur.

temps-là, d'un socialisme doux, sensible, déclamatoire, volontiers mystique. Elle écrit alors le Compagnon du tour de France (1840), Consuelo (1842), le Meunier d'Angibault (1845), le Péché de Monsieur Antoine (1847); elle crée un roman social et humanitaire, où elle expose son rêve d'un âge d'or, entrevu dans l'avenir, établi par l'égalité et la fraternité, et par la fusion des classes. Le difficile problème de cette fusion est résolu — avec une facilité un peu naive — par l'amour : un beau et génial jeune homme, ouvrier ou paysan, aime une belle et parfaite demoiselle, noble et riche; ils se marient, et voilà les classes fondues. Rien de plus romanesque, parfois de plus fantastique que ces histoires d'amour, traversées de déclamations philosophiques et d'exposés souvent bien verbeux de théories égalitaires.

Enfin, élevée à courir par les traines du Berry, elle a appris de toute la littérature depuis Rousseau la valeur littéraire des impressions qu'on ramasse au contact de la nature. Déjà, dans tous ses romans précédents, on trouvait des paysages charmants, et George Sand s'était révélée comme un grand peintre de la nature. En pleine éruption de roman socialiste, par une évolution imprévue, elle revient à son Berry, s'y renferme, et se met à décire les aspects de sa chère province, des seènes rustiques toutes simples, sans éclats de passion ni tapage de doctrines : elle écrit la Mare au Diable (1846), la Petite Fadette (1848), François le Champi (1850), qui sont les chefs-d'œuvre du genre idyllique en France, avec leurs paysans idéalisés, et pourtant ressemblants, leurs dialogues délicats, et pourtant naturels <sup>1</sup>. Ce n'est pas la réalité : mais c'est une vision poétique qui transtigure la réalité sans la déformer.

A ces trois périodes de la vie littéraire de George Sand est venue s'en ajouter une quatrième, dans sa vieillesse sereine et souriante. Elle se met à conter des histoires, comme une aimable grand'mère qu'elle est : elle traite le public comme son enfant; elle lui offre Jean de la Roche (1860), le Marquis de Villemer (1861), des idylles bourgeoises ou aristocratiques, de beaux récits d'amour sans brutalité, encadrés dans des paysages qu'elle va étudier sur place, d'après nature, prenant plaisir à sortir de son Berry et à caractériser d'autres provinces. Parfois elle s'enfonce dans le passé, et elle nous conte avec bonheur, un peu verbeusement, son rève d'un xvnº siècle précieux, galant, et généreux, un rève formé d'après l'Astrée: cesont les Beaux Messieurs de Bois-Doré (1858).

Nous pouvons laisser de côté les théories politiques, sociales et philosophiques de George Sand : elles attestent la force de ce grand courant d'idées humanitaires, démocratiques et socialistes

<sup>1.</sup> Du même genre sont les comédies Claudie et le Pressoir.

qui a traversé la société et la littérature après 1830, et surtout entre 1840 et 1850. Mais ces idées manquent d'originalité et de précision : ce ne sont que des reflets, et de vagues reflets, dont la générosité intime de l'âme de George Sand s'enchante aux dépens

souvent de la perfection littéraire.

La faculté la plus forte de George Sand, c'est l'imagination, et elle en a toutes les formes, toutes les qualités, de la plus vulgaire à la plus fine. Elle s'est complu parfois aux combinaisons mélodramatiques, fantastiques, qui ont l'intention d'être terrifiantes ou merveilleuses, et qui ne sont aujourd'hui que déconcertantes et ridicules. Mais ce n'est pas dans l'intrigue à l'ordinaire qu'elle met l'întérêt de ses romans. Théories à part, elle est curieuse surtout des âmes et de la vie.

On l'oppose ordinairement à Balzac, comme l'idéalisme au réalisme; mais cette antithèse, ainsi que beaucoup d'autres du même genre, est fausse dans ses deux termes. De même qu'il y a en Balzac autre chose qu'un réaliste, ainsi George Sand ne s'est pas confinée dans le pur idéalisme. Sans doute, dans les deux premières périodes de sa vie littéraire, le parti pris dogmatique, la foi romantique ont souvent faussé sa vue, et déformé les personnages que la réalité lui présentait. Sans doute aussi, dans les deux autres périodes, son optimisme féminin, son besoin d'aimer les gens dont elle disait l'histoire, lui ont fait peupler ses romans d'êtres plus généreux, de passions plus nobles, de plus belles douleurs qu'on n'en rencontre selon la loi commune de l'humanité; elle forme des idées de pures ou hautes créatures sur qui sa large sympathie puisse se reposer sans regret.

Cependant elle sait que les modèles dont son art a besoin sont dans la vie; elle professe que, pour trouver des sujets de roman, il n'y a qu'à regarder autour de soi; elle prend son point de départ dans la réalité. Mais elle ne s'astreint pas à la suivre; elle s'en éloigne insensiblement par le développement des situations et des caractères; et c'est encore une raison qui fait que ses commencements sont souvent ce qu'il y a de meilleur dans ses œuvres, ils retiennent plus de réalité et de vie. Il arrive aussi que ses héros, ses personnages de premier plan sont plus vaporeux, plus insubstantiels — plus faux, pour parler brutalement — que les comparses et caractères accessoires : c'est qu'elle embellit, et déforme les types réels, selon l'intérêt, la sympathie qu'ils lui inspirent. Elle laisse les

personnages secondaires tels qu'elle les a observés.

Elle ne se pique pas d'observation scientifique: Mme Sand a su éviter toutes les poses littéraires; elle a fait simplement, avec bonhomie, son œuvre d'écrivain, sans plus d'embarras que si elle cût raccommodé du linge. Mais elle voit juste, et son œil retient fidèlement l'impression des choses. Intelligente et fine, elle saisit les dessous des actes, les mobiles, les passions et les réactions internes. Sans affectation de profondeur, elle a des analyses pénétrantes, comme, sans jouer à l'artiste, elle sait esquisser de pittoresques silhouettes. George Sand a plus de psychologie que Balzac.

Voilà comment à côté des fantaisies furibondes du lyrisme, dans Indiana, dans Jacques, on rencontre soudain des coins de réalité prochaine et précise, une figure, une scène, un bout de dialogue ou de description, qui donnent la sensation de la vie telle qu'elle est. Dans les romans de sa vieillesse, les dénouements, et toutes les pièces de sentiment ou d'intrigue qui servent à les faire sortir, portent la marque de l'optimiste illusion de l'auteur : mais les données, et leur développement, jusqu'à ce tournant qui va les rabattre vers la fin souhaitée, sont souvent d'une fine exactitude. Ainsi, dans Jean de la Roche, cette famille anglaise : le père, un savant, doux, distrait, avant peur de vouloir; le fils, un enfant intelligent, débile, égoiste, despote, et la sœur sacrifiée à ce malade, qui est jaloux d'elle, l'empêche de se marier, et confisque sans scrupule toute cette existence : dans le Marquis de Villemer, la peinture d'un amour réciproque qui nait insensiblement, se révèle par de fines nuances jusqu'à devenir une ardente passion : voilà des parties vraies et bien vues.

Un mérite de George Sand, et qui tient à sa facilité même, c'est qu'elle n'emprisonne pas ses caractères dans des formules : elle les laisse ondoyants, inachevés, capables de se compléter et de se compliquer; en sorte que, par la négligence de sa composition, elle imite plus exactement le perpétuel devenir de la vie. Elle a su faire des personnages qui évoluent, dont le caractère se défait et se refait. Voyez dans Manprat la peinture de ce brigand qui se civilise comme un cheval qu'on dresse, cent fois cabré et ruant, doux à la fin et soumis. Étant femme, elle a évité l'ordinaire écueil des romans et du théâtre, la jeune fille; elle est sortie des formules banales et convenues. Ses jeunes filles sont plus nuancées, plus compliquées, et — malgré leur idéale perfection — plus finement vivantes que les imaginations d'hommes ne savent les faire.

Elle est aussi un des rares écrivains qui aient su peindre le grand monde : elle en était, elle en avait la tradition par sa grand'mère Mine Dupin. Elle en a le ton, les manières, l'esprit, quand il faut que ses personnages les aient. Mais hors de la nécessité du dialogue, elle n'est mondaine que par l'exquise distinction de son style naturel. Elle est toute bonne, toute sensible, rèveuse, enthousiaste, « bête », comme elle disait; elle ne se plait nulle part

autant que dans son Nohant, au milieu de son Berry, dont elle

a si complaisamment décrit les aspects.

Elle voit le détail et l'ensemble du paysage; elle en sent l'àme comme la forme. Elle n'en efface pas le contour et la couleur; elle n'en fait pas une vision hallucinatoire; elle n'y fourre point de symboles; elle n'en donne pas une traduction précise et encadrée comme un tableau. Elle jouit profondément des lignes et des formes, de l'air, de la lumière, de la douceur, de la gaieté, de la mélancolie du paysage Elle s'unit à la nature par une sympathie profonde, elle aime partout la vie, elle mêle son àme aux choses: sa description, pittoresque et poétique tout à la fois, emplit l'œil et le cœur, nous livre à la fois l'objet et le sujet, le peintre aiouté et comme fondu dans son modèle.

# 3. DU ROMANTISME AU RÉALISME : BALZAC.

Balzac <sup>1</sup> eut des parties d'admirable artiste : c'est une nature vulgaire, robuste, exubérante. Il a un besoin fiévreux d'activité. D'abord clerc de notaire, c'est là qu'il prend l'idée et le goût de ces plaisanteries odieuses qu'il a si prolixement étalées dans ses romans; puis il s'associe avec un imprimeur. Il a l'imagination des affaires : il passe son temps à inventer des combinaisons qui contiennent des fortunes. Un ou deux ans avant sa mort, il s'enflamme pour l'idée d'amener 60 000 chênes de Pologne en France : il voit

1. Biographie: Honoré de Balzac, né à Tours en 1799, clerc de notaire, puis associé avec un imprimeur, fait de mauvaises affaires; il publie divers romans sous des pseudonymes de 1822 à 1825. Il donne en 1829 la première œuvre qui fera partie de la Comédie humaine. ce titre général ne paraît qu'en 1842 (éd. Furne. Dubochet et Hetzel, 1842-1845, 4 vol. in 8). La Comédie humaine comprend: scènes de la vie privée (le Colonel Chabert, le Pere Gornol); scènes de la vie de Province (le Lys dans la Vallée; Ursule Mirouet; E. Grandet; le Curé de Tours; Illusions perdues); scènes de la vie parisienne (Cesar Birotteau); scènes de la vie parisienne (Cesar Birotteau); scènes de la vie parisienne (Cesar Birotteau); scènes de la vie puritoue; scènes de la vie militante; scènes de la vie de campagne (les Paysans; le Curé de village); études philosophiques (la Recherche de l'absolu); études analytiques. Balzac avait établi en 1845 un plan qui comprenait un assez giand nombre d'œuvres qu'il n'a pas eu le temps d'écrire il mourut en 1850.

Éditions: Œuvres completes, 24 vol. in-8 Calmann Lévy (Comédie humaine, 17 vol.; Théâtre, 1 vol.; Contes drolatiques, 1 vol.; Œuvres diverses inédites, 4 vol.; Correspondance, 1 vol.); 45 vol. in-16 (Com. hum., 10 vol.; Contes, 3 vol.; Théâtre, 2 vol.). (Euvres de Jeunesse, 10 vol. in-16. — Lettres à l'Étrangère (Mme Hanska, qui

devint Mme de Balzac), in-8, 1899.

A consulter. Vicomie de Spoelberch de Lovenjoul, Histoire des œuvres de Balzac, 3º éd., in-8, Calmann Lévy: Autour de H. de B., 1897, in-8. Cerfbeer et Christophe, Répertoire de la Comédie humanne, in-8, Calmann Lévy: Taine, Nouveaux essais de critique et d'histoire Faguet, XIXº siècle. P. Flat, Essais sur Balzac, in-18, Paris, 1892, G. Ferry, Balzac et ses anns, in-12 Paris, 1888. E. Biré, H. de Balzac, 1897, in-18 (cf. Lovenjoul, p. 361-409, et 471-96, pour les ouvrages et articles relatifs à Balzac avant 1884). Brunetière, H. de Balzac, 1906

1 200 000 francs à gagner là dedans. Il lui manquait le sens pratique : il ne réussit qu'à s'endetter pour une partie de son existence. Cette imagination, périlleuse dans la réalité, devint une grande qualité littéraire pour représenter par le roman une société où les affaires et l'argent tenaient tant de place.

Pour solder ses dettes et vivre, Balzac dut produire incessamment. « On met bien du noir sur du blanc en douze heures, petite sœur, écrivait-il, et, au bout d'un mois de cette existence, il y a pas mal de besogne de faite. » Il se couche à six heures, « avec son diner dans le bec », il se lève à minuit, prend du café, et travaille jusqu'à midi. Ainsi se fait en vingt ans (1829-1830) la Comédie humaine: œuvre puissante, comme le siècle en offre peu; non pas parfaite à coup sûr. Les défauts sont énormes et sautent aux yeux.

D'abord le style manque : de ce côté-là, Balzac n'est pas du tout artiste; dès qu'il se pique d'écrire, il est détestable et ridicule; il étale une phraséologie pompeuse, ornée de métaphores boursou-flées ou banales. Cela lui rend impossible les notations délicates de sentiments poétiques, les fines analyses de passions tendres, d'exaltations idéalistes : là Balzac s'enfonce dans le pire pathos, étale un pâteux galimatias; lisez, si vous pouvez, le Lys dans la vallée. Son impuissance éclate cruellement partout où la perfection du style est nécessaire à la valeur de l'idée.

Puis, Balzac est un penseur: il exerce sa fonction de romancier comme V. Hugo sa fonction de poète. Il se croit une lumière des esprits, tout au moins un médecin qui, gravement, tâte le pouls au siècle. Il réfléchit, disserte, expose, coupe son récit de tirades sociales ou philosophiques, où il affaiblit et délaie les observations justes dont l'action même du roman fournissait une expression concrète

Puis, Balzac, comme George Sand, manque de sobriété. Même où il excelle, il en met trop, sans goût et sans mesure. Au délayage du penseur succède l'intempérance de l'artiste, qui ne se lasse pas de ce qui l'amuse, qui s'efforce d'embrasser ou d'égaler toute la réalité, tous les détails avec tout l'ensemble : descriptions de mobiliers et de propriétés, conversations de portiers ou d'employés; là-dessus Balzac est intarissable.

Puis, absence totale du sentiment de la nature : ses paysages sont de l'écriture quelconque, des inventaires d'homme du métier qui applique sa vision; devant les champs et les bois, ce grand peintre a des émotions de commis-voyageur.

En un sens, il est de la tradition classique : il n'y a que l'homme qui l'intéresse, et tout ce qui accompagne ou révèle l'homme. Si on le prend où il est lui-même, il est exclusivement peintre des relations sociales et des natures humaines.

Mais, ici encore, il faut d'abord marquer des défauts et des lacunes. Balzac est déplorablement romanesque : la moitié de son œuvre appartient au bas romantisme, par les invraisemblables ou insipides fictions qu'il développe sérieusement ou tragiquement. Mélodrame, roman-feuilleton, tous les pires mots sont trop doux pour caractériser l'écœurante extravagance des intrigues que combine lourdement la fantaisie de Balzac. Il fait concurrence a Eugène Sue, et à Dumas père, dans Ferragus, et les Treize, dans la Dernière Incarnation de Vautrin, dans Une ténébreuse affaire, dans la Femme de Trente Ans, dans maint épisode ou incident des meilleurs romans. Une seule fois peut-être il a tiré d'une donnée extraordinaire un pathétique puissant : c'est dans la nouvelle du Colonel Chabert.

Balzac, avec son génie robuste et vulgaire, est incapable de rendre les caractères et les mœurs dont la caractéristique est la délicatesse. Son aristocratie de la Restauration, ses grandes dames, douairières ou coquettes, nous mettent en défiance, sans que l'on connaisse l'original. Elles nous font l'effet de cabotines jouant des rôles de duchesses dans un théâtre de sous-préfecture : elles ont des grâces épaisses, et un étrange sans-façon, sous prétexte d'aristocratique désinvolture. Ses jeunes filles sont des répliques de l'ingénue banale; il les a tirées de la même armoire que Scribe : de fades poupées, modestes, patientes, aimantes : la vertu, comme la grâce, réussit mal à Balzac; son génie commence à la vulgarité et au vice.

Nous avons ainsi les limites de notre romancier : dans son domaine, rien ne l'égale; et ce domaine, c'est la peinture des caractères généraux dans les classes bourgeoises et populaires. Il a une rare puissance d'imagination synthétique; il met comme personne un personnage sur pied; il lui donne une vie intense, par la netteté de sa vision, par la conviction de sa description. Sans doute, il ne fait pas de psychologie profonde; il ne s'attache pas au travail intérieur qui fait ou défait une âme; il n'essaie pas d'isoler et de peser tous les éléments qui se mèlent dans une volonté, dans un désir. Il compose solidement son personnage intérieur; il y met une passion forte, qui sera le ressort unique des actes, qui forcera toutes les résistances des devoirs domestiques ou sociaux, des intérêts même. Il lui faut, en somme, pour modèles des maniaques. Mais jamais on n'a plus vigoureusement représenté le ravage de toute une vie, la déstruction de toute une famille par l'incoercible manie d'un individu. Jamais de l'identité immuable d'un tempérament on n'a tiré plus logiquement des effets plus variés et plus saisissants. C'est l'avarice chez Grandet, la débauche chez Hulot, la jalousie chez la cousine Bette, l'amour paternel chez Goriot, la tyrannie d'une invention chez Balthazar Claës; partout un irrésistible instinct, noble ou bas, vertueux ou pervers; le jeu est le même dans tous les cas, et la régularité toute-puissante de l'impulsion interne fait du personnage un monstre de bonté ou de vice.

Mais ces types énormes sont réels, à force de détermination morale et physique. Voyez l'avare : c'est le bonhomme Grandet, le paysan de Saumur, avec telle physionomie, tel costume, tel bredouillement ou bégaiement, engagé dans telles particulières affaires. Voyez l'envieuse : c'est la cousine Bette, une vieille fille de la campagne, sèche, brune, aux veux noirs et durs. Tout le détail sensible du roman, descriptions et actions, traduit et mesure la qualité, l'énergie du principe moral intérieur.

L'homme d'affaires qu'il y avait en Balzac a rendu un inappréciable service au romancier. La plupart des littérateurs ne savent guère sortir de l'amour, et ne peuvent guère employer que les aventures d'amour pour caractériser leurs héros. Balzac lance les siens à travers le monde, chacun dans sa profession. Il nous détaille sans se lasser toutes les opérations professionnelles par lesquelles un individu révèle son tempérament, et fait son bouheur ou son malheur : le parfumeur Popinot lance une eau pour les cheveux, voici les prospectus, et voilà les réclames, et voilà le compte des débours. Le sous-chef Rabourdin médite la réforme de l'administration et de l'impôt : voici tout son plan, comme s'il s'agissait de le faire adopter. Ce ne sont que relations de procès, de faillites, de spéculations; mais, à la fin, on croit que c'est arrivé.

Balzac est incomparable aussi pour caractériser ses personnages par le milieu où ils vivent. On peut dire que sa plus profonde psychologie est dans ses descriptions d'intérieur, lorsqu'il nous décrit l'imprimerie du père Séchard, la maison du bonhomme Grandet, la maison du Chat qui pelote, un appartement de curé ou de vieille fille, les tentures somptueuses ou fanées d'un salon; c'est sa méthode, à lui, d'analyser les habitudes morales des gens qui out faconné l'aspect des lieux. Balzac était extrêmement scrupuleux sur toutes les parties de la vraisemblance extérieure. Il se promenait au Père-Lachaise pour chercher sur les tombes des noms expressifs; il écrivait à une amie d'Angoulème pour savoir « le nom de la rue par laquelle vous arrivez à la place du Mûrier, puis le nom de la rue qui longe la place du Mûrier et le palais de Justice, puis le nom de la porte qui débouche sur la cathédrale; puis le nom de la petite rue qui mène au Minage et qui avoisine le rempart 1 ». Et il exigeait un plan. Il était collectionneur, amateur de bibelots et de curiosités, et bien qu'il ait un peu trop complaisamment donné dans l'étalage du bric-à-brac, il assortit en général très finement les mobiliers à la condition et au moral des

personnages.

Il distingue très bien aussi les groupes sociaux, monde élégant, bourgeoisie riche, petit commerce, peuple de Paris, aristocratie et bourgeoisie provinciales ou campagnardes, paysans, fonctionnaires, employés, journalistes, toutes les coteries, toutes les professions, toutes les conditions : dans chaque groupe, les individus-types, qui accusent un des travers, un des instincts, un des manèges spéciaux du groupe. Voici les paysans âpres au gain, chez qui la passion de posséder de la terre, et d'en posséder toujours plus, affine la lourdeur de la nature brute. Voici les employés, et la stupide vie de bureau : l'employé vaudevilliste, l'employé loustic, l'employé abruti, le plat intrigant qui avance, l'honnête imbécile ou le travailleur naïf qui marquent le pas, les « potins », les protections, la collaboration des femmes à l'avancement des maris, et la cour obligatoire aux femmes des chefs. Voici les salons ou les sociétés de petites villes, médisances, calomnies, prétentions, jalousies, espionnages, marches et contremarches pour le gain d'un héritage, la conclusion d'un mariage, le succès d'une élection, la nomination d'un fonctionnaire. Le curé de Tours, César Birotteau, des parties d'Ursule Mirouet, de la Vieille Fille, certains morceaux des Paysans, de Un grand homme de province à Paris, etc., sont de curieuses scènes de mœurs locales ou professionnelles : même dans cette extravagante Femme de Trente Ans, ou dans ces fastidieux Employés, il y a quelques tableaux d'une réalité intense.

Balzac est le peintre vigoureux et sidèle d'un moment et d'une partie de la société française : il a représenté la bourgeoisie, qu'en bon légitimiste il détestait, cette bourgeoisie parisienne et provinciale, laborieuse, intrigante, servile, égoïste, qui voulait l'argent et le pouvoir, qui allait à la fortune par le commerce et l'industrie, qui à la seconde génération se décrassait par les titres et les places. Une fois faites toutes les réserves qu'il faut faire, on reste saisi de cette puissance créatrice : tous ces romans qui se tiennent ct se relient, ces individus qu'on retrouve d'une œuvre à l'autre à toutes les époques de leur carrière, ces familles qui se ramifient, et dont on suit l'élévation ou la décadence, tout cela forme un monde qui donne la sensation de la vie. Tous les défauts disparaissent dans la grandeur de l'ensemble, et lorsqu'on feuillette le Répertoire de la comédie humaine, on a besoin de faire effort pour distinguer les personnages fictifs des individus historiques qui sont mêlés parmi eux. L'œuvre de Balzac, par cette cohésion et

par la puissance d'illusion qui en résulte, est unique,

On voit aisément par où Balzac a pu passer pour le père du réalisme contemporain. Il a été effrénément romantique : mais comme il manquait de sens artistique, de génie poétique et de style, les romans et les scènes d'inspiration romantique sont justement aujourd'hui les parties mortes, ayant été toujours les parties manquées de son œuvre. Au contraire il a représenté en perfection les àmes moyennes ou vulgaires, les mœurs bourgeoises ou populaires, les choses matérielles et sensibles; et son tempérament s'est trouvé admirablement approprié aux sujets où il semble que l'art réaliste doive toujours se confiner chez nous. Ainsi, par ses impuissances et par sa puissance, Balzac opérait dans le roman la séparation du romantisme et du réalisme. Il reste cependant dans son œuvre quelque chose d'énorme, une surabondance et une outrance qui en trahissent l'origine romantique.

## 4. LE ROMAN PSYCHOLOGIQUE : SAINTE-BEUVE, STENDHAL.

Sainte-Beuve n'adonné qu'un roman, Volupté (1834) : cette œuvre très moderne, plus facile à goûter aujourd'hui qu'il y a soixante ans, est lyrique par certains détails d'exécution, par des couplets effrénés, fort ridicules aujourd'hui, mais surtout par le caractère strictement intime et personnel de l'étude morale. Si l'on veut comprendre comment Sainte-Beuve passa de Joseph Delorme à Port-Royal et aux Lundis, il faut lire Volupté. L'analyse psychologique y est d'une finesse, d'une pénétration étonnantes : nous y retrouvons le Sainte-Beuve que nous connaissons, expert à démèler toutes les traces d'influences physiques et sociales dans la composition d'un caractère, curieux surtout des formes d'âmes imprécises et complexes, des états mêlés, morbides, anormaux, extrêmes, sentant avec une sûreté singulière le travail invisible des consciences, les effondrements, les crises, les agonies internes, sous les apparences unies et paisibles de la santé morale. L'art est analogue à l'observation : un art flou, souple, insinuant, enveloppant surtout, où l'expression à chaque instant diffuse ou entortillée finit par donner le sentiment des plus fines nuances.

La psychologie de Sainte-Beuve s'exerçait, dans son roman, surtout sur lui-même. Pour trouver des études vraiment impersonnelles il nous faut venir à Stendhal.

En 1842 mourait un homme à demi célèbre, Henri Beyle 1. Il avait

<sup>1.</sup> Biographie: Henri Beyle, né en 1783 à Grenoble, va en Italie en 1800 comme attaché à l'intendance, puis devient sous-officier et sous-lieutenant au 6° dragons. Plus tard il rentre dans l'intendance (1806-1814). De 1814 à 1821, il se fixe à Milan.

publié, sous le pseudonyme de Stendhal, des romans, des nouvelles, des récits de voyage, des impressions d'art : il passait pour un esprit paradoxal, ironique, froid, qui aimait à mystifier et scandaliser les gens. Il disait de lui-même : « Je serai compris vers 1880 ». Et grâce à Taine, malgré Sainte-Beuve, il l'a été. Il a même été surfait par des idolàtries peu convenables à son genre de talent.

L'homme est assez vulgaire, un peu déplaisant, tour à tour grossier ou prétentieux : on lui a fait tort en étalant indiscrètement ses paperasses, ses notes les plus plates ou les plus sottes. (App. XXXIV.) Il a dit ce qu'il avait à dire dans deux ou trois romans, et dans quelques nouvelles : comme nos classiques, il faut le chercher là, et non ailleurs. En dehors des grandes lignes de sa vie, ses aven-

tures personnelles ne sont guère intéressantes.

Stendhal est un disciple du xvine siècle, de Condillac, de Cabanis, des encyclopédistes et des idéologues. Il a pour principe que tous les hommes tendent au bonheur; et la peinture de la vie, c'est pour lui la peinture des moyens qu'ils choisissent pour s'y diriger. La méthode qu'il emploie, est l'analyse: il décompose l'action de ses personnages en idées et en sentiments, et chaque état de conscience est résolu en ses éléments par une opération délicate et précise. Tout ce qui est peinture extérieure, description physique, paysage, ne tient guère de place dans les romans de Stendhal: sa profession, c'est d'être « observateur du cœur humain »; et il est en effet de première force dans l'observation, dans l'imagination psychologique. Il fouille les motifs d'un acte, détaille les nuances d'un sentiment avec une exactitude minutieuse.

Cependant cet analyste est un homme d'action: les plus rares jouissances de sa vie lui sont venues de l'action. Il s'est rappelé toujours avec délices le temps où il était dragon à l'armée d'Italie. Plus tard il fait la campagne de Russie dans l'intendance: il y donne la preuve d'une fermeté plus rare que le courage, lorsque,

d'où il est expulsé par la police autrichienne. Il revient à Paris. En 1830, il est nommé consul à Trieste, puis à Civitavecchia. Il meurt en 1842, Il publie, en 1817, Rome, Naples et l'Iorence, et une Histoire de la peinture en Italie; en 1822, son Essai sur l'Amour, et sa brochure sur Hacine et Shakespeare; en 1827, Armance, son premier roman; en 1831, le Rouge et le Noir; en 1838, les Memoires d'un touriste; en 1839, la Chartreuse de Parme.

Éditions: Calmann Lévy, 22 vol. in-18 (Corresp. inédite, 2 vol.). Lettres intones, Calmann Lévy, in-8, 1892. Journal. Charpentier, 1888, in-12. Vie de Henri Brillard (autobiographie). Charpentier, 1890. Lamiel (roman inédit), Quentin, 1889. Souvenirs d'Egotisme et Lettres inédites, Charpentier, 1893, in-12. Lucien Leuwen, œuvre posthume reconstituée sur les manuscrits originaux, par J. de Mitty, Paris, in-18, 1895. Napoleon, etc. Inédits p. p. J. de Mitty, 1897, in-12. Correspondance, 1908. 3 vol, in 8.—A consulter: Comment a vécu Stendhal, in-12, 1900. Le Procès de Julien Soret, Revue Blanche, mars 1894. P. Bourget, Essais de Psychologie contemporaine E. Rod, Stendhal (Gr. Ecriv. fr.), 1892. Il Cordier, Stendhal raconté par ses amis et amies, 1893. E. Faguet, Stendhal, dans Politiques et Moralistes. 2º série. Chuquet, Stendhal-Boyle, 1902.

dans la désastreuse retraite, il se présente chaque jour à son chef dans la tenue la plus correcte, n'ayant jamais omis de faire sa barbe Avec son sang-froid, il garde ses curiosités de psychologue, dont nul péril, nulle fatigue ne le détournent : il observe, dans les deux armées, les soldats des diverses nations pour y saisir les caractèrés propres à chacune. (App. XXXV.)

La préoccupation principale de Stendhal, dans son œuvre littéraire, se rattache à ce goût de l'action et de la volonté. Classique de discipline comme il était, il sort du xvine siècle, par son horreur de l'atonie où deux cents ans de politesse et de mœurs de salon avaient réduit les âmes Il voyait distinctement cet effet, et c'est lui qui a fourni à Taine l'idée de l'Ancien Régime : par la vie mondaine, le ressort de l'énergie a été si bien détruit que la noblesse s'est trouvée, en 1792, incapable d'une résistance active : elle n'a su que mourir avec une grâce passive. En 1789 et en 1825, il n'y a d'énergie que dans le peuple : la justification de la Révolution est la, et la condamnation de la Restauration. Car il aime l'énergie plus que tout. Ainsi s'explique le culte qu'il a voué à Napoléon: Napoléon représente à ses yeux la plus grande somme d'énergie qu'il lui ait été donné de voir ramassée dans un individu. Les héros qu'il expose sont à l'ordinaire des natures énergiques, qui ont suivi leur volonté jusqu'au crime. M Faguet reproche à Stendhal de confondre l'énergie volontaire avec la passion impulsive qui en est tout juste le contraire : il a tort, je crois. Car cette apparente confusion repose sur une fine observation : ces passions brutales ou forcenées dont il nous étale les effets dans l'Italie du xvi siècle, c'est bien de l'énergie, non pas de l'énergie volontaire, si l'on veut, mais de l'énergie apte à devenir énergie volontaire. Le réservoir des forces qu'emploie la volonté est dans la sensibilité : la volonté maîtrise et manie l'impulsion, mais, l'impulsion défaillant, la volonté n'a plus où s'exercer.

L'étude de l'énergie est l'âme des romans de Stendhal mais sous cette idée maîtresse il a saisi, expliqué bien des caractères individuels et divers états sociaux.

Il a aimé passionnément l'Italie dans son passé et dans son présent. Il a voulu qu'on mit sur sa tombe : Henri Beyle, Milanais. Le secret de cette sympathie, c'est peut-être la place que l'amour — toutes les qualités d'amour — tient à ses yeux dans la vie italienne : c'est surtout que le tempérament italien lui semble plus impulsif, plus énergique que le français. Voilà pourquoi il a souvent traité des sujets italiens

L'une de ses deux œuvres maîtresses, la Chartreuse de Parme, est presque entièrement une étude de l'âme et de la vie italiennes. A peine touche-t-elle à la France par le fameux récit de la bataille de Waterloo: récit d'un homme d'expérience, original et saisissant par la médiocrité voulue et l'insignifiance expressive du détail.
A quoi se réduit la plus grande bataille du siècle pour un conscrit
qui la traverse! Stendhal a vraiment donné là un modèle d'art
réaliste, ou plutôt d'art vrai. Mais, après ce début, nous revenons
en Italie, et nous y restons. Beaucoup de lecteurs s'en plaignent:
toutes ces aventures et toutes ces analyses les surprennent, les
laissent incrédules et étourdis. Cependant il y a dans ce roman
une peinture fine et serrée de l'Italie après 1815, de ces petites
principautés, où l'intrigue, la tyrannie, toutes les passions et
tous les manèges s'offraient à l'observateur dans un champ borné,
où la course au bonheur se faisait avec moins de scrupules,
plus d'habileté et plus d'énergie qu'en France. On sent que
Stendhal a été idolâtre de son modèle: il donne l'impression
d'être entré dans l'âme italienne plus avant qu'aucun Francais.

On est moins dérouté quand on lit le Rouge et le Noir. Cette fois nous sommes en France, et nous reconnaissons la France issue de la Révolution. D'une vulgaire affaire de cour d'assises, Stendhal a fait une étude profonde de psychologie et de philosophie historiques. En cinq cents pages, il nous apprend autant que toute la Comédie humaine sur les mobiles secrets des actes et sur la qualité intérieure des âmes dans la société que la Révolution a faite. Balzac nous montrait les faits : l'effort universel, la lutte brutale pour la fortune, pour les places, pour le pouvoir. Il prenait comme une hypothèse fondamentale l'appétit du succès. le déchaînement des convoitises. Stendhal va plus au fond des choses. Il regarde dans le secret des àmes comment se forme la disposition d'où sortent tous les effets qui donnent à la société contemporaine sa physionomie : il trouve que la Révolution a établi l'égalité entre tous les Français, et, supprimant tous les privilèges, a proportionné les droits au mérite. On inculque ce beau principe aux individus dès le bas âge; ils apprennent que le talent mène à tout: ils ont le talent; ils apprennent que la supériorité sociale suit la supériorité intellectuelle : ils sont des esprits supérieurs.

Et quand, à vingt ans, ils sont làchés à travers la société, avec l'ambition et avec l'assurance d'arriver à tout, ils trouvent toutes les places prises; les parentés, les protections, l'argent, l'intrigue ont poussé et poussent devant eux des médiocrités dans tous les emplois. Nos esprits supérieurs crèvent de faim : il faut suivre la filière, restreindre son appétit, s'user dans de petits emplois pour de maigres résultats, s'aplatir, servir, pour arracher peutêtre bien péniblement après vingt ans d'un travail de forçat, ou pour manquer finalement, malgré tout le talent et toutes les

bassesses, ce que l'on s'estimait légitimement dû. La société fait une honteuse banqueroute aux meilleurs des enfants qu'elle élève. Ceux qui sont artistes ou philosophes, se réfugient dans le rève. Ceux qui sont d'honnêtes natures, douces et veules, se résignent à vivre mesquinement, à avancer lentement ou à marquer le pas dans leur carrière, contents du lopin qu'on leur abandonne, ou bien découragés par les compétitions, abrutis par l'effort. Mais les natures énergiques - et nous revenons à l'idée favorite de Stendhal, - les forts, qui n'ont ni protecteurs ni parents pour leur aplanir la route, que feront-ils? Ils ne renonceront pas, ils mettront habit bas, bas aussi toutes les délicatesses de sentiment, toutes les idées de moralité dont l'éducation les ligotte, et ils entreront dans la mèlée, la tête haute et le poing levé : ils feront leur trou, hardiment, brutalement 1. Ils seront assommés, ou ils seront maîtres : rien de médiocre ne leur convient. L'homme supérieur redevient un animal de proie. Par malheur le gendarme est là, et l'homme supérieur finit parfois sur l'échafaud, comme Julien Sorel, le héros de Rouge et Noir, un caractère d'une autre envergure que tous les ambitieux de Balzac, à qui il n'a manqué qu'un peu de chance pour faire agenouiller devant lui la société qui le condamne.

La forme, dans Stendhal, est indifférente; elle n'existe pas comme forme d'art, elle n'est que la notation analytique des idées. Notre romancier a appris à écrire dans l'Art de raisonner, l'Art de penser,

et la Grammaire de Condillac.

# 5. LA NOUVELLE ARTISTIQUE : MÉRIMÉE.

On a souvent donné Mérimée <sup>2</sup> comme un disciple de Stendhal : les deux hommes furent liés d'amitié Il y avait entre eux des sym-

Éditions: Calmann Lévy, 13 vol. in-18. Lettres à une inconnue, 1873, in-18. Lettres à une autre inconnue, 1875, in-18. Lettres à Panizzi, 2 vol. in-8, 1881. Lettres à la Princesse Julie, Revue de Paris, 1° et 15 juillet 1894. Une Corr. inédite, Paris, Calmann Lévy, 1896, in-18. — A consulter: E. Faguet, XIX° siècle. A. Filon, Mérimée et ses amis, 1894, in-16; Mérimée (Coll. des Gr Écriv. fr.), in-16, 1898.

<sup>1.</sup> A moins que l'état social ne leur recommande plutôt l'hypocrisie, comme c'est le cas de Julien Sorel sous la Restauration, qui fait la Congrégation toute-puissante. 2. Biographie: Prosper Mérimée (1803-1870), né à Paris, secrétaire du comte d'Argout en 1830, puis chef de bureau au ministère de la Marine, devient en 1831 inspecteur des monuments historiques; il se he en 1840, en Espagne, avec la famille Montijo; ami particulier de l'impératrice Eugénie, il devient sénateur en 1853. Il donne le thêûtre de Clara Gazul en 1825, la Guzda en 1826, la Jacquerie en 1828, puis la Chronique de Charles IX (1829), des nouvelles de 1830 à 1841 (Tamango, Vénus d'Ille, Matteo Falcone, Colomba, etc.), Carmen (1847). Il a publié des voyages archéologiques et des ouvrages historiques: Essai sur la guerre sociale (1841); les Faux Démétrius (1854); Mélanges historiques et littéraures (1855) Il fut un des premiers chez nous à s'intérasser à la littérature russe.

pathies de tempérament, des communautés d'antipathie; quelques idées littéraires aussi les rapprochaient. Ils aimaient tous les deux à bousculer la morale bourgeoise; ils étaient tous les deux flegmatiques, observateurs, ils se moquaient des beaux enthousiasmes romantiques; ils avaient tous les deux l'esprit de la psychologie. Mais bien des différences aussi les séparaient. Stendhal reprochait à Mérimée de n'avoir pas lu Helvétius ni Condillac; il lui reprochait son ironie cruelle et son manque de tendresse. Mérimée est le moins humanitaire des hommes, et son pessimisme est ce qu'il y a de plus opposé au rationalisme optimiste des encyclopédistes; il méprise trop l'homme pour avoir foi au progrès.

Il ne tient au xviiie siècle que par certaines audaces et certaines crudités de pensée: par l'aspect extérieur aussi de sa personne intellectuelle. Et il ne se rattache guère qu'au xviiie siècle sceptique et sec; Mérimée est un homme du monde, de tenue parfaite, d'esprit aigu et mordant, sans illusion, sans élan, volontiers cynique, avec la plus exquise correction de langage. Il a peut-être plus de sensibilité qu'il n'en montre: il est capable d'affection; mais il craint extrêmement le ridicule; il pose pour l'homme fort

et détaché.

Il tient beaucoup à ce qu'il écrit, mais il ne veut pas paraître y tenir Il fait effort pour n'avoir pas l'air d'un écrivain de profession. Il s'est donné une spécialité, l'histoire, et surtout l'archéologie, volontiers il présente ses nouvelles comme des propos d'archéologue qui évoque quelque souvenir de ses voyages. Aussi son œuvre est-elle, extérieurement, moins objective que celle de Stendhal: il parle de lui, des objets qui l'intéressent, des recherches pour lesquelles il s'est mis en route. Il mèle des réflexions, des dissertations d'archéologue à ses récits; il nous rappelle ainsi de temps à autre, de peur que nous ne l'ignorions, que ce n'est pas son affaire de faire un roman, et qu'il ne s'est mis à conter que par accident, pour nous faire plaisir. La même coquetterie se fait paraître par d'autres procédés; ainsi quand dans la *Chronique de Charles IX* il laisse au lecteur le soin de choisir le dénouement qui lui plaira: grossier défaut, mais défaut voulu.

Cependant, il ne faut pas s'arrêter aux accessoires ni à la surface de l'œuvre. En réalité le roman de Mérimée est essentiellement objectif: il se répand autour de son sujet, mais le récit lui-même est impersonnel. Lisez ses chefs-d'œuvre · les parties principales de la Chronique de Charles IX, Colomba, Tamango, Matteo Falcone, le corps du récit de Carmen, etc.; Mérimée s'efface; ce n'est plus qu'un scrupuleux artiste qui s'efforce à faire sortir le caractère du modèle naturel. Personne ne s'est, en notre temps, plus rapproché que lui du réalisme classique.

D'abord il compose, très solidement, très soigneusement dans la moindre nouvelle, il pose ses caractères, il établit son action initiale, et tout se déduit, s'enchaîne; le progrès est continu, et les proportions exactement gardées. Puis, il est sobre, il ne s'étale pas. Il sait faire vingt pages, où les romantiques s'évertuent à souffler un volume. Aussi quelle plénitude dans cette brièveté! Un paysage est complet en cinq ou six lignes. Les caractères se dessinert par une action significative, que le romancier a su choisir en faisant abstraction du reste. Il ne se perd pas en longues analyses: il se place entre Baizac et Stendhal: comme le premier, il indique le dedans par le dehors, mais il indique avec précision des états de conscience perceptibles seulement au second.

Il est simple aussi : ni sensibilité ni grandes phrases; un ton uni, comme celui d'un homme de bonne compagnie qui ne hausse jamais la voix. On peut imaginer l'effet de cette voix douce et sans accent, quand elle raconte les pires atrocités. Car Mérimée est « cruel » . il conte avec sérénité toutes sortes de crimes, de lachetés et de vices, les histoires les plus répugnantes ou les plus sanglantes; ne croyant ni à l'nomme ni à la vie, il choisit les

sujets où son froid mépris trouve le mieux à se satisfaire.

Il se plait à déconcerter nos intelligences, à troubler nos nerfs, par des récits étranges, qui nous laissent dans le doute si nous avons affaire à un mystificateur ou réellement à un miracle. Ce sont des aventures singulières, qui à la rigueur se peuvent expliquer par un concours de circonstances naturelles, qui laissent pourtant une sorte de saisissement dont on ne peut se défendre, comme devant une apparition authentique du surnaturel. Quelque sujet qu'il ait choisi, Mérimée le traite avec une puissance singulière d'expression. Il n'y a guère dans la littérature de personnages plus complets et plus vivants que Colomba, que Carmen: nous les voyons pleinement, dans toutes leurs particularités morales et physiques; et leur individualité singulière n'en fait pas des êtres d'exception: nous en sentons la solide humanité, revêtue d'une forme unique.

Il n'y a pas de réalisme plus expressif que certaines parties de la Chronique de Charles IX: les propos de soldats, et d'autres scènes vulgaires ont une intensité pittoresque, qui dépasse peut-être ce qu'on trouve dans le Camp de Wallenstein, le modèle littéraire du genre. Il n'y a pas de morceaux d'art où l'imitation soit plus adéquate que dans l'Enlèvement de la redoute à la vue même des choses. Le style de Mérimée, propre, précis, objectif, plus fin et moins abstrait que celui de Stendhal, concourt à l'illusion.

Mérimée appartient à la grande période romantique : son œuvre de romancier tient à peu près toute dans une vingtaine d'années,

elle est achevée en 1847. V. Hugo faisait du roman tantôt une vision historique, tantôt un poème symbolique. George Sand l'inondait de lyrisme. Balzac y poursuivait une enquête sociologique. Stendhal l'employait comme un instrument d'observation psychologique. Mérimée, lui, est purement artiste : son œuvre relève de la théorie de l'art pour l'art. Morale, philosophie, histoire, il a tout subordonné à l'effet artistique. Ainsi en un sens il tient dans le roman la place que tiennent au théâtre Scribe, Gautier dans la poésie. Mais il est infiniment supérieur à Scribe; et il ne donne jamais cette sensation de perfection vide que Gautier nous procure parfois. C'est ici que l'on voit combien les théories valent par les hommes qui les appliquent. Mérimée est un homme d'une intelligence très distinguée, doué d'une réelle aptitude à former des idées: cela suffit. Il peut ne penser qu'à l'art; il évitera la niaiserie ingénieuse de Scribe, le néant intellectuel de Gautier.

#### 6. UN DISCIPLE DU XVIIIº SIÈCLE : CL. TILLIER.

Cl. Tillier i n'est romantique que par l'époque où il a vécu Sonceuvre principale, Mon oncle Benjamin, est un recit de pur goût voltairien, alerte, narquois et mordant. Mais il vivait en Nivernais: Paris ne le distingua pas. Très oublié en France, Cl. Tillier nous est revenu d'Allemagne où son culte par hasard s'était conservé. Il mérite en effet de ne pas rester inconnu. Il y a eu d'un bout à l'autre du XIXº siècle beaucoup de ces lettrés qui, sans renoncer à être de leur temps, ont fait l'éducation de leur goût et de leur plume chez Voltaire. Tillier se place, esthétiquement comme par sa date, entre Courier et About, mais il n'est à aucun degré attique ou parisien, et il garde de sa province une verdeur un peu sauvage.

<sup>1.</sup> Né à Clamecy, mort à Nevers (1801-1840) Mon oncle Benjamin, 1843, Œuvres complètes, 1846, 4 vol. Pamphlets, èd. critique par M. Gérin, 1906. — A consulter: M. Gérin, Études sur Cl. Tillier, 1902.

## CHAPITRE VI

#### L'HISTOIRE

Le romantisme suscite un grand mouvement d'études historiques. —

1 L'histoire philosophique. Guizot : il soumet son érudition à sa foi politique. Tocqueville : catholique et légitimiste, il étudie avec impartialité la démocratie et la Révolution. — 2. Passage de l'histoire philosophique à l'expression de la vie : Thierry. Ses vues systématiques Etude des documents; récolte des petits faits, pittoresques et représentatifs. — 3. La résurrection intégrale du passé : Michelet. Son idée de l'histoire : le moyen àge retrouvé dans les archives. Michelet prophète de la démocratie, ennemi des rois et des prêtres : influence de ses passions sur son histoire. Œuvres descriptives et morales de Michelet.

L'histoire et la poésie lyrique, voilà les deux lacunes apparentes de notre littérature classique. En trois siècles, de la Renaissance au romantisme, le genre historique est représenté par le Discours sur l'Histoire universelle de Bossuet, qui est une œuvre de théologie, par l'Histoire des Variations, du même, qui est une œuvre de controverse, par l'Esprit des Lois, de Montesquieu, qui est un essai de philosophie politique et juridique : restent l'Essai sur les mœurs et le Siècle de Louis XIV de Voltaire, qui sont vraiment de l'histoire, malgré la thèse antireligieuse de l'auteur. Cinq ouvrages, dont trois relèvent d'autres genres, c'est peu pour trois siècles de production intense.

Voltaire, en faisant l'histoire de la civilisation, avait donné une esquisse de l'histoire de France : en dehors de ses ouvrages, les Français ne pouvaient rien lire de passable sur l'histoire de leur nation. Fénelon, dès le début du xvme siècle, s'en plaignait. On sentit vivement ce manque au commencement de notre siècle; « Existe-t-il, demandait A. Thierry en 1827, une histoire de France qui reproduise avec fidélité les idées, les sentiments, les mœurs

des hommes qui nous ont transmis le nom que nous portons, et dont la destinée a préparé la nôtre? » Et il passait en revue tous ces prétendus historiens de France, depuis les Chroniques et Annales de Nicole Gilles, secrétaire de Louis XI, du Haillan, Dupleix, Mézeray, Daniel, Velly, Anquetil, etc. il montrait combien l'ignorance des sources, le manque de science et de critique, l'mintelligence de la vie du passé, le goût romanesque, la rhétorique, l'esprit philosophique, avaient partout déformé l'histoire : combien froides et fausses étaient toutes ces annales, où avortaient

vite quelques bonnes intentions d'exactitude.

Chateaubriand, avec son sixième livre des Martyrs et ses Franks sauvages, fut l'initiateur : A. Thierry, en le lisant, se sentit historien. Combien ces Franks à cheveux roux, à grandes moustaches, serrés dans leurs habits de toile, et maniant la francisque, ressemblaient peu aux Franks incolores d'Anguetil! Quentin Durward et Ivanhoe s'ajoutèrent aux Marturs. Le romantisme vulgarisa le sens de l'histoire dont les éléments fondamentaux sont la curiosité des choses sensibles et extérieures, la recherche de l'individualité, de la singularité, de la différence. Pour l'histoire de France, le grand réveil du patriotisme que la Révolution provoqua lui donna un intérêt qui attira de ce côté auteurs et lecteurs. Puis la lutte des partis, après la Restauration, profita aux études historiques : les libéraux s'efforcèrent de fonder leurs revendications et les droits nouveaux sur le développement antérieur de la nation : ils allèrent chercher jusqu'aux temps féodaux et aux invasions barbares les germes de l'État contemporain, ou les titres de la souveraineté populaire et surtout de la suprématie bourgeoise. Cette influence politique devança même l'influence romantique.

L'essor que va prendre le genre historique s'annonce par les publications de documents originaux, par les collections de Mémoires et Journaux authentiques <sup>1</sup>, qui séduisent souvent les littérateurs et le public par le pittoresque des tableaux et le dramatique des événements. Outre les vastes recueils de Mémoires sur l'Histoire de France, qui furent une mine de romans et de drames, il faut signaler tout particulièrement la publication des Mémoires de Saint-Simon, qui renouvelèrent dans les esprits l'image du

siècle de Louis XIV et de la cour de Versailles.

<sup>1.</sup> Petitot et Monmerqué, Collection des Mémoires relatifs à l'Histoire de France, depuis le règne de Philippe Auguste jusqu'à la paux de Paris de 1763, 1819-29, 131 vol in-8. Gnizot, Coll. des Mém. relatifs a l'Hist. de Fr., depuis la fondation de la monarchie jusqu'au xitt' siècle, trad. et annotés, 1823-1827, 29 vol. in-8; Coll. des Mém. relatifs à la Révolution d'Angleterre, trad. et annotés, 1823 et suiv., 26 vol. in-8. Buchon. Coll. des Chroniques nationales écrites en langue vulgaire, du xiº au xiº s., 1824-29, 47 vol. in-8. Michaud et Poujoulst, Nouvelle Coll. de Mém. relatifs à l'Hist. de Fr., 1836 et suiv., 32 vol. in-8.

Les œuvres originales ne se firent pas attendre. Dès le premier moment, deux courants se distinguent dans le genre historique: les uns s'appliquent à dégager la philosophie de l'histoire et ne sont en somme que les continuateurs du xviii° siècle, de Montesquieu et de Voltaire; les autres s'efforcent de ressusciter la forme du passé, de représenter les mœurs et les àmes des générations disparues, ceux-ci sont la lignée de Chateaubriand, proches parents des lyriques. Les deux rénovateurs des études historiques en notre pays, Thierry et Guizot, représentent ces deux tendances: Guizot, plus philosophe, opère sur des idées; Thierry, plus imaginatif, essaie d'atteindre les réalités.

#### 1. LE PASSAGE DE L'IDÉE A LA VIE : THIERRY.

Lorsque Augustin Thierry, en 1817 1, donna au Censeur Européen et au Courrier Français ses premières études sur l'Histoire d'Angleterre et sur l'Histoire de France, il avait de grandes ambitions philosophiques : il prétendant trouver la loi suprême, unique, du développement national de chaque peuple 2. Il esquissait l'histoire de l'Angleterre depuis l'invasion normande au xie siècle jusqu'à la mort de Charles Ier, et « la révolution de 1640 s'y présentait sous l'aspect d'une grande réaction nationale contre l'ordre des choses établi six siècles auparavant, par la conquête étrangère ». Quand il abordait l'histoire de France, il voyait dans l'affranchissement des communes « une véritable révolution sociale, prélude de toutes celles qui ont élevé graduellement la condition du Tiers État » : remontant plus haut, il crut trouver dans l'invasion franque « la racine de quelques-uns des maux de la société moderne : il lui sembla que, malgré la distance des temps, quelque chose de la conquête des barbares pesait encore sur notre pays, et que des souffrances du présent on pouvait remonter, de degré en degré, jusqu'à l'intrusion d'une race étrangère au sein de la Gaule, et à sa domination violente sur la race indigène » Amsi, occupé à chercher des armes « contre les tendances réactionnaires du gouvernement », Thierry ne voulait encore que faire l'histoire

<sup>1</sup> Il a précédé Guizot et Villemain. il est le premier. — Augustin Thierry 1795-1856), au sortir de l'École normale, fut quelque temps saint-simonien. Plus tard il fut lié avec Auguste Comte.

Éditions · Hist. de la conquête de l'Angleterre par les Normands, 1825, 3 vol. in-8, dern. éd. préparée par l'auteur, 1858; Lettres sur l'Histoire de France (10 publiées en 1820 dans le Courrier Français), 1827, in-8. Duc Ans d'études histoirques (presque tout a paru dans le Censeur Européen, le Courrier Français et ailleurs, de 1817 à 1827), 1834, in-8; Récits des Temps mérovingiens, 2 vol. in-8, 1840, Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du Tiers État, 1853, in-8

<sup>2.</sup> Préface de Dix Ans d'études historiques Ct aussi la Préface des Lettres sur l'Histoire de France.

« à la manière des écrivains de l'école philosophique, pour extraire du récit un corps de preuves et d'arguments systématiques ».

Tout cet effort aboutissait en somme à faire de 1789 et de 1830 la revanche de la conquête franque : 1830 devenait le complément nécessaire de 1789, le terme glorieux de tout le développement national. Par le triomphe de la classe moyenne, nos pères, « ces serfs, ces tributaires, ces bourgeois, que des conquérants dévoraient à merci », étaient vengés. Jamais Augustin Thierry n'a su s'affranchir assez de cette philosophie par trop orléaniste et bourgeoise : elle éclate surtout par son exposition de la révolution communale, dans ses Lettres sur l'Histoire de France (1827) et ses Dix Ans d'études historiques (1834), plus sensiblement encore d'un bout à l'autre de son Histoire du Tiers État (1853).

Cependant, lorsqu'il se mit à étudier les documents originaux, il s'apercut que « l'ordre des considérations politiques où il s'était tenu jusque-là » était « trop aride et trop borné », que par ses vues systématiques il « obtenait des résultats factices », enfin qu'il « faussait l'histoire ». Il sentit alors « une forte tendance à descendre de l'abstrait au concret, à envisager sous toutes ses faces la vie nationale » : alors se fit la complète éclosion de son génie d'historien 1.

Dans ces longues séances aux bibliothèques qu'il a racontées, il préparait son Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normunds, qui parut en 1823. Il recueillait « les détails les plus minutieux des chroniques et des légendes, tout ce qui rendait vivants pour lui ses vainqueurs et ses vaincus du xie siècle, toutes les misères nationales, toutes les souffrances individuelles de la population anglo-saxonne ». Dans tous ces petits faits, dans les plus mesquines avanies, il prenait « la forte teinte de réalité » qui devait faire l'intérêt de son ouvrage. Il réussit en effet remarquablement à représenter la vie des vainqueurs et des vaincus; la thèse, s'exprimant toujours par des faits, n'en diminue pas la valeur pathétique ou pittoresque.

Dès 1820 il avait commencé à appliquer la même méthode à l'histoire de France : il s'était mis à lire la grande collection des historiens de France et des Gaules : et une indignation l'avait saisi en voyant comment les l'istoriens modernes avaient « travesti les faits, dénaturé les caractères, imposé à tout une couleur fausse et indécise », combien de niaises anecdotes, de fables scandaleuses s'étaient substituées à la savoureuse simplicité de la vérité?. Il

<sup>1</sup> Alors, comme il dit, il 'se mit à aimer l'histoire « pour elle-même » (Préface des Lettres sur l'Hist. de Fr.).

<sup>2</sup> Cf. les Lettres I-V sur l'Hist. de France, et les Notes sur quatorze historiens antérieurs à Mézeray dans Dix Ans d'études historiques.

s'était alors donné une mission : « guerre à Mézeray, guerre à Velly, à leurs continuateurs et à leurs disciples! » A son dessein politique de réhabiliter les classes moyennes se superposèrent heureusement une large passion scientifique, un amour désintéressé de la vérité, un absolu besoin de la connaître et de la dire. Il commenca, dans ce double esprit, ses Lettres sur l'Histoire de France: mais son chef-d'œuvre, ce sont les Récits mérovingiens (1840). Le parti pris politique s'y fait peu sentir, par la vertu du sujet : l'état d'esprit orléaniste s'élargit en pitié des vaincus, en sentiment douloureux des misères individuelles ou collectives; l'historien est tout à la joie de faire sortir des vieilles chroniques, dans toute la barbarie de leurs noms germaniques hérissés de consonnes et d'aspirations, les Franks et leurs chefs, les Chlodowig, les Chlother, les Hilderik, les Gonthramm, de montrer par de petits faits significatifs ce qu'était un roi franc, comment étaient traités les Gaulois, de substituer dans l'imagination de son lecteur, à la place des dates insipides et des faits secs qu'on apprend au collège, une réalité précise, dramatique, vivante. Il est tout occupé à son œuvre de résurrection, qu'il mêne avec une rare intelligence : ses idées générales ne lui servent plus qu'à distinguer surement les détails aptes à figurer comme types.

Aug. Thierry chercha une forme pour l'histoire ainsi comprise. Il révait d'allier « au mouvement largement épique des historiens grecs et romains la naiveté de couleur des légendaires, et la raison sévère des écrivains modernes ». Je n'oserais dire qu'il ait absolument réussi. Il saisit très adroitement dans les documents originaux l'expression colorée qui date et caractérise le récit, qui contient comme l'âme du passé : mais, malgré tout, il n'est pas suffisamment artiste. Le fond de style est du temps de Louis-Philippe : on sent qu'il écrit entre Béranger et Thiers. L'ar un certain manque de poésie et de beauté, la forme est inférieure à la matière comme à l'intention de l'auteur. Malgré cette insuffisance, il lui reste d'avoir été le premier qui ait su chercher et lire dans les faits le caractère particulier d'une époque, mettant

# ainsi l'histoire d'un seul coup dans sa véritable voie.

# 2. L'HISTOIRE PHILOSOPHIQUE : GUIZOT, TOCQUEVILLE.

Thierry a écrit des Récits mérovingiens : en une page, Guizot nous en donne toute la substance. Thierry raconte la Conquête de l'Angleterre par les Normands : une demi-page de Guizot ramasse toutes

les idées de ses quatre volumes. C'est dire que Guizot 1 élimine les faits, les hommes, la vie. Il connaît les sources : il établit solidement sur les documents originaux les bases de son travail. Mais il ne s'intéresse qu'aux idées, aux idées générales, qu'il fait sortir avec une rare puissance. Il discipline les faits, pour qu'ils montrent leurs lois, et pour qu'ils donnent un enseignement par ces lois : mais entendez qu'ils donnent un enseignement orthodoxe, c'est-à-dire selon l'orthodoxie doctrinaire. L'Histoire de la Révolution d'Angleterre 2, l'Histoire de la Civilisation en Europe, l'Histoire de la Civilisation en France, ces grandes œuvres froides et fortes, sont la démonstration, impartiale et scientifique en apparence, systématique et passionnée au fond, de ces deux vérités : qu'une royauté même légitime n'a pas de droits contre les représentants de la nation; et que le gouvernement doit appartenir aux classes movennes qui ont la richesse et les lumières, qui, par intérêt et par capacité, assureront la prospérité du corps social. Il faut voir avec quelle sûreté d'analyse, et quelle subtilité habile à se déguiser sous une sévère exactitude, Guizot étudie les quatre éléments de la société du moyen age : aristocratie feodale, Église, royauté, communes, en conduit les relations et les progrès, de facon à faire apparaître le régime de 1830 comme le couronnement nécessaire et légitime de toute l'Histoire de France.

M. de Tocqueville <sup>3</sup> est plus réellement impartial; il a l'esprit plus large et plus profond que Guizot. Ses deux grands ouvrages, la Démocratie en Amérique (1835-39), l'Ancien Régime et la Révolution (1850), sont vraiment en notre siècle les chefs-d'œuvre de la philosophie historique. M. de Tocqueville, légitimiste et chrétien, a tàché de comprendre son temps, cette France nouvelle qui rejetait la légitimité et faisait la guerre à l'Église. La haute conception qui jadis avait permis à Bossuet d'étudier si librement les sociétés païennes de l'antiquité, et de rechercher les causes physiques ou morales des événements, la croyance au gouvernement de la Providence, a mis Tocqueville à l'aise : assuré que la France allait

<sup>1.</sup> Cf. p. 920. Éditions · Histoire de la Révolution d'Angleterre, 1827-28, 2 vol. in-8; Cours d'Histoire moderne, 1828-30, 6 vol. in-8 (dédoublé en Hist. gén. de la Civilisation en Europe et Hist. gén. de la Civilisation en France).

<sup>2.</sup> L'histoire d'Angleterre est mise presque au même plan que l'histoire de France par los Guizot, les Villemain, les Thierry, la révolution d'Angleterre est la première étude qui occupe Guizot et Villemain. Ce fait montre bien l'influence des idées politiques sur les travaux historiques.

<sup>3.</sup> Alexis de Tocqueville (1805 1859), magistrat, député, ministre en 1849 sous la présidence de Louis Bonaparte. — Éditions: La Démocratie en Amérique, 11° partie, 1835, in-8; 2° partie, 1839, in-8; 16° éd., 3 vol. in-8, 1874; l'Ancien Régime et la Révolution, 1856, in-8; 8° éd., 1877, Correspondance et œuvres inédites, 2 vol. in-8, 1860. Œuvres complètes, 9 vol. in-8, 1864-8. Souvenirs, 2 vol. in-8, 1893. — A consulter: Faguet, Politiques et Moralistes, 3° série.

où Dieu la menait, il a regardé sans haine et sans désespoir la civilisation issue de la Révolution. Il a observé partout, dans les idées, dans les mœurs, et dans le gouvernement, la plus étrange confusion. les législateurs occupés à détruire ou neutraliser les effets de la Révolution, à restreindre la liberté, borner l'égalité; l'autorité méprisée et redoutée, l'administration centralisée et oppressive; le riche et le pauvre en face l'un de l'autre, se haissant, ne croyant plus au droit, mais à la force; les chrétiens épouvantés de la démocratie, qui est selon l'Evangile; les libéraux hostiles a la religion, qui est essentiellement libérale; les honnêtes gens en guerre contre la civilisation dont ils devraient diriger la marche : dans tout cela, le progrès évident, irrésistible, de l'égalité, partant de la démocratie. Ce progrès a frappé Tocqueville comme le fait caractéristique de la société nouvelle. Et comme le triomphe de la démocratie était récent en France, et encore incomplet, il a été étudier la démocratie la où elle était pure et maîtresse, aux Etats-Unis : il est allé regarder ce qu'elle est là-bas, pour tacher de deviner ce qu'elle peut ou doit devenir chez nous. La Démocratie en Amérique est une « consultation » sur la nature, le régime, la marche de la démocratie, une œuvre de philosophie expérimentale, qui repose sur une intelligente et sérieuse enquête de la civilisation américaine.

S'appuyant solidement sur la configuration géographique du pays, et sur l'histoire des colonies anglaises, il recherche les origines de l'esprit démocratique en Amérique : il expose l'organisation des États de l'Union et de l'Etat fédéral, leurs relations et leurs attributions; il montre comment le peuple gouverne, et tous les effets de la souveraineté de la majorité. Tout le système politique de la république américaine apparaît dans cette première partie. Dans une seconde partie, plus originale et plus profonde encore, Tocqueville nous découvre l'influence de la démocratie sur le mouvement intellectuel, sur l'état moral et sentimental, sur les mœurs. et la réaction des idées, des sentiments et des mours sur le régime politique. Cet admirable ouvrage n'est pas aussi lu chez nous qu'il devrait l'être : et la raison en est qu'il y a trop de pensée pour le commun des lecteurs : jamais de saillies, rien pour l'amusement ni le délassement : c'est un enchaînement austère et vigoureux de faits, de jugements, de prévisions.

L'autre œuvre de Tocqueville, l'Ancien Régime et la Révolution, a pour base une idée d'historien. Tocqueville, comme les historiens orléanistes, voit dans la Révolution la conséquence, le terme d'un mouvement social et politique qui a son commencement aux origines mêmes de la patrie au lieu que presque toujours, pour les légitimistes et pour les démocrates, la Révolution était une

rupture violente avec le passé, une explosion miraculeuse et soudaine que les uns maudissaient, les autres bénissaient, tous persuadés que la France de 1789 et de 1793 n'avait rien de commun avec la France de Louis XIV ou de saint Louis. Mais les orléanistes faisaient servir leur vue de l'histoire aux intérêts d'un parti : Tocqueville, plus philosophe en restant strictement historien, se contente d'établir la continuité du développement de nos institutions et de nos mœurs · la Révolution s'est faite en 1789, parce qu'elle était déjà à demi faite, et que, depuis des siècles, tout tendait à l'égalité et à la centralisation; les dernières entraves des droits féodaux et de la royauté absolue parurent plus gênantes, parce qu'elles étaient les dernières. Il explique l'influence de la littérature et de l'irréligion sur la Révolution, et la prédominance du sentiment de l'égalité sur la passion de la liberté.

Ayant ainsi rendu compte de la destruction des institutions féodales et monarchiques, Tocqueville avait projeté de montrer comment la France nouvelle s'était reconstruite des débris de l'ancienne : c'est à peu près le vaste dessein que Taine a réalisé dans ses Origines de la France contemporaine. Mais Tocqueville n'eut pas

le temps de donner ce complément de son ouvrage.

Les deux œuvres austères dont nous avons parlé, ne montrent pas toute la physionomie de Tocqueville. Ce n'est pas par impuissance qu'il n'y a mis ni esprit ni saillies: c'est par convenance; mais dans ses Lettres et ses Souvenirs, où il s'abandonne à son impression, on est tout surpris de trouver chez cet homme grave tant de vivacité et tant de mordant.

# 3. LA RÉSURRECTION DU PASSÉ : MICHELET.

Ce qu'Augustin Thierry voulut être et ne fut pas pleinement, Jules Michelet le fut avec une incomparable puissance.

Michelet i eut ses erreurs, ses préjugés, ses haines; âme infiniment tendre, il a détesté furieusement certaines idées, et les hommes aussi qui les représentaient. La vérité, la sérénité de son œuvre en ont été diminuées. Son excuse, c'est tout ce qu'il a souf-

Éditions : Principes de la philosophie de l'histoire; Précis d'histoire moderne, 1828; Histoire romaine. 1831 : les Mémoires de Luther, 1835, 2 vol. in-8 ; Du Prêtre, de la

<sup>1.</sup> Biographie: Jules Michelet (1798-1874), fils d'un imprimeur ruiné par le Consulat et l'Empire, répétiteur dans une pension en 1817, professeur au collège Sainte-Barbe en 1822, maître de conférences à l'École normale en 1827, supplée Guizot à la Sorbonne (1833-1836), puis est désigné pour la chaîre de morale et d'histoire du Collège de France (1838).

fert : les impressions de son premier âge ont été le froid, la faim, la maladie, l'incertitude du lendemain; dans sa douloureuse enfance de misère et de lutte. son caractère s'est aigri, sa sensibilité s'est surexcitée, son intelligence s'est aiguisée, son imagination s'est enfuie éperdument loin des réalités qui blessent.

Son père qui, dans sa pauvreté, avait foi à l'instruction, le mit au collège Charlemagne : et l'enfant comprit; obstinément, virilement, il s'efforca jusqu'à ce qu'il fût des premiers de sa classe. Les récits d'une tante, une promenade au musée qui avait recueilli les tombes de Saint-Denis, lui révélèrent sa vocation à peine sorti du collège, il s'appliqua à l'histoire. Vico lui fournit une philosophie, pour débrouiller et classer les faits. Après divers essais, il entreprit son Histoire de France qui, pendant près de quarante ans, de 1830 à 1868, sera sa vie.

L'œuvre de Michelet est née « dans le brillant matin de juillet », de l'immense espoir, sitôt déçu, dont la révolution de 1830 enflamma son àme populaire. C'est alors qu'il vit la France « comme une âme et une personne » : et il voulut être l'historien de cette àme et de cette personne. Le problème historique se posa pour lui comme une résurrection de la vie intégrale, dans ses organismes intérieurs et profonds.

Thierry se contentait de regarder les races: Michelet sentit qu'aux races il fallait donner « une bonne, forte base, la terre » qui les porte et les nourrit <sup>1</sup>. Le climat, la nourriture, toute sorte de causes physiques, déterminent le caractère des populations: « telle la patrie, tel l'homme » Il ne se contenta point de regarder de haut les grandes divisions territoriales: dans l'admirable morceau où, dès le début, il assied son histoire sur la géographie, il saisit comme autant de personnes distinctes toutes les unités provinciales

Femme et de la Famille, 1844, in-8; le Peuple, 1846, in-8; le Procès des Templiers. 1841-52, 2 vol. in-4; l'Oiseau, 1856, in-12; l'Insecte, 1857, in-18, l'Amour, 1858, in-18 fa Femme, 1859, in-18: la Mer, 1861, in-18; la Sorcière, 1862, in-18. La Bible de l'humanité, 1864, in-18, la Montagne, 1868, in-18; Histoire de France (Moyen Age, 1833-43, 6 vol. in-8, Révolution, 1847-53, 7 vol. in-8; Renaissance et Temps modernes, 1855-67, 11 vol. in 8), 1878-80, Marpon, 28 vol. in-12, 1885 et suiv., Lemerre, 28 vol. pet in-12. — Œuvres posthumes: Histoire du suxº swele, 3 vol., 1876, Ma Jeuwesse (publ. p. Mine Michelet), 1884, Calmann Lévy, Mon Journal (ul.), 1888, in-16, Un Hiver en Italie, 1879, 2º éd., Marpon et Flammarion, in-18, 1893, Sur les chemins de l'Europe, in-18, 1893; Lettres à Mile Mialavet, 1899. — Œuvres complètes, en cours de publication, depuis 1893, chez Marpon et Flammarion

A consulter: E. Faguet, XIX° siècle. Corréard, Michelet (Classiq. populaires), in-S, 1887. Noël, Michelet et ses enfants, 1878. Mme E. Quinet, 50 ans d'amitie 1899. G. Lanson, La formation de la méthode historique de Michelet, Rev. d'hist moderne, 1905. G. Monod, J. Michelet, 1905.

1. Voilà pourquoi il va en Italie avant d'écrire son Histoire Romaine : il veut avoir l'impression, le contact du sol, du climat, du paysage.

dont la France est la somme; il marque puissamment la physio-

nomie de chaque région, au physique et au moral.

Thierry posait l'antagonisme des races comme donnée primordiale et comme loi supérieure de l'histoire, en Angleterre, en France : les races étaient pour lui des entités irréductibles, indestructibles: et il lui semblait, au bout de six ou de dix siècles, retrouver les vainqueurs et les vaincus face à face. La fausseté de cette conception absolue choque Michelet; il a recu de Vico son " principe de la force vive, de l'humanité qui se crée ». Ce qu'il apercoit, au lieu de races immuables, « c'est le puissant travail de soi sur soi, où la France par son progrès propre va transformant tous ses éléments bruts ». Au début, il y a des races, et dans les temps barbares, la race est un facteur considérable de l'histoire : plus on va. plus la race est faible et plus elle s'efface. Michelet veut voir comment la France est née, comment elle a formé sa personnalité morale, de quelle vie elle a vécu.

Mais « la vie a une condition souveraine et bien exigeante. Elle n'est véritablement la vie qu'autant qu'elle est complète ». Il fallait retrouver tous les organes et toutes les fonctions de la France, en saisir la formation et le jeu. L'abstraction systématique des doctrinaires ne suffisait pas ici. Il ne fallait pas non plus s'arrèter aux surfaces, au décor de l'histoire : un imagier, comme M. de Barante, qui ne s'attache qu'à reproduire l'éclat extérieur de la narration des vieux chroniqueurs et qui étale aux veux comme une suite magnifique de tapisseries à sujets historiques, manque au devoir essentiel de l'historien. Il s'agit, en montrant la vie, d'expliquer la vie : loin de chercher l'effet dramatique, loin d'emplir le public de stupeur par l'étrangeté ou l'énormité des choses. l'historien doit réduire tout à la nature, faire la guerre au miracle, découvrir la simplicité du prodige sans en diminuer la grandeur. Amsi Jeanne d'Arc expliquée sera toujours Jeanne d'Arc, et plus admirable que jamais : « le sublime n'est point hors nature, c'est au contraire le point où la nature est le plus elle-même, en sa hauteur, profondeur naturelles ».

Voilà comment Michelet a concu sa tâche : il fallait, pour en venir à bout, deux conditions difficiles à réunir, la science et la poésie. Michelet réunit ces conditions. Il sut rassembler laborieusement les fragments de la vérité, et saisir par intuition la vérité totale. Il cut cette force de sympathie qui seule atteint et ressuscite l'âme des siècles lointains.

Thierry avait tenté de retourner aux sources : Michelet élargit la méthode et la complète. Aux documents imprimés il joint les inédits; aux chroniques, les actes, chartes, diplômes de toute sorte, il interroge les œuvres de la littérature et de l'art; une pièce de procédure ou un livre de dévotion révèlent la vie d'une époque, et mieux que les témoignages, si souvent falsifiés, des annalistes et des historiographes. Michelet eut une grande joie en 1831 : il fut nommé chef de la section historique aux Archives nationales; c'était, pour ainsi dire, tout le dépôt de notre histoire nationale qu'on lui confiait : il avait désormais sous la main, à sa discrétion, dans cette masse de documents, le dossier authentique, inconnu, de la vieille France. Il en tira parti avec une allégresse, une activité, une intelligence admirables.

Les vues systématiques et politiques, qui menaient Guizot ou Thierry à forcer le sens des faits, étaient étrangères à Michelet. Il n'était pas bourgeois ; il était peuple et poète. Il aborda son travail d'historien dans un élan d'amour pour les masses anonymes dans lesquelles la France avait successivement vécu, et par qui elle s'était faite. Il avait « le don des larmes », une âme fremissante, qui partout aimait, partout sentait, partout mettait la vie. A cette sensibilité extrème il umssait tous les plus rares dons de l'artiste : la puissance d'évocation, l'imagination « visionnaire », qui obéissait à toutes les suggestions d'une sympathic effrénée, l'expression intense et solide, qui fixait le caractère en dégageant la beauté. Ce style de Michelet, àpre, saccadé, violent, ou bien délicat, pénétrant, tendre, en fait un des deux ou trois écrivains supérieurs de notre siècle.

Michelet a cru s'éloigner des romantiques autant que des doctrinaires. En réalité, son histoire est un chef-d'œuvre de l'art romantique. Comme les romantiques, il a l'âme obsédée de conceptions métaphysiques et l'imagination symbolique. Philosophe avant de devenir historien, sous l'influence des Allemands et de Vico, Quinet et Cousin aidant, il voit dans l'histoire le grand duel de la matière et de l'esprit, de la fatalité et de la liberté. Tout fait manifeste à ses yeux une idée, et il ne point si puissamment le réel que parce qu'il y lit et nous y fait lire l'invisible? Mais sa métaphysique et ses symboles sont commandés par ses affections et ses haines : son cœur mène sa pensée, et par là encore il est bien romantique. Depuis l'invasion barbare jusqu'à la révolution francaise, il nous donne moins l'histoire objective, impersonnelle, scientitique de la France, que les émotions de Jules Michele t lisant les documents originaux qui peuvent servir à écrire cette histoire:

<sup>1.</sup> Les doctrinaires aiment l'Angleterre : Michelet la hait il adore l'Allemagne une Allemagne idealiste, poétique, sentimentale, métaphysicienne et religieuse

<sup>2.</sup> La première manifestation de ce symbolisme se trouve dans la curieuse Introduction à l'histoire universelle, admirable poème philosophique plutôt qu'histoire Dans l'Histoire de France, on pourra étudier le Tableau de la France, au tome 11 · on en apercevra sans peine la signification symbolique (41° éd.)

on entend ses cris de joie, de douleur, d'amour, de haine, d'espérance, de dégoût, tandis que les pièces qu'il dépouille font passer sous ses yeux les passions, les actes de nos ancêtres. Nous regardons notre histoire se refléter dans l'âme lyrique de Michelet, et nous n'atteignons les faits qu'à travers les réactions fièvreuses du narrateur.

Selon les sujets et les époques, cette méthode personnelle a plus ou moins d'inconvénients ou d'avantages. Les inconvénients sont presque nuls, et les avantages immenses, quand Michelet écrit son moyen âge (1833-1843). Il s'abandonne, avec une joie d'artiste, comme il l'a dit, à l'impression des documents qu'il est le premier à consulter : il atteint à la vérité par la force de sa sympathie; il a voulu « retrouver cette idée que le moyen âge eut de lui, refaire son élan, son désir, son àme, avant de le juger »; il se fait à lui-même une âme du moyen âge : de sorte que les obscurs instincts des masses populaires deviennent, dans sa conscience d'erudit, une claire notion du rôle de l'Église et du rôle de la royauté.

Il n'avait pas grand effort à faire pour comprendre la puissance du christianisme au moyen âge. Il ne croyait pas; il n'était pas soumis à l'Église. Mais il avait l'âme toute religieuse, mystique même. En hsant l'Imitation, tout enfant il avait « senti Dieu » : il resta toute sa vie un inspiré, et les livres qui parlèrent le plus à son cœur furent toujours les livres des voyants et des prophètes, l'Imitation, la Bible, les Mémoires de Luther; même il sera tendre a Mme Guyon. Il avait le sens des symboles, et la grandeur poétique, la plénitude morale du symbolisme chrétien l'ont saisi : à mesure que la religion du moyen age se matérialisera, se desséchera, il pleurera cette grande rume; il cherchera de tous côtés les illuminés, les indépendants, les révoltés, qui ont gardé la vue de l'Idée et le contact de Dieu : il mettra en eux son amour et sa joie. Il sera toujours avec les plus effrénés chrétiens.

Michelet eut la faiblesse de se repentir d'avoir rendu justice au catholicisme. Il a traité de mirage, d'illusion poétique son tableau du moyen âge. Il a essayé d'y mettre après coup tout le contraire de ce qu'il y avait mis d'abord, il a voulu rattraper, il a rétracté ses jugements 1. Son livre se défend contre lui, et ne se laisse ni diffamer ni travestir. Heureusement un scrupule d'artiste a empêché Michelet de retoucher ses premiers volumes, pour les imprégner de ses nouvelles idées.

La même année 1843, où il termine son moyen âge, Michelet publie avec Quinet son livre des Jésuites. C'est fini de sa sereine

<sup>1.</sup> Préface de 1869, et Introduction à la Renaissance.

activité de savant. Les passions contemporaines l'ont saisi: l'historien se surcharge d'un démocrate forcené, qui a les prêtres et les rois en abomination. Michelet, désormais, se voue à la prédication démocratique; et pour commencer, laissant là l'histoire de l'ancienne France, il court à la Révolution. Il en fait la légende plutôt que l'histoire, malgré ses très sérieuses recherches: maudissant, invectivant, embrassant, bénissant, dressant au-dessus de tous ses ennemis, amis et serviteurs, la sainte figure du peuple, du peuple idéal, terrible, fécond et généreux comme la Nature,

toujours grand et toujours pur, quoi qu'il fasse.

Lorsqu'il reviendra de là au xvi° siècle, Michelet se posera devant les rois, les prètres et les nobles comme un justicier: Qu'avez-vous fait du peuple? Qu'avez-vous fait pour le peuple? A chaque individu, à chaque époque, il posera la terrible question, ayant déjà prononcé la sentence. Il lira dans les textes tout ce qu'il voudra, avec une subtilité féroce d'inquisiteur; il n'y aura bassesse, ou crime, qu'il ne prête à ceux qu'il n'aime pas. Il exprimera aussi des faits tout ce qu'il voudra, par le plus outré, le plus intempérant symbolisme qu'on puisse voir. Son imagination dominée par sa foi et ses haines devient une machine à déformer toute réalité. Son histoire, dès lors, débordant de diffamations et de calomnies fantaisistes, tournant à l'hallucination délirante, nous donne à chaque instant l'impression d'être du même ordre que la Légende des siècles ou les Châtiments.

Cependant Michelet écrira encore d'admirables pages, toutes pleines d'idées profondes et suggestives, sur la Renaissance, sur la Réforme, sur les guerres de religion : il nous donnera en tableaux merveilleux une vision précise, colorée du xvi° siècle. Puis les défauts, l'injustice, la folie iront en s'accusant¹, jusqu'à ce que Michelet regagne la Révolution : çà et là, le penseur et le poète, l'historien de génie se retrouvent. Malgré tout, d'un bout à l'autre, l'œuvre est étrangement vivante. On a beau se défier, se défendre : cette passion brûlante vous prend.

Michelet restera surtout comme l'historien du moyen âge : c'est là la partie vraiment éternelle de son œuvre, où s'équilibrent l'érudition et l'imagination, où la sensibilité vibrante devient un instrument d'exactitude scientifique. C'est là qu'il a touché le but qu'il avait fixé à l'histoire : la résurrection intégrale du passé. Dans cette partie, il n'y a rien peut-être de plus beau que le tableau du xive et du xve siècle. Michelet assiste, avec une pitié immense, à la

<sup>1.</sup> Importance donnée à la santé de François 1°r, de Louis XIV, pour l'explication de la politique française; interprétation du sens historique des œuvres littéraires du xvπ° siècle (l'Amphitryon par exemple), etc.

naissance du sentiment de la patrie dans l'âme obscure des masses populaires, pendant l'horrible guerre de Cent Ans; il voit éclore ce sentiment dans la dévotion chrétienne et monarchique, il le voit s'incarner dans la douce voyante qui sauve la France, dans Jeanne d'Arc; et jamais la pieuse fille n'a été mieux comprise que par ce téroce anticlérical. Les pages qu'il lui consacre, où il analyse les causes de tout ordre qui ont produit et fait réussir la mission de Jeanne d'Arc, peuvent être étudiées comme contenant tout le génie de Michelet.

[Sa pensée sur la France, Michelet l'a dite tout entière dans le Peuple (1846). Dans sa forme enthousiaste et fiévreuse, ce livre est une merveille de lucidité et d'équilibre. Réconcilier les classes populaires et les classes dirigeantes, l'instinct et l'intelligence, le nationalisme et l'humanitarisme, réaliser la communion de tous les Français dans l'amour de la France et le culte de sa tradition généreuse, faire surgir l'unité à travers les divisions de classe, de culture et de religion par l'idée de la patrie, et, dans la religion de la patrie, quand la patrie, c'est la France inclure la religion de l'humanité, voilà l'esprit de cet admirable écrit qui mérite encore aujourd'hui de rester comme le vrai catéchisme du Français.] (17º éd., 1922.)

Dans la dernière période de sa vie, Michelet, chassé du Collège de France, chassé de ses chères Archives, pour refus de serment après le coup d'État de 1851, se retire aux environs de Paris, puis près de Nantes, puis, pour sa santé, près de Gênes. Là, son ame de poète, plus tendre, plus enthousiaste, plus juvénile que jamais, s'ouvre à la grande et divine nature, qui toujours, du reste, avait été la religion de son intelligence, la joie de ses sens. Il fixe ses impressions, ses visions, ses frissons, ses suggestions dans des livres étranges, difficiles à classer, souvent délicieux, l'Oisea l'Insecte, la Montagne, la Mer : le lyrisme y déborde, mais un lyrisme nourri de fortes idées, pénétré de science solide. On comprendrait moins bien le génie historique de Michelet, si l'on n'avait vu dans ces ouvrages à quel point la poésie de son style et ce don d'évocation qui rend ses récits si vivants résultent d'une communion d'âme avec toutes les manifestations de la vie. Les descriptions qu'ils renferment, paysages, ou phénomènes naturels, ou bien actes des êtres vivants, nous aident aussi à reconnaître la singulière acuité de sa vision : son œil reçoit l'impression des plus fines modifications de la nature sensible, et sa mémoire les rend en leur fraîcheur première.

La nature, si dure et si immorale au sentiment de beaucoup de nos contemporains, est pour Michelet une inépuisable source de joie, de force et de foi : il y renouvelle sa vie morale. Spiritualises par lui, elle est la grande consolatrice de son âme délicate; il s'y plonge, et il revient à l'humanité, avec un espoir plus fort, une

pitié plus large.

Il mêle parfois à ses enseignements une indiscrète physiologie, une politique ou une philosophie d'apocalypse; il exagère jusqu'à la dureté les reliefs de son style. Mais il rachète tous ses défauts par l'ardente virilité, par la générosité foncière des prédications dont il essaie de fortifier les générations nouvelles. A force de vibrante et candide sincérité, il est un des rares laïcs à qui il ait été donné de catéchiser sans ridicule.

On a publié depuis sa mort quelques carnets de notes de voyage, où les belles descriptions, les fortes émotions ne manquent pas : on sait ce que Michelet peut en ce genre. Mais que d'idées! et quelle rare, large, vive intelligence avait ce romantique enragé! quelle abondance aussi de remarques prises sur le vif, saisissantes de justesse! et comme il apparait que cet éperdu visionnaire avait le sens de l'observation, le discernement instantané des réalités suggestives!

Michelet est un des écrivains de notre siècle qui me semblent destinés à grandir dans l'avenir, quand dans son œuvre trop riche on aura fait une part à l'oubli, à la mort : le reste, et un reste considérable, une fois allégé, n'en montera que plus haut.



# LIVRE II

## LE NATURALISME

1850-1890

## CHAPITRE I

# PUBLICISTES ET ORATEURS

Le mouvement des idées sous le second Empire. Esprit scientifique. Progrès industriel. Luttes politiques. — 2. Publicistes et journalistes: Veuillot, Paradol, About. — 3. Orateurs politiques: Thiers, Jules Favre, Gambetta. Évolution de l'éloquence politique. — 4. Éloquence universitaire: Caro, M. Brunetière. La conférence: M. Sarcey.

L'essor du naturalisme est le grand fait littéraire qui domine la seconde moitié du xix° siècle <sup>1</sup>. Ce mouvement de réaction contre le romantisme, malgré l'incompatibilité théorique des formules d'art, fut en fait un effort souvent impuissant pour échapper au romantisme, qui contenait en sa vaste confusion tous les éléments dont la nouvelle école allait s'emparer pour le détruire et le nier : elle eut beau faire, elle mit quelque chose de lui dans presque tous ses chefs-d'œuvre.

1. ESQUISSE SOMMAIRE DU MOUVEMENT POLITIQUE ET SOCIAL.

Le développement de la littérature se lie à l'histoire générale de la société française pendant ces quarante années, et la corres-

<sup>1.</sup> A consulter sur la plupart des écrivains de l'époque contemporaine : J. Lemaitre, les Contemporains, 7 vol. in-16.

pondance est assez facile à saisir. Sans élargir outre mesure le cadre de cette étude, nous pouvons, comme pour la période précédente, tâcher de définir en deux mots le milieu social où se produit le naturalisme.

Ce qui donne à ce demi-siècle sa physionomie, c'est d'abord la prédominance du positivisme scientifique sur la foi religieuse, en second lieu la prédominance des intérêts matériels sur les intérêts moraux, enfin la prédominance des questions politiques sur les questions sociales.

Il semble que l'influence de Rousseau et de Chateaubriand soit épuisée : la forme religieuse, enthousiaste, qu'ils avaient rendue aux âmes, s'efface. L'Église, par une fausse manœuvre qui lui a coûté cher, s'était laissé lier aux partis politiques : elle apparaissait comme la grande ennemie de la liberté et de l'égalité. L'hostilité à l'Église était le premier principe, la première nécessité de tout libéralisme. Mais, dans la génération de 1830, beaucoup avaient séparé le christianisme du catholicisme, et l'on avait vu des républicains évangéliques, des socialistes épris de Jésus. Ceux qui ne gardaient aucune attache avec la religion portaient dans le culte de l'humanité, dans l'amour du progrès mème industriel, un enthousiasme d'apôtres, des dons étranges d'attendrissement sentimental et de ravissement mystique. La pensée se réalisait alors naturellement sous forme de religion : le chef d'école était un prêtre, l'École une Église 1. Vers 1850, les âmes se dessèchent. Les nouvelles générations croient à la science — ce sont les hauts esprits; au succès, au bien-être — c'est le grand nombre. Positivisme scientifique, scepticisme voluptueux, matérialisme pratique, voilà les formes d'ame de très inégale valeur que la période où nous entrons offre le plus souvent.

Le second Empire a été, pour notre malheur, idéaliste dans sa politique extérieure, sans l'être d'ailleurs avec suite et clairvoyance: dans le gouvernement intérieur, il a capté les égoïsmes, séduit les intérêts, poussé toutes les parties de la nation vers l'exclusive recherche des avantages matériels. De la doctrine saint-simonienne, si large et généreuse à l'origine, l'utopie tombant, il n'est guère resté que la forte impulsion donnée à l'activité industrielle du grand rêve humanitaire sort un accroissement prodigieux de richesse pour les classes moyennes. Le peuple, cependant, le paysan propriétaire surtout, mais aussi l'ouvrier salarié reçoivent leur part dans l'accroissement du bien-être universel : mais cette part est si justement mesurée par un calcul de politique plutôt que par un

<sup>1.</sup> Religion saint-simonienne, Religion positiviste; Michelet, G. Sand, P. Leroux, J. Reynaud, etc.

élan de justice ou de charité, que les appétits s'y aiguisent au lieu de s'y satisfaire, du moins chez l'ouvrier.

L'Empire s'efforcait ainsi de durer : mais son origine lui rendait la chose malaisée. Il eut contre lui tous les partis qui représentaient les formes antérieures du gouvernement : légitimistes, orléanistes, républicains. Mais voici la vraie cause de sa faiblesse : au lieu qu'en 1830, la victoire du peuple sur la royauté violatrice de la Charte avait opéré la séparation du libéralisme et de la démocratie, en 1851 la restauration du pouvoir personnel réunit toutes les formes du libéralisme avec la démocratie dans une opposition irréconciliable : derrière les défenseurs de la légalité parlementaire se rangèrent les masses populaires des grandes villes, qui avaient foi encore à la République, au droit, à la liberté. Ainsi le second Empire fit repasser au premier plan les questions politiques, et interrompit pour vingt-cinq ou trente ans en France le progrès des idées socialistes, si violemment déchaînées de 1830 à 1848. Les revendications sociales s'effacèrent, et pendant tout le second Empire, l'objet de l'opposition, dans la nation comme à la Chambre, fut la restauration du régime parlementaire.

Le coup d'État du 2 décembre avait supprimé l'éloquence politique. Elle reparut peu à peu au Corps Législatif et au Sénat, à mesure que le droit de discussion, le droit d'interpellation, la publicité des débats furent rétablis. De 1860 à 1870, les orateurs des partis coalisés pour l'opposition ne donnèrent pas de répit aux ministres de l'Empire, qui n'avaient pas pour eux la supériorité du talent. Exploitant avec une passion adroite toutes les fautes, toutes les iniquités, toutes les incohérences de la politique extérieure et intérieure du gouvernement, ils ne lui laissèrent d'autre soutien que l'intérèt de la masse rurale, à qui l'Empire paraissait une garantie de paix et de bien-être.

L'Empire renversé, la lutte fut entre les partis, monarchistes contre républicains d'abord, et « cléricaux » contre « anticléricaux ». Puis l'écrasement des partis monarchiques, la retraite de l'Eglise hors du champ de bataille politique, donnèrent au régime républicain une assiette solide : mais au lendemain de la victoire s'est produit, comme on pouvait s'y attendre, la dislocation de la majorité. Derrière les rivalités politiques et les divisions parlementaires, une séparation plus grave s'est faite, celle du libéralisme bourgeois et de la démocratie socialiste. La situation redevient, sous la troisième république, ce qu'elle était sous la monarchie de Juillet, avec cette différence que le socialisme, grâce au suffrage universel, n'est plus seulement dans la rue, mais à la Chambre. Dès lors, la politique repasse au second plan. Une guerre sociale s'ouvre, et ce

que les uns défendent, ce que les autres attaquent, c'est la pro-

priété, base et symbole à la fois de tout l'ordre établi.

Il s'en faut, encore ici, que tous les directeurs de ces divers mouvements aient droit de figurer dans une histoire littéraire : elle ne doit tenir compte que de quelques hommes, qui ne sont pas toujours les plus grands par la pensée ou les actes.

### 2. PUBLICISTES ET JOURNALISTES.

La presse du second Empire, soumise à un dur régime de censure, d'amendes et de procès, nous offre trois remarquables tem-

péraments d'écrivains : Veuillot, Prévost-Paradol, About.

Louis Veuillot<sup>1</sup>, d'origine populaire, et qui se cultiva sans s'éloigner du peuple, homme de volonté forte et d'ardente charité, devint catholique en visitant Rome : le catholicisme lui apparut comme l'unique crovance où les misérables pouvaient se consoler, comme l'unique autorité qui devait guérir les misères. Rédacteur (1843), puis directeur (1848) de l'Univers, il se fit le serviteur de l'Église catholique, serviteur sans défaillance et sans complaisance, impérieux aux amis, injurieux aux adversaires. Il fit une rude guerre à l'Université, fover d'athéisme et de corruption, aux études classiques, à tous les libéralismes, à toutes les libres pensées, ne séparant pas les modérés des révolutionnaires, ni les spiritualistes des matérialistes; il fit la police de l'Église française, interdit par Dupanloup, appelant à Pie IX, défendant le pouvoir temporel, poursuivant l'extermination du gallicanisme, lancant l'anathème et l'invective contre tous ceux qui contestaient l'infaillibilité du pape. Ce fut un superbe pamphlétaire, dont l'absolu désintéressement, l'humilité profonde, mirent à l'aise le tempérament; écrivain puissant, nourri des grands maîtres, au commerce desquels il a développé son originalité, ayant une rare intelligence littéraire, il a écrit des pages qui vivront par la vivacité mordante de l'esprit ou par l'éclat violent de la passion.

Prévost-Paradol 2, normalien, esprit brillant, inquiet, ambitieux,

<sup>1.</sup> Biographie: Veuillot (1813-1883), fils d'un ouvrier tonnelier, travailla d'abord dans les journaux de province, et fut un moment secrétaire du maréchal Bugeaud (1842). Sa conversion date de 1838. L'Univers fut suspendu de 1861 à 1867. — Editions: Soc. générale de librairie catholique, Paris et Bruxelles, in-8 et in-12. Je citerai: les Odeurs de Paris (1866), 1 vol. in-12; Rome pendant le concile, 2 vol. in-8; les Libres penseurs, 1 vol. in-12; Dialogues socialistes (l'Esclave Vindex, 1849), 1 vol. in-12; Historiettes et fantaisses, 1 vol. in-12; Molière et Bourdaloue (1877), in-12, etc. Correspondance, 6 vol. in-8. — A consulter: J. Lemaître, les Contemporains, 6° série, 1896, in-16.

<sup>2.</sup> Biographie: Prévost-Paradol (1829-1870), sort de l'École Normale en 1851. Un

entre aux Débats en 1856 : là, et dans le Courrier du Dimanche, il harcela l'Empire autoritaire de son ironie hautaine, plus désagréable aux gouvernants que dangereuse aux gouvernements, si ce n'est qu'elle tournait l'opposition politique en volupté intellectuelle, chose toujours de conséquence en France. Il est le plus remarquable de tous ces libéraux, sortis des écoles, qui combattirent par la presse le régime impérial en attendant que la tribune leur fût rouverte. Paradol donna en 1868 un livre de la France nouvelle qui fit grand bruit : il y disait, avec une précision poignante de clairvoyance, la désorganisation et la faiblesse militaire de la France impériale, le constit prochain et redoutable de la France et de l'Allemagne; mais il voyait aussi, avec une douleur non moins profonde 1, le mouvement démocratique qui emportait les masses, les aspirations égalitaires qui ne représentaient pour lui qu'une terrifiante anarchie. Paradol, qui ne put être député, était un pur parlementaire : le salut était pour lui dans certaines formes constitutionnelles. Lorsque l'Empire s'en revêtit, les instincts conservateurs de Paradol, étouffant ses défiances patriotiques, le rallièrent au régime qu'il avait ruiné, à la veille des désastres qu'il avait prédits, et auxquels il ne survécut pas.

Un autre normalien, tout voltairien d'esprit et de style, conteur exquis et charmant causeur, d'intelligence plus agile que forte, et plus en surface qu'en profondeur, impertinent, tapageur et gamin, Edmond About <sup>2</sup>, fut un indépendant agréable à l'Empire, qui le protégea, le décora : il y avait un point pourtant sur lequel About

de ses articles fait supprimer le Courrier du Dimanche en 1866. Il accepta le posto de ministre de France a Washington. Il se tua en juillet 1870 : de tout temps il avait, me dit-on, considéré le suicide comme un moyen de sortir des situations sans issue.

Éditions: Du rôle de la famille dans l'éducation, 1857, in-8; les Anciens Partis, 1860, in 8; Quelques Payes d'histoire contemporaine, 4 séries, in-18, 1862-66; Études sur les moralistes français, 1864, in-18; la France nouvelle, 1868, in-18.

A consulter: O. Greard, Lettres de P.-P., in-16, 1894.

1. Il en voulait aussi à l'empereur et à ses gens de tenir le pouvoir et l'argent,

c.-à-d. la source des jouissances.

2. Biographie: E. About (1828-1885), Lorrain, au sortir de l'École Normale alla à l'École d'Athènes, d'où il a rapporté cette satire plus amusante que juste ou charitable, la Grèce contemporaine (1855). Pour Tolla (1855), il fut violemment accusé de plagia Il eut au théâtre des chutes éclatantes: Guillery, au Théâtre-Français (1856), et surtout Gaëtana, à l'Odéon (1862). Il écrivit au Figaro, au Moniteur, à l'Opinion Nationale, au Gaulois. Après la guerre, il fonda le XIX° siècle, journal républicain.

Éditions: Romans et nouvelles: Tolla, Hachette, in-16; Mariages de Paris (1856), in-16; le Roi des Montagnes (1856), in-16; Trente et Quarante (1858), in-16; l'Homme à l'oreille cassée (1861), in-16; le Nez d'un notaire (1862), in-16; les Mariages de province (1868), in-16. — Pamphlets et articles de journaux: la Question romaine, Bruxelles, gr. in-8, éd. française 1861; Rome contemporaine (1860), in-8; le XIX° siè-

cle, publ. p. J. Reinach. - Divers : Alsace (1871-72), in-16.

ne transigeait pas, c'était la question religieuse; il représentait l'opinion anticléricale dans le parti bonapartiste, et il combattit toujours vivement le gouvernement lorsqu'il voulut se servir de l'Église ou parut la servir. La guerre de 1870 fit de cet Alsacien un républicain: il se jeta alors avec passion dans le journalisme, où il n'avait été jusque-là qu'amateur. Mêlant ensemble républicanisme, anticléricalisme et patriotisme, il écrivit de brillants articles, où tout l'esprit, toute la sincérité de l'écrivain ne masquent pas certaine maigreur ou étroitesse de la pensée, depuis que l'actualité ne les soutient plus. (App. XXXVI.)

Depuis 1870, la presse, débarrassée de toutes les entraves, s'est transformée. Rien n'y maintenait plus certains mérites de style que la présence d'un pouvoir fort, dont il fallait tromper la sévérité ou humilier la brutalité. Mais surtout le beau temps du journalisme

littéraire semble passé 1 : l'information prime l'invention.

#### 3. LES ORATEURS POLITIQUES.

Dans le grand nombre des orateurs et des hommes d'État qui soutinrent à la tribune les croyances ou les intérêts de leurs partis 2, il faut distinguer trois hommes, comme représentant les formes supérieures de l'éloquence politique : Thiers, Jules Favre et Gambetta.

Thiers <sup>3</sup> doit beaucoup au second Empire. Par sa politique et par sa chute, l'Empire fournit à Thiers la plus belle situation que jamais homme d'État puisse rêver : celle où tous les intérêts personnels coïncident avec le bien public et le devoir patriotique, celle où il suffit de s'oublier pour s'élever, de penser à sei pour bien mériter de tous. Tout ce qu'il y avait de petit, d'étroit, d'égoïste dans Thiers disparut par le bénéfice des circonstances; et il faut dire qu'il ne leur faillit point. Il saisit de toute son intelligence, de tout son œur le rôle qui lui était présenté; et tout en lui, défauts et qualités, y servit. A la clarté de sa parole s'évanouissaient les

<sup>1.</sup> Jugement un pou sevère et pronostic trop sombre, du moins pour la période de 1870 à 1909 : les noms de Clemenceau et de Jaurès, de Drumont et de Barrès, suffiront a avertir qu'il faut ici une correction. Cependant il est réel que la place du journalisme littéraire se réduit de plus en plus  $(ff \circ da)$ .

<sup>2.</sup> M. E. Rouher, ministre d'État de 1863 à 1869; et dans l'opposition, MM. E. Picard, J. Simon, Ollivier : ce dernier ralhé à l'Empire à la fin de 1869. Depuis 1870, MM. de Broglie, de Mun, à droîte; MM. Dufaure, J. Simon, J. Ferry, Challemel-Lacour, Ribot, à gauche, etc. — A consulter : J. Reinach, le Conciones français, 1894, in-16.

<sup>3.</sup> Cf. p. 921. - Thiers redevint député en 1863.

budgets, se découvraient les fautes politiques de l'Empire. Son experience diplomatique, ses prétentions militaires, son réel patriotisme lui faisaient dénoncer dès 1864 l'imprudence d'un gouvernement qui laissait grandir la Prusse et n'avait pas d'armée. Jusqu'en 1870 il ne cessa de prophétiser sans être cru. Après le désastre, il lui suffit de s'attacher à sa place, pour réduire à l'impuissance les minorités monarchiques; il lui suffit de rester le président de la République, pour fonder la république : quand il se retira (le 24 mai 1873), il était trop tard, l'heure d'une restauration avait passé. Dans ce rôle encore, il fut admirable de souplesse, de netteté d'esprit, d'éloquence dans toutes les occasions qu'il eut de parler ou d'écrire.

Jules Favre <sup>1</sup>, Lyonnais, républicain dès 1830, avocat des procès politiques de la monarchie de Juillet, démocrate un peu incohérent dans la seconde République, défenseur d'Orsini <sup>2</sup>, rentra au Corps légistatif en 1858. Orateur ardent, parlant une belle langue, étoffée, ample, ferme, correcte, il fut le chef de l'opposition. La déconsidération profonde que la lointaine expédition du Mexique jeta sur le gouvernement, est due en grande partie à l'éloquence passionnée de Jules Favre, qui pendant quatre sessions ne laissa passer aucune faute, aucun scandale de cette malheureuse entreprise. Chrétien, mystique, sentimental, il laissait parfois déborder dans son éloquence des effusions un peu troubles; il n'évitait par soujours la déclamation ni le pathos, lorsqu'il se laissait aller à son émotion. Ce grand orateur fut dix ans dans le Parlement de la troisième République, sans éclat, sans crédit, sans récompense.

Uni procès politique fit connaître Gambetta 3 tout à la fin de l'Empire; c'était un fougueux Méridional, à la parole éclatante et large, très avisé, très intelligent, très maître de sa volonté, capable de voir plus haut que les intérêts et les haines de parti : un véritable homme d'État. Je laisse son grand rôle dans la guerre de 1870 : l'orateur seul nous appartient. Il disciplina le parti républicain, en calma les impatiences, lui imposa la confiance en M. Thiers, Il

<sup>1.</sup> Biographie: Jules Favre appartint au barreau de Lyon de 1831 à 1836. De 1848 à 1851, il vota tantôt avec la droite, tantôt avec la gauche. Députe de Paris en 1858, de Lyon en 1863 (élu aussi à Paris), de Paris en 1869, Membre du gouvernement de la Défense Nationale en 1870. Il meurt en 1880, sénatour. — Éditions: Discours parlementaires, 4 vol. in-8, 1881; Plaidoyers politiques et judicuires, in-8, 1882, Plon et Cie.

<sup>2.</sup> Italien, qui avait jeté une bombe sous la voiture de l'empereur.

<sup>3.</sup> Biographie: Léon Gambetta (1838-1882), de Cahors, plaide en 1868 pour Delescluze; élu député en 1869 à Paris et à Marseille. Membre du gouvernement de la Défense Nationale en 1870, chef de la délégation de Tours. Président du conseil en 1881. — Éditions: Discours et plaidoyers politiques, Charpentier, 11 vol. in-8, 1881-85. P. B. Gheusi. Gambetta par Gambetta (Lettres), 1909.

classait les problèmes, les réformes, marquant toujours un but principal, mais ne fixant jamais de terme où l'on n'aurait plus rien à faire : il voulait que le progrès de la démocratie se fit par un mouvement régulier et continu. Sa hauteur d'esprit et son patriotisme lui représentaient l'union morale des Français comme un objet désirable; déposant les rancunes après la victoire de ses principes, il ne voulait pas retenir indéfiniment les mots d'ordre et les moyens de combat qu'imposaient les nécessités provisoires de la politique. Mais c'étaient là de trop grandes vues. On ne le laissa pas gouverner; et quand il fut mort, on revint peu à peu aux idées pour lesquelles on avait renversé son ministère. Quel malheur qu'avec cette éloquence puissante, cette pensée forte et généreuse, Gambetta parle une mauvaise langue, trouble, incorrecte, abondante en jargon! On souffre dès aujourd'hui à le lire; et pourtant, si médiocre que soit la forme, le mouvement y est encore, parfois la flamme.

Entre 1880 et 1890 semble s'être achevée une évolution de l'éloquence politique, dont le commencement remonte presque aux débuts du régime parlementaire. Ce qui maintient et produit la grande, la retentissante éloquence, ce sont les luttes de principes, les questions universelles : à mesure que les intérêts deviennent plus nombreux et plus pressants, l'orateur est sollicité 2. devenir un homnie d'affaires, capable surtout d'exposer clairement, de discuter précisément, sans bruvants éclats, sans gestes violents, qui troublent l'intelligence et distraient l'attention. En même temps, le goût littéraire évoluait en tout vers la simplicité 1, vers la familiarité, parfois même le débraillé : la causerie sansfacon s'est introduite à la tribune; insensiblement les magnifiques rhéteurs se sont démodés, ont paru un peu ridicules. L'éloquence a semblé devenir une chose d'un autre age. Je me demande, toutefois, si elle n'aura pas sa revanche, et bientôt : depuis 1878 ou 1880, on s'est battu plutôt pour des intérêts que pour des principes; mais voici que, de nouveau, deux conceptions générales de l'ordre social sont en présence. Il y a là une abondante matière de grande éloquence, si les hommes se rencontrent : et quelques expériences récentes nous invitent à douter que, chez nous, le dégoût du développement oratoire soit profond et définitif2.

<sup>1.</sup> Entendez le dédain des ornements : mais cette simplicité moins parée est souvent plus compliquée.

<sup>2.</sup> Waldeck-Rousseau, Millerand, Briand, Poincaré, Jaurès : celui-ci plus ample, plus cicéronien, à la fois plus poète, plus philosophe et plus rhéteur; les autres, de forme plus simple et plus pratique, plus hommes d'action et hommes d'affaires. De la génération antérieure, il faut citer Challemel-Lacour, orateur sobre, sévère et nerveux, qui parut trop rarement à la tribune (11° et 17° éd.).

# 4. ORATEURS UNIVERSITAIRES ET CONFÉRENCIERS LITTÉRAIRES.

J'ai parlé précédemment, pour n'y pas revenir, de l'éloquence religieuse: l'orientation nouvelle de l'Église, dans notre société, n'a pas encore eu le temps de donner des résultats littéraires, que peut-être elle donnera bientôt.

L'éloquence judiciaire, comme toujours, se subordonne à l'éloquence parlementaire. Les grands avocats sont d'ordinaire les meneurs des Chambres; les grands procès sont des affaires politiques <sup>1</sup>. Au reste, l'éloquence du barreau échappe de plus en plus à la littérature : elle se place ou bien hors de l'art, par la controverse juridique, ou au-dessous de l'art, par les gros effets <sup>2</sup>.

Reste l'éloquence d'enseignement. La période qui nous occupe n'a pas l'éclat de la précédente. L'esprit scientifique, ici encore, est victorieux, aux dépens du talent oratoire : le dédain de l'éloquence est sensible chez Taine et Renan; celui-ci même donne un sens défavorable aux mots littérateur et littérature. La mode n'est plus aux amples expositions qui émerveillent un auditoire nombreux, peut-ètre incompétent. Après l'inertie que l'Empire a favorisée, l'activité, le travail reprennent, mais les maitres s'enferment dans leurs laboratoires avec quelques élèves. La tradition des cours publics est reprise avec éclat par Caro 3; elle paraît si lointaine, que son succès étonne, scandalise, et permet de le couvrir de ridicule.

C'était pourtant un homme de réelle valeur, instruit, intelligent, d'une rare probité intellectuelle, plus apte à expliquer les systèmes qu'à les réfuter, et ne dissimulant rien des doctrines qu'il ne réussissait pas à détruire : il avait la parole un peu trop ronde et fleurie, élégante et chaude. Ses dons d'orateur lui sirent la réputation de ne point penser.

Dans ces dernières années 4, un orateur puissant s'est révélé en

<sup>1.</sup> Jules Favre (procès d'Orsini); Gambetta (procès de Delescluze); avec eux, Du-

<sup>2.</sup> M. Raymond Poincaré a trouvé ce jugement sévère. Il a cru que je reprochais à l'éloquence du barreau de se faire plus simple et plus familière. C'est le reproche contraire que je voulais lui faire : elle demeure trop souvent encore empêtrée dans une rhétorique tapageuse et banale. Il est vrai que M. Pomearé lui-même, et quelques-uns de ses confrères (Waldeck-Rousseau, Millerand), ont donne l'exemple au Palais d'une éloquence moins ornée et plus réelle : je souhaite qu'ils trouvent beaucou p d'imitateurs (11° éd.).

<sup>3.</sup> E.-M. Caro (1826-1887), professeur à la Faculté des Lettres de Paris en 1864. - Éditions: Œuvres, Hachette, 17 vol. in-16 (Etudes morales sur le temps présent, 2 vol.; l'Idée de Dieu et ses nouveaux critiques, 1 vol.; le Pessimisme au xiv° s., 1 vol.; le Matérialisme et la science, 1 vol.; M. Littré et le positivisme, 1 vol., etc.). 4. Depuis 1891.

M. Brunetière, dont la sévère méthode, le rigoureux enchaînement de doctrine ont fortement saisi le public : sans nulle concession à la frivolité des auditeurs, il les gagne par l'ardente conviction que

son action, sa voix, toute sa personne dégagent.

A l'éloquence universitaire doit s'annexer une autre forme de la parole publique qui s'est développée surtout depuis vingt-cinq ans. Je veux parler de la conférence. Littéraires, politiques, économiques, scientifiques, anecdotiques, humoristiques, quelles conférences n'a-t-on pas eues depuis 1870? Tout le monde s'y est mis: avocats, professeurs, députés, comédiens, femmes. Et chaque conférencier y a porté la distinction ou la médiocrité qui lui appartenait dans l'exercice de ses fonctions ordinaires. Je ne vois qu'un homme à signaler, qui vraiment a fait de la conférence autre chose qu'un discours ou une lecture, et s'v est créé une forme originale de parole. C'est M. Sarcey i. Comment définir ses conférences? Est-ce de l'éloquence? est-ce du théâtre? Je ne sais trop. Ne pourrait-on pas dire qu'il a inventé une variété de monologue, le monologue à sujet littéraire, joué par l'auteur? Il est certain que ni les idées - et il y en a beaucoup - ni l'esprit - et il y en a plus encore - ni tous les dons du critique, de l'écrivain, de l'orateur même, ne suffisent à expliquer le plaisir complexe et complet que donne, à la foule comme aux délicats. M. Sarcey mettant en scène les idées de M. Sarcey sur Corneille ou sur Bacine.

<sup>1.</sup> Francisque Sarcey (1828-1899), sorti de l'École Normale en 1851, professeur de 1851 à 1858, puis journaliste, chargé de la critique dramatique au Temps depuis 1867, se fit remarquer par ses conférences des les dernières années de l'Empire. — Éditions: Souvenns de jeunesse, in-16, 1884; Comment je devins conférencier, in-16; Quarante ans de théâtre, t. 1, 1900 (série complète en 7 volumes).

### CHAPITRE II

### LA CRITIQUE

Vinet, Schérer. — 1. Sainte-Beuve; la critique biographique L'histoire naturelle des esprits. Réalisme psychologique des Lundis et de l'Histoire de Port-Royal. — 2. Taine; la psychologie scientifique. Influence de sa doctrine. Déterminisme littéraire : la race, le milieu, le moment. Principes de l'imitation artistique de la nature; principes de la classification des œuvres. Caractères généraux de l'œuvre de Taine. — 3. Fromentin : la critique d'art fondée sur le métier; définition mais non détermination de l'individualité.

La critique, dans la seconde moitié du xixo siècle, a exercé une très forte action sur la création littéraire. C'est qu'elle n'offrait plus aux écrivains un idéal absolu, un « canon » de beauté, sur lequel ils devaient « patronner » leurs œuvres : elle était comme le canal qui amenait en leur conscience les résultats, les hypothèses ou les méthodes de l'histoire, de la philosophie, de la science. La direction de l'esprit public n'appartenait plus à la littérature, qui demandait à la critique les moyens de se mettre en harmonie avec les besoins nouveaux des intelligences.

La première partie du siècle appartient à Villemain 1, qui met à l'épreuve les idées de Mme de Staël, et aux théoriciens du romantisme, qui, plus ou moins confusément, expliquent ou justifient la révolution accomplie dans les œuvres. Le plus avisé, le plus fin de ces apologistes fut Sainte-Beuve, qui, comme je l'ai dit plus haut, joua aux classiques le bon tour de leur escamoter la poésie du xvie siècle qu'ils avaient eu le tort d'oublier, pour la donner aux romantiques désireux de se créer une tradition et des ancêtres. C'est Sainte-Beuve que nous retrouvons, d'abord

dans la période qui nous occupe : de 1840 à 1865 environ, il est le maître incontesté de la critique.

Mais je dois, avant de me tourner vers lui, nommer deux hommes de grand talent, qui sont en dehors du courant principal des idées littéraires, et que pourtant l'on ne saurait oublier. A. Vinet <sup>1</sup>, un Suisse, un protestant, a mêlé de fortes préoccupations morales à l'étude des œuvres littéraires : esprit grave, solide, ingénieux, fécond en idées et en vues sur toutes les parties de notre littérature qui posent le problème moral ou religieux. E. Schérer <sup>2</sup>, enfin, d'origine suisse aussi, protestant aussi, mais protestant libéré, critique subtil et hardi, théologien devenu philosophe, très au courant des choses d'Angleterre et d'Allemagne, a ainsi exercé une réelle, bien que restreinte, influence <sup>3</sup>.

#### 1. SAINTE-BEUVE.

Une puissance de création médiocre; un peu de jalousie, de malignité à l'égard des grands contemporains, où l'on sent un dépit de n'avoir pas percé soi-même au premier rang; un excès de sévérité pour les vaincus du combat politique qui ne sont pas satisfaits de leur défaite, une insistance à les convertir, où le journaliste payé et protégé par le pouvoir, se découvre trop, et qui fait que des Lundis, à les lire tout d'une suite, émane un déplaisant parfum d'officiosité; certain goût de commérages et d'investigations scabreuses, où l'on devine que, sous prétexte d'exactitude historique, se satisfait une imagination inapaisée de vieux libertin : voilà le mal qu'on peut dire de Sainte-Beuve <sup>6</sup>. C'est, au reste, l'intelli-

<sup>1.</sup> Alexandre Vinet (1797-1847) professa à Bâle, puis à Lausanne. — Éditions: Histoire de la litt. fr. au xviit° s., 2 vol. in-8, 1853; Études sur B. Pascal, 1848, in-8; Moralistes des xvi° et xvii° s., 1849, in-8.

<sup>2.</sup> Edmond Schérer (1815-1889), né à Paris, étudia en Angleterre et à Strasbourg, professa l'exégèse religiouse à Genève, et donna sa démission en 1850. — Éditions: Mélanges d'histoire religieuse, in-18; Études sur la litt. contemporaine, 9 vol. in-18; Diderot, 1881; Melchior Grimm, Calmann-Lévy, in-8, 1887.

<sup>3.</sup> Il faudrait nommer Barbey d'Aurevilly (1808-1880), romancier et critique qui demeura jusqu'à la fin un romantique forcené: contourné et prétentieux, avec cela souvent puissant et incisif dans son style, imaginatif effrénément par nature et par parti pris, passionné dans sa critique que ses sympathies et ses aversions gouvernent, et pourtant ayant le flair artistique, l'intelligence des beautés originales; mélange singulier de dandysme, de mysticisme, de manie littéraire et de vrai talent. — Éditions: Une vieille mattresse, 1851. Le Chevalier Des Touches, 1864. Les œuvres et les hommes, 1861. — A consulter: C. Grelé. Barbey d'Aurevilly, sa vie et son œuvre, 1907. F. Clerget, Barbey d'Aurevilly, 1909 (ff\* éd.).

<sup>4.</sup> Biographie: Aug. Sainte-Beuve (1804-1869), né à Boulogne-sur-Mer, étudia la médecine, puis se lia avec les romantiques, et fit paraître, en 1828, son Tableau de la poésie au xvi° s. (éd. nouvelle, 1843). Il donna ses Poésies de Joseph Delorme (1829)

gence la plus fine, la plus souple, la plus curieuse, la plus « soupconneuse » de problèmes et de difficultés, qui ait jamais été appliquée à la critique.

Très agile et très mobile, Sainte-Beuve a traversé tous les milieux, romantisme chrétien, xvine siècle sceptique, sciences médicales, saint-simonisme : rien ne l'arrête; dès qu'il a compris, il échappe. Les impuissances de l'auteur servent au développement du critique : il essaie le roman et la poésie, de façon à connaître le métier. Il n'est d'aucune spécialité, d'aucune école, d'aucune église. Ce voluptueux matérialiste parle gravement, dévotement du jansénisme. Son esprit est plus compréhensif que toute doctrine : il ne veut que comprendre et expliquer; et comprendre, pour lui, c'est aimer: expliquer, c'est justifier. Il n'est guère capable de tenir rigueur à ce qui exerce son intelligence.

Malgre ses allures de dilettante, il a couvert sa curiosité d'une intention de philosophie et de science. Il semble, d'abord, qu'il continue l'œuvre de Villemain, qui avait été de réduire la critique littéraire à l'histoire. Villemain, largement, un peu lâchement, en orateur, avait établi les relations de quelques grands mouvements littéraires aux faits sociaux correspondants : Sainte-Beuve pousse plus loin, cherche des correspondances plus fines, des déterminations plus rigoureuses. Villemain traçait les lignes générales, les grandes directions d'une vaste période : il laissait flotter dans ces larges cadres les individus, de qui émanent immédiatement les œuvres. Sainte-Beuve s'attache aux individus : et par là il introduit d'abord une relativité plus grande dans la critique. Il cherche, dans l'œuvre littéraire, l'expression, non plus d'une société, mais d'un tempérament : tous ses jugements sur les livres sont des jugements sur les hommes. Il remet cet homme sur pied,

et ses Consolations (1830), fut un moment saint-simonien sous l'influence de Pierre Leroux, puis, après avoir défendu l'irréligion du xviue s., subit l'influence de Lameunais et de l'abbé Gerbet. En 1834 parut le roman de Volupté. D'un cours fait en 1837 à Lausanne sortit l'Histoire de Port-Royal (1840-1860); d'un cours professé à Liège en 1848, l'ouvrage intitulé Chateaubriand et son groupe littéraire (1860). Professeur au Collège de France, puis à l'École Normale, il fut nommé sénateur en 1865. Il avait dès 1829 commencé à faire des Portraits littéraires : en 1850, il entreprit dans le Constitutionnel la série des Causeries du lundi; il passa ensuite au Moniteur et au Temps. - Éditions : Port-Royal (3º éd., 1866), 5º éd., Hachette, 1888-91, 7 vol. in-18; Poésie au xviº s., 1 vol. in-18, Charpentier; Portraits contemporains, 1846, nouv. éd., Calmann-Lévy, 5 vol. in-12, 1870-71; Causeries du lundi, Garnier, 15 vol. in-18, 1857-62; Table, 1881, in-8; Premiers Lundis, 1875, 3 vol. in-18, Calmann-Lévy; Nouveaux Lundis, 10 vol. in-18, C.-Lévy, 1863-72; Correspondance, C.-Lévy, 2 vol. in-12, 1877-78; Nouv. Corr. 1880, in-12; Lettres à la princesse, 1873, in-18; Sainte-Beuve inconnu, par le vicomte Spoelberch de Lovenjoul, 1901. — A consulter : Levallois, Sainte-Beuve, 1872. Nicolardot, Confession de Sainte-Beuve, 1882. Brunetière, Évolution de la critique, 8º lecon; E. Faguet, Politiques et Moralistes, 3º série.

en pleine réalité, il le rattache par tous les côtés à la terre, selon son expression; il suit dans son origine, dans son éducation, dans ses fréquentations, dans toute sa vie intime et domestique, la formation, les agrandissements, les abaissements du caractère et de l'esprit. A la fin de ces minutieuses enquêtes, l'homme, et par l'homme le livre, se trouve relié à quelque courant connu et

défini de la civilisation générale.

Mais l'histoire n'est pas, pour Sainte-Beuve, le terme ou le but de la critique : il a la prétention d'être un philosophe, un savant; il cherche des lois générales. Il donne ses études sur les individus pour une « série d'expériences » qui forment « un long cours de physiologie morale ». Il se piquait de faire « l'histoire naturelle des esprits ». Il pensait qu'il y a des familles d'esprits, comme en histoire naturelle il y a des races et des variétés. Mais on ne voit pas que Sainte-Beuve ait constitué ces familles d'esprits : il a poursuivi partout l'individualité, en ce qu'elle a de plus distinct. Je ne lui en ferai pas un reproche; mais cette méthode

est juste le contraire de la science.

En réalité, Sainte-Beuve, se couvrant de quelque dessein scientifique, a poursuivi son plaisir. Et ce plaisir, c'était le spectacle de l'individu vivant. Il n'y a pas tant à raffiner sur son cas : c'est un homme que le jeu des réalités morales a prodigieusement intéressé. Regardez les deux grandes masses qui constituent son œuvre : les Lundis et l'Histoire de Port-Royal, Ces Lundis sont une incohérente collection d'àmes individuelles : Sainte-Beuve ne s'emprisonne pas dans la littérature; il suffit qu'un homme ou une femme ait écrit quelques lettres, quelques lignes, pour lui appartenir : le général Joubert aussi bien que Gœthe, et Marie Stuart avec Mlle de Scudéry; généraux, ministres, gens de lettres et gens du monde, français, anglais, allemands, toutes sortes d'individus l'arrêtent; il extrait de leurs accidents biographiques toutes les particularités psychologiques et physiologiques qui les définissent en leur unique caractère. L'admirable Port-Royal, où revit toute une partie de la société française du xvnº siècle, où se dessine une des grandes forces qui aient agi sur la littérature de ce temps, ce Port-Royal est surtout un chef-d'œuvre de restitution psychologique. Dans l'identité de la doctrine janséniste, Sainte-Beuve suit l'irréductible distinction des tempéraments, marque les formes et les valeurs très diverses qu'ils ont imprimées aux communes idées : au bout du livre, on a moins retenu l'évolution du jansénisme que des physionomies de jansénistes. L'auteur nous a présenté un groupe historique, nullement une espèce morale : il y a là autant d'espèces que d'individus.

Sainte-Beuve a donné - rien de plus, rien de moins - d'éton-

nantes biographies d'âmes. Sa critique est purement réaliste, d'une grande valeur artistique, par l'expression des caractères individuels, d'une insignifiante portée scientifique, parce qu'il n'y a pas de science de l'individu.

### 2. TAINE.

Hippolyte Taine 'a été le théoricien du naturalisme, et en général de la littérature a intentions ou prétentions scientifiques. Son influence, depuis 1863 environ, a été immense. Son œuvre se distribue en trois masses principales : philosophie, critique, histoire.

Le livre de l'Intelligence parut en 1870 : il y avait vingt ans que Taine l'avait dans la pensée. C'est un puissant effort pour faire de la psychologie une science, dans toute la rigueur du mot. Je n'ai pas à discuter ni même à exposer la valeur philosophique de ce système original, où Taine, utilisant et dépassant certaines théories de Condillac et des philosophes anglais contemporains, Stuart Mill, Bain, Spencer, réduisait l'esprit à être « un flux et un faisceau de sensations et d'impulsions, qui, vus par une autre face, sont aussi un flux et un faisceau de vibrations nerveuses 2 », faisait de la faculté d'abstraction l'unique faculté qui distingue l'intelligence humaine de l'intelligence des animaux, et engendrait toutes les idées, l'idée même du moi, par une série d'opérations d'abstraction. Je ne veux ici qu'indiquer les points saillants ou simplement apparents qui saisirent l'attention des littérateurs, des artistes, du public cultivé, et par lesquels, a l'exclusion du reste ou à peu près, s'exerca l'influence du système hors de la philosophie.

La méthode d'abord, séverement expérimentale : « de tout petits faits bien choisis, importants, significatifs, amplement circonstanciés et minutieusement notés, voila anjourd'hui la matiere de toute science 3 ». Et voilà l'origine du document humain : de là les

1. Biographie: H. Taine (1828-1893), né à Vouziers, entre à l'École Normale en 1848, professe peu de temps, étant tres suspect pour ses opinions philosophiques. Outre les ouveages que je nomme ci desous, il à écrit son Voququ aux Pyréaies (1855), ses étades sur les Philosophes français du xix' secle (1855-56, su Via et opinions de Thomas Grivadorge (1855-56, ses Notes sur l'Ampleterce (1872).

Thomas Grindorge (1862-65), ses Notes sur l'Angleterce (1872). Editions: Hachette, in-18: De l'Intelligence, 2 vol; Hertoire de la Littérature anglaise, 5 vol.; Philosophie de l'art, 2 vol.; Essais de critique et d'histoire, 1 vol.; Nouveaux Essais, 1 vol.; Origines de la France contemporaine, 7 vol. in-8 (Ancien Régène, 1 vol.; Révolution, 3 vol.; Empire, 2 vol.) Derniers Essais, 1894; Carnets de voyage, 1896. — A consulter: F. Brunetière, Evolution de la critique, 9º legon; G. Monod, Renan, Taine, Michelet, 1891, in-18; Am. de Margerie, H. Taine, Paris, 1894, in-8; E. Girand, Essai sur Taine, son œuvre et son influence, 1901; E. Faguet, Politiques et Moralistes, 3º série; Aulard, Taine historien de la Révolution française, 1907.

<sup>2.</sup> Préface de l'Intelligence.

<sup>3.</sup> Ibid.

carnets de notes que remplissent fiévreusement nos romanciers, et qui se déversent dans leurs œuvres; de là l'usage du fait divers, judiciaire ou médical, et ce reportage acharné qui est la forme vulgaire de la chasse aux petits faits. D'autant que par Taine s'est vulgarisée une notion qui a donné aux romanciers une haute idée de leur fonction : la base de l'histoire doit être la psychologie scientifique, et « ce que les historiens font sur le passé, les grands romanciers et dramatistes le font sur le présent <sup>1</sup> ». Quel est le romancier qui refuserait d'être un grand romancier, en s'abstenant de faire de la science?

Taine liait tous les aits psychologiques à des faits physiologiques : toutes nos idées et sensations sont conditionnées par des mouvements moléculaires des centres nerveux. Il ramenait l'idée à l'image et l'image à la sensation. Ces fines observations, ces exactes analyses se traduisent grossièrement en littérature par cette notion : il n'y a dans l'homme que des sensations et des instincts: tout le reste est mensonge, sottise, spiritualisme, indigne de l'attention d'un savant. Puis - comme, pour obtenir le grossissement des faits sans lequel l'observation, partant l'explication auraient été impossibles, Taine recueillait les cas anormaux, singuliers, extrêmes, somnambulisme, hypnotisme, hallucination, aliénation mentale, - nos littérateurs ont estimé que le propre objet du roman sérieux était le moi détraqué, jamais le moi normal, et qu'il n'y avait point de psychologie sans névrose. Enfin, en regrettant de n'avoir pas de mémoires où Poe, Dickens, Balzac, Hugo, « bien interrogés », auraient livré le secret de leur mécanisme mental, Taine a indiqué aux psychologues un curieux sujet d'études que quelques-uns ont récemment abordé 2; mais il a donné à nos romanciers une fâcheuse idée de leur importance, il les a provoqués à des examens, des étalages de leur moi, qui n'apportent guère de lumières à la science, sinon peut-être sur la vanité du type « littérateur ».

Taine, à l'analyse, n'aperçoit plus, dans l'univers moral et physique, que des sensations et des mouvements : chaque être est « une ligne d'événements dont rien ne dure que la forme »; selon notre perception des choses, « un écoulement universel, une succession intarissable de météores qui ne flamboient que pour s'éteindre et se rallumer et s'éteindre encore sans trêve ni fin, tels sont les caractères du monde », et la nature est « comme une grande aurore boréale 3 ». Par ces mots et par sa théorie de

<sup>1.</sup> Préface de l'Intelligence.

<sup>2.</sup> M. Binet.

<sup>3.</sup> Préf. de l'Intelligence.

l'hallucination vraie, M. Taine définit la presque constante position de la poésie en face de la réalité, depuis trente ou quarante ans : l'universel écoulement, l'universelle illusion, n'est-ce pas là le thème commun?

L'Essai sur La Fontaine et ses fables (1853) 1, l'Essai sur Tite-Live (1856), mais surtout l'Histoire de la littérature anglaise (1863) et les études sur la Philosophie de l'art (1865-1869), voilà les maitresses pièces de la critique de Taine. Cette critique procède de sa philosophie : elle en fait même partie intégrante; toutes les études littéraires de Taine sont des « observations » de psychologie scientifique. « L'homme, dit Spinoza, n'est pas dans la nature comme un empire dans un empire, mais comme une partie dans un tout, et les mouvements de l'automate spirituel qui est notre être sont aussi réglés que ceux du monde matériel où il est compris. » Voilà le principe, formulé dans la Préface de l'Essai sur Tite-Live. Déterministe, puisqu'il veut faire de la science, Taine professe que les œuvres littéraires sont des produits nécessaires dont une bonne méthode peut expliquer les éléments et la formation. Sainte-Beuve a fait des « cahiers de remarques 2 »; on doit aller plus loin que lui, pour avoir une connaissance complète. La littérature est déterminée par trois causes générales, la race, le milieu (physique ou historique), le moment (poids du développement antérieur, pression de ce qui est sur ce qui veut être). « Il n'y a ici comme partout qu'un problème de mécanique : l'effet total est un composé déterminé tout entier par la grandeur et la direction des forces qui le produisent 3. »

Ainsi, la littérature anglaise est le produit de la race anglaise; sous tel climat, dans telles circonstances historiques, telles croyances religieuses: Shakespeare, Milton, Tennyson, sont des «résultantes», qui représentent diverses forces appliquées en divers points. Les Fables de La Fontaine s'expliquent par le caractère de la Champagne, patrie de l'auteur, par la vie qu'il a menée, et par les habitudes intellectuelles et morales de la société du xviie siècle. La tragédie française est ce que, dans notre race, devait donner la tradition antique à la cour de Louis XIV.

Cette forte doctrine a le défaut de tout expliquer : elle ne fait pas apparaître les éléments encore inexplicables de l'œuvre littéraire. Elle ne tient pas compte de la nature individuelle : non pas du caractère, qui est résolu en influences composées de la race, du milieu et du moment; mais du génie, de la précision de la vocation,

<sup>1.</sup> Refait en 1860.

<sup>2.</sup> Préface de la Littérature anglaise.

<sup>3.</sup> Ibid.

et de l'intensité de la création. Je comprends bien pourquoi il y a eu une tragédie française : mais pourquoi l'individu Corneille, pourquoi l'individu Racine ont-ils fait des tragédies? La Fontaine, écrivant, devait manifester l'originalité analysée par Taine : devait-il la manifester par des Fables? Je ne le vois pas clairement. Sans faire intervenir la liberté, il y a là un effet dont les trois causes de Taine ne rendent pas compte. Puis, la théorie explique Pradon et Racine: elle explique même, je le veux bien, pourquoi Racine, helléniste, janséniste, a mis dans son œuvre ce que Pradon, ignorant et galant, ne mettait pas dans la sienne; mais la différence d'intensité, d'énergie dans les esprits, de beauté dans les ouvrages, d'où vient-elle? Pourquoi le niveau de Pradon et de Racine n'est-il pas le même? Voilà ce que la théorie ne fait pas voir. Tout ce qui fait Shakespeare pouvait faire un Shakespeare médiocre aussi bien qu'un Shakespeare puissant : l'écrivain est déterminé, la grandeur de l'écrivain ne l'est pas. Il y a là un résidu inexplicable, qu'il faut, en bonne critique, soigneusement dégager.

Dans ses belles études sur la Philosophie de l'art, Taine, procédant toujours, comme il a dit, en naturaliste, suit dans la sculpture grecque, dans la peinture et la sculpture italiennes, dans la peinture des Pays-Bas. l'action déterminante de la race, du milieu et du moment. Il donne les formules d'un art objectif, impersonnel, classique, sinon de méthode, du moins d'effet : l'imitation de la nature est posée comme l'objet de l'art, mais non pas l'imitation exacte; ce que l'art imite, « ce sont les rapports et les dépendances des parties »; encore les altère-t-il souvent. Il a pour objet les caractères essentiels, dominateurs; il les dégage, suppléant à la nature partout où elle les fait insuffisamment saillir. Ainsi l'œuvre d'art vaut plus ou moins, selon qu'elle exprime des traits superficiels ou profonds, passagers ou permanents, du modèle naturel : ce qui revient à dire, en fin de compte, selon sa plus ou moins grande généralité. Au principe de classification des œuvres d'art, Taine en ajoute deux autres. Elles se hiérarchisent selon que le caractère exprimé est plus ou moins bienfaisant : principe dangereux, qui ferait Aricie supérieure à Phèdre, Eugénie Grandet au père Grandet. En second lieu, elles se hiérarchisent selon « le degré de convergence des effets », entendez : selon leur puissance d'expression, c'est-à-dire selon la puissance d'invention et d'exécution de l'auteur. Par cette dernière considération. Taine arrive à faire enfin une place dans sa critique au jugement du « style », de la « forme », de la « technique ».

En histoire, Taine a repris le sujet qui avait tenté Tocqueville : faire comprendre, par la description de l'ancien régime, de la Révolution, du régime nouveau, ce qu'est la France contempo-

raine. Il s'est placé devant ce vaste sujet « comme un naturaliste devant la métamorphose d'un insecte », M. Monod dit plus justement comme un médecin devant un malade intéressant. Étalant à nos yeux son ample collection de petits faits significatifs, il a encore ici fait jouer ses trois forces, race, milieu, moment, avec une étonnante vigueur d'imagination philosophique : quelques erreurs dans l'estimation des sources, de violents partis pris dans l'interprétation et l'enchaînement des faits, ne diminuent pas la solidité de l'œuvre, ni surtout sa richesse suggestive ¹.

Taine est un des grands esprits de ce siècle : il a eu au suprême degré l'intelligence et la volonté. La faculté d'abstraction était sa faculté maîtresse; c'est peut-être en lui-même qu'il a trouvé qu'elle était toute l'intelligence. Appliquant à la science des facultés de métaphysicien et de logicien, il a enfermé l'univers, extérieur et intérieur, dans des formules abstraites. De bonne heure, sans doute, il a passé de la déduction à l'induction; et il s'est imposé de procéder toujours par la méthode expérimentale, la seule

scientifique, à son gré, hors des mathématiques.

Mais il a changé ses procédés, non son esprit. Il a retenu ses idées a priori à titre d'hypothèses directrices; et, à son insu, elles ont déterminé ses observations. Il avait plus de volonté que de spontanéité : il a regardé la réalité le jour où il s'est fait un principe de la regarder; mais elle ne le sollicitait pas d'elle-même. elle n'avait pas de séduction puissante sur son être intime. Or le sens exquis de la vie ne va pas sans l'amour de la vie, sans la capacité de jouir des formes particulières de la vie. L'intuition, chez Taine, est insuffisante. Il ne voit que ce qu'il veut voir; s'il va en Augleterre, ses impressions seront celles que comportent ses idées : Michelet est bien autrement capable d'être assailli par des sensations étrangères ou hostiles à son système intellectuel. Ces petits faits significatifs dont Taine compose ses œuvres m'apparaissent comme des échantillons soigneusement recueillis pour une démonstration voulue; ces fragments de réalité font l'effet d'une collection de minéralogie. Il y a des morceaux de toute la nature, et je ne sens pas la nature, la vie de la nature, comme les apportent parfois les impressions irraisonnées d'une âme. Sous son style de grand artiste, sous ce style nerveux, coloré, intense, Taine ne fait circuler que des abstractions.

<sup>1.</sup> Le premier volume des Origines de la France contemporaine parut en 1875. — Il est difficile aujourd'hui de soutenir, après la démonstration de M. Aulard, que la solidité de l'ouvrage de Taine ne soit pas diminuée par ses erreurs de méthode et ses partis pris. Il reste suggestif: mais il faut prendre toutes ses vues pour des hypothèses ou des affirmations sentimentales. Taine, par peur et haine de la Commune, a établi la philosophie de l'Histoire de la Révolution dont le centre droit avait besoin en 1874 (ff° éd.).

Il a été toute sa vie ce qu'il était à ses débuts : il s'est épanoui, développé, élevé; il n'a pas changé. Immuable ainsi et identique à lui-même, il n'a pas eu le sens du changement. Les forces qu'il manie s'appliquent diversement, tantôt ensemble, et tantôt séparées : elles restent toujours distinctes et inaltérables. Dans Tennyson entre en composition l'Anglo-Saxon, dont la formule a été fixée au début de l'ouvrage; et cette formule s'est retrouvée à chaque siècle comme élément de tous les écrivains. Le fond de l'homme, c'est, pour Taine, aujourd'hui comme aux temps préhistoriques, « le gorille féroce et lubrique » : des éléments multiples se sont superposés à celui-là, mais ne s'y sont pas mêlés, ne l'ont pas altéré. Dans un de nos contemporains, on détache une enveloppe, puis une autre, et l'on rencontre enfin le novau, le gorille. Dans son effort pour constituer la psychologie scientifique, Taine s'est comparé souvent au naturaliste, botaniste ou anatomiste; d'autres fois, au chimiste; parfois il a donné ses recherches comme des problèmes de mécanique : ces comparaisons ne laissent pas de révéler quelque incertitude sur le caractère de l'objet étudié. Ce qu'il v a de sûr, c'est que sa science suppose l'immutabilité des substances, l'identité des forces, que son analyse distingue : pour mieux dire, sa synthèse n'est qu'une analyse retournée. Cela vient encore de ce qu'il opère en réalité sur des abstractions, et, dans la synthèse comme dans l'analyse, les facteurs, les signes qui représentent les choses, restent les mèmes, gardent une valeur constante.

Nous touchons ici à un dernier caractère par où l'œuvre de Taine entre en étroite relation avec le mouvement de la pensée contemporaine : ce grand esprit, qui, par sa théorie des signes. n'estime avoir prise que sur un monde abstrait et irréel, équivalent intelligible des réalités insaisissables, ce grand esprit a voulu se faire un style sensible et coloré. Qu'on y réfléchisse un peu, et l'on verra que son procédé d'expression est essentiellement symbolique, lorsqu'il adapte si artistement à ses concepts un vêtement de sensations choisies.

Toutes les générations arrivées à maturité depuis 1865 lui doivent plus qu'à personne, sauf (pour une minorité) à Renan : c'est dire assez que toutes les réserves que je puis faire ici ont pour objet de le définir, et point de l'amoindrir.

#### 3. FROMENTIN.

Je crois être strictement juste en faisant ici une place à Fromentin 1, ce peintre exquis de l'Algérie et de l'Orient, cet esprit

<sup>1.</sup> Eugène Fromentin (1820-1876). - Éditions : Un été dans le Sahara, 1 vol. in-18,

inquiet, intelligent, qui comprit, sentit, conçut plus qu'il ne sut exécuter, et qui fut par là éminemment un critique. Il a fait la critique de lui-même, dans ce roman de Dominique (1863) qui est, en dehors de toutes les écoles, une des œuvres excellentes du roman contemporain : dans une forme impersonnelle, avec une délicate psychologie, il a mis les doutes, les amertumes, le renoncement final de l'homme qui a essayé de créer et qui a jugé sa création médiocre. Les deux volumes où il a consigné ses impressions du Sahara et du Sahel contiennent des tableaux étonnants, dont la couleur intense fait pâlir les finesses charmantes de sa peinture : ces descriptions sont en un sens de la critique, la critique des sujets, si je puis dire; car on y voit la réflexion de l'artiste analyser à l'aide des mots des sensations pittoresques dont sa main ne saurait rendre la puissance.

Fromentin, enfin, a laissé, dans ses Maîtres d'autrefois (1876), un remarquable essai de critique d'art. Ce sont les notes d'un voyage en Belgique et en Hollande: le livre n'a rien de systématique. L'auteur dit ses surprises, ses découvertes, ses dépits, ses ravissements devant des tableaux: c'est un peintre qui saisit la facture, les procédés, et qui, dans la technique, atteint le génie des maîtres. Il n'a pas de prétentions d'historien ni de penseur: mais il utilise l'histoire et il est philosophe, toutes les fois qu'il le faut pour

· comprendre.

Il note très finement les caractères généraux que la race, le milieu, le moment déterminent; il explique la nette opposition de l'art flamand et de l'art hollandais; il voit dans chaque groupe les éléments communs, ce qui rapproche, par exemple, Paul Potter, Ruysdael et Rembrandt. Mais il aperçoit surtout ce qui les distingue, la singularité personnelle de leur œuvre. Par l'étude du métier et de la technique, il réintègre dans la critique ce que Taine en éliminait trop, l'originalité de l'individu. Comme Sainte-Beuve dans un livre, Fromentin, dans un tableau, retrouve l'auteur, son développement personnel, ses hésitations, ses recherches, ses acquisitions, toutes les influences qui l'ont modifié, mais aussi et d'abord l'irréductible fond de l'individualité. Devant une Adoration des mages, c'est Rubens; devant la Leçon d'anatomie, c'est Rembrandt que ce délicat critique découvre : eux-mêmes en ce qui les fait être eux et non autres, eux-mêmes, et non seulement la définition de l'art flamand ou de l'art hollandais.

<sup>1857;</sup> Une année dans le Sahel, in-18, 1859; Dominique, in-18, 1863; les Maitres d'autrefois, in-18, 1876. Lettres de jeunesse, p. p. G. Blanchon, 1909, in-16.

## CHAPITRE III

# LA POÉSIE : V. HUGO ET LE PARNASSE

V. Hugo après 1850. — 1. V. Hugo et son œuvre. Caractère de l'homme. Sa sensibilité morale et physique; son intelligence. Les idées de V. Hugo: il pense par images. L'imagination créatrice de mythes. Les épopées symboliques de la Légende des siècles. Composition, langue, rythmes. — 2. Fin du romantisme. Évolution du lyrisme vers l'expression impersonnelle. Baudelaire. Bouilhet. M. Leconte de Lisle: archéologie, pessimisme, objectivité. Les Parnassiens. M. Sully Prudhomme: poésie scientifique; généralisation de l'émotion personnelle par l'intelligence philosophique. Essais de poésie réaliste.

Après 1850 il n'y a plus de classiques. Musset est fini; Lamartine écrit pour vivre. Sans adversaires et sans rivaux, V. Hugo règne; il prolonge d'un quart de siècle le romantisme. Grandi par l'exil, déifié par la passion politique, il gagne bien sa gloire, qu'il sait administrer : c'est un robuste ouvrier aux forces intactes, et dans les huit années qui suivent le coup d'État, il donne trois grands recueils de poèmes, définitive expression de son talent.

L'Empire, qui l'a jeté hors de France, lui fournit la matière des Châtiments (1853): explosion puissante de satire lyrique. Toutes les variétés d'émotions et de pensées intimes sont réunies dans les Contemplations (1856): copieux épanchement de poésie individualiste, et journal, pour ainsi dire, du moi poétique de l'auteur. La philosophie humanitaire de V. Hugo, enfin, s'objective dans la Légende des siècles (1859): pittoresque galerie de tableaux symboliques. Tout Victor Hugo est dans ces trois recueils: toute son œuvre antérieure s'y ramasse et s'y termine. Toute son œuvre pos-érieure en est, sauf exception, la répétition ou le déchet.

V. Hugo est maintenant complet : c'est le moment d'essayer, à l'aide surtout de ces trois grandes œuvres, de caractériser l'homme

et d'en définir le génie.

#### 1. V. HUGO ET SON ŒUVRE.

L'homme <sup>1</sup>, moralement, est assez médiocre <sup>2</sup>: immensément vaniteux, toujours quêtant l'admiration du monde, toujours occupé de l'effet, et capable de toutes les petitesses pour se grandir, n'ayant ni crainte ni sens du ridicule, rancunier impitoyablement contre tous ceux qui ont une fois piqué son moi superbe et bouffi, point homme du monde, malgré cette politesse méticuleuse qui fut une de ses affectations <sup>3</sup>, grand artiste avec une âme très bourgeoise <sup>4</sup>,

1. Biographie: Victor Hugo, fils du général Hugo, né à Besancon en 1802, suivit son père en Italie, en Espagne, fut quelque temps élevé au séminaire des nobles à Madrid; à Paris, il vécut avec sa mère dans cette maison des Feuillantines qu'il a chantée. Lauréat aux Jeux Floraux de Toulouse en 1819, pensionné par Louis XVIII après les Odes, il se marie jeune. Pair de France sous Louis-Philippe, député de Paris en 1848, exilé au 2 Décembre, il est devenu républicain et démocrate vers 1850; il avait été d'abord légitimiste, puis libéral, très bien vu de la maison d'Orléans. Ses changements d'opinions sont tout à fait légitimes : il eut le tort de vouloir les dissimuler, et de recourir à toute sorte de falsifications de ses propres écrits pour mettre après coup l'unité dans sa vie et dans ses convictions. Rentré en France après le 4 septembre 1870, il mourut en 1885 : ses funérailles furent une apothéose. Ses principales œuvres poétiques sont les (Ides (1829); autre éd. (1826), les Orientales (1829); les Feuilles d'automne (1831); les Chants du crépuscule (1835); les Voix intérieures (1837); les Rayons et les Ombres (1840); de 1853 à 1859, les trois recueils cités ci-dessus; les Chansons des rues et des bois (1865); l'Année terrible (1872); deux nouveaux recueils de la Légende des siècles (1877 et 1883); l'Art d'être grand-père (1877); les Quatre Vents de l'esprit (1881).

Éditions: Œuvres complètes, éd. definitive, Hetzel-Quantin, 48 vol. in-8, 1880 et suiv.; Hetzel et C'\*, in-16 (en cours de public. depuis 1889). Éd. nationale illustrée, pet. in-4 (en cours de public. depuis 1886). Œuvres posthumes (en cours de public. depuis 1886). Œuvres posthumes (en cours de public. depuis 1886). Correspondance, Calmann-Lévy, 2 vol. in-8, 1896-1898. Lettres à la

fancée, 1901.

A consulter: E. Biré. V. Hugo avant 1830, 1 vol. in-18, 1883; V. Hugo avanès 1830, 2 vol. in-18, 1891; V. Hugo après 1852, 1 vol. in-18, 1894. E. Dupuy, V. Hugo, Thomme et le poète, in-18, 1887. L. Mabilleau, V. Hugo (Gr. Ecr. français), in-16, 1893. Renouvier, V. Hugo, le poète; le philosophe, 2 vol. in-18, 1893-1900. E. Faguet, XIX's siècle. F. Brunetière, Évolution de la p. lyrique, 5° et 11° leç. Guyau, l'Art au point de vue sociologique. P. et V. Glachant, Papiers d'autrefois, 1899. E. Rigal, V. Hugo poète épique, 1900. G. Simon, L'enfance de V. Hugo, 1904.

- 2. Ge portrait me paraît aujourd'hui avoir besoin de retouches. Il a été écrit sous l'influence du réquisitoire artificieux et fortement documenté de Biré. Les publications de documents et surtout de lettres, qui ont été faites en ces dernières années, ont teurné en général à l'avantage du caractère de Victor Hugo. Je suis d'autre part de plus en plus sensible à sa poésie: soit que je m'habitue à ses défauts et ses outrances, soit que mon goût s'élargisse, je l'accepte mieux qu'autrefois tel qu'il est, et j'y trouve de plus en plus de choses qui me saisissent et me touchent. Pour comprendre la prise que put avoir V. Hugo sur le public, il faut lire les Souvenirs (2 vol., 1908-9) de ce hourgeois de Paris modéré, curieux et intelligent qui s'appelle Henry Boucher (ffé éd.).
- 3. Pourquoi ne pas croire qu'il fut simplement poli par éducation et par un goût sincère? (#10 éd.).
  - 4. Avec des vertus bourgeoises aussi (11º éd.).

laborieux, rangé, serré, peuple surtout par une certaine grossièreté de tempérament, par l'épaisse jovialité et par la colère brutale, charmé du calembour et débordant en injures : nature, somme toute, vulgaire et forte, où l'égoïsme intempérant domine.

V. Hugo est peu sensible. Il a la sensibilité des orgueilleux, cette irritabilité du moi hypertrophié que tous ses ennemis ont sentie. Il n'est pas tendre : quand il parle d'amour pour son compte personnel, il mêle un peu de sensualité très matérielle à la galanterie mièvre, à la rhétorique éclatante : il ne s'aliène pas assez pour connaître les grandes passions; de sa hauteur de poète pensif, il se plaît trop à regarder l'amour de la femme « comme un chien à ses pieds 1 ». Ce qu'il y a de meilleur en lui, c'est sa capacité des joies de la famille, son affection de père ou grandpère. Il a dit avec un accent pénétrant la douceur intime du foyer, la séduction ingénue des enfants. Il y a bien de l'ostentation, de la puérilité dans l'Art d'être grand-père; ce grand-père exerce sa fonction comme un pontificat, avec une niaiserie solennelle qui dégoûte. Mais, dans les Feuilles d'autonne et les premiers recueils. avec quelle simplicité charmante il parle des enfants! Surtout, lorsqu'il eut perdu en 1843 sa fille et son gendre, nouveau-mariés, qui se novèrent à Villequier, il dit son désespoir, ses souvenirs douloureux, ses appels au Dieu juste, au Dieu bon en qui il crut toujours, dans un livre des Contemplations 2, où la perfection du travail artistique n'enlève rien à la sincérité poignante du sentiment.

Il n'est que juste aussi d'ajouter que l'amour collectif de l'huma, nité, des humbles, des misérables, fut très réel chez V. Hugo. Parce qu'il donna à cette passion des expressions parfois bizarres et déraisonnables 3, parce que surtout elle servit fortement à son apothéose et qu'il l'exploita certainement pour sa popularité, il ne faut pas méconnaître le vif sentiment de pitié sociale qui est antérieur en lui à sa conversion politique 4.

La sensibilité de V. Hugo est donc assez limitée, et presque tou-

<sup>1.</sup> Contemplations, éd. défin., in-8, t. I, p. 156. — Peut-être fut-il surtout gauche dans l'expression des sentiments tendres, plutôt qu'insensible. On ne peut douter de la sincérité des Lettres à la Fiancée, si verbeuses pourtant et emphatiques (ffe éd.)

<sup>2.</sup> Ibid., liv. IV, Pauca mess.

<sup>3.</sup> Symboliques déclarations d'amour à l'araignée, à l'ortie, au crapaud.

<sup>4.</sup> De ce côté sa sensibilité fut certainement très étendue. Avec tout son orgueil, ses rancunes et ses attitudes théâtrales, il a cru profondément aux grands lieux communs de clémence et de bonté qu'il annonçait : il a essayé parfois de les vivre; il a eu des gestes généreux ; dans ses rapports avec Sainte-Beuve, il mit avec quelque apprêt une vraie noblesse. Nous devons en prendre notre parti : Victor Hugo n'a pas la simplicité aisée du propos et des manières. Mais il y a autre chose chez lui que la pose et le panache (110 ed.).

jours contenue, dirigée, refroidie par la préoccupation d'agrandir son personnage. En revanche, il a une puissance illimitée de sensation, une acuité rare des sens, et particulièrement du sens de la vue. Sa vision est une des plus nettes qui se soient jamais rencontrées chez un poète; son œil garde à la fois le détail et l'ensemble des choses. Il voit moins les couleurs que les reliefs; il est sensible surtout aux oppositions de l'ombre et de la lumière, qui lui fournissent l'antithèse fondamentale de sa poésie.

Je ne sens pas qu'il soit uni par une sympathie morale à cette nature extérieure dont il reçoit si fortement toutes les valeurs : nul autre lien entre elle et lui que la sensation physique. De là, l'usage qu'il en fait. Les simples tableaux, les paysages à la plume d'après nature, sont beaux, mais assez rares dans son œuvre. Il se fait de la nature un vaste magasin d'images, où sa pensée se fournit tantôt de thèmes à variations verbales pour l'exercice de sa prodigieuse invention, tantôt de formes à vêtir les idées; et c'est parce que nulle affection permanente de son âme n'est engagée dans sa perception du monde extérieur qu'il dispose si librement de toutes ses sensations pour les transformer en métaphores ou en symboles au service de ses conceptions intellectuelles.

Mais quelle intelligence a-t-il? Hélas! il faut avouer que ce très grand poète est incapable de définir et de raisonner 1. Il lâche d'énormes contresens quand il veut faire le critique, d'énormes contradictions quand il veut faire le théoricien. Ses idées littéraires sont vagues et troubles. Ses idées philosophiques, politiques, sociales, son déisme, son républicanisme, son « démocratisme », sont des idées moyennes, sans originalité, tout à fait imprécises et médiocrement cohérentes.

Impuissant à penser, il a le respect, la religion de la pensée: il a l'ambition d'être un penseur. N'est-ce pas un devoir du poète, d'être l'instructeur des peuples, le « phare » de l'humanité? Et c'est un spectacle à la fois comique et touchant de voir ce primitif s'appliquer à penser, manier laborieusement, gauchement, fièrement, des doctrines, dont il n'embrasse que les mots. Plus il entasse ou gonfle ses métaphores, plus il s'imagine élever ses idées, et il s'est

<sup>1.</sup> Oui, je le crois encore. Mais l'intelligence qui définit et raisonne n'est pas l'unique forme de l'intelligence. V. Hugo est intelligent comme un primitif: il pense par fragments juxtaposés de sensations, par séries d'images associées qui défilent. Il est médiocrement érudit, et juge à tort et a travers les doctrines qu'il a mel étudiées. Mais je ne puis plus douter qu'il n'y ait bien de la finesse et parfois de a profondeur dans ses idées littéraires : si l'on prend la peine d'analyser les métaphores, d'ouvrir les symboles sans lesquels V. Hugo ne peut penser, on y trouvers souvent de très précises et intéressantes intuitions sur l'esthétique du style ou du vers (11º éd.).

attiré de Veuillot par certaines méditations délirantes le mot cruel

que l'on sait : Jocrisse à Pathmos 1.

Mais ce mot est injuste: prenons garde d'aller trop loin. V. Hugo n'a pas d'idées originales : il n'en sera que plus apte à représenter pour la postérité certains courants généraux de notre opinion contemporaine. Il n'a pas d'idées claires : c'est un poète, non pas un philosophe. Son affaire n'est pas d'apporter des formules exactes, des solutions sûres. Il suffit qu'il tienne la curiosité en éveil sur de grands problèmes, qu'il entretienne des doutes, des inquiétudes. des désirs. Une idée abstraitement insuffisante peut déterminer un sentiment efficace. Et voilà par où l'œuvre de V. Hugo est excellente et supérieure : à défaut d'idées nettes, il a des tendances énergiques, et il agite en nous certaines angoisses sociales et métaphysiques. Dieu, l'inconnaissable, l'humanité, le mal dans le monde, la misère et le vice, le devoir, le progrès, l'instruction et la pitié comme moyens du progrès, voilà quelques idées centrales que V. Hugo ne définit pas, ne démontre pas, mais qui sont comme des noyaux autour desquels s'agrègent toutes ses sensations. Ces idées hantent son cerveau : il ne les critique pas, il s'en grise. Elles lui dictent des hymnes admirables de mouvement et d'ampleur, discours imprécis sans doute, mais visions improvisées et lucides d'un idéal obsédant : Ibo, les Mages, Ce que dit la bouche d'ombre. Et cela ne vaut-il pas mieux, après tout, que d'avoir dit éternellement Sarah la baigneuse ou le pied nu de Rose? N'est-ce pas en somme de là que la poésie de V. Hugo, dans l'égale perfection de la forme, tire sa plus haute valeur? Et où trouvera-t-on, si ce n'est chez lui, l'expression littéraire de l'âme confuse et généreuse de la démocratie française dans la seconde moitié du xixe siècle? Par sa philosophie sociale, le lyrisme de V. Hugo devient largement représentatif.

Il faut nous défaire pour juger ses idées de toutes nos habitudes d'abstraction et d'analyse. Impropre à la pensée pure et à la logique idéale, il a philosophé avec sa faculté dominante, à grands coups d'imagination. Mais par là même il a moins gâté les idées que s'il avait essayé de les versifier en philosophe : il a évité la sécheresse de

<sup>1.</sup> Copendant c'est un fait que la pensée philosophique de V. Hugo a été méprisée surtout par les purs lettrés : des philosophes tels que Guyau et surtout Renouvier l'ont estimée. Des études si originales de Renouvier il résulte que V. Hugo se sert des idéos et des systèmes pour donner des expressions à ses sentiments : il incarne successivement ses états de conscience dans les doctrines les plus diverses, christianisme, spiritualisme, panthéisme, manichéisme, etc., selon que chacune d'elles fournit plus justement une formule à l'émotion ou à l'aspiration intérieure du poète. Il n'adhère à aucune philosophie, il les emploie toutes à manifester les tendances de son esprit et de son cœur. Renouvier admire la sûreté avec laquelle V. Hugo a trouvé les images capables de représenter les conceptions abstraites des philosophes (#10 éd.).

la poésie raisonnablement didactique. Des doctrines, il ne garde que quelques mots, les mots essentiels dont chacun en gros connaît le sens, où chacun peut mettre toute la richesse de sa pensée personnelle : et à ces mots il associe des images que la nature lui fournit.

V. Hugo ne pense que par images : l'idée, ramassée en un seul mot, lui apparaît liée à une forme sensible, qui la manifeste ou la représente, qui par ses affinités propres en détermine les relations, en sorte que les associations d'images dirigent le développement de la pensée.

Une chose vue éveille l'idée qui sommeillait en lui, ou l'idée inquiète se projette dans l'objet qui frappe ses yeux. Dès lors le poète est délivré de l'embarras des opérations intellectuelles : il a fait passer dans sa sensation son idéal ou sa doctrine; il n'a que faire d'analyser; il n'a qu'à utiliser son admirable mémoire des formes, et ce don qu'il a de les agrandir, déformer ou combiner sans les détacher de leur soutien réel, ce don aussi de suggestion qui lui fait trouver des passages inconnus entre les apparences les plus éloignées. Ainsi la pensée devient hallucination, le raisonnement description : au lieu d'un philosophe nous avons un visionnaire. Mais, ainsi, les propriétés intellectuelles des idées restent intactes, et les formes que déploie le poète sont éminemment réceptives : le lecteur, selon sa puissance d'esprit, remplit ces symboles, aptes à contenir tout ce que le poète n'a pas pensé.

En réalité, V. Hugo a les gaucheries et les spontanéités de l'humanité primitive : sa raison obscure, troublée de mille problèmes, qu'elle ne peut résoudre ni manier en leur abstraction, les pose en images concrètes : il crée des mythes. Ce que les races lointaines ont fait dans les temps qui précèdent l'histoire, V. Hugo, au siècle de Comte et de Darwin, le répète avec aisance : le mythe est la forme essentielle de son intelligence. Sa volonté candide de penser ne laisse dans la nature aucun phénomène où il n'apercoive la transcription sensible de quelque redoutable énigme ou d'une auguste vérité: toute sensation tend à devenir symbole, tout symbole à se développer en mythe. Absolument dénué du sens psychologique, il ne peut voir l'individu : un pauvre qu'il rencontre devient tout de suite le pauvre 1. Toute métaphore dans une telle organisation évolue, s'organise, s'étend : l'objet propre ou l'idée première reculent; et naïvement, spontanément il retrouve, dans ce pâtre promontoire qui garde les moutons sinistres de la mer 2, la forme d'imagination qui, sur les côtes tourmentées de la Sicile, avait animé l'informe Polyphème et la blanche Galatée.

<sup>1.</sup> Contempl., t. II, p. 118.

<sup>2.</sup> Ibid., t. II, p. 154.

Cette faculté fait que V. Hugo, le plus lyrique des romantiques, est aussi le plus objectif <sup>1</sup>. Par ces aspirations au progrès, par ces revendications sociales, par ces élans de bonté, de pitié, de foi ou de colère démocratiques, sa poésie prend un autre objet que le moi. Elle exprime les émotions d'un homme, mais des émotions d'ordre universel. Cela donne à son œuvre un air de grandeur et de noblesse qu'il serait injuste de méconnaître.

Il y a bien des violences, et des plus grossières dans les Châtiments: mais comme le sujet efface ou atténue les petitesses de l'auteur! On croit entendre les clameurs d'un Isaïe ou d'un Ezéchiel: protestation du droit contre la force, affirmation de la justice contre la violence, espérance superbe de la conscience qui, blessée du présent, s'assure de l'éternité. Les plus belles pièces sont les plus impersonnelles, les plus largement symboliques <sup>2</sup>.

La Légende des siècles traduit dans une forme objective et mythique la même conception humanitaire et démocratique dont les deux derniers livres des Contemplations, par leurs fougueuses apo-

calypses, donnaient l'expression lyrique.

On a parlé d'épopée à propos de la Légende des siècles : il faut s'entendre. Ces épopées n'ont rien de commun avec l'Iliade ou l'Énéide : il faudrait les comparer plutôt à la Divine Comédie ; la forme épique enveloppe une àme lyrique. Une idée philosophique et sociale soutient chaque poème : ici affirmation de Dieu ou de la justice, là dévotion au peuple, haine du roi et du prêtre. Le recueil, complété par deux publications postérieures, forme comme une revue de l'histoire de l'humanité, saisie en ses principales (ou soidisant telles) époques; c'est une suite de larges tableaux ou de drames pathétiques, où s'expriment les crovances morales du poète. Toutes ces épopées symboliques, non historiques, sont réellement des mythes, où les formes de la réalite, imaginée ou vue, ancienne ou contemporaine, s'ordonnent en visions grandioses et fantastiques. La précision pittoresque de certaines descriptions ne doit pas nous faire illusion : la plus simple, la plus vraie, la plus réaliste, est toujours une « légende morale » 3, le sujet apparent n'étant que l'équivalent concret du sujet fondamental.

V. Hugo, évidemment, a manqué de mesure, comme il a manqué d'esprit : visant toujours au grand, il a pris l'énorme pour le sublime, et il a été extravagant avec sérénité. Mais, hormis ce vice essentiel de son tempérament, il a été l'artiste le plus conscient, le plus sûr de lui. Il n'a pas toujours voulu sainement : il a toujours

<sup>1.</sup> Il intéresse plus les philosophes que Lamartine et surtout Musset. Cf. Guyau et Renouvier.

<sup>2.</sup> Après la bataille; la Caravane; l'Expiation.

<sup>3.</sup> Les Pauvres Gens (cf. le thème directement traité dans Oceano Nox).

fait ce qu'il a voulu; son exécution n'a jamais trahi sa conception. Cette maîtrise se marque bien dans la composition de ses poèmes. Regardons les Châtiments: évidemment la table des matières est un trompe-l'œil. En donnant des titres à ses sept livres, comme il les donne, le poète veut nous faire croire à un ordre intelligible, qui s'évanouit dès qu'on feuillette le recueil. Il n'y a pas là de critique méthodique du programme politique et social de l'Empire: et c'est tant mieux. Mais laissons les formules qu'il attache comme des étiquettes sur chaque paquet de satires. La composition poétique est admirable. Le mélange des formes lyriques et narratives, des apostrophes directes et des symboles objectifs, la variété des tons et des rythmes préviennent le dégoût ou la fatigue du lecteur : avec quel art, parmi tant d'invectives virulentes, développe-t-il le vaste poème de l'Expiation! avec quel art jette-t-il, au milieu des tableaux de meurtre, de persécution et de servitude, comme de larges taches de nature, claires dans cette ombre, et gaies dans cette horreur! Comme il nous repose adroitement du Deux-Décembre tant de fois maudit par la vision sereine de Jersey, par la vision grandiose du désert 1!

L'antithèse est le principe de la forme de V. Hugo, dans la composition d'un recueil ou d'un poème comme dans le détail du style. Il aime à dresser l'une contre l'autre deux parties symétriques, contraires de sens ou de couleur <sup>2</sup>. Une scene réaliste se termine en hallucination fantastique : un fait familier, trivial, s'élargit en symbole de l'infini ou de l'incompréhensible. Tout s'équilibre, et l'on sent partout une volonté consciente qui a déterminé les relations et les

proportions des parties 3.

Même sùreté dans le maniement de la langue. V. Hugo a l'un des plus riches vocabulaires dont poète ait usé. Aucun mot technique ne l'effraie. Il aime les mots étranges, inconnus, pour les effets d'harmonie qu'on en peut tirer. Il sent le mot comme son, d'abord; et de là son goût pour les noms propres, qui, avec un minimum irréductible de sens, font tout leur effet par leurs propriétés sensibles, par la sensation auditive qu'ils procurent. De là ces énumérations écrasantes dont il nous étourdit : sa vanité, de plus, s'y délecte dans une apparence de science qui produit l'impression d'un monstrueux pédantisme.

Toutes les valeurs, toutes les associations, toutes les combinaisons des mots lui sont connues. Il a la phrase tantôt plastique et nettement élégante, tantôt robustement sentencieuse et ramassée.

<sup>1.</sup> Châtiments, p. 105 et p. 392.

<sup>2.</sup> Dans les Châtiments: Toulon; A un martyr. Dans es Contempl., t. I, p. 242.

<sup>3.</sup> Contempl., t. II, p. 117, le Mendiant. Chansons des rues et des bois le Semeur; Art d'être grand-père, Mise en liberté.

Mais sa forme originale, c'est la métaphore continue. Seulement la métaphore chez lui n'est pas un procédé d'écrivain laborieux, c'est, comme je l'ai dit, l'allure spontanée de la pensée. Aussi, dès qu'il est maître du moins de son talent, la métaphore n'est-elle jamais banale chez lui : toujours rafraîchie à sa source, renouvelée par une sensation directe, elle peut être bizarre, ridicule, elle est toujours vraie et naturelle.

S'étant fait une loi rigoureuse de la propriété, de la particularité des termes, possédant le plus riche vocabulaire d'expressions locales et pittoresques, V. Hugo fait une dépense curieuse des adjectifs emphatiques, à sens indéterminé : étrange, horrible, effrayant, sombre, etc. Il les mêle aux mots techniques : c'est un moyen d'agrandir la réalité, de développer des images finies en symboles fantastiques. Il exécute cette opération avec une incontestable sûreté de main.

Je signalerai encore un autre procédé qui s'étale dans les trois recueils donnés après 1850: c'est l'emploi du substantif en apposition: la marmite budget, le bœuf peuple, le pûtre promontoire, etc. Ordinairement respectueux de la langue, V. Hugo s'est obstiné pourtant dans cette tentative: c'est qu'elle répond à la constitution intime de son génie. Cette construction supprime le signe de comparaison, elle établit l'équivalence, l'identité des deux objets dont l'un va prendre la place de l'autre dans l'imagination et la phrase du poète. Cette opération verbale est le principe même de la création mythique.

Enfin, la puissance d'invention rythmique de V. Hugo apparaîtra aussi dans les trois recueils : on y verra comment les mots sonores se groupent en vers expressifs, avec quelle science la distribution des coupes dans le vers, l'ordonnance des strophes ou des parties dans la pièce règlent le mouvement, selon la nature du sentiment ou de la pensée, avec quelle justesse se fait presque toujours l'adaptation d'une certaine structure métrique au caractère du sujet. Il faudrait trop d'exemples pour mettre en lumière cette partie du génie de V. Hugo, et je ne puis ici que l'indiquer. On devra étudier la première Légende des siècles presque vers par vers, pour comprendre la délicatesse, la puissance et la variété des effets que le poète fait rendre à toutes les formes de vers, et particulièrement à l'alexandrin : c'est là qu'on devra chercher, en leur perfection, les types variés du vers romantique.

## 2. LA POÉSIE PARNASSIENNE.

Derrière le magnifique déploiement de V. Hugo, la poésie se transforme et suit le mouvement général de la littérature.

Le temps des exaltations passionnées est si bien fini que le plus impénitent des romantiques n'a pas plus de sentiment que les autres. Ame égale, sans fièvre et sans orages, esprit moyen, sans idées ni besoin de penser, Théodore de Banville <sup>1</sup> jongle sereinement avec les rythmes. C'est un charmant poète et bien original, chez qui sens, émotion, couleur, comique, tout naît de l'allure des mètres et du jeu des rimes. Chez ce fervent, le romantisme aboutit à la plus étincelante et stérile fantaisie <sup>2</sup>. Gautier mettait encore dans ses vers des sujets de tableaux : Banville n'y met rien, que des souplesses étonnantes de versification. Ce délicieux acrobate finit le romantisme. Après lui, rien : rien du moins que le délire d'invention verbale de M. Richepin, dont les prodigieux effets de vocabulaire et de métrique, dans le néant brutal du sens, représentent le dernier état du pur romantisme.

Vers 1850, la poésie est devenue moins personnelle, elle s'est imprégnée d'esprit scientifique; elle veut rendre les conceptions générales de l'intelligence, plutôt que les accidents sentimentaux de la vie individuelle. La direction de l'inspiration échappe au cœur, est reprise par l'esprit, qui fait effort pour sortir de soi, et saisir quelque ferme et constant objet 3. Au reste, le maître luimême rend témoignage du changement des temps par les recueils qu'il envoie de son exil. Sa poésie, bien personnelle, enveloppe une poésie impersonnelle que d'autres dégageront. Bientôt aussi reparaîtra Vigny dans les saisissants symboles de ses œuvres pos-

<sup>1.</sup> Théodore de Banville (1823-91), Carintides (1842); Stalactites (1846); Odelettes (1857); Odes funambulesques (1857); les Exitis (1867); Gringoire (en prose, 1866), Socrate et sa femme (1885), comédies; Petit traité de poésie française (1872); Mes souvenirs — Éditions: Lemerre, pet. in-12, 9 vol. Poisies complètes, Charpentier, 3 vol. in-18, 1878-79; Mes souvenirs, Charpentier, 1882.

<sup>2.</sup> Je ne puis aujourd'hui trouver ce jugement erroné; mais je le formulerais avec moins de dureté. Après tout, un poète n'est pas obligé de penser; et Banville est un vrai artiste, dont la place est importante dans l'histoire de la technique du vers : c'est quelque chose (11° éd.).

<sup>3.</sup> Cela est très sensible chez Victor de Laprade, philosophe autant que poète, tour à tour platonicien spiritualiste, naturaliste mystique, idéaliste chrétien, et partout subordonnant l'émotion à la pensée. Psyché (1841), Odes et poèmes (1843), Poèmes évangéliques (1852), Symphonies (1855), Idylles héroïques (1857), Voix du silence (1865), Pernette (1868), Poèmes civiques (1873), le Livre d'un père (1876).—Entre 1830 et 1840, la tendance à échapper au lyrisme personnel s'était marquée par les épopées symboliques, Ahasverus, Jocelyn, la Chute d'un ange: la métaphysique servit de transition entre l'égoïsme passionnel et le naturalisme. Le moi se masque au moins, s'il r'est pas supprimé, dans la forme épique (14° éd.).

thumes (1864), qui enseignent à effacer le moi et la particularité

de l'expérience intime. Mais, à cette date, la détermination nouvelle de la poésie est achevée. Il faut, pour la surprendre en pleine transformation, nous arrêter à Baudelaire 1. Je ne lui reprocherai pas d'avoir peu produit : ce peut être d'un sage autant que d'un stérile. Un petit volume peut contenir toute une âme, tout un esprit: et loué soit qui se concentre, au lieu de se diluer. Le talent de Baudelaire est assez étroit et en même temps assez complexe. Il représente à merveille ce que j'ai déjà appelé le bas romantisme, prétentieusement brutal, macabre, immoral, artificiel, pour ahurir le bon bourgeois. Dans cet étalage de choses répugnantes, dans cette volonté d'être et paraître « malsain », dans ce « caïnisme » et ce « satanisme », je sens beaucoup de « pose » et la contorsion d'un esprit sec qui force l'inspiration. La sensibilité est nulle chez Baudelaire : sauf une exception. L'intelligence est plus forte, médiocre encore : sauf une exception. La puissance de la sensation est limitée : le sens de la vue est ordinaire. Baudelaire n'est pas peintre, et ses tableaux parisiens sont de la peinture inutile. Mais il a deux sens excités, exaspérés : le toucher et l'odorat 2.

L'idée unique de Baudelaire est l'idée de la mort; le sentiment unique de Baudelaire est le sentiment de la mort. Il y pense partout et toujours, il la voit partout, il la désire toujours; et par là il sort du romantisme. Son dégoût d'être ne paraît pas un produit de mésaventures biographiques : il se présente comme une conception générale, supérieure à l'esprit qui se l'applique 3. Obsédé et assoiffé de la mort, Baudelaire, sans être chrétien, nous rappelle le christianisme angoissé du xve siècle : par une propriété de son tempérament, la mort qui est sa pensée, la mort qui est son désir, c'est la mort visible en la pourriture du corps, la mort perçue sur le cadavre par l'odorat et le toucher. Une originale mixture d'idéalisme ardent et de fétide sensualité se fait en cette poésie.

<sup>1.</sup> Charles Baudelaire (1821-1867), traducteur d'Edgar Poë. — Éditions: les Fleurs du mal (1857 et 1861). Œuvres posthumes et Corr. inédite, publ. p. E. Crépet, 1887. — Lettres, 1906; Œuvres posthumes, 1908. — A consulter: P. Bourget, Essais de psychologie contemporaine: Brunctière, la Statue de Baudelaire, Rev. des Deux Mondes, 1º sept. 1892; C. Mauclair, Baudelaire, 1917.

<sup>2.</sup> Cf. ses « chats » définis par le contact et le parfum. Et toutes les notations d'odcurs.

<sup>3. «</sup> La poésie de M. Baudelaire est moins l'épanchement d'un sentiment individuel qu'une ferme conception de son esprit. » (Barbey d'Aurevilly.) — Cependant voici un aveu de l'auteur (Lettres, p. 522) : « Faut-il vous dire, à vous qui ne l'avez pas plus deviné que les autres, que dans ce livre atroce, j'ai mis tout mon cœur, toute ma tendresse, toute ma religion (travestie), toute ma haine? Il est vrai que j'écrirai le contraire, que je jurerai mes grands dieux que c'est un livre d'art pur, de singeric, de jonglerie, et je mentirai comme un arracheur de dents » (11° éd.).

L'artiste est puissant. Laborieux, raffiné, parfois prosaïque, souvent prétentieux, il vise à la perfection, et il y atteint plus d'une fois. Il aime les formes sobres, pleines, solides, le vers large, signifiant, résonnant <sup>1</sup>. Sa forme préférée est le poème symbolique, court et concentré; parfois, de la plus banale idée, il fait un poème saisissant par la nouveauté hardie du symbole <sup>2</sup>.

Par sa bizarrerie voulue et provocante, mais aussi par sa facture magistrale, Baudelaire a exercé une influence considérable : ne lui reprochons pas les sots imitateurs qu'il a faits; c'est le sort de tous les maîtres.

Nous saisissons encore l'évolution du romantisme chez Louis Bouilhet <sup>3</sup>: vestiges de passion orageuse, exotisme effréné dans l'orientalisme et la chinoiserie, fantaisie capricieuse des rythmes, voilà le romantisme; mais essai de restitution érudite de la vie romaine, effort pour saisir la vie contemporaine en sa réalité pittoresque, et surtout sérieuse tentative pour traduire en poésie les hypothèses de la science, voilà les directions nouvelles vers l'art objectif et impersonnel. Le petit volume de Bouilhet est un témoin curieux des impulsions incohérentes auxquelles obéissaient entre 1850 et 1860 les talents secondaires qui n'avaient pas la force de s'affranchir et de s'orienter une bonne fois.

Venons aux maîtres en qui s'exprime le besoin nouveau des esprits. Dès 1853, M. Leconte de Lisle 4 a trouvé sa voie dans les Poemes antiques que suivront les Poèmes barbares (1862). Ce poète est un érudit; il traduit Homère. Eschyle. Sophocle, Horace, et il est intéressant de constater ce retour à l'antiquite grecque qui coïncide avec l'effort pour objectiver le sentiment lyrique. Il demande à l'érudition la matière de sa poésie : ses poèmes sont une histoire des religions. Il raconte toutes les formes qu'ont prises dans l'humanité le rève d'un idéal, la conception de la vie universelle, de ses causes et de ses fins : légendes indiennes, helléniques, bibliques, polynésiennes, scandinaves, celtiques, germaniques, chrétiennes, tous les dieux et toutes les croyances défilent

2. L'Albatros. On saisit le procédé dans les Phares.

3. Louis Bouilhet (1822-1869. Mélænis, conte romain, paru en 1851; Festons et Astragales, 1859; Dernières chansons avec préface par G. Flaubert, 1872; Œuvres

(poésies), Lemerre, pet. in-12.

Un appel de chasseurs perdus dans les grands bois.

<sup>4.</sup> Leconte de Lisle (1820-1894), né à la Réunion, s'arrêta un moment dans le Fourièrisme. Poèmes antiques (1853): Poèmes barbares (1859): Poèmes tragiques (1884); Derniers poèmes (1895); Premières poèsies et lettres intimes (1902). — Édition: Lemerre, in-8, et pet. in-12. — A consulter: P. Bourget, Essais de psychologie contemporaine; Brunetière, Évol. de la poésie lyrique, 13° leçon; F. Calmettes, Leconte de Lisle et ses amis, s. d.; Marius Ary Leblond, Leconte de Lisle, 1906; Vianey, les Sources de Leconte de Lisle, 1907; Elsenberg, le Sentiment religieux chez Leconte de Lisle, 1909; J. Dornis, Le conte de Lisle, 1909.

devant nous et se caractérisent avec une étonnante précision 1.

Le poète n'est pas, comme on l'a dit, un impassible. C'est un désespéré. Il regarde la vie avec une tristesse qui naît d'un absolu, d'un incurable pessimisme. Tout est illusion, écoulement sans fin de phénomènes; rien ne s'arrête, rien n'est, pas même Dieu. Il n'y a que la mort. En certains endroits, un accent personnel se laisse sentir, et certain appel à la mort, certaine effusion de pitié sur les vivants, nous découvrent l'âme douloureuse du poète. Mais ces élans de sensibilité sont aussitôt comprimés qu'aperçus.

Au lieu de crier en pur lyrique ses incertitudes ou ses angoisses, M. Leconte de Lisle a préféré les dérober derrière les incertitudes et les angoisses de toute l'humanité, dont son mal est le mal. De là, ce défilé des dieux et des religions qui sont les formes par où l'humanité tente toujours de tromper son ignorance et d'éterniser sa brièveté; mais ces formes elles-mêmes passent, portant témoignage de l'universel écoulement et de l'éternelle illusion, démas-

quant le néant dans leur mélancolique succession.

Comme Vigny, et par un effet analogue du pessimisme, M. Leconte de Lisle aime les fugitives apparences de l'être. Il regarde, il saisit la vie universelle en tous ses accidents. De chaque phénomène, il fixe la particulière beauté; et ainsi le poète des religions se double d'un peintre de paysages et d'animaux. Les descriptions de M. Leconte de Lisle sont puissamment objectives, d'une intensité de couleurs, d'une énergie de reliefs 2, à quoi rien dans la poésie contemporaine ne saurait se comparer. La personnalité du poète ne s'affirme plus que par l'élection de la forme : une forme belle et large, impeccable et précise, aveuglante parfois à force d'éclat, dure aussi à force de fermeté. Cette poésie, en sa continue perfection, a des reflets, un grain, une solidité de marbre.

V. Hugo était absent : M. Leconte de Lisle, après ses deux admirables recueils, fut le maître incontesté de la poésie française; autour de lui se groupèrent un certain nombre de jeunes poètes, qui prirent le nom de Parnassiens, lorsque l'éditeur Lemerre publia leurs vers dans le recueil du Parnasse contemporain 3.

<sup>1.</sup> A côté de Leconte de Lisle, comme son ami, et son introducteur au panthéisme à l'antichristianisme, a l'héllénisme, il faut signaler cet original et parfois délicieux Louis Ménard, trop philosophe 'pour un poète et trop poète pour un philosophe, érudit plus que ne le sont à l'ordinaire les poètes et les philosophes, esprit un peu encombré de sa richesse, et ployant sous son originalité : il ne sut pas créer la forme souveraine qui l'eût nis au premier rang dont sa fine intelligence était digne. — Édition : les Rêveries d'un païen mystique, 1870, réimp. p. Massis, 1909. — A consulter : Ph. Berthelot. Louis Ménard et son œuvre, 1902 (11º éd.).

<sup>2.</sup> Midi. Le Sommeil du Condor. Les Éléphants, etc.

<sup>3.</sup> Le Parnasse contemporain, 1866, 1869 et 1876, 3 séries : cf. Th. Gautier, Rapport sur le progrès de la poésie depuis 1830.

Chacun y apporta son tempérament original, sa force de sentiment ou de pensée: le trait commun de l'école fut le respect de l'art, l'amour des formes pleines, expressives, belles. Tous ont une remarquable science de la facture, et si parfois la matière semble maigre ou vile dans leurs œuvres, il faut reconnaître que presque tous ont dit en perfection ce qu'ils avaient à dire. Il n'en est guère qui, grâce à la probité du métier, n'aient eu la bonne fortune de donner la forme qui dure à quelque sujet bien rencontré; et l'on formera, l'on a formé déjà de charmantes anthologies, où tout est de premier ordre, parce que chacun fournit très peu.

Mais nous ne pouvons regarder ici que les chefs de file pour ainsi dire, ceux qui se séparent par une énergique originalité, ou dont l'impérieux exemple indique des directions nouvelles.

M. Sully Prudhomme <sup>1</sup> est un philosophe, et il a voulu donner à la poésie philosophique plus de rigueur, plus d'exactitude qu'elle n'en a jamais eu. Il a en effet apporté dans l'expression des idées une netteté, dans la suite des raisonnements un ordre, dans l'exposition des doctrines une précision qu'on ne retrouverait pas ailleurs. Et la philosophie qu'il présente, tout imprégnée de science, attentive aux découvertes, aux hypothèses de l'histoire naturelle, de la physique, est bien une philosophie d'aujourd'hui. A la métaphysique joindre la science, cela est d'un poète que la difficulté n'effraie pas.

Après avoir traduit le premier livre de Lucrèce, pour se faire la main, M. Sully Prudhomme à fait un poème sur la Justice : il la cherche dans l'univers, qui lui montre partout la lutte, la haine, la faim; il ne la trouve enfin que dans la conscience de l'homme. Pour ces hautes conceptions, le poète a choisi une forme étriquée et raffinée : d'un bout à l'autre s'égrènent des sonnets alternant avec quatre quatrains. Plus heureuse est l'épopée symbolique du Bonheur : ni les sens, ni la pensée, ni la science ne donnent le bonheur; il est uniquement, absolument dans le sacrifice. Sans doute la force de l'idée, la logique du raisonnement font obstacle parfois à la poésie et imposent aux vers une précision de prose scientifique. N'était la valeur de la pensée philosophique, on croirait par endroits lire un discours de Voltaire. Cependant il y a dans ces poèmes d'admirables choses; surtout dans le Bonheur, l'idée se fond dans le sentiment, s'enveloppe dans le symbole; une

<sup>1.</sup> M. Sully Prudhomme (1839-1908). Stances et poèmes. 1865; Solitudes, 1869; Vaines Tendresses, 1875; la Justice, 1878; le Bonheur, 1888; Testament poétique, 1901; la Vraie Religion selon Pascal, 1905. — Éditions: Lemerre, in-18, et pet. in-12. — A consulter: Brunetière, Évol. de la poésie lyr., 14º leçon. Zyromsky, Sully Prud'homme, 1907.

poésie subtile, vaporeuse sans être nuageuse, précise sans être abstraite, saisit à la fois l'imagination et l'intelligence.

Cependant M. Sully Prudhomme a réussi plus constamment dans la courte méditation qui réalise par une image gracieuse ou touchante quelque vérité philosophique, un fait de notre vie morale, une loi de la vie universelle. Rien de plus achevé, de plus neuf que ces petites pièces, la Mémoire, l'Habitude, les Chaines, la Forme : il faudrait citer presque tout le recueil. M. Sully Prudhomme a de profondes tendresses et d'abondantes pitiés, qui naissent en lui d'un pessimisme délicat et pénétrant. Ni cri, ni révolte, ni tension même : une tristesse douce et discrète, toute en demiteintes, un vif sentiment de l'humaine misère, une déploration sans violence des êtres et des formes qui passent. Quelles sont les expériences intimes qui donnent un tel accent de sincérité à cette poésie raffinée? Je ne sais, et le poète ne laisse guère entrevoir sa vie dans son œuvre. Il a un esprit de généralisation, qu'il applique même aux faits de sa sensibilité; il ne s'arrète qu'aux émotions où transparaît quelque servitude ou quelque aspiration de l'impersonnelle humanité; mais ces généralités sentimentales ne sont pas des lieux communs, et ces poèmes exquis notent je ne sais combien de fines nuances d'impressions, font apparaître je ne sais combien d'invisibles forces morales.

Avec M. Leconte de Lisle, la poésie fuit vers l'archéologie et l'histoire : avec M. Sully Prudhomme, elle s'allie à la philosophie et à la science <sup>1</sup>. Une troisième direction reste, dans laquelle la poésie objective peut se trouver : ëlle consiste à recevoir de la perception extérieure la matière des vers, en sorte que le moi n'y contribue que par sa représentation du non-moi. Parallèlement au roman naturaliste peut se développer une poésie naturaliste, tout appliquée à rendre les aspects de la vie familière, de la réalité vulgaire, même triviale, même laide.

La voie fut décidément ouverte par M. E. Manuel <sup>2</sup>, qui tenta d'enfermer dans de petits tableaux, discrètement teintés d'émotion, les mœurs du peuple parisien, les scènes de la rue et de l'atelier; mais l'idéalisme du poète le condamnait à dérober une partie de ses modèles derrière la noblesse de son propre sentiment. Dans ce genre, M. Coppée <sup>3</sup> s'est acquis le nom d'un maître.

<sup>1.</sup> Madame Ackermann (1813-1890) a exprimé avec plus d'énergie que d'art l'amer pessimisme d'une âme qui ne peut ni échapper ni se résigner à une conception irréligieuse et positive de l'univers. *Poésies*, Lemerre, 1874, pet. in-12.

<sup>2.</sup> M. E. Manuel, né en 1823. Pages intimes (1866); Poèmes populaires (1871); Pendant la guerre (1872). — Édition : Calmann-Lévy.

<sup>3.</sup> M. François Coppée, né en 1842. Reliquaire (1866); Intimités (1868); la Grève des forgerons (1869); les Humbles (1872); Promenades et intérieurs (1872); Poésies (1879); Contes en vers (1881 et 1887); dans le théâtre de M. Coppée, le Passant

Moins artiste que Gautier, sans être plus penseur, il avait débuté par des mièvreries sentimentales, dont les formes travaillées ont je ne sais quel aspect de bijouterie fausse. Puis il a visité les faubourgs, les usines, les gares, la banlieue parisienne; il a frôlé la vie populaire; il s'est constitué le poète des formes humbles de la nature et de l'humanité. La tentative était intéressante : par malheur, on ne trouve dans les vers de M. Coppée ni la sincère énergie ni la large pitié que de tels sujets exigent. Le souffle est court; l'artifice littéraire est trop sensible. L'œuvre reste laborieusement prosaïque, et l'intensité de l'impression réaliste n'y compense pas la sécheresse poétique.

La poésie réaliste, si elle est possible, n'a pas rencontré d'homme : il faut en chercher les esquisses éparses un peu partout dans les vers de ces vingt dernières années, surtout dans quelques pièces de Maupassant ou de Verlaine 2, plus encore chez Verhaeren : disons aussi, pour être juste, çà et là, par hasard, dans

la Chanson des Gueux 3.

2. « Le Pitre » ou « l'Auberge », dans Jadis et Naguère.

<sup>(1869),</sup> où se révéla Mme Sarah Bernhardt. — Éditions : Lemerre, in-18 et pet. in-12; éd. in-4; éd. illustrée in-8.

<sup>1. «</sup> Au bord de l'eau » (le début), dans Des vers.

<sup>3.</sup> M. J. Richepin a donné la Chanson des Gueux (1876); les Blasphèmes (1884); la Mer (1886); Mes Paradis (1894); des romans, des comédies et des drames. — Édition: 4. M. Dreyfous, in-18.

### CHAPITRE IV

## LA COMÉDIE

 Vaudeville: Labiche. Opérette: Meilhac et Halévy. — 2. Comédie: Émile Augier. Portée morale de l'œuvre. Relief des caractères; vérité des peintures de mœurs. — 3. Dumas fils. Prédication morale: pièces à thèses; personnages symboliques. Fragments d'études réalistes.

Au théâtre comme ailleurs, et presque plus qu'ailleurs, éclate l'opposition des deux parties du siècle : avant 1850, les enthousiasmes, les fureurs, l'idéalisme gonflé du drame romantique; après 1870, la comédie triomphe sur toute la ligne, étale toutes ses formes, vaudevilles drolatiques, copieuses bouffonneries, peintures réalistes des mœurs.

# 1. VAUDEVILLE ET OPÉRETTE.

Le vaudeville eut de beaux jours entre 1850 et 1870, avec Labiche 1, qui donna, principalement au théâtre du Palais-Royal, les chefs-d'œuvre du genre. Ce serait une lourde sottise de prendre trop au sérieux cette fantaisie fertile en inventions cocasses, ces cascades de situations folles qui tombent si aisément des données initiales d'un sujet. Mais si Labiche a pris la place qu'il tient audessus de tous ses rivaux, dont quelques-uns ne lui cèdent pas en gaieté, il la doit au grain de bon sens qui presque toujours relève ses drôleries. Tantôt un solide lieu commun d'observation morale sert de thème et de conclusion à la pièce, comme dans le Voyage de M. Perrichon (1860); tantôt derrière les gestes, les attitudes, les propos des plus grotesques bonshommes, on aperçoit

<sup>1.</sup> Emile Labiche (1815-1888). Sa première œuvre caractéristique est le Chapeau de paille d'Italie (1851). — Édition : Calmann-Lévy, 10 vol. in-8, 1878-79.

nettement les mouvements des pantins réels que la caricature amplifie comme dans Cétimare le bien-aimé (1863), et tantôt — ce qui est le mieux — la charge s'amortit, s'affine en un joli tableau de mœurs, comme dans cette soirée sous la lampe, en province, qui fait le premier acte de la Caynotte (1864). Sans poser pour le moraliste, sans avoir de mots amers ni cruels, le bon Labiche nous donne assez souvent l'inquiétante sensation que ces imbéciles, ces ahuris, ces détraqués qui nous réjouissent, ne sont pas loin de nous.

Je mets plus haut, pour ses chefs-d'œuvre, un genre qui appartient spécialement au second Empire, et qui en est, à certains égards, l'originale expression : je veux parler de l'opérette telle que la comprit Offenbach 1, surtout lorsque ses rythmes échevelés coururent sur les livrets de Meilhac et Halévy. Dans ces livrets d'une bouffonnerie énorme et pourtant fine 2, dont la fantaisiste irréalité semble se rapprocher parfois de la comédie de Musset, dans cette « blague » enragée qui démolit tous les objets de respect traditionnel, en politique, en morale, en art, et qui ne reconnaît rien de sérieux que la chasse au plaisir, revit ce monde du second Empire que les romans et les comédies, plus brutalement ou plus sévèrement, s'efforceront de représenter : monde effrénément matérialiste, si vide de conviction qu'il ne croyait même pas à lui-même, se moquant du pouvoir et de l'argent qu'il détenait, et se hâtant, avant de les perdre, d'en acheter le plus possible de plaisir. La plus démoralisante séduction émane de ces œuvres légères, où se mêlent subtilement la froide ironie et la griserie sensuelle. Hors de là, les livrets d'opérette ne sont que vulgaire polissonnerie ou fadeur sentimentale.

## 2. LA COMÉDIE : ÉMILE AUGIER.

La comédie proprement dite, étouffée entre le vaudeville à prétentions de Scribe et le drame à grand fracas des romantiques, reparut avec éclat vers 1850, quand Augier donna sa Gabrielle (1849) et Dumas fils sa Dame aux Camélias (1852) : non point la comédie classique, joyeuse et générale, mais une comédie drama-

<sup>1.</sup> Offenbach (1819-1881), né à Cologne. H. Crémieux lui donna le livret d'Orphée aux Enfers (1861).

<sup>2.</sup> Ludovic Halévy (1834-1908), a écrit, avec Meilhac (né en 1832), la Belle Hélène (1865), la Vie parisienne (1866), la Grande-Duchesse de Gerolstein (1867). les Brigands (1869). Ils ont fait quelques comédies, dont Froufrou (1869) et la Petite Marquise.

De L. Halévy on a des études satiriques, des nouvelles et des romans qui sont d'un écrivain délicat; de Meilhac, diverses comédies d'une fantaisie originale.

tique, enveloppant quelque thèse morale dans une peinture exacte des mœurs contemporaines, une comédie émouvante et réaliste, qu'influencait fortement le voisinage du roman de Balzac.

Deux noms caractérisent de 1850 à 1880 ou 1885 l'évolution de la comédie : les noms de MM. Augier et Dumas. Si l'on n'écoutait que le bruit des succès, il faudrait leur joindre M. Sardou <sup>1</sup>. Mais ce vaudevilliste éminent, à qui n'a pas manqué une verve amusante, encore qu'un peu grosse, de caricaturiste <sup>2</sup>, n'a apporté dans la pièce sérieuse que le goût des effets qui forcent l'applaudissement, le génie des trucs et des ficelles. Peinture des mœurs, description des caractères, invention du pathétique, tout est machiné, artificiel, « insincère », dans ces œuvres dont le brillant déjà s'écaille de toutes parts. Elles jouent à la grande comédie, et l'on n'y sent rien qu'un faiseur qui spécule sur la vulgarité intellectuelle et morale de son public, sans donner d'autre but à son art que de faire cent ou deux cents fois salle comble. Nous nous en tiendrons aux vrais artistes, à MM. Augier et Dumas.

Émile Augier <sup>3</sup> a fait des pièces en vers et des pièces en prose : celles-là sont la partie morte de son œuvre. Augier, esprit solide et bourgeois, fait le vers en bon élève de Ponsard, qui serait nourri de Molière; son style poétique a quelque chose de lourd, de pénible, rien du poète. Mais sa prose est ferme, nette, toute pleine de pensée et chaude de sincérité. C'est par son œuvre en prose qu'il faut le mesurer, non par l'éloquence gauche de l'Aventurière (1848) ou les grâces vieillottes de Philiberte (1853).

Augier est un bourgeois : et son théâtre exprime les idées d'un bourgeois de 1850, qui aurait l'âme saine, sens droit, volonté ferme, moralité intacte. Le romantisme d'abord le révolte : il démasque dans Gabrielle (1849) la fausseté de l'idéal romantique, le danger de la passion effrénée et souveraine. Aux sentimentalités issues du romantisme, aux réhabilitations hypocritement ou naïvement attendries de la courtisane, il oppose le Mariage d'Olympe (1855). Mais ce n'est pas pour mettre à l'aise le matérialisme bourgeois qui fait passer l'intérêt et l'argent avant tout : contre ce qu'on pourrait appeler le scribisme, contre l'immoralité décente des classes moyennes, il maintient la nécessité de fonder le mariage sur l'amour. La dot devient la misère des jeunes

<sup>1.</sup> M. Victorien Sardou (1831-1908) a donné sa première pièce en 1854. Principales pièces: Nos Intimes (1861); la Famille Benoiton (1865); Séraphine (1868); Patrie, drame (1869); la Haine, drame (1875); Daniel Rochat (1880); Fédora. — Éditions: Calmann-Lévy, in-18. (Pièces séparées; celles des dernières années, non imprimées.)

2. Rabagas (1872); Oncle Sam (1875); Divorçons (1883), etc.

<sup>3.</sup> Emile Augier (1820-1889), né à Valence (Drôme), fit jouer en 1844 la Cigué. Les Fourchambault (1878) sont sa dernière œuvre. — Édition: Calmann-Lévy, 7 vol. in-18. — A consulter: P. Morillot, Emile Augier, 1901.

filles riches, l'obstacle au bonheur, dans Ceinture dorée (1855), dans Un beau mariage (1859), dans les Fourchambault (1878), déjà dans Philiberte (1853).

Mais Augier regarde le mouvement de la société contemporaine, et, avec indignation, il en dénonce les vices. Deux surtout : la fièvre des spéculations, la poursuite enragée de la fortune par le mélange de l'adresse et de l'effronterie, par l'alliance de la Bourse et du journal (les Effrontés, 1861): puis la « blague », l'ironie dissolvante qui tourne les scrupules de conscience en ridicules gothiques, et nettoie le terrain pour l'âpre et sec matérialisme (la Contagion, 1866; Jean de Thommeray, 1873). A ces deux traits de la société du second Empire, Augier, en pur bourgeois libéral, en ajoutera un troisième: le jésuitisme. Ennemi déclaré du partireligieux, au point qu'il lancera son Fils de Giboyer (1862) contre Veuillot et le journalisme catholique, il aura surtout l'horreur des jésuites, dont il dénoncera l'effrayante politique avec une violence ingénue dans Lions et Renards (1869).

Toutes ces œuvres, robustes et saines, dans leur philosophie un peu courte, sont d'excellentes études de mœurs <sup>1</sup>. Un vigoureux sens des réalités soustrait l'œuvre aux dangers de la thèse, et l'empêche de s'évanouir dans l'abstraction comme de se dessécher dans le symbole. Les caractères sont d'un relief remarquable, d'une analyse un peu sommaire, mais bien vivants et dramatiques en leurs énergiques raccourcis. Il est fâcheux qu'une conception grossière du personnage sympathique ait peuplé la comédie d'Augier de jeunes savants vertueux et de polytechniciens candides, qui valent les beaux colonels de Scribe. Mais, sauf le fantastique agent des jésuites, Augier a bien réussi les coquins, les demi-coquins, les honnètes gens entamés, tout ce qui a tare ou vice, jusqu'à l'égoïsme inconscient et la veulerie pernicieuse.

Ses grandes qualités ressortent surtout dans ces admirables pièces, où, sans thèse, il ne s'est attaché qu'à exprimer les mœurs qu'il voyait, en leur ridicule ou navrante corruption: dans le Gendre de M. Poirier (1854), qui met aux prises deux types si vrais de bourgeois enrichi et de noble ruiné; dans les Lionnes pauvres (1858), où l'honnête Pommeau et sa femme forment un couple digne de Balzac, et nous offrent le tableau des ravages que l'universel appétit de richesse et de luxe peut faire dans un modeste ménage; dans Maitre Guérin (1864), enfin, qui, malgré son sublime colonel, est peut-être l'œuvre la plus forte de l'auteur par le dessin des caractères: ce faux bonhomme de notaire, qui tourne la loi et qui

<sup>1.</sup> Ajoutez Mme Caverlet (1876) : la question du divorce.

cite Horace, gourmand et polisson après les affaires faites; cette excellente Mme Guérin, vulgaire, effacée, humble, finissant par juger le mari devant qui elle s'est courbée pendant quarante ans; cet inventeur à demi fou et férocement égoïste, qui sacrifie sa fille à sa chimère, ces trois figures sont posées avec une étonnante sûreté; Guérin surtout est peut-être le caractère le plus original, le plus creusé que la comédie française nous ait présenté depuis Molière: Turcaret même est dépassé.

#### 3. M. ALEXANDRE DUMAS FILS.

M. Alexandre Dumas 1 était encore tout imprégné de romantisme, lorsqu'il débuta en 1852 par la réhabilitation de la courtisane, dans la Dame aux Camélias : c'est l'idée même de Marion de Lorme. Il sembla changer de voie quand il donna le Demi-Monde, étude réaliste de certaines parties gâtées de la société. La contradiction des deux œuvres n'est qu'apparente; si l'auteur semble changer de principe, c'est que les espèces ne sont pas les mêmes : l'amour absent dans un cas, présent dans l'autre, détermine la sévérité ou l'indulgence de l'auteur. M. Dumas me semble n'avoir jamais répudié la moralité de sa première œuvre : comme j'y retrouvais Marion de Lorme, je retrouverais dans les Idées de Madame Aubray quelque chose des Misérables, la thèse même qu'implique l'histoire de Fantine. Cette thèse restera une des idées fondamentales de l'œuvre de M. Dumas, Mais au romantisme sentimental des premiers temps s'est substituée en lui une austérité évangélique d'un goût singulier, qui s'est épanchée surtout en éloquentes préfaces.

M. Dumas est un moraliste visionnaire, qu'obsède et qu'enfièvre la décomposition sociale qui résulte de la mauvaise organisation de la famille. Il s'est donné pour tâche de reconstituer la famille, sur l'égalité, la justice, et l'amour. Il attaque l'argent comme viciant l'institution du mariage; il attaque les mœurs qui

Édition: Théâtre complet, Calmann-Lévy, 7 vol. in-18; Théâtre des autres (pièces refaites par M. Dumas), t. I et II, 1894-95. — A consulter: P. Bourget, Essais de psychologie contemporaine.

<sup>1.</sup> M. A. Dumas (1824-1895), fils du fameux dramaturge et romancier, a commencé par des romans. Il a publié aussi diverses brochures sur des questions morales et sociales. Comédies: la Dame aux Camélias (1852); le Demi-Monde (1855); la Question d'argent (1857); le Fils naturel (1858); le Père prodigue (1859); l'Ami des Fennes (1864); los Idées de Mme Aubray (1867); la Visite de Noces (1871); la Princesse Georges (1871); la Femme de Claude (1873); Monsieur Alphonse (1873); l'Étrangère (1876); la Princesse de Bagdad (1881); Denise (1885); Francillon (1887).

dissolvent la famille en autorisant ou excusant l'inconduite de l'homme; il attaque l'éducation qui ne prépare pas plus l'homme que la femme à son devoir domestique; il attaque les préjugés qui, dans l'estimation des fautes, accablent l'ignorance et n'absolvent pas le repentir; il attaque les lois qui, avec la femme, sacrifient l'enfant à l'égoïsme, au vice de l'homme.

Cette prédication sévère s'est exercée dans des pièces brillantes, contre la séduction desquelles il est difficile de se mettre en garde. Une construction très solide, qui fait ressortir la thèse, qui dresse les situations comme des arguments et nécessite le dénouement par une pressante logique, un dialogue éclatant d'esprit, trop ingénieux parfois et trop pétillant, mais d'une singulière précision dramatique, d'incrovables tours d'adresse pour éviter les difficultés en paraissant les aborder de front, autant de romanesque qu'il en faut pour amorcer ou désarmer le public. des brutalités voulues et mesurées, et, par un contraste piquant, les plus rigides conclusions préparées par les plus scabreuses situations; au milieu de tout cela, des coins de scènes qui donnent la sensation immédiate de la vie, des parties de caractères, qui éclairent fortement certaines profondeurs de l'âme contemporaine : voilà l'impression mêlée et puissante que donnent les comédies de M. Dumas.

Le danger du genre qu'il a créé, et dans lequel nul jusqu'ici n'a pu le suivre, c'est que la thèse ne détruise le drame. Parfois, en dépit du très habile emploi de tous les ressorts dramatiques, on croit n'avoir pas devant soi une image de la vie : l'abstraction l'emporte, et la pièce s'écoute, en dépit des acteurs, comme un dialogue moral; l'accent de l'auteur domine dans toutes les voix des personnages. Il y a quelques œuvres surtout, où les caractères semblent vidés de toute réalité, à l'état de purs symboles : toute la Femme de Claude, et le principal rôle de l'Étrangère nous laissent l'impression de dessins apocalyptiques sous lesquels il ne faut chercher que des idées. Dans beaucoup de personnages, le symbole s'efface par la substantielle réalité de l'imitation, qui parfois est très délicatement et minutieusement poussée : il s'efface, mais il subsiste. Et je n'en veux pour preuve que le jugement porté par l'auteur sur les actes de ses personnages : il s'en faut que nous en estimions comme lui la valeur morale; l'écart est précisément d'autant plus grand que nous les prenons davantage comme individus réels, astreints aux infirmités, aux incertitudes, aux délicatesses des réelles consciences. Pour l'auteur, ils sont des symboles, purs représentants de l'absolu; reprochera-t-on à des symboles d'être arrogants, indiscrets, brouillons, brutaux?

La dernière œuvre de M. Dumas atteste la souplesse toujours

jeune de son talent: il est, cette fois, tout à fait purgé de Scribe; il semble que, sous certains souffles venus de loin, sa dureté ait fondu. Plus de factice roman, plus de raide logique: la comédie de Francillon ne nous offre que réalité et humanité. La moitié du rôle de la femme, une détraquée honnête, mais surtout les trois rôles d'hommes qui sont de vivantes expressions de la veulerie contemporaine, chacun avec sa physionomie propre, font de la pièce une des excellentes études de mœurs que nous ayons. Et de plus, une sorte de tristesse philosophique imprègne certaines scènes, où la désillusion pessimiste apparaît a la suite de la ruine de la volonté. L'œuvre, sans fracas de morale, sans étalage de pitié, est large et profonde 1.

<sup>1.</sup> A consulter, pour tout le chapitre : J. Lemaître, Impressions de thédtre, 7 vol., in-18. J.-J. Weiss, le Thédtre et les Mœurs, in-18. R. Doumic, Portraits d'écrivains, in-8; De Scribe à Ibsen, in-18. Parigot, le Thédtre d'hier, in-18.

## CHAPITRE V

#### LE ROMAN

1. Gustave Flaubert: sa place entre le romantisme et le naturalisme. Objectivité, impersonnalité, impassibilité de l'œuvre. — 2. Romanciers naturalistes: M. Zola. Prétentions scientifiques, tempérament romantique. Puissance descriptive. — 3. MM. de Goncourt: naturalisme, nervosité, impressionnisme. M. Alphonse Daudet: sensibilité et sympathie dans l'effort pour atteindre l'expression objective. Le peintre des humbles. Vastes tableaux de mœurs. Guy de Maupassant: un vrai, complet, pur réaliste. — 4. Hors du naturalisme: M. P. Bourget: le roman psychologique et analytique. Pierre Loti: le roman subjectif, pittoresque et sentimental.

Le genre dominateur de la littérature, entre 1850 et 1890, a été le roman, comme, dans la première moitié du siècle, la poésie lyrique. Et ce déplacement de la supériorité est à lui seul le signe d'une nouvelle orientation littéraire : par définition, le lyrisme est l'expression du moi, et le roman doit être la perception du non-moi.

#### 1. GUSTAVE FLAUBERT.

Entre les deux écoles romantique et naturaliste se place Gustave Flaubert, qui procède de l'une et fonde l'autre, corrigeant l'une par l'autre, et mèlant en lui les qualités de toutes les deux : d'où vient précisément la perfection de son œuvre. Au moment unique où le romantisme devient naturalisme, Flaubert écrit deux ou trois romans qui sont les plus solides qu'on ait faits en ce siècle 1.

1. Biographie: G. Flaubert (1821-1880), né à Rouen, fils d'un chirurgien, passa la plus grande partie de sa vie à sa propriété de Croisset, près de Rouen. Il était grand travailleur: très bourgeois d'habitudes et de vie pratique, avec sa haine romantique du bourgeois.

Éditions: Charpentier. 11 vol. in-18 (Corresp. avec G. Sand, 1 vol.; Corresp. générale, 4 vol.); Lemerre, 10 vol. in-16 (9 vol. de Romans; 1 vol. de Théâtre). Quantu, 8 vol. in-16. La première Tentation de Saint-Antoine, p. p. L. Bertrand, 1908. — A consulter: Notices de G. de Maupassant et de Mme Commanville, en tôte des deux recueils de Correspondance. Max. Du Camp Souvenirs littéraires, 2 vol. P. Bourget, Essais de

Il se disait romantique, et il l'était par son éducation, par ses admirations littéraires: Hugo était son Dieu. Il avait des préjugés, des manies de romantique échevelé: cet excellent homme professait candidement, avec une féroce truculence de paroles, la haine du bourgeois, de la vie et de la morale bourgeoises; il avait soif d'étrangeté, d'énormité, d'exotisme. On le sent tout voisin de Gautier et de Baudelaire. Puis, le romantisme a fait l'éducation artistique de Flaubert: du romantisme, il a retenu le sens de la couleur et de la forme, la science du maniement des mots comme sons et comme images; de la seconde génération romantique, de Gautier et de l'école de l'art pour l'art, il a pris le souci de la perfection de l'exécution, la technique scrupuleuse et savante. Le choix d'un adjectif le fait suer d'angoisse; il tourne et retourne sa phrase, la faisant passer par son gueuloir, jusqu'à ce qu'elle satisfasse son oreille par d'expressives harmonies.

Mais voici par où il sort du romantisme : il a senti le besoin de dompter son imagination, et il s'est mis à la rude école de la nature. Docilement, patiemment, il s'applique à la copier pour la rendre en son propre et singulier caractère. Il travaille à s'éliminer de son œuvre, c'est-à-dire à n'y rester que par la maîtrise de sa facture. Il veut que le roman soit objectif, impersonnel, « impassible »; et, malgré les violences ou les gaucheries des formules dont il use dans sa Correspondance, il a raison lorsqu'il veut que l'émotion, la pitié sortent, s'il v a lieu, des choses mêmes, et non pas d'une pression directe de l'auteur sur le lecteur, lorsqu'il défend au romancier de forcer pour ainsi dire la carte de la sympathie ou de l'attendrissement par une intervention indiscrète. Le roman, ainsi, ne sera plus la confidence d'un individu et souvent le jeu de sa fantaisie : il sera ce que sa définition veut qu'il soit, un miroir de l'âme humaine, un tableau de la vie. Par ces théories, Flaubert se rapproche sensiblement de la doctrine classique, et son impassibilité ressemble fort à la raison du xviie siècle 1. De fait, il a abdiqué les haines littéraires des romantiques : il

psychologie contemporaine. G. Doublet, la Composition de Salammbó, d'après la Correspondance de Flaubert, Toulouse, 1894. E. Faguet, Flaubert, 1899. Dumesnil, Flaubert, son hérédité, son milieu, sa méthode. 1905. E.-W. Fischer, Études sur Flaubert (inédit; tr. fr.). 1908. R. Descharmes, Flaubert, sa vie, son caractère et ses idées avant 1857, 1909.

<sup>1.</sup> Mais cette impassibilité est surtout dans la forme et dans le travail. L'analyse refrouve sans cesse tout l'laubert, ses passions et ses souffrances, dans son œuvre, mais il s'est caché, non étale. Il a fait effort pour atteindre la vérité extérieure et génerale; et par là il s'oppose aux romantiques et s'apparente aux classiques. Mais il u'y a pas de vrai artiste qui puisse et qui veuille neutraliser réellement sa personnalité, supprimer cette expérience interne que lui fournissent les réactions de sa sensibilité. Dans toutes les « idées », qui ne peuvent être contrôlées rigoureusement par une méthode scientifique, il entre une part d'imagination, d'émotion et de

admire jusqu'à Boileau, dont il ne souffre pas qu'on dise du mal, parce qu'enfin il a fait ce qu'il a roulu. Il sent dans Boileau un art

impersonnel et la perfection d'une certaine technique.

Madame Bovary (1857) a chance d'être le chef-d'œuvre du roman contemporain : c'est une œuvre d'observation minutieuse et serrée dans une forme tout à la fois éclatante et sobre. Le réalisme de Flaubert n'est jamais une servile et plate copie des apparences superficielles. Tous ses personnages sont si patiemment étudiés, qu'en faisant saillir tous les détails de leur individualité, il dégage les traits profonds qui en font des types puissants et compréhensifs. L'œuvre a paru brutale en son temps; dans l'ensemble, elle n'est que forte et triste. Il est permis aujourd'hui de dire que, si Flaubert avait en horreur les prédications morales comme les effusions sentimentales, cependant ces vies étalées impassiblement devant nous laissent à la fin de la pitié et dégagent une lecon. La lecon, grave et profonde, c'est le danger du comantisme: nous voyons ce que les grandes aspirations lyriques, les vagues exaltations, transportées dans la vie pratique par des âmes vulgaires, peuvent produire d'immoralité, de chutes et de misères sans grandeur. Le romantisme incurable de Flaubert à rendu son analyse plus pénétrante et plus sûre; il n'a pu donner cette admirable description du morbus lyrique que parce qu'il en observait certains effets en lui-même. Et ces êtres vulgaires, formes dégradées de l'humanité, nous blessent dans notre amour-propre; ils nous affligent, et nous les méprisons : pourtant ils sont si réels, si vivants, ils souffrent avec une si énergique intensité, qu'ils prennent droit de représenter la pauvre humanité, et qu'un peu de notre pitié, une pitié loyalement, rudement gagnée par eux sans complaisance ni tricherie de l'auteur, adoucit nos dégoûts, notre tristesse et notre révolte. L'ironie impitovable de l'auteur s'abat seulement sur ceux que la vie ne châtie pas, qui fleurissent en leur sottise et leur bassesse, sur l'heureux, hilare et décoré Homais.

Plus navrante et plus grise est l'impression que laisse l'Éducation sentimentale (1869): Madame Bovary prenait une grandeur tragique par les convulsions passionnées et par la mort de l'héroïne. Ici, plus rien de grand dans le modèle : c'est l'aplatissement lent et progressif d'une âme par la vie; ce Frédéric Moreau est un médiocre, un faible, qui manque l'existence rêvée dans la fièvre idéaliste de ses vingt ans; par une suite d'expériences sans éclat, minutieusement décrites en leur terne réalité, se rabattent peu à peu toutes les ambitions, s'évanouissent toutes les chimères. La

volonté subjectives. Ce qui revient à dire que la distinction de l'art impersonnel et de la poésie personnelle n'est pas absolue, mais relative; et qu'ici comme en morale, il faut juger l'écrivain sur ses tendances et ses efforts, sur sa volonté ( $H^{\bullet}$  éd.).

profondeur et la tristesse de l'œuvre, c'est cet écoulement d'une vie, où il n'arrive rien, et, sans qu'il arrive rien, la submersion finale de toutes les espérances juvéniles dans la niaise, stupide et monotone existence du bourgeois de petite ville. Et que surnage-t-il? un souvenir, pas même un souvenir de bonheur, le souvenir d'une velleité sans effet: mais il suffit que ce soit un souvenir de la première montée de sève virile, pour que l'âme en soit à jamais ensoleillée et réjouie.

Triste encore, mais d'une tristesse plus tendre, est le premier des trois Contes que Flaubert donna en 1877 : cette histoire d'un cœur simple - il s'agit d'une pauvre servante de province - est d'une sobriété puissante et d'un art raffiné; dans l'insignifiance des faits, dans l'absolue pauvreté intellectuelle du sujet, dans la bizarrerie ou la niaiserie de ses manifestations sentimentales, transparaît constamment l'essentielle bonté d'un cœur qui ne sait qu'aimer et se donner; quelque chose de grand et de touchant se révèle à nous par des effets toujours mesquins ou ridicules; et ces deux sentiments qui s'accompagnent en nous, donnent une saveur très particulière à l'ouvrage.

En face de ces études réalistes sur la vie contemporaine, Flaubert nous présente de hardies, d'étranges tentatives de restitution de mœurs ou d'ames bien lointaines : la Légende de saint Julien l'Hospitalier, Hérodias, dans les Trois Contes, la Tentation de saint Antoine (1874), et surtout le roman carthaginois de Salammbo (1862). En réalité, il n'y a pas de contradiction entre les deux parties de l'œuvre de Flaubert, Il a tout simplement « appliqué à l'antiquité les procédés du roman moderne », et la Tentation ou Salammbo ne sont pas construits autrement que Madame Bovary ou le Cour simple. Seulement, l'observation directe étant impossible ici, il v a suppléé par l'étude des documents qui permettaient de reconstituer la réalité disparue.

La Tentation de saint Antoine, qui paraît une si prodigieuse fantaisie, est aussi strictement objective que l'Éducation sentimentale. Cette hallucination fantastique est sortie tout entière d'une patiente étude de documents; de là, justement, la froideur de l'œuvre, et la fatigue qu'elle laisse : tellement l'auteur s'est mis en dehors de la vie contemporaine, tellement il a éliminé toute idée personnelle. toute conception philosophique, morale ou religieuse, qui eussent donné direction, sens et portée à ce splendide cauchemar. L'âme

qui anime la Légende des siècles manque ici 1.

<sup>1.</sup> Ces réflexions ne s'appliquent qu'à la rédaction définitive, la troisième. La première était nettement romantique. Et je ferais même aujourd'hui des réserves sur le caractère objectif de la dernière rédaction. L'exécution est tout objective. Mais l'âme personnelle de Flaubert ne manque pas plus dans cette vision que l'âme de Leconte

Pareillement la couleur historique de Salammbó est tout à fait différente de la couleur locale des romantiques. Je ne sais quelle estime un archéologue peut avoir pour le roman de Flaubert : pourtant il est sûr que l'œuvre n'est ni symbolique ni philosophique, mais strictement historique. Flaubert n'a rien voulu exprimer de lui-même, ni sa conception ni son rêve de la vie. Il a essayé de comprendre, de voir et de faire voir comment avaient pu vivre des Carthaginois, ainsi qu'il avait montré des Normands. Il a essayé de déterminer sa vision par une solide et vaste érudition, de diriger et limiter son imagination par tout ce qui pouvait contribuer à former la connaissance exacte de la vie carthaginoise : visite des lieux et vue de tous les débris de l'art punique, étude de textes anciens et modernes, examen de toutes les formes analogues ou voisines de civilisation.

Au reste, il prétendait faire œuvre, non pas d'archéologue, mais d'artiste. Il suppléait à toutes les lacunes de l'érudition : il allait chercher à travers les siècles et les races de quoi compléter ses textes, cueillant ici un trait du Sémite biblique, et là faisant concourir sainte Thérèse à la détermination du type extatique de Salammbò. « Je me moque de l'archéologie, écrivait-il; si la couleur n'est pas une, si les détails détonnent, si les mœurs ne dérivent pas de la religion et les faits des passions, si les caractères ne sont pas suivis, si les costumes ne sont pas appropriés aux usages, et les architectures au climat, s'il n'y a pas, en un mot, harmonie, je suis dans le faux. Sinon, non 1. » Il n'était pas dans le faux. Il a fait ce qu'il voulait, et cette œuvre, en son éclat étrange, est forte comme Madame Bovary. La psychologie, naturellement, est moins intérieure, plus sommaire; les passions, bizarres parfois en leurs effets, ou monstrueuses, sont élémentaires en leur principe. Mais c'était une condition du sujet. Tout l'intérêt va aux manifestations extérieures par lesquelles cette humanité lointaine se représente à nous, formes de meubles ou de palais, formes de sentiments ou d'actes. Un peu lourd, quoi qu'en ait pensé Flaubert, en sa richesse descriptive, ce roman est supérieur à tout ce qu'on a pu tenter en ce genre, par la largeur pittoresque et l'énergie dramatique des tableaux.

Il serait injuste de juger comme une œuvre achevée le roman

de Lisle dans les Poèmes antiques. L'auteur a évité de se mettre directement en scène, lui et son temps, et les idées de son temps : mais sa vision historique est en même temps une représentation symbolique, et le triomphe de l'atome de matière, de la cellule, sur lequel s'achève l'ouvrage ne'st certainement pas une caractéristique de la civilisation du 1v° siècle : c'est le terme du développement philosophique et scientifique de l'humanité, tel que le comprend un poète de la fin du x1x° siècle (41° éd.).

<sup>1.</sup> Lettre à M. Fræhner, à la suite de Salammbo. Cl., ibid., la lettre à Sainte-Beuve.

posthume de Bouvard et Pécuchet (1881). Ces expériences incessamment renouvelées de la bêtise bourgeoise deviennent vite fastidieuses et fatigantes. L'accumulation des petits faits, vraisemblables ou vrais chacun isolément, a quelque chose d'artificiel, de mécanique: ces bonshommes sont des caricatures sèches et tristes. C'est là surtout que l'ironie s'alourdit jusqu'à la cruauté: précisément parce que Flaubert prend son point de départ dans son préjugé personnel, c'est là qu'il y a le moins de vérité objective, et, sous la platitude réaliste du détail, le plus de fantaisie arbitraire: cette étude n'est qu'un vieux paradoxe romantique traité par le procédé naturaliste.

Une dizaine de volumes, dont trois ou quatre sont des chefsd'œuvre, voilà l'œuvre de Flaubert, et il faut lui compter cette sobriété, qui révèle l'artiste difficilement satisfait de sa production. Aussi se faisait-il de l'art la plus haute idée : c'était sa religion, le remède au mal métaphysique, la raison de vivre. Par l'art seul, l'intelligence et la volonté saisissent leurs objets qui, partout ailleurs, leur échappent : dans l'art seulement, l'homme peut connaître et créer; hors de l'art, il n'y a qu'illusion et impuissance. Le fanatisme artistique de Flaubert n'est pas griserie d'imagination ni expansion de sympathie : c'est la dernière étape d'une pensée philosophique, qui n'a point voulu s'arrèter dans le scepticisme pessimiste. Par là encore, il clôt l'âge romantique et remet la littérature sous la direction de la réflexion critique.

# 2. ROMANCIERS NATURALISTES: M. É. ZOLA.

L'école naturaliste, que Flaubert se défendait d'avoir fondée, s'est constituée à la fin du second Empire, sous l'influence de Madame Bovary et des théories littéraires de Taine, sous l'influence plus lointaine et d'autant plus prestigieuse des grands travaux des physiologistes et des médecins. Le maître qui a fourni les formules les plus impérieuses, les applications les plus éclatantes de la doctrine, est M. É. Zola 1.

Flaubert n'était encore qu'un artiste : M. Zola est, prétend être

<sup>1.</sup> M. Émile Zola (1840-1903). Principales œuvres: Contes à Ninon (1864). Thérèse Haquin (1867). Les Rougon-Macquart (1871-1893): la Conquête de Plassans, la Curée, l'Aesommoir (1877), Germinal (1885), la Débàcle (1892). Les Trois villes: Loundes (1894), Rome (1896), Paris (1898). Les Quatre Évangiles: Fécondité (1889), Travail (1901); Correspondance, 1907-1908, 2 vol. — Édition: Charpentier, 40 vol. in-18 (20 vol. des Rougon-Macquart; 8 vol. de Critique; 1 vol. de Théâtre; 2 vol. de Correspondance). — A consulter: E. Zola, le Roman expérimental, 1 vol.; F. Brunctière, le Roman naturaliste, 2° éd. 1892; R. Doumic, Portraits d'écrivains; Larroumet, Nouvelles Études de litt. et d'art; Massis, Comment Émile Zol. composait ses romans, 1908.

un savant. Il s'inspire, outre Taine, de Claude Bernard. Un roman n'est plus seulement pour lui une observation qui décrit les combinaisons spontanées de la vie : c'est une expérience, qui produit artificiellement des faits d'où l'on induit une loi certaine et nécessaire. Il n'y a pas lieu de nous arrêter à la théorie du roman expérimental : elle repose sur la plus singulière méprise. M. Zola n'a jamais aperçu la différence qui existe entre une expérience scientifiquement conduite dans un laboratoire de chimie ou de physiologie, et les prétendues expériences du roman où tout se passe dans la tête de l'auteur, et qui ne sont en fin de compte que des hypothèses plus ou moins arbitraires 1. M. Zola ne nous a-t-il pas confié lui-même, dans une lettre rendue publique, que son roman du Rêve était une « expérience scientifique » conduite « à toute volée d'imagination »?

Passons donc condamnation sur les prétentions scientifiques de M. Zola: toute la série des Rougon-Muequart, cette histoire naturelle d'une famille sous le second Empire, ne nous apprend rien sur la loi de l'hérédité, ne la démontre ni ne l'explique. Dans l'hypothèse de la parenté qui unit tous les héros de ces romans, je ne puis voir qu'un artifice littéraire, assez inutile du reste: les œuvres ne perdraient rien à rester isolées dans leurs titres, comme elles le sont de fait. Car toutes les branches de la famille des Rougon-Macquart poussent de tous côtés, à toutes hauteurs, et la série ne me donne pas même cette impression générale que produit la Comédie humaine de Balzac: les récits divergents ne concourent pas à former en moi l'idée d'un vaste ensemble social, où les diverses parties se tiennent et se raccordent.

La faiblesse de la conception scientifique de M. Zola apparaît assez curieusement dans le caractère particulier de chacun des romans qui doivent l'exprimer. Il semblerait que l'objet principal du romancier devrait être l'étude de l'individu en qui se continue la névrose héréditaire : mais pas du tout. L'individu s'efface : et les documents qu'apporte M. Zola sont relatifs à une spécialité professionnelle, ici les chemins de fer, là les mines, là la broderie, ailleurs la finance. C'est Gervaise qui est une Rougon-Macquart, mais c'est à l'alcoolisme de Coupeau que l'auteur s'attache; et Gervaise, avec son hérédité, n'aurait pas déraillé, si Coupeau n'avait bu.

Au reste, expérimentations scientifiques, ou explications techniques, tout le scientifique et tout le technique se valent chez M. Zola: il n'est même pas vulgarisateur comme M. Jules Verne. Ce n'est chez lui qu'agitation confuse, étalage incohérent de mots savants ou spéciaux, qui étourdissent sans éclairer. C'est de la science en trompe-l'œil.

<sup>1.</sup> Taine (Préface des Essais de critique) invitait à l'erreur (12º éd.).

La psychologie des romans de M. Zola est bien courte. Sa doctrine lui disait - et son tempérament ne protestait pas contre sa doctrine - que l'observation scientifique est extérieure, non intérieure. Il ne s'est pas douté que ce n'est qu'en soi qu'on connaît les autres. Il a vu passer des gens en blouse ou en redingote, gesticuler des bras, étinceler des yeux, râler ou saigner des corps : et il s'est demandé ce que cela signifiait. Ou plutôt, il l'a demandé à sa science : ses manuels de médecine lui ont montré des cas pathologiques; ses manuels de physiologie lui ont expliqué les fonctions de la vie animale. Persuadé qu'il tenait tout l'homme, il n'a rien cherché dans la vie humaine au delà des accidents de la névrose et des phénomènes de la nutrition. Des agitations de fous, ou des appétits de brutes, voilà tout ce qu'il nous offre : de là. l'indigence psychologique, le vide inquiétant de ses bonshommes : de là, la mécanique brutale et grossièrement conventionnelle de leurs actes. Ce sont des fous ou des brutes, de qui, au bout de quatre cents pages, après qu'ils ont étalé leur vie, on n'a rien à dire, sinon que ce sont des brutes ou des fous.

Malgré ses ambitions scientifiques, M. Zola est avant tout un romantique. Il me fait penser à V. Hugo. Il a un talent vulgaire et robuste, où domine l'imagination. Ses romans sont des poèmes, de lourds et grossiers poèmes, mais des poèmes. Les descriptions sont intenses, éclatantes, écrasantes, et tournent en visions hallucinatoires 1 : l'œil de M. Zola, ou sa plume, déforme et agrandit tous les objets. C'est un rêve monstrueux de la vie qu'il nous offre : ce n'en est pas la réalité simplement transcrite. Sa fantaisie effrénée anime toutes les formes inertes; Paris, une mine. un grand magasin, une locomotive, deviennent des êtres effrayants qui veulent, qui menacent, qui dévorent, qui souffrent; tout cela danse devant nos yeux comme dans un cauchemar. La pauvreté et la raideur des caractères individuels les inclinent à devenir des expressions symboliques 2, et le roman tend à s'organiser en vaste allégorie, où plus ou moins confusément se déchiffre quelque conception philosophique, scientifique ou sociale, de mince valeur à l'ordinaire et de nulle originalité. Tout cela est bien d'un romantique, et l'on a pu qualifier de réalisme épique le genre de M. Zola

<sup>1.</sup> Cf. ce prodigieux Paradou, dans la Faute de l'abbé Mouret : il n'y a pas un exemple, même chez Victor Hugo, d'un aussi fantastique agrandissement de la réalité; cependant cf. les Misérables (le jardin de la rue Plumet) et les Chansons des rues et des bois. Pour le principe de ce procédé descriptif, voir la « personne » de la cathédrale dans Notre-Dame de Paris.

<sup>2.</sup> Les gras et les maigres, du Ventre de Paris. Le paysan et le bourgeois, dans la Débàcle. Ailleurs une femme qui devient la Femme, et son vice le Vice universel. Même dans le couple de l'Assommoir, peu d'individualité, et. au contraire, puissante vérité typique.

Des épopées sociologiques, voilà bien en effet ce qu'il a donné, et j'y trouve à peu près autant de document humain que dans les épopées humanitaires de la Légende des siècles.

Mais c'est précisément ce romantisme, cette puissance poétique qui font la valeur de l'œuvre de M. Zola : cinq ou six de ses romans sont des visions grandioses qui saisissent l'imagination. Surtout incapable, comme il est, de faire vivre un individu, il a le don de mouvoir les masses, les foules : il est sans égal pour peindre tout ce qui est confus et démesuré, la cohue des rues, une réunion de courses, une grève, une émeute. Toutes les parties de Germinal qui expriment la vie et l'âme collectives des mineurs, sont étonnantes de largeur épique.

Avec ce Germinal, qui est l'épopée du mineur du Nord, l'œuvre maîtresse de M. Zola est l'Assommoir, l'épopée de l'ouvrier parisien. Par un heureux accord de ces sujets vulgaires et de son talent brutal. M. Zola a mis dans ces deux romans plus de vérité, une observation plus serrée et plus précise que dans les autres; là aussi, plus de sincérité, je crois, et moins d'artifice verbal. Ce sont les deux maîtresses œuvres qui resteront de ce laborieux ouvrier. Je ne dis rien de sa Débâcle: grand sujet, œuvre manquée l. Toute l'émotion est dans la matière: et pour preuve, qu'on relise les plus ordinaires correspondances des journaux de 1870, on sera tout aussi douloureusement empoigné.

## 3. MM. DE GONCOURT, DAUDET, MAUPASSANT.

MM. Edmond et Jules de Goncourt <sup>2</sup> ont inventé trois choses, ils le disent du moins : le naturalisme, la vogue du xvin° siècle, et le japonisme. Pour nous en tenir à la littérature, ils se flattent un peu; cependant Germinie Lacerteux est de 1865, et suivait Renée Mauperin, qui est de 1864. Or tant par l'une que par l'autre de

<sup>1.</sup> Je suis un pen revenn de cette idée depuis que j'ai la des études historiques très fouillees et précises sur la guerre de 1870 : elles donnent la même impression de confusion : désarroi, incohérence, piétinement, désorgamisation, et va-et-vient des masses, c'est bien ce que Zola a compris et peint. Seulement le procédé artistique ici est mauvais : le cadre romanesque est banal ; on voudrait que l'écrivain se fût débarraisé de toute fiction, et cût composé simplement des tableaux de la guerre, sans héros ni épisode de son invention. Je ne dis rien ici des dernières œuvres de Zola : ces romans de philosophie sociale, interessants pour le hiographe, n'ajoutent rien à la gloire littéraire de Zola (11º éd.).

<sup>2.</sup> Edmond (1822-1896) et Jules (1830-1870) de Goncourt. Éditions: Les Hommes de Lettres (Churles Demailly), 1860; Sœur Philomène, 1861; Manette Salomon, 1867; Madame Gerouisais, 1869; Idées et sensations, 1866, in-8; la France au xviii siècle, 1852, in-8. M. Edmond de Goncourt, depuis la mort de son frère, a douné seul quelques romans (les Frères Zemganno, 1879) et leur Journal (3 séries, en 9 vol., 1887-96). De Jules seul: Lettres, 1885.—A consulter: P. Bourget, Essais de psychologie.

ces deux œuvres, ils indiquaient trois caractères du naturalisme: d'abord l'usage du document, de la note prise au vol dans les rencontres de la vie; traduisons: la substitution du reportage à la psychologie; en second lieu, la superstition ou la prétention scientifique, la fréquentation de la clinique, l'étude de l'hystérie ici, là de la maladie de cœur, donc la substitution de la pathologie à la psychologie; enfin, dans Germinie Lacerteux, le principe si contestable que les faits vulgaires et les milieux populaires sont le propre domaine de l'art réaliste, qu'il y a plus de réalité dans l'œuvre quand il y a plus de grossièreté dans la matière.

MM. de Goncourt ont conscience d'avoir été « des créatures passionnées, nerveuses, maladivement impressionnables »: ils ont été en effet des maniagues littéraires. Sur leurs terribles carnets ils ont couché tout ce que leurs yeux et leurs oreilles ont rencontré. choses et hommes, meubles et idées; plus sensitifs qu'intelligents, ils ont à l'ordinaire curieusement fixé l'aspect des choses, cruellement aplati les idées des hommes. Surtout ils ne se sont jamais doutés combien cette féroce application à tout convertir en notes pour des livres pouvait fausser les justes proportions, altérer la vraie couleur de la vie. Dans leur œuvre laborieuse, ils ont réussi surtout à exprimer certains types de détraqués et de déclassés, gens de lettres, artistes, acrobates; ils ont rendu avec une singulière originalité les formes d'âmes les plus factices qu'une civilisation trop raffinée fait éclore, la jeune fille du grand monde parisien, par exemple, dans ce roman de Renée Mauperin, qui demeurera, je pense, l'une des œuvres caractéristiques de notre temps.

Enfin, par leur style tourmenté, raffiné, souvent extravagant ou alambiqué, souvent aussi d'une intense et originale précision, MM. de Goucourt ont exercé une grande influence sur leurs contemporains. Ils ont créé vraiment le style impressionniste: un style très artistique, qui sacrifie la grammaire à l'impression, qui, par la suppression de tous les mots incolores, inexpressifs, que réclamait l'ancienne régularité de la construction grammaticale, par l'élimination de tout ce qui n'est qu'articulation de la phrase et signe de rapport, ne laisse subsister, juxtaposés dans une sorte de pointillé, que les termes producteurs de sensations.

M. Alphonse Daudet 1, un fin Méridional, nature souple, nerveuse,

<sup>1.</sup> M. Alphouse Daudet (né à Nimes en 1840), débute par un volume de vers, les Amoureuses (1858); Lettres de mon Moulin (1869); Contes du lundi (1873).

Éditions: Fromont jeune et Risler ainé (1874), le Nabab (1877), Sapho 1884), Charpentier, in-18; Jack (2 vol., 1876); les Rois en exil (1879), l'Évangéliste (1883), Dentu, in-18; le Petit Chose (1868), Hetzel, in-18, et Lemerre, pet. in-12; l'Immortel (1880), Lemerre, in-18; Théâtre, Charpentier, 2 vol. in-18, 1880-1896. Collection Guillaume,

séduisante, a subi l'influence de MM. Zola et de Goncourt. Ce n'a pas été toujours pour son bien : mais le mal, en somme, n'est pas grave, et son œuvre met suffisamment en lumière son originalité. Lui aussi, il a eu des calepins noirs de notes; lui aussi, il a déversé ses notes dans ses romans; on y a trouvé le fait divers, le procès scandaleux de la veille ou de l'avant-veille. Lui aussi, il a pris une gravité de médecin consultant, il a tâté le pouls à la société; on l'a vu déposer en justice comme un expert en psychologie, dont la consultation fait preuve.

Mais M. Daudet avait trop de spontanéité pour que ses théories pussent gâter son talent : et il nous a donné quelques-uns des plus touchants, des plus séduisants romans que nous avons. Tout ce qui est dans son œuvre impression personnelle et vécue, non pas seulement chose vue, mais chose sentie, ayant fait vibrer son âme douloureusement ou délicieusement, tout cela est excellent : il a été supérieur dans la description de tout ce qui intéressait sa sympathie. L'impersonnalité du savant n'a jamais été son fait : mais il a su objectiver sa sensation, remonter à la cause extérieure de son émotion, et, domptant le frémissement intérieur de son être, que l'on sent toujours et qui prend d'autant plus sur nous, il s'est appliqué à noter exactement l'objet dont le contact l'avait froissé ou caressé. Il est arrivé à faire une œuvre objective, et point du tout impersonnelle. Provençal, il a décrit la Provence, son soleil, ses paysages, depuis le caricatural Tartarin jusqu'au très réel Roumestan. Ayant vécu à Lyon et à Paris, dans les quartiers populeux, parmi la petite bourgeoisie, ayant peiné, et longtemps coudoyé les gens qui peinent, commerçants, employés, ouvrières, il a représenté les vieilles maisons, les rues bruyantes de Lyon et de Paris, la vie laborieuse et tumultueuse des fabriques, les durs combats pour arriver aux échéances ou atteindre le jour de paye, l'effort journalier, épuisant, contre la misère : le Petit Chose, Jack, Fromont jeune et Risler aine, des coins du Nabab et de l'Evangéliste sont d'exquises et fortes peintures de la vie bourgeoise et presque populaire. M. Daudet a l'intuition psychologique et la bonne méthode: il a su fabriquer son œuvre avec son expérience intime, sans étaler son moi. Il se pourrait bien que la vraie poésie réaliste, que nous cherchions précédemment, ce fût lui qui l'eût trouvée.

Enfin, M. Daudet a tenté aussi de grandes études historiques de mœurs contemporaines : le monde du second Empire dans le Nabab,

llustrée, Flammarion, 13 vol. in 18. — A consulter: A. Daudet, Trente Ans de Paris (1880), Souvenirs d'un homme de lettres (1888), Coll. Guillaume; F. Brunetière, le Roman naturaliste; Doumic, Portraits d'écrivains.

le monde des souverains en déplacement ou en disponibilité dans les Rois en exil, le monde de l'Institut dans l'Immortel. Ce dernier roman est une complète erreur; mais les précédents, dans le décousu et l'incohérence de leur composition, présentent d'admirables parties. M. Daudet, finement et nerveusement, a su rendre certains aspects du Paris d'il y a trente ans, aspects de la ville, aspects des âmes: il a dessiné de curieuses et vivantes figures : il a rendu aussi, en scènes touchantes ou grandioses, l'idée que de loin, par les indiscrétions des journaux ou la publicité des tribunaux, nous pouvons nous faire des existences princières dans les conditions que le temps présent leur fait. Mais il a donné des analyses plus serrées et plus poignantes, dans ce roman de l'Évangéliste, où il a dépeint le ravage du fanatisme religieux dans certaines âmes contemporaines. Dans son écriture, comme on dit, un peu hâtive, trop voisine parfois des documents du calepin, c'est là vraiment une œuvre forte. Il a réussi peut-être encore mieux dans Sapho, sujet scabreux et navrant, qu'il a traité avec une délicatesse. une force, une sûreté incomparables.

La répression de la sensibilité, l'étude sévère de l'objet, ne coûtaient aucune peine à Guy de Maupassant : aussi est-ce chez lui, après Flaubert, qu'il faut chercher la plus pure expression du naturalisme. Talent robuste plutôt que fin, sans besoin d'expansion sympathique, sans inquiétude intellectuelle, Maupassant n'avait ni affections ni idées qui le portassent à déformer la réalité : ni son cœur ne réclamait une illusion, ni son esprit ne cherchait une démonstration. Flaubert lui apprit à poursuivre le caractère original et particulier des choses, à choisir l'expression qui fait sortir ce caractère. Une fois formé, au gré de son maître, Maupassant se mit à écrire des nouvelles et des romans remarquables par la précision de l'observation et par la simplicité vigoureuse du style.

Dans tout cela, pas de philosophie profonde: dans l'air ambiant, Maupassant a pris la doctrine de l'écoulement incessant des phénomènes; elle dispense de philosopher, et il s'en tient là. Il voit l'homme assez laid, médiocre, brutal en ses appétits, exigeant en son égoïsme, fort ou rusé selon son tempérament et sa condition, et, par force ou ruse, chassant au plaisir ou au bonheur: les satisfactions physiques et les biens matériels sont les objets presque toujours de cette chasse. En somme, le gorille méchant ou polisson

<sup>1.</sup> Guy de Maupassant (1850-1893), filleul de G. Flaubert. — Éditions: Des vers (1880), Charpentier; Une vie (1883), Bel ami (1885), la Petite Roque (1886), etc., en tout 9 vol. V. Havard, in-18; Pierre et Jean (1888), Fort comme la mort (1889), Notre cœur, etc. en tout 8 vol., Ollendorff, in-18. — A consulter: F. Brunetière, le Roman naturaliste; R. Doumic Écrivains d'aujourd'hui; G. Maynial, La vie et l'œuvre de Maupassant, 1906.

de Taine, tel que le peuvent habiller les classes moyennes ou populaires en notre France. Dans cette vue de l'homme, rien de systématique, aucun parti pris : Maupassant s'est regardé, jugé dans sa soif de bien-être, de jouissances, d'active expansion de son être physique et sensible; il a regardé, jugé nombre d'individus, paysans et bourgeois, en qui il n'a rien trouvé aussi de plus.

Dans le développement de ses caractères, point d'outrance philosophique, point d'exclusion a priori de la psychologie. Ce sont des corps, mais aussi des esprits et des âmes dont il parle : il ne se prononce pas sur la cause des phénomènes, mais il lui suffit que tout le monde s'entende sur les ordres de faits désignés par les noms d'idées, désirs, affections, volontés. Il fera au tempérament sa

place, rien que sa place.

Mais il n'a point de goût, ni d'aptitude aux fines études psychologiques. Au fond, le roman psychologique est analytique, le roman de Maupassant est synthétique. Il veut représenter les apparences de la vie, faisant entendre par les mouvements, par les actes, les ressorts et les forces intimes de la conscience. Il y aura quelque chose de court et sommaire dans sa psychologie; en revanche, rien d'abstrait, rien de purement logique : tout sera solide et réel.

L'œuvre de Maupassant nous représente tous les milieux et tous les types qui sont tombés successivement sous son expérience : paysans de Normandie, petits hourgeois normands ou parisiens, propriétaires ou employés, il a dessiné des types vulgaires avec une puissante sobriété, sans férocité, sans sympathie aussi, parfois avec une sorte de dédain concentré qui donne à son récit un accent d'ironie âpre. Plus commune dans les nouvelles des premiers temps, cette nuance de comique un peu dur s'atténue dans les principales œuvres. Son champ d'expériences s'étant agrandi, il a dit, dans Bel Ami, la lutte sans scrupules pour la vie, c'est-à-dire pour l'argent, le pouvoir et le plaisir, dans le monde de la presse et de la politique; puis il a touché les choses du cœur, dans des milieux plus délicats (Fort comme la mort). Enfin, il a paru incliner vers les sujets fantastiques, vers le merveilleux physiologique et pathologique : son système nerveux, qui commençait à se détraquer, lui imposait ces visions.

Si l'on veut avoir une idée de la simplification hardie par laquelle Maupassant dégage le caractère de la réalité complexe et touffue, on devra prendre de préférence *Une vie*: une pauvre vie de femme, vie de courtes joies et de multiples déceptions, de misères médiocres et communes qui font de profondes blessures, vie d'espérance obstinée, indéracinable, qui, trompée par un mari, trompée par un fils, se reporte avec une navrante candeur sur le

petit enfant destiné peut-être à lui fournir la dernière leçon de désillusion, si la mort ne vient pas avant. Cette vie, très particulière en son détail, est si vraie, d'une vérité si moyenne en sa contexture et qualité, qu'elle en prend une valeur générale : à sa tristesse s'ajoute toute la tristesse des innombrables vies que nous apercevons derrière ce cas unique, et la puissance douloureuse de l'œuvre en est infiniment accrue.

## 4. HORS DU NATURALISME : MM. BOURGET, FRANCE ET LOTI.

Le roman a été, depuis une trentaine d'années, le plus heureux et le plus fécond des genres : c'est celui aussi où les tempéraments ont été le moins comprimés par les traditions ou les théories. Je ne puis que nommer rapidement les principaux écrivains qui ont donné des œuvres agréables ou fortes, m'attachant de préférence aux originalités représentatives d'un groupe ou d'une tendance.

Au temps même où Flaubert donnait le type du roman naturaliste, le roman idéaliste survivait en George Sand, toujours active, et en Feuillet <sup>1</sup>. Défenseur du devoir, de la vieille morale chrétienne, avocat de la femme à qui la société, l'homme rendent la vertu difficile et lourde, amateur de combinaisons romanesques, arrangeur d'accidents tragiques, Feuillet est précieux par son expérience du monde : certaines parties aristocratiques de notre société n'ont été vues et bien rendues que par lui. Sous l'élégance parfois maniérée de son style, il y a plus de réalité qu'on ne croit. A mesure qu'il vieillissait, il a marqué de traits plus forts, presque brutalement, la décomposition, la démoralisation de certain grand monde, exquis gentilshommes aux âmes vides ou dures, délicieuses jeunes filles aux propos cyniques.

M. Cherbuliez <sup>2</sup> a conté des histoires bizarres, aux aventures compliquées, dosant adroitement la surprise et la sympathie, assez banal en sa psychologie et superficiel en son émotion. Mais ce romancier médiocre est un homme intelligent, d'esprit ouvert à toutes les idées, curieux d'art, de science, de philosophie, universel et cosmopolite comme un Genevois cultivé peut l'être. Il a

<sup>1.</sup> Octave Feuillet (1821-1890) débute dans le roman en 1848. Le fade roman qui le lança en le sacrant romancier idéaliste et mondain, le Roman d'un jeune homme pauvre, est de 1858; le roman tragique de sa façon se connaît bien par Julia de Trécœur (1872). Les études sérieuses sont éparses surtout dans Monsieur de Camors (1867), Histoire d'une Parisienne (1881), la Morte (1886), les Amours de Philippe (1887), et quelques traits dans Honneur d'artiste (1890). — Édition: Romans, Calmann-Lévy, 14 vol. in-18; Théâtre, 5 vol. in-18.

<sup>2.</sup> M. Victor Cherbuliez (né en 1829). Un Cheval de Phidias (1860), le Prince Vitale 1864), sont des causeries d'art et de philosophie; le Comte Kostia (1863) donne la note de ses romans romanesques.

mis dans ses romans des silhouettes exotiques, qui sont amusantes et paraissent exactes. Mais surtout il a eu le don de la causerie philosophique: il excelle à faire dialoguer sur les questions actuelles de sociologie ou de science des personnages légèrement caractérisés et spirituellement excentriques<sup>1</sup>. Toutes les parties de ses romans qui ne sont ou peuvent n'être que des contes à la Voltaire sont charmantes: quel malheur qu'il ne s'en soit pas tenu là!

Un romancier qui a circonscrit son observation, est arrivé à rendre supérieurement certains milieux particuliers, avec les espèces morales qui s'y développent, M. Ferdinand Fabre 2, a fait quelques tableaux remarquables de la dévotion rustique et populaire dans les Cévennes méridionales, mais surtout de vigoureuses études des caractères ecclésiastiques, des formes très spéciales que l'Église impose aux passions, aux convoitises, aux haines des hommes; son abbé Tigrane est un petit chef-d'œuvre. Rien n'est plus savoureux aussi et sincère que les paysages où M. Ferdinand Fabre fait mouvoir ses personnages.

Les trois œuvres les plus considérables que nous rencontrions, dans ces vingt dernières années, à côté du naturalisme, sont celles de MM. France, Bourget et Loti.

M. Anatole France 3 a fait passer, semble-t-il, dans le roman, l'influence de Renan. Avec un dilettantisme plus apparent que réel. mêlant de facon originale la sympathie et l'ironie, il conte des légendes religieuses, les miracles du mysticisme ou de l'ascétisme: d'autres fois, il nous promène à travers le monde moderne, prenant plaisir à nous détailler les plus excentriques ou immorales combinaisons de la sensualité et de l'intelligence, du positivisme et de l'esthétisme dans les âmes contemporaines. Le jeu raffiné de l'esprit autour de la foi et de la morale évangéliques, ce goût intellectuel pour la simplicité du cœur qui n'est encore qu'une perversion de plus dans nos incohérentes natures, ont trouvé en M. A. France le plus curieux, le plus séduit, et le plus impitoyable pourtant des historiens. Amateur de curiosités philosophiques, érudit, bibliophile, il se promène de l'alexandrinisme au xville siècle. de la Thébaïde à la rue Saint-Jacques, de Paris à Florence, mettant dans tous ses romans ses goûts de fureteur et de chartiste, son

<sup>1.</sup> Cf. la Bête, 1887, et la Vocation du comte Ghislain, 1888 (le personnage humoristique d'Eusèbe Furette).

<sup>2.</sup> M. Ferdinand Fabre (né en 1830 à Bédarieux): l'abbé Tigrane (1873), Dentu, in-18; Barnabé (1875); Mon oncle Célestin (1881); Ma vocation (1889).

<sup>3.</sup> M. A. France (né en 1844): le Crime de Silvestre Bonnard (1881); le Livre de mon ami (1885); Thaïs (1890); la Rôtisserie de la reine Pédauque (1893); le Lys rouge (1894). Histoire contemporaine (l'Orme du Mail, etc.), 4 vol. (1897-1900).

tour de pensée spirituel et séduisant, et son exquis sentiment de l'art. Il s'est fait en ces derniers temps le peintre des mœurs politiques de la France; et il y a manifesté, avec l'observation la plus aiguë, une chaleur insoupconnée, un amour passionné de la raison et de la justice : l'ironie est devenue l'arme d'un croyant. [Enfin M. Anatole France a écrit une Vie de Jeanne d'Arc en deux volumes qui est un chef-d'œuvre. S'étant instruit patiemment de ce qu'un historien doit connaître pour traiter un pareil sujet, bien informé de tous les documents et de tous les résultats de la critique, il a essavé avec beaucoup de subtilité, de puissance et de bonheur, d'interpréter les données de fait de cette étonnante histoire : il a construit la plus fine et la plus vraisemblable psychologie de l'héroïne qui ait jamais été présentée; il a cherché dans la reconstruction de toute la mentalité du xv° siècle, chez les diverses classes, chez les Anglais et les Français, chez les principaux personnages l'explication naturelle du miracle de la Pucelle. M. France a, dans cette œuvre de premier rang, montré de quelle facon on pouvait dans notre âge de critique et d'érudition remplacer le roman historique.]

M. Bourget 1 s'est fait le peintre du high-life : c'est le côté déplaisant de son talent. Mais il a été depuis Stendhal, le plus grand maître du roman psychologique que nous avons eu. Lourdement, minutieusement, prolixement, mais enfin avec puissance et profondeur, il nous décrit des ames, des états d'âmes, des formations et des transformations d'ames; ce que peut donner dans une âme contemporaine la situation d'Hamlet (André Cornélis), ce que peut être l'amour d'une femme du monde ou l'amour d'une coquine dans notre société contemporaine (Mensonges), ce que peut produire telle doctrine philosophique dans une âme résolue à conformer sa pratique à son idée (le Disciple). etc. Et il y a bien, dans ce dernier roman, les cent cinquante pages d'analyse les plus étonnantes qu'on ait écrites, lorsque M. Bourget fait l'éducation de son « disciple », notant toutes les circonstances et influences qui déterminent le caractère. de la première enfance à l'âge d'homme. Là, le roman redevient vraiment ce que Taine souhaitait, un document d'histoire morale<sup>2</sup>.

<sup>1.</sup> M. Paul Bourget (né en 1852). Principaux romans: Cruelle Énigme (1885); Crime d'amour (1886); André Cornélis (1887); Mensonges (1887); le Disciple (1889); Un Cœur de femme (1890); la Terre promise (1892); Cosmopolis (1893). Autres ouvrages: Essais de psychologie contemporaine, 2 séries, 1883-85; Études et portraits, 2 vol., 1888; Sensations d'Italie, 1891. — Édition: Lemerre, 17 vol. in-18. De plus, 2 vol. pet. in-19 de Poésies. — A consulter: R. Doumic, Écrivains d'aujourd'hui.

<sup>2.</sup> M. Bourget, en ces dernières années, s'est fait comme Zola, mais en sens contraire, sociologue et prédicateur de réformes sociales. Ses remèdes, ce sont la monarchie, la religion, la hiérarchie et l'autorité; il est le théoricien mondain de la France conservatrice. Son œuvre la plus remarquable en ce genre est l'Étape, 1902 (11° éd.).

Pierre Loti, pseudonyme qui cache M. le lieutenant de vaisseau Julien Viaud<sup>1</sup>, est un écrivain sensitif et subjectif à la facon de Chateaubriand. Il en a l'intensité d'impressions pittoresques, la profondeur de mélancolique désillusion; mais Loti, au reste, est très personnel et tout moderne. Détaché de toute croyance religieuse, il n'essaie pas de colorer en sentiment chrétien son incurable pessimisme de sensuel mélancolique : il sent l'être, en lui, hors de lui, s'écouler incessamment dans les phénomènes, et il poursuit la jouissance passagère de la sensation attachée aux apparences; mais il savoure, dans le moment même où il jouit, l'amertume de l'inévitable anéantissement de l'apparence hors de lui, de la sensation en lui. Sa carrière de marin lui a fourni le moven de développer, d'achever son tempérament : elle l'a promené par le monde, à travers toutes les formes de la nature et de la vie; elle a rendu plus aiguës ses perceptions et ses mélancolies. Sa vocation littéraire est née de l'idée que le livre seul pouvait fixer dans une réalité durable quelques parcelles de ce moi et de ce monde toujours en fuite.

Dans des œuvres sincères, en un style étrangement vibrant et intense, Loti a dit quelques-unes des impressions qu'il a recueillies en ses campagnes : dans le Spahi, les soleils du Sénégal; dans Mon frère Yves, les vastes paysages de pleine mer, quand le vaissean fuit et que « l'étendue miroite sous le soleil éternel », des coins de Bretagne pluvieuse rendus avec une singulière délicatesse; dans Pécheur d'Islande, la Bretagne encore, et la mer boréale, et le Tonkin, et les mers tropicales. Loti est un des grands peintres de notre littérature : il se place à côté de Chateaubriand, par la fine ou forte justesse des tons dont il fixe les plus mobiles, les plus étranges aspects de la nature.

Nulle psychologie, du reste, dans les bonshommes qui peuplent ses tableaux : quelques états de sensibilité, les siens, aspirations vagues et douloureuses, désirs de l'impossible, regrets de l'écoulé, nostalgies, désespérances, toutes les nuances enfin de cette disposition élémentaire qu'on peut appeler l'égoïsme sentimental.

Avec ce tempérament, Loti est l'écrivain le moins fait pour la fabrication mécanique des productions littéraires. Le subjectivisme, à ce degré, ne se sauve que par l'absolue spontanéité.

<sup>1.</sup> M. Julien Viaud (né à Rochefort en 1850): le Mariage de Loti (1880), d'où il prit son pseudonyme; le Roman d'un spahi (1881): Mon frère Fives (1883); Pêcheur d'Islande (1886); le Désert et Jérusalem, impressions de voyages (1895). Ramuntcho, 1897. L'Inde sans les Anglais, 1903. Vers Ispahan, 1904. — Édition: Calmann-Lévy, 14 vol. in-18. — A consulter: Loti, le Roman d'un enfant (1890): R. Doumic, ouvr. cité.

# CHAPITRE VI

# SCIENCE, HISTOIRE, MÉMOIRES

Science et philosophie : Claude Bernard. Nos moralistes. — 2. Érudition et histoire : Fustel de Coulanges. — 3. Ernest Renan : morale idéaliste et science positive. L'esprit de l'homme et l'influence de l'œuvre. — 4. Mémoires, lettres, voyages : Mme de Rémusat, Marbot, Pasquier, Doudan, etc.

Il est très difficile de marquer aujourd'hui où s'arrête la littérature : l'intelligence est diffuse, la curiosité vaste; hors des genres définis qui promettent des impressions d'art, jamais, je crois, plus d'ouvrages spéciaux n'ont pris place dans la littérature. J'entends par là qu'ils sont parvenus à un public qui en juge sans compétence particulière, qui n'y cherche aucune instruction technique, qui s'en fait, plus ou moins frivolement ou grossièrement, des moyens de culture générale, de plaisir intellectuel. Il n'est pas possible aujourd'hui, moins encore qu'au xvinc siècle, de s'enfermer dans la littérature d'art, et il faut qu'un homme qui ne se désintéresse pas des choses de l'esprit, ait l'œil ouvert sur ce qui se passe dans les mondes divers de l'érudition, de la science et de la philosophie.

Je suis donc obligé d'indiquer approximativement l'extension que la littérature a reçue de là. Il est clair que ces indications seront très superficielles, très incomplètes; et il ne faut pas y chercher même une esquisse de développement des ordres de connaissances auxquelles se rapportent les ouvrages que je citerai. Je me fais seulement public, et je ne veux que désigner les œuvres qui ont fait sortir du cercle restreint des spécialistes les idées, les notions, les hypothèses, les acquisitions récentes de la philosophie, de la science et de l'épudition.

#### 1. SCIENCE ET PHILOSOPHIE.

Taine, dont j'ai parlé, Renan, dont je parlerai, l'Anglais Darwin <sup>1</sup>, qui ne m'appartient pas, voilà les trois grands modificateurs des esprits contemporains: c'est d'eux, de l'un plus, de l'autre moins, assez souvent de tous les trois tant bien que mal amalgamés et fondus, c'est d'eux que nous tenons la plupart de nos idées générales. Darwin surtout — plus mal compris à mesure qu'il était moins directement étudié — est devenu presque populaire.

Un grand nombre de traductions d'ouvrages étrangers sont devenues matières de lecture courante: avec le naturaliste Darwin, l'Angleterre nous a fourni ses philosophes, Stuart Mill, Herbert Spencer, Alexandre Bain <sup>2</sup>. De l'Allemagne, nous avons connu surtout, de première ou de seconde main, le matérialisme scientifique de Büchner <sup>3</sup>, l'évolutionnisme systématique de Hæckel; le pessimisme de Schopenhauer nous a conquis; et M. de Hartmann a mis pour un temps l'inconscient à la mode. Et voici que commence le règne de Nietzsche, destructeur du kantisme, du christianisme, et restaurateur de la vraie morale par le culte irréfréné du moi.

Mais rentrons en France. Nos savants se sont, en général, rigoureusement renfermés dans les études spéciales, et n'ont pas cherché à élargir leur popularité par la séduction des hypothèses générales et des vastes perspectives systématiques. Des plus fameux, comme M. Pasteur, on sait les travaux, mais on n'a rien à lire. Cuvier, Arago s'étaient, dans la première moitié du siècle, fait une réputation, comme autrefois Fontenelle, par les éloges académiques : le genre a passé de mode, ou bien leurs dons d'exposition littéraire n'ont pas passé à leurs successeurs. C'est l'intérêt philosophique des idées qui a donné accès à quelques écrits scientifiques auprès des hommes que la chimie ou l'histoire naturelle n'intéressent pas par elles-mêmes; telles pages 4, par exemple, qui précisent sur certains points la conception qu'un homme de notre âge peut se former de

<sup>1.</sup> Charles Darwin (1809-1882): De l'origine des espèces par voie de sélection naturelle (Londres, 1859; trad. de Mile Royer, 1862). La Descendance de l'homme et la sélection sexuelle (trad. par J.-J. Moulinié, 1872). Vie et Correspondance, publ. p. son fils Fr. Darwin, trad. 1888, 2 vol. in-8.

<sup>2.</sup> Stuart Mill: Logique, Principes d'économie politique, Auguste Comte et le positivisme. — Herbert Spencer: Premiers principes; les Bases de la Morale évolutionniste; Introduction à la science sociale; Justice. — Bain: la Science de l'éducation.

Introduction à la science sociale; Justice. — Bain: la Science de l'éducation.

3. Büchner: Force et matière. — Hæckel: Histoire de la création des êtres organisés d'après les lois naturelles; Anthropogénie. — Schopenhauer: le Monde comme Volonté et comme Représentation (trad. Burdeau, 3 vol. in-8, 1888-90). — De Hartmann a Philosophie de l'Inconscient.

<sup>4.</sup> Berthelot : Préface de la Synthèse chimique.

l'univers, ou telles discussions sur le darwinisme <sup>1</sup>, d'où nous sortons mieux renseignés sur la valeur générale de la doctrine. Il y a un point où l'histoire se réduit à l'archéologie, qui se confond à son tour dans l'anthropologie; et la curiosité historique, qui est un des caractères de ce temps, a valu des lecteurs inattendus à des travaux tout à fait techniques <sup>2</sup>. Mais l'œuvre qu'il faut tirer hors de pair, c'est l'Introduction à l'étude de la Médecine expérimentale de Claude Bernard <sup>3</sup>: œuvre de science pure qui est une œuvre maîtresse de la philosophie contemporaine, et qui joint au large intérêt du fond la solide simplicité de la forme. App. XXXVI.)

Pour la métaphysique et la psychologie, un homme qui reste amateur en philosophie choisira, parmi la multitude des essais historiques, dogmatiques ou critiques, les forts écrits de M. Renouvier 4, les rigoureuses recherches de M. Ribot, les ingénieuses, parfois aventureuses, et toujours littéraires études de M. Fouillée, les très suggestives discussions de Guyau sur les plus troublants problèmes de l'heure présente. De moralistes à l'ancienne mode. nous n'en avons plus: les maximes sont devenues un jeu innocent, sans conséquence et sans portée. Les écrivains qui se sont senti le don de l'observation morale ont émigré en masse vers le roman et le théâtre, pour mettre en action et en drame leur expérience. Quelques-uns ont coulé tout doucement leurs remarques personnelles, leurs conceptions de l'homme et de la vie, dans les formes de l'histoire ou de la critique. Ce que Prévost-Paradol avait fait pour les moralistes français, M. C. Martha b l'a fait, très délicatement, pour les moralistes latins; M. J. Simon, aussi finement et plus malignement, pour quelques contemporains 6. Arvède Barine 7.

<sup>1.</sup> Quatrefages, Broca, etc.

<sup>2.</sup> Broca, de Mortillet, sir John Lubbock, etc.

<sup>3.</sup> Cl. Bernard (1813-1878), professeur au Collège de France. Son livre est de 1865.

La science expérimentale, 1878.

4. Renouvier (1815-1903): Essais de critique générale, 4 vol. in-8, 1854-64.

Th. Rubot: Psychologie de l'attention, 1888, in-12; les Maladies de la Mémoire (1881); les Maladies de la Volonté (1883); les Maladies de la Personnalité, 1885, in-18, F. Alcan.

A. Fouillée: la Philosophie de Platon (1869); la Liberté et le détermi-

R. Alcan. — A. Fouillée: la Philosophie de Platon (1869); la Liberté et le déterminisme (1873 et 1884); l'Idée moderne du droit (1878); la Science sociale contemporaine, 1880, in-18, Hachette. — Guyau: Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction; l'Art au point de rue sociologique; l'Irréligion de l'avenir, etc. 5. C. Martha (né en 1820): les Moralistes sous l'empire romain (1854); le Poème de

C. Martha (né en 1820): les Moralistes sous l'empire romain (1854); le Poème de Lucrèce (1869); Études morales sur l'antiquité (1883); la Délicatesse dans l'art (1884), Hachette, in-18.

<sup>6.</sup> Dans son étude sur Victor Cousin (Hachette, in-16), dans sa Notice sur Michelet et autres lues à l'Institut, dans ses Mémoires des autres (1889). M. Jules Simon (1814-1896) a fait en outre le Denoir (1854), l'Ouvrière (1863), etc. Il a eté l'un des principaux orateurs de l'opposition sous l'Empire. Il était secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences morales.

<sup>7.</sup> Pseudonyme de Mme Vincens (1840-1908): Essais et fantaisies (1888); Portraits

par une création synthétique que dirige un remarquable sens psychologique, rend de pâles figures historiques aussi vivantes, aussi réelles que des personnages de roman.

Une des plus inattendues et originales applications de ce talent est celle que nous présente M. Gréard: il a mis sa clairvoyance de moraliste dans la rédaction des rapports et documents administratifs; et c'est la première fois, je crois, que des « écritures » de cet ordre sont devenues œuvres littéraires 1.

Au reste, il faut ici réserver la part de ce que l'avenir révélera. La littérature du xixe siècle ne sera complète qu'au xxe ou au xxie siècle : quand nous ne serons plus, nos héritiers découvriront des penseurs qui auront fait leur tâche parmi nous, à côté de nous, à notre insu. Il se rencontrera peut-être alors quelque moraliste, qui aura passé sa vie à noter chaque acquisition de son expérience. C'est ainsi que récemment le Suisse Amiel nous a été découvert après sa mort : type remarquable d'impuissance pratique et d'activité interne, esprit tout occupé à l'analyse de soi, perdant à s'étudier le temps et la faculté d'agir, subtil, pénétrant, triste de clairvoyance aiguë, et, il faut bien le dire, quelquefois insupportable par sa manie de tout compliquer pour décomposer tout 2.

## 2. ÉRUDITION ET HISTOIRE : FUSTEL DE COULANGES.

Mais c'est toujours l'histoire, avec ses sciences auxiliaires, qui enrichit le plus notre littérature. Par les grands historiens romantiques, l'histoire a été vraiment réunie à la littérature, qu'elle ne touchait jusque-là qu'accidentellement. A la suite de l'histoire, toute l'érudition, toutes les parties de l'archéologie et de la philologie, apportent leur contribution. La valeur littéraire des œuvres d'érudition se mesure à deux caractères : la quantité de pensée philosophique impliquée ou suggérée; l'intensité de vie concrète exprimée ou dégagée.

Je mets à part Renan, dont toute l'œuvre est sortie en somme de la philologie sémitique : j'y reviendrai tout à l'heure. A l'archéologie appartient la vaste Histoire de l'art dans l'antiquité de

de femmes (1888); Princesses et grandes dames (1890); Bourgeois et gens de peu (1894); Névrosés (1898).

2. H.-F. Amiel, Fragments d'un journal intime, précédés d'une étude par Schérer,

2 vol. in-12, 1883-84, Genève.

<sup>1.</sup> O. Gréard (1828-1904), vice-recteur de l'académie de Paris. Mémoire sur l'enseignement secondaire des filles, présenté au Conseil académique de Paris (1882). Éducation et instruction, 4 vol. in-18, 1887, Hachette (recueil de rapports et mémoires). L'Éducation des femmes par les femmes (1886).

M. Perrot 1, qui - je laisse toujours le mérite spécial - nous fait voir dans ses expressions artistiques le mouvement général des civilisations anciennes, et saisir la vie même des siècles lointains dans tous les débris qu'elle a laissés, depuis le temple ou la forteresse jusqu'aux bijoux et aux vases; c'est aussi comme une ample lecon d'esthétique expérimentale. A la philologie se rattache la fine et suggestive Histoire de la littérature grecque 2 de MM. Alfred et Maurice Croiset, modèle de forme sobre et simple autant que de science exacte. Parmi tant de remarquables travaux qui font concourir la philologie, l'histoire et la critique à l'explication des œuvres grecques ou romaines, il faut nous arrêter aux études diverses de M. Gaston Boissier 3 sur la littérature latine. Très au courant de la science allemande comme de l'érudition française. fortement influencé par Renan, mais s'interdisant d'aborder directement les controverses brûlantes comme de discuter abstraitement les questions philosophiques, M. Boissier s'est enfermé dans son rôle d'historien: historien non des faits, mais des àmes, des idées, des croyances, dont il a recherché de préférence l'expression dans les monuments écrits, dans l'épigraphie et la littérature, Dans son œuvre impartiale et objective, il a porté un sin sentiment de l'originalité des hommes, des nations et des époques, une sûre intuition des mouvements intimes qui transforment incessamment les réalités en apparence les mieux fixées. Des textes et de la sèche érudition, il extrait la vie, vie de Cicéron, ou d'Horace, ou de Virgile, vie de la société romaine aussi en ses divers états, à ses diverses étapes : son style translucide atteint avec une égale aisance les formes sensibles et les invisibles forces, l'être individuel et l'âme collective. (App. XXXVIII.)

L'histoire elle-même a subi depuis le milieu du siècle les mêmes influences que nous avons retrouvées dans toutes les parties de la littérature : romantique effrénément avec Michelet, elle est devenue objective, c'est-à-dire ou scientifique ou réaliste, souvent les deux à la fois. Pour se faire scientifique, elle n'a eu qu'à se pénétrer d'érudition : à mesure que s'imposait le document, à mesure que la critique des sources et des témoignages se faisait plus rigoureuse, à mesure aussi que les ambitions se restreignaient, que se

<sup>1.</sup> En cours de publication depuis 1881 : 6 vol. gr. in-8, Hachette. M. Perrot a pour collaborateur M. Chipiez, architecte.

<sup>2.</sup> En cours de publication : 4 vol. in-8, Hachette.

<sup>3.</sup> G. Boissier (1823-1908), professeur au Collège de France et à l'École normale supérieure: Cicéron et ses amis; l'Opposition sous les Césars (1875); la Religion romaine d'Auguste aux Antonis (1874); Promenades archéologiques (1880-1886); la Fin du paganisme en Occident: 9 vol. in-18, Hachette. Mme de Sévigné, Saint-Simon (coll. des Gr. Écriv.), 2 vol. in-16.

passait la mode des conceptions universelles et des symboles immenses, les historiens, ne prétendant qu'à faire fonction d'historiens, s'attachèrent à reproduire exactement, par une recherche minutieuse, l'enchaînement des faits, à en définir le caractère et la signification. Il était à craindre que l'histoire ne versat dans l'abstraction, et ne tournât à une sorte de mécanique morale. Mais l'esprit dominant ne portait pas à l'abstraction; la science expérimentale, le naturalisme littéraire maintinrent dans l'histoire le goût de la réalité concrète et le sens de la vie : d'autant que le développement des sciences auxiliaires, diplomatique, épigraphie, archéologie, faisait sans cesse jaillir une multitude de faits précis, individuels, sensibles, qui menaçaient même d'inonder l'histoire et de noyer toutes les idées; ces matériaux, du moins, facilitaient la restitution intégrale de la vie et donnaient aux plus forts esprits la tentation de l'essayer.

Cette histoire dégagée de toute philosophie a priori comme de toute fantaisie subjective, j'en trouve les premiers traits dans les excellents travaux de Mignet 1, non pas sa Révolution française, œuvre de jeunesse et trop voisine de 1830, mais son Charles-Quint, sa Succession d'Espagne, où malheureusement l'impersonnalité scientifique de la forme tourne en insignifiance littéraire: puis dans les exactes et sévères études de M. Sorel 2, où les faits bien choisis, bien contrôlés, bien évalués, conduisent d'eux-mêmes la réflexion du lecteur à saisir les états moraux collectifs ou individuels qui s'y révèlent. M. Sorel est un remarquable historien qui n'est qu'historien. Il y a plus de « littérature », au sens esthétique du mot, chez M. Lavisse 3, dans ce style nerveux de psychologue réaliste que réjouit le spectacle des volontés déployées dans les faits, et surtout chez Fustel de Coulanges. (App. XXXIX).

Un grand historien, celui-ci, et un grand écrivain 4. Quand ce qu'il a apporté d'idées neuves et justes aura passé dans les manuels

Fr.-Aug. Mignet (1796-1884): Négociations relatives à la succ. d'Espagne, 4 vol. in-8, 1836-44; Antonio Perez et Philippe II, 1845, in-8; Histoire de Marie Stuart, 1851, 2 vol. in-8; Charles-Quint, son abdication, son séjour et sa mort au monstère de Saint-Just, 1854, in-8. Divers recueils de Notices et Éloges historiques.

<sup>2.</sup> M. A. Sorel, né en 1842, à Honfleur, mort en 1906. Histoire diplomatique de la guerre franco-allemande, 2 vol. in-8, 1875. La question d'Orient au xviii° siècle, 1878, in-8. L'Europe et la Révolution française, 4 vol. in-8, 1885-1892.

<sup>3.</sup> E. Lavisse (né en 1842): Origines de la monarchie prussienne, in-8; Études su l'Hist. de Prusse, in-18, 1879; Essai sur l'Allemagne impériale, in-8, 1887; la Jeunesse de Frédéric II, in-8, 1889, etc.

<sup>4.</sup> Fustel de Coulanges (1830-1889), professeur à la Faculté des Lettres de Paris : la Cité antique, in-18, 1864, Hachette; Recherches sur quelques problèmes d'histoire, in-8, 1885; Nouvelles recherches sur quelques problèmes d'histoire, in-8; Histoire des institutions politiques de l'ancienne France, Hachette, 5 vol. in-8; le t. I est de 1875 a été refaite ensuite en 3 volumes, 1888 et suiv.), etc.

élémentaires, et que les historiens verront surtout les témérités ou les erreurs de ses livres, il demeurera entier dans la littérature, comme Montesquieu et comme Michelet. Il a réduit au minimum la subjectivité, impossible à éliminer absolument de tous les travaux où l'intelligence ne peut se substituer l'automatisme des instruments. Il y a bien quelque réaction du sentiment français à l'extrême point de départ de ses travaux sur les origines de la féodalité. Dans cette Cité antique, qui révèle la force des institutions religieuses parmi les sociétés antiques, je sens passer le même courant d'idées contemporaines que dans les études de Renan sur le christianisme ou de M. Boissier sur le paganisme : je dirais presque le même que dans la poésie mythologique de M. Leconte de Lisle. Mais toutes les suggestions de la personnalité, les pressions du milieu prennent vite chez Fustel de Coulanges la forme scientifique : elles deviennent des idées d'enquêtes historiques, qu'il poursuit méthodiquement, sans parti pris, cédant aux textes critiqués, contrôlés avec la dernière rigueur; et s'il reste une cause d'erreur, elle est dans l'infirmité humaine, dans la complaisance dont le plus sévère esprit ne peut se défendre pour les pensées qui sont sa conquête ou sa création, dans la facilité avec laquelle il laisse écouler toujours un peu de lui-même dans les choses, et sollicite l'imprécise élasticité des textes.

Mais enfin je ne sais rien de plus pénétrant et de plus fort que les études de Fustel sur les institutions d'Athènes, de Sparte, de Rome, sur la monarchie franque et la transformation de la société gallo-romaine en féodalité française. Il v a là une étendue d'informations et une sobriété puissante d'exposition, une force d'idées dans l'enchaînement et l'interprétation des faits, cette plénitude concentrée enfin et cette fermeté robuste de style qui font les chefs-d'œuvre. Cela est parfaitement simple et beau. Fustel de Coulanges est un philosophe, ou plutôt un homme de science : ce qu'il poursuit, c'est la réduction du réel à des lois; tous ses travaux sont des généralisations. Et il serait faux d'estimer son œuvre abstraite. Sans dépense de couleur, sans collection de petits faits ni défilé d'anecdotes, avec le plus sobre usage des textes dont il extrait l'essence, il nous fait sentir la vie. On voit bien qu'il l'atteint en ses sources profondes, en ses organes essentiels. Mais, de plus, la précision extrême de son étude exprime toute la réalité : il sait obtenir les plus grands effets par les plus simples moyens, et quelques types compréhensifs, quelques faits caractéristiques - très peu nombreux, mais très soigneusement choisis - nous rendent la Grèce présente, en sa vivante originalité, ou Rome, ou la France des Mérovingiens.

Fustel de Coulanges ne cherche rien au delà de la représenta-

tion explicative du passé; Taine emploie l'histoire à faire la psychologie et la sociologie, et Renan y fait tenir toute la philosophie.

#### 3. ERNEST RENAN.

Renan ¹ a le charme, la grâce, l'imagination, l'ironie, la souplesse délicieuse de l'intelligence, la richesse éblouissante des idées : peintre exquis de paysages, pénétrant analyseur d'âmes, penseur profond; ce sont qualités et séductions que nul ne conteste à son œuvre. Mais on lui fait injustice de ne vouloir souvent voir en lui qu'un incomparable amuseur, un dilettante prestigieux, et comme le plus fort acrobate de l'esprit qui ait existé. Ceux qu'il amuse seulement, sont ceux qui ne l'ont pas compris, ou qui n'ont pas voulu s'en donner la peine : car il n'y a qu'une incurable frivolité ou un violent parti pris qui puisse s'y méprendre.

Pour bien juger ce maître incomparable, il faut se souvenir que l'œuvre de sa vie est une histoire de la religion: Histoire des origines du Christianisme, Histoire d'Israël. Cette histoire est telle, en ses deux parties, qu'elle est rigoureusement et tout entière déterminée par les solutions des problèmes philologiques. Elle ne peut être écrite que par un philologue. Libre aux spécialistes d'être sévères à la science de Renan. Un doute me reste : dans quelle

<sup>1.</sup> Biographie : Ernest Renan (1823-1892), né à Tréguier, étudie au collège de sa ville natale, puis aux séminaires de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, d'Issy et de Saint-Sulpice. Il sortit de ce dernier en 1845. Il suivit les cours de l'Ecole des langues orientales et du Collège de France. Il se fit recevoir agrégé de philosophie, puis docteur ès lettres. Il eut des missions en Italie (1849), en Syrie (1860). Il fut nomme professeur d'hôbreu au Collège de France (1861), puis destitué : il reprit sa chaire en 1870. Éditions : L'Arenir de la science, pensées de 1848, Calmann-Lévy, 1890, in-8; Averrors et l'averroisme, 1852, in-8; Histoire générale et système comparé des langues sémitiques, 1855, in-8; Études d'histoire religieuse, 1857, in-8; Essais de morale et de critique, 1859, in-8; les Origines du Christianisme, comprenant : Vie de Jésus (1863), les Apôtres (1866), Saint Paul (1869), l'Antéchrist (1873), les Évangiles (1877), l'Église chrétienne (1879), Marc Aurèle (1881) et un index général (1883) : 8 vol. in-8 ; Calmann-Lévy. Histoire du peuple d'Israel, 1889-1894, 5 vol. in-8 Pendant la publication de ces deux grands ouvrages : Questions contemporaines, 1868, in-8; Dialogues philosophiques, 1876, in-8; Nouvelles Études d'histoire religieuse, 1884, in-8; Mélanges d'histoire et de voyages, in-8, 1878; Drames philosophiques (Caliban, l'Eau de Jourence, le Prêtre de Némi, l'Abbesse de Jouarre, 1878-1886), in-8 : Conférences d'Angleterre, in-18, 1880; Souvenirs d'Enfance et de Jeunesse, in 8, 1883; Feuilles détachées, in 8, 1892; Discours et Conférences, in-8, 1887, etc.; E. Renan, Henriette Renan : Lettres intimes, in-8, 1896. E. Renan et M. Berthelot, Correspondance, in-8, 1898. - A consulter: J. Darmesteter, Ernest Renan, Revue Bleue, 14 et 21 oct. 1893. E. Ledrain, Renan, sa vie et son œuvre, 1892, in-8. S. Reinach, E. Renan (Revue archéologique), 1893. L'abbé d'Hulst, E. Renan, Paris, 1894, 4º éd. G. Séailles, E. Renan, Essai de biographie psychologique, 1895, in-12. E. Faguet, Politiques et Moralistes, 3º série.

mesure ne lui font-ils pas expier ces dons littéraires par où il était si loin lui-même de chercher le succès? Je ne suis pas sûr. après toutes les critiques des gens du métier, que la même science, sans aucun soutien de talent littéraire, n'eût pas obtenu davantage leur estime. Si souvent qu'on le prenne en faute, si nombreuses qu'aient été ses erreurs certaines et ses hypothèses téméraires je m'en rapporte absolument aux gens compétents, - il reste que nous n'avons en France aucun travail synthétique qui se compare à ces deux ouvrages.

Mais, ici. l'intérêt philosophique dépasse l'intérêt d'érudition ou d'histoire. Une conception de l'univers et de la vie s'affirme dans ces œuvres maîtresses qui ont rempli l'existence de Renan : la même qui nous est renvoyée par ces essais de toute sorte, où sa pensée se reposait, où se jouait sa fantaisie, études d'histoire, de critique ou de morale, dialogues ou drames philosophiques, et toutes ces allocutions, confidences, propos, où d'un mot le maître

donnait le contact et le secret de son âme.

Et d'abord, Renan n'a pas séparé la théorie de la pratique : sans fracas, sans ostentation, si aisément que l'on n'y fait pas attention. Renan a conformé sa vie à sa crovance. Il a agi, plus que bien d'autres qui se sont bruyamment agités. Toute sa vie de savant, d'écrivain, d'homme de cabinet, est le résultat d'un acte. d'un acte volontaire et libre qui représente une belle dépense d'énergie. Pour des raisons philosophiques, il a cessé de croire à la tradition catholique, et il est sorti du séminaire. Il a pris la voie dure, périlleuse, incertaine, au lieu de la voie facile. Cet acte suffit à une vie. Je ne lui ferai pas honneur du fameux Pecunia tua tecum sit : d'autres l'eussent fait. Cela montre seulement avec quelle douce inflexibilité cet homme savait pratiquer le respect de sa pensée.

L'originalité de Renan dépend principalement de sa rupture avec l'Eglise : en d'autres termes, de sa double culture. Il a reçu l'éducation ecclésiastique, et il a gardé l'âme ecclésiastique : une âme de douceur, de finesse, de nuances, et puis - ce qui est le grand point - dans la perte de la foi, le sens de la foi, le respect de la foi. Puis il s'est livré à la science, il en a tenté les deux voies maîtresses, les sciences de la nature, et l'érudition philologique; celles-là pour en comprendre l'esprit, les méthodes, la portée, et pour compléter sa culture, celle-ci pour y chercher la matière de sa pensée et l'aliment de son activité. Il a cru à la science plus ardemment que personne, et il lui a remis avec confiance l'avenir de l'humanité. Du principe fondamental de la science, de l'affirmation du déterminisme des phénomènes, il a fait sortir toute

son œuvre.

Mais ce savant, qui n'a jamais cessé de pratiquer et de recommander la recherche méthodique du vrai, la poursuite courageuse de la connaissance rationnelle, savait les limites de la raison et de la science. Du christianisme de sa jeunesse il avait retenu une certitude, que toute son expérience de savant confirma : que la morale n'est point affaire de science, mais article de foi, que le bien et la vertu tirent leur valeur de ce qu'on les choisit librement, gratuitement, et qu'enfin, si on ne courait chance d'être dupe en se désintéressant, en se sacrifiant, ni le désintéressement ni le sacrifice n'auraient grand mérite. Et il a toujours aftirmé que celui-là ne se trompe pas, qui déclare en vivant sa foi à l'idéal. Faire de la vérité le but de la pensée, du bien la fin de l'action, le vrai étant l'exclusion du miracle, et le bien l'exclusion de l'égoisme : on peut juger comme on voudra cette philosophie, on n'a pas le droit d'y voir un jeu de dilettante indifférent.

Toutes les précautions que ce loyal esprit a prises pour éviter le parti pris, les vues étroites ou exclusives, pour saisir toutes les parties et manifester tous les aspects de la vérité, ont donné le change aux esprits superficiels ou prévenus : en même temps que notre grossière façon d'entendre l'opposition théorique de la science et de la foi nous faisait mal juger tous ces fins sentiments, ces expansions affectueuses ou enthousiastes, qui se mêlaient sans cesse chez Renan aux affirmations du déterminisme scientifique. On hésitait à prendre au sérieux un savant qui tirait tant de révérences à l'idéalisme, un critique qui ne semblait occupé qu'à donner de l'eau bénite.

C'était lui qui avait raison. C'était lui qui était dans le vrai, aisément, largement, sereinement. Et son esprit qui lui survit prouve par l'excellence de son action la bonté de sa doctrine. Renan n'a pas été populaire : il offre peu de prises, par sa richesse et sa souplesse, aux moyens esprits. Mais il a agi sur quelques intelligences, quelques ames d'élite, et par elles passe, par elles surtout passera dans le domaine commun de la pensée le meilleur de l'œuyre du maître.

Il a refait, d'abord, l'œuvre du xvm° siècle, et il a dissipé les équivoques créées par Chateaubriand. Quelles que soient les réserves des érudits, il a établi sur des raisons d'ordre purement scientifique, historique, philologique, la relativité, l'humanité des religions. Je ne veux pas dire qu'il ait tué la religion; mais il a réduit la question à ses termes essentiels, à sa forme extrême : il faut choisir entre le déterminisme et la révélation. Et ce choix est une affaire de foi. Contre la foi, nulle critique ne vaut : mais dès qu'on ne croit pas « comme un petit enfant », inutile de se

monter la tête, inutile de se griser d'esthétique, de s'inventer des raisons de croire : de l'affirmation déterministe sort la dissolution des religions. A ceux qui ne croient pas, il fournit l'explication rationnelle du phénomène de la croyance, donnant ainsi une base solide à l'incrédulité.

Mais il a fait religieusement cette œuvre de science irréligieuse. Dieu est pour lui « la catégorie de l'idéal »; et la religion, c'est « la beauté dans l'ordre moral ». Par la religion se satisfait l'instinct moral de l'humanité; ainsi, aucune religion n'étant vraie, toutes les religions sont vraies; et toutes sont bonnes — quand on ne les applique qu'à leur office. L'idéalisme philosophique n'est pas à l'usage de toutes les intelligences : l'idéalisme religieux est accessible aux plus humbles esprits. Des raisons d'ordre intellectuel ont éloigné Renan de l'Église : mais il est parti sans colère, sans rancune, le cœur tout pénétré au contraire et parfumé pour la vie de la vertu fortifiante, consolante, ennoblissante du catholicisme, reconnaissant de tout ce qu'il lui avait dû de pures joies et de bonnes directions, tant que son progrès intellectuel n'en avait pas détruit l'efficacité.

De là cette curieuse conséquence: pour nombre d'esprits, Renan a rendu la foi impossible, et il a rendu impossible aussi la guerre à la foi. Il a radicalement détruit ce que Voltaire avait ébranlé, mais il a aussi radicalement détruit l'esprit voltairien: il a affranchi de l'unticléricalisme! les cœurs qu'il a retirés pour jamais au christianisme. Ni croyants, ni hostiles, témoins sympathiques au contraire de la croyance, et conscients de la bonté morale de la croyance pour cœux qui peuvent croire, voilà ce que Renan nous a faits. On a vu surtout, de son vivant, combien il menaçait l'Eglise: de jour en jour, on sentira davantage ce que le sens religieux, la tolérance et la paix lui doivent.

Dans le domaine de la littérature, son influence est assez imprécise, parce qu'il n'a pas eu de théorie littéraire. Cependant, je saisis trois traces de son passage : c'est d'abord la curiosité si universellement éveillée sur les choses religieuses, le goût des artistes et du public pour les restitutions des plus singuliers effets de la foi, pour les analyses psychologiques de la sainteté ou de la dévotion. Puis, d'une façon plus générale, il nous a encouragés à ne pas nous arrêter dans le dilettantisme artistique ou dans l'impassibilité scientifique, à considérer la littérature comme une collection d'actes humains, libres et moraux; c'est-à-dire qu'il nous

<sup>1.</sup> Dans la mesure où l'anticléricalisme n'est pas un mouvement purement politique. Renan enseigne à distinguer la résistance à l'Église et aux partis qu'elle sert ou qui s'en servent de la guerre aux croyances religieuses. On peut dire qu'il a gain de cause aujourd'hui dans la société française #fo éd.).

amène à poser toujours la question de la valeur morale, des propriétés morales de chaque œuvre. Enfin, il a rendu à la critique l'essentiel service de lui donner l'exemple de la sympathie : personne n'a enseigné plus hautement, plus constamment à aimer l'homme, l'effort vers le vrai et vers le bien, même dans les formes qui répugnent le plus à notre particulière nature.

A tous, littérateurs ou autres, il nous a donné cette générale leçon, d'avoir trouvé la paix de la conscience et le bonheur en cette pauvre vie, simplement parce que la vérité toujours l'a conduit. J'aimerais mieux, à vrai dire, qu'il nous ait laissé le soin de le constater; et dans ses exquis Souvenirs de jeunesse, l'optimiste contentement de soi, enveloppé d'une douceur un peu dédaigneuse, contriste par endroits les plus amicaux lecteurs. Mais ce sont là des impressions fugitives, qu'il faut vite chasser pour être juste 1. (App. XL.)

## 4. MÉMOIRES, LETTRES, VOYAGES.

Il y a du romantisme dans Renan: c'est-à-dire qu'il a souvent mêlé sa personne dans son œuvre, et jeté des impressions toutes subjectives à travers l'objectivité de sa science. Par là, comme par ces Souvenirs que je rappelais, il nous conduit à des ouvrages qui sont tout juste l'opposé de ceux dont je me suis occupé au commencement de ce chapitre, aux mémoires, aux lettres, aux récits et impressions de voyages. Ces écrits, pourtant, peuvent se considérer dans leur rapport à l'histoire: ils sont documents d'histoire et la matière d'où la science méthodique extraira plus tard son œuvre.

Un bon nombre de Mémoires ont été publiés en notre siècle, se rapportant, en général, comme il est naturel, aux deux ou trois siècles précédents. Quelques personnages considérables de notre temps, toutefois, ont déjà fait parvenir au public leurs souvenirs, presque toujours leurs apologies: ainsi Chateaubriand, Guizot et Tocqueville. Mais ce qu'il y a de caractéristique en ce genre, c'est

<sup>1.</sup> Je ne puis omettre aujourd'hui de mentionner le comte de Gobineau dont les idées n'ont pas été sans influence sur Renan : homme du monde intelligent et curieux, causeur brillant, moraliste fin, voyageur intéressant, il eut des ambitions qu'il ne put réaliser; sa philosophie des races qu'il croit scientifique est le produit d'une imagination romantique. Ses vues sur la France de la troisième République sont étroitement rétrogrades. Ce n'est ni un grand penseur ni un grand artiste : c'est un homme d'esprit dont on relira plus d'une page avec plaisir. Son système a récemment excité beaucoup d'enthousiasme en Allemagne. — Éditions : Essai sur l'inégalité des races humaines, 1853-1854, 4 vol. Trois ans en Asir, 1859. Les religions et les philosophies dans l'Asie centrale, 1865. Souvenirs de voyage, 1872. — A consulter : E. Seillière, le Comte de Gobineau et l'organisme historique. 1903, in-8 (11° éd.).

l'éclosion, dans ces dernières années, des Mémoires relatifs au premier Empire: chaque jour en voit paraître de nouveaux 1. Il y en a de toutes sortes, de toute origine et de toute qualité : hommes et femmes, civils et militaires, soldats et généraux, c'est à qui nous rendra, plus ou moins complète ou frappante, l'image de l'Empereur et de son immense aventure. Trois de ces Mémoires me paraissent se distinguer dans la foule : ceux de Mme de Rémusat 2, qui a pour ainsi dire donné le branle, une femme intelligente, curieuse, un peu commère; ceux de Marbot 3, un soldat, très brave et pas du tout paladin, qui nous donne la note très juste et très réelle de l'héroïsme militaire du temps, mélange curieux de naturelle énergie, d'amour-propre excité et d'ambition d'avancer: ceux enfin de Pasquier 4, un honnête homme sans raideur, excellent serviteur de tous les régimes pour des motifs légitimes, fidèle à ses maîtres sans servilité, à sa fortune sans cynisme, et très clairvoyant spectateur de toute l'intrigue politique ou policière qui se machinait derrière le majestueux tapage des batailles 5. (App. XLI.)

Pour les lettres, des écrivains comme Constant d'abord, et Sand, Flaubert ou Mérimée, des artistes comme Delacroix et Regnault, en ont laissé d'intéressantes. Parmi les gens du monde, Mme de Rémusat, avec quelque diffusion et sans grande force de pensée, en a écrit de charmantes, qui sont d'un esprit éclairé, agile, fin connaisseur du monde: mais les plus originales, je crois, sont celles de ce Doudan qui vécut précepteur, puis ami, dans la famille de Broglie. Il a ses limites et ses préjugés: mais que de pénétration, quel jugement sain et droit, quelle abondance de vues person-

<sup>1.</sup> Les Cahiers du Capitaine Coignet, publ. p. L.-Larchey, 1883, in-12; Mémoires du général Thiébault, 6 vol., 1893-96; du général Bigarré, 1893. Souvenirs militaires du baron Serusier, 1894. Mémoires de Constant (premier valet de chambre de l'Empereur), 4 vol. in-8, 1894. Mémoires du maréchal Macdonald, in-8, 1892. Souvenirs du baron de Barante, 8 vol. in-8, 1894 et suiv. Souvenirs du baron Hyde de Neuville, 3 vol. in-8, 1892. Souvenirs de Chaptal, 1 vol., 1893. Mémoires de Barras, 4 vol. in-8, 1895-96. Mémoires de la comtesse de Boigne, 1907-1908, 4 vol. in-8.

<sup>2.</sup> Mme de Rémusat (1780-1821), fille du comte de Vergennes. Son mari fut préfet du palais sous l'Empire. — Éditions: Mémoires, 3 vol. in-8, 1879-1880. Lettres, 1881, in-8, Calmann-Lévy, 2 vol.

<sup>3.</sup> Le général baron de Marbot (1782-1854) : Mémoires, 4 vol. in-8, 1891.

<sup>4.</sup> Pasquier (1767-1852), maître des requêtes, puis conseiller d'État, et préfet de police sous l'Empire; ministre et pair de France sous la Restauration; président de la Chambre des pairs, chancelier et duc sous Louis-Philippe : Souvenirs, Plon, 1893-95, 6 vol. in-8 (en cours de public.).

<sup>5.</sup> Toutes ces œuvres, écrites depuis un demi-siècle ou trois quarts de siècle, comptent encore pour nous dans la littérature contemporaine. Peu à peu elles se replaceront à leur date, comme Saint-Simon et Brantôme. Mais actuellement on ne peut en parler que comme œuvres récentes et fraîches.

<sup>6.</sup> Ximénès Doudan (1800-1872), précepteur du feu duc de Broglie : Mélanges et lettres, 4 vol. in-8, Calmann-Lévy, 1876-77. Pensées, in-8, 1880.

nelles! C'est un des meilleurs moralistes que nous ayons eus en ce siècle. (App. XLII.)

Pour les récits de voyages, qui se rattachent tantôt aux Lettres et plus souvent aux Mémoires, les meilleurs sont des œuvres d'art, comme les deux livres de Fromentin sur l'Algérie, on le Voyage aux Pyrénées de Taine, ou ces exquises Sensations d'Italie qu'a données M. Bourget. A côté de ces œuvres consciemment composées pour un effet esthétique, se rencontrent de vrais journaux écrits au jour le jour, au hasard des rencontres : comme ces notes posthumes de Michelet qu'on a récemment publiées.

Tous ces ouvrages sont accueillis avec empressement, et il faut qu'ils soient bien médiocres pour n'obtenir aucun succès. Il semble que le public soit las de fictions et savoure la certitude de la réalité des récits et descriptions que ces sortes d'écrits lui offrent. Il semble aussi que son éducation esthétique soit au point qu'il est apte à extraire lui-même d'une matière brute les possibilités de plaisir littéraire qu'elle contient, et qu'il se plaise à faire ce travail plutôt qu'à le recevoir tout fait d'un artiste habile. Il cueille la psychologie et le pittoresque épars dans toutes ces écritures, et si peu qu'il en récolte, son effort, autant que son gain, le contente. Enfin, il est vrai aussi que la frivolité d'esprit, l'inaptitude à penser, trouvent leur compte à ces lectures qui ne présentent que des choses particulières.



## LIVRE IV

# LA FIN DU XIXº SIÈCLE ET LE DÉBUT DU XXº

#### CHAPITRE PREMIER

## APRÈS LE NATURALISME, LE MOUVEMENT SYMBOLISTE<sup>1</sup>

1. État général du milieu littéraire et social. Fin du naturalisme. Influences étrangères. Malaise moral et tendances sociales. Le symbolisme. - 2. Les genres et les œuvres : la critique. M. Brunetière et la doctrine de l'évolution. MM. Faguet et Lemaître. F. Sarcey. La crise de la critique. Remy de Gourmont, M. Charles Maurras. - 3. La poésie. M. de Heredia. Le mouvement symboliste et sa signification. Mallarmé et Verlaine. M. Henri de Régnier. Moréas, Rodenbach, Samain, Verhaeren, A côté du symbolisme : Angellier. Apres le symbolisme : Ch. Guérin ; M. Fernand Gregh, Mine de Noailles, M. Paul Claudel, Péguy. - 4. Le roman. Renouvellement de MM. Zola et France, MM. Barrès, Huysmans, J. Renard, Paul Margueritte, Marcel Prévost, Paul Adam, etc. Renaissance du roman historique. Vogue du roman social. Essor du roman régional. - 5. Le théâtre. M. Becque. Échec du théâtre naturaliste. Le Théâtre-Libre. MM. de Curel, de Portoriche, Hervieu, Brieux, Donnay, Lemaitre, Rostand, Maeterlinck et Claudel.

On peut essayer aujourd'hui (1921) de dessiner dans leurs grandes lignes les mouvements de sensibilité, d'idées et de goûts qui se sont exprimés par la littérature depuis la fin du naturalisme, vers 1885, jusqu'à la grande guerre. Il y aura nécessairement dans cet essai bien des indécisions, bien des jugements aventurés, une grande part de préférence personnelle, des omissions que des lecteurs estimeront arbitraires autant que certaines mentions. Cepen-

<sup>1.</sup> Chapitre très fortement remanié et complété (17° éd., 1922). — G. Pellissier, le Mouvement littéraire contemporain, 1901.

dant la direction générale n'est pas douteuse, et un certain nombre d'auteurs s'imposent, qu'on les goûte ou qu'on refuse de les goûter, à l'attention de l'historien. On peut donc, pour cette période qui n'est simplement du passé que pour les jeunes gens, et qui pour la génération de 1880 a été le présent qu'on vit, l'avenir qu'on craint ou qu'on espère, on peut essayer de préparer une ébauche d'histoire.

#### 1. ETAT GÉNÉRAL DU MILIEU LITTÉRAIRE ET SOCIAL.

Le fait capital, en littérature, après 1880, a été ce qu'on a appelé la banqueroute du naturalisme. L'école de M. Zola, qui regardait plus ses théories que ses œuvres, s'est perdue dans l'insignifiance et dans la grossièreté. Tout caractère d'art et toute poésie disparaissaient des productions des disciples. Un moment est venu où les meilleurs parmi les jeunes naturalistes ont senti le besoin de s'affranchir : ils ont pris le premier prétexte de lâcher le maître 1. Mais si le naturalisme n'existait plus, rien ne le remplacait encore. Chacun allait de son côté, innovait, imitait, selon son tempérament intime ou son affection actuelle. Des symptômes de religiosité apparaissaient, une certaine soif de mystère, d'incompréhensible. Les uns allaient se satisfaire aux confins de la science, dans les phénomènes anormaux, d'apparence irrationnelle, insuffisamment expliqués ou établis : hallucination, hypnotisme, maladies de la personnalité, télépathie, etc. D'autres exploitaient - avec quelle sincérité? - les sciences occultes, astrologie, magie. D'autres prenaient pour thèmes les phénomènes psychologiques du mysticisme et de l'extase religieuse. Par réaction contre le naturalisme, on fuyait les réalités finies, les idées définies; le symbolisme, qui en poésie succédait à l'art Parnassien, semblait un moment vouloir étendre sa domination sur toute la littérature; mais quinze ans ne s'étaient pas écoulés que déjà la sièvre symboliste semblait se calmer (vers 1900), et la mode se retirer de ce mouvement.

A la dissolution du naturalisme et à l'absence d'une doctrine dirigeante, se lie cet autre fait que l'on est allé chercher au dehors des formules et des modèles d'art. Depuis 1880 la littérature française a reçu de l'étranger probablement plus qu'elle ne lui a donné. Toutes les littératures européennes ont versé dans la nôtre leurs œuvres et leurs influences. L'Angleterre nous a donné d'abord sa

<sup>1.</sup> Après la Terre (1887). Ces dissidents, étaient MM. J.-H. Rosny, Bonnetain, Descaves, Paul Margueritte et G. Guiches (Figaro, 18 août 1887).

George Eliot <sup>1</sup>, puis la Russie son Dostoïevski <sup>2</sup> et son Tolstoï <sup>3</sup> : et sont venus ensuite les Scandinaves, avec leur Ibsen <sup>4</sup> et leur Bjærnstierne Bjærnson <sup>5</sup>. L'Allemagne nous a envoyé le romancier Sudermann <sup>6</sup> et le dramaturge Hauptmann <sup>7</sup>, sans parler de son apocalyptique et profond Nietzsche <sup>8</sup>; l'Italie, d'Annunzio <sup>9</sup> et

1. G. Eiiot (1819-1880): Adam Bede, 1859, trad. 1861 et 1886; le Moulin sur a Floss, 1860, tr. 1887; Silas Marner, 1861, tr. 1885-1889; Daniel Deronda, 1876, tr. 1881, Middlemarch, 1890.

2. Dostoievski (1821-1881); Crime et Châtiment, tr. 1884; Souvenirs de la maison des morts, tr. 1886; Krotkaia, tr. 1886; les Possédés, tr. 1886; l'Idiot, tr. 1887; les

frères Karamazov, tr. 1888 et 1906. etc.

- 3. Léon Tolstoi (né en 1828) a renoncé à la littérature d'art et s'est fait, en dehors de tout dogmatisme confessionnel, l'apôtre de l'Évangile; par le livre et par sa vie, il a enseigné la justice, l'humilité, la pitié, l'amour. Le saint-synode orthodoxe l'a excommunié (1901). L'influence de son christianisme démocratique et philanthropique a été très grande sur notre littérature. Au comte Léon Tolstoi doit surtout se rapporter l'esprit nouveau, plus largement philosophique et plus profondément humain, que je signale ici dans nos romans et notre théatre. La Guerre et la Parx, 1872, tr. 1880 et 1885; Anna Karénine, 1877, tr. 1885; Ma religions tr. 1885; les Cosaques, Souvenirs de Sébastopol, tr. 1887, la Puissance des ténèbres, drame, tr. 1887; Souvenirs, tr. 1887; la Sonate à Kreutzer, tr. 1890; Qu'est-ce que Vart? tr. 1898; Résurrection 3 parties), tr. 1900. A consulter: Melchior de Vogüe, le Homan russe; E. Dupuy, les Grands maîtres de la littérature russe au XIX's siècle; Vie et muvre, Mémoires, etc., reunis par Birakov, tr. par Bienstock. 3 vol. in-12, 1906-1909: Journal intime, tr. 1917.
- 4. Henrik Ibsen (né en 1828): les Revenants, Maison de ponpée; le Canard sauvage; Rosnersholm, Hedda Gubler, voilà les cinq pièces supérieures; la Dame de la Mer, Un Ennemi du peuple, Solness le Constructeur, le Petit Eyoff, Jean Gabriet Borkmann, Quand nous nous réveillerons d'entre les morts, œuvres plus inégales, avec des parties de premier ordre; Empereur et Galiléen, les Prétendants à la couronne, les Guerriers à Helgoland, les Soutiens de la Société, l'Union des Jeanes, la Comédie de l'Amour, œuvres de jeunesse, ou de tâtonnement, ou manquées; Brand et Peer Gynt, deux poèmes puissants en forme dramatique : le second delicieux parfois de fantaisie ironique. En tout 12 vol. in-18 de 1889 à 1900. A consulter : A. Ehrard, H. Ibsen et le théâtre contemporain, 1302; J. Lemaître. Impressions de théâtre; G. Larroumet, Nouvelles études de littérature et d'art, 1894.

5. Bjærnstierne Bjærnson: les Voies de Dieu, roman. Drames ou comédies: le Roi; le Journaliste; Un Gant; et les chefs-d'œuvre: Une Faillite, 1893; Au delà des forces humaines, 2 parties, tr. 1896 et 1897. — On avait commencé dès 1880 à traduire cet auteur en français.

6. Sudermann : la Femme en gris, tr. 1895; l'Indestructible Passé (es war), tr. 1897.

Drames: L'honneur, Magda, 1902.

7. Gérard Hauptmann, Ames solitaires, tr. 1893; l'Assomption de Hannele Mattern, tr. 1894; la Cloche engloutie, tr. 1898; le voiturier Henschel, 1901. L'œuvre qui a fait la plus profonde sensation est un drame social, les Tisserands, 1893.

8. Nietzsche: A travers l'œuvre de Nietzsche, extraits, 1893; Ainsi parlait Zarathoustra, 1898; Humain, trop humain, tr. 1899-1901; le Crépuscule des Idoles; le Cas Wayner, 1893; Nietzsche contre Wagner; Par delà le bien et le mal, 1898; Pages choisies, tr. 1899; Aphorismes, 1899; Généalogie de la morale, 1900, etc. Cf. Ch. Andler., Nietzsche, sa vie et sa pensée, l. 1 et 11, 1920-1921.

9. Gabriel d'Annunzio, l'Intrus, tr. 1893; Épiscopo et C.º, tr. 1895; Enfant de Volupté (il Piacere), tr. 1895; le Triomphe de la Mort, tr. 1896; les Romans du Lys; les Vierges aux rochers, tr. 1897; le Feu, tr. 1900. Tragédie : la Ville morte, 1898.

Fogazzaro 1. Nous nous sommes même avisés qu'une renaissance du roman s'opérait dans la léthargique Espagne, et les œuvres de Pereda, de Perez Galdos, de Pardo Bazan<sup>2</sup>, de Blasco Ibañez<sup>3</sup>, ont été goûtées du public français. Puis une incarnation de l'âme anglaise, combien différente de celle que nous offrait George Eliot, s'est manifestée à nous par le grand conteur et poète impérialiste, Rudyard Kipling 4. Un autre romancier, H.-J. Wells 5, a essayé, dans d'originales « anticipations », de nous représenter la société future qui pouvait sortir des progrès de la science et de la démocratie. Plus tard, les plus curieux de nos lettrés ont commence à s'inquiéter d'un auteur dramatique, Bernard Shaw, d'origine irlandaise 6, qui venait d'occuper le premier rang sur la scène anglaise par les plus impitovables et ironiques satires de l'esprit et des mœurs de la puritaine et traditionnelle Angleterre. En Russie, derrière le vieux Tolstoï, s'est levé un révolutionnaire moins évangélique, Maxime Gorki<sup>7</sup>, qui a mis au service des plus âpres haines humanitaires et sociales de merveilleux dons d'artiste réaliste et de poète, pendant qu'une vogue inouïe et passagère répandait en France et dans le monde entier les romans du Polonais Sienkievicz 8.

Tous ces écrivains étaient si différents, tant par le caractère individuel que par le tempérament national, qu'ils ne pouvaient concourir à établir en France une doctrine d'art ou favoriser la domination d'une école. Ils ne s'accordaient guère que sur un point : ils portaient le coup de grâce au naturalisme français. Il y avait parmi eux d'assez puissants naturalistes pour nous affermir dans le respect du principe essentiel, excellent, de l'observation serrée et de l'expression intense de la nature, dans le goût de la

<sup>1.</sup> Fogazzaro: Daniel Cortis, tr. 1896; Un petit monde d'autrefois, tr. 1897. — Et puis nous est venue Mathilde Serao avec ses tableaux de mœurs napolitaines.

<sup>2.</sup> Cf. René Bazin, Terre d'Espagne, 1895. — Sotileza, de Pereda, a eu les honneurs d'une traduction dans la Rerne des Deux Mondes; et Pequeñeces, du P. Coloma, adapté en 1893 sons le titre de Bayatelles, a fait un certain bruit.

<sup>3.</sup> Terres mautiles, tr. 1902; Bone et roseaux, tr. 1905; Dans Combre de la Cathédrate, tr. 1907; Arènes sanglantes, 1910, etc.

<sup>4.</sup> Rudyard Kipling, le Livre de la Jungle, 2 séries, tr. 1899; la Lumière qui s'éteint, tr. 1900; Kim, tr. 1901; Stalky et C'e, tr. 1903, etc.

<sup>5.</sup> H.-J. Wells. La machine à explorer le temps, tr. 1899; la Guerre des mondes, tr. 1900; l'Homme invisible, tr. 1901; Anticipations, tr. 1904, etc.

<sup>6.</sup> B. Shaw, L'homme aimé des femmes, Candida, la Profession de Mme Warren, tr. 1908-1912; Pièces plaisantes et déplaisantes, tr. 1913, etc.

<sup>7.</sup> M. Gorki, Les petits bourgeois, pièce, tr. 1902; Dans les bas-fonds, pièce, tr. 1903; les Vayabonds, tr. 1901; Thomas Gordeie, tr. 1901; la Mère, tr. 1909, etc.; Ma vie d'enfant, tr. 1921.

<sup>8.</sup> Le prodigieux succès de *Quo vadis* (1900, tr.) de Sienkievicz a excité entre les éditeurs français une rivalité, à qui jetterait le plus vite dans la circulation le reste de l'œuvre abondante, et assez médiocre, du même auteur.

vérité objective de l'imitation. Mais leur naturalisme était psychologie, poésie, pitié. Ils montraient de l'âme dans les choses, et leur ame en sympathie avec les choses. Dans les rouages du mécanisme social, et dans les phénomènes de la physiologie, ils voyaient et faisaient voir des créatures humaines : et même impure, même dégradée, même mesquine, ils nous faisaient aimer la vie; ils nous faisaient respecter la souffrance, mème méritée et avilissante. Un souffle de charité évangélique, de solidarité humaine passait sur nous, et achevait de fondre l'orgueilleuse dureté de notre naturalisme.

Même Ibsen — chez nous — travaillait en ce sens. Il a rappelé notre théâtre, qui se perdait dans l'insignifiance dégoûtante ou féroce, dans la « rosserie » plate ou grimacante, il l'a rappelé au souci des idées, à l'expression de la lutte des volontés affirmant leurs diverses conceptions de la vie ou du bien. Il a représenté l'individu travaillant à se libérer des servitudes intérieures de l'hérédité ou de l'éducation, ou de l'oppression extérieure de la société et de l'opinion. Son symbolisme, dans ses meilleures œuvres, se traduit en formes vivantes d'action et de sentiment. Bjærnstierne Bjærnson et Hauptmann, si éloignés d'Ibsen par la philosophie de leurs œuvres, ont par leur forme renforcé son influence : ils ont fait la guerre au vaudeville, à l'intrigue bien faite, aux « joujoux » dramatiques de Scribe et de M. Sardou. Ce qui importait pour notre théâtre, c'était seulement que l'on montrât comment la forme dramatique pouvait, devait exprimer de la pensée et de la vie, quelle que fût d'ailleurs la nature de cette pensée et de cette vie.

M. Jules Lemaître a reproché à tous ces étrangers de nous avoir rapporté ce que nous avions trouvé il y a soixante ou quatrevingts ans, ce que nos romantiques, Victor Hugo, George Sand, nous avaient donné. Il y a du vrai dans ce reproche : mais les étrangers, après tout, ne nous rapportaient que ce que nous avions laissé perdre.

Ils nous rendaient le meilleur de romantisme, l'inquiétude métaphysique, la sensibilité lyrique, la générosité sociale, la pitié et la sympathie pour les humbles et les déclassés. Mais ils nous le rendaient, du moins la plupart d'entre eux, dépouillé de ce fâcheux esprit qu'il avait transmis aux Parnassiens et aux naturalistes : je veux dire le mépris insolent du rapin pour le bourgeois, l'orgueil insociable de l'homme de lettres, qui, même médiocre et raté, regarde très haut toutes les facons de vivre, de sentir, de souffrir de la commune humanité, et se fait une loi artistique de n'y montrer que la plus ridicule et dégoûtante sloraison de platitude, de bètise ou d'égoïsme. La satire même des préjugés et des injustices

de la société se pénétrait d'amour. De la l'impression de fraîcheur et de nouveauté où Lemaître eut tort de ne voir qu'illusion et snobisme.

D'autres ont craint que le génie national ne s'altérât sous ces influences exotiques : crainte puérile. Ces influences sont trop incohérentes, trop peu convergentes pour être oppressives; et d'ailleurs, comme toujours, nous ne prenons au dehors que ce qui répond au besoin intime de nos consciences et de nos pensées, quand notre littérature nationale, figée momentanément dans des formules surannées, ne correspond plus à l'état présent de nos âmes. Ce qui en nous est proprement français est inaltérable comme incommunicable; et il serait absurde de croire que pour un peuple, ou pour un individu, l'ignorance et l'infatuation soient des préservatifs de l'originalité.

préservatifs de l'originalité.

Il est aisé de voir qu'à chaque moment nous demandons ou chérissons chez les étrangers l'art et les doctrines qui flattent notre prédisposition intérieure. Eliot et Tolstoï nous ont servi à manifester certaines tendances évangéliques qui nous travaillaient, une égale aversion pour les dogmatismes étroits et intolérants des Églises constituées et pour la sécheresse brutale des négations matérialistes et de l'égoïsme individualiste. Tolstoï, Hauptmann et Biærnson ont donné une nourriture aux esprits avides de fraternité et de justice sociale, pendant qu'Ibsen venait au secours des défenseurs du droit individuel de la conscience, et maintenait l'indépendance de la personne humaine contre toutes les contraintes sociales, mème les plus réellement nécessaires ou les plus apparemment légitimes. Cependant le droit d'être soi, et le devoir d'agir pour les autres, dans les œuvres de ces maîtres, se confondaient plus souvent qu'ils ne s'opposaient. Le magnifique épanouissement de l'individualité égoïste, le jeu effréné et splendide de l'animalité robuste et de l'intelligence esthétique se sont étalés dans l'œuvre immorale et lyrique de Gabriel d'Annunzio, à la joie de nos esthètes appliqués à la culture de leur moi; et la fière énergie d'une race qui s'affirme supérieure, et faite pour la domination ou l'exploitation du monde, s'est exprimée dans les récits si puissamment pittoresques d'un Kipling, juste au moment où la concentration violente du sentiment national semblait menacer chez nous la longue tradition humaine et généreuse de la France.

Autant qu'on en peut juger lorsqu'on a si peu de recul, l'invasion des littératures étrangères a été un effet plutôt qu'une cause. Depuis quelque temps (après 1875-1880), un travail profond s'était opéré dans l'âme et dans la société françaises; et des faits considérables s'étaient produits dans l'ordre moral, politique et social, qui devaient avoir leur contre-coup sur la littérature.

Il a semblé un moment, entre 1880 et 1890, que la République avait définitivement triomphé des anciens partis monarchistes. La question politique paraissait résolue; et l'on abordait les problèmes sociaux.

L'Église, par la politique adroite d'un pape intelligent i, revenait à la doctrine thomiste, se déclarait indifférente et supérieure aux formes de gouvernement<sup>2</sup>, laissait les nations organiser à leur fantaisie ces choses relatives et éphémères : en France, elle acceptait la République comme gouvernement légal et légitime, elle refusait de se mettre plus longtemps au service des partis monarchistes, et de recevoir des coups pour leur intérêt. On put même croire, à la lecture de certaine encyclique (De conditione opificum) que le chef de l'Église ouvrait les yeux sur les injustices sociales. et que l'Eglise allait, sous sa direction, redevenir une grande force démocratique.

En même temps, un malaise avait saisi beaucoup d'âmes. On accusait la science de n'avoir pas tenu toutes ses promesses : elle n'avait pas trompé les savants, mais elle n'avait pas réalisé les illusions téméraires de la foule, qui en avait attendu ce qu'elle ne s'est jamais vanté d'apporter, la certitude absolue et le bonheur parfait. La voyant demeurer inadéquate aux rèves et aux désirs, on se mit cà et là à en proclamer la faillite 3. Le goût de la religion se réveilla : le dilettantisme idéaliste et poétique de Renan, les influences évangéliques du dehors dont je disais un mot tout à l'heure, remirent à la mode le sentiment chrétien. Des gens qui, trente ans plus tôt, auraient été des matérialistes fanatiques et de fervents irréligieux à la suite de Robin ou de Littré, narguaient la science, et sentaient fondre leurs âmes aux souffles tièdes d'un christianisme nouveau, M. de Vogüé 4, M. Edouard Rod, M. Paul Desiardins 5, venus de trois camps ennemis, l'un de chez les catho-

<sup>1.</sup> Je nommais Leon XIII dans ma Ire édition un « grand » pape, Quand on voit tes choses à distance, avec les informations que le temps apporte, il me semble que les mots adroits et intelligent sont les mots justes (17º éd., 1922).

<sup>2.</sup> Le Toast du Cardinal Lavigerie, 1890, fut suivi bientôt d'une encyclique pontificale, qui définissait l'attitude de l'Église vis-a-vis des gouvernements.

<sup>3.</sup> F. Brunetière, la Science et la Religion, 1895.

<sup>4.</sup> Le vicomte Melchior de Vogué (né en 1850,, le Roman russe, 1882; Souvenirs et Visions, 1888, et divers recueils d'articles. Il a publié divers romans dont le plus significatif est Les morts qui parlent (1899).

<sup>5.</sup> Edouard Rod, né en 1857, néo-chrétien, moral comme un protestant et cosmopolite comme un Genevois, a fait de vigoureux romans, un peu lourds, un peu ternes, un peu làchés de facture, solides du moins et intéressants, ou il scrutait l'ame contemporaine et débattait les problèmes les plus troublants de la vie contemporaine : ce sont des œuvres intelligentes, où se révèle un critique clairvoyant plutôt qu'un artiste créateur. Etudes et Nouvelles études sur le NINº sircle, 1888-1898; Idées morales du temps présent, 1892; le Sens de la vie, 1889; Michel Tessier, 1892; la Seconde vie de Michel Tessier, 1893; Essai sur Gæthe. 1893, etc. - Paul Desjardins

liques, l'autre de chez les protestants, et le troisième du camp des dilettantes ironistes, se réunissaient pour prècher la valeur moralisatrice de la croyance religieuse, quelle qu'elle fût, pour affirmer énergiquement le postulat moral et la nécessité d'en faire une règle de vie, le devoir de se conformer à la volonté de Dieu, même sans croire à Dieu. Toutes ces prédications étaient imprégnées d'un vif sentiment de la fraternité humaine, qui semblait devoir apporter au collectivisme dogmatique le secours d'un socialisme sentimental, très propre à énerver la défense de la bourgeoisie.

Il y avait, en réalité, dans cette situation beaucoup de trouble, d'équivoque et de malentendu. Ene crise qui constitua véritablement le pays pendant deux années en état de guerre civile, éclaircit la situation et dissipa les équivoques. Chaque groupe, chaque individu montra, si je puis dire, le fond de son sac, et sa tendance intérieure.

L'Église renonça à peu près aux velléités d'action démocratique, et choisit la fonction, dont les avantages étaient plus immédiats, de protectrice de l'ordre social contre le collectivisme et l'anarchie : elle offrit son autorité, sa hiérarchie, son enseignement, son ascendant moral à la bourgeoisie, qu'elle a en grande partie ramenée à elle et arrachée au voltairianisme irrespectueux. Le néo-christianisme se scinda, et les uns retournèrent dans le camp conservateur et catholique, tandis que les autres s'enfonçaient dayantage dans la voie de la liberté, à la poursuite d'une vérité relative et d'une justice absolue. Même scission parmi les républicains : les uns, plus conservateurs et persuadés qu'il y a dans une société des principes et des lois intangibles, ont achevé l'évolution qui les rapproche de l'Église et des anciens partis monarchistes, au point que, d'une part. l'Église, longtemps obligée de se tenir sur la défe sive, a pu reprendre l'offensive contre les lois ou les idées de la société moderne qui contredisent son autorité et sa doctrine, d'autre part les partis monarchistes ont senti renaître leur espoir, longtemps découragé, de jeter à bas la République. D'autres républicains, plus démocrates, et convaincus qu'il n'y a rien dans les institutions comme dans les idées des hommes que de relatif et de conditionné, se sont avancés vers le socialisme, jusqu'à com-

ironiste subtil, est devenu un moraliste grave et pénétrant. Esquisses et Impressions, 1888; le Devoir présent, 1891. Il a fondé l'Union pour l'action morale, et mis beaucoup de pages de direction spirituelle dans le Bulletin de cette société. Peu à peu pourtant, sans abandonner le goût de la vie intérieure et de la direction spirituelle, M. Desjardins a evolue vers un rationalisme précis et large, qui comprend et défend la science dans tous les domaines, même dans le domaine religieux. L'Union pour l'action morale — changement significatif — est devenu l'Union pour la mérité; et M. Desjardins a publié des études très sympathiques sur M. Loisy, dont il a même édité quelques écrits.

battre avec lui, et, en réalité, à le servir, même sans y adhérer expressément. Ainsi s'est opérée la séparation du libéralisme et de la démocratie. Les libéraux, les conservateurs et les catholiques. malgré leurs divergences de principes et leurs vieilles rancunes, marchèrent ensemble. Il n'y eut plus réellement que deux grands partis en présence, le parti de la défense sociale et le parti de la révolution sociale, les bourgeois et les collectivistes. Devant ces deux oppositions irréductibles, tout le reste ne fut plus ou, pour un temps, ne parut plus être que nuances.

Ce moment fut bref. Outre toutes les causes mesquines qui travaillaient contre la réduction de tous les groupes sociaux et politiques à deux grands partis antagonistes, quelques grandes forces résistaient à la simplification et tendaient à l'émiettement. A droite, la politique catholique ne pouvait abandonner certaines positions où les libéraux ne pouvaient se laisser amener. Mais surtout un petit groupe monarchiste, sous la direction d'un écrivain de grand talent M. Charles Maurras, qui lui donna une doctrine complète et en apparence cohérente, prétendit refaire la France du xxº siècle sur le modèle de la France des Capétiens, et malmena énergiquement tous ceux, démocrates, libéraux, conservateurs, catholiques, et même royalistes - y compris le Roi - qui n'acceptaient pas ses formules et sa direction. Son action, toujours violente, fut plus négative et critique que positive et constructive, et créa plus de division que d'union. A gauche, pareillement, l'unité socialiste. l'infiltration dans le socialisme des éléments libertaires et anarchistes, l'adhésion ou la résistance insuffisante du parti unifié à l'internationalisme anti-patriote et anti-militariste, tendirent à séparer de plus en plus le groupe socialiste des républicains et des démocrates de toute nuance. D'autre part, la défiance croissante des syndicats ouvriers et de leur principal organe, la C. G. T., à l'égard de la politique et des politiciens du Parlement, introduisait au cœur même du parti révolutionnaire un principe de division et de conflit.

La lutte politique et sociale resta donc très ardente en France; elle fut partout. Ce n'était que groupes se dénoncant, se diffamant, d'antant plus violents et haineux qu'ils étaient plus voisins par les principes et se disputaient les mêmes clientèles. Au début de 1914, on pouvait croire que notre pays était rongé de guerre civile et d'anarchie. C'était là un fait grave et qui eut des conséquences pour la littérature. Dans l'état de division et d'excitation des consciences, l'écrivain dilettante disparut presque. Les gens aimables qui prêchaient la retraite dans l'étude, dans le culte fervent et solitaire des lettres ou de la science, firent l'effet d'hommes d'un autre âge, et. pour dire le mot, d'égoïstes obstinés. Savants, historiens, romanciers, dramaturges, poètes, il n'y eut presque personne qui ne se crût le devoir de prendre parti, de dire dans quel camp il combattait, et pour quel idéal. La neutralité déshonora. Tandis que M. Duclaux quittait son laboratoire, M. Émile Zola, M. François Coppée, M. Maurice Barrès, M. Ferdinand Brunetière, M. Maurice Bouchor, M. Jules Lemaître même et M. Anatole France sortirent de leurs cabinets de travail, pour s'exposer aux coups dans la mêlée politique et sociale. Vers 1900, la littérature désintèressée, indifférente, ne se trouvait plus guère: il y avait un élément de polémique dans presque toutes les œuvres d'art et de critique. Mème où la polémique faisait défaut, l'actualité se laissait discerner, une préoccupation inquiète ou enthousiaste des problèmes sociaux dont la France réclamait la solution.

En même temps, un souci, longtemps inconnu à nos écrivains, travaillait un bon nombre d'entre eux. Ils pensaient au peuple. Notre littérature classique était faite pour les salons : notre littérature romantique était faite pour les cénacles et les coteries, pour le monde spécial de la littérature, du journalisme et des arts. Notre littérature naturaliste avait la haine aussi du philistin, du bourgeois et de la foule. Le roman et le théâtre, les genres dont l'extension est la plus ample, ne dépassaient guère les limites de la bourgeoisie parisienne et européenne; notre bourgeoisie provinciale n'était que rarement entamée. Lorsque s'ouvrit le xxe siècle. beaucoup d'écrivains, et non les moins artistes, songeaient à n'être pas entendus d'une élite seulement, mais de toute la France. Le problème d'une poésie populaire, d'un théâtre populaire, en un mot d'une littérature populaire - toujours artistique en sa forme, mais populaire par sa diffusion — était posé. Et sans doute cette préoccupation nouvelle a été pour quelque chose depuis vingt ans dans le choix de plus d'un sujet de pièce, de poème ou de roman : elle contribua à détourner certains littérateurs des éternels thèmes de l'adultère et du lyrisme égotiste vers les cas d'un intérêt humain, national et social.

La réaction ne se fit pas attendre. La doctrine de l'art pour l'art reprit faveur, à mesure que se calmaient les passions de l'affaire. Dans beaucoup de chapelles littéraires qui se fondèrent depuis 1900, prévalurent le dégoût de la politique et de l'actualité, et la volonté hautaine de mettre la littérature au service d'un idéal uniquement artistique. En même temps, si l'on renonçait à plaire au public bourgeois, ce n'était pas pour chercher le succès populaire. Le raffinement de la technique interdisait cette ambition autant qu'il la faisait mépriser; et la littérature des années qui précédèrent 1914 fut moins que jamais une littérature pour le peuple,

même quand elle procédait encore d'une inspiration sociale, nationale ou humaine.

Si l'on essaie de se représenter par quelques lignes simples le mouvement littéraire dans les trente-cinq années environ qui nous séparent de la fin du naturalisme, il apparaît que les quinze années qui terminent le XIXº siècle appartiennent à l'effort révolutionnaire et créateur du symbolisme, tandis que les premières années du xxº siècle sont consacrées à la liquidation du symbolisme, et aux tentatives pour retrouver la tradition, ou pour réaliser par des procédés et des dosages divers l'accord de la tradition et de la nouveauté. On en était la quand éclata la grande guerre qui, pour un temps, suspendit chez les Français les recherches littéraires.

Le grand fait, le fait dominateur, dans l'histoire littéraire des vingt dernières années du XIXº siècle, est l'explosion du symbolisme. Le mouvement symboliste est un mouvement essentiellement poétique. Mais il s'est fait sentir dans tous les genres : on peut dire qu'il les a tous mis sous la domination de l'inspiration poétique. Il y aurait avantage à l'étudier d'abord dans la poésie où il découvrirait sa vraie nature et toute sa puissance. Cependant en France, la critique accompagne toujours et précède souvent la création : c'est le signe de notre incurable et bienheureuse disposition à l'activité intelligente, qui veut à tout moment savoir ce qu'elle fait. Commencons donc par la critique.

## 2. LES GENRES ET LES ŒUVRES. - LA CRITIQUE

Depuis que Taine et Renan ont disparu, les maîtres de la critique ont été, en général, des hommes qui paraissaient se soucier peu ou être peu capables de construire une philosophie générale, et dont l'activité semblait s'enfermer dans le domaine de la littérature et de l'art. Tous, cependant, en ont franchi les limites un certain jour, soit pour tirer les conséquences pratiques de leurs idées, et s'attaquer aux problèmes politiques et sociaux, soit pour indiquer la métaphysique ou la mystique qui correspondait à leur doctrine littéraire.

Au premier rang, par l'importance de l'œuvre et l'originalité du caractère, s'est placé Ferdinand Brunetière 1. Malgré sa volonté

<sup>1.</sup> Ferdinand Brunetière (1849-1907), de l'Académie française, maître de conférences à l'École normale supérieure, directeur de la Revue des Deux Mondes, le Roman naturaliste, 1883; Histoire et littérature, 3 séries, 1884-1886; Questions et nouvelles questions de critique, 1890. Études critiques sur la littérature française, 1880-1899; l'Évolution des genres dans l'histoire de la littérature française (évol, de la critique).

hautement publiée de faire une construction impersonnelle et objective, ses écrits laissent deviner un fonds de pessimisme un peu amer et très énergique. Il a appliqué à l'étude de la littérature un fort tempérament de polémiste et d'orateur, une rare puissance d'abstraction, de logique et de synthèse, une grande richesse d'information bibliographique et chronologique; et tout cela par soi-même valait déjà beaucoup : mais il y a ajouté, heureusement, des impressions fines et originales, de vives intuitions déterminées au contact des œuvres, un goût esthétique enfin aussi sûr que prompt, qui lui ont fourni des matériaux excellents pour ses imposantes constructions. Il a plus que personne remis en honneur le xviie siècle et le naturalisme classique. Il a un peu durement d'abord, puis avec un excès, à mon sens, de plus en plus injuste, proclamé l'infériorité littéraire du xvine siècle, comparé à son devancier. Il a fait une rude et efficace guerre au naturalisme français : sans garder toujours la mesure juste avec tous les maîtres (je pense à Zola), il a anéanti les prétentions tapagenses et confirmé les titres durables du roman contemporain. Il a défendu l'autorité et la tradition, en marchant assez librement dans des voies nouvelles. Il a toujours recommandé l'objectivité de l'œuvre d'art, le respect de la nature fidèlement rendue, et il a toujours affirmé que les œuvres d'art valent par les idées qu'elles traduisent, par la force morale qu'elles contiennent, Venant après Taine, il a ouvert et rempli un chapitre nouveau de l'histoire de la critique. En appliquant la doctrine de l'évolution à la littérature il a obtenu deux résultats : évaluer plus justement la pression des œuvres déjà écrites sur les esprits qui créent ensuite d'autres œuvres, faire saillir par conséquent parmi toutes les causes de détermination la force de la tradition littéraire; ensuite. et surtout, laisser à l'individualité son libre jeu, marquer nettement, toutes les causes étant définies et classées, ce que l'accident imprévu d'un grand homme qui survient peut apporter de perturbation dans le mouvement littéraire, en le déviant ou en le transformant. Cette doctrine a forcé les historiens de la littérature à rechercher plus scrupuleusement la continuité soit dans les conrants d'idées soit dans les genres d'art, et par suite à examiner de près les problèmes multiples des époques de transition, si longtemps négligés. On peut seulement reprocher à M. Brunetière d'avoir poussé trop loin, par une logique artificielle, l'analogie ou l'identification des sciences naturelles et de la littérature, et d'avoir multiplié les formules d'apparence scientifique, aboutis-

1890; les Epoques du théâtre français, 1892; l'Évolution de la poésie lyrique, 1894; Discours de combat, 1900. H. de Balzac, 1906. Histoire de la littérature française classique, en cours de publication depuis 1905.

sant par là malgré lui à masquer la réalité plutôt qu'à l'exprimer, et à donner l'impression d'une construction arbitraire dans les cas même où il travaillait réellement sur une base d'observations exactes. Il lui est arrivé quelquefois aussi de suppléer par la logique aux lacunes de l'observation, et de donner ses idées un peu témérairement pour des faits. Mais le principal vice de son système est d'être un système : excellent, en somme, pour appeler l'attention sur certains ordres de problèmes, faire surgir des questions, définir des champs de recherche, la doctrine de l'évolution des genres ne saurait s'imposer à l'histoire littéraire comme suffisant à elle seule et embrassant toute l'étendue d'une littérature. Si on prétend employer cette méthode à l'exclusion de toute autre, on arrive a mutiler la réalité, et à rejeter des écrivains importants, sous le prétexte que la méthode ne les rencontre pas. On ignore systématiquement de grandes œuvres, parce que la loi de l'évolution des genres ne semble pas s'y manifester.

Jusqu'en 1894 on pouvait croire M. Brunetière uniquement appliqué à l'étude de la littérature. Depuis 1894, il nous a montré que toute une conception sociale était inscrite dans son esthétique. Il s'est fait dans l'ordre social, comme en littérature, l'avocat de la tradition, de l'autorité, et par suite de l'Église, qui incarne pour lui la tradition et l'autorité. Positiviste, il s'est voué a la restauration du catholicisme. Il n'a pas fait, comme Chateaubriand, un acte de foi public, ni la confession éclatante de sa croyance intime; ce n'est pas sa manière. Mais il a vu dans l'Église le pouvoir spirituel et la hiérarchie séculaire qui pouvaient procurer la paix sociale. Il a mis au service de sa doctrine politique, d'éclatantes qualités de polémiste et d'orateur. Mais il a du même coup renoncé à chercher cette impersonnalité dont il faisait avec raison la qualité fondamentale du critique; il a plus volontiers que jadis sacrifié l'observation impartiale et l'étude exacte des faits à la fougue de l'imagination et aux subtilités de la logique; et même dans les morceaux de littérature qu'il a donnés dans ses dernières années, l'éloquence passionnée et apologétique s'est glissée 1.

M. Faguet 2, se gardant avec soin des théories générales comme

<sup>1.</sup> Brunetière n'a pu achever la publication ni la reduction de sa grande Histoire, Et il a laissé une place qui, en effet, de longiemps ne sera pas remplie 41º éd.).

<sup>2.</sup> Émile Faguet (né en 1847), de l'Académie française, professeur à la Sorbonne, la Tragédie au XVIº siècle, 1883; Notes sur le théâtre contemporain. 3 séries. 1888-90; Seizième siècle, 1894; Dix-septième siècle, 1885; Dix-huitième siècle, 1890; Dix-neuvième siècle, 1887: Politiques et moralistes, 3 séries, 1891, 1898, 1900; Drame ancien, drame moderne, 1898; Gustave Flaubert, 1899; Questions politiques, 1899; Problèmes politiques du temps présent, 1901, etc.

de l'information érudite, nous a donné de curieuses analyses d'esprits. Il ne s'applique qu'à distinguer, à définir les êtres moraux qui se révèlent par les œuvres; et tous ces mélanges de tempéraments, d'intelligences, et d'affections sont dosés par lui avec une fine précision. Il n'a point d'égal pour construire un esprit, pour en dessiner la structure et en démèler les fonctions essentielles. Il n'y a presque point de grands écrivains ou penseurs dans les cinq siècles de la littérature moderne, dont il n'ait ainsi pris les mesures et donné la description. Son influence a surtout été sensible dans le relèvement du xviie siècle aux dépens du xviiie, qu'il a trop maltraité, en regardant les individus plutôt que la société et le mouvement général des idées. Car il a fait beaucoup de monographies, et n'a presque jamais essayé d'étude d'ensemble : il s'est contenté de mettre des préfaces, substantielles et fortes, avec des partis pris un peu tranchants, aux recueils de monographies qu'il publiait. On n'a de lui qu'un livre d'esthétique littéraire, sur le théatre : œuvre de jeunesse visiblement malgré sa tardive publication, mais pleine de vues originales et intéressantes. En ces derniers temps, M. Faguet s'est donné lui aussi à la discussion des questions actuelles d'organisation politique et sociale : il y a porté la même indifférence à l'égard de l'érudition méthodique, la même puissance d'analyse, et la même richesse d'idées personnelles. Il n'y a aucun de ses articles où il ne donne la preuve de la pénétration de sa vive intelligence, qui n'est limitée que par quelques préjugés de classe et quelques partis pris de paradoxe. Il a suivi très attentivement le mouvement des écoles et des partis socialistes; et il l'a décrit avec une clairvoyance que certains adhérents de la doctrine ont reconnue.

De plus en plus dévoré, à mesure que l'âge venait, par le besoin de faire sortir de lui toutes les idées que formait sans relâche son fucide esprit, il a étonné le public dans ses dernières années pour l'abondance et la variété de ses publications. Il s'est fait moraliste. Il a lu et relu de grands auteurs, Platon, Nietzsche, Corneille; et à propos de chacun, avec une prodigieuse aisance, il laissait tomber un volume, toujours amusant pour le public, et où les plus avertis avaient encore quelque chose à prendre. Sur toutes les grandes questions d'actualité, il avait en trois mois un ouvrage prêt. Quand vint le centenaire de Jean-Jacques-Rousseau, il le relut; et le résultat fut, en dix-huit mois ou deux ans, l'apparition de cinq gros volumes in-12 : le plus étonnant fut que jamais il n'avait été plus complètement, plus exactement informé.

Lorsqu'il mourut, il avait écrit plus que Diderot, plus que Voltaire, et sans doute autant que Dumas père : mais il n'avait

pas eu de Maquet.

M. Jules Lemaître 1 a eu une fortune analogue à celle de Renan : il a passé par un petit séminaire. Et puis il a traversé l'École normale. Il a su, comme Renan, retenir la grâce et la force de deux cultures opposées; et son charme complexe vient de là. Poète, sans s'être mis au premier rang, auteur dramatique, sans avoir réussi à s'imposer décidément au public, il a fait bénéficier sa critique de ses dons d'invention poétique et de création dramatique. Ce qui n'a pas suffi pour faire un grand artiste, a donné au critique une grâce artistique dont on est irrésistiblement séduit. On a vu sa puissance le jour où il a coupé en pleine floraison le succès de M. Ohnet : depuis l'article de M. Lemaitre, bien des gens ont continué de lire M. Ohnet, mais personne plus ne s'en est vanté. Avec son ondovante et nonchalante allure, ses souples passages du pour au contre, ses balancements ironiques, M. Lemaître a longtemps eu l'air d'un dilettante qui jongle avec les idées, d'un fantaisiste qui s'amuse. « Au fond, disais-je en 1894, je crois sentir en lui certaines directions d'esprit très précises, certaines tendances morales très nettes; c'est un Français, un Beauceron, de ferme sens, amoureux de clarté, de vérité, défiant de tout ce qui est trouble, lointain, hors de prise et de portée, de l'exotisme et du symbolisme, très positif en somme en même temps que très artiste. Son scepticisme m'a bien l'air de n'être qu'un moyen de défense. » Il a eu en effet des curiosités et des gambades de jeune chat : l'âge venant, il s'est assis dans son vrai caractère, beaucoup plus conservateur et plus attaché à l'étroite tradition française que son agilité juvénile ne laissait croire. La politique aussi a pris M. Lemaître, et là encore il a développé son vrai caractère, son esprit timoré de bourgeois. Il a mené avec une ardeur exempte de dilettantisme la guerre contre le socialisme; il se crut un moment un des grands chefs du nationalisme et un faiseur de rois, c'est-à-dire de Présidents de la République. Il en oublia pendant quelques années la littérature.

Il y est revenu en ces derniers temps. Sans abandonner son rôle politique, converti même a la monarchie et prodiguant dans les journaux et les banquets les témoignages de sa candide ferveur de néophyte, M. Lemaître a donné diverses études littéraires où les amis de son ancienne manière l'ont retrouvé, ou à peu près. Une étude sur Jean-Jacques Rousseau, dont par malheur sa foi nouvelle ne lui a pas permis de regarder de près les idées, une autre sur Racine, non exempte d'exagération idolâtrique, toutes

<sup>1.</sup> Jules Lemaître (né en 1853), de l'Académie française. Les Contemporains, 6 séries, 1886-1896; Impressions de théâtre, 8 séries, depuis 1888. Poésies : les Médaillons, 1880; Petites orientales, 1883. Romans : Serenus, 1886, les Rois, 1893; Dix Contes. 1889. Théâtre : vovez plus bas.

les deux charmantes en beaucoup de parties, surtout dans les parties biographiques, furent suivies d'un essai sur Fénelon, un peu faible en sa grâce, et d'un autre sur Chateaubriand, où la foi politique de l'auteur a tenu fréquemment son admiration littéraire en échec.

Francisque Sarcey¹, qui jadis avait été un solide champion de la libre pensée, n'a pas cédé à la tentation des polémiques récentes, et s'est jusqu'à son dernier jour claquemuré dans son emploi de critique. Son feuilleton dramatique a été son seul champ de bataille. Trente ans durant, et plus, il a défendu dans le même journal sa vérité: et cette vérité, au fond, c'est la doctrine de l'art pour l'art. Ceci est du théâtre, cela ne l'est pas. Il n'y a en ceci ni vérité d'observation, ni valeur de pensée: mais c'est du théâtre; applaudissons. Ceci est philosophie, ou poésie, ou nature prise sur le vif; mais ce n'est pas du théâtre: bon à siffler. Il y a un fond de vérité dans cette doctrine, en ce qui touche la valeur de la technique, pour chaque art et pour chaque genre. Sarcey connaît comme personne la technique du théâtre français, et je crois bien qu'à peu près tout ce que savent là-dessus les hommes venus à maturité entre 1870 et 1890, ils le lui doivent.

Mais voici la première erreur : Sarcey a fini par ne plus voir que la technique, et certaine technique, celle d'une école française, l'école de Scribe, de Dennery, de Sardou, issue de Beaumarchais, de Voltaire et de Corneille : mais de Corneille réduit à l'invention d'une formule d'action dramatique. Il a jugé Sophocle, Racine, Shakespeare par rapport à Scribe, Dennery et Sardou, et ne les a admirés que par ce qu'il retrouvait chez eux ou croyait retrouver de la technique qu'il aimait. Il l'a considérée comme immuable et intangible : tout ce qui ne s'y ramène pas est répréhensible. Par cette vue, il continue la critique classique, maintenant un idéal absolu pour tous les siècles et tous les pays. Et voici la seconde erreur : Sarcev a excellé à flairer, démêler, dégager le goût du public; au lieu de le hausser à lui, il s'y est trop souvent rabaissé. Cependant il se vantait volontiers de résister au public et de combattre les succès qu'il savait injustifiés. La vérité était qu'il s'opposait aux inconséquences du public : il le blàmait de mal appliquer son critérium et de se laisser surprendre par de mauvais vaudevilles et des mélodrames mal faits; il ne lui en voulait pas moins d'élargir son goût par une surprise d'admiration, et de se laisser parfois élever à goûter simplement, en dehors de toute habileté d'intrigue, la réalité saisissante ou la poésie profonde de la vie.

<sup>1.</sup> Cf. p. 1038. — Depuis, on a publié un choix de ses feuilletons (Quarante ans de théâtre), qui comprend huit volumes in-18 (1900-1902).

Au lieu d'aider la foule à s'affranchir, il la flattait dans la médiocrité de ses goûts, il l'entretenait dans l'illusion béate qu'il n'y a rien de mieux à chercher au théâtre que les satisfactions du vaudeville et du mélodrame. Par la solidité de l'éducation universitaire, Sarcey garda jusqu'au bout l'intelligence de Corneille, de Racine, de Molière. Mais il ferma ses oreilles aux abominations russes et scandinaves. Et il finit par rejeter Shakespeare, qu'en sa folle jeunesse il avait presque accepté. Voilà où trente ans de pratique du théâtre, et d'auscultation trop curieuse du goût commun, ont mené un esprit des plus libres, hardis et vifs qu'il y eût. Malheureusement, par sa compétence, par son esprit, par toute sa ronde, robuste et spirituelle personne, Sarcey s'était acquis sur le public une autorité incrovable. S'il avait entrepris d'en faire l'éducation, il aurait pu faciliter l'évolution du théâtre. Il a préféré la retarder, dans la mesure où un homme peut s'opposer au cours des choses. Son jugement donnait aux gens le droit d'estimer ce dont ils s'amusaient : chose énorme en France. Et ainsi il barrait la route aux nouveautés, plus que tous les vaudevillistes ensemble et directeurs de théâtre.

A la fin du siècle, le genre de la critique subit une crise grave. M. Brunetière avait disparu, M. Lemaître s'était détourné. Avec Sarcey, un age du feuilleton dramatique avait pris fin. Presque partout dans les journaux le reportage remplaçait la critique. On rendait compte des pièces de théâtre le lendemain de leur première représentation 1 : on se réduisait forcément à l'analyse hàtive, on encensait amicalement, ou l'on assommait furieusement auteurs et acteurs. L'étude réfléchie, approfondie, curieuse des pièces et de l'interprétation n'était plus possible. La critique des livres, elle aussi, avait fait place à l'annonce, à la réclame, aux interviews : on aimait à faire causer l'auteur sur son œuvre. Même les Revues se montraient de moins en moins hospitalières à la critique littéraire : une grande revue se fondait (1894) en excluant de parti pris l'examen périodique des ouvrages nouveaux. Journaux et revues suivaient le goût du public : les études d'esthétique, les discussions de doctrines ne le divertissaient guère; il voulait des biographies, de l'histoire, des faits, des an ecdotes, du reportage.

D'autre part la critique n'était pas moins menacée par l'orientation nouvelle des études littéraires 2. Il y a dans la critique une part d'arbitraire, de subjectivité, de préférence sentimentale ou

<sup>1.</sup> Les Débats et le Temps maintenaient à peu près seuls la tradition du compte rendu hebdomadaire.

<sup>2.</sup> Cf. G. Lanson, Revue de synthèse, 1re année, nº 1. G. Renard, la Méthode scientifique de l'histoire bittéraire, 1900.

de logique a priori, qui en détourne certains esprits dressés à la discipline des sciences historiques et philologiques. On en applique les méthodes exactes à l'étude du développement et des chefs-d'œuvre de la littérature; et tandis que la critique languit, l'histoire littéraire se fait; de ce côté, l'activité est grande, et les résultats excellents. Peut-être a-t-on oublié parfois, ou l'on a laissé croire qu'on oubliait, que l'impression du goût du lecteur précède la critique de l'historien, et que l'érudition explique, contrôle, complète, mais ne remplace pas les réactions de la sensibilité au contact des œuvres. Ici comme partout, il n'y a d'illégitime que l'esprit de système et d'exclusion.

Il semblait donc, au début du siècle, que prise ainsi entre le journalisme et l'histoire, la brillante critique d'autrefois eût peine à subsister comme genre : et après tout, si elle n'était demeurée permise qu'aux esprits exceptionnels qui nous intéressent plus à eux-mêmes qu'à ce dont ils parlent, aurait-il fallu regretter beau-

coup ce changement?

Mais la critique représente un besoin essentiel de l'esprit humain, et surtout de l'esprit français, analyseur, classificateur, et toujours acharné à tirer au clair ses impressions, à les convertir en

idées ou les appuyer de doctrine.

La critique, exclue des journaux, se réfugia dans quelques Revues, et l'on vit qu'elle pouvait avoir encore de beauxjours. L'impatience de savoir ce qui allait, ce qui devait remplacer le naturalisme, puis le symbolisme, multiplia les controverses littéraires, les manifestes, les théories. A travers l'agitation divergente et contradictoire qui apparaissait dans les œuvres, des lecteurs éprouvaient l'irrésistible envie de rechercher un sens dans cette confusion; et des auteurs ne résistaient pas au désir d'annoncer la révélation de la vérité artistique que leurs œuvres faites ou à faire contenaient ou allaient contenir. Enfin le symbolisme en excitant toutes les facultés poétiques ou mystiques, favorisait une renaissance de la critique subjective, imaginative, impressionniste, sentimentale, même dans l'étude du passé.

Il y eut donc encore de beaux jours pour la critique.

On ne saurait passer ici sous silence l'écrivain qui, au début de la bataille symboliste, essaya de faire comprendre ce que la nouvelle génération de poètes et d'artistes rejetait de la littérature précédente, et quelle littérature, à travers tant de destructions et de blasphèmes, tant d'essais encore obscurs et contestés, elle se proposait de construire : Charles Morice dans la Littérature de tout à l'heure (1889) enterrait le passé, jetait à bas les idoles encore adorées du public, dressait pour un nouveau culte des images d'écrivains ou ignorés, ou bafoués, ou considérés comme secon-

daires, et malgré quelques complications un peu troubles de formules, réussissait à définir avec une clarté suffisante l'idéal des jeunes à qui ni le Parnasse ni le naturalisme ne suffisaient plus, et qui prétendaient ne pas revenir au romantisme de Victor Hugo. mort d'hier.

Il faut nous arrêter un peu plus longtemps à Remy de Gourmont 1 qui prit au Mercure de France, ressuscité en 1890, la première place. et mit cette publication, d'ailleurs unique par l'attention à suivre l'effort des jeunes en France et dans le monde, au premier rang des grandes revues. Il est le critique représentatif de l'École symboliste. Il fut l'un des ouvriers tervents de l'art symboliste : il ne se placa pas au premier rang des créateurs, peut-être parce qu'il employait plus d'esprit critique que d'inspiration à faire son œuvre: peut-être aussi était-il fait plutôt pour conter alertement. à la façon du XIIIº ou du XVIIIe siècle, que pour poétiser symboliquement et laborieusement; mais du moins ses essais lui firent-ils voir du dedans le symbolisme et l'activité artistique. Il sentit et traita les problèmes d'histoire et d'esthétique littéraire en homme qui a mis la main à la pâte.

Rémy de Gourmont est un curieux, pénétrant et paradoxal esprit, un esprit vaste, agile, incapable de s'ajuster aux cadres d'une orthodoxie ou d'un parti, et très fier de sa liberté, qui est réelle, quoique peut-être moins complète qu'il ne croit. D'intelligence lucide et désabusée, il tient pourtant de son hérédité ou de sa première éducation quelques préjugés ou aversions tenaces qui s'arrangent comme ils peuvent avec les acquisitions de sa raison souveraine. Il est foncièrement aristocrate, mais pas du tout réactionnaire; rien de l'émigré; il note sans indulgence les sottises de droite; mais il déteste constamment la démocratie, par habitude d'homme distingué, par orgueil d'homme de lettres, qui ne veut pas se confondre avec Homais, et aussi par une illusion de courage élégant, puisque c'est la démocratie qui règne. Tempérament sensuel, voluptueux, et artiste; anarchiste; ennemi de tous les freins qui génent la liberté de l'instinct; très civilisé, et n'ayant pas plus envie de renoncer à la civilisation qu'à la nature; nourri du plus hardi xvine siècle, et d'ailleurs anti-rationaliste; antireligieux, anti-chrétien, et plus radicalement anti-protestant qu'anti-catholique, anti-spiritualiste nettement; avant en horreur le kantisme, la morale, la sensibilité humanitaire et la pudeur; regardant de très haut, du haut de l'art, la politique en tous ceux

<sup>1.</sup> Sixtine, roman de la vie cérébrale, 1890. Le latin mystique, 1892. Le livre des masques, I et II, 1896-1898. L'esthétique de la langue française, 1899. Le Pèlerin du silence, 1896. La Poésie populaire, 1896. Epilogues, 1903-1913, 4 vol. Promenades littéraires, 5 vol. 1904-11913. Promenades philosophiques, 3 vol., 1905-1909.

qui s'en mêlent, pas du tout chauvin, ni guerrier et n'aimant pas plus les soldats que les curés (mais son anti-patriotisme et son anti-militarisme, ne l'empêchent pas d'ètre, dans l'affaire, du côté de l'armée); pessimiste, avec un goût raffiné de la vie, de tous les aspects de la vie, et une confiance intime dans la vie : il liait toutes ces attitudes par une logique subtile, parfois pourtant un peu lourde. Il avait peur de penser vulgairement, et il se plaisait, comme ses maîtres Baudelaire et Villiers de l'Isle-Adam, à effarer le bourgeois. Un autre maître, Rivarol, lui avait appris à se moquer flegmatiquement du lecteur qui, par définition, est un sot, exception faite pour la rare élite qui dégustera avec délices le persiflage. Il n'est pas du tout ancien régime; mais il est volontiers vieille France. Très moderne, et bien de son temps, il n'est l'ennemi d'aucun temps, mais, en tous les temps, des « sots » et des « barbares ».

Très cultivé, plus que ne le sont ordinairement les journalistes et les poètes, il s'est douné les cultures les plus rares : le latin de la décadence, le latin mystique, le folklore. En philologie, en philosophie, en histoire littéraire il est mieux qu'un amateur.

Il s'est nourri de la littérature française antérieure au XVII° siècle, et postérieure à 4850. Il a moins pratiqué les classiques, et les grands romantiques. Mais il a beaucoup aimé l'esprit, l'ironie, le persiflage du XVIII° siècle. Il est indulgent aux préciosités de toutes les littératures et de toutes les époques, la préciosité étant le goût du rare et l'horreur du vulgaire. Dilettante et sceptique, disciple indépendant de Voltaire et de l'Encyclopedie, il ne médit pas de la science, et il en suit le progrès. Mais il a la curiosité des problèmes plus que des solutions. En toute matière, la science faite ne l'intéresse pas : les vérités inconnues sont les seules qui lui paraissent mériter qu'on se passionne. Il n'y a point de domaine intellectuel où il ne pousse des pointes hardies et heureuses. C'est un plaisir de l'entendre causer de tous les sujets qui se présentent.

Sa sensibilité artistique est très vive, et quelles que soient les exagérations d'enthousiasme ou d'injustice auxquelles ses partis pris esthétiques ou philosophiques et ses amitiés de jeunesse l'aient entraîné, il a su, en général, dans la littérature contemporaine comme dans celle des époques antérieures, distinguer et marquer les vrais ou les grands artistes. Il est seusible à la qualité des esprits, à la nuance originale des œuvres. S'il lui arrive de dire un peu trop de mal de certains écrivains que le public admire trop, on peut-être sûr que le mal qu'il en dit est celui qu'il n'est pas déraisonnable d'en dire. Il frappe au défaut de la cuirasse; il est intelligent dans l'injustice : c'est à cela que Sainte-Beuve reconnaissait le critique.

Très attentif aux idées, il ne croit pas qu'il y ait de vérité complète sans une forme belle, ni de beauté parfaite sans vérité.

Gourmont a, de plus, le sens de la vie et de l'évolution; il sait lier le mouvement littéraire à l'ensemble du mouvement social. Il connaît les faits, et la valeur d'un fait, d'une date. Aussi tout ce qu'il écrit sur le symbolisme, ses origines et son développement mérite t-il d'être pris en considération. Il a semé dans ses chroniques des pages d'histoire littéraire qui resteront.

C'est d'ailleurs un de ses mérites les plus clairs d'avoir su équilibrer la recherche de la nouveauté par l'intelligence de la tradition. Il se fait de la tradition une idée nette et large, expérimentale plus que dogmatique. La tradition est une chose vivante qui s'accroît de jour en jour aussi longtemps que vivent une nation et une littérature. Tout ce qui vient eurichir la tradition, y est conforme; si une nouveauté, malgre l'application des hommes de talent, n'arrive pas à prendre dans une litterature, c'est qu'elle n'est pas assimilable; la tradition la condamne. Il est donc en littérature très intelligemment nationaliste. Gourmont doit-il cette idée à Condillac, chez qui on la trouve? Je ne sais. En tout cas, c'est par cette voie qu'il est arrivé un jour à douter du vers libre. l'engonement de sa jeunesse et de sa génération, et à en douter, peut-être, un peu trop.

M. Charles Maurras ', logicien rusé et vigoureux, doctrinaire constructeur, est peut-être au fond surtout un artiste, qui s'est réjoni dans la noble architecture d'idées qu'il a dressée. Sa doctrine a un mérite : elle est universelle. Elle embrasse tout : politique, sociologie, morale, histoire, littérature, art. Elle répond à tous les problèmes, et donne une règle à toutes les activités, un guide dans toutes les directions. Avec elle, on est muni. C'en est la séduction pour les esprits jeunes, et qui haïssent l'inquiétude de la recherche. C'en est pour d'autres la faiblesse.

Royaliste et catholique de naissance et d'éducation première, mais ayant perdu la foi de bonne heure; ayant même la haine de ce qui est proprement religieux dans la religion; haissant la Bible et foncièrement anti-sémite, sachant gré à l'Église d'avoir éliminé de la religion catholique l'élément judaïque, biblique, évangélique, mystique, au profit d'un rationalisme réaliste; romain, au double sens du mot, épris de la Rome antique, impériale et législatrice, et de la Rome pontificale, à qui appartient aussi le sens de la domination et de l'organisation; romain donc, pour n'être pas chrétien; grec aussi, du moins il l'imagine, par un goût vif de la

<sup>1.</sup> Trois idées politiques (Chateanbriand, Michelet, Sainte-Beuve), 1898. Anthinea, d'Athènes à Florence, 1901. Les Amants de Venise, 1902. Enquête sur la monarchie, 1909. Kiel et Tanger, 1910. L'Action française et la religion catholique, 1913.

beauté, et par admiration pour la beauté attique, voulant retrouver dans Athènes l'image anticipée de Rome; Français passionnément, et à fond, et de toutes les façons, de la meilleure comme de la plus mauvaise : il a tout fondé sur les idées d'unité, d'ordre, de discipline. Il a combattu partout l'individualisme, le libéralisme, l'anarchie. Il a vu la vérité, le salut du monde, et particulièrement de la France, qui l'intéresse plus que le monde, et sans qui d'ailleurs le monde ne peut se sauver, dans la soumission de la France au Roi et à l'Église; ajoutons : et à la raison classique. Le Roi de l'ancienne France, l'Eglise romaine, la raison classique : voilà les trois colonnes de la société. Voilà les trois principes vrais et bienfaisants, si bienfaisants que qui ne les acceptera pas pour leur vérité, devra les accepter pour leur utilité. Ils assurent l'ordre et l'unité.

M. Maurras est furieusement anti-romantique. Il s'est signalé d'abord au public, dans ses Amants de Venise, par une analyse implacable de l'amour romantique. Depuis cette première campagne, il n'a pas désarmé un moment. Toutes les erreurs et toutes les misères de la France au XIX<sup>r</sup> siècle lui semblent impliquées dans le romantisme, qui est la manifestation littéraire des principes anti-sociaux d'individualisme et de libéralisme.

On pourrait soutenir que cet ennemi du fomantisme est un pur romantique. Car il n'y a rien de plus subjectif, visionnaire, et personnel que toute cette construction prétendue réaliste, universelle et objective. La logique de M. Maurras obéit constamment à sa sensibilité et à son imagination. Cependant, en un sens, c'est un classique. Car il fait passer toutes ses émotions, sympathies, antipathies et haines par son intelligence; il les réduit en idées claires et liées; il enferme sa passion dans sa logique. Cette technique de composition et de style est vraiment classique, et de la bonne tradition française.

Avec un art très différent, M. Maurras a fait pour la royauté ce que Chateaubriand a fait pour la religion. Toute son œuvre est un « Génie de la Monarchie ». Il s'agissait pour Chateaubriand de rendre le christianisme vénérable et séduisant pour les esprits. M. Maurras s'est proposé de relever l'idée monarchique du discrédit où elle était tombée en France. [Hardiment, il refait l'histoire de France: l'histoire n'est pas ce qui est arrivé, mais ce qu'on croit qui est arrivé. L'important n'est pas que le roi soit intelligent, mais que l'on croie qu'il l'est. Si l'on parvient à persuader aux Français que l'œuvre des rois dans le passé, dans tout le passé, a été bonne, et nationale, que la fonction de Roi implique l'intelligence des besoins et le dévouement aux besoins de la patrie, alors le Roi peut venir. Quel qu'il soit, et quoi qu'il fasse, il sera pour la nation ce que la

confiance de la nation se figurera de lui. Ainsi la logique de M. Maurras, là même où elle semble le plus audacieusement imaginative et irréelle, a une base ferme et ingénieusement choisie de psychologie; et par ce côté encore, elle a une saveur classique.

Non moins fondé sur une exacte psychologie, est le ton de certitude infaillible qu'a choisi M. Maurras, son attitude de supériorité hautaine, de mépris insolent pour tous les adversaires. Rien ne courbe plus sûrement les ames faites pour croire et pour obéir. C'est le côté, d'ailleurs, par lequel les disciples et les lieutenants de M. Maurras out le plus facilement égalé le chef.

L'avenir dira la valeur et l'importance de M. Maurras dans l'ordre de l'action. Mais tel qu'il est, avec ses partis pris et ce que je suis bien forcé d'appeler ses sophismes, il restera comme un bel écrivain, et comme un des esprits vigoureux et originaux de notre temps. Il a fait ce qu'il a voulu, et voulu ce qu'il a fait. Par là, il aura place parmi les maitres. Il représentera un des aspects, une des pointes extrêmes de la tradition française.

### 3. POÉSIE.

C'est dans la poésie que se fit, pendant les vingt dernières années du XIXº siècle, l'évolution la plus rapide et la plus sensible : elle prit même un moment l'apparence d'une révolution.

Sans doute il se faisait encore de bons vers, des vers délicats, et parfois puissants, dans les formes traditionnelles. Sans rien innover dans la technique, et prolongeant le Parnasse, M. Jean Lahor 1 offrait une poésie bouddhique, dont le pessimisme avait un accent profond et personnel. M. Maurice Bouchor<sup>2</sup>, dans ses drames pour marionnettes, comme dans ses Symboles, sut par le vers et le style que les romantiques et le Parnasse lui avaient

<sup>1.</sup> Jean Lahor (le D' Cazalis, 1840-1909), l'Illusion, 1888, la Gloire du Néant, 1896. 2. Tobie, 1889, éd. revue, 1899, Noel, 1890, la Légende de Sainte Cécile, 1891, les Mystères d'Eleusis, 1894. Ce sont les quatre drames pour marionnettes. M. Bouchor a donne encore la Première vision de Jeanne d'Arc, 1900. Les Symboles ont paru en deux séries, 1888-1895. - Il faut noter ici le rôle considérable joué depuis vingt-cinq ou trente ans par M. Bouchor, pour le développement de l'éducation populaire. Il s'est assigné pour mission de présenter au peuple ouvrier et aux enfants des écoles les plus purs chefs-d'œuvre artistiques, de mettre la joie esthétique et l'élargissement intellectuel qui en résulte à la portée des ames enfermées dans les vies les plus humbles et les plus dures. Rompant avec l'inepte tradition qui consiste à offrir au peuple des œuvres faites exprès pour lui, vulgaires et propres à maintenir la vulgarité, il n'offre que de l'exquis, où il introduit, apprivoise, élève doucement son public par un très habile enseignement dissimulé sous une bonne humeur et une rondeur charmantes. C'est un effort original et heureux pour faire pénétrer notre grande littérature là où il semblait bien qu'il lui fût impossible d'avoir accès.

appris, exprimer un exquis mélange de philosophie et d'émotion, un fin sentiment des antiquités et des religions.

C'est aussi par une erreur singulière, qui est une victoire du goût spontané sur la théorie réfléchie, que les jeunes ont salué comme un maître M. de Heredia<sup>1</sup>, un pur parnassien, un excellent faiseur de sonnets, qui procède même autant de Gautier que de Leconte de Lisle. Son éclatante poésie semble moins reproduire la nature vivante que des pièces d'orfèvrerie. Chaque sonnet est comme un plat somptueux, où, dans un champ limité, la fantaisie d'un puissant artiste aurait enfermé des sujets historiques ou mythologiques. De ces petits tableaux, pourtant, se dégage souvent une émotion sine, et même une émotion large : mais M. de Heredia veut la suggérer, sans paraître en être luimême agité, par la précision de la vision. Ce maître ciseleur a réussi par la perfection de son art : mais c'est un art qui n'est pas du tout dans le mouvement.

La réaction contre les formes dures, arrêtées, métalliques ou marmoréennes de la poésie parnassienne, et contre les photographies prétendues impassibles des scènes naturelles et sociales. a commencé à devenir sensible aux environs de 1885. On a repris goût aux idées et aux émotions dans lesquelles s'expriment les lois du monde ou de la vie, et l'intime essence de l'individualité. Vigny et Lamartine sont revenus à la mode concurremment. Des jeunes, groupés en écoles ou en coteries, autour de quelques revues batailleuses2, ont déclaré la guerre à la tradition de la poésie française et annoncé l'aurore d'une poésie nouvelle. Le public a connu cette agitation par les étiquettes voyantes de poésie décadente, ou symboliste, ou romane; il a entendu parler de vers libérés, libres, ou polymorphes. Il a entendu porter aux nues, avec Baudelaire, qui était mort, deux vivants, Mallarmé et Verlaine : les vers énigmatiques de l'un, la vie scandaleuse de l'autre l'ahurissaient. La bizarrerie et l'obscurité des œuvres, le fracas fumeux des doctrines, le nombre des noms étrangers qu'on rencontrait parmi ces restaurateurs de la poésie française3, la légèreté

197; IV, p. 58-69, et 81-91.

<sup>1.</sup> José-Maria de Heredia, né à Cuba (1842-1906). Les Trophées ont paru en 1893 (Lemerre, in-8 et in-16). Beaucoup de ces sonnets étaient connus depuis longtemps. 2. La Décadence; le Décadent; la Crarache; la Vogue; le Scapin; la Wallonie; le Banquet; la Plume; l'Ermitage; la Revue Blanche, etc. Le Mercure de France né en 1890, est devenu l'une des grandes revues françaises. Plus tard est venue la Phalange où la tradition symboliste s'est maintenne. Cf. Remy de Gourmont, les Petites revues, essai de Bibliographie, 1900; et Promenades littéraires, I, p. 191-

<sup>3.</sup> Mockel, Mæterlinck, Rodenbach, Verhaeren, Wallons ou Flamands; Viélé-Griffin, Stuart Merrill, Américains; Marie Krysinska, Polonaise; Moréas, Grec. Et puis Kahn, de Souza, etc. Je ne parle que des noms, de leur physionomie et con-

railleuse des informations des journaux, plus occupés d'amuser le lecteur que de l'éclairer, tout, pendant un temps, fit croire qu'il n'v avait là qu'une immeuse mystification, ou une immense prétention, une furieuse réclame, et un magnifique avortement. En réalité le mouvement était sérieux et fécond, et la révolution tumultueuse enveloppait une très raisonnable évolution 1.

Les deux maîtres dont on se réclamait, étaient fort inégaux. Mallarmé<sup>2</sup>, qui a exercé par sa conversation, paraît-il, exquise, une action considérable, est un artiste incomplet, qui n'est pas

arrivé à s'exprimer.

Peut-être pourtant est-ce moins la puissance de s'exprimer qui lui a manqué, que le sentiment fin des possibilités et des limites du langage. Il crut qu'on pouvait faire de la poésie pure, réduire les mots à n'être que des sons musicaux producteurs d'émotion, évocateurs d'images, et les dépouiller de leur sens intelligible, banal à ses yeux, parce qu'il était usuel. Il s'imagina pouvoir se passer aussi de la structure qu'imposent à la phrase la logique et la grammaire, et assembler les mots uniquement selon le rythme qui chantait en lui et les associations qu'ils formaient spontanément. Il se refusa à présenter sa sensibilité par ce qu'elle avait de commun ou de semblable, et il chercha en lui pour le traduire dans son art ce qu'il avait de plus incommunicablement individuel. Une pareille tentative était condamnée à échouer. Il restera de sa dernière manière, la seule par laquelle il comptera dans l'histoire de la poésie, des vers isolés qui prennent une beauté singulière, lorsqu'ils apparaissent au milieu d'un commentaire qui les illumine.

sonance. Plus d'un de ces écrivains est un bon et excellent Français, d'esprit et de cœur : pour le public qui voyait du dehors, les noms étaient exotiques. Cependant Baudelaire, Mallarme, Verlaine, les trois maîtres du symbolisme sont des Français de race; il en est de même de Villiers de l'Isle-Adam et de Théodore de Banville, dont l'influence fut également considérable. Et après tout, le naturalisme avait Zola, Italien d'origine, et Huysmans, Flamand. Tous les mouvements de la littérature française, sont français; les influences etrangères ne comptent que dans la mesure où des cerveaux français les assimilent et en font de la pensée française.

1. Sur le symbolisme, consulter : Charles Morice, la Littérature de tont à l'heure, 1889; R. de Souza, le Rythme poétique, 1892; E. Vigié-Lecoq, La poésie contemporaine, 1897; Ad. van Bever et Paul Léautaud, Portes d'aujourd'hui, 1900; J. Lemaitre, Revue bleue, 7 janv. 1888; F. Brunetière, Revue des Deux Mondes, 1er nov. 1888 et 1er avril 1891: Huret, Enquête sur l'évolution littéraire, 1891; W. G. C. Byvanck, Un Hollandais à Paris en 1891, 1892; G. Lanson, The new Poetry, dans The International Monthly, oct. 1901. Voyez aussi R de Gourmont, Promenade littéraires,

passim. - L'éditeur ordinaire des symbolistes est l'éditeur Vanier.

2. Stephane Mallarme, 1842-1898. Vers et Prose, Perrin et C16, 1893 : c'est un florilège. Les œuvres de Mallarme avaient paru en éditions généralement coûteuses : L'après-midi d'un faune, 1876; Poésies complètes, 1888; Pages, 1890-1891; les poèmes de Poë, 1888; Divagations, 1897.

Verlaine i est un vrai poète : et plus d'une fois, il a été un grand poète. Naïf et compliqué, très savant et très spontané, il a exprimé avec un art raffiné et sincère le duel de l'esprit et de la chair, les douloureuses angoisses de l'âme élancée vers son Dieu, et les furieuses joies du corps vautré dans sa corruption. Il retournait au romantisme, en faisant de la poésie le cri d'une âme manifestant sa destinée.

Mais il y retournait avec un art à lui; il chantait une chanson neuve. Il a su éviter l'écueil où Coppée s'est heurté: il a su poussser la familiarité, la réalité de l'expression plus loin qu'on ne les avait jamais portées, sans que son vers désarticulé, détendu, perdit un moment la distinction de l'art. Sa trivialité n'est jamais plate. Nul artiste ne fut plus sûr de sa langue et de son rythme.

Décadents et symbolistes, en rompant avec le Parnasse, ne voulaient pas retourner au romantisme. Ils en avaient assez des tableaux d'histoire ou de mœurs, des paysages composés et comme solides, des discours de science et de philosophie, de toute la poésie objective et impersonnelle; mais ils ne voulaient pas recommencer le journal ou la confession de leur vie, emplir leurs vers de leurs expansions biographiques. Ils entendaient ne pas revenir à l'éloquence. Dans les paysages, ils saisirent non la forme fixe, le contour précis, le volume massif des choses matérielles, mais le reflet fugitif de l'heure ou de la saison, du temps qui passe, mais le rythme incessant de la vie en travail, la décomposition et la recomposition qui ne s'arrêtent pas. Dans le moment et dans le mouvement ils inscrivirent les choses éternelles, les lois secrètes de la nature et de l'être. Entre la fluidité des apparences et l'éternité des causes, la réalité particulière des corps sembla s'évaporer. Toute la nature ne fut plus qu'une image mobile, un symbole voilé et flou des conditions qui la déter-

Et, d'autre part, les choses ne sont, ou, si l'on veut, ne sont atteintes par nous que dans notre sensation : elles sont en nous, elles sont nous. Ma vision de la nature est la vie même de mon esprit; et c'est moi que je sens, que je trouve dans les choses. Peindre les paysages que je vois, en la nuance que je vois, assembler dans mes vers les fragments des choses qui coexistent ou s'attirent en ma pensée, c'est — sans indiscrétion biographique — raconter le secret de mon âme; c'est dire la saveur de la vie

<sup>1.</sup> Paul Verlaine (1844-1896): Poèmes saturniens, 1866; Sagesse, 1881; Jadis et naguère, 1885; Parallèlement, 1889; etc. Œuvres complètes, Vanier, 6 vol., 1899-1903.

— Il faut nommer Jean-Arthur Rimbaud (1854-1891). Les illuminations, 1886; Œuvres, 1898. Il fut un des ouvriers de la première heure du symbolisme; il en demeure l'un des représentants les plus purs. Il renonça trop tôt.

à mes lèvres, et comment les lois de la destinée humaine se réfractent en mon individuelle singularité. Toute la nature est le symbole de mon être et de ma vie. Elle me fournit le moyen de détacher mes émotions des faits qui en sont le support, et d'exprimer mon moi pur, mon moi essentiel, sans faire le détail des circonstances de son activité : l'artiste ne redevient pas un montreur. L'humanité large du cri individuel éclate dans la suppression de toute réalité apecdotique.

Ainsi s'explique la prédominance de la forme symbolique dans la poésie récente. Par le symbole se renouvelaient à la fois la traduction artistique des choses de l'âme et celle des choses du

Pour mettre la forme d'accord avec l'inspiration, la langue et le vers ont été bouleversés. On a essayé de rendre la langue poétique plus individuelle, de l'affranchir de toutes les lois générales qui tendaient à uniformiser l'expression, à imposer à la pensée d'un seul le verbe de tous 1. La limite de l'expression individuelle, c'est l'inintelligible, et plus d'un décadent ou symboliste, Mallarmé en tête, a héroïquement ou ingénument affronté cette conséquence<sup>2</sup>. Mais sans aller aussi loin, beaucoup se sont efforcés de se dérober aux associations tyranniques, aux convenances de régularité, de dignité, de bon ton : ils ont tâché de se faire le style qui n'exprimait qu'eux, et exprimait tout d'eux. Surtout une tendance s'est prononcée pour changer la nature des rapports grammaticaux et syntaxiques. Les lois qui président aux relations des mots ont eu pour fin jusqu'ici l'intelligible : les nouvelles écoles ont voulu qu'elles eussent pour fin le sensible. Grouper les mots non plus selon la logique, pour réaliser un sens perceptible à tous, mais selon la sensation, pour manifester une impression percue par le poète seul, a été le but plus ou moins consciemment poursuivi.

On a achevé la réforme romantique de l'alexandrin, en faisant disparaître les derniers vestiges de césure à l'hémistiche, en effaçant le repos et même l'accent final du vers. La distinction individuelle des vers s'est abolie dans la continuité fluide du poème, où les pauses et les accents tombent hors de toutes les places connues et régulières : on se placait aux antipodes de

<sup>1.</sup> Deux tendances : Verlaine, Laforgue, raillant la noblesse académique et le verbe Parnassien, imitant artistement l'incorrection et la grossièreté du langage populaire; Mallarmé, René Ghil, Péladan, distinguant la langue artistique de la langue pratique, et se créant un verbe à part pour la communication des émotions esthétiques.

<sup>2.</sup> Verlaine est celui qui a le plus délicatement réussi à réduire la part de l'intelligibilité dans la poésie. Lorsqu'il s'y essaie, il inquiète l'intelligence plutôt qu'il ne l'exclut.

l'art classique qui, avec Malherbe et Maynard, avait appris à faire « des vers détachés ». Victor Hugo qui se vantait d'avoir disloqué ce grand niais d'alexandrin, n'avait pas soupçonné jusqu'où pouvait aller cette dislocation. Ceux qui ont continué de considérer le vers comme une unité, se sont évertués à en détruire l'uniformité, la fixité par la suppression des rapports internes de nombre : à l'alexandrin libéré de Verlaine, ont succédé les vers libres de Laforgue, Gustave Kahn, et autres 1. On s'est flatté de se passer des rapports arithmétiques; la vieille loi du compte exact des syllabes, aussi ancienne que la poésie française, a été rejetée.

En réalité, on peut oublier le nombre, on ne le supprime pas. On a simplement substitué l'à peu près de l'impression à l'exactitude arithmétique. Le vers sut composé d'un nombre quelconque de syllabes: quelconque, pour le protane, mais déterminé pour l'oreille du poète par la loi mystérieuse du rythme. On créa des vers de dimensions inusitées, on défit les strophes precises et fermes, on tenta des rythmes instables et mobiles. On remplaça les rimes par des assonances; on se dispensa de la rime. Deux techniques s'affrontèrent, sur le rapport de la rime au sens. Pour les uns le vers fut un long mot, qui ne prenait fin que quand le sens était complet (et ainsi reparaissait la tradition des vers détachés); et la rime (ou l'assonance) arrivait marquer la fin du long mot; l'enjambement n'a pas de place dans cette méthode, qui est celle de Gustave Kahn. Pour d'autres, l'enjambement est légitime et d'usage courant; la rime n'est qu'une note musicale qui revient autant de fois qu'on veut à travers la periode qui se déroule; elle marque dans sa continuité la fin des vers, c'est-à-dire des éléments dont l'assemblage le constitue; mais surtout elle y trace un dessin mélodique, et c'est là que consiste sa vraie valeur d'art. Ainsi sont construits les vers libres de M. de Régnier et de Verhaeren. La première technique aboutit forcément à une sorte de prose cadencée où le sens et la grammaire fixent les articulations du rythme. L'autre système me paraît plus poétique, plus musical.

On a cherché en un mot, en bousculant toute l'ancienne métrique, à rendre le vers plus varié, plus souple, capable d'harmonies plus fines, plus expressives. Le but a été encore ici de trouver le rythme individuel, je ne dis pas de chaque poète, mais de chaque poème, l'accompagnement musical (car c'est à la musique que s'assimile toute cette poésie, comme celle du Parnasse

<sup>1.</sup> Jules Laforgue (1860-1887): les Complaintes, 1885; Poésies complètes, 1895. Gustave Kahn, né à Metz (1859): la Vogue, journal, 1886; avec Jean Moréas et Paul Adam, le Symboliste, journal, 1886; études dans la Revue indépendante, 1888; les Palais nomades, 1887; Premiers poèmes, 1897. Cf. R. de Souza, le Rythme poétique.

aux arts plastiques), l'accompagnement musical uniquement et exclusivement propre à chaque vibration intime de l'être.

Qu'il y ait eu beaucoup de fraças, de présomption, d'incohérence, dans cet assaut livré à toute la tradition poétique de la France; que l'on se soit exagéré l'importance du vers libre dont certains prétendaient imposer l'emploi exclusif à tous les poètes dans tous les sujets; que l'ancienne inspiration et l'ancienne facture, entre les mains d'artistes sincères, gardent leurs droits et leur vertu. cela ne fait pas de doute. Mais il ne faut pas nier que cette remise à la fonte des formes traditionnelles de notre poésie ne soit venue à son heure et n'ait eu d'excellents effets. Après un grand siècle de production lyrique intense et glorieuse, cette vérification s'imposait. D'ailleurs les romantiques, moins révolutionvaires qu'ils ne disaient, avaient recu sans discussion un grand nombre d'usages de la versification classique qui n'étaient ni très rationnels ni bien efficaces. Plus d'un procédé, plus d'une règle sortirent déconsidérés de cette revision : par exemple la proscription des hiatus, l'interdiction de faire rimer des singuliers avec des pluriels, la rime pour les veux, l'alternance rigoureuse des rimes masculines et féminines, etc. Mais les parties excellentes de la technique traditionnelle ressortirent de l'épreuve plus solides. L'e muet donna lieu à de grandes hésitations, et à de grandes méprises; certains poètes esthéticiens, quelques-uns surfout qui étaient d'origine étrangère, prétendirent qu'il n'y avait pas à en tenir compte. Pourtant on s'apercut peu à peu qu'il ne suffisait pas de le dire nul pour l'annuler; que l'e muet, dans le vers français, est à lui seul toute une gamme de valeurs sonores qui vont de l'annulation presque totale à la plénitude de son de la voyelle normale. Il introduit dans le rythme une riche et délicate variété. D'autre part, l'art s'enrichit par le symbole, s'il ne s'y doit pas réduire. La langue et le vers, après tous ces exercices de dislocation, se sont trouvés assouplis.

Enfin le symbolisme nous a donné de belles, de fortes œuvres. M. Henri de Régnier 1, de bonne heure, a été reconnu pour un maître: personne n'a des rythmes plus souples et plus enveloppants, un sentiment plus intense de la vie mobile des choses, une plus vive aperception de l'éternel dans l'éphémère. Il regarde l'univers avec nne mélancolie sans illusion comme sans convulsion, et la beauté du décor de la vie lui fait pardonner à la vie. Il res-

<sup>1.</sup> Henri de Régnier, né en 1864. Lendemains, 1885, Sites, 1887, etc., recueillis dans Premiers poèmes (1899); Poèmes (1887-1892), 1896; les Jeux rustiques et divins, 1897; les Médailles d'argile, 1900; la Cité des eaux, 1902; la Sandale ailée, 1906. - M. H. de Régnier, sans déserter la poésie, s'est fait une grande place dans le roman (cf. p. 1121, n. 3).

sent avec une lucide ivresse la grâce des forces naturelles qui se déploient, jusque dans les produits les plus rassinée de l'art humain: c'est ainsi qu'il a chanté Versailles. M. Moréas 1, sobre et fin, aimant à voiler l'émotion plutôt qu'à la faire éclater, gardant une mesure attique dans les inspirations d'une grâce un peu subtile qu'il demandait à notre moyen âge finissant; Rodenbach, le mélancolique et las amant de Bruges, qui, dans la nature et dans son cœur, ne trouvait que brumes et pluie, et une distillation continue de tristesses déprimantes; Samain 2, délicieux et noble poète, prenant possession par l'art de la vie qu'il était trop faible pour dominer par l'action, coulant en discrets symboles ses langoureuses tristesses, artiste sûr, qui peu à peu substitua la lumineuse beauté des mythes grecs au brouillard de la fantaisie symboliste; M. Viélé-Griffin 3, créateur de mélodies légères, chantantes comme des rythmes populaires, évocateur heureux de la jolie lumière et des fins paysages de notre Loire, et dont parsois l'ambition noble évoque les symboles héroïques autour des mystères de la vie; l'ironiste et fantasque Laforque 4, inquiétant et charmant, d'une sensibilité si large et si humaiue sous son ironie, voilà des compagnons avec lesquels l'âme française d'aujourd'hui aime à faire son étape : j'en pourrais nommer assez d'autres encore, qui, à de certaines heures, ont été de beaux poètes, allant au cœur par les images et par le rythme.

Un grand poète français, le plus grand poète français de la Belgique, est mort récemment (1917). Émile Verhaeren 3 : Puissant et fougueux, il malmène la langue, pour l'obliger à correspondre à son inspiration. Il y verse toute sorte de néologismes de vocabulaire et de syntaxe, des latinismes, des archaïsmes, des mots et des tours populaires : le moins puriste et le moins académique des

ailée de Wieland le forgeron, 1900.

<sup>1.</sup> Jean Moréas, nó à Athènes, 1856. Les Syrtes, 1884; les Cantilènes, 1886; les Premières armes du symbolisme, 1889; le Pèlerin Passionné, 1891 et 1893; Poésies (1886-1896), 1898; Stances, l. I et II, 1899; III-VI, 1900.

<sup>2.</sup> Albert Samain (1859-1900), Au jardin de l'infante, 1893; Aux flancs du vase, 1898. 3. Francis Viéle Griffin, né à Norfolk (États-Unis), 1864. Cueille d'avril, 1886; Ancaus, 1888; Poèmes et poésies (1886-1893), 1895; la Clarté de vie, 1897; la Légende

<sup>4.</sup> Cf. plus haut, p. 1132, n. 1. - Je voudrais donner un regard à M. Paul Fort, qui, imposant à ses vers presque réguliers la typographie de la prose, essaie ainsi de leur ôter le rouron des cadences connues; il enferme dans de petits cadres les impressions d'une sensibilité riche et variee; il mêle son lyrisme d'humour et trouve des accents de savoureuse poésie populaire; Ballades françaises 1re série, 1897; Choix des ballades françaises, 1913.

<sup>5.</sup> Emile Verhaeren, né près d'Anvers, 1855. Les Flamandes, 1883; les Soirs, 1887; les Débàcles, 1888, etc. Ces recueils et ceux qui les ont suivis ont été rassemblés en trois séries de Poèmes, 1895, 1896, 1899; les Heures claires, 1896; le Cloitre, drame en vers, 1900, Philippe II, 1901; les Forces tumultueuses, 1902.

artistes. Il a des rugosités et des inélégances qui écorchent nos délicatesses de lettrés. Mais il n'y a pas eu, depuis Victor Hugo, d'imagination plus riche et plus forte, et s'il lui cède en perfection de style, il le dépasse sans doute en profondeur de sensibilité. Son œuvre est le plus large flot de poésie qui ait coulé chez nous depuis Hugo et Lamartine; un flot trouble, torrentiel, agité de remous convulsifs. Il a commencé dans ses Flamandes et ses Moines par un réalisme violent à la Franz Hals ou à la Ribera; mais le symbolisme l'a pris : un symbolisme hardi, à la fois minutieux et large, qui ne s'inquiétait pas d'être laborieux et obscur. L'aisance parfois manquait à cette force : on sentait l'ahan, l'effort pour enlever le tourbillon des idées et des mots.

Au moment où Verhaeren s'engageait dans le symbolisme, il passa par une crise physique et morale qui parut détraquer tout l'être en lui. Maladie, déception, doute, toutes les formes du mal l'assaillirent. Après les grands espoirs du départ, il avait découvert la médiocrité fatale de la vie. Après avoir mis sa confiance dans la science, il la comprenait inaccessible. Tout s'en allait.

Aucun poète n'exprima un désespoir plus profond, plus complet, n'éclaira la vie, et sa vie, d'une heure plus tragique. C'est dans le brouillard splénétique de Londres qu'il touche le fond de l'abîme pessimiste : sans doute vécut-il un temps à Londres; mais Londres, dans sa poésie, n'apparaît pas comme une indication de biographie; c'est l'expression symbolique, et presque irréelle, qui s'assortit à son âme d'alors. Puis, par un coup de volonté, Verhaeren se relève, il remonte du fond de la neurasthénie et du désespoir à la sereine acceptation des choses. Par le sentiment de la beauté des apparences, qui ne décoit pas l'artiste, il retrouve une énergie confiante dans la vie. Il s'enivre de nouveau du déploiement joyeux de sa force au milieu des forces joyeuses de la nature : il se plonge dans cette nature; et, dans la communion avec la vie universelle, il exalte la vie inépuisable qu'il sent en lui. Il ne craint plus de désillusion : car il a atteint le désintéresse ment. Il ne demande rien à la vie que d'être la vie.

Mais il étend ce sentiment enthousiaste de la vie à la société humaine. C'est le moins individualiste, le moins égotiste des poètes, le moins retiré dans sa tour d'ivoire; la nature ne lui fait pas renier la civilisation. Du temps de son pessimisme, il regardait déjà avec une intense sympathie les faits sociaux qui caractérisaient son temps : il décrivait en symbole l'action des « villes tentaculaires ». Dans son expansion robuste et allègre, en se réconciliant avec la vie, il accepta toute la vie, celle du passé qu'il évoque sans nostalgie, celle du présent qu'il n'a le besoin ni de farder ni de maudire. Il aime le monde moderne, il l'aime non pas seulement en

rationaliste, en démocrate, en sociologue idéaliste, mais en poète. Dans le faubourg ouvrier, l'usine, le port, le cabaret, le café-concert, dans l'émeute sociale, le meeting, le hurlement des foules et l'invective des tribuns, partout où s'agitait la rude humanité qui aspirait à plus de lumière et de joie, il chercha, il découvrit une matière d'art, et de la beauté. La technique symboliste lui servit à dégager les grandes lignes de la vie contemporaine, les caractères saillants, qu'il savait étiqueter d'un détail réel, inoubliable.

Verhaeren haïssait l'art social comme l'art moral. Il entendait l'art qui travaille sur commande. Mais, chez lui, l'inspiration sociale était spontanée; elle s'échappait brûlante de son cœur volcanique.

Deux autres courants d'inspiration sont à signaler dans son œuvre : il aima sa Flandre, toute sa Flandre, il en peignit les paysages et les mœurs, il en conta les légendes dans des recueils d'un lyrisme réaliste tout à fait original, où sa puissante rudesse atteint à des mouvements et à des effets d'une légèreté charmante. Et il aima celle qu'il unit à sa vie : il lui a consacré ses Heures claires et deux autres volumes, et c'est là qu'on peut voir ce qu'il y avait chez le poète de tendresse intime et douce. S'il chante triomphalement l'amour jeune et radieux de son matin lumineux, rièn n'est plus émouvant, plus délicatement attendri que la peinture de l'après-midi de la vie : la beauté déclinante de l'aimée, et l'affection qui suit jour par jour ce déclin, et qui loin de s'éteindre, s'avive, s'enrichit de toutes les années vécues ensemble. Ces trois recueils sont un des plus beaux poèmes qui existent d'une vie d'amour.

A côté des symbolistes, sans être troublé de leurs programmes ni de leurs réalisations, Auguste Angellier <sup>1</sup> faisait tranquillement les vers qu'il voulait faire. Les sonnets A l'amie perdue sont un admirable poème d'amour, et de renoncement héroïque à l'amour; il y a là un pathétique discret et profond, que traduit à merveille une forme volontairement assourdie; rien n'éclate, et tout se devine. Artiste robuste, un peu fruste, âme vibrante, pensive et contenue, Angellier a employé dans ses derniers recueils les formes de la vie greco-romaine à dégager ses expériences personnelles et ses idées modernes des éléments trop particuliers et trop actuels; son expression en a pris la beauté noble des lignes simples. Ces évocations antiques seraient une manière de symbolisme, si ce n'était simplement classique, à la façon de Racine, de Chénier et de Gœthe. Angellier a éclairé de la « lumière antique » le tragique de la vie humaine : il y a dans l'épisode de la mère douloureuse, une

<sup>1.</sup> A l'Ame perdue, sonnets, 1896; Dans la lumière antique, 1905-1911, 5 vol. in-12.

vibration d'émotion que le large déroulement du développement et le balancement régulier des vers rendent plus sensible.

L'heure du symbolisme, en tant qu'école et crise révolutionnaire passa vite. Vers 1905, elle était passée. En dépit de quelques fidèles qui s'acharnaient à en défendre les formules et à en répéter les essais, le mouvement de la littérature s'en détournait. Même les maitres du symbolisme s'en affranchissaient. Henri de Régnier évoluait vers le Parnasse, et réalisait un équilibre délicat en arrètant la fluidité mélodieuse de sa période sur un vers ferme dont le relief net faisait penser à Heredia. Moréas, en passant du romanisme à l'hellénisme, dans la concision gnomique de ses Stances, se replacait sous une discipline classique. Samain rejetait aussi les partis pris d'école, et élargissait sa manière. Il n'est pas jusqu'à Verhaeren qui, dans son dernier recueil antérieur à 1914, n'ait cherché à calmer son inspiration et à la dépouiller : ses Blés mourants, par un effort de simplicité et de sobriété, ont presque une couleur d'églogues classiques. Il fallut la guerre, et la souffrance de sa patrie opprimée, pour l'emporter de nouveau dans une tempête de lyrisme.

Le symbolisme n'aura pas passé en vain. Il restera, de cette heure orageuse, quelques œuvres; mais surtout mêlé dans la tradition qu'il aspire à détruire, et qu'il aura seulement élargie, le symbolisme aura faconné l'instrument des artistes d'aujourd'hui et de demain. Il aura rendu possible l'éclosion d'une grande poésie qui ne soit pas la répétition de la poésie d'hier ni de la poésie d'avant-hier. Il est plus facile de le renier que de n'en rien garder; et tel qui ne manque guère une occasion de le condamner ne se serait pas fait saus lui.

Dans les dix ou quinze années qui ouvrent le xxº siècle, les nouveaux talents qui se produisent, aiment à s'affirmer indépen-

dants du symbolisme.

Charles Guérin 1 a disparu trop tôt. Mais il a eu le temps de se placer à côté de Samain. Remy de Gourmont le placait parmi les trois ou quatre meilleurs poètes de la seconde génération symboliste. Il notait pourtant très justement que la technique de Guérin révélait sa préférence pour la versification traditionnelle; et de volume en volume cette préférence se marqua davantage. L'enjambement dont il usait fréquemment dans le Caur solitaire, disparaît dans l'Homme intérieur. Aux reflets de Jammes, Verlaine et Samain, qu'on apercevait dans le premier de ses recueils, vient

<sup>1.</sup> Ch. Guérin (1873-1802), Joies grises (1894); le Sang des Crépuscules (1895); le Cour solitaire (1898, id. augmenté, 1904); le Semeur de cendres (1901; 3º éd., 1904); L'homme intérieur, 1905.

s'ajouter dans le second le commandement de Moréas. Lorsqu'il mourut, il s'était contraint à resserrer le jaillissement spontané de sa poésie dans la rigueur volontaire d'une forme parfaite : cela n'allait pas toujours, il le sentait bien, sans quelque dessèchement; et l'on peut préférer l'art déjà sûr et moins surveillé de sa précédente manière. Guérin fut un pur poète, simple, profond, tendre, consumé de passion, trop faible pour soutenir le poids de la vie, et qui s'abimait dans une mélancolie sans tapage et sans remède. Il avait beau vouloir affirmer la vie, la force et l'espérance; ses vers ne disaient que désespoir, impuissance, mort, et la certitude lucide qu'il avait de sa misère. Mais sa vive et délicate sensibilité d'artiste recueillait avec une volupté contenue toute la beauté de la nature et de la vie autour de lui : il en illuminait et en apaisait sa douleur. On a noté avec finesse que ses jours ont été surtout des soirs; j'ajouterais volontiers : ses saisons, des automnes. Ce qui décline et ce qui se finit, voilà ce qui dans l'univers s'assortit à son cœur. Il mourut au moment où il atteignait une sorte de résignation âpre, de stoïcisme hautain, qui se refuse à la plainte; au moment aussi où pointait ca et là l'inquiétude de n'avoir pas su régler ni diriger sa vie, l'idée que la vie ne trouve un sens et des joies - que dans le dévouement à autrui, et dans l'élan héroïque vers les cimes : quelles cimes, il ne l'a pas dit, et peut-être il n'aurait pas su le dire.

Guérin, parmi les beaux poètes du xxe siècle naissant, est le dernier ou le plus caractéristique représentant de la poésie mélancolique, désespérée, pessimiste, qui fut en somme toute la poésie du xxe siècle : il semblait qu'en dehors des pleurs et des convulsions, il n'y eût que prose. Verhaeren avait fait individuellement sa conversion à la confiance et à la joie : l'évolution parut se généraliser après 1900. On pût être poète et avouer la joie de vivre. M. Fernand Gregh et Mme de Noailles prirent la tête du mouve-

ment.

M. Fernand Gregh a une sensibilité vibrante, une âme qui s'ouvre à la vie universelle, qui ressasse en soi pour en souffrir et en jouir toutes les souffrances et toutes les joies que cette vie éparpille, une intelligence méditative et philosophique qui prolonge les sensations en idées, et qui enrichit le moment présent de tout le passé de la nature ou de l'homme qu'il y voit inscrit. Son art souple et complexe ne maîtrise pas toujours la langue; en son audacieuse enfance, il a fait des vers de quatorze syllabes dont l'Académie, en le couronnant, l'a tancé. Il n'y est pas revenu et s'est contenté de la tradition assouplie. Il a eu lui aussi sa crise de poésie neurasthénique. Mais il a dès son second recueil, affirmé la beauté de viere, la beauté essentielle, la joie indestructible qu'implique l'exis-

tence et qui en absorbent toutes les misères, les désillusions et les insuffisances. Il ne s'est désintéressé d'aucun effort humain, depuis l'aube de la civilisation jusqu'à l'instant présent <sup>1</sup>.

Plus enthousiaste encore de la vie est la comtesse de Noailles <sup>2</sup>. Avec des moyens techniques ordinaires et un métier peu sûr, elle a créé, à force de génie, et par la richesse de sa sensibilité, une des plus belles œuvres poétiques de notre temps. Elle aussi, la beauté de vivre l'emplit, l'enivre. Son « âme de faunesse » (comme elle dit), n'a pas connu un instant de lassitude ou de satiété. Elle a écouté avec une ardeur confiante qui n'a jamais été déçue l'appel de la vie en son cœur; elle s'est appropriée passionnément toute la vie sensuelle de la nature; elle a été tous les instants et tous les aspects du monde éblouissant. Jamais l'hymne à la vie n'a été chanté avec cette ferveur.

Je ne sais ce que le public de 1950 fera de l'œuvre de M. Paul Claudel. L'histoire littéraire ne pourra la négliger : le culte d'une chapelle, l'influence exercée sur quelques jeunes talents lui conférent dès aujourd'hui le caractère d'un événement historique. Obscurément symbolique, magnifiquement hautaine, l'œuvre de M. Claudel a quelque chose de laborieux qui fait honneur à la volonté de l'artiste, mais qui refroidit le lecteur. Le réalisme le plus cru et la charge la plus outrée s'y heurtent dans un contraste brutal contre le lyrisme le plus éperdu et la metaphysique la plus abstruse. On sent partout de vastes intentions, l'effort pour exprimer dans chaque mot l'essence de la chose et le fond de la vie. M. Claudel s'acharne à découvrir l'invisible sans lui conférer la clarté vulgaire du visible, à formuler l'ineffable sans le dégrader par l'intelligibilité commune du langage. Il veut enclore dans sa notation même des apparences les plus particulières, les lois les plus universelles et les conditions les plus intimes de l'être. Je ne sais si l'entreprise était possible. J'ai peur qu'elle n'ait échoué. M. Claudel s'est fait un catholicisme absolu, une sorte de surcatholicisme qui est bien la fantaisie la plus effrénément romantique qu'on puisse imaginer, et qui eût effaré même le moyen âge le plus dévôt 3 : on sent là un parti pris de déli qui renforce encore

<sup>1.</sup> F. Gregh: la Maison de l'enfance, 1897; la Beauté de vivre, 1900; Clartés humaines, 1901; l'Or des Minutes, 1905; Prélude féérique, 1909.

<sup>2.</sup> Le cœur innombrabre, 1901; l'Ombre des jours, 1902; les Éblouissements, 1907; les Vivants et les morts, 1913; les l'orces éternelles, 1920, etc. Mine de Noailles a écrit aussi un certain nombre de romans et de nouvelles qui sont encore des muyres de poète.

<sup>3.</sup> Il va sans dire que je ne parle ici que de l'effet d'une expression littéraire. La sincérité personnelle de l'homme n'est pas en question. — Connuissance de l'Est, 1900; L'Arbre, 1901; Ode, Les Muses, 1905; Art portique, 1907; Cinq grandes Odes. 1910; L'Annonce faite à Marie, 1912; Theâtre, 1911-1912.

l'impression de voulu et de factice qui émane de tous les ouvrages de M. Claudel. La forme est une prose rythmée, solennelle et tendue, qui peut être la limite extrême du vers libre, ou quelque chose au-delà de la limite. Ce n'est pas qu'il n'y ait chez M. Claudel un poète, et même de grande race. Comme Mallarmé, son génie inachevé et fragmentaire fournit des citations admirables. On ferait pour un Traité de poésie un très copieux et émouvant chapitre de ses comparaisons; s'il en risque de bien bizarres, il en produit souvent qui sont des réussites merveilleuses, analogies subtilesou profondes, formes denses, légères et brillantes: c'est un vol d'oiseaux dans la lumière. Nous retrouverons M. Claudel à l'article du théâtre: c'est dans le poème dramatique qu'il a été le plus près de se réaliser.

On ne peut quitter les poètes sans avoir dit un mot de Charles Peguy. Quoi qu'il ait écrit surtout en prose, c'était une nature de poète1. Ame généreuse et véhémente, ombrageuse et fière, affamée de vérité et de justice. imagination ensiévrée et visionnaire, intelligence cultivée, active, intuitive par essence et masquant ses intuitions de réflexion et de logique, Peguy était dépourvu d'esprit critique, incapable de séparer la vérité de sa passion. Sa pensée varia; mais le monde se partagea pour lui toujours en deux parts, les bons, ceux qui pensaient actuellement comme lui, et les mauvais, ceux qu'il croyait aveugles à la lumière dont il était ébloui. Ses haines lui semblaient des arrêts de la conscience universelle. Jamais depuis Jean-Jacques avec lequel il a tant de rapports, on n'a diffamé et calomnié avec plus d'acharnement et de bonne foi. Je devais cette réserve aux honnêtes gens de tous les camps qu'il a dénoncés successivement dans ses écrits à l'indignation du monde. Comme Rousseau, il méritait d'inspirer à ses victimes plus de pitié que de colère. Son âme soupconneuse était candide dans ses erreurs, et plus souffrante, plus meurtrie que ceux qu'elle voulait atteindre. La beauté foncière de ce tempérament tourmenté se dégagea au dernier jour, en septembre 1914, quand le lieutenant Peguy tomba héroïquement dans la bataille de la Marne.

Littérairement, toute l'œuvre de Peguy tient dans la fabrication des Cahiers de la quinzaine, publication périodique qu'il créa en pleine « affaire », et sut maintenir pendant quinze ans. Il y publia quelques unes des œuvres les plus importantes de cette époque (comme Jean Christophe) et y répandit sa propre production avec une fécondité puissante : réflexions sur les affaires et les problèmes

<sup>1.</sup> Ch. Pegny: Cahiers de Quinzaine, depuis 1900; Morceaux choisis, 1914; Le Mystère de la charité de Jeanne d'Arc, 1910.

du jour, polémiques personnelles, essais artistiques. Il débuta par le socialisme dogmatique et le drevfusisme violent pour finir dans le nationalisme et le catholicisme : également entier et sincère dans toutes ses évolutions. Sur quelque position qu'il s'arrêtât, il avait, parmi les plus étranges et sophistiques partis pris, des intuitions et des illuminations étonnantes : anticipations de prophète, mais aussi coups de sonde qui touchaient le fond des réalités présentes. Peguy avait les dons les plus rares de l'écrivain et du poète : l'invention inépuisable de l'expression, le don de créer des images et des symboles. la sensibilité exaltée et fière, entin la vie : une vie intense, brûlante, tumultueuse. Tous les sujets, entre ses mains s'agrandissaient, il y faisait découvrir des horizons et des profondeurs, en mêlant partout, en faisant circuler sous la surface des passions universelles, l'inquiétude du lendemain et de l'avenir de l'humanité, de la civilisation, de la patrie, une aspiration furieuse vers la vérité et la justice, où toutes ses ignorances et ses injustices disparaissaient. La foi qui embrase Peguy n'est pas toujours la même; mais changeant d'objet, elle ne diminue pas de ferveur, et elle communique à toutes ses phrases une sorte de frémissement intérieur qui assure la prise d'un style sur le lecteur. Son influence a été considérable entre 1900 et 1914 sur une partie de la jeunesse : influence sociale sur les uns, artistique sur les autres.

Il n'a manqué à Peguy que ce que Boileau appelait : savoir se borner. Il était surabondant et diffus, non par négligence d'improvisateur, mais par application volontaire. Il s'était fait une manière dont la répétition était la base. Il répétait inlassablement les mêmes idées et les mêmes mots. Il alignait à la file cinq expressions de la même pensée, toutes les cinq excellentes, si chacune eût été seule. Quand il avait tout dit, il disait encore. De cette réitération obsédante, il tirait parfois des effets puissants. C'étaient des coups de marteau ou des tours de vrille qui enfonçaient l'idée dans l'esprit. Mais souvent le résultat était de fatiguer, de rebuter le lecteur, assommé sous cette insistance.

Malgré cette erreur de technique, les belles pages abondent chez Peguy. Je ne dis passles belles œuvres : rien n'est complet chez lui, ou rien ne se borne à être complet. Même sa Jeanne d'Arc (1940), riche de beautés de premier ordre, et dont plus d'un couplet, plus d'une phrase angoissée ou pensive, resteront, est décevante : que tant de frisson et de profondeur ne fasse pas un chef-d'œuvre! Il y a peut-être dans le dessin du personnage de la Pucelle une indication profonde d'un état mystique de sensibilité d'où pourront sortir et la vocation de l'héroïne nationale et sa condamnation par les gens d'église; mais malgré tout, ce, n'est pas Jeanne d'Arc

qui remplit ce poème : c'est Peguy d'abord, c'est Peguy partout, déjà tenté, déjà ravi de la foi populaire, méditant éperdument sur la vie terrestre et la passion de Jésus, sur la valeur du sacrifice de la Croix, se livrant de toute la simplicité de son âme de poète au charme frais de la légende évangélique, mais résistant encore aux décisions de la théologie, incapable encore de concilier l'exigence infinie de sa tendresse pour l'humanité avec l'obligation d'admettre la souffrance éternelle et inutile des damnés, donc avec l'insuffisante efficacité de la Rédemption. Le drame véritable est dans la conscience de ce dévôt de cœur qui hésite devant la dureté du dogme : jamais lyrisme n'a été plus personnel et plus dédaigneux des vraisemblances historiques ou dramatiques.

## 4. LE ROMAN.

Le roman a toujours été le genre le moins fixé et le plus libre. Il n'est pas étonnant que, dans les crises des trente ou quarante dernières années, il ait paru le plus anarchique et le plus incohérent; selon les œuvres que l'on consulte, il fait l'effet de piétiner sur place, de s'obstiner dans les ornières des anciens frayés, ou bien de se lancer follement à l'aventure vers l'inconnu, ou bien de s'amuser à des mélanges déconcertants qui amalgament les techniques nouvelles aux vieux clichés.

Aucune doctrine n'a un empire universel, on pourrait même soutenir qu'il n'y en a pas une qui compte un seul fidèle rigoureusement orthodoxe dans sa pratique. Chaque auteur a son idéal conforme à sa nature, y va par ses procédés, et change parfois d'idéal ou de procédés sous des pressions extérieures, par la vertu des circonstances, plutôt que par la tendance de sa nature intime.

Après 1890, les maîtres de l'époque précédente ont continue de produire. Mais qu'ont ajouté Loti et Bourget à leur définition, par la suite de leur œuvre? Loti est éternellement le même dans des paysages et sous des costumes toujours divers : il est juste de dire que s'il ne connaît pas le renouvellement, il ne subit pas de décadence sensible. M. Bourget ne change rien à son art en changeant ses doctrines politiques et religieuses : elles exigent seulement de lui des sacrifices plus fréquents de la vérité humaine. Le renouvellement fut plus apparent chez Zola et chez France. Zola, en ses derniers romans, n'est plus le témoin impassible des mœurs contemporaines : il juge, il prêche, il combat, dans ses Trois Villes, dans Fécondité et dans Travail; il défend des thèses

philosophiques et sociales 1. C'est un article important de la doctrine naturaliste qui est changé. Pour M. Anatole France, il nous a fait comprendre, par son Histoire contemporaine 2, ce que dans sa philosophie sceptique et négative il v avait de positif, ce que son apparent dilettantisme admettait, commandait de foi et d'action; il a révélé qu'il avait, comme Montaigne, son dogmatisme et son énergie pratique. En même temps, par contre-coup, son art s'est modifié : les grâces ondoyantes, l'ironie détachée ont fait place souvent, dans ses derniers écrits, à l'attaque directe, à la véhèmence indignée; sa phrase a pris une tension, un nerf, une àpreté qu'on n'en aurait pas attendus : les préoccupations et les passions de la lutte sociale ont élargi la facture de l'artiste.

Dans la génération suivante des romanciers, les talents abondent : aucune personnalité n'a été assez impérieuse pour reléguer toutes les autres au second plan. Il faut nous contenter d'indiquer les principales physionomies d'écrivains, et les principales directions

du genre.

M. Maurice Barrès 3 nous a fait connaître un art subtil, obscur, tourmenté : insupportable parfois dans la culture prétentieuse de son moi, il a une puissance originale dans ses analyses d'états moraux, une délicatesse exquise dans ses impressions des paysages; il excelle a faire tenir toute l'histoire d'un pays et la

psychologie d'une race dans la description du sol.

Dans la volte-face qui, de ce doctrinaire de l'égotisme, a fait l'interprète de la race et l'un des chefs du nationaliste, on peu fort bien soutenir qu'il n'y a point contradiction in rupture, mais évolution et élargissement. On conçoit qu'un moi riche et actif s'apercoive un jour qu'il contient le monde, et absorbe en lui, pour s'y dévouer comme à lui-même, une fraction de ce monde, une terre, un peuple, une patrie. Dans ses romans sociaux et nationaux, l'art de M. Barrès s'est dépouillé de ses complications. Sans perdre rien de son élégance nerveuse et fiere, il est devenu plus sobre, plus net, plus fort, Après s'être violemment plongé dans la

<sup>1.</sup> Cf. p. 1078. Il n'a d'ailleurs jamais été plus puissamment réaliste que dans Lourdes et dans Rome : il a saisi admirablement le caractère des deux villes, et dans l'une la vie des foules, dans l'autre la physionomie du pape.

<sup>2.</sup> Cf. p. 1087.

<sup>3.</sup> Sous l'œil des Barbares, l'Homme libre, le jardin de Bérénice, trois romans idéologiques sous le titre commun : le Culte du moi, 3 vol., 1888-1891 ; Huit jours chez M. Renan, broch., 1888; l'Ennemi des lois, 1893; Du sang, de la volupté et de la mort (voyage en Espagne), 1894; les Déracinés, 1897; l'Appel au soldat, 1900; Au service de l'Allemagne, 1905. - Dans ses romans sociaux et nationaux (ou nationalistes la forme de M. Barrès s'est dépouillée de ses complications; sans perdre de sa finesse et de son élégance, elle est devenue plus sobre, plus nette, plus forte (ffo éd.). Cf. V. Giraud, Maurice Barres, Revue des Deux Mondes, 1921-1922.

lutte des partis, et avoir manié passionnément toutes les armes, les meilleures et les pires, de la polémique journalière, M. Barrès, les événements aidant, a, peu à peu, fait dominer en lui le Français sur le « partisan », et à certaines heures il a su être la parole vivante de notre civilisation.

M. Huysmans est un artiste vigoureux et personnel qui a peint magistralement le mélange de snobisme et d'ennui dont est sortie la maladie décadente. Ce disciple de M. Zola s'est mis un beau jour à appliquer le procédé naturaliste à la peinture de la vie religieuse. Cathédrales, couvents, culte, plain-chant, dévotions mystiques, superstitions, sacrilèges, agitations de la conscience et progrès de la pénitence, M. Huysmans nous peint toutes ces choses et tous ces états avec une prodigieuse richesse de vocabulaire et d'images; son art fougueux et brutal a conquis le public, et même l'Église, où quelques voix seulement ont exprimé des craintes sur la qualité de cette foi et la vertu de son expression 1. Il y a d'ailleurs chez lui une violence lyrique d'imagination qui pousse l'enluminure réaliste jusqu'à la signification symbolique; et l'on s'explique ainsi comment la nouvelle école poétique si sévère à Zola, n'a eu que sympathie pour Huysmans.

Émile Pouvillon se rattache au naturalisme par Daudet plutôt que par Zola, et au Parnasse par son goût de la forme serrée; délicieux peintre des mœurs rustiques, capable de vigueur pathétique comme de tendresse fine <sup>2</sup>. On note chez lui un sentiment très subtil des harmonies de l'homme et du sol. Il produisit peu,

soucieux avant tout de se plaire.

Engène Le Roy, lui aussi, n'a pas été impatient de produire, ni de se produire; il touchait à la vieillesse quand il se révéla par Jacquou le croquant 1899 qui est un chef-d'œuvre de réalisme ému

et poétique 3.

M. Abel Hermant, conteur mordant et spirituel, s'est fait une manière sèche et nerveuse dont l'effet est sûr. Il a dessiné impitoyablement sans qu'on puisse presque discerner un sourire sur ses lèvres, toutes sortes de figures de fantoches où il a incarné les travers de certaines classes et de certains milieux distingués 4. Il donne l'impression d'un homme du monde qui demeure au dessus de la littérature qu'il produit.

Jules Renard a décrit dans des récits sobres, où l'ironie se dissi-

<sup>1.</sup> Les saurs Vaturd, 1870; A rehours, 1881; Là-Bas, 1891; En route, 1895; la Cathèdrale, 1896; Pages catholiques, 1890; les Fonles de Lourdes, 1906.

<sup>2.</sup> Nouvelles réalistes, 1878; l'Innocent, 1884: Jean de Jeanne, 1886; Chantepleur, 1890; les Antibel, 1892, etc.

<sup>3.</sup> Cf. p. 1150, n. 4.

<sup>4.</sup> Le Cavalier Miserey, 1887; la Carrière, 1894; le Faubourg, 1900, etc.

mule comme la sensibilité, les types bourgeois ou ruraux de sa province, de son village. C'est un maître : nous le retrouverons au théâtre 1.

Paul Margueritte<sup>2</sup>, un révolté de naturalisme, a su garder la scrupuleuse étude des réalités, en v joignant l'intuition de la vie intérieure et une large pitié philosophique : il a donné deux ou trois œuvres qui, à leur date étaient ce que l'art français soumis aux influences d'Éliot et de Tolstoï avait produit de meilleur. Une production surabondante et hâtive où ses dons exquis se sont gaspillés, l'a empêché de prendre, et l'empêchera surtout de garder le rang où il aurait pu aspirer.

Paul Hervieu3, écrivain d'abord bizarre et tourmenté, en marche vers une facture plus sobre et plus simple, observateur pénétrant et féroce des classes aristocratiques, créateur de types solides et tins, était en train de prendre la première place dans le

roman contemporain, lorsqu'il se détourna vers le théatre.

M. Marcel Prévost\*, peintre subtil de cas compliqués et de mœurs singulières, amateur de sujets où l'analyse psychologique confine à l'observation pathologique, invinciblement attiré par le mystère des âmes féminines, a fait peut-être un peu trop de sacrifices à certaines curiosités du public élégant; mais il a su heureusement appliquer son intuition pénétrante et sa sensibilité tendre à de grands et larges sujets qui, pour être encore « parisiens », n'en sont pas moins humains.

Je voudrais pouvoir m'arrêter sur ces étonnants frères Rosny,

2. Puscal Gefosse, 1887; Jours d'épreuve, 1888; la Force des choses, 1882; la Tourmente, 1893; l'Essor, 1896. Avec son frère Victor, il a donné : le Désastre, 1898; les Tronçons du glaive, 1901; les Braves gens, 1901; la Commune, 1904; quatre volumes qui font un ensemble puissant et pathétique. Comme pour la Débâcle de Zola, je regrette que les auteurs n'aient pas pris le parti de renoncer aux inventions

romanesques, si mesquines toujours en de tels sujets (11º éd.)

3, L'Alpe homicide, 1885; l'Inconnu, 1887; Peints par eux-mêmes, 1893; l'Arma-

ture, 1895; etc.

<sup>1.</sup> L'Écornifleur, 1892; Poil de Carotte, 1894; le Vigneron dans sa vigne, 1894; 1900: Histoire naturelles, 1896; 1904; Rayotte, 1908, etc. Nommons aussi Marcelle Tinayre, dont le talent vigoureux et frémissant excelle a peindre la conscience de la femme d'aujourd'hui et tous les aspects des choses, vieilles villes, vieux logis, campagnes de France, impressions changeantes du ciel et de la lumière la Maison du péché, 1902; la Rebelle, 1905; l'Ombre de l'amour, 1909); -- Romain Rolland, l'auteur de cet original et curieux Jean Christophe (3 vol., 1904), biographie psychologique d'un musicien, riche etonnamment d'idees, d'observations et d'emotions; l'écrivain a été plus qu'un romancier pour beaucoup de jeunes gens qui sont entrés dans la vie entre 1900 et 1904; il a été un directeur de consciences, ou plutôt un éveilleur d'aspirations et d'élans; - et Pierre Lonys, un bel artiste, si grec dans sa prose si française.

<sup>4.</sup> Le Scorpion, 1887; Mademoiselle Jaufre, 1889; Lettres de femmes, 1892; les Vierges fortes (Léa; Frédérique), 1900; les Demi-Vierges, 1894; las Anges gardiens, 1913; etc.

poètes et philosophes, qui dans leurs romans d'une écriture d'abord trop personnelle ou même parfois laborieusement douteuse, ont posé les problèmes moraux et sociaux les plus actuels avec un sens aigu de la vie et une sympathie sincère pour les souffrants. Parfois, s'emparant des hypothèses de la science contemporaine, ils ont introduit dans le roman la vision épique des temps préhistoriques. Il est à regretter que, trop souvent, par une production incessante et surabondante, ils aient renoncé à faire œuvre de littérateurs pour chercher les succès plus faciles du roman-feuilleton.

Lorsque la collaboration des deux frères a cessé, l'aîné a continué de donner des œuvres fortes qui ont révélé chez lui, en même temps que les dons les plus rares d'imagination constructive et de vision réaliste, une culture et une intelligence scientifiques qui se sont rarement rencontrés chez un romancier 1.

M. Paul Adam<sup>2</sup>, improvisateur hâtif et fougueux, imagination puissante, esprit curieux, tour à tour attiré vers les sujets les plus divers, depuis l'idéalisme le plus fantaisiste jusqu'au plus pur réalisme, capable tour à tour de voir le présent, d'imaginer le passé et de rêver l'avenir, de peindre largement les masses ou de noter minutieusement les plus infimes détails, était devenu, quand la mort l'a pris en pleine production, un maître incontesté du roman français. Il avait la force créatrice des Zola et des Balzac. Il les dépassait peut-ètre, et tous les autres avec eux, par une puissance de vision telle que l'on a à chaque instant l'impression que les descriptions de villes, de foules, de fétes, d'émeutes, etc., qu'il introduit dans ses évocations historiques, ne sont pas inventées d'après des documents écrits, mais traduites d'anciennes estampes : peut être d'ailleurs est-ce arrivé plus d'une fois.

Dans les générations plus jeunes, entre 1895 et 1914, ont apparu des originalités variées: M. Estaunié s'est révélépar une œuvre bien personnelle où il a dépeint l'éducation ecclésiastique, plus précisément la prise de possession des consciences enfantines par le souple pédagogie des Jésuites; curieux de psychologie, mais de la psychologie que ses devanciers n'ont pas faite, il paraît s'être intéresse surtout à la vie secrète des âmes, et s'est plu à montrer,

2. La Force du mal, Cœurs nouveaux, 1896; la Bataille d'Uhde, 1897; Basile et l'Sophia; la Force, 1899; l'Enfant d'Austerlitz, 1901; Au soleil de Juillet, 1903; la Ruse, 1903; le Serpent noir, 1905; le Trust, 1910-1912; la Ville inconnue, 1911, etc.

<sup>1.</sup> Des frères J.-H. Rosny: Nell Horn, 1886; le Bilatéral, 1887; le Termite, 1890; Vamireh, 1892; l'Indomptée, 1894; etc. De J.-H. Rosny ainé: la Guerre du feu, 1911; les Rufales, 1912. Dans les rucs, 1912, etc. — J.-H. Rosny ainé s'est éloigné peu à peu de l'écriture artiste. Il écrit alors une langue saine et forte.

dans des cas très variés, ce qui peut tenir, dans les caractères les plus effacés ou les existences les plus ternes, de passions indomptables, de souffrances ou de voluptés effrénées 1.

Charles Louis Philippe 2, d'abord sentimental et lyrique, a réprimé ses élans, et s'est imposé la loi de cacher sa sensibilité dans des études réalistes de modèles et de milieux vulgaires : artiste sobre et volontaire, chez qui l'on ne trouve plus trace d'écriture artiste, et qui a donné d'excellents exemples du retour à la langue saine, à la phrase correcte. Quel que soit le mérite de ses romans, il vaudra surtout par la leçon de français qu'il a donnée.

D'ailleurs, « ces jeunes » des premières années du xxe siècle ont eu en général le goût de la bonne langue, de la prose nette, lumineuse et ferme : André Gide 3, esprit inquiet ou curieux, parfois excentrique dans l'ironie de sa fantaisie, peintre subtil des cas douloureux, poète par la sensibilité, par la perception de la beauté des lieux et des jours, mais poète avant le don de l'analyse, critique lucide, et qui garde dans ses hardiesses quelques solides attaches à la meilleure tradition française; les frères Jérôme et Jean Tharaud ; ces étonnants peintres de mœurs et d'âmes provinciales ou exotiques, qui de la sécheresse où ils se condamnaient à leur début, sont arrivés peu à peu à élargir leur manière sans lui enlever de sa précision; et j'en pourrais nommer plusieurs autres.

Dans la multiplicité confuse des œuvres et la diversité des tempéraments, plusieurs directions se laissent distinguer. Le roman psychologique à a continué de subsister, et même brillamment : sans parler des romanciers qui font leur objet principal de l'étude d'ames, on peut dire que la préoccupation psychologique ne quitte guère un écrivain français. C'est en quelque sorte la marque de la fabrique nationale. App. XLIII.)

Le roman historique a eu une renaissance brillante avec le Saint-Cendre de M. Maindron 6 (xviº siècle) et la Force de M. Paul Adam (Révolution et premier Empire) : deux restitutions minutieuses qui sont en même temps des évocations vigoureuses du

<sup>1.</sup> L'Empreinte, 1895; le Ferment, 1899; La Vie secrete, 1908. Les choses voient, 1913, etc.

<sup>2.</sup> Quatre histoires de pauvre amour, 1897; La mère et l'enfant, 1900; Bubu de Montparnasse, 1901; Le Père Perdrix, 1902; Marie-Donadieu, 1904.

<sup>3.</sup> L'Immoraliste, 1902; la Porte étroite, 1909; Isabelle, 1911; Prétextes, 1905; Nouveaux prétextes, 1912, etc.

<sup>4.</sup> Cf. plus loin, p. 1150, n. 4, et 1152, n. 1.

<sup>5.</sup> Citons, outre M. Estaunie, le regretté Émile Clermont, auteur de cette Laure (1913), qui avait fait tant espérer de lui, et M. Jules Sageret, avec cet original Paul le Nomade (1910), où l'esprit est si aigu, la sensibilité si profonde et sincère.

<sup>6.</sup> Saint-Cendre, 1898; Blancador l'avantageux, 1900.

passé. M. Barrès a fait du roman historique, mêlé de plaidoyer politique et social, dans ses Déracinés et dans son Appel au soldat. Romans historiques aussi, le Désastre de MM. Paul et Victor Margueritte, avec les trois œuvres qui lui font suite, et l'Apprentie de G. Geffroy, tableaux pathétiques et navrants de la guerre de 1870 et de la Commune.

Il faut signaler vers la fin du dernier siècle et les premeères années de celui-ci, une vogue très apparente du roman social ou sociologique : les ouvrages de MM. Barrès et Margueritte que je viens de nommer rentrent aisément dans ce genre. La psychologie et les tableaux de mœurs sont employés à illustrer ou à démontrer une idée sociale. M. Hervieu nous fait voir la décomposition morale de l'aristocratie (Peints par eux mêmes) et la toute-puissance de l'argent (l'Armature). M. Prévost, après avoir étudié la corruption féminine dans les hautes classes, le mal qui détourne la femme de son vrai rôle social, s'applique à observer le féminisme et son effort pour protéger et relever la femme dans la société actuelle (les Vierges fortes), ou à sauver la famille française des influences étrangères (les Anges gardiens). Paul Adam nous fait le tableau de la misère et de l'injustice qui résultent du régime économique, et nous décrit avec un idéalisme ardent la réforme nécessaire de la société la Force du mal. Cœurs nouveaux). Le Trust est une étude saisissante des conditions de l'activité industrielle dans la société contemporaine, et des difficultés qu'éprouve à s'y adapter la mentalité formée au cours des siècles par la civilisation française.

Toute l'œuvre, si originale et si colorée, de M. Pierre Hamp<sup>3</sup>, est je ne dis pas sculement remplie, mais elle est née de l'inquiétude sociale, de la volonté de peindre le malaise social pour en chercher le remêde. Enfin qu'est-ce que cet étonnant Jean Barois 1913 qui nous révéla M. Roger Martin du Gard, sinon une enquête sur les états d'esprit de la jeunesse française vers 1900-1910, dont il serait difficile de dire s'il faut la classer parmi les études psychologiques on les études sociales?

Le symbolisme et l'émoi poétique qui l'a prolongé nous ont valu une recrudescence du roman personnel ou lyrique : le plus souvent, ou du moins dans les meilleures œuvres, le lyrisme se tem-

<sup>1.</sup> Il ne faut pas oublier M. H. de Régnier dont le roman « Le bon plassir » (1902), est une merveille de couleur et de psychologie historique (#1° éd.).

Gustave Geffroy, romancier, critique d'art et journaliste, est un réaliste dont la passion intérieure brûle d'autant plus qu'elle est plus contenue : sa manière nette et apre donne à tous ses tableaux un relief saisissant. (L'Enfermé, 1897, l'Apprentie, 1904) (14° éd.).

<sup>3.</sup> Marée fraiche, 1908; le Rail, 1912; l'Enquête 1914, etc.

père de réalisme, et l'observation s'introduit au travers de l'effusion.

Un des fatts littéraires les plus intéressants des trente dernières années a été l'essor du roman régional ou local. C'est l'une des suites les meilleures de ce mouvement un peu vague et fort mêlé qu'on a appelé le régionalisme: l'intérêt des littérateurs s'est éveillé sur leur petite patrie, sur le caractère de grâce ou de grandeur particulier à chaque coin de France, terre et gens.

Toutes les notes se sont rencontrées, du naturalisme le plus exact au lyrisme le plus tendre et au symbolisme le plus stylisé. Gependant, en général, ce qui a donné le ton, ce n'a pas été l'antipathie sèvère de Balzac pour les paysans, ni la crudité réaliste de Zela, ou l'objectivité un peu méprisante de Flaubert ou de Maupassant; pas davantage la transfiguration sympathique et la complaisance un peu molle de Georges Sand. Ç'a été plutôt, et peut-ètre sans intention consciente de suivre un modèle, mais en vertu d'une certaine évolution de la sensibilité littéraire, l'exactitude bienveillante et un peu amusée d'Alphonse Daudet, ou le chaud regard curieux de Ferdinand Fabre une certaine pitié pour la peine les hommes et pour celle même que leurs fautes leurs attirent, et une sympathie d'artiste pour la vie, pour la beauté de l'effort humain déployé dans la beauté du monde. Pouvillon fut un des premiers à montrer la voie.

Tantôt la nature est l'objet principal de l'écrivain : l'homme n'est qu'un elément de la grande vie universelle. Tantôt le paysage est le fond sur lequel se détache la vie humaine; les caractères, les mœurs, se colorent et s'expliquent par le milieu local, par les lentes influences du ciel et du sol.

Paris a sa place dans le vaste tableau de la France par lequel nos romanciers ont complété les esquisses passionnées de Michelet, et illustré les savantes descriptions de Vidal de Lablache. Mais non pas le Paris des gens du monde, le tout Paris cosmopolite. C'est le Paris des faubourgs, des quartiers populaires, le Paris du travail et de la lutte pour le pain de chaque jour qui nous est offert dans l'admirable roman de Gustave Geffroy, dont j'ai parlé tout à l'heure l'Apprentie, et dans les œuvres de Léon Frapié, de Simone Bodève, de Rosny l'aîné 1.

Marcelle Tinayre, dans la Maison de Péché (1902), nous a apporté de fins paysage de l'Île de France (Montfort ΓΑπαυγ); Marguerite Audoux, dans Marie Claire, la triste et si prenante Sologne<sup>2</sup>.

<sup>1.</sup> Léon Frapié, la Maternelle, 1904, S. Bodève, la petite Lotte. 1907; Celles qui travaillent, 1913. II. J. Rosny ainé, Histoire d'une famille (1, Les rafales. 11. Dans les rues, etc.).

<sup>2.</sup> M. Audoux, Marie-Claire, 1910.

M. René Boylesve¹ s'est fait le poète véridique et tendre de la vie bourgeoise et rurale en Touraine. René Bazin a pris les bûcherons du Nivernais²: le Bourbonnais a inspiré à Guillaumin, la Vie d'un simple, un chef-d'œuvre d'émotion discrète et de vérité simple, où le refus de la beauté littéraire tourne en beauté³. Les frères Tharaud font vivre devant nous, à leur manière concise et vigoureuse, les hobereaux du Limousin, dans leur cadre de paysage et de société⁴.

Le Périgord, ses paysans, ses meuniers, ses bourgeois de petite ville, son effort incomplet au cours du XIXº siècle pour s'élever d'une sauvagerie farouche à la civilisation et au bien-ètre, remplissent l'œuvre d'Eugène Leroy 5. Chez Pouvillon, c'est la Gascogne, et la ruse du paysan pour disputer sa terre au fleuve ou la reconquérir. Emmanuel Delhousquet a mis son ame de poète dans l'évocation de la vie des résiniers des Landes 6.

Le pays basque nous a donné un pur chef-d'œuvre, Ranuntcho (1896); je ne sais si nulle part la nature locale a été mieux sentie par Loti; ses paysages bretons ne sont pas supérieurs.

M. Charles de Bordeu a peint en poète la plus humble rie, celle

du paysan béarnais 7.

Le Languedoc, la montagne et la plaine, après Ferdinand Fabre, a inspiré les Vendanges de Georges Beaume 8. Arles-sur-Tech et la Catalogne française ont eu leur peintre en Mile Jeanne Nérel 2. M. Edmond Jaloux s'est attaché à sa Provence 10; Toulon a inspiré Daguerchés 11, Farrère 12, Diraison-Seylor 13; et Marseille, avec ses nervi et la vie cosmopolite de son port et de ses usines,

 René Boylesve, La Becquée, 1901. la Lecon d'amour dans un parc, 1962; L'enfant à la balustrade, 1903; etc.

3. E. Guillaumin, la Vie d'un simple, 1904.

5. Eug. Le Roy, le Moulin du Frau, 1895; Jacquou le Croquant, 1899; les gens d'Auberoque, 1907; l'Ennemi de la mort, 1912.

7. Ch. de Borden, le Chevalier d'Ostabat, 1902; La plus humble vie, 1912.

9. J. Nérel, Ma sœur Monique, 1914.

11. Consolata, fille du Soleil, 1906.

12. Fumée d'opium, 1904.

<sup>2,</sup> R. Bazar, le Blé qui leve, 1907. Les paysans et les bourgeois demi-ruraux de Jules Renard et de Charles Louis Philippe sont ceux des villages et bourgs du Nivernais et du Bourbonnais.

<sup>4.</sup> Jérôme et Jean Tharaud, Les Hobereaux, Cahiers de la Quinzaine: La maitresse servante, 1911.

<sup>6.</sup> Sur E. Pouvillon, cf. p. 1144, n. 2. - Emm. Delbousquet, Mignette, de Canteciquet, 1908. - Citons encore C. Marbo, l'Heure du diable, 1910, (Rouergue): J. de Pasquidona, Chez nous, 1921 (Armagnac et Périgord).

<sup>8.</sup> G. Beaume, les Vendanges, 1895. Il y a d'apres expressions du paysage et des gens du Haut Languedoc dans l'étrange Rien n'est, de G. Poulet. 1913.

<sup>10.</sup> Ed. Jaloux, Funées dans la campagne, 1917: l'Incertaine, 1919.

<sup>13.</sup> Olivier Seylor, les Maritimes, 1901,

a suscité la vision éclatante et nette de M. Louis Bertrand .
Rod et M. Henry Bordeaux se sont emparés de la Savoie 2.

M. Roupnel <sup>3</sup> nous a dessiné la figure haute en couleur de Nono, le vigneron de Bourgogne, et fait entendre la verdeur étourdissante de ses propos salés.

L'Alsace, après Erckmann-Chatrian, nous a été montrée par Maurice Barrès <sup>4</sup>, René Bazin, Henri Bordeaux : il ne faut pas oublier le romancier vaudois, B. Vallotton. La Lorraine appartient à Barrès : il en a dit l'ame dans Colette Baudoche, et il a manifesté la vertu de la terre dans la Colline inspirée. Mais il faut donner une place au peintre de l'humble vie lorraine, Moselly <sup>8</sup>.

Pour l'Argonne et les Ardennes, après Theuriet, il faut nommer Guillaumin 6; M. René Béhaine, d'un trait sec et d'une phrase sobre, a dessiné les figures des petites villes et des châtelains de la région située au nord-est de Paris 7.

Le Boulonnais et la Flandre française ont trouvé leur peintre digne de Jordaens dans M. Pierre Hamp 8.

Flaubert et Maupassant restent les maîtres de la Normandie, avec Barbey d'Aurevilly 9.

Après Loti, la Bretagne peut nommer Vedel et Savignon qui en ont décrit les îles les plus sauvages, pendant que M. Bazin évoquait la grande ville industrielle et maritime, Nantes <sup>10</sup>.

L'Ouest (Poitou, Vendée, et les îles), a Chérau, René Bazin, Marc Elder, Pérochon 11.

1. L. Bertrand, L'invasion, 1907.

2. Rod, La vie privée de Michel Teissier, 1893; La seconde vie de Michel Teissier, 1894, II. Bordeaux, La Savore-peinte par ses écrivains, 1903; Promenade en Navote 1908; Le pays natul, 1900. Les Roquevillard: 1905. La maison morte, 1922.

3. G. Roupnel. Nono, 1910; le vieux Garain, 1914.

- 4, M. Barres, Au service de l'Allemagne, 1905; R. Bazin les Oberlé, 1901; H. Bordeaux, la Résurrection de la chair, 1920; B. Vallotton, On changerait platôt le cœur de place, 1917.
- 5. M. Barrès, Colette Baudoche, 1909 : la Colline inspirée, 1913; Moselly, Jean des Brebis, dans les Cahiers de la Quinzaine, 1904.

6. Guillaumin, Près du sol, 1906.

7. R. Béhaine, Histoire d'une société. 1. Les nouveaux venus, 1908. II. Les survivants, 1914. — Pour la peinture des petites villes provinciales, lire aussi Coulongheon, les Jeux de la Préfecture, 1901; et A. G. A. Labry, les Provinciaux (une ville du Nord), 1921.

8. Cf. p. 1148, nº 3.

- 9. On peut signaler les études réalistes de J. Gaumont et C. Cé. C'est la vie, 1912, et Chandelles éteintes, 1919.
- 10. Lou, Mon frère Yres. 1883; Pêcheur d'Islande, 1886. Védel, l'Île d'épouvante, 1903. Savignon, les Filles de la pluie, 1912; R. Bazin, De toute son âme, 1897. Ajoutons les nouvelles et les légendes bretonnes d'Anatole Lebraz,

11. G. Chérau, Champi-Tortu, 1906; la Prison de verre, 1911; R. Bazin, la Terre qui meurt, 1899; Marc Elder, le Peuple de la mer, 1914: Thérèse ou la bonne Mais depuis cinquante ans, la France s'est prolongée en Afrique, en extrême Asie. Et là aussi nos romanciers ont su créer. Nommons pour l'Algérie, Louis Bertrand, les deux Tharaud, André Gide¹; pour le Maroc, les deux Tharaud encore, et Nolly (le capitaine Dettinger) <sup>2</sup>. Pour le Sénégal et le Soudan, après le Roman d'un spahi de Loti, la Ville inconnue de Paul Adam: n'oublions pas les scènes sahariennes que M. Pierre Benoît mèle à d'étranges fantaisies <sup>3</sup>.

Les frères Marius-Ary. Leblond se sont faits les peintres de la Réunion et des mers et îles voisines 4.

L'Indo-Chine nous a révélé Farrère et Nolly 5.

Et voici qu'un écrivain de couleur nous dit la vie des nègres, l'âme des nègres dans l'Afrique équatoriale 6.

Il y a aussi une vie française dans nos anciennes colonies, détachées de nous au XVIII<sup>e</sup> siècle. Gérard d'Houville a évoqué la Nouvelle-Orléans, et Louis Hémon, la vie des Canadiens français<sup>7</sup>.

Je ne peux m'arrêter à caractériser tous ces ouvrages, dont aucun n'est indifférent, dont beaucoup ont des parties supérieures, dont quelques-uns sont précisément des chefs-d'œuvre. Je ne puis même me flatter d'avoir nommé, d'avoir connu tout ce qui mérite l'attention du public. J'ai voulu-seulement indiquer, et particulièrement aux étrangers, une variété de notre litterature romanesque qui leur échappe en très grande partie, et qui les délassera de l'éternel « roman parisien 8 ».

éducation, 1920. Périchon, Nêne, 1920; la Parcelle 32, 1922. — Fromentin dans Dominique, avait dessine de uns paysages des environs de La Rochelle.

1 L. Bertrand, le Sang des races, 1889; La Cina, 1901; La concession de Mme Petitipand, 1912. Les Tharand, la Fête arabe, 1912. André Gide, Filmmoraliste, 1902, Isahelle Eberhardt, Dans Fombre chande de l'Islam, 1906; Noncelles Algériennes, 1906, La Interature française a pris l'Algérie pour matière. Mais l'Algèrie a aussi ses cervains : une litterature régionale s'est créée peu à peu. Le Mercure de France 15 mai 1921 nomme Stephan Chaseray, Musette, Robert Randau, Maurice Civaint, Mine Magaa Boisnard, Maximilière Beller, Edm. Gojon, Louis Lecoq et Charles Hagel, Mallebay.

2. Les Tharand, Rabat ou les Heures Marocaines, 1919. — E. Nolly, Gens de querre au Maroc, 1913. — Ajontons Myriam Harry, Tuns la Blanche, 1910; et

Isabelle Eberhardt. Notes de ronte. Maroc, Algérie, Tunisie. 1910.

3. L'Atlantide, 1919.

4. La Sarabande, 1904 · Les sortileges, 1905 ; Ophelia, 1921.

5. Cl. Farrère, les Cavilises, 1905. Emile Nolly, Hien le Maboul, 1909; La Barque annamite 1910. Ajontons Daguerches, le Kilomètre 83, 1913.

6. René Maran, Batonala, 1921.

7. Gérard d'Houville, l'Esclave, 1905. — Louis Hémon, Marie Chapdelaine, 1914, et dans les Cahiers verts, 1921.

8. Il faudrait indiquer aussi que la poésie, comme le roman, a eu ses peintres de paysages et de seènes régionales ou coloniales. Qu'il nous suffisent de nommer, Mistral pour la Provence, M. Viélé-Griffin pour la Loire; Fr. Fabié, pour le Rouergue: M. Francis Jammes pour le Béarn; Gabriel Vicaire pour la Bresse;

## 4. LE THÉATRE.

Au théâtre, le renouvellement nécessaire s'est fait lentement, par l'inerte et frivole incuriosité du public, par la routine étroite et la médiocrité générale de la critique.

Certes, ce fut une grande chose, et à sou heure un grand progrès, que l'invention de la technique française du théâtre, qui fut due principalement à Corneille : ce fut Corneille qui perfectionnant l'art des comiques latins et l'étendant à la tragédie, enseigna à nouer et dénouer artistement une intrigue, a créer l'intérêt, à le faire croître de scène en scène, à faire passer l'action à travers des péripéties surprenantes et préparées, à entretenir jusqu'à la dernière scène l'incertitude de l'événement, enfin à resserrer tous les sujets dans le cadre de l'histoire d'amour, touchante ou terrible. Après lui, Racine, Voltaire, Beaumarchais, puis au xix° siècle, Scribe et Sardou tirèrent de la formule de Corneille tout ce qu'elle contenait d'effets variés et sûrs. Pendant deux siècles, tous nos auteurs dramatiques, grands et petits, poursuivirent le mérite de l'habileté technique. Il est arrivé à la fin que le métier a fait oublier l'art.

Mais les révolutions au théâtre sont toujours lentes et difficiles: c'est le genre où la tradition, les habitudes, la routine, si vous voulez, ont le plus de puissance. On ne peut pas dire que nous soyons parvenus a nous débarrasser de l'habileté insincère, du toc et du truc. On continue de nous offrir du vaudeville prétentieusement déguisé en comédie et en drame; on rafraichit au petit bonheur tous les oripeaux, tous les clichés romantiques; on nous fabrique à l'occasion du symbolisme et du mysticisme en faux. Et la vie, la vie vraie, saisie en sa profondeur, interprétée par l'intuition ou l'analyse qui éclairent le mécanisme secret des âmes, dégageant cette essence de poésie que le plus vulgaire événement humain recèle, c'est là ce que la production courante et ses ordinaires fournisseurs songent le moins à nous montrer. Cependant de grands efforts ont été faits, le mouvement s'est dessiné, et des résultats considérables ont apparu.

La comédie naturaliste, minutieusement exacte, brutalement pessimiste, n'a pu arriver à s'établir. M. Becque 'y a usé son

Rodenbach et Verhaeren pour la Flandre; Angelher, pour la côte du Boulonnais et la côte de la Mediterranée. Pour Paris, M. J. Romains (Sur les quais de La Villette, 1912). Parmi la poésie récente, j'ai remarqué de très beaux tableaux du Ronssillan et de l'Extrême-Orient, chez M. Pierre Camo. Les Beaux Jours, 1913.

<sup>1.</sup> H. Becque (1832-1899), les Corbeaux, 1882; ln Parisienne, 1885; Théâtre complet, 2 vol., Charpentier, 1889; 3 vol., édit. de la Plume, 1898.

rare talent, son ironie aiguë, son observation sèche et perçante: le public a méconnu l'originale valeur de ces œuvres dont l'impression était douloureuse et dure. Il n'a pas fait un meilleur accueil à ses successeurs, aux implacables réalistes qui prétendaient lui servir des tranches de vie toutes crues; après les avoir encouragés un moment par amusement, par mode, il s'en est brusquement détourné dès que la nouveauté et le scandale ne l'y ont plus attiré: voyez l'histoire de la réputation de M. Ancey 1.

Le fait important, pour l'évolution du genre dramatique, dans les dernières années du XIXº siècle, n'en a pas moins été la tentative du Théâtre-Libre 2. Ce Théâtre a été fondé en 1887, pour établir l'art naturaliste. Grossièreté allant jusqu'à l'obscénité, puisque c'est notre erreur favorite, à nous autres Français, de croire que plus le modèle est répugnant, plus l'imitation est réelle, et d'autre part, minutieuse exactitude du décor, de la mise en scène, du jeu et du débit des acteurs, voilà les deux caractères apparents qu'a présentés d'abord le Théâtre-Libre. M. Antoine n'a pas réussi comme il voulait : il a réussi peut-être mieux qu'il ne voulait, et plus utilement. On s'est blasé sur le genre brutal, ou amer, ou immoral : c'est un « poncif » qui ne vaut pas mieux que celui de Scribe. Mais M. Antoine a certainement inoculé à quelques-uns de ses acteurs, à beaucoup de ses spectateurs, le sens de la vérité de l'imitation dramatique. Sa mise en scène, à quelques détails près, a le mérite d'être toujours expressive, de traduire, donc de renforcer le sentiment, l'idée, la couleur de la pièce. Son jeu et celui de quelques acteurs qu'il est parvenu à instruire n'a rien qui étonne : mais, après, les meilleurs comédiens ne paraissent que des comédiens. Ce jeu a un tel caractère de naturel, que les défauts de l'acteur collent, si je puis dire, au personnage : ils font l'effet d'en être les ties ou les impersections, et en augmentent l'originale individualité : c'est un homme qui parle vite, ou sourdement, voilà tout; on ne songe pas que c'est un rôle débité vite ou sourdement.

Il est remarquable que, du réalisme, insensiblement, par la force des choses, le Théâtre-Libre est passé au symbolisme. Les œuvres étrangères qu'il nous présentait, l'engageaient dans cette voie : le naturalisme cru et sans signification idéale ne s'y ren-

<sup>1.</sup> Monsieur Lamblin, 1888; les Inséparables, 1889; l'École des veufs, 1889; Grand-mère, 1890; la Impe, 1891; l'Avenir, 1899. — Ancey est le pseudonyme de M. G. de Curnieu (né en 1860).

<sup>2.</sup> Cf. les Annales du Théâtre et de la Musique, 1887 et suiv., et les comptes rendus dramatiques de J. Lemaître, Sarcey, Faguet, Jean Jullien. — A. F. Hérold, M. Antoine et le Théâtre-Libre, dans The International Monthly, mai 1901. A. Thalasso, le Théâtre Libre, 1909. Antoine, Mes souvenirs du Théâtre Libre, 1921.

contrait guère, et Tolstoï, Ibsen, Hauptmann n'offraient qu'un réalisme gonflé de pensée et de poésie. Naturellement le Théâtre-Libre s'est ouvert aux Français téméraires qui voulaient faire comme ces étrangers. Et dans la guerre entreprise pour détruire la religion du vaudeville, pour ruiner le machinisme dramatique, le genre Scribe, le genre Sardou, les pièces poétiques ou sociales n'étaient pas moins utiles que le simple naturalisme. Le Théâtre-Libre a donc contribué aussi à faire aimer les idées au théâtre, idées psychologiques, morales, sociologiques, traduites lyriquement et dramatiquement en états de conscience, en résonances de la sensibilité, en tensions de la volonté.

Le succès d'Antoine lui a suscité des imitateurs : je ne citerai que le Théâtre de l'Œuvre 1, spécialement voué au théâtre symboliste, idéaliste, exotique; son influence et ses résultats, au total, n'ont point été du tout indifférents.

De ces Théâtres à côté, affranchis de la servitude de la recette et du grand public, du Théâtre-Libre et du Théâtre de l'Œuvre, sont sortis plusieurs des auteurs marquants qui se sont imposés, sinon toujours à la faveur, du moins au respect du grand public sur les autres scènes: MM. de Curel, de Portoriche, Brieux et Donnay.

Les deux premiers out été véritablement, avec Hervieu, les maîtres de la scène entre 1890 et 1905.

M. François de Curel<sup>2</sup> a fait jouer plusieurs pièces d'une conception curieuse, parfois profonde, toujours originale. Certaines gaucheries d'exécution, certaines outrances de logique qui portent parfois ses caractères au delà de la limite des possibilités morales que le public admet, enfin, il faut le dire, un fier et franc dédain des petites habiletés qui escroquent le succès, et des mensonges scéniques qui sont doux aux bourgeois, ont fait que ni le public ni la critique n'ont facilement rendu à M. de Curel la justice qui lui est due. Ses études de psychologie individuelle et sociale sont tout à fait fortes et neuves. Il unit une poésie intense à une réalité saisissante; il pose et discute les idées dramatiquement

2. L'Envers d'une Sainte, 1892; les Fossiles, 1892; l'Invitée, 1893; l'Amour brode, 1893; la Nouvelle idole (R. de Paris, 15 mai 1895); la Figurante, 1896; le Repas du Lion. 1897; la Fille sauvage, 1902; le Coup d'aile, 1906; la Danse devant

le miroir, 1914; la Comédie du Génie, 1918; l'Ame en folie, 1920.

<sup>1.</sup> Fondé par M. Lugné-Poë. - Il ne faut pas négliger de mentionner le Théâtre du Vieux-Colombier que M. Jacques Copeau a fondé à la veille de la guerre : theâtre d'art où le décor se subordonne au jeu et à la diction, le jeu et la diction a la signification de l'œuvre. Curiousement préoccupé de tradition en même temps que de nouveauté, M. Copeau mêle un peu de chimire systémalique parmi des idées justes et fécondes. Ce petit théâtre est peut-ètre actuellement le plus intéressant, le plus vivant qu'il y ait à Paris. Il n'a pas encore révélé de chef d'œuvre; mais on est toujours sûr de trouver chez lui un effort original d'interprétation. Une telle scène fait l'éducation du public en même temps que des acteurs.

avec une précision et une vigueur singulières. Il a animé ses personnages d'une vie fougueuse, et je ne sais si jamais auteur, depuis Shakespeare, avait déchaîné dans des âmes d'aussi furieuses tempêtes. La passion qui les tient — jalousie, orgueil de race, curiosité scientifique, ambition, haine sociale, — bout en eux avec une force terrible, et, contenue ou débordante, leur fait franchir d'un bond toutes les barrières des conventions sociales, bienséances, préjugés, respect de l'opinion, morale. Voyez la sainte fabriquant sa vengeance d'une vieille injure, la figurante piétinant sa rivale, le colonial laissant éclater son rêve atroce de conquérant. M. de Curel écrit la plus belle langue qu'on ait de nos jours entendue sur le théâtre. Il faut le mettre très haut pour l'estimer assez.

M. de Portoriche est le peintre de l'amour, de ses sièvres, de ses fougues, de ses souffrances. Il en exprime l'éternelle essence dans une note très curieusement moderne. Il aura sa place à la suite de Racine, Marivaux et Musset. Ses trois œuvres capitales, Amoureuse, le Passé, le Vieil homme, sont en quelque sorte contenues dans le petit chef-d'œuvre par lequel il se révéla, la Chance de Françoise. Mais dans les trois grandes pièces. l'éternel thème de la femme qui aime et de l'homme qui ne se donne pas tout entier ou se reprend, recoit des développements originaux. Amoureuse, c'est la femme malheureuse de n'être pas tout pour le mari qui l'aime pourtant, mais qui aime sa profession, ses études, son succès. Le Passé, c'est l'homme léger et menteur dont l'amour est une source inépuisable de tourments pour la femme qui n'arrive pas à s'en déprendre. Le Vieil homme, tableau plus large, nous fait assister au tragique destin d'une famille où la légèreté de l'homme sensuel, l'angoisse jalouse de la femme trahie, le caprice voluptueux d'une créature égoïste, les séniles velléités du grand-père encore inapaisé, créent une fiévreuse atmosphère d'amour autour de l'enfant qui, travaillé de désirs précoces, s'exalte peu à peu, s'affole, et est enfin conduit au suicide. L'homme n'est pas beau, dans ces pièces, et la femme, palpitante et pétrie de tendresse, est vouée à souffrir pour l'homme. Ce qui achève de classer dans un rang supérieur ce théâtre d'amour, c'est ce que l'auteur a su y faire entrer de psychologic délicate ou profonde : par un art vraiment classique, l'amour lui est une occasion, un moven de concentrer sous nos veux toute la vie d'une ame. Peu de pièces de notre temps sont plus riches d'humanité, et plus révélatrices.

<sup>1.</sup> Amoureuse, 1891; le Passé, 1897; Théâtre d'Amour, 1898; le Vieil homme, 1901; le Marchand d'estampes, 1917.

M. Hervieu! a fait une œuvre plus sévère. Il produisait peu, lentement; il se concentrait. Par un triomphe de la volonté, il a simplifié sa forme, d'abord, même au théâtre, compliquée, tortueuse et alambiquée. Il a mis sa force à nu. Observateur âpre, sans illusion et sans complaisance, il a étudié des cas sociaux, les iniquités de la loi, l'oppression des faibles par la loi, l'expression de l'égoïsme de l'homme dans la loi. C'est à la loi qu'il fait la guerre, pour l'individu, pour la justice et pour l'humanité. Il lui arrive de regarder la loi, non plus de la société, mais de la nature : et les effets qu'il en observe ne sont pas plus consolants. La loi de la nature est aussi créatrice de mal, de souffrance et d'injustice pour les individus : et le dévouement maternel a pour envers l'ingratitude filiale. La nature, comme la loi, se moque de la raison et de la justice. La raison elle-même et la justice deviennent cruelles et mères d'injustice, dans les natures orgueilleuses qui exploitent sans ménagement leur droit et leur certitude d'avoir raison. Il n'y a rien que le rationaliste Hervieu haïsse autant que la raison, lorsqu'elle est trop sûre d'ellemème, et saus pitié. La suprème vaison, pour lui, c'est la bonté. On ne risque pas de se tromper, lorsqu'on pardonne, tandis qu'on finit par avoir tort, lorsqu'on s'obstine à exiger tout son dû; le droit change de camp.

M. Hervieu a cherché toute sa vie et dans ses meilleurs ouvrages a réussi à créer une tragédie moderne, qui fût adaptée à l'éternelle dureté de la destinée humaine et à l'adoucissement extérieur des mœurs actuelles ; une tragédie de douleur et non de sang, d'où fussent exclues la détresse et l'agonie des atrocités physiques et tout le musée des horreurs de la tragédie traditionnelle, mais où surabonderaient la détresse et l'agonie des cœurs. Il s'est fait la technique de son tempérament et de son idéal. Sa pièce est une démonstration vigoureuse; il n'y a plus que les personnages, les effets, les propos qui font ressortir la thèse. Tout porte, avec une justesse écrasante, qui ne laisse pas respirer le spectateur. M. Hervieu atteint ainsi à l'émotion puissante, une émotion un peu sèche, qui étreint sans réjouir. Aussi était-il plus estimé du petit nombre que de la foule, qui vient au théâtre pour se réjouir. Elle lui savait gre pourtant de savoir lui donner parfois de fortes secousses.

Le lecteur de l'avenir saura sans doute découvrir la source fraîche de sensibilité et de tendresse qui circule souterrainement

<sup>1.</sup> Théâtre, 3 v. in-16, 1902. Les Paroles restent. 1893; les Tenailles, 1895; la Loi de l'Homme, 1897; la Course du flambouu, 1901; Théroigne de Méricourt, 1903; le Dédale, 1904; le Réveil, 1905; Connais-toi, 1909; Bugatelle, 1913.

dans ces âpres drames. Bien des critiques en ont nié l'existence. Les forts et les hautains passent ainsi souvent pour des insensibles, parce qu'ils voilent leur cœur, qui les mène.

A côté de ces trois maîtres, quelle floraison et quelle 'variété

de talents!

M. Lemaître 1, sans répudier bruyamment la technique établie, sans déconcerter les habitudes du public, sans prétention philosophique aussi et sans fracas de symboles, avait, dès son début, donné la sensation rafraîchissante d'une originalité sincère. Une fine psychologie, vécue et sentie, non livresque ni théâtrale, d'où l'émotion sort d'elle-même sans violences et sans ficelles, fait le mérite éminent des principales œuvres qu'il a écrites, où par surcroît il a mis toutes les grâces de son esprit et la forme exquise de son style. Il a traité les problèmes de la vie intérieure avec plus de bonheur et de délicatesse que les études sociales, où il a porté une observation un peu grosse. Il a débattu des cas de conscience subtils et douloureux avec une philosophie clairvoyante et humaine. La politique et la polémique l'ont détourné du théâtre, où l'on avait pu espérer qu'il apporterait un jour un chef-d'œuvre complet. Révoltée pourtant restera.

M. Brieux <sup>2</sup>, talent probe, puissant, un peu fruste et un peu gros, a étudié des cas sociaux. Il a découvert et sondé, d'une main un peu rude, les plaies vives de la conscience et de la société moderne. Il a appliqué successivement son observation, à la fois précise et sommaire, aux institutrices, aux courses, à la corruption politique, aux institutions charitables, à la magistrature, aux nourrices, au divorce, aux désespérantes doctrines de l'hérédité: il dit sur toutes ces choses un mot juste, sans nuance. Son art est comme sa pensée: clair, fort, sans tricherie et sans finesse. Ni Renan ni Sainte-Beuve n'ont été ses maîtres: qui sait s'il en a eu? Il est lui, il dit ce qu'il a à dire, sa pensée laborieusement conquise, dans une forme qui l'exprime lovalement. Et ce n'est

pas un mérite médiocre.

M. Donnay <sup>3</sup> est un ironiste, qui de la fantaisie aristophanesque est passé à l'étude des formes les plus modernes de l'amour et de l'àme féminine. Puis, de la peinture non flattée de la moralité

2. Blanchette, 1892; l'Engrenage, 1894; l'Évasion, 1896; les Bienfaiteurs, 1896; le Berceau, 1898; Résultat des Courses, 1898; la Robe rouge, 1900; les Remplaçantes, 1901; la Française, 1907; Simone, 1903.

Révoltée, 1889; le Député Leveau, 1891; le Mariage blanc, 1891; Phlipote, 1893; l'Aye difficile, 1894; le Pardon, 1895; l'Atnée, 1898; la Massière, 1905.

<sup>3.</sup> Lysistrata, 1893; Amants, 1895; la Douloureuse, 1897; l'Affranchie, 1898; le Torrent, 1899; avec L. Descaves, la Clairière, 1900; l'Autre danger, 1903; le Retour de Jérusalem, 1904; Oiseaux de passage, 1904; l'Escalade, 1904; Paraître, 1906; la Patronne, 1908.

déconcertante des gens qui mènent la haute vie, il s'est tourné, emporté par le courant de l'époque, vers l'examen des problèmes sociaux du féminisme et du collectivisme. Il a beaucoup d'esprit. un dialogue vif et charmant, une fantaisie amusante avec un arrière-goût d'âcreté, une psychologie subtile et imprévue, avec des trouvailles d'une justesse qui saisit, un dédain, content de s'étaler, des artifices scéniques et de toute la vieille technique.

On saisit chez cet ironiste une pitié tendre pour la faible créature humaine que torturent ses instincts et ses désirs en conflit avec les autres égoïsmes et avec l'exigence sociale. S'il réclame un peu hasardeusement pour elle le droit de vivre sa vie, du moins n'y implique-t-il pas le droit à la brutalité ni le droit à la pleutrerie: et indulgent à l'amour, il ne l'est pas à l'amour-propre qui si souvent rend féroce l'amour décu ou malheureux. Il a créé des figures de femmes, des couples d'amants, qui se distinguent dans le théâtre contemporain par une physionomie et un accent propres.

Le théâtre réaliste a trouvé un chef-d'œuvre : un unique chefd'œuvre, mais d'une originalité qui ne doit rien à personne, et d'une pureté toute classique. Je veux parler de Poil de Carotte (189). Jules Renard v a condensé dans une forme concise et nette à l'extrême, une observation très riche et d'une implacable justesse. Il s'est interdit tout éclat, et tout développement, mais jamais l'analyse n'a été plus aiguë, et sans avoir l'air d'y toucher, il oblige les personnages à se dépouiller devant nous, et à nous livrer le secret de leur malice ou de leur misère. L'ironie n'est pas plus soulignée que l'émotion. L'effet est puissant. Rien n'est plus douloureux que le sourire dont Renard accompagne cette peinture de la vie d'un enfant qui a besoin de tendresse, et qui s'apercoit qu'il n'en trouve pas où elle devrait abonder, chez sa mère.

Je ne dois pas oublier M. Capus 1, vaudevilliste aimable et fin qui trouve moyen d'unir l'observation piquante à l'optimisme un peu complaisant pour la veulerie morale de certains milieux mondains; - ni M. Émile Fabre 2, peintre clairvoyant et censeur apre des mœurs politiques et financières; - ni M. Courteline 3 qui a ramené la farce à la vérité : ses charges de militaires, de magistrats et de bourgeois sont d'une précision juste dans leur outrance effrénée; - ni MM. de Flers et Caillavet 4 qui ont assaisonné de

<sup>1.</sup> Brignol et sa fille, 1895; la Veine, 1902; l'Adversaire, 1904; Monsieur Piégois, 1905; Notre jeunesse, 1905; les Passagères, 1906; les Deux Hommes, 1908.

<sup>2.</sup> L'Argent, 1895; la Vie publique, 1902; les Ventres dorés, 1905; la Maison d'argile, 1907; etc.

<sup>3.</sup> Les Gaietés de l'Escadron. 1886; la Vie de Caserne, 1888; Boubouroche (une des révélations d'Antoine), 1893.

<sup>4.</sup> Le Roi, 1909; le Bois sacré, 1911; l'Habit vert, 1913.

fantaisie folle la raillerie des sots et des sottises du jour. Dans les années qui précédèrent 1914, deux « jeunes » s'étaient placés au premier rang, MM. Bataille et Bernstein. M. Bataille, poète autant que dramaturge, talent nerveux et hardi, résolument moderne, garde dans ses ouvrages les plus fantasques une profondeur d'émotion humaine qui saisit le public. M. Bernstein, technicien robuste et malin, qui longtemps s'est plu à produire et exploiter l'effet pathétique avec un peu trop d'artifice, s'est montré pourtant, surtout dans l'Assaul, capable de créer de la vie.

Le théâtre romantique a eu un réveil soudain avec M. Rostand. L'étonnant succès de cet aimable et facile auteur n'est pas un accident sortuit1. Le public, secoué dans son prosaïque amour du vaudeville, harcelé, înquiété, prêché par les œuvres de l'étranger et des théâtres particuliers, s'est senti sollicité de changer quelque chose à son goût, d'élargir le cercle ordinaire de ses amusements. Et qu'a-t-il fait? Puisque le temps d'Ibsen, d'Hauptmann et de la poésie au théâtre était venu, il est retourné au drame romantique. Il a fait des succès aux attardés, aux survivants de l'idéalisme lyrique : il a porté un moment aux nues des drames de M. Coppée et de M. Richepin<sup>2</sup>, sans s'inquiéter trop si cet idéalisme était creux et si ce lyrisme était verbal. Ce courant une fois déterminé, Cyrano de Bergerac s'est présenté: et ce qu'il y avait de claire abondance, de gaieté jeune, de poésie à la portée de tout le monde et même des délicats, dans cette pièce romantique, a séduit le public à un degré incroyable. Cyrano a été le plus grand succès du théâtre contemporain. depuis le Maitre de Forges, les Deux Orphelines, et les Cloches de Corneville. Des critiques avisés ont cru que M. Rostand venait faire une révolution sur la scène française, alors qu'avec un charme personnel dans l'exécution, il la ramenait à la formule de Tragaldabas et des Trois Mousquetaires. Les autres œuvres dramatiques de M. Rostand, avant et après Cyrano, ont manifesté les mêmes qualités poétiques, plus de grâce sentimentale au début, dans la suite plus d'abondance chatovante : elles pourront assurer à M. Rostand un rang personnel dans l'histoire de la littérature contemporaine; elles n'intéressent pas, je crois, l'évolution de la forme dramatique, autrement que comme de brillantes survivances d'un art antérieur.

Le symbolisme ne pouvait manquer d'avoir sa répercussion au théâtre. Aussi a-t-il marqué beaucoup d'œuvres données

2. Pour la Couronne, 1895, de Coppée; le Flibustier, 1888, le Chemineau, 1897, de Richepin.

<sup>1.</sup> Les Romanesques, 1894; la Princesse lointaine, 1895; la Samarilaine, 1897; Cyrano de Bergerac, 1897; l'Aiglon, 1900; Chantecler, 1910.

depuis 1890. Il y a du symbole, et même des symboles divers. selon les points de vue et les lecteurs), dans ce Chantecler, si longtemps attendu, et qui a tant déçu le public : sévérité injuste sans doute; car, malgré les mollesses d'une exécution fatiguée. l'ouvrage est très original, très personnel; il a plus de pensée, et un lyrisme peut être plus profond que n'en offraient les poèmes précèdents. Il y a du symbole aussi chez de Curel, dans la Fille saurage, dans l'Ame en folie. Il y en a chez Hervieu, dans Théroigne de Mericourt. Il y en a chezBataille et chez d'autres. Mais la part du symbole est, somme toute, chez tous, restreinte et intermittente.

Il ne faut pas s'en étonner. Le théâtre vit de réalité et de clarté : le symbolisme se détournait des réalités et paraissait craindre la clarté. Il cherchait son inspiration plutôt dans le mystère métaphysique, qui est objet de rève, que dans la vérité psychologique qui exige l'observation.

Cependant deux efforts considérables ont été faits chez nous pour réaliser la formule symboliste au théâtre : l'un par Maeterlinck,

après 1890 : l'autre par M. Paul Claudel, depuis 1900.

M. Maeterlinck 1 est, avec Verhaeren, le plus grand écrivain belge de langue française qui ait paru de notre temps. Esprit cultivé et curieux, épris de raison et de science comme un Francais du xviile siècle, avec un goût bien flamand du mystère, aimant à promener son mysticisme dans les régions de l'inconnu et de l'inconnaissable sans se fixer dans une foi confessionnelle ou dans une théosophie, sensibilité ardente et délicate, toujours frémissante de sympathie pour tout ce qui existe, et en communion intime avec tout ce qui souffre et désire, M. Maeterlinck est un des écrivains les plus attachants de l'époque symboliste. Il a donné des livres de méditation philosophique et morale où l'inquiétude frissonnante de la destinée et la sagesse confiante sans chimère se revêtent de la grâce d'une imagination de poète. Un brouillard enveloppe souvent la pensée de M. Maeterlinck; mais c'est ce brouillard étincelant, traversé de lumière radieuse, qui allège tous les objets et leur donne un air charmant d'irréalité.

M. Maeterlinek a voulu créer une tragédie symboliste, exprime le mystère effrayant de la vie et l'angoisse profonde de l'âme sans emprunter au monde réel la précision massive de la nature corporelle : problème particulièrement délicat pour un drama-

<sup>1.</sup> Maeterlinck, les Aveugles; l'Intruse. Bruxelles, 1890 : La princesse Muleine, 1890; Pelléas et Mélisande, 1892; Alladine et Palamedes, Inlérieur, et la Mort de Tintagiles, trois petits drames pour marionnettes, 1894; Monna Vanna, 1902; Joyzelle, 1903; l'Oiseau Blen. 1909; Macbeth. 1909; Marie Magdeleine, 1913; le Bourgmestre de Thilmonde, 1921; le Trésor des Humbles, 1896; la Sayesse et la destinée, 1898; la Vie des abeilles, 1901; le Temple enseveli, 1902; la Mort, 1913.

turge. Il a construit un théâtre d'ombres chinoises : je ne mets dans l'expression aucune intention de satire. Je veux indiquer seulement par là le ferme parti pris du poète de faire flou, et d'éviter de donner à ses créatures la limitation prosaïque de l'individualité. Par ce qu'on appellerait chez un autre l'action et les caractères, il exprime des modes lyriques de sensibilité, des frissons et des terreurs qui naissent dans l'âme, quand, indifférente aux joies et aux peines superficielles de l'existence sociale, elle plonge dans les ténébreuses profondeurs de la vie et de sa propre nature. Ses premières piècettes font danser devant nos yeux de légères figures aériennes, vaporeuses, indécises, qui vont et viennent sous une clarté lunaire; et ce petit monde fantastique est d'une grâce exquise, parfois touchante. Plus tard, dans certains essais, comme Monna Varma, il a semblé que M. Maeterlinck essayait de rentrer dans des sentiers plus fravés; mais faire entendre l'accent d'une âme individuelle serrée dans l'étau de la réalité, n'est pas son fait. Et son plus large chef-d'œuvre, Pelléas et Melisande, d'une poésie si prenante, si inquiétante à travers ses brumes, reste essentiellement identique aux Aveugles et aux petits drames pour marionnettes 1.

Les drames de M. Paul Claudel <sup>2</sup> ont toutes les qualités, et les limites aussi, de son œuvre lyrique. Ils sont d'ailleurs d'essence lyrique. Tous ses personnages sont les rèves de sa pensée, les désirs ou les aversions de sa sensibilité. L'outrance crue des caricatures les plus pesamment appuyées alterne avec l'abstraction la plus sévère du dialogue philosophique ou la fantaisie poétique éperdument envolée dans les nuées. L'irrémédiable défaut du théâtre de M. Claudel, comme de ses Odes, — et plus irrémédiable au théâtre que dans aucun autre genre — est l'obscurité de son symbolisme : c'est du moins le défaut auquel le public, même le public raffiné des lettrés de France, ne pardonne pas. On dira tant qu'on voudra que tous les chefs-d'œuvre chargés de signification sont obscurs; il y a des degrés dans l'obscurité; et celle de

<sup>1.</sup> Il ne sera que juste, en passant, de donner un regard à l'œuvre française, du grand poète et romancier italien, (labriel d'Annunzio. Avec une rhétorique effrénée et une débanche verbale qui dépassent toute imagination, dans une langue extraordinairement souple, onduleuse et riche — plus riche que n'est le français des Français, et largement étendue d'italianismes et de latinismes, »— M. d'Annunzio a porté sur notre scène de belles emotions lyriques, et il y fait passer quelques lucurs tragiques. Il relève du symbolisme, mais sa personnalité ne s'enferme pas dans l'étroitesse d'une formule; souvent il est purement romantique, et parfois largement humain. La martyre de Saint-Sébastien, 1911. Signalons aussi ses tragédies italiennes qui ont été traduites: La ville morte, 1898; la Gioconde, 1902; la Gloire, 1903. Nulle part il ne s'est mieux approché de la vie, il n'a plus exprimé d'humanité passionnée ou dolente que dans la Fille de Jorio, traduite et jouée chez nous en 1906.

2. P. Claudel, l'Arbre, 1901; Théatre, 1911-1912, 4 vol, in-12.

M. Claudel est d'un degré supérieur. C'est dommage; car la noblesse de l'inspiration n'est pas douteuse, ni l'originalité de l'idée. Mais on ne saisit que des lambeaux de paysages, des ébauches de figures ou de gestes, qui émergent par moment de l'épaisseur du brouillard. Une fois il a semblé que le soleil entin allait tout nettoyer, que les formes des choses et des êtres allaient se libérer tout à fait dans la beauté de la lumière; si la clarté n'a pas été totale, on a pourtant senti dans l'Annonce faite à Marie l'œuvre d'un vrai, d'un beau poète, qui sait traduire par un art très pur et très personnel l'émoi de certains cœurs simples, quelques tourments et quelques aspirations de l'éternelle humanité.

M. Claudel n'est qu'au milieu de sa carrière; mais quoi qu'il produise encore, et quelque sort que les générations prochaines assignent à son œuvre déjà faite, il a pris définitivement place dans l'histoire littéraire par l'influence qu'il a exercée depuis dix ou quinze ans. Sans lui, quelques jeunes écrivains plus accessibles que lui au public qui s'entête à comprendre, n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait; du moins ils reconnaissent lui avoir dù l'orientation qu'ils ont prise. Il les a instruits à dédaigner le succès facile, à mépriser l'art inférieur de l'intrigue, le pathétique inférieur du drame bourgeois ou du conte. C'est à lui qu'ils ont dû de comprendre qu'il fallait essaver de placer une pensée sérieuse et haute sous la beauté des mots, et d'aller chercher au plus profond de la nature et du cœur, l'émotion indispensable à l'œuvre d'art, une émotion sévère et noble, n'ayant rien de commun avec la fade sensiblerie de la production industrielle, et telle que les Grecs avaient su la trouver. Il n'est que juste d'estimer M. Claudel par l'idée qu'il a donnée de lui à des écrivains de talent. Il aura peutêtre une part dans quelques belles œuvres du xxº siècle qu'il n'eût pas été capable d'écrire : ce n'est pas un cas unique dans l'histoire des lettres francaises.

M. Maeterlinck et M. Claudel, si différents de M. Hervieu, ont attaqué le même problème, qui est l'un des grands, peut-être le grand problème du théâtre contemporain : l'organisation de la tragédie, on pourrait dire sa résurrection. A vrai dire, la question s'est ouverte à la mort de Racine. Après la tragédie encore essentiellement grecque, c'est-à-dire épique et lyrique (lyrique surtout) de la Renaissance, Corneille avait créé la tragédie française, d'où le tragique tendait à s'éliminer avec le lyrisme au profit du dramatique et du mécanisme psychologique. Racine, éclairé par l'hellénisme, avait réintégré le tragique dans cette tragédie française dont il conservait la formule originale; son génie adroit se servait du tragique pour renforcer le drame et approfondir la psychologie. Mais son art s'était perdu avec lui. Le xvine siècle

s'est épuisé en efforts pour restaurer la tragédie, surtout à l'aide de Shakespeare, ou, si vous voulez, de l'idée que les Français d'alors se faisaient de Shakespeare. Les romantiques, heureusement lancés à la poursuite d'une tragédie lyrique, l'ont manquée par la superstition de l'intrigue et du pathétique de mélodrame, encore plus que par l'excès de leur rhétorique. Le tragique n'apparaît qu'accidentellement chez Victor Hugo, quoique souvent ses sujets y prêtent. C'est encore chez Musset qu'on trouve à la fois le plus de psychologie fine, et le plus d'impressions tragiques.

A la fin du XIXº siècle, lorsque la formule de la comédie-drame a paru un peu fatiguée, et que le public surtout en a été fatigué, on a recommencé à chercher la tragédie, un peu à tâtons. L'erreur de quelques-uns a été de définir la tragédie par quelques caractéristiques extérieures, par des procédés, des effets et l'emploi de l'alexandrin; et s'attachant à rejoindre Racine, en mèlant à sa couleur quelques tons dérobés à la tragédie grecque, ils n'ont réussi qu'à se classer à côté de Casimir Delavigne ou de Ponsard.

Ils n'ont donné que des œuvres mort-nées.

Plus féconde est la tentative qui essaie de séparer le tragique essentiel dela tragédie formelle, qui renonce absolument à reprendre la technique classique, mais s'efforce de retrouver ce qui était l'âme de la tragédie grecque, le charme suprème aussi de la tragédie racinienne. Je veux dire l'émoi mystique ou l'angoisse métaphysique devant la vie, la perception, à travers l'enchaînement des événements de la vie réelle, et par delà la région des actions et des réactions psychologiques, d'un jeu mystèrieux de forces inconnues qui tour à tour broient l'homme où le relèvent. Émoi mystique, angoisse métaphysique, sentiment du mystère, c'est, dans l'ordre de l'expression littéraire, du lyrisme. Le problème est donc de retrouver la grande émotion tragique par l'introduction d'un élément lyrique dans le réalisme psychologique et l'action dramatique.

Hervieu l'a cherché en sacrifiant le moins possible de la précision psychologique et de l'intérêt proprement dramatique. Maeterlinck et Claudel ont été plus loin dans ce double sacrifice, à leurs risques et périls. Plus d'un « jeune » (jeune d'hier) a marché dans la même direction. Je ne puis oublier M. Saint-Georges de Bouhélier, qui, avant son curieux OEdipe dont il a construit la forme d'après Shakespeare et nos mystères, ne retenant des Grecs que l'émotion tragique, avait essayé, et par moments très heureusement réussi, dans son Carnaval des enfants, à faire sortir le tra-

gique de l'impression réaliste de la vie contemporaine.

La tragédie peut se réaliser dans bien des formes; elle peut être moderne, historique, légendaire. Elle peut combiner dans des pro-

portions infiniment diverses, l'intérêt psychologique, l'intérêt dramatique, l'intérêt lyrique. Il suffit que, circulant partout sous l'analyse des caractères ou l'action émouvante, jaillissant cà et là aux points critiques, ou s'étalant en larges nappes de poésie, le sentiment tragique de la vie ne manque nulle part. C'est affaire à chaque tempérament de trouver sa formule et sa forme. La direction est donnée.

Au fond tout consiste à être poète d'abord; ensuite à s'intéresser à l'humanité: enfin, à ne pas trouver au-dessous de soi d'étudier les lois fondamentales de l'expression dramatique.

## CHAPITRE II

## CONCLUSION .

Disparition des écoles. Multiplication des groupes ou « chapelles » littéraires. Avantages et inconvénients. — L'art au-dessus de tout. Persistance de la lutte entre l'esprit romantique et l'esprit classique. — Tendances à la fusion, à la synthèse. — Question, insoluble aujourd'hui, de l'influence de la guerre sur la littérature française : elle dépend, en grande partie, de la solution qui sera donnée à celle de l'éducation nationale. — La tradition : c'est une chose vivante; elle n'est jamais fixe ni complète. — Avoir confiance dans la France et le génie français.

La littérature française est une chose vivante, et la vie contient toujours des possibilités qu'on ne peut prévoir. Je n'essaierai donc pas d'annoncer ce que notre littérature sera demain. Je me contenterai d'indiquer quelques conditions actuelles de la production littéraire qui paraissent de nature à en déterminer certains caractères, et quelques directions qui se laissent apercevoir, sans qu'on puisse affirmer quelle est celle qui l'emportera demain, ni même s'il y en a une qui l'emportera : peut être cèderont-elles toute la place à quelque chose qui ne se laisse pas encore discerner.

Un fait me frappe, qui permet un grand espoir : l'abondance et la sincérité des vocations littéraires. La médiocrité, évidemment,

<sup>1.</sup> A CONSULTER. Remy de Gourmont, Promenades littéraires, 5 vol.; André Gide, Prétentes et Nouveaux Prétextes. - E. Gaubert et G. Casella, La Nouvelle littérature (1895-1905), 1906. - G. Lecarbonnel et G. Villars, La littérature nouvelle, 1905, - A. Mercereau, La littérature et les idées nouvelles, 1912. - J. Muller et J. Picard, Les tendances présentes de la littérature française, 1913. - G. Duhamel, Les Poètes et la Poésie, 1914. - Florian Parmentier, Histoire contemporaine des lettres françaises, 1914. - J. Benda, Belphegor, 1919. - P. Lasserre, Les chapelles littéraires, 1920. - Anthologie des poètes nouveaux, 1913. - La Renaissance contemporaine. Anthologie. I. Poètes français. II. Prosateurs français, 2 vol. 1912. - G. Lanson. Manuel bibliographique de la littérature française moderne, IVº partie, section 2, ch. xxv (et supplément).

ne manque pas; mais il y a vraiment, dans les jeunes générations apparues depuis quinze ou vingt ans, beaucoup de talents très divers et très distingués. Il me suffira d'en nommer quelques-uns que la mort a pris, leur œuvre à peine commencée: Émile Clermont, Louis Pergaud, Alain Fournier, Nolly, Despax, Charles Muller, Adrien Bertrand, Guy de Cassagnac, Ernest Psichari; et combien d'autres, frappés aussi sur les champs de bataille d'Occident ou d'Orient.

Un autre fait est apparent et incontesté: il n'y a plus d'écoles. Il n'y a pas une doctrine ni une technique qui rallie tous les auteurs, ni la majorité des auteurs, ni les meilleurs des auteurs, ni la majorité ou les meilleurs des jeunes. La liberté esthétique est une conquête assurée. Chacun se fait l'Art Poétique qu'il veut, et le réalise comme il veut. Sans doute le public n'accepte pas tout; mais il ne refuse rien par principe. Peu lui importe à quelle doctrine ou à quelle technique se rapporte l'ouvrage qu'on lui présente; il ne demande à la littérature que du plaisir. Qu'on lui plaise, il achète le livre; et l'auteur est célèbre. Mais comment plaire au public? C'est le secret des maîtres.

Il n'y a plus d'écoles; mais il y a des coteries, ou, comme on a dit, des « chapelles »; il y en a vraiment trop. Après les décadents, les symbolistes, et l'école romane de Moréas, on a eu, simultanément ou successivement, l'humanisme, l'unanimisme, l'intégralisme, le naturisme, les paroxystes, les spiritualistes, les néo-classiques, l'impulsionisme, l'intimisme, le primitivisme, le futurisme, le régionalisme¹; on a eu les Loups et l'Abbaye de Créteil; hier le cubisme, et aujourd'hui le dadaïsme². J'en oublie probablement. Les chapelles littéraires ont une tendance fâcheuse à pulluler.

<sup>1.</sup> Quatre centres principaux : le félibrige provençal, le groupe toulousain, le groupe lorrain, le Beffroi de Lille.

<sup>2.</sup> Il est inutile de définir un certain nombre de ces groupes; leur étiquette est suffisamment explicite. L'intégralisme vise à l'expression intégrale de la vie, à l'aide de l'intuition; l'unanimisme replace l'individu dans la vie collective : tous en un, un en tous. Le futurisme prétend se passer des instruments d'analyse que sont la logique et la grammaire, et, sans souci d'enchaîner les mots en phrases intelligibles, vise à manifester par l'explosion successive des substantifs, des adjectifs et des verbes, la simultancité riche et confuse des sensations dont la réalité extérieure nous assiège. Le dadaisme, s'il est autre chose qu'une gaieté de jeunes gens, est une manière de lacher les mots en liberté comme les poussent l'instant et l'instant, et même d'abolir les mots comme moyens d'expression de la vitalité interne. Le cubisme, au contraire, serait une conception toute cérébrale, abstraite et scientifique de l'art, qu élimine la sensibilité dans tous les sens du mot : le plaisir, l'émotion, la sensation même, et les formes sensibles que construisent nos perceptions. Le cubisme, d'une part, le futurisme et le dadaïsme de l'autre, se situent aux deux pôles de l'art. Le cubisme a surtout touché la sculpture et la peinture, il a cependant trouvé des interprétations littéraires, d'ailleurs fort contestables.

C'est une tentation permanente de se persaduer qu'on a des idées à soi qui ne sont celles de personne; qu'on détient à soi seul, avec ses amis, l'art de créer des chefs-d'œuvre et le modèle de la littérature de demain. On a vite fait de faire bande à part. D'ailleurs, il est moins malaisé de faire un manifeste qu'un poème ou un roman. On trouve plus aisément la formule de l'originalité qu'on yeut avoir qu'on ne la réalise dans une œuvre.

Cependant il ne faut pas oublier qu'en France, souvent, la critique ou la théorie ont précédé la création littéraire. Notre intelligence veut comprendre avant de faire. La multiplicité des manifestes est un signe que chacun cherche à voir clair dans son effort. Il reste néanmoins que les rédacteurs de manifestes paraissent obéir parfois au besoin, moins d'éclaireir leurs propres idées, que de se distinguer des groupes voisins; et l'on s'en distingue plus

aisément par les mots que par la pensée.

Rien n'à plus donné à la littérature actuelle un caractère d'anarchie que la multiplicité de groupes et de programmes. La plupart des critiques et des écrivains ne se lassent pas de déplorer cette anarchie. Chaque groupe la ferait volontiers cesser en se chargeant du gouvernement de la littérature. J'avoue que cette anarchie ne m'effraie point. Elle est le résultat naturel de la disparition du dogmatisme littéraire qui laisse à chaque écrivain la liberté de construire l'œuvre qui lui plait et d'y mettre ce qu'il veut. L'unité ne peut donc plus être qu'une convergence des libres efforts, un consensus spontané ou réfléchi des individualités personnalités souveraines. On conçoit qu'une telle unité ne soit pas extérieurement toujours apparente, et qu'elle ne se réalise que lentement.

Sans entrer dans le détail des idées et des formules de chaque groupe, on peut, sans trop de peine, distinguer, à travers la diversité des programmes, quelques tendances assez communes.

Les chapelles littéraires ont quelques avantages et beaucoup d'inconvénients.

Une chapelle n'est pas toujours un groupe bien homogène. Elle se forme un peu au hasard des camaraderies et des relations qui rassemblent, à Montmartre ou à Toulouse, au Quartier Latin ou à Lille, des jeunes gens de tempéraments très divers et d'aspirations contradictoires. Ils n'oût guère en commun que la passion des Lettres, l'amour de la gloire, le mépris du bon public, et la prétention d'apporter des techniques nouvelles qui dispensent de connaître les techniques éprouvées. On rejette volontiers les gloires incontestées que trop d'admirations banales ont comme défraîchies. On aime à donner son culte à un auteur rare, vivant ou mort, qui n'ait pas la tare d'un succès trop brillant, et dans l'ombre duquel on ne se sente pas transir.

Dans ces foyers concentrés et clos les vocations s'exaltent. De beaux désintéressements arrivent à éclore, et parfois à durer : un pur dévouement aux choses éternelles, aux idées, à l'art. Les tentations vulgaires de l'industrie littéraire perdent de leur force; la fière conscience artistique du milieu fait pression sur les individus faibles qui se laisseraient aller à fabriquer les articles de grosse vente. La sensibilité esthétique s'affine. De la recherche commune sortent, ou peuvent sortir, des nouveautés heureuses ou fécondes. Le goût échappe à la tyrannie des bienséances mondaines comme à celle de la correction académique; et l'on peut oser des effets qui n'ont pas encore été vus. En revanche on est un peu trop porté dans ces chapelles à considérer comme un chefd'œuvre ce qui n'a que le mérite d'effarer le public et de scandaliser l'Académie.

Il s'y développe, par malheur, un esprit d'admiration mutuelle qui ne laisse presque ancune place à la critique sincère et aux conseils utiles, une habitude aussi de rivalité et de surenchère dans l'invention des fantaisies les plus bizarres. On se fait une habitude de chercher l'extraordinaire, l'exceptionnel, d'où l'on passe aisément à l'excentrique; on définit le beau par le rare et le singulier.

Là est le péril de délaisser les maîtres admirés de tous; on abandonne en même temps les voies larges où les grands écrivains du passé ont trouvé l'immortalité. On s'éloigne de la vérité universelle, de la beauté simple, qui ne manquent leur effet sur aucun esprit délicat; et l'on va demander à de petits maîtres, artistes plus raffinés souvent, mais poètes moins humains, l'exemple d'une technique subtile à l'excès et d'une sensibilité orgueilleusement, insociablement personnelle. Tandis que Victor Hugo disait à son lecteur : « quand je vous parle de moi, je vous parle de vous », on s'applique à faire sentir au public que l'écrivain qu'on est n'a rien de commun avec celui qui lit, ni avec aucun autre homme au monde.

Les chapelles littéraires sont fières d'avoir coupé la communication avec le public. On y érige en maxime qu'un artiste ne peut plaire au public qu'en se dégradant, et qu'on trahit l'art en cherchant à mettre de l'intérêt dans une œuvre. Pour ne pas devenir le fournisseur servile des bas appétits de la foule, on renonce à satisfaire les besoins d'idéal et de beauté dont tout de même le grand public, plus ou moins confusément, est tourmenté. Eu dédaignant de travailler pour lui, on renonce à l'élever à soi, et on le réduit à ne consommer que la production vulgaire dont on lui reproche de se contenter.

Il est, sans nul doute, excellent du point de vue de la technique,

que le littérateur se voue à la littérature, qu'il soit un professionnel. L'amateur est la peste de tous les arts; il est à peu près incapable de créer une forme précise et serrée; sa facture est presque inévitablement lâche. Chez les professionnels, au contraire, il n'est pas rare qu'on atteigne un degré élevé de perfection technique. La rancon de cet avantage, c'est que la spécialisation littéraire, comme toutes les spécialisations poussées trop loin, appauvrit et rétrécit l'esprit qui s'y enferme. Il faut avouer qu'on trouve, chez un certain nombre de jeunes écrivains qui sont de très habiles ouvriers, une fâcheuse pauvreté d'idées et d'expérience qui fait que leurs ouvrages manquent d'humanité. Enfoncés dans le souci exclusif de leur métier, absorbés dans l'étude et dans la discussion entre camarades des problèmes de technique, ils n'ont guère d'autre matière, le jour où ils veulent faire un livre, que des amours d'étudiant, des plaisirs de rapin, des conversations de brasseries, et ce qu'ils ont pu voir de l'humanité par la fenêtre de leur chambre. Ils ne se doutent pas de l'accroissement d'expérience, de l'agrandissement d'intelligence qui résulteraient pour eux de faire autre chose que de la littérature, d'avoir une profession active qui les mêlerait au flot humain et qui ferait circuler en eux les passions et les ardeurs de la vie contemporaine 1. Malheureusement, ils sont contents de leur pauvreté, persuadés que l'art est tout entier dans la forme, et que la beauté formelle éclate plus triomphalemen dans l'insignifiance de la matière.

Quelques écrivains d'extrème droite, catholiques et monarchistes, quelques écrivains d'extrème gauche, socialistes et révolutionnaires, sont seuls à ne pas pratiquer aujourd'hui la religion de l'art au-dessus de tout, et font servir sans scrupules leur talent à la diffusion de leurs doctrines mystiques ou sociales. Il est vrai qu'ils prétendent exprimer, et en effet le plus souvent ils expriment, dans leur littérature de parti, la nécessité intime de leur tempérament personnel. Ils ne reçoivent pas le mot d'ordre d'une autorité extérieure; mais ils annoncent au monde le besoin profond de leur cœur dont ils font la loi du monde. Et ainsi l'art ne renie ni Maurras ni Barbusse.

Mais, d'une façon générale, la doctrine de l'art pour l'art n'est plus contestée, si l'on entend par là que le but de l'écrivain, comme celui du peintre, du sculpteur et du musicien, est de créer une œuvre belle, et que ni l'intérêt social, ni la morale, ni même

<sup>1.</sup> Loti, Farrère, Vedel, marins; Estaunié, ingénieur; Mile Bodève, employée de commerce, n'ont pas dû seulement à leurs professions des sujets, mais une mentalité, des développements et des réactions de sensibilité, en un mot une part de la qualité originale de leur talent.

la vérité n'ont rien à exiger de l'artiste 1 au détriment de la beauté. A la condition d'être sincère, il a le droit de faire ce qu'il veut; et, dans la sincérité artistique s'inclut, plus facilement encore que la

dévotion doctrinaire, le jeu capricieux de la fantaisie.

Dans ce culte farouche de l'art, quelques écrivains s'imaginent que l'art moral étant une chose en soi odieuse, l'immoralité, par elle-même, confére à l'œuvre un caractère d'art. D'autres ne font pas de différence entre travailler sur commande, livrer à volonté, selon les partis au pouvoir, de la poésie nationale ou anti-patriotique, religieuse ou athée, — ce que jamais le véritable artiste évidemment ne doit faire, — et saisir en soi-même, vivantes ou brûlantes, pour les éterniser par l'art, les émotions et les passions collectives de leur temps ou de leur pays. Il y a tel jeune poète qui s'est demandé si la Patrie pouvait être un objet de poésie. Elle ne l'est pas évidemment pour celui qui se pose cette question; mais le même ne doutait pas que les menus accidents de sa sentimentalité égoïste, et tous les spasmes de ses nerfs, ne sussent la digne matière de l'art éternel.

Quels que soient les abus et les erreurs, il semble bien que l'on s'achemine vers une solution juste et large du principe excellent

de l'indépendance de l'art.

Le moment présent est encore dominé par le grand fait littéraire qui s'est produit au début du XIX° siècle : le romantisme. Jamais on n'a été mieux placé qu'aujourd'hui pour se rendre compte de l'ampleur de ce mouvement dont les conséquences ne sont pas encore épuisées.

Les écrivains qui aiment à réfléchir sur la littérature, sont assez généralement d'accord pour remarquer que la lutte entre le principe romantique et le principe classique se continue toujours: ils se sentent obligés à se déclarer pour l'un ou pour l'autre, ou pour la conciliation des deux. Ceux qui créent une œuvre sans se soucier de théorie nous donnent occasion de faire à leur sujet la même constatation.

Il faut avouer que le romantisme est fortement combattu. Il passe à tout instant de mauvais quarts d'heure dans les manifestes et les revues des jeunes. On lui dit son fait avec une aimable ingratitude où il entre une certaine ignorance de l'histoire, mais aussi le sentiment naïf que les biens apportés par l'art romantique étant désormais assurés et faisant partie du domaine public, on n'a plus besoin de lui. Les plus violents détracteurs du romantisme sont quelquefois des écrivains d'un tempérament purement

<sup>1.</sup> En tant qu'artiste, bien entendu. Je veux dire que comme homme, il a une obligation envers la société, le bien, et la vérité, qui a la priorité sur toute autre.

romantique, c'est-à-dire où la sensibilité et l'imagination tyrannisent absolument la raison.

Le romantisme, d'ailleurs, un romantisme renouvelé et moderne, n'est pas sans avoir d'honorables représentants. Sans parler des excentriques qui poussent à l'extrême le principe subject du lyrisme, il est de beaux poètes qui s'appliquent à cultiver la frénésie et ne veulent rien communiquer de leur vie intérieure qui ne soit un paroxysme.

Quelques critiques de sang-froid, ou suffisamment avertis de l'histoire, se refusent à honnir le romantisme d'où ils voient bien que tout le XIX° siècle est sorti. Ils comprennent qu'en finir avec le romantisme, si l'on y réussissait, ce serait risquer d'en finir avec la poésie.

De l'autre côté, on trouve des critiques classiques et traditionalistes qui, comme M. Maurras et ses disciples, proclament la primauté de la raison en littérature et en art, ou qui, avec M. Benda, dénoncent le besoin romantique d'émotion comme le principe de corruption de la littérature contemporaine, et qui n'admettent l'émotion dans l'œuvre littéraire qu'intellectualisée, dépouillée de sa violence selon eux inesthétique, et convertie en une idée qui, tout en gardant la chaleur de l'état originel, pourra devenir objet de contemplation sereine.

En général, les œuvres sont moins intransigeantes, moins pures, plus composites que les doctrines. Pourtant, parmi les doctrines se rencontrent des efforts très raisonnables de fusion et de synthèse.

On ne peut qu'être très frappé du respect que des écrivains, comme Rémy de Gourmont et M. André Gide, témoignent à la tradition, et des points d'attache multiples et solides que leur pensée et leur œuvre y conservent. Dans les enquêtes qui se sont faites entre 1900 et 1914, la préoccupation de la synthèse était très sensible.

Assurément, ce mot de synthèse recouvre assez souvent des notions un peu confuses, parfois même contradictoires.

Cependant, je me hasarderais à dire que la synthèse cherchée par beaucoup de jeunes appartenant à des groupes très différents, consiste principalement en ceci.

On rejette les limitations et les exclusions absolues des systèmes.

On comprend que la littérature doit exprimer l'individu, le moi du créateur, mais par cet individu et dans ce moi, le plus possible de la vie sociale et collective, le plus possible de la vie universelle. On cherche le juste point où s'équilibreront dans une expression, à la fois personnelle et générale, les nécessités contra-

dictoires qui font le tourment de l'écrivain. La poésie est l'art de communiquer « cette partie de notre vie qui semble incommunicable » (G. Duhamel). Il faut que le premier lecteur venu, pourvu seulement d'une âme humaine, se reconnaisse dans notre œuvre, et il faut qu'elle lui apporte, en même temps, l'impression d'être en présence d'une âme unique. Le problème du style est de même ordre : parler une langue assez commune pour être entendue de tous, assez personnelle pour donner la sensation de n'avoir jamais encore été entendue.

Les meilleurs représentants de la jeune critique ne renient aucun des grands mouvements de notre littérature, classicisme, romantisme, naturalisme, Parnasse, symbolisme : chaque école a manifesté un état de la sensibilité française, un aspect de l'art et du beau. Le travail de trois ou quatre siècles ne saurait être perdu. On ne rejette pas le passe en réalisant le présent et en préparant l'avenir. On rève d'une littérature assez large pour n'exclure aucune vérité ni aucune beauté.

Beaucoup se refusent à choisir entre la logique et la poésie, entre l'idée et l'émotion. Ce qui est condamné c'est le relâchement de la forme, le sophisme esthétique que puisque « le cœur seul est poète », l'art est inutile :

# Vive le mélodrame ou Margot a pleuré.

C'est aussi l'éloquence, employée trop souvent comme substitut de la poésie ou comme multiplicateur de l'effet. On est d'accord sur la nécessité d'une technique précise, sur ce que nulle inspiration n'est dispensée de se créer la forme qui l'exprime en perfection : la pensée ne s'achève que lorsqu'elle a trouvé son expression: les défauts de la forme sont des défauts du fond.

On paraît revenu dans beaucoup de groupes du goût de l'obscur, de l'incohérent, de l'excessif. On estime les qualités de clarté, d'ordre, de mesure, d'équilibre qui sont les qualités classiques; mais on imagine un art plus souple, plus complexe, plus subtil, plus riche que celui des classiques; un art, où toutes les richesses de l'inspiration lyrique, romantique ou symboliste, seront reçues, et qui, en satisfaisant la raison par ses belles proportions, demeurera essentiellement poétique. On ne renonce point au réalisme, mais aux exclusions que prononçait le réalisme; on admet l'idéalisme, mais à la condition qu'il cesse d'exiger la déformation du réel, et tous les fades mensonges dont il a été le prétexte. On rêve d'unir art, idée, émotion, réalité, poésie, dans une harmonie digne des Grecs, qui, plus que jamais, demeurent les guides. On laisse les Latins, ces admirables

maîtres de rhétorique; on est un peu las de la rhétorique. C'est vers les Grecs que vont les meilleurs des jeunes écrivains d'aujourd'hui. Ceux mêmes qui les connaissent le moins, se

dirigent inconsciemment vers l'idéal de l'hellenisme.

Il y a eu un moment où l'on pouvait craindre que la littérature française ne désertât sa plus ancienne et authentique tradition et ne renonçât à donner l'impression d'une intelligence tout appliquée à traduire le monde en idées claires. La philosophie de M. Bergson, à mon avis mal entendue, a fait des ravages dans certains cerveaux de littérateurs; ils y ont compris que l'intelligence était une qualité inférieure et vulgaire, et ils se sont attachés de tout leur génie, quelquefois avec trop de succès, à préserver leur œuvre de cette tare.

Mais on peut apercevoir dès maintenant que la contagion ne s'étendra pas trop loin. Les ouvrages récents où l'on a le droit de croire qu'il y a le plus d'avenir, semblent indiquer que la littérature française n'est pas près de renoncer à l'intelligence. On y voit l'imagination employée à manifester la pensée et à la décorer de symboles, les sensations et les sentiments transformés en idées, ou aboutissant à suggérer des idées. La forme, toujours concrète parce qu'elle est forme, et évocatrice de visions et d'émotions attachées aux images et aux rythmes, est le voile transparent qui enveloppe les rapports intelligibles. Il est certain, en particulier, qu'il y a depuis quinze ou vingt ans, et chez les tempéraments les plus diffrents, chez des lyriques et chez des réalistes, un retour marqué à l'expression claire et sobre. Les sensibilités les plus subtiles et les plus rares ne s'estiment pas obligées de se manifester par la fabrication d'un langage excentrique qui n'est pas de chez nous. Un écrivain tel que M. André Gide, qui n'est pas un timide ni un banal, sait tout dire en bon français.

On arrive à comprendre que l'on s'est battu plus d'une fois pour des mots, et qu'il n'y a pas de littérature impersonnelle. La littérature commence là où commence la notation de la personnalité ; au delà, c'est la science. D'autre part, la personnalité pure, l'émotion pure, ne s'expriment pas avec des mots : les mots sont des signes qui, par fonction, représentent des objets ou des rapports. L'expression de l'émotion pure et de la personnalité pure appartient à la musique. Entre la musique et la science se situe la littérature. Ce qu'on appelle l'art impersonnel, est celui qui subordonne le mieux l'élément personnel à l'expression d'une réalité extérieure ou d'une vérité abstraite; il est essentiellement pittoresque, dramatique, ou philosophique. L'art personnel est celui où se réduit au minimum le souci de réalité et de vérité, et qui laisse le plus libre essor à la personnalité intime : il est essentiellement

poétique. Entre ces formes extrêmes s'étend une gamme de notations artistiques infiniment variée, et toujours capable de recevoir des tons nouveaux qui s'intercaleront entre les tons déjà counus. Mais partout il y aura du personnel et de l'impersonnel, du poétique et du vrai (ou du réel).

L'artiste choisira sa manière selon sa nature, sa conception de l'art et son sujet. Le plus grand artiste sera toujours, en un sens, le plus personnel; seulement, selon qu'il aura opté pour le genre personnel ou pour le genre impersonnel, son indestructible per-

sonnalité s'étendra en surface ou en profondeur.

Quoique, comme je l'ai dit, il ne faille pas chercher beaucoup d'homogénérité ni d'unité dans les groupements qui constituent les chapelles littéraires, je me hasarderai à signaler la Nouvelle Revue Française (et la collection d'éditions à laquelle la Revue a donné son nom) comme représentant les meilleures tendances du mouvement littéraire contemporain<sup>1</sup>. Tout s'y trouve assurément, et le romantisme impénitent, le réalisme opiniàtre, le symbolisme non encore désillusionné, y figurent par de très caractéristiques productions; mais ce qui me paraît donner la note de la maison, c'est justement la recherche d'une combinaison originale et moderne, expressive de l'intelligence et de la sensibilité d'aujourd'hui, qui sont la somme de tout notre passé, avec quelque chose de plus.

Il y a là un effort de haute portée, et qui pourra être fécond pour exprimer dans une langue ferme, intelligible à la fois et suggestive, tout ce que chaque esprit et chaque tempérament peuvent avoir à dire sur la vie sans s'emprisonner dans une formule d'école, et en s'approchant tour à tour de toutes les formules des écoles les plus diverses selon que l'idée ou l'émotion à chaque moment se réalise mieux par l'une ou par l'autre.

Dans cette synthèse de toute l'expérience littéraire de la France, classicisme, romantisme, naturalisme, symbolisme, etc., ne figureraient plus comme de rigides partis pris, forcément inconciliables : ce ne seraient plus que des attitudes momentanées de l'âme répondant diversement aux appels divers de l'idéal ou de la réalité, des tours de main de l'artiste obéissant au caractère de l'idée ou du modèle. Chacun, bien entendu, aurait sa direction préférée, et n'irait pas plus loin dans les autres que sa nature ne lui permettrait. Mais il ne refuserait pas les occasions de les tenter. La plus classique intelligence consentirait à laisser courir parfois dans son œuvre des vibrations romantiques; et l'imagination la

<sup>1.</sup> Le Mercure de France qui a joué le même rôle au temps du symbolisme, n'a pas déchu: mais quoiqu'il ne soit pas exclusif, non plus que sa collection d'éditions, il reste la maison des jeunes de 1895 plutôt que celle des jeunes de 1905.

plus symboliste ne refuserait pas de donner à l'expression de ses rêves ce qu'ils se prêteraient à recevoir de précision classique.

Voilà, me semble-t-il, très sommairement, où l'on en était à

l'été de 1914, quand la guerre éclata.

On a beaucoup agité la question de savoir quelle influence la guerre aurait sur la littérature française : c'est un problème actuellement insoluble.

La guerre, après avoir suspendu d'abord l'activité littéraire, lui a fourni des 1915 une excitation puissante et des sujets variés autant qu'émouvants. Mais, chaque écrivain a écrit ses livres de guerre avec sa formule d'avant-guerre. Il a coulé l'inspiration parfois nouvelle que la crise de la patrie et de l'humanité lui apportait, dans ses moules habituels. On conçoit d'ailleurs que la guerre renouvelle les pensées des hommes, leurs conceptions du monde, de la vie, des rapports humains, de Dieu même, plus aisément que les procédés littéraires. La création d'une technique nouvelle ne peut en être qu'un effet indirect qui résultera du renouvellement préalable des idées et des sensibilités. Ce renouvellement même des idées et des sensibilités ne s'est pas fait complètement pendant la guerre, et ne peut pas se faire tout de suite après la guerre. Car toutes les générations arrivées à maturité sont fixées dans leurs types; et le cataclysme mondial les détruit plus facilement qu'il ne les change. La guerre a exalté dans des sens divers les écrivains qui étaient dans la force de l'age; elle ne les a pas transformés. Ce sont les soldats de vingt ans, que le destin a pris et pétris dans les années décisives où l'homme s'achève, ce sont les adolescents indécis, qui recevaient dans leurs lycées et leurs familles l'empreinte de cette terrible époque, ce sont enfin, les enfants de la guerre, nés de parents dont les événements tendaient à l'excès les nerfs et seconaient violemment tout l'organisme physique et moral : ce sont ces générations-là, qui n'entreront en scène que dans dix, quinze ou trente ans, qui nous apprendront si les années 1914-1918 auront en une répercussion décisive sur la littérature française, sur l'inspiration et la forme des œuvres. Jusqu'ici rien de net, d'évident n'a été enregistré; la littérature a continué de marcher dans toutes les routes qu'elle connaissait avant 1914. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ses allures ont peut-être été plus vives et plus agitées. Toutes les inspirations ont été portées par la guerre au paroxysme: l'inspiration patriotique et nationaliste; l'inspiration internationaliste, humanitaire et pacifiste; mais aussi, par réaction contre l'une et l'autre, la dévotion inhumaine à la beauté seule qui fait de l'indifférence aux passions nationales ou sociales le devoir premier de l'artiste. Ces trois directions étaient

connues; la guerre n'a fait qu'élever les voix de quelques tons. Sans me hasarder à d'inutiles pronostics, il me semble que, si la guerre doit influer sur la littérature, elle le fera surtout en tranchant la question pendaute, dont j'ai parlé, entre le classicisme et le romantisme. Elle la tranchera d'abord par le tour qu'elle donnera à l'éducation nationale. La guerre a fait réfléchir les Français sur le fort et le faible de la mentalité créée en eux par les dix siècles de leur civilisation. Ils ont concu la nécessité de confirmer chez

eux certaines qualités ou de détruire certains défauts : ce qui ne se peut que par une réforme de l'éducation nationale.

Les uns regardent la victoire. Elle est si belle. Ils regardent le combat : il a si bien fait éclater l'héroïsme de la race, ses qualités essentielles d'enthousiasme, d'honneur, de sacrifice, de souplesse, de vive intuition, d'agilité débrouillarde. On dit : « Nous sommes une race chic. Notre victoire est la victoire de l'esprit latin sur l'esprit germanique, la victoire de l'intelligence, de la sensibilité, du goût sur la science pédante et le mécanisme organisateur. Développons donc en nous les qualités natives, les qualités de notre tradition et de nos origines, que nos enfants soient des « Latins » comme ont été nos pères, comme nous sommes nous-mêmes. Retournons au grec, au latin : plongeons-nous v; remontons à nos sources. N'ayons pas trop de contacts avec les étrangers; ne nous gatons pas par les cultures étrangères. Formons la France de demain à l'image de la France d'autrefois et de la France d'aujourd'hui. » On admet que nous nous suffisons à nous-mêmes et que nous ne pouvons que gagner à nous concentrer en nousmêmes.

Les autres regardent la dureté du combat et le coût de la victoire. Nous avons failli périr. La patrie et la civilisation française ont couru le plus grand risque qu'elles aient couru depuis quatre ou cinq siècles. Elles ne se sont sauvées que par la ruine de nos plus riches départements, par la perte d'un million et demi d'hommes jennes, élite de l'intelligence et du travail, qui auraient été la force de la France de demain. Pourquoi tant de péril? Pourquoi tant de sacrifice? Parce que nous avons été ignorants et imprévoyants. Nous n'avons pas connu l'ennemi, ni sa préparation, ni sa volonté certaine de guerre. Nous n'avons pas connu, nous n'avons pas préparé les moyens indispensables de la guerre moderne. Nous avons laissé nos enfants courir à la mort pleins d'illusions comme étaient pleins d'illusions leurs parents, nos gouvernements et leurs chefs. Nous avons dû livrer nos provinces à la dévastation pour nous donner le temps de nous préparer. Nous avons dù opposer au matériel formidable de l'ennemi, aux machines de toutes sortes, des poitrines d'hommes, la chair vive de nos fils, nour

nous donner le temps de construire du matériel et des machines. Nous avons trop aimé nos théories. Nous les avons employées à résister aux faits, à nier les faits : et des milliers de vies françaises ont été immolées à nos entêtements de théoriciens. Nous avons tous été coupables. Nous ne voulons pas que cela recommence. Instruisons nos fils mieux que nous n'avons été instruits nousmêmes. Donnons-leur une éducation raisonnable. Faisons-leur connaître le monde actuel. La France d'abord, la langue et la pensée françaises. C'est le fond. Mais qu'ensuite ils sachent les langues étrangères, les littératures étrangères, les mentalités et les mystiques étrangères. Qu'ils puissent surveiller de très près la pensée de l'ennemi. Faisons-leur connaître la science, qu'ils la respectent, et qu'ils soient incapables de tricher avec elle. Qu'ils étudient patiemment toutes les données de fait qui sont les bases fermes de l'idée, toutes les conditions positives qui jalonnent la direction de l'action efficace. Qu'ils ne persistent jamais à s'abriter dans leurs chères théories, après que l'expérience les a fracassées. Pénétrons-les bien de cette maxime que, si l'on peut faire un sot emploi du savoir, l'irrémédiable sottise est celle de l'ignorance qui se complaît en elle-même. Il ne s'agit pas d'éteindre ni d'altérer chez nos enfants le génie séculaire de notre peuple, mais de leur apprendre à ne pas le gaspiller, à le discipliner pour lui faire rendre tout ce qu'il peut. Nous voulons développer en eux toutes les qualités d'imagination, de sensibilité, d'intuition de goût, qui sont l'éternel charme de la France, mais nous voulons les développer harmonieusement, dans la mesure, et sous le contrôle de l'intelligence armée de savoir et de méthode. Nous n'irons pas ainsi contre notre tradition; mais nous réaliserons notre tradition dans une forme vraiment moderne, et adaptée au bescin impérieux du temps présent.

De la solution qui sera adoptée pour l'éducation nationale, dépendra pour une bonne part, l'avenir de la littérature française : le triomphe d'un idéalisme d'essence romantique tout appliqué à nous créer un monde illusoire d'images dont nous soyons ravis, ou celui d'une discipline réellement classique qui soumettra la

littérature à la raison et à la vérité.

Il faut d'ailleurs tenir grand compte de l'accident toujours possible du génie. Sans doute, en littérature comme ailleurs le génie ne crée rien de rien. Il capte toujours des courants de la vie et de l'art de sa nation ou de son temps. Mais il transforme et multiplie au delà de toute prévision, de toute imagination. Dix ans avant le Discours sur les sciences et les arts, qui eût cru Rousseau possible, et possible la révolution qu'il fit? Sans lui, peut-être le courant sentimental fût-il demeuré un des courants secondaires

du siècle de Voltaire et de l'Encyclopédie. La sensibilité française se serait peut-ètre contenue dans l'aspiration humanitaire et morale, sans s'épanouir mystiquement en religion, ni poétiquement en rèverie. L'évolution littéraire du XX° siècle peut dépendre de deux ou trois génies qui paraîtront en 1930 ou en 1950, et dont personne aujourd'hui ne peut imaginer quelle sera la qualité ou la puissance.

Noublions pas non plus que les plus beaux génies peuvent fleurir sur les rameaux extrêmes, les pousses folles et non sur les maîtresses branches de la littérature. Leur œuvre peut se situer en dehors des grandes voies que suit l'intelligence française. Elle peut créer une façade magnifique de poésie et de beauté à un siècle de prose et d'abstraction. L'inverse aussi peut se produire.

Il n'y a donc pas de réponse à la question :

De quoi demain sera-t-il fait?

A quoi bon vraiment poser la question? Confions-nous à l'avenir

sur la foi du passé.

Voilà dix siècles que la littérature française vit, qu'elle se transforme en restant toujours elle-même. De ces dix siècles, il n'y a peut-être que le xive et, si vous voulez, aussi le xve (dans sa première moitié du moins) qui n'aient pas été de grands siècles littéraires. Cela rassure. Cela doit rassurer surtout après l'épreuve récente qui nous a enlevé l'inquiétude que nous nous étions forgée, avec le concours empressé de quelques étrangers, d'être une nation irrémédiablement en décadence, aveulie et épuisée.

Le XIX° siècle si riche, si agité, si confus, a poursuivi, à travers tous ses enthousiasmes et toutes ses désillusions, l'élargissement et l'enrichissement de la tradition. Ne jugeons pas un moment en l'isolant : il est solidaire de ceux qui le précèdent et de ceux qui le suivent. L'extrémité d'extravagance où parvient un chercheur téméraire de formules nouvelles, prouve qu'un de ses devanciers est parvenu, en sens inverse, à une pareille extrémité, ou bien force un de ses successeurs à tenter d'y parvenir. L'action commande la réaction, et l'amplitude de celle-ci correspond à l'amplitude de la première. Ne nous émouvons pas trop quand il nous semble qu'un mouvement littéraire s'exagère jusqu'à la déraison; s'il en est vraiment là, c'est que le mouvement contraire n'en a pas pour longtemps avant de se dessiner.

Tous les excès du romantisme traduisent l'effort désespéré qu'il a fallu pour débarrasser la littérature de la camisole de force des règles et des bienséances pseudo-classiques. Ces excès, à leur tour, ont obligé le naturalisme à pousser le plus loin possible sa prétention de réalité exacte, ou de vérité scientifique. L'insignifiance et la sécheresse où aboutissait le naturalisme, a suscité, comme contre-partie, l'outrance de l'irréalité symbolique.

Après de si violentes oscillations, serait-il impossible que le XXº siècle arrivat à une démarche plus composée et à une stabilité

relative?

Bien des gens se tourmentent de la peur que la tradition française ne s'éteigne. Ils n'osent pas faire un mouvement de peur de la perdre. Ils se laissent mourir de faim, de peur d'admettre en eux des substances étrangères qui altéreraient la pureté de leur

nature française.

Ils peuvent être tranquilles. La tradition les tient plus solidement qu'ils ne pensent; elle est plantée en eux profondément, bien au delà de la région des idées conscientes et des doctrines réfléchies. Le génie le plus français n'est pas toujours l'esprit timoré qui se contraint à n'avoir que des pensées françaises et à présenter à tous moments une physionomie française. Ce sont les étrangers, les immigrés, les météques, comme certains de nous aiment à dire, qui ont à s'appliquer pour être Français. Pour le Français de bonne et vieille souche peu importe qu'elle soit noble. paysanne ou bourgeoise), il a la France en lui; il ne dépend pas de lui de s'en débarrasser. Allons donc hardiment à travers la vie. Toutes les vérités que nous pourrons atteindre, seront françaises, pensées par un Français. Toute la beauté que nous pourrons concevoir, sera française, réalisée par un Français. Soyons, saus serupule, tout ce que notre esprit et notre talent nous permettent d'être : nous serons toujours de notre sang. Si nous apercevons chez des étrangers, en dehors du monde latin, chez les Allemands ou les Nègres, des sources de vérité ou de beauté, détournons-les à notre usage. Nous ne gâterons pas en nous l'hérédité française : nous n'assimilerons que ce qui est assimilable; le reste s'écaillera vite et tombera.

La tradition n'est pas un canon à observer; elle n'est pas fixe : elle sera fixe le jour où la civilisation française sera une chose du passé, une chose morte. Alors, on pourra dresser l'inventaire de ce qu'elle contient, marquer ce qu'elle exclut, et en chercher les raisons. Mais aussi longtemps que l'esprit français sera une force vivante, la tradition ira de génération en génération s'élargissant, se compliquant, absorbant des éléments nouveaux, déconcertants parfois pour les dévots des orthodoxies périmées, sans que jamais on puisse dire une fois aux jeunes : « C'est tout; la tradition française est faite, vous n'y ajouterez plus rien »; ni opposer à un novateur, avant que sa nouveauté ait subi l'épreuve

du temps : « Ceci n'est pas français : ceci ne sera jamais français. »
Nous qui sommes le public, nous ne savons jamais si un penseur ou un artiste n'arrivera pas à créer une variété nouvelle de pensée ou de beauté françaises. Nous avons le droit de déclarer que nous n'aimons pas la fleur nouvelle qu'on nous présente, sa couleur ou son parfum, qui nous étonnent; nous pouvons nous apercevoir qu'il n'a pas encore poussé de fleur pareille dans le jardin de la France; il serait hasardeux d'ajouter que cette fleur ne s'acclimatera jamais dans notre sol et sous notre climat; nous pourrions recevoir de l'expérience le démenti qu'ont reçu les Baour-Lormian et les Viennet quand, au nom de la tradition française, ils niaient cette chose inouïe qu'était le romantisme.

La puissance d'assimilation d'une nation, et particulièrement de notre nation, est incrovable. Du latin et de la latinité, mélés de celtisme et de germanisme, nous avons fait une première fois le clair filet de langue et d'esprit de notre moyen âge. Après quelques siècles, d'un retour à la latinité, et de la découverte de la Grèce et de l'Italie, nous avons fait notre Renaissance. Nous avons chargé, gonflé, distendu de toutes façons, la langue et l'esprit gaulois. Le XVIII siècle a digéré cette formidable acquisition. De l'antiquité et de l'Italie transformées, il a fait notre grande époque classique. Le xviu siècle a achevé de filtrer le mélange; il a retrouvé, perfectionnée et assouplie, la prose limpide et leste du Ame siècle. Mais il a commence à emmagasiner toutes sortes de produits anglais ou allemands. Le romantisme a brassé tout cela avec ce que nous allions arracher a notre moyen age; et la France s'est créé un grand lyrisme dont on commence à bien voir à quel point il reste enraciné dans la tradition nationale, et plus proche parent, certes, du classicisme français que du romantisme allemand ou anglais.

Il ne faut pas s'écrier : tout est perdu, quand un jeune écrivain tord ou distend la langue : il n'y a de perdu, tout au plus, que son temps et son papier. Après tout, ces dislocations, parfois, je l'avoue, assez extravagantes, sont, pour la langue française, des exercices d'assouplissement qui indiquent à chaque moment de quoi elle est capable. Ils fixent au moins la limite de ce qu'elle

peut actuellement supporter.

Il ne faut pas prendre Montmartre trop au sérieux. Je ne suis pas davantage pour le prendre au tragique. Il ne faut pas permettre que Montmartre nous masque, comme à certains étrangers, Paris et la France. Mais, il faut tout de même avouer que Montmartre est dans Paris, ét en France.

« Attendez et voyez » (Wait and see), comme disent nos amis les Anglais : ce n'est pas toujours bien sûr en politique; c'est sans

danger en littérature. La réflexion que Sainte-Beuve, jadis, faisait au Sénat impérial sur l'imprudence de conspuer trop fort les idées auxquelles on n'est pas habitué, est encore plus judicieuse et plus

vraie quand il s'agit des formes du goût littéraire.

Au nom de « sa conscience d'écrivain et d'homme, qui se croyait le droit d'examen et de libre opinion », Sainte-Beuve conseillait de ne pas se laisser aller à dénoncer comme ennemis de la morale et de la société, des gens « qui demandent souvent des choses justes au fond et légitimes, et qui seront admises dans un temps plus ou moins prochain ».

« Prenez-y garde, continuait-il, ces calomniés de la veille deviennent les honnêtes gens du lendemain, et ceux que la société porte le plus haut et préconise. Malheur à qui les a persécutés et honnis! Agir à leur égard de la sorte..., c'est se faire tort, c'est se préparer de grands mécomptes, et, si le mot était plus noble,

je dirais, de grands picds de nez dans l'avenir .... »

Il exhortait donc ses auditeurs scandalisés et rebelles à « extraire ce qu'il y a de bon dans le socialisme, pour... le faire rentrer dans l'ordre de la société... »,

Méditons ces sages paroles, nous autres critiques et lecteurs, appliquons-nous loyalement à extraire ce qu'il y a de bon dans le symbolisme, et dans tous les mouvements qui l'ont suivi, jusqu'au cubisme, ou qui suivront le cubisme et qui le rangeront bien vite parmi les choses désuètes et rétrogrades. Ne nous préparons pas les pieds de nez de l'avenir. Il y a une fatuité un peu forte à vouloir arrèter à soi le développement du génie français et le renfermer dans nos bornes. Comme la France est plus grande que tous les partis, le génie français est plus large que toutes les esthétiques. Nous avons le droit de croire, et le droit d'espérer, qu'il naîtra en France, au xx° siècle, et dans les siècles suivants, des chefs-d'œuvre dont nous n'avons pas l'idée et qui bousculeront toutes nos idées : chefs-d'œuvre pourtant où nos descendants, non moins intelligents que nous, sauront retrouver le visage de la France éternelle.

Ayons confiance.

# APPENDICES

## Appendice I.

Page 9, 2º alinéa.

Il y a tout de même autre chose dans l'esprit gaulois et dans l'esprit bourgeois. On l'a vu dans la dernière guerre.

Le bon sens narquois et goguenard implique une volonté de ne pas être dupe, de voir clair. Il s'attaque moins aux grandes choses qu'aux grands mots, aux prétentions qui s'étalent, et à l'idéalisme de facade derrière lequel manœuvrent des intérêts et des ambitions.

J'ai rectifié mon analyse dans une conférence sur Les traits caractéristiques de l'esprit français (La civilisation française, mai-juillet 1920).

#### Appendice II.

Page 161, 2º alinéa.

Si l'on prêchait évidemment en français devant le peuple, on a pu mèler le latin au français dans les couvents; les clercs étaient une nation bilingue. Dans l'aristocratie russe du XIXº siècle, il n'était pas rare que la phrase commencée en français s'achevât en russe et inversement : personne ne trouvait la chose étonnante ni ridicule.

# Appendice III.

Paye 187, fin du 2º alinéa.

Les rhétoriqueurs se faisaient de la poésie une idée qui aide à comprendre leurs erreurs et leurs échecs. Dans les arts de seconde rhétorique de la fin du xvº et du début du xvº siècle, il apparaît bien que la poésie est une forme de langage comme la prose, et qui s'applique indifféremment à tous sujets. Le mérite consiste dans tout ce qui rend l'œuvre difficile à écrire et difficile à lire : l'abondance de l'érudition, les artifices de l'expression, la complication de la versification. Le triomphe est d'inventer la technique du style et du vers la plus rare qu'il soit possible.

Parmi ces rhétoriqueurs, il faut mettre à part Jean Lemaire de

Belges, qui est un humaniste et un artiste, et dont deuvre est traversée de lucurs qui annoncent la Renaissance. Dans la mythologie, il aperçoit et fait voir, comme les poètes italiens du xve siècle, la beauté ou la grâce des formes divines, des attitudes, des groupes. Ses Illustrations de la Gaule offrent, dans un style redondant d'humaniste, des essais déjà très heureux de prose musicale et rythmée, et des visions harmonieuses où de belles créatures s'encadrent dans de nobles paysages. Jean Lemaire a mérité d'être nommé parmi les devanciers de Ronsard et de la Pléiade.

## Appendice IV.

Page 197, fin.

Les travaux qui ont paru depuis la rédaction de ce chapitre, et particulièrement ceux de M. E. Roy (le Mystère de la Passion en France du XIVº au XVIº siècle, Paris. 2 vol. in-8, 1903), et de M. G. Cohen (Mystères et Moralités du M. 617 p. de Chantilly, Paris, in-4, 1920), tendent à faire remonter la composition des premiers Mystères au XIVº et même au XIIIº siècle, et à établir la continuité entre ce genre et le drame liturgique. Voyez notamment les réflexions de M. G. Cohen sur la première des deux Nativités qu'il a publiées.

# Appendice V.

Page 210, fin du 2º alinéa.

J'ai essayé récemment d'indiquer ce qu'il y avait de tragique dans le théatre religieux du moyen âge, et pourquoi l'on'n'y trouvait pas plus de tragique (Esquisse d'une histoire de la tragédic française, New-York, 1921, in-8, 2° leçon).

## Appendice VI.

Page 222, fin du 3º alinéa.

L'important travail de M. Renaudet, Preréforme et humanisme à Paris pendant les premières guerres d'Italie 1494-1517), Paris, 1916,

me permet de preciser les vues qui précèdent.

L'intérêt principal de cet ouvrage est de jeter une vive lumière sur le mouvement d'idées antérieur et préparatoire à la Réforme et la Renaissance. M. Renaudet marque fortement les conditions fâcheuses créées par le triomphe du nominalisme; si la philosophie rationuelle est impossible, si la science humaine est incertaine et vaine, il n'y a plus rien que la dialectique stérile, la dispute sans fin et sans résultat, le moulin de la logique tournant toujours à vide. La spéculation théologique elle-même s'arrête et fait place à la soumission sèche, inerte et sans idéal, au dogme incompréhensible.

On ne peut vivre dans ce vide intellectuel. On essaie de sortir de ce néant par le mysticisme qui saisit immédiatement la réalité divine, et par l'humanisme qui, guidé par les anciens, ressaisit, à l'aide de l'intuition et de l'observation, la réalité morale, et retrouve la possibilité d'un rationalisme.

Le mysticisme, où aspiraient bien des âmes françaises, leur est rapporte de Flandre par les frères de la Vie Commune, et par des religieux de la maison de Windersheim. A leur direction viendront s'ajouter ensuite les influences de Raymond Lulle et de Nicolas de Cuse. Dès lors, la vie religieuse redevient possible : la vraie vie religieuse qui est la vie intérieure, et qui s'épanouit dans la floraison d'une ardente spiritualité.

Mais paralfèlement à ce mouvement, pour les natures qui sont plus intellectuelles que mystiques, et qui ont besoin de vérité plus que d'amour, se développe, grâce à l'imprimerie, et d'abord sous des influences italiennes, un mouvement érudit et littéraire qui ramène les curiosités vers l'antiquité grecque et romaine. Une sorte de renaissance aristolélicienne est suivie bientôt d'une renaissance du platonisme.

Les deux courants du mysticisme et de l'humanisme tendent souvent à se confondre; de là le succès et la force du platonisme dans lequel se fait pour la Renaissance la synthèse du christianisme et de l'hellénisme.

Deux grands esprits sont à la tête du mouvement de l'humanisme : Érasme et Lefèvre d'Étaples. Il est curieux de voir qu'ils ont parcouru les mêmes voies en sens inverse. Érasme, un moment touché par le mysticisme flamand, s'en libère, et se donne tout entier à l'hellénisme, au rationalisme. Lefèvre d'Étaples, qui commence par Aristote, subit l'attrait de R. Lulle et de Nicolas de Cuse, qui le font passer d'Aristote à Platon, et noyer de plus en plus l'humanisme dans le mysticisme. L'un, au moment où M. Renaudet nous laisse, est devenu l'homme de la Renaissance; l'autre, l'homme de la Réforme. Les deux mouvements, sans s'opposer encore, tendent à se séparer.

Ce livre, si solide et si riche, illumine pour l'historien littéraire les origines de la Renaissance française : il nous fait comprendre Marot et Rabelais, leur idéal, leurs haines, ce que représentent leurs attaques contre la Sorbonne, la scolastique, les sophistes et

là barbarie gothique.

## Appendice VII.

Page 323, ligne 10.

Il y a autre chose dans cette absence d'ordre que le désir de ne pas se donner du mal. Montaigne se laisse aller au cours de sa pensée; il enregistre ses idées à mesure qu'elles naissent; elles ont dans son livre la suite qu'elles ont eu dans son esprit. Il a peur de l'artifice de la composition. Il se défie de l'ordre des dialecticiens et des rhétoriciens. D'autant qu'il ne peut poser de

principes, d'où tout le reste se déduirait, puisque précisément il cherche les principes. Il conserve donc l'enchaînement naturel de ses idées comme le seul qui ne risque pas d'y introduire du factice et du faux. Il rejette l'ordre artificiel comme il rejette les systèmes arbitraires et les affirmations sans preuve. Son désordre est une partie de son scepticisme. Ce scepticisme qui détruit les vaines méthodes avec les sciences chimériques, prépare la voie à la vraie science et à la vraie méthode. Un tel désordré et un tel scepticisme marquent une étape importante du progrès intellectuel.

#### Appendice VIII.

Page 324, 3e alinéa, ligne 6.

« Recul de notre prose », appliqué à Montaigne, paraît paradoxal. Il fait reculer la prose, comme un cavalier son cheval, pour se donner carrière et sauter l'obstacle. Montaigne est retourné à la phrase inorganique pour y chercher le principe d'une organisation aussi personnelle que possible, aussi dégagée que possible des clichés de syntaxe et de tour. Il a trouvé ce principe dans l'observation de sa façon naturelle de discourir, et comme un peintre qui se regarde au miroir pour faire son portrait, il s'est appliqué, comme je le dis, à faire de sa phrase l'image artistique de son propos.

#### Appendice IX.

Paye 332, fin du 1er alinéa.

Nous ne pouvons juger Montaigne autrement, selon nos mesures modernes. Mais dans l'état de la conscience sociale du XVIº siècle, on n'a jamais songé, ni au XVIIº siècle, à lui reprocher sa conduite. Parmi tant de critiques, et parfois dures, qu'on a faites de son caractère et de sa morale, celle-là ne se rencontre jamais.

## Appendice X.

Page 334 fin.

Pour bien juger de la morale de Montaigne, il faut ne jamais perdre de vue trois faits:

1º Montaigne ne parle que pour lui. Il n'est pas professeur de morale. Il expose les voies et les résultats de son activité morale. Il ne définit pas le dogme universel de la morale absolue. C'est un homme qui cherche, trouve, et réalise sa règle, bonne pour lui. Il enseigne une seule chose, l'autonomie de la conscience, ou plutôt il en donne l'exemple. Que chacun fasse comme lui, pour soi; que chacun cherche, trouve, et réalise sa loi. Autant d'individus, autant de formes de vie morale.

2º Assurément tous les individus sont différents; mais tous portent en eux l'humanité. Selon sa nature, chacun se rangera dans l'une ou l'autre des trois grandes catégories entre lesquelles peuvent se répartir toutes les morales vécues et cristallisées en actes : la catégorie supérieure des saints et des héros; la catégorie moyenne des honnêtes gens; la catégorie inférieure des âmes basses et vulgaires. Montaigne se loge dans la médiocrité. Il sait la hauteur de l'idéal réalisé par les Caton ou les Socrate. Il n'a pas la superbe idée de croire leur règle faite pour lui. Mais il sait dire, à l'occasion, la beauté de cette règle et des vies qu'elle a inspirées.

Dans cet étage moyen où Montaigne se place, on n'a pas assez remarqué que la règle de ménager sa volonté n'est pas moins fermement maintenue que pour l'étage supérieur. Le principe Cornélien est chez Montaigne, et appliqué à sa propre vie, aux

actions familières d'un gentilhomme de province.

3º La morale de Montaigne n'est pas la morale de l'imagination et de l'enthousiasme; elle est celle de la raison et de la volonté. Il ne propose pas un bien absolu que nul n'atteindra, mais une vertu relative où lui, Montaigne, pourra arriver. Il ne présente pas un idéal placé à l'infini qui agisse sur l'homme comme un aimant pour l'élever un peu; il n'invite pas à escalader le ciel pour décider à gravir une colline. Mais il met le but tout près de nous, pour que le sentiment de pouvoir le saisir, nous donne le courage d'y marcher; et ce but touché, un autre se proposera, puis un autre : et toujours un pas fait, il y aura encore un pas à faire.

Montaigne ne fait pas de morale théorique, et rien ne l'intéresse que la morale réalisable dans la vie quotidienne. La beauté et la grandeur de cette morale sont toutes dynamiques : elles sont dans la continuité du mouvement qu'elle implique. La vertu, pour Montaigne, ce n'est pas définir un ni dix articles de morale, ni croire a l'un ou à l'autre des systèmes : la vertu, c'est de vivre selon un idéal, de le réaliser dans toute une existence, et à chaque moment le plus complètement qu'on peut selon son jugement et sa force; c'est l'équation constante de la raison et de l'action. Est-ce là une conception médiocre?

Est-ce la une conception inediocr

## Appendice XI.

Page 336.

Il faudrait compléter ce chapitre par deux recherches que j'indique brièvement.

1º Montaigne a tâté et mis en lumière la faiblesse de toutes les methodes qu'avaient connues les anciens et ses contemporains. Il a cherché la méthode par laquelle la science pourrait se construire. Il a bien vu que là raison et l'expérience sont nos seuls instruments. Il a critiqué la raison, et il s'est demandé à quelles conditions l'expérience, toujours particulière, peut être érigée en loi. Il n'est pas arrivé au but. Il a du moins posé les difficultés. Il a amené le problème de la méthode au point où le prendront Bacon pour définir la méthode de l'expérience, et Descartes pour définir la

méthode de la raison. Et peut-être eût-il mieux reconnu son esprit dans Bacon et dans ses disciples français du XVIII<sup>e</sup> siècle, que dans Descartes.

2º Les érudits de ces dernières années, M. Strowski, et surtout M. Villey, ont apporté de très neuves, très fines et très fécondes études où ils ont essayé de faire l'histoire du livre et des idées de Montaigne, en indiquant ses sources, en datant ses chapitres et parties de chapitres. On voit mieux maintenant comment Montaigne a recueilli la pensée de la Renaissance, et y a ajouté. Mais surtout on se fait une idée, encore bien incomplète, mais tout de même un peu plus claire, de ce qu'a été la vie intellectuelle de Montaigne, de ce qu'ont été les étapes de la pensée qui s'est déposée confusément dans le livre des Essais. M. Villey, d'accord en gros avec M. Strowski, distingue trois périodes principales : 1º une période stoïcienne qui s'est inscrite dans les plus anciens chapitres du fivre. Je n'aime pas le mot stoïcienne: Montaigne dès lors empruntait autant à Épicure. Sénéciste est barbare : mais il est vrai que c'est alors qu'il s'inspire surtout de Sénèque. Je dirais plutôt : une période de foi philosophique et d'ascétisme rationnel. Montaigne regarde la mort. Il y a une tension de toutes ses energies pour s'y familiariser. La philosophie est une préparation à la mort. La vertu est un effort contre la nature. - 2º Une période sceptique: le point culminant, c'est l'apologie de Raymond Sebond. - 3º Une période épicurienne d'abandon à la nature et à la volupté. Montaigne regarde la vie, et non plus la mort. D'une philosophie de la mort, il passe à une philosophie de la vie. Il se détend. A l'ascétisme roidi succède le mouvement aisé. La vertu, comme le bonheur, sont dans le sens de la nature. Il ne s'agit que de connaître et comprendre la nature. - Les trois moments se laissent bien voir ; mais il faut remarquer que les limites ne sont pas nettes, qu'il y a pénétration réciproque, que les treis états ont coexisté: le second s'apercoit des le premier exercice de la pensée de Montaigne, et le troisième également; et il y a des prolongements du premier et du second jusque dans des passages qui sont de la dernière époque. Les trois moments ne sont que les maxima de trois courbes qui traversent tous les Essais, et même, avant les Essais, toute la vie de Montaigne.

Dernière remarque. Tandis que Rabelais nous représente le départ enthousiaste de la Renaissance française, les espoirs illimités et les ambitions chimériques. Montaigne nous en montre je ne dis pas l'arrêt, mais l'apaisement désillusionné et assagi, l'abandon des poursuites magnifiques de l'impossible, l'activité qui se restreint aux efforts capables de donner un résultat, modeste si l'on veut, mais positif. Il fait, peut-on dire, la liquidation de

l'entreprise de la Renaissance; il réalise tout ce qui peut être réalisé. Les résultats qu'il dégage, les directions qu'il indique sont ce qu'exige et admet le génie français, ce qui prépare le xyus siècle classique. Même son idée de l'art, où la beauté plastique tient moins de place que chez Rousard, se retrouve mieux que celle de la Pléiade, dans la poésie du siècle suivant.

## Appendice XII.

Page 383, 3e ligne avant la fin.

Maynard mérite mieux que cet éloge. Il est le plus artiste des trois, au sens parnassien du mot. Il a une netteté d'images et une fermeté de rythmes qui font de lui un maître. Et il est sobre, d'une sobriété pleine que ni Malherbe ni aucun classique n'ont dépassée. Ses imitations des poètes latins sont des créations originales. On connaît le vers de Gatulle sur la mort:

Nox est perpetua una dormienda,

# Maynard dit:

Elle (la tombe) est un lit où jamais on ne veille.

Il fait tomber deux sonnets sur ces vers dignes de Heredia :

Sur le marbre ignoré de la tombe d'Auguste,

et

Dans le désert, à l'ombre de la Croix.

## Appendice XIII.

Page 412.

Pour tout ce qui regarde la tragédie, du XVI au XIX siècle, je renvoie à mon Esquisse de l'histoire de la tragédie française, récemment publiée à New-York.

## Appendice XV.

Page 418, nº 1.

Le mémoire de Mahelot vient d'être publié intégralement par M. H. Carrington Lancaster (Paris, 1921, in-8°). Un examen attentif des dessins de Mahelot montre que les décorateurs de l'Hôtel de Bourgogne n'ont pas simplement reçu et réduit le système de décor des Mystères. Il y out mêlé plus ou moins la tradition des architectes scéniques de l'Italie; on s'en aperçoit en comparant ces dessins avec les réalisations des décors de Vitruve qu'on trouve dans le second livre de Serlio. De plus, ils ont soumis le décor à la perspective : on distingue encore sous le dessin les tracés légers des axes.

## Appendice XVI.

Page 531, par. 2, l. 3-5.

Il ne faudrait pas conclure que Molière ne fût pas poète. Il y a, çà et là, chez lui, la poésie de la passion ou du sentiment. Il y a,

dans son comique, dans sa bouffonnerie, une fantaisie, effrénée ou légère, qui est aussi de la poésie. Les reprises récentes de certaines farces et de certaines comédies-ballets, au théâtre des Arts (sous la direction de M. Jacques Rouché), puis à la Comédie-Française, et ailleurs, en replaçant le dialogue de Molière dans un cadre de mise en scène pittoresque ou galante, de danses et de musique, nous ont rendu plus sensible, l'atmosphère poétique dont il a parfois enveloppé ses peintures du cœur ou des mœurs. Sans doute une partie de cette poésie revient à ses collaborateurs Lulli et autres. Mais dans l'invention et l'arrangement des agréments et divertissements, dans la création de ces harmonies délicates où « s'irréalise » sans détoner le burlesque violent de certaines actions et de certaines figures, Molière a une part considérable. C'est mutiler son œuvre que d'en retrancher les intermèdes, de réduire le Sicilien ou l'Amour médecin à n'être que des comédies dialoguées. On ne dégage pas la vérité du Bourgeois gentilhomme ou du Malade imaginaire en supprimant les cérémonies où la progression des effets comiques trouve son terme logique: on arrête le mouvement avant qu'il soit achevé. L'austère tradition de la Comédie-Française d'autrefois qui ne daignait pas recevoir la musique, la danse, la pantomime, et qui voulait par dignité réduire Molière aux éléments intellectuels de son théâtre et faire de ce théâtre un divertissement d'esprits purs, avait tort, Tout un aspect, trop longtemps dédaigné, de son génie, nous apparaît dans les reprises plus fidèles de ces derniers temps. Car enfin rien ne prouve que Molière se soit fait violence en travaillant pour le roi, et qu'il n'ait pas trouvé un plaisir d'artiste à inventer la cérémonie du Malade, ou les matassins de Pourceaugnac.

## Appendice XVII.

Page 553, fin du 3º pas.

Je dirais aujourd'hui que Racine a essayé de rapprocher la tragédie française de la tragédie grecque: sans renoncer à la précieuse originalité psychologique et dramatique de la tragédie française, il a voulu y ajouter la beauté de poèsie qui était le propre de la tragédie grecque, poèsie lyrique de la souffrance passionnée, poèsie épique des sujets légendaires ou historiques. Il y a si bien réussi, qu'après lui la tragédie a été perdue. Auteurs et public s'accordaient à vouloir que la tragédie fût poétique. Mais on avait rompu avec l'hellénisme; on avait perdu le secret de Racine: de là les tâtonnements et les essais infructueux d'Athalie à Hernani.

## Appendice XVIII.

Page 577, fin du 2º alinéa.

Ni mes études personnelles depuis vingt-cinq ans, ni même les travaux des érudits distingués qui se sont occupés de Bossuet en ces dernières années, ne me paraissent exiger de graves retouches au portrait que je tracais de Bossuet en 1894.

Bossuet n'a pas aujourd'hui, comme on dit, une très bonne presse. Les libres penseurs et les protestants ne lui ont pas pardonné. Et le catholicisme orthodoxe ne le ménage pas. On ne lui pardonne pas son gallicanisme ni ce qu'on sent chez lui de tendance janséniste. On lui en veut de toute la sympathie qu'on a pour l'ultramontain et mystique Fénelon. Le rationalisme mème étant sensiblement en défaveur chez beaucoup de philosophes, Bossuet qui a « rationalisé » la religion catholique dans la mesure où elle pouvait l'être en restant catholique et en restant religion, a subi encore le contre-coup de ce mouvement.

On a essayé de trouver des taches dans sa vie et son caractère. La question de son prétendu mariage n'est pas du tout claire; mais des obscurités, des insuffisances d'information ne sont pas des preuves. On a aussi singulièrement exagéré ce qu'on appelle ses complaisances envers le Roi et le pouvoir royal, sa courtisanerie ou sa servilité. Bossuet n'est pas un saint (quoi qu'on puisse être saint et adroit). Ce n'est qu'un homme, c'est certain. Mais cet homme fut honnète, et fut grand. Il n'a jamais pris ni cru avoir à prendre à l'égard de Louis XIV l'attitude d'un prophète d'Israël tançant un roi pécheur. Il a essayé d'être à la fois l'homme du roi et l'homme de l'Église : donc homme de mesure et de compromis. Il n'y a eu que son style (et encore observé d'un peu loin) qui ait été intransigeant : sa conduite a été opportuniste.

Il prend place dans la lignée des grands prélats qui, en demeurant rigoureusement fidèles à l'Église, ont préféré être d'accord plutôt qu'en guerre avec la société civile, qui ont cherché à résoudre

les conflits plutôt qu'à les pousser à bont.

Quant à l'affaire du quiétisme, les incroyants qui ont une tendresse pour Fénelon, sont dupes de la même illusion que les philosophes du XVIIIº siècle : ils prennent l'hétérodoxie pour un acte de libre pensée. Fénelon n'était pas plus tolérant que Bossuet. Et l'expérience mystique de Fénelon est plus loin de la connaissance rationnelle que la théologie de Bossuet, théologie sans doute autoritaire en son principe, mais qui, dans son développement admet l'emploi de la raison et de ses méthodes.

## Appendice XIX.

Page 632, fin 'du 4º alinéa.

Il faut faire ici bien attention aux dates.

Les Entretions sur la Pluralité des Mondes sont de 1686. L'Histoire des oracles est de 1687. Les Pensées sur la comète sont de 1682. Les Nouvelles de la République des Lettres paraissent de 1684 à 1687 : c'est là qu'est publié en 1686 la Relation de l'île de Bornéo. Les

opuscules de Saint-Évremond circulent à partir de 1668-1670. Les Voyages imaginaires où s'insinue la critique religieuse et sociale, paraissent, la Terre australe connue de Gabriel de Foigny en 1676, l'Histoire des Sévarambes de Denis Vairan d'Alais en 1677, l'Histoire de l'île de Caléjava de Claude Gilbert en 1700, les Voyages de Jacques Massé de Tyssot de Patot en 1710. Les opuscules épicuriens de Baudot de Juilly, de Rémond le Grec, de Rémond de Saint-Mard datent de 1701 et 1711. La discussion des abus et des réformes commence en 1696 et 1707 avec Boisguillebert, en 1707 avec Vauban.

Le mouvement de pensée qu'on appelle le XVIII<sup>e</sup> siècle commence donc bien avant la mort de Louis XIV, non seulement aux environs de 4700, mais même aux environs de 4680, ou plus tôt. Le grand roi et les grands écrivains monarchiques et chrétiens nous cachent tout ce mouvement.

#### Appendice XX.

Page 648, fin du 3º alinéa.

Entre Crébillon et Voltaire le Voltaire de Brutus et de Zaïre), à côté du Voltaire d'Œdipe et de Marianne, il faudrait placer Houdart de La Motte. Non pour ses idées de réforme, la tragédie en prose, le rejet des unités, qu'il n'a soutenus que bien timidement par sa pratique. Mais pour une certaine conception poétique du sujet tragique. Inès de Castro, c'est la poésie du sentiment introduite dans la tragédie; c'est le tableau attendrissant de l'innocence persécutée et de l'amour malheureux. Mais surtout les Machabées sont réellement un essai de tragédie lyrique : cette tragédie est un opéra sans musique; les personnages chantent plus qu'ils n'agissent; ils chantent leur enthousiasme, leur foi, leur douleur, Malheureusement La Motte, assez intelligent pour choisir des sujets poétiques, n'est pas assez poète pour les traiter. Mais son cas n'en est que plus significatif : il révèle le besoin de poésie qui sera au fond de toutes les tentatives de renouvellement de la tragédie, chez Voltaire et chez tous les autres, d'Athalie à Hernani.

#### Appendice XXI.

Page 651, fin du 1er alinéa.

C'est qu'il y avait dans l'opéra un modèle de tragédie lyrique, où l'effet poétique, beauté des tableaux, chant des passions, prenaît le pas sur le mécanisme de l'intrigue. C'est par l'opéra qu'on pouvait échapper au mélodrame. Tout ne fut donc pas mauvais dans cette action. — Sans vouloir surfaire le théâtre de Voltaire, Zaïre est un poème musical et tendre qui exprime joliment un moment de nos mœurs. Mahomet est une tentative originale et forte. Voltaire est le premier qui ait essayé de construire ou de faire mouvoir le caractère du fondateur de religion, ceux des disciples candides et fanatiques. Il a créé aussi,

d'après Shakepeare et d'après sa propre sensibilité, d'accord avec le sentiment français de son temps, un caractère de femme, aimante, tendre, toute à l'amour, pas du tout héroïne ni Furie, capable seulement des défaillances et des crimes qui ne demandent que de la faiblesse. Ses pièces sont pleines de vélléités lyriques et d'intentions de couleur que le style arrête ou éteint.

#### Appendice XXII.

Page 676, avant-dernière ligne.

L'abbé Prévost est peut-être l'écrivain qui a le mieux traduit les premières langueurs romantiques de l'âme française. Il faut s'arrêter à son œuvre et la regarder de près quand on étudie les origines nationales du romantisme Cf. B. Woodbridge, Romantic tendencies in the novels of the abbé Prevost, Public. of the Mod. Lang. Ass., 1911).

# Appendice XXIII.

Page 699, fin du 1er alinéa.

Lorsque Voltaire écrit ses premières remarques sur Pascal, il ne fait que continuer une tradition des esprits libres. Tous les épicuriens et sceptiques, de 4680 ou 4690 à 4730, font leur Anti-Pascal, plus ou moins ouvertement. Sans parler de Saint-Évremond qui pent-être contredit Pascal avant de l'avoir lu, Baudot de Juilly, Boulainvilliers (dans sa prétendue Réfutation de Spinoza), Rémond de Saint-Mard, Lévesque de Burigny, divers auteurs anonymes de traités irréligieux restés inédits ou imprimés après 1740, Vauvenargues même, ont pris à partie les points de vue ou les arguments des Pensées. Il y a là un courant très fort qui n'est plus guère représenté que par Voltaire et Vainvenargues dans la littérature qu'on lit encore.

## Appendice XXIV.

Page 713, fin du 3º alinéa.

Il ne pouvait connaître Beaufort : mais comment a-t-il pu ignorer Levesque de Pouilly et le débat que ses doutes sur l'histoire des premiers siècles de Rome avaient suscité a l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres quelques années plus tôt?

Il y aurait lieu d'étudier chez Montesquieu l'application de la psychologie à l'histoire, l'emploi de la psychologie individuelle et collective pour éclairer l'origine et les conséquences des faits. Ni dans les Considérations, ni dans l'Esprit des Lois, Montesquieu n'oublie que les individus et les peuples réagissent diversement aux mêmes causes selon leur nature et leurs habitudes.

# Appendice XXV.

Page 724, 2e ligne.

Montesquieu, regardant l'Angleterre, rèvait quelque chose de pareil en France. Il faut préciser. Il révait la liberté pour la France comme il la voyait en Angleterre. Mais pas dans la même forme d'institutions. Montesquieu n'a pas voulu établir la constitution anglaise chez nous. Il a voulu restaurer en France contre le despotisme royal, et pour le rendre impossible, les pouvoirs intermédiaires qui n'existaient plus en Angleterre, et que la royauté chez nous, depuis Louis XI, s'acharnait à détruire. La liberté française, selon lui, était morte sous Louis XI. Pour la faire renaître, il fallait ressusciter toutes les puissances féodales qui tenaient le roi en échec : noblesse, clergé, Parlements, corps de ville, etc. C'est dans le passé de la France, non à l'étranger, que Montesquieu cherchait le remède aux abus. Son livre serait rétrograde, comme Helvétius a cru qu'il l'était, sans l'idéal très moderne de liberté, de tolérance, et de raison qu'il propose avec une si généreuse passion.

Quiconque voudra pénétrer le vrai sens, non pas le sens qu'a pour nous, mais le sens qu'avait pour Montesquieu l'Esprit des Lois, devra étudier de très près les deux derniers livres. On en tient peu de compte à l'ordinaire, parce qu'ils sont historiques, et parce qu'ils ont été ajoutés au dernier moment par l'auteur. Mais parce qu'ils sont historiques, ils font voir comment la doctrine de Montesquieu s'assouplit et s'adapte à la complexité de la réalité; et parce qu'ils traitent de la France, ils laissent voir quel jugement il porte sur nos institutions et notre développement national. S'il a tant tardé à les ajouter, ce n'est pas qu'il les crût en dehors du plan de son livre. C'est qu'il avait peur de ne pouvoir dire sa pensée sans imprudence sur de telles matières.

#### Appendice XXVI.

Page 730, fin du 2º alinéa.

Il y a chez Vauvenargues une âme révolutionnaire et romantique. Il a cinquante ans trop tôt la fièvre d'action et d'ambition qui a fait les Hoche et les Barnave. Cinquante ans avant que naquit Stendhal, il a le culte de l'énergie, il préfère la grande âme capable de crime à la nauséabonde vertu des braves gens qui respectent le Code. Il aime à inventer des caractères de séditieux, de conspirateurs, d'ambitieux, où il introduit sa sensibilité, comme Byron se mettra dans le Giaour ou dans Manfred.

## Appendice XXVII.

Page 737, fin du 1er alinéa.

L'Art d'écrire de Condillac mérite encore d'être étudié par quiconque est soucieux de clarté et d'enchaînement. Le principe de « la plus grande liaison des idées », auquel il ramène tout l'art d'écrire, est un équivalent exact, sous un vocable moins emphatique, de ce que Taine appellera « la convergence des effets ».

L'esthétique littéraire de Condillac est digne aussi d'attention. Il a montré qu'il savait bien au fond ce que c'était que poésie, quand il a établi une échelle de style qui pose aux deux extrémités contraires le style philosophique, tout en rapports, et le style

poétique, tout en images. Il a bien défini le naturel classique quand il a dit : « C'est l'art tourné en habitude, » Il a conçu nettement la force du génie national qui oblige chaque peuple à rester lui-même, et qui condamne toute imitation à un échec. Les Français sont demeurés français en croyant acclimater chez eux la littérature des Grecs et des Latins : on ne réussirait pas mieux à importer chez nous la littérature des Anglais. Il est donc inutile d'imiter, parce qu'il est impossible d'imiter. Chaque peuple est justifié dans son goût, parce qu'il n'en peut avoir d'autre. Ce n'est pas que tous les goûts soient égaux. Il y a des beautés universelles et des beautés locales ; le genre le plus élevé, et la littérature la plus digne d'admiration, sont le genre et la littérature qui comportent le plus de beautés universelles.

En somme, Condillac a amené les idées littéraires de son temps, celles de Voltaire et de Marmontel, à un degré de précision, de clarté, et de profondeur (je ne crains pas le mot) tout à fait remarquable. C'est lui vraiment qui marque dans l'évolution du goût français l'étape intermédiaire entre le dogmatisme de Boileau et le relativisme de Mme de Staël. On n'en a jamais tenu suffisamment

compte.

#### Appendice XXVIII.

Page 799, fin du 2º alinéa.

Rousseau s'est défié de la raison. Rousseau est un sentimental et un mystique. Mais il n'a pas accepté d'autorité extérieure, et il n'attribuait de pouvoir ou de droit à sa conscience, à son émotion à son intuition religieuse qu'autant que sa raison y consentait. C'était sa raison qui disait à sa raison de plier dans certains cas. P.-M. Masson a écrit un beau et fort livre sur la religion de J.-J. Rousseau. Il y aurait aussi pour un homme de talent un beau et fort livre à écrire sur le rationalisme de Rousseau. Car il reste rationaliste jusque dans son mysticisme.

Mais il a rouvert la porte à des gens qui n'admettaient pas plus la souveraineté du sentiment que la souveraineté de la raison, et

pliaient tout l'esprit sous une autorité extérieure.

## Appendice XXIX.

Page 854, fin du 1ev alinéa.

J'ai eu tort de jeter aussi résolument par-dessus bord toute la poésie révolutionnaire.

L'ame de toute une nation est entrée dans la Marseillaise; et dans toutes les crises de notre vie nationale, depuis plus de cent vingt-cinq ans, la Marseillaise reparaît comme le chant où s'exprime la volonté française de vivre libre et d'aider le monde à se rendre libre. La Marseillaise est une aspiration, un rythme, un élan : les hommes de toutes les nations en sont entraînés. Peu importe qu'elle ait été écrite dans le jargon passager d'une époque;

peu importe que son auteur, Rouget de l'Isle, n'ait rien fait que de médiocre en dehors de la Marseillaise. Il fut poète une heure.

La Révolution a fait une tentative qui, pour n'avoir eu qu'un jour, ne doit pas être oubliée. Elle a réalisé, selon l'idée de Rousseau, de grandes fêtes collectives, sociales ou patriotiques, où la poésie et la musique s'associaient avec le spectacle, les évolutions de figurants, les cortèges, et qui mettaient en action des foules organisées. Ces fêtes donnèrent lieu à la création d'une poésie chorale qui n'avait jamais existé en France. Les principaux auteurs furent M.-J. Chénier et Desorgues, sans parler de Rouget de l'Isle et de la Marseillaise. Les hymnes, cantates, chœurs, etc. qu'on exécuta dans les solennités révolutionnaires, avaient tantôt un caractère républicain et national, tantôt un caractère philosophique et religieux. Plusieurs pièces sont d'une belle allure, ont de la largeur et du souffle. Cf. Poesies nationales de la Revolution française, 1836, in-8°. J. Tiersot, Les fêtes et les chants de la Révolution française, 1909.

#### Appendice XXX.

Page 915, fin du 2º alinéa.

L'influence de Proudhon, comme celle de Fourier et de toutes les formes du socialisme français, a été, sous la 3º république, long-temps presque éliminée par la domination du marxisme allemand. L'idéalisme français était condamné par le matérialisme historique. Cependant la victoire de la doctrine germanique ne fut pas complète, et Jaurès fit toujours des réserves. Il restait idéaliste. La guerre, en découvrant la faiblesse morale du socialisme allemand et ses capitulations devant le pouvoir impérial et l'impérialisme conquérant, ramena une partie des socialistes français aux sources nationales de la doctrine. Proudhon en a bénéficié plus qu'aucun autre.

# Appendice XXXI.

Page 933, fin du 1er alinéa.

Tous les sentiments romantiques ont été épronvés, essayés au XVIII<sup>e</sup> siècle, non pas à la fin seulement, mais à travers tout le siècle. On peut dire que le romantisme sentimental s'est révélé en grande partie avant la Révolution. Ce qui reste à découvrir et surtout à réaliser, c'est le romantisme artistique. C'est la forme convenable à cette matière nouvelle. Le XVIII<sup>e</sup> siècle ne réussit pas à libérer sa sensibilité des habitudes intellectuelles et des habitudes de style que l'esprit classique avait formées. Et naturellement, le sentiment, lorsqu'il put se donner la traduction verbale qui lui convenait, en fut renforcé, multiplié, renouvelé. Des états impossibles à concevoir, tant que dura la langue classique, apparaissent dans l'expression romantique. Cf. Mornet, Le romantisme au XVIII<sup>e</sup> siècle, 1912.

#### Appendice XXXII.

Page 937, fin du 1er alinéa.

Il y cut un romantisme libéral des la première heure. Cétaiem des disciples de la philosophie du XVIII° siècle et des idéologues sentimentaux à la façon de Rousseau et de Diderot, influencés par les idées de Mme de Staöl et la connaissance des littératures anglaise, allemande, italienne, etc. Ils croyaient à la nécessité, à l'urgence d'un élargissement du goût et d'une rénovation de la littérature. Ils voulaient desserrer les liens des règles et des bienséances, admettre le modernisme des sujets, essayer l'acclimatation des beautés étrangères. Assez larges dans leur critique, ils sont assez timides dans leurs réalisations. Et surtout plus intelligents qu'artistes, plus philosophes que poètes. Le don créateur, il faut le reconnaître, est dans l'autre camp. Du moins, puisque la littérature devait d'abord se renouveler par la poésie, ni Rémusat ni Stendhal même ne pesaient guère contre Lamartine ou Hugo.

#### Appendice XXXIII.

Page 967, fin du 2º alinéa.

Mais ce procédé nous permet d'apercevoir à quel point Gautier est un fin connaisseur. C'est là qu'il est supérieurement intelligent, et j'avoue aujourd'hui que pour un artiste et un poète, mieux vaut être intelligent en poésie et en art qu'en métaphysique. Th. Gautier sent avec une très délicate justesse toutes les intentions et les nuances de l'œuvre qu'il analyse; il en apprécie très sûrement la qualité. Et quand on est habitué à ses façons de dire, on s'aperçoit de tout ce que ses somplueuses métaphores et ses hyperboliques compliments contiennent de précision analytique et de clairvoyance souriante.

# Appendice XXXIV.

Page 1006, l. 9.

On lui fait tort, en effet, parfois. Mais l'essentiel était non de le vénérer, mais de le connaître. Et c'est ce que tous ces papiers ont permis de faire. Voyez l'excellent travail de M. Arbelet sur La jeunesse de Stendhal, 1914.

# Appendice XXXV.

Page 1007, livre 6.

Je dirais aujourd'hui que Stendhal est le poète de l'action, plutôt qu'un homme d'action. Ses plus rares jouissances lui sont venues d'imaginer l'action, et de se souvenir de l'action. En réalité, sa campagne d'Italie a surtout été pour lui la mémoire de sensations délicieuses. Et dans la campagne de Russie, il a eu plutôt l'énergie d'endurance, de résistance, que la véritable action. M. Arbelet a bien montré ce qu'il y a de sensibilité ardente et romanesque chez Stendhal, derrière le masque de sang-froid ironique qu'il avait mis. Il représente un type très curieux de Français

de la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, où la vie sentimentale est intense (Rousseau a passé), mais autant que possible secrète : le sentiment se discipline, se plie aux méthodes intellectuelles de Voltaire et de Condillac, se condamne à devenir dans la conversation *esprit*, et dans la littérature *analyse*.

## Appendice XXXVI.

Page 1034, fin du 1er alinéa.

Bien d'autres noms seraient à citer : Alphonse Peyrat, esprit élevé et vigoureux, dont toute la vie sut un bel effort pour maintenir la politique dans la pure région des idées et de l'action pour les idées, s'était fait une compétence particulière dans l'histoire religieuse et l'histoire de la Révolution. En même temps qu'il luttait pour toutes les libertés contre le régime impérial, il défendait la tradition révolutionnaire contre les déformations intéressées ou passionnées. Après avoir écrit à la Presse, il prit en 1865 la direction de l'Avenir National. (Histoire et religion, 1858, Études historiques et religieuses, 1863; la Revolution et le livre de M. Quinet, 1866, etc.) Nommons encore Arthur Ranc, écrivain âpre et incisif, âme vaillante et inflexible, qui occupait une grande place dans la presse pendant les premières années de la troisième république, et Henri Rochefort, le fondateur de la Lanterne (1868) qui fit tant de mal à l'empire en appliquant la blague du boulevardier et l'esprit du vaudevilliste aux questions politiques.

## Appendice XXXVII.

Page 1092, fin du ler alinéa.

Il faut ajouter aujourd'hui l'œuvre considérable, philosophique et scientifique, de Félix Le Dantec.

Breton, ayant dompté le mysticisme de sa race, et l'ayant converti en une passion rationaliste de trouver la vérité qui serait la clef de tout l'univers et de toutes les sciences, mathématicien fervent, et croyant que la science n'est pas faite tant que les lois établies par les méthodes expérimentales ne sont pas retrouvées par la déduction, biologiste à qui sa science fournit des armes pour bousculer les constructions des philosophes, Le Dantec est un esprit des plus originaux; il a une culture et une curiosité universelles, le goût et la capacité des synthèses. Il a édifié une philosophie moniste, et une sociologie à base d'égoïsme : ce théoricien de l'égoïsme n'éprouvait aucune peine à faire rentrer l'abnégation, le sacrifice, tout l'altruisme dans l'égoïsme, ayant toujours été lui-même, avec la spontanéité la plus aisée, le plus dévoué des parents et des amis <sup>1</sup>.

Henri Poincaré appartient également tout à la fois à la philoso-

<sup>1.</sup> Pour l'œuvre de Le Dautec, cf. G. Lanson Manuel bibliographique, supplé ment, n° 21 689 bis. Je ne citerai ici que le Con/lit. 1901, la seule œuvre proprement littéraire que Le Dantec ait écrit.

phie et à la science. Ses profondes et originales réflexions sur La science et l'hypothèse, 1902, sur La valeur de la science, 1905, sur La science et la méthode, 1909, ont été le point de départ de mouvements considérables dans la philosophie des sciences et la métaphysique. Il a encouragé à son corps défendant le pragmatisme 1.

Parmi les philosophes, je citerai M. Alfred Tarde, auteur d'ingénieuses analyses où il suit dans la vie sociale les effets et les transformations de la psychologie individuelle (Les lois de l'imitation, 1890; Études de psychologie sociale, 1898, etc.); - M., Émile Boutroux, esprit curieux et subtil qui soumit le principe du déterminisme à une discussion rigoureuse, et fut l'un des premiers à porter des coups au rationalisme scientifique du milieu du siècle; - M. Bergson (Essai sur les données immédiates de la conscience, 1889, Matiere et mémoire, 1896, l'Évolution créatrice, 1907), qui, outre qu'il a enrichi la philosophie française d'un système original dont la création suppose autant de culture scientifique que de force de pensée, a eu, sans l'avoir cherché, une influence considérable sur le mouvement intellectuel et la littérature depuis 1890; il s'est trouvé utilisé contre l'intellectualisme et le rationalisme. L'intuition bergsonienne était d'ailleurs en accord intime avec le principe du symbolisme, dont l'épanouissement est à peu près contemporain. Le petit livre ingénieux sur le Rire (1900) est d'un grand intérêt pour l'esthétique de la comédie. - Nommons enfin M. Durkheim, qu'on peut appeler le fondateur de l'école sociologique française; esprit robuste et subtil, qui a construit une méthode et en a fait d'éclatantes applications, soumis à la vérité que sa méthode lui procurait, et impérieux à l'égard des autres par cette soumission même (l'Année sociologique, depuis 1896; De la division du travail social, 1893; Le suicide, 1897; Les formes élémentaires de la vie religieuse, 1912.)

#### Appendice XXXVIII.

Page 1094, fin du 1er alinéa.

Il ne faut pas omettre le remarquable et solide ouvrage de M. Havet sur le Christianisme et ses origines (4 vol., 1872-1884). Cette savante et fine recherche des influences helléniques dans le développement du dogme chrétien ne doit pas être oubliée même à côté des études de Renan.

## Appendice XXXIX.

Page 1095 fin du 2º alinéa.

Le Louis XIV (1905-1906) de M. Lavisse marque l'apogée de sou talent. Cet ouvrage fait partie d'une grande *Histoire de France* (1900-1911) dont les volumes ont été rédigés par divers collabora-

<sup>1.</sup> Pour l'œuvre philosophique de Henri Poincaré, Cf. G. Lanson, Monuel bibliographique, nºº 21 685-21 688.

teurs, et qui dans l'ensemble, littérairement comme historiquement, est de premier ordre. On vient d'en donner le complément, Histoire de France contemporaine (1789-1919), qui contient également des parties fort remarquables.

## Appendice XL.

Page 1101, fin du 2º alinéa.

Renan, depuis vingt ans, a subi de rudes assauts. On l'a attaqué dans sa science et dans son caractère. Il a été pris pour le type de l'égoïsme intellectuel. Mais peu à peu l'heure de la justice arrive, et la vérité se dégage. Ce fut un homme de haute conscience, dévoué à la recherche scientifique et qui n'admettait pas qu'on fît de la science un moyen de parvenir : il sut le dire rudement à certains. Ce qu'il y a de ferme et de positif dans sa

pensée nous apparaît mieux de jour en jour.

Parmi les successeurs de Renan dans l'exégèse biblique et l'histoire du Christianisme, il faut signaler M. Loisy qui, comme Renan, et plus avancé dans la carrière ecclésiastique, rompit pour pouvoir continuer ses études et suivre sa pensée aussi loin qu'elle le mènerait. Malgré le refus évident chez lui de rien donner au talent littéraire, M. Loisy nous appartient. C'est encore de la littérature que la belle nudité de l'ordonnance de ses livres. Et dans la polémique, il a révélé des qualités de souple dialectique, de netteté mordante, de spirituelle malice qui classent un écrivain. Certains chapitres généraux de ses livres sont de fortes et harmonieuses synthèses : tel est ce bilan de biens et de maux de la croyance religieuse qui forme la conclusion de l'étude sur le Sacrifice, 1920. La brochure sur la Discipline intellectuelle (1919) est à vrai dire, la profession de foi du travailleur qui se donne à la recherche de la vérité 1 (Cf. Autour d'un petit livre, 1903. - A propos de l'histoire des religions, 1911. — Choses passées, 1912).

# Appendice XLI.

Paye 1102, fin du 1er alinéa.

Il faudrait pouvoir s'arrêter aux Mémoires spirituels et mordants, de la Comtesse de Boigne, au journal d'Edm. Géraud, aux Mémoires de Mme Cavaignac, à ceux de Mme de la Rochejacquelein, aux Aventures de guerre de Moreau de Jonnès, aux Cahiers du Capitaine Coignet et aux Souvenirs du Commandant Parquin, à l'Histoire de la grande armée du général de Ségur, aux Mémoires d'Hyde de Neuville, aux Souvenirs de Brifaut pour la période de la Révolution, de l'Empire et de la Restauration. Pour le reste du XIXº siècle, je nommerai les Souvenirs de Mme d'Agout, le Journal du maréchal de Castellane, les Mémoires du docteur Véron, les divers journaux du comte d'Hérisson, et ceux d'Eugène Loudun,

<sup>1.</sup> On eu rapprochera quelques pages également admirables de M. Edmond Pottier.

les Memoires du chancelier Pasquier, les Souvenirs diplomatiques de Rothan, les Memoires d'Horace de Vieleastel, les Souvenirs de Delécluze, de Mme Jaubert, de Legouvé, de Mme Adam, le Journal de Marie Bash Kirtseff, le Journal du siège de Paris de Francisque Sarcey, etc. Naturellement il faut y ajouter tout ce qu'ont laissé en ce genre les grands écrivains : les Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand, les Dix années d'exil de Mme de Staël, le Journal de Vigny, l'Histoire de ma vie de G. Sand, les Confidences et Memoires de Lamartine, le Journal des Goncourt, etc.

## Appendice XLII.

Page 1103, fin du 1er alinéa.

Citons les lettres des généraux de la Révolution ou de l'Empire, Hoche, Marceau, Joubert, Kleber, La Fayette, celles de Napoléon et de sa famille, celles de Marie-Antoinette et de Fersen, celles d'Ampère, de Berlioz, de Delacroix, d'Ingres, de Victor Jacquemont, du duc d'Aumale, d'Hortense Allart, d'Eugénie de Guérin, d'Henri Regnault, etc.; comme pour les Mémoires, il ne faut pas oublier les correspondances des grands écrivains qui sont souvent des plus attachantes: Mme de Staèl, B. Constant, Chateaubriand, Hugo, Lamartine, Vigny, Stendhal, Balzac, Flaubert, G. Sand, Baudelaire, et combien d'autres. Les journaux et les lettres (écrits sous l'impression immédiate des évènements, nons rendent mieux la vie, et dans un jour plus vrai, que les mémoires où l'auteur, après coup, répare les insuffisances de sa mémoire ou vient au secours de sa réputation.

## Appendice XLIII.

Page 1147, fin du 4º alinéa.

A la veille de la guerre s'est révélé Marcel Proust. Il s'éloigne de l'idéal classique de netteté, d'ordre et de mesure : son style touffu, minutieux et surchargé, découragera beaucoup de lecteurs. Il a pourtant une fraîcheur poétique de sensations et d'émotions, une sensibilité aigué, presque anormale, une psychologie subtile et neuve, qui payent ceux que la difficulté de l'abord n'a pas arrêtés. Peintre impitoyable de la société et surtout de la noblesse contemporaine, il a le don de percevoir, en lui et chez les autres, les moindres frémissements de l'activité intérieure : on n'imagine pas ce qu'il découvre d'événements dans une seconde de la vie d'un cœur. A chaque observation s'accrochent des raisonnements, des distinctions, des oppositions, des conséquences à perte de vue. Mais peu à peu les détails se classent, les plans se distinguent et le chaos s'ordonne. L'analyse fait surgir une vision synthétique chez le lecteur, parce qu'elle s'y appuyait chez l'auteur. Je ne sais si le grand public viendra jamais à Proust; dès maintenant, il s'impose aux écrivains; il est dans l'histoire littéraire une date et une influence.

# TABLEAUX CHRONOLOGIQUES DES PRINCIPA

10 MC

|                             |                                                             |                                          |                                                                                            |                                                               | 1                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Littérature<br>religieuse.                                  | Histoire.                                | Chansons<br>de geste.                                                                      | Romans<br>antiques.                                           | Romans<br>bretons.                                                                            |
| Xº siècle.                  | Vie de<br>saint Léger.                                      |                                          |                                                                                            |                                                               |                                                                                               |
| XI° siècle.<br>1000-1050.   | Vie de<br>saintAlexis,<br>vers 1040.                        |                                          | Fragment<br>de la Haye<br>(latin).                                                         |                                                               |                                                                                               |
| 1050-1100.                  | ~                                                           |                                          | Roland, vers                                                                               |                                                               |                                                                                               |
|                             |                                                             | Chanson d'                               |                                                                                            | _                                                             |                                                                                               |
| XII° siècle.<br>1100-1150.  | •                                                           | -                                        | Le charroi<br>de Nimes.                                                                    | Albéric de<br>Besançon,<br>Alexandre.                         | Beroul,<br>Tristan.                                                                           |
|                             | ;                                                           |                                          | Le couron-<br>nement de<br>Louis.                                                          | Roman d'E-<br>néas.                                           |                                                                                               |
| 1150-1170.                  | e                                                           | Wace,<br>Roman de<br>Brut, vers<br>1155. |                                                                                            | Benoît de<br>Sainte-More,<br>Roman de<br>Troie, vers<br>1160. | •                                                                                             |
|                             |                                                             | Wace,<br>Roman de<br>Rou, 1160-          |                                                                                            |                                                               |                                                                                               |
| 1170-1200.                  |                                                             | nier,<br>Thomas, 1173.                   | Aliscans. Les Lor- rains.                                                                  | Lambert. le Tors et Alexandre de Bernay, Alexandre.           | Lais. Thomas, Tristan. Chrétien de Troyes, la Charret- te, Yrain, Perceval, entre 1170- 1180. |
| XIII^ siècle.<br>1200-1220. | Trad. des<br>Sermons d<br>saint Ber-<br>nard, 1200<br>1210. | 1205-1213,                               | Bertrand de<br>Bar-sur-Aube<br>Girart de<br>Viane,<br>Aimeri de<br>Narbonne,<br>1210-1220. |                                                               | Robert de<br>Boron, 1215.<br>Quête du<br>Graal; Lan<br>celot, vers<br>1220.                   |

# S ŒUVRES DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE

EN ÂGE

| Fabliaux.         | Contes Litt.<br>d'animaux. didactique                    |                                      | Poésie<br>lyrique et                                                                                                  | POÉSIE DR                                                                                                       | AMATIQUE |
|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                   |                                                          | didactique.                          | personnelle.                                                                                                          | religieuse.                                                                                                     | profane. |
| Richaut,<br>1156. |                                                          | Boèce,<br>Trad. de la<br>Consolation | Chansons<br>de toile.<br>Chanson<br>pour la croi-<br>sade avant<br>1147.                                              | Les Vierges<br>folles.<br>Le drame<br>d'Adam.<br>Jean Bodel,<br>Le Jeu de<br>saint Nico-<br>las, avant<br>1170. |          |
| Fabliaux.         | Le Pèleri- nage de Re- nart. Fables de Mar vers  Renart. | ie de France,<br>1180.               | Conon de<br>Béthune.<br>Blondel de<br>Nesles.<br>Châtelain de<br>Coucy.<br>Gace Brûlé.<br>Jean Bodel,<br>Congé, 1202. |                                                                                                                 | •        |

|                            | Littérature<br>religieuse.                                       | Histoire.                                                         | Chansons<br>de geste.                           | Romans<br>antiques. | Romans<br>bretons. |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1220-1250.                 | Gautier de<br>Coincy,<br>Miracles de<br>la Vierge,<br>vers 1230. |                                                                   | ,                                               |                     |                    |
| 1250-1280.                 | t                                                                | Chroniques<br>de Saint<br>Denis, vers<br>1275, réd.<br>française. | Raoul de<br>Cambrai.<br>Adenet,<br>Berte, 1270. |                     |                    |
| XIV° siècle.<br>1300-1328. |                                                                  | ville,<br>Louis, 1309.                                            |                                                 |                     | 4                  |

| Pabliaux.                            | Contes<br>d'animaux.  | Litt.<br>didactique.                                                                 | Poésie<br>lyrique et<br>personnelle.   | POÉSIE DR                                     | AMATIQUE profane.                                          |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                      |                       | G. de Lorris, -R. de la -Rose, vers 1237.                                            | Thibaut de<br>Champagne,<br>1225-1240. |                                               | Adam de la<br>Halle,<br>Le jeu de la<br>Feuillée,<br>1962. |
| Watriquet de<br>Couvin,<br>Fabliaux. | Faunel,<br>1310-1314. | Brunetto Latini,<br>Trésor, 1265.<br>Jean de<br>Meung,<br>R.de la Rose<br>vers 1277. | Adam de la<br>Halle.<br>Rutebeuf.      | Rutebeuf,<br>Le miracle<br>de Théo-<br>phile. | Robin et<br>Marion,<br>1283.                               |

|                                        | Traductions.                                                           | Éloquence.                                                                     | Morale.                                                            | Histoire.                                                               | Chansons<br>de geste.                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| XIV <sup>e</sup> siècle.<br>1328-1360. |                                                                        | ı                                                                              |                                                                    | Jean Lebel,<br>Chronique,<br>vers 1350.                                 | Comhat des<br>Trente,<br>après 1351.          |
| 1360-1400.                             | Bersuire,<br>Tite-Live,<br>1362.<br>Oresme,<br>Aristote,<br>1370-1377. |                                                                                |                                                                    | Froissart,<br>Chroniques.                                               |                                               |
| XV° siècle.<br>1400.                   | ı                                                                      |                                                                                | Christine de<br>Pisan,<br>Œuvres di-<br>verses, de<br>1390 à 1429. |                                                                         |                                               |
| 1400-1450.                             |                                                                        | Gerson, Plaidoyer pour l'Uni- versité, 1404. Ser- mons fran- çais, 1389- 1414. | invectif.<br>vers 1422,                                            |                                                                         | Mise en<br>prose des<br>chansons de<br>geste. |
| 1450-1480.                             | 3                                                                      |                                                                                |                                                                    |                                                                         |                                               |
| 1480-1500.                             |                                                                        | ,                                                                              | ,                                                                  | Commynes,<br>Louis XI,<br>1488-1491,<br>Charles<br>VIII, 1497-<br>1498. |                                               |

### IV. SIÈCLES.

| Contes.                                             | Poésie<br>lyrique et                                                                    | POÉSIE DR                                     | AMATIQUE                             |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--|
|                                                     | personnelle.                                                                            | religieuse.                                   | profane.                             |  |
|                                                     | G. de Ma-<br>chault,<br>† 1377.<br>E. Des-<br>champs,<br>Froiseart.                     | Miracles de<br>Notre-<br>Dame, vers<br>1340.  | Griselidis.                          |  |
| Leromande<br>Trodos, en-<br>tre 1390 et<br>1410.    |                                                                                         | [Actes relatifs aux Confrères de la Passion.] |                                      |  |
|                                                     | Alain Char-<br>tier,<br>vers 1415.                                                      | Mystères<br>publiés par<br>A. Jubinal.        |                                      |  |
|                                                     | Charles d'Or-<br>léans,<br>entre 1415<br>et 1465.                                       | [Représ. de<br>la Passion à<br>Metz], 1437.   |                                      |  |
| Cent nou-<br>velles nou-<br>relles, 1450-<br>1460.  | Chansons<br>du recueil<br>de G. Paris<br>et Raynaud.                                    | La Passion<br>de Gréban,<br>vers 1450.        | Farces.                              |  |
| de la Salle,<br>Petit Jehan<br>de Saintré,<br>1459. | Villon,<br>Grand Tes-<br>tament,<br>1461.                                               | Le Vieil<br>Testament.                        |                                      |  |
|                                                     | G. Coquillart.                                                                          | Les Actes<br>des Apôtres,<br>avant 1470.      | Maître Pa-<br>telin, vers<br>1470.   |  |
|                                                     | Henri Baude,<br>Molinet, Mes-<br>chinot, Cré-<br>tin; les<br>grands rhé-<br>toriqueurs. | La Passion<br>de J.Michel,<br>1486.           | Farces, so-<br>ties, mora-<br>lités. |  |

|                            | Traductions. | Éloquence.                        | Morale. | Histoire. | Chansons<br>de geste. |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|-----------|-----------------------|
| XVI° siècle.<br>1500-1515. |              | Menot, Mail-<br>lard,<br>Sermons. |         |           |                       |
| 1515-1550.                 |              |                                   |         |           |                       |
|                            |              |                                   |         |           |                       |
|                            |              |                                   |         |           |                       |

| Contes. | Poésie<br>lyrique et                       | POÉSIE DE                                                 | POÉSIE DRAMATIQUE                                                 |  |  |
|---------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
|         | personnelle.                               | religieuse.                                               | profane.                                                          |  |  |
|         | Jean Le Maire<br>de Belges,<br>Jean Marot. |                                                           | Gringore, Le Jeu du Prince des sots, 1512 (vieux style 1511).     |  |  |
|         |                                            | [Rep. des<br>Actes des<br>Apôtres à<br>Bourges,<br>1536.] | Farces da-<br>tées du Rec.<br>du British<br>Museum,<br>1542-1548. |  |  |
|         |                                            | [Repr. de la<br>Passion à<br>Valencien-<br>nes, 1547.]    |                                                                   |  |  |
|         |                                            | [Interdic-<br>tion des<br>mystères sa-<br>crés, 1548.]    |                                                                   |  |  |

|            | Théologie et<br>controverses<br>religieuses. | Philosophie<br>morale<br>et politique.                       | Érudition,<br>grammaire<br>et critique.                                 | Traductions.                                                                             | Histoire<br>et mémoires.                           |
|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1500-1515. |                                              | [Érasme,<br>Adages,<br>1500.]                                | J. Lemaire,<br>Illustra-<br>tions des<br>Gaules,<br>1509-1513.          | Claude de<br>Seyssel,<br>Diodore,<br>Xénophon,<br>Thucydide.<br>(Thuc.impr.<br>en 1527.) |                                                    |
| 1515-1530. |                                              |                                                              |                                                                         | J. Sanson,<br>Homère,<br>1519.                                                           |                                                    |
|            |                                              |                                                              | G. Tory,<br>le Champ-<br>fleury, 1529.<br>[Lecteurs ro-<br>yaux, 1530.] |                                                                                          | Le loyal serviteur, 1527.                          |
| 1530-1540. | [Calvin, Institution, latine, 1536],         |                                                              | [Dubois,<br>Grammaire,<br>en latin,<br>1531.]                           | Lazare de<br>Baïf,<br>Electre,<br>1537, et Hé-<br>cube.                                  | Mémoires<br>de G. du Bel-<br>lay, s. de<br>Langey. |
| 1540-1550. | Institution,<br>en français,<br>1541.        |                                                              | Meigret, Traités grammati- caux, 1845- 1550.                            | Ch. Estienne<br>l'Andrienne<br>1540.<br>Salel,<br>Homère,<br>1545.                       |                                                    |
|            | t                                            | La Boétie,<br>Servitude<br>volontaire,<br>vers 1548<br>1550. | Du Bellay, Défense et illustration 1549.                                | La Boétie,<br>Economique.                                                                |                                                    |
| 1550-1560. |                                              | ,                                                            |                                                                         | Belleau, Anacréon, 1557.  Amyot, Vies de Plu tarque, 1559.                               | -                                                  |
|            |                                              |                                                              |                                                                         |                                                                                          |                                                    |

|                     |                                   | Romans                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                | THÉ                                                               | ATRE                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Éloquence.          | Pamphlets.                        | et contes.                                                                                                                                                                                  | Poésie.                                                                                                                                                                        | tragique.                                                         | comique.                                                             |
|                     |                                   |                                                                                                                                                                                             | J. Le Maire de<br>Beiges,<br>1513.<br>Jean Marot.                                                                                                                              |                                                                   |                                                                      |
| Calvin,<br>Sermons. | Despériers,<br>Cymbalum,<br>1538. | Rabelais, Chroniques gargantui- nes, 1532, Pantagruel, 1533, Gargantua, 1535. D'Herberay des Essarts, Amadis de Gaule, 1540-48. Rabelais, 3º livre, 1546. Noël du Fail, Propos rus- tiques. | Ci. Marot, Adolescence clémentine, 1532, Poésies, 1539,  Psaumes, 1544-45. M. Scève, Délie, 1544. Mellin de St- Gelais. Marguerite de Navarre, Poésies, 1547. Da Bellay, 1549. | Mystères et<br>moralités.                                         | Farces et soties.                                                    |
| calvin,<br>Sermons. |                                   | Rabelais, 4° livre, 1552.  Heptaméron de la reine de Navarre, 1558-1559.  Despériers, Joyeux de- vis, 1558.                                                                                 | Ronsard,<br>Odes, 1550.<br>Louise Labé,<br>1555.<br>Ronsard,<br>Hymnes,<br>1555.<br>Du Bellay,<br>1558.<br>Ronsard,<br>(Euvres,<br>1560.                                       | Jodelle,<br>Cléopátre,<br>1552.<br>Grévin,<br>Mort de Cé-<br>sar. | Jodelle,<br>Eugène,<br>1552.<br>Grévin,<br>la Tréso-<br>rière, 1558. |

|            | Théologie et<br>controverses<br>religieuses.                                              | Philosophie<br>morale<br>et politique.                                                                                    | Érudition,<br>grammaire<br>et critique.                                                       | Traductions.                                            | Histoire<br>et mémoires.                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1560-1570. |                                                                                           |                                                                                                                           | Pasquier, Recherches de la Fran- ce, 1560- 1619. [Scaliger, Poétique,en latin, 1561.]         |                                                         |                                                          |
| 1570-1580. |                                                                                           | L'Hôpital, But de la guerre et de la paix, 1568. Bodin, De la République, 1576- 1578. Montaigne, Essais, l. 1 et 2, 1580, | H. Estienne, Traités sur la langue française, 1567-1579.  Pallssy, Discours admirables, 1580. | Amyot,<br>Œuvres mo-<br>rales de<br>Plutarque,<br>1570. | Monluc,<br>Mémoires,<br>vers 1575-<br>1577, éd.<br>1592. |
| 1580-1590. | Duplessis-<br>Mornay,<br>Vérité de la<br>religion<br>chrétienne,<br>1581.                 | Essais, 1.3, 1588.                                                                                                        | Fauchet,<br>Antiquités,<br>1579-1601.                                                         |                                                         | La Noue, Discours, 1587. Brantome, Vies.                 |
| 1590-1600. | Charron,<br>les Trois vé-<br>rités, 1594.                                                 | Du Vair,  Euvres mo- rales.  Montaigne, 6d. de Mile de Gournay, 1595.                                                     |                                                                                               |                                                         |                                                          |
| 1600-1615. | Du Plessis-<br>Mornay.  Du Perron.  Fr. de Sales, Vie dévote, 1608,  Amour de Dieu, 1610. | Montchrétien,                                                                                                             |                                                                                               |                                                         | [De Thou,<br>en latin],<br>1604-1617.                    |

| Dominista                                             | Romans                                                                                       | Poásio                                                                                                                                         | тнел                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pampniets.                                            | et contes.                                                                                   | Foesie.                                                                                                                                        | tragique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | comique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| H. Estienne,<br>Apologie<br>pour Héro-<br>dote, 1566. | L'Isle son-<br>nante (5° 1.<br>de Rabe-<br>lais), 1562.<br>N. du Fail,<br>Eutrapel,<br>1565. | Ronsard,<br>Discours,<br>1562-1563.<br>Belleau, 1568.                                                                                          | Balf, Antigone, 1565.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                       |                                                                                              | Ronsard,<br>Franciade,<br>572.                                                                                                                 | Garnier,<br>Tragédies,<br>1568-1580.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                       |                                                                                              | Balf, Desportes, 1573.  D'Aubigné commence                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                       |                                                                                              | ques, 1577.  Du Bartas,  1re semaine, 1579.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Larrivey,<br>6 Comédies,<br>1579.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                       |                                                                                              | Malherbe,<br>Larmes de<br>saint<br>Pierre,                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Turnèbe,<br>les Con-<br>tents, 1584.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Satire Mé-<br>nippée,<br>1594.                        |                                                                                              | 1007.                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                       | D'Urfé,<br>l'Astrée,<br>1608.                                                                | Bertaut,<br>1605.<br>Régnier,<br>1608-1612.                                                                                                    | Montchré-<br>tien,<br>Tragédies,<br>1601-1604.<br>Hardy.                                                                                                                                                                                                                                                              | Larrivey,<br>3 Comédies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                       | Apologie pour Héro- dote, 1566.  Satire Mé- nippée,                                          | H. Estienne, Apologie pour Hérodote, 1566.  Satire Ménippée, 1594.  L'Isle sonnante (5° 1. Carle Rabelais), 1562.  N. du Fail, Eutrapel, 1565. | H. Estienne, Apologie pour Hérodote, 1566. N. du Fall, Eutrapel, 1565.  Ronsard, Discours, 1562-1563. Belleau, 1566. Ronsard, Franciade, 572. Balf, Desportes, 1573. D'Aubigné commence ses Tragi- ques, 1577. Du Bartas, 1° semaine, 1579. Malherbe, Larmes de saint Pierre, 1587.  D'Urfé, I'Astrée, 1608. Regnier, | Romans et contes.  H. Estienne, Apologie pour Hérodote, 1566.  N. du Fail, Eutrapel, 1565.  Ronsard, Franciade, 572. Balf, Desportes, 1573. D'Aubigné commence ses Tragi- ques, 1577. Du Bartas, 17° semaine, 1579. Malherbe, Larmes de saint Pierre, 1594.  D'Urfé, I'Astrée, 1608. Ronsard, Franciade, 572. Balf, Desportes, 1573. D'Aubigné commence ses Tragi- ques, 1577. Du Bartas, 1° semaine, 1579. Malherbe, Larmes de saint Pierre, 1587.  Montchré- tien, Tragédies, 17° agédies, 1605. Régnier, 1608-1612. |

|            | ÉLOQ                                           | UENCE                                               | Théologie                           | Philosophie,                                                      | Critique                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | politique<br>et judiciaire.                    | religieuse.                                         | et<br>controverse.                  | et politique.                                                     | et<br>grammaire.                                                                                               |
| 1615-1630. |                                                | Cospean, évêque d'Aire.<br>Oratoriens,<br>Jésuites. |                                     |                                                                   |                                                                                                                |
| 1630-1640. | Ant. Le Mal-<br>tre, avocat,<br>avant 1638.    | Le P. Senault.                                      |                                     | Balzac, Disserta- tions. Descartes, Discours de la méthode, 1637. | Fr. Ogier, Pref. de Tyr et Sidon, 1628.  Chapelain, 1625-1670. [Fondation de l'Académie Française, 1634-1637.] |
| 1640-1650. | Patru.                                         |                                                     | Arnauld, Fréquente communion, 1643. |                                                                   | Vaugelas,<br>Remarques,<br>1647.                                                                               |
| 1650-1660. | Parlement<br>pendant la<br>Fronde,<br>1648-52. |                                                     | Pascal,                             | Descartes,<br>Traité des<br>Passions,<br>1649.                    | D'Aubignac,                                                                                                    |
|            |                                                | Bossuet, à Metz, 1652-1658.                         | Provincia-<br>les, 1656-57.         |                                                                   | l'ratique du<br>théâtre,<br>1657.<br>Corneille,<br>Discours et<br>examens,<br>1660.                            |

| Romans                                   | Histoires                                           |                                                               |                                               | THÉ                                      | TRE                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| et contes.                               | et mémoires.                                        | Lettres.                                                      | Poésie.                                       | tragédie.                                | comédie.                                  |
| Urfé. L'Astrée, vers 1605. 1627.         | D'Aubigné,<br>Hist. uni-<br>verselle,<br>1616-1620. | Malherbe,<br>† 1628.                                          | Malherbe,<br>+ 1628.<br>Théophile,<br>+ 1626. | Tragi-comédie                            | dy,<br>s et pastorales.<br>andre, 1610.   |
| 'Aubigné,<br>Fieneste,<br>1017-1030.     |                                                     |                                                               | D'Aubigné,<br>Tragiques,<br>1616.             | Théophile,<br>Pyrame et<br>Thisbé, 1617? |                                           |
| orel,                                    |                                                     |                                                               | [Marino, l'A-<br>done, 1623.]                 | Racan, les Be                            | ergeries, 16 <b>2</b> 5.                  |
| 1622.                                    |                                                     |                                                               | worte, rozo.j                                 | Mairet,<br>Sophonisbe,<br>1634.          | Corneille,<br>Mélite,1629.<br>Mairet.     |
|                                          |                                                     |                                                               |                                               | Roti                                     | rou.                                      |
| omberville.                              |                                                     | Balzac.                                                       | Maynard,<br>+ 1646.                           |                                          | bry, Corneille.                           |
|                                          |                                                     | Voiture.                                                      | Racan.                                        | Corneille,<br>le Cid, 1636.              | Rotrou,<br>les Ménech-<br>mes, 1636.      |
|                                          |                                                     | Mme de Main-<br>tenon,<br>Premières<br>lettres, vers<br>1640. | Voiture,<br>† 1648.                           | Soudéry.                                 | Desmarets,<br>les Vision-<br>naires,1637. |
|                                          |                                                     |                                                               | Saint-Amant.                                  | Corneille,<br>Horace,<br>Cinna, 1640.    |                                           |
|                                          |                                                     |                                                               |                                               | Tristan.                                 |                                           |
|                                          |                                                     | Guy Patin.                                                    |                                               | Corneille, Polyeucte, 1643.              | Le Menteur,<br>1644.                      |
| i Calpre-<br>nède,<br>de 1640 à<br>1660. |                                                     | Mme de Sévi-<br>gné,<br>Promières<br>lettres, vers<br>1644.   |                                               | Rotrou,<br>Saint-Ge-<br>nest, 1846,      | Molière, en<br>province,<br>1646-1658.    |
| lle de Scu-<br>léry, .<br>Cyrus, 1649.   |                                                     |                                                               | Scarron,<br>Virgile tra-<br>vesti, 1648.      | Venceslas,<br>1647.                      |                                           |
| Roman co-<br>mique, 1651.                | Mme de Mot-<br>teville.                             |                                                               | Racan. Psaumes, 1651.                         | Corneille,<br>Nicomède,<br>1651.         | Scarron,<br>don Japhet,<br>1653.          |
| lle de Scu-<br>léry,<br>Clélie, 1656     |                                                     | Mme de Sablé.                                                 | Scudéry,<br>Alaric,1654.                      | Quinault,<br>1656-1666.                  | Cyrano,<br>Pédant joué,<br>1654.          |
|                                          | ,                                                   |                                                               | Chapelain,<br>La Pucelle,<br>1656.            | Thomas Cor-<br>neille.                   |                                           |

|            | ÉLOQUENCE                      |                                                                                                                              | Théologie<br>et                                 | Philosophie,<br>morale                                             | Critique                                                    |
|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|            | politique<br>et judiciaire.    | religieuse.                                                                                                                  | controverse.                                    | et politique.                                                      | grammaire.                                                  |
| 1650-1660. |                                |                                                                                                                              |                                                 |                                                                    |                                                             |
| 1660-1670. |                                | Bossuet, Carême du Louvre, 1662, Carême de St-Germain, 1666, Or.fun.de la reine d'An- gl. 1669, Avent de St-Ger- main, 1669. |                                                 | La Rochefou-<br>cauld,<br>Maximes,<br>1665.                        | Boileau,<br>Satires;<br>Diss. sur les<br>héros de<br>roman. |
| 1670-1680. |                                | Bourdaloue,                                                                                                                  | (éd. de Port-                                   | de Pascal<br>Royal, 1670).                                         | Ménage.                                                     |
|            |                                | 1669-1704.<br>Fléchier.                                                                                                      | Bossuet, Exposition de la Foi catholique, 1671, | Malebranche,<br>Recherche<br>de la vérité,<br>1674-75.             | Art poét.,                                                  |
|            |                                | į,                                                                                                                           |                                                 | Bossuet, Politique (réd. des 6 premiers li- vres, vers 1678).      | Bouhours.                                                   |
| 1680-1690. | Patru,<br>Ptaidoyers,<br>1681. | Bossuet,<br>évêque de<br>Meaux.                                                                                              | Histoire<br>universelle,<br>1681,               | Fontenelle, Dialogues des morts, 1685, Pluralité des Mondes. 1686. | Thomas Corneille.  Fénelon rédige ses Dial. sur l'Eloquence |
|            |                                | Bossuet,<br>O. fun. de<br>Condé,1687.                                                                                        | Variations, 1688.                               |                                                                    | Perrault, Parallèles, 1638-1697.                            |

| Romans                                            | Histoire                                                    | Lettres.                           | Poésie.                                 | THÉÀTRE                           |                                               |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| et contes.                                        | et mémoires.                                                |                                    |                                         |                                   | comédie.                                      |  |
|                                                   |                                                             |                                    | Desmarets,<br>Clovis, 1657.<br>Segrais. |                                   | Quinault.                                     |  |
|                                                   | La Rochefou-<br>cauld.                                      | Bussy-Rabu-<br>tin,<br>† 1690.     |                                         |                                   | Molière,<br>Précieuses<br>ridicules,<br>1659, |  |
| ure <b>tière</b> ,<br>Roman bour-<br>geois, 1666. | Pléchier,<br>Grands<br>Jours d'Au-<br>vergne de<br>1665-66. |                                    | Boileau,<br>Satires,<br>1666.           | Corneille.                        | École des<br>femmes,<br>1662,                 |  |
|                                                   |                                                             |                                    |                                         | Racine,<br>Androma-<br>que, 1667, | Don Juan ,<br>1665,                           |  |
|                                                   |                                                             |                                    |                                         |                                   | Misanthro-<br>pe, 1666.                       |  |
|                                                   |                                                             |                                    | La Fontaine,<br>Fables,<br>1668.        | Britanni-<br>cus, 1669,           | Racine,<br>les Plai-<br>deurs, 1668.          |  |
|                                                   |                                                             |                                    |                                         |                                   | Molière,<br>Tartufe,<br>1669.                 |  |
|                                                   |                                                             |                                    |                                         |                                   | Montfleury.                                   |  |
|                                                   | Mémoires<br>de Retz (ré-<br>daction                         | Sévigné,<br>Premières<br>lettres à | Bolleau,<br>Epîtres et<br>Art poéti-    | Bajazet,<br>1672,<br>Iphigénie,   | Molière,<br>Femmes sa-<br>vantes,1672.        |  |
|                                                   | après 1671).                                                | Mme de Grignan, 1671.              | que.                                    | 1674.<br>Corneille,<br>Suréna,    |                                               |  |
| me de la                                          | Mme de la                                                   | ,                                  | La Pontaine,                            | 1674.                             |                                               |  |
| l'ayette,<br>Princesse de                         | Fayette.                                                    |                                    | Fables, 1678                            | Phèdre,<br>1677.                  |                                               |  |
| Clèves,1678.                                      |                                                             | Louis XIV.                         |                                         | Pradon.                           |                                               |  |
|                                                   |                                                             | Mme de Main-<br>tenon.             | Mme Deshou-<br>lières.                  | Campistron.                       | Boursault.                                    |  |
|                                                   |                                                             |                                    |                                         | Esther,<br>1689,                  |                                               |  |
|                                                   |                                                             |                                    |                                         |                                   |                                               |  |
|                                                   |                                                             |                                    |                                         |                                   | 1                                             |  |

|            | ÉLOQU                       | ÉLOQUENCE                                 |                                                      | Philosophie,                                    | Critique                                      |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|            | politique<br>et judiciaire. | religieuse.                               | et<br>controverse.                                   | et politique.                                   | grammaire                                     |
| 1680-1690. |                             | Fléchier,<br>év. de Nî-<br>mes, 1687.     |                                                      | La Bruyère.  Caractères, 1688.                  | Furetière, Dictionnai- re, 1690.              |
| 1690-1700. |                             | ,                                         | Mabillon, Etudes mo- nastiques, 1694.                |                                                 | Boileau,<br>Réfl. sur<br>Longin,<br>1694.     |
|            |                             | Fénelon,<br>arch. de<br>Cambrai,<br>1695. | Bossuet,<br>Réflexions<br>sur la co-<br>médie, 1694. |                                                 | Dictionnai<br>re de l'Aca<br>démie, 1694      |
|            |                             |                                           | Fénelon, Maximes des Saints, 1697.                   | Bayle,<br>Dictionnai-<br>re, 1697.              |                                               |
|            |                             |                                           | Bossuet,<br>Etats d'o-<br>raison, 1697.              |                                                 |                                               |
| 1700-1715. |                             | Massillon. Saurin, pasteur cal            | Défense de<br>la Tradi-<br>tion, 1704.               | Fénelon, Dial. des morts, 1700- 1712.           |                                               |
|            | -                           | viniste.                                  |                                                      | Fontenelle,<br>Eloges des<br>Académi-<br>ciens. |                                               |
|            |                             |                                           | ,                                                    | Fénelon,<br>Existence<br>de Dieu,<br>1712.      | Fénelon,<br>Lettre à l'a<br>cadémie,<br>1714. |

| Romans                          | Histoire                                         | Lattrac                             | Lettres. Poésie                       |                              | TRE                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| et contes.                      | et mémoires.                                     | 20000000                            | 100510.                               | tragédie.                    | comédie.                         |
|                                 | Bussy, 1696.                                     | Fénelon.                            |                                       | Athalie ,<br>1691.           | Boursault,<br>Fables d'É-        |
|                                 |                                                  | Bénédictins.                        | Racine,<br>Cantiques,<br>1694.        | •                            | sope, 1690.                      |
|                                 | (Premières<br>campagnes<br>de Saint-Si-<br>mon.) |                                     |                                       |                              | Regnard,<br>le Joueur,<br>1696.  |
| Fénelon,<br>Télémaque,<br>1699. |                                                  | Saint - Évre-<br>mond et Ni-<br>non | ,                                     | La Grange-<br>Chancel.       | Dancourt.                        |
|                                 | Mme de Cay-<br>lus.                              |                                     | Chaulieu. La Motte-Houdart. JB. Rous- | Grébillon,                   | Regnard. Lesage, Turcaret, 1709. |
|                                 |                                                  |                                     | seau.                                 | Rhadamiste et Zénobie, 1711. |                                  |

|            |                                                                              | • PHILOS                                                                                                    | OPHIE                                | Érudition,<br>archéologie,                                                                                                                                            | Histoire                                                                                                                                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Éloquence.                                                                   | morale<br>et sociale.                                                                                       | religieuse<br>et naturells.          | art, critique,<br>grammaire.                                                                                                                                          | Mémoires.                                                                                                                                                                        |
| 1715-1730. | Massillon,<br>Or. fun. de<br>Louis XIV,<br>1715,<br>Petit Carê-<br>me, 1718. |                                                                                                             | Fontenelle.                          | Pénelon, Let-<br>tre à l'Acad.,<br>impr.en1716.<br>Dubos,<br>Réflexions<br>sur la poésie<br>et la pein-<br>ture, 1719.<br>Voltaire,<br>Lettres sur<br>Œdipe,<br>1719. |                                                                                                                                                                                  |
|            | Daguesseau.                                                                  | Montesquieu,<br>Lettres per-<br>sanes, 1721.<br>Marivaux,<br>le Specta-<br>teur fran-<br>çais, 1722-<br>23. | -                                    | Montfaucon,<br>Antiquité<br>expliquée,<br>1719.<br>Voltaire,<br>Préface de<br>Brutus,<br>1730.                                                                        |                                                                                                                                                                                  |
| 1730-1740. |                                                                              | Voltaire, Lett                                                                                              | res anglaises,<br>34.                | L'abbé Pré-<br>vost,<br>le Pour et le<br>Contre,<br>1733-1740.<br>L'abbé Des-<br>fontaines.                                                                           | Montesquieu, Considéra- tions sur les Romains, 1734. Rollin, Histoire an- cienne et Histoire ro- maine, 1730- 1738. Rédaction des Mémoi- res de Saint- Simon, vers 1740 et suiv. |
| 1740-1750. |                                                                              | Vauvenar- gues. Montesquieu, Esprit des lois, 1748. Diderot, 1749. Rousseau, Discours sur les lettres 1750. | Buffon,<br>Hist. nat.<br>t. I, 1749. | L'ahbé Le-<br>blano,<br>Lettres d'un<br>Français d<br>Londres,<br>1745,                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |

| T address                                                                                                                                                                             | Romans                                                                                             | Poésie.                                                                         |                                                                                           | THÉÂTRE                                                                               |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lettres.                                                                                                                                                                              | et contes.                                                                                         | roesie.                                                                         | tragédie.                                                                                 | drame.                                                                                | comédie.                                                                                                 |
| Mme de Cay-<br>lus.<br>Mme de Lam-<br>bert.<br>Voltaire.<br>Muse de Staal<br>Delaunay.                                                                                                | Lesage,<br>le Diable<br>boiteux,<br>1707,<br>Gil Blas,<br>1715-1735.                               | La Motte, Iliade, 1714, Fables, 1719. Voltaire, Henriade, 1723. JB. Rous- seau. | Crébillon. Voltaire, Ædipe, 1718. La Motte.                                               |                                                                                       | Dancourt. Destouches. Marivaux, Arlequin poli par l'a- mour, 1720. Lesage,Piron, Pièces pour la Foire.   |
| Vauvenar- gues et le  Marquis de  Mirabeau, Premières lettres de  Frédéric à  Voltaire,  1736. Rédaction des Lettres du Président de  Brosses sur  l'Italie,  1729-1740. Frédéric II. | Marivaux, Marianne, 1731-1741. L'abbé Prévost, Manon, 1735.  Marivaux. Paysan parvenu, 1735- 1736. | Gresset. Voltaire, le Mondain, 1738, Discours sur Chomme, 1738.                 | Voltaire. Brutus, 1730, Zaïre, 1732.                                                      | La Chaussée,<br>Préjugéàla<br>mode, 1735.<br>Vollaire,<br>Enfant pro-<br>digue, 1736. | Destouches, le Glorieux, 1732. Marivaux, Jeu de l'a- mour et du hasard, 1734. Piron, Métroma- nie, 1738. |
|                                                                                                                                                                                       | Voltaire,<br>Zadig,1747.                                                                           | Piron.                                                                          | Mahomet,<br>1742,<br>Mérope,<br>1745.<br>Laplace,<br>le Thédire<br>anglais,<br>1745-1748. | La Chaussée, Mélanide, 1741.  Voltaire, Nanine, 1749.                                 | Favart. [l'opéra-co-mique]. Gresset, le Méchant, 1745.                                                   |

|            | Éloquence. |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | Érudition,<br>archéologie,<br>art, critique,<br>grammaire.                                                                                                                                             | Histoire<br>et<br>Mémoires.                                                                        |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1750-1760. |            | L'Encyclopédi  Dalem  Discours pré  l'Encyclope  Condillao,  Traité des sensations, 1754.  Rousseau, Inégalité, 1755.  Mirabeau, Ami des hommes, 1756.  Rousseau, Lettre à Da- lembert, 1758.  Helvétius, De l'Esprit, 1758. | bert,<br>liminaire de                                                                                   | Caylus, Recherches d'archéolo- gie et d'art. Grimm, Corr. litté- raire, 1753- 1773. Préron, l'Année lit- téraire, 1754-1776. Diderot, Entretiens sur le Fils naturel, 1757, Du Poème dramutique, 1759. | Voltaire, Sincle de Louis XIV, 1751, Essai sur les mœurs, 1753-1758. Marquis d'Argenson, Memoires. |
| 1760-1770. |            | Dictionnaire                                                                                                                                                                                                                 | Voltaire,<br>Sermon des<br>50, 1762,<br>Traité sur la<br>tolérance,<br>1763.<br>aire,<br>philosophique, | Marmontel,<br>Articles de<br>littérature<br>dans l'En-<br>cyclopédie.                                                                                                                                  |                                                                                                    |
|            |            | Voltaire,<br>Commen-<br>taire des dé-<br>lits et des<br>peines,1766.                                                                                                                                                         | Voltaire, Examen important de milord Bo-                                                                | 1765-1767.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |
| Ų          |            | Condillac,<br>Cours d'étu-<br>des, 1769-<br>1773.                                                                                                                                                                            | D'Holbach,<br>Système de<br>la nature,<br>1770.                                                         | Leroy, Ruines des plus beaux monuments de la Grèce, 1770.                                                                                                                                              |                                                                                                    |

|                                                                      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                             | THÉÀTRE                                                                   |                                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Lettres.                                                             | Romans<br>et contes.                                             | Poésie.                                                                                                                     | tragédie.                                                   | drame.                                                                    | comédie.                                 |
| e Marquis de<br>Mirabeau.                                            | Voltaire.<br>Candide,<br>1758.<br>Diderot.<br>Romans<br>inedits. | Voltaire, Loi naturelle, 1756, Désastre de Lisbonne, 1756, Pauvre diable, 1758.  [Traduction des Saisons de Thomson, 1760.] | 7                                                           | Diderot,<br>Fils natu-<br>rel, 1757,<br>Père de fa-<br>mılle, 1758.       | Palissot,<br>les Philoso-<br>phes, 1780. |
| ime du Def-<br>land.<br>Ille de Lespi-<br>lasse.<br>me d'Épi-<br>ay. | Rousseau,<br>Nouvelle<br>Historise,<br>1761.                     | Lebrun,<br>Odes, Épi-<br>grammes.                                                                                           |                                                             |                                                                           |                                          |
| me Necker.                                                           |                                                                  | Saint-Lambert, Saisons, 1764. [Traduct. des Nuits d'Young, 1769.]                                                           | les Guebres,<br>1769.<br><b>Ducis</b> ,<br>Hamlet,<br>1769. | Sedaine. le Philosophe sans le savoir, 1705. Beaumarohais. Eugénie, 1767. | e                                        |

|            | źi z mana                                               | PHILOS                                                                                  | SOPHIE                                       | Érudition,<br>archéologie,                                                                      | Histoire<br>et                                    |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|            | Éloquence.                                              | morale<br>et sociale.                                                                   | religieuse<br>et naturelle.                  | art, critique,<br>grammaire.                                                                    | Mémoires.                                         |
| 1770-1780. | Beaumar-<br>chais,<br>Mémoires,<br>1773.                | Turgot.  Voltaire, le Cri du sang inno- cent, 1775. Condorcet, Pensées de Pascal, 1776. | Buffon.  Voltaire, la Bible expliquée, 1776. | Voltaire,<br>Lettre à l'À-<br>cadémie sur<br>Shake-<br>speare,1776.                             | JJ.Rousseau,<br>Lectures<br>des Confes-<br>sions. |
| 1780-1789. | L'abbéMaury.  Procès de Mirabeau contre sa femme, 1785. | B. de Saint-<br>Pierre,<br>Etudes de la<br>nature,<br>1784.                             |                                              | Choiseul-<br>Gouffier,<br>Voyage en<br>Grèce, 1782.                                             |                                                   |
|            |                                                         |                                                                                         | [Mort de Buffon, 1788.]                      | Barthélemy,<br>Anacharsis,<br>1788.<br>Mme de Staël,<br>Lettres sur<br>JJ. Rous-<br>seau, 1788. | Marmontel,<br>Némoires.                           |

| Lettres.                                                                                                  | Romans                                                  | Poésie.                                                          | THÉÂTRE                                                         |                     |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 20000                                                                                                     | et contes.                                              |                                                                  | tragédie.                                                       | drame.              | comédie.                                                 |
| Fredéric II.                                                                                              |                                                         |                                                                  |                                                                 |                     | Poinsinet, le Cercle,                                    |
| L'abbé Galiani<br>Mile Phlipon<br>Mime Ro-<br>kund.<br>Mirabeau,<br>Lettres à<br>Souhte.<br>Catherine II. | Traduct, de<br>Werther,<br>1778.                        | 'Trad.d'/Is-<br>sian. 1776.]<br>Roucher.<br>Gilbert,<br>Satires. | (Letourneur,<br>traduct. de<br>Shake-<br>speare,<br>1776-1782.] | Mercier.<br>Drames. | Beaumar-<br>chais,<br>le Barbier<br>de Séville,<br>1775. |
| Le Prince de<br>Ligne.                                                                                    | B. de Saint-<br>Pierre,<br>Paul et Vir-<br>ginie, 1787. | Egloques,                                                        | Ducis,<br>Macbeth,<br>1784.                                     |                     | Beaumar-<br>chais,<br>Mariage de<br>Figaro,<br>1784.     |

|           | ÉLOQU       | ENCE                                | Polémiques,<br>pamphlets                                | Philosophie.            | Critique.                                         | Histoire. |
|-----------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
|           | religieuse. | politique.                          | et<br>journaux.                                         |                         |                                                   |           |
|           |             |                                     |                                                         |                         |                                                   |           |
| 1789-1800 |             | [Consti-<br>tuante,<br>1789.]       | Rivarol.                                                | A. Chénier.             |                                                   |           |
|           |             | Mirabeau.                           |                                                         |                         |                                                   |           |
|           |             | Barnave.                            |                                                         | 77-1                    | Ta Wanna                                          |           |
|           |             | [Législa-<br>tive,1791.]            | C. Desmou-<br>lins.                                     | Ruines,<br>1791.        | La Harpe.                                         |           |
|           |             | Les Giron-<br>dins.                 | Mallet du                                               |                         |                                                   |           |
|           |             | [Convention,1792.]                  | Pan.                                                    |                         |                                                   |           |
|           |             | Les Giron-<br>dins, Ver-<br>gniaud. |                                                         | Condorcet,              |                                                   |           |
|           |             | Danton.                             |                                                         | Esquisse, 1794.         |                                                   |           |
|           | Robes       | pierre.                             |                                                         | J. de Mais-             |                                                   |           |
|           |             |                                     |                                                         | tre,                    |                                                   |           |
|           |             |                                     |                                                         | Considéra-<br>tions sur |                                                   |           |
|           |             |                                     |                                                         | la France,<br>1796.     |                                                   |           |
|           |             |                                     |                                                         | Chateau-<br>briand,     |                                                   |           |
|           |             |                                     |                                                         | les Révo-               |                                                   |           |
|           |             |                                     |                                                         | lutions,<br>1797.       |                                                   | 1         |
| 1800-181  | 5.          | Napoléon,<br>Bulletins              |                                                         |                         | Mme de                                            |           |
|           |             | et Procla                           | -                                                       |                         | Staël,<br>De la lit-                              |           |
|           |             | mations,<br>1796-1815               |                                                         |                         | térature,                                         |           |
|           |             | 1000                                |                                                         | Chates                  | ubriand,                                          |           |
|           |             |                                     |                                                         | Génie du C              | Thristianisme<br>802.                             | 2         |
|           |             |                                     |                                                         | Joubert.                | 1                                                 |           |
|           |             |                                     |                                                         |                         |                                                   |           |
|           |             |                                     |                                                         |                         |                                                   |           |
|           |             |                                     | Chateau-<br>briand, d<br>Bonapar<br>te et de<br>Bourbon | 28                      | Mme de<br>Staël,<br>Allema-<br>gne, 1810<br>1813, | )-        |
|           |             |                                     | 1814.                                                   |                         | 1010.                                             |           |

| comédie<br>et vaudeville. |
|---------------------------|
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
| ,                         |
|                           |
| Collin d'Harle-<br>ville. |
| Picard,<br>1797-1827.     |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |

|           | ÉLOQU       | DENCE                         | Polémique,<br>pamphlets<br>et                               | Philosophie.                                                              | Critique.                                            | Histoire.                                                                                                       |
|-----------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | religieuse. | politique.                    | journaux.                                                   |                                                                           |                                                      |                                                                                                                 |
| 816-1825. |             | B. Constant.  Royer-Col-lard. | Courier, Pamphlets, 1816-1824.                              | Cousin, Cours en Sorbonne. Lamennais, Indiffé- rence, 1817.               |                                                      | A. Thierry,<br>Etudes su<br>l'hist. de<br>France et<br>sur l'his-<br>toire d'Ar<br>gleterre,<br>depuis<br>1817, |
|           |             | Gén. Foy.<br>C. Jordan.       | Guizot,<br>Gouverne-<br>ment re-<br>présenta-<br>tif, 1821. | J. de Mais-<br>tre,<br>Soirées<br>de Saint-<br>Péters-<br>bourg,<br>1821. | Stendhal, Racine et Shake- speare, 1822.             | Lettres si<br>l'Hist. de<br>France,<br>1820.                                                                    |
|           |             |                               |                                                             |                                                                           |                                                      | Guizot,  Essais su UHist. de France, 1823.  A. Thierry,                                                         |
|           |             |                               |                                                             |                                                                           |                                                      | Conquête<br>de l'Angl<br>terre, 182                                                                             |
| 825-1830. | ,           |                               |                                                             | Gousin,<br>Frag-<br>ments<br>phil.,<br>1826.                              | V. Hugo,<br>Préface<br>de Crom-<br>well,1827.        |                                                                                                                 |
|           | ,           |                               |                                                             | 1                                                                         | Sainte-Beu-<br>ve,<br>Poésie au<br>xvi° s.,<br>1828. | Guizot,<br>Cours<br>d'hist. m<br>derne.                                                                         |
|           |             | Berryer,<br>1830-51.          | Lamennais,<br>L'Avenir,<br>1830.                            |                                                                           | Villemain,<br>Littératu-<br>re, 1828.                |                                                                                                                 |
|           |             | Montalem-<br>bert.            |                                                             |                                                                           |                                                      |                                                                                                                 |
|           |             | Thiers,<br>1830-1848.         |                                                             |                                                                           |                                                      |                                                                                                                 |
|           |             | Guizot,<br>1830-1848.         |                                                             |                                                                           |                                                      |                                                                                                                 |
|           |             |                               |                                                             |                                                                           |                                                      |                                                                                                                 |

| 1 | Mémoires,                          | Romans                                          |                                                                             |                                                               | THÉÂTRE                  |                                             |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
|   | lattres,<br>voyages.               | et<br>nouvelles.                                | Poésie.                                                                     | tragédie<br>et drame<br>romantique.                           | comédie-<br>drame.       | comédie<br>et vaudeville.                   |
|   | Mme de Ré-<br>musat,<br>Lettres.   | B. Constant,<br>Adolphe,<br>1816.               | G. Delavigne,<br>Messénien-<br>nes, 1818.                                   |                                                               |                          |                                             |
|   | B. Constant,  Lettres et  journal. |                                                 | Lemercier,<br>Panhypocri-<br>siade, 1819.                                   | [Guizot, tr. de<br>Shakespea-<br>re, 1821.]                   |                          |                                             |
|   |                                    | Nodier.                                         | Lamartine,<br>Méditations<br>1820.                                          | ſ                                                             |                          | Scribe,<br>Michel et<br>Christine,<br>1820. |
|   |                                    | -                                               | Vigny,<br>Poèmes,<br>1822.                                                  |                                                               |                          |                                             |
|   |                                    | V. Hugo,<br>Han d'Is-<br>lande, 1823.           | V. Hugo,<br>Odes, 1822.<br>Lamartine,<br>Nouvelles<br>Méditations,<br>1823. | ,                                                             | C. Dela<br>École des vie | avigne,                                     |
|   | •                                  |                                                 | Béranger,<br>1821-33.                                                       | Méris<br>Clara Ga                                             | mėe,<br>zul, 1825.       |                                             |
|   |                                    | Vigny,<br>Cinq-Mars,<br>1826.                   | Vigny, Poèmes an- tiques et mo- dernes, 1826.                               | V. Hugo,<br>Cromwell,<br>1827.<br>[Trad. de<br>Faust, 1828.]  |                          | Scribe.                                     |
| I | amennals<br>Lettres.               | Mérimée,<br>Charles IX,<br>1829.                | V. Hugo,<br>Orientales,<br>1829.                                            | Dumas, Henri III, 1829. C. Delavigne, Marino Fa- liero, 1829. |                          |                                             |
|   |                                    | Balzao,<br>Comédie hu-<br>maine, 1829-<br>1850. | Lamartine,<br>Harmonies,<br>1830.                                           | Vigny,<br>More de Ve<br>nise, 1829.                           |                          | 1                                           |
|   |                                    |                                                 | Musset,<br>Contes d'Es-<br>pagne et d'I-<br>talie, 1830.                    | V. <b>Hugo,</b><br><i>Hernani</i> ,<br>1830.                  |                          | Les Saltim-<br>banques,<br>1830.            |
|   |                                    |                                                 | Barbier, Iambes.                                                            |                                                               |                          | Duvert et Lau-<br>zanne.                    |

|            | ÉLOQU                               | ENCE       | Polémique,<br>pamphlets                           | Philosophie.                              | Critique.                              | Histoire.                                                  |
|------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|            | religieuse.                         | politique. | et<br>journaux.                                   | гиповорите.                               | uraque.                                | nistori c.                                                 |
| 830-1840.  |                                     |            |                                                   |                                           |                                        |                                                            |
|            | -                                   |            | Lame<br>Paroles d'u                               | Quinet.                                   |                                        | Michelet,<br>Moyen dye,<br>1833-1843.                      |
|            | Lacordaire .                        |            | 183                                               | 34.                                       |                                        |                                                            |
|            | Conféren-<br>ces, de-<br>puis 1835. |            | Lamennais,                                        | Jouffroy,<br>Droit na-<br>turel,<br>1835. |                                        | Tocqueville, Démocratie en Amérique, 1835.                 |
| 1840-1850. | Le P. de Ra-<br>vignan,             | Lamartine. | Affaires<br>de Rome,<br>1836.                     |                                           |                                        | A. Thierry,<br>Recits me-<br>rovingiens,<br>1840.          |
|            |                                     |            | hon, De la pro- priété, 1840. Michelet et Quinet. | losophie,<br>1841-46.                     | Histoire de 1 Cousin Rapport, sur Pas- | e-Beuve,<br>Port-Royal,<br>840.                            |
|            |                                     |            | Les Jésuites, 1843.                               | Aug. Comte.                               | Nisard, Hist.de la Litt. fr., 1844.    | Thiers,                                                    |
|            |                                     |            |                                                   |                                           |                                        | Empire,<br>1845-62.<br>Michelet,<br>Révolution<br>1847-53. |

| Manager                                | Deman                                                      | 1                                                        | 1                                          | THÉÀTRE                                            |                           |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Memoires<br>lettres,                   | Romans                                                     | Poésie.                                                  | tragédie                                   |                                                    |                           |
| voyages                                |                                                            | Toosie.                                                  | et drame                                   | oomédie-<br>drame.                                 | comédie<br>et vaudeville. |
|                                        |                                                            |                                                          | romantique.                                | drame.                                             | et vaudevine.             |
| ٥                                      | V. Hugo,<br>Notre-Dame                                     |                                                          | V. Hugo,<br>Marion De-                     |                                                    |                           |
|                                        | de Paris,<br>1831.                                         | d'automne,<br>1831.                                      | lorme, 1831.<br>Dumas, An                  | tony, 1831.                                        |                           |
|                                        | Stendhal,<br>Rouge et<br>Noir, 1831.                       | Th. Gautier, Albertus, 1832.                             | C. Delavigne,<br>Louis XI,<br>1832.        |                                                    |                           |
|                                        | 6. Sand,<br>Indiana,<br>1832,                              |                                                          | V. Hugo,<br>le Roi s'a-<br>muse, 1832.     |                                                    |                           |
|                                        |                                                            |                                                          |                                            | s <b>et,</b><br>farianne, 1833.                    |                           |
|                                        | Jacques,<br>1834.                                          |                                                          | Musset,<br>Lorenxaccio<br>1834.            | Soribe,<br>Bertrand et<br>Raton, 1833.             |                           |
|                                        | Vigny,<br>Servitude<br>et Grandeur<br>militaires,<br>1835. |                                                          | Vigny,<br>Chatterton,<br>1835.             | C. Delavigne,<br>Don Juan<br>d'Autriche,<br>1835.  |                           |
|                                        | Musset, Confession d'un enfant du siècle, 1836.            | Lamartine,<br>Jocelyn,<br>1836.<br>Musset,<br>les Nuits, |                                            | Musset,<br>Il ne faut ju-<br>rer de rien,<br>1836. |                           |
| Lacordaire,<br>Lettres.                | G. Sand,<br>Mauprat,<br>1837.                              | 1835-40.  Th. Gautier, Comédie de la mort, 1838.         | V. Hugo, Ruy Blas, 1838.                   |                                                    |                           |
|                                        | Stendhal,<br>Chartreuse<br>de Parme,<br>1839.              |                                                          |                                            |                                                    |                           |
| V. Hugo,<br>le Rhin,<br>1842.          | Mérimée,<br>Colomba,<br>1840.                              | V. Hugo, Rayons et Ombres, 1840.                         | [Rachel et<br>la tragédie,<br>depuis1838.] | Soribe,<br>le Verre<br>d'eau, 1840,                |                           |
|                                        | Dumas,<br>Monte-<br>Christo,<br>1841-45,                   | Banville.                                                | V. Hugo,  Burgraves,  1843.  Ponsard,      | une Chaine,<br>1845.                               |                           |
|                                        | les Mousque-<br>taires, 1844.                              |                                                          | Lucrèce,<br>1843.                          |                                                    |                           |
| Th. Gautier,<br>Voyages,<br>1840-1858. | E Sand                                                     | Th. Gautier, España, 1845.                               |                                            |                                                    |                           |

|            | ÉLOQU                          | JENCE                                          | Polémique,<br>pamphlets                                                           | Philosophie.                                                                                | Critique.                                                                       | Histoire.                                                                           |
|------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            | religieuse.                    | politique.                                     | et<br>journaux.                                                                   | г шозорше.                                                                                  | draque.                                                                         |                                                                                     |
| 1840-1850. | ı                              | V. Hugo,<br>1848-51.                           | Lamennais,<br>Journaux.<br>PJ. Proud-<br>hon,<br>Journaux.                        |                                                                                             |                                                                                 | Lamartine,<br>Hist. des<br>Girondins,<br>1847.                                      |
| 1850-1860. |                                |                                                | Veuillot,<br>L'Uni-<br>vers,1843-<br>1883.                                        | Renan, Averroès, 1852. J. Simon, LeDevoir, 1854. Taine, Philoso- phes du                    | Sainte-Beuve, Lundis, 1850-1869. Taine, La Fon- taine, 1853. E. Schérer.        | A. Thierry,<br>Tiers Etat,<br>1853.<br>Michelet,<br>Renaissan-                      |
|            |                                |                                                | E. About.                                                                         | XIX° s.,<br>1856.<br>Renouvier.<br>Caro.                                                    | Taine,<br>Essais,<br>1857.<br>Sainte-<br>Beuve,<br>Chateau-<br>briand,<br>1860. | ce et temps<br>modernes,<br>1855-1867.<br>Tocqueville,<br>Ancien Ré-<br>gime, 1856. |
| 1860-1870. | Le P. Hya-<br>cinthe,<br>1864. | Jules Favre,<br>député en<br>1858.<br>Dufaure. | Prévost-Paradol.                                                                  | Darwin, Origine des espèces, trad. fz., 1862. Cl. Bernard, Philosophie expérimentale, 1865. |                                                                                 | Renan,<br>Vie de Jé-<br>sus, 1863.                                                  |
|            |                                | Thiers.                                        | Veuillot, Odeurs de Paris, 1866. Prévost-Pa- radol, France contem- poraine, 1867. |                                                                                             | Taine, Littératu- re anglai- se, 1863, Philoso- phie de l'art, 1865-1869.       |                                                                                     |

| Mémoires,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Romans                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                       | THÉÂTRE                                                                                         |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| lettres,<br>voyages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | et<br>nouvelles.                                                                         | Poésie.                                                                                                                                                      | tragédie<br>et drame<br>romantique.   | comédie-<br>drame.                                                                              | comédie<br>et vaudeville.                               |
| Chateau-<br>briand,<br>Mémoires<br>d'outre-<br>tombe, 1849.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mérimée,<br>Carmen,<br>1847.                                                             |                                                                                                                                                              | Ponsard,<br>Ch. Corday,<br>1850.      | E. Augier,<br>l'Aventu-<br>rière, 1848.<br>Gabrielle,<br>1849.                                  | \                                                       |
| About,<br>Grice con-<br>temporaine.<br>1855.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          | Th. Gautier, Emaux et Camées, Hugo, Châtiments, 1852.                                                                                                        |                                       | Dumas, la Dame aux Camélias, 1852. Augier, le Gendre de - M. Poirier, 1854.                     | Labiche,<br>Chapeau<br>de paille<br>d'Italie,<br>1851.  |
| Michelet,<br>Unseau,<br>1856.<br>Fromentin,<br>Salara et<br>Salara et<br>Salar | About. Flaubert, Mme Bova- ry, 1857. O. Feuillet, Roman d'un jeune hom- me pauvre, 1858. | Leconte de Lisle, Poèmes an- tiques, 1853. Hugo, Contempla- tions, 1856. Baudelaire, 1857. Banville, Odes funam- bulesques, 1857. Hugo, Légende des siècles, |                                       | Dumas,<br>le Demi-<br>monde, 1855.<br>Augler,<br>1858.<br>Dumas,<br>le Fils na-<br>turel, 1858. |                                                         |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | G. Sand, Marquis de Villemer, 1861. Hugo, Misérables.                                    | 1859.  Leconte de Lisle, Poèmes hav-                                                                                                                         |                                       | V. Sa Nos intin Augler, Fils de Gi- boyer, 1862.                                                |                                                         |
| Lacordaire,<br>Lettres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1862.  Flaubert, Salammbo, 1862.  Fromentin, Dominique, 1863.                            | Vigny,  Euvres posthumes, 1864.                                                                                                                              | •                                     | Maître Gué-<br>rin, 1864.                                                                       |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E. et J. de Gon-<br>court,<br>Renée Mau-<br>perin, 1864.<br>0. Feuillet.                 | [Le Parnasse,<br>1865-1866.]                                                                                                                                 | Ponsard,<br>Lion amou-<br>reux, 1866. | V. Sardou,<br>la Famille<br>Benoiton,<br>1865                                                   | Meilhac et Ha-<br>lévy,<br>la Belle<br>Hélène,<br>1865. |

|                                 | ÉLOQU        | IENCE                                        | Polémique,<br>pamphlets | Philosophie.                            | Critique.                                                                          | Histoire.                                                                                   |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | religieuse.  | politique.                                   | journaux.               |                                         | uraquo.                                                                            |                                                                                             |
| 1860-1870.<br>!                 |              | Gambetta,<br>député en<br>1869.<br>Gambetta. | E. About.               | Taine, l'Intelligence, 1870.            | Fromentin,<br>Maitres<br>d'autre-<br>fois, 1870.                                   | Renan,<br>Saint Paul,<br>1869.                                                              |
|                                 |              | Challemel-<br>Lacour.                        |                         | (I)                                     | F. Sarcey,<br>depuis<br>1867, au<br>Temps.                                         | Taine,  Origines de la France contempo- raine, de- puis 1875.                               |
| 1880-1890.                      |              |                                              |                         | Ribot.                                  | G. Boissier.                                                                       | Renan,<br>Marc-Au-<br>rèle, 1881.                                                           |
| 1890-1900,<br>et après<br>1900. | Le P. Didon. |                                              |                         | Guyau.  [Trad. de Schopen-hauer, 1888.] | F. Brune-<br>tière,<br>depuis<br>1880.<br>J. Lemaître.<br>E. Faguet.<br>A. Barine. | Fustel de<br>Coulanges,<br>Institu-<br>tions poli-<br>tiques de<br>l'anc.Fran<br>ce, 1888 e |
| 1000                            |              | De Mun.                                      |                         | Trad. de<br>Nietz-<br>sche.]            | R. de Gour-<br>mont.                                                               |                                                                                             |
|                                 |              | Jaurės.                                      |                         | [Trad. de<br>Tolstoï.]                  |                                                                                    |                                                                                             |
|                                 |              |                                              |                         | Bergson.<br>H.Poincaré                  |                                                                                    |                                                                                             |

| Mémoires.                                | Romans                                                                                |                                                                                                                       |                                                                    | THÉÂTRE                                                                                                  |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| lettres,<br>voyages.                     | et<br>nonvelles.                                                                      | Péosie.                                                                                                               | tragédie et<br>drame roman-<br>tique ou<br>symbolique.             | comédie-<br>drame.                                                                                       | comédie<br>et vaudeville.                         |
|                                          | Cherbuliez.  A. Daudet, Le Petit Chose, 1868. Flaubert, Education sentimentale, 1869. | Sully Prudhomme, Stances et Poèmes, 1865.  Manuel. Coppée.                                                            | V. Sardou,<br>Patrie,<br>1869.<br>Coppée,<br>le Passant,<br>1869.  | Dumas,<br>Idées de<br>Mme Au-<br>bray, 1867.                                                             | Meilhac et Halévy, la Grande- Duchesse, 1867.     |
|                                          | E. Zola, Les Rougon- Macquart, 1871-1893.  A. Daudet, fromont jeune, 1874.            |                                                                                                                       | V. Sardou,<br>la Haine,<br>1875.                                   |                                                                                                          |                                                   |
| Doudan,<br>Mélanges<br>Lettres,<br>1876. | moir, 1877.  Flaubert, Trois contes, 1877.  A. Daudet, Le Nabab,                      | Richepin, Chanson des Gueux, 1876.  Sully Pru- dhomme, Justice, 1878.                                                 |                                                                    | Dumas,<br>l'Etran-<br>gère, 1876.<br>E. Augier,<br>les Four-<br>chambault,<br>1878.                      |                                                   |
| Mémoires de Remusat, 1886                | de Tolstoï et<br>de Dostoïev-<br>ski.]  A. Daudet,<br>Supho,1884. E. Zola,            |                                                                                                                       | Coppée et<br>Richepin.                                             | V. Sardou,<br>D. Rochat,<br>1880.<br>H. Beoque,<br>les Cor-<br>beaux, 1882,<br>La Pari-<br>sienne, 1885. | V. Sardou,<br>Divorçons,<br>1883                  |
| Souvenirs, 1883.                         | ### 1885.    G. de Maupassant                                                         | dhomme,<br>le Bonheur,<br>1888.<br>JM. de He-                                                                         | depuis  M. Bouchor,                                                | d'Ibsen,<br>1889.]                                                                                       |                                                   |
| Mémoires de Marbot, 1893.                | D Rounget                                                                             | redia. Trophies, 1893. Henri de Régnier. Moréas. Samain. Verhaeren. Angellier. Ch. Guérin. F. Gregh. Mme de Noailles, | drames pour les marionnet- tes.  Rostand. Maeterlinck. P. Claudel. | J. Lemaitre, 1889. De Curel, 1892. De Portoriche. Brieux. Donnay. Hervieu.                               | Capus.<br>Courteline<br>de Plers et<br>Caillavet. |



## INDEX ALPHABÉTIQUE

CONTENANT LES NOMS DE TOUS LES AUTEURS ETUDIÉS OU MENTIONNES DANS L'OUVRAGE, ET CEUX DES PRINCIPAUX PERSONNAGES QUI INTÉ-RESSENT A QUELQUE TITRE L'HISTOIRE DE LA LITTERATURE FRANÇAISE.

Les chiffres marqués en caractères gras indiquent, pour les principaux auteurs, les passages où se trouvent les études les plus développées avec les notes biographiques et bibliographiques.

Abailart, 130, 192. Ablancourt (d'), 568, n. 1. About (Edmond), 1032, 1033-1034. Ackermann (Mme), 1064, n. 1. Adam (Paul), 969, n. 1, 1146 et n. 2, 1147. Adam de la Halle, 90, 113, 198, n. 1, 199-201. Addison, 692, 818, 819 et n. 2. Adenet, 37. Ailly (Pierre d'), 157. Alain Chartier, 167-168, 172, 173, 185. Alain de Lille, 130, 133, 139, 162. Alamanni, 412 et n. 2. Alarcon, 511. Alberic de Besançon, 23, n. 2, 48. Alciat, 262, n. 1, 263, 300, n. 1. Aléandre (Jérôme), 234. Alfieri, 818, 858. Algarotti, 696. Amaury de Bène, 122. Ambroise (saint), 40. Amiel, 1093 et n. 2. Amyot, 227, 228, 264, n., 271-274, 281, 282, 296, 324, 325, 434. Anacréon, 295, 850. Ancelot (Mmé), 987. Ancey, 1154. André le Chapelain, 126, 130, 132. Andrelin (Fauste), 232, n. 1, 233. Aneau, 285, n. 2. Angellier, 1136, n. 1. Annat (le Père), 458. Annunzio (d'), 1107 et n. 6, 1109. Anquetil, 906, 977, 1014. Antoine (M.), 1154, 1155.

Arago (François), 1091.

Archiloque, 850. Arctin (l'), 345.

Argens (d'), 696, 823. Argenson (d'), 683, 690, 702, 729 et n. 1, 738. Argensou (a), 685, 690, 702, 729 et n. 1, 738. Argont (le comte d'), 1009, n. 2. Arioste (l'), 64, 279, 295, 374, 377, 415, 508, 509, n. 1, 557. Aristophane, 112, 200, 216, 509, 850, 911. Aristote, 122, 130, 159, 198, 223, 232, 299, 394, 414, 420 et n. 1, 421, 422. 432, 499, 577, 583, 742, 850. Arnal, 989. Arnal, 989. Arnal, 989. Arnaud (l'abbé), 855, n. 1.
Arnaud (l'abbé), 855, n. 1.
Arnauld (Addilly, 453, n. 2, 568, n. 1.
Arnauld (Agnès), 453, n. 2.
Arnauld (Angélique), 450, 453, n. 2.
Arnauld (Antoine), 401, 451, 453 et n. 2,
455, 457, 568, n. 1, 600, a. 1.
Arnauld (l'avocat), 313, 453, n. 2. Arvède Barine (Mme Vincens), 1093 et n. 7. Aubert (l'abbé), 856, n. Aubignac (l'abbé d'), 420, n. 1, 421, 422, Aubigné (Agrippa d'), 228, 309, 347, histoire: 367-369, poésie: 368-371, 372. 418, 488. Auchy (vicomtesse d'), 378. Audefroi le Bâtard, 84, n. 1. Augier (Emile), 523, 529, 661, 662, 816, 1068-1070. Augustin (saint), 130, 449, 468, 486, 578, 579, 902 Aulard (A.), 863, n. 1, 1043, n. 1, 1047, n. 1. Aulnoy (Mme d'), 670. Avienus, 561.

Babrius, 561. Bachaumont, 565, n. 1. Bacon (François), 336, 692. Bacon (Roger), 121, 130. Baculard d'Arnaud, 696.

Baif (Antoine de), 276, n. 2, 277, 294 et | n. 1 et 2, 508 et n. 2. Baif (Lazare de), 266 et n. 2, 276, n. 2,

412, 416. Bain (Alexandre), 1043, 1091 et n. 2.

Ballanche, 276.

Ballanche, 2/6.
Ballze 491 et n. 2.
Ballza (Guez de), 101, 168, 335, 337, 360, 363, et n., 368, 377, 391-394, 395, 402, 405, 406 et n. 2, 424, 434, 482, n. 1.
Ballzac (Honeré de), 519, 523, 662, 992, 993, 998, 999, 1000-1005, 1009, 1011, 1012, 1044, 1068, 1079.
Ballzac (Mme de), 1000, n. 1.
Barrillac (Théadorn de), 245, n. 3, 1059

Banville (Théodore de), 945, n. 3, 1059 et n. 1 et 2.
Barante, 875, n., 918, n. 1, 934, n. 2, 935, 1102, n. 1.
Barbaroux, 868 et n. 2.

Barbès, 996. Barbier (Auguste), 968 et n. 1. Barbier d'Aucour, 514, n.

Barckhausen, 715 et n. 1, 716.

Bardin, 406, n. 2. Barnave, 806, 863, 868 et n. 2. Baro, 406, n. 2.

Baron, 531.

Barrès, 1112, 1119 et n. 2, 1143, 1148. Bartas (du), 308-309, 358. Barthélemy, 678, 846 et n. 3.

Basile (saint), 124, 579.

Basnage de Beauval, 573, 829, n. 1,

Bataille (H.), 1160. Baude (Henri), 171 et n. 1, 212, 213.

Baudeline (Charless, 967, 1060-1061, 1074. Beaudouin, 406, n. 2. Bausset (de), 611, n. Bautru, 406, n. 2. Bayle, 232, n. 1, 235, 632, 635-638, 819, n. 1, 821.

Beaufort, 712.

Beaufort, 712.

Beaumort, 712.

Beaumort, 712.

Beaumort (l'archevêque de), 731.

Beaumont (Clarchevêque de), 731.

Beaumont (Elie de), 860.

Beaumont (Mme de), 889.

Beaumont (Mme de), 889.

Beaque (Henri), 1133 et n. 1.

Béda (Noël), 232, n. 1, 235, 237.

Bédier, 19, n. 1, 25, 26, 28, 29, n. 1, 30, n. 1, 35, n. 1, 39, 45, n. 4, 45, n. 1, 54, n. 1, 104, n. 1, 111, n. 2, 887, n. 2, 890.

Béjart (Armande), 514, n., 516.

Beliar (Gadeliene), 514, n., 516.

Beliar (Guillaume du), 276, n. 2, 303, n. 1.

Bellay (Joachim du), 187, 276, n. 2, 277-281, 284, 285-286, 287, 293, 294, n. 1, 344, 353, 361, 412.

Belleau (Remi), 277, 292, n. 1, 294, n. 1, 295, 310, 944, n. 5.

Belloy (du), 652 et n. 1.

Ben Loheson, 236.

Bembo, 226.

Ben Johnson, 336.

Benoit de Sainte-More, 48-49, 205.

Benserade, 377, 483, 538, 559.

Béranger, 922, 968-970, 1017. Bernadotte, 875, n. Bernard (Glaude), 1079, 1092 et n. 2. Bernard (saint), 161, 578, 582. Bernard de Ventadour, 52.

Bernardin de Saint-Pierre, 679, 827-833, 836, 844, 897, 903, 990.

Bernay (Alexandre de), 38, n. 2. Berni, 345.

Bernier (le voyageur), 484, 710. Bernis (de), 641, n. 1, 733. Bernstein, 1160,

Béroul, 54, n. 1. Berquin (Louis de), 235, 236, n. 1, 237.

Berryer, 923 et n. 2. Bersuire, 157, 158, 162. Bertaut, 343, 344, 346, 355 et n. 2, 358, 364, 372, 384. Bertin (les), 858.

Bertolai, 24, 26. Bertrand de Bar-sur-Aube, 37. Berzé (Hugues de), 90.

Berze (Hugues de), 90, Bexon (l'abbé), 753. Beyle (Henri), voir Stendhal. Bèze, 267, 359, 594. Bion, 850. Biré, 1051, n. 1 et 2. Bjærnson, 1107 et n. 2, 1108, 1109. Blasso Ibañez, 1108.

Blondel de Nesles, 89. Boccace, 158, 168, 238, 242, 517, 557, 558. Bodel (Jean), 37, 90, 94, 190, n. 1, 194-196.

Bodel (Jean), 37, 90, 94, 190, n. 1, 494-196. Bodin (Jean), 345-347. Boèce, 192, 130, 232. Boétie (la), 269-274, 333. Boileau, 97, 139, 155, 278, 280, 283, 293, 345, 358, 366, 387, 389, 394 et n. 1, 395, 401, 402, 452, 453, 473, 474, 483, 484, 487, 490, 492-507, 513, 514, n., 521, 522, 536, 537, 539 et n. 3, 540 et n. 2, 559, 565, n. 3, 596-599, 623, 658, 817, 818, 851, 882, 883, 898, 932, n. 1, 938, 986, 1075.

Boisguilbert, 626, 738.

Boisrobert (de), 406, n. 2, 510, 511 et n. 2,

Solution (16), 406, n. 2, 510, 511 et n. 2, 513, 517.

Boissat, 406, n. 2.

Boissier (Gaston), 1094 et n. 3.

Boissy, 714.

Bolingbroke, 692, 702, 761, 820.

Bonald (de), 912, n. 1.

Bonamy, 856, n.

Bonaparte (N.), 509, n. 3.

Bonaveiture (saint), 161.

Bonet (Honoré), 147, n. 1.

Bonnecorse, 497 et n. 1.

Bonstetten, 856, n.

Bonstetten, 856, n.

Bonsuelt, 185, 186, 264, 266-268, 341, 342, 392, 391, 401, 450, 452, 458, 468, 473, 474, 482, n. 1, 483, 569, 870-588, 599, 600, n. 1, 602 et n. 1, 624, 636, 706, 712-714, 721, 731, 787, 788, 789, 867, 900, 1013.

Bouchet (Jean), 288,

Bouchet (Jean), 288.

Bouchor (Maurice), 1112, 1127 et n. 2. Boufflers (comtesse de), 807, 823. Bougoing (Simon), 230. Bouhours (le Père), 409 et n. 1, 410, 483

et n. 3, 484.

Bouilhet (Louis), 1061. Bouillen (duchesse de), 540, 549, n. 2.

Boulainvilliers, 626 Bourbon (duc de), 603

Bourdaloue, 16, 267, 474, 569, 582, 589-591.

Bourdigné (Ch. de), 230, n. 1.

Bourget (Paul), 58, 1088 et n. 1 et 2, 1103 Bourgoing (le Père), 578.

Boursault, 497 et n. 1, 498, n. 1, 514, n., 532 et n. 1, 659 et n. 1. Bourzeys, 406, n. 2.

Boyer, 731.

Brantôme, 305-306, 1102, n. 5.

Brébeuf, 498

Brécourt, 530, n. 1. Bretog (Jean), 214, n. 1.

Briconnet, 236 et n. 1, 237. Bricox, 1155, 4158 et n. 2.

Broca, 1092, n. 1 et 2. Broglie (duc Victor de), 875 n., 881, 917 et n. 1, 1102, n. 6.

Bromyard (Jean), 162.

Brosses (le Président de), 761 et n. 1, 764, 765, 878 et n. 1.

Brossette, 492, n. 1.

Bruguière de Sorsum, 972, n. Brunck, 849.

Brunetière, 243, 253, 284, 330, 569, 670, 789, 1038, 1115-1117.

Brunetto Latino, 5, 123.

Brucer, 252, 587.
Buchanan, 412, 413 n. 1, 416.
Büchner, 1091 et n. 3.
Buchon, 976, 1014, n. 1.
Budé, 226, 232, n. 1, 233, 234, 235, 251 et

n. 1, 269.
Buffon, 641, 717, 727, 734, 739, 750-754, 762, 793, 848, 874, n. 1.

Burlamaqui, 788.

Bussy-Rabutin, 378, 392, 479, n. 1, 480. 482, n. 1, 483-484, 486, 564 et n. 1, 600.

Buzot, 868 et n. 3. Byron, 308, 832, 904 et n. 2, 933, 934 et n. 2, 951, n. 1, 957, 978, 995.

Cabanis, 874, n. 1, 1006. Cælius Calcagninus, 258. Caffaro (le père), 574. Cagliostro, 837. Calderon, 511. Callimaque, 850 Calmet (dom), 697. Calvin (Jean), 226, 236, 237, 240, 251, 252, 262-268, 273, 281, 309, 315, 324, 325, 341, 342, 354, 355, 369, 587, 593, 755. Chaumeix, 762.

Campistron, 554 et n., 646. Cange (du), 491 et n. 2. Canova, 900. Capella (Martianus), 124.

Capito (W.), 262, n. 1. Caporali, 345. Capus, 1159, n. 1.

Caraccioli (marquis de), 822

Carel de Sainte-Garde, 386, n. 1, 497 et n.

Carloix, 306, n. 1. Caro, 1037 et n. 3.

Carraud (Mme J.), 1003, n. 1.

Castellion, 263, n. Castelnau, 303, n. 1. Castillon, 856, n.

Catherine (l'impératrice), 735, n. 1, 740, n. 1, 764, 823 et n. 2, 824.

Catulle, 92, 202, 279. Caturce, 252.

Caumartin, 702. Cavaignac, 921, n. 1. Cavé, 971.

Caylus (comte de), 835, n. 2, 845 et

Caylus (Mme de), 479, n. 1. Cazalès, 868 et n. 1.

Cénacle (le), 938 et n. 3. Cerutti, 863, n. 2. Cervantès, 420, 939.

César, 180. Chalcidius, 130, n. 1.

Challemel-Lacour, 1034, n. 2. Chambers, 784.

Chamfort, 864, n.

Champreslé, 531, n. 1.
Champreslé, 531, n. 1.
Champreslé (la), 492, n. 1.
Chantal (Mme de), 341, n. 5.
Chapelain, 288, 296, 377, 378, 386, n. 1,
387, 394-395, 402, 408 et n. 1, 420,
424, 433, 482, n. 1, 490, 493, 499, 500,

Chapelle, 378, 492, n. 1, 565, n. 1. Chaptal, 1102, n. 1. Chardin, 710. Charles IX, 277, 367 et n. 1, 369. Charles le Mauvais, 160.

Charles d'Orléans, 166-167, 170, 173, 227,

293.

292.
Charpentier (F.), 596, n. 2.
Charron (Pierre), 228, 321, n., 335, 339-340, 341, 347, 367.
Chastelet (les deux du), 406, n. 2.
Chatellux (de), 762 et n. 2.
Chateaubriand, 747, 820, 827, 832, 847, 848, 854, 874, 888-906, 909, 912 et n. 1, 916, 923, 927, 936, 937, 948, 955, 990, 991, 992, 1014, 1030, 1089, 1099, 1101.
Chateaubriand (Lucile de), 887

Chateaubriand (Lucile de), 887. Chateaubriand (Mme de), 889, n. 2. Châteauneuf (l'abbé de), 690, 702.

Châtelet (la marquise du), 693, 694, 700, 701, 706, 755.

Chaucer, 109. Chaulieu (abbé de), 559, 565-566, 643.

Chênedollé, 847, 904. Chénier (André), 644, 847-852, 911. Chénier (Marie-Joseph), 620, n. 1, 652, 847, n. 1, 874, n. 1, 917, n. 2. Cherbuliez (Victor), 876, 1086-1087. Chevreuse (duchesse de), 475, n. 1.

Chipiez, 1094, n. 1.
Choiseul (duc de), 523, 732, 733.
Choiseul (duchesse de), 805.
Choiseul-Gouffier (de), 846, n. 1 et 3.
Choisy (Mme de), 377, 479, n. 1.

Chrestien (Florent), 318, n. 1, 413, n. 1. Chrétien de Troyes, 49, 52, 55-62, 67, 68, 125, 126, 129, 152, 246.

Christine (la reine), 396, n.

Christine de Pisan, 139, 157, 165-168, 172. Cibber Colley, 819, n. 5. Cicéron, 130, 157, 158, 165, 167, 266, 278,

761, 845, 897, 1094.

Cinthio, 412.

Clairon (Mlle), 664, 765, 835. Clamenges (Nicolas de), 157. Claparede, 763.

Claude (le ministre), 571. Claudel (P.), 1139, et n. 3; 1163. Claudien, 130, 288.

Claveret, 424. Clavier, 910, n. 1. Clavière, 865.

Clermont (comte de), 660, n. 1. Clermont-Tonnerre, 874, n. 1.

Coeffeteau, 341, 350, 569.

Cohen (J.), 934, n. 2. Coigny (marquise de), 839, n. 3. Coleridge, 933.

Colin (Jacques), 235. Colin Muset, 111, 113. Collé, 810, 987.

Colletet, 406, n. 2, 499. Collier (J.), 819.

Collin d'Harleville, 505, 816.

Collins, 692 Colomby, 406, n. 2.

Commynes, 168, 178-182, 353, 354.

Comte (Auguste), 907, 1015, n. 1, 1055. Condé, 477, 481, 484, 514, n., 540, 571, 582, 583, 602 et n., 603, 608.

Condillac, 410, 727, 734, 736-737, 739, 777, 787, 797, 805, 807, 818, 857, 885, 918, p. 1, 409, 4041, 4042.

n. 1, 1009, 1010, 1043.

Condorcet, 449, n., 688, n. 1, 738-739, 750, n. 1, 762, 805 et n. 5, 837, 848, 857, 937.

Congreve, 692. Conon de Béthune, 4, 89, 90.

Conrart (Valentin), 406, n. 2, 407, n. 1. Constant (Benjamin), 874, n. 1, 876, 879, discours: 917-918, 934, n. 2, 971, n. 1,

roman: 991-992, 1. Conti (prince de), 514 n., 593, n. 1, 676, n. 1, 806, n. 1.

n. 1, 500, n. 1. Cop (Guillaume), 235. Cop (Nicolas), 262, n. 1, 263. Coppenic, 467, 634. Coppee (François), 495, 1064 et n. 3, 1065, 1412, 1160, et n. 2.

Coquillart, 171 et n. 1, 230, 242, 261.

Coras, 386, n. 1, 497 et n. 1, 540. Corneille (Pierre), 45, 89, 94, 273, 296, 366, 367, 377, 393, 394, 395, 398, 417, 420, n. 1, 421-427, 428-443, 444, 454, 473, 474, 479, 480, 483, 490, 496, 510, 511 et n. 1 et 2, 512, 515, n., 519, 535, 536, 537 et n. 1, 540, 578, 599, 623, 633, 646, 648, 756, 765, 818, 900, 946, 986, 1038, 1046, 4147 1046, 1117.

Corneille (Thomas), 409 et n. 1, 410, 427 n. 1, 429, 510, 511 et n. 2, 512, 530, 532, 535-536, 633 et n. 1.

Cospean, 569. Cotin, 497 et n. 1, 498, 522. Coucy (le châtelain de), 89. Coulanges (l'abbé de), 485, n. 1. Courbeville (le père de), 819, n. 3.

Courier (Paul-Louis), 908, 910-912. Courteline, 1159, n. 3. Cousin (Victor), 376, n. 1, 463, 885, 907,

924-925, 926.

Cowper, 934, n. 2. Crébillon, 45, 646-647, 649, 691, 842, 979. Crébillon (fils), 675 et n. 1. Cretin, 148, 186, 187, n. 1, 230, n. 1, 241.

Cretin, 148, 186, 187, n. 1, 230, n. 1, 241.
Creutz (comte de), 822.
Creuzé de Lesser, 931, n. 2.
Croiset (Alfred), 1094 et n. 2.
Croiset (Maurice), 1094 et n. 2.
Croy (Henri de), 187, n. 2.
Cujas, 226, 301, n. 1.
Curel (de), 1155 et n. 2.
Custine (Mme de), 889.
Cuvelier, 146.
Cuvier, 750, n. 1, 751, 1091.
Cyrano de Bergerac, 388, n. 1, 510, 511, n. 3, 512, 517.

Dacier (Mme), 640.
Daguesseau, 728.
Dalembert, 733, 735, 742, 763, 773, n. 1, 792, 804 et n. 4, 823, 838.
Dancourt, 534, 658, 665.
Danès, 271, n. 1, 678, p. 4, 600, 600, 200

Dangeau, 409, n. 1, 479, n. 1, 608, 632, 702, Daniel (le Père), 458, 1014.

Dante, 109, 123, 137, 371, 581, 832, 905, 933, 934, n. 2, 938, n. 2. Danton, 858, n. 2, 863, 869 et n. 2, 870.

Darès, 47. Darwin, 470, 750, n. 1, 752, 793, 1055,

1091 et n. 1.

Daudet (Alphonse), 1082-1085. Daunou, 874, n. 1.

Daurat (ou Dorat), 276, n. 2, 277, 294,

David de Dinant, 122.

Deffand (Mme du), 653, n. 1, 717, **804**, 805, 819, 822, 837, 838, 840. Delavigne (Casimir), 937, 945, 985, 987.

Delille, 633, n. 1, 635, 841, 848, 945, 949. n. 3, 957

Delisle, 654, n. 1, 787. Démosthène, 463, 598, 810, Denis (Mme), 694, 696, n. 1, 697, n. 1, 764.

Denys l'Aréopagite (le pseudo-), 232.

Desbarreaux, 456.

Durant (Gilles), 318, n. 1.

Duras (Mlle de), 571.

Desbarreaux, 456. Descartes, 89, 335, 337, 391, 395-402, 435-438, 454, 482, n. 1, 494, 588, 605, 622, 632, 737, 742, 745.

Deschamps (Antony), 934, n. 2, 938 et n. 2. Deschamps (Emile), 934, n. 2, 938 et n. 2 et 3, 957

Deschamps (Eustache), 147, 148, 154-156, 173, 201, 202,

Desfontaines (l'abbé), 694 et n. 1, 762. Deshoulières (Mme), 540, 565. Desjardins (Paul), 1111 et n. 5.

Desmarzeaux, 492, n. 1. Desmares, 569.

Desmarets (Jean), 160.

Desmarets de Saint-Sorlin, 386, n. 1, 406. n. 2, 407 et n. 1, 500 et n. 1, 510, 511 et n. 3, 517, 596 et n. 1.

Desmoulins 'Camille, 855, 858-859. Despautère (Jean , 233.

Despériers, 226, 236, 237, 240, n., 251 et n. 2, 252, 266, n. 2, 564, Desportes, 228, 276, n. 2, 287, 295, 299, 387, 343, 346, 349, 353, 358, 360-363, 367,

Destouches, 505, 658-659, 662, 665, 818. Dickens (Charles), 1044.

Dictys de Crète, 47

Didon (le Père), 929 et n. 2. Dinouard (l'abbé), 856, n.

Dittmer, 971.
Dolce, 412, 509, n. 3.
Dolet (Etienne), 251, n. 2, 252, 253.

Dominique, 664.

Donnay, 1155, 1158 et n. 3. Dorat, 641, n. 1. Dorval (Mme), 973, n. 1.

Dostořevski, 1106 et n. 3. Doucet (Camille), 954, n. 1.

Doudan (Ximénès), 1102 et n. 5. Dryden, 692, 818. Dubos (l'abbé), 719.

Ducange, 973, n. 1.

Duchatel, 235, 236,

Ducis, 652, 819, 844-843, 942.

Duclos, 409, n. 1, 641, 678, 733, 734.

Dufaure, 1034, n. 1.

Dugazon (Mme), 813.

Dumarsais, 761

Dumas (Alexandre), 6, 37, 971-972, 976-978, 982, 987, 994, 1002.

Dumas fils (Alexandre), 516, n. 1, 519, 816, 986, 1067, 1068, 4070-4072. Dumont (Etienne), 867.

Dumoulin, 594.

Dupanloup, 929 et n. 1, 1032. Dupaty, 878 et n. 1. Dupin, 693.

Duroveray, 867. Duval d'Eprémenil, 860. Duvert, 532, 989 et n. 1.

E

Eckermann, 935, n. 1.

Eginhard, 20, n. 6.

Egmont (comtesse d'), 779, 807, 823, Eliot (George), 801, 1106 et n. 2, 1109. Encyclopédie (l'), 593, 733-735, 756, 758, 765, 848, 862, 894.

Enghien (duc d'), 603, Epernon (d'), 681

Epictète, 266, 340, 348, 456. Epinay (Mme d'), 741, 765, 777, 778, 791, 805, 807, 822, n. 1, 824, n. 2. Erasme, 226, 232, u. 1, 233, 234, 235.

Ericeyra (comte d'), 818.

Eschyle, 651, 974.

Escobar, 459.

Esménard, 848. Esope, 561, 562.

Estaunié, 1146 et 1147 n. 1. Estienne (les), 226, 270. Estienne (Charles), 508 et n. 1. Estienne (Henri), 234, 252, n.

270, 294, 300-301, 303, 315, 351, n. 1, 352, 353, 356, 409.

Estissac (Geoffroy d'), 251, n. 1. Estoile (l'), 406, n. 2.

Etoile (Pierre de l'), 262, p. 1. Euripide, 270, n. 2, 412, 424, 503, 596.

Fabre (Émile), 1159, n. 2. Fabre (Ferdinand), 1087 et n. 2. Fapret, 714, 715, 742, 753, 790, 797, 867, 891, 956, 1007, 4447-8.

891, 956, 1007, 1117-8.
Fail (Noël du), 299 et n. 1.
Falconet, 731, 823, n. 2, 835, n. 2.
Farel, 237, 240, 252, n. 1, 264, n. 1.
Faret, 406, n. 2.
Fauchet, 350 et n. 1.
Fauriel, 875, n., 934, n. 2, 971, n. 1.
Fauris de Saint-Vincent, 730.

Favart, 664-665, 813, n. 2. Favart (Mme), 664.

Favre (Jules), 276, 1034, 1035, 1036, n. 1. Fayette (Mme de la), 378, 392, 475, 476,

Fayette (Mine de Ia), 376, 392, 476, 476, 479, n. 1, 385, 489-490, 565, n. 2, 667, 677, Féncion, 274, 336, 410, 473, 482, n. 1, 516 et n. 1, 517, 521, 573, 574, 587, 589, 591, 592, 600, n. 1, 602, 640-620, 624, 626, 683, 686, 749, 731, 788, 810, 1013.

Fenoillet, 569. Ferry (Paul), 571.

Fersen, 822 Feuardent, 341.

Fèvre d'Etaples (le), 226, 232, n. 1, 234, | Gautier de Coincy, 74, n. 1, 196, 235, 236, n. 1, 237. Feydeau de Mesmes (Mme), 807. Fichet (Guillaume), 232. Fichte, 821. Flagy (Jehan de), 33, n. 1. Flaubert (Gustave), 496, 994, 1073-1078, 1079, 1084, Fléchier, 479, n. 1, 565, n. 3, 591-593. Feuillet (Octave), 1086 et n. 1. Fleury (cardinal de), 719. Flers (de) et Caillavet, 1159, n. 4. Florian, 679. Florus, 350, 434. Fogazzaro, 1107 et n. 7. Foncemagne, 732.
Fontaine (Ch.), 240, n. 1, 285, n. 2, 353.
Fontaines (Mme de), 667, n. 1,
Fontaines, 594, 847, 888, 895, 900 et n. 1,
903, n. 2, 904. Fontenay-Mareuil, 479, n. 1. Fontenelle, 402, 598-600, 632-635, 639, n. 1, 640, 652, n. 1, 653, 698, 714, 719, 753, 777, 821, 1091, 1092, t. 1, 556, 702, Foullée, 1092 et n. 4. Fouquet, 479, 555, n. 1, 556, 702. Foy (le général), 916 et n. 3, 917 France (Anatole), 1087-1088, 1114, 1143. Frayssinous (de), 937 et n. 1. Frédégaire, 20, 288. Frédéric le Grand, 6, 629, 638, 684, 694, 695, 696, 697, 706, 735, n., 764, 778, 823 et n. 1, 824. Fréron, 732, 762, 856, n. Fresny (du), 710. Frossart, 147, 149-154, 180. Fromentin, 1048-1049, 1103.

Furetière, 405 et n. 1, 490, 492, n. 1. Fustel de Coulanges, 585, 1095-1097.

10

Gabbiani, 509, n. 3.

Gace Brûlé, 89.
Gaguin (Robert), 232.
Gaillardet, 976, n. 12.
Gaime (l'abbé), 780.
Gain de Montagnac (comte de), 971, n. 1.
Galiani (l'abbé), 6, 792, 822, 823, 824 et n. 2, 894.
Galliée, 396, n.
Galiot du Pré, 188, 246.
Galland, 276, n. 2.
Gambetta, 1034, 1035-1036, 1037, n. 1.
Garat, 874, n. 1.
Garat, 874, n. 1.
Garguille (Gaultier), 423, 510.
Garnier, de Pont-Sainte-Maxence, 74.
Garnier (Robert), 367, 443, 414, 415.
Gasseudi, 401.
Gatier (l'abbé), 786.
Gautier (l'abbé), 786.
Gautier (l'abvoat), 568.
Gautier (l'avocat), 568.
Gautier (l'avocat), 568.
Gautier (Théophile), 930, n. 1, 936 et n. 2, 933, 944, n. 1, 947, 964-968, 976 et n. 1, 1012, 1074.

Gautier le Long, 108, 202. Gautier de Metz, 123. Gaza (Théodore), 234. Geber, 130. Geffroy (G.), 1148, et n. 2. Genest, 553, 554, n. Gensonné, 868 et n. 3. Geoffrin (Mme), 633, n. 1, 634, 653, n. 1, 733, 749, **804-805**, 823. Geoffroy de Beaulieu, 75. Geoffroy de Saint-Hilaire, 752. Gérard de Crémone, 130, n. 1. Gérard de Nerval, 934, n. 2, 968, n. 2. Gérard Roussel, 236, n. 1. Gerard Roussel, 200, n. r. Gerbert, 14, 232. Gerbet (l'abbé), 1041, n. Gerson, 139, 147, n. 1, 157, 159, 160, 161, 163-165, 173. Gessner, 821. Gibbon, 820, 858. Gide (A.), 1147, et n. 3. Gilbert, 641, n. 1, 645, 733, 851. Gilbert, 641, n. 1, 645, 733, 851. Gilbert de Voisins, 731. Gilles (Nicole), 1014. Gillet de la Tessonnerie, 510, 511, n., 512. Gillot, 318, n. 1. Girardin (marquis de), 779. Giry, 406, n. 2 Glaber (R.), 14, n. 1. Glichezare (Henri le), 96. Godard, 509, n. 1. Godeau, 376, n. 1, 377, 384, 386, n. 1, 408 et n. 2, 597. Godet-Desmarais, 573, 574. Geethe, 309, 310, 821 et n. 2, 858, 885, 971, n. 1, 1042. Goldoni, 818 Gombauld, 406 et n.2, 407, 420, Gomberville, 387, n. 1, 403, 406, n. 2. Goncourt Edmond del. 1081 et n. 1, 1082. Goncourt (Jules de), 1801 et n. 1, 1082. Gongora, 382, 384. Gonzague (Anne de), 583. Gonzague (Isabelle de), 236. Gorki, 1108 et n. 7. Gottsched, 821 Goulard (S.), 270, n. 3. Gourmont (R. de), 1123-1125. Gournay (Mlle de), 321, n. 322, 364, 372, Gouvéa (André de), 412. Gouvion-Saint-Cyr (le maréchal), 917. Graffigny (Mme de), 693, 694. Granier, 406, n. 2. Gratien du Pont, 187, n. 2. Grazzini, 509, n. 3. Gréard, 1033 et n. 1. Greban (les frères), 193, 204, 205, 209, Gregh, 1138, n. 1. Grégoire de Nazianze (saint), 579, Grégoire de Tours, 20. Gresset, 505, 643, 865, 762.

Grévin, 413, n. 4.

Grimm, 742, 778, 779, 822, 824, 874, n. 1. Hervart (M. d'), 555, n. 1, 556. Gringore, 204, n. 1, 205, 215. Hervey (Milord), 705. Hervieu, 1145 et n. 3, 1148, 11 Gruet, 263. n. 1. Guadet. 868 et n. 3. Guarini, 373, 381. Guéneau de Montbeillard, 753. Guérente. 412. Guérin, 531, n. 1. Guérin (Chales), 1137, n. 1. Guérin (Maurice de), 968, n. 2. Guevara, 670. Guibert, 876. Guillaume de Chartres, 75. Guillaume Filiastre, 157. Guillaume de Lorris, 113, 114, 125-129, 131, 132, 138. Guillaume de Machault, 148-149, 155, 156, 185. Guillaume de Nangis, 75. Guillaume de Saint-Amour, 116, 130, 133. Guillen de Castro, 422, 424, 426. Guillot Gorju, 513.

Guimond de la Touche, 45. Guizot, 875, n., 917, 919; éloquence: 920-921, 922-924, 926, 928, 934, n. 2, 935, 971, n. 1, 1014 et n. 1; histoire: 1015 et n. 1, 1047-1048, 1023, 1101. Gustave III, 823, 824. Guyau, 1092 et n. 4. Guyon (Mme), 573 et n. 1, 574, 1024.

Guyot de Provins, 123. Guy Patin, 482, n. 1, 489. Guys, 846, n. 1, 849.

Habert (les deux), 406 et n. 2.

### H

Hæckel, 1091 et n. 3. Hæillan (du), 350 et n. 1, 1014. Hælévy, 1067 et n. 2. Hamilton, 559, 643. Hamon, 538, 541. Hamp (P.), 1148, et n. 3. Hardy, 214, 228, 337, 349, 365, 421-423, 444, n. 1, 510. 17-419. Hartmann (de), 1091 et n. 3. Hauptmann, 1107 et n. 4, 1108, 1109, 1124. Hautefort (Mme de), 376, n. 1. Hauteroche, 531, n. 1. Hegel, 914, 924, n. 1, 931. Heine (Henri), 833. Helvétius, 333, 733, 734, 736, 807, 1010. Hénault (le président), 732. Henri IV, 349, n. 1. Herberay des Essarts (d'), 246. Herder, 884, 927. Heredia (de), 1128 et a. 1. Hermant, 1144, n. 4. Hermonyme (George), 234. Hérodote, 80, 152, 270, n. 2, 301, 315, 368. 369, 507 Heroet, 275.

Hervieu, 1145 et n. 3, 1148, 1157 et n. 1. Hilaire, 192, 194. Hildebert, 161. Hildegaire, 20, n. 2. Hippocrate, 231, 390

Hobbes, 583, 721, 787, 793. Hohenlohe (Sigismond de), 236, n. 1. Holbach (d'), 736, 739, 741, 756 et n. 2, 805. Homère, 131, 223, 234, 264, 270, n. 2, 279, 284, 286, 287 et n. 1, 288, 294, 295, 499, 503, 505, 539, 599, 639, n. 1, 640, 850,

Hôpital (Michel de l'), 289, 307, 311-312,

Horace, 112, 130, 155, 278, 279, 286, 296, 344, 345, 359, 394, 477, 498, 499, 561, 598, 743, 810, 850, 1070, 1094.

598, 743, 810, 850, 1070, 1094.

Hotman, 315 et n. 1, 316, 317.

Houdetot (Mme d'), 778, 786, 800.

Huet, 556, n., 559, 598.

Hugo (Abel), 934, n. 2.

Hugo (Victor), 35, 287, 290, 292, n. 1 et 2, 293, 370, 409, 687, 839, 872, 873, 905 et n. 2 et 3, 914, 916, 935, 936 et n. 1, 937, 938 et n. 3, 939 et n. 1, 940 et n. 4, 943 et n. 1, 3 et 4, 944 et n. 2 et 3, 945 et n. 1 et 2, 946, 947 et n. 1, 957; première période: 957-961, 967, 968, 971, 972 et n., 973-976; drame: 978-981, 982; roman: 992-965, 1001; le poète et son œuvre: 4050-4058, 1059, 1074, 1080 œuvre : 1050-1058, 1059, 1074, 1080

et n. 1, Hume, 761, 779, 820. Huysmans, 1120, 1121 et n. 1. Hyde de Neuville, 916, 1102, n. 1.

Ibsen (Henrik), 1107 et n. 2, 1109, 1124. Isnard, 868 et n. 3,

Jacobi, 821, n. 1, 924, n. 1. Jacquemart Gelée, 146, n. 1. Jacques le Grand (Frère), 163. Jamyn, 294, n. 1. Jansénius, 449 et n. 2, 455. Jean de Montreuil, 139, 147, n. 1, 157 et n. 2, 159, 164, 232 Jean de Salisbury, 130. Jehan d'Abondance, 218, n. 2. Jendeus de Brie, 37. Jodelle, 277, 294, n. 1, 412, n., 413, 415. Joinville, 73, 75-81, 115, 117, 140, 180, Jordan (Camille), 863, 875, n., 917 et n. 1. Joseph II, 823, n. 2, 824. Jouffroy, 925-926. Joubert, 888 et n. 2.

Jouy (de), 932, n. 1. Jovellanos, 818, n. 1. Julie d'Angennes. Voir Mme de Montsu-sier. Jurieu, 573, 586, 637, 788.

Languet, 731. Lanoue, 652.

Kotzebue, 858.

Justinien, 231. Juvénal, 112, 130, 134, 232, 344, 345, 434, 498, 598, 810.

### K

Kahn, 1128, n. 3, 1137 et n. 1. Kant, 821, 881. Kipling (Rudyard), 1108 et n. 4, 1110. Kenig, 697.

L

Labé (Louise), 276. Labiche, 740, 1066 et n. 1, 1067. La Bruyère, 128, 273, 358, 410, 473, 474, 516, 517, 532, 537, 591, 598, 599, 603-610, 633, 658, 668-670, 674, 685, 710, 711, 911, 987. La Calprenède, 114, n. 1, 387, n. 1, 536, 646.

La Chalotais, 729 et n. 1, 861. La Chambre, 406, n. 2. La Chaussée, 553, n. 1, 641, 658, 660-661,

818, 820, 836, 987. Laclos, 675 et n. 1. Lacombe (M.), 856, n. Lacombe (le Père), 573. Lacordaire, 913, 927-928, 929. La Fare, 559, 565, 702. La Faye, 641.

La Fontaine, 81, 97, 108, 244, 384, 410, 473, 482, n. 1, 483, 484, 492, n. 1, 497, 507, 517, 530, 535, 536, 555-564, 598, 599, 623, 970, 1045, 1046, Laforgue (Jules), 1131, n. 1, 1132 et n. 1,

Lagrange-Chancel, 554, 646.

La Harpe, 593, 644, 652, 845. Lahor (Jean, docteur Cazalis), 1127. La Huéterie, 240, n. 1. Laîné (M.), 872.

Lakistes (les), 933, 934, n.

Lamarck, 752. La Mark (comte de), 864, n., 865.

La Mark (comtesse de), 823. Lamartine, 290, 563, 800, 832, 839, 848, 904 et n. 2, 916, éloquence : 923-924, 935-937, 945 et n. 1 et 2; poésie : 948-953, 958, 1050, 1056, n. 1.

Lamballe (princesse de), 813. Lambert le Tors, 38, n. 2.

Lambert (marquise de), 625, n. 1, 639, n. 1,

640, 653, n. 1, 654, 719. Lambin, 222, 233. Lamennais, 908, 912-914, 923, n. 1, 927,

928, 1041, n. La Mettrie, 696, 823.

Lami, 401. Lamoignon, 492, n. 1, 493, 514, n. La Motte-Houdart, 402, 474, 493, 561,

a Motte-Houdart, 402, 474, 493, 561, Lessing, 561, 651, 821 et n. 1, 884, 633, n., 639-641, 648, 654, 660, n. 1, 691. Letourneur, 649, 819 et n. 4 et 6.

La Péruse, 413, n. 1. Laplace, 819 et n. 4.

La Popelinière, 350 et n. 1.

Laprade (Victor de), 276, 1059, n. 3. Larcher, 732. Larivey, 508, 509 et n. 3, 510 et n., 517. La Rochefoucauld, 378, 388, 474-478, 479, n. 1, 481, 490, 582, 304, 605. Lascaris (Jean), 234, 235.

Lassay, 484. Laugier, 406, n. 2.

Laurent de Premier Fait, 158. Lauzanne, 989 et n. 1. Lavisse (E.), 1095 et n. 3. Lebel (Jean), 149 et n. 2. Leblanc (labbé), 819 et n. 2. Le Boulanger de Chalussay, 515, n.

Lebrun, 641, n. 1, 642, 644. Leclerc (Jean), 819, n. 1.

Leclerc (l'avocat), 540. Leconte de Lisle, 6, 45, 1061-1063, 1064,

1096, 1128.

Lecouvreur (Mlle), 699. Leczinska (Marie), 691. Ledesma, 381.

Ledru-Rollin, 996, n. 1. Lefèvre (Jules), 939 et n. 3.

Le Franc de Pompignan, 642, 731, 762. Legouvé père, 901.

Legrand, 658. Leibniz, 573, 743, 755.

Lejeune, 569. Le Kain, 694.

Le Laboureur, 386, n. 1.

Le Maire de Belges (Jean), 186, 187, n. 1, 231, n. 1, 232 et n. 1, 241, 280, 288. Le Maître (Antoine), 450 et n. 2, 453, n. 2,

538, 568, 598. Le Maître e Saci, 450, n. 2, 451, 453, n. 2. Le Maître de Séricourt, 450, n. 2, 453, n. 2.

Lemaître (Frédérick), 973, n. 1. Lemaître (Jules), 533, n. 1, 1108, 1112, 1119-

1120, 1158 et n. 1.

Lemercier (Népomucène), 866 et n. 1, 937, 940 et n. 1, 987. Lemierre, 652.

Lemoine (le cardinal), 271, n. 1. Lemoyne (le Père), 288, 386, n. 1.

Leopardi, 838. Leroux (Pierre), 996, 1030, n. 1, 1041, n.

Le Roux de Lincy, 212, n.

Leroy, 846, n. 1. Leroy (Eug.), 1144 et n. 3; 1150 et n. 4.

Le Roy (Pierre), 270, n. 2. Lesage, 522; comédie: 534, 658, 664, 665; roman: 668-674, 675, 678, 679, 710, 748, 811, 817, 820.

Lespinasse (Mlle de), 804, n. 1, 805 et n. 4, 838, 840,

839, 840, 905, n. 3. Lillo, 819, n. 5. Lingendes (les deux), 569. Linguet, 860. Livry (comte de), 660, n. 1. Lizet, 237 Locke, 692, 701, 742, 757, 820, 857. Lœve-Veimars, 934 et n. 2, 971, 972 et n. 2. Lomonosof, 821. Longepierre, 554, n. Longin, 492, 599. Longueville (duchesse de), 376, n. 1, 378, 469, n. 1. Longus, 910, n. 1. Lope de Vega, 382, 420, 511.

Lorens (le frère), 123. Lorenzino de Médicis, 509 et n. 3 Loti (Julien Viaud), 905, 1087, 1089, 1141. Louis XIV, 479, n. 1, 480, 482, n. 1, 624, 702, 704, 705, 706, 707. Louvet, 868 et n. 3.

Loyal Serviteur (le), 246, 306. Loyseau de Mauléon, 860. Loyson (Hyacinthe), 929 et n. 1. Lubbock (sir John), 1092, n. 2. Luc (saint), 191 Luc d'Achery, 491 et n. 2. Lucain, 130, 232, 288, 423. Lucas (Paul), 846, n. 1. Lucas (le Père), 596, n. 2 Lucas (le Pers), 596, n. 2. Luce de Lancival, 847, 901. Lucrèce, 134, n. 1, 225, 322, 324, 331, 401, 484, 577, 758, 845, 848, 1063. Lulli, 515, n., 537, n. 1. Luther, 226, 235, 252, 264, n. 1, 587. Luxembourg (la maréchale de), 778, 804. Luyan (marquis de), 848.

Luzan (marquis de), 818.

M

Mabillon, 491 et n. 2. Mably (l'abbé de), 737 et n. 2, 868. Machiavel, 101, 264, 434, 557, 695. Macpherson, 819 et n. 6, 820. Macrobe, 126, 130. Mæterlinck, 1161, n. 1. Magny (Olivier de), 294 et n. 1. Mahelot (Laurent), 418, n. 1. Maillard, 171 et n. 1, 172, 173, 310. Maindron, 1147 et n. 6. Maine (duchesse du), 565, n. 4, 639, n. 1, 643, 694, 701, 702. Maine de Biran, 907. Maintenon (Mme de), 377, 378, 389, n. 3, 482, n. 1, 484, 487-489, 541, 573, 686, Mairet, 420, 422, 423, 424, 510 et n. 2. Maistre (Joseph de), 908-910, 912, 913. Maistre (Xavier de), 908, n. 1. Malaval, 573, n. 1. Malebranche, 401, 453, 473, 587, 600 et n. 1, 622, 632, 949, n. 1.

Ligne (le prince de), 765, 822, 824 et n. 1, | Malesherbes, 733, 778. Malherbe, 85, 156, 228, 244, 280, 289, 293, 294, 296, 299, 301, 337, 346, 347, 348, 349, 357-365, 366, 367, 368, 372, 377, 381-384, 388, 392, 402, 407-410, 429, 463, 482, n. 1, 499, 557, 597, 945.
Mallarmé, 1129 et n. 2, 1131, n. 1.

Mallet du Pan, 858 et n. 1. Malleville, 377, 384, 406, n. 2. Malouet, 874. n. 1.

Manuel (Eugène) 1064 et n. 2. Manuel (l'orateur), 916.

Manzoni, 933, 934, n. 2, 971, n. 3, 972, n. Marat, 807.

Marbot (de), 1102 et n. 3. Marguerite de Navarre, 226, 231, 36-239.

240, 244, 251, 263 et n., 275, 339. n. 1, Marguerite de Valois, 304, n. 1.

Margueritte (Paul), 1106, n. 1, 1145 et n. 2,

Marie-Antoinette, 806, 813.

Marie de France, 52, 53, 59, 95, 105. Marino, 381 et n. 1, 384. Mariyaux, 60, 519, 639, comédie: 653-657, Mariyaux, 60, 519. 639, comédie: 683-687, 664, roman: 674-676, 678, 679, 748. 777, 811, 813 et n. 2, 819, 820, 984, 991. Marmontel, 678, 731, 732 et n. 1, 734, 735, Marct (Clément), 111, 186, 213, 226, 227, 228, 231, 233, 236, 237, 240-244, 245, 251 et n. 2, 252, 253, 261, 275, 277, 278, 280, 285 et n. 2, 291, 292, 293, 295, 345, 348, 353, 354, 361, 561. Marct (Jean), 186, 187, n. 1, 241. Mars (Mile), 976. Marsan, 415, n. 1, 419, n. 1.

Marsan, 415, n. 1, 419, n. 1. Martha (C.), 1092 et n. 5.

Martial, 279. Martial d'Auvergne, 172.

Martin (l'avocat), 568. Massillon, **593**, 731, 860, 887. Mathon de la Cour, 856, n.

Mathurins (le ministre des), 163. Maucroix, 555, n. 1.

Maupassant (Guy de), 943, n. 5, 1065 et n. 1, 1073, n. 1, 1084-1086.

Maupeou (le chanceller), 759, 809. Maupertuis, 696, 697, 823. Maure (Mme de), 377, 378, 392, 476. Maurras (Ch.), 1113, 1125-1127. Maury (l'abbé), 594, 868 et n. 1.

Maynard, 383, 406, n. 2. Mazarin (duchesse de), 483, n. 2.

Meerbeck (Guillaume de), 158, n. 3; Meigret, 270

Meilhac, 1067 et n. 2. Meister, 821, n. 2.

Mélanchthon, 180, 236, n. 1, 264, n. 1, 587. Melendez Valdez, 858. Ménage, 376, 377, 409 et n. 1, 507, 522.

Menot, 171 et n. 1, 172, 173, 267, 310.

Mercier, 663, n. 1. Méré (chevalier de), 456, 482, n. 1, 484,

Mérimée, 966, 971, 972, n., 993, 1009-1012.

Merlin Coccaie, 258 et n.

Mersenne (le Père), 454. Mésangère (Mlle de la), 562. Meschinot de Nantes, 186, 187, n. 1, 230. Métra, 811.

Meung (Jean de), 11, 113, 125, 130-140, 156, 202, 241, 255, 261, 345.

Meyer (Paul), 31, n. 1, 47, n. 2.

Mezeray, 1014, 1016, n. 2, 1017.

Meziriac, 406, n. 2.

Michel de Bourges, 996.
Michel (F.), 212, n.
Michel (Jean), 209, 210.
Michelet, 11 et n. 1, 687, 905, 906, 927
et n. 1, 1020-1027, 1030, n. 1, 1047, 1094, 1103.

Mignet, 921, n. 1, 1095 et n. 1. Milton, 309, 371, 581, 596, 692, 905, 1045. Mirabeau, 729, 807, 808, n. 1, 840, 854, 862, 863-368, 870.

Mirabeau (marquis de), 729, 730, 731, 738,

Miton, 456.

Miton, 456.

Molé, 921, n. 1, 953, n. 1.

Molière, 139, 195, 220, 255, 258, 261, 345, 382, n. 2, 389, 410, 462, 480, 482, 483, 492, n. 1, 497, 500, 501, n. 1, 505-507, 510, 511, n. 1, 513-530, 531-533, 539 et n. 6, 560, 564, 587, 597, 599, 606, 607, 623, 655-658, 661, 665, 666, 669, 704, 710, 741, 792, 810, 811, 813, n. 2, 818, 947, 980, 986, 1068, 1070, 1117.

Molina, 449, n. 1.

Molinet, 148, 186, 187, n. 1, 230, 231, 241.

Mondory, 420. Moniot, 90. Monluc (Blaise de), 244, 246, 302, 303-

306, 353. Monmerqué, 1014, n. 1.

Monnier (Marc), 876. Monod, 1047. Monod, 1047.

Montaigne, 90, 139, 228, 229, 229, n., 244, 266, 272, 273, 274, 282, 296, 302, 320-336, 337, 339, 340, 342, 346, 347, 348, 353, 354, 356, 393, 401, 405, 412, 434, 456, 468, 484, 520, 564, 604, 605, 632, 637, 714, 797, 926, n. 1.

Montausier (M. de), 913, 923, 921.

Montausier (M. de), 376, 394, n. 1, 496, 522, 571, 592, n. 1.

Montausier (M. de), 376, 394, n. 1, 496, 522, 571, 592, n. 1.

Montausier (Mme de), 376, 393 403, 428,

Montausier (Mme de), 376, 393 403, 428, n. 1, 592, n. 1.

Montazet, 731.

Montchrétien (Antoine de), 338-339, 343, 347, 349, 355, 358, 364, 375, 384, 396, 443 et n. 1, 415, 416.

Montemayor, 373, n. 1, 374, 376.

Montesquieu, 204, 322, 474, 585, 610, 630, 632, 641, 678, 681, 684, 687, 709-725, 734, 738, 762, 787, 788, 798, 820, 821, 862, 867, 879, 888, 909, 916, 926, n. 1, 1013. 1013.

Montfaucon (le Père), 491 et n. 2, 844. Montferrand (de), 186, 187, n. 1. Montfleury (Jacob de), 514, n., 531. Monti, 875, n.

Montillet, 731, 763.

Montmor, 406, n. 2, 514, n. Montmorency (Mathieu de), 874, n. 1,

Montpensier (Mlle de), 479, n. 1.

Moore, 819, n. 5, 934, n. 2. Moratin, 818, n. 1.

Moréas, 1128, n. 2, 1134 et n. 1. Moreau, 875, n. 1. Morellet, 732, 874, n. 1.

Moréri, 637.

Moreto, 511. Morice (Charles), 1129 et n. 1.

Mortillet (de), 1092, n. 2. Moschus, 850.

Mosny (Mme de), 378.

Motteville (Mme de), 477, 479, n. 1, 583.

Mouchy (Mme de), 889.

Mounier, 874, n. 1.

Mun (de), 1034, n. 2.

Muret, 233, 412.

Musset (Alfred de), 290, 747, 838, 839, 936 et n. 2 et 3, 947; poésie : 961-964; théâtre : 982-984, 987, 1050, 1056, n. 1,

Musset (Paul de), 962, n.

Napoléon (l'empereur), 828, n., 870-873, 874, n. 1, 875, n., 876, 889, 891, 895, 935, 959, 968, 1007.
Napoléon III, 921, n. 1, 923, n. 4, 960.

Nassau (prince de), 822.

Naugerius, 286,

Necker, 734, 805 et n. 3, 865, 879, Necker (Mme), 805 et n. 3, 822, 824, n. 2,

Necker de Saussure (Mme), 934, n. 2,

Nemours (duchesse de), 479, n. 1, Nerval (G. de), 968, n. 2. Nevers (duc de), 540. Newton, 692, 694, 699, 700, 705. Nicole, 401, 452, 454 et n. 1, 486, 558, 559 et n. 7.

Nietzsche, 1091, 4107, et n. 5. Ninon, 378, 482, n. 1, 484, 492, n. 1, 514, n., 631, 632, 690. Nisard (Désiré), 940 et n. 4.

Noailles (Ctesse de), 1139, n. 2. Nodier (Charles), 934, n. 2, 938 et n. 1, 956. Nointel, 846, n. 1.

Nonotte, 762. Noue (de la), 304, n. 1, 317-318. Novalis, 933,

Odry, 989 et n. 2. Offenbach, 1067 et n. 2. Olivet (d'), 409, n. 1, 694, n. 2. Olivetan, 251, n. 2, 252, 262, n. 1, 263, 351. Ollivier (Emile), 1034, n. 2. Omer de Fleury, 731, 734. Oresme, 147, n. 1, 157, 158-159, 164, 184, Orneval d', 664. n. 1. Orose, 241.

Ossian, 858

Otway, Sis. Ouvile (d'), 510, 511 et n. 2. Ovide, 126, 129, 130, 131, 138, 157, 162, 242, 279, 539, n. 4.

Palatine (princesse), 484, 514, n. Palissot, 666 et n. 1, 733. Palissy (Bernard), 226, 300, 302-303.

Paradis, 236. Paré (Ambroise), 226, 300, 302 et n. 1. Parfaict (les frères), 510, n. 1, 663, n. 2,

Paris (Gaston), 1, n. 1, 14, 15, 19, n. 1, 20, n. 1, 24, 25, n. 1, 29, n., 51, n. 1, 67, n. 2, 75, n. 2, 76, n. 1, 83, n. 1, 126, n. 1.

Paris (Paulin), 32, n. 1, 148, n. 1.

Parny, 6, 641, n. 1, 849.

Pascal, 264, 266, 330, 337, 340, 366, 372, 394, 401, 454-472, 475, 477, 481, 486, 507, n. 1, 580, 598, 599, 604, 605, 699, 739, n., 787, 911, 925, 955 et n. 4.

Pascal (Etienne), 454, 455.

Pascal (Gilberte), 455 et n. 1, 456 et n. 2.
Pascal (Jacqueline), 452, 455 et n. 1, 456.
Pasqualigo, 509, n. 3.
Pasquier (duc), 1102 et n. 4.

Pasquier (Etienne), 301-302, 303, 313, 314, 316, 324, n. 1, 351, n. 1, 356. Passerat, 295 et n. 1, 318, n. 1. Pasterr, 1091.

Patouillet, 762.

Patru, 373 et n. 1, 406, 568. Paul (saint), 234, 264, 267 et n. 2.

Pavilly (Eustache de), 163. Pavius (Michel), 234.

Peguy 1140 et n. 1.

Pelletier, 275. Pellisson, 406, n. 1. Pereda, 1107 et n. 8.

Pereda, 1107 et n. 8.
Péréfixe, 514, n.
Pérez (Antonio), 381.
Perez Galdos, 1107.
Périer (Mme). Voir Gilberte Pascal.
Perrault (Charles), 386, n. 1, 402, 453, 483, 493, 539, 596-601, 628, 633, n. 1, 640.
Perrault (Claude), 596, 597, n. 1.
Perrault (Nicolas), 597, n. 1.
Perrault (Pierre), 596, n. 1.
Perriul (Tabbé), 537, n. 1.
Perron (du), 228, 276, n. 2, 311, 341, 347, 356, 358, n., 569.
Perrot (Georges), 1094 et n. 1.
Perse, 344.
Petitot, 976, 1014, n. 1.
Pétrarque, 157, 158, 160, 168, 279, 286.

Pétrarque, 157, 158, 160, 168, 279, 286.

Pétrone, 103. Phèdre, 503, 561, 562.

Philippe (Ch. L.), 1147 et n. 2 Picard, 818, 986 et n. 1, 988. Picard (Ernest), 1034, n. 2.

Pichot, 934, n. 2, 935, 937, n. 1. Pierre de Blois, 161.

Pierre d'Espagne, 233.

Pierre d'Espagne, 233.
Pinchène, 385.
Pindare, 278, 286, 287, n. 1, 288, 294, 360, 499, 539, 599, 850.
Pintrel, 555, n. 1.
Piron, 641, n. 1, 643, 644, 659, et n. 1, 664.
Pithou, 313, 318, n. 1.
Pixérécourt, 973, n. 1, 980.
Place (de la), 856, n.
Planciades (Fulgentius), 124.
Platon, 130, 293, 235, 236, 250, 270 et n. 2.

Platon, 130, 223, 235, 236, 250, 270 et n. 2, 658, 577, 598, 605.
Plaute, 497, 509, 517.

Pláiade (la), 276-284, 294, n. 1, 733, 344, 346, 348, 353, 362, 368, 416. Plessis-Mornay (du), 311, 315, 339, 341, 348. Pline l'Ancien, 743. Plutarque, 40, 227, 246, 271, n. 1, 272, 273, 324, 423, 728, 775.

Poë (Edgar), 1044, 1060, n. 1. Pogge (le), 225, 258 et n. Poincaré, 1037, n. 2. Poinsinet, 666, 711.

Poisson, 531, n. 1. Pompadour (Mme de), 660, n. 1, 733.

Ponsard, 985, 1068.

Pontus de Tyard, 277, 294, n. 1. Pope, 692, 818. Popelinière (M. de la), 777.

Porchères (de), 406, n. 2. Porée (le Pèré), 690. Porphyre, 568.

Portoriche (de), 1155 et n. 1. Poussin, 482, n. 1.

Pouvillon (Emile), 1144 et n. 2. Pradon, 497 et n. 1, 553, 554, n., 1046.

Préville, 835. Prévost (l'abbé), 676-679, 748, 819. Prévost (Marcel), 1145 et n. 4, 1148.

Prevost (Marcel), 1140 et n. 4, 11 Prévost-Paradol, 1032-1033, 1092. Prior, 692, 819 n. 2. Properce, 92, 279. Proudhon, 907, 908, 914-945. Prudence, 124. ' Ptolémée, 130, 467. Pucelle (l'abbé), 860.

Quatrefages (de), 1092, n. 1.

Quesnay, 738. Quinault, 429, 496-498, 510, 511, n. 1, 515, n., 531 et n. 2, 535, 536-537, 538, 646,

Quinault (Mlle), 660, n. 1. Quinet (Edgar), 927, 934, n. 2. Quintilien, 225, 486.

Rabelais, 64, 136, 139, 226, 232, n. 1, 233, 249-261, 262, 265, 274, 281, 324, 334, 345, 352, 353, 354, 526, 561, 745, 939,

Racan, 363 et n. 1, 383-384, 406 et n. 2, 407, | Ræderer, 874, n. 1. 415, 419, 597. Rachel (Mile), 986 et n. 1. Rachel (MHe), 986 et n. 1.
Racine, 45, 89, 239, 244, 273, 382, n. 2, 429, 430, 435, 437, 440, n. 1, 453, 454, 473, 474, 482, n. 1, 483, 485, 487, 499, 11, 497, 498, 505, 517, 531, 536, 537, 538-554, 555, 657, 596, 599, 623, 645, 646, 648, 655, 657, 661, 705, 760, 818, 898, 900, 932, n. 1, 936, 938, 945 et n. 4, 946, 947, 962, 980, 986, 1006, n., 1038, 1046 1046, 1116, 1117 Raine (Louis), 612. Raisin, 531, n. 1. Rajna, 19, n. 1, 21, 23 et n. 1, 24, 41. Rambouillet (marquise de). Voir Vivonne Ramsay (le chevalier de), 611, n. Ramus, 226, 233, 299 et n. 2. Rancé (abbé de), 491, n. 2. Raoul Ardent, 161. Raoul de Houdan, 123. Rapin (Nicolas), 318, n. 1. Rapin (le Père), 488 et n. 3, 818. Raulin, 258 et n., 267. Ravignan (le Père de), 928, 929, n. 1. Raynal (l'abbé), 734, 736, 742, 822, n. 1, 861, 874, n. 1. Raynouard, 931, n. 2, 935. Razzi, 509, n. Récamier (Mme), 875, n., 890. Regnard, 345, 473, 474, 532-533, 658, 664 Régnier, 117, 296, 344-346, 347, 348, 349, 355, 364, 369, 372, 418, 597. Régnier (Henri de), 1133, 1148, n. 1. Régnier-Desmarais, 409, n. 1. Rémusat (de), 971, n. 1.
Rémusat (Mme de), 1102 ef n. 1.
Renan, 7, n. 1, 470 et n. 3, 772, 905, 929, 970, n. i, 1037, 1087, 1091, 1093, 1094, 1097-1104, 1112, 1119, n. 3. Renard (J.), 1144 et 1145, n. 1; 1159. Renouvier, 1154, n. 1, 1092 et n. 4. Restif de la Bretonne, 679 et n. 2 Retz (cardinal de), 394, n. 1, 398, 434, 438. 440, 475, 477, 478-482, 482, n. 1, 485, 578. Reynaud (J.), 996, 1030, n. 1. Ribot, 1092 et n. 4. Riccoboni, 663, n.\2 Richardson, 654, 676, 819. Richelieu, 367, 383, 391, n. 1, 394, n. 1, 398, 406, 420, 424, 428, n. 1, 438 et n. 1, 444, n. 1, 450, 474, 481, 683, 978. Richelieu (le maréchal de), 523, 690, 702, 733, Richepin, 1059, 1065 et n. 3, 1160 et n. 2 Rimbaud, 1130, n. 1. Rivarol, 858 et n. 1. Robert de Blois, 123. Robert de Clari, 73. Roberval, 454. Robespierre, 798, 863, 869-870. Rocca (M. de), 875, n. Roche (M. de la), 819, n. 1. Rochon de Chabannes, 813, n. 2. Rod (E.), 876, 1111 et n. 5.

Rodenbach, 1128, n. 2, 1134.

Rohan, 479, n. 1. Rojas, 511. Rojas, 511.
Roland, 807, n. 1.
Roland (Mme. née Phlipon), 807 et n. 1, 840, 868, n. 3, 869.
Rolland, 1122, n. 2.
Rollin, 728.
Ronsard, 138, 156, 227, 228, 244, 274, 276, 277-284, 286, 287-293, 294-297, 308-310, 325, 343, 346, 352, 353, 358, 365, 367, 369, 372, 387, 394, 402, 409, 412, 413, 416, 418, 503, 508 et n. 2, 510, 851.
Rosimont, 531, n. 1.
Rosny, 1146, n. 1.
Rostand, 1460-61. Rostand, 1160-61. Rothelin (l'abbé de), 701. Rotrou, 423, 424, 426, 443-445, 473, 510, 511 et n. 1 et 2, 597, 817. Roucher, 641, n. 1, 642, 820. Rouher (E.), 1134, n. 2. Roullé (le curé), 514, n. Rousseau (Jean-Baptiste), 244, 633, 641, et n. 1, 642, 691, 937.
Rousseau (J.-J.), 524, 528, 568, 627, 630, 666, n. 1, 678, 679, 727, 731, 733, 737, 739, 744, 753, 763, 764, 773-803, 804-806, 819-823, 827-829, 831, 832, 835, 836, 840, 844, 848, 860-862, 865, 869, 876, 881, 888, 894, 900, 903, 909, 912, 914, 933, 936, 990, 996, 997, 1030, 1116. Roux, 856, n. Royer-Collard, 863, 917, 918-919, 924, n. 1. Ruccellai, 412. Rutebeuf, 11, 104, 413-419, 133, 177, 190, n. 1, 195, 198, 280. Ruynart, 491 et n. 2.

Ryer (du), 423, 434, 443. S Sablé (marquise de), 376, n. 1, 377, 382, 392, 475, 476, 482, n. 1 Sablière (Mme de la), 555, n. 1, 556, n., Sabran (Elzéar de), 875, n. Sacy (de), 457, 468. Sagon, 240, n. 1. Saint-Amant, 381, 386, n. 1, 389, 496, 497, 498. Saint-Cyran (Du Vergier de Hauranne), 339, n. 1, 450, 455. Saint-Evremond, 376, 377, 393, n. 1, 409 et n. 1, 482 et n. 1, 483-484, 594, 624, 704. Saint-Gall (le moine de), 21. Saint-Gelais (Mellin de), 231, 245, 278, 285, 286, 294. Saint-Gelais (Octovian de), 245 et n. 1. Saint-Georges de Bouhelier, 1164. Saint-Lambert, 593, 641, n. 1, 642, 819,

Saintot (Mme de), 378.

Saint-Pierre (l'abbé de), 626, 634.

Saint-Simon, 473, 480, 540, 560, 681-687, | Servan (l'avocat général), 861. 702, 703, 711, 1014, 1102, n. 5. Saint-Sorlin. Voir Desmarets

Saint-Victor (Hugues de), 161

Sainte-Beuve, 934, n. 2, 940, 945, n. 3, 947, 967, 1005, 1039, 1040 1043, 1045, 1052, n. 1. Sainte-Marthe, 237

Sainte-Thècle (la Mère Agnès de), 539, n. 5.

Salel, 270, n. 2.

Sales (François de), 228, 267, 341-343, 346-349, 353, 355, 375, 396, 449, 569.
Saliat, 270, n. 2.

Salle (Antoine de la), 170.

Salluste, 130, 180.
Samain, 1134 et n. 2.
Sand (George), 905, 961, n. 1, 991, 9951000, 1001, 1012, 1030, n. 1, 1073, n. 1,

Sandraz de Courtilz, 668. Sannazar, 279, 280, 373, 849. Santeuil, 603. Sanxon (Jehan), 234, 270, n. 2. Sapho, 276.

Sarcey (Francisque). 1038, 1120-1121. Sardou (Victorien), 816, 1068 et n. 1 et 2, 108, 1117

Sarrazin, 376, n. 1, 383, 384, 388, 597, 599. Saurin, 652, 678, 819. Sautreau, 856, n.

Scaliger, 327, 394, 414 et n., 420, 422. Scarron, 345, 384, 389, 389-390, 490, 510-513, 517, 531, 669, 810, 813 et n. 2, 817. Scarron (Mme). Voir Mme de Maintenon. Scère (Maurice), 276, 292.

Schelandre, 420.

Schelling, 924, n. 1.

Scherer (Edmond), 1040 et n. 2. Schiller, 821, 858, 885, 933, 934, n. 2. Schlegel (G.), 875, n., 884, 934, n. 2. Schomberg (Mme de), 476, 477.

Schopenhauer, 82, 1091 et n. 3. Scribe, 37, 42, 816, 921, 969, 987-989, 1002,

1012, 1067, 1069, 1108, 1117. Scudéry (Georges de), 44, 384, 386 et n. 2, 387, 393, 420, 423, 424, 431, 443, 497, 498, 500.

Scudéry (Mlle de), 273, 376, 378, 387, n. 1, 388, 482, n. 1, 489, 497, 672, 1042.

Secchi, 509, n. 2 Second, 279.

Sedaine, 661, 810, 813 et n. 2.

Segrais, 559, 565.

Seguier (le Président), 406, n. 2, 522, 731.

Ségur (de), 824. Seguy, 731, n. 1. Senancour, 990.

Senault, 569 Sénèque, 158, 167, 262, n. 1, 263, 266, 324, 331, 348, 359, 360, 412, 413, 419, 426, 434, 555, n. 1.
Serizay, 406, n. 2.

Serre (comte de), 916 et n. 3. Serres (Olivier de), 303, 338, 347. Séruzier (baron), 1102, n. 1. Servan (l'académicien), 406, n. 2.

Servet, 253, 263, n. Servien (l'abbé), 702. Sévigné (Mlle de), 562.

Sévigné (marquise de), 377, 378, 388, 394, n. 1, 452, 454, 475, 484-487, 564 et n. 1, 590.

n. 1, 452, 454, 476, 484-487, 564 etn. 1, 590. Seyssel (Claude de), 234, 270, n. 2. Shaftesbury, 692, 820. Shakespeare, 106, 200, 273, 336, 445, 649, 651, 652, 692, 756, 819 et n. 4, 832, 838, 841, 842, 872, 883, 885, 934, n. 2, 938, 939, 975, 978, 1006, n., 1045, 1046. Shaw (B.), 1168 et n. 6. Shallar (34 n. 2)

Shaw (B.), 11(8 et n. 6. Shelley, 934, n. 2. Sibilet (Thomas), 214. Sidney (Philippe), 420, 422. Sidoine (Appollinaire), 568. Sienkievicz, 1108 et n. 1. Silhon, 406, n. 2, 433. Simon (Jules), 925, 1092 et n. 6. Simon (Richard), 575, 587, 636. Sirmond, 406, n. 2. Sismondi, 875, n. Socrate, 331, 568, 951, n. 2. Solin, 130.

Solin, 130.

Somaize, 376, n. 1. Sophocle, 17, 223, 234, 270, n. 2, 412, 424, 850.

Sorel (Charles), 389 et n. 2, 490, 511, n. 3, 517. Sorel (Albert), 1095 et n. 2.

Soumarokof, 821.

Southey, 933. Spencer (Herbert), 1043, 1091 et n. 2. Spinosa, 633, 701, 733, 742, 1045.

Staal (Mme de), 804, n. 1.

Stace, 232, 360.

Staël (le baron de), 874, n. 1, 875, n. Staël (Mme de), 471, 773, n. 1, 806, 807, 824, n. 1, 834, 854, 874-885, 899, 917, n. 1 et 2, 926, 933, 938, 971, n. 1, 990, 992, 1039.

Stedingk, 822, 824. Steele, 819, n. 5.

Stendhal (Henri Beyle), 938, 991, 1005-1009, 1010, 1011, 1012, 1088. Sterne, 743, 819.

Stuart (Marie), 276, n. 2, 287, 1012. Stuart Mill, 1043, 1091 et n. 2.

Sturel, 272, n., 274.

Suard, 805 et n. 3, 855, n. 1, 858 et n. 1, 874, n. 1.

Suard (Mme), 766, 805 et n. 3. Sudermann, 1107 et n. 3.

Sue (Eugène), 1002.

Suétone, 167

Sully (duc de), 690, 691. Sully (Maurice de), 161, 162, 163. Sully Prudhomme, 1063-1064.

Swift, 692.

Tabarin, 510, n. 1, 513. Tacite, 131, 225, 369, 486, 712, 845, Tailie Jean de la). 294, n. 1, 318, n. 1, 344, 413, n. 1, 415, 420, 509, n. 1 et 2 Trudaine (les frères), 847, n. 1, 12 Trudaine (les frères), 847, n. 1, 12 Trudaine (les frères), 847, n. 1, 12 Trudaine (les frères), 847, n. 1, 13 et n. 1, 1006, 1037, 1043-1048, 1078, 1085, 1097, 1103, 1112, 1006, 1037, 1112, 1006, 1037, 1112, 1006, 1037, 1112, 1006, 1037, 1112, 1006, 1037, 1112, 1006, 1037, 1112, 1006, 1037, 1112, 1006, 1037, 1112, 1006, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1037, 1 Tallemant des Réaux, 372, n. 1, 383, 384, 393, n. 1, 479, n. 1, 512. Talleyrand, 876.

Talma, 835.
Talon (l'avocat général), 567.
Tasse (le), 276, n. 2, \$87, 288, 373, 557. Tassoni, 596.

Tavernier, 710.

Temple (Société du), 566, 631, 632, 806, Tencin (Mme de), 653, n. 1, 654, 667, n. 1,

719, 805, n. 1.

Tennyson, 1045, 1048. Térence, 157, 500, 502, 505, 509, 517, 555, n.1, 572.

Terrasson, 640.

Tertullien, 578, 579.

Testu, 377.

Tharaud (Jean et Jérôme), 1147 et n. 4;

1150, n. 4; et 1152, n. 1. Théocrite, 275, 850.

Theophraste, 604. Theopompe, 312.

Thérèse (sainte), 472, 776, 1077.

Thibaut de Navarre, 89, 125.

Thieriot, 766.
Thierry (Augustin), 906, 1013, 1014, 4015-4017, 1020, 1092.
Thiers, 990, 931-938, 1017, 1034-1035.

Thiessé (L.), 939, n. 3.

Thomas, 641, n. 1, 642, 874, n. 1.

Thomas, 041, n. 1, 642, 874, n. 1.

Thomas (poète normand), 55.

Thomas (saint), 116, 121, 161, 449, n. 1, 539, 588, 588.

Thomson, 819 et n. 5.

Thou (de), 287, 350.

Thuydide, 270, n. 2, 850.

Tibulle, 279.

Tieck, 938.

Tiferuas (Grégoire), 232.

Tinayre (Marcelle), 1122, n. 2.

Tiraqueau, 258 et n. 1. Tirso, 420, 428, 511. Tissart, 234.

Tite-Live, 130, 158, 168, 169, 264, 434, 440, 712, 728, 871.

Tocqueville (de), 919 et n. 5, 1018-1020.

1046, 1101. Tolstof (Léon), 1106 et n. 4, 1107, 1109. Torcy (de), 702. Tory (Geoffroy), 258 et n., 261, 352. Tour Landry (de la), 144. Tournemine, 690.

Toussain, 271, n. 1, 300, n. 1. Tréville (de), 591, n. 1.

Trissino, 412

Tristan, 423, 412, 510, 511, n. 1, 597. Trongou, 574.

Troubadours (les), 86-89.

Trouvères (les), 89-92,

Turlupin, 510, 512, n. 2. Turnèbe, 226, 300, n. 1. Turpin (le faux), 66.

### U

Urfé (d'), 343, 348, 373-375, 387, 3.

Vadé, 664, 665, n. 1,813, n. 2. Vair du', 311, 312-314, 316, 317, 318, 339, 340, 341, 347, 348, 355, 392, 398.

Valdo, 276.

Valère-Maxime, 158, 241, 434.

Valincour (de), 540, n. 2. Van Dale, 635.

Varillas, 376. Vauban, 626, 738.

Vaudreuil (comte de), 813. Vaugelas, 274, 368, 405, 406 et n. 2, 407-409, 410, 517, 568, n. 1.

Vauquelin de la Fresnaye, 296, 343-344,

349, 356.

Vauvenargues, 516 et n. 1, 517, 729-731. Vayrac, 670. Vegece, 130. Velly, 906, n. 1, 977, 1014. Vendome (les), 632, 643, 684, 702.

Vendôme (le grand prieur de), 484, 565, n. 4, 690.

Venette (Jean de), 150.

Verard, 247.

Vergier de Hauranne (du). Voir Saint-Cyran. Vergnaud. 862, 863, 868, 869 et n. 1. Verhæren, 1128, n. 2, 113 i et n. 5.

Verlaune, 1065 et n. 2, 1130 et n. 1, 1131.

n. 2. Verne (Jules), 1079.

Vernet (Jacob), 763.

Veuillot, 929, n. 1, 1032, 1054, 1069.

Viau (Theophile de), 364, 372, 384, 386, 419, 497, 498. Vicente Espinel, 670.

Vico, 1023.

Vieilleville (le maréchal de), 306.

Viélé-Griffin, 1128, n. 2, 1134 et n. 3.

Viennet, 932, n. 1.

Vigne (André de la), 214. Vigne (André de la), 214. Vignet des Etoles (baron), p. 909, n. 2. Vigny (Alired de), 905, 935-939, 945, n. 1, 947; poèsie: 953-957, 967, 972 et n., 975; drame: 976, 981-982, 993, 1059,

1062. Villars (duc de), 690, 702.

Villedieu (Alexandre de), 233. Villehardouin, 6, 67-72, 153, 180.

Villèle (de), 912, n. 1.

Villemain, 924, 926, 934, n. 2, 938, 1015, n. 1, 1018, n. 2, 1039, 1041.
Villette (marquis de), 766.
Villers (de), 514, n.
Villen, 139, 156, 173-477, 178, 185, 218, 230, 242, 261, 280, 284, 292, 345, 409.
Vincent de Beauvais, 121.

Vincent de Beauvais, 121.

Vincent de Paul (saint), 482, n. 1, 570, 578, 579.

Vinet (Alexandre), 1040 et n. 1.

Viret, 264, n., 267, 594.

Virgile, 47, 130, 131, 157, 191, 242, 278, 279, 286, 287, 288, 294, 296, 419, 505, 539, 845, 1094.

Visé (de), 514, n., 532, 633, n. 1.

Vitart, 539.

Vitet, 971, 972, n. 1.

Virvoles (haron de), 912.

Vivonne Catherine de, marquise de Ram-

Vivonne Cathernie de, marquise de Rambouillet, 373, 375, 385.

Vivonne (duc de), 492, n. 1.

Vojture, 368, 372, 377, 384, 385-386, 392, 202, 398, 482, n. 1. 395, 396, 403, 406 et n. 2, 482, n. 1, 559, 597.

Volland (Mile), 741. Volney, 834 et n. 1, 848, 857, 905, n. 4,

949, n. 1

Voltaire, 45, 131, 139, 235, 255, 327, 386, 410, 442, 455, n., 459, 462, 471, 484, 528, 536, 593, 609, 610, 630, 632, 638, 641-843, 646, n. 1; tragedie: 648-652, 660, 663, 666 et n. 1, 678, 681, 684, 687; vie: 888-702; histoire: 702-708, 727, 730-735, 737, 739, 744, 755; philosophie et correspondance: 756-772, 777-789, 792 789, 792 et n. 1, 797, 804-806, 808, n. 1, 813 et n. 2, 818-821, 923 et n. 2, 824, 827, 835, n. 2, 836, 838, 840, 842, 845, 848, 851, 860-862, 888, 894, 909, 910, 916, 932, n. 1, 1012, 1013, 1063, 1087, 1100.

Wace, 66 et n. 1. Walpole (Horace), 804, n. 1, 822. Walter Scott, 875, 933, 934, n. 2, 974, Warens (Mme de), 773, n. 1, 755, 790. Wendrocke. Voir Nicole, 458. Werner (2.), 973, n. 1. Wieland, 821, 858, 934, n. 2.

Wolf, 695. Wolmar, 262, n. 1, 263. Wood, 846, n. 1.

Woolston, 692. Wordsworth, 933. Wycherley, 692.

### X

Xénophon, 270 et n. 2, 11 et n. 3.

Young, 819 et n. 6, 820, 858 Yveteaux (des), 358, n.

### $\mathbf{z}$

Zeno, 818. Zola, 994, 1078-1081, 1083, 1106, 1114, 1142, Zschokke, 973, n. 1. Zwingle, 264, n. 1.

# TABLE DES MATIÈRES

| Avant-propoŝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREMIÈRE PARTIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LE MOYEN AGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Introduction. — Origines de la littérature française.  Le x° siècle. Premiers textes littéraires. — 1. Gaulois. Celtes. Romains, Germains : éléments et formation de la langue et de la race. Caractère de l'ancien français : dialectos. Vue générale du développement de la langue. — 2. Caractère de la race. — 3. Causes générales qui diversifient les œuvres littéraires. Séparation de la société alique et de la société cléricale au moyen âge. Différences provinciales. Inégalités sociales. Enrichissements successifs de l'esprit français. — 4. La France du x° siècle. Physionomie générale du moyen âge |
| LIVĒE I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LITTÉRATURE HÉROÏQUE ET CHEVALERESQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>Chap, I. — Les chansons de geste.</li> <li>1. Origines de l'épopée française. Formation des chants épiques. —</li> <li>2. Fin de l'inspiration épique. La Chanson de Roland. Raoul de Camtrai.</li> <li>Los Lorrains. — 3. Transformation de l'épopée en roman : trouvailles et orreurs du goût individuel. Remaniements et manipulations diverses des sujets épiques. Les cycles. Le comique. Avilissement progressif de l'épopée.</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| CHAP. II Les romans bretons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Abondance de littérature narrative. — 1. Cycles de la croisade et de l'antiquité. — 2. Cycle breton. Caractère des traditions celtiques. Leur passage dans la littérature française, par des votes incertaines. Lais et romans. Esprit de ces poèmes. Les lais de Marie de France. Les poèmes de Tristan. — 3. Les poèmes de la Table Ronde. Chrétien de Troyes: esprit net, posițif, inintelligent du mystère. L'aventure, et l'amour chevaleresque. Perceval et le Saint-Graal: chevalerie mystique. — 4. Vogue de notre poésie épique et romanesque à l'étranger.                                                    |
| Chap. III. — L'histoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Origines de l'histoire en langue vulgaire. — 1. Villehardouin : chevalier et chrétien, mais positif et politique. Le goût de l'aventure et le pittoresque dans sa chronique. Intentions apologétiques. — 2. Joinville : relation de son œuvre aux vies de saints. — 3. Caractère de Joinville. Comment il a vu saint Louis. L'imagination de Joinville; le don de                                                                                                                                                                                                                                                       |

| HAP, IV. — Poésie lyrique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Médiocre aptitude de l'esprit français au lyrisme. — 1. Ancien lyrisme français. Chansons de femmes; romances; pastourelles. — 2. Influence du lyrisme provençat au xuº siècle. La théorie de l'amour courtois. La cour de Champagne et ses poètes. Médiocrité de l'inspiration                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8  |
| LIVRE II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| LITTÉRATURE BOURGEOISE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| HAP. I Roman de Renart et fabliaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| Ancienneté de la littérature bourgeoise. — 1. Les poèmes de Renart; leurs origines possibles et leur formation. Délicatesse de certaines branches, plus expressives que satiriques. La satire et la parodie dans les romans de Renart. La ruse ou l'esprit, en face de la force. — 2. Les Fablicaux. Leur origine: leur date. Esprit des fabliaux : intention comique. Naissance de la littérature psychologique: les fabliaux de Gautier le Long. Décadence et disparition du genre                                                                        | 9  |
| CHAP. II. — Le lyrisme bourgeois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 1. Comment la réalité et la nature s'introduisent dans la poésie lyrique.<br>La poésie bourgeoise; mélange d'éléments, du lyrisme et de la satire.<br>Naissance de la poésie personnelle. — 2. Rutebeuf: son caractère, son inspiration. Originalité pittoresque; vigueur oratoire; sontiments                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| lyriques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 |
| HAP. HI. — Littérature didactique et morale.  1. Commencement de la littérature didactique. Science et morale. Influence de la culture cléricale sur la littérature en langue vulgaire.  — 2. Le Roman de la Rose: origines de l'allégorie. Guillaume de Lorris fait un Art d'aimer, selon la doctrine de l'amour courtois. — 3. Continuation du poème par Jean de Meung. Caractère encyclopédique et philosophique de cette continuation. Esprit universitaire et bourgeois. Hardiesse de pensée: réhabilitation de la nature. La poésie de Jean de Meung. | la |
| SECONDE PARTIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| DU MOYEN AGE A LA RENAISSANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| LIVRE I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| DÉCOMPOSITION DU MOYEN AGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| Chap. I. — Le quatorzième siècle (1328-1420).  1. Décadence de la féodalité et de l'Église : desséchement des formes poétiques du moyen age. Faiblesse et artifice de la poésie. — 2. Froissart. Indifférence morale. Intelligence médicere. Peintre d'éclatantes mascarades et d'aventures singulières. — 3. Écrivains bourgeois et cleres : Eustache Deschamps. Renaissance avortée : les traducteurs sous Jean II et Charles V. — 4. L'éloquence : son caractère ecclésiastique. La prédication en langue vulgaire. Gerson                               | 14 |
| L'antiquité et l'Italie. Décadence générale de la littérature fran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |

## LIVRE II

## DISTINCTION DES PRINCIPAUX COURANTS

| (1535-1550)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| RAV. I. — François Rabelais.  1. Les deux premiers livres de Gargantua et de Pantagruel. Commencements de la persécution religiouse. Despériers et le Cymbalum mandi. Le Tiers et le Quart livres de Rabelais : sa prudence. — 2. La doctrine de Rabelais : natural.smc. ni nouveau. ni profond. L'amour de la vie, caractère dominant de son génic. Ses idées sur l'éducation. Esprit scientifique et puissance imaginative. — 3. Le réalisme de Rabelais. Indufférence à la beaute : sons de l'énergie. La bouifonnerie. La langue. | 24   |
| RAP. II. — Jean Calvin.  1. Caractère de l'homme. L'Institution chrétienne; rapport de la Réforme et de la Renaissance. Défense de la morale contre les catholiques et contre les libertins. Calvia psychologue et moraliste. — 2. Importance littéraire de l'Institution. Style et éloquence de Calvin. La prédication protestante.                                                                                                                                                                                                  | 26   |
| HAP. III. — Les traducteurs.  1. Travaux sur la langue et traductions. La Boétie. — 2. Amyot. Valeur de son <i>Platarque</i> : enrichissement de l'osprit français, élargissement de la langue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46   |
| LIVRE III  POÉSIE ÉRUDITE ET ARTISTIQUE  (Dopuis 1550)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Poètes mystiques et subtils : les Lyonnais. — 1. Ronsard et la Pléiade. Poètes mystiques et subtils : les Lyonnais. — 1. Ronsard et la Pléiade. Poésie aristocratique, érudite, genve, laboriouse. La Défense et Illustration de la langue francaise. — 2. Introduction des genres anciens. Restauration de l'alexandrin. — 3. Élargessement de la langue procédés de Ronsard. — 4. Aspiration à la heauté. Manque d'une idée directrice : la connaissance nette du mêrite essentiel par où valent les œuvres antiques.               | -275 |
| AP. II Les tempéraments.  1. Du Bellay : un fin poète 2. Ronsard : sa gloire, son génie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |

## LIVRE IV

## GUERRES CIVILES; CONFLITS D'IDÉES ET DE PASSIONS

| (1902-1994)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Chap, I. — Les Mémoires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 1. Constitution de spécialités scientifiques. La philosophie : Ramus. L'érudition : H. Estienne; E. Pasquier. Savants : Paré, Palissy. — 2. Les Mémoires : leur abondance. Monluc : l'homme et l'écrivain. Brantôme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98  |
| Chap. II. — La littérature militante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 1. La poésie de combat. Discours de Ronsard. Les protestants: D'Aubigné et Du Bartas. — 2. Éloquence. Dégradation de l'éloquence de la chaire par la passion politique ou religieuse. Naissance de l'éloquence politique. L'Hôpital. Du Vair. Faiblesse de l'éloquence judiciaire. — 3. Les Pamphless. L'Apologie pour Hérodote. Le parti des Politiques: Jean Bodin. La Satire Ménippée                                                                                                                                                                                                   | 308 |
| CHAP. III. — Montaigne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Un pacifique: Michel de Montaigne. — 1. Comment les Essais ont été composés. Le décousu du livre. Langue et style de Montaigne. — 2. Montaigne vu dans son livre. Complexion, humeur, esprit. L'homme et le monde vus dans Montaigne. — 3. Le scepticisme de Montaigne: son caractère, remède au fanatisme. Ses limites: affirmations positives. Optimisme épicurien et art de vivre: la morale de Montaigne. Ses opinious politiques et religiouses: vivre en paix. Affirmations complémentaires de la morale de Montaigne. Théorie de l'éducation. — 4. Montaigne et l'esprit classique. | 3:2 |
| LIVRE V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| TRANSITION VERS LA LITTÉRATURE CLASSIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Chap. I. — La littérature sous Henri IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Importance de cette époque de transition. — 1. Individus et œuvres : O. de Serres : Montchrétien et son traité d'Économie ; Charron : Du Vair et ses Traités moraux : François de Sales. La poésie : Bertaut : Vauquelin de la Fresnaye : Régnier, son caractère et son génie. — 2. Caracteres géneraux de cette période : restauration monarchique et catholique; ordre et tolérance : rationalisme et éloquence; détermination des objets littéraires ; storcisme chrétien ; sincérité et naturel. Consolidation des principaux résultats de la Renaissance                              | 3;  |
| Chap. II. — La langue française au seizième siècle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Surcharge et confusion au début du siècle. Effort pour régulariser la laugue. Comment la laugue s'éclaireit : exemples tirés de Calvin. Retour au naturel : facilité et diffusion à la fin du siècle. Ce qui manque et ce qu'on souhaite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6   |
| manquo et co qu'on acunation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3   |

## QUATRIÈME PARTIE

## LE DIX-SEPTIÈME SIÈCLE

### LIVRE I

## LA PRÉPARATION DES CHEFS-D'ŒUVRE

| HAP. I. — Malherbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Le progres de Malherbe. Sa personnalité, étroite et vigoureus<br>Tomance à l'universe: goût de l'éloquence. 2. Dessoins et théorie<br>de Malherbe : la reforme de la langue, la réforme de la poésie. Il<br>sauve l'ari. Malherbe et Théophile. — 3. Raisons du succès de Ma<br>herbe. Erreur capitale de sa pratique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | es<br>a<br>al-                             |
| HAP. II. — Attardés et égarés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| Confusion de la première moitié du siècle. — 1. Un survivant de vit siècle : D'Aubigne. Caractère de l'homme. Les Tranquees : pui sance de l'inspiration saturque et lyrique. 2. Origine et formatie le la littérature précieuse. Naissance de la vie mondaine. L'Astrée par où le roman differe des pastorales italiennes et espagnoles. 3. L'Hôtel de Rambouillet et la société précieuse. L'esprit mondain, se caractère et son influence sur la littérature. — 4. Grossièreité et ra nement. Influence des littératures espagnole et italienne. La poés après Malherbe : Maynard et Racan. Poetes précieux : Voiture. L'épopées; les romans : Mile de Seudéry. Contre partie du fin et de l'h roique : Saint-Amant; les romans comiques et bourgeois; Scarron le burlesque. | on<br>ti-<br>io<br>os<br>é-<br>ot          |
| HAP. III. — Trois ouvriers du classicisme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| 1. Baizae : un artiste en phrase française. Les idées de Baizae : édecation intellectuelle du public par les lieux communs. — 2. deritique et les règles. Chapelain : ses tendances classiques ; ses tin dités et ses complaisances. — 3. Descartes : rapport de sa philosoph à la littérature. L'écrivain. Le Traité des Passions : Descartes Corneille. Le Inscours de la méthode. Esprit rationaliste et métho scientifique : opposition intime et accord passager du cartésianisme du christianisme. Le cartésianisme, négation de l'art : union du car sianisme et de l'art dans le classicisme.                                                                                                                                                                           | La<br>ni -<br>ni -<br>ot<br>ot<br>do<br>et |
| HAP. IV. La langue française au dix septième siècle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
| Les Précieux : leur travail et leur influence sur la langue.     L'Académie française et le <i>Inctionnaire</i> . Vaugelas : le hon usas Appauvrissement et raffinement de la langue : langue intellectuel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ge.                                        |
| scientifique plutôt qu'artistique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |

## LIVRE II

## LA PREMIÈRE GÉNÉRATION DES GRANDS CLASSIQUES

## CHAP. I. - La tragédie de Jodelle à Corneille.

Continuité de l'évolution du genre tragique. — 1. La tragédie du vie siècle; ses caractères. Garnier et Montchrétien, Supériorité des

CH

Сн

Cn

Сн

| tragédies religieuses. La Pléiade a fait des tragédies sans fonder un théâtre. — 2. Alexandre Hardy, fondateur du théâtre moderne. Médiocrité de style; irrégularité de structure; instinct dramatique. Établissement des règles: les trois unités, instruments de vraisemblance, en vue de l'imitation réaliste et de l'illusion. — 3. Influences italienne et espagnole. Le théâtre en 1636. Le Cid et la querelle du Cid. Avec le Cid se dégage la tragédie française: étude morale, humanité. Du Cid à Nicomède.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| AP. II. — Corneille.  Caractère de Corneille. — l. Le théâtre de Corneille : la vérité morale est le but. Les règles. Les intrigues. Le choix des sujets. L'histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| dans Corneille : goût des réflexions sur la politique. Le type romain.  — 2. Psychologie cornélienne. La conception de l'amour. L'héroïsme de la volonté : les généreux et les scélérats. Ce qu'il y a de peu dramatique dans la psychologie cornélienne. — 3. Les personnages de second plan : variété, vérité, finesse des études de caractère. — 4. La « mécanique » dans la tragédie cornélienne. Dialogue et style. — 5. Retrou : magination originale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42  |
| AP. III. — Pascal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Le Jansénisme, réforme catholique et laïque. — 1. L'irréligion au début du xvi° siècle. — 2. Origines du jansénisme. Port-Royal. Les persécutions. Grandeur morale de l'esprit janséniste. Les écoles de Port-Royal. Les écrivains : Arnauld et Nicole. — 3. Pascal : sa vie, son humeur. — 4. Les Provinciales : leur fortune, leur valeur. De l'ironie et de la raison dans les questions de théologie. Art et style de Pascal. — 5. Les Pensées. Plan de l'Apologie de la religion chrétienne. Application des méthodes scientifiques au problème théologique. Absence de nouveauté et puissauce d'originalité : le don de profondeur. L'étude de l'homme : intuitions et questions remarquables. Les deux infinis : la limite de la science, Unité du développement intellectuel de Pascal. Le style des Pensées : abstraction et réalité, raisonnement et poésie. | 410 |
| LIVRE III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| LES GRANDS ARTISTES CLASSIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| v. I. Les mondains : La Rochefoucauld, Retz. Mme de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Sévigné. Division du xvué siècle. — 1. La Rochefoucauld; l'homme. Le livre des Maximes: sens et vérité. Valeur du goure. — 2. Les Mémoires: le cardinal de Retz. l'homme et l'écrivain. — 3. Les lettres: Bussy, Saint-Evremond; Mme de Sévigné et Mme de Mantenon. — 4. Le roman: Mme de la Fayette. — 5. Le monde de l'érudition: les bénédictins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47  |
| av. II. — Boileau Despréaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 1. La poésie de Boileau : impressions d'un bourgeois de Paris. Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |

leur portée et leur sons. Les victimes de Boileau. — 3. L'Art poétique : délauts et lacunes. Valeur de la doctrine : définition du naturalisme classique. Alliance du rationalisme et de l'art : l'imitation de l'autiquité. Importance du métier. Des ornements et du sublime.

492

| 1. De Jodelle à Molière. La comédie précieuse de Corneille. Comédies espagnoles et italiennes : le Menteur. Premières esquisses de caractères. Fantaisie et bouffonnerie. Les farces. — 2. Molière : vie et caractère. — 3. Son œuvre : le style ; les plagtats. Objet de la comédie : le vrai plassant et instructif. Les règles. La plaisanterie. L'intrigue. Les caractères : types du temps et types généraux. Puissance de l'observation et justesse de l'expression. — 4. La morale : complaisance pour la nature; opposition au christianisme, Nature et raison. Caractère pratique et bourgeois de cette morale : le mariage et l'éducation des filles. Place de Molière dans notre littérature. — 5. Molière n'a pas fait école. Comédies bouffonnes. Comédies d'actualité ou de genre. La fantaisie de Regnard : le réalisme de Dancourt et de Lesage. | 50: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| HAP. IV. — Racine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 1 Thomas Corneille et Quinault, Le romanesque doucereux. L'opéra et le ballet de cour. 2. Racine: sa vie et son humeur. — 3. Son œuvre dramatique: la tragédie passionnée. Vérité de la passion: lutte contre le faux idéalisme. Réalité intime du drame: simplicité de l'action et du style. Les femmes de Racine: variété des caractères Pennture de l'amour. — 4. La poésie de Racine: la conleur dans ses tragédies. Mithridate. Phèdre, Athalie. — 5. Faiblesse de la tragédie autour de Racine, décadence après lui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53  |
| HAP. V. La Fontaine et la poésie sous Louis XIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 1. La Fontaine, son caractère; sources et formation de son génie poétique 2. Les Fables : co qu'il a fait du genre drame et lyrisme 3. La poésie dite légere. Chaulieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55  |
| HAP. VI Bossuet et Bourdaloue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Absence de l'éloquence politique; médiocrité de l'éloquence judiciaire.  — 1. L'éloquence de la chaire avant Bossnet. — 2. Bossnet : sa vie, son caractère, son style, sa langue. — 3. Sermons, panégyriques, oraisons funébres. — 4. Politique, Histoire universelle, Histoire des variations, Méditations et Élévations. — 5. Bourdaloue. — 6. Fléchier, Massillon; déclin de l'éloquence religieuse au xviiie siècle. — 7. Prédication protestante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56  |
| 7 1570 70 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| LIVRE IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| LA FIN DE L'AGE CLASSIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| HAP. I Querelle des anciens et des modernes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Cause profonde du débat. — 1. Vue sommaire des faits. Perrault et sos Parallèles. Fontenelle et sa Digression. Boileau et ses Réflexions sur Longin. — 2. Seus et conséquence de cette querelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59  |
| HAP. II. — La Bruyère et Fénelon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 1. La Bruyère; l'homme. — 2. Les Caractères; composition du livre.<br>La peinture de l'homme et la peinture de la société. L'originalité de<br>La Bruyère : réalisme pittoresque, expression artistique. Le « philo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |

sophe »: le chapitre de Quelques usages. — 3. Fénelon: il tient au xvit siècle par la foi et par l'admiration des anciens. Divers écrits. Les Dialogues sur l'Éloquence et la Lettre à l'Académie : la critique d'impressions. Le Télémaque. La correspondance. — 4. Esprit et humeur

CE

Ci

C

C

C

C

| de Fénelon: amour-propre, ambition, affection. Expansion de la sensibilité. Son œuvre littéraire, expression de son individualité. Séduction du personnage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 602  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CINQUIÈME PARTIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| LE DIX-HUITIÈME SIÈCLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| LIVRE I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| LES ORIGINES DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| AP. I. — Vue générale.  1. Caractères généraux du xvii siècle littéraire. — 2. Caractères généraux du xviii siècle littéraire. Contraste et continuité des deux époques. — 3. Deux moments principaux dans le xviii siècle                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 621  |
| logiens: Bayle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 631  |
| LIVRE 1I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| LES FORMES D'ART                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| IAP. I. — La poésie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| <ol> <li>Réveil de la querelle des anciens et des modernes: La Motte-Houdar<br/>et ses idées. Éloignement de l'antiquité. Absence de l'idée et du senti-<br/>ment de l'art. — 2. Faiblesse de la poésie au xvm siècle : littérature<br/>morte. Rhétorique ou esprit.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                  | 639  |
| IAP. II. — La tragédie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 1. Décadence de la tragédie : ni nature ni vérité. Crébillon ; la tragédie romanesque et horrible 2. Voltaire : justesse de la conception, faiblesse de l'exécution. Voltaire et Shakespeare : inventions et artifices qui modifient la forme de la tragédie. Le théâtre philosophique 3. Rien autour ni à la suite de Voltaire.                                                                                                                                                                                                 | 645  |
| HAP. III Comédie et drame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 1. Le théâtre de Marivaux : fantaisie poétique, analyse psychologique, — 2. Destouches : la comédie morale. La sensibilité dans le public et au théâtre. La Chaussée et la comédie larmoyante. Diderot et la théorie du drame. — 3. Comédie Italienne et théâtres de la Foire : le réalisme de l'Opéra-Comique. — 4. Comédie de genre : satire des mœurs mondaines. Essais de polémique philosophique et de satire aristophanesque.                                                                                              | 653  |
| HAP. IV Le roman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.50 |
| Le développement du genre au xvin* siècle. — 1. Lesage: son caractère. Le métier littéraure: accroissement de dignité, diminution d'art. Le Diable hoiteux. Gil Blas: la question de Gil Blas est close. Originalité du livre. Réalisme pittoresque de la description. — 2. Marivaux romancier. Le roman psychologique et sensible. Le réalisme de Marivaux. L'abhé Prévost et Manon Lescaut. — 3. Le roman satirique et philosophique; le roman érudit. Le roman à thèse: la Nouvelle Héloise. Le roman à la find reputationel. |      |
| Héloise. Le roman à la fin du xviiie siècle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 667  |

## LIVRE III

## LES TEMPÉRAMENTS ET LES IDÉES

| CHAP. I. — Un retardataire : Saint-Simon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Vie. humeur. idées; composition des Mémoires 2. L'artiste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 681 |
| Carr. II. — La jeunesse de Voltaire (1694-1755).  Les « années d'apprentissage » de Voltaire. — l. Jeunesse, prison, exil; succès mondains et littéraires. Séjour en Angleterre. — 2. Voltaire à Cirey, à la cour, en Lorraine. — 3. Voltaire en Prusse : dernière expérience. Illusions et decoptions. Voltaire arrive au port : achat des Délices. — 1. Philosophie de Voltaire avant 1755 : irréligion, mollesse physique, sociabilité. Liberte de penser. Les Lettres anglaises. — 5. Voltaire historien. Le Siècle de Lous XIV. L'Essai sur les mœurs. Recherches et exactitude. Dessein philosophique : élimination de la Providence; guerre à la religion : progrès de la raison, et enthousiasme de la civilisation. | 688 |
| CHAP. III. — Montesquieu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 1. Les Lettres persanes. Pemture superficielle des mœurs : réflexions graves sur le gouvernement. — 2. Les Considérations : Montesquieu et Bossuet. Défauts du livre : sa portée philosophique. — 3. L'Esprit des lois : collection et chaos d'études, de recherches, d'idées. Éléments et accroissements de la pensée de Montesquieu. Contradiction du point de vue physique et de la théorie politique. Témérité des déterminations et des généralisations. Hardiesse philosophique et politique du livre. Influence de Montesquieu.                                                                                                                                                                                       | 709 |
| LIVRE IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| LES TEMPÉRAMENTS ÉT LES IDÉES (SUITE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| CHAP. I La lutte philosophique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 1. Les défenseurs de la tradition et du passe. Rollin, Daguesseau. Faiblesse de la résistance. Diffusion de l'esprit philosophique. Le marquis de Mirabeau. Vauvenargues. 2. La grande bataille de la seconde moitié du siècle. L'Encyclopédie. 3. Efforts individuels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 727 |
| CHAP. II Diderot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 1. L'homme. — 2. Les idées de Diderot : son retour à la nature. Athèisme : instinct : science. — 3. L'art de Diderot : Impressionnisme. Lyrisme. Substitution d'idéal : le caractère, au lieu de la heauté. 4. Les Salons et leur importance littéraire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 740 |
| CHAP. III. — Buffon.  Caractère de l'homme et valeur littéraire de l'œuvre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 750 |
| CHAP. IV. — Le patriarche de Ferney.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Voltaire en sureté. — 1. Voltaire et les Encyclopédistes. Hardiosse de la critique religieuse de Voltaire. Guerre à l'intolérance. Doctrine et méthode pratiques. Propagande effénée et limitée Affaires Calas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |

Sirven, La Barre, etc. Réformes dans la justice et l'administration. Voltaire journaliste : l'art de lancer les idées et de remuer l'opinion

| AU2 IADERIUMO MATIERES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| publique. — 2. Les haines et les ennemis de Voltaire. — 3. Les relations de Voltaire; la Correspondance. Les visiteurs de Ferney. Voltaire chez lui. Idolâtrie et apothéose. — 4. Jugement d'ensemble sur Voltaire : caractère; esprit; style; l'ironie voltairienne; l'art de conter. Irrespect fondamental et universel. Ce qu'il y a eu de durable dans son œuvre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 755 |
| HAP. V Jean-Jacques Rousseau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Rousseau philosophe et ennemi des philosophes.—1. Vie de Rousseau.—2. Unité de son œuvre. Enchaînement de ses divers écrits.—3. L'individualisme de Rousseau. Origines personnelles des idées de Rousseau. Le fond genevois et protestant. Rousseau religieux et moral. Restauration de la vie intérieure et sentimentale.—4. Diverses objections aux doctrines de Rousseau : ce qu'il y a de vrai. d'efficace. d'actuel encore dans son œuvre. Le problème de l'inégalité. La Nouvelle Héloise. L'Émile.—5. Influence de Jean-Jacques Rousseau. Réveil du sentiment. Caractère littéraire de son œuvre. Éloquence et lyrisme. Les Confessions. Ce qu'il y a de réalisme dans Rousseau. Le sentiment de la nature, La littérature orientée de nouveau vers l'art. | 773 |
| HAP. VI. — « Le Mariage de Figaro ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 1, Diffusion de l'esprit philosophique : salons, gens du monde et femmes. Mélanges de doctrines et de tendances. Indices de l'opinion publique : le coup d'État Maupeou; le Mariage de Figaro. — 2. Beaumarchais : l'homme; les Mémoires contre Goëzman. — 3. Le Barbier de Séville; banalité du sujet, originalité de la prèce. L'esprit de Beaumarchais : vorve et réflexion. Impertuence provocante. — 4. Le Mariage : développement des types du Barbier. Valeur et sens politique de la pièce : image de l'état d'esprit de la société française après la prédication philosophique. Importance littéraire de la forme de Beaumarchais.                                                                                                                      | 801 |
| HAP. VII La littérature française et les étrangers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Fin des influences italienne et espagnole. La littérature française et l'Angleterre à la fin du xvir siècle 1. L'imitation française dans les littératures méridionales. La France et l'Angleterre au xviir siècle. Action et réaction réciproques. Influence de nos écrivains sur l'Allemagne 2. La vie de société en France et en Europe. Les étrangers à Paris. Les Correspondances littéraires : Melchior Grimm. Les étrangers qui écrivent en français : Frédéric II, le prince de Ligne, l'abbé Galiani.                                                                                                                                                                                                                                                    | 817 |
| LIVRE V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| INDICES ET GERMES D'UN ART NOUVEAU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| нар. î Bernardîn de Saint-Pierre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 1. Caractère et philosophie : causes finales et sentimentalité philanthro-<br>pique. Harmonies pittoresques et rapports de tons : Bernardin de Saint-<br>Pierre coloriste. — 2. Paul et Virginie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 827 |
| CHAP. II Signes d'une prochaine transformation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 1. Préparation du romantisme dans la littérature : sensation, sentiment; thèmes lyriques. — 2. Préparation du romantisme dans la société. Types d'âme romantique : Mile de Lespinasse, Mme Roland. — 3. Obstacles au renouvellement de la littérature : le monde, le goût, la langue Franche de Praise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00  |
| langue. Exemple de Ducis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 834 |

| Chap. III. — Retour à l'art antique.  1. L'Académie des Inscriptions; le comte de Caylus. Barthélemy et l'Anacharsis. Réveil du goût de la beauté antique. — 2. André Chénier : par où il est du xvus siècle. Les Égloques; les l'ambes : art classique, inspiration-antique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 844 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SIXIÈME PARTIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| ÉPOQUE CONTEMPORAINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| LIVRE I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| LA LITTERATURE PENDANT LA RÉVOLUTION ET L'EMPIRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Chap. I. — Influence de la Révolution sur la littérature.  1. Destruction de la société pohe. Médiocrité de la littérature révolutionnaire. — 2. Expansion et puissance du journalisme. Le journalisme révolutionnaire : Camille Desmoulins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 853 |
| Chap. II. — L'éloquence politique.  L'éloquence au xviii siècle : cerite, plutôt que parlée. — l. L'éloquence revolutionnaire, détauts que la lutérature lui communique dès sa naissance. — 2. Mirabeau : caractere, idées, éloquence. — 3. Autres orateurs de la Constituante : Barnave. Orateurs de la Législative : Vergmaud. Orateurs de la Convention : Danton. — 4. Napoléon : son goût et son imagination.                                                                                                                                                                                                                                    | 860 |
| CHAP, III Mme de Staël.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 1. Caractère et esprit. Intelligence cosmopolite. Médiocrité du sens artistique. — 2. Idées politiques de Mine de Staél: libéralisme bour geois. Idées religieuses. — 3. La cruique de Mine de Staél. La Littéra tuce: idée de la rolativité du goût. Le livre de l'Allemague: principos du romantisme. Insurrection contre les règles. Cosmopolitisme littéraire.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 871 |
| CHAP. IV. — Chateaubriand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 1. Sa vie : enfance et formation du caractère. — 2. Caractère et esprit : orgueil, rève, ennui : médicerité des idées; puissance d'imaginer et de sentir. — 3. Le Gème du christanisme : son opportunité; faiblesse de l'idée philosophi que et du raisonnement : comment l'ouvrage fut efficace. — 4. Atula, Bené, les Martyrs, l'Itinéraire. Conception générale des Natchez et des Martyrs, Le style et le goût empire dans Chateau briand. Manque de psychologie et d'objectivité — 5. Les paysages de Chateaubriand : précision, couleur, puissance de l'effet. — 6. Influence de Chateaubriand : le romantisme; la poésie lyrique; l'histoire. | 886 |
| TIVDE II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |

## LIVRE II

## L'ÉPOQUE ROMANTIQUE

(1820-1850)

## CHAP. I. - Polémistes et orateurs.

1. Polémistes et pamphlétaires : Joseph de Maistre : Paul-Louis Courier ; Lamenuais : P.-J. Proudhon. 2. Orateurs parlementaires

C

| Quinet et Michelet. — 4. Orateurs religieux : Lacordaire                |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| HAP. II Le mouvement fomantique.                                        |  |
| 1. Définition du romantisme : individualisme, lyrisme, sentiment et     |  |
| pittoresque; destruction du goût, des règles, des genres; refonte géné- |  |
| rale de la littérature et de la langue 2. Origines françaises et        |  |
| étrangères. Influences artistiques. Circonstances favorables ou déter-  |  |

## CHAP. III. - La poèsie romantique.

1. Réforme de la langue et du vers. La langue redevient matérielle, sensible, pittoresque. Réveil de la sonorité et du rythme. L'alexandrin romantique. — 2. Lamartine : sa jeunesse. Les Méditations : naturel, négligence, sentiment. L'abstraction sentimentale dans Lamartine. Philosophie : spiritualisme et symbolisme. Jocelyn : comment il peint la nature. — 3. Alfred de Vigny : un penseur. Pessimisme; solitude, honneur et pitié, amour. La forme de Vigny. — 4. V. Hugo avant 1850. Caractères particuliers des recueils qu'il donne, des Orientales aux Rayons et Ombres (1829-1840. — 5. Alfred de Musset : romantique, puis indépendant. Son naturel : sensibilité et ironie. Les Nuits : l'élègie lyrique. — 6. Th. Gautier : un tempérament de peintre. L'art pour l'art. — 7. Béranger : le « poète national ». Médiocrité des idées et du style. Structure des chansons.

### CHAP. IV. - Le théâtre romantique.

Premiers essais. — 1. La théorie du drame romantique : abolition des unités; mélange des genres. Histoire et symbole : disparition de la psychologie. Enorme et confuse capacité du drame. — 2. Les auteurs : Dumas: la couleur locale; l'action; le pathétique brutal et physique. V. Hugo : le type byronien du héros romantique; médiocrité psychologique et invraisemblance dramatique des drames de Hugo; l'érudition historique et les visions poétiques; le lyrisme du style; le comique. Alfred de Vigny; Chatterton, drame symbolique. Alfred de Musset: fantaisie lyrique; idées générales et philosophie de son théâtre : le moi toujours présent, cause de vérité et de sincérité; sens du dialogue, de la psychologie et de la caricature. — 3. Les résultats du théâtre romantique: la tragédie est impossible. Delavigne et Ponsard. Racine restauré par Rachel; avortement du drame romantique. 4. Comédie et vaudeville. Seribe : insignifiance et dextérité; médiocrité morale. La farce

### CHAP. V. - Le roman romantique.

Le roman au début du vixº siècle : Obermann, Adolphe. — 1. Roman historique. V. Hugo. Notre-Dame de Paris. Les Misérables. — 2. Roman lyrique et sentimental : George Sand. Ses quatre manières : romans de passion: romans démocratiques; romans champêtres; romans romanesques. L'inagination de George Sand. Son idéalisme, ce qu'il y a de vérité et d'observation chez elle. Ses paysages. — 3. Passage du romantisme au réalisme : Balzac. Caractère de l'homme. Lacunes de l'euvre : sa puissance. Peinture de caractères généraux dans les conditions bourgeoises ou populaires. Détermination individuelle des types : comment ils sont caractérisés par leurs actes, leur physique, leur milieu. Description des groupes sociaux. — 4. Roman

| psychologique: Sainte-Beuve. Stendhal: l'homme; son idée de l'énergie, sa curiosité psychologique. — 5. La nouvelle artistique: Mérimée. Par où Mérimée diffère de Stendhal. Objectivité réelle de son œuvre, sobriété pathétique et psychologie condensée. — Un disciple du xviii° siècle; Claude Tillier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 990  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| AP. VI. — L'histoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Le romantisme suscite un grand mouvement d'études historiques. — 1. L'histoire philosophique. Guizot : il soumet son érudition à sa foi politique. Tocqueville : catholique et légitimiste, il étudie avec impartiaité la démocratie et la Révolution. — 2. Passage de l'histoire philosophique à l'expression de la vie : Thierry. Ses vues systématiques. Étude des documents; récolte des petits faits, pittoresques et représentatifs. — 3. La résurrection intégrale du passé. Michelet. Son idée de l'histoire : le moyen àge retrouvé dans les archives. Michelet prophète de la démocratie. ennemi des rois et des prêtres : influence de ses passions sur son histoire. Œuvres descriptives et morales de Michelet. | 1013 |
| LIVRE III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| LE NATURALISME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| (1850-1890)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| AP. I. — Publicistes et orateurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 1. Le mouvement des idées sous le second Empire. Esprit scientifique. Progrès industriel. Luttes politiques. — 2. Publicistes et journalistes: Veuillet, Paradol, About. — 3. Orateurs politiques: Thiers, Jules Favre, Gambetta. Évolution de l'éloquence politique. — 4. Éloquence universitaire: Caro, M. Bruncaèro. La conférence: M. Sarcey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1029 |
| AP. II. — La critique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Vinet, Schérer. — 1. Sainte-Beuve; la criuque biographique. 1/histoire naturelle des esprits. Réalisme psychologique des Lundis et de l'Histoire de Port-Royal. — 2. Taine; la psychologie scientifique. Influence de sa doctrine. Déterminisme littéraire : la race, le milieu, le moment, Principes de l'mitation artistique de la nature; principes de la classification des œuvres. Caractères généraux de l'œuvre de Taine. —                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 3. Fromentin: la critique d'art fondée sur le métier; définition, mais non détermination de l'individualisme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1039 |
| AAP. III. – La poésie : V. Hugo et le Parnasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| V. Hugo après 1850. — 1. V. Hugo et son œuvre. Caractère de l'hommo. Sa sensibilité morale et physique; son intelligence. Les idées de V. Hugo: il pense par images. L'imagination créatrice de mythes. Les épopées symboliques de la Légende des siècles. Composition, langue et rythmes. — 2. Fin du romantisme. Évolution du lyrisme vers l'expression impersonnelle. Baudelaire, Bouilhet, Leconte de Lisle: archéologie, pessimisme, objectivité. Les Parnassiens. M. Sully Prudhomme: poésie scientitique; généralisation de l'émotion personnelle par l'intelligence philosophique. Essais de poésie réaliste                                                                                                         | 1050 |
| 1. Vaudeville : Labiche. Opérette : MM. Meilhac et Halévy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 2. Comédie : Émile Augier. Portée morale de l'œuvre; relief des carac-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |

CE

CE

| tères; vénté des peintures de mœurs. — 3. M. Dumas fils. Prédication morale: prèces à thèses; personnages symboliques. Fragments d'études réalistes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1066 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Objectivité, impersonnalité, impassibilité de l'œuvre. — 2. Romanciers naturalistes: M. Zola. Prétentions scientifiques, tempérament romantique: puissance descriptive. — 3. MM. de Goncourt: naturalisme, nervosité, impressionnisme. M. Alphonse Daudet: sensibilité et sympathie dans l'effort pour atteindre l'expression objective. Le peintre des humbles. Vastes tableaux de mœurs. Guy de Maupassant: un vrai complet, pur réaliste. — 4. Hors du naturalisme: M. P. Bourget: le roman psychologique et analytique. Pierre Loti: le roman subjectif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1073 |
| Chap. VI. — Sciences, Histoire, Mémoires.  1. Sciences et philosophie : Claude Bernard. Nos moralistes. — 2. Érudition et histoire : Fustel de Coulanges. — 3. Ernest Renan : morale idéaliste et science positive. L'esprit de l'homme et l'influence de l'œuvre. — 4. Mémoires, lettres, voyages : Mme de Rémusat, Marbot,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1073 |
| LIVRE IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| LA FIN DU XIXº SIÈCLE ET LE DÉBUT DU XXº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Chap. I. — Après le naturalisme; le mouvement symboliste.  1. État général du milieu littéraire et social. Fin du naturalisme.  Influences étrangères. Malaise moral et tendances sociales. Le symbolisme. — 2. Les genres et les œuvres : la critique. M. Brunetière et la doctrine de l'évolution. MM. Faguet et Lemaître. F. Sarcey.  La crise de la critique. Remy de Gourmont. M. Charles Maurras. —  3. La poésie. M. de Horedia. Le mouvement symboliste et sa signification. Mallarmé et Verlaine. M. Henri de Régnier. Moréas,  Rodenbach, Samain, Verhaeren. A côté du symbolisme : Angellier.  Après le symbolisme: Ch. Guérin; M. Fernand Gregh, Mme de Noailles.  M. Paul Claudel; Pégny. — 4. Le roman. Renouvellement de MM. Zola et France. MM. Barrès, Huysmans, J. Renard, Paul Margueritte,  Marcel Prévost, Paul Adam. etc. Renaissance du roman historique.  Vogue du roman social. Essor du roman régional. — 5. Le théâtre.  M. Beeque. Échec du théâtre naturaliste. Le Theâtre-Libre. MM. de  Curol, de Portoriche, Hervieu, Brieux, Donnay, Lemaître, Rostand, |      |
| Maeterlinck et Claudel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1103 |
| Disparition des écoles. Multiplication des groupes on « chapelles » littéraires. Avantages et inconvénients. — L'art au-dessus de tout. Persistance de la lutte entre l'esprit remantique et l'esprit classique. — Tendances à la fusion, à la synthèse. — Question, insoluble aujourd'hui, de l'influence de la guerre sur la littérature française : elle dépend, en grande partie, de la solution qui sera donnée à celle de l'éducation nationale. — La tradition : c'est une close vivante; elle n'est jamais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| fixe ni complète. — Avoir confiance dans la France et le génie français.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1160 |
| Appendices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1183 |
| çaisə                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1202 |
| INDEX des noms des auteurs et des personnages principaux mentionnés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| dans ce volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1231 |
| Coulommiers, Imp. Paul BRODARD 3774-5-94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |







